

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
   como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

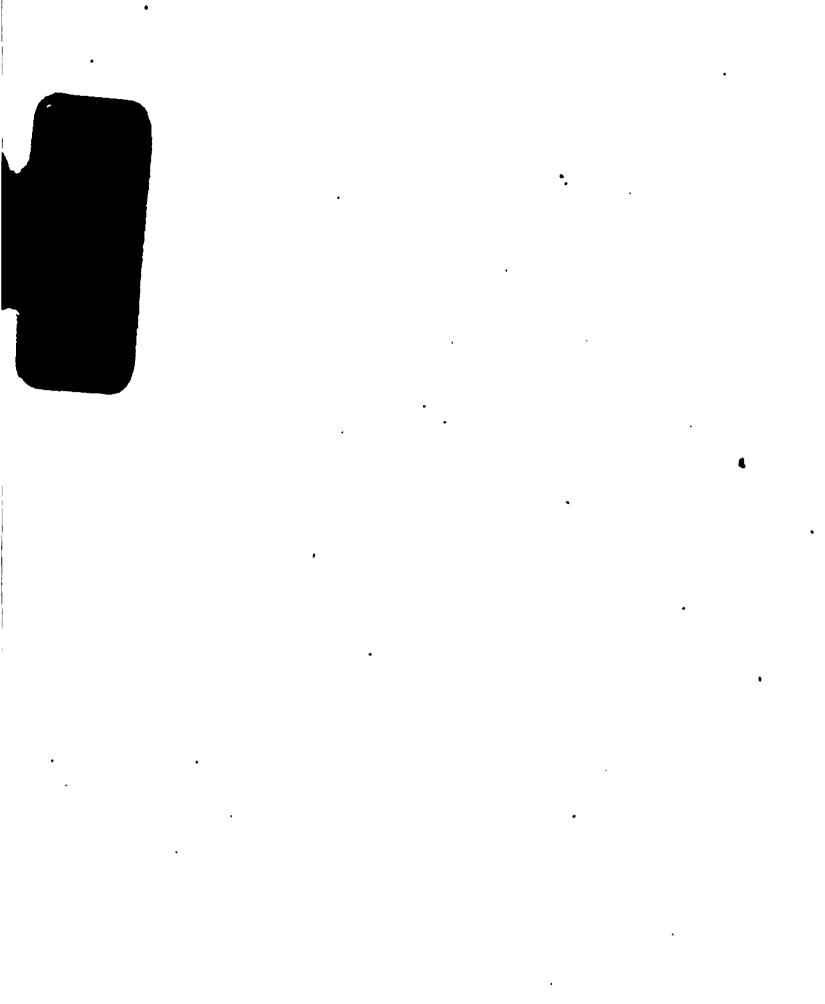



RGL. Nuliez

•

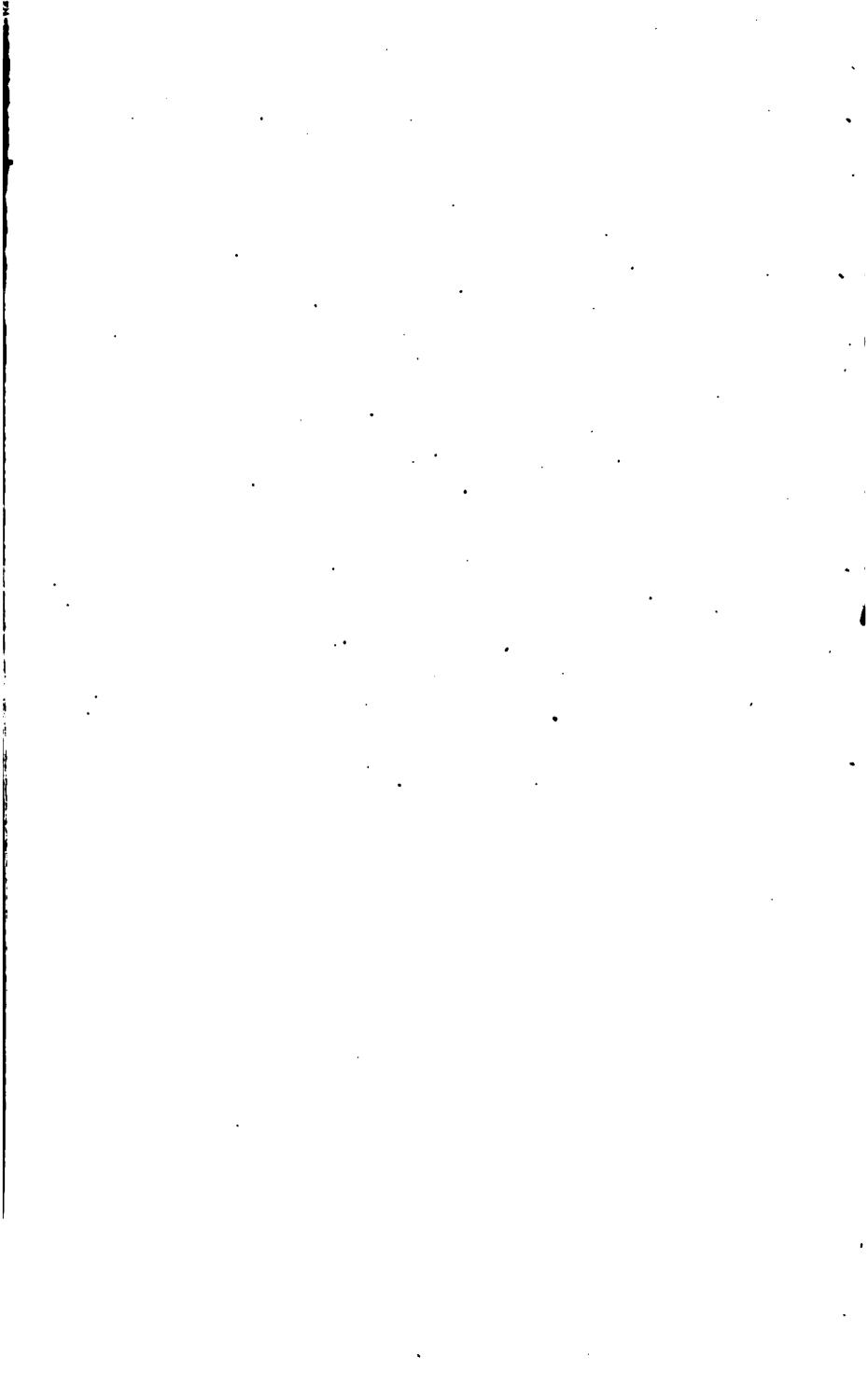

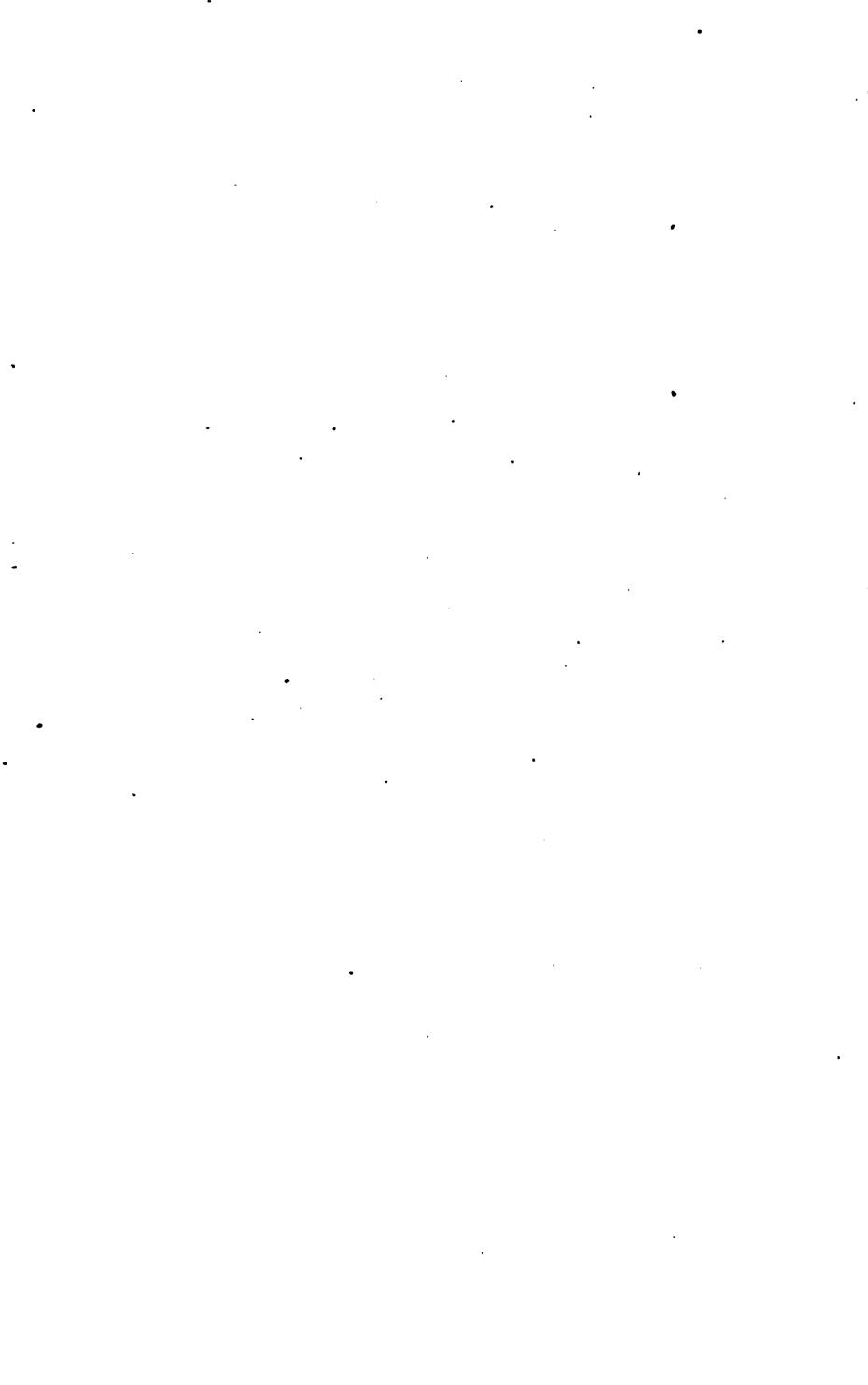

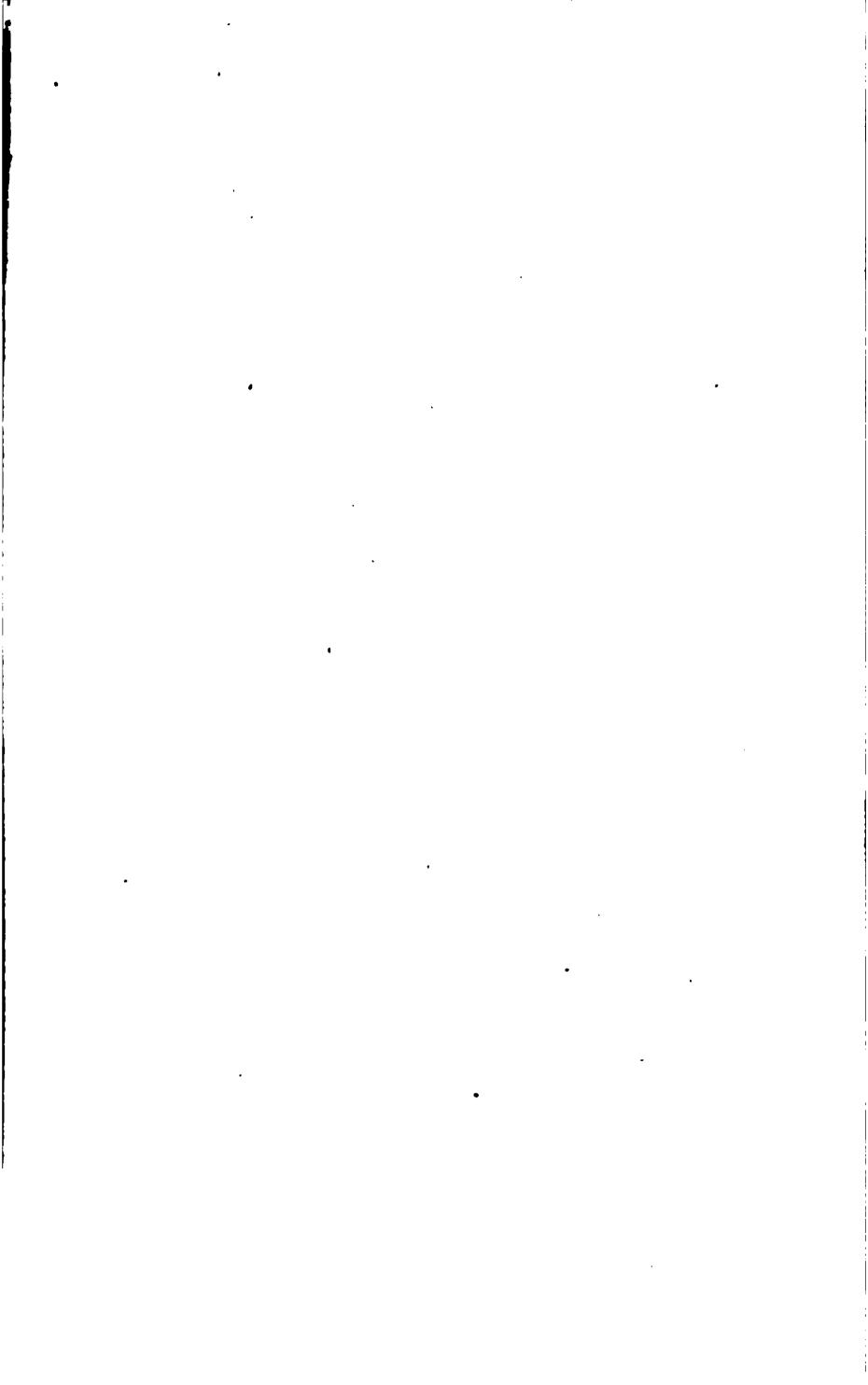

# DICCIONARIO FRANCES - ESPAÑOL.

T.

Anthony Crivello

A PARIS, chez BAUDAY, rue du Coq St.-Honoré, n. g.

A LONDRES, chez Dulau et Cie; chez Bossance, Barthes et Lowell.

A MEXICO, chez Masson et fils, et chez Bossance père.

A LIMA, chez Masson et fils.

## Ouvrage du même auteur,

Grammaire espagnole à l'usage des français, réduite à ses plus simples élémens. Paris, 1822. 1 vol. in-12. Prix: 3 fr. Chez Rey et Gravier, libraires, quai des Augustins, n° 55, à Paris, et chez A. Bobée et Hingray, libraires, rue de Richelieu, n° 14, à Paris.

#### SOUS PRESSE.

Nouveau Dictionnaire grammatical italien-français et français-italien, rédigé sur un nouveau plan, propre à faciliter la traduction de l'une à l'autre de ces deux langues. 2 vol. in-4°, chacun d'environ 1200 pages, par J. Ph. BARBERI.

L'ouvrage contient :

1º Un traité des tropes des deux langues, qui sert d'introduction au plan de l'ouvrage; -2° tous les mots consacrés par l'Académie française; -3° les mots et les locutions omis dans son Dictionnaire, et que l'on trouve dans celui de Laveaux et dans celui de Boiste; — 4º les diverses acceptions de tous ces mots, justifiées par des exemples tirés des meilleurs auteurs, et propres à en indiquer l'usage et la construction, traduites en italien par leurs correspondans; — 5º les étymologies tirées des langues anciennes et étrangères; — 6° les termes techniques et scientifiques qui ont passé dans la langue usuelle; — 7° la solution des difficultés grammaticales de la langue française et de la langue italienne; - 8º la prononciation écrite des mots français et des mots italiens; - 9º le genre des noms des deux langues, dans le même volume; — 10° les noms français et les noms italiens, lorsque leur pluriel se forme irrégulièrement, insérés par ordre alphabétique, tels que chevaux, maux, hopitaux, etc.; buoi, pl. di bue; dei, pl. di dio; dita, pl. di dito, etc.; -11° un traité de la voyelle longueou de l'accent tonique dans les mots italiens;—12° un traité de l'e et de l'o ouvert et sermé de tous les mots italiens, ainsi que de toutes les sormes des verbes, soit régulières, soit irrégulières; — 13° la voyelle longue indiquée par l'accent dans tous les mots italiens; — 14° les e et les o fermés ou ouverts indiqués sur tous les mots par l'accent aigu et grave; 15° tous les mots avec leurs différentes acceptions omis dans le Dictionnaire della Crusca, et employés par de bons auteurs modernes, tels que Metastasio, Alfieri, Monti, Parini, Verri, etc.; —16° un grand nombre d'acceptions non indiquées ni définies jusqu'à présent, justifiées par des passages d'auteurs classiques; — 17° les prépositions après les verbes, pour savoir lorsqu'on doit employer l'un ou l'autre de ces signes ; — 18° un Dictionnaire des formes irrégulières et poétiques des verbes italiens, pour faciliter la lecture des auteurs; — 19° tous les mots poétiques dont on a retranché la dernière lettre ou la dernière syllabe, et qui ont été omis aussi dans le Dictionnaire de Florence, etc.

Del Inslujo de las pasiones sobre la felicidad de los individuos y naciones, por madama De Stael.

Las Visiones del Castillo de los Pirineos, novela, por Ana Radcliffe, autora del Sepulcro, etc., etc.

Cadalso. Cartas marruecas. 1 vol. in-18.

<sup>-</sup> Los Eruditos á la Violeta, ó curso completo de todas las ciencias. 1 vol.

# DICCIONARIO

## FRANCES-ESPAÑOL

Y

# ESPAÑOL-FRANCES,

WAS COMPLETO Y CORRECTO QUE TODOS LOS QUE SE HAN PUBLICA HASTA AHORA, SIN EXCEPTUAR EL DE CAPMANY;

### POR M. NUÑEZ DE TABOADA.

QUARTA EDICION,

REVISTA, CORREGIDA, AUMENTADA Y COTEJADA POR EL AUTOR

TOMO PRIMERO.

1 C2.

## PARIS,

A. BOBÉE Y HINGRAY, SUCESORES DE T. BARROIS HIJO, CALLE BICHELIEU, Nº 14;

REY Y GRAVIER, QUAI DES AUGUSTINS, Nº 55.

1827.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 406912

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS, 1968

## AVIS DES ÉDITEURS.

Le Dictionnaire espagnol-français et français-espagnol de M. Nunez de Taboada jouit en Europe et en Amérique d'une présérence marquée; ce n'est qu'à une supériorité réelle et généralement reconnue qu'on peut l'attribuer. Si-la manière dont il a été accueilli n'en était une preuve incontestable, les tentatives que l'on fait pour tromper le public, sussiraient pour nous en convaincre; les personnes qui spéculent sur les noms d'auteurs, n'usurpent que ceux qui ont acquis quelque célébrité. Aussi c'est un devoir pour nous de prévenir qu'on a publié à Paris un petit Dictionnaire de poche espagnol-français et français-espagnol sous le nom de M. Nunez de Taboada, bien qu'il n'en soit pas l'auteur. Les tribunaux ont condamné les éditeurs de ce Dictionnaire, et consacré nos droits par un jugement authentique.

Cette préférence, si flatteuse pour M. Nunez de Taboada, nous imposait à lui et à nous l'obligation de ne rien épargner, ni peines, ni soins, ni dépenses, pour la mériter de plus en plus, en faisant à cet ouvrage toutes les améliorations dont il pouvait être susceptible. Dans l'impossibilité d'atteindre à la perfection, nous espérons qu'on nous saura gré des efforts que nous avons faits pour en approcher.

Lorsque M. Nunez commença cette entreprise, les dissicultés qu'il rencontra ne le rebutérent pas ; il ne renonça point à un travail qu'il se sentait capable de faire mieux que ses devanciers, bien qu'il n'eût pas alors sait une étude approfondie de la langue française. Cette heureuse témérité eut les suites qu'elle devait avoir. Il avait principalement choisi pour guide Capmany, guide excellent, mais sous un rapport seulement. Cet écrivain, admirateur de la langue espagnole qu'il possédait bien, et détracteur de la langue française qu'il ne connaissait pas parsaitement, était tombé dans plusieurs méprises. M. Nunez, en le suivant, ne se tint pas assez sur ses gardes ; il en convient franchement. La rapidité inattendue avec laquelle s'écoula la première édition, le força de préparer la seconde trop à la hâte; il n'eut pas le loisir de faire les améliorations et les corrections qu'il avait projetées : delà, les défauts que l'on a pu y remarquer, quelques inexactitudes dans les correspondants, plusieurs définitions trop longues ou erronées, des expressions vieillies ou entièrement hors d'usage, des incorrections de style, des phrases obscures, dissuss, et même tout à fait inutiles. L'expérience et l'étude de notre langue lui ont sait sentir ces impersections; il s'est appliqué à les corriger. Sous ce rapport, notre troisième

et surtout notre quatrième édition sont incomparablement supérieures aux deux premières. Mais ce n'est pas à cela seul que nos soins se sont bornés; l'Académie espagnole avait successivement publié deux nouvelles éditions de son Dictionnaire; nous les avons collationnées toutes deux, nous en avons extrait les mots qui manquaient au nôtre, afin de l'enrichir de tous ceux qui devaient y trouver place. Nous l'avons encore augmenté d'un certain nombre d'expressions que M. Nunez avait recueillies en lisant les chefs-d'œuvre des littératures espagnole et française.

Nous avons fait le même travail pour la partie française-espagnole; les meilleurs lexiques français, notamment celui de Laveaux, ont été mis à contribution. Il nous aurait été impossible d'insérer cette grande quantité de mots nouvellement recueillis, sans grossir démesurément nos volumes, si nous n'avions eu à faire les changements et les corrections que rendaient indispensables les fautes indiquées plus haut; heureusement, ces corrections nous ont fait gagner beaucoup de place, et notre Dictionnaire, quôique bien plus riche, n'est guère plus volumineux.

En comparant la grosseur de la partie espagnole-française avec celle de la partie française-espagnole, on pensera peut-être au premier coup-d'æil que l'une est moins complète que l'autre, ou que la langue française est pauvre et misérable, ainsi que l'assure Capmany. « Votre vocabulaire est moins volumineux, donc votre langue est moins riche. » Que répondre à cet argument? rien, si ce n'est qu'on ne deit pas examiner la grosseur du volume, mais la matière dont il est rempli, le nombre d'articles qu'il contient, et ces articles eux-mêmes. Examen fait, on trouvera que, dans notre Dictionnaire, par exemple, la partie française-espagnole doit être la moins forts: tout concourt à la réduire. Nos lexicographes ont bien défini la plus grande partie de nos mots; l'écrivain espagnol trouve en France beaucoup de facilités pour étudier et reconnaître leur sens véritable, au propre, au figuré, et de quelque manière qu'en puisse les employer; aussi il n'hésite point sur le choix des correspendants, il ne les accumule pas; écrivant dans sa langue, il sait ce qu'il a à dire pour être compris, ne dit que ce qu'il faut, et le dit avec concision.

Dans la partie espagnole-française, au contraire, tout change pour l'auteur espagnol, et tend à la rendre volumineuse. Il faut qu'il traduise dans une langue qui lui est étrangère; les expressions propres ne lui viennent point; il hésite, il cherche: plus il sent le mot espagnol, plus il s'efforce de le faire sentir, il multiplie les correspondants, accumule les exemples; prodigue les définitions, n'oublie aucune acception détournée, et sous sa plume chaque article s'alonge. Nous en avons resserré beaucoup, mais avec prudence et circonspection. A cette cause s'en joint une autre que nous ne pouvons passer sous silence: l'usage admet en espagnol ce qu'il rejette en français; les expressions usitées seulement dans telle ou telle province, les termes de la Germania (argot), sont reçus par l'Académie de Madrid; celle de Paris les proscrit et les dédaigne : je ne blâme ni l'une ni l'autre, j'expose un sait. Mais ces expressions bien que dédaignées, n'en existent pas moins en France; en les recueillant on grossirait notre vocabulaire sans le rendre plus utile. Nous en excluons aussi, peut-être à tort, un grand nombre d'expressions dont se servaient Amiot et Montaigne; les Espagnols au contraire conservent toutes celles de leurs anciens auteurs. De ces dissé-

,

rences doit en résulter une dans l'étendue des Dictionnaires de ces deux langues. On pourrait dire que l'une fait principalement consister sa richesse dans une grande quantité de mots, à quelqu'époque qu'ils aient été reçus, et que l'autre, plus sévère, fait consister la sienne dans les nombreuses modifications que subissent en se combinant entre eux, les mots qu'elle analyse et choisit avant de les admettre. Cette opinion que nous a suggérée un habile grammairien, nous semble incontestable, depuis que nous avons sous presse un Dictionnaire grammatical italien-français et français-italien. Plus l'auteur avance dans son travail, plus nous reconnaissons que la langue italienne, de toutes, peut-être, la plus riche en mots, a souvent peine à rendre les modifications dont on vient de parler, et sur lesquelles on me saurait trop appeler l'attention des étrangers.

Notre troisième édition s'est écoulée si rapidement, que, peu après sa publication, nous avons été obligés de préparer la quatrième. Collationnée de nouveau, revue avec le plus grand soin, elle contribuera, nous l'espérons, à justifier un accueil aussi savorable.

A. BOBÉE.

## **TABLA**

# DE LAS ABREVIATURAS QUE SE PONEN EN EL PRIMER TOMO DE ESTE DICCIONARIO.

| adj Adjetivo.                             | Gal Voz provincial de Galicia.            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| adj. m. f. Adjetivo masculino y semenino. | (geog.) Voz de la geografia.              |
| adj. y s Adjetivo y substantivo.          | (geom.) Voz de la geometria.              |
| adv Adverbio, y adverbialmente.           | (gram.) Voz de la gramática.              |
| (agr.) Voz de la agricultura.             | (hist. nat.). Voz de la historia natural. |
| (albañ.) Voz de la alhañilería.           | (impr.) Voz de la imprenta.               |
| (albeit.) Voz de la albeiteria.           | (iron.) Ironicamente.                     |
| (alfar.) Voz de la alfareria.             | interj Interjeccion.                      |
| (dlg.) Voz de la álgebra.                 | (jurispr.) Voz de la jurisprudencia.      |
| (anat.) Voz de la anatomia.               | lat Voz tomada del latin.                 |
| And Voz provincial de Andalucía.          | (lóg.) Voz de la lógica.                  |
| (ant.) Voz antigua.                       | (mat.) Voz de la matemática.              |
| Arag Voz provincial de Aragon.            | (med.) Voz de la medicina.                |
| (arit.) Voz de la aritmética.             | (milic.) Voz de la milicia.               |
| (arquit.) Voz de la arquitectura.         | (min.) Voz de la mineralogía.             |
| (art.) Voz de la artilleria.              | (mit.) Voz de la mitología.               |
| (astr.) Voz de la astronomia.             | (mús.) Voz de la música.                  |
| (astrol.) Voz de la astrologia.           | (náut.) Voz de la náutica.                |
| aum Aumentativo.                          | Nav Voz provincial de Navarra.            |
| (baj.) Voz baja.                          | (n. p.) Nombre propio.                    |
| (blas.) Voz del blason.                   | num. card. Numeral cardinal.              |
| (botán.) Voz de la hotánica.              | ( opt.) Voz de la optica.                 |
| (cetr.) Voz de la cetreria.               | p. a Participio activo.                   |
| (cir.) Voz de la cirugía.                 | p. p Participio pasivo.                   |
| (com.) Voz del comercio.                  | (.pint.) Voz de la pintura.               |
| conj Conjuncion.                          | pl Plural.                                |
| (cronol.) Voz de la cronología.           | (poc. us.). Poco usado.                   |
| dim Diminutivo.                           | (poes.) Voz de la poesía.                 |
| (escol) Voz de la escolástica.            | pron Pronombre.                           |
| (esgr.) Voz de la esgrima.                | (prov.) Proverbio, o proverbialmente.     |
| (escul.) Voz de la escultura.             | ('quim.) Voz de la química.               |
| (estát.) Voz de la estática.              | (ret.) Voz de la retorica.                |
| expr Expresion.                           | e. f Substantivo femenino.                |
| Extr Voz provincial de Extremadura.       | s. m Substantivo masculino.               |
| (fam.) Familiar, y familiarmente.         | s. m. f Subst. masculino y femenino.      |
| (farm.) Voz de la farmacia.               | sup Superlativo.                          |
| (fig.) Figurado.                          | (teol) Voz de la teología.                |
| ( fil.) Voz de la filosofia.              | v. a Verbo activo.                        |
| (fig.) Voz de la fisica.                  | v. n Verbo neutro.                        |
| for.) Voz, o frase forense.               | v. r Verho reciproco.                     |
| (fort.) Voz de la fortificacion.          | V Véase.                                  |
| ,                                         |                                           |

li Separa las diferentes acepciones de una misma palabra.

<sup>\*</sup> Señala las palabras que no están en el Diccionario de la Academia francesa, com tambien los nombres propios y los que pertenecen á la geografía.

# DICCIONARIO

# FRANCES-ESPANOL.

#### ABA

#### ARA

A, letra vocal, la primera del afabeto. En [(álg.) Reducir. [ (agr.) Podar ó cortar las este sentido es substantivo masculino, con prosunciacion larga: un grand A, un poas 4: una A grande, o mayuscula, una A pequeña d minúscula ; ne savoir ni A ni B:

no saber una jota.•

A, prep. que recibe diferentes significaciones, segum las voces à que se junta : las principales se pueden reducir à las preposiciones signisentes: après : despues, o tras; avec: con; dans: dentro; en: en; par: por, o pera; selos : segun; suivant: segun, o signisado; sur : sobre, o encima; vers:

A, entre los Latinos, era letra numeral que valia 500; y con un tilde encima, 5,000. 'A, tercera persona de singular del presente de indicativo del verbo avoir. Ha.

\*AB ABRUPTO, (expr. las.) Lo mismo que hospite insalutato, de que se usa en espeñol, esto es : sin mas ni mas, sin decir agua va, de repente: En entrant, il lui donna un soufflet ab abrupto: al entrar, le dio un bofeton sin mas ni mas.

"ABACA, s. m. Abaca: especie de cánamo de las islas Filipinas : le hay blanco y

gris.

ABACOT, s. m. Abaco: tablitas cubiertas de cierto polvo, en las que los antiguos matemáticos haciam sus figuras. Adorno antigao de cabesa de los reyes de Ingla-

ARAISSE, a. f. El suelo: de un pastel,

empanada, taria, etc.

ABAISSE, RE, p.p. V. Abaisser. 🛭 adj. Bajo: como efecto de haber bajado: rebando. [ (fig.) Abatido, humillado, deprimido. | Be vos de la heráldica. | Abatido fuelo : se dice del de las aves de rapiña.

ABAISSEMENT, s. m. Baja: bajada, como accion de diaminuir de altura alguna tosa: descenso: minoracion. | (alg.) Re-Inccion. | (fig. ) Caimiento, declinacion, phatimiento, humillacion, depresion: desprédito. I(ndut.) Depresion.

TOKE L

ramas muy arrimado al tronco. | (cester.) Abajar : dar de comer á los halcones carne lavada para que enflaquescan. || (fig. ) Abatir, humillar, deprimir.

ABAISSER (S'), v. r. Bajarse : rebajarse . Hundirse, un terreno. | Bajar el rio. | Echarse, el viento. | (a) (fg.) Deprimirse,

humillarse, apocarse.

ABAISSEUR, s. m. (anat.) Depresor, o músculo humilde: músculo del ojo, que la hace mover hácia abajo.

ABALIENATION, e. f. Abalienacion : entre los Romanos, enagenacion de los musbles que poseian en Italia.

\* ABALOURDIR, v. c. (ans.) Enrudecer (

atontar.

ABANDON, s. m. Abandono: la accion y el efecto de abandonar. || Descuido , dejadez. || Desamparo, desolacion. || Resignacion : olvido.

ABANDON ( A L'), adv. Ahandonadamente.|| Laisser la maison à l'abandon : dejar la casa abandonada, desamparada. || Laisser ses enfans à l'abandon : desamparar, abandonar à sus hijos. Il Que faire dans un tel abandon? que haremos en tal desampero?

ABANDONNÉ, ÉE, p. p. V. Aban-donner. Abandonado. || Como substantivo, solo se aplica á las personas perdidas por el libertinage, y mas propiamente á las mu-

ABANDONNEMENT, c. m. Abandonamiento, ó sea abandono. || Dejacion, cesion. | Resignacion. | Prostitucion, vida derramada, viciose.

ABANDONNER (d), v. a. Abandonar: desamparar : dejar por descuido, crueldad, ó desprecio. | Ceder, renunciar. | Entregas : por temor, necesidad, o enojo. || Neeahucier.

ABANDONNER (8'), v. r. Abandonarse : caer de ánimo, rendirse. | (a) Po-ABAISSER (de), v. a. Bajar una cosa de | nerse, ó entregarse en manos de otro. || Enpu altura. Il Rebejarla, o dejarla mes baja. Il tregarse si una vida ociosa, viciosa, sin temer de la nota pública. A Ponerse, é expo-

"ABANNATION, s. f. Destierro de un

dio.

ABAPTISTE 6 ABAPTISTON, s. m.

(cir.) Abaptision, corona de trépano.

ABAQUE, s. m. (arquit.) Cimecio: la parte superior que sirve de coronacion al capitel de la columna. Véase Taillour. ¶También significa una tablita cubierta de polvo, en la que los antiguos matemáticos (como hoy se hace en un pizarra, ó encerado) delineaban sus figuras.

\* ABARTICULATION, s. f. Articulacion

relajada de un hueso.

ABASOURDI, IE, p. p. V. Abasourdir. || adj. Asordado, aturdido: atolondrado.

ABASOURDIR, v. a. (fam.) Asorder,

aturdir, atolondrar.

\* ABASSI, s. m. Cierta moneda orien-

ABATAGE, s. m. Derribo: es entre los leñadores la corta de los árboles de un monte.

\* ABATANT, s. m. Sobradillo, y cortinilla que los mercaderes de telas ponen á sus puertas para que entre la lus rastrera, y favoresca á los géneros.

ABATARDI, IE, p. p. V. Abatardir. adj. Bastardo: en el mismo sentido pasivo.

|| (fig.) Degenerado; depravado.

ABATARDIR, v. a. Bastardear, embastardar, embastecer. # (fig.) Viciar, depra-

ABATARDIR (8'), r. r. Embastardarse, embastecerse. || (fig.) Degenerar, viciarse,

depravarse.

ABATARDISSEMENT, s. m. Degeneracion, depravacion, alteracion, en sentido de diminucion o pérdida de las calidades, del origen o naturaleza de una cosa.

\* ABAT-CHAUVÉE, s. f. Caides: la lana de inferior calidad que el ganado lanar cria

liácia el anca y vacios.

\* ABATEE, s. f. (ndut.) El movimiento del navío que se echa á la deriva. || (id.) Ar-

ribada, abatimiento.

\* ABATELLEMENT, s. m. Sentencia de interdiccion contra los negociantes que se desdicen de sus tratos, ó rehusan pagar sus deudas. Es vos usada en el comercio de Levante.

ABAT-FAIM, s. m. Lo que se come al principio de una comida, y sirve para aplacar el hambre.

ABAT-FOIN, c. m. Abertura superior

del peschre donde se echa el heno.

ABATIS, s. m. Tala de árboles, corta. ||
Derribo: hablando de edificios. || Batida:
en la caza. || Despejos: de las reses muertas.
|| Despejos, y menudillos: de las aves.
ABAT-JOUR, s. m. Tragaluz: claraboya

que recibe la luz oblicua, o perpendicu-

Jar.

ABATOIR, a. m. En Parie, edificio en

que los carniceros matan las reses.

ABATTEMENT, s. m. Abatimiento, descaecimiento de ánimo d fuersas. || ( fig.) Humillacion, desaliento, envilecimiento. || (medic.)Postracion: estado de debilidad de un enfermo.

ABATTEUR, s. m. Tumbador: el cortador de leña. || (fig.fam.) Se dice grand abatteur de bois, ou de quilles, al bocon ó fan-

ierron.

ABATTRE, v. a. Derribar, derrocar, echar por tierra. || (náut.) Abatir, decaer del rumbo. || (fig.) Abatir, humillar, envilecer. || (id.) Desanimar, enflaquecer. || Hablando de cabezas y de árboles, es cortar. ABATTRE(S') v. r. Abatirse, bajar, descender, rendirse, descaecer, desmayar, desalentarse. || Amainar. || Hablando del viento, aire, polvo, es echarse. || En la ceprería es arrojarse el ave de rapiña sobre la presa. || En el manejo, abatirse, es faltarle los pies al caballo.

ABATTU, UB, p. p. V. Abattre. || Abatido, derribado. || (fig.) Humillado, decaido, afligido, desanimado. || Murrio,

triste, sin snimo.

ABATTUE, s. f. En las salinas, sartenada: lo que se pone cada vez en la sarten.

ABATTURE, s. f. La accion de derribar las bellotas.

ABATTURES, s. f.pl. Rastro: el que deja el ciervo ó jahali por donde pasa.

ABAT-VENT, s. m. Tejadillo, que se

pone en los balcones, puertas, etc.

\* ABAT-VOIX, c. m. Sombrero de púlpito.

ABBATIAL, ALE, adj. Abacial, abadengo; lo 1°. pertenece al abad; y lo 2°. á la abadía.

ABBATIALE (MENSE), Mensa abacial,

la renta de un abad.

ARBAYE, s. f. Abadía: monasterio gobernado por un abad, ó una abadesa. || Se toma, unas veces por la dignidad misma, utras por el edificio, y otras por las rentas. || Aladiado: el territorio y jurisdiccion de un abad.

ABBÉ, s. m. Abad: el que posee una abadía. || Tambien se aplica á cualquiera que lleva trage clerical sin ser abad, y es el clérigo entre nosotros. || Abbé en second: prior

de un monasterio.

ABBÉ, s. m. Abate: nombre que se da al que trae trage corto con capita, sea ó no saccerdote.

ABBESSE, s. f. Abadesa: así se intitulan las superioras de algunos monasterios.

A B C, s. m. Abecedario, ó alfabeto, cristus. || (fig.) Los primeros rudimentos de una ciencia: así se dice, en castellano, el A b c de la geometría, de la jurisprudencia, etc.

ÁBCEDER, v. n. Supurar un tumor.

ABCES, s. m. (cirug.) Abceso, apostema, é tumor apostemado.

ABDICATION, a. f. Abdicacion: la accion de alidicar.

ABDIQUE, EE, p. p. V. Abdiquer.

Aleicado, da.

ABDIQUER, v. a. Abdicar : dejar, resunciar : se entiende, el poder soberano, o puestos supremos, despues de haberlos poseido

\* ABDOMEN, s. m. (anas.) Abdomen,

viestre, empeine.

\*ABDOMINAL, adj. m. f. Abdominal. || e. m. Aiduminal, iliaca anterior. Abdominaux, pl. Abdominales: pesquos con zietzs en el vientre. [ (cir.) Abdominales: los dies músculos que forman las paredes erieras del vientro.

\*ABDOMINAUX, s.m. pl. Abdominales:

pecados cuyo esqueisto es huesoso.

ABDUCTEUR, s. m. y adj. (anat.) Abductor: se dice de los músculos que producan el movimiento de abduccion.

ABDUCTION, s. f. (anas.) Abduccion: movimiento que aparta un miembro ú otra parte de la linea que se supone dividir el courpo en dos partes iguales.

ABECEDAIRE, s. m. Abecedario: el órden o serie de las letras de una lengua. En frances se toma por la cartilla, o lo que llamames vuigarmente en castellano el cristus.

ABECQUER, v. a. Cebar, dar a un ave la comida por el pico, como las madres á los polluelos.

ABEQUER, v. a. Lo mismo que Abec-

ABEE.s. f. Bocal: canalizo de la presa de un rio para llevar el agua á la rueda del molino.

\* ABEILLAGE, s. m. Derecho señorial sobre las aliejas.

ABEILLB, s. f. Abeja. En frances tamlien se llama mouche à miel : mosca de miel. V.

ABEILION, s. m. Enjambre de abejas. ABELE, s. f. (geog.) Abela: pueblo de

\* ABRUSER, v. a. Encantar, embelesar. ABELONITES on ABELIENS, s. m. pl. Sectarios que permitian el casamiento y pro-

hibian un derechos.

ABENEVIS, s. m. (fort). Alfarda: detecho senoral para aprovechar las aguas de la rice y royos en los molinos y accuas.

ABEL-MOSC, s. m. Abelmosco: flor que huele á ámber.

ADEQUITER, v. c. Escaparse 4 caballo. ABERRATION, s. f. (asir.) Aberracion: de del movimiento aparente de las es-

ABÉTI, IE, p. p. V. Abtar. Embrutecile : se tome substantivamente por bruto, animal, estólido, hablando de una persona muy tonta y negada.

ABETIR, v. a. y n. Arrocinar, arse;

embrutecer, erse; entontecer, erse.

AB-HOC-ET-AB-HAC, adv. (fam.) Sin ton ni son, a tontas y a locas.

ABHORRE, EE, p. p. V. Abhorrer. (de) adj. Aborrecido, odiado, abominado.

ABHORRER, v. a. Aborrecer, abomie nar, tener aversion, mirar con horror.

ABIGEAT, s. m. Abigesto: hurto de bestias, o reses : el delito del cuatrero.

ABIME, ABIME, ABIMER, V. Abyme, abymė, abymer.

AB-INTESTAT, (expr. las.) Abintestato: se dice del que muere sin haber hecho testamento, y dal que hereda sus bienes.

AB-IRATO, adv. Ab irato: bacho con

colera,

ABJECT, ECTE, adj. Abyecto: por bejo, vil, despreciable.

ABJECTION, s. f. Abyeccion : abatimiento, humillacion, estado despreciable.

ABJURATION, s. f. Abjuracion.

ABJURE, ER, p. p. V. Abjurer. Abjurado.

ABJURER, v. a. Abjurar : dejar, renunciar una mala doctrina, ó error, retrectándose solemnemente.

\* ABLACTATION, s. f. (med.) Destete de los niños.

\* ABLAQUE, a. f. Seda de capulle blanco.

\* ABLAQUEATION, s. f. (agric.) Descogote : excavacion que se hace al rededor del tronco de los árboles para beneficiarlos.

ABLATIF, s. m. Ablativo : el sexto y último caso de la declinacion del nom-

\* ABLATION, s. f. Ablacion: la accion de quitar, sacar. # Intermiteucia de la calentura.

ABLATIVO, adv. (pop.) Todo junto, confusamente.

ABLE, & ABLETTE, s. f. Breca: cierto pescado pequeño.

\* ABLEGAT, s. m. ( for.) Segundo legado. \* ABLEGATION, s. m. Ablegacion : destierro á que un padre podia condenar á un hijo segun las leyes romanas.

ABLERET, s. m. Buitron : especie de

red cuadrada para pescar brecas.

\*ABLUANT, adj. m. f. (med.) Diluyente : que pone corrientes los humores.

ABLUER, v. a. Lavar, pasar ligeramente un licor preparado con agailas, para avivar la letra de un escrito.

ABLUTION, s. f. Ablucion: lo mismo que lavatorio. Usase solo en ceremonias reli-

ABNEGATION, s. f. (mist.) Abnegacion: absoluta y voluntaria renunciacion de la voluntad.

ABOI, a m. Ladrido del perro.

ABOIS, s. m. pl. Ademas de su sentido 1 erdinario como plural de Aboi, significa el extremo d que los perros reducen el ciervo cuando le dan alcance. || (fig.) El extremo, o último epuro, en que se halla una plaza sitiada, un enfermo que está acabando, un pleito que va à votarec. | Mettre aux abois: acorralar.

ABOIEMENT, s. m. Lo mismo que Aboi:

ladrido.

ABOLI, IE, p. p. V. Abolir. Abolido,

anulado, borrado.

ABOLIR, v. a. Abolir, anular, borrar quitar el uso ó la memoria de una cosa.

ABOLIR (S'), v. r. Perderse el uso o mes

moria de una cosa.

ABOLISSEMENT, s. m. Abolicion: ha-

blando de usos, leyes, y costumbres.

ABOLITION, s. f. Abolicion: la accion y efecto de abolir. Aplicase à remision o indulto de delitos, y a extincion de un orden monástico, ú otro instituto.

\* ABOLLE, s. m. Casaca militar de invier-

no usada antiguamente.

ABOMASUM, s. m. Uno de los cuatro estómagos de los animales ruminantes.

ABOMINABLE, adj. m. f. Abominable,

detestable.

ABOMINABLEMENT, adv. Abomina-

blemente, con abominacion.

ABOMINATION, s. f. Abominacion: es el acto de ahominar, y el objeto digno de ser abominado. El plural tiene un sentido pasivo en frances: Abominations son los actos, o casos abominables.

\* ABOMINER, p. a. (ant.) Abominar. Hoy se dice : avoir en abomination : mirar con abominacion; ó tire en abomination à tous le monde: ser abominado de todos, ó que todos abominan de él.

ABONDAHMENT, adv. Abundantemen-

te, copiosamente.

ABONDANCE, & f. Abundancia, copia. || Parler d'abondance : es habler de memoria, é de cabeza y sin preparacion; être dans l'abondance: vivir con abundancia, o alundar de todo. | De Pabondance du cœur la bouche parle : la hoca dice lo que el corazon siente.

ABONDANT, ANTE, p. s. y adj. Ahun-

dante, copioso.

ABONDANT (D'), ado. A mayor abundamiento. Es voz sorense en ámbas lenguas, v en la francesa es anticuada. V. De plus, outre cela: ademas, á mas de esto.

ABONDER (en), v. n. Abundar, estar abundante. | Abonder en son sens: casarse

zon su pareçer.

\* ABONNE, s. m. Abonado : se dice de los que lo están á los teatros y diversiones pu-Dicas. A Subscriptor : d obras periodicas.

\* ABONNÉ, ÉE, p. p. V. Abbnner. Con-

certado, convenido, ejustado.

ABONNEMENT, c. m. Ajuste, encabesamiento, d composicion, de pagar un tamto ó de temar por un tanto fijo tal renta, tributo, o paga eventual. | Ahono : subscripcion para la entrada en los teatros, etc. !! Subscripcion à obras periódicas.

ABONNER, v. a. Ajustar o encabezar, por un precio fijo, rentas, ó frutos even-

tuales.

ABONNER (S') (d), v. r. Ajustarse, igualarse, encabezarse por un tanto fijo sobre lo que se haya de pagar. || (à) Subscribir : d una obra , etc.

ABONNI, IE, p. p. V. Abonnir. Bonisi-cado, miorado.

ABONNIR, v. a. y. r. Abonar, embonar, hacer buena, o mejorar de condicion o estado una cosa, como el vino en cuevas frescas. || Corregir, enmendar : al delincuente

con el temor del castigo.

ABORD, s. m. Acceso, o disposicion de una costa ó puerto de mar á recibir naves : y la accion de emparejar, o atracarse un buque à otro, d à tierra. || Por extension se aplica al acceso, o entrada al trato o comunicacion con alguna persona, y tambien a la comunicacion misma: pero en estos tres usos va acompañado de los adjetivos fácil o diffcil, bueno o malo. || Tomase tambien por concurrencia, o avenida de gentes á un parage, con los adjetivos de mucha, o poca.

ABORD (D'), adv. Desde luego. | Tous d'abord se dice en el mismo sentido en

frances, pero con mayor energía.

ABORDABLE, adj. m. f. La cosa, o la persona, de fácil ó dificil acceso, entrada, recibimiento, trato y comunicacion.

ABORDAGE, s. m. Abordage : el acto de abordarse ó atracarse, una embarcacion á

otra, para asaltarse, ó batirse.

ABORDE, RE, p. p. V. Aborder. Abor-

ABORDER (d), v. a. y n. Aburdar, chocar una nave con otra : arrimarse, llegarse, atracar una á otra, ó á un desembarcadero. || En el sentido neutro y absoluto, es aportar, tomar puerto, o tierra. || Por extension se aplica al acto de llegar, acometer, presentarse una persona á otra para hablarle; d de acercarse, d querer penetrar en algun parage, de difícil entrada.

ABORDEUR, s. m. (mar.) Embarcesion

que hace un abordage. -

ABORIGENES, s. m. pl. Aborigenes: primeros habitantes naturales de un pais, en contraposicion con los que han ido à establecerse en él.

ABORNE, EE, p.p. V. Aborner. Amos

jonado, alindado.

ABORNEMENT, s. m. Linde, amojonamiento de un término.

ABORNER, v. a. Amojonar, alindar:

Mer é sehalar les limites de una heredad, étérmine.

ABORTIF, IVE, adj. Abortivo, va.

ABOT, a.m. Especie de cerraja con que sa detiene á los caballos por la ranilla.

ABOUCHÉ, ÉE, p. p. V. Aboucher.

Alocado, de.

ABOUCHER (avec), v. a. Aboumiento.
ABOUCHER (avec), v. a. Abour, busear, é llemer dos é mas personas en hora, é
en pyrage éjo, para tratar juntes algun negocia. Usase mas communente como reciproco:
é aboucher, esto es, abourse, para platiear, parlamentar, etc. [ (cirug.) Unirse,
juntarse.

ABOUMENT, a. m. Juntura : se usa en-

tre cerpinteros.

\*ABOUGHI, adj. Achaparrado, deforme, no cambormado segum su especie. V. Rabougri. \*ABOUQUEMENT, s. m. Adicion de nueva sal à la vieja, que se hace en las enfines.

\* ABOUQUER, v. a. Se usa en las salinas, y significa: smedir sal nueva á la vieja.

ABOUT, s. m. (carp.) El madero cortado

por los extremos á escuadra.

ABOUTER, ... n. Cortar los maderos á

escuedra por los extremos.

ABOUTÉ, ÉE, adj. Apuntado, da. En el blason se dice de dos ó mas piezas del escudo, que se tocan ó corresponden por las

puntes.

ABOUTIR, v. n. Tocar por un cabo ó extremo una cosa á otra. || En este sentido recto es termeinar, rematar, confinar; y, en el recto y figurado, ó extensivo, es, venir á parar en, venir á salir á. || Dicese de un tumor cuando se le hace supurar le faire aboutir.

ABOUTISSANT, ANTE, adj. Confinante, terminante, lindo de una heredad con

otra

\*ABOUTISSANS, s. m. pl. Dicese les tenans et aboutissans d'un champ: les señales y lindes de un campo. || (fig.) Les tenans et aboutissans d'une affaire: les entrades y mides de un negocio, los entresijos.

ABOUTISSEMENT, s. m. Superacion in temor. Y, sunqué ménos usado, es la middidara, o el anadido para alargar una

coss corts.

AB-0VO, adv. Desde la cuna, desde su oricea.

ABOYANT, ANTB, adj. Ladrador, ra: el

que ó la que ladra.

ABOYER, v. n. Ladrar el perro. Por extension à las personas, es importunar, hostigar, perseguir, acosar à alguno. (fig.) Dicese aboyer après un emploi, une succession, etc.: hipar, aperrearse tras un empleo, herencia, etc.

ABOYEUR, s. m. Ladredor, gritador: ABRITE, EE, p. p. V.

demente

\*ABRACADABRA, a. m. Palabra á que los Persas atribuian la virtud de curar las enfermedades.

\* ABRAQUER, p. s. (ndul.) Tienar, tenar.
\* ABRASION, s. f. (med.) Irritacion del
estómago é intestinos causada por un remedio violento.

ABRAXAS, s. m. Especie de amuleto:

palabra misteriosa. ABREGE , s. m. Compendio : escrito ó

narracion abreviada.

ABREGE (EN), adv. En breves palabras, compendiosemente, en compendio.

ABREGE, EE, p. p. V. Abreger. Com-

pendiado, abreviado.

\* ABREGEMENT, o. m. Resumen.

ABREGER, . a. Abreviar, compen-

diar, reducir, acortar, resumir.

\* ABRENUNCIO, (espr. las.) Abrenuncio. Se usa como interjeccion para significar que detestamos siguna cosa.

ABREUVE, EE, p. p. V. Abreuser. Abrevado, hablando de las bestias, y pieles empapado, aguanoso, hablando de los campos.

ABREUVER, v. a. Abrevar : dar de beber á las bestias. || (de) Por extension empapar, aguacharnar, remojar alguna cosa. || Regar los campos. || Usado reciprocamente, s'abreuver siempre tiene el sentido figurado; como s'abreuver de larmes: bañarse en lágrimas; s'abreuver du sang de: bañarse en la sangre de; s'abreuver de nouvelles: hartarse de noticias.

ABREUVOIR, s. m. Abrevadero de bestias; y lebedero de pájaros enjaulados.

ABREVIATEUR, s. m. Abreviador, compendiador: el que abrevia, o compendia.

ABRÉVIATEUR, s. m. Abreviador : el ministro de la Nunciatura que despacha los breves pontificios.

ABRÉVIATION, s. f. Abreviatura: modo de escribir una palabra suprimiendo letras.

ABRI, s. m. Abrigo: resguardo, reparo, defensa. || (fig.) Amparo, patrocinio.
Como el frances carece del verbo activo abrigar, y del recíproco abrigarse, usa de los
circuntoquios dar abrigo á; poner, o ponerse al abrigo de, o contra, por resguardarse, o librarse de. En castellano se llama abrigada el sitio defendido de los vientos.

ABRI (À L'), ado. Guarecido, resguardado. | Se mettre à l'abri : guarecerse, resguardarse.

ABRICOT, a. m. Albericoque : fruts de

\* ABRICOTÉ, s. m. Chochò, o confite con albaricoque dentro.

ABRICOTIER, s. m. Albaricoque : el árbol que da los albaricoques.

ABRITÉ, ÉE, p. p.V. Abriter. Abrigado,

ABRITER, A & Abrigar, resquardar,

noner al abrigo. Es vos de hortelenos, y así } se dice abriter un espalier : shrigar una es- forense es absolucion de la instancia ; y em paktera.

\* ABRIVENT , s. m. Abrigaña , abrigo : la estera que se pona para resguardar un actio

del aire,

\*ABRIVER, v. n. (ndut.) Barbear : ir d } la orilla.

ABROGATION, s. f. Abrogacion: anu-

lacion, revocacion.

ABROGE, EE, p. p. V. Abroger. Abro-

gado, da.

ABROGER, v. d. Abroger: anuler, revocar. | Tambien es reciproco, eg. Cette loi s'est abrogée d'elle-meme : esta ley por si misma se abrogo.

ABROHANI, s. m. Moselina de Indias. ABROLHOS ou ABROLLES, s. m. pl

(naut.) Escollos.

ABROTANOIDE, s. m. Coral egujerea-

do, gris amarillo.

ABROYONE, 4. f. Abrotano : planta.

\* ABROUTER, v. a. Ramonear : roer ke ganados las plantas, o los pimpollos de eilas.

ABROUTI, IE, adj. Ramoneado, roido. \* ABRUPTION, s. f. (vir.) Abrupcion: fractura cerca de la articulacion.

ABRUPTO (EX), adv. Hospite insaluta-

to, inopinadaments.

ABRUTI, IE , p. p. V. Abrutir. Em-

brutecido, estólido, atoutado.

ABRUTIR, v. a. Embrutecer, entontecer. Se usa tambien como reciproco.

ABRUTISSEMENT , s. m. Brutalidad ,

estolides.

\*ABRUITSSEUR, s. m. Habiando de

**COVINCIA** 

. f. nda con

aracioa. on del

separa-

trae . se de las

garage of

parsonas. | Betirarse, ocultares : retracree

el que teme.

\* ABSIDE, & f. En la arquitectura significa boveda ; y en la liturgia se dice del santuario de una iglesia.

ABSINTHE, s. m. Agenjo: planta medicinal. | (fig. ) Actuar , amargura , dolor.

ABSOLU, UE, adj. Absoluto , libre , dominante, independiente. Lo absoluto sa eplica comunmente à las cosas mas que 4 las personas. | Jeudi absolu : juéves santo.

ABSOLUMENT, adv. Alsolutamente,

≆nieramente , redondamentë.

ABSOLUTION, s. f. Absolucion : en lo lo trológico es absolucion de pecados,

ABSOLUTOINE, adj. m. f. (for.) Ab-

solutorio, ria.

ABSORBANT, ANTE, adj. Absorvente. Usase tambien como substantivo mascuino.

ABSORBB, KE, p. p. V. Absorber. Absorvido.

ABSORBER , v. c. Absorver , embeber , chupar, consumir. Usase en el sentido reoto, y en al figurado.

ABSORPTION, a. f. Alsorvencia : el

acto de absorver en el sentido fisico.

ABSOUDRE (de) , v. a. Absolver · ya sea at reo de la pena , ya sea al penitente de sua cuipes.

ABSOUS, OUTE, p. p.V. Absoudre. Ab-

sueito, ta.

ABSOUTE, s. f. Absolucion general : solo se dice de la absolucion pública y solemno que dan los obispos al pueblo en cientos dias del alio.

ABSTEME, a. m. f. Abstemio ( poco usado en castellano ) i el que no hebe vino... que so llama *aguado*,

ABSTENIR (S'), v. r. Alutenerse, pri-

varse de alguna cosa.

ABSTENSION, c. f. Alistension : renun-

ciacion à una heredad.

ABSTERGENT , ENTE , s. m. y adj. (mrd.) Abstergente : sa dice de los remedios que limpian y enjugan,

ABSTERGER, v. a. (fis. y med.) Abs-

terger : significa limpiar y enjugar.

ABSTERSIF, IVE , adj. Abstersivo , va : lo mismo que abstergente, que es como se dice

ABSTERSION , s. f. (fls. y med.) Abstersion : la accion de limpiar y enjugar.

ABSTINENCE, c. f. Abstinencia : principalmente se dice de la comida y bebida. Abstinences, en plural, son las mortificaciones, ó penitencias voluntarias.

ABSTINENT, ENTE, adj. Abstinente,

Abeteraido,

\* ABSTRACTEUR , s. m. El que hace abstraccion. | Autor de un extracto.

\* ABSTRACTIF, IVE, adj. Abstractivo: entre lógicos y gramáticos se aplica á los términos que expresan una cosa abstracta.

ABSTRACTION, a. f. Abstraccion : la accion y el efecto de abstraer : abstraire. || Usase en plural por distracciones de la mente. || Paire abstraction d'une chore: prescindir de una cosa , dejarla á parte. 🛭 -165traction faite des circonstances : prescindiendo de , ó dejando á parte las circulistan-

ABSTRACTIVEMENT, adv. Abstraclivamente , con abstruccion

ABSTRAIRE, v. a. (metafie.) Abstracr:

considerar en una cosa un atributo o pro- jen la farmacia es el sumo de las endrinas niedad separadamente de los otros: Paire estraction de es como comunmente se

\* ABSTRATEBNENT, adv. Abstractiva-

mente: de un modo abstracto.

ABSTRAIT, AITE, p. p. V. Abstraire. Dicese abstracto, cuando se aplica á las cosas; y abstraido, cuando á las personas.

ABSTRUS, USE, adj. Abstruso, recondito. [ (fig) Difficil, obscuro, profundo. Selo se aplica á cosas, y no á personas.

ABSURDE, adj. m. f. Alaurdo: que repagna á la razon. Se dice de cosas, de acciones; y de personas.

ABSURDEMENT, adv. De un mode ab-

ABSURDITÉ, a. f. Absurdided, y mas propiamente absurdo : el hecho, d dicho, que repugna á la razon.

ABUS, s. m. Abuso : uso irregular, 6 excessvo de una cosa. A Error, engaño.

ABUSÉ, ÉE, p. p.V. Abuser. Abusado;

y tambien engañado.

ABUSER ( de ) , v. n. Abusar : hacer mal veo de una cosa. Si se aplica á personas, es hacer burla de su bendad, é inocencia. ¶ Abuser, como v. a., es engañar, embaucar, macer creer ó tomar una com por otra, co-**Des abusando de la cred**ulidad ó sencille**s** del **engañado para que siga este en el error. En** este centido se diferencia del verbo tromper, y de déceroir.

ABUSEUR, s. m. (fam.) Engañador,

embaucador , seductor.

ABUSIF, IVE, adj. Abusivo: contra las reglas.

ABUSIVEMENT, adv. Abusivamente,

irregularmente.

\*ABUTER, v. a. Tirar à ser mane : en el juego es tirar à cierta parte para saber quien t mago.

ABUTILON, s. m. Malvavisco de Indias:

especie de malva.

ABYME, s. m. Abismo, sime, profundidad sin suelo. Il (fig.) Corresponde a pozo de ciencia, à piélago insondable de la miencerdia de Dios, cuando va acompañado de estos nombres. Il Tambien es el infierno, cumbo se dice le nour abyme : el negro

ABYME, RB, p. p. V. Abymer. | adj. Sumergido, engolfado: en un negocio, en

ABYMER, v. a. Abismar, precipitar en on abismo, hundir, confundir. | (fig.) Arruinar enteramente, perder, sumergir.

\* ABYSSINIE, (geog.) Abisinia: region de Minica.

ACABIT. s. m. Calidad buena ó mala de cosas en venta, particularmente de frutas y legumbres. || (fig.) Buena indole.

ACACIA, or no. Acacia, guacia, arboi:

silvestres.

ACADÉMICIEN, s. m. Académico: esto es, el individuo de una academia : y tambien el sectario de la escuela de Platon,

ACADÉMIE, s. f. Academia : tiene las mismas aplicaciones que en castellano; y ademas la de picadero, cuando se habla del sitio en que aprendia la Nobleza á montar á caballo; y en la pintura y escultura es et dibujo de una figura desnuda.

ACADEMIQUE, adj. m. f. Académico:

todo lo que pertenece á la academia.

ACADEMIQUEMENT, adv. En estilo, ó en forma académica.

\*ACADÉMISER, .. a. En la pintura y escultura , dibujar una figura desnuda.

ACADEMISTE, s. m. El que aprende. d hace sus egercicios en alguna academia de enseñanza, y principalmente en las artes de equitacion y esgrima. Jamas se debe confundir con académicien ; académico.

ACAGNARDE, EB, p. p. V. Acagnar-

der. Apoltronado, hecho un holgazan.

ACAGNARDER, S'ACAGNARDER. v. r. (fam.) Estar apoltronado, enviciado, pegado: no moverse de un sitio, ó del lado de una persona, por conveniencia, o alicion. Así se dice s'acagnarder auprès du feu: estar empollando, estar aclocado, no salir de junto à la lumbre; s'acagnarder auprès d'une femme : estar engolondrinado. estar pegado á las faldas de una muger; s'acagnarder dans sa maison : amadrigarsa, meterse en la huronera, vivir encerrado, d metido en su casa; s'acagnarder dons le *jeu : e*nviciarse en el juego.

\* ACAIA, s. m. Especie de ciruela.

ACAJOU, s. m. Acayoiba, anacardo, caoba : árbol de América.

ACANOR, s. m. Horno que sirve para

ciertas operaciones químicas.

\* ACANTACÉ, BE, 6 ACANTHACE. adj. (bosán.). Espinoso, sa : aplicase á las plantas cuyas hojas son espinosas.

\* ACANTHABOLE, s. m. (cir.) Acantabo-

la : pinsas con dientes.

ACANTHE, s. f. Acanto: planta, de la que hay varies especies. || ( arquit.) Las hojas del capitel de la columna.

\* ACANTHINION, s. m. Especie de pescados con espinas y dientes puntiagudos.

\* ACANTHOPHAGE, adj. m. f. Se aplica al animal que vive de cardos.

\* ACANTHOPTERYGIENS, s. m. pl. Pescados con aletas huesosas.

\* ACARDE, s. f. Molusco acéfalo bivalvo.

\* ACARE, a. m. Arador : insecto menudi-

\* ACARER, v. a. (for) V. Accarer,

ACARIATRB, adim.f. Aspero, agrio de j condicion. Dicese de las personas.

ACARIATRETÉ, s. f. Asperesa de con-

dicion.

ACARNE, 6 ACARNAN, a. m. Acarno, ó acarnano : pescado de mar, parecido al asimonete. I Tambien es una especie de cardo silvestre.

\* ACARUS, s. m. Acero: nombre que ec da a la cresa que se cria en el queso.

- ACATALECTE, adj. Completo, hablando de versos.

\* ACATALEPTIQUE, adj. m. f. Acata-

léptico.

ACATALEPSIE, s. f. Acatalepsia : imposibilidad de saber una posp.

ACAULE, 6 INTIGEE, adj. f. (bot.) Acaule : planta sin tallo.

ACCABLANT, ANTR, adj. Pesado,

gravoso , molesto.

ACCABLE, RE, p. p.V. Accabler. Molestado, agravado, decaido, postrado, ren-

ACCABLEMENT, e. m. Descaecimiento, rendimiento, postracion, pesadumbre. No se aplica à la accion de accabler: abrumar, rendir, postrar, cargar, sino al estado del que ee halla accable: abrumado, rendido, caido, sobrecargado, postrado de tristesa, de dolor, de males, de negocios, de cuidados,

ACCABLER, v. a. Abrumer, oprimir, coger debajo, cargar, aterrar, rendir, poetrar. Mas se usa en el sentido metalórico, que en el recto.

ACCALMIE, s. f. (ndut.) Calma mo-

mentanea, brevisima.

ACCAPARE, EE, p. p. V. Acceparer. Estancado.

ACCAPAREMENT, s. m. Monopolio, lo-

greria : en géneros, o comestibles.

ACCAPARER, v. a. Estancar géneros o frutos: comprarlos para hacer monopolio con ellos.

ACCAPAREUR, EUSE, s. Atravesador, logrero, monopolista : en géneros, o comes-

ACCARER, v. a. Carear, confronter, cumparecer.

\* ACCARIATION, s. f. (for.) Careo, con-Prontacion de testigos, d recs.

\* ACCASTILLAGE, s. m. Acastillage: se decia de la construccion de los castillos de popa y proa, que defendian á las naves de guerra en otro tiempo: astilla muerta.

ACCASTILLE, EE, adj. Acastillado: aplicase á las naves de guerra que llevaban

castillos en la popa y en la proa.

\* ACCASTILLER, v. a. Acastillar: establecer castillos en la proa y popa de un navio.

ACCEDER, v. n. Acceder: entrar en algun tratado ya concluido entre otras potencias : adberir 4 4.

ACCELERATEUR, THICE, adj. Aclerador , tris : lo que acelera.

ACCELERATION, s. f. Ambrecion, acc-

leramiento.

ACCELERE, EB, p. p. V. Accelerer.

Actierado , da.

ACCELERER, . a. Acelerer, abreviar, aligerar : alguna obra, trabajo, ó movi eniento.

\*ACCENSE, a. f. (for.) Pertenencia de

una heredad.

ACCENSES, s. m. pl. Maestros de ceremonies entre los Romanos.

ACCENT, e. m. Acento: tiene en frances las mismas significaciones que en caste-Hano.

ACCENTUATION, s. f. Acentuscion : el arte y el efecto de colocar los acentos.

ACCENTUR, ER, p. p. V. Accentuer. ACCENTUER, p. a. y n. Acentuar: tiene en frances la miema significacion que en

castellano. ACCEPTABLE, edj. m. f. Aceptable. \* ACCEPTANT, ANTE, adj. (for.) Aceptante : el que acepta, ó admite.

ACCEPTATION, s. f. Aceptacion : la accion de aceptar una donacion, una letra

de cambio, etc.

ACCEPTE, ER, p. p. V. Accepter.

ACCEPTER, v. a. Aceptar : admitir : recibir de grado lo que se nos ofrece, presenta , ó propone.

ACCRPTRUR, e. m. Aceptante : se dice

del que acepta una letra.

ACCEPTILATION, s. f. (voz del derecho romano) Gracia que un acreedor liace á su deudor por medio de un recibo que le da de sumas que no ha recibido.

ACCEPTION, s. f. Acepcion de personas, ó preferencia. Il Tambien es acepcion de una palabra, es á saber, el sentido ó sentidos en que se toma ó puede tomarse una nusma

ACCES, e. m. Acceso: entrada, camino para llegar á alguna parte. Tambien es la entrada al trato y comunicacion de alguna persona, ó familia; y en este caso equivale á inclusion, introduccion. I Se dice acces de fièrre, lo que en castellano se llama accesion de calentura. || ( fig.) Se dice accès de devotion, de libéralité, etc., por rebato, entusiasmo, furor de.

ACCESSIBLE, adj. m. f. Accesible. Di-

cese de las cotas, y de las personas

ACCESSION, s. f. Accesion: el acto de acceder. Comunmente se dice hablando de tratados de paz.

ACCESSIT, s. m. En las academias o escuelas públicas de artes, el que despues del que gandel primer premio, mereció particular aplauso por la obra ó trabajo presentado. Es vocablo latino, y úsase como substantivo masculino.

ACCESSOIRE, adj. m.f. Accesorio: lo que

ACCESSOIREMENT, adv. Accesoriamente.

"AUCIDENS, a. m. pl. Figura, color y mber. [Cualidades, atributos. ] Circunstanear, incidenta.

ACCIDENT, a. m. Accidente : castalidad,

6 succeso imprevisto.

ACCIDENT (PAR), adv. Accidental-

mente, por casualidad.

ACCIDENTEL, ELLE, adj. Accidental: Jo que no constituye lo esencial, ó substanciti de una cosa.

ACCIDENTELLEMENT, odv. Accidentahmente: esto es, como accidente que rande en una cosa , ó como casualmente.

"ACCIPITRES, a. m. pl. Clase de aves de

"ACCIPER, v. a. Vos usada sobre todo en los colegios y emtre muchachos en el sentido

ACCISE, a. f. Uesse esta vos en varias ertes, para significar el impuesto sobre los

ACCISME, s. m. Repulsa simulada de una

com que se desen.

\*ACCLAMATEUR, s. m. Aclamador.

ACCLAMATION, a. f. Aclamacion: en singular y en plural tiené el mismo significado que en castellano. A Proposition admiss par acclamation: proposicion admitida sin eximen. Magistrat élu par acclamation: magistrado elegido de comun consentimiento, six ilegar á votar.

ACCLAMPER, v. c. (ndut.) Asegurar

los palos con gimelgas, o gaburones.

\* ACCLIMATE, BE, adj. Accetumbrado, hecho al clima, conneturalizado con él.Es voz moderna en frances.

"ACCLIMATER, ... c. Accetumber al

clima: se una tembien como reciproco.

ACCOINCONS, s. m. pl. Entre carpinteros son unos maderos que se sñaden al tetho para hacerie mas sólido.

\*ACCOINTABLE, adj. m. f.Con quien ee

post tener trato familiar.

MCOINTANCE, s. f. Trato familiar, Caminidad. Es vos del estilo antiguo, que se socient and en la conversacion.

ACCOUNTER, v. a. Compadrar con, De-

cerse compieche de una persona.

ACCOUNT, EB, p. p. V. Accoiser. Calmado, mitigado.

ACCOISEMENT, s. m. Caima, mitigadon de los hamores.

ACCOISBR, v. a. (medic.) Calmar, miugar los humores.

ACCOLADE, s. f. Abraso. Era voz muy wate en les ceremonies de caballeria, en 🎮 el recien armado recibia l'accolade : hoy Che una, en lugar de embrassement: abra-

scrapelle d lo principal, o depende de denota la accion de cruzar los brasos por el cuello, que es propiamente el abrasarse bras dessus, bras dessous; lo que no determina embrassement, que es vos de uso y significacion mas general y extensa; pues se aplica á las personas, y á las cosas en al sentido recto y en el figurado. Il *Accolade s*e dice por semejanza de la abrazadera, o corchete, que une dos ó mas partidas ó rengiones en lo escrito, y en lo impreso. Il Accolade de la*pereaux* : reunion de dos gazapos servidos en el mismo plato.

\* ACCOLAGE, e. m. La obra de enrodrigonar les vides y otres plantes tiernes.

ACCOLE, BE, p. p.V. Accoler. Abrezado. I En el blason se llaman acciados los escudos que están unidos bajo de un mismo timbre, y las schales de distincion que en forma de aspa se crusan detras del escudo , y tambien los animales que lleyan collar.

ACCOLKR, v. c. Abrasar : solo se usa en estilo festivo y familiar en lugar de *embras*ser. Véase Accolade, y se hallará la dife-

rencia entre estos dos verbos.

\* ACCOLURE, s. f. Vencejo, tramojo, atadero de paja larga, ú otra cosa correcea: en los manojos de sarmientos, se llama caballo.

ACCOMMODABLE, adj. m.f. Componible, concordable : no se debe confundir con accomodable ', que en castellano suena *adapto*ble, ó com que se puede acomodar á otra.

ACCOMMODAGE, s.m. Trabajo y salario del que compone alguna cosa. Dicese solamente de los cocineros, peluqueros, en el sentido de guiso , y de peinadura.

ACCOMMODANT, ANTE, adj. Com-

placiente, cortes, obsequioso.

\* ACCOMNODATION, s. f. (fur.) Ajuste, compostura amistosa. || Conciliacion de leyes, textos, à otras autoridades opues-

ACCOMMODE, RE, p. p.V. Accommo*der.* Acomodado , ajustado , bien colocado.[] Accommodé, mado como substantivo, pero solo en estilo familiar, vale rico , abundante , hombre de conveniencies, que también se

dice acomodado, en castellano.

ACCOMMODEMENT, s. m. Acomodamiento : reconciliacion , composicion entre los que están en litigio , ó enemistad. En el sentido recto es poco usada esta voz, y solo se emplea para significar la accion d'accommoder, esto es, de componer, o mejorar una cosa, como las mejoras, ó conveniencias que se añaden á una casa, ó habitacion.

ACCOMMODER, . a. Acomodar. Tiene varios sentidos del castellano: como componer, y ordenar bien las cosas : venirle á uno bien: reconciliar, concertar los ánimos, m, en estilo de familiaridad y chanca. La las diferencies: conformar, adaptar una mana composicion de la palabra accolade, I cosa á otra. En frances es tambien componer

ó aderezar cosas de comer, y peinar el pelu-

quero.

ACCOMMODER (S'), v. r. Usado como neutro, es, 1°. procurar su comodidad, su conveniencia: 2°. componerse, reconciliarse sobre una quimera, ó litigio. Usado como activo, es: 1°. servirse, aprovecharse de tal cosa: s'accommoder de: 2°. conformarse con el uso de: s'accommoder à l'usage de.

\* ACCOMPAGNAGE, s. m. Trama de los tegidos de seda hordados con recamado de oro.

ACCOMPAGNATEUR, s. m. Accompafiante: tomase por el que acompaña con instrumento la vos del que canta.

ACCOMPAGNÉ, ÉE, p. p. V. Accom-

pagner.

ACCOMPAGNEMENT, s. m. Acompabamiento: como accion de acompañar tiene
tnuy limitado uso. En significacion colectiva de las personas ó cosas que constituyen
este acto, se usa para las mismas aplicaciones
que en castellano: v. g. l'accompagnement
du corps à la sépulture; l'accompagnement
d'un ambassadeur; l'accompagnement
des instrumens, ménos para la de acompabamiento teatral, que se llama comparse,
suite. || Por extension se llama accompagnemens los cabos, piezas, ó adornos que
corresponden á una cosa, como cuando se
dice: cette chambre manque des accompagnemens nécessaires.

ACCOMPAGNER, v. a. Acompañar: en el sentido recto significa ir de compañía, ó seguir en compañía de otro ú otros; mas no de estar en su compañía, ó hacérsela, que son otras dos acepciones que tiene el verbo castellano acompañar: porque en frances se dice, en el primer caso, être en compagnie de, y en el segundo faire compagnie de. ll (fig.) Se aplica á la acción de acompañar con instrumento músico la voz, ó una acción moral con otra; como accompagner ses reproches de menaces, un bienfait de ma-

nières obligeantes.

ACCOMPAGNER (S') (de), v. r. Ir acompañado, ó llevar consigo compañía, ó comitiva. \(\beta\) S'accompagner: cantar y tocar acordando con la voz el instrumento. \(\exists\) Las mas

veces se toma en mala parte.

ACCOMPLI, IE, adj. Acabado, cumplido. Aplicase á las personas; y así se dice un homme accompli: un hombre cabal; une femme accomplie: una muger perfecta, sin pero; un théologien accompli: un teólogo consumado.

ACCOMPLIR, v. a. Cumplir: es concluir, o acabar el tiempo o plazo de un alquiler, o escritura: realizar, egecutar una promesa: dar cumplimiento à una ley: desempeñar sus obligaciones. || Como, v. r. no se usa sino en el sentido de esectuarse una cosa: v. g. Les prophèties se sons accomplies; le traité n'a pu s'accomplie.

was lightly a track of

ACCOMPLISSEMENT, e. m. Cumpli miento: la verificacion ó egecucion entera d una cosa. Jamas se usa en plural.

ACCON, s. m. Especie de barco chato.

ACCORD, s. m. Convenio, composicion, ajuste entre partes. || Concordia, buens union, armonia, en que viven dos ó mas personas. || Conformidad, de pareceres en que están. || Conciliacion, de dictámenes ú opiniones. || Postura, armonía, hablando de música; por extension hablando de colorea; y metafóricamente, hablando de costumbres, y actos morales.

ACCORD (D'), adv. De acuerdo, concé-

dese, en hora buena.

ACCORDABLE, adj. m. f. Que puedo

ajustarse, acordarse, etc.

ACCORDAILLES, s. f. pl. (sulg.) Esponsales: ceremonia que se hace para el otorgamiento de unas capitulaciones matrimoniales en presencia de los parientes de los contreyentes.

ACCORDANT, ANTE, adj. (mis.)

Acorde, concertado, conforme.

\* ACCORDE, vos con que se manda á los remeros de una laucha que vayan de acuerdo.

ACCORDE, EE, p. p. V. Accorder.

ACCORDÉ, ÉÉ, s. Novio: novia: el

que ha contraido esponsales.

ACCORDER, v. a. Pouer acordes, o concordar los ánimos. || Conciliar dos textos, o pasages. || Otorgar un favor. || Ajustar una com. || Concertar un trato. || Determinar, deliberar sobre un asunto. || Conceder la razon, el antecedente. || Acordar los instrumentos, templarlos.

ACCORDER (S'),  $\nu$ . r. Acordarse, ponerse acordes, convenirse las personas. H Acomodarse, una cosa á otra, hacer buena union entre sí. H Ajustarse, dos voces, dos

instrumentos.

\* ACCORDEUR, s. m. (mús.) Templador, afinador.

\* ACCORDO, s. m. Contrabajo italiano

que tiene doce o quince cuerdas.

ACCORDOIR, s. m. Templedor, llave é martillo con que se templan los claves, pianos, y salterios.

\* ACCORDS, ó ACCORES, s. m. pl.(náut.) Pentales sobre que se afirma el navio du-

rante su construccion.

\* ACCORE, s. m. (ndut.) Trinca, escora: nombre de varias piezas de madera colocadas casi perpendicularmente para apoyar y sostener un buque. || (id.) Cantil, beril.

\* ACCORE, adj. m. f. Acantilado, es-

carpado.

\* ACCORER, v. a. (naut.) Trincar, apretar

las vueltas.

ACCORNÉ, ÉE, adj. (blas.) El animal que en los escudos está puesto con astas, pero de otro metal ó color que al restante del euerpo.

ACCORT, TE, adj. Cortes, complaciente: es voz que va antiguando. 🛭 Tambien agnifica bombre de expediente, expedito. \*ACCORTESSE, s. f. Circunspeccion.

"ACCORTISE, s. f. Cortesia, compla-

ACCOSTABLE, adj. m. f. (fam.) Tratable: e voz que empieza á antiguar, y suele usarse con la negacion: il n'est pas acostable.

ACCOSTÉ, ÉE, p. p. V. Accoster. Arri-

mado, allegado.

AUUSTER, v. a. Acercarse, llegarse una persona á otra : accoster quelqu'un. Como v. r. es familiar , y vale arrimarse à ella para hablarle: s'accoster de quelqu'un [ (néut. ) Atracar. || Accoste! (id.) i abraca!

\*ACCOTAR, s. m. (naut.) Cubiche: una hilada ó dos de tablas, que se ponen en la borda del galon del portallon del castillo de pros calaseteadas. Tambien se escribeaccos

ur y acetard.

ACCOTE, EE, p. p. V. Accoter. Reclinedo, recostado.

\* ACCOTEMENT, a. m. En los caminos reales, el espacio entre el empedrado y los sons. Tambien se llama berme. || Los relogaos le usan en el sentido de rozamiento.

\*ACCOTEPOT, s. mz. Seso de olla: la piedra ó hierro con que se calza en el hogar.

ACCOTER, v. a. Arrimar, reclinar, la cabeza á una silla : recostarse. || (náus.) Acostarse, arrimarse un mavio á la costa, ó al costado de otra nave.

ACCOTOIR, a.m. Reclinatorio, arrimo,

apoyo; y en la carpintería, refuerzo.

ACCOUCHEE, s. f. Parida: la muger que scaba de parir. Nunca se dice de las hembras de los animales em frances.

ACCOUCHEMENT, s. m. Parto: el acto

de parir la muger.

ACCOUCHER (de), v. a. y n. Parir: se spica siempre à la muger; porque de las bembres de los animales se dice mettre bas. || Tambien se usa metafóricamente por produon o der á luz la naturaleza, el arte, o el ingrandguna obra, pero es mas usado enfanter. V. | Alguna vez, en estilo sattrico y jomo, e splica accoucher á las producciones intelectrales, para denotar el instante en que salen, y el trabajo que han costado al autor. Accorcher usado como v. a. es partear; y entiaces va con el verbo avoir: v. g. ce chirargien a accouché la duchesse de ; à diferencia de cuando es parir, que se usa como neutro: v. g. e/le accouche toujours heurement; o toma el otro verbo esre.v. felle est accouchée d'une fille.

ACCOUCHEUR, s. m. Comadron: el ci-

rojeno que partea á las mugeres.

1000UCHEUSE, e. f. La partera, o comaire. Dicese mas comun mente sage-femme, procresponde à nuestra matrona.

ACCOUDER (S'), v. r. Pouerse, echaise de codos, sobre alguna cosa.

ACCOUDE, EE, p. p. V. s'Accouder.

Acodado, puesto de codos.

ACCOUDOIR, s. m. Reclinatorio, almohadilla, ú otra cosa para poner los codos. 🐧 Antepecho de una ventana.

\* ACCOUE, EE, p. p. V. Accouer. Des-

jarretado.

\* ACCOUER, v. a. (mont.) Desjarretar al CIETYO.

\*ACCOULINS, s. m. pl. Barro de rio para hacer ladrillos.

\* ACCOUPLAGE, V. Accouplement, que

es mas culto.

ACCOUPLE, s. f. Trailla, correa, o cor-del con que se ata à las perros para llevarlos al cazadero.

ACCOUPLE, EE, p. p. V. Accoupler.

Acopiado , apareado.

ACCOUPLEMENT, s. m. Pareja; ayuntamiento, cópula de macho y hembra; hoy solo se dice de los animales. En el sentido de matrimonio se ve usado en la poesía alguna

ACCOUPLER, v. a. Acopier, sparear, juntar, unir. || S'accoupler: juntarse macho y hembra, hablando de animales.

ACCOURCI, IE, p. p. V. Accourcir.

Acortado, abreviado, menguado.

ACCOURCIR, v. a. Acortar; en su significado recto es reducir á ménos lo largo; y, en el extensivo, abreviar lo difuso. || Usado como v. r. es acostarse, o menguar, que solo se dice de los dias, y las noches.

ACCOURCISSEMENT, s. m. Es la reduccion, o diminucion que experimenta o ha experimentado una cosa larga: pero solo se dice de caminos, y de los dias o noches, y en

el primer caso es *atajo*.

\* ACCOURES, s. m. pl. (mont.) Llano entre dos bosques en que los cazadores colocan los perros para coger la casa.

ACCOURIR, v. n. Acudir: es ir, venir, o llegar con diligencia al socorro o asistencia de alguno.

\* ACCOURS, s. m. (ant.) Concurso, affuencia de gentes.

ACCOURSE, s. f. (naut.) Espacio entre la proa y la popa.

ACCOURU, UE, p. p. V. Accourir.

ACCOUSINER, v. n. Primear: tratarse de primos. Tambien es recíproco.

ACCOUTRÉ, ÉE, p. p. V. Accoutrer. ACCOUTREMENT, s. m. (ant.) Atavio, arreo: vestimenta. Solo se usa, en ámbas lenguas, hurlesca y familiarmente, por disfraz, mal pergeño, en el vestir.

ACCOUTRER, v. a. (fam.) Ataviar, arrear, engalanar: lo mismo que mal perge-

ACCOUTUMANCE, s. f. (ant.) Lo mismo que avezadura en castellano anticuado: esto es, habituacion.

and the second of the second of

ACCOUTUME, EB, p.p.V. Accoutumer. mais il s'en fait accroire : tiene mérito ; adj. Acostumbrado, habituado.

ACCOUTUMBE (A L'), adv. Segun cos-

tumbre.

ACCOUTUMER (d), . a. Accetumbrar: hacer tomar una costumbre. [ Como \*. n. es tener costumbre de hacer alguna cosa, y en este case anda con el verbo auxiliar avoir. || Como verbo pasivo y reciproco toma el auxiliar être : eg. il était, 6 bien il s'était accoutumé à la fatigue : estaba hecho, ó su habia hecho ó accetumbrado al trabajo.

\* ACCOUVE, EE, adj. (fam.) Aclocado, acurrecado en un rincon de la lumbre, ó del hogar. Dicese de la pérsona muy friolera.

\* ACCRAVANTER, .. a. Abrumer, aplas-

ter. Véanse Accabler, écraser.

ACCREDITÉ, ÉE, adj. Acreditado: entorisado.

ACCRÉDITE, RE, p. p. V. Accréditer. ACCRÉDITER, . a. Acreditar: abonar, poner en crédito y reputacion. En el sentitido recto se dice de las personas y de las cosas : y en el figurado, solo de las cosas.

ACCRÉDITER (8'), . r. Acreditarse:

cobrar autoridad y estimacion.

ACCRETION, s. f. (med.) Crecimien-

to, aumento en las enfermedades.

ACCROC, s. m. Desgarron, rasgon, o desgarro hecho en la ropa. 🛭 Gancho , garabato, clavo, o punta que agarra. [] (fig. fam.) Atascadero: obice, impedimento.

\* ACCROCHE, s. f. (fam.) Atsecadero: dificultad, embarazo en la egecucion de una

cosa. Es ménos usado que accroc. V.

ACCROCHÉ, ÉE, p. p. V. Accrocher.

ACCROCHEMENT, s. m. ( reloger.) Vicio del escape de un relox, que le hace parar.

ACCROCHER, v. a. Engancher, agarrar, colgar de un gancho, d de un clavo. ( fig.) Coger , ó atraer á uno con maña. | Atascar ó embarasar el curso de una cosa.

ACCROCHER (8')(a), v. r. Aferrarse dos naves. || Engancharse la ropa. || Agarrarse dos que rinen. [ (fig.) Echar mano, ó valerse de una ocasion, etc.: asirse, ó arrimarse á un poderoso, etc.

ACCROCHIRISME & ACROCHIRISME, e. m. En lo antiguo fué una lucha ó baile alegre en que solo se hacia uso de las manos.

ACCROIRE, v. n. Creer cosas falsas; á diferencia de croire, que es creer lo falso y lo verdadero. No tiene uso sino en el infini- nan la caza. | Lo mas profundo de los cados, tivo, y siempre precedido del verbo faire, que le bace v.a. : eg. on lui fit accroire cette fable : le hiciéron creer esta patraña. || Con de las varengas, de un barco. la particula en, es v. n.: ce n'est pas un homme à qui l'on puisse en faire accroire: no es hombre à quien se pueda enganar, o char, o reducir à otro a un rincon. || (mont.) dar dado falso, o embocársela. Tambien se Acosar la caza. dice de un hombre vano : il a du mérite,

mas tambien se lo presume.

ACCROISSEMENT, . m. Acrecentamiento: aumento. [Crecimiento, de las plantas, de la calentura, de las rentas, que tazzahien se dice incremento. Il Crecida, del rio. Il Creciente, de la marea, y del rio. | Creces, del trigo, de la sel. | Aumento, de familia, de gastos. | Subida, alza, de los precios. | Engrandecimiento, ó ampliacion, de uma obra, ó edificio. § (fig.) Aumento, de poder, de fortuna, de valimiento, etc.

\*ACCROISSEMENT, s. m. (anas.) Acrocentamiento: estado del cuerpo humano, est el cual la reparacion de las pérdidas que hace,

excede a sy deperdicion.

\*ACCROIT, s. m. Aumento de un rebaño. ACCROITRE, v. a. y v. Acrecentar, au-

mentar una cosa.

ACCROUPI, IR, p.p. V. & Accroupir. En el Mason se dice del leon, ú otro animalesentado.

ACCHOUPI, IR, adj. Acurrucado, aga-

chado.

ACCROUPIR (S') . r. Ponerse en cuclilias , acurrucarse , agacharse. || Tambien se usa como scrivo.

ACCROUPISSEMENT, e. m. La postura

en cuclillas.

ACCRU, UR, p. p. V. Accroltre. Acrecentado, crecido, aumentado.

ACCRUE, s. f. (for.) Acrecencia, dere-

cho de acrecer.

\* ACCUBITEUR, e. m. El que duerme cer-

ca de un principe.

ACCUEIL, s. m. Acogida, acogimiento: y tambien recibo, recibimiento. || En el primer caso se dice del acto de admitir una persona en su casa ó compañía á otra que viene á buscar favor, proteccion: en el segundode admitir á la que viene á visitar, ó tratar. Dicese faire un bon ou un mauvais accueil; pera, sin calificacion, faire accueil, se toma por bueno.

ACCUEILLI, IR, p. p. V. Accueillir. Acogido, recibido: y tambien recogido.

ACCUEILLIR, r.a. Recibir, al que viene ó llega á hablarnes, ó visitarnos. || Acoger, al que llega o viene a pedirnos favor, consejo, etc. | Recoger, al naufrago, al perdido.

ACCUL, s. m. Sitio, o callejon sin salida, á que se ve reducido el acceado. Mas comunmente se dice del parage cerrado a que el cazador o los perros estrechan y arrincoo madrigueras.

\* ACCULEMENT, s. m. Encorvamiento

ACCULE, EE, p. p. V. Acculer.

ACCULER (S'), v. r. Acularse, arrimarse,

é certaine de capaldes contra una pared, ú ouv resguardo, para desenderse cara á cara.

ACCUMULATEUR, s. m. El que acu-

ACCUMULATION, a. f. Cámulo, amontonamiento: agreçado de cosas unas sobre oira. [ (for.) Junta, de pruebas, instrumentes, documentes, etc.

ACCUMULE, EB, p.p. V. Accumuler. ACCUMULER, p. a. Acumular: juntar:

amonioner.

ACCUSABLE, adj. m. f. Acusable: el que

puede ser acusado.

ACCUSATEUR, TRICE, s. Acusador: no solo tiene uso en justicia , sino fuera de ella. La Accusateur public : acusador público, fiscal encargado de pedir justicia en los tribupaiss contra las personas acusadas de algun delito. Accusateurs nationaux: acusudores nacionales : en Francia, era dos jueces del tribumal de casacion, elegidos para promover en el tribunal supremo de justicia les acusaciones sobre que debe dar sentencia. I En las escuelas se suele llamar acumente al que acusa, ó delata al maestro las faitas de otro.

ACCUSATIF, 2. m. (gram.) Acusativo: el 4°. caso de la declinación de los nombres.

ACCUSATION, s. f. Acusacien : ademas del sentido propio de una accion en justicia, tiene otros mas extensos. Tómase por la confesion voluntaria que bace de sus culpas un pecador.

ACCUSÉ, ÉE, p. p. V. Accuser.

ACCUSE, EE, adj. y s. El acusado : comunmente se dice reo, en contraposicion de actor, o acusador.

ACCUSER, . a. Acusar. || Delatar en justicia. || Imputar , notar , tachar. || En el juego es decir ó declarar el punto. || Ser, ó no , verídico y exacto en lo que uno refiere : il accuse justa, vous accusez faux. | Acusar, L el recibo de una carta, dar aviso de él. || En la pintura es hacer ver en el trapeado de una figura el desnudo de ella.

ACCUSER (8'), v. r. Acusarse, de sus tulpas ó pecados. Declararse, confesarse

reo, culpado.

ACCUTS, V. Accul.

\* ACEDÉRACH, & m. Acederaque, o cinámomo: árbol.

ACEE, s. f. Chocha: ave.

\*ACEMETES, s. m. pl. Acemetes: religlosos que no dormian.

so tiene cabeza.

ACENS, s. m. Arriendo enfitéutico.

ACENSEMENT, s. m. El acto de acenmar, o accusar una posesion: la imposicion de un censo ó cánon: el arrendamiento ó

ACENSER, v. a. Acensuar: imponer [ censo sobre una posesion. || Darla, ó tomarla, à censo.

ACEPHALE, adj. m. f. Acélalo: lo que no tiene cabeza, ó gefe.

ACEPHALITE, s. m. Acefalita: nombre de los hereges que no admitian el concilio de Calcedonia.

\* ACERAIN, adj. Acerino : que se parece

al acero ó tiene sus propiedades.

ACERBE, adj. m. f. Acerbo, aspero al gusio, entre agrio y amargo: en castellano se dice verde, hablando del sabor del vino, o de las frutas,

ACERBITE, a. f. Acerbidad. ACERE, EE, p. p. V. Actrer.

ACERE, EE, adj. (medic.) Aspero de sabor, astringente.

.ACERER, v. a. Acerar : poner acero ea la punta ó corte de las armas de hierro.

ACFREUSE, adj. f. En forma de alfilez. ACERIDE, s. m. Emplasto ain cera.

\* ACERSOCOME, adj. m. f. Con cabeliera jarga.

\* ACERURE, a. f. Pedaso de acero con que se acera cualquier instrumento de hierro.

ACESCENCE, s. f. Disposicion o facilidad á acedarse.

ACESCENT, ENTE, adj. Acedo: que se

agria.

ACETABULE, s. m. Acetábulo : medida usada de los boticarios para los liquidos. Acetábulo : la encajadura de los huesos del musio.

ACETATES, s. m. pl. (quim.) Acetates; sales formados por la union del ácido acetite con varias bases.

ACÉTEUX, EUSE, adj. Acedo, agrio: avinagrado. | Plante acéteuse : planta acedera.

ACETITE, s., m., (quim.) Sal acetite.

ACHALANDÉ, ÉB, p. p. V. Achalander. || Como adjetivo, se dice del mercader, o tienda acreditada, afamada, de gran despacho.

ACHALANDER, p. a. Acreditar : una tienda, o un mercader, atrayéndole parroquianos por la hondad ó baratura de sus géneros.

ACHARNE, EE, p. p. V. Acharner.

ACHARNEMENT, s. m. Encarnizamiento : la accion ansiosa de cebarse en la carne. (fig.) Ira, animosidad, y obstinado enojo con que pelean, riñen, se denuestan, ó sa persiguen unos á otros : dícese tambien de los animales. || La pasion suerte y tenas á alguna cosa viciosa, ó reprehensible por si, ACEPHALOCYSTE, s. m. Gusano que o por la demasía con que se quiere. En el 1ºr. caso se puede decir amancabamiento con el juego, etc. : en el 2º. amancebamiento con los libros, etc.

ACHARNER, v. a. Encarnisar: cebar en la carne á un animal para que se haga mas feroz. Pero, en frances, como en castellano, apénas tiene mas uso que el metafórico : en este sentido vale enfurecer, encruelecer, irlritar, enconar los ánimos de unos contra otros. A Se usa mas en el pasivo y reciproco: , llo : dicese siempre en sentido figurado por eg. Il est fort acharné contre son frère. Ils se sont acharnés au combat. 🛭 Tous deux s'acharnent indécemment. || Il s'acharne

au jeu : aqui significa cebarse.

ACHAT, s. m. Compra: la accion de comprar, y tambien la cosa comprada. En el primer caso se dice j'aj fait un bon achat: en el segundo voilà mon achat : ahí está mi compra. En este último caso siempre se entiende compra de cosas mayores, como biemes, tierras, casas, etc., purque la de cosas menores, como ropas, generos, albajas, se llama emplette. V.

ACHE, s. f. Yerba muy parecida al pere-

gil : apio.

ACHRE, s. f. Lombriz de tierra para

pescar.

ACHEMINE, EE, p. p. V. Acheminer. ACHEMINEMENT, s. m. Camino, disposicion, preparacion: que conduce al buen éxito de un negocio.

ACHEMINER (vers), v. a. Encaminar, conducir, dirigir, disponer bien un negocio, un tratado: ponerle en buen camino, pre-

parar su verilicacion.

ACHEMINER (S') (vers), v. r. Encaminarse, ponerse en camino : una persona. (fig.) Ir bien, lievar buen curso una cosa: cette affaire s'achemine.

ACHERON, s. m. (mitoL) Aqueronte:

rio del infierno.

ACHERONTIQE, adj. m.f. Aquerontico : que pertenece al Aqueron.

ACHETE, EE, p. p. V. Acheter.

ACHETER, v. a. Comprar, mercar: abraza el sentido propio, y el metafórico.

ACHETEUR, EUSE, s. Comprador, ra:

el que, ó la que compre...

ACHEVE, EE, p. p. V. Achever. | Como adjetivo se aplica à cosas, y à personas, y a estas casi siempre en mala parte; como fuu achevé, sot achevé, scélérat achevé: loco rematado, necio perfecto, picaro consumado. | Habiando de las cosas, siempre se dice en bucha parte : un ouvrage achevé : una obra bien scabada; une beauté achevés : una hermosura perfecta.

ACHEVEMENT, s. m. Conclusion, fin, remate del alguna cosa : su perfeccion : com-

plemento: la última mano.

ACHEVER, v. c. Acabar, finalizar, concluir. Cuando es acabar un pleito, un negocio, dar la última mano á una cosa, perfeccionarla, se dice finir. V.

ACHEVOIR, s. m. En las manufacturas el sitio en que se terminan las obras.

\* ACHIER, s. m. (unt.) Aliejar.

\* ACHILLE (TENDON D'), s. m. (anat.) Tendon de Aquiles, que sale del calcañal.

\* ACHILLE, s. m. (n. p.) Aquiles. \* ACHIO, o ACHIOT, s. m. Achote. ACHIT, s. m. Viña de Madagascar. ACHUPPEMENT, s. m. Trop.ezo, esco- no se toha james.

el que es ocasion ó causa de que otro yerre. o tenga que sentir. Comunmente va con la palabra piedra: pierre d'achoppement, como si digéramos piedra de escándalo.

ACHORES, s. m. pl. Ulceras pequeñas que se forman en la cabeza y en las megillas

de los niños, etc. : especie de usagre.

ACHROMATIQUE, adj. m. f. (opt.) Acromático: anteojo, con que se ven los objetos sin los colores del iris.

ACHRONIQUE, adj. m. f. Acrónico:

opuesto al sol.

ACHRONYCHES, s. m. pl. Acidnicos: (astron.) Tiempos en que los cuatro planetas superiores se reunen à media noche en el meridiano.

\* ACHTHEOGRAPHIE, s. f. Descripcion

de los pesos.

\*ACICULAIRE, adj. m. f. Parecido d las agujas. Dicese del cristal.

\* ACIDE, adj. m. f. Acido, acedo.

ACIDE, s. m. Acido: principio salino, de subor mas ó ménos agrio, como el vinagre, el agua fuerte, etc.

\* ACIDIE, s. m. Acidia : gusano molusco

acefalo.

ACIDIFERE, adj. m. f. Acidifero : compuesto de un ácido unido á una tierra o álcali.

ACIDIFIABLE, adj. m. f. Acidifiable:

que se puede volver ácido.

ACIDIFICATION, s. f. (quim.) Oxige-

"ACIDIFIER, y. a. (quim.) Hacer la oxigenecion.

ACIDITE, s. f. Acedia, acidez: el sabor

acedo y agrio.

ACIDULE, adj. m. f. Agrio, ó de la naturaleza de los ácidos: acidulo, ó de sabor poco agrio.

ACIDULE, EE, p. p. V. Aciduler.

ACIDULER, v. a. Acedar, acidular: echar ácido, ó agrio en alguna cosa, ponerla tal. No tiene mas sentido que el recto y natural: solo el verbo aigrir se usa en el recto, y en el tigurado.

ACIER, s. m. Acero: tomase poéticamente por la espada, cuchillo, etc., como en castellano; aunque mas comunmente se

usa de la voz fer: hierro. V.

ACIERIE, s. f. Fábrica de acero.

\* ACINESIE, s. f. (med.) Acinesia: descanso del puiso.

\* ACINIFORME, adj. m. f. Aciniforme

en forma de racimo.

\* ACIPE, s.m. Pescado cartilaginoso.

\* ACIPENSERE, s. m. Clase de pescados. ACLASTE, adj. m. f. Aclasto: que deja parar la luz sin retlexion.

\*ACMELLE, s. f. Planta medicinal del

género de las hidentes.

\*ACOEMETE, s. m. Accémeta: el que

\*ACOLIN, s. m. (ant.) Amigo familiar.
\*ACOLIN, s. m. (med.) Codorniz acuátil.

\*ACOPE, s. m. Remedio que quita el

ACOLYTAT, s. ms. El orden y el estado de scolito.

ACOLYTE, s. m. Acolito: sirviente de altar.

\* À-COMPTE, s. m. Socorro que se da á uno á cuenta de lo que tiene devengada. || Dices como adverbio à-compte, que es dar ó neibir á buena cuenta.

\*ACON, s. m. (ndus.) Batea.

ACONIT, s. m. Acónito, matalóhos, anapelo: yerba venenosa.

\*ACONTIAS, ó DARD, s. m. Saltacábras: género de serpiente.

acoquina, acobarda, o apoca.

ACOQUINE, EE, p. p. V. Acoqui-

ACOQUINER, v. a. (fam.) Acostumbrar à una vida perezosa, ociosa, y floja. Su uso mas comun es como v. r. y entónces significa darse, entregarse con pasion à una comu : Il s'est acoquiné au jeu, à la taverne, auprès de cette fenime, dans cette ville, etc.

\* ACORER, v. a. Desentrañar.

\*ACORUS, s. m. Acoro: yerba semejente al lirio.

\*ACOUDOIR, s. m. (arq.) Apoyo, pulpito, antepecho, para peto.

ACOUSNATE, s. m. Sonido de voces humanas é instrumentos que se cree oir en el aire.

\*ACOUSMATIQUE, adj. Se aplica á los discipulos de Pitagoras que durante cinco sãos oian las lecciones del maestro sin decir um pelabra.

ACOUSTIQUE, s. f. Acústica: el arte

que trata del oido y de los sonidos.

\*ACOUSTIQUE, adj. m. f. Acústico: lo perteneciente al oido.

\* ACQUAPENDENTE, s. f. (géog.) Acua-

MQUÉREUR, s. m. Adquiridor : el que adquire, que se llama adquiriente, y en lo foreme, adquirente.

ACQUERIR, v.a. Adquirir: alcanzar, consequir, lograr por dinero, ó ajuste, ó habilidad, alguna cosa útil, ó apreciable: que es propiamente hacer adquisiciones. Y así, aunque en lo figurado se dice acquérir des honneurs, de la gloire, des richesses, etc., ne se dirà acquérir, sino gagner une maladis: coger una enferinedad: solo en chanza se dice acquérir, que corresponde en castellano á grangearse, ó comprarse un mal. Il Usado como verbo pasivo, y hablando de personas, significa por cumplimiento esar una à la disposicion de otra: eg. Je

de vmd.

ACQUÉRIR (S'), v. r. Adquirirse: se dice de personas y de cosas morales; como s'acquérir des amis, l'estime de tous le monde, etc., que es ganarse, grangearse amigos, la estimacion de las gentes, etc.

ACQUET, s. m. (for.) Adquisicion: dicese de los bienes ó fincas que viniéron por compra ó donacion, y no por derecho de herencia. || (fam.) Ganancia, provecho en lo que se compra, ó se vende: eg. Il a fait un grand acquet à vendre cette marchandise: ha hecho un buen negocio en vender. || Es tambien la compra ventajosa: vous avez fais un bel acquét. || Salir ganancioso, bien librado, por evitar un daño mayor: v. g. Il y aura plus d'acquét de le payer que de la plaider.

\* ACQUETER, v. a. (for.) Adquirir.

ACQUETS, s. m. pl. Bienes gananciales. ACQUIESCEMENT, s. m. Consentimiento, condescendencia, conformidad: el acto de ceder, conformarse a las razones, o voluntad de otro.

ACQUIRSCER, v. n. Consentir, conformarse, ceder: á las razones, ó voluntad de otro.

ACQUIS, ISE, p. p. V. Acquerir.

ACQUIS, ISE, adj. y s. Adquirido: como contrapuesto a lo natural en todo-lo que es talento, saber, industria. || Dicese como substantivo: Il n'a pas moins d'acquis que de naturel: tiene tantas prendas, ó luces adquiridas, como naturales.

ACQUISITION, s. f. Adquisicion: la accion y efecto de adquirir; y tambien la co-

sa adquirida.

ACQUIT, s. m. Carta de pago, finiquito. || (fig.) Descargo; y así se dice pour l'acquit de ma conscience. || (id.) Cumplimiento, desempeño; y así se dice pour l'acquit de ses devoirs. || Dicese adverbialmente faire une chose par manière d'acquit, por cumplir, à mas no poder.

ACQUIT, en el juego de villar es la bola que se juega primero, para ver quien es mano.

ACQUIT-A-CAUTION, s. m. Guia ó despacho para que los géneros vayan libres á su destino.

ACQUITTE, ÉE, p. p. V. Acquitter.

\* ACQUITTEMENT, s.m. Pago, desquite, en ámbos sentidos físico y moral.

ACQUITTER, v. a. Pagar, satisfacer una deuda. || Exonerar, desempeñas de cargas, ó deudas, así à cosas, como á personas.

ACQUITTER (S') (de), v. r. Desempenarse de cargas, de deudas: satisfacerlas, salir de ellas. || Dicese mas comunmente de les obligaciones que un persona contrae; como pagar ó agradecer un beneficio, cumplir su palabra, el voto, etc., cumplir con su oficio. Cuando se dice: Il s'acquitte bien de sa charge, lleva el sentido irónico de que con los derechos que lleva en la administracion de su empleo, se desquita de lo que le costó, porque en Francia se comprahan los empleos.

\* ACRATIE, s. f. (medic.) Acracia, dehilidad, flaqueza : imposibilidad de mo-

verse.

\* ACRATISME, s. m. Entre los griegos era

una especie de almuerzo.

ACRE, s. m. (primera sílaba breve) Cierta medida de tierra comun en Francia, de 260 perchas, que contienca 436,560 pies cuadrados.

ACRE, edj. Acre, agrio, o fuerte: en el sabor. || (fig.) Aspero, desabrido, y duro

de genio en sus obras, y expresiones.

ACRETE, s. f. Acritud: la calidad acre, o mordas de algunas cosas; bien que en medicina se suele usar de la vos acrimonia.

\* ACRIDOPHAGE, s. y adj. m. f. Acridofago: comedor de langostas, que se sustenta

con ellas.

ACRIMONIE, s. f. Acrimonia : es lo mismo que derets: acritud; pero el primero es término mas docto, y el segundo mas usado en el trato ordinario.

ACRIMONIEUX, EUSE, adj. Lo que tiene acrimonia: ces sels sont acrimoniaux:

estas sales tienen acrimonia.

\*ACRISIE, s. f. (medic.) Acrisia: crudesa de los humores que impide la expulsion de la materia morbitica.

\*ACROBATE, s. m. Acrobato, volatin,

volteador entre los antiguos.

\* ACROBATIQUE, adj. m. f. Acrobático: dicese del primer género de máquinas para levantar pesos.

\*ACROCÉRAUNIENS, adj. En la antigua geografia se llamaban así los montes

muy altos.

\*ACROCOME, s. m. f. Acrócomo : de cabellos largos.

\* ACROLITHE, adj. m. f. Acrolito: cayas

extremidades son de piedra. ACROMATIQUE, adj. m. f. Acromáti-

co: sin color.

\*ACROMION, s. m. (anat.) Eminencia

en el hueso de la espalda.

\* ACRONIQUE, adj. m. Acronico: se dice del orto y ocaso de un astro, cuando nace y se pone al mismo tiempo que el sol.

ACROSTICHE, s. m. y adj. (poes.) A-

cróstico.

ACROTÈRES, s. m. pl. (arquit.) Áticos: los pedestales que se ponen en las balanstra-

ACROTERIASME, s. m. (cir.) Acrote-

riasmo: amputacion de un miembro.

\*A CROUPTUNS, adv. (fam.) A las an-

ATE, s. m. Acto: hecho, accion, ope-1 misma significacion que su castellano, y

racion. | En el sentido moral se dicen siempre actos las acciones del hombre; como acce
d'humanité, acte de foi. | En el sentido
forense es auto de juez, testimonio de escrábano, instrumento público. | Acte constitue tionnel: acto constitucional, la constituciosa
francesa, principalmente la segunda, llamada asi por la Convencion nacional. | En plural les actes des Apôtres, son actos ó hechos; y les actes des martyre, d'un concile, du senat, de l'académie, son actas ena
castellamo, y no actos : y hablando de comedias, es jornada.

\*ACTION, s. m. Especie de insecto.

ACTEUR, s. m. Actor: el que representa, ó hace papel en una pieza de teatro. Es lo mismo que comédien, comediante, exelesantido propio, mas no en el metafórico. Esta última voz supone precisamente la profesion, y la otra no: por eso se dice irónicamente grand comédien, y no grand acteur, de un hombre astuto y embaucador. Un (fig. fam.) Llámase acteur al que pone una partida de juego, al que dirige una huelga de campa. Il Llámase por extension acteur al que lleva el manejo de un negocio, que en castellano decimos el farante.

ACTIF, IVE, adj. Activo, va : tiene los mismos sentidos y aplicaciones que en caste-

llano.

\* ACTINIE, s. f. Anémona : planta. \* ACTINOT, s. m. Piedra primitiva, dura

y prismática.

ACTION, s. f. Accion: es la operacion of el efecto del que, o de la cosa que obra, y tambien la misma cosa obrada. || Action se dice indiferentemente de lo comun, o de lo extraordinario: y acte, solo de lo señalado. || Funcion, accion: se dice de un reenlado. || Funcion, accion: se dice de un reenlado. || Accion: gesto y aderman del orador, y del comediante. || Accion: demanda judicial. || Accion: los lances de una pieza de teatro: el efecto de un veneno, de un petardo, de la virtud del sol, de un remedio. || Llámanse actions algunas veces las propiedades muebles, o los efectos.

ACTIONNAIRE, s. m. Accionista, porcionista, cointeresado, en algun comercio o

compania.

ACTIONNE, EE, p. p. V. Actionner. ACTIONNER, v. a. Demandar à alguno: ponerle una demanda en justicia.

ACTIVEMENT, adv. (gram.) Activa-

mente: eu modo activo, por activa.

ACTIVER, v. a. Poner en actividad.
ACTIVITE, s. f. Actividad. Dicese la
actividad del fuego, de un veneno. || La diligencia y prontitud de las personas.

\*ACTRICISME, s. m. Arte de representar

en el teatro.

ACTRICE, a. f. Actriz: la muger que representa, o hace papel en el teatro.

ACTUEL, ELLE, adj. Actual: tiene la misma significacion que en castellano, y

AIM

sima la de real y efectivo; como un paiement actuel.

ACTUELLEMENT, adv. Actualmente: ahora , al presente.

"ACCDIE, s. f. Cucuiú: insecto: especie de Inciernaga de las Indias occidentales.

\*ACUITE, a. f. Agudeza : estado de lo que tiene el filo agudo.

\*ACUT, adj. m. (geom.) Agudo.

\* ACUTANGLE, adj. (geom.) Acutan-

\*ACUTANGULAIRE, adj. (geom.) Aculangular : dicese de una figura cuyos anguke son agudos.

\*ACUTANGULÉ, ÉE, adj. (botan.) Que

tiene ángulos agudos.

"ACUTS, s. m. pl. Puntas al calio de los bosdoer

ADAGE, s. m. Adagio, que se llama comomente refran en castellano.

ADAGIO, adv. ( mús.) Adagio : pau-

ADAIMONIE, s. f. Adaimonia: anxiedad, inquietud.

\* ADALINGUES, s. m. pl. Raza de nobles

germanos. ADAM, s. m. Adan. Nombre del primer hombre, segun la Biblia.

\*ADANAGIER, v. a. Danar, perjudicar.

\*ADAMANTIN, adj. m. Diamantino: de

la raturaleza del diamante.

ADAMIQUE, adj. Adámica : dase este nombre à la tierra que proviene del deposito que bacen las aguas del mar al tiempo del reflujo.

\*ADAMITES, s. m. pl. Adamitas : sectanos que andaban desnudos. V. Adamistes.

\* ADAMISTES, s. m. pl. Adamistas: sectarios que asectaban imitar la desnudez de Adan en el paraiso.

ADAPTATION, s. f. Adaptacion: aplicación de una cosa á otra. Fuera de lo dogmático casi no tiene boy uso.

AUAPTE, EE, p. p. V. Adapter.

ADAPTER, v. a. Adaptar. || (fig.) Aplicar, ó acomodar una cosa á otra.

WARCA, 6 ADARCE, s. f. Alhurreca: equina salada que se agrega á las canas joiras matas en la mar, y en las lagu-Dasea tiempos secós.

ADATIS, s. m. Adatis : muselina de las

Indias wientales.

ADDITION, s. f. Adicion: es la añadidura, ó aditamento á una, ó la misma cosa añadida. En las cuentas es la operacion de sumar. En la imprenta son las notas marginales.

ADDITIONNÉ, ÉE, p. p. V. Addition-

ADDITIONNEL, ELLE, adj. Lo que prede ser anadido.

ADDITIONNER, v. a. Sumar: operacion tmetica.

TOME L

ADDUCTEUR, s. y adj. (anat.) Aductor. se dice de ciertos músculos.

\* ADELIE, s. f. Adelia: planta de la familia de los euforbios.

\* ADELOPODE, adj. m. f. Adelópodo: cuyos pies no se ven. Dicese de los animales. \* ADELAIDE, s. f. (n. p.) Adela.

ADEMPTION, s. f. (for.) Revocacion.

Diminucion.

\* ADÉNOGRAPHIB, s. f. (med.) Adenografia : descripcion de las glándulas.

\* ADENOIDES, adj. y s. m. pl. Adenoi-

des : cyerpos glandulosos.

\* ADENOLOGIE, s. f. (med.) Adenologia:

tratado de lasglándulas,

\* ADÉNO-MÉNINGÉE, adj. y s. f. (*med.*) Adenomeningia : calentura mucosa. \* ADENO-NERVEUSE, adj. y s. f. (med.) Adeno nerviosa : fiebre pestilencial.

\* ADENOPHARYNGIEN, adj. m.y s. Adenofaringio: de la glandula tiroide. Dicese

de un músculo.

\* ADENOTOMIE, s. f. (anat.) Adenotomía : diseccion de las glándulas.

ADENT, s. m. (carp.) Diente, muesca. 1

(naut.) Tope, diente.

\* ADEPHAGIE, s. f. (medic.) Adefagia:

voracidad ó hambre canina.

ADEPTE, s. m. (lat.) El iniciado en los misterios de una ciencia, o secta secreta: se splica regularmente à los alquimistas.

ADEQUAT, TE, adj. m. f. Adecuado,

total, perfecto.

\* ADESSENAIRES, s. m. pl Adesenarios: sectarios que tenian una opinion particular sobre la transubstanciacion.

ADEXTRE, EE, adj. (blus.) Adestrado: se dice de las piezas que se ponen al lado

diestro del escudo.

\* ADHALER, v. a. Echar el hálito sobre

alguna cosa.

ADHERENCE, s. f. Pegadura, o union de dos cuerpos. || (fig. ) Adhesion , apego : 4 un partido, ó bando.

ADHERENT, ENTE, adj. Pegado, da: la cosa pegada á otra. || Usase solo en senti-

do físico en frances.

ADHERENTS, s. m. pl. Allegados, parciales, secuaces: de una secta, partido, opinion. Siempre se toma en mala parte.

ADHERER', v. n. Pegarse una cosa á otra: casi no se usa en sentido recto. (fig.) Adherir, arrimarse, unirse: á una

opinion, partido, etc.
ADHÉSION, s. f. Pegadura, o union de dos cuerpos. | ( fig. ) Adhesion, esto es. el acto de adherir á un tratado, á una decision, á una protesta, conformándose con ello.

AD-HONORES, (expr. lat.) Se aplica d los que solo tienen de un empleo el titulo y la condecoracion, sin el sueldo ni egercicio: y corresponde á plaza honoraria, o título ad honorem.

ADIANTE, s. m. Culantrillo: planta.

\* ADIAPNEUSTIE, a. f. (med.) Adiap-

neustia : falta de transpiracion.

ADIEU, interj. y s. m. A Dios: expreeion con que nos despedimos de alguno; y con que se denota el peligro de acabarse ó perecer una cosa, y el triste recuerdo de haberse acabado : si la fièvre redouble, adieu le malade : à Dios enfermo, si le repite la calentura! Adieu mon argent, mes espérances, etc. : à Dios mi dinero, mis esperanzas; esto es, acabáronse ya. || Como nombre substantivo, vale despedida, obrazo i de despedida, separación, usado en singuler como en plural : le dernier adieu : la postrera despedida, el último abrazo; de tristes adieux : triste despedida ; dire adieu : despedirse. § (fig.) Renunciar, volver la espalda, dejar: il a dit adieu aux plaisirs, su monde, aux livres. | A-Dieu-va: (ndus.) alla va con Dios.

ADINERER, v. a. Hipotecar en el aire. ADIPEUX, EUSE, adj. (anat.) Adiposo,

lo que está seboso.

\* ADIPOCIRE, s. f. Substancia semejante al sebo y á la cera.

\* ADIPSIE, s. f. (med.) Falta de sed.

ADIRÉ, EE, p.p. V. Adirer.

ADIRER, v.a. (for.) Perder: extra-viar: traspapelar. V. Perdre, égarer. ADITION, s. f. (fort.) Adicion: el acto

de admitir o adir la horencia.

ADIVE, s. f. Adiva, o adive : animal muy comun en Africa, y muy parecido al

perro llamado podenco.

ADJACENT, ENTE, adj. Advacente: dicese en frances, no solo de una isla inmediata á un continente, ó á otra mayor; sino de tierras, paises, parages contiguos, ó vecinos á otros.

ADJECTIF, s. m. y adj. (gram.) Ad-

ADJECTION, s. f. (dogmds.) Adicion, agregacion de una cosa á otra.

ADJECTIVEMENT, adv. Como adjeti-

vo, por adjetivo.

ADJOINDRE, v. a. Acompañar, asociar una persona con otra ; darle compañero para

ayudarla en algun ministerio.

ADJOINT, s. m. Adjunto, acompañado, agregado, asociado : el que como compañero ó colega, nombrado por autoridad superior, syuda al que egerce algun minis-

ADJONCTION, s. f. (for.) Asociacion, companía de otro, ú otros jueces, ó comisionados al encargado de algun ne-ZOCIO-

ADJUDANT, s. m. Ayudante, : el que ayuda á otro en algun empleo. Usase mas en la milicia, y en este caso es el gide-decamp.

ADJUDICATAIRE, s. m. f. La persona 1 meute, con admiracion.

\*ADIAPHORE, a m. Adiaforo : milo del j quien se adjudico, o en quien se remato e arrendamiento ó propiedad de una hereda: que se subhasta.

ADJUDICATIF, IVE, adj. Adjudica

ADJUDICATION, s. f. Adjudicacion : e acto de adjudiçar.

ADJUGE, EE, p. p. V. Adjeger.

ADJUGER, v. a. Adjudicar: declarar favor de alguno la pertenencia de una cosa como herencia, renta ó premio.

ADJURATION, a. f. Conjuro, exor-

cismo.

ADJURE, EE, p. p. V. Adjurer.

ADJURER, v. a. Conjurar : decir conjuros y exorcismos. || Dicese tambien por rogar encarecidamente, y por tomar á alguno por testigo, requerirle.

ADJUVANT, adj. y s. Ayudante, lo que ayuda. || (med. ) Remedio que ayuda á que

otro opere.

ADMETTRE, v. a Admitir : der entrada ó recibir á alguno á la participacion de alguna cosa, como a la andiencia, á la tertulia, entre los amigos. 🛭 Pasar, dar por buena : una excusa, una razon, una cuenta. Nunca se toma, como en castellano, por aceptar una cosa, ni por sufrir, o permitir.

ADMINICULE, s. m. (for.) Adminiculo: lo que ayuda á la prueba. || En medicina es lo que ayuda á la operacion de un remedio.

ADMINISTRATEUR, TRICE, s. m. f. Administrador : el que administra los bienes ó rentas públicas, ó de una comu-

\* ADMINISTRATIF, IVE, edj. Admi-

nistrativo.

ADMINISTRATION, s. f. Administracion : es decir, el acto de administrar, nunca el empleo. || Hoy tambien se dice en frances del gobierno, ó modo de gobernar los ramos del estado. Administration centrale: cuerpo administrativo establecido en cada departamento de Francia, encargado de su administracion y policía. | Administration intermédiaire: administracion de distrito, en Francia, superior à la municipal é interior à la central. Administration municipale : cuerpo administrativo establecido en cada canton, encargado de diferentes ramos de administracion.

ADMINISTRÉ, ÉE, p. p. V. Adminis-

trer.

ADMINISTRER, v. a. Administrar: regir, gobernar los negocios, las rentas. Administrar : la justicia, los sacramentos. (for.) Producir: testiges, pruebes.

ADMIRABLE, adj. m. f. Admirable : L que atrae la admiracion. Il A veces se dice di un hombre, o de una cosa ironicamento vous êtes admirable : sois un portento.

ADMIRABLEMENT, adv. Admirably

ADMIRANTE (ILES D'), (geog.) Islas del Almirante, en Africa.

ADMIRATRUR, TRICE, e. y adj. Admirador, admirante : el que admira, ó tiene costumbre de admirar.

ADMIRATIF, IVE, adj. (gram. ) Admirativo, ó de admiración, hablando del

punto ; o solo, admiracion.

ADMIRATION, s. f. Admiracion: el ecto de admirar, ó mas bien el scntimiento del que admira. | Admiration se dice tamhes de la cosa, y sobre todo de la persona simirada : eg. Ce prince a été l'admiration e son siècle. A soir de l'admiration : mirar con admiracion. | Etre en admiration 🏎 sez admirado por. 🖟 Admirado, en sentido activo, por el que se admira, se dice a frances étonné; y no admiré, que tiene un entido pasivo.

ADMIRÉ, ÉK, p. p. V. Admirer.

ADMIRER, v. a. Admirar: mirar: 6 considerar una cosa con admiracion: y en este sentido es v.r.: como s'admirer: ad-Mirarse à si mismo. Admirer es tambien extranar: eg. Padmire qu'il ose venir. Admirar, por causar admiracion, se dice etonner.

\*ADMIROMANE, adj. m. f. Admiromaniaco: que tiene la mania de admirarlo todo.

ADMIS, ISB, p. p. V. Admettre.

ADMISSIBLE, adj. m. f. Admisible: lo que puede ser admitido, recibido: lo válido.

ADMISSION, s. f. Admision: la accion por la cual uno es admitido. Tiene el sentido pasivo: eg. L'admission de ce jeune homme aux ordres sacrés.

\* ADMITTATUR, (exp. lat.) Significa La aprobacion de que se halla digno alguno pera ser promovido al empleo ó diguidad á que se destina.

ADMONESTEMENT, s. m. Amonesta-

cion, aviso, prevencion.

ADMONETE, ÉE, p. p. V. Admoneter. ADMONETER, v. a. (for.) Amonestar,

**spercibir** : por justicia.

ADMONITEUR, s. m. Amonestador. ADMONITION, s. f. Admonicion, amosettion, advertencia, que es como hoy se in siempre es de superior à inferior. for.) Apercebimiento, requirimiento.

ADNE, EE, adj. (bot.) Lo que parece Maher racido con alguna cosa por estar pe-

gado con ella.

ADOLESCENCE, s. f. Adolescencia: la edad desde catorce á veinte y cinco años. Dicese solo de los varones.

ADOLESCENT, ENTE, s. Adolescente:

djóven que está en la adolescencia.

\*ADONIDE, s. f. Especie de ranúnculo. ADONIEN, adj. Adónico: cierto verso htino.

ADONIER, s. m. Almez: arbol.

ADONUS, s. f. pl. Adonias: fiestas de ionu.

· • • • •

ADONIS, s. m. Adónis : con alusion & la fábula, se dice del manceho muy hermoso, y bien dispuesto. | C'est un Adonis: es un Adonis, un Narciso, un Ninfo.

ADONISE, EE, adj. y p. p. V. &Adeniser. Puede decirse hecho un Adónis, ó sino un Ninfo, que es hombre acicalado y compuesto con extremada afectacion.

ADONISER (8'), 🗸 7. Ponerse hecho un Adónis, ó como un Adónis. Dicese del hombre que cuida de su gala y compostura con demasiada pulidez y afemmacion.

"ADONISEUR, c. 🞮 Ki que acicala, d

engalana á otro.

ADONISTE, s. m. Et que hace un catálogo de las plantas exóticas cultivadas en un jardin.

ADONNÉ, ÉE, p. p. V. Adonner. ADONNER (8') (4), v. r. Darse, dedicarse, entregarse: á una cosa, como al estudio, al juego, á la casa. || Tambien es aquerenciarse a un sitio, parage, o persona, tener allí ó en ello su querencia : dicese mas propiamente de los animales; como ce chien s'est adonné à moi, s'adonne à la cuisinė.

ADOPTÉ, EE, p. p. V. Adopter.

ADOPTER, v. a. Adoptar, prohijar. 🛚 (fig.) Recibir y seguir : opiniones, máximas, pensamientos de otro.

ADOPTIF, IVE, adj. Adoptive, va : el

bijo ó hija que ha sido adoptada.

ADOPTION, s. f. Adopcion: el acto de adoptar. || Solo se dice en sentido propio.

ADORABLE, adj. m. f. Adorable: lo

que es digno de ser adorado.

ADORATEUR, s. m. Adorador : se dice del que ama con pasion extremada, ó admira ciegamento.

"ADORATIF, IVE, adj. Adorativo: que

puede o debe adorarse.

ADORATION, s. f. Adoracion: el acto de adorar.

\* ADORATRICE, s. f. V. Adorateur.

ADORE, EE, p. p. V. Adorer.

ADORER, v. a. Adorar : es propiamente debido á Dios. Por exageracion y abuso, se dice de amar apasionadamente, admirar con ceguedad una persona á otra, y de hacer la corte con demasiada sumision á alguno. || Adorer le veau d'or : adular é incensar á una persona, solo por sus bienes. ó empleos.

ADOS, s. m. (jardin.) Arriate : era de tierra que se eleva en pendiente 4 lo largo

de alguna pared.

ADOSSE, EE, p. p. V. Adosser.

ADOSSER (contre), v. a. Arrimar de espaldas, ó arrimar la espalda á alguna cosa, poner de espaldas. || Por extension sa dice adosser le lit contre la muraille : arrimar la cama à la pared; adosser un bâtiment contre un rocher: apoyar la obra conl tra una peña ; cette maison est adossée com-

ADOSSER (8') (contre), v.r. Ponerse de espaldse á una pared , á una puerta , etc. 🍴 Respaldarse en una silla, en un bauco, etc. || Ponerse espaida con espaida los dos : &adosser tous les deux, à velverse àmbos de espaldas.

ADOUBER, v. n. ( ant ) Componer, reperar, una cosa maltratada. Hoy solo se dice en el juego de damas, agedrez, chaquete, por tocar una piesa, no para jugarla, sino

para ponerla en su lugar.

ADOUCI, IE, p. p. V. Adouci.

\* ADOUCI, s. m. Pulimento del cristal

por medio del frotamiento.

ADOUCIR, v. a. Endulzar, dulcificar: poner duice una cosa que no lo es, ó que ura amarga. || (fig. ) Ahlandar el hierro: templar el tiempo: mitigar los dolores: amansar las fieras : suavizar la .voz : moderar las expresiones: aliviar el trabajo, la pena, etc.

ADOUCIR (S'), v. r. Serenarse, templar-

se , calmarse , etc.

\* ADOUCISSAGE, s. m. (tint.) Minoracion, desvivo: operacion con la cual se debilitan los colores demasiado subidos.

ADOUCISSANT, ANTE, adj. Tempe-

rante, calmante, emoliente.

ADOUCISSEMENT, e. m. Aplacacion de la ira : temperante de la acrimonia : ablandamiento del frio, del hierro: suavizacion de los colores: mitigacion de los dolores: alivio de las penas: correctivo de las palabras duras : temperamento ó arbitrio para componer un negocio empeñado, ó euconado.

\* ABOUCISSEUR, s. m. Pulidor : de es-

pejos de cristal.

ADOUE, EE, adj. (voz de caza) Apareado, casado: se dice solo de los pajaros macho y hembra, cuando se juntan para anidar, como palomas, perdices, etc. V. Apparier.

AD-PATRES, adv. Se dice aller ad-

patres: morir.

, s. m. Granévauo : ár-\* ADRAGANT bol que da la goma tragacanta.

\* ADRAGANTE (GOMME), s. f. Traga-

canta , aiquitira.

\* AD-REM, adv. Categoricamente, conve-

nientemente.

\* ADRESSANTE, adj. Dirigida ( carta, orden, oficio) à tal justicia, tribunal, etc. Es voz curial y ministerial; porque, fuera de este caso, se dice adressée.

ADRESSE, s. f. Destreza, habilidad, maña: primor, garbo, gracia, en hacer ó para hacer una cosa, así de parte del cuerpo, como del entendimiento. || Sobrescrito de | . una carta, ó paquete : y las señas que se dan j escritas para hallar una casa ó persona : re-

tre l'église : esta casa tiene à espaldas la igle- , carta à quien va ; cette lettre est à votre a dresse se: esta carta va à vmd.||Dicescen estilo preverbial bureau d'adresse, la casa en que 🗪 cuentan ó esparcen muchas noticias. Il Cararespetuosa de felicitacion, de accion de gracias, de adhesion, etc., dirigida à una auxtoridad superior.

ADRESSE, EE, p. p. V. Adresser.

ADRESSER (a), v. n. Enderezar, ases. tar , apuntar : el tiro , el golpe , 🔞 la cosa , 🗢 parage à donde, se tira. || Adresser au bus :

acertar al blanco.

ADRESSER (à), v. a. Enderezar, encaminar, dirigir. || Enviar en derechura. || 12 adressait ses pas vers le palais : se enderezalia, ó tiralia hácia palacio. 🛭 Como 🕖 🥕 significa dirigirse, recurrir à alguna per sona para favor, ó consejo. || Tambien es tarar ó herir á alguno, ó en chanza, ó cora malicia en los dichos: on ne doit pas s'adresser aux puissans.

\* ADRIATIQUE, adj. Adriático: dicese de l

mar del golfo de Venecia.

\* ADRIEN, s. m. (n. p.) Adriano.

\* ADROGATION, s. f. (for.) Adrogacion : especie de adopcion.

ADROIT, OITE, adj. Diestro: habil:

avisado : mañoso.

ADROITEMENT, adv. Diestramente, habilmente : mañosamente.

ADULATEUR, s. m. Adulador : bajo

usongero.

ADULATIF, IVE, adj. Lisongero, halagüeño. ADULATION, s. f. Adulacion: el acto.

ó el vicio de adular.

ADULATRICE, s. f. Aduladora. V. Adu-

ADULER, v. a. Adular: lisongear con bejeza.

ADULTE, adj. y s. Adulto : el que está en la edad de la adolescencia.

ADULTERATION; s. f. Adulteracion:

falsificacion de una cosa.

ADULTERE, s. m. Adulterio: la violecion de la fe conyugal.

ADULTERE, adj. y s. m. f. Adultero, y

adúltera.

ADULTERER, v. a. Adulterar, viciar, ó falsificar alguna cosa.

ADULTERESSE, s. f. Muger adultera. ADULTERIN, INE, adj. Adulterino: hijo, o hija, nacidos de adulterio.

\*ADURENTE, adj. Adurente, abrasador,

que quema, caústico.

ADUSTE, adj. m. f. (medic.) Adusto: se dice de lo que está tostado y requemado: y con particularidad de la sangre y de los humores.

ADUSTION, s. f. (medic.) Adustion:

inflamacion, requemadura.

'\* ADVENTICE, adj. y s. Adventicio. ADVENTIF, IVE, adj. (for.) Adven-

mettre une lettre à son adresse : remitir la lticio : dicese del caudal o herencia que recao

a alguno por sucesion colateral, o por doman de un extraño.

\*ADVENTURBUR, EUSE, s. Aventurero, caballero andante.

ADVERBE, s. m. (gram.) Adverbio. ADVERBIAL, ALE, adj. Adverbial: h perteneciente al adverbio.

ADVERBIALEMENT, adv. Adverbialmente: como adverbio, en modo adverbial. \* ADVEBBIALITE, s. f. Adverbialidad.

ADVERSAIRE, s. m. Adversario: el que es de opsesta opinion. Ó partido.

ADVERSATIF, IVE, adj. (gram.) Adresativo, va: dicese con particula.

ADVERSE, adj. Adversa, contraria. Va con brina, o con parte: y en este último case a roz forense, y se dice la partie adperse: la parle contraria.

ADVERSITE, s. f. Adversidad: suceso adverso, contrario; y mas generalmente el estado de una suerte desdichada, ó el infor-

\* ADVERTANCE, s. f. Advertencia.

ADYNAMIE, s. f. (medic.) Adinamia: fisquera: causada por alguna enfermedad.

\*ADYNANIQUE, adj. (med.) Adinamica.

Dicese de la fiebre pútrida.

\* ÆDŒAGRAPHIE, s. f. Edeografia: tratado de las partes de la generacion de uno y ofro sexo.

EDCEALOGIE, s. f. Edeología: tratado sobre el uso de las partes de la genera-CIOD.

\* EDOEATOMIE, s. f. Edeotomia.
\* EDOPSOPHIE, s. f. Edopsofia: emision de gases por las partes de la generacion.

EMERE, adj. Emero: cuyo nombre y dia del nacimiento se ignora: dicese de un sulo.

AERE, RE, p. p. V. Aerer.

AERER, v. a. Airear, orear: poner alguna cosa al aire: hacer que le de el aire.

AERIEN, ENNE, adj. Aéreo: lo que es de aire, y lo que pertenece al aire.

\*AERIFICATION, s. f. Aerificacion: la accon de convertir en aire.

AERIFORME, adj. m. f. Aeriforme: se do de la fluidos semejantes al aire.

\*AEROGRAPHIE, s. f. Aerografia: descrocico, teoria del aire.

AEROLOGIE, s. f. Aerología: tratado sobre el sire, y sus varias propiedades.

\*AEROMANCIE, s. f. Aeromancia : el arte de utivinar por medio del aire.

AEROMETRE, s. m. (fls.) Aerometro:

instrumento meteorológico.

AEROMÉTRIE, s. f. (fis). Aerometria: el arte de medir el aire.

AERONAUTE, s. m. Aeronauta : el que Myees por los aires en un globo.

rajar por el nire.

ARROSTATEUH, V. Aeronaute.

AÉROSTATIQUE, adj. m. f. Aerostático , ca.

ARROSTIER, s. m. Militar serostata.

\* ÆRUGINEUX, EUSE, adj. Eruginoso, ruginoso.

\* ÆSTHÉTIQUE, a. f. Etética : teoría de de las sensaciones.

\* ÆSCULUS , s. m. Quegigo : arbol.

\* ÆTHIOLOGIE s. f. Etiologia: tratado de las causas de las enfermedades.

ÆGYLOPS , s. m. Ulcera pequeña que 🕫 forma en el ángulo interno de los párpados.

AÉTITE, s. f. Piedra del águila. AFFABILITÉ, s. f. Afabilidad : la calie

dad dei que es afable.

AFFABLE, adj. m. f. Alable : el que oye y recibe con agrado á los que le hay blau.

AFFABLEMENT, adv. Afablemente f

con afabilidad.

AFFABULATION, a. f. Moralidad de la fábula ó apólogo.

AFFADI, IR., p. p. V. Affadir.

AFFADIR, v. a. Desazonar, desabrir una cosa : poneria sosa , insulsa , insipida. || (fig.) Empalagar, estomagar: con alabanzas, con expresiones afectadas, etc.

AFFADISSEMENT, s. m. Empalago, desabor : el dejo ó esteto que produce lo in-. sulso, ó soso.

AFFAIBLI, IR, p. p. V. Affaiblir.

AFFAIBLIR, v. a. Debilitar, enflaquecer, disminuir las fuerzas, aligerar el peso de una cosa. || En la moral es hacerla ménos pesada, hacerla llevadera. || S'affaiblir, v. r. Perder el vigor, la fuerza, el animo.

AFFAIBLISSANT, ANTE, adj. Lo que

debilita, enllaquece.

AFFAIBLISSEMENT, s. m. Debilitacion, extenuacion, diminucion de fuerzas, así en el sentido propio, como en el figurado. || Tomado affaiblissement por el estado en que pone la debilitacion, es debilidad, flaqueza, caimiento, desfallecimiento en lo físico y en lo moral; aplicado á los estados, y al poder, es decadencia.

AFFAIRE, s. f. Quehacer : negocio: dependencia. || Bajo de su significacion genérica se aplica á todo lo que puede ser objeto de la ocupacion, cuidado, ó trabajo del hombre. || Es pleito en el abogado : lance de honor en el caballero: accion o funcion en el soldado: peligro en el enfermo: empeno en el temerario: cargo ú obligacion en unos, necesidad en otros: conveniencia en .! el que husca : pendencia ó querella en el imprudente, trato y conocimiento, etc. Abraza todo lo que en castellano liamamos AEROSTAT, s. m. Globo lleno de gas cosas, asuntos, negocios, y en latin se entiende por res rerum.

AFFAIRE, ÉE, adj. Atrafagado, ata-

ironicamente por el finge negocios.

AFFAISSE, EB, p. p. V. Affaisser.

AFFAISSEMENT, s. m. No es la accion de hundirse, rendirse, bajarse; sino el estado de lo que está hundido, rendido, aplomado. En este sentido se dice l'affaissement des terres : el hundimiento de los terrenos: ce malade est dans un grand affaissement: este enfermo está en un gran caimiento, postracion, esto es, está muy caido, muy postrado.

AFFAISSER, v. a. Hundir, aplomar, rendir, hacer bajar una cosa con el peso de otra, apretaria. | Hablando de personas es agoliar, rendir, postrar. || Como v. r. es bajarse, hundirse, sentarse, apretarse una 'obra, un terreno, por su propio peso.

\* AFFAITAGE, s. m. (cetrer.) Enseñan-

ga : el modo de adestrar el halcon.

AFFAITE, EE, p. p. V. Affaiter. Adestrado, enseñado.

\* AFFAITEMENT, s. m. La accion de criar

una ave de rapiña.

AFFAITER, v. a. Adestrar el halcon para la caza. || Retejar, o componer la albardilla de un tejado. || Curtir y adobar las

\* AFFAITEUR, s. m. El que cria una ave

de rapiña.

\* AFFALE, (ndut.) Abajo: voz de man-

do , para abajar.

AFFALE, EE, p. p. V. Affaler. [ adj. Abatido : se dice del navio parado en la costa. AFFALER, v. a. (naut.) Abatir, ater-

AFFAMÉ, EE, p. p. V. Affamer. Hambreado, reducido á hambre, ó muerto de hambre por modo hiperbólico. || Como adjetivo , solo es hambriento de comida, pero en sentido figurado siempre rige ; como *il est* affamé de gloire, de richesses, por codicioso, ansioso de gloria, de riquezas. || Dicese por analogia une écriture affamée : un escrito de poca tinta, escaso de papel; un habit affamé: un vestido escaso de tela, aprovechado.

AFFAMER, v. a. Hambrear: meter el hambre en algun pais, ciudad, o casa : matar de hambre á alguno : reducir á hambre, apretar por hambre, una plaza sitiada, in-

terceptándole los víveres.

\* AFFANURES, s. f. pl. Cierta porcion de grano que se da en algunos parages à los segadores y trilladores en lugar de dinero.

AFFEAGÉ, ÉE, p. p. V. Affeager. AFFÉAGEMENT, s. m. Enfeudacion de alguna porcion de un censo.

AFFÉAGER, v. a. Enfaudar la porcion de

un feudo.

AFFECTATION, s. f. Afectacion: el desmedido cuidado en hablar y obrar de un modo reparable, y no natural. || Deseo o | mantenerse firme, constante, en su dicho, pretension de alguna cosa: son offectation contre la suerie, etc.

reado, muy ocupado: dicese casi siempre i de sagesse: su deseo de pasar por sabio. [ El fin o idea manifiesta de : son affectation d paraître populaire > su fin de parecer hombre popular.

AFFECTÉ, ÉB, adj. Afertado. | Afecto, aplicado, obligado á. ñ Conmovido, herido, enternecido. || Tocado : dañado del pecho.

etc., affecté de la poitrine, etc.

AFFECTÉ, ÉÉ, p. p. V. Affecter.

AFFECTER, v. a. Aplicar, obligar, hipotecar : para algun gasto ó pago. 🛭 Afectar: hacer las cosas con estudio y arte, y por ostentacion. || Afectar : poner extremado esmero en obras, palabras, y porte exterior contra lo natural y corriente. || Afectar : fingir, dar á entender lo que no es. || Conmover, herir: el corason, los afectos, el ánimo. 🏿 Herir , dañar , atacar el peche, los pulmones : hablando de un mal. [ Unir , agregar: un derecho, unos emolumentos a un olicio.

AFFECTIF, IVE, adj. Afecto: lo que pertenece á los afectos. Dicese de las cosas y de las personas, pero solo en sentido místico: porque en el profano se dice affectueux:

afectuoso.

AFFECTION, s. f. Afeccion: y mas propiamente aficion, afecto, voluntad, inclinacion á alguna persona, ó cosa. || ( medic. ) Afecto, como de pecho, de escorbuto, de melancolia, etc.

\* AFFECTIONNEMENT, adv. Con afec-

cion , afectuosamente,

AFFECTIONNE, EE, p. p. V. Affectionner. || Como adjetivo, es afectivo, apasiona-

do: á una persona, ó cosa.

AFFECTIONNER, v. a. Tener aficion, afecto, amor : á personas, y á cosas. || Interesar, hacar tomar interes por alguna cosa. Como v. r. es aficionarse, dedicarse con ardor á alguna cosa : eg. S'affectionner au jeu, à l'étude, etc.

AFFECTUEUSEMENT, adv. Afectuo-

samente, aficionadamente.

AFFECTUEUX, EUSE, adj. Afectuoso, amoroso : cariñoso.

AFFÉRENT, ENTE, adj. Que toca á cada interesado,

AFFERME, EE, p.p. V. Affermer.

AFFERMER, v. a. Arrendar : es der y tomar en arrendamiento, bienes rurales sobretodo.

AFFERMI, IE, p. p. V. Affermir. || Como adjetivo, es firme, seguro, estable, duro, consistente.

AFFERMIR, v. a. Afirmar, asegurar, poner firme una cosa. || Poner duro, consistente, lo blando. | En lo moral es forta-

lecer, corroborar.

AFFERMIR (S'), v. r. Ponerse firme, consistente, dura una cosa. [ ( fig.) Arreciar un enfermo, fortalecerse. || Hacerse o

miento, afirmamiento; la accion de asegurar, de afirmar, de fortalecer una coea. Estado de la cosa asegurada, atirmada, fortalecido ( que nunca se toma en sentido propio), y se dice en castellano seguridad, firmeza, fortaleza.

\* AFFERON, 2. m. Herrete : remate de hoja de lata ó de laton que se pone en la punta de los cordones, agujetas, etc.: para intro-

ducirlos por los ojetes.

AFFETE, EE, adj. Afectado, presumido : en las acciones y palabras. Dicese mas propiamente de las mugeres remilgadas y

dengosas.

AFFETERIE, s. f. Afectacion, presuncion: en el modo de hablar ó de accionar para agradar. A plicase mas propiamente al remilgo y dengue de las mugeres.

"AffETTO, (mis.) Asectuceo: término con que se advierte que se debe cantar ó tocar con afecto, lemtitud y ternura.

\* AFFEURAGE, s. m. Precie de los vi-

AFFETTUOSO, (mis.) Lo mismo que affetto.

AFFEURER, V. Afforer.

AFFICHE, s. f. Cartel o aviso al publico, siado en las esquinas. Llimanse difiches, o petites-affiches, ciertos diarios en que se hallan reunidos los carteles ó avisos al público mas interesantes.

AFFICHÉ, EB, p. p. V. Afficher.

APPICHER, v. a. Poner un cartel, publicar una cosa con carteles. || (fig. ) Prego-Bar, blasonar: hacer plaza, alarde: hacer notoria, pública uma cosa.

AFFICHEUR, s. m., El que pone ó fija

los carteles,

AFFIDÉ, ÉE, adj. La persona de conhenza. | Cuando se toma como sustantivo, es el confidente.

\* AFFIER, v. a. Fiarse, confiarse. AFFILE, EB, p. p. V. Affiler.

AFFILER, v. a. Afiler: una navaja, un cachillo, etc. || En jardinería, alinear, o plantar en hilera las plantas, matas, etc.

WILEUR, EUSE, s. Afilador : el que

AFFILIATION, s. f. Asociacion, hermanda : solo se dice de la comunicacion que la comunidades religiosas hacen de sus gracias y oraciones á otras, y á los seculares. Por edension se dice de la adopcion, o asb-

AFFILIER, v. a. Prohijar, adoptar, recibir como hijo o hermano. Solo se dice de comunidades religiosas y cuerpos literarios.

APPILOIRES, s. f. pl. (carpins.) Juep de piedres de afilar.

ERMISSEMENT, s. m. Asegura – etc. [ (com. ) Chiame finishmo y de calidad excelente que ha pasado por muchos restrillos de puas muy delgadas.

AFFINB, EE, p. p. V. Affiner.

AFFINER, v.a. Refinar, purificar, clarificar : mejorar una com, como los metales, los licores, el azúcar, el salitra, etc. Del oro y plata se dice acendrar, acrisolar. Affiner le chanvre : rastrillar el cañamo. Il (fig.) Se dice affiner de las personas á quienes se las hace mas advertidas y cautas con alguna buria ó engaño que las escarmiente, y haga avispar, ó apicardar.

AFFINERIE, s. f. El lugar en donde se

refinan kas metakes, etc. .

AFFINEUR, s. m. El refinador de me-

tales, etc.

AFFINITE, s. f. Afinidad : parentescoy proximidad, que se contrae por medio de un matrimonio entre dos familias. [[ ( fig. ) Afinidad : la analogía y semejanza que tiene una cosa con otra.

AFFINOIR , s. m. Peine : género de ras-

trillo con que se limpia el cañamo.

AFFIQUET , s. m. Palillo , ó daguilla : de bacer media.

AFFIQUETS, s. m. pl. (fam. joc.) Adornos mugeriles : corresponde en castellano à alfileres, perifolios, o pelendengues.

AFFIRMATIF, IVE, adj. Afirmativo: lo

contrario de negativo.

AFFIRMATION, s. f. Attrmacion: lo

contrario de negacion.

AFFIRMATIVEMENT, adv. Alirmativamente.

AFFIRME, EB, p. p. V. Affirmer.

AFFIRMER, v. a. Afirmar : asegurar alguna cosa por verdadera. [ (for: ) Ratificar el dicho, la declaracion.

"AFFLEURAGE, s. m. Buena molienda

de granos.

AFFLEURE, EE, p. p. V. Affleurer.

AFFLEURER, v. a. Igualar, poner da con ras la superficie de dos cuerpos contiguos.

AFFLICTIF, IVE, adj. Aflictivo, va: castigo ó pena corporal, impuesto al reo por la justicia.

AFFLICTION, s. f. Afliccion: pena

grande del espíritu, y del cuerpo.

AFFLIGE, ÉE, p. p. V. Affliger. AFFLIGEANT, ANTE, adj. Lo que aflige, o causa afliccion: afligente se decia APPILIE, ÉE, p. p. V. Affilier. hoy no se dice.

AFFLIGER, v. a. Afligir: se dice así del cuerpo como del animo. || S'affliger, v. r. .

Afligirse, desconsolare.

AFFLUENCE, s. f. Agolpamiento y avenida de aguas. Dicese del derramamiento AFINAGE, s. m. Refinadura: la ac- de humores en el cuerpo humano: del conde refinar, purificar, o clarificar los curso de gentes a algun parage : de la abunde lieure, el anicar, el salitre, dancie de géneros, de comestibles que visuen

á un mercado, etc. ∦ (fig. ) Afluencia, fa-

cundia, o abundancia de palabras.

\* AFFLUENT, ENTE, cdj. Se dice del rio ó arroyo que desagua en otro. | En castellano, alluente solo se aplica en sentido figurado á la persona que abunda en pala-

AFFLUER, v. n. Desaguar un rio ó arroyo en otro : el correr de las aguas à un mi mo parage. | (fig.) Concurrir, venir, o llegar en abundancia : víveres à una plaza, viajantes a un meson, etc.

AFFOLE, EE, p. p. V. Affoler. En terminos marítimos se dice de la aguja de marcar, cuando no apunta exactamente al

norte.

AFFOLER, v. a. Enloquecer, volver ó I poper loco á alguno de pasion. Solo tiene hoy uso en estilo familiar : il est affolé de sa femme; elle est affolée de son chien: està ó anda loco con su muger : está loca con su perro ( es decir, de contento ).

AFFORAGE, s. m. Aforo: derecho que se pagaha al señor por la venta del vino.

AFFORER, of AFFEURER, v. a. Tasar, apreciar: poner precio á una cosa.

\* AFFOUAGE, s. m. Derecho de cortar arboles o lena.

AFFOUAGEMENT, s.m. Censo de los fuegos que hay en un pueblo.

AFFOURCHE, EE, p. p. V. Affour-

cher. Ancorado.

AFFOURCHER, v. a. (náut.) Echar alos anclas á cierta distancia una de otra, de modo que los cables formen como una horca.

\* AFFOURRAGEMENT, s. m. La accion] de dar forrage ó verde á las bestias.

\* AFFOURRAGER, v. a. Dar forrage, o

verde : á las bestias.

\* AFFOURRER, v. a. Lo mismo que Affourager.

\* AFFRAICHER, v. n. (ndut.) Refrescar, aumentarse la fuerza del viento.

\* AFFRAICHIR, v. n. Lo mismo que Affraicher.

AFFRANCHI, IE, p. p. V. Affranchir, y corresponde à inmune, franco, exento de. Como substantivo, es el liberto de los Romanos, o manumiso, en castellano horro, esto es, la persona antes esclava, y libre

AFFRANCHIR, v.a. Manumitir, engranquear, libertar, poner en libertad à un lhajo de se y consianza. esclavo. || Por extension, es eximir, exentar de jurisdiccion , de cargas , tributos, servidumbres, á un pueblo, á un cuerpo, á un particular. || (fig.) Librar, sacar: de un peligro, de un mal, etc. | S'affranchir, como v. r. jamas se dice sino en sentido figurado.

AFFRANCHISSEMENT, s. m. Manumision: el acto de dar libertad al esclavo. Exencion, franquicia: el acto de eximir, de enfranquecer un pueblo, una tierra, etc. L

AFFRES, s. f. pl. Los terrores, 6 visiones espanțosas : de la muerte.

AFFRETE, EE, p. p. V. Affreter. AFFRETE, EE, adj. Fletado, da,

AFFRETEMENT, s. m. Fletamento: el ajuste con que se fleta una nave.

AFFRETER, v. a. Fletar: ajustar el flete, ó alquiler de una nave. V. Fréter.

AFFRÉTEUR, s. m. Fletador : el que fleta una nave.

AFFREUSEMENT, adv. Horriblemente. AFFREUX, EUSE, adj. Horrible, horroroso.

AFFRIANDE, EE, p.p. V. Affriander. AFFRIANDER, v. a. Englosinar : hacer tomar gusto , ó acostumbrar á manjares delicados.

AFFRICHER, v. a. Dejar sin cultivo.

\* AFFRICHER (S'), v. r. Hacerse baldio un terreno.

AFFRIOLE, EE, p. p. V. Asfrioler. [] adj. Arregostado.

AFFRIOLER, v. a. (fam.) Cebar, d atraer con cebo.

\* AFFRITE, EE, p. p. V. Affriter.

\* AFFRITER, v. a. Poner una sarten en estado de freir alguna cosa.

\* AFFRODILLE, s. f. Gamon, o asfodelo:

AFFRONT, s. m. Afrenta, injuria, bal < don, desaire, por injuria con palabras y acciones. Affront, es afrenta, como infamia, deshonor, sonrojo. Il como de affront no hay verbo que aignifique afrentar en una ni otra acepcion; en el 1.ºº caso se dice faura un affront à , y en el 2.º fuire affront à , y se llama flétrial afrentado.

AFFRONTAILLES, s. f. pl. (fam.)

Limites.

\* AFFRONTATION, s. f. Careo: de acu-

AFFRONTÉ, ÉE, p. p. V. Affronter. AFFRONTER, v. a. (ant. vulg.) Engañar á uno cara á cara, esto es, con malicia, bajo de buena fe : corresponde al castellano, entrampar á alguno, soplarsela, pegarsela. | Affronter se usa mas propiamente

por hacer frente, cara, arrostrar al enemigo, à la muerte, etc.

AFFRONTERIE, s. f (fam.) Bigotera, petardo, chasco, engaño, trampa: hecha

AFFRONTEUR, EUSE, s. Trampeador, estalador, ra,

AFFUELÉ, EE, p. p. V. Affubler.

AFFUBLEMENT, s. m. (joc.) Embozo con que se encubre un hombre; y si es muger se llama tapujo, rehujo, rehozo.

AFFUBLER, v. a. (joc.) Embozar, rebozar, disfrazar d alguna persona: si es muger, se dice tapujar, rehujar. Utase mas como reciproco.

AFFUSION, s. f. Afusion: la accion de

eche un liquido sobre un medicamento. AFFUI, s. m. Afuste, o cureña. [] Acecho del cazador para coger la caza al paso : y por analogia se dice del que espera á otro cuidadosamente, ó alguna ocasion, ó fortuna: il est à l'affut de : está à la espera de, à la mira de.

AFFUTAGE, s. m. La maniobra de entar el cañon en el afuste, ó cureña. 🏻 (arquitect.) Les instrumentos que debe lle-

var suyos un oficial de albañil.

AFFUTÉ, ÉR, p. p. V. Affuter.

AFFUTER, p. a. Poner, o sentar: el canon en el afoste, ó cureña. [] ( arquit. ) Afilar toda clase de instrumentos cortantes.

AFIN, conj. Con el fin, para, con intento. Rige de dos modos: el uno con que y el subjuntivo : afin que vous le sachiez : para que vand. lo sepa : el otro con la preposicion de y el infinitivo: afin de pouvoir dire, afin d'obtenir cette grace: con el sin

"AFFOURRAGER, v. a. Dar forrage o de comer al ganado.

\*AFRICAIN, AINE, adj. Africano: com

"AFRIQUE, s. f. Africa : una de las cuatro partes del mando, y un puerto en la costa del reino de Túnez.

AGAÇANT, ANTE, adj. Provocativo, nalagüeno, incitativo. No se dice de las personas, sino de las cosas: regards agaçans: ojeadas provocativas: propos agaçuns: pahbras halagüenas.

AGACE, s. f. Picaza: pajaro. V. Pie.

AGACE, EB, adj. Halagado.

AGACEMENT, s. m. Dentera: cierta sensacion desagradable que causan en los dientes

las frutas verdes, o agrias.

AGACER, v. a. Causar, dar dentera. Enterpecer, embotar: el filo de un cuchilo, etc. [ (fig. ) Provocar, excitar, estimuhr: el deseo, la gana. || Atraer con halagos I eguaces mugeriles.

AGACERIE, s. f. Arrumaco, roncería, stem. Se usa en plural, y se dice de las

\*AGMILLARDIR (S'), v. r. Ponerse mas

galla do, robusto.

AGALACTIE, s. f. (med.) Agalacia: lalta de lecte en la muger parida.

\*AGANTER, v. a. (náut.) Ganar camino,

AGAPE, s. f. Agapa: comida de los pri-

neros cristimos en las iglesias.

AGAPETES, s. f. pl. Agapetas: doncela que en la primitiva iglesia viviau en co-Buokled; pero sin luccer votos.

AGARIC, a. m. Agárico: especie de

AGARICE, s. f. Pólipo con rayos lapi-

\* AGASILLIS, s. m. Arbusto que da la goma amoníaca.

AGASTE, s. f. Turbion, aguacero, llu-

via muy abundante.

AGATE, o AGATHE, s. f. Agata : ciery ta piedra preciosa. || Une agate d'Alexandre, d'Auguste, etc.: el busto de Alejandro, etc., esculpido en ágata. || Bruñidor : instrumento para bruñir oro, en que se halla engastada una ágata.

\* AGATHE, s. f. (n. p.) Agata.

\* AGATIFIE, adj. Convertido en ágata.

\* AGATIS, s. m. Daño causado por los ganados y bestias en los campos.

\* AGAVE, s. f. Pita: planta lilideca, de cuyas hojas se saca hilo, como del lino y del

canamo.

AGE, s. m. Edad : la duracion ordinaria de la vida, así del hombre, como de los animales. Llámanse asi los diferentes grados de la vida humana, que son: bas age : la niñez; jeune age, bel age: la juventud: age viril: la virilidad: age avance: la vejes: age décrépit :: la decrepitud. A Tambien se dice dge la edad, cuando se toma por siglo, ó tiempo, elle était la merveille de son âge: cuando se extiende á épocas que comprehen⊲ den grande espacio de tiempo, ó de siglos determinados, como dans le moyen âge: en la edad media, *dans le bas âge* : en la baja edad , y cuando se aplica á las seis edades del mundo, y á las cuatro fabulosas de los antiguos. || Dicese un homme entre dėux dges: esto es , de una mediana edad. 🏾 No se usa dge en plural, como en castellano, por decir en todas las edades, en las edades venideras: en frances estas se dicen siglos: dans tous les siècles ; dans les siècles à vonir. [] ( agric.) La cama del arado, que tambien se llama *flèchs*.

AGE, EE, adj. Sin régimen significa anciano, persona de edad, esto es, de edad avanzada : c'est un homme ágé, c'était une semme agée. Con régimen, determina lanta o cuanta edad : il est dgé de vingt ans : es de edad de veinte años, o tiene veinte años

de edad.

AGELASTE, adj. m. f. Apático: que nunca rie.

AGENCE, s. f. Agencia: el cargo d comision de agențe.

AGENCE, EE, p. p. V. Agencar.

AGENCEMENT, s. m. Adorno, compostura, colocacion de las cosas en órden. ( *pint.*) Agrupado de las figuras.

AGENCER, v. a. Componer, aderezar, aliñar, colocar las cosas con prolixidad: es

de poco uso, y del estilo familiar.

AGENDA, s. m. (lat.) Librito de memoria: en que se lleva apuntado lo que se ha de hacer en el dia.

AGENOUILLE, EE, p. p. V. Agenouiller. AGENOUILLER, S'AGENOUILLER, AGARON, s. m. Concha espiral univalva. Lv. r. Arrodillarse, hincarse de rodillas.

\* AGENOUILLOIR, s. m. Cogin; almo-

hada para arrodillarse.

AGENT, s. m. (fls.) Agente: lo que obra, ó tiene virtud para producir algun efecto. || El que maneja, ó administra los negocios de otro, ó egecuta sus encargos. || Agent de change ou de banque: corredor de cambios. || Agent municipal: magistrado elegido, en Francia, por la asamblea comunal, á quien se daban todos los poderes municipales. || Agent national: era en la segunda constitucion francesa un magistrado, cuyas funciones eran las mismas que las de los comisarios del gobierno.

AGGIOMERATION, s. f. Amontonamiento, la accion de hacinar muchas cosas

unas sobre otras.

AGGLOMÉRER (S'), v. r. Amontanarse, hacinarse desordenadamente las cosas. \*AGGLUTINANS, adj. pl. (medic.) Aglutinantes: remedios tónicos y nutritivos.

AGGLUTINANT, ANTE, s. y adj. (cir.)
Aglutinante: lo que tiene virtud de unir los

labios de p<del>ua</del> berida.

\*AGGLUTINATIFS, adj. pl. (cirug.)
Aglutinativos: emplastos para reunir los
labios de una herida.

AGGLUTINATION, s. f. (cirug.) La accion de reunir y juntar los labios de una

berida.

AGGLUTINATION, s. f. (fls. y med.)
Conglutination.

AGGLUTINER, v. a. (cirug.) Reunir:

los labios y piel de una herida.

AGGLUTINER, v. a. (fls. y med.) Con-

glutinar.

AGGRAVANT , ANTE , *adj.* Agra-

AGGRAVANTER, v. a. Agravar, opri-

mir

AGGRAVE, s. m. Agravacion, agravamiento : la segunda amonestacion de una censura eclesiástica.

AGGRAVE, EE, p. p. V. Aggraver.

AGGRAVER, v. a. Agravar: hacer mas grave un delito é culpa, aumentarle la malicia. Tambien es aumentar la pena, el castigo.

AGILE, adj. m. f. Agil: ligero: expe-

dito : parà obrar.

AGILEMENT, adv. Agilmente, con

agilidad.

AGILITÉ, s.f. Agilidad : ligereza : ex-

pedicion: para hacer alguna cosa.

AGIO, s. m. El lucro ó interes que deja la negociacion del agiotage.

AGIOGRAPHE, e. m. Agiografo: escritor

de vidas de santos.

AGIOTAGE, s. m. (term. merc.) La negociacion de billetes, cédulas de banco, y letras, y sobre todo, de fondos públicos. Es vos moderna, y admitida ya en el comercio de España. AGIOTER, v. n. Se dice del negociar billetes, cédulas de banco, letras, y sobre todo efectos públicos, con lucro reprobadopor su naturaleza.

AGIOTEUR, s. m. Agiotador : el que

trata en el agiotage.

AGIR, v. a. Obrar, hacer algo. || Hacer operacion, efecto. || Trabajar, agenciar por. || Proceder o portarse, bien o mal. || Proceder contra o intentar una demanda contra. || No parar. || Como recíproco é impersonal, es tratarse de tal o tal cosa, o asunto.

AGISSANT, ANTE, adj. Diligente y eficaz, hablando de personas; y activo, hablando de cosas; como un remede agissans.

\* AGITATEUR, s. m. Incitador : el que tomenta disturbios en una asamblea, ó en el pueblo.

AGITATION, s. £ Agitacion: movimiento violento o frecuente de una cosa. || En el mar, en el pulso, es alteracion; y en el ánimo, es turbacion, inquietud.

AGITE, EE, p. p. V. Agiter.

AGITER, v. a. Agitar: mover una cosa con violencia y sacudimientos, como el aire, las olas, las hojas, etc. || (fig.) En materia de ciencias ó negocios es tratar en el sentido de ventilar, disputar, controvertir. En afectos del ánimo, es alterar, revolver, inquietar.

AGNAT, s. m. (for.) Agnado.

\* AGNANTA, s. m. Agnanta: sectario que niega la ciencia de Dios.

AGNATION, s. f. (for.) Agnacion.

AGNATIQUE, adj. (for.) Agnaticio: lo

que pertenece à los agnados.

AGNEAU, s. m. Cordero: el hijo de la oveja miéntras está con la madre. Pero l'A-gneau de Dieu, se dice en castellano, Agnus Dei, tomándole del latin.

AGNELER, v. n. Parir la oveja.

AGNELET, s. m.( dim. d'Agneau.) Corderillo, corderito.

\* AGNELIN, s. m. Corderuna : la piel del cordero. || Agneline, adj. Añina (lana). || Agneline, pl. Añinos : las pieles de corderitos con su lana.

\* AGNELS, s. m. pl. Moneda antigua de

Francia con sello del cordero.

AGNÈS, s. f. Se dice de la muchacha, poco práctica en los usos del mundo; como si digéramos en castellano: es una bendita, un angelito. || (n. p.) Ines.

\* AGNUS, s. m. Agnus, agnus dei : cera bendita por el papa en que hay impresa la imágen de un cordero.

AGNUS-CASTUS, 6 VITEX, s. m. Sauzgatillo: planta.

\* AGNUS-DEI, V. Agnus.

\* AGONALES, s. f. pl. Agonales: fiestas en honor de Jano.

\* AGONE, s. m. Sacrificador.

AGONIE, s. f. Agonia : la congoja del

meribando. En lo moral es angustia, ó p afficcion extreme.

AGONISANT, ANTK, *adj.* Agonizante: el que está agonizando, ó en la agonía. [] En frances nunca se totna por el que auxilia ó ayada á bien morir.

AGONISER, v. n. Estar en la agonia, d

agonizando: el enfermo.

\* AGONISTI OUB, s. m Agonistarco:
presidente difficionhates gimnásticos.

\* AGONOLE R. s. m. Agonoteta : presi-

dente de los juegos sagrados.

\*AGONYCLITE, adj. Agoniclita: que se arrodilla.

\*AGOUT, s. m. ( geog. ) Agots : rio de Francia en el Alto Lenguadoc.

\* AGOUTI , s. m. Aguti : cuadrúpedo de

la América meridional.

AGRAFE, a. f. Broche, presilla, gra-

AGRAFÉ, ÉE, p. p. V. Agrafer.

AGRAFER, v. a. Abrochar, prender, coger, o atacar: la ropa con broche, prealla, ó alamar.

AGRAIRE, adj. m. f. Agraria: nombre que en la jurisprudencia romana se da á las leyes para el repartimiento de las tierras. AGRAMONT, s. m. (geog.) Agramunt: vila de España en Cataluña.

AGRANDI, IB, p. p. V. Agrandir.

AGRANDIR, v. a. Agrandar : hacer mas grande una com: extenderia, ampliaria como un huerto, una casa, una ciudad. || Aumentar: los objetos, esto es, su tamaño y figura, ó por el miedo, ó por algun derecto de la vista, ó con el auxilio de anteojo. I Por extension es abultar, ponderar, dar cuerpo á una accion buena ó mala. || (fig.) Le engrandecer à una persona, o famin, esto es. suhirla en honor, fama, etc. Sagrandir, se dice solo á veces por estenderse, es à sabor, en la vivienda, en ous posesiones.

AGRANDISSEMENT, e. m. Aumento, tenpliscion, extension de una cosa. || Entradicimiento: de una familia, de un im-

pro, de una nacion.

\*AGRAVE, ÉE, adj. Que tiene los pies estada y dolorosos. Dicese de los perros.

AGRABLE, adj. m. f. Agradable, deleiton, pateo: lo que agrada, ó da gusto. En loi obres, y sabores, es lo grato: en las cosas innimadas, como jardines, colores, dia, sitia, es lo apacible, que tambien se ettiende figuradamente al genio, al sem-Mante, etc. | En otras cosas es lo divertido, como en cuentos, conversaciones, etc.

AGREABLEMENT, adv. Agradable-

AGREATION, s. f. Aprobacion, admian appracion, buen recibimiento. MER, EE, p. p. V. Agreer.

AGRER, .. c. Aparejar los navios: vie-14 th w Agrès, que son sparsjos.

AGREER, v. n. Agradar, percer bion, ser del gusto de alguno : una cosa. | Agréer, v. a. Aprobar, admitir, aceptar, recibir bien, tener a bien, permitir.

AGREEUR, s. m. El proveedor, o asentista de los aparejos ó jarcia de un navío, ó

escuadra.

AGREGAT, s. m. Agregado : el conjun-

to de muchas, ó varias cosas.

AGRÉGATION, s. f. Agregacion: la accion, y el efecto, de agregarse ó asociarse á un cuerpo, ó comunidad: es propiamente *incorporgeion* en castellano.

\* AGREGATIVE, adj. Agregetiva. Dicese de las pildoras que se apoderan de los hu-

mores, y loş expelen.

AGREGE, EE, p. p. V. Agréger.

AGRÉGER (à), v. a. Agregar : asociar :

incorporar.

AGREMENT, s. m. Agrado: voluntad ó gusto con que se hace, ó se recibe una cosa. En el sentido pasivo es el consentimiento, permiso, aprobacion, beneplácito. | Placer, satisfacción , recreo : que da una cosa , ó que se encuentra en ella. Il Gracia, que tiens una persona, o cosa para agradar. || Adornos, ornatos: en un vestido, en una casa.

AGRES, s. m. pl. (náus.) Aparejos de 🖯

uba nave.

\* AGRESSER, v. a. Acometer el primero

AGRESSEUR, s. m. Agresor : el que acomete primero.

AGRESSION, s. f. Agresion: la accion

del que acomete primero.

AGRESTE, adj. m. f. Agreste: bravio, áspero. || Se dice propiamente de las frutas verdes y plantas silvestres. || (fig.) Se aplica á las personas incultas, é inciviles; á sus genios, modales, etc., que llamamos rústicos.

AGRICOLE, adj. m. f. Agricola: aplicado á la agricultura. || (n. p.) Agricola.

AGRICULTEUR, s. m. Agricultor : el que cultiva ó labra la tierra. Son dos voces tomadas del latin, y de uso moderno en frances.

AGRICULTURE, s. f. Agricultura : el arte de cultivar ó labrar la tierra. En frances no se toma por la labranza, ó cultivo, como en castellano; porque la primera se liama Labourage, y el segundo Culture.

AGRIE, s. f. Especie de sarpullido, o empeine.

\* AGRIER, ERE, s. (for.) V. Terrage, champari.

AGRIFER, S'AGRIFFER (à), v. r. Agani rarse : asirse con las uñas : engarrafarse.

\* AGRIMENSATION, . f. Agrimensura : la accion de medir la tierra y la medida de ella.

\* AGRIMENSEUR, s. m. Agrimensor: el l que mide la tierra.

'6 AGRIOPHAGE, s. m. Agriotago: le que come animales seroces.

\* AGRIOTTE, s. f. Guinda silvestre.

AGRIPAUME, o CARDIAQUE, s. f. Cardiaca: planta.

\* AGRIPPA, adj. m. f. (cirug.) Agripas: criaturas que nacen por los pies.

AGRIPPÉ, ÉE, p. p. V. Agripper.

AGRIPPER, v. a. (vulg.) Atrapar, echar la uña : tomar, ó quitar una cosa con ansia, ó codicia.

AGRONOME, s. m. Agrónomo: autor que ha escrito sobre la agricultura.

AGRONOMIE, e. f. Agronomia, teoria de la agricultura.

\* AGRONOMIQUE, adj. m. f. V. Agro-

AGROUPER, v. a. Agrupar: reunir varias figuras en un grupo.

\*AGRYPNIE, s. f. Agripnia: insomnio,

falta, privacion de sueño.

AGUERRI, IE, p. p. V. Aguerrir.

AGUERRIR, v. a. Aguerrir, acostumbrar, hacer à las armas: egercitar en los trabajos y peligros de la guerra. || (fig.) Acostumbrar à uno à lo que parece arduo al principio: à aguantar alguna cosa pelada; hacerle hábil, ó ducho en alguna facultad.

AGUETS, s. m. pl. Solo se usa en estas frases: être aux aguets, se tenir aux aguets: estar en acecho ó acechando, espiar, ó esperar el tiempo, la ocasion para alguna co-sa. || Mettre aux aguets, se mettre aux aguets, se dice casi en el mismo sentido.

\* AGUIMPER, v. a. V. Guimper.

AH! (interjeccion de admiracion, de gozo, de dolor, segun los diferentes asuntos) Ah! ay! que es lo mas usado, sobre todo para el dolor.

\*\* AH-AH, s. m. Foso profundo á la ex-

tremidad de una calle de árboles.

AHAN, s.·m. (vulg.) Jadeo : el afan ó fatiga que haçe perder el aliento, como de los que parten leña, ó bacen otras fuerzas violentas. || Aplicase á la congoja extraordinaria del que pena.

AHANER, v. n. y r. Jadear: afanarse, fatigarse en algun trabajo. || (fig.) Corresponde al aperrearse, ó echarse los bofes, tras

una cosa

AHEURTEMENT, s. m. Obstinacion, terquedad del ánimo en hacer alguna cosa, ó seguir una opinion, un pensamiento, etc. Corresponde al aferramiento.

AHEURTER, S'AHEURTER, v. r. Obstinarse, preocuparse fuertemente, aferrarse

en una idea, opinion, etc.

AHII! exclamacion. V. Aïs. AHURI, IE, p. p. V. Ahurir.

AHURIR, v. a. (ant.) Pasmar, aturdir a alguno con una mala nueva: que es en castellano descuajar, descorazonar a uno.

\* AI, V. Aie.

\* ALAUT, s. m. Narciso de jardines : planta.

AIDANT, p. act. y adj. Viene del verbo aider: ayudar. Que ayuda. Solo se dice en esta frase: Dieu aidant: con la ayuda, con el favor de Dios.

AIDE, s. f. Ayuda: socorro, asistencia, favor, auxilio. || A l'aide! (interj.) vale tanto como gritar, ; favor! asistencia! al rey, à la justicia: que me roban, que me matan.

AIDE, s. m. La persona que ayuda á otra en algun egercicio. Dícese ayuda de cámara, de cocina, etc., y tambien ayuda de parroquia: pero en la milicia es ayudante mayor, de la plaza, de campo, a unque este se dice hoy edecan, corrompido de Aide de camp.

|| En la arquitectura es aparejador.

AIDE, EE, p.p. V. Aider.

AIDER, v. a. Ayudar : dar ayuda, auxilio, favor. || (fig.) Se dice aider à la lettre: poner de su casa, cuando se dice en una narracion mas de lo que hay. Tambien se dice il faut aider à la lettre, por suplir ó disimular en un escrito ó relacion algun defecto leve.

AIDER (S'), v. r. Servirse, valerse: de

alguna cosa.

AIDES, s. f. pl. Subsidios: contribuciones que se pagaban en Francia á la Corona; y con este nombre habia un tribunal mayor, llamado la Cour des Aides. || Llámanse aides, ayudas, en el picadero, las que el ginete da al caballo tocándole con el pié, ó con los estribos, ó con la vara, ó con las espuelas.

AIDOIALOGIE, s. f. Tratado sobre las

partes de la generacion.

AIE ! interj.; Ay! exclamacion de dolor. AIEUL, s. m. Abuelo. || En plural, aïeux y sin calificacion, se toma por antepasados en general; mas diciendo ses deux aïeux, entónces se denota y determina á los dos abuelos, paterno, y materno. || El singular abuelo y abuela se explica mas comun y definidamente por los nombres grand-père, grand'mère.

ATEULE, s. f. Abuela. V. Aïcul.

\* AIGAIL, s. m. Lo mismo que Aiguail.

\* AIGAYER, v. a. Meter en agua, lavar, bañar una cosa, ponerla en reniojo. || Aigayer du linge: aclarar la ropa blanca enjabonada. || Aigayer un cheval: bañar un caballo.

AIGLE, s. m. Águila: ave de rapiña. Tiene en frances las mismas aplicaciones simbólicas y metafóricas que en castellano; ménos en la frase avoir des yeux d'aigles, que nosotros decimos tener ojos ó vista de lince, y no de águila.

\* AIGLEDON, s. m. V. Édredon.

\* AIGLETTE, s. m. Aguililla, águila pe-

queña. Dicese tambien Aiglon.

AIGRE, adj. m. f. Agrio: acedo: acerbo al gusto. Il Por extension se aplica á la voz destemplada. al amido aspero, al olor

genics o humores asperos, acres.

AlGRE-DE-CITHON, s. m. Agrio de ci-

œ.

AIGRE-DOUX, OUCE, adj. Agridulce. AlGREFIN, s. m. Camastron, ó bellaco: que vive de artimanas y estafas.

AlGRELET, ETTE, adj. Agrillo: lo que

tiene agrio, o una punta de agrio.

AIGREMENT, adv. Agriamente: lo mis-

mo que amargamente, asperamente.

AlGRENOINE, s. f. Agrimonia: yerba. AIGHEMORE, s. m. Especie de carbon reducido á polvos, para hacer fuegos artificiales.

AIGRET, ETTE, adj. Lo que tiene algo de agrio, ó gustillo agrio, ó acedo. V. Ai-

grelet.

AlGRETTE, s. f. Garzota : ave muy semejante à la garza. || Garzota : el penacho que se usa en los sombreros, turbantes, y otros tocados; y tambien la piocha de pedre-

ria para adorno de las cabezas.

AlGREUR, s. f. Agrura: la calidad de lo que es agrio. Se dice de las frutas y plantas de este sabor. [] (fig.) La aspereza y desabrimiento del genio, de las palabras, etc. [Aigreus en plural no se dice sino de los eructos por indisposicion ó indigestion en el estomago, que llamamos acedia.

AlGRI, IE, p. p. V. Aigrir.

AlGRIR, v. a. Agriar, acedar: poner agua o aceda alguna cosa. [] (fig.) Agriar, imitar: indisponer los ánimos, las voluntades. S'aigrir, como v. r. se usa del mismo

modo para ambos sentidos.

AlGU, UE, adj. Agudo: tiene las mismas acepciones que en castellano; ménos la de agudo en el ingenio, en la voz, en la vista, en el oido, etci, lo que se llama en frances will, persant, pénétrant.V. | Accent aigu: acento agudo. || Son aigu: son, ó sonido, sgodo. Voix aigüe : voz aguda, alta, y pe-

AlGUADE, s. f. (ndut.) Aguada: la provice de agua para un navio, y el lugar done se bace.

MUAIL, s. m. Rocio de la mañana. V.

AIGUAYER, v. a. Enjuagar: pasar por agua culquiera cosa, con el fin de lim-

Algue MARINE, c. f. Piedra preciosa con color de verde-mar, que es el nombre de h piedra.

AlGUES-NORTES, (geog.) Aguas-Muertes: pueblo de Francia, en el Gard.

AlGUIERE, s. f. Jarro para servir agua: pade er tambien el aguamanil. Por otro mire se llama pos-à-l'eau, y es el mas

AKUIÉRÉE, a. f. Toda el agua que hace

corrospido y fuerte. [ [ fig. ] Se dice de los | agua, y no une aiguière, que es materialmente el vaso, y no lo contenido en él.

AIGUILLADE, s. f. Aguijada, aguijon:

la vara con que se guian los bueyes.

AIGUILLE, s. f. Aguja : es la de coser, y la de hacer media. Il Por analogia se dice aiguille (aguja) el obelisco, cierto pescado de mar, el fiel de las balanzas, la mano del relox de sol; y aiguille aimantée, es la aguja de marear. || Aguja de minador : barræ que usan los sacadores de piedra para taladrar las rocas. || Peine de pastor : planta.

AIGUILLEE, s. f. Hebra : el tiro de hilo, seda, estambre, ó torzal, que se pasa en

la aguja.

AlGUILLER, v. a. (cirug.) Abatir la

catarata del ojo.

AIGUILLETTE, s. f. Agujeta: la correct ó cordon con un herrete en cada cabo para atacar. || ( fig. ) Dicense arguillettes las tiras que se sacan á lo largo de la carne, ó de la piel de un animal.

AIGUILLETÉ, ÉE, p. p.V. Aiguilleter. AIGUILLETER, v. a. Atacar, encordonar la ropa con agujetas, ó sean cordones,

o cintas ; pero se usa mas el *lacer*.

AIGUILLETIER, s. m. Herretero: el que pone herretes à las agujetas, cintas, ó cordones.

AIGUILLER, s. m. Agujero: el que hace agujas, ó las yende. || Tambien es él alfile-

tero, ó palillero, para las agujas.

AIGUILLON, s. m. Aguijon: la pua 6 punta aguda con que pica la abeja, la avispa, el tábano, y otros insectos: la punta de la aguja : el clavillo de la hebilla : y generalmente toda punta de hierro. || ( fig.) Aguijon ó estímulo, espuela: incitativo.

AIGUILLONNE, EE, Y. Aiguillonner. AIGUILLONNER, v. a. Agaijonear, aguijar. | (fig.) ) Espolear, estimular.

AIGUISE, EE, p. p. V. Aiguiser. || En el blason se dice de las piezas que tienen pun-

tas en sus extremos. AIGUISEMENT, s. m, Aguzamiento: la

accion de aguzar.

AIGUISER, v. a. Aguzar : afilar : cualquier instrumento punzante, o cortante. (fig.) Sutilizar el ingenio : avivar una pasion : excitar el apetito , etc.

AIGUISEUR, s. m. Aguzador, afilador. "AIGUMENT, adv. Rudamente, aguda-

mente. ALL, s. m. AULX, plur. Ajo: planta bien

conocida. Llámanse gousses d'ail los dientes de ajo.

AILE, s. f. Ala: de los pájaros, é insectos : tambien, entre los despojos de las aves, es el alon. || Por analogía se llaman ailes d'un moulin las aspas de un molino de viento 1 ailes d'une église, d'une maison les neves colaterales de una iglesia, de una casa: ailes y asi se dice boire, jeter une ai- d'une armée, las alas o costados de un egerbutte d'eau, por beher, echar un jarro de cito 11 (fiz.) En plural ailes se toma por potutela.

AILE, EE, adj. Alado: lo que tiene alas. I En el blason se dice del ave que tiene las

alas de otro esmalte que el cuerpo.

AILERON, s. m. (dim. de aile.) La exremidad del ala de cualquiera ave. || En los peces es aleta: y en los rodesnos de molinos de agua, alabe.

\* AILES, s. f. pl. Los plomos con que se aseguran los vidrios. [ (reloger.) Los puntos

del pmon.

" AILETTE, s. f. Plantilla del zapato.

AILLADE, s. f. Ajolio, ajeta: salsa hecha con ajo y aceite.

AILLEURS, adv. En otra parte, á otra

parte.

AIMABLE, adj. m. f. Amable, lo que merece ser amado, sean personas, sean

\*AIMABLEMENT, adv. Amablemente: de un modo amable.

AIMANT, ANTE, adj. Amador, incli-

nado á amar. AIMANT, s. m. Iman : la piedra que

atrae al hierro. AIMANTE, EE, p. p. V. Aimanter.

AIMANTER , v. a. Tocar ó cebar la agu-

ja en la piedra iman.

AIMANTIN, INE, adj. Lo que pertenece al iman, ó lo que tiene su virtud : en castellano se llama magnético, tomado del

AIMÉ, EE, p. p. V. Aimer.

AIMER, v. a. Amar : tener amor, voluntad. Tener aficion á, gustar de. || Apetecer, querer, desear. || Tener gusto, complacencia en.

\* AIMORRHOUS, s. m. Hemorroo, he-

morroida: especie de culebra.

\* AIMOSCOPIE, s. f. Emoscopia: examen de la sangre.

AINE, s.f. Ingle : parte del cuerpo.

AINE, EE, adj. y subs. Primogénito: el hijo, o la hija mayor, esto es, el que naero primero.

AINESSE, s. f. Primogenitura: mayoría de edad entre hermanos y hermanas. No se usa sino en esta frase : droit d'aînesse.

AINS, conj. adv. (aht.) Antes, mas, sino. Solo se usa en estilo jocoso en esta frase:

ains au contraire.

AINSI, adr. y conj. Asi: de.esta suerte, ste modo. || Ainsi que: del modo que, ainsi donc: así pues, ainsi soit-il: así sea,

AIR, s. m. Aire: fluido que circunde el globo terrestre. Prendre un mauvais (ur : infestarse, o contagiarse. | (fig.) Mode, porte, ademan, exterioridad. | Semblante, gesto, exterior. || Traza, viso, apariencia. || Música de una cancion. || Aria. || Estilo, carácter. || Aire : movimiento, manejo de las piernas del caballo. Il Air, à aire de zos à garfios.

der, valimiento, y tambien por amparo, i vent : viento, ó rumbo, uno de los traintes y dos de la brujula. | dir natal: aires mativos. | Avoir l'air de quelqu'un : parecerse a alguno, darle aire. || Donner de l'air à un lieu: orear algun sitio. || En l'air: en el aire, en vilo; y tambien en vago. § (fig.) Battre l'air : trabajar en balde, o hablar fuera del caso. | Changer d'air : mudar de aires, irse á otro pais. \ Prendre l'air: tomar el aire, pascarse.

AIRAIN, s. m. Cobre, metal. Tambien se dice *cuivre*, mas solo en estilo comun. I (quim.) Bronce: liga de cobre y estaño.

AIRE, s. f. Area: el espacio que ocupa cualquiera superficie plana : el que se comprehende entre las paredes de un edificio : el señalado en la rosa náutica para cada umo de los 32 vientos. | El nido de las aves de rapiña. || La era en que se trillan las mieses.

AIRÉE, s. f. Parva : la cantidad de gavillas que se echa de una ves en la era para

trillar.

AIRELLE, o MIRTILLE, s. f. o Raisir

des bois, s. m. Arandano, planta.

AIRER, v.a. Anidar : se dice de los halcones, y azores, que anidan en peñas, y encima de los árboles, por lo que se les llama, roqueros.

" AIRIER, v. a. V. Aèrer.

AIS, s. m. Chilla: tabla larga y delgada: tablero para prensar libros. || Ais délié : tabla de ripia.

AISANCE, s. f. Facilidad, comodidad: soltura: libertad para obrar, moverse. || Comodidad, bien estar, conveniencias de la vida. Aisances d'une maison, es el lugar comun.

AISE, s. f. Contento, gozo. || Comodidad, descanso, bien estar, conveniencia. Ocio, espacio, tiempo comodo. || Avoir toutes ses aises: tener todas sus conveniencias.

AISE (AL'), adv. Con facilidad, con comodidad, con désahogo, sin sujecion ni fa tiga. | A mon aise: a mi gusto, ó a mi libertad, ó á mi espacio.

AISE, adj. m. f. Contento, gozoso.

AISE, EE, adj. Fácil, cómodo, desembarazado, descansado de hacer: aplicase á las cosas. || Bien estante, pudiente, acomedado : dícase de las personas , y en este caso es substantivo en las dos primeras significaciones.

AISEMENT, adv. Con facilidad, con sol-

tura, con desembarazo.

AISEMENT, s. m. (ant.) Comodidad, conveniencia. Solo se usa hoy en estas frases proverbiales: à son point et aisement, à ses bons points et aisement: à sus anchuras, à su libertad. V. Aise, commodité.

AISSELLE, s. f. Sobaco.

\* AISSETTE, s. f. Hacheta de tonelero.

AISSIEU, s. m. V. Bssieu.

\* AISSON, s. m. Ancorilla con cuatro bra-

PAITIOLOGIE, s. f. (med.) Etiología. \*AIX, (geogr.) Ex : ciudad de Francie, en las Bocas del Rodano.

\*AIX-LA-CHAPELLE, (geogr.) Ex-la-Chapela, o Aquisgran : ciudad de Francia

en el Róer.

\*AJACCIO, 6 AJAZZO, (geogr.) Ajacio: ciuisti en la isla de Corcega.

" AJAZZO, (geogr.) Ayazo : pueblo de la Natolia.

AJONC, s. m. Aliaga, aulaga: planta. AJOURE, EB, adj. (blas.) Horadado, pesso de parte 4 parte.

AJUURNÉ, ÉÉ, p. p. V. Ajourner.

AJOURNEMENT, s. m. (for.) Citacion, emplazamiento, emplazo, llamamiento, comparendo. Décret d'ajournement: auto de emplaso, seinlamiento de dia para comparecer sate el juez. || Suspension de una deliberacion, que se difiere para un dia determi-

MOURNER, v. a. ( for.) Emplasar, citar : señalar el dia en que uno ha de comparecer ante el juez.

AJOUTĀGĒ, s. m. A fiadidura. AJOUTE, EE, p. p. V. Ajouter.

AJOUTER, v. a. Anadir, juntar una cona otra. | Aumentaria : cette décence qui ajoute à la beauté : est a honestided que aumenta la hermosura. A jouter foi : creer, der crédito, dar se a.

\* AJUSTE, 6 AVUSTE, s. f. (ndut.) El mudo que forman dos cuerdas anudadas una con

'AJUSTAGE, s. m. V. Affinage, ajou-

AJUSTE, ER, p. p. V. Ajuster.

AJUSTEMENT, s. m. Arreglo, o afinacion de un peso, de una medida, de una mámin, etc. (fig.) Ajuste, o composicion de la partes. Adorno, compostura.

MUSTER, v. a. Ajustar, arreglar á lo jato. Afinar, igualar. || Acomodar, propationar, adecuar. || Concordar, conciliar cas o personas. || Componer, adornar : en de vestir à una persona, o una sala. himmente se dice en estilo proverbial de pona que ha sido maltratada, y batiin ajusté, mal ajusté, ajusté de touserpios, esto es, hien aviado; mal parado, port koro y asul.

AJUMEUR, s. m. Juez de balanza : en

scabela inta de sellarla.

MUSTOR, s. m. Fiel: peso en que se

pu la monda antes de acunaria.

MUTAGE, s. m. Cebolla: la pieza que radio de una tuerca se une al caño de un wide, para formar los varios juegos de En las casas de moneda es la accion e maria antes de que entre en el cuño: lo Minn pasar.
UAIN, 6 ALAN, s. m. Alano, operro

\* ALAIS, (geogr.) Alesia : ciudad de Frau-

cia, en el Gard.

\* ALAISE, s. f. (carpins.) Hijuela: la tablilla con ché en una obra de ensambladure se suple la la tabla principal de un tabiero.

ALAMBIC, s. m. Alambique: vaso des-

triaton

ALXMBIQUE, EE, p. p. V. Alambi-

quer.

ALAMBIQUER, . a. Alambicar : pasar ó sacar por alambique. Es de ningun uso en lo propio y en lo figurado, por que se dice : mettre à l'alambic, tirer o passer par l'alambie. | (fig.) Se suele usar como v.r., eg.: s'alambiquer l'esprit, s'alambiquer la cervelle: estrujarse el entendimiento, devanarse los sesos. H El mayor uso metafórico de *alambiquer* es en el participio pasivo tomado como adjetivo : eg. : pensées alambiquées, discours alambiqué : pensamientos delgados : discurso sutil.

\* ALANGUER , ( geogr. ) Alanquer : pue-

blo de Portugal.

\* ALANGUIR (S'), v. r. Ponerse lánguido,

sin energia.

\* ALANGUISSEMENT, s. m. Languides.

\* ALAQUE, s. f. (arquit.) Plinto de la columna: cuadro sobre el cual asienta el toro de la caña de la columna.

\* ALAQUECA, s. f. Alaqueca: piedra de

las Indias que restaña la sangre.

ALARGUER, v. n. (ndut.) Largarse, 6 hacerse à la mar. || Salarguer : enmararse ,

engolfarse.

ALARME, s. f. (milic.) Arma, arma, al arma, al arma : señal ó toque para correr á las armas. || En su segundo sentido es la conmocion en un campo al acercarse improvisamente el enemigo; y solo en este caso es alarma órebato en castellano: pero, por fausse alarme, no se dirá falsa alarma, sino arma falsa; y por tenir le peuple en alamne, dirémos tenerle en arma. || Por extension alarme es todo susto ó espanto repentivo: pero alarmes en plural son cuidados, temores, inquietudes del ánimo, bien ó mal fundadas.

ALARME, EE, p.p.V. Alarmer.

ALARMER, v. a. Dar una alarma ó rebato al campo enemigo: no es alarmar, que come moneda es el oficial que la pesa y suena llamar o concitar á tomar las armas lo cual en frances se dice sonner l'alarme. (fig.) Poner en cuidado, asustar, atemorizar, sobresaltar. || Como v. r., s'alarmer es asustarse, sobrecogerse, sobresaltarse.

\* ALARMISTE, s. m. Alarmista : el que da

noticias alarmantes.

\* ALATERNE , s.m. Ladierno , aladierna, palo de bañon : arbusto.

\* f ALBAN, s. m. ( n. p.) Albano.

ALBARAZIN, (geogr.) Albarracin: ciui dad de Aragon en España.

\* ALBATION, V. Dealbation.

ALBATRE, s. m. Alabastro: cierta piedra.

\* ALBE, ó ALBETTE, & Breca, ó alburno: pescado de rio.

\* ALBE, (geogr.) Alba : villa de Castilla

da Vieja, en España.

\* ALBÉ-ROYALE, (geogr.) Alba-light: ciudad de la Baja-Hungria.

ALBERGE, s. m. Alberchigo: fruta.

\* ALBERGEAGE, s. m. (for.) Censo reservativo, ó entitéusis.

ALBERGIER, e. m. Albérchigo: al ár-

bol que da los albérchigos.

\* ALBERZARIN, s. m. Alberzarin : especie de lana de España.

\* ALBICANTE, . f. Repecie de ané-

mona.

\* ALBICORE, e. m. Pescado de mar, del tamaño del atun.

\*ALBIGEOIS, s. m. pl. Albigenses: hereges de la ciudad de Albi, en el siglo XII y XIII.

\* ALBIGEOIS (L'), (geog.) El Albiges: pais del Lenguadoc.

ALBION, s. f. Nombre antiguo que se

daba á la Inglaterra.

\* ALBIQUE, s. f. Especie de greda blanca.

\* ALBORA, ou ALBARAS, s. f. Especie de lepra.

\* ALBORNOZ, s. m. Albornos: capa de

paño de pelo de cabra.

ALBRAN, & ALEBRAN, &. m. Albran:

anade pequeño: anadino.

\* ALBRENE, adj. Desplumado!: sin plu-

ALBRENER, v. n. Casar ánades.

\*ALBRET, (geog.) Albret, y tambien Labrit: villa de Francia en la Gascuña.

ALBUGINÉ, ÉE, adj. (anat.) Albugineo: se dice de ciertas membranas albas ó blancas.

ALBUGINEUX, EUSE, adj. (anal.)

Blanco, albe-

ALBUGO, s. f. (med.) Nube: telilla blanca que suele formars e dentro del ojo.

\* ALBULE, s. f. Especie de mujol : pescado.

ALBUM, s. m. (lat.) Librito de memoria

que suelen traer los viageros.

\* ALBUMEN, s. m. Albúmen: uno de los tres principios constitutivos del cuerpo humano.

\* ALBUMINE, s. f. Albumina: substancia

que se parece á la clara del huevo.

\* ALBUMINEUX, EUSF., adj. Albuminoso, que se parece á la clave del huevo.

ALCADE, s. m. Alcaide.

ALCAHEST, s. m. (quim.) Disolvente universal.

\* ALCAYQUE, adj. Alcaico: eierto verso griego ó latino

\* ALCALESCENCE, s. f. Alcalescencia; fermentacion alcalina.

ALCALESCENT, ENTE, adj. Akalescente propenso à la alcalescencia.

ALCALI, s. m. (quim.) Alcali. ALCALICITÉ, s. f. Alcalicidad.

\* ALCALIGENÉ, s. m. Alcaligeno: Principio de los alcalis.

\* ALCALIGENE, adj. m. f. Akaligeno:

que produce el alcalí.

ALCALIN, INE, adj. Alcalino: que consta ó tiene propiedades de alcalí.

\*ALCALISATION, s. f. Alcalizacion: la

ALCALISE, EE, p. p. V. Alcaliser.

ALCALISER, v. a. (quim.) Alcalizar.
\* ALCE, s. m. Alce: animal parecido al

ALCÉE, s. f. Alcea: planta muy parecida á la malva comun, y que tiene las mismas propiedades.

ALCHIMIE, s.f. Alquimia: artequimérico de trasmutar los metales, sobre todo en oro.

\* ALCHIMILLE, V. Pied-de-lion.

ALCHIMISTE, s. m. Alquimista : el que profesa el arte de la alquimia.

\* ALCIDE, s. m. Alcides: nombre de Hér-

cules, que significa fuerza.

ALCOHOL, s. m. (quim.) Alcohol: el polvo sutilisimo que se hace de una substancia. || Alcohol: el espirità sumamente rectificado de cualquier licor. || Ahora llamanasí al espíritu de vino.

\*ALCOHOLISATION, s. f. Alcoholi-

zacion : la accion de pulverizar.

ALCOHOLISÉ, ÉE, p. p.V. Alcoholiser. ALCOHOLISER, v. a. Alcoholar: reducir á polvos menudísimos alguna materia. Alcoholar: extraer y rectificar el espíritu de cualquier licor.

ALCORAN, o CORAN, s. m. Alcoran:

libro de la ley de Mahoma.

\* ALCORANISTE, adj. Alcoranista: que sigue los preceptos del alcoran.

ALCOVE, s. f. La parte de la alcoha en

donde se pone la cama.

ALCYON, s. m. Alcien: avecilla marina. ALCYONIEN, IENNE, adj. Alcionio.

\* ALCYONITE, s. m. Alcion fósil.

ALDÉBARAM, s. m. Estrella que por otro nombre se llama ojo del tauro.

\* ALDÉE, s. f. Aldea: en algunas partes

de la India.

\* ALE, s. f. Cerveza fuerte.

\* ALÉATOIRE, adj. m. f. Aleatorio: dependiente de un éxito incierto.

\* ALEBRANDE, ALDEBRANDE, V.

Sarcelle.

\* ALECTOIRE, s. f. Alectoria: piedra
que se encuentra en el higado del gallo.

\* ALECTON, s. f. Alecto: una de las tres furias de la fábula.

\* ALECTORIENNE, adj. Dicese: Pierre alectorienne: alectoria: la piedra que se engendra en el higado de los gallos.

\* ALECTOROMANCIE, o ALECTRYO-

MANCIE, s. f. Alectoromancia: arte de adivisur por medio de los gallos.

ALECTOROPHOMENE, s. m. Canto del

\*ALECTRIDES, s. m. pl. Aves galliná-Cras.

ALEGRE, adj. m. f. (fam.) Alegre, agil, prento, ligero, dispuesto.

ALEGREMENT, adv. (ant.) Alegre-

ALEGRESSE, s. f. Júbilo, regocijo: júbilo en asuntos profanos; y gozo en cosas

ALENE, s. f. Alesna, o lesna: instru-

mento de capatero.

ALENIER, s. m. El fabricante de lesnas, ó el que las vende. || Especie de criba. \* ALENOIS, adj. Epiteto que se da á los

\*ALENOIX, c. f. Malpica: especie de

\*ALBNTIR, v. a. V. Retarder, adoucir. ALENTOUR, adv. Al rededor: en con-

\*ALENTOURS, s. m. pl. Inmediaciones:

parages circunvecinos, continantes.

\*ALEPINES, s. f. pl. Agallas de Alepo. ALERION, s. m. (blas.) Las aguilillas que no tienen pico, ni piernas.

ALERTE, adj. m. f. Alerto: vigilante, prevenido. | Vivo, avispado, alegre: ha-

blando de gente moza.

ALERTE, adv. Alerta, cuidadosa, vigilantemente. || Como interjeccion, alerte denota el aviso de prevencion contra algun enemigo, ó peligro, que tambien decimos alerta! esto es, si es á las armas.

ALERTE, s. f. Alarma, rebato.

\* ALESER, v. a. Puler, limar.

\*ALESTER (S'), v. r. (ndut.) Alistarse, disponerse.

\*ALEUROMANCIE, s. f. Aleuromancia: adivinacion por media de la harina.

ALEU, V. Alleu.

ALEVIN, s. m. El pescado menudo, que

with para poblar los estanques.

LEVINAGE, s. m. La cantidad de los pers menudos que se reserva para poblar los espaques.

ALEVINER, v. a. Poblar un estanque de

pecenta

ALEXANDRE, s. m. (n. p.) Alejandro.

ALEXANDRIN, adj. Alejandrino. No tiede uso uno en esta frase vers alexan-

drins: versus alejandrinos.

ALEXIPHARMAQUE, 6 ALEXITÈRE, 49. (medic.) Alexifármaco: remedio que aumin las fuerzas vitales, divide los humo-73, y restablece la libertad de la circulacion. ALEXIPYRÉTIQUE, adj. Alexipirético, Liningo, contra la fiebre o calentura.

ALEXIS., s. m. (n. p.) Alejos.

'ALEXITERE, adj. Alexitero: remedio recralmente hablando.

ALEZAN, ANE, adj. Alexan: de color rojo : que solo se dice del caballo.

ALEZE, s. f. Sabana vieja y delgada, que sirve para envolver las paridas, y calentar á un enfermo.

\* ALEZÉ, ÉE, adj. (blas.) Se dice de las piezas cortadas en sus extremidades, para que

no alleguen á la oria del escudo.

\* ALEZER, o ALESER, v. a. Batir suavemente en el yunque las planchas cuadradas de oro ó plata ántes de meterlas en el cuno.

\* ALFANGE, s. f. Especie de lechuga.

ALFÉNIC, s. m. Alfenique: pasta de azúcar torcida.

\* ALFOS, o ALPHOSE, s. m. (cirug.)

Especie de mancha en la piel.

ALGALLE, s. f. (cirug.) Algalia: especio de tienta hueca , que sirve en las supresiones de orina.

ALGANON, s. m. El grillete que llevan

los presidarios.

ALGARADE, s. f. Grita, vaya, mofa. \* ALGAROT, s. m. (quim.) Polvos de al-

garot: óxido blanco de antimonio. \* ALGATRANE, s. f. Alquitran: mescle de pez, sebo, grasa, aceite y resina con que

se da á los barcos. ALGEBRE, & f. Algebra: parte de la

matemática.

ALGÉBRIQUE, adj. m, f. Algébrico: lo que pertenece al álgebra. Antes se decia al*gėbraïque* : algebráico.

ALGÉBRISER, v. n. (fam.) Algebrizar: estudiar algebra, usarla, hablar de

ALGEBRISTE, s. m. Algebrista: el que se dedica al álgebra, y el que hace operaciones algébricas.

\*ALGECIRE, (geog.) Algeciras: ciudad

maritima de Espaha.

\* ALGER , (geog.) Alguer: ciudad y puerto de Cerdeña.

\* ALGER , ( geog. ) Argel : reino y ciudad

de Africa.

\* ALGÉRIEN, ENNE, adj. et s. Argelino: el natural de Argei.

ALGIE, s. f. (med.) Algia: dolor.

\* ALGORITHME, s. m. Algoritmo: la ciencia de los números.

ALGUAZIL, s. m. Alguacil: ministro de justicia, que en Francia llamah *sergent*,

ALGUE, s. f. Alga: yerba que se cria

en el fondo del mar.

\* ALGUETTE, s. f. Planta acuática.

\* ALHYTE, s. m. Sacrificio sin víctima.

\* ALIAIRE, s. f. Aliaria: yerba que tiene el olor de ajos.

: \* ALIBANIES, s. f. pl. Alibanias: tela de

algodon de Indias.

ALIBI, s. m. (for. lat) Significa lo que en castellano coartada, y así solo se usa en esta frase prouver son alibi.

en esta frase: chercher des alibiforains, esto es, buscar escapatorias, efugios.

\* ALIBORUM, o ALIBORON, s. m. (Va) con la palabra maître) Corresponde al castellano Petrus in cunctis, o salsiondo.

\* ALIBOUFIER, s.m. Estoraque: especie de

árbol.

\* ALICA, s. f. Especie de trigo.

\* ALICATE, s. f. Tenacilla de esmalta-

\* ALICHON, s. m. Aleta: tabla en donde cae el agua que hace andar la rueda de un molino.

ALIDADE, s. f. (geom.) Alidada: regla movible, que da vueltas sobre el centro de un instrumento para medir, los ángulos.

"ALIDRE, s. m. Serpiente blanca. ALIENABLE, adj. m. f. Enagenable:

lo que puede ser enagenado.

ALIENATION., s. f. Enagenacion: el traspaso de una cosa al dominio de otro dueño por medio de venta, donacion, ó trueque. | (fig.) Enagenamiento: perturbacion de la razon , del juicio. || Enagenamiento: desvio, interrupcion en las voluntades, en los afectos, en la amistad.

ALIENE, EE, p. p. V. Aliener.

ALIENER, v. a. Euagenar: traspasar en otro el dominio de una cosa por venta, donacion, o trueque. | (fig.) Enagenar, volverle á alguno el juicio. || Enagenar, descomponer las voluntades, las amistades: hacer perder el amor que uno tenia á otro : grangear la aversion de uno contra otro.

ALIGNE, EE, p. p. V. Aligner.

ALIGNEMENT, s. m. Alineacion: la accion de poner en linea, ó tirar á cordel,

una pared, una calle, un plantio.

ALIGNER, v. a. Alinear : tirar à cordel, álinea, llevar por derecho, enderezar, una pared, una calle, unos árboles, un plantío. || (mont.) Juntarse el macho con la hembra. || (fig.) Aliñar, componer, putir.

\* ALIMELLE, s. m. Testiculo de cor-

ALIMENT, s. m. Alimento: sustento. ( fig. ) Pábulo : del fuego || Pasto del alma. | Alimens: alimentos: las asistencias, o pension en dinero, que por derecho da el poseedor de unos bienes al inmediato sucesor, etc.

ALIMENTAIRE, adj. m. f. (for.) Alimentario: lo que está destinado por derecho

á los alimentos, de una persona.

ALIMENTÉ, BE, p. p. V. Alimenter. ALIMENTER, v. a. (for.) Alimentar: dar alimentos á una persona. || (fig. ) Mantener, sustentar.

ALIMENTEUX, EUSE, adj. (medic.) Alimenticio: lo que tiene substancia para

stimentar, nutrir.

"ALIMOCHE, V. Pigargue.

ALINEA. s. m. (lat.) A parte: punto, y les arregostar en estilo familiar.

ALIBIFORAINS, s. m. pl. Solo se dice , a parte. Se dice de cuando se empieza l'ince ó párraso nuevo, en un escrito.

ALINGER, v. c. Dar, proveer de rope

"ALIPHE, (geog.) Alifa: pueblo reino de Nápoles.

ALIQUANTE, adj. (matem.) Alicuanta:

parte que no mide al todo.

ALIQUOTE, adj. Alicuota: parte que mide á su todo.

\* ALISIER, V. Alizier.

\* ALISMA, s. m. Alisma: nombre genérico de varias plantas.

\* ALITE, s. m. Alite: ave que indicaba les

cosas futuras por su modo de comer.

ALITĖ, ĖĖ, p. p. V. Aliser. || adj. Encamado.

ALITER, v. a. Hacer guardar campa á alguno, reducirle á hacer cama, tenerle en cama, por enfermedad. || Se usa mas comunmente como v. r. : eg. S'aliter: hacer cama, guardar cama. De uno y otro modo es del estilo familiar, pues se dice mas bien étre au lit, être retenu au lit.

ALIZE, s. f. Majuela: fruta silvestre.

ALIZE, adj. m. (náut.) Alisio: dícese de ciertos vientos que soplan entre los trópicos.

ALIZES (Vents), adj. pl. Alisios (vientos): los que reinan entre los trópicos, y soplan constantemente de una misma parte.

ALIZIER, s. m. Mojera, mustaco: arbusto. Tambien se llama espino de majuc-

ALKEKENGE, COQUEREL, s. m. CO-QUERELLE, s. f. Alquequenje , alkaquengi, o vegiga de perro : planta.

\* ALKERMES, s. m. Alquérmes : confec-

cion medicinal.

ALLAITÉ, ÉE, p. p. V. Allaiter.

ALLAITEMENT, s. m. La accion de dar de mamar.

ALLAITER, v. a. Amamantar, criar al necho , dar el pecho, dar la leche , dar la teta á una criatura.

\*ALLANGOURIR (8'), v. r. Ponerse

lánguido , triste , enamorado.

\* ALLANGUISSEMENT, s. m. Langui-

dez , flojedad.

ALLANT, s. m. Yente: el que va. Asi se dice les allans et les penans: los yentes y vinientes.

ALLANT , ANTE , adj. Andante : andariego : amigo de callejear , corretear.

ALLANTOIDE, s. f. Alantoide: mem-

\* ALLEBATE, s. m. Especie de curruca :

ALLECHÉ, ÉE, p. p. V. Allècher : es propiamente cebado, arregostado.

ALLECHEMENT, s. m. Cebo, sainete,

halago. Se suele tomar en mal sentido.

ALLECHER, v. a. Cebar, salwrear, engolosinar, atraer con halagos, o con interes:

pur, de una parte à otra. | Por extension, este pais. er portal angosto de una casa, pasadizo, coiredor, y habiando de árboles, es calle, o pases: are allee d'arbres.

'ALLEGATEUR, s. m. Alegador: el que

ALLEGATION, s. f. Alegacion: cita de

alguna autoridad, ley, o prueba.

ALLEGE, s. f. Barca, o gabarra, para alijar le carga de un navio. [ (arquit.) Animecho de ventana, y las jambas de un

AILEGE, EE, p. p. V. Alleger.

ALLEGRANCE, s. f. (ant.) Alivio de un trabajo o pena. V. Allegement. [ ( arquit. ) Arco-ecarzano: el que se hace sobre el lintel de las puertas, ó ventanas, para que no caque la tábrica. | Serment d'allègeance: picto homenage que los Ingleses rinden a su monara en calidad de señor temporal.

ALLEGEMENT, s. m. Alivio, aligeramento de un peso, de una carga. [ (fig.) Alivo ; de un dolor, de un cuidado, etc.

ALLEGER, v. a. Aligerar, aliviar : hacer mas ligers, ménos pesada una carga, un per [ (fig.) Aliviar, templar, disminuir: um pena, un dolor, un cuidado, etc.

ALLEGERIR, v. a. (picad.) Aligerar el caballo: bacerle cobrar agilidad y libertad

en la espaidas y brazos.

\*ALLEGIR, v. a. Adelgazar.

ALLEGORIE, s. f. Alegoría : una de las figuras de la retórica.

ALLEGORIQUE, adj. m. f. Alegórico, ca. ALLEGORIQUEMENT, adv. Alegori-Caldedia

\*Allegorisé, ÉE, p. p. V. Allego-

\*ALLEGORISER, v. a. Alegorizar, dar

un sentido alegórico.

ALLEGORISEUR, s. m. Trovista: tómase en mala parte, como si digéramos el me trova las palabras, torciéndoles el senper

ALLEGORISTE, s. m. Alegorista: el aula que explica el sentido de las cosas por alegrise.

Allegre, risueño, que tiene la cara risuena.

ALLEGRESE., V.

Alegrement, alégresse. ALLEGRO, adv. (mis.) Alegro: viva-

mente, 1770.

ALLEGUE, EB, p. p. V. Alleguer. ALLEGUER, v.a. y n. Alegar, citar, o producir : alguna autoridad, ley, o he-

ALIELUIA, s. m. Aleluya: planta pe-

que acedera.

ALEMAGNE, (geogr.) Alemania: pais de lamps, que antes tenia titulo de im-Perso.

AllEMAND, ANDE, s. yadj. Aleman, na: \* ALLÉSÉ, ÉE, p. p. V. Allèser.

ALLEE, a. f. Ida: la socion de ir, o natural de Alemania, o cosa perteneciente &

ALLEMANDE, s. f. Alemanda : especie de baile introducido en España.

ALLE, EE, p. p. V. Aller.

ALLER, v. n. lr: moverse, o pasar, de un parage à otro. || Cuando significa moverse , ó ser movida una cosa hácia alguna parte, es correr, our corriendo, como les rivieres vons à la mer: los rios corren al mar: les nuées allaient du côté du couchant: las nulses corrian hácia poniente. | Tambien es guiar, llegar o conducir : ce chemin va à la mer: este camino lleva al mar. || Tambien es ir en busca de, marchará, encontrará, como aller à l'ennemi: marchar al enemigo: aller au-devant de quelqu'un, ou aller à sa rencontre: salir à recibir à alguno. || Prevenir alguna cosa, anticiparse à ella, como aller au-devant des plaisirs. Por extension, es vomitar: aller par haut : hacer del cuerpo; aller par bas. || Dirigirse a, acudir a, como aller au pape, à l'évêque, etc.: acudir al papa, al obispo, etc. || Pasar á hacer tal cosa, como on alla aux avis: se pasó á votar, se tomáron votos.

ALLER, es andar, en varias frases, como en estas : cette montre va trente heures : este relox anda 30 horas : ce moulin ne va plus : este molino no anda : aller de plaisirs en *plaisirs* : andar de deleite en deleite : *aller le* trot: andar al trote: au pis aller: à mai andar, por mal que vaya: tout va bien : todo anda bien. || Por extension, es sentar, ó caer bien ó mai un vestido ó cosa de**e**dor no, como ce manteau ne va pas bien: está capa no cae bien. || Otras veces es ir, o andar, como after à pied, alter à chez

val.

ALLER, precedido del verbo laisser. es andar o lievar, como se laisser aller au torrent: andar tras la corriente, dejarse ir con la corriente : se laisser aller aux mauvais exemples : dejarse llevar de los malos egemplos.

ALLER, precedido de la particula en, es partir, salir, irse de un parage. Si la particula en está precedida del verbo faire, es sacar ó quitar, como faites en aller cette tache : quitad ó sacad esta mancha : le faire en aller de la maison: hacerle salir de

Casa.

ALLER (S'EN), como, v. r. es irse, salirse, acabarse, pasar, como: le temps s'en va: el tiempo pasa: le tonneau s'en va: el tonel se sale. || Se usa del verbo aller para otras muchas expresiones adverbiales, como voila qui va bien: bueno va: la pis aller: lo peor que pueda suceder: au long aller: á la larga, etc. | L'aller et le venir: la ida y la venida. || (fig. joc.) Dicese : aller au roy aume des taupes : irse al otro barrio, al otro mundo : morir.

\* ALLÉSER, v. a. Ensauchar el calibre del cañon.

ALLEU, s. m. Alodio: franc-alleu es una tierra franca y libre de todo derecho seño-rial.

ALLIAGE, s. m. Liga ó mezcla de diferentes metales. || En la aritmética, règle d'alliage, es regla de alignoion.

ALLIAIRE, s. f. Aliaria: planta.

ALLIANCE, s. f. Alianza: conexion de sangre, ó parentesco: lo mas general es union por casamiento. || Alianza: entre dos soberanos, ó estados. || (fig.) Mezcla, ó junta de muchas cosas inconexas: como l'alliance du sacré et du profane.

ALLIË, EE, p. p. V. Allier.

ALLIÉ, ÉÉ, s. Deudo, pariente. || Aliado.

\* ALLIEMENT, s. m. Nudo de la cuerda

de una grua.

ALLIER, ... a. Ligar: mezclar, ó incorporar, una cosa con otra. Aplicase á los metales.

ALLIER (S'), v. r. Unirse, emparentar por casamiento: dos familias. || Aliarse, confederarse: los soberanos, los estados, etc.

ALLIER, s. m. (tiene solo dos sílabas) Especie de red para coger codornices y perdices.

\* ALLIGATOR, V. Crocodile.

\* ALLIOTH, s. m. Aliot: estrella.

\* ALLITÉRATION, s. f. (retor.) Aliteracion: figura que consiste en la repeticion afectada de las mismas letras.

ALLOBROGE, s. m. Alobrogo, o salioyano. || Aplicase por desprecio al hombre rústico, grosero, y tosco: corresponde al alarbe en castellano.

\* ALLOBROGIQUE, adj..Alobrogo, sabo-

yano.

\* ALLOCATION, s. f. (voz de contad.)
Abono, aprobacion de las partidas de una cuenta.

ALLOCUTION, s. f. Alocucion: arenga de los emperadores y generales romanos á sus soldados. || Medalla que representa un general arengando.

ALLODIAL, ALE, adj. Alodial: lo que está en franco alodio. Dicese de las tierras libres y francas de derechos señoriales.

ALLODIALITÉ, s. f. Calidad de lo que

es alodial.

\* ALLONYME, adj. y s. Alónimo: autor

que toma el nombre de otro.

ALLONGE, s. f. Añadido, ó sea añadidura: la pieza ó pedazo que se pone en un vestido, córtina, ú otro mueble para alargarle. || Cairel, ó añadido de pelo. || Ganchon atado á un nervio de buey, para colgar la carne en las carnicerías. || (quim.) Alargadera, que se pone entre el recipiente y el vaso destilatorio. || (náut.) Urnicion: pieza de un navío, que sirve para alargar á otra: allonge de poupe: joa, joba, mintal.

ALLONGÉ, ÉE, p. p. V. Allonger.

ALLONGEMENT, s. m. Alargamien to, mayor extension. || (fig.) Dilacion, retardo, largas que se dan, ó que sufre un regocio.

ALLONGER, v. a. Alargar, estirar: dar mayor longitud ó tiro á una cosa. || (fig.) Prolongar, dilatar, un negocio, una cosa, etc. || En la esgrima es tirar una estocada: al-longer un coup d'épée.

ALLOUABLE, adj. m. f. Lo que puede

ser aprobado y dado por hueno.

ALLOUE, ÉE, p. p. V. Allouer.

ALLOUER, v. a. Aprobar, pasar, dar por bueno : se dice solo en materia de cuentas.

ALLUCHON, s. m. Punto ó diente en las máquinas que se mueven con ruedas. || Al-

luchons de moulin : punteria.

ALLUMÉ, ÉE, p. p.V. Allumer. || adj. Candente. || (blas.) Se dice de los ojos de un animal que son de otro esmalte que el cuerpo, y de la llama de una hacha de esmalte distinto.

\* ALLUMELLES, s. f. pl. Entre fabri-

queros de carbon, se llaman tacos.

ALLUMER, v. a. Encender: dar fuego á una cosa combustible, como una bugía, lámpara, hacha. || (fig.) Inflamar, enartecer.

ALLUMETTE, s. f. Pajuela: para en-

cender lumbre.

\* ALLUMEUR, s. m. Alumbrador, ó encendedor: el que alumbra, ó enciende. Dicese allumeur de lanternes, de réverbères, etc.

ALLURE, s. f. El andar, el modo de andar de una persona, el paso que lleva. || En plural allures solo se dice de la andadura, ó paso del caballo. || (fig.) Los pasos, medios, ó diligencias, de que usa una persona para conducirse en un negocio.

ALLUSION, s. f. Alusion: una figura

retorica.

ALLUVION, s. f. Aluvion: aumento de terreno que se forma á orillas del mar, ó de los rios con las tempestades, ó las inundaciones. || Mines d'alluvion: minas de acarreo.

\*ALMAÇARRON, (geogr.) Almazarron:

villa del reino de Murcia.

\* ALMADE, (geogr.) Almaden : villa de

España en la Mancha.

\*ALMADIE, s. f. Almadía : especie de canoa, de que usan los salvages de la costa de África. || Almadía, armadía, y tambien balsa: el conjunto de maderos, ó palos, que se conducen atados por los rios en forma de barcos chatos. Es mas usado Train. V.

ALMAGESTE, s. m. Almagesto: coleccion de observaciones y problemas en geo-

metria y astronomia.

ALMANACH, s. m. Almanak, o almanaque, calendario que señala los dias.

ALMANDINE, s. f. Piedra preciosa : espace de rubi.

ALMOUDE, & ALMUDE, s. f. Almud: certa medida menor de áridos.

\*ALMUGNA, (geogr.) Almunia: pueblo del reino de Aragon.

ALMUGNECAR, (geogr.) Almunécar:

nila dei remo de Granada.

ALOES, s. m. Aloe: planta llamada comonmente cibila. || Aloe : arbol de las Indissonentales. Acider : extracto de esta pizniz.

\*ALOÉTIQUE, adj. Aloético: que tiène

'ALOGES, ó ALOGIENS, a. m. pl. Alogos: sectarios que negaban la eternidad del

ALOGIE, s. f. Absurdidad, impertinen-

ALOI, s. m. Ley: quilate, del oro o plata [ [fig.] Quilate: la buena ó mala calidad moral de una cosa.

ALOMANCIE, s. f. Alomancia: divinacion por la sal.

\* ALONGE, V. Allonge.

\*ALOPECIE, s. f. Alopecia: especie de im, lamida vulgarmente pelona en Es-

ALORS, adv. de tiempo. Entônces : en este, o en tal caso.

ALOSE, s. f. Alosa, trisa: cierto pescado llamado mas comunmente sábalo, ó saboga, que se coge en los rios.

ALOST, (geogr.) Alosto: ciudad y con-

dado de Flándes.

\*ALOUCHIER, s. m. Mostellar; planta. ALOUETTE, s. f. Alondra : cugujada:

cierto pijaro pequeño.

ALOURDIR, v.a. Hacer o poner pesado dicese las mas veces de las personas. Usaa comunmente en participio, y en los tiempos compuestos, como j'ai la tête tout alourdie: <sup>esloy</sup> con la cabeza abrumada , pesada.

\*ALOUVI, IE, adj. (fam.) Insaciable. ALOYAGE, s. m. Liga, mezcla: de me-

MOYAU, s. m. Lomo de vaca : para

\*ALOYER, v. a. Poner ó dar la liga de la

ler: aloro, o plata.

ALPAC, ALPACA, ALPAQUE, ALPA-GAS, i.m. Alpaque: cuadrúpedo silvestre de la America meridional.

ALPAN, 6 ALPAGE, s. m. Erial: tier-

man labra. Tambien es dehesa.

\*ALPES, s. f. pl. Alpes: montañas intenores que cortan el continente.

ALPHABET, s. m. Alfabeto: la serie y irden de todas las letras de una lengua.

ALPHABÉTIQUE, adj. m. f. Alfabético: benesti segun el orden del alfabeto.

APHANESSE, 6 ALPHANETTE, s.f. Halon de Tunez, que sirve para la caza de h perks y de la liebre.

\*ALPHEE, (geogr.) Alfeo : rio de la Morea.

\*ALPIOU, s. m. (juego) Parada doble de lo que se ha ganado.

ALPISTE, s. m. Alpiste: cierta semilla menuda.

\* ALQUIFOUX, s. m. Alquisol, 6 zafra: plomo segun sale de la mina.

\* ALSACE, (geogr.) Alsacia: provincia

de Francia. \* ALSTROEMERIE, & f. Peregrina: planta analoga al narciso, originaria del Perú.

ALTE (Véase Halte), ALTE-LA! interj. Como cuando se dice en castellano 1 1 ta, ó tate!

ALTERABLE, adj. m. f. Alterable:

lo que puede alterarse.

ALTERANT, ANTE, adj. Dicese de todo aquello que provoca, ó causa sed.

\*ALTERANT, s.m. (med.) Alterante: todo remedio que altera ó muda los humores. \* ALTÉRATIF, IVE, adj. Alterativo, va.

ALTERATION, s. f. Alteracion: mudanza ó mutacion de bien en mal, en lo sisico, y en lo moral. || Adulteration , alteracion : en la moneda. | Agitacion , inquietud, del ánimo. || Se toma tambien por la sed, causada por calor, ó cansancio.

\* ALTERCAS, s. m. o ALTERCATION, s. f. Altercado: altercacion: debate, ó disputa, entre dos personas, o dos partes.

ALTERE, EE, p. p. V. Alterer, con

todas sus significaciones.

ALTERER, v.a. Alterar: mudar de bien en mal el ser ó las cualidades de-las cosas, así en lo físico, como en lo moral. Bajo de este sentido general es : inquietar el animo : turbar la amistad : viciar un texto : malear un género : adulterar la moneda : depravar las costumbres : echar á perder el vino. || Es tambien dar ó causar sed, como le poivre al-

ALTERER (S'), v. r. Alterarse : desazomarse, irritarse una persona. || Quebrar : la amistad. || Corromperse : los líquidos. || Averiarse: los géneros comestibles. || Quebrarse, ó bajarse: los colores, etc.

\* ALTERNANTE, s.f. Alternante: plan-

ta de la familia de los amarantos.

\* ALTERNAT, s. m. Alternativa, derocho que tienen dos ciudades, etc., de ser alternativamente el sitio de una administracion.

ALTERNATIF, IVE, adj. Alternativo: lo que se dica, ó hace, ó egerce con alternacion, como un discurso, un son, un empleo,

\* ALTERNATION, c. f. Alternacion.

ALTERNATIVE, s. f. Alternativa: la facultad de escoger entre dos opiniones, ú ofertas, ó entre dos cosas.

ALTERNATIVEMENT, adv. Alternati-

ramente.

ALTERNE, adj. m. f. (geom.) Alterno. ALTERNÉ, ÉÉ, adj. (blas.) Alternadas: se llaman las piezas que se corresponden una con otra.

\*ALTERQUER, v. a. Altercar, disputar. ALTERNER, v. n. Alternar. || v. a. Poner por orden disponer orden adamente una

cosa despues de otra.

ALTÈSSE, s. f. Alteza: tratamiento de

ALTHÆA, s. f. Malvavisco. || s. m. Al-

thæa frutex: especie de arbusto.

ALTIER, ERE, adj. Altivo, soberbio: dicese de las personas, de sus modales, miradas, dichos, etc.

\* ALTHEREMENT, adv. Altaneramente.

\* ALTIMÈTRE, s. m. Altimetro: instrumento para medir la altura de los objetos sobre el horizonte.

\* ALTIMETRIE, s. f. Altimetría: parte de la geometría práctica, que enseña á me-

dir alturas.

\* ALTO, ó QUINTE DE VIOLE, s. m. Viola : instrumento de música.

ALUDE, s. f. Badana de color para cu-

hiertas de libros.

ALUDEL, s. m. (quim.) Aludel: vaso sublimatorio.

ALUINE, V. Absinthe.

\* ALUME, s. f. Leña menuda para encender el carbon de la fragua.

ALUMELLE, s. f. (ant.) La hoja de cu-

chillo, navaja, etc.

\* ALUMINE, s. f. Alúmina: tierra pura,

base del alumbre y de las arcillas.

ALUMINEUX, EUSE, adj. Alumbrado, d aluminado: lo que tiene mixtura de alumbre, d participa de él.

ALUN, s. m. Alumbre : cierta sal mineral. Alun-catin : lo mismo que pierre de soude.

\* ALUNAGE, s. m. Entre tintoreros la accion de meter los tegidos, madejas, etc., en una disolucion de alumbre hecha en agua.

\* ALUNATION, s. f. (quim.) Formacion

natural ó artificial del alumbre.

ALUNÉ, ÉE, p. p. V. Aluner.

ALUNER, v. a. Alumbrar : dar á los panos un baño de agua de alumbre.

ALUNIERE, s. f. Alumbrera: mina 6

fibrica de alumbre.

ALURNES, s. m. pl. Insectos herbivoros.
ALVÉOLAIRE, adj. m. f. Lo perteneciente à los alveolos.

ALVÉOLE, s. m. Alveolo: la cavidad que ocupan los dientes en la encia. || Casi-lla: que hacen las abejas en los panales.

ALVEOLE, adj. (bot.) Alveolado: pare-

cido á un alveolo.

\* ALVÉOLITHE, s. m. Pélipo lapídeo con radios.

\* ALVIN, INE, adj. (med.) Lo perteneciente al empeine.

\* ALYSSON, s. m. Aliso; cierta mata pe-

AMABILITÉ, s. f. Amabilidad.

AMADES, s. m. pl. (blas.) Listas planas y paralelas, que por lo regular son tres.

AMADIS, s. m. Manga de chupa aboto-

nada hasto el puño.

\* AMADOTÈ, s. m. Amadota : pera.

AMADOU, s. m. Yesca: para encender.

AMADOUE, EE, p. p. V. Amadouer.
\*AMADOUEMENT, s. m. Caricia, ha-

lago.

AMADOUER, v. a. Popar, acariciar, halagar: pasando la mano con palabras y gestos.

AMADOUEUR, s. m. Yesquero : fabricante de yesca.

AMADOUTIER, s. m. Hongo yesquero. AMAIGRI, IE, p. p. V. Amaigrir.

AMAIGRIR, v.a. y n. Enmagrecer, enflaquecer: perder, ó quitar la gordura.

AMAIGRISSEMENT, s. m. Lo flaco, la pérdida de carnes: en un cuerpo ántes go-

do, ó grueso. \* AMALGAMATION, s. f. Amalgamacion :

la accion y el efecto de amalgamar.

AMALGAME, s. m. Amálgama: masa blanda, que resulta de la mezcia del azogue con los metales.

AMALGAMÉ, EE, p. p. V. Amalga-

mer.

AMALGAMER, v.a. Amalgamar: unir ó mezclar el azogue con los metales.

\* AMAN, s. m. Tela de agodon, azul ó

AMANDE, s. f. Almendra: la fruta del almendro. || La pepita que se encuentra dentro del hueso ó cuesco de las frutas. || Amande verte: almendruco.

AMANDE, s. m. Almendrada : bebida hecha de leche de almendras.

AMANDER, V. Amender.

\* AMANDES, s. f. pl. Almendras: llaman así los plateros á los diamantes ó pedazos de cristal que han recibido esta figura.

AMANDIER, s. m. Almendro: árbol.

AMANT, ANTE, s. y adj. Amante: aquel ó aquella que ama con pasiou á una persona del otro sexo.

AMARANTHE, s. f. Amaranto, inmor-

tal : planta.

AMARANTHE, adj. m. f. Del color de flor de amaranto.

\* AMARANTHOIDE, s. m. Perpetuas, va-dapié: planta.

\* AMARELLE, s. f. Gencianilla: planta. AMARINE, ÉE, p. p. V. Amariner.

AMARINER, v. a. Marinar: poner marineros del buque apresador en el apresado.

\* AMARQUE, s. f. Balisa, o boya: señal flotante en el mar, hecha de corchos, o harriles vacíos, para señalar los bajos o escollos junto á las costas, o puertos.

AMARKAGE, s. m. (naut.) Amarradero:

sito i proposito para amarrar las embarca-

AMARRE, s. f. (ndut.) Amarra: los cabes, o cables, con que se atan y aseguran les embarcaciones en un sondeadero, o

AMARRE DE VOILES, s. f.(ndut.) Pa-

jani.

AMABRÉ, ÉE, p. p. V. Amarrer.

AMARRER, v.a. Amarrar, afirmar, assguar on cables ó cadenas una embarcación á las argollas, postes y ó anclas. | Amarrer les roiles dans un gros temps: aferrar las veis en un temporal. If Amarrer la vergue au mát: etrozar,

\* AMARYLLI6, s. f. Amarilis : género de plantas de flor agradable, al cual correspon-

den la flor de lis y la azucena.

AMAS, s. m. Monton, cúmulo: de cosas en un mismo sitio. [] Tropel: cuando se dice de personas, ó gente.

AMASSÉ, ÉE, p. p. V. Amasser.

AMASSER, v.a. Acumular': juntar: acopar. Hawger, alzar: una cosa caida en el suelo.

AMASSER (S';), v. r. Amontonarse, solparse: cosas, o personas, en un mismo Rivo.

\*AMASSETTE, s. f. Cuchillo : pedacito de madera, o suela, que sirve para recoger la colores despues de molidos.

\*AMASSEUR . s. m. Acumulador : el que

\*AMATELOTER, v.a. Juntar o hermapar los marineros dos á dos.

AMATEUR, s. m. Amante de las cosas, ó siconado á ellas, mas nunça de las persome, min dice amateur de la gloire, de la musique, de la peinture, etc. | Como substativo alsoluto, un amateur es un aficiomdo; y se entiende siempre de algun arte liberal ó noble; á diferencia de un connaisteur, que es un inteligente, ó práctico.

AMATI, IE, p. p. V. Amatir. || Dien : l'or ou l'argent amati : oro ó plata Tile.

'MATINER (S')', v.r. Prostituirse al presenta.

MATIR, v. a. En la plateria es dejar el cro é la plata sim pulir, que se llama

ANAUROSE, s. f. (medic.) V. Goutte

AMAZONE, s. f. Amazona : aplicase á la unger mimosa, de espíritu varonil.

\*ANBACT, s. m. (feud.) Territorio cuyo presior tiene el mero mixto imperio.

AMBAGES, s. f. pl. (poc. us.) Ambages: rolaci de palabras.

ABASSADE, s. f. Embejada: la comian que lleva el embajador, y tambien el Recado, o mensage, pe avia un particular á otro.

AMBASSADEUR, s. m. Embajador: mi-

nistro público.

AMBASSADRICE, s. f. Embajadora, o embajatriz : muger de un embajador. || (fam.) Se dice de una muger que Heva recados,

\* AMBE, s. m. Ambo: dos números unidos

en el juego de la lotería.

AMRESAS, s. m.-Ases: es voz del juego del chaquete, ó de los dados. V. Beset.

\* AMBI, s. m. (cirug.) Ambo: instrumento inventado por Hipócrates, para reducir las Juzaciones del brazo.

AMBIANT, ANTE, adj. Ambiente: lo que esta o anda al rededor, que es circundante. Solo se aplica al aire la voz am-

\* AMBIDEXTERITE, s. f. Ambidexteridad : facultad del ambidextro ó maniego.

AMBIDEXTRE, adj. m. f. Ambidextro, maniego: el que usa y 🙃 sirve igualmente de una mano que de otra.

\* AMBIEGUE , *adj.* Dicese de la oveja que

ha parido dos carneros.

AMBIGU, UE, adj. Ambiguo.

AMBIGU, s. m. Ambigú: una comida en que se sirven fiambre, frutas, y dulces á un mismo tiempo, y participa de colacion y cuna. || (fig: ) Mezcla, ó mezcolanza : de cocas opuestas.

AMBIGUITÉ, s. f. Ambigüedad.

AMBIGUMENT, adv. Ambiguemente. AMBITIEUSEMENT, adv. Ambiciosamente, con ambicion.

AMBITIEUX, EUSE, adj. y subst. Am-

bicioso.

AMBITION, s. f. Ambicion: deseo inmoderado de honores, fama, mando, poder.

AMBITIONNÉ, ÉE, p. p. V. Ambitionner.

AMBITIONNER, v. a. Ambicionar : desear, d'apetecer con ambicion.

AMBLE, s. m. Portante: paso de anda-

dura, del caballo.

AMBLER, v. n. Amblar, o ir de portante (voces ámbas anticuadas): andar el caballo al paso largo y sentado, ó sea al paso caste-

\* AMBLOTIQUE', adj. ( méd.) Amblóticos

que hace abortar.

\*AMBLYGONE, adj. m. f. (geom.) Ambligonio, obtusángulo.

\* AMBLYOPIE, S. f. (medic.) Ambliopia: obscurecimiento y debilitacion de la vista.

\* AMBOINE, (geogr.) Amboino: isla del Asia.

\* AMBOISE, (geogr.) Amboisa; ciudad de Francia en Turena.

AMBON, s. m. Tribuna que habia ántes en las iglesias, adonde se subia á leer ó cantar ciertas partes del oficio divino, y tambien á predicar.

\* AMBOUCHOIRS, y mejor EMBOU-

AME

CHOIRS, s. m. pl. Piernas: formas de bo-

\* AMBOUTIR, v. a. Hacer una pieza de metal cóncavo-convexa.

\* AMBOUTISSOIR, s. m. Clavera: tas donde se forman las cabezas de los clavos, y los plateros hacen los bollos en la plata.

AMBRE, s. m. Ambar: substancia resinosa é inflamable. || Ambre gris: ámbar gris: fleur d'ambre: escobilla de ámbar. || Ambre jaune: succino.

AMBRE, EE, adj. Ambarino . de olor de ámbar : y ambarado, perfumado con ám-

bar.

\* \* AMBRÉADE, s. f. Ambar facticio.

AMBRER, v. a. Perfumar con ámbar : ántes se decia tambien ambarar.

\* AMBRESIN, adj. Ambarino: de am-

bar, que pertenece ó se semeja á él.

AMBRETTE, s. f. Ambarilla, abelmosco: planta, y flor pequeña. || Especie de almizcle, que viene de Egipto.

.\* AMBROISE, s. m. (n. p.) Ambrosio.

AMBROISIE, s. f. Ambrosía : segun la fábula, era el manjar de los dioses. || (fig.) Manjar celestial, ó de ángeles : se dice por exageracion de todo manjar, ó bocado, muy delicado y delicioso.

\* AMBROSIAQUE, adj. Que huele á ám-

bar.

\* AMBROSINIE, s. f. Ambrosia: planta.

\*AMBROSIEN, ENNE, adj. Ambrosiauo: se dice de las cosas que toman la denominacion de S. Ambrosio, como rite ambrosien, messe ambrosienne, chant ambrosien,
etc., rito, misa, canto ambrosianos.

\*AMBULANCE, c. f. Hospital militar

ambulante.

AMBULANT, s. m. Comediante de la legua.

AMBULANT, ANTE, adj. Ambulante, ambulativo: dícese de las personas que no hacen parada, ni tienen habitacion fija.

AMBULATOIRE, adj. m. f. Es lo mismo que ambulante en castellano; pero solo se aplica al tribunal que no tiene residencia permanente. [! (fig.) Inconstante, mudable, variable, como la volonté de l'homme est ambulatoire.

\* AMBULIE, s. f. Ambulia: planta aro-

mática de las Indias.

AME, s. f. Alma: lo que es principio de la vida en todos los seres vivientes. || (fig.) Tiene las mismas significaciones y aplicaciones que en castellano. || Ames du purgatoire: se dice por ánimas.

AME, EE, adj. (diplom.) Solo se usa en patentes y privilegios reales, pues fuera de esto es voz anticuada: corresponde á nuestro

amado, caro.

\* AMELANCHIER, s. m. Cornillo, corni-

juelo : árbol

\* AMELAND, (geogr.) Amelanda: isla del Pais-Bajo, en la costa de Frisia. AMÉLIORATION, s. f. Mejoramiento: la accion de mejorar, ó hacer mejor á una cosa. || Améliorations: mejoras, esto es, los efectos de la accion de mejorar, ó el mismo estado de la cosa mejorada.

AMELIORE, EE, p. p. V. Ameliorer.

AMÉLIORER, v. a. Mejorar: abonar, bonificar: unas viñas, una hacienda, etc. \* AMÉLIORISSEMENT, s. m. Mejora. Es voz solo usada en la religion de S. Juan. V. Amélioration.

\* AMEMONE, s. f. Amemona, o patas :

planta.

AMEN. (Voz hebres del reso eclesiástico, que entra en muchas frases francesas del estilo familiar, como en otras castellanas) Amen, así sea.

\* AMENAGE, s. m. Acarreo, transporte, porte, tragin: y tambien lo que se paga por

el porte.

\* AMENAGEMENT, s. m. Ordenanza para

plantios y cortas de montes.

\* AMÉNAGER, v. a. Distribuir la leña de una corta, segun sus calidades, en madera para construir, leña para quemar, etc.

AMENDABLE, adj. m. f. Lo que me-

rece ser multado, ó enmendado.

AMENDE, s. f. Enmienda: satisfaccion o castigo penal por algun daño cometido. Dicese mas comunmente multa.

AMENDE HONORABLE, s. f. Pública retractacion, ó satisfaccion: á que se condena á una persona que ha delinquido.

AMENDÉ, ÉÉ, p. p.V. Amender.

AMENDEMENT, s. m. La mudanza de
malo en bueno, ó de bueno en mejor, en lo
físico, y en lo moral. Así es: enmendacion
de un libro: enmienda de la vida: mejoría de
la salud: mejora, ó abono, de una hacien—

AMENDER, v. a. Multar: condenar á pagar multa, ó pena pecuniaria; impuesta por la justicia. || Mejorar, ó hacer buena: una cosa. || Abonar, ó bonificar: unas tierras. || Enmendar, corregir: yerros, defectos.

AMENDER, v. n. Mejorarse, ponerse bueno; un enfermo. || Mejorarse; la suerte.|| Bajar de precio: las cosas.

AMENER (mandat d'), s. m. (for.) Es Orden de acompañar á alguno delante del

juez, sin estrépito ni ruido.

AMENER, v. a. Traer, conducir, acarrear de otra parte al parage ó pais donde está el que habla. || Quel bon vent vous amène? que aires te traen? || Ce vent nous amènemera de la pluie: este viento traerá agua. || On l'amena à son juge: le condugéron á su juez. || Cette affaire amène des inconvéniens: este negocio trae consigo inconvenientes; ó aménera de grands maux: acarreará grandes males. || Tambien es introducir, poner en uso; les femmes amènent les modes. || Traer á alguno, persuadirle, ó forzarle: á que haga tal ó tal cosa.

a.(sést.) Amainar las velas, arrior la bankn.

AMENITE, s. f. Amenidad : gracia, be-122.

\*ANÉNORRHÉE, s. f. (medic.) Amenoma, o interrupcion del flujo mens-

AMENUISÉ, BE, p. p. V. Amenuiser. AMENUISER, v. a. Adelgazar: poner sutil, o delesda, una cosa.

AMER, ERE, adj. Amargo: lo que tiene susremed gusto. || (fig.) Amargo; lo que

cadsa amargura en el ánimo. AMEN, & m. Lo amargo, el amargor. || l'ambien se toma por la hiel de ciertos animaio, especialmente de los pescados.

AMEREMENT, adv. (fig.) Amargamen-

te: con pena y dolor.

"AMERICAIN, AINE, adj. y s. Americano : de América , perteneciente á ella.

\*AMERIQUE, s. f. (geogr.) América: um de las custro partes del mundo.

AMERTUME, s. f. Amargor: el amargo de un mlor, ó gusto. | (fig.) Amargura: sinsabor, pena.

\*AMESURER, v. a. Reducir á su justo

AMETHYSTE, s. f. Amatista: cierta piedra preciosa.

AMEUBLEMENT, s. m. Ajuar, homenige; la meubles y alhajas de una casa, o

\*AMEUBLER, v. a. Amueblar : una casa, to behitecion.

AMEUBLIB, adj. (agric.) Mullida: hablando de la tierra.

AVEUBLI, IE, p. p. V. Ameublir.

AMEUBLIR, v. a. (for.) Hacer muebles los bienes raices.

AMEUBLISSEMENT, s. m. (for.) El ado de hacer muebles los bienes raices.

'MEULONER, v. a. Entolvar: echar los ganos en la telva ó tramoya de un molino. AMEUTEMENT, s. m. (poc. us.) Amolainmoin.

WEUTER, v. a. Atraillar, o juntar los mode caza. [ (fig.) Amotinar, atropar, o junta gentes para un alboroto.

AYFGOURI, s. m. (fam. joc.) V. Am-

AMI, IE, . Amigo, ga. || Allegado, da. || Anu: platra con que responde el que llaha a ma puerta cuando le preguntan, rien es le lo mismo que gente de paz, el castellano.

AMIABLE, adj. m. f. Amistoso. || A amable adv. Amistosamente, como ami-

MIABLEMENT, adv. De un modo tanto, con amistad, amistosamente.

MINTE, s. m. Amianto : cierta piede Redeshace en hebras, y astillas.

AMICAL, ALE, adj. Amigable: lo que |

AMENER (les voiles, le pavillon), v. procude de la amistad. Nunca se dice de las personas, sino de las cosas que vienen de

> AMICALEMENT, adv. Amigablemente. AMICT, s. m. Amito: una de las vestiduras del sacerdote para decir misa.

AMIDON, s. m. Almidon.

AMIDONNIER, s. m. Almidonero: fabricanto de almidon.

AMIDONNERIE, s. f. Fábrica de almidon.

\* AMIGNARDER, v. a. Mimar, acariciar, **ha**lagar.

\* AMIGNONNER (S'), v. r. Alindarse: ponerse lindo, bonito.

\* AMIGNOTE, EE, p. p. V. Amignoter.

\* AMIGNOTER, v. a. Significa lo mismo que amignarder.

A-MI-LA, (mús.) La, ó a-la-mi-re: la sexta vox de la clave de ut.

AMINCI, IE, p. p. V. Amincir.

AMINCIR, v. a. Adelgazar.

AMINCISSEMENT, s. m. Adelazamien-

AMIRAL, s. m. Almirante : gefe supremo de la marina.

'AMIRAL, ALE, adj. Lo que pertenece al almirante : así se dice : vaisseau amiral : navio almirante : *Salère amirale* : galera almiranta, esto es, el huque que monta el almirante.

\* AMIRALE, s. f. La muger del almirante : la señora almiranta.

AMIRAUTE, s. f. Almirantía: empleo ó dignidad de almirante. || Almirantazgo : el tribunal de su jurisdiccion.

\* AMISSIBILITE, s. f. Amisibilidad.

AMISSIBLE, adj. m. f. Amisible: que puede perderse.

AMITIE, s. f. Amistad: afecto que se profesa a alguno, y que regularmente es correspondido. || Precediendo el verbo Faire, tiene varios sentidos, como hacer fiestas, caricias, á alguno: contraer amistad, ó hacerse amigo con él : hacer el favor ó gusto, á alguno de tal ó tal cosa. || Anutié es tambien galanteo, trato amoroso. En plural, Amitiés, despues de los verbos Faire y Dire, son agasajos, favores, expresiones de cariño.

AMML. s. m. Xista : planta.

AMMON, (corne d') (hist. nat.) s. f. Cuerno de Amon : concha espiral, que se halla petrificada.

AMMONIAC, AQUE, adj. Amoniaco. Sel ammoniac: sal amoniaco. || Gomme ammoniaque: goma amoniaca.

AMMONIAQUE, s. f. (quim.) Amoniaco : nombre que ahora se da á lo que ántes se Ilamba , *alcali volatil*.

AMNIOS, s. m. Zurron: membrana delicada que envuelve el feto.

AMNISTIE, s. f. Amnistia: perdon ger

neral que se concede por un soberano à los j rebeldes, sediciosos, o desertores.

AMNISTIE, EE, adj. Que ha obtenide una amnestía.

AMODIATEUR, s. m. Arrendador.

AMODIATION, s. j. Arrendamiento de alguna tierra por aparcería.

AMODIE, EE, p. p. V. Amodier.

AMODIER, v. a. Arrendar: dar ó tomar en aparcería alguna hacienda. No es voz general, sino de ciertas provincias.

AMOINDRI, IE, p. p. V. Amoindrir.

AMOINDRIR, v. a. Minorar, disminuir, apocar : reducir a ménos, ó acortar la cantidad, ó fuerza de una cosa.

AMOINDRIR, v. n. Minorar, disminuir,

bajar.

AMOINDRISSEMENT, s. m. Diminucion : minoramiento : merma : de una cosa. [ (fig.) Menoscabo, decadencia, reduccion a menos.

\*AMOLETTES, s. f. pl. Agujeros donde entran las barras, o palancas del cabestante.

AMOLLI, IE, p. p. V. Amollir.

AMOLLIR, v.a. Ablandar: poner blanda ó suave una cosa dura ó tiesa.

AMOLLISSEMENT, s. m. Ablanda-

miento: la accion de ablandar.

\* AMOME, s.m. Amómo, peregil de Macedo mia: planta pequeña muy semejante al apio.

AMONCELLEMENT, s. m. Amontona-

iniento.

AMONCELER, v. c. Amontonar : apilar: poner muchas cosas unas sobre otras. \*AMONETE, s. m. (for.) Amonestado, apercibido por la justicia.

AMONETER, v. c. (for.) Amonestar,

apercibir por la justicia.

AMONT, adv. Hácia arriba, agua arriba:

es voz de barqueros de rio. V. Aval.

AMORCE, s. f. Cebo: se dice del que se pone para atraer los pájaros, los peces, etc., y del que se echa en la cazoleta, ó logon de las armas de fuego. || (fig.) Atractivo, incentivo, o fomento: de una pasion.

AMORCE, BE, p. p. V. Amorcer.

AMORCER, v. a. Cebar : dar ó echar cebo á las aves, peces, y otros animales para cogerlos. || Celiar : echar pólvora en las casoletas ó fogones de las armas de fuego. || ( fig.) Atraer, entretener, saborear: con promesas, ó esperanzas.

AMORÇOIR, s. m. Gubia : barrena pequeña que usan los carreteros para dar el primer taladro á los cubos de las ruedas.

\* AMORGO, ( *geogr.* ) Amórgos : isla de la

Grecia.

\* AMOROSO, adj. y s. (mus.) Amoroso.

\* AMORPHA, s. m. Indigo bastardo : planta.

\* AMORPHE, adj. m. f. (hist. nat.) Amorfo: sin forma ó figura determinada.

AMORTI, IE, p. p. V. Amortir.

AMORTIR, v. a. Amortiguar : quitar el ardor, la violencia, ó la vivacidad á una cosa, como á la llama, á un tiro, a los colores. | (for. ) Amortizar, bienes; redimir o extinguir, un censo, etc. || (fig.) Entibiar, templar, apagar : el ardor de las pasiones, de la juventud, etc.

\* AMORTISSABLE, adj. m. f. Amortisable : se dice de las rentas, pensiones, y feu-

dos que pueden ser amortizados.

·AMORTISSEMENT, s. m. Amortizacion : la accion, ó derecho de amortisar. 🏻 Extincion, ó redencion: de un censo, ó renta. || (*arquit.*) El adorno, ó remate, que se pone en el coronamiento de una obra.

AMOUR, s. m. Amor : afecto del alma que quiere lo que es ó parece amable. # Con este nombre adoráron los gentiles una divinidad. | Amours, s. f. en plural, siempre se dice de la pasion del amor, y tambien del objeto amado. || *Amour propre* : amor . propio.

AMOURACHÉ, ÉE, p. p. V. Amouracher. AMOURACHER, v. a. (fam.) Enamoricar. | Samouracher, v. r. (id.) Enamori-

carse, amartelarse.

AMOURETTE, s. f. Amorcillo: amor pasagero, ó bobo. || Grama de amor: yerba.

AMOUREUSEMENT, adv. Amorosa-

mente, carinosamente.

AMOUREUX, EUSE, adj. Enamorado, apasionado : ya sea de personas, de cosas. Nunca significa en español lo amoroso, que es lo tierno y cariñoso : esto se dice en frances tendre, touchant.

AMOVIBILITE, s. f: Amovibilidad : pro-

piedad de una cosa de ser amovible.

AMOVIBLE, adj. m. f. Amovible: que puede ser removido, ó destituido de un empleo: se dice tambien del mismo empleo cuando no es fijo.

AMOVIBLE, adj. m. f. Amovible: que

se puede remover, ó quitar.

AMPASTELER, v. a. Dar los tintoreros á los paños, lanas, etc., el color asul de pastei.

AMPELITE, s. f. Ampélita : tierra negra que se usa para teñir los cabellos, las

cejas, etc.

AMPHIBIE, adj. y s. Antibio : animal que vive en la tierra igualmente que en el

AMPHIBOLE, s. m. Anfibolia: piedra cristalizada, que ántes se liamaba chorlo negro, à cayo género pertenece la piedra de; toque natural.

AMPHIBOLOGIE, s. & Antibología: vicio de una frase, ó cláusula, que la hace ambigua, y obscura.

AMPHIBOLOGIQUE, adj. m. f. Anti-

bológico, equívoco.

AMPHIBOLOGIQUEMENT, adv. Anfibológicamente, con antibología.

WHIGOURI, s. wa. ( fame. foc.) Batur- | \* AMPOULETTE, s. f. Ampolieta: relo nile fru, discurso, o poesma barlesco, de de arena que se lleva en las embarcacione Mutendandas, y palabras que no tiem mid determinado.

'AMPHIPTÈRE, s. m. (bles.) Dragon

'AMPHISHENE, s. m. Anfishena : culede con dos cabezas.

AMPHISTENS, adj. pl. (cosmog.) Anfiscos: limme asi lus habitadores de la 200a formal.

\*ANPHISMILE, s. rm. (cirug.) Antismi-

b : ecipelo con dos cortes.

AMPHITHEATRE, s. m. Antiteatro: per verbu espectaculos, como combates de gladutore, de fieras, etc., entre los antigeon. Hey ne dice de un sitio elevado en Trante del tentro, desde donde los espectadosa madamente la representación.

AMPHORE, s. f. Vaso de los antiguos per los licores : contenia 24 azumbres.

ANPLE, adj. m. f. Amplio: extenso: PRC1090 : Capaz.

AMPLEMENT, adv. Ampliamente, ex-

CEDIADERIE.

AMPLEUR, s. f. Amplitud', anchura, extension.

AMPLIATIF, IVE, adj. Ampliative.

AMPLIATION, s. f. En las contadurías es el traslado que se guarda de los recibos, cartas de pago, etc. | Lettres d'ampliation : (for.) despacho dilatorio, concesion de mas termino.

AMPLIER, v. a. (for.) Dilatar el tér-

mano, ó plazo.

(C)

AMPLIFICATEUR, s. m. Amplificador: se toma en frances por el exagerador o enca-

recretor de la que dice ó escribe.

AMPLIFICATION, s. f. Amplificacion: cierta figura retórica. En frances se toma tambien por la exageracion, o encareciwiento, con que alguno refiere o pinta una CHA.

AMPLIFIÉ, ÉB, p. p. V. Amplister.

AMPLIFIER, v. a. Amplificar, extender. Aumentar, exagerar, abultar: lo que

se refiere, ó se describe.

AMPLITUDE, s. f. (astron.) Amplitud: el arco del horizonte comprehendido entre el ecuador y el astro. | Algunos escritores han diche emplitude por extension y anchure.

AMPOULE, s. f. Ampolla; redoma: en este sentido solo se dice de la Santa Ampolla en que seguardaba el óleo para ungir á les reyes de Francis, llamada lu Sainte Ampoule de Rams. || Comunmente se dicen empoules las ampolhas, o vegigas, que se les antan en el cútis; y tambien las campawillian, o burbujas, que se forman encima du agua cuando hierve o llueve con fuerza.

AMPOULÉ, EE, adj. Hinchado, hueco, Possposo: solo se aplica al estilo, y len-

grage.

\* AMPOURIAS, (geogr.) Ampuries: vil de Cataluña con título de condado.

AMPUTATION, s. f. (cirug. ) Amputs

cion.

AMPUTER, v. a. (cirug. ) Amputar

cortar un miembro del cuerpo.

AMULETTE, s. m. Amuleto: remedie señal, ó carácter supersticioso, que llev consigo el que quiere preservarse de algu

AMURER, v. a. (naut.) Amurae : tira por la amura, llevando el puño de la vel

hasta la proa.

AMURES, s. f. pl. (ndut.) Amuras cuerdas que hay en los puños de la mayor trinquete, para llevar el que convenga ha cia la proa.

\* AMUSABLE, adj. m. f. Que puede se

divertido.

AMUSANT, ANTE, adj. Divertido, es tretenido, ameno: esto es, que divierte, er tretiene, ó recrea. Se aplica á las persona y á sus obras, dichos, y genio.

AMUSE, EE, p. p. V. Amuser.

AMUSEMENT, s. m. Entretenimiento recreacion, pasatiempo. || Tambien se apli ca al ardid con que, para gamar tiempo, s le dan á uno faisas esperanzas ó promesas : entónces es entretenida, y largas, vulgar mente habiando.

AMUSER, v. a. Ratretener, divertir hacer pasar el tiempo con gusto, ó sin mo lestia. || Engaitar : llevar entretenida, ó er gañada, á una persona con palabras ó pro

mesas.

AMUSETTE, s. f. Juguete, bugería, pe ra entretener à los niños. 州 Aplicase en esti lo jocoso á cosas serias.

\* AMUSEUR, s.m. Jocoso, divertido:

que divierte, á los demas.

\*AMUSOIRE, s. f. (No se usa ya) Re creo: diversion: todo lo que recrea, divierte.

AMYGDALES, s. f. pl. Agallas: las glan dulas interiores que están á la entrada de l

garganta.

AN, s. m. Año, el tiempo que gasta el sc en volver al punto del zodiaco de donde sa lio. Dicese: l'an du salut, de grâce: el an de nuestra redencion : l'an du Seigneur : e ano del nacimiento del Senor: an bisseztile año bisiesto: jour de l'an, premier jour d l'an : dia del año nuevo.

ANA, s. m. Coleccion de sentencies, dis

cursos ó anécdotas separadas.

\* ANABAPTISME, s. m. Anabaptismo

secta de los analyaptistas.

\* ANABAPTISTES, s. m. pl. Anabaptis tas : hereges que no hautizan á los niños has ta que tienen uso de razon.

ANACARDE, s. m. Anacardo; fruto d

un arbol de la India.

\* ANACARDIER . c. m. Anacardo: árbol. 1 analisis de alguna cosa en los tres sentidos

\*ANACATHARSE, s. f. (med.) Anacatarcia : expectoración de la liufa.

**ANACATHARTIQUE**, adj. Anacatártico:

que provoca a expectorar.

ANACHORETE, s. m. Anacoreta: ermitaño, o monge solitario en un yermo, o

\* ANACHOSTE, s. f. Anascote: tela de lana cruzada.

ANACHRONISME, s. m. Anacronismo:

yerro en la cronología.

ANACRÉONTIQUE, adj. m. f. Anacreóntico: se aplica á los versos ú odas de Anacreonte, y de sus imitadores.

\* ANADOUL, (geogr.) Anatolia, ó Natolia.

V. Anatolie.

ANAGALLIS, s.m. Anagálida, murujas : cierta planta silvestre. V. *Mouron*.

ANAGIRIS, ó BOIS-PUANT, s. m. Anagiris: planta de olor fuerte y desagradable, que produce las judías hediondas.

ANAGNI, (géogr. ) Ananio : ciudad de

Italia.

\*ANAGOGIE, s. f. Anagogia : sentido : místico de la Sagrada Escritura.

ANAGOGIQUE, adj. m. f. Anagogico. ANAGRAMMATISER, v.a. Anagramatizar : hacer anagramas.

ANAGRAMMATISTE, s. m. Anagrama-

tizador : el que hace anagramas.

ANAGRAMME, s. f. Anagrama: trans-

posicion de las letras de un nombre.

\* ANAGRAMMER, v. a. Anagramatizar: hacer anagramas.

" ANALECTEUR, s. m. Autor de analec-

ANALECTES, s. m. pl. Analectas : fragmentos escogidos de un autor.

ANALEME, s. m. (astron.) Analema.

\* ANALEPTIE, s. f. Analepcia: uso de

los fortificantes.

ANALEPTIQUE, adj. m. f. (medic.) Analéptico: remedio restaurante. || s. f. Una de las partes del arte de conservar la salud, o de la higiene.

\* ANALOGIE, a. f. Analogía: relacion, proporcion, o conveniencia que tienen unas

cosas con otras.

ANALOGIQUE, adj. m. f. Analogico. ANALOGIQUEMENT, adv. Analogicamente.

\* ANALOGISME, s. m. (dialéct.) Analogismo: argumento de la causa al efecto.

ANALOGUE (à), adj. m. f. Analogo:

proporcional.

ANALYSE, s. f. Analisis: reduccion, resolucion de un cuerpo físico á sus principios. || (matem.) Analisis : el arte de resolver los problemas por el álgebra. || Analisis : la reduccion de un discurso ú obra á sus partes principales, para conocer mejor su orden y

"ALYSER, v. a. Análizar : hacer la f

que comprehende la voz analyse.

ANALYSTE, s. m. (matem.) El que sabe la analisis. En castellano se puede llamar analizador, porque analista es equivoco del que escribe anales.

ANALYTIQUE, adj. m. f. Analitico: lo

que pertenece al analisis.

ANALYTIQUEMENT, adv. Analiticamente : de un modo , ó con método anali-

\* ANAMORPHOSE, s. f. La pintura que, vista de cierto punto, representa una cosa: y otra, vista de frente, ú otro punto.

ANANAS, s. m. Ananas : la piña de In-

dies.

ANAPESTE, s. m. Anapesto: pie de verso griego y latino, compuesto de dos si-

\*ANAPESTIQUE, adj. m. f. (poes.)

Anapéstico.

ANAPHORE, s. f. Anáfora : figura de

retórica.

\* ANAPHRODISIE, s. f. Anafrodisia: estado de un ente anafrodita.

\*ANAPHRODITE, adj. m. f. Anafrodita: que no es propio para la generacion.

ANARCHIE, s. f. Anarquia : estado de un pais sin cabeza, ni gobierno.

ANARCHIQUE, adj. m. f. Anárquico.

lo que toca á la anarquía.

\* ANARCHISTE, s. m. Anarquista: partidario de la anarquía.

\* ANARRHIQUE, s. m. Lobo marino:

genero de peces del mar setentrional. \*ANASARQUE, s. f. Anasarco: hidro-

pesía, del tegido celular.

\* ANASTOMATIQUE, adj. y s. Anastomático : medicamento contra la rotura y el infarto de las venas.

\* ANASTASE, s. m. (n. p.) Anastasio.

\* ANATE, s. f. Anate : especie de tintura roja de las Indias.

ANATHÉMATISÉ, ÉE, p. p. V. Anathématiser.

ANATHEMATISER, v. a. Anatematizar : excomulgar , cchar una excomunion. || (fam.) Dicese por maldecir, ó echar una maldicion.

ANATHEME, ... m. Anatema: excomu-

nion.

\* ANATOCISME, s. m. Usura doble: que consiste en llevar interes del interes.

\* ANATOLIE, (geogr.) Natolia: gran pais de la Turquia, llamado ántes Asia Meuor.

ANATOMIE, s. f. Anatomía: diseccion, ó separacion artificiosa de las partes del cuerpo animal.

ANATOMIQUE, adj. m. f. Anatomi-

co : perteneciente á la anatomía.

ANATOMIQUEMENT, adv. Anatomi-

ANATOMISÉ, ÉE, p. p. V. Anatomiser.

ANITOMISER, . a. Anatomizar : ha-

ANATOMISTE, s. m. Anatomista: ana-

\*ANATRON, V. Natron.

\* ANCEPS, adj. (bos.) Con dos cortantes o biles.

ANCETRES, s. m. pl. Antepasados: esto es, los padres, abuelos, y demas ascendientes. Tambien se toma por los hombres que vivieros entiempo ó en siglos pasados, sin ser de la misma familia: pero si de una misma nacion: y entónces se dice bien por nos anciens nuestros mayores.

ANCETTES DE BOULINE, s. f. pl. (ndut.) Garruchos, poas, cabos que se ponen y fijan por una y otra banda de las velas en

las relingas.

ANCHAU, s. m. Vaso para apagar la cal.

ANCHE, s. f. Estrangul: la caña ó lengüeta con que se toca el bajon, el oboé, y

stros instrumentos de aire. || Tambien se dice

anche la lengüeta ó cañoncillo chato de cobre que se pone en los cañones de órgano;

y el conducto ó canalita por donde cae la

harina en el arca del molino.

ANCHE, adj. (blas.) Alfange, o espada

ancha y corva.

ANCHER, v. a. Estrangular: acomodar el estrangul ó lengüeta en los instrumentos.

ANCHOIS, s. m. Anchoa, ó anchova: pescadillo menor que la sardina.

ANCHUSE, s. f. Lo mismo que Bu-

ANCHYLOSE, s. f. Anquilósis. V. An-

ANCIEN, ENNE, adj. Antiguo, tambien viejo conforme es la cosa á que se aplica.

ANCIEN, s. m. Antiquior : el mas antiquo de un cuerpo, ó comunidad. Usado en plural, les anciens son los antiguos (Griegos y Romanos), y no los ancianos, ni los viepos: solo decimos los ancianos en este egemplo: les anciens du peuple d'Israël.

ANCIENNEMENT, adv. Antiguamente,

to be antiguo.

MCIENNETE, s. f. Antigüedad: se toma munimente por la de un empleo: del ingreso en algun cuerpo. || En los demas sentides a un mejor de la voz antiquité.

ANCILES, s. m. pl. Ancilias, o anciles: escuda que los Romanos creian bajados del

cielo.

ANCOLIE, s. f. Aguilena, ó pajarilla:

ANCONE/geogr.) Ancona : ciudad y puer-

ANCRAGE, s. m. Anclage: sitio cómodo ma anciar una embarcacion. || Ancorage: techo que se paga en los puertos para anciar.

ANCRE, s. f. Ancla, ó áncora: la seganta voz se va anticuando, y solo queda pandestilo metafórico y poético. ANCRÉ, ÉE, p. p. V. Ancrez.

ANCRER, v. n. Anclar : echar el ancla, ó las anclas. || (fig.) Dar fondo, echar raices establecerse en un parage.

ANDAIN, s. m. Tranco, tajo: el que abarca la guadaña á cada paso que da el se-

gador.

\* ANDALOUSIE, (geog.) Andalucía: gran provincia de España, con título de reino.

ANDANTE, adv. (mus.) Andante.

\* ANDILLY, s. f. Especie de albérchigo.

\* ANDORA, (geogr.) Andorra: villa y
valle de Cataluña.

ANDOUILLE, s. f. Especie de morcilla, ó embuchado de trias de cerdo. || Andouille de chair de porc: salchicha.

ANDOUILLERS, s. m. pl. Mogotes: los primeros pitoncitos que echa el ciervo.

ANDOUILLETTE, s. f. Albondiga, albon-

diguilla.

\*ANDRATOMIE ou ANDROTOMIE, s. f. Andratomia: diseccion del cuerpo del hombre.

\* ANDRE, s. m. (n. p.) Andres.

\* ANDRÉOLITE, s. m. Andréolita : piedra de la especie del jacinto.

\* ANDRIENNE, s. f. Andriana : bata ancha de muger, que no ceñia al talle.

\* ANDRINOPLE (geogr.) Andrinopoli: ciudad de la Turquía europea.

ANDROGYNE, s. m. Androgeno: herma-

frodita.

\* ANDROMANIE, s. f. Andromania: amor desordenado de los hombres.

\* ANDROMAQUE, s. f. Andrómaca: viu-da desgraciada.

ANDROYDE, s. m. Maniquí: que anda

y habla por medio de muelles.

ANDROSACE, s. f. Androsace: planta aperitiva.

ANE, s. m. Asno: llámase tambien en castellano bucro, borrico, pollino, jumento. || Burro: el cajon sobre el cual ponen los libreros las prensas de enlomar y cortar. || (fig.) Se aplica á la persona muy ruda, y de corto entendimiento. || Contes de Peaudáne: cuentos de viejas.

ANEANTI, IE, p. p. V. Aneantir.

ANÉANTIR, v. a. Aniquilar, anonadar: reducir à la nada. || Como v. r. s'anéantir es deshacerse, acabarse; y en estilo místico anonadarse, humillarse.

ANEANTISSEMENT, s. m. Aniquilamiento, anonadamiento; este último se usa en sentido figurado por abatimiento, que

tambien se dice humillacion.

ANECDOTE, s. f. Anécdota: particularidad, ó pasage secreto de la historia, omitido ó suprimido por los historiadores antecedentes. Úsase mas frecuentemente en plural en el sentido de memorias secretas, ó arcanas. || En este último sentido es tambien adjetivo, como l'histoire ancedote de Procope; la historia arcana de Procopio. ANG

\* ANECDOTIQUE, adj. m. f. Anecdoti- | neda que corria en Francia en 1240. | Tamco: lo que pertenece á las avécdotas.

ANEE, s. f. La carga de un horrico. ANEGYRAPHR, adj. m. f. Anegirafo:

sin titulo.

ANÉMOMÈTRE, s. m. Anemometro: instrumento para medir la velocidad y fuerza del viento.

\* ANÉMOMÉTRIE, s. f. Anemometria: el arte de medir la fuerza del viento.

ANEMONE, s. f. Anémona: cierta plan-

ta con flor de varios colores.

ANEMOSCOPE, s. m. Anemoscopio: instrumento para conocer la mutacion del aire con antelacion.

\* ANÉPIGRAPHE, adj. m. f. Anepigraso : lo que no tiene título ni inscripcion.

ANERIE, s. f. Asnada, burrada, borri-

cada: dicho ó hecho muy necio.

ANESSE, s. f. Asna, burra, borrica: tambien se dice pollina, jumenta. | (fig. ) Se aplica á la muger tonta ó ruda.

ANET, s. m. Aneto, eneldo: cierta plan-

ta parecida al hinojo.

\* ANEVRISMAL, ALE, adj. Lo pertene-

ciente á la neurisma.

ANEVRISME, s. m. Aneurisma, o neurisma: tumor formado por la relajación ó rotura de alguna arteria.

ANFRACTUEUX, EUSE, adj. Fragoso,

áspero, tortuoso.

ANFRACTUOSITE, s. f. Fragosidad, desigualdad , aspereza de un camino.

ANFRACTURE, V. Anfractuosité.

ANGAR, y mejor HANGARD, s. m. Colgadizo , cobertizo : sotechado fijado en la pared.

ANGE, s. m. Angel : ente creado puramente espiritual. || Tambien se llama ange la palanqueta con dos balas que dispara la artillería. || Rire aux anges: reirse entre si: voir les anges : ver las estrellas, cuando se lieva un golpe.  $\|(n, p)\|$  Angel.

ANGE, s. m. Angel: especie de rodaba-

llo parecido á la raya.

ANGELIQUE, s. f. Esmirnio, o angelica : planta. || Tambien se dice angélique á la citara, instrumento músico de cuerdas.

ANGELIQUE, adj. m. f. Angélico, angelical: lo primero se dice de lo que es propio y pertenece á la naturaleza y esencia de ángel; y lo segundo de lo que participa, por semejanza o conformidad, de la virtud o persecciones de ángel : así pues traducirémos chœurs, esprits angeliques, por coros, espiritus angélicos, y vie, niusique angélique, por vida, música angelical. || Dicese proverbialmente en frances chère angélique, por comida delicada ó exquisita.

ANGELIQUEMENT, adv. (poc. us.) An-

gelicalmente : de un modo angelical.

\* ANGELITE, s.m. Angelita: sectario que seguia la doctrina de Sabelio.

ANGELOT, s. m. Nombre de cierta mo- lansias é inquietud.

bien tiene este nombre cierto queso que se hace en Normandia.

ANGELUS, s. m. Ave María, salutacion angélica , que se reza á la Virgen tres veces

al dia.

\* ANGEVIN, INE, s. Anjovino, na: na-

tural ó habitante de Anjou.

ANGINE, s. f. Angina, o engina: inflamacion de las glandulas de la garganta.

\*ANGINEUX, EUSE, adj. (med.) An-

ginoso : de la angina.

ANGIOLOGIE ou ANGEIOLOGIE, s. f. Angiologia: tratado de los vasos del cuerpo humano.

ANGIOTOMIE, s. f. Angiotomía: diseccion de los vasos del cuerpo humano.

ANGLAIS, AISE, adj. y s. Ingles, sa: el natural de Inglaterra y lo perteneciente á aquel reino.

ANGLAISE, s. f. Giga: baile ingles. ANGLAISER, v. a. Cortar la cola de un

caballo á la inglesa.

ANGLE, s. m. Angulo: la concurrencia de dos líneas en un mismo punto. || Angle de l'œil: rabo del ojo.

ANGLE, EE, adj. (blas.) Se dice de las aspas, cuando salen de los ángulos algunas

figuras movibles.

ANGLET, s. m. (arquit.) Inglete: la hendidura en ángulo recto que forman las dovelas, y las separa unas de otras en el almohadillado de una sillería.

ANGLETERRE (geogr.) Inglaterra: nombre de un gran reino è islas, que compre-

hende á Escocia.

ANGLEUX, EUSE, adj. Dicese de las nueces tan pegadas á la cáscara que no se pueden sacar sino á pedazos.

ANGLICAN, ANE, adj. Anglicano: dicese solo de lo que tiene relacion con la religion dominante en Inglaterra ; y no con su

constitution y gobierno civil.

ANGLICISME, s. m. Anglicismo: modo de hablar y de escribir peculiar de la lengua inglesa, cuando se introduce en otros idiomas que lo repugnan.

ANGLOIR, s.m. Angulario: instrumento de ebanista para medir los ángulos de las

maderas.

ANGLOMANE, s. m. Anglómano: el que ama ó imita con extremo las costumbres y modas inglesas.

ANGLOMANIE, s. f. Anglomania: amor extremo de las costumbres inglesas.

ANGLOMANISER, v. a. Anglomanizar:

imitar á los ingleses.

ANGOISSE, s. f. Angustia: congoja, ansia. || Poire d'anguisse: tapaboca, que los ladrones meten en la boca del robado, para que no pueda gritar.

ANGOISSE, EE, adj. (ant.) Congojoso, satigoso; dicese de un ensermo que padece

angueta, afficcion.

ANGOISSEUX, EUSE, adj. Angustioso, affigido, penoso.

ANGOLA, V. Angora.

ANGON, s. m. Arma arrojadiza, de que

usiron antignamente los Francos.

ANGORA, & m. y adj. Dicese de tres esperies de animales (gato, conejo, y cahra) de Angora es Anatolia ó Asia menor, que tienen el pelo largo y los ojos rojos.

ANGOULEME, ( geogr.) Angulema : ciu-

dad de Francia.

ANGOUNOIS, (geogr.) El Angumes: comerca de Francia.

ANGOUMOISIN, INB, adj. y s. An-

gumonno, na : del Angumes.

ANCOUR, (geogr. ) Angora : ciudad de la

ANGUILLADE, s. f. Anguilazo, corbacheda, ó sea vergajazo. Tómase comunmente por latigaso, zurriagazo. [ (fig. fam.) Zarribanda.

ANGUILLE, 2. f. Anguila: pescado de

agua duice.

ANGUILLEUSE, s. f. (ant.) Ladrona. ANGUILLIERE, s. f. Anguilera, parage donde se echan anguilas para conservar-ME VIVES.

ANGUILLIFORME, adj. m. f. Anquili-

forme : parecido á la anguila.

ANGUINE, s. f. Planta, especie de caabeza.

ANGUIS, s. m. Culebra de agua.

ANGULAIRE, adj. m. f. Angular: lo que tiene uno ó muchos ángulos.

ANGULAIREMENT, adv. Angular-

mente : con ángulos.

ANGULE, EE, adj. (bot.) Angulado:

con angulos.

ANGULEUX, EUSE, adj. Anguloso: lo que tiene muchos ángulos en su superficie.

ANGUSTICLAVE, s. m. Angusticlavia: aga ó támica de que usaban los caballeros

ANGUSTIE, s. f. (medic.) Angustia: inquied en las enfermedades. || Estrechez de

ANCUSTIE, EE, adj. Angosto, estre-CES: R splica á un camino, ó senda.

ANHELATION, s. f. (medic.) Anhelacion: cheultad de respirar, o aliento corto.

ANHÉER, v. n. Atisar : mantener el rego al gralo conveniente en los hornos de mirio.

ANICROCHE, s. f. (fam.) Tropiezo: esbilio: embarazo, obstáculo.

ANTER, s. m. Borriquero, burrero: el 🔁 zuarda, o cuida los asnos o borricos.

ANIL, s. m. Anil: planta.

MILLE, s. f. (blas.) Hierro de molino. MHADVERSION, s. f. Animadvernota crítica, reparo, advertencia. Il icribe anales.

ANEOISSER, v. a. Angustiar : causar | (for.) Reprehension, amonestation, o correccion.

> ANIMAL, s. m. Animal: ser compuesto de un cuerpo organizado con sentidos y movimiento. || Llamase unimal a la persona muy ruda é ignorante; y, en castellano, bruto, animal, etc.

> ANIMAL, ALE, adj. Animal: lo que pertenece al animal, como su vida, funcio-

nes, espiritus, etc.

ANIMALCULE, s. m. Animalejo, animalillo: solo se aplica en frances á los menudísimos, y solo visibles al microscopio.

"ANIMALCULISTE, s. m. Animalculista: partidario de los animales pequeñísimos.

ANIMALISATION, s. f. Animalizacion. conversion de los alimentos en la sustancia del animal.

"ANIMALISER (S'), v.r. Adquirir le propiedad característica de la materia animal.

\* ANIMALISME, V. Animalité.

ANIMATEUR, s. m. Animalista : el que cree que el embrion está formado en cl esperma del hombre.

ANIMALITE, s. f. Animalidad: lo que

constituye el animal.

ANIMALITEUR, s. m. Animador: el que

anima y dala existencia.

ANIMATION, s. f. Animacion: del feto. ANIME (Résine), s. f. Animé: goma o resina de un árbol que se cria en las Indias.

ANIME, EE, p. p. V. Animer. || Como adjetivo, y en términos de blason, se dice del caballo en ademan de combatir.

ANIMELLES, s. f. pl. Testiculos de

carnero guisados de cierto modo.

ANIMER, 9. a. Animar : dar alma á un cuerpo. Tiene los mismos usos que en castellano, y ademas significa enconar, airar a una persona contra otra.

ANIMOSITE, s. f. Encomo, corage, ira:

de una persona contra otra.

ANIS, s. m. Anis : planta olorosa, que produce una semilla del mismo nombre. I Llamase así la gragea de anis, esto es, los granos bañados de azúcar, que en castellano se dicen auises en plural. || Petit anis: cortusa de Virginia : otra planta.

ANISER, v. a. Anisar: preparar con anis algun licor ó bebida. || Echar una capa de anises en algun plato, torta, etc.

ANISETTE, s. f. Anisete: licor.

ANKILOSE, s. f. (cirg.) Anquilósis: ensermedad que consiste en la union de dos huesos, impidiendo el movimiento de la articulacion.

ANNAL, ALE, adj. (for.) Añal, anual, anuo: lo que pertenece al año, ó solo dura o vale por un año.

ANNALES, s. m. pl. Anales: historia

que refiere los succesos año .por año.

ANNALISTE, s. f. Analista : el que es-

ANNATE, s. f. Anata: derecho que se paga al Papa por las bulas de los obispados, abadias consistoriales, etc.

\* ANNE, s. f. (n. p. ) Ana.

ANNEAU, s. m. Anillo, para el dedo. || Sortija, para el dedo, y para correr cortinas. || Argolla, armella: para atar ó amarrar. || Eslabon ó anillo: de una cadena. || Gargantilla. || Trabon: para trabar las bestias. || Grillette. || Anneau fait d'une branche: vilorta.

\* ANNEAUX, s.m. pl. Arras.

\* ANNECY, (geogr.) Aneci : ciudad de la

Salwya.

ANNÉE, s. f. Año. Aunque el uso de an y de année varia notablemente en frances para hablar con correccion y buena gramática; en castellano corresponde constantemente á la voz única y absoluta Año.

\* ANNÉE RÉPUBLICAINE, s. f. Año republicano: el año adoptado por la república francesa, que empezaba en la noche del 21

al 22 de setjembre.

ANNELÉ, ÉE, p. p. V. Anneler.

ANNELER, v.a. Ensortijar: propiamente se dice del rizar el cabello.

ANNELET, s. m. dim. Sortijilla, anillejo.

ANNELETS, 3. m. pl Armellas.

ANNELURE, s. f. Encrespo, rizo del cabello.

ANNEXE, s. f. Anexo: cosa unida á otra, y que depende de ella. || Solo se dice de una iglesia, y de un fundo señorial.

ANNEXE, EE, p. p. V. Annexer.

ANNEXER, v. a. Anexar: unir ó agregar una cosa á otra con dependencia de ella. Dicese propiamente de iglesias, y prebendas eclesiásticas.

ANNEXION, s. f. Anexo: beneficio eclesiástico, al cual va anexo el sacerdocio.

ANNIHILATION, s. f. Aniquilacion, aniquilamiento.

ANNIHILÉ, ÉE, p. p. V. Annihiler. ANNIHILER, v. a. Aniquilar.V. Anéan-

tir.

ANNIVERSAIRE, s. m. Aniversario: oficio y misa que se dice por un difunto una vez al año en dia señalado.

ANNIVERSAIRE, adj. m. f. Aniversario: lo que se hace de año en año en el mismo dia. Dicese mas generalmente auual.

\* ANNOISE, s. f. Yerba llamada vulgarmente herbe de la Saint-Jean: artemisa, ó artemisia.

\* ANNOMINATION, s. f. Anominacion:

retruécano.

ANNONCE, s. f. Anuncio, ofrecimiento en el teatro de la comedia nueva, ó que se ha de representar otro dia. || Aviso público. || Proclama, ó publicacion en la parroquia protestante de los que quieren contraer trimonio. ANNONCE, ÉE, p. p. V. Annor v. ANNONCER, v. a. Anunciar, publicar, declarar. || Prouosticar, predecir, revelar. || Noticiar, avisar, hacer saher. || Ofrecer les cómicos una comedia nueva. || S'annoncer: darse á conocer; declarar, decir su nombre; hacer entrar recado al dueño ó dueña de la casa.

\*ANNONCEUR, s. m. Anunciador, publicador, pregonador de alguna obra : se dice particularmente del cómico que ofrece ó anuncia en alta voz la comedia ó representación para esta dice.

tacion para otra dia.

\* ANÑONCIADE, s. f. Anunciada: una órden de caballería en Saboya; y una congregacion de señoritas que habia en Francia.

ANNONCIATEUR, s.m. Anunciador de las fiestas.

ANNONCIATION, s. f. Anunciacion: nombre de la embajada que el Ángel Gabriel hizo á la Vírgen: y de la festividad con que la Iglesia celebra este misterio.

\* ANNONE, s. f. Anona: provision de ví-

veres para un año.

ANNOTATEUR, s.m. Anotador: el que pone notas, ó hace anotaciones en algun escrito.

ANNOTATION, s. f. Anotacion, ó nota hecha en algun escrito.

ANNOTÉ, ÉE, p. p. V. Annoter.

ANNOTER, v. a. (for.) Embargar o secuestrar, con el sello real, los bienes de algun contumaz.

\* ANNOTINE, adj. f. (liturg.) Dicese Paque annotine, o Paque anniversaire: Pascua aniversaria, o anual.

\* ANNUAIRE, s. m. Añalejo, calendario.

\* ANNUALITE, s. f. Anualidad: la propiedad de ser anual alguna cosa.

piedad de ser anual alguna cosa-

ANNUEL, ELLF., adj. Anual : lo que dura un año : y lo que se repite ó sucede cada año, ó de año en año.

ANNUEL, s. m. Misa de requiem, que

se dice cada dia por un difunto.

ANNUELLEMENT, adv. Anualmente: ANNUITE, s. f. Anualidad: empréstito. en que se obliga el deudor á pagar en cada año cierta cantidad á cuesta de la que debe \* ANNULABLE, adj. m. f. Anulable: lo que se puede anular.

ANNULAIRE, adj. m. f. Anular: dicese del cuarto dedo de la mano: y de lo que tiene la figura de anillo, como eclipse an-

nulaire : eclipse anular.

ANNULATIF, IVE, adj. Anulativo: dicese de los actos que anulan.

\* ANNULATION, s. f. Anulacion. ANNULÉ, ÉE, p. p. V. Annuler.

ANNULER, v. a. Anular: hacer nulo y de ningun valor un acto, un contrato, etc.

ANOBLI, IE, p. p. V. Anoblir.
ANOBLIR, v. a. Ennoblecer: hacer no.

to a demo persona. [] (fig.) Dicese anoblir le infe, le langage : der resice y lustre al i sanque en este sentido hoy

**métir es ma**s propio.

MOBLISSEMENT, s. m. Merced y **The de nobleza que el principe concede : y** 🖚 dice lectres Canoblissement, esto es, depacho ó gracia de nobleza.

"ANOCHE, s. f. Armuelle: yerba hor-Case, que tambien se llama bonne-dame,

Olytpies, errocke.

ANODIN, INE, adj. (medic.) Anodino: remedio que tiene virtud calmante y tempeme. Usase tambien como substantivo. ANODINIE, s. f. (medic.) Anodinia: insensibilidad ó falta de dolor.

ANOMAL, ALE, adj. (gram.) Anoma-

lo: pregular.

ANONALIE, s. f. (gram.) Anomalia: la integularidad de algunos verbos y nombess. Tambien se dice de la irregularidad **Eperente en los movimientos de los planetas.** 

ANOMALISTIQUE, adj. m. f. (astron.) Llamase année anomalistique el espacio de tiempo que tarda la tierra en volver al mis**mo** punto de su órbita.

ANOMIES, s. f. pl. (hist. nat.) Anomias: Cochas petrificadas, que no tienen seme-

fintes en las conocidas.

ANON, s. m. Borriquillo, ó sea buche: 🗪 🕉ce del pollinito, mamon.

ANONCHALIR (S'), v. r. Hacerse des-

**Sudado, perezoso.** 

ANONYME, adj. m. f. Anómino: lo que mo tiene o no lleva nombre. Dicese solo de autores, libros, y escritos.

\* ANONNEMENT, s. m. Titubeo leyen-

ANONNER, v. n. Titubear : leer mascullando, ó á tropezones, como los niños. Parir las burras.

· \*ANORDIE, s. f. Huracan de viento

"ANORDIR, v. n. (naut) Volverse, acercarse al norte, hablando del viento.

ANORMAL, ALE, adj. Irregular.

\*ANOSMIE, s. f. Anosmia: falta de ol-

ANTTE, s. f. Bellota de tierra: planta. ANQUILLEUSE, s. f. (ant.) Muger ratera.

ANSE, a. f. Asa: de cualquiera vasija ú otro utenilio, como cántaro, jarra, cesto, coire, etc. Tambien se llama anse la ensenada en la costa del mar. || Faire le pot à deux anses: ponerse en jarras. || Faire danser l'anse du panier: sisar los compradores. Anse, o poignée de bouclier : embrazadun del escudo.

ANSEATIQUE, adj. Anséatica: nombre 🗫 🗷 da á ciertas ciudades unidas entre si pra comerciar, y regidas por ciertas consti-

turnes particulares.

ASEPTE, s.f. Asita, asa pequena.

"ANSPECT, s. m. (naut.) Espeque: ciertà palanca para el uso de la cureña.

ANSPESSADE, s. m. Segundo cabo: cierto oficial inferior en la infanteria despues dei caporal, ó cabo: Ya no se usa.

\* ANTAGONISME, s. m. Antagonismo: accion contraria de un músculo contra otro.

ANTAGONIȘTE, s. m. Antagonista : el opuesto ó contrario á otro en algun pensamiento ú opinion.

ANTAGONISTE (Muscle), (anat.) Mús-

'cu!o antagonista.

ANTALE, s. m. Concha en forma de

ANTALGIQUE, adj. m. f. Antalgico, anodino, calmante.

ANTAN, s. m. (ans.) Antaño : el`año

próximo pasado.

ANTANACLASE, s. f. (retor.) Antanaclásis : repeticion de una misma palabra con sentidos diferentes.

ANTAPHRODISIAQUE, adj. m. f. y s. m. Antifrodisiaco: remedio que calma el amor fisico.

ANTAPHRODITIQUE, adj.m. f. y s. m. Antifrodítico : antivenéreo.

ANTARCTIQUE, adj. m. f. (astron.) Antartico.

ANTÉCEDEMMENT, adv. Antecedentemente y anteriormente.

ANTECEDENT, s. m. (gram. y log.)

Antecedente.

ANTECEDENT, ENTE, adj. Antecedente : lo que antecede.

ANTECHRIST, s. m. (la s no se pronuncia ) Antecristo.

ANTEDILUVIEN, ENNE, adj. Antediluviano: anterior al diluvio.

ANTENNE, s. f. (ndut,) Entena: verg para la vela latina.

ANTENNES, s. m. pl. Los cuernecillos de algunos insectos.

ANTENOIS, s. m. Novillo ó cordero de un año cumplido.

ANTENOLLE, s. f. (naut.) Entena

\* ANTE-OCCUPATION, s. f. Figura por la que se previene una objecion.

ANTEPENULTIEME, adj. m 📑 An-

tepenultimo. ANTEPREDICAMENS, s. m. pl. Antepredicamentos

ANTERIEUR, EURE, adj. Anterior: lo que precede en lugar y tiempo.

ANTERIEUREMENT, adv. Anterior-

mente. ANTÉRIORITÉ, s. f. Anterioridad:

prioridad: antelacion. ANTES, s. m. pl. (arquit.) Antas: pilastras que los Griegos ponian en los ángulos de ciertos templos.

ANTESCIENS, adj. y s. m. pl. (cosmog.)

Antecos, anticios.

\* ANTESTATURE, s. f. Antestatura a

TOME L

eon fagina para disputar un terreno perdido.

\*ANTHELMINTIQUE, adj. m. (medic.) Vermifugo: remedio contra las lombrices.

\* ANTHEMIDE ODORANTE, s. f. Mansanilla : yerha olorosa y medicinal.

\* ANTHESE, s. f. (bot.) Florescencia.

ANTHOLITHE, s. f. Trigo de Canarias. ANTHOLOGIE, s. f. Antologia: coleccion de poesias escogidas.

ANTHORA, s. f. Antora: planta, espe-

cie de matalóbos.

ANTHRAX, s. m. (cirug.) Antrax, ó carbunco: tumor maligno.

\* ANTHROPOFORME, adj. m.f. Antropo-

forme : de figura humana.

\* ANTHROPOGENIE, s. f. Antroprogenie: conocimiento de la generacion del hombre.

\* ANTHROPOGRAPHIE, s. f. Antropografia: descripcion del hombre.

ANTHROPOLOGIE, s. f. Antropologia:

tratado sobre el hombre.

"ANTHROPOMANCIE, s. f. Antropomancia: adivinacion por medio de las entranas del hombre.

\* ANTHROPOMETRIE, . f. Antropometría : ciencia que tiene por objeto las proporciones del cuerpo del hombre.

ANTHROPOMORPHITE, s. m. Antropomórtita : herege que cree Dios tiene un cuerpo.

ANTHROPOPHAGE, adj. y s. m. f. Antropófago: el que come carne humana.

"ANTHROPOPHAGIE, s. f: Antropofagia : la accion, la costumbre de comer carne humana.

ANTI, preposicion inseparable tomada del griego, que entra en la composicion de algunas voces, y significa contra, ó lo que es contrario.

\* ANTI-BACCHIQUE, s. m. Antibaquio: pié de verso, compuesto de dos silabas largas

y de una breve. ANTIBES, (geogr.) Antibo: ciudad ma-

ritima de la Provenza.

\* ANTICABINET, s. m. Antegabinete: estancia ántes del gabinete.

ANTICHAMBRE, s. f. Antecámara: antesala.

\* ANTICHRESE, s. f. Anticrésis.

ANTICHRETIEN, ENNE, adj. Anticristiano.

ANTICIPANT, adj. m. (med.) Anti-

Cipante.

ANTICIPATION, s. f. Anticipacion, prevencion. || Usurpacion en los bienes y derechos de otro. || Anticipacion : figura de | retórica.

ANTICIPÉ, ÉE, p. p. V. Anticiper.

ANTICIPER, v. a. Anticipar: adelantar: hacer una cosa antes del tiempo. || Anticiper | aur des droits, sur son voisin : usurpar,

reparo é trincheron que se forma de prisa [hacer usurpacion : introducirse, meterse en lo ageno.

\* ANTICOEUR, a m. Cierta enfermeclac

del caballo.

\*ANTICONSTITUTIONNEL, ELLE adj. Anticonstitucional : contrario à la comstitucion de un pais.

\* ANTICONSTITUTIONNELLEMENT ady. Anticonstitucionalmente: de un mode

contrario á la constitucion.

\* ANTICOUR, s. f. Primer patio. U - a e mas avant-cour.

ANTIDATE, s. f. Antedata: fecha anti-

cipada.

ANDIDATÉ, ÉE, p. p. V. Antidater. ANTIDATER, v. a. Antedatar : pomer la fecha adelantada.

ANTIDILUVIEN, V. Antédiluvien.

ANTIDOTAIRE, s. m. Antidotario , el libro que trata de las composiciones de los medicamentos.

ANTIDOTE , s. m. Antidoto : medicamento contra el veneno. || (fig. ) Preservativo: contra las malas ó peligrosas doctrinas, ó escritos.

\* ANTIDOTER, v. a. Antidotar : dar un

antidote.

ANTIDYSSENTÉRIQUE ou ANTIDY-SENTERIQUE, adj. m. f. Autidisentérico : contra la disenteria.

ANTIENNE, s. f. Antifona : cierto ver-

sículo del rezo eclesiástico.

\* ANTIÉPILEPTIQUE, adj. m.: f. Antiepiléptico : contra la epilepsia.

\* ANTIFEBRILE, adj. m. f. y s. m. Antifebril : contra la calentura ó fiebre.

ANTIGOA, (geogr.) Antigua : isla de la América setentrional.

ANTIGORIUM, s. m. Mogate: esmalte grueso de que se sirven los alfareros para la

\* ANTILAITEUX, EUSE, ou LACTIFU-GE, adj. Contrario á la leche, que la eva-

ANTILLES, (geogr.) Antillas: nombre

de un piélago de América.

ANTILOGIE, s. f. Antilogía : contradiccion, ú oposicion aparente de un texto ó sentencia con otra.

ANTIMENSE, s. f. Sabanilla de altar.

ANTIMOINE, s. m. Antimonio: mineral. || Antimoine préparé : antimonio preparado: tierra santa.

\* ANTIMONARCHIQUE, adj. m. f. An-

timonárquico : contra la monarquía.

\* ANTIMONIAL, ALE, adj. Antimonial: del antimonio.

\* ANTINATIONAL, ALE, adj. Antinacional : contrario á la nacion.

ANTINOMIE, s. f. Antinomia: contra-

riedad de leyes.

ANTIOCHE, (geogr.) Antioquia : ciudad antigua de la Siria.

ANTIPAPE, s. m. Antipapa.

**c**amilitico contra la perfesia.

ANTIPATHIE, s. f. Antipatia : sentimiento natural de oposicion que se tiene á algura persona ó cosa.

antipathique, adj. m. f. Antipa-

ANTIPERISTALTIQUE, adj. ( medic. ) Antiperistiluo: se aplica al movimiento de los intestinos.

ANTIPERISTASE, s. f. Antiperistasis: la accion de dos calidades contrarias, excitado um de ellas por su oposicion el vigor

ANTIPESTILENTIEL, ELLE, adj. Anupertilencial.

ANTIPHLOGISTIQUE, adj.m.f. (medic.) Refrecente : se dice de los medicamentos.

ANTIPHONIER, 6 ANTIPHONAIRE, a m Antikonario, ó antifonal: libro en que e contienen todas las antisonas en canto

ANTIPHRASE, s. f. (retor.) Antifrasis: figura que se comete cuando se denota una cosa coa voces que significan lo contrario.

\* ANTIPHRASER, v. a. Hacer frases con-

trana à la gramática.

\*ANTIPHYSIQUE, adj. m. f. Antissico. V. Cammatif. | Dicese tambien del amor contrario à la naturaleza.

ANTIPODAL, ALE, adj. Lo que es antipode.

ANTIPODES, s. m. pl. Antipodas: los que habitan en partes de la tierra diametralnente opuestas las unas á las otras.

\*ANTIPRAXIE, s. f. (med.) Antipráxis: contrariedad en el temperamento, en las

funciones de los órganos.

ANTIPSORIQUE, adj. m. f. Antipeórico: contra las enfermedades cutáneas.

ANTIPTOSE, s. m. (gram.) Antiptosis:

poscion de un caso por otro.

'ANTIPUTRIDE', adj. m. f. Antipu-Indo,

ANTIQUAILLE, s. f. Antigualla : en la combre por desprecio á coa arumbadas, ó trastos viejos y de poco valu. Por extension se aplica á una vieja promis, como si digéramos es un vejes-

ANTIQUAIRE, s. m. Anticuario.

\*ANTIQUARIAT, s. m. (poc. usad.) Co-

nocimiento de la antigüedad.

ANTIQUE, adj. m. f. Anticuo: dicese de lo muy miguo, y es lo opuesto á moderto, como lo rejo lo es á lo nuevo, y lo jóven h meiano. V. Ancien y vieux. || Nunca n de antique de las personas, sino de las mus A l'antique, adv. A lo antiguo, à h mode antigua.

ARTIQUE, e. f. Antigualla: monumento de la amiguedad, como medalla, grabado, estata, a otra cualquiera relicua, resto o has k las nobles artes. Cuando lo que ha |

\*ATTIPARALYTIQUE, adj. m. f. An- | quedado de los tiempos antiguos es obça considerable, o edificio, como teatro, anfiteatro, termas, etc., se llama une antiquité.

ANTIQUER, p. a. (encuadern. ) Labrar los cortes de un libro despues de dorados.

ANTIQUITE, s. f. Antigüedad: prioridad de tiempo, en cuyo sentido es lo mismo que ancienneté, mas no en su aplicacion. La primera se dice de las naciones, purblos y ciudades; y la segunda de las personas por sus empleos, d tiempo de su egercicio. || L'antiquité se toma colectivamente por todos los que han vivido en siglos muy remotos al nuestro, con especialidad Griegos, Romanos, y aun Egipcios. || L'antiquité en general se toma por el tiempo antiguo ( á saber desde Constantino hácia atras), por las cosas que en él sucediéron, y por los sabios que floreciéron entónces. || Une antiquité, y mas en plural, se toma por un monumento, monumentos ú obras de arquitectura, que nos han quedado de aquellos tiempos, como les antiquités de Nímes, de Vérone, de Mérida, de Sagonte , etc.

\* ANTIRACHITIQUE, adj. m. f. Anti-

raquitico.

ANTISALLB, s. f. Antesala.

\* ANTISATIRE, s. f. Antisátira: respuesta d una sátira.

ANTISCIENS, s. m. pl. Anticios: pueblos que están en un mismo meridiano, y á igual grado de latitud; pero el uno á la parte boreal y el otro á la meridional.

\* ANTISCORBUTIQUE, adj. m. f. Anties-

corbútico : contra el escorbuto.

ANTISCROPHULEUX, EUSE, adj. y s. Antiescrofuloso : contra los lamparones.

ANTISPASMODIQUE, adj. m. f. An-

tiespasmódico.

ANTISTROPHE, s. f. Antistrofa: figura que se comete cuando dos voces se conmutan reciprocamente, como el padre del hijo, el hijo del padre.

ANTITHESE, s. f. (gram. y retor.) Antitesis : contraposicion de conceptos , ó de pa-

labras, en la oracion.

ANTITHETIQUE, adj. m. f: Antité-

tico: lo que confiene antitesis.

ANTI-TRINITAIRE, s. m. Antitrinitario: nombre de una secta de hereges.

ANTITYPE, s. m. Antitipo: lo mismo que tipo , o figura.

ANTOECIENS, V. Antisciens.

ANTOINE, s. m. (n. p.) Antonio.

ANTOISER, v. a. (jard.) Hacinar el estiércol que ha de servir de abono.

ANTOLFE DE GIROFLE, s. m. Madre

de clavo.

ANTOLOGIE, s. f. Silva, floresta: recopilacion y coleccion de epigramas de diversos autores griegos.

ANTOLOGIE, V. Anthologie.

ANTONIN, s. m. Autoniauo, o antom-

no: el religioso de la órden de 5. Antonio.

ANTONOMASE, .. & Antonomasia 1 cierta figura o tropo de la retorica.

ANTORA, s. f. Lo mismo que Anthora.

ANTRE, s. m. Cueva, caverna.

ANUITE, EE, adj. La persona que anda j de noche.

ANUITE, ÉE, p. p. V. Anuiter. ANUITER (S'), v. r. Meterse en la noche, dejarse coger de la noche : en un camino: en un viage.

ANUS, s. m. Ano: el orificio del tra-

sero.

ANVERS, s. m. (geogr.) Ambéres, lo mismo que Antuerpia ; ciudad del Bra-

ANXIÉTÉ, s. f. Ansia, perplejidad que

· acongoja.

AORISTE, s. m. (gram.) Se pronuncia oruste. || Aoristo : en la lengua francesa es el preterito que se forma sin los verbos auxiliares avoir o être: por egemplo: je lus, je pensai, vous lutes, vous pensates, son aoristos.

AORTE, s. f. (anat.) Aorta: la arteria mayor dei cuerpo humano.

AOST, s. m. (geogr.) Aosta : ciudad de la

Sahoya.

AOUT, s. m. (se pronuncia au, y u.) Agosto: el octavo mes del año. También se toma por la siega, o recolección de las mie4.

AOÙTÉ, ÉE, p. V. Aoûter. || adj. Sa-

zonado, maduro.

AOUTER, v. a. (se pronuncia la a.) Madurar, sazonar á las frutas el calor, ó el verano. No se debe confundir con la palabra agostar, que es secar, abrasar, poner áridas las plantas el calor del soi, ó el estio.

AOUTERON, s. m. (se pronuncia utron)

Mozo agostero , ó segador de mieses.

APAGOGIE, s. f. (didact.) Apagogia, demostracion de una proposicion por lo absurdo de la contraria.

APAISE, EE, p. p. V. Apaiser.

APAISER, v. a. Apaciguar, sosegar. Es tambien aplacar, aquietar.

APALACHINE, s. f. Apalachina, casi-

Da, o té de los Apalaches: planta.

APALATH, s. m. Apalato: planta.

APAMEE, 6 APAMI, s. m. (geogr.) Apamea : ciudad de Bitinia en el Asia Menor.

APANAGE, s. m. La porcion de rentas ó tierras que los soberanos dan á sus hermanos segundos para su establecimiento ó manutencion: en España se llama heredamiento, in-Jantazgo. || (fig.) Corresponde à lo que en el mismo sentido decimos gages, pensiones, como consecuencia de una cosa.

APANAGE, BE, p. p. V. Apanager.

APANAGER, v. a. Señalar alimento, o heredamiento un soberano á sus hermanos j segundos. Il Dicese tambien de los parti- | superficial que se hace en la boca.

culares en sentido de dotar, o heredar & un hijo, o hija, o de dar alimentos à un segundo.

APANAGISTE, s. m. Alimentista : el que goza de alimentos : dícese particularmente del principe o infante beredado, o do-

tado. V. Apanage.

APARITOIRE, s. f. Canarroya: planta. Al'ARTE, s. m. Aparte. || Les apartés: los apartes. Es lo que el actor habla en la ezcena cousigo mismo, ó para sí solo.

APATHIE, s. f. Apatia: indolencia, in-

sensibilidad por cualquiera cosa.

APATHIQUE, adj. m. f. Apático : se dice de la persona insensible, indolente, sin pasion por nada.

APEDEUTE, s. m. (grec. lat.) Igno-

APEDEUTISME, s. m. (grec. lat.) Ignorancia procedida de la falta de instruc-

APENNIN, s. m. (geogr.) Apenino: sierra de montañas en Italia.

APERCEVABLE, adj. m. f. Percep-

tible á la vista.

APERCEVOIR, v. a. Descubrir, divisar : ver de léjos algun objeto. || Como v. r. s'apercevoir es advertir, reparar, notar, conocer.

APERÇU, ÇUE, p. p. V. Apercevoir. APERÇU, V. Apperçu.

APERITIF, IVE, adj. (medic.) Aperitivo : dicese de los remedios que abren y limpian las vias.

APETISSÉ, EE, p. p. V. Apetisser.

APETISSEMENT, s. m. Pequeñez, achicadura, diminucion, minoracion, apocamiento : de un cuerpo, ú objeto.

APETISSER, v. a. Achicar, apocar, disminuir: el cuerpo ó tamaño de una cosa . Il Como, v. r. y n. es acertarse y encogerse. como les jours apetissent: los dias menguam, o se acortan ; cette étoffe s'apetisse à l'eau: esta tela se encoge con el agua.

APHELIE, s. m. (astron.) A felio: el pun to mas distante del sol en la órbita de un pla-

neta.

APHÉRÈSE, s. f. (gram.) Aféresis: 'strpresion de alguna sílaba ó letra al principio de diccion.

APHIPROSTYLE, s. m. Afiprostilo: templo antiguo con cuatro columnas en el

trontis, y cuatro en las accesorias.

APHORISME, s. m. Aforismo: proposicion breve que encierra una máxima general : es voz múy usada entre los médicos.

\* APHRODISIAQUE, adj. m. f. Afrodisiaco : que excita al amor.

APHRONATRON, s. m. Carbonate de sosa que se forma en las paredes viejas.

\* APURONITRE, s. m. Alatron, o espuma de nitro: lo mas puro y ligero.

APHTE, s. f. Afta: úlcera pequeña y

AM, s. m. Especie de manzana pequeña!

APITOTER, . a. Mover a compasion. \*APLAIGNER, v. a. Emborrar la lana:

extenderia para exprimaria.

"APLAIGNEUR, s. m. Emborrador, el que tiene este oficio En las fábricas de paños. \*APLANER, 🤊 a. Hacer venir la lana. Es termino de manufacturas.

APLANI, IE, p. p. V. Aplanir.

APLANIR, v. a. A Manar, aplanar una rosa En uno y otro idioma tiene las mismas niguificaciones ani rectas como figuradas.

APLANISSEMENT, s. m. Allanamiento: accion y efecto de allanar, sea un terreno 🛴

o un piso, sea una dificultad.

APLATI, IE, p. p. V. Aplatir.

APLATIR, v. a. A planar, achatar, aplastar, achuchar. | Bajar o adelgazar, el green, o desigualdad de una superficie, no cercentole nada, sino comprimiendola: yenesto e distingue de aplanir.

APLATISSEMENT, s. m. Aplanamiento:

el electo de aplanar, achatar, ó aplastar.

\* APLESTIE, s. f. (medic.) Aplestia : insacialifidad, o spetito insaciable.

\* APLETS, s. m. pl. Redes para los aren-

APLOMB, s. m. Perpendicular, linea perpendicular al horizonte.

\*APLOMB, & D'APLOMB, adv. A plomo: derechamente, y perpendicularmente.

"APLOME, s. m. Aloma. piedra de la esperie del granate.

APNÉÉ, s. f. (medic.) Apnea: falta y

décultad en la respiracion.

APOCALYPSE, s. f. Apocalipsis: cierto libro canonico.

\*APOCALYPTIQUE, adj. m. f. Apocaliptico lo que pertenece à la apocalipsis.

APOCOPE, s. f. (gram.) Apocope: figura que e comete cortando la última silaba á la palabras.

APOCRISIAIRE, s. m. Apocrisario: se de antiguamente del diputado de alguna wm, o monasteriu.

IPOCRYPHE, adj. m. f. Apócriso: com le sulor incierto, dudoso, ó fingido.

APOCIN, s. m. Apócimo: planta lechen, ano jugo es mortal para los perros,

APODICTIQUE, adj. m. f. (didasc.) Apodiction demostracion evidente.

APOGER, s. m. (astron.) Apogeo: la myor distance en que se halla un planeta de la tierra. [ (fig.) Se dice l'apogée de sa tione, de son bonheur, esto es, la cumbre de sa gloria, de su felicidad; y mas propiamate el conit, que es la palabra aneja y corresponde à la otra apogée.

POGRAPHE, s. m. Traslado sacado felicité de utro que sirve como de origi-

\*APOLLINAIRE, adj. m. f. Apolinar, apolíneo : es voz poética.

APOLLINARISTES, s. m. pl. Apolinaristas: hereges que negaban haher recibido en si Jesu-Cristo carne humana.

APOLLON, s. m. Apolo: dios de la poesia

y de la medicina.

APOLOGÉTIQUE, adj. m. f. Apologético.

Al'OLOGIE, s. f. Apología: discurso en

desensa de una obra, ó persona. APOLOGIQUE, adj. m. f. Apologico: lo que pertenece á la apología.

APOLOGISTE, s. m. Apologista : el que

bace alguna apología.

APOLOGUE, s.m. Apólogo: especie de Mbula moral.

APOPHLEGMATISANTE, adj. evacua la flegma.

\* APOPHYGE, e. f. (arquit.) El imoscapo

de la column**a.** APOPHTEGME, c. m. Apotegma: sentencia breve.

APOPHYSE, v. f. (anat.) Apolisis: eminencia natural al extremo de un hueso.

APOPLECTIQUE, adj. m. f. Apoplético: lo que pertenece á la apoplegía, ó la amenaza. || Como substantivo, es el que está tocado de esta enfermedad.

APOPLEXIE, s. f. Apoplegía : cierta enfermedad mortal.

\* APOSIOPESE, s. f. (retor.) Aposiópesis : reticencia.

APOSTASIE, s. f. Apostasia: abandono o renunciacion de la religion cristiana. || Tambien se dice del abandono ó desercion pública de un instituto religioso.

APOSTASIER, v. n. Apostatar : renunciar la religion cristiana; y tambien abande-

nar un religioso su instituto.

APOSTAT, s. m. Apóstata: el que ha apostatado, sea de la fe cristiana, sea de algun instituto religio30.

APOSTÉ, ER, p. p. V. Aposter. Como

substantivo es *echadizo*.

APOSTEME, s. m. Apostema.

APOSTER, v. a. Behar por delante á alguno, prevenirle, sobornale, para acechar, sorprehender, ó engañar á otro, sin sacar el principal la cara.

APOSTILLE, s. f. Apostilla: la breve nota puesta al margen de algun libro ó manuscrito. | Tambien se llama aposulle el decreto de juez puesto al márgen de un pedimento.

APOSTILLÉ, ÉE, p. p. V. Apostiller.

APOSTILLER, v. a. Apostillar: anotar. porter notas en las márgenes de los libros, y de las cuentas, y adiciones en las minutas de los contratos.

APOSTOLAT, s. m. Apostolado: el mi-

nisterio de apóstol.

APOSTOLIQUE, adj. m. f. Apostolico: lo que procede de los Apóstoles. || Apostólico A postolica.

APOSTOLIQUEMENT, adv. Apostólica-

\* APOSTOLORUM, a. m. Especie de un-

APOSTROPHE, s. f. (retor.) Apostrofe: figura que se comete cuando el orador suspende o corta el discurso, y se vuelve á hablar con otra persona. || Apóstrofo: virgulilla que suple una vocal que se suprime, como l'église, l'état.

APOSTROPHE, EE, p. p. V. Apostro-

pher.

APOSTROPHER, v. a. Dirigir la palabra á alguna persona, ó parage, en un discurso, d escrito. || En el estilo jocoso apostropher d'un soufflet, d'un coup de bâton, es sau-- tiguar con un boseton, con un palo. || (fam.) Apodar: poner à alguno apodos, o maios nombres.

APOSTUME, a. f. Botor, tumor, ab-

APOSTUME, EE, p. p. V. Apostumer. APOSTUMER, v. n. Apostemarse.

APOTHEOSE, . f. Apoteósis: deificacion : dicese de la ceremonia con que los Romanos colocaban á sus emperadores en el número de los entes divinos.

APOTHICAIRE, s. m. Boticario: el que

prepara o vende las medicinas.

APOTICAIRERIE, s. f. Botica: y tambien el arte del boticario.

\* APOTHICAIRESSE, s. f. Boticaria.

APOTRE, s. m. Apostol : tiene las mis-

mas acepciones que en español.

A PUZEME, s. m. Pócima : la babida ó confeccion medicinal que se da á un enfermo.

\* APPAILLARDER (S'), v. r. Hacerse di-

soluto, liviano, injurioso.

APPARAITRE, v. n. Aparecer o aparecerse, hacerse visible una cosa que no lo es por su naturaleza: manifestarse inopinadamente un objeto ignorado, u oculto. (for.) Parecer, o costar, como: cela n'apparcit point au procès: esto no parece por los autos, no consta de los autos. || Faire apparaitre se dice en las negociaciones, como faire apparoir en el foro : eg. L'ambassadeur fit apparaître de son pouvoir: el embajador presentó, ó hizo presentes sus poderes.

APPARAT, s. m. Aparato: solemnidad, nompa, ostentacion. | Aparato: nombre

que se da á algunos diccionarios.

APPARAUX, s. m. pl. (nout.) Aparechos

y pertrechos de un navio.

APPAREIL, s. m. Aparejo, apresto, preparativo. || Pompa, solemnidad, fausto, séquito. || Aparato : se toma por toda la prevencion de paños, ungüentos, etc. para la cura de una llaga. || Primera curacion, ó cura de primera intencion, se llama promier appareil: y mettre le premier appareil, turar de primera intencion una herida. Il

la que pertenece á la Santa Sede, desina | (ndus.) Llámase appareil de pompe, al émbolo de la bomba,

APPAREILLE, EE, p. p. V. Appareil-

ter.

APPAREILLER, v. a. Aparear, igualar: ajustar una cosa con otra de modo que queden iguales, como unos caballos, unos platos, unos cuadros, etc. || (naut.) Aparejar: poner á punto la jarcia y velas para navegar.

APPAREILLEUR, s. m. (arquit.) Aparejador : el que dispone, señala, y mide la

canteria y materiales para una obra.

APPAREILLEUSE, s. f. (fig.) Alcahueta, ó como se dice figuradamente en español, zurcidora de voluntades.

APPAREMMENT, adv. Al parecer: segun parece: á lo que parece: á la cuenta: por los aparatos : por las señales : probablemente: verosimilmente.

APPARENCE, s. f. Apariencia: el parecer exterior de una cosa. || Se toma por señal, viso, traza, seña. ||Otras veces es pro-

babilidad, verosimilitud.

APPARENT, ENTE, adj. Manifiesto, visible, claro: tambien probable, verosimil. || Aparente : lo engañoso y falaz á la vista. || Apparent con el superlativo plus, habiando de casas ó personas de un pueblo, es la principal, la mes visible, la mas distinguida.

APPARENTE, EE, p. p. V. Apparen-

ter.

APPARENTER, 6 S'APPARENTER, v. n. y r. Emparentar, contraer parentesco.

\* APPARESSER , v. a. Emperezar , ha-

blando del espiritu.

APPARIE, EE, p. p. V. Apparier.

APPARIEMENT, s. m. Pareo: la accion de parear dos cosas que deben hacer juego ,

o corresponde que vayan juntas.

APPARIER, v. a. Parear, juntar dos cosas que son iguales, ó que hacen juego, como dos guantes, dos zapatos: y en este sentido es uncir dos hueyes, dos mulas. Hablando de ciertas aves, es aparear, juntar el macho con la hembra. || S'apparier es juntarse, acompañarse, hacer pareja.

\* APPARIEUSE, s. f. La muger que hace

casamientos.

APPARITEUR, s. m. Portero, alguacil de curia eclesiástica. || Bedel : de una universidad.

APPARITION, a. f. Aparicion: la accion, o el acto, de aparecer o aparecerse un objeto. || Hablando familiarmente de un sugeto que ha hecho corta estada ó parada en alguna parte, se dice: il n'y a fait qu'une courts apparition: esto es, se ha dejado ver de paso.

APPAROIR, v. n. (for.) Constar, set manificata, evidente una cosa. Usase solo en infinitivo, y en la tercera persona singular del indicativo impersonalmenta: il apcom consta. Para los demas tiempos y per-

man, re con el verbo faire.

APPARTEMENT, s. m. Vivienda, o hahitacion separada dentro de una misma caa, que en palacio se llama cuarto, tambien ea les cases particulares que tienen division de alojamientos. || En este sentido significa lo mismo que dage, esto es, piso primero, egundo, tarcero, etc. en las casas de vecitided. Appartement: diversion que los reyes daha a su corte en el palacio de Versalles, la que se componia de música y juego.

APPARTENANCE, s. f. Pertenencia, dependencia: lo que es accesorio á la cosa

principal

APPARTENANT, ANTE (à), adj. Pertraccinie: lo que pertenece por derecho.

APPARTENIR (à), v.n. Pertenecer, tocur de derecho una cosa á otra, ó á alguna percoa. I incumbir, corresponder una cosa a alguno, por cargo, ministerio ú obligacon. I Towar una persona à otra por deudo oparatesco, ó por ser de su familia y servida i Appartenir es tambien, ser propio de N., ser solo para N. el hacer ó decir tal com l'imisen es temer relacion una cosa a

APPARU, UE, p. p. V. Apparattre. APPARUTION, V. Apparition.

APPAS, s. m. Atractivo : lo que atrae la volunted. Dicese principalmente para expresir la fuerza de la hermosura, o del deleite sensual.

APPAT, s.m. Cebo: comida que se po-Be para atraer la caza, ó la pesca. || (fig.) incentivo o formento: de la volontad.

APPATÉ o APPATELÉ, EE, p. p. V.

Appaler, dappateler.

APPATER, o APPATELER, v. a. Poper el œbo o pasto em el anzueio para atraer apesca, o en la red para la caza. || Cober o engordar: las aves. || Hablando de Penonas, es darles la comida por mano 🎎, como á los niños, á los enfermos. La este ultimo sentido, appaté es bien cuide ; su como en los otros dos es cebado, ha mantenido, ó engordado.

MPAUMÉ, ÉE, adj. (blas.) Apalmada: de una mano abierta que presenta la

Min a el escudo.

MINTERI, IE, p. p. V. Appauvrir. APPAUVRIR (de), v. a. Empobrecer,

reduciri pobreza.

APPAUVRIR (S'), v. r. Empobrecerse. APPAURISSEMENT, s. m. La pérdide decadacia de la riqueza ó abundancia. h reins del estado comodo o prospero de una fanilia, de un pueblo, de una provincia, de un reino. Usase igualmente en lo pro-Popuea lo metasórico. || Pobreza: no en significa el estado habitual de poes pauvreté, sino la caida o rede riqueza à pobreza : y asi l'ap- 1 \* APPENS, V. Guot apens.

me en, comme il appert: consta que, pauvrissement d'une langue, d'une province, es la pobreza à que camima, ó à que se ve reducida, una provincia, una lengua, etc.

APPEAU, s. m. Reclamo: silvato para llamar los pájaros contraheciendo su voz. [ Añagaza, señuelo : pájaro domesticado por el casador, que con su canto atrae los del

campo, y los hace caer en la red.

APPEL, s. f. Apelacion: provocacion, ó recurso á un juez superior. || Cartel ó reto : para salir á un desafío. || Lista ó nómina : que se les de los individuos que han de asistir á alguna junta , revista , o pago. 🏻 Llamada : toque de guerra para pasar lista á los soldados. || Apellido, llamamiento : cuando es convocación de pueblos, comunidades, y cuerpos públicos.

APPELANT, ANTR, *cidj.* Apelante : el

que apela de una sentencia judicial.

APPELANT , s. m. Reclamo : el ave que se pone para atraer las otras.

APPELE, EB, p. p. V. Appeler.

APPELER, v. a. Llamar : decir el nombre de alguna cosa , ó persona. ∥ Llamar con el reclamo un pájaro à otro de su especie. Llamar, convocar : á un parage , como hacen las campanas, las trompetas, etc. | Nombrar en alta voz: à los mue han de hallarse en alguna junta, funcion, revista. recibimiento, etc. | Llamar: por apellidar, ó dar á alguno un renombre, ó epíteto, como: Henri qu'on appela le borgne: Henrique à quien llamaron el tuerto : Denis appele le tyran: Dionisio llamado el tiranc. || Citar ante un juez. || Pedir : la vista de una causa ó pleito. || Llamar : por convidar : o enviar á buscar. | Desafiar, retar á alguno. || Apelar á, por recurrir á, ó huscar

el favor ó amparo de. APPELER, v. n. Apelar : recurrir á juez superior do la sentencia dada por el infe-

\*APPELET, s. m. Cuerda con muchos anzuelos para pescar.

APPELLATIF, adj. (gramm.) Apelativo. Dicese de los nombres que son comunes á toda una especie, como hombre, caballo, etc.

APPELLATION, s. f. ( for. ) Apelacion de una sentencia. Algunos dicen appellation des lettres, el deletreo de cada letra; sin embargo de que el deletrear se llama épeler, y no appeler; pero la voz propia es epellation.

APPENDANCES, s. m. pl. Herencia

nuevamente adquirida.

APPENDICE, s. f. Apéndice: adicion ó suplemento que se pone al fin de un libro, o traiado.

APPENDRE (à, de), v. a. Colgar : dicese solo de los votos, trofeos, ú otras cosas que se cuelgan en las paredes, a cos, ó pilastras de un temp'o.

APPENDU, UE, p. p. V. Appendre.

APPENTIS, s. m. Tejadillo, o colgadizo, que cale de una pared con caida hácia fuera, como para-lluvia de algun portal, ó sitio de vender.

APPERÇU, s.m. Tanteo, avance, cálculo por mayor: de una ulira, auenta, canti-

APPERT (IL) (par), (for.) La constante,

está averiguado, resulta.

APPESANTI, IE, p. p. V. Appesanur.

APPESANTIR, v. a. Poner ó hacer mas pesada una cosa: agravarie su peso, cargarla. | (fig.) Embotar, entorpecer: el eutendimiento, las potencias, etc.

APPESANTIR (S') (sur), v. r. Ponerse muy pesada un cosa, ó una persona. Hacerse pesada : hacerse molesta : recargarse : subre

un misma materia.

APPESANTISSEMENT, s. m. Pesades: se entiende del cuerpo, cuando va sola esta voz. Cuando se habla de la cabeza, de los ojos, es cargazon, pesadez: cuando de las potencias, es torpeza, entorpecimiento.

APPETE, EE, p. p. V. Appèter.

APPETENCE, s. f. Apetencia: el instinto, la natural inclinacion que mueve à

desear o buscer alguna cosa.

APPETER, v. a. Apetecer: por pedir, desear, buscar. Usase solo en la fisica, y no en el discurso ordinario, como: l'estomac appète les viandes : el estómago pide ó apetece carne: les champs appetent la pluie: los campos piden o quieren agua: les corps graves appètent leur centre: los cuerpos graves buscan su centro.

\* APPETIBILITE, s. f. Faculted de ape-

\* APPETIBLE, adj. m. f. Apetible, apetecible : lo que es digno de apetecerse.

APPETISSANT, ANTE, adj. Apetitoso: lo que estimula el apetito. || Apeteciblo: lo

que es digno de ser apetecido.

APPETIT, s. m. Apeulto : la pasion del animo que le mueve à desear las cosas. Mas comunmente se toma por gana grande de comer. || Appétits, en plural, son los sainetes de yerbecillas con que se sazonan la ensalada, y los guisados.

APPETIT (AL'), (mod. adv.) Por no

gastar, por miseria, mezquindad, etc.

\* APFETITIF, IVE, adj. Apetitivo: didese de la facultad del alua para apete-

\* APPIETRIR (S'), v. r. Averiarse : deteriorarse los géne**ros de com**ercio.

APPLAUDI, IE, p. p. V. Aplaudir.

APPLAUDIR, v. a. y n. Palmear, o palmotear : una accion, un dicho, en se ial de aprobacion. || (fig.) Aplaudir, celebrar : por aprobar con palabras, ú otra demostracion exterior.

APPLAUDIR (S'), v. r. Alabarse, jac-

tarse, yanagloriarse.

APPLAUDISSEMENT, s.m. Paimoteo i en señal de aprobacion. || Aplauso : alabauza pública con demostraciones de rego-

APPLICABLE, adj. m. f. Aplicable: Io

que puede aplicarse.

\* APPLICAIRE, & f. Musgo terrestre :

APPLICATION, s. f. Aplicacion: accion de aplicar ó juntar una cosa á otra, de destinaria à tal o tal fin. || Atencion, y cuidado: con que se hace una cosa. || (fig. ) Se dice se faire l'application de : aplicarse à si tal cosa, tal cuento, etc.

\* APPLIQUE, s. f. Dicese de unas cosas, que se ajustan ó encajan en otras : pieces

d'applique, etc.

APPLIQUÉ, ÉB, p. p. V. Appliquer.

*adj.* A plicado, daligente, cuidadoso.

APPLIQUÉE, s. f. Aplicada ó ordenada: cierta linea en las curvas paralela á la tan-

gente.

APPLIQUER, v.a. Aplicar: tiene los mismos sentidos que en castellano, de juntar , pegar : de apropiar , adaptar , adjudicar : de destinar , emplear. || Appliquer un soufflet, es plantar un boseton. | Appliquer à la question, es poner en el potro, en el tormento.

APPLIQUER(S'), ø. r. Aplicarse : apropiarse: atribuirse: tal dicho, ó hecho, ó cuento. || Dedicarse à , emplearse en poner

atencion o cuidado en.

APPOINT, s. m. Pico: la cantidad de moneda necesaria para acabalar una cuenta, o suma, cuya parte principal està en monedas mayores ó en números redondos.

\* APPOINTAGE, s. m. La accion de do-

blar, enfurtir, los cueros.

APPOINTE, EE, p. p. V. Appointer. adj. En estilo de tribunal : proces appointe, cause appointée, es proceso, causa, señalada para verse. || En la milicia, soldat ou officier appointé, es soldado u oficial aventajado, esto es, que tiene por premio mas alta paga que los demas. || Dicese familiarmente de los que están de opuesto y contrario parecer, o idea : ils sont appointés contraires : como quien dice : estan encontrados, contrapuestos, ó contrapunteados.

APPOINTEMENT, s. m. (for.) Señalamiento: para la vista de un pleito. [] Señalamiento, ó asignacion : de sueldo , salario , ó gages á algun empleo, ó encargo; y comunmente appointement, en piurai, se dice

del mismo sueldo, salario, ó gages.

APPOINTER, v. a. (for.) Senalar: la

vista de un pleito por relator. \* APPONDURE, s. f. Cierta pértiga en

ias balsas.

APPORT, s. m. El sitio ó plaza de mercado en algun pueblo. || Tambien se toma por la concurrencia de compradores y vendedores que van a una fersa, o mercado.

ı

\*AFFORTAGE, s. m. Ports: trabajo y pen de un moro de cordel.

APPORTE, EE, p. p. V. Apporter.

APPORTER, v. a. Traer : esto es, de alla aci; le contrario de llevar, que es de aca alla Dicese su de cosas maternales, como immleriales: eg. apporter des nouvelles: trær noticias: apporter des maux: traer males, por scarrear, causar. También es alegar, citar, emplear, valerse, como il a apperte de bonnes raisons: ha alegado boens risones : il a apporte plusieurs autoriter: la citado varias autoridades : il a a, porti bemeoup de précaution : se ha valido de mecha precaucion.

APPOSE, EE, p. p. V. Apposer.

APPOSER, v. a. Poner: plantar: fijar. Usus solo en estas frases de estilo : apposer à un contrat des conditions, à des lettres son eachet, à une porte le scellé : apposer des offiches.

APPOSITION, s. f. Fijacion, o aplicacon de una cosa sobre otra: solo se dice de **h del sello que se pone judicialmente en** 

una puerta, arca, cofre, etc.

\* APPRECIABLE, adj. m. f. Apreciable: que = puede apreciar : se dice particularmente de los tonos en la música.

APPRECIATEUR, s. m. Apreciador, tander: el que pone el precio legitimo à

APPRÉCIATIF, IVE, adj. Apreciativo: bque maa el aprecio.

APPRECIATION, s. f. Aprecio, evalua-

con, estimación, tasación.

APPRECIE, RE, p. p. V. Apprecier. APPRECIER, v. a. Apreciar, estimar, valuar, lasar : una çosa.

APPREHENDE, E.E., p.p. V. Apprehender.

APPREHENDER, v. a. Tener miedo o recta (for.) Aprehender, hacer apreh mion o embargo de bienes, de persona,

APPRÉHENSIBILITÉ, s. f. Calidad de lorse puede ser aprehendido.

AMBRHENSIF, IVE, adj. Aprehen-

uvo m timido, receloso.

AFREHENSION, s. f. Recelo, temor. Applemen, imaginacion: el acto de apre-

bender, de concebir.

APPACIONE, v. a. Aprender, y ense-Bar. Toma la una ó la otra de estas dos sigmbeaciona egun el régimen que tiene. Le il apprele latin de bon mattre: aqui 6 sprender. Le maître lui apprit le latin: and a enseige. || Sin régimen alguno, sapre a aprender, o enseñarse. || Otras rua e uher, tener noticia de alguna cosa; dra instrur, informar, hacer saber.

APPRENTI, IE, s. Aprendiz: de un arle, tolcio, (fig.) Bisono, novicio, princomme malguna carrera, manejo, o ne-

APPRENTISSAGE, s. m. Aprendizage: el estado de aprendiz; y tambien el tiempo que este emplea para aprender su oficio. Il ( fig.) Aprendizage : ensayo , muestra , o experiencia.

APPRET, f. m. Aderezo: el que se pope á las telas, y otras manufacturas. || En las cosas de comer, es el condimento, ó guiso, que tambien se llama aderezo, ó compostura. | Apprêts, en plural, son aprestos, preparativos, prevenciones.

APPRETE, V. Mouillette.

APPRETE, EE, p. p. V. Appreter.

APPRETER, v. a. Preparar, disponer, prevenir: las cosas necesarias para algun intento. || Aderesar , componer , guisar : la comida. || Sobar, adobar: las pieles, para que reciban el tinte. | Appreter à rire: dar que reir.

APPRETEUR, s. m. Aparejador : el ofique apareja o prepara con materiales, o colores, alguna tabla, lienzo, o

vidrio.

APPRIS, ISE, p. p. V. Apprendre. (fam.) Se toma como substantivo, y significa enseñado, no aprendido, como il ess bien appris : está bien enseñado, esto es bien educado: c'est un mal appris: está mal enseñado, esto es, está mal educado, no tiene modales.

APPRIVOISÉ, EE, p. p.V. Apprivoiser. \* APPRIVOISEMENT, s. m. (poc. usad.)

Accion de amansar, domesticar.

APPRIVOISER, v. a. Amansar, domesticar : dícese de los animales bravos. | Hablando de personas, es suavizar, poner docil, tratable. [ (fig.) Familiarizar, habituar à una cosa.

APPRIVOISER (S'), v. r. Familiarizarse, habituarse, hacerse á alguna cosa. || Sin régimen, es hacerse mas tratable, mas sociable. Eg. : il commence à s'apprivoiser.

APPROBATEUR, s. m. Aprobador: el que aprueha, ó da por hueno, un hecho, un dicho. || Aprobante: el que aprueba un libro, una doctrina, una obra.

APPROBATIF, IVE, adj. Aprobativo:

lo que denota aprobacion.

APPROBATION, s. f. Aprobacion. \* APPROBATIVEMENT, adv. Con aprobacion.

APPROCHANT, ANTE, adj. Parecido, semejante: lo que se parece ó se asemeja 🛦

APPROCHANT, prep. Cerca de, poco

ménos de, con corta diserencia.

APPROCHE, s. f. El movimiento de acercare, de venir, de llegar una persona, una cola hácia otra: cercanía, venida, ó llegada expresan la idea así en el sentido propio, como en el figurado. || Lunette d'approche : cataléjos , anteojo de larga vista.

APPROCHES, s. m. pl. (milic.) Aprox

tiador para avanzar las baterias contra una plaza.

APPROCHÉ, ÉE, p. p. V. Approcher. APPROCHER, v. a. Acercar, arrimar: una cosa á otra. || Como v. n. approcher de, y como v. r. s'approcher de, es acercarse, llegarse una persona, o una cosa, a otra, o á alguna parte. || (fig.) Acercarse á, parecerse á, ser parecido á.

APPROFONDI, IE, p. p.V. Approfondir. APPROFONDIR, v. a. Ahonder, profundizar, profundar. | (fig.) Penetrar, examinar á fondo: las cosas, los negocios.

"APPROFONDISSEMENT, s. m. La accion de abondar, profundizar, profundar. \* APPROPRIANCE, s. f. (for.) Usurpacion : la accion de tomar posesion de la propiedad de otro.

APPROPRIATION, s. f. Apropiacion, adjudicacion : la accion de tomar o aplicarse

una cosa para su uso y destrute.

APPROPRIE, EE, p. p. V. Approprier. APPROPRIER, v. a. Asear, limpiar. En este sentido casi no se usa sino en pasiva; pero se toma (habiando de casas, salas, gabineies, etc.) por adornar, componer, hermosear. (fig.) Apropiar, aplicar, o acomodar: una cosa á otra, como el estilo al asunto, el egemplo al caso, etc.

APPROPRIER (S'),  $\nu$ . r. Apropiarse : atribuirse alguna cosa agena, apoderarse o

hacerse dueño de ella.

APPROUVE, EE, p. p. V. Approuver. APPROUVER, v. a. Aprobar: dar por buena una cosa : consentirla.

APPROVISIONNE, EE, p. p. V. Ap-

provisionner.

APPROVISIONNEMENT, s. m. Provision, abastecimiento: acopio de bastimentos

o provisiones.

APPROVISIONNER, v. a. Proveer, abastecer: hacer o llever provisiones de mantenimientos, y otras cosas necesarias.

\*APPROVISIONNEUR, s. m. Proveedor, abastecedor: el que abastece, lleva, ó trae bastimentos.

APPROXIMATIF, IVE, adj. Aproxi-

mativo.

APPROXIMATION, s. f. (matem.) Aproximacion.

APPROXIMATIVEMENT, adv. Con

aproximacion.

APPROXIMER, v. a. Aproximarse, acercarse. No tiene uso sino habiando de ciencias.

APPUI, s. m. Apoyo, sostenimiento. ( fig.) Arrimo: protección, amparo, favor.

APPUI-MAIN, s. m. Tiento: bastoncillo en que asienta la mano derecha el pintor cuando pința.

APPUYÉ, ÉE, p. p. V. Appuyer.

APPUYER, v. a. Sostener, alianzar, aserar: una cosa para que se mantenga fir-| zodiaco.

ches, ataques: los trabajos que hace el si-, me. || Cargar, descansar, estribar: una cosa de peso sobre otra. || (fig.) Apoyar, pro-

teger, favorecer, ayudar.

APRE, adj. m. f. Aspero, acerbo: al gusto del paladar || Aspero, escabroso: al tacto (lo contrario de liso é igual): lo mismo se aplica d un camino o cuesta, que decimos tambien agria. || (fig.) Rigido, riguroso, crudo, recio: hablando de frios, estaciones. || En lo moral, es: agrio, duro, por el genio : austero, severo, por la conducta: ansioso, violento, por lo que respecta à las pasiones fuertes, o viciosas.

APREMENT, adv. Asperamente: agriamente : rigurosamente : violentamente :

conforme las cosas de que se trata.

APRES, prep. de tiempo, y de Erden. Despues: tras.

APRES-COUP, (mod. adv.) Tarde, fuera

de tiempo.

APRES-DEMAIN, adv. Despues de mañana, pasado mañana: esotro dia. || Tambien se toma como s. m. : eg. le lendemain de Paque est une fête, et l'après-demain également : el otro dia de l'ascua es fiesta, y el siguiente tambien.

APRES-DINEE, s. f. La tarde : el tiempo desde el mediodia hasta ponerse el sol.

APRES-MIDI, s. f. La hora despues de mediodia hasta las tres.

APRES-SOUPEE, s. f. La hora o tiempo despues de cenar hasta acostarse.

APRES-TOUT, adv. Ademas : ci-après :

despues.

APRETE, s. f. Aspereza: calidad de lo que es áspero al paladar, al tacto. || Dicesa tambien de lo áspero, escabroso, ó agrio de un camino, de un paso. || (fig.) Rigor en las estaciones : dureza en el genio : rigidez en la conducta : sequedad en el trato : ansia en cosas de ganancia o interes, etc.

APSIDES, s. f. pl. (astr.) Absides: los dos puntos de la orbita de un planeta, que

se llaman apogeo y perigeo.

APTE, adj. m. f. (fur.) Apto, habil. APTITUDE, s. f. Aptitud: la disposicion natural para alguna cosa.

APURE, EE, p.p. V. Apurer. adj. Apurado. APUREMENT, s. m. (voz de contadores) Revision : el acto de apurar y averiguar las cuentas,

APURER, v. a. Apurar : rever. examinar, averiguar de raiz alguna cuenta.

\* APUS, s. m. Insectos crustáceos.

APYRE, adj. m. f. (fls.) Apiro, fractario : cuerpo que resiste al fuego.

\*APYREXIE, s. f. (med.) Apirexia: ce-

sacion de la calentura. \* AQUARELLE ( Pronunciase acuarel),

s. f. Aguada: finta de diversos colores para lavar planos, o pintar sobre papel.

\* AQUARIUS, 6 LE VERSEAU, e. m. (astron.) Acuario: el undécimo signo del \*MUATILE, adj. m. f. Acuatil.

\*AQUA-TINTA, s. f. Especie de grabado. AQUATIQUE, adj. m. f. Acuático, acsitil: lo que nace ó se cria en el agua. Dicese de ciertas plantas y aves.

AQUEDUC, s. m. Acueducto: conducto

de agua.

AQUEUX, EUSE, adj. Acuoso, aguaneso ; lo que abunda de agua. || Acueo : lo que pertence al agua, o tiene su naturaless, como se dice de uno de los tres humores que se contienem en el ojo.

"AQUILEE, (geogr.) Aquilea: antigua

ciodad de Italia en el Friuli.

AQUILIN, adj. m. f. Aguileão, ña: æ dœ de la nariz delgada y algo corva.

AQUILON, s. m. (poes.) Aquilon : es el

viento norte, cierzo, ó bóreas.

AQUILONAIRE, adj. m. f. Aquiloper le perteneciente al aquilon.

AQUITAINK, (geogr.) Aquitania: an-

tigua provincia de Francia.

ARABE, adj. y s. m. Arabe. Es adjetivo en estos casos: peuple arabe, langue arabe: pueblo árabe o arábigo, lengua árabe o araliga. Li substantivo en este egemplo : apprendre l'arabs: aprender el arabe, o el aningo, esto es, la lengua arábiga. || (fig.) Se aplica la voz arabe en frances al muy avaro, como en castellano la vulgar de judio o caralie.

ARABESQUE, adj. m. f. Arabesco: dicese de todo lo que tiene relacion á moda, gusto, o labor. En este sentido se llaman con el n. s. y pl. de arabesques : arabescos, los adornos y labores de rasgos y follages hathos al estilo de los Arabes-

ARABIE, (geogr.) Arabia: gran pais del Asa. Arabie Heureuse : Arabia Feliz.

ARABIQUE, adj. m. f. Arábigo: solo se aplica à la goma, y al golfo que tiene este Botts bre.

ARABISME, . m. Locucion arábiga. ARABLE, V. Labourable.

ARACHIDE, V. Pistache de terre. ARACK, s. m. Aguardiente de azúcar, ta las indias Orientales: en la América se

limatalia, cachaza.

MAGNE, V. Araignée. ARAGNÉE, s. f. Araña: cierto insecto. Tome tambien por la telaraña. || Araigne regabonde, ou chasseur: alguacil de mosts: apecie de araña.

ABAIGNEUX, EUSE, adj. Lo que se

parece al legido que forma la araña.

ARAIRES, s. m. pl. Instrumentos de sgncultura, como son arado, etc.

ARALIE, s. f. Aralia : planta que se on en el Canada.

ARAMBER, p. a. (náut.) Aferrarse, o strane, dos bageles para el abordage.

IRANGI, V. Arrang.

Alls,s.m Guacamayo: ave de las Indias. Alask, ER, p. p. V. Araser.

ARASEMENT, s. m. Rasadura, 6 igualacion de las piezas, sin que salga la una mas que la otra en una misma linea horizon-

ARASER, v. a. (albañ.) Enrasar : poner ras con ras, igualar la altura de una pared, etc. Asentar la cantería en hiladas horizonfales é iguales.

ARATOIRE, adj. m. f. Aratorio: lo

que sirve para la agricultura.

ARAUCAIRE, s. m. Pino de chile: árbol.

ARAXE, (geogr.) Aráxes: rio del Asia. ARBALESTRILLE, s. f. (naut.) Ballestilla: instrumento que sirve para tomar las alturas.

ARBALETE, s. f. Ballesta. | Mule ou cheval d'arbalète: mula, o caballo delantero, ó de guía.

ARBALETER, v. a. (arquit.) Apoyar :

sostener con puntales menores.

ARBALETIERS, 6 ARBALETRIERS, s. m. pl. (carpint.) Pares: los maderos donde cargan los techos de un edificio.

ARBALETRIER, s. m. Ballestero : el sol- '

dado que usaba de ballesta.

ARBITRAGE, s. m. Arbitramento: sentencia de árbitros.

ARBITRAIRE, adj. m. f. Arbitrario:

lo que depende de la sola voluntad.

ARBITRAIREMENT, adv. Arbitrariamente: por modo de arbitramento, ó juicio de árbitros.

ARBITRAL, ALE, adj. Arbitral, arbitrario : se dice del juicio ó sentencia dada por árbitros.

ARBITRALEMENT, adv. Arbitral-

mente.

ARBITRATEUR, s. m. Arbitro: arbitrador, y amigable componedor.

ARBITRATION, s. f. (for.) Liquidacion, estimacion.

ARBITRE, s. m. Árbitro : el juez con quien se componen las partes para ajustar y decidir sus respectivas pretensiones. || Arbitre: árbitro: dueño absoluto para disponer á su voluntad de una cosa : el que da la ley, ó domina á los otros. | Arbitre: arbitrio, ó albedrío: la facultad del alma para determinarse mas bien por una cosa que por otra: pero en teología, libre arbitre es el libre albedrio.

ARBITRES PUBLICS, s. m. pl. Arbitros públicos: unos como magistrados, elegidos en Francia por las asambleas electorales, para juzgar sin apelacion, cuando los árbitros particulares no terminan delinitivămente las contestaciones.

ARBITRE, EE, p. p. V. Arbitrer.

ARBITRER, v. a. (for.) Arbitrar : determinar, arreglar como arbitros. | Arbiwer: estimar, o juzgar por mayor, o hacer juicio prudencial del valor, número, o peso de las cosas.

ARBORÉ, ÉE, p. p. V. Arborer.

ARBORER, ø. a. Enarbolar: una bandera, una insignia. || Arbolar un navio: ponerle los palos. || (fig.) Hacer gala ó alarde: de una cosa, opinion, ó partido.

ARBORISATION, s. f. (hist. nat.) Arborizacion: dibnjo natural, que imita a un

árbol en una pjedra.

ARBORISÉE, adj. Arborizada: piedra que representa las ramificaciones de un árbol.

ARBOUSE, s. f. Madroño: fruta. ARBOUSIER, s. m. Madroño: árbol.

ARBRE, s. m. Árbol: el mayor de los vegetables. || Arbre de brin: árbol de pié, ó de semilla. || Árbol; pieza principal de algunas máquinas; ege de algunas ruedas, etc.

ARBRE DE BOUC, s. m. Barbas de cabron: árbol. || Arbre de guitare: árbol de guitarra, ó jazmin arbóreo, con hoja de laurel. || Arbre de Judas, ó de Judée: árbol del amor, algarrobo loco. || Arbre du kermès: coscoja. || Arbre à la puce, ó arbre roison: sumaque venenoso.

ARBRISSEAU, s. m. Arbolillo, arbo-

lito: árbol pequeño, ó enano.

ARBROT, s. m. Arbolillo que los cazadores guarnecen con varetas llenas de liga. Dícese tambien arbret.

ARBUSTE, o SOUS-ARBRISSEAU,

. s. m. Arbusto.

ARC, s. m. Arco: arma para disparar flechas. || (geom.) Arco: porcion de circulo. || (arquit.) Arco: de una bóveda. || Arcà falet: ballestilla para tirar bodoques.

ARCADE, s. f. Boveda hecha en arco; abertura cimbrada y arqueada. || Ojo: de un puente por donde pasa el agua. || La parte de

los anteojos que encaja en la nariz.

ARCANE, s. m. Arcano: secreto: nombre que dan los alquimistas á sus operaciones misteriosas, y los curanderos ó charlatanes á sus remedios.

ARCANGÉLIQUE, s. f. Ortiga muerta:

planta.

ARCANSON, s. m. Miera: jugo resinoso del pino.

ARCASSE, s. f. (náut.) Alcázar : de un navio. || Caja de la garrucha, ó poleac

ARCASSE (courbes d'), s. f. (náut.)
Aletas: los dos maderos corvos que forman

la popa de un navio.

ARC-BOUTANT, s.m. (arquit.) Botaral: estribo. || (fig.) Caudillo, ó defensor principal de un partido, como quien dice el tu autem. || (naut.) Escaldrante: palo ó mástil pequeño. || (agric.) Horquilla.

ARC-BOUTE, EE, p. p. V. Arc - bouter.

Apuntalado: sostenido.

ARC-BOUTER, v. a. Apuntalar; soste-

mer una pared.

ARC-DOUBLEAU, s. m. Arco apuntado, el que forma ángulo en la clave.

ARCEAU, s. m. (arquit.) Arco'de hove-da, arco de ventaua, ó puerta.

ARC-EN-CIEL, s. m. Arco fris, o sola-

mente iris.

ARCHAISME, s. m. (la h no tiene valor) Arcaismo: el estudio ó afectacion de usar de voces ó frases anticuadas.

ARCHAL, ó FIL D'ARCHAL, s. 778.

Alambre, ó hilo de alambre, y tambien de

hierro.

ARCHANGE, s. m. (la h no tiene valor ) Arcangel. || (n. p.) Arcangel.

ARCHANGELIQUE, adj. m. f. Lo que

pertenece á los arcangeles.

ARCHE, s. f. Arcada, arco, ú ojo de puente: á diferencia de arc, que es arco, tomado genéricamente. || Tambien significa arca, como: arche de Noé: arca de Noé: arche d'aillance: arca del testamento: etre hors d'arche: estar fuera de la iglesia.

ARCHEAL, ALE, adj. Lo que pertenece

al fuego central que llaman archée.

ARCHÉE, s. f. Término de los antiguos químicos para significar un fuego central, que consideran, segun el significado griego de esta palabra, como el principio de la vida en todos los vegetables. || (medic.) El principio de la vida en los hombres.

ARCHELET, s. m. Ballesta: arco de que

usan los torneros.

ARCHÉOGRAPHIE, s. f. Arqueografia: descripcion de los monumentos antiguos.

ARCHÉOLOGIE, s. f. Arqueología : conocimiento de la antigüedad, de los monumentos antiguos.

ARCHEOLOGUE, s. m. Arqueologo: el

que estudia ó conoce la arqueología.

ARCHER, s. m. Archero: nombre del soldado que peleaba con arco y sechas. | Modernamente tenia este nombre el soldado del preboste, ó de las compañías de la maréchaussée, en Francia. || Archer se llama el alguacil ó ministro inserior de justicia ó policía para prender delincuentes, y egecutar órdenes: corresponde á nuestros porteros de maza en lo antiguo. || (vulg. fam.) Se da el nombre de Franc-Archer á una muger de acciones y sigura varonil, que en español llamamos sargenton.

ARCHEROT, s. m. Flechero: nombre

que dan los poetas à Cupido.

ARCHET, s. m. Arca: de violin, ó de cualquier otro instrumento. || Ballesta: de que se sirven los torneros para tornear. || Cerco, ó aro: que se pone en las cunas de los niños para taparlos con alguna ropa. || Entalamado: de un carro. || (fam.) Se dice passer sous l'archet, por tomar la manta, esto es, pasar las unciones.

ARCHETYPE, s. m. Arquetipo: patron:

modelo: dechado.

ARCHEVÉCHÉ, s. m. Arzohispado: el territorio de la jurisdiccion de un arzohispo. No es la dignidad, porque esta se llama Ar-

chipicopat. [Llimase tambien Archeveche el miscio arzobispal.

ARCHEVEQUE, s. m. Arzobispo.

ARCHIBIGOTE, s. f. (fam.) Archi-

ARCHICHAMBELLAN, a. m. Grau chambelan, o camarero mayor del imperio.

ARCHICHANCELIER, s. m. Canciller

mayor.

ARCHIÉCHANSON, s. m. Copero mayor. ARCHIDIACONAT, s. m. Arcedianato: la dignidad de arcediano.

ARCHIDIACONÉ, s. m. Arcedianato: d'territorio y jurisdiccion de un arcediano.

ARCHIDÍACRE, s. m. Arcediano: cierta dignidad eclesiástica.

ARCHIDUC, s. m. Archiduque : título.

ARCHIDUCHÉ, s. m. Archiducado: la diguidad, ó el territorio de archiduque.

ARCHIDUCHESSE, s. f. Archidu-

ARCHIÉPISCOPAL, ALE, adj. Arzo-

ARCHIÉPISCOPAL, s. m. Arzopispado: la dignidad del arzopispo.

ARCHIERARQUE, s. m. El papa, como

grie de la hierarquia de la iglesia

ARCHILUTH, s. m. Archilaud; instrumento músico de seis cuerdas.

ARCHIMANDRITAT, s. m. El beneficio del archimandrita.

ARCHIMANDRITE, s. m. Archimandrita: nombre usado en Oriente para los abades de monasterios.

ARCHIMARÉCHAL, s. m. Gran ma-

ARCHIPEL, s. m. Archipiélago: grupo de muchas ulas. || Por excelencia se llama así el Mar Egeo.

ARCHIPRESBYTERAL, ALE, adj. Arciprestal: perteneciente al arcipreste.

ARCHIPRÈTRE, s. m. Arcipreste : el Fincipal, ó primero de los presbíteros.

ARCHIPRETRÉ, s. m. Arciprestazgo: h agnidal, ó el territorio de arcipreste.

MCHITECTE, s. m. Arquitecto: ala-

nie, por otro nombre.

Arquitectónica: arte de construir edificios.

AMCHITECTURE, s. m. Arquitectura : el arte de construir edificios.

ARCHITRAVE, s. f. Arquitrabe : el miembro inferior de la cornisa.

ARCHITRICLIN, s. m. El sugeto que cadaba del arreglo y disposicion de un banquetc. Es voz de la Escritura. Repostero.

ARCHIVES, s. f. pl. Archivo: el lugar donde se guardan los papeles y títulos de una casa, ó comunidad. || Los mismos títulos y legles.

ARCHIVISTE, s. m. Archivero: el que ficie su cargo algun archivo.

ARCHONTAT, s. m. Arcontado i dignidad de arconte.

ARCHONTE, s. m. Arconte: título de los principales magistrados de las repúblicas griegas.

ARÇON, s. m. Arzon: el fuste trasero d delantero de la silla de montar. || Arco: la vara o ballesta para varear y ahuecar la lana.

\* ARÇONNER, v. a. Arquetar, tundir, o mullir la lana.

\* ARÇONNEUR, s. m. Jalmero, d bastero.

\* ARCTIER, s. m. Arquero: el que tiene por oficio hacer arcos.

ARCTIQUE, adj. m. f. Arctico : es lo mismo que boreal, o setentrional.

ARCTURUS, s. m. Arturo: nombre de

una estrella fija.

\* ARDASSES, s. f. pl. Ardazas : sedæ grosera de Persia : la fina se llama Ardas-sine : ardacina.

ARDELION, s. m. (fam.) Zarandillo,

bullebulle, y tambien mequetrese.

ARDEMMENT, adv. Ardientemente; con ardor.

\* ARDENNES, (geog.) Ardenas : gran

bosque entre Namur y Luxemburgo.

ARDENT, ENTE, adj. Ardiente: lo que arde, ó está abrasando. || Encendido, rojo: hablando de color. || (fig.) Vehemente, activo, eficaz. || (blas.) Se dice de un carbon encendido.

ARDENT (Miroir), s. m. Espejo ustorio. || Fer ardent: hierro albando, hierro candente.

ARDENT, s. m. Fuego satuo, exhalacion que se enciende. || Arden se decia en otro tiempo del suego sacro, ó de S. Anton.

ARDER, ARDRE, v. a. (ant.) Quemar.

V. Brüler.

ARDEUR, s. f. Ardor: vehemente calor. || (fig.) Ardor, calor, actividad.

ARDILLON, s. m. Clavillo : de hebilla.
ARDOISE, s. f. Pizarra : especie de pie-

ARDOISÉ, ÉE, adj. Pizarreño: de color o naturaleza de pizarra.

ARDOISIÈRE, s. f. Pizarral: el sitio en que se halla pizarra.

ARDU, UE, adj. (ant.) Arduo: lo muy dificultoso.

\* ARDUOSITÉ, s. f. Dificultad, cosa disicil de concebir.

\*ARE, s. m. Área: unidad de medida; para las superficies, segun el nuevo sistema métrico de Francia. Es un cuadrado de 10 metros por lado, ó 36 pies castellanos.

AREA, s. f. Especie de pelona.

AREC, s. m. Fruta de un árbol de las Indias.

\* ARÉNATION, s. f. (medic.) Arenacion: la operacion de cubrir á un enfermo con arena caliente. ARÊNE, s. f. Arena: solo se dice de la plaza o piso de los circos, ó antiteatros antiguos, y, por comparacion, y en poesía, de la tela, liza, coso, y todo sitio de luchas. [(fig.) Se dice: descendre dans l'arène, por salir á la palestra, entrar en lid, disputa, ó contestacion con otro. [Arène, en lugar de sable, solo se dice en poesía, y para significar la arenilla menuda y movediza

ARÈNEUX, EUSE, adj. Arenoso. Solo se dice en poesía: porque en prosa es sablon-

neux, ruse.

\* ARENG, s. m. Palma zacarina: que se cria en las Molucas, y da un jugo azuca1 ado.

AREOLE, s. f. (ant.) Aréola: circulo

mamario.

ARÉOMÈTRE, s. m. Areómetro : instrumento para conocer el peso respectivo de los líquidos.

ARÉOPAGE, s. m. Areopago: nombre

de un tribunal de Aténas.

\* AREOPAGITE, s. m. Areopagita : juez del areopago.

AREOSTATIQUE, adj. m. f. Au 08-

tático : en equilibrio con el aire.

\* ARÉOTIQUE, adj. Areótico: sudorífico, anodino.

ARÈTE, s. f. Espina: los huesos puntiagudos que tiene los peces. || Arista: barba de la espiga.

\* AREZZO, (geog.) Arezo: cuidad de Tos-

cana.

\* ARGANEAU, s. m. (náut.) Argáneo: aldabon: argolla grande.

\* ARGEMONE, s. f. Argémone, o ador-

midera espinosa.

ARGENT, s. m. Plata : metal : bajo de este significado se dice : argent de coupelle : plata pura acendrada: argent trait: hilo de plata: argent battu: plata de martillo: argent mat: plata mate, sin brunir: argent en billon : plata en bruto : argent en bain : plata derretida. | Argent, como nombre de moneda, es tambien plata; y por esto se dice argent blanc moneda de plata, para distinguirla del oro, o cobre. En este sentido se comprehende el genérico de dinero: y así se dice argent comptant: dinero efectivo : argent mignon : dinero para la fultriquera, à diserencia del dinero para el gasto de casa: amasser de l'argent: recoger dinero. || (fig.) Interes, codicia.

ARGENT (VIF-), s. m. Azogue: por otro nombre mercurio. En castellano antiguo

se llamaba tambien argen vivo.

ARGENTÉ, ÉE, p. p.V. Argenter. || Como adjetivo tambien es cosa de color de plata, ó plateada, que solo se dice en poesía con la voz argentada.

ARGENTÉR, v. a. Platear : cubrir con panes de plata, ó dar de plata alguna cosa. il (poes.) Argentar.

ARGENTERIE, s. f. Plata labrado, vagilia de plota. || Hablando de los vasos y alliajas de las iglesias, l'argenterie se llama
absolutamente la plata.

\* ARGENTEUR, s. m., Plateador: obrero

que platea alguna obra.

ARGENTEUX, EUSE, adj. (fam.) Adi-

nerado, acaudalado.

ARGENTIER, s. m. Oficial que hay en las casas reales, y otras principales, para distribuir el dinero: tesorero.

ARGENTIFIQUE, adj. m. f. (alqui.) Lo que puede mudar en plata, o hacerla.

ARGENTIN, INE, adj. Argentino, sonoro como plata, de un sonido de plata, solo se dice de la voz humana, y de las campanas. \( \) Argentin, por cosa de color de
plata, no se dice en poesía de las ondas ú
olas: las ondas platadeas, argentadas, se
dirán les flots argentés.

ARGENTINE, s. f. Fresera plateada: planta. || Argentine rouge: fresera de agua

con flor encarnada.

ARGENTURE, s. f. Plateadura.

ARGILE, s. f. Arcilla, greda : especie de barro.

ARGILEUX, EUSE, adj. Arcilloso: gredoso.

\* ARGON, s. m. Palo semicircular para

coger pajaros.

\* ARGONAUTE, s. m. (mit.) Argonauta:
dícese de los que suéron en la nave Argos,
para ir à Colcos à conquistar el vellocino.

ARGOT, s. m. Gerga, gerigonza: el lenguage que usan los ladrones, picaros, y gente de mala vida para entenderse entre sí, como los gitanos, cuya gerga se llama germanía en español.

ARGOTER, v. a. (agric.) Cortar una ra-

ma por encima del boton.

\* ARGOTIER, ERE, s. El que habla gerga

ó gerigonza.

ARGOULET, s. m. (ant.) Carabinero, arcabucero, caballo ligero. V. Carabin, carabinier. En estilo familiar, argoulet significa un hombre de nada, un pergar.

ARGOUSIN, s. m. Sotacómitre : el que cuida del castigo de los forzados en la galera. \* ARGUE, s. m. Argue : el molinillo de

los tiradores de oro.

ARGUE, ÉE, p. p. V. Arguer.

ARGUER, v. u. (ant.) Argüir, acusar,
poner faltas. Solo se usa en el foro.

ARGUMENT, s. m. Argumento: razon con que se impugna la opinion de otro. || Argumento: conjetura, presuncion, indicio.

ARGUMENTANT, s. m. Arguyente: el que arguye ó argumenta en unas conclusiones.

ARGUMENTATEUR, s. m. Argumentador : el que anda siempre con argumentos, disputas, y sutilezas.

ARGUMENTATION, s. f. Argumentacion: el acto, ó la manera y arte de arguirARGUMENTER, M. M. Argüir: hacer argumentos. Argüir: propar por argumentos. Argüir: sacar consecuencia, ó inferir.

ARGUS, s. m. (nombre sacado de la fábula de Argos) Dicese de la espía de dentro de casa, ó del que se pone para ver ó contar las acciones de otro-

ARGUTIE, s. f. Sofisteria, sutileza.

\* ARIANISME, s. m. Arrianismo: la heregia de Arrio.

ARIDE, adj. m. f. Arido, seco, estéril. | Dicese tambien en lo figurado, y es lo

contrario de fecundo, ameno.

ARIDITE, s. f. Aridez: sequedad, esterilidad. [(miss.) Sequedad, desconsuelo. \*ARIENS, s. m. pl. Arrianos: los que siguen la heregia de Arrio.

\* ARIES o LE BELLER, s. m. Aries, sig-

no del sodiaco. V. Belier.

ARIETTE, s. f. Arieta: aria: composicion música para cantar.

\* ARIGOT, s. m. Pito: especie de flautilla.

\* ARIMANE, s. m. Principio del mal. ARISER, v. a. (naut.) V. Abaisser.

ARISTARQUE, s. m. Aristarco: nombre comun que se da al que critica ó censura severamente una obra ó escrito.

ARISTOCRATE, s. m. Aristocrata: miembro, o partidario del gobierno aristo-

ctático.

ARISTOCRATIE, s. f. Aristocracia: gobierno en que intervienen solo los nobles.
ARISTOCRATIQUE, adj. m. f. Aris-

tocrático.

ARISTOCRATIQUEMENT, adv. De un modo aristocrático.

\* ARISTODÉMOCRATIE, s. f. Aristodemocracia: gobierno de los nobles y del pneblo juntamente.

ARISTODEMOCRATIQUE, adj. m.

J. Aristodemocratico.

\*ARISTOLOCHE, s. f. Aristoloquia:

genero de plantas medicinales.

ARISTOTÉLICIEN, ENNE, adj. y s. El que sigue la doctrina y sistema filosófico de Aristoteles.

ARISTOTÉLISME, s. m. La doctrina y

sistema filmólico de Aristóteles.

ARITHMÉTICIEN, ENNE, s. Aritmético: el que entiende, y profesa la aritmética.

ARITHMÉTIQUE, s. f. Aritmética, ó arismética: ciencia de los números, que es parte de la matematica.

ARITHMÉTIQUE, adj. m. f. Aritmélico: lo perteneciente à la aritmética.

ARITHNÉTIQUEMENT, adv. Aritmé-

ARITHMOMETRE, s. m. Aritmómetro:

AHLEQUIN, s. m. Arlequin: buson de comedia italiana. || Dicese avoir un habit

ARGUMENTER, s. n. Argüir: hacer d'arlequin, por andar vestido de botarga, & mentos. Argüir: probar por argu- de quinola, esto es, de varios colores.

ARLEQUINADE, s. f. (fam.) Bufonada,

truhanería, pillería, ó pillada.

ARMADILLE, s. f. Armadilla: nombre que se daba en la América española á una escuadrilla de buques menores armados.

ARMADILLE, o TATOU, s. m. Armadillo: animal pequeño de Indias, cubierto de conchas que cierra y abre á manera de corazas.

\* ARMAGNAC, (geogr.) Armañaque, ó Armeñac : comarca de Francia en la Alta Gascuña.

\* ARMARINTHE, ó CACHRIS, s. m. Armarinto: planta algo semejante á la férula, ó cañaheja.

ARMATEUR, s. m. Armador: dicese del que costea el armamento de un corsario; del mismo buque, y del capitan que lo manda.

ARMATURE, s. f. Armazon : el conjunto de barras de hierro sobre que asienta el molde, ó forma de una estatua de bronce.

ARME, s. f. Arma sea ofensiva, ó defensiva. || Dicese con sus compuestos arme à hampe, ó d'hast, de la pica, alabarda, lanza, etc. y arme de trais, ó à jes, del arma errojadiza.

ARMÉ, ÉE, p. p. V. Armer. [ (blas.) Armado: se dice de los leones, etc. con las garras abiertas.

ARMÉE, s. f. Egército: á diserencia de

ARMEMENT, s. m. Armamento: dicese mas propiamente de los navios.

\* ARMÉNIEN, ENNE, s. m. f. Arme-; nio: el natural de Armenia.

ARMENTEUX, adj. Que posee muchos rehaños.

ARMER, v. a. Armar: sean soldados, sean bageles.

ARMER, v. n. Armar, levantar: tropas. || Armar una máquina. || Armar, levantar, concitar: á unos contra otros.

ARMER (S'), v. r. Armarse: proveerse de armas, tomar las armas. || (fig.) Armarse: precaucionarse, repararse, fortificarse.

ARMES, s. f. pl. Armas: todo instrumento osensivo y desensivo, que sirve para acometer, ó rebatir á alguno. || Son tambien en el blason las armas de los escudos; y en este sentido se llaman armes fausses, ó à enquerre, las que están blasonadas contra las reglas, que tambien llamamos armas salsas. || Passer par les armes: arcabucear. || (fig.) Tiene casi las mismas acepciones que en castellano. || Aux armes! arma!

ARMET, s. m. Almete: capacete de hier-

ro para defender la cubeza.

ARMILLAIRE, adj. Armilar: dícese solo de la essera artificial.

ARMILLE, V. Astragale.

ARMINIANISME, s. m. La secta de Ar-

minio, d el conjunto de los sectarios de este j berege.

ARMISTICE, a. m. Armisticio: suspension de armas.

"ARMOGAN, s. m. (náus.) Bonanza, o tiempo bonancible.

ARMOIRE, s. f. Armario: cierto mue-

ble de casa.

ARMOIRIES, s. f. pl. (blas.) Armes: significa el escudo de armas, que distinguen las familias nobles, reinos, ciudades.

ARMOISE, s. f. Artemisa: artemisia: yerla vulgarmento llamada *kerbo de la* l Saint-Jean.

ARMOISIN, s. m. Taletan sencillo.

ABMON, s. m. Tigera : cualquiera de las dos piezas del juego delantero del coche, entre las cuales está el cabo de la lanza.

ARMORIAL, s. m. Libro de armas ó blasones, que antiguamente se llamaba de armerias.

ARMORIË, EE, p. p. V. Armorier. adj. Blasonado.

ARMORIER, v. a. Blasonar: pintar, o

grabar escudos de armas.

ARMORIQUE, adj. m. f. (voz celtica) del bajo breson) Maritimo. | s. f. Armórica: antigua region marítima de la Galia, que comprehendia la Bretaña, parte de la Normandia, el Maine, Percha, norte de Anjou y Turena.

ARMORISTE, s. m. Genealogista, herál-

dico, ó versado en esta ciencia.

ARMURE, s. f. Armadura: el conjunto de armas defensivas que cubren al cuerpo.

ARMURIER, s. m. Armero: el fabricante de armas, especialmente de fuego. || Grand armurier: armero mayor.

\* AROCHE, s. f. Armuelle: género de plantas. || Aroche fetide: sardinera. || Aroche fraise: bledomora.

AROJATE, s. m. Aroma: droga odori-

AROMATIQUE, adj. m. f. Aromático. AROMATISATION, s. f. Aromatizacion: el acto de aromatizar.

AROMATISE, EE, p. p.V. Aromatiser, ||

adj. Aromatizado.

AROMATISER, v. a. Aromatizar: dar

olor á alguna cosa, llenaria de olor.

\* AROME, s. m. Aroma: el principio odorifero de las plantas olorosas, que ántes se llamaba espiritu rector.

ARONDE, s. f. Golondrina: úsase solo en esta frase de carpinteria en queue d'aronde : á cola de milano.

\* ARONDELET, s. m. Golondrinillo.

\* ARONDELLE, s. f. V. Hirondelle. Arondelle de mer: pingue: embarcacion.

\* ARONDINACEES, adj. (botan.) Arundináceas : plantas cuyo fuste y ramas son de l forma hueca, de donde se sacan todas las es- [ ~~cies de cana**s.** 

\* ARPAILLEUR, s. m. El que husca oro en la arena de los rios.

ARPEGE, s. m. (mus.) Arpegio.

ARPEGE, EE, p. p. V. Arpeger. | adj. Arpegeado.

ARPEGEMENT, s. m. Arpegio, o flo-

ARPEGER, v. n. Hacer arpegios: hacer sonar las voces de una postura sucesivamente , y no á un tiempo.

ARPENT, s. m. Fanega de tierra francesa, que es media de Toledo, de 400 esta-

dales, y el estadal de once pies.

ARPENTAGE, s. m. La medida ó medicion de tierras por arpens: ó sea en general, deslinde, o apeo de tierras. || Tambien es la agrimensura como arte.

ARPENTE, ÉE, p. p. V. Arpenter.

ARPENTER, v. a. Medir o meusurar tierras. Aunque este verbo viene de la voz arpent, se le da una significacion general, o absoluta, ya sea la medida por arpens, ó por perches, o cordes, etc. | (fig.) Zanquear: andar mucho, y de prisa.

ARPENTEUR, s. m. Medidor de tierras.

agrimensor.

ARQUE, EE, adj. Combado, arqueado, torcido.

ARQUEBUSADE, s. f. Arcabuzazo, escopetazo.

ARQUEBUSE , s. f. Arcabuz : arma de suego. | Arquebuse à croix : mosquete.

ARQUEBUSE, EE, p. p. V. Arquebu-

ARQUEBUSER, v. a. Arcabucear: escopetear : matar o escopetazos.

ARQUEBUSERIE, . f. El oficio del

arcabucero.

ARQUEBUSIER, s. m. Arcabucero: el que fabrica, ó el que vende arcabuces, escopetas, etc. Arcabucero, o escopetero: nombre de soldado, ú otro hombre armado

ARQUER, v. n. Combarse, torcerse, encorvarse una cosa.

ARRACHE, EE, p. p. V. Arracher.

ARRACHEMENT, s. m. Arrancadura, arrancamiento : la accion de arrancar. Il (arquit.) Arranque: el nacimiento de un arco sobre pilastras, ó cornisa.

ARRACHE PIED (D'), adv. De un tiron, sin descansar, siu parar. [[(fam.) Arreo : de

seguida.

ARRACHER, v. a. Arrancar: dicese en sentido propio, y en el figurado. || En cas tellano se usa ménos del verbo arrancar por arracher, fuera de cuando se habla de arboles, yerbas, clavos, cabellos, etc.: en los demas casos se dice separar, apartar, quitar, sacar con violencia.

ARRACHEUR DE DENTS, s. m. Sacamuélas, es el dentista hablando con decoro. || Dase el nombre de arracheurs de dents, à

todo charlatan y saltimbanqui.

deisso de árboles.

ABRAISONNER, v. a. Persuadir: procum que otro siga su partido ú opinion.

\*ARRAMER, v. a. Enjuliar: arrollar las telas, estirándolas fuertemente para que se strguen.

"ARRANG, s. m. (imp.) Chucha: nombre que se de al oficial ó aprendis holgazan.

ARRANGE, EE, p. p. V. Arranger. adj. Arreglado, compriesto en todo lo que hace.

ARRANGEMENT, s. m. Coordinacion, angle, colocacion. # Arrangemens, en plaral, sou disposiciones, medidas: para ancieir un asunto, salir de un empeño, etc.

ARRANGER, v. a. Coordinar, colocar, poner en su lugar las cosas. || Arreglar, componer, poner arregio en sus cosas, en el gasto, en las acciones. Tambien es v. r.

"ARRAS, (geog. ) Arras: ciudad de Fran-

ca : en el paso de Calea.

AHRENTE, EE, p. p. V. Arrenter.

AHRENTEMENT, s. m. Arrendamiento, ai mendo.

ARKENTER, v. a. Airendar: dar o tomar en arrendamiento.

ARRERAGER, v. n. Retrasarse en el

Pago de rentas, etc.

ARRERAGES, s. m. pl. Los atrasados, los caidos: se entiende, de rentas, sueldos, y reditos devengados y no pagados.

ARRESTATION, s. f. Arresto: el acto

de prender à alguno.

ARRET, s. m. Decreto, auto, sentencia: de tribunal supremo. | Juicio, decision: que da una persona sobre lo que ve, lee, u oye. Asiento, solidez: en el juicio. Homme sans arret: hombre veleidoso, ligero. | Arresto, prision : de una persona. | Embargo, detencion: de bienes. || Dicese ant la parada que hace el perro de muesua: y en términos de picadero, llamanse anti las posas o posadas que hace el caballo. I Arrés: el fiador de la llave de una arm de suego. Arrêt de la lance: ristre de la lenn. | Arrès : entre maestros de coches district: remate, presilla que hacen les sastres y costureras para rematar une cuiure. | Mettre la lance en arrêt: enristru la lanza. || Mettre aux arrêts: arrestar à una persona.

ARRETE, s. m. Resolucion, acuerdo: que forma un cuerpo, una junta, etc. || De-

reto; anto, de un tribunal.

espinosa y lastrera.

ARRETE DE COMPTE, s. m. Finiquito, temate de cuentas.

TOME I.

'ARRETE, ÉE, p. p. V. Arréter. ARRETER, v. a. Detener, parar, fijar. Heolver, acordar: hablando de cuerpos, eminente. Aresiar, prender: personas. | Embargar, fianza.

\*ABRACHIS, s. m. Arreticamiento frau-, rentas, bienes. | Atajar, interrumpir: um conversacion. | Arrêter un compte: senscer, liquidar una cuenta. | Arreser un vales: tomar, ó ajustar un citado. || Arréter des plaintes, des pleurs: acailar, susegar las quejas, el llauto. 🖟 Arréter les yeux, la . pensee sur: poner, fijar los ojos, el pensamiento en. || Arrêter une poutre avec des clous : clavar una viga.

> ARRETER (S'), v. r. Pararse, detenerse: lo que o el que anda. | (caza) Mostrar, senalar. || (fig.) Parar la consideracion, hacer caso. || Cesar, suspenderse; quedar suspeuso, parado. [ S'arreter, solo y absoluto, es contenerse, moderarse. || Arrestarse, re-

solverse.

ARRETISTE, s. m. Decisionista: recopilador de autos acordados y decretos.

ARRHE, EE, p. p. V. Arrher.

\* ARRHEMENT, s. m. La accion de dar arras, prenda ó señal para el cumplimiento de un pacto, ó contrato.

ARRHER, v. a. Dar señal, o prenda: para cumplimiento de un pacto , ó trato.

ARRHES, s. f. pl. Prenda, señal: la que se da en fe y seguridad del cumplimiento de lo pactado, ó tratado. Antiguamente Namábase arras en castellano : pero hoy solo se usa para los contratos matrimoniaies.

ARRIERE (L'), s. f. (ndut.) La popa del

ARRIERE, adv. Atras. || En arriere, Hácia atras.

ARRIERE, s. m. Lo atrasado, lo caido. ARRIÉRÉ, ÉE , adi. Atrasado; en alguna obra o trabajo; de medios o intereses: que se dice endeudado, alcanzado.

ARRIERE-BAN, s. m. (feud.) Convocacion, o l'amamiento de los nobles que te-

nian feudos, para ir á la guerra.

ARRIERE-BEC, s. m. Parte del pilar

debajo del puente hácia abajo.

ARRIERE-BOUTIQUE, s. f. Trastienda : la pieza que está inmediata y mas adentro de la tienda.

\* ARRIERE-CHANGE, s. m. Recambio, interes del interes.

ARRIERE-CHOEUR, s. m. Trascoro: en uua iglesia.

ARRIERE-CORPS, s. m. (arquit.) La parte del edificio que está detras de otra.

ARRIERE-COUR, s. f. Patio interior; el que da luz á las habitaciones.

ARRIERE-FAIX, s. m. La parias, 6 se-ARRETE-BOEUF, s. m. Gatuña: planta cundinas, en que sale envuelta la criatura.

\*ARRIERE-FERMIER, s. m. Subarrendador.

\* ARRIERE-FEUDAL, s. m. Retroseudadatario.

AliRIERE-FIEF, s. m. Subseudo, retro-

untes publicus. | Decretar : un tribunal. | ARRIERE-GARANT, s. m. Fianza de

Section 19 19

ARRIERE-GARDE, a. f. Retaguerdia.

ARRIERE-GOUT, s. m. Resalio, resalor, gustillo: salor desagradable que se nota en algun comestible, aunque no tan sobresaliente como el sabor principal.

\*ARRIERE-LIGNE, s. f. Segunda línea de un egército, colocada á 500 pasos de la

primera.

ARRIÈRE-MAIN, s. m. Reves : el golpe dado con la mano vuelta.

ARRIERE-NEVEU, s. m. Sobrino se-

gundo: el hijo del sobrino.

\* ARRIÈRE-PENSÈE, s. f. Segunda intencion: pensamiento secreto diserente del que se manifiesta.

"ARRIERE-PETIT-FILS, s. m. Biznie-

to : el hijo del nieto.

ARRIERE-PETITE-FILLE, s. f. Biz-nieta.

ARRIERE-POINT, s. m. Pespunte, ó punto atras. || Coudre à arrière-point : pespuntear, ó coser à punto atras.

\* ABRIERE-POINTEUSE, s. f. Pespun-

teadora.

\*ARRIERER, v. n. o S'ARRIERER, v. r. Atrasarse: quedarse atras, rezagar-se, no llegar à tiempo. || (fig.) Atrasarse, andar atrasado, o alcanzado: endeudar-se. || v. a. Retardar, alargar, diferir, atrasar. || Arriérer un paiemens: diferir un pa-gamento.

ARRIERE-SAISON, s. f. La estacion ó temporada mas distante de la última cosecha, vendimia, y mas próxima á la siguiente, como el mes de junio para el trigo, y el de setiembre para el vino. || Llámase así el otoño, y mas comunmente el fin de la oto-

ñada.

ARRIERE-VASSAL, s. m. Vasallo del vasallo superior ó principal. || Es voz del gobierno fendal, porque por la palabra comun y general de vasallo se entiende en frances le sujet: el súbdito.

ARRIERE-VOUSSURE, s. f. Capialzado: bóyeda construida detras de otra, y de especie diferente. Arcos que por lo interior de las paredes cierran las puertas y ventanas.

ARRIMAGE, s. m. Arrumage, estiva: la colocacion y asiento de la carga en una embarcacion.

ARRIMÉ, ÉE, p. p. V. Arrimer.

ARRIMER, v. a. Arrumar, estivar : la

carge en una embercacion.

ARRIMEUR, s. m. Estivador, cargador: el que tiene este oficio en los puertos de mar.

ARRISER, 6 ARRISSER, v.a. (náut.) Arriar, calar: velas, palos, masteleros.

ARRIVAGE, s. m. (naut.) Arribage de les mercaderías á un puerto ó muelle para descargarlas.

ARRIVÉ, ÉE, p. p. V. Arriver.

ARRIVRE, s. J. Arribo, ilegada, ve

ARRIVER, v. n. Arribar, llegar, aportar. || (fig.) Llegar á, alcanzar, conseguir. || Acontecer, suceder, acaecer, llegar e caso de.

ARRIVER, v. n. (gouverner pour obei

au vent) (naut.) Arribar à la banda.

ARROBE, s. f. (náut.) Arroba marina peso de treinta y una ó treinta y dos libras ARROCHE s. f. Armado

ARROCHE, s. f. Armuelle, saigada yerba hortense muy conocida, que se llama tambien bonne-dame, atriplée, y anoche.

ARROCHEEN ARBRISSEAU, V. Pourpier de mer.

ARROGAMMENT, adv. Arrogantementa: con arrogancia, con presuncion.

ARROGANCE, s. f. Arrogancia, presuncion, vanidad.

ARROGANT, ANTE, adj. Arrogante, presumido, vano.

ARROGÉ, ÉE, p. p. V. Arroger.

ARROGER (S'), v. r. Arrogarse: atribuirse, apropiarse uno lo que no debe. [] Darse, ó tomarse lo que no le corresponde, como título, poder, facultad, honor, etc.

ARROI, s. m. (ndut.) Arreo, tren, equi-

page. V. Train.

ÀRRONDI, p. p. V. Arrondir. || Como adjetivo, es redondo, ó rollizo, aplicado á lo que se ha puesto redondo.

ARRONDIR, v. a. Redondear: poner ó dejar redonda una cosa. || (fig.) Cerrar, ó redondear: campos, tierras, ó estados, in-corporándoles ó uniéndoles otros contiguos

que formen un globo.

ARRONDISSEMENT, s. m. La accion, y elefecto de redondear, que puede decirse; lo primero redondeamiento; y lo segundo redondez, ó lo redondo, ó lo rollizo de tal cosa. || Distrito, ó territorio: de una ciudad, villa, etc.

\*ARRONDISSEMENT COMMUNAL, s. m. Distrito comunal: division republicana de los departamentos del territorio frances que comprehende varios cantones, y que está bajo la dirección de un suprefecto.

ARROSAGE, s. m. El riego: que se da á las plantas. || Reguera: la canal para el riego

de las plantas.

ARROSÉ, ÉE, p. p. V. Arsoser.

ARROSEMENT, s. m. Riego: el acto y el esecto de regar lus tierras. || Dicese regadio, cuando se habla pasivamente de los esectos ó calidades que comunica el benesicio de regar: así, canal d'arrosement, es canal de riego; y terres d'arrosement, ó arrosées, son tierras de regadio.

ARROSER, v. a. Regar: rociar: echar agua por encima de alguna cosa. || Regar, ó bañar: se dice de rios que atraviesan un pais,

como le Nil arrose l'Egypte.
ARROSOIR, s. m. Regadera.

povil.

ABRUMAGE, ARRUMER, ARRU-MEUR, V. Arrimage, arrimer, arrimeur.

ARS, s. m. pl. Remos: las piernas y brazas del caballo. Solo se usa en esta frase : saiger un cheval des quatre ars : sangrarle de les cuatro remos.

ARSCHIM, s. m. Archin: medida que usan en la China para las telas, de tres pies y cuatro puigadas de la vara castellana.

ARSENAL, s. m. Armería: el edificio ó sitio en que se guardan diserentes géneros de arman. Llimese arsenal, y tambien atarazana, cuando se aplica al sitio cerrado de algun paerio de mar, en el cual se construyen, reparan, y conservan los bageles de guerra, sas petrechos, y armamento

ABSENIC, s. m. Arsénico: semi-metal

Tenetiono.

ARSENICAL, ALE, adj. Arsenical: lo perteneciente al arsénico.

ARSENIQUE, V. Arsenical.

ARSIN, s. m. Lena quemada por casua.

ART, s. m. Arte: llamanse asi las liberaici, como las matemáticas. || Arte : artilico y primor con que se hace una cosa. Arte: mana y sagacidad, en el decir y ha-

ARTERE, s. f. Arteria: vaso del cuerpo del animal, que recibe la sangre del corason, y la lieva à todas las partes del cuerpo.

ARTERIEL, ELLE, adj. Arterial: lo perteneciente à la arteria.

AHTERIEUX, EUSE, adj. Arterioso:

lo perteneciente a la arteria. ARIFRIOLB, s. f. Arteria pequeña.

\*ARTERIOLOGIE, s. f. Arteriología: tratado sobre las arterias.

ARTESIEN, ENNE, adj. Cosa del condado de Artois.

ARTHRITIQUE, adj.m. f. Artético: e dice de las enfermedades de los artejos ó cojunturas, y de sus remedios.

ARTICHAUT, s. m. Alcachola: dicese del fruto, y de la planta cultivada. | Aruchant souvage: alcuacil, que es la elcacho-In subjective.

ARTICHAUTIÈRE, s. f. Alcachofal: el

sitio que está plantado de alcachofas.

AHTICLE, s. m. Articulo: union y coyuntura de los littesos. || Artejo : en los dedos de mases y pies. || Artículo: de un libro, de un contrato, de la fe, de la gramática, etc. Partida, en materia de cuentas. || Rengion, ramo: hablando de géneros, ú objetos comerciables.

ARTICULAIRE, adj. m. f. Articuer, artético : dicese de algun mal en los ar-

W.

ARTICULATION, s. f. Articulación :

\*ARRUDIR, .... Hacerse rudo, bárbaro, i donde se abre y cierra una navaja, una lanceta, etc.

ARTICULE, EE, adj. Articulado, esto es, pronunciado, des mots articules; o deducido por articulos, des faits articules.

ARTICULE, EE, p. p. V. Articuler.

ARTICULER, v. a. Articular : palabras. || Deducir : los hechos ó razones por articulos, como dicen los ahogados.

\* ARTIEN, s. m. Artista : el que estudia

el curso de artes.

ARTIFICE, .s. m. Artificio : el arte ó primor con que está hecha una cosa. | Artificio: artería, fingimiento, astucia, en los dichos y ohras. || Dicese feu o feux d'artifices, o artifice solo, por castillo de fuego, o fiesta de pólvora; y lambien por composicion de mixtos de fuego para el uso de la

ARTIFICIEL, ELLE, adj. Artificial: lo que se hace por arte, y no por natura-

ARTIFICIELLEMENT, adv. Artificialmente : con arte.

ARTIFICIER, s. m. Cohetero, polvorista.

ARTIFICIEUSEMENT, adv. Artificiosamente: con artificio, astucia, cautela, dohlez, ó simulacion.

ARTIFICIEUX, EUSE, adj. Artificioso : lo que lleva artificio, solapa, ó simulacion.

ARTILLE, EE, adj. (naut.) Artillado, montado, armado.

\* ARTILLER, s. m. Operario, que trabaja en la artillería.

ARTILLERIE, s. f. Artilleria: todo el tren de cañones, morteros, y otras máquinas de guerra, que tiene ina plaza, ó un egército, o un navio. || Artillería : el cuerpo militar destinado á este servicio.

ARTILLEUR, s. m. El que sirvo en la artillería.||El soldado de artillería que sirve al canon se llama cannonier, que es nuestro artillero segun su comun significado; así como el que sirve al mortero se llama, boni*bardier :* bombardero.

ARTILLIER, V. Artiller.

ARTIMON, s. m. (ndut.) Mesana, ó palo de mesana, de un navio.

ARTISAN, s. m. Artesano: el que egerce algun arte mecánico. Cuando se alaba ó vitupera su mano ó labor, se dice artifice en castellano. || (fig. ) Autor, artifice, fabricador, forjador, inventor : segun la cosa á que se aplica.

ARTISON, ARTUSON, 6 ARTOISON, s. m. Polilla, carcoma: nombre genérico de varios insectos que roen y destruyen la lana, la madera, etc.

ARTISONNE, 6 ARTUSONNE, adj.

Carcomido, apolillado.

splicase à la pronunciacion, y at juego de ARTISTE, s. m. Artista : dicese del qua la coyunturas de los huesos. || El parage por legerce algun arte en que deben concurrir la 'ARTISTE, s. m. Artista : dicese del que

(5)

tur, arquitecto, grabador, etc. [ Como adjetivo, se usa en esta expresson: de main artiste: por mano maestra, de buena mano.

ARTISTEMENT, adv. Con arte y pri-

mor.

\* ARTISTIQUE, adj. m. f. De las artes.

ARUM, s. m. Yaro: género de plantas.

ARUNDEL, (geogr.) Arondel: ciudad y castillo de Inglaterra.

\*ARURE, J. J. Medid geográfica usada

en Egipto.

ARUSPICE, s. m. Araspice: el que examinaba las entrañas de las victimas sacrificadas, para adivinar supersticiosamente algun suceso.

\*ARUSPICINE, s. f. Aruspicina: arte supersticiosa de adivinar por las entrañas de

los animales.

\* ARVIEN, ENNE, adj. (botán.) Arvense se llama así toda planta que crece en los sembrados.

\*ARYTHENOIDES, s. m. pl. Se Haman así en la anatomia dos ternillas sunétricas de la laringe.

\* ARYTME, s. m. (medic.) Desfalleci-

miento del pulso.

\* ARZEL, adj. Argel: dicese del caballo que tiene el pié des cho solamente blanco.

ARZILLA, o ARZILLE, (geogr.) Arcilla: pueblo de Africa en el reino de Fes.

AS, s. m. As: la unidad en los dados y

naipes.

\* AS QUI COURT (jeu), V. Coucou (jeu). ASARINE, s. f. Asarina: planta algo parecida à la lingria.

ASARUM, s. m. Asaro, o asarabácara:

yerha olorosa.

ASBESTE, s. m. Ashesto: mineral fibroso, á cuyo género pertenece el amianto.

ASCARIDES, s. m. pl. Ascaridas: Iombricillas chindricas que se crian en los inteslinos.

\* ASCENDANCE, s. f. Ascendients: en el sentido de superioridad.

ASCENDANT, ANTE, s. Ascendiente. \* ASCENDANT, s. m. (astron.) Ascendente. | (fig.) Superioridad, predominio, iuflujo: tobre alguna cosa, o persona. | Estrella, dicha, fortuna : en el juego.

ASCENSION, s. f. Ascension: la accion, ó el acto, de ascender ó subir. Dícese por excelencia de la de Jesus-Cristo. || (fig.) Subida ó elevacion: del agua en los bombas,

del merourio en el barómetro, etc.

ASCENSIONNEL, ELLE, adj. (astron.)

Ascensional.

- ASCLIE, s. m. Asceta: el que hace vida ascélica.

\* AS: ETERE, V. Monastère.

ASCETIQUE, adj. ni. f. Ascético: dicese de las purionas lu obras que pertenecen **å** la vida espiritual.

ASCIENS, s. m. pl. Ascios: los habitan-

mano y el mgenio, como el puntor, escul- i tes de sa zona torrida, que no tienen sornbra cuando el sol pasa por su meridiano.

ASCIRON, s. m. Hipericon: planta. ASCITE, a. f. Ascitis: hidropesia del hajo vientre.

\* ASCITIQUE, adj. m. f. Ascitico: que padece la ascitis.

ASCLEPIADE, adj. Asclépiade: cierte

verso latino. || Ornaballo : planta.

ASCLEPIAS, s. m. Asclepias: planta vulneraria.

\* ASIATIQUE, adj. m. f. Asiático: lo perteneciente à la Asia.

\* ASIE, s. f. (geogr.) Asia : una de las

cuatro partes del mundo.

ASILE, s. m. Asilo: lugar de refugio para los delincuentes, etc. || (fig.) Asilo: refugio: amparo: proteccion: favor.

ASINE (Bête), adj. Bestia asual: ju-

mento.

\* ASINERIE, V. Anerie.

ASPALATHE, ó BOIS DE ROSE, s. m.

Aspalato: palo de rosa, ó del águita.

ASPECT, s. f. Aspecto: vista de un objeto. ∦ (*astron.*) Aspecto: de los astros.

\* ASPECT (AU PREMIER), adv. Al printer aspecto, a primera vista.

ASPERGE, s. f. Esparrago: planta. ASPERGE, EE, p. p. V. Asperger.

ASPERGER, v. a. Rociar, hisopear: echar agua con el hisopo.

\* ASPERGERIE, s. f. Esparraguera.

ASPERGES, ó GOUPILLON , "s. m. Aspersorio, hisopo: para echar el agua bendita.

ASPÉRITÉ, s. f. Aspereza: dicese en lo físico, y en lo moral, como aspereza de la piel, aspereza del trato, etc.

\* ASPERSEMENT, V. Aspersion.

ASPERSION, s. f. Aspersion, rociadura ó rociada : el acto de esparcir agua, ó algun licor.

ASPERSOIR, s. m. Aspersorio, hisopo. ASPHALTE, s. m. Asfalto: especie de

ASPHODELE, s. m. Gamon: planta medicinal.

ASPHYXIE, s. f. (medic.) Asiixia: privacion repentina de los sentidos y pulso.

\*ASPHYXIE, EE, adj. El que se ve privado repentinamente de los sentidos y pulso.

ASPIC, s. m. Aspid : especie de culebra muy venenosa. || Espliego: planta bien conocida. | (fig. ) Se dice de un ma.diciente, langue d'aspic, que corresponde à leugua de escorpion.

ASPIRANT, ANTE, adj. Aspirante: solo se dice de la homba del agua que la

lieva por aspiracion.

ASPIRANT, s. m. Aspirante: prefertdiente, candidado. || Dicese del pasanto de medicina y de abogacía: del graduando en Universidad: del practicante, o mancebo de cirujano, ó de boticario: del oficial de

preiende entrar en algun empleo, o reci-

lira en algun cuerpo, ó facultad.

ASPIRATION, s. f. Aspiracion: en el sentido propio, en el gramatical, y en el metalórico, tiene los mismos usos que en castrilano.

ASPIRAUX, s. m. pl. (quim.) Puertas, respiraderos, registros, de un horno.

ASPIRE, EB, p. p. V. Aspirer.

ASPLEER, v. a. Aspirar á. En el sentido fisico, gramatical, y metafórico tiene los mismos usos que en castellano.

ASPRE , s. m. Aspro: moneda pequeña

de Turquia.

\*ASSABLÉ, ÉE, adj. Enarenado, culacto de arena, arrambiado. || Cegado : hablando de un puerto. | Encallado, abarrancido: bablando de un navío.

\*ASSABLER, & ENSABLER, v. a. Enarenar, cubrir de arena : y si se habla de la que desan los rios ó arroyos sobre las tier-

ra, es arramblar.

ASSA-FOCTIDA, s.m. Asa-Pētida : planta de Persia de donde se extrao la goma-resina

que tiene el mismo nombre.

ANSAILLANT, s. m. Acometedor, emlestidor, chocador, en una lid ó contienda. Agresor : en uma riña, ó pendencia.

ASSAILIA, IE, p. p. V. Assaillir.

ASSAILLAR, v. a. Asaliar, acometer,

embestir, echarse encima, saltar.

ASSAINIII, v. a. Sanear, reforzar, alirmar, accourar. [ Hacer sano, volver salu-

ASSAINISSEMENT, e. m. La accion

C. beer sano, de roiver saludable.

ASSAISONNÉ, ÉE, p.p.V. Assaisonner. ASSAISONNEMENT, s. m. 8azon, condurento, guiso que se da á las viandas: tambien los ingredientes y avios que se gwan para der sazon y punto á las comides # (fig.) Salsa, o sal, de un cuento, de mos versos : el sainete de un dicho,

ASSAISONNER, v. a. Sazonar: dar \*\*\* 6 panto 4 los manjares. [ (fig. ) Pur redee, o gracia: á las palabras, o ac-

\*ASSAISONNEUR, s.m. El que en-

ASSASSIN, s. m. Asesino: el que mata a ctro alevosamente, o por precio a ustado. | Assessin : el que desprevenidamante, y con suerzas desiguales, acomete

ASSASSIN, INE, adj. (fig. fam.) Mere, homicida, traidor: como des Yeur avanins, un ser assassin, visage essarcia.

ASSASSINANT, ANTE, adj. (fam.) listante: por molesto, enojoso, mortifi-Carle.

algus arte : y generalmente de todo el que i hecha á traicion. Il Alevosia : cuando uno engaña con perjuicio 4 otra persona que se fialm de él. 🛭 Insulto imprevisto , becho á alguno con violencia: lo mismo que atropellamiento.

ASSASSINE, EB, p.p. V. Assassiner. \* ASSASSINEMENT, V. Assassinas.

ASSASSINER, v. a. Asesiner: matar á traicion. | (fig.) Matar, reventar: á uno á cartas, á cumplimientos, con la habladuria, con su genio, etc.

\* ASSATION, s.f. Assection: el cocimiento que se hace de alguna cosa con su propio sumo sin algun líquido ó humedad extraña.

ASSAUT, s.m. Asalto: ataque para apoderarse à viva suerza de armas de una plaza, campo, o puesto. [[fig.] Embestida : tiento : que se da á alguno para persuadirle, empeñarle, ó engañarle.

"ASSAZOE, e. f. Assesoé: planta africana ...

medicipal.

ASSECUTION, . J. Obtancion: de un

beneficio ó prelænda.

· ASSEMBLAGE, a. m. Confunto, agregado, compuesto : de muchas y varias cosas. || Ensembladura : en términos de ebanisteria.

ASSEMBLE, EB, p. p. V. Assembler.

ASSEMBLEE, s. f. Asamblea : junta : congreso de muchos en un mismo Jugar. 🏾 En términos de guerra, battre l'assemblée

es tocar á recoger.

ASSEMBLEE PRIMAIRE. Asamblea primaria : junta de los ciudadanos de un mismo canton, para elegir los magistrados de la asamblea electoral, en Francia. | A.semblée communale: asamhlea comunal: junta de los veciuos de una jurisdiccion de ménos de 5, 000 habitantes, para elegir á los agentes municipales. || Assemblée de canton: asamblea de canton: junta de los vecinos de un distrito, para proponer al gohierno el jues de paz y los miembros del consejo municipal. [Assemblée électorale : asamhlea electoral: sus miembros son nombrados por las asambleas primarias, para elegir á los miembros del cuerpo legislativo , etc. || Assemblec nationale: asamblea nacional: junta de los diputados ó representantes de la nacion.

ASSEMBLEMENT, s. m. (ant.) La ac-

cion de juntar.

ASSEMBLER, v. a. Juntar, congregar, recoger: muchas personas en un mismo parage. | (carpint.) Ensemblar, o acoplar s dos li mas piezas.

ASSEMBLER (S'), v. r. Juntarse, congragarse, sea un cuerpo, ó un numero de personas, pará tratar un asunto.

\* ASSEMBLEUR, s. m. El que recoge : el papel.

ASSENE, BB, p. p. V. Assener.

ASSENEIL, v. a. Acertar: un tiro, un ASSASSINAT, s. m. Assinato: muerte' golpe à alguno. | Descargarle, o asantalie:

ASSENTIMENT, s. m. Consentimiento.

ASSENTIR, v. a. Consentir, en que se l haga alguna cosa : asentir: á una verdad demostrada.

ASSEOIR, v. a. Asentar, 6 sentar: a alguno en un asiento. || Asentar : poner ó colocar alguna cosa sobre otra para atirmar como una columna, una pared, una estatua, etc. || Situar : alguna renta ó pension sobre tal fondo, ó heredad. || Repartir: el encahezamiento de tributos, ó gabelas. Asseoir son jugement : sentar su parecer, ó fundarle.

ASSEOIR (S'), v. r. Sentarse, en una si-

lla , en elsuelo , ejc.

ASSERMENTE, EE, p. p.V. Assermenter. || adj. Juramentado: el que ha hecho el njuramento prescrito por las leyes para egercer algun oficio público.

ASSERMENTER, v. a. Juramentar:

tomar juramento a otro.

ASSERTION, s. f. Asercion, aserto: proposicion que se asienta por verdadera.

ASSERVI, IE, p. p. V. Asservir.

ASSERVIR, v. a. Sojuzgar, avasallar, sujetar, | (fig.) Enfrenar, domar: pasiones. || S'asservir à : sujetarse à , esclavizarse à .

ASSERVISSEMENT, s. m. Servidumhre, esclavitud: esto es, el estado pasagero de sugecion à que el superior reduce al inferior, o el fuerte al débil. No es el estado habitual, ó la condicion de siervo, ó de esclavo: porque en este concepto se dice servitude, esclavage.

ASSESSEUR, s. m. Asesor: el letrado

con quien se acompaña el juez lego.

ASSESSORIAL, ALE, adj. Del ase-

ASSETTE, s. f. Hacheta.

ASSEZ, v. a. Bastante, bastantemente, harto, sobrado. || C'est assez : hasta, no mas. | Assez peu: hien poco. | Assez souvent: muy a menudo, muy frecuentemente.

ASSIDU, UE, adj. Auduo, continuo, perenne, incesante. Dicese de las personas muy aplicadas à algun trabajo, ocupacion, ó egercicio; y tambien del mismo trabajo.

ASSIDUITE, s. f. Aplicacion continua, o perenne a alguna cosa. || Asistencia continua à alguna obra, o acto.

ASSIDUMENT, adv. De continuo, sin

cesar, perennemente.

ASSIEGE, EE, p. p. V. Assieger.

ASSIEGEANT, s. m. Sitiador: el que

sitia una plaza.

ASSIEGER, v. a. Sitiar: cercar: una plaza o fortaleza. [] (fig.) Se dice de todo lo que nos encierra, cerca, acosa, importuna, como la lluvia, ó el frio, los cuidados, los acreedores, los pretendientes, ó majaaeros.

ASSIENTE, s. f. ( voz tomada de la

un palo, un porrasso, una pedradada, etc. pañía mercantil que ajustaba la provision de negros para alguna colonia o real de mimas en América.

ASSIENTISTE, s. m. Asentista: el so-

cio de un asiento.

ASSIETTE, s.f. Asiento: la colocacion de una cosa sobre oura para afirmarse, que en arquitectura se dice tambien sentamiento. || El sitio, suelo, ó terreno : en que se halla edificado un pueblo, castillo, casa, etc., que es la situacion, la cual tambien se llama asiento. (fig.) Asiento, o madures de juicio : consistencia ó solidez en el pensar : firmeza en el estado ó mituación del ánimo. [] Plato en que se come en la mesa : tambien lo que se sirve en elfa. || Talla, o repartimiento: hablando de recaudación de pechos. || (for.) Finca, en que está asegurada alguna renta. || En la pintura assiette es la sisa con que se prepara lo que se ha de dorar : y así se dice coucher d'assiette. L'Assiette de ventes (corta de montes) : asignacion de coria.

ASSIETTEE, s. f. Plato lleno: la cantidad de comida que Ilena un plato: como si digéramos platada; del modo que decimos cucharada de todo lo que coge una cuchara. Sin embargo, en frances une assiettée de soupe, de riz, etc., es palabra vulgar, y se dice mas bien une assiette.

ASSIGNABLE, adj. m. f. Asignable:

lo que puede ser asignado.

ASSIGNAT, s. m. Asignado: cierto papel moneda que cerrió en Francia. || Asignacion, constitucion, de una renta ó ceuso sobre una finca.

ASSIGNATION, s. f. Citacion, o emplazamiento: para comparecer en justicia; y tambien el mismo auto ó despacho det juez. || Cita: de lugar, dia, ù hora para concurrir dus o mas personas. || Asignacion, o senalamiento: de fondo, ó hipoteca, para el pago de alguna cantidad.

ASSIGNE, EE, p. p. V. Assigner.

ASSIGNER, v. a. Citar, emplazar : en justicia. || Asignar, señalar, destinar: una renta, un caudal, un fondo para. | Indicar, senalar, atribuir: la cosa, motivo, u origen de una cosa.

ASSIMILATION, s. f. (ant. for. y escolást.) Asimilacion: la semejanza que tiene una cosa con btra. || Hoy solo se usa en la fisiología y es la accion por la cual una cosa

se hare semejante á otra.

ASSIMILÉ, ÉE, p. p. V. Assimiler.

ASSIMILER, v. a. Asemejar: hacer una cosa semejante á otra : y así en fisiologia so podra decir asimilar.

ASSIMINIER, s. m. Chirimoyo, guaná-

bano : árbol de América.

ASSIMULATION, s. f. (retor.) Simulacion.

ASSIS, ISE, p. p. V. Asseoir 6 & ascastellana) Asiento: en el sentido de com-l sevir, y tambien adj. Sentado, asentado.

res, o ladrillus, sobre la cual corre y se le-f vidir un terreno en bojas para sembrarle. Runta tica pared.

ASSISE, a. f. (geogr.) Am : ciudad de

Jielie,

ASSISE, s. f. pl. (for.) Juntes extraordinarias, a modo de Cortes, que tenian los jucces de los señores feudales : y tambien las que tenian la jueces de obras y bosques. 🏻 ( id. ) Tribonales extraordinarios que se convocalen en varias épocas del año en Francia para entenciar causas criminales graves.

ASSISTANCE, s.f. Asistencia: por presencia personal á algun acto. Asistencia: per favor, d gyuda, que se da, ó se pide. 🏻 Tambien se toma colectivamente por todos los asistentes, todos los circunstantes, todes les concurrentes, este es, tode el con-

ASSISTANT, ANTE, adj. Asistento: el j que asista, o está presente. Limitase casi á estos casos: Bréque assistant: prétre assissans à l'ausel.

ASSISTANS, s. m. pl. Asistentes: dicese **de los que asisten , ó syudan á celebrar al**gude function o ceremonia. || En algunas ordenes de regulares se llaman así los religiosos nombrados para asistir al general.

ASSISTE, EE, p. p. V. Assister. | adj.

Assido, socorrido.

ASSISTER, v. a. Asistir, ayudar 4 alguno con su presencia, favor, dinero, ó consejo. | Assister en pasiva, y con el verbo faire reciproco, tiene el sentido de acompanar, como il était assisté de son procureur: il se fit assister de deux archers. Parece solo usado en los tribunales.

ASSISTER, v. n. Asistir: concurrir: ha-Marse presente en algun acto, ó funcion.

ASSOCIATION, s. f. Asociacion: pacto **de much**as personas que se juntan para algun interes comun.

ASSOCIË, ÉE, p. p. V. Associer. | adj.

Asciado, acompañado.

ASSOCIE, s. m. Socio, o compañero: **A que tiene parte ó interes con otro en al**gras -ociedad o compania.

ASSOCIER, v. a. Asociar : admitir en una compania, o sociedad. Asceiar: tomar a otro per comprinero para que le ayude en

algan empleo, o ministerio.

ASSOCIER (S'), v. r. Asociarse, bacer compania: para objeto mercantil, cuando e habla en plural. || S'associer, en singular, no solo es tener ó hacer companía con otro u ofros en materia de intereses; sino acompaname con tal ó tales, ó andar en compania de tal ó tales, hablándose de amistades j y conexiones.

ASSOGUES, s. f. pl. (Voz tomada del emañol ) Azognes : nombre que se da á los narios, antes galeones, destinados á llevar el azogue desde España á la América para el j

es de las minas.

ASSISE, e. f Hilada de piedras, o silla-1 \* ASSOLEMENT, & m. La accion de di-

\* ASSOLER, p. q. Dividir un terreno en 🔍

hojas para sembraria.

ASSOMME, ER, p. p. V. Assommer. ASSOMMER, v. a. Mater : de porrezo , d golpe de cosa pesada, que machaque, d aplaste; y si es en la cerviz se dice acogotar. || Cuando se dice assommer quelqu'un, por la repeticion y fuerze de golpes con que se le pega o sacude, corresponde a nuestro moler, aporrear. (fig. 4 hiperb.) Abrumar, moler, mortilicar, aplasiar: hablando de un gran calor, de un vestido pesado. del trato de un **majadero, y de un**a maia noticia, etc.

ASSOMMER (S), v. r. Matarse. || Cansarse : eg. : s'assommer à force de travail.

ASSOMMEUR, s. m. El ladron que machuca los hombres en los caminos rea-

ASSOMMOIR, s. m. Trampa para coger ratas , que se compons de una tabla puesta en equilibrio , y una piedra encima.

ASSOMPTION, s. f. Asuncion: diceso solo de la Virgen Santisima , y de la festivi-

ctaci con que se celebra,

ASSONNANCE, s. f. Asonancia: la imperfecta semejanza de sonidos en la termi⊣ nacion de las palabras.

ASSONNANT, ANTE, adj. Asonante. ASSORATH, & ASSONATH, s. m. Sore d sura : libro que contiene la tradicion ma-

home:ana, ASSORTI, IE, p. p. V. Assortir. || adj. Adecuado , proporcionado. || Surtido , pro-

ASSORTIMENT, s. m. Correspondencia, consonancia, armonia, maridage, juego hueno ó malo : que hacen ó guardan dos ó mas cosas unidas, ó parecidas. | Surtido, surtimiento: provision de una tienda, ó almacen.

ASSORTIR, v. a. Adecuar, proporcionar, acomodar, ajustar, casar: dos ó mas cosas, que digan bien entre si, que bagan huen juego. ||Surtir, abastecer: proveer una tienda, o un almacen.

ASSURTISSANT, ANTE, adj. Correspondiente, adecuado, proporcionado d otra cosa: lo que corresponde, dice bien, o hace juego con ella.

ASSORTISSOIR, s.m. Criba para al-

mendras.

ASSOTE, EE, adj. y p. p. del verbo ya anticuado Assoter: atontar, que solo se usa en el modo pasivo, y en estilo familiar y vulgar.

ASSOTER, v. a. Atontar. || Inspirar una pasion vehemente. Usase regularmente como

reciproco.

ASSOUPI, IE, p. p. V. Assoupir.

ASSOUPIR, v. a. Amodorrar, adormecer. \(\( fig.\) Entorpecer : apagar: amortiguars habin.

ASSOUPISSANT, ANTE, adj. Soporifero : lo que inclina à sueño y adormece.

ASSUUPISSEMENT, s. in. Sopor, modorra, adormecimiento. || (fig.) Embotamiento, entorpecimiento, letargo: de la razon de los sentidos, del alma.

ASSOUPLI, IE, p. p. V. Assouplir.

ASSOUPLIR, v. a. Poner blands, suave, pastosa, dócil: una cosa tiesa, ó aspera. || (fig.) Domeñar, doblegar: la terquedad del genio, etc. (picad.) Trabajar, bacer docil, y obediente al caballo.

ASSOURDI, IE, p. p. V. Assourdir.

ASSOURDIH, v. a. Ensordecer, ensordar : dejar ó poner sordo á alguno. || (pint.) Apagar los claros y medias tintas.

ASSOUVI, IE, p. p. V. Assouvir. | adj.

Saciado, harto, hien satisfecho.

ASSOUVIR (sur), v. a. Saciar, hartar, satisfacer. Dicese en la físico, y en lo moral.

ASSOUVISSEM**ENT, s.** m. Hartura, saciedad: solo se dice en lo moral, como de las pasiones, de los deseos.

ASSUJETII, IE, p. p. V. Assujettir. |

acj. Sugeto, sometido.

ASSUJETTIR (a), v. a. Snjetar, someter; poner bajo de su dominio ó poder pronincins, gentes, pueblos. | (fig.) Sugetar, tener sugetos, enfrenar, contener los deseos, las pasiones. ((id.) Rendir, avasallar, los corazones. || Hablando de leyes, condiciones , etc. : es sugetar , obligar , atar. || En términos de mecánica, es sugetar, poner, o dejar sugeta, ó lirme una cosa.

ASSUJETTISSANT , ANTE , adj. Gra-

voso, pesado, que trae ó pide sugecion.

ASSUJETTISSEMENT, s. m. Sugecion; obligacion, precision: á hacer alguna cosa.

ASSURANCE, s. f. Seguridad o certeza de una cosa : así de parte del que la dice ó afirma, como del que la cree. | Seguridad, tianza, ó prenda: que se da, ó se toma, en materia de intereses. || En sounto de comercio maritimo, es aseguracion, ó seguio. Confianza: ánimo, resolucion: que se infunde á otro, o con que alguno habla, se presenta, ų obra.

ASSURE, EE, p. p. V. Assurer. || adj.

Osado, resuelto, confiado.

ASSUREMENT, adv. Seguramente, de

seguro. || Ciertamente, de cierto.

ASSUREH, v. a. Asegurar, afianzar: poner o dejar firme una cosa. | Asegurar : poner fuera de riesgo. || (comerc. marit.) Asegurar : un navio, un cargamento. || Asegurar, asirmar: dar por segura, por cierta, una

ASSURER (S'), v. r. Estar seguro, sirme, cierto. || S'assurer que : estar cierto, persundido que. S'assurer de : creer, 6 consiar en. | S'assurer de quelqu'un : contar con él, esto es, con su favor, consejo, mento matemático.

calmar : conforme es la cosa de que se jetc. || S'useurer de la persurine de : asegurarle, echarle mano, prenderle.

> ASSUREUR, s. m. Asegurador: el que asegura un navío, ó su carga; ó lo uno y lo

> \* ASSYRIE, (geog.) Asiria: region de

ASTAROTHITES, s. m. pl. Astarotitas adoradores de Astarote.

" ASTEISME, s. m. (retor.) Asteismo : ironia fina, que cubre la alabanza, aparentando

vituperacion, y reciprocamente.

ASTERIE, s. f. Asteria: piedra de la especie del labrapiédras, ó diamante de vidrieros, que expuesta al sol, representa 🛚 🐛 imágen de una estrella. || Estrella de mar : especie de zoofito.

ASTERISME, s. m. (astron.) Asterismo:

constelacion.

ASTERISQUE, s. m. Asterisco: señal de imprenta en forma de estrellita para las citas, y remisiones.

ASTEROIDE, s. m. Escoba de casta-

nuela : planta.

"ASTHENIE, s. f. (media.) Astenia: debilidad extremada.

ASTHMATIQUE, adj. m. f. Asmático:

el que padece asma.

ASTHME, s. m. Asma: enfermeded de pecho.

\* ASFIC, s. m. Bruñidor de zapatero: hueso de caballo para bruñir las suelas.

ASTICOTER, v. a. Contradecir: ator-

mentar á uno por frioleras.

ASTRAGALE, s. m. Astrágalo: género de plantas. ((arquit.) Collarin de la columna. (unat.) El hueso del talon, llamado tambien carnicol. || En los animales, corvejon. || (artill.) Es un cordon que se pone por adorno en el cañon.

ASTRAL, ALE, adj. Lo que pertenece

ASTRE, s. m. Astro: dicese de todo cuerpo celeste luminoso. || (fig. ) Estreila, signo, destino, hado: de la criatura. || (id.) Sol lucero: dicese de la persona de extraordinaria hermosura. | (id.) Lumbrera: dicese del insigne por su ciencia, ó doctrina en sus escritos.

\* ASTRÉE, s. f. Astrea: nombre poético

de la Justicia.

ASTREINDRE (à), v. a. Estrechar, apremiar, sugetar: á alguno á hacer una cosa. [[ S'astreindre à : sugetarse, atarse, cenirse

ASTREINT, EINTE, p. p. V. Astreindre. || adj. Sugeto, cenido, aiado á.

ASTRICTION, s. f. Astringencia; electo

de una cosa astritigente.

ASTRINGENT, ENTE, adj. Astringente: que aprieta las libras animales: se dice de los remedios.

ASTROLABE, s. m. Astrolabio: instru-

ATHÉNIEN, E. ASTROLOGIQUE, adj. m. f. Astroló-niense: de Aténas.

ASTROLOGUE, a. m. Astrologo.

\*ASTROMETRE, s. m. Astrómetro, hehómetro, instrumento para medir los astro.

ASTRONOME, s. m. Astronomo. ASTRONOMIE, s. f. Astronomia.

ASTRONOMIQUE, adj. m. f. Astro-

ASTRONOMIQUEMENT, adv. Astronomicamite.

ASTUCE, s. f. (ans.) Astucia, arteria, artici: para engañar.

ASTUCIER, s. m. Astuto.

ASTUCIEUX, EUSE, adj. Astuto.

ASIUCIEUSEMENT, adv. Astuciosa-

"ASYNDÉTON, s. f. Figura retórica, que " comete cuando no se expresan las conjuncores copulativas.

\*ATABALE, s. m. Atabal: especie de tamber de los Moros.

\*ATABULE, s. m. Viento nocivo y malo. \*ATALANTE, s. f. Atalante, almirante: especie de mariposa.

ATARAXIE, s. f. (filos.) Aterexía, so-

sego, quietud del animo.

"ATAXIE, s. f. (med.) Ataxia: irregularidad en las crisis y en los paroxismos de la calentura.

ATELLANES, s. f. pl. Atelanas: piezas conicas y satíricas de los Romanos.

ATELLE, s. m. Chapodo: dicese entre

ATERMOIEMENT, s. m. (for.) Espera,

moratoria.

ATERMOYÉ, ÉE, p. p. V. Atermoyer. ATERMOYEH, v. a. (for.) Dar espera, moratoria: alargar el plazo de una paga.

\*ATERRISSEMENT, s. m. Monton de semas y lango que llevan los rios o la mar de sa parage á otro, como quien dice alfaque.

"ATETER (9"), r. r. Disputar porfiada-

. ATHANASB, s. m. (n. p.) Atanasio.

ATHANOR, s. m. (quim.) Atanor: hornillo quinico, dispuesto para que con un mismo fiego se puedan hacer dos operaciones que expensus grado de calor diferente.

ATHEE, s. m. Ateista, o ateo: el que

niega la existencia de Dios.

ATHRISME, s. m. Ateismo.

ATHEISTIQUE, adj. m. f. Lo que per-

ATHENEE, s. m. Ateneo: reunion li-

CHAIN.

ATHÈNES, (geog.) Aténas : ciudad de Graca, que hoy se llama Sesina.

ATHÉNIEN, ENNE, adj. m. f. Aleniense: de Aténas.

ATHERMASIE, s. f. (med.) Atermasia: calor excesivo, morbifico.

ATHEROME, s. m. (cirug.) Especie de absceso.

ATHLÈTE, s. m. Atleta: el luchador en los juegos solemnes de la antigua Grecia.

ATELETIQUE, s. f. Atlética: parte de la gimnástica de los antiguos. || adj. m. f. Atlético, ca: lo perteneciente al atleta.

ATHYMIR, s. f. (filos.) Pusilanimi-

ATTINTÉ, ÉE, p. p. V. Attinter. ¶ adj. Peripuesto, repulido.

ATTINTEH, v. a. (fam.) Acicalar, repulir, componer, asear con afectacion.

ATLANTES, s. m. pl. (arq.) Atlantes, telamones: estatuas de hombres que en lugar de columnas se ponen en el órden que por esta razon se llama atlántico, y sustentan sobre sus hombros ó cabeza los arquitrahes de las obras.

ATLAS, s. m. Átlas coleccion general de cartas geográficas. || (anat.) La primera vértebra del cuello.

ATMOSPHERE, s. f. Atmosfera: la porcion del aire mas cercana à la tierra.

ATMOSPHÉRIQUE, adj. m. f. Atmosférico.

ATOLE, s. f. Puches de harina de maiz. ATOMÉ, s. f. (medic.) Atoma: enfermedad

de los sólidos del cuerpo.

ATOME, s. m. Atomo: el mas pequeño cuerpo, que se supone indivisible. || Atomo: por ponderacion, se dice de cualquiera cosa muy pequeña.

ATOMES, plur. Atomos: aquellas motitas que solo vemos al rayo del sol, cuando entra en alguna pieza.

ATOMISME, s. m. El sistema de los áto-

ATOMISTB, s. m. Atomista: el que sigue ó detiende el sistema de los átomos.

ATONIE, s. f. (medic.) Debilidad de las fibras.

À TORT ET À TRAVERS, adv. Á dies-

tro y a siniestro.

ATOUR, s. m. (regularmente se usa en plural) Adorno, compostura, atavio: en el prenderse y vestirse las mugeres. || Dame d'atour, en la casa real, es azaista.

ATOURNÉ, ÉE, p. p. V. Atourner. ATOURNER, v. a. (fam.) Empergilar, alinar, engalanar, ataviar: diceso de las mn-

ATOUT, s. m. Término del juego de naipes, y es lo mismo que triunfo. || Faire atout: triunfar.

ATRABILAIRE, adj. m. f. Atrabilario, o atrabilioso.

ATRABILE, s. f. Atrabilis, o negral bilis.

. ATRABILIAIRES, s. f. pl (anat.) Capsulas atrabiliares, glandulas supravenales: o unoues succenturiados.

ATRABILIEUX, EUSE, adj. (mød. ) A-

trabilioso. V. Atrabilaire.

ATRAMENTAIRE, s. f. Caparrosa : especie de sal vitriolica.

ATRE, s. m. Hoger: el suelo de la chi-

menea, donde se enciende la lumbre.

ATROCE, adj. m. f. Atrox: dicese de las cosas, como de las personas.

ATROCEMENT, adv. Atrozmente.

ATROCITE, & f. Atrocidad: dicese de los crimenes, de las injurias, de los casugos.

ATROPHIE, EE, adj. Muerto: hablan-

do de los miembros.

ATROPHIE, s. f. (medic.) Atrofia: flaqueza del cuerpo, o de un miembro.

ATROPOS, s. f. Atrópos: una de las tres

parcas.

ATTABLER, 6 S'ATTABLER, 4. r. Pomerse à la mesa , arrimar un asiento à la mesa; sea para jugar; sea para comer.

ATTACHANT, ANTE, adj. ( fig.) Atractivo, pegajoso: lo que atrae, prenda, o pega

à la voluntad, ó à los sentidos.

ATTACHE, s. f. Atadura, lazo: aquello con que se ata algo. || Dicese chien d'attache, por perro de cadena: droit d'attache, el atadero ó estaca que se paga en los mesones por atar las caballerías en la cuadra. [] Attache: madre, en los molinos de viento, y er la pieza que sostiene toda la maquina. (fig.) Aficion: apego, á alguna cosa; á diferencia del apego á las personas, que es attachement,

ATTACHE, EE, p. p. V. Attacher. adj. Adicto, aficionado, afecto. || Asiduo, dedicado. | Anejo: dépendiente de , hablan-

do de cosar.

ATTACHEMENT, s. m. Apego, adhesion: á las personas, á las pasiones, opiniones, á partidos. || Asimiento, aplicacion fuerte, aficion: á las cosas: como á la virtud,

al estudio, al trabajo, etc.·

ATTACHER, v. a. Atar, ligar, clavar: pronder : hablando del vestido. 🛭 Atacar : los caizones. || (fig. ) Prendar , atraer , aficionar, interesar : Hamar la atencion. || Attacher les voiles: (nant.) agolar. | Allacher par le licou : errendar.

ATTACHER (S') (a), v. r. Pegarso, agarrarse, asirse, cebarse: en alguna cosa. ||( fig.) | Arrimerse, adherirse a alguno, seguir su partido, dedicarse à su servicio. || Entregarse, aplicarse: á alguna cosa. || Alicionarse,

prendarse de.

ATTACHES, e. f. pl. Apretadoras. || Lasos en la pasamanería. || Los hierros que los Tidrieros ponenen los paneles, para asegurar los plomos en que entran los vidrios.

puede ser etacado, acometido o embestido.

ATTAQUANT, a.m. El etacador, que ataca primero, el que acomete primero en una pelea, o en una riña : y en este último caso es agresor. Se usa casi siempre en

ATTAQUE, s. f. Ataque, acometimiento, embestida : bablando de tropas, ú otra gente armada. || Ataque, avance : el que se hace á una plaza sitiada. || Ataque, o insulto: ei de algunas ensermedades. || Ataque, dicho absolumente, se entiende de apoplegia, y entonces es un insulto. || (fig.) Embestida, ó tiento : que se da á alguno para sondearle al ánimo; o bien pulla, o indirecta, para reprehenderle alguna falta, o vicio.

ATTAQUE, EE, p. p. V. Attaquer.

ATTAQUER, v. a. Acometer, provocar, insultar: ser el agresor, ser el que empieza una quimera | Hablando de plazas ó puestos de tropas, es atagar, embestir, asaltar, combetir.

ATTAQUER (S') (d), v. r. Tomerse con alguno, apostárselas, atrevérsele, medirse con él : siempre se supone de inferior á su-

perior en fuerzas, ó autoridad.

ATTARDER (S'), v. r. Marcharse tarde á alguna parte, volver de noche á su

\*ATTEDIER, v. a. Fastidiar : causar

ATTEINDRE, v. a. Alcanzar á una persona ó cosa distante con la mano, con el paso, con tiro, ó golpe. || Retentar, hablando de gota, ú otra enfermedad : eg. Tous les hivers il a quelques atteintes de goutte : todos los inviernos le retienta la gota. (fig. ) Alcanzar, o llegar à una cosa, con el tiempo, con el deseo, con la diligencia: y en este último caso es lo mismo que conseguirla.

ATTEINT, BINTE, p. p. V. Atteindre. || adj. Tocado, herido, de algun mal, golpe,

ó tiro. || Convencido : de un delito.

ATTEINTE, s. f. Golpe, ó tiro : de que alguno es alcanzado. | Alcance : la herida ó rozadura que se haco la bestia caballar en las manos alcanzándose con los pies. || (fig.) menoscabo, ofensa del poder, de la autoridad, de la verdad. || Perjuicio, detrimento: de los derechos, de la fama, etc. || Derogacion, invalidacion, de un contrato, de una ley. || La miabra atteinte, en sentido figurado siempre es precedida del verbo donner 6 porter.

ATTEL, s. m. Horcate: el que ponen á

las caballerías para el tiro.

ATTELARE, s. m. Atelabio: coledpters acuática con cabeza de salton y cuerpo de

ATTELAGE, s. m. Tim: de caballos of mulas, para tirar de un coche. || Yunta : de ATTAQUABLE, adj. m. J. Lo que bueyes, mulas, o caballos para el arado.

ATTELE, EB, p. p. V. Attelor.

ATTELER, v. a. Poner el tiro en el coche: hablando de caballos, ó mulas. || Uncur: | lo Lueyes ai arado, o á la carreta.

'ATTELLE, o ESTELLE, s. f. Mazo, o baz de remos. § Tabilillas para entabillar un braso, o piertia, rotos.

"ATTELUIRE, s. f. Clavija: la que asegera la lauza del cochie ó galera al juego demilers.

ATTENANT, ANTE, adj. Cosa contigoa, penda al lado de otra, que alinda con ella, que está junto á ella; como casa, boerts, etc. Attenunt, adv. Junto &, pared en medio de, immediato.

ATTENDANT (EN), adv. Entretanto,

ATTENBRE, v. a. y n. Aguardar, estar aguardando: esperar, estar esperando; lo hano como lo malo, lo cierto como lo incie.to, à las personas como à las cosas. Diterenciase de espèrer, que es tener esperanta de cosas, y estas prosperas. || Attendre apres quelque chose : aguardar alguna cosa.

ATTENDRE (S') (a), v. r. Estar à lo que venza, verlo venir: s'attendre à tout. [[Consentir en, contar cou: s'attendre à gugner, a perdre.

ATTENDRI, IE., p. p. V. Attendrir.

ATTENDRIR, v. a. Enternecer, ablanour, poner tierna, poner blanda una cosa. (fg.)Enternecer, o mover à compasion.

ATTENDRIK (S'), v. r. Enternecerse,

condoktse, compaciece:se.

ATTENDRISSANT, ANTE, adj. Tierno, lasimero: lo que enternece, ó mueve a compasson.

ATTENDRISSEMENT, a.m. Enternoamiento, termura : aficio de compasion que siente el animo.

ATTENDU, UE, p. p. V. Attendre. AllENI)U, adv. Atento a, en atencion i, m vista de. Attendu que : atento de que, visto que, puesto que.

ATTENTAT, s. m. Violacion, insulto, densa: hrcha á alguna ley, derecho, pro-

Pertine L

ATTENTATOIRE (d), adj. m. f. (for.) Matterio: dicese del procedimiento con-

mercho, fuero, ó costumbre.

ATTENTE, s. f. Espera: el acto de es-Peru, cagnardar alguna cosa. A Tomase por elello del que espera, que es expectacion; pur el lampo que se espera; y por el objeto o fin eperado, que tambien es esperanza. Pierres d'atternte : adrajas : sillaves de piedra niente, que se dejan en las fábricas para mazar una olera nueva con otra vicja. || Table d'attente : la tabla lisa de m'rinul, pium, etc., para hacer en ella números, dimics, eic.

ATTENTER (d), o. n. Emprender, o ejecular algu contra la disposicion de las leyes. mase solo metafóricamente. Abester à la vie de N.: intentar quitarle

h sids, maquinar contra su vida.

ATTENTIF, IVE (a), adj. Atento, cuidadoso, aplicado.

ATTENTION, s. f. Atencion: por cuidado, vigilancia, advertencia. A Tambien se toma por cumplimiento, o cortesania.

\* ATTENTIONNE, EE, adj. Cumplido, cortesano.

ATTENTIVEMENT, adv. Atentamente: con atencion.

ATTENUANT, adj. (medic.) Atenuanto: lo que atenua.

ATTENUATIF, IVE, adj. Atenuante: lo que atenúa.

ATTÉNUATION, s. f. Atenuacion: la accion y efecto de atenuar.

ATTENUE, EE, p. p. V. Auenuer.

adj. Atenuado. ATTENUER, v. a. Atenuar: minorar,

disminuir. || Atenuar : enflaquecer.

ATTERAGE, s. m. (naus.) Baradero, surgidero, atracadero : el sitio, ó parage, adonde puede arrimarse ó atracar un navio.

ATTERI, IE, p. p. V. Atterir.

ATTERIR, v.n. (náut.) Aterrarse un navio, arrimarse d la tierra.

ATTERRE, BE, p. p. V. Atterrer. Es

adjetivo.

ATTERRER, v. a. Aterrar: echar por tierra. En este sentido apénas se dice, sino en el figurado de llenar de terror, aterrorizar, amedrentar. || En el significado de derribar o echar al suelo á las personas, dar con ellas en tierra, se dice terrasser.

ATTERRISSENENT, s. m. Terrero, 6 terromontero: monton de arenas y lango que se forma de lo que el mar ó los rios acarrean á sus orillas á largo tiempo.

ATTESTATION, s. f. Fe y testimonio, certificacion: que se da por escrito.

ATTESTE, EE, p. p. V. Attester.

ATTESTER, v. a. Atestiguar, certificar, afirmar : sea de palabra, o por escrito. Poner o tomar a alguno por testigo.

ATTICISME, s. m. Aticismo: dicese de la pulidez y elegancia de lenguage que nsaban los Atenienses, así como la de los Roma-

nos se llamó urbanidad.

\* ATTICURGE, s. f. (arquit.) Aticurga: columna : ó pilastra ática.

ATTIEDI, IE, p. p. V. Attiedir.

'ATTIÉDIR, v. a. Entiliar: poner tibio lo que estaba caliente. En este sentido apénas se usa, mies se dice mas hien rendre 6 devenir tiede: y para poner tihjo lo que está frio, se usa del verbo tiedir. | (fig.) Entiliar, el fervor, la devocion, la fe. etc.

ATTIEDIR (S'), v. r. (fig.) Entibiarse: hacerse tibio: allojar: hablando de la caridad, devocion, valor, amor, amistad, etc.

ATTIEUISSEMENT, s. m. Tibieza: tó-

ATTIFE, EE, p. p. V. Anifer. ATTIFER, v. ā. (fam.) Emperegilar ;

res principalmente.

ATTIFETS, s. m. pl. (fam. joc.) Peregiles, perifolios, arreos: atavios en el prenderse y tocarse las mugeres.

AlTIQUE, adj. m. f. Ktico: dicese del gusto ó estilo de los escritores de Aténas.

ATTIQUE, s. m. (arquit.) Atico: dicese del último cuerpo de una casa : el cual tiene poca altura, y adornos distintos de los demas.

ATTIQUE-FAUX, s. m. Aticos: se llama en los edificios muy altos uno como pedestal, sobre que esienta la basa de la cojumna.

\* ATTIQUEMENT, adv. Aticamente: é lo atico.

ATTIRAIL, s. m. Arreos: arneses: pertrechos: aparejos, avios: segun las cosas ó fines á que se aplica. || Tren : boato. || Ajuar.

ATTIRANT, ANTE, adj. Dicese de lo que afrae, y llama; en algunos casos es ha-Jagüeño, insinuante, atractivo.

ATTIRE, EE, J. p. V. Attirer.

ATTIREH, v. a. Atraer, traer hácia si alguma cosa. | (fig.) Atraer, acarrear, grangear, Hamar.

ATTISE, EE, p.p. V. Attiser.

ATTISER, v. a. Atizar, avivar : la lumbre. || (fig. ) Atizar, incitar, encender : las pasiones, la guerra, la discordia, etc.

ATTISEUR, EUSE, adj. Atizador, ra:

el que atiza.

\* ATTISOIR, s. m. Atizador: del fuego. \* ATTISONNOIR, s. m. Atizador : el ins-

trumento para atizar.

ATTITRE, EE, p. p. V. Attitrer. || adj. Destinado, escogido para una cosa, como marchand attitré, es decir, mercader de cuya tienda se saca regularmente : commissionnaire attitre: comisionista encargado especialmente de una comision. || Por lo comun tiene mal sentido, como cuando se dice témoin attitré: testigo cohechado, comprado: assassin attitrė: asesino pagado, prevenido, elegido.

ATTITRER, v. a. Nombrar, elegir: a alguno para un especial encargo, ú objeto. || Comunmente se toma por cohechar, sobornar, comprár : alguna persona para un

ATTITUDE, s. f. (pint. y escult.) Aclitud: planta: postura, o accion en que se epresenta una figura.

\*ATTLAS, s. m. Altas: tafetan de las In-

dias.

ATTOMBISSEUR, s. m. (cetrer.) Halcon garcero, que acomete la garza miéntras vuela.

ATTOUCHEMENT, s. m. Tacto, toque, tocamiento en cuanto es la acción de tocar, palpar, ó tentar, y cuando es recíproca la accion, se dice contacto.

ATTRACTIF, IVE, adj. (fis.) Atrac-Ielia. I Imputar, achacer : se dice si la cosa

emperisollar, engalanar : dicese de las muge-1 tivo, d atrayente : lo que tiene la virsud de atraer.

ATPRACTION, s. f. (fls.) Atraccion:

la accion y efecto de atraer.

ATTRACTIONNAIRE, s. m. Nombre que se da á los partidarios del sistema de la atraccion.

\* ATTRACTRICE, adj. Atractiva, con

la virtud de atraer.

ATTRAIRE, v. a. ( poc. us.) Atraer :

balagar.

ATTRAIT, s. m. Atractivo : lo que atrae y llama la voluntad. Tambien significa la afición o gusto que tenemos por una cosa.

\* ATTRAPAGE, s. f. Amarra, con que se sugeta á la embarcacion dada á la banda

**para** carenar**se.** 

ATTRAPE, s. f. Trampa, petardo : apariencia engañosa en que alguno se clava, o le clavan. En este caso tiene un sentido pasivo: pero cuando se liabla de la trampa respecto del que la arma, y no del que cae en ella, se dice attrapoire (Ambas voces son del estilo familiar). || Attrape : en la marina es la amarra con que se sugeta à La embarcacion dada á la banda para carenarse.

\*ATTRAPE-LOURDAUD, & ATTRA-PE-MIGNON, s. m. (fam.) Engañabobos. \* ATTRAPE-MOUCHES, s. m. Papamés-

ATTRAPÉ, ÉE, p. p. V. Auraper.

ATTRAPER, v. a. Coger en la trampa, en el garlito: los animales. || (fig.) Pillar, ciavar, albardar : dícese de las personas. A Coger de improviso, ó con arte, ó con industria, alguna cosa. || Coger corriendo, como el galgo á la liebre, que 🌬 dice tambien atrapar. || Coger accidentalmente , como coger, pillar un resfriado: llevar una pedrada en algun lance. || Coger , tomar : copiar bien un retratista el aire ó semblante del original. || Coger, hallar : un traductor el sentido del autor.

ATTRAPETTE, s. f. Trampilla, petar-

dillo.

ATTRAPEUR, EUSE, adj. (fam.) Em-

belecador, trampista.

ATTRAPOIRE, s. f. (poc. us.) Trampa, armadija: para coger animales daŭinos, ocaza. [(fig.) Trampa, garlito, lazo: el engaño ó ardid que se arma á alguno para clavarle, o darle un petardo.

ATTRAYANT, ANTE, adj. Atractico, halagüeño: lo que atrae, ó gana el afecto.

\* ATTREMPANCE, s. f. Templanza, moderacion en las pasiones.

ATTREMPE, adj. (cetrer,) Dicese de las aves que no estan ni gordas, ni flacas.

ATTRIBUÉ, ÉE, p. p. V. Attribuer. ATTRIBUER (à), v. a. Atribuir : aplicar à alguno una cosa, darle por autor de cirémpleo rentas, privilegies, etc.

ATTRIBUER (S'), v. r. Atribuirse : a-

propiarse alguna cosa.

ATTRIBUT, s. m. Atributo: propiedad, d calidad esencial que conviene à una persom, o cosa. (escult. y pint.) Señal, simbob, y tambien atributo, con que se distinque el caracter y oficio de las figuras.

ATTEIBUTIF, IVE, adj. (for.) Atributivo: diese de un auto, decreto, o cédula, que entia o concede jurisdicción, privi-

lego, o algun derecho-

ATTRIBUTION, s. f. Atribucion: asig-

micion: concesion.

ATTRISTANT, ANTE, adj. Triste, melanculion: dicese de las cosas que contristan, melancolizan, o desconsuelan.

ATTRISTÉ, EE, p. p. V. Aurister.

Triste, contristado.

ATTRISTER, v. a. Entristecer, contris-

tar : der tristeza, poner triste.

ATTRITION, s. f. (tool.) Atricion. (jia) Colision, trituracion, ó movimiento de un cuerpo contra otro.

ATTROUPÉ, ÉE, p. p. V. Attrouper. ATTROUPEMENT, s. m. Corrillo, gavilla, cuadrilla, junta tumultuaria de gentes que se forma.

ATTROUPER, v. a. Juntar, tumultuar, egiviller gente. ¶ S'attrouper, v. r. Junure, tumultuarse, agavillarse la gente.

AU (art. masc., contraccion de la preposiciona y del articulo le) Al : como payer as creancies : pagar al acreedor.

AU (partic. en lugar de la preposicion dons) Eu, y dentro, como il est au lit: esta en la causia.

AUBADE, s. f. Albada, ó alborada: música de madrugada, que se da á la pueru, o debajo la ventana de una moza por cortejarla. I Tomase ironicamente por ofennó desicato que se le viene á liacer á alfudo en su casa.

AUBAGNE, (geog.) Aubania : ciudad de

Yrancia.

AUBAIN, s. m. (for.) Forastero, o extragero, no naturalizado en el pais donde 7172,

AUBAINE (Droit d'), s. m. (for.) Dereduciel fisco regio à la sucesion y herencia de un extrangero que muere en pais donde nomi naturalizado. || Dicese bonne aubain a el provecho inesperado.

\*AUBAN, s. m. Derecho que se paga al señor ú obcial de la policía por el permiso de abrir tienda, o poner un puesto. | Tamhen era un derecho real, por el cual se a licalen al real erario los bienes de los que merian sin herederos.

AUBE, s. f. Alba, alborada: el rayar dd dia, el amanecer. | Alba : cierta vestidon nordotal.

en les o mala. I Señalar, aplicar, a un ost- ¡Ogiacanta, blanca espina : espino blanco pirlitero: espino albar, espino majuelo.

AUBER, ERE, adj. Overo: dicese del caballo de pelo blanco, manchado de alazan y bayo.

AUBERGE, s. f. Meson: posada: hosteria. Dicese regularmente de los mesones de los caminos: porque los de ciudad se llaman *hôtels*, y en otro tiempo *hôtelleries*.

AUBERGINE, s. f. Berengena: planta y

truto.

AUBERGISTE, s. m. Posadero: hostalero : mesonero : huésped.

" AUBERON, s. m. (cerrag.) Cerradero.

\* AUBERVILLIERS, s. m. Especie de lechuga muy dura.

AUBIER, s. m. Albura: la primera madera despues de la corteza del árbol.

\* AUBIERS, s. f. pl. Uvas pardillas.

AUBIFOIN, s. m. Aciano, azulejo, liebrecilla: planta. V. Bleuet.

AUBIN, s. m. Clara de huevo. || Dicesa tambien del paso del caballo entre el portante y el galope.

\* AUBION, s. m. Residente : en un lugar. \* AUBOURS, s. m. Falso ébano, codeso de

los Alpes : árbol.

"AUBRIER, s. m. Aguilucho.

AUCUN, AUCUNE, pron. relat. Ninguno: nadie.

AUCUNE FOIS, adv. (ant.) Alguna vez,

a veces.

AUCUNEMENT, adv. En ninguna mamera: de ningun modo.

AUCUNS, pl. (joc. y for.) Algunos: es

lo mismo que quelques-uns.

AUDACE, s. f. Audacia, osadía. N Cuando se toma en buena parte, es valentía, aliento.

AUDACIEUSEMENT, adv. Osadamente,

con audacia, con osadia.

AUDACIEUX, EUSE, adj. Audaz : atrevido, osado, intrépido.

AU-DEÇA, adv. De esta parte: de la parte de aca.

AU-DELA, adv. De la otra parte: de la parte de allá.

AU-DEVANT, adv. Delante: al encuentro.

AUDIENCE, s. f. Audiencia: tiene las mismas significaciones que en castellano, ménos la de audiencia como tribunal real de provincia. | Audience: se tomaba ántes por auditoire: auditorio. Tambien se dice audience la atencion que pide alguno para ser oido, ó la que se le presta para oirle.

AUDIENCIER (HUISSIER), s. m. Portero de estrados en los tribunales, que en

España se llamaba ántes audienciero.

AUDIENCIER (GRAND) s. m. El escribano de camara de un consejo, ú otro tribunal.

AUDITEUR, s. m. Oyente: todo el que AUBEPINE. s. f. x AUBEPIN, s. m. Joye en general. || Oidor : de cuentas, de ricitos. I Auditor: de la rota, de la nunciatura, de guerra.

AUDITIF, IVE, adj. Anditivo: lo perteneciente al órgano del oido.

AUDITION, s. J. Accion de oir.

AUDITION, s. f. (for.) Llamase audision des témoins el examen de los testigos; y audition de comptes, la toma de cuentas.

AUDITOIRE, s. m. Auditorio : el concurso de oyentes. | Audiencia : el sitio destinado para dar audiencia les jueces inferiores.

AUGE, s. f. Dornajo, gamella : artesa de madera, pila ó pilon de piedra, para dar de comer y beber à los cerdos y otros animales domésticos. || Tambien es el cuezo en que el albañil amasa el yeso: || Taza de fuente. | Auge de moulin : cubillo de ha-Cena.

AUGEE, s. f. Cubo: lo que amasa de una vez el albañil en el cuezo.

\* AUGELOT, s. m. Espumadera de sali-

AUGER, v. a. Ahuecar en forma de co-

medero de pájaros.

AUGET, s. m. Comedero, o behedero: el cajoncito, ó vaso, en que se echa la comida, ó el agua, á los pájaros enjaulados. [] Canaleja por donde cae el grano en la piedra de moler. || Canaion por donde caen las aguas llovedizas.

AUGITE, s. f. Chorlo volcánico: piedra cristalizada, que puede servir en algu-

mas joyas.

dote de la muger.

AUGMENTATEUR, s. m. Aumentador el que aumenta.

AUGMENTATIF, IVE, adj. (gram.) Aumentativo.

AUGMENTATION, s. f. Aumento: adicion.

AUGMENTÉ, ÉE, p. p. V. Augmenter. AUGMENTER, v. a. Aumentar: dar aumento.

AUGMENTER, v. n. Aumentar, tomar aumento, crecer. || Saugmenter, v. r., tiene el mismo uso.

AUGURAL, ALE, adj. Augural: lo perteneciente à la dignidad y ceremonias de los augures, o agoreros.

AUGURE, s. m. Agüero, presagio, augurio: este último es anticuado, y se puede

decir en poesia.

diguidad de augur, é sea agorero, é adivino, l enure los Romanos. Usase mas comunmente en plural: les augures.

AUGURE, EE, p.p. V. Augurer.

AUGURER, v. a. (ant.) Agorar, augurar. Hoy solo se usa en la acepcion general lo que puede, ó debe suceder.

AUGUSTAT, s. m. Augustado: dignidad

entre los antiguos romanos.

AUGUSTE, adj. m. f. Augusto : velie rable.

AUGUSTEMENT, adv. Augustamente

de un modo augusto.

AUGUSTIN, s. m. Agustino: nombre propio, y de los religiosos del órden de San Agustin.  $\|(n.p.)$  Agustin.

AUGUSTIN' (SAINT), s. m. Atanasia grado de letra que se usa en la imprenta.

AUGUSTINE, s. f. Agustina : nombre de muger, y de las religiosas de dicho orden.

AUGUSTINIEN, s. m. Augustiniano: el adicto á la doctrina de san Agustin. U Cierta clase de bereges.

AUJOURD'HUI, adv. El dia de hoy, hoy

en dia, hoy.

AULIQUE, adj. m. f. Áulico: lo que pertenece á la corte, ó al palacio, como si digéramos cortesano, palaciego. || Aulico: se aplica hoy particularmente al consejo, y consejeros del imperio, como conseil aulique, conseiller aulique.

AULIQUE, s. f. Acto que sostiene en la universidad el que se ha de graduar de doc-

tor en teología.

AULNE. Lo mismo que Aune. | Aliso: árbul.

AUMAILLES, adj. f. pl. Ganado vacuno, como vacas, bueyes, toros, terneros, etc. : un troupeau de bêtes aumailles : una vacada.

AUMONE, s. f. Limosna. Aumone AUGMENT, s. m. (for.) Creces: en el forcée: dicese de la multa judicial para los pobres de la cárcel.

AUMONE, EE, p. p. V. Aumoner.

AUMONER, v.a. (for.) Imponer la multa

para los pobres de la cárcel.

AUMONERIE, s. f. La dignidad y titulo de limosnero, en los cabildos y palacios reales.

AUMONIER, s. m. Limosnero: oficio titular en algunas abadías y cabildos. || Capellan: de principes, de señores, de monjas, de regimiento, de navio. || Antiguamente aumonier significaba legatario.

AUMONIER (GRAND), s. m. Limosnero

mayor : capellan mayor del rey.

AUMONIER, ERE, adj. Limosnero: el que frecuentemente da limosna á los po-

AUMUSSE, s. f. Muceta: cierta vestidura de coro que traen los canónigos pre-AUGURE, s. m. Augur : el que tiene la bendados en algunas iglesias, á modo de esclavina.

AUNAGE, s. m. Anage, medida á la ana, que es el vareo en castellano. || El tiro, ó suma de anas, ó sean varas, que tiene una pieza de paño, lienzo, etc.

AUNAIE, s. f. Alisal, alnedo, olmeda: de conjeturar, pronosticar, formar juicio de sitio plantado de alisos, álamos blancos, é

chopos.

AUNE, s. m. Aliso: álamo libico, o blanco: chopo.

APM, s. f. Ana : vara de medir en Frandi, que aunque varia algo segun las provincia, a reputa de 5 pies y 8 pulgadas de Pam, ó 4 tercias y 4 dedos de la vara caste-

KUNE, EB , p. p. V. Auner.

AUNÉE, 6 ENULA-CAMPANA, . f. Insia, elemie, é ézula campana : planta medicinal.

AUNEH, r. a. A near, medir con el ana: lo mismo que varear.

AUNETTE, s. f. Terreno recien plantado de alamos.

AUNEUR, s. m. Bi fiel almotacen, o mercador, de las anas, o sean varas de medir. -

AUPARAVANT, adv. (denota prioridad de tiempo ) Aixtes, primero, ántes de

AU PIS ALLER, adv. A lo peor, & lo

mas mai que pueda suceder.

ALPRES, prep. y adv. Junto, cerca: il deneure au près de l'église : vive junto à la ighsia : je viens d'ici auprès : vengo de ahi cerca, de ahi junto. Aupres denota valimiento eg. il est bien auprès du prince: puede mucho con el principe, logra su favor. l Dependencia: eg. il est auprès d'un grand seigneur : surve à un señor. || Como comparativo : eg. les cableaux des peintres modemes ne sont rien auprès de ceux de Raplaël: los cuedros de los pintores modernos son nada en comparacion, ó al lado de los de

AURELE, s. m. (n. p.) Aurelio.

AURÉLIE, V. Chrysolide. AURÉLIEN, s. m. (n. p.) Aureliano.

AUREOLE, s. f. Aureola : zircule de luz que se pinta sobre la cabeza de las imágenes de los santos.

AURICULAIRE, adj. m. f. Auricular: dicese solo con los nombres de confesion, talke, y dedu.

AURIFIQUE, adj. m. f. Solo se usa en, rate aurifique : virtud ó poder de mudar

aigua cosa en oro.

AURIGA, s. m. (voz. lat. cirug.) Vendage per las fracturas de las costillas. | La porom globosa del higado.

AURILLARD, s. m. Orejudo; se aplica al caballo que tiene grandes y largas los orejas.

AURISLAGE, s. m. Cierto derecho sobre los colmenas.

AURONE, s. f. Albrotano: planta que tambien se llama lombriguera. || Aurone semelle: guarda-ropa.

AURORE, s. f. Aurora : la primera luz

AUSCH, ( geogr. ) Auche: ciudad de

AUSCHOIS, e. m. Auches 1 de la ciudad Auche.

AUSCULATION, s. f. Auscultacion. AUSONIE, s. f. Ausonia, o Italia.

AUSPICE, e. m. Auspicio: aguero de la gentilidad por el vaelo de las aves. || El que examinaba et vuelo de las aves para adivinăr supersticiosamente algun suceso. || Presagio ó anuncio: del buen o mal éxito de fina cosa. Auspices: auspicios, se toma por proteccion', ó sombra de algun personage, bajo-de la cual se hace alguna cosa. [ Sous d'heureux auspices, dicho absolutamente, es lo mismo que con buena dicha, con buena ventura,, •on favorable estrella.

AUSPICINE, s. f. Arte supersticiosa de adivinar por el vuelo de las aves.

AUSSI, conj. Tambien. || Tan.

AUSSI-BIEN QUE, conj. Tambien como: tanto como: lo mismo que.

AUSSI PEU QUE, conj. Un si es no es,

tan poco como, ó que.

AUSSITOT, adv. Luego: al punto: al instante: al mismo tiempo. | Aussitot dit, aussitos fais: dicho y hecho- En estilo hajo se dice aussitöt pris, aussitöt pendu: no fué visto ni oido: no fué muerto, cuando fué **des**oliado, etc.

AUSSIERE, s. f. (náut.) Cable grueso de

tres cabos, o cordones.

AUSTER, s. m. Austro; viento de me-

diodia.

AUSTERE, adj. m. f. Acerbo, agrio, verde: liablando de frutas. || (fig.) Austero : áspero de genio. | Austero : severo , mortificado. | Austero, estrecho, riguroso: hablando de un instituto, retiro, etc.

AUSTEREMENT, adv. Austeramente, ásperamente : con austeridad , con rigor.

AUSTERITE, s. f. Austeridad, aspereza, rigor. || Mortificacion de los sentidos, penitencia.

AUSTRAL, ALE, adj. Austral: lo mis-

mo que meridional.

AUTAN, s. m. (voz poet.) Austro, abro-

go: viento del mediodia.

AUTANT, adv. relat. Tanto, otro tanto. Autant de fois : tantas veces. | Autant que: tanto como, tanto cuanto. || Boire d'autant : beber mucho.

AUTARCIE, s. f. (medic.) Temperancia, sobriedad.

AUTEL, s. m. Altar, y tambien ara. 🛭

Maitre-autel: allar mayor.

AUTEUR ., s. m. Autor : el que es primera causa, á principio de alguna cosa. Tiene las mismas significaciones en ámbos

AUTHENTICITÉ, s. f. Autenticidad.

AUTHENTIQUE, adj. m. f. Auténtico. | Célebre, notable.

AUTHENTIQUE, s. f. (for.) Auténtica: dicese de cada una de las constituciones recopiladas por Justiniano al fin del código.

AUTHENTIQUEMENT, adv. Autenti-

camente.

AUTHENTIQUE, ÉE, p. p. V. Authenuquer.

AUTHENTIQUEB, s. f. Muger declarada

juridicamente por adultera.

AUTHENTIQUER, v. a. Autenticar; autorizar, ó legalizar jurídicamente alguna cosa. Authentiquer une femme : declarar juridicamente á una muger por adúltera.

AUTOCEPHALE, s. m. Autocésalo: Obispo griego, exento de la jurisdiccion del

patriarca.

AUTOCRATE, s. m. Autocrata: soberano

abioluto de Kusia.

AUTOCRATIE, s. f. Autocracia; gobierno absoluto de un déspota.

AUTOCRATOR, s. m. Autocrata: soberano absoluto de Rusia.

AUTOCTHONE, V. Aborigenes.

AUTO-DA-FE, s. m. Auto de Fé: el que hace en público el tribunal del Santo oficio á la vista de los reos que ha juzgado, y sentenciado.

AUTOGRAPHE, adj. m. & Autografo: dicese de lo que está escrito de mano propia

dul autor.

AUTOGRAPHE, s. m. Autógrafo : el original, hablando de instrumentos, de manuscritos.

AUTOMATE, s. m. Autómato ; la máquina que tiene en si misma el principio de su movimiento.

AUTOMATIQUE, adj. m. f. Automático : maquinal, sin concurso de la voluntad.

AUTOMATISME, s. m. Movimiento maquinal, hecho sin el concurso de la voluntad.

AUTOMATITE, s. f. Inmobilidad del

AUTOMNAL, ALE, adj. ( la m se pronuncia) Autumnal; lo perteneciente al

AUTOMNE, s. m. f. (se pronuncia oton) Otono: una de las cuatro estaciones del ano.

AUTONOME, adj. m. f. Autonomo: el que gobierna por sus propias leyes.

AUTONOMIE, s. f. Autonomia; liber-

tad de gobernarse por sus leyes propias, ó

AUTOPSIE, . s. f. Autopsia : demostracion ocular. # Entre los antiguos era el alma, por la cual creian tener intima comunicacion con la divinidad.

AUTORISATION, s. f. (for.) Autoriza-

AUTORISÉ, ÉE, p. p. V. Autoriser.

Il adj. Autorizado.

AUTORISER, v. a. Autorizar : dar autoridad o facultad para hacer alguna cosa.

AUTORITE, s. f. Autoridad. Tiene las mismas significaciones en ámbas leuguas.

AUTOUR, s. m. Azor : ave de rapina. AUTOUR, prep. Al rededor : en contorno.

AUTOURSERIE, s. f. El arte de criar, dontesticar, enseñar y curar los azores.

AUTOURSIER, a.m. El que cuida de 🌬

AU-TRAVERS, prep. Por en medio.

AUTRE, pron. relat. m. f. Otro: Aliferente: distinto. || Usase en varias frases como il est tout autre : es muy otro, muj distinto: c'est autre chose: es cosa diferente. | (prov.) A d'autres: esto es, à otro perro con ese hueso.

AUTREFOIS, adv. En otro tiempo, otras veces, antiguamente. || Une autre fors:

olra vez, en otra ocasion.

AUTREMENT, adv. Otramente, de otra suerle, manera, forma. || De lo contracto, sino. Pas autrement: no mucho asi asi.

AUTRE-PART, adv.En otra parte, 🗉 otra parte. || D'autre part, adv. l'or otra parte, de otra parte.

\* AUTRICHE, (geogr.) Austria : impe-

rio de Alemania.

AUTRUCHE, s. f. Avestruz: la mayor de las aves.

AUTRICHIEN, ENNE, adj. y s. Austrisco: el natural de Austria y lo que pertenece á ella.

AUTRUI, s. m. Otro. No st dice sino de personas; no tiene plural, ni nominalivo; va siempre regido de las preposiciones de o 4, como cuando se dice: le mal d'autrui: el mal de otro, de otros o el mal ageno : dépendre d'autrui: depender de otro: ne faire tort à autrui: no hacer injuria à otro, o al proximo, etc.

AUVENT, s. m. Tejadillo, guardapolvo, cobertizo: colgadizo sobre las puertas de las tiendas. || Encima de los balcones y vez.-

lanas es cobradillo.

AUVENTS, s. m. pl. Aleros de un te-

\* AUVERGNAT, s. m. Averniano: natural de Avernia, provincia de Francia.

AUVERNAL, o AUVERNAT, s. mi. Nombre que se da á cierto vino de Ox-

\* AUVESQUE, s. m. Sidra de superior calidad.

\*AUX, ant. m. f. (Contraccion de la preposicion à y del artículo les) A los, a

AUXESE, s. f. Auxésis; exageracion. AUXILIAIRE, adj. m. f. Auxiliar: no se dice sino de tropa y egército; y en la gramática de ciertos verbos.

AVACHI, CHIE, adj. Hobacho, cha Hablando del hombre es hobachon : y hablando de la muger, une femme avachie,

es una pandor<sub>i</sub>a.

AVACHIR, S'AVACHIR, v. (voz baja) A pandorgarse, pouerse papandujo, flojo, lacio: apoltronarse, emperezarse. Dicesa principalmente de las mugeres que engor-

\* AVAGE, s. m. Derecho que cobraba el verdugo los dias de mercado sobre dif. FRECIL

AVAL, o A-VAU, adv. Hácia abajo, pera abajo. Usanlo los harqueros para decir ne abajo, agua abajo, ir con la corriente, como en estos egemplos: un des bateaux allas amont, et l'autre aval : un barco iba no arriba, y otro rio abajo: tous les deux elleient à-vau-l'eau : los dos iban agua abajo. [[ [fiz.] Cuesta abajo: dícese de todas las cosas que decaen, y de los projectos que se frustran.

AVAL (Vent d'), Vendaval : Viento de

ponente.

AVAL, s. m. Vale: entre comerciantes es la firma ó seguro que se pone a una letra, en virtud de la cual se obliga el firmado á pagaria, en caso de mo hacerio aquel contra quen viene librada.

AYALAGE, s. m. Bajada : la accion de

bajar los vinos á las cuevas.

AVALAISON, s. f. Torrentada, avenida de aguas, formada de fuertes lluvias. V. La-Passe.

AVALANCHE, & AVALANGE, s. f. Alud, lurte: bolas ó pellones grandes de meve que se desprenden de las cumbres de las montanas. V. Lavange.

AVALANT, ANTE, *adj.* Agua abajo:

siguiendo la corriente de un rio.

AVALASSE, s. f. Torrente. || Lluvia unpel nosa.

AVALE, EE, p. p. V. Avaler.

AVALE, EE, adj. Cosa caida, Iacia, que cuelga como vientre, orejas, carrillos. AVALEE, s. f. Entre tegedores es la por-Cuil de tela que se tege sin desplegar los en-

johos, ó plegadores.

AVALER, p. a. Tragar, engullir; sea en el comer, sea en el beber. En el uso vulgar es bajar una cosa á sitio mas bajo, ó echerla bicia abajo. || Tambien es echar abajo, o cortar, un brazo, uma oreja, etc. de un tajo, de una cuchillada, etc. | S'avaler: dejarvezer, pasar, colarse : como el vino en d stómago. || Tambien es bajarse, inclinarse bica abajo. || Avaler des couleuvres : tragan h saliva : aguantar disgustos sin poderdenhogarse.

\*AVALER, v. n. Descender, bajar, ir agua alajo: se dice de los barcos en los rios

Davegabes.

AVALEUR, s. m. Tragador, tragon: el que todo lo traga, y se lo come. Usase en estilo jocoso, como avaleur de bouillon: cata caldos: evaleur de pois gris: traga aldies : avaleur de charrettes ferrées : dicese de un maion, temeron, esto es, un perdona vidas, un raje broqueles.

'AVALIÉS, s. f. pl. Peladiza: lana que se saca de las pieles de carnero, en las te-

mnas.

AVALOIRE, s. m. (vulg. y joc.) El tra-Tone.

rens mercaderias en ciertas provincias de Ipone á las caballerias en lugar de grupera, o atabarre.

> AVANCE, s. f. Delantera : en el andar, obrar, pensar, etc. | Adelanto, anticipacion : de dinero. | Prevencion : de materiales para una obra. || Preparacion: para lo que uno ha de hacer. || Primeras proposiciones, ó preliminares, para un convenio. Resalto: la parte de un edificio que sale fuera de la pared maestra.

AVANCE (D'), adv. De antemano, con

anticipacion, ó prevencion.

AVANCE (EN), adv. Dicese en esta frase être en avance de mille écus : ser acreedor de mil escudos, alcanzar en mil escudos.

AVANCE, EE, p. p. V. Avancer.

AVANCEMENT, s. m. Adelantamiento, anticipacion. || Ascensos, progresos, aprovechamiento : en grados, virtud, estudios, etc. En frances no tiene plural.

AVANCER, v. a. Adelontar, anticipar. || Acercar una cosa, alargaria. || Adelantar:

sentar, ó sostener, una proposicion.

AVANCER, v. n. Adelantarse, ir adelante. || Adelantar, progresar : hablando de estudios. || Avanzar : hablando de tropas. || S'avancer, v. r. tiene el mismo uso que el neutro.

AVANIE, s. f. Extorsion pecuniaria que suelen padecer en Turquía los mercaderes. pasageros, y domiciliados de otro culto. L (fig.) Se toma hoy por insulto, injuria, vejacion.

AVANT, prep. (denota prioridad de lugar, ó tiempo ) 🛦ntes: esto es, una cosa

ántes de otra.

AVANT, s. m. (naus.) La proa de la

AVANT, EN AVANT, adv. Adelante:

mas adelante : mas adentro.

AVANTACE, s. m. Ventaja, preeminencia, superioridad : exceso de una cosa o persona sobre otra. || Beneticio, provecho, utilidad : que redunda à alguno. || Merced, gracia, honra : que se hace á alguno, obrando ó hablando en su favor. || Mejora: que hace un padre á un hijo en la herencia. 🛚 Partido: que da un jugador á otro para igualarse en el juego. || Sobresueldo: que goza alguno entre sus iguales.

AVANTAGE, EE, p. p. V. Avantager. AVANTAGER, v. a. Dar á uno mas que á otro, mejorarle en alguna herencia, dote, etc. || (fig.) Agraciar, dotar : con pren-

das morales, ó naturales.

AVANTAGEUSEMENT, adv. Aventajadamente, excelentemente : dicese del que esta bien vestido, montado, etc. || Favorablemente : del que habla ó piensa bien de otro. | Superiormente, grandemente: del que se ha colocado en sitio bucno, escogido. || Ventajosamente.

AVANTAGEUX, EUSE, adj. Prove-Edero. | Retranca: correa aucha que se choso, útil, favorable: hablando de ajustes,

condiciones, etc. | Aventajado, alto : hablando de estatura. [ Gallardo, recomendable: hablando de cuerpo, ó semblante. Dominante, insolente: se dice del tono ó aire de un presumido hablador, o fantasmon. Ventajoso.

AVANT-BEC, s. m. Naris: angulo

agudo en los estribos de los puentes.

AVANT-BRAS, s. m. (anal.) Antebrazo: in parte del brazo, desde la sangría hasta el pulso. || (blas.) Avambrazo.

\* AVANT-CHEMIN, s. m. (mil) Camino

cubierto at pié del glacis.

AVANT-COBPS, s. m. Arimez: salidizo : la parte de fábrica que sale luera de la pared maestra en los edilicios.

AVANT-COUR, s. f. El primer patiode

una casa ántes del principal.

AVANT-COUREUR, s. m. Precursor: delantero : el que va delante. || (fig.) Se dice del anuncio de cosa ó persona que ha de llegar.

AVANT-COURRIÈRE, s. f. Precursora: solo se dice de la aurora poéticamente.

AVANT-DERNIER, ERE, adj. Penúltimo.

\*AVANT-DUC, s. m. Malecon: que se hace á la orilla de un rio para empesar un puente.

\*AVANT-FAJRE-DROIT, & m. (for.)

Sentencia, auto interlocutorio.

\* AVANT-FOSSE, s. m. Antefoso: hablando de fortificacion.

AVANT-GARDE, s. f. Vanguardia.

AVANT-GOUT, s. m. Gusto imper-Teeto, fruicion anticipada que se tiene de la felicidad o deleite que se ha de poseer.

AVANT-HIER, adu Autegyer, entes

de ayer.

\* AVANTIN, V. Croissette.

AVANT-JOUR, AVANT-MIDI, adv. Antes de dia, antes del amanecer: antes de mediodia.

AVANT-MAIN, s. m. Dicese: coup d'avant main: el golpe que se da à la pélota con la parte delantera de la pala, o raqueta.

\* AVANT-MUR, s. m. Antemuro: muro

puesto ántes de otro.

\* AVANT-PART, s. f. (for.) Mejora.

\* AVANT-PECHE, s. f. Duraznilla : especie de melocoton temprano.

AVANT-PIED, s. m. Avampié.

AVANT-POIGNET, s. m. (anat.) La parte anterior del puño.

AVANT-POSTE, s. m. Puesto avanzado: guardia avanzada. Dicese de las tropas.

AVANT-PROPOS, s. m. Prólogo, proe-

mio: prefacion de un libro.

AVANT-QUART, s. m. Señal: el sonido de la campanilla de un relox ántes que de el cuarto, etc., y sirve de aviso para anun--ciar que está para dar.

AVANT-QUE, conf. Antes que

AVANT-SCENE, o. f. La parte anterior del teatro hasta el telon.

AVANT-TOIT, s. m. Alero de un te-

AVANT-TRAIN, s. m. Avantren: el juego delantero de la cureña.

AVANT-VEILLE, s. f. Antevispera:

el dia ántes de la vispèra.

AVARE, s. y adj. m. f. Avaro : el que está poseido de la avaricia.

AVAREMENT, adv. Avaramente: con

AVETICIA.

AVARICE, s. f. Avaricia. AVARICIEUX, EUSE, adj. Avariento: se toma tambien por misero, escaso, mesquino.

AVARIE, s. f. (naut. merc.) Averia. AVARIE, EE, adj. Averiado, da: hablando de géneros que han padecido algun

AVASTE, interj. (voz de marina) Forte

y bueno, basta : en alguna maniobra.

A-VAU-L'EAU, V. Aval

menoscabo en la navegacion.

AVE, o AVE-MARIA, s. m. Ave maria: la salutacion angélica que se reza à la Vir-

AVEC, prep. conj. Con. | Avecque (ant.) lo mismo que Avec. || Dicese avec vous: contigo: avec moi:conmigo: avec soi:con-

AVEINE, V. Avoine.

AVEINDRE, v. a. ( fam. ) Sacar, alcanzar: una cosa, que está guardada, ó encerrada, como aveindre un habit de l'ar*moire : sacar un vestido del armario.* 

AVEINT, EINTE, p. p. V. Aveindre. AVELANEDE, s. j. Cascabillo de la bellota.

AVELINE, s. f. Avellana : fruta. AVELINIER, s. m. Avellano: árbol.

\* AVELLINO, (geogr.) Avelino: villa del reino de Napoles.

AVENAGE, s. m. Censo que se pagaba en avena.

AVENANT, ANTE, adj. Compuesto,

agradable, agraciado.

AVENANT, ANTE, part. act. del verbo Avenir; acontecer. Usase en lo forense en ciertas cláusulas, como le cas avenans que: si llegase el caso que, ó llegando el caso de : le décès avenant de l'un des deux : llegando á fallar, ó á morir, uno de los dos, ó en el caso de faltar.

AVENANT (A L'), adv. A correspondencia, a proporcion. Il depense beaucoup, mais il gagne à l'avenant : gasta mucho, pero gana a proporcion: le dessert fus à l'avenant du repas : el ramillete sué

a correspondencia de la comida. AVENEMENT, s. m. Venida, advenimiento: lo primero solo se aplica á la venida de Jesu-Cristo, ó del Mesias; y lo segundo al advenimiento de los soberanos al trono, que se dice elevacion, o exaltacion,

\*AVENERIB, a. f. Aveners: terreno sembrado de avena.

AVENETTE BLONDE, & f. Avena carmehtana.

AVENIR, p. n. Venir el caso, llegar el case, suceder, acomtecer.

AVENIR, a. m. Lo por venir: lo futuro:

lo renidero: el tiempo venidero.

A VENIH, s. m. Usase en estos casos: la gloire à venir : la gloria venidera : les biens à venu : los bienes futuros.

AVENIR (A L'), adv. En lo venidero,

en lo sucesivo, de aqui adelante.

AVENT, s. m. Adviento: tiempo que precett à la festividad del Nacimiento del Hijo de Dios.

AVENT (AL'), V. Désormais.

AVENTURE, s. f. Aventura: lance, cametrano. ¡ Aventura : casualidad , contingenca. I hiesgo, caso arriesgado. || Dire la bonne eventure : decir la buena ventura. || Mal d'aventure : panarizo, postemilla en los dedos. A l'aventure, d'aventure, par aventure: al acaso, casualmente, por acao, por accidente.

AVENTURÉ, ÉE, p. p. V. Aventurer. AVENTURER, v. c. Aventurar, arries-

gar, poner en riesgo.

AVENTUREUX, EUSE, adj. Aventu-

rado, arriesgado.

AVENTURIER, s. m. Aventurero : el que andaba buscando aventuras, como los catalleros andantes. [] Venturero: la persona an destino, que vive de lo que le sale, ó anda á la que salta. [] Aventurero, voluntano: dicese del que busca gloria ó fortuna en

AVENTURIERE, s. f. (fam.) Moza de

fortura: la que anda á la que salta.

AVENTURINE, s. f. Venturina: ciertà piedra, y tambien una pasta hecha con vidrio molido y limaduras de cobre.

AVENU, UE, p. p. V. Avenir. Acon-

tecido, acaecido, sucedido.

AVENUE, s. f. Avenida, entrada: esto a el camino, calle, o paso, que viene a para i un parage determinado. || Calle de árbeis recta que conduce á una casa.

AVERÉ, ÉE, p. p. V. Averer. || adj. Venilio, hien averiguado; sea hecho, ó

Sea Boxica.

AVERER, v. a. Averiguar, verificar:

prober la verdad de una cosa.

AVERNE, (geogr.) Averno: lago del reino de Nipoles. A s. m. (poét.) El infierno.

AVERSE, s. f. (fam.) Agnacero, chaperron: entre los navegantes, chubasco.

A VERSE, adv. Copiosamente. Solo se ma en sis srase: il pleut à verse, es decir, licere à cantaros.

AVERSE, (geogr.) Aversa : ciudad del

remo de Nápoles.

AVERSION, s. f. Aversion, aborrecimiento: oposicion, antipatia.

AVERTI, IE, p. p. V. Averter. AVERTI, s. m. El que está avisado.

AVERTIN, e. m. (ant.) Furia: cierca enfermedad de la fantasia , que altera y en-

furece al entermo.

AVERTINEUX, EUSE, adj. Que padece cierta enferm**edad que vuelve al e**nfermo fu-**11050**.

AVERTIR, v. a. Advertir, hacer saber,

informar: avisar, dar aviso.

AVERTISSEMENT, s. m. Advertencis aviso, consejo, prevencion.

AVERTISSEUR, s. m. Oficial que anuncia la llegada del rey.

AVET, s. m. Abeto: árbol.

AVEU, s. m. Confesion, reconocimiento, declaración i que se hace de una cosa , ya verbalmente, ya por escrito. || Tambien se tonia por aprobación, consentimiento. || Dicess: un homme sans aveu de un vago, de un desconocido, del que no tiene casa ni Dogar.

AVEUER, o AVUER, v. a. (caza) Tener à la vista, seguir con los ojos à una

perdiz.

AVEUGLE, s. y adj. m. f. Ciego: et que está privado de la vista. Figuradamente tiene los mismos usos que en castellano. 🎚 Aveugle né : ciego de nacimiento.

AVEUGLE (AL'), adv. A ciegas, como

ciego.

AVEUGLE, EE, p. p. V. Aveugler.

ady. Cegado, y ciego.

AVEUGLEMENT, s. m. Ceguedad ceguera. Lo primero supone privacion del sentido de la vista, y lo segundo la enfermedad que la causa, bien que esta mas propiamente se dice cécité. || La palabra aveuglement, como ceguedad, admite el sentido metafórico; y nunca como ceguera, que conserva siempre el físico.

AVEUGLEMENT, adv. (fig.) Ciegrmente: sin rellexion, inconsideradamente.

AVEUGLEH, v. a. Cegar: poner ó dejar ciego à alguno. Dicese en el sentido propio, y mas aun en el figurado. || En frances no se usa como verbo neutro por cegar, ó per⊸ der la vista, una persona; en este sentido se dice être frappé de cécité, devenir aveugie.

AVEUGLETTE (A L'), adv. (fam.) A

ciegas, à tientas.

AVICTUALLIEMENT, V. Avituaille-

AVIDE, adj. m. f. Ansioso, voraz: en el comer. || (fig.) Ansioso, codicioso, hambriento: de riquezas, honores, etc.

AVIDEMENT, adv. Con ansia, con co-

dicia: ansiosamente, codiciosamente.

AVIDITE, s. f. Ansia, codicia, hipo, anhelo: con que se desea o busca una cosa-AVILI, IE, p. p. V. Avilir.

AVILIR, v. a. Envilecer, deshonrar, hacer despreciable: á una cosa. || S'avilir |

v. n Envilocerse un género, perder el valor, estar á menosprecio: y en sentido figurado, es deshonrarse, quitarse la estimacion.

AVILISSANT, ANTB, adj. Vil, deshon-

AVILISSEMENT, s. m. Menosprecio, desestimacion: en que está, ó ha parado una

AVILISSEUR, s. m. El que procura en-

vilecer a otro.

AVILLONS, s. m. pl. Espoiones de las aves de rapina.

AVINE, EE, p. p. V. Aviner.

AVINER, v. a. Envinar, hacer al vino

una bota, un tonel, etc.

AVIRON, s. m. Palo de birar : especie de remo grande que sirve de timon para guiar las barcas de los rios.

AVIRONNIER, s. m. Remero: el que

AVIRONNER, v. a. Birar.

AVIS, s. m. Aviso, noticia. || Parecer, dictamen, voto. | Advertencia, consejo.

AVISE, EE, p. p. V. Aviser. | adj. Avi-

sado, advertido, prudente.

\* AVISEMENT, s. m. Opinion, pensamiento. || Prudencia. || La accion de hacer reparo.

AVISER, v. a. Advertir, aconsejar (ya es anticuado ). || Columbrar, advertir, reparar, descubrir alguna cosa con la vista (es

muy vuigar).

AVISER (a), v. n. Hacer reparo, reflexion, atencion, ó alto en una cosa, echarla de ver, y tambien imaginarsela, o pensarla. Pero el verdadero uso de este verbo en este significado, es como reciproco: s'aviser

AVISO, s. m. (náut.) Aviso: la embarcacion destinada para llevar noticias.

\*AVISSE, s. f. Atornillado: toda berra-

mienta o cosa que tenga tornillo.

AVITAILLE, EE, p. p. V. Avitailler. AVITAILLEMENT, s. m. Abastecimiento, provision de bastimentos, ó víveres: que se llevan à une plaza de armas, ó à una es-, cuadra.

AVITAILLER, p. c. Avituellar, proveer,

abastecer: de viveres.

AVITAILLEUR, s. m. Proveedor, avi-

tallador, abastecedor: de viveres.

AVIVAGE, s. m. Avivado: en el azogado de los espejos, es la primera labor que se da el estaño para que pueda recibir el azogue.

AVIVER, v. a. Avivar : hacer mas viva una cosa, como colores, esmaltes. || En el azogado de los espejos dar al estaño la primera labor para que pueda recibir el azogue.

AVIVES, s. f. pl. Avivas : inflamacion

de las glandulas de los caballos.

AVIVOIR, s. m. Piedra cándida: el instrumento con que los doradores à fuego extienden el metal amalgamado sobre la pieza que han de dorar.

AVOCASSER, p. n. Aloget : egercer el oficio de abogado. Tiene en frances un sentido de desprecio, como si en castellano digésemos abogadear.

AVOCASSERIE, s. f. Abogacía : la prosesion de abogado. Usase en tono de desprecio, como si digésemos oficio abogadil.

AVOCASSIER, ERE, adj. Abogadil. Usa-

se en tono de desprecio.

AVOCAT, s. m. Abogado: el letrado que

egerce la abogacía.

AVOCAT, ATE, s. Abogado: tómase por patrono, intercesor, delensor, medianero en una afficción, ó trabajo.

AVOCAT, 6 BOIS D'ANIS DES FRAN-

CAIS, s. m. Palto: árbol de Indias.

AVOCETTE, s. f. Avoceta: ave acuática de Italia.

AVUINE, s. f. Avena : especie de grano.] Avoine sauvage : egilope : avena esteril. Avoine folle: halluca.

AVOINERIE, Lo mismo que Avenerie. AVOIR, v. auxil. Haber. Sirve este ver-

bo para conjugar los otros.

AVOIR, v. a. Haber: tener: poseer.

AVOIR, v. impers. Haber. Usase siempre con la particula relativa, en el sentido del verbo être, como il y a des personnes qui: hay gentes que; il y eut cent hommes tues: hubo cien muertos: il y avait beaucoup de monde: habia mucho gentio.

AVOIR, s. m. (fam. y poc. us.) Haber, o haberes: se toma por hacienda, bienes,

caudal.

AVOISINEMENT, s. m. Inmediacion, contiguidad, cercanía: de una tierra, provincia, etc. con otra.

AVOISINER, v. c. Lindar, confinar, estar contigua, é inmediata à otra: una tierra, una provincia, etc.

AVORTE, EE, p. p. V. Avorter.

AVORTEMENT, s. m. Aborto. Dicese avortement solo de los animales; porque, hablando de las mugeres, se dice *jausse cou*-

che, esto es, malpartu.

AVORTER, v. n. Abortar. Dicese avorter solo de los animales, porque hablando de les mugeres, es faire une fausse couche, se blesser, esto es, malparir. | (fig.) Malograrse, frustarse: los designios, las empresas, etc.

AVORTON, s. m. Aborto: engendro: lo que sale à luz, ó es producido antes de tiempo y sazon, hablando de los animales y de los frutos.

AVOUE, EE, p. p. V. Avouer. | adj.

Reconocido, aproliado, autorizado.

AVOUE, s. m. (ant.) Patrono, defensor: de los derechos de una iglesia, ó abadía. H El que egerce hoy en Francia cierto oficio análogo al de los antiguos procuradores de esta nacion.

AVOUER, v. a. Consesar, reconocer: una cosa por verdadera, o cierta. !! Concederla,

declaria como tal. [ Aprobaria como buem, digna, etc. [ Abonar, autorizar: un lecho, una acciou.

AVOUER (S'), r. P. confesses: darse por culpado, engañado, vencido, etc. I Tambien significa autorizarse, cubrirse con el nombre de otro: il est aroué de vous.

AVOUTRE, 6 AVOUÈTRE, s. m. (ant.)
Bastardo, adulterino.

AVOYER, v. a. (ndut.) Cambiar, mudar de rumbo; el viento.

AVRIL, s. m. Abril: el cuarto mes del añe. Poisson d'avril: chasco, burla, que a hace à alguno en dicho mes, haciéndole ander inétilmente en busca de una cosa que no ha de hallar.

AVRON, s. f. Avena loca, balluca.

AVUSTE, s. m. (naut.) Ayustamiento, empelme de dos cuerdas una al extremo de la otra.

AVUSTER, v. a. (ndut.) Ayustar: empelmer dos cuerdas, una al extremo de la otra.

AIE, a. m. Bge : la linea que corta un cuerpo en dos partes geométricamente igua-

AXIFUGE, adj. m. f. (fis.) Axifugo: lo que tiene la facultad de alejarse de un ponto, ó ege.

AXILLAIRE, adj. m. f. (anas.) Axilar: dicese de las venas, músculos, y tendomes de los sobacos.

AXIOME, s. m. Axioma: máxima, proposicion general recibida en una ciencia.

AXIPETE, adj. m. f. (fis.) Axipeto: lo que goza la suerza de aproximarse de anege.

AXIS, s. m. Ciervo del Gánges: cuadrúpedo. Axis o axoïdo: segunda vértebra cervicial.

AIOIDB, V. Axis.

AXONGE, & AUXUNGE, a. f. Enjundia de gallina, pavo, etc.: aunque se toma alguna vez por el unto, ó sain, de cualquier minal.

AY, AYE! interj. Ay: exclamacion de

AVANT-CAUSE, s. m. Heredero, representante, causante.

\*AZALA, s. m. Rubia del Levante: planta.

AZARERO, s. m. Loro, asarero de Por-

tugal : árbol, especie de ciruelo.

AZEDARAC, s. m. Cinámomo, acederac, lila de Indias: árbol, cuyas hojas están dispuestas á modo de rosas. Llámase tambien Acacia d'Égypte, ou faux sicomore.

AZEROLE, s. f. Acerola: la struta del acerolo.

AZEROLIER, e. m. Acerolo: el árbol que produce las acerolas.

AZI, s. m. Cuajo hecho con vinagre y

suero.

AZIGOS, s. m. Tercer ramo del tronco de la vena cava.

AZIMUT, e. m. Acimut : el círculo vertical, que los astrónomos bacen pasar por el centro de cualquier astro.

AZIMUTAL, ALE, adj. Acimutal: lo que pertenece al acimut, y tiene dependencia de él.

AZOIDE, s. f. Flor del lagarto, estapelia: planta cuyas hojas son alagartadas.

AZOTE, s. m. (quim.) Azos: base del gaz azos, que ocupa las tres cuartas partes del aire atmosférico.

AZOTH, s. m. Azoote: nombre que dan

los alquimistas al azogue, ó mercurio.

AZUR, s. m. Lapislázuli: piedra mineral azul. || Tambien se toma por el color de esta mineral, que se llama azur ó azul en el blason, y color cerúleo hablando del cielo poéticamente. || Azul ultramarino se dice entre los pintores, y otros que usan de los polvos ó pasta azules.

AZURE, EE, adj. Azul, asulado, cerd-

leo: dado ó pintado del azul.

AZURER, v. a. Azular: dar ó tefir de azul.

\* AZURIN, s. m. Micto de la Guyada.

AZYME, *edj.* Acimo : se aplica al pansin levadura.

AZYMITE, s. m. Acimista: el que hace uso del pan ácimo.

B

## BAB

B, segunda letra del alfabeto: pronúnciase bi, y siel del género masculino, siendo en suellano del femenino.

Suele usarse en frances, y en estilo jocoso, de esta frase: N. est marqué au B: N.
utá schalado con la letra B, hablando de un
cojo, un tuerto, ó un jorobado, porque
principian con esta letra los nombres Boitem: cojo, Borgne: tuerto, y Bossu: jorolais: queriendo significar con cualquiera de

estos apodos la malicia, y las astucias del sugeto.

BABAU, s. m. Fantasma, sombra.

BABEL (C'est la tour de), (expr. fig.) Es una Babilonia, un embolismo: frase ismiliar en ámbas lenguas para denotar la muchedumbre y confusion de pareceres a etc.

lab! queriendo significar con cualquiera de que queda despuse de hecha la manteca.

BABICHE, c. f. Perrita faldera.

BABIL, a. m. Cháchara, parla, charla,

**Charlata**neria : flujo de hablar.

BABILLARD, ARDE, adj. Charcharero charlante, charlador, parlador: hablador.

BABILLER, v. n. Charler, parlar, parloteer.

BABINE, s. f. Hocico: morro, geta: dicese de los labios de algunos animales: y por desprecio, ó burla, de los de alguna persona.

BABIOLE, s. f. Bugeria, baratija: juguete de niños. || (fig.) Niñeria, irusleria, cosa sin peso, ni substancia.

BABIROUSSA, s. m. Javali de la In-

dia.

BABORD, ó BAS-BORD, s. m. (náut.) Bahor: el costado izquierdo del navio, mirando de popa á proa.

BABOUCHE, s. f. Babucha: especie de

calzado de los Turcos.

BABOUIN, s. m. Bahuino: monogrande. || Significa tambien una figura ridícula, que se hacia besar en otro tiempo en los cuerpos de guardia al soldado que habia caido en alguna salta. || (joc.) Se dice faire baiser le babouin à quelqu'un, por hacerle besar la correa. || Á los niños bulliciosos y alocados, se les dice riñiéndoles, ó acariciándolos, petit babouin, como quien dice monuelo, trastezuelo.

BABOUINER, v. n. Hacer moneries,

busonear, bobear.

BABYLONE, c. f. (géog.) Babilonia:

ciudad antigua.

BAC, s. m. Barca de rio: para pasar de una orilla dotra. || Arca del agua.

BACASSAS, a. m. Barco, especie de pi-

RACCALATIRE

BACCALAUREAT, c. m. Bachillerato,

grado de bachiller.

BACCALIAU, s. m. Bacalao, d'abadejo. Es voz usada en algunas provincias de Francia.

BACCHANALE, a. f. Borrachera, Gan-cachela.

BACA HANALES, s. f. pl. Bacanales: fice is que los Gentiles celebraban en honor de Baco. || (fig.) Se toma por borrachera, broma, o diversion descompuesta de comer, beber, y cautar.

BACCHANALISER, v. n. Borrachear,

bromear.

BACCHANTE, s. f. Bacante, la muger que celebraba las fiestas bacanales. || (fig.) liecha una furia, un basilisco: se dice de una muger furiosa, encolerizada.

BACCHARIS, s. f. Bácara: planta.

BACCHE, ó BACCHIQUE, s. m. Baquio: pié de verso griego ó latino, de una breve y dos largas.

BACCHUS, s. m. Baco: dios de la gentili-

1533

dal, bijo de Júpiter y Semelé.

BACHA, ó PACHA, s. m. Bajá: nombre de empleo superior entre los Turcos.

BACHALIE, s. f. Bajalia: gobierno de

provincia Turca.

BACHE, s. f. Toldadura: el lienzo grueso con que se entoldan los barcos y carros. [] (poes.) Baquio: pié de verso griego ó latino, de una breve y dos largas.

BACHELETTE, s. f. (ant.) Pollita: mu-

chacha linda y pequeña.

BACHELIER, s. m. Bachiller: el que ha obtenido este grado. || Antiguamente tenia el nombre de buchelier el noble doncel que servia hajo la bandera de otro, y el de bachelette la soltera que tenia amante.

BACHIQUE, adj. m. f. Báquico, lo perteneciente á fiesta ó memoria de Baco, y figuradamente à cantares, letrillas, ú holgorio de gentes para beher, como chanson bachique, feto bachique, troupe bachique,

etc. || V. Bache. BACHOT, s. m. Barquilla, ponton : para

pasar los rios la gente de á pié.

BACHOTAGE, s. m. El oficio de barquear, o conducir la barca para pasar los rios.

BACHOTEUR, s. m. Barquero, o ponto:

nero de rio.

BACHOUE, s. f. Arteson ancho por arariba, y estrecho por el fondo.

BACILE, s. m. Hinojo marino.

\*BACLAGE, s. m. La accion de poner en

orden los barços en un puerto.

BACLÉ, ÉE, p. p. V. Bácler. || Como adjetivo, en sentido figurado y vulgar, significa cerrado, concluido, hablando de un tratado, un ajuste, etc.

BACLER, v. a. Barrear, atrancar: cerrar con barra, cadena, ó tranca una puerta, ventana, calle, etc. || Bácler un báteau: poner en sitio cómodo del puerto un barco para la cara y descarga. || (joc.) Cerrar, concluir, hablando de un tratado, un ajuste, etc.

BACONISME, s. m. Baconismo: filosofia de Bacon, contraria á la de Aristóteles.

BACTRÉOLE, s. m. Cizalla, o raspaduras de oro en panes.

BADAIL, s. m. Red de pescar.

BADAUD, AUDE, s. Bausan, bodoque; papa natas. Dicese con especialidad de los Parisienses.

BADAUDER, v. n. Emboharse: embelesarse con cosas de poca consideracion. || Bobear: decir ó hacer boberías.

BADAUDERIE, s. f. o BADAUDAGE, s. m. Boberia, tonteria, simpleza: y en estilo vulgar badajada.

\* BADAUDISMÉ, s. m. Patochada: maja-

deria: necedad.

BADELAIRE, s. f. Sable. V. Sabre:

úsase en el blason.

BADIANE, s. f. Badiana, ó anis de la China. || s. m. El feuto ó semilla de una planta que nace en la China, y en las Filipinas.

The second of the second of the second

BADIGEON, s. m. Color amarillo con que se revocan las paredes. Tambien es m estuco, hecho con pedazos de piedra molidos.

BADIGEONNÉ, ŘE, p. p.V. Badigeonner. BADIGEONNÉR, v. a. Revocar las paredes con color amarillo. V. Badigeon.

BADIN, INE, adj. Chancero, jocoso, festivo. I Case tambien como substantivo,

y significa un tararira, una tararira.

BADINAGE, s. m. Burla, chanza, chacota, que gasta una persona: lo contrario á seriedad. ¶ Chiste, jocosidad, gracejo, con que se hace ó dicé alguna cosa. ∥ Juguete, entretenimiento: hablando de cosas fáciles de hacer. ¶ Frusleria; niñeria: tratándose de cosa de poca importancia.

BADINANT, s. m. Guia, d caballo de resta; caballo supernumerario en los tiros, como si un tiro son seis, el séptimo que va

solo primero.

BADINE, s. f. Bengala: bastoncillo delgado de junco, ó ballena.

\*BADINEMENT, adv. Jocosamente, festivamente, de un modo chocarrero.

BADINER, ... n. Chancear, juguetear: estar de burla, de juego, de chunga: andare con chanzas, con burlas. || (fig.) Temblequear: dícese del movimiento, o meneo, ó sea tembleque, que tienen ciertos adornos prendidos con arte para este fin.

BADINERIE, s. f. Chiste, chausa, jo-

condad, chufleta, cusa de juego.

BADINES, s. f. pl. Tenazas ligeras pa-

ra aticar el fuego.

BAFETAS, s. m. Basetas: telas de algodon blanco, de las Indias orientales.

BAFOUE, EE, p. p. V. Bafouer.
BAFOUER, v. a. Huchear, escarnecer,

molar, denostar á alguno.

BAFRE, a. f. (vulg.) Tragantona, comi-

milona.

BAFRER, v. n. (vulg.) Glotonear, tragar, airacar, embocar, zampar: por comer con execus y ancia.

BAPRERIE, e. f. Tragantona, com-

LODG.

BAFREUR, s. m. Gomia, comilon, tra-

Descript.

BAGACE, s. f. Gabazo: la cascara ó ciena de la caña dulce exprimida en el

meino, y despues bajo de la viga.

BAGADAIS, s. m. Especie de palomo.
BAGAGE, s. m. Bagage: todo el equipage de un egército. || Equipage: la carga y
prevencion de útiles y trastos para un viage
particular. || (fig. fam.) Plier bagage,
trouser bagage: liar el hato, tomar el tole,
las de villadiego: morir.

BAGARRE, s. f. (fam.) Zarracina, supela, é tremalina, o zipizape : dicese te una pendencia y alboroto de gentes rificado.

MGASSL. . f. (vulg.) Polleja, pelota, de indiferencia.

BADIGEON, s. m. Color amarillo con pelandusca : nombre despreciativo que se da se revocan las paredes. Tambien es á las mugeres perdidas.

BAGATELLE, s. f. Bagatela, haratija, bugeria: friolera, frusleria. || S'attacher à des bagatelles: pararse en frioleras, en pelillos.

BAGAUD, s. m. (poc. us.) Rebelde.

BAGNE, s. m. Baño: nombre de la mazmorra en que están los esclavos en Berbería y Turquía. || En Toulon, Brest, etc., cárcel de los que han sido condenados á galeras.

\* BAGNIÈRES, (geog.) Bañeras: villa de Francia en Gascuña.

BAGNOLETTE, s. f. ó BAGNOLET, s. m. Cierto tocado, y adorno de las mugeres.

BAGUE, s. f. Sortija: anillo que suele llevar una piedra engarzada. || Deciase bague d'oreillo el arillo que se traia en las orejas. || Hablando de las joyas y galas de una novia, ó de las que recobra una viuda, se dice: bagues et joyaux. || De los prisioneros que salen de una plaza rendida con vidas y equipages libres, se dice sortir vie et bagues sauves: y por extension se aplica al qua sale de un pleito ó negocio sin descalabro, en paz, y como se suele decir, libre y sin costas. || Llámase course de bague al juego de sortija.

BAGUE, EE, p. p. V. Baguer: hilva-

par.

BAGUENAUDE, s. f. Espantalobos: fruta del árbol llamado buguenaudier.

BAGUENAUDER, v. n. (fam.) Chocarrear, chunguear: estar de chirinola, de chunga.

BAGUENAUDIER, s. m. Zumbon, chocarrero, chunguero: amigo de chirinolas, de

chungas.

BAGUENAUDIER, s. m. Espantalobos : árbol. || Baguenaudier de jardiniers: émero.

BAGUER, v. a. Hilyanar : apuntar ó asegurar dos telas con puntadas largas, para

coserias despues.

BAGUETTE, e. f. Varilla, vareta, hastoncillo, palillo. || Baguette de fusée: varilla de cohete; baguette divinatoire: vara divinatoria; baguette du petit Jacob: varita de virtudes; baguette de fusil: baqueta, ó atacador de escopeta; baguette de tambor. || Tambour: palillo ó baqueta de tambor. || Tambien se dice figuradamente: commander, mener à la baguette, se faire servir à la baguette: mandar à baqueta, hacerse servir à baqueta; passer par les baguettes: dan baquetas, ó baquetear.

BAGUETTE, s. f. (arquit.) Baquetilla:

la moldura redonda.

BAGUIER, s. m. Cofrecita, d'arquilla,

en que so guardan los diamantes y joyas.

BAH, (interjeccion de sorpresa, de dudaç de desprecio, segun los diferentes asuntos); Vaya! calle Vmd. || Ah bch: interjeccion de indiferencia. BAHUT, e. m. Baul, cofre.

BAHUTIER, s. m. Cosrero; el que bace cofres o baules.

BAI, AIE, adj. Bayo: dicese de cierto color de pelo en los caballos, ó del caballo que tiene este pelo. || Bai-brun : castano. || Bai-doré: melado, hablando del color del caballo.

\*BAIA, s. f. (geog.) Bayes: puerto de mar

en el reino de Napoles.

BAIE, s. f. Bahía; entrada del mar en la costa con la boca mas estrecha que el seno.

BAIE, s. f. Baya : la fruta que da el lau · rel y otros árboles.

BAIE, s. f. Vaya, cantilena, zumba.

BAIE D'UNE PORTE, s. f. (albañ.) Hueco de puerta ó ventana : que se deja en los edilicios.

BAIETTE, s. f. Bayeta: especie de te-

gido de lang. BAIGNÉ, ÉB, p. p. V. Baigner.

BAIGNER, v. a. Bañar : poner o tener en el baño, en remojo, en infusion, alguna cosa. || De los rios sedice que ils baignent un

pays, esto es, que le riegan.

BAIGNER (SE), v. r. Bañarse; en algun bano, rio, estanque, etc. || (fig.) Cuando se dice : se baigner dans le sang, o dans les larmes des malheureux, corresponde à deleitarse, saborearse en ver o hacer correr la sangre, o las lágrimas, de los infelices.

BAIGNER, v. n. Estar en agua, ó en infusion una cosa para embeberse, etc. | Por extension, hablando de un muerto, se dice: on le trouva baigné dans son sang: se le

encontró nadando en su sangre.

BAIGNEUR, s. m. El que se baña. Bañador : el que baña à otro. || Bañero : el que tiene baños para el público, o cuida de

BAIGNEUSE, s. f. La muger que se bana. || Bañadora : la que tiene banos en su casa para mugeres.

BAIGNOIR, s. m. Banadero: parage

para banarse.

BAIGNOIRE, e.f. Baño: la pieza grande de madera, ó de metal, para bañarse. Bañadero, baño: el sitio de un rio a propósito para banarse la gente. V. Bain.

BAIL, en pl. BAUX, s. m. Arcendamiento, y la escritura de arrendamiento.

BAILE, s. m. Baile: nombre que daban . los Venecianos á su embajador en la Puerta Otomana. || Llamábase tambien así en algunos lugares el Juez Real.

BAILLE, s. f. Pozal: cuba ancha y

lbaja, y es la mitad de un toncl.

BAILLE, ÉE, p. p. V. Bailler. BAILLEMENT, s. m. Bostezo; la accion

y efecto de bostezar.

BAILLER, v. n. Bostezar. | Por extension se dice bâiller, de una pared que está Lendida, que tiene grietas : bailler, de una puerta que no ajusta, o cierra bien. [[ fig. ] de cobre corriente en Italia.

fam.) Hispar, balar: ander decalentado por una cosa.

BAILLER, v. a. (for. ant.) Entregar; poner en manos de alguno una cosa : dársela con esta ó la otra condicion, como á censo, en arrendamiento, por testamento, por contrato, etc. [] Hoy solo se conserva en estilo familiar en esta frase : vous me la baillez belle: vmd. me quiere embromar, pegarmela, embocármela.

BAILLET, adj. Bayo: dícese de los ca-

ballos de este color.

BAILLEUL, s. m. (cirug.) Algebrista; el que compone los huesos dislocados.

BAILLEUR, s. m. Bostezador; el que

bosteza mucho.

BAILLEUR, s. m. BAILLERESSE, w. f. (for.) El que, ó la que da á censo ó en arrendamiento: una hacienda, una casa, etc. Bailleur de fonds : el que entrega dinero á otro para alguna especulacion.

BAILLI, s. m. Baile: juez ordinario de alguna villa ó lugar, en ciertos paises de Francia. | Bailio : cierta dignidad en la

orden de San Juan.

BAILLIAGE, s. m. Bailía: el territorio de la jurisdiccion del baile. || Bailía : el parage en que reside y egerce justicia el baile. || Bailiage : el territorio en que tiene su encomienda el bailío en la órden de San Juan.

BAILLIVE, s. f. La muger del baile,

como si digéramos la alcaidesa.

BALLLON, s. m. Mordaza: dicese para las personas, como para las bestias; bien que la de los animales se llama acial.

BAILLONNE, EE, p. p. V. Baillonner. || (blas.) Se dice de los animales pintados

con mordaza en la boca.

BAILLONNER, v. a. Echar una mordaza á una persona, ó el acial á un animal. BAILLOQUE, s. f. Pluma de diversos colores.

BAIN, s. m. Baño; el parage en que se baña, sea en rio, mar, etc. || Baño: la pieza ó apartamento destinado para baños. || Baño : la cuba ó utensilio en que se toma el baño. Baño: la accion y esecto de bañarse. Baño: el agua, ú otro líquido, en que nos bañamos. | Bain-marie: baño-maria: es cuando en un vaso de agua caliente, se poue otro vaso de algun licor para calentarle.

BAIN (Mettre à) (albañ.) Dar una lechada i emplear en alguna obra mas yeso ó mezcia que so comun, por estar el material

muy suelto.

BAINS, s. w. pl. Baños: las aguas que sirven para tomar baños, y el sitio ó lugar en que están. Dicese principalmente de los medicinales, que toman la denominacion del pueblo o parage.

BAIONNETTE, s f. Bayoneta: arma que

se usa con el lusil.

BAIOQUE, s. f. Bayoco e cierta moneda

BAIRAM, s. m. Bairam : flesta solemne entre los Turcos.

BAI-ROUGE, e. m. Especie de cerpenie.

BAISE, EE, p. p. V. Baiser.

BAISENAIN, s. m. (term. feud.) Homepaze prestado al señor besándole la mano. Dicese tambien baisemain la ofrenda que se da al cura yendo á besar la pas. || Besamános: acto de ceremonia en que muchas personas entran á besar la mano al Rey y demas familia real.

BAISEMAINS, s. m. pl. Cumplimientos, recados, memorias: que se hacen, ó se envian por cortesia unas personas á otras.

BAISEMENT, s. m. Bi acto de besar : pero ya no se usa aimo en el de besar los pies á Su Sentidad.

BAISER, s. m. Beso, deculo : la eccion, y el efecto de besar.

BAISER, v. a. Besar : ya sea una persona á otra, ó á cosa digna de reverencia. || Como, v. r. se baiser, ademas del uso propio entre personas, se dice por extension de dos cuerpos inanimados que se tocan, como dos panes, des maderos que se besan.

BAISEUR, RUSE, adj. Besador, ora:

augo de besar, aficionado á dar besos.

BAISOTTER, v. a. Beeucar: dar besos

y mas beson.

BAISSE, s. f. Baja: dicese de la moneda, de los fondos públicos, cambios, y otros papeles comerciables, cuando pierden su primitivo valor.

BAISSE, BE, p. p. V. Baisser. A adj.

Bejo, y no bejado.

BAISSER, v. a. Bejar: poner una coea en lugar mas bajo, o ménos alto. || (nous.) Amenas, erriar. [ (fig.) Baisser pavillon derant quelqu'un : amainar velas : ceder es m derecho. | Baisser l'oreille: desanimerse. Telle baissée: à ciegas: sin reparar en peigros, ó sin termerlos.

BAISSER, v.n. Bajar : disminuir, menfur, decimar, decrecer una cosa. || Se bais-🚝 🕶 abajaree, inclinar el cuerpo, ó la

apar

BAISSIERE, s. f. Asiento, o solera, de un totel vino seculento, o de heces.

\*RAISSOIRS, s. m. pl. Estanques: los de

las alias, en donde se pone á evaporar el agus miste.

BAISURE, s. f. Beso del pan: la parte per donde ha tocado con otro en el horno.

BAJOIRR, s. f. Medalla, o moneda, en la que estin esculpidos dos bustos de perfil, d mo sobre el otro; en nuestras casas de moneda ilaman medallas de union.

BLIOUE, e. f. Carrillada: parte de la ches del puerco, que sirve de carrillos.

BAJOYERES, s. m. pl. Paredes laterales de la exclusa.

BAJURAC, s. m. Así se llama el estandarte | tremos de las vergas.

BAL, s. m. Baile : festejo y concurso de gentes para bailar. Es tambien la dansa misma, ó el acto de bailar, sea privada, sea públicamente. || Bal paré es por su ostentacion el sarao, que siempre se egecuta en salon, ó sala privada, y no en plaza ó calle.

BALADIN, INB, s. Danzante, farsante: dícese hoy solo por desprecio, aunque antes se tomaha por el hailarin, ó danzarin público, el cual se llama danseur y danseuse.

BALADINAGE, s. m. Changa pesade,

majaderia.

BALAFRE, . f. Cuchillada, chirlo, o corte hecho en la cara.

BALAFRE, EE, p. p. V. Balafrer. BALAFRER, v. a. Acuchillar, señalar,

cruzándole á uno la cara.

BALAI, s. m. Escoba : el manojo de ramitas con que se barre : no la planta llamada escoba. Il Balai du ciel : el cierso, viento norte : coup de balai : escobazo, y escobada: vieux balai: escobon. | Rôtir le balai : vivir pobremente y desconocido : llevar una vida libertina y estragada : haber estado mucho tiempo en un puesto o empieo.

BALAIS, adj. Balaja: rubi de superior

calidad.

BALANCE, s. f. Balanza: instrumento de pesar. || Libra : signo del sodiaco. || Estado final, saldo de una cuenta. | (fig.) Equilibrio, suspension, perplejidad.

BALANCE, s. f. (danza) Balance:

quiebro hecho con el ouerpo.

BALANCE, ER, p. p. V. Balancer.

BALANCEMENT, s. m. Balance, columpio, bambaneo, bamboleo, vaiven. || Contoneo : el movimiento en el andar de algunos, que parece que se mecen. || Balancement de *la terre* : movimiento de libracion como llaman los astrónomos.

BALANCER, v. c. Balancear: igualar, o equilibrar los pesos de dos cosas. || (fig. ) Pesar, ponderar, examinar con madures las razones, los efectos, etc. [ Contrapesar, compensar, equiparar, cotejar : una cosa con otra. || En la pintura es agrupar una composicion, de modo que las liguras estén bien repartidas.

BALANCER, v. n. Balancear, bambanearse, hamuolear : dar balances una cosa moviéndose por una parte y otra. || Balancear, vacilar, estar suspenso, perplejo, en

alguna resolucion.

BALANCIER, s. m. Volante: máquina para sellar la moneda. || Balancin : el palo de contrapeso, de que usan los volatineros en la cuerda. || Volante, péndola : cierta piesa de los reloges. || El que hace, y vende bamnzas.

\* BALANCINES, s. f. pl. (ndut.) Balancines : ciertas cuerdas que penden de los ex-

BALANÇOIRE s. f. Columpio, en de

una viga, o tabla, para mecerse o columpiarse por diversion. Cuando es de sogas, se liama escarpolette.

BALANÇONS, s. m. pl. Madera de abeto,

cortada en pedazos pequeños.

BALANDRAN, ó BALANDRAS, s. m. Balandran : especie de ropon.

BALANDRE, s. f. Balandra: cierta embarcacion.

\* BALANT, s. m. (naut.) Arriada en handa: se dice de la parte de cuerda que no está atesada, ó halada.

"BALANUS, s. m. (anat.) Balano, pene. \*BALAOU, s. m. Balú: pescado pequeño

de la Martinica.

\* BALASSE, s. f. Gergon: para dormir.

\*BALASSOR, s. m. Balasor : tela de la India oriental, tegida con hilo de cortesa de árboles.

BALAST, s. m. (ndut.) Enjunque: lo mas pesado de la carga, que surve de lastre. V. Lest.

"BALASTRI, s. m. Brocado de oro: de Venecia.

" BALATAS, s. m. Balatas : árbol grande de América.

BALAUSTE, s. f. Baldustra : la fruta del granado silvestre. Balaustia: la flor de este árbol, desecada.

BALAUSTIFR, s. m. El granado silves-

BALAYÉ, ÉE, p. p. V. Balayer.

BALAYER, v. a. Barrer: limpiar con la escolia. Dicese tambien escolar, pero es de poco uso.

BALAYEUR, EUSE, s. Barrendero,

barrendera.

BALAYURES, a. f. pl. Barreduras, basura que se saca con la escoba. || Entre plateros se dice escobilla, que son las limaduras de plata y porquería junto.

BALBUTIEMENT, s. m. Balbucencia: la dificultad de pronunciar las palabras.

BALBUTIER, v. n. Tartamudear. | (fig.) Farfullar, echar borrones, hablar o escribir en una materia confusamente, y sin conocimiento.

\*BALBUZARD, d'AIGLE DE MER, . m. Halieto: especie de águila marina, que

se sustenta de peces.

BALCON, s. m. Balcon.

BALDAQUIN, 6 BALDACHIN, s. m. Baldaquino: palio, palællon, sostenido de pilares, ó columnas, que cubre un altar: tambien se dice del que cubre una cama [ que llamamos imperial.

\* BALE, (geog.) Basilen : ciudad de Suiza. BALEINE, s. f. Ballena: uno de los peces cetáceus. || Llámaso ballena tambien la tira que se saca de las barbas de este pez. | Baleine en funon : ballena en trozos : barbes ó costillas.

e la ballena.

BALRIASN, s. m. El miembro genit al de la ballena.

BALEINIER, s. m. Navio para la pesca de la ballena.

BALEVRE, s. f. Labio inferio.

BALI, s. m. o BALIE, s. f. Bali : lengua sabia de los moradores de Siam.

\*BALICASSE, s. m. Chuca : especie de cuerro de Filipinas, que canta agradablemente.

\* BALIN, s. m. Cernedero : lenzon en que cae el grano cuando se limpia, ó criba.

\* BALINE, s. f. Arpillera : lienzo musy basto que sirve para enfardar.

\* BALISAGE, s. m. La accion de limpiar la madre de un rio.

BALISE, s. f. (náut.) Baliza: Jioya: señal que se pone con palo, mástil, touel, ú otra cualquiera cosa en los parages peli-

grosos. BALISER, v. a. Poner boyas o balizas

en los parages peligrosos.

BALISEUR, s. m. El celador que cuida do que los ribereños dejen 18 pies á las orillas de un rio ó canal para facilitar la navegacion.

BALISIER, s. m. o CANNE D'INDR, s. f. Caña-corro, flor del cangrejo: especie de caña de Indias, cuya simiente sirve para cuentas del rosario, y sus liojas para envolyer drogas y cubrir chozas.

BALISTAIRE, s. m. Ballestero : entr los Griegos y Romanos era el que cuidab

de las armas de guerra.

BALISTE, s. f. Ballesta : miquina . o ingenio antiguo de guerra.

BALISTIQUE, s. f. Balistica : arte de

medit la fuerza de las armas de fuego.

BALIVAGE, s. m. Resalvia : la cuenta de los resalvos que se deben dejar en lus cortas de los montes.

BALIVEAU, s. m. Hesalvo : en las cortas de los montes llámase así el vástago que sale del tronco principal, el cual por ley se debe dejar.

BALIVERNE, s. f. (fum.) Hejarasca, paja, faramalla: cuento, conversacion de

cosas inútiles, é insubstanciales.

BALIVERNER, v. n. (fam.) Farama-

llear, chacharear, chufletear.

BALLADE, s. f. (ans.) Balada : balata : composicion inétrica, que se dividia en coplas con un mismo estribillo para cantar en los hailes. || (fig. fam. ) Se dice : le refrain de ballade: la respuesta, dicho, excusa muy repetida, que se dice en casteliano, andar en villancicos.

BALLARIN, s. m. Halcon bahari : viene

de Africa.

BALLE, s. f. Pelota para jugar. | Belon: fardo de mercaderias. || Bala : la almohadilla de cuero y lana, de que usan los BALEINEAU, 6. m. Ballenato; el hijo prensistas para dar tinta á la letra. || Bala: entre los libreros se llama así un tercio de

des rems de papel. | Bala : la que se dispera con las armas de fuego; y asi dicese belle ramée : la bala encadenada : balle sèche: la bala rasa. [] Balle teigneuse, en la imprenta, es hala calva. || Balle d'avoine, de ble, etc.: bodoque, zurron, vainita: la cascarilla en que están encerrados los granos de la avena, del trigo, etc. | (fig.) Se dice prendre la batte au bond : aprovecharse de la ocasion: la balle cherche le joueur: la ocazion se presenta à los que no sahen aprovecharse de ella : à vous la balle : à vmd. le toca labler: rimeur de balle : un mai poets, un copiero.

BALLER, (ant.) v. Danser. || Aller les tras ballans: ir uno los brazos libres.

BALLET, s. m. Baile, bailete: danza ngurada con representacion. Dicese solo de los escénicos, ó del teatro. Maître de bal-141: bastonero: el que gobierna el baile.

BALLON, a.m. Pelota grande de viento: perajugar. | En los rios y mares, de Siam es cierta embarcacion de remos. || Recipiente: en elganas operacionies químicas. || Globo: máquina sernstática.

BALLONNIER, s.m. Pelotero: el que

hace las pelotas de viento.

BALLOT, s.m. Fardo: lio grande de ropa, etc. I Voilà votre ballot: encontraste la horma de tu zapato.

BALLOTTADE, s. f. Balotada : salto en que encoge el caballo las piernas, y ensena la herradures de los pies.

BALLOTR , V. Marrube.

BALLOTTAGE, s.m. El sorteo, o extraccion por bolillas, que se usa en algunas eleccioses: 6 la votacion por escrutinio con estas bolillas,

\*BALLOTTATION, s. f. Agitacion: la ac-

con de agitar.

BALLUTE, s. f. Bolilla, balota, o haba: para votar, o sortear algun empleo, etc.

BALLOTTEMENT, s. m. Accion de bal-

BALLOTTER, s. n. Votar, o elegir por man de holillas, que se mencan y revuelva a see bolsa, o cantaro.

BALLOTTER, v. a. (fig.) Traquear, ventine hien un negocio, darle vueltas. Trati aguno al retortero, al pelotero, llevarie esciado de aqui para alli con vanas Promen

BALLOTEN, s. m. El muchacho que saca in bolas o cedulas en una rifa, o sorteo. | Pardo pequeño, balote.

BALNEABLE, adj. m. f. (medic.) Ter-: ceu balnéable : agua termal, propia

BALOISE, s. f. Tulipan de tres colores:

morado y blanco.

BALOTIN, s. m. Lima, o limero: arbol que de la limas.

BALOURD, OURDE, adj. Zopenco, tonto, rudo.

BALOURDISE, s. f. Patochada, tonta-

da, brutalidad.

BALSAMIER, s. m. Balsamero: planta polipétala.

BALSAMINE, s. f. Nicaragua: planta. BALSAMIQUE, adj. m. f. Balsamico.

BALSAMITE, s. f. Hojas de santa Maria, yerba romana : pianta.

\* BALSE, s. f: Balsa: especie de almadia. \* BALTADGY, s. m. Baltadgi: oficial durco que manda en los hostangis.

BALTIQUE (Mer), (geogr.) Mar Bál-

tico.

BALTRACAN, s. m. Beltracan: planta de la Tartaria.

BALUSTRADE, s. f. Balaustrada: serie, ú orden de balaustres.

BALUSTRE, s. m. Balaustre : columnita labrada para balconages, y barandi-

BALUSTRER, v. a. Balaustrar: poner balaustres.

BALZAN, adj. Argel, calzado: dicese de un caballo negro, ó bayo, que tiene manchas blancas en los pies; y si son en los cuntro, se llama cuatralbo.

BALZANE, s. f. La mancha Monca que

los caballos tienen en los pies.

BAMBIAIE, s. m. Bambié: ave de la isla de Cuba.

BAMBIN, s. m. Nene, rorro: niño de teta. Solo se usa por modo de caricia y mimo.

BAMBOCHADE, s. m. Bodegon, hambochada: la pintura en que se representan

borracheras, ó banquetes.

BAMBOCHE, s. f. Titere, muñeco mayor que el comun. # (fum. y satir.) Bamboche, botargua, zamborotudo: una persona gorda y achaparrada. || Llámase así cierta caña de Indias muy nudosa.

BAMBOU, s. m. Caña Mambú : de la cual se saca el azúcar llamado tabaxir. Bambit: beston hecho de una rama de esta

arbol.

BAN, s. m. Bando, pregon : edicto solemnemente publicado. || Amonestacion, proclama de casamiento, ban de mariage. Deslierro, proscripcion : hablando de miem-BALLOTTES, s. f. pl. Cuévanos para la bros ó vasallos del Imperio Germánico. Ban et arrière-ban : llamamiento de la nobleza del reino para servir al rey en la guerra, en urgente necesidad.

> BANAL, ALB, adj. Diceso de los establecimientos á cuyo uso el señor de un pueblo ó feudo , tiene derecho de sujetar á sus vasallos, sin que estos puedan tenerlos suyos particulares, como son horno, molino, almazara, etc. | (fig.) Se aplica á lo que es comun, que sirve, o complace á todos, como caur bunal, galans banal, timoin ba

nal: corason comun, cortejante de todas,

testigos á dos manos, á dos haces.

BANALITE, s. f. Derecho de que goza el señor del feudo para sujetar sus vasallos á que muelan en su molino, cuezan en su horno, etc, con exclusion de otro.

BANANE, s. f. Banana, o platano: fru-

ta de América.

BANANIER, & FIGUIER D'ADAM, s. m. Banano, plátano: árbol que se cria en las Indias.

BANANISTE, s. m. Bananista: ave.

BANC, s. m. Banco: asiento largo. Banco : sea de arena, ó de piedra, cubierto del mar. | Banc à dossier : banco de respuldo, escaño. || Banc d'imprimerie : banco.

BANCAL, ALE, adj. ys. (pop.) Patieste-bado, o patizambo. V. Bancroche.

BANCELLE, s. f. Banquillo, banca. BANCROCHE, adj. (vulg.) Partiesteba-

do, ó patizambo.

BANDAGE, s. m. Venda: ligadura con que se venda una llaga o herida. || Vendage: el arte y modo de vendar. || Braguero para las quebraduras. || Calce : de las ruedas de un carruage, cubriéndolas de liantas de merro.

BANDAGISTE, s. m. Fabricante de bragueros. | Chirurgien-bandagiste : cirujano

hernista.

BANDE, s. f. Tira, cinta, faja: con que se cubre ó ciñe alguna cosa, sea de tela, de madera, ó metal. I Llanta: en las ruedas de los carruages. || Venda : en las sangrías , ó heridas. || Banda : ó trozo : de tropa. || Banda, ó bando: parcialidad, faccion. || Banda: en el blason es una cinta que parte diagonalmente el escudo desde la derecha à la izquierda. || Banda : costado de un navío.|| Bandada de aves; y por extension de personas, aunque mas propiamente se dice cuadrilla. || Bande, cuir : sambarco : la correa que ponen à les caballeries en el pretal. Bande de cuir de bœuf : turdiga. || Bande de billard : tablas del billar : y tablillas, hablando de la mesa de trucos. || Faire bande à part : hacer corro, o rancho aparte.

BANDE, EE, p. p. V. Bander.

BANDEAU, s. m. Venda, ó cinta: que ciñe la cabeza. || Bandeau royal : real diadema. | (arquit.) Faldon ó friso : que rodea el pié de una fábrica. | (fig.) Velo, o sea venda : que tapa los ojos del cuerpo , ó de la

BANDEGE, s. f. Bandeja. BANDELETTE, s. f. Cintilla; listoncito : dicese principalmente de las que estaban prendidas al tocado de los sacerdotes de los ídolos, y de las que adornaban las víctimas. | ( arquit. ) Faja : pequeña y an-

venda, o faja. || Tirar, o subir, la cuerda de | para llevas fruta, pescado, etc. en caballoan instrumento músico. Armar, ó parar, frias.

una arma ofensiva, como amartillar la escope tad pistola, armar la ballesta. [[ Generalments es poner tirante, ó tiesa , cualquiera cosa flexible. || (ndut.) Tesar, trincar : los cabos, las velas de un navío. | (fig.) Se dice bander tous les ressorts pour : sacar todas las fuerzas, apretar bien los puños, apretarse la frente para. Se bander: abanderizarse, amounarse, sublevarse contra alguno.

BANDER, v. n. Estar tirante, o tiesa,

BANDEREAU, s.m. El cordon que sirte para colgar la trompeta.

BANDERET, s. m. Gefe de tropa.

BANDEROLE, s. f. Banderola, bande-

reta, banderilla.

BANDES, s. f. pl. (imp.) Bandas: las barras de hierro que tiene la escalera de la prensa, y donde cargan y giran los cambrones del carro, para facilitar la entrada y 22lida de este.

BANDIERE, s. f. Gallardete, o grimpola, que se pone en los topes de los mástiles de los navios. || En el sentido de bandera en las tropas , solo se usa en estas frases : se ranger en front de bandière : formarse con banderas : camper en front debandière : campar con handeras. Fuera de estos casos, se dice drapeau, enseigne.

BANDIT, s. m. Bandido: salteador de caminos. || Hoy se toma comunmente por va-

gamundo, bigardo.

BANDUIR, s. m. Atesador, o apretador: en los telares de tegidos de oro, plata y galones, es la polea que sirve para alesar los batientes.

BANDOULIER, s. m. Bandolero : \*\*teador de caminos. || Vulgarmente se dice de un vagamundo, de un tuno.

BANDOULIERE, s. f. Bandolera : la que usan los soldados de caballería, guardas,

BANDURE, s. f. Bandura: planta de América , algo semejante à la genciana.

BANEAU, s. m. Vaso de madera.

BANG, s. m. Bange, o benge : arbol del-Africa, del que se saca un licor potable llamado *makensi*.

BANGEMER, s. m. Bangemer: camelo-

te antiguo de Amiens.

BANGUE, s. m. Bango : especie de céñamo , de cuyas hojas gustan mucho los Indios para mascar y fumar.

BANIALUC, & BAGNALUC, (geogr.) Banjaluca: ciudad capital de la Bosnia.

BANIANS, s. m. pl. Banianos: idolatras de la India.

BANLIEUE, e. f. Rastro, o distrito: que se extiende la jurisdiccion de una ciudad.

BANNE, s. f. Toldo, tendal, que se pone en los barcos y carros para defensa de BANDER, v. a. Vendar, sajar: atar con fla lluvia, o del sol. | Banasta de castaño:

BANNEAU, s. m. Tendalillo, canastilla. l Medde pare liquidos, que ya no se usa.

BANNE, EE, p. p. V. Banner.

BANNER, v. a. Cubrir un barco con el tendal, ó toldo. I Entoldar una calle, un patio, etc. enbrirla con vela ó toldo por lo alto.

BANNERET, adj. Se daba antiguamente este nombre al que tenia el derecho de lievar pendon en la guerra, como seigneur banneret : chevalier banneret, que corresponden à ricohombre de pendon y caldera, o de mesnada, y á caballero mes-

BANNETON, s. m. Especie de cajon agujeresdo, que surve para guardar peces en el

BANNETTE, s. f. Canasta. BANNIE, IE, p. p. V. Bannie.

BANNIERE, s. f. Bandera: es nombre general, porque la de un navio se llama pavillon, y la de un regimiento drapeau, o enseigne. Usase mas propiamente como pendon ó estandarte de una parroquia, o cofradia, en las procesiones. Il Pendon de sastre: el retazo que queda de una tela.

BANNIR, v. a. Desterrar : echar 4 alguno por justicia de un pueblo, o territorio. (fg.) Desterrar, ahuyentar: apartar de si alguna cosa incomoda, como el temor, la

visteza, la memoria, etc.

BANNISSAELE, adj. m. f. Digno de

destirto, que debe desterrarse.

BANNISSEMENT, s. m. Destierro: esto es, condena por autoridad de la justicia à at desterrado.

BANNISTERE, s. f. Especie de malpig-Mar

BANQUE, s. f. Banco: el parage en que el que negocia dinero egerce su profesion. Estado y profesion de banquero, o cambista. Banco: la casa pública donde se suele porer el dinero. || Banca : el fondo que pone el que deva el juego de este nombre.

BANQUE, adj. (naus.) Dicese del barco <sup>que 74</sup> à la pesca de bacabao al Banco de Ter-

THURS.

BL'QUEROUTE, s. f. Bancarrota: quen de mercader, ú bombre de nego-

MANUEROUTIER, s. m. Quebrado: Allie el que quiebra, ó hace baucarrota.

BANQUET, s. m. Banquete: comida esplendida, à que concurren muchos convidados.

BANQUETER, v. n. (fam.) Tener, o dar

m lanquete, o hanquetes.

BANQUETTE, s. f. Banqueta: en términos de lortificacion es uno como escaloncho de piedra, de tierra, o cesped al pié del Impeto de una muralla, haluarte, ó trinden | Banqueta, andito: el poyo levantal'asi transito de la gente de a pié. V. Trot- | purrado.

toir. Especie de banco rehenchido de pelote

que no tiene respaldo.

BANQUIER, s. m. Banquero, cambista, negociante en letras. || Banquero : el que lleva la banca en el juego. || Banquier en cour de Rome : curial : el que se encarga de las dispensas y bulas pontificias.

BANS, s. m. pl. (caza) Nombre que se da

á las camas de los perros.

BANSE, s. f. Canaston, canasta grande. BANVIN, s. m. Berecho que gozaba en Francia el señor de vender su vino exclusivamente en su parroquia en cierta tempo-

" BAOBAB, s. m. Baobal : árbol de Africa, que tiene hasta 30 pies de pies de diámetro.

BAPTEME, s. m. Bautismo: el primero de los sacramentos de la Iglesia. || *Boptéme :* dicese de la ceremonia que hacen los marineros, bañando en el mar, ó con su agua dentro del navio, à los que pasan la vez primera la linea.

BAPTISE, EE, p. p. V. Baptiser.

BAPTISER, v. a. Bautizar. Tiene las mismas significaciones que en castellano. 🎚 Baptiser une cloche, un vaisseau: bendecir una campana, un navio.

BAPTISMAL, ALE, adj. Bautismal. | Dicese les fonts baptismaux, por la pila

bautismal.

BAPTISTERE, s. m. Bautisterio: era antiguamente una capilla junto á las catedrales, en la que se administraba el bauusmo.

BAPTISTERE, y mejor BAPTISTAIRE, adj. Solo se dice con las palabras registre, o extrait: por egemplo: registre baptistaire: libro de bautismo, ó de bautizados : extrait baptistaire: partida, ó fe de bautismo. 🖁 Baptistaire: usado como sustantivo, es fe de bautismo.

BAQUET, s. m. Cubeta : suele ser de madera, baja, y sin asa. || Kemojadero. || Bruzador, y lavad**en:** de imprenta.

BAQUETER, v. a. Achicar: desaguar:

quitar el agua de un barco.

BAQUETURES, s. f. pl El vino que cae del embudo, cuando se embotello, en el piato o vasija que se pone debajo.

BAR, s. m. Angarilla, gradilla : con que algunos operarios transportan piedras ú otros

materiales.

BAR, s. m. (blas.) Es el barbo: pescado que se pinta en los escudos.

BARADAS, s. m. Clavel de color rojo

obscuro.

BARAGOUIN, s. m. Gerga, algarabía, guirigay, aljamia : hablando de lenguago obscuro, y chapurrado.

BARAGOUINAGE, s. m. Lo mismo que

Baragouin.

BARAGOUINER, v. n. Barbullar, fardo ak orilla de un camino, d de un puente, fuller, chapurrar: hablar obseuro, d chasona que habla en algarabía, y de un modo que no se entiende.

BARALLOTS, s. m. pl. Barallotes: sectarios de Italia que poseian todo en comun

hasta sus mugeres é hijos.

BARANDAGE, s. m. Pesca prohibida

por las ordenanzas.

BARANGE, s. m. Barango: oficial entre los Griegos del Bajo-Imperio, quien guardaba las llaves de la ciudad donde se haliaba el emperador.

BARAQUE, s. f. Barraca: dicese solo de las de los soldados en campaña. || (fig.) Casa de pelgar : en donde los criados están mai pa-

gados y mal mantenidos.

BARAQUER, v. a. Hacer o poner berracas en campaña los soldados. Pero es mas usado como v. r. se baraquer: aharracarse, alojarse en barracas.

BARAT, s. m. (com.v.) Engaño, fraude,

BARATAS, s. m. Baratas; especie de raton.

BARATHRE, s. m. Baratro: abismo muy profundo en la Atica, en que echaban á los que habian cometido grandes crimenes.

BARATTE, s. f. Mantequera : vaso de madera, que sirve para batir la leche, y hacer manteca.

BARATTE, EE, p. p. V. Baratter.

BARATTER, v. a. Batir la leche en la mantequera para hacer la manteca.

BARATTERIE, s. f. (naut.) Barateria: fraude de un patron en la carga, en la der-

rota de la nave, etc.

BARBACANE, s. f. Barbacana: abertura angosta y larga que se dejaba en los muros de los castillos para tirar á cubierto. || Desaguadero, ó conducto abierto en una pared para las aguas.

BARBACOLE, s. m. Oca : cierto juego de

Francia, llamado tambien maraon.

BARBARE, adj. m. f. Barbaro: por feroz, inhumano. || Bárbaro: por inculto, salvage. || Barbaro : se dice en gramatica del estilo ó vocablo impropio, obscuro y ex-

BARBARE, s. m. Bárbaro: dicese del extrangero de paises remotos, y costumbres

toscas v fieras.

BARBAREMENT, adv. Bérbaramente: con barbaridad, esto es, con crueldad, ó tiereza. || Bárbaramente : con barbarie, esto es, sin policía, sin cultura.

BARBARESQUE, s. y adj. m. f. Berberisos : dicese de las personas, y de las cosas que

pertenecen à Berberia.

BARBARICAIRE, 6 BRAMBARI-CAIRE, s. m. Bordador, que borda figuras con hilo de oro y seda.

BARBARIE, s. f. Barbaridad: por fiereza, crueldad. | Barbaridad, y tambien l

BARAGOUINEUR, EUSE, e. La per- | barberie : por rusticidad, faita de culture y policia.

BARBARIK, (geog.) Berberia: gran pais

de la costa de Africa.

BARBARISER, v. n. Cometer barbarismos. Es poco usado.

BARBARISME, s. m. (gram.) Barbarismo : vicio contra la propiedad y pureza de los vocablos.

BARBE, s. f. Barba; no se dice de la parte de la cara en que nace el pelo (esta se llama menton), sino del pelo mismo que crece en ella. Dicese por extension barbe, de la barba del macho cabrio, de los bigotes del gato, de las barbas del gallo, etc. H Por extension dicense *barbes* las barbas de ballena, las de una pluma, la arista de una espiga. || Barbe-de-bouc, ó barbouquine : barba cabruna : cierta yerba. || Barbe-de-chèvre : ruda cabruna ; cierta planta. || Barbe-de-*Jupiter : barba de Júpiter : planta. || Barbe*de-moine: cuscuta, epitimo. || Barbe-derenard : tragacanta, granévano : mata espinosa. Prendre la barbe, entre impresores, es achisparse. || (n. p.) Barbara. || Se faire la barbe : afeitarse. || Plat à barbe : bacia : la que se usa para bañar la barba.

BARBE, s. m. Caballo bárbaro: Ilámase así por los Europeos el que viene de Berberia.

BARBE (SAINTE), (naut.) Rancho de Santa Bárbara.

BARBÉ, ER, adj. Barbudo.

BARBEAU, s. m. Barbo : cierto pez. Aciano, liebrecilla : cierta florecita azul. [] Bleu barbeau: se dice del paño cuyo color es parecido al de la liebrecilla,

BARBELÉ, ÉE, adj. El dardo ó flecha,

cuya punta está en ligura de sierra.

BARBELET, s. m. Instrumento con que **se** hacen los anzuelos.

BARBERIE, s. f. (ant.) Barberia: el oficio de barbero. || Barberia ; la tienda del barbero.

BARBES, s. f. pl. Barbas, tolanos; cierta enfermedad que padecen las caballerías debajo de la lengua.

BARBET, ETTE, s. Perro de aguas. Crotté comme un barbet, se dice del hom-

bre muy salpicado de lodo.

BARBETTE, s. f. Barbeta: dicese de una bateria, ó plataforma rasa, sin troneras, ni merlones: y así se dice disparar ó batir a cureña rasa, ó á barbeta. || Griñon : toca que cubre el seno de una monja.

BABBEYER, v. n. (náut.) V. Fasier. \* BARBICAN, s. m. Barbicano: ave.

BARBICHON, s. m. Perrillo de aguas.

BARBIER, s. m. Barbero : el que tiene por olicio afeita-

BARBIFIEH, v. a. (fam.) Rasurar: hacer la barba.

BARBILLON, s. m. (dim. de barbeau)

El barbo pequeño: barbillo. I La barbilla del barbo

BARBON, ONNE, s. Vejancon, vejancom: dicese por desprecio del viejo, ó vieja, enemigos de la gente moza, ó divertida.

PARBONNAGE, s. m. Chochez, vejez: hablando del vejancon ridiculo.

BARBONNE, s. f. o BARBOT, s. m.

Barbo de mar : pescado.

BARBUTE, : f. Barbota : cierto pescado de mo.

BARBOTER, o. n. Chapusar, sampuzarse : meter el pico en el agua, ó lodo, como hacen los ánades, gansos, etc. || (fig.) Meter la mano en agua para agitaria.

BARBOTEUR, s. m. Pato, ó anade case-

ro, à diferencia del silvestre.

BARBOTEUSE, s. f. Zorra, pelota: la

muger de vida viciosa y mala.

BARBOTINE, s. f. Polvos de abrotano, o lombriguera; remedio contra lombrices.

Aloma marina : pescado.

BARBOUILLAGE, s. m. Pintarrajo, embadumamiento, mamarracho; hablando de la mala pintura. | (fig.) Farfulla, barbulla, baturrillo: de palabras.

BARBUUILLE, EE, p. p. V. Barbouil-

ler.

BARBOUILLER, v. a. Embedurier, chafarrinar. || Pintorrear, pintarrajar : diose del que pinta sin arte ni primor. || Emparrar, manchar, emporcar papel: dicese del que escribe mucho y mal. || Embroliar un becho, barbullar una marracion.

BARBOULLEUR, s. m. Embadurnador, polor de brocha gorda, de puertas y ventanas. [ (fig.) Se llama así el mal pintor, como ध digeramos pinta monas, mamarrachero. ॥ Llamase barbouilleur, 6 barbouilleur de paper, al escritor de poco gusto y saber, como quien dice embarrador de papel.

BARBOUILLON, s. m. Palabra usada por J.-J. Rousseau para denotar un músico

mor malo.

BARBU, UE, adj. Barbado, harbon: el que tuce barbas. Barbudo, esto es, el que tiene muchas barbas.

BLEBUE, s. f. Pescado de mar. || Sarmiento para plantar, llamado barbosa.

BARBUQUET, s. m. Fuego que sale en 105 labora

BARBURE, s. f. Rebaba: en las piezas de metal que se han fundido.

BARCILLAS, o BARCALLAO, s. m. Una especia de bacalao.

BARCALON, s. m. Titulo del primer ministro de Siam.

BARCAROLLE, s. f. Barcarola: cancion popular veneciana, usada sobre todo entre la podoleros.

BARCEL, s. m. Barroco: pieza de arti-

lleia entigua.

BARD, s. m. Angarillas fuertes para Hevar cosas pesadas dos ú mas personas.

BARDACHE, s. m. Bardage, catamito,

sodomita.

BARDANE, s. f. & GRAND GLOUTE-RON, s. m. Bardana mayor, lampazo: planta.

BARDAQUE, s. f. Entre los Egipcios, especie de alcarraza ó cantarilla donde se

pone el agua para que esté fresca.

BARDE, s. f. Barda: arnes, o antigua armadura que cubria el pecho y ancas de un caballo. | Albarda : lonja delgada de tocino con que se cubren las aves para asarlas.

BARDE, s. m. Bardo: sacerdote galo. que cantaba los hechos de los hombres ilus-

tres.

BARDE, EE, p. p. V. Barder. | adj. Berdado, encubertado, que se dice del caballo armado : y albardado, de la ave que se asa con albarda de tocino.

BARDEAU, s. m. Tablillas, con que se cubreu las chozas en lugar de tejas. || Macho

Borriqueno. V. Bardot.

BARDEES D'EAU, s. f. pl. (salit. Cierta medida de agua que echan en las cuhas para hacer el salitre, y tambien para afinarle.

BARDELLE, s. f. Jalma: especie de alberua.

BARDER, v. a. Armar y defender el cahallo con bardas. || Albardar : poner albarda á las aves para asarlas. || Cubrir un tejado con tablas. || Cargar piedras ú otra cosa sobre las angarillas.

BARDEUR, s. m. El que lleva les anga-

rilles ilemades bard.

BARDIS, s. m. (naut.) Género de estacada, que se hace con tablas al bordo del navio, para que no le entre el agua cuando se carena.

BARDIT, s. m. Bardito : canto de los Bardos, ó sacerdotes galos.

BARDENOCHE, s. f. Nombre de una

tela que se fabrica en Francia. BARDOT, s. m. Burdégano, ó macho! romo, muleto: el que nace de burra y caballo. || (fig.) Remo de los otros : hombre en quien descargan los demas el cumplimieuto de sus obligaciones. || Hazme-reir : al que toman los chocarreros por objeto de sus chanzas.

BARER, J. n. (caza) Perder el viento: no tomarle bien. || Tambien es perder el

BARET, s. m. El bramido del elefante, y del rinoceronte.

BARFOUL, s. f. Barfol: tela basta con que se visten los negros.

BARGACHE, s. m. Abejorro: mosca

grande.

BARGE, s. f. Ave marítima, muy esti-MACRIONNETTE, s. f. Cuna de mada en las comidas regaladas. | Monton ó hacina de heno seco. Hacina de leña.

BARGELACH, & m. Barjelac : avo de j

BARGUIGNAGE, a. m. (oulg.) Regate, remoloneria, titubeo.

BARGUIGNER, v. n. (fam.) Regatear, porfiar sobre el precio, andar sobre tanto mas cuanto. No acabarse de determinar, titubear.

BARGUIGNEUR, EUSE, s. Regateador, el que mucho regatea. La persona sin resolucion.

\*\* BARICOITE, s. f. Dureza de oido.

BARICOT, s. m. Baricote: fruta, y bebida. || Bariga : una clase de seda.

BARICOTIER, s. m. Baricote; árbol robusto, que da la fruta llamada como él.

BARIGEL, o BARISEL, s. m. Barigel; el cabo del ronda de los esbirros en Roma.

BARIL, s. m. Barril, cubeto; cuba, o

tonel pequeno.

BARILLAGE, s. m. Envase ; la accion de envasar el vino en cántaros, ó botellas, para introducirle en los poblados.

BARILLARD, s. m. (naul.) Ministro què hay en las galeras, á cuyo cargo está el cuidado del vino y del agua.

BARILLE, s. f. Barrilla: som que se saca

de la planta del mismo nombre.

BARILLET, s. m. (dim.) Barrilete, barrilito. || Barrilete : caja cilíndrica que contiene el resorte de un relox. || Cilindro; cuerpo de bomba, en donde juega el piston.

BARIOLAGE, s. m. (fam.) Baturillo, mezcolanza, o confusion de colores, sin orden mi arte.

BARIOLE, EE, p. p. V. Barioler.

BARIOLER, v. a. Barajar, entreverar colores sin arte ni orden, como en los vestidos de botarga, o mobarrache.

BARIQUE, V. Barrique.

BARIQUAUT, o BARIQUET, s. m. Cubeta, barrilito.

BAR-LE-DUC, (geogr.) Bar del Duque : ciudad capital del ducado de Bar.

BARLERIA, s. m. Barleria: planta americana.

BARLONG, ONGUE, adj. Punta: dicese de un vestido mas largo de un lado que de otro : que no está bien redoudeado.

BARNABITES, s. m. pl. Barnabitas: clériges regulares de la congregacion de San Pahlo.

BARNACHE, s. f. Barnacle: ave de paso : especie de ganso que se cria en las orillas del mar.

BAROMÉTROGRAPHE, s. m. Barometrógrafo: barómetro adaptado á un relox de péndola.

BAROMÈTRE, s. m. Barometro: instrumento para conocer la pesadez del aire.

BAROMETRIQUE, adj. m. f. Baromé-! trico: lo perteneciente al harómetro.

BARON, e. m. Baron: título de digni-

BARONNAGE, s. m. (fam. y joc.) Baronage: estado y calidad de baron.

BARONNE, s. f. Bayonesa: muger de baron.

BARONNET, adj. Título de Inglaterra,

entre baron é hijodalgo. BARONNIE, s. f. Baronia; el territorio

ó la dignidad del baron.

BAROQUE, adj. m. f. Barrueco: dicese de las perlas de desigual é imperfecta redondez. || (fig.) Se dice de las cosas y de las personas extravagantes, extrambóticas, por irregulares, desiguales.

\*BAROSANEME, s.m. Barosanemo: instrumento para saber la fuerza del viento.

\*BAROSCOPE, s. m. (fis.) Baroscopio:

lo mismo que berómetro.

\*BAROTS, s. m. pl. (naui.) Estremiches: los maderos que cargan sobre las curvas. atraviesan el navío de uno á otro costado, y sostienen los puentes.

BARQUE, s. f. Barca, y barco: la primera se aplica comunmente à la de los rios; y el segundo al de los rios, y del mar.

BARQUEROLLE, s. f. (dim.) Barquilla,

barquillo.

\*BARQUETTE, s. f. Género de armario portátil para llevar la comida á los oliciales del rey, que viven en palacio.

\*BARRACAN, V. Bouracan.

BARRAGE, s. m. Portazgo: cierto derecho que se exige al viagero al paso por algun sitio.

BARRAGER, s. m. Portazguero : el

que cobra el portazgo.

BARRE, s. f. Barra: como pedazo de hierro, cobre, plata, ú oro sin labrar; bien que, hablando de este último metal, se llaman tejos, y no barras, las que vienen de América. || Barra: como pieza de madera ó de metal es palanca para suspender peso, o tranca para cerrar ó asegurar una puerta. [ Mástil : en la urdidera. || Cadena : para cerrar la puerta de una ciudad. || La parte de la encia del caballo, donde sienta el bocado. || Tachon o raya, que se tira sobre lo escrito para cancelarie. || Barra : por banco ó ceja de arena á la boca de un puerto, ó de un rio. || Barra : en el blason es contrario de bande. || Barandilla : sitio destinado para los que tienen que hacer alguna peticion á una asamblea pública, y que no son vocales de ella. || La sala de un tribunal civil. || Barre du gouvernail : (ndut.) caña del timon. || Jeu de barres : marro : juego parecido al que llaman de moros y cristianos.

BARRE, EE, p. p. V. Barrer. | adj. Es

barrado en término de blason.

BARREAU, s. m. Barrote : con que se cierra la entrada por el hueco de una ventana, ú otra abertura. || Barra : en la imprenta es la palanca que entra en el husillo, y

por el sitio en donde defienden sus cautas los abogados; y en este sentido sa dice l'éloquence du barrequ. I Tomase por el oficio, o sea la abogacia: y en esta aigniticacion se dice: N. est l'honneur du burreau. Aplicase otras veces al cuerpo ojunta de ahogados, como cuando se dice: on a consulië tout k barreau.

\* BARREFORT, s. m. Media vara : madero grueso y largo de pino.

\*BARREMENT, s. m. No se usa sino en esta locucion: barrement des veines d'un cheral: desgobernadura. V. Barrer.

BARNEH, v. a. Barrear, atrancar: cerrar con barras, trancas, etc. | Atajar, cerrar un pæo, ó tránsito. [] Borrar, rayar, tachar un escrito para cancelarle. \( \( \frac{1}{2} \). Cortar, estorbar la fortuna à alguno : barrer le chemin à quelqu'un. (albeit.) Se dice barrer les veines d'un cheval: desgobernar un caballo, ú otra caballería.

BARRES, s. f. pl. Parejas, juego de muchachos, que es correr juntos de un lugar á otro señalado. [ ( albeit. ) Asientos del cabailo: la parte de la hoca del caballo donde sienta el bocado. | (carp.) Travesaños: tarrotes. | (naut.) Se dice barres d'arcasses à los yugos principales.

BARAETTE, s. f. Birrete: especie de bonete, o gorra, que llevaban los nobles en Venecia. [ Birreta : el solideo encarnado de los Cardenales. | (prov.) Se decia en otro tiempo: je parlerai bien à sa barrette: le diré cuantas son cinco, le diré de una hasta ciento.

"BARREUR, s. m. Lebrel: perro bueno

para la casa.

BARRICADE, s. f. Atrincheramiento, parapeto, barrera, con que se cierra, y se desiende la entrada de un pueblo, calle, cam, etc., con pipas, vigas, carros, árboles etc., contra alguna invasion.

BARRICADE, EE, p. p. V. Barrica-

Mr.

BARRICADER, v. a. Barrear, cerrar con écensas de pipas, árboles, carros, etc., alem paso, ó entrada. | Se barricader, v.r. embararae, parapetarse. | (fig.) Encerramen un cuarto para no verá nadie; ó como decimos, meterse entre cuatro paredes.

BARRIER, s. m. En las casas de moneda, el obrero que vuelve la barra del vo-

BARRIERE, s. f. Barrera: trinchera mecha con maderos para cerrar, ó disputar un paso, ó entrada. || Barrera: la cerca de estacu y tablas, que cerraba una plaza en los | tomeos ó justas, que tambien se llama pahempe, y estacada. [ (fig.) Se toma por embarzo, impedimento, obstáculo para el l byo o efecto de una cosa; o por defensa | Trampa, o armadijo de tablas : para los ra-TOME I.

Mrit jura hacer la presión: l El foro: toma-, y guarda de ella, y en este caso es antemnral en castellang.

BARRIQUE, s. f. Barrica, o pipa: es-

pecie de tonel grande.

\* BARROIR, s. m. Barrena delgada de tonelero.

BARRURE, s. f. El mástil de un laud. BARSES, s. f. pl. Cajas de estaño, en que se lleva el té de la China.

BAK-SUR-AUBE, (geogr.) Bar del Au-

be : ciudad en la Champaña.

BARTAVELLE, s. f. Especie de perdis muy sabrosa, y mayor que las regulares.

BARTHELEMI, s. m. (n. p.) Bartolomeo. BARUTH, (geogr.) Baruto : ciudad de

BARYPHONIE, s. f. (medic.) Barifonia: dificultad en el hablar.

BARYTE, s. f. (quim.) Bárita: tierra

alcalina, muy pesada.

BARYTON, s. m. Baritono: voz media

entre el tenor y el bajo.

BAS, s. m. Media: la vestidura del pié y pierna. || (náut.) Cepo: para poner los presos. || Gres bas de tvile: enlecton.

BAS, ASSE, adj. Bajo, inferior. | Vil, grosero. || Vendre & bas prix: malbaratar: Vue basse: vista corta. || (fig.) Messe basse: misa rezada. || Avoir l'oreille basse: estar alicaido, como quien tiene contratiempos. [ ( fig. y fam. ) Le temps est bas : el

tiempo está pesado, amenaza lluvia.

BAS, adv. Bajo: como hablar, tocar. Mettre bas: parir las hembras de los animales: mettre bas les armes: rendirse, o deponer las armas : mettre pavillon bas : arriar bandera : mettre chapeau bas : quitarse el sombrero: tenir quelqu'un bas: tenerle avasallado, humillado · le traiter de haut en bas: hablarle con desprecio. | Etre bien bas percé: se dice del pobre alcanzado de medios

BAS (A), adv. En tierra, en el suelo. I En bas: abajo: en la parte, o sitio inferior. || Là-bas: allá bajo. || Ici-bas: acá bajo.

\*BASAAL, s. m. Basal : áthol de la India, que viene en las partes arenosas.

BASALTE, s. m. Basalto : especie de mármol negro parecido al hierro.

BASANE, s. f. Badana: la piel del carnero ; ú oveja curtida.

BASANE, EE, adj. Prieto, moreno: y mas propiamente atezado.

BAS-BORD, V. Babord.

BASBORDAIS, s. m. (ndut.) Moso del bajo bordo.

BASCONADE, s. f. Bascuence: lengua de los Vizcainos.

BASCULE, s.f. Báscula: palanca. || Cigueña : la manija corva con que se hace rodar un torno, ù otra maquina. || Cigüenal: el contrapeso para alzar un puente levadizo, ó para sacar agua de un pozo, ó alberca. 🥻 toneras, o caza de pelo. Columpio: juego de muchachos.

BAS DE CASSE, e. m. (impr.) Casa haja : las letras minúsculas.

BAS DE ROBE, s. m. Bajos : en los ves-

BASE, s. f. Basa: de una columna, de un pedestal, de una estatua. || Base : de un friángulo. || (fig.) Basa : el fundamento : ssiento, ó apoyo de una cosa. || (quim.) Basé : metal, tierra, ó álcali, que se combina con un ácido para formar una sal.

BASELLE, s. f. Ancelgas de la China.

BASER, v. a. Apoyar, o poner sobre una basa. | (fig.) Apoyar, sostener á uno, hacerle espaidas.

BAS-FOND, s. m. El sitio donde hay poca agua, en que pueden encallar, y barar los navios. || Bas-fonds: hondonadas, terrenos bajos.

BASILAIRE, s. f. (anat.) Basilar : un lineso de la cabeza, que está en la parte superior de la boca.

BASILE, s. m. (n. p.) Basilio.

BASILIC, s. m. Basilisco: nombre de cierta serpiente fabulosa. | Albahaca, cierta planta olorosa. || Basilisco: nombre antiguo de cierta pieza de artillería. Il Corazon de leon : estrella.

BASILICAIRE, s. m. Basilicario: oficial eclesiástico, que asiste al papa, u obispo, cuando celebra.

BASILICATE, (geogr.) Basilicata: provincia del reino de Nápoles.

BASILICON, s. m. Basilicon, unguento amarilio.

BASILIDION, s. m. (medic.) Cerato: descrito por Galeno, y bueno para curar la sarna.

BASILIQUE, s. f. Basilica: nombre que se da á las iglesias principales, cuando son magnificas. || Antiguamente se decia del lugar en donde se administraba la justicia. (anat.) Basilica : la vena que sube a lo largo de la parte interna del brazo hasta el axila ó sobaco, donde va á parar.

BASILIQUES (LES), s. f. pl. Basilicas: cuerpo de leyes romanas: mandadas traducir en griego por el emperador Basilio.

BASIN, s. m. Bombasi, cotonia: tela de

thile y algodon.

BASIOGLOSSE, s. m. (anat.) Músculo

depresor de la lengua.

BAS-MOULE, adj. y s. m. f. Dicese de los que han nacido de un frances y de una griega.

BASOCHE, s. f. Jurisdiction y tribunal de los escribientes que tenian los procurado-

res en el parlamento de Paris, etc.

BAS-OFFICIER, s. m. En la antigua milicia francesa se usaba, en el sentido que dan ahora á la palahra sous-officier.

BAS-PEUPLE, s. m. Pueblo bajo : la infima plebe.

BASQUE, s. f. Faldon: de casaca. || Faldilla : de chupa , ù otro vestido que luije de la cintura.

BASQUE, s. m. f. Basco: ó bascongado: natural del pais de este nombre. Y por ser gente ágil y ligera para trepar nxontes, se dice : aller comme un Basque, courir comme un Basque: del que anda may de prisa, esto es, andar como un gamo, ser un traga leguas.

BASQUINE, s. f. Basquiña: parte del

vestido de las mugeres.

BAS-RELIEF, s. m. Bajo relieve : oLra

de escultura : como de medio realco.

BASSE, s. f. Bajo: la parte mas haja de la música, que sirve de fundamento à las demas partes. || Bajo : el cantor que cauta por la clave de bajo. || Bajo : el instrumento que nace esta parte, que siendo de violines, llamamos contrabajo. || En términos marinos, basse es el bajío. | Faire main basse : degollar, pasar a cuchillo, y saquear.

BASSE-CONTRE, s. f. Contralajo: la

voz mas gruesa y profunda que el bajo.

BASSE-COUR, s. f. Corral: en las casas rústicas. Patio interior para caballerazas, ú otros menesteres: en las casas ur-

BASSE-DE-VIOLE, s. f. Viola: instrumento músico.

BASSE-DE-VIOLON, s. f. (mus.) Violon, violoncelo.

BASSE-FOSSE, V. Fosse. BASSE-LISSE, V. Lisse.

BASSEMENT, adv. Bajamente, con bajeza.

BASSER, v. a. (manuf.) Remojar: los cadillos de lana con una especie de cola, para que esté escurridiza.

BASSES, s. f. pl. Bajios : de arena o de

peñas ocultas en el agua.

BASSESSE, s. f. Bajeza: solo se dice del ánimo, del nacimiento, de las acciones, del estilo, y en este último caso decimos humildad de estilo.

BASSET, s. m. Zarcero: perrillo rapose-

ro : especie de podenco.

BASSET, ETTE, adj. Renacuajo, arrapiezo: nombre que se da á la persona pequeña, y de talla achaparrada.

BASSE-TAILLE, s. f. Bajo: en la música.|| Bajo : el que canta esta parte de la musica, que en las iglesias se llama sochantre. [ Basse-taille: lo mismo que bas relief.

BASSETTE, s. f. Baceta: en el juego de

naipes.

BASSICOT, s. m. Jaula de madera en donde se ponen las piedras de los pizarreros.

BASSIERS, s. m. pl. Bajios: en los rios.

BASILE, V. Bacile.

BASSIN, s. m. Fuente: para poner ensaladas, ó frutas. || Palangana : para lavarse las manos. || Bacia : para afeitar.|| Racin :

minimer del cuerpo. | Azalisto: para serrirdulers, pesias. || Paila: para tostar caeno | Barreño, lebrillo: para bañarse: los pies. | Hortera : de pobre. | Arca de aguas édepósito : pera las fuentes. | Pilon : de una faente, o sartidor. || Estanque : de un jarsia, Represa : de un molino, Plato : de unas balanzas. || Pila en la fundicion de estatuas. | Cuba: para banarse. || Concha: de un puerlo: lo interior y mas resguardado del fondendero. || (-geogr.fis.) Hoya: de un rio, etc es, la reunion de valles que envian sus agues á un mismo rio. | (anat.) Bacinek: la tercera parte, ó la inferior del tronco. Cracher au basain: contribuir con alguna

BASSINAGE, s. m. Derecho sobre la

BASSINE, s. f. Especie de hacia ancha y profueda de que usan los boticarios.

BASSINE, EE, p. p. V. Bassiner. [ adj.

Calculado. E Fomentado.

BASSINER, v. a. Calentar la cama con el calentador. | Remojar, fomentar: pasar ligeramente un lienzo embebido en agua, 71100, aguardiente, etc., por encima de una Mga para limpiarla. || Regar ligeramente las plants, etc. | Echar agua ó harina en la man medio becha.

BASSINET, s. m. Cazoleta: de la liave de toda arma de fuego. || Cazoleta : de blandos, cirial, o candelero. || Bacinete: armadura antigua de la cabeza, que tambien se laita capacete. | Apiastro, ranúnculo bul-1050 yerba velluda, planta, y flor.

BASSINOIRE, s. J. Calentador: uten-

sho para calentar la cama.

BASSON, s.m. Bajon, o fagote: instrumento musico de viento. || Bajonista : el que le toca.

BASTANT, ANTE, adj. (fam. y poc.

med, Bustante, suficiente.

BASTE, s. m. Basto: en la baraja es el ad hastos. || El basto, ó bastillo: el tercende les tres mates en el juego del hombre.

MSTER, v. n. (ant.) Bastar. Usase solo tada frases familiares : baste : basta : baste pour cela: es lo que basta, es cuanto Mil.

BISTERNE, s. f. Espécie de carro tirado de breves, que se uso antiguamente.

BASTIDE, s. f. Quinta, o casa de cam-

po. El ru usada solo en Provenza.

BASTILLE, s. f. Castillo antiguo, forti-ficado con torres. En otro tiempo hubo uno en Paris, en que se custodiaban los prisioneros de estado.

BASTILLÉ, ÉE, adj. (blas.) Bastillado:

con alimenas.

BASTINGAGE, s. m. (naut.) Filarete had que se echa y corre por los costados

BISTINGUE, s. f. (ndut.) Empavesada,

que sostenida de una red, deliende en un combate la gente que está sobrecubierta de Ona Have.

BASTINGUÉ, ÉE, p. p. V. Bastinguer. BASTINGUER, v. a. SE BASTIN-GUER, v. r.Empavesar, ó empavesarse : tender la empavesada, ó empallotada, en una nave, para entrar en combate.

BASTION, s. m. Bastion: hoy se dica mas propiamente baluarte. # (anat.) Dicese de ciertas partes del cuerpo que envuelven, ó defienden otras, como el cránco que parece

destinado á protager el cerebro.

BASTIONNE, EE, adj. Lo que tiene bastiones ó baluartes.

BASTONNADE, e. f. Paliza : tunda de

BASTRINGUE, s. m. Baile público de gente popular, baile de boton gordo, de candil, ó de cascabel gordo.

BASTUDE, s. f. (naus.) Especie de red

para precar en los estanques salados.

BAS-VENTRE, s. m. Empeine: la parte

baja del vientre.

BAS-VOLE, s. m. Rastrero, entre casa-

BAT, s. m. (ant.) La cola de los peces. Mesurer entre œil et bat : medir el pescado

entre el ojo y la cola.

BAT, s. m. Basto: albarda para las bestias de carga. \(\( \) (fig. fam.) De una personaruda y torpe se dice cheval de bât, que corresponde à macho de litera. || Dicese en âmhos estilos: je sais où le bât me blesse, o le blesse, esto es, sé donde me aprieta el zapato, ó donde tiene las mataduras.

BATACLAN, s. m. (fam.) Baraunda,

trastos, gente que incomoda.

BATAGE, s. m. Derecho que los señores en Francia imponian sobre toda caballeria que llevaba basto.

\* BATAIL, s. m. (blas.) Badajo.

BATAILLE, s. f. Batalla: pelea general entre dos egércitos. || Bataille navale: combate naval. || Corps de bataille : centro del egército. || (fig.) C'est son cheval de bataille : ese es su fuerte; esto es, la cosa en que tiene mas confiansa. | Piutura, sea en mármol ó lienzo, que representa una batalla.

BATAILLE, EE, adj. (blas.) Se dice de una campana de metal con el badajo de otro

color

BATAILLER, v. n. (fig. fam.) Bataller: disputar. o altercar d

BATAILLFUR, s. m. Altercador.

BATAILLIERE, s. f. Cuerdécita que mueve la taravilla ó citola de un molino.

BATAILLON, s. m. Batallon: cierto troso de tropa que compone una parte de un regimiento de infanteria.

BATANOMES, s. f. pl. Telas del

Cairo.

BATARD, ARDE, adj. y s. Bastardo: el apaletade: reparo de tela acolchada, que no ha nacido de legitimo matrimonio.

(fig.) Se dice lettre bátarde: letra bastardilla: chien bdiard: perro atravesado: porte batarde: postigo de una casa: pomme batarde : manzana bravia.

BATARDE, s. f. (artill.) Bastarde, pieza del tercer calibre en Francia. || Borda: la

vela mayor de una galera.

BATARDEAU, s. m. Pesquera: preza, ó azud con estacada, para cortar ó desviar la corriente de un rio.

BATARDIER, s. m. Especie de criba.

BATARDIERE, s. f. (agric.) Plantel de arbolillos engertos, para trasplantar á utra parte.

BATARDISE, s. f. Bastardia: la calidad de bastardo. || Droit de bâtardise : derecho por el cual los reyes de Francia sucedian à los bastardos.

BATATE, s. f. Batata: raiz de una planta que tiene el nombre de camote.

BATAULE, s. f. Manteca de caña mambú. BATAVE, s. y adj. m. f. Batavo: natural de Holanda, ó perteneciente à este pais.

\* BATAVIA, (geog.) Batavia: ciudad de

In Isla de Java.

"BATAVIE, (geog.) Batavia: nombre que

algunos dan á la Holanda.

BATAVIQUE, adj. Que solo se usa en esta frase: larme batuvique, o larme de verre: lágrima de Holanda : pequeña porcion de cristal cuajada en el agua, que rompiéndole la punta, se deshace en menudo polvo con un ruido muy grande.

BATE, V. Batte.

BATE, EE, p. p. N. Bdter. || (fig. fam.) Se dice del hombre rudo y torpe ane bate, o c'est un vrai ane bate, esto es, es un jumento con albarda.

BAŢEAU, s. m. Batel: barquillo: gondola. Usase comunmente en los rios, para conducir mercaderías, y otros efectos. || Llámase tambien bateau la caja de un coche ántes de sorrarla. | Bateau de cuivre, o ponton: penton, barco chato y estrecho, que sirve para formar puentes. || Bateau de selles: lavadero: los barcos chatos que hay sobre el Sena para lavar. || Bateau des maires: barco para el transporte de la sal.

BATELAGE, s. m. Profesion de titiritero, de jugador de manos. Tómase tambien por el mismo juego, charlatanería, ó truhaneria. || Batelage, el estipendio, ó derecho,

que se paga al barquero.

BATELEE, s. f. Barcada: la carga que

neva el batel.

\*BATELEMENT, s. m. Socarren : alero de tejado.

\* BATELER, v. a. Conducir una barca.

BATELET, s. m. Barquichuelo 4 el batel pequeiro.

BATELEUR, s. m. Titiritero: jugador

de manos : truhan, charlatan.

BATELIER, s. m. Barquero: el que goborna el batel.

BATELIÈRE, & f. Barquera: la muger

que guia un barco.

BATEME, y sus derivados. V. Baptême. BATER, v. a. Enalhardar, enjalmar: echar la albarda, ó el basto á las bestiss. \*BATI, s. m. Hilvan que se hace en las ropas para coserias. 🛭 Armazon de una puerta àntes de pouerle los tableros.

BATI, IE, p. p. V. Bâtir. | Como adjetivo, se dice figuradamente: un homme bien ou mal bâti, por hombre de buena o mala estampa, traza, cuerpo; ó bien ó mal he-

\* BATIER, s. m. Albardero, jalmero. 🛭 (prov.) Se dice del hombre rudo y torpe sot bâtier, grand bâtier, como entre nosotros, porro, zambombo.

\* BATIFOLAGE, s. m. La accion de jugue-

tear como ninos.

BATIFOLER, v. n. (fam.) Triscar, juguelear.

BATIMENT, s. m. Edificio, obra, fabri-

ca. Bastimento, embarcacion.

\*BATIN FIN, 6 JONC D'ESPAGNE,

s. m. Esparto : planta.

\*BATINE, s. f. Silla grosera de que usan los aldeanos. Tambien se llama, tar-

che , torche.

BATIR, v. a. Edificar, fabricar. || (#g.) Levantar, fundar , establecer : la fortuna, el crédito, etc. || Embastar, ó hilvanar: entre los sastres. || Dicese proverbialmente : baur des châteaux en Espagne : hacer torres de viento, castillos en el aire, pasearse por los espacios imaginarios.

BATISSE, s. f. El estado, o la tábrica,

de una obra de albanilería.

BATISSEUR, s. m. (fam.) Dicese por desprecio del mal arquitecto, del chantion, imperito. Tambien llaman bâtisseur al que es amigo de hacer obras.

\* BATISSOIR, s. m. Aro de hierro con que

se juntan las duelas de los toneles.

BATISTE, s. f. Batista, orlan: cierto

lienzo superfino.

BATON, s. m. Baston : el que es insignia de algun mando. || Baston : el que se lleva para apoyar el cuerpo. || Palo : el que se toma, o lleva en la mano, para cualquier uso, principalmente para apalear, o sacudir y para guiarse un ciego. || Báculo, muleta : de viejos, ó enfermos. || Dicese báton de chaise à porteur : la vara de silla de manos: bâton de la croix: el asta en que se pone la cruz en las procesiones: baton de consrèrie: el asta del estardarte de un santo, que se saca en una fiesta, o procesion: baton de cire d'Espagne : caña o bastoncillo de lacre. || Tour du bâton: manos puercas, provechos ilícitos. || Sortir le bâton blanc à la main : queder por puertas, o en la calle. || Tirer au bâton avec quelqu'un: darse de las astas, tenérselas tieso con otro-N'avoir ni verge ni bôton : estar sin defenarrens los burros.

BATON DE JACOB, s. m. Vara de Ja-

cos instrumento para medir,

BATONNE, EE, p. p. V. Batonner. \*BATONNEE D'EAU, s. f. La cantidad de agua que arroja la bomba del navio cada vez que se levanta el émbolo.

BATUNNER, v. a. Apalear, dar de pales. § En términos curiales es tachar, bor-

rar, cancelar no escrito.

BATONNET, s. m. Tala : cierto juego de muchachos, que en unas partes se llama

colornija, y en otras pique.

BATONNIER, s. m. Bastonero, ó sea el majordomo de una cofradía : el que lleva la vara de plata por insignia en una fiesta, o processon. Batonnier des avocats, deciase del Prior del Colegio de Abogados.

"BATONNISTE, s. m. El que por saber magar el baston puedo defenderse y atacar

BATRACHITE, s. f. Batraquites: diente de lobo marino petrificado, que imita algo A figura de una rana.

BATRACHUS, s. m. (cirug.) Batraca:

tumor que sale sobre la lengua.

BATHACOMYOMACHIE, s. f. Batraomonaquia, ó guerra de los ratones y las taras : poema de Homero.

BATTAGE, s. m. Trilla: el acto de trilar la mies en la cra, que en Francia se hace

BATTANT, s. m. Cada hoja de una puerta hecha de dos piezas, que se llama media puerta. 🛭 Badajo, ó lengua : de campana. Varal, en los telares. || Trampilla : de mos-Under. [ (fam.) Un habit tout battant neuf: restido flamante.

BATTE, s. f. Pison: con el que se apiaona, ó aprieta la tierra, ú otra cosa que se quere allanar. 🛘 Majadero, maja : instrumento con que se maja, ó machaca. [[Bana, o tabla. de lavandera. || Dicese tammen del sable, ó espadon de palo, que llevan la arlequines.

BATTEE, s. f. Posteta: entre encuader-Reference es el trozo del libro que se hate de

ਅਕਾਬ. Sacudido : de la lana.

MITTELLEMENT, s. m. (albañ.) Boquilles la última hilera de tejas dobles, que

remain el alero de un tejado.

BATTEMENT, s. m. Golpeo, agitacion. Bauenent, hablando de corazon, de arterias, etc., es palpitacion, pulsacion, latido. | Battement des mains, es palmoteo, olas palmadas que se dan por aplauso. Bettement du tambour: son, o toque de tambor. | Battement : trinado, gorgeo : deto quiebro de la voz. || Battement de la neure: en la música, echar el compus.

BATTERIE, s. f. Riña, pendencia, ca-Bateria: sea de morteros, ó de ca-

Martin bâton : palo ó vara con que se | tán colocadas las piezas. | Se dice batterie du tambour, el toque o modo de tocar la caja : batterie du fusil, du pistolet, la pieza de la llave de una escopeta, ó pistola , que se llama rastrillo: batterie de cuisine, el ajuar de la cocina, que también se dice la batería, ó el cobre, ó la espetera, cuando las piezas son de cobre , ó hierro. 🛭 (fig.) Significa medio, esfuerzo, via, mira, con que se intenta alguna cosa.

> BATTEUR, s. m. Apaleador, aporreador: y mas propiamente el que sacude ó casca a otro. | Batteur de ble, o mas hien batteur en grange : el trillador de granos con latigo, zurriago, ó vara. || Batteur d'or: batihoja, o batidor de oro. || (fig.) Se dice de un paseante, *batteur de pavé*, que corresponde à callejero, azota calles: y del soldado de descubierta en campagna, batteur

d'estrade.

BATTIN, s. m., Junco de España.

BATTITURE, s. f. La hojuela que salta de los metales cuando se baten con el martillo.

BATTOIR, s. m. Pala : para jugar á la pelota. || Mosa, pala : la que usan las levan-

BATTOIRE, e. f. Lecheron: vasija en que se hate la leche, para separar la mantecu.

BATTOLOGIE, s. f. Batologia: repeti-

cion inútil y enfodosa de palalmas.

BATTRE, v. a. Batir, golpear: dar golpes una cosa con otra. || Apalear, sacudir. || Pegar, cascar, zurrar. | Agitar, traquear, mover con violencia. || Cascar, azotar, maltratar. || Derrotar, vencer. || Menear, revolver. | Mortillar algun metal. | Batir : dar bateria à una muralla con artilleria | | Battre des mains: palmear, palmotear, dar palmadas. || Battre la caisse : tocar la caja , ó el tambor. || Battre la mesure : lievar el compasen la música. || Battre le blé : triliar. || Battre le fusil : sacar fuego del pedernal con el eslabon. || Battre les cartes : harajar. || (fig.) Battre les oreilles, es romper los cascos, la cabeza, corromper los oidos: battre l'estrade, reconocer, registrar el campo, el terreno : *battre monnaie*, batir , acuñar, ó fabricar moneda : battre le fer tandis qu'il est chaud, cuando pasan rábanos comprarios : battre la campagne, perderse, ó salirse del texto, desatinar: le soleil bat à plomb, el sol cae ó hiere de plano, ó á plomo: la rivière bat les murs, el rio baña, lama los muros: battre le pave, pasear las calles, callejear como bolgazan.

BATTRE, v. n. Palpitar, latir : el corazon. || Pulsar : las venas. || Aletar : los pája-

ros. | Andar : el relox : el molino.

BATTRE (SE) v. r. Renir, andar á golpes, á estocadas, á punadas, etc. | Entre enemigos es pelear.

BATTU, UE, p. p. V. Battre. | adf. Dicese tambien del sitio en que es- (prov.) Les bassus paient l'amende : cornudo y apaleado, ó tras de cuernos peni-

BATTUE, e. f. Batida: la montería de caza meyor, que se hace hatiendo el monte. 
# Faire la battue: batir con una escoha los capullos de la seda, cuando hierven en la caldera.

BATTURE, s. f. Especie de sisa para dorar, que se hace con miel, agua de cola, y

vinagre.

BATTURES, s. f. pl. (náut.) Restinga: banco de arena mezclado con rocas, que no

salen de la superficie del agua.

\*BATTUS, s. m. pl. Azotado, disciplinante: penitente que se disciplina en público.

BATZ, s. m. Moneda elemana.

BAUBI, s. m. Zorrero: perro de caza.

BAUCAL, s. m. Vaso de boca angosta, como cántaro, cantarilla, etc. V. Bocal.

BAUCHE, s. f. Platanaria . planta.

BAUD, s. m. Lehrel, sabueso, perro para la caza del ciervo. Se llama tambien mudo, porque no ladra en cuanto percibe la caza.

BAUDES, s. f. pl. (naut.) Plomadas: plomos atados à los hilds de las redes de las

almadrabas.

BAUDET, s. m. Pollino, jumento. [fig.) Se dice del hombre negado, y muy ignorante. [Burro: los carpinteros llaman así á los caballetes en que afianzan los maderos para aserrarlos.

BAUDI, IE, p.p. V. Baudir.

BAUDIÉ, v. a. (mont.) Jalear: incitar á los perros con la trompa ó la voz.

\* BAUDOSE, s. f. Instrumento músico de cuerdas, usado en tiempo de Carlomagno.

BAUDOUINER, v. a. Acaballar : solo se usa hablando de los garañones, que sirven para la propagacion de su especie.

BAUDRIER, s. m. Tabali, talabarte, o cinturon terciado, de que cuelga la espada.

BAUDROIE, s. f. Balderaya: pescado del género lofia.

BAUDRUCHE, s. f. Película de tripa de

buev.

BAUGE, s. f. Porquera, cubil: la cama o sitio en que se recogen y abrigan los jabalies. || Bañadero: el charco en que suelen bañarse y revolcarse. || Adobe: mezcla de barro gredoso y paja menuda, de que se hacen tapias.

BAUGE (A), adv. (fam.) A manta: á manta de Dios: abondo: con abundancia.

BAUGUE, e. f. Alga: yerba que se cria

en los estanques salados.

BAUME, s. m. Bálsamo: árbol aromático, y tambien el licor que destila. || Sándalo, especie de yerba buena. || (fig.) Bálsamo: se dice para ponderar la fragrancia y suavidad de una cusa.

BAUME ORDINAIRE, s. m. Balsamina: planta. || Baume d'equ : menta acuática, d poleo : nlanta,

BAUQUIERE, s. f. (naut.) Bordage de tribor à babord.

BAUQUIN, s. m. Boquilla: en los hornos de vidrio es el extremo de la caña por donde sopla el oficial.

BAUX, ó BARROTS, s. m. pl. (náut.) Baos: vigas que sostienen los puentes del

navio.

BAVARD, ARDE, adj. Hablador, hablantin, parlanchin, charlantin, picotero, BAVARDAGE, s. m. Habladuría.

BAVARI)ER, v. n. Picotear, parlotear, charlar.

BAVARDERIE, s. f. Charla, charlatanoría, habiaduría.

BAVARDIN, s. m. (poc. usad.) Parlanchin, charlantin.

BAVAROISE, s. f. Bebida hecha de té y jarabe de culantrillo.

BAVE, s. f. Baba, espumajo: la saliva que sale de la boca; y la que echa el caracol, y la babosa.

BAVER, v. n. Babear: echar de si la

baba.

BAVETTE, s. f. Babador, babadero: el que se pone á los niños. || (fig.) Être encore à la bavette: estar todavia en mantillas, ser demasiado jóven ó inexperto para alguna cosa.

BAVEUSE, s. f. Bahosa: pescado de mar muy comun en las costas de Provenza.

BAVEUX, EUSE, adj. Baboso: que echa baba, ó está lleno de baba. || Omelette baveuse: la tortilla sin volver, no muy frita.

BAVIERE, s. f. (geog.) Baviera : ducado, electorado y círculo de Alemania, que ahora tiene titulo de reino.

BAVOCHÉ, ÉE, adj. Raboseado: entre impresores y estampadores, repelado.

BAVOCHER, v. n. (imp.) Repelar : no salir limpia la letra cuando se imprime.

BAVOCHURE, s. f. Repeladura, ó repelado: lo que no sale limpio, tanto en el impreso, como en el estampado.

BAVOIS, ó BAVOUER, s. m. Tabla que contiene la valuacion de los derechos seño-

riales.

BAVOLET, s. f. Cierto tocado que usan las aldeanas de los contornos de Paris.

BAVURE, s. f. Rebaba : la que queda en un vaciado por las junturas del molde.

BAYER, v. n. Embobarse, é estar con la boca abierta mirando alguna cosa: quedarse embelesado, y suspenso. || (fig. fum.) Se dice bayer aux corneilles, esto es, pensar en las musarañas, papar viento, ó moscas: bayer après les richesses, les honneurs: balar, desalarse, alamparse, por riquezas, honores, etc.

\*BAYETTE, s. f. Bayeta: tela de lana. BAYEUR, EUSE, s. Boquiabierto, bausan, papa moscas: el que se emboha con la boca abierta mirando.

\* BAYONNE, ('geog.) Bayona : ciudad

BAYONNETTE, V. Balonnette.

BAZAC, s. m. Bazac : algodon hilado

insimo, que vieue de Jerusalen.

BAZAR, a. m. Nombre que se da en el Oriente à los mercados públicos, y tambien i los lugares en donde se encierran los esciavos, que en el Africa llaman baños.

BAZZO, s. m. Bazo : moneda pequeña de Akmania, que es como medio real de

Person.

BDELLIUM, s. m. Bedelio: arbol, y reson que produce el mismo.

\*BE. Sonido que forman las ovejas y cor-

deres con el balido.

BEANT, ANTE, adj. Se aplica á boca de ammi, o de la tiera , y de gran abertura : y 🌬 solo se dice de dragones , tarascas , keones, y de grutas, cavernas, simas : como guale beante: boca abierta: gouffre beant: boqueron anchuroso.

\*BÉARN, s. m. (geog.) Bearne: provin-

cia de Francia.

BEARNAIS, AISE, s. y adj. Bearnes, 🛤 : el natural de Bearne ó lo perteneciente a amella provincia. Por antonomasia se dice le Béarnais : el Bearmes, en lugar de Hen-7117: Henrique cuatro ( rey de Francia ).

BEAT, ATE, s. Beato; el que se egerala en obras de devocion. Tambien se dice

ronicamente del que afecta virtud.

BEAT, s. m. El que en una partida de juego juega sin pagar, ó en una comida come an pagar on escote.

BEATIFICATION, s. f. Beatificacion. BEATIFIE, EE, p. p. y adj. Beatificado. MEATIFIER, v. a. Beatificar: declarar el Samo Pontifice que algun siervo de Dios goza de la bienaventuranza.

BEATIFIQUE, adj. m. f. (teolog.) Beatifico: cosa que hace bienaventurado.

BEATILLES, s. f. pl. Menudillos de मधः y tambien todas aquellas menudencias Pesechan en un pastel, como setas, criadillas de tierra, etc.

EEATITUDE, s. f. Beatitud: hienaven-Maraza. | Beatitud: tratamiento que se da

al Samo Pontifice.

EIV, BEL, alf. m. BELLE, adj. f. (Artes destributivos que empiezan con vocal, o k no aspirada, se dice bel, y no beau) Belle, hermoso. || Un bel homme: un buen moral Bueno, excelente, noble. || Grande, dmirable. || Agradable, lindo. || (joc. iron.) Se loma en mala parte, y equivale à grande, como c'est un beau coquin : es un gran picaron, o un picaronazo. || Beau parleur: Parista,

BEAU, e. m. Lo hueno, honesto, útil: y tablen le primorese en una obra, é es-

BAU, adv. Bueno, lindo. || Il fait beau,

de Practa en Gascuña, y puerte de mar en Jourd'hui : hoy hace hueno, d'hace buen tiempo. | Tout beau: honitamente, pasito, con tiento, quedito. || Tout beau: 1 oco á poco. Il a beau faire l'hypocrite: hien puede hacer, en vano hace, por mas que haga el hipócrita. || Avoir beau: por mas

\* BEAUCAIRE, (geog.) Belcaire: pueblo

de Francia en Lenguadoc.

\* BEAUCE, s. f. (geog.) Provincia de Francia.

BEAUCERON, ONNE, e. y adj. De la provincia que los Franceses llaman Beauce. " BEAUCRIER, s. m. Especie de uva.

\* BEAUCOUP, adv. Mucho. | Si rige otras palabras, se hace adjetivo en castellano, como beaucoup de monde : mucha gente : beaucoup de richesses : muchas riquezas. Il s'en saut de beaucoup que : saita mucho para que.

BEAU-FILS, s. m. Yerno: y tambien hi-

jastro , antenado, aluado.

BEAU-FRERE, s. m. Cuñado.

BEAU-PARTIR DE LA MAIN, s. m. (manejo) Salir justo y unido el caballo : es el vigor con que parte à galope del pié y mano que se le lia mandado, sin separarse hasla que se le para.

BEAU-PERE, s. m. Suegro, y tambien

padrastro.

BEAUPRE, s. m. (naut.) Baupres: mas-

til que sale de la proa del navío.

BEAU-REVOIR, s. m. (mont.) Cargar: es cuando el perro sigue con ahinco la res, sin perdes el rastro ni el viento.

BEAU-SEMBLANT, V. Feinte.

BEAUTE, s. f. Belleza, hermosura. Primor, perfeccion, gracia. || Cuando se toma por una muger muy hermosa, se dice es una beldad.

\* BEAUVAIS, (geog.) Ciudad de Francia. BEAUVAISIN, INE, s. De Beauvais.

BEC, s. m. Pico : el de las aves. || (fig.) Tómase por la lengua, boca, o palabra del hombre, y entra en muchas expresiones familiares, como il a bon bec : tiene buen pico, Duena labia; se prendre au bec avec N.: trabarse de palabras con N.: avoir le morceau au bec : estar con el borado en la boca. || Tenir le bec dans l'eau : dar la entretenida con buenas esperanzas. || Blane bec: boquirubio. || Dicese bec todo pico, punta, nariz, espolon, que figuran algunas cosas, como se verá en los egemplos siguientes. | Bec d'alambic: pico, o nariz de alamhique. | Bec de corbin : pico de cuervo : el puño, ó remate de baston de esta figura. Il Instrumento de cirugia para sacar de las lingas las partes que pueden dañarias. [] Bec de grue: pico de cigüena, geranio: cierta yerba llamada tambien aguja de pastor. H Bec de lampe: mechero, ó piquera de candil, velon, etc. | Bee de lièvre : labihendi-Usu beau temps, un temps superbe au- do, que tiene el labio superior partido.

\* BECAPIGUE, V. Beo-figue.

BECARRE, s. m. Becuadro: signo musical, (que vuelve à su tono natural toda nota, sea sostenido, o bemol.

BECASSE, s. f. Becada, o chocha perdiz. || Bécasse de mer: chocha marina: ave

antibia: cuervo marino.

BECASSEAU, s. m. Chochin, chorchin, chochina: el pollito de la chocha perdiz.

BECASSINE, s. f. Gallineta ciega. BECCABUNGA, s. m. Becabunga: planta acuática, especie de verónica.

BECCARD, s. m. Salmon hembra: pes-

cado de mar.

BEC-D'ANE, s. m. Barlete: instru-

mento de carpintería.

BEC-DE-CORBIN, s. m. Se da este nombre, en general, à todo lo que es encorvado

y remata en punta. \* BEC-D'OISEAU, s. m. Pico de ave : cuadrupedo de la nueva Holanda, que en lugar de mandibulas y dientes, tiene un pico

semejante al de un pato.

BEC-FIGUE, s. m. Becafigo: papafigo: ficédula . pájaro pequeño muy regalado.

BECHARU, V. Flamant.

BECHE, s. f. Azada para labrar la tierra. || Pala que sirve para lo mismo. || Cuquillo insecto.

BECHE, EE, p. p. V. Becher.

BECHER, v. a. Cavar, azadoner: cavar ia tierra con azadon.

\* BECHET, s. m. Especie de camello.

BECHIQUE, adj. m. f. Pectoral: dicese de todo lo que tiene virtud para curar la

BECQUE, adj. (blas.) Rostrado; se dice del pajaro que tiene el pico de otro color que lo demas del cuerpo.

BECQUEE, s. f. Ceho: la comida que se da en el pico à un pajarito, o la que sus padres le traen en el pico.

BECQUETE, EE, p. p. V. Becque-

BECQUETER, v. a. Picotear, picar: tirar picotazos, dar picadas las aves con el pico.

BECQUILLON, s. m. (cetr.) Piquito de un

pajaro nuevo.

BECUNE, s. f. Becuna, espadon: pescado de mar parecido al barbo, pero tan feroz

como el tiburon, ó marrajo.

BEDAINE, s. f. (vulg.) Pancho, bandullo. || Así se dice: farcir sa bedaine de: llenar el pancho, la andorga de, darse una panzada de.

BEDEAU, s. m. Pertiguero, ó macero: en una iglesia. || Mullidor: en una cofradía.

ll Bedel: en las universidades.

BEDEGAR, ó BEDEGARD, s. m. Aga-

llas de junco.

BEDON, s. m. Antiguamente se llemala así el atabal, ó tambor : hoy solo se aplica en estilojocoso á un hombre gordo, gros be- llavar, ó sucia,

don, es decir, borrigon, panson, both-

BEDOUINS, s. m. pl. Beduinos: árabes

del Desierto.

BEE, adj. Cosa abierta: no se usa sino con la voz gueule : y se dice de los toneles, ó cubas abiertas, ó sin tapa por un cabo: des tonneaux, des futailles à gueule bée.

BEEN, Lo mismo que Behen.

BEENEL, s. m. Benel: arbusto del Malabar.

BEER , V. Bayer.

BE-FA-SI, (músic.) Término con que se

distingue el tono de si.

BEFFROI, s. m. Torre en que está la campana de concejo, ó de señales. || Dicese beffroi la misma campana : y tambien la armazon de madera que la sostiene. [] Atalaya con campana.

BEGAIEMENT, s. m. Tartamudez : el modo de pronunciar del que es tartamudo.

BEGARDS, s. m. pl. Begardos: hereges del siglo XIII que afirmaban podia el hombre llegar en esta vida á tal grado de perfeccion que quedase impecable, viviendo al mismo tiempo muy escandalosamente.

BEGAULT, V. Nigaud.

BEGAYÉ, ÉE, p. p. V. Begayer.

BEGAYER, v. n. Tartamudear: hablar con dificultad por algun impedimento en la lengua. || ( picad.) Picotear : levantar el pico, y menear la cabeza el caballo.

BEGONE, s. f. Acedera silvestre.

BEGU, UE, adj. (picad.) Dentivano: se dice del caballo que desde los cinco años hasta la vejez, no ha cerrado.

BEGUE, adj. m. f. Tartamudo: bal-

buciente.

BEGUETTES, s. f. pl. Tenacita: de

berrero.

BEGUEULE, s. f. Nombre que se da por injuria á la muger necia, impert nente, y que aparenta recato.

BEGUEULERIE, a. f. Necedad, ridicu-

lez, con apariencia de recato.

BEGUIN, 4. m. Capillo : que se pone á los niños desde que naçen.

BEGUINAGE, s. m. Beaterio.

BEGUINE, s. f. Nombre de una especie de beatas en Flándes. [ En estilo burlesco se llama *béguine* á una beatona , ó fatua.

BEGUINS, s. m. pl. Beguinos: hereges que se decian terceros de San Francisco.

BEGUM, s. f. Begun: titulo honorifico de las princesas del Indostan.

BEGUNE, s. f. Especie de percado.

BEHEN, o BECHEN, s. m. Behen: planta cardiaca, que se cria en el monte Libano. 🏿 Hay varias raices mediciuales que vienen de Levante, y tieuen el mismo nombre. || Colleja: planta europea.

BEIGE, s. f. Sarga tegida con lana un

BEIGNE, s. f. Especie de sarga de lana. BEIGNET, s. m. Buñuelo: fruta de sar-

BÉJAUNE, s. m. Dicese de todo pájaro puro, y en especial del halcon niego. || (fig.) Boquirubio, boboncillo, mosalvete, biumo. || Béjaune se dice mas comunmente de la bobada, tonteria, y bisonada que comete la gente mosa.

BEL, V. Beau.

BÉLANDRE, ó BÉLANDE, s. f. Balandra: especie de embarcacion.

BÉLANT, ANTE, adj. Oveja ó cordero

que bala.

BÉLEMENT, s. m. Balido: de la oveja,

cerpero, y cordera.

BELENNITE, s. f. (hist. nat.) Belemnita, piedra del rayo: piedras sobre las cuales se han dicho muchas patrañas; y que no son mas que conchas petrificadas.

BELER, v. n. Balar : dar balidos la ove-

ja, o cordero.

BELETTE, s. f. Comadreja: animal.

BELGE, adj. y s. m. f. Belga: el natural de la Bélgica. || Bélgico: lo perteneciente á los Belgas, y también el nacido en aquella provincia.

BELGIQUE, (geogr.) Bélgica.

BELLER, s. m. Carnero padre, moruew: el carnero capado se llama mouton. ||
Como miquina militar de los antiguos, bélier
s ariete: y como signo del zodiaco, es
áries.

BELIERE, s. f. El anillo, del cual cuel-

ga el badajo de la campana.

BELINER, v. a. Calamorrar : tomar el camero á la oveia.

BELITRAILLE, s. f. Cuadrilla de be-

BELITRE, s. m. Belitre: picaro, ruin. BELITRERIE, s. f. Bellacada: junta de belitres. | Bellaqueria.

BELLA-DONA, BELLADONE, & BEL-LE-DAME, s. m. Bella-dama: planta,

cuja layas son venenosas.

BELLATRE, s. m. Hermosote: el que firme una apariencia de hermosura, ó una encima hermosura. Usase tambien como adjeiro.

BELLE, s. f. En estilo familiar, y à vers ironco se dice, une belle de una buena mon, les belles de las buenas mozas: y con el pronombre posesivo ma belle, sa belle, significa la querida, la querendona, elamado bien, el amor, y los amores.

BELLE, adj. f. V. Beau. | Sin embargo, la palabra belle entra en estas expresiones la miliares il l'échappa belle: se libró de la mem, esto es, corrió un gran riesgo: la danner belle à N.: dar un susto, ir à pegar un charo, una burla à N.

BELLE-DE-JOUR, 6 HÉMÉROCA-LE, 4 f Don Di go de dia : especie de li-

120 que florece solo de dia.

BELLE-DE-NUIT, s. f. Maravilla de noche, jalapa: planta y flor.

BELLE ET BONNE, s. f. Clase de peru.
BELLE-FILLE, s. f. Aluada; antenada: hijastra: hija del primer matrimonio. || Nuera: llámase tambien bru.

BELLEGARDE, (geogr.) Bellaguarda: castillo en el Rosellon.

BELLEMENT, adv. ( fam. ) Bonitamente, con tiento, de queuo, quedito.

BELLE-MRRE, s. f. Suegra, y tambien madrastra.

BELLE-SOEUR, s. f. Conada.

BELLIGERANT, ANTE, adj. Beligerante, guerreante: dicese de las potencias, o ejércitos, que están en guerra.

BELLINZONE, (geogr.) Belinzona: vi-

Ila de los Suizos.

BELLIQUEUX, EUSE, adj. Belicoso: dicese de una nacion, persona, o genio, inclinada á la guerra.

BELLISSIME, adj. (superlativo de beau y del estilo familiar ) Bellisimo, y bellisi-

ma.

BELLON, s. m. Arbusto de Santo Domingo. || Enfermedad causada por la mina de plomo.

BELLOT, OTTE, adj. Bonitillo: dícese solo de los niños que tienen algo de hermo-

505.

BELLUTA, s. f. Beluta: arbol del Malabar.

BELSAMINE, s. f. Nicaragua: planta. BELVÉDER, s. m. (voz tomada del italiano belvedere) Significa la sotea, ó el mirador de una casa, de donde se descubra mucha tierra, ó mar.

BELVEDERE, s. m. Mirabel: planta de

jardines.

BELZEBUT, s. m. Bercebú: el diablo. BEMOL, s. m. (mus.) Bemol: signo que baja un semitono la nota ántes de la cual se pone. || Mettre en bémol: abemolar. || Où il y a des bémols: bemolado.

BEMOLISE, EE, p. p. V. Bémoliser.

BEMOLISER, v. a. Abemolar.

BÉMUS, s. m. (voz. injur.) Orate, sindio: inocente: sencillo: tonto.

BEN, V. Behen.

BENAIS, V. Benêt. BÉNARDE, s. f. Cerradura que abre à ámbos lados, ó manos.

BÉNARI, s. m. Nombre que dan en el

Lenguadoc à una ave de paso.

BÉNATE, s. f. Cesto de mimbres que contiene doce panes de sal.

BÉNÉDICITÉ, s. m. La bendicion de la mesa ántes de ponerse à comer.

BENEDICTE, s. m. ( farm.) Benedicta:

electuario purgante.

BENEDICTIN, INE, adj. y s. Benedictino, benito: monge, o monja de la drden de San Benite.

BENEDICTION, s. f. Bendicion: el actu sus hijos | Bendecir: alabar, ensalzarde bendecir cualquiera cosa.

BENEDICTIONNAIRE, s. m. El libro alonde están recopiladas las hendiciones.

BENEFICE, s. m. (for.) Beneticio : dispensa: derecho concedido por el principe, ó por las leyes; como benefice d'age, benefice d'inventaire. Beneficio: provecho, Luen, y yentaja, que se hace, o se recibe.

BENEFICE, s. m. (eclesiást.) Beneticio: titulo con cierta renta. Los hay de dos especies : bénéfice simple : beneficio simple; y benefice ayant charge dames, ou avec charge d'ames, que es beneficio curado.

BENEFICENCE, s. f. Beneficencia.

BENEFICIAL, ALE, adj. Beneficial: lo perteneciente á la práctica y materia de los beneficios ec esiásticos.

BENEFICIER, s. m. Beneficiado : el

cue goza y posee beneficio eclesiástico. BENEFICIER, v. a. (miner.) Beneficiar:

una minade plata, ú oro. || Lucrar : hablaudo de comercio.

BENEFIQUE, adj. m. f. Benéfico: solo se dice de la influencia de los plane-

BENET, adj. Bendito, bienaventurado: simple, tonto.

BENAVARRI, (geog. )Benebarre villa

en el reino de Aragon.

BENEVENT, (geog. ) Benevente ciudad de Italia en el reino de Napoles.

BENEV()LE, adj. m. f. Benevolo ! el que tiene buena voluntad, o afecto dotro.

BENEVULE, adj. Solo se dice en tono de chanza en estas frases : le lecteur bénévole :el henévolo lector : auditeurs bénévoles: benévolos oyentes.

BENGALE, (geog.) Bengala: reino y

golfo de Asia, en la India.

BENGALI, s. m. Bengali: pajarillo de Bengala.

BENI . IE, p. p. V. Benir.

BENIBEL, s. m. Mercurio hermético. BENIGNEMENT, adv. Benignamente: con anno pro, benigno: con humanidad.

BENIGNITE, s. J. Benignidad: blandu-

ra y agrado.

BÉNIN, BENIGNE, adj. Benigno, pio, propicio, humano. Dícese del ánimo, genio, caracter, trato: porque de las personas no se suele decir sino por burla, como un benin mari: un buen marido. || (fig.) Se dice bénin, hablando del cielo, de los astros, del clima, como ciel benin: cielo benigno, d'savorable : astre bénin : astro benigno, o propicio: climat benin: clima benigno, o apacible.

BENIR, v. a. Bendecir: tiene las nosmas significaciones en frances que en espanol. || Bendecir : dedicar algunas cosas al culto y servicio de la iglesia, etc. || Bendecir: los campos, las armas, los navios, etc. Landoeir : echar la bendicion los padres à mas surtidures causando cus aguas.

BENIT, ITE, p.p. V. Benir. || adj. Bendito : bendecido : dicese de las cosas que han recibido la bendición del sacerdote con las ceremonias ordinarias; como drajeaux benits, cloche benite, abbe benit, pain benit, eau benite, etc. En los deinas casos se usa del adjetivo *beni y benie*, como quien dice: bienaventurado, glorioso, celestial,

LENITIER, s. m. Pila del agua bendita. Benitier portatif: acetre, o calderilla del agua bendita en que va el hisopo.

BENJAMIN, s. m. Benjamen: el hijo

mas querido de los padres.

BENJOIN, s. m. Benjuí, o menjuí: goma que destila el árbol del mismo nombre.

BENNE, o BANE, s. f. Cubeto, que en lugar de cuévano usan en Francia para la vendimia, y tambien sirve para transportar grano: dos bacen una carga.

BENOIT, s. m. (n. p.) Benito.

BÉNOITÉ, s. f. GALIOT, s. m. y RE-CIZE, s. f. Cariolilata : planta medicinal.

BENTIVOGLIO, (geog.) Bentivollo: ciudad de Italia.

BENZOIQUE, adj. Benzóico : 🕶 dice del açido que se saca del Benjui.

BEORI, s. m. Beori: cuadrúpedo de Oriente. V. Dante.

BEOTARQUE, s. m. Beotarca: magistrado de los Beocios.

BEQUILLARD, s.m. Cojitranco: dícese por ljuria del que anda con muleta.

BEQUILLE, s. f. Muleta : de que se ayu-

dan Jos viejos, y los enfermos.

BEQUILLER, v. n. (term. de burla) Andar con muleta.

BEQUILLER, v. a. (hortel.) Entrecavar; no cavar muy adentro, sino en la superficie.

BEQUILLON, s. m. (jardin.) Hoja pequena que remata en punta. || En la cetrería significa el piquillo de los pajaritos.

BER, s. m. Ber, ó malayo : árbol.

BERBERIS, s. m. Berbero, ó agracejo. V. Epine-vinette.

BERCAIL, s.m. Redil de ovejas : aprisco. Apénas tiene uso sino en sentido místico y

alegórico de traer una oveja perdida al gremio de la iglesia: ramener une brebis egarée au bercail de l'église.

BERCE, s. m. Pajarito que vive en los

bosques. BERCE, s BERCE, s. f. Essondilio: planta. BERCE, EE, p. p. V. Bercer.

BERCEAU, s. m. Cuna: la de los niños. || (fig.) Se toma en frances, como en espanoi, por el principio y nacimiento de una cosa. | Berceau se dice, por semejanza a la cuna de los emparrados, ó calles de árboles. que hacen toldo ó bóveda con sus váslagos, ó ramas; y de los arcos que forman dos ó

- MACELLES, s. f. pl. Bucclas: tenasodu que usan los esmaltadores.

BERCER, v.a. Mecer: la cuna. | Arrular: un niño. (encuad.) Bornear un libro pera cortale la delantera. || (fig.) Se dice becer, por entretener, o traer entretenido, ó embaucado á alguno con vanas promeus, y esperanzas. | Etre berce d'une chose: laber oido lablar de el la muchas veces, esto es, tener los oidos podridos de ella, como se suele decir.

BERCHE, s. f. (náut.) Pieza pequeña de |

BESGAME, (geog.) Bérgamo: ciuded de Italia.

BERGAME, s. f. Tapicería de Bérgamo. BERGANOTE, s. f. Bergamota: cierta especie de pera. Cidra: especie de limon muy oloroso, de cuya corteza se saca quinta | esencia.

BERGE, s. f. Barga: especia de chalupa nayestrecha. 🛭 Ribazo: orilla de un rio sumamente escarpada. || Barga: la parte ma pendiente de una cuesta.

BERGER, BERGERE, s. Pastor, pastora. En la poesia se toman estos nombres tambien por ragal, y zagala.

BERGERE, s. f. Silla poltrona.

HEHGERETTE, & f. Vino mezclado

BERGERIE, s.f. Aprisco: corral de ove-1811, majada, apero. | Bn plural bergeries solose aplica à las obras pastorales en verso, o en prosa, en que se tratan amores pastonies, 6 campestres.

BERGERONNETTE, s. f. Aguzanieve: nevatilla; motolita: avecilla que frecuenta los ries. [ ( ant.) Pastorcilla, zagaleja.

BERGEROT, s. m. Pastorcillo, zagalejo. BERIBERI, s. m. Especie de paralisis muy comun en la India oriental.

BEHICHOT, 6 BERICOT, a.m. Reye-

BERIL, s. m. AIGUE-MARINE, s. f. Benio piedra preciosa transparente.

BERINGENE, V. Melongene.

BEALE, o'ACHE D'EAU, s. f. Bera, lemm: pianta.

BERLINE, s. f. Berlina, bábara: cierto code de cuatro asientos.

BERLINGOT, y mas comunmente, BRELINGOT, s. m. Berlina, o coche de dos asienios.

BERLUE, s. f. (fam.) Deslumbramienlo, ofuscionito de la vista, causado de la forrza repeatina de la lus : corresponde d Bustra voz baja encandilamiento: así avoir la boilue, es estar encandilado, deslumlinda. I Usase mas comunmente en sentido bgundo, y entónces es alucinamiento: atur-

BEAME, s. f. Berma : lisera : espacio de insicetro pies que se deja entre el baluarie y el soco.

BERMUDES, (geog.) Bermudas: islas de America.

BERNUDIENNE, c. f. Bermudiana: planta.

BERNABLE, adj. m. f. El que merece ser manteado, burlado. V. Berner.

BERNACHE, s. m. Bernacho: ave.

BERNACLE, s. f. Marisco, euya concha está compuesta de cinco piezas. || Bernacho: ave marina.

BERNARD, s. m. (n.p.) Bernardo. || Bernard-Permite: caracol soldado.

BERNARDIN, INE, s. Bernardo, da: religioso, ó religiosa de la órden de San Ber-Dargo.

BERNE, & f. (geog.) Berna, ciudad de

BERNE, s. f. Manta: el acto ó accion de mantear á alguno, echándole por alto. [] (naut.) Mettre le pavillon en berne : poner la bandera al morron, que es izar el pabellon à lo alto del asta, y tenerle plegado.

BERNÉ, ÉE, p. p. V. Berner. BERNEMENT, s. m. Manteamiento: la

accion de mantear á alguno.

BERNER, v. a. Mantear : darle à alguno una manta, levantándole en alto. | (fig.) Matraquear : hacer sumba o mofa de alguno, darle vaya, delante de gentes.

BERNEUR, s. m. Manteador: el que mantea à otro. || (fig.) Matraquista, el que da vaya, ó ridiculiza á otro: chuzon.

BERNIESQUE, adj. Dicese del estilojoco-

BERNIQUE, adv. (fam.) Mamola: solo se usa en esta frase, vous comptez sur lui? bernique: ¿ cuenta vmd. con el? mamola.

BERNIQUET, s. m. Que solo se usa eu estas frases être au berniquet: ir à la sopa: mettre au berniquet: arruinar, empobrecer á uno.

BERRE, (geog.) Berra: ciudad de Francia en la Provenza.

BERRICHON, s. m. Berrino: del Berri. BERRICHONNE, s. f. Berrina: del Berri. BERRIE, s. f. Páramo: campo raso, ó

llanura desierta.

BERRUYER, ERE, adj. (ant.) Berrino: del Berri en Francia.

BERRY, (geog.) Berri: provincia de Francia,

BERTAVELLE, s. f. Nasa que los Genoveses hacen de junco:

BERUBLEAU, s. m. Verdete: color.

BERUSE, s. f. Berusa: especie de tercianela.

BERYL, Lo mismo que *Béril*.

BERYTION, s. m. Colirio: para las inflamaciones de los ojos. || Pastilla luiena para la disenteria.

BESACE, s. f. Alforja, mochila, harjuleta. (fig. fam.) Se dice étre à la besac : porter la besace, réduire ou mettre à la

dejar à alguno por puertas, esto es, reducirle à la mendicidad.

BESACIER, s. m. ( térm. de desprecio ) Alforjero, mochilero: como si digéramos un

peal, un mata hormigas.

BESAIGRE, s.m. Cierta ensermedad del vino. Se dice: du vin qui tourne, qui passe au besaigre: vino torcido, apuntado, que se pone agrio, por vaciarse el tonel, etc.

BESAIGUE, s. f. Hacha con dos cortes, de que usan los carpinteros. || Cierto mar-

tillo de los vidrieros.

BESANT, s. m. Besante: moneda antigua de oro, y de plata tambien. || En el blazon se llama roel: y es una pieza redonda en los cuarteles del escudo.

BESCHE, s. f. Escardillo: instrumen-

to de hortelanos.

BESCHER, v. a. Escardar : la tierra.

BESET, s. m. Ases: las parejas de ases en el juego de (» blas reales.

BESI, s. m. Voz céltica, que significa

pera.

BESICLES, s. f. pl. Anteojos. Solo se dice de los que se ponen sobre la nariz. || (joc. fum.) Antiparas, gafas : los anteojos.

BESOARD, V. Bezoard. BESOCHE, V. Beche, hoyau.

BESOGNE, s. f. (fam.) Obra, labor, tarea: cualquier trabajo, hacienda, ú ocupacion útil. Dicese aside toda faena material, como intelectual. || En estilo serio y noble

BESOGNER, v. n. (ant.) Trabajar, ha-

cer sy lares.

BESOIN, s. m. Menester, necesidad : falta de lo necesario. || Besoins: menesteres, necesidades, esto es, las naturales del cuerpo humano. || Au besoin, mod. adv. En caso de necesidad: cuando es, ó sea menester.

BESSIERE, V. Baissière.

BESSON, ONNE, adj. (ant.) Mellizo. Véase jumeau, que es el gemelo en castellano.

BESTE, BETTE, o CUINE, s. f. Vaso de greda de que se hace uso en la destilacion del agua fuerte.

BESTIAIRE, s. m. Confector; gladia-

dor que peleaba con las fieras.

BESTIAL, ALE, adj. Bestial: lo que pertenece, o se asemeja à las bestias, obrutos.

BESTIALEMENT, adv. Bestialmente; à la manera de las bestias, animales, ó como los brutos.

BESTIALITÉ, s. f. Bestialidad; pecado nesando, cometido con una bestia, ó animal.

BESTIASSE, s. f. Bestiaza, gran bestia,

simplon, majaderon.

BESTIAUX, s. m. pl. Ganados. Usase communente del singular colectivo bétail, que tiene la misma significacion.

BESTIOLB, s. f. Bicho, animalejo. f. (fig.) Se llama à un niño rudo, bestiole, es decir animalito, brutito.

BESTION, s. m. (naut.) Pico del espolon del navio. || Tapisserie de bestion: tapices en que ha representados animales.

BÉTA, s. m. (fam.) Bruto, animal: dícese del hombre muy rudo y tosco, que en español se le llama tambien samacuco.

BETAIL, s. m. Ganado: solo se dice del

vacuno , lanar, y cab*c*io.

BETE, s. f. Bestia, animal, bruto. Así se dice: béte à cornes, por res vacuna: bête à laine, por res lanar: bête de somme, por calalleria, ó acémila: bête sauvage, por salvagina: bete sauvage, por salvagina: bete sauvage, por salvagina: bete sauvage, por béte privée, por animal doméstico: bête noire, por jabali: bêtes fauves, venados de toda especie: bêtes puantes, por zorros, tejones, etc.: bêtes rouges, garrapatas. (fig.) Se llama bête (bestia) à una persona negada y ruda. (Tambien se llama bête un juego de naipes parecido al del hombre: así se dice suire la béte, por perder la polla: tirer la bête, por ganar la polla.

BETEL, s. m. Betel: planta que se cria en la India, cuya hoja mascan por regalo los

naturales.

BÊTEMENT, adv. Bestialmente: neciamente, tontamente.

\* BÉTHLÉEM, (geog.) Belen: pueblo de Judea.

\* BETILLE, s. m. Beatilla: género de tela.

BETISE, s. f. Patochada, machada, tontería, boberia: disparate en lo que se dice, ó haçe.

BETOINE, s. f. Betonica: planta.

BÉTOIRES, s.m. pl. Hoyos que se llenan de cascajo, para recibir las aguas y que se pierdan en la tierra.

BETON, s. m. Especie de argamasa, que se echa en los cimientos de un edificio, y se

petrifica en la tierra.

\* BETONISME, V. Beton.

BETTE, o POIREE, a. f. Acelga: hor-

taliza muy conocida.

BETTERAVE, s. f. Betarraga: remolacha: raiz muy azucarada. La hay roja y blanca. || Sucre de betterave se ilama el azúcar que se saca de la betarraga.

\* BETUSES, s. f. pl. Toneles que sirven

para el transporte del pescado vivo.

BETYLE, s. m. Bétulo: especie de piedra á que los sacerdotes idúlatros atribuian virtudes portentosas, y hacian ciertos idolillos de ella, que vendian como talismanes preciosos. || Algunos han dado el mismo non-bre á la belemnita o piedra del rayo.

BEUGLEMENT, s.m. Bramido, berrido:

del toro , ó de la vaca.

BEUGLER, v. n. Berrear : las reses.

BEURRE, s. m. Manteca: la que se hace de leche de vacas, ovejas, y cabras.

BEURRÉ, ÉE, adj. Mantecoso, suave : dieze de la carne de algunas frutas.

BEURRÉ, s. m. Pera mantecosa: fruta moy sibrosa y delicada.

BEURRÉE, s. f. Tostada de manteca: dicese tambien mantecada.

\*BEURRER, v. a. Extender la manteca sobre el pan para hacer tostadas.

BEURRIER, ERE, s. Mantequero, ra:

el que, ó la que vende la manteca.

\* BEUVANTE, s. f. Derecho que se reserva el dueño de un navio, cuando le ha fletato.

\*REUVEAU, 6 BIVEAU, s. m. Baibel : regla cercha : instrumento de que usan los canteros.

BEVUE, & f. Yerro, descuido, equivo-

BEY, s. m. Bey: el gobernador de una plaza maritima entre los Turcos.

BEZ, s. m. Bez : estalactita salina.

BEZESTAN, s. m. Mercado público en Turquia.

BEZRT, V. Beset.

BÉZOARD, s. m. Bezard: piedra que se cia en les entrañas de cierta cabra montes en la India.

BIAIS, s. m. Sesgo: en el corte, planta, situación, o movimiento de una cosa. ||(fig.)| Sesgo, corte: medio, o camino, por donde se sigue, o se logra un asunto. ||Debiais, mod, ado. Al sesgo: oblicuamente, al traves.

BIAISEMENT, Lo mismo que de biais.
BIAISER, v. n. Torcerse, estar ó andar al sesgo, al traves: dicese solo de las coma (fig.) Se dice de las personas, y significa, en mala parte, andar ú obrar con doblez, con segunda, con ardides: y en buena parte, significa tomar un sesgo, un temperamento, un arbitrio, un medio, en un aunte.

BLAISEUR, s. m. (met.) Hombre que susta de andar ú obrar con doblez, con segunde, con ardides.

'MAMBONÉES, s. f. pl. Biambones: that la India oriental.

MARIS, s. m. Ballenato.

\*BIARQE, s. m. Biarca: comisario de virema el Imperio de Constantinopla.

BLANZ, s. f. Seda cruda que viene de Levana

BIBAUX, s. m. pl. Salteadores armados on picas.

BIBERON, s. m. (voz baja) Beberron, rampa cuartillos, borrachon. || Lláman tambien biberon el porron para beber.

BBION, s. m. Mosquitos de san Juan. BBLB, s. f. Biblia: los libros canónica, el viejo y nuevo Testamento.

el my resado en el conocimiento de libros, de camones, etc.

BIBLIOGRAPHIE, s. f. Bibliografia: la ciencia del bibliografo.

BIBLIOMANE, s. m. f. Bibliomaníato: el que tiene manía ó pasion por poseer muchos libos.

BIBLIOMANIE, s. f. Bibliomanía: manía, ó pasion por tener muchos libros.

BLIBLIOPHILE, s. m. Bibliofilo: al amante de los libros.

BIBLIOTAPHE, s. m. Bibliotafo : el que no comunica á nadie sus libros.

BIBLIOTHÉCAIRE, s. m. Bibliotecario: el que tiene á su cuidado alguna biblio-

BIBLIOTHÈQUE, s. f. Biblioteca: librería: el sitio, ó casa donde se tiene copia de libros. || Biblioteca: los libros que junta algun hombre erudito, ó alguna comunidad, etc. || Biblioteca: catálogo, coleccion, recopilacion de los escritores de alguna nacion.

\*BIBLIQUE, adj. m. f. Biblico, ca: lo que pertenece a la Biblia; como el estilo,

el método, etc.

BIBUS, s. m. (voz de desprecio) Dicese: affaire de bibus, raisons de bibus, poëte de bibus: asunto de morondanga, razones de pié de banco, poeta de chicha y nabo.

\*BICA, s. f. Bica: pescado de la costa

de Vizcaya, parecido al besugo.

\* BICAPSULAIRE, adj. Bicapsular : dícese de las plantas cuyas semillas se hallanencerradas en dos cápsulas.

BICEPS, s. m. (anat.) Bicepso: se dice de los músculos que tienen la parte superior partida en dos músculos separados.

BICHE, s. f. Cierva, corza: la hembra

del ciervo, del corso.

BICHET, s. m. Cierta medida de granos.

\*BICHETAGE, ó BICHENAGE, s. m. Tributo impuesto sobre los granos que se vendian en los mercados.

\* BICHO, ó BICIOS, s. m. Gusanillo que; se cria debajo del cútis, y causa muchos do-

BICHON, ONNE, s. Perrillo fino de lanas largas y blancas.

\* BICIPITAL, ALE, adj. Lo que perte-

nece al bicepso.
\* BICOQ, s. m. Pié de cabra: instrumento

mecánico.

BICOQUE, s. f. Bicoca: dicese por desprecio de una pequeña plaza de armas de poca consecuencia, o de poca defensa. || Casucha: casa pequeña y despreciable.

\* BICORNIS, s.m. (anat.) Bicepso del brazo: el músculo que sirve para extender el brazo.

\*BICORNÚ, UE, adj. (botán.) Bicorne: dicese de las plantas que tienen dos puntas en forma de cuernos.

\* BIDAUCT, s. m. Ollin que usan les tintoreros en sus composiciones. \* BIDENS, V. Tête cornue.

BIDET, s. m. Haca, jaco, caballo que no llega à la marca. || Dicese tambien bidet, por comparacion, un mueble de camara para lavarse ciertas partes del cuerpo.

\* BIDI-BIDI, e. m. Ratoncillo de la Ja-

maica.

BIDON, s. m. Especie de jarro grande hecho de duelas de madera, y aros de hierro, que contiene cinco azumbres.

\* \* BIDORIS, s. m. Cabalgadura de un ofi-

cial de infanteria.

BIEN, s. m. Bien: el objete que mueve, o inclina la voluntad à su amor. || Bien: utilidad, beneficio. || Bien: lo que tiene en si la suma perfeccion y bondad, y en este sentido solo Dios es sumo bien. || Bienes, hazienda, haberes. || Grand bien vous fasse l

I buena pro! buen provecho!

BIEN, adv. Bien: rectamente, segun se debe. || Bien: con gusto, de buena gana: eg. jaurais bien fait cela; je serois bien allé telle part, etc., yo bien hiciera esto, yo bien fuera à tal parte, etc. || Bien: fe-lizmente. || Bien: con algunos adjetivos ó adverbios, corresponde á muy; y con verbos equivale á mucho; y otras veces á cerca, ó casi. || Bien loin de: muy léjos, en lugar, en vez de. || Bien que: bien que, aunque.

BIEN-AIMÉ, ÉE, adj. Bien amado,

bienquisto.

BIEN-AIMÉ, s. m. Querido, muy caro.
\* BIEN-AISE, adj. m. f. Contento, sartisfecho de una cosa.

BIEN-DIRE, s. m. Habla culta, elegante estilo, buenas explicaderas facundia.

(joc.) Buena labia, buen pico.

BIENDISANT, ANTE, adj. (poc. usad.)
Facundo, diserto, que habla bien, y con
facilidad. || Bienhablado: el que habla cortesmente, sin murmurar, etc.

BIEN-ÉTRE, s. m. Bienestar, buenpacar: situacion de una persona que vive con

descanso y conveniencias.

\*BIENFAIRE, v. a Hacer bien una cosa : desempeñar su obligacion. || Antes significaba bacer bien, favorecer.

BIENFAISANCE, s. f. Beneficencia:

La inclinacion á hacer bien á los otros.

BIENFAISANT, ANTE, adj. Benéfico: amigo de hacer bien, ó beneficios.

BIEN-FAIT, AITE, adj. Bien hecho:

bien formado: de cuerpo.

BIENFAIT, s. m. Beneficio, favor, buenos oficios, buena obra: que se hace á otro,

o se recibe.

BIENFAITEUR, TRICE, s. m. f.
Bienhechor, bienhechora: el que, ó la que,
ha hecho, ó está haciendo beneficios á al-

guno.
\* BIEN-FOND, s. m. Bienes raices, fincas,

nmuebl**e**.

\* IllEN-FORMÉ, adj. Apersonado, bien hecho.

BIENHEUREUX, EUSE, adj. y s. May dichoso, muy afortunado. || Bienaventurado: cuando se habla del que está gozando de Dios en el cielo. || Beáto: cuando se habla de un siervo de Dios heatificado.

\* BIEN LOIN, conj. Bien léjos de.

BIENNAL, ALE, udj. Bienal: lo que dura dos anños.

BIEN QUE, conj. Aunque.

BIENSEANCE, s. f. Decencia, decoro, bien parecer, propiedad: aquella conformidad y correspondencia, que deben guardar las cosas con las personas, la edad, el sexo, el tiempo, el lugar. || Dicese de una cosa: elle est à ma bienséance, por decir me vendria bien, me acomodaria.

BIENSEANT, ANTE, adj. Decente, de-

coroso, conveniente, bonesto.

BIEN-TENANT, ANTE, s. (for.) El que goza y posee los bienes de alguna herencia.

BIEN-TENUE, s. f. (for.) Gozo, posesion de los hienes de alguna herencia.

BIENTOT, adv. Luego, presto.

BIENVEILLANCE, s. f. Benevolencia, voluntad: amor, afecto: siempre es de un superior à un inferior.

BIENVEILLANT, ANTE, adj. Benévolo: el que tiene buena voluntad, ó afecto

4 otro

BIENVENU, UE, adj. Bienvenido, bien llegado.

BIENVENUE, s. f. Bienvenido: feliz llegada, arribo. || La patente, ó refresco que suele pagar por costumbre el que entra nuevo en algun cuerpo, ó empleo.

BIENVOULU, UE, adj. Bienquisto:

el querido, el estimado.

BIÈRE, s. f. Ataud, caja, féretro, andas: para poner y llevar los muertos. || Bière: llamase tambien así la cerbeza. || Terreno montuoso, cerrado de bosques y espesuras.

BIÈVRE, s. m. Bibaro: animal antibio: especie de nutria, ó castor. || Mergo, ó cuervo marino: ave que se sustenta de pescado.

BIEZ, s. m. Saetin: en los molinos es aquella canal angosta por donde se descuelga el agua desde la presa al rodete para hacerle andar.

BIFFAGE, s. m. Examen de una cuenta. V. Rature.

BIFERE, adj. m. f. Se dice de las plantas que florecen dos veces al año.

BIFFE, EB, part. V. Biffer. | adj. Bor-

rado, tachado. BIFFER, v. a. Borrar, testar, d tachar

o escrito.
\*BIFLORE, adj. m. f. Biflor: planta
que lleva dos flores solamente.

\* BIFORME, adj. m. f. Bisorme de dos

BIFURCATION, s. f. (anat.) Division, d separacion en dos partes, o pues, á modo

de borcs: se dice tambien de los Arboles.
• BIFURQUER (SE), v. r. Aborquillarse:
habbado de los dientes, es tener dos raigones.

BIGAILLE, s. f. Nombre genérico de

todo insecto volátil.

BIGAME, adj. m. f. y s. Bigamo: segun la práctica criminal, es el casado con dos mugeres á un tiempo: y segun el derecho canónico, er el que ha sido casado dos veces.

BIGAMIE, s. f. Bigamía: matrimonio con des personas a un mismo tiempo. || Estado de los que han pasado á segundas nupcias.

BIGARADE, e. f. Naranja agria, o sil-

BIGARRÉ, ÉE, p. p. V. Bigarrer. [adj. Abigarrado, de mezclilla: pintorreado, pintarrajedo: y alagartado, hablando de medias, cintas, guantes.

BIGARREAU, s. m. Cereza gordat, ó gambi : especie de cereza firme y

dorz

BIGARREAUTIER, s. m. Cerezo gor-

dal , ó garrafal.

BIGARRER, v. a. A bigarrar, gayar: pintar de varios y extraños colores, ó colorines; pintorrear, ó pintarrajar, una cosa. (fig.) Se dice bigarrer un discours, etc., por mezclar ó confundir el estilo de un discurso.

BIGARRURE, s. f. Mezcolanza, mala mercia de colores: colorines: pintarrajo: extraño y ridículo casamiento de colores, asi en vestidos, como en otra cosa. Il (fig.) Se dice bigarrure, hablando de un libro, del estilo, por mezcla, confusion, farrago, batarillo, almodrote, ensalada: tambien se dice de una junta o concurrencia de gentes de diferentes clases, genios, costumbre.

biGLE, s. m. Perro de raza inglesa : es-

blile, adj. m. f. y s. Bisojo, bizco. V. Lude.

MGLER, s. n. Bizquear: mirar bizco, atrando.

bullon h cabeza, o en la frente.

BICAND, s. f. Jazmin de Virginia.

BIGORNE, s. f. Bigorma : especie de junque.

BIGORNEAU, s. m. Bigornia pe-

BIGORNER, v. a. Forjar sobre la li-

BIGORRE, s. m. (geog.) Bigorra: co-

bind sentido de hipocresia, ó de indis-

MGOTERIE, s. f. Santurroneria, bea-

de bace: se d'ac tambien de los Arboles. teria : en el centido de falsa, o excesiva en el proposition de falsa, o excesiva en el centido de falsa, el centido de falsa, o excesiva en el centido de falsa, el centido de fa

BIGOTISME, s. m. Profesion, carácter del falso devoto: la hipocresia de los falsos devotos.

\*BIGUER, v. a. Trocar, o mudar, de una mano á otra alguna cosa: dícese especialmente en el juego de naipes.

BIGUES, s. f. pl. (naut.) Especie de

maderos, puntales, ó vigas.

\* BIHAI, s. m. Bibai: planta americana, cuyas ramas sirven para bacer canastas.

\* BIHOREAU, s. m. Garza, iris.

BIJON, s. m. (farm.) Resina: parecida à la trementina.

BIJOU, s. m. Joya, alhaja: con que se adornan las personas, ó losestrados. || Tamhien se toma por bugería, ó dige, sea para adorno, ó para juguete.

BIJOUTERIE, s. f. Comercio de joye-

ría: platería de oro.

BIJOUTIER, s. m. Mercader joyero: el que vende albajas y muebles preciosos. || Tambien se llama bijoutier à la persona curiosa, y amiga de juntar, ó comprar ricas alhajas y preciosidades.

BIL, V. Bill.

BILAN, s. m. Balance: libro en que los comerciantes y banqueros asientan sus deudas activas y pasivas. || Tambien es el avance, ó avanzo, entre los mismos, esto es, la cuenta final por mayor de entrada y salida, para saber el estado de sus caudales.

BILBOQUET, s. m.Boliche: cierto juego de los muchachos. || Dominguillo: la figurilla que tiene plomo en los pies para tenerse siempre derecha. || Remiendo: entre

mpresores.

BILE, s. f. Bilis, colera: uno de los humores del cuerpo humano. || (fig.) Colera, ira, enojo. || Bils noire: atrabilis, colera negra.

BILIAIRE, adj. m. f. (anat.) Biliar: dicese de los vasos ó conductos de la bilis.

BILIEUX, EUSE, adj. Bilioso, colérico: abundante en cólera. || (fig.) Colérico: fácil de encolerizarse, de airarse.

\*BILIMBI, s. m. Bilimbi, árbol del Malabar, que lleva flor y fruto todo el año.

\*BILOCULAIRE, adj. m. f. Que tiene

dos celdillas. Dicese de la fruta.

BILL, s. m. Voz inglesa, que se dice del proyecto de algun acto del Parlamento de Inglaterra.

BILLARD, s. m. Billar: cierto juego de trucos. || Dicese tambien de la mesa en que se juega. || Partie de billard: dicese de cada juego, que tambien se llama mesa, ó partida. || Billarde: instrumento que usan los cuberos para torcer las duelas.

BILLARDER, v. n. Retacar : es un defecto en el modo de picar la bola con el

BILLE, s. f. Bola, billa : de billar, ó de

trucos. | Bille d'emballeur : garrote : palo | que sirve para apretar los fardos.

BILLEBARRER, v. a. (fam.) Lo mismo

que bigarrer.

BILLEBAUDE, s. f. (fam.) Tararira, desharato, desharahuste: confusion, desorden. A la billebaude, expr. adv. A la birlonga, de monton: á la diabla: sin orden, confusamente.

\*BILLER, v. a. Atar los caballos para sirgar en un rio. || Eutre embaladores significa apretar con el palo, ó garrote: Biller un ballot. ||Entre barqueros es poner dos á dos los caballos á la sirga para tirar los barcos.

BILLET, s. m. Billete, esquela : para avisos, noticias, citas, etc. | Vale, o poliza: para pagar dinero recibido, ó prometido, al plazo expresado en el papel. || Billet de change : letra , cédula de cambio , ó de banco. | Billet d'entrée: boletin para entrar en los teatros, ú otros espectáculos. || Billet de logement, de santé, etc. : holeta de alojamiento, boleta de sanidad. || Billet de loterie: cédula de loteria. | Billet doux: esquela amorosa. || Billet d'enterrement : esquela de entierro. || Billet de souffrance : guia de aduana que dan en Inglaterra, para poder traficar de puerto en puerto sin pagar derechos. | Billet, entre impresores, es una certificacion del maestro, o regente, sin la cual no puede un oficial trabajar en otra imprenta.

BILLETE, EE, adj. (blas.) Se dice del escudo cargado de las piezas llamadas billette. || Entre comerciantes se aplica á todo

fardo numerado y mercado.

BILLETER, v. a. Marcar, señalar y numerar los fardos, ó géneros.

\*BILLETEUR, s. m. (ndut.) El que re-

cibe la paga para los demas.

BILLETTE, s. f. (blas.) Pieza sólida en el escudo, que tiene la figura de un cuadrilongo. || Mangueta : el instrumento con que los tundidores impiden que la tigera no vaya de priesa.

BILLEVESÉE, s. f. (fam.) Cuento de

viejas, conseja, pamplina.

BILLION, s. m. (aritmét.) Mil millones.
BILLON, s. m. Vellon: moneda de cobre. || Billon: dicese de toda moneda de oro
ó plata de liga, ó baja ley. || Billon: tambien de toda moneda vedada, ó que no tiene
curso. || Billon: el puesto, ú oficina, adonde se lleva esta moneda. || (agric.) Dicese
billon á un caballon. || (fig.) Se dice mettre
cau billon, de las cosas que se estiman poco,
como acá decimos echar al carnero.

BILLONNAGE, s. f. Tráfico de moneda

ilicito.

BILLONNEMENT, s. m. Resundicion: el acto de resundir la moneda, sea por vieja, o por salta.

BILLONNER, r. n. Substituir monédal desectuosa en lugar de la buena.

BULLONNEUR, s. m. El que hace el co-

mercio ilicito de mala moneda.

BILLOT, s. m. Tajo: para cortar la carne en las cocinas. || Taragallo: el palo atravesado que se pone á los perros colgado al cuello, para que no entren en las viñas. || Especie de ratonera.

BIMBELOT, s. m. Trebejo, muñeco, trasto, juguete: dicese de las figuras de carton, o madera, con que se divierten los ni-

nos.

\* BIMBELOTERIE, s. f. Fábrica y comercio de chucherias, y muñecos para muchachos.

BIMBELOTIER, s. m. El que hace y vende trastos, muñecos, y juguetes para niños.

BINAGE, s. m. Renda, o segunda labor d las viñas.

BINAIRE, adj. m. f. Binario: lo que consta de dos unidades.

BINARD, s. m. Especie de carro de cuatro ruedas : galera.

\* BINDELY, s. m. Pasamanos pequeños de seda y plata, que se sabrican en Italia.

BINE, EE, p. p. V. Biner.

BINEMENT, s. m. Binazon, la segunda reja, ó labor, que se da á las tierras.

BINER, v. n. Binar, dar segunda reja ó

labor, á las tierras.

BINER, v. a. Decir dos misas, se entiende en un dia, con dispensa del Ordinario.

BINET, s. m. Baloncita de hoja de lata, que se pone encima de un candelero, para aprovechar los cabos de vela.

"BINETTE, s. f. Azada para binar las

viñas.

BINOCLE, s. m. Anteojo binóculo: anteojo doble de larga vista.

\*BINOCULAIRE, adj. m. f. Binoculo,

que sirve à ámbos ojos.

BINOME, s. m. Binomio: cantidad algébrica, que consta de dos términos.

\* BINTAMBARU, s. m. Bintabarú : planta del Malabar, y de Ceilan.

BIOGRAPHE, s. m. Biografo: escritor

de vidas de sugetos particulares.

BIOGRAPHIE, s. f. Biografia, la historia o relacion de vidas de personas particulares.

" BION, s. m. Utensilio de vidrieros.

\* BIPARTIBLE, adj. m. f. (bot.) Dicese de lo que puede dividirse espontaneamento en dos partes.

BIPARTI, IE, adj. (bot.) Bipartido.

BIPEDAL, ALE, adj. Bipedal : lo que

tiene la medida de dos pies.

BIPÈDE, adj. m. f. Bipedo: dicese del animal de dos pies, como quadrupede (cuadrúpedo) del de cuatro pies.

BIQUE, s. f. Chira, que es lo mismo

que cabra.

MQUET, a m. Chivo, choto: por ca-| panecillos recocidos, o de la galleta, para hoio. I Llimese tambien biques un pesillo conque se pesa el oro y la plata en las ca-🗪 de moneda.

\*BIQUETER, v. a. Pesar moneda. | Parir

les cabras.

BIRAMBROT, s. m. Especie de sopa, que se hace con cerbeza, azucar, nuez moscada, etc.

\*BIRE, a. f. Cesta de mimbres para pes-

BIREME, s. f. Birreme: embarcacion antigua de dos órdenes de remos.

BIKIBI, s. 12. Especie de juego de suerte

y ventura.

BIRLOIR, s. m. Taravilla: un zoquetillo de madera, que sirve para asegurar las Yentanas.

BIROTINE, s. f. Seda de Levante, á la que dan este nombre.

BIROUCHE, s. f. Carruage ligero para ir i cara.

Bis, odv. (voz puramense latina) Significa dos veces, ó segunda vez. Está adoptada en frances para pedir en el teatro que te repita una relacion, una aria, una somata, etc.: lo mismo que en italiano da capo, que corresponde al español otra,

BIS, ISB, adj. Bezo, moreno: dicese en recto solo del pan, harina, masa. (Fg.) Trigueno, moreno: hablando del color de una persona.

BISACO, s. m. Bisaca: animal cuadrú-

pedo del Perá.

BISAGE, s. m. Segundo tinte de una

BISATEUL, EULE, s. Bisabuelo, la. BISAILLE, s. f. Moyuelo la última harina que sale al cerner, mezclada con sal-Table

BISANNUEL, ELLE, adj. Bisanuo: dicas de las plantas que duran solo dos

BISBILLE, s. f. (fam.) Pelotera, rifa:

BERLANC, adj. m. Semiblanco, medio blane | Entre impresores se dice pardo el modque no es del todo blanco.

BISCHEN, s. m. Fusil vizcaino, de mas alcance que los comunes. || Dicese tambien

de una specie de bala de cañon.

BISCAPII, s. m. Partida duplicada en

BISCAYE, (geog.) Viscaya: provincia de España.

BISCHE, adj. Huevo empollado, y emprodo à picar para salir el polluelo.

IISCORNU, UE, adj. (vulg. fam.) Diaz de una cosa irregular, mal hecha, cone a digiramos chapucera.

BISCOTIN, s. m. Bizcotela, especie de becocho.

ì

la provision de los navegantes, viageros, ó trope; y tambien bizcocho de confiteria. (fig.) Se dice s'embarquer sans biscuit, por embarcarse con poco bizcocho, que es como se dice en español.

BISE, s. f. Cierzo, norte, tramontana:

viento frio y seco.

BISEAU, s. m. Beso del pan. V. Baisure. || Bisel (voz de la plaserla): el corte que afirma la piedra en el engarce. || Bisel: el horde de la luna de un espejo, etc., rebajado en el corte.

BISEAUX, s. m. pl. (imp.) Cuñas con que se aprietan las formas en la rama : en Madrid no se conocen por cerrarse con tornillos.

\* BISEIGLE, s. f. Bisagra: instrumento de box que usan los sapateros. V. Bizegle.

BISER, v. n. (agric.) Negrear 123 mieses.

BISER, v. a. Retenir: una tela.

BISET, s. m. Paloma torcas, ó del campo. || Llamase bises el bollo de pan bazo, que se daba á los estudiantes para desayuno, | En Paris se dió el nombre de bises o pigeon al soldado de la guardia nacional, que, no teniendo unisorme militar, iba á montar la guardia vestido de paisano.

BISETTE, s. f. Randa: encage ordina-

rio que hacen las aldeanas para su uso.

\* BISLINGUA, V. Houz.

BISMUTH, s. m. Dismut, o bismuto: metal de color blanco nmarillento.

\* BISNAGUE, s. f. Viznaga : planta.

BISEXE, adj. m. f. Hermafrodita: planta de dos sexos: tambien se dice hermaphrodite y monoique.

BISEXUEL, ELLE, adj. Lo que tiene dos sexos.

BISON, e. m. Bisonte : especie de toro silvestre.

\* BISOUARD, s. m. Mercader ambulante, que lleva sus géneros d cuestas.

BISQUAIN, s. m. Zalea: pelleja de car-

nero, oveja, o cordero.

BISQUE, s. f. Cierto guisado guarnecido con varios despojos, y menudencias ó de diferentes piezas a modo de pepitoria. || (fig.) En el juego de pelota donner quinze es *òisque*, es dar quince y falta.

BISSAC, e. m. Zurron, ó alforja peque-

na de cuero.

BISSE, s. f. (blas.) Serpiente.

\* BISSECTION, s. f. Biseccion: division en dos partes iguales.

BISSEXTE, s. m. Bisiesto: el aumento que se bace de un dia al mes de sebrero cada cuatro años.

BISSEXTIL, ILE, adj. Bisextil: lo mismo que bisiesto, que es como se dice comunmente.

\* BISSUS, s. m. Biso: materia preciosa con EISCUIT , s. m. Bizcocho ; dicuse de los que se tegian antiguamente ciertos vestidos.

BISTOQUET, a. m. Retaco, ó taco corto: habiando del juego de trucos.

BISTORTE, s. f. Bistorta: planta.

\*BISTORTIER, s. m. Mano de mortero grande, de que usan los boticarios.

BISTOURI, s. m. Bisturi, postemero:

cierto instrumento de cirugia.

BISTOURNE, EE, p. p. V. Bistourner. BISTOURNER, v. a. (albeit.) Capar: torcer los testículos de un animal, para hacerle inhábil para la generacion.

BISTRE, s. f. Hollin desleido para hacer

dibujos, etc.

\* BISULCE, adj. m. f. (hist. nat.) Patihendido.

\*BITCHEMARE, s. m. Pescado de las costas de la Cochiuchina.

\*BITERN, s. m. Agua marina : el agua que queda despues de congelada la sal.

\*BITHYNIE, s. f. (geog.) Bitinia: reino del Asia Menor.

\* BITI, s. m. Biti: árbol grande y siempre verde del Malabar.

BITORD, s. m. (naut.) Cordon: cuerda delgada de dos hilos con que se refuerzan las maniobras.

\* BITTER, v. a. (ndut.) Aferrar, ó asegurar el cable á las bitas dándole vueltas.

\* BITTES, s. m. pl. (naut.) Bitas: dos muñones de madera en que se asegura y da vuelta el cable despues de aferrada el ancla.

\*BITTON, s. m. (náut.) Barrote: madero redondo, en donde se amarra en tierra una nave: ó galera.

BITUME, s. m. Betun.

\* BITUMINER, ø. c. Embetunar : dar de betun,

BITUMINEUX, EUSE, adj. Bituminoso.

BIVAC, V. Bivouac.

BIVALVE, s. f. Bivalvo : décese del marisco de dos conchas. || La fruta que se se-para en dos.

\* BIVEAU, V. Béreau.

BIVENTER, s. m. (anat.) Digástrico, ó músculo de dos vientres: músculo de la mandíbula inferior, que sirve para bajarla.

BIVIAIRE, adj. Dicese de la plaza ó si-

tio donde rematan dos caminos.

BIVIAL, ALE, adj. Dicese del camino

que se divide en dos partes.

BIVOIE, s. f. Bivio : camino que se separa, y va á dos parages diferentes. || Bivio : el parage en que se juntan dos caminos.

BIVOUAC, ó BIVAC, s. m. (voz militar tomada del aleman) Bivac, ó bivaque : guardia extraordinaria que se hace de noche para la seguridad de un campo, ó de una plaza. Dícese être ó coucher au bivouac, por estar ó dormir al raso, á la inclemencia.

**Pasar la noche al sereno d'à campo raso.** 

BIZARRE, adj. m. f. Raro, extravagante, caprichoso. BIZARREMENT, edv. Con extravagamcia, de un modo raro, de capricho.

BIZARRERIE, s. f. Rareza, extravagnocia, singularidad: en el vestir, en el obrar, en el hablar.

\* BIZEGLE, s. m. Pulidor : instrumento de box con que los zapateros pulen la parte delantera de las suelas.

BLAFARD, ARDE, adj. Descolorido, pálido, bajo, ó perdido de color: dicese de las caras, de las ropas, visos, ó luces.

BLAIREAU, s. m. Tejon: animal silves-

tre : cuadrúpedo.

\*BLAISE, s. m. (n. p.) Blas.

BI.AMABLE, adj. m. f. Vituperable

reprehensible, condenable.

BLAME, s. m. Vituperacion, reprobacion, censura: la accion de reprobar, vituperar, ó condenar una mala obra, una mala
conducta, ó palabra. || Tambien se toma
por la infamia, verguenza, descrédito, culpa, que resulta de esta mala obra, conducta,
ó palabra. || Llámase bláme la correccion,
apercibimiento, que da un juez á un reo.

BLANE, EE, p. p. V. Blamer.

BLAMER, v. a. Vituperar, condenar, afear, reprobar una mala accion, o palabra. || Apercibir, reprehender: el juez á un reo.

BLANC, ANCHE, adj. Blanco: dicese de lo que es opuesto á negro: y tambien de lo que no está sucio, ni tomado. || Cheveux blancs: canas, pelo cano. || Argent blanc: toda moneda de plata. || Fer-blanc: hoja de lata. || Gelée blanche: escarcha. || Poudre blanche: pólvora sorda. || Verre blanc: cristal. || Epée blanche: espada desnuda. || (imp.) Dicese blanc las márgenes de los cruceros y medianiles, y los blancos que que de nortra linua y línea.

quedan entre linea y linea. BLANC, s. m. Blanco: el color blanco. El blanco, o señal blanca, a que se tira con arma de fuego, flecha, dardo, piedra " etc. || Blanca : moneda antigua de Francia , y tambien de Castilla : de la cual conservam los franceses la expresion six blancs, que son dos sueldos y medio. || Blanco : lo que no está escrito en un libro, o papel. || Blanquete: para los afeites de las mugeres. Blanc-bec : hoquirulio, hohalicon : jovel falto de experiencia. || Blanc d'œuf : clare de huevo. | Blanc de baleine: celebro de ballena. | Blunc de plomb, o ceruse : atbayalde. | Blanc des volailles : la pechuga de las aves. || Blanc seing ou blanc signé : firma en blanco. Blanc manger: manjar blanco || En blanc expr. adv. || En blanc : se dice

dernar.
BLANCHAILLE, s. f. Morralla: pecechillos menuditos de los rios.

del papel. Livre en blanc: libro: sin encua-

BLANCHATRE, adj. m. f. Blanquecino, blanquizco, blanquinoso, y tambies albar, egun la cosa à que se aplica. MANCHE, adj. Blanca. V. Blanc.

MANCHE, s. f. Minima: nota musical, cupo valor es de dos seminimas. [] (imp.) Las piginas que quedan en blanco. || En el juego del hillar, se dice la blanche, para distinguir la bolablanca, cuando las hay de Tarros colores.

BLANCHEMENT, adv. Con aseo, con

umpiera.

\*BLANCHER, s. m. Curtidor, de baldeses y cabrilas, que regularmente ilaman guanteros.

BLANCHERIE, V. Blanchisserie.

BLANCHET, s. m. Camiseta que lievan los aldeanos y carreteros en Francia, parecda á la de los arrieros sevillanos. || Mantila: el cordellate que ponen los impresores entre el timpano y timpanillo, para que este blande la presion.

BLANCHETTE, V. Mache.

BLANCHEUR, s. f. Blancura. || Blancheur extrême : albura.

BLANCHI, IE, p. p. V. Blanchir. BLANCHIMENT, s. m. Blanqueo: la scoon y el esecto de blanquear los lieuzos. Blanquimiento se dice entre los plateros, y en las casas de moneda.

BLANCHIR, v. a. Blanquear, emblanquecer, poner blanca una cosa. || Dar de blanco, o enjalbegar, si es una pared. | Apertigar: entre cocineros. || (imp.) Espaciar demasiado la composicion. | (id.) Tirar con poa tinta. Blanchir le fer: enalbar el hierro.

BLANCHIR, v. n. Blanquear, emblanquererse: ponerse blanca una cosa, aparecer blanca. Hablando de personas, es en-

canecerse, ponerse camo.

BLANCHIRIE V. Blanchisserie.

BLANCHISSAGE, s. m. Lavado, lavadura: la accion y el efecto de lavar la ropa, 🕸 ponerla, ó dejarla blanca, limpia.

BLANCHISSANT, ANTE, adj. (poés.) Solo se dice del mar agitado de las olas, ó de la remos: des flots, des ondes blanchimantes: olas, ondas, de plata, plateadu, ó argentadas.

MANCHISSERIE, s. f. Lavadero blanquena: parage o casa donde se lava la ropa, è re blanquean las telas, la cera, etc.

BLANCHISSEUR, EUSE, s. Lavandero, lavandera: el que, o la que lava la ropa bianca.

\*ILANDICES, s. f. pl. (for.) Halagus, caricias, agasajos en

BLANQUE, s. f. Cierto juego de suerte,

o otens, en que se risa usa alhaja.

BLANQUETTE, s. f. Cierta pera pequeña de verano de cascara blanca. || Una especie de chacoli blanco de Gascuña. || Guisado de lanca; o carnero, con salsa bianca.

BLAKQUIL, s. m. Blanquil: moneda de

Marrows, que vale cuatro sueldos.

BLAQUE, s. f. Vegira en que se pone el tabes El popujacho pronuncia blagues

RLASE, EB, p. p. V. Blaser!

BLASER, v. a. Requemar, desgastar, extenuar : habiar do de exceso en el vino, en los licores. || En lo moral se aplica á los electos de otras pasiones y placeres, como si digéramos: apurar, estragar.

BLASON, s.m. Blason: dicese de las piczas que componen un escudo de armas, o sea la divisa que le distingue. | Heraldica, o ciencia del blason : arte de arreglar y des-

cribir los escudos.

BLASONNÉE, ÉE, p. p. V. Blasonnen. BLASONNER, v. a Blasonar : disponer, pintar, esculpir escudos de armas. || Explicar y describir armas. || (fig. fam.) Se dice blasonner quelqu'un : ponerie de oro y asui, denigrarle , disfam**arle.** 

\*BLASONNEUR, s. m. (ant.) Autor de

heráldica , ó del arte del blason.

BLASPHÉMATEUR, s. m. Blasfemo, blassemador.

BLASPHEMATOIRE, adj. m. f. Blasfematorio , blasfemo.

BLASPHEME, s. m. Blassemia: palabra injuriosa coutra Dios, ó sus Santos.

BLASPHEME, EE, p. p. V. Blasphémer.

BLASPHÉMER, v. a. y n. Blasfemar: decir blasfemias.

BLATIER, s. m. Trataute en granos, o en trigo solamente.

BLATRER, v. a. Componer el trigo, darle color, etc., con preparaciones dañosas. \*BLATTAIRE, Ó BLATTARIA, s. f.

Polifiera : planta. BLAUDE, V. Blouse.

BLE, y BLED, s. m. Trigo: dicese de la planta, y del grano que produce la espiga. | Ble, y principalmente bles en plusa, se dice de las plantas , o mieses que dan trigo , ù otro cualquier grano de que se hace pan ; y se toma genéricamente por granos. V. Proment, que significa trigo candial, y no otra ninguna especie. || Proverbialmente se dice : manger son blé en herbe, ó en vert, por comerse la renta, el sueldo, el jornal, ántes de trabajar. | Blé avrillet, ó trêmois: trigo tremesino. || Ble de Canarie: alpiste. || Ble noir, o sarrasin: alforfon, trigo negro. || Ble d'Inde ou de Turquie : trigo de la India, o maiz, que es como se dice. || Blé méteil: trigo centeno. | Ble roux : trigo rubion. || Ble tousselle : trigo chamorro. || Ble barbu melica: especie de mijo. || Ble-devache: melampiro ; planta. || (prov.) Se dice crier famine sur un tas de ble : quejarse de escasez en tiempo de abundancia.

BLECHE, adj. m. f. Cobarde: hombre flojo y,tímido : poltron.

BLECHIR, v. n. Acobardarse, intimi-

darse: hacerse flojo, poltron.

\* BLEIME, s. f. Inflamacion que da á los caballos eu el casco.

BLEME, adj. m. f. Descolorido, caido de color, pálido: dicese solo del rostro.

BLÉMIR, v. n. Perder el color, ponerse descolorido, pálido.

BLEMISSEMENT, s. m. Palidez.

\* BLENDE, 6 FAUSSE GALENE, s. f. Blenda: mineral de sinc con azuste.

\* BLENNORRHAGIB, s. f. Blenorragia: fluxion activa é inflamatoria de las partes pudendas en ámbos sexos.

\* BLENNORRHEE, s. f. Blenorrea: fluxion

por las narices.

\* BLEREAU, V. Blaireau.

\*BLÉSITÉ, s. f. Pronunciacion viciosa que consiste en substituir una consonante dulce á otra mas dura, como s á s, d á t, etc.

BLESSÉ, ÉE, p. p. V. Blesser. || Blessé d'angereusement : mai herido. || Blessé d'une écharde : rancajado, herido de un

rancajo.

BLESSER, v. a. Herir, llagar, lastimar: pero hablando de guerra, siempra es herir. || (fig.) Se toma, como en castellano, por ofender, agraviar, y perjudicar. el honor la amistad, los intereses, etc. || Dicese: N. a le cerveau blessé: N. tiene la cubeza dañada, ó está tocado de la cabeza, esto es, de locura.

BLESSER (SE), v. r. Lastimarse, hacerse dano, herirse: por casualidad, ó descuido. || Hablando de una muger, se bles-

ser, es abortar, malparir.

BLESSURE, s. f. Herida: llaga: golpe, o daño recibido. || (fig.) Se dice de todo lo que lastima la houra, o hace impresion en el animo.

BLETTE, adj. f. Blanda, pasada. Solo

se dice de peras.

BLETTE, a f. Bledo: especie de horta-

1128.

\* BLETTON, s. m. Cunento, compuesto

de cal y casquijo.

BLEU, EUÈ, adj. y s. Azul: cosa de este color: y el mismo color. || Bleu céleste: azul celeste. || Bleu turquin: azul turqui. || Bleu blanc: azul claro. || Bleu mourant: azul desmayado, ó muy bajo. || Bleu de safire: azul de cobalto ó de safire. || (fig.) Bleu, eue: es amoratado.

BLÉU (CORDON), s.m. Banda de muer de aguas azul, que era la insignia de los caballeros de la orden de Sancti-Spiritus en Francia. Tambien se llamaba así un caballero de dicha orden, il est cordon bleu.

BLEUATRB, adj. m. f. Azulado; lo

que tira á asul, ó azulea.

BLEUI, IE, p. p. V. Bleuir: Asulado: dado de azul.

BLEUIR, v. a. Azular: dar, ó teñir de azul. || Pavonar: poner el acero azulado.

BLIAUX, s. m. Cierto jubon antiguo.

\* BLIN, s. m. (naus) Gargadera, gallarda;
madero cuadrado que sirve para ensamblar
los mástiles de varias piezas.

\*BLINDAGE, s. m. (milic.) Blindage : la accion de bacer los blindages, y lo concerniente á ello.

BLINDER, v. a. (milic.) Poner blindages,

cubrir con blindages.

BLINDES, s. f. pl. (milic.) Blindages : cobertizos con vigas, tablones, ó ramas de árboles, para defenderse de las bombas,

granadas, etc.

BLOC, s. m. Pedrusco, ó pedazo grande de mármol en bruto, conforme sale de la cantera. || Dicese, hablando de géneros, bloc por monton: así, pues, vendre, ó acheter en bloc, es vender ó comprar por junto, al monton, sin contar. || Dicese tambien travailler en bloc, por trabajar á destajo.

BLOCAGE, s. m. BLOCAILLE, s. f. Casquijo: broma: mampuesto: las piedras, o cantos menores que entran en los obras de mampostería. || En la imprenta, blocage es traspuesto, como una letra o rengion por

otro.

\* BLOCHET, s. m. Paralelo, lima, o par : madero que sostiene los cuchillos de la armadura de un tejado.

BLOCUS, s. m. Bloqueo : que se pone à

una pieza.

BLOND, ONDE, adv. Blondo, rubio : dícese particularmente del pelo de la cabeza, barba, y peluca. En poesía se tee la blonde Phébus: el rubio Apolo : la blonde Cérès : la dorada Céres : les blonds épis: las rubias

o las doradas espigas.

BLOND, ONDÉ, s. m. f. Blanco: dicese por el color ó tes del rostro, en contraposicion á la persona bruns, que llamamos morena; porque cuando se contrapone á un individuo negro, negre, ó negresse, se dice blanc, ó blanche: sucediendo lo mismo entre los dos colores tomados absolutamente noir es blanc, negro y blanco. En el primer sentido se dice: les brunes sons plus piquantes que les blances: las morenas son mas saladas que las blancas.

BLONDE, s. f. Blonda: especie de en-

cage de seda.

BLONDIN, INE, s. Rubio, o pelirubio. || Dicese tambien blondin de un pisaverde, presumido de buen mozo.

BLONDIR, v. n. Enrubiarse, ponerse rubio: dicese en sentido recto de los cabellos; y poéticamente de las espigas y mieses que

amarillean, ó se ponen doradas.

BLONDISSANT, ANTE, adj. (poét.).
Dicese de los sembrados, mieses, espigas:
les épis blondissans: las espigas doradas,
ó amarillentas: les campagnes blondissan,
tes d'épis: los campos que empiezan á do s
rarse de espigas, ó á amarillar.

\* BLONDOYER, V. Blondir.

BLOQUE, EE, p. p. V. Bloquer.

BIOQUER, v. a. Bloquear: una plaza. I (albañ.) Dicese bloquer, lleuar con ripro be

( F.) Se dice bloquer volver una letra, of arcabuco fragoso. o er otra de la misma fuerza, por no haber de aquella suerte.

\*ELOT, s. m. (ndus.) Corredera: instrumeno que sirve para medir el camino que hece un psvio. || (cetrer.) Alcándara: el cabiliete donde descausa et ave.

BLOTTI, IE, p. p. V. Blottir.

BLOTTIR (SE), v. r. Agazaparse, agachare, acurrucarse.

BLOUSE, s. f. Tronera: en las mesas de trucce. Agujero, o holsa: en que caen las bolas en la mesa del billar.

\*BLOUSE, s. f. Sobretodo de Henzo hurdo, que llega poco mas abajo de las rodillas undo solo por los carreteros. Tambien se llama bleude y roufière.

ELOUSE, ÉE, p. p.V. Blouser en am-

bos sentidos.

BLOUSER, . . A Bn el juego del billar s meter la hola contraria en el agujero; bacerbilla. En el de trucos, es hacer truco

BLOUSER (SE) v. r. (vulg.) Clavarse, melere, caer en la trampa : por alucinarse,

enganarse, errar.

\*BLOUSSE, s. f. Tramon: la lana corta que queda en el suelo del peine en los telares, y no puede cardarse.

BLUET, & BARBEAU, c. m. Aciano;

planta de flor axul.

BLUETTE, s. f. Centella: chispa: parucula encandida de fuego.

BLUTE, ER, p. p. V. Bluser.

BLUTEAU, & BLUTOIR, a. m. Cedazo: cen que se pasa la harina.

BLUTER, v. a. Cerner: pasar la harina

por el cedazo.

BLUTERIE, s. f. Cernedero: pieza d certo destinado para cerner la harina.

\*BOA, s. m. Boa : culebra grands acualica

\*BOBAQUE, s. m. Bolaque : animal cuadipelo algo parecido al conejo.

BOBECHE, s. f. El cañon del candelero de mete la vela. || Arandela, cazoleta, Patito: del cañon del candelero.

BOBINE, s. f. Canilla : en que los tegedreidmanan el hilo, d la seda. || Broca entre bordadores.

BORNER, . a. Encanillar: devanar la

\*BOBINEUSE, s. f. Devanadora: la mu-

pr que devana.

BOBO, s. m. ( voz familiar y pueril, que dan los niños de todo mal, golpe, henda o dolor que sienten y manisiestan) Ra epañol se dice : buba, hupa, pupa, conferme à los paises.

BOCAGE, s. m. Soto, floresta, solo se poesla. En términos de pintura tam- BOHEME, s. f. (geog.) Bohemia : retne des a llama hocage, como quien dice ar-l de Europa.

bras que quedan en la mamposteria. || holeda, ó pais de anholes. || Bocage louffu:

BUCAGER, ERE, adj. (poes.) Significa

amante, o habitante de los bosques. Así se dice : les nymphes bocagères : las ninfasi moradoras de los bosques, de las selvas.

BOCAL, s. m. Bote : vasija de vidrio, 102a, o porcelana, de boca ancha y cuello muy corto. | Bocal : cualquiera vasija cilíndrica y de cristal, que llenándola de agua, se interpone à la lus artificial, para ver con mas claridad.

BOCAMELLE, s. f. Comadreja de Cer-

dena : es el Ictis de Aristóteles.

\*BOCANE, s. m. Especie de baile serio

y grave, que ya no tiene uso.

BOCAND, s. m. Bocarte, que sirve para quebrantar y machacar el mineral, ántes de lundirle.

BOCARDÉ, ÉE, p. p. V. Bocarder.

adj. Quebrantado.

BOCARDER, v. a. Quebrantar, machachar, V. Bocard.

\* BOCHET, s. m. (medic.) Segunda decoccion de algun palo sudorífico.

\* BODEE, . f. Banco de vidriero.

\*BODENURE, s. f. (naut.) Meoliar, ó merlin: cordelillo arrollado al rededor del arganeo.

BODINB, s. f. ( nout ) Quilla de un

\* BODINERIE, s. f. Préstamo à la gruesa ventura, hecho sobre la quilla de un Davio.

\* BODINURE, a. f. Lo mismo que Bode-

BODRUCHE, V. Baudruche.

\* BOESSE, s. f. Gratas: cepitlo, o escobilla , hecha de alambre delgado , que sirve para limpiar el grabado en hueco.

BOESSER, v. a. Gratar: lumpiar todo

grabado en hueco con la grata.

\* BOETE, V. Boite.

BOEUF, s. m. Buey : se dice delanimal, y de su carne, bien que en español se usa siempre de la palabra vaca, y node la de buey, cuando se habla de la carne que se vende, o se come. Así se llama bæuf à la mode, al estosado de vaca. || (fig.) Por desprecio se llama bocuf, b gros bocuf, al hombre tos co y estúpido: que en español corresponde á macho de litera. A QEil de bæuf, o beuf i cierto escotillon pequeño, y redondo, en la cubierta de las casas y en los edificios. || Bosuf: en la caza es boesuelo y cabestrillo. Bœuf de rebut: cortal. || Nerf de bœuf: vergajo.

BOEUF (OEIL DE), a. m. Gamarza:

planta.

\* BOGUE, a m. Tineta: pescado de mar. \* BOGUE, s. f. Erizo: la cáscara con puntas que cubre la castaña.

tano, que en Italia llaman zingaro. || Dicese, | seux, euse. c'est une maison de bohème : es una casa de gitano, una casa de meca.

BOHEMILLON, s. m. Gitanillo.

BOIARD, s. m. Boyardo: título de dignidad en Rusia.

\* BOIBI, s. m. Boibi : serpientes de Brasil, cuya carne tiene casi la misma virtud que la de la vibora.

\* Boiciningua, 6 serpent A son-NETTE, s.m. Culebra de cascabel de Amé-

Tica.

BOIRE, v. a. Beber. || Por extension se aplica á les obras de costura, diciendo faire boire, esto es, embeber, atrancar, dar la puntada larga. || Boire le vin du marché: echar el alboroque. ||( fig.) Boire un affront: tragar injurias, ofensas, malas razones. || Emborracharse.

BOIRE, s. m. El beber, la behida: así como se dice le manger por el comer, o la

comida.

BOIRIN; s. m. (nout.) Cuerda de la

BUIS, s. m. Madera: palo: madero: leno: leña. Tiene todos estos significados en castellano, segun los casos, y las cosas. || Tambien significa bosque, monte, cualquier parage poblado de árboles silvestres: como un bois de chêne: un encinar: un bois de pins, o pignada: un pinar, etc. bois de charpents: madera de carpinteria, parar Jahrar. || Bois de haute futaie: arboles para construccion. || Bois taillis: monte tallar. || Bois arsins: chamicera. || Boisgentil: laureola hembra, ó mecerco germánico: arbusto. | Bois d canne: pisania, guayacana de Virginia. || Bois punais: cornejo, sangüeño, cerezo silvestre. | Bois de Sainte-Lucie: Mahaleb. || Bois de cerf: Ja cornamenta, ó palazon del ciervo. # Bois de lit: armadura de la cama. H Morts bois: maderas comunes. || (imp.) Dicese bois de moule al tamborilete: bois de fonds, o bois de marge, à los medianiles : bois de têtes à los cruceros: bois plats à las cabeceras. Bois à brûler : leñs. || Bois puant. V. Anagiris. Bois saint. V. Gaïac.

BOISAGE, s.m. El conjunto de maderage

para adornar una sala.

BOISÉ, ÉE, p. p. V. Boiser.

BOISER, v. a. Cubrir, adornar una sala, un gabinete, con piesas o muebles de ebanisteria, de ensambladura. || Dicese de un terreno, ó huerta bien arbolada, bien poblada de árboles, un pays, un jardin bien boisé.

BOISERIE, s. f. Enmaderamiento de ensambladura, con que se cubren y adornan

las paredes de una sala, á gabinete.

BOISEUX, EUSE, adj. Leñoso: aplicanlo los hortelanos á las plantas y raices par. que se penen duras. Suele decirse por los l BOLAIRE, adj. m. f. Nombre de la es-

BOREME, BOHEMIEN, ENNE, s. Gi- | escritores ligneux, suss; en lugar de boi-

\*BOISILIER, s. m. (ndus.) Tumbador : el cortador de maderas para construc-

\* BOIS - LE - DUC, (geog.) Bolduque:

ciudad del Brabante.

BOISSEAU, s. m. Nombre de cierta medida de áridos usada en Francia, cuya cabida varia en casi todas las provincius : y equivale á nuestra fanega, aunque algo me-Dor.

BOISSELÉE, . f. La cabida, ó toda la medida de un boisseau; o la tierra de sembradura que le cabe, como si digéramos una

tanegada.

BUISSELIER, s. m. Cedacero folletero, celeminero, cucharero: el que hace y vende las medidas llamadas boisseaux, y otras cualesquiera de áridos, y todos los utensilios de madera para el uso de una casa.

BOISSELLERIE, s. f. Cedaceria : el oficio y tienda donde se hacen y venden los

cedazos.

BOISSON, s. f. Bebida: lo que ordinariamente bebe una persona, y todo licor potable. Boisson faite de mais: chicha.

BOITE, s. f. Caja: de carton, madera, marfil. metal, piedra, o porcelana: para el relox, los polvos, los anillos, y otros utensilios. || Significa tambien el morterete cargado de polvora, que se dispara en las salvas de ciertas fiestas. || (imp.) Dicese boise al cubo del husillo.

BOITE, s. f. Sazon, punto y madurez en que un vino puede heberse. Usase solo en estas frases : du vin en boite : ce vin n'est pas

en boite.

BOITEMENT, s. et. (ant.) Cojera: mo-

vimiento, ó vicio del que cojea.

BOITER, v. n. Cojear, andar cojeando. BOITEUX, EUSE, adj. y s. Cojo: el que cojea. || Como adjetivo se dice : cheval boiteux, enfant boueux, etc. Como substantivo se dice: un boiteux: un cojo, une boiteuse: una coja. || Boiteux à béquille : cojitranco, | Il ne faut pas clocher devant les boiteux : no se ha de mentar la soga en cosa del ahorcado.

BOITIER, s. m. Botiquin : género de caja de plata, ó de hoja de lata, en que llevan los cirujanos varias especies de ungüen-

tos.

\* BOITOUT, e. m. Vaso roto por al pié, d asiento.

\* BOKAS, s. f. pl. Bocas: telas de algodon de Surata.

BOL o BOLUS, . m. Pildora: de cual-

quier droga medicinal que se toma.

\* BOL D'ARMENIE, s. m. Bol arménico: tierra roja, suave al tacto, que sirve para el aparejo de las maderas que se han de do-

Repro para vidriar la loza, etc.

\*BOLETITE, s. f. Piedra arcillosa, airienta, que representa un hongo.

\*BOLOGNE, s. f. (geog.) Bolonia: ciuded de Italia.

\*BOLZEN, s. f. (grog.) Bolzano: ciudad del Tirol.

\*BOM, s. m. Bon : serpiente grande de

BOHBALON, s. m. Trompeta marina de 106 Degros.

BOMBANCE, s. f. (fam.) Aplicase & via comida costosa y abundante : como si digéranos un gaudeamus, una francachela.

BOMBARDE, s. f. Bombarda: cierta pieza de artillería usada en otros tiempos. || Contra baja : un registro del órgano que hace el mayor rundo.

BONBARDE, EE, p.p. V. Bombarder. BONBARDEMENT, s. m. Bombardeo, Dombeo : contra uña plaza, un campo ó ciudad:

BOMBARDER, . a. Bombardear, homver: una piaza, un campo, una cuidad.

BOMBARDIER, s. m. Bombardero: sol-1ado de artilleria destinado al servicio del muriero.

BOMBASIN, s. m. Bombasi: cierta tela tralgodon é hilo, Tambien es una especie de tercianela á dos baces.

BUMBE, s. f. Bomba: la que se dispara ma mortero; à diserencia de la bomba de agua, de fuego, y de otros usos físicos, que en frances se llama pompe. (fam. prov.) Se dict la bombe creva, la bombe est près de crever, esto es, voló la mina, reventó la miua, la mina está para reventar.

BOMBE, EE, p. p. V. Bomber.

BOMBENENT', i. m. Combadura, com-# : epcorvedura.

BOMBER, v. a. Combar, encorvar.

BOMBER, v. n. Combarse, hacerse comla torcerse, encorvarse: las obras, las co-

\*BOMERIE, s. f. Interes de las sumas presbas entre mercaderes, cuyo contrato se haexistre el buque de una nave, ó sobre los rismos embarcados, conformándose el presteler i lo, riesgos de mar y guerra.

BOHMEL, s. m. (geog.) Bomel: pueblo

\*BONNEN, s. m. (geog.) Bomen: pueblo de Holanda

ben du ministre. | Vale ó póliza para pagar | disero. Bon: haré bueno.

BON, BONNE, adj. Bueno: todo lo que a bueno en su género. Así, hablando de one, como de personas, tiene los mismos y nignificaciones en frances que en es-Man Algunas diferencias sin embar-

pecit de tierra que se usó antiguamente en re. || Bon homme, ademas de su sentido recto, significa tambien un hombre simple, sencillo, fácil de engañar.

> BON, s. m. Bono. | Bueno: lo bueno, lo que es bueno. | Trouver son bon: hallar su cuenta , ó mas ventajoso partido en un negocio. [ Faire bon: hacer hueno, o responder por alguna cosa. | Il fait bon : es tiempo, es sazon. A quoi bon cela? de que sirvé este?

BON, adv. Se toma por bien en castellano. || Sentir bon: oler bien. || Couter bon: costar bien, o muy caro. || Tenir bon : estar tirme. || Comme bon lui semblera : como bien, o mejor le parezca. || Tous de bon : de veras, seriamente.

BON! interj.; Bueno! || Tout de bon: en principio de frase es tambien interjeccion, y corresponde á en realidad de verdad.

BONACE, s. f. Bonanza: solo se dice de

la tranquilidad y serenidad del mar.

BONASSE, adj. m. f. Bonazo, honachon, Juan Lanas: dicese del hombre simple, fácil, que se deja gobernar de cualquiera.

BONAYENTURE, s. m. (n. p.) Buena-

ventura.

BONBANC, a. m. Piedra blanca de las canteras de Paris, con que se hacen columnas, adornos, etc.

BONBON, s. m. (voz usada para los nifios) Chocho, confite, o cualquier otra chuchería, ó golosina de confitería.

BONBONIERE, s. f. Cajita para llevar. chochos y anises.

BON CHRETIEN, s. m. Pera de buen cristiano.

"BONCORE, s. m. Especie de narciso.

BOND, s. m. Bote, ú salto que da la pelota, la bala de cañon, ú otro cuerpo. || Saltos y corcovos que dan ciertos animales. (fig.) Se dice: aller par sauts et par bonds: ir á tontas y á locas, ser inconsecuente: faire faux bond : faitar á su palabra, no tener conducta. | Second bond: rebote, rechazo. (id.) Se dice: faire une chose du second bond, hacer una cosa pasada la ocasion, despues que no sirve: il venait chez nioi du second bond : venia à mi casa de rechazo, de otra estacion. || Prendre la balle au bond : asir la ocasion por las melenas.

BONDA, s. m. Bonde: árbol de Africa. BONDE, s. f. Compuerta parada, ó ra-BON, e.m. La garantia y seguridad de sera de hierro, que se levanta ó baja para on prometida dada por escrito: il a le soltar ó detener el agua de un estanque, ó balsa. || El agujero por donde se lienan los barriles y pipas. | (fig. ) Se dice : lacher la bonde: dar rienda suelta para cualquiera cosa.

BONDIR, v. n. Botar, dar botes : la pelota. || Dar saltos : la hala de cañon. || Dar brincos: el caballo, la cabra, y otros animales. | Dar arcadas : levantarse el estóma--60, amo un bon mot : dicho agudo, donai- l go; o rezolverse de nauseas : y así se dice:

bondir le cœur: esto me ralla las tripas, me estomaga.

BONDISSANT, ANTE, adj. Balton, retozon : se dice particularmente de los corderos, y cabritos, que andan por el campo dan-

do saltos y brincos.

BONDISSEMENT, e. m. Los saltos y brincos que dan en el campo los corderos y cahras. || Bondissement de cœur: las arcadas ó náuseas del estómago.

BUNDON, s. m. Tapon (sea de corcho, d de madera), con que se tapan los toneles.

BONDONNEE, EE, p. p. V. Bondonner. BONDONNER, v. a. Atarugar: tapar los

\*BONDONNIERE, . f. Barrena de cubero : para agujerear la parte por donde se

\* BONDREE, s. f. Triorque : especie de milano.

BONDUC, a. m. Bonduque, o guilandiosa: planta de América.

BON-HENRI, s. m. Ceñilo untaoso, sur-

rones: planta.

BONHEUR , . m. Dicha : felicidad : fortuna: prospera suerte. | adv. Por fortuna, por ventura; ó quiso la fortuna, ó la suerte siempre en sentido de buena. || Jouer de bonheur: tener fortuna.

BONHOMIE, s. f. (fam.) Natural bondad, buen natural: aplicase 4 una persona bondadosa, natural, é ingenua.

\* BONI, s. m. Bonificacion.

\* BONIFACE, s. m. (n. p.) Bonifacio.

BONIFICATION, s. f. Abono: mejora: aumento en el producto de una cosa.

BONIFIÉ, EE, p.p. V. Bonifier.

BONIFIER, v.a. Bonificar, abonar, mejorar : la tierra , la hacienda.

BONITE, s. f. Bonito a bonitalo : pez

algo semejante al atun.

BONJOUR, c. m. Buenos dias : salutacion familiar. || Je vous souhaite le bonjour : tenga vm. buenos dias.

\*BONN, s. f. (geog.) Bona : cludad an

el electorado de Colonia.

BONNE, s. f. (fam.) Ninera: criada pa-

ra cuidar de niños.

BONNEAU, s. m. (naut.) Boya: corcho, o tabla, que sirve para señalar donde esta echada el ancia.

BONNE-DAME, V. Arroche. \*BONNE GRACE, V. Grace.

BONNEMENT, adv. Buenaments: con

dingenuidad, de buena fe.

BONNET, s. m. Gorro, gorra: ántes se llamala bonete. Bonnet carré: bonete de clérigo, o de doctor. || Bonnet rouge: hirreta, ó sombrero encarnado de cardenal. || Bonnet de grenadier : gorra, o birretina de granadero. Il Bonnet de nuit : gouro de dormir. || En términos de sortificacion se llama | bonnet (bonete), un suerte exterior de la se extrae de él.

le cœur bondis. || (fig. ) Dicese celo me fait | plaza à tenaza doble, o cola de golondrina. ] Bonnet blanc et blanc bonnet (frase pre-🍅rbial). Corresponde à esta castellana : olivo y aceituno es todo uno. || Bonnet d'électeur : calabaza pastelara. || Bonnet de prétre : bonetero, Arbol.

BONNETADE, s. f. (fam.) Bonetada, gorretada : saludo ó reverencia que se bace quitándose el sombrero, ó bien la gorra, y

siempre supone bajeza, o sumision.

BONNETE, EE, p. p. V. Bonneter.

BONNETER, v. a. (fam.) Hacer bonetadas, hacer muchas cortesías á alguno, lienarie de cortesías, hacerle la corte.

BONNETERIE, s. f. Boneteria : el parage donde se trabejan y venden gorros, medias , guantes , y semejantes géneros. 🛙 Tambien se toma por el oficio de bonetero.

BONNETEUR, s. m.(fam.) Trapacero, trapalon : dicese particularmenté, en el juego de naipes y de suerte, del tahur que coa cortesías se cuela para áncar el dinero á los otros.

BONNETIER, e. m. Bonetero, gorrero: el fabricante y el mercader de gorros, guantes, medias, y otros géneros de este ramo.

BONNETTE, s. f. (for.) Bonete: desensa exterior en las plazas, o castillos.

BONNETTES, s. f. pl. (ndut.) Bonetas, barrrederas : pedazo de vela que se lleva de respeto para añadir á la mayor.

\* BONNETTES EN ETUI, (ndut.) V. Cou-

telas.

\*BONNE-VOGLIB, s. m. (ndut.) Buenahoya : dicese del remero voluntario que sienta plaza en las galeras. Es voz tomada del italiano buona voglia.

"BONSE, s. m. Bonzo: sacerdote japones

o chino.

BONSOIR, s. m. Buenas tardes, y tambien buenes noches : salutacion comun y familiar entre las gentes. || Souhaiter le bonsoir : dar las buenas tardes, ó noches.

BONTE, s. f. Bondad: calidad de lo que es bueno, hablando de cosas, y de personas. En el sentido moral tiene las significaciones de benignidad, benelicencia, inclipacion a hacer bien; y bontés en plural se toma sieu**pre por favores** , atenciones , finezas.  $\parallel Bon$ té, cuando se usa por cortesia, es pulabra de cumplimiento, y tambien se toma por favor, merced. || Bonté se toma tambien por demasiada bondad, debilidad, ó indulgencia.

BONZE, c. m. Bonzo: sacerdote chino,

y del Japon.

\* BOOPE, s. m. Boope : pescado de mar, perecido al atun.

\* BOOTE, s. m. Bote: en el Mar Báltico.

\* BOOTES, s. m. Bootes: constellation vecina al polo ártico.

BOQUILLON, V. Bucheron.

\*BORACIQUE, adj. m. f. Bordeico: lo que pertenece al horrax, como ol acido que

DORBORYGME. 6 BORBORISME, u. m. Borborigmo: grunido, rugido de tri-

BORD, s. m. Borde, orla, canto, orilla, extremo: de alguna cosa. || Ribete, dobladilo: denn brial, de un panuelo. | La cinta ógalon con que se ribetea un vestido. || El | canto : de un libro. | La mirgen : de una fuente, La lengua : del agua. | Poéticamente se llaman en plural bords las playas, o riberas. Los marinos llaman bord à cualquiera de los costados ú orlas de la nave, y tremien à la nave misma, como aller à bord: ir á bordo: mettre à bord: poner á hordo. Rouge bord: vaso lleno de vino hasta el borde. Il Boire des rouges bords: beher buenos vasos, o vasos enteros. || Bord à bard: orilla, à orilla, à la orilla, de muy cerca, berbeando. | Avoir quelque chose sur le bord des lèvres : tener algo en el pico de la lengua. Il Etre sur le bord de sa fosse : er way viejo.

BORDAGE, s. m. (ndus.) Bordage: tablunes que cubren las costillas, o miembros

del navio por defuera.

\*BORDAT, s. m. Borda: tela que se tege en Egipto.

DORDAYER, v. n. (naut.) Bordear, derbordos, barloventear.

BORDE, s. m. Galon, d cinta : que se echa en los vestidos, ó muebles, para ribelearios, y reforzarios.

BUHDE, EE, p. p. V. Border.

\*BORDEAUX, s. m. (geog.) Burdeos:

ciodad de Francia.

BORDEE, s. f. Andanada: descarga cerrada que bace un navío de todos los canones de una andana, un costado, o banda. (ndut.) Bordo, o bordada: las que da una embarcacion contra el viento para ganar camino. | (id.) Guardia. V. Quart. | (fig.) Se de une bordes à una saria do frases, o disperates; à una tempestad, o chaparron, de locume, de injurias.

BOHOEL, s. m. Burdel, lupanar : el barmos pública de mugeres nundanas. Es

termino poco culto, é indecoroso.

MORDELAIS, AISE, adj. et s. Bordeles:

BORDELIER, s. m. (ant.) Burdelero, more del burdel : lo mismo que alcabuete. BORDELIÈRE, s. f. Pez que se cria en

los lagos de Salvoya.

BOHDENENT, s. m. Asiento: entre los pintores de esmalte, es el modo de emplear los esmaltes claros sentándolos por

BORDER, v. a. Orlar, guarnecer, galomer, o ribetear : los extremos de alguna mp, mueble. | Dicese tambien de lo que orda, margen de un camino, de un canal, limitado, corto talento: vues bornées: 10-

BORAK, s. m. Borrax, atincar : especie | rio, etc. || Coronar, cercar, circumdar : si el sitio es redondo, o cuadrado. || (ndus.) Entablar.

BORDEREAU, s. m. Factura: memoria de las diferentes monedas con que se hace algun pagamento. || Razon de los géneros sacados de una tienda.

BORDES, s. f. pl. Orillas: macizos de los caminos de los Romanos.

BORDIER, adj. (náut.) Dicese vaisseau bordier del navio que tiene un costado mas suerte que el otro.

BORDIGUE, s. f. Espacio cercado con zarzo en la orilla del mar, para coger pes-

cados: corral.

BORDOYER, v. a. Sentar los esmaltes claros poniendolos por plano, y orleados del mismo metal sobre el cual se sientan.

BORDURE, s. f. Orladura, guarnicion, ribete, galon : que se echa d alguna ropa, o muchle para adorno. || Dicese principalmente del marco, o cuadro, de una piutura, de un espejo. || En el hiason bordure(orla), es cier a pieza de honor. || (encuad.) Se dice bordure (ceja), la parte de carton que sobresale de las bojas : y contracauto, el dorado que se pone en la parte interior de un libro, donde pega la guarda.

BOREAL, ALE, adj. Boreal, seten-

trional.

BOREE, s. m. Bóreas, aquilon : dicese

en estilo poético del viento norte.

BORGNE, adj. y s. m. f. Tuerto, y tuerta : dícese de la persona falta de un ojo para ver. || ( fig.) Lobrego, obscuro: hablando de casas, cuartos, ó piezas sin luces. Hablando de cuentos, ó relaciones, significa cosa fabulosa, o patraña; y de cuentas, cosa no cabal, ó con pico.

BORGNESSE, s. f. (ant.) Tuerta: la

muger tuerta.

BORIN, s. m. Se da este nombre al obrero que saca el carbon de la mina.

BORISTHENE, (geog.) Boristenes: rio

de Moscovia.

BURNAGE, s. m. Amojonamiento, deslindadura: el acto, la acción, y efecto de

amojonar, ó leslindar las tierras. BORNE, s. f. Mojon, mojonera: la senal que se pone para dividir las heradades, los campos, los caminos : y á esta línea divisoria, o raya, se llama lindero, o linde. [ Borne: hablando de provincias, territorios. y estados, se llama límite, raya, confin. | Borne, aplicado à la piedra o pilar que se pone en las esquinas de las calles para esguardo, se dice recanton, o guardaruédas. (fig.) Se llaman bornes los limites, el término, el punto : del cual no se puede pasar sin saltar á la justicia, á la moderacion, al honor, etc.

BORNÉ, EE, p. p. V. Borner en todos lume, mebla, acompaña, o adorna la sus sentidos. || Bspris borné: entendimiento BORNER, v. a. Amojonar, alindar: un campo, una heredad. || Borner: cerrar, estrechar, ceñir, formando los hmites, ó términos de algun territorio, ó posesiones, y tambien region. || Borner: también es terminar, acabar, hablando de la vida, ó de los dias de una persona. || (fig.) Limitar, reducir: moderar los deseos, las pasiones, etc.

BORNER (SE), v. r. Moderarse, limitar-

se : poner limites à sus descos.

BORNOYÉ, ÉE, p. p. V. Bornoyer.

BORNOYER, v. a. Mirar con un solo cjo una superficie, para ver si està recta.

BORNOYEUR, s. m. El que mira una cosa con un ojo para ver si está lineal.

BOROZAIL, s. m. Enfermedad que proviene del uso inmoderado de las nugeres, Es particular á los Africanos, y diferente de las buhas.

BORRAGINÉ, ÉE, adj. Borraginea : del género, de las horrajas. Dicese de ciertas plantas.

BORROU, a. m. Borrú: árbot de las Indias orientales, de cuya corteza sale un jugo purgante.

BOSAN, s. m. Bebida hecha con mijo co-

cido en agua.

BOSBOK, s. m. Bosboque : cuadrúpedo rumiante, del mismo género que el búsalo y la rupicabra.

BOSEL, s. m. (arquit.) Bocel: forma de

media caña.

BOSPHORE, a. m. Bossoro : estrecho : canal entre dos tierras firmes, por donde un mar se comunica con otro.

BOSQUET, s. m. Bosquecillo: sotilo.

BOSSAGE, s. m. (arquit.) Almohadillado: la obra de sillería, ó albañería, que tiene piedras que resaltan en forma de almohadillas.

BOSSE, s. f. Giba, joroba, corcova: dicese de las personas, y tambien de los animales. || Abolladura: la hundidura que deja un golpe en una pieza de metal. || Bollo, chichon: hablando de un golpe recibido en la cabeza; y en otra parte del cuerpo, es bulto. || Barriga: hablando de una pared que amenaza ruina; y hablando de los caminos y calles, loma. || (naut.) Bosa. || Ronde bosse: figura de relieve de bulto, estatua. || Donmer dans la bosse: caer en el garlito.

BOSSELAGE, s. m. Abolladura, ú obra de relieve, en la vagilla, y otras piesas de

plateria.

BOSSELÉ, ÉE, p. p. V. Bosseler.

BOSSELER, v. a. Abollar: trabajar con Bollos, o de realce, las piezas de vagilla, ú otras, de oro, plata, peltre, etc.

\*BOSSELURE, s. f. Los bultos, ó cinceladura natural, que se ve en varias bojas.

BOSSEMAN, s. m. (náut.) Segundo contramaestre en un navio, con el encargo de ánoceas, cables, etc. \*BOSSER, v. a. (naut.) Abosar: asegurar un cabo con la bosa. || Colocar el ancia en las serviolas.

BOSSES, s. f. pl. Bosas: cabos en la ma-

rina,

\* BOSSETIER, s. m. En los hornos de vidrio es el oficial que sopla la bola, y tambien el que la abre despues de soplada.

BOSSETTES, s. f. pl. Copas: las cahezas del bocado del freno. || Antojeras: las que

se ponen á las caballerías.

\*BOSSOIR, s. m. (náut.) Serviola: cierto instrumento, y aparejo que se sobrepone en la proa para izar el ancla: y del mismo, que se llama patesca, se sirve la lancha por su popa para igual maniohra.

BOSSU, UE, adj. y s. Giboso, jorobado,

corcovado.

BOSSUE, EE, p p. V. Bossuer.

\* BOSSUEL, V. Bosuel.

BOSSUER, v. a. Abollar: hacer bultos y hundiduras en las piezas de metal con algun golpe, ó caida. En esto se diferencia de bosseler, que es hacer por arte labor de relieve en las piezas.

BOSTANGHI-BACHI, s. m. Bostangihachi : intendente de los jardines del Gran

Senor.

BOŚTON, s. m. Juego de naipes, que nos vino de América.

\* BOSTRICHE, s. m. Carcoma: insecto

que ataca los pinos.

BOSTRYCHITE, s. f. Piedra sigurada, que se semeja al cabello: es una especie de asbesto.

\* BOSSY, s. m. Bosi: arbol de Africa. BOSUEL, s. m. Nombre del solo tulipan

que tenga olor.

BOT, adj. Solo se dice del pié de la persona: pied bot, pié estropeado, d'contrahecho; que se suele llamar pié de piña, ó pateta. || Especie de nave de las Indias occidentales. || Barco grande flamenco.

BOTAL(TROU), (anat.) Botal: la aliertura

por la que la sangre circula en el feto.

BOTANIQUE, s. f. Botánica: ciencia que trata de las plantas, y de sus propiedades. || adj. m. f. Botánico, ca: lo que pertenece á la ciencia botánica.

BOTANISTE, s. m. Botánico : el inteligente en la hotánica, ó que se aplica á ella.

\* BOTANOMANCIE, s. f. Botanomancia : el arte de adivinar por las yerbas.

\* BUTRYS, s. m. Botrix, ó hiengranada : planta.

\* BOTRYTE, s. f. Botrita: especie de cadmia quemada, de sigura de un racimo.

BOTTE, s. f. Manojo, atado, haz, hacecillo: de muchas cosas juntas de una misma especie. || Siendo de cartas, papeles, ó libros, se dice legajo, fajo. Siendo de sarmientos, se dice gavilla. || (fig. fam.) Monton, promontorio: de papelotes, de librotes. || En términos de esgrima, es hote,

hotoszo, estocada. Il Hablando de disputas, riplicas, y objectiones fuertes, es un tapaboca. | Hablando del crédito y reputacion, es tiro, dentellada. [] Proverhialmente, y hablando de los que con maña ó desvergüenza embisten á uno para pedurle dinero, se dice bigotera, petardo. | Tambien significa la hota, como calzado, y el estribo de un coche. | Graisser ses bottes; ponerse las espuelas: prepararse para un viage, ó para moris. Avoir du foin dans ses bottes: tener sello en los rinoues: tener dinero.

BOTTELAGE, s. m. La accion de enga-

vular, o bacidar.

BOTTELE, EE, p. p. V. Bottelet.

ody. Agavillado.

BOTTELKH, v. c. Agavillar: hacinar, o hacer baces.

BUTTELEUH, s. m. Agavillador, hacinador; el jurnalero asalariado para hacer beces

BOTTE, RE, p. p. V. Botter.

BOTTER, v. a. Hacer botas, y tambien calcules. Asi se dice: le cordonnier qui me ooite: el zapatero que me hace las botas, o que me calza; il botte bien, o il botte mal: calza men, ó calza mal. || Tambien es ponerse, o calzarse uno las hotas: eg. allez botur monsieur: je vais me botter.

BOITER (SE), v. r. Calzarse las hotas. Llenarse de harro o lodo los pies, o el cal-

2200.

BOTTIER, s. m. Zapatero que hace y rende holas.

BOTTINE, s. f. Botin, borcegui: calzado de cuero.

\*BOUARD, a. m. Martillo grande que serva para acuñar la moneda ántes de la invenciou del volanta.

\*BOUBAK, s. m. Bubac: animal cua-

crapedo de Moscuvia.

\*BOUBIE, a. f. Bubia: ave acuática de America.

BOUBIL, s. m. Especie de mirlo de la Uma. Ave acuática de América.

DUC, s. m. Macho cabrio, o cabra. Linese por buria bouc al hombre que solo tiene pelo en la punta de la barba, que en espand se dice barbas de chivo: y tambien al hombre lascivo, que en español se dice mico: I puant comme un bouc, al que huele à chouno. || Hablando de cargar, o llevar Vino, acite, aguardiente, etc., se llama bouc, al edre, cuero o pellejo.

BOUCAGE, s. m. BOUCQUETINE, 6 PUPILENELLE BLANCHE, s. f. Saxifraga mayor, o pimpinela blanca: planta.

BUUCAN, a. m. Sitio en que los salvamuchen acecinar y curar al humo las car-🌬 de los animales que matan. Tambien se da le la especie de espetador de palo, en the be ponen a secar y ahumar. I (fig. y by Se llama boucan el lupanar, burdel, O Poteria.

BOUCANS, EE, p. p. V. Boucaner.

BOUCANER, v. a. Acecinar: curar al humo y al aire la carne hecha tasajos, á lo salvage. || Como, v. n. Boucaner, entre selvages, es ir á caza de toros silvestres: y en Francia, en estilo bajo se tomaba ántes por ir de zorra, ó putañear.

BOUCANIER, s. m. Cazador y acecinador de toros silvestres. Este nombre se dio à unas gentes que se acogiéron en la isla de Santo Domingo, y se mautenian de esta caza,

y sus tasajos.

BOUCARD, s. m. Búcaro: cierto barro oloroso. Llámase tambien búcaro la jarrita ó vaso hecho de este harro para beber.

BOUCASSIN, s. m. Bocaci, o bocacin:

tela de algodon.

\* BOUCASSINE, EE, adj. Se dice de la tela que tiene semejanza con el bocaci.

BOUCAUT, s. m. Barrica, tonel: en que

vienen géneros.

\* BOUCHARDE, s. f. Cincel de escultor.

BOUCHE, s. f. Buca: en sentido recto dicese solo de los racionales, y tambien de los caladios, y de algunas otras hestias de carga y arriería: porque de los demas cuadrupedos y fieras se llama la loca gueute || Por extension bouche (boca) tiene las mismas aplicaciones que en castellano, hablando de rios, volcanes, inflerno, hornos,

BOUCHE, s. f. Boca: dicese de los animales, y de toda abertura, ó rotura por semejanza. | Bouches à seu : bocas de suego, como canones, escopetas, etc. | Munition de bouche: riveres. | Avoir bouche en cour : tener mesa en palacio. || Dire tout ce qui vient à la bouche: decir y habiar cuanto a uno se le antoja. || Faire la petite bouche: repulgar la boca, formar hociquito. | L'eau lui en vient à la bouche : se le hace la loca un agua. || Fermer la bouche à quelqu'un : darle un tapaboca. || Traiter à bouche que veux-tu: regalarse à que quieres boca, à pedir de boca. || Prendre sur sa bouche : quitárselo del pico : ahorrar á costa de su alimento.

BOUCHE, EE, p. p. V. Boucher en todos sus sentidos. | Jig.) Se dice un esprit bouché, esto és, un entendimiento cerrado,

tupido, boto.

BOUCHÉE, s. f. Bocado: lo que toma de una vez en la luca el que come.

BOUCHER, ERE, s. Carnicero, cortador, o cortante que tambien se dice por decencia tablajero. || Mas propiamente significa matarife, gifero, el que mata las reses en el matadero, que es boucherie, y mas hien tuerie.

BOUCHER, v. a. Tapar, cerrar, atracar:

una cosa que está abierta.

BOUCHERIE, s. f. Carnicería: donde sa vende y pesa la carna. Mas propiamente es el matadero, o gisería lugar donde se boucherie (carniceria) de la mortadad o destrozo en las hatailas: y niener à la boucherie (llevar al matadero), hablando de soldados que se les expone à morir sm resistencia.

\* BOUCHET, s. m Especie de hipocras,

hecho de agua, asúcar y canela.

\*BOUCHE-TROU, s. m. (fam.) El cóanico que reemplaza à otro en las representaciones teatrales. Dicese mas bien doublure.

\* BOUCHETURE, s. f. Cerca: cerranien-

to: de una heredad.

\* BOUCHIN, s. m. (ndut.) Manga: lo mas

ancho del navio en su medio.

BOUCHOIR, s. m. Tapa del horno, sea de panadero, o pastelero: plancha de luerro

con que se cierra la boca.

BOUCHON, s. m. Tapon: de corcho, o madera, con que se tapa algun agujero. Bouchon de taverne: ramo, pendon. | Tenir bouchon: vender al ranio. | Mon petit bouchon: mi gachou, chacho mio, mono

BOUCHONNE, ER, p. p. V. Bouchon-

net,

BOUCHONNER, v. a. Estregar, d frotar un caballo con un manojo de paja. Il Hacer un lio de ropa blanca, o de color. Mimar: hacer caricias, o fiestas, a un niño.

\* BOUCHOT, s. m. Parque: cercado hecho á las orillas del mar para coger la pesca : dí-

cese tambien buitron.

B()UCLE, s. f. Hebilla: sea del zapato o de otra parte. | Bucie, o riso, del pelo. | | Boucle d'oreille: avillo, o zarcillo, que se trae sin pendiente alguno. || Broca: de zapatero. ||Coyunda : entre fundidores de campanas. || (mar.) Argolla.
BOUCLÉ, ÉB, p. p. V. Boucler.

\*BOUCLEMENT, s. m. La accion de cerrar las yeguas para que no las ecaballen.

BOUCLER, v. a. Atar, cerrar, una cosa con hebilla. || Rizar, ensortijar, el caballo. || Boucler une jument : cerrar con candado d la yegua para que no la cubra el garañon. Boucler un port : cerror la entrada de un puerto.

\* BOUCLETTE, s. f. Mallon, gafete: en

las mapufacturas de lana.

BOUCLIER, s. m. Broquel, escudo, adarga. || (fig. ) Escudo, defensa, amparo. electo.

BOUCON, s. m. Bocado: en el sentido de veneno que se da á alguno. Es voz tomada

del italiano *boccone*.

BOUDER, v. n. Embotijarse, enfurruparse: estar de hocico, o mohino. || (prov. fam.) So dice bouder contre son ventre: por pegar contra si mismo, o remir contra su propio gusto. || Usase alguna vez como verbo activo en estito inniliar : eg. pourquoi me [ fig. fam. ]. Amostazarse , enfarradarse.

matan y desuellan las resea. [ (fig.) Se dice; bondez-vous? ¿ por que me porteis ese laocica? il me boude, je ne sais pas pourquos: está renido conmigo, y no sé por que.

> BOUDERIE, s. J. Hocico, rabieta, mohina, faufurriña: tomase por la demostra-

cion del enfado, o disgusto.

BOUDEUR, EUSE, adj. Enfurruñado,

embotijado, mohino.

BOUDIN, s. m. Morcilla. | Boudin noir, es la de sangre y manteca de puerco, y boudin blanc, la hecha con leche y carne picada de capon. || (prov.) Faire un boudin : hacer un bodijo, esto es, un casamiento desigual. || (id.) Sen aller en eau de boudin : volverse agua de cerrajas, frustrarse una em-

\*BOUDINADE, s. f. Morcilla de sangre

**de c**ordero.

\*BOUDINE, s. f. Nudo en el medio de un

plato de vidriado.

\* BOUDINIERE, s. f. Embudito pequeño, que sirve para hacer moicillas, salchicha, elc.

\* BOUDINURE, s. f. (ndut.) Forro: cuhierta de cuerda que se pone al rededor del argáneo del áncora, para que no se rocen los cables.

BOUDOIR, s. m. (fam.) Tahuco: retrete:

adonde uno se recoge para estar solo.

BOUE, s. f. Lodo, cieno. || Hablando de llagas, ó apostemas, es podre, ó materia.

BOUEE, s. f. (naut.) Boya: la señal de corcho, o madera flotante, que indica el parage en que está el ancla, ó algun hajío.

\* BOUER, v. a. Extender las monedas con igualdad ántes de acuñarse, lo que se hacia

en otro tiempo con un martillo.

BOUEUR, s. m. Basurero: carretero, o mozo de la limpieza de las calles.

BOUEUX, EUSE, adj. Cenagoso, Iodoso : lo que está lleno de cieno, ó lodo.

BOUFFANT, ANTE, adj. Abotellado, foso, hueco: dícese de las telas, cintas, y otros géneros, y de los vestidos que no se doblan, ni apanan bien.

BOUFFE, s. m. Bulo: perro mestizo, hijo de perro de aguas y de perrita faldera. || Tambien se da este nombre 4 los actores del

teatro italiano en Paris.

BOUFFEE, s. m. Soplo, hocanada: de aire, de humo, de calor, etc. || (fam.) Aliento, vaho, fufarada: cuando se habla del olor á vino, ó á otra cosa, que echa alguno por el Levée de bouchers : empresa que no tuvo aliento. | Boussée de sièvre : un calenturon pasagero. || Bouffee de colère: husido de colera. Bousse de vent : ventarron, ventolera. || Bouffee : humorada : hablando de estudiar, o de otro trabajo. | Bouffee de gaieté : alegron. y Bouffée de dévotion : chorretada de devocion ó de espíritu.

BOUFFEH, v.n. Hinchar los carrillos, inflar. | Hablando de telas, cintas y vestidos, es hacer bothes, ponerse hueco, fofo.

eme persona por enfacio, o enojo. | Bufar | de celera, o rahia. || Tambien significaba | anies ponerse soplado, inflado, hinchado, buco : de vanidad. 🍴 Hablando de hoteros, 🥫 desoliadores, etc., es soplar un pellejo.

BOUEFETTE, s. f. Borla que cuelga de los rendages y jaeces de un caballo. || La tercera vela del palo mayor en las galeras. [] mugeres.

BOUFFI, IE, p. p. V. Bouffir.

BUIFFIR, c. a. Abotagar, abofellar, hindar, poner hinchado, entumecer: solo se dice de la cara, y como efecto de enfermedad.

BOUFFIR, e. n. A botagarse, aboleliarse:

hincharse, ponerse hinchado.

BOUFFISSURE, s. f. Hinchazon, de la cara por enfermedad. || Hinchazon : del estilo.

BOUFFOIR, s. m. Canuto con que los gieros sopian la res para desoliaria.

BOUFFON, s. m. Buson, gracioso, bobo

de comedia.

BOUFFON, ONNE, s. Chocarrero, chancero, barlon, hurle.co.

BUUFFONNER, v. n. Busonearse, chan-

cearse, chocarrear.

EOUFFONNERIB, s. f. Bulonada, bu-

ioneria, chocarreria.

BOUGE, s. m. Chiribitil, tabuquito: un cuarto chiquito detras de otro mayor; que sure para dormir um criado, ó guardar ropa. Escarvadero de jabalies. | Teso, comba: edire carpinteros.

BOUGEAGE, s. m. Celso: el suego inte-

rier de un horno de carbon.

BOUGEOIR, s. m. Palmatoria: cande-

lero con mango.

BOUGER, v. n. Menearse, moverse de un puesto á otro: habilando de muchachos es billirse, no estarse quietos. || Dicese por alencion en la conversacion familiar : ne bougez pas : no se mueva vmd., estése vmd.

BOUGETTE, s. f. Barjoleta, morral de

vindante : suele ser de cuero.

ROUGIE, s. f. Bugia, vela de cera. (cireg.) Candelilla: para operaciones de la

BOUGIÉ, ÉE, p.p. V. Bougier.

POUGIER, v. a. Los sastres llaman enterar: que es pasar una cerilla encendida por el corte de un vestido, para que no se deshile intes de coserle.

\*BOUGON, ONNE, s. (fam.) Regainon,

refuniunador.

BOUGONNER, v. n. Refunsunar entre dentes, que vulgarmente se llama rezar.

BOUGRAN s. m. Bucaran, zangala: cierta tela aderesada para refuerzos de ves-

\*BOUGRANÉE, adj. Lienzo: aderezado mentacion de lo que sermenta. com el Lucaran.

\* BOUGRE, ESSE, & Bujarton: lo mismo que sodomita.

\*BOUILLAISON, a. f. Fermentacion de

la sidra.

BOUILLANT, ANTE, adj. Hirviente: lo. que está hirviendo, ó hierve. | (fig.) Fogoso, ardiente, vico. | Bouillans de colere :.) ardiendo en cólera; le bouillans (tomando-Borlilla de melindre : para adorno de las lo substantivamente ) de l'age : el ardor de l la edad.

\* BOUILLARD, s. m. (naut.) Chulusco:

nube que trae viento y lluvia.

\*BOUILLE, s. f. Percha con que los peecadores de agua dulce enturbian el agua removiendo el cieno, para que los peces alborotados entren en la red. || Señal que se pone a los géneros en las aduanas.

BOUILLER, v. c. Enturbiar el agua de un estanque, revolverla. || Señalar los gé-.

neros en las aduanas.

\*BOUILLEUR, V. Brûleur.

BOUILLI, s. m. El cocido: por la carne del puchero, ó de la olla.

BOUILLI, IE, p. p. V. Bouillir.

BOUILIE,s. f. Papilla: las papas que se dan a los niños. || (fig.) De cualquiera vianda, deshecha por demasiado cocida, se dice: elles'en va toute en bouillie, se deshace, ó está he-

cha unas gachas.

BOUILLIR, p. n. Hervir, cocer : dicese de todo lo que hierve, o cuece; pero de los licores se dice, hullir. || (fig.) Se dice de un joven vivo : le sang lui bout dans les veines: la sangre le hierve en las venas : y cuando uno tiene dolor fuerte de caleza, se dice: la téle me bous : la cabeza se nie arde : la cervelle me bout : me hierven los sesos. || Il n'est bon à bouillir ni à rôtir : no es carne ni pescado , no es para frito ni cocido : dicese de un hombre inútil. || Bouillir du lait à quelqu'un: lavarle los cascos, la cara, hallarie el agna delante.

BOULLITOIRE, s. f. Dicese: donner la bouillitoirs por hacer hervir los tejuelos en algun líquido preparado para blanquear-l

los.

BOUILLOIRE, s. f. Olla de cobre, o de

hierro, para calentar agua.

BOUILLON, s. m. Hervor, borboton: dicese de todo líquido que hierve, ó cuece mucho. || Caldo agua en que se han cocido viandas o yerbas. | Hablando del austenio de un ensermo, es caldo, substancia.

\* BOUILLON, (geog.) Bullon: ciudad en el obispado de Lieja.

BOUILLON BLANC, & MOLÈNE, s. m. Gordolopo : planta.

BOUILLONNANT, ANTE, adj. Hirvien-

do , burbujeando.

BOUILLONNEMENT, s. m. Hervidero: el ruido de lo que hierre, o bulle. || Tamhien es el hervor de lo que hierve; o la fer-

BOUILLONNER, v. p. Eorbotar : salir å

gre, cuando se habia de una fuente, ó de una herida. || Habiando de la sangre dentro de las venas, ó del agua de un pozo, ó baño l caliente, se dice hervir.

\* BOUILLOTE, 3. f. Especie de juego entre cinco, tomado de la berlanga.

BOUIS, V. Buis.

BOULAIE, s. f. Plautio, y alameda de abedules.

BOULANGÉ, ÉE, p. p. V. Boulanger. BOULANGER, ERE, s. Panadero: el

que por oficio hace y vende pan.

BOULANGER, v. a. Amasar: hacer pan. BOULANGERIE, & f. Panaderia: dicese del parage de una casa de comunidad, ó cortijo, en que se hace el amasijo. || En los arzenales es el lugar donde se bace el bizco-

\* BOULBOUL, s. m. Búbula: aye: espe-

cie de pega rebordada de la India.

\*BOULDURE, s. f. Canal, foro, o cas, que está debajo de la rueda de una hacena,

o molino de agua.

BOULE, s. f. Bola: de cualquiera materia que sea. || Bocha: cuando se dice jeu de boules, o jouer à la boule. || (fig. fam.) Se dice a boule-vue: à bulto, à tun tun, sin reslexion: tenir pied à boule: estar en un pié, no descuidar el trabajo, ó la ocupacion: laisser rouler la boule: ruede la bola, o á la de Dios.

BOULEAU, s. m. Abedul : álamo blanco. \* BOULER, v. n. Arrullar : hinchárseles el buche á las palomas.

"BOULER, v. u. Batir el agua y las yerbas

para hacer salir el pescado.

BOULET, s. m. Bala: con que se cargan los cañones de artillería, porque la de escopeta, o pistola, se llama balle. || Llámase: boulet à deux têtes, la bala de palanqueta, y boulet ramé la bala enramada, ó encadenada. || (albeit. ) Se dice le boulet d'un cheval: la cuartilla, o el menudillo.

BOULETE, EE, adj. Acuartillado: se aplica al caballo cuya cuartilla està fuera de

su situacion natural.

BOULETTE, s. f. Bolita, o holilla. Propiamente se toma por la albondiguilla.

^ BOULEUR , s. m. El que bate el agua , y las yerbas para bacer salir el pescado.

BOULEUX, s. m. Caballo doble, bueno para trabajo. || (fig.) Burro para el trabajo: dicese del sugeto de corto talento, pero tra-Dajador en su oficio.

BOULEVART, s. m. Baluarte: cierta obra de fortificacion.  $\|(fig.)$  Antemural, ba-

inarte, defensa.

BOULEVERSE, EE, p. p. V. Boulever-

ser.

BOULEVERSEMENT, s. m. Trastorno, subversion: en lo moral, es mudanza, re-Yuelta.

borbotones , ó con fuerza, el agua, ó la san- , de arriba abajo. || ( fig.) Descencertar, descomponer, revolver.

BOULEVUE (A LA), adv. Vagamente,

sin atencion.

\* BOULl, s. m. Tetera: la vasija donde preparan el té en el reino de Siam.

BOULICHE, s. f. Vaso de tierra en los

BOULIER, s. m. (naut.) Chinchorto: red que se tiende en las bocas de los estapques salados.

"BOULIGON, s. m. Red con mallas muy

menudas. Boiste lo excribe boulige u

BOULIMIE, s. f. Gajuza: hambre muy grande y frecuente con desfallecimiento.

BOULIN, s. m. Mechinal: hueco que se forma al rededor del palomar, para que en él aniden las palomas. || Trou de boulin, boulin: mechinal : el hueco que dejan en las paredes los que fabrican algun edificio para los andamios.

BOULINE, s. f. (naut.) Bolina: cabo amarrado à la escota de una vela. Dicese de un navio *aller à la bouline* : ir de bolina , ó á la bolina : y courir la bouline : correr la bolina à bordo de un navio, es lo mismo que correr baquelas en tierra.

BOULINER, v. a. (vulg.) Merodear : hurtar en el campo : hablando de soldados. | (náut.) Trincar la nao : ir á la bolina.

BOULINEUR, s. m. (vulg.) Ladron de

campana.

BOULINGRIN, s. m. Bolingrin: llaman así los jardineros las calles cubiertas de cespedes con ribete de box, ó de otra planta, que se cortan à modo de tapias, o de otra forma , para adorno de los jardines.

BOULINGUE, s. f. (naut.) Bolinga:

vela de gavia.

"BOULINIER, s. m. Nave que va bien i la bolina.

\*BOULOGNE-SUR-MER, (geog.) Bc-

loña : ciudad y puerto de Francia.

BOULOIR, s. m. ( albañ. ) Batidera : e' instrumento con que se bate la mezcla, 5

apaga la cal. || V. Bouille.

BOULON, s. m. Perno: clavija de hier ro, estaquilla: clavo trabadero. || Pilon: de una romana. | Carcolero : entre pasama-

\* BOULONS, s. m. pl. (imp.) Pasadores: los que pasan por las bisagras del timpano y frasqueta.

BOULONNÉ, RE, p.p. V. Boulonner.

adj. Clavado.

BOULONNER, v. a. (carpint.) Clavar: asegurar con pernos.

\* BOULOT, s. m. Lo mismo que Bouleau.

BOUQUE, s. f. (ndus.) Boca, boquete:

estrecho, o paso augosto de mar.

BOUQUER, v. n. Besar por suerza. solo se dice del mono que se le hace hesar algu-BOULEVERSER, v. a. Trastornar, volver | na cosa que se le pone delaute. || (fig.) Beser le correa, amorrar : ceder, y bajarse

per fuerza.

BOUQUET, s. m. Ramillete: de flores. Manojito: de cerezas, de guindas, etc. flosa: de diamantes. flouques de plumes: plumage, penacho. flouques de bois: sotillo, o bosquecillo, que suele haber en las quintas. fla la barbe par bouquess: tiene la barba à pelluzgones, à mechones. fla fragancia û olor agradable que exhalan los buenos visos. flouques d'artifice, bouques de fusées: cierto artificio de fuego, ó fiesta de polvora.

BOUQUET, s. m. (ump.) Fraile.

\*BOUQUETEAU, s. m. Bosque pequeño.
BOUQUETIER, s. m. Jarro de flores:
florero: ramilletero.

BOUQUETIERE, s. f. Ramilletera, florera: la mager que hace y vende ramilletes y flores.

**BOUQUETIN**, s. m. Reveso: cabron

montes, que se cria en los Alpes.

BOUQUIN, s. m. Cabron, o macho de cabrio, viejo. || Bouquin: el macho de liebres, y conejos. || (fig.) Bouquin: el hombre viejo encernagado en la lascivia, como si digéramos viejo verde: y tambien se llama bouquin (libraco) à un libro viejo de descho. || Cornet à bouquin. V. Cornet.

BOLQUINER, v. n. Hablando de las hebres, es juntarse el macho y la hembra cuando están en celo. || Bouquiner es tambien buscar libros viejos, comprarlos, y

Lerius.

EUUQUINERIE, s. f. Trafico de libros

THE OF.

EOUQUINEUR, s. m. El que anda tras de libros viejos, y de desecho, y el aficiomado á lecrios.

BOUQUINISTE, s. m. El chalan de li-

bros viejos.

\*BOURACAN, s. f. Bura: tela de seda y lana.
BOURACAN, s. m. Barragan: camelote
lato y grosaro.

BOURACANIER, s. m. Tegedor debar-

TACADOS.

tourbe, s. f. Cieno, lama: que se hace es los suelos pantanosos, y en los estauque, y balsas.

BOURBELIER, s. m. (caza) El pecho

deliatet.

BOURBEUX > EUSE, adj. Cenagoso,

lleno de tieno, de lama.

BOURBIEH, s. m. Cenegal, lamedal: sitio cubierto, ó lleno de cieno, lama, fango, que por la mala obra que hace, si está en un camino, se llama, atascadero, atolisdero. [fig.] Pantano, atascadero: hablando de negocios que tienen embarazos, ó difficil salida.

EOURBILLON, s. m. Materia espesa, que

sale de alguna postema, etc.

\* BOUHBONNAIS, s. m. (geog.) Borbones: provincia de Francia.

\* BOURBONNISTE, adj. m. f. Borbonista: partidario de los Borbones.

BOURCER, v. n. (náut.) V. Carguer.

\* BOURCET, s. m. (náut.) Nombre que se da en algunas partes al palo de mesana y á la vela.

BOURCETTE, V. Mache.

\* BOURDAIGNE, s. f. Glasto silvestre :

BOURDAINE, s. f. o AUNE NOIR, s. m. Frángula, o barraclan: arbusto.

BOURDALOU, s. m. Cintillo, ó galon con su hebilla, que se pone al rededor de la copa del sombrero.

BOURDALOU, s. m. Orinal oblongo. 1:

Gusanillo: tegido para mantelería.

BOURDALOUE, s. f. V. Bourdalou. BOURDE, s. f. (fam.) Bola, pilonera, jácara, pajarotada: embuste en materia de noticias.

\*BOURDEAUX o mejor BORDEAUX, s. m. (geog.) Burdeos: ciudad y puerto de Errancia

Francia.

\* BOURDELAI, s.m. Uva de parra gruesa, morada ó blanca, que vulgarmente llaman de San Diego.

BOURDELAIS, BORDELAIS, (geog.) s. m. Burdeles: de la provincia de Burdeles.

BOURDER, v. n. Mentir: echar piloneras, ya por divertirse, ó con malicia.

BOURDEUR, EUSE, s. Pilonero, embas-

tero.

BOURDILLON, s. m. Madera rajadina,

propia para duelas de cubas.

\* BOURDIN , s. f. Especie de albérchigo. BOURDON, 3. 34. Bordon: Inston, o bisculo de los romeros, o peregrinos || Zaugano, abejarron, ó abejorro: dícese de todo moscon, o moscardon, que hace ruido volando. || Cualquiera de las contras del órgano. || El bordon : la cuerda mas gruesa , que hace el bajo en los instrumentos. || Olvido: el que comete el cajista de imprenta, saltando alguna palabra ó frase en la composicion. La campana grande de una catedral. | Bourdon de cornemuse : bordon de gaita : roncon. | Abejera : planta. | Fuuxbourdon: pieza de música de varias partes, sin compas y con notas casa iguales, como la de la salmodia.

\* BOURDONNASSE, s. f. Lanza gruesa y hueca.

BOURDONNÉ, ÉE, adj. (blas.) Bordenado: el escudo sembrado de bordones.

BOURDONNEMENT, s. m. Zumbido: zurrido: aquel ruido, ó rumor sordo, que hacen las abejas y moscones, escarabajos, y otros insectos que vuelan: propiamente el de las abejas se llama susurro. || Por extension se dice murmullo el rumor de mucha gente junta, que habla quedo: y en estilo bajo el run run. || Bourdonnement: zumbido de oidos, enfermedad molesta, y precursora de la sordera.

BOURDONNER, v. a. Zumber: hacer rumor sordo y continuo, sen de los moscones, sea del aire; y si es con blandura, es susurrar. || Murmugear la gente hablando entre dientes.

BOURDONNET, s. m. (cirug.) Clavo de

hilas : para curar una llaga.

BOURG, s. m. Villa: poblacion entre

ciudad y lugar.

BOURGADE, & f. Burgo, o villa pe-

BOURGENE, s. f. Lo mismo que Bour-

daine.

BOURGEOIS, EOISB, s. Vecino de una ciudad, ó villa; no en el sentido general de habitante, ni en el civil y político de ciudadano; sino en el de morador, que tiene casa y hogar, y guarda un estado medio entre la plebe y la noblesa, sin ser hombre de trabajo en los oficios mecánicos, ni en la labranza. || Los oficiales mecánicos suelen llamar bourgeois al amo ó patron en coya casa, ó para quien, trabajan. || Bourgeois es paisano en contraposicion à soldado.

BOURGEOIS, EOISE, adj. Solo se usa con actos substantivos: manières bourgeoises estilo vulgar, o llano: caution bourgeoise: fiantà llana. || Dicese tambien, en el sentido de cosa comun, ordinaria: vin bourgeois, pain bourgeois, linge bourgeois, etc. Pero en términos de guerra, garda bourgeoise es la milicia urbana.

\*BOURGEOISE, s. f. Tulipan encarua-

do, y muy encendido de color.

ROURGEOISEMENT, adv. Alocasero á

willano: lianamente, caseramente.

BOURGEOISIE, s. f. Vecindad, el derecho ó calidad de vecino de una poblacion. y Vecindario, el cuerpo de los vecinos, ó los vecinos, cuando la bourgeoisie es nombre colectivo.

BOURGEON, a.m. Boton, yema: dicese del vastago que empiezan a arrojar los arboles y plantas. || Orzuelo: el grano que sale en los párpados. || Dicese boton, grano, o pupa, del que sale á la cara.

"BOURGEONS, 6 ESCOUAILLES, s. m. pl. Lanas finas, que salen por hebras lur-

gas.

BOURGEONNE, ÉE, p.p. V. Bourgeonner. || Engranujado, granujiento, o cosa llena de granos. Se aplica á la cura, o á cual-

quiera de sus partes.

BOURGEONNER, v. n. Brotar, echar hotones, vistagos: los árboles, y plantas. || Habiando le la cara, o de sus partes, es salir granos, engranujarse, llenarse de grauos.

\* BOURGÉPINE, s. m. Cambron, cam-

bronera: arbusto espinoso.

\*BOURGES, s. f. (geog.) Burges: ciudad du Francia.

BOURGMESTRE, ó BOURGMAIS-TRE, s. m. Burgomaestre: nombre que se da en Flándes, Holanda, y Alemania á los primeros magistrados de una ciudad.

\* BOURGOGNE, s. f. (geog.) Borgoua:

provincia de Francia.

\*BOURGOGNE, s. m. Borgoño: nombre que se da en muchos lugares al vino de aquella provincia, como, en España, decimos manchego. Tambien le liaman sain-foin.

\*BOURGUIGNON, ONNE, s. y adj. Borguiñon : el natural de Borgoña, ó cosa de

esta provincia.

BUURGUIGNOTE, s. f. Borgoñota: armadura de la cabeza: especie de casco.

\* BOURJASOTTE, s. f. Higo de color mo-

BOURLET, V. Bourrelet.

\*BOURLEUR, V. Enjoleur, seduc-

BOURRACHE, s. & Borraja: yerba. ||

Petite bourrache: obliguera.

BOURRADE, s. f. Hocicada: alcance que un galgo da con la boca á una liebre corriendo. F Tambien se dice bourrade el golpe, ó hurgonazo, que se da á alguno con el cañon de una escopeta. H (fig.) Lo mismo que remoquete, ó tarascada, esto es: dicho ó respuesta dura y picante.

BOURRAS, V. Bure.

BOURRASQUE, s.f. Borrasca, tempestad. || (fig.) Alboroto, motiu pasagero. || Reves, trabajo, que sobreviene à una persona. || Arrebato, o pronto de enojo, o cólera: tambien la alteracion que causa en el cuerpo, o en los humores, un remedio violento, que podemos decir, que levauta polvareda.

BOURRE, s. f. Borra, o pelota: con que se rehinchen los cogines, las sillas, etc. ||Tundizna: borra, o pelo, que saca el tundidor del paño: y la que suelta la seda se llama atanquia, cadarzo. || Taco: el que se echa en las armas de fuego. || (fig.) Se dice de un escrito, o libro que tiene mucha brosa, o paja, il y a bien de la bourre.

BOURRE, EE, p. p. V. Bourrer.

\* BOURRE, adj. (agric.) Cargado de frutas: hablando de los arboles.

BOURREAU, s. m. Verdugo: el ministro egecutor de los suplicios. || Dicese tambien metafóricamente del hombre muy cruel y sanguinario.

BOURRÉE, s. f. Chamarasca: haz de leña menuda, palillo, y braza. || Llámase bourrée cierta danza popular, y tambien el

son de ella.

BOURRELÉ, ÉE, p. p. V. Bourreler. BOURRELER, v. a. (usase solo metafóricamente) Atormentar, carcomer, remorder la conciencia, afligir la memoria, ó ser la memoria verdugo.

\*BOURRELERIE, s. f. El comercio del

guarnicionero.

BOURRELET, ó BOURLET, s. m. Rodets scolchado, que en otro tiempo servia
para la cabeza en hombres y mugeres. ||
Frontero, ó chichonera: que se pone á los
niños. | Rodete, ó redondel, á modo de
cogia redondo: para llevar peso, ó carga
en la cabem. || Rodete, en términos de blason, la trenza ó cordon que está sobre el
yelmo. || (artill.) El bocel que se forma á la
boca del cañon. || Tambien es la collera que
se pone á las mulas ó caballos de tiro. || (mar.)
Hoñada, guirnalda.

BOURKELIER, s. m. Guarnicionero: el que bace guarniciones para los animales de

tiro de cualquiera carruage.

BOURRELLE, s. f. (ant.) La muger del

verdugo.

BOURRER, v. a. Emborrar, henchir, relienar: una cosa de borra, o pelote. || Atacar, o meter el taco, à una arma de suego. || fig. sam.) Cascar las liendres, sacudir à alguno, rapatearle. || (fig.) Hablar con enfado à alguno, tratarle mai de palabra.

BOURRER (SE), v. r. Atracarse: solo

nusa hablando de comida.

BOURRICHE, s. f. Especie de cesta, o banasia, que sirve para enviar caza, volateria, etc.

BOURRIERS, s. m. pl. Granzas que se

quedan en el trigo limpio.

BOURRIQUE, s. f. Borrico, y burro: y comprehende generalmente macho y hembra. A Rocin: dícese del caballo malo. (fig.) Se aplica al hombre necio y estúpido, que ex español se dice pollino.

BOURRIQUET, s. m. Nombre que se da en las minas al torno que sirve para subir los

pedazos mineral.

BOURRIQUET, s. m. Borriquillo, po-

BOURRIR, q. n. Dicese del ruido que bace la perdiz con las alas al levantarse.

BOURROCHE, V. Bourrache.

BOURRU, UE, adj. Caprichudo, reganon, ispero de genio, de mal humor, que tantien llamamos vinagre, ó vinagroso. Via bouru: mosto. || Le moine bouru: el com em que se espanta á los niños.

\*BOURSAL, s. m. Red de pescar, en forma conica que se asemeja á una bolsa.

BOURSAULT, s. m. Sauce loco: árbol. BOURSE, s. f. Bolsa, holso, y bolsillo: para meter el dinero. || Dote pio, fundado en algunos colegios para estudiantes pobres. Llamase bourse la lonja, ó casa de contratacion, de las plazas de comercio; bien que en Marsella se llama loge, y en Leon, change. || Bolsa de los corporales. || Bolsa : en Turquia se llama así una suma de 500 ducados; del modo que en España se llama lalega la suma de mil pesos fuertes en los puertos habilitados para el comercio de Indias. || Tambien es la bolsa ó talega para el pelo. || Avoir la bourse bien garnie: tener

BOURRELET, o BOURLET, s. m. Ro- o lievar lifen herrada la bolsa. || Qui achète le scolchado, que en otro tiempo servia et ment à sa bourse le sent: (prov.) el que la cabeza en hombres y mugeres. || compra y miente su bolsa lo siente.

BOURSE A PASTEUR, s. f. o TABOU-RET, s. m. Bolsa de pastor : planta astrin-

gente.

\* BOURSEAU, s. m. Caballete de tejado:

emplomado.

\*BOURSES, s. f. pl. Las bolsas en que están envueltos los testiculos.

\* BOURSETTEI, V. Bourse & pasteur.

BOURSIER, s. m. Dicese del estudiante que tiene plaza dotada en algun colegio, á diferencia del porcionista que paga su manutencion.

BOURSIER, IERE, s. El que hace y

vende bolsas.

BOURSILLER, v. n. (fam.) Escotarse: contribuir con su bolsa, ó entrar á escote, en algun gasto.

\* BOURSIN, V. Bousin.

BOURSON, s. m. Bolsilla: bolsita de calzones.

\* BOURSOUFFLADE, s. f. Elacion, vanidad, ventolera, vanistorio. || Hinchazon, estilo hueco.

BOURSOUFFLAGE; s. m. Hinchazon; pompa de estilo; estilo hueco, pomposo.

BOURSOUFFLE, EE, p. p. V. Boursouffle: estilo cam-

panudo, pomposo.

BOURSOUFFLER, v. a. Abotagar, abofellar: poner hinchada la cara, los ojos, etc. || En la encuadernacion es bornear. V. Bercer.

BOURSOUFFLURE, s. f. Hinchazon, entume cancia. Dicese en sentido recto y figurado.

BOUSCULER, v. a. (pop.) Trastornar:

atropellar.

BOUSE, o BOUZE, s. f. Boniga: el

estiércol del ganado vacuno.

BOUSILLAGE, s. m. Tapia construida con barro y tierra, como suelen hacerlas en las aldeas. || (fig.) Obra mal hecha, mal-baratada, y echada á perder.

BOUSILLE, EE, p. p. V. Bousiller. || adj.

Mai hecho.

BOUSILLER, v. a. Construir una tapia con tierra y barro. || (fig.) Atrabancar, chafallar: hacer mal alguna obra, como coser mal la ropa, etc.

BOUSILLEUR, EUSE, s. El abañil de aldeas, que hace sa bricas con tierra y barro. || (fig.) Chasallon: mal obrero: osicial de

mala traza.

BOUSIN, s. m. Aquella slor blanda que cubre las piedras de canteria en Francia.

BOUSSEROLE, V. Busserole.

\*BOUSSOIR, s. m. (naut.) Serviola: madero que sirve para levantar las anclas en los navíos, y si es en chalupa se llama gabite.

les. Tambien es la bolsa ó talega para el BOUSSOLE, s. f. Brujula : la aguja de pelo. Avoir la bourse bien garnie : tener marear. || (fig. ) Norte, guja, conductor.

TONE L

eg. vous êtes ma boussole : sois mi norte. BOUSTROPHEDON, a. m. (voz tomada del griego) Se dice del modo de escribir, alternativamente de la derecha à la 12quierda, y de la izquierda à la derecha, sin coltar la linea.

BOUSURE, s. f. Composicion con la

que se blanquean las monedas.

BOUT, s. m. Cabo, extremidad, punta, fin, y término de una cosa. || Ademas de estos significados, que se aplican a las mismas palabras en frances que en castellano, tiene la voz bout en su traduccion las siguientes diserencias. || Bous de fleures : o bouton : sapatilla. || Bout de l'an : aniversario de un difunto. || Bout de la langue: pico de la lengua. || Bout de la mamelle o mamelon: pezon del pecho. || Bout We lance, de canne: recaton, cuento, casquillo. | Bout de la vergue : penol. || Bout d'un essieu: pezon. || Bout de l'arc: empulgaderas. | Bout d'une fronde: chasco, restaño. | (fig.) Dicese tenir le haut bout; · predominar, privar. || (id.) Rester au bout de la plume : quedar en el tintero. || ( id. ) Avoir vent de bout : tener el viento de proa, o contrario. | (id.) Rire du bout des dents : reir de dientes afuera. [ (id.) Savoir sur le bout du doigt : salier por los dedos, tener en la punta de los dedos. (id.) Tirer à bout portant : tirar à boca de jarro. [(id.) Venir à bous de : salir al caho de, salir con, conseguir alguna cosa. || Bout du doigt: yema del dedo. | Bout d'un fourreau d'épée: conters. | Bout d'un mat de navire: juanete. || Bout mis à un soulier: tapa echada s un tacon de zapato. A tout bout de champ: á cada instante: á cada paso, o trecho. I Au bout du compte : al sin de la cuenta; al cabo: al fin: al postre. Pousser quelqu'un à bout : hacerle salir de sus casillas.

BOUT A BOUT, (exp. adv.) De caho á

-cabo , de rabo á oreja.

BOUTADE, s. f. Arranque, arrebato, capricho, pronto: genialidad, humorada.

BOUTADEUX, adj. (fam.) Vivo de genio. | (1d.) Caprichoso fantastico: no se

BOUTANT, V. Arc-boutant.

BOUTARQUE, 6 BOUTARGUE, s. f. Huevas de pescado salado, conservadas en villagre.

\* BÖUTE, s. f. (ndut.) Bota: cuba, o

pipa de madera con arcos.

BOUTE, EE, adj. (picad.) El caballo que tiene las piernas derechas desde la rodilla

hasta la corona del casco.

\*BOUTEAU, 6 BOUT DE QUEVRE, s. m. Medio mundo. Red de pescar pequeña puesta en una horquilla para pescar en las playas.

sostener el empuge de una bóyeda.

BOUTE-EN-TRAIN, s. m. (fig. y fam.) El que guia la danza : el incitador, o el que mueve y mete á los otros en bulla, fiesta,

danza, etc.

BOUTE-FEU, s. m. Incendario : el que con intencion deliberada pone suego á un edificio. (fig.) Cizanero: soplador de discordias, disensiones, y alhorotos. | Botafuego: el palo en que el artillero tiene enroscada la mecha para pegar fuego al canon.

\*BOUTE-HORS, s. m. (ndut.) Botavanté, ó chuzo : de que se usa en las enibarcaciones contra los ahordages. || Nombre de un juego que ya no se usa : y así se dice, en estilo ligurado y familiar, jou*er au boutc*hors, de dos personas que tiran à desbancarse, ó derribarse del puesto ó gracia que obtienen. || Boute-hors se dice lambien de la expedicion y facilidad en explicarse, que llamamos buena labia, pico, ó parla.

\* BOUTEILLAGE, s. f. Cierto derecho que se pagaba antiguamente sobre el vino

que se vendia en botellas.

BOUTEILLE, s. f. Botella : redoma de vidrio. || Botella : se toma tambien por el vino que en ella se contiene. || Ampolla : la burbuja, 4 campanilla que se ferma en el

BOUTEILLES, s. f. pl. (ndut.) Yugos: tablas salidizas en los lados de la popa del navio, donde afirman los jardines y rematan las molduras del navío, de parte á parte de la camara del capitan. || Bouteilles de calebasse: calabazas que se ponen en los sobacos, los que aprenden á 1 adar.

\* BOUTEILLER, V. Boutillier.

BOUTER, v. a. (vulg. ant.) Equivalia à poner, meter, o echar: eg. boutez-vous là: sóplate, métete, échate ahi. 🛚 ( nau:-) Bouter à Teau: hablando de un navio, 🖘 b**ac**erle salir del puerto.

\* BOUTER DE LOF, (naul) Arribar go-

bermando á la boliña.

BOUTEROLLE, s. f. Contera de vaina

de espada.

BOUTE-SELLE, s. m. (milic.) Botacilla : toque en la caballería para ensillar los caballos.

BOUTE - TOUT - CUIRE, s. m. (voz baja) Gloton, que todo lo consume y mailiarata en comer.

BOUTEUX, V. Bouteau.

BOUTILLIER (GRAND), s. m. Copers

mayor : oficio de la Casa Real.

BOUTIQUE, s. f. Tienda: la del mercader. y la del menestral. || Todo el caudal ó génerca que hay en ella. || Boutique : el sitio del barco de pescar: en que se conduce y couservavivo el pescado que se ha de vender. || (fig.) \*BOUTEE, s. J. (arquit.) Estribo: para fam.) Casa de perreras; donde no dan buen, I trato á los criados.

DOUTIQUIER, a. m. Mercachille: se dice

per desprecio de un mal tendero.

DOUTIS, s. m. (mont.) Querencia: sitie ca que el jabali hosa la tierra para ocharse. BOUTISSE, s. f. (albañ.) Tizon. | Pierre mue en boutisse : piedra tizon, ó ati-Bibida.

BOUTOIR , s. m. Pujavante : instrumento de herradores. [] Boutoir de sanglier:

bocico del jabali.

BOUTON, s. m. Boton: el que cierra y ajusta les vestidos. || Boton, o capullo: que echan las plantas, y las flores. || Grances baros, pupas, hurujoues : que salen en el cuts, ¿ Bouton de feu : boton de suego. Bouton de fleuret: zapatilla. || Bouton d'un cener, o point de mire : el puuto, ó la mira de un cinon de escopeta. Bouton de porte: manecilla para tirar de la puerta : y cerrarh. [ [kg. ] Se dice server le bouton à quelqu'un: estrecharle, apretarle las clavijas, poserie las peras á cuatro.

BOUTON-D'OR, s. m. Boton de oro:

Borde un ranúnculo.

BOUTONNE, EE, p. p. V. Boutonner. edi (met.) Hombre cerrado, por lo reservado y misterioso. || Visage boutonné: cara engranujada, ó llena de granos, ó barros.

BOUTONNER, . a. Abotonar: pasar, o

charse los botones á un vestido.

BOUTONNER, v. n. Abotonar, arrojar botones les árboles; y las plantas.

BOUTONNERIE, s. f. Obra y mercade-

ria de hotonero.

BOUTONNIER, s. m. Botonero: el que bace y rende hotones.

BOUTONNIÈRE, A f. El ojal por donde

entra el hoton.

BOUTS-RIMÉS, s. m. pl. Consonantes, per forzados, para una composición puética.

BOUT-SAIGNEUX; s. m. El cuello del becerro, o cordero, como se vetide en las car-DICTIAS.

BOUTTES, s. f. pl. Vasijas grandes, o imajillas, en que se ponen las hojas del tahan despues que han sudado.

DOUTURE, s. f. Bitaca: la rama, d.palo que se planta y cultiva para que de sruto con el tempo. || Legia de potasa y sal para impar la piata-

BOUVARD, s. m. Martillo con que se sellala la moneda ántes de la invencion des

la anem.

\*BOUVEMENT, s. m. Cepo de moldura : el que caza furtivamente. instrumente de carpintero, que sirve para hacer molduras.

BOUVERIE, s. f. Boyera, y vaqueriza:

corral, o establo de bueyes, o vacas.

BOUVET, s. m. (carpint.) Guillame: especie de cepillo.

BOUVIER, ERE, Boyero, y vaquero: el que quarda y guia los bueyes, o vacas.

BOUVIER, s. m. Bootes: constelacion boreal.

BOUVILLON, a.m. Utrero: novillo de tres anos.

BOUVREUIL, a. m. Pájaro del tamaño de la alondra, que tiens el pico negro, y el piumage de varios colores.

\* BOUZAS, s. m. Buza: bebida fermentada de harina de cebada, agua y otros ingrediantes, usada en el Egipto.

BOUZIN, V. Bousin.

\*BOVISTE, s. m. Pedo de lobo: planta.

\* BOWL, s. m. ( palabra inglesa: se pron. bol) Bol : taza grande en que se sirve el ponch , la leche, etc.

\* BOXER, v. n. Reñir á puñadas.

BOXEUR, s. m. El que riñe á puñadas.

\* BOYARD, V. Boiard.

BOYAU, a. m. Intestino, tripa : del cuerpo del animal. # Hablando de una trinchera contra una plaza, *boy an es* ramai. || Boyau culier, é gros boyeu : tripa del cagalar.

BOYAUDIER, s. m. Fabricante de cuer-

das de tripa para instrumentos.

\* BOYE, s. m. Sacerdote idolatra de là Amé-

\* BOYER, s. m. Barca flamenca : especie de chalupa.

\* BRABANT, e.m.(geog.) Brabante: provincia del Pais-Bajo.

BRACELET, s. m. Brezelete: manilla:

cerquillo: ajorca.

\*BRACHER, v. n. Gritar á mas no poder.

\* BRACHET, s. m. Breco: perro de casa. BRACHIAL, ALE, adj. (Se pronuncia Brakial) (anat.) Lo perteneciente al brazo. Muscle brachial: brazal.

\*BRACHIB, EE, adj. (bot.) En cruz.

BRACHIO, s. m. Osesno : el cachorro

\* BRACHYGRAPHIE, s. f. Braquigrafia

arte de escribir por abreviaturas.

\* BRACHYPNEE, s. f. (medic.) Braquipnea : respiracion corta, que se observa en el letargo, etc.

BNACMANE, BRAMINE, 6 BRAMIN, s. m. Bracman, ó bramin : nombres que se dan á los filósofos ó sacerdotes de la India El primero solo se usa cuando se habla d los antiguos; y los otros dos, de los moder

BRACONNER, v. n. Cazar furtivamen-

te en tierras vedadas.

BRACONNIER, s. m. Cazador furtivo:

\* BRACTÉOLE, s. f. Hojuela de plata y

oro; y las cortaduras de ella. \* BRADYPEPSIE, s. f. (medic.) Bradi-pepsia: digestion lenta é impersecta.

\*BRAGANCE, s. f. (geog.) Braganza: ciudad de Portugal.

\* BRAGUE, s. f. (geog.) Braga: ciudad arzobispal de Portugal.

\*BRAGUE, s. f. Braga: el maderillo donde remata el ero de un laud.

\*BRAGUER, v. m. (fam.) Bigardear llevar una vida ociosa y alegre.

\* BRAGUES, a. m. pl Divertimiento amoroso, No se usa.

\*BRAGUETTE, s. f. (naut.) Bragueta: cuerda del palo del mástil de gavia.

BRAHMA, BRIHMA, BRIHM, s. m. Brama : divinidad de la India oriental.

BRAI, e. m. Brea: especie de alquitran ciaro, con que se embrean los navios y la

BRAIE, s. f. Culero, metedor: el que se pone à los niños para poderlos limpiar à menudo sin desenvolverlos. | (imp.) Dicese brain (braga), el pedazo de pergamino que se pone en la frasqueta para tirar el encarnado. | (naut.) Se dice braie, la capa de cuero o lona embreada, que se-se clava al pié de los palos sobre el combes, para que no pase el agua. Il Braies en plural se toma por bragas, y solo se usa en esta frase proverbial, sortir d'une affaire les braies nettes : sacar su caballo, salir en paz y en salvo.

BRAILLARD, ARDE, & BRAILLEUR, EUSE, s. y adj. (fam.) Vocinglero, chirlador, gritador:

BRAILLER, v. n. Vocear, dar voces,

dar gritos, chirlar.

\* BRAILLEUR, s. m. El que no sabe sino vocear, hablar alto y á gritos. Relinchador: hablando del caballo.

BRAIMENT, & m. Rebuzno: la voz que

forma el asno.

BRAIRE, v. n. Rebuznar : dicese de la voz del asno. || (fig.) Se dice de un predicador, ó abogado, que grita mucho, es decir, que se desganita.

\* BRAIRE, V. Braiment.

BRAISE, s. f. Brasa, ascua. || Cisco, el carbon que queda despues de caliente el hor-

no de cocer el pan. BRAISIER, s. m. El arca donde los panaderos y los pasteleros en Paris echan el carbon que queda despues de cabiente el horno.

BRAISIERE, s. f. La caldera donde los panaderos apagan la lumbre que queda del horno.

BRAMER, v. n. Bramar, dar bramidos: dicese solo del ciervo en frances.

BRAMIN, BRAMINE, V. Bracmane.

BRAN, s. m. Materia secal: mierda. Bran de Judas: suego en la cara. | Bran de son : salvado grueso.

\* BRANCADES, s. f. pl. Cadenas de galeo-

BRANCARD, s. m. Camilla: cama portátil para llevar enfermos. || Angarillas, paribuelas: para llevar algun peso con cuidado y facilidad. || Las varas : de un coche, ó silla volante.

"BRANCARDIER, s. m. El que lleva las l augaril**ias, ó** parihuelas.

BRANCHAGE, a. ....... Bamage : todas las

ramas de un árbol.

BRANCHE, s. f. Rama, y ramo: dicese de los árboles y plantas. || (fig.) Se dice, hablando de una familia, branche ainée: rama primogénita : y hablando de ciencias y artes, une branche, es un ramo, un articulo, un calso. || Branche de bride et de mors: cama de freno. || Branche de flambeau : brazo de candelero. || Branche de trompette . branca, ó brazo de trompeta.

BRANCHE, EE, p.p.V. Brancher.

adj. Ahorcado de un árbol.

BRANCHER, v. a. Colgar de un arbôl: dicese de los desertores, y de los ladrones, 🛎 quienes se ahorca en el campo.

BRANCHER, v. n. Sentarse, o pararse, los pájaros en los ramos de los árboles, meciéndose con su peso.

BRANCHE - URSINE, s. f. Acanto:

planta.

\* BRANCHIER , *adj.* El ave de rapiñ**a nue**vecilla, que vuela de rama en rama.

"BRANCHIER, v. a. Criar las aves de rapina cuando están todavía nuevecillas.

BRANCHIES, s. f. pl. Agailas de pes-

cado. En el trato comun se dice oules.

BRANGHU, UE, adj. Ramoso, frondose: lo que tiene muchos ramos.

BRANC-URSINE, a. f. Cardo acanto,

yerba giganta.

BRANDE, s. f. Especie de arbusto, ó mata silvestre, que se cria en las tierras incultas. || Matorral : el campo lleno de las tales matas.

BRANDEBOURG, s. m. Brandeburgo: casaca grande, ó sobretodo con mangas. 🛭 🗛lamar : ojal postizò en los vestidos.

"BRANDEBOURGEOIS, s. y adj. Bran-

deburgues : de Brandeburgo.

\* BRANDERIE, s. f. Fábrica de aguar-

diente de granos.

BRANDEVIN, s. m. (Voz tomada del aleman) Aguardiente : dicese en cuanto es læbida de la gente de trabajo, y de la soldadesca ; porque, en cuanto á la acepcion géneral de licor fuerte, ó espiritu del vino, y de otros frutos, se llama ean-de-vie.

BRANDEVINIER, IERE, s. Aguardentero i el que en los campamentos, y cuarteles, tiene puesto de aguardiente, mistela,

elc.

\* BRANDHIRTZ, s. m. Ciervo-chivo: variedad del ciervo en Alemania, llamado anti-

guamente tragelafo.

BRANDI, IE, p. p.V. Brandir. ||adj. Se usa solo en estas frases proverbiales: enlever un gros fardean, un gros ballot, tout brandi: coger ó levantar un fardo ó bala en vilo, ó al aire : y en estilo\_familiar, enlever un homme tout bràndi, es cogerle, ó llevarle de un vuelò, en volandas.

BRANDILLEMENT, a. m. Bemboleo.

vaiven.

BRANDILLER, v. a. Menear la cabesa, les pies, les brazes : se dice como vicio, é hibito. § Se brandiller, v. r. Mecerse, bamholesse.

BRANDILLOIRE, s. f. Columpio, bamba. BRANDIR, v. a. (ant.) Blandir, o vibrar:

🏋 la espada, la lanza, la pica, etc.

BRANDON, s. m. Hachon de paja, ó esparto retorcido, con que se alumbra la gente del campo. Il Se suelen llamar brandons las llamaradas que se levantan en un incendio.

BRANDONS, s. m. pl. Dicese de unos palos con un manojo de paja en su remate, que se clavan en las heredades en señal de que están embargados los frutos. || Dimanche des brandons s el primer domingo de cuaresmo.

BRANDONNER, v. a. Poner las señales

de embargo en un campo.

BRANLANT, ANTE, adj. Lo que cabeces, se bambanea, y anda de un lado á etro por su poca firmeza. De la cabeza, y las piernas, se dice trémulas. || Château branlant se llama la persona que no está firme en sus pies, que anda titulseando, ya sea por vejez,

enformedad ó debilidad natural.

BRANLE, e. m. Vaiven, bamboleo, meneo, cantoneo. || (fig.) Movimiento, impulso: curso que se da á una cosa ó negocio para principiarla, dencaminarla. || Agitacion, viveza, y bulla: en que se mete uno, ó mete á otros. || Suspension, ó vacilacion del ánimo, para hacer alguna cosa; y otras veces, inclinacion á hacerla. || Mener le branle: menear á los demas, meterlos en hulla, guiar la danza. || (joc.) Se dice faire danser à N. un branle de sortie: hacerle salir mas que de paso, ó tres pies á la francesa. || Branle: cama suspendida entre dos árboles, postes ó ganchos. || En los navies se llama hamac (hamaca).

BRANLE, EE, p. p. V. Branler.

BRANLE-BAS, s. m. (ndut.) Zasarrancho: vos de mando para desembarazar el entrepréntes.

BRANLEMENT, s. m. Movimiento, me-

BRANLER, . a. Bambonear, menear,

sacroit and cosa.

BRANLER, v. n. Moversé, bullirse: menears, bambonearse. || (fig:) Vacilar, titubear, inclinarse. || Dicese familiarmente, ne branles pas de-là: no se mueva, ó se mence vmd. de ahí.

BRANLEUR, EUSE, s. El que o la que

BRANZOIDE TO PROPERTY.

BRANLOIRE, V. Balançoire.

\*BRANQUE, s. f. Branque: mescla de

\*cola y carbon con que se cubren por lo

interior los hornos de fundir.

BRAQUE, s. m. Braco: perro de muestra. I (mat.) Loco., atolondrado, es deci, que licer les cascos á la ginata.

BRAQUEMART, s. m. Chafarote : género de espada ancha y corta, que se uso en otro tiempo.

BRAQUE, EE, p.p. V. Braquer.

BRAQUEMENT, a. m. Asestadura, apunte de la artillería : el actó de apuntarla.

BRAQUER, v. a. Asestar, abocar, apuntar la artillería á un parage. || Por extension es encarar un anteojo : y eucarillar un coche hácia una parte.

"BRAQUES, s. f. pl. Las garras o tena-

zas del cangrejo.

BRAS, s. m. Brazo: parte del cuerpo humano. || (fig.) Poder, autoridad, pro4 teccion, ayuda. || Etre lè bras droit de quelqu'un: ser sus pies y sus manos, esto es, su descanso y alivio. || Bras dessus, bras dessous: con abrazo apretado ó cariñoso entre dos persones: ó á brazo partido si rinen, ó luchan. || A tour de bras: con toda su fuerza. || A plein bras: de un brazado.

BRASE, EE, p.p. V. Braser.

BRASER, v. a. Soldar: unir el hierroroto.

BRASIER, s. m. Brasa, d ascua de carbon o leña. || Brasero: copa en que se ponen las brasas para calentar. || (fig.) Se dice de uno que tiene una fuerte calentura, son corps est un brasier: su cuerpo es un fuego, un horno. || Otras veces se toma por hoguera, quemadero.

BRASILLÉ, ÉE, p. p. V. Brasiller.

BRASILLER, v. a. Sossar: pasar por las brasas. || Usase tambien como v. n., y entónces es chispear, ó relampaguzar, como las olas del mar de noche.

BRASQUE, s. f. Mezcla de arcilla y carhon molido, con que se cubre el interior

de los hornos de fundería.

BRASSAGE, e. m. Braceage : en las casas de moneda es el trabajo y labor de la moneda.

BRASSARD, s. m. Brazal : pieza de armadura antigua, que cubria el brazo. ¶ Brazal : especie de guante de cuero, en que se encaja el brazo para jugar al balon.

BRASSE, s. f. Braza: la medida que forma la extension de los dos brazos abiertos.

BRASSE, EE, p. p. V. Brasser.

BRASSEE, s. f. Brazado: la percion de cualquiera cosa que se puede abarcar, y llevar con los brazos.

BRASSER, v. a. Batir, menear: revolver alguna cosa líquida á fuerza de brazos. || (ndut.) Bracear. || (fig.) Urdir, tramar, armar: tómase en mala parte. || Brasser de la bière: hacer, ó fabricar cerbeza.

BRASSERIE, s. f. Cerbecería : el atio

donde se hace la cerbesa.

BRASSEUR, s. m. Cerbecero: el que hace la cerbeza.

BRASSEUSE, s. f. La muger del cesber

\*BRASSICAIRES, a. m. pl. Orugus, y mariposas de la col.

\* BRASSICOURT, s. m. (man.) Patiabierto: el caballo que tiene las piernas arqueadas.

BRASSIBRES, s. f. pl. Justillo, almilla, d corpinos de muger. || (fam.) Tenir en brassière, d'être en brassière: meter en cintura, atar las manos á alguno, ó estar cou las marros atadas : esto es, sin libertad de l obrar, hablar, etc.

BRASSIN, s. m. Caldera en que se hace

ia cerbeza.

BRASSOIR; s. m. (mon.) Revolvedor: bastoncillo de barro cocido, ó hierro, que sirve para revolver el metal en la fundi-CION.

BRASSOUR, s. m. Canalita: en las sali-

\* BRASURE, s. f. Ligadura: sitio en donde están pegados dos trozos de hierro.

\*BRATHITE, oSABINITE, s. f. Bratites : piedra figurada, en la que se ven representadas las hojas de la sabina.

BRAULTS, s. m. p. Suerte de indiana

rayada.

BRAVACHE, s. m. Fanfarron, baladron, plantista : el que echa bravatas, y guapezas.

BRAVADE, s. f. Bravata, baladronada,

valentonada.

BRAVE, adj. m. f. y . Valiente, guapo, bravo. || Como substantivo significa maton, guapeton, temeron: así se dice fairs le brave : être un faux brave. || Delante | de homme, femme, u otra palabra equivalente, se toma por bueno, excelente, como, un brave homme, une brave semme, un brave garçon, etc. || Aplicase la palabra brave à hien compuesto en el vestir, que tambien decimos andar ó estar guapo, ó galan.

BRAVÉ, ÉE, p. p. V. Braver.

BRAVEMENT, adv. Bravamente, valientamente, con valor. || Bravamente, cumpli-

damente, á satisfaccion.

BRAVER, v. a. Insultar, ajar, despreciar. | Echar plantas, fieros, bravatas : bravear. | (fig.) Se dice brackr les dangers: arrostrar los peligros.

BRAVERIE, s. f. (fam.) Fantasia, o

rumbo en galas o vestidos : gala.

BRAVO, BRAVO (voz de aplauso),

Bueno, bueno!

BRAVOURE, s. f. Valentia, ardimiento, | farfullador.

BRAYE, EE, p. p. V. Brayer.

BRAYER, v. a. Embrear: dar con brea á aiguna cosa.

BRAYER, a. m. Braguero: suspensorio para las quebraduras. || Brayer: portabandera . el cinturon con su bolsa, en que desgansa el asta de la handera cuando la lleva l el alierez. [ Brayer: el pasador que asegu- ]

BRASSIAGE, s. m. Brazage: medida por i ra el fiel á los brazos de un peso, o romana. || (cetrer.) Dicese brayer la rahadilla de las aves. || ( albañ. ) Se dice brayers el tiro con que se suben los materiales.

\* BRAYES, V. Torchon.

BRAYETTE, s. f. Bragueta: cierta parte de los calzones.

\* BRAYON , V. Piège.

BREANT, s. m. Pico : pájaro pequeño.

"BREBIAGE, s. m. Tributo sobre el ganado lanar.

\* BREBIETTE, s. f. Ovejita.

BKEBIS, s. f. Oveja: la hembra del carnero. || En sentido místico y figurado no se dice brebis, sino ouaille, la oveja de la grey o rebano de la Iglesia. || (prov.') Se dice brebis comptées le loup les mange : de lo contado come el lobo. || Qui se fuit brebis le loup le mange : quien se hace miel, las moscas le comen. || Faire un repas de brebis: comer sin beber. || Brebis galeuse. persona que puede comunicar á los otros la contagio de los vicios.

BRECHE, s. f. Brecha, portillo, boca, boquete, rotura, mella : toda abertura, raja, o agujero, que se hace con violencia, de golpe, o fuerza del tiempo, en casa cerrada, ó sólida. Aplicanse la primera y segunda voz mas propiamente á las muralles de una fortaleza batida. || Grande brèche : boqueron. || (fig.) Detrimento, monoscabo, herida : en la fama, en la honra. || Llámase tambien *brèche*, una especie de mármol.

BRECHE-DENT, s. m. f. Mellado: el

que ha perdido uno, ó mas dientes.

BRECHET, s. m. Paletilla: cierta ternilla

que hay en la boca del estomago.

BREDI-BREDA, adv. Taravilla: prontitud y velocidad en hablar y contar una cosa.

BREDINDIN, s. m. (ndut.) Palanca: que sirve para levantar fardos de mediano peso. || (id.) Candaliza.

\* BREDIR, v. n. Reunir les correas o agujetas con que se cosen las sopendas de los

coches.

BREDOUILLEMENT, s. m. Farfulla: el vicio de rozarse, ó tartalear, ó sea mascar:

las palabras en la pronunciacion.

BREDOUILLER, v.n. Rozarse, tartalear en la pronunciacion. Usase como v. a. en estilo familiar, y entónces vale mascar o farfullar las palabras.

BREDOUILLEUR, EUSE, s. Tartajoso,

BREF, s. m. Breve: buleto apostólico, letra del Papa. || Añalejo, que en unas partes se llama directoire, y en otras guideane, ordo, en frances.

BREF, EVB, adj. Breve: corto en duracion. En cuanto al uso del femenino, solo se aplica á silahas, ó notas : syllabe brêve,

note brève.

BREF, adv. Breve, brevemente, ou bre-

ves, o pocas palabras. || Dicese familiarmente poder bref, esto es, hablar de hilvan, ó a burbolones.

BREGIN, s. m. (pesca.) Garapita: espece de red con malias estrechas para pescar peces menudos.

BREGNA, V. Sinciput.

BREHAIGNE, adj. f. Mechotra: la yegua estéril, y por extension la hembra de cualquier animal, que no concibe. || Dicese tambien en estilo familiar de la muger infecunda.

\*BREHIG, s. f. Brehis: animal de Mada.

gascar.

BRELAN, o BERLAND, s. m. Berlanga: cierto juego de naipes. | Tambien se dice del garito, ó lugar público de juego; y por desprecio de las casas donde en juega de continuo.

BRELANDER, v. n. Garitear: frecueutar los garitos. || Dicese tambien del exceso,

o continuación en jugar.

EMELANDIER, ERE, s. Garitero, tahur : el que esta siempre en casas de juego, e jugador de profesion. || Por injuria se dice de la persona que juega de continuo à los miles.

\*BRELANDINIER, V. Etaleur, étala-

BRELÉE, s. f. Forrage que se da en invemo à los carneros.

BRELLE, s. f. Especie de almadia, ó

BRELOQUE, s. f. Bagatela, miriñaque: runesidad: de poco valor. || Dicese il vend bien cher ses bre loques, esto es, alaba sus egujelas. | Breloques: joyitas de poco valor que se atan á las cadenas ó cintas de los reloges de saltriquera. || Breloque : toque del tambor pasa a visar à los soldados que vayana la distribucion del pan, de la carne,

BRELUCHE, s. f. Droguete de hilo y

\*BREME, s. f. (geog.) Brema: ciudad absealica, en el circulo de la Baja-Sajonia.

BREME, s. f. Brema, sargo: pez de agua dulce algo parecido á la carpa. || Dorada: pescado de mar.

BRENEUX, EUSE, adj. (vulg.) Zor-

rosado, ciscado, cagado.

BRENNE, s. f. Tegido que se fabrica en

\*BRESIL, (geog.) Brasil: pais de la América meridional.

BRESIL, s. m. Brasil: cierta madera de | velas. es Indias.

BRESILLÉ, ÉE, p. p. V. Bresiller. BRESILLER, v. a. Teñir con palo braal. Hacer trizas, añicos, ó rajas una cosa, debraci).

ERESSAN, (geog.) Bresano, 6 Bresciano: teritorio de Italia.

\* BRESSE, o BRESCE, 'geog.) Brescia: ciudad de Italia.

\* BRESSE, s. f. (geog.) Bresa: provincia de Francia.

\* BRESSIN, s. m. (ndut.) Driza; cabo que sirvepara izar una vela.

\* BRESTE, s. f. Chucheria: casa con re-

clamo y liga.

BRETAGNE, (geog.) Bretana: provincia de Francia.

\* BRETAGNE (GRANDE), (geog.) Gran Bretaña : la Inglaterra , compuesta de los tres remos.

BRETAGNES, e. f. pl. Bretafias: lien-

zos de Bretana.

BRETAILLEH, v. n. Frecuentar las casas, ó juegos de esgrima. || Andar, renir, á estocadas: tirar de la espada.

BRETAILLEUR, s. m. Espadachin, es-

grimldor.

BRETAUDER, 4. 6. Cortar las orejas á un caballo. || Trasquilar : esquilar sin igual-

BRETELLE, s. f. Correon para sostener ó llevar algun peso, como silla de manos, camilla, etc. Bretelles: tirantes para sostener los calzones. 🛛 Correas, ó handas, en la pasamanería.

BRETESSE, RE, adj. (blas.) Bretesado: almenado alto y bajo, y alternativamente.

\* BRETESSES, & BRETECHES, s. f. pl. (blas.) Bretesas: hileras de almenas sobre una faja, ó á los lados del escudo.

\* BRETON, s. m. Concha blanca y desigual que se emplea en las òbras adornadas

con conchas.

BRETON, ONNE, s. y adj. Breton: el natural de Bretana, y lo que pertenece à esta provincia.

BRETTE, s. m. [voz. joc.] Espadon, estoque. Dicese solo en sentido jocoso de un rompe esquinas, o jaque que rua las calles. BRETTELE, EE, p. p. V. Bretteler.

BRETTELER, v. a. Escodar : labrar las piedras, ó raspar las paredes con la escoda, u otros instrumento con dientes.

BRETTEUR, s. m. Quimerista, maton,

rompe esquinas, perdona vidas,

\* BRETTURE, s. f. La carrera de dientes que tienen en sus extremos varios instrumentos de olicios y artes: dientes.

BREUIL, s.m. (náut.) Briol: una de las cuerdas que sirven para cargar, o recoger las velas de un navio. | Monte bajo.

BREUILLER, v. n. Cargar o recoger las

\* BREUILLES, s. f. Tripas de pescado.

BREUVAGE, s. m. Beliida: cualquiera líquido que se bebe. || Llamase pocion, brehage, y pócima, cuando es medicinal. I BRESILLET, s. m. Brasilete: madera Breuvage amoureuz, o philtre: es el bebedizo.

> \*BREVE, s. f. Breve: sílaba cuya pronunciacion ha de ser pronts. || Breve: nota

cese eavoir les longues et les brèves, saber por puntos una cosa, estar en los apices de ella.

BREVET, e. m. Oficio expedido por un secretario de estado, que contiene alguna gracia ó merced real. || Titulo ó despacho para algun empleo, o comision. | Brevet d'apprentissage: escritura ó contrata de aprendizage. || Brevet d'invention: privilegio de invencion, concedido al autor de un descubrimiento, para asegurarle la propiedad exclusiva por cierto número de anos.

BREVETAIRE, s. m. El agraciado por concesion real con algun beneficio, o pre-

BREVETE, EE, p. p. V. Breveter.

BREVETER, v. a. Agraciar, o hacer merced el rey a una persona con algun utulo, o despacho, para puestos, empleos, etc. || Conceder un privilegio de invencion. BREVEUX, s. m. Gartio de hierro para pescar los cangrejos, centolas y otros mariscos entre las rocas.

BREVIAIRE, s. m. Breviario: libro que contiene el rezo eclesiástico de todo el año.

BRIBE, s. f. Mendrugo de pan, o zoquete, que queda de la mesa. || Escamocha: las sobras de otra cualquiera comida.

\*BRICE, s. f. Gabazo, cibera : desecho de la caña de azúcar.

\*BRICK, s. m. Bergantin : especie de barco.

BRICOLE, .. f. Rebote que da la pelota rechazada de una pared. || Rechazo, resalto, que en el juego de trucos da la bola despedida de una tablilla para herir en la contraria y llámase treja el modo de jugar por tabla y no por derecho. || Tambien se llama bricole el correon de los silleteros para llevar la silla de manos. | Bricoles, en plural, lo mismo que telas, ó filopos: para coger gamos, ciervos, etc. | (fig.) Chasco, petardo: engaño, de parte de quien se hacia constanza: y así donner une bricole à quelqu'un, corresponde à darle palo, perro, o a jugarle una perrada. [] (fig. fam.) Dicese par bricole, por tablilla, por recoveco : aplicase à lo que se hace ó dice por indirecta, hajo mano, debajo de cuerda.

BRICOLER, v. n. Jugar por tablilla, o por recoveco: en el villar, ó en la pelota. (fig.) Andar por rodeos, buscar caminos excusados, valerse de segunda mano, ó de

\* BRICOLIER, s. m. Caballo o mula que se pone al coche al lado de las varas.

BRICOTEAUX; s. m. pl Antepecho:

tegedor.

BRIDE, s. f. Brida: de cualquier caha-Heria de montar. | Tómase por el freno, la rienda: como cuando se dice à bride ab..ttue, à toute bride: à rienda suelta, à toda rienda: tourner bride: volver las riendas. [ ] bandido, ladion público.

musical que vale des compases. | (fig. ) Di-, Por extension se dice de tode le que sirve para asegurar, ó atar una cosa con otra, como bride d'un bouton, d'une chemise, elc. 🛮 (fig.) Rienda, freno : cuanto sujeta, 🌣 enfrena las acciones, las palahras, las pasiones, los hombres inquietos y temibles.

BRIDE, EE, p. p. V. Brider.

BRIDER, v. a. Embrider: poner la brida á las caballerias. || (náut.) Abarbetar. || (fig.) Eulrenar, o pouer freno: por contener, sujetar, etc. [[ (fig. fam.) Dicese oison bride, al hombre ignorante, è inexperto en las cosas del mundo, como quien dice, bozat, zote.

"BRIDOIR, s. m. Apretador: pedacito de lienzo con dos cordoncillos atados al to-

cado de noche de las mugeres.

BRIDON, s. m. Bridon: canoncito delgado, quebrado, y con juego en medio, sin camas ni barbada, que se pone junto con la brida para refrenar la loca del caballo.

\* BRIDURE, s. f. (nout.) Barbeta.

\* BRIE, s. f. (geogr.) Bria: provincia de

BRIE, s. f. Bregon de panadero.

BRIEF, s. m. (comerc.) Patente, o permiso, que los capitanes de navios mercantes debian tomar de las aduanas de Bretana.

BRIEF, EVE, adj. (for.), Perentorio, breve , pronto : en el lenguage comun y 14miliar se dice bref y no brief. | Faire vonne et briève justice : hacer buena y pronta justicia: à trois briefs jours: en tres dins perentorios.

BRIENNE, s. f. (geog.) Brena: vil a de

la provincia de la Champaña.

BRIER, v. a. Amasar el pan con el bre-

BRIÉVEMENT, adv. Brevemente: con

brevedad.

BRIEVETE, s. f. Brevedat: la corta duracion de una cosa.

BRIFAUT, s. m. Perro: entre cazadores.

BRIFE, s. f. (pop.) Zoquete de pan. BRIFE, EE, p. p. V. Brifer.

BRIFER, v. a. (vulg.) Zempar, engullir ? comer con ansia y voracidad.

BRIFEUR, EUSE, subst. Tragaldabas,

traganton , zampabóllos.

BRIGADE, s. f. Brigada: parte de una compania de soldados, que se divide en brigadas, ó sean escuadras, al mando de un cabo, ó sargento. | Brigada : tambien es una division de un egército, compuesta de algunos batallones, ó escuadrones, á las ordenes de un oficial principal llamado brigadier.

BRIGADIER, s. m. Brigadier: oficial de graduación, que manda una brigada en el egército.

BRIGAND, s. m. Salteador de cominos,

BRIGANDAGE, s. m. Salteamiento, latrocimo. || Dicese por extension de toda pública vejacion en la cobranza da tributos. BRIGANDEAU, s. m. Ladrouzuelo.

BAIGANDER, v. 72. Saltear, rober en les camines.

BRIGANDIN, e. m. Lo mismo que brigandine.

\*BRIGANDINE, s. f. Cota de malla, de que psahan algunas tropas francesas, en tiempo de Cárlos VII.

BRIGANTIN, s. m. Bergantin : cierta embercacion de guerra, y de comercio.

BRIGANTINE, s. f. (nout.) Cangreja, mesna.

\*BRIGITE, c. f. (n. p. ) Brigida.

BRIGITIN, INE, s. Religioso de santa Brigida.

BRIGNOLE, s. f. Especie de ciruela, que en Provenza se seca, y se bace ciruela

BRIGUE, a. f. Anhele, industria, diligencia, manejo: con que se solicitan empleos, favor, proteccion, etc. || Mas comunmente se toma por cabala, faccion, pandilla.

BRIGUÉ, ÉE, p. p. V. Briguer.

BRIGUER, v.a. Solicitar, pretender, buscu con empeño, y aun con manejos: el logro de alguna cosa que se ambiciona.

BRIGUEUR, s. mz. Pretendiente ansio-20,0 ambicioso de empleos, honores, fa-

BRILLAMMENT, adv. Brillantemente, con lucimiento.

BRILLANT, ANTE, adj. Brillante, lucido, lustroso: cosa sobresaliente, distinguida.

BRILLANT, s. m. Brillantez, lucimiento, lustre. | Brillante: dicese del diamante abrillantado. | (fg.) Se toma en plural, habiando del estilo, piropos, oropeles, como discours pleint de faux brillans.

BRILLANTE, EE, p. p. V. Brillan-

BRILLANTER, v. c. Abrillantar: diamaster. ! (fig.) Avivar, realizar, hermosean

BRILLER, v. n. Brillar, relucir, resplandent. [1] (fig.) Lucir, distinguirse, so-pressir una persona en talento, prendas, etc.

BRILLOTER, v. n. Darse un poco de lustre.

BRIMBALE, s. f. (náut.) Guimbalete : el émbolo de la bomba.

BRIMBALÉ, ÉE, p. p. V. Brimbaler. BRIMBALER, v. a. (vulg.) Bandear, bandoler, zarandear: hablando de campana, a campanear.

BRIMBORION, s. m. (fam.) Baratijas, chismes, trastos: dicese por desprecio de las cuan de poco valor que hay en un cuarto, arca, etc.

BRIN, e. m. Tallo, brizna, vastago, pimpollo, rama, ó vara derecha de un árbol. 🛚 Mata: hablando de ciertas plantas, como peregil, orégano, yerba buena. 🛭 Hebra : hablando de azafran, espliego, lino, etc.: y tambien de cualquiera cosa en forma de . hilo, o pelo. | Brin en racine: planton. | Mattre brin: guia de la vid. [ (fam.) Se toma *brin* por brizna, miaja, pizca, chispa, en frases pegativas, como il n'a brin de pain, brin de viande, brin de chemise, etc. (fam. fig.) Se dice de un mozo, o moza, alto y bien formado : c'est un beau brin d'homme: es un mozo como un pino, como un trinquete : un beau brin de fille, de femme: un buen trozo de moza, de muger. | Brin à brin, adv. Pelo por pelo, hebra por hebra: uno por uno, poco á poco, á migajas, á pellizcos.

\* BŘIŃ-BLANC, s. m. Colibri blanco de la Guyana. || Brin-bleu: colibri azul de Mé-

gico.

BRIN D'ESTOC, s.m. Palo largo herrado por los dos calsos.

BRINDE, s. f. (ant.) Brindis: el trago que se bebe á la salud de alguno.

BRINDELLES, s. j. pl. Seroja: hojas se-

BRINDILLE, s. f. Vardasca: rama delgada. || Chabasca: las ramitas delgadas y pcqueñas.

\*BRINGUE, s. f. Jaco, rocinete: caballo pequeño, y de no muy buena estampa.

BRIOCHE, s. f. Bollo: hecho con harina, huevos y manteca, á modo de panecillo.

BRIOINE, V. Couleuvrée.

BRION, s. m. Musgo: que se cria en las cortezas de los árboles, especialmente de las encinas. || (náut.) Roda.

\* BRIONE, s. f. Nueza negra : viña negra :

tuca: congoria, o congorea.

\* BRIONS, s. m. pl. (náut.) Pié de roda.
\* BRIOTTE, s. f. Auémone vellosa, cierta flor.

BRIQUE, s. f. Ladrillo, y baldosa.

BRIQUET, s. m. Eslabon: con que se saca lumbre del pedernal. || Boste a briquet, dicese de los avios de encender, de la holsa de las lumbres, ó de encender. || Sable de los soldados de insantería.

BRIQUETAGE, s. m. Rimero de ladrillos. Agramilado: la pintura ó revocu que se pone en los edificios imitando el ladrillo.

BRIQUETÉ, ÉÉ, p. p. V. Briquèter. || adj. Solo se dice de la orina encendida, que tira á color de ladrillo.

BRIQUETER, v. a. Agramilar: pintar, o revocar, una pared imitando el ladrillo.

BRIQUETERIE, s. f. Ladrillar: el parage donde se fabrica ladrillo, y teja, que tambien se dice tejar.

BRIQUETIER, s. m. Ladrillero: el que

hace o vende ladrillo, o teja, que tambien se p

llama tejero.

BRIS, s. m. Fractura, rompimiento, quebrantamiento : dicese solo hablando de puertas, sellos, candados, cárceles ó prisiones. || Tambien se Ilaman bris los trozos, o fragmentos del casco de una nave que ha fracasado.

"BRISABLE, adj. m. f. Que se puede

quebrar ó quebrantar.

BRISANS, s. m. pl. Rompiente • cualquier bajo, escollo, placer, ó costa, donde rompe y se levanta la mar. | Cachones: las olas que rompen en la playa:

\*BRISCAMBILLE, s. f. Juego de naipes

· que se juega entre dos personas.

BRISE, s. f. (naut.) Brisa: viento fresco,

y periodico : ventolina.

BRISE, EE, p. p. V. Briser. | adj. Dicese de las obras de muelles, hojas, ó piezas diferentes, que se pliegan, o doblan, como puertas, ventanas, que llaman de librillo, quitasoles, reglas, medidas, etc.

BRISE-COU, s. m. Desnucadero, escalera para desnucarse : dicese de la muy pina para bajarla. | Reventadero : dicese de la

Inisma para subirla.

BRISEES, s. f. pl. Dicese de la ringlera, ó hilera de ramos de árboles que suelta el cazador cuando acosa al ciervo, para que le sigan los demas cazadores. | (fig.) Suivre les brisées de quelqu'un : seguir los pasos o las pisadas à alguno. | Reprendre des brisées: volver á empezar una cosa ya dejada.

BRISE-GLACE, a. m. Estacada delante de los tajamares de los puentes, para que en tiempo de yelos no rompan los pilares los

témpanos de yelo que acarrea el rio.

BRISEMENT, s. m. Rompimiento, o fracaso de las olas, que baten un peñasco, ó rora. | (fig.) Brisement de cœur : que-Dranto.

\* BRISE-MOTTE, s. m. Cilindro grueso

para romper los terrones.

\* BRISE-PIERRE, s. m. Tenaza de que asan los cirujanos para romper la piedra eu

la vegiga.

BRISER, v. a. Destrozar : hacer pedazos, o astillas. Briser le chanvre: espadillar el canamo. | Briser une jambe: perniquebrar. Il (fig.) Quebrantar: la prision, la soberbia,

BRISER, v. n. Estrellarse, fracasar: embatar: un navio contra una costa, unas roens, etc.: tambien se dice de las mismas olas del mar, cuando rompen y haten con vio-Incia. || (fig. fam.) Brisons là-dessus: sioblemos la hoja, no se hable mas de elto, dejemos ó cortemos esto.

BRISER (SE), v. r. Romperse, que-

BRISE-KAISON, s. m. Rompe o corta conversaciones : el que interrumpe una conversacion sin venir al caso lo que dice.

BRISE-SCELLÉ, s. m. Ladren de cosa

embargada.

BRISE-VENT, s. m. Alvitana : corca que hacen los jardineros contra la fuerza del viento, y para el resguardo de las plantas.

BRISEUM, s. m. Destrozador, quebrantador : solo se dice de los hereges destr<del>uctores</del> de las imagenes, con el nombre de *briseurs* d'images o iconoclastes.

BRISIS, s. m. (arquit.) El ángulo que forma en los tejados la cumbre ó caballete

quebrado.

BRISOIR, s. m. mpadilla: instrumento para espadar, ó quebrantar, el cáñamo, el fino , la paja larga.

BRISQUE, s. f. Brisca: juego de na-

\* BRISSUS, s. m. Esquino de figura ovalada, istriado, dentado, y puntiagudo en su ciųia.

BRISURE, s. f. (blas.) Brisadas; añadidura de nuevos blasones, con que divisa alguno y diferencia las propias armas.

BRITANNIQUE, adj. m. f. Británico:

de Britania ŏ Inglaterra.

BRIZE, s. f. Planta graminea. V. Amourelle.

BROC, s. m. Colodra : vasija grande en que se echa el vino que se ha de vender por menor en las taliernas. || En algunas partes de Francia es cierta medida de vino, que corresponde á nuestra cuartilla. 🛭 Antes 🛭 se tomaba por broche, que es el asador : pero solo ha quedado la frase proverbial, *de broc*en-bouche, como.quien dice, à quema diente, del asador á la hoca, esto es, comer el asado en su punto. || De bric et da broc: aca y allá, de un modo ó de otro.

\* BROCANTE, s. f. (voz nueva y fant.)

Cambalache, chalaneria.

BROCANTER, v. n. Cambalachar, chalanear, en alhajas, muebles, y curiosidades.

BROCANTEUR, s. m. Chalan, ó cambalachero, de alhajas, muchles, y curiosidades, para ganar : llámase en castellano familiar zacarratin.

BROCARD, s. m. (fam.) Pulla, vareta: expresion picante con que se zahiere a alguno.

BROCARDE, ÉE, p. p. V. Brocarder. BROCARDER, v. a. Echar pullas, varetas; zaheru, picar, con hurla, ó matraca.

BROCARDEUR, EUSE, s. Pullista,

burlon, chuzon.

BROCART, o BROCARD, s. m. Brocado: cierta tela de seda tegida con oro, o con

BROCATELLE, s. f. Brocatel: cierta tela de algodon y seda, imitando al brocado. Especie de mármol jaspeado de amarillo morado, ó rojizo.

\* BROCEUS, s. m. Especie de marisco. BROCHANT, adj. (blas.) Dicese de las

pieza que atraviesan de una parte á otra del 1 ecció, cubriendo parte de las otras: y la tal pesa se llama, brochant sur le tout. (fig.) Se dice de una persona que sobresale, y clipsa á todas las demas, en una tertulia, o concurrencia, por su mirar, su semblante n otros accidentes.

BROCHE, s. f. Asador. || Espita, ó canila: que se poue en una cula, é tonel. | Aguja : de hacer media. || Llámanse broches, (mavajas) los coltraislos del jabali. | Brocas : para espolinar las telas.

RROCHE, EE, p. p.V. Brocher. || Dicese tote brochée, á la tela espolinada, ó espolin. Livre broché: libro à la rústica.

BHOCHÉE, s. f. Aquella cantidad de carne que puede caber en el asador.

BROCHER, v. a. Bordar de recamado j una tela: con oro, plata, ó seda. [] Poner un libro à la rústica. Il Entreteger, o sobreteger on aguja. [ (fig.) Harbar : hacer las cosas atropelladamente, y de prisa. #(id.) Zureir, hivanar : un discurso, una memoria:

BROCHET, s. m. Sollo: pescado de agua

BROCHETER, v. a. Espetar en el asador lo que se ha da asar; y tambien es lardear con la aguja.

\*BROCHETER, v. a. (naut.) Medir o

palmear los miembros de una nave.

BROCHETON, s. m. Sollito: sollo pe-

queno.

BROCHETTE, s. f. Aguja de lardear. Brecheta: el cilindro en que los sundidores de campanas tienen, señalados, los gruesos. || (mp.) Chaveta. | Blever à la brochette: criar un pojerito á la mano. || (fig. ) Criar d un nino con mucho esmero,

BROCHEUA, EUSE, s. Encuadernador

à la réstice.

BROCHOIR, e. m. Martilla de herrador,

con que hierra las cabalgaduras.

BROCHURB, s. f. Libro encuadernado á la restica. H Por extension se dice une brochure de todo librejo, folleto, papelejo, d cualerno impreso, que por su corto volúman a vende sin encuadarnar. | La accion de mandernar á la rústica.

BROCOLI, s. m. Broculi: cierta horta-

\* BROCOTTE, s. f. Parte cascosa y butirosa del spera

BRODE, EE, p. p. V. Broder.

calcado antiguo. || Llámase así el coturno, ó ban. calando, que usan los actores en la tragedia. EDicese brodequins (calcetas) un género de iormento que se da á los reos.

BRODER, v. a. Bordar, recamar. || (fig. iem Broder un conte, une nouvelle: vesuna noticia, echarle ribetes plosindole, y añadiéndole algo. || Broder en relief: bordar de realoe. | Mésier à b-ider lasteter.

BRODERIE, c. f. Bordadura, bordado. || (fig.) Hablando de un escrito, como cuento, historia, etc., es bordado, adorno, ri-

BRODEUR, EUSE, s. Bordador, ra. [ Autant pour le brodeur : cuéntaselo à tu tia : esto es, no creo lo que me dices.

BRODOIR, s. m. Carrete: en que los bordadores de sombreros tienen la seda.

BROIE, o MAQUE, s. f. Agramadera: para agramar el canamo.

BROLEMENT, 6 BROLMENT, s. m. Molienda : la accion de moler los colores.

\* BROMOGRAPHIE, s. f. (medic.) Bromografia : descripcion de los alimentos sóli-

BROMOS, e.m. Planta: especie de gra-

BRONCHADE, s. f. Tropezon, tropieza, traspie.

\*BRONCHEMENT, s. m. Tropiezo. || Tro-

BRONCHER, v.n. Tropezar, dar un traspie, trompicar. | (fig.) Tener nn deslis, un descuido, caer en una falta, ó yerro ligero.

BRONCHES, s. f. pl. (anat.) Bronquios: llámanse así los vasos del pulmon que reci-

ben la sangre,

BRONCHIAL, ALE, adj. (anat.) Bronquial do perteneciente á los vasos del pulmon llamados bronches (bronquios).

\* BRONCHOTOMIE, s. f. Broncotomia ·

abertura de la traquiarteria. BRONCOCELE, V. Goitre.

\*BRONTIAS, s. m. Broncia: se ha dado este nombre á dos especies de piedras, amhas de figura esférica, poco mas ó ménos; la una es la equinita, ó erizo marino petrificado; y la otra es mineral de hierro con azufie

BRONZB, s. m. Bronce. Dicese un bronze, un beau bronze, por una figura, ó una estatua de bronce, Bablando de antigüedades : y en tórminos, de medallas, se dice le granu, le moyen, le petit bronze : por las grandes las medianas, las pequeñas medallas. de hrouce. || (fig.) Un cœur de bronze : un corazon de hierro.

BRONZE, EE, p. p. V. Bronzer. Sou-

liers bronzés : zapatos tapetados.

BRONZER, v. a. Broncear, pavonar: dar de color de bronce. || Tenir de negro, BHODEOUIN, s. m. Borcegui: cierto hablando de gamuza, badanas, ó cordo-

BROQUART, s. m. Cervato de un año. \* BROQUE, s. f. Brocoles: chupon de una pianta.

BROQUETTE', s. f. Tachuela: clavito de hierro.

BROSSAILLES, V. Broussailles.

BROSSE, s. f. Cepillo: para limpiar ropa. | Brocha : de que usan los pintores. | l Bruza: para limpiar los caballos. || Bruza:

de los impresores, para limpiar la tinta de los quelqu'un, por estar torcido, desavenido, moldes.

BROSSE, EE, p. p. V. Brosser.

BROSSER, v. a. Acepillar, limpiar: la ropa con el cepillo. [ (inip.) Bruzar la forma : limpiarla.

BROSSER, v.n. Atravesar por la maleza, o espesura de un monte, o bosque, sea á pié,

sea à caballo.

BROSSIER, e.m. El artifice que hace cepillos, y escobillas para limpiar.

BROSSIERE, & £ Grame digital:

yerba.

BROSSURE, e. f. El color con que tinèn los curtidores las pieles, que regularmente lo hacen con una bruza.

BROU DE NOIX, V. Brout.

\* BROUAILLES, s. f. pl. Les tripes de aves, peces etc. que se limpian para gui-

BROUEE, s.f. Niebla. V. Bruine, brouitlard.

BROUET, s. m. Pisto de leche y azúcar. (prov. fam.) Se dice : tout s'en est alle en brouet d'andouilles : todo se ha vuelto agua

de cerrajas.

BROUETTE, s. f. Carreton: dicese del que tiene una sola rueda para conducir agua, piedra, ladrillo, etc., y del que tiene dos, y le tira un hombre, ó una sola caballería. l Por desprecio, á un mal coche, se llama brouette, esto es, carricoche.

BROUETTER, v. a. Acarrear, o llevar alguna cosa en carreton. Il Tirar de un car-

reton, o carricoche.

BROUETTEUR, s. m. Carretonero : el que tira de un carreton de dos ruedas, ó sea carricoche.

BROUETTIER, e. m. El que tragina ó

Ileva cosas en un carreton.

BROUHAHA, s. m. Runrun, mormullo, murmúreo, ruido sordo y confuso, que se percibe entre la gente que está en el teatro, ó en otro parage de concurrencia, cuando aplaude un pasage.

BROUIE, IE, p. p. V. Brouir. Ahornagado. || Como substantivo, es el tubo por don-

de el esmaltador sopla para esmaltar.

BROULLAMINI, s. m. (fam.) Brodio, baturrillo, revoltillo :: aplicase metaforicamente á embolismo, embrollo de un negocio. || En la albeitería se dice de un emplasto con hol arménico para las caballerias.

BROUILLARD, s. m. Niehla, y nehlina cuando es gros brouillard. || Borrador,

libro de apuntes de los mercaderes.

BROUILLARD, adj. Teleta: papel de estraza fina, pardo, ó azul, con que se cubre y enjuga lo recien escrito. || Generalmente me toma por todo papel de estraza, que tambien se llama de añafea.

BROUILLE, s. f. Riña: contienda.

BROUILLE, EE, p. p. V. Brouiller. Dicese metasoricamente: étre brouille avec pare agramar el canamo, o lino.

descompadrado con alguno.

BROUILLEMENT, s. m. Euredamien to.

enredo, enmaranamiento.

BROULLER, v.a. Barajar, enreder: revolver las cosas. || Enredar, descomponer, malquistar : una familia , unos amigos , sembrar cizaña, discordia. Mezclar, hacer mezcolanza, ó baturrillo, de dos ó mas licores, etc.

BROUILLER (SE), . r. Embrollarse, turbarse, atarugarse, atascarse bablando. | (fig.) Descomponerse, descompadirar, desavenirse, quebrar con alguno. || Proverbialmente so dice : les cartes sont brouilless: por la cosa, é el asunto se ha encrespado.

BROUILLERIR, s. f. Disension, desavenencia, querella : entre dos amiges , ó fa-

milias.

BROUILLON, ONNE, adj. y & Enradador, chismoso, cizañero: cuando se habla de la persona. Il Travieso, revolvedor. inquieto: cuando se habla del genio, del espirita.

BROUILLON, c.m. Borrador, borron: se dice del primer escrito antes de estenderle

en limpio.

" BROUINE, V. Bruine.

BROUIR, v. a. Ahornagar : dicese de la accion de la escarcha, helada, ó niebla, que con los rayos del sol quema las flores y los. hotones de las plantas.

\* BROUISSER, v. n. Abochornar : que-

mar el sol las plantas i agostarlas.

BROUISSURE, s. f. El daño que hace el sol despues del yelo d los botones de las plantas.

BROUSSAILLES, c. f. pl. Maleza: terreno cubierto de matas silvestres y espesas.

BROUSSIN D'ERABLE, s.m. Excrecen-

cia que viene en el ácer.

BROUT, s. m. Los renuevos que empieza á arrojar el monte tallar despues de la corta. La corteza verde de la nues.

BROUTANT, ANTE, adj. (mont.) Caza. de ramoueo: el eiervo, el gamo, y la rupi.

cabra.

BROUTÉ, ÉE, p. p. V. Brouter.

BROUTER, v. n. Ramonear: comerse elganado cabrio las hojas y retoños de los ár-

boles. Tambien es pacer la yerba.

BROUTILLES, s. f. pl. Ramage soco y chamarasca que queda en el monte despues de la corta : de que se hacen hacecitos parala lumbre. || (fig. fam.) Zarandajas moralla, bronza: conjunto de cosillas inútiles y despreciables.

\* BROWNISME, s. m. Teoria medical de

Brun.

\* BROWNISTE, s. m. El que sigue las opiniones de Brun.

\* BROYE, s. f. Agramadera : instrumento.

BROTE, EE, p. p. V. Broger.

"BROYEMENT, .s. m. Moledura, pulverisecion : dicese particularmente de los colores que se palverizan.

BROYER, v. a. Moler, pulverizar.

BROYEUR, s. m. Moledor de colores.

BROYON, s. m. Moleta: la que usan los impresores parà moler la tinta en el tintero: y la piedra que se usa para moler sobre la losa los colores de pintor, algunas drogas de botics, etc.

BRU, a. f. Nuera: lo mismo que belle-

\*BRUANT, & BRUAND, a.m. Verderon: pejero.

\*BRUC'DE PROVENCE, c. m. Aliaga:

anlaga menor : planta.

BRUCOLAQUE, s. m. Brucolaco: entre los Griegos era el cadáver de un excomulgado. Alma en pena.

BRUEE, s. f. Evaporacion de la hume-

dad de la masa diel pan.

BRUGES, s. f. (geogr.) Brújas: ciudad de l'indes.

BRUGNON, c. m. Abridor liso: fruta. BRUINE, s. f. Escarcha: neblina fria, o rocio, que yela y dana á los sembrados.

BRUINER, v.n. impers. Orbaliar : cater

la nicida , o rocio.

BRUIR, v. a. Suavisar, ablandar un pano, o tela, por medio del vapor del agua caliente.

BRUIRE, .. n. Zumber, zurrir: hacer un ruido bronco y confuso.

BRUISSEMENT, s. m. Zumbido, surri-

to: raido confuso, que se oye de léjos. BRUIT, s. m. Ruido, estruendo. | Rumor, susurro. Por extension es fama, nombre, moticia, o novedad. [[ (fig.) Es pendencia, alboroto, que en estilo familiar corresponde à tremolina, trapisonda. A petit bruit, à bas bruit, adv. Secretamente. A grand brut: con ostentacion.

BRULANT, ANTE, adj. Ardiente: lo que arde. || Quemante : lo que quema. || Abrandor: lo que abrasa, || l'ambien se toma como participio pasivo: y entónces es abraand enardecido, ardiente, esto es, el que, ó lo que se está abrasando, quemando, ar-

diendo.

\* BRÜLÉ, ÉE, p. p. V. Brûler. || Dicese substantivamente : il sent le brûlé : huele à charnusquina. || Cerveau brûle, tête brûlee: Calavera, botavata.

\* BRÜLÉE, s. f. Concha marina: ilamada

si por sus colores.

BRULEMENT s. m. Quema, quemazon. BRULE POURPOINT (A), adv. A quema ropa : pero hoy es mas usado à bout portant. V. Bout.

\*BRULE-QUEUE, s. m. Hierro caliente que se aplica á la cola del caballo despues de la emputacion.

EAULER, v. a. Quemar: dicese por con- efecto de brunir.

sumir con la llama, y por abrasar, 6 celentar demasiado. [ (fam.) Pasar un viajanta por un parage sin detenerse, tirar adelante, como brûler une étape, un poste, un gête. || Brûler la cervelle à quelqu'un : bacerle saltar los sesos, ó quitarle la tapa de los sesos.

BRULER, v. n. Arder : estar quemándose, o abrasándose. [ (fig.) Consumirse, deshacerse: por un deseo, una pasion.

\* BRULERIE, e. f. Fábrica de aguardien-

te. || Suplicio de fuego.

BRULEUR, s. m. Quemador. J Se usa esta palabra con la otra *maison*, como quien dice : quema casas, ó incendiario. 🖁 Proverbialmente, a un hombre de mala trasa, y desgrenado, se le dice que parece un brûleur de maisons, equivalente á un facineroso, ó un escapado de presidio regularmente.||Obrero que l'abrica el aguardiente.

BRULOT, s. m. Brulote: nombre que se da a una embarcacion incendiaria. || (fiz.) Se dice de un hombre ardiente, inquieto: *c'est un brûlot:* es una pólvora . uñ botafuego. [] Tambien se llama brülot cualquier pedacito de pan, de torta, ú otra cosa, que se carga de sal y pimienta para dar un chasco a alguno.

BRULOTIER, s. m. El que guia un bru-

lote.

BRULURE, s. f. Quemadura. || (fig.) Craindre la brûlure : huir de la quema.

\* BRUMAIRE, s. m. Brumario: segundo mes del calendario republicano frances.

BRUMAL, ALE, adj. Brumal, o inver-

nal : lo perteneciente al invierno.

BRUME, s. f. (náut.) Broma, o bruma, cerrazon: niebla que se levanta en el mar. 🏾 Brume épaisse : brumazon.

BRUMEUX, EUSE, adj. Brumoso, nebuloso : se dice del tiempo, de los dias ca

que hay bruma ó niebla.

BRUN, UNE, adj. Moreno: aplicase casi siempre al color de la tez, del pelo, y á los ojos de una persona : así se dice peliuegra, ojinegra, á la muger que tiens alguna de estas dos calidades. 🛭 A veces se to na como substantivo: un beau brun, une belle brune, como quien dice, es un moreno, o una morena agraciada: une brune claire. una trigueña. || Bai-brun : hayo obscuro : dicese de los caballos. || Dicese en estilo vulgar, faire brun, por anochecer.

BRUNATRE, adj. m. f. Lo que tira à mo-

BRUNE, s. f. Usase en esta srase samiliar: sur la brune: à boca de noche, ó entre dos luces.

BRUNELLE, s. f. Brunella, oprunella:

pianta vulneraria.

BRUNET, ETTE, adj. y s. Morenito: moreno claro, ó bajo: trigueño. | Brunettes: jácaras, canciones tiernas, amorosas.

BRUNI, s. m. Brunimiento: la accion y

BRUNI, IE, p.p. V. Brunir.

BRUNIR, v. a. Poner, a volver morena, o parda una cosa. || Tambien es bruñir, pudir los metales.

BRUNIR, v. n. Ponerse, o volverse algo negro, negrear: ponerse moreno. || Tambien se usa como v. r. Se brunir.

\* BRUNIS, V. Brunissoir.

BRUNISSAGE, s. m. Bruñido, pulimento. BRUNISSEUR, s.m. Brunidor: el que bruñe ó pule metales.

BRUNISSOIR, s. m. Brunidor: el ins-

trumento con que se bruñe.

BRUNISSURE, s. f. Lustre: en las telas de seda. || Pulimento : en las cuernas de gamos y ciervos.

\*BRUNON, s. m. (n. p.) Bruno.

\* BRUSC, 6 BRUSQUE, s. m. Brusco: ma-

ta que se parece mucho al arrayan.

BRUSQUE, adj. m. f. Bronco, bravio: en el genio. || Atropeliado, precipitado: en el obrar. || Aspero, seco, sacudido: en el hablar.

BRUSQUÉ, ÉE, p. p. V. Brusquer.

\* BRUSQUEMBILLE, s. f. Juego de naipes, no conocido en España.

BRUSQUEMENT, adv. Precipitadamente, atropelladamente. || Con celeridad, de

sopeton, de galpe.

BRUSQUEH, v. a. Zaherir, insultar, picar: á alguno con palabras, ó con respuestas duras. | Hacer las cosas de trompon, atropellarlas, terminarlas prontamente. ])icese brusquer une place, por tomaria por asalto, lievarsela de un golpe de mano.

BRUSQUERIE, s. f. Sequedad, sacudida, claridad: dicese de las palabras duras, d acciones descorteses con que se maltrata á alguno. | Brusquerie, en general, es prontitud, viveza de genio : y tómase en mala parte.

BRUT, V. Ort.

BRUT, UTE, adj. Bruto, tosco, basto;

lo que está sin limar, sin puhr.

BRUTAL, ALB, adj. Brutal, abrutado, bestial : dicese de las personas, y de sus obras y apetitos.

BRUTALEMENT, adv. Brutalmente. BRUTALISE, EE, p. p. V. Brutaliser.

BRUTALISER, v. a. (fam.) Sopetear: poner como un trapo á alguno: tratarle con

aspereza y groseria.

BRUTALITE, s. f. Brutalidad : vicio, apetito, é irracionalidad semejonte á la de los animales. || Brutalidad : dicho, o accion, brutal, grosera.

\* BRUTA-MANNA, s. & Clase de pera.

BRUTE, s. f. Bruto, bestia. || Dicese tambien de la persona estúpida, incapaz.

\* BRUTE-BONNE, s. f. Pera del papa. BRUTIER, s.m. Buaro, o buarillo: es-

pecie de ave de rapiña. \*BRUXELLES, s. f. (geog.) Brusclas: ciudad capital del Brabante.

\* BRUYAMMENT, adv. Ruidosantette: con estrépito.

BHUYANT, ANTE, adj. Ruidoso, estropitoso.

BRUYERE, s. f. Brezo: arlsusto. [ Ma-

BU, UE, p. p. V. Boire.

BUANDERIE, s. f. Lavadero : el cuarto destinado para pasar la colada.

BUANDIER, ERE, subst. Carador, o

curadora : de lienzos.

BUBALE, s. m. Búbalo, ó teri-ciervo: cuadrúpedo rumiante, cuyos cuernos son en sorma de S, con las puntas hácia atras.

BUBE, s. f. Buba, pústula, granilio que se levanta en la piel · si es en la buca, se

llama pupa.

BUBON', s. m. Bubon: tumor grandelleno de materia. | Bubon venerien : incordio, potro: tumor que se forma en las migles, y procede de mal gálico.

BUCCALE, adj. (anat.) Bocal: dicese de aquellas partes que tienen alguna relacion

con la boca.

\*BUCCELLATION, s. f. (quim.) Buce-

lacion: division en trozos gruesos.

BUCCIN, s. m. (hist. nat.) Bocina: especie de caracol, algo semejante à la corneta. \*BUCCINATEUR, s. m. Bucinator, o trompetero: músculo situado en lo espeso de la megilla.

BUCE, s. f. Tonel pequeño.

BUCENTAURE, s. in. Bucentoro: nombre de un magnífico y ostentoso navio de remos del Dux y Senado de Venecia.

BUCEPHALE, s. m. Bucefalo: nombre del caballo de Alejandro. En estilo jocoso se aplica á todo caballo : al modo que en castellano se le aplica el de Babieca, con alusion al famoso del Cid Campeador.

BUCHE, s. f. Leño, tronco: para la chimenea. | (carp.) Se dice bûche-en-gueule á los tecos redondos. | (fig.) Tronco, porro, o zoquete: el hombre inútil, é insensible.

BUCHER, s. m. Lehera: en donde se encierra la leña. | Hoguera : pila de leña para darle fuego. Hablando de los antiguos se llama pira.

BUCHERON, s. m. Lenador: el que tru-

baja en cortar leña en los montes.

BUCHETTE, s. f. Tamaras, rozo: lena menuda de tronquitos, palitos, ramage, o astillas, que recoge en el monte ó campo la gente pobre.

BUCOLIQUE, adj. m. f. Bucolico:

lo perteneciente à la poesia pastoral.

BUCOLIQUE, s. f. Bucolica : especie de poesía en que hablan pastores.

BUCOLIQUES, s. f. pl. (fam.) Zarandajas, haratijas.

\*BUDE, s. f. (geog.) Buda : ciudad de Hungria.

BUDGET, s. m. Presupuesto: estado de

musicación publica.

BUEB, s. f. (ant.) Colada. V. Lessive. BUFFET, s. m. Armano, o alacena, en donde se guarda todo lo necesario al servicio de la mesa. L'Aparador: la mesa en donde está preparada vagilla y demas servicio para la comida, o cena. [] Buffet d'orgue : caja de organo grande de iglesia.

BUFFETER, v. a. Espitar : abrir una

espita en un tonel lleno de viuo.

\* BUFFETIN, c. m. Coleto de piel de ternero de buíalo.

BCFFLE, d BUFLE, s. m. Búsalo : especie de buey. [] Coleto : el ajustador ó chaleco de ante, sea ó no de piel de búlalo. (fig.) Se liama buffle & un hombre simplon, boton, un samacuco, un zopo. || ( fam. | Repasser le buffle à quelqu'un : ajustar el coleto i alguno, zurrarie la badana, la pam-

\*BUFFLES, s. m. pl Antes: de piel de

ઓદીબ.

BUFFLETIN, s. m. Ternerillo de la búsela: lusalillo.

\*BUGIE, s. f. (geog.) Bugia : ciudad y

puerto del reino de Argel.

BUGLE, & PETITE CONSOUDE, s. f. Búgula : consuelda inenor : planta vulne-

BLGLOSE, s. f. Buglosa, lengua debuey:

BUGRANE, V. Arrête-bæuf.

BUHOTS, s. m. pl. Plumas de ganso mintadas que sirven de muestra à los plu-Mageros.

BUIRE, s. f. Jarro grande de plata, o peltre, que se pone en los aparadores de las grandes Diesas.

BUIS, s. m. Box : el árbol de este

nombre. El box de los zapateros.

BUISSART, 6 BUSART, s. m. Buaro: Ave de rapana.

BUISSE, s. f. Utensilio de sastre.

EUSSERIE, s. f. Duelas largas, para

PP y (ubas.

IUSSON, s. m. Brena, zarzal, espinar. il Cisparro: dicese de los árboles achaparados, que crecen poco : y de los frutales que la man en anos en las huertas. || Se toma algum vez por chaparral, matorral o monle Imjo.

BUISSON ARDENT, & PYRACANTHE,

i.m. L. pino albar, piricanta: arbusto. \*BUISSONNET, s. m. Matorralillo: materral pequeño.

BUISSONNEUX, EUSE, adj. Terreno.

l'eno de matorrales.

BUISSONNIER, s. m. (náut.) Capitan de paerto : el que cuida de la observanca de las ordenausas y reglamentos en los paeries.

LUISSONNIER, IERE, adj. Solo se dice

inher activo y pasivo. Solo se usa en la ad-1 lapine buissonniers los conejos de monte, y faire l'école buissonnière: hacer novillos faltar à la escuela los muchachos.

BULBE, s. f. (botán.) Bulbo: cierta

especie de ceboila silvestre.

EULBEUX, EUSE, adj. (botán.) Bulboso : dicese de la planta o raiz que forma cebolias, como el arrayan, el junquillo,

BULBONAC, s. m. y LUNAIRE, s. f. Yerba de la plata.

"BULLAIN, s. m. Sauce almendrino: arbusto.

BULLAIRE, s. m. Bulario: recopilacion

de las bulas de los Papas.

BULLE, s. f. Bula apostólica constitucion, o letra. | Joyel de bulitas de oro, que los Romanos colgaban al cuello de los niños. || Burbuja, gorgorita, que suele hacerse en el agua. || Papel de estraza, el mas basto.

BULLE, EE, adj. Dicese de lo que está despachado en forma auténtica por la

Quria Romana.

BULLETIN, s. m. Boleta: de alojamiento para los soldados. || Boleta de sandad, que se da en los puertos de mar. || Boletin : papeleta manuscrita de noticias. | Bulletin: se dice especialmente del boletin con que dan los Cardenales su voto en la ejección del Papa.

\*BULTEAU, s. m. Arbol cortado, y

dispuesto en forma de bola.

\*BUNETTE, s. f. Gorrion de seto o matorral.

"BUNIAS, & m. Nabo silvestre, cuya semilia entra en la composicion de la triaca.

**BUNODE** , s. m. Tubo vermicular.

BUPRESTE, s. f. Insecto con alas y aguijon semejante a la cantarida.

BURAIL, s. m. Especie de sarga ó de

ratilia : tela.

BURALISTE, s. m. El que tiene en las : aduanas, registros, portazgos, repesos, y otras oficinas, mesa, cajon, ó despacho. para cobrar derechos. || Lotero : el que despacha los billetes y anota los números de los que juegan á la loteria, cobrándoles la cantidad que exponen al juego.

BURAT, s. m. Burato: cierta tela de lana

basta.

BURATINE, & f. Buratillo: tela cuya urdimbre es de seda, y la trama es de lans. \* BURCADIA, s. f. Burcadia: planta.

BIRE, o BUGLE, s. f. Buriel: paño burdo para la gente pobre. Tambien es

sayal.

\* BUREAU, s. m. Mostrador: para contar dinero. || Escritorio, o bufete, para escribir, y tener papeles: y tambien es papelera. 1 Oficina, despacho: de cualquiera secretaria, contaduria, tesoreria, etc. || Estanco: sca de sal, tabaco, naipes, etc. | Registro: con los nombres lapin y école. Llamanse oficina del resguardo de rentas en las puer-

tes de las ciudades. Algunes veces es juzgado, ó junta, en que se egerce alguna jurisdiccion: de aqui viene la voz Bureo, tribunal à que están sujetos los criados del rey. || Bureau de la poste : estafeta : casa de correos. | Bureau d'adresses : despacho o casa donde se dirigen los avisos para su publicacion. | Bureau central. V. Prefecture de police. Bureau de loterie: loteria: la casa donde el lotero despacha los billetes, etc.

\* BUREAUCRATIE, s. f. Bureocracia: influencia de los geles y oficiales de una

secretaría, ú oficina.

"BUREAUCRATIQUE, adj. m. f. Bureocrático: gobierno con muchas oficinas, y estas con influencia.

\* BURELE, EE, adj. (blas.) Lleno de

bureles.

BURELES, s. f. pl. (blas.) Burel: pieza que consiste en una faja, cuyo ancho es la novena parte del escudo.

BUREN, s. f. (geog.) Bura: villa del

ducado de Güeldres.

BURET, s. m. Múrice: pescado de concha.

BURETTE, s. f. Vinagera: en que se pone el vino, ó el agua para decir misa.

Siyalete : tela de lana.

"BURETTIER, s. m. Monacillo que lleva las vinageras delante del sacerdote cuando va à celebrar : es oficio particular en la catedral de Paris.

\*BURGALESE, s. f. Burgalesa: la lana

que sale de la provincia de Burgos.

BURGANDE, s. m. Especie de múrice.

BURGANDINE, c. f. Nácar, ó conche en que se cria el caracol marino llamado burgeau.

BURGAU, s. m. Caracol de las Anti-

llas, cuya concha es el mejor nácar.

BURGRAVE, s. m. Burgrave: señor de

una ciudad o villa en Alemania.

BURIN, s. m. Buril: instrumento de grabador. [] (náut.) Burel.

BURINE, EE, p. p.V. Buriner. | adj. Bu-

rilado.

BURINER, v. a. Burilar: abrir con el buril en los metales || Quitar la carie de los

BURLESQUE, adj. m. f. Burlesco, jocoso. || Por extension es ridiculo, risible, extravagante.

BURLESQUE (LE), s. m. Lo burlesco,

lo buson, hablando del estilo.

BURLESQUEMENT, adv. De un modo burlesco, risible, ridículo: á lo bufon.

BURSAL, ALE, adj. Bursal, bursátil, pecuniario: dícese de los edictos, leyes, y decretos en orden a pedir, o exigir dinero.

BUSART, s. m. Especie de halcon muy

VOTAZ.

BUSC, s. m. Palo o palillo de cotilla: usante las mugeres para que no se doble por delante.

BUSCHE, V. Buse.

BUSE, s. f. Pernoctero: especie de águila. || Tubo de madera, ó plomo, que airve para la comunicacion del aire de un pozo a otro en las minas. || (fig.) Se dice del hombre muy necio , é ignorante , y corresponde à ave zonza, o mochuelo.

\* BUSERAI, s. m. Ave de rapiña, entre

el busard y el pernoctero.

BUSON, s. m. Buzon: ave de la Guyana, muy parecida al pernoctero.

BUSQUER, v. a. Meter el palo en la

cotilla.

BUSQUIERE, s. f. Funda en la cotilia, por donde las mugeres meten y sacan el palo. || Peto : que se pone sobre la cotilla. [] Corchete : que las mugeres traian de ántes a la cintura.

BUSSARD, s. m. BUSSE, s. f. Cubo: compuesto de duelas y aros para contener

"BUSSEROLE, s. f. Gayuba, gaulia,

agauja, avuges, uvaduz : planta.

BUSTE, s. m. Busto : estatua de una persona de medio cuerpo, y sin brazos. Tambien se dice del tronco del cuerpo humano , desde el cuello hasta la gintura.

BUSTROPHE, V. Boustrophedon.

BUT, s. m. Hito, blanco: señal ó punto hijo a que se tira. || (fig.) El fin, el objeto: que uno se propone. || (id.) El punto de la dificultad, el alma del negocio, el término de nuestros deseos: frapper au but: dar en el hito, en el punto. | De bus era blanc, exp. adv. De punta en blanco, como tirer de but en blanc. || (fig. fam.) De golpe y zumbido, de buenas á primeras, siu mas ni mas. || But à but : mano á mano: sin ventaja de una parte ni de otra: cuando es trocar o compear una com, se dice pelo á pelo.

BUTE, s. f. Pujavante, instrumento de herrador. Usase en el blason.

BUTE, EF., p. p. V. Buter. | Il est bute a: está arrestado, resuelto á; está firme, cerrado, obstinado en. | Ils sont butés l'un contre l'autre : estan contrapunteados, repuntados, encontrados.

BUTEE, o BOUTEE, s. f. Estribo : el macizo de piedra que á las extremidades de un puente sirve para sostener la calzada.

BUTER, v. n. Dar en el punto de la bola: hablando del juego del villar. || (fig. ) Tener ó poner la mira ó los puntos á alguna cosa: tirar, aspirar à ella. || Tropezar el caballo por la desigualdad del piso. || So buter, es arrestarse, cerrarse, aferrarse en una cosa: pero hablando de dos personas, se buter, es contrapuntearse, desavenirse, repuntarse.

BUTER, v. a. (albañ.) Estribar, sostener un muro ó bóveda con botareles. [ (hort.) Atetillar: abrigar con tierra el pie de un [ árbol , despues de plantado. || Aporcar : cu-

hir ma tierra la escarula, cardo, y apio, pas que blanquee.

BUTIN, s. m. Botin : presa, ó despojo,

hecho i los enemigos en la guerra.

BUTINER, v. a. Pillar, hacer presa, sa-

queer un pais, un campo.

BUTIREUX, EUSE, adj. Mantecoso: loque es de la manteca de

BUTOIR, s. m. Cuchillo de surrador. \*BUTOME, a. m. Junco de flor, ó florido: planta acuática.

BUTOR, s. m. Alcaravan : ave que vive en as pantanos. I (fig.) Se dice butor al Lombre tonto, y necio, como entre noso-

tros diriamos ganso, nvestruz.

BUTTE, s. f. Terromontero: cerrillo levantado en una llanura. || Terrero: dicese propamente de aquel en que se pone el hancopara tirar. [ (fig.) Se dice, etre en butte a : estar puesto, o expuesto a, ser ei bianco de.

SUFFIERE, adj. Dicese arquebuse buttiere, el arcabuz, o escopeta, con que se tira

al blanco.

\*EUTURE, s. f. (caza) Tumor que se hice en la cojuntura que está encima del

pie del perro.

BUVABLE, adj. m. f. Behedero, potable: lo que es de beber, ó se puede beber. En estilo culto se dice potable en ámbas lenguas. \*BUVEAU, s. m. Baibel: cartabon: instrumento para formar angulos.

BUVETIER, s. m. El portero que cuida de la piesa ó cuarto en que se sirve algun desayuno à los ministres de un tribunal, que por necesidad, ó dilacion del pleito, salen à tomar algun refrigerio.

BUVETTE, s. f. Cuarto, o piesa en los tribunalés, destinado para servir á los jueces

y demas oficiales algun desayuno.

BUVEUR, s. m Bebedor: el que bebe mucho vino, el aficionado al vino. Entiéudese por bebedor de licores, cuando se dice absolutamente y sin régimen, un buveur, un grand buveur; pero cuando le es de agua, ú otro líquido, se expresa: buseur d'eau, de lait, etc. || En esta expression samiliar, ce vin rappelle son buveur (este vino convida á repetir), la palabra buveur signitica meramènte el que bebe.

BUVOTTER, v. n. Beborretear: echar copitas, sorbitos, tragos: pasar el tiempo

behiendo.

"BUZE, &BUSCHE, s. f. Buzo: especie de embarcación, de que se hace uso para la pesca de arenques.

\* BUZT-COF, s. m. Cabizchato: especie

de delfin del mar setentrional.

BYSSE, s. m. Biso, o lana-peña: especie de hilo que echa de si la ostra-peña: ez vos

usada en la sagrada Escritura.

\* BISSOLYTHE, s. f. Bisólita, o musgo lapideo : musgo lanudo que se forma sobre las piedras en las montañas de Saboya y del Delfinado. También se Ilama *Byssus.* 

CAB

CAB

C. Letra consonante, y la tercera del alfabeto. Delante de e ó de i, ó con una virgulilla delejo (f), se pronuncia como la s caste-

[A, adv. Acá. | Venez çà: venid acá. || (fw.) Depuis deux ans en çà : de dos años cal sà es là : acá y acullá. || De-çà de-là : de mi para alla. Il De-çà et de-là: de acuende Je allende. | Par-deca: por aca.

VA, mterj. Ba. || Ça, ça, commençons à travaille l ; ea , ea , empecemes à traba-

(M), interj. Ya pues.

CA, pon dem. Abreviacion de cela. Eg.: est sa : sous avez raison : esto es : vind. tiene rame. Se usa solo en estilo familiar.

CAABA, s. f. Es nombre que se da à la un en que nació Mahoma en la Meca. CAACHIRA, CAOCHIRA, s. f. Indi-

80 : plunta de que se saca el anil. CABACET, V. Cabasset.

CABAL, o CABAN, s. m. Géneros que to toma i mitad, tercera, o cuarta parte

CABALANT, ANTE, adj. Pandillero: CABAN, s. m. (naut.) Marselles. TOME !

el que maquina, trama o bace cabalas. Es voz nueva.

CABALE, s. f. Cabala: una especie de tradicion entre los Judios; y también el arte quimérico que profesau para adivinar con combinaciones de letras y palabras de la Biblia. | Cabala: maquinacion, trama, partido.

CABALER, v. n. Maquidar, tramar: fomentar alguna conjuracion, o partido.

CABALEUR, s. m. Maquinador, sedicioso: fomentador de tramas, ó partidos. \* CABALEZET, s. m. Corazon de leon:

estrella fija.

CABALISTE, s. m. Cabalista : el que profesa la vana ciencia de la cabala.

CABALISTIQUE, adj. m. f. Cahalistico: lo que pertenece á la cabala, como arte quimérico.

\* CABALLEROS, s. m. Taballero : lana de

España.

\* CABALLIN, adj. m. Dieses solo de un especie de aloé que no se emplea sino par ios caballos.

\*CABANAGE, s. m. Chacra, rancho: el | sitio donde se acampan los Indios, y hacen sus chozas.

CABANE, s. f. Cabaña, chosa. | (naut.)

Camarote.

CABANER, v. n. Construir cabañas y chozas. || (naut.) Zozobrar.

\* CABANER (SE), v. r. Guarecerse en

una cabaña, o chosa.

CABANON, s. m. Cabañuela, cho-

zucia.

CABARET, s. m. Taberna: tambien incluye la taberna figon. || Batea, o bandeja: en que se ponen las tazas para servir el café, el té, etc. | Azarabácara : cierta yerba de olor.

CABARETIER, IERE, & Tabernero.

CABAS, s. m. Capacho: esportillo: de palma, o junco.

CABASSET, & CABACET, s. m. (ant.)

Capacete: casco para armar la cabeza.

CABESTAN, s. m. (ndut.) Cabestante. \* CABIAI, s. m. Calnel, o capivar: cuadrúpedo de la Guyana y del Brasil, algo parecido al cochino de Indias.

CABILLAUD, s.m. Truchuela: especie

de abadejo que se come fresco.

\* CABILLE, s. f. Tribu: nombre que se da á cada asociacion de familia en la Arabia, y la Abisinia. Llámase horde en la Tartaria.

\* CABILLOTS, s. m. pl. (naut.) Cavillas: pequeñas clavijas en que se atan los cabos

de las maniobras volantes.

CABINET, s. m. Gabinete: pieza retirada de la casa para trabajar, ó conversar. || Gabinete: parage de la casa destinado para guardar pinturas, medallas, antigüedades, manuscritos, libros, etc. || Despacho, estudio, retrete: cuarto destinado para recogerse á estritiar, escribir y trabajar los hombres de letras, o de dependencias. || Papelera, escritorio. || Antes se tomaba el cabinet. por guardaropa; y tambien por retrete de necesidades corporales, o sea letrina. || Hablando de los soberanos, le cabines equivale al consejo privado, despacho secreto de los negocios políticos, que tambien se llama Gabinete, por supunerse tratados en la cámara, o retrete del palacio: asi homme de cabines, equivale à lo que decimos estadista, ó político, inteligente en el manejo de los negocios políticos, y tambien a lo que llamamos hombre de letras ó literato, ú otro hombre que se dedica á un estudio cualesquiera. | Cabines de glaces : gabinete formado de lunas de espejos. || Cabines de jardin: censdor. [ Cabinet de treillage, de verdure : glorieia sormada de enrejados de madera, cubiertos de hojas y ramas. || Cabinet d'orgue : organo pequeño, y portatil, llamado realejo.

CABLE, s. m. Cable: maroma; cuerda

gruesa.

CABLE. EE, adj. (blas.) Sedice de alguna pieza becha de cables torcidos.

\* CABLEAU, s. m. Calabrote: cable mas

delgado que los de las anclas.

CABLER, v.a. (soguer.) Es juntar y torcer muchos hilos para formar los cables o sogas.

CABOCHE, s. f. Broca: clavo redundo, y de cabeza cuadrada. || (joc.) Grosse çaboche: hombre de cabeza grande, cabezòrro, o cabezon. Bonne cabuche: cuerdo y juiacioso, hombre de testa, ó de cabeza cuadrada.

CABOCHON, s. m. Cabujon : se dice de alguna piedra preciosa, y especialmente del rubi que está pulido sin labrar ni cortar. Il Calamon: clavo pequeño con cabeza á permia de diamante.

CABOMBE, s. m. Especie de junco.

\* CABOSSE, s. f. Cáscara del almendra del cacao.

CABOTAGE, s. m. ( náut.) Cabotage: navegacion de costa en costa, de cabo en cabo, de puerto en puerto.

CABOTER, v. n. Costear: navegar de

costa en costa, de puerto en puerto.

"CABOTEUR, V. Cabotier.

CABOTIER, s. m. Barco costeno : que solo hace viages de puerto en puerto.

\* CABRE, s. f. (náut.) Cabria: macqui-

na para cargar y descargar las naves.

"CABRE, EE, adj. (blas.) Cabreado: dícese del caballo que está sentado.

CABRER, SE CABRER, v. r. Encabritarse, empinarse, enarmonarse : dicese de los caballos. || (fig.) Montar en cólera, amontonarse, levantarse en peso, subtrse a la parra, respingar.

CABRI, s. m. Cabrito. Dicese solo hahlando de la carne, como quartier, morceau de cabri: cuarto, pedazo de cabrito; y en esta frase sauter comme un cabri: saltar como un cabrito. Por lo demas se dice che: vreau.

CABRIOLE, & f. Cabriola: brinco que dan los que danzan. || Corcovo : salto maticioso que da el caballo.

CABRIOLER, p. n. Cabriolear: bacer o

echar cabriolas.

CABRIOLET, s. m. Especie de coche ligero de dus ruedas : corresponde á carrocin, birlocho, silla volante.

CABRIOLEUR, s. m. Cabriolista: el que

hace cabriolas en el baile.

\*CABRIONS, s. m. pl. (nauk) Cabriones : especie de cuñas que se ponen debajo de las ruedas de la cureña del cañon.

\* CABRON, s.m. Cabrillita: piel de cabrito. CABUS, adj. No se dice sino con chou, col: y entonces chou cabus, o pommé, es el repollo, é la col de pella.

CACA, s. m. Caca: dicese à los niños en lugar de mierda. || Fuire cura : es hocer le

caca, o la pua.

\*CACABER, v. n. Cuchichiar, castaño-

ter, ó cantar como la perdis.

CACADB, s. f. Cagada. || (fig. baj.) Se dict faire une vilaine cacade, esto es, hacer una buena cagada, por el mal éxito de um om emprendida locamente.

"CACAGOGUE, s. y adj. m. Ungüento que se splica al auto para aflojar el vientre.

CACALIE, . J. 6 PAS. DE CHEVAL,

s. m. Cacalia : yerba.

CACAO, s. m. Cacao: fruto de las Indias, del cual se labra el chocolate.

CACAOYER, s. m. Arbol del cacao.

CACAOYERE, s. f. Cacabual: sitio

"CACASTOL, s. m. Cacastol : pájaro de Máico.

\*CACAVATE, s. m. Lo mismo que ca-

CACHALOT, s. m. Cachalote, cetaceo:

una de las especies de ballena.

CACHE, s. f. (fam.) Escondrijo, escondite. Il a trouvé la cache: ha hallado el secreto, o el descubrimiento de alguna invencion pensamiento.

CACHE, ÉE, p. p. V. Cacher. | adj. Se dice: esprit caché: genio disimulado; reservado: vie cachée: vida retirada, soli-

litaria.

CACHECTIQUE, adj. m. f. Caquéctico: el que goza de poca salud.

CACHEMENT, s. m. Ocultacion, encu-

brimiento.

\*CACHEMIRE, s. m. Chal de Cachemira: esto es fabricado con la lana de las cabras que se cria en el valle de este nombre, en la India.

CACHER, v. a. Esconder: un tesoro, un reo. | Tapar, o cubrir uns figura indecente. | (fig.) Ocultar: su nombre. || Encubrir, o disimular: un pensamiento, un designio.

CACHER (SE), v. r. Esconderse, oculture y tambien retirarse del trato, hacer

vida retirada, o solitaria.

\*CACHERÓN, s. m. Bramante ordinario

J grosero.

CACHET, e. m. Sello: con el que se cierran la cartas. || Sello: la señal que el sello deja impresa en la oblea, ó lacre. || Cachet volant: sello postizo, ó cubierta de carta alierta, con la oblea pegada para cerrarla despues de leida, ó manifestada. || Declanse lettres-de-cachet, las cartas-órdenes del rey, selladas, y firmadas de un secretario de Estado.

CACHETÉ, ÉE, p. p. V. Cacheté.

CACHETER, v. a. Sellar, cerrar con

edlo, una carta: ponerle el sello.

CACHETTE, s. f. Escondidijo. || Dicese adversalemente : en cachette : de escondite, a escondidas.

CACHEUR, s. m. Instrumento para com-

Pover les sormas del azúcar.

CACHEXIE, s. f. (medic.) Caquexia, cacoquimia: mala disposicion del cuerpo, causada de los malos humores.

\* CACHICAME, s. m. Cachicamo: arma-

dillo de nueve fajas.

CACHIMENTIER, s. m. Guanábano: árbol muy comun en las islas Antillas, que lleva una fruta llamada cachimens (chirimoya).

\*CACHOLONG, c. m. Agala blanca y

opaca.

CACHOT, s.m. Calabozo, encierro.

CACHOTTERIE, s. m. Secretillo, misterio, tapadillo: la afectada ocultacion da cosas de poca importancia; y así faire des cachotteries, es andar con secretillos, con misterios, con tapadillos, ó tapujos.

CACHOU, s. m. Cachundo: pasta que se hace de la mezcla de almizcle, ámbar, etc.

CACIQUE, s. m. Cacique : nombre de

algunos soberanos de la América.

CACIS, y mejor CASSIS, s. m. Cásis: planta muy parecida á la que produce la grosella y con cuya fruta se hace un excelente rosoli.

\*CACOCHYLLE, s. f. Cacoquilia: mala

digestion.

CACOCHYME, adj. m. f. Cacoquimio: malsano. || (fig.) Extravagante, indigesto: en el talento, en el genio.

CACOCHYMIE, s. f. Cacoquimia: depra-

vacion de humores.

\* CACODÉMON<sub>o</sub> s. m. Espíritu maligno : el demonio.

\* CACOETE, adj. (cir.) Cacoetes.

CACOPHONIE, s. f. Cacofonia: vicio contra la elocuencia. || Dicese tambien de las voces, é instrumentos discordes, faltos de consonancia.

CACOTROPHIE, e.f. Cacotrolia: nutri-

cion depravada.

\* CACREL-BLANC, s. m. Pescado del mar Mediterráneo.

\* CADAMOMI, & GRAINE DE PERRO-

QUET, s. m. Cadomoni: droga.

CADASTRE, s. m Catastro, registro público de la calidad y valor de las tierras, y bienes raices.

CADAVEREUX, EUSE, adj. Cadavé-

rico.

CADAVRE, s. m. Cadáver : el cuerpo muerto del hombre.

CADEAU, s. m. Rasgo: el que hacen con la pluma los maestros de escribir para adorno de las letras. || Faire des cadeaux en écrivant: rasguear, echar rasgos; y en estilo jocoso, echar ringorangos. || Merienda, ó agasajo: que se da á las damas para obsequiarlas. || Presente, fineza: de alguna cosa que se regala.

dado: cierta cerradura portátil, y de quita

y pon.

CADENASSÉ, ÉE, p. p. V. Cadenasser.

candado: y tambien cerrar con candado.

CADENCE, s. f. Cadencia: en la músioa, en la poesía, en las frases. || Compas: en el baile, ó danza.

CADENCE, ÉE, p. p. V. Cadencer. | adj. Lo hecho con cadencia, con compas, lo

acompasado.

CADENCER, v. a. Dar cadencia y armonia: á las clausulas, al verso, al canto.

CADENE, s. f. (ant.) Cadena: dicese la

del galeote, d'forzado de galera.

CADENETTE, s. f. Trenza, o coleta: dicese de la que se hace del cabello natural,

y del de la peluca.

CADET, ETTE, s. m. f. y adj. Hijo segundo : el segundon de una familia, ó el segaudo génito. Dicese tambien de cualquier hermano respecto del otro que le precede: y absolutamente tomado, cadet es el menor de los hermanos. || Por extension, se dice comparativamente de cualquiera persona de ménos edad que otra; ó de ménos antigüedad en algun cuerpo, junta, oficio. || En la milicia es el cadete de un regimiento. || Branche cadette, hablando de familias, es la rama segunda, ó que procede de un segundo de la cass.

CADETTE, s. f. Losa : dicese de la que sirve para pavimentos de templos, pórticos,

claustros, etc.

. \* CADETTER, v. a. Embaldour: con losas de piedra.

CADIL, s.m. Unidad de medidas de ca-

pacidad.

CADIS, s. m. Especie de gerguilla de lama: antiguamente se llamaba cadiz en español.

\* CADISE, s. m. Droguete: tela.

\* CADIX, s. f. (geogr.) Cádis: ciudad y

puerto de España.

CADME, e. f. Cadmia : calamina, pie-dra mingel. || Cadmia : vapores de la calamira, d de cualquier otro compuesto de zint a the re pegan a las paredes del crisol enando se tuesta.

CADOGAN, & CATOGAN, s. m. Moño:

raudo que se forma con el cabello.

CADOLE, s.f. Boton, o castanuela: pa-

ra levantar un picaporte, ó pestillo.

CADRAN, s. m. Cuadrante: tómase por el plano de un relox desol donde está de-lineado el horario, y tambien por el mismo relox. | Muestra : ó la parte exterior de un relox, sea de campana sea de faltriquera. \*CADRANNERIE, s. f. Almacen de cuadrantes y otros instrumentos de marina.

\* CADRATINS, s. m. pi. (imp.) Cuadra-

\* CADRATS, s. m. pl. (imp.) Cuadra-

\*CADRATURE, s. f. El conjunto de piezas que hacen mover la mano.

CADENASSER, v.a. Echar, o poner el lámina, etc. | Tambien se dice cuadro, tomando juntos la guarnicion y el lienzo. (imp.) Se dice cadre la orla que se forma con viñetas, ó líneas. || (ndut.) Catre.

CADRER, v. n. Cuadrar, ajustarse, a-

daptarse : venir bien una cosa à otra.

CADUC, UQUE, adj. Caduco : dicese propiamente del hombre, y de las cosas que le pertenecen. || En sentido moral es lo perecedero, transitorio, como biens caducs, plaisirs caducs. | Maison caduque: casa, u otro edificio muy viejo, que amenaza ruina. | Mal caduc: el mal caduco, ó epitepsia. || (for.) Un legs caduc, une succession caduque: un legado, una herencia, que ha caducado. || *Voix caduque* : voto que no se ha contado, ó tenido presente.

\* CADUCÉATEUR, s. m. Caduceador: heraldo enviado por los antiguos Romanos

para anunciar la paz.

CADUCEE, s. m. Caduceo: nombre de la vara del dios Mercurio. || El baston, ó especie de cetro, que los reyes de armas y los heraldos llevan en funciones públicas.

CADUCITE, s. f. Caducidad, estado de lo que amenaza ruina. En frances se dice, así de los hombres, como de los edificios; pero en castellano se dirá, de los primeros lo caduco, de los segundos lo ruinoso, y de las cosas morales lo frágil, lo perecedero.

CAFARD, ARDE, s. y adj. Gazmoño, camandulero. 🛭 *Damas cafard* : damasco de

filoseda.

CAFARDAGE, V. Cafarderie.

"CAFARDER, v. n. Portarse como gazmono, camandulero.

CAFARDERIE, s. f. Gazmonería, camanduleria.

**CAFE, s. m. Café : llámase así el fruto ,** la behida que se hace de él, y la casa pública donde se sirve. | Brûler, moudre du cafe: tostar, moler café.

\* CAFÉIÉRE, 6 CAFÉYÉRE, 2. f. Plan-

tio de árboles de café.

CAFETAN, s. m. Castan : cierta túnica

de distincion entre los Turcos.

CAFETIER, s. m. Cafetero: el que tiene un café. Ya no se usa casi, y se dice lintonadier; y limonadière, hablando de una muger.

CAFETIERE, s. f. Casetera: la vasija

en que se hace el café á la lumbre.

\* CAFFIGNON, s. m. Concha de seda y su producto.

CAFIER, o CAFÉYER, s. m. El árbol

\*CAFRE, s. m. f. Cafre: el natural de la Cafreria. | s. m. Cafre : ave de rapiña, que es un medio entre águila y buitre.

CAGE, s. f. Jaula: en que se encierran los pájaros. Alcahaz: la jaula grande en que se ceban las pollas de leche. || Cage CADRE, s. m. Marco: de una pintura, l'aune maison: tasco o huque de una casa; cage d'un escalier : caja de escalena. || (fig. fam.) Jania, trena : carcel, ó prision.

\*CAGÉE, s. f. Jaula llena de pájaros: pa-

jarera.

CAGIER, s. m. (cetrer.) Pajarero: el que vende pájaros.

CAGLIARI, a. f. (geogr.) Caller: ciudad

de Cerdeña.

CAGNARD, ARDE, adj. y s. (fam.) Pendejo, haragan, haron, guillote. || (naut.) Encerado.

CAGNARDER, v. n. (fam.) Poltronear, haraganear, haronear: andar, o estar hecho un haragan, un haron, un guillote, un pendejo.

CAGNARDISE, s. f. (fam.) Haraganeria, holgazaneria: flojedad, poltroneria.

CAGNEUX, EUSE, adj. y s. Zambo, o patizambo.

CAGUT, OTE, ady. y s. Santurron, bea-

ton.

CAGOTERIE, s. f. Santurronería : las acciones y conducta hipócrita del santur-ron.

CAGOTISME, s. m. Santurroneria : los pensamientos y carácter hipócrita del santurron

CAGOUILLE, s. f. (náut.) Voluta: que suve de adorno en el espolon del navio.

CAGUE, s. f. (naut.) Especie de embar-

cacion que se usa en Holanda.

CARIER, s. m. Cuaderno: sea de pliegos de papel, sea de pergamino. || Cahier d'éco-lier: cartapacio.|| Hablando de juntas, contresos, en que se delibera, les cahiers eran las actas, ó acnerdos: los que en España, hablando de cortes, se llamahan tambien cuadernos.

\* CAHLEU, V. Caieu.

CAHIN-CAHA, adv. (vulg.) Tal cual, ya bien ya mal.

CAHIS, s. m. Cahis: medida española pa-

CAHOS, V. Chaos.

CAHOT, s. m. Vaiven: encuentro que da un coche, ú otro carruage, en terreno desigui.

CAHOTAGE, s. m. Traqueo, sangolotes, bezaqueo: de un coche, ú otro carrua-

ge, es el anciar.

CAHOTANT, ANTE, adj. Se dice de los carrages que por su mala construccion, dan muchos vaivenes, y de los caminos y calles que los ocasionan.

CAHOTER, v. a. Traquear, zangolotear, buzquear: dicese del mal movimiento de un

tiche, u otro carruage.

CAHUTTE, s. f. Chozil, choza pequeña.

"CAIC, ó CAIQUE, s. m. Caique: esquife
destinado al servicio de las galeras. || Lancha
de las cosacos. || Cayos: arrecifes grandes,
que à veces forman isletas.

\*CARCA, s. m. Caique: especie de papagayo

de la Guyana,

CAÏEU, e. m. Cebolieta: la cebolia pequeña que tienen varias piantas de flores. || (botán.) Dícese caïcux (esqueges) á los hijuelos de las plantas.

CAILLE, s. f. Codorniz : pájaro de

paso.

CATLLÉ, ÉE, p. p. V. Cailler.

CAILLE, s. m. Cuajo: aplicase al que se hace de leche.

\* CAILLEBOTIN, s. m. Canastillo: donde los zapateros tienen los ovillos de hilo de que usan para su trabajo.

\* CAILLEBOTIS, s. m. (náut.) Cuarteles: los enrejados en forma de celosías, que se ponen sobre las escotillas para ventilar el buque. Todos juntos se llaman enjaretado.

CAILLEBOTE, s. f. Cuajada: dicese de

la masa de leche coagulada.

\* CAILLEBOTÉ, ÉÉ, adj. Cuajado, condensado.

CAILLE-LAIT, s. m. Galio: cuaja-leche, cardo lechero: planta.

CAILLEMENT, s.m. Cuajo, congula-

cion : el estado de lo que está cuajado. CAILLER, v. c. Cuajar : la leche, ó la

sangre.

\*CAILLETAGE, ... m. Picotería, cotorrería, charladuría. || Cháchara, perola: obra de mucha parla y poca substancia.

\* CAILLETEAU, s. m. (dim. de caille)

Codorniz pequena.

\* CAILLETOT, s. m. Especie de rodabalio

pequeno.

CAIIAETTE, s. f. El cuajar : del cabrito, corderito, y becerro mamon. || (fig. ) Caillette : muger frivola y charladora, bocona, que se ilama en castellano cotorrera.

CAILLOT, s. m. Cuajarou : dícese solo

de la sangre.

\* CAILLOTIS, s. m. Sosa, cuyos pedazos se semejan á los guijarros.

CAILLOT-ROSAT, s. m. Especie de

pera.

CAILLOU, s. m. Guijarro, pedernal. [Caillou de rivière: guija, ó peladilla. [Petite caillou: china. [Gros caillou: chinarro, chinarron. [Cailloux, pl. (naut.) Ratones.

CAILLOUTAGE, s. m. Obras de morri-

llo, hechas con guijarros.

CAILLOUTEUX, EUSE, adj. Guijarroso.

CAIMACAN, s. m. Caimacan.

CAIMAN, s. m. Caiman; especie de cocodrilo.

\*CAIMAND, ANDE, V. Caimandeur.

CAIMANDER, o QUÉMANDER, v. n. (fam.) Pordioscar, audar mendigueando, o á la-tuna.

CAIMANDEUR, F.USE, (pop.) Dicesa del que pide con bajeza, y las mas veces sin padecer necesidad.

CAYQUE, V. Cafa:

CATQUES, (grog.) Cayos: isletes de América.

\* CAIRE, (geog.) Cairo : ciudad capital de [

Egipto.

CAISSE, s. f. Arca: donde se guardan caudales públicos, ó de cuerpos, y comunidades. || Caja : la misma arca, hablando de comerciantes; y tambien se toma por la piesa ó parage en que se hacen los pagos y cobranzas. || Caja, o cajon, en la que se conducen géneros. || Caja : llamase así el tambor ó atabal de guerra. || Cajonera : en la que, llena de tierra, se crian arbolillos. Caisse du tambour: (anat.) caja del tambor : cavidad de oido interno esculpida en el peñasco.

\* CAISSETIN, s. m. Cajoncito de abeto

para lievar pasas.

CAISSIER, s. m. Cajero: el que an las casas de banco y de comercio tiene á su cargo el dinero.

CAISSON, s. m. Arcon, o cajon grande que sirve en los egércitos para viveres, mu-

niciones, etc.

\* CAIUS, s. m. (n. p.) Cayo.

\* CAJETAN, s. m. (n. p.) Cayetano.

CAJEPUT, s. m. Aceite claro, transparente y por lo regular verde, de que se valen en Francia para destruir los insectos que atacan las colecciones de historia natural.

CAJOLÉ, ER, p. p. V. Cajoler.

CAJOLER, v. a. Requebrar, acariciar, engatusar: decir requiebros, y bacer salamerias. || (naut.) Vacuar.

\* CAJOLER, v. n. (cetrer.) Chirrear, gri-

tar : el grajo.

CAJOLERIE, s. f. Requiebro, salame-

ria, ronceria.

CAJOLEUR, EUSE, .. Zalamero, adulador, requebrador, balagador.

CAJUTE, s. f. (ndst.) Camerote; came

en los navios.

\* CAKEXIE, V. Cachexie.

CAL, (en plural cals) s. m. Callo: dicese de los que se hacen en les manos y en los pies.

\* CALABRE, a. f. (geog.) Calabria : pro-

vincia del reino de Nápoles.

\*CALABURE, s. m. Calaburo : árbol grande de Santo Domingo.

"CALAC, c. m. Calac: arbolillo de la India.

CALADB, s. f. Declive, o bajada de algun terreno elevado, por donde se hace descender muchas veces un caballo á media l rienda, para trabajarle.

\* CALAIS, (geog.) Cales: ciudad y puerto

de Francia.

CALAISON, e. f. (ndut.) Cala: profundidad de un navio desde el primer puente hasta la parte mas baja.

\* CALAMANDRIER, e. m. Chaperro: en-

cina pequena.

" CALAMBA, s. m. Aloe calamba: planta crasa.

\* CALAMBOUC, s. m. Calambuco : madera de Indias.

CALAMENT, a. m. Calaminta, nébeda:

yerba.

CALAMINAIRE, adj. m. f. Calaminar: lo perteneciente d la calamina.

CALAMINE, 6 PIERRE CALAMINAI-RE, s. f. Calamina, o piedra calaminar: mina de zinc. .

CALAMISTRE, EE, p. p. V. Calamis-

trer.

CALAMISTRER, v. c. Enrisar, o rizar el cabello con afectacion : úsase por burla, como si digéramos, enlozanarse, o enquiliotrarse la cabeza, el peinado.

CALAMITE, s. f. Calamita: uno de los nombres que se dan al iman. || Hay una especie de sapo que tiene tambien este nom-

bre.

CALAMITE, s. f. Calamidad: solo se di-

ce de las desgracias generales.

CALAMITEUX, EUSE, adj. Calamitoso: solo se dice del tiempo o estacion de guerra, peste, o hambre.

CALAMUS SCRIPTORIUS, o PLUME-A ECRIRE, s. m. (anat.) Calamo: extremo del cuarto ventrículo de la caleza hácia el espinazo.

CALANDRAIRE, s. m. Calenda: libro

del rezo eclesiástico.

CALANDRE, s. f. Calandria, ó aloudra: especie de ave. || Calandria, cierta maquina para prensar, y dar lustre à los tegidos. I Gogo: el gusanillo que roe.

CALANDRE, EE, p. p. V. Calandrer. CALANDRER, v. a. Dar calandria, d pasar por la calandria las telas: que es darles

prensa y lustre.

\* CALANDREUR, s. m. Oficial que maneja la prensa para lustrar las telas, llamada calandria.

\* CALANGE, s. f. Almindra.

CALANGUE, s. m. (ndut.) Caleta.

\* CALAO, s. m. Calo, todopico: especie de guacamayo.

CALASIB, s. f. Calasia: relajacion de

las fibras de la córnea del ojo.

CALCAIRE, adj. m. f. Calizo: dicese de los cuerpos que contienen cal.

\* CALCANEUM, s. m. Calcaño: hueso que forma el talon del pié : el segundo del tarso.

\* CALCARIFÈRE, adj. m. f. Califero:

que tiene cal.

CALCEDOINE, s. f. Calcedonia: piedra preciosa, especie de ágata.

CALCEDOINEUX, EUSE, adj. Dicese de la piedra calcedonia que tiene muchas manchas blancas.

\* CALCIN, s. m. Pedazo de cristal reducido en partes muy menudas por medio del fuego y del agua fria,

CALCINATION, s. f. Calcinacion : la accion de reducir á cal. || Por extension se llema así la accion de tostar algunos mi-

CALCINÉ, ÉE, p. p. V. Calciner.

reducir à cal un cuerpo, o tostar un mineral.

\*CALCIS, s. m. Calcis: halcon nocturno. CALCUL, s. m. Cálculo. || Cuenta. || Cómputo. || En medicina se llama calcul (cálculo) ó calcul urinaire la piedra que se forma en la vegiga. En el trato comun se dice la pierre.

CALCULABLE, adj. m. f. Calculable:

lo que se puede calcular, o computar.

CALCULATEUR, s. m. Calculador, contador: el que calcula.

CALCULÉ, EE, p. p. V. Calculer.

CALCULER, v. a. Calcular, computar,

hacer un cálculo, un computo.

\*CALCULEUX, EUSE, adj. (medic.)
Calculoso: el que tiene cálculos o piedras
en la vegiga.

\*CALCULIFRAGE, adj. m. f. Dicese de lo que tiene virtud para romper ó disolver los cálculos ó piedras que hay en la ve-

\*CALCUTA, (geog.) Calcuta; Calicut.

\*CALDÉE, & CHALDÉE, (geog.) Caldea:

antiguo imperio de Asia.

CALE, s. f. (náns.) Cala: pequeña ensenada entre dos puntas de tierra, o de rocas. || Especie de castigo que se da en los navios. || Fond de cale: sentina: parte mas baja de una embarcacion. || Cofia o falla que usan las labradoras de Francia. || Cala: el plomo que hace bundir al anzuelo en la pesca del abadejo.

CALE, ÉE, p. p. V. Caler.

CALEBAS, s. m. (naut.) Aparejo real: bets que se amarra á un argáneo, que está al pié del mástil, y sirve para guindar y arriar las entenas: cargadera.

CALEBASSE, s. f. Calabaza, o calabacino: que sirve para llevar vino, y para nadar. Dicese tambien de un fruto de Amé-

na parecido á la calabaza.

CALEBASSIER, s. m. Arbol de América

precido al manzano.

CALECHE, s. f. Calesa: especie de carruge. Escofieta, adorno antiguo de cabem, para las mugeres.

CALEÇON, s. m. Calzoncillo, ó calzones blescos: los de lienzo que llevan á raiz de

le cerne.

\*CALEÇONNIER, s. m. Calzoncillero el que hace calzoncillos.

CALÉFACTION, s. f. Calefaccion.

\*CALEMARE, V. Calmar.

CALEMBOUR, o CALEMBOURG, s.m. luego de vocablos, que consiste en dar á un vos un sentido diferente del que preenta en si.

CALEMBREDAINE, c. f. Escapatoria,

ecua, elugio.

\* CALEMENT, s. m. Lo mismo que cala-

CALENCAR, s. m. China: lienso pintado de las Indias.

CALENDER, s. m. Calenda: nombre de

unos religiosos turcos ó persas.

CALENDES, a. f. pl. Calendas: el primer dia de cada mes en el antiguo computo romano, y en el eclesiástico. || Calendas: juntas de los curas de una provincia, convocados por el obispo. || (prov.) Renvoyer aux calendes grecques: prometer para el dia del juicio (Los Griegos no tenian calendas).

CALENDRIER, 4. m. Calendario, al-

manaque.

CALENTURE, e. f. Cierta flebre ardiente y frenética, que suelen padecer los embarcados,

CALEPIN, s. m. Mamotreto: lo mismo que repertorio, d prontuario de notas, apuntes, etc., que bace alguno para su uso

privado.

caler una mesa, una silla que se menea, asegurarla con un tarugo o cunita de madera: calez le pied de cette table. || Caler une voiture: apear o calear un coche. || (imp.) Caler une presse: acunar el somero de arriba, o ponerle alzas, para que el cuadro baje igual. || (flg.) Caler voile, o en sentido neutro caler: amainar, amollar, ceder á alguno superior en autoridad, o fuerza.

CALER, v. n. (impr.) Ir de prensa en prensa distrayendo à los demas oficiales.

\* CALES, s. f. pl. (imp.) Cuñas y alzas : para arreglar el somero de arriba.

\* CALEUR, s. m. (imp.) Oficial holgazan, y borracho, que va de prensa en prensa distrayendo á los demas.

CALFAT, s. m. Calasate : el que calasatea embarcaciones. || Calasateo : la obra que hace el calasate.

CALFATAGE, s. m. (ndut.) La estopa con que se calafatean las junturas de las tablas.

CALFATE, EE, p. p. V. Calfater.

CALFATER, v. a. Calafatear ; las junturas de las tablas del casco de una nave.

\* CALFATEUR, s. m. Calafateador: calafate.

\* CALFATIN, s. m. Criado del calafatea- l
dor.

CALFEUTRAGE, s. m. Calafateo: la accion de cerrar, tapar las aberturas, agujeros, ó hendrijas de las puertas y ventanas.

CALFRUTRE, EE, adj. Cerrado, ta-

CALFEUTRER, ». a. Cerrar, tapar : las aberturas, hendrijas, o agujeros.

\* CALIBE, EE, adj. (medic.) Acerado;

nombre que se da á todas las preparaciones!

en que entra el acero.

CALIBRE, s. m. Calibre: la magnitud de la hoca ó hucco de una arma de fuego; y tambien la de la bala que dispara. || (fig. fam.) Corresponde á lo que decimos laya, ó calaña, hablando de personas parecidas, ó no parecidas, en sus calidades, ó estado: ila ne sont pas de même calibre.

CALIBRER, v. a. (artill.) Tomar, señalar: el calibre de una pieza de artillería.

CALICE, s. m. Cáliz : vaso sagrado. Ciliz, ó campanilla : que tienen las flores. (fig. mist.) Copa de amargura, cruz: de trabajos, penas, dolores: boire le calice jus;u'à la lie.

CALICE, EE, adj. (bot.) Rodeado de un caliz o campanilla. Dicese de las flores.

\* CALICINAL, ALE, adj. Lo que pertenece al cáliz de las flores, o proviene de él.

\* CALICOT, s. m. Indiana: tela de algo-

\* CALIDUCS, s. m. pl. Caliductos: tubos de calor de que hacian uso los antiguos.

\* CALIER, s. m. Bodeguero.

CALIETTE, s. f. Calieta: hongo amarillo que se cria al pié de los énebros.

CALIFAT, s. m. Califato: dignidad de califa.

CALIFE, s. m. Califa : nombre que se daba à los principes sarracenos sucesores de Mahoma, que dominaron en Asia.

CALIFOURCHON (A), adv. A horeajadas, o horcajadillas: estar, ponerse, andar empernecado: lo contrario de andar a mugeriegas. | Monter à califourchon : ahorcajarse.

CALIN, s. m. Mandria, pendejo, modře-

go, molondro.

CALIN, s. m. Calin: metal chino, que se

asemeja al plomo, y al estaño.

CALINUR, v. a. o SE CALINER, v. r. Mimar: tratar con excesivo carino y afectada lisonja á alguno. || Repantigarse, tender la raspa, estar tumbado, mano sobre

\* CALINGUE, V. Carlingue.

\* CALIORNE, CAYORNE, & CAIORNE, s. f. (ndut.) Aparejo mayor: beta gruesa que pasa entre un guarnes de tres poleas, y sirve para guindar toda clase de peso en la embarcacion.

\* CALISSOIRE, s. f. Estufa: de que se usa para dar lustre à las telas en las manulac-

turas.

· \* CALIXTE, s. m. (n. p.) Calisto.

\* CALLEE, s. f. (com.) Nombre que se da à unos cueros excelentes de Berberia : cuirs de callès.

CALLEUX, EUSE, adj. Calloso, y tamhien encallecido. || Corps calleux. Dicese de our.

\* CALLIGON, s. m. Caligon: arbolillo de

la Turquia de Asia.

\* CALLIGRAPHE, s. m. Caligrafo: escribiente para poner en limpio, que empleaban los escritores antiguos. || Pendolista : el que escribe bien y con destreza y garbo.

CALLIGRAPHIE, s. f. Caligrafia: conocimiento, descripcion de antiguos manus-critos. | Arte de escribir bien.

CALLIOPE, s. f. Caliope: musa que preside á la poesía épica.

CALLISE, s. f. Planta de la familia de los juncos.

\* CALLITRICHE, s. m. Calitriche: mono de color verde.

CALLOSITE, s. f. Callosidad, y tambien callo.

CALLOTS, s. m. pl. Piedras grandes de donde se parten las pizarras.

CALMANDE, s. f. Calamaco: especie de

tela de lana,

CALMANT, s. m. Calmante, lenitivo: remedio que mitiga los dolores.

CALMAR, o CORNET, s. m. Calamar: nombre de un pescado. || Estuche de plumas de escribir.

CALME, s. m. Calma, bonanza : en el mar. | Tranquilidad, serenidad, sosiego. | Etre pris de calme : pairar : estar el mavio quedo con las velas tendidas, y largas las

UALME, adj. m. f. Tranquilo, quieto, sosegado.

CALME, EE, p. p. V. Calmer.

CALMER, v. a. Tranquilizar, sosegar, aquietar. [ ( náut. ) Calmar, abouansar. [ (id.) Aflojar, hablando del viento.

CALOMEL, s. m. (medic.) Calomel:

mercurio dulce.

CALOMNIATEUR, TRICE, s. Calumniador.

CALOMNIE, s. f. Calumnia.

CALOMNIÉ, ÉE, p. p. V. Calomnier.

CALOMNIER, v. a. Calumniar: echar, poner calumnias.

CALOMNIEUX, EUSE, adj. Calumnioso.

CALOMNIEUSEMENT, adv. Calumniosamente.

CALORICITE, s. f. Caloricidad: propiedad vital, en virtud de la cual la mayor parte de los seres organizados conservan un calor superior al del medio en que viven.

"CALORIFIQUE, adj. m. f. Calorifico:

lo que calienta, produce el calor.

\* CALORIMETRE, s. m. (quim.) Calorimetro: instrumento para medir el calórico especifico de los cuerpos.

\* CALORIQUE, s. m. (quim.) Calórico:

principio ó causa del calor.

"CALOT, s. m. Dicese de las estampas la parte del cerebro que es mas firme que la j grabadas por el famoso Calot: figure à calot: avoir un calot,

que merece poco aprecio.

CALOTTE, a. f. Casquete, capillo, dícese especialmente del de los clérigos, que es mideo, y del de los cardenales, que es birreta. | Calotte du crâne : casco.

CALOTTIER, s. m. Gorrero, bonetero: elque hace bouetes, so lideos, papalinas, etc. CALOTTIN, s. m. Sandio, botarate.

\* CALOTTINE, .. f. Composicion poética jocosa y satirica.

CALOYER, s. m. Monge griego, del or-

den de S. Basilio.

CALQUE, s. m. Calco: dibujo que se saca de otro por medio de un papel húmedo que se pone sobre e! dibujo original, y juntos se pasan por un cimilio.

CALQUE, EE, p.p. V. Calquer. | adj.

Calcado.

CALQUER, v. a. Calcar: estampar un dibajo en un papel húmedo por medio de la presion entre dos cilindros, ó de la fricacion.

CALQUIER, s. m. (com.) Calquier: nombre que se da en el comercio à ciertos rasos y tasetanes de las Indias orientales.

CALUMET, s. m. Nombre de una pipa larga, de que usan los salvages americanos. La que toman en señal de paz es adornada con plamas blancas: la de guerra es roja.

CALUS, s. m. Callo: dureza que se cria en alguna parte del cuerpo. | (fig.) Dureza, endurecimiento, empedernimiento: hablando del ánimo, del corazon: y asi, se faire un calus contre, es empedernirse, hacerse um piedra contra.

CALVAIRE, s. m. (geog.) Calvario: monte en Judea. || Calvario: nombre de una emizencia i la salida de un lugar, en que

está plantada una cruz.

\*CALVANIER, s. m. Peon que amontona las garbas para hacer las hacinas en los cobertizos de las granjas.

CALVILLE, s. m. Camusea : especie de

mentane.

UALVINISME, s. m. Calvinismo: la secta o doctrina de Calvino.

CALVINISTE, s. m. f. Calvinista: el

que apre y profesa la secta de Calvino.

CALVITIE, s. f. Calvicie: calvez de la calen. V. Chauveté, que significa lo mismo, amque sea voz mas connun y vulgar.

\*CALYBÉ, s. m. Pájaro del paraiso, ma-

nocoduta de la Nueva Guinea.

CAMAIEU, s. m. Camaseo: piedra procion de dos colores. | Aguada : cuadro pintudo con solo dos colores.

CAMAIL, s. m. Muceta: sea de obispo,

sea de abad, ó de canónigo.

\*CAMALDULES, s. m. pl. Religiosos camidalenses.

"CAMANIOC, s. m. Yuca: planta ameri-

cana miyor que la yuca comuni.

CAMARA, s. m. (mat.) Coronilla; el cuo de la cahesa, o cránso.

CALOTIN , . m. Clerisonte : clérigo | \* CAMARA - CUBA , CAMARA - MIZA . CAMARA-TINGA, s. f. Tepocan: planta

americana,

CAMARADE, s. m. f. Camarada: compañero, habiando de soldados, estudiantes, criados, muchachos. || Camarades | de voyage, de fortune, etc. : compañeros de viage, de ó en la suerte. 🏿 Cantarades de collège : concolègas.

CAMARADERLE, s. f. Familiaridad en-

tre camaradas.

CAMARD, ARDE, adj. y s. Chato: el d. narices chatas. V. Camus. || La camarde: la muerte, en estilojocoso.

"CAMBAGE, s. m. Impuesto sobre la cerbesa. | Cerbeceria : la tienda donde se vende.

"CAMBAYES, s. f. pl. (com.) Cambayes: telas de algodon fabricadas en la costa de Coromandel.

\* CAMBIO, s. m. Cambio; voz tomada del

CAMBISTE, s. m. Cambista; el que tiene por olicio dar, ò aceptar letras de cam-

CAMBOGE, s. m. Arbol que da la gutagamba.

CAMBOUIS, s. m. Unto de rueda de coche, ù otro carruage.

CAMBRE, EE, p. p.V. Cambrer. || adj.

Combado, encorvado.

CAMBRER, v. a. Combar, arquear, doblar: una tabla, una vara, un liston, etc. || Se cambrer: combarse, ulabearse.

"CAMBRIDGE, s. f. (geog.) Cambrigia,

ó Cantórberi : ciudad de Inglaterra.

CAMBRURE, s. f. Comba, alabeo, combadura, torcimiento: de lo que estaba de-

\* CAMBUSE, s. f. (naut.) Despensa.

\* CAMBUSIER, s. m. ( naut. ) Despensero. \* CAME, s. f. Nombre genérico de ciertas conchas.

\* CAMEADE, s. f. Pimienta silvestre.

CAMEE, s. m. Camafeo.

\*CAMELEE, s. f. Olivilla : arbusto de

cuyo fruto se saca un jugo purgante.

CAMELEON, s. m. Camaleon: cierto animal. || (fig. fam.) Dicese del hombre que vuelve casaca, esto es, de opinion y partido, que en castellano llamamos veleta. || Caméléon blanc : angélica carlina : planta.

CAMELEOPARD, s. m. Cameleopardo.

V. Girafe.

CAMÉLINE, s. f. Miagro, camelina:

CAMELOT, s. m. Comelute: cierta tela. Camelot de Lille : lila. || Camelot ondé : ca · melote de aguas. || (imp.) Camelote, municion : obras de poço cuidado.

\* CAMELOTE, EE, adj. Camelotado: te-

gido hecho como los camelotes.

\* CAMELOTIER, s. m. Papel de clase muy inferior.

\* CAMELOTINE, c. f. Cameloton: tela que imita al camelote, aunque mas basta.

CAMELOTTE, s. f. Aplicase esta palabra á cualquier obra mal hecha. Eg. vendre, faire de la camelotte : vender, sabricar malos genéros.

CAMERIER, s. m. Camarero: dicese de un oficial de la camara del papa, de un cardenal, y de un prelado italiano.

\* CAMERINE, s. f. Camerina, piedra numismal, ó testicular : nombres de unas piedrecitas algo semejantes à las monedas.

CAMERISTE, s. f. Camarista : nombre que se da á las doncellas que asisten y sirven á las reinas en sus cuartos y tocados.

CAMERLINGAT, s. m. Camarlengato:

la dignidad de camarlengo.

CAMERLINGUE, s. m. Camarlengo: nombre del cardenal gefe de la Camara A postolica.

\* CAMILLE, s. m. (n. p.) Camilo.

CAMION, s. m. Alfiler muy pequeño y delgado, que llamamos, de toca de monja. Carreton pequeño, que dos hombres tiran en lugar de caballeria.

\* CAMISA, s. f. (voz tomada del español) Taparabo con que las Indias Caribes tapan su

desnudez.

CAMISADE, a. f. (milic.) Encamisada: en la milicia antigua la sorpresa que se egecutaba de noche cubriendo las armas con comisas para no confundirse con los enemi-

CAMISARD, ARDE, s. Camisardo: nombre que se dió à unos fanáticos de las Cevenas

en Francia.

CAMISOLE, s. f. Almilla, ajustador. Dicese tambien chemisette.

"CAMOIARD, s. m. Tela tegida con pelo de cabra montes.

CAMOMILLE, s. f. Manzanilla, magarza : yerba olorosa. || Comomille puante : magarzuela, manzanilla hedionda. || Comomille romaine: mansanilla lina.

CAMOUFLET, s. m. Humazo: el humo de un papel retorcido que se aplica á las narices del que se duerme, como hacen los muchachos. || (fig. fam.) Afrenta, burla, desaire, que tambien se dice bofetada.

\* CAMOURLOT, s. m. Especie de engrudo fuerte y de grande consistencia cuando está

seco.

CAMP, s. m. Campo: el terrano que ocupa un egército acampado; y tambien se dice del mismo egército, o real sentado. || Campo: el sitio en que se renian los duelos, ó desafios. || Lever le camp : levantar el campo, decampar, alzar el real. Asseoir le camp: plantar el campo, asentar el real. Camp volant: campo volante: trozo de tropa á la ligera, que defiende la campaña, y amenaza y fatiga al enemigo. || Camp seme | mente fina, y de gran gusto. en bois: tranzon.

CAMPAGNARD, ARDE, adj. y s. Al-| Franceses á la lana seviltana.

deano, lugareño: personas que hacen su vicia ordinaria en el campo, ó aldea, y no en ciudad. || Gentilhomme campagnard: caballero de lugar : femme campagarde, o campagnarde : lugareña.

\* CAMPAGNA, (geog.) Campania: anti-

gua provincia del reino de Nápoles.

CAMPAGNE, s. f. Campaña, campo, la llanura de tierra sin montes, ni asperezas. || Campo : dicese de todo terreno que está; fuera de poblado. || Campaña : el tiempo que las tropas están en cada año fuera de cuarteles para pelear. || Battre la campagne : batir, correr la campaña, ó el campo, descubrir el campo. | (fig.) Desatinar, disparatar : decir despropositos, hablar al aire. | Mettre des amis en campagne : valerse de los amigos, para el logro de algun fin. [] Etre à la campagne : estar en el campo : étre en campagne : estar ó hallarse en campaña.

\* CAMPAGNOLE, s. m. Murciélago vola-

dor : animalito del Senagal.

CAMPANE, a. f. Borla, y borlon: sea de oro, plata, ó seda, en forma de campanilla. || Cuerpo del capitel corintio, y del órden compuesto.

\* CAMPANELLE, s. f. Campanilla: plant

y flor.

CAMPANILLE, s. f. (arquis.) Linterna : de una cúpula, ó media naranja.

CAMPANULE, s. f. Campanula: nombre genérico de ajgunas plantas.

CAMPE, EE, p. p. V. Camper.

CAMPECHE, s. m. Campeche: cicrta madera de tinte.

CAMPEMENT, o. m. Camparaento: et terreno en que acampa un egército, é parte

CAMPER, v. a. y n. Acampar: dicese de las tropas. || (pop.) Se camper : plantarse, plantificarse : ponerse en tal ó tal parage.

\* CAMPERCHE, s. f. Vara de lizos, entre

tapiceros.

\* CAMPES, s. f. Droguete fuerte.

\* CAMPESTRE, s. m. Calzoncillos que los soldados romanos llevaban en los egerci-C105.

CAMPHORATE, s. m. (quin.) Canforate : sal formada mediante la union del ácido canfórico con diferentes bases.

\*CAMPHORIQUE, adj. m. f. (quim.) Canfórico : cosa perteneciente al alcanfor.

CAMPHRE, s. m. Alcanfor : especie de

goma oriental.

CAMPHRÉ, ÉE, adj. Alcanforado. Solo se dice del espíritu de vino, y del aguardiente : esprit-de-vin camphré, de l'eaude-vie camphrée.

CAMPHREE, s. f. Alcanforada: cierta

planta medicinal.

CAMPINE, s. f. Especie de polla suma-

\* CAMPO, s. 74. Nombre que dan los

CAMPOS, s. m. Asueto: el dia ó tarde [ que se da de vacaciones á los estudiantes, ó colegiales. [ (fig. fam) Huelga: cesacion de [ emiquier estudio, ó trabajo.

"CAMPYLE, s. m. Campila: planta enre-

dadera de la China.

CAMUS, USE, adj. Romo: de naris. Tambien es substantivo, pero soto en el género masculino.

CANABIL, s. m. Canabil: tierra medi-

CANACOPOLE, s. m. Nombre que dan los minimeros en las Indias à los aimples caredustry

CANADE, s. m. Ave de América muy

CANAILLE, a. f. Canalla : gente baja y

CANAL, s. m. Encañado, ó conducto: para llevar el agua á alguna parto. || El lecho, o madre : de un rio. | Acequia : para riego, ó para adorno , en una huerta. || Cami: el que se saca de un pais à otro para el tramporte de frutos, y mercaderías. || Canal: el parage en que el mar se estrecha entre dos constant specification of the contract of the fig.) Conducto, via, o medio: para dirigir, o conseguir un negoco. Canal d'arrosement : acequia : eacera pera el riego; almatriche.

CANANG, s. m. Canango: árbol aromáti-

co de Asia y de la América meridional.

'CANAMEILE, s. f. Cana dulce: planta

arundináces de que se saca azúcar.

CANAPÉ, s. m. Canapé : cierto asiento con respeldo, para la comodidad de muchas De120D3

CANAPSA, s. m. Barjuleta: mochila de coero, que llevan los viandantes á cues-

CANARD, a. m. Anade, pato ave acuátil. Tembien se llarma canard el perro de agua.

CANARDE, ÉE, p. p. V. Canarder. CANARDER, v. a. Tirar un tiro desde un perage oculto, o defendido, como detras

de me meta, de un árbol, etc.

CANARDIERE, s. f. Barraca, o puesto enceberto, junto ó dentro de una laguna o estanque, para tirar á los patos ó ánades silvestra | En las fortificaciones antiguas era como grita, ú otra obra de reparo, desde donde se tiraba resguardado.

CANARI, V. Serin.

CANARIE, s. f. Cenerio: cierto baile. CANARIN, a. m. Gorrion de Canarias:

CANASSE, s. f. Tabaco en hebras muy menda, y bueno para fumar. || Caja de cetans en que se trae el té de la China.

CANCAN, J. m. Zacapela : quejas dadas con michas vocas y ruido. V. Quanquan. CANCANIAS, .. m. Cancanias : cierto reso de Indias.

CANCEL, s. m. (algunos dicen chancel) El presbiterio, d'santuario de la iglesia, en donde está colocado el altar mayor.

\* CANCELLATION, s. f. (for.) Cance-

CANCELLE, EE, p.p. V. Canceller. CANCELLER, v. a. (for.) Caucelar: borrar, testar una escritura, instrumento

CANCER, s.m. Cancer: especie de tumor maligno. || Cáncer: signo horeal del sodiaco Cancer de Galien: vendage para la ca-

\*GANCEREUX, EUSE, adj. Canceroso,

acancerado.

CANCRE, s. m. Cangrejo : especie de gámbaro del mar. || ( fig. fam. ) Se dice cancre al sugeto miserable y pobre, que corresponde en castellano á lázaro, piojoso ; y tambien se dice castigo de la miseria al sórdidamente avaro.

" CANDALE, s. f. Sayo de los negros. Es de

tela.

CANDELABRE, s. m. Candelero grande con muchos brazos y mecheros.

\* CANDELETTE, s. f. (naut.) Estrellera. CANDEUR, s. f. Candor, candidez : la

sinceridad y pureza del ánimo.

CANDI, IE, p. p. V. Candir, o se candir. || Sucre candi: azucar cande, o azucai piedra.

CANDIDAT, s. m. Candidato : el que

aspira á algun puesto, ó dignidad.

CANDIDE, adj. m. f. Candido, sencillo, sin malicia ni doblez.

\* CANDIOLE, s. f. Anémone vellosa. CANDIR, v. n. SE CANDIR, v. r. Endurecerse, secarse, tomar consistencia: dicese del azucar, y del almibar cuando se azucara.

\* CANDY, s. m. Género de batel, ó harca grande, de la provincia de Normandia.

CANE, s. f. Anade: la hembra del

ánade. \* CANEE, s. f. (geog.) Canea: ciudad de la isla de Candia.

**\* CANEFICIER** , **s.** m. Cañafistolo : árbol

de donde se saca la casia.

\* CANELAS, s. m. Especie de pasta dulce. CANEPETIERE, s. f. Especie de ave del tamaño del faisan.

\* CANEPHORES, s. f. pl. Canéforas: doncellas que llevaban en cestas las cosas destinadas á los sacrificios de los antiguos.

CANEPIN, s.m. Cabritilla: piel fina de que se hacen guantes. || Tambien es la flor de la cabritilla, que sirve para paises de abanicos.

\* CANEQUIN, s. m. Caniquí: tela blanca de algodon , de Indias.

\* CANETER, v. n. ( fam.) Anadear, andar como el pato, moviendo las caderas.

CANETON, s. m. Anadina: anadonculo: el pollo del ánade.

CANETTE, s. f. Anadino : el pollo de la anade. || Anadina : anade pequeña. ||

(blas.) Anades sin pies.

CANEVAS, s. m. Cañamazo, angeo, ó estopillon: para bordar en él con seda ó lana de colores. || (fig.) Borron, ó bosquejo: de un escrito, ó pensamiento.

CANUL, o. m. Agna de arroz. espesa.

\* CANGETTE, s. f. Sargueta, que se fabrica en Normandía.

CANGRÈNE, 6 GANGRÈNE, s. f.

(cirug.) Cangrena, o gangrena.

\* CANGRÉNEUX, EUSE, adj. Cangrenoso: que es de la naturaleza de la cangrena.

\* CANICA, s. f. (com.) Canica: canela sil-

vestre de la isla de Cuba.

CANICHE, s. m. Perro de aguas.

CANICIDE, s. m. Diseccion de un perro vivo.

CANICULAIRE, adj. m. f. Canicular:

se dice de los dias de la canícula.

CANICULE, s. f. Canícula: constelacion

\* CANIDE, s. m. Canido: papagayo de las Antillas.

CANIF, s. m. Navaja para cortar las plu-

mas : tambien se llama cortapiómas. \* CANILLÉE, s. f. Lenteja de agua, len-

tejuela: planta.

CANIN, INE, adj. Canino, o perruno: dicese de lo que participa de la naturaleza o propiedades del perro, como dent canine: diente canino, o colmillo: faim canine: hambre canina, o perruna. || Canino: músculo elevador del ángulo de los labios.

\*CANITIE, s. f. Canicie: color blanco de

los cabellos.

\*CANIVAUX, s. m. pl. Adoquines: piedras anchas: que sirven para encajonar el empedrado. Si son para recibir agua, y servir de corriente, se llaman adoquines con vaen.

"CANIVET, V. Canif.

\* CANNABINE, s. f. Canabina: planta de Candia.

CANNAGE, s.m. Vareo: el acto de medir 6 varear las telas con la cana.

CANNAIE, s. f. Cañaveral.

CANNE, s. f. Caña. || Caña, junco: el baston que se trae en la mano para a-poyarse, ó por insignia. || Cierta vara de medir llamada cana, algo mas larga que la toesa. || Nombre de diversas plantas. || Canne à sucre: caña dulce, ó de azúcar. || Cannes coupées: canillas para devanar seda.

CANNEBERGE, s. f. o AIRELLE DES MARAIS, s. m. Caûaheja, o arandano agrio:

pianta.

"CANNELADE, s. f. (cetr.) Canelada: especie de ralea, hecha con canela, azúcar y tuétano de garza, para dar al halcon.

CANNELAS, e. m. Canelon: chocho de

canela.

CANNELE, ÉE, p. p. V. Canneler. CANNELEH, v. a. (arquit.) Acanalar, estriar, una columna, ú otra pieza: hacerle, ó socavarle las medias cañas.

CANNELLE, s. f. Canela: cierta especia. || Canilla, o espita: de una cuba, o pipa.

CANNELIER, s. m. Canelo : el árlol de la canela, que tambien se llama ya ca-

nelero.

CANNELURE, s. f. Estría, ó media caña; formada en una columna, ó pilestra, de arriba abajo.

CANNEQUINS, s. m. pl. Canequines:

telas de algodon de Bengala.

\*CANNER, v. a. Varear : medir con la

vara llamada cana.

\*CANNETTE, s. f. Bovina: la canita en que está devanada la seda que sirve de trama en los tegidos. || Jarro pequeño para medir licores.

CANNETILLE, s. f. Cañutillo: hilo de oro, ó de plata, rizado en cañutos para

bordar.

CANNIBALE, s. m. Canibal : nombre de algunas naciones salvages de América,

que comen carne humana.

CANON, s. m. Cañon, ó pieza de artillería. || Tambien se toma colectivamenta por toda la artillería que hay en una plaza, trinchera, campo, egército. || Tambien es el cañon de toda arma de fuego, de una pluma, de una geringa, etc. || Canon: decision, ó regla establecida, que propiamente se dice de los Concilios. || Canon de la messe: el cánon de la misa. || Canon emphy téotique: censo reservativo.

CANON, s. m. (imp.) Cánon : cierto grado de letra para imprimir. || Gros canon: gran-

cánon. 🛮 *Petit canon* : peticánon.

CANON (DROIT), s. m. Derecho canónico. Aquí canon hace oficio de adjetivo, y corresponde á canonique.

CAÑONIAL, ALE, adj. Canonical: sin embargo, se dice heures canoniques, por

horas canónicas.

CANONICAT, s. m Canonicato, canongía. || (fig.) Prebenda: se aplica al oficio lucroso y de poco trabajo, que tambien se dice beneficio simple. Se usa mas Sinécure.

CANONICITÉ, s. f. La calidad de lo

que es canónico.

CANONIQUE, adj. m. f. Canónico: lo que está segun los cánones: livres canoniques (libros cánonicos) los sagrados, declarados auténticos por la Iglesia.

CANONIQUEMENT, adv. Canonica-

mente, legicimamente.

CANONISATION, s. f. Canonizacion. CANONISÉ, ÉE, p. p. V. Canoniser.

CANONISÉ, ÉE, p. p. V. Camoniser.
CANONISER, v. a. Canonizar: poner en el catálogo de los santos al siervo de Dios Jabentificado.

· - - - .

har de derecho camónico.

CANONNADE, s. f. Canonaso: el tiro de un cason. Casioneo: la repeticion de cinouxos, o el disparo, o la continua ba-

CANONNÉ, ÉB, p. p. V. Canonner. CANONNER, r. a. Canonear: batir a **CLICODASCE** 

CANONNIER, s. m Artillero: al servicio

CANONNIERE, s. f. Canonera: abertua en la murallas , baterías , ó trincheras , para poner el cañon. || Cañonera, tienda de compana para los soldados.

\*CANOPE, s. f. Canopea, o canopo:

nombre de una estrella.

\*CANOSE, s. f. (geogr.) Canosa: villa

del reino de Nápules. CANUI, s. m. Canoa: pequeña embar-

cación de los Indios. || Bote de un navio. "CANQUE, s. f. Tela de algodon de la China, de que hacen sus camisas los Chi-

\*CANSCHY, s. m. Canchi: árbol del Japon, cuya corteza sirve de papel para ecribir.

CANTAL, s. m. Especie de queso muy ubroso, de la provincia de Auvernia.

CANTALOUP, s.m. Variedad del monte. CANTANETTES, s. f. pl. (naut.) Munperos: divisiones en las camaras de ice mation.

CANTATE, s. f. Cantata: entre músicos a una composicion de recitado, y una ó OOS STIES,

CANTATILLE, s. f. Cantala corta.

\*CANTATRICE, s. J. Cantora, cantatriz. CANTHARIDE, s. f. Cantárida: especie de mosca.

CANTHENE, s. m. Cantena: pescado del Mediterraneo.

CANTHUS, s. m. (medic.) El ángulo del 000. Agujero pequeño para decautar aigm heor.

\*CANTIBAN, s. m. (carp.) Costeros, y nadra bendida, que no puede servir.

CARTIMARON, 6 CATIMARON, s. m. Almaia, o halsa, de que usan los negros de la cuta de Coromandel para la pesca.

CANTINE, s. f. Cantina - frasquera para color fracus, o botellas de vino. || Cantina: poesto en que se vende vino libre de derechos à la tropa.

CANTINIER, ÈRE, . Cantinero of

tabernero de la tropa.

CANTIQUE, s. m. Cántico: dicese del de las divinas alabanzas.

CANTON, s. m. Comarca, territorio, o distrito. | (blas.) Es el cuartel del escudo, menor que el cuartel ordinario.

CANTONADE, s. f. La esquina del tesim: canton ; cantonada. Es voz usada

CANONISTE, s. m. Canonista : el pro- | tonade : hablar con alguna persona que no ven los espectadores.

CANTONNE, p. p. V. Cantonner. adj.

Acantonado. || (blas.) Captonado.

CANTONNEMENT, s. m. Acantonamiento: estado de los tropas acantonadas, y sitio donde se acantonan.

CANTONNER, v. u. Acantonar: las tropas. || Se cantonner, v. r. Acantonarse.

CANTONNIERE, s. f. Cortinita que se pone á los pies de una cama de pilar á pilar, para impedir el paso al aire.

CANULE, . f. Canuto: de geringa. # (*cirug.*) Cánula : cierto cañoncito de plata. CANUT, s. m. (n. p.) Canuto.  $\parallel$  Canuto:

ave del norte de Europa. \* CAOS, V. Chaos.

\* CAOUT-CHOUC, s. m. Caut-chuc: árhol de América , de donde se extrae la goma-resina, llamada tambien caut-chuc, y mas comunmente goma elástica.

CAP, s. m. Cabeza: solo se dice de la del hombre en esta frase : armé de pied en cap : armado de pies à cabeza; y en esta otra familiar : parler cap à cap : hablar mano à mano. | La proa de una nave. | Cabo, o promontorio, en la costa del mar. || (nául.) Se dice cap de mouton à las vigotas. || Mettre le cap à la route : ponerse en derrota un navio. || Cap de more : caballo ruano.

CAPABLE, adj. m. f. Capaz: en los sentidos de inteligencia, suficiencia, habilidad, ó disposicion para alguna cosa. Lícese de una persona que presume de si : il a l'air capable: y de la que afecta suficiencia, ó inteligencia, se dice: il fait le capable. Capaz: tambien se dice de las cosas en razon de su cabida, ó de su espacio, para contener otros cuerpos, ó materias.

\* CAPABLEMENT, udv. Capazmente: de un modo capaz.

\* CAPACCIO, s. m. (geogr.) Capacho: villa del reino de Nápoles.

CAPACITE, s. f. Capacidad: hablando de personas y de cosas, tiene las mismas significaciones y usos que en castellano.

\* CAPADE, s. f. Pieza: entre sombrereros

es la extension de la lana vicuña.

CAPARAÇON, s. m. Caparazon: la cubierta que se pone encima de la silla del caballo.

CAPARAÇONNE EE, p.p. V. Caparaconner. | adj. Cubierto del caparazon.

CAPARAÇONNER, v. a. Poner, echar encima del caballo un caparazon.

CAPE, s. f. Capisayo: capote de campo con capucha. Il Mantilla, o capucha, de las mugeres.

CAPE, s. f. (ndut.) Capa: la mayor, o

la vela del palo mayor.

\* CAPÉER, ó CAPEYER, v. n. (náut.) Capear : ó estar a la capa.

\* CAPELAGE, s. m. (naut.) Encapilladura. caire la consedientes. | Parfer à la van-l \* CAPELER, v. a. (naut.) Eucepiller.

precio de un clérigo, sin mas renta que la caridad de la misa : y á veces corresponde á clérigo de misa y olla. || Llamase capelan cierto pez pequeño del mar.

\* CAPELESCHE, s. f. Caperuza.

CAPELET, s. m. Esparavan: tumor que viene á los caballos y mulas en los pies, à

la extremidad del jarrete.

CAPELINE, s. f. Sombrerito de paja, que suelen usar las mugeres contra el sol. | Llamase capeline cierto Vendage que sirve en las amputaciones de algun miembro.

\* CAPELLE, (geog.) Capela: villa en el

arzobispado de Tréveris.

\* CAPENDU, o COURT-PENDU, s. m. Especie de manzana que está colorada por defuera, y blanca por adentro.

\* CAPIGI, s. m. Portero del serrallo del

gran senor.

CAPILLAIRE, s. m. Culantrillo, culen-

trillo de pozo : yerba,

CAPILLAIRE, adj. m. f. Capilar: delgado como cabellos. ||(anat. y bot.) Veines capillaires: venas capilares: racines capillaires: raices pelosas, capilares.

CAPILLARISTE, adj. m. f. Cuyos ca-

bellos se vueiven canos.

\* CAPILINE, s. f. Hongo cabelludo.

CAPILOTADE, s. f. Guisado de pedacitos de carne ya cocida : corresponde á la ropa vieja de Andalucia. | (fig. fam.) Mettre quelqu'un en capilotade : no dejarle hueso sano, desacreditarie con maledicencias exageradas.

\* CAPION, s. m.(ndut.) Codaste de galeras. CAPISCOL, s. m. Chantre: dignidad en catedrales y colegiatas. Tambien se Ilama capiscol en algunas de la corona de Aragon.

CAPITAINE, s. m. Capitan : sea de infanteria, de caballería, de navio, de galera, de fragata, de puerto. || Tiene tambien, como en castellano, la significación de general de un egército, cuando se habla del caudillo, o gefe. || Alcaide : hablando de un sitio o casa real. || Llamabase capitaine des portes: el capitan de llaves en una plaza de armas : capitaine aux gardes : el capitan de Reales Guardias Francesas de infantería : y capitaine des gardes, el capitan de Guardias de corps.

CAPITAINERIE, s. f. Alcaidía, ó go-

bierno de un sitio o casa real.

CAPITAL, s. m. y adj. Capital: el fondo de una renta : el principal de un credito, o deuda : el caudal de una casa de comercio. (fig.) Lo principal, ó lo mas importante de una cosa.

CAPITAL, ALE, adj. Capital: principal; como peine capitale: point capital. || Sin embargo, las letras mayúsculas se llaman lettres capitales, y los pecados mortales péches capitaux.

CAPELAN, s. m. (fam.) Se dice por des-|beza de reino, ó provincia. [ Mayúscula: hablando de letras.

"CAPITALISER, v. a. Capitalizar : redu-

cir á capital.

CAPITALISTE, s. m. f. Capitalista:

el que, ó la que posee capitales.

CAPITAN, s. m. Fanfarron: que cuersta y alecia valentias.

\* CAPITANATE, s. f. (geog.) Capitanata:

provincia del reino de Nápoles.

CAPITAN-BACHA , s. m. Capitan Bajá : el gran Amirante de la marina de la Puerta Otomana.

CAPITANE, s. f. Capitana: la princi-

pai galera de una armada.

CAPITATION, s. f. Capitacion: im-

puesto por cabezas, ó personas. "CAPITEL, s. m. Extracto de una legia de ceniza y cal viva, que entra en la com-

posicion del jahon.

CAMTEUX, EUSE, adj. Dicese del viuo espiritoso, y de otros licores fermentados que tiran á la cabeza , ó cerebro : vulgarmente decimos que se suben á predicar.

CAPITOLE, s. m. Capitolio: templo de

la antigua Roma dedicado á Júpiter.

CAPITON, s. m. Cadarzo: seda basta de

capullos.

CAPITOUI., s. m. Nombre que se daha á los capitulares o regidores de Tolosa en Francia.

CAPITOULAT, s. m. Dignidad de Ca-

pitoul.

CAPITULAIRE, adj. m. f. Capitular: lo que concierne á un cabildo , ó comunidad.

CAPITULAIRE, s.m. Ordenansa real dividida en capítulos: solo se dice de las de Carlomagno, Cárlos el Calvo, y otros antiguos reyes.

CAPITULAIREMENT, adv. Capitularmente, en forma de cabildo, en capitulo.

CAPITULANT, s. m. y adj. Capitular, cabildante : el que tiene voto en cabildo, o sea capitulo.

CAPITULATION, s. f. Capitulacion.

CAPITULE, s. m. Capitula : lugar de la sagrada Escritura, que se reza en todas las horas del oficio divino, excepto en los mai-

CAPITULER, v. n. Capitular : pactar

para la entrega de una plaza.

CAPIVAR, o CAPIVERT, s. m. Capivar: animal antibio del Brasil. Lo mismo que cabiai.

\* CAP-MORE, s. m. Trupial del Senegal:

\* CAPOC, s. m. Capoc: algodon basto: que solo sirve para acolchar.

\* CAPO-D'ISTRIE, s. m. (geogr.) Cabo de Istria : ciudad de la provincia de Istria.

\* CAPOLIN, s. m. Capulin: árbol de Nueva España, cuyo fruto es parecido á la guinda.

CAPON, s.m. Dicese faire le capon: do-CAPITALE, s. f. Capital: la ciudad ca- blas la cerviz, sufrirlo todo para conseguir lo que se quiere. § (naut.) Aparejo de gata. CAPONNER, v. n. Humillarse para conessir alguna cosa.

CAPONNIERE, s. f. (fortif.) Caponera:

obra para defender los fosos.

\* CAPOQUIER, s. m. Capoquero: árbol del algodon, llamado capoc.

CAPORAL, s. m. Cabo de escuadra, en

la infanteria.

\* CAPOSER, v. n. (néut.) Poner el timon i la via: amarrarle para que la nave vaya al viento.

CAPOT, s. m. Capote con capucha. || En el juego de los cientos, faire capot, es dar capote, hacer en una mano todas las bazas, y ine capot, es no hacer ninguna, ó llevar

capote.

CAPOTE, s. f. Mantilla que las mugeres ponen sobre la cabeza: es propiamente una capa de fraile con su capilla. || Hoy día llamen tambien capose á un sombrerillo de terciopelo ó de tafetan, de cierta hechura particular.

\*CAPOUE, (geog.) Capua : ciudad del

rano de Napoles.

\* CAPPADOCE, (geogr.) Capadocia: provincia de Asia.

CAPRE, s. f. Alcaparra, y alcaparron: la

trota del alcaperro.

CAPRE, s. f. Cáraba: bastimento corsino: y mas propiamente se dice armador, amateur.

\*CAPREE, (geogr.) Caprea : ciudad del

remo de Napoles.

CAPRICE, s. m. Capricho: fantasia.

CAPRICIEUSEMENT, adv. Caprichosamente.

CAPRICIEUX, EUSE, adj. Caprichoso, caprichudo.

CAPRICORNE, s. m. Capricornio: el dé-

amo signo del zodiaco.

CAPRIER, s. m. Alcaparro: mata que

produce les alcaparras.

CAPRIFICATION, s. f. Operacion suproticiosa que se practicaba antiguamente con el motivo de adelantar la madurez de los higo.

CAPRIOLE, V. Cabriole.

CAPRIPEDE, adj. m. f. Capripede: que tiene pies de cabra.

CAPRISANT, adj. (medic.) Dicese del

pulso que está duro y desigual.

CAPRON, s. m. Especie de fresa muy gruesa.

CAPSE, s. f. Cageta que sirve en las elec-

ciones por escrutinio.

CAPSULAIRE, adj. m. f. Capsular: epi-

ments, venas, y arterias.

CAPSULE, s. f. (botán.) Cápsula: parte de les plantas en que están encerradas las semilla. || (anas.) Nombre que se da á una especie de vaina membranosa. || (quim.) Cápsula: caruela ó plato de evaporacion.

CAPTAL, s.m. Titulo de mando que se halla en las crónicas de Francia, que correspondia à caudillo, gefe, y en las nuestras se llama cabdillo y adulid. Tambien se halla escrito capoudal y captaut.

CAPTATEUR, s. m. (for.) Captador: el que quiere y procura apropiarse testamen-

tos y donaciones.

CAPTATION, s. f. (for.) Captacion: acto de captar.

\* CAPTATOIRE, adj. m. f. (for.) Captatorio: logrado por captacion.

CAPTE, EE, p. p. V. Capter.

CAPTER, v. a. Captar: la voluntad, los votos, etc.

CAPTIEUSEMENT, adv. Engañosamen-

te, solisticamente.

CAPTIEUX, EUSE, adj. Capcioso.

CAPTIF, IVE, adj. Cautivo: hablando de los prisioneros de guerra entre los antiguos; porque los que hacen los Turcos y Moros se llaman esclaves (esclavos). Siu embargo se llama la rédemption des captifs, hablando de estos: y con el verbo racheter, se dice esclaves rachetés, y no captifs. || (fig.) Se toma captif por esclavizado, sujeto; como: âme captifs, es tenerlos sujetos.

CAPTIVE, EB, p. p. V. Captiver.

CAPTIVER, v. a. Hacer cautivos: en la guerra. || (fig.) Cautivar, aprisionar, sujetar: los sentidos, las voluntades, los corazo-

nes, etc.

CAPTIVITÉ, s. f. Cautiverio, cautividad. Entre los buenos autores se halia tambien usado por prision, ó detencion de prisioneros, reos, ú otras personas privadas de libertad. || (fig.) Esclavitud, sujecion: hablando de súbditos, hijos, criados, discipulos, etc.

CAPTURE, s. f. Captura: de un deudor, de un reo, que tambien se dice prision, y prendimiento. || Aprension: de un contrabando. || Presa, pillage: que hacen los solda-

dos, ó corsarios al enemigo.

CAPTURER, v. a. Capturar: poner en captura, ó prender, á una persona.

CAPUCE, s. m. Capilla: de hábito religioso.

CAPUCHON, s. m. Capucho, capilla, cogulla.

CAPUCIN, INE, s. Capuchino, na.

CAPUCINADE, s. f. Discurso mazorral, ramplon.

CAPUCINE, s. f. Capuchina: mastuerzo

de Indias, yerba y flor.

CAPUCINIÈRE, s. f. (fam.) Convento de capuchinos

\* CAPUK, s. m. Algodon muy fino, pero

demasiado corto para hilarle.

CAPUT-MORTUUM, s. m.: (voz lat. de la quim.) Caput mortuum : residuo de un cuerpo despuet de haberle destilado. Tambien se llama tête morte.

ner los arenques en banastas.

CAQUE, s. f. Banasta: harril en que se pone el arenque salado. || Etre comme des harengs en caque : estar como sardinas en hanasta: aignifica la apretura con que se está en alguna parte.

CAQUE, EB; p. p. V. Caquet.

CAQUER, v. a. Poner y apretar los aren-

ques en barrastas.

\* CAQUEROLLE, s. f. Marmita con tres pies y mango, que por lo comun es de hierro.

\* CAQUESANGUE, 6 CAGUESANGUE,

s. f. Disenteria.

CAQUET, s. m. Cháchara, parla, pieco. || Caquets, pl. Chismerias, platillos, murmuraciones.

CAQUETAGE, s.m. Chismeria, murmu-

racion, charlería.

CAQUETE, s. f. Herrada grande, en que los pescadores echan las carpas con agua, para que se mantengan vivas.

CAQUETER, v. n. Chacharear, picotear, charlar mucho, y sin substancia: que en estilo familiar se dice cascar, rajar.

CAQUETERIE, s. f. Parloteo, parlería,

charla.

CAQUETEUR, EUSE, s. Chacharero, picotero, garlante.

\* CAQUETOIRE, s. f. Silla poltrona, y propia para conversacion.

CAR, conj. Porque, que.

CARABE, s. m. Carabe: ámbar amarillo.

CARABIN, s. m. Carabinero: soldado ligero de á caballo. V. Curabinier. || (fam.) Estudiante de medicina ó de cirugia.

CARABINADE, s. f. Disparo, descarga

de carabinas.

CARABINE, s. f. Carabina : cierta ar-

ma de fuego.

CARABINE, EE, p. p. V. Carabiner.

CARABINER, v. o. Rayar una escopeta, ú otra arma de fuego por dentro con surcos como los de las carabinas.

CARABINER, v. n. Pelear al modo de los carabineros, disparando, y retirándose luego.

CARABINEUR, s. m. El que raya una

escopela, ú otra arma de fuego.

CARABINIER, s. m. Carabinero: el soldado de á caballo, armado de carabina.

"CARACAL, s. m. Caracal: especie de gato montes, que se cria en Asia y Africa.

CARACALLA, s. f. Caracalla; vestido de Roma antigua.

\* CARACARA, s. m. Carácara: especie de l

halcon del Brasil.

CARACHE, o CARAG, s. m. Tributo que pagan al gran Señor los habitantes de su imperio, que no son mahometanos.

\* CARACO, s. m. Trage de levantare Antillas.

CAQUAGE, s. m. El acto de salar y po- | o casero de las mugeres en Francia, especie de chaqueta ancha y larga.

> \* CARACOL, s. m. (arquit.) Caracol: dicese solo de una escalera en forma de caracol.

CARACOLE, s. f. La vuelta ó torno que

hace el caballo de una ó dos pistas.

CARACOLER, v. n. Caracolear : dar vueltas y hacer tornos un caballo al galope, ó á ja carrera.

\* CARACOLI, s. m. Liga de oro, plata y

cubre.

\* CARACOLLE, s. f. Coracolillo: planta. CARACOULER, v. n. Arullar los palo-

CARACTERE, s. m. Caracter : esto es, señal, marca, distintivo. Dícese particularmente de la figura ó forma de la letra con que se escribe, o imprime, y tambien de la letra misma. || Dicese carácter, la distincion, grado, o preeminencia de un titulo, dignidad, o cargo grande. || Carácter : es to que distingue à una persona de otra en las calidades del ánimo y del ingenio. || Carácter : es tambien aquel hábito constante con que una persona piensa y obra segun sus principios. || En lo moral corresponde a genio, o condicion, como calidad, o propiedad peculiar de una persona. || En la dramática, es aquel papel propio que cada interlocutor debe represeniar, apropiado á su oficio , ó destino. 🛭 Caso : cualidad de la letra escrita.

CARACTÉRISÉ, ÉB, p. p. V. Caracté-

riser.

CARACTÉRISER, . a. Caracterizar: es distinguir el carácter, de una persona, de un vicio, ó de una virtud. | Se caractériser, es mostrarse, ó darse á conocer, tal como uno es, á veces sin quererlo. || La fievre se caractérisa tierce : la calentura se declaró terciana.

CARACTERISME, s. m. (botán.) Semejanza y conformidad en las plantas con al-,

gunas partes del cuerpo humano.

CARACTERISTIQUE, adj. m. f. Caracteristico.

CARAFE, s. f. Garrafa: vasija de vidrio,

o estaño, para enfriar el agua.

CARAFON, s. m. Garrason, sea de vidrio, o de metal, en que se enfria la bebida: tómase tambien por la corchera, ó cuheta, en que se pone el garrafon á enfriar. 🖟 Un carafun de vin : medio chico, cuarta parte de una botella de vino.

\*CARAGACH, e. m (pron. gàk ) Algo-

don de Esmirna.

\* CARAGIE, s. f. Almojarifazgo : dereche de entrada y salida en los estados del Gran-Turco.

CARAGNE, s. f. Caraña: resina aromá-

tica que se usa en la medicina.

\*CARAIBES, o CANNIBALES, s. m. pl. Caribes : autiguos babitantes de las h bira de la Escritura.

\*CARAMBOLE, s. f. Carambola en el prezo del villar.

\*CARAMBOLER, v. m. Hacer carambo-🖿 : esto es, tocar dos bolas con la suya.

CARAMBOLIER, s. m. Carámbolo : 4rbol de las Indias.

CARANEL, s. m. Caramelo.

\*CARAMOUSSAL, s. m. Caramusai: embarcación de transporte, de que usan los Moros

CARANGUE, s. f. Caranga: pescado blanco y tableado, de la costa de las Antilis.

\*CARANGUER, v. n. (náut.) Hacer: es 702 propia de los marineros del país de

\*CARANGUEUR, s. m. (náut.) Trabajador : hacendoso.

\*CARANTIN, s. m. Lo mismo que giro-

CARAPACE, s. f. La concha de la tor-

tuga carei. CARAQUE, s. f. Carraca: nombre de

cierto bagel grueso y pesado. || Cacao de Caracas. Porcelana : de la China.

CARAT, s. m. Quilate, ley: grado de bondad y perfeccion del oro. || Hablando de diamantes y perlas, es peso de 4 gravos. Dicese tambien de los diamantes pequeños que se venden al peso. || (prov.) Se dice: in, sou, impertinent à vingt-quatre carats: necio, loco, ó majadero de cuatro suelas, o de clavo pasado.

\*CARATA, o KARATA, s. m. Aloes

carata : planta.

\*CARATURE, s. f. Liga de oro y plata de que se hacen las agujas para ensayar el

CARAVANE, s. f. Caravana: dicese de m convoy, o junta grande de mercaderes, o viageros, que van en conserva en los paimahometanos, para librarse de los saltendores. | Llamanse caravanes (caravamas), las primeras campañas que los caballuros de Malta tienen obligacion de hacer por mar : así se dice : faire ses caravanes : correr la caravanas.

\*CARAVANEUR, s. m. Caravanista: nombre que se da en Marsella á los itavios y marineros que llevan los géneros de escala

en escala en el Levante.

\*CARAVANIER, s. m. Caravanero, arriero de caravana: el que en las caravanas coodoce las cabalgaduras.

CARAVANSÉRAIL, s. m. Grandes paradores públicos que hay en Oriente para alojar las caravanas.

CARAVELLE, s. f. Carabela : nombre

de cierta embarcacion.

CARBATINE, c. f. Pellejos de animales recien desollados.

\*CARBET, s. m. Cabaña espaciosa; pa- conde fois, o la drousser: emborrar. TOME I.

CIRAITE, s. m. Caraita: pacro que sigue | ra el uso comun de los salvages de las Antillas, en medio de las habitaciones particulares.

> \* CARBONCLE, s. m. Carbunco: tumor inflamado, y por lo comun pestifero. || Carbunco : piedra preciosa del color del rubi.

> \* CARBONE, s. m. (quim.) Carbono: la

parte mas pura del carbon.

"CARBONE, EE, adj. Carbonado: que

coutiene carbono.

"CARBONIQUE (ACIDE), adj. Acido carbonico: nombre que dan los químicos al tufo que despide el carbon cuando se quema.

\* CARBONISATION, s. f. Carbonizacion: reduccion de un combustible al estado de

carbon.

\* CARBONISER, v. a. Carbonizar : reducir à carbon.

CARBONNADE, s. f. Carbonada: carne asada en las parrillas.

\* CARBOUILLON, s. m. Derecho sobre

las salinas, en Normandía.

\*.CARBURE, s. f. Carburo: combinacion del carbono con algun álcali ó metal.

\* CARCAILLER, v. n. (cetrer.) Gritar: hablando de las codornices.

CARCAN, s. m. Argolia; en que se ponen á la vergüenza los delincuentes. || Carcan: especie de collar, ó gargantilla de per-

las, ó de otras piedras. CARCASSE, s. f. La osamenta del cuerpo de un animal muerto, que queda armado, aunque sin carne, llamase esqueleto, o la armazon. || En las aves es el caparazon, quitados las piernas y los alones. || (fam.) Carcasse: esqueleto, ó armazon de huesos: persona muy flaca. || Carcasa : especie de bomba pequeña de cercos de hierro, que se dispara tambien con el mortero. || Armazon de alambres de una escofieta o gorra. || (náut.) Esqueleto, casco de navio.

\* CARCASSONNE, (geog.) Carcasona: ciudad de Francia.

\* CARCINOMATEUX, EUSE, adj. Can-

CARDAMINE, s.f. o CRESSON DES PRÉS, s. m. Mastuerzo de prados: yerba.

CARDAMOME, s. m. Cardámomo: se-

milla aromática y medicinal.

CARDASSE, s. f. Carducha: carda gruesa de hierro. || Tunal : higuera de pala, o

de higos chumbos : planta.

CARDE, s.f. Tallo del cardo, de la alcachola, ó de otra planta, cuyas pencas 📭 comen. Tambien es la carda, o peine de cardar de los pelaires.

CARDE, EE, p. p. V. Carder.

\* CARDE, s. f. Cardada : el vellon de la-

na cardada que se alza de la carda.

CARDER, v. a. Cardar : se dice de la lana. || Carder la laine pour la première fois: emborrizar. || Carder la laine pour le se\* CARDERE, s. f. Lo mismo que Car-

CARDEUR, EUSE, s. Cardador, ra. CARDIA, s. f. Cardia orilicio superior del estómago.

CARDIĂGRAPHIE, s. f. Cardiagralia :

descripcion del corazon.

🕶 CARDIAIRE, adj. Nombre que se da á on gusano que se cria en el corazon del hombre.

\*CARDIALGIE, s. f. Cardialgia : dolor

(tivo en la boca del estómago.

CARDIALOGIE, s. f. Cardialogia: tratado de las diserentes partes del corazon.

CARDIAQUE, adj. m. f. Cardiaco o cordial: se dice de los remedios para fortificar el corazon, y de las cosas que le pertenecen. Tambien se llaman Cordiaux. V.

"CARDIER, s. m. Cardero: el que hace

\* CARDIERE, s. f. Cardencha o capota:

planta.

CARDINAL, ALE, adj. Cardinal: por principal, fundamental. Solo se dice de los vientos, de los números, de los cuatro puntos principales de la esfera, y de ciertas virtudes.

CARDINAL, s. m. Cardenal: uno de los setenta purpurados que componen el Sacro Colegio. || Carda llena de borra, de que usan los tundidores de paños. || Cardenal : ava de América, de color rojo, y cabeza negra.

CARDINALAT, s. m. Cardenalato: la

dignidad de cardenal.

CARDINALE, s. f. Escurripa, o cardenal de Tencin: planta y flor, que viene de Amé-

rica, y se cultiva en los jardines.

CARDON, s. m. Cardo, y cardon: planta de comer. || Llamase así cierta especie de langosta de mar.

\* CARDONNE, (géog.) Cardona: ciudad de

Cataluña.

CAREME, s. m. Cuaresma: tiempo de abstinencia y ayuno determinado por la Iglesia. || Carême, hablando de predicadores, se toma por la coleccion, ó serie de los sermones que han predicado en una cuaresma, ó que han dejado escritos. || Carême prenant. (fam.) Son los tres dias de carnestolendas: pero dicese principalmente del martes. | (fig.) Carème prenant: mascara que corre las calles en aquellos dias; y mas propiamente sugeto disfrazado de matachin, d botarga, d con otra vestimenta ridícula.

CARÉNAGE, s. m. (naut.) Carenero: el sitio en que se carenan las naves. || Carena:

la operacion, y la obra de carenar.

pobre hecha ante escribano.

CARENE, s. f. Fondos de una embarcacion : la parte del casco que cala en el agua. 🛮 Donner carène à un vaisseau : darle una carena, esto es, tumbarie á la banda para repararle los fondos.

CARENE, EE, p. p. V. Carener.

CARENER, v. a. Carenar: dar carena á una embarcacion.

CARESSANT, ANTE, adj. Acariciador, cariñoso.

CARESSE, s., f. Caricia, agasajo. CARESSÉ, EE, p. p. V. Caresser.

CARESSER, v. a. Acariciar, hacer caricias, hacer siestas á alguno. || Cuando es de un sexo á otro, suele el caresser incluir una idea poco decente, como si digéramos: hacer arrumacos, zorroclocos, carantoñas.

CARET, s. m. Carei: tortuga, cuya concha es la mas estimada. || ( naut. ) Hilo de

acarrete, filástica.

\* CARGADORS , s. m. pL Cargadores :

corredores de carga para los navios.

CARGAISON, s. f. Cargazon, carga: la cantidad de géneros que hacen la carga entera de una navę.

CARGUE, EE, p.p. V. Carguer.

CARGUER, v. a. (naut.) Cargar Ia

CARGUER, v. n. ( náut.) Cargarse á un lado la nave.

CARGUES, s. f. pl. (naut.) Apagapenoles : cabos, ó cuerdas delgadas, cosidas en las extremidades de las velas, que ayudan 🛦 subirlas, y á aferrarlas.

"CARGUEUR, s. m. (náut.) Polea: que sirve para arriar y guindar el mastelero.

\* CARIAMA, s. f. Cariama: ave grande de América, de las que tienen un cuerno en la cabeza.

CARIATIDE, s. f. ( arquit.) Cariátida: especie de columna, o pilastra en figura de muger, que sirve para sostener el arquitrabe.

CARIBOU, s. f. Caribol: rengifero de Canadá mas pequeño que el de Europa.

CARICATURE, s. f. (term. de pint. tomado del italiano) Caricatura: dicese de un retrato ridiculo, extremadamente cargado de expresion en el gesto, forma, ó facciones.

CARIE, s. f. Caries: ensermedad que corroe los huesos, y los dientes.

CARIE, EE, p. p. V. Carier. | adj. Carcomido. Hablando de los huesos: se dice cariado.

CARIER, v. a. Carcomer: pudrir: gastar : consumir: Dicese regularmente de los huesos y de los trigos.

\*CARIGNAN, &CARIGNANO, (geog.)

Cariñan: ciudad del Piemonte.

\*CARIEUX, EUSE, adj. Carioso: que comienza á ser atacado de la cáries.

CARILLON, s. m. Repique, ó toque de CARENCE, s. f. (for.) Declaracion de campanas con armonia : d relox de música de campanas. || (fig.) Zamboa, gresca, griteria, etc. | (fam.) Fouetter à double canillon: azotar á dos manos, dar una buena azotina o zurribanda.

CARILLONNER, v. n. Repicer, o taner las campanas á son de música ó de fiesta.

CARILLONNEUR, s. m. Repicador of medor de campanas : campanero en ge-

\*CARINE, s. f. Planidera : muger que tiene por obcio ir llorando en los entierros.

CARIOPHILLATA, OCARYOPHILLA-TE, s. f. Cariolilata: yerba. V. Benoite.

"CARISEL, s. m. Cañamazo.: tela tosca. \*CARISET, s. m. Carisea: tela basta de

CARISTADE, s. f. (fam.) Caridad, li-

\*CARLET, s. m. V. Carrelette.

\*CARLETTE, s. f. Pizerra amarillenta, que se saca de Anjou.

CARLIN, s. m. Perro doguino.

\*CARLINE, s. f. Carlina: yerba llama-

da tambén cardo aljongero blanco.

CARLINGUE, & ESCARLINGUE, s. f. (Raut.) Carlinga : madero fijado sobre la contraquilla, en que entra la mecha del pelo.

\*CARLOVINGIENS, adj. y s. m. pl. Se det dela segunda dinastía de reyes Fran-

\*CARNAGNOLE ,( *geog.*) Carmañola : v.-

made Saboya.

CARME, s. m. Carmelita, o carmelitam : fraile del orden del Carmen. | Carme dechaux: carmelita descalzo.

\*CARMEL, s. m. Carmelo : o Monte Car-

\*CARMELITE, s. f. Carmelita : monja del Carmen.

CARMELINE, adj. Carmelina: Iana de vicuna de segunda clase.

CARMENTINE, s. f. Adatoda: planta. CARMES, s. m. pl. Cuadernas, o cuatros: las parejas de chatro en el juego de tablas, o del chaquete.

CARMIN, s. m. Carmin: droga colorante. Tómase por el mismo color, que es encar-

MAGO VIVO,

CARMINATIF, IVE, adj. Carminativo: se due de los remedios contra los flatos.

CARNAGE, s. f. Carnicería, matan-22, mortandad : estrago que se hacen en la **Englis** 

CARNASSIFR, ERE, adj. Carnicero: aplicase i los cuadrúpedos, ó aves, que se sustentande carne, que se llaman tambien carnivoros. || Carnicero : la persona muy comedora y ansiosa de carne.

CARNASSIERE, s. f. Morral de red : especie de mochila que llevan los cazadores

coando van á cazar.

CARNATION, s. f. (pint.) Encarna-

CARNAVAL, s. m. Carnaval, carnesto-

CIRNE, . f. Esquina, de una piedra, de una mesa, etc.

CARNÉ, EE, adj. De color de carne: dices de las flores.

CARNEES, & f. pl. Carneas: fiestas de Apolo en Esparta.

CARNELE, s. f. Grasila: orlita que se hace junto con el cordoncillo al rededor de la moneda, y ciñe la legenda.

CARNELE, EE, p. p. V. Carneler.

CARNELER, v. a. Grafilar: hacer la grafila á las monedas.

\* CARNER, v. a. (jard.) Tomer las flo-

res un color de carne.

CARNET, s. m. Extracto del libro de caja de algun mercader, que contiene las deudas activas y pasivas.

CARNIFICATION, s. f. (medic.) Carnificación: transformación de los huesos en

CARNIFIER (SE), v. r. (medic.) Carnificarse: volverse los huesos carne.

CARNILLET, s. m. Colleja: planta.

CARNIOLE, s. f. (geogr.) Carniola: provincia del círculo de Austria.

CARNIVORE, adj. m. f. Carnivoro:

que se alimenta con carne.

CARNOSITE, s. f. (cirug.) Carnosidad. CAROGNE, s. f. (vulg.) Pulpon, pelleja desollada : dícese por injuria á una muger perdida y estragada.

CAROLINE, V. Carline.

CAROLUS, s. m. Cárolus: moneda an-

tigua de Francia.

CARON, s. m. Caron: barquero del infierno. || Lonja de tocino gordo, sin mezcla de magro.

" CARONADE, s. f. Caronada : obus.

CARONCULE, s. f. (naut.) Carúncula. CAROTIDES, adj. m. f. pl. Carótidas : las arterias que llevan la sangre al cerebro-

CAROTIQUE, adj. m. f. (med.) Carótico. CAROTTE, s. f. Zanahoria. || Proverbialmente ne vivre que de carottes, es vivir mezquinamente.

CAROTTER, v. n. Jugar atacado, mez-

qumamente.

CAROTTIER, IERE, s. El jugador tímido, que juega atacado, y con mezquin-

CAROUBE, o CAROUGE, s. m. Algarroba, garrofa: fruta del algarrobo.

CAROUBIER, s. m. Algarrobo, garrofo: árbol que produce la algarroba.

CARPE, s. f Carpa: pez que se cria en

los estanques y rios.

CARPE, s. m. (anat.) Carpo: la parte que está entre el brazo y la paima de la

CARPEAU, s. m. Carpa albina: carpa pequena.

\* CARPETTE, s. f. Carpeta: paño burdo, llamado tambien tapis d'emballage.

CARPILLON, s. m. Carpa muy pen

quena. \* CARPOBALSAME, s. m. Carpobálsa-I mo : la simiente del bálsamo.

vendimia que toca al dueño de la viña.

"CARQUESE, c. m. (alfahar.) Horno donde se cuece la losa antes de darie el l barniz.

CARQUOIS, s. m. Carcax, 6 aljaba: cajita en que los flecheros llevaban las saetas.

CARRARE, s. m. Mármol de Carrara: de un átio de la Ribera de Génova, que tiene famosas y abundantes canteras.

\* CARRE, s. f. Hahlando de vestidos, es la espalda; de sombrerot, lo alto de la copa, de zapatos, la punta. || ( vulg. ) Dicese de una persona il a une bonne carre: para denotar que tiene unas grandes y fuertes es-

paldas.

CARRE, a. m. Figura cuadrada, ya se tome por cuadro; ya por cuadrado. Egemplos del primer caso: les carrés d'un parterre: los cuadros de un jardin : les carrés d'un potager : las eras de una huerta, ó las tablas : un carré d'eau: un cuho de agua : tant de pieds en carré : tantos pies en cuadro, etc. | Ejemplos del segundo caso en estilo geométrico : le carré des distances : el cuadrado de las distancias : cela forme un carré : esto forma un cuadrado : un carré - long : un cuadrilongo : carré géométrique : cuadrado geométrico : cierto instrumento para medir alturas, o distancias. || Dicese Lambien carrés de toilette: las tajas de tocador.

CARRE, EE, adj. Toda cosa cuadrada, como plan carré: plano cuadrado: table carrée: mesa cuadrada. | Racine carrée: rais cuadrada, en aritmética. | Pavillon carré: bandera cuadra. || Voile carrée: vela 'cuadra, ó redonda. || Dícese también bonnes carré, del bonete de los clérigos; y période carrée (en retórica) del período cuadrado, ó redondo, que tambien se llama cuadri-

CARREAU, s. m. Piso, ó suelo, sea de ladrillos, ó de baldosas de piedra, como el pavimento de las iglesias, de las casas, etc. || Tomase tambien : por el mismo ladrillo, ó baldosa cuadrada : por cada vidrio de que se compone una vidriera : por la plancha de los sastres : por el palo de oros en la baraja: por el cogin, ó almohadilla, que llevan las señoras para arrodillarse en las iglesias. || Carreau de meulage: piedra de molino. || Carreau de faience, o de Holfaire des manchons : cubiertas de pluma para manguitos. || Demeurer sur le carreau : quedar en la estacada, morir en un desafio.

CARREFOUR, s. m. Encrucijada: sea de muchas calles, ó de muchos caminos, que desembocan en un mismo parage.

CARREGER, v. n. (ndut.) Voz usada en

el Mediterráneo. V. Louvoyer.

CARRELAGE, s. m. Enladrillado, em-

CARPOT, s.m. La cuarta parte de la la obra. Se toma por la accion, ú operacion: y tambien por la obra hecha.

CARRELE, EE, p. p. V. Carreler.

CARRELER, v. a. Embaldosar, enlosar,

enladrillar, ó solar un piso.

CARRELET, s. m. Acedia, plantija, cuadrátulo : pescado de mar. 📗 Aguja de ensalmar, de jalmero, de espartero. || Verduguillo : estoque delgado. || Cuadrangulo en la farmacia, que sirve de manga para colar. || Escolulla: para sacar el pelo á los sombreros. || Red cuadrada : para pescar.

\* CARRELETTE, s. f. Lima fina y cua-

drada : para limar y pulir el bierro.

CARRELEUR, s. m. Enladrillador, solador. || También se aplica al zapatero remendon.

\* CARRELIER, s. m. Fabricante de la-

drillos.

CARRELURE, s. f. Remiendo, ó compostura de zapatos, echándoles suelas nuevas. || (prov. fam.) Se faire, o se donner une bonne carrelure de ventre : echar un remiendo á la vida, sacar el vientre de mal año : hablando de uno que ha hecho una buena comida.

CARREMENT, adv. En cuadro : á escua-

dra, en ángulos rectos.

CARRER, v. a. Cuadrar: poner de sigura cuadrada una cosa. || ( aritm. ) Cuadrar : multiplicar un número por si mismo. (geom.) Cuadrar : evaluar una superficie en medidas cuadradas. | (fam.) Dicese se carrer: por ponerse en jarras, ó contonearse, como los fanfarrones.

\*CARRET, V. Fil de carret.

CARRIER, s. m. Cantero: el que trabaja en saçar ó tajar piedra en las canteras.

CARRIERE, s. f. Cantera: sitio de donde se saca la piedra para labrar la canteria. || Carrière : corredera, liza, coso, para correr caballos, carros, etc. || Tambien se dice de la misma carrera del caballo. H (fig.) Carrera, o curso : de la vida. || Campo : para la imaginacion. || Vuelo : para el ingenio. || Libertad, desahogo, puerta: para las pasiones, etc.

CARRIK, & CARRIQUE, s. m. (Voz tomada del ingles) Especie de redingote con

muchos cuellos.

CARRIOLE, s. f. Calesin, ósilla volante. CARROSSE, s. m. Carroza: coche. lande: azulejo. || Carreau de plumes pour | Carrosse coupé: calesin, carrocin, carrocilla. | (náut.) Carricoche.

CARROSSIER, s. m. Maestro de coches. \* CARROUGE, s. m. Algarrobo: árbol.

CARROUSEL, s. m Corrida de caballos, o carruages : corresponde à canas, parejas, alcancias, y otros egercicios de la nobleza, que se hacian con motivo de regocijos. Coso, ó liza : el sitio destinado para estas tunciones.

CARROUSSE, s. f. (voz tomada del baldosado, ó enlosado; segun lo de que es [aleman] Usase solo en esta frase popular:

faire carrousse: tener un gaudeamus, una trisce de amigos para comer y beher; ó hen correr una horrasc, a enestilo mas bajo. \*CABROY, s. m. Camino real.

CARRURE, s. f. Escote: entre sastres, esel espacio que hay entre las dos espaldas. \*CARTAGER, v. a. (agr.) Dar la última labor à la vida.

\*CARTAHU, s. m. (ndut.) Andaribel. CARTAME, V. Carthame.

\*CARTAUX, V. Carteaux.

CARTAYER, v. n. Salir del carril.

CARTE, s. f. Cartulina. || Naipe. || Targeu del gasto de una comida en una hosteria | Carte géographique: mapa. || (fig.) Donner carte blanche à quelqu'un: darle licencia abierta de hacer lo que le parezca mejor. L'arte marine : carta marina.

\*CARTEAUX, s. m. pl. (néut.) Carta

de marear.

CARTEL, s. m. Cartel: desails por escrito, citando para el duelo, o singular batalla | Cartel : reglamento hecho entre dos energigos, para rescate y cambio de prisio-

CARTELADE, s. m. (agrim.) Medida para apear tierras.

CARTELET, s. m. Carteleta: tela ligera de lana.

CARTELETTE, adj. y s. f. Pizarra pe-

CARTERO, s. m. Cartera: para cartas.

CARTERON, V. Quarteron.

CARTESIANISME, s. m. La filosofia de Descarles,

CARTESIEN, ENNE, s. y adj. Cartemano: el que sigue el sistema de Descartes, o lo que pertenece á el.

\*CARTHAGE, (geog.) Cartago: antigua

ciudad maritima de Africa.

CARTHAME, OSAFRAN BATARD, s. m. Cártamo : azafran rumí , ó alazor.

CARTIER, s. m. Fabricante de naipes;

Jumbien el que los vende.

CARTILAGE, s. m. (anal.) Cartilago, lemila: la parte mas dura del animai, despande la huesos.

CARTILAGINEUX, EUSE, adj. Carti-

laginoso, ternilloso.

GARTISANE, s. f. Cartulina: tira de carton, o de pergamino, que sirve para bordar sobre ella. Tambien se llama así las mismas tiras cubiertas de seda, plata ú oro.

\*CARTOMANCLE, s. f. Cartomancia: arte de adivinar por la disposicion de los

\*CARTOMANCIEN, ENNE, s. Cartománlico: el que adivina mediante cierta disposi-

cion de los naipes.

CARTON, s. m. Carton: conjunto de dos omes estracillas pegadas unas con otras. [] Carlon: varios pliegos de papel pegados uno con otro: lo que se llama cartou fino,

carie, que es cartulina. | (imp.) Carten: cuartilla: la boja que se rebace, sea por

correccion, o por errata.

\* CARTONNER, \*. a. (encuad.) Poner un libro á la rústica, con una estracilla en lugar de papel. || (imp.) Rehacer una cuartilla por algun olvido ó exror cometido. [] (fabric.) Poner entre los pliegues de los panos cartones finos, para que al prensado saquen lustre,

\* CARTONNERIE, s. f. Fábrica de carton. CARTONNIER, s. m. Cartonero: fabri-

cante de cartones.

\* CARTONNIERES, 4. f. pl. Cartonerae: avispas, cuyo nido parece una cajita de carion.

CARTOUCHE, s. f. Cartucho; el envoltorio de papel, o de lienzo, que encierra la carga de pólvora que corresponde à cada tiro de cañon, ó de otra arma de luego.

CARTOUCHE, s. m. Carton: especie de adorno que se emplea en obras de escultura

y pintura.

\*CARTOUCHIER, e. m. Cartuchera: la caja donde el soldado lleva los cartu∢ chos.

CARTULAIRE, s. m. Cartulario: el lihro de donde se sieutan y copian los privilegios y donaciones, etc., otorgados á favor de una iglesia, o convento.

CARUS, s. m. (medic.) Modorra profun-

da : especie de letargo.

CARVI, s. m. Carvi, alcaravea: planta. CARYBDE, s. m. (geog.) Caribdis: abismo profundo en las costas de Sicilia.

\* CARYOPHILLOIDE, s. f. Cariofilita: piedrecita que se asemeja à un clavo de es-

CAS, s. m. Caso, lance, suceso, acaecimiento. | Caso, ó hecho en materia criminal : como caso grave, caso reservado, caso privilegiado. || Caso : la estimacion que se hace ó no de una persona ó cosa. Las demas significaciones son las mismas que las del castellano.

CAS, s. m. (gram.) Caso: que expresa las discrentes declinaciones de los nombres.

CAS, CASSE, adj. Cascarron, fonco. En masculino no está en uso, porque solo se dice de la vos.

CASANIER, IÈRE, adj. Haragan, perezoso: apoltronado en casa: poco amigo de salir de ella.

CASAQUE, s. f. Casacon, o sobretodo con mangas largas. || Casaca corta. || Tourner casaque : mudar de bisiesto.

CASAQUIN, s. m. Casaquilla. || Donner sur le casaquin : sentarle à uno las costu-

CASCADE, s. f. Cascada: despeñadero de agua que cae con ruido. I stre para prensar paños, á diferencia de l. \* CASCANES, s. f. pl. (for.) Poro hecho en el terraplen de una muralla para ventilar las mines.

\* CASCARILLE, .. f. Cascarilla: cortesa medicinal de un árbol de America, llama-

do cascarillo.

CASE, s. f. Casa : pero en este sentido solo se usa en esta frase familiar : le patron de la case: el dueño de la casa, en lugar de le mattre de la maison. || En el juego del agedrez y de las damas se llaman tambien casas los escaques, ó cuadretes, en que está dividido.

\* CASEATION, s. f. Cuajada de leche.

\* CASEIFORME, adj. m. f. En forma de queso.

CASEMATE, s. f. (fortific.) Casamata.

CASEMATE, adj. Solo usado en esta frase: bastion casemate: baluarte con casamatas.

CASER, v. n. (juego de tablas reales)

Hacer casa.

\*CASERETTE, .. f. Quesera : molde de madera para hacer cierta clase de queso. \* CASERIE, s. f. Caseria: nombre que dan los Arabes de la Tierra santa à las hospederias.

CASERNE, s. f. (arquit. milit.) Caserna: alojamiento para la tropa, construido bajo del terrapien de las muralias, o baluar-

tes. | Y tambien, cuartel de tropas.

CASERNE, EE, p. p. V. Caserner. Alojado en casernas. || Acuartelado.

"CASERNEMENT, s. m. Acuartelamiento.

CASERNER, v. a. y n. Alojar en casernas : acuartelar.

\* CASERTE, (geogr.) Caserta: ciudad y

sitio real en el reino de Napoles.

CASEUX, EUSE, adj. Caseoso: dicese de la parte mas gruesa de la leche, de que se hace el queso.

CASIER, s. m. Mueble con divisiones,

para colocar papeles.

CASILLEUX, adj. Dicese del vidrio que se casca, hiende, ó raja con la punta del diamante, y no se corto.

\* CASIMIR, s. m. (n. p.) Casimiro.

"CASUAH, s. m. Casobar : nombre genérico de unas aves tan grandes como el avestruz. El casobar de la India tiene un casco de hueso sobre la cabeza : el de la Nueva Holanda tiene dos varas y media de

\* CASPIENNE (MER), (geogr.)

Caspio: lago grande de Asia.

CASQUE, s. m. Casco: arma defensiva

para abrir la cabeza.

GASSADE, s. f. (fam.) Treta, chasco, o burla, que se inventa para librarse de las importunidades de alguno : esto se llama bajamente torearle.

CASSAULLE, s. f. Vuelta: la primera reja que se da á la tierra despues de pascua. \* CASSANDRE, s. m. (n. p.) Casandro.

CASSANT, ANTE, adj. Quebradizo:

Mágil.

CASSATION, a. f. (for.) Casacion, abrogacion : la accion de anular algun instrumento. Cour de cassation : tribunal que anula ó confirma las sentencias de los tribunales inferiores.

CASSAVE, s. f. Cazabe: harina grosera de América, hecha con la raiz de la yuca.

CASSE, s. f. La pulpa de la cañalistola, que sirve para purgar. | Casse : en la imprenta es la caja en que están repartidas las letras para componer. || (arquit.) Caseton. || Entre plateros, dicese acendrador. || Muselina de la India oriental, y particularmento de Bengala.

CASSEAU, s. m. (imp.) Vinetero: caja pequeña, donde se ponen las letras de dos puntos, y viñetas. Tambien es la caja alta

y baja separadas.

CASSE, EE, p. p. V. Casser.

CASSE-COU, s. m. Sitio peligroso para desnucarse : derrumbadero.

CASSE-CUL, s. m. (vulg.) Culada: el golpe que se da con el culo cayendo.

\* CASSE-MUSEAU, s. m. Cachete, mo-

quete , ó puñada en las narices.

CASSE-NOISETTE, s. f. Cascanuéces: instrumento para cascar o romper nueces, avellanas, o piñones.

\* CASSE-PIERRE, s. f. Saxifraga, que-

branta-piedras : plan**ta.** 

CASSER, v. a. Cascar, romper, quebrar. [] (for.) Casar: anular, abrogar: una escritura. || Deponer, separar : à uno de su empleo. || Casser des troupes : despedirlas, d licenciarias. (encuad.) Se dice casser la battée : picar un libro al batirle, por no llevar bien el mazo, esto, es, cortar las hojas. || (fig.) Se dice, como en castellano, casser la tête, por romper la cabeza un machacon, ó un molesto. Un homme cassé: un hombre cascado: quebrantado de salud.

CASSER (SE), v. r. Cascarse, quebrantarse. || (fig.) Varearse, enflaquecerse: una

persona.

CASSEROLE, s. f. Cazuela : sea de barro, sea de cobre, con mango.

" CASSERON, s. m. Pescado volante, llamado caseron.

\* CASSETEE, s. f. Una caja llena, o lo

que puede contener.

CASSE-TETE, s. m. (fam.) Dicese del Mar vino demasiado fuerte, que daña luego la caheza; y en estilo festivo decimos que se sulle luego à predicar. || Casse-tête (quebradero de cabeza): dicese tambien de las ciencias, y cosas difíciles de saher, ó alcanzar. || Cusse - tete: macana: arma de que usan los Indios salvages. | (náut.) Red de combate.

CASSETIN, s. m. (imp.) Cajetin: una de las divisiones de la caja.

CASSETTE, a. f. Arquilla, cosrecito

albajas.

CASSEUR, s. m. Solo se usa en esta frase proverbial, é irónica: grand casseur de raquette, por un hombre muy suerte y robusto : que corresponde, en castellano á un maluskie, un perdonavidas, etc.

\*CASSIAN, s. m. (n.p.) Casiano.

\*CASSINOIDE, s. f. Casinoide: curba propuesta por el astrónomo Casini para representar el movimiento del sol.

CASSIDOINE, s. f. Calcedonio: piedra

CASSIE, s. f. Acacia vera: árbol de las

CASSIER, 6 CANIFICIER, s. m. Cañafistolo arbol que lleva la cañafistola.

CASSINK, s. f. Casita de campo, o bar-

CASSIOPEE, s. f. Casiopea: constellacion

CASSOLETTE, s. f. Braserillo de metal que seve para quemar perfumes.

CASSONADE, s. f. Cogucho: azúcar ne-

CASSURE, s. f. Rotura, quebradura: solo se dice de hojas de cuchillo, ó de espada. Tambien se dice del parage por donde se ha quebrado.

CASTAGNETTE, s. f. Castañeta: tela

de seda.

CASTAGNETTES, s. f. pl. Castanetas, castanuelas: instrumento para acompañarse en la danza.

\*CA: TAGNEUX, s. m. Somormujo: ave

\*CASTANITE, s. f. Castaneta: piedra arcillosa de color y forma de una castaña.

CASTE, s. f. Casta: dicese para expresar las diversas clases, ó tribus, en que están divididos los idólatras de la India.

\*CASTELLAMARE, (geog.) Castelamar:

ciudad del reino de Nápoles.

\*CASTELLANE, s. f. Castellana: ciruela Verde.

CASTELOGNE, s.f. Manta de lana muy

\*CASTILLAN, s. m. Castellano: la lengua catellana. || Castellano: de la Castilla.

CASTILLE, s. f. (vulg.) Sarracina, aniza rina entre los que viven juntos, ó en una cas. || Chercher castille : en este sentido, es buscar tres pies al gato, buscar comorra.

CASTINE, s. f. (corrupcion de la palabra siemana kalskstein) Castina: piedra calita, que se mescla con la mina de hierro para

que se pueda fundir mas fácilmente.

CASTOR, 6 BIEVRE, s. m. Castor: animal anfibio. || Castor : sombrero hecho de | pelo de castor. || Castor et Pollux, o feu-Saint-Blme: Castor y Polux : especie de maléom, que los marineros llaman Sautelmo.

peristil: en que comunmente se guardan cante para la cabeza y partes nerviosas.

CASTRAMÉTATION, s. f. (lat.) Castrametacion: el arte de acampar las tropas.

CASTRAT, s. m. Castrado (cantor):

llámase comunmente capon.

CASTRATION, s. f. Castradura, capa-

dura : la accion de castrar.

\* CASTRENSE, adj. Solo se usa en couronne castrense (corona castrense) la que daban los Romanos.

\* CASTROMARINO, (geog.) Castroma-

rin : villa de Portugal.

CASUALITÉ, s. f. Casualidad: aconter

cimiento impensado.

CASUEL, s. m. El rédito, o provecho casual de alguna tierra. || Pié de altar : los emolumentos que se dan á los curas por las funciones que egercen, ademas de la congrua

CASUEL, ELLE, adj. Casual, contin-

gente, eventual.

CASUEL, s. m. Lo eventual, sea de rentas,

de frutas, ó de derechos.

CASUELLEMENT, adv. Casualmente,

por casualidad.

CASUISTE, s. m. Casuista: teólogo que ha escrito, o que es consultado, sobre casos de conciencia.

CATACHRESE, . . f. Catacrésis: cierto

tropo de la retórica.

CATACLYSME, s. m. Cataclismo ; inun-

dacion grande.

\* CATACOI, s. m. (naut.) Sobrejuanete.

CATACOMBES, s. f. pl. Catacumbas: solerráneos en Roma, donde están enterrados muchos cuerpos de mártires. Las hay tambien, en Francia, à lado de Paris.

CATADOUPE, o CATADUPE, s. f. Catarata: despeñadero, de agua en los rios.

V. Cataracie.

CATAFALQUE, s. m. Catafalco; capilla àrdiente : el túmulo que se levanta en forma piramidal lleno de luces, para celebrar las execquias de algun principe, etc.

\* CATAIN, s. f. (n. p.) Catalina.

CATAIRE, s. f. Nevada: yerha gatera. CATALAN, ANE, adj. y s. Catalan.

CATALECTE, o CATALECTIQUE, adj. Cataléctico: verso falto de una silaba

CATALECTES, s. m. pl. Catalectos i fragmentos de los autores antiguos.

\* CATALOGNE, (geog.) Cataluña: provincia de España.

\* CATALOGNES, s. f. pl. Cobertores de Cataluña.

CATALOGUE, s. m. Catálogo. \* CATALPA, s. m. Catalpa: árbol.

CATANANCE, s. f. Catanance: yerba. \* CATANE, (geog.) Catania: ciudad de Sicilia.

\* CATAPHRACTAIRE, s. m. (ant.) Catafracto : caballero armado. 🦠

\* CATAPHRACTE, s. m. (cir.) Catafracta; CASTOREUM, s. m. Castoreo : fortifi- | cuadriga : especie de vendage.

emplasto.

\* CATAPUCE, & ÉPURGE, c. f. Tártago,

catapucia: yerba medicinal.

CATAPULTE, s. f. Catapulta: máquina de la artillería de los antiguos, con que

disparaban piedras y saetas.

CATARACTE, s. f. (virug.) Catarata, que se sorma en los ojos. || Catarata: el salto natural de las aguas de un gran rio, que caen de muy alto. || Dicese: les cataractes du ciel furent ouvertes, hablando del diluvio universal, y tambien se dice de un extraordinario aguacero con el mismo nombre de cataractes (cataratas.) || Catarata: ave marina.

\* CATARACTÉ, ÉL p. v.V. Cataracter. Jadj. El que ó la que lene cataratas.

CATARACTER (SE), v. \*. (medic.)

Formarse en los ojos cataratas.

CATHARRHAL, ALE, adj. Catarral: con propiedades de catarro. En plural se dice catharreux.

CATHARRE, s. m. Catarro, fluxion.

\* CATHARRECTIQUE, adj. m. f. Catar-

réctico: penetrante, disolvente.

CATHARREUX, EUSE, adj. Catarroso, catarriento: dicese del que padece, ó está sujeto á este achaque. || Catarral : dicese de lo que tiene calidad, o propiedades de catarro.

CATASTROPHE, s. f. (voz griega) Catástrofe: es el principal y ultimo lance que remata una tragedia. || (fig. ) El sin sunesto y desgraciado de una cosa.

CATECHESE, s. f. Lo mismo que ca-

techisme.

\* CATÉCHÉTIQUE, . f. Ciencia que consiste en enseñar por vía de diálogos.

CATECHISE, EE, p. p. V. Catechiser. CATECHISER, v. a. Catequizar : instruir en la doctrina y misterios de la Fe. (fig.) Catequizar : persuadir, preocupar à alguno sobre lo que ha de hacer.

CATECHISME, s. m. Catecismo.

CATECHISTE, s. m. Catequista : el que instruye en la doctrina cristiana à los adultos que han de abrazar la Fe. Es lo mismo que Doctrinero, en las Indias.

CATÉCHISTIQUE, adj. m. f. Dicese

de lo que está en forma de catecismo.

\* CATECHUMENAT, s. m. El tiempo en que uno estaba en el número de los catecúmenos.

CATECHUMENE, s.m. (no se pronuncia la h) Catecúmeno :el que se está instruyendo en la doctrina cristiana con el animo y tin de recibir el bautismo.

\* CATÉCHUMÉNIE, s. f. Galería de igle-

CATÉGORIE, s. f. ( lógica) Categoría. || Dicese en el lenguage comun frances de aquellas cosas que son de una misma naturaleza, género, ó especie; y de los individuos de un mismo carácter, o de unas mismas costum-1 \* CATISSEUR, s. m. Prensador: ol ofi-

CATAPLASMB, s. m. Cataplasma: cierto, bres. Pero en castellano, la categoria solo se aplica à personas, para denotar su distincion, o graduacion.

CATEGORIQUE, adj. m. f. Categó-

rico.

CATEGORIQUEMENT, adv. Categoricamente.

\* CATEROLES, s. f. pl. Conejera, gaza-

pera : madriguera de couejos.

CATERVE, s. f. Caterva: multitud de personas. Solo J. J. Rousseau ha empleado esta palabra.

CATHARTIQUE, adj. m. f. (medic.

Catartico: purgativo.

CATHEDRALE, adj. f. Catedral: iglesia episcopal. Usașe en ámbas lenguas como nombre substantivo.

CATHEDRANT, s. m. Presidente de unas

conclusiones.

\*CATHEDRATIQUE, adj. Catedratico: derecho debido á los obispos, en consideracion de la catedra episcopal.

\* CATHEDRER, v. n. Presidir unas con-

clusiones, ó tésis.

CATHERETIQUE, adj.m. f. Caterético: se dice de los medicamentos que comen las carnes superabundantes.

\* CATHERINE, s. f. (n. p.) Catalina.

CATHETER (se pronuncia la r final), s. m. (cirug.) Especie de tienta para la vegiga.

CATHOLICISME, s. m. Catolicismo: la comunion y gremio universal de los que creem y viven en la religion católica. || Tómase tambien por el total de los paises donde so profesa la Fe católica.

CATHOLICITE, s. f. Catolicismo: la creencia, la doctrina católica, respecto á la conducta, ó á los escritos de una persona.

CATHOLICON, s.m. Catalicon, ca-

tolicon : ungüento.

CATHOLIQUE, adj. m. f. Católico: en su etimologia significa universal; pero no se dice sino de la religion romana. || ( fam. ) N'être pas trop catholique: no estar muy católico, no estar sano, ó perfecto.

CATHOLIQUE, s. m. Católico : el que

profesa la religion católica.

CATHOLIQEMENT, adv. Católicamente:

conforme al catolicismo.

CATI, s. m. Prensado: cierto aderezo que se da á las telas para mas consistencia y

CATIMINI (EN), adv. (fam.) A hurtadillas : á escondidas.

CATIN, s. f. dim. de Catherine. Catalina. Hoy se toma por una muger de mala vida, como si digéramos : una mariquita, una maruja, una moza. || Vasija de sierro, en la que se echa el metal derretido.

CATIR, v. a. Prensar los paños para lustrarlos. || Catir les draps : cuadrar las piezas

para prensarias.

cialque prensa los paños, y les saca el lus-

\*CATOCHITE, s. f. Catoquites: piedra de bissa de Corcega, que tiene cierta viscosidad.
\*CATODON, s. m. Catodon ballena que solo tiene dientes en la quijada inferior.

CATON, s. m. Caton: el hombre muy sa-

hio, ó que afecta sabiduría.

CATOPTRIQUE, s. f. Catóptrica: ciencia que trata de los efectos de la luz refleja.

\*CATTARO, (geog.) Cataro: ciudad de

Dalmecia.

CAUCALIS, ó CAUCALIER, s. m. Ca-

dilles : yerba.

CAUCHEMAR, s. m. Pesadilla: opresion del conzon causada por la mala coccion de los alimentos.

CAUCHOIS (PIGEONS), s. m. pl. Palomos calzados de Caux : especie de palomos

muy gruesos.

CAUDATAIRE, s.m. Caudatario: el que leva alzada la falda: ó cola de la ropa de algun cardenal.

\*CAUDE, ÉE, adj. (blas.) Caudato: se

dice de los cometas que tienen cola.

CAUDEBEC, s. m. Especie de sombrero de lans.

CAULICOLES, s. f. pl. (arquit.) Caulicolos: los cogollos que salen de entre las hoin del capitel corintio

js del capitel corintio.

CAURIS, s. m. Cauris: conchita que sirve de moneda en algunos paises de África. \*CAURUDE, s. m. Calrudo: pájaro de la Guyana, especie de rascon.

CAUSAL, ALE, adj. (gram.) Causal: la

raton en que se funda alguna cosa.

CAUSALITÉ, s. f. (didáct.) Calidad, ó modo de operar.

\*CAUSANT, ANTE, adj. Hablador: charlador.

CAUSATIF, IVE, adj. (gram.) Causatiro.

CAUSE, s. f. Causa: el principio que produce alguna cosa, lo que produce un efecte. Motivo, razon, ocasion. Minteres que uno tiene en una cosa. Minteres que uno tiene en una cosa. Minteres que uno tiene a una com.

CAUSÉ, ÉE, p. p. V. Causer. | adj. Cau-

sado

CAUSER, v.a. Causar: producir la causa en efecto. || Causar: ser causa: motivo, ú

ocasion de que suceda alguna cosa.

miliarmente con alguno, ó entre sí, ó entre muchos. I Causer, cuando va solo y sin régimen, se toma algunas veces en mala parte: y es chariar, parlar, chismear, murmurar, esto es contar lo que se ve, ó se oye en secreto.

CAUSERIE, s. f. (fam.) Parlería, parlatorio. | Parla, charla. || Faramalla.

CAUSEUR, EUSE, s. Charlante: ha-Mantin. Tambien faramallero. CAUSSINE, V. Déjoté.

CAUSTICITE, s. f. Causticidad: la propiedad de quemar ó corroer. || (fig.) Malignidad: mordacidad en el decir: inclinacion
à durir ó cercibir corre estíricas

a decir, ó escribir cosas satíricas.

CAUSTIQUE, adj. m. f. Cáustico: que tiene virtud de quemar, y es corrosivo. || Por extension á lo moral, caustique se aplica al hombre mordaz, picante, satirico en sus dichos, ó escritos. || Caustique perpétuel: piedra infernal.

\* CAUSUS, s. m. Causon; calentura muy

ardiente.

CAUTÈLE, s. f. Cautela, astucia, mana, o sutileza : es algo anticuado en esta sentido. || En estilo legal, es cautela, precaucion.

CAUTELEUSEMENT, adv. Cautelosamente, con cautela, con reserva.

CAUTELEUX, EUSE, adj. Cauteloso,

reservado, disimulado.

CAUTERE, s. m. (cirug.) Cauterio: la llaguita artificial que se llama fuente. || Tómase tambien por caustico, que sirve para hacer dicha lloguita. || Cauterio: instrumento para cauterizar.

CAUTÉRÉTIQUE, adj. m. f. Lo que quema y consume las carnes, como el cau-

terio.

CAUTÉRISATION, s. f. Cauterizacion: la accion de cauterizar.

CAUTERISE, EE, p. p. V. Cautériser.

CAUTERISER, v. a. Cauterizar : dar cauterios. || (fig.) Une conscience cautéri-sée : conciencia empedernida, encallecida, callosa.

CAUTION, s. f. Caucion : seguridad que se da, ó se toma. || Fiador, obligado : el que se obliga por otro.

CAUTIONNE, EE, p. p. V. Caution-

ner.

CAUTIONNEMENT, s. m. Fianza, ú obligacion, que uno hace de responder por otro.

CAUTIONNER, v. a. Fiar á alguno, salir fiador de él.

CAVAGNOLE, s.m. Especie de juego de suerte y ventura.

\* CAVALAGE, s. m. Cópula de las tortu-

gas, para la generacion.

CAVALCADE, s. f. Cabalgada: marcha pomposa á caballo. || Dicese tambien de un paseo, ó salida de algunas personas á caballo, que van á divertirse al campo, ó á algun pueblo de la comarca.

CAVALCADOUR, adj. Dicese solo en estra frase : écuyer cavalcadour : el que en la casa real y en la de los grandes cuida do los caballos, y de los arneses y enseres de la

caballeriza.

CAVALE, s. f. Yegua, en el sentido de caballeria, porque de otro modo se dice jument. || Jeune cavale: potranca.

CAVALERIE, s. f. Cabalkeria: cuer

del egercito que sirve a caballo, á diferencia de la otra voz caballería, que tomándose por el órden de la antigua caballería ó clase de los caballeros, en frances se llama chevalerie.

\*CAVALET, s. m. En los hornos de vidrio, es la parte que cubre la lunula, y hace que el fuego baje y caliente el ojo del horno.

CAVALIER, s. m. Hombre montado á caballo. || Soldado de á caballo. || Ginete (bueno, ó malo) en el modo de presentarse y manejar el caballo. Tambien significa un noble que sigue la profesion de las armas, que solemos llamar militar. || Aplicase tambien la palabra cavalier (en correlacion de dames, ó demoiselles) á caballero, como quien dice: iban dos señoras con dos caballe.os; y en este sentido se extiende su significado á galan, cortejo, servidor de damas. || Llámase cavalier (caballero) cierta obra alta de fortificacion para colocar artillería.

GAVALIER, ERE, adj. Marcial, suelto, despejado, desembarazado: dícese del habla, aire, modo, de una persona. || Otras veces se toma por libre, desenvuelto, descomedido, desahogado. || Otras significa galan, cortes.

CAVALIEREMENT, adv. Gallardamente, hizarramente. Lo mas comun se toma esta voz en mala parte, esto es, por marcialmente, sin respetos, libremente.

\* CAVALQUET, s. m. Toque militar de la caballería, cuando se acerca á una ciudad, ó pasa por ella.

\* CAVATINE, s. f. (Voz tomada del italiano cavatina) Cavatina: aria de corta duracion, sin retornelo.

CAVE, s. f. Cueva, bodega: sotano en las casas para guardar el vino y las provisiones de comer. || Cantina, ó frasquera. || Veine cave: vena cava, la mayor del cuerpo, que entra en el ventrículo del corazon. || Lune cave: el mes de veinte y nueve dias.

CAVÉ, ÉE, p. p. V. Caver.

CAVEAU, s. m. Cueva ó bodega pequeña. || Bóveda pequeña, que sirve para enterrar los muertos en las iglesias.

CAVECÉ, ÉE, adj. (picad.) Caballo ruano, ó rodado, con la calreza negra.

CAVEÇON, V. Cavesson.

CAVÉÉ, s. f. Camino hondo y rodeado

de selvas, en un monte.

CAVER, v. a. Cavar, ahondar, profundizar, penetrar poco á poco: hacer hoyos: || En algunos juegos de envite, es hacer resto, o fondo. || (fig. fam.) Dicese caver au plus fort: llevar las cosas al extremo.

CAVERNE, s. f. Caverna: gran concavidad naturalmente abierta en alguna peña,

ó debajo la tierra.

CAVERNEUX, EUSE, adj. Cavernoso: lo que tiene muchas cavernas.

\* CAVERNOSITÉ, s. f. Cavernosidad: especie de vacío de un cuerpo cavernoso.

\* CAVESSON, s. m. Cabeson: para domar

y arregiar el caballo.

da, que forma como un huevo cóncavo.

CAVIAR, s. m. Cabial: manjar que se

hace con huevas de pescado.

CAVILLATION, s. f. Sofisteria, quisquilla: argumento fundado en frivolas sutilezas.

\* CAVIN, s. m. Camino cubierto, o ramal para favorecer los aproches de una pla-

za sitiada.

CAVITÉ, s. f. Cavidad, hueco, boyo,

\* CAYASSE, s. f. Cayaza': barca egipcia con vela y remos.

\* CAYEU, V. Caïeu.

\* CAYOPOLLIN, s. m. Cayopolin : cuadrúpedo pedimano de América : especie de didelfo.

"CAZELLE, s. f. Carrete especie de canilla en que se devana el hilillo de oro, o plata.

CE, CET, m. CETTE, f. (pronombres demostrativos, que sirven para indicar las personas, à las cosas) Se dice en singular femenino cette, y ces en plural, así para el masculino como para el femenino. Comprehende tambien , en la lengua castellana , los pronomires demostrativos este, ese, aquel, lo, para el masculino: esta, esa, aquella, para el femenino: estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas, para el plural. || Cuando se habla de una persona, o cosa presente, se usa de los pronombres este, es tos, esta, estas, y lo. Eg.: Ce cavaller est très-galant : este caballero es muy galan. Cette petite fille est sort jolie: esta nina es muy linda. Ce livre m'appartient: este libro me pertenece. Ce qu'il vous plaira : lo que vmd. guste. Cuando se habia de una persona ó cosa que no está presente, ó que está apartada de allí, se usa de los pronombres esc, esa, aquel, aquella, esos, esas, aquellos, aquellas. Eg. Ce cavalier dont vous me parlez est très-galant : ese calallero de quien vmd. me habla es muy galan. Cette petite fille qui était là est fort jolie : esa, o aquella nina que estaba allí es muy linda. Ce que vous m'avez dit est vrai: lo que, ó aquello que vmd. me ha dicho, es verdad.

CÉANS, adv. Aquí, dentro: no se dice sino de la casa, ó sitio en que uno se halla\* CEB, ó CEP, s. m. Ceso: mono de la especie grande, parecido al cenocésalo.

CECI (pronombre demonst.) Esto.

\* CÉCILÉ, s. f. (n. p.) Cecilia. CÉCITÉ, s. f. Ceguera: privacion ó pérdida de la vista por enfermedad, ó desgramentio, que es el aveuglement en fran-

CÉDANT, ANTE, adj. (for.) El que ede, ó luce cesion á otro de lo que es Myo.

CEDE, EE, p. p. V. Ceder.

CEDER, p. a. y n. Ceder: tiene las mismas significaciones y usos que en castellano.

CEDILLE, s. f. Cedilla: virgulilla que u pone debajo de la letra c para darle el condo de santes de las vocales, a, o, u. En cataliano se suple esta c compuesta con

CEDRAT, s. m. Toronja, azamboa: diese del fruto. [] Azambogo: dicese del arbol.

CEDRE, s. m. Cedro: árbol.

CEDRIA, & CEDRIE, s.f. Cedrilla: la goma, o resina que destila el cedro.

CEDULE, s. f. Vale, o billete: en que

E conficia una deuda privadamente. \*CEIGNANTE, s. f. (anas.) Cingente:

la duodecima vértebra de la espalda. CEINDRE, p. a. Ceñir. || Hablando de plazas y poblaciones, es rodear, cercar, cer-

CEINT, EINTE, p. p. V. Ceindre. \*CEINTE, s. f. (ndus.) Fasquia: cinta

CEINTRAGE, s. m. (náus.) Cintes : se dice de todas las cuerdas que ciñen , o circundan una nave.

\*CEINTRE, s. m. Centro: figura en me-

dio circulo. | (naus.) Guirnalda.

CEINTURE, s. f. Cingulo, cinto, cenidor, ciula. Es tambien la cintura, ó parte inferior del talle del cuerpo. || Es la pretina de los calzones, de los jubones, etc. || Dicese ceinture de unas cosas que circuyen á ctras, y entonces es cerco, circuito, recuto.

CEINTURETTE, s. f. Correa, que rodea la trompa, ó bocima para la casa.

CEINTURIER, s. m. Talabartero, y pre-

CEINTURON, s. m. Cinturon: biricu. CRLA, (pron. demost.) Eso, esto, aque-

CELADON, s. m. Garzo: verde claro, que lambien se dice verdeceledon.

CELE, RE, p. p. V. Celer.

\*CELEBRANT, s. m. Celebrante: el sacerdote que celebra la misa. Cuando oficia lular, que soma alveolos. la misa cantada con diácono y subdiácono, se llama preste.

CELEBRATION, s. f. Celebracion, el

acto de celebrar.

CRLEBRE, adj. m. f. Célebre: lo que tiene lama y renombre.

CELEBRÉ, ÉE, p. p. V. Célébrer.

CELEBRER, v. a. Celebrar: alabar con anlauso. Celebrar : solemnizar un acto público, como un sinodo, unas cortes, un ca-l pueblo de la antigua Galia.

cia: a diferencia de la ceguedad en sentido asamiento, unas bodas, un oficio, etc.

v. n. Celebrar ; decir inisa. CELEBRITE, s. f. Celebridad: hablan-

do de personas, es fama y aplauso: hablan-

do de cosas, es solemnidad.

CELER, v. a. Ocultar, callar, disimular una cosa : tenerla secreta. Tambien se decia celar en castellano : de aquí celada por emboscada, que es como hoy se dice.

\* CELERET, s. m. Red de pescar, usada

en las costas de Normandía.

CELERI, s. m. Apio: planta hortense. Celeri sauvage: oreoselino: apib silves-

"CELERIN, a. m. Alache: pescado de

CELERITE, s. f. Celeridad, velocidad,

presteza.

CELESTE, adj. m. f. Celeste, y celestial. Lo primero se dice de todo lo que pertenece al cielo en sentido astronómico y poético, como esfera celeste, cuerpo celeste, y á su color, como azul celeste. Lo segundo haldando en sentido mistico, como corte celestial, voz celestial, etc.

CELESTIN, s. m. Celestino: religioso.

(n. p.) Celestino.

CÉLIAQUE, adj. m. f. (anat.) Celiaca: la arteria que lleva la sangre al vientre inferior. || Flujo de vientre muy peligroso.

CELIBAT, s. m. Celibato: el estado de la persona soltera. || Vivre dans le célibat:

vivir, soltero.

CELIBATAIRE, s. m. Soltero; e! hombre que está sin tomar estado.

\* CÉLICOLE, s. m. f. Celicola: adorador

del cielo.

\* CÉLIDÉR, s.f. Celidea: anémona de color de rosa, blanca y encarnada.

CELLE, V. Celui.

\* CELLE, s. f. (ant.) Cabeña.

\* CELLERAGE, s. m. Cillerage: derecho señorial sobre el vino miéntras está en ia bodega.

CELLERERIE, s. f. Cillería: la mayor-

domia de un convento, o monasterio.

CELLERIER, IERE, s. Cillerero: el mayordomo dè un monasterio; y lo mismo es entre las monjas ála que llaman cillerera.

CELLIER, s. m. Bodega, cueva, despensa : cuarto bojo donde se guardan las provisiones de una casa.

CELLULAIRE, adj.m. f: (anat.) Ce-

CELLULB, s. f. Celda: la de religioso, ó religiosa. | Celdilla, o casillo: dícese de las alveolos del panal de abejas, y de los que hay en la masa del cerebro, ó en los se**sos.** 

\*CELLULEUX, EUSE, adj. Celuloso: dicese de las frutas divididas interiormente en varios senos, ó celdillas.

\*CELTE, s. m. Celta: habitante de un

CEN

céltica, ó de los Celtas.

CELUI, CELLE ( en sing.) El, la. || Ceux, celles (en plur.) Los, las. Es un pronombre demostrativo que suple por los substantivos que anteceden, y tiene las mismas regencias que estos, como celui qui me défend : el que me desiende : celle qui nous offensait: la que nos osendia: son droit et celui des autres: su derecho y el de los demas : poins de liberté, pas même celle de se plaindre: no hay libertad, ni siquiera la de quejarse. Los mismos egemplos sirven para los casos de plural: ceux qui: los que : celles qui : las que : ceux de : los de : celles de: las de, etc.

CELUI-CI, Este; celle-ci :esta ; celui-là :

aquel, o ese; celle-là: aquella, o esa.

CEMENT, s. m. ( quim. ) Cemento: composicion de sales ú otras materias, con la que se envuelve algun metal, à sin de purisicarle o reducirle al estado que se desea.

CÉMENTATION, s. f. Cementacion: la operacion en que se emplea algun ce-

CÉMENTATOIRE, adj. m. f. Cementatorio, ó de cementacion: que pertenece á la cementacion.

CEMENTER, v. a. Cementar: exponer

un metal à la accion de un cemento.

CEMENTERIAL, ALE, adj. Cementerial: le perteneciente al cementerio.

CENACLE, s.m. Cenáculo: la sala en que Jesu Cristo celebró la última cena.

CENCHRITE, s. f. Cencrita: piedra compuesta de unos granitos petrificados, parecidos á los del mijo.

CENCO, 6 CENCHRIS, s. m. Cencro:

especie de culebra.

CENDRE, s. f. Ceniza. Adviertase que en frances se usa en plural, como réduire en cendres: reducir à ceniza: le mercredi des cendres: el miércoles de ceniza. || (fig.) Il ne faut pas remuer les cendres morts: no se debe desenterrar los huesos á los muettos, esto es, no murmurar de su vida. || Cendres gravelees: cenizas graveladas. | Cendre de plomb : mostacilla.

CENI)RÉ, ÉE, adj. Ceniciento, ce-

nizo: de color de ceniza.

CENDREE, s. f. Escoria del plomo. [ Perdigones: municion menuda. || Cendrée: cendra: pasta de cenizas y otras materias, ue sirve para acendrar la plata.

\* CENDREE SAUVAGE, s. f. Cenizo:

planta.

CENDREUX, EUSE, adj. Cenizoso: cubierto de ceniza. || Fer cendreux : hierro: que se pulimenta mal.

CENDRIER, s. m. Cenicero, cenizal: si-

tio para guardar la ceniza.

CENDRURE, s. f. Beta: la que descubre el acero, y disminaye su calidad.

CELTIQUE, adj. y s. Céltico: lengua Luvo Cristo con sus discipulos la vispera de su pasion. | Faire la cène, en la comunion católica, es dar la comida á trece pobres el juéves santo despues del lavatorio. I Los Protestantes llaman la cène à la comunion.

CENELLE, s. f. Baya de aceba : fruti-

CENISME, s. m. Cenismo: llamaban asi los Griegos á la mezcla confusa de todos los dialectos.

\* CENOBIARQUE, s. m. Cenobiarca: su-

perior de un monasterio.

CENOBITE, s. m. Cenobita : el que pro-

fesa la vida monastica con otros.

CENOBITIQUE, adj. m. f. Cenobitico, lo que pertenece al monasterio, Ó á la vida monástica.

CENOTAPHE, s. m. Cenotafio: sepulcro vacio, que se erige en memoria de un muerto, enterrado en otra parte, ó cuyo cadáver no se ha encontrado.

CENOTIQUE, adj. m. f. (medic.) **Cenó**-

tico: muy evacuante.

CENS, s. m. Censo: carga impuesta so-

bre alguna hacienda.

\* CENSAL, s. m. Corredor. Es voz de los puertos de Provenza y escalas de Levante.

CENSE, s. f. Alquería, quinta. Es nombre que se ha usado hasta hoy en algunas

provincias de Francia.

CENSE, EE, adj. Tenido, juzgado, reputado: considerado por tal, ó como tal: por egemplo: il est cense présent: se le tiene, o reputa como presente: cette loi ess censée abolie : esta ley se considera abolida, ó por abolida, etc.

\* CENSERIE, s. f. Corretage. Es voz del

comercio de Levante.

CENSEUR, s. m. Censor; sea de las personas, ó de sus acciones, sea de libros. Il Censor: antiguo magistrado que habia en

CENSIER, IERE, c. Censualista : el que tiene derecho de percibir, ó cobrar, los

réditos de algun censo.

CENSIER, adj. Censuario, censualista: aquel á cuyo nombre está impuesto algun

CENSITAIRE, s. m. Censatario: la persona que paga los réditos de algun censo.

CENSIVE, s. f. Censual. || La extension, territorio, o distrito de algun feudo, que paga sueldo.

\* CENSIVEMENT, adv. Censualmente. CENSUEL, ELLE, adj. Censual: lo per-

teneciente al censo.

CENSURABLE, adj. m. f. Censurable:

lo que es digno de censura.

CENSURE, s. f. Censura: unas veces es correccion ó reprehension de alguna accion, ó palabra: otras, es juicio del que examina escritos, o doctrinas: otras, es pena eclesiástica: y entre los antiguos Romanos era CENE, a. f. Cena : diocse solo de la que l'el oficio y dignidad de censor.

CENSURÉ, ÉE, p. p. V. Censurer.

reprehender las acciones, ó la conducta de alguno. | Censurar, dar censura: dar dictimen o juicio sobre algun escrito, o li-

CENT, adj. m. f. (voz numeral) Cien, y ciento: cent jours: cien dias: les jours sont au nombre de cent : los dias son ciento. El número plural es cents: cientos, ó cientas, cuando antecede á un substantivo, como deux cents anglais: doscientos ingleses: deux cents femmes: doscientas mugeres. Pero cuando le sigue otro número, puerde la s, y su dice cent, y no cents: eg. rous cent soixante: tres cieutos y sesenta: val sept cent trente: mil setecientos y treinia.

CENT, s. m. Ciento: un cent de noix, d'aiguilles : un ciento de nueces, de agujas: un demi-cent de pommes: un medio ciento de manzanas : gagner cent pour cent: ganar

ciento por ciento.

CENTAINE, s. f. Centena: la suma de cien unidades. Centenar: une centaine dicus, une centaine d'années. || A centaines, par centaines: á centenadas, o centenares, por centenares. || Centaine: hebra, o cabo de hilo o seda, por donde se deshace la madeja, ó el ovillo. || Cuenda: el hilo con que se ata una madeja.

CENTAURE, s. m. Centauro: monstruo, muad hombre y mitad caballo, fingido por la gentilidad. || Centauro: constelacion aus-

CENTAURÉE, s. f. Centaurea : planta, la hay mayor y menor. || Centaurée blese: terrianaria, yerba de la celada.

CENTENAIRE, adj. m. f. Centenario: lo que llega á cien años de edad, o de duracion: homme centenaire, possession cenunaire.

CENTENE, s. f. Centurionazgo: el em-

pleo de centurion.

CENTENIER, s. m. Centurion: capitan de cien hombres. Dicese centenier solo el del Evangelio; porque, cuando se habla de la milicia romana, se escribe y dice centunon, como en castellano.

\*CENTENILLE, s. f. Centenillo: planta

pequena, del norte de Europa.

CENTIARE, s. m. Centiarea: la centéama parte del area, esto es, un metro cuadrado.

CENTIÈME, adj. m. f. Centésimo.

\*CENTIGRADE, adj. m. f. Dicese: thermomètre centigrade; el termómetro divido en cien grados.

CENTIGRAMME, s. m. La centésima

Parte del gramo.

CENTILITRE, s. m. La centésima parte

ceolaro; la centésima parte de un franco. tre los Romanos.

\* CENTIMETRE, s. m. Ceutimetro: la CENSURER, v. a. Censurar: criticar, centésima parte del metro, que equivale a medio dedo.

\* CENTINODE, 6 RENOUEE, s. f. Cen-

tinodia : planta.

\* CENTISTERE, s. m. La centésima parle del estere.

CENTON, s. m. Centon: obra de poesía compuestá de versos, ó hemistiquios de alcun autor célebre. || Por extension se aplica á una obra formada de pedazos robados.

\* CENT-PIEDS, s. m. Cientopies: culebra

de Siam , muy venenosa.

CENTRAL, ALE, adj. Central, y centrico : lo que está en el centro , ó tira á el: feu central : fuego central : ligne centrale: linea central: point central: punto cen-

\* CENTRALISATION, s. f. Reunion de la autoridad en un corto número de per-

\* CENTRALISER, v. a. Reunir el poder ó la autoridad en un corto número de per-

CENTRE, s. m. Centro. Tiene las mismas significaciones y usos que en castellano, así en el sentido propio, como eu el metafórico. | Centre des rets: alcabala. | Seno : de la red de pescar.

CENTRIFUGE, adj. m. f. (astron. y fls.) Centrifugo: lo que tira ó corre á apar-

tarse del centro.

\* CENTRINE, s. f. Centrina, o puerco marino : pescado cuya carne excita la orina.

CENTRIPETE, adj. m. f. (astron. y fis.) Centripeto: lo que tira al ó busca el centro.

CENT-SUISSE, s. m. Soldado del cuerpo de los cien suizos, que eran tropa de la casa real de Francia, y guardias de la persona. Hoy dia los llaman gardes à pied ordinaires du corps du roi, y por abreviacion, garde-du-corps à pied.

CENTUMVIR, s. m. Centumviro: juez

civil entre los Romanos.

CENTUMVIRAL, ALE, adj. Lo que

pertenece à los centumviros.

CENTUMVIRAT, s.m. Centumvirato: el tribunal y la dignidad de los centumviros. CENTUPLE, adj. y s. m. Céntuplo,

centuplicado : cien veces tanto.

CENTUPLER, v. a. Centuplicar: repetir cien veces.

CENTURIATEURS, s. m. pl. Historiadores luteranos de Alemania, que han compuesto una historia eclesiástica por centurias o siglos.

CENTURIE, s. f. Centuria : en la milicia romana era la companía de cien hom-

bres.

CENTURION, s. m. Centurion: el ca-\*CENTIME, s. m. Céntimo, centésimo, pitan de una compañía de cien hombres en-

\* CENTUSSE, s. f. Cien sueldos de mone- \* CERCLIER, s. m. Lo mismo que cerda romana.

CEP, s. m. Cepa: la vid de donde brotan los sarmientos. || Cepo : pieza que sostiene la ; cama del arado. V. Ceb.

\* CEPACEE, adj. (botán.) Cepacea, ce-

bolluna.

\* CEPEAU, s. m. Cepo, caja: con su agujero. Zoquete en que los monederos ponen las piezas para acunarlas.

CEPEE, s. f. Cepellon: pié con varios vástagos que salen de un mismo tronco.

CEPENDANT, adv. Entre tanto, durante este tiempo, mientras tanto. | Sin embargo, no obstante eso, con todo eso.

\* CEPHALALGIE, s. f. (medic.) Cefalalgia : dolor de cabeza muy violento.

CEPHALALOGIE, s. f. Cefalalogia: tratado sobre la cabeza, sobre el cerebro.

\* CEPHALATOMIE, s. f. Cefalatomia: diseccion de las partes de la cabeza.

CEPHALIQUE, adj. m. f. Cefálico: per-

Lenegiente à la cabeza.

\* CEPHALONIE, s. f. (geogr.) Cefalonia: isla en el mar Jonio.

CEPHEE, s. m. Cefeo: constelacion bo-

real.

CEPS, s. m. pl. (ant.) Cormas, grillos, cadenas, esposas, y todo género de prisiones de hierro con que se asegura á los presos. || Tambien se toma por el cepo, en que se poue á los reos de pies, o de cabeza.

\* CERAMBYX, s. m. Capricornio: espe-

cie de escarabajo.

\* CERASTES, s. m. Cerasta, ó cerástes: culebra de un codo de largo, con cuernos: en la cabeza, por lo que la llaman tambien cornula.

CERAT, s. m. Cerato: emplasto blando y correoso. || Cerote : de zapatero. || Cera-

pez. || Cerato anodino.

CERATION, s. f. Ceracion: prepara-

cion para la fusion.

CERBERE, s. m. Cerbero (Can): el perro de tres cabezas que fingiéron los poetas como guarda de la puerta del inlierno.

CERCEAU, s. m. Cerco, aro, arco de

cuha. || Red para coger pajarillos.

CERCELLE, & SARCELLE, s. f. Cerceta: ave acualica.

\* CERCHE, s. f. Cercha. V. Cerceau.

\* CERCHIER, s. m. Fabricante de cercos, ó aros

\* CERCIFI, s. m. Escorzonera de Francia,

salsifi. V. Salsifis.

CERCLE, s. m. Círculo: cerco. Aro, cerco: ó abarco de cuba. || Corro, ó corrillo. || Rueda de gentes, ó de cosas, que forman circulo. | Tertulia, o conversacion de muchas personas : por que estas se suelen sentar en rueda, ó cerco.

CERCLER, v. a. Antiguamente era rodear. !! Cercles un tonneau : ponerle los

chier.

\* CERCOPITEQUE, s. m. Cercopiteco: especie de mono, de cola muy larga.

CERCUELL, s. m. Ataud : feretro.

\* CERDAIGNE, s. f. (geogr.) Cerdana: comarca de Cataluña.

CEREALES, s. f. pl. Cereates.

\* CEREBELLEUX, EUSE, adj. Dicese de tres arterias del cerebelo.

CEREBRAL, ALE, adj. (anat.) Lo per-

teneciente al cerebro.

CÉRÉMONIAL, s. m. Ceremonial: libro en que están escritas las ceremonias de la iglesia, o de las cortes. || El uso que se ha de observer en las ceremonias.

CEREMONIE, s. f. Ceremonia: tiene las mismas significaciones y usos que en castellano. | Allons! pas de cérémonies : vamos

sin cumplimentos.

CERÉMONIEUX, EUSE, adj. Ceremonioso, ceremoniatico: tomase por el cumplimentero, o el que gasta, o afecta dema siadas cortesías y cumplimientos.

CERES, s. f. Céres: hija de Saturno y de Cibéles, diosa de la agricultura. || ( fig.)

El trigo.

CERF, (pronúnciase cer) s. m. Ciervo: animal cuadrúpedo. || *Bois de cerf* : asta de

CERF-VOLANT, s. m. Escarabajo cornuto. || Cometa, birlocha, ó milocha: hecha de papel y cañas, que los muchachos echan al aire.

CERFEUIL, s. m. Perisollo, cerasollo:

yerba para los guisos y ensaladas.

A CERIACA, s. m. Ceriaco : árbol.

CERINTHEE, 6 MELINET, s. m. Ceriflor: planta vulneraria.

CERISAIE, s. f. Guindal, ó guindalera:

el sitio plantado de guindos.

CERISE, s. f. Guinda: fruta.

CERISIER, s. m. Guindo : el árbol que da las guindas.

CERNE, s. m. Cerco: por circulo supersticioso de los mágicos. || Cerco azulado, ó morado que se forma al rededor de una llaga. || Ojeras: cerco al rededor de los ojos cuando han padecido alguna fatiga.

CERNÉ, ÉE, p. p. V. Cerner.

CERNEAU, s. m. El meollo de la nuez verde.

CERNER, v. a. Desmeollar, excavar: hacer un agujero redondo para sacar lo que está dentro: como a una nuez, á una manzaua, á un melocoton. || Cerner l'écorce d'un arbre : coronar un árbol, esto es, sacarle una tira en redondo de la corteza del tronco. || Cerner une place : cercar una plaza, quitándole toda comunicacion.

\* CÉROFÉRAIRE, s. m. Ceroferario: el acolito que lleva el cirial en las iglesias.

CEROMANCE, CEROMANCIE, s. f

Ceromencia: adivinacion por medio de figuras de cera.

\*CÉRON, 6 SURON, s. m. Coracha: saco hecho de cuero al pelo, para encerrar cacao, a otros generos.

\*CEROPISSE, s. f. Cerato hecho de cera

\*CÉROPLASTIQUE, s. f. Arte de represeniar con cera las partes del cuerpo huma-DO Y CLTES.

\*CERQUEMANEUR, s. m. Agrimensor: medidor de tierras, aprobado para poner lindes.

\* CERRE, s. m. Especie de encina.

CERTAIN, AINE, adj. Cierto : por seguro, verdadero, constante, fijo. | Se usa como adjetivo en lugar de alguno: v. gr. certain fait : cierto hecho : certaines gens : ciertas gentes.

CERTAINEMENT, adv. Ciertamente:

con certeza.

\*CERTEAU, s. m. Pere de S. Miguel:

CERTES, adv. Cierto, por cierto, a la

CERTIFICAT, s. m. Certificado, certificacion.

CERTIFICATEUR, s. m. Certificante: el que certifica.

CERTIFICATION, s. f. Certificacion,

testimonio.

CERTIFIE, EE, p. p. V. Certifier.

CERTIFIER, v. a. Certificar, asegurar, testificar que una cosa es cierta. || Certifier une caution: responder de una fianza.

CERTITUDE, s. f. Certeza, certidum-

CERUMEN, s. m. (cirug.) Cera de los

CERUMINEUX, EUSB, adj. Lo que

tiene propiedad de cer-

CERUSE, s. f. Blancura fingida : aseite que suelen poner las mu-हुधध

CERVAISON, s. f. El tiempo en que el

entro esta gordo, y se debe cazar.

CERVEAU, s. m. Cerebro: la substancia | planta. blanda y esponjosa en cerrada en el cráneo. (fg.) Cabeza, testa : por talento, capacidad. | Cerveau : entre campaneros es el hombro de la campana.

CERVELAS, s. m. Salchicha compuesta de carne picada y adobada con especias.

CERVELET, s. m. Cerebelo: la parte

posterior del cerebro.

CERVELLE, s. f. Sesos, sesada: meollo de la caheza del animal. || (fig. Seso : juicio, ordora de una persona.

CERVICAL, ALE, adj. (anat.) Cervi-

cal, lo perteneciente á la cerviz.

\*CERVIER, s. m. Cerval, o cervario. Loup cervier: lobo cerval.

CERVOISE, s. f. Lo mismo que bière. \* CESAIRE, s. m. (n. p.) Cesario.

CÉSAR, s. m. César: nombre de les Emperadores romanos. || (fig. ) Valeroso, intrépido, magnánimo: corresponde á lo que llamamos un Cid.

CESARIEN, s. m. Cesario, o cesariano,

oficial de los Emperadores.

CESARIENNE, adj. (cirug.) Cesárea: la operacion que se hace abriendo á la mudre pera sacar la criatura.

CESSANT, ANTE, adj. Cesante. Solo se usa en estas frases absolutas : toute effaire *cessante* : no habiendo otra ocupacion, ó en desocupándose : toutes choses cesssantes : no habiendo, ó no ofreciéndose otra cosa: tous empéchemens cessans: no habiendo embarazo: ce cas cessant: fuera de este caso.

CESSATION, s. f. Cesacion: interrup-

cion de alguna cosa.

CESSE, s. f. Usase solo en esta frase adverbial sans cesse: sin cesar, incesantemente.

CESSE, EE, p. p. V. Cesser.

CESSER, v.n. y a. Cesar: suspender, detener : dejar de hacer alguna cosa.

CESSIBLE, adj. m. f. (fam.) Lo que se

puede ceder.

CESSION, s. f. Cesion: renuncia de alguna posesion, alhaja, accion, ó derecho. 🏾 Cession des biens : cesion de bienes.

CESSIONNAIRE, adj. y s. m. f. Cesionario: la persona que hace una cesion, y

aquella en cuyo favor se hace.

CESTE, s. m. Cesto: especie de manopla guarnecida de hierro, ó plomo, de que usaban los pugiles antiguos en sus combates. I Cintura de Vénus.

CESTIPHORES, s., m. pl. Cestiforas: combatientes con la manopla llamada cesto.

CESTRON, s. m. Parjú de Chile: arbusto. CESTRUM, s. m. Gahan de dia : planta. CESURE, s. f. (poes.) Cesura.

CET, CETTE, V. Ce.

CETACE, EE, adj. y s. Cetáceo: dicese de los pescados grandes de mar, como lallenas, cachalotes, etc.

CETERAC, s. m. Ceteraque, ó doradilla:

CETTUI, pron. (fam. ant.) V. Ce.

CEVADILLE, s. f. Cevadilla : simiente menuda del Senegal, que se usa para matar los piojos, y molida es un fuerte estornutatorio. La planta que la produce se llama vedegambre blanco, o yerba del balles. tero.

CEYLANITE, s. f. Pleonasto, ó chorle-

negro octaedro: piedra volcanica.

CHA, s. m. Cha: tela de seda que los-Chinos usan en verano.

CHABLAGE, s. m. El trabajo del pilotopráctico en las entradas de los rios navegables, y puertos. || Tambien es la operacione de levantar algun peso.

CHABLEAU, s. m. (naut.) Calabrole:

icable delgado.

CHABLER, v. a. (naut.) Enganchar un aparejo. Il Atar un balon ó tercio grande à un cable para levantarie.

CHABLEUR, s. m. Piloto práctico en las entradas y salidas de un rio navegable,

o costa.

CHABLIS, s. m. Desgajados, derribados: dicese de los árboles que se hallan en los montes derribados por los vientos.

CHABOT, s. m. Murela, gobio: pescado

de agua dulce.

CHABOTS, s. m. pl. Lias, con que los

albañiles atan sus andamios.

CHABRAQUE, s. f. Especie de caparazon. CHACAL, s. f. Chacal: animal feroz.

CHACONNE, s. f. Chacona: nombre de cierto baile, y tambien del cantar y música con que se baila.

CHACUN, UNE, pron. Cada uno, cada

una : cada cual.

CHACUNIÈRE, s. f. (v.) Casa de cada uno. CHAFÉE, s. f. La fécula, ó salvado, que queda en los sacos, despues de haber sacado la flor del trigo por medio del agua para hacer el almidon.

CHAFOUIN, INE, adj. y s. (fam.) Canijo: dicese de la persona flaca, desmirriada, y de triste semblante. || Chuchumeco:

figurilla despreciable.

CHAFOUREUR, V. Grifonneur.

CHAGRIN, s. m. Enfado, disgusto, desazon, pena. || Tambien significa aquella piel curtida y aspera llamada zapa. || Escamilla : una ligera tela de seda.

CHAGRIN, INE, adj. Triste, desazo-

nado, de mai humor.

CHAGRINANT, ANTE, adj. Enfadoso: molesto, sensible, pesado, desagradable: habiando de cosas.

CHAGRINE, EE, p. p. V. Chagriner. CHAGRINER, v. ā. Desazonar, enfadar,

amohinar. | Se chagriner: desazonarse, en-

fadarse, amohinarse.

CHAINE, s. f. Cadena. Tiene los mismos usos y significaciones que en castellano. Chaines, en plural, se toma por prision, esclavitud. || Chaîne avec son carcan : camai, cadena con su argolla. || Chaine d'or: cabestrillo. || Chaine de montagnes : cordillera ó sierra de montes.

· \* CHAINEAU, o CHINEAU, s. m. Canal

de plomo, ó madera.

CHAINES, s. f. pl. Atadura, ligadura. ] En las fábricas de lana, hablando de la

urdimbre, son portadas.

CHAINETIER, s. m. El que hace cadenas. CHAINETTE, s. f. Cadenita: cadenilla: cadeneta. || Chainettes: en las fábricas de terciopelo, son cordones. || (encuad.) Se dice cadeneta á la que se forma á la cabeza y pié de un libro cuando se cose, y donde semata la costura.

CHAINON, s. m. Eslabon, o anillo de

CHAIR, s. f. Carne. Tiene los mismos usos y significaciones que en castellano, en estilo propio y metafórico. || Entre chair y viande hay esta diferencia, que lo primero se suele decir de la carne de los animales génericamente; y lo segundo de su carne puesta en carnicería, o compuesta ya para comer : así se dice manger de la viande (comer carne) y no manger de la chair. Chair morte: carne muerta, la gangrenada, ó podrida. || Chair boucanée, ó salee: tasajo, cecina. || Chair: entre curtidores es carnaza, la parte interior de la piel; y la exterior se llama flor.

CHAIRE, s. f. Cátedra, silla, sedu: apostólica, pontificia, episcopal. || Chaire es púlpito, hablando de predicadores y oratoria sagrada: y cátedra, hablando de prosesores públicos, y de ciencias. | La chaire du Saint-Esprit : es la caledra del Espiritu

Santo, y no la silla, ni la sede.

CHAISE, s. f. Silla: asiento con respaldo para sentarse. || Chaise à porteur : silla de manos. || Chaise roulante : silla volante, y carreton de niño. || Chaise percée : sillico para excrementar. || Chaise de poste: silla de posta. || Une suite de chaises: una sillería, o un juego de sillas.

CHAISES DE CHOEUR, V. Stalles.

CHALAND, ANDE, s. y adj. Parroquiano, marchante: dícese del que acostumbra ir de continuo a comprar en una misma tienda. || Pain chaland : pan bajo. || Bateau chaland: barco chato, para transportar géneros.

CHALANDISE, s. f. El hábito de comprar en una misma tienda. | Chalandise: tómase colectivamente por los compradores, los parroquianos, el concurso de ellos.

CHALASIE, s. f. (medic.) Relajacion.

CHALASTIQUE, m. f. Lazante: se dice de los remedios de relajan las fibras. \* CHALCEDOINE, V. Calcedoine.

CHALCITE, s. m. Calcites: mineral parecido al laton.

CHALCOGRAPHE, s. m. Calcografo: grabador en cobre y otros metales.

CHALCOGRAPHIE, s. f. Calcografia, arte de grabar en metales. || Cass en donde se graba : o tienda en que se venden las estampas.

CHALDAYQUE, adj. m. f. Caldaico: lo perteneciente a los Caldeos. || La langue chaldaïque, ó chaldeenne : la lengua caldea. Usase como substantivo: le chaldaique, le chaldéen.

\* CHALET, s. m. Quesera: casita pequeña en los montes de Gruyere en Suiza, donde

hacen los quesos.

CHALEUR, s. f. Calor, ardor. Tiene los mismos usos y significaciones que en castellano, en sentido propio y figurado. Il Chaleur naturelle; calor natural.

CHALEUREUX, EUSE, adj. Caluroso: ridiculo, como chamarrer un sermon, un

el que tiene mucho calor natural.

CHALIBE, EE, adj. (pronúnc. ka.) Acerado: dicese de los remedios líquidos que contienen acero, como el agua acerada, etc.

CHALIT, s. m. (ant.) Armazon de la cama: tarima: ahora se dice: bois de lit, couchette.

\*CHALLULA, s. f. Chalula ! pescado de las costas del Perú, que no tiene escamas.

CHALOIR, v. n. (ant.) Solo se usa impersonalmente en esta frase familiar y sestiva: il ne m'en chaut: nada me importa, no se me da un pito. Corresponde á esta otra frase castellana, tambien anticuada: no me cale.

CHALON, s. m. Red grande para pes-

CHALONS-SUR-MARNE, s. m. (geog.) Chalons del Marna: ciudad de Champaña. \*CHALONS-SUR-SAONE, s. m. (geog.) Chalons del Saona: ciudad de Borgoña.

CHALOUPE, s. f. Chalupa, lancha: es

mayor que el esquite, o bote.

CHALUMEAU, s. m. Canutillo de paja de trigo, centeno, cañaheja, ó de metal, para chupar algun licor: cuando es de metal, se suele llamar cánula, latinizando el nombre. Es tambien instrumento músico campestre, como caramillo, zampoña, churumbela, tabileña. (quím.) Soplete: cañon de metal, que remata en una boca sumamente estrecha, por la cual se sopla la llama de una vela, dirigiéndola sobre un fragmento de cualquier mineral.

\*CHALUMER, v. a. (fam.) Chislar, be-

ber.

CHALUT, s. mz. Cierta red para pes-

CHAMADE, s. f. (voz tomada del italiano) Llamada: toque de guerra con caja, ó con clarin. || Chamade se diferencia de appel, en que aquella es señal que se hace de un campo á otro para parlamentar; y este es el toque para reunir los soldados, y pun lista.

CHAMAILLER, v. n. (fam.) Mover un zipizipe, una zacapela, una sarracina: ander à gritos y cachetes unos con otros. || Se

chamailler: acuchillarse.

CHAMAILLIS, s. m. (fam.) Zipizape:

zacapela, sarracina: rina de voces y gol-

\*CHANARAS, s. m. Escordio: planta.
\*CHAMARIER, s. m. Camarero: dignided de la Santa Iglesia de Leon de Fran-

CHAMARRÉ, ÉE, 'p. p. V. Chamar-

CHAMARRER, v. a. Recamar: guarnecer un vestido con flecos, encages, cintas; galones: en este último caso se dice galonear. [[(fig.) Se toma siempre en sentido]

Tome 1.

ridiculo, como chamarrer un sermon, un discours de métaphores: emperifollar, engalanar, ó ribetear un sermon, un discurso de metáforas. || El adjetivo chamarré, sin régimen, siempre se aplica por lo ridiculo á una persona vestida sin gusto, como si digéramos: cargado de galonazos, lleno de oro, ó plata, de encages, etc.

CHAMARRURE, s. f. Guarnicion, o

adornos de un vestido.

CHAMBELLAGE, s. m. Derecho á que estaha obligado el vasallo para con su señor feudal en ciertas transportaciones. || Derecho que tenia el primer portero de la contaduría mayor de los que juraban alguna plaza.

CHAMBELLAN, s. m. Oficio distinguido en las casas de príncipes soberanos: en unas partes se llama camarero, en otras camarlengo, en otras gentilhombre de cámara.

CHAMBELLAN (GRAND), s. m. Gran camarlengo, camarero mayor, sumiller de corps: conforme las cortes de que se habla.

\* CHAMBELLANIE, s. f. Camarería. Dícese por burla del oficio de chambellan.

CHAMBOURIN, s. m. Clase de pietira, que sirve para hacer los vasos de cristal.

CHAMBRANLE, s. m. Jambas y dintel, que sirve para adorno de las chimeneas francesas.

CHAMBRE, s. f. Cuarto, aposento, sala, . cámara. Varian estos nombres segun la aplicacion que se hace de la voz chambre. || Es cuarto en estos egemplos : chambre à feu: cuarto de chimenea: : chambre à coucher : cuarto de dormir ó alcoba : une petite chambre : un cuartito. || Es sala en estos egemplos : chambre de parade : sala de estrado : chambres du parlement, du conseil (hablando de Francia): salas : chambre criminelle: sala del crimen: grande chambre du conseil: sala primera: antichambre: antesala (hablando de casas particulares). | Es cámara en estos egemplos: chambre (du roi, de la reine, du pape, etc.): camara: chambre d'un vaisseau : camara de un navio : chambre d'un fusil : cámara de una escopeta: chambre d'une pièce de canon: magaña, defecto en el alma de un cañon por mala fundicion: chambre apostolique: camara apostólica: chambre impériale: camara imperial : chambres du parlement (hablando de Inglaterra): cámaras : vales de chambre: ayuda de camara: femme o fille de chambre : doncella de camara, ó camarera; y hablando del cuarto de una Reina, es camarista : antichambre (hablando de principes y grandes señores): antecámara: y hablando de particulares, es antesala. || Es junta en estos egemplos : *chambre* de commerce : junta de comercio : chambre de police : junta de policia ; pero chambra des comptes es contaduria mayor.

CHAMBRE, ÉE, p. p. V. Chambrer. CHAMBRÉE, s. f. Cuadra, 6 sala : nom-

12

de sala, o de cuarto. || Tambien se dice nosotros decimos entrada, esto es, concurso.

CHAMBRELAN, s. m. Oficial que trabajaba en su cuarto à escondidas, porque no ' era maestro aprobado. || (vulg.) Se llama. chambrelan al inquilino de un solo cuarto,

o aposento.

CHAMBRER, v. n. Arrancharse, vivir en un mismo cuarto, ó alojamiento e estar de compañeros de sala. Se dice comunmente

de la tropa.

CHAMBRER, v. a. Encerrar, ó dejar encerrado á alguno en un cuarto, por engano, o mala intencion. Llamar à solas en otra pieza á alguno de una tertulia, ó visita.

\* CHAMBRERIE, s. f. Camareria : el empleo ú oficio de camarero en las abadías.

CHAMBRETTE, s. f. Aposentillo, cuartito, camarin, camarilla. || (fam.) Como | se usa en frances, corresponde à chiribitil, ó tabuco en castellano.

CHAMBRIER, s. m. Camarero: dignidad en algunas abadías claustrales, y cabildos. || Antiguamente se llamaha grandchambrier, el camarero mayor de los

reyes de Françia.

CHAMBRIERE, s. f. Doncella, moza, ó ama : de una casa particular, y mas hablando de curas y hombres solos. || Tambien significa látigo de picador de caballos. || Cinta con que se ata la rueca al cuerpo para sostenerla cuando se hila.

CHAME, o CAME, s. f. Came: nombre

genérico de algunas conchas bivalvas.

CHAMEAU, s. m. Camello; animal cua-

drúpedo, y de carga.

CHAMELIER, s. m. Camellero: el que el cuida de los camellos, ó el que tragina con

\* CHAMERAINER, v. a. Aserrar una ta-

bla, viga, elc.

CHAMOIS, s. m. Rupicabra, gamuza: especie de cabra montes. || Gamuza : piel preparada como el ante. || De couleur de chamois: agamuzado.

\* CHAMOISER, v. a. Curtir gamuzas.

"CHAMOISER, v. a. Engamuzar : pre-

parar las pieles de la rupicabra.

CHAMOISERIE, s. f. Gamuzeria: la fábrica donde se curten y preparan las pieles de gamuza.

CHAMOISEUR, s. m. Gamuzero, guantero; el curtidor que curte las gamuzas.

CHAMP, s. m. Campo: pedazo de tierra

bre colectivo que se dice de todos los que se dice de toda especie de tierra suera de pos ocupan, viven, ó duermen en una misma blado, sea de labor, ó de pasto, matorral, pieza, como de los soldados en su cuartel, erial, arboleda, etc. : y es el campo colecde los pobres en el hospicio, ó los colegiales tivamente tomado. || Champ: extension que en su colegio, etc. Así se llamarán dos que abraza un anteojo: campo ó fondo de una son d'une même chambrée, dos compañeros tela labrada, ó de un escudo de armas. H (fig.) Es la extension que corre el discurso, chambrée, hablando de teatros, á lo que la imaginacion humana: y en este concepto, champ es taml ien campo, es decir, ocasion, asunto, materia. || Champ de bataille: campo de batalla : champ à pois chiches : garbanzal : champ à garance : rubial. Antiguamente se decia champ solo en estas frases: maitre du champ: dueño del campo: le champ lui a demeuré : el campo ha quedado por él. || Champ clos: campo cerrado, palenque para la liza en los desafios, justas, torneos. || De champ, adv. Mettre, poser de champ des briques, des pierres, des solives, etc.: poner de canto los ladrillos, las piedras; ó de cabeza ó punta las vigas, etc. | Champ, y champs: con estos nombres se forman varias frases advertuales del estilo figurado y familiar ; à travers champs : à campo travieso, fuera de camino: sur le champ: de repente, sin prevencion, sin detenerse : à tout bout de champ, o à chaque bout de champ: à cada instante. En estilo proverbial: courir les champs, es estar loco, haber perdido la chabeta, echar por esos cerros ; se mettre aux champs: suhirsele el humo d'las narices, montar en colera: avoir un œil aux champs et l'autre à la ville: poner un ojo al plato, y otro en las tajadas, andar ó estar con tanto ojo . estar vigilante, prevenido: avoir la clef des champs: tener anchura ó lihertad de entrar y salir: gagner aux champs: poner pies en polvorosa, tomar soleta, escaparse.

\* CHAMPAGNE, o PLAINE, s. f. (blas.) Campo: el espacio de abajo del escudo, ó la

tercera parte de él.

CHAMPAGNE, s. m. Vino de Champaña: al modo que decimos en España Gerez, Peralta, Malaga, en vez de vino de,

TCHAMPAGNE, s. f. Champan, embarca-

CHAMPART, s. m. Cierta cantidad de gavillas de mieses, que en algunas partes pagalan los enliteotas á los señores propietarios.

CHAMPARTER, v. n. Cobrar ó recoger las gavillas de mies que le pertenecian al sonor por su derecho de enlitéusis.

\*CHAMPARTERERIE, 6 CHAMPAR-TERESSE, s. f. La granja ó parage donde se guardahan las gavillas del señor.

CHAMPARTEUR, s. m. El labrador ú otro comisionado que tenia el cargo de recoger las gavillas de mies pertenecientes al senor.

\*CHAMPÉ, adj. (blas.) Campado: es labrantia y abierta. Pero champs, en plural, l cuando solo se denota la calidad del campo,

CHAMPETRE, adj. m. f. Campestre, CHENDESIDO.

CHAMPI, s. m. Papel propio para bacer encerados de ventana.

CHAMPIGNON, s. m. Seta, hongo > planta esponjosa que produce la tierra. || Geta : que se forma en el pábilo de una luz-\*CHAMPIGNONNIERE, s. f. Cama de

estiércol y tierra para criar setas todo el ano.

CHAMPION, s. m. Campeon : el que en los duelos y desafios antiguos hacia campo, y entraba en la liza. || Tambien se dice del hombre famoso en le guerra por su valor y acciones ; é irónicamente del cobarde : c'est un raillent champion: bravo soldado es fu-

\*CHAMPLURE, s. f. Escarcha que ha hecho dano en las vinas.

CHANCE, s. f. Cierto juego de dados. || (fig.) Se toma por suerte, fortuna. || Dicese conter sa chance, por contar sus cuitas, sus erenturas.

CHANCELANT, ANTE, adj. Vacilante : lo que está mai seguro, poco firme, a resgo de caer. || (fig. ) Se dice también vaciante, dudoso: habiando del ánimo, de la mente, de la fortuna.

WANCELER, v. n. Bambolear, tambakar, temblar: estar para caer, andar cayén-

dos. [ [fig.] Vacilar, titubear.

CHANCELIER, s. m. Canciller : era en Francia el gefe supremo de la justicia. || Cancelario: el que en las Universidades confiere los grados, que en algunas se llama hiaestrescuela en Castilla. || Canciller, ó cance-Her: cierta dignidad en algunos cabildos. En las escalas de Levante, es el setto del consolado, y hace las funciones de secretario, ó

CHANCELIERE, s. f. Cancillera: la muger del cancilier. || Folgo: holsa de pieles para meter los pies en el invierno.

\*CHANCELLADE, s. f. Congregacion de

Chonigos regulares.

CHANCELLEMENT, s. m. Vacilacion,

utubes: la accion de vacilar.

CHANCELLERIE, s. f. Cancillería: tribunal. | Chancillería: casa donde está el despecto del canciller, o de los sellos. Chancellerie romaine : cancilleria romam: chancellerie impériale ; cancilleria imperul.

CHANCEUX, EUSE, adj. (vulg.) Poboso: afortunado. || Dicho irónicamente, es

.ksaf rinnado.

CHANCI, IE, p. p. V. Chancir.

CHANCIR, v. n. Florecerse, enmohecerse: dicre mo de las cosas de comer.

CHANCISSURE, s. f. Moho, enmohecomento.

CHAMPEAUX, a. m. pl. Prados, prade-1 gna. | Sarro: que se cría en la lengua, y en la dentadura.

> CHANCREUX, EUSE, adj. Canceroso lo que tiene la malignidad de cáncer.

CHANDELEUR, s. f. Cundelaria: fiesta que celebra la Iglesia el dia de la Purificación de nuestra Señora.

CHANDELIER, s. m. El que fabrica, ó vende velas para alumbrar. Si son de cera, se llama cerero; si de seho, velero, ó candelero de sebo. || Candelero: utensilio para poner la vela, o bugia. || Etre place sur le chandelier: estar en el candelero, tener valimiento.

CHANDELLE, s. f. Vela, 6 candela: comunmente se dice de las de sebo ; porque las de cera se llaman bougies (bugias), o cierges (cirios). | Chandelle de noix : velas hechas con las heces de las nueces, despues de sacado el aceite. || Chandelles de résine: velas que fabrican en Anju con sebo y resina.

\* CHANETTES, s. f. pl. (ant.) Vinageras

para la misa.

CHANFREIN, s. m. Frente o saz del caballo. | Testera: la armadura de la frente del caballo. Chaflan : en el corte de las maderas.

\* CHANFREINDRE, v. a. (relog.) Aguje-

rear en figura cónica.

\*CHANFREINER, v. a. (carp.) Chaflana**r** : cortar una tabla ó madero en chailan.

CHANGE, s. m. Cambio: en sentido de trueque ó permuta de una cosa por otra. || Change se toma por el banco de giro, y por la plaza, bolsa, ó casa de contratacion. || Change: cambio el interes que lleva el cambista, ó banquero. || Change : cambio : el giro ó conmutación de dinero de unas partes à otras : así se dice : lettre de change: letra de cambio : courtier de change : corredor de cambios, ó de lonja. (fig.) Se tomaba la voz *change* por mudanza, hoy changement. || Prendre le change, es alucinarse, engañarse, quedar burlado, chasqueado.

CHANGE, EE, p. p. V. Changer.

CHANGEANT, ANTE, adj. Mudable, variable : hablando de cosas. || Veleidoso, voltario, inconstante : hablando de personas || Couleur changeante: color tornasolado, con visos, con cambiantes.

CHANGEMENT, s. m. Mudanza: de vida, de tiempo, de gustos, etc. | Mutacion de teatro. | Mutaciones, variaciones : de temple, de la atmosfera.

CHANGER, v. a. Cambiar, trocar: una cosa por otra. || Mudar, convertir, trans-

mutar : una cosa en otra.

CHANGER (de), v. n. Mudar, ó mudarse : tomado absolutamente, y hablando de personas, se entiende de conducta, de opi-CHANCRE, s. m. Cancer: úlcera mali- i niones, y es convertirse, como Pierre change, ó est changé. | En sentido recto se dice | changer de logis, de place, etc.: mudar o mudarse de casa, de puesto, etc., y no se dice mudarse de vestido, mudarse de camisa, por changer d'habit, changer de chemise, sino mudarse el vestido, mudarse camisa. || Hablando de una persona que ha estado mala, o ha padecido trabajos, etre bien changé, es estar muy demudado, desfigurado, vareado.

CHANGEUR, s. m. Cambiador, cambista.

\* CHANGOUN, s. m. Buitre de Bengala. \* CHANLATTE, s. f. Ristrel de madera, que se coloca encima de los canecillos del alero de un tejado, y sirve para sostener las tejas de los extremos.

\*CHANOINE, s. m. Canónigo: en iglesia catedral, o colegiata. || Chanoine regulier: canonigo reglar : el que vive en comunidad : bajo un instituto aprobado por la Santa Sede.

CHANOINESSE, s. f. Canonesa. | La

religiosa agustina.

\* CHANOINIE, s. f. Canongia. Parece de estilo curial: y así es mas usada la voz canonicas (canonicato).

CHANSON, s. f. Cancion, cantar, copla. || (fig.) Jácara, cuento: dicho frívolo y

CHANSONNE, EB, p. p. V. Chansonner. CHANSONNER, v. a. Echar, o hacer coplas, ó cantares contra alguno: ponerie en coplas, o cantares.

CHANSONNETTE, s. f. Cancioncilla,

cantarcito, letrilla, cantilena.

CHANSONNIER, s. m. Coplero, eoplista: el que hace o canta coplas. || En sentido ironico y mas familiar, es jacarero. || Can-

cionero: coleccion de cantares.

CHANT, s. m. Canto: el acto y el modo de cantar la voz humana. || Dicese tambien del gorgeo y trinado de los pájaros, y de algunos insectos. || Canto : cualquiera de las partes en que se divide un poema épico. || Chant royal: cancion real. || Chant gregorien, plain-chant: canto gregoriano ó canto liano.

CHANTANT, ANTE, adj. Cantable: lo

que se puede fácilmente cantar.

CHANTE, EE, p. p. V. Chanter.

CHANTEAU, s.m. Cantero: pedazo que se corta de cualquiera cuerpo redondo, como de pan, queso, etc. || Chanteaux de manteau, etc. : camas, o gambas : en las capas son los pedazos de tela sesgados, que se unen al ancho de ellas para que salgan redondas.

\* CHANTEGNOLE, s. f. (arquit.) Sopanda sostenida sobre los pares por medio

de egiones.

\* CHANTELAGE, s. m. Derecho de aforo. CHANTEPLEURE, s. f. Cantimplora. Tajea : el desaguadero que se hace en las aguas que han entrado por lluvia o riada. I tular que visten en invierno los canónigos,

CHANTER, v. a. Cantar : dicese de la voz humana, y de algunos pájaros. || Cantar: celebrar en verso las acciones beróicas. Il (naut.) Zalomar. || Chanter pouille, injures: decir ó tirar pullas, dicterios. || Chan*ter la palinodie : c*antar la palinodia, llamarse antana. || Pain à chanter : hostia , y tambien oblea.

CHANTERELLE, s. f. Prima: la cuerda mas delgada de un instrumento. 🛭 Reclamo : el ave que se tiene enjaulada para ila-

mar las otras.

\* CHANTERILLE, s. f. Canilla: en que se arrolla el hilo de oro y plata despues de hatido.

CHANTEUR, EUSE, s. Cantor, cantora : el que, o la que canta por oficio en actos profanos ; porque los cantores de las iglesias en los oficios divinos se llaman chantres.

CHANTIER, s. m. Corral, ó almacen grande de madera para construccion. || Corralon , ó patio grande , donde se encierran carruages. || Taller ú obrador de carpintería. ó canteria: en la construccion naval es astillero, atarazana. || Grada; sobre la que se empiezan á construir los návios. || Poinos: los codales en que se encajan y sustentan los toneles en las bodegas.

CHANTIGNOLE, s. f. Puente : cierta pieza de madera en que descansan las tablas

de un andamio.

\* CHANTONNE, adj. Defectuoso. Dicese

del papei.

CHANTOURNÉ, s. m. Cabecera de cama. CHANTOURNER, v. a. Contornar una pieza de madera, ó fierro, para cortaria

segun la plantilla dada.

CHANTRE, s. m. Cantor: el que canta en el coro de las iglesias, que se llama tamhien sochantre. || Chantre : dignidad en laz catedrales y algunas colegiatas. || (fig.) So da el nombres de chantres á los excelentes músicos y á poetas, como á Orfeo, Antion, Homero, Pindaro, y tambien á los pájaros. || (poes.) Le chantre des forets : el ruiseñor. " CHANTRELLE , s. f. Hongo de canta-

CHANTRERIE, s. f. Chantria, capiscolía : la dignidad de chantre, ó capiscol.

CHANVRE, s. m. Cáñamo: llámase así la planta, y mas propiamente la hilaza que sale de ella. || *Chanvre-bâtard* : cáñamo bastardo. V. Galiopsis.

\* CHANVRIER, s. m. Rastrillador: el que macera, maja y rastrilla el cañamo.

\*CHAOMANCIE, s. f. Caomancia: advinacion por medio del aire.

CHAOS, s. m. Caos: dicese del estado en que se supone estaban todas las cosas en el instante de la crescion. | (fig.) Caos: todo lo que es confusion, desórden, etc.

CHAPE, s. f. Capa pluvial: ornamento paredes, puentes, etc., para que salgan las de iglesia. || Capa de coro : el manto capipotras dignidades. § Chapa: parte de la bebilla. § La cubierta del alambique. § Capa, entre fundidores y broncistas, el último de los tres moldes; pues el segundo se llama camisa, y el del centro macho. § Proverbialmente se dice: disputer, de la chape à l'évêque: meterse en la renta del excusado, meterse en camisa de once varas.

CHAPE, adj. (blas.) Chapé: pieza en figura de cabria, llena por dentro y maciza.

CHAPEAU, s. m. Sombrero. | Chapeau rouge: capelo, hablando del sombrero encarnado da los cardenales. | (ndut.) Dicese chapeau du maître: sombrero del patron, lo que se le ahona por cada tonelada.

CHAPELAIN, s. m. Capellan: el que obtiene una capellanía. Il Capellan: el sacerdote que dice la misa en los oratorios de las casas de señores, aunque mas propia-

mente se liama aumônier.

CHAPELÉ, ÉE, p. p. V. Chapeler. CHAPELER, v. a. Raspar, picar; hablando de la corteza del pan.

CHAPELET, s. m. Rosario: para resar. [ Rosario: cierta máquina hidráulica. || Granos que salen al rededor de la frente.

CHAPELIER, s. m. Sombrerero: el que

labrica o vende sombreros.

CHAPELIÈRE, s. m. Sombrerera: la que vende y arma sombreros; ó la muger dei sombrerero.

\* CHAPELINE, s. f. (ant.) Cepacete.

CHAPELLE, s. f. Capilla: edificio requeño consagrado á Díos. || Capilla: parage ara celebrar misa en las iglesias, y tambien an los palacios, y casas de señores, aunque en estas suele llamarse oratorio. || Capilla: dicese tambien de toda la plata destinada á su servicio y ornamento, como asímismo de los sirvientes y músicos. || Chapella ardente: capilla ardente, capelardente: el túmulo lleno de luces que se levanta para celebrar las exequias de algun príncipe, é gran señor. Solo se usa en la corona de Aragon.

CHAPELLENIE, s. f. Capellania: beneficiosimple afecto à una capilla con la obligacion de decir o mandar decir las misas im-

Puestas en la fundacion.

CHAPELURE, s. f. Raspaduras, o

ralladoras de la corteza del pan..

CHAPERON, s. m. Caperuza, caperuzon, capirole. I Especie de bonete de doctores y licenciados. Il Collar que se pone sobre la capa de coro. Il Capillo: especie de capirote que se pone á las aves de caza. Il Albardila: de ladrillo, teja, ramage con que membre el caballete de una pared. Il Chaperon se dice de una persona de edad que acompaña á una señorita por el bien parecer, y como para responder de su conducta: corresponde á rodrigon en castellano.

CHAPERONNE, EE, p. p. V. Cha-

peronner.

CHAPERONNER, v. a. Albardillar, de cubrir con barda, el lomo de caballete de tapias, paredes, etc. || Encapillar: cubrir con capirote de capillo la cabeza de las aves de caza.

CHAPERONNIER, s. m. (cetrer.) El que pone el capirote à los halcones y azores.

CHAPIER, s. m. Capero: el prebendado o clérigo revestido con capa pluvial en los oficios divinos. || Armario: donde se guardan las capas de coro.

\* CHAPIN, s. m. Chapin: clase de cal-

zado mugeril.

CHAPITEAU, s. m. Capitel: la parta superior que corona la columna. || (quim.) La vasija que se pone encima de utra para destilacion, y se llama cucúrhita. || El filete de la cabezada de un libro.

CHAPITEAU DE QUENOUILLE, s. m. Rocadero. || Chapiteau de chaire sombrerero

de púlpito.

CHAPITRB, s. m. Cahildo: el cuerpo de canónigos de una catedral, ó colegiata. El Cabildo: la junta en que tratan los canónigos de los negocios de su cuerpo. Esla capitular: el lugar en que se tienen estas juntas. Capítulo: la junta, y tambien el lugar, en que tratan las órdenes religiosas y militares de los asuntos de su comunidad. Capítulo: una de las partes en que se dividen ciertos libros, ó escritos. (fig.) Capítulo: es punto, materia asunto, de que se trata, ó habla.

CHAPITRE, EE, p. p. V. Chapitrer. CHAPITRER, v. a. Dar una correccion, una fraterna, à un canónigo ó prebendado, en pleno cabildo: entre los religiosos, es dar un capítulo. || (fig.fam.) Es sentar las mano, dar una carda, echar una peluca, echar las temporalidades: por reprehender,

ó amonestar ásperamente.

CHAPON, s. m. Capon: gallo capado. CHAPONNEAU, s. m. Capon nuevecillo, d caponcito.

CHAPONNÉ, ÉR, p. p. V. Chaponner. CHAPONNER, v. a. Capar: castrar un

polio, o gallo nuevo.

\*CHAPONNIERE, s. f. Caponera: la cazuela donde se guisan los capones.

\*CHAPONNIERE . 4. f. Sombrerera >

planta.

CHAQUE, adj. m. f. Cada: sirve para singularizar las personas y cosas: v. g. chaque homme: cada hombre: chaque femme: cada muger: chaque brebis avec sa pareillo: cada oveja con su pareja.

CHAR, s. m. Carro: se entiende triunfal.

Dicese tambien de una galera, ú otro car-

ruage grande.

\* CHARA, s. f. Cara: constelacion, que está delajo de la cola de la ursa mayor.

de Egipto.

CHARADE, s. f. Buigma, que consiste

bas, y que cada una forme un nombre separado : v. g chien : perro , y dent : diente, componen chiendent: grama.

CHARADISTE, s. m. El que se ocupa en hacer ó adivinar las enigmas que llaman

charades.

~ CHARAG, s. m. Tributo que pagan los cristianos y judios al gran señor.

CHARANÇON, s. m. Corgojo: gusano

que roe el trigo en las troges.

CHARBON, s. m. Carbon: el combustible. || Carbunco: tumor maligno. || Tizon, enfermedad que da á los trigos. || Charbon de pierre, de terre: hornaguera: carbon mineral para fraguas. || Charbon de saule: carboneillo hecho de sauce, de que usan los pintores para bosquejar.

CHARBONNE, EE, p. p. V. Char-

bonner.

CHARBONNEE, s. f. Chuleta do vaca, ó de cerdo, asada en las parrillas.

CHARBONNER, v. a. Tiznar: manchar

son tiso: o con carbon.

\* CHARBONNEUX, EUSE, adj. (medic.) Carbuncoso: que participa de algun tumor.

CHARBONNIER, IERE, s. Carbonero, ra: que vende ó acarrea carbon. || Fabriquero: el que quema ó hace el carbon. || Carbonera: el lugar donde se encierra el carbon.

CHARBONNIERE, s. f. Carbonera: el sitio señalado en los montes para carboneo.

|| La que vende el carbon.

CHARBOUILLE, EE, p. p. V. Charbouiller. || adj. Anublado, atizonado por la ntehia, hablando, de las mieses.

\* CHARBOUILLER, v. a. Anublar, atizo-

nar las nieblas á las mieses.

\* CHARBUCLE, s. f. Niebla que dana las

CHARCUTÉ, ÉE, p. p. V. Charcuter.

CHARCUTER, v. a. Hacer trozos, tajadas: de la carne. || (fig.) Despilfarrar hacer trizas : se dice de los que no saben cortar las cosas con primor y aseo, como de un sastre, ó cirujano chanflon, chafallon: y de uno que parte ó trincha mal en una mesa.

CHARCUTERIE, s. f. Tocinería, salchicheria: la casa donde se vende la salchicha, y

tambien el oficio mismo.

CHARCUTIER, ERE, s. Tocinero, salchichero: el que vende carne fresca de cerdo, salchicha, chorizos, morcillas, etc.

CHARDON, s. m. Cardo: planta hortense y espinosa. || Puas de hierro, a modo de ganchos, que se ponen sobre las cercas de una huerta, ó jardin, para impedir la entrada. | Chardon à bonnetier : cardencha para cardar los paños, y la cruz que forman con su mango se llama palmar. || Chardon benit: cardo benedito, o santo. || Char- las piezas que cargan o estriban sobre otrasdon de Notre-Dame: silibo, o cardo lecheso || Chardon Hoils, o chausse-trape: cardo |

en descomponer un nombre de varias sila- sestrellado, trepa caballos. # Chardon roland: cardo corredor.

\* CHARDONNER, v. a. Cardar con la cardencha o palmar los paños, para sacarles el pelo.

CHARDONNERET, s. m. Gilguero:

pajaro.

\* CHARDONNERETTE, s. f. Guisado hecho con cardo.

CHARDONNERETTE, ó CARDIERE, s. f. Cardo silvestre, y es el que da las cardenchas.

\* CHARDONNIERE, s. f. Cardizal: el sitio plantado de cardos, ó lleno de ellos. \*CHARENTE, s. f. (geog.) Carenta:

rio de Francia.

CHARGE, s. f. Carga, y cargo. || Carga: lo que debe ó puede llevar una persona, una bestia, un carro, un barco; y es tambien el acto de cargar. || Carga: tributo, pecho. | Carga: de un cañon, u otra arma de fuego. | Ataque o acometimiento : de una tropa contra otra enemiga. || El peso: de una cosa que carga, ó descansa sobre otra. | (fig. ) Gravamen, molestia: que recibe o sufre alguno. || Cargo : por empleo, oficio, ocupacion: por orden, o comision, que se da á uno: por obligacion, cuidado, ó condicion onerosa, que trae consigo el oficio o estado de cada uno. | Cargo: el capítulo ó acusacion que se forma contra alguno. || (pint.) Carga. Véase Caricature. A la charge de, exp. adv. Con condicion de que.

CHARGE, EE, p. p. V. Charger.

\* CHARGEANT, ANTE, adj. Pesado, embarazoso, fatigoso. || (fig.) Importuno.

CHARGEMENT, s. m. Cargazon, carguio , cargamento : hablando de naves.

CHARGEOIR, s. m. Cargador: instrumento para cargar las piezas de artilleria.

CHARGER (de), v. a. Cargar: pesar una cosa sobre otra. || Cargar : un carro, un macho, un barco. || Cargar: una mina, una escopeta. || Cargar: un cajon, un saco sobre otro: sobre una pared. || Por extension y figuradamente: cargar, un censo, una pension, un tributo. || Cargar : atacar a los enemigos. | Hacer cargos, imputar, acusar. || Cargar : de injurias, de maldiciones. || Encargar : alguna obra, orden, o egecucion.

CHARGER (SE ) (de), v. r. Cargarse; un fardo al hombro. || Encargarse : tomar a su

cargo, o por su cuenta.

CHARGEUR, s. m. Cargador: el que carga, ó ayuda á cargar leña, carbon, agua, vino, etc. || Cargador : el que carga un navio de su cuenta. || El oficial de artilleria destinado para cargar los cañones.

CHARGEURE, s. f. (blas.) Se dice de

CHARIER, V. Charrier. CHARIOT, V. Charriot.

CHARITABLEMENT, adv. Cavitalivamente : con caridad.

CHARITE, s. m. Caridad: una de las virtudes teologales. || Caridad : limosna, en estos casos faire la charité, demander la charité.

CHARIVARI, s. m. Cencerrada: música de cencerros, sartenes, y otros trastos, que se da por burla à los viejos, o viudos, un la noche de la boda. || Zambra, algazara: en un testin, o convite. || Tremolina, trapisonda : en una familia desavenida. [[ fig. ] Se dice de una maia música.

· CHARLATAN, s. m. Saltimbanco: curandero, herbolario, empirico: que corre por el mundo vendiendo y ponderando drogas y remedios en plazas y tablados. || ( fig. ) Embaucador, embelecador, ó embaidor.

CHARLATANE, EE, p. p. V. Char-

Lataner.

CHARLATANER, v. a. (fam.) Embaucar, embelecar, embair.

CHARLATANERIE, s. f. Embauca-

miento, embeleco, embaimiento.

CHARLATANISME, s. m. El oficio y carácter del saltimbanco, o curandero de plazas.

CHARLES, s. m. (n. p.) Cárlos.

CHARLOTTE, s. f. (n. p.) Carlota. CHARMANT, ANTE, adj. Hechicero, encantador : dicese de lo que embelesa, ó encanta, por lo agradable á la vista, ú oido: y corresponde, en su uso mas comun y corriente, á divertido, grato, delicioso.

CHARME, s. m. Hechizo, encanto, maklicio. || (fig.) Es tambien hechizo, encanto, embeleso, aplicado, á lo que agrada, deleita, y atrae. || Charmes, en plural, |

son gracias, atractivos.

C ARME, s. m. Ojaranzo: drbol. CHARME, EE, p. p. V. Charmer.

CHARMER, v. a. Hechizar: encantar por maleficio. | (fig.) Hechizar, encantar, embelesar, arrobar,: agradar, o divertir mucho una cosa. || Etre charmé de, es estar alegre, alegrarse, complacerse de. Hublando de penas, dolores, charmer, es suavizar, divertir, entretener.

CHARMEUR, s. m. Encantador, hechi-

\* CHARMEUSE, s. f. (joc.) Gitana, por hechicera: muger de garabato.

CHARMILLE, s. f. Seto de ojaranzos,

olmedillas.

CHARMOIE, s. m. Carpedal: plantío de |

carpes.

CHARNAGE, s. m. (vulg.) Carnal: to-' co el tiempo del año que no es cuaresma. Tambien se toma por el diczmo de menudos, i que es de corderos, lechones, etc.

CHARNAIGRE, s. m. Perro mestizo de

sabuezo y alano.

CHARNEL, ELLE, odj. Carnal: dicese | CHARRÉE, & f. Cornada: la coniza

CHARITABLE, adj. m. f. Caritativo. polo en sentido moral por lo perteneciente & la concupiscentia, o sensualidad.

CHARNELLEMENT, adv. Sensualmente, voluptuosamente, carralmente.

CHARNEUX, EUSE, adj. Carnoso: dicese de lo que se compone todo de carne.

CHARNIER, s. m. Carnero, calvario, ú osario, que se hace en los cementerios de las parroquias. | Tambien se llamaba carnero, en otro tiempo, el cuarto o pieza en que se guardaba la carne. Estaca, o rodrigon de árbol, parra, etc.

CHARNIERE, s. f. Bisagra: de puerta, ó ventana. [ Charnela : de hebilla. [ Gozne. | (encuad.) Se dice charniere, el cajo.

V. Mords.

CHARNU, UE, adj. Carnudo: esto es, lleno ó abultado de carnes. || Carnudo: lo

que tiene mucho meollo.

CHARNURE, s. f. Encarnadura: temperamento de la carne de las personas, sano, ó malo. || Cuando á la voz charnure se le aplican las de belle, vive, molle, ferme, etc. se toma por carnes en plural, como F. tiene hermosas carnes, lucidas, blandas, duras, eic.

CHAROGNE, s. f. Carroño, cuerpo muerto, y corrompido : dicese regularmento

de las bestias.

\* CHAROI, a. m. Barco que sirve para la

pesca del hacalao.

CHARPENTE, c. f. Armadura: hablando principalmente de los edificios. | Maderage, o maderámen : hablando del conjunto o acopio de madera para una obra. || Carpinteria de obras de afuera : hablando del arte. || (fig.) Armazon, osamenta : hablando del conjunto y disposicion de los huesos del cuerpo del animal.

CHARPENTER, v. a. Escuadrar madera, carpintear: es poco usado en este sentido recto. # (fig. ) Tirar tajos: hacer rajas: cortar sin tino in concierto, como un .

mal sastre, un mal cirujano, elc.

CHARPENTERIE, s. f. Carpintería de obras de afuera.||El oficio de carpintero.|| Tambien se toma por el maderage, ó las maderas que entran, ó han entrado, en una obra o fábrica.

CHARPENTIER, s. m. Carpintero de obras de aluera : llámase así el de edificios. A Carpintero de ribera o de navios : el que trabaja en los astilleros.

\* CHARPENTIER, s. m. Carpintero: ave pequeña, pero de un pico muy fuerte, con

el que taladra los árboles.

\* CHARPI, s.m. Madero sobre el que trabaja el topelero.

CHARPIE, s. f. Hilas: que se aplican á las llagas y heridas | (fig. fam.) Se dice de la carne muy cocida : cette viande est en charpie: esta carne está hecha un estro-

Iada.

CHARRETEE, s. f. Carretada: la car-

ga de una carreta.

CHARRETIER, IERE, s. Carretero: el que conduce con carro, ó carreta. || Quintero: el que conduce un arado para labrar ia tierra.

CHARRETIER, IERE, adj. Carretero:

camino carretero.

CHARRETTE, s. f. Carreta : carro de dos ruedas, y varas, ó con timon.

CHARRIAGE, s. m. Acarreo.

CHARRIER, s. m. Cernadero para la j colada.

CHARRIER, v. a. Carretear: conducir una carreta, o.carro. || (fig.) Se dice charrier droit: andar derecho, conducirse bien. || La rivière charrie : esto es cuando al desyelo, acarrea témpanos de yelo.

CHARRIOT, s. m. Carro entalamado,

carromato. | Carricoche.

CHARROI, s. m. Acarreo: conduccion

en carro, o carrela.

CHARRON, s. m. Carretero: el que hace carros, y carretas. || El que hace los juegos de los coches, porque en Francia es oficio separado del maestro de coches, que se liama, maitre carrossier.

CHARRONNAGE, s. m. Carreteria: la

obra del maestro de coches, y carros.

CHARROYER, v. a. Carretear, acarrear : llevar en carro ó carreta los granos,

"CHARRUAGE, s. m. (for.) Laboria,

tierra labrantia : que se puede labrar.

CHARRUE, s. f. El arado para labrar 'la tierra: tómase la voz charrue por la extension del terreno que puede labrar una yunta: cette ferme est de trois, de quatre charrues : esta hacienda es de tres, de cuatro yuntas. || ( fig. ) Tirer la charrue : trabajar mucho: c'est une charrue mal atteles, se dice de una sociedad, o cuerpo, cuyos individuos están discordes. || ( prov. ) Se dice mettre la charrue devant les bœufs: tomar el rábano por las hojas, empezar por donde se debia acabar.

\* CHARTAGNE, s. f. Atrincheramiento

escondido en los hosques.

CHARTE-PARTIE, s. f. (naut.) Cartapartida: la escritura del fletamento, ó al-

quiler de la embarcacion.

CHARTIL, s. m. Carro largo para acarrear las mieses, y transportar el heno. || Co- | bertizo, tinglado; para encerrar los carros

y carretas.

CHARTRE, s. f. Carta, título, ó privilegio: entiéndese de instrumentos. antiguos de los archivos. || (for.) Se toma | por carcelería, arresto; pero es palabra ande los niños: tomber en chartre, es enca- Paris.

que queda en el cernadaro despues de la co- j tucion, carta constitucional : ley fundamental de un pais. Hallando de la constitucion trancesa, se dice charte constitutionnelle y no chastre.

> CHARTREUSE, s. f. Cartuja: nombre que se da á los monasterios de cartujos. ||

Religiosa de este órden.

CHARTREUX, s. m. Cartujo : religioso

del orden de la Cartuja.

CHARTRIER, s. m. Archivo, o pieza, donde se conservan los titulos y privilegios de una casa, ó comunidad.

CHARTULAIRE, s. f. Cartulario: libro becerro : la coleccion de títulos y privilegios de una comunidad, ó abadía.

CHAS, s. m. El ojo de la aguja. || Engrudo de almidon.

CHASSERET, s. m. Encella: para ha-

cer quesos.

CHASSE, s. f. Caja, urna: para reliquias, o un cuerpo santo. | Alcoba, caja: Conde entra el fiel de la balanza, ó romana. || Caja : donde los anteojeros ponen los vi-

drios de los anteojos.

CHASSE, s. f. Casa: accion y acto de cazar. || Caza : lo que se coge ó mata en ella. || Cacería : el cuadro ó estampa en que se figura una caza. || Chaza: en el juego de pelota. || Astilla : voz de los telares. || Caja del telar para apretar la trama. || Entre encuadernadores se dice, holgura, la que se deja al carton, para que corra al tiempo de cortarse. || Chasse à l'oiseau, ou au vol: altanería, ó cetreria: caza que se hace con halcones, etc. || Chasse au cerf, au sanglier: monteria. || Garde-chasse: guarda del monte, guardabosque. || Cor de chasse: bocina. || Habit de chasse: vestido de monte. || (fig.) Dicese chasse ennui, de una cosa que alegra, como si digeramos un quita pesares.

\* CHASSE-AVANT, s. m. Capatas, sobrestante; el que conduce y arrea los obreros en talleres, o labricas.

"CHASSE-BOSSE, s. f. Lisimaquia;

planta.

\* Chasse-Coquin, 6 Chasse-Chien, s.m. Perrero, ó azota perros : el celador que en las catedrales y otras iglesias, cui-da de echar los mendigos, ó los perros del templo.

CHASSE-COUSIN, s. m. (fam.) Agua-

chirle : dicese del vino ruin y llojo.

CHASSELAS, s. m. Uya albilla, la-mas

delicada para comer.

CHASSE-MARÉE, s. m. Playero, o arriero de pescado fresco, que le lleva eu diligencia del mar á los pueblos interiores.

CHASSE-MOUCHE, s. m. Espanta

moscas.

CHASSE-MULET, s. m. Mozo de moticuada. || Tómase por cierta enfermedad lino: voz solo usada en la cercanias de

nijerse. || Charge constitutionnelle: consti- | \* CHASSE-POIGNÉE, & CHASSE-POM-

MEAU, s. m. Instrumento de espadero dan los casados que no conocen mas muger que sirve para meter y asegurar el puno.

CHASSER (de), v. a. Echar, sacar, arrojar à una persona ó cosa fuera de donde estaba: siempre se entiende con violencia. Chasser les oiseaux: ahuyentar, o espantar lus pajaros. || Chasser les mouches: ojear, o espantar las moscas. [] Hablando de ganadus, es echar ó llevar por delante: chasser les vaches, un troupeau de moutons devant soi. || Chasser un clou : clavar un clavo, hacer entrar ó encajar á golpes una cosa dentro de otra. | Chasser: cazar: perseguir la caza: acosar los animales. [ (naut.) Dar caza una nave a otra, perseguirla: chasser zur ses ancres, es garrar, cejar, ó ir hacia atras un navio sondeado. | Chasser, es tambien sacar, quitar, y llevarse las cosas de su sitio, como en esta frase : le vent chasse la pluie : el viento quita la lluvia: chasse la neige: se lleva la nieve, etc. | Chasser d'un château: desencastillar, hablando de soldados.

CHASSER, v. n. y a. Usase en estas frases proverbiales; chasser sur les terres de quelyu'un: meter la hoz en mies agena : un chu chasse l'autre : un clavo saca otro.

CHASSERESSE, s. f. Cazadora: solo se dice en poesia, hablando de Diana y sus mulas. Fuera de este caso, se dice chasseuse.

CHASSEUR, EUSE, s. Cazador, cazadora: dicese de la persona que caza, y de la aficionada á este egercicio. 🛭 ( milic.) Cazador : nombre de soldado ligero, que se presenta en las avanzadas, y empeña las ac-Clones.

CHASSIE, s. f. Lagaña, y mas comunmente legana.

CHASSIEUX, EUSE, adj. Lagañoso, pitarroso.

CHASSIS, s. m. Bastidor, marco, aro, caja: dicese generalmente de todo lo que encierra ó abraza alguna cosa, ó la tiene sujeta ó encajonada, como *chássis de verre* : vidriera: châssis de toile: encerado: châssis de laiton ou de fil d'archal : red de alambre: chassis dormant: bastidor de firme, que no se abre, ni mueve. || (1mp. ) Kama: bastidor de hierro con una division en medio, llamada crucero. Sirve para contener las formas que se están tirando.

"CHASSOIR, s. m. Apretador: el instrumento que usan los cuberos para apretar los | **41'05.** 

CHASTE, adj: m. f. Casto: el que vive con castidad. || Se aplica tambien á las cosas incorporeas, y se dice une âme chaste, des vreilles chastes, de chastes amours, etc.

CHASTEMENT, adv. Castamento: con

castidad.

CHASTETE, s. f. Castidad : la virtud que refrena los deleites carnales. || Chasteté | conjugale; cantidad conjugal: la que guar-! gata de una sola rez.

que la propia.

CHASUBLE, s. f. Casulla: cierto orna-

mento para el sacerdote celebrante.

CHASUBLIER, s. m. Casullero: el sastre que hace casullas, dalmáticas, y demas ornamentos del culto divino.

CHAT, s. m. Gato: animal doméstico. (artill.) Se llama chat (gato) un instrumento, con el cual se reconoce al alma de los cañones. || (naut.) Pescador : especie de garsio. || Grand chas : gatazo. || Entra esta voz chat en varios refranes, como acheter chas en poche : comprar gato en saco : à bon chat-bon rat : doude las dan las toman, amor con amor se paga: payer en chats et en ruts : pagar en mala mercadería : il ne faut pas réveiller le chat qui dort : no hay que andar buscando tres pies al gato: jeter le chat aux jambes de quelqu'un : echar el muerto à puerta agena : emporter le chat: irse sin decir oxte ni moxte : musique de chats: música ratonera. Otros muchos refrances se omiten por ser muy clara su correspondencia con los castellanos.

\* CHAT DE MER, s. m. Tollo : pez. || Gato marino; antibio. | Chas léoparde:

gato romano.

\* CHAT MARIN, s. m. Mielga: pescado

CHAT (HERBE AU.), c. f. Yerba ga-

tera. || Nevadera, ó neveda: planta.

CHATAIGNE, s. f. Castaña : fruta del castaño. || Châtaigne d'eau : tribulo acuatico: planta. || Châtaigne de terre: chusa: especie de criadilla de tierra muy pequeña. Châtaigne seche: castana pilonga.

\* CHATĂIGNÉ, ÉE. V. Châtain.

CHATAIGNERAIE, s. f. Castañar, ó castanal: antiguamente castanedo: sitio poblado de castaños.

CHATAIGNIER, J. m. Castaño: el ár-

bol que produce las castañas.

CHATAIGNIER (FLEUR DU), . f. Cándida, ó flor de castaño.

CHATAIN, adj. Castaño: de color de castaña. Solo se dice de pelo, ó de cabellos.

CHATEAU, s. m. Castillo: fortaleza cercada de muro, torreones, ó baluartes. [ Château, hablando de los señores de un feudo ó lugar, es palacio; y hablando de principes, es sitio, ó palacio de recreo, como le château de Fontainebleau, de Saint-Cloud, de Casserte, d'Aranjuez, etc.||( fam. y prov.) Se dice bâtir ou faire des chateaux en Espagne: fabricar castillos en el aire, hacer torres de viento.' || Château d'eau : arca de agua, depósito donde se hace el reparto para las fuentes públicas y privadas. \* CHATEAU-SAINT-ANGE, s. m.(geog.) Castillo de Santangelo: ciudadela de Roma. \* CHATEE, s. f. Los gatos que pare la

CHATELAIN, s. m. Castellano, alcaide, gobernador de un castillo : en este sentido es voz anticuada en ámbas lenguas. En frances solo significaba señor jurisdiccional de una castellanía, ó territorio dependiente de 'un castillo: y asi se dice seigneur chatelain, juge châtelain.

CHATELE, EE, adj. Acastillada: en la heráldica es la pieza cargada de castillos, ó

torreones.

CHATELET, s. m. Castillejo : nombre anticuado de castillo pequeño. | Se llamaba châtelet cierto tribunal civil de Paris.

CHATELLENIE, s. f. Castellania: territorio dependiente del castellano de un castillo con jurisdiccion.

\* CHATEPELEUSE, s. m. Gorgojo.

\* CHAT-HUANE, EE adj. (cetrer.) Nombre que se da à los halcones y azores que tienen penacho como el buho.

CHAT-HUANT, s. m. Alucon, bubo, autillo: especie de mochuelo, y ave noctur-

na. || Lechuza : ave nocturna.

CHATIÉ, RE, p. p. V. Châtier.

CHATIER, v. a. Castigar : defectos, errores, faltas. Cuando es castigar delitos por justicia, su usa del verbo punir. || (fig.) Castigar, hablando del estilo, es pulirle, retocarle, darle la última mano.

CHATIERE, s. f. Gatera: agujero em las puertas, ó paredes, para entrar y salir los

gatos. . \* CHÀTILLON-SUR-CHER, s. m. (geog.) Catillon del Cher: villa de Francia.

\* CHATILLON-SUR-INDRE, s. m. (geog.) Catillon del Indro : villa de Francia.

\* CHATILLON: SUR-LOIRE, s. m. (geog.) Catillon de Loira: villa de Francia.

CHATILLON-SUR-SEINE, s. m.(geog.) Catillon del Sena : villa de Francia.

CHATIMENT, s. m. Castigo: de faltas, de errores. Cuando es castigo ó pena de delito por via de justicia, se dice *punition*.

CHATON, s. m. Gatillo, o gatito: gato pequeño. || El engarce de una piedra pre-

ciosa en un anillo, o sortija.

CHATON, s. m. Candeda: flor sin fruto que dan algunos árboles, ó solo con semilla. Tambien se llaman chats.

CHATOUILLEMENT, s. m. Cosquillas: o la misma accion de hacer cosquillas. (fig.) Complacencia, estímulo lisongero del

CHATOUILLER, v. a. Hacer cosquillas. || (fig.) Halagar, lisoujear, regalar: los oidos, la vanidad, las pasiones, etc. | (vulg.) Dar por el gusto. || Arrimar las espuelas : al caballo.

CHATOUILLEUX, EUSE, adj. Cosquilloso : el que siente mucho las cosquillas. | (fig.) Cosquilloso: el que es muy delicado de genio, y se ofende con poco motivo. Hablando de cosas, significa crítico, delica- I papel de marquilla para batir oro-

do, espinoso, como matiere, affaires chatouilleuses.

CHATOYANT, ANTE, adj. Cambiante : se dice de un objeto que segun le da la

luz varia de color, ó de viso.

CHATOYER, v. n. Cambiar de color una cosa, segun la luz que le da: hacer

CHAT-PARD, s. m. Gato montes, parecido al legpardo.

CHATRE, s. m. Capon, castrado: hablando de personas y animales.

CHATRE, BE, p. p. V. Châtrer.

CHATRER, v. a. Castrar, capar. || (fig.) Cercenar lo superfluo, chapodar alguna cosa : hablando de libros, es expurgalos : hablando de colmenas, es castrarlas.

CHATREUR, s. m. Capador : el que tiene

el oficio de capar.

CHATTE, s. f. Gata: la hembra del gato. || Gata : especie de embarcacion pequena.

CHATTEMITE, s. f. Mogigato, gazmoño: el que afecta humildad y devocion para

mejor engañar.

CHATTER, .n. Parir la gata.

CHAUD, AUDE, adj. Caliente : cálido : ardiente : caluroso. || (fig.) Acalorado (debate) : viva (pelea) ; furioso (ataque) : activo (amigo): fogosa (pasion). || (fam.) Hablando de noticias, gracias, favores, etc., se toma por reciente, sresco, esto es, chorreando sangre. | Hablando de las hembras de los anunales, chaude significa caliente, salida, en celo : si es perra, dícese cachonda : si vaca, torionda: si marrana, verrionda. || Pleurer à chaudes larmes : llorar à lágrima Viva.

CHAUD, a. m. Calor: se toma absoluta y fisicamente por el que sienten o reciben los cuerpos de los vivientes; á diferencia de chaleur, que se determina al que tienen en si, o despiden de si los cuerpos callentes.

\* CHAUDE, s. f. Calda: fuego violento de fragua que dan al metal los artifices. [] A la chaude, expr. adv. En caliente: luego, al instante.

CHAUDEAU, s.m. El caldo que se lleva á los novios el dia despues de la lioda.

CHAUDEMENT, adv. Con calor, con abrigo. || (fig.) Con ardor, con elicacia, con empeno.

\* CHAUDE-PISSE, s. f. Purgaciones, go-

\* CHAUDERET, s. m. Soldador: el tercer

molde, que sirve para batir el oro. \* CHAUDIER, v. n. (caza) Recalentarse:

se dice de las perras que están salidas.

CHAUDIERE, s. f. Caldera: vaso grande de cobre. || En la heráldica es signo de nobleza, especialmente en España y Portugal.

CHAUDRET, s. m. Librode 850 hojas de

CHAUDRON, s. m. Caldero: utensilio de cobre para sacar agua, y otros usos. || Petit chaudron: calderillo.

CHAUDRONNEE, s. f. Calderada: lo

que cabe en una caldera.

CHAUDRONNERIE, s. f. Calderería: la obra y surtido de una tienda ú obrador de un calderero.

CHAUDRONNIER, IÈRE, s. Calderero: el artifice que hace calderos, y todo gé-

nero de calderería.

CHAUFFAGE, a. m. La provision de leña de una casa para todo el año. || Droit de chauffage: derecho de cortar en el monte cierta porcion de leña para calentarse un vecino.

CHAUFFE, s. f. Horno: el sitio donde se echa la lena para la fundicion de artillería.

\* CHAUFFÉ, ÉE, p. p.V. Chauffer. || adj. Calentado.

"CHAUFFE-CHEMISE, s. m. Enjugador ó camilla para enjugar la ropa, ó calentarla.

CHAUFFE-CIRE, s. m. El oficial que en la cancillería tiene el cargo de preparar el lacre para los sellos.

\* CHAUFFE-LIT, s. m. Calentador de ca-

ma. || Mundillo : para lo mismo.

\* CHAUFFE-PIED, V. Chaufferette.

CHAUFFER, v. a. Calentar: dar calor, dar fuego á una cosa. || Chauffer au blanc: enalbar el hierro: ponerle candente.

CHAUFFER, v. n. Calentar: con el fuego.

Tambien se usa como v. r.

CHAUFFERETTE, s. f. Braserillo, estufilla ó maridillo: de que usan las mugeres para calentarse los pigs en invierno, que tambien se llama chauffe-pieds. || Tambien es escallador: el braserillo de tres pies para mantener calientes los platos que se sirven en una mesa. || Anafe.

CHAUFFERIE, s. f. Herreria, ferreria, fragua donde se forja el hierro que se hace

barras.

\* CHAUFFEUR, s. m. Fullero: el que an-

da ó da al fuelle en las fraguas.

\*CHAUFFEUR, s. m. Nombre de unos ladrones que hacian declarar á los que robaban el sitio donde tenian el dinero, quemán-

doles los pies.

CHAUFFOIR, s. m. Calefactorio: la pieza destinada en algunos conventos para calentarse los religiosos; y detras del teatro,
para calentar á los cómicos. || Chauffoires,
en plural, son paños calientes, que se aplican á alguna parte del cuerpo para darle calor.

"CHAUFFURE, s. f. Vientos: la escama y pajas que forma el hierro por mal for-

rado.

CHAUFOUR, s. m. Calera, horno de cal: aunque comunmente se dice sour à chaux.

CHAUFOURNIER, s. m. Calero: el que trabaja en el horno de cal.

CHAULAGE, s. m. Encaladura: preparacion que se da al trigo por medio de la cal ántes de sembrarle.

CHAULÉ, ÉE, p. p. V. Chauler.

CHAULER, v. a. Eucalar : preparar el trigo con cal ántes de sembrarle.

CHAUMAGE, s. m. Corta del rastrojo.

\* CHAUMARC, s. m. (náut.) Galápago,

pasteca de firme.

CHAUME, s. m. Rastrojo: lo que queda de la mies en el campo despues de segada. || Tómase tambien por la caña ó paja entera del trigo, centeno, ó cebada. || Bálago: así se llama la paja larga con que se cubren las casas pobres en las aldeas.

CHAUMER, v. a. Cortar el rastrojo, ó

arrancarle.

CHAUMIÈRE, s. f. Choza, casa pajiza, cabaña, ranchería.

CHAUMINE, s. f. Lo mismo que casilla,

chozuela , cabañuela.

CHAUSSAGE, s. m. Peazgo: derecho que pagan los viajantes. || (ant.) Calzado, ó el gasto de zapatos. A peine ce valet gagnetil son chaussage: apénas gana para zapatos.

CHAUSSANT, ANTE, adj. Lo que se calza bien, ó es de buen calzar: dicese de las medias.

CHAUSSE, s. f. Manga ó calza: de lienzo, estameña, ú otra tela, en ligura cónica, para colar licores.

CHAUSSÉ, ÉE, p.p. V. Chausser.

CHAUSSEAGE, s. m. Lo mismo que Chaussage.

"CHAUSSE-D'AISANCE, s. f. Caho de

igriega.

CHAUSSEE, s. f. Calzada, arrecife: camino sólido que se levanta en los terrenos pantanosos. || Malecon de tierra, que se levanta para contener las aguas de un rio, laguna, etc.

CHAUSSE-PIED, s. m. Calzador: tira de pellejo, ó asta para entrar y ajustar bien

el zapato.

CHAUSSER, v.a. Calzar, ó calzarse: medias, zapatos, botas, botines, espuelas, etc.

CHAUSSER, v. n. Calzar: se entiende solo de los zapatos; y asi se dice calzar bien ó mal, andar bien ó mal calzado, calzar tantos puntos. || (fum.) Uncese chausser une opinion: aferrarse á una opinion: se chausser d'une chose: encasquetarse una cosa, metérsela en la testa: chausser ses lunettes: calzarse las antiparas, mirar con cuidado. || Chausser le cothurne: calzar el coturno: dícese de los poetas trágicos, y del estilo pomposo. || (agric.) Dicese chausser les plantes: arroparlas, cohombrarlas.

CHAUSSES, s. f. pl. Calzas, bragas, gre-

, miliar.

CHAUSSES, s. f. pl. Calzones: era en otro tiempo la voz mas corriente para significar esta parte del vestido del hombre. Tuer ses chausses, descalzarse : y figuradamente es tomar las de villadiego, huir de un parage, retirarse. || Porter les chausses, y mejor porter la culotte: llevar los calzones: dicese de las mugeres cuando mandan mas que los maridos. || Ahora se usa siempre culotte en lugar de chausses à haut de chausses.

CHAUSSETIER, s. m. Mediero: dicese del fabricante, y del mercader de medias, calcetas, gorros; bien que este último se llama bonnetier, ó bonetero, como se decia en

otro tiempo en España.

CHAUSSE-TRAPE, s. f. Cardo estreliado, trepacabálios encarnada: planta espinosa. || Trampa para coger animales. || (milic.) Abrojo : instrumento de hierro parecido al abrojo natural.

CHAUSSETTE, s. f. Media que solo cuhre la mitad de la pierna : y tambien es el hotin de lienzo.

CHAUSSON, s. m. Escarpin: que se pone debajo de las calcetas, ó encima de las medias. || Especie de zapato de fieltro, à modo de alpargata, de que usan los jugadores de pelota, y de florete. || Escarpin, ó chapin: zapato ligero.

CHAUSSURE, s. f. Calzado : dicese de todo lo que sirve para calzar los pies. || (prov.) Se dice: trouver chaussure à son pied: ha-

llar la horma de su zapato.

CHAUVE, adj. m. f. Calvo: el que ha perdido el pelo en la cabeza, ó parte de él.

CHAUVE-SOURIS, s. f. Murciégalo: murciélago, ó murceguillo.

CHAUVETE, s. f. Calvez, calvicie: la faita de pelo en la caleza.

CHAUVIR, v. n. Aguzar las orejas : di-

cese de los animales de oreja larga.

CHAUX, s. f. Cal: piedra calcinada al Juego.

\* CHAVARIA, s. m. Chavarria: ave de la América meridional, en donde la emplean para defender las aves caseras contra las de

CHAVIRER, v.a. (náut.) Zozobrar : dícese de un navío que se vuelca birando de bordo. \* CHEBEC, s. m. (náut.) Jabeque : especie

de barco.

CHEF, s. m. Cabeza: de hombre. En este sentido propio es voz anticuada, y solo se usa en verso. || (fig.) Significa el primero, el principal, la cabeza, de una casa, comunidad, etc. || Cápitulo, de un libro: ó artículo, de un escrito. || Cargo, punto, capítulo: de una acusación, proceso, etc. | Caudillo, gete: de una nacion, de un egército. || (blas.) Gefe : la parte superior del escudo. | (cirug.) | en un berengenal.

güescos. Tienen en español un contido sa- ¡Se llama chef un vendage para la sangria de la frente. || Mestre à chef : Ilevar al cabo, dar cabo a alguna cosa, concluirla, darle fin. || Il a du bien de son chef: tiene caudal é bienes por si, ó de su parte, ó por su casa. H Il a fait ou dit cela de son chef: lo hizo, o lo dijo de su cabeza , de su propia autoridad. || Ajouter quelque chose de son chef: poner algo de su casa, de su cabeza. || Thef de famille : cabeza de casa, padre de familia. || Chef de parts: caheza de partido. || Chef d'escadre : gese de escuadra.

CHEF-D'OEUVRE, s. m. Obra: pieza maestra : obra grande , excelente , superior , de primer orden, en cualquiera arte, ó cien-cia. || Tambien se dice *chef d'œuvre* , la obra prima, ó pieza de exámen, que se trabaja para la maestria en los oficios mecánicos. N Hablando con ironia, y tomando la palabra chef d'œuvre absolutamente, quiere destr buen disparate, gran tonteria : eg. vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maltre.

CHEFECIER, V. Chevecier.

CHEF-LIEU, s. m. Cabeza de un parti-

do, de un distrito : lugar principal.

"CHEFS, s. m. pl. (náut.) Rodas: los maderos gruesos y curvos que forman el remate de la proa del navio.

" CHEGROS , s. m. Hilo de pez.

CHEIK, o CHEICK, s. m. Chaique: gefe de una tribu entre los Arabes.

CHEILINE, s. m. Dentado: pez herbívoro del Mediterráneo.

CHELIDOINE, s. f. Celidonia: planta. \* CHÉLIDONIA, s. f. Celedonia, alidona, o quelonita : piedha que se halla en el vientre de las golondrinas.

\* CHELIN, V. Schelin.

\* CHELONITE, s. f. Lo mismo que Chélidonia.

CHEMER (SE), v., r. Encanijarse, en-

flaquecerse : hablando de los ninos.

CHEMIN, s. m. Camino: via. || (fig.) Camino, via, medio, conducto: para hacer, o lograr alguna cosa. || Chemin battu ou fraye: camino trillado. || Grand-chemin: camino real. || (fam. ) Se dice suivre le chemin battu: seguir el camino carretero, esto es, el modo comun de obrar. || Chemin: esta palabra entra en muchas frases figuradas del estilo familiar : eg. faire chemin : adelantarse, pasar adelante, crecer una cosa: couper chemin: cortar, parar, atajar una enfermedad, un pleito, etc. : aller son grand ou son droit chemin : o simplemente aller son chemin: obrar con rectitud, con buena te: ne pas aller par quatre chemins: no andar por rodeos : prendre le chemin de l'école: ir por lo mas lejos: rebrousser chemin: volver atras, desandar lo andado : faire vost bien du chemin à quelqu'un : meter à otro

CHEMIN FAISANT, exp. adv. Al paso,

al mismo tiempo.

CHEMINÉE, s. f. Chimenen: sea para calentarse, ó para guisar. || (prov. fam.) Se dice sous la cheminée por una cosa hecha sin solemnidad, á hurtadillas, á escondidas.

CHEMINER, v. n. Caminar: andar por un camino: ir andando. En sentido propio es algo anticuado en prosa. [] (fig.) Se decia ántes un tel cheminera, por hará fortuna: cette affaire chemine; este asunto sigue su curso: ce discours, ce vers chemine: esta oracion, este verso, corre bien, lleva fluidez, fluye.

\* CHEMINEUX, EUSE, adj. Que camina

mucho, caminador.

CHEMISE, s. f. Camisa. || (fortif.) Dicese chemise, la camisa, ó el revestimento exterior de la muralla, sea de ladrillo, ó de piedra. || Chemise à feu: camisa embreada. || Chemise de maille: cota de malla. || (fig.) Se dice: mettre quelqu'un en chemise, por dejar à alguno sin camisa, en pelota, en cueros.

CHEMISETTE, s. f. Almilla, ajusta-

dor.

CHENAIE, & f. Encinar: monte poblado de encinas: tambien es robledal.

CHENAL, s. m. Canal: corriente de agua entre dos tierras, por donde pueden pasar naves.

\*CHENALER, v. n. (ndut.) Buscar un navio lo mas hondo en un canal de poca agua.

CHENAPAN, s. m. Salteador de caminos, foragido. Esta voz viene del aleman schnapphohen, que significa ladron, bandido de la Selva Negra.

CHENE, s. m. Roble: árbol.

CHENEAU, s. m. Roble, o encina pe-

queña, y nueva.

CHÉNEÀU, s. m. Canal de plomo, ó de hoja de lata, que recoge el agua de los tejados. || Chêneau à godet: canal con calderilla. || Chêneau à bavette: canal cuyo plomo hace reborde.

CHENET, s. m. Morillo de hogar: el caballete de hierro que sostiene la leña en las chimeneas. || Chenet pour la broche: asnico, ó asnillo, para mantener el asador.

CHENETEAU, V. Cheneau.

CHENE VERT, s. m. Encina, carrasca, o carrasco: especie de encina baja con hojas

rodeadas de puas.

CHENEVIERE, s. f. Canamar: el terreno sembrado de cáñamo. || Épouvantail de
chenevière: espantajo que se hace de tranos
viejos, ó pingajos, para ahuyentar los pájaros de los sembrados, ó huertas. || (fig.) Se
aplica á una persona muy sea, ó mal vestida, como si digéramos es un coco, una santasma, una vision; y si es muger, es una tarasca.

CHENEVIS, s. m. Cañomon : la simiente del cáñamo.

CHENEVOTTE, s. f. Cañamiza, agramiza: la caña del cáñamo.

CHENEVOTTER, v. n. (agric.) Brotar, ó arrojar los árboles vástagos muy delgados y quebradizos.

\* CHENG, s. m. Chengue: instrumento

chino de viento.

CHENIL, s.m. Perrera: el sitio donde se encierran los perros de caza. ||(fig.) Se llama chenil el aposento hediondo y sucio, que en

castellano decimos pocilga.

CHENILLE, s. f. Oruga: gusanillo muy nocivo á las plantas. || Felpilla: cierto cordoncillo de seda aterciopelado. || (fig.) Se llama méchante chenille à una persona que se complace en hacer mal, que en castellano decimos mal bicho. || Chenille, ó chenillette: escorpioide: género de plantas leguminosas.

\* CHENOPODE, s. m. Ceñiglo : nombre

genérico de plantas.

CHENU, UE, adj. Cano, todo blanco de vejez. Solo se usa en estilo jocoso, y aun en poesía, hablando de cumbres de montañas, y copas de árboles, cubiertas de nieve.

\* CHÉNUELLE, s. f. Cricicoro: planta.

CHEPTEL, ó CHEPTEIL, s. m. (for.)
Arrendamiento de ganados á medias, entre
el arrendador y arrendatario.

\* CHEQUE, s. m. Bohemo: natural de Bohemia. || Chèque d'une chambrée: ranchero, el que gobierna un rancho.

CHER, ERE, adj. Caro: lo subido de

precio. || Caro: amado: querido.

CHER, adv. Caro: a un precio alto y subido.

\* CHERCHE, & CERCHE, \*. f. (arquit.) Cercha.

\* CHERCHE, s. f. (for.) Busca: la diligencia d' trabajo de huscar un expediente, un instrumento, en una escribanía.

CHERCHE, EE, p. p.V. Chercher. || adj.

Buscado.

CHERCHER, v. a. Buscar: inquirir, ó procurar hallar alguna cosa. || Chercher des détours: buscar rodeos. || Chercher son pain: pordiosear. || Chercher querelle, noise, etc.: buscar quimera, camorra, etc. || Chercher quelqu'un par mer et par terre: buscarle de ceca en meca.

CHERCHEUR, EUSE, s. La persona que husca. No se usa esta voz sino en sentido hurlesco, ó satírico, como chercheur de trésors, de pierre philosophale, chercheur d'auceture (constitute andente)

d'aventures (caballero andante).

\* CHERCONEE, s. f. Cherconea: tela de

Indias de seda y algodon.

CHERE, s. f. Buena comida, buen plato, buena mesa: el adjetivo mauvaise, maigre, pauvre, etc., la convierte en mala, mezquina, ruin, etc. || (prov.) Se dice, il n'est

chère que d'appétit : à huena hambre no soupe de last : rubican. || vigoureus : briosos hay pan duro. || Tambien significa agasajo, | buen recibimiento; mas solo en estas frases ya poco usadas: il ne sait quelle chère lui faire: il faisait bonne chère à tout le monde.

CHEREMENT, adv. Carinosamente, amorosamente. A precio caro, a mucho

CHERI, IE, p. p. V. Cherir. || Amado,

querido.

CHERIF, e. m. Gerise : nombre de dignidad entre los Mahometanos. | Gerife: príncipe de Arabia.

CHERIR, v. a. Querer: amar.

CHERISSABLE, adj. m. f. Digno de ser querido, que merece serlo; sea por sus prendas, ó por su ge**nio.** 

\* CHERLESKER, s. m. Teniente general

de los egércitos turcos.

CHERNITE, s. m. Marmol que se parece al márfil.

\* CHERSONESE, s. f. Península.

CHERTE, s. f. Carestia: el subido precio de las coeas.

CHERUBIN, s. m. Querubin : espíritu angélico. || En las bellas artes es la cabeza de nino con dos alas.

CHERVIS, s. m. Chirivía tudesca: rais hortense. Chervis sauvage: cacalla, o chirivía silvestre.

CHETIF, IVE, adj. Vil, ruin, desdi-

chado. || Cosa miserable, mezquina.

CHETIVEMENT, adv. Mezquinamente: ruinmente.

"CHETOLIER, s. m. Arrendatario, que toma ganados á medias con el arrendador.

CHEUQUE, s. m. Tuyú : especie de avestruz de la América meridional.

"CHEVAGE, s. m. Tributo: que antiguamente se exigia en Francia à los extran-

geros.

CHEVAL, s. m. Caballo: animal cuadrúpedo, propio para el tiro y paseo. || Cheval alezan: caballo alazan. || châtain: castano. || aubère: overo. || bai brun: bayo obscuro, y castaño. || bai clair: bayo. || bai dore: bayo dorado. || boulete: goteado. || brûle: alazan tostado. || coureur o coursier: corredor. || de bât : de carga. || de bois : de palo: potro para castigo. || de carrosse: de coche. de finse: de frisa: cilindro con unas puas clavadas en el, para impedir el paso á la caballería enemiga. || de trau: de tiro. || dressé: adestrado, ó maestro. | enhamaché: enjaezado. || gris: tordillo. || hongre: capon. marin: hipopótamo. moreau: morcillo. || ombrageux : asombradizo, espantadizo. || pesant et paresseur : baron. || pie : pio. || pommelé: rodado. || poussif: asmático. || qui a la bouche d'élicate: boquimuelle. qui bronche: tropezon. || qui rue: coceador. || rétif: rebelon, repropio. || roan, o tête de | maure: roano. || roux: alazan tostado. || landar á caballo, andar montado.

Zain: zaino. | Petit cheval: caballo menor, una de las constelaciones setentrionales. || De cheval: caballuno, caballar. || Troupe de chevaux et de jumens ensemble : caballada. || Se dice de un hombre grosero c'est un franc cheval: es un valiente rocin. || Chevaux, pl. Se toma alguna vez por soldados de á caballo, como en caste-

CHEVALEMENT, s. m. ( arquit.) Apeo: el que se hace en un muro para remeterle

cimientos.

CHEVALER, v. n. (arquit.) Apear: un muro, un edificio, etc. | Patear, trotar, sudar : en las diligencias y pesos para un negocio. || Potrear, traer en un pie : hostigar, importunar à alguno.

CHEVALERESQUE, adj. m. f. (fam.) Caballeresco: lo que participa de las costumbres y conducta de los caballeros anti-

guos.

CHEVALERIE, s. f. Cahallería: el institulo propio de los caballeros que hacian profesion de las armas. || El órden de caballería. || El grado ó dignidad de caballero.

CHEVALET, s. m. Caballote: potro de tarmento. || Puentecillo : que sostiene y levanta las cuerdas en el violin, viola, etc. || Caballete : especie de bastidor, sobre el cual descansa el lieuzo que se ha de pintar. || Puntales que se ponen debajo de una obra para continuaria. || Chevalet de scieurs de bois : tigera : los dos palos cruzados en forma de aspa, en que se asegura la viga para aserraria: tambien se llama baudet. || Chevalet de tympan : caballete : en la imprenta es donde descansa el timpano.

CHEVALIER, s. m. Caballero, grado de honor en la milicia antigua. || El que es recibido en alguna de las órdenes militares. [[ Pieza del agedrez, llamada caballo. || Caballero: en la fortificacion. || Jeune chevalier: caballerete, caballerito. Chevalier de Malte: caballero de Malta. || Chevalier d'honneur: gentilhombre que da la mano á la Reina. H Chevalier d'industrie : (fam.) petardista, trampista. || Chevalier errant: caballero andante. | Chevalier du guet : nombre del capitan ó comandante de la ronda de las calles de Paris: es oficio que ya no existe.

\* CHEVALIER\*, s. m. Caballero: acuatil.

CHEVALINE, adj. f. Caballar. || Béte chevaline: bestia caballar: sea caballo, sea

CHEVANCE, s. f. (ant.) Haberes,

hacienda.

CHEVAUCHEE, s. f. (for.) Cabalgada: deciase así la visita que ciertos ministros de justicia hacian recorriendo su distrito, por lo tocante à los caminos, bosques, etc.

CHEVAUCHER, v.n. (ant.) Cabalgar:

CHE

borcajadas.

CHEVAU-LEGER, s. m. Caballo ligero: nombre que se daha al soldado de ciertas companias de á caballo de tropa de la casa real.

CHEVECAILLE, V. Monture.

CHEVECERIE, s. f. Nombre que se daba á la primera dignidad de una iglesia colegiata, que correspondia á capiscolia.

CHEVECHE, s. f. Lechuza: ave noc-

turna.

CHEVECIER, s. m. Nombre que se daba en ciertas colegiatas al primer dignitario de la iglesia, que correspondia á ca-

CHEVELE, EE, adj. (blas.) Chevelada: cabeza cuyo cabello es de otro esmalte, o color diserente. || (agric.) Los vás-

tagos requeños con raiz.

CHEVELU, UE, adj. Cabelludo: de cabellera, o de cabello largo. || Comète chevelue: cometa comato, ó crinito, cometa barbatu. || Racines chevelues: raices fibrosas ó con barbillas.

CHEVELU, s. m. Barbillas, hebrillas,

las raices delgadas de las plantas.

CHEVELURE, s. f. Cabellera: todo el pelo de la cabeza. Se dice de los rayos de luz que despiden como cahellos los cometas que se llaman comatos. || Dicese tambien de la hoja de que se visten y desnudan los árboles : es voz poética.

\* CHEVER, v. a. Socavar una piedra lina: por debajo para disminuirle el color : es voz

de lapidarios.

CHEVET, s. m. Travesero: almohada redonda, que atraviesa todo el ancho de la cama: llamase tambien cabecera. || Chevet de canon: cuña para levantar el cañon.

CHEVETRE, s. m. ( ant. ) Cabezada. V. Licou. Dicese sin embargo de cierto vendage para la fractura ó lujacion de la man-

dibula inferior.

CHEVETRE, s. m. Traviesa : madero del embrochalado del suelo de una chimenea francesa.

CHEVETTE, s. m. Autillo: ave noc-

turna: especie de mochuelo.

CHEVEU, s. m. Cabello: pelo que nace en la caheza. || Cheveux bluncs: canas: pelo, o caballo cano: || Faux cheveux: vedijas : pelo enredado. || Touffe de cheveux : guedeja. || Se prendre aux cheveux : asirse de las greñas. || Cheveux de Venus: aranuela: planta.

\* CHEVILLAGE, s. m. Arte de enclavi-

jar los bageles.

CHEVILLE, s. f. Clavija: sea de hierro, o de madera. || La cheville du pied : el tovillo. || ( náut. ) Cheville : maimoneta. || Cheville: sactin, entre carpinteros y zapateros. || Clavija : en los instrumentos de cuer-

CHEVAUCHONS (A), adv. (ant.) A | Cheville bandolr: bolillo de retorno en los telares. || Cheville entre deux jantes : torillo: entre carreteros y maestros de coches, es la espiga que une las pinas. || Cheville ouvrière d'un carrosse: ahismal : clavija maestra. || Cheville de vaisseau: cubilla para navios. || (fig.) Se dice: ne pas aller aller ou venir à la cheville du pied : no legar al zancajo de, no llegarle à la suela del zapato. || Cheville : en los versos es ripio.

CHEVILLE, EE, p. p. V. Cheviller. |

adj. Enclavijado.

CHEVILLER, v. a. Enclavijar: asegu-

rar con clavijas.

\* CHEVILLES, s. f. pl. (naut.) Toleles: los escalamos donde se aseguran los remos. | Chevilles de bois : maniquetas.

\* CHEVILLETTE, s. f. Clavija: el pedacito de hierro ó madera plano y agujereado, donde se asegura el cordel en el te-

lar para coser los libros.

\* CHEVILLON, s. m. Palo del respaldo de

una silla.

"CHEVILLURE, s. f. (mont.) Las astas del ciervo, llamadas en castellano mo-

gotes.

CHEVIR, v. n. (fam. ant.) Tener sujeto, tenerá raya, á alguno, hacer carrera de él. | ( for. ) Componer, ajustar,

\* CHEVISSANCE, s. f. CHEVISSE-MENT, s. m. (for.) Ajuste, convenio:

con alguno.

CHEVRE, s. f. Cabra: la hembra del cabron, ó macho cabrío. || Cabria : máquina para levantar fardos y cosas de peso. || Bootes : constelacion setentrional. || Chèvre sauvage : rupicabra , gamuza : cabra montes. || Prendre la chèvre : ( prov.) amostazarse, ensurruñarse, poner ó tener chibo. || Sauver la chèvre et le chou: remediar dos inconvenientes encontrados.

CHEVREAU, s. m. Cabrito, choto, ca-

britillo : el hijo de la cabra.

CHEVRE-FEUILLE, s.m. Madreselva:

planta.

CHEVRE-PIED, adj. El que tiene pies de cabra : solo se dice hablando de los sátiros, llamados dieux chèvre-pieds.

CHEVRETTE, s. f. Morillo de hogar. Cervi-cabra, ó gamuza. | Salicote: especie

de cangrejo.

CHEVREUIL, s. m. Bicerra, corzo.

\* CHEVREUSE, s. f. Chevrosa: planta. CHEVRIER, s. m. Cabrero: el pastor de cabras.

CHEVRILLARD, s. m. Corcillo: gamu-

zo : el hijo de la corza.

CHEVRON, s. m. (arquit.) Cabrio, cabriol, y cabrial, la viga donde cargan los pares del tejado de una casa. || Chevron de coupe : solera en que estriban las péndolas. || Chevron de forme: par para asentar soda : la que sirve para apretar las cuerdas. | | bre los tirantes : nudillo : par corto, ó desiguel. [] (blas.) Cabrio: la figura o pieza en forma de triángulo, que está en el escudo.

CHEVRONNE, EE, adj. (blas.) Chevronado: cargado el escudo de roquetes.

\* CHEVRONS, s. m. pl. (carpint.) Asnas. | Chevrons de remplissage: pares de linternas. | Chevrons rasourbis: entrames, entramados : madera que sirve para forjar los tabiques de separacion.

CHEVROTAGE, s. m. Derecho senorial,

que se exige de los que mantienen cabras. \* CHEVROTAIN, s. m. Cervitillo: cuadrúpedo de la India, del tamaño de la liebre, semejante à un ciervo, aunque sin astas ni palazon.

\* CHEVROTEMENT, e. m. Canticio tem-

CHEVROTER, v. n. Parir la cabra.

CHEVROTER, v. n. Ander brincando, dar brinos, o saltos. || Cantar a saltos, o con voz temblona. || (fam. ) Se dice chevroter, por perderlos estribos, perder la paciencia, despecharse.

CHEVROTIN, s. m. Cabritilla: la piel del cabrito curtida, que tambien llaman

cabrita.

CHEVROTINE, s. f. Postas : cierta municion gruesa de plomo para cazar ga-

CHEZ, prép. En casa de : eg. je vais chez un tel: voy à casa de fulano. || Entre: eg. il y avait une coutume chez les Athéniens: habia una costumbre entre les Atenienses. || Esta preposicion junta á un pronombre personal, se hace nombre substantivo: eg. cet homme n'a point de chez soi : este hombre no tiene casa.

\* CHEZANANCE, s. f. Cosa que causa una necesidad urgente de ir ála necesaria.

CHIAOUX, s. m. Chauz: aguacil

CHIASSE, s. f. Escoria de los metales: la del hierro se llama cagafierro; o mocos de l herrero. || Hablando de moscas, ó gusanos, | es cagada.

"CHIAVENNE, s. f. (geog.) Chavena:

villa del pais de los Grisones.

. \* CHIBOUT, s. m. Terebinto de América:

planta.

\* CHIC, s. m. Nombre que dan en Pro-

venza à muchos pajarillos.

CHICANE, s. f. Trampa legal: sutileza, ó ardid que cabe en los pleitos, y de que die! que maldito músico! que indigna cose abusa, y en este caso es embrolio, enredo, cavilacion. || Llamanse gens de chicane: los escribanos, procuradores, porteros, etc. || (fig.) Se llaman chicanes los refugios, vanas sutilezas, sofisterias, y quisquillas escolásticas; y entre jugadores las triquinuelas y altercaciones para enredar las jugadas. || Tambien se dice chicane á cierto modo de jugar al mallo, y á los trucos, como es todo juego de invencion.

CHICANER, v. a. y n. Armar pleitos, enredos, levantar causas á alguno. | Sutilizar, buscar escapatorias · para salir de un enredo, ó riesgo. 🛭 Otras veces es disputar, contradecir, oponerse: por genio altercardor, y no por razon. | (fig.) Buscar quisquillas, incomodar, dar que hacer, que

CHICANERIE, s. f. Trapacería: enredo:

tragaza.

CHICANEUR, EUSE, s. Trapacero,

enredador.

CHICANIER, ERE, s. (fam.) Quisquifloso, caviloso, movedor de disputas y por-

CHICHE, adj. m. f. Cicatero, ronoso, escaso, apretado: en materia de dar ó gastar. || Pois chiches: garbanzos.

CHICHE-FACE, s. m. Cara miserable:

cara de pocos amigos.

CHICHEMENT, adv. Escasamente: con

escasez y cortedad.

\* CHICHETE, s. f. (fam.) Cicatería, roneria: por economia: parsimonia. | (fig.) Poquedad, cortedad de ánimo.

CHICON, s. m. Lechuga romana, ó mas

bien de oreja de mulo.

CHICORACE, EE, adj. (botan.) Chicoráceo: lo que tiene algo de la propiedad y naturaleza de la achicoria.

CHICOREE, s. f. Escarola: planta hortense. || Chicorée sauvage : achicoria, diente de leon : planta silvestre. || Chicorée blanche :

endibia: planta hortense.

CHICOT, s. m. Astilla, o pedazo de madera : zoquete. || Raigon : pedacito de muela que queda en la encia. || Tocon: el resto de un tronco de un árbol que sobresale de la tierra despues de cortado.

CHICOTER, v. n. (fam.) Estar erre que erre : porsiar sobre cosas de poco mo-

mento.

CHICOTIN, s. m. Acidar: zumo del

" CHIE-EN-LIT, s. m. (fam.) Máscara fea

y sucia.

CHIEN, s. m. Can, perro: animal doméstico. | Hablando de armas de fuego, es el gatillo, que tambien se llama perrillo. (fig. fam.) Dicese: chien y chienne & todo lo que es malo, ruin, indigno, maldito, asi de personas, como de cosas : eg. quel chien de musicien! quelle chienne de comémedia! O la chienne de vie! que vida aperreada, ó arrastrada! || Petit chien: perrillo, perrito, cachorro. || Chien courant : sabueso: especie de podenco. || Chien de haut nez, ochien de quête: perro ventor. || Chien de manchon : perro de falda, o faldero. Chien de mer, 6 marin : can marino. | Chien couchant: perro de muestra. || (fig.) Se llama chien couchant: el hipócrita adulador : faire le chien couchant : hacer la

gats energada. Il Chiera : esta vos entra en posicion de mil cosas de un mismo gênero unchos refranes: eg. bon chien chasse de nace : de casta le viene al galgo el ser rabilargo. Entre chien et loup : à boca de noche: entre dos luces. | Saint Roches son chien: lamaza y la mona. || Qui aime Bertrand aime son chien: quien quiere à Beltran quiere à su can. | (fig.) Se dice rompre les chiens, por cortar ó interrumpir la convermoion, cortar el hilo. || Leurs chiens ne chassens pas ensemble: ellos no hacen buenas migas, su angel y el del otro están de espaidas.

CHIENDENT, s. m. Grama: planta.

CHIENNE, s. f. Perra: la hembra del perro. || Chienne chaude: perra cachonda, mlida.

CHIENNER, v.n. Parir: la perra.

CHIER, v. n. y G. Cagar, ciscarse: bacer del vientre.

CHIEUR, EUSE, s. Cagon, cagona.

CHIFFE, s. f. Tiritaña: tela muy endeble, de poco cuerpo.

"CHIFFLER, V. Siffler.

CHIFFON, s. m. Arambel, andrajo, trapo viejo : dicese generalmente de cualquiera **cosa de poc**o valor.

CHIFFON, ONNE, adj. (jard.) Toda

rama inútil.

CHIFONNE, EE, p. p. V. Chiffonner.

CHIFFONNER, v. o. Achuchar, ajar, rozar · deslucir ó estrujar alguna cosa manoscándola, ó apretándola. || (vulg.) Restregar, o lesuquear incivilmente la cara de alguna persona.

CHIFFONNIER, IERE, s. Trapero, andrajero : recogedor de trapos viejos por el pueblo. || Ropero de viejo. || Maulero. || (fig.) Se liania chiffonnier, el que recoge, y cuenta sin election, todo lo que oye decir por el público: tambien significa un hombre chis-

moso, trapacero, embustero.

CHIFFRE, s. m. Cifra, número, guarismo. | Cifra: el carácter arbitrario y convenido con que se escriben dos personas en secreto. || Cifra : enlace de dos ó mas letras capitales para expresar un nombre en abro-Viatura.

CHIFFRE, EE, p. p. V. Chiffrer.

CHIFFRER, v.a. Numerar: poner números à alguna cosa, señalar con números. Chiffrer, v. n. Es contar, esto es, sumar partidas. Tambien significa cifrar, o escribir en cifra.

CHIFFREUR, s. m. Contador: el que es

diestro en la aritmética.

CHIGNON, s. m. Cerviguillo: pescuezo: toguelo. Penca de pelo que lievan las mugeres, ya propia, o postiza. || Tigera del arado : voz usada en las cercanias de Paris. || Abrazadera.

\* Chile, Chilifere, Chilification,

V. Chyle, etc.

CHILIADE, s. m. (poc. us.) Millar: com- capirotazo: que le dan à uno con los dedos TOME 1.

les chiliades d'Erasme.

\* CHILIARQUE, s. m. Quiliarca : comandante de mil hombres entre los antiguos.

"CHILON, s. m. Tymefaccion inflamatoria de los labios.

CHIMERE, s. f. Quimera: monstruo fabuloso. | Quimera: imaginacion vana.

CHIMERIQUE, adj. m. f. Quimérico, imaginario, aéreo : cosa fingida, imaginada, sin fundamento.

\* CHIMERIQUEMENT, adv. De un modo quimérico, fantástico, imaginario.

CHIMIE, s. f. Quimía, ó química: ciencia que enseña à reducir los cuerpos natura-

les à sus primeros principios.

CHIMIQUE, adj. m. f. Químico: lo perteneciente á la química.

CHIMISTE, s. m. Químico: el que pro-

tesa la quimia, ó química. CHINA, ESQUINE, s. f. China: planta

y raiz que se trae de la China.

CHINCAPIN, s. m. Castaño enano de la Virginia: arbusto.

\* CHINCHE, o CHINCHILLE, s. m. Chinche, chinchilla : cuadrúpedo de Chile : especie de ardilla, cuya piel es muy estimada : y que, cuando le persiguen, arroja de si un aceste fetidísimo, algo semejante al olor de chinche.

\* CHINFRENEAU, s. m. (voz baja) Coscorron, chirlada, ó chirio dado en la cabe-

za con espada, vara, ú otra cosa.

CHINOIS, OISE, adj. y s. Chino: natural ó perteneciente á la China. || Chinesco: segun el estilo ó gusto de los Chinos. || Chinois de paravent : dicese del hombre que llaman en castellano, arrancado de un tapiz.

~ CHINOKODON, s.m. Agavanza, escara~

mujos, rosal perruno: arbusto.

\* CHINQUER, v. n. (voz baja) Empinar, trincar : beber en trinca en la taberna, que hoy dice el vulgo echar medias. No se usa ya. CHINQUIS, s. m. Chinquiso.

CHIOURME, s. f. Chusma: el conjunto de galeotes y forzados. || Banco de galera.

CHIPER, v. a. Entre muchachos, es ro-

CHIPOTER, v. n. (fam.) Chuchear, gazmiar, comer mucho, y poco à la vez. || Hacer una cosa de varias veces, y no de seguida. || Regatear: altercar sobre lo que se compra: y tambien tantear el precio, darle mil vueltas sin decidirse.

CHIPOTIER, IERE, s. (fam.) Regaton : el que regatea mucho, y da mil tientos

al precio antes de comprar.

CHIQUE, s. f. Arador: animalito que se introduce entre cuero y carne, y cuyo nicor molesta mucho. || Dedal : gicara o taza de café pequeña. || Bolita de piedra ó barro para jugar los niños. || Mascada de tabaco.

CHIQUENAUDE, s. f. Capon, papirote,

\* CHIQUER, v. n. (vulg.) Tantas : comer |

y beber. || Mascar tabaco.

CHIQUET, s. m. Migaja: pequeña parte de un todo. || Como adverbio, es á migajadas, á pizquitas, á sorbitos, á pistos, etc. si se habia de pagar, beber, o comer. | (naut.) Tamborete.

CHIRAGRE, s. f. (medic.) Quiragra: go-'ta que ataca las manos, así como se liama po-

dagra la que ataca los pies.

CHIRAGRE, s. m. El gotoso de manos. \* CHIRITE, . f. Quirita : piedra figura-

da, que representa una mano.

CHIROGRAPHAIRE, adj. m. f. (pronúnc. Ki) Quirografario: acreedor sobre un vale privado.

CHIROLOGIE, s. f. Quirologia : al arte

de hablar por los dedos.

CHIROMANCE, 6 CHIROMANCIE, 8. f. Quiromancia : el arte de adivinar por las rayas de las manos.

CHIROMANCIEN, s. Quiromántico: el

que profesa la quiromancia.

CHIRURGICAL, ALE, adj. Quirurgico:

lo que pertenece à la cirugía.

CHIRURGIE, s. f. Cirugía : el arte de curar las enfarmedades externas con la operacion de manos.

CHIRURGIEN, e. m. Cirujano : el que profesa el arte de la cirugía. || Premier chirurgien du roi: primer cirujano de camara.

CHIRURGIQUE, adj. m. f. Quirurgico:

lo perteneciente à la cirugia.

CHISTE, s. m. (pronunc. kists). Cista: vaina, ó cápsula membranosa: en la que por lo comun se halla encerrada la materia que produce los tumores.

\* CHITE, s. f. Chita : cierta tela de Indias. \* CHITOME, s. m. Papaz, o gese de la re-

ligion entre los negros.

CHIURE, s. f. Cagada: el excremento

de la mosca.

CHLAMYDE, s.f. Clámide: capa de los patricios entre los Romanos.

CHLORE, s. m. Cloro.

CHLOROSE, s. f. (medic.) Palidez del color: ensermedad: especie de opilacion. Llamase comunmente pales couleurs.

CHOC, s. m. Choque, embate, golpe, encuentro: de un cuerpo, ó de una cosa con otra. || Choque, reencuentro: de una tropa con otra. | (fig.) Contratiempo, caso adverso.

\* CHOCAILLER, v. r. Embriagarse : al

pié de la cuba.

\* CHOCAILLON, s. f. Borracha: la muger

que se da continuamente al vino.

CHOCOLAT, s. m. Chocolate. || Faire du chocolat : labrar chocolate. || Tablette de chocolat : ladrillo de chocolate.

\* CHOCOLATIER, s. m. Chocolatero, molendero: el que tiene por oficio labrar chocolate.

vasija en que se hace el chocolate para to-

CHOEUR, s. m. Capilla, coro: concierto de varias voces, é instrumentos. || Coro en todas las acepciones del español. | Enfans de chœur: seises, infantes de coro, monaci-

CHOIR, v. n. Usase solo en infinitivo, y en el participio pasivo chu, significa caer, venir abajo, al suelo. Se usa mas en poesía que en prosa, y mas en el sentido figurado que en el propio, y en este último aun en estilo joco-serio.

CHOISI, IE, p. p. V. Choisir.

CHOISIR, v. a. Escoger: elegir, en el sentido de echar mano de lo mejor, de buscar, tomar ó preferir una persona, ó una

CHOIX, s. m. Escogimiento: hablando de cosas. || Eleccion : hablando de personas, en sentido activo; por que en el pasivo, es election, y no choix.

CHOLAGOGUE, adj. m. f. Colagogo:

remedio para evacuar la bilis.

CHOLEDOGRAPHIE, & CHOLEDOLO-GIE, s. f. Coledografía: descripcion, tratado de la bilis.

CHOLEDOQUE, s. m. Coledoquis: canal que conduce la bilis desde el higado al

duodeno.

CHOMABLE, adj. m. f. Dicese fête chômable: fiesta de guardar, dia de fiesta: dia. feriado en que no se puede trabajar.

CHOMAGE, s. m. Dia de fiesta, de huel-

ga, de descanso: cesacion de trabajo.

CHOME, EE, p. p. V. Chamer.

CHOMER, v. a. Guardar las fiestas, ó los dias de fiesta, no trabajando.

CHOMER, v. n. Hacer tiesta, holgar, estar parado por falta de trabajo, ó por no buscarle.

\* CHOMET, s. m. Pajarito muy delicado,

que se halla en la Normandia.

CHONCAR, o CHUNGAR, s. m. Choncar: ave de rapiña, especie de alcaravan.

CHONDRILLE, & CONDRILLE, s. f.

Condrilla, ajongera : planta.

LHONDROLOGIE, s. f. (anat.) (pronúnc. kon.) Condrología: descripcion de los cartilagos.

CHOPINE, s. f. Media pinta: medida de

líquidos, igual á un cuartillo.

CHOPINER, v. n. (vulg.) Echar copas, echar cuartillos: dicese por beher muy à menudo vino.

\* CHOPINETTE, s. f. Cilindro pequeño, que se fija en el cuerpo de la bomba, un poco mas abajo de donde sale el émbolo.

\* CHOPPEMENT, s. m. Tropezon: accion del que tropieza : traspié. || (fig.) Yerro, desliz, o falta grosera.

CHOPPER, v. n. Tropezar con el pié en CHOCOLATIÈRE, s. f. Chocolatera : la lalguna cosa. | (fig.) Errar, engañarse, desse dice de los carneros.

CHOQUANT, ANTE, adj. Picante, ofennvo, enojoso.

CHOQUE, EE, p. p. V. Choquer.

CHOQUER, v. a. Encontrarse, o dar un cuerpo contra otro. || Embestirse, acometerse dos ejércitos o tropas, tener un reencuentro. || (fig.) Picar: herir, ofender, dat en rostro.

\* CHURAIQUE, adj. Coraico: verso grie-

go y latino.

\* CHOREE, s. m. (pronúnc. Ko.) Coreo: nombre de un pié de verso, griego y la-

CHORÉGRAPHIE, s. f. (pronúnc. Ko.) Coregrafia : arte de notar sobre el papel los

pasos del baile, por medio de signos.

CHOREVEQUE, s. m. Coro episcopo: nombre de ciertos prelados que antiguamente ejercian las funciones espicopales en las aideas-

\* CHORIAMBE, s. m. (pronúnc. Ko.) Coriambo: nombre de un pié de verso griego y latino.

CHORION, s. m. (anat.) Corion: membrana exterior de las dos que envuelven el feto.

CHORISTE, s. m. Corista: el que canta en el coro.

CHOROGRAPHIE, s. f. Corografia: descripcion de algun reino, o provincia particular.

CHOROGRAPHIQUE, , adj. m. f. Coro-

CHOROIDE, s. f. Coroida: la túnica

tercera del ojo.

CHORUS, s. m. (voz tomada del latin) Se usa en los convites, y solo en esta frase faire chorus: esto es, cantar muchos á un tiempo en la mesa, y de ordinario con el vaso en la mano : como si digéramos eutopar la copla juntos. Corresponde à zambra, ó cantina, en estilo familiar y jucoso.

CHOSE, s. f. Cosa : nombre que se da á todo cuanto tiene ser y existencia en la naturaleza. || Quelque chose: algo, alguna cosa. || Quelque chose de bon: algo bueno, alguna cosa huena. || Quelque chose de vrui: algo cierto ó verdadero : alguna cosa cierta,

ć verdadera.

CHOU, s, m. Col, herza > cierta hortaliza. || Chou cubus: repullo: chou-marin: soldanela: chou pomme : col de pella : chou. rouge: lombarda: chou vert: bretones: chou-sleur: coliflor: chou palmite: sagu, o palma de paimitos. || Chou-de-chien: ceisombrano, planta purgante: chou-blanc: cinca: chou-navet: col, cuya raiz es una especie de nabo. || Petit chou : especie de pasteleria muy sabrosa. || Chou : esta voz entra en muchas frases y refranes : eg. aller sout au travers des chouz : echar por esos

harse : caer en una falta. || Chopper : topar : | pitacion. || Cela ne vaut pas un trognen de chou : esto no vale un culo de pepino, un bledo. | C'est chou pour chou : es morles de morles, ó lo mismo es una cosa que otra. || Faire ses chous gras d'une chose : hacer su olla gorda, sacar jugo de una cosa. Faire des choux et des raves d'une chose : ser dueño de hacer y deshacer. || Il s'y entend comme à ramer des choux : tanto entiende de esto como de capar ratones. A Planter des choux : ser desterrado á alguna aldea. || Chou-chou: chacho: voz con que se acaricia á los niños.

"CHOUAN, s. m. Chuan: nombre dedo

á los insurgentes del Vendia.

"CHOUCARI, s. m. Cuervo de la Nueva Guinea:

CHOUCAS, s. m. Chova: especie de grajo. CHOUCROUTE, s. f. Berza ácida.

CHOUETTE, s. f. Mochuelo: cierta ave nocturna. || En el juego de los cientos se llama chouette (mohino) aquel contra quien van los demas que juegan. || En estilo proverbial: étre la chouetté d'une société, es ser el hazmereir de una tertulia, ó concur-

CHOUQUET, s. m. (náut.) Tope: le mas alto de los masterelos, doude se ponen las grimpolas. || Tamborete: meseta redonda en la caheza de los palos, y de los masteleros. || Chouquet: tajo en que el verdugo corta la cabeza á un reo.

CHOYE, EE, p. p. V. Choyer.

CHOYER, v. u. Cuidar, conservar, tratar bien una cosa, mirar por ella : como la salud, el vestido, los muebles, etc. Tambien significa economizar, aborrar.

CHOYER (SE), v. r. Cuidarse: hablando de la salud, y con mas propiedad apoltro-

narse.

CHREME, s. m. Crisma: el óleo consagrado, mezciado con bátsamo, para la administracion de algunos sacramentos, y otras ceremonias de la Iglesia : que se nombra siempre le saint chrème. || (fig. fam.) Se dice solo chrême, o le chrême, como en esta frase : il ferait renier chreme et baptéme: por decir haria descrismar, descristianar, esto es , haria perder la paciencia, salir de sus casillas, á alguno.

CHREMEAU, s. m. Capillo de cristianar: que se pone à los niños despues que se le ha aplicado el crisma en el bautismo.

CHRETIEN, IENNE, s. Cristiano, cris-

tiana. || (n. p.) Cristiano.

CHRETIEN, IENNE, adj. Cristiano: lo perteneciente á la religion de Jesucristo. 🛚 Tres-chrétien: cristianismo: renombre que se da á los reyes de Francia.

CHRETIENNEMENT, adv. Cristiana-

mente, con cristiandad.

CHRETIENTE, v. f. Cristiandad, tomase por todos los países en que se profesa trigos: proceder desatentadamente, con preci- la religion cristiana : a diferencia de christtanteme (cassimismo), que significe la j

CHR

misma religion cristiana.

CHRIE, s. f. (resor.) Cria: narracion o amplificacion que se hace hacer à los discipulos

\*CHRISMATION, c. f. Crismacion: el

acto de imponer el santo crisma.

CHRIST, s. m. Cristo, hablando de pinfuras ó escultura, es crucifijo, que se dice a tambien cristo, ó mas bien santo-cristo.

CHRISTE-MARINE, s. f. Salicor, planta. , CHRISTIANISER, v. a. Cristianar: hacer a uno cristiano. Christianiser un auteur payen: cristianisarle, etribulrie sentimientos cristianos.

CHRISTIANISME, a. m. Cristianismo,

la ley y religion cristians.

. CHRISTIANOPLE, s. f. (geogr.) Cristianópolis: villa y puerto de Suecia.

\* CHRISTIN, INB, a. (n. p.) Cristino,

Cristina.

\*CHRISTOPHE, a. m. (n. p.) Cristó-

"CHRYSOGONE; a m. (n. p.) Criso-

CHRYSOSTOMB, c. m. (n. p.) Crisós-

CHROMATIQUE, add, m. f. (mi)

Cromatico.

"CHROME, e. m. Cromo: metal descubierto poco ha, de color blanco-gris, muy duro, muy quebredizo, y dificil de fundir.

. TCHROMIQUE, adj. m. f. Crómico: que

participa del cromo.

CHRONIQUE, e. f. Crónica: historia en que se observa el órden de los tiempos. [[ Muladie chronique: enfermedad crónica: la que dura mucho tiempo. || (fig.) Dicese chronique scandaleuse de los cuentos, ó noticias infamatorias, murmuraciones, etc.

CHRONIQUEUR, s. m. Cronista: autor

de cronicas.

CHRONOGRAMME, 6 CHRONOGRA-PHE, s. m. Crouograma: inscripcion cuyas letras numerales denotan la fecha del suceso que en ella se refiere.

CHRONOLOGIE, . f. Cronologia: ciencia que treta del computo de los tiem-

CHRONOLOGIQUE, adj. m. f. Crono-

Chronologiste, 8chronologue,

s. m. Cronologista, o cronologo.

CHRONOMETRE, s. m. Cronómetro: nombre genérico de los instrumentos que

miden el tiempo.

CHRYSALIDE, & f. Crisálida, ninfa, o dormida : la óruga y otros insectos en su capullo, antes de transformarse en mari-

CHRYSANTHEME, s. m. Crimentemo:

especie de mansanille.

CHRYSIS, s. m. Crists; sylupa dorada. | Ceci: esto,

CHRYSUCULLE, a. f. Crisdcola: piedra preciosa. || Cola, ó soldadura: para el oro y olros melales.

CHRYSOCOME, s. f. Crisocomo: planta

de flor pajiza.

CHRYSOLITHE, s. f. Crisolito: piedra

preciosa de color de oro bajo. \* CHRYSOPEE, & f. Crisopeya, o piedra

CHRYSOPRASE, s. f. Crisoprasa : piedra preciosa, de color entre verde y pajizo.

\* CHRYSULEE, s. f. Crisuela, d agua regia: para disolver el oro.

CHU, UE, p. p. V. Choir.

CHUCHOTER, v. n. (fam.) Chuchear, cuchichear: habiar quedo y al oido de alguno delante de otros. || Chirriar los gorriones.

CHUCHOTERIE, e. f. Cuchicheo: el

acto de cuchichear:

CHUCHOTEUR, 6 CHUCHETEUR, EUSE, s. Cachichero: el amigo de cuchichear: el que tiene el vicio de cuchichear.

\* CHURLE, e. m. Ornitógalo, leche de

gallina : planta lechosa.

CHUT, (interj. que sirve para imponer

silencio) Chito, chiton.

CHUTE, a. f. Caida: la accion de caer. || Chuse des feuilles : el crer la hoja, de los arboles. || Chute d'humeurs : fluxion de humores. | Chute d'eau : despeñadero de agua, cascada. | (fig.) Se liama chute el pecado : la desgracia de un p-oderoso : la ruina de un imperio : el remate con que acaba un soneto, octava, décima, etc.: la cadencia de un péríodo, ó frase : la mala suerte de una comedia, opera, etc., que no ha gustado. || Chute de l'anus : procedencia dei ano.

CHYLE, e. m. Quilo: substancia blanca que se forma de lo mas sutil de los alimentos.

\* CHYLEUX, EUSE, adj. Lo perteneciente al quilo.

CHYLIFERE, adj. m. f. Quilsfero: dicese de los vasos que conducen el quilo.

CHYLIFICATION, s. f. Quilificacion: operacion con que la naturaleza convierte en quilo los alimentos.

\* CHYLOSE, Lo mismo que Chylification. \* CHYMOSE, s. f. (cirug.) Quintosis: inflamacion que vuelve atras los párpados.

CI, adv. Aqui. Jamas se escribe ni dice solo, sino unido, y precediendo d otros adverbios, o pronombres : como en los siguientes egemplos. || Ci-après : despues, adelante, en seguida. || Ci-devant : intes, antes de ahora. || Ci-dessus : arriba, ó mas arriba. || Ci-dessous: abajo, o mas abajo. || Ci-derrière: detras, o ahi detras. | Ci-contre · ahi enfrente. || Ci-gle: aqui yace: principio de inscripcion sepulcral. || Ces homme-ci: cate hombre. || Celui-ci, celle-ci : este, esta. ||

CIACALE, Lu mismo que Chacal \*CIBAGA. a. m. Especie de pino

CIRE & CIBLE, s. f. Blanco a que se tira.

CIBOIRE, a. m. Copon: vaso en que se guardan las formas consagradas.

CIBOULE, s. f. Cebolleta.

CIBOULETTE, s. f. Ceboltino: planta. CICATRICE, s. f. Cicatriz: dicese de la que queda en el cútis; y metasoricamente

de la que queda en el ánimo.

CICATRICULE, s. f. Cicatricilla: pequeña cicatriz. || Galladura : la mancha blanca que tiene la membrana que envuelve la yema del huevo.

CICATRISANT, y CICATRISATIF, s. m. y adj. Cicatrizante: lo que tiene virtud

de cicatrizar.

CICATRISE, EB, p. p. V. Cicatriser.

adj. Cicatrizado.

CICATRISER, v. a. Cruzar, señalar la cara: acuchillar, llenar de heridas.

CICATRISER (SE), v. r. Cicatrizarse:

dicese de heridas, y llagas. CICCUS, s. m. Cico: langosta pequeña.

Ganso silvestre. CICERO, s. m. (imp.) Lectura: uno de los grados de letra en uso en la imprenta.

CICEROLE, s. f. Galgana: guisante pe-

queno, o chicharo.

CICERONE, s. m. Hombre que tiene por oficio, enseñar las curiosidades de una ciudad.

CICLAMEN, a. m. Ciclamino, o pan por-

cino: planta.

• CICLAMOR, s. m. Orla: adorno en el borde de cualquiera cosa.

CICUTAIRE, s. f. Levistico, augélica

montana, apio de monte: planta,

CID, s. m. Cid: voz tomada del arabe,

que significa senor, o gefe.

CIDRE, s. m. Sidra: bebida que se hace de zumo de manzanas. || Cidre aigre: sidra

ainarga.

CIEL, s. m. Cielo: ya se tome por el de los bienaventurados; ya por el de los astros; ya por la atmósfera que circunda la tierra; ya por el de la cama, de un pallo, etc.: ya por el clima, ó temple de un pais. Llámase ciel el palio, bajo del cual se lleva la custodia en la procesion del Corpus. Aunque cieux (cielos) es el plural de ciel (cielo); cuando se habla de cielos en términos de pintura, ó de cielos de cama, se dice ciels. || Ciel: esta voz entra en diferentes frases familiares : eg. remuer ciel es terre: no dejar piedra por mover, para conseguir alguna cosa: elever un homme jusqu'au ciel: ponerle sobre las nubes, en los cuernos de la luna; etre dans le troisième ciel: estar gozando de Dios, o estar endiosado : dícese de la persona muy arrebatada en la devocion.

CIERCE, s. m. Cirio! vela de cera para el servicio de la iglesia. || Cierge pascal : | de vaca. cirio pascual: el que se enciende en la Pa-l

cua florida. || Clerge: cardon: planta. || Clers ge du Pérou : cirio peruana : planta. || Cierge : onix : concha marina.

CIERGIER, c. m. Candelero de cera: el que vende cirios, y hachas. Diferenciase de cirier, que es el cerero, o fabricante de ve-

las ó bugias de cera.

CIGALE, s. f. Cigarra: insecto con eles.

Lieu plein de cigales : cigarral.

CIGARRE, s. m. Cigarro: chicote: el tabaco que viene hecho rollitos de la isla de Cuba.

CIGNE, V. Cygna.

CIGOGNE, s. f. Cigüena: ave de paso. CIGOGNEAU, 4. m. Cigoñino; el pollo

de la cigüeña,

CIGUE, s. f. Cicuta, o canaheja: planta venenosa. || Petite cigüe : apio de perro, peregul bastardo,

CIL, s. m. Pestaña : el pelo que cubre los párpados, y sirve de defensa á los ojos.

CILIAIRE, adj. m. f. Ciliar : en la anatomia y medicina se dice de cierta parte del ojo, que sirve à sostener el humor crislalino.

CILICE, e. m. Citiclo : armilla de cerda, ó crin, ajustada á la carne.

CILICE, s. f. (geog.) Cilicia: provincia

del Asia Menor. CILINDRE, s. m. V. Cylindre. || Timpano: término de la maquiuaria.

CILLEMENT, s. m. Pestañeo: accion de pestanear.

CILLER, v. a. Pestañear : menear 4 menudo ice párpados.

CILLRH, v. n. Se dice de los caballos. cuando de velez echan ciertas cerdas ó pelos blancos en el párpado superior del ojo.

CIMAISE, s. m. (arquis.) Cimacio: lo que corona el capitel de la columna. Se escribe regularmente Cymaise. V.

CIMBALAIRE, s. m. Cimbalaria: planta.

CIMBALE, V. Cymbale.

CIME, s. f. Cima, punta; do montañas,

peñascos, cerros, árboles.

CIMENT, s. m. Cimento: cierta argamasa, o mescla muy fuerte, para pegar, tapar, etc.

CIMENTE, EB, p. p. V. Cimenter.

CIMENTER, v. a. Peger: unir con cimento, d'argamasa. || Asegurar, estrechar, solidar.

CLMENTIER, e. m. Operario que bace la mezcia, ó argamasa, llamada cimento.

CIMETERRE, s. m. Cimiterra : arma cortante á modo de alfange.

CIMETIERE, s. m. Cementerio: lugar sagrado, donde se entierran los fieles.

CIMEUX, adj. (bot.) Cimoso, en punta. Dicese de algunas plantas.

CIMIER, i. m. Cimera : el adorno que se coloca en lo alto del yelmo. Il Solomo r

CIMOLIE, s. f. Cimolia : arcilla que

viene de la isla Cimólis, cerca de Creta. (adj.) La arenilla ó sedimento que queda en el mollejon de una piedra de atilar.

CINABRE, e. m. Cinabrio: el vermellon

en bruto, ántes de molerse.

\*CINCENELLE, s. f. Sirga | cuerda que sirve para tirar un barco.

CINERAIRE, adj. Dicese urne cinéraire:

urna cineraria.

CINERATION, s. f. Cineracion, reduccion de la leña, y otros cuerpos combusti-

bles, à cenizas por medio del fuego.

CINGLAGE, s. m. Singladura: el camino que hace un pavio en 24 horas. El alquiler de la tripulacion.

CINGLE, EE, p. p. V. Cingler.

CINGLEAU, s. m. Cordel graduado para medir los diámetros de las columnas.

CINGLER, v. a. Cumbrar à alguno, doblarle, o cruzarle: de un varazo, o latigazo. || Del viento, lluvia, o nevisca muy fria, se dice que corta la cara, que traspasa, qu'il cingle le visage.

CINGLER, v. n. Navegar á toda vela: singlar, surcar, velejar. || Cingler vers tel port: llevar el rumbo hácia, ir en demanda

de tal puerto.

\* CINIPS , s. m. Cinile : especie de mos-

CINNAMOME, s. m. Cinámomo: arbusto aromático.

CINQ, adj. num. Cinco.

\* CINQ CENT, adj. num. Quinientos.

\* CINQ-DOIGTS-NOTRE-DAMB, . f. Tartago, catapucio: planta medicinal: especie de titimalo.

\* CINQUAIN, s. m. Orden de batalla, pa-

ra disponer cinco batallones.

CINQUANTAINE, s. f. Cincuentena. CINQUANTE, adj. num. Cincuenta.

CINQUANTENIER, s. m. Capitan de cincuenta hombres.

CINQUANTIÈME, adj. m. f. Quincuagésimo: cincuenteno.

CINQUIEME, adj. m. f. Quinto, cin-

queno : senala número ordinal.

CINQUIEME, s. m. El quinto, ó la quinta

parte de un todo.

CINQUIEMENENT, adv. En quinto

CINTRAGE, s. m. (náut.) Todas las

cordas que ciñen alguna cosa.

CINTRE, s. m. (arquit.) Arco de boveda. 1 Cimbra : la armazon de madera para construir sobre el a los arcos, ó bóvedas.

CINTRE, EE, p. p. V. Cintrer.

CINTRER, v. a. Cimbrar: una ventana, una puerta. || Construir una cimbra.

CIOUTAT, s. m. Vid del Canadá, de] hoja de apio, y la uva que da esta vid.

\* CIPOLIN, .. m. Cipolino: cierto mármol que tira á verdoso.

\*CIPOREME, a. f. Ciporema; arbol del Brasil.

CIPPE, e. m. (arquit. ant.) Cipo: especie de media columna sin capitel. || Padron : instrumento de madera con que los antiguos castigaban los reos.

CIRAGE, s. m. Accion de encerar alguna cosa, ó de darle aderezo, ó lustre con cera. Tambien significa el efecto de esta accion, come si digéramos el encerado de este lienzo, de estas botas, etc. || Dicese tambien *cirage* á un aposento con encerados.

CIRCEE, 6 HERBE DES MAGICIEN-

NES, s. f. Circea: planta.

CIRCOMPOLAIRE, adj. m. f. Circumpolar : cercano á los polos.

CIRCONCIRE, v. a. Circuncidar.

CIRCONCIS, ISE, p. p. V. Circoncire. Circuncidado.

CIRCONCIS, s. m. Circunciso: tómase determinadamente esta voz por judio, ó mahometano.

\* CIRCONCISEUR, s. m. El que circun-

(198)

CIRCONCISION, s. f. Circuncision: la accion y el acto de circuncidar. || Llamase asi la festividad de la Circuncision del Señor.

CIRCONFÉRENCE, s. J. Circunserencia,

circuito.

CIRCONFLEXE, adj. y s. Circunflejo. CIRCONLOCUTION, s. f. Circunlocucion : perifrasis. || Circunloquio , rodeo.

CIRCONSCRIPTION, s. f. Circunscripcion : lo que reduce á ciertos lámites la cir-

cunferencia de los cuerpos.

CIRCONSCRIRE, v. a. Circunscribit: disponer una figura que contenga otra dentro de si. | Reducir á ciertos limites ó términos alguna cosa,

CIRCONSCRIT, ITE, p. p. V. Circon-

scrire. | adj. Circunscripto.

CIRCONSPECT, ECTE, adj. Circunspecto: mirado, remirado: en oluas, y en palabras.

CIRCONSPECTION, . f. Circunspec-

cion, miramiento.

CIRCONSTANCE, s. f. Circunstancia. CIRCUNSTANCIE, EE, p. p. V. Circonstancier.

CIRCONSTANCIER, v. a. Contar, referir, o explicar una cosa con todas sus circunstancias: notar ó señalar las circunstancias de ella.

\*CIRCONTEXTILE, adj. m. f. (botán.)

Tortuoso.

CIRCONVALLATION, s. f. (fortif.) Circunvalacion.

CIRCONVENIR, v. a. Entramper, enre-

dar, engañar á alguno con artificio. CIRCONVENTION, s. f. Trampa, en-

redo, embrollo.

CIRCUNVENU, UE, p.p. V. Circonvenu.

CIRCONVOISIN, INE, adj. Circunvecino, vecino, confinante. CIRCONVOLUTION, s. f. Circunyoluden: la vuelta que en redondo hace alguna

CIRCUIT, e. m. Circuito, cerco, rede-

dor, contorno.

CIRCULAIRE, adj. m. f. Circular, rotundo: lo perteneciente al circulo. || Vortiginoso: movimiento circular del agua, o del aire. | s. f. Carta de aviso.

CIRCULAIREMENT, adv. 'Circular-

mente, en círculo, en redondo.

\* CIRCULATEUR, s. m. Saltimbanqui, titiritero. | Partidario de la circulación de

la sangre en otro tiempo.

CIRCULATION, s. f. Circulacion. (quim.) Destilacion reiterada muchas veces. CIRCULATOIRE, adj. m. f. Circulante: cosa que circula : como la sangre, los humores, etc.

CIRCULER, v. n. Circular: la sangre,

\* EIRCUM-CIRCA, adv. (lat.) Circumcirca: por hai por ahi: poco mas o mé-

\* CIRCUS, s. m. Esparavan : ave de rapina, que vuela en circulo, y con velocidad.

CIRE, s. f. Cera: la materia que labran las ahejas. || Tomase colectivamente por las velas que arden; y tambien por las velas mismas, cirios, ó bachas. Llámase cire la cera de los oidos. || Cire d'Espagne : es el lacre, que tambien se dice, cire à sceller, à cacheter. || (prov.) Cela vient comme de cire: esto viene de molde, de perlas; cet habit lui vient comme de cire: este vestido le viene pintiparado, de molde.

CIRE (ARBRE DE), s. m. Cereo, o at-

bol de la cera : planta de América.

CIRE, EE, p. p. V. Cirer. | Toile ci-

ree: encerado.

CIRER, v. a. Encerar: dar con cera al hilo, al lienzo, á las botas, zapatos, etc.

CIRIER, s. m. Cerero: el fabricante de

velas de cera.

CIROENE , s. m. Bizma : especie de em-

plasto que se aplica á las contusiones.

CIROGRAPHE, s. m. Cirógrafo: papel cortado en dos partes, para volverse à reunir.

CIKON, s. m. Arador: menudisimo insecto. || Dicese ciron el grano o ampollita que deja el arador.

CIRQUE, s. m. Circo: entre los Romanos era el lugar destinado para alguna fun-

cion pública.

\* CIRRHE, s. m. Zorcillo : filamentos que nastillas. tienen algunas plantas para egarrarse á los cuerpos vecinos.

\* CIRSAKAS, s. m. Telas de Iudias, de

algodon y seda.

\*CIRSE, s. f. Cirsio, o cardo hemorroi-

CIRSOCELE, s. f. Cirsocela: tumor que se forma en los vasos espermáticos.

CIRURE, s. f. Encerado: lo que está empapado en cera.

CISAILLE, EB, p. p. V. Cisailler.

CISAILLER, v. a. Cizallar: en las casas de moneda es cortar con unas tijeras

los metales en piezas pequeñas.

CISAILLES, s. f. pl. Cizallas: las tigeras para cortar los metales.|| Cizalla : las cortaduras de oro y plata, que tambien se ilama escolulla.

CISALPIN, INE, adj. y . Cisalpino:

el de la parte de acá de los Alpes.

C18EAU, s. m. Cincel: para cincelar. Escoplo: instrumento cortante de carpintero.

CISEAUX, s. m. pl. Tigeras: hablando genéricamente. | Usase en singular alguna yez como en español: mettre les ciseaux dans cetta étoffa : meter la tijera á esta tela : trois coups de ciseaux: tres golpes de tigera, o tres tigeretazos: les ciseaux de la Parque: la tigera de la Parca.

CISELE, ER, p. p. V. Ciseler. | Velours cisels : terciopelo cortado , labrado.

CISELER, v. a. Cincelar: labrar con cincel.

CISELET, e. m. Cincelito: cincel pequeño, de que usan los grabadores en hueco, y los plateros.

CISELEUR, s.m. Cincelador: el operario

que cincela.

CISELURE, e. f. Cinceladura: lo que está cincelado.

\* CISOIRE, e. f. Cortador: instrumento que sirve para grabar los troqueles para la moneda.

"CISOIRS, s. m. pl. Cortsdor: especie de

cortafrio para cortar los metales.

CISSITE, s. f: Cisites: piedra blanca que representa las hojas de la hiedra.

CISSOIDAL, ALE, adj. Cisoidal: que pertenece á la cisoide, ó deriva de ella.

\* CISSOIDE, s. f. (geom.) Cisoide: curva que, al aproximarse á su asíntota, imita la curvatura de una hoja de hiedra.

CISTE, a. m. Cisto, jara: nombre ge-

nérico de plantas.

CISTERCIEN, s. m. Cisterciense: reli-

gioso del órden de San-Bernardo.

CISTHEPATIQUE, 6 CYSTHEPATI-QUE, adj. m. f. (anat.) Cistepático: conducto que lleva la bílis á la vegiga de la hiel.

CISTOPHORE, s. m. (anticuar.) Medalla, en la que se ven representadas ca-

CISTRE, V. Sistre.

CITADELLE, s. f. Ciudadela : fortaleza que domina, o desiende à una ciudad.

CITADIN, INE, s. Ciudadano: vecino honrado de una ciudad. Usase solo para significar en algunas ciudades de Italia aquellos habitantes que no son del cuerpo de la nobleza.

CITATION, s. f. Citacion: notificacion juridica de algun señajamiento, ó emplazar miento. || Cita de elgan texto, autoridad,

ley, etc.

CITATOIRE, adj. m. f. (for.) Citatorio: lo perteneciente à la citacion ante un juez eclesiástico.

CITÉ, s. f. Ciudad. Usase solo de esta vos cité en poesia, y en estilo oratorio: por que fuera de estos casos, toda ciudad se llama ville. || Comunmente se dice cité el centro de una ciudad, donde suele estar la eatedral, el palacio, ó la antigua poblacion.

CITE, EE, p. p. V. Citer.

CITER, v. a. Citar: llamar ante el juez: dicesa sobretodo en materia eclesiástica. || Citar: alegar: algun autor, autoridad, texto, etc. || Citar, nombrar, al referir un becho ó noticia, al autor de ella.

CITERIEUR, EURE, adj. Citerior: pais que está de la parte de aci, con respecto

á una cordillera, ó á un rio.

CITERNE, s. f. Cisterna y tambien al-

gibe.

CITERNEAU, s. m. Cisternilla: depósito en que se purifica el agua antes de pasar á la cisterna.

CITISE, s. m. Citiso: codeso: planta. CITOLE, s. m. Citara: instrumento mú-

ECU.

CITOYEN, ENNE, s. Ciudadano: nombre que se daba á los vecinos de una ciudad ó país libre, cuya constitucion política les daba ciertos derechos, como el ciudadano de Roma, de Aténas: de Lacedemouia; y lioy el ciudadano frances. || La palabra cito y en sin régimen, y con los adjetivos ben, mauvais, zélé, se aplica al patricio, ó hijo de la patria, bueno, malo celoso.

\*CITRAGON, s. m. Melisa, torongil:

planta que huele à limon.

CITRE, s. m. Citro: planta de Africa. CITRIN, INE, adj. Cetrino: color amarillo, o de limon.

CITRIQUE (ACIDE), adj. (quim.) Acido cítrico: el ácido puro de limon.

CITRON, s. m. Limon: la fruta del limonero. || À veces se usa como adjetivo, y se toma por el color de limon, como taffetas citron. || Citrons confits: limoncillos en dulce.

\* CITRONNAT, s. m. Acitron: dulce hecho

con las cascaras del limon.

CITRONNÉ, ÉE, adj. Dicese del guisado ó salsa hecha con zumo de limon.

CITRONNELLE, s. f. Cidronela: bebida hecha con aguardiente y limon. || Torongil: planta.

CITRONNIER, e. m. Limonero ; el ár-

bul que da los limones.

CITROUILLE, s. f. Calabaza. || (fam.) Se dice grosse citrouille, & une muger muy gorde, que en español corresponde & moroun.

\*CITROUILLE, ... f. Cidre cayota & Grute.

CITTA, & CISSA, V. Pica, que colo es usa.

CITADELLE, e. f. ( geogr. ) Citadella : villa capital de Menorca.

CIVADE, a. f. Pescado de rio.

CIVADIERE, s. f. (naut.) Cebaders'
vela que va en la verga del baupres.

CIVE, V. Civette.

CIVET, s. m. Guiso hecho con la sangre y entrañas de la liebre.

CIVETTE, s. f. Gato de algalia. || Algalia: persume que despide de alel gato de algalia. || Cebollino: planta.

CIVIERE, e. f. Augarillas, || (ndut.) Ar-

retranca.

CIVII., ILE, adj. Civil: lo contrario à criminal en términos forenses. || Civil: dícese de las cosas que pertenecen al gobierno, vida, ó intereses de los ciudadanos, ó subditos de un estado. || Civil: por atento, cortes, afable. || Mort civile: muerte civil: privacion de los derechos y oficios de la sociedad, que trae consigo la pena impuesta à alguno. || Tambien se dice muerte civil de la privacion voluntaria de estos derechos, que se impone el que entra en un órden monástico.

CIVILEMENT, adv. Civilmente: en forma civil, en materia civil. || Con atencion,

con cortesta.

CIVILISATION, s. f. Civilizacion: la accion de civilizar, o el estado de la cosa civilizada.

CIVILISÉ, ÉE, p. p. V. Civiliser. || adj

Sociable, culto.

CIVILISER, v. a. Pulir las costumbre bacer tratables, racionales, cultos, sociables: á las personas, pueblos, y naciones. Hablando de cosas, y en términos forenses, civiliser es volver civil un asunto criminal.

CIVILITÉ, s. m. Cortesia, urbanidad, buen trato, huen modo. || Faire civilité à, sin artículo, es dar recados à, saludar à, hacer un cumplido à. || Dicese de un hombre que comete groserias, ó impoliticas, qu'il ne connaît pas la civilité, como si digéramos, non ha leido el Galateo, ó el Caton.

CIVIQUE, adj. m. f. Civico: lo que tiena relacion con la conversacion, fe, ú honor del ciudadano, ó de los hijos y desensores de la patria. || Couronne civique: corona cívica: solo á este egemplo se reducia ántes la aplicacion de tal voz. Hoy se aplica á juramento, guardia, donativo, etc.: sermens civique, garde civique, don civique, etc.

CIVISME, s. m. (voz nueva) Civismo: dícese del amor y fidelidad del ciudadano á la constitucion democrática de su

pais

CLABAUD, a. m. Perro anchon de prome

descripes: dicese claband por lo may la-. al bombre necio y garlador, o chirlon. || Dicese de un sombrero alicaido, chapeau qui est claband, qui fait le cluband, que se parece á las orejas de perro pachon.

CLABAUDAGE, c. m. Alarido: el continno ladrido de los perros, especialmente en

la caza. || Voceria, griteria.

CLABAUDER, v.n. Ladrear : ladrar ein cesar, y sin objeto, en la caza especialmente. [[fig. fam.] Baladrear, chirlar, meter ruido y voces.

CLABAUDERIE, s. f. (fam.) Yoch-

glería, batahola, alboroto.

CLABAUDEUR, EUSE, s. (fam.) Ladrador: hablando de perros. || Chirlador,

vocinglero, alborotador, voceador.

CLAIE, a. f. Zarzo: tegido compuesto; de varas, ó mimbres. | Cañizo: entre sombrereros es donde aligeran é igualan la lana. Chinchero: el tegido de mimbres que se pone à la cabecera de la cama para recoger las chinches. || Claie de cannes: encañizado, canizo. [Trainer sur la claie: llevar arrastrado un reo al suplicio. Clais pour *pécher* : cañal de pesca.

\* CLAIR, s. m. (ant.) Gemido, queja,

ruego.

CLAIR, AIRE, adj. Claro: dicese de lo que tiene claridad, o luz : de lo que es transparente, terso, limpio: del color no muy subido, y poco cargado: del tegido ralo: del líquido poco trabado, lo contrario de espeso : de la voz sonora y limpia : del tiempo sereno: del talento despejado: del derecho patente: del dinero seguro.

CLAIR, s. m. Claro. | Il fait clair: clarea, viene el dia, amanece. || Il fuis clair de lune: hace luna clara: marcher au clair de la lune: caminar à la luz, ó con la cla-

ridad de la luna.

CLAIR, adv. Claro. || Voir clair: ver distintamente : entendre clair : oir bien. (fig).) Dicese voir clair dans une affaire: media palabra: parler clair et net, ou haut et clair: hablar franca y lisamente, clara y lianamente.

CLAIR (A) adv. Sin dejar nada turbio. [ Tirer du vin à clair, o au clair: sacar el vino claro, sin removerle. | (fig:) Se dice siempre au clair: eg. s'il ne tire pas tout cela au clair, il court risque de : si no pone | para sortificarle.

todo esto en claro, se expone á. CLAIRE, s. f. Las cenizas lavadas y hue-

sos calcinados con que se forma la copela

para acendrar los metales.

\* CLAIRE, s. f. (n. p.) Clara. \* CLAIRÉE, s. f. Jarabe de azucar cla-

CLAIREMENT, adv. Claramente, con

claridad.

CLAIRET, adj. Clarete (vino).

CLAIRET, e. m. Baja de cofor : entre drador, o chillon. [ (fig.) Se llama clabaud platerus es la piedra demasiado clara de

> CLAIRETTE (EAU) s. f. Ratafia: bebida compuesta de aguardiente, guindas,

y azucar, elc.

CLAIRE-VOIE, s. f. Bovedilla: el espacio que hay entre las vigas de un techo. || La distancia que hay entre los palos ó estacas de un cercado. || Ventana con solo celosía. || Cancel; en un jardin. | Ralo; hablando de toda clase de tegidos : sean de mimbres, lana, ú otra cosa. ||(agric.) Se dice semer à claire-voie: sembrar ralo, o á distancia un grano de otro.

CLAIRIERE, s. f. Claro, raso; el sitio que está sin árboles en un soto, bosque, ó floresta. || En las telas es aquel parage donde el tegido está poco cerrado, y queda

algo raio.

"CLAIR-OBSCUR, s. m. (pint.) Claro y obscuro: la ciencia en la distribucion de las luces de un cuadro.

CLAIRON, s. m. Clarin: instrumento de aire, hecho de cobre, y cuyo sonido es

claro y agudo.

CLAIR-SEME, EE, adj. Claro: dicese del sembrado claro, en que se ha escaseado la simiente. || (fig.) Se dice de lo que se halla de cuando en cuando, de trecho en trecho, pocas veces. | (prov.) Dicese l'argent est clair-seme chez quelqu'un : para decir que el dinero anda escaso en casa de alguno, que anda muy tirado.

CLAIRVOYANCE, s. f. Perspicacia,

discernimiento, penetracion.

CLAIRVOYANT, ANTE, aclj. Perspicaz, despierto, avisado, advertido: en estilo familiar se podria decir hombre de buebas ó de largas narices.

"CLAMESI, s. m. Acero en tejuelos pe-

queños, que se saca del Limosin.

CLAMEUR, s. f. Clamor: grito o voz de queja, impaciencia, o trabajo. Usase mas en plural. || Clameur de haro : (for.) citacion penetrar el asunto: il entend fort claur: oye ante un juez: ez voz de la provincia de . Normandia.

\* CLAMEUSE, adj. Solo usado en chasse clameuse. Batida: caza con grande aparato y ruido de perros, monteros, cornetas.

\* CLAMYDE, V. Chlamyde.

\* CLAMP, s. m. (naut.) Gaburon, gimelga, madero que se une al mástil o entena

\* CLAMPONIER, s. m. Caballo.

CLAN, s. f. En Escocia, es una tribu formada de un cierto número de familias. ( náut.) Cajera reclame.

\* CLANCULAIRES & OCCULTES, s.m.pl. Clanculares: anabaptistas que se reunen secretamente.

CLANDESTIN, INE, adj. Clandestino:

secreto: ocuito.

CLANDESTINE, & f. Clandestina:

biertas con la tierra.

CLANDESTINEMENT, adv. Clandestinamente: a escondidas; sin testigos.

CLANDESTINITE, s. f. Claudestinidad: vicio de lo que se hace clandestmamente.

CLAPET, s. m. Chapaleta: válvula pequena, que sube y baja por medio de una charnela.

CLAPIER, s. m. Vivar: gazapera, conejera , madriguera de conejos. Tambien es el conejo casero.

CLAPIR, v. n. Chillar: el conejo, ó imi-

tar su voz.

CLAPIR (SE), v. r. Amadrigarse: esconderse los conejos, meterse en el cado.

\* CLAPOTAGE, s. m. (naut.) Embate del mar.

\*CLAPOTEUX, EUSE, adj. (naut.) Picado, encontrado, incrispado, ampoliado, bablando del mar.

\* CLAQUE, s. m. Ave pequena del temano de un tordo, y de comer sabroso.

CLAQUE, s. f. Palmada: el golpe dado

con la palma de la mano. " CLAQUEBOIS, s. m. Clavioloé: instru-

mento músico de teclas. CLAQUEDENT, z. m. (voz boja) Des-

harapado, pobre piojoso, pobre mendigo

[ ( fam. ) Garlador, parlauchin.

CLAQUEMENT, s. m. Eg. claquement des dents: dentellada, castaneleo de los dientes, cuando dan unos con otros por frio, o temblor. || Claquement des mains: palmoteo : el ruido de manos dando palma con palma. || Hablando de huesos; es crugido: y de látigo ú honda, chasquido, esta!!ido.

CLAQUEMURE, EE, p. p. V. Claque-

murer.

CLAQUEMURER, v. a. (bajo y burlesco) Emparedar a alguno, encerrarie entre cuatro paredes: ponerle en un brete: en uu cagadero.

CLAQUE-OREILLE, s. m. (fam.) Gacho: sombrero caldo de alas; y tambien

se dice del que le lleya.

CLAQUER (de) v. n. Castañetear, crugir, chasquear, restallar. || Claquer des dents: dentellar, dar diente con diente.

CLAQUES, s. f. pl. Chanclos, y tambien chapines en las mugeres; para meter los pies

calzados en tiempo de lodos.

CLAQUET, o CLIQUET, s. m. Taravilla, ó citola de molino. || Dicese de las mugeres muy parladoras, que su lengua anda comme Le claquet ou le cliquet d'un moulin, esto €s, que anda como una taravilla.

CLARIFICATION, s. f. Clarification.

CLARIFIE, EE, p. p. V. Clarifier. adj. Clarificado.

CLARIFIER, v. a. Clarificar, aclarar: poner claro lo que está turbio.

CLARINE, s. f. Esquila, o esquilou: 1

planta, cuyas hojas están parte de ellas cu-i campanilla que suelen traer colgada del pescuezo las vaces, y otras reses.

"CLARINE, EE, adj. (blus.) Clarinado. se aplica à los animales que llevan esquilas, o cencerros.

CLARINETTE, s. f. Clarinete: instrumento músico de aire.

CLARTE, s. f. Claridad : luz, resplendor. || (fig.) Claridad: el modo de explicarse sin confusion, ni obscuridad.

CLASSE, s. f. Clase: orden o número de personas del mismo grado, calidad, ú oficio. | Clase: tiene las demas acepciones del castellano. || Seconde classe, trousième classe, ó solo, seconde, troisième, etc., entre los que estudian gramática, equivale a mayores, erc. It name, all descura-

CLASSEMENT, s. m. Clasificacion.

CLASSER,, v. a. Clasificar: poner o distribuir por clases las cosas, siguiendo un cierto orden. || ( naut. ) Matricular.

" CLASSIFICATION , s. f: Clasificacio - ; distribucion de varios objetos en clases.`

CLASSIQUE, adj. m. f. Clásico: se dice de los autores que merecen tomarse por modelo.

CLATIR, v. n. Hipar el perro siguiendo

CLAUDE, s. m. y adi. Buen Juan, Juan de buen alma.  $\|(n, p)\|$  Claudio.

CLAUDICATION, s. f. Claudicacion:

la accion y efecto de claudicar.

CLAUSE, s. f. Cláusula: en los testamentes, contratos, etc.

"CLAUSOIR, s. m. (arquit.) Clave: la última piedra que cierra un muro, arco, o

CLAUSTRAL, ALE, adj. Claustral: lo perteneciente al claustro, y al retiro ó vida monástica.

\* CLAVAIRE, s. f. Seta clavaria.

CLAVEAU, s. m. Morriña : cierta' ensermedad epidémica entre el ganado lanar.

"CLAVEAUX, s. m. pl. Claves, las piedras que cierran un arco, o boveda.

CLAVECIN, s. m. Clave, o clavicordio: iustrumento músico de cuerdas de alambre y teclado. || (naut.) Camerote del alcazar.

CLAVECINISTE, s. m. Músico que toca

el clave.

CLAVEL, s. m. Sosa de calidad inferior. CLAVELE, ÉE, adj. Dicese del ganado, o res lahar, que padece la enfermedad de la morriña, llamada claveau.

CLAVELEE, s. f. Es lo mismo que clayeau.

CLAVETTE, s. f. Chaveta, chapeta.

CLAVICULE, s. f. (anat.) Clavicula: uno de las dos huesos que en el cuerpo humano salen de los hembros. | Llave pequena : en este sentido úsase solumente en csta Trase: Clavicule de Salomon.

CLAVIER, s. m. Llayero: el anillo de

plata ú otro metal, que sirve para llevar i cial primero de un oficio de escribano, prolas liaves. || Teclado: de órgano, clave, ó | forte-piano.

\*CLAYE, V. Claie.

\*CLAYER, s. m. Zarzo grande y claro: tarnero.

\*CLAYETTE, s. f. Encella: canastilla de mimbres que sirve para hacer quesos y requesones.

CLAYON, s. m. Batea: de cañas, juncos,

ó mimbres. || Coladera.

CLAYONNAGE, s. m. Zarzos gruesos, hechos de varas gruesas y estacas, que surven para contener las tierras de una explanada.

\* CLECHE, EE, adj. (blas.) Horadada: toda pieza, como roel, anillo, etc., que

deja ver el campo del escudo.

CLEF, s. f. Llave: para cerradura de puerta, ventana, arca, etc. || Llave: para desatornillar los tornillos gruesos, pues la de los pequeños se llama destornillador. || Llave : la de una escopeta ; pistola , etc. || Clave : la piedra que cierra una bóveda, o arco. | Clave : el signo que se pone al principio de la pauta o pentágrama de la música, para saber por que tono se ha de cantar, o tocar. || Clave : respecto de ciertos libros en que están los nombres distrazados, y las clausulas llevan enigma y obscuridad. || Clef: es el husillo de la viga de un lagar, y de una prensa, para exprimir y sacar el jugo á una cosa. || Clef: el templador del clave, piano forte, y salterio. || Clef d'une poutre: trabal: clavo grueso para unir dos vigas. Cles: esta voz entra en las siguientes frases: stre fermé sous la clef: estar debajo de llave: fermer à la clef: cerrar con llave. (prov.) Se dice: prendre la clef des champs: ponerse en salvo, coger las de villadiego, poner pies en polvorosa, salir libre à la calle: y donner la clef des champs: dar soltura ó libertad á algun preso, ponerle en la calle.

\* CLEMATIS, V. Pervenche.

CLEMATITE, s. f. Clemátida, muérmera, yerba de pordioseros: planta.

CLEMENCE, s. f. Clemencia.
\* CLEMENCE, s. f. (n. p.) Clemencia. CLEMENT, ENTE, adj. Clemente: el

que tiene clemencia. \*CLEMENT, s. m. (n. p.) Clement.

CLEMENTINES, s. f. pl. Clementinas. upos libros del derecho canónico.

CLEPSYDRE, s. f. Clépsidra: relox de

agua, o arena.

\* CLERAGRE, s. f. Clavo: cierta enfermedad que da en las alas á las aves de altane-

ría, como halcones, azores, etc.

CLERC, s. m. Clérigo: el que por la tonsura ha entrado en el estado eclesiástico. Clerc d'avocat: pasante de abogado: de procureur, de notaire, du greffe, etc.: escribiente, amanuense. Il Maitre clerc: osi- l'ojeada: movimiento de ojo, Il En un clin

curador, etc. | Clerc de chapelle : capellan de altar en la capilla real. || (fam.) Se dice de un hombre de cortos alcances: il n'est pas un grand clerc: no es un gran sastre. Faire un pas de clerc : cometer un gazapaton, caer en una necedad.

CLERGE, s. m. Clero: el cuerpo de los eclesiasticos || Clerecia : el conjunto de personas eclesiásticas, que componen una co-

munidad, o cabildo.

CLERICAL, ALE, adj. Clerical: lo perteneciente á los clérigos, ó eclesiásticos.

CLERICALEMENT, adv. Clericalmente. CLERICAT, s. m. Clericato: oficio de la Camara Apostólica.

CLERICATURE, s. f. Clericatura : y clericato: estado y profesion de clérigo: ó

eclesiástico.

\* CLET, s. m. (n. p.) Cleto.

"CLICHAGE, s. m. (imp.) Cluage: la operacion de clisar.

\*CLICHE, s. m. Cliso: plancha sólida,

formada por el clisage.

\* CLICHER, v. a. Clisar: formar una plancha sólida, hincando un texto ordinario en una masa de plomo fundido, y sirve despues de molde ó caja para fundir las planchas sólidas de la estereotipia.

CLIENT, ENTE, subst. Cliente : dicese del litigante respecto del abogado que le defiende. | Cliente: entre los autiguos Romanos se decia de aquel que se habia puesto bajo de la protección de uno de los mas po-

derosos ciudadanos.

CLIENTELLE, s. f. Clientela: amparo que dispensa un principe ó gran señor à los que se acogen à él. || Clientelle : tambien su dice de todos los que gozan de este amparo tomados colectivamente, así como decimos en español, parentela por todos los parientes.

CLIFOIRE, s. f. Aguaceta: germya he-

cha de un palo de sahuco.

CLIGNE, EE, p. p. V. Cligner.

CLIGNEMENT, s. m. Guinada, guina-

CLIGNE-MUSETTE, s. f. Escondite: juego de niños.

CLIGNER, v. a. Guinar.

CLIGNOTEMENT, s. m. Pestañeo: el movimiento de cerrar y abrir los ojos guinando.

CLIGNOTER, v. n. Pestanear guiñando:

parpadear.

CLIMAT, s. m. (cosmog.) Clima: espacio de tierra entre dos paralelos. || Clima (en significacion comun), region, pais.

CLIMATERIQUE, adj. m. f. Climatérico : se aplica à los anos tenidos por acia-

\* CLIMAX, s. m. (retor.) Climace: especie de gradacion en el discurso.

CLIN D'OEIL, s. m. Guinada, sena,

doil : en un abrir y cerrar de ojos : en un momento | Faire un cun d'æil à quelqu'un: hacer del ojo, dar una ojeada, hacer una seña à alguno.

CLINCAILLE, CLINCAILLERIE, CLINCAILLER, V. Quincaille, etc.

\* CLINCART, s. m. Barco chato en uso en Suecia y Dinamarca.

\* CLINCHE, s. f. Picaporte, o mas bien

pestillo de una cerradura.

CLINIQUE, adj. m. f. Clinico: el que recibia el bautismo en el artículo de muerte. Médecine clinique: la que se egerce à la cabecera de los enfermos. | Malade clinique: el ensermo que guarda la cama. || Tambien se usa como substantivo, y se dice la cunique, y prosesseur de clinique.

\* CLINOPODE, s. m. Clinopodio: género

de plantas.

CLINQUANT, s. m. Bricho: hojuela de oro ó plata que se usa para los bordados. || Oropel : laminita de latou brunida, y muy adelgazada. | (fig.) Se dice clinquant (oropel) de las cosas de poco valor y mucha apariencia, y piropos de las palabras de mucho relumbron, y poca substancia.

\* CLINQUANTER, v. a. Llenar de oro-

nel y bricho un bordado, o vestido.

\* CLIO, s. f. Clio: musa que preside à la historia.

CLIQUART, s. m. Nombre que dan en Francia à una clase de piedra muy estima-

da para la sillería de un edificio. CLIQUE, s. f. (fam.) Hato: trinca de 1unos : gatería , gente de la cáscara amarga. \* CLIQUET, s. m. (relog.) Trinquete: la

pieza que está en el suelo del caracol.

CLIQUETER, v. n. Hacer sonsonetes of soniquetes: hacer triquitraque, sonsono-

CLIQUETIS, s. m. Chis chas: sonido o ruido de las armas, tocándose ó encontrándose unas con otras: en estilo algo vulgar se paede decir, triquitraque. || En libros antiguos castellanos se encuentra la voz palotes hablando del chiquetis de las picas. (cir.) Crepitacion.

CLIQUETTES, s. f.pl. Tarreñas, tejuelas: ó tablelillas de tiestos: hueso, ó palo, que los muchachos se meten entre los dedos, y Inten como castañuelas. | Cliquettes de la-

dre : tablillas de San Lázaro.

CLISSE, s. f. Zarzo hecho de caña, jun-

co, esparto, o mimbres. || Encella.

CLISSE, EE, adj. Guarnecido de zarzo: espariado.

CLISSER, v. a. Guarnecer con sarzos.

\*CLITIE, o CLYTIE, s. f. Anémone vellosa: flor.

CLITORIS, s. m. (anat.) Clitoris: cuerpo largo y redondo, situado en la parte anterior y superior de la vulva.

CLIVER, v. a. (topid.) Partie con des-

treza y arte un diamante.

CLOAQUE, s. m. Cloaca: solo se usa hablando de las obras de los antiguos : entre los modernos se dice alcantarilla, albañal, que recibe las aguas inmundas de una casa, barrio, ó ciudad. | Por extension se dice de todo sitio sucio y hediondo.

CLOCHE, s. f. Campana: para tocar. [] Ampolia, o vegiga : que se levanta en et cútis. || Campana : de vidrio para cubrir las plantas en los jardines. | Cloche de plongeur : campana de buzo ; máquina que usan los buzos para mantenerse mas tiempo debajo del agua.

CLOCHE, EE, p. p. V. Clocher. CLOCHEMENT, s. m. Cojera.

\* CLOCHEPIED, s. m. Torzal de seda, mas, grueso, que el ordinario. || A clochepied: á la cox cox, á la cox cojilla, á la patæ coja, a pié cojito.

CLOCHER, s. m. Campanario: torre de las campanas. || (fig.) Se toma alguna vez clocher por la iglesia, curato, ó parroquia, y su distrito, y entonces se dice socampana

en español, y no campanario.

CLOCHER, v. n. Cojear, andar cojeando. || (fig.) Claudicar, no estar una cosa ajustada, cabal, completa, estar falta, ó desigual. || Il ne faut pas clocher devant le boiteux : no hay que mentar la soga en casa del ahorcado.

CLOCHER, v. a. (jard.) Poner las plantas debajo de una campana, o vaso de vi-

\* CLOCHETON, s. m. Cimbanillo, esquilon : campana pequeña.

CLOCHETTE, s. f. Campanilla: campa-

neta.

CLOISON, s. f. Tabique: hecho de adohes, ò ladrillo. || Separación, hecha de tablas, en los cuartos ó habitaciones de una casa. Il Membranas que forman los cachos de ias trutas.

CLOISONNAGE, s. m. La fabrica ú obra de tabiques.

\* CLOISONNE, EE, adj. Solo se usa hablando de conchas. || Coquillage cloisonné: concha con una separación en su interior.

CLOITRE, s. m. Claustro: ya ses de convento, bien de iglesia catedral; y en este último caso se llama patio. || Tómaso tambien por el mismo convento ó monasterio con el nombre de claustro.

CLOITRE, EE, p. p. V. Cloitrer. | adj. El que está metido en un convento, ó que

vive en reclusion, o clausura.

CLOITRER, v. a. Encerrar, o recluir en un convento: poner en reclusion.

CLOITRER, s. m. Monge de clausura; a diferencia de los que por sus oticios viven fuera del ciaustro.

" CLOPIN-CLOPANT, exp. adv. (fam.) Pian pian : cojin cojeando, un pié tras de otro, carendo y leventando.

CLOPINER, v. n. (fam.) Andas coje-1

ando algo, renquear.

CLOPORTE, s. m. Cochinilla, correden, cucaracha: nombres de un insecto. \*CLOPOTEUX, V. Clapoteux.

CLOQUE, s. f. Ensermedad que tienen á

veces las hojas del melocoton.

CLORRE, v. a. Cerrar : tapar alguna co-L Cerrar, o cercar: un pueblo, un campo, una huerta. [[ (fig.) Cerrar: un trato, una cuenta, un inventario. || (id.) Cerrar el capitulo, las cortes, las juntas, por concluirlas, ó despedirlas. | Alguna vez es neutro: eg. cette porte ne c'it pas bien: esta puerta no cierra bien, no ajusta bien.

CLOS, OSE, p. p. V. Clorre. | adj. eg. Champ clos: estacada, palenque. || Pdque close : el domingo de cuasimodo. || Ville close: ciudad murada. || Aux yeux clos, y mejor les yeux fermés : à ojos cerrados.

CLOS, s. m. Cercado: de viña, prado,

Trutales, e.c.

CLOSEAU, s. m. Huertecito de labra-

dor : cercado de seto.

CLOSSEMENT, s. m. Cacareo: el canto o piar de la gallina. || Cloqueo : el clo clo de la gallina cuando está clueca.

CLOSSER, v. n. Cacarear, la gallina. || Cloquear : cuando está clueca. V. Glousser. \* CLOTILDE, s. f. (n. p.) Clotilde.

CLOTURE, s. f. Cercado, o coto. "Cerramiento de tierras: sean huertas, prados, Olivares, etc. || Clausura: hablando de migiosos y religiosas. || Conclusion de unas juntas, ó última junta. || Fenecimiento, remaie: en asunto de cuentas.

CLOTURER, v. a. (for.) Cancelar una cuenta. | Cerrar un inventario.

\* CLOTURIER, s. m. Cestero de obra co-

mun y ordinario.

CLOU, s. m. Clavo: voz genérica de todo clavo. ||-Clou de rue : todo clavo o punta que se clava por el pié un caballo. || Clou de giroste: clavo especia. || Clou à croches: escarpia, alcayata. || Clou de cuivre: tachuela dorada. | Clou à vis : tornillo. Tambien se llama clou (clavo) el divieso. Petit clou: tahuela.

CLOUCOURDE, a. f. Linaria arvense:

CLOUE, EE, p. p. V. Clouer. | adj. Cla-Vado, atado, pegado: al bufete, á la pluma, al trabajo, etc., detenido en un parage.

CLOUER, v. a. Clavar: asegurar con

clavos una cosa.

\* CLOUERE, s. f. Junque pequeño.

CLOUTERIE, s. f. Comercio de clavazon. || Fábrica de clavazon.

CLOUTÉ, ÉE, p. p. V. Clouter. | adj.

Claveteado.

CLOUTER, v. a. Clavetear : una caja, un estuche, etc. con clavos, o tachuelas doradas, o platendas.

"CLOUTERIE, A. J. Claveria: comercio, fábrica de clavos.

CLOUTIER, s. m. Chapucero: fabricante de clavos. || Marchand cloutier : el que tiene tienda de clavazon.

\*CLOUTIÈRE, & CLOUIERE, s. f. Clavera: la turquesa o molde donde se hacen las cabezas de los clavos.

CLOYERE, s. f. Cesto para ostras.

\* CLUB, s. m. Junta, sociedad, para tratar asuntos públicos.

"CLUBISTE, s. m. f. Individuo, vocal de un club.

\* CLUP, o CLUPÉA, s. m. Clupea: pescado de rio muy espinoso.

CLUPEA, s. m. Clupea: pescado que muda de color en las iunaciones.

CLUSE, s. f. (cetrer.) Grito del halcon

para llamar à los perros.

\* CLUSER, v. a. (caza) Aznzar los perros para que hagan salir la perdiz de los majorrales.

CLUTIA, s. f. Clucia: planta.

CLYMENE, s. f. Climeno: planta. CLYSSE, s. f. Clisa: ácido que por destilacion se saca del antimonio,

CLYSTERE, s. m. Clister, oclistel: ayuda, lavativa.

CLYSTERISER, v. a. Echar una la-

CNODALON, s. m. Sellama cnodulon vers un insecto de santo Domingo.

CO, s. f. Co: yerba de la China, de la cual se saca bilaza.

\*COACCUSE, s. m. Acusado con uno, ó muchos otros.

COACTEUR, s. m. Dependiente de una aduana.

COACTIF, IVE, adj. Coactivo: lo que tiena fuerza de apremiar , ú obligar.

COACTION, s. f. Coaccion: suerza o violencia, que se hace à una persona, para

que haga una cosa.

COADJUTEUR, s. m. Coadjutor : de un prelado, de un canónigo, etc. : el que le ayuda à hacer sus funciones, y regularmente solia sucederle.

COADJUTORERIE, s. f. Coadjutoria. COADJUTRICE, s. f. Coadjutora: religiosa que se nombra para suceder a la supe-

riora en caso de muerte.

COAGIS, s. m. Comisionista : el que vende por cuenta de otro. Es voz usada en el comercio de Levante.

COAGULATION, s. f. Coagulacion. COAGULÉ, ÉE, p. p. V. Coaguler.

COAGULER, v. a. ( cientif. ) Coagular: es lo mismo que cuajar.

COAGULUM, s. m. Coagulo: masa sólida que resulta de la mezcla de algunos liquidos. || Cuajada : la que resulta de la leche.

COAILLE, & COUAILLE, s. f. Cal-

das, lana de caidas: la lana mas inferior, que se alquila por asientos. || Coche d'eau: de la res.

COAILLER, v. n. (mont.) Ventear el

perro con la cola levantada.

COALISER (SE), v. r. Coligarse : reunirse para defender una causa, o formar un partido.

COALITION, s. f. Confederacion, reunion de dos partidos opuestos, para atacar u

ofender à un tercero.

COASSEMENT, s. m. El canto de las ranas.

COASSER, v. n. Cantar las ranas.

COATI, s. m. Cuati: cuadrupedo de América, de la familia de los osos, y del tamaño de la fuina, á quien se parece en sus cualidades.

COATIL, s. m. Coatil, o palo nefritico: arbusto de Nueva España.

COBALT, o COBOLT, s. m. Cobalto:

semimetal, del cual se saca el zafre.

COBES, s. f. pl. (naut.) Poas: ciertos cabos unidos á las relingas de la vela. || Cobes de boulines : garruchas.

COBITE, s. m. Pescado de rio: especie

de gobio.

COBLENTZ, s. f. (geog.) Coblenza: ciudad en el electorado de Tréveris.

COBOURG, s. m. (geog.) Coburgo: ciudad de Alemania.

\* COBRA-CAPELO, s. m. Culebra con antojeras.

" COCA, s. m. Coca: arbusto del Perú, cu-

yas hojas son muy olorosas.

COCAGNE, s. f. Tortita de la yerha tintoria, llamada pastel ántes de hacerla pol-

vos. V. Pastel.

COCAGNE, s. f. Cucaña: cierto regocijo popular que se hace en algunas ciudades de Italia. || Pays de cocagne, suele decirse del pais regalado y abundante, y corresponde á tierra de pipiripao. || Cocagne, en sentido de regalo y comodidad, puede coresponder tambien al español caponera.

\* COCAOTE, s. f. Cocaote: piedra de las Indias, que calentándola al suego, da un

estallido semejante al trueno.

COCARDE, s. f. Escarapela: que llevan

los militares en el sombrero.

COCASSE, adj. m. f. Burlon, chusco.

"COCATRIX, s. m. Cocatrice: especie de basilisco que se cria en las cavernas y pozos.

\* COCCINELLE, s. f. Vaca de san Anton: insecto pequeño, volátil, colorado con motas negras en el lomo: llámase tambien sansanita.

COCCIX, s. m. (náut.) Cocix ó rabadilla:

remate del hueso sacro.

COCCUS, s. m. Kérmes: insecto pare-

cido à la grana, ó cochimilla.

COCHE, s. m. Paeton, coche público, que sale en dias y horas determinadas. y nería, porquería, suciedad, desaseo. || Por-

barco cubierto, ó enteldado, en que se conducen por los rios gentes y mercaderías á la sirga de un pueblo á otro. Son barcos publicos.

COCHE, s. f. Muesca: el hueco que hay, ó que se hace en algun cuerpo sólido para encajar otro. || Llámase coche la raya ó señal que se hace en la tarja , para tomar el pan y vino tiado la gente pobre.

COCHELITE, s. f. Piedra que tiene la

figura de una cuchara.

COCHEMAR, V. Cauchemar.

" COCHENE, s. f. Serval de cazadores.

COCHENILLAGE, s. m. Tinte en grana : decoccion hecha con la cochinilla, para tenir de color de escariata.

COCHENILLE, s. f. Cochinilla: el insecto de Nueva España, que da el viví-simo tinte de grana. || Tambien se llama cochinilla, ó grana, esta droga reducida a polvo.

COCHENILLER, v. c. Tenir en grana, ó

escariata.

\* COCHENILLIER, s. m. Nopal, tuna: higuera de Indias, en que se cria la cochinilla.

COCHER, s. m. Cochero : el que guia un coche, y todo carruage de vaqueta.

COCHÉ, ÉE, p. p. V. Cocher.

COCHER, v. a. Gallear: cubrir el gallo á la gallin**a.** 

COCHET, s. m. Gallito: pollo grande:

poliastro.

COCHEVIS, s. m. Cogujada, copetuda: ave.

\* COCHICAT, s. m. Cochigato: ave de Megico, especie de tucan.

COCHLEARIA, s. m. Coclearia: planta antiescorbútica.

COCHOIR, s. m. (ndut.) Arado, piña. \* COCHOIS, s. m. Escuadrador: instrumento de box, con etque los cereros ponen

cuadradas las hacas.

COCHON, c. m. Cochino, lechon, cerdo, puerco, marrano. (fig.) Se llama cochon (cochino, puerco), al hombre sucio y desaseado. || Cochon de lait : lechon, lechoncillo. | Gros cochon: gran marrano. || Petit cochon: cochinillo. || Cochon d'Inde: conejillo de Indias, mas pequeño que el regular, y que gruñe como el lechoncillo.

COCHON, s. m. (metal.) Liga, o partes heterogéneas : la mezcla impura del metal

y escoria. COCHONNÉE, s. f. Lechigada: el número de lechoncillos que nacen de un parto.

COCHONNER, v. n. Parir la puerca, o lechona. || Chapucear: hacer una cosa mal; y sin cuidado.

COCHONNERIE, s. f. (vulg.) Cochi-

queria: falta de crianza y respeto. || Porque-

ría : cosa de poco valor.

COCHONNET, s. m. Cierta bola de doce caras, cada una de las cuales tiene su punto señalado desde el uno hasta el doce.

COCO, s. m. Coco: se dice de la fruta,

y de la madera del coco.

COCON, s. m. Capullo 1 del gusano de

COCOTIER, s. m. Coco : árbol de las Indias.

COCTION, s. f. Coccion: lo mismo que cocimiento de la comida en el estomago, que hace la digestion. || En el lenguage comun el cocimiento se llama

COCU, s. m. (fam.) Cornudo, buey: palabra injuriosa á un marido. || En este sentido faire cocu, es poner cuernos.

COCUAGE, s. m. Los cuernos, el chasco, la desdicha de ser cornudo : en estilo

burlesco se llama cornamenta.

\* COCUFIER, v. a. (fam.) Encornudar: hacer cornudo á alguno, ó alguna.

COCYTE, s. m. Cocito :: uno de los rios

del infierno, segun la fábula.

CODE, a. m. Código: compilacion de leyes y pragmáticas de algun principe, de quien toma el nombre; y por antonomasia se entiende la del Emperador Justimano. Por imitacion se llama code, la recopilacion de las ordenanzas, cédulas, y edictos reales, en Francia. || Code forestier: código de montes y bosques.

CODECIMATEUR, s. m. Codezmero: el participe en los diezmos : el que percibe diez-

mos con otro.

CODETENTEUR, s. m. (for.) Detentador : el que retiene una cosa con otro, ú otros, sin pertenecerle.

CODICILLAIRE, adj. m. f. Codicilar: lo que está contenido ó incluido en un codi-

CODICILLE, s. m. Codicilo: escrito por el cual se quita ò añade algo en un testa-

CODILLE, s. m. Codillo: voz del juego del hombre.

CODONATAIRE, s. m.: Codonatario: el

asociado á otro en una donacion.

\* COECALE, adj. (anat.) Cecal: la vena que vuelve á llevar la sangre del intestino ciego al ramo mesentérico.

\* COECILE, s. f. Cecilia: nombre genérico de ciertas culebras de Asia y Amé-

rica.

COECUM, s. m. (anat.) Ciego: 'uno de los intestinos mayores.

COEFFICIENT, s. m. (álgeb.) Coefi-

ciente.

\* COEGAL, ALE, adj. (teol.) Coecual.

\* COELIAQUE, s. f. Celiaca: arteria. mun, ó en companía.

COERCIBLE, adj. m. f (fis.) Lo que puede juntarse y retenerse en un cierto espa-

COERCITIF, IVE, adj. (voz legal) Coercitivo.

COERCITION, s. f. (voz legal) Coercion.

COETAT, s. m. (voz conocida en la constitucion del Imperio germánico ) Coestado: Ilámase así el estado, ó el principe, que egerce la soberania juntamente con otro.

COETERNEL, ELLE, adj. Coeterno:

eterno juntamente con otro.

\* COÉVÉQUE, s. m. Coepiscopo: el que es

obispo junto con otro.

COEUR, s. m. Corazon : del animal. Tómase á veces por el estómago : eg. mal de cœur, le cœur lui fait mal, lui faire soulever le cœur : levantarle el estómago, etc. (fig.) Tiene las mismas acepciones que en castellano: dicese cœur (corazon) el ánimo, el valor : la voluntad, el afecto, el amer: lo interior de alguna cosa inanimada, como de un árbol, de una fruta, etc. || Cœur d'une laitue : cogollo de una lechnga. || Cœur : so toma por el medio, ó centro, ó interior de alguna cosa, como en castellano: au caur de l'hiver : en el corazon del invierno : an cœur du royaume, de la ville, etc.: en el corazon ó riñon del reino, en el centro de la ciudad, etc. | Cœur (corazon). Esta palabra entra metafóricamente en muchas frases : egavoir, ó prendre une affuire à cœur: tomac un asunto à pechos: avoir le cœur gros: estar apesadumbrado: avoir le cœur à la main: llevarel corazon en las manos: savour par cœur: saher con el pecho descubierto, sin reboso. || De bon cœur: de huena gana, con gusto. | A contre cœur : de mala gana, por suerza. || Diner par cœur: quedarse sin comer. Cœurs: nombre de uno de los cuatro palos de la baraja : corresponde a nuestros oros.

COEXISTENCE, s. f. Coexistencia.

COEXISTER, v. n. Coexistin : existin una cosa junta con otra.

\* COFFIN, s. m. Cestillo para guardar frata. || Colodra : jarro de madera que llevare los segadores de heno colgado del cinto com agua, y una pizarra dentro.

\* COFFINE, adj. Pizarra un poco combada, para empizarrar los tejados aboveda—

dos.

\* COFFINER (SE), v. r. Rizarse : se dicede las hojas de los claveles que no están derechas. || (carp.) Corvarse, atesarse, exala-

COFFRE, s. m. Cofre, baul. || Le coffre du corps (las arcas) : dicese del hueco del cuerpo humano comprehendido mas abajo de las costillas, que se llama tambien vacio. COEMPTION, s. f. Compra de manco- Dicese tambien de los animales : cette carale a un beau coffre, un grand coffre: esta yegua es ancha de hijares. [] (imp.) Coste : es la parte del carro donde sa pone la piedra en que sienta la forma. [] Coffre d'autel : enesa de altar, en que está el ara. [] Coffre de carrosse : caja de coche. [] Coffre fort : arca para guardar dinero. [] Coffres du roi : arcas reales, ó tesoreria.

COFFRE, EE, p. p. V. Coffrer.

coffren, v.a. (fam.) Poner à alguno en la jaula, meterle en caponera : esto es en un encierro.

COFFRETIER, s. m. Cofrecito, arquilla. COFFRETIER, s. m. Cofrero: el que hace cofres.

\* COGITATION, s. f. (ans.) Meditacion. COGNASSE, s. f. Membrillo silvestre. COGNASSIER, s. m. Membrillo, ó mem-

brillero : arbol frutal.

COGNAT, s. m. (Voz legal, como lo es su correlativa agnas: agnado) Cognado. En esta voz y en la siguiente se pronuncia suerte la g.

COGNATION, s. f. (Voz legal, como su correlativa agnation: agnacion) Cogna-

cion.

\* COGNATIQUE, adj. m. f. Cognaticio: dicese de la sucesion en que los parientes co-laterales entran en posesion por las mugeres.

COGNÉ, ÉE, p. p. V. Cogner. || adj. Cas-

cado, o dado con un martillo.

COGNEE, s. f. Hacha, destral, segur.

| Jeter le manche après la cognée : echar
la soga tras el caldero. | Mettre la cognée à
l'arbre : poner manos à la obra.

las: apodo al que se afana mucho, y nada

hace,

COGNER, o. a. Clavar con martillo, o mazo: meter, o encajar a golpo de martillo, de mazo, un clavo, una cuña, un tarugo.

COGNER, v. n. Aporrear, macear, golpear: dar golpes y porrazos, á veces solo
por hacer ruido, como cogner contre là muraille, cogner à la porte: || (fam.) Se dice
se cogner la tête contre la muraille: darse
un porrazo, ó calabazada contra la pared. ||
(fig. fam.) Se dice se cogner la tête contre le
mur: meter ciavo con la cabeza, esto es,
emprender una cosa imposible, y de que uno
es incapaz.

\*COGNET, s.m. Rollo de tahaco, hecho en forma de pilon de azúcar de Holanda.

\* COGNITIF, IVE, adj. Capaz de conocer los objetos, las cosas.

\* COGNITION, s. f. (dogm.) Conocimien-

to: facultad de conocer.

\* COGNOIR, o DÉCOGNOIR, s. m. (imp.)
Acuñador: mazo con que en Francia aprietan y eflojan les cuñas que aprietan la forma.

COHABITATION, s. f. Cohabitación. COHABITER, v. n. Cohabitar. COHÉRENCE, s. f. Coherencia. COHERENT, adj. Coherente: conforme, aptado.

COHÉRITIER, IÉRE, s. Coheredero:

el que hereda en compañía de otro.

COHÉSION, s. f. (fis.) Cohesion: la fuerza con que están pegados y unidos dos cuerpos entre si.

\* COHLER, s. m. Quegigo: cierta especie de

roble.

COHOBATION, s. f. (quim.) Cohoba-

cion: destilacion repetida.

COHOBER, v. a. (quim.) Cohobar : destilar repetidas veces una misma cosa, echando otra vez en la manga, ó alambique, lo ya destilado, junto con las heces.

COHORTE, s. f. (voz de la milicia romana)Cohorte: corresponde á batallon de infanteria. || En poesía francesa se llaman cohortes lo que en castellano han dicho siempre nuestros poetas escuadrones, esto es,
todo cuerpo de gente de guerra. || Tambien
significa, fuera del sentido riguroso militar,
cuadrilla, turha, séquito, con que sale, se
presenta, ó vuelve, un sugeto que lleva gente á sus órdenes: eg. il se présenta avec sa
cohorte de sbirres: se presentó con su turha
ó cuadrilla de corchetes.

COHUE, s. f. Batahola, barahunda, jabardillo: corrillo de gente donde todos ha-

blan, y se confunden à voces.

COI, COITE, adj. Quedo, quieto. Úsase regularmente en estas frases: se tenir coi, demeurer coi: estarse quedo.

COIFFE, s. f. Cofia, gorra, toca: hablando de mugeres. | Hablando de los homhres, se llama coiffe de nuit, ó bonnet de nuit: el capillo, ó gorro blanco, debajo del gorro de dormir: coiffe de chapeau: el forro de sombrero: coiffe de perruque: la red de peluca.

COIFFÉ, ÉE, p. p. V. Coiffer. || (prov. y fam.) Se dice être ne coiffé, por haber nacido de pies, ser afortunado, ser hijo de la dicha. || Se dice tambien : un homme bien coiffé, de un hombre que lleva la peluca, el pelo, ó el sombrero bien puesto : y un chien bien coiffé, de un perro de orejas gran-

des, y caidas.

COIFFER, v. a. Cubrir, ó tocar la cabeza. || Componer el pelo, o la cabeza, sea
peloca, ó tocado: dicese solo del peluquero,
ó del peinador, ó peinadora de oticio. || Por
extension se dice coiffer une bouteille: tapar
bien, ó cerrar con lacre, ó capillo, una botella: coiffer ce vin, cette bière: cabecrar
este vino, esta cerbera: mezclarle con otro
para que tome fuerza ó cuerpo. || (fig.) Significa encasquetar, meter á uno alguna cosa
en la cabeza. || Coiffer la tranche-file: cubrir la cabezada de un libro con la piel cuando se cubre.

COIFFER, v. n. Se dice de una peluca, o sumbrero, que sienta, o dice bien, o mal,

al aire de la cara : eg. cette parruque coiffe, "COINTERIE, s. f. (ant.) Gentileza,

bien, ce chapeau coiffe mal

COIFFER (SE), v. r. Se dice cette femme se coiffe bien : esta senora se peina bien, se pone bien la cabeza; se sabe peinar, com-

poner.

COIFFER (SE), v. r. En estilo familiar y figurado, significa encapricharse, preocuparse à favor de una persona, o de una cosa, ó estar muy pagado de ella: se coiffer, ou être coiffe de son disciple, du titre de docteur, etc. | Tambien se coiffer significa en estilo vulgar ponerse alumbrado, achispado, por tocarse del vino. || Se coiffer d'un froç : echarse un hábito, meterse fraile.

COIFFEUR, EUSE, s. Peinador, o peinadora: dicese del que, ó de la que vive de peinar, ó de poner los tocados á las seño-

COIFFURE, s. f. Tocado : adorno : compostura de la cabeza. ¿ Coiffure : mas comunmente es el peinado, ó estilo de llevar el pelo las inugeres segun el pais, y la moda.

\* COIGNASSIER, e. m. Membrillo: árbol

que da el truto del mismo nombre.

\* COILLE, s. f. Tabaco de polvo tami-

\* COIMENT, adv. (ant.) Tranquilamente. \* COIMBRE, (geog.) Coimbra: ciudad de Portugal.

COIN, o COING, s. m. Membrillo: cier-

ta fruta

COIN, s. m. Esquina : punta : ángulo : extremidad. Rincon: de una habitacion, de una sala. || Cuna: para partir lena, o abrir otros cuerpos duros. || Cuadrado, de las medias. | Cuño, troquel : para acuñar moneda. | Sello, o marca: con que se sella la vagilla de plata, ó estaño. || Cuño, sello: tomase también por la mismin señal, ó marca, que queda impresa en la moneda. || Se relirer dans un coin : arriuconarse, nieterse en un rincon.

COINS, s. m. pl. (imp.) Cuñas : las que usan en Francia para apretar la forma en la rama, que en Madrid son tornillos: mettre les coins en prison : apreiar o cerrar la forma. | (encuad.) Cautoneras: instrumentos con que doran los encuadernadores, (id.) Puntas, esquinazos.

COINCIDENCE, s. f. Coincidencia: el

acto ó electo de coincidir.

COINCIDENT, ENTE, adj. (optica)

Coincidente.

COINCIDER, v. n. (geom.) Coincidir. \* COINDICANS, adj. m. pl. (medic.) Coindicantes : señales que concurren con los signos de la enfermedad.

\* COINDICATION, s. f. (medic.) Coindicación: conocimiento de ciertas señales que

autorizan la indicacion precedente.

\* COING, o COIN, s. m. Membrillo: el oro tjene o no liga. fruta:

gallardia.

COION, a. m. (vulg.) Collon, pendejo,

colarde.

COIONNER, v. a. (vulg.) Acollonar,

befar, acochinar: a alguno.

COIONNERIE, s. f. (bajo y fam.) Collonería, cobardia, bajeza, ó pobreza de animo. || Tambien significa chirinola, paparrucha, pamplina.

COIT, s. m. Coito: corula: el ayunta-

miento del hombre con la muger.

COITE, V. Couette.

CUL, s. m. Cuello: en la significacion de la parte del cuerpo de los ammales es voz anticuada, pues hoy se dice cou. || Por extension se llama col al cuello, tirilla, o cabezon de una camisa, de un chaleco, y al corhatin : y, por semejanza, a la garganta de una montaña, que tambien se llama hoz en castellano. | (anat.) Se dice col de la matrice: boca de la madre: col de la vesste: cuello de la vegiga.

COLACHON, s. m. Instrumento músico

muy comun en Italia.

COLAPHISER, v. a. Aboletar á uno:

darle de hofeladas.

COLARIN, s. m. Collarino: el anillo que termina la columna, y recibe el capitel, en los órdenes toscano, y dórico.

\* COLAS, s. m. (n. p.) Nicolas.

COLASTRE, s. m. Primera cama despues del parto.

COLATURE, s. f. Coladura.

COLBACK, s. m. Gorra de soldado.

COLCHIQUE, & TUE-CHIEN, s. m. Quita meriendas, villorita: planta cuya raiz es venenosa.

 ${f COLCOTAR}$  , s. m. ( quim.)  ${f Colcotar}$  : substancia ferruginea de color rojo, que queda en el fondo de la retorta, en que se ha destilado el aceite de vitriolo.

COLEGATAIRE, s. m. Colegatario: el

que es legatario en companía de otro.

COLERA-MORBUS, s. m. (lat.) Goleramorbo: significa el derramamiento súbite de la bilis.

COLERE, s. f. Colera, corage: por ira enojo. || Dicese étre en colère, por estar en colerizado, o airado.

COLERE, adj. m. f. Colérico, iracundo : sujeto à poseerse de la côlera, o ira.

COLERET, s. m. (naut.) Red : que manejan dos, y entran con ella mar adentro hasta que pierden tierra.

COLERIQUE, adj. m. f. Colérico: por humor, o temperamento. || Colérique y colère se diserencian en que el primero indica la inclinacion y el segundo el hecho.

COLÉRITE, 6 COLÉRITUM, s. m. Colérito: licor preparado, con la parte corrosiva de los metales, y que sirve para ver si

COLETES, s. f. pl. Coletes: ginero de

COLETTE, s. f. (n. p.) Nicolasa.

COL: A, s. m. Colia, o colias: pescado | muy parecido al alacha.

COLIART, s. m. Coliar: pescado de mar

parecido á la raya.

COLIBRI, s. m. Colibri : pajarito de Indias muy hermoso por sus matices. || (fig.) Ki hombre frivolo.

COLIFICHET, s. m. Baratija, bugeria. || En las cosas de vestir, es pelendengue. || (fig.) En los escritos, y obras del entendimiento, es garambaina, ringorrango.

COLIMAÇON, V. Limaçon.

\* COLIN, s. m. Colin, cacolin: ave de Mégico: especie media entre perdix y codormz.

COLIN-MAILLARD, s. m. Juego de muchaches, llamado la gallina ciega.

\* COLIN-RAMPON, e, m. El sonido del

tambor de los Suizos.

COLIN-TAMPON, s. m. Se usa en la liase: Jem'en soucie comme de coun-tamnon, que es como si digéramos: lo mismo se me da que de las coplas de la sarabanda. \* COLIOU, s. m. Coliù : pájaro de América que tiene dos plumas largas en la cola.

COLIQUE, s. f. Colica: enfermedad.

COLIR, o COLIM, s. m. Magistrado chino, censor universal, con derecho de hacer visitas domiciliares.

\* COLIS, s. m. Voz de comercio: usada para señalar un fardo ó bala de géneros.

COLISEE, s. m. Coliseo: antiteatro ro-

mano.

COLLABORATEUR, TRICE, s. Companero: en el trabajo, o composicion de una obra, pian, comision, etc., como si digéramos coaulor, cooperario.

\* CULLAGE, s. m. Encoladura: la accion

de empapar el papel de cola de retal.

COLLATAIRE, s. m. Beneficiado: la persona a quien han conferido un bene-

COLLATERAL, ALE, adj. Colateral: el pariente que no lo es por línea recta. Les collatéraux: los colaterales.

COLLATEUR, s. m. Colador : el que confiere, ó da la colacion de los beneficios eclesiásticos.

COLLATIF, IVE, adj. Colativo: dicese de todo beneficio eclesiástico que se puede

conferir.

COLLATION, s. f. Colacion: de beneficios eclesiásticos. || Colacion : cotejo de | una escritura con otra. || Colacion : la refaccion : que se toma de noche en los dias de ayuno. || Agasajo : que se toma, ó da por las tardes.

COLLATIONNE, EE, p. p. V. Colla-

tionner.

COLLATIONNER, o. a. Colacionar, comprohar, confronar, cotejar una copia con j el original : hablando de escritos | (impr.) |

lienzo que viene de Holanda, y Hamburgo. | Comprobar, cotejar las pruebas con el original. || Pasar los priegos despues de alzado, para ver si están correlativas las letras.

> COLLE, s. f. Cola de retal : para pintar y encolar el papel. 🏿 Engrudo : para 🏻 pegar. || (vulg.) Bola, trufa: embuste. || Colle de poisson: cola de pescado. | Colle forte:

cola hecha de carnaza.

COLLE, EE, p.p. V. Coller. Encolar, engrudar : y es tambien adjetivo. ||(fig.) Se dice : étre cellé sur les livres ( estar sobre los libros) por leer de continuo : avoir les yeux collès sur une chose : tener los ojos clavados, ó la vista clavada, en una cosa: habis collé au corps: vestido muy ajustado al cuerpo: el semble collé sur la selle (, hablando de un buen ginete) : parece clavado en la silla.

\* COLLE-CHAIR, V. Sarcocolle.

COLLECTE, s. f. Colecta: repartimiento de alguna contribucion , ó tributo. || Colecta : la oracion que se dice en la misa ántes de la epístola.

\* COLLECTER, V. Recueillir.

COLLECTEUR, & m. Colector: recaudador de algun repartimiento, ó talla.

COLLECTIF, IVE, adj (gram.) Colec-

tivo.

COLLECTION, s. f. Colection, compilacion: de textos, de pasages, de cánones, de concilios, de medallas, antigüedades, elc.

COLLECTIVEMENT, adv. Colective-

mente : en comun.

COLLEGATAIRE, s. m. f. Lo mismo

que colégataire.

COLLEGE, s. m. Colegio : ya sea casa de 🖟 enseñanza, ya cuerpo de comunidad de per-. sonas condecoradas de una misma clase; como el colegio de los cardenales, el de los electores, de los príncipes, y de las ciudades del imperio. || De una cosa dicha, ó escrita pedantescamente, ó que buele a la clase, se dice cela sent le collège.

COLLEGIAL, ALE, adj. Como adjetivo femenino solo, se dice église collègiale: iglesia colegiata: y como substantivo femenino, une collégiale: una colegiata, que es lo mismo. | Por desprecio se dice de lo que sabe, ó huele à la carretilla ó estilo del aula, ó de clase: y así se dice poéte collégial, harangue collègiale.

COLLEGUE, s. m. Colega: companero en dignidad y oficio. Dicese de los que son en corto número; porque cuando la comunidad ó junta es numerosa, se llama con-

frère.

COLLER, v. a. Encolar: pegar una cosa con cola, ó engrudo; ó absolutemente pegar una cosa con otra. || En el juego de trucos, o del villar, coller es pegar, o arrimar la bula del contrario, así como faire es hacer golpe ó bille. || Coller du vin: aclarar el vino con cola de pescado. Il Avoir les

rem colles sur : no quitar el ojo de. ||(fig.)| licuativo : lo que resuelve, o es resuelto en Se coller contre le mur: coserse con la pa-

COLLERETTE, s. f. Gorguera, gargantilla : que suelen traer las mugeres para cu-

brir la garganta.

COLLET, s. m. Cuello, escote, cuellecillo, valona : cualquier parte da un vestido que ciñe el cuello. || Golilla : de los togados, y abogados. || Cuello : de clérigo, que se liama tambien rabat. || Collet de charrus : dental de arado. || Especie de lazo para coger liebres, conejos, etc. | Prendre au colles: coger por los cabezones. | (fam.) Llamase petits collets, gens à petit collet, à los clérigos. || Dicese: du temps des collets montes, como si digéramos en tiempo de las golillas, para denotar tiempos antiguos. || Collet de buffle : coleta, sea de ante, o de otra piel. || Collet de mouton, de veau : pescuezo de carnero, de ternera, ó pescuezo, que es el pedazo que queda de la res despues de cortada la cabeza.

COLLETE, EE, p. p. V. Colleter.

COLLETER, v. a. Asir : agarrar d alguno por el cuello, ó como se suele decir, por los cabezones.

COLLETER, v. a. Tender redes: para

cazar liebres y conejos.

COLLETER (SE), v. r. Agarrarse, tirarse al cuello de alguno, luchando, rinendo : lidiar à brazo partido.

\* COLLETEUR, s. m. (caza) El cazador que tiene habilidad para tender las redes.

\* COLLETIER, s. m. Coletero: el que hace o vende coletos.

\* COLLETIN, s. m. Cóleto : chaleco, o jubon de ante sin mangas. || Colletin de pelerin: esclavina de peregrino, ó romero.

\* COLLETIQUE, adj. m. f. Pegajoso:

aglutinante.

COLLEUR, s. m. Cartonero : que hace los cartones de hojas de papel. || El que engoma ó almidona los cadillos de los paños de 🖢 urdimbre ántes de ponerla en el telar. | Pegador: el que viste las casas de papel,

y le pega.

COLLIER, s. m. Collar: sea para adorno de la muger, sea para insignia de alguna orden de caballería; sea para el cuello de esclaves, o perros. || Argolla : como castigo, o airenta de algun delincuente. || Collera: como arnes de alguna caballería de tiro. Oseau à collier: pajaro acollarado. || Donner un bon coup de collier : dar una buena embestida, ó pechugon.

COLLIGE, EE, p. p. V. Colliger.

COLLIGER, v. a. Recoger, recopilar: coses notables de libros, ó de manuscritos. Es voz algo pedantesca hoy.

COLLINE, s. f. Colina, collado, cerro. \* COLLIOURE, s. f. (geog.) Colibre: villa

puerto del Rosellon.

COLLIQUATIF, IVE, adj. (medic.) Co-1

COLLIQUATION, s. f. Colicuscion: descomposicion de las partes fibrosas y glutinosas de la sangre.

COLLISION, s. f. (fis.) Colision, ludimiento: el acto violento de ludir, o frotar un

cuerpo contra otro.

\* CULLOCASIE, s. f. Colocasia, o manto

de Santa María : planta.

COLLOCATION, s. f. (for.) Colocacion: dicese del lugar y orden que se da á Jos

acreedores para ser pagados.

COLLOQUE, s. m. En estilo serio y literario es diálogo, como los de Erasmo, de Luis Vives, y de otros, escritos en latin. Tambien se dice Colloque de Poissi, la conferencia que se tuyo en aquella ciudad sobre asuntos de religion entre Católicos y Protestantes. || Fuera de estos casos, colloque (coloquio) no se dice sino en estilo jo-

COLLOQUE, ÉE, p. p. V. Colloquer.

COLLOQUER, v. a. (for.) Colocar: poner à los acreedores segun el lugar y orden con que deben ser pagados.

COLLUDER, v. n. (for.) Convenirse, o entenderse secretamente: con una de las partes litigantes en perjuicio de la otra.

COLLUSION, s. f. Colusion: inteligencia de dos partes que pleitan para engañar á un t**e**rcero.

CULLUSOIRE, adj. m. f. Colusorio: lo que se hace con colusion.

COLLUSOIREMENT, adv. Con colusion. COLLYRE, s. m. Colirio: remedio para los ojos.

\* COLMA, s. m. Colma: ave de la Guyana: especie de formileo, ú hormiga leon.

\* COLOCASIE, V. Collocasie.

\*COLMAR, s. f. Colmar: cierta casta de pera.

\* COLOGNE , (g\*og.) Colonia : arzobispado, electorado y ciudad de Alemania.

COLOMBAGE, s. m. Armazon de pies derechos de un tabique.

COLOMBE, s. f. Paloma. || Pié derecho de un tabique.

\* COLOMBELLE, s. f. (ant.) Palomita. ||

(impr.) Filete.

COLOMBIER, s. m. Palomar: parage donde se recogen y crian las palomas. (fig.y prov.) Se dice attirer, ou faire venir les pigeons au colombier: ganar o atracr parroquianos, hablando de una tienda, hosteria, etc.; y, por el contrario, chasser les pigeons du colombier, es espantar la caza, ahuyentarios, descontentarios. || (imp.) Se dice colombiers à los corrales en la composicion por demasiado espaciada.

COLOMBIN, INE, adj. (ant.) Color entre violado y rojo, ó pavonado: hoy se dice

gorge de pigeon.

COLOMBIN, s. m. Colombina: la piedre

"COLOMBINE, s. f. Palomina: excremento de palomas.

\*COLOMBIUM, s. m. Colombio: metal nuevamente descubierto en un mineral de

i los Estados Unidos de América.

"COLOMBO, s. m. Colombo: rais de In-

dias, amarga y astringente.

COLON, s. m. Colono: dicesa propiamente del que cultiva una heredad; mas particularmente del habitante de alguna colonia: y mas extensamente de todo labrador de cualesquiera tierras, y en cualquier pais. | Tambien significa el intestino

COLONEL, s. m. Coronel: el gefe que manda un regimiento. || Colonel en pied: ' coronel en propiedad. || Lieutenant-colonel:

teniente coronel.

COLONEL, ELLE, adj. Todo aquello que es, o depende del coronel. | Colonel-lieutenant: coronel-teniente: A que manda un regimiento, cuyo coronel es el Rey, o un L'incipe.

COLONELLE, s. f. Coronela: llamábase así la primera compañía de un regimiento.

\*COLONIAL, ALE, adj. Colonial: lo que pertenece à una colonia, o procede de ella.

COLONIE, s. f. Colonia: la porcion de familias que se envian á establecerse y habitar en otro país. || Colonia : tómase tambien | por el mismo pais ó parage en donde se establecen.

\* COLONISATION, s. f. Colonizacion:

la accion y efecto de colonizar.

\* COLONISER, v. a. Colonizar: establecer una ó mas colonias.

COLONNADE, s. f. Columnata, columnario: serie de columnas que sostienen, o adornan un editicio.

COLONNE, s. f. Columna: como pieza de arquitectura, como trozo de tropa, y como mitad de una página impresa, o manuscrita, dividida en dos de arriba abajo. (fig.) Columna: la persona ó cosa que sirve de apoyo, amparo, sustentáculo. Colonne avec une inscription: padron. Colonnes d'un lit: pilares de una cama.

COLOPHANE, s. f. Colofania: cierta mezcla de varias resinas, de que usan los músicos para untar el arco de violin, vio-

lon, etc.

COLOQUINTE, s. f. Coloquintida, alhandal, tuera, calabaza silvestre: planta.

COLORANT, ANTE, adj. Tintorio, colorante: cosa que tine, o da color. Así se llama bois colorant, el palo de tinte, como el Brasil, y el Campeche.

COLORE, EE, p. p. V. Colorer, en sus

dos sentidos.

COLORER, v. a. Colorar: dar color, · ó colores , dar tinte , ó teñir , alguna cosa. || (fig.) Colorear, cohonestar: dar á una

mineral de donde se saca el plomo puro. seccion, designio, o palabra mala, un semblante ó aparente motivo que la haga parecer ménos mala. A veces es verbo reciproco; y entônces se colorer se dice por tomar co-

COLORIE, EE, p. p. V. Colorier.

COLORIER, v. a. (pint.) Colorir: dar o poner los colores en un cuadro, en las tiguras.

|| Iluminar : plantas, aves, etc.

COLORIS, a. m. (pint.) Colorido: el efecto y vista que resulta de la mezcla y disposicion de los colores en un cuadro. | Dicese tambien colorido el color de la tez del rostro, por lo fresco, fino, reluciente, etc.

"COLORISATION, a. f. (fam.) Colorido : las varias clases de color que toman las

substancias en ciertas operaciones.

COLORISTE, s. m. Colorista: pintor que

entiende bien el colorido.

COLOSSAL, ALE, adj. Colomi: se nplica á las estatuas y figuras de desmedida magnitud, y mayor que la gigantea.

COLOSSE, s. m. Coloso: estatua de desmedida magnitud, y mayor que la gigantea. \*COLOSTRATION, s. f. (medic.) Calos-

tros : enfermedad de los piños.

COLOSTRE, s. m. Calostro: la primera leche de la muger despues del parto. || Enfermedad en los niños, procedida de la leche.

\* COLPOCELB, a. m. Colpocelo: hernia en

ia vágina.

COLPORTAGE, s. m. El oficio y egercicio del huhonero, y del que pregona y vende por las calles papeles públicos. V.

Colporteur.

COLPORTER, v. a. Traer à cuestas, o al hombro, ó pendiente del cuello, cajon, canasta, ó talego de mercaderias, para venderias por las calles de los pueblos, como los buboneros.

COLPORTEUR, s. m. Buhonero: el que lleva'y vende por las calles y lugares mercaderías en cajon, canasta, ó falego. || Dicese mas particularmente colporteur, del que anda pregonando por las calles handos, edictos, y papeles públicos, como gacetas, relaciones, etc.: y tambien el chalan de libros, que anda vendiéndolos por las casas.

" COLSA , V, Colza.

"COLTI, o COLTIC, s.m. (naut.) Deques de proa : son las mangueras que están al extremo de la proa , y que bajan hasta la plataforma. || Retrete en un edificio.

\* COLUMELLE, s. f. La espiral que forman ciertas conchas de la parte superior à la

interior.

COLURES, s. m. pl. (astron.) Coluros: dos circulos máximos que 😋 consideran en la esfera.

\* COLYBES, s. m. pl. Coliba: ofrenda de la iglesia griega, que es una pasta compuesta 🦠 de legumbres y semillas.

CULZA, s. m. Colsa: especie de col sil-

vestre, y de cuya simiente se acca acefte. COMA, s. m. (medic.) Modorra, sonolencia: cierta enfermedad.

COMATEUX, EUSE, adj. Nodorrado. \* COMBA-SOU, s. m. Combasú: especie de

gurrion del Senegal.

COMBAT, s. m. Combate, pelea: accion de guerra, que dice ménos que batalla. Il Contienda, ó rina: entre dos personas cun armas, y entonces es combat singulier, que en español se llama singular combate, ó latalla, y es lo mismo que duelo. || Contienda, o disputa: de voces y opiniones. (fig.) Lucha, y batalla: del snimo. || Conibat du taureau : corrida de toros.

COMBATTANT, s. m. Combatiente: el que pelea, o está dispuesto a pelear. Dicese particularmente de los soldados de un egército en campaña. || Combatidor, o lidiador: hallando de los que rinen à puñadas, o con armas. | Batallador: como renombre y titulo de algun principe, o caudillo samoso.

COMBATTRE, v. a. y n. Combatir: pelear: lidiar. | (fig. ) Luchar, batallar contra; hacer rostro, o resistir: 4 los deseos, pasiones, etc. | (id.) Dar guerra, dar batería: las pasiones, los deseos, al

hombre.

COMBATTII, UE, p. p. V. Combattre. Nadj.eg. Je suis combattu par des sentimens tout opposés: me hallo agitado de pensamientos contrarios: il se sent combattu en lui-même: tiene una guerra interior, siente una lucha dentro de si, no sale que partido tomar.

COMBE, s. f. (ant.) Gruta.

COMBIEN, adv. (expresa el número, el precio, la cantidad, y el punto o grado de las acciones, o afecciones) Eg. Combien y a-t-il de gens? ¿ cuanta gente hay? Combien de fois? ¿ cuantas veces? Combien vaus le blé? á cuanto, ó á como vale el trigo? Bn combien de temps l'avez-vous fait? ¿en cuanto tiempo lo ha hecho vmd. ? Il sent combien il a tort: bien conoce que no tiene razon. Vous ne sauriez croire combien ce docteur est utile : no puede vmd. creer cuan útil 🦿 que útil, es este doctor.

COMBIEN QUE, conj. V. Quoique. COMBINABLE, adj. m. f. Combinable.

COMBINATION, s. f. Combination: la accion y efecto de combinar. | (quim.) Combinacion: union intima de las partes de dos mixtos.

COMBINE, ÉE, p. p. V Combiner. | adj.

Combinado.

\*COMBINE, s. m. (quim.) Combinacion: cuerpo resultante de la union de dos

ingredientes.

COMBINER, v. a. Combinar: disponer cosas entre si diserentes, con tal método, que resulte de ellas un compuesto. || Combinar, comparar, cotejar. || (quim.) Comtimer: reunir los in redientes.

COMBLE, s. m. Colmo: la porcion que sobrepuja al horde de una medida llena de granos, harina, y otras cosas secas; pero la de los líquidos cuajados es copete. Comble d'une maison : lo mas alto, o el remate de una casa, esto es, el tejado, á techo. || (fig.) Colmo: por la cumbre, lo sumo, el término; sea de fortuna, de honores, de desgracia, de ambicion, etc. [ De fond en comble, exp. adv. Plenamente, enteramente, sin remedio. | Pour comble de malheur: para mayor desgracia. | Pour comble: por remate

comble, adj. m. f. Lleno: dicese de una medida, cabida, o bueco. || (fig.) Se dice : la mesure ess comble : se ha llenado la medida, hablando del exceso, o número

de pecados, delitos, etc.

COMBLE, EE, p. p. V. Combler.

\* COMBLEAU, s. m. Tiro: cuerda para

tirar los canones y cureñas.

COMBLEMENT, s. m. La accion de colmar, de llenar, y de cegar con tierra,

arena, o piedras.

COMBLER, v. o. Colmar, Ilenar a colmo una medida, vasija, etc. | Cegar: un pozo, un hoyo, un puerto, con tierra, ó piedras. || (fig.) Colmar, llenar, o cargar abundantemente : de favores , honras, bienes, etc.

COMBLETTE, s. f. (mont.) La hendidura

del piè del ciervo, o corzo.

\* COMBOURGEOIS, s. m. (ndut.) Porcionista: el que tiene parte con otro en los aparejos de un navio.

COMBRIERE, s. f. Jálæga: red grande para pescar : y si es de atunes, se llama al-

madraba.

COMBUGER, v. o. Cerrar, Henar las cubas de agua, para que hinche la madera, y se cierreb.

COMBUSTIBLE, adj. m. f. Combustible: lo que tiene facilidad o disposicion

para quemarse.

COMBUSTION, & f. (fls y quim.) Combustion : la accion y efecto de quemarse una cosa. [] (fig.) Incendio : en sentido de discordia, revuelto, disension, en una familia, puebla, reino, etc.

" COME, s. m. (geog.) Como : ciudad del

Milanesado.

•ÇOME, s. m. (naut.) Comitre.

COMEDIE, a. f. Comedia. Dicese de la pieza dramática : de la representacion de la pieza misma: y del teatro, ó lugar público en que se representa : ora sea con el nombre de comedia, ora con el de tragedia. || (fig.) Comedia: cualquiera accion de fingimiento, simulacion, o hipocresia ; y mas particularmente un lance, paso, o suceso, que tiene algo de ridículo, ó burlesco.

COMEDIEN, ENNE, subst. Comediante, cómico; dicese de las personas que representan por blicio comedias y otras pjezas en tentro público. || (fig.) Farandulero, pa-1términos de cortesia, ó de obcdiencia y pelero : fingidor, y disimulado, que sabe nacer muchos papeles, disfrazando su interior. | Comédien, comédienne de campagne : cómico , ó cómica de la legua. [ Troupe de comédiens de campagne : compania de la legua.

COMESTIBLE, s. m. Comestible: cosa que sirve para alimento del hombre. | adj. m. f. Comestible; que es bueno para co-

COMETAIRE, adj. m. f. Cometario; de los cometas.

COMETE, s. f. Cometa: cuerpo celeste Imminoso. || Cometa : cierto juego de naipes.

COMETE, EE, adj. (blas.) Radiado; esto es, lleno de rayos en ondas.

\* COMETOGRAPHIE, s. f. Cometografia: tratado de cometas.

COMICES, s. m. pl. Comicios: eran las juntas del pueblo romano para elegir su: magistrados, y tratar de los negocios pú-Llicos.

COMINGE, s. f. Nombre que se da en Francia á la bomba de artilleria de extraordinario calibre, tomado de Cominge, su inventor.

COMIQUE, adj. m. f. Cómico: dícese de todo lo que pertenece à la comedia, en su composition, representation, electos, e incidentes. || (fig.) Jocoso, hurlesco, gracioso: dicese del estilo, y de los usos, y dichos.

COMIQUEMENT, adv. Comicamente,

á modo de comedia.

**COMITE**, s. m. Comitre : olicial de mar, que en la; galeras manda á la chusma.

COMITE, s. m. Junta de comision, o meramente comision : nombrada por un senado, consejo, etc., para tratar de un negocio separadamente.

COMMA, s. m. (imp.) Colon perficto, o dos puntos. (mis.) Dicese comma la diferencia del tono mayor al menor. || Coma: ave del Africa, con el cuello verde, las alas encarnadas, y la cola negra.

COMMANDANT, s. m. Comandante: de ana plaza, de un puerto, o de cualquiera

COMMANDE, s. f. Encomienda : encargo. Pero usado en esta frase de artesanos : ouvrage de commande, corresponde à obra de encargo particular, o mandada hacer expresamente. || Commande en bitord: (naus.) rebenque.

COMMANDÉ, ÉE, p. p. V. Com- Papa.

mander.

COMMANDEMENT, a. m. Mandato: por precepto, ú órden. | Mandamiento: de | tico secular, nombrado por el rey para una la ley de Dios. | Mandatoria, despacho: de labadía regular, y para gozar de sus frutos un juez. | Maudo: poder, dominio, auto- durante su vida. ridad, que se tiene sobre alguna persona, l

sujection.

COMMANDER, v. n. Mandar: por dar órden, ú ordenar la ejecucion de alguna cosa

el superior al inferior.

COMMANDER, v. a. Mandar: por tener el mando, ó el gobierno, y tambien el dominio. || Dominar : hablando de un parage elevado respecto del llano. || En términos de cortesia es mandar, dar sus órdenes sus preceptos. || (fig.) Contenerse: dominarse á sí mismo, á sus pasiones, deseos, etc. Commander un ouvruge, un diné, etc.: encomendar, encargar, mandar hacer, una obra, una comida, etc.

COMMANDERIE, s. f. Encomienda:

**de cua**lquiera **de las** órdenes milita**res.** 

COMMANDEUR, s. m. Comendador: el caballero que goza de una encomienda.

COMMANDITAIRE, s. m. Socio: en una compañía de comercio, que solo contribuye con sus fondos, sin prestar su firma.

COMMANDITE, s. f. Sociedad: o compañía entre dos , en la que uno ó **mas pone el** caudal, y otro la industria.

COMME, adv. de comparacion. Como:

del modo, al modo que, así como.

COMME adv. del tiempo. Cuando, al tiempo que, así que.

\*COMMELINE, s. f. Comelina: planta de África, y América: especie de junco.

COMMEMORAISON, s. f. Conmemoracion: en el oficio eclesiástico es la memoria que se hace de algun santo.

\* COMMEMORATIF, IVE, adj. Conmemo-

rativo: que recuerda.

COMMEMORATION, s. f. Conmemoracion, memoria, mencion, recordacion.

COMMENÇANT, ANTE, adj. y s. Principiante : de algun arte.

COMMENCE, EE, p. p. V. Commencer.

\*COMMENCEMENT, s. m. Principio, i origen de una cosa. || Il y a commencement à tout : principio quieren las cosas.

COMMENCER, v. a. y n. Comenzar, empezar : dar principio. Es tambien impersonal: eg. il commençait à faire jour:

amanecia , rayaba el dia.

COMMENDATAIRE, adj. m. f. Comendatario : divese del eclesiástico secular que posee una abadia regular en encomienda abbé commendataire) por concesion del

COMMENDE, s. f. Encomienda: título de beneficio que el Papa da á un eclesiás-

COMMENSAL, s. y adj. m. f. Coo cosa. | Comandancia : bablando de un mensal : dicese propiamente de los que cogobierno militar. A Mando: el arte o modo men en una misma mesa. Pero apénas se de mandar. Il Mandado : ó disposicion : en da este nombre sino à los dependientes y erisdos de la servidumbre de palacio que jel que Encomienda á otro sus veces para altienen racion.

COMMENSALITE, s. f. Comensalidad: derecho de ser comensales en la casa real.

COMMENSURABILITE, s. f. (geom.) Commensurabilidad : relacion de dos números, o cantidades, que trenen medida comun.

COMMENSURABLE, adj. m. f. (geom.) uonmensurable : dicese de lo que es igual en medida, razon, o proporcion.

\* COMMENSURATION, s. f. Conicen-

suracion : la accion de medir.

COMMENT, adv. Como, de que manera. Sans savoir ni pourquoi, ni coniment:

sin saber como, ni como no.

COMMENTAIRE, s. m. Comento, comentario: notas para ilustrar o explicar un libro. | (fig.) Interpretacion maliciosa de las acciones ó dichos de otro. | En plural commentaires, son apuntes para la historia. Los comentarios de César, etc.

COMMENTATEUR, s. m. Comentador: el escritor que comenta un libro antiguo, ti obscuro. || Hay quien dice al femenino

commentatrice.

COMMENTE, EB, p. p. V. Commenter.

COMMENTER, v. a. Comentar: hacer comentarios, explicar, interpretar un lugar obscuro de un libro. [ (fig.) Como, v. n. significa interpetar en mala parte, torcer, viciar : un dicho , una palabra.

COMMER, v. n. (fam.) Hacer paran-

gones, cotrjos, ó paraletos.

"COMMERAGE, s. m. Comadrerías, chismerias, habladurias, el vicio de las mugeres curiosas, y ociosas, de oler y contar lo que ven y oyen entre las vecinas y emigas que visitan.

COMMERÇABLE, adj. m. f. Comer-

ciable.

COMMERÇANT, ANTE, adj. Comerciante, ta : el que, ó la que comercia por mayor.

COMMERCE, s. m. Comercio: tráfico por mayor. || Trato, comunicación y correspondencia de unas gentes y pueblos con otros. | Il est d'un agréable commerce: tiene un trato muy agradable. || Avoir commerce avec une femme: tener trato con una muger, esto es, amistad hícita.

COMMERCER, v. n. Comerciar, nego-

ciar, traficar.

COMMERCIAL, ALE, adj. Comercial,

mercantil: que pertenece si comercio.

COMMERE, s. f. Comadre: la madrina en el bautismo. || Comadre : nombre de amistad y confianza entre las mugeres vecinas. || Comadrera, chuzona: la muger que anda oliendo todo lo que se dice ó pasa en el barrio.

COMMETTANT, s. m. (comerc.) Comitente : el que da encargo ó comision á otro [ || Péché de commission : pecado de comi-

gun asunto.

COMMETTRE, p. a. Cometer: faltas, pecados, errores, etc. | Cometer : ençomendar, dar comision, encargo, y tambien subdelegar. || Confiar : poner al cuidado de orro algun negoció, etc. | Comprometer, o exponer : sean cosas, sean personas. 🛚 Commettre deux personnes l'une avec l'autre: indisponeries, malquistarias. || Commettre un cable : colchar un cable.

COMMETTRE (SE), v. r. Exponerse 4 algun desaire, peligro, etc., comprosueterse. | Tambien, se comproniettre avec un tel, as medir las fuerzas con otro, bacerle

rostro.

\* COMMINATION, s. f. (poc. us.) Amenasa : prevencion : que se les bace 4 algunos, pintandoles los males que les han de ACAPCET.

COMMINATOIRB, adj. m. f. ( for.) Conminatorio : dicese de la cláusula, sentencia, mandamiento, que incluye amenaza de alguna peus.

"COMMINER, v. n. Notificar: una cen-

sura, o mandamiento comminatorio.

" COMMINGE, V. Cominge.

COMMIS, s. m. El que cuida o gobierna alguna cosa por orden de su gefe, o superior : y así se aplica particularmente á los oficiales de secretarias, y de otras oficinas: y por extension á los mozos de escritorio en las casas de negociantes. || Commis des barrieres : guardas, y demas encargados del resguardo.

COMMIS, ISE, p. p. V. Commettre.

COMMISE, s. f. (voz legal) Confisca-cion o devolucion de un feudo a su señor, cuando el vasalio ha faltado á ; sus cargas y servidumbres ; esí se dice fief tombé en conimise,

COMMISERATION, & f. Conmiseracion : la compasion ó lástima que se tiene de

otro.

COMMISSAIRK, s. m. Comisario : de guerra , de mariná , de artillería , etc. 🛭 Subdelegado, en unos casos: comisionado, en otros: juez de comision; en otros. || Commissaire des relations commerciales. Nombre nuevo en Francia, en lugar del de Consul (Consul), en las plazas y puertos de omercio.

\* COMMISSARIAT, . m. Voz nueve, que equivale á consulado en plaza extraugera de comercio. \ Commissariat : oficina

de los comisarios, ó sean cónsules.

COMMISSION, s. f. Comision: encargo, l'encomienda, que un particular da á otro. Il Orden real, o mandamiento de juez, en que se nombra ó diputa una persona para algun encargo. | Recado, mandado: que lleran y camplen los criados, o los amigospara hacer compras. o ventas. || Delegante ; I sion : es lo opuesto à pêché d'omission : pre

comision, o el derecho de comision: el tanto que toca á un comisionista, ó encomendero, por el trabajo de vender los géneros de otro.

COMMISSIONNAIRE, i. m. f. Comisionista, o factor : de una casa de comercio. || Encomendero : el que cuida por comision de algunos efectos y de su conduccion, y despacho. | Mandadero : el que lleva los recados de una parte a otra.

\* COMMISSOIRE, adj.m. f. (for.) Se dice de las clausulas, que de no egecutarlas

hacen un contrato nulo.

COMMISSURE, s. f. (anat.) Comisura: la union de varias partes del cuerpo unas con otras.

\*COMMITTANT, adj. m. f. y s. Principal, otorgante: el que comete, encarga, sub-

delega ó confia algun asunto á otro.

COMMITTIMUS, s. m. Fuero: el privilegio que el rey concede á sus criados, por el·que se eximen en ciertos casos de la justicia ordinaria.

COMMITTITUR, s. m. (for.) Orden y mandamiento del consejo para pasar los

autos á un rel**ator.** 

COMMODAT, s. m. (for.) Comodato: cierto contrato de prestamo, y restitucion a plazo estipulado.

\* COMMODATAIRE, e. m. f. Comodatario: el que, ó la que, ha recibido el prés-

tamo llamado comodato.

COMMODE, adj. m. f. Cómodo: dícese de las cosas de facil, ó de útil uso. | Suave, dócil: de genio, de trato afable. || Manso, complaciento: hablando de maridos. || Demasiado blando, indulgenta : hablando de confesores. || Acomodaticio: hablando de doctrinas en teología moral.

COMMODE, s. f. Comoda: guardaropa con mesa por lo comun de dos ó tres cajo-

nes.

COMMODÉMENT, adv. Comodemente:

con comodidad.

COMMODITE, s. f. Comodidad; conveniencia : cosa cómoda. || Comodidad : interes, provecho, utilidad, conveniencia. Comodidad, sason, oportunidad, de tiempo y lugar.

COMMODITES, s. f. pl. Conveniencias: todas aquellas cosas necesarias para estar con comodidad. | Secreta : Jetrina : Jugar |

comun.

COMMOTION, s. f. (medic.) Conmocion, sacudimiento, alteracion violenta en el ouerpo.

\* CUMMUABLE, adj. m. f. Conmuta-

ble : lo que se puede conmutar.

COMMUE, EE, p. p. V. Commuer.

adj. Conmutado.

COMMUEH, v. a. (for.) Commutar: trocar, cambiar, una cosa por otra.

COMMUN, UNE, adj. Comun : lo que municante : que tiene comunicacion.

cado de omision. || Drois de commission : la pertenece a todos. || Comun, ordinario : le que se practica comunmente. Comon : lo que es de poco valor.

> COMMUN, s. m. El comun: el mayor número, ó la mayor parte: de personas. La familia, la servidumbre de criados: ha-

blando de la casa de un señor.

COMMUNAL, ALE, adj. (for.) Comunal : cosa comun á varios.

COMMUNALISTE, s. m. Miembro, o

individuo de cierta sociedad.

COMMUNAUTE, s. f. Comunidad: todo cuerpo en que se vive bajo de ciertas reglas y union. || Congregacion : si es de clérigos. || Comunidad : si es de religiosos. || Colegio: si es de abogados, escribanos, etc. || Gremio: si es de mercaderes, mercantes, artistas. || Communauté (hablando de ciudades, villas, y lugares) es el Comun, todo el pueblo representado politicamente. J Communauté de biens : comunidad de bienes entre marido y muger.

COMMUNAUX, s. m. pl. Tierras comu-

nales, o concejules: pastos comunes.

COMMUNE, s. f. Cuerpo municipal, cabildo: de una ciudad, villa, ó lugar. [[ Communes, en plural, son los pueblos, o vecindarios, de las feligresías del campo, y corresponde à Concejos.

COMMUNEMENT, adv. Communente,

por lo comun.

COMMUNIANT, s. m. Comulgante : el que recibe la comunion. || Tambien se dice communiant del que tiene edad para comulgar. || Dicese igualmente communians, en plural, por almas de comunion : eg. 113 a deux mille communians dans cette paroisse. \* COMMUNICABILITE, s. f. Comunica-

COMMUNICABLE, adj. m. f. Comunicable: lo quo es tácil de comunicar, ó de recibir comunicacion con otra cusa. || Participable : hablando de cosas morales.

COMMUNICATIF, IVE, adj. Comuni-

cativo, comunicable.

COMMUNICATION, s. f. Comunicacion : la accion y efecto de comunicarse. Comunicacion: trato, correspondencia entre dos o mas personas. || Comunicación: la junta ó union de unas cosas con otras, como de dos mares, dos canales. || Lignes de communication: lineas de comunicacion, en un sitio, o trinchera.

COMMUNIÉ, ÉE, p. p. V. Communier.

adj. Comulgado.

COMMUNIER, v. n. Comulgar : recibir

la sagrada eucaristía.

COMMUNION, s. f. Comunion: congregacion de muchas personas, unidas por una creencia unisorme, bajo de una misma cabeza, y en una misma iglesia. [ Comunion: el acto de recibir la sagrada eucaristia.

COMMUNIQUANT, ANTE, adj. Co.

niquer. | adj. Comunicado.

COMMUNIQUER, v. a. Comunicar: hacer á otro participe de alguna cosa. || Comunicar : ensenar, mostrar una cosa, un papel, carta, etc.

COMMUNIQUER, v. n. Comunicarse una cosa con otra, estar contigua, etc.

COMMUNIQUER (SE), v. r. Comuni-

carse: tratarse con familiaridad.

COMMUTATIF, IVE, adj. Commutativo: ne dice de la justicia, que regla la igualdad o proporcion que debe haber entre las cosas, cuando se dan unas por otras.

COMMUTATION, s. f. Conmutacion. COMPACITÉ, s. f. Calidad de lo que

esta compacto, esto es, cerrado, apretado.

COMPACT, s. f. Compacto: convenio. Solo se usa con el nombre Bulle : bula del l compacto: por la cual lus cardenales no podian dar los beneficios regulares sino á los regulares.

COMPACTE, adj. m. f. Compacto: dicese de todo cuerpo, ó materia, cuyas partes estan muy cerradas, y apretadas.

COMPAGNE, s. f. Compañera: la muger compañera de otra en la habitacion, trabajo, ú otro egercicio. || Compañera, consorte : dicese de la muger respecto del marido.

COMPAGNIE, a. f. Compañía: junta, o tertulia de amigos, ó conocidos. || Compania: de comercio, de intereses. || Companía: de soldados. || Cuerpo sea de magistrados, sea de académicos, etc. : y así, hablando de los primeros, la compagnie, es, y se puede decir, el tribunal; y de los segundos, es, y se puede decir, la academia, etc.

COMPAGNON, s. m. Compañero: el que anda, vive, ó trabaja en compañía de otro. || Compagnon : el olicial de cualquier arte mecánico, que no es maestro aprobado. Compagnon d'école : condiscipulo. || Camarada : en fiestas, riñas, y huelgas. || Se battre à dépêche compagnon : pelear, renir, á todo trance, sin dar ni recibir cuartel. Travailler à dépêche compagnon: trabajar

hasta echar el alma, ó los bofes.

COMPAGNONAGE, s. m. El tiempo que uno es oficial en un oficio, antes de recibirse maestro. Junta de oficiales de un mismo

COMPAN, s. m. Compan : moneda de las Indias.

COMPARABLE, adj. m. f. Comparable: lo que puede compararse, ó admite comparacion. # N'etre pas comparable à : no correr parejas con.

COMPARAISON, s. f. Comparacion, colejo: parangon. || Bn comparaison de, adv. En comparacion de , respecto de. l' Sans

comparaison: sin comparacion.

COMPARANT, ANTB, adj. y subst. Ima que se tiene del mal del progimo. [Voz forense, en vez de comparaiseans, ] \* OOMPATERNITE, s. f. [ for. ] Com-

COMMUNIQUE, ER, p. p. V. Commu- | ante | Compareciente : la persona que comparece, o se presents ante el juez.

COM

\* CQMPARANT, s. m. Auto extrajudicial con que se hace una representacion, o demanda, por cosa de jurisdiccion voluntaria.

COMPARATIF, IVE, adj. (gram.) Comparativo. Usase tambien como substantivo.

COMPARATIVEMENT, adv. Comparativamente.

COMPARE, EE, p. p. V. Comparer.

COMPARER, v. a. Comparar : hacer comparacion, cetejo, de una cosa, ó de una persona con otra. | Se comparer: compararse: ponerse en parangon, igualarse una cosa o una persona coa otra.

COMPARITION, V. Comparation.

COMPAROIR, v. n. (for.) V. Comparaitre.

COMPARAITRE, p. n. Comparecer: parecer, presentarse una persona ante otra en virtud de llamamiento.

COMPARSE, s. f. Comparsa: cuadrilla: acompañamiento en la entrada de la liza , en las justas y torneos. | V. Figurant.

COMPARTIMENT, s.m. Compartimiento : la distribución y repartimiento, de un todo en partes proporcionadas. || ( encuad.) Dicese compartimens de los embutidos de talilete de varios colores, que forman di-: bujos, y se ponen y doran en las cubiertas de los libros.

COMPARTIR, v. o. Compartir: bacer

compartimientos.

COMPARTITEUR, s. m. (for.) Llamase así el juez que, habiendo opinado contra el sentir del ponente de la causa, hace dividir y empatar los votos de la Sala.

COMPARU, UE, p. p. V. Comparoir,

y comparaitre.

\* COMPARUIT, a. m. (for.) Testimonio: por donde consta el comparendo de una persona.

COMPARUTION, s. f. (for.) Compare-

cencia, compariciou: ante un juez.

COMPAS, s. m. Compas: instrumento para describir círculos, y medir distancias. Brújula : en términos de marina. | Marco : de los zapateros , para tomar medidas.

\*COMPASSAGE, e. m. Division becha

con compas.

COMPASSE, EE, p. p. V. Compasser.

adj. Compasado.

COMPASSEMENT, s. m. Medida, compartimiento: la acción o electo de compasar.

COMPASSER, v. a. Compasar: tomar medidas con un compas, regla, cuerda, etc. Distribuir con simetria, ó compartir bien: una calle de árboles, un jardin, un suelo, etc. [] (fig.) Compasar, mesurar: las palabras: los modales, las costumbres, etc.

COMPASSION, s. f. Compasion: lásti-

(218)

paternidad : cognacion espiritual, que con- | copilacion : de leyes, tratados, obras, matraen el padrino y la madrina en el sacramento del pautismo,

COMPATIBILITE, a. f. Compatibilidad: la calidad de las cosas que son compa-

tibles.

COMPATIBLE, adj. m. f. Compatible: que se puede concordar ó avenir con otra cosa, que no repugna ó excluye su union.

COMPATIR, v. n. Compadecerse, condolerse, de los males, defectos, ó flaquezas de otro. || Compadecerse : convenir : componerse bien : una cosa con otra, ó ser compatible con ella. || Avenirse, llevarse bien, vivir bien : una persona con otra.

COMPATISSANT, ANTE, adj. Com-

pasivo :el que se mueve à compasion.

COMPATRIOTE, s. m. f. Compatriota: paisano: esto es, de una misma patria, ó pa15.

COMPENDIUM, a. m. Compendio: es-

crito, ó narracion abreviada.

COMPENSATION, s. f. Compensacion. COMPENSE, EE, p. p. V. Compenser. # adj. Compensado.

COMPENSER, v. a. Compensar.

COMPERAGE, a. m. Compadrazgo: Ia

calidad de compadre. V. Compère.

COMPERE, s. m. Compadre : Ilámase así el padrino de bautismo respecto de la madrina, y de los padres de la criatura. || ( est. joc.) Compadre, ó compinche: el que es muy familiar y amigo de otro.

\* COMPERNES, s. f. pl Compernes: es-

tatuas que tienen los pies juntos.

\* COMPERSONNIERS, 4. m. pl. Socios y compañeros en una casa ó familia donde los bienes son comunes.

\* COMPET, s. m. (for.) Convencion,

COMPÉTEMMENT, adv. Competente-

mente, de un modo competente.

COMPETENCE, s. f. Competencia: derecho que tiene un juez, o un tribunal, para conocer de una causa. || Incumbencia, hablando de particulares. || Competencia, concurrencia : de dos o mas que compiten por una misma cosa, o que se la disputan.

COMPETENT, ENTE, adj. Competente, idóneo, hábil para juzgar, entender, decidir. || Competente, debido, correspondiente, suficiente: hablando de porcion, eantidad, edad, etc. | (for.) Legitimo, hábil : hablando de partes colitigantes.

COMPETER, v. n. (for.) Competer: pertenece; ó incumbir á uno alguna causa.

COMPETITEUR, s. m. Competidor: el **Qu**e pretende lo mismo que otro.

COMPIEGNE, (geogr.) Compiena: clu-

dad de Francia.

COMPILATEUR, s. m. Compilador : ausor que compila.

COMPILATION: . f. Compilation: re-

terias, etc.

COMPILE, EE, p. p. V. Compiler.

COMPILER, v.a. Compilar, recopilar: hacer coleccion de autores, obras, tratados, etc.

COMPITALES, s. f. pl. Compitales: fiestas que los Romanos celebraban en honra

de los dioses domésticos.

COMPLAIGNANT, ANTB, adj. (for.) Querellaute: el que pone una querella en justicia.

\* COMPLAINDRE, v. n. (for.) Poner

una querella, querellarse.

COMPLAINTE, s. f. Querella o demanda en justicia de parte agraviada : casi no se usa sino en materia beneficial. || (fum.) Se dice en plural, complaintes, por quejumbres, lamentos.

COMPLAIRE, p. n. Complacer, agradar, contemplar, dar gusto á otro: por lisonja,

por obsequio, ó por flaqueza.

COMPLAIRE (SE), v. r. Complacerse, deleitarse, recrearse en alguna cosa, ó tener satisfaccion en ella.

COMPLAISAMMENT, adv. Por com-

placencia.

COMPLAISANCE, s. f. Complacencia, deferencia: la atencion y agrado con que se defiere al gusto ú opiniou de otro. || En plural complaisances, se toma alguna vez por contemplaciones, condescendencias.

COMPLAISANT, ANTE, adj. Ohsequioso, alento, amigo de dar gusto. | A veces se toma por condescendiente, contempla-

tivo, lisonjero.

COMPLANT, s. m. (agric.) Planta, o

plantio : de viñas, de olivos, etc.

\* COMPLANTER, v. a. (agric.) Plantar, bacer un plantio : de vides, arboles, etc.

COMPLANTERIE, s. f. (for.) Derecho señorial sobre los majuelos que ha dado á plantar ó cultivar el señor.

COMPLANTIER, s. m. El que puede

plantar en el terreno de otro.

COMPLEMENT, s. m. Complemento: la

perfeccion y colmo de alguna cosa.

\* COMPLEMENTAIRES (JOURS), & m. pl. Complementarios: los cinco dias añadidos á los doce meses del año republicano de los Franceses.

COMPLET, ETE, adj. Completo, cabal, cumplido, entero. || Completo : se usa como

substantivo en le complet d'un régiment. COMPLETEMENT, adv. Completamente : cumplidamente.

COMPLÉTEMENT, s. m. Complemento:

en número, cantidad, o tiempo. COMPLÉTER, v. a. Completar: acaba-

lar: perseccionar.

\* COMPLÉTIF, IVE, adj. Completivo: que sirve para caracterizar un comple-

COMPLEXE, adj. m. f. Complexo.

COMPLEXION, s. f. Complexion: constitucion física del cuerpo animal. || Tomuse algunas veces por temperamento, humor, condicion: en lo moral.

COMPLEXIONNE, EE, adj. (medic.) Acomplexionado: el que está bien ó mal humorado, o tiene buen o mai tempera-

mento.

\* COMPLEXITE, s.f. Complexidad : cua-

lidad de lo que es complexo.

COMPLICATION, s. f. Complicacion: concurrencia de varias cosas, o accidentes.

COMPLICE, adj. y s. m. f. Complice,

compañero en el delito.

COMPLICITE, s. f. Comp'icidad : participacion en un crimen : en la accion de otro.

COMPLIES, s. f. pl. Completas: la ul-

tima parte del rezo del olicio divino.

C()MPLIMENT, s. m. Cumplimento: expresion de cortesia, de olsequio. | Euhorabuena, parabien cuando se dirige a otro por alguna cosa prospera que le ha sucedido. | Compliment de condoléance : pésame. | Compliment de félicitation : placene, parabieu. || Compliment de remerciment : gracias. || Dicese adverbial y familiarmente: trêve de complimens, esto es, fuera de cummientos, sin ceremonia.

COMPLIMENTAIRE, c. m. El que lleva la firma : aquel , bajo cuyo nombre se hacen las operaciones de una compañía de

comercio.

COMPLIMENTE, EE, p. p. V. Compli-

menter.

COMPLIMENTER, v. a. Cumplimentar, hacer la corte, obsequiar. || Dar el parabien á alguno: por un buen suceso, óbuena noticia.

Complimenteur, Euse, adj. 7 c. Cumplimentero: el que hace demasiados cum-

plimientos.

COMPLIQUÉ, ÉE, adj. Complicado: d'cese de una enfermedad, de un remedio. || Intrincado: hablando de un negocio, un pleito, un asunto, efc.

COMPLOT, s. m. Trama: maquinacion,

conspiracion de conjurados.

COMPLOTE, EE, p. p. V. Complo-

COMPLOTER, v. a. Maguinar, jurar: la ruina, la pérdida, la muerte de alguno.

COMPLOTER, v. n. Conspirar : aunarse : para una mala accion, que en estilo familiar se puede decir conchabarse.

COMPONETION, a. f. Compuncion, sentimiento : dolor y pesar de haber come-

tido aigun peçado.

\* COMPONE, EE, adj. (blas) Escaquea-

do : con cuadros de esmaltes alternos.

COMPONENDE, s. f. Componenda: la cantidad que se paga en la dataria de Roma por algunas bulas, etc, que no tienen tarisa tija.

COMPORTEMENT, e. m. (ant.) Procedimientos: conducta, modo de portarse una persona; que se decia ántes comporte en castellano.

COMPORTER, v. a. Soportar, tolerar: gastos, tralkijos. | Comporter, v. n. Sufrir, permitir : que se haga o se diga alguna! CUSS.

COMPORTER (SE), v. r. Portarse, conducirse, bien ó mai.

COMPOSE, s.\m. Compueste : complexa: agregado de varias cosas, que componen un

COMPOSÉ, ÉE, p. p. V. Composer.

COMPOSER, v. a. Compouer: formar un todo del conjunto de varias partes. || Componer : dicese de los autores, de los músicos, y de los cajistas en la imprenta. || Composer sa mine, sa contenance, son visage: componer su gesto, su exterior, su semblante: mostrar o fingir seriedad, modeslia, etc. Tambien se dice absolutamente : se composer.

COMPOSER, v. n. Conponerse, concordarse, ajustarse : sobre alguna diferencia, deuda, ó pretension. | (fig.) Ponerse en paz, hacer las amistades. || ( milic.) Capitular, poner condiciones, sobre la entrega o rendi-

cion de una plaza.

\* COMPOSEUR, s. m. (bron.) Componedor, autorcillo, autor de corta consideracion: un composeur de chansons, de méchans vers: un poeta copiero, un poeta ramplon.

COMPOSITE, adj. m. f. Compuesto, se aplica á uno de los órdenes de arquitectura. Tambien se substentiva : eg. le composito participe du corinthien et de l'ionique.

COMPOSITEUR, e. m. Compositor: dicesa del que compone en música, y del cajista oficial de imprenta. Amiable compositeur: amigable componedor, arbitra-

COMPOSITION, c. f. Composicion: la accion y el esecto de componer. Tiene las mismas significaciones en frances que en castellano: y así se aplica al órden y modo de componer una cosa, y á la misma construccion, ó formacion de ella: al ajuste entre partes: à la capitulacion de una plaza: à la composicion en música, y de toda obra intelectual : á la oracion gramatical que el maestro da por tema à los discipulos. [ (imp.) Composicion: la union de las letras para formar voces y lineas.

COMPOST, V. Comput.

COMPOSTEUR, s. m. (imp.) Componedor : instrumento en el que componen p forman las líneas los cajistas.

\* COMPOTATEUR, s. m. (fam.) Compa-

uero en bromas y borrascas.

COMPOTE, s. f. Cierto guiso de un plata de pichones : en agridulce. || Compose de fruits: conserva de frutas con poco azucar, y

de ménos punto que la que se hace para guardar : ya se liama compota en castellano.

\* COMPOTIER, s. m. Compotera: vaso o

taza en que se sirven las compotas.

comprehensible: lo que se puede comprehender, d'entender.

comprehension, s. f. Comprehension: facultad, perspicacia y capacidad para comprehender. || Conocimiento, inteligencia: de alguna cosa.

COMPRENDRE, v. c. Comprehender: contener, incluir, encerrar dentro de sí. || Incluir: una cosa con otra. || Entender, alcanzar, conocer, percibir.

COMPRESSÉ, s. f. Cabezal : el que se pone sobre la cisura de la sangría, contusion,

etc.

COMPRESSIBILITE, s. f. Compresibilidad: calidad de un cuerpo que se puede comprimir.

COMPRESSIBLE, adj. m. f. Comprimi-

ble, lo que se puede comprimir.

COMPRESSIF, IVE, adj. (cirug.) Compresivo: que sirve para comprimir.

COMPRESSION, s. f. Compresion, el

acto de comprimir.

COMPRIMÉ, ÉE, p. p. V. Comprimer.

COMPRIMER, v. a. Comprimir: apretar,

\* COMPRIMEUR, s. m. El que comprime:

opresor.

asunto.

COMPRIS, ISE, p. p. V. Comprendre. ||
adj. Comprehendido. || Dícese adverhalmente, habiando de un cómputo, ó numeracion: y compris: incluso en ello, comprehendido en ello. Por lo contrario: non
compris: sin comprehender en ello, sin incluir en ello, no incluso.

comprometerse : pouerse de comun acuerdo en manos de un tercero para la determinación de un

comprometer: exponer à alguno d riesgo de recibir un pesur, un trabajo, etc. || Compromettre sa dignité, son autorité, etc., se compromettre: exponer su dignidad; su autoritad, à que se le fulte al respeto.

COMPROMIS, ISE, p. p. V. Compro-

mettre. | adj. Comprometido.

compromiso: convenio entre partes de poner su litigio en manos de un juez, ó de jueces árbitros: y asi se dice: mettre une affaire en compromis. { Compromiso: tómase por la escritura, ó instrumento, por el cual se otorga este convenio. || (fig.) Se dice: mettre son honneur, son autorité, etc., en compromis, esto es, exponer, ó poner á riesgo su honor, su autoridad, etc. V. Compromettre, v: a.

\* COMPROMISSAIRE; s. m. Compromi-

sario.

\*COMPROTECTEUR, s. m. Comprotector, protector con otro.

\* COMPROVINCIAL, adj. Comprovince

COMPTABILITÉ, c. f. Contabilidad:

obligacion de dar cuenta.

COMPTABLE, adj. m. f. El que ha de dar cuentas, d responder de algun cargo, y tambien se aplica al empleo de responsabilidad, como officier comptable, charge comptable. || (fig.) Significa responsable, deudor: y se usa alguna vez como substantivo, mas casi siempre en plural.

COMPTANT, adj. Contante, al contado: dicese siempre del dinero: argent comp-

tant.

COMPTANT, s. m. El caudal, d fondo, en dinero d moneda efectiva: eg. il a dus comptant: es hombre de caudal, d acaudalado: voilà tout mon comptant: ahi está todo mi caudal, todo mi dinero.

COMPTANT, adv. Al contante, en dinero: dicese dei pagar, vender, comprar. [] (prov.) Se dice payer comptant: por darie a alguno una respuesta, o despique pronto y

agrio.

COMPTE, s. m. Cuenta: como número sabido de alguna cosa. || Cuenta : como cálculo aritmético. [ Cuenta : como papel en que se extienden los gastos, ó las entradas.[] Cuenta : como razon ó relacion de alguna cosa. || Cuenta: como juicio, concepto, en que nos fundamos. || Cuenta : como caso, caudal que se hace de alguno, o de alguna cosa. || Cuenta : como cuidado ó parte que uno toma en alguna cosa. || Cuenta : como cargo o responsabilidad en que uno se mete. || Cuenta: utilidad, conveniencia, hablaudo del que emplea su candal ó industria en algo. || Faire bon compte de : dar barato, ó con conveniencia. Travailler à bon compte: trabajar barato, ó con conveniencia. || Co n'est pas la mon compte : esto no me tiene cuenta. | A compte : cuenta, á huena cuenta: V. Acompte. || Chambre des comptes : contaduria mayor : tribunal ó chmara de cuentas, como se dice en algunas partes.

COMPTE, EE, p. p. V. Compter.

COMPTE-PAS, s. m. Instrumento para contar los pasos que se dan. V. Odomètre.

COMPTER, v. a. Contar: por numerar: || Contar: por juzgar, tener, reputar. || Contar: por tar: por poner en el número. || Contar: por hacer cuenta, ó tener seguridad en alguno, ó alguna cosa: así se dice proverbialmente: compter sans son hôte: hacer la cuenta sin la huéspeda. || (fig. fam.) Se dice: compter ses morceaux: esto es, echarse un nudo á la tripa. || Dans tant de jours à compter de: en tantos dias contaderos desde.

COMPTER, v. n. Pasar cuentas, venir à cuentas: hablando de intereses, o comer-

clos.

cuenta, o lleva las cuentas.

COMPTOIR, s. m. Contador, tablero, o mostrador , en que se cuenta y recibe el dinero en casa de los negociantes, ó se tienden los géneros en las tiendas. || Tómase por la pieza de la casa de un comerciante, en que trabajan los muzos del escritorio. || Factoria : hablando de establecimientos mercantiles de los Europeos en las costas del Asia, y Africa.

COMPULSE, EB, p. p.V. Compulser. COMPULSER, v. a. Compulsar: sacar

alguna compulsa.

\* COMPULSEUR, s. m. Compulsador : el que compuisa,

COMPULSOIR, s. m. Compulsorio: man-

dato o provision para compulsar.

**COMPUT**, s. m. Computo, computacion: cuenta de los tiempos que sirven para arreglar el calendario eclesiástico.

COMPUTISTE, s. m. Computista : el que hace computos, o trabaja en el calen-

"COMTAL, ALE, adj. Condal: lo perte-

neciente à la dignidad de conde.

\* COMTAT, s. m. Condado. Usase solo en esta frase Comtat venaissin: condado v.nesino: territorio de la Provenza.

COMTE, s. m. Conde: título y digni-

dad.

COMTE, s. m. Condado: dicese de la dig-

nidad, y del territorio.

COMTESSE, s. f. Condesa: la muger de un conde, o la que por si tiene este ti-

\* COMTOIS, OISE, e. El natural de Franco Condado.

\* CONCAPITAINE, s. m. Capitan en compania de otro.

CONCASSÉ, EE, p. p. V. Concasser.

CONCASSER, v. a. Quebrantar, majar, triturar.

\* CONCATÉNATION, s. f. (files.) Concatenacion: encadenamiento.

CONCAVE, adj. m. f. Concavo, hueco en la superficie : lo contrario á convexo.

CONCAVE, s. m. El cóncavo: la cavidad

de un cuerpo esférico.

CONCAVITE, s. f. Concavidad: lo interior de un cuerpo redondo y hueco.

CONCEDE, EE, p. p. V. Conceder.

CONCEDER, v. a. Conceder: hacer merced o gracia de una cosa.

"CONCELEBRER, v. a. Celebrar algo jun-

tamente con otro.

CONCENTRATION, s. f. Concentracion: la accion, y tambien el efecto de reconcentrarse el frio, el calor, los rayos de luz, etc., en algun punto, o centro. || (quim.) Concentration: la accion de reconcentrar.

CONCENTRE, EE, p. p.V. Concentrer. Acide concentré: (quim.) ácido muy fuerte y penetrante. | ( medic. ) Se dice |

\* COMPTEUR, à. m. Contador : el que | pouls concentré, el pulso profundo, que ne se siente.

> CONCENTRER, v. a. Reconcentrar: recoger el calor, el frio, los espíritus, la luz, etc., en un punto, ó corto espacio. || (fig.) Se dice de una persona melancolica y enemiga del trato: qu'il se concentre, que se esconde de las gentes; ó qu'il est concentré en lui-même, que vive muy melido en si mismo, muy recogido, ó retirado.

> CONCENTRIQUE, adj. m. f. (geom. y art.) Concéntrico: se dice del circulo que

tiene el mismo centro que otro.

CONCEPT, s. m. (escolást.) Concepto: idea que concibe ó forma el entendimiento.

CONCEPTION, s. f. Concepcion : el acto y efecto de concebirse una criatura en el vientre de su madre. || (fig.) Se toma por concepto, idea, peusamiento; y tambien por aprehension, buena, o mala. [ Llamase igualmente conception, la comprehension y penetracion intelectual, 🌢 sea el concebir, ó el modo mismo de concebir ias cosas.

\* CONCEPTIONNAIRE, s. m. f. Concepcionario : el defensor del misterio de la con-

cepcion de Maria Santisima.

\*CONCEPTIF, IVE, adj. ( didáct. ) Conceptivo. Llamase faculté conceptive la facultad por la que formamos conceptos de ia- cosas.

CONCERNANT, adv. Tocante á, acer-

CONCERNANT, part. a. Concerniente. CONCERNER, v. a. Tocar, pertenecer, ser concerniente à.

CONCERT, s. m. Concierto : de música. Concierto: acuerdo, convenio, inteligencia entre muchas personas para algun fin. || De concert, adv. De acuerdo, de inteligencia, de conformidad.

CONCERTANT, ANTE, subst. Concertante : la persona que toca ó canta su parte

en una sinfonia, o concierto.

CONCERTE, EE, p. p. V. Concerter.

CONCERTER, v. a. Concertar, probar, ensayar una pieza de música. || (fig. ) Concertar, acordar, tratar : los medios entre dos ó mas personas, para un negocio, empresa, etc.

CONCERTO, s. m. (voz italiana) Concierto: sinfonía con obligado de un instru-

CONCESSION, s. f. Concesion: el acto y efecto de conceder algun privilegio, facultad, derecho. | Donacion, o merced: que hacen los reyes de algunas tierras en una nueva colonia. || Concesion: así se llama una figura de retórica.

CONCESSIONNAIRE, s. m. Concesionario: aquel á quien se hace una concesion.

CONCETTI, s. m. pl. (voz tomada det italiano) Conceptos, agudezas.

CONCEVABLE, adj. m. f. Comprehen-

sible, inteligible : capaz de comprehenderse, de entenderse.

CONCEVOIR, v. a. y n. Concebir: hacerse preñada la hembra. || Concebir : comprehender bien las cosas. || Concebir : formar idea, hacer concepto de alguna cosa.

CONCHE, s. f. Saladar, marisma : terreno en que dejan lagunas y fango las aguas del mar. || Tambien significaba antiguamente el mal pelage de una persona, esto es, el pobre vestido.

\* CONCHI, s. m. Género de canela.

\* CONCHYLE, s. m. Conchil: cierto marisco, cuyo jugo cirve para el tinte encarnado.

CONCHYLIOLOGIE, s. f. Conquiliologia : parte de la historia natural que trata de las conchas.

CONCHYTES, a. f. pl. Conchites: con-

chas petrificadas.

CONCIERGE, s. m. Conserge: es voz tomada del frances desde el tiempo de Cárlos I en España, que introdujo la etiqueta de la Casa de Borgona, y sus nombres. En castellano corresponde a portero, o sea alcaide de un palacio, ó casa real , que tiene á su cargo la custodia, asco, y llaves. I En frances se aplica tambien al alcaide de la cárcel, ó sea carcelero.

CONCIERGERIE, s. f. Consergeria : el oticio de conserge, y tambien su vivienda, ó habitación, en el palació, ó casa real. Igualmente es carcel real, y era la que tenian los Parlementos en Francia; pues la de las justicias inferiores se llama *prison* , y su guarda geolier, mas bien que concierge.

CONCILE, s. m. Concilio: junto o congreso de obispos de la Iglesia Católica.

\* CONCILIABLE, adj. m. f. Conciliable, concordable: lo que puede conciliarse.

CONCILIABULE, s. m. Conciliabulo: el concilio ilegitimamente convocado. || (joc. satir.) Conciliábulo: dicese de cualquiera junta de gentes, que tratan ó urden alguna trama.

\* CONCILIANT, ANTE, adj. Conciliativo : lo que es apto y dispuesto para conciliar.

CONCILIATEUR, TRICE, s. Conciliador : el que, ó la que trabaja, ó ayuda á conciliar.

CONCILIATION, s. f. Conciliacion: la accion y el efecto de conciliar las voluntades, los pareceres. || Conciliacion : concordancia de textos, leyes, autoridades, lecciones, etc. | Conciliacion: union.

CONCILIE, EE, p. p. V. Concilier.

adj. Conciliado.

CONCILIER, v.a. Conciliar: concordar los ánimos. || Conciliar: atraer, grangear las voluntades. || Conciliar : concordar los autores, los textos, etc.

CONCILIER (SE), v. r. Conciliaree: atraerse, grangearse, las voluntades.

CONCIS, ISE, adj. Conciso: lo escrito o dicho con pocas palabras.

CONCISION, s. f. Concision: calidad del estilo, que consiste en decir les cosas con las palabras precisas.

CONCITOYEN, ENNE, subst. Conciu-

dadano, na.

\* CONCLAMATION , s. f. Conclamacion : entre los antiguos. Romanos era tecar una bocina , y llamar á un difunto por su nombre.

CONCLAVE, s. m. Conclave : junta de cardenales , y el parage donde se juntan , para la eleccion de papa.

CONCLAVISTE, s. m. Conclavista : el que asiste en el conclave à un cardenal.

CONCLU, UE, p. p. V. Conclure. | adj. Concluido, y concluso.

CONCLUANT, ANTE, adj. Concluyen-

te : que concluye y prueba.

CONCLURE, v. a.y n. Concluir: acabar : fenecer. || Concluir : inferir : sacar consecuencia.

CONCLUSIF, IVE, adj. (gram.) Conclusivo; las conjunciones conclusivas surven para sacar una consecuencia de lo que se dice, como car, donc, or, ainsi.

CONCLUSION, adv. (fam.), Al fig y postre : el cabo y al fin : en resumidas

cuentas.

CONCLUSION, s. f. Conclusion: tiene las mismas acepciones en ámbas lenguas.

CONCLUSIONS, s. f. pl. (for.) Lo que piden las partes en sus autos y alegaciones. || Conclusions des gens du Roi: el parecer de los fiscales en un pleito criminal. CONCLUSUM, s. m. Conclusum; decreto definitivo de la dieta germánica ó del

consejo áulico. CONCOCTION, s. f. (medic.) Cocimiento: digestion. V. Coction.

CONCOMBRE, s. m. Cohombro, pepino : el fruto de cierta planta. || *Concombre* sauvage: cohombrillo amargo: planta medicinal.

CONCOMITANCE, s. f. Concomitancia: concurrencia de una cosa con otra.

CONCOMITANT, ANTE, adj. Concomitante : lo que acompaña á otra cosa ú obra con ella.

CONCORDANCE, s. f. ( gram. ) Concordancia : el modo de concordar las palabras. || Concordancia: consonancia ó correspondencia que tiene una cosa con otra. Concordance de la Bible : concordancias : las tablas de voces ó dicciones de la sagrada Escritura.

CONCORDANCIEL, ELLE, adj. Lo que contiene concordancia, ó está hecho como concordancias.

CONCORDANT, s. m. ( mus. ) Baritono : la voz media entre el tenor y el bajo.

CONCORDAT, s. m. Concordia, transaccion, ajuste : entre partes que litigan un misma cosa. A Concordato: cuando se habla del ajuste ó convenio de los reyes con la Silla A postólica, sobre colacion de beneficios, y otros puntos.

CONCORDE, s. f. Concordia: union de ánimos y voluntades: buena correspondencia entre las personas.

CONCORDER, v. a. Concordar: estar

de acuerdo.

CONCOURIR, v. n. Concurrir: juntarse en un mismo lugar o tiempo varias personas, sucesos, ó cosas. || Asistir á uno, ayudarle. || Contribuir con alguna cantidad para algun fin. || Hallarse, juntarse una cosa con otra: tener conformidad é igualdad entre si

para entrar en concurrencia.

CONCOURS, s. m. Concurso: la accion de concurrir, ó ayudarse dos ó muchas cosas para un mismo fin. || Asistencia: la accion de concurrir, ó asistirse dos personas ó muchas á un mismo fin. || Concurso, concurrencia: de muchas personas en un mismo lugar. || Concurso: de opositores á cátedras, prebendas, etc. || Concurso: esto es, encuentro de dos líneas, de dos vocales, etc.

\* CONCRÉER, v. a. Hacer, crear, compo-

ner dos cosas á un mismo tiempo.

CONCRET, ÈTE, adj. (log.) Concreto: lo que expresa las cualidades consideradas en el sugeto. Es lo contrario de abstrait (abstracto).

concretion, s. f. (fis.) Concrecion : agregado de muchas partes que forman una

misma masa, ó cuerpo.

CONÇU, UE, p. p. V. Concevoir.

CONCUBINAGE, e. m. Concubinato, amancebamiento.

CONCUBINAIRE, s. m. Concubinario, amancebado.

\* CONCULQUER, v. a. Hollar. V. Terrasser.

CONCUPISCENCE, s. f. Concupiscencia: inclinacion á los placeres ilícitos.

CONCUPISCIBLE, adj. Concupiecible:

se dice del apetito sensitivo.

CONCURREMMENT, adv. En concur-

rencia. || Juntamente, unidamente.

CONCURRENCE, e. f. Competencia: pretension de dos ó mas personas á una misma cosa. Unas veces es concurso, y otras concurrencia.

CONCURRENT, ENTE, s. Concurrente.

|| Competidor.

CONCUSSION, s. f. Exaccion exorbitante de un magistrado, ó juez, que cobra derechos injustos, ó se deja cohechar.

CONCUSSIONNAIRE, s. m. Dicese del magistrado, ó juez, que exige derechos indelados, ó con rigor, ó por cohecho.

\* CONDALLE; & f. Condalia: nombre de un arbusto de Chile, y de una planta del Perú.

CONDAMNABLE, adj. m. f. Condenable: lo que merece ser condenado.

CONDAMNATION, s. f. Condenacion, condena: sentencia de juez, en que se impone la pena á un reo.

CONDAMNE, EE, p. p. V. Condamner.

Vaisseau condamne: navio excluido.

CONDAMNER, vra. Condenar: sentenciar: imponer alguna pena por sentencia de juez. || Condenar: reprobar, ó vituperar por mala alguna palabra, ó accion. || Condamner une porte, une fenétre, etc.: condenar una puerta, una ventana, etc.: quitar el uso de ella clavándola, ó tabicándola. || Condamner un navire: excluir un navio.

CONDAMNER (SE), v. r. Condenarse:

culparse á sí mismo.

\* CONDENSABILITÉ, s. f. (fis.) Condensabilidad: propiedad que tienen algunoscuerpos de poder condensarse.

\* CONDENSABLE, adj. m. f. (fis.) Con-

densable : que puede condensarse.

\* CONDENSATEUR, s.m. (fis.) Condensador : máquina para condensar un gas en un espacio determinado.

CONDENSATION, s. f. Condensacion. CONDENSÉ, ÉE, p. p. V. Condensar.

CONDENSER, v. a. Condenser: poner mas densa, espesa, ó apretada una materia. liquida, ó fluida.

CONDESCENDANCE, a. f. Condescendencia: deferencia al gusto y voluntad de

otro.

CONDESCENDANT, ANTE, adj. Condescendiente.

CONDESCENDRE, v.n. Condescender: acomodarse al gusto y voluntad de otro.

\* CONDICTION, s. f. Reclamacion de una cosa robada ó mal dada.

\* CONDIGNE, adj. m. f. (teol) Condig-

\* CONDIGNEMENT, adv. Condigna-

" CONDIGNITE, s. f. Condignidad.

\* CONDIMENT, s. ni. (ant.) Condimento: sazonamiento de las cosas de comer.

CONDISCIPLE, s. m. Condiscipulo.

\* CONDIT, s. m. Toda clase de dulce hecho con azúcar y miel, como la melcocha.

CONDITION, s. f. Condicion: naturaleza, calidad, estado de una cosa, ó de una persona. || Condicion, calidad: de sangre, de nacimiento, que tambien se llama esfera en los hombres. || Condicion: cláusula, ó calidad, con que se ofrece, ó promete una cosa. || Conveniencia, ventaja, ó partido: que se halla, ó se da en algun negocio. A comodo, conveniencia: de criado que entra á servir, ó está sirviendo en una casa || A condition de, à condition que: con condicion de, con tal que.

do (bien, o mal): se dice de los géneros, comestibles, etc., para significar su buena, o mala calidad. || (fig.) Se dice cet homme est bien conditionné : este hombre está bien tratado, ó bien comido y bebido.

CONDITIONNEL, ELLE, adj.Condicio-

nal.

CONDITIONNELLEMENT, adv. Condicionalmente.

CONDITIONNER, v. a. Condicioner.

CONDOLÉANCE, s. f. Pésame : expresion de sentimiento que se hace á las personas que han padecido alguna desgracia.

\* CONDONAT, s. m. Condonato : especie

de monge.

CONDOR, s.m. Condor: especie de huitre, que pasa por la mayor de todas las aves.

\* CONDORMANT, ANTE, c. Condormiente: nombre de unos hereges que hacian dormir en un mismo cuarto personas de sexo diferente.

CONDOULOIR (SE), v. r. (ant.) Condolerse, compadecerse: acompañar en el sentimiento, dar el pésame.

\* CONDRILLE, s. f. Condrila, ajongera

juncal, achicorias dulces.

CONDUCTEUR, TRICE, a. Conductor: director, caudillo, guia, gobernador. Ductor: cierto instrumento de cirugía.

cion: ajuste y concierto hecho por precio o

salario.

CONDUIRE, v. a. Conducir: llevar, guiar, acompañar: de una parte á otra. || Conducir: dirigir, regir, y gobernar. || Conducire des troupeaux: trashumar, pasar el ganado lanar de una parte á otra.

CONDUIRE (SE), v.r. Conducirse, com-

portarse bien : saberse gobernar.

\* CONDUISEUR, s. m. Comisionado, que los corraleros de madera tienen en los corrales, para llevar un estado de las maderas que se sacan.

CONDUIT, ITE, p. p. V. Conduire.

CONDUIT, s. m. Conducto: cañon, ó canal por doude pasa ó cuela toda cosa líqui-

da, o fluida.

CONDUITE, e. f. Conducta: guia, gohierno, mando, cuidado. || Conducta: el gobierno y régimen que lleva una persona en su vida y acciones. || Conduite d'eau: cañería, encañado: por el cual se lleva el agua á las fuentes, y otras partes. || (mar.) Dietas.

CONDYLE, s. m. (anat.) Cóndilo : el nudo, nudillo, ó eminencia en la extremidad de las articulaciones de los huesos.

\* CONDYLOIDE, adj. Condiloide: en for-

ma de cóndilo.

condylome, s. m. (cir.) Conditoma: excrecencia carnosa, particularmente las que se forman en las enfermedades venereas.

CONE, s.m. Cono: pirámide circular,

que remata en punta.

CONE, s. m. pl. (bos.) Piñas : en las flores.

\* CONFABULATEUR, s. m. Confabulador : contador de cuentos.

CONFABULATION, s. f. (joc.) Coloquio, plática: entre dos ó mas personas.

CONFABULER, v.n. (joc.) Confabular, platicar : tener coloquio das ó mas personas.

CONFECTION, s. f. Confeccion: composicion hecha de varios simples, etc. || Confection d'un inventaire, d'un papier terrier, etc.: el acto de formalizar un inventario, un estado de la hacienda.

\* CONFECTIONNER, v. a. Fabricar, con-

cluir.

CONFÉDÉRATIF, IVE, adj. Confederaderativo e lo perteneciente à la confederacion.

CONFÉDÉRATION, s. f. Confederacion, alianza: se entiende entre soberance,

o naciones.

CONFÉDÉRÉ, ÉE, p. p. V. Confédé-

rer. || adj. Confederado, aliado.

\* CONFEDERE, s. m. Consederado, aliado: dicese de los soberanos y naciones.

confederarse, aliarse: dicese de principes y naciones.

CONFÉRÉ, ÉE, p. p. V. Conférer.
CONFÉRENCE, s. f. Conferencia: plática entre dos ó mas personas para tratar un asunto. || Cotejo, confrontacion: el exámen que se hace de obras, escritos, textos, comparándolos entre si. Es palabra del foro, y de los eruditos, y no del uso comun en frances.

\* CONFERENCIER, s. m. Presidente en

las conferencias.

CONFÉRER, v. a. Conferir, cotejar, confrontar: autores, textos, pasages, escrituras, unas con otras. || Conferir, proveer: oficios, dignidades, etc.; y hablando de beneficios eclesiásticos, corresponde á colar, ó dar la colación de ellos.

ciar: tratar entre dos o mas personas sobre

algun punto, d asunto.

\*CONFERVE, o CONFERVA, s.m. Conferva: el tegido de hilitos verdes que sobre-

nadan en el agua estancada.

CONFESSE, s. que no tiene género, ni artículo, y solo se usa con los verbos aller, étre, retourner, revenir. Tómase por la confesion, ó la obra de ir, ó venir de la iglesia de confesarse: aller à confesse: ir à confesar, revenir de confesse: venir de confesar.

CONFESSE, ÉE, p. p. V. Confesser.
CONFESSER, v. a. Confesar: un hecho,
una deuda, un delito, la verdad. || Confesar:
decir sus culpas al confesor. || Confesar: oir

el confesor al penitente.
CONFESSER (SE), v. r. Confesarse : de-

cir sus pecados al confesor.

CONFESSEUR, s. m. Confesor: el sacerdote que oye y absuelve al penitente.

Confesor titulo del santo que no ha sido p mártir.

CONFESSION, s. f. Confesion: declaracion de la verdad en justicia, o fuera de ella. || Confesion: de los pecados al confesor. [Confession de foi : protestacion de la fe.

CONFESSIONNAL, s. m. Confesonario:

el lugar destinado para confesarse.

\* CONFESSIONNISTE, s. m. f. Confesionista: Juteranoque sigue la consesion de Aus-

bargo.

CONFIANCE, s. f. Conlianza: seguridad y firme esperanza que uno tiene en otro, ó en alguna cosa, en la cual fia. Confianza: libertad y llaneza en el trato. Confianza: ánimo en los casos y riesgos. || Confianza: satisfaccion, y presuncion de si mismo.

CONFIANT, ANTE, adj. Confiado: el que confia demasiado de si, ó de los otros.

CONFIDEMMENT, adv. Confidencial-

mente, en confianza, con intimidad.

CONFIDENCE, s. f. Considencia, conlianza: intimidad, amistad intima, y secreta familiaridad con alguna persona. || Reservacion, pacto, ó convenio ocuito é ilícito, por el cual se da un beneficio eclesiástico à a otro durante la vida de este.

CONFIDENT, ENTE, subst. Confidente : la persona con quien otra tiene intimidad, y comunica los secretos y cosas de su

confianza.

CONFIDENTIAIRE, s. m. El que tiene un benelicio eclesiástico, con la reserva llamada en frances confidence.

CONFIDENTIEL, ELLE, adj. Conlidencial : tixto aquello que se dice en confianza.

CONFIDENTIELLEMENT, adv. Confidencialmente : en confianza.

\* CONFIDENTISSIME, s. m. Confidente intimo.

CONFIE, EE, p. p. V. Confier.

CONFIER (a), v. a. Confiar: un secreto, un negocio, à alguno.

CONFIER (SE)(à), v. r. Confiar en, fiarse

en, poner la contianza en.

CONFIGURATION, s. f. Configuracion: la forma exterior de los cuerpos , que les da una figura particular.

CONFIGURER, v.a. Configurar: dar å

alguna cosa cierta forma d figura.

CONFINÉ, ÉE, p. p. V. Confiner.

alguno a parage señalado. | Tambien es re- jurisdiccion. clairle, o encerrarle en un hospicio, convento, castillo, etc. || Se confiner dans une solitude, dans un hameau: irse à vivir en un desierto, en una aldea. | Se confiner dans son cabinet : encerrarse en su cuarto; no salir de su cuarto.

CONFINER (avec), v. n. Confinar, lindar, rayar: nu paix, o tierra con otra. | | | equivocar, tomar una cosa por otra. | | Con-(carp.) Bornearse la madera.

TOME 1.

CONFINS, s. m. pl. Confines: término, extremo en que acaba un pais, un territorio, o una jurisdiccion.

CONFIRE, v. a. Consitar: bauar frutas con azucar, ó almibararlas. || Encurtir: poner en adobo aceitunas, alcaparras, pimientos, etc.

CONFIRMATIF, IVE, adj. Confirma-

tivo, confirmatorio.

CONFIRMATION, s. f. Confirmacion)

 ${f V.}$  Confirmer.

CONFIRME, EE, p. p. V. Confirmer. CONFIRMER, w.a. Confirmar: aprobat de nuevo, revalidar. || Comprober, correborar: la verdad, certeza, ó probabilidad. || Cousirmar: administrar el obispo el sacramento de la confirmacion.

CONFISCABLE, adj. m. f. Confiscable...

lo que se puede contiscar.

CONFISCANT, adj. El que confisca.

CONFISCATION, s. f. Confiscacion. adjudicacion al fisco. | Confiscation d'une marchandise de contrebande: un de co-

\* CONFISERIE, s. f. Consiteria: arte du preparar los dulces, ó arte de confitero.

CONFISEUR, EUSE, & Confitero: el uno, con la condicion de que dege los frutos j que trabaja en cosas de dulces por oficio en su tienda; o como oficial de repostería en casas particulares: á diferencia de confiturier, que solo se dice del que los vende.

CONFISQUE, ÉÉ, p. p. V. Confisquer.

CONFISQUE, EE, adj. Confiscado: dicese de las cosas en su sentido recto. || (fig.) Arruinado, perdido, aniquilado: en la salud, fortuna, hacienda, etc.

CONFISQUER, v. a. Confiscar: los

bienes de un reo, aplicarlos al fisco. CONFIT, ITE, p. p. V. Confire.

CONFITEOR, s. m. Conliteor: oracion que se dice en la misa, y ántes de confesarse.

CONFITURE, s. f. Confitura, dulces: cuando son secos, se dice confitures seches; y cuando en almihar, confitures liquides.

CONFITURIER, IERE, s. Confitero: el

que vende dulces, y consitura.

CONFLAGRATION, s. f. (poc. us.) Con-

flagracion, incendio; fuego.

**CONFLIT**, s. m. Conflicto: choque de armas : en este sentido en voz poco usada. || (fig. y for.) Competencia, contencion: entre CONFINER, v. a. Confinar : desterrar dos jueces, o tribunales, sobre puntos de

CONFLUENT, s. m. Confluencia: el pa-

rage en que se juntan dos rios.

CONFILUENTE, adj. f. (medic.) Solo se usa en esta frase : petite vérole confluente : viruelas confluentes.

CONFONDRE, v. a. Confundir: revolver, mezclar cosas varias. || Confundir: | fuudir: aterrar, humillar. || Confundir 1 consternar, perturbar. || Confundir: convencer, o concluir a otro. || Confundir:

sourojar, correr á alguno.

confondre (SE), v. r. Confundirse turbarse, y no acertar à explicarse. || Confundirse: humillarse, corriendese à si mismo.

CONFONDU, UE, p. p. V. Confondre. ||

adj. Confundido.

colocacion, distribucion de las partes que

forman alguna cosa.

conforme, adj. m. f. Conforme: correspondiente, semejante una cosa á otra.

CONFORMÉ, ÉE, p. p. V. Conformer. Como adjetivo se dice: corps bien ou mal conformé: cuerpo bien ó mal formado, configurado.

CONFORMEMENT, adv. Conforme i,

con arreglo á.

CONFORMER, v. a. Conformar, ajustar,

concordar: una cosa con otra.

conformer (SE), v. r. Conformerse: acomodarse à. || Se conformer à la volonté de Dieu: conformarse con la voluntad de Dios, resignarse à ella.

conforma con la religion autorizada

por las leyes de sus pais.

conformité, s. f. Conformidad, igualdad, correspondencia: de una cosa con otra. || Conformité à la volunté de Dieu: resignacion, sumision à la voluntad divina. || En conformité, adv. Segun, conforme, al tenor de, etc.

CONFORT, s. m. (ant.) Confortacion, consuelo, socorro: en una afliccion. || Tambien se decia en otro tiempo conforto, con-

forte y conhorte en castellano.

CONFORTATIF, IVE, adj. Confortativo, confortante: lo que tiene virtud de confortar.

CONFORTATION, c. f. (medic.) Con-

fortacion, corroboracion.

CONFORTE, EE, p. p. V. Conforter. CONFORTER, v. a. Conforter: fortalecer, corroborar. "Conforter: en el sentido de dar ánimo, ó consuelo, es anticuado, y corresponde al castellano conhortar.

CONFRATERNITE, s. f. Contraterni-

dad : hermandad.

CONFRÈRE, a. m. Colrade, o hermano, individuo de una cofradia, o hermandad. (Compañero: dicese de los que son miembros de un mismo cuerpo, como academia, tribunal, facultad, etc.

CONFRÉMIE, s. f. Cofradia: congregacion, o hermandad, que forman algunos

devotos.

CONFRICATION, s. f. La accion de pulverizar, de exprimir el jugo con los dedos.

CONFRONTATION, s. f. (for.) Confrontacion: careo de testigos, o de complices. || Cotejo: de una cosa con otra.

CONFRONTE, ÉE, p. p. V. Confronter, en sus dos sentidos.

do se habla de personas, es carearlas; y

cuando de cosas, cotejarlas.

CONFUS, USE, adj. Confuso: mezciado, revuelto. || Confuso: obscuro: embrollado. || Confuso: poco perceptible, dificil de distinguir. || Confuso: corrido, turbado, sobrecogido.

CONFUSÉMENT, adv. Consusamente,

obscuramente.

CONFUSION, s. f. Confusion: confusa mezcla de cosas. || Confusion: turbacion, revuelta, en cosas morales y politicas. || Confusion: muchedumbre de cosas, tropel de gentes. || Confusion: vergüenza, rubor. || Confusion: obscuridad, y embrollo en el modo de explicarse. || Causer de la confusion à quelqu'un: sonrojarle, correrle.

CONFUTATION, s. f. Confutacion. V. Réfutation, que es como se dice regular-

menie. .

\* CONFUTER, v. a. Consutar. V Refu-

dos de los antignos Romanos, que contenia 7 libras, 4 onzas y o adarmes de agua, peso de Castilla: se dividia en seis sextanos, y era

la cuarta <u>p</u>arte de la urna.

CONGÉ, s. m. Permiso, licencia, para ir à alguna parte, o retirarse: aplicase à la que concede el superior, y à la que pide o recibe el inferior: así se dice, donner congé, demander congé, avoir congé. || Tambien significa el acto de cortesia de ir à despedirse de alguno: prendre congé de. || Hablando de embajadores que se retiran, audience de congé, es audiencia de despedirla. || Hablando de soldados, congé es licencia, o retiro del servicio. || Hablando de estudiantes, jour de congé, es el dia da esueto, o de linelga. || Hablando de un criado, donner congé, es despedirle, echarle de casa.

CONGEABLE, adj. m. f. (for.) Dicese: domains congéable: domains en que el senor, aunque esté enagenada la finca, puede

volver á entrar en él.

CONGÉDIE, EE, p. p. V. Congédier.

adj. Despedido, licenciado.

CONGEDIER, v. a. Despedir: dar à uno orden de retirarse, o para que se retire. || || Congédier les troupes: despedir, licenciar, las tropas. || Congédier un domestique: despedir à un criado, echarle de casa.

\* CONGEER, V. Congédier.

CONGELABLE, adj. m. f. (fis.) Couge-

lable: que puede congelarse.

congelacion: la accion y el efecto de congelar, o congelarse, un líquido. Tambien se liama así el cuerpo o materia congelada.

CONGELE, EE, p. p. V. Congeler. CONGELER, v. a. Congelar, helar: dicese de la accion del frio en todo lo líquido. CONGENERE, adj. m. f. (botán.) Del mismo género: se dice de las plantas. (anat.) Dicese: les muscles congeneres: los músculos que concurren à un mismo movimiento.

CONGESTION, s. f. (medic.) Congestion: porcion de humores detenidos en al-

guna parte del cuerpo.

CONGIAIRE, s. m. Congiario: don extraordinario, que los emperadores romanos distribuian al pueblo, en moneda y comestibles.

CONGLOBATION, s. f. Conglobacion,

o congerie : es figura retórica.

CONGLOBE, EE, adj. (anat.) Conglohado : se dice de muchas glandulas unidas en

CONGLOMERE, EE, adj. (anat.) Couglomerado, da : se dice de las glandulas que unidas forman un ovillo cubierto de una sola membrana.

CONGLOMERER, v. a. (didáct.) Couglomerar : amontonar , hacinar , juntar.

" CONGLUTINATIF, IVE, adj. Conglutinativo: que conglutina ó tiene la propiedad de conglutinar.

CONGLUTINATION, s. f. Conglutinacion: la accion y efecto de juntarse una cosa con otra, y formar una especie de liga.

CONGLUTINE, EE, p. p. V. Congluuner.

CONGLUTINER, v. a. Conglutinar: unit una cosa con otra, y poneria en estado de

CONGRATULATION, s. f. Congratulacion: parabien, enhorabuena. Se dice mas

comunication felicitation.

CONGRATULE, EE, p. p. V. Congratuler.

CONGRATULER (de), v. a. Congratular: dar el parabien, la enhorabuena. Féliciter es mas usado.

CONGRE, s. m. Congrio: pescado de mar

parecido á la anguila.

\*CONGREAGE, s. m. (naut.) Entrañadura.

CONGREGANISTE, s. m. f. Congrgante: individuo de una congregacion, o

cofradía de devocion.

CONGREGATION, c. f. Congregacion: como cuerpo de eclesiásticos, y como hermandad, ó colradía de devocion y piedad entre seglares. || Congregaciones se llaman en la Corte Romana las juntas compuestas de cardenales y prelados, para el despacho de varios asuntos.

CONGRES, s. m. Congreso: se suele dar este nombre á una junta de ministros plenipotenciarios de varias cortes, para tratar y ajustar la paz. | (for.) Congreso, concúbito · cópula carnal de hombre y muger.

CONGRU, UE, adj. Congruo: solo se usa hoy con las palabras grâce y portion; en l va, aduata: la tunica exterior del ojo,

los demas casos se dice convenable: conveniente, competente. || Congru, ue (congruente), se decia antes habiando de la diccion gramatical; mas hoy se dice, propre. Llamase portion congrue, o la congrue : la congrua de los curas.

\* CONGRUAIRE, s. m. Cura, o vicario perpetuo, con cierta parte de congrua.

\*CONGRUENT, ENTE, adj. (medic.)

Congruo: conveniente.

\* CONGRUISME, s. m. Congruismo: opinion de los que explican la elicacia de la gracia por su congruencia.

\* CONGRUISTES, s. m. pl. Congruistas: los que defienden la opinion de la con-

gruencia.

CONGRUITE, s. f. (teol.) Congruencia:

congruidad.

CONGRUMENT, adv. Congruentemente: competentemente. || Hablando del lenguage, significa con correccion, con pureza, con propiedad,

CONIFERE, adj. m. f. (botan.) Conifero : el fruto de varios árboles de figura

conica, como el del pino, abeto, etc.

\* CONILLE, s. f. (naut.) Corredor: el áixlito con разатано ен las bordas de las ga-,

CONIQUE, adj. m. f. Cónico: lo perteneciente al cono, y que goza su figura.

"CONISE, s. f. Couiza, mata pulgas: planta.

CONJECTURAL, ALE, adj. Conjetural: lo que está fundado en conjeturas.

CONJECTURALEMENT, adv. Conjetu-

raimente : por conjeturas.

CONJECTURE, s. f. Conjetura, presuncion: juicio probable, que se forma por las señales que se ven, u observan.

CONJECTURE, EE, p. p. V. Conjec-

turer.

CONJECTURER, v. a. Conjeturar : hacer juicio de una cosa por indicios.

\* CONJECTUREUR, s. m. Conjeturador. CONJOINDRE, v. a. Conjuntar: juntar alguna persona, o cosa con otra.

CONJOINT, OINTE, p. p. Y. Conjoin-

CONJOINTS, s. m. pl. (voz legal) Consortes, conyuges, esposos. | (mus.) Dicese: *degrés conjoints* : grados conjuntos, que son dos notas que se siguen una a otra, como, ut, re.

CONJOINTEMENT, adv. Juntamente,

junto con.

CONJONCTIF, IVE, adj. (gram.) Con-

juntivo.

CONJONCTION, s. f. Union, consorcio, maridage: en el sentido de matrimonio. (gram.) Conjuncion: hablando de preposiciones, y particulas. | (astron.) Conjuncion: de los planetas.

CONJONCTIVE, s. f. (anat.) Conyunti-

15 7

sion, estado, circunstancias, de una cosa,

de un negocio.

CONJOUIR, v. n. SE CONJOUIR, v.r. (ant.) Congratularse con algune, acompanarle en su gozo. Hoy se dice feliciter (felicitar).

CONJOUISSANCE, s. . f. (ant.) Congratulacion: placeme. Hoy se dice felicitation

(felicitacion).

CONJUGAISON, s. f. (gram.) Conjugacion: la manera de confugar los verbos. | (anat.) Dicese conjugaisons des nerfs: conjuncion de ciertas partes de los nervios.

CONJUGAL, ALE, adj. Conyugal: lo

perteneciente á la union de dos esposos. CONJUGALEMENT, adv. Conyugat-

mente. CONJUGUÉ, ÉE, adj. (botán.) Apa-

CONJUGUÉ, ÉE, p. p. V. Conjuguer.

CONJUGUER, v. a. Conjugar : variar las terminaciones de los verbos por sus modos.

\* CONJUNGO, s. m. (voz tomada del latin) Escribir seguido lo que debia estar separado, omitiendo el espacio entre dos comas, palabras, etc.

CONJURATEUR, s. m. Conjurador, conjurante : el que forma y guia una conspiracion. || Conjurador : dicese del mágico,

o hechicero que hace conjuros.

CONJURATION, s. f. Conjuracion: conspiracion tramada contra el estado, d ·el principe. || Conjuro : hablando de las imprecaciones supersticiosas de los hechiceros, y mágicos. || Conjuro: exorcismo coutra truenos y tempestades, langostas, y otras pla-

CONJURATIONS, s. f. pl. (ant.) Depre-

caciones, peticiones, súplicas.

CONJURE, s. m. Conjurado: el que entra en alguna conjuracion.

CONJURE, EE, p. p. V. Conjurer.

CONJURER (contre), v. n. Conjurar : tramar una conspiracion contra el estado, ó el principe. A veces es v. a. en este mal sentido: conjurer la perte, o la ruine de quelqu'un: jurar su perdicion, su ruina.

CONJURER, v. a. Rogar, pedir encarecidamente : que tambien se dice conjurar en estilo oratorio. || Conjurar : en el sentido de exorcizar los demonios, las tormentas,

CONNAISSABLE, adj. m. f. La persona que es ficil de conocer : o se puede conocer: entiéndese en su exterior, ó figura. Usase regularmente con la negativa : il n'est pas connaissable, tant il est change: no está conocido, tanto es lo que ha mudado.

CONNAISSANCE, s. f. Conocimiento idea, nocion que se tiene de alguna cosa. Il ce, o trabazon de una cosa con otra.

CONJONCTURE, s. f. Coyuntura: oca- | Conocimiento: juicio, sentido. || Conocimiento: inteligencia, y noticia práctica y cierta de las cosas. || Conocimiento : amistad, familiaridad: y tambien la persona conocida, que llamámos un conocido, una conocula. || Dicese : age de connuessance : la edad de discrecion.

CONNAISSANCES, s. f. pl. Nunca se dice sino aplicándolo á personas, ó tratando del saber, ó ciencia: il prend pour des amis de simples connaissances: toma por amigos á los meros conocidos. || Toutes ses connatsances dans la physique sont, etc.: todo su saber, todas sus luces en la fisica, son, etc. (caza) Dicese connaissances, la huella del ciervo, por la cual los monteros conocen su tamano y edad.

CONNAISSANT, ANTE, adj. verb. (for.) Inteligente: por perito, experto.

CONNAISSEMENT, s. m. Conocimiento: resguardo que un maestre ó capitan de un navio da de los géneros que ha recibido á borgos.

CONNAISSEUR, EUSE, selst. Conscedor : inteligente : perito : el que tiebo inteligencia, conocimiento, pericia para juzgar en alguna materia, arte, etc., sin sec

profesor, o práctico de oficio.

CONNAITRE, r. a. Conocer: percibir el entendimiento, tener idea de alguna cosa. [[ Conocer: tener idea clara de la disonomía d ngura de una persona. 🖟 Conocer : saber, advertir. || Conocer : experimentar, echar de ver. | Conocer: presumir, o conjeturar lo que puede suceder. || Conocer : tratar, comunicar alguna persona con familiaridad. || Connaître une femme: tener amistad (ilicita) con una muger. [] Se connaître en musique, en tableaux, etc.: entender de pinturas, de música, etc. : ser inteligente en estos ramos, ú otros.

CONNAITRE, v. n. (for.) Conocer, tomar conocimiento: de una causa, de un delito, de un litigio, hablando de un juez.|| Faire connaître quelqu'un : dar sama y reputacion a una persona: también es darla

a conocer por sus vicios y trato.

\* CONNARE, s. m. Conaro: planta de las Indias, de la familia de las balsímicas.

\* CONNECTER, v. n. Estar en conexion, tener conexidad.

CONNETABLE, s. m. Condestable, antiguo oficio de la corona, el primero en la milicia.

CONNÉTABLE, s. f. La muger dei condestable.

CONNETABLIE, s. f. Condestablia: In dignidad de condestable. || Jurisdiccion del condestable y mariscales de Francia.

CONNEXE, adj. m. f. (for.) Conexo: lo que tiene relacion o enlace con otra cosa.

CONNEXION, s. f. Conexion: el enla-

CONNEXITE, s. f. (for.) Conexidad : lo l'étude : consacrer une somme à secourir les misnio que conexion.

CONNIFLE, s. f. Conilla: testaceo muy

regalado.

CONNIL, s. m. (ant.) Conejo. V. Lapin.

CONNILLER, v.n. (ans.) Busear ca-

llejuelas, elugios, escapatorias.

CONILLIERE, a. f. Callejuela, efugio, escapatoria: para no hacer, ó cumplir uma

CONNIVENCE, s. f. Connivencia: disimulo, tolerancia, indulgencia en un superior, de ciertas cosas que pudieran remediarse en los inferiores.

CONNIVER, v. n. Tolerax, disimular, dejar pasar una falta : el superior al infe-

mor.

\* CONNOTATION, 4. f. Connotacion:sentido confuso que tiene una voz, ademas de an propia significacion.

CONNU, UE, p.p. V. Connaitre. | adj.

Conocido

\*CONOIDAL, ALE, adj. Conoidal: lo

que pertenece à la conoida.

CONOIDE, c. in. (geom.) Conoide: cuerpo semejante al cono, con la disereucia de que su base es una clipse, à otra curva diferente del circulo.

CONQUE, s. f. Bocio : concha grande, ó trompa de triton. || Conque marine: ná-

cara: caracol mamio.

CONQUERANT, s. m. Conquistador. \* CONQUERANTE, s. f. Conquistadora: la muger que por sus atractivos se lleva tras si los corazones de los que la tratan.

CONQUERIR, v. a. Conquistar: sujetar, adquirir, ó ganar á fuerza de armas.

\* CONQUES, s. f. pl. (anat.) Couca: la cavidad de la oreja.

CONQUET, s. m. (for.) Bienes ganan-

cialus.

CONQUETE, s. f. Conquista: la accion de conquistar, y la cosa conquistada. || (fig.) Se dice de la conquista de los corazones, de las voluntades, etc.

CONQUETER, v. a. (ant.) Conquistar: lo mismo que conquerir en castellano anti-

\* CONQUETTE, s. f. Nombre que los allcionados á flores dan á varias clases de clave-

CONQUIS, ISE, p. p. V. Conquertr.

adj. Conquistado.

CONSACRANT, adj. y s. ns. Consagrante, el obispo que consagra á otro.

CONSACRE, EE, p. p. V. Consacrer. | el sol.

adj. Consagrado.

CONSACRER, v. a. Cousagrar: la hostia en la misa. || Consagrar : dedicar, Ofrecer à Dios. || Consagrar : Incer sagrada il una persona, como á los obispos, etc. | Autorizar. | [ (fig. ) Dedicar, destinar una cosa para l

malades.

CONSACHER (SE), v. r. Dedicarse:

darse enteramente á una cosa,

CONSANGUIN, INE, adj. Consanguineo: dícese de los hermanos que tienen un mismo padre, por distinguir los uterinos, que son los de una misma madre, y de padre diferente : y unos y otros se llaman en español, medios hermanos

CONSANGUINITE, & f. Comanguinidad : parentesco de varias personas que salen

de un mismo tronco.

CONSCIENCE, e. f. Conclencia: ciencia, o conocimiento interior del bien que debumos bacer, y del mal que debemos eviter. Avoir de la conscience : tener la conciencia estrecha , ser de conciencia ajustada. Avoir la conscience large : tener la conciencia ancha, no ser escrupuloso. || Se faire conscience d'une chose : hacer escrupulo de una cosa, ó acusar la conciencia de. || Sur ma conscience: sobre mi conciencia, sobre mi alma. || En conscience: en conciencia, en buena conciencia.

CONSCIENCIEUSEMENT, adv. Con

mucha conciencia.

CONSCIENCIEUX, EUSE, adj. Con-

cienzado : el de conciencia estrecha.

\* CONSCRIPTEUR, s.m. En la facultad de teologia de Paris, era el doctor que verificaba los votos, después de hechas las deliberaciones.

\* CONSCRIPTION, s. f. Conscripcion: inscripcion por clases de ciudadanos franceses, para el servicio militar. Ahora se dice

recrutement.

CONSCRIT, adj. m. f. Conscripto: se usa hablando de los senadores romanos, que se les liamaba, peres conscrits. || Nuevamente se llama conscripto al joven que le ha cabido en suerte entrar en el servicio militar, por la ley de conscripcion.

CONSECRATEUH, s.m. Consagrante: el obispo que consagra templos, aras, vasos,

CONSECRATION, s. f. Conseguacion: el acto de consagrar. || Consagracion : por excelencia se entiende la del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, bajo de las especies de pan y vino.

CONSECUTIF, IVE, adj. Consecutivo: lo que sigue á otra cosa inspediatamente.

\* CONSECUTION, s. f. (astron.) Consecucion : el espacio de veinte y nueve dias y medio, entre dos conjunciones de la luna con

CONSÉCUTIVEMENT, adv. Consecuti-

vamente : inmediatamente despues.

CONSEIGLE, s. m. Mezcla de centeno y

trigo.

CONSEIL, s. m. Consejo: el dictamen o parecer que se da, o se tonia. || Determinacierto uso, como : consucrer son tamps à l'cion, resolucion, partido : para essoutar, ó no egecutar, una cosa. || Consejo : en cuanto | gios y franquicias de las ferias, y conocer en es junta superior de ministres, o individuos notables del estado. || Conseil de ville : concejo, consistorio: cabildo: eyuntamiento: cuerpo municipal.

CONSEILLE, EE, p. p. V. Conseiller. CONSEILLER (de), v. a. Acopsejar : dar

consejo.

\* CONSEILLER, ERE, subst. Consejero, aconsejador: dicese del que da consejos, ó

aconseja á otro.

CONSEILLER, s. m. Consejero: ministro de un consejo, o tribunal supremo. || Consiliario: de algun establecimiento académico, o piadoso. || Conseiller d'honneur : consejero de honor : el que tenia voto deliberativo en el tribunal. || Conseiller honoraire. consejero con cédula de preeminencias.

CONSEILLEUR, EUSE, s. y adj. Con-

sejero.

CONSENS, s. m. Le jour du consens: el dia en que la resignacion de un beneficio es admitida en la curia romana.

CONSENTANT, ANTE, adj. (for.) La parte que consiente, que está conforme, o

convenida en que se haga tal cosa.

CONSENTEMENT, s. m. Consentimien-

to: aprobacion de una cosa.

CONSENTI, IE, adj. (for.) Consentido, asentido.

CONSENTIR ( $\dot{a}$ ),  $\nu$ . n. Consentir : convenir con el dictamen o parecer de otro: acordar.

'CONSEQUEMMENT, adv. Consiguientemente. || Conséquentment à ce que nous avions réglé: en consecuencia de, consiguiente á lo que habíamos acordado, ó dispuesto. Parler, agir, raisonner consequemment: hablar, obrar, discurrir consecuentemente. con consecuencia, guardando consecuencia.

CONSEQUENCE, s. f. Consecuencia: conclusion sacada de una ó muchas proposiciones. || Consecuencia: importancia de una persona, o de una cosa. || Consecuencia: resulta, ó transcendencia, de un hecho, ó accion. || En conséquence. V. Par conséquent. || Dicese en conséquence de : en consecuencia, en fuerza, en virtud de.

CONSEQUENT, s. m. (escol.) El consecuente: la segunda proposicion del entimema. || (matern.) El consecuente : el segundo tér-

mino de una razon, o relacion.

CONSEQUENT, ENTE, adj. Consigniente : consecuente : que guarda consecuencia : dicese solo de las personas en razon de su conducta y proceder. || De consecuencia, de importancia : hablando de cosas. || Par con- | sequent: por consigniente: pues, por consecuencia;

CONSEQUENTE, s. f. (mus.) Consecuente : la segunda parte de una fuga.

CONSERVATEUR, TRICE, subst. Conservador. || Juges conservateurs (jueces conservadores ) para hacer guard ir los privile-!

las contestaciones mercantiles.

CONSERVATION, a. f. Conservacion: la accion de conservar aquello que se posce. Tribunal establecido para la conservacion de ciertos privilegios concedidos á varios cuerpos.

CONSERVATOIRE, s. m. Conservatorio : escuela donde se enseña de valde la música y la declamacion á niñas y niños.

\*CONSERVATOIRE, adj. m. f. (for.)

Conservatorio.

CONSERVE, c. f. Conserva : dulce Ilamado asi. || Conserve de citrouilles : calabazate. || Conserve de carottes : cabellos de ángel. || Guardia : hablando de tropa. || Conserva : la embarcacion que hace viage con olra para socorrerse mutuamente en su navegacion. || Arca de agua, ó depósito : para distribuirla despues.

CONSERVES, s. f. pl. Anteojos: para

conservar la vista.

CONSERVE, RE, p. p. V. Conserver.

CONSERVER, v. a. Conservar : guardar con cuidado una com, manteneria, cuider de que no se pierda, ó se maitrate.

CONSERVEH (SE), v. r. Conservarse, permanecer entero, bien tratado: hablando de coess. || Mantenerse sano, bueno, fresco. colorado : hablando de personas. [ (fig. )' Sostenerse, mantenerse: entre dos partidos.

\* CONSIDENCE, s. f. Asiento : de una

cosa puesta sobre otra.

CONSIDERABLE, adj. m. f. Considerable : lo que merece, ó pide , consideración , s atencion. En frances solo tiene dos aplicaciones: primera, de grande, importante, hablando de cosas : segunda, de distinguido , esclarecido , hablando de personas.

CONSIDERABLEMENT, adv. Considerablemente, de consideración, notable-

mente.

CONSIDERANT, ANTE, adj. (fam.) Considerado,: remirado : circunspecto.

CONSIDERATION, & f. Consideracion: atencion, miramiento. || Reflexion, meditacion. || Estimacion, aprecio, valor, importancia. || Circunspeccion: prudencia: discrecion.

CONSIDÉRÉMENT, adv. Considerada-

mente : atipadamente.

CONSIDERE, EE, p. p. V. Considérer. CONSIDERER, v. a. Considerar : mirar atentamente. || Considerar: examinar, observar con atencion. || Considerar : meditar, reflexionar alguna cosa con cuidado. || Considerar : atender una cosa, hacerse cargo de ella. || Considerar : distinguir, apreciar, hacer caso.

CONSIGNATAIRE, s. m. (for.) Consignatario : depositario de una súma consignada.

CONSIGNATION, . f. Consignations

el deposito público de dinero, a otra cosa, jel acto y esecto de consolidar. || ( sor.) Consoque se hace en manos de un tercero.

CONSIGNE, s. f. (milic.) Consigna: ha órden que da á una centinela el que la co-

CONSIGNE, EE, p. p. V. Consigner, CONSIGNER, v. a. Consignar: depositar judicialmente alguna cosa, ó cantitad. || milic.) Se dice consigner, por comunicar h orden, o pasarla a una centinela. || Consigner en papier : dar un vale con la obligacion de la suma que se debe consignar. || fig.) Se dice : je l'ai consigné à ma ports : le he prohibido que entre: y á veces es lo

CONSISTANCE, s. f. Consistencia: es el estado de las cosas líquidas cuando se cua-

gulan y toman cuerpo.

contrario, esto es, darle entrada.

CONSISTANT, ANTE, adj. Compuesto du : lo que se compone, o consta de. || Terre consistante en près : escadre consistante en vingt vaisseaux.

· CONSISTER, v. n. Consistir, constar, componerse una cosa de tantas otras. Consister à , en , dans : consistir en , encer-

rarse en , reducirse á.

CONSISTOIRE, s. m. Consistorió : la junta ó consejo que celebra el pontifice con asistencia de los cardenales. || Consistorio: el lugar ó sitio donde se juntan. || Junta de ministros y ancianos entre calvinistas y luteranos. || Consistoire de la bourse : en Tolosa era la casa consular, donde se juntaban el prior y cónsules.

CONSISTORIAL, ALE, adj. Consisto-

rial: lo perteneciente al consistorio.

CONSISTORIALEMENT, adv. Consistorialmente: en consistorio.

CONSOLABLE, adj. m. f. El que puede

consolarse, ó ser consolado.

GONSOLANT, ANTE, adj. Consolato: rio : lo que sirve de consuelo, || Consolador : lo que, ó el que consuela. || Consolante : lo que, o el que da consuelo, o alivio.

CONSOLATEUR, TRICE, subst. Con-

solador, ra.

CONSOLATIF, IVE, adj. Consolatorio. CONSOLATION, . f. Consolation, consuelo: alivio en alguna pena, ó afliccion. H Consuelo: gozo, alegrià. || Consuelo: la persona ó cosa que consuela.

CONSOLATOIRE, adj. m. f. (poc. us.) Consolatorio: dicese solo con las palabras

discours, lettre.

CONSOLE, s. f. (arquit.) Cartela: especie

de repisa. || Canecillo.

CONSOLE, EE, p. p. V. Consoler. | adj. Consolado.

CONSOLER, v. a. Consolar: dar consuelo

y alivio en alguna pena.

CONSOLIDANT, s. y adj. (cirug.) Consolidante : remedio que afirma y cicatriza los labice de una herida.

CONSOLIDATION, s. f. Consolidacion: 1

lidacion : el efecto de consolidar el usufructo con la propiedad.

CONSOLIDE, EE, p. p.V. Consolider. CONSOLIDER, v. a. (cirug.) Consolidar: una herida, una llaga. || (for.) Consolidar: reunir el usufructo con la propiedad. || (fig.) Consolidar: afirmar, asegurar, afianzar por todas sus partes un tratado, una amistad, un establecimiento.

CONSOMNATEUR, s. m. Consumidor: el que consume ó gasta los frutos de la tierra, en contraposicion à labrador ( cultivateur ), que es quien la cultiva : su mayor uso es en plural. || Consumador : solo se dice de Jesucristo en esta frase: outeur et consomma-

teur de notre foi.

CONSOMNATION, e.f. Consumo : gasto, y despecho de viveres, o géneros. || Consumacion: cumplimiento, sin, perseccion de una cosa.

CONSOMME, s. m. Consumado: caldo de substancia de ciertas carnes, aves, etc., que se da por medicamento a los enfermos extenuados.

CONSOMMÉ, ÉE, p. p. V. Consom-

mer, en todas sas significaciones.

CONSOMMER, v. a. Consumir: gastar, destruir, y acabar, viveres, ropa, géneros y otras cosas: por el uso. || Consumar: terminar un negocio, una obra, darle cumplimiento, y la última mano. || Consommer le mariage: consumer al matrimonio.

CONSOMPTIF, IVE, adj. (medic.) Consumitivo: lo que tiene virtud de consumir

los humores.

CONSOMPTION, s. f. Consumicion: consumo: por gran gasto que se hace de una cosa. || Consuncion : cierta enfermedad que consume y extenua al hombre.

CONSONNANCE, s. f. Consonancia: concordancia en la música, en los versos.

CONSONNANT, adj. (mús.) Acorde: se dice de los tonos é intervalos.

\* CONSONNANTE, s. f. Instrumento músico que participa del clavicordio y del

CONSONNE, adj. y s. f. Consonante: la letra que no hace sonido por si misma.

CONSORTS, s. m. pl. (for.) Consortes: los que litigan por la misma causa ó interes que otro.

CONSOUDE, e. f. Consuelda: planta. CONSPIRANT, ANTE, adj. (fis. y mecán.) Lo que concurre á un mismo fin.

CONSPIRATEUR, s. m. Conspirador: el que trama alguna conspiracion. || Conspirado: el que entra, o tiene parte en ella.

CONSPIRATION, s. f. Conspiracion: dícese de la conjuracion que se trama contra el estado ó el soberano; y de la que se forma entre particulares para perseguir ó perder á ofra.

CONSPIRE, EE, p. p. V. Conspirer.

CONSPIRER, v. a. y n. Conspirar: tramar una conspiracion. || (fig.) Conspirar : concurrir muchas personas, o cosas, a un mismo sin. En el primer caso se dice conspirer contre : en el segundo conspirer a.

CONSPUE, EE, p. p. V. Conspuer.

CONSPUER, v. a. (fam. fig.) Escupir una cosa: mirarla con asco, con escarmo.

CONSTAMMENT, adv. Constantemente: con constancia, || Constantements: con notoria certeza.

CONSTANCE, s. f. Constancia: por firmeza y fortaleza del ánimo en los males y trabajos. || Constancia: por perseverancia, ó permanencia, en el bien, en la virtud, en la amistad, etc.

\* CONSTANCE, s. m. f. (n. p.) Cons-

tancio, Constancia.

CONSTANT, ANTE, adj. Constante, firme y fuerte de animo. || Constante : permanente, invariable. || Constante: por cosa cierta, segura.

\* CONSTANTIN, s. m. (n. p.) Constan-

CONSTATÉ, ÉE, p. p. V. Constater. CONSTATER, v. a. Justilicar, probar: la verdad de un hecho, de una noticia, etc., hacer constar.

CONSTELLATION, a. f. (astron.) Constelacion: conjunto de estrellas representado

bajo de una figura alegórica.

CONSTELLE, EE, adj. (astrol.) Dicese de lo que está hecho o formado bajo de ciertas constelaciones.

CONSTER, v. n. Constar, ser constante:

por ser cierta y notoria una cosa.

CONSTERNATION, s. f. Consternacion: couturbacion grande, y abatimiento del ánimo.

CONSTERNE, ÉE, p. p. V. Consterner.

il *adj.* Consternado.

CONSTERNER, v. a. Consternar: con-

turbar y abatir el ánimo á alguno.

CONSTIPATION, s. f. Estrenimiento, cerramiento de vientre ; que tambien llaman los médicos constipacion.

CONSTIPE, EE, p. p. V. Consuper.

CONSTIPER, v. a. Estreñir: poner estreñido al vientre : dicese de ciertas frutas, que tienen esta virtud. Sueleu llamar los médicos tambien constipar.

CONSTITUANT, ANTE, adj. (for.) Constituyente : la parte que nombra procurador, o da sus poderes. || (fig.) Constitutivo : dícese de las partes o corpúsculos que sorman la esencia de una materia.

CONSTITUE, EE, adj. (siempre con el advierbo bien ó mal ) Bien ó mal complexionado: dicesa siempre del buen o mal estado de salud y robustez.

CONSTITUE, EE, p. p. V. Consti-

luor.

componer la condicion, esencia, ó calidad de las cosas. || Constituir : establecer, colocar. || Hacer consistir, poner en. || Constituer prisonnier : poner en la cárcel. I Constituer procureur: nombrar apoderado. | Constituer une dot: constituir o senalar la dote de una novia. || Constituer une rente: constituir ó crear una renta, un censo. || Constituer une somme: senalar una suma.

CONSTITUER (SE), v. r. Constituirse:

en alguna obligacion.

\* CONSTITUT, s. m. Constituto: declaracion que hace el que tiene el usofructo que

no es él propietario.

CONSTITUTIF, IVE, adj. Constitutivo. CONSTITUTION, s. f. Constitucion: esencia y calidades de una cosa, que la constituyen tal. || Constitution: forma o sistema de gobierno que tiene adoptado cada estado. || Constitucion : ordenanza, estatuto , regia. || Constitución : decisión ó mandato solemne del Sumo Pontifice. || Constitucion i temperamento, ó complexion de una persona. || Constitucion, fundacion, ó creacion, de una renta, ó pension.

\* CONSTITUTIONNAIRE, a. m. f. El que: o la que, admite una constitucion.

\* CONSTITUTIONNALITÉ, s. f. Calidad de lo que es constitucional.

CONSTITUTIONNEL, ELLE, adj. Constitucional: consorme à la constitucion del gobierno.

CONSTITUTIONNELLEMENT, adv. Constitucionalmente : conforme à la cons-

utucion.

CONSTRICTEUR, s. m. (anat.) Constrictor : nombre de un músculo que sirve para estrechar.

CONSTRICTION, c. f. (fis.) Constriccion : encogimiento de las partes de un

cuerpo.

CONSTRINGENT, ENTE, adj. (med.) Constringente, constrictivo: lo que constrine, Cierra, ó aprieta.

CONSTRUCTEUR, s. m. (ndut.) Constructor : el arquitecto unval, que dirige la

construccion de un navio.

CONSTRUCTION, s. f. Construccion: dicese de la fábrica de un edificio, y de la de un navio. || (gram.) Construccion : disposicion de las palabras segun las reglas y el uso de la lengua. || (fig.) Construccion: formacion, composicion, de una obra inlelectual.

CONSTRUIRE, v. a. Construir : fabricar : diceso de los edificios; y tambien de los navios. || (gram.) Coordinar las palabras segun las reglas y el uso. || Construire un poeme: formar, disponer las partes de un poema.

CONSTRUIT, ITE, p. p. V. Con-

CONSTITUER, v. a. Constituir, former, 1 \* CONSTUPRER, v. a. Violar, desflorer,

Consubstancialidad.

CONSUBSTANTIEL, ELLB, adj. Consubstancial: lo que es de la misma substancia.

CONSUBSTANTIELLEMENT. adv. Consubstancialmente: de un modo consubstancial.

\* CONSUETUDINAIRE, adj. m. f. Con-

suetudinario : ordinario, babitual.

CONSUL, s. m. Consul: nombre de dos magistrados que tenian la primera autoridad en la república romana. | Consul: zombre que se daba en algunas ciudades de Francia à los concejales, o regidores, que en Paris, Marsella, y Leon se llamaban Echevins, en Tolosa Capitouls, y en Burdeos Jurats. || Cónsul : titulo de los jueces de los consulados de coznercio, o casas de contratacion. || Consul : oficial público, nombrado por el soberano para proteger á los navegantes y comerciantes de la nacion en los puertos y escalas extrangeras.

CONSULAIRE; adj. m. f. Consular: lo perteneciente à la dignidad, o empleo de consul; y tambien á la jurisdiccion, leyes, y prácticas de los consulados de co-

mercio.

CONSULAIREMENT, adv. Por via consular, à estilo consular, por sentencia o juscio de los consules, es à salver, del comercio.

CUNSULAT, s. m. Consulado: dignidad à oficio de consul romano; y también el tiempo que duraba. || Consulado : el tribunal de los cónsules que juzgan las causas mercantiles. | Consulado : el empleo de consul de alguna potencia en los puertos y escalas de comercio.

CONSULTANT, adj. y s. m. Consultor; dicese de los letrados; y tambien de los médicos con quienes se consulta. || Consultante: dicese del que consulta, o pide j

consejo.

"CONSULTAT, e. m., Consejero: comisario del Sumo Pontífice. || Consulta: la que los consejos envian et rey. | Parecer que se da ó pide.

CONSILTATION; e. f. Consultacion: consulta sobre una cuestion, un negocio,

o una enfermedad.

CONSULTATIVE, adj. Consultativo: dicese del voto: avoir voix consultative.

CONSULTÉ, ÉE, p. p. V. Consulter.

ll adj. Consultado.

CONSULTER, v. a. Consultar : pedir consejo á otro, aconsejarse con el. [ (fig.) Se dice consulter ses forces, sa conscience, sa bourse, etc.: consultar, por tantear, examinar, hacer la cuenta con sus suerzas, su conciencia, su bolsillo, etc. | (fum.) | Se dice consulter son clieves, por consultar mentalmente las cosas. con la almohada, esto es, tomarse el tiempo l

CONSUBSTANTIALITE, s. f. (teol.) | de la noche para meditar algun asunto. Consulter ses inféréts: consultur, mirar sus intereses.

> CONSULTER, v. n. Consultar, tener consulta, conferir: dos ó mas personas sobre

lo que se ha de hacer.

CONSULTEUR, s. m. Consultor: dicese del teólogo consultor en algun caso de doctrina, como los que nombra el Papa, ó el Santo Oficio.

CONSULTRICE, .. f. Consultora.

CONSUMANT, ANTE, adj. Dicese de todo lo que consume: feu consumant: fuego consumidor, o devorador. || (fig.) Se dice un besoin consumant, un zèle consumant: una necesidad que aniquila, un celo abrasador, que devora.

CONSUME, EE, p. p. V. Consumer.

adj. Consumido.

CONSUMER, v. a. Consumir: por aniquilar, destruir, como bace el tiempo, el uso, el fuego. || Consumir, por gastar el tiempo; disipar el caudal; arruinar la salud poco 🕯 poco.

CONSUMER (SE), v. r. Consumirse:

repudrirse entre si.

CONTACT, s. m. Contacto: el acto de tocarse dos cuerpos.

\* CONTADIN, s. m. (voz tomada del ita-

liano) Aldeano.

CONTAGIEUX, EUSE, adj. Contagioso. CONTAGION, s. f. Contagio, contagion : dicese de la enfermedad que se pega. [] Contagio: alguna vez se toma por peste, ó pestilencia. || (fig. ) Contagio: inficion: et daño y corrupcion que cunde de una mala doctrina, o mal egemplo. || Chasser la contagion d'un endroit : purgar un lugar, o desinticionarle.

" CONTAGIONISTE, s. m. Contagionista: médico que tiene una enfermedad por con-

tagiosa.

\*CONTAILLES, adj. f. pl. Atanquia,

cadarzo: seda de infima calidad.

CONTAMINATION, s. f. (ant. y sin uso) Contaminacion: por inficion, mancha, ó mácula.

CONTAMINE, EE, p.p. V. Contaminer. CONTAMINER, v. a. (ant. y desus.) Contaminar: por inficiouar, manchar, d macular.

\* CONTAUT, s. m. ( ndus. ) Pieza que corre todo el rededor de la oria de la galera.

C()NTE, s. m. Cuento: relacion de alguna aventura, ó lance. Comunmente se toma en el sentido de conseja, historieta, invencion.

CONTÉ, ÉE, p. p. V. Conter. | adj. Contado.

\* CONTEMNER, v. a. Despreciar.

CONTEMPLATEUR, TRICE, subst. Contemplador, ra: la persona que contempla

CONTEMPLATIF, s. m. Contemplativo:

la persona que se dedica A la meditacion y oracion.

CONTEMPLATIF, IVE, adj. Contemplativo: lo que pertenece á la contemplacion,

ó vida contemplativa.

CONTEMPLATION, s. f. Contemplacion: en el sentido de meditación de las cosas celestiales. || Contemplación: el acto y estado de considerar una cosa con la vista; ó de meditar en ella con la mente.

CONTEMPLE, ÉE, p. p. V. Contempler. CONTEMPLER, v. a. Contemplar : considerar, 6 mirar con atencion una cosa, ya

contempler, v. n. (mis.) Estas en

contemplacion, en meditacion.

CONTEMPORAIN, AINE, adj. Contemporaineo: direse de las personas que viviéron en el mismo tiempo. Il Auteur contemporaine: autor contemporaineo, el que escribe las cosas de su tiempo. Il Histoire contemporaine: historia del tiempo, o compuesta en el tiempo en que sucediéron las cosas.

CONTEMPORAIN, e. m. Dicese del hombre que es del mismo tiempo, ó de la misma edad que otro : en el segundo caso se dice coetáneo en castellano.

CONTEMPORANÉITÉ, s. f. Contem·

poraneidad.

CONTEMPTEUR, s.m. Menospreciador: burlador: se entiende de cosas venerables: Ajax, le contempteur des dieux.

CONTEMPTIBLE, adj. m. f. (ant.)

Contemptible: despreciable.

CONTENANCE, s. f. Cabidad, capacidad: el espacio que tiene una cosa para contener otra. || Continente: planta, aire, postura del cuerpo: aspecto, gesto, semblante. Así se toma tambien por serenidad, presencia de ánimo.

CONTENANT, s.m. Continente; lo que

contiene en sí otra cosa.

CONTENANT, ANTE, adj. Lo que contiene, comprehende, o abraza otra cosa.

CONTENDANT, ANTE, adj. Contendiente: se toma mas por colitigante, ó contrario en un litigio, ó cuestion, y por competidor, ó contrincante, en gracias, empleos, etc. || Úsase comunmente como substantivo en plural.

CONTENIR, v. a. Contener: incluir, comprehender dentro de cierta cabida, espacio, ó extension. || Contener: encerrar dentro sí otra, ú otras cosas. || Contener: por detener, atajar. || (fig.) Contener: por reprimir, moderar.

CONTENIR (SE), v. r. Contenerse, reprimirse, moderarse: en el genio. || Abste-

nerse : de los deleites ilicitos.

CONTENT, ENTE, adj. Contento: gus-

toso. || Contento: satisfecho.

CONTENTE, EE, p. p. V. Contenter.

CONTENTEMENT, s. m. Contento; gusto. || Contentamiento: satisfaccion.

CONTENTER, v. a. Contentar: dar contento, y gusto. || Contentar: satisfacer à uno. || Contentar, complacer, agradar. || Etre aisé, ou difficile à contenter: ser de buen o mal contentar. || Se contenter de sa fortune: contentarse con su suerte.

CONTENTIEUSEMENT, adv. Con por-

lia, con empeño, por tema.

CONTENTIEUX, EUSE, adj. Contencioso, litigioso: dícese de las cosas que están en disputa, en contestacion. ¶ Contencioso: altercador, porfiador, amigo de porfiar y disputar.

\* CONTENTIF, IVE, adj. (cirug.) Contentivo: vendage que sirve para contener

una parte en su estado natural.

CONTENTION, s. f. Contention: contienda, altercacion. || Contention d'esprit: intensa aplicacion, fuerte atencion.

CONTENU, UE, p. p. V. Contenir.

adj. Contenido.

CONTENU (LE), s. m. El contenido : lo que se contiene dentro de otra cosa. || Lo contenido : lo que cabe, ó se encierra dentro de un especio, ó esbide

tro de un espacio, ó cabida.

CONTER, v. a. Contar, narrar, relatar: un cuento, una historia, un lance. || En conter à une semme: requebrar à una muger.

\* CONTERIE, s. f. Abalorio grueso de Venecia.

CONTESTABLE, adj. m. f. Contesta-

ble : disputable, controvertible.

CONTESTANT, adj. y s. Pleiteante, litigante: el que pleitea y litiga en justicia.

CONTESTATION, s. f. Contestacion: al-

tercacion, contienda, pleito.

CONTESTÉ, ÉE, p. p. V. Contester. CONTESTER, v. a. Contestar, litigar : disputar una cosa en juicio, y fuera de él.

CONTEUR, EUSE, subst. Relator de noticias y cuentos. Cuando va solo, sin epiteto alguno, se toma en mala parte, y corresponde à chismeador, chismoso.

\* CONTEXTE, s. m. Contexto.

CONTEXTURE, ... f. Contextura : el tegido y union de las partes que forman un todo. || ( fig. ) Contexto : hablando de un escrito, libro, ó discurso.

\* CONTIGNATION, s. f. Ensambladura:

de varias piezas de madera.

contigu, UE, adj. Contiguo: lo que toca inmediatamente à otra cosa, por estar muy junto à ella, o lindando con ella, se habla de terrenos.

CONTIGUITÉ, s. f. Contigüedad: la inmediacion de dos cosas que se tocan; ó que lindan una con otra, si son terrenos.

CONTINENCE, s. f. Continencia.

continent, ente, adj. Continente: el que posee y practica la virtud de continencia.

CONTINENT, s. m. Continente : una grande extension de tierra que está aislada. CONTINENTAL, ALE, adj. (voz nueva) Continental. Dicese de la guerra, de la paz, del comercio, con respecto al continente de Europa, en contraposicion á maritimo, ó ultramarino.

CONTINGENCE, e. f. Contingencia a ca-

CONTINGENT, e. m. Contingente, cuota: la parte con que en un repartimiento cada uno ha de contribuir.

CUNTINGENT, ENTE, adj. Contingen-

te : casual, accidental.

CONTINU, UE, adj. Continuo: seguido, sin interrupcion. || Fievre continue : calentura continua. # A la continue : con la continuacion, á la larga, con el tiempo.

CONTINUATEUR, s. m. Continuador: entiéndese de una obra empezada por otro

autor.

CONTINUATION, s. f. Continuacion: la prosecucion de una cosa, ó bien la duracion de ella.

CONTINUE ( A LA), fr. adv. A la lar-

ga , al cabo , por último.

CONTINUE, EE, p. p. V. Continuer. CONTINUEL, ELLE, adj. Continuado, incesante : sin cesar.

CONTINUELLEMENT, adv. Continua-

damente, incesantemente, sin cesar.

CONTINUER, v. a. Continuar: proseguir.

CONTINUER, v. n. Continuar : prose-

guir, seguir, durar. CONTINUITÉ, s. f. Continuidad : continuacion de partes. || Duracion continua. || Solution de continuité: solucion de continuidad : la division que hace un instru-

mento cortante, punzante, o contundente sobre las partes blaudas del cuerpo hu-

CONTINUMENT, adv. Continuamente,

seguidamente, de continuo.

CUNTONDANT, ANTE, adj. (cirug.) Contundente : dicese del golpe o herida que no saca sungre.

CONTORNIATE, & CONTOURNIATE, adj. Contorneada: medalla cuyo canto pa-

recece labrado á torno.

CONTURSION, s. f. Contorsion: dicese de los movimientos violentos y descomedidos en la postura del cuerpo, o del gesto.

CONTOUR, s. m. Ruedo, circuito, ambito: de una torre, columna, fortaleza, etc. (pint.) Contorno, o perfil exterior de las figuras. || Contours du bois : curvidades.

CONTOURNÉ, ÉE, p. p. V. Contourner. || ( blas.) Contorneado : vuelto à la si-

piestra, y un poco ladeado.

CONTOURNER, v. a. ( pint.) Contornear : hacer los perfiles ó contornos de una ngura. A Redondear alguna cosa.

\* CONTRACT, V. Contrat.

CONTRACTANT, ANTB, acf. y s. Contratants : el que contrata. || Contrayente : el que contrae matrimonio, amistad, etc.

\* CONTRACTATION, s. f. Contratacion: el tribunal que en Cádiz conocia de los ne-, gocios pertenecientes al comercio de ámbas

Indias.

CONTRACTE, adj. m. f. Contracto: dicese regularmente de los verbos griegos en que dos vocales se reducen á una.

CONTRACTE, EE, p. p. V. Contracter.

adj. Contratado, contraido.

CONTRACTER, v. a. y n. Contratar: hacer contratos. || Contraer: matrimonio, amistad, obligaciones, deudas. || (fig.) Contraer, o adquisir: enfermedades, vicios, hábitos.

CONTRACTER (SE), v. r. ( /4.) Coutraerse, d'encogerse : entiéndese de nervios, y músculos. ¶ Hablandose de enfermedad del

cuerpo, es ponerse galo.

\* CONTRACTIF, V. Astringent.

\* CONTRACTILE, adj. m. f. (fls.) Contractil: cuerpo que tiene la propiedad, cuando se le estira, de volver à encogerse, como estalia ántes.

· CONTRACTILITÉ, s. f. (fls.) Contractilidad: la propiedad de ser contractil.

CONTRACTION, s. f. Contraccion: la accion de retirarse ó encogerse los nervios, los músculos. || Gafedad : enfermedad que encoge ples, o manos. || (gram.) Contraccion: la reduccion de dos silabas á una.

CONTRACTUEL, ELLE, adj. Lo esti-

pulado por algun contrato.

CONTRACTURE, s. f. (arquit.) Diametro menor de la columna.

CONTRADICTEUR, s. m. Contradictor. CONTRADICTION, s. f. Contradiccion: la accion de contradecir, contestar, u oponerse à lo que otro dice, o afirma: f Contradiccion: el esecto de contradecirse una persona en sus dichos, ú opiniones. || Contradiccion: la que resulta de dos proposiciones, ó aserciones incompatibles, ó coutrarias entresi.

CONTRADICTOIRE, adj. m. f. Contradictorio. | Jugement contradictoire: jui-

cio contradictorio.

CONTRADICTOIREMENT, adv. Contradictoriamente.

CONTRAIGNABLE, adj. m. f. (for.) Apremiable, egecutable: la persona que puede ser apremiada, o egecutada para alguna cosa.

CONTRAINDRE (à), v. a. Constreñir, precisar, forzar, á hacer aiguna cosa || Obligar, apremiar, compeler: por justicia. Sujetar; detener: por causar sujecion o dar embarazo una persona a otra. Apretar, oprimir: por demasiado ajustado, o estrecho, un vestido, un sapato, etc.

CONTRAINDRE (SE), v. r. Sujetarse,

reprimirse, contenerse.

contraint, aintra, adj. Ademas de las significaciones de apretado, incómodo, oprimido, contenido, violentado, apremiado, etc.; figuradamente equivale á violento, forzado, afectado, sin naturalidad, cuando se aplica al estilo, á los versos, á las actitudes de una figura, etc.

contrainte, s. f. Violencia, fuerza: que se hace à otro para que haga tal cosa. || Encogimiento, sujecion, enibarazo: causado por respeto, ó reverencia. || Apretura, sujecion, opresion: causada por lo demasiado ajustado de un vestido, de un zapato, etc. || Apremio, egecucion: por providencia judicial.

CONTRAIRE, adj. m. f. y s. Contrario: opuesto. || Contrario, por enenigo, adverso. || Contrario, por daĥoso, perjudicial. || Au contraire, adv. Al

contrario: al reves.

CONTRARIANT, ANTE, adj. Contradictor: el que se opone, ó repugna al parecer ó gusto de otro.

CONTRARIER, EE, p. p. V. Contra-

rier.

CONTRARIER, v. a. Contradecir, oponerse, repugnar a. || Tambien es salir al encuentro, embarazar un proyecto, una obra.

CONTRARIER (SE), v. r. Contrade-

cirse. || Oponerse una cosa a otra.

CONTRARIETE, .. f. Contrariedad ; la oposicion de una cosa con otra. || Dificul-

tad, obstáculo.

CONTRASTE, s.m. Contraste, contraposicion: en todas las artes que piden diseño
se dice del juego encontrado de unas figuras, de unas partes, de unas posturas,
con otras, y aun de los colores. || (fig.)
Se toma por oposicion de genios, lucha de
opiniones: y en las composiciones dramaticas, la voz contraste se toma por la disposicion de caractéres, situaciones, afectos,
diferentes, ó encontrados.

CONTRASTE, EE, p. p. V. Contraster. CONTRASTER, v. a. Contraponer, hacer contraster una figura, un adorno con otro: dicese del pintor, escultor, etc. || Hacer contraster, o variar los personages:

dicese del poeta dramático.

CONTRASTER, v. n. Hacer un contraste, una contraposicion, buena ó mala: dícese en pintura, escultura, y poesía.

CONTRAT, ántes CONTRACT, s. m. Contrato, contrata: hecha entre partes con escritura pública. || Pacto, ajuste, convenio: en significación mas vaga.

cion: queliantamiento de lo mandado, o

acordado.

\* CONTRAYERVA, s. f. Contrayerla, planta que es un contraveneno.

contre, prep. Contre: en contre de personas ó cosas. || Junto à, contiguo à, pe-gado à. || Pour et contre: en pro y contre, en favor y en contre.

CONTRE, s. m. Lo contrario. || Le pour et le contra : lo fa-

vorable y lo contrario.

CONTRE-ALLÉE, e. f. Contracalla: calle de árboles angosta, que acompaña á otra principal.

CONTRE-AMIRAL, a. m. Contra-al-

mirante.

\* CONTRE-APPEL, s. m. (esgr.) Contratreta: movimiento opuesto al que bace el contrario, para llamar y lograr el golpe.

CUNTRE-APPROCHES, s. f. pl. (fort.)

Contrasproches.

\* CONTRE-ATTAQUES, s. f. pl. (fors.)

Contraataques.

CONTRE-BALANCER, v. c. Balancear : igualar, o equilibrar los pesos. || (fig.) Contrapasar : compensar unas cuas con otras.

CONTREBANDE, s. f. Contrabando. \* CONTRE-BANDE, V. Contra-barré, contra-fascé.

CONTREBANDIER, s. m. Contraban-

dista.

\*CONTREBARRE, s. f. (blas.) Contrabarra.

\* CONTREBARRÉ, adj. Contrabarrado : el escudo sembrado de harras de varios colores.

\*CONTRE-BAS, adv. De arriba abajo, hácia abajo. Es término de albañilería, como contre-haut, es de abajo arriba.

CONTRE-BASSE, s. f. Contrabajo: instrumento músico, mayor que el violon-

œio.

CONTRE-BATTERIE, a. f. Contrabatería opuesta á otra.

CONTRE-BIAIS, adv. Al reves.

CONTRE-BITTES, s. f. pl. (ndut.) Contrabitas: curvas que aseguran las bitas.

\* CONTRE-BOUTANT, s. m. Puntal: madero que sirve para apuntalar.

CONTRE-BOUTER, v. a. Apunta-

\* CONTRE-BRÉTESSE, adj. (blas.) Almenas: de color discrente unas de otras. \* CONTRE-BRÉTESSÉ, ÉE, adj. (blas.)

Almenado : de varios colores.

"CONTRE - BRODE, s. m. Rocalla: cuentas de vidrio cuadradas para rosarios.
"CONTRE-CARENE, s. f. (náut.)
Pieza opuesta á la carena de una galera: es contraquilla.

contecarrer, v. a. Contrarestar? atravesarse, oponerse à alguno en sus in-

tentos, o empresas.

punto. V. Contre-point.

\*CONTRE-CHARGE, s. f. (arg.) Cou-1 \*CONTRE-ÉCAILLE, s. f. El reves ó trapeso.

CONTRE-CHARME, a na Hechizo, o

encanto contrario à otro.

CONTRE-CHASSIS, a. m. Contravidriera: vidriera doble, que sirve para mayor abrigo.

\* CONTRE-CHEVRON, s. m. (blas.) Contracabrio, ó roquete opuesto à otro, y

de color-diferente.

\* CONTRE-CHEVRONNE, adj. Contracabriado.

\* CONTRE-CLEF, s. f. ( arquit.) Sillar inmediato à la clave o cierre de una hóveda.

CONTRE-COEUR, s. m. Muro que forma el siente y sondo del hogar de una chimenea: y tambien la plancha de lierro que se pone para evitar el fuego. || Nausea con ganas de vomitar. A contre coeur, adv. A despecho, con repugnancia, de ma-

ia gana.

CONTRE-COUP, s. m. Rechazo, resalto, rebote. Repercusion: dolor que corresponde à otra parte del cuerpo, opuesta á la que ha recibido el golpe. [[ ( fig. )] Hesulta, consecuencia, o efecto, que viene à uno de la desgracia de otro : que tambien se llamo rechazo. || Par contre-coup, expr. adv. De rechaso, de resultas, por consecuencia.

CONTRE-DANSE, s. f. Contradanza:

baile entre varias parejas.

CONTRE-DEGAGEMENT, c. m. (esgr.) La accion de librar la espada al mismo tiempo que libra la snya el adversario.

\* CONTRE-DEGAGER, v. a. (esgr.) Librar la espada, al mismo tiempo que libra

la snya el adversario.

CONTREDIRE, v. a. Contradecir, hacer oposicion. | { for. | Contestar , impug-

CONTREDISANT, ANTE, adj. Amigo de contradecir, de oponerse á todo. Dícese: esprit contredisant: espiritu de contradiction.

CONTREDIT, ITE, p. p. V. Contre-

dire. | adj. Contradicho.

CONTREDIT, s. m. (for.) Contradicción, contestación de las partes. || Sans contredit: sin contradiction, sin disputa, sin repirca.

CONTREDITS, s. m. f. (for.) Contradichos: alegaciones opuestas à las de la par-

te contraria,

CONTRÉE, s. f. Comarca, contorno, tierra : cierta extension de pais circunvecino. l Tomase otras veces en sentido mas lato, como cuando se dice, les contrées de l'Asie, de l'Afrique, etc., que entonces ya no son comarcas, sino regiones, o paises. De contrés en contrée : de unas regiones en otras, de unas tierras en otras, de unos l paises en otros.

parte inferior de una concha.

\* CONTRE-ECART, s. m. (blas.) Con-

tracuartel: en un escudo de armas.

\* CONTRE-ECARTELE, EE, adj. (blas.) Contracuartelado : lo que tiene cuarteles contrapuestos en metal y color.

CONTRE-ECHANGE, s. m. Trueque,

permuta.

CONTRE-ENQUETE, s. f. (for. ) Información opuesta á la de la parte contraria.

CONTRE-ÉPREUVE, s. f. Contraprijeba : calco que se saca de una estampa recien tirada ó de un dibujo de lápiz. || Contraprueha: segunda prueha, para conocer los volos en una asamblea.

CONTRE-EPREUVER, 🕫. a. Secar

una contraprueba.

CONTRE-ESPALIER, s. m. Contra espaldora : se llama así la espaldera que está enfrente de otra.

\* CONTRE-ESTAMPE, V. Contremou-

\* CONTRE-ETAMBORD, s. m. (ndut.) Albitana de popa, contracodaste, o contraestambor: pieza que ata el estambor con ia quilla.

\* CONTRE-ETRAVE, s. f. (náut.) Albitana de proa, ó contracstrabe, ó contra-

branque.

\*CONTREFAÇON, s. f. Falsificacion: el fraude de contrahacer, o imitar, la impresion de un libro, ó la labor de una

CONTREFACTEUR, s. m. Falsisicador : el impresor que l'alsifica las impresio-

nes de otro.

CONTREFACTION, V. Contrefaçon. CONTREFAIRE, v. a. Contrahacer, remedar: una acción, o el gesto de alguno. || Fingir, mudar, desligurar: la voz, el andar, el semblante, etc. || Contrabacer, salsisicar, salsear : un libro, un género, una moneda, una llave, un sello, etc. 🏾 Desligurar, lisiar, Afear. | Se contrefaire: disfrazarse: fingir, ocultar, su genio, su carácter.

CONTREFAISEUR, s. m. Remedador: el que remeda á otro en el modo de hablar.

CONTREFAIT, AITE, p. p. V. Contrefaire, en todas sus significaciones. | adj. Hablando de personas, contresait, es contrahecho, en el sentido de lisiado, torcido, ó corcovado.

\* CONTRE-FANONS, s. m. pl (naut.) Contrabrazas, sobrebolinas: cabos que pasan por los motones que están como una

braza adentro del penol.

\* CONTRE-FASCE, s. f. (blas.) Contrafija : saja divida a lo largo por dos metales, ó colores.

\*CONTREFASCÉ, ÉE, adj. (blas.) Contrafajado: el escudo fajado con fajas de varios colores.

ventana, o ventana doble.

"CONTRE-FENTE, a. f. (cir.) Con-

traabertu**ra.** 

\* CONTRE-FICHES, s. f. pl. Cadenas : en la grua, ù otra maquina semejante.

CONTRE-FINESSE, s. f Contratreta, contrastucia: una astucia contra

\* CONTRE-FISSURE, s. f: ( cirug. ) Contrasbertura: hendedura del cránco en una parte opuesta à la que ha recibido el golpe.

\* CONTRE-FLAMBANT, ANTE, adj. (blas.) Llamas opuestas à otras por las

\*CONTRE FLEURÉ, ÉE, & CONTRE-FLEURONNE, EB, adj. (ohts.) Contrafloreado.

\* CONTRE-FORCES, s. f. pl. Fuerzas

CONTRE-FORT, s. m. (arquit.) Estribo, o machon, que se pone en las murallas, para resistir el empuje del terreno.

\* CONTRE-FOULEMENT, .. m. Movimiento de las aguas que retrocesan en un

tubo.

\* CONTRE-FRUIT, s. m. ( arquit. ) Contrarscarpa.

CONTRE-FUGUE, s. m. (mus.) Con-

traluga.

\* CONTRE - GAGE, s. f. Prenda que se da al acreedor para seguridad de la

\* CONTRE-GAGER, v. a. Tomar pren-

da para seguridad de una deuda.

CONTRE-GARDE, s. f. (for.) Contra-

guardia.

\* CONTRE-GARDE, s. m. Ensayador

mayor: en las casas de moneda.

\* CONTRE-HACHER, v. n. ( dibujo ) Sombrear con plumeadas diagonales encima de otras paralelas, para obscurecer o cubrir mas ciertas partes.

\* CONTRE-HACHURES, s. f. pl. (dibu-

Jo ) Plumeadas diagonales.

CONTRE-HATIER, s. m. Morillo grande de corina, ó mas bien asnillo, para poner uno ó mas asadores.

\* CONTRE-HAUT, adv. (arquit.) Hácia

arriba.

\* CONTRE HERMINE, s. f. ( blas. ) Contraarmino: campo negro con colas blaucas.

\* CONTRE-HEURTOIR, s. m. El clavo romano, donde sacude el llamador de una puerta.

CONTRE-INDICATION, s. f. (medic.)

Contraindicante.

\* CONTRE-ISSANT, adj. (blas.) Contraemergente.

\* CONTRE JAUGER, v. a. ( carp. )i

\* CONTRE-FENÈTRE, . . f. Contra-[Escantiliar: tomar la medida de una escopleadura de caja, para luscer la espiga al tamaño.

CONTRE-JOUR, s. m. Contraluz: luz

contraria para ver bien una cosa.

\* CONTRE-JUMELLES, s. f. pl Adoquines con haden: piedras mayores que las regulares del empedrado, que sirven para formar los arroyos en las calles.

\* CONTRE-LAMES, s. f. pl. Contrali-

**209** : en los telares.

CONTRE-LATTE, s. f. (arquit.) Liston

que sirve para asegurar las latas.

CONTRE-LATTER, v. a. Enlistonar un suelo, para despues entomizarle, y forjarle.

\*CONTRE-LATTOIR, s. m. (arquit.) Instrumento que sirve para asegurar las la-

tas, no conocido en España.

CONTRE-LETTRE, s. f. Contraescritura: papel secreto, por el que se deroga en todo, ó en parte, lo expresado en una escritura pública.

\* CONTRE - MAILLE, s. f. Contramalia: especie de trasmallo, red barre-

dera.

\* CONTRE-MAILLER, v. a. Contrama-

ilar : hacer mallas dobles.

CONTRE-MAITRE, s. f. (naul) Contramaestre, oficial de mar: que manda las maniobras de un navio. | Aparejador, ó capatas, de una fábrica.

\* CONTRE-MANCHE, adj. (blas.) Contrapuntado: dicese del escudo, cuyas pun-

tas van opuestas unas á otras.

CONTREMANDE, EE p. p. V. Contremander. | adj. Contraordenado, desmandado.

\*CONTREMANDEMENT, s. m. Con-

traorden. V. Contre-ordre.

CONTREMANDER, v.a. Contramandar : dar ó enviar contraorden à uno para una cosa, mandarle llamar. | Desavisar : un convite, una junta. || Kevocar: una manda, un legado.

CONTRE-MARCHE, s. f. Contramar-

CONTRE-MAREE, s. f. Contramarca,

marea, reflujo.

CONTRE-MARQUE, s. f. Contramarca: segunda marca, o señal que se pone en los fardos. || Resello: contramarca en las piezas de plata labrada. || Segundo holetin que se recibe al pagar un espectáculo, para poder entrar á el.

CONTRE-MARQUÉ, ÉE, p. p. V. Con-

tremarquer. | adj. Contramarcado.

CONTRE-MARQUER, v. a. Contramarcar: poner una segunda señal a una cosa.

CONTRE-MINE, s. f. Contramuna. CONTRE-MINE, EE, p. p. V. Contre-niner. Contraminado.

CONTRE-MINER, v. a. Contraminar.

CONTRE-MINEUR, s. m. Contraminador: el minador que hace las contraminas.

CONTRE - MONT, adv. Cuesta arriba, hácia arriba: hablando de subir á pié, ó á caballo. | Hablando de los barcos de rio, es ir agua arriba, contra la cor-

" CONTRE-MOULE, s. m. Segundo molde abuecado, entre doradores.

CONTRE-MUR, e.m. Contramuro rel muro que se hace arrimado á otro para Tortilicarle.

CONTRE-MURER, v. a. Hacer contramuro, revestir de doble muro.

"CONTRE-ONGLE, s. m. (mont.) Error sobre la huella del ciervo.

CONTRE-ORDRE, s. m. Contradrden : orden que revoca la anteriormente dada.

\* CONTRE-OUVERTURE, s. f. (cirug.) Contraabertura : operacion que se hace en una llaga para sacar el pus que con-

\* CONTRE-PAL, s. m. (blas.) Contrapalo : el palo opuesto en color, ó el dividido por medio.

"CONTRE PALE, BE, adj. (blas.) Contrapalado : lo que tiene palos opuestos en color ó metal.

CONTRE-PARTIE, s. f. (mús.) Contrapunto: concordancia armoniusa de voces contrapuestas. || Contre - partie d'un compte: libro en el que el contador menta las partidas que el cajero recibe, y el tenedor de libros apunta en el suyo.

CONTRE-PASSANT, adj. (blas.) Contrapasantes: se dice de dos animales uno encima del otro, y que caminan opues-LOS.

\* CONTRE-PENTE, s. f. Interrupcion de un declive, o pendiente.

"CONTRE-PERCER, v. a. Contraabrit: agujerear por el lado opuesto.

CONTRE-PESB, EE, p. p. V. Contre-

peser. Contrapesado.

CONTRE-PESER, v. a. Contrapesar. Tiene el mismo sentido, y es ménos usado

que el verbo contre-bulancer.

CONTRE-PIED, s. m. Lo contrario de lo que se debe hacer, o entender. | Faire le contre-pied de ce qu'on dit: hacer lo contrario, ó hacerlo al reves de lo que se l dice : prendre le contre - pied de ce qu'il faudrait faire, es calzarselas al reves. \* CONTRE-PLEIGE, e. in. (for.) Certificado : de una fianza.

" CONTRE-PLEIGER, v. a. (for.) Cer-

tilicar : una fianza.

CONTRE-POIDS, s. m. Contrapeso: dicese en el sentido recto, y mas en el ligurado. || Contrapeso, balancin: el palo| de que usan los volatineros sobre la ma- roda. roma.

CONTRE-POIL, s. m. Contrapelo: lo contrario de á pelo.

CONTRE-POIL (A), adv. A contrapelo,

à pospeio, al reves.

\* CONTRE-POINCON, s. Contrapunson: el punzon que sirve para hincar la parte hueca en otro punzon.

CONTRE-POINT, s. m. (mús.) Contrapunto: concierto de diserentes voces.

CONTRE-POINTE, ÉE, p. p. V. Con-

tre pointer, en ámbos sentidos.

CONTRE-POINTER, v. a. Pespuntear, o labrar de pespunte. || (fig. ) Hacer punta : oponerse, contradecir á lo que otro habla. ó piensa. || Se contre-pointer, v. r. Contrapuntearse, estar opuesto, o picarse uno con otro.

\* CONTRE-POINTIER, . m. Tapicero,

pespunteador.

CONTRE-POISON, s. m. Contravene-

no , contra-yerba. || (fig. ) Antidoto.

CONTRE-PORTE, s. f. Antequerta,

porton.

CONTRE-PORTER, v. a. Vender por las casas, llevando el género consigo mis-

\* CONTRE-PORTEUR, s. m. Mercader de corregel, que lleva el género á casa de los zapateros, y guarnicioneros.

\* CONTRE-POSE, EE, adj. (blas.) Cou-

trapuesto.

\* CONTRE-POSER, v.a. Contraponer: anteponer, ó posponer, una partida en el libro de caja.

\* CONTRE-POSEUR, s. m. ( arquit.) Sentador: el oficial cantero: que sienta los

sillares.

\* CONTRE-POSITION, s. f. (comerc.) La partida antepuesta, o pospuesta, en el libro de caja.

\*CONTRE-POTENCE, EE, adj. (blas.)

Contrapotanzado.

\* CONTRE-PROMESSE, a. f. Declaracion de uno á favor de otro que ha dado up vale, diciendo que es simulado, y de ningun valor.

\* CONTRE-QUEUE D'ARONDE, s. f. (for.) Obra exterior, mas ancha del lado

de la plaza, que del campo.

\* CONTRE-QUILLE, s. f. (naut.) Contraquilla.

\*CONTRE - RAMPANT, ANTE, adj. (blas.) Contrarampante: dicese de do. animales rampantes, mirándose uno á otro.

\* CONTRE-RÉVOLUTION, s. f. Contra-v revolucion: segunda revolucion opuesta á la

primera.

\* CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE, s. m. f. Contrarevolucionario: el enemigo de una revolucion, que se opone á ella, que savorece una contra-revolucion.

\* CONTRE-RODE, s. f. (naut.) Contra-

\* CONTRE-RONDE, s. f. (milic.) Con-

traronda : rouda que va despues de otra. I traverado : se dice del escudo lieno de veros CONTRE-RUSE, V. Contre-finesse.

\* CONTRE-SABORD, s. m. (náut.) Postigo: que sirve para cerrar las portañolas.

\*CONTRE-SALUT, s. m. (naut.) Contrasalva: la salva que se bace para corresponder à la recibida.

CONTRE-SANGLON, s. m. Contrafuerte: correa asegurada al arzon de la silla, que sirve para apretar la cincha.

CONTRESCARPE, s. f. (milic.) Contraescarpa : el declive de la muralla, que está dentro del foso.

\* CONTRESCARPER, v. a. Hacer una contraescarpa.

CONTRE-SCEL, s. m. (voz de cancilleria) Contrasello: dicese del sello menor puesto al lado del mayor.

CONTRE-SCELLE, EU, p. p. V. Con-

tre-sceller. | adj. Contrasellado.

CONTRE-SCELLER, v. a. Contrasellar. CONTRE-SEING, s. m. Refrendata: la firma de aquel que por autoridad pública subscribe despues del superior. || Francatura.

CONTRE-SENS, s. m. Sentido contrario, opuesto, trocado: que se da á una palabra, o proposicion. || Prendre le contre-sens des affaires: tomar las cosas á la contra, al contrario, al reves. || Traduction pleine de contre-sens: traduccion equivocada, llena de equivocaciones. || A contre-sens, adv. Al contrario, a la contra, al reves, a la trocada, ó trocadilla.

CONTRE-SIGNE, EE, p. p. V. Con-

tre-signer. | adj. Refrendado.

CONTRE-SIGNER, v. a. Resrendar un

despacho, ó una órden.

CONTRE-SIGNEUR, s. m. Refrendador: el que refrenda un despacho, órden, etc.

CONTRE-SOMMATION, s. f. (for.) Recurso de un siador contra otro, que sió tambien.

\* CONTRE-SOMMER, v. a. Recurrir un tiador contra otro fiador.

CONTRE-TEMPS, s. m. Contratiempo:

accidente impensado.

CONTRE-TEMPS (A) adv. Fuera de tiempo, de sazon, en mal punto, en mala ocasion.

\* CONTRE-TENANT, s. m. Aventurero: el que entraba en la liza, contra el que mantenia el campo.

\* CONTRE-TERRASSE, s. f. Terrado:

que está sobre otro.

CONTRE-TIRER, v. a. V. Contre-épreuver. || Pasar un dibujo por medio de un papel barnizado.

\* CONTRE-TRANCHÉE, s. f. Contra-

trinchera.

\* CONTRE-TRAVERSIN, s. m. (naus.) Contracodaste: pieza anadida al codaste.

\* CONTRE-VAIR, s. m. (blas.) Contraveros.

opuestos unos á otros.

CONTREVALLATION, s. f. (milic.) Contravalacion : lineas para defenderse de las salidas de una ciudad sitiada.

CONTREVENANT, ANTE, adj. Con-

traventor : el que contraviene.

CONTREVENIR, v. n. Contravenir : quebrantar, o ir en contra de lo mandado, o dispuesto.

CONTREVENT, s. m. Contraventana: puerta ventana que se pone de la parte de afuera. || Contraviento : madera de aire : maderos oblicuos, que se ponen en los edisicios para que resistan á los vientos.

\* CONTREVENTER, v. n. (arquit.) Poner contravientos, ó maderas de aire, en los

edificios, para resistir á los vientos.

CONTRE-VERITE, s. f. Antisrasia: lo que se dice para que se entienda lo contrario de lo que las palabras significan.

\* CONTRE-VISITE, s. f. Segunda visita,

ó revista que hacen en las aduanas.

CONTRIBUABLE, s. m. Pechero: el que

debe contribuir, ó pagar los impuestos.

CONTRIBUER, v. n. Contribuir : ayudar, cooperar con otro para lograr algun fin. || Contribuir : pagar, o dar su parte con otros, para algun gasto comun | Contribuer, tomado absolutamente sin régimen, es rescatarse, pagar la contribucion á las tropas enemigas un pueblo ó pais invadido.

CONTRIBUTION, s. f. Contribucion: imposicion extraordinaria para algun gasto público. Tambien se llania así la que se paga en tiempo de guerra al enemigo.

CONTRISTE, ÉE, p. p. V. Contrister.

adj. Contristado.

CONTRISTER, v. a. Contristar, apesadumbrar, dar que sentir.

CONTRIT, ITE, adj. (mist.) Contrito, arrepentido. || (joc.) Se dice : contrit por amarrido, pesaroso, sentido.

CONTRITION, s. f. (teol.) Contricion.

CONTROLE, s. m. Libro de registro: en que se asentan y copian los despachos, libranzas, etc. || Registro: la oficina en donde se registra. || El derecho que se paga por el registro.

CONTROLE, EE, p. p. V. Controler: y es adjetivo en todos los sentidos del verbo.

CONTROLER, v. a. Registrar : copiar : d notar en los libros de asientos. || Comprobar las cuentas con los recados de justificacion. | Hablando de vagilla, ó plata labrada, es marcaria, sellaria. || (fig.) Notar, censurar, criticar: las acciones de otros.

CONTROLEUR, s. m. Registrador : el que lleva el libro de registro, ó de asientos. Veedor : de hospitales, arsenales, de obras, y de algunos destinos de la Casa Real : que \* CONTRE-VAIRE, adj. (blas.) Con-Itambien se Hama contralor. | (fig.) Fiscal, censurador : de las acciones egenas. [ (ndul.) [ mo sentir de otro. | Il convient, v. im-Interventor.

CONTROUVE, EE, p. p. V. Controuser. || Es adjetivo en todas sus acepciones.

CONTROUVER, v. c. Inventar: leventar : calumnias, enredos, embustes.

CONTROVERSE, s. f. Controversia: disputa, cuestion sobre algun asunto.

CONTROVERSE, RE, adj. Controver-

tido, disputado.

CONTROVERSISTE, s. m. Controversista: el que escribe ó habla sobre materias de controversia.

CONTUMACE, s. f. (for.) Contuma-

cia: rebeldia.

CONTUMACE, adj. m. f. y s. Contumas : el que no quiere parecer en juicio.

CONTUMACER, v. a. (for.) Acusar la rebeldia.

CONTUMAX, adj. m. f. y s. ( for. ) Contumaz: el que no comparece despues de haber sido citado en justicia.

\* CONTUMELIE, a. f. Coutumelia, ul-

\* CONTUMÉLIEUX, EUSE, adj. (ans.) Afrentoso, injurioso.

\* CONTUNDANT, adj. (cir.) Contun-

dente: que biere sin cortar.

CONTUS, USE, adj. (cirug.) Contuso. CONTUSION, s. f. Contusion: maguliamento.

CONVAINCANT, ANTE, adj. Convin-

cente: lo que convence, ó persuade.

CONVAINCRE, v. a. Convencer; precisar à otro con razones à que mude de dic-. támen.

CONVAINCU, UE, p. p. V. Convaincre. CONVAINCU, UE, adj. Convencido. (for.) Convicto', hablando de un reo.

CONVALESCENCE, s. f. Convalecencia: estado del que va restableciéndose de una enfermedad.

CONVALESCENT, ENTE, adj. Convaleciente : que va restabléciendose de una en-

Cermedad. CONVENABLE, adj. m. f. Conveniente: congruente, propio. || Correspondiente, proporcionado. || Decente, conforme.

CONVENABLEMENT, adv. Convenien-

temente, como corresponde.

CONVENANCE, e. m. Conveniencia: correspondencia, y conformidad que dicen entre si las cosas. | Propiedad, decencia, que corresponde à una cosa.

CONVENANT, s. m. Confederacion que hicieron los Escoceses en 1580 para mante-

ner intacta su religion.

CONVENANT, ANTE, adj. Convenien-

te, conforme.

CONVENANT, ANTE, adj. (ant.) Conforme, decente : lo mismo que convenable.

CONVENIR (de, a), v. n. Convenir: ajustarse, ponerse, o estar de acuerdo. Conceder, confesar. | Convenir; ser del mistiblen. TONE L

pers. Conviene, es útil, tiene cuenta, im-

\* CONVENT, s. m. (ans.) Convento: con-

venio: salvaguardia.

CONVENTICULE, s. m. Conventículo: se toma por junta clandestina é ilícita de al-

ganas personas.

CONVENTION, s. f. Convencion, convencio: ajuste, trato. || (fam.) Se dice de un hombre indigesto, y de trato áspero, homme de difficile convention, esto es, que no se da à partido. || Convencion: asamblea que se formó en Francia en setiembre de 1792.

CONVENTIONNEL, ELLE, adj. Convencional: lo pactado y convenido. # s. m. Convencional: individuo de la Convencion.

CONVENTIONNELLEMENT,

Convencionalmente.

CONVENTUALITE, s. f. Conventualidad : el estado de una casa religiosa , en que se vive bajo de regla.

CONVENTUEL, ELLE, adj. Conventual: lo que pertenece à la conventualidad:

ó vida y reglas de comunidad.

CONVENTURL, s. m. Conventual: llámase así el religioso que tiene su residencia y destino fijo en un convento.

CONVENTUELS, s. m. pl. Conventuales : ciertos religiosos franciscanos que poseen

rentas.

CONVENTUELLEMENT, adv. Conventualmente : en comunidad.

CONVENU, UE, p. p. V. Convenir.

"CONVENU, adj. Convencional, pactado, tratado.

CONVERGENCE, s. f. (geom.) Convergencia : la direccion de dos líneas ó radios á un mismo punto.

CONVERGENT, ENTE, adj. (geom.) Convergente: dicese de dos lineas o radios

que se dirigen á un mismo punto.

CONVERGER, v. n. (optica) Conver-

CONVERS, ERSE, adj. Lego, o lega: hablando de frailes, ó monjas. || En la orden de S. Juan, se llama converso el hermano sirviente, que no es caballero.

\* CONVERSABLE, adj. m. f. Agradable

en la conversacion.

CONVERSATION, s. f. Conversacion:

plática familiar.

"CUNVERSEAU, s. m. Lomera: armazon de cuatro tablas, que se ponen sobre el cincho de una piedra de molino.

CONVERSER, v. n. Conversar, platicar: hablar familiarmente unas personas con

otras.

CONVERSION, s. f. Conversion: mu tacion, transmutacion, transformacion de una cosa en otra. || Conversion: mudanza de creencia, ó de costumbres : de mal en

15

del portugues, y es la parte de la tilla, ó crugia del navio, donde los marineros se juntan á conversacion.

CONVERTI, 1E, p. p. V. Convertir.

CONVERTI, IE, adj. Convertido: por vuelto, mudado, transmutado. || Converso: hablando del moro, o judio, que abraza la religion cristiana.

CONVERTIBLE, adj. m. f. Convertihle : lo que puede mudarse o convertirse en

otra cosa.

CONVERTIR, v. a. Convertir: muder o volver una cosa en otra. A Convertir : tiene las nuismas acepciones en ámbas lenguas.

CONVERTISSABLE, adj. m. f. Que

puede ser convertido.

CONVERTISSEMENT, s. m. Convertimiento, mulacion: solo se usa hablando de tratos, ó negecios; y de la moneda.

CONVERTISSEUR, s. m. (fam.) Convertidor: dícese del que ha hecho progresos, ó ha cobrado fama en convertir almas.

CONVEXE, adj. m. f. Convexo, xa: se dice de la superficie curva y realzada.

CONVEXITE, & f. Convexidad : la curvatura de un cuerpo convexo. ! ( arquit. )

CONVICTION, s. f. Conviccion: conven-

cimiento, persuasion.

CONVIE, EE, p. p. V. Convier.

CONVIE, EE, (tomado como substantivo) El convidado : sea á comer, sea á bailar, o à cualquier otro acto. Diserenciase del convive, que es solo el convidado á co-

CONVIER, v. a. Convidar : á un banquete, á un baile, á una hoda, etc.

CONVIVE, s. m. Convidado: solo se dice hablando de una comida, ó banquete.

CONVOCATION, s. f. Convocacion. CONVOI, s. m. El acompañamiento que va con el cuerpo de un muerto à la iglesia, ó al lugar de la sepultura. En este sentido se ilama tambien entierro : así decimos un magnifico entierro: un magnifique convoi: un numeroso acompañamiento: un nombreux convoi. || (milic.) Convoy: de municiones, ó víveres. | (náut.) Convoy: de naves marchantes, escoltadas por otras de guerra.

CONVOITABLE, adj. m. f. (ant.) Co-

diciable: apetecible,

CONVOITE, EE, p. p. V. Convoiter.

adj. Codiciado.

CONVOITER, v. a. Codiciar : desear

con ansia los bienes de otro.

CONVOITEUX, EUSE, adj. (ent.)

Codicioso, ansieso.

CONVOITISE, s. f. Codicia, ansia, concupiscencia, apetito desordenado.

CONVOLER, P. T. Volverse & casar. | Convoler en secondes, en troisiemes noces: I que sigue el sistema del Capérnico.

\* CONVERSO, s. m. (ndut.) Voz fornada, pasar á segundas, a terceras nuprias : casarsa segunda, tercera vez: tambien se dice convoler à un second mariage. || En estilo samiliar se suele usar del verbo absolutamente sin regimen.

CONVOQUE, EE, p. p. V. Convoquer.

| adj. Convocado.

CONVOQUER, v. a. Convocar, llamar, citar : los individuos de un cuerpo á juntarse; ó sean muchos cuerpos, á junta gé-

CONVOYÉ, ÉE, p.p. V. Convoyer.

Convoyado.

CONVOYER, v. a. Convoyar: escoltar. \* CONVULSE, EE, adj. (medic.) Convulso: el que padece convulsiones.

CONVULSIF, IVE, adj. (medic.) Convu!sivo, se dice tambien de lo que causa con-

vulsiones, como el emético.

CONVULSION, s. f. Convulsion: movi-

miento convulsivo.

CONVULSIONNAIRE, adj. m. f. El que padece convulsiones, que tambien se dice convulso.

\*CONYZE, 6 HERBE AUX PUCES, s. f.

Cóniza , ó majapúlgas : yerba.

COOBLIGE, s. (for.) Obligado con otro: compañero en alguna fianza.

COOPERATEUR, TRICE, s. Coope-

rador.

COOPÉRATION, s. f. Cooperacion.

COOPERER, v. n. Cooperar: traimjar untamente con otro para un mismo tini. || Coopérer à la grace : corresponder à los movimientos de la gracia.

COOPTATION, s. f. Cooptacion: aso-

ciacion, agregacion.

COOPTER, v. a. Admitir, asociar, agre-

gar: à uno en un cuerpo.

\* COORDONNEES, s. f. pl. (geom.) Coordenadas: la ordenada y la abscisa correspondientes à un mismo punto de una

\* COURDONNER, v. a. Coordinar.

COPAHU, s. m. Copaiba: bálsamo, que se extrae del arbol llamado cubeiba, que tambien se le da el nombre de balsamo del l'erú.

COPAL, s. m. Goma copal.

\* COPALXOCOTLI, s. m. Copalxocotle, ó jahonero: arbolillo de Nueva España, cuyo fruto pone el agua lechosa, y sirve para lavar la ropa.

COPARTAGEANT, ANTE, s. y adj. (for.) Coparticipe: el que parte con otro

aiguna cosa.

COPEAU, s. m. Viruta, doladura: que

sale de la madera cuando se cepilla.

COPERMUTANT, s. n. Cualquiera de los que permutan un beneficio.

\* COPERNIC, s. m. Copérnico: mancha

en la luna.

\* COPERNICIEN, s. m. Copernicano: el

nombre de los cristianos originarios de Egipto

Copto: idioma antiguo de Egipto.

COPIE, s. f. Copia: de un escrito: de una obra de bellas artes. [ Original : escrito que sirve al impresor para componer lo que se ha de imprimir.

COPIE, EB, p. p. V. Copier.

COPIER, v. a. Copiar: un escrito, una pisstura, etc. | Copiar: imitar el estilo, las costumbres. | Contrahacer, remedar: el gesto, las acciones, de alguno.

COPIEUSEMENT, adv. Copiosamente:

abundantemente.

COPIEUX, EUSE, adj. Copioso, abun-

dante, numeroso.

COPISTE, s. m. Copiante: el que copia ó traslada un escrito ; el que copia ó imita una pintura, etc. | (fig.) El que sigue, o imita, las maneras, el estilo de alguno.

\*COPOU, s. m. Copú: lienzo muy esu-

mado en la China,

\* COPRENEUR, s. m. Coarrendador: el que arrienda con otro alguna cosa.

COPROPRIETAIRE, subst. El que poses

juntamente con otro alguna tierra.

COPTER, v. c. Repicar, dar badajadas: tocar la campana, dando solo en un lado con la lengua, ó badajo.

COPULATIF, IVE, adj. Copulativo, va: lo que ata, une, y liga una cosa con

otra.

COPULATIVE, adj. Copulativa: dicese de las partículas y conjunciones de la gramática.

COPULATION, s. f. Copula: acto o

ayuntamiento carnali

COPULE, s. f. (lóg.) Cópula : parte de una proposicion que junta el atributo con el

sujeto.

COQ, s. m. Gallo fel macho de la gallina; y tambien se dice del de la perdiz. Liamase coq la figura de gallo que strve de remate en las veletas de las torres. || Llámase tambien coq, el cocinero de un navio. (fig.) Se dice le coq du village, o de la parousse (el gallito del lugar), del veceno que priva, ó hace papel en el pueblo. || Coq de bois, o de bruyère; gallo silvestre. || Coq d'Inde: pavo, y pava. || Coq sauvage, o faisan: faisan. || Coq des jardins: costo, yerba fibrosa. || Coq-à-l'âne:(fam.) badajada, patochada: despropósito.

\* COQUAR, s. m. Faisan bastardo: ave

mestiza de faisan y de gallina.

\*COQUARD, s. m. Viejo verde: presumido de galan.

COQUARDE, V. Cocarde.

\*COQUARDEAU, s. m. Tonto, necio, majadero.

COQUART, s. m. Bobo: tonto: habla-

\* COQUATRE, s. m. Gallo ciclan: me-

COPHTE, & COPTE, a. m. Copto: [dio capon, el que dejáron uno de los testicalos.

> COQUE, s. f. Cáscara : de huevo, ó de nuez. | Capullo: del gusano de seda. || (prov. y fam.) Se dice sortir de la coque: salir del cascaron. | Coque du Levant: coca, ó coco levantino, ó de Levante: semilla. Coque d'un bâtiment: casco de un barco.

.COQUECIGRUE, s. (fam.) Pampringade, pamplina. || Concha marina. || Pescado

de mar.

COQUELICOT, s. m. Ababol, amapola : especie de adormidera.

'COQUELINER, v. n. Cacarear, cantar

el gallo.

COQUELOURDE, s. f. Pulsatila: planta. COQUELUCHE, s. f. (ant.) Caperusa: capacho. # (fig.) Romadizo fuerte.

COQUELUCHON, s. m. (joc. y fam.)

Caperuzon, capuchon.

COQUEMAR, s. m. Escalfador: de barro, o metal, para calentar agua. Suele aplicarse al que usan los barberos.

\*COQUEREAU, s. m. Embarcacion pe-

quen**a.** 

\* COQUERELLES, s. f. pl. (blas.) Ave-

llanas verdes con el capullo. COQUERET, o ALKEKENGI, s. m. Al-

quequenge, vegiga de perro: planta.

COQUERICO, s. m. Quiquiriquí: el canto del gallo.

\* COQUERIQUER, v. n. Cantar el gallo. COQUERON, s. m. (naut.) Parapeto: atrincheramiento en la proa de un navio pe-

queño.

COQUES, s. f. pl. Muelle de caracol: pieza de hierro que conduce el pestillo de una cerradura.

\* COQUESIGRUE, s. f. (fam.) Pamplina, pampringada : se dice de una cosa de poca entidad, fundamento ó utilidad, ó que es fuera de propósito. || Vous nous venez conter des coquesigrues : con buena pamplina se nos viene vm.

\* COQUET, s. m. Batel pequeño de Normandia, que sirve para el transporte de Ruan

á Paris.

COQUET, ETTE, adj. y s. Galancete, pisaverde, presumido de galan, y cortejante ; que corresponde à coquito de las damas : y tambien la dama presumida de hermosa, que todo se le va en componerse para entretener cortejos.

COQUETER, v.n. Requebrar, cortejar, galantear : es con propiedad el cocar, ó hacer

cocos | (náut.) Singlar la espadilla.

COQUETIER, s. m. Huevero: el que trata en huevos por mayor y menor. [[ La copita de barro, o plata, que sirve para poner y comer los huevos pasados por agua.

COQUETTERIE, s. f. Asectacion en el vestir y hablar, con el fin de agradar y pa-

recer bien.

COQUILLAGE, s. m. (voz coleptica) Ma-

ral. [] Llámase coquillage, la obra grutesca, hecha de conchitas, pechinas, caracolillos, etc., como si digéramos obra conchil.

\* COQUILLART, s. m. Lecho de conchas pequeñas, que se hallan en algunas canteras.

cooquille, s. f. Concha, pechina: dicess de la de los pescados que se llaman testáceos, y de los caracoles de tierra. || (imp.) Letra que está en otro cajetin que el que le corresponde. || Coquille d'œuf, de noix, de noisette: cáscara de huevo, de nuez, de avellana. || (prov.)Se dice vendre bien ses coquilles, o faire valoir bien ses coquilles, por vender bien sus agujetas: aplicase al hombre astuto, que quiere imponer á los demas. || (fam.) Portez ailleurs vos coquilles: á otro perro con ese hueso: quien no te conoce que te compre.

cootiller, s. m. Dicese de la coleccion de conchas, así como hay colecciones de medallas. || Tambien se llama coquillier, el sitio ó armario en que están recogidas y

ordenadas las conchas.

\* COQUILLER(SE), v.r. Levantarse, ahus-

carse la corteza del pan.

\* COQUILLIERE, adj. Llamanse pierres coquillières, las piedras en las cuales se liallan couchas.

\* COQUILLON, s. m. Conchita. || (mon.) Se dice coquillon d'affinage d'argens, la escoria de plata, que se agarra al bastoncillo cuando se saca de la copela.

COQUIN, INE, subst. Picaro, bribon, ruin, indigno, otras veces corresponde á co-barde, vil. || En femenino significa muger de mala vida. || adj. Métier coquin, vis coquins: vida ociosa y regalona, con la cual se pierde la actividad, y tal vez la virtud. \* COQUINAILLE, s. f. Garullada, gavilla de picaros, pillería.

COQUINER, v. n. Bigardear: bribo-

Dear : zanganear.

COQUINERIE, s. f. (fam.) Pillada, ga-

tada, bribonada, hastardia.

COR, s. m. Callo, que se cria en los pies. Il Trompa, bocina: y tambien trompa de caza, o corneta de monte. || Cor de mer: bocina, especie de concha en forma de caracol.

\* CORACITE, s. f. Piedra figurada del

color del cuervo.

\* CORACOIDE, s. f. (anat.) Apólisis coracoidea: que tiene la figura de pico de cuervo.

CORAIL, s. m. Coral : pólipo marina. || Corail de jardin : chile, pimiento colorado.

- \* CORAILLE, EE, adj. (fam.) Coralino: se dice de los remedios en que entra el coral. \* CORAILLER, v. m. Graznar el cuervo.
- \* CORAILLER, v. m. Graznar el cuervo. V. Croasser.
- \* CORAILLEUR, s. m. Coralero: pescalor de coral.

\* CORATQUE, adj. m. Cordico: nombre de un verso griego y latino.

\* CORALINE, s. f. Coralina: polipo ma-

rino.

CORALLIN, INE, adj. (ant.) Coralino:

de color, o en forma de coral.

\*CORALLITES, s. f. pl. Coralitas: corales o coralinas petrificadas, que se hallan en la tierra.

\* CORALLOYDES, adj. m. f. Coraloideo:

parecido al coral.

\* CORAYA, s. m. Coraya; ave de la Guyana: especie de hormiguero.

\* CORBAN, s. m. Oblacion turca al gran

señor.

CORBEAU, s. m. Cuerro: ave. || (náut., Cloque, garfio. || (arquit.) Modillon, repisa.

CORBEAUX, s. m. pl Llámase así figuradamente à los que recogen por las casas à los apestados, o para llevarlos al hospital, o para enterrarlos.

CORBEILLE, s. f. Cesta, batea: de inimbres. || Tambien canastillo pora alhajas, ó

prendas de vestir.

\* CORBEILLEE, s. f. Una cesta llena, esto es, lo que cabe en ella.

\* CORBEILLES, s. f. pl. (milic.) Cestones: especie de gaviones llenos de tierra.

CORBILLARD, s. m. Góndola, tartana, coche grande, ó forlon, de muchos asientos para llevar criados. || Carro en que se llevan los muertos á la iglesia, y despues al cementerio.

CORBILLAT, s. m. El pollo del cuervo. CORBILLON, s. m. Canastillo, cestillo

redondo, de boca angosta: chistera.

CORBIN, s. m. Cuervo: es poco usado, y solo se dice en bec de corbin. V. Bec.

\* CORBINE, s. f. Corbina: especie de grajo.

\* CORBIVAN, s. m. Corbival: especie de

cervo del mediodia de África.

\* CORBLAI, s. m. Vulneraria rústica:

Planta.
CORCELET, CORSELET, s. m. (hist.

control cose et el pecho de todo insecto.

CORDAGE, s. m. Cordage, jarcia: de un navío. || Tómase tambien por cuerdas ó sogas en plural.

\* CORDAGER, v. n. Teger cuerdas.

\*CORDAT, s. m. Arpillera : de la class

mas basta, é inferior.

CORDE, s. f. Cuerda, soga. || Corde de boyau: cuerda de vihuela. || Corde de tilleul: soga de tejo, ó tilo. || Soulier de corde: alpargata. || Corde de bois: càrcel: cierta medida de leña. || Cordes filées: entorchados, bordoncillos cubiertos de hilo de plata para instrumentos músicos. || Corde du drap: el hilo de un paño. || Por extension corde se toma por el dogal, ó la horca: eg. cela mérite la corde: esto merece una horca: il file sa corde: se está labrando el dogal. || Se dice proverbialmente avoir deux

cordes à son arc, es hacer à dos manos: avoir de la corde de pendu: tener suga de ahorcado: ne touchons pas cette corde: no toquemos esta tecla, este punto: montrer sa corde: enseñar la hilaza: trainer sa corde: llevar la soga arrastrando: friser sa corde: estar à pique de ser ahorcado, olerle el pescuezo à cañamo: y hablando de proposiciones erroueas, friser la corde, es oler à chamusquina.

CORDE, EE, adj. (blas.) Cordado. || Encordado: siendo instrumento músico. || (botán.) Cordiforme: hojas, pétalos de fi-

gura de corazon.

corde. | Tambien es cordel.

CORDELE, EE, p. p. V. Cordeler. | Es

adj. tambien.

CORDELER, v. a. Torcar, o retorcer una cusa como cuerda: hacer de ella una cuerda. (encuad.) Se dice cordeler: encordelar.

CORDELETTE, s. f. Cuerdecilla, cordelillo, soguilla. || Cordon, cordoncillo:

adorno de arquitectura.

cordeller, s. m. Fraile franciscano, o del orden de los Menores. | Aller, o voyager sur la mule des cordellers: ir o caminar en el caballo de San Francisco.

CORDELIÈRE, s. f. Cordon: tomase por el de los frailes franciscanos. ||Lirio fran-

ciscano: planta.

CORDELLE, s. f. Cuerdecilla, soguilla: no se usa en sentido propio. || (fig. fam.) Se dice attirer quelqu'un à sa cordelle: tracrle à su pandilla, à su bando: être de sa cordelle: ser de su pandilla.

CORDER, v. a. Hacer cuerda, ó soga. ¶
Corder du tabac: rollar tabaco. ¶ Liar concuerdas, encordelar, y ensogar. ∥ Corder du
bois: medir leña para venderla: los haces

no se venden á medida, y sí a ojo.

CORDER (SE), v. r. Encallecerse, acorcharse: dicese de los rábanos, y otras raices, cuando se ponen duras, ó correosas.

cordería, s. f. Cordería, cordelería, rabestrería: el sitio donde se trabajan cuerdas, y tambien la tienda en que so venden.

CORDIAL, ALE, adj. Cordial: dicese de la bebida que conforta el corazon. ||(fig.) Cordial: se dice del afecto, de la amistad sincera, que nace del corazon.

CORDIAL, s. m. (medic.) Cordial: bebida confortativa, que se da á los enfer-

mos.

CORDIALEMENT, adv. Cordialmente, de corazon, sincera y asectuosamente.

CORDIALITÉ, s. f. Cordialidad, cordial

afecto: sincera y estrecha amistad.

CORDIER, s. m. Cordelero, soguero, cabestrero: el que hace y vende cuerdas.

\* CORDIFORME, adj. m. f. (bot.) Lo mismo que corde.

\* CORDILLAS, . m. Cordellate: paño burdo.

\* CORDILLE, c. m. Cordila, atuncillo:

el que acaba de salir del huevo.

CORDON, s. m. Cabo, d hilo de los que se forma una cuerda, o soga. || Cordon : de seda, hilo, ó algódon, para atar, ó colgar alguna cosa. || Cordon : el que llevan los religiosos, y algunos hermanos por devocion. || Cordon: como insignia de alguna orden de caballeria. 🛛 Cordon : de una muralia. 🗓 Cordon: de tropas. 🛭 Cordonçillo , grafila : hablando de monedas. || Cintillo : hablando de un sombrero. || Tenir les cordons de lu bourse: echar un nudo á la holsa. || Cordon ombilical: cuerda ombilical, tripa del ombligo, vid, y tambien ombligo. || Un cordon bleu, dicho así, significaba en Francia el mismo sugeto que lo llevaba, y era como decir: un caballero del Sancti – Spiritus, [i Cordon rouge: el caballero Gran-Cruz de San-Luis.

CORDONNE, EE, p. p. V. Cordon-

ner.

CORDONNER, . a. Teger, 6 hacer cor-

don, o trenza.

cordonnerie, s. f. Zapatería: el oficio de zapatero: y tambien la tienda o sitio en que se venden zapatos, botas, etc.

CORDONNET, s. m. Cordoncillo, trencilla. || Vivo que se echa á las orillas ó cos-

turas de un vestido.

CORDONNIER, e. m. Zapatero.

\*CORDOUAN, s. m. Cordoban: piel de cabra, ó de macho, adobada.

\* CORDOUANIER, s. m. Zurrador de cordobanes.

\* CORDOUE, (geogr.) Córdoba: ciudad de España.

COREE, V. Chorée.

\* CORESSE, e. f. Sitio donde es ahuman y curan los arenques.

\* CORFOU, (geogr.) Corfú: isla y ciu-

dad, en el Mediterráneo.

\* CÓRGE, o COURGE, s. f. Bala, o tercio, de veinte piezas da coton. Es voz del comercio de Asia.

\* CORI, s. m. Cori: animal de América. || Cori: plantas de la familia de los euforbios.

CORIACE, adj. m. f. Correoso, duro como un cuero: solo se dice de las carnes que no se pueden mascar. || ( fig. fam.) Reacio, de puño cerrado, esto es, tacaño, duro para soltar,

CORIACÉ, ÉE, adj. (bot.) Coriáceo c

duro como cuero.

\* CORIAIRE, adj. m. f. Curtidero: cortezas o frutos que pueden servir para curtir.

CORIAMBE, s.n. Coriambo: nombre de

un pié de verso griego y latino.

CORIANDRE, s. f. Cilantro: planta. ||
Dragées de coriandre: auises descilantro.

\* CORIDALB, V. Fumeterre.

\* CORINDE, s. f. Corinda : planta de África.

\* CORINDON, c. m. Corindon: espato adamantino, del cual se bacen los cortavidrios.

\*CORINE, s. f. Corina: especie de rupicabra del Senegal, pero mucho menor que la de África.

\* CORINTHE, (geog.) Corinto: ciudad

de Grecia.

\* CORLNTHIEN, s. mey adj.(arquit.)Cotio: el cuarto oden de arquitectura.

\* CORIS, s. m. Yerba pincel: planta.

\* CORLIEU, s. m. Especie de becada.

CORME, o SORBE, s. m. Serva, o corva: fruta del serval.

CORMIER, s. m. Serval bravio : árbol.
\* CORMIÈRE, ó CORNIÈRE, s. f. (náut.)
Coronamiento : la última pieza de madera
que se pone en le mas alto de la popa de

\* CORMINER, c. m. Serval cultivado:

árbol.

CORMORAN, s. m. Cuervo marino. y Filocrocoras: ave acuática.

CORNAC, s. m. Nombre que se da en las Indias al hombre que cuida de los elefantes domesticados, y que los conduce á diversas partes.

\* CORNACHINE, s. f. Cornaquino: polvo

purgante.

\* CORNAGE, a. m. Tributo que se pagaba por las reses vacunas, que en Aragon tenia el nombre de boalage.

"CORNAILLER, ". n. (carpins.) Menearse una espiga, por entrar con demasiada holgura en la escopleadura, ó caja.

CORNALINE, s. f. Cornerina, o calce-

donia encarnada: piedra preciosa.

CORNARD, s. m. (voz injur.) Cornudo, buey. || Faire cornard: poner cuernos á un marido.

\* CORNARET, s. m. Martinea: género de

plantas monopétalas.

CORNE, s. f. Cuerno, asta: sea de toro, sea de carnero, de cabra, etc.: pero el del ciervo y venado se llama cuerna. || Tambien se llama corne el casco del pié de caballo, mulo, asno. || En plural se dicen cuernos los que sacan los caracoles y otros insectos. || Corne d'abondance: cuerno de abundancia, ó la cornucopia, en sentido mitológico. || Corne de l'autel: ángulo del altar. || Corne d'Ammon: cuerno de Amon: coucha perificada, que no tiene semejante en las vivas. || Corne de cerf: estrellamar, planta. || (fort.) Se dice ouvrages à cornes, de las obras exteriores á tenaza, llamadas hornabeques.

CORNÉ, ÉE, adj. Corneo: duro y lus-

troso como el cuerno.

CORNEB, s. f. Córnea : cierta piedra de l

la naturaleza del jaspe. || Cornea : la segunda túnica del ojo.

\* CORNEIL, CORNEILLE, e. m. (n. p.)

Cornelio.

CORNEILLE, e. f. Corneja, grajo: cierta ave. || Corneille emmantelée: corneja cabcecana, mitad blanca, y mitad negra. || Lisimaquia: planta.

CORNELIE, s. f. (n. p.) Cornelia.

\* CORNEMENT, s. m. (medic.) Zumbido: ruido en los oidos.

CORNEMUSE, s. f. Zampoña, gaita:

instrumento músico.

\* CORNÉOLE & CORONEOLE, s. f. Cor-

regüela : planta.

CORNER, v.a. Bocinar, tocar el cuerno, de la bocina: dicese de los monteros, y pastores. || Se dice les oreilles cornent, por sumbar los oidos á alguno. || Dicese corner, por bablar á uno por trompetilla como á los sordastros.

CORNET, s. m. Cuerno, corneta, bocina. || Caracol de mar, llamado bocina. || Dicese de toda vasija ó vaso de cuerno; pero se toma principalmente por el tintero, ó vaso de la tinta. || Cornet à bouquin: corneta, instrumento de boca. || Cornet acoustique: trompetilla de que usan los duros de oido. || Cornet à ventouser: vaso de ventosas. || Cornet à jouer aux dés: cubilete para los dados en el chaquete. || Cornet de papier: cucurucho, alcatraz. || Cornet d'oubli: barquillo de alogero.

\* CORNETIER, s. m. Peinero: el artesano que prepara la madera al aire, para pei-

nes y otras varias obras.

CORNETTE, s. f. Cierto tocado de las mugeres cuando están de trapillo. Ántes se dió el nombre de cornette á la capilla de los frailes, al capirote ó caperuza de los doctores, á la gorra de los consejeros, etc. || (milic.) Corneta: se decia ántes en ámbas lenguas por un portaestandarte, y el mismo estandarte de caballería, y tambien se tomaba por una compañía de caballos. || (náut.) Corneta: la bandera como insignia peculiar de los gefes de escuadra.

CORNETTE, s.m. El alférez, o portaestandarte en la caballería: ántes se llamo

corneta.

CORNEUR, s. m. Corneta: el que toca la corneta. || (fig.) Repetidor de una misma cosa: eg. c'est un corneur de vers.

CORNICHE, s. f. (arquis.) Cornisa.

CORNICHON, s. m. Piton, cuernecillo: el que apunta á los animales de asta. || Pepinillos en adobo.

CORNIER, IERE, adj. (arquit.) Cornijal: la punta de un edificio. | Pilastre cor-

nier: pilastra angular.

CORNIERE, s. f. (arquit.) Calderilla: de hojà de lata, ó plomo, que recibe el agua de los tejados, ó mas bien de las limas.

CORNIERES, a. f. pl.(imp.) Cantoneras:

triángulos de madera, puestos en los ángu-1 \* CORPOREITÉ, s. f. Corporeidad : la lus del cofre de la prensa, donde entre la cualidad de ser corporeo.

CORNILLAS, e. m. El polluelo de la j

corneja.

\* CORNOUAILLE, s. f. (geog.) Cornusila : provincia de Inglaterra.

CORNOUILLE, c. f. Cornizola, o ceresa

silvestre : fruta.

CORNOULLER, s. m. Cornizo, cornejo:

especie de cerezo silvestre.

CORNU, UE, adj. Cornudo: lo que tiene | fier. cuernos, sea animal, o figura. || Por extension se aplica à las cosas torcidas, que hacen esquinas, como pain cornu, pièce de terre cornue. [ (fig.) Se dice raisunnemens cornus, raisons cornues: argumentos, razones ambiguas, que hacen á dos haces.

"CORNUAU, s. m. l'escado de mar, muy

parecido al sábalo.

"CORNUD, s. m. Tinaja de madera para

CORNUE, e. f. Retorta : vasija da vidrio, barro, ó hierro, de que usan los quimicos.

\* CURNUET, e. m. Caracolillo: cierto género de pasta para comer, de figura de cuernecillos.

\* COROGNE (LA), ( geog.) Coruña: ciudad

y puerto de Galicia.

COROLITIQUE, adj. ( arquit.) Salomónica : la columna adornada con hojas y flores vueltas en espiral al rededor de la cana.

COROLLAIRE, s. m. Corolario: proposicion que se infiere de lo demostrado.

\* COROLLE, a. f. (bot.) Corola: la parte mas vistosa de la flor, que cuasi generalmente es de color blanco, encarnado, azul, ó los intermedios de estos tres, y muy rara vez de color verde.

\* COROLLIFERE, edj. m. f. Corollero:

que tiene corola.

CORONAIRES, adj. f. pl. (anat.) Coronarias : se llamam así dos arterias que salen de la aorta, y rodean la superficie externa del corazon.

CORONAL, ALE, adj. Coronal: lo que pertenece à la frante, como, hueso, arteria,

CORONA-SOLIS, V. Tournesol.

CORONAT, s. m. Coronado, ó cornado: moneda antigua de España. Habia otra del mismo nombre en Francia en tiempo de Luis XII.

CORONILLE, e. f. Coronilla: nombre genérico de algunas plantas leguminosas.

CORPORAL, s. m. Corporales: lienzo cuadrado y bendito, sobre el cual se pone el ciliz y la hostia.

"CORPORALIER, s. m Bolsa de los cor-

porales.

CORPORATION, s. f. Corporacion, ouerpe gremual, o correction

CORPOREL, ELLE, adj. Corporal : lo que pertenece al cuerpo. | Corpóreo : lo que tiene un cuerpo material.

CORPORELLEMENT, adv. Corporal-

mente.

CORPORIFICATION, & CORPORISA -TION, s. f. Corporificacion: operacion qui-

CORPORIFIE, EB, p. p. V. Corpori-

CORPORIFIER, p. a. Corporificar: suponer un cuerpo á lo que no le tiene. 🏗 (quim.) Restituir à los espiritus el cuerpo que perdiéron quitándoles sus sales.

CORPORIFIER (SE), v. r. Corporificarse : formarse en cuerpo, con algun com-

puesto.

CORPS, s. m. Cuerpo. Esta voz tiene las mismas significaciones en frances que en español en el sentido recto y figurado, ménos en las siguientes. || Corps (cuerpo) : el taniano ó grado de la letra de imprenta. || Corps de jupe : el corpiño, ó corsé de una muger. 📜 Corps de métier: gremio de artesauos. 🔑 Corps mort: cuerpo muerto, cadáver. || Corps d'un navire: casco de un navio. || Corps de baleine: cotilla de muger. | Prise de corp. ; captura, aprehensión de la persona. || Contrainte par corps: egecucion en la persons, arresto, carcelería. || Corps de logis : cuerpo, o casco de la casa, la casa entera. || Garadu corps : guardia de corps. | A corps perdu, adv. a cuerpo descubierto, sin mirar es riesgo, á todo trance | Répondre corps pour corps: responder o afiansar con la persona.

CORPULENCE, s. f Corpulencia: el tamaño y magnitud del cuerpo humano.

\* CORPULENT, ENTE, adj. Corpu-

CORPUSCULAIRE, adj. m.f Corpuscular: dicese de la filosofia, ó sistema de los corpúsculos, ó átomos.

CORPUSCULE, s. m. (filos.) Corpúsculo:

pequenisimo cuerpo, átomo.

\* CORRADEUX, o COURADOUX, s. m. (naut.) Entrepuentes, o corredera : es el espacio entre los dos puentes de un navio.

CORRECT, ECTE, adj. Correcto: lo

exacto y conforme à las reglas.

CORRECTEMENT, adv. Correctamente. CORRECTEUR, s. m. Corrector: dicese en general del que corrige. || Corrector : noma bre del prelado en los conventos de Míni i mos. [En algunos colegios se llama así el que azota á los muchachos. || Correcteur des comptes : revisor de cuentas. || Correcteur d'imprimerie : corrector de imprenta.

CORRECTIF, c. m. Correctivo: aquella palabra, o frase, que se anade para modificar ó templar la dureza ó exorintancia de al-

guna proposicion picante, é atrevida.

CORRECTION, s. f. Correction: accion de corregir. || Correction: reprehension. || Correction: reforma, enmienda.

CORRECTIONNEL, ELLE, adj. Cor-

reccional.

\* CORRECTOIRE, c. m. Correctorio: en los conventos de Mínimos es el libro de las penitencias que se imponen á los religiosos.

\* CORRECTOIRE, s. f. Correctora: la que corrige. || Correctora: la superiora en los conventos de monjas Minimas.

\* CORRÉGENCE, s. f. Co-regencia : cali-

dad del que es regente con otro.

\* CORREGENT, s. m. Co-regente : el que

egerce con otro el empleo de regente.

CORREGIDOR, s. m. Corregidor: magistrado que en su territorio egerce la jurisdiccion real con mero mixto imperio, y conoce de las cosas contenciosas y gubernativas, y del castigo de los delitos.

CORRELATIF, IVE, adj. Correlativo:

lo que dice o hace relacion á otra cosa.

CORRÉLATION, s. f. Correlacion: analogia ó relacion reciproca que tiene una cosa con otra. || Correspondencia: la comunicación por escrito ó de palabra.

CORRESPONDANCE, s. f. Correspondencia: relacion que tiene una cosa con orra. || La comunicacion por escrito, ó de palabra. || Conformidad, proporcion, é igualdad: entre las partes de algun edificio.

CORRESPONDANT, ANTE, s. y adj. Correspondiente, corresponsal: el que tiene correspondencia ó trato con otro en ausencia:

lo que corresponde.

CORRESPONDRE, r.n. Corresponder: a un beneficio recibido. || Corresponder una cosa con otra: tener proporcion entre sí. || Corresponderse con otro por escrito, ó de palabra.

\* CORRETIER, s. m. Serval de cazado-

res.

CORRIDOR, s. m. Corredor: pasadizo para ir de un cuarto á otro. ||( fort.) Estrada cubierta.

CORRIGÉ, ÉE, p. p V. Corriger. | adj.

Corregido.

CORRIGER, v. a. Corregir, enmendar, reformar. || Corregir: reprehender, amonestar. || Corregir: castigar. || Corregir: templar, ó disminuir la actividad de alguna cosa. || Corriger une injustice: repararla.

CORRIGER (SE), v. r. Corregirse : en-

mendarse.

CORRIGIBLE, adj. m. f. Corregible.

\* CORRIGIOLE, s. f. Corregüela, 6 yerba rastrera: planta.

\* CORRIVAL, s. my Competidor, y me-

jor rival.

\* CORROBORANT, ANTE, adj. Corroborante: que corrobora, o tiene virtudinara corroborar.

CORROBORATIF, IVE, adi. y s. Corroborante: lo que tiene virtud de corroborar.

CORROBORATION, s. f. Corroboracion: confortacion.

CORROBORÉ, ÉE, p. p.V. Corroborer, en todos sus sentidos. || Es adjetivo en los mismos

CORROBORER, v. a. Corroborar: el estómago. || Fortalecer: el cerebro, la cabeza. || Fortificar: la vista, los nervios.

CORRODANT, ANTE, adj. Mordiente, mordicante: dicese en física y medicina de

lo que roe , carcome.

CORRODE, EE, p. p. Y. Corroder. Corroido.

CORRODER, v. a. Corroer: roer poco á

CORROI, s. m. El zurrado: la mano

que el zurrador da ó las pieles.

corromper, adulterar, viciar, malear; una cosa. || Corromper, sobornar al juez : seducir una doncella : pervertir un jóven : estragar las costumbres, etc.

CORROMPU, UE, p. p. V. Corrompre.

adj. Corrompido.

CÓRROSIF, IVE, adj. Corrosivo: lo que corroe, o consume.

\* CORRUSIVETÉ, V. Corrosion.

CORROSION, s. f. Corrosion: la acción y efecto de corroer.

CORROYÉ, ÉE, p. p. V. Corroyer, en todos sus sentidos. || Es adjetivo en los mismos

CORROYER, ...a. Zurrar: adobar las pieles que salen del curtidor. || Amasar y batir: la arcilla, ó la greda. || Hacer mortero, ó mezcla: argamasar. || Batir, ó machacar: el hierro caliente. || Acepillar el carpintero: la madera. || (imp.) Sobar: es frotar los cascos ó cueros de las balas contra el suelo, para que se suavisen.

CORROYEUR, s. m. Zurrador: el que

zurra las pieles.

CORRUDE, s. f. Corruda, ó espárrago silvestre.

CORRUPTEUR, TRICE, subst. Corruptor: el que corrompe los costumbres.

CORRUPTIBILITE, s. f. Corrupti-, bilidad.

ruptible: lo que está sujeto á la corrup-

CORRUPTION, s. f. Corrupcion: en los cuerpos, en el aire, en el agua, etc. || (fig.) Corrupcion, ó corruptela, vicio, ó abuso, introducido en las cosas. || Corrupcion, soborno, cohecho: en el sentido activo, también en el pasivo.

las puntas que salen de la cuerna del

ciervo.

\* CORSAC, & m. Coreaco: cuadrúpedo

de Tartaria, algo parecido al zorro, pero trales de los Griegos. A (fig. ) Covifeo: mas pequeño.

CORSAGE, s. m. (fam.) Talle: 10 en-

tallado de una persona.

CORSAIRE, s. m. Corsario: dicess del que manda una nave armada en corso, y tambien de la misma nave. | Corsario, o parata : cuando se habla de Berberiscos.

\* CORSE, (geog.) Córcega: isla del Me-

diter: aneo.

CORSELET, s. m. Corselete: armadu-

ra del cuerpo, especie de coraza.

CORSET, s. m. Corpiño, justillo, ajustador: de muger. Tambien es corsé, cotilla sin ballenas.

\* CORSOIDE, s. f. Corsoide: nombre que los antiguos daban á una piedra, que, segun unos, es el asbesto, y segun otros,

el jaspe ceniciento.

CORTEGE, s. m. Corta, o cortejo, con que se obsequia à un personage, ó principe : y en toda funcion de ceremonia, es lo mismo que acompanamiento, sequito, comi-Uya.

CORTICAL, ALE, adj. Cortesudo: 96mejante á la corteza del árbol. || (anat.) Cortical: la parte exterior del cerebro, y del cerebelo.

\* CORTINE, s. m. Cortineo: tripode de

metal dedicado á Apolo.

CORTIQUEUX, EUSE, adj. (bot.) Corticoso: se dice de los frutos coriáceos exteriormente, y pulposos en lo inte-

\* CORTONE, & CROTONE, s. f. (geog.) Cortona: ciudad del reino de Nápoles.

CORTUSE, V. Oreille-d'ours.

\* CORUS, s. m. Coro: uno de los princi-

CORUSCATION, s. f. (fis.) Esplendor,

resplandor.

CORVEABLE, adj. m. f. El vasallo sujeto à ciertos servicios corporales que dehia al senor, cuya servidumbre so llama COTVÉE.

CORVEE, s. f. Servicio, o servidumbre corporal, que debia un vasallo á su señor. | (fig.) El trabajo, o carga voluntaria, que uno se toma por servir á

CORVETTE, s. f. Corveta: cierta em-

barcacion ligera.

CORYBANTE, s. m. Coribanto: sacerdote de Cibéles.

\* CORYBANTER, v. n. Coribantar: imitar los cánticos y el baile de los coribantos.

CORYMBE, s. m. ( botán.) Ramillete: el que forman las flores de algunas plantas.

CORYMBIFERE, adj. m. f. Enramilletado: dicese de las plantas cuyas flo-

res forman corimho o ramillete.

dicese del que hace cabeza, o lleva la bandera en alguna secta, partido, cuadrilla , etc.

\* CORYZA, e. m. (medic.) La destilacion que lluye de la cabeza, y se estanca en las narices: llamase tambien coriza, pero

🍑 voz anticuada.

COSAQUES, s. m. pl. Cosacos: especie de milicia establecida en Polonia y Rusia. \* CO-SECANTE, s. f. ( geom. ) Cosecante.

CO-SEIGNEUR, s.m (roz. legal) Condomino : señor con otro de algun feudo, o tierra.

\* CO-SINUS, e. m. (geom.) Coseno, o seno segundo.

COSMETIQUE, adj. m. f. (farm.) Cosmético: droga o preparacion que sirve para hermosear la tez.

COSMOGONIE, s. f. Cosmogonia: ciencia o sistema sobre la formacion del uni-

Yerso.

COSMOGRAPHE, s. m. Cosmógrafo: el que sabe, o profesa la cosmografia.

COSMOGRAPHIE, s. f. Cosmografia:

la descripcion del universo.

COSMOGRAPHIQUE, adj. m. f. Cos-

mogrático.

\* COSMOLABE, s. m. Cosmolabio: instrumento para tomar las medidas del mundo.

COSMOLOGIE, s. f. Cosmologia: ciencia de las leyes generales del mundo físico.

COSMOLOGIQUE, adj. m. f. Cosmológico : perteneciente á la cosmologia.

COSMOPOLITE, s. m. f. Cosmopolita: ciudadano del mundo, que no adopta patria determinada.

COSSE, e. f. Vaina, vainilla: ciscara de ciertas legumbres, como habas, guisantes, etc. || Pois sans cosse, o goulus: guisantes fiamencos, que se comen con la vaina.

COSSER, v. n. Topetar, dar topetadas: dicese del retozar de los corderos, ó carneros.

COSSON, s. m. Gorjogo: gusanillo que corroe el trigo.

\* COSSONS, s. m. pl. Mariposas sin trom-

petilla.

COSSU, UE, adj. Cascarudo, zapatudo: dicese de las legumbres que tienen la vaina ó cáscara gruesa ,  $\ddot{o}$  dura.  $\parallel$  (fig. fam.) Se dice homme cossu, o bien cossu: hombre bien asorrado, que tiene el riñon cubierto, esto es, adinerado, ó muy acomodado.

COSTAL, ALE, adj. (anat.) Costal: que corresponde à las costillas.

COSTON, (naut.) V. Jumelle. COSTUME, s. m. Usanza o estilo de los diferentes siglos y paises s que debe arre-CORYPHÉE, s. m. Corifeo : el que guia- glarse un pintor, o un poeta, para guardar ba los coros en las representaciones tea- | propiedad. | En el dia se aplica esta voz al

trage de los cómicos, y al de ceremonia ú j que en su origen se pagaba á escote por tos oficio, de que usan los magistrados.

COSTUMER, v. n. Vestir segun usanza; poner el trage conveniente à alguno.

\* COSTUS, s. m. Costo: raiz que viene de la india oriental.

CO-TANGENTB, e. f. (geom.) Cotan-

con letras, o números, en un proceso, inventario, etc. | Cote mal-taillée: corte, -composicion amistosa sobre un asunto, para evitar pleitos. || Cote: cuota: parte que dehe, o con que debe contribuir cada uno.

COTE, s. f. Costilla: dicese de la del cuerpo animal, y de las de un navio. Tajada: de melon, o sandia. || Cuesta: terreno pendiente. || Costa: orilla del mar, y toda la tierra contigua. || (fig.) Cepa tronco, alcurnia; hablando de linages. Etre côte à côte de quelqu'un: estar lado por lado, muy arrimado, pegado. | Marcher côte à côte: andar juntos, ó mano á mano. Mesurer les côtes à quelqu'un: ajustarle el coleto, sacudirle el polvo, menearle el bulto, etc.

COTÉ, s. m. Lado: costado: parte. Banda, ó partido. | Márgen: hablando de notas en un escrito. || (fig.) Se dice porter l'épée au côté : seguir la milicia, o la carrera de las armas : se tenir les côtés de rire : no poderse tener, o reventar, de risa. Marcher à côté de : acompañar, andar juntas dos cosas: y hablando de personas, es ladearse, igualarse, hombrearse con alguno. Etre sur le côté : estar caido, en peligro, con poco crédito, en quiebra. Mettre une bouteille sur le côté : desocupar, o despachar una botella. || De mon côté: por mi parte. || Côté d'une étoffe: el derecho de una tela. || A côté, prep. Al lado de, junto a, cerca de. || Como adverbio, à côté, es al lado, ahí, junto. A De côté, adv. De lado, de costado. || ( fig.) Se dice : mettre de côté, por reservar, o poner à parte: y tambien por echar a un lado, arrinconar, poner en olvido, despreciar. || Regarder de côté: mirar de medio lado, con desprecio, con desden.

COTE, EE, p. p. V. Coter. | adj. Acotado: notado, numerado al margen.

COTEAU, s. m. Ribazo: costanera,

cuesta, ladera de montaña.

COTELETTE, s. f. Costilla de carnero, de cerdo, etc., cortada, ó compuesta para

comer, que se llama chuleta.

COTER, v. a. Marginar: señaler, o numerar al márgen las cosas de algun escrito. || Acotar, o citar los autores, los pasages, o las piezas. | Apostillar, o poner notas. || Rotular, o respaldar un papel.

COTERIE, s. f. (fam.) Corro, corrillo: junta casera de diversion. Liamase así, por Illo, echar bozo, dicese de la barba de los

concurrentes.

COTHURNE, s. m. Coturno: nombre del calzado que usaban antiguamente los actores en la representacion de la tragedia. H Chausser le cothurne (calzar el coturno): se vice del poeta que se dedica à componer tragedias. || (fig.) Se dice chausser le cothurne, esto es, tomar un poeta un estilo muy levantado, ó pomposo, cual no lo exige la materia, d la obra.

COTI, IE, p. p. V. Cotir. | adj. Machu-

cado, maguilado.

\* COTICE, s. f. (blas.) Cótiza: banda estrecha, que es la tercera parte de la banda regular.

COTICÉ, ÉB, adj. (blas.) Cotizado: el escudo lleno de cótizas de varios colores.

COTIER, adj. Costern, práctico: dícese del piloto de costa. || Tambien se dice de un barco costero, ó de costa, esto es, que navega costa a costa.

COTIERE, s. f. Costera, costas: tómase por la extension de costa de mar. [] Costanera: tabla de jardin, que viene pendiente

desde la cerca, ó pared.

COTIGNAC, s. m. Carne de membrillo, o conserva en dulce: que en algunas partes se llama codofiate.

COTILLON, s. m. Guardapiesillo, sagalejo de que usan las mugeres del pueblo.

COTIR, v. a. (vulg.) Macar, magullar: dicese de la fruta que ha recibido golpes, ó piedra.

COTISATION, s. f. Escote: el tanto por cabesa en algun gasto en que entran varias personas. || Impuesto : á tanto por caheza.

COTISE, EE, p. p. V. Cotiser. Adj.

Tasado: impuesto.

COTISER, v. a. Señalar, ó repartir lo que á cada uno corresponde; pagar por su parte, o à escote. || Se cotiser, v. r. Escotarse, entrar à escote en algun gasto voluntario.

COTISSURE, s. f. La maca, o macadura : dicese de las frutas magulladas por gol-

pes, o medra.

COTON, s. m. Algodon: tómase por el copo, y por la hilasa. Vello, ó pelluza: que crian algunas frutas y plantas. || Bozo, vello: primera barba que apunta á los mancebos. || Borra, o pelusa: que suele soltar alguna tela. | Algodones, o cendales : del tintero. || (prov. y bajo) Se dice de una persona que tiene perdida su reputacion, crédito, o hacienda, il jette un vilain coton.

\* COTONNADES, s. f. pl. Cotonadas; te-

las de algodon apolinadas.

COTONNE, EE, p. p. V. se Cotonner. || Como adjetivo solo se aplica al cabello muy corto, y crespo, como si se dijera: lanudo.

COTONNER (SE), v. r. Cubrirse de va-

mencebos. | Echar borra, o pelusa: las telas. | Pasarse, ponerse lacias: ciertas hortalizas. 🛮 Acorcharse ; las frutas.

COTONNEUX, EUSE, adj. Merchito, lacio: hablando de ciertas hortalizas. || Acorchado, pasado: hablando de frutas.

COTONNIER, s. m. Algodonero: arbusto

que produce el algodon.

COTONNINE, s. f. Lona: que sirve para velamen.

COTOYE, EE, p. p. V. Choyer. | Es ad-

jetivo en todas sus significaciones.

COTOYER, v. a. y n. Costear: navegar por la costa, ó costa á costa, en el mar, navegar pot la orilla, ó ir á la orilla: en un rio. | Côtoyer une forêt : ir rodeando un bosque. | Côtoyer une montagne: saldearla. Dicese une armée côtoie l'autre; esto es, la Banquea, la rodea. || Hablando de personas, côtoyer, es ir, o ponerse, al lado el uno del otro.

COTRET, s.m. Haz de leña menuda, pales, y varas. || Dicese de un hombre flaco: sec comme un cotret: seco como un palo. ( bajo y joc.) Se dice huile de cotres : zumo de encina, ó unto de palermo, esto es, una

paliza.

COTTE, s. f. Brial: faldellin: tomase por saya, o basquiña á la española. || Cotte d'armes: cota de armas. || Cotte de mailles: cota de malla. || (est. legal) Se llama cotte morte, el espolio de un monge que hereda el monasterio, o el abad.

COTTERON, s. m. Refajo, enagüillas.

" COTTINEAU, . m. (comerc.) Derecho que en las escalas de Levante imponen los cónsules de Francia á les navios de su nacion en ciertas circunstancias.

COTULA, s. f. Manzanilla hedionda:

planta.

CO-TUTEUR, s. m. Contutor: tutor jun-

tamente con otro.

COTYLE, s. m. Cutila, o triblio: medida para líquidos, entre Griegos y Homanos, que contenia diez onzas y media de agua.

COTYLE, s. f. (anot.) Cotila: cavidad de un hueso, que recibe la cabesa de otro

Dueso.

COTYLEDON, 6 NOMBRIL DE VENUS, s. m. Oreja de monge : sombrerillo, vasillos, ombliguera: planta.

\* COTYLEDONS, s., m. pl. Cotiledones: hojas seminales producidas por los lóbulos de las simientes, ó les mismos lóbulos.

COTYLOIDE, adj. (anat.) Cotiloide: 114-

la cabesa del fémur.

COU, s. m Cuello, y tambien pescuezo. || Per extension se dice del cuello de cualquiere vasija, como con de bouteille, etc., annque es mes usual la voz col. || (fig. fam.) 64 dice rempre le cou à une affaire, por herejet un negocio.

COUARD, s. m. (ant. fam.) Cobarde, gallina : corresponde á follon.

COUARDISE, s. f. (fam.) Folloneria,

colloneria, cobardia.

COUCHANT, s. m. Poniente, occidente:

socaso, en estilo poético y oratorio.

COUCHANT, adj. Dicuse le soleil couchant: el sol poniente: au soleil couchant: á la puesta del sol, ó al ponerse, ó al trasponerse el sol. [ Chien couchant: perro de muestra. | (fig.) Se dice faire le chien

couchant: hacer la gata ensogada.

COUCHE, s. f. Cama: pero como solo se usa en estilo poético y oratorio, corresponde á lecho ó tálamo. 🏿 (fig.) Matrimonio, y nupcias, como se suele decir. || Parto : el acto de parir la muger : y tambien los hijos, o la prole que tiene. | Fausse couche: malparto. || El sobreparto , ó el tiempo en que la parida guarda cama. || Pañal, o pañales, con que se envuelve à las criaturas. || En los juegos de envite, se dice couche, la parada, o cantidad que se pone sobre una carta. || En la pintura, couche, es baño, mano, capa de color, etc. | En la jardineria, couche, es tabla de mantillo, en que se fórman los semilleros. || En historia natural, couches de pierre, d'argile, etc., son los bancales, las capas, hojas, ó vetas horizontales. | Hablando de las divisiones artificiales con que están puestas unas cosas sobre otras, couche, es capa, y longada. || Couches de nerfs optiques; talamos ópticos.

COUCHE, EE, p. p. V. Coucher. Es adjetivo en todas sus significaciones. || Bles couchès: mieses, o panes, acamados, o echa-

dos.

COUCHEE, s. f. Lugar, o posada, en donde se hace noche, o se va à dormir, en

los viages.

COUCHER, v. a. Acostar: poner, o meter en la cama á alguno : y hablando de criados respecto de sus amos, es desnudarlos, ayudarles á desnudarse. || Tender, ó extender, á lo largo sobre el suelo. || Echar é tumbar por tierra. || Coucher d'assiette, entre pintores, es sisar, emboliar: coucher du vernis: embarnizr, dar de barniz: coucher autre couleur: dar dé otro color, dar una mano de otro color. || Concher en joue: apuntar, encarar, la escopeta, etc. | Coucher, o mettre en joue: parat, o poner dinero sobre una carta. || Coucher par écrit: extender ó sentar por escrito: se decia ántes concher bien par écrit, esto es, poner bien la pluma. || Couche, o être couche sur l'état, mese así la cavidad del hueso ilio que recibe sur le rôle: asentar, o estar asentado en la lista, en el rol, ó nómina.

COUCHER, v. n. Dormir, o hacer noche, en alguna parte. Dicese de los que van de viage, d salen de su casa : eg. nous allames concher à Lyon: suimos à dormir o hacer noche à Leon: il couche toujours dehors: fduerme siempre fuera de casa. | ( prov.) Sa llice coucher a la belle étoile: dormir à cielo (fig.) be dice : avoir ses coudées franches : raso, esto es, en la calle, al raso: coucher à l'enseigne de la lune : dormir en el meson de la estrella, pasar la noche al descu-

COUCHER (SE), p. r. Acostarse : irse a la cama, irse á dormir. Tambien es echarse, tumbarse, tenderse á la larga. || Hablando del sol, o de la luna, se coucher, es po-

COUCHER, s. m. La cama, ó cuarto para dormir, con que se sirve en las posadas a los pasageros: y así se dice: on paie tant pour le souper, sant pour le coucher : se paga tanto por la cena, tanto por la cama. [] Tambien significa la comodidad, ó incomodidad (de la cama) para dormir cada uno en su casa: il est délicat pour le boire, le manger et le coucher: es delicado en la bebida, en la comida, y en la cama. || Cuando coucher lleva el adjetivo bon, o mauvais, se aplica materialmente á la cama entera, esto es, á los colchones, sábanas, almobadas, manta, etc. | Le coucher: el tiempo ó hora de acostarse, ó irse á la cama, una persona, esi como le lever es la hora de levantarse. Por extension se dice le coucher du soleil, des astres: la puesta, ó el ponerse, del sol, de los astros; así como le lever es la salida, ó el nacimiento.

\* COUCHES, s. f. pl. (botan.) Criaderus. COUCHETTE, s. f. Camilla, o catre para dormir.

COUCHEUR, EUSE, s. La persona que duerme con otra, compañera de cama: solo se dice en estas frases : être bon, o commode coucheur, mauvais o incommode coucheur, bonne o mauvaise coucheuse: ser de buen ó de mal dormir, ó de buena ó mala yacija.

COUCHIS, s. m. Cama de arena, que se extiende en los puentes de madera para em-

pedrarios.

\* COUCHOIR, s. m. Pajuela: la tirita de papel con que se recoge el oro del pomazon, para sentarle en los cantos de un libro.

COUCI-COUCI (exp. adv. y vulg.) Asi,

así: por ahí, por ahí, tal cual.

COUCOU, s. m. Cuclillo: ave nocturna. # Fresa: que lleva mucha flor, y poca fruta.

COUDE, s. m. Codo: el del brazo, y el que forma la manga del vestido. || Coude d'une muraille : ángulo ó esquina de una pared : coude d'une rivière : recodo de un rio. || Coude de montagne : transpuesta, recodo de una montaña. || (prov. fam.) Se dice hausser le coude: levantar el codo, empinar: por beher mucho vino.

COUDE, EE, p. p. V. Couder. | adj. Do-

blado, encorvado, lo qua forma codo. COUDER, s. f. Codo: toda la extension del hrazo, desde el codo hasta el extremo de la mano: y así se dice coudée (codo), tomado { como medida de qua usáron los antiguos. I

estar à sus anchur**as, con toda libertad**.

"COU-DE-PLED, s. m. El empeine del pie.

COUDER, v. a. Doblar, torcer, hacerle tomar á una cosa forma de codo.

COUDOYER, v. a. Dar codazos & alguno,

darle con el codo.

COUDRAIE, s. f. Avellanar : sitio plantado de avellanos.

\*COUDRAN, s. m. (ndut.) Brea: cierta clase de pez para embrear las cuerdas.

\* COUDRANNER, v. a. (náut.) Embrear:

dar de brea á los cables y cuerdas.

\* COUDRANNEUR, s. m. (ndut.) Embreador : el que embrea las cuerdas y cables.

COUDRE, V. Coudrier.

COUDRE, v. a. Coser: sea con hilo, ú otra materia. || (fig. fam. ) Se dice : coudre des passages, des textes: ensartar, enjaretar pasages, textos.

\* COUDREMENT, e. m. Curtido: el de las pieles, cuando están en el noque con la

" COUDRER , . a. Curtir : la accion de tener las pieles en el noque con la casca, ó zumaque, para que se curtan.

COUDRETTE, s. f. (ant.) Avellaneda:

hoy avellanar. V. Coudraie.

COUDRIER, & COUDRE, e. m. Avellano: arbol.

COUENNE, s. f. Corteza: de tocino.

COUENNEUX, EUSE, adj. Lo que es de la naturaleza y color de la corteza del to-

\* COUET, s. m. ( náut. ) Amura : cuerda que hay en cada puño de la mayor, ó trinquete : anguilas.

COUETTE, s. f. (ant.) Colcedra: hoy

colchon de pluma.

\* COUFLE, s. f. Banasta : en que se trae el sen de Levante.

"COUGUARD , s. m. Cuguardo : cuadrúpedo carnívoro de América.

\* COUKEEL, s. m. Cuquil : especie de cu-

clilla negro de Bengala.

\*COUHAGE, 6 FEVE PUANTE, D. f. Haba hedionda, ó de la India : sirve para la hidropesia.

" COUILLAUI', s. m. (ans.) Criado: de ca-

nónigo en la catedral de Angers.

\* COULADOU, s. m. (naut.) Acollador: cabo para mantener tiesos y firmes los obenques, brandales, y estais.

COULAGE, s. m. La pérdida, 6 merma del vino, u otro licor, que se sale, o rezuma, 🛂

de la vasija : recaladura : derrame.

COULAMMENT, adv. Corrientemente, con soltura, con fluides : décese solo en materia de estilo en el hablar y escribir.

COULANT, s. m. Gargantilla de diamantes, que se ponen las mugeres al cuello.

OOULANT, ANTE, add Corriente, flui-

do: lo que corre y cuela sparemente, d sin embarazo. || Eau coulante: agua corriente: vin coulant: vino suelto, suave: style coulant: estilo fluido, suelto: vers coulant: verso fluido: næud coulant: pudo ó lazo corredizo, ó escurridizo.

\* COULAVAN, s. m. Culivan : ave de Indias de la especie de la oropendola, aunque

mayor que la de Europa.

\* COULE, s. f. Cogulla: el hábito ó ropa exterior que visten los monges Benitos, Bernardos, y Basilios.

COULE, s. m. Ligado: tanto en música, como en el baile, que es ligar una nota con

otra, o un paso con otro.

COULÉE, s. f. y adj. Corriente: letra suelta. || Recorrida: media carena que se da al navio.

COULÉ, ÉE, p. p. V. Couler en todas sus acepciones. || Es adjetivo en las mismas. \* COULEMENT, s. m. Flujo de un li-

quido.

COULER, v. a. Colar: pasar por algun paño, manga, ó colada cualquier líquido. || (fig.) Se dice couler ses jours: pasar su vida en; couler quelques pièces fausses (hablando del que cuenta dinaro): meter ó hacer colar algunas monedas falsas: couler des nouvelles, des propositions, etc.: hacer correr algunas noticias, ó proposiciones, embocarlas. || Couler à fond: echar á fondo, á

pique, hablando de embarcaciones.

COULER, v. n. Correr, manar, fluir: hablando de líquidos. || (fig.) Correr, pasar, irse el tiempo. || (id.) Irse introduciendo, ir entrando, penetrar: las opiniones, modas, etc. || Correrse: las velas, las hachas. || Derretirse: la cera, el sebo. || Recalarse, rezumarse, salirse: un tonel ileno. || Colar: el aire. || Salirse, verterse: el grano, la harina, de un costal por alguna rotura. || Escurrirse, resbalarse: un cuerpo sólido. || Couler bas, couler à fond: irse a pique, hundirse, sumergirse, un navio.

COULER (SE), v. r. Colarse; introdu-

cirse poco a poco, y sin ruido.

COULEUR, s. f. Color: el de los cuerpos que reciben la luz. || Color: el de la tez del rostro. || Color: droga para la pintura. || Color: en el vestir, es todo lo que no es negro, pardo, ó blanco. || Couleurs, en plural, se toma por librea: y tambien por los palos de la baraja de naipes. || (fig.) Viso, aparienciás, exterioridad. || Couleur changeante: tornasol, cambiante, visos que hacen algunas telas. || De couleur changeante: tornasolado, con visos. || Sous couleur de, adv. So color, con viso, cou pretexto, con capa de.

COULEUVRE, s. f. Culchra: reptil del género de las serpientes. || (fig.) Tartago, mortificacion, pesadumbre, como en esta frase: on lui a fait avaler des couleu-

COULEUVREAU, s. m. Culebrilla : cu-

COULEUVRÉE, o BRIOINE, s. f. Anhorca, nueza blanca, brionia, tuca : planta.

COULEUVRINE, s. f. Culebrina: nombre

de un cañon largo de artillería.

\* COULIÈRE, s. f. Sitio por donde el rio sale de madre.

COULIS, s. m. Substancia, ó caldo colado de carnes, ú otras cosas cocidas. || Vent cou-lis: viento, ó aire colado, encallejonado.

COULISSE, s. f. Corredera, canal, ó muesca: por donde una puerta, ventana, ó vidriería puede correr para cerrar y abrir. H Bastidor: en los teatros: y tambien el lugar que ocupan, que se llama, entre bastidores.

COULOIR, s. m. Colador, coladera: vasija en que se cuela la leche al ordenarla. || Pasillo: el que suele haber para salir de un aposento á otro...

couloire, s. m. Coladera: cestillo que se pone debajo del asa de la cuba cuando se saca el vino. || Vasija con muchos agujeros para que pueda pasar algun licor.

COULPE, s. f. Culpa, pecado: en el fuero

penitencial.

COULURE, s. f. Coladura: la accion de colar alguna cosa. || La sequedad y caida de la uva, poco despues de haber cernido las viñas.

\* COULURE, s. f. pl. (naut.) Cuerda de crin, que sirve para guarnecer los extremos

de las redes de pesca.

COUP, s.m. Golpe: el que un cuerpo duro da á otro; y tambien el que recibe: así pues: coup (golpe) es la herida, ó contusion, que resulta de alguna arma, palo, piedra, etc. || (*imp*.) Tiro : el aprieto de la prensa para imprimir. || ( fig.) Golpe, frangente, fatalidad, desgracia inesperada. || En las acciones que se repiten, coup significa vez; y en el beber vino, u otro licor, se toma por trago, y por vez. || Coup. Esta voz entra en todas las frases que denotan accion, ó violenta, ó ligera, que en frances no puede expresaise con una sola palabra como en español: y son las siguientes. || Coup d'arbalètre : ballestazo. || Coup de balai : escohazo. || Coup de balle : halazo. || Coup de bâton : palo, garrotazo. || Coup de baïonnette : bayonetazo. || Coup de bec : picotazo. || Coup de brique : ladrillazo. || Coup de ciseaux : tigeretazo, tigeretada. || Coup de canon: canonazo. || Coup de cloche : campanada, y tambien hadajada. || Coup de come : cornada. || Coup de coude : codazo. || Coup de couteau : navajazo || Coup de dent : dentellada. || Coup de sesse: culada. || Coup de filet: redada. || Coup de flèche: flechazo, sactazo. || Coup de fouet: azote, azotazo: y si es de látigo de cochero, latigazo. || Coup de foudre: rayo, centella. | Coup de feu : balazo, tiro, este

es, fusilazo. A Comp de fusil: escopetazo, ar-1 comp: fuera de tiempo, despues del suceso, cabuzazo. || Coup de gaule : varazo. || Coup | de griffe : gardada. || Coup de hache : hachazo. Coup de hallebarde: alabardezo. Coup de lance : lanzada, y bote de lansa. j Coup de lancette : lancetada, y lancetazo. Coup donné avec la main: manotada, manoten, manotaso. || Coup de marteau : martillazo, martillada. || Coup de mer : marejada, ola. || Coup de mousquet : mosquetazo.|| Coup d'œil: ojeada, mirada, vista. || Coup d'œil fermé: penetracion. || Coup de pancoufie : zapataso. || Coup d'épée : estocada. || Coup de peigne : peinada. || Coup d'éperon : espolazo. Coup d'ongle: unada, unarazo. Coup de pied : puntapié, patada; y coz, siendo de animal. || Coup de pinceau : pincelada. | Coup de pique: picazo, bota de pica. Coup de pistoles : pistoletazo. | Coup du plat de la main: palmada, palmadica. Coup de plume : plumeda, rasgo de pluma. || Coup de poèle : sartenazo. || Coup de poignard: punalada. || Coup de poing: punada, Puñetazo. || Coup de sabre: sablazo. || Coup de sifflet : silbo, silbido. | Coup de soleil : insolacion. || Coup de tête : cabezada, testerada: || Coup de tison : tizonazo. || Coup de plat d'épèe : cintarazo. || Coup du tranchant d'épée: cuchillada. || Coup de sonnerre: trueno, raya. || Coup de tuile : tejazo. || Coup de vent : rafaga de viento. [ Coup, en el sentido general y extensivo, tiene las siguientes acepciones. || Coup de chapeau: gorretada, cortesia hecha quitándose el gorro, o sombrero. Coup de bonheur: fortuna, buen lance. || Coups de dés : suerte de dado, buena tirada. || Coup de thédire: lance, mutacion de teatro en la composicion de una pieza cómica, ó trágica. || Coup à jouer : jugada. | Coup dessai: ensayo, estreno, primera prueba, entrada. || Coup de hasard. accidente imprevisto; y en el juego de trucos, o villar, es bambarria, chiripa. || Coup de malheur: azar, reves. || Coup de maître: primor, cosa perfecta. || Coup. En el sentido metafórico y moral, entra tambien està voz un muchas expresiones, como son por egemplo : coup de langue : mordiscon, como sátira, o palabra picante. || Coup de tête: calaverada, desatino, temeridad. | Coup de desespoir : arrojo desesperado. | Méchant coup : mala o fea accion. || Coup de jarnac : tiro, para perder a uno. || Coup du ciel, d'en haus: caso imprevisto, milagroso. || D'une | pierre deux coups : (refran) con una pedrada dos pájaros, de una via dos mandados. 🏻 Manquer son coup: errar el tiro, el lance. Porter coup: tener consecuencia, ó ser de l momento una cosa. Coup. Entra en muchas expresiones adverbiales; como à coup sar : a cosa hecha, sobre seguro. || Tous a coup: de golpe, de repente. | Tout d'un | d vasija para afinar el oro y la plata. | Metcoup: de una vez, a un tiempo. || Coup sur |

cuando no es menester. A coup perdu : à la ventura, a salga lo que saliere. || Du premier coup : de la primera vez. | A tous coups : á cada paso, á cada instante. H Un coup, deux coups, etc. : una vez, dos veces, etc. || Pour le coup : por esta vez. || Bncore un coup: mas todavia, otra vez.

COUPABLE, adj. m. f. Culpable : el que tiene la culpa de algun delito, ó crimen.

COUPABLE, s. m. Réo, delincuente : el que ha delinquido.

COUPANT, ANTE, adj. Cortante: que

\*COUPANS, s. m. pl. (mont.) Cortantes : los lados ó bordes de la pezuña del jahali.

\* COUPANT, s. m. V. Copeau.

COUPE, s. f. Corte : la obra o accion de cortar, o dividir en partes alguna cosa. 🎚 Corta, cuando es de árboles; y corte, cuando es de leña, de un vestido, etc. || Corte, ó montea : cuando es arte de cortar las piedras. Hablando de un sastre, ó zapatero, avoir bonne ou mauvaise coupe, es tener buena , ó maia tigera. 🖟 Hablando de melones, vendre à la coupe, es vender à cala. I Corte de la baraja en el juego. || Copa : vaso / para beber, o sea el cortadillo. [ Alguna vez se toma por el cáliz en que se consagra; y tambien por la comunion, bajo la especie de vino. | Coupe du gland : cascabillo, dedal de la bellota.

COUPÉ, s. m. Cupé: cierto paso del

COUPE, EE, p. p. V. Couper. || Es tamhien adjetivo. || Cheval coupé : caballo capon. || Carrosse coupé: cupé, especie de coche. || Vers coupés : versos divididos en estancias, ó coplas. Il Style coupé: estilo conciso, lacónico. | Lait coupé: leche cortada, aguada. || Pays coupé de fossés, etc.: terreno barrancoso.

COUPEAU, s. m. Copete, cabeso, cima:

de un monte, ó cerro.

COUPE-BOURGEON, s. m. Coco: coquillo: insecto que roe las yemas de los frutales. \* COUPE-CERCLE, s. m. Instrumento para cortar cartones circularmente.

COUPE-CU (A), adv. Sin desquite: se dice del juego cuando no se juega mas que

una mano.

COUPE-GORGE, s. m. Sitio de ladrones. mal paso, o ladronera. Aplicase con este último nombre al meson, venta, o tienda, en que llevan excesivos precios.

COUPE-JARRET, s. m. Maton, valen-

ton, asesino.

\* COUPELLATION, s. f. (quim.) Copelacion: la accion de copelar los metales.

COUPELLE, s. f. Copela, cendra: taja, tre, o passer à la coupelle : copelar el oro coup: uno tras otro, de seguida. | Après | y la plata, acendrarle. | (fig.) Acrisolar, Epurar, examinar: una cosa. V. Coupeller. | COUPELLE, EB, p. p. V. Coupeller. | adj. Copelado, acendrado.

\* COUPELLER, v. a. Copelar, acepdrar:

oro o plata.

\* COUPE-PAILLE, s. m. Instrumento con el que se corta la paja muy menuda, para mezciaria despues con avena y daria a

los caballos.

COUPER, v. a. Cortar : dividir, 6 partir una cosa con instrumento que corta. Así, pues, couper, es cortar carne: partir pan: segar trigo : romper la tierra con el arado : y resar una medida de granos, pasarla el rasero. || Por extension, couper es cortar, o dividir, un rio, o montañas, o un pais : cortar un egército: interceptar convoyes, ó viveres : cortar ó quitar el agua de una fuente. || Cortar, o interrumpir : una conversacion. || Fallar: en el juego de cartas. || Couper en pièces, en morceaus: hacer tajadas, pedazos. | Couper. Entra en muchas expresiones figuradas. | Couper chemin: atajar el paso, detener, salir en encuentro. | Couper court: acortar, abreviar. || Couper la bourse : castigar la bolsa, esto, es haciendo que, à trueque de perder alguna renta o derechos, se componga alguna diferencia. || Couper court aux difficultés : echar la tigera, o cortar las dificultades. || Couper l'herbe sous les pieds : ganar por la mano. Il Couper un cheval: castrar un caballo.

COUPER, v. n. Cortar, alzar : la baraja en el juego de naipes. || Hacer un paso de

cupé en el baile:

COUPER (SE), v. r. Contradecirse, variar: se aplica à un reo en sus declaraciones.

|| Rozarse: dicese de una hestia caballar, que se hiere las manos andando.

COUPERET, s. m. Machete, calaboso: cuchilla para partir carne. || Cortador: instrumento que usan los esmaltadores para cortar el esmalte. || Hacheta de zapador.

COUPEROSE, s. f. Caparrosa. || Couperose verte: vitriolo marcial, que es la caparrosa ordinaria. || Couperose bleue: vitriolo
ó sulfato de cobre. || Couperose blanche:
vitriolo ó sulfato de zinc.

COUPEROSE, EE, adj. Barroso: dicese del restro encendido, y lleno de granos lla-

mados harros.

\* COUPERU, V. Truble, nasse.

COUPE-TETE, s. m. A la una daba la

mula: juego de muchachos.

COUPEUR, EUSE, s. El que corta las uvas en la vendimia. || En el juego del zancanete, es el que lleva la baraja. || Coupeur de bourses: cortabólsas, raterillo, vendimiador de bolsillos.

\* COUPIS, s. m. pl. Telas de algodon de cuadritos, que vienen de la India oriental.

COUPLE, s. f. Trailla, o correa, cou que se atan de dos en dos los perros de caza.

Dicese tambien de los dos perros atrailla-

der. Par: de cosas de una misma especie; como une couple de bœufs: un par, o una yunta, de bueyes: une couple de chapons, d'œufs, etc. Pero, hablando de cosas que deben andar juntas siempre, como zapatos, medias, guantes, no se dice une couple, sino une paire.

COUPLE, s. m. Compañía, pareja, union, de dos personas por amor, ó por casamiento, como quien dice dos consortes, los casa-

dos, ó el matrimonio.

COUPLE, EE, p. p. V. Coupler. | Es

adjetivo en sus dos sentidos.

COUPLER, v. a. Atraillar de dos en dos los perros de caza. || Hablando de alojamiento de tropa, coupler des officiers es ponerlos, ó alojarlos, de dos en dos.

\* COUPLES, s. m. pl. (naut.) Costillas de

un navio.

COUPLET, s. m. Copla, estancia, estrofa: y tambien versiculo, hablando de salmos, himnos, etc.

COUPLETER, v. a. (fam.) Hacer coplas

contra alguno , copicarie.

\* COUPLETEUR, s. m. Coplero, coplista:

en el sentido de poeta adocenado.

COUPOIR, s. m. (moned.) Macho: instrumento para cortar y formar la moneda. || Cortafrio: cierto instrumento de acero para cortar sierro.

COUPOLE, s. f. (arquit) Cúpula, media

naranja.

COUPON, s.m. Retal: pedezo que queda

de una pieza de tela.

COUPURE, s. f. Cortadura: el efecto, o señal, de instrumento cortante; como une coupure au doigt, au visage. || El corte: la parte por donde una cosa está cortada, o el modo con que está cortada. || (milic.) Cortadura: sanja para defenderse del

enemigo. COUR, s. f. Patio: de una casa. || Corte: el conjunto de geses, ministros, y demas oficiales, que acompañan y sirven á un soberano. || Corte : el lugar en que el soberano hace su residencia ordinaria. || Corte : se toma por el rey y sus ministros, o sea el gabinete. || Cour : significa tambien consejo, tribunal de justicia, ó audiencia: y hablando de Roma, es Curia. || Cour d'église: juzgado eclesiástico. | Faire la cour: hacer la corte, acompañar, y obsequiar á un señor. Homme de la cour: cortesano, palaciego, que tiene empleo, o entrada en palacio. Savoir sa cour: saber los estilos de la corte, o tener el aire de la corte. || (for.) Se dice mettre hors de cour et de procès : absolves de la instancia. || Cour martiale: tribunal que juzga segun el código militar.

COURABLE, adj. m. f. (caza) Toda pieza, que puede correrse, como ciervo,

lichre, etc.

\* COURADOUX, s. m. (ndut.) Corrulla:

en los costados de una galera.

COURAGE, s. m. Corage, valor, inimo, aliento, brio, esfuerzo. | En estas frases: zervir quelqu'un, ó faire quelque chose, de bon courage, es servir á alguno, ó hacer una cosa con ardor, con elicacia, con todes veras. || Travailler de bon courage: trabajar de gana, con buenos aceros.

COURAGE! (partic. exhortat.) Animo! Courage mes amis! inimo, amigos!

Allons courage! ea, animo!

COURAGEUSEMENT, adv. Animosamente, esforzadamente: con ánimo, con valor.

COURAGEUX, EUSE, adj. Animoso,

alentado, brioso.

COURAI, s. m. (naus.) Betun.

COURAMMENT, adv. Corrientemente,

corriente, de corrida, sin detenerse.

COURANT, s. m. La corriente : de un rio, del agua. | Un courant d'eau: una via de agua, una cacera, o un caz. || Le courant du marché: el precio corriente, ó actual, de los géneros. | (fig.) Se dice : le courant, por la corriente, la moda, el estilo del dia : y être au courant (hablande de deudas, ó de correo), estar libre, descargaco, fuera de atrasos.

COURANT, ANTE, adj. Correcte: lo que corre, y tambien lo que tiene curso ó uso al presente. || Chien courant : galgo corredor. | Tout-courant, adv. Corriendo,

sin detenerse, velozmente.

COURANTE, s. f. Nombre de un baile, que corresponde à seguidillas. [ (fig. fam.) Correncia: despeño de vientre, que vulgarmente se dice seguidillas.

\* COURANTIN, s. m. Cohete corredor: el que atraviesa por cima de una cuerda, para encender algun arboi de polvora.

COURBANS, s. m. pl. (naut.) Curvas: piezas que sirven para las costillas de una

nave.

\* COURBARIL, s. m. Itaiba : árbol del Brasil y de Africa, del cual se extrae la go. ma anime.

\* COURBATONS, e. m. pl. (ndut.) Maimonetes: curvatones, ó palos de pié derecho, que están en la cubierta superior, cerca del palo mayor y trinquete.

COURBATU, UE, adj. Trabado: el caballo que no tiene libre el movimiento de las piernas. || Corvado : lo que goza de la fi-

gura curva.

COURBATURE, s. f. Borborigmo : el ruido que suena en el vientre de algunos caballos cuando trotan, y se cansan : motivado de humedad y ventosidades. || Estropeo, cansancio sumo: hablando de los racionales: agujetas. Encalmadura, hablando de los irracionales.

COURBE, adj. m. f. Corvo: torcido.

la crugia, 6 especio de debejo de la cubierta | para cimbras. || (ndut.) Curva : pleza de madera, que por la parte exterior forma ángulo, y por la interior está corva. | (geom.) Curva: la linea que forma arco, || Corva, corvază, socorva : enfermedad que da á las cabellarias en las corvas.

COURBE, EE, p. p. V. Courber. || Es ad-

jetivo lo mismo que corvo.

"COURBEMENT, s. m. Encorvadura, combadura, curvatura: la accion de encor-

COURBER, v. a. Encorvar : poner corva

alguna cosa.

COURBER (SE), v. r. Encorvarse, agobiarse, o ponerse agobiado. Il Pandearse,

alabearse : alguna cosa.

COURBES, s. f. pl. (naut.) Curvas: piezas que sirven para unir las varengas, ó costillas de una embarcacion. Tambien se liaman piezas de vuelta. || Courbes d'arcasse: curves de yugos. || Courbes d'étambord: curvas de contracodastes.

\* COURBET, s. m. Tejuela : pedazo de madera, de que se forman los fustos de las si-

llas de montar, y de las jalmas.

COURBETTE, s. f. (picad.) Corveta: es un saito en que se levanta el caballo de adelante, rebatiendo las piernas. || (fig. fam.) Se dice faire des courbettes : hacer mogigangas y bajezas para servir ú ousedutar. a

\*COURBETTER, v.n. Hacer corvetas.

COURBURE, s.f. Corvadura, o encorvamiento: la parte en donde se corva, dobia, ó tuerce alguna cosa. || Curvatura : la parte corvada, o arqueada, en una linea, bóveda, etc.

COURCAILLET, s.m. Canto de la codor-

niz. || Reclamo para llamarlas.

\* COURCELLE, s. f. Patio pequeño.

COURCIVE, s. f. (ndut.) Media puente: que se echa en ciertos barcos de proa a

\* COURÇON, s. m. (artill) Zoncho: faja de hierro, que sirve para fajar los moldes de

los canones.

COUREAU, s. m. (náut.) Lancha de cargar : barco pequeño, que sirve para cargar y descargar los navios.

COUREE, s. f. (naul.) Betun: composicion de sebo, azufre, y resina con que se da a los barcos cuando están para salir á un viage largo.

COURÉE, (náut.) V. Comor.

COUREUR, s. m. Corredor: el que es ligero y veloz en correr : ligero de pies. || Andariego, amigo de correr tierras y paises. || Caballo corredor. || Volante: que corre delante del coche. || Acosador : el que sigue ó persigue alguna caza hasta rendirla.

COUREURS, s. m. pl. (mil.) Batidores del campo, dícese de los soldados de á caballo que salen á las descubiertas, ó à las esca-COURBE, s. f Curva: madero corvo ramuzas en campaña. | Coureurs de bois:

habitantes del Canada, que comercian en oficial que extiende los paños despues de tepeleteria con los Indios bravos.

COUREUSE, s. f. Cantonera, andorra: ramera de calles y portales.

COURGE, s. f. Calabaza silvestre.

\* COURICACA, s. f. Curricaca: ave de América, de la especie (lel chorlito.

COURIER, V. Courrier.

COURIR, v. a. y n. Correr: ir corriendo, seguir corriendo: hacer correrias: andar tierras: hacer correr un caballo. || Tiene tambien en frances las mismas significaciones que en castellano de : correr el tiempo, la sangre, el plazo, la voz: correr peligro, la posta, etc. || Courir après quelqu'un : ir tras de alguno, seguirle, buscarle. || Courir aux armes: acudir á las armas, tomar las armas. || Courir une charge : andar tras de un empleo, solicitarle.

\* COURLANDE, s. f. (geog.) Curlandia:

provincia de Europea.

COURLIS, o CORLIEU, s.m. Chorlito

comun: ave acuatica.

\* COUROI, s. m. (ndus.) Betun : compuesto de alquitran, sebo y azuste, para dar á los buques, y preservarlos de la carcoma.

COURONNE, s. f. Corona: de soberano, de santo, de eclesiástico. Tiene las mismas acepciones que en español, así en el sentido recto, como en el extensivo y figurado. || Couronne d'arbre : cima, copa. || (botán.) Cerco, aro. || (fortif.) Dicese ouvrage à couronne, o ouvrage couronné (obra coronada) : la que está destacada del cuerpo de la plaza, y desiende alguna parte, como es un bornabeque, una tenaza doble. || Couronne impériale: sritilaria, o corona imperial: planta.

\* COURONNE, ÉE, p. p. V. Couronner.

adj. Coronado, con corona.

COURONNEE, s. f. Rima antigua, formada por la repeticion de las últimas silabas de la penúltima de cada verso. Eg. :

La blanche colombelle, belle. Souvent je vais priant, criant, etc.

COURONNEMENT, s. m. Coronacion: de rey, de papa. || Coronamiento : de un edificio, de una torre, etc. | (fig.) Corona: fin,

ó conclusion de una obra.

COURONNER, v. a. Coronar, á un soberano, a un papa, á un vencedor, a un poeta, etc. || Coronar : un escudo de armas. || (fig.) Coronar: completar, dar la última perfeccion o remate, a una obra, o acto. || Circundar, ceñir, o cercar: una cosa á otra. || Premiar, ó dar el premio a una obra. || Se couronner es acoparse, y tambien empezarse à secar por la copa, hablando de un árbol.

\* COURONNURE, s. f. Corona: la que forma la cuerna del ciervo con las puntas

llamadas uceros.

\* COUROUCOU, s.m. Trogon : ave.

\* COUROYEUR, s. m. En los tintes, es el cel. || En estilo poético se llama coursier, v

nidos y secos.

alcance.

( 257 ]

\* COURRE, v. a. Correr. No se usa sino en estas expresiones : courre le cerf, le daim, etc.: correr ciervos, gamos, etc. || Hablando de corsarios, tambien se dice : courre sus : ir contra : perseguir las naves enemi-

COURRIER, s. m. Correo: el que conduce la balija de la correspondencia, o lleva los pliegos o avisos de la corte. || Posta: dicese de todo el que corre la posta á caballo, sea correo de oficio, sea particular. || Correo: dicese tambien de las cartas que se reciben, y se despachan. || Courrier extraordinaire: correo extraordinario, expreso, y tambien

COURRIERE, s. f. Se dice de la aurora, hablando poéticamente, como precursora del

COURROIE, s. f. Correa: tira de cuero. (fig. fam.) Se dice alonger la courroie: alargar la mecha, tomarse uno mas facultades, derechos, etc., de los que le tocan.

COURROUCE, EE, p. p. V. Courroucer. Es adjetivo en el sentido recto y figurado. Así hablando de las personas, es enojado, airado; y de las sieras, y elementos, es bravo,

embravecido, enfurecido.

COURROUGER, v. a. Irritar, enojar, encolerizar á las personas; si á los animales, es enfurecer, embravecer. || Se courroucer, hablando de personas, es irritarse, airarse, enojarse, encolerizarse : y hablando de los animales, y de los elementos, enfurecerse, embravecerse.

\* COURROUCOU, s. m. Currucú: ave de

América.

COURROUX, s. m. Ira, enojo, cólera. (fig.) Ira, furia, braveza: de los elementos,

COURS, s. m. Curso, corriente: de las aguas. || Curso, ó carrera : de los astros. || Rumbo , derrota : que lleva una nave. 🛭 Paseo: cierta extension para pasear. || El tiro, ó el largo, de una cosa. || (fig.) Curso, σ carrera, de estudios : discurso, ó duracion, de los tiempos: despacho, o venta, de las cosas. || Cours de ventre: curso, evacuacion, deposicion. || Cours du marché: el precio del mercado, de la plaza.

COURSE, s. f. Corrida: de toros, de caballos, etc. || Carrera: de los astros. || Viage: por tierra, por mar, á pié, ó á caballo. Correria, incursion, cabalgada: entrada en campo, o pais enemigo. || Corso: la guerra del barco corsario. | (fig.) Carrera de la

COURSIE, s.f. COURSIER, s.m. (ndut.) Crugia: el paso de popa á proa de una galera, por entre los bancos de los forzados.

COURSIER, s. m. Caballo grande y fuerte, o caballo de batalla, que se llamaba cor-

no cheval, al caballo, como si se digera caballo arrogante, 6 arrogante bruto. || Tamhien es el cañon de crogia en una galera : y le misme crugie.

COURSIER, e. m. (naut.) Canon montado en la proa ó popa de una lancha caño-

nera.

\* COUBSIVE, s. f. (naut.) Callejon de combate, por donde se sirve la polvora d las

baterias.

COURSON, s. m. (agric.) Esforrocino: sarmiento, de una vid cortado á los tres ó cuatro nudos. || Vástago de un árbol de cuatro o cinco pulgadas, que el podador conserva, cuando se ve en la precision de cortar los

demas. COURT, OURTE, adj. Corto, de poca extension : breve, de poca duracion : bajo, por pequeño: corto, por falto en peso ó calidad. || (fig. ) Corto : de alcances, de memoria, de palabras, etc. || Rester court: cortarse, pararse, no saber que responder. Hablando de predicadores, es perderse en el sermon. | Tout court, adv. En una palabra, sin anadir mas, sin decir mas. || C'est une béte tout court: es un animal, ni mas ni ménos.

COURTAGE, s. m. Correduria : el oficio de corredor. || Corretage : el salario del corredor por su diligencia, y tambien la dili-

gencia misma. \* COURTAILLE, a. f. Alfiler que ha sa-

COURTAUD, AUDE, s. (voz inj.) Hortera : manceho de tienda. || Courtaud : el cañon largo de la gaita, que sirve de bajo.

COURTAUD, AUDE, adj. Rechoncho, rehecho, cachigordete. || Cheval courtaud: caballo tronzo, y rabon. || Chien courtaud: perro rabon, o de orejas cortadas. || Etriller, frotter quelqu'un en chien courtand: dar á uno una felpa.

COURTAUDÉ, ÉE, p. p. V. Courtauder. | adj. Descolado, rabon, sin cola.

COURTAUDER, v. a. Descolar: cortar la cola al caballo, y el rabo al perro.

COURT-BOUILLON, s. m. Mezcla de agua, vino, laurel, romero, naranja, sal y pimienta, en la que se cuecen ciertos pescados.

\* COURT-BOUTON, s. m. Clavija del

yugo, para asegurar los bueyes.

COURTE-BOTTE, s. m. (fam.) Retaco:

hombre achaparrado.

\* COURTE-BOULE, s. f. Juego de bochas, cuyo espacio es corto.

COURTE-HALEINE, s. f. ( medic. )

Asma, ahoguido. \* COURTEMENT, adv. Cortamente.

COURTE-PAILLE, s. f. Pajitas : juego de muchachos. Dicese: jouer à la courtepaille: echar pajas, para ver á quien toca una cosa.

COURTE-PAUME, s. f. Juego de pelota cerrado con cuatro paredes.

COURTE-POINTE, s. f. Colcha: co-

bertor de cama bordado : bánova.

\* COURTE-POINTIER, s. m. Colchero: el que hace ó vende colchas. || Camero : el que hace las sobrecamas.

COURTIER, s. m. Corredor : de cambios, de lonja, de oreja; y tambien de almonedas, de bestias, etc. || Courtier de

mariage : el casamentero.

COURTIGE, s. m. (comerc.) Merma, sisa : lo que falta en las telas para llegar al

ancho de ordenanza.

\* COURTILLE, s. f. (ant.) Jardin. Ya no se dice sino de un lugar situado cerca de alguna barrera de Paris, y adonde el pueblo se divierte el domingo.

COURTILLIERE, s. f. Zarandija, brillotalpa: insecto muy voraz, que roe las

raices de los melones y lechugas.

COURTINE, s. f. Cortina: solo se dice de las de un altar, o camarin. Antiguamente se decia de las de una cama : hoy se llama rideau de lit. || ( fort.) Cortina, el lienzo de muralla entre dos baluartes.

COURTISAN, s. m. Cortesano, palaciego: hombre de la corte, o sea de la servidumbre de palacio. || Cortejante, obsequiante: el que corteja, ó hace la corte á

alguno.

COURTISANE, s. f. Dama cortesana;

meretrus, ramera.

COURTISE, EE, p. p. V. Courtiser. COURTISER, v. a. Cortejar, hacer la corte, obeequiar. || (fam.) Cortejar, galantear : alguna muger.

\* COURT-JOINTÉ, adj. Caballo corto de

ranillas.

COURTOIS, OISE, adj. Cortes, atento, urbano. Esta voz es ya de poco uso : hoy se suela decir *civil* , honnête , poli.

COURTOISEMENT, adv. (ant.) Cortemente: con atencion, con afabilidad.

COURTOISIE, s. f. (fam.) Cortesia, cortesania: urbanidad, atencion. Hoy sa suele decir politesse, civilité, honnéteté.

\* COURTON, s. m. Las cuatro especies

de hilaza que se saca del cáñamo.

\* COURT-PENDU, o CAPENDU, e. m. Clase de mansana.

\* COURTRAI, s. m. (geog.) Curtray:

ciudad de Flandes.

COURU, UE, p.p.V. Courir, en todas sus acepciones : y adjetivo en las mismas de perseguido y de seguido, buscado, o deseado.

\* COUS., & COYER, s. m. Aperon: piedra de amolar.

\* COUSEUSE, s. f. (encuad.) Costurera: la que cose los libros.

COUSIN, INE, s. Primo, prima. || Comsin germain: primo hermano. || Cousin issu de germain: primo segundo. A Cousin pasernel: primo de parte de padre. || Coustn maternel: primo de parte de madre.

COUSIN, s. m. Mosquito: se entiende el de trompetilla, que tambien se llama cinife. Los demas se llaman moucherons.

COUSINAGE, s. m. (fam.) Primazgo: el parentesco de primos. Tomase tambien por toda la parentela, ó junta de parientes, en un convite, o diversion.

COUSINER, v. a. Primear, y primearse : tratar, ó llamar de primo á alguno.

COUSINER, v. n. (fam.) Meterse de gorra en la casa ó mesa de alguno á titulo de pariente. Aplicase á los lugareños cuando vienen á las ciudades.

COUSINIERE, s. f. Mosquitera, o mosquitero: colgadura de cama para defenderse

de los mosquitos.

COUSOIR, s. m. Telar: instrumento compuesto de una mesa con dos husillos, etc.,

para coser los libros.

\* COUSSI-COUSSI, adv. V. Couci-couci. COUSSIN, s. m. Cogin: almohada para sentarse. || Coussin, coussinet, o couchoir: pomazon, almohadilla pequeña de cuero, sobre la cual cortan los doradores los panes de oro.

COUSSINET, s. m. dim. Coginete, almohadilla.

" COUSTILLE, s. f. Lo mismo que Cou-

COUSU, UE, p. p. V. Coudre. # adj. Cicatrizado, lieno de costurones el pellejo, ó cútis. | (fig.) Se dice : avoir la bouche cousue : estar con la boca cosida, no desplegar sus labios.

COUT, s. m. ( for. ) Costa, o costas, co-

mo se suele decir.

\* COUTANCE, s. f. (geog.) Cotanza: ciu-

dad de Normandía.

COUTANT, adj. Solo se dice en estas frases: c'est le prix coutant: es su coste, es el precio de su compra: donner une chose au prix coltans: daria al coste, à coste y

COUTEAU, s. m. Cuchillo: voz genérica de toda clase de cuchillos. || Dícese tambien couteau una especie de espadin corto, que se trae por adorno. || Couteau pliant: navaja de muelle. | Couteau de poche: navaja de fakriquera. || Couteau de tripière : cuchillo gifero, ó de dos cortes. || Couteau de chasse: cuchillo de monte. || Couteau à rogner : lengüeta de que usan los encuadernadores. | Couteau à parer: chista, la cuchilla que usan los mismos para adelgazar los extremos de las pieles. || Couteau courbė: (cir.) cuchillo corvo.

\* COUTEAUX, s. m. pi. (cetrer.) Tigeras: las sois primeras plumas del ala de las aves

de altanería y rapiña.

COUTEL, s. m. Cuchillo ú hocecilla de pescador para cortar los juncos, canas y malesa.

COUTELAS, s. m. Cuchilla, machete, y tambien alfange. (naut.) Cuchillos: unas velas triangulares que se envergan en los estats.

COUTELIER, IERE, s. Cuchillero: el que hace toda clase de obras de cuchilleria.

COUTELIERE, s. f. (ant.) Estuche, o

caja, para meter cuchillos.

COUTELLERIE, s. f. Cuchilleria: arta

y oficina del cuchillero.

COUTER, v. n. Costar, tener de costa: una cosa que se compra, o manda hacer. (fig.) Costar : causar trabajo, cuidados, pena, fatiga, etc.

COUTEUX, EUSE, adj. Costoso: lo que

cuesta muchodinero.

COUTIER, s. m. Tegedor de coties y terlices.

\* COUTIERES, s. f. pl. (ndut.) Obenques : cabos gruesos, que encapillan en la caheza del palo ó mástil sobre los baos.

COUTIL, s. m. Coli: tela que sirve para cortinas, colchones, etc. Tambien es terliz. \*COUTILLADE, s. f. Estocada, y cuchillada, dada con el estoque.

"COUTILLE, s. f. Estoque: arma ofen-

siva.

\* COUTILLIER, s. m. Soldado que usaba del estoque.

COUTHE, 4 m. Reja : del arado. || Cu-

chilla : de fabriquero de carbon.

COUTUME, s. f. Costumbre: hábito de hacer una cosa. || Uso, uzanza, estilo: de ciertos paises. || Consuetud: derecho consuetudinario, ó fuero municipal, de tal o tal ciudad, provincia, etc. || Llámase tambien coutume, el derecho, o impuesto, que pagan las mercaderías en su tránsito ó entrada en ciertas ciudades.

COUTUMIER, IERE, adj. Consuetudinario: lo que es de costumbre, ó fuero. (fam.) El que no sale de su costumbre: que tiene por costumbre, ó hábito hacer tal

COBA.

COUTUMIER, s. m. El libro de los fueros, ó consuetudes municipales, con que se gobierna una ciudad, ó provincia.

\* COUTUMIEREMENT, adv. (fam.) De

costumbre, de fuero.

COUTURE, s. f. Costura : la union de dos cosas que se han cosido. || La accion de coser. || La labor, ú obra de aguja. || El osicio de sastre, o sastrería. || Costuron: hablando de la cicatriz que queda de alguna herida en el cútis. || (fig.) Se dice rabattre les coutures, por sentar à uno las costuras, o sacudir al que estrena un vestido por juego.

COUTURÉ, ÉE, adj. El que tiene costu-

rones ó botanas en el rostro, ó cuerpo.

\* COUTURERIE, s. f. Costureria, sastrería: obrador de sastre, y de costurera.

COUTURIER, s. m. Sastre remendon: oficial que cose á piezas: es voz poco usada,

**17** \*

como en español la de costureto. [[ ( anas ) | Se llama, muscle couturier, el sartorio, o músculo del sastre.

COUTURIERE, c. f. Costurera: la muger que pesa de coser ropa blanca, y tambien de color, ó de sastreria, que en espanot se llama oficiala de ropería.

COUVAIN, 6 COUVEIN, s. m. Una especie de simiente, de que se crian los

chinches.

\* COUVAISON, s. f. m. Estación, tiempo en que empollan las pájaros sus huevos.

COUVE, RE, p. p.V. Couver.

COUVÉE, 4. f. La echadura de huevos, que de una vez empolian las aves. || Poliada, parva : de polluelos , ó gurripatos , que están con la madre. | Nidada : hablando de pájaros. [ (fig. vulg.) Camela, cachillada: familia , prole, de gente ruin. || Camada: de ladrones.

COUVENT, s. m. Convento: casa, y

comunidad religiosa.

COUVER, v. a. y n. Aclocarse; ponersa clueca la gallina. || Empollar las gallinas, y aves: estar sobre los huevos. || Ocultar, encubrir: malas intenciones. || Le feu couve sous la cendre: donde hay ceniza fuego queda. ||(fig. fam.) Se dice: couver des yeux: no apartar los ojos de una persoha, o cosa que se desca.

COUVERCLE, e. m. Cobertera: de olla.

[ Tapa: de borno.

COUVERSEAU, a. m. (carp.) Cercha.

COUVERT, s. m. Cuhierto: parage defendido de las inclemencias del tiempo. || Simple cuhierto: techado, alojamiento. || Cubierto: el servicio de mesa, que se pone á cada uno de los que han de comer, con su ailla. || Cubierta : el papel en que se envuelve y cierra una carta. || Tejado, ó techo, de edificio. || Mettre le couveit : poner la mesa para comer. On y comptait dix couverts: se contaban diez de mesa. || A couvert, adv. En salvo, en seguro, en de-Irnsa : cuando se dice absolutamente de personas, o .cosas. || Etre à couvert d'un *bois:* estar detras de un hosque, ó defendido por un bosque. | Se mettre à couvert des ardeurs du soleil : ponerse à la sombra. || Se mettre à couvert de la pluie, de la mousqueterie, du canon, etc.: resguardarse de la lluvia, de la fusileria, de la artillería, etc. | Mettre le trésor à couvert : poner en cobro el tesoro.

COUVERT, ERTE, p. p. V. Couvrir, en todas sus acepciones, que se encierran en

el adjetivo siguiente.

COUVERT, ERTE, adj. Cubierto, tapado, oculto: por la interposicion de otro cuerpo. || Cubierto: por arropado, vestido, en significacion de pobre, ó de peca ropa. Cubierto: por llena una superficie. || Obscuro : hablando de tintes, ó colores. [ Dera. [ (fig. ) Se dice: homese couvert, del hombre cerrado, reservado, que no descubre su intención á nadie.

COUVERTE, e. f. Baño, harnis: en la

loza. || Esmalte : en la porcelana. COUVERTEMENT, adv. Encubiertamente : secretamente : á escondidas.

COUVERTURE, s. f. Cobertor, manta, ó frazada : de una cama. || Cubierta : de un libro. || Tejado : de una casa. || Hepostero : que se pone sobre la carga de un bagage, ó acémila.

COUVERTURE, s. f. Cubierta, y cobertura : todo lo que se pone encima de otra cosa para resguardarla. | (fig.) Capa: pretexto, título, color.

COUVERTURIER, s. m. Fabricante de

mantas, y tambien el que las vende.

COUVET, s.m. (ant.) Maridillo: braserillo con rejuela : para calentarse los pies las mugeres.

COUVEUSE, s. f. Clueca, y llueca: la gallina cuando está empollando los huevos.

COUVI, adj. Dicese del huevo empolia-

do , y tambien huero.

COUVRE-CHEF, s. m. Colia, toca: de que usan las aldeanas. 🖟 (cirug.) Venda :

para la cabeza.

COUVRE-FEU, s. m. Cobertera, tapadera : campana de metal , ó barro , para tapar la lumbre. || Campanadas que se dan en los conventos, para que los religiosos sa refiren à sus celdas, que regularmente llaman quiete.

COUVRE-PIED, s. m. Cobertor pequeno, que cubre media cama hácia los pies.

COUVREUR , s. m. Pizarrero : el oficial que pule y sienta las pizarras en un editicio. || Plomero: el que emploma los tejados de los edificios. || Trastejador: el oficial da albanil que cubre de tejas un tejado.

\* COUVREUSE, s. f. La muger que en Francia entomisa las latas y listones con paja para seutarias en los tejados. || Oficiala de sillero, que tuerce y tege la paja un los

asientos de las sillas.

COUVRIR ( de ), v. a. Cubrir, tapar, ocultar: una cosa con otra. || Cubrir: por lieaiar una superficie. ∬ Cubrir : techar una casa, hacerle el tejado. || Cubrir: el macho á la hembra. 🛭 Cubrir : poner una tropa en un puesto , resguardado , defendido. || (fig.) Encubrir, ocultar, disimular.

COUVRIR (SE), v. r. Cubrirse: por ponerse el sombrero, tocarse la cabeza. [] Cubrirse el cielo, el tiempo : por nu-

Darse.

\*COVENDEUR, s. m. El que vende con otro una cosa que poseian en comun.

CRABE, s. m. Langosta de mar : cangrejo

grande.

CRABE, c. m. Palo de América.

CRABIER, e. m. Cangrejera: ave de · fendido, resguardado: en términos de guer- [ América, que se sustenta con cangrejos.

CRAC, adv. (fim.) Chas, tris: estaliblo que da la madéra, à otro cuerpo solido: cuando se abre, o raja. || Faire cris cras:

crugir, castanetear.

CRAC! (interj. fam.) Hachi! Ya, ya! Pues ya! Ya te veo. Se usa para denotar la burla o desprecio de una cosa inverosimil, o de un embuste que alguno cuenta. || Tambien se dice, crac, para expresar la prontitud con que sucede, o se hace una cosa: eg. crac! le voilà dans le tombeau: zas: cátalemuerto.

CRACHAT, e. m. Balivazo, gargajo, ce-

cupidura: esputo, en estilo médico.

CRACHE, ER, p.p. V. Cracher. | adj.

Escupido.

CRACHEMENT, 4. m. Gargajeo, cocupidero: salivacion continua, o frecuente.

CRACHER, v. n. Escupir, salivar, o echar salivas, o esputos: y tambien garga-

jear.

CRACHER, e. a. Escupir, arrojar: una saliva, un gargajo. || (fig.) de dice cracher au nez de quelqu'un, por escupirle à la cara, hacer escarnio de él, darle una sorrostrada: cracher contre le ciel: blassemar, decir pestes contra el poderoso.

CRACHEUR, EUSE, c. Escupidor: el que escupe mucho: tambien gargajiento, y

gargajoso.

CRACHOIR . e. m. Escupidera : vasija de metal . ó loza , en que se escupe. || Escupidero : sitio ó cajon de aserrin , ó arena , en que se escupe por aseo.

CRACHOTEMENT, s. m. Salivacion fre-

cuente.

CRACHOTER, s. n. Escupir con frecuencia.

CRAIE, s. f. Creta s piedra caliza blanca, que cuando está bien pulverizada, tam-

bien se dice tiza.

CRAIGNANT, ANTE, adf. V. Craindre. Lo mismo que timorato, religioso. En este sentido, homme craignant Dieu, es hombre temeroso de Dios.

CRAINDRE, v. a. Temer: tener temor:

y tambien miedo.

CRAINT, AINTB, p.p.V. Craindre. || adj.

Temido.

CHAINTE, s. f. Temor, miedo: conforme à lo que se aplica. || Crainte de Dieu es temor de Dios; y crainte de la mort, es miedo de la muerte. || De crainte que: de miedo que, temiendo que. || De crainte de: por temor, ó miedo de.

CHAINTIF, IVE, adj. Timido, medroso,

temeroso.

CRAINTIVEMENT, adv. Con temor,

con miedo.

\* CRAMAILLER, s. m. (relog.) Registro dentado, para los reloges de repeticion.

CRAMOISI, 4, m. Carmesi: dicese del tinte, d color de este nombre.

CHAMOISI, IR, adj. Carmeni: lo que es de este color. || (fig. y prov.) Se dice: sos en cramoisi: touto que se cae a pedazos, touto rematado: y laid en cramoisi: feo como el chucho, ó el coco.

CRAMPR, s. f. Calambre: contraccion de los nervios con grandes dolores, con especialidad en las piernas y pies. [[albeit.] Se dice crampe, del embarrado, embarramiento: calambre: que da d las bestias en los jarretes. [Goutto-crampe: especie de gota que da de repente, y se quita pronto.

CRAMPON, s. m. Grapon: grape grande de hierro, que sirve para unir y asegurar una viga. Callo de la herradura: la curvatura de la extremidad de ella. Grapa: el pedazo de hierro donde entra el pestillo una ventana. Abrazadera, laña: pieza de hierro que sirve para abrazar y asegurar una cosa. Crampona: cambrones: piezas de hierro, clavadas en dos líneas a lo laigo, en la parte inferior del carro de la prensa.

CRAMPONNÉ, ÉB, p. p. V. Cramponner. [] adf. Asegurado, agarrado, con la-

nas, o grapas.

CRAMPONNER, s. o. Lahar, trabar, unir, asegurar: con grapones.

CRAMPONNER (SE), v. R. Aferrarse:

agarrarso: engarabatarso.

CRAMPONNET, a. m. Armelea: la sortija con punta, que sirve para mantener el cerrojo.

Chan, a. m. Muesca, d diente : que se bace en algun cuerpo duro para que en-

cage otro,

CRANE, a m. Cráneo: el casco de la cabeza: la calavera, [] (fam.) Se dice de un mozo desajuiciado c'est un cráne: es un calavera.

\* CRANERLIN, a. m. (blas.) Cranelin: parte de una corona puesta en banda en la

interior del escudo.

\*CRÂNOLOGIE, e. f. Cranologia: conocimiento del cardeter, y de las facultades intelectuales por medio de la forma del cráneo.

CRAPAUD, a.m. Sapo, escuerzo.

CRAPAUDAILLE, o CRÉPAUDAILLE, s. f. Espumilla : especie de gaza muy clara.

CHAPAUDIÈRE, a. f. Parage donde se

hallan muchos sapos.

CRAPAUDINE, e. f. Batraquites, siderites, crepudina: piedra preciosa. (albeit.) Galapago, espundia: enfermedad que las caballerías padecen en los pies. (Gorron, tejuelo, puerca: la pieza donde estriba el quicio de una puerta. (Hangua: la pieza de hierro en que juega el gorron, despiga de las máquinas. (Encape: el canal donde rueda la barra pusterior del telar de tercio-pelos. (Pigoons à la crapandine: pichones

alziertos, y asados en las parrillas, que se sir-

\* CRAPONE, s. & (relog.) Lima bas-

CRAPOUSSIN, INE, s. (fum.) Renacuajo: la persona pequeña, y contrahecha.

CRAPULE, s. f. Crápula: disolucion

en comer y beher.

CRAPULER, v. n. Glotonear, comer y beher con exceso.

CRAPULEUX, EUSE, adj. El que anda en borracheras ó horracheando.

CRAQUELIN, s. m. Hojuela: rosquilla de pasta firme, que cruge entre los dientes cuando se come.

\* CRAQUELOT, s. m. Arenque chumado,

ó curado, que está aun fresco.

CRAQUEMENT, s. m. Crugido, chasquido, castañetazo: el sonido que bace alguna cosa dura al tiempo de abrirse, despegarse, o golpearse con otra.

CRAQUER, v.n. Crugir, estallar: rechinar: conforme à lo que se aplica. || (vulg.) Chacharear, rajar, embocar mentiras, echarbocanadas, jactarse de lo que no se ha hecho.

CRAQUERIE, c. f. Embusto: mentira: pilonera.

CRAQUETEMENT, e. m. Castañeteo,

dentelleo: crugido de los dientes.

CRAQUETER, v. n. Castañetear, chasquear. || De la leña cuando arde se dice chisporrotear. || Grotorar, castañetear : la cigüeña.

CRAQUEUR, EUSE, subst. (fam.) Chacharron, fanfarron, faramallero: que se jacta vanamente de hacer lo que no

hace.

CRASE, 6 SINÉRÈSE, s. f. (gram.) Sinéresis: figura por la cual se juntan dos silabas en una.

\* CRASPEDON, s. m. (medic.) Craspe-

don: enfermedad del gallillo.

\* CRASSAMENTUM, s. m. La parte roja de la sangre.

CRASSANE, c. f. Crasana: pera muy sabrosa.

CRASSE, s. f. Grasa, o mugro: de la piel, y de los vestidos. || Avaricia sórdida, o sordidez. || Crasse de la tete: cospa de la cabeza. || Crasse des dents: toba. || Crasse de la langue, o saburre: sarro de la lengua. || Crasse des ongles: negro de las uñas. || Crasse des culottes: mugre de los calzones. || Crasse des métaux, o scorie: escoria de los metales || (fig.) Dícese: la crasse du collège: esto es, la corteza, la pedantería del colegio, de la escuela, del aula. || Etre né dans la crasse: haber tenido toscos pañales, nacido en la miseria. || Vivre dans la crasse: vivir aórdidamente, con miseria.

CRASSE, adj. Graso, gordo, pingue: tambien espeso, d viscoso. || (fig.) Dicese: ignorance crasse: crasa ignorancia.

CRASSEUX, EUSE, adj. Grasiento, mugriento.

CRASSEUX, EUSE, subst. Renoco, cor-

dido , avariento.

CRATERE, s. m. (las.) Crátera, copa, ó cuenca, en que bebian los Romanos. || Crátera: la hoca. ó abertura de un volcan.

CRATICULE, EE, adj. Cuadriculado. CRATICULER, v. a. Cuadricular: reducir una pintura ó dibujo.

CHAVACHE, s. f. Látigo corto, para

ir á caballo.

CHAVAN, s. m. Anade muscaria: ave palmípide. || Testáceo que se agarra á la

quilla del navío.

CRAVATE, s. m. Croato: el soldado de caballería de Croacia. Hoy se dice en frances, croate. || Tambien se dice del caballo de Croacia.

CRAVATE, s. f. Corbata : sea de lienzo,

de muselina, o de seda.

CRAYON, s. m. Lápiz, lapicero: de que se usa para diseñar, escribir, apuntar. || Retrato: dibujo hecho con lápiz. || Rasguño, borron: la delineacion ó primera traza hecha con lápiz. || (fig.) Rasguño, bosquejo: ligera descripcion que se hace de una cosa.

CRAYONNÉ, ÉE, p. p. V. Crayonner. CRAYONNER, v. a. Lapizar, trazar con

lápiz : dibujar, delinear.

CRAYONNEUR, s. m. Diseñador: el que

dibuja con lapiz.

CRAYONNEUX, EUSE, adj. La tierra

ó picdra de la naturaleza del lápiz.

CREANCE, s. f. Crédito: la cantidad que debe uno à su acreedor, y el título de esta misma deuda à favor de este. || Creencia: la instruccion secreta de una negociacion, que se encarga á alguno. || Lettres de créance: cartas de creencia, ó credenciales: son los despachos que un soberapo da á un embajador para acreditar su persona, y la comision que lleva.

CREANCIER, IERE, s. Acreedor: aquel á quien se debe dinero, ú otra cosa equiva-

lente.

\* CRÉANTATION, s. f. Otorgamiento de un instrumento ante escribano ó notario.

CRÉAT, s. m. Segundo picador : en las

academias de manejo del caballo.

CRÉATEUR, s. m. Criador: solo se dice de Dios. || Cuando se habla de un hombre, de un ingenio, se dice inventor: y en este sentido es tambien adjetivo, y corresponde a original.

CRÉATION, s. f. Creacion: el acto de criar, ó sacar Dios alguna cosa de la nada. [Creacion: la nueva creacion de empleos, rentas, etc., que hace un soberano. [Creacion: la nominacion de cardenales que hace el papa.

CRÉATURE, s. f. Criatura: todo ente criado. | (fig.) Hechura: aquel que debe su fortuna y empleo a un ministro, señor, o

poderoso. I (id.) Llámase creatura de tat ó | tai papa el cardenai que fué de tai ó tai creacion. || Tomase alguna ves créature por lo | que se dice en español alma, o ente, en mal sentido, hablando de alguna muger.

CKEBEBE,s,m. Crebele : árbol y fruta de

la isla de Java.

CRECELLE, s. f. Carraca, o matraca; de que se usa el juéves y viérnes santo en los templos en lugar de campanas. | 50na-

CRECERELLE, c. f. Gernicalo: ave de rapina. | Alfaneque ; especie de halcun. |

Castillejo: de niños.

CRECHE, s. f. Pesebre: el comedero de las bestias. || (arquit.) Ante espoion; de un

puente.

CREDENCE, s. f. Credencia: el aparador donde se pone todo lo necesario para celebrar upa misa mayor.

\* CREDENCIER, V. Panetier.

CREDIBILITE, s. f. ( tool. ) Credibilided.

CREDIT, a. m. Crédito : buena fama y reputacion. | Crédito : préstamo, o empréstito mutuo de dinero, o géneros. | Acheter ou prendre à credit : comprar al fiado. | A crédit : de balde. Lestre de crédit : carta de crédito.

CREDITER, v. o. Abonar: esentar en el libro de cuentas la cantidad que se paga.

\*CREDITEUR, s. m. Acreedor; al que tiene deudas que repetir contra alguno.

CREDO, s. m. Credo: el símbolo de los

A postoles.

CREDULE, adj. m. f. Crédulo; el que cree con demasiada facilidad.

CREDULITE, s. f. Credulidad : dema-

siada facilidad en creer.

CREE, RE, p. p. V. Creer. adj. Criedo:

creado.

CREER, . o. Criar; producir algo de la nada. 🛮 Crear : erigir , o instituir un nuevo empleo, o dignidad. | Creer une rente, une pension: constituir, imponer rentas, echar pensiones, ó pensionar, echar censos. Créer, contracter des dettes : contract deudas, adeudarse,

CREMAILLERE, s. f. Llares : de cocina.

Megistro: muesca.

CREMAILLON, s. m. Llares pequeñas, que sirven para aumentar las regulares.

\* CRÉMASTÈRES, s. m. pl. Cremasteros:

mu culos de los testiculos.

CREME, s. f. Nata: de la leche. [] (fig.) Nata, ó flor: lo mas exquisito, ó lo mejor de una cosa en cualquier linea. || Crème de tar*tre :* cremor de tártaro.

\* CREME, s. f. (geog.) Crema: ciudad

del estado Veneciano.

CREMENT, s. m. (gram.) Cremento, sncremento: el aumento de silabas del nominativo en los demas casos de la declina-COUL

GREMBR, v. n. Hacer nata la leche. CREMIERE, . f. Lechera, que vende

CRENEAU, s. m. Almena, de un castillo. CRENELAGE, s. m. (moned.) Cordoncilio : de la moneda.

CRENELE, EE, p. p. V. Créneler. || adj.

Almenado: deutado: recortado,

CHENELER, v. a. Almeuar ; guarnecer o coronar de almenas un castillo. || Dentar una sierra, ú otra cosa : recortar.

CRÉNELURE, s. £ Almenage. || Dientes, muescas. || Recorte : en forma de dientes, o

de almenas.

\* CRENULE, RR, adj. Que tiene dientes, muescas.

CREOLE, a. m. f. Criollo : el americano hijo de padres europeos.

"CREPAGE, s. m. Adereso, que se da al

crespop.

CREPE, c. m. Crespon: especie de gasa. CREPE, s. m. Cendal : tela de seda o lino muy delgada y transparente.

CREPE, EB, p.p. V. Creper. | adj. En-

crespado ; crespo, rizo.

CREPER, v. a. Rizar: el cabella. CREPER (SE), v. r. Rizarse; el pelo.

CREPI, s. m. (albañ.) Blanqueadura : de un cuarto. 🛭 Tendidura de cal : para revocar.

|| Estropajeo.

CREPI, IB, adj. Tendido: de yeso, ó cal : blanqueado : estropojeado. Il Un cuir crepi: una piel con grano, como los tafiletes, y cabrilas.

\* CRÉPIN, s. m. (n. p.) Crespin. CRÉPIN (SAINT), s. m. Usase solo en estas frases vulgares : perdre son saint-crépin ; perter tout son saint-crépin : perder, ó llevar todo su hato, ó su ajuar, esto es, toda su hacieuda.

CREPINE, s. f. Farfala, rapacejo : con

que se guarnece alguna falda.

\* CREPINETTE, . f. Saichicha aplastada como en figura de tomate, y rodeada de

CRÉPIR, a. a. llevocar, enlucir: tender, o blanquear una pared con yeso, o cal : estropajear un cuarto. || Bacar el grano à las pieles con la pomela, que tambien se dice passer à la ponimelle.

CREPISSURE, a. f. Blanqueo; la accion

de blanquear una pared.

CREPITATION, s. f. Chisporroteo; de

CREPODAILLE, V. Crapaudaille.

CRÉPON, s. m. Crespon: tela de lana, ó seda, algo mas tupida que el crespontregue lar.

CREPU, UB, adj. Crespo, rizado: se dice del cabello.

\*CREPUSCULAIRE (CERCLE), adj. (astron.) Circulo crepuscular : paralelo al horizonte, y á 18 grados de distancia hácia el nadia. Es el límite de los crepusculos.

CREPUSCULB, 6. m. Crepusculo.

CREQUIER, a. m. Eudrino, o ciruelo silvestre. | (blas.) Endrino, con sus ramas dispuestas en forma de candelabro.

\* CRES, s. f. Crea: cierta clase de lienso. CRESANNE, a. f. Cresana : clase de

\* CRESSEAU, s. m. Especie de sarga doble. CRESSON, s. m. Berro: planta acuatica. || Cresson a vache: becabunga. || Cresson

alenois: malpica, especie de mastuerzo. Cresson de roche: saxifraga dorada. | Cres-

sun de Valence: pitano.

CRESSONNIERE, c. f. Berrizal: citto en

que se crian los herros.

\* CRETACE, EE, adj. Cretáceo o cretoso, que contiene creta: hablando de las tierras.

CRETE, e. f. Cresta: la del gallo, gallinas, y otras aves. || Moño de plumas, ó penacho, que tienen algunos pajaros en lo alto de la cabeza. || Creta: excrecencia carnosa, venerea, en las partes genitales de la muger. || (fig.) Se dice lever la crête por levantar la cresta, tener mucho penacho, mucho gallo, esto es, mucha vanidad, y sol'erbia. || Créte de coq : gallo cresta : planta. Crète de morue: la aleta que la marluza tiene sobre el lomo.

\* CRETES, s. f. pl. Albardillas de tejado,

recibidas, con yeso, ó cal. CRÉTÉ ÉE, adj. Crestado, encrestado: lo que tiene cresta.

\* CRETELER, v. n. Cacarear : la gallina.

\* CRETELLE, s. j. Cola de perro: planta. CRETONNE, s. f. Cretona: lienzo blanco.

\* CRETONS, e. m. pl. Chicharrones: los residuos de la grasa de puerco, despues de haber sacado la manteca.

CREUSE, EE, p. p. V. Creuser. [ adj.

Ahondado: excavado.

CREUSEMENT, s. m. (poc. us.) Cava-

dura : la accion de cavar.

CREUSER, v. a. Ahuecar, ahondar, excavar, cavar: hacer hueca, o concava una cosa. || (arquit.) Vaciar: formar en hueco una obra. | (fig.) Profundizar, penetrar : en una ciencia, materia, etc.

CREUSET, e. m. Crisol i para fundir o

atinar metales.

\* CREUSURE, s. f. V. Creun, cavité.

CREUX, EUSE, adj. Hueco, vacio, cóncavo: y tambien hondo. || (fig.) Vano, futil, falto de substancia. || Cerveau creux, cabeza vacia, sin meollo: esprit creux: visionario: pensess creuses: quimeras, suenos, imaginaciones. || (fam.) Su dice : avoir le ventre creux : tener gazuza. | Vionde creuse : comida sin substancia. | Idée creuse : desvanco.

CREUX, adv. Dicese: songer creux: trasoñar, pensar en ideas vanas, y quiméricas... CREUX, s. m. El hueco; la hoquedad; boroto, gresca : de lus que sinen.

el cóncavo, el hondo. 🛭 Molde : en que 🛲 vacia alguna figura.

CREVAILLE, s. f. (vulg.) Reventina,

tragantona, comilona a reventar.

CREVASSE, s. f. Grieta: raja: quebraja. CREVASSÉ, EE, p. p. V. Crevasser. [ adj. Hendido: abierto: resquebrajado.

CREVASSER, v. a. y n. Resquebrajar, hacer grietas, abrir rajas : resquebrajarse, abricse, rajarse, abrir grietas, saltar. 🦠

CREVE-COEUR, s. m. Despecho, angus-

Lia, quebranto, pena crue!.

CREVE, EE, s. (fam. y desp.) Gloton:

comilon: tragon.

CREVE, EE, p. p. V. Crever. | ady. Reventado: quebrado. || (fig.) Sacio, lleno. CREVER, v. a. Romper, abrir, hacer reventar una cosa. | (fam.) Atiborrar, atestar, llenar de comida y behida. || ( fig. ) de dice *crever le cœur* : quebrar el corazon : crever les yeux : hacer desojar. || Craver un cheval: reventar, maiar un caballo de fatiga.

CREVER, v. n. Reventar, estallar, abrirse, romperse: una cosa con violencia. Reventar por estar estaliando de lieno, o apretado. | (fum.) Comer à reventar, atestarse, atiliorrarse: y tambien se toma por morirse, que vulgarmente se dice palmar. || Crever. Entra en varias frases familiares, y figuradas : eg. crever de dépis : reventar de despecho · crever de soif : rabiar de sed: crever d'argent : rebusar el dinero : crever dans su peau: no caber en el pellejo, reventar de gordo.

CREVETTE, s. f. Langostino de mar,

ó gamaro : especie de cangrejo.

CRI, s. m. Grito, clamor, voz : conforme à lo que se aplica. || Pregon, publicacion de un bando, ó edicto. | Pregoneo: modo de pregonar que tienen los ciegos, buhoneros, y verduleras por las calles. Chasser a cor et à cri: cazar con mucho ruido y aparato. | (fig. fam.) Dicese chasser à cor et à cri quelqu'un : buscar à uno, andarie buscando con trompetas, por pregones. || Cri, ó cris d'armes : mote que sirve de divisa sobre la cimera del escudo. || Cri *de guerre :* apellido de guerra, de que usa- , ha cada nacion en sus egércitos para animar á la pelea, como los Españoles, Santiago, y los Franceses, Saint Denis. || Cri de jois: alborozo, aclamacion. || Cri de plusieurs oiseaux : chirrido. || Cris : alaridos, lamentos: ayes: contorme a lo que se aplica. || Cris perçans: voces agudas, o peuetrantes. | A grands cris: á grito herido, á grandes voces.

\* CRIAGE, V. Clameur.

CRIAILLER, v. n. (fam.) Alborotar, renir, reganar: estar rinendo à gritos, andar à voces.

CRIAILLERIE, .. f. Griteria, voces, al-

CRIAILLEUR, EUSR, adj. Alborutador, gritador: el que rine y regaña dando blico de justicia. voces.

CRIANT, ANTE, adj. Lo que excita á quejarse, lo que clama al cielo, ó pide ven-

ganza: por injusto, ó tiránico.

CRIARD, ARDE, adj. Vocinglero, gritador, regañador. || Oiseaux criards : pajares chillones, chilladores. | Dettes criardes: deudas de la tienda, donde se toma al fiado la provision, o despensa de una casa.

\* CRIARDE, s. f. Lienzo con mucho a-

derezo.

CRIBLE, s. m. Criba: harnero. | Etre perce comme un crible : ester como una criba, o hecho una criba.

CRIBLE, EE, p. p. V. Cribler. Jadj. Crible de coups: acribillado à balazos, o

estocadas, etc.

CRIBLER, v. a. Cribar, garandear, acchar: pasar por la criba, o la zaranda, el trigo, u otro grano.

CRIBLEUR, e. m. Cribador, acchador,

zarandero.

\* CRIBLIER, s. m. El que hace cribes o harneros.

\* CRIBLEUX, adj. (anat.) Criboso: dicese de uno de los ocho huesos que componen el cráneo.

CRIBLURE, s. f. Aechaduras : granzas. CRIBRATION, s. f. La accion de pasar por el tamiz alguna cosa, para separar lo sutil de lo grosero.

CRIC (no se pronuncia la o final), s. m. Gato: maquina para levantar peso: en la

artilleria la llaman criq.

CHIC-CRAC. Tris, chast el crugido, o estallido que da una cosa que se abre, rompe, o revienta.

CRIÉ, ÉE, p. p. V. Crier. CRIÉE, s. f. Pregon: publicacion de las cosas que se venden en almonedas, y por las calles.

CRIER, v. n. Gritar, vocear: dar gritos, dar voces. | Gritar : levantar la voz, ha-Mar muy recio. | Clamar, quejarse, levantar el grito: contra alguna opresion, injusticia, etc. || Chillar, rechinar, grunir: las puertas, las ruedas, etc. [ Chirriar : los ] pájaros.

CRIER, v. a. Pregonar, publicar: por voz de pregonero. Pregonar : se dice tambien de los que venden géneros y otras cosas à voces por las calles. Renir, reganar: por amonestar, y reprehender. || Pedir á | voces, ó implorar: misericordia, justicia,

venganza, etc.

CRIERIE, s. f. (fam.) Gregueria, gri-

teria, voceria.

CRIEUR, EUSE, adj. y s. Gritador, vocinglero, alborotador. || Pregonador: el | que pregona por las calles géneros, y comerubles.

CRIEUH, e. m. Pregonero: ministro pú-

CRIME, s. m. Crimen: delito: culpa. R Pecado mortal || Crime de less-majeste: delito de lesa magestad. Il Crime de lèse-

nation: delito de lesa nacion. CRIMINALISE, EE, p. p. V. Crimina-

liser.

CRIMINALISER, a a (for.) Volver criminal una causa civil.

CRIMINALISTE, s. m. Criminalista : el que ha escrito sobre materias criminales.

CRIMINALITE, s. f. Criminalidad. \*CRIMINATION, c. f. Acusacion: la ac-

cion de acusar.

CRIMINEL, ELLE, adj. Reo: culpado: hablando de personas. || Criminal : hablando de una causa, ó proceso. || Pecaminoso: hablando de deseos, pensamientos. || Punible, digno de castigo : hablando de acciones, faltas, etc.

CRIMINEL, ELLE, subst. Reo, delin-

cuente, culpado.

CRIMINELLEMENT, adv. Criminalmente: hablando de acusar, perseguir. || Pecaminosamente : hablando de amar, querer,

CRIN, a.m. Crin, oclin: el pelo largo del pescuezo y cola de las bestias caballares. Tambien se toma por cerda: hablando de almohadas, colchones, botones. | (fum.) Se dice: prendre aux crins, se prendre aux crins: asir, o asirse de las clines, de las greñas, de los pelos : en una pendencia.

CRIN-CRIN, s. m. (fam.) Chirrion: un mal violin, tanto por el instrumento, como

por el que le toca.

CRINIER, s. m. Artesano que prepara el crin, para que se pueda emplear en varias obras.

CRINIERE, s. f. Melena: 'de leon', || Las crines, o clines: del pescuezo del caballo. Il Por desprecio se dice de la cabellera de las personas con los nombres de melena, o

greñas. \* CRINON, & m. Culebrilla: gusanillo delgado como el cabello, que se cria entre

cuero y carne. \* CRIOBOLE, e. m. Criobolio: asi llamaban los antiguos al sacrificio de un carnero u oveja.

CRIQUE, s. f. Ancon: especie de puerto pequeño, donde pueden abrigarse barcos menores.

CRIQUET, s.m. Caballejo, jaquillo: como rocin de hortelano.

CRISE, s. f. Crisis: mutación considerable en alguna enfermedad. || (fig.) Punto, estado, o momento critico: de un negocio.

\* CRISTAQUE, s. m. Sectario, visiona-

CRISPATION, s. f. Crispatura : conl fraccion, o unaginuento de nervios. || Cris-

otra piel cuando se arrima al fuego, o por el demasiado calor.

CRISPE, EE, adj. Arrugado, encogido:

hablando de cueros.

CRISPER, v. a. Causar crispatura. Se emplea como verb. pers. : se crisper.

CHISSER, v. a. Rechinar: los dientes.

CRISTAL, s. m. Cristal : dicese del mimeral, ó de roca : del artificial hecho á manera del vidrio y de las congelaciones formadas por la química. | (fig.) Llaman los poetas cristal, y cristales, a las aguas de

las fuentes, rios, y arroyos.

CRISTALLIN, INE, adj. Cristalino: por claro y transparente. Mal cristallin: se llama así una enfermedad de las partes pudendas , que forma una especie de vegiga liena de humor transparente. 🛭 Cristalino 💠 dicese de uno de los cuatro humores del ojo, y de uno de los cielos del antiguo sistema astronomico: y en ámbos sentidos se usa tambien como substantivo.

\* CRISTALLINE, s. f. (cirug.) Enforme-

dad de las partes púdicas.

CRISTALLISATION, e. f. (fls.) Cristalizacion: la accion de cristalizar, o la misma cosa cristalizada.

CRISTALLISE, EE, p. p. V. Cristalliser. || adj. Cristalizado, y congelado a

manera de cristal.

CRISTALLISER, v. a. Cristalizar: congelar á manera de cristal.

\* CRISTALLOGRAPHE, s. m. Cristalo-

grafo: el que sabe la cristalografia.

\* CRISTALLOGRAPHIE, s. f. Cristalografia : descripcion de las formas ó figuras de los minerales.

\* CRISTATELLE, s. f. Cristadela: pólipo

de agua duice.

\*CRISTAUX DE VERDET, s. m. pl. Cardenillo cristalizado.

" CRISTE-MARINE, c. f. Crista marina:

pianta.

CRITERIUM, s. m. (dogm.) Criterio: señal por la cual se reconoce la verdad, y otros objetos infelectuales.

CRITIQUABLE, adj. m. f. Criticable, censurable: lo que puede ser criticado, ó

censurado.

CRITIQUE, adj. m. f. Crítico: aplicase al dia de crisis en una enfermedad. (fig.) Critico se dice por peligroso. || Critico: lo que pertenece a la critica, eritica.

CRITIQUE, s. m. Crítico: dícese del escritor que egerce la critica, baciendo juicio de las obras y escritos que se publican. . A Censurador: el que censura y aindica las acciones agenus.

CRITIQUÉ, ÉE, p. p. V. Critiquer.

Es adjetivo en todas sus acepciones.

CRITIQUER, v. a. Criticar : hacer critica y juicio de un escrito, ó de un autor. Il l'ensortijados; que llevan las mugeres sobre

patura : el encogimiento del perganino de Critiquisar : por censurar, sindicar, ó tildar las acciones agenas. || Criticar : por reprehender, reprobar, hallar faitas en todo. \* CRITIQUEUR, s. m. (voz rara) Cri-

ticador, criticon, o criticastro : estas tres voces están en uso, sin constar en el diccionario de la lengua.

\* CRIT-MARIN, s. m. Hinojo marino:

planta.

CROASSEMENT, a. m. Graznido: del CUPTYO.

CROASSER, v. n. Gramar: el cuervo. Tambien se dice crascitar , ó crocitar.

"CROATE, s. y adj. m. f. Croato: de Croacia.

\*CROATIB, s. f. (geog.) Croacia: pro-

vincia de Hungría.

CROC, s. m. Garabato, garfio. || Vichero: percha con gancho, de que usan los barqueros. || Dícese de los colmillos de algunos animales : y de los bigotes retorcidos. | (fig. fam. ) Pillo, estafador : y tambien rutian. || Croc: entra esta palabra en algunas frases figuradas y familiares : eg. mettre o pendre la robe au croc : colgar los habitos, soltar el trage, esto es, mudar de carrera: mettro ó pendro les armes, ó l'épés au croc: colgar, ó arrimar, las armas, mudar de oficio, de estado : mettre un proçès au croc : dejar indecisos unos autos, parada la causa,

CROC-EN-JAMBE, s. m. Zancadilla: treta entre dos que bregan para derribar al suelo el uno al otro. || (fig.) Zancadilla: ardid con que se derriba ó intenta derribar á alguno de su empleo, ó frustrarle sus intentos.

CROCHE, adj. m. f. Corvo: torcido. CROCHE, s. f. Corchea: nota de música. | Double crocke : semicorchea. | Triple

groche: fusa.

CROCHET, s. m. Gancho: garabatillo. Corchete, broche. || Romanilla para pesar. || Ganzúa, ó llave maestra : para abriz una cerradura. | (fig. fam.) Se dice étre aux crochets de quelqu'un : vivir à las costillas de otro.

\* CROCHETAGE, s. m. La accion de abrir con ganzúas una cerradura, y tambien la de

forzaria.

CROCHETE, EE, p. p. V. Crocheter. *adj.* A bierto , forzado : con ganzúa , o clavo. CROCHETER, v. a. Abrir con ganzuas

una cerradura : y tambitu forzarla.

CHOCHETEUR, s. m. Ganapan: mozo de esquina, ó de cocdel. || Crocheteurs de portes, de serrures: ladron con gauzua, o forzado de puertas.

"CROCHETIER, a. m. El que hace gan-

chos, corchetes, etc.

\*CROCHETORAL, ALE, adj.Zasio, con modales de esportillero.

CROCHETS, s. m. pl. Bucles pequeños

la frente. | Presas : los colmillos de varios | hecha con cardenchas para cardar los paños. animales. || Cierto instrumento, compuesto de una tabla y cuatro palos, que lievan en Paris los mozos de cordel, para cargar los Sardos.

\* CROCHETONS, s. m. pl. Los dos palos pequeños, en forma de palomillas, que completan el instrumento de los mozos de cor-

CROCHU, UE, adj. Retorcido, gafo; engarabitado.

.\* CROCHUE, V. Croche.

CROCIDISME, a. m. Crocidismo: movimiento hecho sin deliberacion. Dicese de 106 enfermos que palpan la ropa, alzan paja del suelo, etc., y egecutan otras acciones que son sintomas de la tiebre atáxica.

CROCODILE, s.m. Cocodrilo: animal antibio, y oviparo. || (fig. ) Caiman : lagarto: taimado.

\* CROCODILIUM, s. m. Crocodilio: plan-

" CROCOTE, o CROCOTON, s. m. (ant.)

Casacon de grana, con franjas y hordados. \* CHOCOTTE, s. m. Mestizo: de perra y lobo.

CROCUS, s. m. V. Safran. | Crocusmetallorum, ó hepar: higado de antimo-

CROCUTA, s. m. Nombre que los anti-

guos daban á la hiena.

\* CROIE, s. f. (cetrer.) Arenillas, guermeces : enfermedad que da á las aves de altaneria.

\* CROILER, CROLER, v. n. (cetrer.) Tullirse: los halcones. V. Emeutir.

CROIRE, v. a. Creer: tener una cosa por verdadera, o cierta. || Creer, dar fe y asenso : a las personas, á las noticias. || Creer, seguir el consejo de alguno. || Creer : penear, imaginar.

CROIRE, v. n. y absol. Creer, tener creencia, o se : se entiende la cristiana. Croire aveuglement: creer á ojos cerrados, à puno cerrado, à pié juntillas. || Croire legerement: creer, o creerse de ligero. Croire pieusement: creer piadosamente lo que dice alguno, esto es, haciéndole merced en creerio.

CROISADE, s. f. Cruzada: nombre que se daba á la guerra sagrada, ó expedicion contra infieles.

'CROISAT, s.m. Cruchato: moneda ge

novesa, que vale 4 pesetas y media.

CROISE, EE, p. p. V. Croiser. | adj. Cruzado atravesado. | Demeurer, se temr, o avoir les bras croisés : estarse con los brazos cruzados, ó mano sobre mano: estar ocioso, holgando.

CROISEE, s. f. Ventana, o luz rasgada: que tiene una casa, ó se abre en ella. [ CruDemi-croisée : media ventana.

CROISES, s. m. pl. Cruzados: los que se alistaban para alguna cruzada.

CROISEMENT, s.m. (esgrim.) Cruz:

la accion de cruzar las espadas.

CROISER, v. a. Cruzar: poner en forma de cruz. | Cruzar, atrevesar : un camino, una calle. || Rallar, borrar: líneas ó párrafos de un escrito, d pasarles una cruz: tambien hacer cruz, ó señalar con cruz articulos ó partidas de una cuenta. || (fam.) Se dice : croiser la figure : cruzar la cara à alguno. || (fig.) Se dice: croiser quelqu'un dans ses projets, dans ses prétentions : atravesarse á alguno, embarazarle, barajarle sus proyectos, sus pretensiones:

CROISER, v. n. Cruzar, solapar: dicese de un chaleco, ú otra ropa de vestir.||(náut.) Cruzar: andar cruzando, ó hacer el crucero

los navíos.

CROISER(SE), v. r. Cruzarse: tomar la cruz alistándose para una cruzada. || ( fig.) Cruzarse, atravesarse : los negocios, ú otras cosas, que se juntan ú ocurren a un mismo tiempo. Se croiser dans ses prétentions : embarazarse, perjudicarse uno á otro en sus pretensiones, hacerse mal tercio. | Hablando de caminos, ó calles, se croiser, es cortarse, atravesarse, la una á la otra.

\* CROISETTE, s. f. Crucianela: planta. || (blas.) Crucecita. || (náut.) Clavija: abrazadera que mantiene el asta del pabe-

llon.

CROISEUR, a.m. (naut.) Guardacostas': el navio que cruza en la costa para resguardo. || Navio que está en crucero, destinado á cruzar en ciertos puntos.

\* CROISIEH, s. m. Canónigo regular de

una orden que ya no existe.

CROISIERE, s. f. (ndut.) Crucero: la determinada excension de mar en que cruzau los navios, y tambien la misma maniobra de Cruzar.

CROISIERE, s. f. (ndut.) Crucero, o cruzadero: el parage por doude cruzan los guardacóstas, ó los corsarios y piratas.

CROISILLON, s. m. El travesaño, ó palo que atraviesa una cruz : en plural croisillons son los brazos de una cruz. || Crucero: de ventana.

\* CROISOIRE, s. f. Punzon: instrumento con que se hacen ciertas labores en forma de cruz sobre el biscocho de mar, y ga-

CROISSANCE, s. f. Crecimiento, crecida, medro: en la corpulencia, y altura de

los animales, y árboles.

CROISSANT, s. m. La creciente de la Inna, ó luna creciente. || Tómase por media luna, o cosa de semejante figura. [] (fig.) Se dica L'empire du croissant : el imperio cero : hablando de una iglesia. | Croisée de | de la media luna , esto es, el imperio turco, chardons: palmar entre pelaires : es la cruz | é de Turquia. | Llamase croissant (media iuna) toda cuchilla, o instrumento cortante, de ligura de tal : y tambien los hierros corvos clavados junto á las cortinas, que decimus alzapános.

CROISSANT, ANTE, adj. Creciente: que va aumentando, que toma cuerpo: se-

dition croissants.

CROISURE, s. f. Crusado: del tegido de una tela.

CROIT, & m. Orieson, somento, mul-

tiplicacion : de las crias del ganado.

CROITRE, v.n. Crecer, tomar aumento, hacerse grandes : las cosas, así las animadas, como las inanimadas. || Criarse: hablando de plantas. || Croître à vue d'æil: crecer à la vista, por momentos, à pal-

CROITRE, v. a. Acrecentar: aumentar. En este sentido, úsase solo en la poesía.

CROIX, a. f. Cruz: patibulo reservado en otros tiempos para los malhechores. Por antonomasia se entiende aquella en que Cristo murió, y las que en memoria y adoración suya se veneran entre los cristianos. || Llamase croix (cruz) todo instrumento que tiene aquella figura, ó semejanza. || En el blason tiene este nombre una pieza de honor. (fig.) Cruz: todo peso, carga, o trabajo. Avoir les jambes en croix: tener las piernas cruzadas. || Croix-do-par-Dieu: Cristus, o Jesus: la cruz que precede al abecedario, o cartilla, para las niños: y tambien algunas veces la misma cartilla. | (fig.) El Cristus, el ahecé : Jos primeros rudimentos de un arte, o ciencia. || Croix de Suint-André: aspa de San-Andres. | Croix d'évêque, o croix pectorale: el pectoral de los obispos. Uroix de chevalier : cruz ó venera de caballero de alguna orden militar, y tambien una planta espinosa que en español se llama abrojo. | Croix de chardons : las cardenchas. con que los pelaires sacan el pelo al pano. || Grand'croiz: Gran-Cruz, la primera digmidad de los caballeros de Malta despues del Gran-Maestre. | Signe de Croix : la señal de la cruz. || En croix, o cruciformes: cruciformes, hablando de flores.

CROMORNE, s. m. Registro de organo,

unisono con la trompa.

\* CRON, s. m. Beta de conchitas, en lo in-

terior de la tier**ra**.

\* CRONE, s. m. (naut.) Cabria: maquina que sirve en los puertos para cargar y descargar los navios. || Parages en el fondo del agua llenos de yerba, donde se refugia el pescado.

\* CRONHYOMÈTRE, s. m. Croniómetro: instrumento para medir la cantidad de llu-

Via que ha caido.

CROQUANT, s.m. (fam.) Zoquetero,

pobre mendigo.

CROQUANT, ANTE, adj. Lo que cruge ó chirria al mascarlo : ó por esponiado, ó por coscorrudo, ó por tostado.

CROQUE LARDON, e. m. (bajo y joc.)

Zampatortas, tragaldabas.

\* CROQUENOTE, s. m. (fan.) Amoledor, músico inepto, que egecuta mal. Dicecese tambien croque-sol

CROQUER, v. n. Crugir: dicese del ruido que hace entre los dientes lo que se rom-

pe y masca:

CROQUER, v. c. Cascar, ronchar, comer : haciendo crugir lo que se masca. || Zampar: por comer, o engullir golosamente, y de prisa. | ( pint.) Rasguñar, bosquejar, trazar a la ligera. || (fig. fam.) Dicese croquer le marmos: Hevar poste, esperar consumiéndose. || Manger à la croque-au-sel: comer sin mostaza, sin otro condimento que

CROQUET, s. m. Sequillo, coscorana: pasta delgada, y muy cocida , que cruge en∽

tre los dientes al comerse.

\* CROQUEUR, s. m. (fam.) Gloton, goloso , gato : que mete el diente , o la uña , en cuanto se le viene á la Vista.

CROQUIGNOLE, s. f. Papirote, o capirote:el golpe que se da a alguno en la cabeza,

o en la pariz.

"CROQUIGNOLER, . a. Dar papirotes

á alguno.

CROQUIS, a. m. (pms.) Borron: el pensamiento que se hace para pintar un cuadro, que por lo regular es de claro y obscuro.

CROSSE, c. f. Báculo: el cayado pastoral de los obispos, y ciertos abades. || Cayado, ó báculo : el baston, ó palo que lievan los viejos. || Bilorto: el palo con que se juega á la bilorta. || Culata : de escopeta, carabina, etc. | Crosse d'aiguière : asa de aguamanil, en forma de cayado.

CROSSE, EE, adj. Dicese del ahad, o abadesa, ú otro prelado, que puede usar de báculo. || Abbé crossé et mitré: abad de mi-

tra y háculo.

CROSSER, v. a. (fig. fam.) Sopetear,

tratar à la Jaqueta : à alguno.

CROSSER, *v. n.* Jugar á la hilorta : botar, ó empujar una bola llamada bilorta con un palo corvo.

CROSSETTE, s. f. Estaca de vid : cepa podada, y a la que solo han dejado un ta-

CROSSEUR, s. m. Jugador: de hilorta. CROSSILLON, s. m. La extremidad curva del báculo episcopal ó abacial.

\* CROTALAIRE, s. f. Crotalaria: plan-

ta cuya semilla es purgante.

\* CROTALE, s. m. Crótalo: especie de pandero de los antiguos sacerdotes de Ciheles. || Tambien llaman algunos crotale a la culabra de cascabel.

\* CROTAPHITE (MUSCLE), adj. Másculo temporal d sienético, que se halla en las sienes, y sirve para levantas la mandi-

l bula interior.

car, que quedan en la criba, por no poder

pasar por los agujeros.

CROTTE, s. f. Lodo, barro: el de las calles y caminos despues de llover. Cazcarria, sarpa: el lodo seco pegado á la ropa. || Cagajon : el excremento de ciertos animales.

\* CROTTE DE SOURIS, s. f. Uvas de

gato, siempreviva menor: planta.

CROTTÉ, ÉE, p. p. V. Crotter. || adj. Enlodado, lleno de lodo: cazcarriento, Ileno de cazcarrias.

CROTTER, v. a. Enlodar, lienar de lodo: y tambien llenar de cascarrias la ropa.

CROTTER (SE), v. r. Llenarse de lodo,

de cascarrias.

CROTTIN, s. m. Cagarruta, sirle: el excremento seco de las ovejas, cabras, y

otros animales.

\* CROUCHANTS, s. m. pl. (náut.) Caperoles: piezas de madera que coronan la proq de un barco, y le dan la curvatura en aquella parte.

CROULANT, ANTE, adj. Lo que tiembla, o se menea para caerse: lo que amenaza ruina, ó está para hundirse, desplomar-

se venirse abajo.

CROULEMENT, s. m.. Hundimiento: de la tierra, de un edificio: y el temblor para desplomarse.

CROULER, v. n. Hundirse, desplomerse, venirse abajo: dicese de tierras y edi-

ficios en un tecremoto.

CROULIER, IERE, adj. Fofo, falso, movedizo: dicese de an terreno poco firme, donde se puede hundir el pié. || Terres croulières: tierras arenosas. || Prés crouliers: tremedales.

CROUPADE, s. f. (man.) Grupada: salto en que el cahallo encoge los pies, y los

retira bajo de la barriga.

\* CROUP-AIGU, s. m. Angina: inllama-

cion de las glándulas de la garganta.

CROUPE, s. f. Grupa: ancas de una caballeria. || Cumbre, cima, de un monte. || Falda. || Cheval qui porte en croupe : caballo que sufre ancas. | Monter en croupe: montar en las ancas. Aller en croupe: ur en ancas.

CROUPE, EE, adj. Congrupa. Un cheval bien croupé: un caballo con buena o

hermosa grupa.

\* CROUPETONS (A), adv. En cuclillas. Marcher à croupesons: andar à rastra, con el culo arrastrando.

CROUPI, IE, p. p. V. Croupir. | Es adjetivo en los dos sentidos que encierra de

corrompido, estadizo, encharcado.

\* CROUPIADER, v. n. ( naut. ) Anclar por la popa: echar las amarras por detras del buque : para que no bornee.

\* CROTONS, s. m. pl. Terrones de azu-, nudo d cruz que hacen dos cables tomendo vuelta la nave.

CROUPIER, s. m. El compañero en el juego, el que va de compañero con otro: tambien el que stravicsa á favor de otro, ó va á la parte con él. || El testa de lierro, en las negociaciones y arrendamientos.

CROUPIERE, s. f. Grupera del caballo: que se llama ataharre hablando de acémilas. | (fig. y fam.) Se dice tailler des croupières à quelqu'un : por traerle à mal traer, perseguirle.

CBOUPION, s. m. Rabadilla: aplicase mas propia y comunmente á la de las aves

que se llama tambien ovispillo.

CROUPIR, v.n. Corromperse, pudrirse, ponerse estadizo: dicese del agua estancada y sin movimiento. || (fig.) Encenagarse, encharcarse: en vicios, en miseria, en porquería, etc., apoltronarse en el ocio, etc.

CROUPISSANT, ANTE, adj. Encharcado, estancado, estadizo, y hediondo: hablando de agua. || (fig.) Encenagado, me-

tido en la hediondez.

\* CROUPISSEMENT, s. m. ( medic. ) Estancacion: dícese de algunas materias que se estancan y corrompen en el cuerpo hu-

\* CROUPON, s. m. Cuero de vaca curtido, y que solo contiene la parte superior del

iomo y ances.

CROUSTILLE, s. f. Cortecita de pan-CROUSTILLER, v. n. (fam.) Echar, ó comer cortecitas ó coscorroncitos de para para beber , ó entre trago y trago.

CROUSTILLEUSEMENT, adv. (vulg.)

A lo chocarrero , à lo roncero.

CROUSTILLEUX, EUSE, adj. (vulg. y sig.) Chusco, chulo, salado: hablando de personas. || ( id.) Verde, colorado: hablando

de palabras, o escrito.

CROUTE, s. f. Corteza: de pan, pastel, torta. || Costra: todo lo que se seca, ó endurece pegado á la superficie de alguna cosa : tambien se dice hablando de llagas, pústulas, viruelas, etc. | Croûte: costero. tabla serrada, y la de la orilla del madero. || Croûte de pâté : un mamarracho, un mai cuadro.

CROUTELETTE, V. Croustille.

CROUTIER, s. m. Mamarrachista . cl mal pintor. || Chalan : de malas pinturas, de mamarrachos.

CROUTON, s. m. Canterito, ó coscor-

ron: de pan-

CROYABLE, adj. m. f. Creible: hablando de cosas. Il Fidedigno: hablando de personas.

CROYANCE, s. f. Creencia: el crédito y fe que se da á una cosa. || Creencia: opinion. || Creencia: lo que se cree en la re-

CROYANT, ANTE, a. Creyente: dicase \* CHOUPIAT, s. m. (naus.) Vuelta: del que cree en lo que la religion enseña.

CRU, s. m. La tierra, ó terreno en que e coge algun fruto: y así hablando de comestibles y otras producciones, se dice ils sont de notre cru: son de nuestro suelo, de nuestra casa, de nuestra cosecha. | A cru, adv. A raiz de la carne, pegado à la piel, en cueros. Monter un cheval à cru: montar un caballo en pelo.

CRU, UE, adj. Crudo: lo no cocido. || Crudo: lo indigesto, o de dificil digestion. || Crudo : lo que no está curado, o preparado, como seda, lienzo, etc. [ (fig. ] 86-

co, áspero, duro.

CRU, UE, p. p. V. Croire. CRU, UB, p. p. V. Croitre. CRUAUTE, s. f. Crueldad: en las per-

sonas. || Fiereza, ferocidad: en los animales. || Tirania : en los amantes. || Rigor : en la suerte, ó fortuna. || Dolor, lástima: expresion para denotar una accion, o intento danado.

CRUCHE, s. f. Cántara, o cántaro: en que se echa agua. || (fig. fam.) Zambombo, bolo, zopenco. | (prov.) Se dice: tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se casse: tantas veces va el cántaro à la fuente, que alguna se quiebra.

CRUCHEE, s. f. Un cantaro de agua, etc., esto es, lo que hace un cantaro lleno. \* CRUCHERIE, s. f. Badajada, patocha-

da, bobada.

ERUCHON, s. m. Cantarilla, o canta-

\* CRUCIADE, s. f. Cruzada : la bula concedida por su Santidad al rey de España.

CRUCIAL, ALB, (cirug.) Incision en

cruz.

CRUCIFERE, adj. m. f. Crucifera; columna sobre la cual está puesta una cruz. [ ( bot. ) Se dice : Crucifères (cruzadas ), de las plantas, cuyas flores están dispuestas en forma de cruz.

CRUCIFIE, RE, p. p. V. Crucifier. || adj.

Crucilicado.

CRUCIFIEMENT, s. m. Crucifixion. || (fig.) Mortificacion, tormento interior,

CRUCIFIER, v. a. Crucilicar: clavar en

una cruz.

CRUCIFIX, e. m. Crucifijo: la efigie de nuestro Señor crucificado.

\* CRUCIFIXION, s. f. Crucifixion: la accion de crucilicar.

CRUD, V. Cru, ue.

CRUDITÉ, s. f. Crudeza: calidad de lo que no está suave, ó sazonado. || (fig.) Sequedad, dureza: en las palabras.

CRUDITES, s. f. pl. Crudezas: indiges-

tion, indigestiones.

CRUE, s. f. Creciente, crecida, de las aguas, de los rios. || Crecimiento, subida: del cuerpo de los muchachos que crecen: tambien de los árboles. || (for.) Se dice crue, el quinto dinero, ademas de la estimacion del arancel.

CRUEL, ELLE, adj. Cruel, inhumano, desapiadado : hablando de personas. 🏿 Feroz , tiero : hablando de brutos. || (fig.) Tirano : hablando de amantes, y de la suerte. || (1d.) Esquivo, desdeñoso: hablando del que no quiere corresponder à las caricias, o halagos. || Cruel, duro, deloroso, insoportable: hablando de cosas.

CRUELLEMENT, adv. Cruelmente.

CRUMENT, adv. Secamente, agriamente: con sequedad, con dureza. | Desnudamente, sin rebozo.

\* CRUPPELLAIRE, s. m. Crupelario: sol-

dado gaio armado de todas armas.

CRURAL, ALE, adj. (anat.) Crural, o semoral : dicese de la porcion media del músculo triceps del muslo : y tambien de la arteria , que es continuacion de la iliaca

\* CRUSCANTISME, s. m. Cruscantismo: modo de escribir castiza y elegantemente la

lengua italiana.

CRUSTACE, EE, adj. Crustáceo, conchudo, cubierto de conchas. Usase tambien como substantivo.

CRUZADE, . f: Cruzado: moneda por-

tuguesa

CRYPTE, e. f. Cripta: lugar subterráneo en que se enterrahan los muertos, que

hoy ilamamos kóveda.

\* CRYPTOGAME, s. y adj. (bot.) Criptógamo : se dice de los vegetales cuyos órganos sexuales están ocultos; como los musgos, las aigas, etc.

\* CRYPTOGAMIE, s. f. Criptogamia:

clase de las plantas criptogamas.

"CRYPTOGAMISER, v. n. Buscar plantas criptogamas : procurar descubrirlas.

\* CRYPTOGRAPHE, s. m. f. Cripto-

grafo: el que escribe por cifra.

CRYPTOGRAPHIE, s. f. Criptografia:

arte de escribir por cifra.

\* CRYPTOGRAPHIQUE, adj. m. f. Criptográfico : que pertenece à la criptografia.

\* CRYPTOMETALLIN, INE, adj. Criptometálico: mineral que contiene mucho metal; sin manifestarlo en los caractéres exteriores.

\* CRYPTO-PORTIQUE, s. m. (arquit.) Cripto-pórtico: arco hecho en la parte ii fe-

rior de un muro antiguo.

C-SOL-UT, s. m. Ce-sol-fa-ut: voz música, por la cual se denota la nota ut, ó la clave de ut.

CUBE, s. m. (geom. y alg.) Cubo.

CUBE, adj. m. f. Cúbico: nombre cube: número cúbico.

\* CUBEBE, s. f. Cubeba: simiente aro-

mática , y amarga.

CUBER, v. a. (matem.) Cubicar: elevar una cantidad a su tercera polencia. || Evaluar un sólido en medidas cúbicas.

CUBIQUE, adj. m. f. Cúbico. \* CUBITAL, s. m. Reclinatorio : especie de banquillo, doude se apoyan los brazos y

CUBITAL, ALE, adj. Cubital: lo pertoneciente al codo.

CUBITUS, s. m. (anal.) Cúbito, ó hueso del codo.

CUBLANC, V. Cul-blanc.

\* CUCERON, s. m. Coco, gorgojo: insecto pequeño que se cria en las legumbres.

\* CUCI, s. m. Duma : especie de palma de

Egipto.

CUCUBALLE, s. m. Cucúbalo: planta.

\* CUCULLE, s. f. Cogulla: hábito de ceremonia de los religiosos de algunas órdenes monásticas.

\* CUCUPHA, 6 CUCUFE, s. f. (fam.) Casquete lleno de polvos cefálicos, para

fortificar el cerebro.

CUCURBITACE, EE, adj. Cucurbitáceo: Ilámase así todo vegetal cuyo fruto es perecido á la calabaza, sandia, etc.

\* CUCURBITAIN, s. m. Cucurbitino: gusano chato, parecido á una pepita de ca-

labaza.

CUCURBITE, a. f. (quim.) Cucurbita

caldera del alambique.

\*CUBILLE, s. f. (ndut.) Paño de una vela: el ancho de la lona. || Burbuja, ampolla, en el vidrio: vacio formado por el aire al soplat el vidrío.

\* CUEILLERET, s. m. (for.) Cabreo, o libro becerro: en el que están registrados los censos y rentas que se deben al señor ter-

CUEILLETTE, s. f. (ant.) Corresponde á la voz que huy se dice cusecha, así como récolte en frances : y ambas se toman por recoleccion de fratos, y por la temporada de ella. | Cueillette: colecta de limosnas, ó contribuciones voluntarias. Solo en este sentido tiene uso corriente en Irances.

"CUEILLEUR, EUSE, s. Cogedor: dicese del que gana jornal cogiendo acestana, uva, y otros frutos. Hoy solo se aplica por desprecio á una persona haraposa, andra-

CUEILLI, IE, p. p. V. Cueillir. [adj.

Cogido.

CUEILLIR, v. a. Coger: frutas, tlores, legumbres, de los árboles, de las plantas. H (fig.) Coger laureles, palmas: por ganar, alcanzar victorias.

CURILLOIR, s. m. Cesta: para coger

\* CUGELIER, s. m. Alondra de los bos-

\*CUIDER, a. m. Canasta: para acarrear

\* CUIDER, v. a. (ant.) Cuidar, pensar, discurrir : que es curar en castellano anticuado.

\* CUILLIERE, s. f. (arquit) Codillo, piedra hueca, por donde pasa el agua de una lujada de canalon, y sale al arroyo.

CUILLERE, & CUILLER, & & Cochara: para comer. || Cuillère à canon: cuchara: instrumento para introducir la polvora en el canon. || Cuillère à pot cucharon: hataca: cacilla.

CUILLEREE, s. f. Cucharada: lo que cabe en el hueco de una cuchara. Il Cuchari-

lla , coclearia : planta.

CUILLERON, s. m. El hueco de la cu-

chara.

\* CUILLIER, s. m. Espátula: pico cuchara: ave acuatica. || Pescado de mar, cuya cabeza es sumamente dura. || Concha marina larga. || Cuillier de sabotier : cuchara , lengüeta.

\* CUINE, s. f. (quim.) Bomba: vasija de barro cocido, en forma de matraz, corta de cuello, que, una, sirve para destilar el

agua fuerte , y otra de recipiente.

CUIR, s. m. Cuero, pellejo: dicese de la piel de los animales despues de quitada, ó ya adobada. || Casco, en la imprenta, es la piel que se pone en la bala. || Por extension, y en estilo proverbial, se dice de la piel de las personas en muchas frases. | Entre cuir es chair: entre cuero y carne. || Cuir bouilli: cuero cocido. || Cuir dore : guadamacil. | Cuir de Russie : vaqueta de Moscovia.

CUIRASSE, s. f. Coraza: armadura del cuerpo. | (fig. ) Dicese: le défaut de la cuirasse: el feble, el flaco, el lado flaco

de una persona.

CUIRASSE, EE, p. p. V. Cuirasser. [adj. Armado de coraza.

CUIRASSER, v. a. Armar de coraza. CUIRASSIER, s. m. Coraza, ó coracero; el soldado de caballería armado de coraza.

CUIRE, v. a. Cocer: viandas, y otras materias. || Cocer: por digerir, o dar cocimiento en el estómago á los alimentos, á los humores. || Madurar , ó sazonar : á las frutas el sol. || Cuire de la chaux, du plâtre: que-

mar cal : yeso : en el horno.

CUIRE, v. n. Cocer, o cocerse: dicese de los comestibles por fáciles, ó difíciles, de cocer. || Escocer: causar cierto dolor ardiente en el cutis. || (fig.) Escocer : dar que sentir, pesar: il vous en cuira: ya le pesará á vind., ya le costará caro, ó lievará que rascar.

\* CUIRE, EE, adj. Cubierto de cuero.

CUISANT, ANTE, adj. Picante : dicese del sol, ó calor que abrasa, que quema. 🛚 Sutil, penetrante : dicese del frio recio (fig.) Picante, agrio, sensible, agudo, amargo: conforme à lo que as aplican estas palabras.

\* CUISEUR, s. m. Artillero: el fabriquero

que quema el carbon.

CUISINE, e. f. Cocina: dicese de la pieza donde se guisa: del arte de guisar, o cocinar: del gasto, y del gusto en la comida: del conjunto de criados que sirven en la cocina, que se llaman gente de cocina.

In cocinia.

CUISINIER, IERE, c. Cocinero, cocinera : la persona que hace la cocina , ó guisa.

CUISINIERE, s. f. Asador de tambor:

niensilio para asar.

"CUISSAGE, s. m. Quema: hablando de horno de carbon. Drois de cuissage. V. Culage.

CUISSARD, c. m. Escarcela, quijote: mantingala: la armadura que defendia el

musio.

CUISSE, s. f. Muslo: sea del cuerpo humano, sea de las aves. || Pierna: hablando de carne de la carniceria, y tambien del muslo de las aves domésticas dispuestas para comer. || Cuisse de noix : pierna o cacho de nuez. || Cuisse d'oie: patas de ganso. || Cuisse-madame: especie de pera larga y muy sabrosa.

CUISSON, s. f. Cocedura: cocimiento: cochura : coccion : conforme son las cosas a que se aplican estas voces, que todas significan la accion de cocer, ó de cocerse. || Escocimiento, ó escozor: que se siente en alguna parte del cuerpo. || Tambien es el trabajo, y el estipendio, de cocerle á uno co-

mida, ó de hacerle el puchero.

CUISSOT, s. m. Pernil, pierna, o cuarto trasero: dícese solo del venado, jabali, y otros animales monteses que se comen.

CUISTRE, s. m. Fániulo, o galopin de colegio. || Manigote, galopo: dicese por des-

precio.

CUIT, ITE, p. p. V. Cuire. || adj. Cocido. | (fam.) Dicese avoir du pain cuit : tener bastante que comer, tener buen talego, buen candal.

CUITE, s. f. Cocedura, cochura, hornada : dicese solo de la teja, ladrillo, cal, etc.

CUIVRE, s. m. Cobre: metal llamado tambien arambre. | Cuivre rouge: cobre de roseta. | Cuivre jaune: azólar, laton.

\*CUIVRE, EE, adj. Bronceado: dorado

con oro falso.

\*CUIVRER, v. a. Broncear: dorar con

- \* CUIVRETTE, s. f. Tudel: lengüeta de laton, que se pone en los bajones y
- \* CUIVREUX, EUSE, adj. Cobrizo: de color, o con cualidades de cobre.

₹ CUJA, s. m. Cuja: cuadrúpedo carnivoro

de Chile, parecido al huron.

falta tampoco quien no la escriba) Culo: el meridiano. trasero, asentaderas. || Ojo del cujo, ano, | \*CULMINER, v. n. Culminar : pasar un y orificio por otro nombre. || (fig. vulg.) | astro por el meridiano. | Culo: por remate, suelo, asiento, ó fondo | CULOT, s. m. Gurripato : el último pode algunas cosas. || (encuad.) Cogote: el llosalido de una nidada, ó echadura. || Redingulo que forma el libro hácia al lomo por drojo : el último de los hijos pequeños de un mal cortado. || Cul de basso-fosse : calabozo, matrimonio. || El oro ó plata fundida en un o lo mas hondo de una carcel. || Cul-de-sac: | crisol, y tambien es el residuo que queda en-

CUISIVEB, v. n. Cocknor, guisar, hacer | que es palabra inventada por Foliaire. || Culde-jatte: el impedido, ó falto de piernas, que anda à rastra en una carriola, dartesilla-| Cul-de-lampe: remate, of floron pendiente, por semejanza del que tiene una lámpara: dicese en arquitectura : y en la imprenta es adorno, que se pone al fin de un libro, o de un capitulo.

> CULAGE, s. m. Derecho señorial que consistia en dormir con las recien casadas la

primera noche de la boda.

CULASSE, s. f. Culata: dicese propiamente del cañon de artillería, y por extension de las demas armas de fuego. || (fig.) Nalgatorio, tafanario, transpoutin.

" CUL-BLANC, s. m. Andarios: ave.

\* CULBUTE, s. f. Voltereta, volteta: vuelta de campana que da una persona. 🏾 Tumbo, vuelco, caida: así en lo físico, como en lo moral.

CULBUTE, EE, p. p. V. Culbuter, como v. a. | adj. Caido, derribado, volteado,

arruinado , perdido.

CULBUTER, . a. Volteer, arrollar, aterrar, tumbar: à alguno, dar con él en tierra. || (fig.) Derribar, arcuinar: perder: á alguno, que tambien se dice dejarle sentado.

CULBUTER, v. n. Caer, tumbar de cabeza: dar una volteta, un vuelco. || (fig.) dar de culo, quedar sentado: por arruinado.

perdido en sus haberes.

CULBUTIS, s. m. Batiborillo, revoltillo: mezcia de varias cosas que se hara caido.

CULEE, s. f. Estribo : el de un puente que es donde empiesa la vuelta del primer

\* CULER, v. n. (náus.) Ciar, ir á la cola,

quedarse un navio detras de otro.

CULERON, s. m. La parte redonda de la grupera de un caballo.

CULIER, adj. Culer: tripa del cagalar. CULIERE, s. f. Petral: cincha de cuero s para impedir que la silla del caballo se vaya

hàcia la delantera.

CULINAIRE, adj. m. f. Dicese de lo que pertenece à la cocina, como vases, instrumens culinaires. Chimie culinaire: arte del cocinero.

\*CULMINANT, adj. m. (astron.) Culminante : el punto de un astro que está mas elevado sobre el horizonte.

CULMINATION, s. f. Culminacion: CUL, s. m. (no se pronuncia la l, y no punto por donde pasa un astro al atravesar

"llejuela sin salida. Ahora se llama Impasse, tre la escoria | (fig. fam.) La cola : el úl-

Umo, o el mas moderno un un coerpo, o l comunidad.

CULOTTE, s. f. Calzones, y también bragas. || La parte inferior de las hojas del anémone. || Culata : de pistola. || Cuarto trasero del pichon.

"CULOTTER, ø. a. Ponés los calzones.

Hacer calzones.

\* CULOTTIN, a. m. Calzon: muy ajustado. il Calforras, braguillas: dicese del niño, a quien han puesto calzones por primera vez.

CULPABILITE, s. f. Culpabilidad. CULTE, s. m. Culto: el honor que se da Lios, angeles, y santos, por medio de los

actos de religion.

\* CULTELLATION, s. f. (geom.) Cultilacion: medicion con el instrumento uni-Yersal.

CULTIVABLE, adj. m. f. Cultivable: lo que se puede cultivar; sea terreno, o en-

tendimiento.

CULTIVATEUR, s. m. Labrador en el sentido de hacendado, de hombre que tiene labranza propia: porque como trabajador del campo, se llama laboureur.

CULTIVE, EE, p.p. V. Cultiver. || adj.

Cultivado.

CULTIVER, v. a. Cultivar, labrar: la tierra. | (fig.) Tiene las mismas significa-

Ciones que en español.

CULTURE, s. f. Cultivo, labranza: de las tierras. | (fig.) Cultivo, labranza: de las tierras. | (fig.) Cultivo: del talento, del ingenio, de la memoria. || (1d.) Cultura: nablando del estilo, ó del lenguage.

CUMIN, s. m. Comino: planta. || Cumin cornu: pamplina zadorija. || Cumin des pres: álcaravea. | Cumin sauvage : comino silves-

CUMULATIF, IVE, adj. (for.) Cumulativo : lo que se hace por acumulacion.

CUMULATIVEMENT, adv. Cumulati-

**va**mente, por acumulacion.

CUMULE, EE, p. p. V. Cumuter. \ adj. Acumulado.

CUMULER, v. a. (for.) Cumular, acumalar.

\* CUNCTACTEUR, V. Temporiseur.

\* CUNEGONDE, s. f. (n. p.) Cunegonda.

CUNÉIFORME, adj. Cuneilorme: en fi-

gura de cuña.

CUNETTE, 6 CUVETTE, s. f. (fort.) Cuneta: especie de zanja, que se hace en medio del soso de una plaza.

CUPIDE, adj. m. f. Avido, codicioso,

ansioso.

CUPIDITE, s. f. Apetitos, deseos inmoderados: se toma por concupiscencia en ge-

\*CUPIDON, s. m. Cupido: dios fabuloso

del amor.

\*CUPIDONE, s. f. Tulipan morado: planta.

CURABLE, odj. m. f. Curable: que'sa puede curar.

CURAÇÃO, s. m. Especie de licor, de

Turazeo.

CURAGE, s. m. Limpia, o monda: la accion y el efecto de limpiar, ó de mondar pozos, rios, puertos, sepulturas, etc. Correhuela persiana, punienta de agua :

CURATELLE, s. f. Curaduría: el cargo

de curador.

CURATEUR, s. m. Curador: la persona elegida para administrar los hienes de un menor, de un disipador, etc. | Curateur aux causes: curador ad litem.

CURATIF, IVE, adj. Curativo: lo que

sirve para curar.

CURATION, s. f: (medic.) Cura : la de

una entermedad, llagas, etc.

CURATRICE, s. f. Curadora : la que tiene á su cargo la curaduría, de alguna persona.

\* CURCAS, s. m. Piñones de Indias: si-

miente de ricino mayor.

CURCUMA, SOUCHET, & SAFRAN B'INDE, s. m. Curcuma : planta, que tie-

pe la raiz amarilla.

CURE, s. f.Cura: la aplicacion de los remedios a una enfermedad, o herida. || Curalle: remedio que se da á los halcones para purgarlos. || Cura de almas, y curato. || Limpia, monda: de un pozo, de una letrina, de un basurero, etc. Deciase antiguamente cure por souoi, como en castellano se decia cura por cuidado.

CURE, s. m. Cura párroco: el sacerdota

provisto de un curato.

\*CURE, e. m. Tulipan de color muy bajo.

CURE, EE, p. p.V. Curer. || adj. Limpiado, purgado.

CURE-DENT, s. m. Mondadientes, biz-

CUREE, s. f. (mont.) Ralea: comida que se da á los perros, y es de lo mismo que han cazado. Lo mismo es en la cetreria la comida del halcon.

CURE-OREILLE, s. m. Limpia oidos,

escarbaoidos.

" CURE-PIED, s. m. Cepillo de limpiar los cascos de los caballos.

CURER, v.a. Limpiar, mondar: pozos, puertos, letrinas, sepulturas: y tambien los dientes, los oidos. || (cetrer.) Purgar los halcones.

\*CURETTE, s. f. Peine: para limpiar las cardas.

CUREUR, s. m. El que limpia pozos, letrinas: ilámase pocero.

CURIAL, ALE, adj. Parroquial: hablando de derechos.

CURIE, s. f. Curia : subdivision de la tribu entre los Griegos y Romanos.

CURIEUSEMENT, adv. Aventamente,

TOME 1.

primor, aseo.

CURIEUX, EUSB, adj. Curioso 1 muy aficionado á saber, ver, poseer cosas raras, o de buen gusto. || Curioso : se dice otras | veces en mala parte, por amigo de salier y escudriñar la vida, o los secretos de otros.

CURION, s. m. Curion : gele de curia entre los Romanos, que algunos creen que

era sacerdote.

\* CURIONIES, s. f. pl. Curionias: sacri-

ficios curiales, o de las curias.

CURIOSITÉ, s. f. Curiosidad: gana y pasion por ver, saber. Alguna vez se toma en mala parte por deseo de saber y escudrihar la vida, ó los secretos de otros. || Curiosidad : cosa rara y exquisita, así del arte, como de la naturaleza. En este sentido solo 👀 usa en plural.

"CURMI, c. m. Bebida semejante à la cer-

Deza.

"CUROIR, s. m. Arrejada, o bestola: uno de los hierros de la aguijada para desembozar el arado cuando se liena de tierra. \* CURSEUR, s. m. (ndut.) Corredera.

CUBSIVE, adj. Cursiva, ó hastarda : el carácter de letra mas en uso para escribir.

\*CURTATION, s. f. (astr.) Curtacion: diferencia entre la distancia real de un planeta al sol, y su distancia reducida al plano de la eclíptica. Es mas usada la palabra latina curtatio.

\* CURUCU, s. m. Curucu : cierto sapo]

de la India.

CURULE, adj. m. f. Curul: deciase de cierta silla, de que usaban los magistrados romanos.

\* CURURES, s. f. pl. Lama, tarquin, lango, cieno: lo que se saca en la limpia de un po-

zo, laguna, puerto, zanja.

CURVATEUR, s.m. Músculo que aumenta la curvatura natural del coccix. Llámase tambien coccigien-antérieur o ischiococcigien.

CURVILIGNE, adj. m. f. (geom.) Cur-

vilíneo.

CURVITÉ, V. Courbure.

CUSCUTE, s. f. Cuscuta, epitimo: planta.

\* CUSSONE, EE, adj. Gorgojoso: comi-

do o roido del gorgojo.

CUSTODE, s. f. El pabellon de seda, ó tisú, que cubre el copon en que se guardan las formas consagradas. || Antiguamente se llamaba custode el cortinage de una cama. V. Rideau. | ( prov.) Dicese : châtier sous la custode: castigar alguno sin que la tierra lo sienta, secretamente.

\*CUSTODIAL, ALE, adj. Custodial; lo]

perteneciente á una custodia.

\* CUSTODIE, s. f. Custodia: subdivision de una provincia en el orden de San Francisco.

con diligencia, con cuidado, y tambien con ciario, que tiene un beneficio para restitúirle à otro : d'el que presta el nombre para el beneficio, del que solo fiene el título y deja para otro el todo ó parte de los frutos. Deciase en Francia tambien de algunos empleos y oficios que se negociaban así.

\* CUTAMBLES, adj. pl. Dicese de los gusanos cutáneos, que andan por cima del cutis, ó entre el cutis. || Ciertos dolores de

la naturaleza del escorbuto.

CUTANE, EE, adj. Cutaneo : lo que pertenece al cútis.

CUTICULE, V. Epiderme.

\*CUTTER, s. m. (naut.) Cuter: embarcacion inglesa de un palo solo.

CUVE, s. f. Cubo, tina : para pisar la

CUVÉ, ÉE, p. p. V. Cuver. || adj. Sentado, cocido: hablando del vino.

CUVEAU, s. m. Cuheta: cubetilla.

CUVEE, s. f. Un cubo, ó una tina llena: de mosto, de vino.

CUVELAGE, s. m. Apeo: para impedir que el terreno caiga en los pozos de las mi-

CUVELER, v. a. Entivar un pozo de

mina.

CUVER, v.n. Cocer el mosto en el cubo, o tina. || ( fam.) Dicese cuver son vin : desollar la zorra, dormir la mona, despues de borracho.

CUVETTE, s. f. Barreño, josaina: sea de barro, metal, ó piedra. || Canalon: que recibe las aguas de un tejado.

CUVIER, s. m. Colador: cuba de colar,

de pasar la colada.

CYANITE, s. f. Ciánita, o sáparo: pie-

dra de color azul , muy refractaria.

\* CYANOMETRE, s. m. Cianómetro: instrumento para medir la intensidad del color azul del cielo.

\* CYATHE, s. m. Ciato: medida para líquidos , de los antiguos ; la de los Griegos contenia onza y media de agua, y la dei los Romanos un adarme mas.

"CYBELE, s. f. Cibéles : madre de los

dioses de la gentilidad.

\* CYCAS, s. m. Especie de helccho.

\* CYCLAMEN, s. m. Pan porcino: planta. CYCLE, s. m. Ciclo: período de tiempo formado por cierto numero de revoluciones del sol, y de la luna. | Cycle solaire : ciclo solar. || Cycle lunaire : ciclo lunar.

CYCLIQUE, adj. m. f. Romancero, coplero, redondillero: poeta vulgar de cantares. Tambien se aplica á las poesías, o composiciones de este género. Es voz de poço

uso.

CYCLOIDE, s. f. (geom.) Cicloide: lines curva formada por un punto de la circunferencia de un círculo, moviéndose este como la rueda de un carro.

" CYCLOPE, a. m. Ciclope : gigante que, CUSTODI-NOS, s. m. (fam.) Confiden-| segun los poetas, no tenia mas que un ojo.

fi Hay un crustáceo ecuático que tiene el mismo nombre.

CYGNE, s. m. Cisne: nombre de una ave acuática. | Cygne, o la poule: cisne, una de las constelaciones setentriouales.

CYLINDRE, s. m. Cilindro: cuerpo macizo de figura redonda y larga, de igual grueso en todas sus partes. Tambien es rollo, rodillo, en estilo comun.

CYLINDRIQUE, adj. m. f. Cilindrico

que tiene la forma de cilindro.

CYMAISE, s. f. (arquit.) Cimacio: la moldura última de la columna.

CYMBALE, s. f. Cimbalo: instrumento músico parecido al timbal. || Platillos de cobre, para dar uno contra otro.

\*CYMBALAIRE, . K Cimbalaria:

yerba.

CYME, V. Cime.

\* CYMOPHANE, s. f. Cimófano: piedra

preciosa.

CYNANTHROPIE, s. f. Cinantropia: delirio melancolico que hace creer al enfermo que es perro.

\* CYNEGETIQUE, adj. m. f. Cinegeti-

co : concerniente à la caza.

CYNIQUE, adj. m. f. Cinico: epíteto de una secta de filósofos en la antigüedad. Hablando de cosas, cynique corresponde a obsceno, impúdico; y en este sentido se usa tambien como substantivo.

CYNISME, s. m. Impudencia, obscenidad : indecencias propias de los filósofos ci-

\* CYNOCEPHALE, s. m. Cinocelalo: animal fabuloso, con cabeza de perro. || Kapecie de mono.

CYNOGLOSSE, & LANGUE DE CHIEN, s. f. Cinoglosa, viniebla, lengua de perro: planta.

CYNOSURE, s.f. Cinosura: estrella muy resplandeciente en la constelación de la osa

CYPRES, s. m. Cipres: arbol.

\* CYPRIEN, s. m. (n. p.) Cipriano.

CYPRINE, & CYPRIS, s. f. Cyprina: nombre que los poetas dan á Vénus.

\* CYRIAQUE, s. m. (n. p.) Ciriaco.

CYRILLE, s. m. (n. p.) Cirilo.

\* CYROGRAPHE, s. m. Cirografo: firma.

CISTHEPATIQUES, adj. pl. (anat.) Cisto-hepáticos: conductos de la bilis, desde la vegiga de la hiel , hasta el canal hepáuco.

CYSTIQUES, s. y adj. f. pl. Cisticas: partes concernientes, á la vegiga de la

CYSTITIE, s. f. Cisticia: inflamacion de

la vegiga.

CYTISB, s. m. V. Citise. || Cytise genét : hiniesta escobar. || Cytise des Alpes : codeso ó ébano de los Alpes.

\* CYZIAGAN, s. f. Sitio para secar en las

jabonerias.

CZAR, s. m. Zar: título del soberano, ó emperador de la Rusia.

CZARIENNE, adj. f. Magestad zarina. CZARINE, s. f. Zarina: nombre de la esposa del zar de Moscovia, soherano de Rusia, o de la princesa, que es soberana por si.

CZAROWITZ, s. m. El príncipe primo-

DAG

génito de Rusia.

## DAC

1). Cuarta letra del alfabeto, y tercera en el número de las consonantes. La d se muda en t cuando en la pronunciación se unen dos palabras, de las que la primera acaba con d; como un grand homme; de sond en comble, etc.: que se pronuncian como si hubiera un grant homme; de font en comble.

UA, interj. que sirve para alirmar : oui-

da, nenni-da.

D'ABORD, adv. Desde luego, desde el momento, inmedialamente. || Tomase muchas veces por primeramente, den primer Ingar. | D'abord que, interj. Luego que, al instante que, desde que.

\* DA-CAPO, adv. (mús.) Dacapo: expresion tomada de la lengua italiana, con la que se advierte que se vuelva à empezar el

trozo que se toca ó canta.

DACE, o DACIE, (geogr.) Dacia: pais que antiguamente comprehendis parte de la | de una vieja sea, y regañona.

DACTYLE, s. m. Dáctilo: pié de verso latino.

\* DACTYLIQUE, adj, m. f. Dactilico: perteneciente al dáctilo.

\* DACTYLOLALIE, 6 DACTYLOLOGIE, s. f. Dactilolalia, o dactilologia: arte de habiar por los dedos.

"DACTYLONOMIE, s.f. Dactilonomia:

ciencia de contar por los dedos.

\* DACTYLYTES, s. f. pl.Dactilitas: dáctiles marinos fósiles.

DADA, s. m. (voz pueril) Caballo. Es el nombre que le dan los niños. || Tato, caballito: el de caña, palo, o carton, en que corren, ó juegan los ninos.

DADAIS, s. m. (fam.) Pazguato, mama-

luco.

\* DAGORNE, s. f. Llámase así á la vaca que ha perdido un cuerno. " (vulg.) Dicese

DAGUE, s. f. Daga: especie de puhal

con guardapuño. [] (encuad.) Raspadera: pedazo de espada ancha, que sirve para qui-

DAGUE, EE, p. p. V. Daguer.

DAGUER, v. a. (ant.) Herir, o pasar con la daga. Hoy se dice poignarder: dar de puñaladas: pasar, o coser á puñaladas. || (mont.) Engendrar: el ciervo. || Volar: correr mucho en la caza.

DAGUES, s. f. pl. (mont.) Cercetas: 'las puntas de la cuerna del ciervo mas arrimadas al casco. || Navajas: los colmillos del

jabali.

DAGUET, s. m. Cervato: ciervo de dos

años, que tiene sus primeros cuernos.

baigner, v. a. Dignarse, tener a bien, servirse : de hacer alguna cosa en favor de otro.

\*D'AILLEURS, adv. De otra parte, por

otra parte, ademas de eso.

\* DAILLOT, s.m. pl. (ndut.) Anillos para amarrar.

DAIM, s. m. Gamo: cuadrúpedo parecido al ciervo, que es el paleto.

DAINE, s. f. Gama: la hembra del ga-

mo.

\* DAINTIERS, s. m. pl. (mont.) Criadillas, ó testículos: del ciervo.

\* DAIRY, s. m. Dairí: pontífice aoberano

de los Japones.

DAIS, s. m. Dosel, pabellon, palio, tabernáculo: segun los diferentes usos á que se aplican estos nombres || Dais de chaire: sombrero de púlpito. || Haut-dais: trono, solio.

\* DALBERG, s. f. Dallærgia: planta le-

guminosa.

\*DALE, s. f. (náut.) Dala: canal de tablas por donde sale al mar el agua que saca la bomba.

DALLE, s. f. Pedazo, trozo: de pescado fresco. || Fregadero de piedra : en las grandes cocinas. || Asperon muy duro, para afilar. || Baldosa de piedra, para embaldosar, atrios, iglesias, y azoteas: tambien sirve, para cubrir los tejados de los grandes edilicios.

\* DALMATIE, s. f. (geogr.) Dalmacia:

provincia maritima en el Adriático.

DALMATIQUE, s. f. Dalmática: ornamento de iglesia con que se revisten el diá-

cono, y el subdiácono.

DALOTS, s. m. pl. (ndut.) Imbornales, 6 embornales: los agujeros que hay sobre la cubierta, para vaciar el agua que los gol-

pes de mar echan en el combes.

DAM, s. m. Daño. Usase solo teológicamente en esta frase: peine du dam: pena de daño, que es una de las de los condenados: y en esas otras adverbiales à son dam, à votre dam, à leur dam, como quien dice: en contra de él será, él lo padecerá, etc.

\* DAMAS, (geogr.) Damasco: ciudad de

Siria,

DAMAS, . ...... Damasco : clerta tela de seda. || Tembien se dice del alfange d sable de masquino. || Cierta clase de lienzo labrado, que tegen en Normandia. || Prunes de Damus : ciruelas damascenas, y endrinas.

\*DAMAS, c. m. (n. p.) Domaso.

\* DAMASONIB, s. f. Almea, esúmbar:

planta.
DAMASONIUM, e. m. V. Damasonie.

\* DAMASQUINE, s. f. Ataugia: el embutido de ero ó plata en piezas de acero, ó hierro.

DAMASQUINER, v. a. Embutir labores

de oro ó plata en el acero , ó hierro.

DAMASQUINERIE, s. f. El arte de embutir labores de oro o plata en el acero, o hierro.

DAMASQUINEUR, s. m. El oficial que embute metales en el acero, que llamamos ataugía.

DAMASQUINURE, s. f. Ataugía: nsí se llama la obra de embutidos de oro ó plat.

en piezas de acero, ó hierro.

DAMASSÉ, ÉÉ, p. p. V. Damasser. ||
adj. Adamascado; y alemanisco siendo ropa
blanca de mesa

blanca de mesa.

\* DAMASSE, s. m. Adamascado, alema-

nisco: hablando de lienzo labrado. || Un service damassé: un juego de mantelería alemanisca.

alemanisca.

DAMASSER, v. a. Teger tela adamascada : labrar alemaniscos, que es ropa de mesa con flores y dibujos.

DAMASSURE, s. f. Mantelería adamascada, que tambien se llama alema-

nisco.

DAME, s. f. Señora: la que tiene estados, y la muger de distincion. Tambien se da este tratamiento á las religiosas de las abadías, y las canonesas: asímismo á toda muger casada de una clase decente || En la haraja, dame corresponde à nuestro caballo, y en el juego de las damas, y del agedrez, á dama : pero en este último es tambien reina. | Dame forcée: en el juego de damas, es el lance que se llama pie de gallo. || Dame d'atours : dama del tocador de la reina, que corresponde á azafata. 🍴 Dame d'honneur : señora de honop en el cuarto de la reina. || Dame du lit : camarera. || Dame du palais : dama de palacio, ó de la reina.

\* DAME, c. f. Pison de empedrador. V.

Demoiselle, o hie.

DAMÉ, ÉE, p. p. V. Damer. || adj. Coronado de dama: dicese del peon, o picza, en el juego de damas.

\*DAME-DAME, s. m. Nombre que dans

á cierta clase de queso.

\*DAME-DAMÉE, s. f. Señora : muger de calidad, y con título. || En el juego de damas, llamase así el peon, ó pieza coronada de dama.

DAME-JEANNE, s. f. (fam.) Botilon: sea para llevar vino, aceita, etc. | X & es

de vidrio, se llama castaña.

DAMER, v. a. Coroner un peon, hacidndole dama : dícese en el juego de damas. (arquit.) Dar medio pié de pendiente, ó declive, a un muro.

DAMERET, s. m. Galancete, pleaverds,

petimetre.

\*BAMES, s. f. pl. Diques de un canal, ó lengua de tierra cubierta de céspedes.

\* DAMIEN, e. m. (n. p.) Damian.

DAMIER, . m. Tablero : para jugar a las damas, y al agedrez.

\* DAMIETTE, (geogr.) Damleta, o Da-

miata: ciudad del Bajo Egipto.

DAMNABLE, adf. m. f. Condenable, maldilo, reprobado.

DAMNABLEMENT, adv. De un modo

indigno, infame, abominable.

DAMNATION, s. f. Condenacion: se entiende la pena eterna.

DAMNE, EE, p. p. V. Damner. || adj.

Condenado: en el infierno.

DAMNE, s. m. El condenado: en el in-

DAMNER, v. a. Condenar: castigar con las penas del infierno. I. (fam.) Dicese ; cola me faisait damner: esto me hacia condemar, descrismar.

DAMNER (SE), v. r. Condenarse, bus-

car su condenacion, free al infierno.

DAMOISEAU, 6 DAMOISEL, 6. m. Titulo que se daba antiguamente á los jovenes nobles, antes de ser armados caballeros; y corresponde al nombre castellano de doncel, tambien anticuado; o al de señorito de la casa, porque aun no tiene estado. || Damoiseau se toma hoy por un petimetre, pisaverde. V. Dameret.

DAMOISELLE, e. f. Tratamiento que se da aun á las señoritas nobles en las escrituras, contratos, etc. V. Demoiselle.

DANAIDE, a. f. Pederia: planta re-

DANCHÉ, ÉE, adj. (blas.) Danchade, dentada: toda piesa, como palo, harra, banda, etc., cuyos extremos están dentados.

DANDIN, s. m. (fam.), Bableca, hobo, tonto ; que está siempre meneando el cuerpo.

DANDINEMENT, s. m. Mecedura, bamboneo : el movimiento del que bambonea el

tuerpo.

DANDINER, v. n. (fam.) Mencar el cuerpo, o mecerse como los tontos, o bo-

\* DANEMARCK, s. m. (geog.) Dinamarca: reino de Europa.

DANGER, s. m. Peligro: riesgo de un

dano, inconveniente.

DANGEREUSEMENT, adv. Pellgrosamente: de peligro, de cuidado: es. dan- i tómese tambien por sactero.

géreusement blesse, dangerousement malade.

DANGEREUX, EUSE, adj. Peligrose, que pone en peligro, que paede tráer daño: dicese de las cosas. Il Hablando de personas, dangereux es temible, perjudicial, pernicioso,

"DANOIS, OISB, adj. 7 c. Danes, o di-

namarques.

DANS, prep. de lugar y tiempo. Dentro, en. Eg. Dans un mois j'irai vous voir: dentro de un mes iré à ver à vmd. || On ne peut demeurer dans ea chambre en été: po se puede estar en su cuarto en verano.

DANSE, s. f. Danza, baila : el arte : y el modo de bailar. || Cuando es baile, ó sarao, como concurrencia, visita, ó espectáculo, se

dice bal, y no danse.

DANSER, v. a. y n. Dansar, bailar. Danser sur la corde : andar en la maroma.

DANSEUR, EUSB, e. Bailador: el que baila. || Danzarh: el que baile con aficion, y con sama. || Bailarin : dicese del de oficio, d de teatro, que en frances se suele llamar boladin (danzante) por desprecio. || Danseur de corde: volatin, volatinero: bailarin de cuerda , ó de maroma.

DANTE, o BEORI, e. m. Danta: cuadrúpedo de Africa, parecido á la ternera,

pero sin astas.

\*DANUBE, s. m. (geog.) Danubio: gran

rio de Europa.

\*DAPHNITE, .. f. Dafiiftes : pledra figurada, que imita la hoja del laurel.

DAPHNOT, s. m. Acebuche: árbol.

\*DAPIFER, e. m. Dapisero: en el Bajo Imperio, era el que llevaba la comida al emperador.

\* D'APRES, prepos. Equivale, á segun, es

copia, 6 imitación, de.

DARAISES, e. f. pl. Nombre de los desaguaderos de los estanques ó lagunas de Bresa, en Francia.

DARD, e. m. Dardo: arma arrofadiza. (botán.) El pezoncito pequeño, en forma de dardo, que algunas flores tienen en el cáliz. Aguijon : el de las moscas que pican, como la alveja, la avispa, etc. || Dard barbelė: cadeli, oreja de perro i planta.

DARDANAIRE, V. Monopoleur.

\*DARDANELLES, (geog.) Dardanelos: dos castillos en una y otra costa del Estrecho de Galipoli.

DARDÉ, ÉE, p. p. V. Darder. | adj. Tirado, lanzado, arrojado, herido, ó pasado

con el dardo: flechado, vibrado.

DARDER, o. a. Tirar, o lanzare el dardo. ó dardos. | Herir, ó pasar, con el dardo ó dardos, con la saeta, el arpon, etc. [ (fig.) Vibrar o flechar rayos: el sol. La soleil darde see rayone.

\*DARDEUR, s. m. Tirador de dardos

\* DARDILLE, a. f. El pezon del clavel. \* DARDILLEH, v. n. (botdn.) Brotar las Bores sus estambres.

DARIOLE, s. f. Gloria: cierto pastelillo

con crema.

\* DARICLETTE, e. f. (ant.) Confidenta

de su misma dama.

DARIQUE, s. f. Dárica: moneda de oro, 6 de plata de la antigüedad; la de los Persas y Medos valia cuarenta reales de vellon, y la de los Hebreos, cuarenta y seis.

DARIUS, s., m. (n. p.) Dario.

DARNE, s. f. Tarazon, rueda : de sal-

mon, anguila, congrio, etc.

DARSE, o DARSINE, s. f. Dársena! la parte interior, y mas resguardada de un puerto de mar.

\* DARTOS, s. m. Darto: músculo cutaneo

del escrolo.

DARTRE, s. f. Empeine: enfermedad

de la piel.

DARTREUX, EUSE, adj. Empeinoso: lo que es de la naturaleza del empeine, ò los herpes.

BATAIRE, s. m. Datario : el que preside

en el tribunal de la dataría.

DATE, s. f. Data, secha: anotacion del dia y año de una escritura, de un hecho, de una letra de cambio.

DATÉ, ÉE, p. p.V. Dater. || adf. Dado, fecho: con la data, con la fecha: puesta la

fecha.

DATER, v. a. Poner la data, ó fecha, en algun escrito.

DATERIE, s. f. Dataria : tribunal de la

Curia romana.

DATIF, s. m. (gram.) Dativo: el caso tercero de la declinacion del nombre.

\* DATION, s. f. (for.) Dacion : el acto dedar. DATISME, s. m. Repeticion enfadosa de

sinónimos, para decir una misma cosa.

DATIVE, adj. (for.) Dativo: juez tutelar, nombrado para cuidar de un menor, á quien su padre no le ha nombrado en su testamento.

DATTE, s. f. Dátil : el fruto de la palmera. DATTIER , s. m. Palmera , ó palma : árbol que da los détiles. || Dattier d'Inde, tamarindo: ptanta.

DATURE, s. f. Dutroa: planta, especie

de estramonio.

DAUBE, e. f. Adohado: especie de guiso. DAUBER, v. a. (vulg.) Dar cachetes. mogicones, ó punetazos : andar á pescozones con alguno. (fig.fam.) Escarnecer, fisgar.

DAUBEUR, s. m. (fam.) Chuzon, fis-

\* DAUCUS , e. m. Dauco : planta parecida | á la sanahoria. || Daucus de Crete: dauco crético.

\* DAUMUR, s. m. Serpiente que entra en

la trioca.

DAUPHIN, s. m. Delfin: cetáceo, pescado grande de mar. || El primogénito y | \* DEBALLAGE, s. m. Desembalage, des-

beredero de la corona de Francia. Il Constelecion celeste setentrional.

"DAUPHINE, s. m. (geog.) Delfinedo : provincia de Francia.

DAURADE, V. Dorade.

D'AUTANT, adv. Tanto, mucho; solo se usa en esta frase familiar : boire d'autant : heber tanto, ó mucho. || D'autant plus, d'autant moins, d'autant mieux: tanto mas : tanto ménos : tanto mejor. || Dautans que : por cuanto.

DAVANTAGE, adv. Mas: úsase absolutamente, y por comparacion. || Point da-

vantage : no mas.

\* DAVERIDION, s. m. Aceite de áspid.

DAVIER, s. m. Gatillo: para sacar muelas. || Apretador: instrumento de cubero para bacer entrar los aros.

DE, DES, preposiciones inseparables, y que se añaden á los verbos simples, para formar los compuestos.

DF, , prep. De.

DE, s. m. Dado: para jugar. | Neto: el liso de un pedestal, contenido dentro de las molduras. || Dedal : para coser. || Dé pipe, o *Charge* : dado falso.

DEALBATION, a. f. (quim.) Dealbacion: mutacion del color negro en blanco,

por medio del fuego.

DEBACHER, v. a. Quitar la toldadura. DEBACLAGE, s. f. Desembarazo de un puerto, y rompimiento de los hielos de un rio.

DEBACLE, s. m. Deshielo repentino de un rio : el rompimiento intempestivo del hielo. || Débacle d'un port : se dice cuando se hacen retirar los navios que han descargado, para atracar los que están carga-

DÉBACLÉ, ÉE, p. p. V. Débacler. || adj.

Desembarazado.

DEBACLEMENT, e. m. El desprendimiento, o rompimiento de los hiçlos de un rio. || La maniobra de desairacar en un puerto los navios que han descargado, desemberazando el sitio para otros.

DEBACLER, v. a. Desatracar en un puerto los navios que han descargado, para que se arrimen los que están aun cargados. I (vulg.) Desatrancar una puerta, una venta-

na, por decir abrirla.

DEBACLER, v. n. Deshelarse un rio, romperse el hielo, y soltarse en témpa-

DEBACLEUR, s. m. Dependiente que cuida en los puertos de mar del descargadero de los navios, para acomodarles y franquearles el sitio. V. Débácle, y débáclage.

DEBAGOULER, v. a. (vulg. fig.) Desembuchar, vomitar, echar por aquella boca: decir, sin miramiento cuanto se sabe-

DEPAGOULEUR, s. m. Bocon : el que

habla indiscretamente cuanto sabe.

enfardo : el acto de deshacar una bala de | reau débarqué : recien flegado : dicese por Ebros, o de otra cosa.

DEBALLE, EE, p. p. V. Déballer. adj. Desembalado, desenfardado, desliado.

DEBALLER, v. a. Desembalar, desenfarder, desliar : un fardo, un paquete, un

equirage.

DEBANDADE, s. f. Usase solo en esta **Erase a**dverbial : *s'en aller à la débandade ;* ; irse sin órden, ni formacion: hablando de tropas. [ (fig.) Se dice mettre ó laisser à la débandade: dejario todo sin cuenta, ni razon, abandonado.

DEBANDE, EE, p. p. V. Débander. adj. Desvendado: suelto, flojo. | Desbandado, desmandado, desordenado: habiando de

soldados, o tropa.

DEBANDEMENT, e. m. Desunion, desorden, dispersion: dicese de una tropa que se separa de su cuerpo, o de su formación, en una accion de guerra.

DEBANDER, v. a. Desvendar: quitar la venda de una llaga, de los ojos, etc. 🛭 Desarmar, allojar : un arco, una pistola, un

muelle, elc.

DEBANDER (SE), v. r. Soltarso, eflojarse : un muelle, ó cualquier cosa que estaba tirante. || Deshandarse , desmandarse , desordenarse, desparramarse: hablando de tropis, o soldados, que dejan su formacion o cuerpo, en accion de guerra. [ ( fam. ) Desperdigarse.

DEBANQUER, v. a. Desbancar: al que

lleva la hanca en el juego,

DEBAPTISE, EE, p. p. V. Débaptiser. || Es adjetivo en el sentido familiar que se

da al verbo.

DEBAPTISER, v. a Desbautizar. Dicese solo en esta frase familiar ; je me ferais plutot débaptiser que defaire celu: primero me borraré el nombre que tengo, que hacer esto: je veux être débaptisé si cela est: quiero que me emplumen, que me corten el peschezo, si eso es asi.

DEBARBARISER, v. a. Sacar de la

barbarie, civilizar.

DEBARBOUILLE, EE, p. p. V. Dd-

barbouiller. | adj. Limpio, lavado.

DEBARBOUILLER, p. a. Limpiar, lavar: la cara, las manos, por estar tiznadas, y puercas.

DEBARBOUILLER (SE), v. r. Limpiarse: lavarse la cara, por estar tianada.

DEBARCADOUR, s. m. Desembarcadero el lugar destinado para desembarcar.

DEBARDAGE, s. m. Descarga: de un l barco cargado de Jeña.

DEBAUDE, EE, p. p. V. Débarder.

DEBARDER, v. a. Descargar: un barco]

DEBARDEUR, s. m. Descargador de

leña: de los barcos que la conducen.

DEBARQUÉ, ÉÉ, p. p.V. Débarquer. adj. Desembarcado. | (fam.) Se dice nou-

burla del hombre de provincia que ecaba de liegar à la corte.

DÉBARQUEMENT, c. m. Decemberco:

de mercaderías, tropas, etc.

DEBARQUER, v. a. Desembarcar : sean mercaderias, sean gentes.

DEBARQUER, r. n. Desembarcar: salir

de la embarcacion, saltar en tierra.

DEBARRAS, a. m. Desembarazo: despejo.

DÉBARRASSEMENT, a. m. Lo mismo

que *Débarras*.

DÉBAHHASSÉ, ÉE, p. p. V. Débarrasser. [] adj. Desembarazado, despejado; escueto, libre de estorbos.

DEBARRASSER, v. a Desembarasar, despejar : caminos, calles, plazas : dejarlas

libres, o escuetas.

DEBARRE, EE, p. p. V. Débarrer.

adj. Desatrancado.

DEBARREH, v. o. Desatrapose: una puerta, una ventana, o quitarles la tranca, ó los barrones.

DEBAT, e. m. Debate : contienda : alter-

DEBATE, RR, p. p. V. Débâter. 🛭 adj. Desaparejado, desalburdado.

\* DEBATELAGE, a. m. Descarge de una

lancha.

DEBATEM, v. a. Desaparejar, desalbardar : quitar el aparejo, la albarda, ó sea el basto, à las caballerias.

DEBATTRE, v. a. Debattr, disputar, contestar. || Examinar, apurar : una cuenta.

DEBATTRE (SE), v. r. Bregar, forcejar , resistirse : para desasirse , ó soltarse de alguna priziou, lazo, red, ù otro emberazo.

DEBATTU, UE, p. p. V. Debattre, como activo, y como reciproco. Como adjetivo es examinado, apurado, hablando de una cuenta; y defendido, hablando de una causa.

DEBAUCHE, s. f. Desarregio, desorden: exceso ; en el comer y beber principalmente. || Vicio de la lujuria : vida licenciosa , disoluta : costumbres estragadas. 🛭 Alguna vez d*èbauche* se toma en buena parte **por** una huelga, ó francachela entre amigos, como una comida, una merienda, etc.

DÉBAUCHE, ÉE, p. p. V. Débaucher. | adj. Desarreglado, relajado, disoluto, li-

DEBAUCHE, a. m. Disipado: relajado; vicioso: licencioso: perdido: hombre de la vida airada.

DEBAUCHER, v. a. Perrertir, relajar, viciar las costumbres de alguno: descaminarle, echarle á perder. || Corromper, sodacir: á una doncella. 🍴 Sobornar, sonsocar : las tropas del enemigo, los criados de tal amo, los oficiales de tal maestro.

DEBAUCHER (SE), P. P. Malajarse,

pervertirse, corromperse en las costumbres: entregarse, ó darse á los vicios.

DEBAUCHEUH, EUSE, . Pervertidor,

corrompedor: de costumbres.

\* DEBENTUR, s. m. (voz latina afrancesada) Recibo que los oficiales de los tribunales supremos daban al rey, cuando se les pagaban sus gages.

DEBF.T, s. m. Alcance : el que resulta

de un ajuste de cuentas.

DÉBIFFÉ, ÉE, p. p. V. Débiffer. || Como adjetivo solo. se dice en estilo samiliar de la cara, y del estómago: visuge débiffé: semblante ajado, dessigurado: estomac débiffé: estómago descompaginado, estragado: y se entiende de resultas de algun exceso.

DEBIFFER, v. a. (fam.) Ajar, estra-

gar : descomponer, debilitar.

DÉBILE, adj. m. f. Débil, endeble, falto de suerza y vigor : solo se dice del hombre; en lugar que faible se dice de las personas, y de las cosas.

DEBILEMENT, adv. Débilmente, con

debilidad.

DEBILITATION, s. f. Debilitacion,

extenuacion, o pérdida de luerzas.

DÉBILITÉ, s. f. Debilidad, endebles: falta de suerzas.

DÉBILITER, v. a. Dehilitar : quitar las

fuerzas, el vigor.

\* DÉBILLARDEMENT, s. m. Desbastadura : la accion de quitar lo mas grueso de un madero, para labrarle despues.

\* DEBILLARDER, v. a. Desbastar un ma-

dero para labrarle.

\* DÉBILLER, v. a. Desenganchar los ca-

ballos que tiran la sirga de un barco.

DÉBIT, s. m. Despacho, venta, ó pronta salida: de toda mercadería, ó género. || (fig.) Expedicion, desembarazo: en el recitar, perorar.

DEBITANT, ANTE, s. Vendedor : el

que vende y despacha géneros.

DEBITE, EE, p. p. V. Debiter. || adj.

Despachado, vendido.

DÉBITER, v. a. Despachar, vender, dar pronta y fácil salida á los géneros. || (fig.) Esparcir, hacer correr, divulgar: noticias, mentiras, etc. || Decir, hablar, recitar: tratando de oradores, y actores. || Aserrar, ó cortar: piedra, ó madera, para varios usos.

DÉBITEUR, EUSE, s. Novelero: espar-

cidor de noticias,

DÉBITEUR, s. m. Deudor: el que debe

\*DEBITIS, s. m. (for.) Auto de egecu-

cion contra alguno.

DÉBITRICE, s. f. Deudora: la que debe

alguna cantidad de dinero,

DÉBLAI, s. m. La tierra que se saca de un terreno para ponerle liso y llano : alguna vez equivale á escombro.

DÉBLATERER, v. n. (ant.) Declamar largo tiempo, y con violencia, contra alguno.

DEBLAYE, EE, p. p. V. Déblayer.

adj. Escombrado, desembarazado.

DEBLAYER, v. a. Escombrar, desembarazar, desocupar: un patio, una casa, una sala, de cosas que embarazaban, ó incomodaban.

\* DÉBLÉE, s. f. (ant.) Trigo sin segar. DÉBLOQUEK, v. a. (imp.) Enderezar

las letras y renglones trastornados.

DEBOIRE, s. m. Dejo, resalio: de un licor que se ha bebido. || (fig.) Sinsahor, desabrimiento.

DÉBOITÉ, ÉE, p. p. V. Débolter. || adj. Desencajado, descoyuntado, dislocado, des-

concertado.

DEBOITEMENT, e. m. Desencage, descoyuntamiento, dislocacion: de algun hueso.

DÉBOÎTER, v. a. Desencajar, desconcertar, descoyuntar, dislocar: algun hueso.

DÉBONDÉ, ÉE, p.p. V. Débonder.

adj. Destapado.

DÉBONDER, v. a. Soltar la presa, d quitar la compuerta de un canal, acequia, etc.

DEBONDER, v. n. Salir, o romper, con violencia y abundancia, derramándose una cosa.

DEBONDONNER, v. a. Destapar una cuba; quitarle el tapon para llenarla.

DÉBONNAIRE, adj. m. f. Pio, benigno,

manso.

DEBONNAIREMENT, adv. (poc. us.) Benignamente, piamente; con benignidad, con mansedumbre.

DEBONNAIRETE, s. f. (poc. us.) Benig-

nidad, mansedumbre, piedad.

DEBORD, s. m. (medic.) Derramamiento de la bilis, por demasiado abundante. || La orilla ó borde de la moneda.

DÉBORDÉ, ÉE, p. p. V. Déborder. [] Es adjetivo en todas sus acepciones. [] (fig.)

Derramado, disoluto, licencioso.

DEBORDEMENT, s. m. Avenida, inundacion, riada: la creciente que hace salir un rio de madre. || Rebosamiento, extravasacion: hablando de humores. || (fig.) Derramamiento, disolucion, desenfreno: do costumbres.

DÉBORDER, v. a. Quitar el galon, d guarnicion: á un sombrero, capa, vestido.

DEBORDER, v. n. Desbordar, salir de madre: un rio. || Rebosar, salirse por encima: un estanque, una acequia. || Extravasarse, derramarse: los humores del cuerpo. || Sobresalir, salir mas que otra una cosa, coger mas extension.

DEBORDER (SE), v. r. Derramarse. En el sentido propio tiene las mismas acepciones que el v. n., y se usa para exagerar la invasion, o inundacion de egéncitos o naciones extrañas en un pais. | (fig. ) Desenfrenarse, desmandarse, darse á los vicios, y a toda disolucion.

DEBORDOIR, e. m. Maro: con que cientan los plomeros el plomo en los tejados. Apretador: con que los cuberos aprietan y

hacen entrar los aros.

DEBOSSER, v., a. (ndut.) Desatar un cabo de alguna cuerda de la bosa.

DÉBOTTE, ÉE, p. p. V. Débouer. ¶ adj.

Descalzado, quitado las hotas.

DEBOTTER, v. a. Quitar, descalzar las

botas.

DEBOTTER (SE), v. r. Quitarse las hotas. **DEBOUCHE**, s. m. Salida, conducto: para el despacho, ó venta de géneros, frutos, u otra cosa. V. Debouchement.

DEBOUCHE, EE, p. p. V. Deboucher.

adj. Destapado.

DEBOUCHEMENT, s. m. La operacion de abrir o destapar alguna cosa. || (fig. ) Salida, via, ó conducto': para dar despacho á las mercaderías, ú otras cosas. V. Débouche, que se usa mas.

DEBOUCHER, v. a. Des'apar, abrir, alguna cosa que estaba tapada. || Desatrancar, desatacar: un conducto, ó caño, que estaba atascado, ó puerco. || Despejar, iranquear: un paso, un camino. Limpiar,

evacuar : los humores.

DEBOUCHER, v. n. Desfilar, pasar por un boquete, o garganta de montañas : y tambien es desembocar, ó salir del desfiladero.

DEBOUCLE, EE, p. p. V. Déboucler. Es adjetivo en todas las acepciones del verbo.

DÉBOUCLER, v. a. Desabrochar, desntacar, desatar : una cosa que estaba atada, ó prendida con hebillas, presillas, ó corchetes. || Hablando de yeguas, es quitarles el | candado. || Deshacer los rizos del pelo, y de la peluca : desenrizar.

DEBOUILII, s. m. Prueba de un tinte,

para ver si el color está en su punto.

DEBOUILLIR, v. a. Probar un tinte, para ver si está en su punto, lo que se hace metiendo un pedazo de tela á cocer en la caldera.

DEBOUQUEMENT, s. m. (naut.)El desemboque de un navio, o su salida de un

boquete, o canal.

DEBOUQUER, v.n. (náut.) Desembocar : salir la nave de un boquete, canal, estrecho, al mar ancho.

DEBOURBE EE, p. p. V. Debourber. adj. Desentarquinado, desenfangado: lim-

- pio de lama, ó cieno.

DÉBOURBER, v. a. Desentarquinar, desensangar : limpiar del sango, o lama, Italias reales, es reducir una partida sencilla una zanja, un estanque.

\* DEBOURGEOISER, o. a. Descortezar : civilizar a uno, quitarle los modales plebe-Y03.

DÉBOURRÉ, ÉE, p. p. V. Débourrer. DEBOURRER, v. a. (fam. fig.) Acepillar, desbastar : desasnar : enseñar y civili**zat** á una persona rústica, y sin trato.

DEBOURRER (SE), v. r. Desasnarse,

descortezarse, civilizarse.

" DEBOURS, s. m. Desembolso: el dinero adelantado por alguno.

DEBOURSE, s. m. Lo desembolsado: el gasto ya hecho ó anticipado de dinero.

DEBOURSE, EE, p. p. V. Débourser.

adi. Desembolsado, anticipado.

DEBOURSEMENT, s. m. Desembolso? la accion de sacar el dinero del bolsillo ó caudal propio, para un gasto.

DEBOURSER, v.a. Desembolsar dinero: para algun pago. || Desembolsar, anticipar, adelantar: para alguna cosa, ó préstamo.

DEBOUT, adv. En pié, ó derecho: de pié, ó levantado. Dicese de Jas personas, y tambien de algunas cosas materiales. || Tonbar debout : caer de pies. || (náut.) Diceso avoir le vent debout : tener el viento por la proa, o contrario. || Mettre du bois debout : empinar un madero. Mettre un tonneau debout: poner un tonel derecho. Marchan. dises qui passent debout : géneros que pasan por alto, sin pagar derechos. || Contes & dormir debout: cuentos insulsos, y tambien promesas vanas.

DÉBOUTÉ, ÉE, p. p. V. Débouter. || adj.

(for. ) Excluido, denegado.

DEBOUTER, v. a. (for.) Denegar 4 uno una demanda. || Derribar : de una esperanza.

DÉBOUTONNÉ, ÉE, p. p. V. Déhoutonner. | adj. Desalotonado, desabrocha-

do.

DEBOUTONNER, v. a. Desabotonar, desabrochar el justillo, la chupa, la casaca,

DEBOUTONNER (SE), v. r. Desabotonarse, desabrocharse: la ropa. | (fig.) Desabrocharse, abrir su pecho á alguno, ó con alguno: descubrirle sus secretos.

DEBRAULE, EE, p. p. V. Débrailler. adj. Despechugado: con el pecho, ó con

los pechos, al aire, ó descubiertos,

DEBRAILLER, v. a. 6 SE DEBRAII.-LER, v. r. (fam.) Despechugarse, echar la pechuga al nire: por descubrir indecentemente el pecho, o los pechos.

\* DEBRAISAGE, s. m. La accion de bar-

rer las cenizas y brasa del hogar.

\* DEBRAISER, v. a. Barrer las cenizas y brasa del hogar.

DÉBREDOUILLÉ, ÉE, p. p. V. Débredouiller.

DEBREDOUILLER, v.a. En el juego de á doble, llevando el contrario algunos puntos. || (fig. ) Mudar de mala en Luena y propera fortunz.
DÉBRIDE, ÉE, p. p. V. Débrider.

adj. Sin freno, quitado el freno, o la bri-

DÉBRIDER, p. a. Quitar la brida, 6 el freno, á las caballerías. || (fig. fam.) Hacer las cosas apresuradamente : corresponde á engullir, ó zampar (comiendo) : á farfullar (tralajando) : á despahilar (leyendo, ó rezando). || Sans débrider, adv. (fig. fam.) Sin parar, de un tiron, sin tragar saliva, sin tomar resuello : conforme es la cosa de que se habla.

DEBRIS, s. m. Restos, ruinas: de un edificio. || Destrozos: de un navío que ha naufragado. || Destrozo: dicese de todo lo que se rompe, y destroza. || (fig.) Reliquias: de un egército, de una armada, || Resto, ó residuo: de un cauda].

DÉBROUILLÉ, ÉE, p. p. V. Débrouiller. || adj. Desenredado. || (fig.) Aclarado,

descubierto.

DÉBROUILLEMENT, s. m. Desembro-

llo, desenredo: aclaracion.

DÉBROUILLER, v. a. Desembrollar, desenredar, desenmaranar: una cosa enredada, ó embrollada. ¶ Poner en órden: las cosas confundidas. ¶ (fig.) Aclarar lo obscuro: descubrir lo oculto: explicar lo dudoso.

\* DÉBRUTALISÉ, ÉE, p. p. V. Débrutaliser. || adj. Domesticado: desasnado: ci-

vilizado.

\*DEBRUTALISER, v. a. Domesticar: los animales. || Desasnar, civilizar: los racionales.

DÉBRUTI, IE, p. p. V. Débrutir. | adj.

Destinstado, pulido.

DÉBRUTIR, v. a. Desbastar : pulir : rebajar lo mas tosco de una superficie, como de las lunas de espejo principalmente.

DÉBUCHER, v. n. (mont.) Desemboscarse, salir del bosque, o monte, el venado,

ú otra caza mayor,

DÉBUSQUÉ, ÉE, p. p. V. Débusquer. || adj. Arrojado, desalojado: de un puesto. || (fig. fam.) Desbancado, apeado: de un empleo.

DEBUSQUEMENT, s. m. Desalojo de una

ropa, de un puesto ventajoso.

DÉBUSQUER, v. a. Echar, arrojar, desalojar; de un puesto ventajoso á los enemigos. || (fig. fam.) Deshancar, hacer saltar, ó empuiar á alguno : de un puesto, ó empleo.

DEBUT, s. m. Primera jugada, primera mano, primera tirada: segun el juego de que se trata. || Primer paso, ó principio: en una empresa, ó negocio. || Preludio, ó cstreno: en una profesion. || Entrada, ó intróito de un sermon; de un informe, de una comedia. || Estreno, primera salida: hablando de la primera vez que sale á las tablas un actor, ó actriz.

DÉBUTANT, ANTE, e. El que se estrena, ó sale por la primera vez al público : dínese de los nueros actores, y actrices. DEBUTER, v. n. Jugar de salida de mano: hacer la primera tirada, ó jugada. A Dar los primeros pasos en una empresa, ó negocio. A Empezar, ó dar principio: hablando de un sermon, un informe, una conversacion. A Estrenarse, ó hacer su primera salida: un cómico, una cómica.

DEBUTER, v. a. Desembochar : en el juego de bochas. || Quitar la bola de junto al

bolillo: en el juego de trucos.

DE-ÇÀ, adv. De este lado. || De-çà de-là: de un lado y otro, o de uno y otro lado. V. Cà.

DÉCACHETÉ, ÉE, p. p V. Décacheter. || adj. Alierto: hablando de pliego, ó carta.

DÉCACHETER, v. a. Abrir: un pliego, un paquete, una carta, levantándole la oblea, ó el lacre.

\* DÉCADAIRE, adj. m. f. Decadario: lo

perteneciente á la década.

DÉCADE, s. f. Década: historia cuyos libros se dividen por decenas. || Década: espacio de diez dias, en el calendario republicano de Francis.

DÉCADENCE, s. f. Decadencia, declinacion: estado de una cosa que camina á su ruina. || Principio de descaecimiento, ó di-

minucion de grandeza.

\* DECADI, s. m. Decadi : el décimo y último dia de la década.

DÉCAGONE, s.m. Decágono: figura geométrica de diez ángulos, y diez lados.

\* DÉCAGRAMME, s. m. Decágramo: pesa de diez gramos, que equivale á 200 granos y medio de la libra castellana, ó cinco adarmes y medio, poço mas.

DECAISSE, EE, p. p. V. Décaisser.

adj. Desencajonado.

DECAISSER, v. a. Desencajonar: sacar

lo que está dentro de un cajon.

\*DECALITRE, s. m. Decalitro: medida de capacidad que contiene diez litros, y corresponde á cinco azumbres de Castilla, muy poco ménos.

\* DÉCALOGUE, a.m. Decálogo: los dies

mandamientos de la ley de Dios.

\*DECALOTTER, v. a. Desencasquetar: quitar el casquete. || Desmochar: quitar lo de encima.

DÉCALQUER, v. a. Sacar una contra-

prueba, ó calco de un dibujo.

DÉCAMÉRON, s. m. Decameron: obra en que se refieren los sucesos ó conversaciones de diez dias.

\* DÉCAMÈTRE, s. m. Decámetro: medida de diez metros, equivalente á 35 pies 10 pulgadas y 8 lineas de Castilla.

\* DECAMYRON, s. m. Decamiron : cataplasma compuesto de diez substancias aro-

mátigas.

DÉCAMPEMENT, s. m. Levantamiento de un campo: ta accion de levantar las tropos el campo.

DECAMPER, v. n. Decampar, levantar:

1 campo las tropas. [] (fig. fam.) Poner pies
en polvorosa, coger las de villadiego, tomar
viento.

\* DÉCANAL, ALE, adj. Lo perteneciente

á un decanato.

DÉCANAT, e. m. Decanato: la dignidad de decano, y el tiempo que dura el oficio.

\* DÉCANISER, v. n. (for.) Ocupar el puesto, y hacer las funciones de decano.

DECANTATION, s. f. (quim.) Decantacion: la accion de decantar un licor.

DÉCANTÉ, ÉE, p. p. V. Decanter. | adj. Decantado: vertido con cuidado un li-

cor en otra vasija.

DÉCANTER, v. a. (quim.) Decantar : echar un licor de una vasija en otra, vertiéndole con sumo cuidado para que no caigan las heces.

\* DECAPELER, v. a. (náut.) Desmantelar

un bagel.

DÉCAPER, v.a. Quitar el cardenillo al cobre. || Por extension, se dice de todos los metales que están sucios, limpiarlos.

DÉCAPITATION, s. f. (quim.) El acto de sacar el cardenillo al cobre. || Degollación, decapitación el acto de cortar a uno

la calleza.

DÉCAPITÉ, ÉE, p. p. V. Décapiter. ||

adj. Decapitado, cortada la calleza: también
es degollado.

DÉCAPITER, v.a. Decapitar: cortar la cabeza, y tambien degollar: por sentencia

de justicia.

DECARBELE, ÉE, p. p.V. Décarreler. || adj. Desenladrillado, desladrillado, desembaldosado.

DECARRELER, v. a. Desenladrillar: levantar los ladrillos de un embaldosado.

\*DECASTERE, s. m. Decastera: medida para la leña, que comprehende diez esterios, ó 462 174 pies cúbicos de Castilla.

\* DECASTYLE, s. m. (arquit.) Decástilo : edificio que tiene diez columnas en el

front is.

DÉCASYLLABE, adj. m. f. Descasilabo. DECATIR, v. a. Quitar el prensado.

DECATISSAGE, s. m. La accion de dò-

\*DÉCÉDÉ, ÉE, adj. Fallecido, sinado. DECEDER, v. a. Fallecer, finar: morir

de muerte natural. \* DÉCEINDRE, v. a. Desceñir : quitarle

i uno el cingulo, ó ceñidor.

\* DÉCEINT, EINTE, p. p. V. Déceindre. | adj. Desceñido: quitado el ceñidor.

\* DECEMTROIR, V. Décintroir.

DECELE, ÉE, p. v. Déceler. Jadj.

Descubierto, manifiesto, declarado.

DÉCÈLEMENT, s.m. Descubrimiento, manifestacion, declaracion: de lo que estaba oculto, o secreto.

DÉCELER, . a. Descubrir, manifestar, declarar: lo que estaba oculto, ó secreto.

DECEMBRE, s.m. Diciembre: el último mes del año.

DECEMMENT, adv. Decentemente: con decencia, con decencia.

DÉCEMVIR, s.m. Decemviro: cualquiera de los diez magistrados Romanos creados en diversas ocasiones.

DÉCEMVIRAL, ALE, adj. Decemviral:

lo que pertenecia al decemvirato.

DÉCEMVIRAT, s. m. Decemvirato: la diguidad de decemviro, y el tiempo que duraba.

DÉCENCE, s. f. Decencia, decoro, honestidad.

DÉCENNAL, ALR, adj. Decenal; lo que dura diez años, ó se renueva cada diez años. Apénas tiene uso sino en la historia romiana.

DÉCENT, ENTE, adj. Décente, deco-

roso, bien parecido.

\* DECEPTIF, adj. y a. m. Deceptorio, enganoso.

DÉCERNÉ, EE, p. p. V. Décerner. || adj.

Decretado, ordenado, establecido.

DECERNER, v. a. Decretar, ordenar, establecer: entiéndese jurídicamente, o por autoridad pública.

DÉCES, s. m. Fallecimiento, muerte:

entiéndese la natural.

DECEVABLE, adj. m. f. Que puede ser facilmente engañado.

DECEVANT, ANTE, adj. Engañoso,

ialaz.

DÉCEVOIR, v. a. Engañar, alucinar, burlar, con artes, halagos, ó promesas.

"DECHAGRINER, v. a. Desentristecer: aliviar, ó quitar á uno la tristeza, ó pesadumbre.

DECHAINÉ, ÉE, p. p. V. Déchainer. NEs adjetivo en todos los sentidos del verbo Déchainer.

DÉCHAÎNEMENT, s. m. Desenfreno, descompostura: arrebatamiento de cólera,

de lengua.

DECHAINER, v.a. Desencadenar, quitar la cadena, soltar de la cadena. || (fig.) Incitar, ensañar, irritar, á uno contra otro: y tambien azuzar, irritar, en estilo familiar.

\* DÉCHAÎNER (SE), v. r. (fig.) Desenfrenarse, arrebatarse, desatarse, dejarse llevar de la cólera contra alguno. || Desho-

carse: cuando es con palabras.

DECHALANDER, ó DESACHALAN-DER, v. a. Desaparroquiar: quitar, o hacer perder los parroquianos á un mercader.

\* DÉCHALASSER, v. a. Socar los rodri-

gones á las vides.

DECHANTER, v.n. (fim.) Llamarse an-

tana, desistirse, renunciar : a sus pretensiones, opinion, etc.

DÉCHAPERONNE, EE, p. p. V. Dé-

chaperonner. | adj. Descapirotado.

DECHAPERONNER, v. a. (cetrer.) Descapirotar: quitar el capirote à las aves de altanería.

DECHARGE, . f. Descarga, el descargar : la accion de descargar sus caballerías, o carros, los arrieros y carreferos; porque hablando de embarcaciones, se dice déchargement. | Des carga : el disparo de cañones, y demas armas de fuego. Desaguadero, desagüe: de un canal, ó estanque. || Descargo, data, descuento: de alguna deuda, partida, etc. | Descargo: de una acusacion, de la conciencia. Descargo, exoneración: de alguna obligacion. || Alivio, socorro: los gastos, ó bocas, que se ahorran á una familia. (imp.) Se dice papier de décharge al papel estoposo, que sirve para descargar y enjugar las formas.

DÉCHARGÉ, ÉE, p. p. V. Décharger.

| adj. Descargado.

DÉCHARGEMENT, e. m. Descarga:

el acto de descargar un Davio.

\* DÉCHARGEOIR, s. m. Enjulio, plegador : instrumento en que va envolviendo la

tela el tegedor.

DECHARGER, v. a. Descargar : quitar la carga. || Aliviar : el peso, los gravámenes. || Exonerar, evacuar: el vientre. || Descargar: dar por libre de lo que se pedia. || Descargar: absolver de alguna acusacion. Descargar, descerrajar, disparar, la escopeta y tambien desatacarla con el sacatrápos. II (fig.) Se dice: décharger sa bile, sa colère : desfogar su ira, o corage contra alguno: décharger son cœur: desahogar su corazon, su pecho, explicar el motivo de su pena,, etc.

DECHARGER (SE), v. r. Descargar, desembocar, desaguar, entrar: los rios en el mar, en un lago, ó el uno en el

DÉCHARGEUR, s. m. Descargador: de

mercaderias en un puerto.

\* DECHARMER, v. a. (ans.) Desencan-

tar : quitar los encantos á uno.

DÉCHARNE, ÉE, p. p. V. Décharner. || adj. Descarnado. || (fig.) Flacoseco. || (id.) Dicese style decharne del estilo seco, arido.

DÉCHARNER, v. a. Descarnar : apartar la carue de los buesos. || Enflaquecer : perder la gordura. || (fig.) Despojar à uno de los adornos y atractivos.

\* DECHARPIR, v. a. Despartir: separar con impetu y fuerza a dos o mas que están rinendo.

DECHASSER, o. a. Desenciavijar, empujar, y echar fuera con fuerza una clavija de madera, o inerro.

DECHAUMER, v.a. (agrie.) Desmontar,

deshrozar.

DÉCHAUSSÉ, ÉE, p. p. V. Déchausser. adj. Descalzo. || Descarnado: dicese de los dientes cuya raiz no está cubierta de la encia.

DECHAUSSEMENT, s. m. Excava: que se da á las viñas al rededor de la vid.

DECHAUSSER, v. a. Descalzar, quitar el calzado: los zapatos, y las medias. Descarnar : los dientes. || Excavar : las vides. "DECHAUSSIERE, s. f. Sitio en donde el lobo ha escarbado.

DECHAUSSOIR, s. m. (cirug.) Descarnador: instrumento que sirve para descar-

nar las encias.

\* DÉCHAUSSURES, e. f. pl. (caza) Cueva de lobo: parage donde se refugia.

\*DECHAUX, o DECHAUSSES, adj. Descalzo: dicese de los frailes que profesan descalcez, como Canne déchaux: carmelita descalzo.

DECHEANCE, a. f. (for.) Caducidad, o prescripcion de algun derecho adquirido.

DECHET, . m. Menoscabo, mengua, merma: en el valor, precio, ó cantidad de las cosas.

DÉCHEVELÉ, ÉE, p. p. V. Décheveler.

adj. Despeluzado, desgreñado.

DECHEVELER, v. a. Desgreñar, despe-

luzar, repelar : uno á otro riñendo. \* DÉCHÉVÉTRER, v. a. Quitar el cabestro á una caballería.

DECHIFFRABLE, adj. m. f. Descifra-

ble : lo que puede descifrarse,

DECHIFFRE, EE, p.p.V. Dechiffrer. | adj. Descifrado.

DECHIFFREMENT, s. m. Explicacion, descubrimiento de lo que está en cisra: y tambien el trabajo de descifrar.

DECHIFFRER, v. a. Descifrar : leer y explicar lo que está escrito en cifra. | (fig.) Descifrar, interpretar, aclarar lo obscuro,

lo intrincado.

DECHIFFREUR, s. m. Descifrador: el que descifra una cosa, ó tiene la clave para entenderia.

DÉCHIQUETÉ, ÉE, p. p. V. Déchiqueter. | adj. Picado, cortado, acuchillado.

DECHIQUETER, v. a. Cortar, hacer cortaduras, tigeretear: una tela, un papel. 🎚 Acuchillar: un vestido. || Sejar, o hacer sajaduras : en la piel, o la carne.

DÉCHIQUETURE, s. J. Cortaduras, cuchilladas, tigeretadas; hechas en una tela,

ó vestido, por adorno.

DECHIRAGE, s. m. Dicese bois de déchirage, la leña vieja de barcos hechos pedazos.

\* DÉCHIRANT , ANTE , adj. (nuev.) Cosa que inueve á compasion, que parte o despedaza el corazon.

DECHIRE, EE, p. p. V. Déchtrer.

adj. Desgarrado : hecho un giren.

DECHIREMENT, s. m. Rompimiento, rasgadura, despedazamiento: la accion de romper una tela, un vestido. || (cir.) Dislaceracion. || (fig.) Dicese déchirement de cœur: agudo dolor, vivo pesar. || Déchirement d'entrailles: dolor suerte de tripas, cólico.

DECHIRER, v. a. Rasgar, desgarrar, hacer tiras, ó trizas, despedazar. || (fig.) Romper, partir, el alma, el corazon : de pesav, de lastima. || Despedazar : á alguno en su hon-

ra, o fama.

DECHIRURE, s. f. Desgarron, rasgon

en la ropa, en el vestido.

DÉCHOIR, v. n. Decaer, descaecer, baiar: ir à ménos, ir perdiendo del vigor, salud, poder, crédito, etc. \(\(\begin{aligned} n\delta ut.\) Abatirse, bajar el rumbo: una nave.

DECHOUE, EE, p. p. V. Déchouer.

adj. Desencallado.

DÉCHOUER, v.a. (náut.) Desencallar, sacar á nado, ó poner flotante: una embarcación barrada, ó encallada.

DÉCHU, UE, p. p. V. Déchoir. [ adj.

Decaido, descaecido.

\* DÉCIARE, s. m. Deciárea: la décima parte del área: esto, es, un cuadro que tiene por lado 11 pies 3 pulgadas y media de Castilla.

DÉCIDÉ, ÉE, p. p. V. Décider. [] [adj. Decidido, declarado, resuelto. [] [fig.) Se dice homme décidé: hombre firme, constante, inmutable: en sus determinaciones, ideas, máximas.

DECIDEMENT, adv. Resueltamente: declaradamente: y otras yeces indubitable-

mente.

DÉCIDER, v. a. Decidir, determinar, resolver: y tambien declarar, juzgar. Acabar, poner sin, ó término á alguna cosa: eg. une bataille décide souvent une guerre: una batalla muchas veces acaba una guerra. DÉCIGRAMME, s. m. Decigramo: pesa de dos granos de la libra castellana, décima parte del gramo.

DÉCILITRE, s. m. Decilitro : décima parte del litro, que corresponde à 8 pulga-

de silier de le mudide de Ce tille

DECIMABLE, adj. m. f. Lo que está sujeto á pagar diezmo.

DECIMAL, ALE, adj. Decimal: lo per-

teneciente al Nº 10.

DÉCIMATEUR, s. m. Diezmero: el señor territorial á quien tocan los diezmos.

DECIMATION, s. f. Diezma: la accion de diezmar los soldados, sorteándolos de diez en diez para algun castigo.

DECIME, EE, p. p. V. Décimer. | adj.

Diezmado.

DÉCIME, s. f. Diezmo: la décima parte de los bienes eclesiásticos, impuestos en alguna urgencia. || Dièzma: la décima parte de un franco, que corresponde á 13 maratedis y medio de vellon.

DÉCIMES, s. f. pl. Décimas eclesiésticas, que se pagahan al rey en ciertos casos.

DÉCIMER, v. a. Diezmar: los soldados

para algun castigo.

\*DÉCIMÈTRÉ, a. m. Decimetro : décima parte del metro, que equivale á 4 pulgadas y 3 líneas de Castilla.

DECINTREMENT, s. m. Descimbra-

miento, apeo de las cimbras.

DÉCINTRER, v. a. Quitar las cimbras á un arco, ó bóveda : y mejor descimbrar.

\* DECINTROIR, s. m. Alcotana: herramienta con dos cortes, el uno en forma de azuela, y el otro de hacha.

\* DECIRER, v. o. Quitar la cera d'alguna

DECISIF, IVE., adj. Decisivo.

DÉCISION, s. f. Decision: determina-

\* DÉCISIONNAIRE, .. m. El que decide

con seguridad.

DECISIVEMENT, adv. Decisivamente,

de un modo decisivo.

\* DÉCISOIRE, adj. m. f. (for.) Decisorio. \* DÉCISTÈRE, s. m. Decisterio : décima parte del esterio, que equivale á 4 pies y 518 cúbicos de Castilla.

DECLAMATEUR, s. m. Declamador.

DÉCLAMATION, s. f. Declamacion : la accion de declamar. | Invectiva; reprehension acre.

DECLAMATOIRE, adj. m. f. Declama-

torio.

DECLAME, EE, p. p. V. Déclamer.

adj. Declamado.

DECLAMER, v. a. y n. Declamar, perorar: decir o recitar en alta voz, o en tono oratorio. || Declamar: hacer una invectiva contra alguno, o alguna cosa.

DECLARANT, p. a. V. Déclarer.

s. Declarante : el que declara.

DECLARATIF, IVE, adj. (for.) Decla-

rante, declaratorio, explicatorio.

DÉCLARATION, s. f. Declaracion: el acto de declarar. || Declaracion: de una ley, ordenanza, etc. || Declaracion: de guerra. || Declaracion: explicacion, ó interpretacion de lo obscuro, ó dudoso. || Declaracion: de testigos, de reos, de peritos, de hienes, da las costas.

DECLARATOIRE, adj. m. f. Declara-

torio.

DECLARÉ, ÉE, p. p. V. Declarer.

adj. Declarado.

DÉCLARER, v. a. Declarar, manisestar, explicar sus intentos. || Declarar, denunciar. || Déclarer la guerre : declarar la guerra.

DECLARER (SE), v. r. Declararse, explicarse, darse à conocer : hablando de personas. || Manifestarse : hablando de cosas. || Se déclarer pour quelqu'un : declararse por elguno, ponerse, d estar á su favor, o de s on parte.

\* DECLAVER, v. a. (mus.) Fingir clave:

substituir una por otra.

DECLENCHER (une porte), v. a. Leventer, alzar : el picaporte.

DECLIC, s. m. Martinete : maza para ciavar estacas.

DECLIMATER, v. a. (bot.) Mudar de

DECLIN, s. m. Declinacion, decadencia, caimiento, diminucion. || Déclin de la lune: menguante de la luna. || Déclin du | jour : la caida de la tarde. || Déclin de l'Age: la vejez. [] Déclin de la fièvre : declinacion de la calentura. || Déclin de sa fortune : decadencia de su caudal. Il Déclin de sa beausé : descrecimiento de su hermosura. || Déclin de force, de vigueur : caimiento, pérdida, de fuerzas, de vigor.

DECLINABLE, adj. m. f. (gram.) Do-

clinable: lo que se declina por casos.

DECLINAISON, s. f. (gram.) Declinacion: de los nombres. [] ( astron. ) Declinacion : de los astros, de la aguja náutica. (gnomón.) Declinación : de una pared hácia levante, ó poniente.

DECLINANT, adj. Declinante: se dice del plano ó muro que tiene declinacion.

DECLINATION, c. f. Declinacion, ale-

jamiento.

DECLINATOIRE, adj. m. f. (for. ) Declinatorio : lo que sirve para declinar jurisdiccion.

DÉCLINATOIRE, s. m. Declinatoria: la peticion en que se declina el fuero. || De clinatorio: instrumento para observar la declinacion de un muro.

DECLINE, EE,p. p. V. Décliner. [ adj.

Declinado.

DÉCLINER, v.a. (gram.) Declinar los

nombres. (for.) Declinar: jurisdiccion.

DECLINER, v. n. Declinar, decaer, ir perdiendo, cayendo, bajando, menguando, if de caida: dícese de la grandeza, del poder, la riqueza, etc., y tambien del sol, del dia. || Declinar : dícese de la brújula, de los astros, y de una pared en términos de la gnomónica.

\* DECLIVE, adj. m. f. Declive: la bajada

de una cuesta.

DECLIVITE; s. f. Declive, declivio: la inclinación de un terreno cuesta abajo.

\*DECLOITRER, v. a. Hacer salir del

Claustro.

DECLORE, v. a. Descercar: derribar: 6 aportillar, la cerca, o el seto de alguna tierra , 🤉 heredad cerrada.

DECLUS, OSE, p. p. V. Déclore. || adj.

Descercado, aportiliado, abierto.

DECLOUE, EE, p. p. V. Déclouer. || adj.

Desclavado.

DECLOUER, v. a. Desclavar: quitar los ciavos de un cajon, u otra cosa.

DÉCOCHÉ, ÉE, p. p. V. Décocher. adj. Disparado, lanzado, arrojado.

DECOCHEMENT, s. m. Disparo, tiro, despedimiento: de una flecha, saeta, dardo.

DECOCHER, v. q. Arrojar, lanzar, disparar, tirar : una flecha, saeta, dardo. En su primitivo y mas propio seutido es desemballestar. | (fig.) Arrojar : rayos de ira, ó cólera; ó vomitar, descargar: injurias, dicterios, etc.

DECOCTION, s. f. Cocimiento: brebage medicinal, hecho de yerbas, raices, etc. ; y tambien el agua en que han cocido;

o hervido.

\* DECOGNOIR, s. m. (imp.) Desacuñador: que sirve para acuñar y desacuñar las ramas donde están las formas.

DÉCOIFFÉ, ÉE, p. p. V. Décoiffer. adj. Despeinado, destocado, desgrenado.

DECOIFFER, v. a. Destocar, despeinar: quitar, é deshacer el tocado o peinado de una muger. || Desgreñar, descomponer el peinado, ó el pelo : sea por una riña, ó per el viento. || Décoiffer une bouteille: destapar una botella: dicese por quitarle la estopa, o resina que cubre el tapon. [] ( fam. ] Destripar una botella , esto es bebersela.

DÉCOLLATION, s. f. Usase solo en esta frase : la décollation de Saint Jean Baptiste: la degollacion de San Juan Bautista.

DECOLLE, EE, p. p. V. Décoller, en sus dos sentidos. || adj. Desencolado, despegado, degollado.
\* DECOLLEMENT, .. m. Despegadura,

desencoladura.

DECOLLEMENT, s. m. (carp.) Desencoladura : la accion de cortar un madero, para que no se conozca la entrada en la muesca.

DECOLLER, v. a. Desencolar, despegar: una cosa que está pegada. || Degoliar , cor-

tar la cabeza : por sentencia judicial.

DÉCOLLETÉ, ÉE, p. p. V. Décolleter. ||adj | Despechugado.

DECOLLETER, v. a. Descubrir, ensenar el pecho, la garganta, andar muy escotada: hablando de mugeres.

DECOLLEUR, s. m. (pesca) El marinero, que corta las cahezas á los abadejos para salarlos.

DECOLORE, EE, p. p. V. Décolorer. adj. Descolorado, descolorido, sin color.

DÉCOLORER, v. a. Descolorar, quitar, comer el color: a una cosa. || Descolorir, apagar, robar el color: dicese de las cosas y de las personas.

\* DÉCOLORIR (SE), v. r. Perder los

colores: ponerse decolorido.

DÉCOMBRÉ, ÉE, p. p. V. Décombrer. [ ad], Escombrado, desembarazado, limpio. \* DECOMBREMENS, V. Decombres.

los escombros, limpiar, desembarazar : un | terreno, un canal, una calle, etc.

DECOMBRES, s. m. pl. Escombros: la piedra, ripio, y coscote que queda en el derribo de una obra,

DÉCOMPOSÉ, ÉE, p. p. V. Décompo-

zer. adj. Descompuesto.

DECOMPOSER, v. a. (qubm.) Descomponer : reducir un cuerpo á sus principios : separar las partes de que está compuesto. [] (fig.) Deshacer: una idea. || Descomponer el cuerpo por ciertos movimientos: no guardar compostura.

DECOMPOSITION, s. f. (quim.) Des-

composicion: analisis de una cosa.

DECOMPTE, s. m. Descuento, rebaja, desfalco. [ (fig.) Lo que hay de ménos, o lo que hay que rebajar : en un cálculo, estimacion ó concepto que su hace de uda çosa.

DECOMPTE, EE, p. p. V. Décompter,

en todas sus acepciones.

DECOMPTER, v.a. Descontar, rebatir, bajar, desfalcar. [ (fig.) Rebajar : en el cálculo, estimacion, ó concepto que se hacia de una cosa. || En este sentido úsase comunmente como verbo neutro.

DECONCERTE, EE, p. p. V. Décon-

certer. | adj. Descoucertado.

DECONCERTER, v. a. Descomponer, perturbar un concierto de voces, ó de instrumentos. || (fig.) Desbaratar, frustrar, las ideas, los designios, los intentos. | (id.) Aturdir, confundir á alguno: vulgarmente dejarle chafado , ó despatarrado.

DECUNFIRE, v. a. (ant.) Deshacer, romper, derrolar: à un egército, à unas tropas. [[ fig. fam. ] Atarugar, aturrullar: dejar á alguno parado, sin saber que res-

ponder.

DECONFIT, ITE, p. p. V. Déconfire. adj. Deshecho, roto, derrotado. | (fig. fam.)

Alarugado, aturruliado.

DECONFITURE, s. f. (ant.) Rota, derrota, destruccion: de un egército. A (fig. fam.) Ruina, quiebra : de un comerciante.

DECONFORT, s. m. (ant.) Desconhorte: que hoy se dice desaliento, desmayo. V.

Decouragement.

DECONFORTER, v. a. (ant.) Desconhortar: hoy se dice desalentar, desanimar, desconsolar. V. Décourager.

DECONFORTER (SE), v. r. Asligirse:

desanimarse : desalentarse.

DÉCONSEILLER, v. a. Desaconsejar : | naba leche y miel.

disuadir.

DECONSIDERER, v.a. Gastar la consideracion, la estimacion.

DÉCONSTRUIRE, v. a. Desarmar, una máquina: desmenuzar, un discurso, una frase

DÉCONTENANCE, ÉE, p. p. V. Dé-

DECOMBRER, v. a. Escombrar, quitar | contenancer. | adj. Consternado, confuso; acoralado, chafado. | Etre tout déconsenancé: estar desmadejado, destroncado, desmazalado.

DÉCONTENANCER, . a. Aturdir, aturrullar, acobarder: á alguno en una

disputa.

DECONTENANCER (SE), p. r. Aturdirse: aturrullarse: inmutarse.

DECONVENUE, s. f. (fam.) Percance -DECOR, s. m. Decoracion de un teatro.

DECORATEUR, s. m. Tramoyista, maquinista : el que cuida de las perspectivas y decoraciones de un teatro. || El inventor, ó director de adornos, fachadas, iluminaciones en las fiestas y regocijos públicos ; y : siendo en iglesias, corresponde á altarero.

DECORATION, s. f. Ornato, ornamento, adorno: de un templo, de una plaza, de una fiesta, etc. || Decoracion: hablando del teatro. [] Condecoracion, insignia: hablando de títulos, honores, distinciones, dignidades.

DÉCORDE, EB, p. p. V. Décorder.

adj. Destorcido, destegido.

DECORDER, v. a. Deshacer, o destor-

cer : una cuerda, una soga.

DECORE, EE, p. p. V. Décorer. | adj. Decorado, adornado. Condecorado, dis-Unguido.

DECORER, v. a. Decorar, adornar, componer: un teatro, un templo, una fachada, etc. | Condecorar, distinguir: com titulos, honores, o dignidades.

DÉCORTICATION, s. f. La accion de descortezar, ó limpiar las ramas de un ár-

DECORUM, s. m. (lat.) Decoro. Usase solo en esta frase familiar : garder le décorum.

DECOUCHER, v. n. Dormir fuera de

DECOUCHER, v. a. Quitar à otro su le-

cho, su cama.

DECOUDRE, v. a. Descoser, deshacer: un vestido, un forro. || (fig. fam) Deshacer, desmorouar: una amistad, una sociedad, una familia, un caudal; aunque en estos sentidos se usa comunmente como verbo reciproco.

DECOUDRE (EN), v. n. (fam.) Venir a

las manos, o llegar à las dagas.

DECOULANT, ANTE, adj. Que cuela, que mana. Se usa solo en esta frase: la terre de promission était une terre découlante de lait et de miel : la tierra de promision ma-

DECOULEMENT, s. m. Fluxion, destilacion: de humores. | Chorrillo, ó gotera:

1

de agna, ú otro líquido.

DECOULER, v. n. Fluir, destilar, gotear, chorrear. || (fig.) Manar, dimanar: por proceder, provenire

DECOUPE, EE, p. p. V. Découper.

adj. Cortado, recortado, picado. I Trus- rado. I Descubrir, registrar : alcanzar a chado, partido.

\* DECOUPE, s. m. Jardin con varios cuadros: de hechuras discrentes, plantados de flores.

DECOUPER, v. a. Cortar, partir, trinchar: hacer tajadas. | Picar: un tatetan, ú otra tela. Mecortar: un papel, haciendo labores, ó calados.

DECOUPEUR, s. m. Picador de tafeta-

mes, terciopelos, etc.

DECOUPEUR, EUSE, subst. Recorta-

DÉCOUPLE, ÉE, p. p.V. Découpler. adj. Destraillado, desatado, suello. || (fum.) Se dice: Un jeune homme bien découplé: un imozo suelto, muy airoso, bien for-Inado.

DECOUPLER, v. a. Destraillar : des-

Atar ; soltar los perros de la trailla.

DECOUPOIR, s. m. ( moned. ) Corte: maquinilla para cortar las piezas que se han de açunar.

DECOUPURE, s. f. Calado; picado: re-

cortudo.

DÉCOURAGE, EE, p. p. V. Décourager. || adj. Desalentado, desanimado, caido de ánimo, acobardado.

1" DECOURAGEANT, ANTE, adj. Lo que descorazona, desalienta, o hace decaer el animo.

DECOURAGEMENT, s. m. Desaliento:

caimiento de ánimo.

DECOURAGER, v. a. Desalentar, desanimar, acobardar, descorazonar. Tambien es quitar el: ánimo, la gana, ó la tentacion de hacer alguna cosa.

DECOURS, s. m. Menguante: de la luma. Por extension es decremento de una

enfermedad.

DECOUSU, UE, p. p. V. Découdre. adj. Descosido. || (fig.) Dicese: style décousu: estilo truncado, desalado, sin trabacon : une affaire décousur : negocio desbaratado,, etc.: ménage décousu : casa despissarrada.

DECOUSURE, s. f. Descosedura, des-

cosido.

DÉCOUVERT, ERTE, p. p. V. Découvrir. | adj. Descubierto. | A découvert, adv. Al descubierto, en campo raso. [[fig.] Descubiertamente, abiertamente, paladuia-

mente: sin rebozo ni disfraz.

DÉCOUVERTE, s. f. Descubrimiento, invento : en algun arte, ó ciencia. || Descubrimiento, hallazgo: de una tierra, pais, o mar ignorado. | (milic.) Descubierta: la | operacion de salir à reconocer el campo del enemigo.

DECOUVREUR, s. m. (poc. us.) Descubridor: el que hace un descubrimiento.

DECOUVRIR, v. a. Descubrir lo cubierto destapar, abrir lo tapado. Descu- ditar, dissamar. brir, hallar: lo que estaba oculto, ó igno- l

ver. | Descubrir, revelar: manifestar lo que estaha secreto.

DÉCOUVRIR (SE), v. r. Descubrirse, destocarse, quitarse el sombrero, el gurro,

el bonete, etc.

DÉCRASSÉ, ÉE, p. p. V. Décrasser.

adj. Desengrasado, linipio.

DECRASSER, v. a. Quitar la mugre, & la grasa de alguna cosa : limpiarla. 🏗 (fig.) Deshastar, pulir, quitar la corteza: à una persona rústica, y tosca.

DÉCRASSER (SE), v. r. Limpiarse: quitarse la rona del cuerpo, o cara. || (fig.) Desbastarse, afinarse: perder la groseria.

DECREDITE, EE, p. p. V. Décrédi-

ter. | adj. Desacreditado.

DÉCRÉDITEMENT, s.m. Descrédito: la accion, y. el efecto de desacreditar. || Pérdida del crédito., o de la estimacion que tenia una persona, ó una cosa.

DÉCRÉDITER, v. a. Desacreditar, quitar el crédito, despreciar. || Se décréditer, v. r. Perder el concepto, la estimacion, el valor: las cosas, y las personas.

DÉCRÉPIT, ITE, adj. Decrépito, an-.

ciano, en la última vejez.

DECREPITATION, s. f. (quim.) Decrepitaçion: calcinacion de la sal por medio del suego, y tambien el chasquido que da cuando se echa en la lumbre.

DÉCRÉPITÉ, ÉE, p. p. V. Décrépiter.

|| adj. Decrepitado.

DECREPITER, v. a. y n. (quim.) Decrepitar : calcinar la sal.

DÉCREPITUDE, s. f. Decrepitud, ál-

tima vejez en los ancianos.

DECRET, s. m. Decreto: auto: sentencia. || Decreto: intitulase así una recopilacion de antiguos cánones con el nombre de Graciano.

DÉCRÉTALE, s. f. Decretal : epístola, ó rescripto de los antiguos papas, para deci-

dir algung cuestion de disciplina.

DÉCRETALIARCHE, s. m. Decretallarca: gefe absoluto, despótico.

DECRETE, EE, p. p. V. Décréter. adj. Decretado, sentenciado.

DECRETER, v. a. (for.) Decretar,

sentenciar, proveer, un auto. DECKEUSER, V. Decruser.

DECRI, s. m. Banda, prohibicion: contra el uso, venta, ó introduccion de alguna. cosa. | (fig.) Deshonor, desestimacion, descrédito: de una persona. || Desaprecio, ningun aprecio: de las cosas.

DÉCRIÉ, ÉE, p. p. V. Décrier. || adj. Vedado, prohibido. | (fig.) Desacreditado,

desestimado, disfamado.

DECRIEH, v. q. Prohibir, vedar: por bando, o edictos públicos. | (fig.) Desacre-

DECRIRE, v. a. Describir: representar

ó pintar con palabres, ó con la pluma. I (geom.) Trazar ó delinear una figura.

DECRIT, ITE, p. p. V. Décrire. odj.

Descrito.

DÉCROCHE, ÉE, p. p. V. Décrocher. adj. Descolgado, deseuganchado, desaferrado. \* DECROCHEMENT, e. m. La accion de descolgar, o desenganchar una cosa, o de descolgarse.

DECROCHER, v. a. Desenganchar, descolgar: una cosa colgada en ganchos, ó cla-

vos. Tambien es desaferrar.

DECROIRE, v. a. (fam.) Descreer, dejar de creer. Usase solo en esta frase: Je ne le crois ni ne le décrois: ni lo creo, ni lo descreo, ni lo dejo de creer.

DECROISSEMENT, s. m. Descrecimiento: mengua: merma: diminucion; bajada.

DECROITRE, v. n. Descrecer, hajar : un rio. | Menguar, acortarse : el dia. | Disminuir, ó ir á ménos : la calentura.

DÉCROTTÉ, ÉE, p. p. V. Décrotter.

adj. Estregado, limpio.

DECROTTER, v. a. Estregar, limpiar: los zapatos, la ropa, quitándoles el barro,

DECROTTEUR, s. m. Limpiador de zapatos, esto es, el que lo tiene por oficio.

DECROTTOIR, s. f. Cepillo aspero:

para limpiar los sapatos.

DECROUTER, v. n. (mont.) Limpiar sus cuernas el venado, estregándolas contra los árboles.

DECRU, UE, p. p. V. Décrottre. [] adj. Disminuido, menguado, descrecido.

DECRUE, ÉE, p. p. V. Décruer. DECRUER, v. a. Descrudar: pasar el

hilo por una legia ántes de teñirle.

DECRUMENT, s. m. La operacion de descrudar los hilos y seda, pasándolos por una legia antes de tenirlos.

DÉCRUSE, ÉE, p. p. V. Décruser.

Secado, o hilado el capullo.

DECRUSEMENT, s. m. Hilaza, ó saca del capullo de seda.

DECRUSER, v. a. Hilar, o sacar la seda

dei capullo.

DEÇU, UB, p. p. V. Decevoir. [] adj. Embaucado, alucinado, engañado.

DECUIRE, v. a. Dejar pasarse el almíbar cuando se cuece : no darle el punto.

DECUIRE (SE), v. r. Cocer demasiado el almibar, cuando le hacen los confiteros.

DECUPELER, V. Décanter.

DÉCUPLE, adj. m. f. Décuplo : el número, ó cantidad, que contiene otro, ú otra diez veces.

DECUPLE, s. m. El décuplo : diez veces

otro tanto.

DECUPLER, v. a. Decuplicar: hacer décuplo un número, multiplicar por diez.

DECURIE, s. f. Decuria: la escuadra de diez soldados, que mandaba el decurion entre los Romanos.

ROME I.

DECURION, s. s. Decurion : el cabo ertre los Romanos, que mandaba una decuria ó escuadra de diez soldados.

\* DÉCURTATION, s. f. Enfermedad de los vegetables que hace morir los ápices.

DECUSSATION, s. f. (geom.) Decusacion: punto, donde varios radios, ó lineas se cruzan.

\* DECUSSOIRE, s. m. (cirug.) Depresorio, o maningofilaz : instrumento para hacer salir el pus por la abertura del trépano.

DÉDAIGNE, ÉE, p. p. V. Dedaigner.

adj. Desdenado, despreciado.

DEDAIGNER (de), v. n. Desdeñarse,

tener à ménos : de hacer alguna cosa.

DEDAIGNER, v. a. Desdeñar: mirar con desden alguna cosa: tratar con desden a alguņa persona.

DEDAIGNEUR, s. m. Abductor: mús-

culo del ojo.

DEDAIGNEUSEMENT, adv. Desdeñosamente, desdeñadamente: con desden: con poco aprecio.

DEDAIGNEUX, EUSE, adj. Desdenoso:

despreciador.

DEDAIN, s. m. Desdeño, desden: poco aprecio. || Hablando de una dama á un galan, es disfavor.

DEDALE, s. m. Es lo mismo que laberinto en el sentido propio, y en el metafó-

rico.

DEDAMER, v. n. (voz del juego de damas) Descubrir la calle del medio, dando lugar al contrario à que vaya à dama.

DEDANS, adv. Dentro: úsase algunas veces como preposicion. Au-dedans: aden-

DEDANS, s. m. Lo de dentro: lo interior. || Le dedans d'un fruit : las tripas, el corazon de una fruta. Corredor descubierto, al extremo de un juego de pelota.

DEDICACE, s. f. Dedicacion: de un templo, de un altar, de una estatua. || De-

dicacion de una obra, de un libro.

DEDICATOIRE, adj. Dicese: épître dédicatoire: dedicatoria. V. Dédicace.

DEDIE, EE, p. p. V. Dédier. | adj. De-

dicado.

DEDIER, v. a. Dedicar: consagrar alguna cosa á Dios. || Dedicar : destinar á algun egercicio santo. Dedicar: ofrecer alguna obra, ó libro.

DEDIRE, v. a. Desdecir: désmentir à

DÉDIRE (SE) (de), v. r. Desdecirse : retractarse de lo dicho.

DEDIT, ITE, p.p.V. Dédire. ||adj. Desdi-

cho: negado.

DEDIT, s. m. Retractacion de su palabra. || Pena estipulada en una compra, u otro contrato, contra el que se quisiere apartar de éi,

\* DEDITION, V. Reddition.

DÉDOMMAGÉ, ÉE, p. p. V. Dédomma-

ger. | adj. Indemnisado, resercido, com-

pensado.

DEDOMMAGEMENT, s. m. Indemnizacion, resarcimiento, reparacion, compensacion; de algun daño, o mal.

DÉDOMMAGER (de), v. a. Indemnisar:

resercir : reparar : compensar.

DEDORE, ÉE, p. p. V. Dédorer. || adj. Desdorado: quitado el oro.

DÉDORER, v. a. Desdorar : quitar lo do-

rado de alguna cosa.

DEDORER (SE), v. r. Perder el dorado

una cosa: desdorarse.

DEDORMIR, v. n. (fdm.) Dicese faire dédormir de l'eau: templar agua, quitarle la crudeza, arrimándola á la lumbre.

DÉDOUBLE, EE, p. p. V. Dédoubler. || adj. Desaforrado: o mas bien quitado el

forro.

DÉDOUBLER, v. a. Desaforrar : quitar

el forro á una cusa.

DEDUCTION, s. f. Deduccion, descuento, substraccion, rebaja: de algun gasto. || Exposicion: relacion por menor de alguna cosa.

DÉDUIRE, v. n. Deducir, descontar, rebajar: de una cuenta. | Deducir, alegar, narrar, contar, o referir, puntualmente: ana cosa.

DÉDUIT, ITE, p. p. V. Déduire. | adj.

Deducido.

DEDUIT, s. m. (fam. ant.) Deporte, so-taz, recreo, diversion. || L'amoureux deduit, es la copula carnal.

DEESSE, s. f. Diosa: divinidad fabulosa,

del sexo semenino.

DÉFACHÉ, ÉE, p. p. V. Défacher. || adj. Desenojado.

DÉFACHER, SE DÉFACHER, v. r.

Desenojarse, aplacarse, sosegarse.

DEFAILLANCE, s. f. Desfallecimiento,

flaqueza, desmayo, deliquio.

DÉFAILLANT, ANTE, s. (for.) Contumaz, rebelde: el condenado en rebeldía por no haber comparecido ante la justicia.

DÉFAILLIR, v. n. Faltar, llegar à faltar, o acabarse una familia, o sucesion : en este sentido es voz anticuada. || Desfallecer : irse

acabando, ó saltando las suersas.

DÉFAIRE, v. a. Deshacer, ó desbaratar: lo que está hecho. || Deshacer; ó derrotar: un egército, una tropa. || Deshacer un nudo, un lazo. || Librar, desembarazar: á alguno de alguna cosa, ó persona molesta, odiosa, ó importuna.

DÉFAIT, AITE, p. p. V. Défaire. || adj. Deshecho, desbaratado. || Enflaquecido,

zonsumido.

DÉFAITE, s. f. Rota, ó derrota: de un agército. || Salida, despacho: de las mercaderías. || Deshecha, excusa, esugio.

DEFALCATION, a. f. Desfalco.

DEFALQUÉ, ÉÉ, p. p. V. Défaiguer. ||
adj. Desfalcado.

DÉFALQUER, v. a. Desfaker: quitar de

DÉFAUSSER (SE), v. r. Descartarse, echar en el juego la carta ménos útil, cuando el jugador no tiene del palo jugado.

DEFAUT, s. m. Defecto, falta, imperfeccion: dicese de las cosas, y de las personas, en lo físico, y en lo moral. || (for.) Coutumacia, rebeldía. || Au defaut de, adv. A falta de, en lugar de.

DEFAVEUR, s. f. Descrédito, poca estimacion: que tiene una cosa. || Desgracia, ó caida del favor en las personas: es voz poco

usada.

DÉFAVORABLE, adj. m. f. Poco favorable, ó no favorable: ó contrario, adverso.

DÉFAVORABLEMENT, adv. De un modo ó manera poco favorable.

\* DÉFAVORISER, v. a. Dessavorecer:

no favorecer.
DÉFÉCATION, s. f. (quim.) Desecacion: dicese de todo líquido que se va po-

cion: dícese de todo líquido que se va posando, ó asolando, dejando las heces en el fondo.

DÉFECTIF, IVE, adj. (gram.) Desec-

tivo.

DÉFECTION, s. f. Separacion, abandono, ó desercion: de un partido, ó liga. || -Aplicado á un egército, ó provincia es desobediencia, levantamiento, sublevacion.

DEFECTUEUSEMENT, adv. Defectuo-

samente: con imperfeccion.

DÉFECTUEUX, EUSE, adj. Desectuoso: la cosa que tiene algun desecto, salta, ó vicio,

DÉFECTUOSITÉ, s. f. Desecto, salta. DÉFENDABLE, adj. m. f. Desendible: que se puede desender,

DÉFENDEUR', DÉFENDERESSE, ..

(for.) Heo, demandado.

DÉFENDRE (de), v. a. Defender: sus amigos, la patria, el inocente, una plaza. || Defender, patrocinar: un abogado á un litigante, á un reo. || Defender, preservar: del frio, del calor. || Defender, librar: de los riesgos, de los enemigos. || Prohibir, vedar: que se haga, ó el hacer, tal ó tal cosa.

DÉFENDRE (SE) (de), v. r. Defenderse, librarse: de sus enemigos, del frio. || Guardarse: de haçer tal ó tal cosa. || Excusarse: de aceptar, de responder, etc. || Disculparse, justificarse: de lo que se acumula. || Resistirse: á dar su palabra, su consentimiento.

etc.

DEFENDU, UE, p. p. V. Defendre. adf. Defendido, y tambien prohibido.

DÉFENS (EN), expr. adv. En veda, vedado: dícese de las cosas que se prohíben en ciertas temporadas, como la caza, la corta de maderas, etc.

DEFENSE, s. f. (arquit.) Palenque: que se poue en una obra. || El peon que está es

ł la calle, para avisar cuando se reteja.

DÉFENSE, a. f. Desensa. [ Veda, probibicion.

DÉFENSES, s. f. pl. Desensas, respuestas de la parte contraria en un pleiro. || Desensas: de una plaza de armas. || Desensas: de un navio. || Désenses du sanglier: navaiss, o colmillos del jabali.

DEFENSEUR, s. m. Defensor: el que de-

fiende, ampara, libra.

DÉFENSIF, IVE, adj. Defensivo: lo que pertenece à la defensa, reparo, y resguardo. Il Etre sur la défensive, se tenir sur la défensive: estar à la defensiva, mantenerse sobre la desensiva.

DEFENSIF, s. m. (cirug.) Defensivo: cabezal de lienzo, que atado con una venda

se pone en la parte lisiada.

DEFRQUE, ER, p. p. V. Défequer.

adj. Depurado.

DÉFÉQUER, v. a. (quim.) Depurar : aclarar algun licor quitándole las heces.

DÉFÉRANT, ANTE, adj. Deserente, condescendiente: el que code al parecer, ó a la voluntad de otro.

DÉFÉRÉ, ÉE, p. p. V. Déférer. || adj.

Dedo: conterido. || (for.) Denunciado.

DÉFÉRENCE, s. f. Deferencia: condescendencia à la voluntad, ó parecer de otro.

\* DÉFÉRENT, ENTE, adj. (astron.) Deferente: el circulo que lleva el planeta con su epiciclo. || Vaisseaux déférèns: en la anatomía son los vasos que llevan el sémen á los testiculos.

\* DÉFÉRENT, z. m. (moned.) La marca

de donde se ha acuñado la moneda.

DEFERER, v. a. Conferir, dar, dispensar: dignidades, honores. || Delatar, acusar.

DEFÉRER, v. n. Deferir : condescender :

por atencion, o respeto.

DEFERLE, EE, p. p. V. Déferler. Desplegado.

DEFERLER, v. a. (naut.) Desplegar las

velas : darlas al viento.

\* DEFERMER, v. a. (ant.) Desencerrar:

poner en libertad,

DÉFERRÉ, ÉE, p. p. Déferrer. || adj. Desherrado. || (fig. fam.) Destroncado, atajado, confundido.

DÉFERRER, v. a. Desherrar: las caballerias. [ (fig. fam.) Atajar, dejar sin habla, dar un tapahoca á alguno, dejándole sin

tener que responder.

DÉFERRER (SE), v. r. (fig. fam.)
Aturullarse, atajarse, turbarse, confundirse.

\* DEFFETS, s. m. pl (imp. y lib.) Defectos: los pliegos que sobran en una impresion despues de alzada. || Faltas: los pliegos que se hallan de ménos cuando se encuaderna un libro.

\* DEFFAIS, s. m. pl. Pesqueras; de señores

particulares.

\* DEFFEUILLAISON, s. f. Caida de la hoja de los árboles.

DÉFI, s. m. Desafto, reto: provocacion á duelo. Dicese tambien de cualquiera provocacion.

DEFIANCE, s. f. Desconsianza, recelo,

sospeçba.

DEFIANT, ANTE, adj. Desconfiado,

receloso.

DÉFICIT, s. m. (voz tomada del latin)

El alcance, descubierto, ó falta, que resulta en el cargo y dete de una cuenta

en el cargo y data de una cuenta.

DEFIER, v. a. Desafiar, retar: provocar á duelo. "Desafiar: á jugar, á correr, etc. "Apostar, poner: á que no es verdad, ó á que es cierta tal cosa, etc.

DEFIER (SE) (de),  $\varphi$ . r. Desconfiar: no tener seguridad de una cosa. || Desconfiar:

tener sospecha, o recelo de alguno.

DEFIGURE, EE, p. p. V. Defigurer.

adj. Desfigurado.

DEFIGURER, v. a. Desligurar, echar a perder, afear: una cara, una estatua, una figura. || (fig.) Desfigurar: trastornar la forma y estilo de una obra.

DEFILE, s. m. Destiladero: angostura,

o paso estrecho.

DEFILE, ÉE, p. p. V. Défiler. | adj.

Desenhebrado, desensartado.

\* DÉFILEMENT, s. m. (mil.) Método para preservar una obra de fortificacion de las enfiladas.

DEFILER, v. a. Desenhebrar, desensar-

tar.

DÉFILER (SE), v. r. Desenhebrarse. || Deshilarse : los tegidos. || Destilacharse : los lienzos.

DÉFILER, v. n. Desfilar, marchar á la desfilada : dicese de la tropa cuando pasa con poco frente por sitio estrecho.

\*DÉFINI, IE, p. p. V. Définir. || adj.

Definido, determinado.

DÉFINIR, v. a. Definir: exponèr con claridad una cosa. || Definir, decidir, resolver.

DÉFINITEUR, s. m. Definidor : el que

aconseja al superior en un convento.

DEFINITIF, IVE, adj. Definitivo. || En definitive, adv. Definitivamente.

DÉFINITION, s. f. Definicion: decision, ó determinacion. || Definicion: explicacion, de la esencia y naturaleza de las cosas.

DÉFINITIVEMENT, adv. Definitiva-

mente.

\* DÉFINITOIRE, s. m. Definitorio : la sala donde se juntan los definidores de una comunidad. || El cuerpo que componen los definidores, que es una junta con el superior, y provincial.

DÉFLAGRATION, s. f. (quim.) Deflagracion: combustion de un cuerpo, acom-

pañada de ráfagas.

DÉFLEGMATION, s. f. Desslemacion: la accion de purgar, ó limpiar los cuerpos de la parte slemosa que contienen en sí.

DEFLEGMER, v. a. (quim.) Desflemar: | tar, desbrozar: un negocio, una materia, quitar la parte flemosa de alguna substan-

DEFLEURI, IE, p. p. V. Desseurir. adj. Sin flor, caida, o quitada la flor.

DEFLEURIR, v. a. Quitar, ó hacer caer la flor : de los árholes, y plantas. || Desflorar, guitar la flor, ajar : una fruta.

DEFLEURIR, v. n. Perder, ó soltar la

flor : los árboles, y las plantas.

DEFLEXION, s. f. ( fis. ) Deflujo : el acto de desviarse y apartarse un cuerpo de su camino, en virtud de una causa extrana.

DEFLORATION, s. f. Desfloramiento:

el acto de desflorar á alguna virgen.

DÉFLORÉ, ÉE, p. p. V. Déflorer. ||adj. Desflorado.

DEFLORER, v. a. Desflorar, estrupar, o

forzar a una doncella.

\* DEFLUER, v. a. ( astron. ) Alejarse mas y mas un planeta de otro mas tardo, despues de su conjuncion.

DEFONCEMENT, s. m. Desfondo: la

accion de quitar el suelo á una cuba.

DEFONCER, v. a. Desfondar: quitar o romper el suelo ó tapa de una cuba, ú otra vasiją. Vulgarmente se dice descular.

DEFONCER (SE), v. r. Desfondarse una

cuba, quitársele el suelo.

DEFORME, EE, p. p. V. Deformer. adj. Deformado, deforme: afeado, desfigu-

DEFORMER, v. a. Deformar, destigurar, atear, viciar: la forma, o figura de

\* DEFORTIFIER, v. a. Demoler una for-

tificacion.

\* DEFOUETTER, v. a. (encuad.) Desencordelar : quitar la cuerda y reglas á un libro, despues de oreada la cubierta.

DEFOURNE, EE, p. p. V. Défourner.

adj. Deshornado, sacado del horno.

DEFOURNER, v. a. Deshornar, sacar del horno.

"DEFRAI, s.m. Costa, gasto : que se paga o abona para mantener a alguno, o fran-

quearle otros dispendios.

DRFRAYER, v. a. Costear: el gasto, ó los gastos, que ha hecho, ó ha de hacer alguno. || Tambien es hacerle el gasto, mantenerle. || (fig.) Se dice: defrayer la compagnie: hacer la costa, del gasto en la tertulia, o visita, esto es, divertir, o hacer reir á los concurrentes: y á veces, ser la risa d< ellos.

DEFRICHÉ, EE, p. p. V. Défricher.

adj. Desmontado.

DEFRICHEMENT, s. m. Desmonte, descuaje : de una tierra inculta, que se va á cultivar.

DEFRICHER, v.a. Desmontar, descuajar : cortar la maleza, ó las raices para beneficiar una tierra inculta. [ (fig.) Desbas- | Desenvainado.

un arte, una ciencia.

DEFRICHEUR, s. m. El que desmonta, o descuaja : una tierra inculta para Leneficiarla.

DEFRISE, EE, p. p. V. Défriser. | adj. Desrizado, sin rizos, caido el rizo, quitados los bucles.

DEFRISER, v. a. Descomponer, o des-

hacer los rizos del pelo.

DEFRONCE, EE, p. p. V. Defron-

cer. ] adj. Desarrugado, estirado.

DEFRONCER, v. a. Deshacer, descoser los pliegues de una ropa: derrugar, estirar una cosa arrugada.

DEFROQUE, s. f. Espolio, herencia, ó sucesion : de un fraile, o de un caballero profeso de San Juan, ó de otra cualquier persona.

DEFROQUE, FE, p. p. V. Défroquer, | adj. Desenfrailado, ó secularizado.

DEFROQUER (SE), v. r. Desentrailar, secularizarse.

\* DEFRUCTU, s. m. (lat.) Gastos menudos, que hace el que presta su casa y mesa para un convite à escote.

\* DEFUNER, v. a. ( ndut. ) Desparejar, desencapillar: quitar toda la jarcia à un palo.

DEFUNT, UNTE, adj. y s. Disunto:

muerto.

DEGAGE, EE, p. p. V. Degager. ||adj. Desempeñado. | Despejado, suelto, sacudido: y tambien desenvuelto.

DEGAGEMENT, s. m. Desempeño, redencion: de lo que estaba empeñado, ó cargado. [ (fig.) Desasimiento, desapego. [ Dégagement dans un appartement : salida, ó pasadizo secreto, puerta excusada. | Escalier de dégagement : escalera excusada, ó secreta.

DEGAGER, v.a. Desempeñar, redimir: lo que estaba empeñado, ó cargado. || Librar, desenvolver : à alguno de un embarazo, peligro, etc. || Desapegar, desasir: de una amistad, de los intereses, etc. || Degager le fer (esgrima): librar la espada. 🎚 Dégager un appartement : dar à un cuarto una salida excusada, ó secreta. | Ce remêde a dégagé la tête, la poitrine, etc.: este remedio ha despejado, ó descargado la caheza, el pecho, etc. || Cet habit vous degage la taille : este vestido os hace buen cuerno.

DEGAGER, (SE), v. r. Dese ubarazarse, libertarse, salirse de un peligro, etc.

DEGAINE, s. f. Mala gracia, mala gana, mal talante. Usase solo en esta frase vulgar, é ironica: d'une belle dégaine: con gran garbo, con mucha gracia, con buen talante, entendiéndose lo contrario de lo que suenan las palabras.

DEGAINE, EE, p.p. V. Dégainer. || adj.

DEGAINER, v. a. Desenvainar, secar la espada. Usase en estilo jocoso : porque en el serio se dice tirer l'épes; y comunments como verbo neutro y absolutamente. || ( fig. fam.) Dicese de un fanfarron, o baladrou, brave jusqu'à dégainer.

DEGAINEUR, s. m. Espadachin: pen-

denciero: alborolados.

DEGANTE, KE, p. p. V. Déganter.

DEGANTER, v. a. Quitar : descalzar los guantes.

DEGANTER (SE), v. r. Quitarse los

guantes, descaizárselos.

DEGARNI, IE, p.p.V. Dégarnir. [Es adjetivo en todas las acepciones del verbo.

DEGARNIR (de), v. a. Desguarnecer: quitar la guarnicion, o adornos, de alguna cosa. Dégarnir un lit: quitar la colgadura à una cama. || Degarnir une chambre, une maison: desalhajar un cuarto, una casa, quitarle los muebles, descolgarla. Dégarnir une place: desguarnecer una plaza, sacarle la guarnicion , ó la tropa que la guar-Decia,

DEGARNIR (SE), v. r. Aligerarse de

ropa, de vestido.

DEGASCONNER, v. a. Quitar & un gascon el acento, y modales de su pais.

DEGAT, s. m. Estrago, desolacion, destruccion. || Gasto, o consumo excesivo, que se hace en una casa; como de leña, carbon, vino, acede, etc. | Haldando de tropas : faire du dégât es talar la campaña.

DEGAUCHI, IE, p. p. V. Dégauchir. || adj. (arquit.) Enderezado: puesto á nivel.

| (carp.) Recorrido: con la garlopa.

DEGAUCHIR, v. a. ( arquit.) Recorrer un madero, ó piedra, quitándola lo que sobresale para ponerie á nivel con lo demas. || Lo mismo se dica de un terreno en pendiente; y entónces es igualar.

DEGAUCHISSEMENT, s. m. Recorrido de un madero, ó piedra: igualamiento de

un terreno, o pendiente.

DEGEL, s. m. Deshielo, blandura: dícese de la del tiempo, que deshace las nieres, ó el hielo.

DEGELER, v. a. Deshelar: deshacer of

derretir lo que está helado.

DEGELER, v.n. Deshelarse, irse desbelando: un rio, una laguna, un estan-

DÉGÉNÉRATION, ...f. Degeneracion:

estado del que degenera.

\* DEGENÉRESCENCE, s. f. Propension

á degenerar,

DÉGENERER, v. n. Degenerar i ir perdiendo una cosa su primera calidad, ó naturaleza, deteriorándose. Tiene las mismas significaciones que en castellano en lo físico, y en lo moral.

DÉGINGANDÉ, ÉE, adj. (fam) De-

manganillado, desmadejado, descuadernado: dicese de las personas.

DEGLUER, v. a. Quitar, o despegar la liga. || Se dégluer les yeux : quitarse, o simpiarse les legañas. || Se dégluer (hablando de un pájaro) es despegarse de la liga.

DEGLUTITION, s. f. (medic.) Deglu-

cion : el acto de tragar.

DEGOBILLE, EE, p. p. V. Dégobiller. adj. Vomitado, gormado. Es voz del estilo hajo.

DEGOBILLER, v. a. ( voz baja) Vomitar, gormar : dicese de los tragones, ó

bebedores.

DEGOBILLIS, e. m. (cox baja) Vomitona, vómito: lo que se ha provocado despues de una tragautona, ó borrachera.

DEGUISER, v. a. y n. ( ant. ) Gorgear, cantar, o chirriar : los pajaros. || (fam.) Chantar, garlar, desembuchar; decir todo lo que uno sabe, o se tiene en el pecho. DEGORGE, EE, p. p. V. Degorge. || adj.

Desatrampado, desatancado.

DEGORGEMENT, e. f. Inundacion, rebosadura, derrame. || Derramamiento, expansion : de humores, de la bilis. 🛭 Limpia : de los conductos, y cañerías, atrampadas, o atascadas.

\* DÉGORGEOIR, s. m. ( artill.) Aguja de punta de diamante : instrumento que sirve para limpiar el fogon del cañon cuando está

puerço.

DEGORGER, v.a. Desatascar, desatrampar, limpiar : un conducto, caño, etc. | Dégorger le poisson : sacar la pesca de un estanque, y meterla en agua do rio. || Dégorger un cheval : pasear un caballo para que se le disipg alguna hinchazon.

DEGORGER (SE), v.r. Desaguarse: los

rios.

DEGOTER, v. a. (fam.) Dislocar: sacar una cosa de su lugar. ¶ Desbancar : echar á uno de su puesto, ó empleo.

DEGOURDI, IE, p. p. V. Dégourdir. adj. Desentumecido, desentorpecido. || Como substantivo es avivado, astuto, desparpaja-

do, despabilado.

DEGOURDIR, v. a. Desentumecer, desentorpecer, desencoger. || (fig.) Avivar, agilitar, despabilar : á una persona, ántes ruda, y encogida. || Faire dégourdir de l'eau : quebrantar el agua, quitarle el frio, arrimándola á la lumbre.

**DEGOURDIR** (SE), v.r. Desentumecerse. [ (fig.) Avivarse, despabilarse, afinarse:

hacerse habil, capaz, etc.

DEGOURDISSEMENT, s. m. Desencogimiento, o soltura de algun miembro entumecido, o entorpecido.

DEGOUT, s. m. Desgana, inapetencia, hastio: en el comer. | (fig.) Terlio, aversion, repugnancia: que se tiene à las cosas, y a las personas. | Disgusto, simahor. DEGOUTANT, ANTE, adj. Asquerosc:

le que da acco. [ (fig. ) Desagradable, repug- | aguas, que lamen y comen el pié, o cumiento nante. || Fastidioso, enfadoso.

DEGOUTE, EE, p. p. V. Dégouser.

adj. Desganado, fastidiado.

DEGOUTER, v. a. Quitar la gana, 6 el apetito: en las cosas de comer. || Quitar el gusto, ó la gana: de ver, querer, o hacer alguna cosa. | (fig.) Fastidiar, causer hastio, repugnar.

DEGOUTER (SE), v. r. Disgustarse, fastidiarse, cansarse: de una cosa, ó de una persona. || Desganarse, perder la gana : se entiende de comer, cuando se dice absoluta-

mente.

DÉGOUTTANT, ANTE, adj. Lo que gotea, ó chorrea: lo que esta goteando, ó chorreando.

DEGOUTTER, v. n. Gotear, chorrear,

destilar.

DEGRADATION, a. f. Degradacion? privacion de algun grado, honor, o privilegio. || Degradación : de los colores, de las tintas, en un pintura. || Tala, asolamiento: de los campos

DEGRADE, EE, p. p. V. Dégrader. ||

adj. Degradado.

DEGRADER, v. a. Degradar, deshouorar a alguno: de los grados, honores, ó pri-Vilegios que tenia. || Degradar : las tintas , los colores, las luces en una pintura. || Asolar, acrasar: campos, bosques, edificios,

DEGRAFE, ÉE, p.p. V. Dégrafer. || adj.

Desabrochado.

DEGRAFER, v. a. Desabrochar, desatar, soltar: lo que estaba atado, prendido, o cogido con corchetes, presillas, alfileres,

DÉGRAISSÉ, ÉE, p. p. V. Dégraisser. | adj. Desengrasado, desensebado. | Desubstanciado. | Enflaquecido.

DÉGRAÏSSEMENT, 6 DÉGRAISSAGE, s. m. La accion de desengrasar, ó desengor-

dar.

DÉGRAISSER, v. a. Quitar la gordura, el sebo, lo graso: á un puchero, á un caldo. || Quitar la grasa, ó las manchas: de la ropa. || Desainar, enslaquecer: á un hombre.|| Desengrasar : el pelo. || Desustanciar : las tierras.

DEGRAISSEUR, s.m. El quitamanchas,

ó sacamánchas.

\* DEGRAISSOIR, e. m. Desmugrador: instrumento que sirve para torcer la lana,

y sacarle la mugre despues de lavada.

\* DEGRAPPINER, v. n. (náut.) Deseferrar : separar dos huques aferrados con los cloques. || Sacar un buque, que está debajo del hielo, con los cloques.

\* DÉGRAS, e. m. El aceite de pescado, que

ha servido para adobar las pieles.

\* DÉGRAVANCE, V. Dommage.

de una pared, estacada, etc.

DEGRAVOYE, EE, p. p. V. Degravoyer. || adj. Descalzado, descarnado, socavado.

DEGRAVOYER, v. a. Comer, descaizar, socavar: dicese de las aguas cuando descarnan una pared, una estacada, por el pié,

o cimiento,

DEGRE, s.m. Escalera : de una casa, de un templo. Tambien el peldaño, escalon, ó grada, de la misma escalera. || (fig.) Grado: en dignidades, títulos, ú honores. [] Grado, punto: colmo ó extremo á que llega la intension, calidad, ó fuerza de una cosa.

DEGRES, s. m. pl. Grados: los que se consieren en las universidades. || Grados: los que dividen un circulo. || Grados : los de parentesco.

DEGREER, 6 DESAGREER, v.a. Desaparejar, quitar el aparejo á un navio: y

tambjen desmantelar.

\* DEGREVEMENT, e. m. Descargo de un gravámen,

DÉGRÉVER, v. a. Descargar de un gra-

DÉGRINGOLÉ, ÉE, p. p. V. Dégrin-

DÉGRINGOLER, v. a. (vulg.) Bajar corriendo, o mas que de paso, o de un brinço.

\* DEGROSSAGE, s. m. Adelgazamiento

de una harra de metal.

\* DEGROSSER , v. a. Aldegazar una barra de metal, para que entre por la hilera.

DEGROSSI, s. m. Bauco: de tirador de

oro.

DEGROSSIR, v. a. Desbastar: un madero, un canto, para labrarle despues. || ( fig.) Desbastar : una materia ántes de trataria á tondo.

DÉGUENILLÉ, ÉE, adj. Desguiñapado,

arambeloso , andrajoso.

DEGUERPIR, v. a. (fig. fam.) Aventarse, afufarse : irse de un lugar por miedo, etc. || (for.) Dejar, abandonar : la posesion de una herencia.

DÉGUERPISSEMENT . s. m. (for.) De-

jacion, abandono : de una herencia.

DEGUEULER, v. n. (vulg.) Vomitar, provocar, lanzar : dicese de los tragones, o bebedores.

DEGUIGNONNER, v. a. Mejorar la suer-

to, especialmente en el juego.

DEGUISE, EE, p. p. V. Deguiser. | adj. Disfrazado.

DEGUISEMENT, e. m. Disfraz, mascarilla. || (fig.) Disfraz, embozo, rebozo: doblez del ánimo, simulacion.

DEGUISER, v. a. Disfrazar, enmascarar: 4 una persona para no ser conocida. || (fig.) DEGRAVOIEMENT, s. m. Socava, des- Encubrir, fingir, disimular : la voz, la calzamiento, descarnamiento, que hacen las letra, el estilo, etc. [ (id.) Disfrazar, dorar : dar à una com un color y forma en-

gañoja.

DEGUISER (SE), v. r. Distrazarse. | (fig.) Encubrirse, fingir, disimular: su caracter, su opinion.

\* DEGUSTATEUR, s.m. y adf. El que por

Oficio prueba los licores, gustándolos.

DEGUSTATION, c. f. Catadura, cata: prueba que se hace de los licores, gustándo-

\* DEGUSTER, v. a. Prober al gusto los licores.

DEHALE, EE, p. p. V. Dehaler.

DEHALER, v. a. Quitar de la cara lo curtido por el sol, ó el aire.

DEHANCHE, EE, adj. Descaderado,

derrengado : en el modo de andar.

\*BEHARDE, EE, p. p. V. Déharder. adj. Destraillado, soltado.

" DEHARDER, v. a. Destraillar: soltar los perros : en una cacería.

DEHARNACHE, EE, p. p.V. Déharna-

cher. | adj. Desenjaezado.

DEHARNACHEMENT, e. m. La accion de desenjaezar un caballo; y de quitar las guarniciones á las caballerías de tiro.

DEHARNACHER, v. a. Desenjaezar, quitar el aderezo: á los caballos. || Hablando de bestias de tiro, es quitar las guarnicio-

DÉHONTÉ, ÉE, adj. Desvergonzado,

descarado, raido.

DEHORS, adv. Fuera, afuera. | En dehors: hacia fuera, afuera. | Au dehors: por fuera, por afuera. | De dehore: de afuera, de la parte de afuera.

DEHORS, s. m. El exterior de cualquiera cosa, ó la parte de afuera. || Las obras exteriores : hablando de una plaza, ó forta-

leza.

DEHORS, s. m. pl. Los afueras, los alrededores: de una poblacion. || (fig.) El exterior, la exterioridad : y así se dice sauver les dehors: guardar compostura, o modestia, tener modo.

DEICIDE, s.m. Deicidio: solo se dice de la muerte dada à Cristo nuestro Señor por los Judíos. Deicida: solo se aplica á los Judios que diéron la muerte à Cristo.

DEIFICATION, s. f. Deiticacion.

DEIFIE, EE, p. p. V. Deifier. | adj.

Deifiçado, divinizado.

DEIFIER, v. a. Deificar, divinizar: poner en el número de los dioses, como hacian los Romanos con sus emperadores. | ( fig. ) Endiosar : ensalzar á una persona con excesivas alabanzas.

DÉISME, s. m. Deismo : el sistema de los que reconocen un Dios, sin admitir culto

ni revelacion.

DEISTE, s. m. f. Deista : el que sigue, o afecta seguir el sistema del deismo.

DEITE, s. f. (poet.) Deidad, númen.

DEJA, adn de tiempo. Ya.

DEJECTION, s. f. (medic.) La camara, 'la deposicion : de un enfermo.

DEJETE, EE, p. p. V. Dejeter. | adj.

Alabeado, combado.

DÉJETER, 6 SE DÉJETER, v. r. Alabearse, bornearse: la madera.

DEJEUNER, v.n. Desayunarse: almorzar.

DÉJEUNER, 6 DÉJEUNE, s. m. Desayuno : almuerso. || Déjeuner-diner : almuerzo-comida, almuerzo grande. # Déjeuner : juego de plato y taza con su tapadera. [ Servicio de café, o té. DÉJOINDRE, v. a. Desunir, despegar:

separar lo que está unido, o pegado, como

maderas, piedras.

DÉJOINDRE (SE), v. r. Desuntrse, despegarse : dicese de Obras de carpintería , ó de albañilería.

DEJOINT, OINTE, p. p.V. Déjoindre.

adj. Desunido, despegado.

DÉJOUER, v. n. (naut.) Largar bande-

ra, gallardete, etc.

DEJUC, s. m. El tiempo de levantarse las gallinas, y el de levantarse de la cama los viejos.

DEJUCHER, v. a. y n. Echar las gallinas del galfinero, y tambien salir ellas. ( fig.) Echar 4 uno de un puesto eminente, arrojarie.

DELA, adv. de lugar. De alla, de alli. Au delà, o par delà: mas allà, de la otra parte,

DELABRE, ER, p. p. V. Délabrer.

adj. Destrozado, arruinado.

DELABREMENT, s. m. Ruina, destrozo, destruccion : estado de ruina.

DELABRER, v. a. Destrozar, destruir, echar á perder: muebles, vestidos, etc. || (fig.) Derrotar : un egército. || Arruinar : el caudal, los bienes, la salud.

DELACE, RE, p. p. V. Délacer. | adj.

Desatado, aflojado, desabrochado.

DELACER, v. o. Desatar, allojar : cordon, cinta, ó lazo, que tiene ajustada algune parte del cuerpo.

DELAI, s. m. Dilacion, demora. || Tambien es término, moratoria ó plazo, que se

pide, ó sa concede.

DÉLAISSÉ, ÉE, p. p. V. Délaisser. *adj.* Dejado, desamparado, abondonado.

DELAISSEMENT s. m. Desamparo, abandono: dicese de las personas. Il (est. leg.) Dejacion : de bienes.

DÉLAISSER, v. a. Dejar, abandonar

desamparar : á una persona.

DELARDEMENT, s. m. (arquit.) Disminucion de los peldaños de una escalera de caraçol, sea de nabo, ó de ojo.

DELARDER, v. a. (arquit.) Dispalmar,

chaflanar : los angulos de un madero.

DELASSE, EE, p. p. V. Délasser. adj. Descansado.

DELASSEMENT, s. m. Descenso, re-

creo, recreacion: dícese del cuerpo, y tambien del ánimo.

DÉLASSER, v. a. Dar descenso, aliviar de una fatiga: así al cuerpo, como al ánimo.

DELASSER (SE), v. r. Descansar, tomar algun descanso, alivio, recreo: despues de una fatiga del ánimo, ó del cuerpo. || (fam.) Desensebar.

DELATÉ, ÉE, p. p. V. Délater. | adj. Delatado.

DÉLATEUR, s. m. Delator: el que de-

DÉLATION, s. f. Delacion.

DÉLATTER, v. a. (arquit.) Deslatar: quitar las latas de un techo, ó tejado.

DÉLAVÉ, ÉE, adj. Deslavasado: dícese del color demasiado bajo.

\* DÉLAVER, v. a. Deslavazar : dicese del tinte, ó color que se aclara demasiado.

DELAYANT, ANTE, adj. Diluyente: dícese del remedio que suelta y pone corrientes los humores.

DÉLAYÉ, ÉE, p. p. V. Délayer. || adj.

Desleido, diluido, disuelto.

DÉLAYEMENT, s. m. Desleidura, diluicion.

DÉLAYER, v. a. Desleir: una cosa en algun licor. || (medic.) Diluir: los humores.

\* DÉLÉATUR, s. m. (imp.) Deleatur: voz latina con que se nombra un signo de correcciou, para indicar lo que se debe borrar.

DÉLECTABLE, adj. m. f. Deleitable: aquello en que se halla deleite. || Delectable: aquello en que se siente delectacion.

DELECTATION, s. f. Deleitacion: y

delectacion en sentido moral.

DELECTE, EE, p. p. V. Delecter. | adj. Deleitado, delectado.

DELECTER, v. a. Delectar: causar delectacion. || Deleitar: dar deleite.

DÉLECTER (SE), v. r. (fam.) Regodear-

se, regostarse.

DELEGATION, s. f. Delegacion: subatitucion de jurisdicción, autoridad, etc.

\* DELEGATOIRE, adj. m. f. Delegatorio: se dice de los rescriptos, o comisiones pontificias, concedidas á ciertos jueces.

DELEGUE, EE, p. p. V. Déléguer.

adj. Delegado.

DELEGUER, v. a. Delegar, comisionar. DELESTAGE, s. m. Deslastre: el acto de deslastrar un navio.

DELESTE, EE, p. p. V. Délester. || adj.

Deslastrado: el navio sin lastre.

DÉLESTER, v. a. Deslastrar : quitar el lastre à un buque.

DELESTEUR, s. m. Deslastrador : el que

quita el lastre á un navío.

DÉLÉTERE, adj. m. f. (medic.) Mortal, ó muy pernicioso.

\* DÉLEURRER, v. a. Desengañar.

\* DÉLIAISON, s. f. (arquit.) Despiezo: de la trabazon de los sillares.

\*DELIBATION, s. f. La accion de probez gustando.

DÉLIBÉRANT, ANTE, adj. Irresoluto,

indeciso.

\* DELIBÉRANS, s. m. pl. Votantes : los que deliberan, que tienen derecho de deliberar, y sesolver en un asunto.

DELIBERATIF, IVE, adj. Deliberativo. Dicese solo del género, y del voto: genre

délibératif ; voiz délibérative.

DELIBERATION, s. f. Deliberacion, o consulta. || Deliberacion, o resolucion.

\* DÉLIBÉRÉ, s. m. (for.) Suspension, en un juicio, por tener que reconocer el juez los autos.

DÉLIBÉRÉ, ÉE, p. p. V. Délibérer. ¶ adj. Deliberado ¶ Resuelto, libre, desaho-gado. ¶ De propos délibéré, adv. De proposito.

DÉLIBÉRÉMENT, adv. Libremente, resueltamente, con desahogo, sin empacho.

DÉLIBÉRER, v. a. y n. Deliberar : consultar. || Deliberar, determinar, resolver.

DÉLÎCAT, ATE, adj. Delicado: por lo delgado, lo frágil, primoroso, lo tino, lo regalado, etc. || (fig.) Delicado: por lo arduo, ó arriesgado: y tambien por lo escrupuloso, descontentadizo, ó nimio.

DELICATE, EE, p. p. V. Délicater. || adj. Amimado, criado con mimo, y deli-

cadeza.

DELICATEMENT, adv. Delicadamente, finamente, primorosamente.

DELICATER, v. a. Amimar: criar con

demasiada delicadeza, y mimo.

DELICATESSE, s. f. Delicadez, delicadeza: dicese de las cosas, y de las personas. || Delicadeza: regalo en el trato, ó crianza. || Délicatesse de conscience: escrupulo de conciencia. || Les délicatesses de la langue: las finuras, ó primores de la lengua.

DELICE, s. m. Deleite: gusto, regalo. DELICES, s. f. pl. Delicias: deleité,

gusto, recreacion especial.

DÉLICIEUSEMENT, adv. Deliciosamente, delicadamente, regaladamente.

DÉLICIEUX, EUSE, adj. Delicioso: por cosa deleitosa, agradable a los semidos.

DÉLICOTER (SE), v.r. (picad.) Desencabestrarse : soltarse una caballeria del cabestro.

DÉLIÉ, ÉE, adj. Delicado, fino, delgado. || (fig.) Sutil, agudo : en materia de ingenio.

DELIÉ, ÉE, p. p. V. Délier. | adj.

Suelto, desatado.

\*DÉLIENNES, adj. pl. Delias : fiestas que los gentiles celebraben en honor de Apolo.

DELIER, v. a. Desliar, desatar. || (fig.)
Absolver, remitir: los pecados. || Relajar,
relevar: de un voto, de una obligacion.

DÉLINEATION, s. f. Delineacion de lineamiento.

(297)

DEM

DELINQUANT, e. m. y adj. (for.) Delincuente, contraventor, transgresor.

DELINQUER, v. n. Delinquir : quebran-

tar algun precepto.

\* DELIQUESCENCE, c. f. (quim.) Deliquescencia: licuación de una sal, por la humedad natural del aire.

\* DELIQUESCENT, ENTE, adj. Deliquescente : sal propensa à la deliquescencia.

DELIQUIUM, s. m. (quim.) Deliquio.

DELIRE, s. m. Delirio, desvario.

DELIRER, v. n. Desvariar por alguna enfermedad. | Delirar : decir ó hacer dispatales.

\* DELISSER, v. a. Escoger el papel pliego por pliego en las fábricas de este género.

DELIT, s. m. (for.) Delito, crimen. \* DELIT, s. m. ( arquit. ) Contralecho: **sect**io diferente que el que tenia la piedra en

de cantera.

DELITER, v. a. (arquit.) Poper las piedras en un edificio fuera del lecho natural que tenian en la cantera.

DELITESCENCE, e. f. (medic.) Delitescencia: desaparicion súbita de un tumor.

DELIVRANCE, s. f. Entrega, o entregamiento : de alguna cosa en mano propia. 🛭 Preservacion, libramiento: de un mal, de un peligro. || Restauracion : de un pueblo, o pais, sojuzgado, oprimido. | Soltura, lilærtad : concedida á un preso. || Alumbramiento: parto feliz : de una muger.

DELIVRE, s. m. (cirug.) Paries, secun-

dina, placenta.

DELIVRE, EE, p. p. V. Délivrer. adj. Entregado. | Libre: puesto en libertad. 🏿 Librado: de algun riesgo. 🖟 Alumbrado: Jado à luz.

I)ELIVRER (de), v. a. Entregar: pener \*n mano. || Libertar : á uno. || Librar de algun riesgo. || Soltar : dar libertad à los presoe. Asistir : a un parto.

DELIVRER (SE) (de), v. r. Salir de su

embarazo: parir una muger,

DELIVREUR, s. m. Libertador.

DELOGE, EE, p. p. V. Deloger. | adj. · Desalojado : mudado de casa.

DÉLOGEMENT, s. m. Mudanza de casa

o de posada.

DELOGER, v. a. Desalojar : echar, ó liacer salir del alojamiento, de la casa, de un lugar, ó puesto cómodo, ventajoso.

DELOGER, v. n. Desalojar, mudarse: de casa, de posada, de sitio. || (prov.) Dicese : Déloger sans trompette : irse, escaparse a cencerros tapados.

DELONGER, v. a. (cetrer.) Desempiolar:

quitar la pihuela á los halcones.

DELOT, s. m. (naus.) Guardacabo: especie de anillo cóncavo de hierro, para que 110 se rocen y corten dos cahos que se

DELOYAL, ALE, adj. Desleal, pérsido, l

lementido.

DELOYALEMENT, adv. Deslealmente: con desicaltad.

DELOYAUTE, s. f. Deslealtad, perfidia. \* DELPHINAL, adj. m. f. Delfinal : del

DELPHINIUM, 6 PIED-D'ALOUETTE,

s. m. Delfinio, consólida: planta.

\*DELTOIDE, s. m. (anat.) Deltoide: músculo de figura triangular que levanta el brazo y le aparta de las costillas. || adj. m. f. Deltoideo: lo que tiene figura triangular como la delta griega.

DELUGE, s. m. Diluvio: tiene las mismas acepciones que en castellano, en el sen-

udo propio, y en el figurado.

DELUTÉ, ÉE, p. p. V. Déluter. | Des-

pegado : quitado el lúten.

DELUTER, v. a. Despegar : quitar el lúten con que se tapan las vasijas para destilar.

DEMAGOGIE, s. f. Demagogia: ambicion de dominar en una faccion popular.

DEMAGOGUE, s. m. Demagogo : cabeza, gele ó miembro de una faccion popular.

DEMAIGRIR, v. a. (arquit.) Desgalgar:

rebajar algun madero, ó piedra.

\*DEMAIGRISSEMENT, s. m. (arquit.) Desgalgue : el rebajo que se hace á los maderos, ó sillares.

DEMAILLOTTE, EE, p. p. V. Démail-

lotter, | adj. Desenvuelto, desfajado.

DEMAILLOTTER, v. a. Quitar la envoltura ó las mantillas, á una criatura : desenvolveria.

DEMAIN, s. m. Mañana, el dia de manana. | Avant que demain soit passé: ántes que pase manana.

DEMAIN, adv. Manana. || Demain matin, o au matin : manana por la manana. Demain au soir: manana por la noche, ó á la noche. Il Après demain: pasado mañana.

DÉMANCHÉ, ÉE, p. p. V. Démancher. DÉMANCHEMENT, s. m. Desmangue, desmangamiento: la accion de quitar un mango á algun instrumento. [ El acto de

tocar en cuarta mano el violin.

DEMANCHER, v. a. Desmangar: quitar el mango á algun instrumento. || Tocar cn cuarta mano el Violin.

DEMANCHER (SE) , v. r. Salir mai al-

gun negocio.

DEMANDE, s. f. Peticion, demanda, y en estilo familiar, pedidura. || Pregunta, cuando se pide respuesta; y en este caso tambien se dice demanda. || ( for. ) Demanda, o accion; que se pone en justicia.

DEMANDE, ÉE, p. p. V. Demander. []

adj. Pedido: demandado.

DEMANDER (à) v. a. Pedir: un favor, etc. Pedir: por exigir, requerir, una ú otra cosa. || Desear, apetecer. || Preguntar, hacer una pregunta, esperando respuesta. | Preguntar por alguno. || Dar o presentar un pedimento, para obtener alguna provision de l justicia.

de puerta en puerta.

DEMANDEUR, EUSE, c. Pedigueño, pedigon: el que pide con importunidad.

\* DEMANDEUR, DEMANDERESSE , &: Demandador, actor : dicese del litigante que pone la demanda en juicio.

DEMANGEAISON, s. f. Comezon, picazon. || (fig.) Prurito, flujo, gana vehe-

mente de hacer alguna cosa.

DEMANGER, v. a. Picar, dar picazon, comezon, hacer cosquillas; la cabeza, los pies, las manos, ù otra parte del cuerpo. (fig. fam.) Dicese: les pieds lui démangent: los pies le bullen, o por decir que alguno está deseando salir, o irse. || Les mains o les doigts lui démangent : desea camorra, ó se está deshaciendo por renir. La peau lui démange: el cuerpo le pide camorra.

DEMANTELE, EE, p. p. V. Déman-

teler. adj. Desmantelado.

DEMANTELEMENT, c. m. Demolicion, arrasamiento : de una plaza , o fortaleza.

DEMANTELER, v. a. Desmantelar: arresar les Tortificaciones y muros de una

plaza.

DEMANTIBULER, v. a. (ant.) Desquijarar. || Usase en estilo figurado y familiar el participio pasivo démantibulé, por decir, desgobernado, desbaratado, descuadernado, descompuesto: hablando de muebles y albajas.

DEMARCATION, s. f. Demarcacion: señalamiento de limites. || Ligne de démarcation : linea de demarcacion : la mandada tirar en el globo por Alejandro VI, para terminar las contiendas de Castellanos y Portugueses, sobre las conquistas del nuevo mundo.

DEMARCHE, s. f. El paso, el andar, el modo de andar : de una persona. [] (fig.) Paso, accion, movimiento: en el modo de gobernarse, y portarse.

\*DEMARIAGE, s. m. Descasamiento:

divorcio.

DEMARIE, EE, p. p.V. Demarier. Descasado.

DEMARIER, v. a. Descasar : declarar nulo el matrimonio.

DEMARQUER, v. a. Quitar, o borrar

la señal á una cosa.

DEMARQUISER, v. a. Apear & uno del titulo de marques, haciendo ver que no lo es.

\*DEMARRAGE, s. m. La accion de un navio que rompe sus amarras.

DEMARRE, EE, p. p. V. Démarrer.

Desamiarrado.

DEMARRER, v. a. (naut.) Desamarrar : soltar lo que está amarrado. | ( fig: jam.) Mover de un lugar à otro una cosa pesada.

DEMARREB, v. m. Demserrar, zarpar, adj Desmentido.

DEMANDER, v. n. Demandar: pedir un navio para partir. || (fig.) Dicese ne démarrer: no moverse, no menearse de un parage.

DEMASQUE, EE, p. p. V. Démasquer. adj. Con la mascara quitada. || (fig.) Des-

cubierlo, dado à conocer.

DEMASQUER, v. a. Quitar la máscara, o mascarilla, a una persona. | (fig.) Quitar el velo, descubrir: una cosa. Hablando de una persona, es hacerla conocer tal como es. \*DEMASTIQUER, v. a. Despegar una

cosa, pegada con másticis, ó almáciga. \* DENATAGE, s.m. (naut.) Desarbolo. DENATE, EE, p. p. V. Démâter. || adj.

Desarbolado.

DÉMATER, v. a. Desarbolar un navio: quitarle, o derribarle los mástiles.

\* DEMATERIALISER, v. a. (quim.) Dematerializar : separar la materia.

\*DEMELE, s. m. Diferencia, disputa,

cuestion; y tambien desavenencia.

DEMELE, EE, p. p. V. Deméler. adj. Deseuredado, deslindado, aclarado,

terminado.

DEMELER, v. a. Desenredar: lo enredado. || Separar : lo mezclado. || (fig.) Distinguir , conocer : lo confundido , ó revuelto con otras cosas. || Discernir: una cosa de olra. | Aclarar, poner en claro: lo obscuro, y confuso. Disputar, altercar: con alguno.

DEMELER (SE), v. r. Desenredarse: salir de alguna dificultad, o empeño.

DEMELOIR, s. m. Devanadera: máquina para devanar. Escarpidor : peine para desenredar el pelo.

DEMEMBRE, EE, p. p. V. Démem-

brer. adj. Desmembrado.

DEMEMBREMENT, 3. m. Desmembracion : dicese de un cuerpo material, y de un cuerpo político. || Desmembramiento: dicese de la parte desmembrada.

DEMEMBRER, v. a. Desmembrar: hacer cuartos, o pedazos un cuerpo. || (fig.) Se dice desmembrar un estado, un pais.

DÉMENAGE, ÉE, p. p. V. Déména-

ger. | adj. Mudado: de casa.

DEMENAGEMENT, s. m. Mudanza de casa: se toma por la mudanza de los muebles, ó trastos.

DÉMENAGER, v. a. y n. Alzer o levan-

tar la casa, mudarse de casa.

DENENCE, s. m. Demencia: locura. DEMENER (SE), v. r. (fam.) Revolverse,

menearse, hullirse: pernear, trabajar, para conseguir alguna cosa.

DÉMENTI, s. m. El cargo que se hace á alguno de haber mentido. || Donner un démenti à quelqu'un : es decirle que miente, o miente vmd. | (fig. ) Repulsa, o desaire. que lleva el que no consigue lo que emprende.

DEMENTI, IE, p. p. V. Dômestr.

DEMENTIR (SE), v. r. Dejar de ser quien sué: no ser ya el mismo, o el que era. Contradecirse. || Desdecir, de sus buenas calidades. || Perder de su buen estado. || No ser constante. Aplicase á las personas, y á las cosas. || Desmentirse, vencerse: hablando de, una pared, de un techo.

DEMENTIR, v. a. Desmentir, decirle à uno que miente. || Negar la verdad de una cusa, desmentir. || (fig.) Hacer ver lo contrario, contradecir: aplicase á las cosas.

DEMERITE, s. m. Demérito, desmere-

cimiento.

DEMERITER, v. a. Desmerecer: hacerse indigno de premio, favor, o concepto.

DEMESURE, ÉE, p. p. V. Démesurer. | adj. Desmesurado, desmedido, descomu-

DÉMESURÉMENT, adv. Desmesuradamente, desmedidamente, suera de medida, descomunalmente.

\* DEMETRIUS, s. m. (n. p.) Demetrio.

DEMETTRE, v. a. Desconcertar, dislocar: el pié, la muneca, etc. | Deponer, apear : de algun empleo, cargo, etc.

DEMETTRE (SE) (de), v. r. Hacer dimision, o dejacion: de un empleo, o cargo.

DEMEUBLEMENT, s. m. Desathajamien-

to : de una casa. DEMEUBLER, v. a. Desamueblar, desalhajar : quitar los muebles, ó trastos de

un cuarto, de una casa.

DEMEURANT, ANTE, adj. El que hebita, ó vive en tal parte : eg : Jean demeurant dans la rue neuve : Juan que vive en la calle nueva. Con el género semenino es voz forense. || Au demeurant, adv., (fam.) Por lo demas, en lo restante.

DEMEURE, s. f. Morada, habitacion, vivienda: dicese de la casa ó domicilio fijo. || Residencia, asiento: hablando del pais, o pueblo en que uno vivo. | Mansion, parada: el tiempo que uno se detiene en una ciudad, puerto, o tierra. | (for.) Morato-

ria : plazo , dilacion.

DEMEURER, v. n. Morar, vivir: tener la casa óhabitacion en tal pueblo, calle, etc. || Quedar, o restar : dicese del residuo de alguna cosa. || Quedar, por permanecer. || Tardar, detenerse: en salir, venir, etc. | Pararse, detenerse: en algun sitio, ó parage. || Cortarse : en una arenga, informe, sermon.

DEMI, adv. Medio, casi, no enteramente: eg: demi-mort: medio muerto, semi-

disunto: demi-fou: medio loco.

DEMI (A) adv. Imperfectamente, no enteramente: á medio hacer, á medio acabar,

à medio saber, etc.

DEMI, IE, adj. sing. Medio, media, mitad de una cosa : eg : une livre et demie : libra y media: un pied et demi: pie y medio.

La demie a sonné: ha dado la media.

\* DEMI-CERCLE, s. m. Semicheulo.

\* DEMI-DIAMETRE, . m. Semidiame-

\* DEMI-DIEU, s. m. Medio dios: ser que participa de la divinidad.

\*DEMI-DOUZAINE, s. f. Media docena

\* DEMI-HEURE, s. f. Media hora. DEMI-LUNB, s. f. (fort.) Media luna.

DEMI-METAL, s. m. Semimetal. \* DEMI-MOT, e. m. Media palabra.

\* DEMI-PIQUE, s. f. Media pica.

DEMI-SETIER, s. m. Medio cuartillo:

medida de liquidos. DEMIS, ISE, p. p. V. Démettre. || adj.

Desconcertado, dislocado. DEMISSION, e. f. Dimision, dejacion:

de un empleo, o cargo.

DEMISSIONNAIRE, o. y adj. m. f. La persona en cuyo favor se hace una dimision.

DEMOCRATE, # m. f. Democrata: partidario de la democracia.

DEMOCRATIE, s. f. Democracia: goluerno popular.

DEMOCRATIQUE, adj. m. f. Democrático: lo perteneciente á la democracia.

DEMOCRATIQUEMENT, adv. Democráticamente : en forma democrática , á lo

democrático.

DEMOISELLE, e. f. Señorita: tratamiento que se daba en otro tiempo á las doncellas nobles : y hoy es comun á todas las solteras de familias decentes, con el cual se las distingue de las casadas. || Camarera, doncella, criada: que sirve à una señora principal. | Pison : cierto mazo con que se pisona un empedrado. Tambien se llama hie. Especie de insecto volante de cuatro alas. Gallina de Numidia.

DEMOLI, IE, p.p. V. Démolir. De-

DEMOLIR, v. c. Demoler, derribar, echar abajo: un edilicio, u otra fabrica.

**DEMOLITION**, s. f. Demolicion, der-

ribo.

DEMOLITIONS, e. f. pl. Derriho: los materiales de una fábrica, o casa demolids.

DEMON, e. m. Demonio, diablo. || Espíritu, ó genio: en sentido gelitilico, y estilopoético.

**DEMONIAQUE**, adj. y . Demoniaco,

endemoniado, espiritado.

DÉMONOGRAPHE, s. m. Demonógrafo: autor que ha escrito de endemoniados, y energumenos.

DEMONOLATRIE, s. f. Demonolatría:

adoracion de los demonios.

\* DEMONOMANIE, s.f. Demonomania: locura en que uno se cree poseido del demonio.

DEMONSTRABILITE, s. m. Demostra-DEMIE, c. f. Media: se entiende hora. bilidad: cualidad de lo que es demostra-

DÉMONSTRATEUR, s.m. Demostrador: | adj. Desesterado. || Deshecha: hablando de. dicese del profesor de química, botánica, y

anatomía.

DEMONSTRATIF, IVE, adj. Demostrativo: dicese de lo que convence, y persuade. || Demostrativo : uno de los tres géneros en la elocuencia : y una clase de pronombres en la gramática.

DEMONSTRATION, e. f. Demostracion: el argumento que hace evidente alguna cosa. || Prueba convincente. || Demostracion: mues-

tra, senul de agrado.

DEMONSTRATIVEMENT, adv. Demostrativamente, con evidencia, convin-

contemento.

DEMONTE, EE, p. p. V. Démonter. Es adjetivo en todas sus acepciones : desmontado, apeado, desarmado. || (fig.) Des-

concertado, aturdido, confundido.

DEMONTER, v. a. Desmontar, apear: quitarle à uno el caballo, dejarle à pié. || Tambien es derribar A caballo al ginete. Desmontar: la artillería, una escopeta. Desarmar: una máquina, ú otra cosa que tiene varias piezas. || (fig. ) Desconcertar, desbaratar: y tambien aturdir, confundir, desarmar.

DEMONTRABLE, adj. m. f. Demostra-Die : lo que se puede demostrar, ó bacer de

ello demostracion.

DEMONTRE, EE, p. p.V. Démontrer.

adj. Demostrado.

DEMONTRER, v. a. Demostrar: bacer evidente alguna cosa.

\* DÉMORALISATION, s. f. (vos nueva)

Desmoralizacion.

DEMORALISER, v. a. (voz nueva) Desmoralizar: hacer perder 4 uno la buena moral.

DEMORDRE, v. n. Soltar el bocado, d la presa : aplicase solo a perros, y lobos. (fig.) Desaferrarse, desistir, desprenderse: de una idea, opinion, etc.

DEMOUVOIR, v. a. (for.) Separar, apartar: á uno de algun intento, ó de sus intereses. Usase regularmente en el infini-

DEMUNI, IE, p. p. V. Démunir. [] adj.

Desguarnecido, sin defensa.

DEMUNIR, v. a. Desguarnecer, desproveer, dejar sin pertrechos, y defensa : una plaza

DEMURE, EE, p. p. V. Démurer. [adj.]

Abierto: derribado.

DEMURER, v. a. Volver d ahrir en una pered una puerta, ó ventana, que se habia condenado, ó tapiado. || Derribar : un tabi-

DENAIRE, adj. m. f. Denario: lo per-

teneciente al número diez.

DENANTIR (SE), v. r. Renunciar á las fianzas tomadas para la seguridad de algun

pleita.

DENATTER, v. a. Desteger, destreuzar: una esterilla, el pelo, etc. || Desesterar, ó desalfombrar : un cuarto, una sala, etc.

\* DÉNATURALISER, v. a. Desnaturalizar : privar á alguno del derecho de natura-

leza, y patria.

DENATURE, EE, adf. Inhumano, cruel : dícese de los padres, hijos, hermanos, unos respecto de otros. || Contrario á los sentimientos de la naturaleza, ó de la sangre : dicese de las cosas.

DENATURER, v. a. Muder la naturaleza de alguna cosa : dicese regularmente de los bienes propios, que se convierten en adquiridos. || Dénaturer les mots : mudar la acepcion à las voces.

\* DENCHE, EE, V. Danché.

\* DANDERMONDE, (geog.) Dandermunda : villa de Flándes.

DENDRITE, s. f. Déndrita: piedra que representa árboles, como si fuera un mosaico.

\* DENDROTTES, s. f. pl Dendroitas: pie-

dras en figura de árboles.

\* DENDROLITHES, s. f. Dendrolitas: árboles petrificados.

\* DENDROMETRE, s. m. Dendrómetro: instrumeuto para medir la cantidad de madera que tiene un árbol.

\* DÉNÉGATEUR, s. m. Denegador : el

que deniega.

DÉNÉGATION, .. f. Denegacion : nega-

cion en justici**a.** 

\* DÉNERAL, c. m. Pieza redonda de metal, que en las casas de moneda sirve de modelo para tomar el tamaño y el peso de las monedas.

DENI, s. m. Denegacion de una cosa de-

bida.

DENIAISE, subst Ladino, evispado.

DENIAISE, EE, p. p. V. Déniaiser. *adj.* Desasnado, avivado, despierto.

DENIAISEMENT, e. m. Chasco: con

que se engaña á un lerdo.

DENIAISER, v. a. (fam.) Desasnar. avivar, despertar : á un simple, ó lerdo : despabilarle. || Clavar, chasquear: engañar con sutileza.

" DÉNIAISEUR, s. m. (poc. us.) Engañador, burlon, que con sus engaños despierta

á los otros.

DENICHE, ÉE, p. p. V. Dénicher. adj. Desanidado, quitado del nido, y tambien del nicho. [ Desalojado, echado del puesto, o sitio.

DENICHER, v. a. Quitar o sacar los pájaros del nido. | Quitar o sacar del nicho. ||(fig.) Echar, o hacer salir por fuerza a uno de su puesto, ó guarida : aventarle.

DENICHER, v. n. (fig.) Escapar : dejar DÉNATTÉ, ÉE, p. p. V. Dinatter: | el puesto, la guarida, la casa, la cama, etc.

el pájaro voló.

DENICHEUR, c. m. El que busca nidos para sacar pájaros. | ( prov. fam.) Dicese: dénicheur de merles : trampista : estafa-

DENIÉ, EE, p. p. V. Dénier. | adj.

Negado. || Denegado.

DENIER, v. a. Negar: un hecho, un delito, una deuda, etc. || Negar, denegar, no

conceder: lo que se pide.

DENIER, s. m. Dinero, dincrillo: una moneda. || El interes, ó el tanto por ciento, a que se da, ó toma el dinero. || Cierta parte que uno toma ó tiene en una cosa. || Denier de fin, o de loi: dinero de sino, o de ley: nombre que dan los ensayadores á los quilates de la plata. | Denier Saint-Pierre: tributo que pagaba antiguamente el reino de Inglaterra à la Silla de San Pedro.

DENIER À DIEU, s. m. Arra, o señal en dinero: que se da pera remate de un

ajuste, trato ó arrendamiento.

DENIERS, s. m. pl. Dinero en general: o cualquiera suma o cantidad de dinero. Se toma por caudales, o rentas públicas, o sea eyario.

\* DENIGRANT, ANTE, adj, Denigrativo,

que denigra.

DENIGRE, EE, p. p. V. Denigrer. Jadj.

Demigrado.

DENIGREMENT, s. m. Denigracion, infamacion : la accion de denigrar, o infamar á alguno. || Desdoro, infamia, el efecto que sufre el denigrado, ó infamado.

DENIGRER, v. a. Denigrar, infamar: manchar el crédito, sama, y reputacion.

\* DENIS, s. m. (n. p.) Dionisio.

DÉNOMBREMENT, s. m. Enumeracion: cuenta por menor, o individual. || Empadronamiento, padron: hablando de vecinos, ó vasallos.

DENOMBRER, v. a. Enumerar, com-

DENOMINATEUR, s. m. (arit.) Denominador : el número que se pone en la parte inferior de un quebrado.

DENOMINATIF, IVE, adj. (gram.) De-

nominativo.

**DENOMINATION**, s. f. Denominacion: el nombre, ó titulo que se pone á alguna

DÉNOMMÉ, ÉE, p. p. V. Dénommer. || adj. Nombrado, expresado, puesto por su

nombre.

DENOMMER, v. a. Nombrar, expresar el nombre, poner por su nombre, ó nombradamente: una persona, ó cosa, en un auto, escritura, etc.

DENONCE, EE, p. p. V. Denoncer. adj. Publicado, declarado. || Denunciado.

DENONCER, v. a. Publicar, promulgar, declarar : alguna cosa solemnemente. || Dar | darle una dentellada, morderle, mormurar-

|(prov.) Dicese : les oiseaux sons dénuchés : aviso, hacer saber. || Denunciar, delatar, acusar : en juicio.

DÉNONCIATEUR, e. m. Denunciador:

el que denuncia.

DENONCIATION, s. J. Publicacion: declaracion solemne. Denunciacion: delacion, acusacion : en juicio.

DENOTATION, s. f. Designacion de una 🛠

cosa por ciertas senales, etc.

DENOTE, EE, p. p. V. Dénoter. | adj. Denotado.

DÉNOTER, v. a. Denotar, indicar, signi-

ficar : una cosa,

DENOUE, EE, p. p. V. Denouer. || adj. Desanudado, suelto, desenlazado, desenre-

DÉNOUMENT, s. m. (fig.) Exito: salida , fin : de una trama , de un negocio. || Desenredo, deseniace : habiando de una

pieza de teatro.

DENOUER, v. a. Desanudar, desatar : un! nudo, un lazo. || Soltar, poner ágiles ó ex-, peditos los miembros del cuerpo. || (fig.)| Desatar, desenredar : dar salida á un lance , enredo, ó trama, particularmente en piezas: de teatro. | Dénouer l'aiguillette : desligar el malelicio.

DENOUER (SE), v. r. Desanudarse : quitarse algun nudo. || (fig.) Ablandarse, ponerse flexible: así en lo moral, como en lo físico. | Desenredarse, aclararse : un

asunto.

DENREE, s. f. Género : dicese de todo lo que se vende para el consumo y subsistencia del hombre, y de las bestias. Usase comunmente en plural. || (joc.) Droga: por decir un género ruin , malo , caro.

DENSE, adj. m. f. (fis.) Denso: por compacto, apretado. Es lo opuesto á ralo,

enrarecido.

DENSITE, a. f. Densidad : la calidad de

lo que es denso.

DENT, s. f. Diente : dicese de las personas, y de los animales. || Diente de sierra, de rueda, u otros instrumentos. || Mella: hecha en el corte ó filo de algun cuchillo, espada, etc. || (fig.) Ojeriza, tirria: contra alguno. || Dent-de-chien: grama: yerba de prado. | Dent-de-lion : diente de leon : planta. | Dent-de-loup: colmillo: nombre de un instrumento para pulimentar. || Dents de devant: los dientes propiamente, ó los incisivos. || Dents canines: los colmillos. || Dents mâchelières, o molaires : las muelas. || Dent de sagesse : muela del juicio. || Dens œillère: muela cordal. | Dent de lait: les primeros dientes de las criaturas. || Fausses dents: dientes postizos. || Un arrache-dents: un saca muelas. || Dent, y dents. Esta voz entra en un gran número de frases proverbiales, y familiares. | Avoir bonnes dents : tener buen diente, ser de buen diente. Donner un coup de dents à quelqu'un:

le. || Il n'y én a pas pour sa dent creuse: no hay para un diente, para ponderar la gana, ó hambre. || Montrer les dents: enseñar los dientes, tenerlas tiesas, hacer cara. || Ne pas desserrer les dents: no descuser los labios, no desplegar la hoca, no hablar palabra. || Parler des grosses dents: hablar gordo, echar fieros. || Prendre le frein, le mors aux dents. V. Mors.

DENTAIRE, s. f. Dentaria: planta.

DENTAIRE, adj. m. f. (medic.) Dentaria, dental: lo concerniente à la dentadura.

\* DENTALE, s. f. Dental : cierta concha de la figura de un caramillo, y parecida al diente.

\* DENTALE, s. f. Denton : pescado de mar.

DENTALE, adj. Dental: dicese de las letras c, d, t y z, que se pronuncian tocando la lengua en los dientes.

\* DENTALITHE, s. f. Denton fósil.

DENTÉ, ÉE, adj. Dentado: lo que tiene dientes, ó puas.

DENTÉE, s. f. (mont.) Dentellada, bo-cado.

DENTELAIRE, 6 HERBE AUX CAN-

CERS, s. f. Veleza: planta.

DENTELÉ, ÉE, adj. Dentellado: lo que está cortado en figura de dientes, ó de piquitos. || En términos del blason se dice dentelado. || (botán.) Dentado.

\* DENTELE, s. m. (anat.) Serrato: nombre de dos músculos; el gran serrato, que sirve para dilatar el pecho; y el serrato menor, que hace mover el hombro hácia adentro.

"DENTELEE, s. f. Tulipa de color bermejo claro, y blanco ceniciento.

\* DENTELER, v. a. Dentar una sierra: hacer muescas en forma de dientes.

DENTELLE, s. f. Encage: de hilo.

Punta: de seda, oro, plata.

DENTELURE, s. f. Dentellon : cierta piececita cuadrilonga, que sirve de adorno en las cornisas.

DENTICULE, s. m. (arquit.) Dentellou: adorno que se pone debajo de la corona de la cornisa.

DENTIER, s. m. (ant.) Carrera de dientes, ó dentadura, V. Denture.

\* DENTIFORME, adj. m. f. Dentiforme: en forme de dientes.

DENTIFRICE, s. m. Remedio: para limpiar la dentadura.

DENTISTE, s. ns. Dentista (vulgarmente

sacamuélas).

DENTITION, s. f. Denticion: la salida ó erupcion de los primeros dientes en las criaturas.

DENTURE, s. f. Lo mismo que dentier.

El dentado de una rueda de relox.

DENUDATION, s. f. (cirug.) Denudaciou: estado de un hueso durantuado. DÉNUÉ, ÉE, p. p. V. Dénuer. | adj. Desnudo, salto, privado, desprovisto.

DÉNUEMENT, s. m. Privacion, falta, carencia, de lo necesario: o preciso: en sentido pasivo. || (mis.) Desasimiento, desapego: en sentido activo.

DENUER, v. a. Demudar, despojar, privar; à una persona o cosa de lo que le es preciso para su subsistencia, desensa, etc.

DÉPAQUETÉ, ÉE, p. p.V. Dépaqueter.

adj. Desempaquetado.

DÉPAQUETER, v. a. Desempaquetar : sacar alguna cosa de un paquete. || Desempapelar, desliar.

\*DE PAR, prep. (voz diplom.) De orden, por mandamiento. || De par le roi : por el

rey, por orden del rey.

\* DÉPARAGER, v. a. Casar à una jóven con una persona desigual en calidad.

DÉPARÉ, ÉE, p. p. V. Déparer. || adj. Desadornado, ó sin los adornos. || Descompuesto, deslucido.

DÉPAREILLE, ÉE, p. p V. Dépareiller.

|| adj. Desapareado, descabalado.

DÉPAREILLER, v. a. Desaparear, descabalar : quitar una cosa de dos, ó muchas, que debian formar igualdad, juego, ó número completo.

DÉPARER, v.a. Desadornar desguarnecer : quitar el adorno, ó los adornos : á un templo, altar, sala, fachada, etc.; ó el ornato á una com. || Afear, deslucir quitar el lucimiento, ó el mérito á una persona, ó com : echarla á perder.

DÉPARIÉ, ÉE, p. p. V. Déparier. | adj.

Desapareado.

DÉPARIER, v. a. Desaparear : quitar una de dos cosas que deben andar juntas, formando par, ó pareja.

DEPARLER, v. n. Cesar de hablar : callar.|| Ne pas déparler : (fam.) no cerrar el

pico, no cesar de hablar.

DÉPART, s. m. Partida, salida : el acto, el tiempo, de partir, ó salir, á un viage. || (fam.) Se dice: étre sur son départ : estar de partida. || (quin.) Refinadura : separacion del oro, y la plata.

DEPARTAGER, v. a. ( for. ) Desempatar: quitar la igualdad en los votos, ó pa-

receres.

DÉPARTEMENT, s. m. Ramo, negociado, incumbencia: de algunos cargos, o
comisiones, que se reparten entre varios. ||
Distrito, o territorio de la jurisdiccion de
un juez. || Departamento: dicese de los distritos en que está dividido el cuerpo y plana
mayor de la marina real. || Despacho: el
ramo de que cuida cada secretaría de Estado,
o ministerio.

\* DÉPARTEMENTAL, ALE, adj. Departamental: perteneciente à un departamento, d que tiene conexion con los departamen-

tos.

DEPARTI, IR, p. p. V. Départir. | adj. Distribuido, repartido.

DEPARTIE, e. f. (ant.) Partida. V.

Départ.

DEPARTIR, v. a. Dispensar, conceder : a uno. Repartir : distribuir ; entre muchos.

DEPARTIR (SE) (de), v. r. Desistir : de

una idea, o asunto.

DEPASSER, v. a. Depasar: un cordon, una cinta, que se habia pasado, ó corrido, por un ojal, jareta, etc. || Pasar mas allá: extenderse, ó adelantarse mas allá : pasar delante, tomar la delantera à otro.

DEPAVE, EE, p. p. V. Depaver. | adj.

Desempedrado. | Desenlosado.

DEPAVER, v. a. Levantar el empedrado: de una calle, camino, templo. Siendo de piedras, es desempedrar : siendo de losas, desenlosar: y siendo de ladrillos, desenladrillar.

DEPAYSE, EE, p. p.V. Dépayser. [adj. Sacado de su pais, enviado á tierra extraña. || Extraño, desconocido, forastero en

otro pais.

DEPAYSER, v. tt. Sacar, hacer salir à uno de su tierra, o patria: llevarle, enviarle á otro pais extraño para él.

DEPECE, EE, p. p. V. Dépecer. 4 adj.

Destrozado, hecho trozos, ó tajadas.

DEPECEMENT, s. m. Despedazamiento,

destrozo.

DEPECER, v. a. Destrozar, despedazar: hacer trozos, ó pedazos de cualquiera cosa. Destasar, descuartizar: una res muerta. Hacer tajadas, o trinchas. || Deshacer: un navio viejo, un vestido, etc.

" DEPECEUR, s. m. Leñero : el que compra los barcos viejos para deshacerlos, y ven-

derlos á leña.

DEPECHE, s. f. Pliego, ó carta de oficio ; que suele despacharse por las cortes à sus embajadores,

DEPECHE, EE, p. p. V. Dépêcher. | adj.

Despachado.

DEPECHER, v. a. Despachar, abreviar: concluir una cosa. || Despachar, enviar ; un correo, un expreso, un comisionado. || Despachar a uno al otro mundo, matarle.

DFPECHER (SE) (de), v. r. Despacharse, abreviar, darse prisa: en hacer alguna cosa.

" DEPEDANTISER, v. a. Quitar la rus-

ticidad.

DÉPEINDRE, v. a. Pintar, representar, lescribir : una accion, ó cosa, hablando: o escribiendo.

DÉPEINT, EINTE, p. p. V. Dépeindre. adj. Pintado, descrito, representado.

DEPENAILLE, EE, adj. Trapajoeo, desharsnado, andrajoso. || V. Deguenille.

DEPENAILLEMENT, s. m. El estado de una persona andrajosa, y desharapada.

DEPENDAMMENT, adv. Dependientemente : con dependencia.

DÉPENDANCE', s. f. Dependencia, sujecion, subordinacion. || Pertenencia: hablando de tierras, ó heredades.

DÉPENDANCES, a. f. pl. Dependencias: lo que pertenece à una cosa, o hace parte de

ella.

DEPENDANT, ANTE, adj. Dependiente : el que depende de otro. || (naut.) Se dice : tomber en dépendant : arribar à un puerto DEPENDRE, v. a. Descolgar.

DEPENDRE (de), v. n. Depender : estar sujeto á alguna persona, ó cosa. || Estar anejo, ó ser del dominio : hablando de tierras. 🛭 Depender, provenir, seguirse. | Pender de, consistir en , estar à la disposicion de alguno, ó de su voluntad, el hacer ó no hacer tal

DEPENDRE, v. imp. Pender. | Il ne dépend que de moi de : solo en mi pen-

de el,

DEPENDU, UE, p. p. V. Dépendre.

adj. Descolgado.

DÉPENS, s. m pl. Costas, gastos: en un litigio, o proceso. A ses dépens, adv. A sus expensas, á su costa. || (fig.) Se dice: se justifier, se divertir, rire aux dépens d'autrui: disculparse, divertirse, reir, & costa de otro, en perjuicio de otro.

DEPENSE, s. f. Gasto: el empleo que se hace del dinero. || Gasto : la cuenta de lo que consume una casa, o de lo que se expende en una obra, etc. || Despensa : cuarto para

las provisiones de una casa.

DEPENSE, EE, p. p.V. Dépenser. [adj.

Gastado, expendido.

DEPENSER, v. a. Gastar, expender;

emplear el dinero en alguna cosa.

DEPENSIER, IERE, s. y adj. Gastador, expendedor, amigo de gastar, maniroto.

DEPENSIER, IERE, s. Despensero : de

un convento, colegio, ó navío.

DEPERDITION, s. f. Pérdida, disipacion : lo que se va perdiendo , ó consumiendo de un cosa.

DEPERI, IE, p. p. V. Deperir. | adj. Deteriorado, perdido, echado á perder.

DEPERIR, v. n. Perderse, echarse a perder, menoscabarse, deteriorarse: una COSA.

DEPERISSEMENT, s. m. Pérdida, deterioro, daño, menoscabo: de alguna COSA.

\* DÉPERSUADER, v. a. Disuadir, desenganar.

DÉPETRÉ, ÉE, p. p. V. Dépêtrer. 4 adj. Desenredado, desembarazado, desatollado.

DEPETRER, v. a. Desenredar : los pies. Desatascar, desatollar: á alguno. # (fig.) Desembarazar, librar.

DEPEUPLE, EE, p. p. V. Dépeupler. adj. Despolslado, desolado, yermo, desierto.

DEPEUPLEMENT, s. m. Desolucion:

la accion de desolar, ó despublar.

DEPEUPLER, v. a. Despublar: sacar ó disminuir los habitadores de una poblacion; o pais. | Yermar : dejarte yermo, o desierto.

\* DEPHLOGISTIQUE, EE, adj. Deflogisti-· cado: privado del principio inflamable.

\* DEPIE, s. m. (for.) Desmembracion: de un feudo,

DEPIECER, v. a. Cortar : por miembros.

|| Desmembrar : un feudo.

DEPILATIF, IVE, adj. Alopecio: lo

que hace caer el cabello.

DEPILATION, a. f. La accion y el efecto de arrancar, ó quitar el vello ó pelo con la atanquia. || Pelonia, pelona : enfermedad que hace caer el pelo, lo mismo que alopecia.

DEPILATOIRE, s. m. Atanquia : un-

güențo para quitar el vello.

DÉPILE, EE, p. p. V. Dépiler. adj. Sin

vello, DEPILER, v. a. Quitar el vello ó pelo

con la atanquia. DEPINGLER, v. a. Quitar los alfile-

Its.

DÉPIQUÉ, ÉE, p. p. V. Dépiquer. adj. Despicado, desquitado, antisfecho, consolado.

DEPIQUER, v. a. (fam.) Despicar, desquitar, desenfadar, consolar: à alguno de una pérdida, sentimiento, enfado.

DEPISTE, EE, p. p. V. Dépister. Rus-

treado, indagado.

DEPISTER, v. a. Rastrear: sacar por la

pista, indagar.

DEPIT, s. m. Despecho, enfado, indignacion. En dépit de, adv. A despecho, à pesur de, contra la voluntad de.

DEPITE, EE, p. p. V. Dépiter. adj. Despechado, desesperado, exaspe-

rado,

DEPITER, v. a. Despechar, desesperar,

enfadar.

DEPITER (SE), v. r. Despecharse, desesperarse, enfadarse, enojarse.

\* DEPITEUX, EUSE, adj. (ant.) Enoja-

dizo : fácil de enojarse, o eufadarse.

DEPLACE, EE, p. p. V. Déplacer. adj. Quitado de su lugar : fuera de su lugar: mal colocado. || ( fig. ) Impertinente, que no viene al caso.

DÉPLACEMENT, s. m. Mudanza: de una persona , ó cosa, quitándola de su pues-

to, empleo, ó lugar.

DEPLACER, v. a. Quitar, mudar de su lugar, ó puesto , á una persona , o cosa.

DEPLAIRE, v. n. Disgustar, desagnadar. || Desazonar, enfadar. || Soit dit sans vous déplaire: con paz sea dicho, sin que vind. se desazone, ó se agravie.

DEPLAIRE (SE) ( de), v. r. Disgustarse,

almrrirse, no hallarse hien.

DEPLAISANCE, a. f. Enfado, repug-

nancia, fastidio.

DEPLAISANT, ANTE, adj. Desagradable : ingrato : enfadoso : molesto : conforme es la cosa de que se habla.

DEPLAISIR, s. m. Disgusto: sinsabor:

pena, sentimiento,

DEPLANTE, EE, p. p. V. Déplanter.

Trasplantado.

DEPLANTER, v. a. Trasplantar, quitar de la tierra : plantas, matas, arbolitos, para piantarlos en otra parte.

\* DEPLANTEUR, . m. Desplantador:

el que desplanta.

DEPLANTOIR, s.m. Desplantador: instrumento para arrancar las raices y plan-

\* DÉPLATRER, v. a. Quitar el yeso.

DÉPLIÉ, ÉE, p. p. V. Déplier. | adj. Desdoblado, estirado, extendido, desplegado,

DÉPLIER, v. a. Descoger, desdoblar, estirar, extender: lo que estaba cogido,

doblado.

DEPLISSE, EE, p. p. V. Déplisser.

adj. Descogido, desarrugado.

DEPLISSER, v. a. Quitar ó descoser los pliegues.

DEPLOIEMENT, s. m. Accion de des-

plegar. DEPLORABLE, adj. m. f. Deplorable,

lamentable.

DEPLORABLEMENT, adv. Lastimosamente, infelizmente.

\* DEPLORATION, s. f. Lloros, lamentos,

penas y pesares.

DEPLOKE, EE, p. p. V. Deplorer. adj. Infeliz, desdichado. || Desesperado, sin consuelo, sin remedio. || Affaire déploree: causa ó negocio perdido , desahuciado: en lo forense.

DEPLORER, v. a. Deplorar, llorar:

los males, las desdichas, los trabajos.

DEPLOYE, EE, p. p. V. Deployer. adj. Desplegado, tendido, suelto. | Rire à gorge déployée : reir à carcajada tendida, descoserse de risa.

DEPLOYER, v. a. Desplegar, tender: las banderas, las velas, las alas, etc. | fig.) Ostentar, descubrir: el talento, el ingenio, la elocuencia, etç.

DÉPLUMÉ, EE, p. p. V. Déplumer.

adj. Desplumado, pelado, sin pluma. DÉPLUMER, v. a. Desplumar : pelar las

aves.

DÉPLUMER (SE), v. r. Desplumarse, pelarse': mudar la pluma, soltar, la pluma: las aves : ó los pájaros.

\* DE PLUS, adv. Fuera de eso, ó de esto: ademas.

\* DÉPOINTER, v. a. Desapuntar : quitar

las puntadas á los pliegues de las telas. DEPOLIR, v. a. Delostrar: quitar el pu-. linrento ó lustre á una cosa.

DÉPONENT, adj. m. Deponente : dicese i ciertos animales sacada ya del cuerpo. En de cierto género de verbos en la gramática | latina.

DEPOPULARISER, v. a. (voz nueva) Quitarle à uno el demasiado afecto al pue-

DÉPOPULATION, . J. Despoblacion: la falta ó disminución de gente en un pueblo , ó pais.

DEPORT, s. m. (for.) Derecho de vacante: cuarta canónica. || Payer sans de-

port : pagar sin deinora.

**DEPORTATION**, s. f. Deportacion: destierro, extranamiento: de un reino, o estado.

DEPORTEMENT, a. m. Porte: modo

de portarse.

DEPORTER, v. a. Deportar, desterrar,

extranar: de un estado, á otro pais.

DEPORTER (SE), v. r. Apartarse, desistirse: de una pretension, de un intento. Usase principalmente en lo forense.

DEPOSANT, ANTE, s. Deponente, de-

clarante: testigo que depone en juicio. DEPOSE, EE, p. p. V. Déposer. || adj.

Depuesto. || Depositado.

DEPOSER, v. a. Deponer : de un puesto ó empleo á alguno. || Depouer, renunciar, dejar: un cargo, o dignidad. || Depositar, confiar, encomendar: la autoridad: un secreto, una cantidad. || Depositar, poner en deposito, alguna cosa. | (fig.) Quitarse: la máscara, el velo.

DEPOSER, v. n. Deponer, declarar:

atestiguar : en juicio.

**DEPOSITAIRE**, s. m. f. Depositario: de una suma, de unas alhajas, etc. || (fig.) Depositario: de la autoridad, del secreto, etc. \* DEPOSITER, v. a. Depositar : dar ó poner en depósito.

DEPOSITION, s. f. Deposicion, atestiguacion: en juicio. || Deposicion, priva-

cion ; de un empleo.

DEPOSSEDE, EE, p. p.V. Déposséder.

adj. Desposeido.

dero.

DEPOSSEDER, v. a. Desposeer: quitar á uno la posesion, ó goce de alguna cosa. Desaposesionar: quitar á uno de la posesion ó dominio de alguna finca.

DEPOSSESSION, s. f. (for.) Despojo: el acto de desposeer, ó desaposesionar.

DEPOSTER, v. a. (milic.) Desalojar: echar al enemigo de un puesto, ó aposta-

DEPOT, s. m. Depósito: dicese del acto de depositar, de la cosa depositada, y del Augar en que se deposita. || Depósito: de humores, de flemas, etc. | Poso: que deja la orina. || Pósito, ó almacen público.

DEPOTER, v. a. Sacar las plantas de los

tiestos, para plantarlas en otra parte.

DEPOUDRER, v. a. Quitar, o hacer caer los polvos del peinado, ó peluca.

Tome 1.

la culebra y serpiente se llama la camisa, y en algunos insectos la tela. || ( poét. ) Se llama depouille, el cadaver, o cuerpo muerto, y tambien los huesos que se conservan en algun sepulcro. || Despojo: lo que se deja por los vencidos en un campo de batalla : y lo que queda abandonado, ó vacante, por la muerte, ó desgracia de alguno. Esquilmo, cosecha: de los frutos del ano.

DEPOUILLE, EE, p. p. V. Dépouiller. | adj. Desnudo, despojado. | Despellejado,

desollado.

DÉPOUILLEMENT, s. m. Despojo, desapropio: la renunciación, ó privación voluntaria, que hace alguno de su voluntad, de sus gustos, de sus bienes, etc. || Extracto, resúmen : de unas cuentas, de unos

autos, de un inventario, etc.

DEPOUILLER, v. a. Desnuder: quitarle á uno el vestido, ó la ropa. || Desollar : quitar el pellejo á un conejo, ó liébre, etc.|| Despojar á alguno, desposeerle de lo que gozaba, ó poseia. || Coger, recoger: los frutos, o la cosecha. || Dépouiller un compte: examinar el cargo y data de unas cuentas. Dépouiller un inventaire : extractar, o hacer un resúmen de un inventario.

DEPOUILLER(SE), v.r. (fig.) Desnudarse ; despojarse : dejar la vanidad , las pom-

pas, los vicios.

. DEPOURVOIR, v. a. Desproveer, desabastecer : quitar las provisiones, ó los bastumentos.

DEPOURVU, UE, p.p. V. Dépourvoir. || adj. Desprovisto, desproveido. || (fig.) Destituido, falto, desnudo. Au depourvu, adv. Desapercebidamente, sin cuidado, sin prevencion. Prendre quelqu'un au dépourvu: cogerle descuidado, desprevenido.

DEPRAVATION, s. f. Depravacion, corrupcion, estragamiento : de las costumbres, del gusto, etç.

DEPRAVE, EE, p.p. V. Dépraver. | adj.

Depravado, viciado.

DEPRAVER, v. a. Depravar, corromper,

\* DEPRECATIF, IVE, adj. ( teol. ) Deprecativo.

DEPRECATION, s. f. (retor.) Deprecacion: ruego, súplica, peticion.

DEPRECIATION, s. f. Desestimacion, descrédito,

DEPRECIE, ÉE, p. p. V. Déprecier. adj. Despreciado: de ninguna ó de poca

estimacion, sin estimacion. DEPRECIER, v. a. Desapreciar, desestimar : rebajar la estimación ó valor á una cosa.

DÉPRÉDATEUR, s. m. Saqueador,

rapiñador,: ladron del público.

DEPREDATION, s. f. Robo, pillage, DEPOUILLE, s. f. El pellejo : la piel de | rapiña : dicese de los que se aprovechan de los bienes del público, de un pupilo, o de una herencia.

DEPREDE, ER, p. p. V. Depreder. adj.

Pillado, robado.

DÉPRÉDER, v. a. (for.) Rober, pi-

DÉPRENDRE, v. a. Desprender, desapartar, despartir, desagarrar, separar : conforme la cosa de que se habla.

\* DÉPRÉOCCUPÉ, ER, adj. Despreocu-

pado: libre de preocupaciones.

\* DÉPRÉPUCÉ, adj. m. Sin prepucio, circumciso.

\* DE PRES, adv. De cerca. || Exactamente. || Voir une chose de près : ver una cosa de cerca.

DEPRESSER, v. a. Sacar de la prensa.

Deslustrar el paño prensado.

DEPRESSION, s. f. (/is.) Depresion. || (fig.) Depresion: abatimiento, humilla-

\* DÉPRESSOIR, s. m. Lo mismo que dé-

cussoir.

DÉPRÉVENIR, v. a. Despreocupar : quitar á uno las preocupaciones.

DÉPRÉVENIR (SE), v. r. Dejarse de

preocupaciones: no preocuparse.

DÉPRÉVENU, UE, p. p. V. Dépréve-

nir.

\*DÉPRI, s. m. (for.) Declaracion « aute el administrador de un señor, para ir á vender el vino de la cosecha á otra parte, con protesta de reintegrar los derechos. || Rebaja, que se pide al señor, del laudemio: y derechos de venta.

DEPRIE, EE, p. p. V. Déprier. | adj.

Desayisado, desconvidado.

DÉPRIER, v. a. Desavisar, desconvidar: á los que habian de ir á un banquete, fiesta, etc. || (for.) Pedir al señor directe una rebaja del laudemio.

DEPRIME, EB, p. p. V. Déprimer. fadj.

Deprimido.

DÉPRIMER, v. a. Deprimir : abatir :

humillar.

DEPRIS, ISE, p. p. V. Déprendre. || adj. Desprendido, desapartado, desagarrado, separado.

DEPRISE, EE, p. p. V. Depriser: |adj.

Menospreciado, desechado.

DEPRISER, v. c. Menospreciar, desechar: mostrando un género, una mercadería.

\*DÉPROMETTRE, SE DÉPROMETTRE, v. n. fam. ) Desdecirse: volverse atres de lo prometido.

\* DEPROPRIEMENT, s. m. Testamento:

de aigun caballere de Maita.

\* DEPUCELAGE, s. m. Dessloro: la accion de desslorar.

DEPUCELER, o. a. Desflorar una don-

cella : desvirgar en estilo bajo.

\* DÉPUCELLEMENT ; a. m. Dessloro: dessloramiento.

DEPUIS, prep. de tiempo, o de lugar.
Desde || Depuis la création du monde : desde la creacion del mundo. || Depuis le levant
jusqu'au couchant : desde levante hasta ponieute.

DEPUIS, adv. Despues. || Celas'est passé depuis: esto paso. || Depuis peu: poco ha. || Depuis quand? ¿ de cuando ach?

DEPUIS QUE, conj. Desde que.

DEPURATIF, IVE, adj. y s. Depurativo: lo que sirve para depurar.

DÉPURATION, s. f. (medie. y quim.) Depuracion: purificacion: afinacion: clarificacion: conforme la com de que se trata. V. Dépurer.

DEPURATOIRE, adj. m. f. Depura-

torio,: lo que sirve para depurar.

DÉPURÉ, ÉE, p. p. V. Dépurer. | adj. Depurado, purificado, puro : afinado,

apurado : clarificado, claro.
DEPURER, v. a. Depurar : dejar pura

una cosa. || Apurar, asinar: los metales. || Purificar: la sangre: los humores. || Clarificar los licores

ficar los licores.

DEPUTATION, s. f. Diputacion: el envio y comision de diputados, ó comisarios. || Diputacion: el mismo cuerpo de los diputados.

DEPUTE, s. m. Diputado: comisario de

algun cuerpo, o comunidad.

DÉPUTE, EB, p. p. V. Députer. adj.

Diputado, comisionado.

DEPUTER, v. a. Diputar: enviar un cuerpo, un individuo o muchos con comision.

DERACINE, EE, p. p. V. Déraciner. | adj. Desarraigado, quitado de raiz, 6 extirpado.

DRRACINEMENT, s. m. Desarraigo: el acto ú obra de arrancar un árbol, una

planta.

DERACINER, v. a. Desarraigar, arrancar de rais, ó de cuajo: árboles, plantas. # (fig.) Desarraigar, quitar de raiz, extirpar: los males, los abusos, los errores, etc.

DERADER, v. n. (naut.) Dejar la rada :

salir de ella.

DERAISON, s. f. Falta de razon: desatino, despropósito.

\* DÉRAISONNEMENT, s.m. Irracionalidad, pensamiento desrazonable.

DÉRAISONNABLE, adj. m. f. Desrazonable, irracional: cosa contra la razon, 6 fuera de la razon.

DÉRAISONNABLEMENT, adv. Sin

razon: irracionalmente.

DÉRAISONNER, v. n. Desatinar : hablar fuera de razon.

DERANGE, ÉE, p. p. V. Déranger. || adj. Desordenado. || Desarreglado en la conducta.

DERANGEMENT, e. m. Desórden, confusion, desharato.

DERANGER, v. a. Desordenar, descom-

poner: sacar o mudar las cosas de su puesto. | Trastear: enredar: muebles: papeles. | (fig:) Desordenar, turber, confundir, des-baratar.

DERANGER (SE), v. r. Desordenarse, desbaratarse : salir de la regla una per-

sona.

DÉRAPÉ, ÉE, adj. (náut.) A pique : ancla que está en el fondo del mar pendiente, pero no encepada.

DERATE, EE, adj. Sin bazo. \(\( \)(fig. fam.)

Despabilado, avispado: despejado.

\* DERATER, v. a. Quitar el bazo 4 un animal.

DERECHEF, adv. De nuevo: otra vez: repetidamente.

DÉRÉGLÉ, ÉE, p. p. V. Dérègler.

adj. Desordenado: desarreglado.

DÉRÉGLEMENT, e. m. Descompostura, desorden, desconcierto: en las costumbres.

DEREGLEMENT, adv. Desarreglada-

mente, con desarreglo.

DEREGLER, v.a. Desarreglar, descomponer, desharatar.

DÉRÉGLER (SE), v. r. Desarreglarse,

desordenarse, salir de regla.

DÉRIDÉ, ÉE, p. p. V. Dérider. || adj. Desarrugado, sin arruga. || (fig.) Cariale-

gre, sin sobrecejo, sin ceño.

DÉRIDER, v. a. Desarrugar: la frente. || Quitar: las arrugas à la piel. || (fig.) Dicese se dérider, por ponerse carialegre, o risueño: dejar el ceño.

DERISION, s. f. Irrision: burla.

\* DÉRISOIRÉ, adj. m. f. Insolente, burlon: no se dice de las personas, sino de sus acciones.

DÉRIVATIF, IVE, adj. (gram.) Deri-

vativo.

DERIVATION, s. f. Derivacion: la deduccion de la etimología del nombre. ||Derivacion: la accion y esecto de apartar una cosa de otra, como el agua de un rio para sormar un caz. || (medic.) Derivacion: de la sangre, de los humores. || (náut.) Declinacion: abatimiento del rumbo.

DERIVE, s. m. ( náut.) Deriva, ó driva:

abatimiento del rumbo.

DERIVÉ, ÉE, p. p. V. Dériver. || adj. Derivado. || (gram.) Se toma como substantivo masculino.

DÉRIVER, v. n. (ndut.) Derivar: o drivar, abatirse: decaer del rumbo el navio. Il Derivarse, proceder, dimanar de.

DERIVER, v. a. Derivar: apartar una cosa de otra, como el arroyo de una suente.

\* DERME, s. m. El cutis del hombre.

\* DERMOGRAPHIE, s. f. Dermografia:

descripcion del cútis.

\* DERMOLOGIE, s. f. Dermologia: parte de la anatomía, que trata de la piel ó cútis. \* DERMOTOMIE, s. f. Dermotomia: diseccion del cútis.

DERNIER, IERE, adj. Ultimo, postrero. || Au dernier mot : lo último, mi un cuarto ménos, sin rebaja, hablando de ventas. || Mettre la dernière main: dar la última mano á una obra, ó trabajo. || Derniers devoirs: exequias, honras: las que se hacen á los muertos. || En dernier lieu, adv. Últimamente. || Enfin: finalmente: por último.

DERNIER, s. m. El último: poetrero. [] Ne vouloir avoir jamais le dernier: no cu-

der y replicar.

DERNIÈREMENT, adv. Últimamente;

de poco acá: no ha mucho tiempo.

DEROBÉ, ÉE, p. p. V. Dérober. || adj. Hurtado, robado. || Desaparecido: ocultado. || Escalier dérobé: escalera secreta, excusada. || À heures dérobées: à horas excusadas, à ratos perdidos. || À la dérobée, adv. À hurtadillas, à escandidas, de oculto.

DEROBEMENT, e.m. (arquit.) Escuadria. || Voûte faite par dérobement : bove-

da hecha en escuadría.

DÉROBER, v. a. Hurtar, desaparecer, quitar : alguna cosa. || Ratear : siendo cosa de poco valor. || (fig.) Robar un pensamiento, una invencion: á otro. || Quitar, defraudar : la gloria, el mérito à alguno. || Ocultar : una cosa, ó accion, de la vista de alguno. || Quitar, librar à alguno : de un peligro, de una persecucion, etc.

DÉROBER (SE) (à), v. r. Desaparecerse; quitarse del medio : ocultarse : retirarse : buir el cuerpo : salvarse. Usase de estas vo-

ces conforme el caso de que se trata.

\* DÉROCHÉ, EE, p. p. V. Dérocher. | adj. Despeñado, desenrocado, precipitado de una roca.

\* DÉROCHER, ó DÉROQUER, v.a. Desenriscar, desenrocar: hacer despeñar, ó precipitar las aves de alto vuelo á la caza que persiguen. || Limpiar el oro, quitarle la escoria.

DEROGATION, s. f. Derogacion: abo-

licion de una ley.

DEROGATORE, adj. m. f. Deroga-

torio,

DÉROGEANCE, s. f. Derogamiento, accion derogante: accion por la que se pierde el suero de nobleza.

\* DEROGEANT, ANTE, adj. Derogante:

lo que deroga.

DEROGER, v. a. Derogar, abrogar, revocar, anular. || Derogar, degenerar; hacer cosas indignas de su estado.

DÉROIDIR, v. a. Suavizar, aflojar, qui-

tar la tiesura á una cosa.

\* DEROMPRE, v. a. (cetrer.) Despedazar : una ave en su vuelo.

DÉROUGI, IE, p. p. V. Dérougir. Il a lj. Descolorado.

20 \*

color, rojo á alguna, cosa.

DEROUILLE, ER, p. p. V. Dérouiller. | adj. Desenmohecido, limpio del orin. | (fig.) Pulido, limado, desbastado: dicese de una persona ántes tosca, o rústica.

DEROUILLER, v. a. Desenmohecer: limpiar el metal mohoso, quitarle el orin. (fig.) Pulir, limar : á una persona rústica,

DÉROULE, EE, p. p. V. Dérouler.

adj. Desarollado.

\* DÉROULEMENT, s. m. (geom.) Produccion de una curva, mediante el orden, y disposicion de los radios de otra.

DEROULER, v. a. Desarollar: extender

10 que estaba rollado.

DEROUTE, s. f. Derrota, rota: de un egército, de unas tropas. || (fig.) Quiebra, ruina, desorden, etc. | (fig.) Se dice: mettre quelqu'un en déroute: confundir, aturrullar : concluir à otro en la disputa.

DEROUTE, EE, p. p. V. Derouter. adj. Desviado, descaminado. | (fig.) Desconcertado, aturrullado, confundido.

DÉROUTER, v. a. Desviar, descaminar, apartur, alejar : á uno del camino que llevalu. | (fig. ) Desconcertar : deslumbrar :

confundir. DERRIERE, s. m. Trasero: se dice de las personas, y de los animales. || (joc.) Tras, traspontin : hablando de personas. || La trasera, la parte trasera, la espoida:

hablando de cosas. DERRIERE, prep. Detras.

\* DERVICHE, s. f. Especie de dansa.

DERVIS, o DERVICHE, s. m. Dervis: especie de sacerdote turco.

DES, prep. de tiempo y lugar. Desde.

DES QUE, conj. Luego que, desde el punto que.

DES, (contraccion de la preposicion de y del articulo plural les ) De los, de las.

DESABUSE, EE, p. p. V. Désabuser.

adj. Desenganado.

\* DESABUSEMENT, s. m. Desengaño.

DESABUSER, v. a. Desenganar · sacar del engaño, del error, ó ignorancia.

DESACCORD, s. m. Desacuerdo: des-

avenencia en los pareceres.

DÉSACCORDÉ, EE, p. p. V. Désaccorder. | adj. 1)esacordado, destemplado, desafinado.

DESACCORDER, v.a. Desacordar: des-

alinay un instrumento neúsico-

DÉSACCOUPLÉ, ÉE, p. p. V. Désaccoupler. | adj. Desuncido. | Desajustado:

desacopiado.

DESACCOUPLER, v. a. Desuncir: quitar los bueyes del yugo. [ Desacoplar, desajuster : separar dos cosas iguales.

DEROUGIR, v. a. Descolorar : quiter el juso, no uso, desuetud : pérdida de un hábito', costumbre, o ușo.

> DESACCOUTUME, EE, p. p. V. Désaccoutumer. | adj. Desacostumbrado, deshabituado.

> DESACCOUTUMER, v. a. Desacostumhrar, deshabituar: hacer perder á uno al-

guna costumbre, ó hábito.

DESACCOUTUMER (SE) (de), v. r. Desacostumbrarse: perder la costumbre, el hábito de.

DESACHALANDB, EE, p. p. V. Désachalanden | adj. Desaparroquiado, des-

acreditado.

DÉSACHALANDER, v. a. Desaparroquiar : quitar los parroquianos ó marchantes á una tienda : desacreditarla.

DESAFFOURCHER, v. n. (ndut.) Zar-

par , desaferrar.

\* DESAGENCER, p. a. Desaliñar : des-

componer lo que estaba bien puesto.

DESAGREABLE, adj. m. f. Desagradable : ingrato : enfadoso : incomodo : sensible; conforme es la cosa de que se babla.

DESAGREABLEMENT, adv. Sin gusto,

de mala gana, con repugnancia.

DESAGRÉE, ÉE, p. p. V. Désagréer. |

adj. Desaparejado: un navio.

DESAGREER, v. a. (náut.) Desaparejar : guitar el aparejo, ó la jarcia á un navio.

DESAGREER, v. n. Desagradar, disgustar : entiéndese de las cosas, y no de las

personas. De estas se dice, deplaire.

DESAGREMENT, s. m. Disgusto, desazon, elifado: motivo, ó cosa desagradable. Fea gestadura, desgraciada catadura: hablando del rostro de una persona.

\* DESAIRER, v. a. (cetrer.) Sacar las aves de altanería del alcándara, y ilevarlas al

campo.

DESAJUSTE, EE, p. p. V. Désajuster. adj. Designalado, descompuesto, desconcertado.

DÉSAJUSTER, v. a. Descomponer, des-

igualar, desconcertar.

DÉSALTERE, ÉE, p. p. V. Désaltèrer. adj. El que se ha apagado, ó le han apagado la sed. || Refrigerado.

DÉSALTERER, v. a. Quitar, apagar la

sed : refrescar, refrigerar.

\* DESANCHER, v. a. Deslengüetar : quitarle la lengüela, à un instrumento de

DÉSANCRER, v. n. Desanclar, levar ancias.

DÉSAPPAREILLER, v. a. V. Dépareiller.

DESAPPARIER, v. a. Desaparear : las palomas, tórtolas, etc. descasarias.

\* DESAPPETISER, v. a. Desganar : quitar el apetito.

\* DESAPPLIQUER, v. a. Desaplicar: \* DESACCOUTUMANCE, & f. (151.) Des- | quitar la aplicacion à otro.

DESAPPLIQUER (SE), v. r. Desaplicar-

se : perder la aplicacion.

DESAPPOINTE, EE, p. p. V. Désappointer. | adj. Sin sueldo, sin paga : declase del oficial ó soldado à quien se le habia quitado. || Contrariado, engañado.

DESAPPOINTEMENT, s. m. Contra-

riedad.

DESAPPOINTER, v. o. (ant.) Quitar h. paga á los oficiales, y soldados. || Contrariar, engañar.

DESAPPRENDRE, r. o. Demprender: olvidar lo que se ha sabido, estudiado, o aprendido.

DESAPPRIS, ISE, p. p. V. Décappren-

dre. Il adj. Desaprendido, olvidado.

DESAPPROBATEUR, s. m. (voz nueva) Desaprobador : el que desaprueba, ó lo reprueha todo.

DESAPPROBATEUR, TRICE, adj. El

que desaprueba, o reprueba.

DESAPPROBATION, a. f. Desaprobacion, la accion y efecto de desaprobar.

DESAPPROPRIATION, a. f. (mlet.) Desapropio, abandono, renunciacion: de las cosas terrenas, o temporales.

DÉSAPPROPRIER (SE), v. r. (mkt.) Desapropiarse : renunciar á los bleues del murdo, ó del siglo.

DÉSAPPROUVE, EB, p. p. V. Désap-

prouver. | adj. Desaprobado.

DESAPPROUVER, v. a. Desaprobar, no

aprobar, reprobar.

DESARBORER, v. a. (ndut.) Desar-

DÉSARÇONNE, EE, p. p. V. Désarconner. || adj. Secado de la silla, o de los estribos. # (fig. fam.) Despatarrado, desarmado, confundido.

DESARÇONNER, v. a. Botar, q eacar de la silla al ginete : hacerle perder los estribos. | (fig. fam. ) Aturrullar, despatarrar, confundir a otro en la disputa : desarmarle.

DESARGENTE, ER, p. p. V. Disargenter. || adj. Desplateado, quitada la plata. ||

(fig.,) Desdinerado, sin plata.

DESARGENTER, v. o. Quitar la plata de una cosa plateada. || (fig. ) Dejar sin plata, desdinerar á alguno.

DESARME, EE, p. p. V. Disarme.

adj. Desarmado.

DESARMEMENT, e. m. Acto de licenciar, o despedir un egército, o parte de él. A Desarme : acto de desarmar una escuadra

o los navios.

DESARMER, v. a. Desarmar uno i otro riñendo. A Desarmar : quitar las armas d un reo, preso, o prisionero. || Desarmar : | licenciar un egército. 🏿 Desarmar una plaza, un navio. || Desarmar : una ballesta, una escopeta. [ (fig. ) Templar, aplacar: la colera, el enojo.

DESARRANGER, V. Dirangen

\* DESARRIMER, v. a. (ndv.) Muder la estiva de un navío.

DESARROI, s. m. Derrota, ruina, desdrden : en los intereses, ó negocios.

DESASSEMBLE, EB, p. p. V. Désassembler. | adj. Deshecho, desarmado.

DESASSEMBLER, v. a. Desensemblar, desacoplar, desarmar, deshaçer : una cosa que consta de varias piezas. Usase regularmente hablando de obras de ebanisteria, ó epsambladura.

\* DESASSIEGEMENT, s. m. La accion de

levantar un sitio.

\* DESASSOCIER, v. a. y SE DESASSO-CIER, v. r. Romper: deshacer una sociedad, o compañía : disolverla.

DESASSORTI, IE, p. p. V. Désassortir.

adj. Desparejado, deshermanado.

DESASSORTIR, v. a. Desparejar, desigualar, deshermanar : cosas que hacian juego, o correspondencia con otras.

DESASSURER, v. a. Llenar de incertidumbre à uno, sobre cosa que creia se-

DESASTRB, s. m. Desestre : desgracia :

desdicha.

DESASTREUX, EUSE, adj. Azaroso, infausto , fatal : dicese de lo que trae desgracias , y miserias.

DÉSASTREUSEMENT, adv. Desastradamente: desgraciadamente, con desastre. BESATTRISTER, v. a. Deseutristecer:

quitar la tristeza.

DESAUTORISER, v. a. Desautorizar:

quitar la autorizacion.

DESAVANTAGE, a. m. Inferioridad, desigualdad : de una persona , ó de una cosa respecto de otra. || Perjuicio, daño, inconveniento, pérdida.

\*DESAVANTAGER, v. a. Quitar á uno la ventaja que tenia : dañarle : perjudi-

DESAVANTAGEUSEMENT, adv. Mal,

malamente.

DESAVANTAGEUX, BUSE, adj. Perjudicial, nada favorable: dicese de las cosas que traen, o pueden traer perjuicio, o inconvenientes.

DESAVEU, a. m. Denegacion, desapros

lacion, retractación ; de lo dicho.

DESAVEUGLE, EE, p. p. V. Desaveus gler. | adj. Desengañado, alumbrado.

DESAVEUGLER, v. a. (fig.) Abrir los ojos, sacar de la ceguedad, alumbrar anganar 4 alguno del error, etc. || Hacer

var el error, el engaño, eto.

DESAVOUE, ER, p. p. V. Désavouer. adj. Negado, desaprobado. Desconocido, no

reconocide.

DESAVOUER, c. a. Negar: haber hecho, ó dicho una cosa. || Desconocer, no reconocer: negar que sea suya, o que le toque o pertenesca 'tal com, o bien declarar no ser suya.

DESCRLLE, EB, p. p. V. Desceller. | adj. Desellado, quitado el sallo.

DESCELLER, v. o. Desellar ! quitar el

sollo á alguna cosa embargada.

DESCENDANCE, s. f. Descandencia: linea continuada de un padre.

DESCENDANS, s. m. pl. Descendientes.

posteridad, etc.

DESCRNDANT, ANTE, a y adj. Des-

cendiente.

DESCENDRE, v. n. Descender, bajar: de un lugar mas alto 4 otro mas bajo. ||
Bajar, entrar, hacer entrada: los enemigos en un pais; y si es por mar, se dice desembarcar. || Descender: traer su origen, venir, proceder de alguno por sucesion de sangre. || (fig.) Bajar, caer: perder autoridad, poder, concepto, etc. || Descendre de cheval: desmontar, apearse, échar pié á tierra: el que va montado. || Descendre de carrosse: bajar, o apearse del coche. || Descendre de baseau: desembarcar, saltar á tierra.

DESCENDRE, v. a. Bajar: poner una cosa en lugar inserior. || Descendre la garde:

bajar la guardia, salir de guardia.

DESCENDU, UE, p. p. V. Descendre.

adj. Descendido, bajado.

\*DESCENSION, e. f. (astron.) Des-

DESCENTE, e. f. Descenso, descendimiento: el acto de descendar los cuerpos graves. || Bajada, caida, pendiente: de una montaña. || Desembarco: hablando de tropas enemigas. || Hernía, potra, quebradura en términos de cirugia. || Vista: el acto de furisdiccion que manda el jues, o esecuta por sí mismo. || A la descente du carrosse; al bajar, o al apearse del coche. || A la descente du carrosse; cente du cheval: al bajar, o al apearse del caballo.

\* DESCRIPTIF, IVE, adj. (resdr.) Des-

criptivo.

DESCRIPTION, s. f. Descripcion: narracion menuda, ó pintura de alguna cosa, ó suceso.

DESEMBALLAGE, s. m. Desembalage: el acto de desembalar los tercios, ó balotes. DESEMBALLER, V. Déballer.

DESEMBARQUE, p. p. V. Désembar-

quer, | adj. Desembarcado.

DÉSEMBARQUEMENT, e. m. Desembarcacion, desembarque; accion de sacar á tierra lo que hay á bordo.

DESEMBARQUER, v. a. Desembarcar:

sacar, y poner en tierra lo que está embarcado. DESEMBARRASSÉ, ÉE, adj. Desem-

DESEMBOURBÉ, ÉE, p. p. V. Désem-

bourber. || adj. Desencenagado, desatascado. DESEMBOURBER, v. a. Desatacar, desatollar, desencenagar.

\* DÉSEMPAREMENT, a m. Desamparo: la accion de desamparar. DÉSEMPARER, v. a. y n. Desamparar, dejar, abandonar: separarse, salirse de un puesto, ó sitio.

DÉSEMPENNÉ, ÉE, adj. (ant.) Sin pluma: deciase de una flecha ó saeta sin

ala.

DÉSEMPESER, v. n. Quitar el aderezo, d almidon, á un lienzo.

DESEMPLI, IE, p. p. V. Désemplir.

adj. Vacio, desocupado.

DÉSEMPLIR, v. a. y n. Vaciar, vaciarse; desocupar, desocuparse: dicese de un cotre, de un tonel, de una casa, etc.

"DESEMPLOTOIR, s. m. (cetrer.) Garabato: con que se saca á las aves de altanería la carne que no pueden digerir.

\* DESEMPOINTER, v. c. Desapuntar : los pliegues del paño.

DESEMPRISONNER, v. a. Desencar-

\* DESENCHAINER, V. Dechainer.

DESENCHANTÉ, EE, p. p. V. Désenchanser. | adj. Desencantado.

DESENCHANTEMENT, s. m. Desen-

canto.

DESENCHANTER, .. a. Desencentar:

sacar del encanto o del embeleso.

DESENCLOUE, EE, p. p. V. Désenclouer. | adj. Desclavado, desenclavado.

DESENCLOUER, v. a. Desclavar, desenclavar: se dice de los cañones de artillería.

\* DESENDORMI, IR, adj. Medio despierto

DÉSENFLÉ, ER, p. p. V. Désenster.

adj. Deshinchado.
DESENFLER, v. a. Deshinchar: quitar

la hinchazon.

DÉSENFLER, v. a. y n. SE DÉSEN-FLER, v. r. Deshincharse : bajar el humor.

DESENFLURE, e. f. Falta de hinchazon : resolucion de ella.

DESENGAGER, v. o. Desenganchar: hacer salir á un soldado del servicio mi-litar.

\* DÉSENGER, »: a. (ans.) Desencastar, desarraigar : destruir la casta de vichos, d animales dañinos. || Désenger un lis de punaises : limpiar una cama de las chinches, hasta quitarles los nidos.

\* DESENGRENER, v. a. Desencejar una

cosa de otra : desunir : desgonzar.

DÉSENIVRÉ, ÉE, p. p. V. Désenierer. adj. Desembriagado.

DÉSENIVRER, v. a. Desemborracher, desembriager: quiter la borrachera.

\* DESENLACEMENT, s. m. Desenlano, desenlazamiento.

DESENLACER, v. a. Desenlasar: des-

atar los lazos.

DÉSENNUYÉ, ÉR, p. p. V. Désennuyer. || adj. Desenfadedo, divertido: espaciado,

DÉSENNUYER, ». a. Divertir, alogrer ;

DESENNUYER (SE), v. r. Divertirse, esparcirse, espaciarse: desechar pena, o tristeza.

DESENRAYE, EB, p. p. V. Désenrayer.

[] adj. Desatado.

DESENRAYER, v. a. Desatar la rueda de un carruage, despues de bajada una

DÉSENRHUMER, v. a. Quitar, o curar

el restriado, el catarro.

DESENROLEMENT, o. m. Licencia: despedimiento. V. Désenrôler.

\* DESENROLER, v. a. Licenciar, despedir: dar á un soldado su licencia.

DESENHOUER, v. a. Desarromadisar:

quiter à uno la ronquera.

DESENROUER (SE), v. r. Desarromadizarse: quitarse uno à si propio la ronquera.

\* DÉSENSEIGNER, v. a. Enseñar á uno lo contrario de lo que se le habia enseñado.

DESENSEVELIR, v. a. Desamortajar': quitar la mortaja à un difunto.

DESENSORCELE, EE, p. p. V. Desen-

surceler. | adj. Deshechizado.

DESENSORCELLEMENT, s. m. Deshechizo, desencanto: el acto de quitar los hechizos.

DÉSENSORCELLER, v. a. Deshochisar:

quilar el hechizo, o maleficio.

DESENTETE, EE, p. p. V. Désentêter. | adj. Deseucaprichado, desimpresionado,

desengañado.

DESENTETER, v. a. Desencaprichar, desimpresionar, desengañar: quitar a alguno de la cabeza un error, una manía, una opinion, una aficion, etc.

\* DESENTORTILLER, v. o. Destorcer:

deshacer lo que está torcido.

\* DESENTRAVER, v. a. Destrabar, desmançar : quitar las maniotas á un caballo.

\* DESENVENIMER, v. a. Desenvenenar:

sacar el veneno.

\* DESEQUIPER, v. a. Destripular, despedir la tripulacion de un navio; y tambien es desarmarie.

" DESERGOTER, v. a. (picad.) Hender la uña posterior de un caballo para curarla.

DESERT, ERTE, adj. Desierto, desamparado, inhabitado, despoblado, solo, yermo : conforme es la cosa de que se trata.

DESERT, s. m. Desierto, yermo: sitio

despoblado', v colitario.

DÉSERTER, v. a. Dejar, abandonar: la tierra, ó pais en que uno está, ó salires de j ella. || Retirarse, ausentarse: de una casa, concurrencia, companía, etc. | Desertar, huir el soldado, desamparar sus banderas.

DESERTEUR, s. m. Desertor: soldado fugitivo; y si va al campo ó pais enemigo, se [ Jiama pasado (en frances transfuge). || (fig.) El que abando na unpartido, compania, etc. | horas regulares.

DESERTION, s. f. Desercion : el acto]

desenfadar : al que está displicente, o triste. | el delito de desertar el soldado. | ( for.) Dis cese: desertion d'appel: desercion, desamparo de apelacion: hecho por la parte apelante.

DÉSESPÉRADE (À LA), adv. Á lo des-

esperado, como un desesperado.

DESESPERANT, ANTE, adj. Desemperante : el que desespera. || Lo que desespera, o hace perder la esperanza.

DESESPERE, EE, p. p. V. Désespérer. adj. Desesperado, furioso. Sin esperanzas. || En el primer sentido se suele usar como substantivo.

DÉSESPÉRÉMENT, adv. Desesperada-

mențe, furiosamente.

DESESPERER, v. n. Desesperar: perder

la esperanza, ó las esperanzas.

DESESPERER, v. a. Desesperar, desahuciar: quitar, o hacer perder la esperanza. Hacer perder la paciencia, impacientar, hacer desesperer.

DÉSESPERER (SE), v. r. Desesperarse,

enojarse, afligirse con exceso.

DESESPOIR, s. m. Ninguna esperanta, falta de esperanza: desconfianza de remedio, de buen suceso, etc. | Abatimiento, caimiento de ánimo: por no haber logrado lo que se esperaba. || Se toma tambieu por lo que hace desesperar, o desconfiar.

"DESESTIMER, v. a. Desestimar, no es-

timar, dejar de estimar.

DESHABILLE, s. m. Paños menores, ropa de levantar. || Bire en son déshabillé: estar sin vestir, en paños menores, en ropa de levantar, de trapillo,

DESHABILLE, ER, p. p. V. Déshabil-

ler. | adj. Desnudado, desnudo.

DESHABILLER, v. a. Desnudar: quitar el vestido, ó la ropa. | Se déshabiller, 🔑. F. Desnudarse: quitarse el vestido, ó la ropa,

\* DESHABITÉ, EB, p. p. V. Déshabiter.

ll *adj*, Deshabitado.

DESHABITER, v. a. (poc. us.) Dejar de

habitar : una casa, un pais.

DESHABITUE, EE, p. p. V. Diehabisuer. adj. Deshebitado.

DESHABITUER (de), v. a. Deshabituar: hacer perder el hábito, o la costumbre que

se tenia.

DÉSHABITUER (SE) (de), v. r. Deshabituarse : de una cosa.

DESHERENCE, a. f. (for.) Derechos á los bienes caducos.

DESHERITÉ, EE, p. p. V. Desheriter.

ad. Desheredado. DESHERITER, v. a. Desheredar: excluir

de la herencia un padre á su hijo.

DESHEURER, v. a. Mudar las horas regulares tanto para trabajar, como para comer.

DÉSHEURER (SE), v. r. Salirse de las

DÉSHONNETE, adj. Dushonesto, torpe,

DESHONNETEMENT, adj. Deshonesta-

mente.

DESHONNETETE, o. f. Deshonestidad,

torpeza, obscenidad.

DESHONNEUR, s. m. Deshonor, deshonra: pérdida del honor, de la honra. (fam.) Se dice i prier une femme de son deshonneur: pedir un favor à una muger, solicitarla.

DESHONORABLE, y mejor DESHONO-MANT, ANTE, adj. Deshonroso, afren-

toso.

DESHONORE, EE, p. p. V. Deshonorer. | adj. Deshonrado, infamado.

DESHONOREH, v. a, Deshonrar : quitar

la honra, honor, ó crédito.

\* DESHUMANISER, v. a. Encruelecer: hacer perder los sentimientos de humanidad.

DESIGNATIF, IVE, adj. Designativo,

especificante.

DESIGNATION, s. f. Señal, señales, indicios: para denotar, o dar á conocer una cosa, o persona.

DESIGNE, EE, p. p. V. Désigner. adj. Denotado: señalado: indicado: desig-

nado,

DESIGNER, v. o. Indicar: dar las eenas: de una cosa, o persona. [ Señalarla, denotaria, daria a conocer. || Designar: tener destinado á alguno para un cargo, o dignidad.

\* DÉSIMBRINQUER, v. a. (sbr.ant.) Des-

glosar una hipoteca.

\* DESINCAMERATION, . f. Demem-

pracion.

\* DESINCAMERER, v. a. (poz de la chancilleria romana) Desmembrar, enagenar: las tierras unidas, o portenecientes á la camara apostólica.

DESINCORPORER, v. a. Desagregar: separar a alguna persona de un cuerpo.

DESINENCE, e.f. (gram.) Terminacion:

de algun caso.

DESINFATUB, EE, p. p. V. Desinfatuer. | adj. Despreocupado, desimpresionado, desengañado.

DÉSINFATUER, .. a. Despreocuper, desimpresionar, desencaprichar: a una per-

sona enganada, errada, infatuada.

DESINFECTER, v. a. Desinficionar: expurgar: algun parage del aire infecto. Tambien es desapestar.

DÉSINFECTION, s. f. Desinfeccion, expurgo: de un parage inflicionado, ortres-

'tado.

DÉSINTÉRESSÉ, ÉB, p. p. V. Désintéresser. | adj. Desinteresado. | Desapasionado: el que no obra por interes y lo que no lleva en si algun interes.

DESINTÉRESSEMENT, a. m. Desinte-

res : desasimiento de todo interes.

DÉSINTÉRESSER, o. a. Resercir, in- truidor, esolador.

obsceno: dicese de las cosas, y no de las per- i demnizar : dar una compensacion por lo que se pierde por ofra parte.

DESIR, o DESIR, s. m. Deseo, anhelo:

apetencia de lo que no se posee.

DESIHABLE, adj. m. f. Descable: apetecible..

\*DESIRADE, s. f. (geog.) La Deseada: una de las islas Antillas.

DESIRE, EE, p. p. V. Desirer. || adj. Deseado, apetecido.

DESIRER, v. a. Desear, anhelar, ape-

DESIREUX, EUSE, adj. Deseoso: el que

desea.

DESISTEMENT, s. m. Desistimiento. DESISTER, SF DESISTER (de), v. r. Desistir: apartarse de un intento, pretension, o demanda.

DES-LORS, adv. Desde entonces.

DESMAN, s. m. Desman, o raton almizclado de Moscóvia: cuadrúpedo pequeño, de la familia de los musgaños.

DESMOGRAPHIE, 4. f. Desmografia:

descripcion de los ligamentos.

\*DESMOLOGIE, s. f. (anat.) Desmologia: tratado de los ligamentos.

DESOBEI, IE, p.p. V. Désobeir. | adj.

Desobedecido.

DESOBEIR, v. n. Desobedecer al superior: no hacer lo que manda.

DESOBOEISSANCE, s. f. Desobediencia,

inobediencia.

DESOBEISSANT, ANTE, adj. Desobe-

diente, inobediente.

DESOBLIGEAMMENT, adv. Con alguna groseria, sequedad, ó desatencion : de un modo grosero, seco, desatento.

DESUBLIGEANCE, s. f. Aspereza, gro-

seria, poca atencion.

DESOBLIGEANT, ANTE, adj. Aspero, seco, nada cortes, poco atento.

DESOBLIGER, v.a. Disgustar, agraviar:

por alguna grosería, o desatencion.

DESOBSTRUCTIF, s. m. y adj. Desobstruente : remedio para curar las obstruccionea.

DESOBSTRUER, v.a. Desobstruir : quitar las obstrucciones.

DESOCCUPATION, \*.f. Desocupacion, ociosidad.

DESOCCUPE, EB, p. p. V. Désoccuper.

adj. Desocupado : libre.

DESOCCUPER (SE), v. r. Desocuparee, desprenderse : de algun negocio, ó cuidado,

DÉSOEUVRÉ, ÉE, adj. Desocupado,

ocioso, holgazaneando.

DESCEUVREMENT, 4. m. Ociosidad, desocupacion.

DESOLANT, ANTE, adj. Doloroso, triste: cosa que desconsuela, que aflige, que contrista. | Pesado, molesto : si se aplica á personas.

DESOLATEUR, s. m. Desolador, des-

\* DESOLATIF, adj. Doloroso, triste.

DESOLATION, s. f. Desolacion, asolamiento: ruina, destruccion, estragu. || Gran desconsuelo, afficcion suma.

DESOLE, EE, p.p. V. Décoler. | adj.

Desconsolado, afligido.

DÉSOLER, v.a. Desolar, asolar: destruir, arruinar. || Desconsolar, assigir, contristar.

DESOPILATIF, IVE, adj. Desopilativo:

lo que cura la opilacion.

DESOPILATION, s. f. Desopilacion: la accion y efecto de desopilar.

DESOPILE, ÉE, p. p. V. Desopiler. |

adj. Desopilado.

DESOPILER, v. a. Desopilar: quitar la

opilarion.

DÉSORDONNÉ, ÉE, p. p. V. Désordonner. || adj. Desordenado : excesivo : desreglado.

DÉSORDONNEMENT, adv. Desordenadamente : desurregladamente : con desar-

regio.

DESORDRE, s. m. Desorden, confusion, desconcierto, desbarato, perturbacion, demasia, exceso: conforme es la cosa á que se aplica.

\* DESORGANISATEUR, s. y adj. Desor-

ganizador.

DESORGANISATION, a. f. Desorgani-

zacion.

DESORGANISE, EE, p. p. V. Desorga-

niser. | adj. Desorganizado.

DESORGANISER, v. a. Desorganizar : destruir la organizacion de un cuerpo político.

DÉSORIENTE, EE, p. p. V. Désorienter. || adj. Desviado del oriente. || (fig.) Des-

alumbrado, aturdido, perdido.

DÉSORIENTER, v.a. Hacer perder à uno el tino del oriente, ó levante. || (fig.) Confundir, turbar : à uno que no sepa en donde està, ni que contestar.

DESORMAIS, adv. En adelante, de

aqui adelante.

DESOSSE, EE, p. p. V. Désosser. || adj. Desosado, sin huesos, quitados los huesos: habiando de carnes. || Siu espina, quitada la espina: habiando de pescados.

\* DESOSSEMENT, s. m. Desosamiento,

la accion de desosar.

DESOSSER, v. a. Deshuesar: quitar los huesos, o el hueso: á la carne, ó animal que se ha de comer. || Quitar la espina; á un pescado para comerle.

DESOURDI, IE, p.p. V. Desourdir.

adj. Destegido, desurdido.

DESOURDIR, v. a. (poo. us.) Desurdir,

deshacer una tela, destegerla.

\* DESPONSATION, s. f. Desposorio. V. Fiançailles, que es como regularmente se dice.

\* DESPOTAT, s.m. Estado gobernado por un déspota.

DESPOTE, s. m. Déspota : el que gobierna despoticamente. || Déspota : titulo de los principes de Servia, y Valaquia.

\* DESPOTICITE, d. f. (poc. us.) Despo-

tismo. V. Despotisme.

DESPOTIQUE, adj. m. f. Despótico: absoluto, y arbitrario.

DESPOTIQUEMENT, adv. Despotica-

mente: con despotismo.

DESPOTISME, 4. m. Despotismo: gobierno despótico: poder absoluto, y arbitrario.

\* DESPUMATION, s. f. (quim.) Despu-

macion: el acto de espumar.

\* DESPUMER, v. a. (quim.) Espumar, quitar la espuma.

\* DESQUAMATION, s. f. Escamadura:

la accion de escamar al pescado.

\* DESHOI, a. m. (ant.) Desastre, desór-

den.

\* DESSAIGNEB, v. a. Desangrar: solo se dice de los pellejos recien desollados, que se meten en agua para limpiarles la sangre.

DESSAISIR, SE DESSAISIR (de), v. r. Desprenderse, desapropiarse : de una cosa

adquirida.

DESSAISISSEMENT, s. m. Desprendi-

miento, desapropio.

DESSAISONNER, v. a. Invertir : cambiar el orden en las labores de la tierra.

DESSALE, EE. adj. Desalado. || (vulg.) C'est un dessalé: es un perillan, un sollastron.

DESSALER. v. a. Quitar la salumbre de

Alguna cosa.

DESSANGLER, v.a. Descinchar: quitar, o aflojar las cinchas á una caballería.

\*DESSAOULE, EE, p. p. V. Dessaouler. || adj. Desempenecado, desemborrachado.

\* DESSAOULER, v. a. y n. (vulg.) Desempenecar, desemborrachar: quitar la vi-

noleucia, o los humores del vino.

DESSÉCHANT, ANTE, adj. Desecante: lo que deseca, seca, ó enjuga la humedad.

DESSECHE, EE, p. p. V. Dessecher.

adj. Desecado, seco, enjuto.

DESSECHEMENT, s. m. Extenuacion, sequedad: de un cuerpo enfermo. || Desagüe de un pantano, ó laguna: la accion y efecto de secarla, ó desecarla.

DESSSECHER, v. a. Desecar, secar : enjugar. || Secar : dejar en seco, ó desaguar,

una laguna, un pozo.

DESSEIN, s. m. Designio, intencion, intento, ánimo | A dessein, adv. De intento, con intencion, de propósito, adrede. | A dessein de me tromper: con ánimo, con intencion de engañarme. | Faire una chose à bon dessein: hacer una cosa con buena intencion.

DESSELLE, EE, p. p. V. Desseller. I adj. Desensillado, hablando de caballerían

DESSELLER, v. a. Desensillar : quitar] la silla à un caballo.

DESSERRE, e. f. Usase solo en esta frase familier : être dur à la desserre : ses duro para soltar, para allojar: dicese del mesquino

que repugna pagar.

DESSERRER, v. a. Desapretar, affojar, soltar: lo que estaba apretado. || (fig.fam.) Dicese desserrer un coup de pied, un coup de fouet, un soufflet : plantar, sacudir un puntapie, un latigazo, un holeton: ne pas desserrer les dents: no descoser la boca, no despegar los labios, no hablar palabra.

DESSERT, s.m. Postres: último cuhierto que se sirve en la mesa, de frutas, dulces, pastas, etc. Hablando de las mesas de corte, ó de lujo, se llama fruit, y en español ra-

millete.

DESSERTE, s. f. Sobras : lo que queda de la comida al levantarse de la mesa. || El servicio de un beneficio curado, o de una capilla.

DESSERTIR, . a. Leventer el engaste

de una piedra preciosa.

DESSERVANT, s. m. Cure economo: el que sirve algun curato por otro. || Servidor : el que sirve en beneficio, o capellanía.

DESSERVI, IE, p. p. V. Desservir.

adj. Alzado. | Deservido.

\* DESSERVICE, s. m. Descryich : des-Jestlad.

DESSERVIR, v. a. Leventer, d mudar la mesa, esto es, los platos, ó viandas. || Deservir: hacer mal servicio, o mal oficio a alguno. || Servir : un'curato, ú otro beneficio, en lugar del propietario.

\* DESSERVITORERIE, e. f. Beneficio, prebenda que pide residencia en el lugar ó

iglesia donde está.

DESSICCATIF, IVE, adj. (quim ) De-

secativo, desecante.

DESSICCATION, a. f. (quim.) Desca-

DESSILLE, RE, p. p. V. Dessiller. adj. Abierto: hablando de los ojos. [] (fig.) Desengañado, advertido.

DESSILLER, v.a. Abrir los ojos. [] (fig.) Desengañar, advertir el error, la alucina-

cion, etc.

DESSIN, s. m. Dibujo: el arte de dibujar.|| Dibujo : la accion de dibujar , y la obra dibujada. || Diseño, trasa: delineacion de una obra.

DESSINATEUR, a. m. Diseñador, di-

bujante.

DESSINÉ, ÉE, p. p.V. Dessiner. | adj. Dibujado, diseñado.

DESSINER, v. a. Dibujar, diseñar.

DESSOLÉ, ÉE, p. p. V. Dessoler.

DESSOLER, v. a. Despaimar: una caballeria.

. DESSOUDE, EE, p. p. V. Dessouder. adj. Desoldado: quitada la soldadura.

DESSOUDER, v. a. Desoldar: quitar la soldadura á lo que estaba soldado.

DESSOUDER (SE), v. r. Desoldarse,

quitarse la soldadura.

\* DESSOULER, v. a. (vulg.) Desemborrachar. | v. r. Desemborracharse : desollar ja mona.

DESSOUS, adv. Debajo. | Dessous: abajo. || Par-dessous, prep. Por debajo, por abajo. | Au-dessous, prep. Debajo, abajo, ménos. 🛭 Il a deux conseillers au-dessous de lui: dos consejeros tiene por debajo, ó debajo de si. 🛭 Son dge n'était pas au-desious de 30 ons : su edad no bajaba de 30 eños.

DESSOUS, a. m. Lo bajo, el suelo. || Le dessous d'un pâté : el suelo de un pastel, o empanada. V. Abaisse. || Enves, reves: de una tela. V. *Bnver*s. ∥ (fig.) Desventaja, inferioridad, lo peor.

DESSUS, adv. Encima, sobre. [11 étai fanios dessus, santos dessous: tan pronto

estaba encima, como debejo.

DESSUS, prep. Sobre. || Ci-dessus: aqui arriba, equi encima. | Par-dessus: ademas, a mas de esto. || Sens dessus dessous: de arriba abajo, en confusion, al re-

DESSUS (LE), s. m. Lo de encima, lo exterior, la parte superior. || Alto, tiple: cierta vos en la música. [[ fig.] Superioridad, ventaja, vencimiento: sobre los enemigos. || Le dessus, à l'endroit d'une étoffe : la cara o haz de una tela. || Le dessus d'une leure : el sobre, o sobrescrito de una carta. | Le dessus d'un fruit: la cara, o la piel de una Iruta. | Faire le dessus : discanter, echar el contrapunto: tocar la primera parte de un concierto, duo, o trio.

DESTIN . s. m. Destino, auerte, hado,

providencia.

DESTINATION, a. f. Destinacion, destino: disposicion o aplicacion que se hace de una cosa para algun fin.

DESTINE, EE, p. p. V. Destiner.

adj. Destinado.

DESTINEE, s. f. Destino, suerte, fortuua. || Signo, estrella : hablando vulgarmente.

DESTINER, v. a. Destinar, echalar, aplicar: una cosa para algun un.

DESTINER, v. n. Determinar, resol-

ver hacer tal ó tal cosa. DESTITUABLE, adj. m. f. El que

puede ser depuesto, o removido de un oficio, o que tiene cargo amovible.

DESTITUÉ, EE, p.p.V. Destituer. adj. Privado de oficio, depuesto, apeado.

DESTITUER, v. a. Privar, apear: de algun empleo, ó cargo.

DESTITUTION, s. f. Privacion, depo-

sicion : de un oficio 4 cargo, etc.

DESTRIER, s. m. (ant.) Caballo: decisse del cabello de mano, que se llevaba blica.

DESTRUCTEUR, c. m. Destruidor, aso-

lador.

DESTRUCTIBILITE, s. f. Destructibilidad : calidad de lo que se puede destruir.

DESTRUCTIF, IVE, adj. Destructivo:

lo que destruye.

DESTRUCTION, . f. Destruccion:

total ruina, asolamiento.

\*DESUDATION, s. f. (medic.) Sudor

copioso.

DÉSUÉTUDE, s. f. Desuetud, no uso: dicese de las leyes. L'Tomber en desuétude : perder el uso.

\*DESULTEUR, s. m. (ant.) Saltarin que

pasa de un caballo d otro.

DESUNI, IE, p. p. V. Désunio. | adj.

Desunido, disgregado, separado.

DESUNION, s. f. Desunion, disgregacion, separacion: de las cosas que estaban unidas, y formaban un todo, o un cuerpo solo.

DESUNIR, v. a. Desunir, disgregar, separar: una cosa de otra. || (fig.) Desunir,

desavenir : poner en discordia.

\* DESUSITE, EE, adj. Desusado: que no

está en uso.

DETACHE, EE, p. p. V. Détacher. adj. Desatado, desprendido, desclavado, etc. || Destacado. || (fig.) Desasido, despegado, desaficionado.

.\* DÉTACHE-CHAINE, s. m. (art.) Tronchacadénas: fuego o peterdo para romper-

DETACHEMENT, s. m. Destacamento: de tropa, de soldados. || (fig.) Desasimien-

to, desapego, desinteres, desassicion.

DETACHER (de), v. a. Desatar, despegar, desprender, desasir, desclavar, descolgar: lo que estaba atado, pegado, prendido, asido, clavado, colgado. | Separar, desmembrar, desunir: una cosa de otra con la cual formalia un todo, ó un solo cuerpo. || Destacar: tropa, ó partida de soldados. || Limpiar: sacar las manchas de un vestido, tela, etc. || (fig.) Apartar, desapegar : de alguna opinion, o pasion. || Desaticionar, desapasionar, desenamorar : quitar á uno la aficion ó amor á alguna cosa.

DETACHER (SE) (de), v. r. Desatarse, deshacerse. || Destacarse : apartarse de un

cuerpo de tropas. || Desaficionarse.

DETACHEUR, s. m. Quitamanchas.

V. Dégraisseur.

DETAIL, s. m. El por menor, relacion, ó descripcion circunstanciada, individual, ó menuda. || Homme de détail : el que entra en el por menor, en todos los particulares de las cosas. || Faire le détaild un siège, d'un combat, etc. : referir, contar con todas sus circunstancias, o con individualidad, un sitio, una batalla, etc. | En détail, adv. Diceso: vendre o acheter en détail: vender 6 comprar por menor, por menudo, l'escopeta, etc.

para la batalla, torneo, ú otra funcion pú- pieza por pieza; de uno en uno. || (fig.) Dicese: raconter une histoire fort en détail: contar una historia muy menudamente, con todas sus circupstancias, con toda midividualidad.

DETAILS, s. m. pl. Por menores: particularidades, circunstancias: menudencias.

H (naut.) Detalla.

DETAILLE, EE, p. p. V. Détailler. adj. Desmenuzado, dividido en muchas partes. | Vendido por menor, o por menudo. || (fig.) Circunstanciado, individuado,

o individual, especificado.

DETAILLER, v. a. Vender : despachar por menor, ó por menudo; ó sea por piezas, partes, ó porciones. || (fig.) Referir : contar por menor, por partes, parte por parte, una cosa : individuarla, especificarla, particularizarla.

DETAILLEUR, a. m. Mercader de por

menor, mercader de tienda, tendero.

DETALAGE, s. m. La accion de recoger los géneros que se habian puesto á la vista.

DETALE, EE, p. p.V. Détaler. || Recogido, encerrado : hublando de géneros.

DETALER, v. a. Recoger las mercaderías, quitar el puesto, cierrar la tienda : entiéndese en las ferias y mercados.

DETALER,  $\nu$ , n. (fam.) Afularse, to-

mar el pendil, escaparse.

DETALINGUER, v. n. (ndut.) Destalingar : desamarrar el ancla, quitar el cable. \* DÉTAPÉ, ÉE, p. p. V. Détaper. || (art.) Desta pado : el cauou.

"DETAPER, v. a. Destapar : quitar el tapon : se entiende à un cañon, para dis-

DÉTEINDRE, v. a. Desteñir: quitar, ó

hacer perder el color : á una cosa.

DETEINDRE (SE), v. r. Desteñirse, per-

der ej color una tela.

DETEINT, EINTE, p. p. V. Déteindre. adi, Destenido, perdido, ó comido el color. DETELE, EE, p. p. V. Dételer. | adj.

Desuncido, quitado.

DETELER, v. a. Desuncir, soltar: los bueyes, ó las mulas del arado, de la carreta. || Quitar los caballos ó mulas de un coche : quitarlas del tiro.

DETENDRE, v. a. Aflojar, soltar; lo que estaba tirante. | Descolgar : una sala, una cama, una tienda, etc., quitar las col-

gaduras. DÉTENDU, UE, p. p. V. Détendre. adj. Descolgado, sin colgadura. | Suelto,

flojo; soltado, aflojado.

DETENIR, v. a. Detentar, retener uno lo que no es suyo : dicese en lo forense. Detener, tener detenido en la cama, o en la cárcel: una enfermedad, ó la justicia. Pero en este sentido se usa regularmente solo en el participio pasivo, etre detenu.

DETENTE, s. f. Fieder: de une lleve de

DÉTENTEUR, TRICE, s. (fbr.) Detentor i el que retiene una cosa que no le pertenece.

DETENTION, s. f. Detencion, prision, arresto. Refencion, ocupacion: posesion ilegilima de una cosa.

DETENU, UE, p. p. V. Détenir. \ adj.

Detenido, preso. | Retenido.

DÉTERGÉ, ÉE, p. p. V. Déterger. adj. Limpiado, limpio.

" DETERGENT, ENTE, V. Détersif.

DETERGER, v. o. ( medic. ) Limpiar : una llaga, los intestinos, etc.

DÉTÉRIORATION, . f. Deterioracion: dano, y menoscabo que recibe alguna

DÉTÉRIORE, EE, p. p. V. Détériorer. || adj. Deteriorado, desmejorado, menosca-

DÉTERIORER, v. a Deteriorar, desmejorar : danar ó menoscabar una cosa.

DETERMINANT, ANTE, adj. Determinanie : lo que determina.

DETERMINATIF, IVE, adj. (gram.)

Delegminativo, determinante. DETERMINATION, c. f. Determina-

cion : decision : resolucion. DETERMINE, s. m. Osado, temerario,

arrojado.

DETERMINE, EE, p. p. V. Determiner. | adj. Determinado, decidido, resuelto. | Arrestado: contra los peligros, y dificultades. || Declarado : persona dada á algun vicio, o pasion.

DÉTERMINÉMENT, adv. Determinadamente: decisivamente. | Expresamente: positivamente. | Osadamente : resuelta-

mente.

DETERMINER, v. a. Determinar, resolver : lo que se ha de hacer. | Señalar y deputar alguna cosa para algun efecto. || Resolver la indeferencia de alguna persona.

DÉTERRÉ, ÉE, p. p. V. Déterrer. | adj.

Desenterrado.

DÉTERRER, . a. Desenterrar, exhumar : sacar un cadaver de la sepultura, o sepulcro. | (fig.) Desenterrar : descubrir lo que estaba ocuito, o escondido.

\*DETERREUR, s. m. Desenterrador : el

que desentierra, ó descubre.

DETERSIF, IVE, adj. (medio.) Deter-

DÉTESTABLE, adj. m. f. Detestable,

exectable, abominable.

BETESTABLEMENT, adv. Malditamente, indignamente, malisimamente : asi so dice : chanter, écrire, danser, etc. detestablement : cantar, escribir, bailar, etc. malditamente.

DÉTESTATION, s. f. Detestacion, exe-

cracion, ahominacion.

Detestado, ahominade.

DETESTER, v. a. Detestar, allominar, alkhtrecer.

\*DETIGNONNER, v. a. Destocar: quitar, el tocado ; pero con violencia y ra-

DETIRE, EB, p. p. V. Detirer. | adj.

Estirado.

DETIRER, . a. Estirar: la ropa. | Dilatar, extender.

DETISE, EE, p. p. V. Detiser. | adj. 1 Desatizado: el fuego.

DETISER, v. a. Bescomponer la lumbre, esto es, la leña, ó los palos, para que no ar-

DETONATION, s. f. (quim.) Detonacion: inflamacion violenta y súbita con es-

trépito.

DETONER, v.n. Desentonar, o desentonarse: el que canta. || (fig.) Disonar: no convenir, no guardar proporcion una cosa con otra. || (quim.) Inflamarse subitamente, y con mucho estrépilo.

DETORDRE, v. a. Destorcer : deshacer lo torcido. || Se détordre le pied , le bras :

torcerse un pié, un brazo.

DETORQUE, ÉE, p. p. V. Détorquer.

adj. Torcido, violentado: violento.

DETORQUER, v. a. Torcer, violentar: un pasage, un texto, dándole un sentido contrario, o diverso.

DETORS, ORSE, adj. Destorcido.

DETORSE, V. Entorse.

DETORTILLE, ÉE, p. p. V. Détortiller. adj. Destorcido, desenroscado, desenredado,

DETORTILLER, v. a. Desenroscar, desenredar, desentorcijar, y tambien des-

torcer.

\* DETOUPER, v. a. Destapar una vasija, cuyo tapon es de estopa. || Desencapotar las orejas.

\* DETOUPILLONNÉ, ÉE, p. p. V. Détoupillonner. | adj. Escamondado, entresa-

cado.

\* DETOUPILLONNER, v. a. Escamondar, entresacar, quitar las ramas inútiles á los naranjos.

DETOUR, ... m. Vuelta, rodeo, recodo, revuelta. | (fig.) Rodeo, tergiversacion,

subterfugio.

\* DETOURBIER, a. m. Obstáculo, impedimento.

DÉTOURNE, ÉE, p. p. V. Détourner. adj. Desviado, apartado.

DETOURNER, v. a. Desviar, apartar : echar à un lado: hacer torcer el camino, d la direccion. || Quitar del medio, desaparecer, ocultar: hurtar alhajas, efectos, bienes, dinero. | (fig.) Torcer, tergiversar, una ley, una clausula, un texto. | (id.) Desviar, disuadir: a uno de la intencion que tiene. DÉTESTÉ, ÉE, p. p. W. Disessen (adj. (id.) Estorbar, distraer : 4 una de algun tral bajo; o aplicaciou.

echar à un lado, desviarse, dejar el camino recto:

DETOURNER (SE) (de), p. r. Desviarse, spartarse : del camino derecho, ó de un

asunio.

DETRACTER, v. n. Detractar, disfamar : quitar el crédito à alguno en la conversacion.

DETRACTEUR, s. m. Detractor, dista-

**ma**dor , murmurador.

DETRACTION, s. f. Detraccion, murmuracion, maledicencia, disfamacion.

DETRANGER, v. a. Espantar: quitar los animales que perjudican à las plantas.

DETRAQUE, EE, p. p. V. Detraquer. adj. Descompuesto, desconcertado. || (fig.)

Desreglado, relajado.

DETRAQUER, v. a. Descomponer, desconcertar, echar a perder: cualquier artificio, como un relox, ú otra máquina. || (fig.) Desreglar, echar à perder : à una persona en sus costumbres.

DETREMPE, s. f. Pintura al temple, o de aguazo. || Couleur en détrempe : aguada. (fig. fam.) Se dice: mariage en détrempe: matrimonio por detras de la iglesia, amancebamiento so color de casamiento.

DETREMPE, EE, p. p. V. Détremper. adj. Remojado, humedecido. Destempla-

do. || A pagado.

DETREMPER, v. a. Remojar, humedecer, empapar. || Destemplar, quitar el temple : al acero. || Apagar , matar : la cal , el yeşo.

DETRESSE, s. f. Angustia, apuro:

afliccion del ánimo.

\* DETRIER, s. m. (ant.) Caballo o mula

de mano. V. Destrier.

DÉTRIMENT, s. m. Detrimento, daño, menoscabo, perjuicio.

\* DETRIPLER, v. a. (milic.) Abrir filas: formar a filas abiertas : cuando marcha una tropa à tres filas cerradas.

\* DETRITOIR, c. m. Viga del molino de

aceste.

DETROIT, s. m. Estrecho: dicese del brazo de mar entre dos costas opuestas. Angostura: entre montañas. || Distrito, jurisdiccion. V. District.

DETROMPE, EE, p. p. V. Détromper.

adj. Desenganado.

DETROMPER, v. a. Desengañar, sacar del error.

DÉTROMPER (SE), v. P. Desenga-

DÉTRONÉ, ÉÉ, p. p. V. Détrôner. || adj.

Destronado.

\* DETRONEMENT, s. m. Destronamiento, deseutronizacion, la accion de destronar ó de desentronizar.

DETRONER, v. a. Destronar.

DETROUSSE, EE, p. p. V. Détrousser, ll uch. Bajada la ropa, suelta o caida la falda: sencia. li Au-devant : delante, al encuen-

DETOURNER, v. n. Torcer el camino, descogida. (fig.) Saqueado, limpiado, robado: en un camino.

> DETROUSSER, v. a. Bajar, soltar, dejar caer : la ropa, la falda, la cola de todo vestido talar : ó rozagante.

DETROUSSEUR, & m. (ant.) Salteador:

ladrou de caminos.

DETRUIRE, v. a. Destruir, arruinar: los edificios, las familias, los estados, etc. (fig.) Destruir, deshacer, desharatar: un argumento, etc.

DETRUIT, UITE, p.p.V. Détruire. | adj.

Destruido.

DETTE : 6. f. Deuda, débito : entiéndese de intereses. | (fig.) Deuda, obligacion: todo lo que uno debe hacer por cortesania,

ó buena correspondencia.

DEUIL, s. m. Duelo: por una muerte, pérdida, ó calamidad. || Duelo : el concurso de parientes y amigos que asisten à la casa del difunto, ó á su entierro. || Luto : el vestido negro que traen en señal de dolor los parientes de un muerto.

DEUTERO-CANONIQUE, adj. (teol.) Deuterocanónico: libro de la sagrada escritura puesto en el cánon despues de los

otros.

\* DEUTERIE, s. f. (medic.) Deuteria: retencion de las parias o placenta.

DEUTERONOME, s. m. Deuteronomio:

uno de los libros canónicos.

DEUX, adj. y s. Dos: el número que du-

plica la unidad.

DEUX A DEUX, adv. Dos á dos. || A deux fois : de dos veces. || Regarder entre deux yeux : mirar de hito en hito : fijar à uno con la vista.

DEUXIEME, adj. m. f. Segundo, se-

DEUXIEMEMENT, adv. Secundariamente, segundo, en segundo lugar.

DEVALER, v. a. y n. (vulg.) Bajar,

descender. DEVALISE, EE, p. p. V. Dévaliser.

adj. Desvalijado, despojado, saqueado. DEV ALISER , v. a. Desvalijar, despojar,

robar : á un pasagero en un camino. DEVANCE, EE, p. p. V. Devancer.

adj. Adelantado.

DEVANCER, v. a. Adelantarse: tomar ó ganar la delantera. || Ir delante, ponerse delante : preceder. || (fig.) Aventajar, exceder : á otro en el estudio, aplicacion,

DEVANCIER, IERE, subst. Antecesor, ora : en algun empleo, ó dignidad.

DEVANCIERS, s. m. pl. Antepasados,

predecesores, abuelos.

DEVANT, adv. Delante: enfrente. Ci-devans: de antes, antes de ahora, precedentemente.

DEVANT, prep. Delante, ante, en pre-

(fig.) Precaver, prevenir, una dificultad, objection, etc.

DEVANT (LE), s. m. La delantera. Devant d'autel: frontal de allar. || Le devant d'un logis : la parte anterior o el

frontis de una casa.

DEVANTIER, s. m. (ant. y vulg.) Mandil, devantal: que llevan las mugeres comunes.

DEVANTIÈRE, s. f. Vestido de montar de una muger, hendido ó abierto por detras.

\* DEVANTURE, s. f. Delantera · de un pesebre, de una letrina, de un sillico.

DEVASTATEUR, TRICE, adj. y s. De-

vastador : el que devasta un pais.

DEVASTATION, s. f. Devastacion, desolacion.

DEVASTE, EE, p. p. V. Dévaster.

adj. Devastado, desolado, asolado.

DEVASTER, v. a. Devastar, desolar, asolar; un pais.

: \* DEVELOPPABLE, adj. (geom.) Evolu-

ble : curva que puede evolverse.

DÉVELOPPE, ÉE, p. p. V. Développer. adj. Desenvuelto, descubierto.

\* DEVELOPPEE, s. f. (geom.) Evoluta:

de una curva.

DEVELOPPEMENT, s. m. Descubrimiento, manifestacion: el acto y efecto de descubrir, ó descubrirse una cosa que estaba cerrada, ó rollada. Tiene mas uso en el sentido moral, que en el físico.

DEVELOPPER, v. a. Desenvolver, desarrollar, descoger, abrir : lo que está envuelto, rollado, ó cerrado con alguna cubierta. || Brotar: bablando de raices. || (geom.) | Sacar la evoluta de una curva. || (fig. ) Desencerrar, descubrir, poner en claro: lo oculto, lo misterioso, lo profundo, etc.

DEVELOPPER (SE), v. n. Extenderse: desplegarse las tropas. || Aclararse un asun-

to. | (geom.) Evolverse una curva.

DEVENIR, v. n. Empezar á ser una cosa diversa de lo que era : hacerse, ponerse, volverse diferente: pasar de un estado ó condicion á otra; convertirse, venir á parar, reducirse à otro predicamento. Egemplos: les cerises deviennent rouges en mûrissant: las cerezas empiezan á tomar color cuando maduran. || Devenir riche, pauvre, puissant: hacerse rico, pobre, poderoso. On devient sage avec l'âge : con la edad se vuelve uno cuerdo. | Nous ne songeons jamais à ce que nous deviendrons après la zarja; para devanar. mors: no pensamos que será de nosotros despues de muertos. || Devenir maigre, gras: ponerse flaco, gordo. | Il est si gueux, qu'il ne sait que devenir : es tan pobre, que no sahe que hacerse. Devenir de maître vales: pasar de amo á criado. || Que devenezyous? I que se hace ymd. ? Je ne sais que

tro. Aller au-devant de quelqu'un : sa-s deviendra cette affaire : no su en que paralirla al encuentro, à recibirle, à esperable. III ra, d vendrà à parar este negocio. Il 11 veus être heureux, mais il ne sait le devenir: quiere ser seliz, y no sahe serlo, ó conseguirlo. | Que sont devenues tant de richesses? ¿ que se hiciéron tantas riquezas? ¿ que sué de ellas? || Qu'est devenu un tel?; que se ha hecho de fulano.

DEVENTER, v. a. (naut.) Poner las velas en calzones. || Recoger y disponer las velas de modo que solo tomen viento en las

relinguas.

DEVENU, UE, p. p.V. Devenir, en todas sus acepciones,

DEVERGONDE, EE, adj. (fam.) Deso-

llado: descocado, sin vergüenza.

DEVERGONDER (SE), v. r. Perder la vergüenca : llevar una vida relajada.

\* DEVERGUER, v. a. (náut.) Quitar las vergas.

\* DÉVERROUILLER, v. a. Decerrojar:

quitar el cerrojo à una puerta.

DEVERS, prep. de lug. Hácia tal parte, tal pais, etc. Avoir, retenir par-devers soi : tener en su poder.

DEVERS, ERSE, adj. Desplomado, desnivelado, inclinado: lo que no está á

DEVERSE, EE, p. p V. Déverser. | adj. Inclinado, desviado. | Bois deverse: madera borneada, alabeada.

DEVERSER, v. n. Inclinarse, caer, hácia dentro, ó asuera: lo que debia estar á

plomo.

DEVERSOIR, s. m. En los molinos de agua es la vertiente por donde sale el sobranțe, cuando la canal está llena.

DEVETIR (SE) (de), v. r. Despojarse,

quitarse la ropa, el vestido.

DÉVÉTISSEMENT, s. m. (for.) Cesion, renuncia: de bienes, de posesiones.

DEVETU, UE, p. p. V. Dévétir. | adj. Desnudado, sin vestido, quitado el ves-

tido.

DEVIATION, s. f. Rodeo, sesgo: que se da por no poder pasar, o ir via recta. 🛭 Extravio.

" DEVIDAGE, s. m. La accion y efecto de

devanar. DÉVIDÉ, ÉE, p. p. V. Dévider. || adj.

Devamado. DEVIDER, v. a. Devanar: hilo, seda, algodon, etc.

DEVIDEUR, EUSE, s. Devanador, devanadora.

. DEVIDOIR, s. m. Devanadera, argadillo,

DEVIER (de), v. n. Deviarse, separarse:

del camino derecho. || Extraviarse.

DEVIN, s. m. Adivino, agorero. || (fam.) A divinador : el que descubre ó acierta el sentido obscuro, oculto, o intrincado de una

DEVINER, v. a. Adivinar, pronosticar.

DEVINERESSE, s. f. Adivine, adivinadora : vaticinadora.

DEVINEUR, s. m. Adivino: vaticinador.

DEVIS, s. m. (ant.) Platica, confabulacion: conversacion, coloquio familiar.

DEVIS, s. m. Cuenta por menor, que hace un arquitecto de los gastos necesarios para una obra.

DEVISAGE, EE, p. p. V. Dévisager.

adj. Aranado.

DEVISAGER, v. a. Destigurar, arañar, senalar : la cara con las unas.

DEVISE, s. f. Divisa, empresa: y tambien el mote ó lema de ella.

DEVISER, v. n. (ant.) Platicar: conlabular familiarmente.

DÉVOLEMENT, s. m. Flujo, despeño, desate de vientre : cursos.

DEVOILE, EE, p. p. V. Dévoiler. | adj. Manifiesto : quitado , ó alzado el velo.

DEVOILEMENT, s. m. (fig.) Descubrimiento, manifestacion: de lo oculto, secreto, disimulado.

DEVOILER, v. a. Quitar, o dejar el velo : dicese solo de las monjas. (fig.) Descorrer el velo, descubrir, hacer patente, lo oculto, reservado, disimulado.

DEVOIR, s. m. Peber, olicio: la propia obligacion que imponé à uno su honor, su conciencia, y el cumplimiento de su cargo, ó estado. || Derniers devoirs : obsequias: honras funerales que le hacen à un difunto.

DEVOIR, v. a. Deber : estar obligado á. Deber á, tener alguna deuda con, ser deudor de. || Haher de ser, de quedar, de suceder, de hacer, etc.: eg. il doit être bien content: ha de estar muy contento, ó bien puede estar contento: nous devons tous mourir: todos hemos de morir.

DÉVOLE, s. f. Capote: en el juego de paipes. | (fig. y fam.) Dicese : faire la devole : ser uno solo de su parecer.

DEVOLU, UE, adj. Devoluto: lo que se adquiere por derecho de devolucion.

DEVOLUTAIRE, s. m. El que obtiené

un devoluto. DEVOLUTIF, IVE, adj. (for.) Devolu-

uvo. \* DEVOLUTION, s. f. (for.) Devolu-

\* DÉVOLUTO, s. m. Devoluto: provision del papa de un beneficio vacante por alguna nulidad.

DÉVORANT, ANTE, adj. Voraz, devo-

\*DEVORATEUR, s. m. Devorador, tra-

DÉVORÉ, ÉE, p. p. V. Dévorer. | adj. Devomilo.

DEVORER, v. n. Devorar, consumir:

Adivinar, acertar: descubrir, contar lo i dicese del fuego. Il Devorar, tragar, comer con ansia. || (fig.) Dicese dévorer un affront, etc : tragarse una injuria , un desaire , etc., disimularle. || (id.) Je sens un feu qui me dévore : siento un suego que me abrasa, 6 consume.

DEVOREUR, EUSE, subst. V. Dévora-

DEVOT, OTE, s. y adj. Devoto: pio. DEVOTEMENT, edj. Devotamente, con devocion.

DEVOTIEUSEMENT, V. Dévotement.

DÉVOTIEUX, EUSE, adj. Devocionero. muy dado á las devociones. V. Devot.

DEVOTION, s. f. Devocion: dedicacion fervorosa al culto de Dios, su Madre Santísima, y los Santos. || Devociones : los egercicios y actos de piedad. || Devocion : esecto especial, que se tiene à alguno. || (fig.) Diceso: être à la dévotion de quelqu'un: estar á la devocion ó disposicion de alguno, estar de su parte, á su favor. | Faire ses dévotions: ir à la iglesia, ir à consesar, y comulgar.

DÉVOUE, EE, p. p. V. Dévouer. || adj.

Dedicado.

DEVOUEMENT, s. m. Sacrificio, rendimiento: el que hace uno de su voluntad, entregandose enteramente al obsequio, ó servicio de otro.

DEVOUER (d), v. a. Ofrecer, dedicar, consagrar : en servicio de Dios, del soberano,

de la patria, de la justicia, etc.

DEVOUER (SE) (a), v. r. Entregaise, darse todo, sacrificarse : al servicio de alguno , al estudio , etc.

DEVOYE, BE, p. p. V. Devoyer. | adj.

Desviado, descaminado.

DEVOYER (de), v. a. (ant.) Desviar, descaminar. || Descomponer el vientre ; dar Cursos.

DEXTERITE, s. f. Destreza, hábilidad, primor.

DEXTRR, s. f. (ans. y blas.) Diestra: mano derecha, ó lado derecho. Es correlativo á siniestra ( senestre ).

DEXTREMENT, adv. (fam.) Diestra-

mente: primorosamente.

\* DEXTRIBORD, V. Estribord.

DEXTROCHERE, s. m. (blas.) Destroquerio: brazalete.

DEY, s. m. Dey: el soberano de Túnez,"

vasallo del gran senor.

DIA (voz de carruagero), Re, re: para. avisar ó los caballos ó mulas que tuerzan á la izquierda.

\* DIABETE, s. m. (maq.) Especie de sison. DIABETES, s. m. Estrangurria, diabetica: excesiva produccion de orina, en cantidad mayor que el agua que se bebe.

DIABETIQUE, adj. m. f. Diabético: correspondiente à la diabética ó estrangur-

DIABLE, s. m. Diablo: dicese vulgar-

ments por demonio. || Diablo : el hombre maligno d' travieso. || Laid en diable: por sumamente seo. || (prov. y fam.) Se dice : il n'est pas si diable qu'il est noir : no es tan bravo el leon como le pintan: se donner au diable pour avoir telle chose: dar un vuelco en el infierno para tener tal cosa: va-t'en au diable : vete à los demonios, enhoramala. Avoir le diable au corps : ser de la piel del diablo. Il Faire le diable à quatre: gritar como un furioso. || C'est un bon diable: es un buen muchacho. C'est un pauvre diable : es un cuitado, un desdichado. || En diable, en diable et demi, comme le diable, comme tous les diables: infernalmente, diabélicamente, como todos los diablos. | Tirer le diable par la queue : ser muy alcanzado de medios:

DIABLEMENT, adv. Endemoniadamente, en extremo, extremadamente. || Diablement chaud: caliente como un demonio. || Diablement laide: tea como un demonio, o

como el coco.

DIABLERIE, s. f. Malesicio, brugería,

sortilegio. || Diablura.

DIABLESSE, s. f. Muger del diablo, muger diabólica : dicese por exageracion de

una muy mala.

DIABLEZOT, s. m. Zape!mamola! Exclamacion para manifestar una persona, que no es tan hoba que se dege engañar. || Vous voulez que je parie, diablezot : vmd. quiere que yo apueste : mamola! zape! aguarda pablo!

DIABLOTIN, s. m. Diablillo: diablo pequeño. || Diablillo: muchacho travieso. || Diablillos: pastillas de chocolate guarnecidas

de gragea.

DIABOLIQUE, adj. m. f. Diabólico: lo que es propio del diablo.

DIABOLIQUEMENT, adv. Diabólicamente.

\* DIACHALASIS, s. f. Diacálasis: solucion de continuidad en las fracturas del cráneo.

DIACHILON, s. m. Diaquilon: emplasto resolutivo.

\* DIACHISME, s. m. (nús.) Intervalo de medio tono.

\* DIACO, s. m. Diaco: capellan del orden de Malta.

DIACODE, s. m. Diocodio : jarabe de adormidera blanca.

\* DIACONAL, ALE, adj. Diaconal: lo perteneciente al diácono.

DIACONAT, s. m. Diaconato: la segun-

da de las órdenes sagradas.

DIACONESSE, s. f. Diaconisa: nombre que se daba en la primitiva Iglesia á las viudas y solteras destinadas á ciertos ministerios.

\* DIACONIE, s. f. Capilla ú oratorio gobernado por un diácono: es voz antigua.

\* DIACONIQUE, s. f. Diaconica : sacrestia.

\* DIACOUSTIQUE, s. f. Diacostica: arte de juzgar de la refraccion de los sonidos, al pasar de un fluido 4 otro mas 6 mémos denso.

DIACRE, s. m. Diacono : el que tiene el

orden sacro del diaconato.

DIADEME, s. m. Diadema : con que cenian sus sienes antiguamente los reyes. || (poes.) Se toma por la corona ó dignidad soberana.

\* DIADÉMÉ, ÉE, adj. (blas.) Diademado,

con diadema.

DIAGNOSTIQUE, s. f. (medic.) Diagnostica: conocimiento de los sintomas de las enfermedades. || adj. m. f. Diagnostico: concernienta á los sintomas de las enfermedades.

DIAGONAL, ALE, adj. (geom.) Diago-

nal: dicese de la linea.

DIAGONALE, s. f. Diagonal: se entiende linea.

DIAGONALEMENT, adv. Diagonal-mente.

\* DIAGRÈDE, s. m. (medic.) Diagridio: escamonea preparada con el zumo de limon.

DIALECTE, s. m. Dialecto: idioma particular de un pais, ó provincia, corrompido y derivado de la lengua general del reino, o nacion.

DIALECTICIEN, s. m. Dialéctico : el que

sabe ó enseña la dialéctica.

DIALECTIQUE, s. f. Dialéctica, lógica.
DIALECTIQUEMENT, adv. Dialéctica-

DIALOGIQUE, adj. m. f. Dinlogal: en forma de diálogo.

\* DIALOGISÉR, v. n. Dialogar: bacer diálogos.

DIALOGISME, s. m. Dialogismo : el arte del dialogo.

DIALOGISTE, s. m. f. El que poue

en diálogo una cosa.

DIALOGUE, s. m. Diálogo: conferencia escrita, ó representada entre dos ó mas personas. || Dialogue en musique: melodrama.

DIALOGUÉR, v. a. Poner en diálogo, hacer hablar, ó representar en diálogo: hablando de dramas. Usase regularmente en pasiva.

\* DIALOGUEUR, V. Verbeux.

DIALTÉE, s. m. Dialtez : nombre de cierto unguento.

DIAMANT, s. m. Diamante : piedra

preciosa.

DIAMANTAIRE, s. m. Diamantista, lapidario.

DIAMETRAL, ALE, adj. Diametral:

lo que pertenece al diametro.

DIAMÉTRALEMENT, adv. Diametralmente, opuestamente, opuesto directamente.

DIAMETRE, s. m. (geom.) Diametro.
DIANE, s. f. Diana: diosa fabulosa.
DIANE, s. m. (milic.) Diana: toque de

•

guerra. | Battre la diane : tocar la diana , | (bot.) Ahorquillada : llamase an la rama en que es toque del tambor al rayar el alba, l'forma de horquilla. para despertar la tropa.

DIANTRE, s. m. (fam.) Diantre, dian-

che: se suele decir en lugar de diablo.

DIAPASON, s. m. (mús.) Diapason: ordenacion de la octava de un tono ó modulacion. Diapason: extension de voces de un instrumento. | Escala: entre los fundidores de campanas, por la cual conocen el tamaño, grueso y peso de una campana.

DIAPHANE, adj. m. f. Diáfano, trans-

parente.

DIAPHANEITE, s. f. Dialamidad, trans-

parencia.

\* DIAPHENIC, s. m. Diafenicon: elec-· tuario compuesto principalmente de dá-

DIAPHORETIQUE, adj. m. f. Diaforético : remedio que ayuda à la transpi-

" DIAPHOSE, s. f. (med.) Diafosis: eva-

cuacion por los poros.

DIAPHRAGME, s. m. Diafragma: membrana muscular que separa el pecho del bajo vientre.

DIAPRE, EE, adj. (ant.) Diapreado manchado, matizado de varios colores. Prune diaprée: diaprea, ciruela manchada, ó de flor.

DIAPRURE, s. f. (ant.) Variedad de co-

DIARRHEE, s. f. Diarrea: flujo de vien-

tre. DIASTOLE, s. f. (anat.) Diástole : dila-

tacion del corazon para recibir la sangre. DIASTYLE, s. m. (arquit.) Diastilo: in-

tercolumnio de seis módulos.

"DIASYRME, s. m. Diasirmo: ironia maligna, que produce el desprecio de quien

es el objeto.

DFATESSARON, s. m. (mis.) Diatesaron: nombre. que ántes se daba á la cuarta. (medic.) Triaca compuesta de cuatro ingredientes.

DIATONIQUE, adj. m. f. (mús.) Diatónico: disposicion de la escala por tonos y semitonos, conforme están en la gama na-

DIATONIQUEMENT, adv. Diatonica-

mente.

DIATRAGACANTHE, s. m. (medic.) Diatragacanto: electuario compuesto principalmente de goma adraganta.

DIATRIBE, s. f. Diatriba: saura mor

daz.

\* DICASTÉRIQUE, adj. m. f. (med.)

Dicastérico: de dos castas.

\* DICÉLIES, s. f. pl. Dicelias : escenas

libres de la comedia antigua.

DICHOREE, s. m. (poes.) Dicoreo: pié

compuesto de dos coreos.

DICHOTOME, adj. Dicotoma : dicese de | tético; concerniente à la dieta. Ja luna cuando no se ve mas que media. TOME I.

DICTAME, e. m. Dictamo, fresnillo:

planta.

DICTAMEN, s. m. Dictamen : solo se dice del de la conciencia.

DICTATEUR, s. m. Dictador; magistrado supremo entre los Romanos.

DICTATURE, s. f. Dictadura : la dignidad de dictador.

DICTE, EE, p. p. V. Dicter. | adj. Dictado, notado. [ (fig.) Sugerido, inspi-

DICTEE, s. f. Dictado, nota: lo que se dicta al escribiente, o amanuense. Écrire sous la dictée : escribir lo que dicta otro : escribirle á la mano.

DICTER, v. c. Dictar, notar: lo que otro ha de escribir. || Dictar : soplar á otro al oido lo que ha de decir. || ( fig.) Dictar, sugerir, inspurar.

DICTION, s. f. Locucion, lenguage: la parte del estilo que mira á la eleccion de las

palabras.

DICTIONNAIRE, s. m. Diccionario: de una lengua, de una ciencia, de un arte.

DICTON, s. m. Dicho, refrancillo. || Pu-

lla, dicho satirico.

DICTUM, s. m. Fallo: pronunciacion de la sentencia de un juez.

DIDACE, s. m. (n. p.) Diego.

DIDACTIQUE, adj. m. f. Didáctico, didascálico.

DIDASCAL, s. m. Doctor.

\* DIDASCALIQUE, adj. m. f. Didascálico. \*DIDRACHME, o DIDRAGME, s. m. Didracma: moneda antigua que valia dos dragmas, y entre los Hebreos medio siclo de cubre.

\* DIEDEAU, s. m. Especie de barrera para detener todo lo que baja por los rios.

\* DIEPPE, s. f. (geog.) Diepa : ciudad y puerto de Normandia.

\* DLEPPOIS, OISE, adj. Diepes: de Diepa

en Francia.

DIERESE, s. f. Diéresis : figura de gramática. || Diéresis : una de las cuatro operaciones de la cirugía. || Diéresis : signo de ortografia puesto sobre una vocal para desatar el diptongo, como duelo, que es desafío entre dos, para distinguirle de duelo, que es Ilanto.

DIÈSE, s. m. (mus.) Sostenido.

DIÉSER, v. a. (mús.) Anotar con soste-

nidos.

DIETE, s. f. Dieta: en et comer y beber. Dieta : junta de estados en los circulos del Imperio de Alemania.

\* DIÉTETES, s. m. pl. Dietetas: árbitros en Esparta.

DIÉTÉTIQUE, adj. m. f. (medic.) Die-

DIETINE s. f. Dietina : junta particu-

lar de los estados de una provincia, como 1

la dietina de Polonia.

DIBU, a. m. Dios : ser supremo. [ Dios : cualquiera cosa que se ama con pasion, y que parece que se adora. || Le bon Dieu : la forma consagrada que se lleva á los enfermos. | Fire-Dien : Corpus, el dia de Corpus Cristi.

DIFFAMANT, ANTE, adj. Disfamador. DIFFAMATEUR, s. m. Infamedor, dis-

Lamador.

DIFFAMATION, s. f. Disfamacion: la accion de disfamar.

DIFFAMATOIRE, adj. m. f. Disfamatorio: lo que quita la buena opinion.

DIFFAME, EE, p. p. V. Diffamer. || adj. ( blas.) Leon sin cola.

DIFFAMER, o. a. Disfamar, desacredi-

tar : quitar la honra y reputacion.

DIFFERE, EE, p. p. V. Differer. | adj. Diferido.

DIFFEREMMENT, adv. Diferentemen-

te, diversamente, de otro modo.

DIFFERENCE, s. f. Diserencia: diversidad. | Diferencia: distincion. | Dispari-

DIFFÉRENCIÉ, ÉE, p. p. V. Diffe-

rencier. adj. Diserenciado.

DIFFERENCIER, v. a. Diferenciar: ha-

cer diferencia: distinguir. DIFFEREND, 6 DIFFERENT, c. m.

Diferencia, cuestion, debate.

DIFFERENT, ENTE, adj. Diferente, diverso, distinto.

DIFFÉRENTIEL, ELLE, adj. (matem.)

Diferencial.

DIFFERER, v. a. Diferir, dilatar, alargar : suspender una cosa hasta otro tiempo.

DIFFERER, v. n. Diferir, diferenciarse:

no ser igual, ser diserente.

DIFFICILE, adj. m. f. Dificil, dificultoso, arduo. Mal contentadizo, delicado.

DIFFICILEMENT, adv. Dificilmente,

con difficultad.

DIFFICULTE, s. f. Dificultad, embarazo, oposicion, o repugnancia, que constituyen dificiles las cosas.

DIFFICULTES, s. f. pl. Dificultades : argumentos, y réplicas, que se proponen

contra una opinion, ó doctrina.

DIFFICULTUEUX, EUSE, adj. Dificultador: el que pone dificultades. || Desconvenible: descontentadizo.

DIFFORME, adj. m. f. Disforme: por lo muy seo; y por lo desproporcionado de l una persona o cosa en sus partes.
DIFFORME, EE, p. p. V. Difformer.

adj. Deformado, afeado.

DIFFURMER, v. a. (for.) Deformar, desfigurar, afear.

DIFFORMITÉ, . m. Desormidad, seal- bildo.

dad.

DIFFRACTION, s. f. (opt.) Difraccion, inflexion o desvio de los rayos de luz.

DIFFUGE, a m. Difugio, efugio, subter-

DIFFUS, USE, adj. Difuso, prolijo, di-

latado.

DIFFUSEMENT, adv. Difusamente.

DIFFUSION, s. f. Disusion, extension, prolijidad: en un discurso, o narracion.

\* DIGAME, V. Bigame.

DIGASTRIQUE, adj. (anat.) Digastrico: dicese de los músculos que tienen dos porciones carnosas, ó dos vientres.

DIGERE, EE, p. p. V. Digerer. | adj.

Digerido.

DIGERER, v. a. Digerir : los alimentos, la comida. | (fig. ) Ordenar, compaginar: las ideas, la memoria, etc. | (id.) Digerir, sufrir, llevar con paciencia: una injucia, una palabra, etc.

DIGERER, v. n. (quim.) Cocer: macerar

algunos zumos á fuego lento.

DIGESTE, s. m. (for.) Digesto: recopila-

cion de las decisiones del derecho.

DIGESTEUR, s. m. Olla de fierro, cuya tana cierra herméticamente, y sirve para cocer prentamente una cosa, y reduciria á gelatina.

DIGESTIF, IVE, adj. Digestivo: lo que ayuda á la digestion. || Digestivo : dícese en cirugía de ciertos medicamentos, que se aplican para cerrar lentamente las llagas, etc. || Usase tambien como substantivo.

DIGESTION, s. f. Digestion: de los alimentos en el estómago. || Digestion llaman los químicos á una lenta fermentación de las materias, mediante un calor semejante al del ventriculo. || (fig.) Dicese : entreprise de dure digestion: negocio arduo, malo de componer. || Ce mauvais traitement est de dure digestion: este maltrato se hace duro, no se puede aguantar.

DIGITALE, s. f. Dedalera, campani-

lia : planta,

DIGITE, EE, adj. Recortado en forma **de d**edos.

\* DIGLYPHE, s. f. (arquit.) Cartela con estrías, inventada por Viñola, é imitada

por Bofrand.

DIGNE, adj. m. f. Digno: merecedor. de premio; ó de castigo; de alabanza, ó de vituperio. || Digno : por honrado , capaz. || Benemérito: digno de recompensa por || Condigno : correspon-SUS SOLVICIOS. diente, proporcionado, y se dice de las cosas.

\* DIGNE, (geog.) Diña: ciudad de Prorenza.

DIGNEMENT, adv. Dignamente.

DIGNITAIRE, s. m. Dignidad : dicese como substantivo del eclesiástico que goza de una dignidad en alguna catedral, o ca-

DIGNITE, s. f. Dignidad : dicese por la importancia, y mérito de una cosa, o persona: por el cargo ó empleo honorífico:

por ciertos oficios de título en los cabildos sentido místico, y en estilo formulario de eclesiasticos': y por la magestad, ó gravedad, en el andar, razonar, y presentarse ana persona.

\* DIGNON, s. m. (ndut.) Asta de la flámula, palo que lleva encima una flámula o handera arbolada en el árbol de una en-

\* DIGON, s. m. Dardo para el pescado chalo.

DIGRESSION, s. f. Digresion: lo que en un discurso ó narración se aparta del asun-

te principal.

DIGUE, s. f. Dique, malecon, defensa, reparo contra el impetu de las aguas. || (fig.) Se dice: rompre les digues: romper o soltar los diques, por desatarse, o prorumpir en palabras : acciones, etc.

\* DIGUER, v. a. (picad.) Ayudar al caballo con las espuelas, picarle, espolear.

DILACERATION, s. f. Despedaramiento.

DILACERÉ, ÉE, p. p. V. Dilacerer. adj. Despedazado.

DILACERER, v. a. Despedazar: hacer

pedazos.

\* DILANIATEUR, TRICE, adj. Va con las voces impulso, essuerzo. | Effort dilaniateur: essuerzo, impulso de la pólvora, en una mina ú hornillo cuando se inflama.

DILAPIDATION, . f. Dilapidacion:

desperdicio.

DILAPIDE, EE, p. p. V. Dilapider. adj. Dilapidado, malbaratado, malrotado.

DILAPIDER, v. a. Dilapidar, malbara-

tar, mairotar: los bienes, etc.

DILATABILITE, s. f. (fis.) Dilatabilidad : propiedad de lo que es dulata-

DILATABLE, adj. m. f. (fis.) Dilatable : lo que puede dilatarse, ó enrarecerse. DILATANS, s. m. pl. (cir.) Dilatan-

tes.

DILATATION, s. f. Dilatacion, extension. | (/is.) Dilatacion, o rarefaccion: es contrario á compresion, ó condensacion.

DILATATOIRE, s. y adj. m.f. (cirug.) Dilatador: instrumento para ensanchar una herida, o una cavidad.

DILATE, EE, p. p. V. Dilater. | adj. Dila-

tado; ralo, estirado.

DILATER, v. a. Dilatar, ensanchar, extender. | Dilatar, enrarecer: en términos de lisica.

DILATER (SE), v. r. Dilatarse, exten- nutivo: nombre.

DILATOIRE, adj. m. (for.) Dilatorio: lo que sirve para prorogar el término de una causa,

DILAYE, ÉE, p. p. V. Dilayer. | adj.

Diferido, dilatado.

DILAYER, v. a. (ant.) Endurar, diferir, alargar : la egecucion de alguna cosa.

las cartas del papa á los reyes.

DILEMME, s. m. ( log.) Dilema: argumento formado con una disyuntiva, y dos proposiciones.

DILIGEMMENT, adv. Prontamente, con

diligencia.

DILIGENCE, s. f. Diligencia: actividad, prontitud en las obras que piden accion y movimiento. [] Diligencia: cuidado, esmero. || Diligencia: coche público, que lleva pasageros en ménos tiempo que los ordina-

DILIGENCES, s. f.pl. (for.) Diligencias,

procedimientes.

DILIGENT, ENTE, adj. Diligente: el que obra con prontitud y celeridad. | Dili-

gente : cuidadoso, activo.

DILIGENTER, v. n. y mas comunmente SE DILIGENTER. Obrar con prontitud y celeridad : abreviar. Usase algunaa veces como activo , y es apresurar.

\* DILLIGEN, (geog.) Dilinga: ciudad de

Suabia.

DILUVIEN, IENNE, adj. Diluvieno: lo que pertenece al diluvio.

"DIMACHERE, o. m. Gladiator armado

de dos espadas.

DIMANCHE, e. m. Domingo : el primer dia de la semana. || Habit des dimanches: vestido dominguero, ó de los dias de tiesta.

DIME, s. f. Diezmo: la décima parte de las cosechas, que se paga à la iglesia.

DIMENSION, s. f. Dimension: medida

de la extension de los cuerpos.

DIMER, v. a. Diezmar: percibir y cobrar los diezmos.

"DIMERIE, s. f. Dezmeria: tierra que tiene el derecho de cobrar el diesmo.

\* DIMETRE, adj. m. f. (poes.) Dimetro : verso griego o latino que tiene dos medidas ó cuatro pies.

DIMEUR, s. m. Desmero: arrendador

que recoge el diezmo.

DIMIER, s. m. Jornalero que cuenta y recoge el diesmo.

DIMINUÉ, ÉE, p. p. V. Diminuer.

adj. Disminuido.

DIMINUER, v. o. Disminuir; minorar, reducir á ménos.

DIMINUER, v. n. Disminuir, menguar, decaer.

DÍMINUTIF, IVE, adj. (gram.) Dimi-

DIMINUTION, . f. Diminucion, minoracion : y tambien baja, y rebaja.

DIMISSOIRE, s. m. Dimisorias.

DIMISSORIAL, ALE, adj. Solo usado en esta locucion: lettres dimissoriales: carta de dimisorias.

DINANDERIE, s. f. Surtimiento, tienda de obras de azófar, y tambien espetera de DILECTION, s. f. Dileccion, amor: en | cocina de utensilios de este metal.

\* DINANDIER, e. m. Fabricante o mer- | libro griego lleno de investigaciones curiosas.

rader de obras de azoiar.

\* DINATOIRE, adj. m. f. Cosa de comer, o de la hora de comer. | L'heure dinatoire: medio dia, la hora de comer. | Déjeuner dinatoire: almuerso-comida.

DINDE, s. f. Pava: la hembra del pavo.

Llamase tambien poule d'Inde.

DINDON, s. m. Pavo: ave doméstica. Dicese tambien, coq d'Inde. | (fig. ) Tonto.

DINDONNEAU, s. m. Pavipollo, pavito. DINDONNIERE, e. f. Pavera: la que guarda, o eria pavos. || (fig.)-Se dice de

una señorita de un lugar, ó aldea.

DINEE, e. f. Lugar o posada en donde se bace medio dia en un camino, o adonde se va a comer. I Tambien es la misma comida, y el gasto de ella.

DINER, o DINE, e. m. Comida: el acto de comer al medio dia : y tambien lo que

está compuesto para comer.

DINER, v. n. Comer: entiéndese de la

refeccion del medio dia.

DINETTE, e. f. Entre niños, faire la dinette, es imitar por diversion les comides

regulares.

DINEUR, s. m. Comedor del medio dia: el que solo come al medio dia. || Comedor: se dice del que come mucho, con estas frases, grand dineur, bon dineur.

DINTIERS, s. m. pl. (mont.)Los rinones

del ciervo.

DIOCESAIN, AINE, . Diocesano: el que es de la juridiccion de una diocesia.

DIOCESAIN, adj. Diocesano: el obispo, arzobispo, à ordinario de cualquier territoric.

DIOCESE, s. m. Diócesis: distrito de territorio, que está bajo de la jurisdiccion de un obispo.

DIONYSIAQUES, s. f. pl. Donislaces:

tiestas de los Griegos á Baco.

"DIOPTASE, s. f. Dioptasis : especie de |

esmeralda: piedra.

DIOPTRIQUE, s. f. (fis.) Dioptrica: parte de la óptica, que trata de la refraccion de la lus.

" DIPHRYGE, s. m. Difrigio: escoria del bronce cuando se funde. Piritas calcinadas.

DIPHTONGUE, s. f. Diptongo: reunion

de sonidos en una silaba.

DIPLOMATE, s. m. Estadista : el que entiende ó maneja los negocios diplomáticos.

DIPLOMATIE, s. f. Diplomacia; ciencia de los intereses y conexion de unos estados con otros. | El conjunte de personas ocupadas en las embajadas.

DIPLOMATIQUE, s. f. Diplomática: el arte ó estudio de conocer los diplomas.

DIPLOME, a. m. Diploma: carta, cédula, despacho del principe.

\* DIPNOSOPHISTE, a. m. Dipnosofista:

, s. f. Dipsas i serpieute. \* DIPSAS

DIPTERE, s. m. (arquit.) Diptero : edificio rodeado de dos columnatas.

\*DIPTERE, adj. m. f. Diptero: insecto con dos alas.

DIPTIQUES, s. m. pl. Dipticas: catálogo de consules y magistrados; y en la pri-

mitiva Iglesia, de los obispos.

DIRE, v. a. Decir: tiene varias significaciones, que se verán en los siguientes egemplos: dire son avis, dire des injures, etc.: décir su parecer, decir injurias, etc.: dire sa leçon: dar su leccion: direson chapeles: rezar su rosario : dire son bréviaire : rezar el oficio divino. || Qu'est-ce que veut dire tout cela? ¿ que quiere decir, o que significa todo eso ? || On ne sait qu'en dire : no sabe uno que pensar, ó que juicio formar de ello. | Il me dit de partir : me dice, manda, aconseja que parta. || On trouve à dire à cette somme : se balla que falta algo en esta suma. || On vous a trouvé à dire à cette assemblée : se os ha echado ménos en esta concurrencia. Il Il trouve à dire à tous: en todo halla que criticar, que censurar. Dire publiquement : hablar, perorar en público.

DIRE, s. m. Sentir, juicio, testimonio de alguno. | ( for. )'Dicho, deposicion del testigo. | Au dire des experts : á juicio de los peritos. Au dire d'Aristote : en sentir

de Aristóteles, etc.

DIRECT, ECTE, adj. Directo, o recto: conforme à lo que se aplica. || Seigneur direct, ray on direct, mouvement direct: senor directo, luz directa, movimiento directo de un astro. || Ligne directe : linea recta, en la genealogia.

DIRECTE, s. f. La extension del dominio directo que tiene un señor sobre algun

feudo, ó tierra.

DIRECTEMENT, adv. Directamente: en derechura.

DIRECTEUR, s. m. y DIRECTRICE, s. f. Director: de un establecimiento, de una obra. || Director : el confesor, ó el que dirige la conciencia. || Vicario de monjas : hablando de religiosas. || Autor : hablando de alguna compañia de comediantes.

\*DIRECTIF, adj. m. f. Directivo: que

dirige o puede dirigir.

DIRECTION, s. f. Direccion: gobierno, conducta. A Dirección : el empleo de director, y la junta de personas interesadas en una sociedad. || Direccion : la propiedad del iman de volver uno de sus polos al norte.

DIRECTOIRE , s. m. Añalejo (gallofa en la corona de Aragon) : librito que señala el órden y rito para rezar el oficio divino, y celebrar la misa en el año corriente. || Directorio : nombre de algunos tribunales civiles y militares en ciertos paises de Europa. || Di-Sestin, banquete de sabios. | Dipnosofista : | mectoire exécutif: directorio egecutivo: junta o consejo de cinco miembros, que en la revolucion francesa estaban encargados del poder egecutivo.

DIRIGE, EE, p. p. V. Diriger. | acj. Di-

rigido.

DIRIGER, v. a. Dirigir: golverner, conducir, guiar. || Dirigir : enderesar : los pasos, la vista, el vuelo, hácia tal parté.

DIRIMANT, ANTE, adj. (derech. can.) Dirimenta: se aplica al impedimiento que

anula un matrimonio.

DISANT, BIEN-DISANT, adj. (ant.) Decidor, elocuente: hoy se dice por mosa en frances. | Soi-disant, adj. (for.) Be dice: un tel soi-disant héritier: sulano que dice ser heredero.

DISCALE, e. m. (comerc.) Merma, me-

noscaho: en el peso de un género.

DISCEPTATEUR, s. m. Disceptador: controvertista, disputador.

\* DISCEPTATION, s. f. Disputa, discumon, controversia,

DISCERNE, ER, p. p. V. Discerner.

adj. Discernido.

DISCERNEMENT, s. m. Discernimiento:

juicio recto que se hace de las cosas.

DISCERNER, v. a. Discernir, distinguir, conocer: la diferencia que hay entre las

DISCIPLE, e. m. Discipulo: el que aprende alguna 'ciencia o arte liberal con maestro.

DISCIPLES, s. m. pl. Discipulos: los que siguen ó siguiéron la doctrina de algun filosofo, o doctor, cabeza de secta, o de es-

DISCIPLINABLE, adj. m. f. Disciplinable: lo que es capas de instrucción, y

ensenanza.

DISCIPLINE, a. f. Ensenana, instruccion. || Disciplina eclesiástica: en el sentido de gobierno y arregio exterior de la iglesia. d Disciplina militar : regla y subordinacion te la tropa. || Disciplinas : azotes. || Disciplina: tómase por el acto y egercicio de ser azotado, o de azotarse.

DISCIPLINE, EE, p. p. V. Discipliner.

adj. Disciplinado.

DISCIPLINER, v. a. Disciplinar: poner en regla y buen orden las tropas. || Disciplinar : dar disciplinas, dar azotes.

DISCOBOLE, s. m. Discobolo: atleta que

se egercitaba en el juego del disco.

DISCOMPTE, V. Escompte.
DISCONTINUATION, s. f. Interrupcion: de una cosa empezada. || Cesacion: de un trabajo que se debja seguir.

DISCONTINUÉ, ÉÉ, p. p. V. Disconti-

nuer. | adj. Descontinuado.

DISCONTINUER, v. a. Descontinuar: no continuar, interrumpir: dejar o parar una cosa empezada.

DISCONTINUER, v. n. Cesar, no continuar : en alguna obra, é trabajo empezado.

DISCONVENANCE, a. f. Desconveniencia, desproporcion, designaldad: de una cosa con otra.

DISCONVENIH, v. n. No convenir, no estar de acuerdo : una persona con otra sobre algun hecho, ó lo que se ha de bacer.

DISCORD, s. m. (ant.) Lo mismo que

discorde.

DISCORD, adj. m. f. Discorde, disono, disonante: hablando de voces é instrumentos músicos.

DISCORDANCE, s. f. Discordancia: contrariedad, diversidad, desconformidad de unas cosas con otras.

DISCORDANT, ANTB, adj. (mus.) Dis-

cordante, discorde: disonante.

DISCORDE, . f. Discordia: oposicion de voluntades: desunion de ánimos, etc. 🛭 Pomme de discorde: la manzana de la ducordia.

DISCORDER, v. n. Discordar, desacordar, disonar: las voces, o los instrumentos

musicos.

DISCOUREUR, EUSB, adj. Charlador; locuas, palabrero: el que habla mucho. 🎚 Discursista, bachiller: el que discretea, ó hace juicios sobre asuntos públicos.

DISCOURIR, v. n. Tratar, hablar: hacer un razonamiento acerca de alguna cosa. Bachillerear, discretear: hacer juicios.

DISCOURS, s. m. Discurso, razonamiento, plática, ó conversacion: sobre algun asunto. | Discurso, arenga, oracion: pieza de elocuencia. || Razon, ó razones : palabras que se prolieren en la conversacion.

DISCOURTOIS, OISE, s. (ant.) Descortes, desatento, grosero. Solo se usa en estilo

burlesco.

DISCOURTOISIE, s. f. (ant.) Descortesía, grosería, desatencion. Usase solo en estile hurlesco.

DISCREDIT, e. m. Discrédito: pérdida

de reputacion, y crédito.
DISCREDITE, EE, adj. Desacreditado. V. Décrédité, que es como comunmente se dice.

\* DISCREPANCE, c. f. Discrepancia, des-

conveniencia.

DISCRET, ETE, adj. Discreto, juicioso, prudente. || Callado: que salæ guardar un secreto. || Quantité discrète: cantidad discreta : dicese de los números, como objeto de la aritmética.

DISCRETEMENT, adv. Discretamente,

con discreçion.

DISCRETION, . f. Discrecion, consideracion, prudencia, circunspeccion: en las obras y palabras. || Discrecion, discernimiento, juicio. || Guarda, ó reserva: de un secreto. || Se remettre à la discrétion de quelqu'un: ponerse en las manos de otro: atenerse á lo que diga, remetirse á su juicio, á su equidad, dejarlo á su consideracion. Se mettre à la discrétion d'un tel; entre-

garse á la voluntad, ó bajo el yugo de fulano. j Se rendre à la discrétion du vainqueur: rendirse à la clemencia, o merced del vencedor. | Age de discrétion : edad de discrecion. I Jouer une discrétion : jugar discreciones, esto es, unos dulces, un refresco, cualquiera cosa | A discrétion, adv. A discrecion. Entra en estas frases: vivre à discrétion (les soldats): vivir à discrecion, sin regla ni disciplina, desmandados. [] Se rendre à discrétion (une ville): entregarse sin condiciones, o capitulaciones, una ciudad. | Avoir du pain, du vin, à discrétion : tener pan, o vino á discrecion, con abundancia, sin tasa.

DISCRETOIRE, e. m. Discretorio: sala donde se juntan los discretos de una comu-

nidad.

\* DISCRIMEN, e. m. (cirug.) Discrimen: venda que se aplica para la sangria de la vena susana, o preperada de la frente.

DISCULPATION, a. f. Disculpa, excu-

sa, justificacion,

DISCULPÉ, EB, p. p. V. Disculper. 1 adj. Duculpado.

DISCULPER, v. a. Disculper, excusar,

justilicar.

DISCURSIF, IVE, adj. (log.) Discursivo. DISCUSSIF, IVE, adj. (medic.) Dieforetico resolutivo.

DISCUSSION, c. f. Discusion: examen diligento de algun punto dificultoso.

DISCUTE, EE, p. p. V. Discuter. || adj.

Discutida.

DISCUTER, v. a. Discutir, ventilar: examinar atenta y diligontemente.

\* DISENIER, V. Dizenier.

DISERT, ERTE, adj. Diserto, facundo, hien hablado.

DISERTEMENT, adv. Con fecundie, con elegancia.

\* DISESEE, e. f. ( med. poc. ue.) Disesia:

dureza de oido. DISETTE, & & Carcella, penuria, cscases : falta, polivesa de cosas necesarias.

Hambre: cuando se habla de mantenimientos.

DISETTEUX, EUSE, adj. (ant.) Nece-· sitado, pobre.

DISEUR, EUSE, subst. Decidor, ora. DISGRACE, s. f. Desgracia, caida: perdida de la gracia o favor de algun poderoso.

W Desgracia, fatalidad.

DISGRACIB, EE, p. p. V. Disgracier. adj. Desgraciado, caido, ó sin favor. || Desgraciado: dícese de una persona contrahecha, con alguna imperfeccion natural. Dicese tambien disgracié de la nature.

DISGRACIER, v. a. Privar & alguno de

su favor : valimiento, y privansa.

DISGRACIEUSEMENT, adv. Desgraciadamente, con poca gracia, con desagrado.

DISGRACIEUX, EUSE, adj. Desgra-ೆo, desagradable.

DISGREGATION, s. f. Disgregacion, desparramiento, dispersion.

" DISGREGER, v. a. Disgregar, separar. DISJOINDRE, v. a. Desunir, separar: cosas que estaban juntas.

DISJOINT, OINTE, p. p. V. Disjoindre.

|| adj. Desunido.

DISJONCTIF, IVE, adj. (gram.) Duyuntivo.

DISJONCTION, s. f. Disyuncion, desunion, separacion,

DISLOCATION, a. f. Dislocacion: de los huesos.

DISLOQUÉ, ÉE, p. p. V. Disloquer. adj. Dislocado.

DISLOQUER, v. a. Dislo ar, desencajar: los hueses.

DISPARADE, s. f. Desaparicion: ausencia pronta, y de repente.

DISPARAITRE, v. n. Desaparecer, o desaparecersa: ocultarsa: quitarsa de la Tista.

DISPARATE, s. f. Disparate: hecho o dicho fuera de razon.

DISPARITE, s. f. Disparidad, designaldad.

DISPARITION, s. f. Desaparecimiento, ocultacion de la vista. || Desaparicion : hablando de cometas, y astros.

DISPARU, UE, p. p. V. Disparattre.

adj. Desaparecido.

\* DISPATE, s. f. Dispasto: máquina con dos poleas.

DISPENDIEUX, EUSE, adj. Costoso,

de mucho gasto. DISPENSAIRE, s. m. Recetario: el libro

que trata de la composicion de los remedios, que hoy dicen farmacopea.

DISPENSATEUR, TRICE, s. Dispensador, distribuidor: de gracias, favores, mercedes. Solo se dice de Dios, de los soberanos, y de sus ministros.

\* DISPENSATIF, IVE, adj. Dispensativo:

que dispensa ó puede dispensar.

DISPENSATION, . f. Dispensacion:

distribucion, repartimiento.

DISPENSE, s. f. Dispensa: privilegio, exencion graciosa de una regla ó ley general. || Tambien se toma por licencia, ó permiso.

DISPENSÉ, ÉE, p. p. V. Dispenser.

adj. Dispensado.

DISPENSER, v. a. Dispensar: exceptuar el superior de la regla ú obligacion de alguna ley. || Dispensar, franquear, dar, 6 distribuir.

DISPERSÉ, ÉE, p. p. V. Disperser. ||

adj. Esparcido, disperso.

DISPERSER, v. a. Raparcir, derramar, desparramar.

DISPERSION, s. f. Dispersion, esparcimiento.

DISPONDÉE, s. m. (poes.) Espondeo doble.

DISPONIBLE, adj. m. f. (for.) Disponible: hablando de bienes.

DISPOS, adj. Dispuesta, agil, ligero de

cuerpo.

DISPOSÉ, ÉE, p. p. V. Disposer. || adj.

Dispuesto.
DISPOSER, v. a. Disponer, colocar, poner las cosas en orden. || Disponer, preparar

a'guna cosa.

DISPOSER, v. n. Disponer, enagenar, repartir aquello en que se tiene dominio. || Disponer : ordenar lo que se ha de hacer de alguna cosa. || Disponer : hacer testamento.

DISPOSITIF, IVE, adj. Dispositivo: lo que dispone, prepara, o pone en estado para

cualquiera cosa.

DISPOSITIF, e. m. (for.) Dispositivo: la parte de una sentencia que contiene lo que

pronuncia y manda el juez.

DISPOSITION, s. f. Disposicion. Tiene las mismas significaciones que en caste-

DISPROPORTION, s. f. Desproporcion:

salta de proporcion: desigualdad.

DISPROPORTIONNÉ, ÉE, p. p.V. Disproportionner. || adj. Desproporcionado: lo que no tiene la proporcion debida: designal.

\* DISPROPORTIONNER, v. a. Desproporcionar : solo se usa en el participio dis-

proportionne.

DISPUTABLE, adj. m. f. Disputable.

\* DISPUTAILLERIE, s. f. (fam.) Disputas vanas, y sin juicio.

DISPUTE, s. f. Disputa. Tiene las mis-

mas significaciones que en castellano.

DISPUTE, EE, p. p. V. Disputer. | adj.

Disputado.

DISPUTER, v.a. y n. Disputar. Tiene las mismas significaciones que en caste-liano.

DISPUTEUR, s.m. Disputador: amigo

de disputar.

DISQUE, s. m. Disco: especie de plato de metal convexo-convexo, de que usaban los antiguos en los juegos del gimnasio. || (astron.) Disco: la figura circular y plana con que se presentan á nuestra vista los astros.

DISQUISITION, s. f. Disquisicion: examen, indagacion de la verdad en alguna

ciencia.

DISRUPTION, e. f. V. Rupture, frac-

ture.

DISSECTEUR, e.m. Disector, disecador: el que diseca un cuerpo muerto. || Disecador: el que diseca plantas.

DISSECTION, s. f. (anat.) Disection,

disecacion.

DISSEMBLABLE, adj. m. f. Deseme-

jante, diserente, nada parecido.

DISSEMBLANCE, s. f. Deseniejanza, diserencia.

DISSEMINER, v. a. Esparcir aqui y alli. DISSENSION, s. f. Disension: discor+ dia, division.

\* DISSENTIMENT, a. m. Disenso : con-

trariedad en los pareceres.

DISSÉQUÉ, ÉE, p. p. V. Disséquer.

adj. Disecado.

DISSEQUER, v.a. Disecar: abrir el cuerpo de un animal para hacer anatomía. || Disecar se dice de las plantas entre los botánicos.

DISSEQUEUR, s. m. Disector, y dise-

cador.

DISSERTATEUR, s. m. Disertador: el que diserta.

DISSERTATIF, IVE, adj. Disertativo:

de la disertacion.

DISSERTATION, s. f. Disertacion: discurso erudito para examinar y aclarar algun punto literario, ó histórico.

DISSERTER, v.n. Disertar: bacer al-

guna disertacion.

\* DISSIDENCE, s. f. (von nueva) Division, separacion: en materia de creencia.

DISSIDENT, s. m. Disidente : el que profesa otra religion que la dominante del país en que se halla. Entre católicos es herege.

DISSIMILAIRE, adj. m. f. Deseme-

jante.

\* DISSIMILITUDE, s. f. Disimilitud, diversidad. || Disimilitud: cierta figura de retórica.

DISSIMULATEUR, TRICE, subst. Di-

simulador.

DISSIMULATION, s. f. Disimulacion, disimula.

DISSIMULE, ÉE, p. p. V. Dissimuler. adj. Disimulado.

DISSIMULÉ, ÉE, subst. Disimulado: el que disimula, y sabe fingir.

DISSIMULEII, v. a. Disimular, celar : su intencion, su pasion. || Disimular : un agra-

vio, una injuria.

DISSIPATEUR, TRICE, & Disipador, derramador, del caudal, de la hacienda.

DISSIPATION, s. f. Disipacion: del caudal, de la hacienda. || Disipacion: distraccion, desaplicacion.

DISSIPÉ, ÉE, p. p. V. Dissiper. | adj. Disipado, desvanecido. || Distraido, derra-

mado, desaplicado.

DISSIPER, v. a. Disipar: la niebla, los nublados, la humedad, los humores. || Disipar: el caudal, la hacienda. || Destruir, aniquilar: un egército. || Desvanecer: los partidos, las facciones, los rumores. || Distraer: sacar á uno de una vida recogida, y de la aplicacion.

\*DISSOCIABLE, adj. m. f. Disociable: que no es sociable, que privde dejar de

i serio.

DISSOLU, UR, adf. Disoluto: libertino, relajado.

DISSOLUBLE, adj. m. f. Disoluble: lo

que se puede disolver.

DISSOLUMENT, adv. Disolutamente: relajadamente, licenciosamente.

DISSOLUTIF, IVE, V. Dissolvant.

DISSOLUTION, s. f. Disolucion: de los metales, de los simples. || Disolucion : de un matrimonio. || Disolucion, relajacion: de vida, de costumbres.

DISSOLVANT, ANTE, adj. (quim.) Disolvente: que tiene virtud de disolver.

DISSOLVANT, s. m. (quim.) Disolrente.

DISSONANCE, c. f. Disonancia: sea en las voces, ó en los instrumentos.

DISSONANT, ANTE, adj. Disonante. DISSOUDRE, v. a. Disolver: metales, fósiles, ingredientes, y toda materia sólida.

小 Disolver: un matrimonio, una junta. DISSOUDRE (SE), v. r. Disolverse.

DISSOUS, OUTE, p. p. V. Dissoudre. || edj. Disuelto.

DISSUADE, EE, p. p. V. Dissuader.

|| adj. || lisuadido.

DISSUADER, v. a. Disuadir, inducir, aconsejar : à uno que mude de dictamen . o le dege, o sign otro contrario.

DISSUASION, s. f. Disussion: el efecto

de distadir.

DISSYLLABE, adj. m. f. y s. Disilabo: diccion, o palabra de dos silabas.

\* DISSYLLABIQUE, adj. m. f. Disitabi-

co : que pertenece al disilabo.

DISTANCE, s. f. Distancia: sea de lugar, sea de tiempo. | (fig.) Distancia, diserencia grande : en las calidades de dos personas, ó cosas que no comparan.

DISTANT. ANTE, adj. Distante, apar-

tado, respoto.

DISTENDRE, v. a. (medic.) Extender, dilatar.

DISTENSION, s. f. (cirug.) Dilatacion: extension de los nervios

DISTILLATEUR, a m. Destilador. DISTILLATION, a. f. Destilacion.

DISTILLATOIRE, adj. m.f. Destilatorio: concerniente à la destillacion.

DISTILLER, v. a. Destilar: sacar por alambique el jugo de alguna cosa. | (fig.) | Derramar, esparcir: flores, hojes, yerbas.

rer, ó caer gota á gota.

DISTULERIE, s.f. Destilatorio: sitio en donde se hacen destilaciones en grande, que mas comunmente llamamos fábrica de aguardientes, de licores, etc.

DISTINCT, INCTE, adj. Distinto: separado : diferente. || Distinto : claro, percep-

tible.

DISTINCTEMENT, adv. Distintamente, con distinction, claridad, etc.

DISTINCTIF, IVE, adj. Distintivo: lo

que distingue.

DISTINCTION, s. f. Distinction: diterencia. || Distinción : en honores, títulos, empleos, ó nacimiento. || Distincion : explicacion de los diferentes sentidos de una proposicion escolástica. Homme, personne, officier de distinction: hombre, persona, oficial de distinción, ó distinguido.

DISTINGUE, EE, p. p. V. Distinguer.

*adj* . Distinguido.

DISTINGUER, v. a. Distinguir: los objetos, las distancias, los olores, las voces. Tiene las mismas acepciones que en castelleno.

DISTINGUER (SE) (de), v. r. Distinguirse : obrar con singularidad. || Distinguirse, señalarse, singularizarse: entre otros, ya por crédito, o por reputacion.

DISTIQUE, s. m. (poes.) Dístico: dos versos latinos ó griegos que forman un sen-

tido perfecto.

\*DITO, o DITTO, adj. Sobredicho, idem.

DISTORSION, c. f. Esquince: cierta contorsion, o torcimiento del cuerpo o de los músculos.

DISTRACTION, s. f. Distraccion: diversion del pensamiento. || Desmembracion,

division, separacion.

DISTRAIRE (de), v. a. Extraer, separar, deducir : alguna parte de un todo. || Desmembrar, separar : una jurisdiccion de otra. || Distraer; á uno del estudio, del trabajo: perturbarle en alguna aplicacion, ó recogimiento.

DISTRAIT, AITE, p. p. V. Distraire. adj. Extraido, separado, desmembrado. | Distraido, divertido.

DISTRIBUE, ER, p. p. V. Distribuer.

adj. Distribuido.

DISTRIBUER, v. a. Distribuir : repertir entre muchos. || Distribuir : coordinar, colocar las cosas en sus convenientes lugares. (imp.) Distribuir : deshacer los moldes, repartiendo las letras en sus correspondientes cajetines. || Distribuer une fonte : echar una fundicion en cajas.

DISTRIBUTEUR, TRICE, adj. y s.

Distribuidor, repartidor.

DISTRIBUTIF, IVE, adj. Distributivo;

el que distribuye.

DISTRIBUTION, s. f. Distribucion: re-DISTILLER, v. n. Destilar : manar, cor- particion que se hace entre muchos. || Distribucion, coordinacion, repartimiento; de las cosas en el lugar que les corresponde. Distribucion, manual: que se reparte entre los canónigos por su asistencia. || Distribucion: del tiempo, de las horas.

DISTRIBUTIVEMENT, adv. Distributivamente, separadamente: lo contrario de co-

lectivamente.

DISTRICT, s. m. Distrito: jurisdiccion de un territoria.

DISTRICT, a. m. Distrito: una de las p porciones en que se han dividido los departamentos del territorio frances, en su última revolucion.

DIT, DITE, p. p.V. Dire. | adj. Dicho, proferido, pronunciado. || Dicho, llamado, apollidado: aplicase á la persona que tiene algun sobrenombre que la distingue entre las demas. | Suele decirse de los principes : como Charles dit le Simple: Cárlos llamado el Simple : Jacques dit le Conquérant : Jaime llamado el Conquistador.

DIT, s. m. Dicho: sentencia, agudeza. (fam.) Se dice pour éviter les dits et redits:

para excusar dimes y dirétes.

DITHYRAMBE, s. m. Ditirambo: especie de oda en estancias libres.

DITHYRAMBIQUE, adj. m. f. Ditirambico.

DITON, s. m. (mus.) Ditono: intervalo de dos tonos.

\* DITRIGLYPHE, s. m. Ditrigliso: espa-

cio entre dos triglifos.

DIURETIQUE, adj. m. f. Diurético, aperitivo: dicese de los remedios para facilitar la orina.

. DIURNAIRE, s. m. Diurnario: oficial que escribia diariamente lo que hacia el principe.

DIURNAL, s. m. Diurnal, ó diurno:

libro del rezo eclesiástico.

DIURNE, adj. m. f. (astron.) Diurno: de un dia.

DIVAGUER, v. n. Vaguear, vagar : discurrir en variedad de especies, apartándose del punto principal de la cuestion.

DIVAN, s. m. Divan: consejo del gran

DIVARICATION, s. f. (medic.) Divaricacion: la accion de extender, abrir, ensancher,

DIVE, adj. f. (ant.) Divina. V. Divin. DIVERGENCE, s. f. (geom.) Divergencia.

DIVERGENT, ENTE, adj. (geom.) Di-

vergente.

DIVERS, ERSE, adj. Diverso, diferente.

DIVERSEMENT, adv. Diversamente. \* DIVERSIFIABLE, adj. m. f. Variable: que se puede variar.

DIVERSIFIE, ÉE, p. p. V. Diversisser.

adj. Variado.

DIVERSIFIER, v. a. Variar, diferenciar,

disponer, formar de diversos modos.

DIVERSION, s. f. Diversion: entretenimiento. || (milic.) Diversion : ataque que se hace al enemigo por varias partes.

DIVERSITE, s. f. Diversidad, varie-

dad.

DIVERTI, IE, p. p. V. Divertir. || adj. Divertido.

alegrar. | Divertir, distraer: de un pensa- | discordia.

miento. | Desaparecer, comerse: el dinero, los efectos, las reutas, la herencia de otro.

DIVERTIR (SE), v. r. Divertirse : alegrarse, rucrearse.

DIVERTISSANT, ANTE, adj. Divertido : lo que divierte, y entretiene.

DIVERTISSEMENT, s. m. Diversion, recreo.

DIVIDENDE, s. m. Dividendo: la cautidad que se divide ó parte por otra en la aritmética. [] Repartimiento : del producto de cada accion en una companía de comer-

DIVIN, INE, adj. Divino: lo que es, 6 viene de Dios, ó tiene relacion con Dios. 🛚 Divino, sobrehumano: se dice abusivamente por excelente.

DIVINATION, s. f. Adivinacion, divinacion, agoreria : el arte vano de los adivi-

ClO.

DIVINATOIRE, adj. m. f. Divinatorio: dicese de la ciencia de los adivinos. [] *Ba-*guette divinatoire : varita de virtudes.

DIVINEMENT, adv. Divinamente: por virtud divina, ó de Dios. [ (fig. y fam. ) Divinamente, soberanamente: por excelentemente, persectamente.

DIVINISE, EE, p. p. V. Diviniser.

Divinizado.

DIVINISER, v. a. Divinisar: hacer di-

vino: reconocer por Dios.

DIVINITE, s. f. Divinidad : la natureleza divina. || En frances se usa en lugar de Dios, ó Ser divino, que es como se dice en castellano.||Divinidad, deidad: hablando de los dioses del gentilismo. || Diosa , deidad : dicese por exageracion de una muger her-

DIVIS, exp. adv. (for.) Dividida: la

parte de herencia de los padres.

\* DIVISE, s. f. (blas.) Divisa : la mitad de la faja partida por su ancho.

DIVISE, EE, p. p. V. Diviser. adj.

Dividido.

DIVISER, v. a. Dividir, partir: un todo en dos ó mas partes. || Partir : números , cantidades. || Dividir : separar : una cosa de otra. | (fig.) Dividir, desunir: los ánimos, las voluntades.

DIVISER (SE), v. r. Dividirse: separar-

se, desunirse.

DIVISEUR, s. m. (arit.) Divisor, partidor.

DIVISIBILITE, s. f. Divisibilidad: calidad de lo que puede ser dividido.

DIVISIBLE, adj. m. f. Divisible: lo

que se puede dividir.

DIVISION, s. f. Division: particion, distribucion. || Division, particion: la cuarta regla de las cuentas. || Division : trozo de egército, ó de una armada, que obra ó mar-DIVERTIR, v. a. Divertir: recrear, cha separado. | (fig.) Division, desunion, de un matrimonio. || (fig.) Divorcio: renunciacion, abandono que se hace de una cosa amada. | Faire divorce avec le monde, les plaisirs, les livres: renunciar al mundo, á los placeres, á los libros.

\* DIVORCER (avec), v. n. Divorciar : ba-

cer divorcio.

\*DIVULGATEUR, s. m. Divulgador : el que divulga, publica ó proclama.

DIVULGATION, s. f. Divulgacion: pu-

blicacion de alguna cosa.

DIVULGUE, EE, p. p. V. Divulguer.

adj. Divulgado.

DIVULGUER, v. a. Divulgar, publicar : extender alguna cosa diciendola a mu-

DIVULGUER (5E), v. r. Divulgarse, sonarse una cosa : correr entre las gentes, ó en el público.

DIX, adj. num. m. f. Diez, decimo.

Léon dix: Leon décimo.

DIX, s. m. Diez, décimo. || Un dix de trèsse: un diez de bastos. || Dix-sept, dixhuit, dix-neuf: dies y siete, diez y ocho, dies y nueve. Dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième : décimo séptimo, décimo octavo, décimo nono.

DIXIEME, adj. ord. m. f. Deceno: dé-

DIXIEME, s. m. Décima parte : de un total, de un todo, de la totalidad.

DIXIEMEMENT, adv. En décimo lu-

DIXME, DIXMER, DIXMEUR, etc.,

 $oldsymbol{V.Dlme}$  , dimeur.

DIZAIN, s. m. Decenario: un dies de cuentas del rosario. Décima : composicion

poética.

DIZAINE, s. f. Decena: un total de cosas, ó de personas, que componen el número de dies. || Decena : figura numeral que denomina el diez. | Assembler, ranger par dizaines: adecenar.

DIZEAU, s. m. Decena: dicenlo los segadores de cada diez gavillas de trigo, de cada diez haces de heno, etc.

DIZENIER, s. m. Oficial municipal, que tiene bajo de su mando diez hombris.

D-LA-RE (mus. ) D-la-sol-re : voz con

que se explica el tono de re.

DOCILE, adj. m. f. Docil: fácil á recibir enseñanza, á sujetarse al consejo, á las órdenes, á la voluntad de otro.

DOCILEMENT, adv. Docilmente.

DOCILITE, s. f. Docilidad.

DOCIMASIE, & DOCIMASTIQUE, s.f. Docimasia: parte de la química, y es la análisis ó ensaye de los minerales, con el fin de averiguar la cantidad de metal que contienen.

DOCTE, adj. m. f. Docto, arndito, de

DIVORCE, s. m. Divorcio: separacion de las cosas. Ya no se usa como substantivo. DOCTEMENT, adv. Doctamente.

> DOCTEUR, s. m. Doctor : graduado de tal en alguna facultad. || Doctor : de la Iglema. | (fam.) Doctor: dicese à todo médico, y á cualquiera á quien se tiene por hábil, y docto.

DOCTORAL, ALE, adj. Doctoral · lo

perteneciente à doctor.

DOCTORAT, s. m. Doctorado: el grado de doctor.

DOCTORERIE, . f. Acto para ser recibido doctor en teología.

DOCTORESSE, s. f. Doctora: muger docia , sabionda.

DOCTRINAIRE, s. m. Doctrinero: padre de la doctrina cristiana.

DOCTRINAL, ALE, adj. Doctrinal: lo perteneciente à doctrina, enseñanza, ó documento.

DOCTRINE, s. f. Doctrina: ciencia, erudicion. || Doctrina : la opinion particular de los autores, de los concilios, y otros cuerpos. || Doctrina : máximas , opiniones , documentos. | Prère de la doctrine chrétienne: escola pio.

DOCUMENT, s. m. (for.) Documento. \* DODÉCAEDRE, s. m. (geom.) Dodecsedro : sólido regular cuya superficie se com-

pone de doce pentágonos regulares.

DODECAGONE, s. m. (geom.) Dodeckgono: figura superficial que consta de doce lados iguales. || (milic.) Plaza fortificada con doce bastiones.

\* DODÉCATÉMORIE, s. f. Dodecatemoria:

duodécima parte de un círculo.

\* DODECUPLE, s. m. f. Duodécuplo : doce veces, que contiene doce veces.

\* DODELINER, v. a. (poc. us.) Mecer:

menear una cosa con suavidad.

\* DODINAGE., s. m. Cedazo muy abierto para sacar el farro de la avena.

\* DODINE, s. f Treballa: guiso particular para las ánades.

DODINER (SE), v. r. ( fam. ) Hegalarse:

cuidar mucho de su persona.

DODG, s. m. (Voz de que solo se usa para decir á los niños que se acuesten, ó duerman). | Faire dodo: hacer la nana: aller à dodo: ir á la nana, á la mu: allons faire dodo: vamos à la nana, vamos à la mu, á la

DODU, UE, adj. (fum.) Bien cebado,

rollizo, gordo: hecho un cebon.

DOGAT, s. m. La dignidad de Dux de Venecia, y de Génova, y el tiempo de su duracion. || Tambien se llamaba así un distrito contiguo á la ciudad de Venecia.

DOGE, s. m. Dux : nombre del gefe de las

repúblicas de Venecia y Génova.

DOGESSE, s. f. La muger de un dux. DOGMATIQUE, adj. m. f. Dogmatico: lo que toca à los dogmas de la religion. || En mucha doctrina: dicese de las personas, y el estilo comun significa escolástico; y en tentido ridiculo se toma por magistral, pe-

dantesco.

DOGMATIQUE, c. m. Dogmático, escolástico: dícese del estilo, forma, o sentido.

DOGMATIQUEMENT, adv. Escolásticamente. | Magistralmente, decisivamente.

DOGMATISER, v. n. Dogmatizar: tomase en mala parte por enseñar nuevas doctrinas, o peligrosas opiniones en materia de religion. || (fam.) Doctorear, maestrear, hacer del maestro: habiar magistralmente.

DOGMATISEUR, s. m. Dogmatizador. DOGMATISTE, s. m. Dogmatista, dog-

matisante.

DOGME; s. m. Dogma.

\* DOGRE, a. m. Dogre: embarcacion holandesa, para la pesca de arenques.

DOGUE, s. m. Alano: perro de presa.

DOGUER (SE), v. r. Toper, topetar, calamorrar: dar topadas ó topetadas los car-

\* DOGUES, s. m. pl. (naut.) Castanuelas de la amura: agujeros hechos en los caperoles por los dos lados del mástil mayor, para amurar las amuras de la vela mayor.

DOGUIN, DOGUINE, subst. Perrillo

dogo, y perrilla doga.

DOIGT, s. m. Dedo, de la mano, o del pié. || Dedo : como medida de altura. || Dedo: para expresar una corta candidad de alguna cosa. || (fig. fam.) Se dice : montrer au doigt : señalar con el dedo á alguno. (id.) Savoir sur le bout du doigt : tener en la uña una especie, saberla perfectamente. || (id.) Toucher au doigt, o au doigt et o l'æil: ver evidentemente, palpablemente.

DOIGTER, v. n. (mús.) Pulsar un ins-

'trumento.

DOIGTER, s. m. Movimiento de los de-

dos al pulsar un instrumento.

DOIGTIER, s. m. Dedil: dedal de cuero, paño, ó lienzo, para cubrir el dedo en algun trabajo recio, o para tapar alguna herida.

\* DOIGTS, s. m. pl. (hist. nat.) Pues romas del marisco llamado equino,

erizo.

\* DOITE, s. f. Grueso de la hilaza. | Ces écheveaux ne sont pas d'une même doite : estas madejas no son del mismo grueso.

\* DOITEE, s. f. Grueso de la hilaza. Muestra que se da para que las hilanderas

arrègien el grueso.

DUL, s. m. (for.) Dolo, fraude.

\* DOLABELLE, s. f. Molusco cesaleo,

réptil.

\* DOLE, (geog.) Dola: ciudad de Francia. DOLEANCE, s. f. (fam.) Queja, clamor, lastima. Usase regularmente en plu-

DOLEMMENT, adv. Sentidamente, do-

lorosamente, afligidamente.

DOLENT, ENTE, adj. Doliente, amarrido, afligido.

DOLÉ, ÉE, p. p. V. Doler. | Dolado,

acepillado, aplanado.

DOLER, v. a. Dolar, acepillar: poner

plana una tabla. DOLIMAN, s. m. Duliman: vestidura '

\* DOLLAR, s. m. Dolar : moneda de Alemania, que vale 21 reales de vellon.

DOLOIRE, s. f. Doladera : instrumento de tonelero. || Azuela : instrumento de carpintero. | Vendage oblicuo en la cirugía. | ( *blas.* ) Dola : hecha sin mástil.

DOM, o DON, pron. Don: tratamiento de honor, que se da en España á los nobles y á otras personas de caracter. Usase siempre ántes del nombre de bautismo, como

don Josef, don Bernardo, etc.

\* DOMAINE, s. m. Dominio, o posesion de tierras, ó fundos en propiedad; y así se toma por tierras, posesiones de una casa, ó dueño. Divídese en dominio directo, y en dominio útil. 🛭 Señoríos , estados : hablando de duques, y casas grandes. || Domaine, dicho absolutamente, es el dominio, ó real patrimonio, esto es, los feudos, tierras, ó bienes. de la corona.

DOMANIAL, ALE, adj. Patrimonial, dominical, señorial : dicese de los derechos, bienes, y rentas seudales del soberano. V.

Domaine. DOME, s. m. (arquit.) Cúpula, media naranja, cimborio, y antiguamente cate-

\* DOMENGER, s. m. (for.) Hidalgo,

senor.

DOMERIE, s. f. Hospicio, ú hospedería: ciertas abadías que conservan este tí-

DOMESTICITÉ, s. f. Condicion, estado,

calidad de criado.

DOMESTIQUE, s. m. Doméstico, criado, sirviente. || Familiar : hablando de casas de prelados eclesiásticos. || Tambien se toma colectivamente por toda la servidumbre, ó familia de criados: il a un nombreux domestique. || Otras veces se toma por el interior gobierno de una casa, ó familia: il se mêle de mon domestique; tout ce qui se passe dans son domestique.

DOMESTIQUE, adj. m. f. Doméstico, casero: lo que es de casa, o pertenece á la casa. || Doméstico, domesticado, manso. Di-

cese de los animales.

DOMESTIQUEMENT, adv. Domésticamente, caseramente, familiarmente.

DOMICILE, s. m. Domicilio.

DOMICILIAIRE, adj. Visits domiciliaire: la que hace la justicia en el domicilio de alguna persona.

DOMIČILIE, ÉE, adj. Domiciliade. DOMICILIER (SE), v. r. (for.) Avecindarse , establecerse , elegir domicilio en algun (

DOMINANT, ANTE, adj. Dominante, predominante: dicese de los gustos, modas, genios, pasiones.

DOMINANTE, s. f. (mús.) Dominante: la quinta de la tónica. Y se llama sous-dominante (subdominante) à la cuarta.

DOMINATEUR , s. m. Dominador, ense-

noreador.

DOMINATION, s. f. Dominacion, dominio, senorio, imperio sobre algun pais.

DOMINATIONS, s. f. pl. Dominaciones: uno de los coros de la gerarquia celestial.

DOMINE, EE, p. p. V. Dominer. | adj.

Dominado, señoreado.

DOMINER, v. n. Dominar, seĥorear, mandar. || (fig.) Dominar, superar, predominar, sobresalir: una cosa, ó ser superior o principal sobre las demas. || Dominar : por sujetar, moderar las pasiones.

DOMINICAIN, AINE, subst. Dominico, ca : el que, ó la que, profesa el órden de

Santo Domingo.

DOMINICAL, ALE, adj. Dominical: lo perteneciente à la dominica. || Velo que se ponian antiguamente para tomar la eucaristia. || Lettre dominicale: letra dominical. || Oraison dominicale: el padre nuestro.

\* DOMINICALE, s. f. Sermonario de Do-

minicas, o simplemente Dominicas.

\* DOMINIQUE, s. m. (n. p.) Domingo. DOMINO, s. m. Capa de coro de los canó-

nigos. Dominó: cierto trage talar de máscara. || Dominó : juego.

DOMINOTERIE, e. f. Trato y comercio

de papel jaspeado: ó pintado.

DOMINOTIER, s. m. Mercader de papel pintado, ó jaspeado, y estampas ordinarias. DOMITIEN, s. m. (n. p.) Domiciano.

DOMMAGE, s. m. Daño, perjuicio, pérdida. || C'est dommage: es lástima, una lástima, un dolor, es sensible, o cosa sensible. U C'est grand dommage: es mucha lástima, la mayor lástima, mucho dolor, muy sensible, cosa muy sensible.

DOMMAGEABLE, adj. m. f. Danoso,

perjudicial.

\* DOMMAGEABLEMENT, adv. Perjudi-

cialmente, danosamente.

DOMPTABLE, adj.m. f. Domable, domesticable: fácil ó capaz de ser domado, sujetado, domesticado. || Capaz de sujecion, de correccion : hablando de personas o genios

DOMPTÉ, ÉE p. p. V. Dompter. || adj.

Domado, sojuzgado.

DOMPTEH, o DOMTER, v. a. Sojuzgar: rendir: someter, reducir á la obediencia. Domar, amansar, sujetar, domesticar: animales bravos. || (fig.) Domar, sujetar: las pasiones.

**DOMPTEUR**, s. m. Sojuzgador: vence-

DOMPTE-VENIN, 6 ASCLEPIAS, 2. m.: Vence tósigo, hirundinaria: planta.

DON, V. Dom.

DON, s. m. Don, dádiva, regalo. | Don, gracia, favor. || Don, dote, prenda: habilidad y talento natural para alguna cosa. H Don gratuit: donativo, don gracioso, servicio: el que hacen los pueblos a los principes en urgencias del estado.

\* DONAT, s. m. (n. p.) Donato.

DONATAIRE, s. m. f. Donatario: aquel

á cuyo favor se hace una donacion.

DONATEUR, TRICE, subst. Donador: el que hace una donacion. Se dice tambien donatario.

\* DONATIF, s. m. Donativo. DONATION, s. m. Donacion.

\* DONATISME, s. m. Donatismo: heregia de Donato.

DONC, part. conj. que cierra una proposicion, o argumento. Luego: pues: así: asi pues.

\* DONDOS, s. m. f. Albino de Africa. DONDON, s. f. (fam.) Dicese de una

muger frescona, y gorda.

\* DONILLAGE, DONILLEUX, V. Douil-

tage, douilleux.

DONJON, s. m. Torre del homenag de un castillo antiguo. Hoy se dice castillejo: y se aplica por desprecio á una fortaleza reducida, y de poca defensa. || Torrecilla del mirador, ó de la azotea, que suele haber en una casa de señores.

DONJONNE, ÉE, adj. (blas.) Torreado:

se dice de los castillos con homenages. DONNANT, ANTE, adj. Dadivoso, largo, liberal. Usase regularmente con la

negativa. DONNE, s. f. (fam.) El dar, y el modo

de dar los naipes. DONNE, EE, p. p. V. Donner. | adj. Dado.

\* DONNÉES, s. f. pl. (mat.) Datos: cantidades conocidas, que sirven para hallar una cantidad no conocida. || Datos : sobre que se sundan juicios, o sacan consecuen-

DONNER, v. a. Dar : y tambien donar. Tiene las mismas acepciones en ámbas lenguas. || Donner cet ouvrage à un tel : atribuir esta obca á fulano. 🍴 Quel áge lui donnez-vous? ¿ qué edad le da ó le hace vmd.? || Donner de la fièvre : causar o dar calentura. | Donner attention : prestar atencion. || Donner dans le piège, dans le panneau: caer en el lazo, en el garlito. || Donner du nez en terre: caer de hocicos. || Donner des bornes à ses plaisirs: poner limites à sus gustos.

DONNER, v. n. Dar.

DONNER (SE), v. r. Darse á si mismo. Se donner la peine : tomarse el trabajo : se donner du bon temps : darse una pavodor de naciones. Solo se usa en estilo poético. I nada : se donner un habit : bacerse un vestido: se donner des airs: hacer del caba- | remausada: que no corre. | Verre, châssis lero.

DONNEUR, EUSE, s. Dador, dadora: el que, ó la que da. Solo se usa en estas frases familiares: donneur, donneuse d'avis: amigo, amiga de dar consejos: donneur de galbanum: vendedor de juncia: donneur

d'eau bénite de cour: saramallon.

DONT, (particula que equivale á de qui, duquel, de laquelle, desquels, desquelles) Del cual, de la cual, de quien, cuyo, cuya. La personne dont je vous purle: la persona de quien hablo á vmd. : question dont il s'agissais: cuestion de la cual se trataba: ce heros dons les exploits : este héroe cuyas

DONTE, s. f. Cuerpo: de un laud, ban-

dolin , y tiorba.

DONZELLE, s. f. Damisela, señora, doncella: dicese en sentido ironico, y despreciauvo.

DORADE, s. f. Dorada : pescado de

DORADILLA, s. f. Doradilla, ceteraque:

planta.

\* DORAGE, s. f. Cubierta fina de un sombrero para ocultar lo basto de él. || La mano de huevo que se da á la cubierta de una empanada para que se dore al fuego.

"DORDOGNE, s. f. (geog.) Dordoña : rio de Francia, que da nombre á un departa-

mento.

DORE, EE, p. p. V. Dorer. Dorado. (Ag. y fam.) Dicese : être dore comme un calice: estar hecho una ascua de oro.

\* DORÉE, . f. 6 POISSON DE SAINT-PIERRE, s. m. Gallineta: pescado de

mar.

DORENAVANT, adv. Desde shora, desde boy, de aqui adelante, de hoy en adelante.

DORER, v. a. Dorar: un altar, una estatua, un cuadro, un caliz. || (fig.) Dorar, suavizar, disimular: la amargura, ó fealdad de alguna cosa. || (fig. y poet.) Dorar el sol la cima de un monte, ó las nubes.

DOREUR, s. m. Dorador : el artifice que

DORIEN, adj. Dorio: uno de los géneros de la música entre los antiguos. | Dorio: uno de los dialectos de la lengua griega.

DORIQUE, adj. m. f. (arquit. \ Dorico : el segundo de los órdenes arquitectó-

DICOS.

DORLOTE, EE, p. p. V. Dorloter. \ adj.

Mimado, acariciado.

DORLOTER, v. a. (fam.) Acariciar, mimar: tratar con mucho regalo, y delicadeza. || Se dorloter, v. r. (fam.) Regalarse: cuidarse con mucha delicadeza, y mimo.

DORMANT, ANTE, adj. Durmiente, dormido: el que duerme. No se usa sino en sentido figurado: como en los egemplos siguientes. | Eau dormante: egua muerta, i mas arrimada á la corteza del árbol.

dormant: vidriera, bastidor, que no se abre, que está de sirme. || Port dormant: puento que no se levanta; el contrario de puente levadiza.

DORMEUR, EUSE, subst. Dormilon, dormilona : el que, ó la que duerme mu-

DORMEUSE, s. f. Coche largo y angosto

para viajar.

DORMIR, v. n. Dormir: repusar en el sueno. || Estar muerta, encharcada: hablando del agua. | Dormir à bâtons rompus: mal dormir. || (prov.) Se dice dormir sur le gazon: dormir á cortiuas verdes, esto es, á prado, ó en el campo.

DORMIR, s.m. El dormir, el sueño. \* DORMITIF, IVE, adj. Dormitivo, soporífico: remedio para conciliar el sueño.

\* DOROIR, s. m. Escobilla de pastelero, que sirve para poner el huevo sobre la pasta.

DORONIC, s. m. o DORONIQUE, s. f. Dorónica: planta.

'\* DOROPHAGE, s. m. Dorófago: el que vive de regalos y presentes.

\* DOROTHEE, s. f. (n. p.) Dorotea.

\* DORQUE, V. Orque.

DORSAL, ALE, adj. (anat.) Dorsal: lo que toca al espinazo.

DORTOIR, s. m. Dormitorio: dicese solo

de los conventos y colegios.

DORURE, s. f. El dorado, la doradura. DORYCHNIUM, s. m. Mijediaga, bocha: yerba de pasto.

\* DORYPHORE, . m. Dorifora: lancero

griego.

DOS, s. m. Espaldar, espinazo: hablando de personas. | Lomo, cerro, espinazo: hablando de animales. || Dorso: de un papel, de una letra, de un vale. || Enves, reves : de una estofa, de una pintura, etc. || Dos de couteau: recazo, lomo, canto de cuchillo. Dos d'un livre: lomo de libro. || Dos d'une maison: la espalda de una casa. || Tourner le dos: volver la espalda; irse, escaparse, huir. || Dos de la main: (anat.) dorso de la

DOS-D'ANE, s. m. (arquit.) Albardilla:

sea de piedra, ladrillo, ó teja.

DOSE, s. f. Dosis: la cantidad de medicina que se prescribe en las recetas. || Tanibien se dice por cada toma en que se divide un medicamento: èg. partager un remède en trois doses: repartirle en tres tomas. || (fig.) Punta, poquito: de alguna cosa inmaterial: eg. il a bien sa dose de malice, de vanité: tiene su punta, o su poquito, de malicia, de vanidad.

DOSER, v. a. (farm.) Disponer las dósis:

de un medicamento.

\* DOSNOYER, v. a. (ant.) Pasar el tiempo, aburrirse.

\* DOSSE, s. f. Costero: la tabla serradiza

tener el lintel de puertas y ventanas.

DOSSIER, s. m. Respaldo: de un banco, silla, etc. || (for.) Legajos de papeles. || Ca-

becera de cama.

DOSSIERE, e. f. Sufra: correon grueso, y hecho de varias correas anchas, y en cuyos extremes forma dos entradas para las varas del carro.

DOT, e. f. Dote de la muger que toma estado, sea de matrimonio, sea de religion.

DOTAL, ALE, adj. Dotal: lo pertene-

ciente à la dote: régime dotal.

DOTATION, s. f. Dotacion: la accion de dotar. || El dote de una religiosa. || La renta de un monașterio, capilla, etc.

DOTE, EE, p. p. V. Doter. | adj. Do-

tado.

DOTER, v. a. Dotar á una muger para casada, o para monja. || Dotar una iglesia, un convento, un beneficio. [ (fig.) Dotar, dar: prendas, talento. Dicese solo de la naturaleza.

D'OU, adv. De donde. D'où? ¿ de donde?

de que parte?

\* DOUAI, (geog.) Duai: ciudad de Flán-

des.

DOUAIRE, s. m. Viudedad: las rentas que le quedan á la viuda de los bienes del marido, señaladas ya en vida de este.

DOUARIER, s. m. (for.) Dicese del hijo que, renunciado á la sucesion paterna,

goza viudedad de su madre.

DOUARIERE, s. f. Viuda: que gosa de los bienes o renta que le asigno el marido en

las capitulaciones matrimoniales. DOUANE, s. f. Aduana: la oficina en que

pagan las mercaderías los derechos de entrada, y de salida.

\* DOUANER, v. a. Marchamar: marcar

en la aduana los fardos, o cajones.

DOUANIER, s. m. Aduanero: el adminis-

trador de una aduana.

"DOUBLA, s. m. Dobia: moneda de plata de Argel y Túnes; su valor es de doce reales de vellon.

DOUBLAGE, s. m. (ndut.) Forro: el revestimento exterior de tablas que se pone a

los costados de un navio.

DOUBLE, s. m. Moneda antigua de cobre que valia dos dineros, y corresponde à la vos despreciativa ochavo. || Cela ne vaut pas un double: esto no vale un ochavo. || El doblo, el doble, el duplo, el dos tanto: hablando de valores, y costes. || Le double d'un écrit: el duplicado, ó el traslado de un escrito. | Au double, adv. Otro tanto mas.

\* DOUBLE, s. m. Depósito de los animales rumiantes, donde se conserva la comida antes de rumiarla : en algunas partes de Cas-

tilla, le dan el nombre de Ventruz.

DOUBLE, adj. m. f. Doble, doblado, sipido, soso. duplicado. I Dos veces, otro tanto: en pe-

\* DOSSERET, s. m. (arquit.) Jamba: pi-1'so, en cantidad, en grueso, en calidad. lastra pequeña salidiza, que sirve para sos- [ milic. ] Dicese double paie: paga doble. [ (fig.) Doble, falso: que hace á dos caras, o

DOUBLE, EE, p. p. V. Doubler. 1 adj.

Doblado, duplicado.

DOUBLEAU, V. Arc-doubleau.

\* DOUBLE AUTIER, . m. (agric.) Doble

"DOUBLE-CANON, s. m. (imp.) Gran-

DOUBLE-FEUILLE, e. f. Ofris: planta. \* DOUBLE-FLEUR, s. f. Especie de peral, y pera.

\* DOUBLE-GAIN, s. m. Doblería.

DOUBLEMENT, adv. De dos maneras, por dos razones , por des motivos.

DOUBLEMENT, s.m. (for.) Doblamien-

to : la accion de dobiar.

\* DOUBLE-OREILLE, a. m. Arado con

dos orejas.

DOUBLER, o. a. Doblar, duplicar : el número, el gasto, la suma, etc. | Birar : el cable de un navío. || Forrar : poner ó echar forro à un vestido, etc. | Doubler le pas: apretar el paso. || Doubler une bille: doblar una bola; hacerla que retroceda despues de haber tocado la tablilla.

"DOUBLERIE, s. f. Lienzo labrado para mantelería: es voz provincial de Normandia.

V. Ouvré.

DOUBLET, s. m. Doblete: la piedra falsa formada de muchos cristales unidos. [] Parejas : en el juego del chaquete.

\* DOUBLE-TETE, s. m. Clavo con dos ca-

DOUBLETTE, a. f. Octava doble en el

organo.

\* DOUBLEUR, EUSE, subst. Torcedor, torcedora : el que, ó la que, tuerce la lana en las fábricas.

DOUBLON, s. m. Doblon: moneda antigua de España , que valia 32 reales de plata , ó 60 reales y 8 maravedis de vellon. Se conserva este valor para los cambios de comer. cio, y en el trato comun se toma por 60 reales justos. || ( imp. ) Duplicado, o repeticion : de una frase, o voz.

DOUBLURE, s. f. Forro, aforro. (imp.) Forro : el casco que se pone en la bala, y sirve de resguardo al que está encima. || Sobresaliente: el actor destinado á substi-

tuir á otro.

DOUBLURES, s. f. pl. Forros de pieles

para vestidos.

\* DOUC, s. m. Especie de mono grande de la Cochinchina sin callosidades en las nal-

\* DOUÇAIN, s. m. Especie de manzano.

\* DOUCE-AMERE, s. f. Dulsamara: planta medicinal.

DOUCEATRE, adj. m. f. Dulce, por in-

DOUCEMENT, interj. Poco á poco, sin

ruido. | Bajo, quedo: en el hablar, ó can-1 delicat: alseñicarse, asectar delicadeza, tratar. Parles doucement: hable vmd. quedo.

DOUCEMENT, adv. Lentamente: poco à poco: con tiento. || Suavemente, blandamen-

te, con suavidad.

DOUCEREUX, EUSE, adj. Dulzon, dulce, empalagoso. || (fig.) Azucarado, alinibarado, melístuo: hablando de las personas, y de sus palabras afectadamente suaves y halagüeñas.

DOUCEREUX, s. m. Requebrador, galanteador: de damas. | Faire le doucereux:

requebrar : galantear.

DOUCET, ETTE, adj. dim. de Doux,

douce. Remilgado, mimoso.

DOUCETTE, 3. f. Canonigos: yerba Luena para ensalada.

\* DOUCETTE, & ROUSSETTE, s. f. Especie de can marino, o lija. Almibar hecho con azúcar. Tambien es la melaza.

DOUCETTEMENT, adv. (vulg.) Sua-

yemente : sin sentir.

DOUCEUR, s. f. Dulsura, dulzor, dulce: el que percibe el gusto, y tienen los manjares, y frutas. || (fig.) Blandura, suavidad: agrado. | Benignidad, apacibilidad, humanidad: en el carácter. | En douceur, adv. Despacio, poco á poco.

DOUCEURS, s. f. pl. Delicia, deleite: y en sentido místico dulcedumbre. || Requiebros, halagos, palabras amorosas.

DOUCHE, s. f. El chorro ó caida de aguas calientes y minerales sobre algun miembro, enfermo del cuerpo. [ Embrocacion, chor-

DOUCHE, EE, p. p. V. Doucher. adj.

Vaciado, bañado.

DOUCHER, v. a. Bañar de alto, ó á chorro, alguna parte enferma del cuerpo. V. Douche.

DOUCIN, s. m. Agua dulce mezclada con la del mar.

DOUCINE, s. f. (arquit.) Escocia, moldura: parte concava, y parte convexa.

DOUE, EE, p. p. V. Douer. | adj.

Dotado.

\* DOUEGNE, s. f. Dueña: se sucle tomar en mala parte.

DOUELLE, s. f. (arquit.) Dovela.

DOUER, v. a. Dotar: adornar, enriquecer de dotes y prendas naturales, o adquiridas. || (for.) Botar: asignar viudedad, usufructo de tierras o rentas el marido á la muger. V. Douaire.

\* DOUILLAGE, s. m. Tela de mala

trama.

DOULLE, s. A Cubo: mango hueco de la bayoneta; y el regaton ó cuento de la Janza.

DOUILLET, ETTE, adj. Suave y blando, tierno y delicado: hablando de las cosas. 🛚 s. Regalon, delicado: hablando de perso-

tarse con regalo.

\* DOUILLETTE, s. f. Bata acolchada. DOUILLETTEMENT, adv. Delicadamente, regaladamente, blandamente.

\* DOUILLEUX, EUSE, adj. Falto: los tegidos de lana que no son de anchura

DOUILLON, s. m. Lana pelivana, de in-

fima calidad.

\* DOULCIGNO, (geogr.) Dulciño: ciudad y puerto de Dalmacia.

DOULEUR, s. f. Dolor: sea en el cuer-

po, sea en el ánimo.

\* DOULI, s. m. Coche que se usa en las Indias.

DOULOIR (SE), v. r. (ant.) Dolerse, quejarse.

\* DOULOIR, (blas.) V. Doloire.

DOULOUREUSEMENT, adv. Dolorosamente.

DOULOUREUX, EUSE, adj. Doloroso: hablando de golpe, herida, caida, etc. # Dolorido: lastimero: hablando de aires, acentos, gritos, palabras, voces de dolor. \* DOURLENS, ( geog. ) Durlans: ciudad de la Picardía.

DOUTE, s. m. Duda, incertidumbre, sospecha, y escrúpulo. || Sans doute, adv. Sin duda, indubitablemente, ciertamente.

DOUTER, v. n. Dudar: estar en duda. DOUTER (SE) (de), v. r. Sospechar, temerse, prever: que sea o suceda una cosa.

DOUTEUSEMENT, adv. Dudosamente. con duda.

DOUTEUX, EUSE, adj. Dudoso, in-

DOUVAIN, s. m. Madera para hacer duelas de cubas. L' Duelas de fondo, ó

DOUVE, s. f. Duela: las costillas de las pipas y culias. || Douve de bondon : duela tapon. || Douve: foso de un castillo. || Especie de ranúnculo.

\*DOUVRES, ( geog. ) Dovres : villa y

puerto de Inglaterra.

DOUL, DOUCE, adj. Dulce: al gusto al paladar. || Suave, blando, grato: al tacto, al olfato. || Benigno, apacible, amable: en el genio, trato, y palabras. || Dulce: hablando de un metal que se deja trabajar. 🏻 Tout doux, adv. (expr. de conversation) Sosiéguese vind.: poco à poco : espere vind : tenga vmd. paciencia.

\* DOUZAIN, s. m. Moneda antigua de

Francia: su valor doce dineros.

DOUZAINE, s. f. Docena: voz colectiva para explicar la junta de cosas de una misma naturaleza en número de doce. | Acheter, vendre à la douzaine: comprar, vender por docenas. || Poète à la douzaire : poeta adocenado. || Ranger, assembler, compter nas. || (fam.) Se dice : faire le douillet, le par douzaines ; adornar, colocar, contar

por docenas, o de docena en docena. || Demis | se hizo en Francia, en tiempo de Luis XIV, à douzaine: media docena. | A la douzaine, ade. A dogunas: por docenas.

DOUZE, adj. num. m. f. Doce. | Hablando, de reyes y papas se toma por duodécimo: Charles douze, Benoît douze: Carlos duce o duodécimo, Benedicto doce o duodécimo.

DOUZIEME, adj. m. f. Doceno, duodé-

DOUZIEME, s. m. Dozavo, la duodécima parte.

DOUZIEMEMENT, adv. Duodécimo,

en doceno lugar. \*DOXOLOXIE, c. f. El gloria Patri.

El último versiculo de un himno. DOYEN, s. m. Dean: de un cabildo. Decano: el mas antiguo en un tribunal, academia, junta.

DOYENNE, s. f Decana: título de dig-

nidad en algunas abadias de monjas.

\* DOYENNE, s. m. Deanato: la dignidad de dean. || Pera decana, ó de San Miguel.

DRACENE, s. m. Drago : arbol que produce la resina llamada sangre de drago.

DRACHME, s. f. Dracma, ú ochava:

la octava parte de la onza.

DRACONTIQUE, adj.y s.m. Dracontico. Dicese del tiempo que emplea la luna en ir de su nodo ascendente al mismo punto.

DRACUNCULE, s. m. Dracunculo: gu-

sanito que se cria entre cuero y corne.

DRAGAN, s. m. (náus.) Cabo de la popa

de una galera.

DRAGEE, s. f. Consites: anises, gragea. Mostazilla: perdigones de plomo. Herren. 🎚 Alcacer', verda : forrage que se da 🛦 las caballerías. | Perdigones : saliva que se despide de la boca cuando se habla.

DRAGEOIR, s. m. Cajita para anises,

o confites.

DRAGEOIRE, s. f. Muesca, o encage, donde entra el vidrio de un relox. || Tapa de un barrilito.

DRAGEON, s. m. Sierpecillas, hijuelos, mamones, chupones, renuevos: que echan los árboles al pié.

DRAGEUNNER, v.n. Arrojar: echar hi-

juelos los árboles.

DRAGOMAN, V. Drogman.

DRAGON, s. m. Dragon: monstruo fabuloso. || Dragon : soldado de 4 caballo, y de á pié. || Lifon, manga: torbellino de agua que se levanta del mar. || Drago : cierto árbol medicinal. | Nube: que se forma en la niña del ojo. || Dragon: una de las constelaciones boreales. || (fig. y fam. ) Sedice: faire le dragon : ponerse como una sierpe, como una furia : por irritarse una persona. Dragon de vertu: muger que no consiente cortejos.

\* DRAGONNAIRE, s. m. Dragonario: soldado romano, cuya insignia era un dragon. los protestantes, para la cual se empleáron los dragones.

"DRAGONNE, s. f. Dragona: toque de

caja particular à los dragones.

DRAGONNE, adj. (blas.) Dragonado: el animal representado con cola de dra-

\* DRAGONNEAU, V. Dracuncule.

DRAGUE, s. f. Pala para limpiar posos y diques. | Pincel de vidriero para schalar. ||Trasgos: heces de la cerleza. V. Drege. || (ndut.)Honda : aparejo para sacar el esquife. || ( id. ) Braguero : para sujetar la coz del canon. || Instrumento para pescar ostrus.

" DRAGUER, v. n. Pescar ostras. [ Linpiar un pozo, dique, ó rio. 🛚 ( *nœus*.) Sus-

pender el ancia por la tea.

DRAGUEUR, s. m. El que saca arena

de un rio. | Barco para lin.piar riso.

DRAMATIQUE, adj. m. f. Dramático: lo perteneciente al drama: poeme dramauque.

· DRAMATIQUE, s. m. Dramático : il

réussit dans le dramatique.

DRAMATIQUE (LA), s. f. La dramatica : dicese del arte que enseña la composicion de piezas para el teatro.

DRAMATISTE, s. m. Autor dramá-

\*DRAMATURGE, s. m. Dramaturgo: generalmente se entiende en mai sentido , indicando con este nombre à un mai auwr.

DRAME, s. m. Drama: nombre genérico, que comprehende la composicion de piezas para representarse en el teatro. | Hoy se dice de una especie particular de piesas de representado, sin ser comedia, tragedia, ni tragicomedia.

\* DRANET, s. m. Jábega : red grande para

pescar.

DRAP, s. m. Sabana : cuando se había de dormir, de acostarse, de estar en la cama. || Paño: tela de lana para vestir. || Drap d'or, de soie: tela de oro, de seda. || Drap de pied : tapete, alsombra. || Drap mortuaire: paño de tumba, o de entierro. || Drap d'or: una especie de ciruela, y tambien el árbol que la produce. [ ( *prov.*) Se dice: tailler en plein drap: tener tela donde cortar. Mettre quelqu'un en beaux draps blancs: acomodarle de ropa limpia. cortarle nu vestido. | Ah! nous voilà dans des beaux draps! j qué lindos estamos! e mos bien aviados!

\* DRAPADES, s. f. pl. Tegidos de seda. de las fábricas de Somier, en Lengua-.

doc.

\* DRAPANT, adj. Fabricante de paños: nombre con que se distinguen en Francia de los pañeros, ó mercaderes de paños; pues los primeros se llaman drapiers-drapans, y DRAGONNADE . s. f. Persecucion que los segundos marchands drapiers.

dera : de un regimiento de infanteria. [(fig.) Se dice: se ranger sous les drapeaux de queiqu'un: tomar o seguir el partido tle alguno.

DRAPEAUX, s. m. pl. Papales para en-

volver una criatura.

DRAPE, EE, p.p. V. Draper. || Es adjetivo en las tres significaciones del verbo

draper.

DRAPER, v. a. Enlutar, cubrir, ó vestir de luto: un coche, una silla, una litera, etc. [ (pint. y escult.) Trapear: vestir, o dar las paños correspondientes á las tiguras. (fig.) Cortar un sayo, mormurar, censurar.

DRAPERIE, s. f. Fábrica de paños. ( pint.) Ropage: los paños de las figuras.

DRAPIER, s. m. Pañero: mercader de paños. Tambien es el fabricante.

"DRAPIERE, s. f. Alfiler gordo y cor-

to, que usan los paneros.

DRASTIQUE, adj. m. f. (medic.) Drástico: medicamento que purga con prontitud y violencia.

DRAULEE, s. f. Alboroque, adeba-

la, robia guantes.

\* DRAVE, (geogr.) Drava: rio de Hun-

gria.
\*\* DRAVE, o DRABA, s. f. Draba: planta

aperativa.

\*DRAYER, v. a. Raspar las pieles : qui-

taries la carnaza con la luneta.

"DRAYOIRE, s. f. Luneta: instrumento redondo y cortante, para rasper las pieles.

\* DRAYURE, s. f. Raspa: la broza que saca la luneta de los zurradores cuando se raspan las pieles.

DRECHE, s. f. La hez de la celada,

que ha servido para hacer la cerbeza.

\*DREGE, s. f. Red de pescar: usada en las costas del Océano. | Peine para desgranar el fino. Il V. Drèche.

DREGER, v. a. Desgranar el lino: separar la linaza de la planta, ántes de empo-

zarla.

"DRELIN, s. m. (voz forjada para remedar el son de la campana) Dilin, dilin, se dice en castellano.

7 DRESSE, s. f. Alza: pedazo de cuero que se pone entre las dos suelas de un salalo para enderezarle.

DRESSE, EE, p. p. V. Dresser. ||adj.En-

derezado.

DRESSER, & a. Enderezar: poner derecha una cosa. Erigir, levantar: estatuas, trofeos, aras. Adestrar, enseñar, amaestrar, industriar : dicese de las personas, y de ciertos animales. || Dresser le potage : tumbar o voicar la blia, el puchero, esto es, echar La escudilla. || Dresser les viandes, le fruit: ervir los platos, los postres. || Dresser une | batterie: plantar, levantar una bateria. || l'escrita. || Derecho: justicia. || Derecho: la

DRAPEAU, s. m. Trapo, trapajo, | Ilan- | Dresser une tente, un lit: armar una tienda de campaña, una cama. || Dresser un acte, un plan, une minute, etc.: extender, formar una escritura, un plan, una minuto, etc. Dresser un compte : tirar una cuenta. Dresser un piege, des embuches: armar lazos, trampas. || Dresser la proue vers: dirigir ó enderexar la proa hácia tal parte. [[ Dresser une terrasse, une alles: allanar, igualar un terraplen, un pasco ó alameda.

DRESSER, v. n. Enderezarse, erizarse: el cabello, el pelo de la cabeza, de horror. " DRESSOLR, s. m. Aparador : mesita que

se pone junto á la grande de comer, para tener en orden la vagilla, los vinos, etc.

"DRIADE, s. f. Dria : planta.

DRILLE, s. m. (ant.) Soldado viejo. Dicese familiarmente, bon drille: huen lagarto, buen perillan. Pauvre drille: pobre peal. Vieux drille: matrero, soldado maulon. || C'est un vieux drille: es gato viejo, lebraston.

DRILLE, s. f. Trapo viejo para bacer pa-

DRILLER, v. n. (voz baja) Tender el

hopo: correr velozmente, hopear.

DRILLIER, o DRILLEUR, s. m. Trapero: el que recoge los trapos, y comercia con ellos.

DROGMAN, s. m. Dragoman, trujaman: nombre que se da à los intérpretes en las escalas de Levante.

DROGUE, s. f. Droga : dicese de las que sirven para las boticas. || (fig. y fam. ) Droga: cosa mala, y despreciable.

DROGUE, EE, p. p. V. Droguer. || adj.

Medicinado, medicado, jaropeado.

DROGUER, v. a. Medicar, medicinar, jaropear: dicese del abuso o frecuencia de tomar ó dar medicamentos.

DROGUERIE, s. f. Drogueria: surtimiento de drogas, y el comercio en este

DROGUET, s. m. Droguete: cierta tela

de lana.

\* DROGUETIKR, s. m. Fabricante de dro-

\* DROGUEUR, s. m. Droguero, droguista. DROGUIER, s. m. Gabinete, o armario de varias drogas, ó producciones naturales, que se tienen por curiosidad. Botiquin, o cajita portatil, con medicamentos para lievar de viage.

\*DROGUISTE, s. m. Droguero: el que

trata en drogas.

DROIT, OITE, adj. Derecho, recto: en los sentidos de igual, seguido, no torcido; de perpendicular; y de levantado, ó puesto en pié. || Derecho, diestro: lo contrario á izquierdo, siniestro. || (fig.) Recto: por justo, equitativo. || A droite, a main droite, exp. adv. A la derecha, a mano derecha.

DHOIT, s. m. Derecho: ley escrita, o no

accion que se tiene à alguna cosa. || Derecho: autoridad, o potestad. || Derecho: impuesto sobre mercaderias. || Derecho, propina, o tarifa en las oficinas, para despachos, titulos, tomas de razon, sellos, etc. || Droits d'entrée, o de sortie des marchandises: almojarifazgo. || Droit de régale: real patronato, derecho que tienen los reyes de Francia para proveer los beneficios vacantes. || A bon droit, exp. adv. De derecho, en justicia, con razon.

DROIT, adv. Derecho, derechamente, en

derechura.

DROITEMENT, adv. Rectamente, justamente.

DROITIER, IÈRE, s. y adj. El que usa de ordinario de la mano derecha: es lo opuesto à zurdo.

DROITURE, s. f. Rectitud, justificacion. || En droiture, adv. En derechura, directa-

mente.

DROLE, adj. m. f. (fam.) Chusco, gracioso.

DROLE, s. m. Perillan, tuno, bellaco. || Buena pieza. || Bromista.

DROLEMENT, adv. (fam.) Con chuscada, con gracia.

DROLERIE, s. f. (fam.) Chuscada,

tunanțeria : pillada.

DRÔLESSE, s. f. Picarona, bribona, desollada.

DROMADAIRE, s. m. Dromedario: especie de camello con una sola giba en el lomo.

\* DROME, s. f. (ndut.) Madera de respeto.
\* DRONTE, s. m. Dronte: ave que participa de avestruz, y de pavo.

\*DROPAX, s. m. Emplasto de pes y

aceite.

DROSSART, s. m. Drosarte: gese de la

justicia en Holanda.

\*DROSSE, s. f. (máut.) Aparejo del cañon: cabo que sirve para manejar la artillería. || Drosse du gouvernail: guardines del timon.

\*DROSSER, v. n. Arrastrar, acarrear,

hablando de un torrente.

\*DROUINE, s. f. Mochila que usan los caldereros ambulantes, para llevar los instrumentos.

\*DROUINEUR, s. m. Calderero ambu-

ante.

DRU, UE, adj. Bien pelechado: hablando de los pajaritos cuando están para salir del nido. || (fig.) Alegre: hablando de los niños. || Espeso, tupido, poblado: de pelo, de

plume, de yerba, etc.

DHU, adv. En abundancia, y con frecuencia, seguido, junto. || La pluie tombait dru et menu: el agua caia espeta, y seguida. || Los balles tombaient dru et menu: caian las balas espesas, y seguidas; ó bien dru comme mouches: como granizo. || Semer le blé bien dru: sembar nay espeso el trigo.

DRUIDE, s. m. Druida: nombre de los sacerdotes de los antiguos Galos. || (fig. y fam.) Dicese vieux druide: gran satrapa, viejo marrajo.

\* DRUIDISME, s. m. Druidismo : doctrina

de los druidas.

\* DRUPE, s. m. Especie de fruta.

DRYADE, s. f. Driada: ninta de los bosques.

DRYNUS, s. m. Drina: culchra que se cria en las montañas, y se esconde en los huecos de las encinas.

DRYOPTERIDE, V. Fougère.

DU, s. m Lo debido, lo que es debido. ||

Je ne demande que mon da: no pido sino
lo que me es debido, ó lo que me toca.

DU, UE, p. p. V. Devoir.

DU, (contraccion de la preposicion y ar. ticulo de le) Del. || Nous parlons du roi: hablamos del rey. || Desde: du commencement: desde el principio. || En: du vivant d'un ul: en vida de fulano.

DUB, s. m. Especie de lagarto de Africa. DUBITATIF, IVR, adj. Dubitativo: lo

que expresa duda.

DUBITATION, s. f. (retor.) Dubitacion:

una de las liguras de sentencia.

DUC, s. m. Duque: titulo de dignidad. K Buho: ave nocturna. || Duc et pair de France; duque y par de Francia.

DUCAL, ALE, adj. Ducal: lo que pertenece à la dignidad de duque, como palacio,

manto, corona ducal.

\* DUCALES, s. f. pl. Carta orden del antiguo Senado de Venecia.

DUCAT, s. m. Ducado: moneda imagi-

paria.

DUCATON, s. m. Ducado de plata : moneda de varias partes.

\* DUCENAIRE, s. m. Ducenario: gefe de

doscientos hombres.

DUCHE, s. m. Ducado: el estado sobre que recae el título de duque.

DUCHESSE, s. f. Duquesa: la muges del duque, ó la que posee por sí algun du-cado.

DUCTILE, adj. m. f. Dúctil: dicese de los metales dóciles al martillo para estirarse.

DUCTILITÉ, s. f. Ductilidad: la propiedad de ser dúctil un metal. V. Ductile.

DUEGNE, s. f. Ama, doncella, camarera. || La muger de edad que hay para guarda de las señoritas, en las casas principales.

DUEL, s. m. Dual: dicese, en la gramatica griega y otras, del tiempo de los verbos, que solo se aplica á dos cosas, ó dos personas.

DUEL, s. m. Duelo: combate entre dos, precediendo desafio o reto, y aplazando tiempo y lugar.

DUELLISTE, s. m. Duelista, desafiador.

retador.

hacer al caso, agradar una cosa.

DULCAMARA, V. Douce amère.

DULCIFICATION, c. f. Dulcificacion, endulzamiento.

DULCIFIE, EE, p. p. V. Dulcifier. | adj.

Endulzado , dulzurado.

DULCIFIER, v. a. Dulcificar, endulzar, dulzurar: poner dulce lo que ántes era salado, amargo.

DULCINEE, s. f. (fam.) Dulcinea: que-

rida, cortejo.

DULIE, s. f. Dulia: culto que se da à los angeles y á los santos.

DUMENT, adv. Debidamente, en debida

forme.

DUNE, s. f. Mogote, mégano: el peñasco ó montecillo de arena que sobresale en aiguna playa, ó costa.

DUNETTE, s. f. (naut.) Popa, toldilla,

chopeta.

DIJO, s. m. (músic.) Duo, dueto: eomposicion que se canta entre dos voces, o se toca entre dos instrumentos.

DUODENAL, ALE, adj. Duodenal: lo

que pertenece al duodeno.

DUODENUM, s. m. (anal.) Duodeno: la primera porcion de los intestinos delga-

\* DUODI, s. m. Dia segundo de la década.

V. Decode.

DUPE, s. f. El que es fácilmente enganado, ó chasqueado: por incauto, tonto, o contiado. Il Tomase por la persona que es la burla, ó el juguete de las que la enganan.

DUPE, EE, p. p. V. Duper. || adj. En-

gañado, burlado, chasqueado.

DUPER, v. a. Engañar, chasquear: ha-

cer una burla, dar un chasco.

DUPERIE, s. f. Tonteria, chasco: error ó hurla en que cae el que se engaña, ó se deja engañar.

DUPEUR, s. m. Fullero, engañador.

DUPLICATA, s. m. Duplicado de un documento, ó manuscrito por duplicado.

DUPLICATION, s. f. (aritm.) Duplica-

cion: la multiplicacion por dos.

DUPLICATURE, s. f. (anat.) Doblez: dicese de las partes que se doblan sobre si mismas como los dobleces del peritóneo.

DUPLICITE, s. f. Duplicidad: el efecto de formar dos, ó ser doblada la cosa que debia ser una sola. || (fig.) Doblez: en el corason, en las palabras, promesas, y Obras.

DUPLIQUE, s. f. (for.) Réplica, contra-

respuesta.

DUPLIQUER, v. n. (for.) Replicar, con-

DUPONDIUS, e. m. Dispondio: peso an-

siguo de dos libras.

DUR, URE, adj. Duro: firme: balilando de cuerpos sólidos. || Duro: por contrario | de cuba. V. Fausset,

DUIRE, v. n. impers. (fam.) Acomodar, in tierno, o a blando, como aufs dure: huevos duros: lit dur: caina dura: pain dur: pan duro, o seco. (fig.) Duro, cruel, insensible. || (id.) Apretado, agarrado, por mezquino. || Style dur: estilo duro, que no tiene fluidez. || Vin dur : viuo aspero, acerbo. || Voix dure: voz hronca, ingrata. || Oreille dure : oido torpe. || Tete dure: entendimiento rudo. || Vie dure: vida dura, penosa. || Réponse dure: respuesta dura, o seca.

DUR, subst. (poc. us.) Sordo: teniente

de oido. | Dificil de vender.

DURABLE, adj. m. f. Durable: lo que

ha de durar mucho tiempo.

DURACINE, s. f. Duraznilla: especie de durazno: fiuta.

DURANT, prep. Durante, miéntras, por espacio.

DURCI, IE, p. p. V. Durcir. || adj. En-

durecido.

DURCIR, v. a. Endurecer: poner alguna cosa dura.

DURCIR (SE), v. r. sindurecerse: po-

nerse dura alguna cosa.

\* DURCISSEMENT, s. m. (voz nueva) Endurecimiento: estado de la com endurecida: dureza.

DURE, s. f. Suelo, tierra. || Coucher, sur la dure: dormir en el suelo, sin cama-

DUREE, s. f. Duracion: el espacio de tiempo que dura una cosa.

DUREMENT, adv. Duramente, con du-

reza, con aspereza, con sequedad. DURE-MERE, s. f. (anat.) Dura-mater: membrana exterior que envuelve el cere-

DURER, v. n. Durar, subsistir, perma-

necer. DURET, ETTE, adj. Diminativo de dur. Durillo : dicese samiliarmente de alguna pieza asada, ó guisada, que no está

DURETE, s. f. Dureza: firmeza, solidez de los cuerpos. || Dureza : callosidad, ó tumor endurecido. | (fig.) Dureza: inseusibilidad, aspereza, rigor. || Durete de pinceau, de style: dureza, sequedad de pincel, de estilo. | Durete d'oreille : duresa o torpeza de oido.

DURETES, s. f. pl. Sequedades, pala-

bras duras, picantes.

callecerse.

DURILLON, s. m. Callo, callosidad. \* DURILLONNER, v. n. Encallecer, en-

\* DURION, s. m. Durio : árbol de las Indias.

DURIUSCULE, adj. m. f. Diminutivo de Dur. Durillo, algo duro, un poco duro: dicese propiamente del pulso de un enfermo: y en estilo jocoso, de alguna pieza asada, o guisada, que no está tierna.

\* DUSIL, o DUSI, s. m. Bitoque, espita

PDUTHOA, s.m. Dutron: planta soporifera de América: especie de estramonio.

DUUMVIR, s. m. Duumviro: nombre de ciertos magistrados de la antigua Roma.

DUUMVIRAT, s. m. Duumvirato : la

calidad ó dignidad de duumviro.

DUVET, s. m. Plumon, plumion: la pluma menuda y suave de las aves. || Vello, bozo: que sale à los muchachos, que tambien se llama poil follet. || Vello, borrilla, pelusilla: que tienen algunas frutas.

DUVETEUX, EUSE, adj. Ave de mu-

cho plumazo.

DYNAMIQUE, s. f. Dinámica: ciencia de las fuerzas que mueven á los cuerpos.

\* DYNAMOMETRE, s. m. Dinamometro, instrumento para medir las fuerzas de los animales.

DYNASTE, a m. Dinasta: el soberano cuyos estados eran de corta extension, y dependia de otro.

DYNASTIE, s. m. Dinastía : serie ó línea de principes de una misma familia, que rei-

naron en un pais.

DYSCOLE, adj. m. f. Disidente, cismático: el que se desvía de las opiniones recibidas. Discocolo, avieso: indócil, difícil de sujetar.

DYSSENTERIE, s. f. Disenteria: cámaras de sangre, con dolores en las entra-

ña.

DYSSENTÉRIQUE, adj. m. f. Disentérico: perteneciente à la disenteria.

DYSURIE, s. f. Disuria; dificultad en

orinar.

\* DYTIQUE, V. Plongour.

## EBA

EBE

E. Quinta letra del alfabeto, y segunda entre las vocales.

EAU, s. f. Agua: tómase por el agua genérica y natural : por la artificial, ó modificada para varios usos; y por el jugo ó zumo exprimido de ciertas frutas y plantas, sin variar su nombre en ámbas lenguas, como: eau saumâtre, saumage, y somache: agua salada: eau ferrée: agua acerada: eau de , senteur : agua de olor : eau-de-vie : aguardiente : eau-de-vie double : aguardiente refinado: eau de mélisse: agua de torongil, etc. || Gare Feau! agua va! || Faire de *l'eau* : hacer aguada, hablando de un navío. [[fig.] Llamanse eau bénite de cour, los cumplimientos de corte, las vanas ofertas. || Baux et forets: aguas y bosques: junta o tribunal que habia en Francia para cuidar de la policia de las aguas públicas, caza, monbosques.

ERAHI, IE, p. p. V. s'Ebahir. || adj. Absorto, embobedo, corprehendido, atur-

didon

ÉBAHIR (S'), v. r. (poc. us.) Aturdir-

se, embobarse, sorprehenderse.

EBAHISSEMENT, s. m. (poc. us.) A-

turdimiento, embohamiento.

\*ÉBARBÉ, ÉE, p. p. V. Ébarber. || adj. Sin barbas, hablando del papel, y de una pluma de escribir. || Escamondado, chapodado.

ÉBARBER, v. à. Cortar las barbas à las plumas de escribir, al papel, y pelar una cana, etc. || Recortar : igualar una moneda, ú ctra cosa redonda. || Escamondar, chapodar : quitar todas las partes superfluas ó excedentes de una cosa. || Rascar : quitar la rebaba que deja el buril en una lámina.

EBARBOIR, a. m. Rascador: instru-|gles ehb | Reflujo del mar: la vaciante.

mento con que se escamonda ó chapoda una cosa; ó se le quita ó recorta lo superfluo. V. el verbo Ebarber.

\* ÉBARBURE, s. f. Reliaba : la que deja el huril en una lámina, cuando se graba.

\* ÉBARDOIR, s. m. Raspador con cuatro

lades.

\*ÉBAROUI, IE, adj. Desecado: dicese del navio cuyo bordage se ha desecado con el calor del sol.

EBATS, s. m. pl. (vulg.) Holgorio, hol-

gueta.

EBAITEMENT, s. m. (ant.) Deporte: recreo, divertimiento.

EBATTRE (S'), v. r. (ant.) Folgarse, holgarse, refocilarse.

EBAUBI, IE, adj. (vulg.) Embobado,

aturdido, fuera de si.

EBAUCHE, s. f. Esbozo, bosquejo: la primera mano que se da á una pintura, escultura, ú otra obra material. || (fig.) Bosquejo, borron: trabajo intelectual empezado, y no pulido, concluido.

EBAUCHE, EE, p. p. V. Ebaucher. || adj. Bosquejado, en bosquejo. || Informe, im-

perfecto.

EBAUCHER, v. a. Bosquejar: una pintura, una escultura, o cualquiera otra obra material. || (fig.) Bosquejar, borronear, comenzar una obra intelectual sin perficionaria.

EBAUCHOIR, s. m. Formon para desbastar, || Rastrillo grande para el cañamo.

ÉBAUDIR (S'), v. r. (fam.) Esparcirse, solazarse, bolgarse.

EBAUDISSEMENT, s. m. (fam.) Espar-

cimiento, holganza, solaz.

\* ÉBE, s. f. (voz náutica tomada del in-

EBENE, s. f. Ébano: madera sólida y deslechugar: quitar las yemas, ó renuevos megra. || Ebène de Crète : barba de dupi- | á los árboles.

ÉBÉNEB, v. a. Ebanisar : dar color de

ébano á la madera : tenida.

EBENIER, s. m. Abenuz: ébano, árbol.

Ebénier des Alpes: salso ébano.

EBENISTE, s. m. Ebanista : el carpintero que trabaja en obras de taracea, en ébano, y otras maderas finas, embutidos, etc.

ÉBÉNISTERIE, s. f. Ebanisteria : el

oficio y las obras del ebenista.

ÉBERLUÉ, EB, adj. Admirado, absorio.

\* ÉBERTAUDER, o. a. (fåb.) Tundir de primera vuelta.

EBLOUI, IE, p.p. V. Eblouit. A adj.

Deslumbrado, alucinado, iluso.

EBLOUIR, v. a. Deslumbrar, ofuscar: la vista por el resplandor, o suersa de la luz. Dicese tambien vulgarmente encandilar. | (fig. ) Deslumbrar : alucinar : enganar con el aparato, o apariencia de las co-SAS.

ÉBLOUISSANT, ANTE, adj. Lo que deslumbra, y encandila: tambien se toma por relumbrants. || (fig.) Lo que alucina : en-

gañoso, ilusorio.

BBLOUISSEMENT, e. m. Deslumbramiento: ofuscacion de la vista por la suerza de la luz. || Desvanecimiento, d turbacion de la vista por algun vapor, d vaido.

EBORGNE, BE, p.p. V. Bborgner. | adj.

Entortado: ciego de un ojo.

EBORGNER, v. a. Entortar, dejar tuer-

to, cegar un ojo á alguno.

EBOUFFER (S'), V. Bouffer.

KBOUILLI, IE, p. p. V. Bbouiller. | adj. Consumido, embebido, disminuido. Dícese de un caldo, ó agua que ha hervido demasiado.

EBOUILLIR, v. n. Consumirse, embeberse, mermar hirviendo: un caldo, un

agua, ú otro líquido.

KBOULK, ER, p. p. V. Ebouler. | adj. Hundido, derrocado, derrumbado, caido.

BBOULBMENT, e.m. Derrumbamiento, bundimiento, caida : de paredes, tierras, etc., desmoronadas.

EBOULER (S'), v. r. Hundirse, desplomarse, venir abajo, al suelo: una tierra le-

vanitada, una pared, etc.

EBOULIS, s. m. La tierra caida, o ruina de lu que se ha hundido, derrocado, ó desplomado.

\* EBOUQUEUSE, & EBOUGEUSE, s. f. Despinzadora: la que en las fábricas de pa-

nos desmota y despinsa los panos. EBOURGEONNE, EE, p. p. V. Ebour-

geonner. || adj. Despampanado.

BBOURGEONNEMENT, c. m. Despardpanadura.

RBOURGEONNER, v. a. Despampanar, I

\* ÉBOURGEONNEURS, . m. pl. (agric.) Aves que se comen las yemas de los árlio-

EBOURIFFE, EE, adj. Despeluzado:

despeluznado, desgreñado, enmarañado, el

\* EBOURRER, v. o. Desborrer : entre curtidores es quitar la horra á las pieles.

EBOUSINER, & EBOUZINER, v. a. (arquit.) Quitar d los sillares la primera capa, limpiarios.

EBRAISUIR, s. m. Badil para la brasa.

Hornilla de un horno de cal.

EBRANCHE, EE, p. p. V. Ebrancher. adj. Chapodado, talado.

\* EBRANCHEMENT, . m. Escamonda.

tala.

EBRANCHER, v. a. Chapodar, talair,

escandalar, escamondar: árboles,

BBRANLE, EE, p. p. V. Ebranler. # adj. Conmovido, sacudido, estremecido. (fig.) Alterado, inmutado.

EBRANLEMENT, s. m. Sacudimiento, conmocion, estremecimiento. || (fig.) Alte-

racion, movimiento.

EBRANLER, v. a. Estremecer, menear: hacer bambolear. [ (fig. ) Conmover, inmu-

tar, alterar : el ánimo.

EBRANLER (S'), v. r. Usase solo hablando de dos egércitos que, estando á la vista, empiesan á moverse, y á obrar, ils *s'ébraniens :* y de las tropas que empiezan á perder la línea, ó el puesto, para huir, ó repjegarse á otro punto.

\*EBRASE, EE, p. p. V. Ebraser. | adj.

Alleizado.

\* BBRASEMENT, s. m. (arquit.) Alseisamiento,

\* EBRASER, v. a. (arquit.) Alleizar : ensanchar el alfeiza de una ventana.

\* EBRE, (geog.) Ebro : rio de España.

EBRECHE, EE, p. p. V. Ebrecher. adj. Mellado, descantillado, desportillado.

RBRECHER, v. a. Mellar; un diente, una espada, una navaja. || Desportifiar : descantillar : un jarro, un plato, una casue-

EBRENE, EB, p. p. V. Ebrêner. | adj! Limpio.

ÉBRENER, v. o. Limpiar à una criatura que se ha ensuciado: quitarle la caca.

\* EBRILLADE, s. f. (picad.) Sofrenazo: tiron de brida, o cabezon, para detener un caballo.

BBROUEMENT, c. m. (picad.) Resoplido: bufido que da el caballo cuando se espanta, ó recela.

EBRUUER, a. n. Lavar los paños en las

fábricas.

EBROUER (S'), v. r. (picad.) Resopher: bufar el caballo cuando está receloso. EBRUITE, EE, p. p. V. Ebruitor.

adj. Propalado, divulgado: esparcido por el [ público: hecho público.

EBRUITER, v. a. Propalar, divulgar:

esparcir, ó bacer pública una cosa.

EBRUITER (S'), v. r. Hacerse público, esparcirse por el público, llegar à oidos de todos : un hecho, un caso.

EBUARD, s., m. Caña gruesa y suerte. EBULLITION, s. f. Ebullicion: movimiento que toma, un líquido puesto á la lumbre. || Sarpullido que sale al cútis. || Ebullition de sang : hervor de sangre.

ECACHE, ER, p. p. V. Beacher. | adj.

Chafado, aplastado.

\*ECACHEMENT, s. m. Magalladura, contusion.

ECACHER, . a. Escachar, aplester,

chafar.

\* ÉCACHEUR D'OR, s. m. Batidor de oro: batihoja. V. Batteur d'or.

\* \* ECAFFER, v. a. Hender el mimbre para

hacer canastillos.

ECAILLE, s. f. Escama: de los peces. Concha: de tortuga, de ostra. Cuando se dice écaille, solo se entiende la concha de tortuga. || (encuad.) El color encarnado que | se pone d las cubiertas de los libros imitando

ÉCĂILLE, EE, p. p. V. Écailler. | adj. Escamado, quitadas las escamas. || Escamoso, con escamas, ó que tiene escamas. Desconchado, descostrado, descascarado.

ECAILLER, ERE, J. Desbullador de co-

tras, y tambien el que las vende.

ECAILLER, v. a. Escamar: quitar las escamas al pescado. | Desbullar : cacar la ostra de la concha.

ECAILLER (S'), v. r. Descostrarse, desconcharse, descascararse, un barnis, una

pintura, una obra de yeso, etc.

ECAILLES, s. f. pl. Costra, hojas, que por la sequedad se despegan de algunos cuerpos.

ECAILLEUX, EUSE, adj. Escamoso: lo que forma escamas, hojas, ó capas : como algunas piedras, raices, frutas, réptiles.

ECAILLON, s. m. (man.) Diente de cahallo : por donde se le conoce si ha cerrado , ó no.

ECALE, s. f. Cascaron: de huevo. || Cáscara: de nuez, avellana, piñon, etc. || Vaina ; de guisantes, habas, etc.

ECALE, EE, p. p. V. Écaler. | adj. Descascarado, mondado. Dicese de ciertas haraza. || Descartarse : en el juego de nai-

fruțas, y legumbres.

ECALER, v. a. Descascarar: quitar la cáscara, mondar: nueces, pinones, habas,

judías, etc.

\*ECANG, .. m. Espadilla: instrumento de madera, para espadar el lino, cañamo, y demas piantas filamentosas.

\* ECANGUER, v. a. Espadar, ó espadillar , sacudir el lino con la espadilla, para : rer saltar el tamo.

ÉCARBOUILLE, ÉE, p. p. V. Écarbouiller. | adj. Despachurrado, machucado.

ECARBOUILLER, v. a. (vulg.) Machu-

car, despachurrar.

\* ECARGUEUR, s. m. Espadillador : el obrero que se emplea en espadar.

"ECARISSOIR, e. m. Instrumento de cestero.

ECARLATE, s. f. Escarlata, grana: dicese del color, y del paño.

" ECARLATIN , s. m. Sidra de cierta calidad.

ECARLATINE, s. f. Escarlatina: cierta enfermedad.

\* ECARNER, V, Echancuer.

ECARQUILLE, EE, p. p. V. Ecarquiller. | adj. Esparrancado.

ECARQUILLEMENT, s. m. Esparrancamiento: el acto de esparrancarse, ó abrar mucho las piernas.

ECARQUILLER, v. a. (fam.) Esparrancar; abrir mucho las piernas. Tambien

se dice de los ojos.

ECART, a. m. Desvio, esquince; accion de epartarse para evitar un encuentro. Descarte : un el juego de naipes. [ (fig. ) Digresion, salida fuera del asunto: dicese en un escrito informe, etc. | Descarrio, desberro : en la conducta. || (náut. ) Ayuste, junta, escarpe. || A l'écart, adv. En un parage apartado, desviado, retirado. || Aparte, a solas, separadamente.

\* ECARTABLE, adj. m. f. (cetrer.) Remontada: se dice del ave que sube de un vuelo muy alto, movido del calor, y que à veces de puro remontada no suele volver á

ia mano del cazador.

ECARTE, s. m. Cierto juego de naipes. ECARTE, EE, p. p. V. Écarter. | adj. Desviado, separado, retirado.

ECARTELE, EE, p. p. V. Ecarteler. adj. Descuartizado. | (blas.) Acuartelado:

dividido en cuarteles.

ECARTELER, v. a. Descuartizar : dicese de un reo tirado de cuatro caballos.||( blas.) Cuartelar : el escudo de armas.

\* ÉCARTELURE, s. f. (blas.) Cuarteladura: division del escudo en cuarteles.

ECARTEMENT, s. m. Separacion: la ac-

cion y estado de una cosa separada.

ECARTER, v. a. Descarriar, separar, desparramar. || Apartar, desviar, quitar de delante, echar á un lado: la gente que empes. || (fig.) Dicese : écarter de la dragée : salpicar á uno la cara, echarle perdigonadas hablando.

ECARTER (S') (de), v. r. Desviarse, apartarse, separarse. | (fig.) Alejarse, salirse : del asunto, ó cuestion, en un asunto, ó estrépito.

ECARTILLEMENT, ECARTILLER,

V. Ecarquillement, écarquiller.

\* ECARTOLR, e. m. (têrm. de espadero)

Especie de cincel, con que se aprietan unas | tela. || (encuad.) Sesgar los cartones de un contra otras, varias piezas de una empuñadura.

\* ECARVER, v. a. (ndus.) Endentar,

empalmar, hacer escarpes.

\* ECAVEÇADE, s. f. Sofrenada.

ECBOLIQUE, adj. m. f. (medic.) Abortivo: medicamento que causa el aborto.

\* ECCE-HOMO, s. m. (202 latina) Koce homo: estatua ó cuadro que representa á Jesu Cristo despues de azotado y coronado de espinas.

ECCHYMOSB, e. f. (cirug.) Equimosis: derramamiento de algun humor debajo de

ECCLESIASTE, a. m. Eclesiastico: uno de los libros sapienciales del Viejo Testamento.

ÉCCLESIASTIQUE, adj. m. f. Belesiás-

tico: lo perteneciente a la Iglesia.

ECCLESIASTIQUE, s. m. Eclesiastico,

zlerigo.

ÉCCLÉSIASTIQUEMENT, adv. Eclemásticamente.

\* ECCOPROTIQUE, edj. m. f. y e. (med.) Ecoprotico: purgativo.

ECERVELÉ, ÉE, adj. y a. Descabezado:

sin seso, con los cascos á la gineta.

ECHAFAUD, s. m. Tablado: para un ] espectáculo, ó fiesta. | Andamio: para levantar, ó pintar una obra. [ Cadalso : para ] egecutar la sentencia en un reo.

ECHAFAUDAGE, s. m. Andamiada, armazon de maderos con que se levanta un

andamio, un tablado.

ECHAFAUDE, EE, p. p. V. Echafau-

der. || adj. Andamiado.

ECHAFAUDER, v. n. Levantar, cons-

truir : tablados , andamios.

ECHALAS, s. m. Rodrigon: la estaca que se pone à les vides. || Echalas de quartier: estacas cuarteadas. || Echalas de brin: varales. || (fig. y fam.) Espárrago, estoque : dicese por semejanza de la persona flaca y seca.

ECHALASSE, EB, p. p. V. Echalasser.

adj. Estacado, arrodrigonado.

ECHALASSEMENT, s. m. La accion de

rodrigar las vides.

ECHALASSER, v. a. Rodrigar : arro-

drigonar la viñas : ponerles estacas.

ECHALIER, s. m. Seto: vallado, o cer-

ca de espinos, zarzar, o ramage.

ECHALOTE, s. f. Chalota, escaluña: especie de ajo, pero mas suave. || Lengüeta: de órganos.

\*ÉCHAMPEAU, & m. Sedal, donde se

ata el anzuelo para pescar.

ECHAMPI, IE, p. p. V. Echampir.

adj. (pint.) Contorneado.

ECHAMPIR, v. a. (pint.) Conformear >

ona figura. ECHANCRE, EE, p. p. V. Echancrer. adj. Escotado, sesgado.

libro, esto es, cortar al sesgo las puntas de la parte que entra en el cajo, para que pueda entrar la cubierta.

ECHANCRURE, s. f. Escotadura, ses-

gadura.

\* ECHANDOLE, s. f. Tabla de ripia. ECHANGE, s. m. Cambio, trueque: de una cosa por otra. En échange, adv. En trueque, ó trueco : por otra parte, de otra parte, ó de otro lado. || Il a de bonnes qualités; mais en échange, il en a de bien mauvaises : tiene buenas partidas, en cambio de otras muy malas; ó, mas tambien las tiene muy malas; o, mas por otra parte las tiene muy malas; d, vaya por las que tiene muy malas.

ECHANGEABLE, adj. m. f. Cambiabie, permutable : lo que puede ser cambiado

o trocado.

ECHANGE, EE, p. p. V. Bchanger, ||

*adj.* Cambiado, trocado.

ECHANGER, v. a. Cambiar, trocar: hacer un cambio, un trueque de una cosa por otra.

\* ECHANOISTE, e. m. Cambhta : el que

haçe un cambio.

ECHANSON, s. m. Escanciador, copero, picerna: sumiller de la cava. || Grand èchanson : copero mayor.

\* ECHANSONNERIE, s. f. Cava: oficina

en los palacios reales.

\* ECHANTIGNOLE, V. Chantignole. \* ECHANTILLER, V. Echantillonner.

BCHANTILLON, s. m. Muestra: retazo de una tela para hacer conocer la pieza. || (fig.) Muestra: do las obras intelectuales, 🕇 morales. || Marco, patron, ó modelo : para comprobar la medida y peso de una cosa que está sujeta á ley, uso, ú ordenanza.

ECHANTILLONNE, EE, p. p. v. Echantilloner. [] adj. Cotejado, comprobado: hablando del peso y medida de las cosas que

se venden.

ECHANTILLONNEH, v. a. Cotejar, comprobar, aferir : los pesos y medidas con ei marco, o patron.

\*ECHANVRER, o ECOUSSER, v. a.

Machacar el cáñamo, ó lino.

\* ECHANVROIR, ... m. Instrumento con que se machaca el cáñamo para quitarle la cañamiza.

ECHAPPADE, s. f. (grab.) Escape del

huril, y daño que hace.

ÉCHAPPATOIRB, e. f. (fam.) Esca

patoria: excusa, efugio.

\* ECHAPPE, s. f. (cetrer.) Vuelo á cielo abierto: es echar a volar varias aves, y lanzar tras ellas un ave de altanería, para adiestraria.

ÉCHAPPE, EE, p. p. V. Échapper.

adj. Escapado, libra, suelto.

\* ECHAPPE, s. m. Caballo extrangero; ECHANCHER, e. a. Escetar, sesger una lel que proviene de caballo y regua de dife-

sons: un loco, un orate.

ECHAPPEE, e.f. Travesura, desman, muchachada. || Dontananza en la pintura. || Intervalo. [ (fam.) Se dice faire quelque chose par échappée: hacer una cosa à ratos perdidos, á pizcas, á hurtadillas.

ECHAPPEMENT, s. m. (relog.) Escape. ECHAPPER, v. a. y n. Escapar : y librarse || Lozanear : los arboles. || Echapper an danger: evitar un peligro. | Bchapper la potence: librarse de la horca. | Echapper du naufrage, d'une basaille : escaper : salir libre de un naufragio, de una batalla. || Echapper aux poursuites des sergens: huir, o escapar de manos de los corchetes. Echapper à la fureur, à la poursuite des ennemus: escapar, o librarse del furor, de la persecucion de los enemigos. || Echapper & la vue : escaparse à la vista, no ser perceptible un objeto. | Il lui est échappe un mot: se le escapo, se le solto una palabra. Il Ce que je voulais dire m'a échappé : lo que queria decir se me ha pasado, ó se me ha ido. || Faire échapper la patience : hacer perder la paciencia. [ Cela lui est échappé de la main : se le cayo de les manos. || Cela lui est échappé de la mémoire : se le sué de la memoria.

ECHAPPER (8'), v. r. Escaparse, huir, evadirse. || Il s'est échappe de la prison : so ha escapado de la cárcel. || Ils'échappe en discours un peu libres : se le escapan o sueltan proposiciones algo libres. || Il est sujet à s'échapper: está sujeto á desbocarse, a ir-

sele la mula.

\* ECHARBOT, e. m. Cantaña de agua. ECHARDE, s. f. Rancajo, espina, pun-

ta, o astilla : que se clava en la carne, ECHARDONNE, EE, p. p. V. Echar-

donner. | adj. Escardado.

ÉCHARDONNER, v. a. Escardar: un

campo, un jardin, un sembrado.

ECHARDONNOIR, s. m. Escardillo, almoçafre : para escardar la tierra.

ECHARNER, v. a. Palear : dar de pala

à les pieles para quitarles la carneza.

ECHARNOIR, s. m. Pala: instrumento cortante de curtidor, que sirve para descarnar las pieles.

ECHARNURE; c. f. Carnaza: la que se

quita de los cueros.

ÉCHARPE, s. f. Banda de algun color: terciada desde el hombro derecho, que llevala en otro tiempo la gente de guerra, y de partido, para distinguirse como hoy con la escarapela. Il Cabestrillo: para sostener un brazo, ó una mano lastimada. Il Rebecillo: especie de manteleta, que llevaban las mugeres para salir de trapillo. || Maromas : para subir piedras. | Escuadra : la que se echa en los ángulos de un bastidor para asegurarle. || Avoir l'esprit en écharpe ; tener el en- | de çalor, que sale al cutis. tendimiento embrollado, alterado; y ser

rente casta. || Un échappé des Petises-Mai-| poco eplicado. || Echarpe municipale : handa tricolor, encarnada, hlanca y azul, que traian los magistrados municipales de Francia en las caremonias públicas, y siempre que egercian su empleo.

ECH

ECHARPE, EE, p. p. V. Bcharper.

adj. Acuchillado.

ECHARPER, v. n. Dar un tajo ó cuchillada de traves.

\*ECHARS, ARSE, adj. (ant.) Roboso, miserable, mesquino.

\* ECHARS, adj. pl. (ndut.) Inconstante, flejo: hablando de los vientos.

\* ECHARSEMENT, adv. (ant.) Rotionamente, mezquinamente, miseramente.

\* ÉCHARSETE, s. f. Falta de ley en las

monedas.

ECHASSE, s. f. (arquit.) Escentillon: regla ancha que usan los aparejadores de canteria, para señalar la altura y grueso que han de tener las piedras. || Zancuda : ave del tamaño de la cigüeña, pero mas alta.

ECHASSES, a. f. pl. Zancos: palos largos con un estribo a cierta altura para poner el pié. || Zancas : las que usan los albaniles

para former los andamios.

ECHAUBOULE, EE, adj. Barroso, granujado, granujiento: dícese de la cara, o cutis cubierto de granos, o pupitas.

ECHAUBOULURB, s. f. Barro: gra-

nity rojo que sale á la cara.

ECHAUDE, s. m. Torta: hecha con harina, miel, sal y huevo, muy esponjesa.

ECHAUDE, EB, p. p. V. Bchauder. adj. Escaldado. || Dicese proverbialmente: chat échaudé craint l'eau froide : esto us, gato escaldado del agua fria huye.

ECHAUDER, v. a. Escaldar: meter una cosa en agua hirviendo, ó echarle agua hirviendo encima. || (fig. y fam.) Dicese s'échauder, por salir escamado, esto es, escarmentado en un negocio.

ECHAUDER (S'), v. r. Engañorse : su-

frir algun dano, o perdida.

ECHAUDOIR, s. m. Peladero: parage donde se escaldan las aves, ó los marranos, para pelarios. 🛭 La vasija que airve para escaldar.

ÉCHAUFFAISON, s. f. Escalentamien-

to, encendimiento, bochorno.

ECHAUFFANT, ANTE, adj. Lo que calienta, acalora y enardece.

BCHAUFFE, BE, p. p. V. Echauffer.

| adj. Calentado, acalorado, enardecido. ECHAUFFEMENT, s. m. Calentamien-

to : acaloramiento, enardecimiento.

ECHAUFFER, v. a. Calentar, dar calor. | (fig.) Acalorar, enardecer, encender.

ECHAUFFOUREB, s. f. (fam.) Casenbelada, barrabasada. || Reencuentro: refriega repentina entre dos tropas.

ECHAUFFURE, s. f. Roncha, d roseta

ECHAÜGUBTTE, e. f. Ataloya, vigia.

cal el trigo ántes de sembrarle. V. Chauler.

ECHAUME, s. m. (ndut.) Tolete.

\* ECHAUX, s. m. pl. Foso donde van á parar las aguas de un bosque ó prado.

ECHEANCE, s. f. Vencimiento del pla-Iserrallo. so, ó dia en que se ha de pagar ó hacer al-

guna cosa.

ECHEC, s. m. Jaque : dicese en el juego | del agedrez. | (fig.) Golpe, desgracia, descalabro. || Tenir une armée, une place en échec: tener estréchado, ó apretado un egército, una plaza.

ECHECS, s. m. pl. Agedrez: juego. Trehejos: las piezas para jugar al agedrez. . Behee et mat : jaque y mate. || Faire échee

au roi : jaquear.

RCHEE, s. f. Madeja i do cualquiera hi-

ECHELER, v. a. Arrimar la escala. ECHELETTE, s. f. dim. Escalerilla:

escalera portátil..

\* ECHELETTES, s.f. pl. Ginebra : Juguete

de muchachos compuesto de tablitas.

ECHELIER, s. m. Escalera de un solo palo, con estaquillas á trechos para poner los pies. || Escalon de ingenio de azúcar.

ECHELLE, s. f. Escalera de mano. Escala : pera asaltar una plaza. || Escala : para medir los planos, y mapas. || Escala : puerto de comercio en las costas de Levante. || Echelle campanaire : terraje, pitipié de campana.

ECHELON, a.m. Escalon, d peldaño: hablando de escalera portátil. || (fig.) Esla-

\* ÉCHENAL, ÉCHENEAU, y ÉCHENET, s. m. Canalon de madera para verter el agua. KCHENILLE, EE, p. p. V. Bcheniller.

ll adj. Descocado.

ECHENILLER, v. a, Descocar: limpiar

los árboles de la oruga,

\* ECHENO, s. m. Echeno: caño, o pila de fundicion, donde cae el metal sobrante del molde.

ECHEOIR, V. Behoir.

ECHEVEAU, s.m. Madeja: de hilo, eeda, etc. | Petit echeveau: cadejo.

ECHEVELE, EB, adj. Desmelenado.

desgreñado.

ECHEVIN, s. m. Nombre que se daha á los regidores en algunos ayuntamientos de Francia, y Flandes.

ECHEVINAGE, s. m. Regidorato : el empleo de regidor, y su duración. V. Echevin.

ECHEVINAGE, e.m. Regimiento de ciudad: el empleo ó cargo de regidor.

\* ÉCHIF, IVE, adj. (mont.) Perro voraz

en la caza.

" ECHIFFRE, s. m. (arquit.) Alma: de l

uca escalera.

ague : hombe marine.

ECHAULER, v. c. Rociar con agua de | \* ECHIMOSB, s. f. Equimosa: muerte violenta.

ÉCHINE, EE, p. p. V. Echiner. | adj. Deslomado.

ECHIN, s. m. Nombre del médico del

ECHINE, s. f. Solomo.

ECHINER, v. a. Deslomar: romper por el espinazo. | Descotillar, romper las costillas: hablando de golpes, o palos. || (fig. y fam.) Quitar la crisma : matar.

\*ECHINES, & OVES, s. f. pl. (arquit.) Cuartobocei : miembro de moldura , cuya

tigura esconveza.

\* ECHINITE, e. m. (hist. nat.) Equino petrificado. || Boton de mar.

\* ÉCHINOPHORB, s. f. Equinosora, o sanahoria espinosa : planta.

\* ÉCHINOPUS, & ÉCHINOPE, s. m. Cardo grizo, cardicuca: planta.

\* ECHIOIDES, s. m. Equióides, o leugua de buey.

ECHIQUETE, ER, adj. (blas.) Jaquela-

do "escaqueado.

ECHIQUIER, J. m. Tablero de damas, y agedrez. || ( blas. ) Jaquelado : el cscudo dividido en escaques. || Red cuadrada para caza. || Tribunal antiguo de Normandia, sin apelacion. || La cour de l'Echiquier : tribunal del fisco, o hacienda en lu-

glaterra. \* ECHIUM, e. m. Equio, o viborera:

planta.

ECHO, a. m. Eco: sonido y repeticion de la vos. || ( poes.) Repeticion de la última sílaba de un verso, y lo mismo en la música.

ECHOIR, v. n. Caer: una suerte, un plazo. | Recaer, caber: una herencia, una donacion. || Acaecer, venir el caso, la ocasion. Le terme echoit: cae o veuce el plazo. Si le cas y échoit: si se presenta la ocasion.

\* ECHOME, V. Toler.

\* ÉCHOMETRE, s. m. Ecometro: instrumento para conocer la duración del sonido, y distinguir sus intervalos, etc.

\* ÉCHOMETRIE, s. f. Ecometria: el arte de construir ecos en las salas, y otras

obras.

ECHOPE, s. f. Tienda portatil, puestecillo, parada. || Punta : para grabar al agua fuerte. || Tambien se llama aguja.

\* ÉCHOPPER, v. a. Grabar ale

con la aguja.

ECHOUE, EE, p. p. V. Echouer. || adj. Parado, encallado.

\* ÉCHOUMENT, s. m. (náut.) Zabordo,

encalle, naufragio.

ÉCHOUER, v. n. Barar, encallar, dar \* ECHIGNOLE, e. f. Huso: de botonero. al traves, al traste: dicese de las embar-\* ECHILLON, e. m. (naus.) Nanga de caciones. | (fig.) Frustrarse, desgraciarse, salir mal, tener mal éxito: dicese de un

negocio, de una empresa, y de la persona que la malogra.

ECHU, UE, p. p. V. Echoir. || adj. Cai-

do en suerte,

ÉCIMÉ, ÉE, p. p. V. Écimer. || adj. Dosmochado.

ECIMER, v. a. Desmochar los árboles:

cortarles la cima.

ÉCLABOUSSE, ÉE, p. p. V. Éclabousser. H adj. Salpicado, etc.

ECLABOUSSER, v. o. Salpicar : con

lodo ó barro.

ECLABOUSSURE, e. f. Salpicadure: de

lodo, ó barro-

ÉCLAIR, s. m. Relâmpago. | Il est parti comme un éclair: partio como un rayo.

ÉCLAIRAGE, s. m. Alumbrado: iluminacion habitual de las calles: el conjunto de luces de un espectáculo, de un baile, etc.

ÉCLAIRCI, IE, p. p. V. Belaireir. || adj.

Aclarado.

ÉCLAIRCIB, s. f. Clara: espacio claro, que aparece en tiempo nublado, lluvioso.

ECLAIRCIR, v. a. Aclarar, despejar, poner clara, despejada: una cosa. || Aclarar, enrar, claritiar: los licores. || Aclarar, entresacar: un bosque, una arboleda, etc. || Dejar claro, disminuir el número. || (fig.) Aclarar, poner en claro: una cuestion, una doctrina, una duda, etc. || Instruir, enterar, informar, á uno de alguna cosa.

ECLAIRCIR (S'), v. r. Aclararse: ponerse claro lo que estaba obecuro. Con propiedad se dice del tiempo cuando escampa; se

despeja, o se serena el cielo.

ECLAIRCISSEMENT, s.m. Ilustracion, explicacion: de una cosa obscura. || Averiguacion, noticia, conocimiento: de una cosa dudosa. || Entresaca: hablando de corta de árboles.

RCLAIRE, s. f. Celidonia mayor, es-

crofularia: planta.

· ÉCLAIRÉ, ÉE, p. p. V. Éclairer. || adj. Claro, alumbrado, iluminado. || (fig.) Ilus-

trado, instruido, advertido.

ÉCLAIRER, v. a. Dar claridad, dar lus, alumbrar, iluminar. || Alumbrar: traer, sacar una lus para ver una cosa, ó hacer que vea una persona. || (fig.) Ilustrar, instruir: y tambien advertir, desengañar.

ÉCLAIRER, v. n. imp. Relampaguear,

dar relampagos.

\*ÉCLAIREUR, s. m. El que va ála des-

en liiorta

\*ÉCLAME, adj. Aliquebrado, ó perniquebrado: úsase solo esta voz hablando del pájaro verderon, ó del cauario, cuando tienen una ala ó pierna rota.

ECLANCHE, s. f. Pierna de car-

nero.

\* RCLANCHER, v. a. Deshacer los plie-

ÉCLAT, s. m. Astilla: la que salta de al- | producirse, munificatarse.

guna madera que se rompe con violencia. ||
Casco: el que salta con violencia de cualquier cuerro duro que se rompe, o revienta.
|| Estallido, estampido. || Brillo, brillantez,
resplandor. || (fig.) Estrépito, ruido, escándalo. || (id.) Esplendor, lucimiento, lustre.
|| Eclat de bombe, de grenade: casco de
bomba, de granada. || Éclat de tonnerre:
resplandor, luz del rayo. || Eclat de voix:
chorro de voz. || Éclat de rire: carcajada,
flujo de risa.

ECLATANT, ANTE, adj. Brillante, resplandeciente. || Estrepitoso, ruidoso.

ECLATE, RB, p. p. V. Eclater. | adj.

Estallado, ahierto.

ECLATER, v. n. Estallar, reventar, abrirse: saltar, en astillas, o pedazos. ||
Brillar, resplandecer. || (fig.) Divulgarse, darse à conocer, hacerse público. || (id.)
Reventar, estallar: de colora, de rabia. || (id.)
Prorumpir: en injurias, invectivas, etc.

ELECTIQUE, adj. m. f. Ecléctico, ca: filósofo y filosofía, que, sin adoptar sistema determinado, escoge las opiniones mas vero-símiles. || Medicamentos escogidos entre los

demaş.

ÉCLECTISME, s. m. Eclectismo : filoso-

fia ecléctica.

\* ÉCLINGURE, a. f. (ndut.) Alefria. ÉCLIPSE, s. f. Eclipse: de sol, de luna, ú otro astro. || (fig.) Desaparicion, ausencia: de una persona. || (id.) Deslucimien-

to, mengua, ÉCLIPSÉ, ÉE, p.p. V. Éclipser. || adj.

Ecippado.

ECLIPSER, v. a. Eclipser: dicese de los

astros.

ÉCLIPSER (8'), ... r. Eclipserse: dicese de los estros. || (fig.) Desaparecerse, ausentarse: una persona. || (fam.) Hacerse noche, rehundirse, perderse, una cosa.

"KCLIPTE, s. f. Eclipta: planta.

ECLIPTIQUE, s. f. Ecliptica: lineaque

divide el zodiaco en dos partes iguales.

ECLISSE, s. f. Tableta: para entablillar los miembros rotos, ó desconcertados. Encella: canastillo para formar los quesos y requesones. || Entre fabriqueros de carbon es yuelta de respaldo.

ECLISSE, EE, p. p. V. Eclisser. | adj.

Entabletado, entablillado.

ECLISSER, v. a. Entabletar, entablillar; un miembro fracturado.

ECLOGUE, V. Eglogue.

ECLOPE, ÉE, adj. (fam.) Renco: el que anda renqueando: estropeado, lisiado de una pierna.

ECLORE, v. n. Salir del huevo o cascaron el pollo: dícese del nacer de todos los volátiles, insectos, etc. || Abrir: dicese del nacer la flor del capullo. || Abrir, despuntar: el dia, la aurora. || (fig.) Salir à luz, producires projectores

ELLORE, v. a. Parar, un molino: qui- | con el martillo sobre el ayunque una pieza ué tarle el agua; ó las velas, si es de viento.

ECLOS, OSE, p. p. V. Eclore. | adj.

Nacido, abierto, etc. i

ECLOSION, s. f. Accion de nacer, despuntar, abrir, segun los sentidos del verbo eclore.

ECLUSE, s. f. Presa, parada, azud: en los rios. || En los canales se llama es-

\* ÉCLUSE, (geogr.) Eclusa: puerto y for-

taleza de Flandes.

ECLUSEE, s. f. La represa de agua que se suelta, desde que se abre hasta que se cierra la esclusa.

ECLUSIER, s. m. El que tiene cuidado

de la esclusa y á cuyo cargo está.

ECOBANS, s. m. pl. (naut.) Escobenes.

V. Ecubier.

ECOBUE, c. f. Azada rocera : especie de azada mas larga que la comun, para limpiar los terrenos de las plantas crecidas é inútiles.

ECOFRAI, ECOFFROI, s. m. Tablero: de que se sirven algunos artesanos para cor-

tar y disponer la obra.

ECOINÇON, s. m. (arquit.) Mocheta: la piedra puesta en los ángulos que forman las jambas y dintel de una puerta, o veu-

ECOLATRE, s. m. Maestrescuela : dig-

nidad de algunas iglesias.

ECOLE, s. f. Escuela. Tiene las mismas significaciones que en castellano, de escuela, aula, doctrina, ó enseñanza, de filóso-10s, teólogos, ó pintores, como cabezas de ella. II (fam.) Se dice faire l'école buissonnière: hacer povillos un estudiante; y tambien hacer corrales. | Faire une école : en el juego de chaquete es contar ménos puntos, o mas, de los que se han hecho. Ecole primaire: escuela primaria: estudios publicos establecidos en las ciudades, villas y aldeas de Francia, para el primer grado de instruccion. Le Ecole centrale: escuela central: estudio público en cada uno de los departamentos de Francia, para el segundo grado de instruccion. || Ecole normale: escuela normal: colegio en que las personas ya instruidas en las ciencias útiles, se perfeccionaban en el arte de enseñar. || Ecole | polytechnique: escuela politécnica; estudio en que no se admiten sino las personas que l se destinan á la carrera militar en los cuerpos de artilleros é ingenieros, y á otros servicios públicos.

ECOLETE, V. Écolleté.

ECOLIER, IERE, s. Discípulo: el que, o la que, aprende algun arte o habilidad con maestro.

ECOLIER, s.m. Escolar, estudiante.

\* ECOLLETE, EE, adj. Estrecho de boca: bablando de un vaso.

oro, ó plata, como vaso, cáliz, etc.

ECONDUIRE, v. a. Despedir con miramiento, dar mal despacho: negando á uno lo que pide.

ÉCONDUIT, UITE, p. p.V. Éconduire.

adj. Despedido, negado.

BCONOMAT, s.m. La administracion de bienes y rentas eclesiásticas en las vacantes. Economato.

ÉCONOME, adj. m. f. Económico: el que gobierna bien su casa, hacienda,

ECONOMIE, s. f. Economia: el huen uso y regla en el manejo ó gasto de una casa. || Por extension se aplica al régimen y administracion de un estado, y entónces se llama economie générale, o politique. fig.) Economia: el buen orden y justa distribucion de las partes que componen un todo. || Vivre avec trop d'économie : ser muy ahorrativo, vivir o tratarse con miseria, o escasez.

KCONOMIQUE, adj. m. f. Económico. \* ECONOMIQUE, s. m. Albacea, o tes-

tamentario en Inglaterra.

ECONOMIQUE, s. f. Económica: parte de la filosofia moral, que trata del gobierno de una familia.

ECONOMIQUEMENT, adv. Economi-

camente.

ECONOMISE, EE, p. p. V. Économiser. || adj. Economizado, ahorrado.

ÉCONOMISER, v. a. Administrar, manejar con economia: los bienes, o rentas.

\* ECONOMISTE, s. nt. Economista: autor que trata de la economia política, o persona instruida en esta ciencia.

ECOPE, s. f. Achicador: instrumento de madera : especie de pala con que en los barcos descubiertos se arroja el agua afuera.

\* ÉCOPERCHE, s. f. Torno para levantar piedras. || Varal para formar tablados.

ECORCE, s. f. Cortesa : dicese de los árboles, y de algunas frutas. || Ecorce d'arbre: mahon, tela. || Ecorce de liège: corcho: la corteza del alcornoque.

ECORCE, EE, p. p. V. Ecorcer. | adj.

Descortezado.

ECORCER, v. a. Descortezar : los árbo-

ÉCORCHE-CU (A), adv. (fam.) Arrastrando sobre las nalgas. || (fig. fam.) Por fuerza de mala gana.

ÉCORCHE, ÉE, p. p. V. Écorcher. adj. Desollado. || Despellejado. || Matado. || Rozado. || (blas. ) Escorchado : se dice del animal del color de gules.

\* ÉCORCHE, s. m. (pint.) Figura desollada : esto es, pintada sin la piel, para manifestar los inusculos.

\* ÉCORCHEE, s. f. Nuhe: concha marina. ECORCHER, v. a. Desollar: quitar ta \* ÉCCLLETER, v. a. (plat.) Ensanchar | piel, o el pellejo, á un animal. || Despello-

en algun miembro del cuerpo humano. || Matar, hacer una matadura : dicese de la silla, o aparejo en una caballería. || Rozar, raer : dicese del sulco o senal que deja en una pared, ó árbol, el ludimiento de un cuerpo duro. || Chapurrear una lengua : hablaria mal. | (fig.) Desollar: llevar muy caro por el precio de lo que se vende. [ (prov. y vulg.) Dicese: écorcher le renard, por desollar la sorra, vomitar la borrachera. | A écorche-cu, adv. Arrastrando el trasero. || (fig. y fam) Arrastrando, à regana dientes : con repugnancia.

ECORCHER (8'), v. r. Desollarse: un

pié, una mano, etc.

ECORCHERIE, s. f. Rastro, matadero: lugar en donde se desuelian las reses. ||(fig.) Desolladero: dícese de la posada ó tienda en que se llevan exorbitantes precios.

ECORCHEUR, s. m. Desoliador de reses, gifero. | (fig. y fam.) Desollador: dicese del posadero, tendero, etc., urano

en los precios.

ECORCHURE, s. f. Desolladura, desollon : hecho en alguna parte de la piel.

\*ECORE, s. f. Repecho: el declive de

una cuesta.

ECORNÉ, EE, p. p. V. Ecorner. | adj. Descornado, mocho. || Descantillado. || (fig. y vulg.) Capado : habiando de algun derecho, privilegio, autoridad, o renta cercenada.

ECORNER, v. a. Descornar, desmochar: quitar los cuercios á las reses. || Descantillar : cortar las puntas de cualquier cuerpo esquinado. || (fig. y fam.) Capar, mutilar : disminuir algun privilegio, autoridad, poder, rentas, etc.

ECORNIFLER, v. a. (fam.) Meterse de gorra, de mogolion : comer de pegote en las

mesas agenas.

ECORNIFLERIE, s. f. Mogollon: accion de meterse donde no han convidado.

ECORNIFLEUR, EUSE, s. Gorron,

gorīusta, pegote.

ECORNURE, s. f. (arquit.) Astillon: el pedazo de piedra que salta de un sillar al cole carios.

ECOSSAIS, AISE, s. Escoces: de Esco-

\* ECOSSE, (geog.) Escocia : reino unido al de Inglaterra.

ÉCÖSSE, EE, p. p. V. Écosser. | adj.

Desgranado, mondado.

ECOSSER, v. a. Desvainar, desgranar, mondar : habas, guisantes, judías, y otras legymbres que tienen vaina.

ECOSSEUR, EUSE, s. El que o la que, desgrana, o monda: habas, guisantes,

judins, etc.

pagar à cada uno en una comida comun, of se regularmente en plural. || ( ndut. ) Esco-Buncion. I Tambien se dice dust; la concur-1 to de las reles. I Sœur écouse : escucha : la

jar, hacer un desollon, una desolladura: rencia de las personas que comen juntas á escote. || Tocon : parte del tronco de un árhol que queda à rais de la tierra despues de cortado.

\* ÉCÔTAGE, s. m. Deshojadura : del ta-

baco.

"ECOTARD, s. m. ( ndut.) Escotera : la abertura es el costado del buque, con una roidana por la cual pasa la escota mayor, ó de trinquete,

" ECOTE, BE, adj. (blas.) Ecotado : dicese de los muñones de ramas que quedan en

el fronco de que se han cortado.

\* ECOTER, v. a. Deshojar: el tabeco, en las fabricas de cigarros.

\* ECOUANE, s. f. Lima musa, o raedor, de que se usa en las casas de moneda.

\* ECOUANER, v. a. Limar con el raedor, ó lima musa las monedas para reducirlas al debido peso.

\* ECOURR, v. a. Descolar: cortar la cola á los animales : y desrabar, ei es ga-

nado lanar.

\* ECOUET, s. m. (ndut.) Amura: cabo que sirve para amarrar la vela mayor, y la de mesana.

\*ECOUFLE, s. f. Milano : ave de ra-

piña.

ECOULE, EB, p.p. V. Ecouler. | adj.

Colado, escurrido.

BCOULEMENT, s. m. Derramamiento, corrimiento: de cosas liquidas. H Efusion, desagüe, evacuacion. || (fig.) Emanacion, desfello : de la luz , de la gracia , etc.

ECOULER, v. n. Correr el líquido : es-

currir una cosa mojada.

ECOULER (S'), v. r. Colar, correr: pasar el agua por algun canal, ó conducto. 🍴 Derramarse, salirse : cosas líquidas de donde están encerradas. || ( fig. ) Pasarse, irse, el tiempo, el dinero. f (id.) Escurrirse, escahullirse: huir sin ser visto ni oido. || Le temps est écoulé : ha pasado el tiempo.

ECOUPÉ, 6 ÉCOUPER, s. f. Escopero: especie de escoha de zalea con mango, para

dar alquitran ó brea en los navios.

ECOURGEON, s. m. Cebada en verde, alcacel.

ECOURTE, EE, p. p. V. Beourter. adj. Cortado á raiz, rapado, | Descolado,

desorejado. | Raso, capado.

ECOURTER, v. a. Cortar muy corto, á rais, à cercen : una cosa. || Dicese por rapar, y por capar tambien, o dejar raso un hombre. || Cortar las orejas, ó la cola, á un caballo, á un perro.

\* ECOUSSAGE, s. m. Mancha negra en la

porcelana.

ECOUTANT, ANTE, s. y adj. Oyente: el que está solo para oir ó escuchar á otro.

ECOUTE, s. f. Escucha: retrete, o yen-ECOT, s. m. Escote: la parte que le calle | tana, desde donde se oye sin ser visto. Usamonta que se destina para oir lo que habla otra en el locutorio. | Etre aux écoutes : | estar à la vista, alerta, en expectacion, à la husma : de lo que ha de suceder en lo qua se | quede exento el ojo. espera, o solicita.

ECOUTE, EE, p. p. V. Ecouter. | adj. Escuchado, oido. | Atendido, admitido.

ECOUTER, v. a. Escuchar: estar oyendo, oir con atencion y cuidado. | Escuchar: dar oido, atender à lo que se nos dice. Coder: a alguna rason. | Seguir, conformarse : con algun consejo, ó proposicion.

ECOUTER (S'), v. r. Tener sobrado cuidado de su salud. L'Escucharse : complacerse, lisonjearse el que habla en sus mus-

mas pelabras.

\* ECOUTEUR, c. m. Auditor, escuchador. ECOUTEUX, adj. (picad.) Espentadi-

zo : dicese del caballo.

ECOUTILLE, s. f. (ndus.) Escotilla escotillon: que sirve para bajar o subir de un puente à otro en los navios.

\* ECUUTILLON, s. m. Escotillon: las aberturas en los tablados da los teatros.

\* ECOUVETTE, e. f. (ans.) Escobilla.

V. Vergelle.

ECOUVILLON, s. m. Lanada: que sirve para l'impiar los cañones de artillería. 🎚 Escobon, deshollinador: para limpiar el

ECOUVILLONNE, EE, p. p. V. Ecou-

villonner. | adj. Limpiado.

ECOUVILLONNER, v. c. Pasar la lanada por el cañon. Il Limpiar el horno con el escobon.

ECRAIGNE, s. f. Tertulia de aldea.

ECRAN, s. m. Abanico de chimenea : ahanico de carton para resguardarse del calor. || Beran à pied: pantalla de chimenea : especie de biombo que se pone delante del hogar, para evitar el mucho ardor.

\* ECRANCHER, v. a. Quitar los dobleces

del paño, alisarle.

ECRASE, EE, p. p. V. Ecraser. | adj. Aplastado, chafado. | Chato, achatado. \* ECRASEMENT, s. m. Aplastamiento,

despachurramiento.

ECHASER, v. n. Aplastar, chafar, despachurrar. || ( fig.) Aniquilar, destruir, arruinar. || (id.) Hacer, o dejar, una cosa chata, o achatada, por no darle la elevacion correspondiente.

ÉCREMÉ, ÉE, p. p. V. Écrèmer. | adj.

Desnatado. || (fig.) Desflorado. ÉCREMER, v. a. Desnatar: quitar la nata á la leche. | (fig. ) Desflorar : quitar la flor, lo mejor que hay en una cosa.

\* ECREMOIRE, s. m. Recogedor r pedazo de hasta, ú hoja de lata, con que los polvoristas recogen los ingredientes despues de molidos.

ECRENAGE, s. f. (imp.) Escantera-

Letra los fundidores.

ÉCRÉNER, v. a. (imp.) Escanterar : hecer los fundidores de letra con un cepillo el hombrillo ó chaffan á la letra, para que

ECRENOIR, s. m. (imp.) Capillo de que se sirven los fundidores de letra para escanteraria, esto es, hacerie el chafian ú hombrillo que tiene por bajo del ojo, para que este quede exento.

ECRETE, EB, p. p. V. Berêter. | adj.

(mil.) Batido, derribado.

ECRETER, v. a. (milic.) Batir : derribar el alto de un muro para facilitar la en-

ECREVISSE, a. f. Cangrejo: crustáceo Dien conocido. || Caucer : el cuarto de los signos del zodiaco.

ECRIER (S'), v. r. Esclamar, leventar

el grito, la voz.

ECRILLE, a. f. Palizada con sarzos, para que no se vaya la pesca de los estandne2

ECRIN, s. m. Cofrecito, cajoncito: de las

joyas y diamantes de las señoras.

ECRIRE, v. a. Escribir: sean cartas, sean obras.

ECRIT, ITE, p. p. V. Ecrire. | adj.

(549)

ECRIT, s. m. Escrito: papel escrito: manuscrito: obra impresa, o manuscrita. Par écrit, adv. Por escrito: sentar ó poner, alguna cosa por escrito.

ECRITEAU, s. m. Rotulo, cartelon : en que se escriben letras mayores para algun

aviso publico.

ECRITOIRE, s. f. Escribanía: todo el recado de escribir : y tambien el tintero solo,

sea de platillo, ó de faltriquera.

ECRITURE, s. f. Lo escrito: y tambien la letra, el carácter, ó forma de escribir. Escrito: alegato, ó defensa que se presenta en un pleito. || Escritura : entiéndese por autonomasia la Biblia Sacra.

ECRIVAILLEUR, s. m. Escritorcillo, autorzuelo: que tiene prurito de escribir, y

todo malo.

ECRIVAIN, s. m. Escritor, escribiente, extensor : el que escribe ó extiende lo que otro ha compuesto, o dictado. || Escritor: tómase por autor en cuanto al buen ó mal estilo. || Ecrivain d'un vaisseau : contador de un navio. Maltre écrivain, écrivain *juré* : maestro de escuela , de leer y escribir , maestro aprobado de primeras letras. || Bon ó mauvais écrivain : grande ó mal escribano,, huen o mal pendolista.

\* ECRIVASSIER, V. Berivailleur.

ECROU, s. m. Tuerca de un tornillo: matriz de una rosca. || Registro ó asiento de los presos de una cárcel.

ECROUE, s. f. Lista d'estado del gasto ordinario del palacio o casa real. || Libro de dura: la accion de sacar el hombrillo à la entradas de una prision, donde se sientan l los presos.

ECROUÉ, ÉE, p. p. V. Écrouer. | adj.

Sentado.

ECROUELLES, s. f. pl. Lamparones: enfermedad escrosulosa que sale al cuello; y vulgarmente llamados humores srios. También se dice en frances humeurs froides.

\* ECROUELLEUX, EUSE, adj. Que tiene

lamparones, ó que pertenece á ellos.

ECROUER, v. a. Sentar en el libro de entradas de la cárcel á los presos que entran.

ECROUI, IE, p. p. V. Ecrouir. | adj.

Martillado, batido, templado.

ECROUIR, v. a. Templar, martillar d' batir el hierro en frio para darle temple.

ECROUISSEMENT, s. m. El temple y fortaleza que recibe el hierro ú otro metal batido en frio.

ECROULE, ÉE, p. p. V. s'Écrouler. | adj. Desplomado, hundido, caido al

suelo.

ÉCROULEMENT, s. m. Hundimiento, caida, ruina: de una obra, de un edi-

ÉCROULER (S'), v. r. Desplomarse, hundirse, venirse abajo : una obra, un edificio.

ÉCROUTE, ÉE, p. p. V. Écrouter.

Descortezado, el pan.

ÉCROUTER, v. a. Descortezar : el pan. || Escarizar una llaga para que encarne bien.

ECRU, UE, adj. Crudo: hablando de se-

das y lienzos.

\* ÉCRUES DE BOIS, s. f. pl. Bosques nuevos en tierras labrantías.

ECSARCOME, s. m. (cirug.) Ecsarcoma:

excrecencia carnosa.

\* ECTHESE, s. f. (hist. ecles.) Ectésis: profesion de se, publicada por el emperador Heraclio, en savor del monoteismo.

\* ECTHLIPSE, s. f. Ectlipsis: supresion de

una m final en los versos latinos.

\*ECTHYMOSE, s. f. (medic.) Ectimósis : agitacion y dilatacion grande de la

sangre.

\* ECTROPION, s. m. (cirug.) Ectropion: se dice cuando la superficie interna de alguno de los párpados se vuelve hácia fuera, y se replega sobre alguna de las pestañas.

"ECTYPE, s. f. (ant.) Ectipo: vaciado de una moneda ó medalla antigua. || Copia:

vaciado de una inscripcion.

ECU, s. m. Escudo, adarga: arma defensiva. || Escudo: el de armas en el blason. || Escudo: cierta moneda, que vale 3 pesetas.

ÉCUBIER, s. m. (náut.) Ecoben, ó mas bien escobenes: los agujeros de proa por donde salen los cables, cuando un navio está

anglado.

ECUEIL, s. m. Escollo: peñasco debajo del agua. || (fig.) Escollo: tropiezo, riesgo, ocasion religiosa, etc.

ECUELLE, s. f. Escudilla: para ca'do, sopas, etc. || Écuelle de bois: hortera, cuenca. || Écuelle d'eau: sombrerillo de agua: planta.

ECUELLEE, s. f. Escudilla, tarà : no significa la pieza material, sino lo que cabe,

ó está dentro de ella.

ÉCUISSÉ, ÉE, p. p. V. Écuisser. || adj. Hendido, roto, rajado.

ÉCUISSER, v. a. Hender, d'abrir un ér-

bol derribandole al suelo.

ÉCULÉ, ÉB, p. p. V. Éculer. § adj. Descalcañado, destalonado.

ECULER, v. a. Descalcañar, destalonar:

el zapato, el calzado.

\* ECULON, s. m. Escudillon: cazo grande que usan los cereros.

ECUMANT, ANTE, adj. (poet.) Espu-

mante, espumoso: que arroja espuma.

BCUME, s. f. Espuma, que sorma el hervor ó agitacion de un líquido. || Espuma-jo, espumarajo : que arroja por la boca el animal calentado, ó rabioso, ó el hombre encolerizado. || Espuma : el sudor blanco del caballo.

ECUME, EE, p. p. V. Écumer. | adj.

Espumado,

ÉCUMENICITÉ, V. OBcuménicité.

ECUMER, v. a. Espumar: quitar la espuma: á un líquido que hierve. || (fig. y fam.) Quitar, ó llevarse la flor, ó lo mejor de una cosa. || Écumer les mers, les côtes: piratear, corsear, robar por los mares, y barrer las costas.

ECUMER, v. n. Espumear, hacer espuma, arrojar espuma: dicese de los liquidos. Echar espumarajos, bahear de colera, de rabia: dicese de las personas, y de los ani-

males.

espuma. || (fig. y joc.) Se dice écumeur de marmite: mogrollo, pegote. || Écumeur de mer: pirata, corsario. || Écumeur de nouvelles: recogedor, arrebañador de noticias.

ÉCUMEUX, EUSE, adj. Espumoso: lo

que tiene, o echa espuma. ECUMOIRE, s. f. Espumadera.

ECURE, EE, p. p. V. Ecurer. || adj.

Fregado, lavado.

ECURER, v. a. Fregar: limpiar la vagilla, vidriado, etc. || Limpiar: los pozos de
agua.

ECUREUIL, s. m. Ardilla: animal cuadrúpedo, pequeño, y sumamente vivo.

ECUREUR, s. m. Pozero: el que limpia los pozos de agua.

\* ECUREUSE, s. f. Fregatriz, fregona:

la que friega el vidriado.

ÉCURIE, s. f. Caballeriza, cuadra: donde se tienen los caballos. || Caballeriza: el número de caballos, criados, dependientes, coches, y demas boato de una casa de fausto.

EDU (351)**EFF** 

ECUSSON, s. m. Escudo de armas. [] [ Escudete : uno de los modos de engertar. \* ECUSSONNABLE , adj. m. f. Que puede |

ser ingerto en escudo.

\* ÉCÜSSONNÉ, ÉE, p. p.V. Ecussonner.

ll adj. Engerido de escudete. ECUSSONNER, v. a. Engerir, o enger-

tar de escudete.

ECUSSONNOIR, s. m. Cuchillo, o navaja,

para engertar.

ECUYER, s. m. Escudero : tómase por el page de escudo en la antigua caballería y por título de hidalguia en algunos paises. || Picador, ó caballerizo. || Caballerizo: el que tiene à su cargo el gobierno de la caballerisa, y sus dependientes. || Grand ecuyer: caballerizo mayor. || Ecuyer tranchant: ugier de vianda. | Ecuyer d'escalier: pasamanos.

EDDA, s. f. Edá: coleccion mitológica de

los Escandinavos.

\* ÉDĚMATEUX, ÉDÈME, V. Œdémateux, etc.

EDEN, s. m. Eden: nombre que la sagrada Escritura da al paraiso terrenal.

EDENTE, EE, p. p. V. Edenter. | adj.

Desdentado sin dientes.

ÉDENTER, v. a. Quitar, romper los

dientes: à una sierra, un peine, etc.

EDIFIANT, ANTE, adj. Edificativo: egemplar : lo que mueve à piedad y virtud, o da egemplo para ello.

EDIFICATEUR, s. f. Edificador: la persona que manda hacer algun edificio, ó le

hare.

EDIFICATION, s. f. Edificacion: construccion, fábrica de un edificio. | (fig.) Edificacion: sentimientos de piedad y virtud, que se inspiran con las obras, ó palabras.

EDIFICE, s. m. Edificio: se entiende

público.

EDIFIE, EE, p. p. V. Edifier. | adj. Edificado, fabricado. Mal édifié: escandalizado.

EDIFIER, v. a. Edificar : construir, fabricar obras grandes de arquitectura. (fig.) Edificar: dar buen egemplo, mover á piedad y virtud.

EDILE, s. m. Edil: magistrado de la antigua Roma, que tenia la inspeccion de las obras públicas, limpieza, y ornato.

EDILITE, s. f. Edilidad : la dignidad y

cargo del edil.

EDIT, s. m. Edicto: decreto ó resolucion

del soberano.

EDITEUR, s. m. Editor : el que cuida de la publicacion é impresion de una obra agena.

EDITION, s. f. Edicion: impression de

una obra, y su publicacion.

\* EDOUARD, s. m. (n. p.) Eduardo. ÉDREDON, s. m. Plumazon: de varias aves de Norte.

\* EDUCATEUR, s.m. Educador: el que da educacion.

EDUCATION, s. f. Educacion: crianza, enseñanza moral y civil con que se cria á los ninos.

EDULCORATION, s. f. (farm.) Modificacion de la acrimonia de varias subs-

tancias.

EDULCORE, EE, p. p. V. Edulcorer.

*adj,* Modificado, suavizado.

EDULCORER, v. a. Modificar una substancia, suavizarla quitándole las partes

EFAUFILE, EB, p.p. V. Esaufiler.

adj Deshilachado.

EFAUFILER, v. a. Deshilachar : sacar una hilacha: o una seda de una tela para ver su calidad.

EFFAÇABLE, adj. m. f. Lo que se

puede horrer.

EFFACE, RE, p. p. V. Bffacer. || adj. Borrado, gastado. | Obscurecido, deslucido.

EFFACER, v. a. Borrar, gastar: la letra, los colores, las señales, las facciones, etc. || (fig.) Borrar, lavar : las manchas, notas, defectos. | (id.) Obscurecer, eclipsar: á otros con la hermosura, con las obras, con el talento. || (esgr.) Se dice : effacer le corps : esconder el cuerpo, cubrirse. | (baile) Plantarse, enderezarse. || Effacer l'épaule : remeter el hombro. || (pint.) Dicese : effacer les couleurs: templar los colores.

EFFACURE, s. f. Lo borrado de un es-

EFFANE, EE, p. p. V. Effaner. || Desvahado, sin hojas.

EFFANER, v. a. Desvahar, mondar:

quitar las hojas secas, o marchitas.

EFFARE, EE, p. p. V. Effarer. || adj. Azorado, despavorido. En el blason se dice del caballo empinado.

EFFARER, v. a. Azorar, despavorir. EFFARER (S'), v. r. Azorario, despavortrse.

EFFAROUCHÉ, ÉE, p. p. V. Effarou-F cher. | adj. Espantado, ahuyentado.

EFFAROUCHER, v. a. Espantar, ahuyentar : la caza, los pájaros.

EFFECTIF, IVE, adj. Efectivo, real, verdadero.

EFFECTIVEMENT, adv. Efectivemen-

te, realmente, con esecto. EFFECTUE, EE, p. p. V. Effectuer.

adj. Efectuado, realizado, egecutado. EFFECTUER, v.a. Efectuar, realizar, egecutar, poner por obra lo que se promete,

\* EFFEMINATION, s. f. Aseminacion:

la accion de afeminarse y su efecto.

EFFEMINE, EE, p. p. V. Effeminer. adj. A feminado.

EFFEMINE, s. m. Aseminado, delicado. || Adamado.

EFFÉMINER, v. a. Aseminar, deliliter, enervar, sea el cuerpo, sea el animo.

EFFERVESCENCE, s. f. Efervescencia. [ (fig. ) Ardor, calor : en los ánimos.

EFFERVESCENT, ENTE, adj. Lo que

está en efervescenciá.

EFFET, s. m. Efecto: lo que es producido por alguna causa. || Efecto : egecueion, fin de una cosa. || En effet, adv. En ziecto, en verdad, efectivamente, realmente.

EFFETS, s. m. pl. Efectos, caudales, intereses, o créditos, públicos o privados, mayormente en el sentido de comercio.

\* EFFEUILLAISON, s. f. Deshojadura:

accion de deshojar una planta.

EFFEUILLE, EB, p. p. V. Effeuiller. adj. Deshojado.

EFFEUILLER, v. a. Deshojar: quitar

Jas hojas á las plantas.

EFFICACE, adj. m. f. Eticaz: lo que

produce su efecto.

EFFICACE, s. f. (filos.) Eficacia: virtud y fuerza para poder ohrar.

EFFICACEMENT, adv. Eficazmente.

EFFICACITE, s. f. Eficacia: solo se dice de la gracia divina.

EFFICIENT, ENTE, adj. (filos.) Effciente: lo que obra y produce. || Usase solo en esta frase : cause efficiente : causa eliciente.

EFFIGIE, s. f. Efigie, figura, retrato: de una persona.

EFFIGIER, v. a. Ahorcar, ó degollar en asialua, ó en retrato: como se hace con los reos fugitivos, o muertos ya.

EFFILE, s. m. Flequillo: deshilado con que se guarnecen vueltas y panuelos en

minal de luto.

EFFILE, EE, p. p. V. Effiler. || adj. Deshilado, desfilachado. || (fig. fam.) Se dice : prendre le visage effile : afilarse, adelgazarse, ponerse chupado. || Taille effi*lèc :* talle delicado, eshelto.

EFFILER, v. a. Deshilar: sacar los hilos de algun tegido. || Desflorar, deshilachar. || (agric.)Quitar los renuevos de las alcachofas.

EFFILER (S'), v. r. Deshilarse, desfila-

charse.

EFFILOQUER, v. a. Deshacer un tegido de seda para bacer horra para horlas.

\* EFFILURE, s. f. Hilas, h lachas.

\* EFFIOLE, EE, p. p. V. Espoler. || adj. Despuntado, da : hablando de las mieses.

\* EFFIOLER, v. a. (/agric.) Despuntar las

mieses, poco despues de nacidas.

EFFLANQUE, EE, p. p. V. Efflanquer. adj. Trashijado, sumido de hijares. Aplicase á las caballerías que trabajan mucho, ó comen poco: y tambien se estiende á las personas flacas, macilentas, chupadas, transidas.

EFFLANQUER, v. a. Poner trashijado, sumido de hijares : á alguna caballería, de fatiga, ó poco comer. || Dicese postrar, ren-

dir : hablando de personas.

\*EFFLEURAGE, s. m. Dessloro: la accion de sacar la flor de las pieles.

EFFLEURE, BB, p. p. V. Essleurer. adj. Raspado, raido, herido ligeramento, de refilon. || Desflorada, quitada la flor: hablando de pieles. [] (fig.) Tocado, tratado, su-

perficialmente.

EFFLEURER, p. a. Raspar, rozar: tocar ó herir de refilon alguna com, rayendo la piel, o coraza. || Desflorar, desollar: quitar la flor ó cúlis á las pieles. [ fig.] Tocar, tratar por cima, someramente, superficialmente una ciencia, una materia: no profundizarlas.

EFFLEURIR, v. n. (quim.) Esflorecer. EFFLORESCENCE, s. f. Eflorescencia: las partículas salinas en forma de moho, que salen à la superficie de algun cuerpo mine-

EFFLOTUER, v. a. Separar, apartar: una ó muchas naves de una flota, ó armada.

EFFLUENCE, s. f. (fls.) Efluencia: emanacion de los corpúsculos en los cuerpos eléctricos.

EFFLUENT, ENTR, adj. Dicese matiere effluente (materia efluente) de las emanaciones que salen de un cuerpo.

\* EFFLUVIUM, s. m. Efluvio: emanación, evaporacion de las partes insensibles de un

cuerpo.

EFFONDRÉ, ÉE, p. p. V. Effondrer. adj. Ahondado, cavado, quebrantado: destripado.

EFFONDREMENT, s. m. (agric.) Socava : la obra de socavar las tierras al rededor

de los árholes. || (fig.) Opresion.

RFFONDRER, v. a. Descuajar, ahondar, cavando la tierra. || Hundir, desfundar, romper con violencia : una cosa cerrada. Destripar, sacar las tripas: abrir las aves, y los pescados.

EFFONDRILLES, s. f. pl. Zurrapas: . el poso ó suelo que tiene algun líquido. || Tumbo de olia: lo que queda en el puchero despue de sacada la carne.

EFFORCER (S'), . r. Esforzarse, cansarse.

EFFORT, s. m. Esfuerzo, conato: ya del cuerpo, ya del animo, ya del ingenio.

EFFRACTION, s. f. ( uoz legal ) Fractura : quebrantamiento que hace un ladron para hustar.

\* EFFRAIE, V. Fresaie.

EFFRAYANT, ANTE, adj. Horroroso, espantoso, pavoroso.

EFFRAYÉ, ÉE, p. p. V. Effrayer. || adj. Horrorizado, asustado, despavorido.

EFFRAYER, v. a. Horrorizar, espantar : rausar horror, espanto, miedo.

EFFRAYER (S') v. r. Asustarse, espan-

tarse, cohrar miedo. EFFRENE, EE, adj. (fig.) Desenfre-

nado, descomedido, desaforado. EFFRENEMENT, adv. Desfrenenadamente, sin frenc.

EFFRITE, EE, p. p. V. Bifriter. | adj. | Essuilmado, destrutado, desubstanciado.

EFFRITER, v. a. Esquilmar, desfrutar, desubstanciar : una tierra.

EFFROI, s., m. Espanto, horror, miedo. EFFRONTE, EE, adj. Descarado, de-

soliado, desvergonzado, desahogado.

EFFRONTEMENT, adv. Descaradamente, sın empacho, sın vergüensa, desahogadamente.

EFFRONTERIE, s. f. Descaro, desuello, desvergüenza, avilantez, desahogo.

EFFROYABLE, adj. m. f. Horrible, horrendo: lo que da horror. || Tambien se dice por causa excesiva, extraordinaria, nunca vista, descoinunal.

EFFROYABLEMENT, adv. Horriblemente, horrorosamente, por descomunal-

mente, excesivamente.

\* EFFUMER, v. a. (pint.) Essumar con lápiz un dibujo. || Bosquejar un cuadro:

piniarle á la ligera.

FFFUSION, s. f. Efusion, derramamiento, de líquidos. || (fig.) Desahogo, descubrimiento del pecho: confianza que hace uno de sus secretos á su amigo, y se dice effusion de cœur.

EFOURCEAU, s. m. Cureña: carro gran-

de para cargar cosas de mucho peso.

\* EGAGRÖPILE, s. f. Egagrópila: pelota de pelo, crin, etc., que se forma en el ventriculo de los animales rumiantes.

\* EGAIEMENT, s. m. Regocijo, albo-

EGAL, ALE, adj. Igual, parejo : en número: peso, medida, etc. | Igual: semejante, no diferente, lo mismo. || Igual : Ilano, liso. | Igual: uniforme. || (fig.) Igual: constante, sin mudanza. || A l'égal de, adv. comparat. Como, tanto como, al modo de, lo mismo que, à par de.

EGALE, EE, p. p. V. Egaler. || adj. Igualado. || (cetrer.) Apedreado: el halcon

con pintas blancas y negras.

EGALEMENT, adv. Igualmente, de un

mismo modo , adecuadamente.

EGALEMENT, s. m. (for.) Igualacion: aquella parte que se da de mas á un hermano que á otro, por haberla recibido aquel en

tiempo de sus padres.

EGALER, v.a. Igualar, hacer igual: una cosa con otra. | Igualar : no hacer diferencia, ni distincion de una cosa con otra. Igualar : poner igual, ó parejo. || Igualar : | allanar, poner llano. Ce prince égale les heros les plus fameux : este principe es comparable, corre parejas con los héroes mas fa-JN05/15.

EGALER (S'), v. r. Igualarse, ponerse

al igual, compararse con otro.

EGALISATION, s. f. (for.) Igualacion:

en las particiones, ó suertes.

ÉGALISE, EE, p. p. V. Egaliser. || adj. Igualado, compensado.

EGALISER, v. a. (for.) Igualar, ajustar; las partes, y las porciones, o suertes.

ÉGALITE, s. f. Igualdad : de personas, de genios, de estados, de derechos, de suertes unas con otras, etc. | Igualdad: uniformidad, constancia invariable en la conducta, en el animo, en las acciones, etc.

"EGALURES, s. f.pl. (cetter.) Manchas,

goias en el lomo del halcon.

EGARD, s. m. Miramiento, respeto, atencion, consideracion; que se tiene á las personas benemeritas, y á lo que es justo. Tiene mas uso en plural que en singular. [[ A l'égard de , prep. Acerca de , tocunte á , en cuanto à, con respecto à, por lo que respecta, o hace a. || Respecto de, en comparacion, eg.: la terre n'est qu'un point à l'égard du ciel. | En esta consideracion, con este respecto: à cet égard, || Bu égard à: en atencion á.

\*EGARDS, MAITRES-ÉGARDS, s. m. pl. Veedores: celadores nombrados por los gremios para inspeccionar los talleres y

obras.

EGARE, EE, p. p. V. Egarer. || adj. Descaminado, extraviado, descarriado, errado, perdido. Dicese en el sentido recto, y en el figurado ; y aun en este se toma por mal aconsejado, engañado, desalumbrado.

EGAREMENT, s. m. Extrevio, pérdide del camino. || (fig.) Extravio, desacuerdo,

error. | Devaneo, desbarro.

EGARER, v. a. Descaminar: hacer perder el camino, o sacar del camino rectu. (fig.) Descarriar, extraviar : meter en el error, alucinar, enganar, mal aconsejar.

EGARER(5'), v. r. Errar o perder el camino, andar descaminado, perdido. | (fig.)

Desatinar, desbarrar, errar, perderse.

\* ÉGAROTÉ, EE, adj. (picad.) Caballo

herido en el jarrete.

EGAYE, EE, p. p. V. Egayer. || adj. Alegre, divertido, esparcido. || Amenizado, florido, agraciado.

EGAYER; v. a. Alegrar, divertir : á una concurrencia, á una conversacion, á un enfermo. || Esparcir: el ánimo. || Aliviar: el luto. Amenizar, hacer florido: el estilo, la materia, el asunto. Egayer un arbrec podar un árbol, quitarle las ramas superfluas. || Egayer du linge. V. Aigayer.

\*EGEE (MER), (geog. ) Mar Egeo: el

Archipielago.

EGIDE, s. m. (poes.) Escudo de Palas. (fig.) Escudo, amparo, defensa. || (id.) Protector ó protectora : de un desvalido o perseguido.

\* EGILOPS, s. m. ( cirug. ) Egilope: enfermedad de la membrana interna del

≠EGLANDER, v. a. Extirpar las glandulas á un caballo. EGLANTIER, s. m. Agavanzo, rozal

silvestre, ó escaramujo.

EGLANTINE . A f. Zarett-rosa : flor del agavanzo.

acepciones del español.

EGLUGUE, s. f. Egloga : cierta poesía pastoral, dialogo entre pastores.

EGOBOLE, s. m. Egóbolo: sacrificio de

una cabra à Cibeles.

\* EGOBUER & ECOBUER, v. a. Rozar y

quemar las tierras.

EGOGER, v. a. Recortar : entre zurradores es quitar las orejas y rabo de las pieies ántes de la pelambre.

\* EGOHINE, .. f. Serrucho.

EGOÏSER, v. n. Hablar mucho de si, y

de sus cosas.

EGOISME, s.m. Egoismo: el amor exclusivo y desordenado con que uno ama, y mira su individuo, y su bien particular.

EGOISTE, s. m. Egoista: el que solo ama y mira su individuo, y su bien particular, con total indiferencia por el ageno, o el comun.

EGORGE, EE, p. p. V. Egorger. || adj. Degollado, pasado á cuchillo, muerto, aso-

smado.

EGORGER, v. a. Degollar, cortar : el pescuezo, la garganta. || Pasar á degüello, à cuchillo: y en general es matar, asesinar, de cualquier modo que sea.

EGOSILLER, v. a. (ant.) Matar. V.

Tuer.

ÉGOSILLER, v.n. S'ÉGOSILLER, v.r. Desganifarse, desganitarse: dando voces, o gritos.

EGOUT, s. m. Albañal, sumidero.

EGOUTTÉ, EE, p. p. V. Egoutter.

adj. Escmrido, enjugado.

ÉGOUTTER, v.n. S'ÉGOUTTER, v. r. Escurrir, enjugarse: soltar el agua una cosa mojada, humeda, o que contiene hu-

EGOUTTOIR, s.m. Escurridero: utensilio de cocina, en que se ponen los platos

despues de lavados para que escurran.

EGRAINER, V. Egrener.

EGRAPPE, EE, p. p. V. Egrapper. || adj.

Desgranado.

EGRAPPER, v. a. Descobajar, desgranarla uva : quitarle el escobajo, o la raspa. \* EGRAPPOIR, s. m. Desgranadera: instrumento para desgranar la uva.

ÉGRATIGNÉ, ÉE, p. p. V. Égratigner.

adj. Arañado.

EGRATIGNER, v. a. Arañar, carpir, rasguñar : con las unns. || Acuchillar un vestido para adorno. || Cierto modo del pintar al fresco. | ( fig. ) Herir : hablando de

\* ÉGRATIGNEUR, EUSE, . Araña-

'uno.

EGRAVILIONNER, ø. a. (jard.) Descepar: arrancar de cuajo, o con ceponcillo, EGLISE, c. f. Iglesia: tiene todas las los arbolitos y plantes para transplan-

ÉGRENÉ, ÉE, p. p. V. Égrener. || adj.

Desgranado, desmigajado.

EGRENER, v. a. Desgranar : quitar el grano de las plantas. || Desmigajar : hacer migajas alguna cosa, como el pan, bizcocho, etc.

\* ÉGRENOIRE, s. f. Jaula pequeña, cuya puerta son unos palitos que se levantan.

ÉGRILLARD, ARDE, adj. y s. (fam.)

Avispado, despavilado.

\* EGRILLOIR, s. m. Cañal : estacada de un estanque para que saiga el agua y no la pesca.

ÉGRISÉ, ÉE, p. p. V. Egriser. 🛭 adj.

Restregado. | Brugido.

\* EGRISEE, s. f. Polvos de diamante, que usan los lapidarios, para labrar los bordes

o cantos de los diamantes.

EGRISER, v. a. Restregar, frotar: un diamante con otro en bruto para pulirle. || Brugir : entre los vidrieros es alisar el corte de un vidrio, quitándole las puntas y desigualdades.

EGRISOIR, s. m. Ceja que los lapidarios emplean cuando pulen los diaman-

ÉGRUGE, ÉE, p. p. V. Egruger. | adj. Mojido, machacado, quebrantado.

EGRUGEOIR, c. m. Mortero de box

para machacar ó moler la sal.

EGRUGER, v. a. Moler, machacar, quebrantar : alguna cosa en el mortero de palo.

\* EGRUGEURE, s. f. Raedura, ralladura : las partículas que caen por medio de la

frotacion.

EGUEULE, ÉE, p. p. V. Egueuler. adj. Desgolletado: desbocado: desportiilado.

EGUEULER, v. a. Desgolletar, desbo-

car, desportillar : una vasija.

EGUEULER (S'), v. r. Desganifarse. V. s'Egosiller.

^ EGUILLETTE, V. Aiguillette.

ÉGYPTIEN, ENNE, s. y adj. Egipcio: gitano. V. Bohémien.

EH! interj. de admiracion, de espanto.

Ah! ay! hola!

EHANCHE, V. Déhanché. EHERBER, V. Sarcler.

EHUNTE, EE, adj. Desvergonzado, sin

vergitenza. V. Effronte.

EHOUPER, v. a. Descopar, descimar un árbol, quitarle la copa. Tambien se dice deshonorer les arbres.

\* EJACULATEUR, s. m. (anat.) Nombre de dos músculos eyaculatores: que otros liaman aceleratores, o bulbo-cavernosos, EGRATIGNURE, s. J. Araño, ras- por sus ataduras.

EJACULATION, s. f. (fis.) Eyacula-

cion : emision del sémen con cierta fuerza. 100, etc. | Soltar, dar libertad, é un preso, Jaculatoria: breve y fervorosa oracion que sale del corazon.

"EJACULATOIRE, s. m. y adj. Eyaculatorio: dicese de los conductos pequenitos que salen de las vesículas seminales.

EJAMBER, v. a. Quitar la vena de en

medio à la hoja del tabaco.

\*EJECTION, s. f. Evacuacion, expul-SLOR.

ELABORATION, s. f. (fis. y medic.) Elaboracion: accion por la cual una cosa lle-

ga á su perfeccion.

ELABORER (S'), v. r. (medic.) Elaborarse la sangre, en las sucesivas alteraciones que padece ántes de llegar à su perfec-

\* ELABOURE, EB, adj. (est. joc.) Usase solo en esta srase : artistement élabouré: primorosamente elaborado, labrado, bien

trabajado, hecho con cuidado.

ELAGAGE, s. m. (agric.) Monda: de

los arboles.

ELAGUÉ, ÉE, p. p. V. Élaguer. | adj. Entresacado, escamondado. || (fig. ) Des-

cargado, aligerado.

ELAGUER, v. a. Entresacar, escamondar: quitar las ramas viciosas, ó inútiles de un arbol. | (fig.) Descargar, aligerar: un escrito, una pintura, etc.

ELAGUEUR, s. m. El que entresaca las ramas viciosas de un árbol, ó aligera un

escrito, una pintura, etc.

ELAN, s. m. Alce, danta, ante, gran bestia : animal cuadrúpedo de los paises setentrionales. Arrojo impetuoso: abalanzamiento a una cosa ; corrida impe-Luosa.

ELAN, s. m. Carrera, salto, brinco: de un caballo, de un ciervo. Fervor, elevacion : en materia de devocion. || Vehemencia, rasgo, vuelo: de imaginación, de ingenioso.

KLANCE, EE, p. p. V. Elancer. | adj. Abalanzado, arrojado. | ( fam.) Desvahido,

langaruto: el hombre alto, y flaco.

ELANCEMENT, s. m. Embion, estiron, empujon. | Latido, punzada : de un tumor, de un dolor. || Impetu, impulso: del afecto. || Tambien jaculatoria.

ELANCER, v. n. Latir, punzar: dar

punzadas un tumor, un dolor.

ÉLANCER (S') (sur), v.r. Abalanzarse, arrojarse, tirarse, dispararse : dicese de un animal, ó de una persona, que da una embestida, brinco, ó salto impetuoso.

**ÉLANDRÉ,** *adj***. Ahilado, lambrija :** 

habiando de los árboles.

\*ÉLARGI, IE, p. p. V. Elargir. || adj. Ensanchado. Libre, suelto: de una prision.

ELARGIR, v. a. Ensanchar, dar ensanche: 4 una calle, camino, vestido, zapa- | \*ÉLECTROSCOPE, s. m. Electroscopio;

o prisionero.

ELARGIR, ø. n. y S'ÉLARGIR, ø. r.

Ensancharse.

ELARGISSEMENT, s. m. Ensanche, ensanchamiento : mayor anchura que se da. || Soltura, libertad: que se concede á los presos, y prisioneros.

ELARGISSURE, s. f. Ensanches: que

dan á un vestido demasiado apretado.

ELASTICITE, s. f. (fis.) Elesticidad: virtud elastica.

ELASTIQUE, adj. m. f. Elastico.

\*ÉLATÉRIUM, s. m. (farm.) Eleterio: jugo de cohombrillos.

\* ELATINE, s. f. Elatine: planta.

ELBE, (geogr.) Ella: rio de Alemania.

\* ELBEUF, s. m. Pano de Elbeuf.

\* ELBING, (geog.) Elbinga: ciudad an-

\* ELEAGNUS, s. m. Arbol del Paraiso: especia de olivo oloroso. Tambien se llama Olivier de Bohème.

\* ECLOSE, s. f. Ulcera, ulceracion.

ELECTEUR, a. m. Elector : el que elige, ó tiene derecho de elegir á otro para algun empleo, ó dignidad.

ELECTEURS, s. m. pl. Electores: principes soberanos de Alemania, que tienen

el derecho de clegir al emperador.

ELECTIF, IVE, adj. Blectivo: lo que

se hace por election.

ELECTION, s. f. Election: la accion de elegir muchos á uno para un empleo, ó dignidad. Fuera de este caso se dice choix. [ Eleccion : nombre de un tribunal que habia en Francia para juzgar sobre las contribuciones, é impuestos.

ELECTORAL, ALE, adj. Electoral: lo que pertenece à la dignidad de Elector del

Imperio.

ELECTORAT, s. m. Electorado: la dignidad de elector del Imperio, y el territorio que depende de él.

ELECTRICE, s. f. Electriz: la muger

del principe elector.

ÉLECTRICITÉ, s. f. Électricidad.

ELECTRIQUE, adj. m. f. Eléctrico: lo que tiene, la virtud de la electricidad.

\*ELECTRISABLE, adj. m. f. Electrizable : lo que puede recibir la virtud eléc-

\* ÉLECTRISATION, s. f. Electrizacion:

la accion de electrizar.

ÉLECTRISER, v. a. Electrizar: comu-

nicar la virtud electrica.

ELECTROMETRE, s. m. Electrómetro: instrumento para medir la fuerza de la electricidad.

\*ELECTROPHORE, c. m. Electroforo: instrumento de física, que conserva por mucho tiempo el estado sensible de electrici-

especie de electrometro, para examinar la bajo la instruccion de otro: que tambien electricidad de la atmósfera.

ELECTUAIRE, s. m. Electuario : con-

seccion medicinal, especie de opiata.

ELEGAMMENT, adv. Elegantemente,

con elegancia.

ELEGANCE, s. f. Elegancia: pulidez y primor en el hablar, escribir, pintar. Gentileza: en el porte y aire de una persona.

ELEGANT, ANTE, s. Se toma por un petimetre, o una petimetra: y en sentido

satírico, por majo, o maja.

ELEGANT, ANTE, adj. Elegante, galano: en el habla, en el porte, en el vestir. ELEGIAQUE, adj. m. f. Elegiaco: cosa

propia y perteneciente á la elegia.

ELEGIB, s. f. Elegia : cierto género de poesia, cuyo asunto es triste y tierno.

\* ELEGIOGRAPHB, a. m. Elegiografo, el

que hace elegias.

ÉLÉMENT, s. m. Elemento: dicese del fuego, aire, agua, y tierra. || (fig.) Elemento: dicese del lugar o situacion en que uno halla su principal gusto.

ELEMENS, s. m. pl. Elementos: los fundamentos, o principios de una ciencia, o arte. || Premiers élémens: rudimentos.

ÉLÉMENTAIRE, adj. m. f. Elementer: lo que tiene esencia de elemento. || Elemental, fundamental, esencial.

\* <u>ÉLÉMI, s. m. Elemí</u> : cierta resina medi-

\* ELEOSACCHARUM, s. m. (farm.) Eleosácaro: mezcla de azúcar con un aceste esencial.

ELEPHANT, s. m. Elefante: el mayor

de los cuadrúpedos.

ÉLÉPHANTIASIS, s. f. Elefancia: cierta

clase de lepra.

\* ELEPHANTIN, INE, & ELEPHANTI-QUE, adj. Elefantino: lo que pertenece al elefante.

.\* ELEPHAS, s. m. Elefas: planta labial. ELEVATION, s. f. Elevacion, altura, eminencia de un sitio, de una obra, etc. || (fig.) Elevacion: de fortuna, de dignidad, etc. | Alteza: de ánimo, de pensamientos. || Sublimidad : de estilo. || Elevacion: fervorosa oración, que se dirige á Dios, etc. || Élévation de l'hostie et du calice: elevacion de la hostia, y del cáliz, que tambien se dice alzar. || Elévation du | pôle: altura del polo. || Élèvation d'un ba- sirve para asegurarle despues de haberle timent: el alsado, planta, o dibujo de una sábrica con sus alturas. || Elévation de la voix: subida, levantamiento de la voz. Elévation du pouls : incremento : ó subida del pulso.

ÉLÉVATOIRE, s. m. (cirug.) Legra,

elevador: instrumento.

que está formada por otra en alguna arte, ó ciencia. || Alumno el que se cria, ó educa

se dice educando, educanda, hablando de los jóvenes que se destinan á recibir ensenanza, o crianza.

ELEVE, EE, p. p. V. Elever. | adj.

Elevado. || Educado.

ELEVER (a), v. a. Levantar: un edificio, una estatua, etc. || Alzar: la voz, los ojos, la hostia, etc. || Subir: una pared, un cuadro. || Criar : niños , animales , plantas. || (fig.) Elevar, levantar, exaltar: alguno en honores, o fortuna. || (id.) Ensalzar: poner muy alta la fama, ó aprecio de alguna persona, ó cosa.

ELEVER (S'), v. r. Levantarse: un motin, una tempestad. || Levantarse, suscitarse: una disputa, una competencia. (fig.)

Entonarse, engreirse, ensoherbecerse.

ELEVURE, A. f. Bubilla, vegiga, ampolla, grano.

\* ELICOPE, s. m. Pié de perro : planta. \* ÉLICTROIDE, adj. y s. Membrana de los testiculos.

ELIDE, EE, p. p. V. Elider.

ELIDER, v. a. (gram.) Elidir: suprimir la vocal con que termina una palabra, siempre que la siguiente empieza por otra

\* ELIE, s. m. (n. p.) Elias. 1

ELIGIBILITE, s. f. Capacidad y aptitud para ser elegido.

ELIGIBLE, adj. m. f. Eligible: el que

se puede elegir.

ELIMÉ, ÉE, p. p. V. Elimer.

ELIMER, v. a. (cetrer.) Macerar, purgar y enflaquecer un ave, para que pueda volar al salir de muda.

ÉLIMER (S'), v. r. Gastarse por el uso

algun vestido, ó ropa.

\*ELIMINATION, s. f. (dlg.) Elimina-

cion : la accion de eliminar.

ELIMINER, v. a. Echar á uno. || Borrar una cosa. || (álg.) Eliminar: hacer substituciones en una ecuacion : para que desaparezca una cantidad.

ELINGUE, s. f. (náut.) Eslinga: pedazo de guindaleta para cargar y descargar :

pipas, barricas, etc.

\* ELINGUER, v. a. Eslingar: asegurar los fardos, pipas, etc. con la eslinga, para cargarlos en un barco.

\* ELINGUET, s. m. (naut.) Linguete: barra clavada al pié del cabestrante, que

birado.

ELIRE, v. a. Eligir: nombrar muchos a uno para algun oficio, cargo, etc. || (for.) Elegir, senalar: domicilio, sepultura.

\* ELISABETH, s. f. (n. p.) Isabel. \* ELISEE, s. m. (n. p.) Eliseo.

evador: instrumento.

ELISION, s. f. (gram.) Elision: supreELEVE, s. m. f. Discipulo: la persona sion de la vocal final de una palabra, cuando la signiente empieza con otra vocal. ELITE, s. f. Lo escogido, lo selecto, lo mejor: suele decirse de las tropas, de un egército. || (fig.) La flor, lo mas florido.

\*ELIXATION, s. f. (farm.) Elixacion : ebullicion de un medicamento á fuego gra-

' duado.

ÉLIXIR, s. m. Elixir: espíritu, extracto de las partes de una ó muchas substancias. Il (fig.) La quinta esencia, lo mas acendrado, lo mejor: que hay en las obras del arte, ó del ingenio. Il Élixir de vie: agua de la vida.

PELLE, (pron. pers. fem. de la tercera pers.) Ella. || C'est un différent à juger entre lus et elle: es una cuestion que se ha de juzgar entre él y ella.

ELLEBORE, s. m. Eléboro: planta medicinal. || Ellébore noir: eléboro negro, y

yerba de ballestero.

ELLÉBORINE, e. f. Eleborina: planta. ELLÉBORINÉ, ÉE, adj. Mezclado ó preparado con eléboro.

ELLIPSE, s. f. Elipse: cierta figura geométrica. || Elípsis: figura de grámatica.

ELLIPTIQUE, adj. m. f. Elíptico: hecho á modo de elipse.

\* ELME, (geog.) Elma: ciudad del Rose-

\* ELMEDIN, (geogr.) Almedina: ciudad de Marruécos.

ELME (FEU-SAINT-), s. m. Santelmo,

Helena: especie de metéoro.

ÉLOCHER, v. a. (ant.) Mover una cosa

que está arraigada.

ÉLOCUTION, s. f. Elocucion: la tercera parte de la retórica, que enseña la eleccion y colocacion de las palabras y sentencias. || Lenguage, expresion, estilo.

\* ELODES, s. f. (med.) Fievre pútrida con-

tinua.

ELOGE, s. m. Elogio: oracion d discurso panegírico para celebrar alguna persona, ó virtud. § Éloge, dicho absolutamente y en plural, se toma tambien por alabanzas, encomios.

ÉLOIGNÉ, ÉE, p. p. V. Éloigner. | adj. Distante, remoto, apartado, lejano, léjos. |

Retirado, separado, desviado.

ÉLOIGNEMENT, s. m Distancia: sea de tiempo, sea de lugar. || Separacion, apartamiento. || Ausencia, retiro. || Desapego, desvio, extrañeza con que se mira a una persona. || Indiferencia, tibieza y aun aversion, que se tiene por una cosa. || (pint.) Término, ó punto de vista remoto: léjos de un país: dans l'éloignement: à lo léjos; en éloignement: en perspectiva.

ELOIGNER, v. a. Alejar, apartar, separar: una cosa ó persona de junto á otra. || Alargar, retardar, dilatar: la conclusion de alguna cosa || Enagenar, entibiar: los corezones, los ánimos, las voluntades.

ÉLOIGNER (S'), v. r. Alejarse, aparter-

sc , desviarse.

\*ELONG, a. m. (núcs.) Baoa

LONGATION, s. f. (astron.) Elonga-

\* ÉLONGER, v. a. (ndus.) Ponerse á lo

largo: || Ponerse de costado.

ELOQUEMMENT, adv. Elocuentemente.

ÉLOQUENCE, s. f. Elocuencia: arte de bien hablar, mover, y persuadir. || Éloquen-ce du barreau: elocuencia del foro. || Éloquence de la chaire: elocuencia del púlpito, orajoria sagrada.

ELOQUENT, ENTR, adj. Elocuente.

\* ELSENEUR, s. m. (geog.) Elsenor: ciudad marítima de Dinamarca.

ELU, s. m. Escogido, predestinado. Usase regularmente en plural. || Oficial de una eleccion, que era un tribunal de contribuciones que habia en Francia.

ELU, UE, adj. Elegido, electo.

\*ELUCIDATION, s. f. Elucidacion, explicacion.

\* ÉLUCIDER, v. a. Aclarar, facer mani-

fiesto, claro.

ÉLUCUBRATION, s. f. Dicese de una obra, o tarea, de mucha vigilia, o estudio á la luz.

ÉLUDÉ, ÉE, p. p. V. Éluder. | adj.

Eludido.

ÉLUDER, v. a. Eludir, evitar, buir una dificultad.

ÉLYSÉE, & CHAMPS-ÉLYSÉES, z. m.

Eliseos: campos.

ÉMACIATION, s. f. Emsciacion: enflaquecimiento de alguna parte del cuerpo.

\* EMAGE, s. m. Cierto impuesto sobre la

sal en la Bretaña.

ÉMAIL, s. m. Esmalte: de la porcelana del vidrio, de los dientes. || Tambien se toma por la obra esmaltada, que se dice el esmaltado. || (fig.) Esmalte: la labor y hermosura que forma la variedad de flores en el campo.

EMAILLE, EE, p. p. V. Emailler. | adj.

Esmaltado.

ÉMAILLER, v. a. Esmaltar: labrar de esmalte. || Esmaltar: adornar de varios colores alguna labor. || (fig.) Bordar, adornar, hermosear.

ÉMAILLEUR, s. m. Esmaltador: el arlí-

fice que trabaja en esmalte.

ÉMAILLURE, e. f. El esmaltado: la aplicacion del esmalte en alguna obra.

ÉMANATION, s. f. Emanacion: procesion de una cosa que nace ó viene de otra. || Emanacion: lo que despiden los currpos de sí, como destellos la luz, esluvios las plantas olorosas, etc. || (fig.) Derivacion, ó comunicacion: de autoridad, de poder.

\*ÉMANCHÉ, ÉB, adj. (blas.) Enclavado: se dice del escudo que tiene unas piezas

enclavadas en otras.

ÉMANCIPATION, s. f. Emancipacion: libertad de obrar uno por ri mismo. El auto

ó escritura que emancipa al bijo de la patria, peñarse : en algun negocio, empresa, dispupotestad.

EMANCIPE, EE, p. p. V. Emanciper.

ll adj. Emancipado.

EMANCIPER, v. o. Emancipar, poner 🛦 un hijo fuera de la patria potestad ; o 🛦 un menor o pupilo foera de tutela.

EMANCIPER (S'), v. r. Tomarse demasiada libertad, licencia, atrevimiento para

decir o hacer alguna cosa.

EMANE, EB, p.p. V. Bmaner. ] edj.

Emanado.

EMANER, v. n. Emanar, proceder, derivarse.

ÉMARGÉ, ÉE, p. p. V. Emarger. || adj.

Marginado, anotado al margen.

<u>ÉMARGEMENT</u>, s. m. Anotacion marginal: en un escrito, ó cuenta. Nota marginal: la nota o apuntacion puesta al margen.

EMARGEIL, v. a. Marginar: anotar, 6 apuntar alguna cosa al márgen de un libro, inventario, ó cuenta.

\* ÉMARGINÉ, RE, adj. Con aristas cai-

\*ÉMASCULATION, s. f. (voz nueva) Castracion.

\* ÉMASCULE, adj. El que tiene los testí-

culos en el vientre.

\* ÉMASCULER, v. a. Capar, castrar: quitarle al macho las partes de la generacion. \*EMAUX, s. m. pl. (blas.) Esmaltos : dicesa da los metales y colores del escudo. V. Email.

EMBABOUINÉ, ÉE, p. p. V. Embabouiner. | adj. Embaucado, embelecado,

engaitado.

EMBABOUINER, v. a. (fam.) Embau-

car, embelecar, engaltar.

EMBALLAGE, s. m. Embalage: acto de embalar, o enfardar. || Toile d'emballage : lienzo crudo: arpillera, para embalar, o entardar.

EMBALLE, EE, p. p. V. Emballer. ||

adj. Embalado, enfardado.

EMBALLER, v. a. Embalar, enfardar: poner las mercaderías en balas, ó fardos.

EMBALLEUR, s. m. Embalador: enfar-

dador : el que embala.

\* EMBARCADERE, s. m. Embarcadero EMBARCATION, s. f. Embarcacion.

\* EMBARDER (S'), v. r. (naut. ) Declinar dei rumbo una nave.

EMBARGO, s. m. Embargo: de buques

marchantes puesto por el gobierno.

EMBARQUEMENT, s. m. Embarco: la accion de embarcarse la gente. || Embarque : la accion ú obra de embarcar géneros, provisiones, etc.

EMBARQUER, v. c. Embarcar: meter gente, o cosas en una embarcacion. || (fig.) Embarcar : meter alguno en un negocio.

EMBARQUER (5'), v. r. Embarcarse; entrar en una embarcacion para algun viage. | cher. | adj. Enganchado, sobornado, son-(fig.) Embarcarse, entrar, meterse, em- sacado.

ta, etc. || (fig. y fam.) Dicese: s'embarquer sans biscuit: embarcarse con poco bizcocho.

EMBARRAS, s. m. Embarazo, estorbo: en un camino, en una calle, etc. || (fig. ) Enredo, confusion: en unos autos, en una herencia, etc. Dificultad, obice: en un negocio. || Peso, engorro: de expedientes, de negocios. || Turbacion : en el semblante. || Perplejidad, irresolucion: confusion en el anumo.

EMBARRASSANT, ANTE, adj. Embarazoso : engorroso : dificultoso : conforme

es la cosa á que se aplica.

EMBARRASSÉ, ÉE, p. p. V. Embarrasser. | adj. Embarazado, engorrado, ocupado. | Detenido, empedido, atajado. | Turbado, cortado, contuso.

EMBARHASSER, v. a. Embarazar, estorbar, impedir. || Poper dificultades, obs-

táculos.

EMBARRASSER (S'), v. r. Detenerse, atajarse, tener empacho: para hacer ó decur alguna cosa. || Cortarse, turbarse.

\*EMBARRILLE, EE, adj. (com.) Em-

barrilado : cerrado en un barril.

\* EMBARRURE, s. f. (cirug.) Especie de fractura del cráneo, en la que una esquirla pasa debajo del hueso sano, y comprime la duramater.

\*EMBASE, s. f. (relog.) Asiento de la

rueda sobre el ege.

EMBASEMENT, s. m. (arquit.) Embasamiento, ó zócalo : la basa larga ó continuada sobre que estriba un edificio.

EMBATÉ, ÉE, p. p. V. Embâter.

adj. Albardado, aparejado, enjalmado.

EMBATER, v. a. Poner el basto, la albarda, el aparejo : aparejar una caballería. || (fig.) Echar à cuestas, ó echar una postema, á alguno: de un huésped ó compañero necio, o de una comision molesta, etc.

EMBATONNE, EE, p. p. V. Embatonner. || adj. Armado con palo, o garrote.

EMBATONNER, v. a. Armar a unc con

un palo, o garrote.

EMBATTAGE, s. m. Calzadura de las ruedas de un carro, coche : la accion de ponerles las liantas.

EMBATTES, s. m. pl. Embates: vientos periódicos del Mediterráneo despues de la canícula.

EMBATTRE, v. a. Calzar las ruedas de un

carro o coche con las liautas. EMBATTU, UE, p. p. V. Embaure.

adj. Calzado.

EMBAUCHAGE, s. m. (fam.) Enganchamiento, engauche, sonsaca: la accion de reclutar con arte y sutileza gente para al-

guna empresa, ó para el servicio militar. EMBAUCHÉ, ÉE, p. p. V. Embau-

EMBAUCHER, v. c. (fam.) Enganchar, somescar, reclutar con sohorno y arte gente para una obra, o para el servicio militar.

EMBAUCHEUR, s. m. (fam.) Gancho, enganchador: de gente para el servicio militar. \*EMBAUCHOIR, s. m. Forma para las botas.

EMBAUMÉ, ÉE, p. p. V. Embaumer.

l adj. Embelsemado.

EMBAUMEMENT, a. m. Embelsara-

miento: de un cadaver.

RMBAUMER, v. a. Embalsamar: un cadáver. || Llenar de olor, ó fragancia: el aire, un cuarto, etc.

\*EMBAUMEUR, & m. Embalsamador:

el que embalsama.

EMBÉGUINÉ, ÉB, p. p. V. Embéguiner. || adj. Encalabrinado. || Tapado, entapuiado.

EMBÉGUINER, v. a. Tapujar, encapuzar: la cabeza con algun paño, pañnelo, u otra cosa, no dejando ver mas que la cara.

EMBEGUINER (8'), v. r Encalabrinarsa, encasquetarse, en una opinion, ó pasion.

EMBELLI, IE, p. p. V. Embellir. || adj.

Hermoseado.

EMBELLIR, v. a. Hermosear, adornar una cosa: darle hermosura y belleza. || Exornar, ribetear, bordar un cuento: pintarle á su gusto, añadiendo, ó exagerando.

EMBELLIR, v. n. Ponerse mas hermosa:

una persona, una criatura.

EMBELLISSEMENT, c. m. Adorno: la accion de adornar, ó hermosear. || Adorno, ornato: lo que hace el adorno ó hermosura de una cosa.

\* EMBERISE, c. f. Emberiza : ave.

EMBERLUCOQUER (S'), v. r. (fam. y fig.) Encalabrinarse: encapricharse: en alguna opinion, o idea.

EMBESOGNE, ÉE, adj. (fam.) Atareado, atrasagado: cargado de trabajo, de ocu-

paciones.

EMBLAVE, EE, p. p. V. Emblaver.

adj. Empanado: sembrado de trigo.

EMBLAVER, v. a. Empanar las tierras: sembrarlas de trigo.

EMBLAVURE, s. f. Sementera: la tier-

ra sembrada de trigo. EMBLE, V. Amble.

EMBLÉE (D'), adv. De corrida, de un vuelo, de rondon, de antuvion. || Emporter una placa, una villa d'emblés: tomar o ganar una plaza o ciudad por asalto, de una embestida, por sorpresa: antiguamente se decia por interpresa.

EMBLEMATIQUE, adf. m. f. Emble-

mático: lo que pertenece al emblema.

EMBLEME, s. m. Emblema: figura simbólica, acompañada de palabras sentenciosas.

ter: con ligeress y rapides.

\*EMBLIER, v. n. (náut.) Ocupar mucho lugar.

\*EMBOBLINER, v. a. (fam.) Embascer,

seducir, engañar.

EMBOIRE, (8'), w. r. (pins.) Embeberse los culores en el lienzo: chuparlos, etc.

EMBOISÉ, ÉR, p. p. V. Emboiser.

EMBOISER, v. a. (vulg.) Embromer:

embair, embaucar. EMBOISEUR, EUSB, a. ( vulg. ) Em-

baidor, embelecador: embromador.

EMBOITE, ER, p. p. V. Bmboiter. il adj. Encajado: metido uno en otro.

EMBOITEMENT, s. m. (anas.) Comisura, juntura, encage : de un hueso con otro.

EMBOITER, v. a. Encajar, embotir, una cosa dentro de otra.

EMBOITER (8'), ø. r. Encejares en una

entidad.

EMBOITURE, e. f. Rheage: de los huesos, y de otra cualquiera cosa que encaja y ajusta. || Embutido : hecho de varias

EMBOLISMB, e. m. (astron.) Embolis-

mo: intercalacion.

EMBOLISMIQUE, adj. m. f. (cronol.)

Embolísmico, intercalado.

RMBONPOINT, s. m. Gordura, robustez, lucimiento de las carnes que echa ó ha echado, una persona, que se dice bien medrada.

EMBORDURE, EE, p. p. V. Embordurer. || adj. Puesto en un marco: hablando de un cuadro.

EMBORDURER, v. a. Guarnecer un cuadro, echarle un marco.

\* EMBOSSER, v. a. (naut.) Anclar contra el viento para no birar : y hacerse firme el navio.

\* EMBOSSURE, s. f. (ndus.) Barléas : especie de nudo que se hace en una maniobra, y al que se le anade una amarra.

\* EMBOTTELER, v. a. Poner, dividir en

manojos.

EMBOUCHÉ, ÉE, p. p. V. Emboucher. || adj. Embocado. || (fam.) Diceso: personne mal embouchée: el que desbarra, y disparata hablando.

\*EMBOUCHEMENT, s. m. Soplo: en

un instrumento de aire.

EMBOUCHER, v. a. Boplar, tocar: cualquier instrumento de aire. || Enfrenar: un caballo. || (fam.) Soplar, imbuir: á alguno lo que ha de decir, d callar, cuando se le envía á una parte.

EMBOUCHER (8'), A M Entrar, des-

aguar : un rio en otro.

EMBOUCHOIR, s. m. Ensanchador:
horma que sirve para ensanchar las hotas.

EMBOUCHURE, s. f. Embocadero, desembocadero: de un ric, de un mai. I Embocadura: de un instrumento de aire,

y tambien la boquilla, ó bocal. | Boca; de abercar con los dos brazos : una cosa todo al canon, de horno, de jarro, etc. | Boca, o entrada: de una calle, de un puerto de mar. || Bocado, embocadura : del freno de un caballo. | Embouchure des eaux : desague.

EMBOUER, v. a. Enlodar & uno, llenarie

de cieno.

EMBOUQUER, v. n. (naut.) Embocar:

entrar por un canal, o estrecho.

EMBOURBE, EE, p. p. V. Embourber. || adj. Atascado, atoliado, empantanado.

EMBOURBER, v. a. Meter en un cena-

gal, ó atolladero.

EMBOURBER (S'), v. r. Atascarse, atollarse : meterse en un cenagal, ó lodazal. (fig.) Encenagarse en el vicio. || (id.) Meterse en un pantano, atascadero, meterse en un empeño, ó negocio de mala salida.

EMBOURRE, EE, p. p. V. Embourrer.

adj. Emborrado.

EMBOURRER, v. a. Emborrar: hen-

chir y llenar alguna cosa de horra.

\* EMBOURRURE, s. f.Angeo: el lienzo gordo, que sirve para emborrar, y tambien la cerda y el pelote con que se rellenan las Billas.

EMBOURSÉ, ÉE, p. p. V. Embourser.

adj. Embolsado.

EMBOURSEMENT, s.m. Embolso: acciun de embolsar dinero.

EMBOURSER, v. a. Embolsar : echar,

meter y guardar el dinero en la bolsa. \* EMBOUSSURE, V. Embossure.

\* EMBOUTE, EE, adj. (blas.) Guarnecido : se dice de las piezas que tienen en los mangos hirolas de plata; y el martillo cuyo remate del mango es de distinto color.

EMBRANCHEMENT, s. m. Encrucijada. \* EMBRAQUER, v. a. (pdus.) Halar, tirar, ó hacer entrar en la nave un caho á

fuerza de brazo.

EMBRASE, EE, adj. Abrasado.

EMBRASEMENT, s.m. Incendio, abrasamiento: de una ciudad, de un monte. | Quema (en estilo sencillo y vulgar) suele liamarse brûlement. | (fig.) Combustion: gran desorden, y revuelta de un reino, de un estado.

EMBRASER, v. a. Incendiar: poner fuego á una cosa. || (fig.) Inflamar : encender ;

les ánimos, los corazones.

EMBRASER (S'), v. r. Abrasarse, in-

EMBRASSADE, e. f. (fam.) Abracijo: el acto de abrazarse.

EMBRASSE, EE, p. p. V. Embrasser.

adj. Abrazado,

EMBRASSEMENT, s. m. Abrazo : el

acto de abrazar una persona á otra.

EMBRASSEMENS, s. m. pl. Abrazos: ayuntamiento del hombre y de la muger.

EMBRASSER, v. a. Abrazar : dar un | abrazo, ó echar los brazos á otro. | Abrazar, l fuerza.

rededor. || (fig.) Rodear, ceñir : una cosa. || (id.) Abrazar, comprehender, contener. (id.) Abarcar: tomar sobre si muchos negocios. || (id.) Abrazar, tomar un partido, una profesion, la causa, la defensa de alguno, ó de alguna cosa.

EMBRASSER (S'), v. r. Abrazarse, darse un abrazo, darse los brazos uno á otro. ¶ (prov.)Se dice qui trop embrasse mal étreint:

quien mucho abarca poco aprieta.

EMBRASURE, s. f. Tronera, cañonera: de un castillo, muralla, parapeto. Alfeizar : el corte diagonal de la pared de una ventana, ó puerta.

EMBRENE, EE, p. p. V. Embrener.

adj. Ciscado, ensuciado, cagado.

\* EMBRENEMENT, s. m. Ensuciamiento: la accion y efecto de ensuciar.

EMBRENER, v. a. (vulg.) Ciscar, en-

suciar con mierda: alguna cosa.

\* EMBREVEMENT, a. m. Cajs: la escopleadura ó muesca que se hace para unir dos

\* EMBREVER, v. a. Unir: una piesa con

o**tra, y ta**mbien enlazar.

EMBROCATION, s. f. (cirug.) Embrocacion : irrigacion que se hace en una parte enferma, por medio de una esponja ó lienso, en que el agua cae poco á poco.

EMBROCHE, EE, p. p. V. Embrocher.

ladj. Espetado.

EMBROCHER, v. a. Espetar, o meter en el asador: aves, o carne. || (vulg.) Espetar, ensartar: pasar de parte à parte à uno con la espada.

\* EMBRONCHÉ, ÉE, V. Embruncher.

EMBROUILLÉ, ÉE, p. p. V. Embrouiller. || adj. Embrollado.

EMBROUILLEMENT, s. m. Embrollo,

enredo, confusion.

EMBROUILLER, v. a. Embrollar, enredar, confundir : las cosas.

EMBROUILLER (S'), v.r. Embroliarse, enredarse : consundirse uno en lo que dice, ó hace.

\* EMBROUILLEUR, s.m. Embrollador: ei que embrolla.

\* EMBRUINÉ, ÉE, adj. Añublado, atizonado: dícese de las mieses.

EMBRUME, EE, adj. Nebuloso: cargado de nieblas.

\* EMBRUNCHÉ, ÉE, p. p. V. Embruncher. | adj. Triste: mohino: ensadado. En este sentido se dice hoy mas regularmente

embronchė. \* EMBRUNCHER, v. a. (carp.) Encahezar:

trabar ó enlazar las vigas, por las cahesas. [ (arquit.) Cubrir, sea con teja, pizarra, u otra cualesquier cosa.

\*EMBRUNIR, v. a. (pint.) Obscurecer las sombras de un cuadro, darles mas

\* EMBRUNOIS, OISE, . De Embran. · EMBRYOGRAPHIE, & EMBRYOLO-GIE, s. f. Embriografía, y embriología: descripcion, y tratado sobre el feto.

EMBRYON, s. m. Embrion, feto: en el vientre de la madre. || ( fig. iron.) Engen-

dro, renacuajo, garrapato.

\*EMBRYOTOMIE, s. f. Embriotomía: operacion por la cual se despedaza el feto muerto en el útero. || Disecacion anatómica de un seto.

\* EMBRYULKIE, .. f. Embriulquía: extraccion del feto, por medio de instrumentos, en los partos contranaturales.

EMBUCHE, s. f. Lazo, asechanza, trampa : que se arma ó dispone contra alguno.

Usase regularmente en plural.

\* EMBUCHER (S'), v. r. (mont.) Emboscarse : entrarse en lo mas espeso de un bosque la caza.

EMBUSCADE, s. f. Emboscada, celada:

ardid de guerra.

EMBUSQUÉ, ÉE, p. p.V. Embusquer. adj. Emboscado.

EMBUSQUER, v. a. Emboscar: poner

gente en emboscada.

EMBUSQUER (S'); v. r. Emboscarse: ponerse en emboscada.

\* ÉMENDATION, V. Correction.

\* EMENDE, EE, p. p. V. Emender.

EMENDER, v. a. (for.) Emendar, o enmendar : corregir un error.

EMERAUDE, e. f. Esmeralda: piedra

preciosa.

EMERGENT, adj. (fis.) Emergente: lo que nace y proviene de otra cosa. || An émer-

gent: ano emergente.

EMERI, s. m. Esmeril: cierta piedra mineral de hierro sumamente dura, y que molida, sirve para pulic ios metales y piedras linas.

EMERILLON, s. m. Esmerejon, ave: especie de halcon. | Esmeril : pieza antigua de

artilleria.

ÉMERILLONNÉ, ÉE, adj. (fam.)

Avispado, vivaracho.

EMERITE, adj. Emérito: el jubilado con los honores y sueldo de un empleo ú oficio, despues de haberle servido muchos años.

EMERSION, s. f. (astron.) Emersion: la salida de un planeta fuera de la sombra del astro que le cubria, ó eclipsaba.

\* EMERUS, s. m. Emero: arbusto. || Eme-

ru : ave.

\* ÉMERVEILLABLE, adj. m. f. Mara-

villuso, admirable.

EMERVEILLÉ, ÉE, p. p. V. Émerveiller. | adj. Maravillado.

EMERVEILLEB, v.a. Maravillar: ad-

mirar: causar admiracion.

EMERVEILLER (S') (de), v. r. Maravillarse. \* ÉMÉTICITÉ, s. f. (medic.) Virtud o les de Mahoma.

calidad emética. | Purga violenta por arriba y por abajo.

EMETIQUE, adj. m. f. Emético: vomitivo. Usase tambien como substantivo mas-

culino.

EMETISER, v.a. Emetizar: poner ó echar

emético en alguna bebida.

\*ENETO-CATHARTIQUE, s. y adj.

Emetocatartico: purgante.

EMETTRE, v. a. Expender, dar salida ó curso, poner en circulacion vales, cédulas, etc. | (for.) Apelar á un juez ó tribunal superior.

"EMEUT, s. m. (cetrer.) Tullidura: el

excremento de las aves de altaneria.

EMEUTE, s. f. Motin, tumulto, alboro-

to popular.

\* EMEUTIR, v. n. (cetrer.) Tullir: excrementar las aves de altanería. || Requerir alguna dignidad en la dellen de Malta.

'EMEUTITION, s. f. Requerimiento de

una dignidad.

EMIÉ, EE, p. p. V. Emier. | adj. Des-

migajado.

EMIER, v. a. Desmigajar: hacer migajas alguna cosa.

ÉMÍETTÉ, ÉE, p. p. V. Émietter. || adj.

Desmenuzado.

EMIETTER, v. a. Desmenuzar, desmi-

gajar.

EMIGRANT, ANTE, adj. Emigrante: el que deja su patria ó pais para establecerse en tierra extrana.

EMIGRATION, s. f. Emigracion: la accion de dejar su reino ó pais para irse á es-

tallecer en otro.

EMIGRÉ, ÉE, adj. Emigrado: la persona que habiendo dejado su patria ó pais, se establece o acoge en tierra extrana.

EMIGRER, v. n. Emigrar : dejar su patria ó tierra propia para establecerse en pais

extraño.

\*EMILE, s. m. (n. p.) Emilio.

EMINCE, EE, p.p. V. Emincer. EMINCÉE (UNE), s. f. Una lonjita o tajadita delgad**a : de alguna car**ne asada.

EMINCER, v. a. Cortar á lonjas ó taja-

dillas delgadas : una carne para comer. EMINEMMENT, adv. Eminentemente:

en eminente grado, con excelencia.

EMINENCE, s f. Eminencia, altura: sitio elevado sobre un terreno llano. || Eminencia: tratamiento que se da á los Cardenales y al Gran Maestre de Malla.

EMINENT, ENTE, adj. Eminente, alto: hablando de sitio, parage. | (fig.) Eminente, excelente: que descuella, que sobre-

puja á los demas.

EMINENTISSIME, adj. Eminentisimo: dictado que se da á los cardenales, y al Gran Maestre de Malta.

EMIR, s. m. Emir: título de dignidad que los mahometanos dan á los descendienÉMIRALEM, s. m. General turco.

EMM

ÉMISSAIRE, s. m. f. Emisario: la persona que se envia secretamente á observar y sondear la conducta, de otras, ó el estado de las cosas.

ÉMISSION, s. f. Emision: accion por la cual una cosa se despide, ó se exhala de un cuerpo, como la de los rayos del sol, ó de los efluvios de una materia olorosa. || Émission des vœux: profesion solemne de los votos religiosos. || Émission du papier mounaie, d'argent: expendimiento, salida, curso, circulacion que se da á los vales, al dinero.

\* ÉMITE, c. f. Piedra cáliza especie de ala-

bastro.

EMMAGASINÉ, ÉE, p. p. V. Emmagasiner. ¶ adj. Almacenado.

EMMAGASINER, v. c. Almacenar, po-

ner en almacen.

EMMAIGRI, IE, p. p. V. Emmaigrir.

| adj. Enmagrecido, enflaquecido.

EMMAIGRIR, v.a. Enflaquecer: quitar

la gordura.

\* EMMAIGRIR, w. n. y S'EMMAIGRIR, v. r. Enmagrecer: perder la gordura natural: enflaquecer.

EMMAILLOTTÉ, ER, p. p. V. Bm-

mailloter. | adj. Envuelto, sajado.

EMMAILOTTER, v. a. Envolver una

criatura , fajarla:

EMMANCHÉ, ÉE, p. p.V. Emmancher. || adj. Dicese de un instrumento con mango, o caho, como hacha, cuchillo, etc.

EMMANCHEMENT, s. m. (pint.) Juntura o union de los miembros de un cuerpo

con el tronco.

EMMANCHER, v. a. Echar mango, o

cabo: á una hacha, cuchillo, etc.

EMMANCHEUR, s. m. El oficial que echa mangos ó cabos á los instrumentos de cortar.

EMMANEQUINER, v. a. (jard.) Poper las plantas en tiestos hechos de mimbres.

EMMANTELÉ, ÉE, adj. Dicese: corneille emmantelée: corneja cuyas alas y lomo son cenicientos, y el vientre negro.

\* EMMANTELER, v. a. Circunvalar con

pared.

\* EMMANUEL, e. m. Emanuel: nombre bebreo del Mesias, que significa Dios.

EMMARINE, adj. Marino: hombre he-

cho ó acostumbrado al mar.

EMMARINER, v. a. Marinar, tripular una embarcacion, darle la marineria competente.

\*EMMARQUISER (S'), v. a. Enmarquesar : tomar el título de marques, ó ti-

tular.

EMMÉNAGÉ, ÉE, p. p. V. Emménager. || adj. Amueblado: provisto de ajuar de casa, de trastos.

EMMENAGEMENT, s. m. Provision 6 compra de muebles, d de ajuar de casa.

REMÉNAGER (8'), v. r. Colecar: poner los muelles ó trastos en la casa adonde uno se ha mudado. || Comprar el ajuar de casa, poner casa.

\* EMMENAGOGUE, s. m. y adj. (medic.) Emenagogo: medicamento que provoca la

menstruacion.

EMMENÉ, ÉE, p. p. V. Emmener. [odj. Llevado.

EMMENER, ... a. Llevar, sacar: una cosa, ó persona, de donde estaba á otra parte.

\* EMMENOLOGIE, & £ Emenologia:

tratado sobre la menstruacion.

\*EMMENOTTÉ, ÉE, p. p. V. Emmenoster. || adj. Esposado, maniatado.

EMMENOTTER, v. a. Esposar, maniatar: á un preso con esposas, ó manillas.

\*EMMEUBLER, v. a. Poner su casa, alhajarla. || Tambien es vender d alquilar muebles.

\*EMMESSE, ER, adj. Oido misa.

\*EMMI, prep. En medio: en el medio de. || Émmi les champs: en el campo, en medio del campo.

EMMIELLE, EE, p. p. V. Emmieller. adj. Enmelado. || (fig.) Meloso, lisonjero,

y tambien empalagoso.

EMMIELLER, v. a. Enmelar: untar con

miel.

EMMIELLURB, s. f. Cataplasma compuesta de miel y otros ingredientes, que los albeitares ponen en las hinchazones y rozaduras de las caballerías.

EMMITOUFLÉ, ÉE, p. p. V. Emmitouster. || adj. (fam.) Engualdrapado, afer-

rado, bien arropado.

EMMITOUFLER, v.a. (fam.) Engualdrapar: arropar bien á uno para guardar el calor.

EMMITOUFLER (\$'), v.r. (fam.) Arrebujarse, aforrarse, engualdraparse: arroparse bien.

\* EMMITRER, v. a. (ant.) Enmitrer:

poner la mitra á un obispo.

EMMORTAISE, ÉE, p. p. V. Emmortaiser. || adj. (carp.) Encajedo en una mortaja, ó muesca.

EMMORTAISER, v. a. Encajar un madero en la mortaja ó muesca que se ha hecho en otro. Tambien se dice enmechar.

EMMOTTÉ, ÉE, adj. Dicese de la raiz ó cepellon con tierra, para transplantar la planta.

\* EMMURER, V. Emmanteler.

EMMUSELÉ, ÉE, p. p. V. Emmuseler. || adj. Con bozal : dicese de los anima-

EMMUSELER, v. a. Poner bozai á las caballerías, y á los perros.

\* EMMOELLER, v. a. Desmoellar • qui-

tar el meollo, ó la médula. EMOI, s. m. (ans.) Inquietud, ouidado.

V. Sensci, inquistude.

ÉMOLLIENT, ENTE, adj. (medie.) Emoliente: medicamento que sirve para ablandar.

ÉMOLUMENT, e. m. Emolumento: la utilidad y provechos que se saca de un empleo, etc.

EMOLUMENTER, s. n. Aprovecharse, sacar ganancia. Tomase en mala parte.

ÉMONCTOIRE, s. m. (anas.) Emuntorio: órgano que sirve para descargar los humores superfluos, como ciertas glándulas que hay en los sobacos, en las ingles, detras de las orejas, etc.

\* ÉMONDE, s. f. Tullidura: estiércol de

las aves de rapiña. V. Emeut.

EMONDER, v. a. (agric.) Podar, escamondar los árboles, quitarles las ramas superfluas.

ÉMONDES, s. f. pl. Escamonda, desmocha: ramage que cae de la poda, ó tala.

ÉMOTION, s. f. Altercacion, agitacion:

en el cuerpo, ó en el ánimo.

ÉMOTTER, v. a. (agric.) Desterronar, despampanar, destripar terrones, romperlos con la azada.

ÉMOUCHÉ, ÉE, p. p. V. Émoucher. || adj. Ojeado, mosqueado. || Azotado, zurrado.

EMOUCHER, v. a. Mosquear, ojear las moscas, sacudirse las moscas. # (fig. y fam.) Mosquear, azotar, zurrar, etc.

ÉMOUCHET, s. m. Gavilan macho: avc. || Torzuelo de gavilanes. || Cola de vaca, buey, ó ternera, para espantar las moscas.

ÉMOUCHETTE, s. f. Mosquitero de red que se pone á los caballos contra las moscas.

El bollejo ó vaina del hinojo.

\*ÉMOUCHEUR, s. m. El que atmosca ó mosquea las moscas.

EMOUCHOIR, s. m. Mosqueador: aba-

nico para espantar las moscas.

ÉMOUDRE, v. a. Amolar, afilar, aguzar sobre la muela.

ÉMOULEUR, e. m. Amolador de cuchi-

llos y demas instrumentos cortantes.

EMOULU, UE, p. p. V. Emoudre. || adj. Amolado, afilado.

EMOUSSE, EE, p. p. V. Emousser. || adj. Embotado, boto, romo de punta.

EMOUSSER, v. a. Embotar: el filo, o punta de una espada, cuchillo, etc. || (fig.) Enervar, debilitar: el valor, el ánimo. || (id.) Embotar, entorpecer: el entendimiento. || Quitar el musgo que se cria en la corteza de los árboles.

\* EMOUSTILLEIR, v. a. Dar viveza,

animar.

EMOUVOIR, v. a. Mover, remover, alterar, emover, poner en movimiento: dícese en sentido físico, y en el moral.

EMOUVOIR (S'), v. r. Moverse, coamo-

verse, alterarse.

EMPAILLÉ, ÉE, p. p. V. Empailler.

EMPAILLER, v. a. Echar asientos de paja á las sillas. || Cubrir ó envolver en paja : vidrios, loza, y otras cosas quebradizas. || Rellenar ó henchir de paja : pieles de animales.

EMPAILLEUR, EUSE, subst. El oficial de sillero que empaja ó tege los asientos de las sillas con paja, ó enea. || El que rellena las pieles de animales.

EMPALE, EE, p. p. V. Empaler. |adj.

Empalado.

EMPALEMENT, s. m. Suplicio del palo: el acto de empalar á un reo.

EMPALER, v. a. Empalar: como se usa

en Turquía con los reos.

EMPAN, s. m. Palmo: medida de un

palmo.

EMPANACHÉ, ÉE, p. p. V. Empanacher. || adj. Empenachado, emplumado: adornado de plumas, plumages, ó penachos.

EMPANACHER, ... a. Empenachar, emplumar, adornar de plumas, plumages, o penachos.

EMPANNEE, adj. f. (botán.) Herma-

nada: hablando de las hojas.

EMPANNER, v. a. (náut.) Poner al pairo una embarcacion.

\* EMPANON, s. m. (carp.) Cuarton, o

viga pequena.

dos.

EMPAQUETE, EE, p. p. V. Empaquetado.

EMPAQUETER, v. a. Empacar, encajo-

nar : ropa, géneros, libros.

EMPAQUETER (S'), v. r. Envolverse en una capa, d vestido. || Embanastarse : estar demasiado estrecho en un coche.

EMPARER (S') (de), r. r. Apoderarse, hacerse dueño de una cosa : ocuparla por fuerza, ó por industria. || (fig.) Enseñorearse de una cosa, avasallar, dominar.

\*EMPASME, s. m. (farm.) Empasma: polvo oloroso que se derrama sobre el cuerpo.

\*EMPASTELER, . a. (tint.) Dar do

pastel, tenir de azul con pastel.

\*EMPATAGE, s. m. (carp.) Ensamblage. EMPATÉ, ÉE, p. p. V. Empâter. || adj. Embadurnado, ensebado, pringado. || Empâtê de couleurs: empastado, de buen color, ó pastoso: dícese de una pintura.

EMPATEMENT, s. m. (pint.) Empaste:

la accion de empastar el color.

EMPATEMENT, s. m. Zócalo, basa, pié de grua, y todo lo que sirve de cimiento.

EMPATER, v. a. Engrasar, pringar, llenar de sebo, de pringue: y tambien embadurnar. || (pint.) Empastar: meter de colores lo que se ha dibujado.

EMPATER, v. a. Entre carreteros, as hacer las espigas á los rayos de las ruedas, que en frances se llaman pates, o pattes.

\*EMPATURE, s. f. (naut.) Empalme de dos maderos a media madera.

EMPAUME, EE, p. p. V. Empaumer.

|| adj. Empuñado. || Rechazado.

EMPAUMER, v. a. Recibir y volver una pelota con la palma de la mano, ó pala. || Empugnar, agarrar, o apretar con la mano. ||(fig y fam.) Meter en un puño, dominar à alguno. | (id.) Hacerse dueno de una materia, ó negocio : dominarle.

EMPAUMURE, s. f. La palma de la mano de un guante. || (mont.) La cornamenta del ciervo, ó gamo, con solo tres

cercefas.

\*EMPEAU, s. m. (agric.) Empeltre: en-

gerto bajo de la corteza.

EMPECHE, EE, p. p. V. Empêcher. adj. Impedido. | Embarazado, ocupado.

EMPECHEMENT, s. m. Impedimento:

obstáculo, oposicion.

EMPECHER (de), v. a. Impedir: obs-

tar, permitir.

EMPECHER (S') (de), v. n. Abstenerse, rehusarse, dejar de hacer o decir alguna

EMPEIGNE, c. f. Pala del zapato.

\*EMPELLEMENT, s. m. Compuerta para contener el agua de un estanque, ó desaguarie.

\*EMPELOTE, adj. (cetrer.) Empachado: se dice del halcon que no puede digerir lo

que ha engullido.

EMPENNÉ, ÉE, p. p. V. Empenner.

|| adj. Emplumado.

\* EMPENNELLE, s. f. (naut.) Anclote, que se echa colgado del ancia.

EMPENNER, v. a. Emplumar, empe-

nar una saeta, ponerle las plumas.

\* EMPENNELER, v. a. (náut.) Engalgar. EMPEREUR, s. m. Emperador : el soberano que goza de la dignidad ó título imperial.

EMPESAGE, a. m. La obra de almidonar

la ropa.

EMPESÉ, ÉE, p. p. V. Empeser. Almidonado. || (fig.) Tieso, estirado, soplado: dicese de una persona que afecta gravedad y compostura en su aire y vestido. Il Style empesé: estilo muy aderezado, muy afectado.

EMPESER, v. a. Almidonar : dar almi-

don á la ropa blanca.

EMPESEUR, EUSE, s. Almidonador, dora : el que, ó la que almidona la ropa.

EMPESTÉ, ÉE, p. p. V. Empester.

adj. Apestado, pestilente.

EMPESTER, v. a. Apestar: nieter o pegar la peste. || (fig.) Apestar, inficionar:

con algun bedor.

\*EMPETRE, s. m. Caraminera: planta. Su froto, que es refrescante y agridulce, tiene el nombre de caramina : hay una especie que las da blancas, y otra conras.

EMPETRE, EE, p. p. V. Limpéter,

EMPATRONNER, v. a. Empatronizar. | Enredado, trabado de pies. || (fig.) Enzarzado, engolfado.

> EMPETRER, v. a. Trabar, enredar: dicese de los pies. || (fig. y fam.) Enredar, meter, empenar : en un asunto, o negocio.

EMPETRER (S'), v. r. Trabarse, enredarse : un caballo ó mula en los tirantes. [[ (fig. y fam.) Enzarzarse, engolfarse : en un negocio ó asunto arduo.

EMPHASE, s. f. Enfasis : figura de retórica. || Preñez de palabras : afectacion sen-

tenciosa en el decir y pronunciar.

EMPHATIQUE, adj. m. f. Ensatico:

lo que encierra énfasis.

EMPHATIQUEMENT, adv. Enfaticamente.

EMPHRACTIQUE, & EMPLASTIQUE, adj. m. f. (cirug.) Enfráctico, ó emplástico : medicamento que cierra los poros.

EMPHYSEME, s. m. Ensisema: tumor causado por la introduccion del aire en el

tegido celular.

EMPHYTEOSE, s. f. Enfitéosis, 6 enfiteusis: arrendamiento perpetuo, o por muchos años, bajo de un soro ó cánon.

EMPHYTEOTE, s. m. f. Enfiteota, o

enfiteuta.

EMPHYTEOTIQUE, adj. m. f. Enfitéutico, ó enfiteuticario: lo perteneciente á ensitéusis,

EMPIETANT, ANTE, adj. (blas.) Empictante: se dice de una ave de rapiña que

tiene en las garras la presa.

EMPIETEMENT, s. m. Usurpacion. EMPIETER, v. a y n. Usurpar, quitar

algo de lo ageno. EMPIFFRE, EE, p. p. V. Empiffrer. Atracado, atestado de comida. || Cebado,

engordado.

EMPIFFRER, v. a. (fam.) Atracar, atestar : hacer comer á alguno hasta no poder mas. Poner como un cehon, poner muy gordo: á fuerza de comer bien.

EMPILE, EE, p. p. V. Empiler. || adj.

Apilado, amontonado.

EMPILEMENT, s. m. (artill.) Pila de balas, hombas, etc.: y el modo de apilarlas.

EMPILER, v. a. Apilar: hacer una pila,

ó monton de muchas cosas juntas.

\*EMPIRANCE, s. f. Entre monederos, alteracion en la moneda. || Entre mercaderes, merma : pérdida en el precio, o valor.

EMPIRE; e. m. Imperio: los estados y dominios de una gran monarquía, o nacion poderosa. || Imperio : la extension de pais sujeto à un emperador. || Imperio : el tiempo que dura la soberania de un emperador, y se dice en lugar de reinado, hadando de grandes monarcas. || (fig.) Imperio, dominio, poder, mando: sobre alguno, o alguna cosa.

EMPIRE, EE, p. p. V. Empirer. \ adj.

Empeorado.

EMPIRÉE, V. Empyrée.

EMPIRER, v. a. Empeorar, poner peor? una cosa, ó persona.

EMPIRER, v. n. Empeorar, ponerse

peor, ir de mal en peor.

EMPIRIQUE, s. y adj. m. f. Empírico: médico de sola práctica. || Curandero, charlalan.

EMPIRISME, s. m. Empirismo: medicina de curandero, ó de pura práctica.

EMPLACEMENT, s. m. Sitio, terreno, cerca: en que se construye, ó estuvo construido: un edificio. En este último sentido se dice solar, hablando de una casa. || Colocacion: el acto de colocar, o poner ciertas cosas en su debido lugar.

\* EMPLAGE, s. m. La accion de lienar.

\* EMPLASTIQUE, V. Emphractique.

\* ENPLASTRATION, s. f. La accion de poner un emplasto en una llaga. || ( jard. )

Engerto de escudete.

EMPLATRE, s. m. Emplasto, parche, para aplicar á un tumor, ó llaga. || (fig. y fam.) Emplasto, mueble inútil : dícese de un hombre que de nada puede servir por sus achaques, o delicadeza.

\*EMPLATRIER, s. m. (fam.) Sitio o lugar en una hotica para poner los emplastos.

EMPLETTE, s. f. Empleo, compra: de algunos géneros, prendas, ó muebles, para In persona, ó el gasto de la casa.

EMPLI, IE, p. p. V. Emplir. [ adj.

Lienado, lleno.

EMPLIR, v. a. Llenar: on tonel, ona botella, un vaso, un arca, un armario, etc. Diferenciase de rempur, en cuanto este verho admite un sentido mas extensivo, y tambien el figurado : y no así empur, que se limita solo á llenar la cabida material de vasijas y otros muebles vacios. || (fam.) Dicese emplir bien son pourpoint: no caber en el pellejo, estar de buen año.

EMPLIR (S'),  $\varphi$ . r. Llenarse.

EMPLOI, s. m. Empleo, aso: que se hace de una cosa. || Empleo, puesto. || Empleo, inversion : del dinero en alguna cosa.

EMPLOYE, EE, p.p. V. Employer. || adj.

Empleado, usado, servido, invertido.

EMPLOYE, s. m. Empleado : se entiende | de los oficinistas y dependientes de rentas.

EMPLOYER, v.a. Emplear: hacer uso y servirse de alguna cosa. || Emplear : ocupar á alguno en alguna cosa.

EMPLOYER (S') (d, en), v. r. Emplearse en , ocuparse en, dedicarse à aiguna cosa.

EMPLUME, EE, p. p. V. Emplumer.

adj. Emplumado.

EMPLUMER, v. a. Emplumar: poner plumas, adorņar con plumas.

EMPOCHÉ, ÉE, p. p. V. Empocher.

adj. Embolsado, ahuchado.

EMPOCHER, v. a. (fam.) Ahuchar, embolsar · dinero, ú otra cosa de codicia.

EMPOIGNE, EE, p. p. V. Empoigner. ll adj. Empuñado.

EMPOIGNES, EES, adj. (blas.) Atados

juntamente por el medio.

EMPOIGNER, v. a. Empuñar, echar mano : á una espada, á un palo, etc. || Coger, asir : á uno por el brazo, de los caballos, etc. \*EMPOINTER, v. a. Apuntar con puntadas alguna cosa. V. Appointer, y pointer. EMPOINTEUR, s. m. Aguzador : el que

aguza. EMPOIS, s. m. Engrudo hecho con almi-

don. EMPOISONNÉ, ÉE, p. p. V. Empoi-

sonner. | adj. Envenenado.

EMPOISONNEMENT, s. m. Atosigamiento: acción y efecto de atosigar, de envenenar.

EMPOISONNER, v. a. Empozoñar, atosigar, envenenar: darun veneno, un tósigo, hablando de personas : echar ó comunicar veneno ó ponzoña, hablando de cosas.∥ (fig.) Inficionar, corromper, danar. || (id.) Envenenar, acriminar: dar mal sentido á las palabras, o acciones de otro.

EMPOISONNEUR, EUSE, adj. y s. Envenenador, atosigador, emponzoñador. || Mal

cocinero, que no entiende su oficio.

EMPOISSER, V. Poisser.

EMPOISSONNÉ, ÉE, p. p., V. Empoissonner. | adj. Encastado, poblado de peces.

EMPOISSONNEMENT, s. m. La accion de echar peces en un estanque para que encasten.

EMPOISSONNER, v. a. Encastar, ó poblar de peces un estanque.

EMPORTE, EE, p. p. V. Emporter. |

Arrebatado, llevado, sacado, etc.

EMPORTE, EE, adj. y s. Arrebatado, furiose, colérico.

EMPORTEMENT, s. m. Ira, furia, cólera. EMPORTE-PIÈCE, s. m. Sacabocado, o sacabocados : instrumento con que se hacen recortados, etc. || (fig.) Mordaz, maldiciente, mormurador.

EMPORTER, v. a. Lievar, o Hevarse, quitar, sacar: una cosa de donde estaba. [ Llevarse, arastrar tras si, etc. || Tomar, 💄 ganar: una plaza. Il Conseguir, lograr: lo que se pretendia.

EMPORTER (S'); v. r. Ponerse furioso,

colérico, airarse, encolerizarse.

\* EMPOTER, v. a. Llenar una orza de dulce. || Envasar. || Poner plantas en los tiestos. \* EMPOUILLE, s. f. (for. ) Frutus antes

de la cosecha.

\* EMPOULETTE, s. f. (naut.) Ampolleta : relox de arena. V. Ampoulette.

EMPOURPRE, EE, p. p. V. Empourprer. || adj. Purpureo: teñido, matizado de de carmesi. Es voz anticuada, y sola poética.

EMPOURPRER, v. a. (ant. y poet.) Purpurar, tenir de purpura, matizar de encarnado, de carmesi.

EMPREINDRE, v. a. Estampar, imprimir: dejar impresa una figura sobre alguna coss. [ (fig.) Grabar, imprimir : eu el aniino

EMPREINT, EINTE, p.p. V. Empreindre. | adj. Estampado, impreso, señalado. [] (fig.) Grabado, impreso: en el ánimo.

EMPREINTE, s. f. Impresion, marca, senal: que deja una cosa que carga sobre otra. | (fig.) Sello, sobrescrito: de alguna buena ó mala calidad.

EMPREINTES, s. f. pl. Piedras sobre las cuales se hallan estampadas figuras de plan-

EMPRESSÉ, EE, p. p. V. Empresser.

adj. Diligente, solicito, activo.

EMPRESSEMENT, s. m. Diligencia, conato, celo: con que uno quiere ó procura servir à otro.

EMPRESSER (S'), v. r. Darse prisa ó diligencia, andar solícito, diligente: en egecucion de alguna cosa.

EMPRISONNE, EE, p. p. V. Empri-

sonner. | adj. Preso, encarcelado.

EMPRISONNEMENT, .. m. Prision: el acto de poner preso, o encarcelar; y la detencion del preso, que tambien se dice cárcel, ó carcelería, encierro.

EMPRISONNER, v. a. Prender, encarcelar, poner en la carcel, en una prision.

EMPRUNT, s. m. Empréstito, préstamo que se pide, ó toma. || (fig. y joc.) Lo prestado, y no propio: lo postizo, y no constante: lo fingido, y no natural: lo supuesto, y no real. Viere d'empritat : vivir de prestado.

EMPRUNTE, ÉE, p. p. V. Emprun-

ter. || adj. Prestado', tomado de otro.

EMPRUNTER, v. a. Tomar ó pedir prestado. || (fig.) Tomar o recibir de etro alguna cosa : usar ó valerse de lo ageno : adornarse con lo ageno.

EMPRUNTEUR, EUSE, s. El que pide prestado: lo contrario de prêteur (prestador), que es el que presta. || Petardista : el

que vive de lo ageno.

EMPUANTI, IE, p. p. V. Empuantir. adj. Apestado, corrompido, inficionado:

de algun hedor, ó mal, clor.

EMPUANTIR, v. a. Apestar, corromper, inficionar : dicese de un hedor; ó mal olor.

EMPUANTIR (S'), v. r. Corromperse

una cosa: inficionarse.

EMPUANTISSEMENT, s. m. Inficion, infeccion, corrupcion: el estado de una cosa que se va poniendo hedionda, ó fétida.

\* EMPUSE, s. m. Fantasma producida por

una imaginacion acalorada.

EMPYEME, s. m. (medic.) Empiema: depósito de sangre ú otros humores, que se forma en alguna cavidad, particularmente en el pecho. || Se llama así tambien la operacion para sacar el humor estancado.

EMPYREE, adj. y s. Empíreo: el cielo supremo, asiento de la divinidad, y morada

de los bienaventurados.

EMPYREUME, s. m. Empireuma : olor y gusto desagradables que toman algunas substancias por la accion del fuego.

EMPYREUMATIQUE, adj. m. f. Empi-

reumatico: que tiene empireuma.

EMU, UE, p. p. V. Emouvoir. A adj. Movido, conmovido, alterado. V. Emouvoiŗ.

EMULATEUR, s. m. Emulo, envidioso de las prendas de otro, y su antagonista.

EMULATION, s. f. Emulacion.

\*ÉMULATRICE, s. f. Émula, envidiosa.

\* ÉMULE, s. m. Émulo, competidor : el que desca igualarse à otro en alguna calidad, ó habilid**ad : y tambien el que procura imi**tarle, ó seguir sus hu**e**ll**as.** 

ÉNULGENT, ENTE, adj. (anat.) Emulgentes : Ilamanse así las arterias y venas que

rematan o principian en los rinones.

EMULSION, s. f. Emulsion: liquido do color y consistencia de leche, que vulgarmente se llama orchata.

EMULSIONNER, v. a. Mezclar las cuatro simientes frias con un licor, ó pocion.

\*EMYDE, s. f. Tortuga de agua dulce. EN, (preposicion relativa al lugar, al tiempo, al estado o disposicion, al modo, etc.) Se pondrán solo los egemplos en que en la traducción castellana corresponde á las preposiciones à, con, de, por. Passer en France: pasar á Francia. Etre en vie: estar con vida. || Etre en manteau: estar con o de capa. | Vivre en honnête homme: vivir como hombre de bien. || Etre en affaire: estar de negocio. En bonne politique : en ó segun buena politica. || En hiver: en ó de invierno. || Etre en colère: estar colérico. || Agir en maître: obrar à lo soberano.

EN, (junto à los gerundios, significa la ocasion, el modo ) Así se dice : en passant: pasando: en tremblant: tembiando.

EN, pron. relat. Vale lo mismo que de là: de alli; de ceci, de cela: de esto ó eso; j'en viens: vengo de alli: j'en ai demande: he pedido de eso, o lo he pedido.

ENALLAGE, s. f. Enálage: figura re-

tórica.

\* ÉNAMOURÉ, ÉE, adj. (ant.) Enamo-

ENARRHEMENT, s. m. La accion de

dar prendas, ó gages.

ENARRHER, v. a. Dar arras, prendas. V. Arrher, que es como se dice regular-

\* ÉNARTHROSE, s. f. (anat.) Enartrosis: articulacion en que la cavidad de un hueso recibe la cabeza de otro.

\* ENAS, ó ANAS, V. Oenas.

\* ENCABLURE, s. f. (ndut.) Medida como de dos cables de largo, ó 120 brazas.

ENCADRE, EE, p. p. V. Encadrer.

lladj. Puesto en un marco, o guarnecido de la marco.

ENCADREMENT, e. m. El acto-de echar ó poner un marco; y tambien el mismo marco, ó guarnicion.

ENCADRER, v. a. Poner d echar un

marco á una estampa, figura, etc.

ENCAGÉ, ÉE, p.p. V. Bncager. | adj.

Enjaulado.

ENCAGER, v. a. Enjaular: poner en la jaula: los pájaros. || (fig.) Enjaular, meter en la jaula, en la caponera: meter en la cárcel á alguno.

ENCAISSÉ, ÉE, p. p. V. Bncaisser.

adj. Encajonado.

ENCAISSEMENT, s. m. Encajonamiento: la obra de encajonar, o poner en cajones.

ENCAISSER, v. a. Encajonar, meter en cajones, o cajas: géneros, o mercadurías. || Tambien se dice de los arbolillos que se ponen en cajones. || Encajar dinero: guardar-le en el arca, en la gaveta.

ENCAN, s. m. Almoneda pública por au-

to de juez.

ENCANAILLE, EE, p.p.V. Encanailler.

adj. Avillanado.

ENCANAILLER, (S'), v. r. Avillanarse, envilecerse: degradarse, andando con gente soez, ó gentuza.

\* ENCANTHIS, s. m. (cirug.) Encántis: excrecencia carnosa en el ángulo interior

del ojo.

\* ENCAPELÉ, ÉE, adj. ( náus. ) Dete-

nido.

\*ENCAPPE, adj. (naut.) Dicese de un navio que está entre dos cabos, y particularmente dentro del Cabo de Finisterre.

ENCAPUCHONNÉ, ÉB, p. p. V. Bnca-puchonner. || adj. (joc.) Encapirotado, encapuzado, encorozado.

ENCAPUCHONNER (S), v. r. (joc.)

Encapuzarse, encapirotarse.

ENCAQUÉ, ÉÉ, p. p. V. Encaquer. || adj. Embarrilado, embanastado. || (fig.) Apretado, como sardinas en banasta, ó barril.

ENCAQUER, v. a. Embanastar, em-

barrilar : sardinas, ostras, etc.

\* ENCASTER, v. a. (encuad.) Meter: poner un pliego dentro de otro despues de plegados.

ENCASTELÉ, ÉE, p. p. V. Encasteler. || adj. Encañutadura de cascos; se dice

de los caballos.

ENCASTELER (S'), v.r. Encañutarse: se dice de los caballos que por tener el casco muy estrecho cojean.

ENCASTELURE, s. f. Encanutadura: enfermedad de los caballos, por tener el cas-

co pequeño, y cerrado.

ENCASTILLAGE, s. m. (naut.) Obras ENCHAÎNÉ, ÉR muertas: la parte del navio que se deja ver || adj. Encadenado. ENCHAÎNEME!

\* ENCASTILLEMENT, c. m. Encajadura: \* ENCASTILLER, v. c. Encajar: poner una cosa en un lugar.

ENCASTRE, EE, p. p. V. Encastrer. jo adj. Ajustada una pieza con otra, embuti-

do, taraceado.

ENCASTREMENT, e. m. Junta, embutido, taracea.

ENCASTRER, v. a. Taracear, embutir,

unir unas piezas con otras.

\* ENCAUME, s. m. Pústula : causada
por una quemadura ; y la señal que queda.

ENCAUSTIQUE, adj. m. f. Encaustico: dicese de las pinturas, cuyos colores se preparan con cera.

ENCAVÉ, EE, p. p. V. Bncaver. | Encerrado, ó metido en la cueva, ó bodega.

ENCAVEMENT, s. m. La operacion de encerrar el vino en la cueva, ó bodega.

ENCAVER, v.a. Encerrar, meter el vino

en una cueva, ó hodega.

ENCAVEUR, s. m. El que encierra el

vino en la cueva, ó bodega.

\* ENCEINDRE, v. a. Cercar, cerrar, cir-

cuir : con muro, pared, vallado, etc.

BNCEINT, BINTE, p. p. V. Enceindre. || adj. Cercado, cerrado, circuido. || Femme enceinte: muger en cinta, embarazada: lo mismo que prenada (femme grosse), que es voz ménos noble.

ENCEINTE, a. f. Cerca. || Circuito,

recinto.

ENCENIES, s. f. pl. Encenias: fiestas de la purificacion del templo entre los Judíos.

ENCENS, s. m. Incienso: dicese del aroma que se quema, y del humo que despide. || (fig.) Incienso: por alabanza lisonjera, o adulacion.

ENCENSE, EE, p. p. V. Enconser.

adj. Incensado.

ENCENSEMENT, s. m. Incensacion: la accion y efecto de incensar: dar ó echar incienso. || (fig.) Lacensar: obsequiar con alabanzas lisonjeras.

ENCENSEUR, & m. (fig.) Lisonjere.

ENCENSER, v. a. Incensar.

\* ENCENSIÈRE, .. f. Policaria, atedague,

cenizo, berza de perro: planta.

ENCENSOIR, s.m. Incensario. || (fig.) Dicese: porter la main à l'encensoir: poner la mano en el santuario, esto es, atentar contra juridiccion ó inmunidad eclesiástica. || Donner des coups d'encensoir: adular á alguno. \*ENCÉPHALE, adj. m. f. Encéfalo: nombre de ciertos gusanos que se crian en el celebro.

\* ENCÉPHALITHE, s. f. Encefalita: piedra figurada, que imita el cerebro humano.

\*ENCÉPHALOCELE, s. f. Hernia del cerebro.

ENCHAÎNÉ, ÉE, p. p. V. Enchaîner.

ENCHAÎNEMENT, s. m. Encadena-

miento, enlace, serie: de muchas cosas, que j

siguen y dependen unas de otras.

ENCHAINER, v. c. Encadenar, etar, o amarrar con cadena, o cadenas. | (fig.) Aprisionar, cautivar: los corazones. || (id.) Atar, sujetar, contener: las acciones, las pasiones, etc. [ (id. ) Enlazar : unir : hechos, discursos, pasages, unos con otros.

ENCHAINURE, a. f. Concatenacion, encadenamiento, trabason. Dependencia,

conexion, aligacion.

ENCHANTÉ, ÉE, p. p. V. Enchanter.

ll adj. Encantado.

ENCHANTELER, v. a. Apilar la madera en los corrales. || Arregiar las cubas de vino en la atarazana, ó cillero.

ENCHANTEMENT, s.m. Encanto, encantamiento: hechizo. Dicese tambien en

sentido figurado.

ENCHANTER, v. a. Encantar: hechizar. || (fig.) Encantusar : deslumbrar, soducir : con palabras artificiosas.

\* ENCHANTERIE, s. f. Eucanto, en-

cantamiento: el arte de encantar.

ENCHANTEUR, TERESSE, adj. Encantador, hechicero, halagüeño: lo que embelesa y suspende.

ENCHANTEUR, TERESSE, s. Encantador, mago: el que hace encantos : ó prestigios. ||(fig.) Truchiman, tramovista.

ENCHAPER, v. a. ( artill. ) Meter un

barril de polvora dentro de otro.

ENCHAPERONNE, EE, p. p. V. Enchaperonner. | adj. Encapirotado.

ENCHAPERONNER, v. a. (poc. us.)

Encapirotar.

ENCHASSÉ, ÉE, p. p. V. Enchasser. adj. Puesto eu una caja. [Engastado.] (fig.)

Encajado.

ENCHASSER, v. a. (poc. us.) Poner dentro de una caja. || Engastar : pedreria. || (fig.) Encajar, embocar : un cuento, un pasage en la conversacion, en un escrito.

ENCHASSUER, . . f. Encaje, engaste. tramiento. || Enclave de una cosa dentro de ENCHAUSSE, EE, p. p. V. Enchaus- otra.

ser. | adj. (agric.) Aporcado.

ENCHAUSSER, v. a. Aporcar las plantas, cubrirlas con tierra, como apios, escarolas. Enrayar: poner los rayos á una rueda.

ENCHERE, s. f. Puja: el precio que ofrece el mayor postor à una cosa que se vende, o arrienda.|| Subhasta ;venta o arriendo público al mayor postor.

ENCHÉRI, IB, p.p. V. Enchérir. || adj.

Pujado, encarecido, subido de precio.

ENCHERIR, v. a. Pujar, hacer puja: 4 lo que se vende, ó arrienda. || Encarecer, alzar el-precio: hablando de géneros, o comestables.

ENCHERIR, v. n. Encarecerse, subir de precio: los géneros, los comestibles. (fig.) Sobrepujar, exceder: llevar ventaja pièce de terre dans le parc. obire alguno, o alguna cosa.

ENCHÉRISSEMENT, c. m. Eucerecimiento, carestía, alza, ó subida de precio en las cosas que se venden.

ENCHÉRISSEUR, s. m. Pujador, mayor postor: el que hace puja, ú ofrece mayor precio á lo que se vende , arrienda , subbasta, ó rifa.

\* ENCHEVAUCHURE, s. f. Junta: union

de una pieza con otra.

ENCHEVETRER, v. a. (poc. us.) Edcabestrar : poner el cabestro à una caballeria.

ENCHEVETRER (S'), . F. Encabestrarse, enredarse en el ramal, ó ronzal : una caballería. || (fig. y fam.) Enredarse, intrincarse: en un negocio.

ENCHEVETRURE, s. f. La heride que se hacen las caballerías cuando se encabes tran. ||La trabazon de las vigas cortadas para formar el hogar de una chimenea.

ENCHIFRENEMENT, e. m. Romadizo:

destemple de cabeza.

ENCHIFRENER, v. o. Restriar el cerebro, causar romadizo.

ENCHIFRENER (S), v. r. Restriarse la

cabeza, romadizarse.

ENCHYMOSE, s. f. (medic.) (pronunc. ku.) Enquimósis : esusion de sangre en los vasos culáneos, como se ve en los accesos de colera.

\*ENCIRER, v. a. Encerar: aderezar com cera y otros ingredientes alguna cosa para

ciertos usos, ó darle lustre.

\* ENCLASSEMENT, V. Classification.

ENCLAVB, s. f. Territorio, distrito, heredad, jurisdiccion, comprehendide, o encerrada dentro del ámbito ó circuito de otra de distinto dominio, o señorio.

ENCLAVE, EE, p. p. V. Enclaver. adj. Metido, encerrado, encajado dentro de otro. || (blas.) Enclavado; e! escudo cuyas : piezas entran unas en otras.

ENCLAVEMENT, s. m. (arquit.) Empo-

ENCLAVER, v. a. Empotrar. || Meter o encajar una cosa en otra.

ENCLIN, INE (a), adj. Inclinado, pro-

penso: á alguna cosa. "ENCLINER, v. n. Inclinar: caer bácia

un lado. ENCLITIQUE, s. m. (gram.) Enclitica:

particula que se agrega à una voz precedente, de modo que forman las dos una sola palabra.

\*ENCLOITRER, v. a. Enclaustras: en-

cerrar en un claustro.

ENCLORE, v. a. Cercar, cerrar: una heredad, un campo, con tapias, paredes, vallados, etc. || Con la preposicion dans significa encerrar, incluir, meter dentro; eg. :. enclore les faubourgs dans la ville, une

ENCLOS, s. m. Cerca, cercado.

ENCLOS, OSE, p. p. V. Enclore. [ adj., contre, prep. (ant.) En contra, contra. Cercado, cerrado. || Encerrado.

\* ENCLOTIR (S'), v. r. ( mont.) Aterrarse a esconderse la caza debajo de tierra.

ENCLOTURE, e.f. Cenefa: la que rodea

🕯 un bordado. ENCLOUE, EB, p. p. V. Bnclouer.

adj. Clavado.

ENCLOUER, v.a. Clavar: la artillería. Enclavar: una caballería, arrimarle el cla-

vo, al tiempo de herrarla. ENCLOUURE, s. f. Clavadura, clavo: en el casco de una caballería. [[ (fig.) Obice,

dificultad, obstáculo.

ENCLUME, s. f. Yunque: bigornia en que se hate y martilla el hierro, etc. || (fig. y fam.) Se usan en las siguientes frases: étre entre l'enclume et le marteau : estar entre la espada y la pared : remettre un ouvrage à l'enclume: volver una obra à la fragua, darle otra forma, refundirla: etre sur l'enclume : estar al yunque, estar en el banco de la paciencia sufriendo, y callando.

ENCLUMEAU, s. m. Tas, higorneta,

yunque pequeño.

ENCOCHE, ER, p. p. V. Encocher. Jadj.

Empulgado.

\* ENCOCHEMENT, s. m. Empulgadura. ENCOCHER, v. a. Empulgar un arco para tırar.

\* ENCOCHURE, s. f. (náut.) Penoles, en

donde se amarran los cabos.

ENCOFFRE, EE, p. p. V. Encoffrer.

adj. Encerrado, guardado, en el cosre.

ENCOFFRER, v. a. Encerrar en el coire, en el arca : se suele decir del dinero que se guarda con codicia.

\* ENCOGNER, & ENCOQUER, v. a. (naut.) Pasar un anillo al tope de una en-

ENCOIGNURE, s. f. Esconce, esquinazo, rincon: de una sala, ú otra cualquiera pieza.

\* ENCOLLE, EE, p. p. V. Encoller. || adj.

Encolado.

\* ENCOLLER, v. a. Encolar, dar cola. En las fabricas de paños es pasar los cadillos

con cola, ó goma.

ENCOLURE, s. f. El cuello, ó aire del cuello de un caballo. || (fig.) Aire, estampa, traza: de una persona. Tómase siempre en mala parte.

ENCOMBRE, s. m. (ant.) Embarazo,

ENCOMBRÉ, ÉE, p. p. V. Encombrer.

¶ adj. Embarazado.

ENCOMBREMENT, s. m. Emberazo, la

accion y esecto de embarazar.

ENCOMBREH, v. a. Embarazar, estor-

har, poper estorbos.

\* ENCOMIASTE, s. m. Panegirista, preco-

nizador.

lance, aventura. V. Aventure. | A l'en-lo de la bonne encre à quelqu'un : escribirle

\* ENCORBELLEMENT, o. m. (arquit.) Saledizo: fuera del muro, como repisa, modillon, etc.

ENCORE, adv. Aun, todavia. | Hasta abora. || De nuevo, otra vez. || Tambien. || Ademas, demas de esto. | A lo ménos.

ENCORE QUE, conj. Aunque, no obs-

tanie.

\* ENCORNAIL, s. m. (naus.) Reclame: la cajeta con sus roldanas, que están en el cuello del mastelero, por doude pasan las Ostagas de las gavias.

\*ENCORNAILLER (S), v. r. (fam.) Encornudarse: casarse con una muger poco

honesta.

ENCORNÉ, ÉE, adj. (fam.) Cornudo: lo que tiene, o forma cuernos. I Javard encome: enfermedad de las caballerias en la palma del casco.

\* ENCORNER, v. a. Dicese: encorner un arc : guarnecer los extremos de un arco con

puntas de astas.

\* ENCORNETER, v. a. Meter algo dentro de un cuerno. Il Poner algo dentro de un cucurucho.

\* ENCORNETER (S'), p. r. Ponerse en la cabeza el tocado de las mugeres, llamado

\* ENCOULOIRE, s. f. Pieza hendida de madera por donde pasa la tela á medida que

ENCOURAGE, EE, p. p. V. Encourager. || adj. Animado. || Fomentado, auxi-

ENCOURAGEMENT, s. m. Fomento. celor, ayuda: lo que da ánimo y estímulo para algun trabajo, o empresa.

ENCOURAGER, v.a. Animar, excitar, alentar. | Encorajar. | Fomentar, ayudar,

proteger: algun arte, o egercicio.

ENCOURIR, v. a. Incurrir, caer faltando en alguna cosa: como en alguna pena: den la desgracia de algun poderoso, d protector.

ENCOURTINER, v. a. Encortinar: cubrir y adornar con cortinas. || (fig.) Rodear,

cenir.

ENCOURU, UE, p. p. V. Bncourir.

adj. Incurso en, caido.

ENCRASSE, EE, p. p. V. Encrasser. adj. Engrasado, grasiento, lleno de grasa, de mugre.

ENCRASSER, v. a. Engrasar, llenar de

grasa, de mugre : la ropa, los vestidos. ENCRASSER (S'), v. r. (fig. y fam.)

Mancharse: tiznarse: con un pereutesco, d casamiento bajo. || Avillanarse: con el trato de la gente ordinaria, o ruin. || Enmohecerse, entorpecerse: de entendimiento.

ENCRE, s. f. Tinta: para escribir. ENCONTRE, s. A (ans.) Encuentro, (fig. y fam.) Dicese : écrire de bonne encre,

TOME L

al alma, de buena tinta, esto es, seriamente, en términos sucrtes.

ENGRIER, s. m. Tintero: el vaso de la tinta para escribir. || (imp.) Tintero: la tabla donde se muele la tinta para tomarla con las balas.

ENCROUÉ, adj. Encrucijado, atravesado: se dice del árbol que cayó sobre otro cuando le estaban cortando.

ENCUIRASSE, EE, p. p. V. Encuirasser. || adj. Mugriento: culturto de mugre, y porquería. || Lleno de orin, o moho.

ENCUIRASSER (S'), v. r. Criar costra de mugre, de porqueria: d'cese de la piel, y de la ropa. || Criar moho, orin: dicese de los metales.

\*ENCULASSER, v. c. Poner la culata à un arma de suego.

ENCUVÉ, ÉE, p. p. V. Encuver. || adj. Encubado, envasado.

\* ENCUVEMENT, s. m. Encubamiento, envase: la obra de encubar vino, etc.

ENCUVER', v. a. Encubar, envasar: vino, ú otro licor.

ENCYCLIE, s. f. (fls.) Ondas: las que forma el agua cuando se deja caer una piedra en ella.

ENCYCLOPEDIE, s. f. Enciclopedia: enlace ó reunion de todas las ciencias. ||
Titulo de una obra que trata de todas las ciencias.

ENCYCLOPEDIQUE, adj. m. f. Enciclopédico: perteneciente à la enciclopedia.

dista : el que trabaja ó ha trabajado en la formación de la enciclopedia.

ENDECAGONE, V. Hendécagone.

ENDÉMIQUE, adj. m. f. Endémico: dicese de los males o enfermedades propias y peculiares de un pais, nacion, o clima.

\*ENDÉMENÉ, adj. m. (fam.) Lascivo.
\*ENDENTE, s. f. Union o empalnie de dos maderos, que de distancia en distancia

entra el uno en el otro. ENDENTÉ, ÉE, adj. (blas.) Dentado, dícese de las orlas, bandas, fajas, que tienen dientes.

ENDENTER, v. a. Dentar: una rueda de molino.

ENDETTÉ, ÉE, p. p. V. Bndetter. || adj. Endeudado, empeñado.

ENDETTER, v. a. Hacer endeudar, ó empeñar: á alcuno.

empeñar : á alguno. ENDETTEA (S), g, r, Endeudas

ENDETTEÀ (S\, v. r. Endeudarse, cm-peñarse.

ENDEVÉ, ÉE, p. p. V. Bndéver. | adj. Rabioso, emperrado.

ENDEVER, v. n. (vu'g.) Descrimarse, emperarse: de rapia, de desesperacion.

ÉNDIABLÉ, ÉE, adj. (vulg.) Endemoniado, dado al diablo, furioso. || Maldito, perverso: hablando de cosas.

ENDIABLER, v. n. Darse al diablo, al demonio: desesperarse, rabiar.

ENDIMANCHÉ, ÉE, p. p. V. & Brdimancher. || adj. Vestido de dia de fiesta, con la ropa dominguera.

END

ENDIMANCHER (S'), v. r. (joc.) Ponerse el vestido dominguero, ó de dia de fiesta,

como suelen hacer los artesauos.

ENDIVE, s. f. Endivia: especie de escarola.

ENDOCTRINÉ, ÉE, p. p. V. Endoctriner. § adj. Doctrinado, imbuido, bien impuesto.

ENDOCTRINER, v. a. Doctrinar, im-

buir, imponer bien: A algun asunto.
\*ENDOLORI, IE, adj. Dolorido: que

ENDOMMAGE, ÉE, p. p. V. Endommager. || adj. Maltratado, dauado, echado à perder.

\* ENDOMMAGEMENT, s. m. Deterio-

ENDOMMAGER, v. a. Danar, hacer

dano, maitratar: una cosa. ENDORMEUR, s. m. (fig. y fam.) En-

gaitador, gitano, lisanjero, zalamero. ENDORMI, IB, p. p. V. Endormir.

adj. Dormido. # Adormecido.

ENDORMIR, v. a. Dormir, hacer dormir, dar sueño. || (fig.) Embelesar, distraer, traer entretenido: con vanas promesas y esperanzas. || (id.) Adormecer, entorpecer: un dolor, un miembro del cuerpo.

ENDORMIR (S'), v. r. Dornurse: empezar a dormir: coger el sueño. || (fig.) Dor-

mirse, descuidarse : en un asunto.

\* ENDORMISSEMENT, s.m. Adormecimiento, modorra.

ENDOSSE, s. f. (fam.) Toda la carga, todo el peso: de algun asunto o negocio molesto.

ENDOSSE, EE, p. p. V. Endosser. || adj. Endosado: un vale. || Cargado á cues-

ENDOSSEMENT, s. m. Endoso, ó endorso: de una letra de cambio, ó vale.

ENDOSSER, v. a. Echar al hombro cargar à cuestas: alguna cosa. || Vestir, é ponerse: el hábito, el arnes, la coraza, etc. || Endorsar, respaldar: poner la tirma, é el recibo al dorso de una letra, de un vale, etc. || Endosar: girar una letra, un vale, à favor de otro. || (encuad.) Endomar: formar el lomo de un libro, redondearle.

ENDOSSEUR, s. m. Endosante, o endosador: de una letra, o vale.: (encuad.)

Enlomador: el oficial que enloma.

ENDROIT, s. m. El derecho, la cara, la baz: de una tela. || Parage, sitio, parte: de algun espacio de tierra, ó cuerpo. || Lugar, pasage: de un autor, de una obra, de un libro. || Parte, lado, cara: buena ó mala, hablando de las calidades de una persona, etc.

ENDUIRE, v. a. Dar un baño, una capa, una mano; de yeso, de cal, de pes, etc. : lo mismo que enyesar, enjalbegar, em- muchacho y muchacha ; cuando se nombra pegar.

ENDUISSON, s. f. La accion de dar un

bano, una capa, una mano.

ENDUIT, s. m. Baño, capa, mano: de alguna materia derretida, ó desleida, con

que se cubre alguna cosa.

ENDUIT, ÎTE, p. p. V. Buduire. || adj. Embarrado, barnizado: lo que tiene un baño, capa, o mano de cal, yeso, goma, pez, etc.

ENDURANT, ANTE, adj. Sufrido,

paciente.

ENDURCI, IE, p. p. V. Endurcir. || adj. Endurecido, duro. || Curtido: en el

trabajo, en la fatiga, etc.

ENDURCIR, v. a. Endurecer, poner dura: alguna cosa. || (fig.) Endurecer, curtir: en el trabajo. || (id.) Endurecer: hacer duro, insensible, obstinado.

duro, insensible, obstinado. ENDURCIR (S'), v. r. Endurecerse: ponerse duro. || Endurecerse con el trabajo.

[ (fig.) Empedernirse.

ENDURCISSEMENT, s. m. (fig.) Endurecimiento, dureza de corazon, y de conciencia: obduracion, obstinacion.

ENDURÉ, ÉE, p. p. V. Endurer.

adj. Aguantado, sufrido.

ENDURER, v. a. Endurar, aguantar, sufrir, llevar con paciencia: un trabajo, una incomodidad; y tambien el que se haga alguna cosa.

\*ÉNÉIDE, s. f. Eneida: poema herúico

de Virgilio.

ENERGIE, s. f. Energia: fuerza y eficacia del discurso, de las palabras. | Brio, espáritu, esfuerzo: en los pensamientos, y en las acciones.

ENERGIQUE, adj. m. f. Enérgico: lo

que tiene energia. V. Energie.

ENERGIQUEMENT, adv. Energicamente: con energia, con brio. V. Energie.

ENERGUMENE, . m. f. Knergume

no la persona espiritada.

ÉNERVÉ, ÉE, p. p. V. Enerver. | adj.

Enervado.

ÉNERVER, v. a. Enervar : debilitar

las fuerzas.

ENFAITE, EE, p. p. V. Enfalter. || adj. Cobijado: el tejado cubierto con cobijas.

ENFAITEAU, s. m. Cobija, teja.

ENFAÎTEMENT, s. m. Plancha de plomo con que se cubren los techos de algunos edificios.

ENFAITER, v. a. Cobijar: cubrir y po-

ner las tejas, ó cobijas en un tejado.

ENFANCE, s. f. Infancia, niñez. || Cosa de niños, estado de niño. || (fig.) Infancia: la primera edad del mundo, de una nacion, de una república.

ENFANT, s. m. Hijo, o hija: con relacion á los padres, o á la patria que se nombra. | Niño, niña, criatura, y tambien

muchacho y muchacha; cuando se nombra sin relacion alguna. || Enfant mále: hijo varon. || Enfant trouvé: niño expósito, inclusero, cunero, ó hijo de la inclusa. || Faire l'enfant: niñear: ser o hacer el niño: hacer niñadas. || Muchachear: hacer el muchacho: hacer muchachadas.

ENFANTE, EE, p. p. V. Enfanter.

udj. Parido.

ENFANTEMENT, e. m. Parto, alumbramiento.

ENFANTER, v. a. Parir: la muger. || (fig.) Producir, dar à luz: obras del inge-

ENFANTILLAGE, s. m. Niñada: accion o palabra propia de niños, o cosas de niños.

ENFANTIN, INE, adj. Aniñado, cosa de niño; como voix enfantine, visage enfantine: voz, ó cara, aniñada, ó de niño.

ENFARINÉ, ÉE, p. p. V. Enfuriner. ||
adj. Eulurinado, cubierto de harina, de
polvo de harina. || (fig.) Tinturado, encaprichado. || (fam.) Dicese venir la gueule
enfarinée: venir echando bocanadas, de
presuncion y confianza.

ENFARINER (S'), v. r. [ fam.) Tomar una leve tintura, un haño : de alguna ciencia. || Encasquetarse : en una opinion.

ENFER, s. m. Infierno: el lugar de los condenados. || (fig.) Infierno: la cosa, ó parage, en que halla su tormento ó pena una persona.

ENFERME, EE, p. p. V. Enfermer.

adj. Encertado.

ENFERMIRA, v. a. Encerrar, cerrar, meter, o guardar: una persona o cosa en parte cerrada. || Cerrar: cercar con pared, vallado, rio, etc. || (fig.) Encerrar: comprehender, contener una cosa otras muchas.

ENFERMER (S'), v. r. Encerrarse, reti-

rarse, recogerse.

ENFERRE, EV, p. p. V. Enferrer. || adj. Traspasado, atravesado.

ENFERRER, v. a. Atravesar, trapasar:

á uno con la espada, la latiza, etc.

ENFERRER (S'), v. r. Atravesarse la espada ó lanza, ó meterse por los filos del acero de su contrario. || (fig.) Clavarse, condenarse: uno á sí mismo, declarando, ó hablando lo que no debia.

\*ENFEUILLER (S'), v. r. Cubrirse de

hojas.

\*ENFICELER, v. a. Atar, liar con bramante.

ENFILADE, s. f. Ringlera, hila, hilera. || Bnfilade de pièces dans un appartement: crugia, ó seguida de piezas una tras
otra. || (fig.) Dicese: une longue enfilade
de discours: una larga sarta, ó retabila
de expresiones, de razones, de palabras.

ENFILE, EE, p. p. V. Enfiler. | adj.

**%**'

las cosas huecas que parecen eusartadas.

ENFILER, v. c. Enhebrar, enhilar, ensartar: la aguja, perlas, cuentas, etc. || (fam.) Colar, ensartar : pasar la espada de l parte & parte del cuerpo. || (fig.) Embocar, ensartar : cuentos, historias, egemplos, etc. | Knfilar : un canon a una hateria enemiga, y un viento à una calle : estos es, embocarla, o cogerla recta. || Enfiler le degré : coger la escalera, ó la puerta, esto es, salirse precipitadamente de una casa. || Enfiler la venelle: tomar las de villadiego. || Enfiler une rue: tomar, seguir una calle, echar por ella. || Enfiler à droite, à gauche: tomar o echar a mauo derecha, o a mano isquierda.

ENFILER (S'), o. r. Atravesarse, ensar-

tarse con la espada del enemigo.

\*ENFILEUR, a. m. Enhabrador; el que enhebra.

ENFIN, adv. Enfin, finalmente, por fin, por último,

ENFLAMMÉ, EB, p. p. V. Buflammer.

]] adj. Inflamado.

ENFLAMMER, p. a. Inflamar, encender : hacer arder. | ( fig.) Inflamar, encender, enardecer el ánimo, las pasiones.

ENFLAMMER (S'), v. r. (fig.) Arder, encenderse: de cólera, de amor, de envidia, etc. | (id.) Inflamerse, enardecerse, ecalorarse: en una disputa, etc.

ENFLE, EE, p. p. V. Enfler. | adj. Inflado, hinchado, entumecido. | (fig.) Engreido, envanecido. [] Style enflé, ompouls: estilo hinchado, pomposo.

\* ENFLECHURES, c. f. pl (ndut.) Flechastes: los escalones de cuerda para subir

**a** la gavia.

"ENFLEMENT, V. Enflore.

ENFLER, v. a. Inflar, binchar, entumecer. || (fig.) Hinchar, engreir, envanecer.

ENFLER, v. n. y S'ENFLER, v. r. Hincharee. | (fig.) Espetarse, ampollarse, Dular.

ENFLURE, s. f. Hinchason, entumecencia, tumor. || Los cuernos primeros de la cabra montes. || Benino en las Mbricas de lana: o la trama. || (fig.) Se dice: enflure du cœur: elacion de ánimo, vanidad, ventolera, vanistorio. || (fig.) Enflure du style: hinchazon, pompa del estilo, estilo bueco, pomposo.

\* ENFONGAGB, s. m. La accion de po

ner los suelos ó fondos á una cuba.

ENFONCE, E, p. p. V. Enfoncer.

adj. Hundido, sumido, roto, etc.

ENFONCEMENT, s. m. Lo hondo, lo relirado, lo último: de un valle, de una calle, de una sala, de una perspectiva, etc. || Hondonada, hoyada, bondura.||Hundimiento: la accion de hundir, o romper puertas, arcas, etc.

ENFONCER, o. a. Hundir, meter en

Enhebrado. [ (blas.) Enfilado: se dice de lo hondo. [ Clavar, meter: un clavo, una estaca, un puñal, una espada. A Hundir, echar abajo : un techo , una puerta.|| Komper, penetrar: un batallon, un escuadron. || Encasquetar, meter bien : el som-

ENFONCER, v. n. Hundirse, sumirse:

irse abajo, á lo hondo.

ENFONCER (S'), p. r. Entrarge, internarse: meterse dentro, ó en lo interior, de un monte, cueva, etc. [[ fig.] Sumergirse, enfrascarse: en el estudio, en el juego, en el vicio.

ENFONCEUR, s. m. Alharaquiento, cacareador. Usase solo en esta frase proverhial: enfonceur de portes ouvertes. Aplicase al que exagera haber hecho una cosa como difícil, cuando es muy tacıl.

ENFONÇURE, s. f. El fondo, del suelo: de las cubas, toneles, etc. || Tarima, o tablado : en que se ponen los gergones y

colchones de la cama.

ENFORCI, IE, p. p. V. Bnforcir. | adj.

Heforsado, mas fuerte.

ENFORCIR, v.n. y S'ENFORCIR, v.r. Resforzarse, fortalecerse, ponerse inerte, arteciar.

\* ENFORMER, p. a. Abormar medias, sapatos, y sombreros : ponerlos en la horma.

ENFOUI, IE, p. p. V. Enfouir. | adj. Enterrado, ocultado debajo de tierra: y tambien metido dentro de la tierra.

ENFOUIR, v.a. Meter dentro de la tierra, ahondar : hablando de árboles, y plantas. [] Enterrar, esconder : el dinero, u otra cosa de valor.

ENFOUISSEMENT, s. m. Ocultacion de

una cosa debajo de tierra.

"ENFOUISSEUR, s.m. Enterrador, es-

condedor de alguna cosa.

\* ENFOURCHEMENT, s. m. (agric.) Cierta clase de engerto. | ( arquit. ) Almohadon, o primera hilada de silleria en las pechinas.

ENFOURCHER, v. a. (náus.) Anclar á barba de gata : lo mismo que affourcher. || (fam.) Se dice enfourcher un cheval: cabalgar, montar caballero, d a horcadi-

\* ENFOURCHURE, & f. Horcajadura, entrepiernas, bragadura : en la especie humana, y no en los demas animales.

ENFOURNE, EE, p. p. V. Enfourner.

adj. Enhornado.

ENFOURNEH, v. a. Enhorner: meter en el horno.

\*ENFOURNEUR, s. m. Hornero: el que cuece el pan.

ENFREINDRE, o. a. Quebrantar, violar: una ley, una orden, un bando, etc.

ENFREINT, EINTE, p.p. V. Enfreindre. || adj. Quebrantado, violado.

ENFROQUE, EB, p. p. V. Enfroquer.

ENFROQUER, v. å. (fam.) Enfrailar, meter fraile á alguno, echarle un hábito.

ENFUIR (S'), v. r. Huirse, escaparse. (fig.) Salirse, derramarse: el vino, ú otro licor, de una vasija.

ENFUMÉ, ÉB, p. p. V. Bnfumer. adj.

ENFUMER, v. a. Ahumar : llenar de bumo.

ENFUTAILLER, v. o. Entonelar, em-

ENGAGÉ, ÉE, p. p. V. Engager. || adj. Empeñado. || Alistado. || Sentado pla-

ENGAGÉ, s. m. Alquilado: nombre que dan en las Antillas á los que entran á servir en las haciendas por tres años, que tambien los l'aman trente-six mois.

ENGAGEANT, ANTE, adj. Atractivo,

agraciado.

\*ENGAGEANTES, e. f. pl. Vueltas, vuelos: las que se ponen en los puños ó mangas de las camisas.

ENGAGEMENT, e. m. Empeño: dicese de la accion y del efecto de empeñar una cosa. || Empeño, ó asiento de plaza: que hace un recluta. || Asiento, contrata: de un criado con amo, y de un aprendiz con maestro. || Empeño, obligacion: que alguno contrae de observar, ó cumplir alguna cosa.

ENGAGER, v. a. Empeñar, hipotecar: muebles, haciendas, rentas, etc. || (à) Empeñar, inducir, obligar: á hacer alguna cosa.

il Alistar: soldados para el servicio.

ENGAGER (S')(à), v. r. Empeñarse, obligarse, dar palabra, contraerse: à bacer alguna cosa. || Sentar plaza, alistarse: un recluta en un regimiento. || Escriturarse: el mozo, el aprendiz, con amo, ó con maestro. || Empeñarse, entramparse, endeudarse. || Enredarse, cogerse: los pies, los dedos, etc., en algun muelle, lazo, agujero, etc.

ENGAGISTE, e. m. El que goza de alguna alhaja, ó de derechos del real patrimonio, empeñados, ó enagenados.

ENGAINÉ, ÉE, p. p. V. Engalner.

adj. Bnvainado.

ENGAINER, ...a. Enveiner: poner en

\* ENGALLAGE, s. m. Tinte, o preparacion de agallas.

\* ENGALLER, . a. Tefiir con agailes.

\*ENGASTRILOQUE, s. m. Engastrilocuo: el que al habiar saca la voz como del estómago.

ENGEANCE, e. f. Raza, casta, ralea: dicese de ciertas plantas, y vivientes. || Hablando de personas, se toma comunmente en mala parte. || Manvaise engeance: mal bicho e dicese de un muchacho de mala ralea, perverso.

ENGEANCER; or or (resign) Emboder!

una mania 4 otro, como un hombre metidioso, un trabajo pesado, V. Enger.

ENGEIGNER, 6 ENGINER, v. o. Rn-

gañar.

ENGELURB, p. f. Sebenon, espoion. ENGENDRÉ, EE, p. p. V. Engendrer.

adj. Engendrado.

ENGENDRER, v. a. Engendrar, procrear: dicese del padre respecto al hijo. Tiene poco uso en el sentido recto, suera de esta frese teológica: le père engendra le fils de toute éternité: y de estas oltras: chaque animal engendre son semblable, y la vertu d'engendrer, que es virtud de engendrar, ó virtud generativa. § (fig.) Engendrar, producir, criar: causar ensermedades, humores, vicios, disputas, enemistades, etc.

ENGEOLER, V. Enjöler.

ENGER, v. c. (cnt.) Embocar, encajar: á uno alguna cosa, ó persona, pesada, ó despreciable: como si digéramos encajarle un postema, una maula.

ENGERBR, EE, p. p. V. Bngerber.

adj. Afascalado, garbado, agavillado.

ENGERBER, v. a. Agavillar, garbar, afascalar: poner las gavillas en garbas.

ENGIN, s. m. Dicese de cualquier aparejo ó máquina para leventar, ó tirar pesos.

| Antiguamente se llamaba engin (ingenio) cualquiera máquina de guerra, y la industria, ó maña, para hacer alguna cosa.

\* ENGLANTE EE adi (blas) Engla-

\*ENGLANTÉ, ÉE, adj. (blas.) Englanado: el roble ó encina cargado de be-

liota.

ENGLOBE, EE, p. p. V. Englober.

adj. Conglobado, unido, junto.

ENGLOBER, v. a. Conglobar: hacer un globo, d cuerpo: reunir, unir, incorporar muchas cosas en una sola.

ENGLOUTI, IE, p. p. V. Engloutir.

adj. Engullido, tragado.

ENGLOUTIR, v. a. Engullir, tragar. # (fig.) Tragar, absorver. # (id.) Consumir, disipar.

ENGLUE, EB, p. p. V. Engluer. || adj. Enligado, enredado con la liga. || Envisca-

cado, untado con liga.

ENGLUER, v. a. Enviscar, untar con liga: las varetas, o ramitas, para coger pajaros.

ENGONCE, EE, p. p. V. Engoncer.

adj. Embarazado, atado.

ENGONCER, v.a. Embarazar: apretar

un vestido por demasiado justo.

ENGORGÉ, ÉE, p. p. V. Engorger. | adj. Atascado, atrampado, tapado. || Obstruido. || Jambes engorgées: piernas cargadas, llenas de humores.

ENGORGEMENT, s. m. Atascamiento, cerromiento, atrampamiento: de un conducto, ó por demasiada agua, ó por broza é inmundicia. || Infarto, olistruccion: hablando de humores

ENGORGER, in a Atrampar, screw,

taper un conducto, o por demasiada agua, o por broza. A Enfartar, obstruir : hablando de shumores.

ENGORGER (S), v. r. Asolverse, atascarse, atramparse, cerrarse: un conducto por demasiada agua, ó por basura, etc. || Infartarse, obstruirse: llenarse demasiado los vasos de humores.

ENGOUÉ, ÉE, p. p. V. Engouer. | adj. Atragantado. | (fig.) Maniático, infatuado, preocupado: por alguna cosa, ó per-

SODR.

ENGOUEMENT, s. m. Atragantamiento. | { fig. } Manía, preocupacion: infatuacion: por, ó á favor de tal persona, estudio, opinion, ciencia.

ENGOUER, v. a. Atraganter: impedir

el paso del esólago.

ENGOURR (S') (de), v. r. (fig.) Tomar o tener manía, infatuarse, preocuparse: por tal persona, tal opinion, tal moda, tal ciencia, vtc.

ENGOUFFRE, EE . p. p. V. Engouffrer.

il adj. Sumido, tragado, abismado.

ENGOUFFRER (S'), v. r. Embocarse, sumirse, precipitarse; entrar, colarse violentamente el viento, las aguas, por un boquete, estrecho, ó sumidero.

ENGOULE, EE, p. p. V. Engouler. § adj. Zampado: engulido de un golpe, o

sin mascar.

ENGOULER, v. a. (voz baja) Zemper:

engullir de un golpe, sin mascar.

\*ENGOULEVENT, s. m. Chotacábra: ave seminocturna y planirostra, que mama á las cabras con mucha sutileza.

ENGOURDI, IE, p. p. V. Engourdir. || adj. Entorpecido, adormecido, pasmado. ||

(fig.) Torpe, embotado.

ENGOURDIR, v. a. Entorpecer, pasmar, adormecer: algun miembro del cuerpo. # (fig.) Entorpecer, embotar, embargar: el entendimiento, la rason, al ánimo.

ENGOURDISSEMENT, s. m. Entorpecimiento, pasmo, adormecimiento, de algun miembro. || (fig.) Latargo, estupor, embotamiento: de los sentidos, del ánimo, del enténdimiento.

\*ENGRAINER, v. a. Dar grano à los caballos. || Poner grano en la tolva del mo-

lino.

ENGRAIS, s. m. Engordadero, cebadero, pasto; en donde se ponen animales domésticos á engordar, ó cebarse. || Abono: que se da á las tierras estercolándolas.

ENGRAISSÉ, ÉE, p. p. V. Bngraisser.

hadj. Engordado, cebado.

ENGRAISSEMENT, s. m. (agric.) Retercoladura: abono que se da à las tierras. || (carp.) Dicese assembler par engraissement: ensamblar muy ajustado.

ENGRAISSER, v. c. Engordar, cebar: bueyes, cerdos, capones, etc. || Abonar, estercolar: las tierras.

ENGRAISSER, v. n. Engorder, crier: carnes.

ENGRAISSER (8"), v. r. Pringarse, untarse. || Poperse grasienta, mancharse: una ropa, ó tela. || Espesarse, ponerse espeso: un vino, un licor. || (fig.) Engordar: por enriquecerse.

ENGRANGE, EE, p. p. V. Engranger. I adj. Entrojado, encamarado: encerrado en

la panera , en el granero.

ENGRANGER, v. a. Entrojar, encamarar; encerrar los granos en los trojes, cámaras, paneras, ó graneros.

maras, paneras, o graneros. ENGRAVE, EE, p. p. V. Engraver.

adj. Encallado, barado en la arena.

ENGRAVEMENT, s.m. Encaliadura: de un barco.

ENGRAVER, v. a. Abarrancar, barar, encallar: en la arena un barco.

ENGRAVER (S'), v. r. Encallarse, barar en la arena un barco.

ENGRÉLE, ÉB, adj. (blas.) Dentricu-

\* ENGRÉLER, v. a. Hacer la puntilla en los encages y blondas.

ENGRELURE, e. f. Puntilla de un en-

cage, o cinta con piquitos.

ENGRENAGE, s. m. El encage de unas

ruedas en otras por la punteria.

ENGRENE, EE, p. p. V. Engrener. adj. Encajado uno en otro: hablando de los puntos de dos ruedas.

ENGRENER, v.a. Empezar à moler: echar el trigo en la tolva del molino. || (fig. y fam.) Engergar: dar principio à un negocio. || Beneficiar: à un caballo flaco, o que

na estado enfermo. ENGRENER, ...n. Entrar : encajar los

dientes de una rueda en los de otra.

ENGRENURE, s. f. (relog.) Dentado de una rueda, que debe entrar en los puntos ó dientes de otra.

ENGRI, s. m. Engri: especie de leopardo ENGROSSEE, adj. f. (vulg.) Preñada, con una barriga.

ENGROSSER, v. n. (vulg.) Hacer una barriga á una muger.

\* ENGROSSEUR, e. m. (fam.) El que pone á una muger en cinta.

ENGRUMELÉ, ÉE, p. p. V. s'Engrumeler. || adj. Agrumado, cuajado, cortado,

ENGRUMELER (S'), v. r. Agrumarse, cortarse en cuajarones: la sangre. || Cortarse: arrequesonarse: la leche. || Aburujonarse: las puches, ó gachas.

BNGUENILLE, EE, adj. Cubierto de haraposo, de andrajos : haraposo, andrajoso.

\*ENGUICHE, EE, adj. (blas.) Enguichado.

\*ENGUICHURE, s. f. Correa de la corneta de casa. || Boquilla de la trompa.

ENHARDI, IB, p. p. V. Enhardir. | adj. Alentado, animado.

ENHARDIR, v. a. Alentar : dar animo, \* ENJAULER, espíritu. || S'enhardir : alentarse, cobrar | Encepar el ancla. animo, espíritu. ENJAVELÉ,

ENHARMONIQUE, adj. m. f. Enarmonico: uno de los tres géneros del sistema

músico.

ENHARNACHÉ, ÉE, p. p. V. Bnhar-nacher. || adj. Enjaezado: dicese del caba-llo. || (fig. y joc.) Engualdrapado, engalanado estramboticamente.

ENHARNACHEMENT, s. m. Enjaesa-

miento: el acto de enjaezar.

ENHARNACHER, v. a. Enjacear: un caballo. # (fig. y joc.) Vestir, engalanar estrambóticamente á alguno: engualdraparle.

EN HAUT, adv. Arriba, hacia arriba. EN HAUT (D'), De arriba, de hacia arriba. || De arriba, o del cielo: habiando de

avisos, castigos, favores.

ENHERBER, v. a. Dar yerba, forrage, o verde. || Dar yerbas, por dar veneno, o tosigo: es voz anticuada en ámbas lenguas.

\*ENHUCHÉ, edj. Alto sobre al agua, ha-

blando de un begel.

ENIGMATIQUE, adj. m. f. Enigmático, obscuro, disscil de entender, y misterioso.

ÉNIGMATIQUEMENT, adv. Enigmáti-

camente, de un modo enigmático.

ENIGME, s. f. Boigma.

ENIVRANT, ANTE, adj. Emborrachador, que embriaga.

ENIVHÉ, ÉE, p. p. V. Enivrer. | adj.

Embriagado, borracho.

ENIVREMENT, s. m. Embriaguez, borrachera: de licores, de humo. || (fig.) Embriaguez, ceguedad, infatuacion, desvanecimiento: hablando de alguna pasion.

ENIVRER, v. a. Embriagar, emborrachar: dicese de los licores, del tuso, de los vapores. || (fig.) Desvanecer, cegar, insatuar: dicese de las pasiones.

- ENJABLER, v. a. Enjablar: poner si suelo á las cubas, haciéndole entrar en el jable ó renura de las duelas.

\* ENJALOUSER, v. a. (ant.) Dar celos.

\* ENJAMBAGE, s. m. Horcajadura.

ENJAMBEE, s. f. Zancada, trancada, ó tranco: en estilo jocoso se dica también gamballada.

ENJAMBEMENT, e. m. (poss.) Paso de un verso al principio de etro con el sentido de la oracion: es de la poesía francesa.

ENJAMBER, v. a. Atrancar, dar un

tranco. | Alargar el paso.

ENJAMBER, v. a. Atravesar: pasar á otro lado, pasar por cima, alcanzar al lado de allá: hablando de un arroyo, zanja, ó pared, que se ha de pasar. || Enjamber sur, significa quitar ó tomar parte de terreno á una posesion contigua, ú otra cosa.

\* ENJARRETÉ, adj. Atado de pies.

\* ENJAULER, ó ENJALER, v. a. (naut.)

ENJAVELE, EE, p. p. V. Enjaveler.

di. Agavillado.

ENJAVELER, v. a Agavillar, hacer gavillas: de trigo: cebada, avena, etc.

ENJEU, s. m. Posta, o polla: el dinero que cada jugador pone en mesa. || Dote: el número de tantos, fichas, que en el juego de naipes toma cada uno de los que juegan.

... ENJOINDRE, v. a. Mandar, ordenar: amponer precepto de hacer ú observar alguna

COSA.

ENJOINT, OINTE, p. p. V. Enjoindre.

ENJOINTE, ER, adj. (cetrer.) Corta

de piernas ; el ave de volatería.

ENJOLÉ, ÉE, p. p. V. Enjóler. # adj. Engaitecto, engañedo.

ENJOLER, . c. Engaitar, engañar con

lisonjae,

ENJOLEUR, EUSE, subst. Engaitador, lisonjero, donillero.

ENJOLIVÉ, RE, p.p. V. Enjoliver.

adj Adornado, compuesto.

ENJOLIVEMENT, s. m. Adorno, com-

postura: de un cuarto, gabinete, etc.

ENJOLIVER, v. a. Poner bouito, hermoso: componer, adornar un cuarto, un
gabinete, etc.

ENJOLIVEUR, s. m. Adornieta: el que adorna, o compone una sala, un gabinete,

ENJOLIYURE, V. Enjolivemens.

ENJOUÉ, ÉE, *adj.* Jovial, festivo, aletre.

ENJOUEMENT, s. m. Jovialidad, buen

humor, genio festivo.

\*ENKIRIDION, s. m. Enquiridion : libro menual, de notas y observaciones particulares.

ENKISTÉ, ÉE, adj. (medio.) Enquistado : cuerpo encerrado en una bolsa ó vegiga.

ENLACÉ, ÉE, p. p. V. Enlacer. | adj.

Enlasado. ENLACEMENT, s. m. Enlasamiento,

enlace, entretegido.

ENLACER, v. a. Enlazar, unir, trabar : ana cosa con etra. || Enlacer des branches d'arbres : entreteger las ramas de un árbol. || Enlacer des papiers : ensartar papeles en una misma cuerda.

\*ENLAÇURE, e. f. (carp.) Enlace, en-

lazadura : union de dos piezas.

ENLAIDI, IE, p. p. V. Enlaidir. # adj. Afeado.

ENLAIDIR, v. a. Afear, poner fea: alguna persona.

ENLAIDIR, v. n. Afearse, ponerse fea:

una persona.

\*ENLAIDISSEMENT, s. m. Feeldad, aleamiento, deformacion.

cuente : que habla bien.

\*ENLAHME, s. m. Kamitas de alheña, que los pescadores ponen en los viveros. Mailas grandes que se añaden, á la red. para coger mas facilmente los pajaros.

\*ENLARMER, v. a. Poner los cazadores unas mailas grandes à los extremos de la

red.

ENLEVE, EE, p. p. V. Bnlever. ||adj. Levantado, quitado. | Arrebatado, elevado, etc. V. Enlever.

ENLEVEMENT, s. m. Rapto, robo, arrebatamiento: ocupacion forzada de al-

guna cosa.

ENLEVER, v. a. Levantar del suelo, en el aire. | Llevarse, sacar, quitar: una cosa, una persona de donde estaba. || Arrebatar, quitar de delante: hablando de cosas que tienen pronta venta. || Tomar, forzar: una plaza, un puesto y tambien sorprehender. || (fig.) Elevar, suspender : de admiracion, o gusto.

\*ENLEVEURS DE QUARTIERS, s.m. pl. Los soldados que entran á viva fuersa,

y echan el enemigo de sus cuarteles.

ENLEVURE, V. Elevure.

ENLIER, v. a. (arquit.) Sentar los sillares de un edificio, y unirlos.

ENLIGNER, v. o. (argust. & imp.) V.

Aligner.

ENLIOUBER, y. a. (naut.) Enmechar. ENLUMINE, EE, p.p. V. Enluminer.

adj. Iluminado.

ENLUMINER, v. a. Iluminar : dar colores á una estampa, á un mapa. || (fig. y fam.) Sonrosar, poner color: A la cara, A los labios, etc.

ENLUMINEUR, s. m. Iluminador : pin-

tor de aguada.

ENLUMINURE, e. f. Huminacion, el arte de iluminar estampas, mapas, dibujos. || Dicese tambien entuminure, la misma estampa, mapa, o dibujo iluminado.

ENNEAGONE, s. m. (geom.) Encago-

no: figura de nueve !ados.

ENNEMI, IE, s. Enemigo, ga. Tiene en el sentido rectoy metafórico las mismas acepciones en ámbas lenguas.

ENNEMI, IE, adj. Enemigo, contrario. ENNOBLI, IE, p.p. V. Bnnoblir. || adj.

Ennoblecido.

ENNOBLIR, v. o. Ennoblecer, engrandecer, ilustrar.

. ENNULE, s. m. Antisbena, ó culebrilla

ciega.

\* ENNUCHISME, s. m. Eunuquismo, castracion. Se deberia decir Bunuchisme.

ENNUI, s. m. Displicencia, aburrimiento,

enfado, tedio.

ENNUYANT, ANTE, adj. Enojoso, importuno, molesto, pesado, conforme es la wa, y el caso de que se habla.

ENLANGAGE, EB, adj. (ans.) Elo-| Aburrido, displicente, enfadado, fastidiado. ENNUYER, v. a. Aburrir, enfadar, fastidiar, cansar.

ENNUYER (S') (de), v. r. Aburrirse,

cansarse, fastidiarse.

ENNUYEUSEMENT, adv. Con displi-

cencia, con enfado, con fastidio.

ENNUYBUX, EUSE, adj. Enojoso, fastidioso, cansado, pesado: conforme es la cosa, y el caso de que se trata.

ENODE, EE, adj. (bot.) Enodado, 6 liso : se dice de los troncos y ramas que uo

tienen nudos.

\* BNOISELER, v. a. (cetrer.) Enseñar y adiestrar aves de altanería, acostumbrandolas á la caza.

ÉNONCÉ, ÉE, p. p. V. Enoncer. | adj.

Enunciado, expresado.

ENONCE, s.m. Exposicion, declaracion. ÉNONCER, v. a. Enunciar, expresar, producir, presentar : sus ideas, las verdades, etc. || S'énoncer, v. r. Explicarse, expresarse, producirse, decir: hien, o mal.

ENONCIATIF , IVE , adj. (for.) Equn-

ciativo, declarativo.

ENONCIATION, s. f. Expresion, explicacion, produccion: de un pensamiento. Tambien se toma por el modo de explicarse, ó producirse, hablando ó escribjendo.

ENORGUEILLI, IE, p. p. V. Enorgueilur. | adj. Ensoberbecido, envanecido, vano,

orgulioso.

EN()RGUEILLIR, v. a. Ensoberbecer, envanecer : poner soberbio y vano, dar orgullo, à Alguno.

ENORGUEILLIR (S') (de), v. r. Ensoberbecerse, envanecerse: ponerse orgulioso, so-

berbio, ó vano.

ENORME, adj. m. f. Enorme, descomunal, desaforado : hablando de magnitud, o estatura. || (fig. ) Enorme, atroz : dicese de un vicio, de un delito, de una mala accion.

ÉNORMÉMENT, adv. Enormemente,

desaforadamente, en demasia.

ENORMITE, s. f. Enormidad, demasía, exceso. || Enormided, atrocided.

ÉNOUÉ, ÉE, p. p. V. Enouer. || adj. Desmotado, despinzado.

ENOUER, & RPINCER, v. a. Desmotar, despinzar : el paño, quitarle las motas con unas pinzas.

ENOUEUSE, s. f. Desmotadora, despinzadora : la que en las fábricas de paños los

desmota.

\* ENQUADRUPEDER, v. a. Poner en la clase de los cuadrúpedos.

ENQUERANT, ANTE, adj. (fam.) Buscavidas, pregunton, curioso: amigo de sa-

ber las cosas agenas.

ENQUERIR, v. a. Inquirir, averiguar, hacer averiguaciones y preguntas para saber alguna cosa. || S'enquerir de: informarse, INNUYE, EE, p. p. V. Ennuyer. | odj. \tomar informes, para saler o averiguar ENQUERRE, s. m. La indagacion que se hace de la etimología o acepcion de alguna palabra, etc. || Llámanse en el blason armes en enquerre, las armas faisas.

ENQUERRE, y. a. (ant.) Pescudar, in-

quirir. V. Bnquerir.

ENQETE, s. f. Informacion, prueba judicial: en lo criminal se dice sumaria, y tambien se toma por pesquisa.

ENQUETES, s. f. pl. o CHAMBRE DES ENQUETES. Era una de las salas del Par-

lamento de Francia.

ENQUETER (S') (de), v. r. Inquirir. V.

S'enquérir.

ENQUETEUR, s. m. Juez pesquisidor, o sea receptor: comisionado para hacer pes-

quisas, ó informaciones.

ENQUIS, ISE, p. p. V. Enquerir. | adj. (se usa solo en lo forense) Preguntado, interrogado: y en estilo jocoso y anticuado se dice pescudado.

ENRACINÉ, ÉE, p. p. V. Enraciner.

adj. Arraigado.

ENRACINER, v. n. y r. Arraigar, criar, of echar raices: las plantas. || (fig.) Arraigarse, inveterarse: los males, los abusos,

los vicios, etc.

ENRAGÉ, ÉE, p. p. V. Bnrager. []
adj. Rabioso: el que padece el mal de rabia.
[] (fig.) Rabioso, desesperado: el que tiene
rabia, ó furor. [] (fam.) Se dice mal enragé, douleur enragée, faim enragée,
passion enragée: mal, dolor, rabioso;
hambre, pasion rabiosa, esto es, furiosa,
violenta.

ENRAGEANT, ANTE, adj. (fam.) Cosa que hace rabiar, capaz de hacer rabiar, 6

desesperar.

ENRAGER, v. n. Rabiar: estar rabioso, o con el mal de rabia. || (fig.) Rabiar: de dolor, de hambre, de sed, etc. || (id.) Rabiar: por comer, por hablar, por ver, etc. || (id.) Rabiar, estar rabioso, desesperarse, estar desesperado.

ENRAYE, EE, p. p. V. Bnrayer. [] adj.

Enrayado. | Atado.

ENRAYER, v. a. Enrayar: clavar los rayos en una rueda. || Atar las ruedas á un carruage: para bajar una cuesta muy pendiente.

ENRAYER, v.n. (agric.) Hacer ó señalar la besana, ó primer surco el que ara.

ENRAYURE, s. f. Tirante para atar las

ruedas de un carruage.

ENHÉGIMENTÉ, ÉE, p. p. V. Bnrégi-

menser.

ENRÉGIMENTER, v. a. Formar en regimientos, ó dar forma de regimientos: á compañías sueltas, ó nuevas levas. Se podria ya decir enregimentar.

\*ENREGISTRABLE, adj. m. f. Re-

gistrable : que puede ser registrado.

ENREGISTRÉ, ÉE, p. p. V. Enregis-

ENREGISTREMENT, a. m. Begistro, empadronamiento, encabezamiento.

ENREGISTRER, v. a. Registrar, em-

padronar, ençabezar.

ENRHUMÉ, ÉE, p. p. V. Bnrhumer. Madj. Acatarrado, restriado, arromadizado.

ENRHUMER, v. a. Acatarrar, restriar,

arromadizar : causar un resfriado.

ENRHUMER (S'), v. r. Resfriarse, acatarrarse, arromadizarse: coger un resfriado.

ENRICHI, IE, p. p. V. Bnrichir. ¶ adj. Enriquecido, rico. ¶ Adornado, realzado. ¶ Aumentado.

ENRICHIR, v. a. Enriquecer: hacer of poner rico à alguno. || (fig.) Adornar, real-zar: muebles, vestidos. || (id.) Enriquecer, aumentar: una lengua.

ENRICHIR (S'), v. r. Enriquecerse, ha-

cerse o ponerse rico.

BNRICHISSEMENT, s. m. Lo rico, la riqueza: de un vestido, de una sala, de unos muebles, esto es, el valor, ó la copia de los adornos.

ENROLÉ, ÉE, p. p. V. Enroler. | adj.

Alistado.

ENROLEMENT, s. m. Alistamiento, asiento de plaza, hablando de soldados; y matrícula, hablando de marineros.

ENROLER, v. a. Alistar: sentar la plaza á un soldado, ó matricular á un marinero.

ENROLER (S'), v. r. Alistarse, tomar partido, sentar plaza: dícese de soldados, y marineros; y hablando de los últimos, se suele decir matricularse.

ENROUÉ, ÉE, p. p. V. Enrouer. || adj.

Enronquecido, ronco.

ENROUMENT, s. m. Ronquera, tambien carraspera: incomodidad en la garganta.

ENROUER, p. a. Enronquecer, poner ronco: dícese de la persona, y de la voz.

ENROUER (S'), v. r. Enronquecerse, ponerse ronco.

ENROUILLÉ, ÉE, p. p. V. Enrouiller. adj. Tomado, cubierto de orin, enmohecido.

ENROUILLER, v. a. Enmohecer: cubrir de orin.

ENROUILLER (S), v. r. Tomarse, cubrirse de oria, criar oria, ponerse mohoso.

ENROULEMENT, s. m. (arquit.) Espiral. || (jard.) Espiral, caracol, contorno.

\*ENROULER, v. a. Arollar: una cosa dentro de otra.

\*ENRUE, s. f. (agric.) Emelga: surco grande para señalar los tramos que se han de sembrar.

ENS, adv. (ant.) Dentro.

ENSABLÉ, ÉE, p. p. V. Bnsabler. adj.

Barado, encallado: un bagel.

ENSABLEMENT, s. m. Banco, islote de arens i que las corrientes y avenidas forman

en los rios. || Mégano, algaida: dicese del | montecillo de arena menuda que forman y mudan los vientos en los desiertos y tierras

ENSABLER, v. a. Encallar, o barar: un

barco en la arena.

ENSABLER (S), v. r. Encallarse, sentarse, un barço en algun banco de arena.

ENSACHE, EE, p. p. V. Ensacher.

adj. Ensacado, metido en costal.

ENSACHER, v. a. Ensacar, meter en costal: nueces, avellanas, castanas, etc.

\*ENSAFRANER, v. a. Azafranar: tenir con azafran. V. Safraner.

ENSAISINEMENT, s. m. ( for. ) Posesion : el acto de poner en posesion : de reconocer por feudatario.

ENSAISINER, v. a. (for.) Poner en posesion, ó dar posesion: el señor al feudatario, l

o censalario.

ENSANGLANTE, EE, p.p. V. Bnsanglanter. | adj. Ensangrentado.

ENSANGLANTER, v. a. Ensangrentar:

tenir o mauchar con sangre.

ENSEIGNE, s. f. Seña: que se da, ó se] toma, para buscar ó conocer alguna cosa. Muestra, señal: que se pone sobre las puertas, de las hosterias, cafes, talleres, y tiendes. || Bandera: insignia militar. || Pabel'on : la bandera larga que lleva à popa un navio de guerra.

ENSEIGNE, s. m. Alfèrez, subtemente:

dicese en el egército, y en la armada.

ENSEIGNE, EE, p. p. V. Enseigner. adj. Enseñado: dicese solo de las cosas que se ensenon.

ENSEIGNEMENS, s. m. pl. (for.) Do-

cumentos, pruebas, titulos.

ENSEIGNEMENT, s. m Enseñanza, instruccion: que se da de alguna ciencia, ó arte. || Leccion, doctrina, documento: hablando en sentido moral.

ENSEIGNER, v. a. Ensenar, dar lecciones: de algun arte, ó ciencia. || Enseñar, | doctrinar, der documentos: hablando de cosas morales. Enseñar, mostrar un camino, una calle: la casa de fulano, etc.

\* ENSEIGNEUR , V. Index.

ENSELLE, EE, adj. Ensillado: ee dice del caballo hundido del lomo, o sillar. (naut.) Arrufado: se dice del navio hundido del medio.

ENSEMBLE code. Junto, uno con otro: junta una corrotta. | Aller ensemble: ir. juntos, ó uno con otro. Il Deux semmes ensemble: dos mugeres juntas, o eu compenia.

ENSEMBLE (L'), s. m. El por mayor, el

conjunto, el complejo: de varias cosas.

ENSEMENCE, RE, p. p. V. Ensemencer. | adj. Sembrado. | Terre ensemencée : sementera , sembrado.

ENSEMENCEMENT, a. m. Siembra, sementera.

ENSEMENCER, v. a. Sembrar, empanar : las tierras.

ENSERREH, v. a. (ant.) Encerrar, abrazar, contener en si. Solo se usa aun en poesia. V. Enfermer. || Encerrar los árboles delicados en el invierno.

ENSEVELI, IE, p. p. V. Ensevelir. adj. Amortajado, || (fig.) Sepultado: en el olvido, en un profundo sueño. || Sumergido: en una pena, afficcion.

ENSEVELIR, v. a. Amortajar: un difunto. || (fig.) Sepultar: un secreto, en el

olvido, en el sueno.

ENSEVELISSEMENT, s. m. El acto de amortajar un difunto. || Enterraniento.

\*ENSIFORME, adj. m. f. (bot.) Ensiforme: dicese de las hojas, u otras partes de los vegetales, que tienen la figura de espada.

"ENSIMAGE, s. m. Untura : la que se da à los paños con aceite ántes de tun-

dirlos.

ENSIMER, v. a. Untar o humedocer ligeramente los paños para facilitar el tundido.

ENSORCELÉ, ÉE, p. p. V. Bosorce-

ler. | adj. Hechizado.

ENSORCELEH, v. c. Embrujar, hechizar, dar hechizos, maleficiar. | ( fig. ) Beber los sesos, hechizar : ganar la voluntad ó el caribo de alguno.

ENSORCELEUR, s. m. Hechicero.

ENSORCELLEMENT, s. m. Hechizo, maleficio, brugería. || (fig.) Encanto, hechizo: embeleso, y atractivo amoroso.

ENSOUFRE, EE, p. p. V. Ensoufrer.

edj. Azvirado.

ENSOUFRER, v. a. Azustar : sahumar con azulte,

\*ENSOUFROIR, s. m. Asufrador: el lugar donde se azufran los paños, ó sedas.
\* ENSAHDI E TI

ENSOUPLE, V. Ensuble.

\*ENSOYER, v. a. Ensedar : poner el sa-

patero la seda ó cerda al calio.

\* ENSUBLE, 6 ENSUPLE, s. f. Enjullo, plegader, cilindro: en que el tegedor va envolviendo la tela. Ensubles du métier à broder: hanzos, los fistones del hastidor de bordar.

\*ENSUIFER, v. a. Untar con sebo.,

ENSUITE, adv. Despues.

ENSUITE DE, prep. Despues. || Ensuite da cela: despues de esto.

ENSUIVANT, adv. (for.) Siguiente.

ENSUIVRE (S'), v. r. Seguir, seguirse, Originarse.

ENTABLEMENT, s. m. Entablemento,

cornisamento: de un edificio.

ENTABLER (S'), v. r. (picad.) Entablame: se dice del caballo, que llevándole mai de costado , se enreda de pies y manos , rozándese los remos unos con otros.

ENTACHE, EE, p. p. V. Entacher. adj. Plagado, conteminado, infecto i de algun mal. | (fig.) Inficiouado, tocado: de con arte, con gusto, o sin él, bablando de algun defecto, ó vicio.

ENTACHER, . a. Contaminar, plagar,

inficionar.

ENTAILLE, s. f. Muesca, escopleadura, entalladura, rasa, rebajo.

ENTAILLE, EE, p. p. V. Entailler.

adj. Escopleado, reliajado.

ENTAILLER, v. c. Escopicar, relajar, becer una muesca.

ENTAILLURE, V. Entaille.

ENTAME, V. Briamure.

ENTAME, EE, p. p.V. Batamer. | adj.

Decentado, empezado.

ENTAMER, v. a. Decentar, encentar, empezar : alguna cosa que estaba entera, llegar à ella : como à un talego de dinero, à un tonel de vino, á una pieza de paño, á un jamon, un pan, etc.||Pellizcar, descantillar, romper, herir : el pellejo , la corteza, ó la tez de alguna cosa, no penetrando en lo sólido. | (fig.) Entablar, dar principio, empezar a tratar : una cuestion, conferencia, negociacion, etc.

ENTAMURE, s. f. Decentadura, cala, prueba, cata. || Incision o cortadura pe-

quena.

EN TANT QUE, conj. Como: en cuanto:

ENTASSÉ, ÉE, p. p. V. Bnsasser. | edj.

Amontonado, bacinado.

ENTASSEMENT, s. m. Amontonamiento, hacinamiento.

ENTASSER, v. a. Amontonar, hacinar,

acumular.

ENTE, s. f. Engerto: el vástago o ramo de un árbol que se engiere en otro. # Engerto : el mismo árbol ó frutal que se ha engerido.

ENTELECHIE, s. f. (filos.) Entelequia:

forma esencial, perfeccion de un ente.

\*ENTEMENT, s. m. Engertacion: la ac-

cion de engerir los árboles.

ENTENDEMENT, s. m. Entendimiento: una de las tres potencias. || Inteligencia, capacidad, conocimiento.

ENTENDEUR, s. m. Entendedor. | A bon entendeur peu de paroles : à buen en-

tendedor pocas palabras.

ENTENDRE, v. a. Oir, sentir; percibir con el oido. || Entender, comprehender: lo que se dice. | Entender, saber : tener conocimiento, ó inteligencia de algun oficio, atte, ó ciencia. || Entender, dar oidos : consentir ó admitir alguna proposicion, ajuste, etc. | Entender que, ser de parecer que, creer que. | Entendre raillerie: entender de chanzas, tener correa, aguantar hurlas.

ENTENDU, UE, p. p. V. Ensendre.

Entendido, oido.

ENTENDU, UE, adj. Entendido, discreto, inteligente: hablando de personas. Bien o mal hecho, dispuesto, ideado: hecho | thousiasmer. | adj. Entusiasmado, arre-

un edificio, de un cuadro, de un jardin, de un adorno, etc. | Bien entendu que, conj. Bien entendido que, con el bien entendido que, con tal que.

ENTENTE, s. f. Inteligencia, ó sentido: que se da á una palabra , que tiene ó puede tener otros. || Conocimiento, inteligencia: bablando de las obras de las bellas artes.

ENTER, v. a. Engerir, engerter: árholes, plantas. || Enter en écusson : engertar de escudete.

ENTÉRINÉ, ÉE, p. p. V. Bntériner. adj. Concedido, acordado.

ENTÉRINEMENT, s. m. (for.) Aprolacion, confirmacion: de una gracia. || Veriticacion.

ENTÉRINER, v. a. (for.) Conceder,

aprobar : lo que se pide.

ENTERITIS, s. f. (medic.) Inflamacion de los intestinos,

\* ENTEROCELE, e. f. (medic.) Hernia intestinal.

\* BNTEROLOGIE, e. f. (medic.) Tratado sobre los intestinos.

\* ENTEROPHLOGIE, s. f. (medic.) Enteraflogia: inflamacion de los intestinos.

BNTERRE, EE, p. p. V. Enterrer. || adj.

Enterrado, sepultado.

ENTERREMENT, s. m. Entierro: dicese del acto de enterrar un difunto, y del acompañamiento y asistencia con que se lleva á la iglesia.

ENTERRER, v. a. Enterrar : dar tierra ó sepultura á un difunto. || Soterrar, cubrir de tierra: algunas plantas, etc. || (fig.) Meter debajo de la tierra, enterrar : esconder las cosas por avaricia, ó temor.

\* ENTES, s. f. pl. Añagaza : piel de ave

llena de paja, que sirve de señuelo.

ENTETE, EE, p. p. V. Entêter. | adj. Atulado, encalabrinado, privado de la cabeza. || Encalabrinado, aferrado, preocupado: testarudo,

ENTETEMENT, e. m. Atusamiento, privacion de la cabeza: por algun tufo, vapor, u olor suerte. En este sentido es voz de poco uso. | (fig..) Encaprichamiento, aferramiento, preocupacion : á favor de alguna persona, o cosa. || Obstinacion, perti-Dacia.

ENTETER, v. a. Encalabrinar, privar, volcar la cabeza : un tufo, un vapor, etc. (fig.) Encalabrinar, infatuar, encaprichar: à savor de alguna persona, o cosa.

ENTETER (S') (d), v. r. Obstinarse, in-

fatuarse.

ENTHOUSIASME, s. m. Entusiasmo: suror, espíritu, ó inspiracion divina, hablando de profetas, y poetas. || Entusiasmo, arrebatamiento de la imaginacion o pasion á favor de una persona, o cosa.

ENTHOUSIASME, EE, p. p. V. Bn.

ENTHOUSIASMER, p. a. Entwissmar, arrohar, arrebatar: de admiración, gusto,

ENTHOUSIASMER ( 5' ) (de), . r. Entusiasmarse, arrebatarse: de gozo, de admiración, de afecto, por alguna cosa.

ENTHOUSIASTE, s. m. Entusiasta: acérrimo apasionado, ciego admirador. Tam-

bien se toma por iluso, visionario.

ENTHYMEME, s. m. (diddc.) Entimema: argumento de dos proposiciones, porque el

antecedente supone la que faita.

ENTICHE, EE, p. p. V. Enticher. \ adj. Macado, picado: dícese de las frutas, etc. 🛚 fig.) Tocado, infecto, de algun vicio : herido, agarrado, de alguna pasion.

ENTICHER, v. a. Macar, picar: las Futas, etc. § (fig.) Inficionar, infectar, inpregnar: de alguna mala opinion, secta, etc. | (id.) Herir de algun vicio, pasion, etc.

ENTIER, s. m. Entereza. | La chose est en son entier: la cosa está en su primer estado.

ENTIER, IERE, adj. Entero, integro: sin faltarle parte alguna. [Entero, cabal, total, completo. | Entero, inflexible, tenaz. E Cheval entier: caballo entero, el que no es capon. | En entier, adv. Por entero, integramente : en todas sus partes.

ENTIEREMENT, adv. Enteramente,

del todo.

ENTITE, e. f. (diddc.) Entided : lo que constituyo la esencia de una cosa.

ENTOILAGE, s. m. Cinta de escote: aquella en que se pega un encage.

ENTOILE, EE, p. p. V. Bntoiler. | adj.

L'egado, montado : un encage.

ENTOILEH, v. a. Pegar, montar: volver à pegar el encage à un pañuelo, una corbata, etc. | Entoiler une estamps: pegaria en un lienzo.

\* ENTOIR, s. m. Abridor; el cuchillo para

engerir.

- \* ENTOISER, v. a. Cuadrar el monton ó pila de algunas cosas para medirle con la toesa.
- \*ENTOMOLITHES, s. f. pl Entomolitas: piedras figuradas en las que se ven estampados insectos.
- \*ENTOMOLOGIE, s. f. Entomologia: historia natural de los insectos.
- \* ENTOMOLOGISTE, s. m. Entomologo: el que se ocupa en la entomologia.
- \* ENTOMOPHAGE, s. m. Entomólago: el j que vive de insectos.

ENTONNE, EE, p. p. V. Entonner. [

adj. Envasado. || Entonado.

\* ENTONNEMENT, s. m. Envasamiento: Le accion de envasar o llenar los toneles.

ENTONNER, v. c. Entonar, empesar á j cauter: y también dat el topo é las demes l

betado, embelecido: de admiración, ol voces. Entonelar, envasar: vino a otro licor. [! (fig. y fam.) So dice bien entonner: chifiar, soplar, empinar bien : por beber mucho vino.

> ENTONNER (S'), . r. Colarse, embocarse: el viento por un boquete, o paso an-

ENTONNOIR, s. m. Embudo: para meter, o eacar vino à otro licur de las va-

ENTORSE, a. f. Esguince, torcedura de pie : causada por algun movimiento, o fuersa. Il Se donner une entorse au pied: torcerse, ladearse un pié. | (fig.) Se dice : donner une entorse à un passage : torcer un paso, darle diverse ó contrario sentido del natural. Donner une entorse à la justice: ladearse , torcer el juez la justicia.

ENTORTILLE, EE, p. p. V. Entortilter. | adj. Envuelto, rollado. | Enredado, enroscado. || Encrespado, hablando del cabello. [[ (fig.) Se dice: pensée entortillée, sty le entortillé: concepto, ó estilo, enreda-

do, obscuro, confuso, crespo.

ENTORTILLEMENT, s. m. Enroscadura, enredamiento. || (fig.) Enredo, confusion, embolismo; en las ideas, en las fra-

ENTORTILLER. p. a. Envolver, rollar: en un papel, ú otra cosa. !! Enroscar, enredar : liar al rededor , ó dando vueltas. 🛭 ( fig.) Enredar, confundir ; los conceptos, las expresiones.

ENTOUR, s. m. Circuito, inmediacion. \*ENTOURAGE, s. m. Cerco, cerquillo: el adorno que rodça á una joya.

ENTOURE, EE, p. p. V. Entourer.

*adj.* Cercado, etc.

ENTOURER (de), v. a. Cercar, ceñir: una ciudad ó villa con murallas.||Rodear, ó cercar, à aiguno con gente, guardas, etc. 🎚 Abrazar todo al rededor, dar vueita al rededor, esto es, una cosa a otra.

ENTOURNURE, s. f. Sisa, escotadura: de las mangas de un vestido junto al hom-

bro.

ENTOURS, s. m. pl. Los airededores, los afueras : de una poblacion. V. En virons.

\* ENTR'ACCORDER (S'), v. r. Convenirse, ponerse de acuerdo entre sí.

\* ENTR'ACCUSER (S'), v. r. Acusarse el uno al otro, ó los unos 4 los otros.

ENTR'ACTE, s. m. Entreacto: intervalo de una jornada 4 otra. || Entremes. || Sainete.

ENTR'AIDER (S'), v. r. Ayudarse entre si, mutuamente, el uno al otro, ó los unos á los otros.

ENTRAILLES, s. f. pl. Entrañas : las del cuerpo del animal. || (fig.) Entrañas, corazon: tómase por la compasion, ternura, smor. | ( 12.) Entrañas : el interior, o centro de la tierra.

ENTR'AINER (S'), P. P. Assista, que-

rerse entre el, mutuamente, el uno el otro, | LONNEMENT, e. m.( arquit ) Intercoó los unos á los otros.

\* ENTRAINANT, ANTE, adj. Atragente: To que atrae, y seduce.

ENTRAINE, ÉE, p. p. V. Entrainer. adj. Arrastrado, llevado, acarreado.

ENTRAINEMENT, a. m. Arrastramien-

to: acarreamiento.

ENTRAINER, v. a. Arrestrar, llevarse tras si: alguna cosa, o persona, con violencia. | (fig.) Acarrear, tracr consigo: bience, unales, consecuencias.

"ENTRAIT, s. m. (carp.) Tirante, so-

ENTRANT, ANTE, adj. (poc. us.) Insinuante, atractivo. Antes se tomó por entremetido. Angle entrant: angulo entrante, el contrario de saillans: saliente. | Les entrans et les sortans : los entrantes y sa-

ENTR'APPELER (S'), g. r. Llamarse entre si, el uno al otro, ó los unos á los

ENTRAVAILLE, EE, adj. (blas.) Impedido : se dice de los pájaros que tienen un palo atravesado en las alas, ó los pies.

ENTRAVE, EE, p. p. V. Entraver.

Trabado.

ENTRAVER, v. a. Trahar: poner trahas, à una caballeria.

\* ENTRAVERSER, v. a. (ndut.) Acode-

ENTR'AVERTIR (S), v. r. Avisarse, darse aviso, mutuamente, el uno al otro, o los unos á los otros.

ENTRAVES, s. f. pl. Maniotas, trabas: las que se ponen á los caballos. || (fig.)Tra-

bas, grilles : embarazos, estorbos.

ENTRE, prep. Entre. | Tiene al mismo uso y significacion en frances que en casteliano, excepto en los siguientes egemplos: le remettre entre ses mains : volverio à sus manos: le plus sage d'entre les Romains: el mas sabio de los romanos. Il Entre chien es loup : entre dos luces.

ENTRE, EE, p. p. V. Bntrer.

ENTRE-BAILLE, EE, p. p. V. Entrebailler. | adj. Medio abierto, entre abierto.

ENTRE-BAILLER, v. a. Entre abrir,

medio abrir.

ENTRE-BAISER (S'), v. r. Besarse mu-

tuamente, el uno al otro.

\* Entre-bandes, 6 Entre-battes, s. f. pl. Las dos extremidades ó punta un paño.

\*ENTRE-BAS, s. m. Distancia desigual

de los hilos de la urdimbre.

ENTRECHAT, s. m. Cabriola: en el

ENTRE CHOQUER (S'), v. r. Chocar, encontrarse, topar uno con otro. || (fig.) Contrapuntarse, estar encontrados, chocar una persona con otra.

ENTRE-COLONNE, & A RNTRE-CO-

lumnio: espacio de entre columna y co-

ENTRE-COTE, s. m. Entre costilla : trozo de carne, sacado entre dos costillas de

vaca ó de ternera.

ENTRE-COUPÉ, ÉE, p. p. V. Entrecouper. | adj. Cortado, dividido en varias partes. | Interrumpido.

ENTRE-COUPER, v. a. Cortar, cruzar,

atravesar : pur varias partes.

ENTRE-COUPER (S'), v. r. Rozarse. V. Se couper, que es como se dice.

\*ENTRE-DÉTRUIRE (S'), v. r. Dostruirse entre si.

ENTRE-DEUX, s. m. Intermedio, espacio, hueco: entre dos cosas.

\*ENTRE-DEUXIEME, s. f. (encuad.) Regia de enlomar : las tablitas que se ponen entre los libros para enlomarlos.

ENTRE-DONNER (S), v. r. Darse mutuamente 5 ó el uno al otro : alguna cosa...

ENTREE, s. f. Entrada: de un lugar, de una casa, de una iglesia, etc. [ Entrada, recibimiento: de un rey, de un embajador, etc. || Entrada, ingreso, admision : en' una academia, ù otra comunidad. 📗 Asiento: en algun tribunal, junta, etc. || Entra-: da, hablando de derechos, por los géneros que entran de asuera. || Entrada : la accion de entrar en alguna parte. | Entrada: principio de invierno. || Entrada, boca de noche. || Entrada, introducción: en las casas. || Entrada, introito: de un libro, de una oracion, etc. || Entrada dificultosa, ó estrecha: de un sapato, de una media, etc. | ( fig. ) Entrada, puerta: de vicios, desórdenes, modas, etc. | Principio: primer plato que se sirve en la mesa. Il D'entrée de jeu : desde el principio del juego: figuradamente, desde el principio. || Entrée de ballet : bailete de un intermedio.

ENTREFAITES, s. f. pl. Usase solo en éstas frases adverbiales: dans ces entrefaites, sur ces entrefaites: entre tunto, miéntras tanto, en el interio, entremedias.

ENTRE-FRAPPER (S'), v. r. Herirse uno a otro.

ENTREGENT, s. m. (fam.) Agibilibus, manejo: para saber vivir, y salır, de los negocios.

ENTR'EGORGER (S'), v. r. Degollarse, matarse el uno al otro, los unos a kos

\*ENTRE-HIVERNER, v. a. Barbechar: arar las tierras en el invierno, disponiéndo-

las para la siembra. ENTRELACE, EE, p. p. V. Entrelacer.

adj. Entrelazado, entretegido.

ENTRELACEMENT, s. m. El entretegido, enlazamiento: de una cosa con otra. ENTRELACER, v. a. Entrelazar, entreteger una cosa con utra.

ENTRELACS, s. m. Entre lisce, entre

tegidos. [] (arquit.) Artesonado: la labor y [ enface de unos casetones con otros.

ENTRELARDE, EE, p. p. V. Entrelarder. | adj. Enlardado; mechado. | (fig. y fam.) Ingerido, entreverado, embutido.

ENTRELARDER, v. a. Mechar con toeino: alguna carne, ó ave. A Tambien se dice mechar o entremeter, clavos, canela, cortecitas de limon en alguna vianda. (fig. y fam. ) Embutir, entreverar, ingerir un escrito, o discurso: de versos, dichos, pasages, etc.

ENTRE-LIGNE, s. f. Entre rengiones: espacio que queda de renglon á renglon, de linea à linea. || Entrerengionadura : lo escrito entre renglon, y renglon. | Regleta: la que ponen los impresores para abrir los

rengiones.

ENTRE-LUIRE, v. n. Entrelucir, lu-

cir un poco.

ENTRE-MANGER (S'), v. r. Comerse el uno al otro : dicese de algunos animales.

ENTREMÉLE, p. p. V. Entreméler. || adj. Entremezciado, mezciado, interpolado.

ENTREMELER, v. a. Entremezciar, mezclar, entremeter, interpolar: unas cosas con plras.

ENTHEMÈLER (S'), v. r. Entreme-

terse. V. Sentremettre.

ENTREMETS, s. m. pl. Intermedios: platos que se sirven en una mesa entre el asado y los postres.

ENTREMETTEUR, EUSE, s. Mediador,

medianero, tercero.

ENTREMETTEUSE, s. f. Tercera, intercesora : en el sentido de alcahueta. A Casamentera.

ENTREMETTRE (S), v. r. Terciar, mediar interponerse, empeñarse : hacer buenos oficios por aiguno, o alguna cosa. || Entremeterse, meterse, mezclarse : en algun asunto.

ENTREMISE, s. f. Mediacion, interposicion: empeño, buenos oficios de una persona por otra.

ENTR'ENTENDRE(S'), v. r. Entender-

\*ENTRE-NERFS, s. m. pl. (encuad.) Los cordeles del telar de coser libros. || La distancia que hay entre cordel y cordel en los lomos de los libros.

\*ENTRE-NOEUD, s. m. (botán.) Internodio: el espacio que media entre dos nu-

dos de las cañas.

ENTRE-NUIRE (S'), v. r. Dañarse, hacerse dano, perjudicarse; el uno al otro.

ENTREPAS, s. m. Portante, sobre-

paso: en las caballerías.

ENTRE-PERCER (S'), v. r. Pasarse,

horadarse : el uno al otro.

ENTRE-PONTS, s.m. pl. (ndut. ) Los entrepuentes, los entrecubiertas : de un DAVIO.

ENTREPOSER, v. a. Almacenar: cepositar los géneros en el depósito, para sacarlus cuando-convenga.

ENTREPOSEUR, s. m. Oficial tercenista : el que distribuye el tabaco á los estan-

quillos.

ENTREPOT, s. m. Lugar de depósito, o escala, si es puerto de mar, donde se guardan ó juntan las mercaderías para lleverias a mas lėjos.

ENTREPRENANT, ANTE, adj. Osa-

do, temerario, intrépido.

ENTREPRENDRE, v. a. Emprender: tomar a su cargo ó por su cuenta alguna cosa, entrar en una empresa, o asiento. Emprender, determinarse à hacer o tratar alguna cosa. | Entreprendre : usurpar, atenter á.

ENTREPRENEUR, s. m. Empresario, asentista : el que emprende una obra por un tanto, ó por cierto precio.

ENTREPRENEUSE, s. m. La muger costurera, o ropera, que tiene ajustada al-

guna obra.

ENTREPRIS, ISE, p. p. V. Entreprendre. | adj. Emprendido. | Atentado, suurpado.

ENTREPRIS, ISE, adj. Baldado, cogido algun miembro de un aire, accidente.

(fig.) Encogido, corto, turbado.

ENTREPRISE, s. f. Empresa, empeño: la entrada en un negocio arduo. || Atentado, acto de usurpacion de una juridiccion sobre otra.

ENTRE-QUERELLER (S'), v. r. Renir. disputar entre si, el uno con el otro.

ENTRER,, v. n. Entrar : pasar de afuera adentro : penetrar. Tiene las mismas significaciones y uso en ámbas lenguas, menos en los siguientes egemplos : entrer en campagne : salir à campaña : entrer en religion : tomar un hábito: entrer en colere: tomar cólera: entrer à table: ponerse à comer, sentarse à la mesa.

ENTRER, v. imp. Dicese: il entre là dedans plus d'orgueil qu'en ne pense: se encierra allí mas orgullo de lo que se piensa.

ENTRE-REGNE, V. Interregne.

ENTRE-REPONDRE (S'), v. r. Responder el uno al otro, corresponderse.

\*ENTRE-SABORDS, s. m. pl. (naut.) Entreportas: los tablones entre las portas de un navío.

ENTRE-SECOURIR (S'), v. r. Socorrer-

se inutuamente, el uno al otro.

ENTRE-SOL, s. m. Entresuelo: habitacion construida entre el cuarto bajo y el principal de una casa.

\* ENTRE-SOURCILS, s. m. Entrecejo: el

espacio entre las dos cejas.

ENTRE-SUIVRE (S'), v. r. Ir o venir una cosa tras de la otra, seguirse una cosa talla, entretalladura. | Campanela en el brado. baile.

ENTRE-TAILLER (S'), v. r. Rozarse: herirse lus tolullos andando. Dicese comunmente de los caballos.

ENTRE-TAILLURE, s. m. Alcance: la rozadura que se hacen las caballerias por alcanzarse del pié à la mano.

ENTRE-TEMPS, s. m. Intermedio, intervalo: el tiempo que media entre dos

acciones. ENTRETENEMENT, s. m. Gasto, manutencion : de un egército, de un hospital. Il Alimentos, asistencias: que se conceden a alguno. Esta voz solo se ha conservado en estilo de hacienda, y del foro: en el comun y general se dice entretien.

\* ENTRETENEUR, s. m. Mantenedor de una concubina : el que paga su manuten-COUL

ENTRETENIR, v. a. Mantener, sostener : el peso de alguna cosa, ó su union con otras. | Mantener en pie, conservar, tener en buen estado : las obras que piden reparos. Mantener, asistir, pagar la manutencion á aiguno. || Hablar á uno de alguna cosa, d darle conversacion. || Mantener: correspondencias, amistades.

ENTRETENIR (S'), v. r. Vestirse de su cuenta, hacerse el gasto del vestir. || (de) Hablar, ù ocuparse, de algun asunto: pensar en ello.

ENTRETENU, UE, p. p. V. Entretenir. | adj. Mantenido de todo. || (blas.) Tenido, ó pendiente una cosa de otra.

ENTRETIEN, s. m. Conservacion: gasto para conservar y mantener en buen estado una obra: este gasto se llama tambien obras. || Manutencion, gasto: de una casa, de una persona, y de cualquier establecimiento ó comunidad. | Platica, conversacion: de una persona con otra. | Entretiens spirituels: conferencias, pláticas espirituales.

ENTRETOILE, s. f. Guarnicion sea de galon, encages, o franja, sobre las costuras de un vestido.

ENTRETOISE, s. f. (carp.) Cabestrillo de sierra. || Virotillo que se pone entre dos maderos para mantenerios.

\*ENTRETUER (S'), v. r. Matarse en-

ver, o ver de paso una cosa. || (fig.) Vislumbrar, descubrir, penetrar: por indicios, o antecedentes.

ENTREVOIR (S'), v. r. Avistarse, toner para tratar, ó conferenciar.

vano: el intervalo entre dos maderos, o gion, etc. | (id.) Envolver, rodear: al ene-

ENTREVU, UE, p. p. V. Entrevoir.

ENTRETAILLE, s. f. (grab) Entre- | | adj. Medio visto, visto de paso, vislum-

ENTREVUE, s. f. Vistas: la concurrencia de dos ó tres sujetos citados para verse y conferenciar: suele decirse entre, principes, o embajadores. || Abocamiento: conferencia verbal aplazada entre dos d tres personas particulares para traiar un / asunto.

ENTR'OUIR, v. a. Entreoir: oir alguna cosa sin percibirla bien.

ENTR'OUVERT, ERTE, p.p. V. Entrouvrir. adj. Entreabierto, medio abierto.

ENTR'OUVRIR, v. a. Entreabrir, medio abrir, no abrir bien, ó del todo: una puerta, un postigo, los ojos, etc.

ENTR'OUVRIR (S'), v. r. Abrirse, rajarse, henderse: una pared, un techo, ctc. y tambien cuartearse.

ENTURE, s. f. Engerimiento: la operacion de engerir, ó engertar. || La cortadura ó parte por donde se engerta un

arbol. ENTURES, s. f. pl. Escalones, o peldanos, en las canteras.

ENULA-CAMPANA, V. Aunéel

ÉNUMÉRATIF, IVE, adj. Especifica-

ÉNUMÉRATION, s. f. Numeracion, es. pecificación una por una: de las cosas.

ENUMERER, V. Dénombrer.

ENVAHI, IE, p. p. V. Envahir. || adj. Invadido.

ENVAHIR, v. o. Invadir una provincia. ll Apoderarse : de una heredad ó posesion. Н Usurpar: el poder, la autoridad, etc.

ENVAHISSEMENT, s. m. Invasion, usurpacion : la accion y efecto de invadir ó

\*ENVAHISSEUR , s. m. Invasor : el que

\*ENVALER, v. a. (pesca ) Mantener abierta la red barredera.

\*ENVELIOTER, v. a. Hacer montones el heno despues de segado.

ENVELOPPE, s. f. Carpeta, cubierta, sobrescrito: de una carta. || Cubierta: de' otra cualquiera cosa. [(agric.) Zurron, donde está metido el trigo: concho, el zurron del maiz. || Cajas : en la fundición de campanas. || (botán.) Tela, cubierta.

ENVELOPPE, EE, p. p. V. Envelopper. || adj. Envuelto, cubierto. || (fig.) Se ENTREVOIR, v. a. Vislumbrar, medio dice: discours, raisonnement enveloppé: expresiones, razones obscuras, embrolladas. \*ENVELOPPEMENT, s. m. Envolvimi nto: la accion de envolver una cosa.

ENVELOPPER (de), v. a. Envolver, cuunas vistas, abocarse: dos ó mas personas brir alguna cosa: con lienzo, encerado, papel, etc. para resguardaria, y conservaria. ENTREVOUS, s. m. (arquit.) Hueco, (fig.) Cubrir, distrazar: la verdad, la relimigo. | (id.) Envolver, enredar, implicar: a uno en algun mai negocio, o lance.

Tegumentos, camisas.

ENVENIME, KE, p. p. V. Envenimer. adj. Envenenado, empouzouado: dicese de las cosas solamente; porque de las personas, se l

dice empoisonné.

ENVENIMER, v. o. Envenenar, emponzoñar: llenar de veneno una cosa, echarle veneno, o ponzoña. || (fig.) Enconar, irritar: una llaga, los únimos. | (id.) Acrimi-, nar, malear, interpretar malignamente, o siniestramente ; las acciones, las palabras de

ENVERGER, v. a. Teger con mimbres. ENVERGUER, v. a. (naut.) Envergar:

atar y sujetar las velas à las vergas.

ENVERGURE, s. f. (naut.) Envergadura: anchura de las velas. || Lo largo de las alas de las aves de punta à punta. || Gayiota : ave marinera.

\* ENVERJURE, s. f. Corondel. Se usa comunmente en plural, y es el nombre que dan los fabricantes de papel à los hilos del laton

de que está tegido el molde.

ENVERS, prep. Con, à, para con. Veanse los egemplos siguientes: charitable envers les pauvres : caritativo con los pobres : tngrat envers Dieu: ingrato à Dios, ó con Dios: traitre envers sa patrie: traidor á su patria: impitoyable envers ses enjuns: cruel para con sus hijos.

ENVERS, s. m. El enves, o reves; de una tela. A l'envers, adv. At enves, o por el raves, o por el enves: dicese del vestirse,

ó calzarse una prenda.

\* ENVERZER, v. a. Estirar los paños y telas para lustrarios.

ENVI (A L'), adv. A competencia, á por-

na, á cual mas, á cual mejor.

ENVIE, s. f. Envidia, celos: del bien o fama agena. || Gana, deseo, ansia : de alguna cosa. Antojo: dicese comunmente del de las preñadas. | Señal con que nacen los niños, atribuido al antojo de la madre. | Hespigon, padrastro: que sale y se levanta entre el cútis y el nacimiento de las unas.

ENVIÉ, ÉB, p. p. V. Envier. || adj. En-

vidiado. | Deseado, apetecido.

ENVIEILLI, IE, p. p. V. Envieillir. adj. (fig.) Envejecido, inveterado, arraizado.

ENVIEILLIR, v. n. Avejentar: hacer que una persona o cosa parezca mas vieja de

lo que es.

ENVIER, v. a. Envidiar, tener envidia: de bien, o fama agena. || Envidiar : desear y apetecer alguna cosa.

ENVIEUX, EUSE, s. y adj. Envidioso,

celoso: del bien o fama agena.

\*ENVINE, EE, adj. Avinado: se dice de una vasija que conserva el olor del vino.

ENVIRON, prep. Cerca de, cosa de, al rededor de. Eg. il y a environ dix ans: il

ENVELOPPES, s. f. pl (botan. y agric.) | y avait environ mille personnes : pnede traducirse así: hace unos diez años: habia unas mil personas.

ENVIRON, adv. Cerca: casi: por abi, h

corta diferencia.

ENVIRONS, s. m. pl. Cercanias, airededores, contornos de una plaza, ciudad, o villa.

ENVIRONNER (de), v. a. Cercar, rodear, circundar: y lambien andar ó estar al rededor de alguno, o de alguna cosa.

ENVISAGE, EE, p. p. V. Envisager.

adj. Mirado, considerado.

ENVISAGER, v. a. Encararse con alguno, mirarle a la cara. || (fig.) Considerar, contemplar, mirar: las cosas.

ENVOI, s. m. Envio, remesa: de cosas,

particularmente de comercio.

ENVOILER (S'), v. r. Doblarse, o encor-

varse el hierro de una cerraja.

ENVOISINE, ÉE, adj. ( fam. ) El que tiene buenos o malos vecinos: dicese: bien ó mal ensoisiné, del que tiene buena ó mala vecindad.

ENVOLER (S'), v. r. Volar, escapar, huir : satir volando, echar á volar, los pajaros. || (fig.) Volar, escapar, huir: el tiempo,

la ocasion.

\* ENVOUTEMENT, s. m. Hechizo, por medio de una figurilla de cera.

ENVOÙTER, v. a. Hechizar á uno por medio de una figurilla de cera.

ENVOYE, EE, p. p. V. Envoyer. | adj. Enviado.

ENVOYÉ, s. m. Enviado: ministro enviado de una corte soberana á otra.

ENVOYEE, s. f. La muger de un enviados

ENVOYER, v. a. Enviar, despachar, mandar : una persona á tal parte. || Enviar, remitir: alguna cosa á tal parte, ó á tal persona. || Despedir, arrojar: humos, tufo, vapores, calor, hácia tal parte.

\* ENYDRE, s. f. Boa acuática : culebra de

Africa.

\* EOLE, s. m; Eolo: dios de los vientos. ÉOLIEN o EOLIQUE, adj. Eólico: uno de los cinco dialectos de la lengua griega.

EOLIPYLE, s. m. Bolipila: bola de metal, que remata en un pico sumamente estrecho de boca: se llena de agua, y puesta al fuego, despide el vapor con mucha fuerza.

ÉONITES, s. m. pl. Eónitas: sectarios, cuyo gese Bon habia de juzgar á los vivos y

á los muertos.

EPACTE, s. f. Epacta: el aumento de once dias que el año solar tiene de mas que el Junar.

EPAGNEUL, EULE, subst. Perrito Gno

faldero: pero no de lanas.

\*EPAINVAIN, s. m. Ballico: planta. EPAIS, AISSE, adj. Espero, denso. I Grueso, macizo. (fig.) Craso, gordo: dicese de la facultades del entendimiento.

RPAIS, s. m. Lo espeso, espesura.

EPAIS, adv. Espesamente.

BPAISSEUR, s. f. El grueso, el espesor: de un cuerpo sólido. || Espesura : de un bosque. [ Densidad : del aire, de las nubes. [ Crasicie, crasitud.

BPAISSI, IB, p. p. V. Bpaissir. | adj.

Espesado: condensado: engrosado.

EPAISSIR, v. a. Espesar, condensar, engrosar; poner espesa, poner grussa una

BRAISSIR (8'), v. r. Espesarse, condensarse, ponerse espesa, densa, gruesa una cosa. I Engrosar, embastecer; una persona.

EPAISSISSEMENT, s. m. Espesura, condensacion: dicese de los líquidos y flui-

EPAMPRE, RE, p. p. V. Epamprer. adj. Despampanado; deslechugado; se dice de las vides.

EPAMPREMENT, s. m. Despampana-

dura.

EPAMPRER, v. a. Despampanar las vi-

RPANCHE, EE, p. p.V. Epancher. || adj.

Derramado, disipado.

EPANCHEMENT, s. m. Derramamiento, desparramamiento (de algun líquido que se extiende, o rebosa lentamente); apenas se dice sino de la hílis. || (fig.) Desahogo, abertura de pecho, dilatacion, ensanche del ánimo.

ÉPANCHER, v. a. Derramar, verter poco á poco algun líquido: tiene poco uso en el sentido literal. || (fig.) Dicese: épancher son cœur: explayar, abrir, desahogar su pecho á alguno, ó con alguno, descubrirse con

contianza.

\* EPANCHOIR, s. m. Desaguadero: agu-

jero para verter algun líquido.

BPANDRE, v. a. Desparramar, derramar: ir esparciendo, o sembrando aca y acullá, alguna cosa.

HPANDRE (S'), v. r. Esparcirse, exten-

EPANDU, UE, p. p. V. Epandre. || adj.

Desparramado, derramado.

EPANORTHOSE, s. f. Eparnortésis:

figura de retórica.

RPANOUIR (S'), v. r. Abrir, descogerse, desplegarse: las flores. || (fig.) Ensanchar, dilatar: el corason, el ánimo, el cuajo.

EPANOUISSEMENT, s. m. Abertura, descogimiento, expansion: de las flores. (fig.) Ensauche, dilatacion: del ánimo, del

**corazon , del cuajo.** 

EPARCET, s. m. Lo mismo que Es-

parcette. LOWE !

EPARER (S'), v. r. ( picad.) Disparat coces un caballo.

EPARGNANT, ANTE, adj. Ahorrati-

vo, ahorrador, económico.

EPARGNE, a. f. Ahorro, economia: en el gastar. || Ahorramiento, y ahorro: la accion de ahorrar, ó excusar gasto. Ahorro: lo que resulta, ó se junta de las economias.

EPARGNE, EE, p. p. V. Bpargner.

adj. Ahorrado, economizado.

EPARGNER, v. a. Ahorrar: excusar algo del gesto. || Economizar , conservar : las cosas, no gastandolas con profusion. Aborrar, evitar, excusar: penas, trabajos, etc. | (fig.) Perdonar, dejar libre: a alguno de castigo, de persecucion, de la muerte.

BPARGNER (3'), v. r. Cuidarse mucho: no hacer excesos. || Emplearse en una cosa

con flojedad: no fatigarse.

EPARPILLE, EE, p. p. V. Eparpiller.

🛮 agj. Desparramado.

EPARPILLEMENT, s. m. Desparrame: la accion de desparramar. || Inconexion, dispersion: falta de union y dependencia entre varias cosas que deben formar un to-

EPARPILLER, v. a. Desparramar : esparcir por el suelo cosas menudas, irlas

sembrando.

\* EPARS, s. m. Estaca de carro. (agric.) Costillas en el arado. || (náut.) Asta del pabellon.

EPARS, ARSE, adj. Esparcido, disperso, sembrado: dícese de personas y de

cosas que no se hallan juntas.

ÉPARVIN ó EPERVIN, s. m. Esparavan : tumor que sale à las caballerías en las piernas.

ÉPATÉ, ÉE, p. p. V. Epater. || adj. Dicese: verre épaté: vaso sin pié, con el pié roto. Nez épaté: naris remachada, chata.

EPATER, v. c. Romper ó quebrar el pié : dícese de un vaso, copa, ú otra va-

\*ÉPAUFRURE, s. f. Astillazo, que salta de una piedra labrada.

EPAULARD, s. m. Marsopa: cetáceo.V.

Marsouin, u orque.

EPAULE, s. f. Hombro, espalda: lo EPANOUI, IE, p. p. V. Epanouir. | primero se dice solo de las personas : y lo adj. Abierto, descogido: hablando de flores. segundo de los animales tambien. | (fig. ) Se dice plier l'épaule : doblar el hombro : porter quelqu'un sur ses épaules: lievarle à cuestas: prêter l'épaule à quelqu'un; hacerle espaides, ayudarle: regarder quelqu'un par dessus l'épaule: mirarle por encima del hombro, con desprecio: faire hausser les épaules : dar compasion, causar lastima,, por ser ridicula una cosa.

EPAULE, EE, p. p. V. Epauler. || adj. Despaldillado. || (fig. y fam.) Se dice: 6676

ras, esto es , tener protectores.

EPAULEE, s. f. Espaldaraso. | Fuer-

za, o empujen con el hombro.

EPAULEMENT, s. m. (fortif.) Espaldon. EPAULEH, v. a. Despaldillar: desconcertar el hombro, o la espaidilla. || (fig.) Dicese épauler, hacer espaldas, guardar las espaidas: favorecer, patrocinar á alguno. || En la danza se dice épauler bien ou mal, por llevar bien ó mal los hombros, segun los movimientos de cada paso.

\* EPAULETIER, s. m. (fam.) Oficial indecente, y que no tiene de oficial mas que

las charreteras.

ÉPAULETTE, s. f. Hombro de una chupa, o casaca. || Hombrillo : de camisa. || (milic.) Charretera: distintivo de los capitanes y subalternos, en el hombro.

\* EPAULIERE, s. f. Espaidar: parte de

,una armadera.

\* EPAULIES, s. f. pl. Tornahoda : el signiente dia de las bodas, entre los antiguos griegos. || Las dádivas, y sobretodo los muebles que la recien casada recibia de su suegro.

EPAURE, s. f. Viga, que sirve para

levantar el arrufo de un barco.

EPAVE, adj. m. f. Cosa perdida, sin dueño conocido. || Epaves, como s. m. pl. son producciones naturales que arroja el mar á la orilla, ó cria en ella.

EPEAUTRE, s. m. Espelta : especie de

trigo.

EPÉE, s. f. Espada, y espadin: arma ofensiva y defensiva. || (fig.) Se dice: l'épée o le parti de l'épée : la carrera política, que no es la eclesiástica, ni la militar, ni la togada, ni la mercantil. [ (id.) Dicese: emporter à la pointe de l'épre: ganar à punta de lenza.

\* EPFICHE, s. f. Pico: ave.

EPELÉ, KE, p. p. V. Bpeler. 1 adj. Deletreado.

EPELER, v. a. y n. Deletrear : las palahras, como hacen los niños.

EPELLATION, c. f. Deletreo : la ac-

cion y arte de deletrear.

EPERDU, UE, adj. Perdido, desatina-

do loco: por alguna pasion.

EPERDUMENT, adv. Perdidamente, l'ocamente, desatinadamente: dicese del que está apasionado, ó enamorado, por una cosa, o persona.

ÉPERLAN, s. m. Menas, esperinque:

escado de mar y rio.

EPERON, s. m. Espuela: con que pica el ginete al caballo. || Espolon, tajamar: de galera. || Espolon: del gallo. || Espolon: obra de canteria, que remata en angulo agudo para cortar la corriente de las aguas. | (ndut.) Tajamar, esperon.|| Espolon : obra de sortificacion, que remata en angulo saliente. | (fig. ) Espuela, estimulo, aguijon. L'Eperon à la genette: acicate, espuela à un disunto de cuerpo presente.

bien épaulé i tener espaldas, tener amar- i la gineta. [ (prov.) Dicese: regimber contre l'éperon : dar o tirar coces contra el aguijon. \* EPERONNE, a ma Besugo espinoso,

del mar indico.

ÉPERONNÉ, ÉE, adj. Calsado, 6 pues-to de espuelas. | En forma de espoion, 6 que remata en espoion. || Con espoiones, o garrones: dícese del gallo, o perro viejo. Ji Yeux éperonnés : ojos con abanico, esto es, con arrugas ó rayas en el valxo.

\* ÉPERONNELLE, s. f. Espuela de cu-

ballero : planta.

" EPERONNER, v. a. Espolear.

EPERONNIER, c. m. Frenero : el arti6ce que trahaja en frencs , espuelas , y demas

arreos de hierro para montar.

EPERVIER, s. m. Gavilan: ave de rapiña. || Espáravel : red redonda de pescar. || (cirug.) Vendage para las flucturas y liagas de Ja nariz.

\* ÉPERVIÈRE, s. f. Oreja de ratou:

planta.

EPETIT, s. m. Planta de Cayena.

\* EPHEBE, s. m. Efebo: el joven que ha llegado á la edad de pulærtad , esto es à catorce o quince anos.

EPHEDRE, s. f. Efedro, o uva marina : planta. | s. m. Efedro : el atleta que

quedaba impar y sin contrario.

EPHEMERE, adj. m. f. Efimero: cosa pasagera , que solo dura un dia. Dícese de algunos insectos y flores, y de la siebre. ( fig. ) Efimero : dicese de las obras, y escritos volanderos, ó volantes, que son pronto olvidados del público.

\* EPHEMERE, 6 IRIS SAUVAGE, s. f.

Riemero, iride silvestre: planta.

\* EPHEMERIDE, s. f. Tradescancia de

Virginia : planta.

EPHEMERIDES, s. f. pl. Efemérides. tablas astronómicas que determinan para cada dia el lugar de cada planeta en el zodiaco.

\* ÉPHÈSE, (geog.) Eseso: viudad de Asia

Menor.

\* EPHIALTES, V. Cauchemar.

\* EPHIPPIUM, s. m. Elipio: conche marina. EPHOD, s. m. Efodo: cenidor de los sacerdotes hebreos.

EPHORES, s. m. pl Eforce: magistra-

dos, de la antigua Esparta.

EP1, s. m. Espiga: de trigo, cebada, centeno, etc. || Monter en épi : espigar, ir espigando, o echar espiga.

\* ÉPICÉA, o ÉPICIA, s. m. Epicea, o

pino albar.

EPICE, EE, p. p. V. Epicer. | adj. Especiado: lo que tiene especia, ó está sazonado con especia.

EPICE, s. f. Especia: dicese de la pi-

mienta, canela, clavo, etc.

EPICEDE, 6 EPICEDION, s. m. Epiceyo : elegía que recitaban los antiguos a EPICENE, adj. (gram.) Epiceno: nom-

bre comun de dos genéros.

BPICER, v. a. Especiar, echar especia, sazonar con especia : las comidas y manjarçs.

EPICERIE, s. f. (voz colectiva) La drogueria: el gremio o cuerpo de drogueros,

o sean especieros, de una ciudad.

EPICERIES, s. f. pl. Especeria, droguería: comercio y trato de especias y drogas: y tambien estas mismas consideradas colectivamente.

EPICES, s. f. pl. Derechos, salarios: los que cobran los jueces por sus sentencias, o decretos. Corresponde al poyo en castellano.

ÉPICIER, IERE, s. Espiciero, dro-

EPICRANE, s. m. (anat.) Epicraneo:

membrana que cubre la cabeza.

EPICURIEN, s. m. Epicureo: el que seguia la secta de Epicuro. || (fig.) Epicureo: dicese del hombre muy sensual, y dado solamente à los deleites.

EPICURISME, s. m. Epicurismo: la doctrina, moral de Epicuro. || Tomase por

la vida sensual.

EPICYCLE, s. m. (astron.) Epiciclo. \* EPICYCLOIDE, s. f. (geom.) Epicicloide: curva engendrada por el movimiento de un punto de la circunferencia de un circulo, que rodaria sobre la circunferencia de otro circulo.

EPI-D'EAU, s. m. Espiga acuática:

EPIDEMIE, s. f. Epidemia: enfermedad contagiosa.

EPIDEMIQUE, adj. m. f. Epidémico,

Epidemial.

EPIDEMIUM, s. m. Epidemio: planta. ÉPIDERME, s. ni. (anat.) Epidérmis, ó epiderma: cutícula ó piel delicada, que está debajo de la piel principal.

\*EPIDIDYME, s. m. (anat.) Epididimo: cinta plana y gruesa, que cubre el borde posterior y algo externo del testículo.

EPIE, p. p. V. Epier. | adj. Espiado,

acechado, atishado. || Espigado. EPIE, V. Espion.

EPIER, v. a. Espiar, acechar, atisbar. EPIER, v. n. Espigar los panes; empezar

a espigarse.

ÉPIERRÉ, ÉE, p. p. V. Epierrer.

j, Despedrado, despedregado.

EPIERRER, v. a. Despedrar, despedregar : limpiar de piedras un campo, un huerto, etc.

EPIEU, s. pe. Venablo, chuzo: arma i

desensiva en la caza de monteria.

ÉPIFLEURI, V. Stachys.

EPIGASTRIQUE, adj. m. f. (med.) Epigastrico: del epigastro.

- \* EPIGEONNEH, v. a. (arquit.) Gastar el yeso algo trabado, y no muy biando.

EPIGLOTTE, s. f. (anak.) Epiglotis: galillo ó campanilla, que es como se llama comunmente.

EPIGRAMMATIQUE, adj. m. f. Epi-

gramatico.

EPIGRAMMATISTE, e. m. Epigrama-

tista : el compositor de epigramas.

EPIGRAMME, s. f. Epigrama : género de composicion poética breve, y aguda en su remale.

ÉPIGRAPHE, s. f. Epigrafe : inscrip-

cion o titulo de alguna obra.

\* ÉPILANCE, s. f. (cetror.) Epilencia en las aves.

EPILATOIRE, V. Depilatoire.

EPILEPSIE, 3. f. Epilepsia: enfermedad que el vuigo liama gota coral.

EPILEPTIQUE, adj. y .. m. f. Epiléptico.

EPILER, V. Dépiler.

EPILOGUE, s. m. Epilogo: conclusion de un sermon, discurso, arenga; y mas de un poema.

EPILOGUE, EE, p. p. V. Epiloguer.

adj. (fam.) Glosado, censurado.

EPILOGUER, v. a. y n. (fam.) Glosar,

censurar, murmurar.

ÉPILOGUEUR, s. m. (fam.) Censurador, glosador, murmurador.

EPILOIR, s. m. Tientas para quitar el

vello.

\* ÉPIMÉDIUM, s. m. Epimedio: planta. BPINARD, s. m. Espinaca: hortaliza. Epinard fraise: bledomora.

\*ÉPINCELER, v., a. Despinzar los paños.

\* EPINCER, V. Enouse.

\*EPINCETER, v. a. (cetrer.) Desgarronar : cortar à las aves de altaneria las garras y pico en que consistia su fuerza.

\* EPINCEUSE, V. Enoueuse.

\* EPINÇOIR, s. m. (arquit.) Pico de cantero. || Lengüeta de empedrador : el mar= tillo con que dan sobre las piedras.

EPINE, s. f. Espino: arbusto. || Espina, pincho; de los espinos, cambroneras, y otras plantas semejantes. [ (fig.) Espina: pena, pesar interior y oculto. | Epine du dos: espinazo. Epina noire: circelo silvestre. | Epine-vinette: hérberis, agracejo : así se llama el arbusto, y su fruto. || Epine du nez : caballete de la nariz.

RPINES, s. f. pl. (fig.) Dificultades, asperezas: trabajos u obstáculos que llevan consigo algunas cosas. || (fig. ) Se dice être sur les épines: tener espina, estar en ascuas, esto es: estar con zozobra. Il n'y a pas de rose sans épines : esto es, no hay placer que no oculte alguna pesadumbre.

EPINETTE, s. f. Espineta: clavicordio

pequeno. EPINEUX, BUSE, adj. Espinoso: lo que tiene ó está lleno de espinas. || (fig.)

Espinoso, escabroso, peligroso, dificultoso. ÉPINGARE, 6 ÉPINGARO, s. m. Es. pingarda : arma de fuego.

EPINGLE, s. f. Alfiler.

EPINGLES, & f. pl. Affileres: lo que se cenala á una senora para el gasto de su adorno, y vestido. [] Alfileres: la gratificacion que se suele dar á las criadas de las posadas por su buen servicio. | Adehala : lo que se da de gracia sobre el precio principal en lo que se compra. || (prov.) Se dice être tire à quatre épingles: ponerse de veinte y cinco hifileres, estar con todos sus aifileres. | (id.) Tiver son épingle du jeu : sacar bien su caballo, salir bien de una dificultad ó disputa,. sair dei paso.

ÉPINGLIER, LERE, s. Alfilerero : el fabricante de alfileres, y el que los vende.

EPINIERE, adj. f. Espinal: dicese de todo lo que pertenece al espinazo, como médula (moelle), arterias (arteres).

EPINIERS, s. m. pl. Espinar, cambro-

Dai.

\* EPINOCHE, s. m. Café de la mejor ca-

\*EPINOCHE, s. f. Espinoso : pescade pequeño lleno de puas, que tambien llaman erizo.

\*EPINOCHER, v. n. (fam.) Denguear, hacer melindres para comer desmenuzando la comida.

PEPIPHANE, s. m. (n. p.) Epifanio.

EPIPHANIE, s. f. Epifania: la adoracion de los reyes.

EPIPHONEME, s. m. Epifonema: figura

retorica.

\* EPIPHYSE, s. f. (anas.) Epifisis: eminencia de un hueso, unida por medio de una ternilla.

EPIPLOIQUE, adj. m. f. Omental: lo

que pertenece alomento o redaño.

EPIPLOON, s. m. (anat.) Omento, redaño : saco membranoso, lleno de bandas pingüedinosas, que cubre una parte de los intestinos.

ÉPIQUE, adj. m. f. Épico: se dice de

la poesía heróica.

\* EPIRE, s. m. (geog.) Epiro: provincia

de la Grecia.

EPISCOPAL, ALE, adj. Episcopal: lo

tocante al obispo.

ÉPISCOPAT, s. m. Episcopado, obispa-

do : la dignidad y orden episcopal.

EPISCOPAUX, s. m. pl. Episcopales: nombre que se da en Inglaterra á los que admiten y reconocen obispos.

\* EPISCOPISANT, s. m. Bl que aspira á spar, ó que tiene infulas de obispo.

EPISCOPISER, v. n. Aspirar a un obis-

pado: tener infulas de obispo. ÉPISODE, s. m. Episodio: digresion en

un poema, o en un drama.

EPISCDIRR, v. a. Episodiar: hacer epi-

EPISODIQUE, adj. m. f. Episódico: lo perteneciente al episodio.

Epispástico: medicamento que atrae con mucha fuerza los humores á la parte en que se aplica.

EPISSE, EE, p. p. V. Episser. | adj.

Unjdo , empalmado.

EPISSER, v. a. (ndus.) Ayustar: unir

dos cabos entretegiendo los cordones.

EPISSOIR, o CORNET D'EPISSE, s.m. (naut.) Pasador: instrumento para abrir los canos que se han de ayustar.

\* ÉPISSURE, s. f. (ndus.) Ayuste :el em-

pai me de dos cabos.

\* ÉPISTER, v. a. Hacer pasta, reducir á

\* ÉPISTÉMONARQUE, s. m. Epistemonarca : en la iglesia griega era el que cuidaba de que se conservase la pureza de la doctrina.

EPISTOLAIRE, adj. m. f. Bpistolar:

lo perteneciente á epístola, ó carta.

EPISTOLAIRES, s. m. pl. Autores de

cuy as epistolas se ha hecho coleccion.

\* EPISTOLIER, s. m. Epistolero: el eclesiástico cuya funcion es el cantar la epis-

EPISTYLE, s. f. (arquit.) Epistilo. V.

Architrave.

EPITAPHE, s. f. Epitatio: inscripcion

sepulcrai.

EPITASE, s. f. Epitasis: la parte de un poema dramático que sigue inmediatamenta 🔸 à la relacion, y contiene los lances que forman el enredo.

EPITE, s. f. (náut.) Espicha: cuña de madera que se mete en los agujeros de la na-

vo, y luego se calafatea.

EPITHALAME, s. m. Epitalsmio: can-

to nupcial.

EPITHEME, s. m. (farm.) Epitima: cosa liquida, que se aplica para confortar y

mitigar el dolor.

EPITHETE, s. f. Epiteto : el adjetivo que se anade al substantivo para expresion de alguna calidad que se le atribuye. 🛭 Sobrenombre, o apodo maligno, que se da a alguna persona.

ÉPITHYME, s. m. Cuscuta, epitimo: planta. En español, tambien se llama epiti-

mo, á la flor del tomillo.

\* EPITIE, s. m. (naut.) Chillers: deposito de balas, formado por una tabla de se-

paracion entre canon y canon.

EPITOGE, s. f. Gorra, que por distincion llevaban en los parlamentos de Francia los presidentes, que se llamaban presidens a mortier. || Epitoga : entre los Romanos, erat una especie de capa que se ponia sobre la

EPITOIR, 6 EPISTOIR, e. m. (naue.) Formon de calasate : instrumento en forma de formon para hender las espichas, y me-

ter una cuña, para que apriete.

EPITOME, s. m. Epitome : resimen, KPISPASTIQUE, adj. m. f. (medic.) | compendio . o suma de alguna obra, en que se recoge lo mas principal y de mayor sus- | caballo descuadrillado. || Chien de choese tancia de ella.

EPITOMER, v. a. (ant.) Epitomer: re-

ducir á compendio un libro.

EPITRE, s. f. Epistola: hablando de los apóstoles, y de los autores latinos; bien que 'de estos se dice ya *lettre* (carta), ménos cuando es en verso, y tambien cuando lleva el adjetivo dédicatoire, que entonces es epistola. || Tambien se llama épitra (epistola) une parte de la misa.

EPITHOPE, s. f. Epitrope: figura reto-

Tica.

EPITROPE, s. m. Epitropo: clerto juez árbitro entre los Griegos modernos.

EPIZOOTIE, s. f. Epizootia: enferme-

dad contagiosa en los ganados.

EPIZOOTIQUE, adj. m. f. Episootico: lo que pertenece á la epizootia ó proviene de ella.

\* EPLAIGNER, v.a. Perchar los paños:

sacarles el pulo con el palmar.

"EPLAIGNEUR, s. m. Perchador: el pelaire que saça el pelo á los paños.

EPLORE, EE, adj. Lloroso, lleno de

llanto, desconsolado.

EPLOYE, EE, adj. (blas.) Explayada:

dicese del águila con las alas tendidas.

\* EPLUCHAGE, s.m. La accion de mondar, limpiar, escoger. V. Eplucher, para las diversas acepciones.

EPLUCHE, BE, p. p. V. Eplucher.

adi, Espulgado, mondado.

EPLUCHEMENT, s. m. Rspulgo, Impio : el acto de mondar ó limpiar las yerbas, los granos, las semillas, dejando lo sano y hueno. | (fig.) Escudriñamiento, escru-

tinio.

EPLUCHER, v. a. Mondar, limpiar, escoger : habiando de yerbas, granos, semilias, de las cuales se quita lo malo y dañado. || Espulgar, despiojar, desronar : los árboles, y plantas. | (fig. fam.) Espulgar, escudrihar, examinar, o inquirir con curiosidad y malicia alguna cosa, como la vida, el linage de alguno.

EPLUCHEUR, EUSE, s. Escudriñador: de vidas, de linages, de acciones. || Examinador de palabras, el que va á caza de ellas,

o hace escrutinio.

\*EPLUCHEUSE, e. f. Muger que escoge y aparta el pelo de vicuña para los sombre-POS,

EPLUCHOIR, e. m. Cuchillo de cestero

para limpiar el mimbre.

EPLUCHURES, e. f. pl. Mondaduras, limpiaduras: lo ruin, malo, ó inútil que queda despues de haber mondado y escogido alguna cosa, que se puede llamar basura.

EPODE, s. f. Epodo: cierto canto poé-

\* ÉPOINÇONNER, v. a. (fam.) Estimular. EPOINTE, EE, p.p. V. Epointer. | adj.

epointe: perro descaderado, o despuntado.

EPOINTER, v. a. Despuntar : quebrar, d embotar la punta à un instrumento punzante. 🛘 (*encuad.*) Hacer puntas.

\* EPOINTILLER, v. a. Desmotar los pa-

ños ántes de tundirlos.

\* EPOINTURE, s. f. (casa) Cojera: renquera de un perro despuntado.

EPOIS, s. m. pl. Candiles: los últimos pi-

tones de las cuernas de un venado.

"EPOMIDE, s. f. (ant.) Caperuza, esca-

pulario.

EPONGE, a. f. Esponja. | Callo en la herradura. | (fath.) Se dice: boire comme une éponge: bebet como un saque, como un odre. | Passer l'éponge : borrar lo escrito , , o borrar de la memoria una mala accion.

EPONGE, EE, p. p. V. Eponger. || adj.

Lavado con esponja.

EPONGER, v. a. Lavar con esponja: como á un caballo, un coche, etc.

\* EPONGIER, s. m. Esponjero: cargado

de esponjas.

\* EPONTILLES, 6 PONTILLES, s. f. pl naut. Pié de carnero : los puntales que hay desde la escotilla hasta la sobrequilla, y sirven de escala para bajar à la bodega.

EPOPEE, s. f. Epopeya; género de po-

ema heróico.

EPOQUE, s. f. Epoca: punto fijo de tiempo, del cual se empieza á contar los años en la historia.

EPOUDRE, EB, p. p. V. Epoudrer.

adj, Despolvoreado.

EPOUDRER, v. a. Despolvorear : desempolyorar : sacudir y quitar el polyo.

EPOUFFER (S'), v. r. (vulg.) Afuserse,

mondarse: escaparse secretamente.

ÉPOUILLE, EB, p. p. V. Epouiller.

adj, Despiojado.

EPOUILLER, v. a. Despiojar, espulgar, quitar los piojos. Usase tambien como reciproco.

\* ÉPOULIN, 6 ÉPOLET, s. m. Canilla para devanar la trama. || Espolin : lanza-

dera pequeña para espolinar las gasas.

\* EPOULLE, s. f. Hilo de la canilla en la fábricas de paños, y tambien hilo de tramat \* ÉPOULLEUR, e. m. Canillero : el que devana el hilo de trama en las canillas.

EPOUMONER (S'), v. r. Echar los bofest

de puro gritar.

EPOUSAILLES, s. f. pl. Desposorlos:

celebracion del casamiento EPOUSE, V. Epous.

EPOUSE, EE, p. p. V. Epouser. | adj. Desposado, casado.

ÉPOUSÉE, s. f. Novia : la recien casada,

o que va á casarse.

EPOUSER (S'), v. r. Desposarse : casarse

con consentimiento reciproco.

EPOUSEUR, s. m. El que busca novia; Dispuntado : sin punta. | Cheval épointé : | que quiere casarse : tambien se llama novio.

EPONSSETE, ER, p. p. V. Epousseter. A adj. Limpiado del polvo, sacudido. H fig. y fam.) Bacudido, cascado i dicesa de las per-

ÉPOUSSETER, v. a. Sacudir el polvo : á la ropa, muebles, etc. | (fig. y fam.) Sacudir el polvo, cascar las liendres, dar una

felpa ; á alguno.

EPOIISSETTE, e. f. (ant.) Cepillo: escobille para limpiar los vestidos. Hoy se dice vergette.

EPOUTI, a ma Mota; en los tegidos de lana, y particularmente en los paños.

\* EPOUTIER, v. a. Desmotar los paños anțes de tundirios.

\*BPOUTIEUSE, a. f. Désmotadura! en

las fábricas de paños.

EPOUVANTABLE, adj. m. f. Espantoso, horroroso. Asombroso: por maravilloso, muy grande.

EPOUVANTABLEMENT, adv. Horro-

rosamente, horriblemente,

EPOUVANTAIL, s. m. Espantajo: para asombrar pajaros.

EPOUVANTE, s. f. Espanto, susto,

ÉPOUVANTE, EE, p. p. V. Rpouvan-

ter. | adj. Espantedo, asustado.

EPOUVANTEMENT, s. m. La accion de espantar, asustar.

EPOUVANTER, v. a. Espantar, asustar : causar espanto, susto, miedo.

EPOUVANTER (S') (de) . r. Espan-

targe, asustarse, cobrar miedo.

EPOUX, OUSE, s. Keposo, esposa. [] Les

époux : el marido, y la muger.

EPREINDRE, v. a. Estrujar, exprimir: alguna cosa para sacarle el jugo.

ÉPREINT, EINTE, p.p. V. Epreindre.

f adj. Estrujado, exprimido.

EPREINTE, s. f. Pujos : gana continua de obrar, pero con trabajo. # Estiércol de nu-

tria, y de otros animales.

EPRENDRE (S'), p. r. Dejarse llevar o poseer de alguna pasion : y también prendarse, amartelarse, enamorarse. Usase regularmente en el participio *épris*.

ÉPREUVE, s. f. Prueba : experiencia, ensayo, tentativa que se hace de alguna cosa.

Prueba: la primera muestra que sacan los impresores y estampadores para corregirla

ántes de tirarla.

ÉPRIS, ISE, p. p. V. e Éprendre. | adj. Prendado, enamorado: de una persona, o cosa que le pertenece.

EPROUVÉ, ÉE, p. p. V. Eprouver.

edj, Probado, experimentado.

EPROUVER, v. a. Probar, experimentar, hacer la prueba, la experiencia : de al-

guna cosa,

EPROUVETTE, e. f. Tienta de cirujano. Probeta: maquina para probar la polyora. || Cucharon de fierro para fundir y nilla para medir los licores en las cubas? " EPSOM(SELD')s.m. Sal de epson : combinacion del ácido vitriólico con la magnesia.

EPTACORDE, s. m. Heptacordo: lira

de los antiguos, que tenia elete cuerdas.

EPTAGONÉ, s. m. (geom.) Eptágono: figura plana, que consta de siete ángûlos y lados.

ÉPUCÉ, ÉE, p. p. V. Epucer. | adj.

Kspulgado : quitado las pulgas.

EPUCER, v. a. Espulgar; quitar las pulgas.

EPUISABLE, adj. m. f. (poc. us.) Agotable, extinguilde : loque se puccie agotar, o **a**pura**r.** 

EPUISE, EE, p. p. V. Epuiser. | adj.

Agotado, extinguido.

EPUISEMENT, a. m. Agotamiento, disipacion, extenuacion, consumimiento, aniquilación : conforme es la cosa á que se

eplique.

EPUISER, v. s. Agotar, apurar : accar toda el agua ú otro líquido de donde estaba, no dejar gota de ella. || (fig.) Apurar, agotar : el dinero, el caudal. || (id.) Dejar exhausta, o aniquilada, alguna cosa : coneumirla , acabarla.

\* ÉPUISETTE, a. f. Red pequeña para coger los canarios y demas pájaros en las

pajareras.

EPULONS, s. m. pl. Epulones: sacerdotes romanos que presidian en los conviles

EPURE, e. f. (arquit.) Montes: la descripcion o planta de alguna obra, dibujando el cyerpo de la fábriça con sus alturas.

EPURE, EE, p. p. V. Epurer. | adj. Depurado, puro. A Apurado, acendrado, H

Purgado, limpio.

EPURER, v. a. Purissear, classificar: poner pura, clara, y limpia ulta cosa. 🏻 (fig.) Purgar : apurar : acendrar.

EPURGE, 6 PETITE CATAPUCE, s. f. Tartago, o catapucia menor : yerba me-

dicinal.

\* EQUANT,'s. m. (astron.) Circulo ecuante. EQUARRI, IE, p. p. V. Equarrir. odi, Cuadrado.

EQUARRIR, v. a. Cuadrar, labrar á

escuadra: un madero, una piedra.

EQUARRISSAGE, e. m. Escuadria: el cuadro, el cuadrado de una cosa cortada a escuadra.

EQUARRISSEMENT, s. m. Cuadracion:

la obra de cuadrar los maderos.

EQUARRISSOIR, s. m. Escariador : clavo de acero, esquinado, con punta y mango, que sirve para taladrar el cobre.

EQUATEUR, s. m. (se pronuncia écoua*teur* ) Kcuador : circulo máximo de la es-

fern, equidistante de los dos polos.

EQUATION, s. f. (geom. y alg.) Ecuacion. EQUERRB, s. f. Escuadra, cartalion, y probar la calidad del estaño. Il Sonda: cade- I tambien gnomon. Il Fausse équerre : falta

reple, descuadra movible para tomar angulos. EQUESTRE, adj. m. f. Ecuestre: dice-

se solo con figura, estatua, orden. EQUIANGLE, adj. m. f. Equiangulo:

lo que consta de ángulos iguales.

ÉQUIDISTANT, ANTE, adj. Equidistante: lo que en todas sus partes dista igualmente de otra cosa.

ÉQUILATERAL, ALB, adf. (geom.) Equilatero: lo que consta de lados iguales.

ÉQUILATERE, adj. m. f. Equilatero: figura geométrica, cuyos lados son iguales á los de otra.

\* ÉQUILBOQUET, s. m. (carp.) Gramil: instrumento pequeño de madera, que sirve para señalar y verificar las muescas ó mortajas en la madera.

ÉQUILIBRE, s. m. Equilibrio: la igualdad de peso entre dos cuerpos graves que se

contrabalancean.

ÉQUIMULTIPLE, adj. m. f. ( aritm. )

Equimultiplice.

ÉQUINOXE, s. m. Equinoccio: tiempo del año en que el sol, pasando por el ecuador, hace los dias iguales con las noches.

EQUINOXIAL, ALE, adj. Equinoccial. ÉQUIPAGE, s. m. Equipage, tren, provision para un viage, ó para la decencia de una persona : cuando se habla de grandes señores, ó generales, se puede decir recámara. I Tripulacion, dotacion : hablando de un navío. Il Coche : se entiende todo el tren de cabellos, carruage, y demas aparejos. Il (fig.) Se dice : être en mauvais equipage : estar mai aviado, mai parado, un sugeto. Il (joc.) Dicese : équipage de Bohème : cascajo, ceche viejo, y descompuesto. Il Équipage de Jean de Paris : tren suntuoso, carroza magnifica.

\* EQUIPE, s. f. Número de naves o barcus pertenecientes a un mismo dueño.

ÉQUIPÉ, ÉE, p. p. V. Équiper. § adj. Equipado, pertrechado, armado, provisto. ÉQUIPÉE, s. f. Calaverada, cascabe-

lada: disparate, desatino.

EQUIPEMENT, 4. m. Apresto: hablando

de navios.

EQUIPER, v. a. Equipar, pertrechar:

proveer de lo necesario: diceso de cosas y

de personas, y corresponde á aprestar, hablando de navios. || Equiper une galère:

acanchar una galera.

EQUIPET, s. m. Atrincheramiento de

tel·las, en un navio.

EQUIPOLLÉ, ÉE, p. p. V. Équipoller. | adj. Equiparado. || (blas.) Equipalado se dice del tablero de agedres, que solo tiene mieve escaques.

EQUIPOLLENCE, . f. (didasa.) Equi-

polencia.
ÉQUIPOLLENT, ENTE, adj. Equivalente: úsase tambien como substantivo. 
l'équipollens, adv. A proporcion, proporcionalmente, á correspondencia.

EQUIPOLLER, v. o. y n. Equiparar, equivaler.

\*ÉQUIPONDÉRANT, ANTE, adj. Del

mismo peso.

ÉQUISÉTUM, c. m. Rquiseto, ó cola de

caballo: planta.

EQUITABLE, adj. m. f. Equitativo, justo, conforme d equidad : dicese de las cosas. || Justo, recto, que tiene equidad : dicese de las personas.

EQUITABLEMENT, adv. Con equidad,

rectamente.

ÉQUITATION, a. f. (se pronuncia la u)
Equitacion: el arte de montar a caballo: y
tambien se dice del egercicio saludable que
hace el que monta.

EQUITE, s. f. Equided, rectifud,

EQUIVALEMMENT, adv. Equivalente-

\* ÉQUIVALENCE, . f. Equivalencia.

ÉQUIVALENT, ENTE, adj. Equivalente: úsase tambjen como substantivo masculino.

EQUIVALOIR, v. n. Equivalar, valer, o

importar tanto como otra cosa.

ÉQUIVOQUE, adj. m. f. Equivoco: que tiene ó puede tener dos sentidos, ó aspectos. || Equivoco, eugañoso: que aparenta dos cosas fliversas.

EQUIVOQUE, e. f. Sentido equivoco, ambigüedad de una frase, anfibología. HEquivoco, vocablo equivoco; de que se usa para deslumbrar, o divertir.

ÉQUIYOQUEIt, v. n. Usar de palabras de frases equivocas, andar con ambigüeda-

des.

EQUIVOQUER (S'), v. r. Equivocarse, engañarse: tomando, ó diciendo una cosa por otra.

ERABLE, a. m. Arce: Arhol. & Erable plane: arce real. || Erable à petites feuilles:

arce menor.

Ell'ADICATIF, IVE, adj. (medic.) Eradicante: se dice de ciertos remedios violentos, que quitan la enfermedad, y sus causas.

ÉRADICATION, s. f. (fls.) Bradicacion,

arranque: la accion de arrançar.

ERAPLE, EE, p. p. V. Érafter. | adj. Arniiado, rasguñado.

ERAFLER, v. a. Arafiar, rasguñar, herir

con las unas.

ERAFLURB, s. f. Rasguño, araño, rascuño.

ERAILLÉ, ÉB, p. p. V. Érailler. | adf. Raindo, mai rasgado.

ÉRAILLEMENT, s. m. (clrug.) Vuelta del párpado inferior.

ERAILLER, v. a. Rajar, rasgar mal; rompiendo una tela, tirando con fuerza.

ÉRAILLURE, s. f. Rasgon, rasgadura a hecha en ma tela tirando con fuerza.

ÉRATÉ, ÉE, p. p. V. Érator. || adj. Sin

ERR

ERATER, v. o. Quitar el bazo, ó la

\* ÉRATO, s. f. Erato: una de las nueve musas, que presidia á la poesía lírica.

ERE, s. f. (cronol.) Era: cierta época, de donde se empiezan á contar los años.

ERECTEUR, adj. y s. m. (anat.) Erec-

tor : se dice de varios músculos.

ERECTION, s. f. Ereccion, fundacion, institucion : de algun establecimiento. Rreccion, colocacion: de algun monumento.

EREINTE, EE, p. p. V. Breinter. | adj.

Derrengado, deslomado.

EREINTER, v. a. Derrengar, desiomar, por una fuerza, o un gran peso.

EREMITIQUE, adj. m. f. Eremitico:

lo perieneciente á ermitaños.

ERESIE, s. f. Ercsia : se dice en la hotánica de un cierto género de piantas monopétalus,

ERESIPELATEUX, V. En sipéliteux.

ERESIPELE, V. Er, sipèle.

ERETHISME, s. m. Eretismo: tension violenta de los nervios.

ERGASTULAIRE, a. m. Carcelero del

calabozo liamado ergastule. V.

ERGASTULE, s. m. Calabozo en el que los antiguos romanos encerraban los esclavos que habian cometido algun gran crimen. || Dabase tambien este nombre à los esclavos encerrados en él.

ERGO, s. m. Ergo: luego: conclusion de un argumento. ] Ergo glu: algazara que se usa en el estilo jocoso, para burlarse de las

palaistas que no concluyen.

ERGOT, s. m. Espolon, garron : de los gallos, y otros animales. || (jard.) Extremidad de una rama muerta. || Tizon : cierta enfermedad que da al centeno. || (fig. fain.) se dice : s'élever sur ses ergots : gallest, ponerse entonado, tener mucho gallo.

ERGOTE, EE, add. Dioese del gallo de

buenos espoiones.

ERGOTER, v. n. (fam.) Ergotizar, disputar, altercar: con porfia, y sin razon.

ERGOTER, v. a. (jurd.) Podar o cortar

la extremidad de una rama muerta.

\*ERGOTERIE, s. f. Sofisma, ergoteo: contienda sobre frioleras.

ERGOTEUR, EUSE, s. (fam.) Ergotista: ergotizante: disputador, altercador.

ERIDAN, s. m. Eridano: constelacion

austrai.

ÉRIGÉ, ÉB, p. p.V. Eriger. || adj. Eri-

gido.

ÉRIGER, v. a. Erigir, levantar : estatuas, trofeos, templos, aras, etc. || Erigir, instituir, crear: titulos, estados, dignidades.

ERIGER (8), v. r. Constituirse: erigirse: levantarse: hacer de. || S'ériger en maitre: hacer de amo : mandar como dueño.

ÉRIGNE, 6 ÉRINE, s. f. (cirug.) Erinat pequeño instrumento, para levantar y soqtener las partes que se quieren disecar.

\* ERIGONE, s. f. Erigona: constellacion

de Virgo.

(592)

\* ERIÑACEE, s. f. Erinacea: planta espinosa.

\* KRIOX , s. m. Especie de salmon.

\* ERISSON, s. m. (naut.) Reson: ancia de çuatro uñas, y sin cepo.

"ERITHAL, s. m. Erital; arbusto de

América.

ERIVAN, s. m. Erivan : capitan de la Armenia p**ersiana.** 

ERIX, s. m. Erice : serplente.

\* ERMAILLI, s. m. Capataz en las fabricas de queso de Suisa.

ERMIN, s. m. Derecho de entrada y sa-

lida en las escatas de Levante.

ERMINETTE, s. f. (carpint.) Asuela:

instrumento para aplanar la madera.

ERMITAGE, s. m. Eremitorio, ermita: cueva ó casilla del eremita, ermitaño, ó solitario. || Retiro solitario.

ERMITE, . m. Eremita, ermitaño: el que vive en el yermo, ó soledad. || El que

vive solitario.

EROSION, s. f. (medic.) Erosion, cor-

rosion.

EROTIQUE, adf. m. f. Erótico, amatorio : dicese en poesio.

EROTOMANIE, s. f. ( medic. ) Kroto-

manía: delirio causado de amar.

ERRANT, ANTE, adj. Erraute, vagante, andante, || Vago, inconstante, no fijo. || Errado : el que ands errado en materias de religion.

ERRATA, s. m. Fe de erratas: tabla do

las erratas de un libro.

KRRATIQUE, adj. m. f. (medic.) Kr-

rático, irregular, desreglado.

ERRE, s. f. Usase solo en estas frases: aller grand'erre, aller belle erre: llevar buen paso, o buen trote; y figuradamente se aplica al gasto excesivo de un caudal. Erre: en las embarcaciones es el andar, la diligencia que hacen.

ERRES, s. f. pl. Las huellas o pistas del ciervo. | (fig.) Dicese : aller o marcher sur les erres de quelqu'un : seguir las pisadas

de otro, imitarle.

ERREMENS, s. m. pl. (fig.) Los pasos que se han dado, las diligencias que se han

hecho en algun negocio.

ERRER, v. n. Errar, vaguear, vagar: andar vagando. || Errar, engañarse, equivocarse. || (fig.) Divagar, distraerse : en variedad de especies.

ERREUR, s. f. Error: falso concepto, equivocado juicio. || Yerro, equivocacion: en

una cuenta, en una cita, etc.

ERREURS, s. f. pl. Desordenes, desconciertos : en las costumbres.

ERRINE, & ERRHINE, s. f. (modic.)

ESC

Erino : remedio para lo anterior de la na-

ERRONNE, RE, adj. Erroneo : lo que

contiene error, d'errores.

ERS, s. m. ó VESCE NOIRE, s. f. Alverja, alcarcena, yero verdadero, y entre boticarios órobo: planta que da una semilla parecida á la algarroba.

\*ERSE, s. m. (ndut.) Salvachia.

ÉRUCAGUE, s. f. Erúcago: planta, especie de ortiga.

ERUCTATION, e. f. Eructacion, eruc-

to : regueldo.

ÉRÜDIT, s. y adj. Erudito, docto.

ERUDITION, s. f. Erudicion: conocimientos extensos en todos los ramos de la literatura. || Anotaciones, y notas doctas y amenas: puestas á una obra.

ÉRUGINEUX, EUSE, adj. Herrumbro-

so , roñeso.

ÉRUPTION, s. f. Erupcion : dicese de las viruelas, granos, y de las llamas de un volcan.

ERYNGE, PANICAUT, CHARDON À

CENT TETES, s. m. Cardo corredor.

ERYSIME, a.m. Erisimo, planta : llama-

da tembien velard, o tortelle.

ÉRYSIPÉLATEUX, EUSE, adf. Erisipeloso: lo que tiene calidad de erisipela.

ÉHYSIPÈLE, s. f. Erisipela : especie de

inflamacion.

\* ERZERUM, (geog.) Erzeron : ciudad del

Asia.

ES (Voz anticuada, formada por abreviacion de dans les, en las), Solo tiene uso en esta frase: maisre ès arts (maestro en artes), y en otras pocas.

ESCABEAU, s. m. Escabel, taburete raso, banquille : para sentarse. || Banquille :

para poner los pies.

ESCABELLE, s. f.V. Bscabeau. Dicese por modo figurado y samiliar: remuer ses escabelles: mover los chismes, menear los trastos: mudarse de casa. || (id.) Mudar de estado, de condicion, etc.

ESCACHE, s. f. (equit.) Bocado de cuello

de pichon: en el freno del caballo.

ESCADRE, s. f. Escuadra: parte de una armada naval. || Chef d'escadra: gefa de escusdra.

\* ESCADRILLE, a. f. Escuadrilla: escua-

dra pequeña.

ESCADRON, s. m. Escuadron: cuerpo de caballería, compuesto por lo comun de cuetro compañías. A Ranger en escuadron: formar en escuadron, escuadronar.

ESCADRONNER, v. n. Formarse en es-

cuadron.

\* ESCAFE, s. f.(ant.) Puntapié, puntillazo. \* ESCAFER, v. a.(ant.) Dar de puntapieses en el culo.

ESCALADE, e. f. Escalada : asalto de una plana con escalas.

ESCALADÉ, ÉE, p. p. V. Becalader. ¶ adj. Escalado.

ESCALADER, v. a. Escalar, tomar por

escalada : una plaza, un castillo.

ESCALE, s. f. (naut.) Usase solo en esta frase: faire escale dans un port, etc.: hacer escala, entrar, ó detenerse en tal puerto.

ESCALIER, s. m. Escalera : de una casa. Becalier à vie, o en limaçon : escalera de

naho, o de ojo.

\* ESCALIER, s. m. Caracol de marino de

forma espiral.

ESCALIN, s. m. Escalin: moneda de los Paises Bajos, que vale dos reales y medio de vellon.

\* ESCAMETTE, e. f. Escameta: tela de

algodon del Levante.

\*ESCAMOTE, s. f. Bolita de corcho, para hacer juegos de manos. Usase mas muscade.

ESCAMOTÉ, ÉE, p. p. V. Bscamoter. adj. Desaparecico, quitado de la vista. Birlado, soplado, robado con sutileza.

ESCAMOTER, v. a. Quitar de la vista alguna cosa, hacerla desaparecer con sutileza, como hacen los jugadores de manos. || Por extension es birlar, soplar, ó sea robar con ligereza alguna cosa. || Hacer raterías, ó fullerías en el juego.

ESCAMOTEUR, s. m. Jugador de manos. || Dicese tambien de un fullero, ra-

tero.

ESCAMPER, v. n. (vulg.) Mondarse, es-

cabullirse, huir precipitadamente.

ESCAMPETTE, s. f. Voz usada solo en ceta frase vulgar: prendre la poudre d'escampette: poner pies en polvorosa, apretar de soleta.

\* ESCANDOLB, s. f. Cámara del cómitre

de una galera.

\* ESCAP, s. m. (cetrer.) Diceso; faire escap à un oiseau: echar à un ave de volateria para que conozca su casa: monstrandosela antes.

EȘCAPADE, s. f. Calaverada, travesura.

V. Echappée, y équipée.

ESCAPE, s. f. (arquit.) Limoscapo; caño ó cuerpo de la columna, propiamente la parte inferior é inmediatamente à la hase.

ESCARBALLE, s. f. Los colmillos del elefante, cuando no pesan mas que 20 libras,

o ménos.

ESCARBILLARD, ARDE, adj. (vulg.) Chusco, desparpajado; tómase alguna vez por tuno, gato. Usase tambien como substantivo.

\*ESCARBITE, e. m. Balde: culto en que los calasates ponen á remojar sus herra-mientas.

ESCARBOT, s. m. Escarabajo: insecto. ESCARBOUCLE, s. f. Carbunclo: piedra preciosa parecida al rubh

BCARBOUILLER, v. a. (bafo) Despachurrar.

ESCARCELLE, s. f. (fum.) Escarcela: bolsa grande para el pelo.

ESCARGOT, s. m. Limaza, bahoza, especie de caracol, pero sin concha.

ESCARLINGUE, V. Carlingue.

ESCARMOUCHE, s. f. Escaramuza, polea : entre partidas sueltas en campaña.

ESCARMQUCHER, v. n. Escaramuzer. ( fig.) Escaramucear , escopetearse : dicese de las disputas y quisquillas escolásticas.

ESCARMOUCHEUR, s. m. Escaramuza-

\* KSCARNER, v. a. Dorar el cuero. adelgazarle.

. ESCAHOLB, e. f. Escarola: planta.

ESCAROTIQUES, SESCHAROTIQUES, s. m. pl. (med.) Escaróticos: remedios causticos que tienen la propiedad de quemar el pellejo y la carne.

ESCARPE, s. f. Escarpa: el declive que forma la muralla de una plasa hácia

BSCARPR, EE, p. p. V. Bscarper. |adj. Escarpado: corte derecho. | Roc escarpé:

peña tajada , tajo.

ESCARPEMENT, a. m. Escarpo, escarpadura: el corte inclinado de un terreno, muro, etc. || Tambien se llama tajo cuando es de peñas, ó barrancos.

ESCARPER, v. a. Escarper: corter un cerro o montaña derecho, esto es, vertical-

mente.

ESCARPIN, a. m. Zapatilla: sapato es-

carpin.

\* ESCARPINER, . a. (joc.) Correr con Jigereza.

ESCARPINS, a. m. pl. Zapatos estrechos

para dar tormento.

ESCARPOLETTE, e. f. Mecedor, colum-pio. || Avoir la tête à l'escarpolette: tener los cascos à la gineta : tener poco seso.

ESCARRE, s. f. (cirug.) Escara: qua se forma en la piel. [ (fig.) Estrago, ruina: causada por bala, o bomba.

\* ESCAUT,(geog.) Escalda, ó Esquelda : rio

de los Paises Bajos.

ESCAVESSADE, s. f. (plcad.) Sofrenada, sacudida de cabezon, ó freno.

\* ESCAVISSON, s. m. Canela silvestre.

RSCAYULLB, s. f. Escayola: cierto es-Auco que imita á la piedra.

ESCHILLON, s. m. Meteoro muy pell-

groso en los mares de Levante.

RSCIENT, s. m. (ans.) Usase solo en esta Trase adverbial: faire quelque chose à bon escient, à son escient: bacerla à sabiendas, con todo conocimiento. A bon escient, adv. (ant.) De veras, con todas veras: con formalidad.

ESCLAIRB, & m. (cetrer.) Ave algo mir, o de sorete. H Maitre d'escrime : mage,

Jarga.

ESCLANDRE, s. m. (fam.) Fraceso: chasco, lance sensible.

ESCLAVAGE, s. m. Esclavitud : el estado y la condicion del esclavo. [ (fig.) Esclavifud, sujecion: à que rinden las pasiones, los intereses, el honor, elc.

ESCLAVE, s. ni. f. Esciavo: la persona sin libertad, sujeta a un dueño. || (fig.) Esclavo: de sus pasiones, preocupaciones, etc.

\* ESCLAVINE, s. f. (poc. us.) Beclavina:

la de los romeros, ó peregrinos.

"ESCOBARDERIE, s. f. Maña, mentira mañosa , destreza.

\* ESCOCHER, v. o. (panad.) Sentar: unir

la masa palmeándola.

ESCOFFION, s. m. (joc.) Escofieton : el tocado mai pergeñado, que sucian lievar las mugeres del campo.

ESCOGRIFFE, s. m. (fam.) Galacate, gato: el que saca y quita el diuero conarte, y distinulo. || (id.) Estantigua, taga-

rute, galavardo: hombre alto y desvaido. ESCOMPTE, s. m. Descuento, rebaja

del tanto convenido en una suma.

ESCOMPIR, EE, p. p. V. Becompter.

adj. Descontado, relujado.

ESCOMPTER, «. a. Descontar, rebajar:

lo convenido sobre una suma.

\* ESCOPE, s. m. (ndut.) Vertedor: pala hueca, y de mango largo, que sirve para rociar el costado de un buque. Se usa mas Écope. \* ESCOPERCHE, s. f. Grua: máquina para levantar pesos.

ESCOPETTE, s. f. (ans.) Escopeta:

arma de fliego.

ESCOPETTERIB, s. f. Arcahuceria, fusileria: descarga de muchas escopetas, fusiles, ó arcabuces juntos.

\* ESCORTABLE, adj. m. f. (cetrer.) Ave

propensa a extraviarse.

ESCORTE, a. f. Escolta: de soldados, o de gente armada. || Tambien se suele decir del acompañamiento ó resguardo que lleva uno en sus viages.

ESCORTER, p. a. Escoltar, convoyar.

ESCOUADE, s. f. Partida de tropa que sale à patrullar, ó rondat. || Escuadra de una compañía de infanteria. || Escouade brisée : partida compuesta de soldados de varios regimientos.

" ESCOUENE, s. f. Escolina : clerta raspa . snave, de que se sirven tullistas, escul-

tores, etc.

\* ESCOUPE, e. f. Pale de minador

ESCOURGEE, s. f. Azote, o disciplines hechas de correas.

ESCOURGEON, s. m. Alcacel verde de

cehada: el que se da á las caliallerias.

ESCOUSSE, s. f. (fam.) Reculada, retirada: los pasos que ee dan hácia atras para saltar, o embestir mejor.

ESCRIME, a. f. Esgrima: arte de esgra-

up de eagrina, o de florete.

ESCRIMER, v. n. Esgrimir, tirar el sorete. | (fig.) Espadachinear: dicese de dos que disputan y contienden sobre materias de erudicion. | (vulz.) Dicese: escrimer bien, o s'escrimer bien de la machoire: por menear bien la quijada, tener buen diente, comer mucho.

ESCRIMEUR, s. m. Esgrimidor, flore-

tista ; el que sabe de esgrima.

ESCROC, . m. Estafador, petardista: sea de dinero, sea de otras cosas que sonsaca.

ESCROQUE, ER, p. p. V. Escroquer.

adj. Estafado, pillado, sousacado.

ESCROQUER, v. a. Petardear, estafar, sonsacar: sea dinero, ú otras cosas. | (fig. y fam.) Se dice : escroquer des diners : buscar donde meter la quijada, o donde arrimar la alabarda.

ESCROQUERIE, . f. Bocalida, catafa,

ESCROQUEUR, EUSE, subst. Estala-

dor.

B-SI-MI, (voz de la música) E-la-mi;

término que denota el tono de mi.

\* ESLINGEN, (geog.) Eslinga: ciudad de buabia.

ESPACE, s. m. Espacio, intervalo: extension de lugar, y de tiempo. || Espacio: dicese hablando de música, y de imprenta.

ESPACE, ER, p. p. V. Bspacer. | adj.

Espaciado.

ESPACEMENT, e. m. (arquit.) Espacio: intermedio entre columna y columna, ù otro

cuerpo: entrepaño.

ESPACER, v. a. Espaciar: dejar el claro o hueco conveniente entre dos o muchas co. sas. || Espaciar, poner espacios; dicese en la imprenta, hablando de dicciones, de letras, y de lineas, y en este último caso se dice regietear.

\* ESPADE, c. f. Repadilla ; para espadar

canamo o lino.

\* ESPADE, EE, p. p. V. Bepader. | adj. Espadado, espadillado.

\*ESPADEN, v. a. Espadar lino, d ci-

ESPADEUR, e. m. Espadillor: el que

espadilia el cánamo.

ESPADON, s. m. Espadon: montante: copada grande. || Espadurte, o pez espada : cetáceo. | Espadilla : para espadar.

ESPADONNER, v. n. Montantear: pelear

con un montante.

\* ESPAGNE, (geog.) España : reino de Eu-

· ESPAGNOL, LE, adj. y e. Español, de

España.

ESPAGNOLETTE, e. f. Bayeta. | Falleba : con que se abren y cierran las puertas-ventabas.

ESPAGNOLISER, en a. Españolises á

\*ESPAGNOLISER, p. n. Españolizar: hablar español : imitar á los españoles.

ESPALE, s. f. Escandelar de una galera. ESPALIER, s. m. Espaldera: hablando de jardines y huertas. || Espalder : el .... mero que boga en una galera de espaldas á la popa.

\* ESPALLEMENT, s. m. Asoro: de las cubas y calderas de los cerbeceros. || Pasar

las medidas por el almotacen.

ESPALME, EE, p. p. V. Bspalmer. | adj.

Espalmado, despalmado.

ESPALMER, v. a. (ndut.) Repaimer, o despalmar una embarcacion.

\* ESPARCETTE, s. f. Pipirigallo: esper-

cilla: yerba buena para pasto. · ESPARGADE, s. f. Eutresaca: de sr-:

boles para cortarios. ESPARGOUTE, . f. o PETIT MU-

GUET, s. m. Magarza, matricaria, amelo:

ESPATULE, . f. Giride, lirio monte-

sino : planta.

ESPECE, e. f. Especie. Tiene las mismas significaciones y usos en ámbas lenguas, ménos en les siguientes egemplos: payeren espèces : pagar en dinero : en espèces sonnantes: en moneda: des poires, des pommes d'une belle espèce : peras, ó manzanas, de buena casta : pauvre espèce : pobrete, peal, que se dice por desprecio.

ESPERANCE, . f. Raperanza : una de les tres virtudes teologales. || Esperanza. afecto del ánimo con que esperamos el cum-

plimiento de algun desco.

ESPERE, EE, p. p. V. Esperer. | adj.

Rsperado. ESPERER, . a. Esperar: tener esperanza de conseguir alguna cosa, | lisperar : tener la confianza, o confiar en alguno.

ESPIEGLE, s. y adj. m. f. Picarillo, tra-

vieso : dicese de los muchaches.

ESPIEGLERIE, s. f. Picardia, travesura : de muchachos.

\* ESPINET, .. m. Hilo blanco de Lila en

Plandes.

\* ESPINGARD, .. m. Espingarda: pieza antigua de artilleria algo mayor que el falconste.

\* ESPINGELLE, e. f. Encaro: especie de

trabuco.

\* ESPINGOLE, s. m. Trabuco: arma de

ESPION, e. m. Espia: el que espía por oficio.

ESPIONNAGE, e. m. Oficio de espia: la accion de espiar.

ESPIONNEH, o. a. Espiar : las acciones

agenas para delaterlas.

ESPLANAUE, s. f. (fort.) Explanada, ESPOIII, a. m. Esperanza, confianza: que uno tiene de aleanzar algun bien auseute. ||Dicen tambien espoir los marinos a una pieza paqueira de artifleria, que se culoca en el alcázar de un navio para facilitar un desembarco.

\* ESPOLIN, ESPOULIN, s. m. Bspolin: lanzadera pequeña para espolinar las telas.

ESPONTON, s. m. Esponton: arma de que usaron los oficiales de infanteria.

\* ESPOULIN, V. Espolin.

ESPRINGALE, s. f. Trabuqueto: maquina antigua de guerra para arrojar piedras.

ESPRIT, e. m. Espiritu: substancia incorpórea : é inmaterial. || Espiritu, alma, ánimo. || Ingenio, talento. || Entendimiento, discurso. || Viveza, agudeza. || Concepto, sentido, mente: de una ley, de un autor, de una expresion. | Genio e inclinacion para alguna cosa, que tambien se llama espirita. || Genio, condicion, carácter. || Potencias: facultades intelectuales. || Extracto, quinta esencia. | Todas estas acepciones varian, conforme los casos y cosas á que se aplica la voz genérica espris, tan comun y usual en frances. || Esprit follet: espiritu fuleto, duende. || Le Saint-Espris: el Espiritu Santo. | Esprit de Dieu ; esprit de prophètie : aquí el espíritu se toma por virtud, o don sobre natural. || Esprit de vin: espíritu de vino. || Esprit recteur: espíritu rector, el aceite esencial muy tenue. || Rendre l'espeit, es, en castellano, dar ó exhalar el espiritu. | Esprit immonde o malin esprit es lo que llamamos espíritu inmundo o maligno.

Lo PRITS, s.m.pl. Espíritus: como llaman los químicos à las partes mas sutiles y volátiles de los cuerpos. || Esprits vitaux: espíritus vitales. || Esprits animaux: espíritus

animales.

ESQUIAVINE, e. f. Anguarina: vestido ó casaca de aldeano. || ( picad.) Trepa que se da alcaballo en el potro.

ESQUICHER, v. a. y n. Excusarso: de

dar su parecer.

ESQUIF, e. m. Esquite: barquilla, o lanchilla.

ESQUILLE, e. f. Esquirla, astilla : de un hueso roto.

\* ESQUIMAN, s. m. (naut.) Contra masstre de una embarcacion.

ESQUINANCIE, s. f. Esquinancia, ó esquinencia: inflamacion en la garganta.

ESQUINE, s. f. (picad.) El lomo del cahallo: la ensilladura. || Madera de China.

ESQUIPOT, s. m. Cepillo, hucha: que tienen los mancebos de barbero en la tienda.

ESQUISSE, s. f. Esquicio, trazo, borron, rasguño: el primer diseño ó modelo,
hablando de pintura ó de escultura. || El plan
ó hosquejo de cualquier obra material, o
intelectual. V. Ebauche.

ESQUISSE, EE, p. p. V. Bsquisser. || adj. Esquiciado, esbozado, delineado, tra-

vado.

ESQUISSER, v.a. Esquiciar, trazar : delinear, rasguñar : una figura, un cuadro. V. Ebaucher.

ESQUIVÉ, EB, p. p.V. Esquiver. | adja

Esquivado, evitado.

ESQUIVER, s. a. Esquivar, huir, evitar, desviar con destreza.

ESQUIVER, (S'), v. r. Zafarse, esca-

parse.

ESSAI, a. m. Ensayo, prueba, experimento: que se hace de una cosa antes de usarla, d'estrenarla. || Ensayo: tentativa: dicese de las primeras producciones ó escritos sobre alguna materia nueva para el autor. || Ensaye: hablando del oro, plata y otros metales.

\* ESSAIB, c. f. Rais que de un tinte de

escarlata : especie de rubia.

ESSAIM, s. m. Enjambre: jabardo: de abejas. || (fig.) Enjambre: de hijos, de pobres, de ladrones, etc.

ESSAIMER, v.n. Enjambrar, jabardear: hacer mucha cria las abejas, y tambien sa-

lir de la colmena en enjambre.

ESSANGÉ, ÉE, p. p.V. Essanger. || adj.

Empapado, puesto á empapar.

ESSANGEII, v. a. Empaper : poner à empapar : dicese de la ropa blanca antes de colarla.

\* ESSARDER, . a. Limpiar, secar un

lugar húmedo.

\*ESSART, e. m. Rosa: tierra nuevamente rozada para sembrar.

ESSARTE, EE, p. p.V. Essarser. || adj.

Rozado, desmontado.

ESSARTER, v. a. Rozar: desmontar y desbrozar la tierra de matorrales para la labor.

ESSAYE, EB, p. p. V. Essayer. || adj.

Ensayado.

ESSAYER, ... a. Probar: hacer prueba de alguna cosa ántes de usarla, o servirse de ella. || Experimentar: hacer experiencia de alguna persona. || Tentar, hacer alguna tentativa: procurar, intentar. || Ensayar: dicese del oro, y de la plata.

ESSAYER (S'), v. r. Ensayarse, experi-

mentarse, hacer prueba de si mismo.

\* ESSAYERIE, e. f. Contraste: lugar en que se hacen los ensayes de los metales.

ESSAYEUR, s. m. Ensayador : cierto oficial de las casas de moneda para ensayar el oro, la plata, etc.

ESSE, s. f. Pesonera, garfio: la piececita de hierro que se pone en el pesou del ega para que no se selso la mada

para que no se salga la rueda.

\*ESSEAU, s. m. Hachuela corva, y de la figura de una asuela. || Tabla de ripia para cubrir los techos.

\* ESSELIERS, s. m. pl. (carp.) Jabalcones: piezas para sostener los tirantes.

\* ESSEMER, A. n. (pesca) Limpier les redes.

ESSENCE, . f. Essencia :el ser que conse

tituye les cosas. A Espiritu, esencia: lo que se extrae de los cuerpos aromáticos, que tambien se llama quinta esencia.

\* ESSÉNIENS, s. m. pl. Econienses: filó-

solos judios.

ESSENS, 6 ESSENIENS, s. m. pl. Esenianos: secta famosa de filósofos que hu-

be entre les Judies.

ESSENTIEL, ELLE, adj. Esencial. || Esencial: necesario. || Importante: considerable. || Hablando de personas: firme, y sobre quien se puede contar.

ESSENTIEL, e. m. Dicese: l'essentiel d'une affaire: lo principal, esencial, lo

que importa mas.

ESSENTIRLLEMENT, ado. Esencial-

\*\* ESSERA, o SORA, s. m. (media) Postilla que sale en el cútis.

ESSEULE, EE, adj. (poc.us.) Solo, des-

amparado, abandonado. ESSIEU, s. m. Ege: de carro, coche, etc. || (náut.) Se dice: essieu de l'ancre:

cepo del ancia. V. Jat.

\*ESSILLEUR, s. m. Ladron. || Disipador. ESSIME, EE, p. p. V. Essimer. || edj. Macerado.

ESSIMER, v. a. (cetrer.) Macerar, desaimar: quitar la gordura al azor para que vuele ligero.

ESSONNIER, s. m. (blas.) Orla doble

en un escudo de armas.

ESSOR, s. m. (cetrer.) Viento libre, vuelo, remonte: que toman las aves de rapiña cuando suben muy alto. || (fig.) Vuelo, remonte, carrera: hablando del ingenio, de las pesiones, de la imaginación, etc.

\*BSSORANT, ANTE, adj. (blas.) Azorada: se dice del ave que tiene las ales en-

treabiertas, y mira al sol.

ESSORE, EE, p. p. V. Besorer. | adj.

Oreado, secado, enjugado.

ESSORER, v. a. Orear, enjugar, secar: la ropa mojada, ó húmeda, poniéndola al aire. || Basorer un faucon: enjugarle, y secarle al fuego, ó al sol.

ESSORER (3'), v. r. Remontarse, tomar vuelo alto: dicese de las aves, principal-

mente de las de rapiñs.

ESSORILLÉ, EE, p. p. V. Bssoriller.

adj. Desorejado.

ESSORILLER, v.a. Desorejar, cortar las orejas. || (fig. y fam.) Rapar, atusar: cortar el pelo muy corto.

\*ESSOUCHER, v. a. Descuajar; una

tierra.

ESSOUFFLÉ, ÉE, p. p. V. Besouffler. || adj. Sin aliento, ahogado, sin poder resollar.

ESSOUFFLER, v.a. Desalentar, ahogar, quitar el aliento, dejar sin resuello, ó respiracion: habiando de alguna gran satiga, ó causancio.

ESSOUFFLER (S'), v. a. Hipar, ahogarse: no poder echar el aliento de fatiga, ó
cansancio.

\*ESSOURISSER, . a. (picad.) Abrir cortar cierta ternilla de la narız á los caba-llos, para que respiren con facilidad.

\* ESSUCQUE, EE, p. p. V. Essucquer.

Exprimido.

\* ESSUCQUER, v. v. Exprimir la uva pa-

ESSUI, s. m. Enjugador, tendedero: sitio donde se tiende ropa para enjugar.

ESSUIE-MAIN, s. m. Paño de manos, toalla. || Essuie-pierre: trapo para limpiar la piedra de un fusil, o escopeta.

ESSUYÉ, EE p. p. V. Besuger. || adj. Enjugado. || Enjuto, eeco. || (fig.) Sufrido,

aguantado.

ESSUYER, v. a, Enjugar la cara, las manos del agua, del sudor. || Enjugar, secar, hablando como efecto del sol, y del viento. || (fig.) Sufrir, aguanter: injurias, tiros, persecuciones, etc.

EST, s. m. (náut.) Este, oriente, levante: uno de los cuatro puntos cardinales de los vientos. || Vent d'est: este, viento del este, que corresponde en el lenguage comun á levante, ó solano.

ESTACADE, c. f. Estacada, palizada,

empalizada.

ESTACHES, s. m. pl. Estacas: vigas que se meten en el agua para sostener un puente.

ESTAFETTE, s. f. Estafeta : correo que

va solo de un lugar á otro.

ESTAFIER, s. m. Estafero: propio: es-

polista: mozo de espuela.

ESTAFILADE, s. f. (joc.) Chirlo, tajo, cuchillada, navajada dada ó señalada en la cara. || (fig. y fam.) Rajadura, rasgon: he-cho en una capa ú otro vestido.

ESTAFILADÉ, ÉE, p. p. V. Estafilader. || adj. Cruzado, acuchillado, sajado.

ESTAFILADER, v. a. Acuchillar, sajar, cruzar la cara, darle un chirlo.

\* ESTAINS, s.m. pl. (náut.) Aletas, braza-

ESTAME, s. f. Estambre: la hebra de la lana torcida. || Bes d'estame: medias de estambre.

ESTAMET, e.m. Estamenete: tela de lana mas angosta que la estamena.

\* BSTANINAIRES, s. m. pl. (ndut.) Es-

tameneras, ó primeras ligazones.

ESTAMINET, s. m. Fumadero: parage donde se juntan gentes à fumar y heber. H Dicese tambien de la misma junta, como si digéramos jabardillo.

\* ESTAMINOIR, s. m. Estañadera : el cajoncito donde los vidrieros tienen el estaño

y pez para limpiar el soldador.

ESTAMPE, s. f. Estampa, lámina impresa, | Remanchador entre cerrajeros. ESTAMPE, EE, p. p. V. Estamper.

adj. Estampado.

ESTAMPER, o. a. Estampar: imprimir una lámina en un papel ú otra cosa. || Enfre sombrereros es pasar la plancha por la orilla del sombrero. || Estamper un negre : berrar un negro, marcarle.

ESTAMPILLE, a. f. Estampilla : especie de sello en que están grabadas de relieve las letras y rúbrica con que firma alguno.

ESTAMPILLE, EE, p. p. V. Estampiller. ddj. Con firma de estampilla : senalado, o firmado con estampilla.

ESTAMPILLER, v. a. Firmar de estam-

pilla, poner la estampilla.

\* ESTAN, o ESTANT, s. m. En pie. | Arbre en estan : árhol en pié. V. Etant.

"ESTANC, adj. (naut.) Estanco: dicese

del buque que no hace agua.

\* ESTANCES, s. m. pl. (náut.) Vigotas: especie de roldanas de madera, que afiansan los obenques en les mesas de guarnicion.

\* ESTANTEROL, s. m. (naut.) Estanterol: madero à modo de columna, que en las galeras está al principio de la crugia, sobre el cual afirman el tendal.

\*ESTASES, s. f. pl. Largueros: para fijar los pilares de un telar de teger telas de

\*ESTATEUR, s.m. (for.) El fallido: que juridicamente hace resion de sus bienes a sus acreedores.

\*ESTELAIRE (CERF), adj. m. Ciervo

matiso.

ESTER, v. n. (for. ) Comparecer ante el juez. | *Ester à droit :* estar à derecho.

ESTERE, s. f. Estera: la pieza cosida de

pleitas de esparto.

ESTERLET, s. m. Esterlete : ave acuática. ESTERLIN, s. m. Esterlino: peso de 20

granos y medio.

ESTERRE, s. f. Puerto pequeño: se dice en la América de los puertos á las embocaduras de los rios, y en donde se embarcan y desembarcan los géneros de las ciudades de tierra adentro.

\* ESTIER, s. m. Conducto que comunica de un lago ó marjal con un rio ó con el mar.

ESTIMABLE, adj. m. f. Estimable, apre-

ciable.

ESTIMATEUR, s. m. Estimador, tasador, apreciador: perito para tasar ó apreciar el valor de las cosas.

ESTIMATIF, adj. (for.) Estimativo : se dice de los juicios verbales, en los que se nombran peritos para valuar una cosa.

ESTIMATION, s. f. Estimacion: el pre-

cio y valor que se da à una cosa.

RSTIME, s. f. Estima : estimacion: aprecio que se hace de una persona, o cosa. || (ndut.) Estima : cálculo ó cuenta que hace el niloto en su diario de lo que anda el navio.

ESTIME, EB, p. p.V. Betimer. ach Es-

timado : apreciado.

ESTINER, v. a. Estimar, apreciar: poner en precio alguna cosa. Il Estimar: hacer aprecio y estimacion de alguno, ó de alguna cosa. A Estunar, reputar, punsar, juzgat.

ESTIOMENE, adj. m. f. (medic.) Corrosivo : se dice de las úlceras que consumen las

carpes.

\* ESTIVE, s. f. (ndut.) Contrapeso que

se pone á los dos costados de la galera.

ESTOC, s. m. Estoque : espada larga, y angosta. || La punta de la espada en esta frase : frapper d'estoc et de taille : herir de punta y tajo. || Tronco, estirpe, descendencia. Brin d'estoc : chuzo. (fam.) Diceso: ele son estoc : de su caletre, de su cholla. I Faire une coupe de bois à blanc estoc : hacer el corte de un monte ó bosque an dejar resalvos.

ESTOCADE, s. f. Espeda larga. || Estocada : herida hecha con la punta de la espada. Il Ruego importuno de un pelar-

ESFOCADER, v. n. Estoquear, dar estocadas. || ( fig. y fam.) Estoquearse, darse de las astas : dicese de dos que disputan fuertemente.

\* ESTOCAGE, s. m. (for.) Tributo que se

pagaba al señor de toda venta.

ESTOMAC, s. m. Estómago: dicese de las personas ; de algunos animales, buche ; y de las aves, pechuga.

ESTOMAQUE, EE,p. p. V. s'Estoma-

quer. | adj. Estoniagado.

ESTOMAQUER (S'), v. r. Estomagarse,

enfadarse, desazonarse.

ESTOMPE, s. f. (pint.) Esfumino: rollito de papel ó ante que acaba en punta, y suve para esfumar los dibujos.

ESTOMPER, v. a. (pint.) Belumar: un

dibu o.

ESTOQUIAU, s. m. Chapeta, dende se asegura el muelle de una cerradura.

ESTRAC, adj. (picad.) Gaila: el caballo de poco cuerpo, y estrecho de hijares.

ESTRADE, s. f. Estrada: es lo mismo que camino, que se tomo del italiano strada. Usase solo en estas frases de guerra : battre l'estrade. batir la estrada, ó batir la campana, ir á la descubierta : y batteurs d'estrade: batidores del campo. # Estrado: pieza alfombrada y adornada para recibir visitas de cumplimiento.

\* ESTRAGALE, s. f. Manzanilla: planta. ESTRAGON, s. m. Estragon: yerba que

se come en ensalada.

ESTRAMAÇON, s.m. Terciado: espada ancha, que se usaba en otro tiempo. || Corte de la espada. || Coup d'estramaçon: cuciuliada, tajo.

ESTRAMAÇONNÉ, ÉE, p. p. V. Estra-

maçonner. | adj. Acuchillado.

Tirar un tajo, ó cuchillada.

PSTRAPADE, a. f. Trato de cuerda: cierto castigo que aun se conserva en Italia. ESTRAPADE, EE, p. p. V. Estrapa-

der.

ESTRAPADER, v.a. Dar el trato de

cuerda á los reos.

ESTRAPASSE, EE, p. p. V. Estrapasser. | adj. (picad.) Forzado, apurado: un caballo por demasiado trabajado en el manejo.

ESTRAPASSER, v. v. (picad.) Forzar, apurar: un caballo, tansarle en el pi-

cadero.

ESTRAPEH, o. a. (agric.) Segar el res-

trojo.

ESTRAPOIRE, a f. Hoz con que se

siega el rastrojo.

\* ESTRAPONTIN, s. m. Hamaca. | Bigote ó hanquillo de cupé. || Pescante, higotara. V. Strapontin.

\*ESTRASSE, V. Strasse.

- \*ESTROGIE, s. f. (náut.) Luchadero: la parte del remo que apoya sobre la galera.
- ESTROP, s. m. (ndut.) Estrovos para los obenques, y brandales, Bstrop d'un cordage: ojo de amura.

\* ESTROPIAT, s. m. Mendigo de profe-

sion, estropeado, o que finge el serlo.

ESTROPIE, EE, p. p. V. Betropier

edj. Estropeado, lisiado.

ESTROPIER, v. a. Estropear, lisiar: á

alguno.

ESTURGEON, s. m. Esturion, sollo: pescado grande de mar, que se cria en los Pios.

ESULE, s. m. Esula, peplo: planta

ET, part. conjunt. I, e.

ETABLAGE, s. m. Atadero, estaca: derecho de un tanto que se paga en los mesones por cada caballería. || Tambien se llamaba établage el derecho que se pagaba en Francia al señor del lugar, por la licancia de poner géneros à la venta pública.

ETABLE, s. f. Establo, cuadra, donde se encierra el ganado. || Cuando es de bueyes, se llama tenada; cuando de cerdos, zahur-

da : o pocilga.

ETABLE, EE, p. p. V. Etabler. | adj.

Encerrado, ó metido en el establo.

ETABLER, v. a. Encerrar, o meter en

el establo el ganado.

\* ÉTABLERIES, s. f. pl. Establos, o cua- puesto : puesto en venta. dras seguidas.

ETABLI, s. m. Banco de carpintero,

mostrador, o mesa para trabajar.

ETABLI, IE, p. p. V. Btablir. | adj.

Establecido.

ETABLIR, v. a. Establecer, sentar: una cuestion, un hecho, un derecho. | Establecer, sundar, crigir : una academia, un que expone sus géneros en la calle, o en hospital, etc. || Colocar, dar colocacion a portales.

ESTRAMAÇONNER, et a (poc. us.) juna persona, asegurarie una renta, é empleo. || Establecer, estatuir: leyes, reglamentos, etc.

ETABLIR (S'), s. r. Tomar estado, casarse. || Establecerse, avecindarse, ponerse

de asiento en algun lugar.

ÉTABLISSEMENT, s. m. Establecimiento, fundacion, ereccion, institucion. Asiento, demicilio. | Colocación, acomodo: puesto, renta, fortuna que se da ó proporciona à uno. || Regiamento, ordenanza.

\* ETABLUBE, e. f. (ndut.) Branque. V.

Etrave.

\* ETADOU, e. m. Serrucho: para abrir las

pues de los peines,

ETAGE, s. m. Alto, piso: dicese de los diferentes órdenes de cuartos ó vivieudas en que se divide la altura de una casa. # Grado, graduacion, clase: de las personas.

ETAGE, EE, p. p. V. Etager.

ETAGBR, v. a. Cortar los cabellos por grados, y con cierta proporcion. || (fig.) Ordenar.

\* ETAGUE, s. f. (naut.) Iza; la accion de izar las vergas de gavia en lo alto de los

mastelergs.

\* ETAI, e. m. (naut.) Estay : cabo grueso que va de la gavia mayor al trinquete, y de este al baupres. 🛚 Etais du mât de misaine.. popesus.

\* ETAIR, s. f. Puntal: madero con que se apuntala una pared, etc. || Tentemozo, rodrigon. Apoyo, amparo, proteccion. (blas.) Cabrio, ó roquete, de la mitad del ancho regular.

ETAIM, s. f. Estambre: lana fina carde-

da , y pronta para hilar.

ETAIN, s. m. Estaño: metal blanco. \* ÉTAINS, s. m. pl. (naut.) Contracodestes : des maderes corves, puestes sobre el estambor.

ETAL, s. m. Tabla: de carnicería. || Tabanco: puesto público de cosas de comer,

pera la gente pobre.

ETALAGE, s. m. Parada, muestra: de géneros de mercaderías en tienda abierta. I Muestra : dicese del género que está colgado o manificato en las tiendas para muestra. H (fig.) Octontacion, gala: hablando del adorno de las mugeres especialmente.

\* ETALK, adj. (ndut.) Se aplica al mar en su estado medio ó natural, entre el fluje

y el reflujo.

ETALE, EE, p. p. V. Esaler. | adj. Ez-

ETALER, v. a. Poner de muestra, de venta, secar à la vista : dicese, de géneros, ropes, frutes en tiendas, o puestos. | (fig.) Ostentar, hacer ostension. [ ( naut.) Dicese: étaler la marée: aguantar la marea: echar cable interin está contrario el mar.

\*ETALEUR, s. m. Mercader revendedor ;

ÉTALIER, s. m. Tablagero, cortador,

cortante, gifero.

ÉTALINGUER, v. a. (náut.) Entalingar. V. Talinguer. || Étalinguer un cable: entalingar un cabo, amarrarle à la caucama de la amura.

ÉTALON, s. m. Cabello padre, garañon. || Marco, pote: patron para arreglar los pesos y medidas. || (agric.) Árbol padre: pino

ÉTALONNAGE, o ÉTALONNEMENT, s. m. Contraste, prueha: el acto de confrontar y señalar los pesos y medidas.

ETALONNE, EE, p. p. V. Etalonner. | adj. Marcado, señalado, pasado por el contraste.

ETALONNER, e. a. Marcar: señalar,

los pesos y medidas en el contraste.

ÉTALONNEUR, s. m. Marcador : fiel de pesos y medidas.

ETAMAGE, s. m. Estañadura : la ope-

racion, y la obra de estañar.

\* ÉTAMBOT, o ÉTAMBORD, s. m. (naus.)

Estambor, codaste.

\*ÉTAMÉRAIE, s. m. (náut.) Carlinga: madero fijado sobre la contraquilla, en que entra la mecha del palo. || Fogonadura: la abertura en el combes por donde entra el palo.

ETAME, EE, p. p. V. Etamer. | adj.

Estañado, azogado.

ÉTAMER, v. a. Estañar : dicese de toda vasija de cobre, ó de hierro. || Asogar : dicese de las lunas de espejos.

ÉTAMEUR, s. m. Estañador : el que estaña. || Azogador : el que asoga los espejos.

ETAMINE, s. f. Estamena: cierto tegido de lana. || Pedaso de estamena para
filtrar algun líquido. || Tamis para colar. ||
(fig. y fam.) Dicese: passer par l'étamine:
pasar por todas las aduanas, examinar, apurar bien.

ÉTAMINES, s. f. pl. (botán.) Estambres: hilitos que se levantan del centro de

las flores.

ÉTAMINIER, e. m. Fabricante de esta-

menas.

"ETAMPE, s. f. (herrad.) Clavera : el cortatrio con que se abren los agujeros en la herradura.

ETAMPÉ, EE, p. p. V. Étamper. | adj.

Clavado, agujereado.

ETAMPER, v. a. Clavar una herradura,

abrirle los agujeros.

\* ÉTAMPES, (geog.) Estampas : ciudad

de Francia.

ETAMURE, s. f. El estañado: el baño ó capa de estaño que se da por dentro á las vasijas de cobre, o hierro.

ETANCHÉ, ÉE, p. p. V. Etancher.

adj. Rstancado. || Restanado.

ÉTANCHEMENT, s. m. Estanco, restano: el acto de estancar ó restanar la sangre, ú otro líquido que se sale, ó fluye. ETANCHER, v. a. Estancar, restañas ? dícese de la sangre, y de cualquier otro siquido que se sale por alguna rendija, raja, ó agujero. || Apagar, extinguir: la sed.

\*ETANCHOIR, s. m. Especie de cuchillo para introducir la estopa al dar carena.

ETANCON, V. Braie.

ÉTANÇONNER, v. a. Lo mismo que Étayer.

ETANFICHE, s. f. Altura de un banco

de piedra en la cantera.

ETANG, s. m. Estanque: balsa de agua. "ÉTANGUES, s. f.pl. (moned.) Muelles: tenazas grandes para agarrar los rieles y tejos interin la fundición, y echarlos en la copela.

\*ÉTANT, s. m. Dicese, como parte activa indeclinable del verbo étre, de un árbol que está ó queda en pié despues de una corta en los montes; eg.: on compte cent arbres en étant: se cuentan cien árboles en pié.

ÉTAPE, s. f. Mercado, plaza de mercado; y puesto público en las poblaciones, en donde descargan y depositan sus géneros los tratantes forasteros, y en este caso es alhondiga. || Etapa: la racion que se da á soldados y caballos en sus marchas: y tambien el tránsito ó lugar en donde se distribuyen las raciones.

ETAPIER, s. m. Proveedor de las tropas y caballos en sus marchas, y en campaña.

RTAT, s. m. Estado: de las personas, y de las cosas. Tiene las mismas significaciones en ámbas lenguas; excepto cuando étas se toma por tren, fausto, y por caso, aprecio, ó mérito de una cosa, ó persona; ó por cuenta, intencion, ánimo de hacer tal ó tal cosa. || Estado, brazo: uno de los tres que componian las cortes de los reinos. || Etas ecclésiastique: estado ó brazo eclesiástico. || Étas de la noblesse: el estado noble, ó brazo militar. || Le tiers étas: el estado llano, ó procuradores de las ciudades, que en la corona de Aragon se llamaba Brazo Real.

ÉTATS, o ÉTATS GÉNÉRAUX, s. m. pl. Estados, o estados generales : así se lla-mahan en Francia lo que en España Cortes.

\* ÉTATER, v. a. (fort.) Aprontar : presentar caudales para hacer cuenta de ellos con los acreedores.

ETAU, s. m. Torno, tornillo: el que usan los cerrajeros y otros artifices para usegurar las piezas que liman, brufien, etc.

gurar las piezas que liman, brufien, etc.

\* ÉTAVILLON, s. m. Pedazo de ante, o cabritilla dispuesta para formar un guante.

ETAYÉ, ÉE, p. p. V. Etayer. || adj. Apuntalado.

ETAYEMENT, s. m. Apuntalamiento:

la accion de meter o poner los puntales. ÉTAYER, v. a. Apuntalar un edificio. \*ET-CÆTERA, Etcétera: expresion latina que se usa para cortar el discurso, dando á entender que queda mas que decir. Se suele abreviar así en la escritura: esc. ÉTÉ, s. m. Estio, verano: la estacion mas cálida del año. || Été de Saint-Martin: veranillo de San Martin.

BTEIGNOIR, s. m. Apagador, matacandélas: que vulgarmente se llama mono de

Judas.

ÉTEINDRE, v. a. Apagar, matar: la lumbre, una lus, un fuego. || (fig.) Apagar, sosegar: una disension, un tumulto. || (id.) Extinguir, acabar, y borrar: la memoria, el nombre, la fema. || Eteindre de la chaux: matar, apagar la cal viva.

ETEINT, EINTE, p. p. V. Éteindre. || adj. Apagado, etc. || Il a la voix éteinte : tiene la voz muy débil. || Il a les yeux éteints : tiene la vista muy apagada, sin fue-

go, ni vivacidad.

ETEMPER, v. a. (relog.) Igualar una

pieza con otra.

ETENDAGE, s. m. Colgadero: tendedero de las imprentas para los pliegos que salen de prensa.

ÉTENDARD, s. m. Estandarte : el de la

caballeria. || Pabellon de galera.

ETENDOIR, s. m. (imp.) Colgador, espito: instrumento para colgar ó sacar los

pliegos que salen de prensa.

Plegar. || Extender, dilatar, ensanchar. ||
Tender en el suelo alguna persona. || Estivar, alargar, lo que está encogido, doblado,
ó arrugado. || Étendre sur le carreau: matar
á uno, dejarle muerto.

ETENDRE (S'), v. r. Extenderse, dilatarse: en el decir, ó escribir. || Alargarse, durar: hablando de extension de tiempo. || Extenderse, comprehender: hablando de extension de terreno, ó de cualquier otra

superficie.

ETENDU, UB, p. p. V. Etendre. [ adj.

Extendido.

ÉTENDUE, s. f. Extension, dilatacion, amplitud: conforme es la cosa de que se

habla.

ÉTERNEL, ELLE, adj. Eterno: sempiterno: y tambien se toma por perpetuo. Antiguamente se decia eternal y perpetual; y podrá haber casos y estilos en que no caeria mal el uso de estas palabras.

ETERNEL (L'), s. m, El Eterno, esto

es Dios Eterno.

ETERNELLE, s. f. Perpetua, siempre-

viva: flor.

ÉTERNELLEMENT, adv. Eternamente, por una eternidad, para siempre jamas. || Eternamente: tómase por perpetuamente, sin cesar.

ETERNISE, EE, p. p. V. Éterniser.

adj. Biernizado.

ÉTERNISER, v. a. Eternizar, perpetuar para siempre, hacer eterna: la memoria, la fama, el nombre. || (fam.) Eternizar: dilatar el curso de un negocio para que no se acabe.

ETERNITE, s. f. Eternidad, perpetuidad, duracion sin fin. || (hiperb.) Eternidad: se dice de la larga duracion de una cosa. || De toute éternité: ab eterno, de tiempo inmemorial, sin principio sabido.

\* ETERNUE, e. f. Grama canina: planta. ETERNUER, v. n. Estornudar, echar

estornudos.

ÉTERNUMENT, s. m. Estornudo.

\* ETERSILLON, s. m. Archotantes : ma deros para sostener las tierras de las galerias de las minas.

ÉTÉSIES, 6 VENTS ÉTÉSIENS, s. m. pl. Vientos etesios : los que se mudan en

tiempo determinado.

ÉTÊTÉ, ÉE, p. p. V. Étêter. | adj Descabezado, descopado, desmochado.

ETETEMENT, s. m. Desmoche: la accion

de descopar los árboles.

ETÈTER, v. a. Descabezar, descopar desmochar: quitar la cima ó copa á los árboles.

ETEULE, 6 ESTEULE, s. f. Caña de trigo entre dos nudos. || Rastrojo. V.

Chaume.

ÉTEUF, s. m. Pelota de pala, liena de

salyado.

ETHER, s. m. Éter: nombre griego que usan los físicos alguna vez para significar lo mas alto y puro del aire. || (quim.) Éter: el liquido que se saca por la destilación del espíritu de vino mesclado con un acido.

ÉTHÉRÉ, ÉE, adj. Etéreo : lo que pertenece al éter. || Los poetas lo usan por de-

cir celeste.

ETHIOPS, s. m. (quim.) Etiope: substancia metálica quemada, y de color negro. ||

Ethiops martial: etiope marcial, ó de hierro, ú ocre negro. || Ethiops mineral: etiope mineral, ó cinabrio calcinado, ú oxidado. ||

Ethiops perse: óxido de mercurio negro.

ETHIQUE, s. f. Ética : voz griega que

significa la ciencia de la moral.

\*ETHNARCHIE, s. f. Etnarquia: pro-

vincia gobernada por un etnarca...

ETHNARQUE, s. m. Etnarca: entre los antiguos era el comandante ó gobernador de una provincia

de una provincia.

ETHNIQUE, adj. m. f. Etnico: voz usada en la historia eclesiástica: y equivale á gentil, ó idólatra. || Gentil: dicese en gramática de los nombres que determinan nacion, como español, frances, romano, etc.

ÉTHOLOGIE, s. f. Etología: discurso o

tratado sobre las costumbres.

ÉTHOPÉE, s. f. Etopeya pintura de descripcion de las costumbres, o pasiones de una persona.

\* ÉTIENNE, s. m. (n. p.) Estévan.

\* ÉTIENS, s. m. pl. Ecios.

ÉTIER, s. m. (término de salinas) Dicese de una zanja o canalizo nor doude se ine troduce el agua del mar à les legunes que trella : la manche blance en la frente de al-

se han de transformer en sal.

ETINCELANT, ANTE, adj. Relumbrante, reluciente. || Flamante, flamigero: puede decirse en estile-hiperbolico y poético.

ETINCELER, v. n. Chispear, cente-

llegr. || Relumbrar, relucir.

\* ETINCELETTE, s. f. Centellita, contella pequena.

ETINCELLE, s. f. Chispa, centella.

ÉTINCELLEMENT, a. m. Centelleo,

brillo, resplandor, destello.

ETIOLER (S'), v. r. Ahilarse: ponerse endebles y enfermas las plantes, y las ramas, por faltarles la influencia del aire y de la lus.

ETIOLOGIE, s. f. Etiología: tratado

sobre las causas de las enfermedades.

ETIQUE, adj. m. f. Hético: el que padece la enfermedad de la hetiquez. || Hético: dicese tambien de una cara chupada y extenuada, y por desprecio de ciertos animales muy flacos.

ETIQUETE, EE, p. p. V. Etiqueter.

adj. Rotulado.

ETIQUETER, v. a. Rotular, señalar:

sean libros, o legajos.

ETIQUETTE, s. f. Rótulo, óvotulata: .. la inscripcion que se pone en una tarjeta pegada á un legajo de papeles, á un paquete, ó atado de unos autos, etc. | Ktiqueta : el ceremonial ó estilo de pelacio, de

\*ETIRE, s. f. Estira : cuchilla de zurrador para raer las pieles, y quitarles las

manchas. || Costa : de zapatero.

\* ETIRER, v. a. Extender, alargar, limpiar, enjugar.

ETISIE, s. f. (medic.) Tisis: enferme-

dad. . \* ETITE , & PIERRE D'AIGLE , s. f. Etites, o piedra de aguila. V. Aétite.

\* ETOC, s. m. Tronco muerto.

ETOFFE, s. f. Tela, tegido: sea de seda, sea de lanà, etc. || Materia: el que entra en cualquier artefacto. || (fig. y fam.) Estosa : substancia, lo substancial de una persona, de una obra : y tambien laya, calana, habiando de gentes.

ETOFFE, EE, p. p. V. Etoffer. | adj. Vestido, guarnecido, cubierto de buena tela, o material. | Homme bien ctoffe: hombre bien vestido, bien trageado, acomodado. || Discours bien étoffe: discurso exor-

nado.

ETOFFER, v. a. Vestir, guarnecer; un coche, una cama, una sala, elc. : y tambien ponerle todo lo necesario para la comodidad y el adorno. || Hablando de artefactos, es poner buen material, ó el preciso.

ETOILE, s. f. Estrella, astro. || Estrella : dicese de una fortificacion de seis ángulos. [] Estrella: señal en los impresos, que se dice asterisco en estilo de impresorea | Es-

gunos caballos. 🛚 (fig.) Estrella, suerte, hado! || Etoile du musin : lucero del albe. || Etoile du soir : véspero, héspero. || Etoile tombunte ó volante : estrella vaga, exhalacion encendida. || Etoile de mer : estrella marina. (fam.) Se dice loger o coucher à la belle étoile : dormir en el meson de la estrella , quedarse al raso.

ETOILE, ER, adj. Estrellado: lleno de estrellas. || Bouteille étoilée : botella estallada, que ha recibido un golpe, y está

cascada.

ETOILE, a. m. (cirug.) Venda : para apositos.

\* ÉTOILÉE, a. f. Tulipan de color morado y hlanco.

\* ETOILERS, s. f. plur. Estelíseras : nombre que da la botánica á varias plantas.

**ETOILER**(S'), v. r. (moned.) Grietearse. hendirse los rieles y tejos en forma de estrella.

KTOLK, s. f. Estola: ornamento sacer-

dotal.

ETONNAMMENT, adv. Espantosamente, asombrosamente.

ETONNANT, ANTE, adj. Pasmoso,

Asombroso , estupendo , admirable.

ETONNE, EE, p. p. V. Etonner. | adj.

Asombrado, atónito, pasmado.

ETONNEMENT, s. m. Pasmo, asombro, admiracion, extrañeza. || (fig.) Atuidimiento, atolondramiento.

ETONNER, v. a. Pasmar, asombrar, ad-

mirar. || ( fig.) Aturdir, atolondrar.

ETONNEH (S'), v. r. Admuarse, asombrayse, pesmarse, quedarse atomito.

\* El'OU, s. m. Tabla de matachin, donde se matan los carneros.

\* ETOUFFADE, s. f. Estofado: guiso de este nombre.

ETOUFFANT, ANTE, adj. Sufocante, que sufoca , que ahoga : dicese del tiempo , del calor, de un vapor.

ETOUFFE, EE, p. p. V. Etouffer.

adj. Ahogado: con humo, ó tufo.

ETOUFFEMENT, s. m. Sufucacion: aho-

go en la respiracion.

ETOUFFER, v. a. Ahogar, sufocar: quitar ó embargar la respiracion. || ( fig. ) Ahogar, reprimir: llanto, quejas, suspiros, odios, etc. | (id.) Dicese: etouffer une affaire criminelle: sufocar, echar tierra, à una causa.

ETOUFFER, v. n. Abogarse, estar ahogándose, ó quedar ahogado; de calor, de bochorno, de alguna apretura. || (fig. fam.) Se dice étouffer de rire: morir, des-

perecerse, de risa.

ETOUFFOIR, s. m. Tapadera, sea de hierro, ú otro metal, ó de barro, para tapar ó cubrir la lumbre, ó los braseros.

\* ÉTOUPAGE, s. m. Estopa de sieltro. ETOUPE, s. f. Estopa: la borra del li-

no y cañamo. | Grosse stoupe: arista. | | de algun parage, o querencia: dicese prin-(prov.) Se dice: mettre le feu aux étoupes : echar leña al fuego: avivar una quimera, una pasion.

ETOUPE, EE, p. p. V. Etouper. adj. Tapado, cerrado, atascado con esto-

ETOUPER, v. c. Tapar, cerrar con es-

topas, ó tascos.

\* ETOUPERIE, s. f. Estopon: lienzo de

\* ETOUPILLE, s. f. Mecha de cohetero. H Carretilla.

ETOUPILLER, v. a. Guarnecer un árhol, de pólvora con mechas y carretillas.

\* ETOUPIN, s. m. (ndus.) Taco de cañon, hecho de filastica.

\* ETOURDEAU, a. m. Capon de muy po-

ca edad.

ETOURDERIE, s. f. Viveza, ligereza, indiscrecion, inconsideracion, atolondramiento, muchachada.

ETOURDI, IE, p. p. V. Etourdir. adj, Aturdido, desatentado, atolondrado.

ETOURDI, IE, adj. y s. Atronado, alocado, ligero de cascos, desatinado, indiscreto. | A l'étourdie, adv. A la ligera, sin consideracion, sin tiento.

ETOURDIMENT, adv. Atolondrada-

mente.

ETOURDIR, v. a. Aturdir, atolondrar con voces ó ruido. | Aturdir, atontar, dejar sin sentido á alguno. || (fig.) Sobrecoger, sorprehender. | (id.) Adormecer, calmar. | (id.) Se dice : s'étourdir de quelque chose : encapricharse de alguna cosa, ponerse loco por ella. | S'étourdir sur quelque chose: quererse quitar o desvanecer la impresion o sensacion de alguna cosa importuna: hacerse sordo, cerrar los ojos, hacerse insensible á ella, quererse distraer de ella.

ETOURDISSANT, ANTE, adj. Atur-

didor : el que aturde, ó atolondra.

ETOURDISSEMENT, s. m. Aturdi-

miento, atolondramiento de cabeza.

ETOURNEAU, s. m. Estornino: ave. Pisaverde, presumido. || Cheval étourneau: caballo castaño claro.

\* ETOUTEAU, s. m. Gatillo : especie de clavija que está en la rueda de un relox, para levantar á su tiempo la palanca que contiene el movimiento de la campana.

\* ETRAIN, s. m. Paja larga, que sirve

de cama á los caballos.

ETRANGE, adj. m. f. Estraño, raro: lo que es suera de lo comun y corriente. | Extraño, en el sentido de forastero ó extrangero, es yoz anticuada.

ETRANGÉ, ÉE, p. p. V. Etranger. adj. Aventado, ahuyentado, retirado.

ETRANGEMENT, adv. De un modo extraño, de un modo raro. || Tambien significa extremamente, excesivamente.

EPRANGER, v. a. Aventar, ahuyentar

cipalmente de los animales, y por extension, de las personas. | S'étranger : extranarse,

retirarse de alguna parte.

ÉTRANGEH, ERE, adj. y e. Extrangero: no natural del pais, de otra nacion. Forastero: que no es del mismo pueblo. Il Extraño: que no es de la misma casa, o fu-. milia. | Ageno, indiferente: hablando de CO895.

\* ETRANGETE, . f. (ant.) Extrane-

za , extravagançia.

ETRANGLE, EE, p. p. V. Etrangler. adj. Ahogado. | Muy estrecho, y angusto. \* ETRANGLE-LOUP, e. m. Yerba páris: uvas de zorto.

ÉTRANGLEMENT, e. m. Ahogamiento , opresion. || Compresion, estreches.

ETRANGLER, v. a. Ahogar, apretar el gaznate, dar garrote: quitar á uno la vida de este modo. || Ahogar, angostar, abreviar : conforme es la cosa á que se aplica. (fig.) Dicese: étrangler une affaire: precipitar, abreviar, despachar de prisa, un asunto.

ETRANGUILLON, s. m. Esquinencia, garrotillo. || Estrangol : inflamacion en la lengua del caballo. | Poire d'étranguillon : perote áspero.

\* ETRAPE, s. f. Honjeco: hoz pequeña

para segar los rastrojos.

\* ÉTRAPER, v. a. Segar los rastrojos.

\* ÉTRAQUE, s. f. (naut.) Hilada: el ancho de los tablones que forman el borde del navio. V. Virure.

\* ÉTRASSE, o CARDASSE, s. f. Atan-

quia, cadarzo.

ÉTRAVE, ÉTABLURE, 6 ÉTABLE, s. f. (naut.) Estrave, roda, branque, estamenara: el remate de la quilla del navio,

que va á formar la curva de la proa.

ETRE, s. m. Ser, ente. | El ser, o la existencia, de las criaturas. || L'homme est un être raisonnable : el hombre es un ente racional. || Dien est un être infini: Dios es un ser infinito. || C'est Dieu qui nous a donne l'être: Dios es quien nos dió el ser. || Etres, en plural se toma, no solo por los seres ó entes, sino por las criaturas o cosas criadas respecto del divino Hacedor. | Non est un être ridicule: Ne es un ente ridiculo. Etres d'une maison : andancies, entradas y salidas, vueltas y revueltas que tiene una

ÉTRE, verb. aux. y subst. Ser: estar: haber: existir. Egemplos de estos cuntro usos: 1° être jeune: ser mozo: etre de bus lieu : ser de bajo nacimiento : 2º être malade : estar enfermo: être hors de soi : estar suera de si: 3° s'il était venu: si hubiese venido: il n'est point de nation qui: no hay nacion que: 40 je pense: donc je suis: pienso: luego existo.

ETRE, v. n. imp. Tocar, pertenecer, ser

de la obligacion de alguno. Eg. c'est à moi | \* ÉTRIGUE, ÉB (CHIEN), edj. Perro de répondre : à mi me toca responder : c'é- alto y delgado. tait à lui de se taire : él debiu callar.

ETRECI, IB, p. p. V. Etrecir. | adj.

Angostado, angosto. || Encogido.

ETHECIR, v. a. Angostar: un camino, una calle, un vestido. || Encoger alguna cosa . con el agua, con el calor, con el frio.

ETRECISSEMENT, s. m. Estrechez,

angostura, estrechura.

\* ETRECISSURE, s. f. Estrechamiento:

estrechadura : el acto de estrechar.

\* ETREIGNOIRS, s.m. pl. (carp.) Carcel: la prensa que sirve para cerrar y contener las piezas de ensamblage hasta que hacen

\* ETREIN , s. m. Pajaza : cama de paja pa-

ra los caballos.

\*ETREINDRE, v. a. Apretar, atar, liar bien. | (fig.) Estrechar, cerrar: los vinculos, los nudos, de la amistad, de la alianza, del parentesco.

ETREINT, EINTE, p. p. V. Btreindre. ||adj. Apretado. || (fig.) Estrechado, cer-

ETREINTE, s. f. (ant.) Apreton: la

accjou de apretar.

ÉTRENNE, s. f. Estrena, estrenas, albricias, ó aguinaldo. Usase de estas voces conforme al tiempo y á las causas del regalo. || Estrena : primer dinero que toca el que vende. || Estreno: de una gala, de un coche, de un sombrero, etc.

ETRENNE, BE, p. p. V. Etrenner.

adj. Regalado, agasajado.

ETRENNER, v. a. Dar estrenas, albricias, aguinaldos, regalar : conforme sea el tiempo, y la causa del regalo. || Estrenar al que vende : ser el primero que le compra algo. || Estrenar : empezar à usar o servirse de alguna cosa.

ETRENNER, v. n. Estrenarse: habian-

do de vender.

ETRESILLON, s. m. (carp.) Virotillo:

puntal, o pié derecho pequeño.

ETRESILLONNE, EE, p. p. V. Etresillonner. | adj. Apuntalado, sostenido.

ETRESILLONNER, v. c. Apuntalar,

sostener.

ETRIER, s. m. Estribo: para ir á caballo. || (cirug.) Venda para las sangrias.

\* ÉTRIERE, s. f. Tirante de estribo : la

correa que la sostiene.

\* ETRIERS, s. m. pl. (ndut.) Estribos: ciertos pedazos de cabos. || Longanizas : entre fundidores. | Avoir le pied à l'étrier : | tener el pié, o estar con el pié, en el estribo : estar próximo á partir : no tener dia ni | blando de los perros. bora segura. | (prov.) Se dice : être ferme sur ses étriers : estar 6 andar muy sobre los estribos: estar sobre si, ó muy vigilante, ó asegurado. [] (id.) Se dice: perdre les étriers: perder los estribos, salir de su acucado, impacientarse, etc.

ETRILLE, s. f. Almohaza t con que se estraga á las cabulterias. H (fam. y vulg.) Desolladero, ó ladronera: dicese de una venta ó meson donde llevan carisimo á los huespedes.

ETRILLE, p. p. V. Etriller. A adj. Estrillado, almohazado, limpiado. | (fig. y

fam. ) Cascado, zurrado.

ETRILLER, v. a. Estrillar, almohasar,. pasar la almohaza : á las caballerías. || (fig. y fam.) Dar una buena mano, una felpa, una zurribanda : à algunos. | Desollar , rcbar: en las posadas y fondas por los subidos DITCHOS.

ETRIPE, EE, p. p. V. Etriper. || adj. Destripado, desinandulado, quitado el mon-

ETRIPER, v. a. Destriper, desmandufar : quitar las tripas, el mondongo, à las

ÉTRIQUE, ÉE, adj. (fum.) Estrecho:

dicese comunmente de los vestidos.

\* ÉTRISTÉ, ÉE, adj. (caza) Lebrel, ó galgo bien formado.

ETRIVER, v. a. Luchar. V. Lutter.

ETRIVIERE, s. f. Acion: correr del estribo. || (fig. y fam.) Dicese : donner des etrivières à quelqu'un : zurrar, dar una

zurribanda, sapatear á alguno.

ETROIT, OITE, adj. Estrecho: dicese de un camino, calle, puerta, vestido, etc. [[ (fig.) Estrecho, limitado, escaso: dicese del genio, del animo, del espiritu. || (id.) Estrecho, cenido, riguroso: dicese en sentido moral. || A l'étroit, adv. Con estrechez, estrechamente.

ElROITEMENT, adv. Estrechamente, con estrechura. || (fig.) Estrechamente: in-timamente. || (id.) Estrechamente: exacta y puntualmente. | (id.) Estrechamente : ri-

gurosamente.

ETRON, s. m. Cagajon, mojon de mier-

ÉTRONÇONNE, ÉE, p.p. V. Etronçonner. | adj. Descopado, desmochado.

ETRONÇONNER, v. a. (agric.) Desco-

par, desmochar los árboles.

\* ÉTROPE, 6 HERSE DE POULIE, s. f. (naut.) Gaza : cabo que sostiene el motom, ó cuadernal.

\*ETROUSSE, EE, p. p. V. Etrousser.

(for. y ant.) Adjudicado.

ETROUSSER, v. a. (for.) Adjudicar en justicia.

\* ETRUFFÉ, ÉE, adj. (mont.) Cojo: ha-

\* ETRUFFURE, s. f. Cojera.

\* ETSCLAND, (geog.) Escalanda: provincia del Tirol.

ETUDE, s. f. Estudio: aplicacion al saber y entender. || Estudios, instruccion, col nocumientos adquiridos. [ (fig.) Estudio, cuidado, atencion. || Estudio, despacho, ofi- | eucólogo: libro que contiene el oficio de tocio de abogado, de procurador, de escribano. | Homme d'étude : hombre de estudio, de letras, ó, como llamamos, de carrera.

ETUDIANT, s.m. Estudiante, cursante:

en algun colegio, o universidad.

ETUDIE, EE, p. p. V. Etudier. || adj. Estudiado. || Aprendido. || Afectado, fin-

gido. | Esmerado, primoroso.

ETUDIER, v. a. Estudiar : eplicarse á aprender alguna facultad ó ciencia. || Estudiar, aprender de memoria : un sermon, una arenga, un informe. || Estudiar, olservar, examinar con cuidado: las personas, y las cosas. || (pint.) Estudiar : egercitarse en dibujar por modelo, o por el natural.

ETUDIEH, v. n. Estudiar : estar aprendiendo alguna ciencia o arte. || Estudiar, cursar : estar cursando en alguna universi-

dad.

ETUDIER (S') (d), v. r. Emplearse,

egercitarse en.

ETUDIOLE, s. f. Escritorio, papelera. KTUI, s. m. Estuche: caja: holsa: vaina. || Etui à chapeau : caja de sombrero. || Etui à rasoirs: estuche de navajes. || Etui à ciseaux : vaina de tigeras. | Etui, à lunettes: estuche d caja de anteojos., [] Etus & violon: caja o bolsa de violin. [ Etus à curedents: palillero.

\*ETUSE, s. f. Apio de perro, peregil

basiardo : planta.

ETUVE, s. f. Estufa : dicese de la pieza que se calienta; y del hornillo o máquina para calentaria.

ETUVÉ, EE, p. p. V. Étuver. | adj. Ba-

nado, lavado.

ETUVEE, e. f. Estofado, guisado.

ETUVEMENT, s. m. Baño, lavatorio: de una llaga.

ETUVER, v. o. Lavar, bañar : una he-

rida ó llaga.

ETUVISTE, c. m. Estufista, bañero: el

que tiene estufas y baños públicos.

ETYMOLOGIE, s. f. Etimologia: origen y raiz de donde derivan las palabras.

ETYMOLOGIQUE, adj. m. f. Etimologico, lo perteneciente à la etimologia.

"ETYMOLOGISER, v. a. Dar le etimo-

ETYMOLOGISTE, s. m. Etimológico, etimologista : el que se dedica á l'uscar las etimologías, ó escribe de ellas.

EU, EUE, p. p. V. Avoir.

EUBAGES, a. m. pl. Sacerdotea galos plasa. que se ocupaban en la astronomia, en la sisica, y en la adivinacion.

\*EUBIERS, s. m. pl. (ndut.) Espaldo-

EUCHARISTIE, s. f. Eucaristia: el)

Santisimo Sacramento.

EUCHARISTIQUE, adj. m. f. Euceristico.

BUCOLOGE, s. m. (litting.) Eucologio, Mirtivamente.

dos los domingos y tiestas del año.

\* EUDIOMETRE, s. m. (fis.) Eudiometro: instrumento para conocer la cantidad

de gas oxígeno que hay en el aire.

\* EUDIOMÉTRIE, s. f. (fis.) Eudiometria : parte de la física que trata de los medios de conocer la cantidad de gas oxígeno en el aire.

" EUDOXE, s. m. (n. p.) Eudosio. EUFRAISE, s. f. Eufrasia: planta.

\* EUGÈNE, s. m. (n. p.) Eugenio. \* EUILLETTE, s. f. Simiente de la adormidera.

EULOGIES, s. f. pl. (liturg.) Eulogia: manjares benditos.

EUMENIDES, V. Furies.

EUNUQUE, s. m. Eunuco : el hombre enteramente castrado y mutilado, destinado al servicio de los serrallos.

EUPATOIRE, s. f. Agrimonia: custo

hortense.

\* EUPHEMIR, s. f. (n.p.) Eufemia.

EUPHEMISME, s. m. Eusemismo: fi-

gura retórica. EUPHONIE, s. f. Eufonia: sonido grato de una voz ó instrumento solo. | Eufonia: pronunciación clara y fácil, con buen metal de vos.

EUPHONIQUE, adj. m. f. Eufonico: lo

perteneciente á la eufonía.

EUPHORBE, & EUPHORBIER, s. m. Euforbio: planta medicinal.

\* EUPHRATES, (geog.) Eufrates: rio de Asia.

EUROPEEN, ENNE, adj. y s. Europeo:

lo pertenecionte á Europa.

\*EUROPOME, a. m. Europoma: mariposa de dia, que habita los lugares solitarios.

EURYTHMIB, s. f. ( arquit.) Euritmia : primitiva y bella proporcion de un edificio.

\* EUSEBE, s. m. (h. p.) Eusebio.

\* EUSTACHE, s. m. (n. p.) Eustaquio.

\* EUSTYLR, s. m. (arquit.) Eustilo : intercolumnio de cuatro módulos y medio.

EUX, pronombre relat. pl. y masc. de la

tercera persona. Ellos.

EVACUANT, ANTR, & EVACUATIF, IVE, adj. Evacuaute : se dice de los medicamentos que evacuan los humores.

EVACUATION . s. f. (medio.) Evacuacion. || (medic.) El acto de evacuar una

EVACUE, EE, p. p. V. Evacuer. | adj.

ÉVACUER, . a. Evacuar : los humores del cuerpo. || Evacuar : una plaza : salir la guarnicion.

ĚVADĚ, ĚE, p.p.V. Évader. 🛭 adj.

Evadido, escapado.

EVADER (S') v.r. Erradiree, escaparse

de ander vegando con la imaginacion.

EVALTONNER (S'), v. r. (fam.) Envalentonarse. || Guapear, ostentar las fuerzas que uno no tiene.

EVALUATION, s. f. Valuacion, avaluo:

aprecio que se hace de las cosas.

EVALUE, EE, p. p. V. Evaluer. | acj.

Valuado.

EVALUER, v. a. Avaluar, estimar : dar el justo precio á una cosa. || (fig.) Graduar, calificar.

\*EVALVE, adj. m. f. Sin pechina o con-

ÉVANGELIQUE, adj. m. f. Evengélico. EVANGELIQUEMENT, adv. Evangéli-

ÉVANGÉLISE, ER, p. p. V. Evangé-

aser. | adj. Evangelizado.

EVANGELISER, v. a. y n. Evangelizar,

anunciar, predicar el cyangelio.

EVANGELISTE, s. m. Evangelista: autor sagrado, que ha escrito el evangelio. (for.) Consejero que tenia el inventario de un pleito interin hacia relacion el relator. El inspector o testigo en un escrutinio.

EVANGILE, e. m. Evangelio. || (fig. y fam.) Dicese: c'est l'évangile du jour, de una noticia, objeto de todas las conversa-

ciones, que anda en boca de todos.

EVANOUI, IE, p. p. V. Evanouir. | adj.

Desmayado, desvanecido.

EVANOUIR (S'), v. r. Desmayarse, perder el sentido. | (fig.) Desvanecerse, desaparecer, irse, no verse mas: dicese de las

EVANOUISSEMENT, s. m. Desmayo, deliquio: de ánimo. || Desfallecimiento: de

Tuerzas.

\*EVANTILLER, v. a. Valuar con escru-

pulosidad una herencia.

EVAPORATIF, IVE, adj. Evaporativo.

que hace evaporar.

ÉVAPORATION, s. f. Evaporacion: exhalacion del vapor. | (fig. y fam.) Ligereza de cascos

EVAPORE, EE, p. p. V, Evaporer. || adj. Evaporado. ¶ (fig.) Desatinado, desva-

riado.

EVAPORE, s. m. Un desatinado, un

descabezado, un tronera.

EVAPORER (S'), v. r. Evaporarse, exhalarse : despedir los cuerpos sus partes mas sutiles y espiritosas. | (fig. ) Dicese: s'évaporer en vaines idées, en chimères: pasearse por los espacios imaginarios, fabricar torres de viento. || (id.) Dicese: évaporer | que hace y compone abanicos. son chagrin, sa bile: desvauecer, disi-Jar, aliviar, desahogar, su pena, su colera, etc.

EVASE, EE, p. p. V. Evaser. | adj.

EVAGATION, e. f. Evagacion: el acto | cañon abocinado, como el trabuco; el pedrero, etc.

ÉVASEMENT, s. m. Ensenche, enchura. EVASER, v. a. Ensancher, agrandar, ahuecar : la abentura ó boca de alguna cosa. || Evaser la lumière d'une arme à feu: agrandar el oido de una arma de fuego, desfogo-

EVASIF, IVB, adf. Evasivo: lo que sirve

para eyadirse.

EVASION, a. f. Evasion: salida o escapada furtiva.

EVE, s. f. (n. p.) Eva. || Eva: nombre de nuestra primera madre, segun la Biblia.

EVECHE, s. m. Obispado, ó mitra figuradamente: dignidad, y tambien silla episcopal. || Obispado, diócesis: el territorio que comprehende la jurisdiccion de un obispo. Tambien se toma évêché (obispalia) por palacio episcopal.

EVEIL, s. m. (fam.) Puntada, especie: aviso que se da á uno de lo que le interesa , y

en que no pensaba.

EVEILLE, EB, p. p. V. Eveiller. | adj. Despertado despierto. | (fig.) Despierto, atento. | (id.) Despierto, despabilado: vivo, y alegre.

EVEILLE, BE, s. Perillen, ana.

EVEILLER, v. a. Despertar, quitar el sueño, el dormir. || (fig.) Despertar, despabilar, avivar à alguno. V. Réveiller.

ÉVEILLER (S'), v. r. Desperterse, des-

pertar, dejar el sueño.

EVENEMENT, a. m. Suceso, éxito, resulta: de un negocio, ó dependencia. 🧌

Acontecimiento, caso notable.

EVENT, s. m. La punta de agrio, de rancio, de estadizo, de estantio: que causael aire en licores y comestibles. | (artill.) Huelga, o tiento : la diferencia que hay entre el diámetro de la bala y el hueco del cañon. Mettre des marchandises à l'évent : sacar á orear, ó ventilar géneros. || Donner de l'épent à un muid de vin : alairle un agujero ó respiradero por arriba á una cuba. || Mesurer à l'évent : medir una tela ó cinta con añadidura á mas de lo justo. || (fig. y fam.) Dicese: tête à l'évent : cabera de chorlito, cascos ligeros, á la gineta.

EVENTS, s. m. pl. Tubos o cañoncitos que ponen los fundidores en los moldes para

Ique no revienten.

EVENTAIL, s. m. Abanico: instrumento para abanicarse, ó echarse aire.

EVENTAILLISTE, s. m. Abaniquero: el

EVENTAIRE, s. m. Azafate. | Plato o suelo de cesto para poner frutas y legum-

ÉVENTÉ, ÉE, p. p. V. Éventer. | adj. Ensanchado, ancho de hoca, o de ojo muy Venteado, aireado, ventilado, oreado. || abierto: dícese de las cosas. || Une arme, Picado, acedo, estadizo. || Aventado, desun canon, évasé una arma abocardada, un !cubierto. [! (fig.) Atronado, de cascos ligeros: en este sentido úsase tambien como subs-

tantivo, y entonces es tronera.

\* EVENTEMENT, s. m. Oreo, ventilacion, abaniqueo o abanicamiento, etc.: la accion del verbo eventer en todos sus sentidos.

EVENTER, v. a. Abanicar, bacer aire con un abanico. || Ventear, ventilar, orear: poner al aire alguna cosa. || Aventar, inutilizar: una mina. | (fig.) Descubrir: un secreto, un proyecto, una trama. || (id.) Dicese · éventer la mine, la mèche : descubir el pastel, esto es, la maraña, el embueta, la trama. || (ndut.) Se dice éventer la voile : dar la vela.

ÉVENTER (S'), v. r. Picarse, avina-

grarse : aiguna cosa con al aira.

EVENTILLER (S'), v. r. (cetter.) Sacudir el ave las alas cuando vuela. \* EVENTILLER, V. Evantiller.

EVENTUIR, s. m. Aventador; para en-

conder o sopiar la lumbre.

EVENTRE, EB, p. p. V. Eventrer. adj. Despanzurrado, con las tripas abiertas.

EVENTRER, v. a. Despensurrer, abrir

el vientre : a un anunal.

EVENTRER (S'), v. r. (vulg.) Reventarse, desvencijarse á fuerza de gritar. (id. y fig.) Echar la hiel, los hofes: hacer el ultimo esfuerzo.

EVENTUEL, ELLE, odj. Eventual: k que está fundado en com incierta, y por venir. | Possession eventuelle: pusesion

eventual.

EVENTUELLEMENT, adv. Por acaeci-

mignio, por casualidad.

EVEQUE, s. m. Ohispo: prelado consagrado. || Azulejo: ave de América. || Eveque in partibus infidelium, o in parubus: obispo in partibus, obispo de anillo. | Disputer de la chape à l'évêque. V. Chape.

\*EVERDUMER, v. a. (confit.) Desholiejar las almendras, y darles un color verde.

\* EVERRE, EK, p. p. V. Everrer.

\* EVERRER, v. a. (mont.) Quitar A los perros un cierto nervio que tienen bajo de la lengua, para que no muerdan.

EVERSION, s. f. Eversion, destruction,

EVERTUER (8'),  $\varphi$ . r. Esforzarse : animarse para hacer una cosa digna de elogio. \* EVEUX, adj. (agric.) Pantanoso. terreno en donde se estancan las aguas.

EVICTION, s. f. (for) Eviccion : des-

pojo jurídico de los bienes de uno.

· EVIDE, RE. p. p. V. Evider. | adj. Escotado, agujerendo.

ÉVIDEMMENT, adv. Evidentemente.

EVIDRNCE, s. f. Evidencia.

EVIDENT, ENTE, adj. Evidente: may

claro, muy manificato.

tres. I Apunchar, o abrir las puas: entre l que toca.

peineros. I Desalmidonar: restregar la ropa para quitarie el almidon; entre lavanderas.

ÉVIER, s. m. Canalon, vertedero; de las

aguas inmundas de una cocina.

EVILASSE, s. m. Ebano de Madagas-

EVINCE, ER, p. p. V. Evincer. || adj.

(for.) Despojado jurídicamente.

RVINCER, v. a. (for.) Despojar á uno por auto de juez de aquello en que estaba en

ÉVIRE, EE, adj. (blas.) Evirado: se dice de los animales que no tienen indicado

KVITABLE, adj. m. f. Evitable: lo que se puede , o debe evitar.

\*EVITAGE, s. f. (naus.) Borneo.

ÉVITE, ER, p. p. V. Eviter. | adj. Evitado.

EVITEB, e. f. (ndut.) Vuelta: la que da la nave sobre sus amarras, y el espacio que

necesita para daria.

EVITER, v. a. Evitar un encuentro: ahorrar un trabajo: huir, apartarse de un

peligro.

'EVITER, ø. n. (ndus.) Rendir á la marea : dar vuelta el buque sobre sus amarras. Eviter du vent: estar à ül de roa, presentar la pros al punto de donde viene el viento.

EVITER (S), . r. Apartarse de uno,

evilar su encuentro.

EVOCABLE, adj. m. f. Avocable: lo que

se puede avocar.

EVOCATION, a f. Avocacion, avocamiento. [] Evocacion : llamamiento de los espiritus malos.

EVOCATOIRE, adj. m. f. Avocatorio:

cosa que avoca.

\* EVOLAGE, s. m. Estanqua con mucho pescado.

EVOLUTION, a. f. (milic.) Evolucion: movimiento que hacen las tropas para tomar

una nueva posicion, o formacion.

**EVOQUEH**, v. a. Avocar: pedirun tribunal ó juez la causa que se seguia en otro juzgado. || Invocar : llamar 4 los malos espíritus ó á los muertos.

\*EVULSION, a. f. (clrug.) Evulsion: la

accion de arrancar.

EX, prep. latina, que tiene uso en la composicion de muchas voces, para denotar lo que ha sido alguna persona, el puesto que ha ocupado, etc.: como ex-provincial, ex-recteur.

EXACT, ACTB, adf. Exacto, puntual,

esmerado.

EXACTEMENT, adj. Exactamente.

EXACTEUR, s. m. Exactor: cobrador de tributos, etc. | Exactor : el que exige mas de lo que le pertenece.

EXACTION, c. f. Exaccion, cobranza ex-EVIDER, v. q. Escotar, sisar : entre sus- cesiva : el acto de exigir y cobrar mas de lo

EXACTITUDE, e. f. Exactitud, puntualidad.

EXAFDRE, V. Hexaedre.

EXAGERATEUR, s. m. Exagerador, ponderador.

EXAGERATIF, IVE, adj. Exagerativo,

ponderativo.

EXAGÉRATION, e. f. Exageracion,

ponderacion.

EXAGÉRÉ, ÉE, p. p. V. Exagérer. adj. Exagerado.

EXAGÉREII, v. a. Exagerar, ponderar.

EXAGONE, V. Hexagone.

EXALTATION, s. f. Exaltacion: de la Fe, de la Santa-Cruz, del papa. || Exaltacion llaman los astrologos, hablando de planetas. || Exaltacion llaman los químicos. hablando de la purificacion de los metales Dasia cierto grado.

EXALTÉ, EE, p. p. V. Exalter. | adj.

Exaltado, encarecido, engrandecido.

EXALTER, v. a. Exaltar, ensalzar, encarecer: una cosa. || En términos de quimica, es aumentar la virtud de un metal.

EXAMEN, s. m. Examen: disquisicion exacta. || Examen: averiguacion y prueba que se hace.

EXAMINATEUR, e. m. Examinador:

el que examina.

EXAMINÉ, EE, p. p. V. Braminer. Examinado.

EXAMINER, v. a. Examinar, hacer, eximen: de conciencia, de un estudiante, de un libro, de un escrito, etc.

EXAMINER (S'), v. r. (fam.) Pasarse, raerse, apurarse, gastarse con el uso: dicese de ropa, y vestidos.

\* EXANIB, e. f. (med.) Procedencia del

EXANTHEME, s. m. (medic.) Exanteme . nombre genérico de toda erupcion á la

\* EXANTLATION, s. f. (fis.) Extraccion del aire, o del agua de algun lugar, por

medio de una homba.

EXARCHAT, s. m. (no se pronuncia la h) Exarcado: la dignidad de exarca, y el territorio de Italia que comprehendia su jurisdiction.

EXARQUE, s. m. Exarca: título del vicario de los emperadores de Oriente, que enviaban à la parte de Italia, de que era ca-Pital Kavena.

EXASPERATION, s. f. Exasperacion:

la accion de exasperar.

EXASPERER, v. a. (medic.) Exasperar: lastimar una parte dolorida. || (fig.) Irritar, excitar la colera á alguno.

\* RX - ASSISTANT, ANTE, subst. Ex-

asistente: el que ha sido asistente. EXAUCE, ÉE, p. p. V. Exaucer. ||adj.

Oido, escuchado.

\* EXAUCEMENT, s. m. Atencion : la accion de oir savorablemente.

EXAUCER, v. a. Oir, atender: los ruegos, las súplicas de alguno. Dícese principalmente de Dios respecto de los hom-

\* EXCALCEATION, s. m. Descalzadura:

la accion de descalzarse.

EXCAVATION, s. f. Excavacion : el acto y esecto de escavar, o abrir un hoyo, zanja,

\*EXCAVER, ... a. Excavar, hacer hoyo.

EXCEDANT, ANTE, adj. Lo que pesa,

excede, ó es superior.

EXCEDANT, s. m. Lo sobrante, la demasia, lo que hay ó resulta de mas: en una cantidad,

EXCEDE, EE, p. p. V. Escèder. | Fa-

tigado, abrumado.

EXCEDER, v. a. Exceder, sobrepujer, pasar de. [ (fig. fam. ) Hartar, abrumar, tener harto, cansado á alguno, excediéndose, ó extremándose, así en bien come en mal. ||(for.) Fatigar, der pena.

EXCEDER ( 6' ), v. r. Abrumarse , re-

ventaree, fatigarse.

EXCELLEMMENT, adv. Excelentemen-

te, eminentemente, perfectamente.

EXCELLENCE, s. f. Excelencia: eminencia o perfeccion de una cosa. || Excelencia: título de tratamiento. || Par excellence, adv. Sobremanera, en grado superior. || Por excelencia, por antonomasia.

EXCELLENT, ENTE, adj. Excelente,

sobresaliente, aventajado.

EXCELLENTISSIME, adj. sup. m. f. Excelentisimo: tratamiento de ciertos titulos y dignidades. | Excelentísimo : solo se dice en estilo familiar de alguna cosa.

EXCELLER, v. n. Sobresalir, descollar sobre, o entre otros. | Ser excelente, sobresaliente : en alguna virtud, ciencia,

EXCENTRICITE, s. f. Excentricidad: la distancia que está entre los centros de dos cúrculos.

EXCENTRIQUE, adj. m. f. Excentrico. EXCEPTE, adv. Excepto, fuera de, á

excepcion de.

EXCEPTÉ, ÉE, adj. Exceptuado, exento. EXCEPTER, v. a. Exceptuar, eximir,

privilegiar.

EXCEPTION, s. f. Excepcion, exencion: sea de cosas, sea de personas. || Excepcion: en lo legal se toma por las pruebas, los medios, para contradecir lo que alega el con rario. | A l'exception de, adv. Exceptuando excepto, menos, fuera de.

EXCEPTIONNEL, ELLE, adj. Que en-

cierra una excepcion.

EXCES, s. m. Exceso, demasia, desórden.

EXCESSIF, IVE, adj. Excesivo.

EXCESSIVEMENT, acj. Excesivamente. EXCITER, v. n. (for.) Exceptuarse, alegar excapciones.

EXCIPIENT, e.m. Excipiente: substancia que sirve de base á los medicamentos.

**EXCISE**, s. f. Sisa: impuesto de Inglaterra sobre los líquidos.

\* EXCISION, V. Abcission.

\*EXCITATEUR, TRICE, subst. Excitador : el que excita á los demas.

EXCITATIF, IVB, adj. ( medic.) Exci-

tativo : lo que excita.

EXCITATION, s. f. Excitacion : accion de lo que excita.

EXCITE, EE, p. p. V. Exciter. | edj.

Excitado, movido.

EXCITER, v. a. Exciter, inciter, provocar : conforme es la cosa de que se habia. \* EXCLAMATIF, IVE, adj. (gram.) Exclamativo. Point exclamatif: punto de exciamación.

EXCLAMATION, . f. Exclamacion: la accion de exclamar. || Exclamacion: es cierta figura de retórica.

EXCLURE, v. a. Excluir, echar fuera,

no admitir una cosa.

RXCLUS, USE, p. p. V. Exclure. | adj. Excluido.

EXCLUSIF, IVE, adj. Exclusivo.

EXCLUSION, s. f. Exclusion, y exclu-

EXCLUSIVEMENT . adv. Exclusiva-

EXCOMMUNICATION, e. f. Excomu-

mon.

EXCOMMUNIÈ, EE, p. p. V. Broommunier. | adj. Excomulgado, ó descomulgado. [[(vulg.) Dicese: avoir un visage d'excommunié : tener cara de herege, de ju-

EXCOMMUNIER, . a. Excomulgar, o

descomulgar.

EXCORIATION, s. f. (cirug.) Excoriacion : desolladura del cutis.

EXCORIE, EE, p. p. V. Excorier. | adj. Excoriado, desollado: dicese del cútis.

EXCORIER, v. a. (cirug.) Excoriar : de-

sollar el cutis.

EXCORTICATION, s. f. Descortezamiento: la accion y efecto de descorte-

\* EXCREATION, . f. Gargajeo.

EXCREMENT, s. m. Excremento : dicese de la porquería que evacuan por el ano los animales : y de cuantas superfluidades arrojan sus cuerpos por boca, narices, y orejas. | En términos de física se toma por | las unas, cabellos, crines, cuernos. | (fig.) Se dice : excrément de la terre, de la nature, du genre humain : escoria, hez, sa-Jandija : y se aplica á una persona vil, y despreciable.

EXCHEMENTEUX, EUSE, adj. Ex-

crementicio.

EXCREMENTIEL, 6 EXCREMENTI-TIVL, TIELLE, adj. ( medic.) Excremensal: lo pertenecionte à excremento.

EXCRETEUR, TRICE, V. Excretoir. EXCRETION, s. f. (medic.) Excrecion: accion por la cual la naturaleza arroja los humores superfluos ó nocivos de los cuer-

EXCRETOIRE, adj. m. f. (medic.) Excretorio : dícese de ciertos vasos ó con-

ductos del cuerpo.

EXCROISSANCE, s. f. Excrecencia: la superfluidad de carne que se levanta en alguna parte del cuerpo.

\*EXCRU, adj. Diceso: arbre excru: árbol que ha crecido fuera de un bosque.

EXCURSION, s. f. Excursion, corre-

ría hecha en pais del enemigo.

EXCUSABLE, adj. m. f. Excusable: disculpable, hablando de personas. || Perdonable, disimulable : hablando de cosas.

**EXCUSATION**, s. f. (for.) Excusacion:

excusa.

EXCUSE, s. f. Excusa, disculpa. EXCUSE, ÉE, p. p. V. Excuser. | adj.

Excusado, disculpado.

EXCUSER (de), v. a. Excusar, disculpar , justificar : á uno de lo que se le imputa , etc. || Pasar, admitir : á alguno las excusas ó razones que alega. 🏿 Pasar , perdonar, disimular : à alguno un defecto, una falta.

EXCUSER (S)(de), v. r. Excusarse, rehusar : de hacer o admitir alguna cosa, por no poder, o no querer. | S'excuser sur quelqu'un: excusarse con alguno, echarle la cuipa.

\* EXCUSEUR, s. m. Excusador, discul-

pador : el que disculpa á otro.

\* EXCUSEZ - MOI, ( voz de cortesta) Disculpeme vmd.: perdoneme vmd.

EXCUSSION, s. f. Sacudimiento.

"EX-DEFINITEUR , e. m. Ex-definidor : el que ha sido definidor.

EXEAT, s. m. (lat.) Licencia: permiso que da el obispo á un eclesiástico para salir

de la diocesis.

EXECHABLE, adj. m. f. Execrable, abominable.

EXECRABLEMENT, adv. Execrablemente: de un modo abominable.

EXECRATION, s. f. Execution, horror, detestacion.

EXECRATOIRE, adj. m. f. (teol.) Lo que pertenece à la exectacion.

EXECRER, v. a. Execrar, detestar, '

abominar.

\*EXECUTABLE, adj. m. f. Egecutable: que se puede egecutar.

\* EXECUTANT, s. m. El que toca un lostrumento.

EXÉCUTÉ, ÉE, p. p. V. Exécuter. EXÉCUTER, v. a. Egecutar, efectuar, poner por obra una cosa. Egecutar : en términos forenses es hacer egecucion o embargo de la persona ó hienes de alguno. A Ajusticiar : quitar la vida à un reo. | (mus.) Recutar: tocar, d cantar, bien d mal', po- j alguna cosa, hacerse, acostumbrarse a co o mucho.

EXÉCUTER (S'), v. r. Egecutarse uno á si mismo, esto es, vender algunos de sus

bienes para pagar sus deudas.

EXECUTEUR, s. m. Egecutor, tora: la persona que egecuta, que pone en egecucion, o por obra alguna cosa. || Exécuteur de la haute justice : egecutor de la justicia, verdugo. | Exécuteur testamentaire : testamentario, albacea.

EXECUTIF, IVE, adj. Egecutivo.

EXECUTION ,s. f. Bgecucion , cumplimiento: accion de egecutar, cumplir, o poner por obra alguna cosa. | ( for. ) Egecucion: embargo de bienes, muebles, etc. Egecucion de muerte en un reb, justicia, suplicio. || Exécution militaire : la accion | ó comision de poner á contribucion un pais por un destacamento de tropas. Execution testamentaire : testamentaria.

EXECUTOIRE, adj. m. f. (for.) Ege-

cutorio, egeculivo.

EXEDRE, s. m. Exedra: entre los antiguos, era el lugar donde se juntaban los j letrados.

\* EXEGESE, s. f. Explicacion: exposi-

cion clara.

\* EXEGETIQUE, . f (dlgeb.) Exegética : arte de hallar en número ó en línea las raices de una ecuacion.

EXEMPLAIRE, adj. m. f. Egemplar: lo que da egemplo, ó puede servir de egemplo. || Egemplar, original, traslado : de un manuscrito, ó de un impreso.

EXEMPLAIREMENT, adv. Egemplar-

mente.

EXEMPLE, s. f. Egemplo: lo que se hace, dice, refiere, ó sucede para ser imitado. | Egemplo, egemplar, pauta: de loque se delse seguir, ó evitar. || Par exemple, adv. | Por egémplo.

EXEMPLE, s. f. Dechado, muestra: que dan los maestros de escribir á los disci-

pulos.

EXEMPT, EMPTE, adj. Exento: libre

'de obligaciones, y cargas.

EXEMPT, e. m. Exento: el oficial de guardias de corps, y de algunos otros cuerpos.

EXEMPTÉ, ÉE, p. p. V. Exempter.

adj. Exento: eximido, dispensado.

EXEMPTER, v. a. Exentar, eximir, dispensar: á alguno de una carga, obligacion, etc.

EXEMPTION, a. f. Exencion, dis-

EXERCE, EB, p. p. V. Brercer. | adj.

Egercitado, egercido.

EXERCER, v. a. Egercitar : adiestrar, enseuar con la practica. || Egercitar : hacer uso, o egercicio de alguna cosa. || Egercer! un empleo, una facultad, ó arte.

EXERCER (8'), v. r. Egercitarse en Exhibido.

EXERCICE, s. m. Egercicio: la accion de egercitar, o egercitarse. || Egercicio, práctica, uso, manejo. || Egercicio, ocupacion, servicio. || Que hacer, fatiga. || Egercicio: el que hacen las tropas para adies-

EXERCICES, e. m. pl. Egercicies académicos. | Faire de l'exercice : hacer egercicio, paseandose. Faire l'exercice: haver el egercicio, ó adiestrarse la tropa en las evoluciones.

EXERGUE, s. m. Exergo: leyenda que hay en las medallas debajo del emblema, o ligura del anverso.

EXFOLIATIF, IVE, adj. (cirug.) Bxfoliativo : remedio favorable á la exfolia-

cion.

EXFOLIATION, s. f. (cirug.) Exfoliacion : separacion por hojas ó láminas de la parte cariada de un hueso.

EXFOLIER (S'), v. r. Exfoliarse: separarse por hojas la parte cariada de un

hueso.

\*EXFUMER, v. o. (pint.) Essumar las tintas apagándolas un poco.

"EX-GARDIEN, s. m. Exguardian : el

que lo ha sido, y ya no lo es. \*EX-GENERAL, s. m. Exgeneral : el que

ha sido general de una religion.

EXHALAISON, s. f. Exhalacion: la que despiden algunos cuerpos terrestres. EXHALATION, s. f. Exhalacion : la

accion de exhalar.

EXHALE, EE, p. p. V. Bxhaler. | adj. Exhalado, disipado. | Desbravado, evaporado. | (fig.) Derretido, deshecho.

EXHALER, v. a. Exhalar, despedir: olores, vapores, espíritus, etc. || (fig.) Des-

ahogar, desfogar : su colera, su dolor.

EXHALER(S'), v. r. Exhalarse, evaporatse, disiparse: y desbravarse hablando del vino. | (fig.) Deshacerse, derretirse : en amor, en lianțo, etc.

EXHAUSSE, EE, p. p. V. Exhausser. adj. Levantado, elevado, alto: habiando de

edificios.

EXHAUSSEMENT, s. m. Altura, elevacion : que se da á un techo, á una bóveda, etc.

EXHAUSSER, v. a. Levantar, dar mas altura : á una casa, techo, boveda, etc.

\* EXHEDRE, s. m. Exedra: era entre los antiguos el lugar en que se reunian los letrados.

EXHÉRÉDATION, . f. Deshereda-

miento, exclusion de una herencia.

EXHEREDE, EE, p. p. V. Exhereder. # adj. Desneredado.

EXHEREDER, v. a. Desheredar : ex-

cluir à un hijo de la herencia.

EXHIBE, EE, p. p. V. Exhiber. A add

ducir, presentar: titulos, escrituras, etc.

**EXHIBITION**, s. f. Exhibition, presen-

tacion : de títulos, escrituras.

EXHORTATION, s. f. Exhortacion.

EXHORTE, EE, p. p. V. Exhorter. adj. Exhortado.

EXHORTER, v. a. Exhorter: predicar, y mover alguno à que haga tai ó tal cosa.

EXHUMATION, . f. Exhumacion: desentierro de un cadáver por autoridad

EXHUME, EE, p. p. V. Bxhumer. | adj.

Exhumado.

EXHUMER, v. a. Exhumar : desenterrar un cadaver por autoridad pública.

EXIGE, EE, p. p. V. Bxiger. || adj. Exi-

gido.

EXIGEANT, ANTE, adj. Dicese del que exige de los otros muchos respetos, atenciones, y obsequios: etiquetero.

EXIGENCE, s. f. (for.) Exigencia.

EXIGER, v. a. Exigir, cobrar: contrihuciones, derechos, etc. | Pedir, requerir: dicese de las cosas que obligan à cierta conducta, à ciertos deberes.

EXIGIBLE, adj. m. f. Exigible: lo que

se puede exigir.

EXIGU, UE, adj. (joc.) Modico, diminuto, pequeño.

\* EXIGUE, s. f. Arrendamiento de gana-

dos a medias.

EXIGUITE, s. f. Modicidad, parvedad,

pequenes.

EXIL, s. m. Destierro: se toma por la pena, y por el parage en donde se pasa, siendo por providencia del gobierno; pero cuando es por sentencia judicial, se dice bannissement.

EXILE, EE, p. p. V. Exiler. | adj. Desterrado : por órden de la corte, ó del gobier-

no. V. Bxiler.

EXILER, v. a. Desterrar, enviar desterrado : por órden ó providencia de la corte, o del gobierno: à diferencia de cuando es por sentencia judicial, que se dice vannir,

EXILER (S'), v. r. Desterrarse, apar-

larse, ausentarse, retirarse.

\* EXILITÉ, s. f. Pequeñez, flaqueza. EXISTANT, ANTE, adj. Existente:

que existe, ó está en ser.

EXISTEE, s. f. Anémone velloss.

EXISTENCE, s. f. Existencia: el ser

animal de alguna cosa.

EXISTER, v. n. Exister: ser actualmen-

te, tener ser.

\*EX-JESUITE, s. m. Exjesuita : el que ba sido jesuita.

\*EX-LECTEUR, s. m. Exlector : el que ba sido lector de teologia, ó filosofía.

EXODE, a. m. Exodo: el segundo de los cinco libros del Pentateuco.

EXHIBER, r. a. (for.) Exhibir, pro-1 citado por la Justicia, para no compare-

EXOINER, v. a. (for.) Excusar : disculpar à uno de no comparecer à una citacion del jues.

"EXOINEUR, s. m. '(for.) Excusador.

disculpador,

\*EXOMOLOGESE, s. f. (hist. ecles.) Confesion, penitencia.

EXOMPHALE, s. m. Tumor umbi-

lical.

EXOPHTALMIE, s. f. Exostalmia: salida del ojo fuera desu órbita.

EXORABLE, adj. m. f. Exorable : el

que se deja aplacar por ruegos.

EXORBITAMMENT, adv. Exorbitan-

temente: con exorbitancia.

EXORBITANT, ANTE, adj. Exorbitante, excesivo

EXORCISE, EE, p. p. V. Exorciser.

adj. Exoreizado, conjurado.

EXORCISER, v. a. Exorcisar, conjurar:

los malos espíritus.

EXORCISME, s. m. Exorcismo, conjuro.

EXORCISTE, s. m. Exorcista : el que tiene potestad para conjurar.

**EXORDE**, s. m. Exordio: principio de

algun discurso, oracion, etc.

EXOSTOSE, s. f. Exostosis : especie de

EXOTERIQUE, adj. m. f. Exotérico vulgar, público y comun á todos.

EXOTIQUE, adj. m. f. Exotico, extran-

gero, advenedizo: dicese de las cosas.

EXPANSIBILITE, s. f. (fis.) Expansibilidad : facultad ó posibilidad en un cuerpo de ocupar mayor espacio.

EXPANSIBLE, adj. m. f. (fis.) Expan-

sible, dilatable.

EXPANSIF, IVE, adj. (fls.) Expansivo: lo que se extiende, o hace extender otro cuerpo.

EXPANSION, s. f. (fis.) Expansion, dilatacion. || Los anatómicos lo dicen del alargamiento ó extension de alguna parte.

EXPATRIATION, s. f. Expatriacion,

destierro, ausencia: de su patria.

EXPATRIE, EE, p. p. V. Expatrier.

adj. Expatriado.

EXPATRIER, v. a. Expatriar : echar á alguno de su patria, extrañarle de su pais, o nacion.

EXPATRIER (S'), v. a. Expatriarse:

dejar su patria, emigrar.

EXPECTANT, ANTB, s. y adj. El que tiene la expectativa o futura de alguna merced o heneficio.

EXPECTATIF, IVE, adj. (for.) Expec-

tativo.

\* EXPECTATION, s. f. Expectacion.

\* EXPECTATIVE, s. f. Expectativa : derecho y accion a una cosa. || Esperanza y EXOINE, s. f. (for.) Excusa : que da el probabilidad de conseguir alguna cosa.

EXPECTORANT, ANTB, adj. (medic.)
Rxpectorativo: el remedio para expectorar.

EXPECTOR ATION, e.f. Expectoracion. EXPECTORE, ÉE, p. p.V. Expectorer.

Hadj. Expectorado.

EXPECTORER, v. a. Expectorar: arrancar y arrojar fuera del pecho las flemas y materias viscosas.

EXPÉDIR, ÉE, p. p. V. Expédier.

adj. Expedido, despachado.

EXPEDIENT, s. m. Expediente : recurso, medio para salir de una dificultad, para terminar un negocio. | Il est expédient de :

conviene, importa, es preciso.

EXPEDIER, v. a. Despachar: dar curso o hreve fin a los negocios. || Despachar, enviar: un correo. || Expedir: ordenes, decretos, circulares. || (fam.) Despachar: por matar, o enviar alguno al otro mundo.

\* EXPÉDITEUR, e. m. (comer.) Ciertos comisionistas de Amsterdam, que corren con el acarreo y transporte de los géneros.

EXPEDITIF, IVE, adj. Expedito: pronto

y diligente.

EXPÉDITION, s. f. Expedicion; empresa militar. || Expedicion: en el despacho de los negocios y dependencias. || Expedicion: remesa de géneros. || Copia de una escritura, de un auto.

EXPÉDITIONNAIRE, adj. y s. m. Expedicionero : curial que solicita en la curia

romana las bulas, etc.

\* EXPELLER, v. a. Expeler, arrojar,

EXPÉRIENCE, s. f. Experiencia: conocimiento de las cosas por uso ó práctica. || Experiencia, experimento: prueba, ó ensayo.

EXPERIMENTAL, ALB, adj. Experimental: cosa fundada en la experiencia.

EXPERIMENTE, ÉE, p. p. V. Expérimenter. || adj. Experimentado : lo conocido por la experiencia. || Experimentado : el hombre instruido por la experiencia.

EXPERIMENTER, v. a. Experimentar:

probar alguna persona, ó cosa.

EXPERT, ERTE, s. y adj. Experto, perito, práctico, experimentado en su arte.

EXPERTISE, s. f. (for.) Visita: infor-

me verbal : relacion de peritos.

EXPIATION, s. f. Expiacion, satisfaccion, reparacion de las culpas y pecados.

EXPIATOIRE, adj. m. f. Expiatorio, satisfactorio: dicree de las obras que reparan y purgan las culpas y pecados.

EXPIÉ, ÉE, p. p. V. Expier. | adj.

Expiado.

EXPIER, v. a. Expir: satisfacer, pur-

gar culpas y pecados.

\* EXPILATION, s. f. (for.) Expilacion: substraccion de los bienes de una hereucia ántes que se haya declarado el heredero.

EXPIRATION, s. f. Cumplimiento: o fin: de un plazo, o término ajustado. || Espiracion, respiracion: de los cuerpos.

EXPIRE, EE, p. p. V. Expirer. [] adj. Espirado. || Como adjetivo es acabado, cum-

plido: un plazo, un término.

EXPIRER, v. n. Espirar, finar, morir. [] (fig.) Espirar, acabarse, cumplirse: un tér-

mino, un plazo.

EXPLÉTIF, IVE, adj. (gram.) Expletivo: dícese de ciertas partículas que, sin ser esenciales á la frase, dan mas fuerza al sentido de ella.

EXPLICABLE, adj. m. f. Explicable:

que puede ser explicado.

EXPLICATIF, IVE, adj. Explicativo: lo que explica el sentido de algun escrito, etc.

EXPLICATION, s. f. Explicacion, dile-

lacion, extension.

formal.

EXPLICITE, adj. m. f. Explicito, clare, formal.

EXPLICITEMENT, adv. Explicitamente.

EXPLIQUE, EB, p. p. V. Expliquer.

adj. Explicado.

EXPLIQUER, v. a. Explicar: poner en claro lo que está obscuro. || Explicar, interpretar, descifrar. || Explicar, enseñar.

EXPLIQUER (S'), v. r. Explicarse, darse

á entender.

EXPLOIT, s.m. Hazaña: hecho grande y memorable. || Comision: egecucion: embargo: emplazamiento: citacion ante un juez.

EXPLOITABLE, adj. m. f. Que puede ser egecutado, embargado por justicia. ¶
Talable, laborable: hablando de árboles,

de tierras, etc.

EXPLOITANT, adj. Comisionado para hacer egecuciones, embargos, y ventas judiciales, etc., lo mismo que egecutor, ó recetor.

EXPLOITATION, s. f. Beneficio, laboreo: hablando de minas. || Labor, laborio: hablando de las tierras ántes incultas. || Corta, saca: de montes y hosques.

EXPLOITÉ, ÉE, p. p. V. Exploiter.

Talado. || Beneficiado.

EXPLOITER, v. n. (for.) Notificar, intimar: las egecuciones, despachos, y man-

datorias de la justicia.

EXPLOITER, v. a. Cortar, hacer una corta, d saca: hablando de montes y plantios. || Labrar, beneficiar: tierras. || Laborear, beneficiar: minas.

\* EXPLOITEUR, .. m. Minero : el que

beneficia minas.

EXPLORATEUR, . m. Explorador . espía.

\*EXPLORER, e. a. Explorar, reconocer, examinar.

EXPLOSION, s. f. Explosion: dicese en la física de la súbita dilatacion y estrépito

de la pólvora inflameda, o de otros lugre- | derable : úsase regularmente con la negadientes.

\* EXPOLIATION, s. f. Separacion de la

parte muerta de la viva.

\* EXPOLITION, s. f. (retor.) Expolicion: figura que consiste en usar varias expresiones para denotar una misma cosa.

\* EXPONCE, s. f. (for.) Cesion de una finca ilena de censos à tayor de los censua-

\* EXPONENTIEL, ELLE, adj. ( ålgeb. ) Exponencial: lo que tiene un exponente.

EXPORTATION, s. f. Exportacion, extraccion, saca, salida: de frutos o géneros a paises extraños por medio del comercio.

EXPORTER, v. a. Extraer, sacar: frutos ó géneros á pais extrengero por la via del

comercio.

EXPOSANT, ANTE, e. ( aritmet. y algeb. ) Expônente : el número que se pone para senalar las potestades numéricas. || Exponente : el número que exprime la relacion que tienen entre si los otros.

EXPOSE, EE, p. p. V. Exposer. || adj. Expuesto. || Situado. || Enfant expose: miño

exposito, de la inclusa.

EXPOSE, s. m. La narrativa; el relato: la narracion que se bace en una representa-

cion, o memorial.

EXPOSER (a), v. a. Exponer, poner de manifiesto, sacar al público: alguna cosa. Distribuir, expender: moneda falsa. || Manifestar, descubrir : sus pensamientos, opiniones, razones, motivos, etc. [ Exponer, arriesgar: poner en peligro. || Situar: una cosa de cara, ó con la vista á tal parte. Exposer un enfant: echar un mino à la in-

**EXPOSER(S')** (a),  $\nu$ . r. Exponerse: po-

nerse en peligro.

**EXPOSITEUR, TRICE, s. Expendedor:** 

distribuidor de moneda falsa.

EXPOSITION, s. f. Exposicion: explicacion, interpretacion. || Exposicion, narracion, relacion. | Situacion, vista: de una casa hácia tal parte. || Manifestacion : el acto de poner patente alguna cosa.

EXPRES, ESSE, adj. Expreso, claro, pa-

EXPRES, s. m. Expreso, correo, propio : que se envia con alguna carta, u or

EXPRES, adv. Expresamente, de pro-

posito, de intento.

EXPRESSÉMENT, adv. Expresamente, terminantemente : en términos expresos y positivos.

EXPRESSIF, IVE, adj. Expresivo:

enérgico , significativo.

EXPRESSION, s. f. Expresion: de una pintura, ó estatua, del lenguage, y de la accion. || Estrujamiento, estrujadura: de frutas, de zumo.

EXPRIMABLE, adj. m. f. Decible, pon- | der los miembros, etc.

UVA.

EXPRIME, ÉE, p. p. V. Esprimer. adj. Exprimido, y expresado.

EXPRIMER, v. a. Exprimir : sacar el zumo, ó el jugo de una cusa apretándola. A Expresar: manifestar, representar con palabras lo que se siente, ó se quiere dar á enten-

\*EXPRIMITIF, IVE, adj. Que ex-

prime.

EXPROBATION, V. Reproche.

EX-PROFESSO, adv. lat. Exprofeso, de proposito, de intento.

\* EXPROPRIER (de), v. a. Desposeer, privar de la propiedad d otro. | v. r. Desapropiarse, enagenarse de su propiedad.

\* EXPROVINCIAL, s. . Exprovincial:

el que ha sido provincial.

EXPULSE, EE, p. p. V. Expulser. adj. Expelido.

EXPULSER, v. a. Expeler : echar fuera

con violencia, arrojar.

EXPULSIF, IVE, adj. (medic.) Expulsivo: lo que tiene la facultad o virtud de expeler.

EXPULSION, s. f. Expulsion: la accion

de expeler.

\* EXPULTRICE, adj. (medic.) Expultriz: lo que hace expeler.

\* EXPURGATION, s. f. (astron.) Einersion : hablando de los eclipses de luna.

EXPURGATOIRE, adj.m. f. Expuryatorio: el índice de los libros prohibidos.

\* EXQUIMA, 6 QUIMA, s. m. Quima, titi: mono muy pequeño.

EXQUIS, ISE, adj. Exquisito, exce-

iente.

\* EXQUISEMENT, adv. Exquisitamente. \*EX-RECTEUR, s. m. Exrector : el que ha sido rector.

\* EXSICCATION, s. f. (quin.) Desect-

cion : el acto de desecar.

EXSUCCION, s. f. Chupeton: la accion de chupar.

EXSUDATION, s. f. Trasudor : la ac-

cion de tresudar. V. Exsuder.

EXSUDER, v. n. (quim. y fis.) Trasudar, sud**ar, salir como s**udor.

EXTANT, ANTE, adj. (for.) Existente: que queda en ser.

EXTASE, s. f. Extasi, ó éxtasis : arrobamiento del espiritu. || Ravir en extase:

arrobar, suspender, embelesar. EXTASIÉ, ÉE, p. p. V. Extasier.

*adj.* Arrobado : en éxtasis. EXTASIER (S), v. r. Arrobarse, arrebatarse, enagenarse.

EXTATIQUE, adj. m. f. Extático: ar-

robado: en espiritu.

EXTENSEUR, adj. (anut.) Extensor: se dice de los músculos que sirven para extenEXTENSIBILITÉ, e. f. Extensibilidad: calidad de lo que se puede extender.

EXTENSIBLE, adj. m. f (diddc.) Ex-

tensivo: lo que se puede extender.

EXTENSION, s. f. Extension: dícese en sentido físico y moral.

EXTENUATION, s. f. Extenuacion.

EXTENUÉ, ÉE, p. p. V. Exténuer.

adj. Extenuado.

EXTÉNUER, v. a. Extenuar : enflaquecer, consumir. || (for.) Debilitar : una prueba, una razon.

EXTÉRIEUR, EURB, adj. Exterior. EXTÉRIEUR, s. m. Exterior, y exterio-

ridad.

EXTERIEUREMENT, adv. Exterior-

EXTERMINATEUR, adj. y s. m. Exterminador.

EXTERMINATION, s. f. Exterminio: destruccion total de una cosa.

EXTERMINE, EE, p. p. V. Bxtermi-

ner. || adj. Exterminado.

EXTERMINER, v. a. Exterminar : acabar, aniquilar.

EXTERNE, adj. m. f. Externo, exte-

EXTERNE, s. m. Extraño: el de afuera dicese del que frecuenta un colegio, ó academia, sin ser pensionista.

EXTINCTION, s. f. Extincion: de un fuego, de una luz. || (fig.) Extincion: de una familia, de una rama, etc.: de una renta, de una deuda. || Remision: de un delito.

EXTIRPATEUR, s. m. Extirpador. EXTIRPATION, s. f. Extirpacion.

EXTIRPE, EE, p. p. V. Extirper.

adj. Extirpado.

EXTIRPER, v. a. Extirpar, desarraigar, arrancar de raiz, o de cuajo. Dicese en sentido físico, y moral.

\* EXTOLLER, v. a. Elevar, levantar.

EXTORQUE, EE, p. p. V. Extorquer. || adj. Arrancado, sacado, obtenido por fuerza, ó con violencia.

EXTORQUER, v. a. Arrancar, sacar, obtener por fuerza, y con violencia: hablando de dineros, intereses, contribuciones.

EXTORSION, s. f. Extorsion: exaccion violenta de los tributos, derechos, deudas, etc. \*EXTRAC, V. Estrac.

EXTRACTIF, IVE, adj. Usado solamente en particula extractive: particula extractiva.

EXTRACTION, s. f. Extraccion: saca de frutos, de géneros. || (cirug.) Extraccion de la piedra. || (quim.) Extraccion: de las sales. || Alcuña, ascendencia, origen.

EXTRADITION, s. f. Entrega que una

nacion hace á otra de un reo.

EXTRADOS, s. m. Extrados: la supersicie exterior de una livicate EXTRADOSSÉ, ÉE, adj. (arquit.) Bóveda labrada por dentro y fuera.

EXTRAIRE, v. a. Extraer : el jugo, el zumo, el espíritu, las sales, etc. de algun cuerpo, ó substancia : tambien la raiz cuadrada ó cúbica de un número. || Extractar : hacer extracto de un libro, ó escrito.

EXTRAIT, AITE, p. p. V. Extrais.

adj. Extraido, extractado.

EXTRAIT, s.m. Extracto, resúmen: suma sacada de alguna obra, ó escrito. || Extracto: la esencia de un cuerpo mixto sacada
por operacion química. || Extrait baptistaire: partida ó se de bautismo. || Extrait
mortuaire: partida de entierro, ó se de
muerto.

EXTRAJUDICIAIRE, adj. m. f. (for.)

Extrajudicial.

EXTRAJUDICIAIREMENT, adv. Extrajudicialmente.

\*EXTRANEISER, v. c. Extrañar, des-

terrar.

EXTRAORDINAIRB, adj. m. f. Extraordinario: cosa fuera del orden, regla, y
método regular y natural. || Extraordinario,
ridículo, extravagante. || Courrier, embassadeur extraordinaire: correo, embajador
extraordinario. || (for.) Dicese: procédure
extraordinaire: proceso criminal.

EXTRAORDINAIRE, s. m. Extraordinario: cosa extraordinaria, que no se hace de ordinario, y por lo comun. || Extraordinario: el gasto de la comida, ó de la casa, fuera del dia, ó del ordinario. || Gaceta extraordinaria: la que se publica fuera de los dias señalados, por algun caso, ó novedad.

EXTRAORDINAIREMENT, adv. Ex-

traordinariamente.

EXTRAPASSÉ, ÉE, adj. (pint.) Fuera de término, esto es, suera de los límites de la naturaleza.

EXTRAVAGAMMENT, adv. Con ex-

travagancia, disparatadamente.

EXTRAVAGANCE, s. f. Extravagancia, locura: en el obrar, o pensar. || Desbarro, disparato: liecho o dicho fuera de propósito, y de razon.

EXTRAVAGANT, ANTE, adj. Extra-

vagante, loco, disparatado.

EXTRAVAGANTES, s. f. pl. Extravagantes: ciertas constituciones ecleciásticas, ó canónicas, establecidas por los papas.

EXTRAVAGUER, v. n. Desatinar,

disparatar, desbarrar.

ÉXTRAVASATION, s. f. (medic.) Extravasacion: salida de la sangre ù otro humor fuera de los vasos naturales.

EXTRAVASE, EE, p. p. V. Extravaser. || adj. Extravasado, y tambieu extraveuado.

EXTRAVASER (S'), v. r. Extravasarse: salirse la sangre, ó los humores fuera de sus

vasce naturales. || Extravenerse : hablando | de la sangre, solamente.

**EXTRAVASION**, V. Bxtravasation. EXTREME, adj. m. f. Extremo, sumo.

|| Extremado, excesivo.

EXTREMEMENT, adv. Extremadamente, extremamente.

EXTRÉME - ONCTION, s. f. Extre-

mauncion, el quinto sacramento.

EXTREMITE, s. f. Extremo: extremidad: cabo: apuro: extrema. Usase de estas voces en sentido físico y moral; conforme son las cosas de que se trata.

EXTRINSEQUE, adj. m. f. Extrin-

EXUBERANCE, s. f. (for.) Exuberancia : suma abundancia.

\*EXULCERATIF, IVE, adj. (medic.) Euconoso: que se exulcera.

\* EXULCERATION, s. f. Exulceracion: principio de una úlcera.

EXULCERER, v. a. Exulcerar : causar

úlcer**as.** 

\* EXULTATION, s. f. Grande regucijo, sumo placer.

\* EXULTER, v. n. Alegrarse, regocijarsa hasta io sumo.

\* EXUTOIRE, s. m. Ulcera artificial.

EX-VOTO, s. m. (lat.) Exvoto, voto: presentalla que se ofrece á Dios, y se cuelga en los templos. Dícese impropiamente mila-

\* ÉZÉCHIEL, s. m. (n. p.) Esequiel.

## FAB

FAC

I', s. f. Sexta letra del alfabeto, y cuarta en el órden de las consonantes.

FA, s. m. Fa: la cuarta voz de la música,

tres puntos masalia que ut.

FABAGO, o FAUX CAPRIER, s. m. Fabago: planta.

\* FABER, ó FORGERON, e. m. Fabro, ceo: pescado de mar.

\* FABLANE, s. m. Fabiano: arbusto de l

\* FABIEN, s. m. (n. p.) Fabiano. \* FABIUS, s. m. (n. p.) Fabio.

FABLE; s. f. Fábula: ficcion historica, ó moral, para instruir ó divertir con la verdad encubierta. || Fábula: invencion y argumento de un poema heróico, ó de un drama. || Fábula : la historia fabulosa de los dioses, o la mitologia. || Cuento, patrana: dicese en la acepcion comun de la noticia ó relacion falsa. || Juguete, risa, hurla: dícese de la persona que es objeto de desprecio, y de irrision.

FABLIAU, s.m. Cuento en verso, o sea como relacion ó romance : género de poesía usada antiguamente en Francia.

FABLIER, s. m. Fabulador: inventor de l'abulas, o sicciones. Dijose solo de Lafontaine, para indicar que producia fábulas como un árbol produce frutos, esto es naturalmente. En otro caso siempre se dice fabu-

FABRÉGUE, s. f. Alfübega, ó albahaca:

planta.

FABRICANT, s. m. Fabricante : el que mantiene o gobierna una fábrica de telares, sea de lana, seda, lino, etc.

FABRICATEUR, s. m. Monedero falso: un edificio. y tambien falsificador, forjador de escritu-

inventor, autor: de embustes, calumnias, discordias, etc.

FABRICATION, s. f. Fabricacion, o 64brica : entiéndese de moneda.

\* FABRICE, s. m. (n. p.) Fabricio.

FABRICIEN, s. m Fabriquero, obrero. lo mismo que mayordomo de fábrica de una iglesia parroquial, que se llama *marguil*lier.

FABRIQUE, s. f. Fabrica, manufactura , obrage : de estofas , y ciertos artefactos. || Fábrica, obra : la construcción, conservacion, y reparacion de una iglesia parroquial. || Fábrica: la renta ó fondo asignado à este objeto.

FABRIQUES, s. f. pl. Fábricas, edificios, ruinas: que se pintan en los paises.

FABRIQUE, EE, p. p. V. Fabriquer.

adj. Fabricado, construido.

FABRIQUER, v. a. Fabricar: trabajar ciertas obras, o artefactos. || (fig.) Fabricar, inventar, forjar: historias, noticias, embustes, etc.

\* FABRIQUEUR, s. m. Oficial en un ca-

bildo.

FABULEUSEMENT, adv. Fabulosa-

FABULEUX, EUSE, adj. Fabuloso: fingido, inventado. || Invencionero, mentiroso: dicese de los que escriben ó cuentan ticciones.

\* FABULISER, v. n. Fabular: añadir cosas fabulosas á una historia.

FABULISTE, s.m. Fabulista: el contpositor ó escritor de fábulas.

FAÇADE, s. f. Fachada: frontispicio de

FACE, s. f. Cara, rostro, faz. | Haz, suras, testamentos, etc. | (fig.) Fabricador, perficie, cara, lado: de una cosa. | Frente:

de un edificio. || (fig.) Aspecto, semblante, estado, disposicion que presentan las cosas. || A la face de tout un peuple: en presencia, delante de todo un pueblo. || Voir en face: ver de cara. || Lui reprocher en face: reprehenderle en su cara. || Faire face à l'ennemi: hacer cara ó frente al enemigo. || Faire volte face: volverle la espalda, la cara. || Regarder face à face: mirar cara á cara. || En face, ò à la face, exp. adv. De frente, enfrente, delante.

FAC

FACÉ, ÉE (BIEN o MAL), adj. Bien

ó mal carado, bien ó mal agestado.

FACER, v. a. Hacer: en el juego de la baceta, se dice del banquero cuando el primer naipe que descubre es el mismo sobre el que el jugador puso su dinero.

FACETIE, e. f. Jocosidad, chiste, gra-

cejo, graciosidad.

FACETIEUSEMENT, adv. De un modo jocoso, chistoso, gracioso.

FACETIEUX, EUSE, adj. Jocoso, chis-

toso, gracioso.

FACETTE, s. f. Faceta: cada uno de los lados inbrados de una piedra preciosa. || Tailler en facettes. V. Facetter.

FACETTÉ, ÉE, p. p. V. Facetter.

adj. Labrado en facetas.

FACETTER, v. a. Labrar un diamante

en facetas, abrillautarle.

FACHE, ÉE, p. p. V. Facher. || adj. Enojado. || Enfadado. || Apesadumbrado.

FACHER, v.a. Enojar, irritar. || Enfadar, molestar. || Apesadumbrar, desazonar.

FACHER, v. n. (imp.) Pesar, sentir, saber mal. || Il me fache que: siento que, me sabe mai que.|| Il lui fache de: le pesa el, siente el.

FACHERIE, s. f. (ans.) Mohina, enfa-

do, pesadombre.

FACHEUX, EUSE, adj. Pesado, sensible, penoso, incomodo. || Importuno, molesto.

FACHEUX, s. m. Pesado, molesto, cansado: dícese de un hombre importuno. \* FACIAL, ALE, adj. (anat.) Facial: que pertenece á la cara.

FACIENDE, s. f. (fam. poc. us.) Pan-

dilla, faccion, parcialidad.

FACILE, adj. m. f. Fácil: lo que no cuesta trabajo, o cuidado. || Docil, tratable, franco. || Condescendiente, débil. || Fácil: dicese de una muger que se hace poco de rogar.

FACILEMENT, adv. Fácilmente, sin

dificultad.

FACILITE, s. f. Facilidad: en el hacer o decir las cosas. || Facilidad: ligereza, o debilidad en egecutar lo que no conviene. || Facilidad: condescendencia é indulgencia excesiva.

FACILITE, EE, p. p. V. Faciliter. || adj. Facilitado.

FACILITER, v. a. Facilitar, hacer fa-

cil una cosa, franquearla.

FAÇON, s. f. Modo: de obrar, de pensar, de hablar. || Hechura, forma: de una
obra. || Hechura, manos: lo que se pagual artifice por el trabajo de una obra. || Labor: la que se da á la tierra, que se dice
vuelta o reja en la de sembradura: y cava
en la de viña, etc. || Traza, talante: de una
persona.|| Dengue, melindre: úsase en plural. || Ceremonia, cumplimiento, etiqueta:
también se usa en plural. || Mal façon: (artes)
hechura mala: mala construccion. || Des
fuçon que, adv. De suerte que: de manera
que de modo ó de forma que.

FACONDE, s. f. (ant.) Facundia, elo-

cuencia. V. Eloquence.

FAÇONNE, EE, p.p. V. Façonner.

adj. Labrado.

FAÇONNER, v. a. Dar una labor, una cava, una vuelta, una reja: à la tierra. [labrar, adornar, componer: alguna cosa con arte y primor. [labrar: el entendimiento, etc. [labrar, hacer: à obedecer, à callar, à trabajar, etc.

FAÇONNER, v. n. ( fam.) Andar con

cumplimientos, gastar etiquetas.

\* FAÇONNERIE, s. f. Labrado de las telas con arte.

FAÇONNIER, IERE, s. Cumplimentero, etiquetero, ceremonioso.

\* FAC-SIMILE, a. n. Imitacion perfecta.

Se usa en las artes.

FACTEUR, a. m. Factor, hacedor: e' que hace alguna cosa. || Factor: el comisionado de un comerciante, ó compañía de comercio. || Cartero: el que reparte por las casas las cartas del correo. || Pacteur d'orgues: organero, fabricante de órganos. || Facteur de clavecins: artífice, ó fabricante de claves. || (aritm. y álgeb.) Factor: la cantidad que por su multiplicacion forma un producto.

FACTICE, adj. m. f. Facticio, artificial, hecho de mano: lo que no es natural. || (fig.) Aparente, fingido, imaginario.

FACTIEUX, EUSE, adj. y s. Faccioso,

revoltoso, sedicioso.

FACTION, s. f. Faccion, hando, parcialidad. || Faccion: el servicio que hace el soldado estando de centinela, ó de patrulla.

FACTIONNAIRE, adj. y s. m. El soldado de servicio: que está de guardia, de centinela. etc.

FACTIONNAIRES, s. m. pl. Faccionarios: los que componian las facciones en los juegos del circo.

\* FACTORAGE, s. m. (comis.) Gages de

los factores comisionistas.

FACTORERIE, s. f. Factoria: la casa ú oficina de los factores de comercio en los puertos y mercados. Tambien se llama competour.

IUN, y tambien se escribe asi, s. m. (voz las.) Faraute : dicese por ironia del entrometido, o llamado tambien, a encargarse de los que haceres, y diligencias de una casa. Cuando el dueño, ó el principal, le nombra voici mon factotum, se puede traducir: este es mis pies y mis manos.

FACTUM, s. m. (for.) Alegato.

FACTURE, s. f. Factura: el estado de los géneros y precios que un comerciante envia á otro.

\* FACTURER, v. a. Fabricar.

\*FACULE, s. f. (astron.) Fácula: mancha que se observa en el disco del sol.

FACULTATIF, IVE, adj. Facultativo:

lo que da la facultad.

FACULTE, s. f. Facultad: potencia, o virtud natural. || Facultad : derecho o poder para bacer alguna cosa. || Talento, don: de hablar, de escribir, etc. || Facultad, gremio: dicese en las universidades del cuerpo de doctores ó maestros de alguna facultad mayor. || Cuando se dice, de un modo absoluto, la faculté, se entiende la de medi-CIDA.

FACULTES, s. f. pl. Facultades, posi-

bles: bienes, medius.

FADAISE, s. f. Insulsez, frialdad: boberia, simpleza.

FADASSE, adj. m. f. Muy soso, desa-

FADE, adj. m. f. Soso, desabrido: sin sabor. [] (fig.) Insulso, empalagoso, frio.

FADEUR, s. f. Desahor, desahrimiento, sosería : sin gusto, sin sal, sin gracia, así en lo físico, como en lo moral. || (fig.) Insulsa alabanza.

\*FAGARA, s. m. Fagara: planta y fruto

de Filipinas, aromático y confortativo.

FAGOT, s. m. Fogote : haz de lena. || Lio de ropa. || (fig. ) Cuento, ficcion. || Fagot de sape: lio de zapa: fagot de plumes: mazo de plumas. || Conter des fugots: contar patrains, fabulas. | (fig.) Se dice sentir le fagot : oler à chamosquina, del que tiene opiniones heréticas.

FAGOTAGE, s. f. La accion de hacer

haces la leña.

\* FAGOTAILLE, s. f. Fagina para guar-

necer y cercar estanques.

FAGOTE, EE, p. p. V. Fagoter. || adj. (fig. y fam.) Mal pergenado : dicese del vestir. | (id.) Zamborotudo, zoquetudo: mai formado de cuerpo.

FAGOTER, v. a. Hacinar: hacer fogotes. | (fig. y fam.) Chafallar: hacer mal una cosa. || (id.) Mai pergeñar, vestir mal.

FAGOTEUR, s. m. Rozador, apañador. FAGOTIN, s. m. Mono vestido de arlequin, que llevan los saltimbanquis: y tambien el mozo que les asiste haciendo trubanadas, como pallazo, ó hufon.

FACTOTUM, que se pronuncia FACTO-1 las que varios animales rumlantes tienen en el pecho.

> FAGUENAS, s. m. Cochambre, percoz: dicese del mal olor que echan los cuerpos enfermos, ó poco limpios.

> FAIBLE, adj. m. f. Débil : endeble, flaco, feble, y tambien frágil. Dicese en lo

lisico, y en lo moral.

FAIBLE, a. m. Lo feble, lo quebradizo, lo frágil: de una cosa. || (fig.) El flaco, et feble, la falta principal, la parte flaca. aquella por donde cada uno claudica, o la pasion que le domina.

.FAIBLEMENT, adv. Con flojedad, sin

vigor, con tibieza.

FAIBLESSE, . f. Debilidad : flaqueza : endeblez, flojedad. | Desfallecimiento, desmayo. || Impotencia, descaecimiento. || (fig.) Flaqueza, fragilidad: defecto, imperfeccion moral, o intelectual. || (id.) Contemplacion, pasion: que se tiene ciegamente por una persona, y nos hace dorar o disculpar sus ialtas.

FAIBLIR, o. n. Flaquear, aflojar, ceder. desistir.

FAIENCE, s. f. Loza, vidriado blanco: como son fuentes, platos, tazas, etc

RAIENCERIE, s. f. Fábrica de loza, o

vidriado blanco.

FAIENCIER, IERE, s. Vidriero: el que vende loza, ó vidriado blanco: y tambien locero, el que la trabaja.

\* FAILLE, s. m. (min.) Padrastro: roca que corta una veta, ó extravio de los mis-

mos astiales.

FAILLI, IE, p. p. V. Faillir. || adj. Acalado. || Faltado. || (blas. ) Fallido: el cabrio que tiene separada alguna parte de sus uancos.

\* FAILLI, s. m. Fallido, quebrado: el comerciante que ha hecho bancorrota.

FAILLIBILITE, s. f. Falibilidad.

FAILLIBLE, adj. m. f. Falible: capaz

de enganarse, de errar-

FALLLIR, v. n. Falter, cometer una falta, caer en una falta, pegar en algo. || Errar, engañarse. 🛭 Falsear, flaquear, quebrarse : una cosa de peso por alguna parte de ménos resistencia. || Quebrar : hacer quiebra, o bancarrota. || Faltar, acabarse: una cosa, como el tranço ó la rama de un livage. | Faltar poco para, estar a pique de, estar para ser ó suceder tal ó tal cosa : en este sentido tiene poco uso. || Je faillis & tomber, o de: por poco no he caido.

FAILLITE, s. f. Quiebra : dicese de los hombres de comerçio, así como se dice banqueroute: bancarrola, cuando supone mali-

cia y mala le.

\* FAILLOISE, s. f. (naut.) Occidente:

el lugar donde se pone el sol.

FAIM, s. f. Hambre. || (fig.) Hambre, y tambien sed : hablando de codicia, de am : FAGOUE, s. f. Lechecillas: las molejue- | bicion. || Faim canine: hambre canina.

FAIM-VALLE, a f Certa enfermedad ave muerta, un conejo, ú otra carne, para que de a los caballos,

FAINE, s. f. Febuco, d bayuco: el fruto

FAINEANT, ANTE, adj. Haragan, do-

FAINEANTER, v. n. Haraganear, hol-

gazanear. FAINEANTISE, e. f. Haraganeria, desi-

\* FAINEAU, s. m. Fabuco, o hayuco:

fruto del haya.

FAIRE, v. a. Hacer · corresponde en amhas lenguas á formar, componer, fabricar, obrar, trabajar, egecutar, producir, causar, etc., siendo tantas sus acepciones, que formarian solas un diccicnario. Déjanse à la discrecion del traductor; pues solo se pondrán mas abajo las frases en que el verbo fairs no admite el castellano hacer. || Faire à la hate: acelerar, apresurar. | Faire beaucoup de chemin : andar mucho. | Faire breche : ahrir brecha. | Faire crédit : fiar. | Faire de l'eau : hacer aguas, orinar. ||(imp.) Se dice: faire épreuve sacar pruebas. || Faire des armes : esgrimir. || Faire des troupes : levantar tropas, o gente. | Faire gras: comer de carne. | Fâire jour : amanecer. | Faire la barbe: quitar las barbas, aseitar. | Faire l'amour : enamorar , galantear , cortejar. || Faire un tour de promenade : dar un paseo, una vuelta. || Faire les cheveux: cortar el peto, los cabellos. || Faire maigre: comer de pescado. || Faire o battre, méler les cartes : barajar. || Faire pitié : dar lastima. || Faire semblant de : fingir, aparentar, dar a entender. || Faire ses paques : cumplir con la iglesia. || Faire souche : encepar, echar raices. || Faire un rôle, un personnage: representar un papel en el teatro. || Dicese en estilo proverbial : faire d'une pierre deux coupe : mater con una piedra dos pajaros. Faire et dire sont deux choses: del dicho al hecho va gran trecho. || Faire le pied de veau : rendir parias. || Faire le pied de grue : llevar poste. || Faire la bése au jeu: poner la polla. || Paire la mous: hacer el buz, hacer momos. || Faire ses choux gras: hacer su agosto. | J'ai beau faire: por mas que yo haga. || Ne faire que de l'eau claire : hacer aguachirle.

FAISABLE, adj. m. f. Factible, hace-

dero, practicable.

FAISAN, s. m. Faisan: ave regalada. FAISANE (POULE) s. f. Faisama: ia

hembra del faisan.

FAISANCES, s. f. pl. Todo aquello que un arrendador se obliga á pagar, ademas del precio convenido.

FAISANDE, EB, p. p. V. Faisander.

adj. Manido.

FAISANDRAU, s. m. Faisan pollo. FAISANDER, v. n. SE FAISANDER,

comerse mas tierna y gustosa.

FAISANDERIE, s. f. Parage en que se

cria y ceba a los faisanes.

FAISANDIER, s. m. Faisanero: el que cria y cuida los faisanes.

\* FAISANNIER, s. m. Faisan pequeño.

FAISCEAU, s. m. Haz, atado, manojo FAISCEAUX, s. m. pl. Los fasces, d haces : la segur rodeada de varas, que como insignia de justicia llevaban los porteros delante de los cónsules, pretores: y procónsules comanos.

FAISEUR, EUSE, s. Artifice, oficial: tómase en general por todo el que trabaja alguna obra, por la cual no tiene nombre peculiar. || Por desprecio se dice: faiseur de vers, à un versisia, poetastro, mal poeta: faiseur de livres, à un escritorcillo, autor adocenado, que trabaja ó compone à destajo : y tambien faiseur de contes, al inventor o forjador de cuentos, o historielas.

\* FAISSELLE, & FESSELLE, & f. En-

cella : forma parà hacer quesos.

FAISSERIE, 6 FESSERIE, s. f. Cesta codornicera , o pajarera : jaula de mimbre.

FAISSIER, of FESSIER, s. m. Cestero jaulero : qu**e hace ja**ulas de mimbre.

FAIT, FAITE, p. p. V. Faire. | adj.

Hecho.

FAIT, s. m. Hecho: y tambien accion. Hecho: el caso, la cosa, y la especie de que se train. || (for. ) Hecho, caso sucedido. | Esta voz fais entra en muchas expresiones del estilo comun y familiar: venir droit au fait : ir al caso, à lo principal, dejarse de rodeos : être au fait de: estar enterado de; prendre sur le fait : coger en fragante, en el acto, con las manos en la masa : se mettre au fait d'une affaire : bacerse capaz, hacerse cargo de un asunto : prendre fait et cause pour quelqu'un : desenderie à capa y espada, sacar la cara por alguno. | De fait, adv. De hecho, en esecto, con esecto. || En fait de : en materia de, en punto de, tocante 4. || Tout-à-fait : del 10do, enteramente. § Si fait i si, por cierto, si tal, en estilo vulgar.

FAITS, s. m. pl. Hechos, acciones samosas y brillantes. || (fam. é iron.) Hazañas : por sechorias, ó travesuras. || Faits et ges-

tes, esto es, bazañas, proezas.

FAITAGE, s. m. (arquit.) Techo: caballete de tejado: sopanda donde cargan los pares.

\*FAITARD, s. m. Remolon, haron,

haragan.

FAITARDISE, s. f. (ant.) Haronia: hoy se dice haraganeria, como faineantise en frances.

FAITE, s. m. Remate, de un edificio. Il v. r. Ponerse manido, tomar husmillo: una | Cima: de los árboles. | (fig.) Cumbre, auge: lo mas elevado en diguidad, honores,

FAITES, s. m. pl. (ndut.) Plantones. Hiloras de árboles.

FAITIERE, a. f. (arquit.) Cobija: la

teja acanalada.

FAIX, s. m. Peso, carga. Asiento de una obra. || Paix d'une voils: selinga del gratil.

FAKIR, of FAQUIR, s.m. Alfaquí: especie

de monge entre los Turcos.

\*FALACA, s. f. El castigo que se da en Argel á los cautivos en las plantas de los pies con vara, ó rebenque : que se llama bastonada. || Tambien se llama así el banco ó potro á que les atacan boca abajo para sacudirlos.

FALAISK, s. f. Acentiledo: costa brava y tajada del mar , ribera escarpada.

FALAISE, (geog.) Falesia: villa de la

Baja Normandia.

FALAISER, v. n. (náut.) Romper ó batir el mar la costa brava.

FALANGÈRE, s. f. Falangio: yerba.

FALAHIQUE, s. f. Falárica: arma antigus arrojadiza, y enastada.

FALBALA, s. m. Falbalá: adorno en el

trage de las mugeres.

\* FALCADE, s. f. (picad.) Falcada: especie de corveta. V. Falquer.

FALCAIRE, s. m. Falcado: soldado

ermado con sable corvo.

FALCIDIE (QUARTE), s. f. (for.) Felcidia.

\* FALERNE, (geog.) Falerno: territorio de Italia, de samosos vinos.

"FALISQUE, adj. y s. Falisco: verso launo de cuatro pies.

FALLACE, s. f. (ans.) Falacia: dolo,

engano.

FALLACIEUSEMENT, adv. (ant.) Fa-

lazmente, dolosamente.

FALLACIEUX, EUSE, adj. (ant.) Falaz,

enganoso.

FALLOIR, v. n. imp. Convenir, ser menester, ser necesario, haber necesidad, deber o haber de hacerse : alguna cosa. || Faltar : estar por suceder, o no suceder alguna cosa; o estar por ser, o no ser. En este sentido se usa siempre con la particula en, y el pronombre de la tercera persona; il s'en faut, il s'en fallait de, 6 que.

FALOT, s. m. Farol, fanal, Iuminaria,

almenara.

FALOT, OTE, adj. Majadero, ridiculo, fonto. Usase tambien como substantivo.

FALOTEMENT, adv. Majaderamente,

neciamente.

`\*FALOTIER, s. m. Farolero: el que tiene el cuidado de encender y cuidar de los faroles.

FALOURDE, s. f. Haz grande de leña gorda. | Haz de varas gruesas, o palos de

FALQUER, v. n. (picad.) Falcer: hacer deslizar un caballo dos ó tres tiempos sobre las ancas.

\* FALQUES, s. f. pl. (voz náus. del Med.) Paneles pequeños para ciavar en el berde del barco, y evitar que entre el agua cuando va à la vela.

FALSIFICATEUR, s. m. Falsificador. FALSIFICATION, s. f. Falsificacion.

FALSIFIE, EE, p. p. V. Falsifier. ||adj. Falsificado, falseado, contrabecho. | Maleado, adulterado.

FALSIFIER, v. a. Falsificar, falsear, contrahacer: un escrito, una firma, etc. || Falsear, malear, adulterar: las drogas, los géneros.

FALUN, s. m. Capas de conchas rotas

que se hallan debajo de la tierra.

\* FALUNER, v. a. Poner conchas rotas en un terreno.

\*FAMAGOUSTE, (geog.) Famagosta d Magosa: ciudad y puerto de Chipre.

FAME, s. f. (ans. y for.) Fama: repu-

tacion.

FAME, ÉE (BIEN 6 MAL), adj. (fam.) Bien ó mal opinado: de buena, ó de mala

FAMELIQUE, adj. m. f. Famélico, hambriento.

FAMEUX, EUSE, adj. Famoso, insigne, célebre.

\* FAMIL, adj. (cetrer.) Doméstico, manso: hablando de los balcones.

FAMILIARISE, EE, p. p. V. Fami*liariser.* || *adj.* Familiarizado.

FAMILIARISER (SE), v. r. Familiarizarse : tratarse libre y amistosamente con alguno. || Familiarizarse: acostumbrarse, hacerse à una cosa. || Hacerse familiar, ó propio: un autor, un idioma, el estilo de un escritor. En este sentido es verbo activo.

FAMILIARITE, s. f. Familiaridad: trato libre y amistoso que uno suele tener con otro.

FAMILIER, IERE, adj. Familiar: cosa Ilana, casera, y ordinaria. || Amigo y compañero de trato. || Familiar : usual , y facil. || Esprit familier: demonio familiar. || Style familier: estilo familiar, esto es, de conversacion, y de cartas.

FAMILIERS, s. m. pl. Familiares: mi-

nistros del Santo Oficio.

FAMILIEREMENT, adv. Familiarmente.

FAMILLE, s. f. Familia: se toma por casa, o linage: por toda la gente que vive en una casa bajo de un dueño : por la parentela mas cercana : por el número y conjunto de hijos que tiene un padre: por la servidumbre de criados que hay en las casas de senores, y principalmente de prelados eclesiasticos. | Familia: voz con que los botánicos clasificate las plantas

\* FAMILLEUX, EUSE, adj. (cetrer.)

Manbriento; se dice del balcon y eve de

cetreria que no se sacia.

FAMINE, a. f. Hambre: carestia, y falta extrema de comestilles en una ciudad, o provincis.

\*FAMIS, adj. plur. Telas de oro y sedes,

o tisúes de Esmirna.

FANAGE, s. m. La tarea y el jornal de

los que pouen à secar la yerba segada.

FANAISON, a. f. El tiempo y estacion de poner à secar la mies, el heno ù otra Jerba de prado, despues de segada.

FANAL, s. m. Fanal: de vigia, ó de torre de puerto de mar. [ Farol : que lleva

un navio a la popa.

FANATIQUE, adj. m. f. Fanático, visionario, y furiosamente celoso en materia de religion. Aplicate por extension à otros **objetos** 

" FANATISER, v. a. Volverie á uno faná-

FANATISME, s. m. Fanalismo: ciego y furioso celo en materia de religion.

FANDANGO, S. m. Fandango.

FANE, s. f. (agric.) Hoja de arbol caida y Beca.

FANE, EE, p. p. V. Faner. | adj. Mar-

chitado, lacion

"FALISQUE, adj. y a Fulescot verso la-

tino de cuatro pies.

FANER, v. a. Revolver y extender la yerba de un prado segado: ponerla á secar. Secar, poner mustias, marchitar: dicese de las flores, y bojas, y de la tez de las per-

FANER (SE), v. r. (fig.) Marchitarse, perder su frescura : dicese de la tez : y de la

bermosura,

FANEUR, EUSE, adj. y s. Jornalero que pone la yerba ó el heno á secar en el campo despues de segado.

FANFAN, s. m. (fam.) Chacho, y cha-

cha: voz de mimo y cariño.

FANFARE, s. f. Tocata, o sonata, de trompas, clarines, y timbales: concierto de înstrumentos militares. Tambien se dice de una clarinada.

FANFARON, a. m. Fanfarron, bocon, haladron. || Faire le fanfaron : echar boca-

madas, faniarronadas, piantas.

FANFARONNADE, e. f. Fanfarronada. FANFARONNERIE, A J. Fanfarroneria, farfantoneria.

FANFRELUCHE, e. f. (fum.) Mirinaque, arambal: adorno frivolo, y de poco

valor.

PANGE, v. f. Lodo, cieno, limo. FANGEUX, EUSB, adj. Lavajoso, co-

\*FANION, a. m. (milic.) Bandereta: de equipages.

\*FANNY, a f (n. p.) Francisca; Frus- llenos.

Tuita

FANON, s. m. Marmella : papada de busy. || Cerneja : manojete de cerdas que tienen los caballos en las cuartillas. V. Maniquette.

FANONS, s. m. pl. Barbas de ballens. Los dos colgantes ó caidas de la mitra episcopal. [] (cirug.) Entablillado que se pone a

una pierna ó musio roto.

FANTAISIE, c. f. Fantasia: imaginacion: idea, antojo: capricho: humor: albedrío. Tales son las significaciones que segun los casos recibe la primitiva voz. H Fantaisies musquées : humoradas , extravagancias.

FANTASMAGORIE, e. f. Fentasmegoria: arte de representar fantasmas, por medio de

una ilusion optica.

FANTASQUE, adj. m. f. Antojedizo, extravagante: dicese de las personas. || Caprichoso , extravagante , de idea : dicess de las cosas hechas de capricho.

FANTASQUEMENT, adv. Fantástica-

mente, caprichosamente.

FANTASSIN, s. m. Infante, soldado de infanteria, d de á pié: antiguamente peon.

FANTASTIQUE, adj. m. f. Fantástico:

quimérico, imaginario, aparente.

FANTOME, s. m. Fantasma: vision: quimera. I Fantasma, espectro, coco. 1 Fantasma, sombra: yana imágen, o apariencia.

FANTOMES, s. m. pl. (didasc.) Fantasmas : las figuras de aquello que se imagina.

FANUM, s. m. Fano: templo que los gentiles crigian à sus héroes, despues de deificarlos.

FAON, A m. Cervatillo. || Gamucillo. || Escodin:

FAONNER, v. n. Parir las ciervas, gamu-

sas, y rebezas.

FAQUIN, s. m. Esportillero: se dice por desprecio. | (fig.) Bribon, pillo: ruin. | Fatuo.

FAQUINERIE, s. f. Bribonada, pillada, picardía.

FAQUIR, V. Fakir.

"FARAFES, a. m. pl. Farases: especie de lohos de Africa.

FARAILLON, s. m. (nauk) Ferelion: islote en forma de picacho, por lo comun situado en las cercanias de la costa-

"FARAIS, a m. Red para pescar el

\* FARAISON, s. f. La primera figura que se da al vidrio con el soplete.

\* FARANDOULE, a. f. Farándula: danza provenzal.

\*FARATS, s. f. Hacinamiento: monton de muchas cosas.

FARCE, s. f. Relleno: que hacen los cosarga, que lleva un criado delante de los cineros, y cocineras. || Entremes, sainete de comedia. || Poulets à la farce: pollos re-

FARCEUR, s. m. Farsante, satuetero:

comediante de entremeses, y sainotes. || Tru-

FARCI, IE, p. p. V. Farcir. | Reilens-

do, relleno. Lleno, atestado.

FARCIN, s. m. Lamparones de caballo. []
Cucaz.

FARCINEUX, EUSE, adj. El que pe-

dece lamparoues.

FARCIR, v. a. Rellenar: hacer un relleno. || (fig. y fam.) Embutir, atestar: un
libro, un escrito, de citas, de pasages, etc.||
(id.) Dicese: se farcir l'estomac, farcir son
estomac de viandes: atestar, atiborrar, llenar la andorga, el pancho.

\*FARCISSEUR, s. m. Rellemador: el

que rellena.

\* FARCISSURE, s. f. Rellenadura: la ac-

cion de rellenar una cosa.

PARD, s. m. Afeita: el aderezo que se ponen las mugeres en la cara. || (fig.) Compostura, aderezo, galanura: del estilo, de las frases. || (id.) Artificio, disfraz, disimulo. \*FARDAGE, s. m. (naut.) Almohadas de estiva: lastre de liaces de leña.

FARDE, EE, p. p. V. Farder. | adj. Afeitado, acicalado. | (fig.) Compuesto,

disfrazado, disimulado.

FARDEAU, s. m. Carga, peso: dicese

ordinariamente en sentido tigurado.

FARDER, v. a. Afeitar, acicalar: componer con afeites, la tez de la cara principalmente. [ (fig.) Componer, disfrazar: dar un buen viso à las cosas.

FARFADET, s. m. Duende. (fig.)

Chisgaravis.

FARFOUILLE, ÉE, p. p. V. Farfouiller. || adj. Farfullado, revuelto, enredado. \*FARFOUILLER, v. a. y n. (fam.) Farfullar, trastear, revolver: una cosa buscando otra.

\*FARGUES, &FARDES, a. f. pl. (ndus.)
Falcas, falques: los tablones que se ponen

sobre la borda para realzarla.

FARIBOLE, s. f. (fam.) Paparrucha,

cuentecillo, patarata.

\* FARINACE, EE, adj. Farinaceo: de Da-

turaleza de harina.

FARINE, s. f. Harina. || Follo farino: harija. || (prov.) Dicese: personnes, gens de même farine: personas de una misma calaña, laya: lobos de una camada. || Farine enflée, o gonflée: harina abalada.

\* FARINER, v. a. Enharinar: echar o me-

ter en barina el pescado para freirle.

\*FARINET, s.m. Dado de jugar, que

solo tiene puntos en uno de sus lados.

FARINEUX, EUSE, adj. Enharinado, blanco, cubierto de harina. || Harinoso, farináceo: lo que tiene propiedades y naturaleza de harina. || Harinoso: que cria polvillo blanco, ó hace granitos como de harina.

FARINIER, e. m. Harinero: tratante en impertinente: muy pagado de si.

harina.

\*FARINIENB. . f. Harindro: el parage donde se guarda la harina.

\*FARIO, e.m. Nombre que algunos dans

4 la trucha.
\*FARLOUSANB, a. f. Alondra de la Lui-

siena.

\* FARLOUSE, A f. Alondra eln cresta:

alondra de grado.

FAROUCHE, adj. m. f. Pravo, bravio, indómito, montaras: dicese de los animales. || (fig.) Huraño, arisco: dicese de las personas. || (id.) Fiero, feros: dicese del genio, de las costumbras.

\* FARSANNE, e.m. Parfan : ceballero. Es

voz tomado del arabigo,

PASCE, s. f. (blas.) Peja: la lista que

corta el escudo horizontalmenta,

FASCÉ, ÉE, adj. (blas.) Fajado: Reno el escudo de fajas.

\* FASCICULE, e. m. Brazaco: has de yerba, que se puede llevar debajo del brazo.

\*FASCIÉ, ÉE, adj. (conchiol) Fajado: señalado con fajas.

\*FASCIES, e. m. pl. False en la superfi-

cie de las conchas, o caracoles.

FASCINAGE, s. m. Faginado: obra he-

cha con faginas.

FASCINATION, c. f. Fascinacion: aojo. FASCINE, s. f. (milic.) Fagina: haz de palos y ramage cortados para varios usos en campaña. || Fascines à tracer: fagina trazada. || Fascine reliée: fagina atada.

PASCINÉ, ÉE, p. p. V. Fasciner. || adj.

Fascinado: hecho con faginas.

FASCINER, v. a. Fascinar : deslumbrar, hechizar por la vista. || (fig.) Fascinar : alucinar, deslumbrar.

FASEOLE, a. f. Habichuela, Judia,

Misol.

\*FASIER, & BARBÉYER, v. n. (ndut.)
Flameat, relingar: tocar, & batir la vela
cuando va amurada.

FASTE, s. m. Fausto, fasto: ostenta-

cion, pompa, || Orgullo, vanidad.

FASTES, e.m. pl. Fastos: entre los Romanos, eran unos calendarios en que se notaban por meses y dias las fiestas, juegos, etc. || Registros públicos de los hechos memorables. || Fastos consulaires: fastos consulares.

FASTIDIEUSEMENT, adv. Fastidiosa-

mente.

FASTIDIEUX, EUSE, adj. Fastidioso, enfadoso.

\*FASTIGIÉ, ÉE, adj. Que se levanta en punta piramidal.

FASTUEUSEMENT, adv. Fastosamen-

te, con fasto, o fausto.

FASTUEUX, EUSE, adj. Faustoso, fastoso, astentoso.

FAT, *adj.* y s. Presumido, fastidioso, mpertinente : muy pagado de sí.

FATAL, ALE, adj. (en el masculino na

tiene plural) Fatal: desventurado: desgra-| truir: dicese regularmente del tiempo, y de ciado: funesto.

FATALEMENT, adv. Fatalmente.

FATALISME, s. m. Fatalismo: la doctrina de los que lo atribuyen todo al hado.

FATALISTE, s. m. Fatalista : el que sigue la doctrina del fatalismo.

FATALITE, s. f. Fatalidad, hado, suer-

te, caso inevitable.

FATIDIQUE, adj. m. f. Fatidico: lo que declara los decretos del hado, ó de los dioses. Es voz usada por los poetas. || Oiseaux fatidiques: aves agoreras, ó de infausto cante.

FATIGUANT, ANTE, adj. Fatigoso, trabajoso, penoso: hablando de las cusas. || Cansado, molesto, importuno: habiando de personas.

FATIGUE, s. f. Fatiga, pena, trabajo.|| |

Fatiga, cansancio.

FATIGUE, EE, p. p.V. Fatiguer. | adj. Fatigado, cansado.

FATIGUER, v. a. Fatigar, cansar.

(fig.) Cansar, importunar.

FATIGUER, v. n. y SE FATIGUER,

v. r. Fatigarse, cansarse.

· FATRAS, s. m. Almodrote : egregado confuso de cosas inútiles, ó frivolas. || (fig.) Fárrago, hojarrasca : hablando de obras intelectuales.

FATUAIRE, s. m. (voz de la antigüedad) Fatuatico: el que imaginándose inspi-

rado anunciaba las cosas futuras.

\*FATUISME, s. m. Fatuismo : genio y carácter de un fatuo.

FATUITE, s. f. Fatuidad, tonteria.

\* FATUM, s. m. (lat.) Lo mismo que hado, destino.

\* FATUOSITE, V. Fatuisme.

FAU, V. Hêtre.

\*FAUBERT, s. m. (ndut.) Lampazo : especie de escoba hecha de filástica, para fregar y limpiar la cubierta de los huques.

\* FAUBERTER, v. a. Lampacear : lim-

piar el navío. | Afretar una galera.

FAUBOURG, & FAUXBOURG, s.m. Arrabal: poblacion, ó barrio, extramuros de una ciudad. || Suburbano, suburbio.

FAUCHAGE, s. m. Siega: faena de se-

gar ó guadañar la yerba.

FAUCHAISON, s. f. Segazon, siega: la

estacion ó tiempo de segar los prados. \* FAUCHARD, s. m. Honcejo: hoz pe-

queña, pero de mango largo.

FAUCHE, s. f. Siega: la accion de se-

gar los prados con la guadana.

FAUCHÉ, ÉE, p. p. V. Faucher. | adj.

Segado: con la guadaña.

FAUCHEE, s. f. Tajo: lo que puede segar un guadanero en un dia, que son ochenta cuerdas.

FAUCHER, v. c. Guadauer : segar la verba do los prados. [ (fig. ) Arrasar, des- | para ganado.

ia muerte.

FAUCHER, v. n. (picad.) Falseer: cojear el caballo de un cierto modo.

FAUCHET, s. m. Rastrillo de guadaneros y labradores.

FAUCHEUR, s. m. Guadañero, dallador : segador de prados.

FAUCHEUX, s. m. Zancuda: araña pequeña de cuerpo, y larga de sancas.

FAUCILLE, s. f. Hoz de segar las mie-

ses : faice.

FAUCILLON, s. m. Hocina: hoz pequena.

FAUCON, s. m. Halcon: ave de altaneria. || Cauon de artilleria. || Faucon pélerin: balcon peregrino. || Faucon de passage: halcon del aire. | Faucon niois: halcon niego. || Faucon sors: halcon soro. Faucon antenaire: halcon de zapela. || Faucon hagard: halcon zahareño. || Faucon montagnard: halcon campestre. || Faucon tagerot : halcon tagarote. || Faucon néblie : halcon nebli.

FAUCONNEAU, s. m. Falconete: nombre de una pieza antigua de artillería li-

gera.

FAUCONNERIE, s. f. Cetreria: arte de criar y enseñar los halcones. || Cetreria, altanería : caza de pájaros con halcones , ú otras aves de rapiña. || Halconera : el parage en donde se guarda y se mantiene à los halcones.

FAUCONNIER, s.m. Halconero: el que

cuida de los halcones.

FAUCONNIÈRE, s. f. Jaques : morral de halconero.

\* FAUDAGE, s. m. Señal : la que en las fabricas ponen á los paños por tener algun

doblez, ó gabarro en aquella parte.

\* FAUDER, v. a. Doblar una pieza de peño en todo su largo, de modo que se toquen ámbos orillos. || Señalar la pieza por tener algun defecio.

\* FAUDET, s. m. Tarima en las fábricas de

lana.

\*FAU-ETAI, s. m. (ndut.) Contractay: estay que se añade el estay mayor.

\* FAU-ETAMBORD, s. m. (naut.) Contraestambor : madero puesto solire el estambor para fortalecerie.

FAUFILE, EE, p. p. V. Faufiler. | adj. Hilvanado.

FAUFILER, v. a. Hilvanar, embastar: un vestido.

FAUFILER (SE), v. r. (fig. y fam.) Enjerirse, colarse: introducirse con mana y habilidad entre otros.

\*FAUFILURE, s. f. Hilvan, basta : en la costura.

\*FAULDES, s., f. pl. Hogares: hoyas en que se hace el carbon. l' Delantal. l'Itedit FAUNB, s. m. Fauno : amimal que la gen- | se dice de los animales monteses, como games,

tilidad fingio ser dios de las selvas.

\*FAU-PERDRIEU, s. m. Alcotan : eve de rapiña, que tambien llaman balcon perdignero.

FAUSSAIRE, e.m. Falsario: falsificador |

de escrituras.

FAUSSE, EB, p. p. V. Fausser. | adj.

Torcido, doblado. | Violado.

FAUSSE BRAIE, s. f. (for.) Falsabraga : barbacana. || (arquit.) Plateforma. \* FAUSSE-COUCHE, s. f. Malparto.

FAUSSEMENT, adv. Falsamento.

\* FAUSSE-PAGE, s. f.(imp.)Anteporta de un libro que siempre va ántes de la portada, y solo contiene el título del libro. Tambien

se dice faux-titre.

FAUSSER, v.a. Doblar, torcer: una hoja de arma blanca, cañon de una arma de fuego, 'que tambien es abollarle. || Torcer, forzar, violentar, echar á perder : una llave, una cerradura. | (fig.) Se dice fausser sa parole, son serment : violar la palabra, el juramento, faltar a ella. | (fam.) Dicese fausser compagnie: por faltar à una vista, à una concurrencia, en que uno prometio hallarse.

FAUSSET, s. m. Falsete: cierto género de l

roz. | Espita, hitoque : de un tonel.

FAUSSETE, s. f. Falsedad : la calidad de falso, que tienen algunas cosas. || Falsedad, cosa falsa, mentira, etc. || Kalsedad, doblez, hipocresia.

\* FAUSSURE, . f. Cintura, grosor mayor : entre fundidores de campanas es la curvatura de la campana, donde empieza à

ensanchar.

FAUTE, s. f. Falta, culpa: hablando de ] personas. || Yerro, defecto: hablando de cosas. | Falta : cierto lance de pérdida en el juego de pelota. Il Faute de, prép. Dicese : il est mort faute de secours: ha muerto por falla de socorro, o bien, faute de manger: de no comer. Faute d'outils il ne travaille pas: por no tener herramientas, ó porfalta de herramientas no trabaja. Sans foute, adv. Sin falta, indefectiblemente, de se-

FAUTEUIL, s. m. Sillon; silla de brazos,

silia poltrona, sitial.

FAUTEUIL DE PORTE, 6 TREMUUS-

BOIR. V. Tremoussoir.

FAUTEUR, TRICE, s. Fautor, fautora: el que, ó la que favorece y ayuda á una

opinion, partido, ó secta.

FAUTIF, IVE, adj. La persona sujeta A errar, à equivocarse: que flaquea, que no es segura. || Defectuoso, errado, equivocado, lleno de yerros: dicese de un impreso, de una cuenta, de una tabla de materias.

FAUVE, adj. m. f. De color leonado. Bele fauve: animal montes, como venado, corzo, gamo, cervátillo, cabra montes, etc.

FAUYE, e. m. (nombre colectivo) Flavo: I privanza.

ciervos, rebezos, etc.

FAUVETTE, s. f. Curruca, silvia · ave

pequena.

FAUX, e. f. Dalle : guadaña para segar

prados.

FAUX, AUSSE, adj. Falso: contrario á la verdad y contrario á las reglas. 🛭 Falso: contrahecho: fingido: aparente. || Falso, simulado. || Faux accord: disonancia. || Faux bond : bote falso ó torcido de la pelota: y, en sentido figurado, falta, desliz, en materia de crédito y honor. || Faux bourdon: sabordon (voz de música). Faux brillant: piropo, relumbron, hablando de pensamientos sutiles, y poro sólidos. || Faux diamant: dismante falso : contrachecho. || Faux cheveux: pelo nostizo. | Faux fourreau : contravaina; y bolsa de las pistolas. || Faux frais: gastos menudos. | Faux frere: compañero desleal, sleve, etc. || Faux fuyant : senda excusada, de travesia : y en sentido figurado, esugio. || Faux Jour: vislumbre. || Faux pas : tropezon, desliz. | Faux pu: arruga que hace un vestido. || Faux sel: sai de matute, de contrahando.|| Fausse couche: mal parto. || Fausse alarme: arma falsa. | Fausse attaque: ataque falsc., fingido. || Fausse marche: marcha fingida. || Fausse porte : puerta falsa, postigo. || Fausse jois: vana alegria. || Fausse dent: diente postizo. || Fausse manche: mangas sobrepuestas, sobremangas, o mangas perdidas. | Fausses enseignes : seuales supuestas. | (naut.) Se dice: fausses lances: canones de madera bronceados, para aparentar su lleva mucha artilleria.

FAUX (LE) s. m. Lo falso: la falsedad de una cosa: lo contrario à le vrai, lo ver-

dadero.

FAUX (A) adv. En falso: en vago: ou balde : en vano : y tambien sin fundamento, injustamente.

"FAUX-COUP, s. m. Golpe dado en falso. FAUX-SAUNAGE, s.m. Venta de sal de

contrabando; ó de matute.

FAUX-SAUNIER, s. m. Contrabandista de sal: el que la vende y despacha de matule.

FAUX-SEMBLANT, s. m. Socolor: apa-

riencia : capa,

FAUX-TEMOIN, c. m. Testigo falso. FAUX-TILLAC, s. m. (naut.) Baos: de la nave.

FAVEUR, s. f. Favor: tiene, como en castellano, las significaciones de gracia, merced, patrocinio, valimiento, estimacion, privanza: conforme sou las cosas y casos à que se aplica. | A la faveur de: con el favor : con la ayuda, por medio de. En faveur de: en favor, 4 favor de. || Etre en faveur : estar en faver : privar, estar en

FAVORABLE, adj. m. f. Favorable, propicio: dicese de las cosas, y de las per-

FAVORABLEMENT, adv. Favorablemente.

FAVORI, ITE, & Valido, privado: el que tiene el primer lugar en la gracia de elgun soberano.

FAVORI, ITE, adj. Favorito, predilecto: la persona ó la cosa que uno quiere

sobre las demas de su clase.

FAVORIS, s. m. pl. Patilles: la porcion de pelo que se deja crecer desde la sien abajo.

FAVORISE, EE, p. p. V. Favoriser.

adj. Favorecido.

FAVORISER, . a. Favorecer: ayudar,

proteger.

\*FAY, s. m. (com.) Floge: Tajo do aros grandes para cubas.

FAYANCE, V. Faïence.

\* FAYARD, V. Hetre.

\* FAYENCE, ( geog.), Fayerina: villa de Provenza.

FEAGE, s. m. (for.) Contrato de enfeu-

dacion. | Herencia feudal.

FEAL, ALE, adj. Fiel, leal. | Féaux: fieles, leales. Es voz de estilo de chancillería, que solo se usaba en las provisiones y despachos reales para los consejeros y magistrados.

\* FEAUTÉ, s. f. (ant.) Fidelidad. FÉBRICITANT, adj. Febricitants, calenturiento : el que está con tiebre, o caleniura.

FEBRIFUGE, s. m. Febrifugo: remedio

contra la calentura.

FEBRILE, adj. m. f. Febril: lo perte-

neciente à la caleutura.

FECALE, adj. Fecal, excrementicia: solo se dice con la voz materia, para significar el excremento humano.

\* FECER, v. n. (quim.) Criar heces, ma-

dre, poso.

FECES, s. f. pl. (quim.) Heces, poso:

que crian los líquidos.

FECIAL, s. m. Fecial: oficial público de los antiguos Romanos, que intimaba la paz y la guerra, etc.

\* FECIAUX, s. m. pl. Feciales: sacerdo-

tes romanos.

FECOND, ONDE, adj. Fecundo, fértil,

abundante.

FECONDANT, ANTE, adj. Fecundante: que tiene virtud o poder para fecundar.

FECONDATION, s. f. Fecundacion

accion de fecundar.

FECONDE, EE, p. p.V. Feconder. | adj.

Fecundado.

FECONDER, v. a. Fecundizar, fecundar, fertilizar.

FECONDITE, s. f. Fecundidad.

FÉCULE, s. f. (medic.) Fécula: hez, heces, asiento, poso: que dejan las cosas liquidas en las yasijas.

FECULENCE, s. f. (medic.) Feculencia: el poso que deja la orina.

FECULENT, ENTR, adj. (medic.) Fe-

culento: lo que tiene poso, heces.

\* FEDÉRALISME, s. m. Federalismo: sistema del gobierno federativo.

\*FEDERALISTE, subst. Federalista:

partidario del gobierno federativo.

FEDERATIF, IVE, adj. Federativo, 6 consederativo: dicese de un estado compuesto de muchos, unidos por una alianza ge-

FÉDÉRATION, s. f. Confederacion: union, alianza de varios estados o poten-

\* FÉDÉRÉ, s. m. Confederado.

FÉE, s. f. Hada, hadada: muger que los antiguos fingiéron ser ninfa encantadora.

FEE, EE, p. p. V. Féer. FEER, v. a. (ant.) Encantar.

FEERIE, a. f. Arte de encantamiento, hechicería.

FEINDRE, v. a. Fingir: tiene, come en castellano, las significaciones de aparentar, dar á entender, inventar, idear, forjar

FEINDRE (de), v. n. Como se usa regularmente con la negativa, equivale à no tener dificultad, duda, ó temor de hacer alguna cosa : il ne feignait d'embrasser le lépreux. | Peindre, tomado absolutamente, y sin negativa , significa andar cojeando el que ha padecido en un pié, ó ha sido recien ó mal curado.

FEINT , EINTE, p. p. V. Feindre.

adj. Fingido.

FEINTE, s. f. Fingimiento, simulacion, invencion, artificio. || Finta : falso ataque en la esgrima; y tambien se dice de los movimientos fingidos de las tropas en la guerra, para engañar al enemigo. || (imp.) Fraile: la parte que queda sin impilimir en un pliego, por no dar bien tinta.

FEINTISE, s. f. (ant.) Fingimiento. V.

Feinte.

\*FELATIER, o FERRATIER, s. m. El oficial que en las fábricas de vidrio recibe el soplete para trabajar.

\* FELDSPATH, s. m. Feldespato: piedra blanca y cristalizada, que entra en la mezcla del granito ó piedra berroqueña, y es buena para la fabricación de la porcelana.

\* FELE, s. f. Soplete: canon de sierro, con el que en las fábricas de vidrio soplan el vidrio para formar las botellas y vasos.

FELE, EE, p. p. V. Feler. | adj. Cascado, rajado, hendido. | fam. y fig.) Dicese: avoir la tête félée, le timbre felé: lener vena de loco, ser venático, tocado,

FELER, v. a. Cascar, rajar: hender cualquiera vasija de barro, vidrio, metal,

ú otra materia frágil.

FELER (SE); v. r. Cascarse: benderse alguna vusija.

FEN

rabuena. | Faire un compliment de sélicitation; dar el parabien, la enhorabuena.

FÉLICITÉ, s. f. Felicided, dicha. FÉLICITÉ, ÉE, p. p. V. Féliciter. || adj. Felicitado.

FÉLICITER, v. a. Felicitar, dar el para-

bien, la enhorabuena.

FELON, ONNE, adj. Desleal, traidor: deciase del vasallo que negaba la fe y vasallage a su señor. Il Tomase tambien por feroz, airado.

FELONIE, s. f. Felonia: traicion y rebelion de un vasallo contra su señor.

FELOUQUE, s. f. Falúa: cierta embar-

cacion menor, y ligera.

FELURE; s. f. Quiebra, cascadura, hendidura: la raja o señal de una vasya cascada.

FEMELLE, s. f. Hembra: dicese de los animales y de las plantas, y jocosamente de las mugeres. | Fleurs femelles: flores hembras, las que carecen de estambres.

\* FÉMIER, s. m. Senda, camino lleno de

lodo.

FEMININ, INE, adj. Femenino, mugeril: lo que es propio y particular del sexo y naturaleza de la muger. || Femenino : dicese en la gramática de uno de los tres generos de los nombres.

FÉMINISÉ, ÉE, p. p. V. Féminiser. FEMINISER, v. a. (gram.) Hacer seme-

nina, ó del género femenino, una voz. FEMME, s. f. Muger: hembra del hombre, o del varon. | Muger : lo mismo que esposa, o consorte, con relacion al marido. || Casada, ó muger casada : Hamase así con relacion à la soltera. || Femme de chambre: camarista, si sirve a una reina: dama, si sirve à una gran señora : doncella, si sirve à casa particular. || Entre las gentes de corte se estila llamar en general mes fenimes, vos femmes, à las criadas. Femme de charge: ama de llaves, muger de gobierno. || Femme hommasse: marimacho. || Femme de corps: muger esclava, etc. | Prendre femme: casarse. Elemme battue: tamo: yerbe, especie de musgo.

FEMMELETTE, c. f. dim. de femme. Mugercilla, pobre muger: voz de despre-

FEMUR, s. m. lat. (anat.) Hueso del musio.

FENAISON, s. f. Siega del heuo: el tiempo o la estacion en que se ciega.

FENDAIE, s. f. Ruhendija, grieta, hen-

dija grande.

FENDANT, s. m. (ant.) Fendiente, tajo, cuchillada. || (fam.) Dicese: faire le fendant: hacer el fanfarron, el jaque, echar plantas.

FENDERIE, s. f. El arte de hender el

pierro. || El lugar donde se hiende.

FELICITATION, c. f. Parablen, enho-10 blende : dicese regularmente del que parte leña con el liacha de fendeur de bois. Dicese proverbialemente sendeur de naseaux, del que llamamos rajabroquéles, perdonavidas.

\* FENDILLÉ, ÉE, p. p. V. Fendiller. N

adj. Resquebrajado.

FENDILLER (SE), v. r. Resquebrejar se : hendirse ó cubrirse de heudiduras.

FENDOIR, s. m. Kajadera: instrumentc para hendir, o partir, como cuña, machele.

FENDRE, . a. Hender, partir, dividir : abrir por medio, de arriba abajo, en canal. ||(fig.) Dicese fendre le cœur: partir, quebrar el corason : fendre la presse : romper, atravesar por medio de la gente, o del gentio: fendre la tête: romper la caleza el ruido. || *Fendre les cartons :* hender los cartones, cortarlos hasta cierto grado sin separarios.

FENDRE (SE), v. r. Abrirse, partirse : dicese en sentido recto, y en el tigu-

rado.

FENDRE, v. n. (fig ) Partires, abrirse: de algun dolor. || La tête me fend : la cabeza se me parte, ó se me abre.

FENDU, UE, p. p. V. Fendre. | adj.

Hendido, rajado.

FENE, V. Faine.

FÉNESTRELLE, (geogr.) Finestrela:

lugar del Delfinado.

FENETRAGE, s. f. Ventanage: el número ó serie de ventanas de un edificio.

FENETRE, s. f. Ventana. ||( fig. y fam.) Corrai: el hueco ó blanco que los estudiantes suelen dejar en las materias que se dictan en el aula. || Fausse fenètre: ventana fingida para la simetria. Se mettre, se montrer à la fenêtre : asomarse à la calle. Penime qui est souvent à la fenêtre : muger ventanera. || (prov. y fam.) Se dice jeter tout par la fenêtre: echar el bodegon por la ventana, derrochar el caudal en grandes gastos.

FENIL, s. m. Henil, almiar, o almear:

lugar donde se guarda el heno.

FENOUIL, s. m. Hinojo: llamase asi la planta, y su simiente. | Fenouil marin : hinojo marino. || Fenouil sauvage : biznaga. || Fenouil de porc : serbato, erbato. || Fenouil tortu: enjalmos.

FENOUILLETTE, s. f. Aguardiente anisado. | Cierta manzana de sabor de hi-

FENTE, s. f. Hendidura, hendija, rehendija: rotura o rasgon á lo largo. || Venteadura en la madera.

FENTES, s. f. pl. Grietas: los intervalos vacios que regularmente acompanan las vetas ó venas metálicas.

FENTON, o FANTON, s. m. Cuadradillo : herrage para los canones de chime-FENDEUR, s. m. Rajador: el que reja, l nea. || Hierro en barreta para llaves. || Ta-

bion para forjat un tabique. § Madera para j Lacer cunas.

FENUGREC, e. m. Fenogreco, alholba, alforya, fasol : planta.

FEODAL, ALF., adj. Feudal: lo perto-Deciente a feudo.

FEODALEMENT, adv. Feudalmente:

por derecho de feudo.

FEODALITE, s. f. Feudalidad: la calidad, condicion, o constitucion de seudo.

FER, s. m. Hierro, y fierro: metal. Hierro, acero: dícese en estilo poético y oratorio por la espada, el puñal, y toda arma blanca. | Fer en saumons: hierro colado en barras. || Fer en plaques : hierro en planchas. | Fer en tôle: hierro en hojas, | Fer plat : plancha en la fabrica de agujas. || Fer à cuvette: fiador de la calderilla entre plomeros. Fer à cheval: herradura: mesa con escaques: lengua de sierpe, nombre de una sortificacion. [ Fer à repasser : plancha para la ropa blanca. Fer de lacet o d'aiguillette: herrete, o agujeta. || Fer à friser: media caña, hierro para rizar. || Fer à godronner: abridor, herramienta para abrir los cuellos ú otras ropas alechugadas. || (prov.) Se dice battre le fer tandis qu'il est chaud: al hierro caliente batir de repente : cuando pasan rábanos comprarlos, aprovechar la j ocasion.

FER-BLANC, s. m. Hoja de lata.

FERBLANTIER, s. m. Hojalatero; el]

que trabaja en obras de hoja de lata.

FER-CHAUD, s. m. Enfermedad, en que se siente un calor violento que suba del estómago á la garganta.

\* FERDINAND, s. m. (n. p.) Fernando. \* FERET, s.m. Varilla defierro que usan los fabricantes de vidrio para hacer las labores. \* FERET D'ESPAGNE, s. m. Hematites.

\* FERETS, s. m. pl. Canutillo de hoja de lata, donde entra el pábilo de las bugías cuando las hacen.

FERIAL, ALE, adj. Ferial: lo pertene-

ciente à feria.

FERIABLE, V. Férial

FERIE, s. f. Feria: segun el ritual de la Iglesia es cualquiera de los dias de la semana, ménos sábado y domingo. || Feria: entre los antiguos Romanos era el dia en que estaba prohibido el trabajo.

\* FERIE, EE, adj. (for.) Feriado : el dia

en que están cerrados los tribunales.

\* FERIN, INE, adj. Ferina: enfermedad. FERIR, v. a. (ans. ) Herir. V. Blesser, frapper. || Sans coup ferir, exp. adv. Sin riesgo ninguno, sin desgracia alguna. || Sin sacar la espada, sin disparar un tiro: hablando de alguna faccion de guerra.

FERLAGE, s. m. (ndut.) Tomadores. FERLE, EE, p. p. V. Ferler. | adj.

(ndut.) Amainado, recogido.

FERLER, v. o. (ndut.) Amainar: recoger las velas, plegarias, y aferrarias.

\*FERLET, s. m. Colgador: para tender

el papel en las fábricas.

FERMAGE, s. m. Arriendo, arrendamiento : el precio en que se arrienda una heredad.

"FERMAIL, s. m. (ant.) Broche, abrazadera : firmalle en castellano antiguo. V. Agrafe.

FERNAILLE, EE, adj. (blas.) Dicese: écu fermaille: escudo guarnecido de abra-

\*FERMAILLE, s. m. Red de alambre

para un ventana.

FERMANT, ANTE, adj. Usase en estas frases: à jour férmant : à la caida de la tarde : à nuit fermante : al cerrar la noche, al anochecer, á entrada de noche : à *portes* fermantes; à la hora de cerrar, al ir à cerrar las puertas de una ciudad, ó plaza de armas.

FERME, adj. m. f. Firme: seguro, o bien asegurado. | Entero, tieso. | Duro, fuerte. ||Firme, consistente. || (fig.) Firme, constante , invariable.

FERME, adv. Firme, do firme, con aire \* recio. || Tenir ferme : no volver pié atras. || (fig.) Mantenerso firme, no dejarse ganar ó vencer.

FERME, interj. Animo : firme : buen

ánimo.

FERME, s. f. Cortijo, granja, haciemla de labor y monte, que se arrienda. ||Tómase por el mismo arriendo, ó por la posesion tomada en arrendamiento. || La ferme du tabac : la renta del tabaco.

FERME, EE, p. p. V. Fermer. | adj.

Cerrado.

FERMEMENT, adv. Firmemente, con Drmeza.

FERMENT, s. m. Fermento: lo mismo que levadura en estilo comun.

FERMENTATIF, IVE, adj. Fermentativo.

FERMENTATION, s. f. Fermentacion : movimiento causado en los cuerpos por el fermento. || (fig.) Fermentacion : agitacion, division.

FERMENTE, EE, p. p. V. Permenter.

FERMENTER, v.n. Fermentar: ponerse un cuerpo en movimiento de fermentacion. \* FERMENTESCIBLE, adj. m. f. Dispuesto á fermentar.

FERMER v. a. Cerrar: lo que está abierto, en el sentido recto, y en el figurado. Asi se dice : fermer un coffre, une chambre, un jardin: cerrer un cofre, una sala, un huerto: y fermer l'oreille à : cerrer los oidos: no dar oidos á: férmer les yeux à: cerrar los ojos a : no querer ver : fermer la bouche à : cerrar o tapar la boca à : fermer \* FERLEIS, c. m. Ferlon: tela de lana in-| boutique: cerrar la tienda, dejar el comercio, quebrar : fermer un compte : cerrar una cuenta, cancelaria e fermer une étoffe: apretar un tegido con el peine en el telar.

FERMER, v. n. Estar cerrado, cerrar,

juntar las ventanas, ó puertas.

FERMER (SE), v. r. Cerrarse. | Ces portes ne se ferment pas bien : estas puertas no juntan, no cierran bien.

FERMETE, s. f. Firmeza : seguridad de una cosa que no falsea, m se mueve.

(fig.) Firmeza, entereza: tenacidad.

FERMETURE, s. f. Cerradura: toda especie de cerraduras, cerrajas, etc. que sirven para cerrar una casa, un ermario,

FERMIER, IERE, s. Arrendador, arrendatario: el que tiene en arrendamiento tierras, o contribuciones. || Fermier genéral: asentista que ha tomado por esiento alguna de las rentas reales.

FERMOIR, s. m. Manecilla : para cerrar un libro. || Formon : escoplo grande.

"FERNAMBOUC, s. m. Fernambuco: dicese de cierta madera, y de tabaco.

FEROCE, adj. m.f. Feroz, fiero, hr.-

vo. | (fig.) Feroz, cruel.

FEROCITE, s. f. Ferocidad, fiereza.

\* FEROCOSSE, s.m. Ferocoso: arbusto

de Madagascar, cuyo fruto se come.

\* FERRAGE, s. m. (moned.) Cierta adehala que se`paga al que corta la moneda, para cuidar de los instrumentos. Il Derecho de senalar y emplomar las piezas de paño en Amiens.

FERRAILLE, s. f. Hierro viejo.

FERRAULER, v. n. (fam.) Espadachinear, andar esgrimiendo. || (fig. y fam.) , Andar en dimes y diretes, en dares y to-

FERRALLEUR, s. m. Espadachin, acuchillador, pendenciero. || Tratante de bierro Tiejo.

" FERRANDINE, s. f. Fernandina: sarga

de estambre y seda.

FERRANDINIER, s. m. Tegedor de fer-

FERRANT (MARÉCHAL), s. m. Herrador, albeitar: el que hierra y cura las cahallerias.

\* FERRARE, (geog.) Ferrara: ciudad de

FERRE, EE, p. p. V. Ferrer. | adj. Herrado, ferrado. || Bau ferrée: agua acerada. | Style ferré: estilo duro. | Ferré à glace: herrado á rampion : dicese de una caballería. M Chemin ferré: calzada, camino de suelo firme , de casquijo.

literro.

\* FERREMENTE, s. f. (naut.) Herrage: todo lo que es fierro, alambre, cobre, laton, etc. en un navio.

hierro alguna cosa. || Herrar: una caballe- maestros en las escuelas para castigar á los via. | Ferrer une étosse: marcar y sellar las muchachos.

telas. | Ferrer des afguillettes: herretear, echar herretes, ó cabetes, á los cordones, agujetas, etc. | (prov.) Dicese ferrer la mule : por sisar, meter la uña.

FERRET, s. m. Herrete: cabillo, ó czbete, que se pone á los cordones, agujetas, etc. Veta dura en las piedras de can-

" FERRETIER, s. m. Porrilla: martillo de herrador para adobar las herraduras sobre la bigornie.

FEBREUR D'AIGUILLETTES, s. m. El que echa herretes á los cordones, aguje-

las, etc.

FERRIERE, s. f. Herramental: el saco, sombrero, ó esportilla en que el herrador lieva las herraduras, y herramientas.

\* FERRON, s. m. Mercader de hierro en

barra y tejos.

FERRONNERIE, s. f. Tienda de hierro: en que se venden obras de hierro. || Herrería : fábrica, obrador, en que se trabajan artefactos de hierro.

FERRONNIER, ERE, s. Mercader o

tendero de hierro.

FERRUGINEUX, EUSE, adj. Ferruginoso: lo que tiene algo de las calidades del

hierro, ó partes de él.

FERRURE, s. f. Herrage, herramienta: dicese del conjunto de piezas de hierro que lleva una obra. || Herrage : la obra y estilo de herrar las caballerías, y tambien el hierro con que se hierran.

FERS, s. m. pl. Hierros: tomase por grillos, cadenas, y toda suerte de prisiones; y figuradamente por esclavitud, ó cautiverio. || Fers, tratando de algun trabajo manual, son las herramientas, que tambien se tlaman hierros para algunas maniobras, como para rizar, corțar , brunir, dorar, etc.

\* FERTE, V. Forteresse. Usase en nombres de lugares : la Ferté-Milon, la Ferté-Aleps, como si digéramos en castellano Castro-Milon, Castro-Aleps, del modo que decimos Castro-Geris, Castro del Rio, etc.

FERTILE, cf. m. f. Fértil: lo que da mucho free (fig.) Fertil, fecundo: dicese del entendimiento que produce muchas cosas; y de la materia ó asunto que las ofrece con abundancia.

FERTILEMENT, adv. Con fertilidad,

abundantemente.

FERTILISATION ; s. f. Fertilizacion. FERTILISER, v. a. Fertilizar, fecundar.

\* FERTILITE, s. f. Fertilidad.

KERU, UE, p. p.V. Ferir. | adj. Herido. | \* FERREMENT, s. m. Herramientas de Picado. Etre feru contre quelqu'un : estar picado, enojado con uno. Il Eire feru d'une femme: estar amartelado, muy enamorado: no se usa ya.

FÉRULE, s. f. Férula, canaheja: cierta FRRER, v. a. Ferrar: guarnecer de planta. || Férula, polmeta: la que usan los

FERVEMMENT, adv. Fervorosamente, con fervor.

FERVENT, ENTE, adj. Ferviente, ser-

FERVEUR, s. f. Fervor: ardor y celo con que se hacen las obras de devoción, y de

FERZE, e. f. (náut.) Dicese de cada pano, ó ancho de que consta una vela.

\* FESCELLE, s. f. Molde de quesos.

FESCENNINS, adj. pl. Fesceninos: versos libres y groseros, que se cantaban antiguamente en las fiestas y diversiones de los Romanos.

FESSE, e. f. Nalga: hablando de personas. Hablando de los animales se dice crou-

pe, que nosotros llamamos auca.

FESSE-CAHIER, s. m. (joc.) Llámese así el tagarbte que escribe aucho y largo fojas de autos, ó de escrituras, para ganar mas.

FESSE-MATHIEU, s. m. (joc.) Avaro,

FESSE, EE, p. p. V. Fesser. | adj. Azotado, surrado en las nalgas.

FESSEE, s. f. (fam.) Azotina, azotea,

vapuleo : zurra ó tunda de azotes.

FESSER, v. a. Azotar, dar azotes d zur-

ra : en las naigas.

FESSEUR, EUSE, s. (joc.) Azotador: dicese del maestro o maestra que azota mucho.

FESSIER, s. m. (vulg.) Nalgatorio, tafanario, monario: lo mismo que tras, ó trasero. || En anatomía se llaman fessiers ciertos músculos de las nalgas.

FESSU, UE, adj. Nalgudo, culon: el

que tiene grandes nalgas.

FESTIN, s. m. Festin: convite, banquete, comida grande.

FESTINE, ÉE, p. p. V. Festiner.

FESTINER, v. a. (fam.) Banquetear : dar 6 tener convites, banquetes, 6 comidas.

FESTON, s. m. Feston: adorno compuesto de flores, hojas, etc. || Feston: adorno de arquitectura.

FESTONNE, EE, p. p. V. Festonner. adj. Festonesdo, cortado en festones.

FESTONNER, v. a. Festonear, recortar en feston.

FESTOYE, EE, p. p. V. Festoyer.

FESTOYER, v. a. (fam.) Festejar : aga-

aujar á alguno, hacerle agasajos.

FÈTE, s. f. Fiesta, sestividad: hablando de los dias solemnes que celebra la Iglesia. ||
Fiesta: regocijo público. || Fiesta: diversion, huelga en una concurrencia, ó junta. || Fête-Disu: Córpus, dia del Córpus, sestividad del Córpus. || Fête de Palais: siesta de Consejo. || Fête d'une personne: dia de sulano: el dia de su santo. || Faire sête à quelqu'un: sestejar à alguno.

FETE, EE, p. p. V. Feter. adj. Cele-

brado. | (fig. | Festejudo.

FETER, v. o. Celebrar, hacer flesta á algun santo. || (fig.) Festejar, hacer festejos, hacer buan recibimiento á alguna persona.

FÉTICHE, e. m. Idolo de los negros.
FÉTIDE, adj. m. f. Fétido, hediondo.
\* FÉTIDITE, e. f. Fetidez: hedor, hediondez.

FÉTOYER . v. a. (ant.) Pestejar.

FÉTU, s. m. Una paja, una pajilla. E Cela ne vaut pas un fetu: esto no monta una paja, un comino.

FÉTU-EN-CU, e. m. Rebo de junco : ave

del trópico. V. Paille-en-cu.

"FETUS, V. Fætus. FEU, s. m. Fuego, lumbre. | Hogar: chimenea. || Fuego , incendio : de algun edificio. | Fuego: el disparo y tiro de las armas, sea de cañon, o de fusil. || Rayos, centellas, y relámpagos: hablando del cielo. || Fuego: brillo de un rubi, de un carbuaco. || Encendimiento, ardor: hablando de la calentura. || (fig.) Llama, ardor: de las pasiones. || (id.) Incendio, alboroto, conmocion. || (id.) Viveza, chispa: de ingenio. || Feu d'artifice: fuego artificial, artificio de fuego, tiesta de polvora. Feu de chambre, o de cuisine: chimenea, lumbre. || Feu follet: fuego fatuo. || Feu grégois: fuego griego (greguisco se decia antiguamente), cierto mixto incendiario que resistia al agua. || Feu socre: fuego sacro, llamado tambien de San Anton. | Feu volage: sarpullide. | (fig.) Se dice *feu de paille* : llamarada , vivacidad , que pasa luego. | Feu Saint-Elme: Santelmo, y tambien Helena: meléoro que ven los navegantes. || A petit feu : à suego lento. || Donner le feu : labrar à fuego, en las curaciones de las bestias. | Faire feu: hecer fuego, disparar. || Jeter de l'huile sur le feu: echar lena al fuego. | (fig. ) Dicese prendre feu : acalorarse, avivarse. | N'avoir ni feu ni lieu: no tener casa ni hogar. || Cheval fait au feu: caballo hecho al fuego, fogueado. | Donner le feu : labrar á fuego una caballeria. || Peu de la fièvre: escupidura: pústulas en los labios causadas por la calentura.

FEU, EUE, adj. sin plural. Equivale à la voz difunto, aplicada al muerto ultima, ó recientemente; como feu mon père: mi difunto padre: feue ma mère: mi difunta madre: la feue reine, ó feue la reine: la reina difunta.

FEUDATAIRE, s. m. f. Feudatario, vasallo.

FEUDISTE, s. y adj. m. Feudista: el autor que ha escrito sobre feudos.

FEUILLAGE, s. m. (voz colect.) Frondosidad, ramage: tómase por las ramas de un árbol. || Follage: adorno de arquitectura.

\* FEUILLAISON, s. f. Anna renovacion de las hojas de los árboles.

\* FEUILLANS, s. m. pl. Fuldanses: non-

bre de cierto órden religioso, que observa la | que se hacen en la labranza de las tierras. regla de San Bernardo.

FEUILLANTINE, c. f. Hojaldre i cierto

pastel de este nombre.

\* FEUILLANTINES , s. f. pl. Monjas del j orden de los fuldenses.

FEUILLARDS, V. Lambrequins.

(agric.) Enramadas.

FEUILLE, s. f. Hoja: la de árboles, y plantas. || Hoja: se dice por extension de ciertas cosas llanas, lisas, y delgadas, o sueltas, o que se doblan. || Feuilles d'éventail: paises de abanicos. || (botan.) Dicese feuilles en palette: hojas espatuladas. Feuille de papier : pliego de papel. Feuille dor, d'argent: pan de oro, de plata. **Feuille** indienne: folio Indico. V. Malabatre. | Peuille volante: papel suelto, volante, ó volandero: dicesa de todo impreso de á pliego, como folleto, boletin, diario, etc. || Livre en feuilles: libro en papel. || Vin de trois seuilles, de quatre feuilles: etc.: vino de tres años, de cuatro años, etc., que tambien se llama hojas.

FEUILLE, EE, adj. (blas.) Guarnecido de hojas: se dice del escudo, cuando las hojas

son de distinto color que el campo.

FEUILLEE, s. f. Enramada: toldo ó cobertizo de ramas de árboles cortadas.

FEUILLE-MORTE, adj. m. f. Color de

hoja seca : color cabelludo.

FEUILLER, v. n. (pint.) Pintar, figurar : las hojas de los árboles. | (carb.) Dícese: seuiller le sourneau: chasquear el

\* FEUILLERET, & m. Avivador: cepillo

de carpintero.

FEUILLET, s. m. Hoja: de un libro o cuaderno impreso, ó manuscrito; y en este último caso se dice tambien foja, si son autos, escrituras, etc. || Onda de gamba.

FEUILLETAGE, e. m. Hojaldrado: ho-

juela de asta.

FEUILLETE, EE, p. p. V. Feuilleter. |

Hojeado. | Hojaidrado.

FEUILLETER, v. a. Hojear: un libro, unos autos. || Sobary trabajar la masa, que

Maga hojas para cosas de pastelería.

\* FEUILLETON, s. m. (imp.) Corondel: regieta de madera delgada, y del alto de la letra. | (encuad.) Cuaderno de un libro en 12°. 6 16°. || Gacetilla : parte de un diario destinada à la literatura.

FEUILLETTE, a. f. Pipa: tonel que

ntiene unas 1304

FEUILLU, UE, adj. Frondoso, poblado, , vestido de hoja : dícese de los árboles.

FEUILLURE, s. f. (carp.) Ranura: que se hace con inglete en la madera. | Hoja de ventana : batiento : encajo : entalladura : ceja de puerta.

FEURRE, OFOARRE, s. m. Paja larga

de trigo. \* FEURS, s. m. pl. (agric. y for, ) Gastos I broso.

FEUTRAGE, a sa Preparacion del fieltro.

FEUTRE, s. m. Fieltro : el tegido del sombrero. || Feutre pour les selliers : borra para henchir las sillas de montar.

FEUTRE, EE, p. p. V. Feutrer. 1 adj.,

Cuajado el fieltro, relieno.

FEUTRER, v. a. Emborrar: Repar de borra o fieltros las sillas y taburetes. || Trabajar el fieltro para sombreros. I Feutrer les capades : cuajar las piezas de un somprero.

" FEUTRIER, s. m. Oficial de sombrerero, " que trabaja el fieltro. || En las fábricas de paños es el que dispône las mezclas para los

paños de mezcla.

FEUX, s. m. pl. Fuegos, hogares, humos: tómase por los vecinos ó casas de una poblacion. || Fuegos, ahumadas : señales quese hacen en las atalayas de una costa para dar aviso de enemigos. || Etre entre deux feux: estar ó hallarse entre dos fuegos.

FEVE, s. f. Haba: legumbre. || Haba: tolanos : enfermedad que da á las caballerias. || Fève de loup : encorvada, planta que tiene la hoja como la del garbanzo. || *Fève* de Saint-Ignuce: pepita. | Fèves batardes: habas panosas. Il Fèves de baricos, o de Ro-! me: habichuelas, judías, aluvias. || Germe de fêve : señal negra que suele salir á los cincos años al caballo.

\* FÉVEE , s. f. Fábago : planta.

FÉVEROLE, . f. Habichuelas secas. V. Haricot.

\* FEVIER, s. m. Planta hortense.

FEVRIER, s. m. Febrero: segundo mes

FI! interj. Vaya! Fuera! Quita! Malhaya! Sirve para denotar desprecio, desagrado. etc. | Fi donc! soga!

FI, s.m. Lepra que suelen tener los bueves. FIACRE, s. m. Nombre del coche de alquiler en Paris, como en Madrid se llama pesetero, y tambien nombre del cochero. Por desprecio se llama fiacre (Simon) al coche malo, ó poco decente.

FIANÇAILLES, s. f. pl. Esponsales, des-

posorio.

FIANCE, EB, p. p. V. Fiancer. | adj. Desposado: úsase como substantivo.

FIANCER, v. a. Desposar, desposarse,

contraer esponsales.

\* FIAT, (voz latina) Hágase: especie de

\*FIATOLE, s. m. Fiatola: pescado del mar Adriático.

FIBRE, s. f. Fibra, y behra. || Dicese de las que forman la contextura de las partes cárnosas, o membranosas del cuerpo; como de los hilillos que echan las raices de las piantas.

FIBREUX, EUSE, adj. Fibroso, he-

FIRRILLE, e. f. (anat.) Fibrita: fibra muy sutil.

FIC, s. m. (medic.) Higo: enfermeded:

FICELÉ, ÉE, p. p. V. Ficeler. Jadj. Atado con bramante.

FICELER, r. c. Atar con un bramante, con guita.

FICELLE, e. f. Bramante, guita: hilo de este nombre.

FICELLIER, s. m. Devanador de hilo bramante.

FICHANT, ANTE, adj. (for.) Fijante.
FICHE, s. f. Fija, bisagra: especie de
gozne para puertas y ventanas. [ Ficha:
tanto de márfil, hueso, ó nácar, que sirve
para el juego carteado.

FICHÉ, ÉE, p. p. V. Ficher. | adj. Fijo, fijado. || (blas.) Fijado : se dice de las piesas cuya parte inferior acaba en punta.

FICHER, v. o. Clavar, hincar: fijar.

\* FICHERON, s. m. Clavija: agujereada
la cabeza.

FICHET, s. m. Tanto: palito redondo, que en el juego de tables reales sirve para tantear.

\* FICHOIR, s. m. Canita: hendida: con que los estamperos aseguran las estampas á las cuerdas donde las cuelgan.

FICHU, UE, adj. (vulg.) Retrefelario,

chavacano.

FICHU, s. m. Pañoleta: pañuelo delgado con que se cubren las mugeres el pecho.

\*FICHURE, s. & Fitora, fisga: cierto harpon.

FICOIDES, s. m. Escarchosa, ó yerlm de la plata: planta.

FICTIF, IVE, adj. Ficto, ficticio.

FICTION, s. f. Ficcion: simulacion con que se quiere encubrir la verdad.

\* FICTIONNAIRE, adj. (for.) Derecho de ficcion.

FIDEICOMMIS, s. m. (for.) Fideicomiso. FIDEICOMMISSAIRE, s. m. Fideicomisario: persona á cuyo cargo queda el fideicomiso.

FIDEJUSSEUR, s. m. (for.) Et que se obliga o responde por ctro, el que da caucion: fiador.

FIDEJUSSION, e. f. Fianza: obligacion que uno hace para la seguridad de otro.

FIDELE, adj. m. f. Fiel: el que guarda fe. ||Leal: el que guarda lealtad, ó tiene ley. ||Legal: el que es veraz. || Hablando de cosas, fidèle (fiel) equivale á verídico, legal: y á exacto, puntual. || Fiel: el que cree y sigue la religion cristiana. En este sentido se usa como substantivo.

FIDELEMENT, adv. Fielmente. || Le-

galmente. || Veridicamente.,

FIDÉLITÉ, s. f. Fidelidad, fe. || Leal-tad, ley. || Fidelidad, legalidad. || Puntus-lidad, exactitud.

\*FIDICULE, s. f. (astron.) Fidicula: estrella de primera magnitud en la constellacion de la lira.

FIDUCIAIRE, s. m. (for.) Fiduciario: aquel á cuya se queda encomendada alguna herencia para entregarla en manos de otro.

\*FIDUCIEL, ELLE, adj. Fiducial: se dice del punto de la division de un limbo, que sirve de guia y regla: y de la línea que pasa por el centro de este punto.

FIEF, s.m. Feudo: posesion noble.

\* FIEFFAL, ALR, adj. Feudal: lo perteneciente al feudo.

\* FIEFFANT, s. m. ( for.) El que enseuda una tierra perpetuamente.

\*FIEFFATAIRE, s. m. f. El que toma un terreuo en seudo, con la obligacion de

pagar una renta perpetua.

FIEFFÉ, ÉE, p. p. V. Fieffer. || adj. Enfeudado. || (fig.) Rematado, perdido : dicese del que tiene algun vicio ó defecto en sumo

grado. Eg. Fripon fieffe, ivrogne fieffe: picaro rematado, borracho perdido.

FIEFFER, v. a. Enseudar: dar en seudo. FIEL, s. m. Hiel: del cuerpo del animal. [] (fig.) Hiel, odio, aversion. [] N'avoir point de fiel: no tener hiel: para ponderar lo apacible de una persona.

FIEL-DE-TERRE, V. Fumeterre.
FIENTE, s. f. Estiércol: excremento de los animales. || Fiente de bœuf, o de vache: boñiga. || Fiente de cheval, de mule, d'âne: cagajon. || Fiente de chien: canina. Fiente de mouton, de brebis, de chèvre: cagarruta. || Fiente de pigeon: palomina. Fiente de poule: gallinaza. || Fiente de dindon: pavazo.

FIENTER, v. n. Estercolar : echar de si las bestins el excremento.

\*FIENTEUX, EUSE, adj. Lleno de estiércol, de excremento de animales.

FIER, v. a. Fiar, confiar.

FIER (SE), v. r. Fiar, fiarse, confiar: en sus fuerzas, en su crédito, en sus amigos, etc.

FIER, ERE, adj. Soberbio, arrogante, usano: ensoberbecido, envanecido. || A veces se toma en buena parte, y equivale á noble, grave: hablando de obras, ó palabras. || En el blason se dice fier al leon con la melena erizada.

FIER-A-BRAS, s. m. Perdona vidas, mata siete, matou : tambien llamamos Fierabrás.

FIEREMENT, adv. Con altaneria, con

arrogancia,

FIERTE, s. f. Arrogancia, soberbia, vanidad, ufania. || Cuando se toma en buena parte, equivale à elacion, fortaleza, grandeza de ánimo.

FIERTÉ, EE, adj. (blas.) Fiereza: se dice del animal que enseña los dientes.

\* FIERTE, s. f. (ant.) Caja: urna de un cuerpo santo. V. Chásse.

FIESOLI, (geog.) Fésoles : ciuded de

FIÈVRE, s. f. Fiebre, calentura. [ [fig.] Calentura, agitacion, inquietud. [ Fièvre chaude: tabardillo. [ Fièvre tierce: terciana. | Fièvre quarte: cuartana. | [ prov. ] Dicese: tomber de fièvre en chaud mel: saltar de la sarten y dar en las brasas.

FIEVREUX, EUSE, adj. Calenturiento: el que tiene calentura. | Febril, febroso:

lo que causa ó acarrea calentura.

FIETROTTE, s. f. Calenturilla. FIFRE, s. m. Pifano: dicess del instru-

mento, y del que le toca.
\* FIGALE, s. f. Figale : embarcacion de

las Indias de un solo palo-

FIGÉ, ÉE, p.p. V. Figer. || adj. Cuajado. FIGEMENT, s. m. Coagulacion, cuajadura, condensacion.

FIGER, v. a. Cuajar, coagular, fijar.
FIGER (SE), v. r. Cuajarse, coagularse.
\* FIGNOLER, & FINIOLER, v. n. Exce-

der, sobrepujar, emular: ridiculamente.

FIGUE, s. f. Higo, breva: fruto de la
higuera. || Faire la figue à: hacer la higa
á alguno, bacer escarnio de él.

FIGUERIE, s. f. Higueral : sitio plan-

tado de higueras.

FIGUIER, s. m. Higuera, arhol frutal. ||
Figuier d'Inde: higuera, chumba ó de
tuna. || Figuier du Mexique: nopal. || Figuier sauvage: higuera loca, cabrahigo.

\* FIGULE, s. m. Especie de insecto.

\* FIGURABILITE, s. f. (fig.) Figurabilidad : propiedad que poseen todos los cuer-

pos de tener una figura.

FIGURANT, ANTE, subst. Figurante, anta: hailarin de comparsa en los teatros. FIGURATIF, IVE, adj. Figurativo:

simbolico, representativo.

FIGURATIVEMENT, adv. En figura, en representacion, de un modo simbólico.

FIGURE, s. f. Figura, forma, traza, planta, estampa, representacion huena, di mala de los cuerpos, así reales como dibujados. || Figura: de geometria, de retórica, de la baraja. || Figura: representacion simbólica. || Faire figure: hacer figura, viso, papel, representar en el mundo || (fam.) dicese faire figures: hacer gestos, y ademanes.

FIGUREMENT, adv. Figuradamente,

metafóricamente.

FIGURÉ, ÉE, p. p. V. Figurer. || adj. Figurado: | (blas.) Figurado: se dice del sol, etc. que se representa con rostro humano.

FIGURER, v. c. Figurar: trazar, representar alguna cosa, formar la figura de ella. || Figurar, representar: una cosa á otra, como símbolo ó imágen de esta.

FIGURER (8E), v. r. Figurarse, imaginarse: representarse en la mente alguna cosa.

FIGURER, . n. Armar: decir bien o mal una cosa con otra, formar o guardar simetria. || Figurar: hacer vise. V. Fuire fi-

gure. FIGURINES, a. f. pl. (pint.) Figu-

rillas.

FIGURISME, s. m. Figurismo: la consideracion de los sucesos del viejo Testamento como figuras del nuevo.

FIGURÍSTE, s. m. Figurista: el que considera los sucesos del væjo Testamento

como figuras del nuevo.

FIL, s. m. Hilo, hebra: y tambien hilaza. || Filo, corte: de un instrumento cortante. Il Hilo: la corriente o direccion que lleva algun líquido. || (fig.) Hilo: continuacion y serie de una historia, oracion, discurso, etc. | (id.) Hilo, estambre, de la vida: dicese poéticamente. || Fil d'archal: alambre: hilo de hierro, de laton, y de alambre. | (naut.) Dicese fil de carret: filástica, esto es, los hilos que se destuercen y sacan de cables viejos. || Fil de perles: hilo o sarta de perlas. || (exp. fig.) Se dice: couper le fil d'un discours : cortar el hilo, la hebra, de un discurso. | Suivre le fil: seguir el hilo, proseguir, continuar. Passer au fil de l'épée: pasar à cuchillo. | Perdre le fil : perder el hilo, la especie, irse de la memoria lo que se tenia presente en alguna narracion, o discurso. || Raconter de fil en aiguille : contar de un hilo, de un tiron, de una seguida. || Le fil de l'épèc: el filo ó corte de la espada.

FILAGE, s. m. Hilanza, hila, filatura:

modo **de h**ilar.

\*FILAGORE, s. f. Bramante para apretar los cartuchos en los artificios de fuego. \*FILAGRAMME, s. m. Filagrama: figura dibujada en el papel.

\* FILAIRE, s. f. Ladierna, ó ladiérnago: planta. || Filaria: lombriz intestinal, que nunca se halla en el hombre, y es frecuente en los cuadrúpedos y en las aves.

FILAMENT, s.m. Filamento: hebrillas, hilillos de las plantas, y yerbas.

FILAMENTEUX, EUSE, adj. (botán.)

Filamentoso.

FILANDIERE, s. f. Hilandera: la que vive de hilar. || (joc. poét.) Dicese: les sœurs filandières: esto es, las Parcas.

FILANDRES, s. f. pl. Barbas ó hilachas de la madera. || Barbas: lapa larga que se cria en los fondos de los navios. || Filandrias: ciertas lombrecillas que hay en los intestinos de las aves de rapiña. || Fluecos: hilos volantes que se ven por el aire en el otoño. || Hebras largas, que se hallan en algunas carnes al mascarlas.

FILANDREUX, EUSE, adj. Hebroso, estoposo: dicese de la carne de hebra larga.

o correcsa.

\*FILARDEAU, s. m. Lucio : pez pe-

queño. | Renuevo: arbolito de tallo alto, y seguido.

\*FILARDEUX, EUSE, adj. Venoso: dicese del marmoi y jaspe que forma venas.

\*FILARETS, s. m. (naut.) Batallolas.
FILASSE, s. f. Cerro de lino, o cana-

mo: peittado para bilar.

FILASSIER, IÈRE, s. El que peina cerros de lino y cañamo; o tiene trato de ellos.

\*FILATRICE, s. f. Ocal, filadis. || La hilandera de capullos de seda. || Tela de seda, llamada filadis, cuya trama es de hilo.

FILATURE, s. f. Hilanderia: el sitio en

que se hila la seda.

FILE, s. f. Hilera, hila, ringlera, ringla: sea de cosas, ó de personas. || (náut.) Hilada. || Chef de file: cabo, ó cabeza de fila, ó hilera: dicese de los soldados. || Serre-file: el último de la fila, ó hilera. || Aller à la file: ir à la hila, en hilera, en ringla: uno tras de otro.

FILE, s. m. Hilo de oro, o plata.

FILÉ, ÉE, p. p. V. Filer. | adj. Hilado-FILER, v. a. Hilar: dicese de las personas, de los gusanos de seda, y de las arañas. || Arriar. || Filer la carte: enfilar un naipe, dar uno por otro, quedándose con el mejor, como hecen los fulleros. || Filer le cable: ir largando, ó amollando un cabo. || Filer le cable bout à bout: arriar en banda. || Filer ses cartes: tirar la oreja á las cartas, brujulear. || (prov.) Dicese: étre du semps que Berthe filait: ser del tiempo de Maricastaña, de Doña Urraca.

FILER, v. n. Hacer hebra: dicese de los líquidos que salen espesos y correosos. || Desfilar: pasar, ó ir á la deshilada, uno tras de otro. || (fis.) Dicese: filer doux: agachar las orejas, bajar la voz, bajar el gallo. || Filer le parfait amour: cortejar con disimulo, discrecion, y constancia.

FILERIE, s. f. Hilandería: cl sitio dofi-

de se hila el cañamo.

filemento. || Red de cazar, ó pescar. || Frenillo, de la lengua. || Brizna, hebrilla: de
nna planta, de una yerba. || Dícese de todo
lo que es delgado, y escaso; como un filet
de voix: un hilo de voz, una voz como un
hilo: un filet de vinaigre: un chorrito, un
rocio de vinagre. || Solomo: de cerdo, de
vaca, etc. || Filete: el mas delgado adorno
de una moldura. || Bridon: que se pone á
una caballería. || (fig.) Sa vie ne tient plus
qu'à un filet, ó à un fil: tiene el alma en
un hilo, está acabando por momentos. ||
(id.) Tomber dans le filet: caer en la red:
en el lazo.

FILEUR, EUSE, c. Hilador, hiladora:

el que, o la que hila.

FILIAL, ALE, adj. Filial: lo perteneciente à los afectos de hijo. FILIALEMENT, adv. Filialmente: de

un modo filial : como hijo.

FILIATION, e. f. Filiacion: la descendencia de padres à hijos: || Filiacion: la dependencia de una iglesia de otra principal.

FILICULE, s. f. Filipodio: planta.

FILIÈRE, s. f. Hilera: por la cual se tiran los metales reduciéndolos á hilo. Il Terraja: instrumento de cerrajeria para labrar las roscas de los tornillos y tuercas. Il Fiador: se llama en la cetreria el cordelito con que se suelta al halcon cuando empieza á volar. Il Filiera: dicese en el blason de la orla rebajada hasta un tercio de su ancho.

\* FILIFORME, adj. m. f. Filisorme: largo,

delgado y flexible como un hilo.

FILIGRANE, a. m. Filigrane: obra de plateria con trepados y calados.

\* FILIN, s. m. (naut.) Jarcia.

FILIPENDULE, s. f. Filipéndola: planta.
FILLAGE, s. m. Manera de hilar la lana.

FILLE, s. f. Hija: dicese con relacion al padre, ó à la madre. || Hija, niña: dicese absolutamente para distinguir el sexo semenino. || Moza, muchacha: tómase por doncella soltera. || Fille de chambre: doncella, con el servicio de criada. || Fille de joie: ramera, puta. || Fille de France: se llamaba así una infanta, ó hija del rey de Francia. || Fille de la reine: camarista de la reina. || Belle-fille: nuera, con respecto á suegro, ó suegra. || Hijastra, alnada: con respecto á padrastro, ó madrastra. || Jeune fille, petite fille: muchacha, niña. || Fille putnée: hija segunda. || Petite-fille: nieta. || Arrière-petite-fille: biznieta.

FILLES, s. f. pl. Monjas. || C'est un monastère de filles: es un convento de

monjas

FILLETTE, s. f. (fam.) Chica, muchachuela.

FILLEUL, EULE, subst. Ahijado: el que se ha sacado de pila.

FILOCHE, s. f. Fluecos de hilo, y de seda. || Cable de molino, que sirve para alzar la muela. || Cuerdas de la red de pescar.

FILON, s. m. Veta, vena: dicese de las

minas de metales.

FILOSELLE, s. f. Filadiz: la seda que se saca del capullo roto, ó no perseccionado, etc.

\*FILOTIER, TIERE, subst. Comprador

de hilo en los mercados, y ferías.

\* FILOTIERES, s. f. pl. Orla de vidrio al rededor de un panel, como en las vidrieras de las iglesias.

FILOU, s. m. Ratero, ladronzuelo, gato.

| Fullero, tramposo: en el juego.

FILOUTÉ, ÉE, p. p. V. Filouter. || Rateado, engañado. FILOUTER, v. a. flatear, rapar, pescar, soplar: hurtar con destreza alguna cosa. || Trampear: hacer trampas y fuilerías en el juego.

FILOUTERIE, s. f. Rateria, rapadura: la accion de hurtar, o estafar con destreza.

Fullería, trampas : en el juego.

FILS, s. m. Hijo: dicese del hijo varon con relacion al padre, o á la madre. || Arrière-fils: nieto. || Arrière-petit-fils: biznieto. || Beau-fils, o gendre: yerno. || Beau-fils, fils d'un premier lit: hijustro, aluado, entenado. || Fils aine: hijo mayor o primogénito. || Fils de France: deciase de un infante, o hijo del rey de Francia.

FILTRATION, s. f. Filtracion.

FILTRE, s. m. Filtro, coladero: manga de lana, de fieltro, ó de añafea, por donde se cuela algun licor. || Dicese en anatomía de los vasos ú organos secretorios del cuerpo animal. || Filtro, bebediso hechizo amatorio.

FILTRE, EB, p. p. V. Filtrer. | adj.

Filtrado.

FILTRER, v. c. Filtrar: pasar d colar por el filtro.

FILURE, s. f. Hilaza, el hilado: calidad

de lo que está hilado.

FIN, s. f. Fin, remate, consumacion, o cumplimiento de una cosa. || Fin: tómase por muerte. || Fin: tómase tambien por intencion, motivo. || (for.) Dicese: fins de non-recevoir: excepciones, razones que alega el demandado para que el actor no sea oido en su demanda. || À la fin: por último. || À deux fins: con dos miras, o intentos. || Paire une mauvaise fin: no parar en bien, parar en tragedia.

delicado, sutil, delgado, primoroso, segun las cosas, y los casos á que se aplica. || Bellaco, ladino, astuto. || Fin matois: socarron, picaron. || Fin comme Gribouille, gros fin: agudo como punta de colchon. || Fin comme l'àmbre: fino como un coral. || Fin contre fin ne vaut rien pour doublure: 4 la

zorra candilazo.

FIN, s. m. Fin de un negocio: conclu-

FINAGE, s. m. (for.) Confin, término:

de una jurisdiccion, o partido.

FINAL, ALE, adj. Final: lo que termina ó concluye alguna cosa; y lo que dura hasta el fin de la vida. || Finales ó désinences des mots: las finales de las dicciones: dicese de las últimas letras, ó silabas.

FINALEMENT, adv. Finalmente: últi-

mamente: en conclusion.

FINANCE, s. f. (fam. y joc.) Plata, m meda, pecunia: por dinero efectivo. || Desembolso: cantidad que se pagaba al rey por los empleos que se beneficiaban.

FINANCES, r. f. pl. La hacienda, lus,

rentas de un estado. A Conseil des finances: consejo de hacienda.

FINANCE, EE, p. p. V. Financer. | ailj

Pagado, satisfecho.

FINANCER, v. a. Poner dinero en la

tesorería, dar al erario.

FINANCIER, s. m. Arrendador, esentista de rentas reales, y en general se dice de todos los que manejan este ramo, como si digéramos rentistas, hacendistas.

Letra redonda, y algo parecida à la gótica, que se usa en las escrituras en Francia.

FINASSER, v. n. (fam.) Andar con ronerías, obrar rateramente, tacanear.

FINASSERIE, s. f. (fant.) Roneria, ra-

teria, tacañería.

FINASSEUR, EUSE, s. (fam.) El que anda con tacañerias, y roñerias. V. Finasser.

\*FINATRE, s. f. Azache : dicese de la

seda de inferior calidad.

FINAUD, AUDE, adj. (satir.) Perillan: astuto, diestro, sutil en cosas de poca cuenta.

FINEMENT, adv. Con finura, con delicadeza, con primor. || Con destreza, con di-

ammuio.

FINESSE, s. f. Finura, delicadeza, primor. [] Arte, sutileza, disimulo.

FINET, ETTE, adj. dim. de Fin. El que

se precia de astulo, y lo es poco. FINI, IE, p. p. V. Finir.

FINI, IE, adj. Acabado, concluido. || Finito: que tiene fin, y límite. || Acabado, perfecto: hablando de una obra de manos.

FINIMENT, s. m. Perfeccion, última mano: de una obra en las bellas artes.

FINIR, v. a. Acabar, concluir: dar sin à una cosa. Acabar, dar la última mano: à una obra del arte, ó del ingenio.

FINIR, v. n. Acabarse, finalizar: tener, o dar fin alguna cosa. | Acabar, fenecer,

morir.

\* FINISSEMENT, 3. m. V. Achèvement.
\* FINISTERRE, (geog.) Finisterra: último cabo de Europa en Galicia.

\*FINIT, s. m. (las.) Finiquito : remate

de una cuenta.

FINITO, s. m. Finiquito.

\* FINLANDE, (geog.) Finlandia: pais de de Suecia.

\*FINNE, s. f. Veta oblicua de materias extrañas, que corta la direccion de las hojas à las pizarras.

FIOLE, s. f. Redomita, anipolleta, bo-

tellira de vidrio.

\* FIOLER, v. n. (vulg.) Echar copitas, beher licores.

\* FIQUETTE, s. m. (vulg.) Juramento. || Par ma fiqueste: voto á sanes, voto á brios.

FIRMAMENT, s. m. Firmamento : el cielo

28

TOME I.

estrellado. Aderezo de diamantes para el cabello. Les feux du firmament: poéticamente son las estrellas, los luceros.

\* FIRMAN, e. m. (com.) Permiso para traficar, que se da en Turquia y la India á los extrangeros.

FISC, e. m. Fisco: el erario público, y

del rey.

FISCAL, ALE, adj. Fiscal: lo que toca al fisco. || Procureur fiscal, avocat fiscal: fiscal, el ministro que en un consejo deliende los derechos reales, y en lo criminal pone la acusacion de un reo.

FISCALIN, INE, adj. y s. Lo pertene-

ciente al fiscal, y al fisco.

\* FISOLIÈRE, s. f. Batel veneciano muy

ligero.

FISSIPEDE, adj. m. f. Fisipedo: dícese del cuadrúpedo que tiene los pies divididos en muchos dedos, ó garras.

\* FISSULE, s. f. Fisula: gusano cilindrico. || s. m. Fisula: gusano de los intestinos.

FISSURE, s. f. (anat.) Fisura: division de ciertas visceras en partes distintas, como el cerebro, el higado, el pulmon. || Hendedura longitudinal de algun hueso.

FISTULE, s. f. (cirug.) fístula: úlcera profunda, ancha en lo interior, y estrecha

de boca.

FISTULEUX, BUSE, adj. (medic.) Fistuloso: lo que está en forma de fistula. || (botán.) Dicese: fibres fistuleuses: fibras huecas. || Fistule à l'anus: fistula del ano. || Fistule lacrymale: fistula lacrimal, ó rija en el ojo.

FIXATION, s. f. Fijacion, determinacion: asiento de precio. || Fijacion: dicento

los químicos de la del mercurio.

FIXE, adj. m. f. Fijo: firme, inmovil. || Fijo, cierto, determinado. || Fijo: permanente, estable.

FIXE, EE, p. p. V. Fixer. | adj. Fi-

iado, lijo.

FIXEMENT, adv. De hite en hite, atentamente.

FIXER, v. a. Fijar: señalar. || Fijar: establecer. || (fig.) Fijar, asentar, hacer parar. || (quim.) Fijar: el mercuria, los humores, y todo lo fluido ó volátil de los cuerpos. || Fixer les regards de quelqu'un: llamar la atencion de alguno. || Il fixa la vue sur moi: puso ó clayó la vista en mi, su me encaró.

FIXER (SE), v. r. Fijarse, establecerse, pararse: en alguna parte. || Pararse: contentarse con alguna cosa. || Fijarse, atenerse,

determinarse.

FIXITÉ, s. f. Fijeza: la propiedad que tienen algunos cuerpos de no poderlos disi-

par la accion del fuego.

\*FLACHE, s. f. (carp.) Alborno: la parte de la madera donde estuvo la corteza. || Bache: en un empredado. || Rotura: en un pavimento.

\* FLACHEUX, EUSE, adj. El madere que descubre algo del alborno despues de labrado.

FLACON, s. m. Frasco: de cristal, o

vidrio. || Botija : de barro.

FLAGELLANS, s. m. pl. Flagelantes: nombre de una secta de disciplinantes del sigle XIII, condenada por la Igiesia como herética. || Disciplinantes: los que se azotan públicamente por penitencia.

FLAGELLATION, s. f. Azotamiento: solo se dice de los azotes que padeció Jesu-cristo. || Flagelacion: los azotes dados por castigo, ó tomados por mortificacion. || Disciplina: el egercicio de azotarse por penitencia.

FLAGELLE, EE, p. p. V. Flageller.

*adj.* Azotado : vapulado.

FLAGELLER, v. a. Azotar: úsase solo-

hablando de Jesu-cristo. 🕡

FLAGEOLET, s. m. Caramillo: flautilla pastoril. || Cierto cañon del órgano.

\* FLAGEOLEUR, s.m. Flautero: tocador: del caramillo.

\*FLAGNEUR, EUSE, s. El que hace del

FLAGORNER, v. n. (fam.) Adular, congraciarse, llevando chismes, o soplos.

FLAGORNERIE, s. f. (fam.) Chismeria, soploneria, adulación: llevando chismes y soplos al que se quiere agradar.

FI.AGORNEUR, EUSE, s. (fam.) Adu-

lador, sopion, chismoso: lava caras.

FLAGRANT, adj. Fragante: úsase solo en esta frase: en flagrant délit.

\* FLAINE, s. f. Especie de tegido como el terliz.

FLAIR, s. m. (caza) Nariz, husma : el olfato del perro.

FLAIRÉ, ÉE, p. p. V. Flairer. | adj.

Olido, olfateado, venteado.

FLAIRER, v. a. Husmear, olfatear, ventear. || Conocer, percibir, antever. || Oler: percibir por el olfato. || (fig. y fam.) Oler: presentir, prover.

FLAIREUR, s. m. Husmeador: que anda à la husma. Se dice en estas frases samiliares: flaireur de table, flaireur de cuisine: pegute, mogollon, ó gorron, que anda buscando mesas en que comer.

\* FLAMAN, o BÉCHARU, s. m. Flamen-

co, fenicoptero : ave.

FLAMBANT, ANTE, adj. Flameante, encendido: que hace llama. || (blas.) Flameante: dicese de los palos ondeados con puntas a manera de llamas.

\*FLAMBART, s. m. Tizo: carbon medio quemado. || Santelmo, fuego fatuo: me-

téoro.

FLAMBE, s. f. Lirio cárdeno: planta. ||
Petite flambe: mazuca: flor.

FLAMBÉ, ÉE, p. p. V. Flamber. | adj. Sollamado, socarrado, chamuscado. | Lar-

nado: consumido, perdido.

FLAMBEAU, s. m. Hacha, hachon. Blandon. || Vela, luz; y tambien el candelero. Lumbrera, luminar, lucero: dicese poéticamente de los astros mayores. || ( fig.) Luz: lumbre: de la fe, de la razon. || (id.) Antorcha, fuego : de la discordia, de la guerra.

\*FLAMBER, v.a. Chamuscar, softamar: las aves, pasandolas sobre la llama. || Aperdigar. || Socarrar. || Flamber un chapon, une poularde : lardearla con tocino cuando

se asa.

FLAMBER, v. n. Arder, bacer, o echar

llama. | ( ndut.) Dar gallardetozo.

FLAMBERGE, s. f. (joc.) Tizona, espada. Usase solo en esta frase : mettre flamberge au vent: desenvainar, sacar la espada.

FLAMBOYANT, ANTE, adj. (poet.) Flamigero: dicese de lo que arroja llamas. ||

Epèc flamboy ante : espada de suego.

FLAMBOYER, v. n. (poc. us.) Arrojar, ó echar llamas. || Relumbrar, brillar : dicese de las armas, y pedrería.

\* FLAMBURE, s. f. Manchon: designal-

dad en el tinte, o tenido de una tela.

\*FLAMET, s. m. Flamenquillo: ave acuatica del tamaño del ánade.

FLAMINE, s. f. Flamen, o flamin: sa-

cerdote de los antiguos Romanos.

FLAMME, s. f. Llama: la del fuego, y poéticamente la del amor, ó el mismo amor. ll Flámula, gallardete : pandera de dos puntas en los navios. || Fleme : instrumento con que se sangra á las caballerías.

FLAMMECHE, s. f. Pavesa encendida,

\* FLAMMETTE, s. f. (cirug.) Ballestilla: especie de lanceta.

FLAN, s. m. Tejuelo: moneda en blan-

co, ó sin cuño. || Crema tostada.

FLANC, s. m. Hijar, vacio: el hueco del costado del animal. || Vientre, entrañas: hablando del fruto que llevan, ó han llevado en ellas las mugeres preñadas. || Flanco : de un baluarte. || Costado de un navio, de un batallon, de un egército. || Battre du flanc: hijadear. || (fig.) Se dice se battre les flancs : echar los hoses, trabajar con gran ahinco por haber alguna cosa.

\* FLANCHET, s. m. Sobrelomo de vaca. La parte de la merluza por bajo de las ale-

\* FLANCHIS, s. m. (blas.) Flanquis: sotuer que solo tiene el tercio de su ancho.

FLANCONADE, s. f. (esgr.) Estocada en

los bijares.

"FLANDRE, (geog.) Flandes: provincia

de los Paises Bajos.

FLANDRELET, s. m. Flaon: torta hecha con harina, huevos, leche y azúcar.

deado á la lumbre. | (fam. y fig.) Arrui- | grand flandrin, esto es, gambalúa, gansaron, paja larga, de un hombre muy alto, delgado, desvaido.

FLANELLE, s. f. Francia: especie de

bayeta fina, y blanca.

FLANQUANT, ANTE, adj. (fort.)

Flanqueante.

FLANQUE, EE, p. p. V. Flanquer. *adj.* (*firt.* ) Flanqueado , guarnecido.∥(*blas.*) Flanqueado: se dice de la figura que corta

el escudo por los costados.

FLANQUER, v. a. (milic.) Guarnecer, defender : los costados, alas, ó flancos de un cuerpo de tropa, campamento, ó muraila, con haterias, ú otras obras. || (vulg.) Encajar, plantar: un boleton, un puntapié, etc.

FLANQUER (SE), v.r. (vulg.) Encajarse, plantarse : uno en donde no debe , ó

incomoda.

FLAQUE, s. f. Aguazal, lagunajo: charco que se forma en los campos y cami-

FLAQUE, EE, p. p. V. Flaquer. || Ar-

rojado, tirado.

FLAQUEE, s. f. (fam.) Rociado de. agua, ú otro líquido : que alguno recibe.

FLAQUER, v. a. (fam.) Echar una rociada de agua, ó de otro líquido á alguno. \*FLAQUIERES, s. f. pl. Chapas de los '

frenos de las acémilas.

FLASQUE, adj. m. f. Flojo, desmaza-

lado.

\*FLASQUE, s. m. Flasco, frasco: en que se lleva la polvora. || Flasques d'affus: gualdéras, los lados de las cureñas de arti-Hería.

\*FLATER, v. a. (moned.) Batir : golpear las piezas de moneda para darles el tamaño y grueso que han de tener, lo que se hacia ántes de que se inventasen los molinos.

FLATOIR, s. m. (moned.) Martillo: con que ántes de inventarse el moliho se batia la moneda, para darle el grueso que habia de

FLATRÉ, ÉE, p. p.V. Flâtrer. || adj. Mar-

cado, sellado.

FLATRER , v. a. Marcar : sellar : con un hierro hecho ascua.

\* FLATRURE, s. f. Sitio donde descansa la caza acosada.

FLATTE, ÉE, p. p. V. Flatter. | adj.

Lisonjeado, adulado.

FLATTER, v. a. Adular, lisonjear, contemplar, disimular, entretener: conforme son las cosas, y los casos de que se trata. # Flatter sa douleur, son ennui: engañar, aliviar, su dolor, su tristeza. | (prov.)Dicese flatter le dé: no hablar, no obrar con lisura, o ingenuidad.

FLATTER (SE), v. r. Lisonjearse: estar muy confiado, ó esperansado de conseguir FLANDRIN, s. m. (burlesc.) Dicese: | alguna cosa. || Lisonjearse: por persuadirse, ó estar persuadido que sucederá, ó habrá, po animal. [(fig. ) Flema : sociego, paciental ó tal cosa.

FLATTERIE, . f. Lisonja, adulacion, los químicos de los cuerpos por la destilacion.

carantona.

FLATTEUR, EUSE, adj. Lisonjero, adniador. || Biando, suave, agradable. || Acariciador, halagüeño, carantonero.

FLATTEUR, e. m. Adulador, lisonjero. FLATTEUSEMENT, adv. Con lisonja,

con zalamería.

FLATUEUX, EUSK, adj. Flatulento: lo que causa flatos.

FLATULENCE, s. f. Flatulencia: enermedad.

· FLATUOSITE, e. f. Flato: ventosidad

en el cherpo humano.

FLEAU, .. m. Trillo de mano para trillar, o machacar la mies. || Fiel : de un peso, o balanza. | Rayo : de una romana, en que están señaladas las libras y onzas. || Falleba con harron de hierro para cerrar las puertas. || (fig. ) Azote, piaga, castigo : di-

cese de la peste, de la guerra, etc.

FLECHE, s. f. Flecha, sacta : arma arrojadiza. 🛭 Aguja, chapitel : de un campanario, o torre. || Flecha, viga, piesa larga de madera, que junta el juego delantero de un cuche con el trasero. || (geom.) Sagito. || (fort.) Flecha, honete. V. Bonet. || (náut.) Balestrilla. | Flèche d'un arbre : guia. | Flèche de lurd : una hoja entera de tocino. 🎚 Fliche, trait d'arbalète : virole. | (prov.) Dicese ne saveir plus de quel bois suire flèche: estar à la cuarta pregunta, quedar sin cruz ni cuadro, estar en gran pobreza. che de carrosse : lanza de coche.

FLECHI, IE, p. p. V. Flechir. adj. Doblado. | (fig.) Aplacado, enternecido.

\* FLECHIERB, e. f. Saeta, cola de go-

Jondrina : planta.

FLECHIR, p. a. Doblar, doblegar. (fig.) Aplacar: mover, enternecer. | Flechir le geneu : hincarse de rodillas. || ( fig.) Doblar la rodilla, rendir homenage, adoracion : A alguno.

FLECHIR, v. n. Doblarse. || (fig.) Rendirse, bajarse, humillarse, h (id.) Ceder i

dejarse vencer.

FLECHISSEMENT, s.m. Genusiexion:

el acto de dobiar la rodilla.

FLECHISSEUR, adj. m. usado regularsense como substantivo. (anat.) Flexor: músculo que sirve para dobiar ciertas partes del cuerpo.

FLEGMAGOGUB, adj. m. f. (medic.) #legmagogo : remedio que purga la pituita. J

Se usa tambien como substantivo.

FLEGMATIQUE, adj. m. f. Flematico, ó flegmático: la persona, ó la complexion, en que abunda ó domina la flema. || (fig.) Flemático: tardo, sosegado. En este seutido úsase tambien como substantivo.

FREGME, s. m. Flema, slegion, o pi-

cia, pachorra. | La parte acuosa que sacan

FLEGMES , s. m. pl. Flemas : las que se

arrancan y arrojan por la boca.

FLEGMON, s. m. Flemon: inflamacion en las encias.

FLEGMONNEUX, EUSE, adj. Lo que participa de la naturaleza del flemon.

\*FLESSINGUE, (geog.) Flesinga: ciudzd de Celanda.

\* FLET, & FLEZ, s. m. Hipogloso, hipoglosa : planta parecida al brusco. | Hipogloso ; pescado del género de la platija.

FLETRI, IE, p. p. V. Fletrir. | adf. Marchitado, marchito, ajado. || (fig. ) Infa-

mado, afrentado.

FLETRIR, v. a. Ajar, marchitar: flores, frutas, la tez. | (fig.) Deshonrar, manchar: la reputacion. | (id.) Marcar, 6 afrentar con el castigo de la marca, o flor de lis.

FLETRISSURE, s. f. Ajamiento, marchitura : de las flores, de las frutas, de la hermesura. | (fig.) Mancha, horron, deshonra : en la reputacion. || (id.) La marca,

o flor de lis, castigo afrentoso.

FLEUR, s. f. Flor: de árboles, y plantas. | (fig. ) Flor, nata : lo mas fino, puro, ó escogido de una cosa. || (id.) Flor : el lustre ó frescura exterior que conserva una cosa. [ (id. ) Flor : la entereza virginal , ó vulgarmente el virgo. [[ (id.) Flor: la parte de una piel adohada, que tiene el lustre, y el aderezo. || Fleur de la passion : pasionatia. | (botán.) Se dice fleur solitaire: flor de cabillo, ó suelta. || Fleur d'orange: azabar. | Fleur de crapaud : flor del lagarto: planta. | Fleur du soleil: quirivel, perdiguera. || Fleur de veuves : flor de viudas, escobilla morisca. A fleur de, adv. A flor de al nivel de, a raiz de, ras con ras de. | A flaur d'eau : à la lumbre del agua.

FLEURS, s. f. pl. La regla, el mes, el menstruo: de la muger. || Fleurs blanches: llores blancas, purgacion blanca: cierto achaque de las mugeres. | (fig.) Dicense fleurs de rhésorique (flores retórices), ciertos adornos y primores de tropos y figuras,

en un escrito, ú oracion.

"FLEURAGE, s. m. Salvado de harina de avena.

FLEURAISON, s. f. (botán.) Florescencia: formacion de la flor en los vegetales, y tambien la estacion en que estos la ar-

FLEURDELISE, EE, p. p. V. Fleurdeliser. | adj. Flordelisado, sembrado de lises,

o flores de lis.

FLEURDELISER, v. a. (blas.) Flordelisar, sembrar de lises, o flores de lis: dicese del campo del escudo, o de otra pietuita : uno de los cuatro humores del cuer- lea honorable cubierta o adornada de dichea

flores. | Marcar : d'un ret en las espaldas, que denota una embarcacion aurcada, de con un hierro caliente, que en Francia tenia la flor de lis-

PLEURÉ, FLEURETÉ, FLEURON-NE, EE, adj. (blas.) Floreado, sloretendo. FLEURER, v. n. Oler, echar, despedir

olor, o fragrancia.

FLEURET, s. m. Hiladillo: la borra que sale de la estopa de la seda. || Cinta de hiladillo. | Florete, espada negra, ó de esgrima. || Lana de primera suerte. || Floreta en la danza.

\* FLEURETIS, s. m. Flores: en los enmones, etc. || Glosas : en la música.

FLEURETTE, e. f. Flor: en la poessa pastoral : se usa en sentido de florecilla, o florecita. | { fig. y fam. ) Floreo, requiebro, dicho amoroso: tiene su mayor uso en plurel.

\* FLEUREUR DE QUISINE, o. m. (fam.) Comiliton, comensal, pegole, gorrista.

FLEURI, IE, p. p. V. Fleurir. | adj. Florido, florecido: hablando de árboles, y plantas. || (fig.) Florido, lleno de flores: hablando de un discurso, ó escrito, muy esmerado, y adornado. || Teint fleuri : tes ó color de la tez, fresco y lucido. || Pâques fleuries: Pascua florida, o de Resurreccion.

FLEURIR, v. n. Florecer: echar flor: estar en flor. # (fig.) Florecer : estar en auge, o valimiento: hablando de las ciencias, é los artes.

\* FLEURISME, e. m. Pasion por las flo-

res : cuidado de ellas.

FLEURISSANT, ANTE, adj. Floreciente, que está floreciendo, echando flor, ó está en cierne.

FLEURISTE, e. m. Curioso, aficionado a cultivar, y tener flores. A Florista: pintor de slores. || Florero : el artifice ó tratante de flores de mano.

FLEURON, s. m. Floron: adorno a manera de una grande flor. | ( botán. ) Flósculo: florecita que reunida con otras seinejantes, forma la flor aparente de algunos flosculosas.

\* FLEURONNE, EE, adj. Flosculoso: el vegetal cuyas flores se componen de flore-

citas parciales, ó flósculos.

FLEUVE, s. m. Rio : entiéndese grande,

o caudaloso.

posicion que tienen algunas cosas para doblarse facilmente.

FLEXIBLE, adj. m. f. Flexible: lo que se puede doblar y manejar. | (fig.) Flexible, docil : dicese de una persona blanda de reciente : lo que está en auge, en vigor, en condicion.

FLEXION, c. f. Inflexion, dobladura, d

dobles.

\* FLEZ, V. Filet.

unas cien toneladas.

FLIBUSTIER, s. m. (Nombré ingles que suviéron en otro tiempo los picatas de las Antillas en la América ) Filibuster, forbante.

\*FLIC-FLAC, adv. (Expresion comun para representar el ruido de boletadas, sosquines, azotes, etc.) Tris tras, chis chas,

\*FLIN, s. m. Esmeril: para limpiar el ecero.

\* FLION, s. m. Flion, tellina: especie de almeja.

\*FLIPOT, c. m. (carp.) Tapa: pieza para encubrir un defecto do la madera.

\*FLIPOTE, s. f. (n. p.) Felipa.

FLOCON, s. m. Copo, vedija: dicense ámbos de la lana, algodon, seda : y el primero de la nieve tambien cuando cae del

FLORAISON, s. f. Florescencia: estado

de los vegetales cuando echan flor.

\* FLORAL, ALE, adj. Floral: que pertenece o acompaña a la flor.

FLORALES, s. f. pl. Flores: flestes en

bonor de Flora.

FLORAUX, adj. pl. Florales: flestas en bonor de la diosa Flora.

\*FLORE, s. f. Flora: descripcion bo-

tánica de las plantas de un pais.

\*FLOREAL, a. m. Floreal: octavo mes del calendario republicano frances, que comenzaha el 20 de abril, y finalizaha en 19 de mayo.

\*FLUREB, V. Pastel.

\* FLORENCE, (geog.) Florencia: ciudad capital de Toscana. | Tatetan llamado de Florencia. | Iris florentina, o lirio de Florencia : planta cuya raiz tiene olor de violeta. | (n. p.) Florencia.

FLORENCE, EE, adj. (blas.) Flordeli-

sado.

FLORER, v. o. (ndus.) Der sebo á un navio.

FLORES, (vos lat.) Usase solo en esta vegetales. || Plantes à fleurons : piantas frase satirica : fuire florès : echar bairumbadas, echar todos los registros, fachendear, querer lucir.

FLORIFICATION, a. f. (botdn.) Flo-

rescencia.

FLORIN, c. m. Florin: moneda.

\*FLORIPARE, adj. m. f. (botdn.) FLEXIBILITE, a. f. Flexibilidad i dis- Floripar : vegetal que no echa mas que dos

\*FLORIPONDIO, a. m. Floripondio:

planta de América.

FLORISSANT, ANTE, adj. (fig.) Floesplendor.

\*FLOSCULEUX, EUSE, adf. Lo mismo

que Fleuronné.

FLOT, s. m. Ola, oleada : del mar. # \*FLIBOT, s. m. Filibote: voz inglesa, Marea dujo, creciente. | Balou, fungada, un rio. || Flot et jussant : el flujo y reflujo, la pleamar y hajamar. || Remettre à flot: poner á nado, ó boyante, un navio que estaha encallado: vaisseau qui està flot:navio boyante, que nada, que no toca en el tondo.

"FLOTRES, s. m. pl. Sayales: los pedazos de hayeta ó sayal que se ponen entre

las hojas de papel cuando se fabrica.

FLOTS, s. m. pl. (fig. y poét.) Tropel, confusion, gran gentio. || Rios, mares, arroyos: hablando de lluvia, ó sangre derramada. | A flots, adv. A mares, ó rios.

FLOTTABLE, adj. m. f. Se dice de los rios que pucden llevar baisas, ó alma-

dias.

FLOTTAGE, s. m. Conduccion de las

balsas ó almadías por los rios.

FLOTTAISON, s. f. (naut.) Linea de agua: la parte de un navio que está á la

flor del agua.

FLOTTANT, ANTE, adj. Lo que sobrenada, ó anda por encima del agua: nadante, fluctuante, en estilo poético. ||( fig.) Fluctuante, vacilante. || Se dice en el blason de los bageles y peces que están sobre ei agua.

FLOTE, s. f. Armada de hageles de guerra. || Flotte marchande: flota, conser-

va, o convoy de barcos mercantes.

FLOTTE, EE, p.p. V. Flotter || adj. Se dice de los palos o tena conducida por rio en balsa.

FLOTTEMENT, s. m. Vaivenes, oleadas: las que hace un batallon ú otra linea

de tropasque marcha de frente.

FLOTTER, v. n. Nadar: andar por encima del agua. || Venir en balsas los maderos o la lena por los rios. || ( fig.) Fluctuar, vacilar: entre dos pasiones, dos pensamientos, o dos partidos.

\* FLOTTEUR, s. m. El que hace alma-

dias.

FLOTTILLE, s. f. Flotilla: flota pe-

FLOTTISTE, s. m. Flotista: el que hace el comercio de América por medio de

FLOU, adv. (pint.) Ligeramente, suavemente, con blanduia.

FLOUETTE, s. f. (ndut.) Grimpola, para los vientos.

FLOUIN, s. m. Especie de embarca-

FLOUVE, s. m. Grama de olor,

\* FLUANT, adj.m. Dicese: papier fluant: papel á media cola, esto es con poca cola, y caloso.

\* FLUATE, s. m. (quim.) Flauto: nombre genérico que se da á las sales formadas por el ácido fluórico.

almadía: de palos o maderos que haja por j cion: habiendo de algun fluido derramado. FLUCTUEUX, EUSE, adj. Agitado: movido con violencia de una parte à otra.

> FLUER, v. z. Fluir, manar, correr: se dice de los humores, llagas, y fistolas;

y del flujo ó creciente del mar.

FLUET, ETTE, adj. Delicado, endeble, déhil , amaricado en la complexion y figura. || Homme fluet et délicat : hombre alfernicado, afiligranado.

FLUIDE, adj. m. f. Fluido: lo que está corriendo y liquido, y no está trabado.

FLUIDE, s. m. Fluido: lo que corre, como el aire, el agua, el azogue. || Los fisicos y químicos limitan el nombre de fluido à los invisibles, como el aire, los gases, la electricidad, etc. A los visibles, como el agua, los aceites, etc., dan el nombre de liquido.

FLUIDITE, s. f. Fluides: calided de

los cuerpos fluidos.

\*FLUORIQUE, adj. (quim.) Fluórico (ácido) : su forma natural es la de gas : corroe al vidrio, y por esto sirve para grabar en él, al modo del agua fuerte para el co-

FLUORS, s. m. pl. ( hist. nat.) Cristales de diversos colores, que imitan las piedras

preciosas.

FLUTE, e. f. Flauta: instrumento músico. || Flüte douce, ó à bec : flauta duice, ó dulzaina. || Flûte allemande, ó traversière: flauta traversera. || (ndut.) Urca: navio pesado de carga. Il Jeu de flute dans L'orgue : flautado.

FLUTES, s. f. pl. Piernas de alcaravan. Ajuster ses flutes: poner los medios para lograr una cosa. Ce qui vient par la flute s'en va par le tambour : los dineros del sacristan cantando se vienen, y cantando se van.

FLUTE, EE, adj. Flautado: dicese de la voz o sonido dulce y meloso que imita la

flauta,

\* FLUTRAU, s. m. Almea : género de plantas, al cual corresponden el asúmbar, y el llanten de agua.

FLUTER, v. n. ( voz de desprecio ) Chiflar, gaitear: andar con la gaita. [ Chifiar, soplar: tómase vulgarmente por

beher. FLUTEUR, EUSE, s. (voz de desprecio)

Gaitero, chislador, pitoslero.

FLUVIATILE, adj. m. f. Fluvial: dicese de la planta que crece en los rios, en

FLUX, s.m. Flujo: pleamar, o creciente del mar. || Flux: dicese en el juego de la junta de cartas de un mismo palo. || Flujo : dicese del curso ó evacuacion de cualquier líquido. | Flux de ventre : flujo de vientre, despeño, cursos: camaras. || Flux de bouche: baheo, salivacion. || (fig.) Flujo de lengua, de palabras. || Flux de sang: flujo FLUCTUATION, & f. (cirug.) Fluctua- de sangre. | Flux et reflux de la mer . Injo y reflujo, creciente y menguante, pleamar y bajamar.

FLUXION, e. f. Fluxion: de humores

en alguna parte del cuerpo.

FLUXIONNAIRE, adj. m. f. Sujeto &

padecer fluxiones.

FOARRE, ó FOERRE, s. m. (poe. us.)
Balago: paja larga de trigo, ó centeno.

\* FOC, s. m. (naut.) Foque.

\* FOCALE, s. m. Focal: pañuelo que traian los antiguos al derredor del cuello.

\* FOCILE, s. m. (anat.) Tibia, canilla: el hueso de la pierna, obrazo.

\* FOÈNE, s. f. (naut.) Fisga: especie de harpon para pescar.

FOETUS, s. m. Feto: la criatura, o el animal, dentro del vientre de la madra.

FOI, s. f. Fe: una de las virtudes teologales. || Fe; creencia. || Fe: palabra, promesa. || Fu: fidelidad. || Fe, testimonio, testificacion. || Foiet hommage: sacramento y homenage, ó pleito homenage. || Homme digne de foi: hombre fidedigno. || Homme de bonne foi: hombre sano, franco, cándido. || (expr. adv.) Se dice: ma foi, par ma foi: á fe mia, juro á Dios. || De bonne foi: sanamante, sin malicia. || Bn bonne foi: en conciencia, en verdad.

FOIE, s. m. Higado: entraña del cuerpo del animal. # Foie d'antimoine: hépar o la -

gado de antimonio.

\* FOI-MENTEUR, e. m. Fementido, perfido, desleal, perjuro.

\* FOI-MENTIE, s. f.y FOI-MENTIR, v.

n. Felonia : alta traicion.

FOIN, s. m. Heno! la yerba seca de los prados. || Pelusa de lo interior de la alcachofa.

FOIN! interj. del est. vulg. que denota enfado, desprecio) Mal haya! Pésiatal!

Maldito sea!

FOIRE, s. f. Feria: la concurrencia de vendedores y compradores en dia y lugar señalado. || Ferias: el regalo que se suele dar en tal tiempo, y ocasion. || (ess. bajo) Cagalera, correncia, seguidillas.

FOIRER, v. n. (voz baja) Tener caga -

lera, cursos: andar de cagalera.

FOIREUX, EUSE, adj. (vulg.) Caga!!troso, camariento. || Usase como substantivo, y equivale á cagon. || Mine foireuse: cara cagada, cara de mierda, ó cara de ca-

gou.

FOIS, s. f. Vez. Usase solo con nombres que dican número, o diferencia: une
fois: una vez: deux fois: dos veces plusisurs fois: muchas veces: à différentes
fois: en distantes veces. || A la fois, tous à
la fois: de una vez, à la vez. || Autrefois:
otras veces, en otro tiempo, en tiempos pasados. || De fois à autre: à las veces, de cuando en cuando. || Parfois, quelque fois:
à veces, alguna vez. || Toutefois: sin sin sin bargo, con todo eso.

FOIS, s. m. (Viene de la palabra alemana fals: doblez) Dicese prendre quelqu'un à fois de corps, o par le fois du corps, esto es, asirle por medio o mitad del cuerpo.

FOISON, s. f. (fam.) Peste, playa: por abundancia de una cosa. A foison, adv.

(fam.) Abondo, a pasto, o montones.

FOISONNEIR, v. n. Abundar, cundir. FOL, FOU, s. m. Loco, demente: el que

ha perdido el juicio. || Boho, bufon.

FOL, FOU, adj. (Se escribe fol antes de vocal, ó h muda, y fou antes de consonante, ó h aspirada ) Loco, demente, el que ha perdido el juicio. || jugueton, enredador, alegre. || Loco, tonto-, sandio.

FOLATRE, adj. m. f. Juguetou, rew-

zon , de buen humor , de checota.

\*FOLATREMENT, adv. Juguetonamente.
FOLATRER, v. n. Loquear, juguetear,
retorar: y tambien triscar, y estar de chacota.

FOLATRERIE, a. f. (poc. us.) Locura, disparate: en el sentido de chacota, y

chansa.

"FOLIACE, EB, adj. (batán.) Foliaceo membranoso y delgado, como son ordinariamente las hojas.

\*FOLIAIRE, adj. m. f. Foliar: perte-

neciente à la hoja del vegetal.

\* FOLIATION, s. f. (botan.) Foliacion: el estado de los vegetale cuando echan la hoja.

FOLICHON, ONNE, adj. m. f. Alegrete, loquillo. Lassatambien como substantivo.

FOLIE, s. f. ocura: demencia: falta de juicio. || Locura: disparate, desatino grande. || Locura: tambia, ó pasion deserdenada por una cosa, ó persona. || Folies d'Espagne: folias, cierto baile, y son. || Faire des folies: hacer locuras, á extremos, sea de alegría, ó de pesar. || Grain de folie: vena de loco. || Qui a un grain de folie: venático, que tiene vena de loco. || Accès de folie: ramo de 'oco. || Almer à la folie: amar, querer locamente, con locura, como un loco. || A la folie, adv. Extremadamerte: hasta la locura.

FOLIE, RE, adj. Foliade: hablando de la tierra. [ (quim.) Foliado, preparado en

\* FOLIGNI, (geogr.) Foliño: ciudad de Italia.

\* FOLIFORME, adj. m. f. Foliforme: parecido á una hoja.

\* FOLILET, s. m. (mons.) Espalda: lomo

del cierro.

FOLIO, s. m. (lat.) Folio: la hoja de un libro, impresa por las dos caras. Dicese folio recto, ó recto la primera plana, que los impresores llaman nones, y folio verso, ó verso la segunda, que llaman pares, y tambien folio vuelta. Il Livre in-folio, ó simplemente un in-folio, un libro, ó tomo, en solio, cuyas hojas son de medio pliego entero.

pequeñas, que hacen parte de otras.

FOLLE, s. f. Loca, dements: la que ha perdido el juicio. Red para pescar rayas,

tortugas, etc.

FOLLE, adj. f. Loca, dementada: la que ha perdido el juicio. Il Juguetona, enredadora, alegre. || Loca, tonta, sandia. || Folle farine : harija , la parte mas sutil de la harina, que se desperdicia en el molino.

FOLLEMENT, adv. A locas, disparata-

damente, desatinadamente.

FOLLET, ETTE, adj. (dim. de fol y folle) Loquillo, alegrillo, juguetoncillo. | Bsprit follet: duende. || Feu follet: suego fatuo, exhalacion. || Poil follet: vello, hozo.

FOLLICULAIRE, adj. y s. m. Folletista: nombre que se da por desprecio á los autores

de gacetus, relaciones, y folletos.
FULLICULE, s. f. (hist. nat.) Foliculo: la vainilla en que está encerrada la simiente de alguna planta. [] ( anat. ) Bolsilla : de una glandula simple. | (cirug.) Zurron: que contiene el pus de un abceso.

\* FOMAHANT, o FOMAHOT, s. m. (ast.) Estrella situada en la boca de uno de los pe-

ces del signo de piscis.

FOMENTATION, s. f Fomenmeion: untura, o fricacion que se da para dar calor al

FOMENTE, EE, p. p. V. Fomenter. |

adj. Fomentado.

FOMENTER, v. a. Fomentar: dar calor y vigor con algun remedio à los miembros, o partes debilitadas. || Mantener, hacer durar: un dolor, una enfermedad. [[ fig.] Fomentar, acalorar, dar calor, y abrigo.

\* FONÇAILLES, s. f. pl. Pies y tablas de

una cama.

FONCE, EE, adj. (fam.) Adinerado, acaudalado: hablando de personas. || Homme foncé dans une science: hombre de caudal, ó profundo, en una ciencia. | Foncé, hablando de colores, es subido, cargado, ú obscuro, como un vert foncé, un bleu fonce.

\* FONCEAU, s. m. Cabo de un freno de

caballo.

\* FONCEE, s. f. Cueva ú hoyo en un pi-

FONCER, v. n. Pagar, desembolsar. Solo se usa en esta frase: foncer à l'appointement: costear, hacer la costa, ocurrir à los gastos ordinarios.

\* FUNCET, s. m. Barca grande de rio.

FONCIER, IERE, adj. Lo que proviene de posesiones, haciendas: raices, ó tierras. || Foncier (hablando de facultades y ciencias) Be dice del que tiene gran fondo o caudal en alguna.

FONCIÈREMENT, adv. A fondo, de raiz, substancialmente. || En el fondo, en lo | substancial. | Eg. 1.º Examiner, traiter opuesto a pleamar.

FOLIOLES, s. f. pl. (botdn.) Hojuelas une affaire foncièrement : examinar, tratar un negocio a fondo. | Eg. 2. Foncterement il est honnéte honume : en el fondo es hombre de bien.

FONCTION, e. f. Funcion, ministerio, egercicio, olicio: de algun empleo, cargo,

FUNCTIONNAIRE, s. m. Dicese de todo el que tiene cargo ó ministerio público en el gobierno frances.

\* FONCTIONNER, v. a. Hacer function,

oficio.

FUNCTIONS, s. f. pl. Operaciones, funciones: dicese en medecina de todos los movimientos, acciones, y efectos de naturales y

propios del cuerpo animal.

FUND, s. m. Fondo, suelo: de un pozo, de un tonel, de un costal, de un cofre, del mar, etc. || Lo interior, lo mas retirado, de una provincia, de un bosque. || El extremo, el cabo, lo último: de una calle, de un paseo. || ( fig. ) Fondo, lo esencial, lo substancial: de una cosa. || (id.) Lo intimo, lo interior, lo mas oculto : de los pensamientos, del corazon | Fund de cale : bodega : la parte interior de un navio, desde el ultimo puente abajo. | Fond de cuve, o du tonneau: el suelo o asiento del tonel. [ Fond du lit: la tarima de la cama. || Fond d'un tableau, d'une tapisserie: fondo, campo, de un cuadro, de una tapicería. [ Fond de miroir, de tableau : la espalda, ú el reves de un espejo, de un cuadro. || Fand d'une chaise : el asiento de una silla. || Fond du carrosse, places de fund: testera del coche. [] Carrosse à deux fonds : coche forlon. Fond de l'œuvre: pala, hojita de metal sobre que se engasta la piedra preciosa. || Fond de culottes : fondillos de los calzones. || Couler à fond : echar a fondo, echar à pique. Donner fund: dar fondo, fondear, echar el ancla. | De fond en comble: hasta los cimientos: sin quedar piedra sobre piedra: enteramente. || Fairs fond sur quelqu'un : contar con alguno, ó fiar en él. | A fond : á Iondo, plenamente, perfectamente.

FONDAMENTAL, ALE, adj. Fundamental: lo que sirve de base y principio en algu-

FONDAMENTALEMENT, adv. Fundamentalmente, sobre buenos fundamentos, ó principios.

FONDANT, ANTE, adj. Lo que se derrite, se deshace, o se hace un agua en la bo-

ca, de puro tierno, y delicado. FONDATEUR, s. m. Fundador.

FONDATION, s. f. Fundamento, el cimiento: de una obra, o edificio. || Fundacion : de una órden , de una ciudad , de una academia. || Fundacion: dotacion de renta para una comunidad, ú obra pia.

FONDATRICE, s. f. Fundadora.

\* FONDE, s. f. (naut.) Bajamar: lo

FONDE, EE, p. p. V. Fonder. || adj. Fun- | de una labrica. || (fig.) Caudal, fondo: de dado.

FONDEMENT, s. m. Zanja, o cimiento: sobre que se levanta un edificio. En este sentido se dice siempre en plural, en ambas lenguas. | (fig.) Fundamento, causa, razon, motivo. ||(id.) Cimiento, base, principio sobre que estriba, o se afianza alguna cosa. [ Ano, orificio: el ojete del trasero.

FONDER, v. a. Fundar: echar los cimientos de un edificio. || Fundar : erigir, establecer, instituir. || Fundar: dotar con repta. || (fig.) Fundar, apoyar: una cosa en la autori-

dad, en el egemplo, etc.

FONDERIE, s. f. Fundicion, y tambien funderia: sitio ó fábrica donda se funden los metales.

FONDEUR, s. m. Fundidor: el que tiene el arte u oficio de fundir metales. || Fondeur de cloches: fundidor de campanas, maestro campanero.

\* FUNDIQUE, e. m. Lonja: donde se juntan los comerciantes. | Alhóndiga : almacen :

y tambien pósito.

\* FONDIS. \*. \*\*

FONDIS, s. m. Carcava, hundimiento, Doyo que se hace bajo de un edificio.

FONDOIR, s. m. Caldera y sitio donde se

derrite el sebo.

FONDRE, v. a. Fundir: metales, cañones, campanas, etc. | Derretir: nieve, cera, sebo, etc. || Liquidar. || (fig.) Dicese: fondre un ouvrage dans un autre : refundir o incluir, lo de una obra en otra. || ( prov. y fam.) Se dice: fondre la cloche: echar el resto, tomar la última resolucion, echar el bogedon por la ventana. || Fondre son bien: disipar, derrochar sus bienes, su caudal, su hacienda.

FONDRE, v. n. Derretirse : deshacerse. (fig.) Se dice: fondre en larmes: deshacerse en lágrimas, ó llorando; ó llorar á lágrima viva. (id.) Acabarse, desligurarse: perder carnes, ponerse -flaco alguno. || Hundirse: venirse abajo un suelo, una casa. || (fig.) Perderse, desaparecer: rehundirse: una cosa en manos, ó en poder de alguno. || Descargar, caer de golpe, arrojarse sobre alguna cosa : como el nublado , la tormenta , el ave de rapina; y figuradamente las desgracias. (id.) Caer sobre el enemigo, cargarle, cerrar con él.

\* FONDRIER, adj. (naut.) Que no flota:

se dico regularmente de la madera.

FONDRIERE, s. f. Barranca: la quiebra profunda que hacen en la tierra las avenidas de las aguas, | Hoyada, hondura: terreno | pantanoso.

\*FONDRILLES, s. f. pl. Zurrapas, poso: heces que se hallan en las vasijas mal

impiadas.

1

FONDS, s. m. Fundo, suelo, tierra: de del hombre. una hacienda, de un campo. || Terrazgo, | FORAGE, s. m. 6isa: derecho que papossion, propiedad. || Fondo, candal, ca-| ga el vino. pital, efectos, y enseres: de una tienda, FORAIN, AINB, adj. Forastero dicese

bondad, de malicia, de ciencia, de erudicion, de doctrina. || Biens fonds: bienes raices, lincas.

FONDU, UB, p. p. V. Fondre. | adj.

Fundido, derretido.

" FONGER, v. n. Calarse, dicese del papel que bebe la tinta.

FONGIBLE, adj. m. f. (for.) Lo que se cuenta, mide y pesa, como granos, vipo, aceite, elc.

\* FONGITE, e. f. Fongites: piedra figurada parecida al hongo.

FONGUEUX, EUSE, adj. Fungoso, bongoso.

FONGUS, s. m. (cirug.) Fungo a excre-

cencia blanca y espongiosa.

FONTAINE, s. f. Fuente: manantial de agua. | Fuente : dicese del cuerpo de anquitectura, y artificio de una fuente. || Tinaja, cantara, o pila : en que se tiene el agua para el consumo de una casa.

FONTANELLE, s. f. Espacio cuadrangular entre los huesos de la cabeza del

niño.

FONTANGE, 's. f. Fontanche: moño alto sobre la frente, adornado con cintas.

\* FONTARABIE, (geogr.) Fuenterabia:

villa fuerte de Guipúzcoa.

FUNTE, s. f. Fundicion de los metales. Derretimiento, licuacion: de las nieves, o sea desyelo. || Bronce : metal compuesto, y vaciado, como el de los cañones y morteros, campanas, etc. || Fundicion: todo el surtido de letra de un mismo grado para la imprenta. || Fonte en grenaille: fundicion en granaila.

FONTES, s. f. pl. Tapafunda: faldillas que penden, y sirven para resguardar las

pistolas de la lluvia, etc.

FONTENIEH, s.m. Fontanero: el oficial que cuida de la conduccion de las aguas y encanados.

FONTICULE, s. m. (cirug.) Fuente : la que se abre en un cuerpo para dar salida à

los humores.

FONTS, e. m. pl. Pila haustimal. || Tenir sur les fonts : sacar de pila, tener en la pila, á una criatura, esto es, ser su padrino, o madrina. || (fig. y fam.) Traer en boca á alguno.

\* FOQUE, s. f. (ndut.) Foque: nombre de ciertas velas triangulares, sin verga ni

antena.

FOR, s. m. Fuero, jurisdiccion. || For ex-térieur: fuero exterior ó externo: la justicia humana que aplica las leyes. || For intérieur : suero interior ó interno : suero de la conciencia: el dictamen interior ajustado A. las leyes, que debe arreglar las operaciones

de los gineros y tratantes que vienen de fue- za, o por asalto. H Forcer une clef, etc. : torde un reino.

\* FORAINE, s. f. (ndut.) Ensenada herra-.

FORBAN, s.m. Forbante : foragido en los mares, ó pirata. Es voz fomada del ingles.

\* FORBANNIE, s. f. (anh) Destierro.

FORBANNIR, v. a. (ant.) Desterrar. FORBANNISSEMENT, s. m. Destierro.

FORÇAGE, s. m. (moned.) Fuerte: lo que tiene una moneda demas de aquello que prescriben las ordenanzas.

FORÇAT, s. m. Forzado, galeote: con-

denado á un remo de galera.

FORCE, s. f. Fuerza: corporal. || Fortaleza : del ánimo. || Fuerza : violencia, tropelía. || Fuerza: poder, poderio. || Fuerza: Impetu, empuje. || Fuersa : virtud, elicacia. || Fortaleza, consistencia: solidez de una cosa material. || Fuerza: vigor, nervio del estilo, de las palabras. || Force d'impulsion: fuerza impulsiva. | A force de, exp. adv. A fuerza de. | De force : de fuerza. | De vive force: a viva suerza. | A toute force: à todo trance, absolutamente. || Par force: por fuerza, forzadamente. || Par force: por fuerza, por precision, forzosamente, precisamente. Prendre une femme 6 une fille par force: forzar ó violar una muger, una doncella. A force de soins, de prières, etc.: con muchos cuidados, con muchos ruegos, etc., despues de muchos cuidados, despues de muchos ruegos, etc.

FORCE, (especie de adv. 6 adj. de cansidad) Mucho: en estilo familiar. || Force argent: mucho dinero: furce amis: muchos amigos: force bijous: muchas alhajas, etc. como si digéramos en castellano: gran poder de dinero, etc.; ó en estilo bajo: dinero á

montones, efc.

FORCE, EE, p. p. V. Forcer. adj. Forzado, violentado.

FORCEMENT, adv. Forzadamente, for-

zosamente: por fuerza.

FORCENE, EE, adj. y s. Furioso: colérico: que con furia, sin juicio y sin consideracion se arroja á hacer algun desatino. (blas.) Furioso: se dice del toro levantado en sus pies, cuando está en la forma y sifuacion de leon rampante.

FORCEPS, s. m. (cirug., Pinzas: instrumento de hierro á modo de unas tenazuelas suaves, de que se sirven los cirujanos para poner y quitar las hilas y para otros usos pero sobretodo las que sirven para extraer al

mino, en los partes revesados.

FORCER, v. a. Forzar: violentar: precisar: obligar. || Forzar: romper por fuerza una puerta. || Forzar : violar, hacer violencia, a una muger. || Forzar : tomar un fuerte, una trinchera, un reducto por suer- i de sorjar.

ra, que no son del lugar. || (ndut.) Huero. || cer, violentar una llave, etc. || Forcer un Droit forain: derecho de entrada y salida | lièvre, un cerf: correr una liebre, un venado, cazarle con perros. | Forcer un cheval: correr ó cansar un caballo.

> FORCER, v. n. (naut.) Forzar de vela: servirse de todas, ó para aprovecharse del

viento, o para huir.

FORCES, s. f. pl. Fuerzas: se dice del poder de mar ó de tierra de una nacion ó 🖘 tado. || Tigeras de tundir.

\* FORCETTES, s. f. pl Tigeras pequeñas

de tundidor, llamadas pares.

FORCHETTE, s. f. (ndut.) Harpon: horca de hierro con dos puas, que sirve pera pescar.

\* FORCIERE, . f. Estanque pequeño

para criar peces.

\* FORCINE, s. f. Horca : el ángulo que forma una rama con su tronco.

\* FORCLORE, v. a. (for.) Excluir, pro-

FORCLOS, OSE, p. p. V. Forclore. | adj. Excluido.

FORCLUSION, c. f. Exclusion. FORE, EE, p. p. V. Forer. || Barrenado, taladrado, horadado.

FORER, v. a. Taladrar, horadar, barrenar : es voz de cerrajeros, y arcabuceros.

FORESTIER, s.m. Presidente de aguas, y hosques : antiguo empleo que hubo en Francia, y en Flandes. || Villes forestières: ciertas ciudades de Alemania en las cercanías del Rhin, é inmedialas á la Selva Negra.

FORET, s. f. (monte) Selva, hosque: de grande extension. || Garde-forét : guarda

del monte, guardabosque.

FORET, s. m. Terraja, parauso: especie

de taladro de los cerrajeros.

\* FORET-NOIRE (LA), ( geog. ) La Selva Negra: gran territorio de hosques en Suabia.

FORFAIRE, v. a. (for.) Delinquir, prevaricar : faltar á lo que manda el honor y la

Obligacion de cada estado.

FORFAIT, s. m. Malded, ruinded, fechoria , crimen. || Destajo : ajuste de una obra ó trabajo por un tanto. || Donner, ó prendre, o traiter à forfait : dar, tomar, o ajustar á destajo, por un tanto.

FORFAITURE, s. f. (for. ) Delito, pre-

varicacion : de un magistrado.

FORFANTE, s. m. (voz familiar tomada del staliano) Farfante, farfanton.

FORFANTERIE, s. f. Farfantoneria:

tuneria : chulada : briboneria.

FORGE, s. f. Herreria: donde se funde la mina de bierro. || Fragua, bornaza: de herrero, cerrajero. || Forja: de platero, etc.

FORGE, EE, p. p. V. Porger. | adj. For-

jado : fraguado.

FORGEABLE, adj. m. f. Lo que se pue-

berreria, cerrajeria, ú otros metales. [[ (fig.) Fraguar: enredos, calumnias, embustes. (id.) Forjar: palabras, cuentos, noticios,

FORGERON, e. m. Herrero, oficial de

fregua.

\* FORGET, & FORJET, s. m. FORGETU-RE, o FORJETURE, s. f. (arquit.) Vuelo: ceja ó alero de tejado. || Saledizo : en la pared maestra de un edilicio.

" FORGETER, v. n. (arquis.) Salirse un

edificio fuera de la linea senalada.

FORGEUR, s. m. Forjador: el oficial que torja las piezas de espaderia, y cuchilleria. (fig.) Fraguador: inventor de cuentos, chismes, noticias, etc.

FORHIJIR, v. n. (mont.) Jalear: incitar

con la voz los perros á la caza.

\* FORHUS, s. m. (mont.) Jaleo: el grito para animar los perros à que carguen la caza. | Celo: los intestinos del ciervo que sa echan á los perros.

FORJETER, v. n. (ndut.) Salir una nave

de la linea en que estaba con otras.

FORLANCE, EE, p. p. V. Forlancer. |

adj. Echado: arrojado.

FURLANCER, v. a. (mont.) Echar algun

animal montes fuera de su cubil.

FUKLIGNER, v.n. (ant.) Degenerar : de la virtud de sus antepasados, o ascendientes. Solo se usa en estilo familiar en esta frase : cette fille a forligné : esta moza o doncella ha manchado su honra, ha tenido un desliz.

FORLONGER, v. n. (mont.) Desembos-. carse : alejarse la caza de su guarida, o querencia.

FORMAIRE, s. m. El obrero que hace

las formas para el panel.

FORMALISER (SE) (de), v. r. Formali-

zarse, picarse, darse por sentido.

FORMALISTE, adj. y s. m. f. Etiquetero, amigo de las formalidades : que anda con formalidades, que gasta ceremonias.

FORMALITE, s. f. Formalidad: modo expreso y ordinario de proceder en justicia.

FORMARIAGE, s. m. (for.) Casamiento designal en calidad, y hecho contra lo que prescribe la ley, ó el derecho senorial.

FORMARIER (SE), v. r. Casarse con una

persona de mayor calidad.

FORNAT, s. m. Tamaño: de un libro.

FORMATION, s. f. Formacion.

FORME, s. f. Forma: figura: hechura: molde, horma. || Forma: manera: modo. || Forma, regla: estilo. Usase de estas diversas voces; conforme son las cosas à que se l aplica la palabra forme. | Asi se dice : forme d'un soulier, d'un chapeau : la horma de un zapato, de un sombrero: tambien se dice: forme du chapeau: la copa del sombiero. || Forme (hablando de un coro) se dice de la silleria : y hablando de asientos, es poz de tegedores.

FORGER, v. a. Forjar, fraguar: obras de jescaño forrado, y embutido de pelote, ó crin. | Forme (hablando de imprenta) es la forma, ó el molde de letra que se echa en prensa para tirar. | Forme (hablando de quesos) es la quesera, el molde con que se hacen.

FORME, BE, p. p. V. Former. | ddj.

Formado.

FORMEL, ELLE, adj. Formal: lo que pertenece à la forma. || Formal : positivo :

expreso: preciso.

FORMELLEMENT, adv. Formalmente. FORMER, v. a. Formar: dar el ser, y la forma. || Formar, criar, producir. || Formar: componer de muchas cosas un solo cuerpo. H Formar: ordenar y situar un cuerpo de tropas. | (fig.) Formar : educar, enseñar, instruir. || Former un parti : formar partido. || Former une plainte : formar queja.

\* FORMERETS, s. m. pl. (arquit.) Formeros: ciertos arcos laterales que forman la

diagonal de una bóveda.

\*FORMEZ, s. f. (cetrer.) Hembra de las -

aves de rapiña y altaneria.

\* FORMI, s. m. (cetrer.) Enfermedad que da en el pico á las aves de rapiña.

FORMICA-LEO, V. Fourmi-lion.

FORMICANT, adj. (medic.) Formicante: el pulso bajo, débil, y frecuente. || Hormigueante : lo que horiniguea.

FORMIDABLE, adj. m. f. Formidable,

horroroso.

FORMIER, s. m. Hormero: fabricante

de hormas de zapatos.

\* FORMIQUE, adj. (quim.) Fórmico, ó mírmico: Itámase así el ácido que se extrae de las hormigas. Hoy dia se cree que no es mas que una mezcla de vinagre y ácido má-

FORMUÉ, ÉE, p. p. V. Formuer. || adj.

Mudado: bablando de los halcones.

FORMUER, v. a. (cetrer.) Haver pasar por arte la muda de las aves de altaneria.

FORMULAIRE, s. m. Formulario : el libro ó cuaderno que contiene las fórmulas

que se han de observar.

FORMULE, s. f. Formula: egemplar, regia y norma que se debe guardar, y oàservar. || Formule d'algebre : fórmula algébrica : resulta de un cálculo algébrico.

\* FORMULER, v. n. Recetar : hacer la

formula de un remedio.

\* FORMULISTE, s. m. Formulista: observador escrupuloso de las formas y estilos.

FORNICATEUR, s. m. Fornicador.

FORNICATION, s. f. Fornicacion: el acceso y ayuntamiento carnal fuera del matrimonio.

FORNICATRICE, & f. Fornicadora,

FORNIQUER, v. n. Fornicar: tener ayuntamiento carnal fuera del matrimonio. \*FORNOUER, v. a. Hacer un nudo, es (mont.) Pacer los animales monteses léjus de sus cubiles, y madrigueras.

FURS, adv. (prep.) Fuera: ménos: ex-

cepto. V. Excepte; hormis.

FORSENANT, adj. (caza) Brioso: díceso del perro huen corredor, y dificil de can-

SATSP.

FORT, ORTE, adj. Fuerto: recio: duro: sólido. || Fuerte: forzudo, robusto. || Fuerte: firme, constante. || Fuerte: tieso, compacto. || Fuerte : grande, excesivo. || Fuerte : vigoroso, activo. || Fuerte: violento, impetnoso. || Fuerte: elicaz, muy persuasivo. || Fort en bouche: boquiduro, el caballo que tiene duro el ariento del freno, y no le sicute.

FORT, 3. m. Lo fuerte y el fuerte de una cosa: lo mas sólido, cerrado, firme, espeso, poblado: lo mas activo, vigoroso, vivo: lo excelente, perfecto. Dicese de todo lo mejor en su linea. || Dans le fort de l'été, de l'hiver: en lo recio, en lo suerte, en el rigor del verano, del invierno. | Dans le fort d'un bois : en lo mas espeso, en la espesura de un bosque. || Dans le fort de la tempéte : en la fuerza de la tormenta. || Dans le fort de la conversation : en el calor de la conver-· sacion. || Le fort de l'épée : la fuerza de la espada: el tercio primero, del arranque de la hoja.

FORT, s. m. Fuerte: puesto ú obra forti-

ticada.

FORT, adv. Muy, mucho. V. Tres.

FORTEMENT, adv. Fuertemente, con vigor, con vehemencia.

FORTE-PIANO, V. Piano-forté.

FORTERESSE, s. f. Fortaleza: plaza fuerte.

FORTIFIANT, ANTE, adj. Corroborante, lo que corrobora y fortalece el estó-

\* FURTIFICATEUR, e. m. Ingeniero de

plazas.

FORTIFICATION, s. f. Fortificacion: dicese del arte de fortificar las plazas; y tambien de la obra que se levanta para cerparlas, y defenderlas. En está última significacion se dice casi siempre en plural.

FORTIFIE, EE, p. p. V. Fortifier. | adj. Fortificado: fortalecido: corroborado: ro-

bustecido.

FORTIFIER, v. a. Fortificar : una plaza, un puesto. || Fortificar, fortalecer, robustecer, corrobar, afirmar: dicese en sentido

físico, y en el moral.

FORTIFIER (SE), v. r. Fortificarse: hacerse fuerte en algun parage para defenderse. || Confirmatse : afirmarse : mantenerse de muevo en una opinion, o proposito. || Robustecerse, colurar, ó tomar fuerza.

FOR I'IN, s. m. dim. Fortin: fuerte pe-

queño.

FORTITRER, o n. (mont.) Huir una

FORPAITRE, & FORPAISSER, v. n. | siera de la parada, & parage donde están los perros.

\* FORTRAIRE, v. o. (ant.) Hurter. V.

Voler, dérober.

FORTRAIT, AITE, adj. Extenuado: di-

cese de las caballerías.

FORTRAITURE, s. f. Extenuides, enfermedad que da á los caballos empezando á estrecharse de hijares.

FORTUIT, ITE, adj. Fortuito, impensado, casual. || Cas fortuit : en frangente.

FORTUITEMENT, adv. Fortuitamente, casualmente, de casualidad.

\* FORTUITES, s. f. pl. Leyes no indicadas, por las cuales los jueces interrogan al sugeto que pretende recibirse de abogado.

\*FORTUNAL, s. m. (naul.) Temporal,

tormenta.

FORTUNE, c. f. Fortuna, sucrie: ventura buena, o mala. || Fortuna : dicha, prosperidad, buen suceso. | Bien estar, colocacion, adclantamiento en bienes, caudales, empleos. || Bienes de fortuna, bacienda, haber. || Estado, destino, condicion: en que uno vive. 🛛 Fortuna : divinidad pagana. Bonne fortune: buena suerte, buena ventura. || La gracia o favor de una muger. || Coup de fortune : lance de fortuna, ó lance afortunado. | Homme de fortune : hombre de fortuna, el que de humildes principios ba subido. || Revers de fortune : reves, infortunio, contratiempo. | Fortune de mer: acasos de la mar.

FORTUNE, EE, adj. Fortunado, afor-

FORUM, s. m. (lat.) Foro: la plaza de la antigua Roma, donde se celebrahan ferias, mercados, etc., y se juntaba el pueblo para los negocios rúblicos, etc.

FORURE, s. f. (voz de cerrajero) Barreno , taladro : agujero , ú ojo hecho con el

parauso.

\* FOR - VETU, s. m. Dicese del hombre disfrazado con rico vestido, que no corresponde à su estado, para algun engaño, ó burla.

FOSSE, a. f. Hoyo, hoya: abierto cavando eti la tierra. || Fosa, hoya, sepultura. || Fosse, o faude à faire le charbon : hornera. || Basse-fosse, cul de basse fosse : calabozo, mazmorra.

FOSSE, s. m. Foso: en térmiños de fortificacion. || Zanja : en términos comunes.

FOSSETTE, s. m. dim. de Fosse. Hoyuelo, boche: cierto juego de los muchachos. # Hoyuelo: el de la barba, y de las megillas de algunas personas.

FOSSILE, adj. y s. m. Fósil: cualquiera substancia natural que se saca de las entra-

nas de la tierra.

FOSSOYAGE, s. m. Excavacion: se entiende de la accion de abrir una sepul-

FOSSOYE, EE, p. p. V. Fussoyer. adj.

Cerrado, o cercado con foso, con zanja.; rayos: aterrar, derribar, castigar con ellos. FOSSOYER, v. a. Cerrar, o cercar con foso, o zanja: un camino, un campo, etc. Hacer fosos, ú hoyos.

FOSSOYEUR, e.m. Sepulturero. || Ceva-

dor. || Excavador.

\* FOTTALONGE, a. f. Tegido rayado de las Indias.

FOU, a. m. Alfil: pieza del juego del agedrez. || Pajaro bobo : ave de las Antillas : | parecida al cuervo. | Loco : lo mismo que fol. V. || Etre fou de: ester loco por una cosa, o persona, amarla con pasion desordenada. || Fou de jois: loco de contento, de gozo. || Grund fou : planga, o planco : especie de águila que habita cerca de las lagunas. || Chien fou: perro rabioso. || Un nre fou: una risa loca, tonta, sin motivo. | Un fou rire: una risa destemplada, desatada, descompasada. || Prendre un rire fou : soltar | el trapo de la risa, destegerse de risa. || Faire le fou: hacer el bobo, bobear.

FOUACE, s. f. Especie de panecillo ó torta

cocida al rescoldo.

\* FOUACIER, s. m. Bollero, panecillero.

FOUAGE, s. m. Fogage: derecho, ó tri-

buto que se saca por casas.

FOUAILLE, s. f. (mont.) Cebo: el que se da á los perros, despues de muerto el jabali.

FOUAILLE, EE, p. p. V. Fouailler. [ adj. Zurriagado, sobado, zurrado: con ] azoles.

FOUAILLER, v. q. (fam.) Zurriagar: dar una soba ó surra de azotes, ó latigazos.

\* FOUANNE, s. f. (pesca) Fisga: harpon con tres o cuatro puntas. || Fabuco. V. Faine.

\* FOUBERT, s. m. (ndut.) Lampaso. V. Faubert.

FOUDRE, s. m. f. Rayo, centella: despedida de las nubes. || (fig. ) Rayo : dicese de todo lo que es muy vivo, activo, eficaz, y diligente. || Tiro, fuego de la artillería, batería. | Fulminacion : censura : excomunion eclesiástica. || Llámase foudre en Alemania la cuba grande de viuo. || (fig.) Dicese foudre de guerre : rayo de Marte, que se aplica à un gran capitan. | Les foudres de l'excommunication: la excomunion.

. FOUDROIEMENT, s. m. Ruina, abati-

miento, castigo, herida de rayo.

FOUDROYANT, ANTE, adj. Fulminante : que despide rayos. || Fulminador : | dicese solo de Júpiter.

\* FOUDROYANTE, .. f. Carretilla: co-

hete corredor.

FOUDROYE, EE, p. p. V. Foudroyer. adj. Herido del rayo, arruinado, destruido por un rayo. || (fig.) Batido, cañoneado.

FOUDROYER, v. a. Fulminar, lanzar

Solo se dice de Júpiter contra los Titanes y Factonte. f (fig.) Batir, canonear : d una plaza, á un navio.

FOUDROYER, v. n. Fulminar.

FOUÉE, s. f. (mont.) Caza de noche confuego. | Fuego de un horno cuando se calienta.

FOUET, s. m. Látigo, sucrisgo: con que se castiga y arrea las bestias. | Azote, disciplina con que se castiga á los muchachos. | Azotes : la zurra o tunda que se les da en las naigas. || Azotes : pena de azotes impuesta por la justicia d un reo. | ( ndus. ) Rahiza. | Fouet sous la custode : azotes que se dan dentro de la cárcel á un reo para no afrentarie.

FOUETTE, RE, p. p. V. Fouetter. adj. Azotado, zurrado. | (fig.) Disciplinado,

jaspeado : dicese de las florea.

FOUETTER, v. a. Asotar, zurriegar. Fouetter les livres : encordelar. ! Fouetter de la crème, des œufs : batir natillas, huevos. | (naut.) Dicese: Fouetter contre le mát : relingar, azotar la vela contra el palo.

FOUETTEUR, s. m. Azotador.

FOUGADE, & FOUGASSE, a. f. Fogata:

mineta ú hornillo de guerra.

FOUGER, v. n. Hozar: escarber la tierra con el hocico, el jabalí, y el cochino. \* FOUGERAIE, s. f. Helechar: sitio donde hay muchos helechos.

FOUGERE, & DAYOPTÉRIDE, .. f.

Helecho : pianta.

FOUGON, s. m. Fogon: el hogar, é la co-

cina de un navio.

FOUGUE, s. f. Ardor, arrebato, impetu. || Fogosidad, ardor : dicese de los caballos, y otros animales. || (náus.) Sobremesana. || Mát, vergue de sougue: mastelero, verga de periquito.

FOUGUES, s. m. pl. Carretillas: entre

polvoristas.

FOUGUEUX, EUSR, adj. Fogoso, impetuoso, ardoroso.

FOUI, IE, p, p. V. Fouir. [ adj. Cavado. abondado. V. Fouir.

FOULLE, s. f. Excavacion, registro, escudriñamiento.

FOUILLE-AU-POT, s. m. Galopin: marniten de cocina.

FOUILLE - MERDE, s. m. Escarabajo

pe'o e o.

FUUILLER, v. a. y n. Cavar en la tierra buscando alguna cosa: escarbar, buscar algo debajo la tierra. || Escudriñar, registrar: alguna cosa. || (exp. prov.) Dicese fouiller dans les sombeaux : desenterrar huesos, andar averiguando linages, o ascendientes.

FOUINE, s. f. Fuina garduña: animal dañino.

FOUIR, v. a. Cayar la tierra: abrir,

ahondar en ella un hoyo, un pozo, etc., Four à briques : tejar : sour à chaux : ca-\* FOULAGE, s. m. Presion: de los arenques en los barriles. || (imp.) Tiro : la accion de apretar para imprimir.

"FOULARD, s. m. Tegido pintado de seda

de las indias.

FOULANT, ANTE, adj. Lo que aprieta,

y comprime.

FUULE, s. f. Gentio, tropel, apretura: muchedumbre, confusion de personas, ó de cosas. || Tropelia, vejacion. || El acto de batanar, o enfurtir panos, y sombreros. (naut.) Artimon : cierta vela en las galeras. || Bn joule, à la foule, adv. De monton, de tropel: á montones, á bandadas: en gran número.

FOULE, EE, p. p. V. Fouler. | adj. Batanado, enfurtido. | Pisado, bollado,

oprimido.

FOULEES, s. f. pl. (mont.) Pistas: las

huellas que deje el ciervo.

FOULER, v. a. Betaner, enfurtir : dicese de los paños, y sombreros. | Pisar, hollar, atropellar. || Estrojar, cargar, vejar. || Lastimar : alguna parte del cuerpo. || Potrear, rendir, fatigar: una caba-Ileria. | (fig. ) Se dice : fouler aux pieds : pisar, hollar: menospreciar, tratar, ó mirar con desprecio.

-FOULERIE, s. f. Batan : el parage

donde se abatanan los paños.

" FOULEUR, s. m. Lagarero, pisador de

FOULOIR, s. m. Mesa de sombrerero para enfurtir los sombreros. | Pila: en que se abatanan los tegidos de lana, y los mismos mazos. (artill.) Atacador. V. Refouwir.

\* FOULOIR, s. f. Instrumento para aba-

tanar las medias.

FOULON, s. m. Batanero: el que batana los paños. | Moulin à foulon: batan, máquina pera batanar.

\* FOULONNIER, s. m. El fabriquero que

prepara los paños para batanarios.

FOULQUE, & POULE D'EAU, s. f.

Zarceta: ave acuática.

FOULURE, s. f. Relajacion, lisiadura de alguna parte del cuerpo, de resultas de algun peso, ó fuerza: hablando de caballerías, es matadura.

FOULURES, s. f. pl. Huellas del ciervo. \* FOUPIR, v. a. Sobajear, deslucir una

tela manoseándola.

FOUR, s. m. Horno: dicese del de cocer pan, del de cocer ladrillo, yeso, y cal, aunque este último se llama chaufour: calera. || Dicese del parage en que encierran à los soldados enganchados: como si digéramos gazapera. || Pour banal: horno de poya, el propio del señor del lugar, adonde han de ir a cocer el pan los vecinos. || Four de pâtissier, i de cuisine: hornillo, horno de mano para las pastas, y cosas de repostería. I misola de hombre.

lera. ((prov.) Dicese: ce n'est pas pour lus que le four chauffe: no es para el que se calienta el horno.

FOURBE, adj. m. f. Trapacero, maula, bellaco. Usase tambien como substantivo-FOURBE, s. f. Maula, embeleco, tra-

FOURBE, EE, p. p. V. Fourber. || adj. Embelecado, engañado.

FOURBER, v. a. Entrampar, embelecar,

engañar con arte y picardía.

FOURBERIE, s. f. Artimaña, mauleria, trapaceria, bellaqueria.

FOURBI, IE, p. p. V. Fourbir. [ acj. Acicalado, limpio.

FOURBIR, v. a. Acicalar, limpiar, bru-

žir las espadas. FOURBISSEUR, s. m. Espadero : el que

monta, limpia, y bruñe las espadas.

FOURBISSURE, s. f. Acicaladura, bruñido : de una **es**pada , **ú otra arma blanca.** \* FOURBOYER (SE), v. r. Abarrancarse, en el sentido propio y figurado.

FOURBU, UE, adj. (picad.) Aguado:

cansado el caballo.

FOURBURE, e. f. Cansancio excesivo de un caballo. L'Aguadura : cierta fluxion que da á los caballos.

FOURCATS, s. m. pl. (naut.) Horcales, horquillas, piques, ó varengas : los maderos

que asientan sobre la quilla.

FOURCHE, s. f. Horca, horquilla: para aventar, o coger paja, estiércul, etc. Fourche-fière: borca de hierro con dos é tres puns. || Fourches patibulaires: las horcas de dos, tres, y cuatro pilares, que se ven fuera de algunos pueblos, en que se cuelgan los cadáveres de los ajusticiados. 🖟 A la fourche, adj. (fam.) A lo zamborotudo : à lo charro : toscamente.

FOURCHE, EE, p. p. V. Fourcher. | adj.

Hendido, ahorquillado.

FOURCHER, v.n. Dividirse en dos o mas ramas: como un árbol, un camino, una casa, ó linage. | Horquillarse: dicese de los cabellos que doblan las puntas. [ (fig.) Se dice, la langue lui a fourché: por haberse equivocado hablando. || Pied fourché: pata hendida: dicese del pié en dos cascos, ó pezuñas, como el del buey, carnero, cabra, cerdo, etc. Dicese tambien por el tributo que se pagaba por tales animales.

FOURCHER (SE), v. r. Aborquillarse. \* FOURCHERET, s. m. Bahari : especie de

balcon.

FOURCHETTE, s. f. Tenedor: con que se come. || Ranilla : la hendidura del talon del caballo. | Fourchette d'arbalet , de mousquet: horquilla de ballesta: de mosquete. | Fourchette de carrosse : horquilla de coche para que no recule en las cuestas. || Fourchette de chemise : hocamanga de catas: del tenedor, y de las horcas para aven-

tar paja, etc.

FOURCHU, UE, adj. Aborquillado, hendido, partido: dividido en ramas, puntas. | Arbre fourchu: arbol ahorquillado: menton fourchu: berba hendida. | Barbe fourchue: barba partida, aborquillada.

FOURCHURE, s. f. Horcadura, hor-

quilladura, horcajadura.

FOURGON, s. m. Carro, o galera cubierta para llevar géneros y equipages. Hurgon de horno para menear la lumbre.

FOURGONNER, v. n. Hurgonear, menear la leña encendida en el horno. H Hurgar, escarbar, escarafullar : menear sin maña ni economia la lumbre de una chimenea, o brasero. | (fig. y fam. ) Revolver, enredar': queriendo buscar, o ver alguna cosa.

FOURMI, s. f. Hormiga: insecto pequeño. FOURMI-LION, & FORMICA-LEO s.m. Hormiga leon: insecto que casa y devora

las demas hormigas. \* FOURMILLANT, adj. (medic.) Formicante : el pulso débil, y que parece hormiguea.

FOURMILLEMENT, s. m. Hormigueo,

comezon, picazon en el cuits.

FOURMILLER, v. n. Hormiguear, escarabajear: picar, con comezon el cútis. || Hormiguear, hervir, bullir: de gente, de piojos, etc., para ponderar la muchedombre.

\* FOURMILLIER, s. m. Hormiguero, mirmecosago: cuadrúpedo/pequeño de la Guyana, que se alimenta de hormigas.

FOURMILLIÈRE, s. f. Hormiguero, nidal de hormigas. | (fig.) Hormiguero, hervidero: gran copia y bullicio de gente, de pobres, de muchachos, de piojos, etc.

\* FOURNAGE , s. m. Hornage : lo que se

paga por la cochura del pan.

FOURNAISE, c. f. Hornasa: horno

grande.

\* FOURNALISTE; s. m. Alfaharero: que

solo hace hornillos y estufas.

FOURNEAU, s. m. Hornillo: horno pequeño. ¶ Hornilla: para cocer la comida, á otros usos. | Horno : de vidrio. | Hornillo: lleno de pólvora para volar una mina, o unos trabajos. || El cubo de una pipa de fumar.

FOURNEE, s. f. Hornada: la cantidad de pan ú otra cosa que se puede cocer en el

orno de una vez.

\* FOURNETTE, s. f. Hornillo para calcinar el esmalte.

FOURNI, IE, p. p.V. Fournir. [ adj. Pro-

visto, abastecido.

FOURNIEH, FUURNIÈRE, subst. Hor-

nero, el que cuece el pan.

FOURNIL, s. m. Horno: el lugar donde se hiñe el pan, y se cuece.

FOURCHON, s. m. Pues, dientes, ó pun- llevar la polvora el casador, y el soldado.

FOURNIR, v. a. Suministrar, ministrar, proveer, abastecer. 🛭 Aprontar, entregar : lo que se pide. 🛭 Contribuir, subvenir : para alguna cosa. || Sugerir, facilitar: especies. pensamientos, recursos.

FOURNIR, v. a. Bastar, dar abasto, ocurrir, servir, alcansar: á lo que se encarga, manda, pide. Eg. il ne saurait fournir à tout : ce cheval fournit à tout le travail.

FOURNISSEMENT, s. m. La parte, 6 cantidad : con que uno contribuye eq una compañía de comercio.

FOURNISSEUR, s. m. Proveedor, abastecedor: el que provee, suministra, abas-

tece.

FOURNITURE, s. f. Provision, provencion, abasto. || Avios, recados, adherentes: como los de la ensalada, los de un vestido, etc.

FOURQUE, s. f. (naut.) Horeal que se pone á la extremidad de la quilla. V. Four-

\*FOURQUEFILE, c. f. Arma en for-

ma de horquilla.

FOURRAGE, s. m. La paja y el henoseco que se da á las caballerias. || Forrage : la yerha o pasto que se corta y se recoge para las bestias. || Corte de forrage : accion de campaña por una tropa, y dicese de la misma tropa que sostiene a los forrageadores.

FOURRAGE, EE, p. p. V. Fourrager.

adj. Forrageado, pillado, robado.

FOURRAGER, v. n. Forragear : cortar y consumir las yerbas y pastos de una

FOURRAGER, v. a. Talar, arrasar, asolar: un pais, un terreno, las tropas. || Dicese también del ganado, ó casa mayor, que destruye los sembrados.

FOURRAGEUR, s. m. Forrageador, forragero : soldado que va al forrage en cam-

pana.

FOURRE, EE, p. p. V. Fourrer. | adj. Metido, encajado. Abrigado, aforrado. 8 Solapado, etc. | Bois fourrés: monte bravo. || Pays fourré: pais cubierto de montes, o malexas. | Coups fourrés : golpes que se dans y reciben de una parte y otra á un mismo tiempo. || (fig.) Dicese coup fourre: tire. oculto, flaco servicio. Paix fourrée: paz solapada, fingida...

FOURREAU, s. m. Vaina: funda: forro : estuche. || Estuche : la piel que envuelve

el miembro genital de una caballería.

\* FOURREE, s. f. Barrilla: especie de-

FOURRELIER, s. m. Vainero: fundero: el que hace las fundas para las pistolas.

FOURRER, v. a. Meter, encajar : poner una cosa dentro de otra, entre otras. # FOURNIMENT, s. m. Frasco: para | Engerir, embocar: meter cosas fuera de

propósito. || Introducir, entremeter: cosas, | de alguna cosa en partes. || (aritm.) Fracciont: o personas en alguna parte. Aforrar: un vestido con pieles. Se fourrer, se bien *fourrer:* aforrarse: abrigarse bien por dentro, ponerse mucha ropa interior. | Se fourrer partout: colarse, meterse por todas partes: dicese de un entremetido. | Se fourrer dans une offaire: embarrancarse, meterse en un negocio, o empeno.

FOURREUR, s. m. Manguitero, pele-

FOURRIER, s. m. Furriel, aposentador: el que cuida del alojamiento de los que si-

guen la corte, o los egércitos.

FOURRIEBE, s. f. Furriera: oficio de la casa real. | Lenera. | Mettre une vache, un cheval en fourrière : embargar una caballería, u otra clase de ganado hosta el pago de una deuda, ó del daño que haya hecho.

FOURRURE, s. f. Forro: de pieles: que se pone en un vestido. || Dicese fourrure la inisma piel sobada y peluda, que sirve para manguitos, vestidos, y otros usos. | Pieles: asi se llaman las vestiduras de pieles, como marias: arminos, etc., que llevan los canónigos, los graduados, etc., en algunos Paises.

FOURRURES, s. f. pl. (critica) Piezas falsas, interpoladas con otras veridicas en al-

guna ohra.

FOURVOIEMENT, s. m. Descarrio, ex-

FOURVOYÉ, ÉE, p. p. V. Fourvoyer. adj. Descarriado, extraviado.

FOURVOYER, v. a. Descarriar, extra-Viar.

FOURVOYER (SE), v. r. Descarriarse. FOUTEAU, o FAYARD, s. m. Haya: 'arbol. V. Hetre.

FOUTELAIE, s. f. Hayal; sitio plantado

de hayas.

FOYER, s. m. Hogar, fogon: sitio donde se enciende la lumbre. || Foco: punto céntrico de los rayos del sol en un espejo ú otro cuerpo, segun se dice en la optica. Il Llamase foyer la pieza en el teatro donde se recogen à calentarse los cómicos. || Foyer: calderilla, el interior de un horno de car-

FOYERS, s. m. pl. Hogares, lares: por

patria , domicilio , casa.

FRACAS, s. m. Fracaso, estrago, ruina con violencia y estrépito. | Ruido, alhoroto, trapisonda: bulla, tempestad de voces y gritos. | ( fig. ) Estruendo: ruido de fama y nombre de una persona o cosa, por exceiente, o singular.

FRACASSÉ, ÉE, p. p. V. Fracasser.

adj. Fracasado, roto, destrozado.

FRACASSER, v. a. Fracasar, estrellar, hacer pedagos.

número quebrado.

FRACTIONNAIRE, adj. m. f. (aritm.) Fraccionario: lo que contiene fracciones.

FRACTURE, s. f. Fractura, rompimiento, quebrantamiento: hecho con suerza. (cirug.) Fractura, rotura: de algun hueso.

FRACTURE, EE, p. p. V. Fracturer. adj. (cirug.) Fracturado: roto, quebrado. FRACTURER, v. a. Fracturar: hacer

una fractura.

FRAGILE, adj. m. f. Fragil, quebradizo. | (fig.) Fragil, debil: sujeto a errar, a pecar. | (id.) Perecedero, instable, hablando de las cosas humanas.

FRAGILITE, s. f. Fragilidad: lo frágil, lo quebradizo, del vidrio, del barro, etc. || (fig.) Fragilidad: debilidad del hombre moral. || (id.) Inconstancia, instabilidad:

de las cosas humanas.

FRAGMENT, s. m. Fragmento: pedago, ó trozo de alguna cosa rota, ó perdida, como de una estatua, de una lapida, o de un libro, de un noema, ú otra obra.

\* FRAGMENTE, EE, adj. Dicese de un camaleo hendido cuyo fragmento se halla se-

parado.

\* FRAGON, s. m. Brusco: planta.

FRAI, s. m. Freza, desove : el acto de desovar los peces. || El tiempo en que desovan. || Freza : las huevas de los peces, y el pescado menudo que proviene de ellas. Alteracion: diminucion: falta en las monedas viejķs.

FRAICHEMENT, adv. A lo fresco, à la

fresca. | Recientemente, frescamente.

FRAICHEUR, s. f. Frescura, frescor, el fresco: el que corre, o se siente en el ambiente. || Viveza, hermosura, delicadeza: habiando de la tez, de los colores, de las flores. | ( naut. ) Ventolina.

FRAICHIR, v. a. (naut.) Refrescar, cre-

cer, arreciar : el viento.

FRAIR, V. Prai.

FRAIRIE, s. f. (fam.) Francachela, huelga. || Desenvoltura, disolucion, deavergüenza.

FRAIS, AICHE, adj. Fresco: lo que tiene, o da frescura. || Fresco: reciente, nuevecito. || Fresco: de buenas carnes, y color. || Fresco: descansado. || Fresco: lo contrario de anejo, duro, salado, acecinado. Así se dice: œufs frais, pain frais, poisson frais, viande fraiche.

FRAIS, adv. Recien. | Bâtiment tout frais fuit: obra recien acabada, acabada, o acabadita de hacer. || Frais arrivé: recien

llegado, acabado de llegar.

FRAIS, s. m. Fresco: el ambiente que

refrigera y templa el calor.

FRAIS, s. m. pl. Gastos, y gasto: costas, y costa. || Faux frais: gastos menudos, los que no entran en cuenta de los principales FMACMUN, s. f. Fraccion: la division | que se han de reembolsar.

Gorguera, lechuguilla, cuello alechugado, que se usaba antiguamente. || (fort.) Empalizada con las puntas de los maderos hacia

FRAISE, EE, p. p. V. Fraiser. [] ddj. Engorgetado, alechugado, puesto eu empa-

\* FRAISEMENT , s. m. Empalizada : el estacado que se pone al derredor de una

fuente para resguardo.

FRAISER, v. a. (for.) Empalizar un fortin con las puntas de los maderos hácia fuera. Alechugar, rizar: cuellos, vueltas, cantas, papel.

FRAISETTE, & f. Gorguerin, ó lechu-

guilla pequeña.

FRAISIER, s. m. Fresal: planta que cria las fresas. En algunas partes de España la llaman miezgado.

FRAISIL, s. m. Ceniza de carbon de pie-

" FRAISOIR, s. m. Taladro, cuya punta ó broca está estriada con unas muescas.

FRAMBOISE, s. f. Sangüesa, que otras Ilaman frambuesa : cierta frutilla de sierra del género de la fresa.

FRAMBOISE, EE, p. p. V. Framboiser.

🛚 adj. Aderezado con sangüesa.

FRAMBOISER, v. a. Aderezar alguna

cosa con sangüesa.

FRAMBOISIER, s. m. Sangüeso, frambueso: el arbusto que da la sangüesa, o frambuesa, que tambien suelen llamar chordon, ó churdon; bien que este nombre se aplica mas comunmente á la bebida hecha con el zumo de esta fruta.

FRANC, ANCHE, adj. Franco: libre, espontáneo. || Franco: libre, exento de derechos, de gastos. | Franco: ingenuo, sincero. | Verdadero, perfecto, legitimo: tiene este significado cuando precede al substantivo; como il ess un franc animal; elle est une franche coquette. [ Entero, cabal: hablando del tiempo, como dias, semanas, meses. || Hablando de árboles, franc significa fino, de fruto dulce sin ser injerto, por contraposicion à sauvageun, bravio, silvestre.

FRANC, adv. Franco, claro: sin con-

templaciones, con lisura.

FRANC, s. m. Franco: nombre que se daha á los antiguos Franceses en los siglos V y VI. || Franco: moneda de Francia, que vale 20 sueldos y tres dineros, ó una peseta,

muy poco mas.

FRANÇAIS, AISE, adj. y subst. Frances: el natural de Francia, ó lo que pertenece à este pais. || (prov.) Se dice : parler en bon français: habler en buen frances: como decimos, en buen romance, en buen castellano, esto es, en términos claros, sin bablar frances: como decimos, hablar para libreas.

FRAISE, s. f. Fresa: cierta stutilla. || | castellano, habiar en romance, habiar clare y liso.

FRANC-ALLEU, V. Alleu.

\*FRANC-ARBITRE, s. m. Libre albe-

FRANC-ARCHER, V. Archer.

FRANC-BOURGEOIS, s. m. Vecino exento de ciertos pechos en lugar de senorio.

FRANCATU, s. m. Pero pardo: fruta.

FRANC-ETABLE, s. m. ( nout. ) Branque : dicese de dos naves que se besan, ó se abordan de vuelta encontrada: deux vaisseaux qui s'abordèrent de franc-étable.

FRANC-FIEF, s. m. Feudo franco.

FRANCHEMENT, adv. Francamente, ingenuamente, sinceramente.

FRANCHI, IE, p. p. V. Franchir, []

adj. Pasado: franqueado: traspasado.

FRANCHIR, v. a. Saltar, salvar: posar de un salto, o pasar por encima. || Pasar, atravesar con ánimo y trabajo sierras, paises, o puestos dificiles y peligrosos. || Pasar, traspasar, pasar mas allá, hablando de límites, raya. (fig.) Superar, vencer: cosas arduas , y dificultosas. || ( náut.) Ponerse á flote.

FRANCHISE, a. f. Franquicia, exencion, inmunidad. || Asilo, sagrado: dícese del derecho, y del lugar. || Franqueza, sinceridad, ingenuidad: esta es la acepcion mas corriente y comun de la voz franchise. Franqueza, libertad : fuero de un pais libre. En este scutido es voz ya anticuada.

\* FRANCISCAIN, s. m. Franciscano: re-

ligioso de la órden de San Francisco.

FRANCISE, EE, p. p. V. Franciser. [[ adj. Afrancesado: dicese de las palabras, y de las personas. V. Franciser, y se fran-CISET.

FRANCISER, v. a. Afrancesar: dar la terminacion francesa á una palabra tomada de otra lengua. || Se franciser: afrancesarse, tomar, ó imitar las costumbres y modas de los Franceses.

\* FRANCISQUE, s. f. Hacha de armas de los antiguos Francos : tambien se llamó fran-

cisca.

\*FRANC-MAÇON, s. m. Francmason: individuo de la sociedad llamada Francmasoneria. V. Maçon, maçonnerie.

\* FRANÇOIS, s. m. (n. p.) Francisco. FRANCOLIN, s. m. Francolin : ave.

FRANC-QUARTIER, s. m. (blas.) Cuattel franco: el primero del escudo que está á la derecha de la parte del gefe.

FRANC-REAL, s. m. Especie de pera.

FRANC-SALE, s. m. El que tenia privilegio de tumar la sal del altuli sin pagar derechos.

FRANGE, s. f. Franja: galon aucho de malicia. || (id.) Se dice: parler français: | hilo, lana, o seda, labrado, y que sirve FRANGER, v. o. Franjear: guarnecer con franjas alguna cosa.

FRANGER, . m. Cordonero, pasama-

nero.

\* FRANGIBLE, adj. m. f. Frágil, capas de

romperse.

FRANGIPANE, s. f. Frangipan: nombre de una pomada de olor. || Nombre de cierto pastelillo: como decimos bartolillo.

\* FRANGULE, e. f. Frangula: arbusto

cuya corteza es purgante.

FRANQUE (LANGUE), adj. Lengua franca: la mezcla de italiano, frances, y español, que se habla en las escalas de Levante.

FRANQUETTE (ALA), adv. (fam.)

🛦 la pata la llana : sin caremonia.

PRAPPANT, ANTE, adj. Lo que sorprende, admira. || Patente, evidente.

FRAPPART, adj. y s. Frailote: el fraile licencioso, que en castellano decimos buen bigardo.

FRAPPE, s. f. La marca, ó sello, de la

moneda.

FRAPPÉ, ÉE, p. p. V. Frapper. || adj. Golpeado, herido, etc. || Frappe d'anathème: excomulgado. || Frappe du tonnerre: herido de un rayo. || Frappe d'apoplexie: tocado, acometido de apoplegía. || (fig.) Se dice: frappe d'étonnement, d'admiration: absorto, aturdido, admirado: frappe d'une opinion: aferrado, encasquetado, en una opinion. || (id.) Dícese: vers, portraits, bien frappes: versos, retratos muy valientes, muy enérgicos, muy expresivos. || Drap bien frappé: paño bien batanado, tupido.

FRAPPEMENT, s. m. Golpe, toque: la accion de herir, ó tocar alguna cosa con otra. Solo se dice hablando de Moises cuando hirió en el desierto la peña con la

YATA.

FRAPPER (de), v. a. Golpear, dar un golpe, o golpes: a una persona, o cosa. ||
(fig.) Herir, tocar haciendo impresion:
como á la vista, á la imaginacion, etc. ||
Batir, acuñar, sellar: la moneda. || Frapper un poinçon, o une matrice: hincar. ||
Frapper à la porte: tocar, llamar, á la
puerta. || Frapper des mains: dar palmadas,
palmotear. || L'heure a frappé: ha dado la
hora. || (id.) Dicese: frapper l'oreille:
herir el oido. || (id.) Se dice: frapper le
cœur: tocar, lastimar al corason.

FRAPPEH, v. n. Dar golpe, o golpes; toque, o toques. || (fig.) Dar golpe, hacer eco, armonía: llamar la atencion, hacer impresion una cosa: por nueva, admira-

ble, etc.

FRAPPER, v. a. (músic.) Echar el com-

pas. V. Battre la mesure.

FRAPPEUR, EUSE, s. (fam. y foc.) Cascador, amigo de pegar, sacudir, etc.

FRASQUE, s. f. (fam.) Cascabelada, calaverada.

FRATER, s. m. (las.) Maucebo de barbero, ó cirujano: dícese por burla.

FRATERNEL, ELLE, adj. Fraternal y fraterno.

FRATERNELLEMENT, adv. Fraternaimente.

FRATERNISER, v. n. Hermanar, hermanarse: vivir como hermanos, en buena union. || Tener hermandad: hablando de una academia, universidad, ó una comunidad con otra.

FRATERNITE, s. f. Fraternidad, her-

mandad.

FRATRICIDE, s. m. Fratricidio: la muerte dada por un hermano á otro. || Fratricida: el matador de su hermano carnal. \* FRATRISÉE, adj. Decíase en otro tiempo de la rima de un verso, repetida en el principio del siguiente.

FRAUDE, e. f. Fraude, fraudulencia, engaño: accion hecha con mala fe. § Exfraude, con engaño.

FRAUDE, EE, p. p. V. Frauder. | adj.

Defraudado, engañado.

FRAUDER, v. a. Defraud ir, engañar. FRAUDEUR, EUSE, subst. Defraudador.

FRAUDULEUSEMENT, adr. Fraudu-

lentamente, fraudulosamente.

FRAUDULEUX, EUSE, adj. Fraudulento, malicioso: hecho con mala se, y engaño.

\*FRAXIL, s. m. Cenisa: entre fabriqueros de carbon.

FRAXINELLE, e. f. Chitan, dictamo blanco, fresnillo: planta.

FRAYANT, ANTE, adj. Dispendioso:

que ocasiona gastos.

FRAYE, EE, p. p. V. Frayer. | adj. Chemin frayé: camino abierto, trillado.

FRAYER, v. a. Abrir, facilitar, la senda, el camino : dícese en sentido propio, y en el figurado. || Rozar: tocar de refilon, ó ligeramente una cosa con otra.

FRAYER, v. n. Desovar : dícese de los peces. || Gastarse : dícese de la moneda por el continuo uso, ó ruce. || Escodar : dícese del venado cuando sacude las astas contra un árbol para limpiárselas. || (fam.) Frisar, hacer buena junta, ó buenas migas, aconchavarse : una persona con otra. Dícese regularmente con la negativa.

FRAYEUH, s. f Pavor, miedo, temor,

sobresalto.

FRAYOIR, s. m. (mont.) Escodaderos: los parages o árboles en que los venados restregan los cuernas para descorrearlas.

\* FRAYURE, s. f. (mont.) Desmogue: la accion de sacudirse las astas los ciervos.

FREDAINE, s. f. ( fam.) Calaverada, travesura, desbarro: de la juventud.

FREDON, s. m. Gorgeo, trinado: del que canta.

FREDONNER, v. n. Gorgear, trinar:

\* FREDONNEMENT, s. m. La secion de gorgear, de triuar. V. Fredon.

\* FRÉGATAIRE, s. m. Ganapan: mozo

de la compañía francesa de África.

FRÉGATE, s. f. Fregata: bagel menor que el navío. || Rabihorcado: pájaro marino.

\* FREGATON, s. m. Bagel veneciano, pa-

ra el comercio del golfo.

FREIN, s. m. Freno, bocado: para sujetar las caballerías. || (fig.) Freno: dícese de todo lo que sujeta a obrar bien, o impide el obrar mal. || (fig. y fam.) Dícese: ronger son frein: tascar el freno: llevar con repugmancia la sujecion, correccion, etc.

FRELAMPIER, s. m. (vulg.) Zopenco, zamacuco. || Cascaciruélas, cachivache:

hombre para poco, y sin maña.

FRELATE, EE, p. p. V. Frelater. | adj.

Falsificado, adulterado.

FRELATER, v. a. Falsificar, adulterar, el vino, ú otro licor: con alguna composicion, ó ingrediente.

FRELATERIE, s. f. Falsificacion, adul-

teracion.

FRELE, adj. m. f. Quebradizo, frágil,

delicado.

FRÈLE, s. f. Nombre que se da en algunas provincias á las mozuelas y don-cellas.

FRELON, s. m. Abejon, avispon.

FRELUCHE, s. f. Flocadura de boton. [] ( fig. ) Flueco, ó babaza : de hilitos muy sutiles, que se ven volar por el aire, y anuncian mudanza de tiempo.

FRELUCHES, s. f. pl. (fig. y fam.) Pa-

taratas, pamplinas, chilindrinas.

FRELUQUET, s. m. (fam.) Chisgaravis,

monuelo.

FREMIR (de), v. n. Estremecerse, temblar: de miedo, de horror, de cólera. Dícese del agua ú otro licor cuando va á levantar el hervor.

FRÉMISSEMENT, s. m. Temblor, estremecimiento: causado en el cuerpo por alguna pasion violenta. || Retumbo, repercu-

sion: del cuerpo sonoro.

FRENE, s. m. Fresno: arbol.

FRÉNÉSIE, s. f. Frencei: enagenamiento furioso del juicio.

EUÉNÉTIATE

FRENETIQUE, adj. m. f. Frenético. Usase tambien como substantivo.

FRÉQUEMMENT, adv. Frecuentemen-

te, con frecuencia, á menudo.

FREQUENCE, s. f. Frecuencia.

FREQUENT, ENTE, adj. Frecuente,

continuo.

FREQUENTATIF, IVE, adj. (gram.)
Frecuentativo: el verbo que incluye repeticion de otro.

FRÉQUENTATION, s. f. Frecuentacion, trato, comunicacion con otra persona. E Frequentation des sacremens: uso frecuente de los sacramentos de penetencia y comunion.

FRÉQUENTÉ, ÉE, p. p. V. Fréquenter. || adj. Frecuentado. || Lieu fréquenté:

lugar o parage concurrido de gentes.

FRÉQUENTER, v. a. Frecuentar, concurrir, asistir con frecuencia à alguna parte. || Concurrir, tener trato seguido : con alguna persona.

FREQUENTER, v. n. (fam.) Visitar á menudo, entrar con frecuencia : en alguna

parte.

\* FREQUIN, s. m. Cubeto: para azdcar,

vino, etc.

FRERE, s. m. Hermano: así se llaman los de sangre, los cristianos, los hombres en general como hijos de Adan. || Hermano : nombre del religioso que no es de misa. [ Frère germain: hermano carnal, el que lo es de padre y madre. | Frère consanguin : hermano de parte de padre. || Frère utérin : hermano uterino, ó de parte de madre. || (fam.) Dicese: frère du côté gauche: hermano bastardo. || Frère lai : lego, ó hermano lego. || Frère convers: hermano converso, ó donado, de un convento. || Beau-frère: cunado. | Demi-frère: medio hermano, hermanastro. || Faux-frère : compañero, ó amigo traidor. || Frères jumeaux : hermanos gemelos, mellizos.

siempre va unido con el de su orden; como les frères mineurs, les frères prêcheurs.

FRESAIE, s. f. Zumaya, bruja : ave

nocturna.

FRESQUE, s. f. Pintura al fresco.

FRESSURE, s. f. Asadura: dicese de los livianos, higado, bazo, y corazon de ciertos animales, que se venden juntos.

FRET, s. m. Flete: precio del transporte de las mercaderías en una embarcación; y tambien el mismo transporte, ó conducción.

FRETE, ÉE, p. p. V. Fréter. | adj.

Fletado.

\* FRÉTEMENT, s. m. Fletamento, póliza, carta con que se fleta un navio.

FRETER, v. a. Fletar: dar, y tomar á

flete un navio.

FRETEUR, s. m. Naviero, dueño de nave: el que percibe el flete de ella.

FRETILLANT, ANTE, adj. Inquieto,

bullicioso.
\* FRÉTILLE, s. f.Paja, ó cosa equiva-

lente.

FRETILLEMENT, s. m. Bullicio, inquietud, agitacion, y meneo del cuerpo.

FRÉTILLER, v. n. Bullir, menearse,

agitarse.

FRÉTIN, s. m. Pescado menudo. || (fig.) y fam.) Morralla : el desecho de cualquier cosa.

forta : el anillo de fierro que tienen las ruedos en el pezon del cubo.

FRETTE, EE, adj. (blas.) Fretado,

cotigado

\* FRETTES, s. f.pl. (blas.) Fretes: las cotizas que forman el cuerpo del escudo. FREUX , s. m. Corneja de pico blanco.

FRIABILITE, s. f. Friabilidad: la calidad de lo que se puede desmenuzar.

FRIABLE, adj. m. f. Desmenuzable, desmoronable: lo fácil de desmenuzar.

FRIAND, ANDE (de), adj. Goloso: amigo de bocados regalados, ansioso por ellos. || Regalado, sabroso, delicado: dicese de cosas de comer. Usase tambien como substantivo hablando de personas. || Friund de nouvelles: ansioso, deseoso de noticias. Morceau friand: bocado delicado.

FRIANDISE, s. f. Golosina: el apetito y gusto de bocados regalados. || Colosina, gulloria, cotufa: cosa delicada de comer, mas para el gusto y vicio, que para el sur-

tento.

FILICANDEAU, s. m. Fricando: ternora

mechada, con salva de acederas.

FRICASSE, EE, p. p. V. Fricasser. adj. Guisado.

FRICASSEE, s. f. Fricasé, fritada,

cochifitio.

FRICASSER, v. a. Hacer, ó guisar en pepitoria: alguna ave, ù otra carne. [ [fig. y fam.) Comerse el caudal, destrosar, despilfarrar su hacienda.

FRICASSEUR, e.m. Mal cocinero: que

no guisa bien.

\*FRICHE, s. f. Baldio, erial: tierra sin cultivo. !! En friche, exp. adv. Sin cultivo,

FBICTION, s. f. Friction : friega. || Frictions mercurielles: unciones.

FRICOT, s. m. (vulg ) Cualquier man-

jar, pero, sobretodo, carne.

"FRIGEFIER, v. a. Enfrier: refrescer. FRIGIDITE, s. f. (for.) Frialdad: impotencia natural.

FRIGORIFIQE, adj. m. f. Frigoriento,

friolento: lo que causa frio.

\* FRIGOTTER, v. n. Cantar el pinzon. FRILEUX, EUSE, adj. y s. Friolento,

friolero: el que es muy sensible al frio. \* FRIMAIRE, s. m. Frimario: tercer mes

del año republicano de Francia, y se contaba desde 21 de noviembre, hasta 20 de diciembre.

FRIMAS, s. m. Escarcha: el rocio con-

gelado.

FRIME, s. f. (vulg.) Reconcomio: ademan, gesto: con que se alecta, o da a entender algun desco, intencion, etc.

FRINGANT, ANTE, adj. (fam.) Des-

parpajado, despavilado, vivaracho.

FRINGUE, EE, p. p. V. Fringuer | adj. Enjungado.

FRINGUER, v. a. Enjuagar no vaso. FRINGUER, v. n. (ant.) Triscar, bailo | \* FRISEUR, s. m. Rizador del pelo,

FRETTE, & f. Birola: de lanza. || Vi- tear, salter: car en continuo movimieulo.

\* FRIOLET, a. m. Especie de pera.

\*FRIOU, s. m. (naut.) Freo: canal estrecho para el paso de barcas. Es voz de Levante.

FRIOUL, s. m. (geog.) Friuli: provincia del Estado Veneciano.

FRIPE, s. f. Bodrio: nombre de todo lo que se come junto.

FRIPE, EE, p. p. V. Friper. | adj. Aja-

do , deslucido.

FRIPER, v. a. (fam.) Ajar, sobajar, maltratar: cosas de ropa, o de vestir, por poco asco, o cuidado. | (vuig.) Zampar. tragar, engulir: comer con voracidad. (fig. y fam.) Despilarrar, bacer trizas :

disipar el caudal, la hacienda.

FRIPERIE, s. f. Oficio de ropavejero, de prendero : de baratillero. || Prenderia, ropavejería , baratillo : la tienda ó puesto do este oficio y trato. || Baratillo : conjunto de vestidos y muchles viejos. | (prov.) Dicese: se jeter sur la friperie de quelqu'un : poner á alguno como un trapo : y tambien sacarle los trapos á lucir, cortarle un sayo, esto es, mormurar de él.

FRIPE-SAUCE, a. m. (vulg.) Gloton.

gomia.

FRIPIER, IERE, c. Prendero, barati-

llero, ropaverejo.

FRIPON, ONNE, s. Bribon: picaro, tuno. || (fig. y fam.) Picarillo, briboncillo: dicese por halago.

FRIPON, ONNE, s. Bribon: en el sentido

de chusco, gracioso, vivo.

FRIPONNE, EE, p. p. V. Friponner.

adj. Robado, estafudo, engañado.

FRIPONNEAU, s. m. Bribonzuelo, picaruelo.

FRIPONNER, v. a. Pillar, estafar, robar con tretas y engaños. || Friponner au jeu : estafar, hacer fullerías, en el juego.

FRIPONNERIE, s. f. Brilwada, pi-

cardía, pillería.

FRIQUET, s. m. Gorrion de noguera. H Pespita, presumido, pisaverde. || Espuma-

FRIRE, v. a Freir: cocer en la sarten

con aceite, tocino, manteca, etc.

FRISE, s. f. (arquit.) Friso: la parte que media entre el arquitrabe y la cornisa. (milic.) Dicese: cheval de frise: caballo de frisia. || ( naus.) Panete.

\* FRISE, (geog.) Frisia: unas de las siete

provincias unidas.

FRISE, EE, p.p. V. Friser. adj. Rizado.

|| Frisado.

FRISER, v. a. Rizar: el pelo: || Frisar: paños, ú otras telas de lana. || (fig.) Rozar, tocar por encima, pasar ras con ras de una cosa. || Fer à friser: hierro de rizar, media caña.

de Baviera.

\* FRISOIR, s. m. Cincel pequeño: parà rematar ciertas obras vaciadas, O aculiadas. Il Instrumento para rativar los paños.

\*FRISON, s. m. (naus.) Cuerno pera beber la tripulacion, y en naves mercantes es pichel, especie de jarro. || Zagalejo corto.

FRISOTTE, EE, p. p. V. Frisotter. FRISOTTER, v. a. (joc.) Andar rizando

el pelo: rizar á menudo.

FRISQUE, adj. m. f. Bonito, pulldo, lindo, delicado. Resuelto.

FRISQUETTE, s. f. (imp.) Frasqueta : bastidor de hierro unido al tímpano por me-; dio de dos bisagras.

FRISSON, s. m. Calofrio, tiritona, frio de calentura. || (fig.) Temblor, espeluzo:

de miedo, de horror.

FRISSONNEMENT, a. m. Despeluzamiento e dicese del que causa el frio de calentura, y del que viene de miedo, ú horror.

FRISSONNER, ... Tiritar, tener Trio de calentura, estar con el frio de ella. (fig.) Espeluzarse, temblar de miedo, ó de horror.

FRISURE, s. f. Et rizado del pelo: pel-nado de rizos. || Rizado : el hilillo de oro y canutillo rizado.

FRIT, ITE, p. p.V. Prire. | acf. Frito. FRITILLAIRE, s. f. Fritilaria: planta. FRITTE, s. f. Frita: coccion de varios

materiales para el vidrio.

FRITURE, a. f. El freir: la accion y el modo defreir. || La manteca d'aceite frito, que ha servido de haber frito alguna cosa. || El frito, comida frita : tomase generalmente por pescado frito.

FRIVOLE, adj. m. f. Frivolo, baladi:

insulutancial.

FRIVOLITE, .. f. Insubstancialidad, vanidad : carécter y calidad de lo que es fri-

FROC, s. m. Capilla de tralle, que se toma por el mismo hábito. || (fig. y foc.) Frailía: la profesion, ó vida religiosa. { prov. y fam. } Dicese\_: jeter le froo aux orties: ahorcar los hábitos, desenfrailar.

FROID, s. m. Frio, lo opuesto al calor. | (fig.) Gesto, o semblante, frio, serio.

caliente. || (fig.) Frio: indiferente: insen- en gavilla, V. Blé. || Terre à froment: sible. | (id.) Friv: tibio, flojo. | (id.) Frio, serio, seco | (id.) Frio: sin energia, ni gracia. | Battre froid à quelqu'un : recibirle friamente. | Ily a du froid entre eux : 00 | ha entilisado su amistad. || De sang froid, exp. ndv. A cangre fria, con freecura, con serenidad.

FROIDEMENT, adv. Friamente, con

frialdad: con tibieza, ó poro agrado.

FROIDEUR, s. f. Frieldad, similad de lunn de las islas Balenses.

FRISINGUE, (geog.) Frisings: cluded lo que es frio. | (Ag.) Frielded: indiferencia, tibieza, en el obrar, y en el querer.

FROIDI, IB, p. p. V. Froidir. | adj.

Enfriado, frio.

froidir, v. a. y se froidir, v. r.

Enfriarse, ponerse frio.

FROIDURE, c. f. Frio, frialded: el frio derramado en el ambiente, o en la atmosfera : asi se dice la froidure, y no la froideur, d'un climat, de la saison, de la nuit, y hablando de la calidad de lo que es frio, se dice la froideur, y no la froidure, de la neige, du marbre, de la vieillesse.

FROIDUREUX, EUSE, adj. Friolero. Criolento. Es lo mismo que frileux; pero esta voz se usa en estilo serjo, y froidureus,

estilo burlesco y satírico.

FROISSE, EE, p. p. V. Proisser. | adj. Magullado, machucado. || Estregado, frotado, refregado. || Sobajado.

FROISSEMENT, c. m. Refregon, estregon. || Machucamiento, magullamiento. ||

Solmjadura, manoseo.

FROISSEH, v. a. Magallar, machucar. Refregar, estregar. || Sobajar, manoscar: una feia.

FROISSURB, e. f. Maguliadura, machu-

cadura, refregon,

FROLE, EE, p. p. V. Frôler. FROLEMENT, a. m. Rozamiento, roze, raspon. la accion y el efecto de rozar: o tocar de paso, y por la superficie, un cuerpo 4 otro.

FROLER, v. a. Tocar de resbalon, d de refilon, una cosa con otra: pasar rozán-

FROMAGE, s. m. Queso: la leche cuajada, cocida, y apretada en la encella.

FROMAGER, c. m. Quesera : encella con agujeros, donde se pone el queso para que gotee.

FROMAGER, ERB, a Quesero: el que

hace o vende quesos,

FROMAGERIE, e. f. Quesera: el lugar

donde se hacen los quesos.

" FROMAGEUX , EUSR , adj. Caseoso : cosa perteneciente, o que participa del queso.

FROMENT, e.m. Trigo: tomese por trigo puro, ó candeal, á diferencia de *bled*, ó ble, que comprehende genéricamente el trigo, y por extension toda semilla de que se FROID, OIDE, adj. Frio: lo opuesto á hace pan, así en grane, como en yerba, o tierra de pan llevar. | Proment locar. V. Epeautre. || Froment brun: trigotrechel.

FROMENTACEE, adj. y .. f. (botan.) Fromentácea: toda planta parecida al trigo,

ó que participa de sus calidades.

\* FROMENTALE, .. f. Avena descollada: planta que cria en las raices innos tubérculos como piedras preciosas.

\* FROMENTERA, (goog.) Formentera

FRONCE, EE, p. p. V. Froncer. | edj. | fachada principal de una obra o edificio no-Fruncido.

FRONCEMENT, L. m. Fruncimiento: de

FRONCER, v. c. Fruncir: replegar, recoger la orilla de alguna tela para que tenga ménos vuelo. || Fruncir : arrugar las Cejas.

FRONCIS, s. m. Pliegue, 6 pliegues, que se cogén á un cuello, manga, etc., para

que ajuste.

FRONCLE, s. m. Grano: venino: clavo: divieso. V. Furoncle.

\* FRONÇURE, V. Froncis.

FRONDE, s. f. Honda: con que se arrojan piedras. [ (cirug.) Cala, sago: venda de lienzo partida por ámbos extremos, que forma cuatro ramales.

FRONDE, EE, p. p. V. Fronder. || adj. Apedreado. (fig.) Censurado, satirizado.

FRONDER, v. a. Apedrear, tirar piedras con la honda. [] (fig.) Censurar, criticar.

FRONDER, v. n. Tirar al gobierno, mor-

murar de él, satirizarle.

FRONDEUR, s. m. Hondero: apedreador, con honda. || (fig.) Censurador, mormurador, principalmente del gobierno, y en este sentido corresponde a malcontento.

\* FRONDIPORE, s. m. Frondipora: pólipo marino que imita las hojas del arbol.

FRONT, s. m. Frente : lo alto de la cara. || Frente: tomase por toda la cara, o el semblante. ((fig.) Cara, descaro, desvergüenza. | (id.) Frente, frontis, la fachada, o cara de un edificio. | (id.) Frente: de un batallor, de un campamento, de un egército. || Fronts d'un bastion : caras o frentes : de un haluarte. De front, adv. De freute, por delante : de cara.

FRONTAIL, V. Fronteau.

FONTAL, s. m. Frontero: venda que se pone en la frente con algunas yerbas. Frontales: ciertos nervios, venas, huesos, y músculos de la frente.

FRONTAL, ALE, adj. Frental: que per-

tenece à la frente.

FRONTEAU, s. m. Frontal: pedazo de pellejo que se ponen los Judíos sobre la frente cuando están en la sinagoga. | Pedazo de hayeta negra que se pone á los caballos en señal de luto. || Frontal : correa de | la brida del caballo, que le pasa por la f. ente. | (naut.) Propao.

FRONTÉVAL, s. m. Tulipan jaspeado

de rojo, blanco, y rosa.

FRONTIERE, s. m. Frontera: raya, o confin que separa un reino ó estado de otro. Usase tambien como adjetivo: ville o place frontière: ciudad, ó plaza fronteriza.

\* FRONTIGNAN, s. m. Frontinan: vino moscatel del terruño de Frontiñan en Fran-

FRONTISPICE, s. m. Frontispicio: la

table. ¶ Frontispicio, portada: de un li-

FRONTON, s. m. Frontis: ornato de arquitectura que se pone sobre puertas y ven-

tanas. [ (náut.) Escudo de popa.

FROTTAGE, s. m. La obra de fregar y limpiar los suelos de las casas. Corresponde al aljoficado de Andalucía, cuando es sobre ladrilios , ó baldosas.

FROTTE, EE, p. p. V. Frotter. | adf. Frotado, flotado. | Restregado, fregado. |

(fig.) Cascado, sacudido.

FROTTEMENT, s. m. Rozamiento, ludimento: cohesion de dos cuerpos uno con

FROTTER, v. a. Frotar, estregar, fregar, limpiar; rascando ó estregando, una cosa con otra. || Flotar : dar un flote, una untura. [ ( fig. y fam.) Cascar, sacudir : dar una tunda, una palisa, una felpa. || (id.) Se dice: se frotter à quelqu'un : rosarse mucho con alguno, arrimarse mucho á él, tener familiaridad y trato con él.

FROTTEUR, s. m. El que friega y limpia los suelos de las casas : como quien dice

friega suelos, limpia suelos.

FROTTOIR, s. m. Lienzo, o paño para dar friegas, enjugar, ó limpiar. || Rodilla, estropajo, aljofifa: para limpiar y restregar. || Navajero : paño en que el barbero limpia la navaja. [[(encuad.) Alisador: para unir é igualar los lomos de los libros.

FROTTON, s. m. Bruñidor : para alisar

Jos naipes.

FROUER, v. n. Reclamar : liamar á las

aves con el reclamo.

\* FRUCTIDOR, s. m. Fructidor: último mes del año republicano frances, que corria desde 18 de agosto hasta 16 de setiem-

\* FRUCTIFÈRE, adj. m. f. Fructisero:

cosa que da fruto.

FRUCTIFICATION, s. f.(bosán.) Fructificacion.

FRUCTIFIER, v. n. Fructificar: dar fruto. | (fig. Fructifiar : producir bien, utilidad, provecho.

\* FRUCTIFORME, adj.m. f. Frutiforme:

en forma de fruta.

FRUCTUEUSEMENT, adv. Fructuosamente, con fruto, con provecho.

FRUCTUEUX, EUSE, adj. Fructuoso,

útil, provechoso.

FRUGAL, ALE, adv. Frugal, parco, sobrio: en el comer.

FRUGALEMENT, adv. Frugalmente, con frugalidad, parcamente, sobriamente.

FRUGALITE, s. f. Frugalidad, sobriedad, templanza en el comer y beber.

FRUGIVORE, adj. m. f. Frugivoro: el que no solo se mantiene de frutos y semillas, sino de vegetales en general.

FRUIT, s. m. Fruto, frutos: lo que pro-

ducen en general los árboles y plantas. || Fruta, frutas: dicese determinadamente de lo que producen los árboles, en especial los frutales. || Fruta, postres: que se sirven al fin de la comida. || (fig.) Fruto, o fruto de | bendicion: la criatura nacida, ó por nacer, de legítimo matrimonio. || (id.) Fruto, provecho, utilidad. || (id.) Fruto: efecto, resulta. ||(arquit.) Relex: diminucion del grueso de una pared hácia lo alto.

FRUITS, s. m. pl. Fruios: la renta que produce una hacienda, una dignidad, etc.

FRUITAGE, e. m. Frutas: toda suerte de

frutas en general.

FRUITE, EE, adj. (blas.) Fruitado, se dice del árbol cuyo fruto es de diferente color.

FRUITERIE, e. f. Frutera, o frutero: el parage ó alacena donde se guarda la fruta. A Ramillete: oficio de la casa real para cuidar de la prevencion de las frutas, y todo lo demas que entra en los postres. || Chef de la fruiterie (chez le roi): gese del ramillete en palacio.

FRUITIER, adj. Frutal: dicese del árbol de fruta. Usase tambien como substantivo.

FRUITIER, ERE, s. Frutero, frutera:

el que, ó la que vende la fruta.

\*FRUITION, e. f. Fruicion, delectacion. FRUSQUIN, o. m. (vulg.) Hacienda: todo lo que uno tiene en dinero, o muebles. Il a mange tout son frusquin, o tout son saint frusquin: se ha comido toda la hacienda, sus haberes, un pedazo de pan que

\* FRUSTATOIRE, s. m. Carraspada: vino compuesto con azúcar, nuez de especia, y

FRUSTE, adj. Llaman asi los anticuarios á una moneda, ó lápida, cuyo tipo, y caractéres están horrados

FRUSTRATIF, IVE, V. Prustratoire. FRUSTRATOIRE, adf. m. f.(for.)Frustratorio, frustráneo.

FRUSTRE, EE, p. p. V. Frustrer. || adj.

Frustrado.

FRUSTRER, v. a Frustrar : defraudar, privar á alguno de lo que le tocaba, ó él esperaba. || Dejar burlada, dejar sin efecto, la esperanza, ó intencion de alguno.

"FUCA, e. m. Fica: pescado de mar.

\*FUCUS, 6 VAREC, a. m. Fuco, ova: cierta yerba ligerisima que se cria en el mar.

FUGITIF, IVE, adj. y e. Fugitivo, profugo, errante: el que anda huido y escapado. En este sentido es tambien substantivo. | ( fig.) Fugaz, pasagero, ligero: dicese de las cosas en lo moral. || Pièces fugitives: obras sueltas, escritos Volanderos: dicese de toda composicion de corto volúmen, impresa, o manuscrita.

musical.

FUI, IB, p. p. V. Fuir. || adf. Huido, evitado. Escapado.

FUIE, s. f. Palomer casero.

FUIR, v. a. Huir, evitar, aparter de et

algun daño, o peligro.

FUIR, v. n. Huir, buirse : escaparse: echar á huir. | (fig. ) Huir, pasar breve : el tiempo, la edad. || Diferir, ander con efugios : para alargar : ó estorbar la conclusion de algun asunto. 🛭 Irse : salirse : algun licor de una vasija.

FUITE, s. f. Hulda, fuga. | Kvasion, cecapatoria, efugio. || Mettre en fuite: ahu-

yentar, hacer huir.

\*FULDE, (geog.) Fulda: ciudad de Alemania.

\* FULGENCE, a. m. (n. p.) Fulgencio. FULGURATION, c. f. (quim.) Fulguracion.

FULIGINEUX, BUSE, adf. Fuliginoso, denegrido, obscurecido, tiznado de hollin.

\* FULIGINOSITE , . f. Hollin.

FULMINANT, ANTE, adj. Bl que, o la que, echa tempestades, rayos : esto es , votos, pestes, tacos, o ternos. | (quim.) Dicese: or fulminant, poudre fulminante: oro, o polvos fulminantes.

FULMINATION, s. f. (der. can.) Fulminacion : egecucion , y notificacion de una excomunion, monitorio, o bula. il (quim.) Separacion de las partes de un cuerpo con

estrepito.

FULMINE, EB, p. p. V. Fulminer. adj. Fulminado.

FULMINER, v. a.(der. can.) Fulminar: publicar: algunos actos con ciertas formalidades.

FULMINER,, v. n. Bchar tempestades, rayos: esto es, tacos, ternos, votos, pestes: lo mismo que bravear, de colera, de enfado.

\*FUMADE, e.f. Porcion de pasto.

FUMAGE, e.m. Dorado de falso : del bilillo de oro.

FUMANT, ANTE, adj. Humeante: lo que humea, o echa humo. || (fig.)) Se dice : être tout fumant de colère : subirse el humo á las narices, atularse de cólera.

FUME, EE, p. p. V. Fumer. | adj. Ahumado. | Estercolado : un campo.

FUMEE, e. f. Humo: del fuego, o de lo que se quema. H Humo, vapor : que exhala todo cuerpo húmedo que eo calienta, ó fermenta. # (fig.) Humo: viento: la nada, d vanidad de alguna cosas,

FUMEES, c. f. pl. Humos, vapores: que suhen del estómago à la cabeza. || Las cagar-

rufas de los venados.

FUMER, v. n. Humear, ahumar : ochor humo de al. [ (fig.) Bular, bravear : de

FUMER, e. a. Fumar, tomar tabaco de FUGUE, e. & Fuga: cierte composicion | hoja. || Ahumar : curar el humo, poner al llumero alguna cosa, como jamenas, lonabonarias.

FUMERON, c. m. Tizo: de la lumbre,

del carbon encendido.

FUMET, e. m. Humillo : cierta fragrancia que despiden algunos vinos y carnes.

FUMETERRE, s. f. Fumaria, filomos-

tera, palomilla : planta.

FUMEUH, s. m. Fumador: al que fuma

tabaco de hoja.

FUMEUX, EUSE, adj. Dicese de los licores que se suben á la cabeza.

FUMIAIRE, adj. m. f. Que nace en el

FUMIER, e. m. Fiemo, estiércol, basura: toda especie de inmudicia para estercolar las

FUMIGATEUR, c. m. Fumigador: el

que hace fumigaciones.

FUMIGATION, e. f. (medic. y quim.) Fumigacion: el zahumerio, o humo de algun cuerpo encendido, que se traga o recibe por remedio. || Fumigacion : el vapor que despide el mercurio puesto sobre el fuego.

FUMIGER, v. a. (quim.) Fumigar: suspender un cuerpo de modo que reciba los vapores de otro. | Ahumar, perfumar.

FUMISTE, s. m. Artifice que arregla las

chimeneas para que no bagan humo.

FUNAMBULE, s. m. Funámbulo: lo mismo que bailarin de maroma, volatin.

FUNEBRE, adj. m. f. Funebre, funeral : lo que pertenece á mortuorio, entierro, funeral, exequias. || (fig.) Funebre, lugubre, triste.

\* FUNER, v. a. (ndus.) Aparejar de jarcia

un navio.

FUNERAILLES, s. f. pl. Funeral: exe-

quias en un entierro.

FUNERAIRE, adj. m. f. Funeral: solo se dice de los gastos hechos para un entierro, o unas exeguias.

FUNESTE, adj. m. f. Funesto : sinies-

tro, fatal, infausto.

FUNESTEMENT, adv. Funestamente,

latismosamente, fatalmente.

\* FUNEUR, s.m. (naut.) Proveedor de jar-

\* FUNGUS, V. Fongus.

\* FUNICULAIRE, adj. (fls.) Funicular: compuesto de cuerdas.

FUNIN, s. m. (ndut.) Cordage : jarcia de !

una embarcacion.

fur et à mesure : cada que, o cada y cuando que, todas y cada una de las veces que, segun y cuando, á proporcion, al paso que.

FURET, s. m. Huron : animalejo para cazar conejos en la madriguera. || (fig.) Hu- | noticias y secretos. || Escobilla : dicese de subtico, que buscan los malos humares un les : cohete de lágrimas,

ganizas, etc. || Betercolar: las tierras, para | lo mas retirado del cuerpo. || Capillo: especie de red para casar conejos con huron.

> FURETER, v. n. Cazar con buron. (*fig.*) Huronear : andar de una parte á otra para saber y oler cuanto pasa-

> FURETEUR, s. m. Huronero: cazador de huron. | (fig.) Pesquisidor, escudriñador, averiguador : de secretos, de noticias, etc. Tambien se llama huron.

> FUREUR, s. m. Furor: ira, colera, braveza. || Furor : pasion, mania por alguna coea. || Fureur poétique : furor, entusiasmo, estro poético.

\* FURFURB, v. f. Caspa de la cabeza.

FURIBOND, ONDE, adj. y s. Furibundo : el que se deja arrebatar de la ira, ó cólera. || Usase tambien como substantivo.

FURIE, s. f. Furia, furor, cólera. || Furor : impetu, violencia. || Furia : nombre de una divinidad infernal del gentilismo. || (fig.) Fui ia: se llama á la muger colérica, y vocinglera.

FURIEUSEMENT, adv. Furiosamente.

desaforadamente, bárbaramente.

FURIEUX, EUSE, adj. Furioso, desapoderado, enfurecido. || Furioso, impetuoso, violento, hablando de cosas. || Furioso, barbaro: por descomunal, desaforado, excesivo. || (blas.) Furioso : se dice del toro levantado sobre sus pies.

" FURIN, s. m. (naut.) Dicese: mener un vaisseau en furin : sacar un navio de un

puerto á pleamar por un práctico.

FUROLLE, s. f. (naut.) Ardentia : especie de reverberacion como de chispas ó luces que se muestran en las olas agitadas.

FURONCLE, s. m. Divieso: que se lla-

ma vulgarmente clou.

FURTIF, IVE, adj. Furtivo: lo que se hace á escondidas, de secreto, al disimulo.

FURTIVEMENT, adv. Furtivamente, de secreto, ó á escondidas, con disimulo.

FUSAIN, 6 BONNET-DE-PRÈTRE,

s. m. Bonelero: arbusto.

FUSAROLLLE, s. f. (arquit.) Collarin: de la columna.

FUSEAU, s. m. Huso: para hilar. || Fuseau de lanterne, 6 de moulin : husillo.

FUSEAUX, s.m. pl. Bolillos, palillos:

para haçer encajes, cordones, etc.

FUSÉE, s. f. Husada, mazorea: todo el hilo que cabe en el huso despues de hilado. Il Cohete: artificio de polvora. || En el blason FUR, (voz for.) Usase en esta frase ad- es especie de lisonja, o roel. || Fusée de verbiel de estilo : au fur et à mesure, o à bombe : espoleta de bomba. || Fusée d'essieu : el peson del ege de un carruage, que entra dentro del cubo de la rueda. Il Fusca de montre : el cono canelado en que se entorcha la cadenilla del relox. || Fusée de tournebroche: la pieza del molinillo del asaron: hombre curioso, que anda averiguando dor en que se rolla la cuerda. || Fusée volante: cohete volador. || Fusée à serpenciertas medicinas, como el mercurio, y el maux: cohete de culebrillas. | Fusés à étoi-

FUSER, v. n. (fis.) Extenderse, dilater-

se, esparcirse.

FUSEROLE, .. f. Hembrilla: entre tegedores es la varilla de hierro que pasa por **el es**polin.

RUSIBILITR, s. f. Fusibilidad : calidad

de lo que se puede fundir.

FUSIBLE, adj. m. f. Fusible: lo que ee

puede fundir y derretir.

FUSIL, s. m. Eslabon: con que se saca Luego del pedernal. | Afilon : instrumento de acero, redondo y largo, en que afilan los cuchillos, los giferos, matarifes, etc. || Fusil, y escopeta: lo primero se dice de los so!dados; y lo segundo de los cazadores, ó pai-

FUSILIER, c. m. Fusilero: soldado de

infantería, que no es granadero.

\* FUSILLADE, s. f. Fusileo: multitud de fusilazos tirados al mismo tiempo. Arcabuceo.

FUSILLER, v. a. Arcabucear, pasar por

las armas, á un soldado reo.

FUSION, s. f. Fusion: licuacion de los metales.

FUSTE, s. f. Fusta: nombre de una em-

harcacion ligera de remo y vela.

FUSTET, s. m. Fustete: arbol tintorio para el color pajizo.

FUSTIGATION, . f. Castigo o pena de

FUSTIGE, EE, p.p. V. Fustiger. || adj. Azolado.

FUSTIGER, v. a. Azolar, der azotes: a

un defincuente.

\* FUSTOC, s. m. Fustoc : madera pajiza luye, o corre de miedo. que sirve para tinte, y obras de faracea.

FUT, s. m. Barril: para poner vino, u otros licores. || Caja, cepo, de escopeta, de combate. || Rallier les fuyards : reunir los pistola, etc. || Asta, ástil: palo de lanza, pica, que huyen, volverlos á la sormacion, ó á alabarda, garrocha. || Caja : la armazon de | formar.

FUSELE, EE, adj. (blas.) Fuselado, madera del cepillo y otros instrumentos de fusado, cargado de nusos. carpintería, tonelería, etc., que no llevan carpintería, tonelería, etc., que no llevan mangos. || Fût d'arbalète : curenn de ballesta. Il Fut de colonne : cana de columna.

FUTAIE, s. f. Arbolado, monte hueco

y tambien oquedal.

FUTAILE, c. f. pl. Bosque bravo. FUTAILLE, c. f. La madera en que se pone vino: tomase por el mismo tonel, ó barril. | Futaillerie: piperia, barrilleria: entiéndese por una provision o surtido de toneles, pipas, o barriles.

FUTAINE, s. f. Fustan, hombasí: tela de

bilo y algodon.

FUTE, EE, adj. (fam.) Marrajo, martagon, taimado. | (blas.) Fustado: se dice de la lanza, dardo, hacha, cuyo ástil es de diverso çolor que el hierro.

FUTEE, s. m. Masilla: especio de pasta, ó betun de cola fuerte y aserrin menudo, de

que usan los carpinteros.

F-UT-FA, s. f. Fe fa ut : voz de la música, y la cuarta del diapason.

FUTILE, adj. m. f. Fútil: frívolo, ba-

ladí.

FUTILITE, e. f. Futilidad : insubsistencia, debilidad, de un argumento, de una razon. | Futilidad, fruslería, bagatela.

FUTUR, URE, *adj.* Futuro: lo que es-

ta por venir.

FUTUR, s. m. (gram.) Futuro : tiempo del verbo con que se significa lo venidero.

FUTURITION, s.m. (didac.) Futuri-

cion.

FUYANT, ANTE, adj. El que huye de la vista : lejano.

FUYARD, ARDE, adj. Fugitivo : \*! que

FUYARDS, s. m. pl. Dicese de los soldados huidos, que huyen en una acción, ó

## GAB

## GAB

masculino en la lengua francesa : un grand G: una G grande. || Esta letra delante de a, o, u, se pronuncia como en español: pero precediendo à e, o i, tiene el mismo sonido que la jota de los Gallegos y Portugueses. || G seguido de n tiene casi siempre el sonido do nvestra ħ.

GAAR, s. m. Pescado de la isla de Ta-

bago.

GABAN, e. m. Gaban : cierta capa entrapada de pelo largo.

U, Béptima letra del alfabeto, y quinta en chato usado en las costas del mar cantábrico el orden de las consonantes. Es del género | para la carga y descarga de los navios. || Especie de red para pescar.

\*GABARER, v. n. (ndut.) Cingar.

GABARI, o GABARIT, s. m. (naut.) Plantilla: que se sigue en la construccion de un baque.

\*GABARIS, s.m. pl. (ndut.) Galibos: del

buque.

\* GABARIER, s. m. Gabarrero: el conductor de una gabarra, y el mozo cargador, ó descargador de ella.

GABATINE, s. f. (fam.) Papilla: astu-GABARE, s. f. Galarra: cierto barco cia halagueña para engañar 4 otro. || Donner de la gabatine à quelqu'un : darle papilla, venderle juncia : enganarle con palabras y promesas vanas.

GAD

GABELAGE, s. m. Acopio de la sal en ·los alfolies, graneros, para que se enjugue

ántes de venderla.

GABELE, EE, p. p. V. Gabeler. | adj.

Acopiado.

GABELER, v. a. Encerrar : acopiar la sal en los alfolies para que se enjugue antes que se venda.

GABELEUR, s.m. Dependiente de sali-

nas y tambien alfolinero.

GABELLE, c. f. Gabela: impuesto sobre la sal. || Alfoli : almacen de la sal.

\*GABELLUM, s. m. (lat.) Entrecejo: el

espacio entre ceja y ceja.

\*GABELOUX, s. m. (fam.) Insolente, zumbon, burlon. A Agente à oficial de la gabela, guarda de una puerta en una ciudad ó villa.

\*GABER, v. a. y n. (ant.) Mothr, bur-

\* GABET, s. m. Veleta. Es voz provincial.

\*GABEUR, e. m. (ant.) Molador.

\*GABIE o HUNE, s. f. (naut.) Gavin: la que lievan en los palos las naves de vela redonda.

GABIER, s. m. Gaviero: el marinero que está de guardia en la gavia.

GABILLAUD, V. Cabillaud.

GABION, s. m. (milic.) Gavion, ceston: para cubrirse contra el fuego del ene-

\*GABIONNADE, s. f. Costonada: res-

guardo hecho con gaviones.

GABIONNE, EE, p. p. V. Gabionner. # adj. Cestonado: cubierto con gaviones, ó cestones.

GABIONNER, v. a. (milic.) Cestonar: cubrir con gaviones, o cestones: hacer una

cestonada.

\*GABORDS, c. m. pl. Tablas de quilla, las que empiezan desde la quilla à forrar el costado del buque.: paradura.

\*GABURON, s. m. (náut.) Gimelga: pieza, ó percha, que se amarra á un mástil

o verga para fortificaria.

GACHE, s. f. Cajo, cerradero: el agujero ó chapa donde entra el pestillo de la

GACHER, v. a. Amesar yeso: betir la

GACHETTE, e. f. Palastro, chapa: la planchita sobra que se coloca el pestillo de quin, mozo de esquina, ozacan: mozallon una cerradura.

\*GACHEUR, s. m. Mercader baratero,

que vende à vil precio.

GACHEUX, EUSE, adj. Cenagoso, lo-

doso, hecho unas gachas. GACHIS, o. m. Lodazal, lamedal.

\*GADELE, s. f. Grosella: para haper jalea.

\* GADELIER, s. m. Grosellero: arbusto. GADOUARD, e. mePozero, privadero: el que limpia letrinas.

GADOUE, s. f. Porqueria que se saca de

las letrinas.

GAFFE, s. f. (náut.) Bichero, o botador : percha de que se usa en las embarcaciones para atracar y desatracar.

GAFFER, v. a. (naut.) Aferrar, atracar: con el bichero, á otro instrumento de

gartio.

\* GAGATB , s. m. Piedra negra de la ca-

lidad del azabache.

GAGE, s. m. Prenda: la alhaja que x entrega para afianzar una douda. § (fig.) Prenda: seguridad, testimonio de la amistad, de la scaltad, del amor, etc. || Apuesta: lo que se pone en manos de un tercero cuando dos disputan, para darlo al que tenga razon.

GAGES, s. m. pl. Salario, soldada: la paga de un criado, ó airviente. 🖁 Sueldo: la paga de un empleado, de un depen-

diente.

GAGE, EE, p. p. V. Gager. || adj. Apos-

tado. Asalariado.

GAGER, v. a. Apostar : hacer una apuesta. 🛮 Asalariar : dar salario, o sueldo á al-

GAGERIE, 84ISIE-GAGERIE, s. f. ( for. ) Embargo de muebles y alhajas : que hace el casero al inquilino para asegurarse los alquileres.

GAGEUR, EUSE, subst. Apostador : el que apuesta. Tambien se dice del que tiene

vicio , ó costumbre de apostar.

GAGEURE, s. f. Apuesta: la accion de apostar , y tambien lo que se apuesta.

\* GAGIÉR, s. m. Mayordomo de fábrica,

en una aldea.

GAGISTE, e. m. El que toma salario por algun servicio sin ser criado: dícese determinadamente por los dependientes del teatro, como cobradores, apuntadores, ecomodadores, etc.

\*GAGNABLE, adj. m. f. Embonado, beneficiado: hablando de terrenos ó tierras antes perdidas, y despues cultivadas.

GAGNAGE, s. m. Pastura : tierras adonde van á pacer los ganados y venados.

GAGNANT, e. m. Ganador: el que gana en el juego, etc.

GAGNE, EE, p. p. V. Gagner. | adj. Ganado.

GAGNE-DENIER, s. m. Ganapan, faen cualquiera especie de trabajo.

GAGNE-PAIN, a. m. Aquello con que

uno gana la vida.

GAGNE-PETIT, s. m. Amolador de cuchillos, que lleva la muela á cuestas por las calles.

GAGNER, v. a. Ganar: grangear adquirir caudal, dinaro. [Ganar: lograr, corseguir la gracia, el favor, el affeto, etc. | | morado. | Alegre, alegrillo: alumbrado por Gapar: tomar una plaza, conseguir una victoria. 🛭 Ganar : exceder, aventajar á otro en alguna gracia, perfeccion, ó habilidad. h Llegar, extenderse hasta tal parte; como un fuego, una mancha, una epidemia. Gamar, sobornar : los guardas, las centinelas. Por antifrasis es coger, sacar, o buscarse algun mal, o trabajo; como gagner une maladie, des coups, etc. | Gagner au pied, la guérite, le haut, les champs, les saillis : echar à correr, pouer pies en polvorosa, coger el portante, picar de soleta, tomar las de villadiego. | Gogner chemin, du chemin: avanzar, adelantar, pasar adelante. || Gagner le devant, les devants : coger la delantera. | (fig.) Se dice: gagner le dessus: sobrepujar, aventajar, ó vencer á otro, tener sobre él superioridad. (id.) Dicese: gagner du terrain : ganar terreno, adelantar en sus pretensiones, y conexiones. Gagner le vent, au vent, le dessus du vent : ganar el viento, el barlovento. || Gagner quelqu'un de la main, o de vitesse: ganar por la mano, adelantarse à otro en la egecucion de alguna cosa. | Gagner sa vis: ganar su vida, su comida trabajando. || Gagner la maison, un port etc.: irse à casa, entrar en un puerto, etc.

\* GAGNEUR, s. m. Ganador: solo se puede aplicar en estilo jocoso, é irónico, diciendo: ce gagneur de tant de batailles:

este lanfarron.

GAGUI, s. f. (fam. y joc.) Frescons, fresconeta: dicese de una muger, o moza

rolliza y graciosa.

GAI, AIE, adj. Alegre, placentero: dicese de las personas, y de lo que tiene relacion á ellas. | Hablando de las cosas, pide otra traducción, como se verá en los egemplos siguientes. || Appartement gai : cuarto alegre, claro, de buenas vistas. || Temps gai: tiempo sereno, y apecible. || Vert gai: verde gay, o claro. || Cheval gai : caballo losano. En el blason se dice del caballo en pelo, y suelto. Avoir le vin gai : estar alegrillo, achispadillo, cuando se ha behido un poco.

GAI, adv. Alegrements.

GAIAC, 6 BOIS SAINT, s. m. Guayacan , guayaco, palo santo : árbol de Indias.

GAIEMENT, adv. Alegremente, de buen

humor, de buena gana.

GAIETE, s. f. Alegria, buen humor. Gracia, viveza, humorada: dicese de alguna accion ó palabra propia de la mocedad. De gaieté de cœur, exp. adv. De proposito, grenouille pêcheuse, o pécheur marin. por antojo, de caso pensado.

GAIETTE, (geog.) Gaeta: ciudad del

reino de Nápoles.

\* GAIGNIERES, s. f. pl. Abejas : de cierta

especie.

GAILLARD, ARDE, adj. Alegre, di-

haber bebido un poco. | Valiente, bizarro, osado : hablando de obras, ó acciones. || Lozano, lucido, medrado: hablando de la salud y estado del cuerpo de las personas. || Conte gaillard: cuento alegre, que se llama tambien verde, é colorado, esto es, algo licencioso. | Vent gaillard: viento fresco.

GAILLARD, s. m. (náut.) El castillo de popa, ó alcasar de un navío, y tambien el

de proa.

GALLARDE, e. f. Gallarda: baile que no está ya en uso. || (imp.) Glosilla en cuerpo

de breviario : cierto grado de letra.

\* GAILLARDELETTES, s. f. pl. 6 GA-LANS, s. m. pl. (naut.) Gallardete: especie de bandera que se enarbola en el palo de mesana.

GAILLARDEMENT, adv. De buena gana, de huen humor. || Con desahogo, con

desenvoltura, con atrevimiento.

\* GAILLARDET, a. m. (naut.) Gallardete : cierta bandera partida que se pone en los topes de los árboles.

GAILLARDISE, s. f. Desenvoltura, des-

ahogo : accion ó chanza algo libre.

\* GAILLET, V. Caillelait.

GAIN, s. m. Ganancia, lucro, provecho. || Victoria, ventaja: hablando de una batalia, de un combate, de un pleito, ó del juego.

GAINE, e. f. Vaina, estuche: para cuchillo, tigeras. | Jareta: la que se hace en . la ropa para pasar una cinta, ó cordon.

GAINIER, s. m. Vainero : el que trabaja vainas y estuches para cuchillos, tigeras, etc. Arbol del amor.

GAITE, V. Gaieté.

\*GAL, s. m. (n. p.) Gaio.

GALA, s. m. Gala, fiesta, regocijo público. | Habit de gala: vestido de gala. | *Jour de gala:* dia de gala.

\*GALACTITE, s. m. Arcilla: de cierta

\* GALACTOMETRE, s. m. Galaciómetro: instrumento para conocer la calidad de la leche.

GALACTOPHAGE, 6 GALACTOPOTE, s. m. f. Galactólago: que se mantiene de leche.

GALAMMENT, adv. Garbosamente, bizarramente. || Gallardamente, con gracia, con gusto, con aire. | Lindamente, primorosamente, con habilidad.

\* GALANGA , s. f. Galanga : planta de la India. | Rana marina, que se llama tambien

GALANT, ANTE, adj. Galante, cortes, garboso, bizarro: hablando de personas. Galano, rumboso, de buen gusto: hablando de cosas. | Gulant homme: hombre caba-Heroso, hembre de garbo, de honra.¶*Homme* galant: galanteador, cortejador, cortejante: vertido, jugueton. | Alegre de cascor, una-1 de damas. | Hubit galant : vestido galano. |

galante: siesta, funcion galana.

GALANT, s. m. Galante, galanteador, cortejo: amante de una muger. || Galan, mancelo, majo: el favorecido de una muger, en el trato ilicito. H Galant de jour: hedionda de dia : planta que tiene la flor como la del jazmin, y se cierra por la voche, Galant de nuit: galan de noche, parju de Chile: planta cuya flor se cierra por el dia.

GALANTERIE, s. f. Gala, garbo, gentileza, gracia. || Galanteo, cortejo: obsequio y servicio á las mugeres. | Amores, trato, amistad: trato ilícito entre los dos sexos. Fineza, expresion: en sentido de regalo ó

presente de corta entidad.

GALANTIN, s. m. Galancete.

\* GALANTINE, s. f. Campanillas, narciso leucojo: planta.

GAI.ANTISE, EE, p. p. V. Galantisor.

Il adj. Galanteado, fastejado.

GALANTISER, v. a. (ant.) Galantear,

festejar : un hombre à una muger.

GALAUBANS, GALEBANS, 8 GA-LANS, s. m. (ndut.) Brandales: cuerdas que forman los lados de las escalas. || Burdas : cahos unidos á los brandales.

GALAXIE, s. f. (fis.) Galaxia: liamase así la via láctea, vulgarmente camino de

Santiago.

GALBANUM, s. m. Galbanum : especie de goma. || (prov.) Se dice: donner, vendre du galbanum : vender juncia, entretener à uno con faisas promesas.

GALBANUM, V. Cabanon.

GALBE, s. m. Galilio : corte gracioso y proporcionado que se da d alguna piesa de adorno en la arquitectura ensanchándose hácia arribe.

\* GALBULE, s. f. Cabeza o nues de ci-

GALE, s. f. Sarna : cierta enfermedad

cutanea.

GALE, s. m. Galo, ó cerezo de la Lui-

siana : arbusto oloroso.

GALEACE, s. f. Galeaza : nombre de la mayor embarcacion de remo y vela, intro-

ducida por los Venecianos.

GALEE, s. f. (imp.) Galera: tabla con tres bordes con sus muescas, donde entra la volandera: sirve para poner la composicion, d formar las planas.

GALEFRETIER, e. m. ( vulg. y eatir. ) Pobre piojoso, desarrapado: pobreton sin

casa ni renta.

GALEGA, s. m. Galega, ruda de cabra:

GALENE, s. f. Galena: nombre que dan los naturalistas al mineral de plomo.

GALENIQUE, adj. m. f. Galénico: lo

perteneciente à la medicina galénica.

GALENISME, s. m. Galenismo: nombre que se da á la doctrina de Galeno.

GALENISTE. adj. Galenista: dicese de l

Femme galante: muger de corte. | Fête | los médicos que siguen la doctrina de Galeno. Usase tambien como substantivo.

> GALEOPSIS,6CHANVRE BATARD,& m. Galiópsis, ortiga muerta, canamo bastardo: pjanta.

GALEOTE, s. f. Galeota : especie de

GALER, v. a. Rascar la sarna á otro : cas-

GALER (SE), v. r. (vulg.) Rescarse la sarna, ó rascarse donde á uno le pica.

GALERE, e. f. Galera: embarcacion de guerra de remo y vela. || Galère dans une école: cáncana, banquillo de penitencia.

GALERES, s. f. pl. Galeras: tomase por el castigo ó condena de los reos que se destinan al remo. || Por extension se dice tambien del castigo de presidio, ó de otros tra-

hajos públicos.

GALERIE, a. f. Galería: crugía: salon largo de un palacio ú otro edificio en que se puede pasear. || Pasadiso , corredor : para comunicarse de unos cuartos á otros. || Corredor, tribuna : en algun lugar público para asistir y ver. | Boca : entre fabriqueres de carbon.

GALERIEN, e. m. Galecte: forsado de

GALERNE, s. f. Galerno: viento entre

el levante y el setentrion.

GALET, s. m. Tejo : cierto juego que se juega sobre una mesa con tronera. 🖟 Morrillo: guijarro pelado que se halla á la orilla del mar. || Cierta especie de vidriado.

GALETAS, s. m. Desvan, guardilla: la última habitacion de una casa. || Zaquizami i el cuarto chico, incómodo, y peco

ascado.

GALETTE, s. m. Galleta: panecillo chato abizcochado para la marinería.

GALEUX, EUSE, adj. y a. Sarnoso. \* GALGALE, s. m. Zulaque, masilla.

\* GALIA, s. m. Galia: composicion medicinal compuesta de agallas, dátiles verdes, etc. || Mezcla de varios perfumes.

\*GALILÉE, (geogr.) Galilea : comarca de

la Palestina.

GALIMAFREE, . f. Picadillo, gigota de despojos y carne que sobra de la comida: ropavieja se llama en Andalucia este guiso.

GALIMATIAS, a. m. Embrollo, confusion, y obscuridad: en las palabras y estilo de un discurso: que vulgarmente se llama gregueria , ó gerga.

\*GALINOLU, a. f. Manecilla : especie

de hongo.

GALION, s. m. Galeon: nao grande del comercio de España á Indias, que se usaba en otro tiempo.

\*GALIONISTE, s. m. Negociante, que hace su comercio con Indias por medio de

los galeones.

\* GALIOT, V. Beneste.

GALIOTE, s.f. Galcuta: eminarcacion de

guerra de remo y vela, menor que la galera. # Galiose à bombes : hoy se dice laucha hombardera.

GALIPOT, s.m. Galipodio: resina de pi-

no. || Incienso blanco.

\*GALLATE, s. m. (quim.) Agallato: nombre génerico de las sales formadas por el ácido agallico.

GALLE, s. f. Agalla: excrecencia que se cria en cierta clase de encina. || Galle sèche: arestin: cierta enfermedad cutánea.

GALLE-INSECTE, s. m. Gala, chinche

de naranjo: insecto.

\* GALLES(PAYS DE), (geog.) Gales: pro-

vincia de Inglaterra.

GALLICAN, ANE, adj. Galicano: voz derivada de gálico, lo mismo que frances, o perteueciente à Francia. Úsase solo hablando de iglesia, o de rito: l'église gallicane, rit gallican, les libertés de l'église gallicane. Esta voz guarda perfecta analogia respecto de la vulgar français, como la otra anglican respecto de la vulgar anglais.

GALLICISME, s. m. Galicismo, francecismo: modo de hablar, o frase peculiar de la lengua francesa trasladada á otro idioma. "GALLINULES, V. Poules d'eau.

GALLIPOLI, ( geog. ) Galipoli : ciudad del reino de Nápoles, y tambien de la Turquia Europea.

GALLINACÉES, s. fl pl. Gallináceas:

aves del género de la gallina.

\*GALLINAZE, s. m. Gallinazo: ave de las Indias Occidentales, especie de buitre.

GALLIPTHOMAS, s.m. Estilo hinchado,

hueco, pomposo.

GALLIQUE, adj. (quim.) Agállico: dícese del ácido que se saca de las agallas.

\*GALLISME, s. m. Galismo: sistema de Gail, que preteude conocer las facultades intelectuales por las protuberencias del cráneo.

GALLJUM, V. Caillelait.

GALOCHE, s. f. Galocho, chanclo, zueco: dicese del sapato fuerte de vaqueta, y
suela de palo, o corcho, para pisar nieves
y aguas. || (náut.) Galápago: moton chato
por un lado, que se clava á las vergas mayores para pasar los apaga penoles. || (fam.)
Se dice: menton degaloche: barba de chancleta, o achancletada.

GALON, s. m. Galon sea de oro, plata,

**se**da , hilo, etc.

GALONNÉ, ÉE, p. p. V. Galonner. adj. Galoneado: habiando de un vestido. Eleno de galones: habiando de la persona.

GALONNER, v. a. Galonear: guarnecer

con galon, o galones, un vestido, etc.

GALOP, s. m. Galope; cierto paso del caballo entre el trote y la carrera. || Aller le grand galop: ir á todo galope, á galope largo. || Aller le petit galop: ir á medio galope, á galope corto.

GALOPADE, s. f. Galope: la acción y el modo de galopar de un caballo. || Galopada: la tierra, ó espacio, que se suele corter galopando.

GALOPER, v. a. Galopar, ir al galope: dicese del caballo, y del ginete. || (fig.) Audar a galope, trotar, patullar: andar

almiado en un negocio, ó diligencia.

GALOPER, v. a. Llevar un caballo á galope. || (fig. fam.) Correr à alguno, perseguirle, irle à los alcances. || (id.) Accsar: ir tras alguno, andar en busca de él.

GALOPIN, s. m. Galopin, galopo, mozo de cocina. || Mozo de mandados, espolique.

|| Pillo, desguiñapado.

\* GALOUBET, s. m. Chista: flautilla de tres agujeros.

GALVANIQUE, adj. m. f. Galvánico:

que pertenece al galvanismo.

\*GALVANISME, s. m. Galvanismo: fenómeno eléctrico, producido sin frotamiento.

GALVAUDÉ, ÉE, p. p. V. Galvauder.

[ (fam.) Sopeteado, maltratado.

GALVAUDER, v. a. (fam.) Sopetear, zapatear: maitratar a uno de palabra.

GAMBADE, s. f. Pernada, zancada:

salto: brinco descompasado.

GAMBADER, v.a. Dar pernadas, saltos, brincos en el aire.

\* GAMBAGE, s.m. Derecho impuesto sobre la cerbeza.

GAMBE, s. f. (ndut.) Arraigadas.

GAMBILLER, v. n. Campanear, zangolotear las piernas: menear los pies, como hacen los muchachos.

GAMBIT', s. m. Gambito: cierta jugada

en el agedrez.

GAMELLE, s. f. Gamella: barreño, regularmente de madera, en que comen los ranchos los soldados, ó marineros.

\*GAMIN, s. m. (fam.) V. Marmiton. []
Aprendiz. || Muchachuelo despreciable.

GAMME, s. f. Diapason: orden de los puntos de la música. || (prov.) Se dice: changer de gamme: mudar de bisiesto, de cantar: mudar la conducta, ó el modo de ántes. || (id.) Dicese: mettre quelqu'un hors de gamme: hacerle perder los estribos, sacarle de sus casillas. || Chanter la gamme à quelqu'un: decirle cuantas son cinco, solfearle.

\* GAMOLOGIE, s. f. Gamología : tratado ó discurso sobre el matrimonio y las bo-

das.

GANACHE, s. f. Quijada inferior del caballo. || ( fig. y satir. ) Dicese : être chargé de ganache, avoir la ganache pesante, être une ganache : ser un zopo, un porro, un bolo, tener un entendimiento apelmazador \* GANCE, V. Ganse.

GANCHE, s. f. (ndut.) Estanterol: palo con dos ganchos, sobre el que se afirma el tendal de una gatera. Il Horca usada entre los Turcos.

\* GAND, (geog.) Gante : ciudad capital du Flandes.

GANER, v. a. Amollar: jugar una carta inferior à la que va jugada, teniendo la superior con que poder cargar.

"GANFALON, o GANFANON, s. m. Confalon: estandarte de iglesia con tres o cuatro puntas. Es tambien voz del blason.

\*GANFALONNIER, oGANFANNONIER, s. m. Confalonier : el que llevaba el confalon ó estandarte de una iglesia. || Ganfalonero : nombre del gefe ó cabeza de algunas pequeñas repúblicas de Italia.

\*GANGA, s. f. Ganga: ave, especie de

perdiz.

\*GANGE, (geog.) Gánges: rio del Asia. GANGLIFORME, adj. m. f. (medic.) Gangliforme: lo que tiene la figura y forma

de un ganglio.

GANGLION, s. m. (anat.) Ganglio: especie de nudo en la extension de un nervio. || (cirug.) Tumor sin dolor de un tendon ó músculo.

GANGRENE (pronúnciase cangrene), s. f. Gangrena: mal que corrompe las partes carnosas del cuerpo. || (fig.) Contagio, pestilencia: habiando de errores, malas doctrinas, y desórdenes.

GANGRENE, EE, p. p. V. Gangrener.

Il adj. Gangrenado.

GANGRENER (SE), v. r. Gangrenarse. GANGRÉNEUX, EUSE, adj. Gangrenoso: lo que tiene naturaleza de gangrena.

GANGUE, s. f. Soroque: la piedra o roca que sirve de matriz à los minerales.

\*GANGUI, s. m. Red de pescar, muy cerrada de mallas.

\*GANIF, V. Canif.

GANIVET, s. m. Instrumento de cirugia

parecido à un cortapiumas.

GANO. Usase en algunos juegos de naipes por el entrado : y es como decir al companero no levante vmd. la haza, es mia, venga á mí.

GANSE, s. f. Presilla, alamar: que suele

servir de ojal para abotonar.

GANT, s. m. Guante: calzado de las manos. || Jeter le gant: echar el guante en señal de desafio, como se estiluba antiguamente. || (fig. y fam.) Dicese: rendre quelqu'un souple comme un gant: ponerle suave como un guante, amansarle, ablandarle: reducirle á la razon. || Gant de Notre - Dame: dedalera: planta cuya flor está dividida en cinco espigas, imitando los dedos de una mano.

\* GANTE, s. m. Borde sobrepuesto de madera en las calderas de la cerbeza, para que

no se salgan cuando cuecen.

GANTÉ, ÉE, p. p. V. Ganter. || adj. Enguantado, con guantes puestos : el que lleva guantes.

GANTELÉE, V. Campanule.

GANTELET, s. m. Manopla: el guante de acero con que se cubria la mano del caballero armado. [] (cirug.) Cierto vendage de la mano.

GANTER, v. a. Calzar, poner los guan-

tes.

GANTER, v. n. Entrar bien, venir bien los guantes.

GANTER (SE), v. r. Poperse, o calcarse

los guantes.

GANTERIE, s. f. Guantería: la tienda donde se venden, ó donde se hacen los guantes.

GANTIER, IERE, subst. Guantero: el

que hace, ó vende guantes.

\*GARAMANTITE, s. f. Garamantita: nombre antiguo del granate.

\*GARANÇAGE, s. m. Engebe de rubia:

entre tintoreros.

GARANCE, s. f. Rubia, é roya : planta con cuya raiz se tiña de rojo. || Champ de garance : rubial.

GARANCE, EE, p. p. V. Garancer.

adj. Teñido con rubia.

GARANCER, v. a. Teñir con rubia.

\*GARANCIÈRE, s. f. Rubial: sitio sembrado de rubia o roya.

GARANT, ANTE, s. Fiador, responsable, garante: esta última voz suele tener mas

uso en estilo diplomático.
GARANTI, IE, p. p. V. Garantir. || adj.

A fianzado.

GARANTIE, s. f. Responsabilidad, caucion. || Saneamiento, indemnizacion. || Garantía: la accion de afianzar y asegurar lo estipulado en un tratado.

GARANTIR, v. a. Alianzar : salir fiador ó responsable de una cosa, aseguraria.

Preservor, librar, desender de algun riesgo, o dano. | Indemnizar, reparar los danos.

GARANTIR (SE), v. r. Precaverse : guardarse de alguna cosa dañosa.

\* GARAT, z. m. Cierta tela de algodon.

\*GARBELAGE, s. m. Derecho: que pagaban en Marsella los géneros destinados para Levante.

"GARBIN, s. m. (ndut.) Garbino, leveche: asi se llama en el Mediterráneo al

S. O.

\*GARBON, s. m. (cetrer.) Perdiz ma-

GARBURE, s. f. Sopa de pan de avena, con herzas y tocino.

GARCE, s. f. Zorra, pelleja : en el sentido de ramera.

\*GARCETTE, s. f. (ndut.) Gratel de rizos: cuerda tegida de la filástica vieja, y que sirve para coger rizos.

\* GARCIER, s. m. Putanero: el que fre-

cuenta las mugeres de mala vida.

GARÇON, s. m. Macho, hijo, varon, muchacho: hablando de hijos en contrapo-

sicion de hembra, hija, muchacha: | Mozo, mezuelo. || Mezo soltero. || Mezo, sirviente: criado sin librea. || Garçon de boutique: ma icebo de tienda. || Garçon tailleur, etc.: mancebo, oficial de sastre. | Garçon de cuisinc: mozo de cocina. || Garçon de la chambre: mozo de camara. || Garçon chirurgien : practicante.

GARÇONNIERE, adj. (vulg.) Dicese de

una moza amiga de los mozuelos.

GARDE, s. f. Guardia: la tropa que está guardando algun puésto. || Asistenta, enfermera: la muger que cuida de un enfermo. | Guarnicion : de una espada. | Guarda, custodia, proteccion. || Guarda: la carta baja del mismo palo, que se guarda rara ser-

vir sin jugar la mayor.

GARDE, s. m. Guarda, guardia, el que tiene bajo de su cuidado ó custodia la conservacion de alguna persona, lugar, o cosa. Garde de la bibliothèque du roi : segundo bibliotecario de la biblioteca del rey. || Garde des antiquités, du cabinet, du musée : el anticuario, el custodio del gabinete, del museo. || Garde de l'étendard : guarda del estandarte. || Garde du trésor royal : tesorero mayor. || Garde des sceaux : guardaséllos.|| Garde-magasin: guardalmacen. Enrdebois : guarda del monte. || Garde-chasse : guarda de un coto. | Garde-marine : guarda marina. || Garde-fou: guardalado, pretil de un puente, calzada, repecho. || Gardenappe: canastico en que se guarda la ropa de mesa. || Garde-manger: dispensa, ó sea arznario, donde se guardan las cosas de comer. || Garde-meuble: trastera, pieza ó desyan para poner trastos arrumbados, o que no son del servicio diario. || Garde-robe: guardaropa; tambien secreta, necesaria, ó retrete en que está el sillico : y ademas una planta que en español llamamos cipresillo, y guardaropa. || Garde-Jurestier, garde-ventes, garde-traversier: guardabosques, caballero de sierra. || Grand-gards, o garde-fund: guarda mayor de un soto. || Garde-robe du roi: guardaropa, cuarto de palacio, donde está la ropa de vestir del rey. || La guardaropa : dicese de todos los empleados en este destino. || Garde-seu : barandilla de hierro en una chimenea, para que los niños no caigan en la lumbre. || Garde-juré : veedor de un gremio. | Garde-note : epiteto que se da a los escribanos. || Garde. Esta voz se junta con muchos verbos, hajo la significación de cuidado, vigilancia, precaucion, recelo: eg. il n'a garde d'y revenir: se guarda de, no se atreve à volver alli. || Prendre garde de : poner cuidado en. || Prendre garde à : cuidado con, reparar en, atender en. | Se donner garde de : cuidar de no, abstenerse de, guardarse de. || Prendre garde que : te- | ver cuidado que. | ( esgr.) Dicese : se mettre guasdia urbana, o milicia urbana. || Garde-I fouet: cuidado con los azotes. || Sans dere

boutique: adorno de tienda, rezago: généro que no tiene despacho. || Garde nationale: guardia nacional : la reunion de todos los ciudadanos capaces de tomar las armas. Garde-corps: (naut.) andaribel. || Gardecôte: (náut.) guardacosta. || Garde-feu: (ndut.) guardacartucho. || Garde-temps: cronómetro, relox de longitud.

GARDER, v. a. Guardar: tiene las significaciones de conservar, retener, custodiar, observar o cumplir, resguardar, cuidar o asistir, segun las cosas de que se habla. Garder la chambre: no salir del cuarto, ó de casa, por indisposicion. || Garder le lit: hacer cama, y tambien guardar cama. U Gurder un rhume: guardar, conservar un resfriado. || (fig y fam.) Dicese: garder le mulet: llevar el gorro, o llevar poste: dicese del que aguarda à otro que está entretenido, 6 divertido. || ( prov.) Dicese: en donner à garder : llevar al pilon, hacer creer, engañ**ar.** 

GARDER (SE), v. r. Guardarse, abstenerse : tener cuidado de no hacer alguna

GARDES, s. f. pl. Guardas: de una cerradusa. || Guardas : de un libro. || Guardas del norto : son dos estrellas à espaidas de la osa menor. || Gardes de la manche: gentileshombres de manga. || Gardes du corps : guardias de corps. || Gardes marines : guardias marinas. || Gardes françaises, gurdes suisses : guardias franceses, guardias suizas, que eran regimientos de infantería, como en España las guardias españolas, y las walonas.

GARDEUR, EUSE, s. El que, o la que, guarda; pero solo se dice en estas frases: gardeur de cochons : porquero, porquerizo: gardeur de vaches: vaquero, vaque-

\*GARDE-VUE, s. f. Pantalla: para que

no ofenda la luz à la vista.

\* GARDIANAT, o GARDIENNAT, s. m. Guardianía : el empleo de guardian de un convento; y el tiempo que dura dicho cargo.

GARDIEN, s. m. Guardian : de un con-

vento de Franciscanos.

GARDIEN, IENNE, J. Guardian, custodio, y tambien depositario en términos forenses.

" GARDIENNAGE o GARDIENNAT, s. m. Guardianato: empleo, diguidad de guardian. .

\*GARDIENNERIE, s. f. (ndut.) Rancho de santa Barbara.

GARDON, s. m. Gobio, pez : especie de albar.

GARE. (Imperativo del verbo garer con que se avisa de apartarse para evitar algun dano) Fuera de debajo: á un ladito: cuien gurde : asirmarse. || Garde bourgeoise : | dado, etc. || Gare l'eau : agua va. || Gare le

Gare, gare: trapa, trapa.

\*GARE, s. f. Recodo o remanso en las orillas de los rios para atracar y amarrar las barcas en las avenidas, ó heladas.

GARENNE, s. f. Conejar, vivar de conejos: ó mas hien cuto de conejos, ó cazadero

de conejos. || (jardin.) Sotillo.

GARENNIER, s. m. Guarda de un coto de conejos, ó de un cazadero de conejos: y tambien el arrendador del coto.

GARER, SE GARER, v. r. Guarecerse, guardarse, zafarse : librarse de un riesgo,

GARER, v. a. Atracar y amarrar las barcas de un rio a un remanso ó recodo contra una avenida, ó helada.

GARGARISE, EE, p. p. V. Gargariser.

|| Gargarizado.

GARGARISER, v. a. Gargarizar, hacer

gargaras.

GARGARISME, s. m. Gargarismo, gárgaras : el medicamento inquido para garga-

GARGOTAGE, s. m. Comida de hodegon, bazofia: se dice la comida puerca, y mal guisada.

GARGOTE, s. f. Bodegon, figon.

GARGOTER, v. n. Bodegon ar, andar de hodegon en hodegon. || Comer y heber Vilmente.

GARGOTIER, IERE, subst. Bodegonero.

Il Mal cocinero.

GARGOUILLADE, s. f. Gambeta, o gambetada: paso de baile usado en los bailes de teatro, cuando salen las furias y los vientos.

GARGOUILLE, s. f. Gárgola: canalon de tejado en figura de animal, o de masca-

ron.

GARGOUILLEMENT, s. m. Zurrido: el ruido que hace el agua, ú otro líquido en la garganta, en el estómago, y en las tri-

GARGOUILLER, v. a. Chapotear: meter los pies en el agua, ó lodo, y patear, por diversion, como suelen hacer los muchachos.

GARGOUILLIS, s. m. Gorgoteo: el ruido

que hace el agua al caer del canalon.

\* GARGOULETTE, s. f. Jarro : especie de aguamanil, ó botella.

GARGOUSSE, s. f. Cartucho de cañon

de artilleria.

\*GARGOUSSIÈRE, s. f. ( artill. ) Cartuchera : el cajon donde están los cartuchos.

\* GARIDELLE, s. f. Garidela : plaifta ilamada asi en honra del doctor Garidel.

GARIGUE, s. f. Erial: tierra sin cultivar

\*GARILLAN, (geog.) Garellano: rio del reino de Napoles.

GARISIER, s. m. Albeli : planta.

GARNEMENT, s. m. Picaron, bribon: bergaute : hombre de mala vida. | Mauvuis lave. Llamase tambien jarsette.

ou crier gare : sin decir oxte, ni moxte. Il garnement : mal bicho, ruin alhaja, gran

picaro, mal engendro.

GARNI, IE, p. p. V. Garnir. [ adj. Guarnecido, abriado, adornado. | Chambre garnie: cuarto amueblado que se alquila. | Hôtel garni: posada secreta, casa de alquiler, toda puesta, y alhajada.

GARNIR (de), v. a. Alhajar, Henar, proveer. Abrigar, Vestir, arropar: contra el frio. || Guarnecer: adornar con galones.

encages, fluecos, etc. | Forrar.

GARNISAIRE, s. m. Soldado que se envía en Francia á la casa del que no ha pagado las contribuciones, ó satisfecho á otros deberes para con la patria. || Soldado de guarni-

cion en casa de un deudor.

GARNISON, s. f. Guarnicion: la tropa destinada al servicio y defensa de una plasa. La tropa o el soldado que se envía á discrecion à casa de un particular para la exaccion de tributos : el recetor que va con el mismo fin : y tambien la guarda de alguaciles u otros ministros que se ponen en una casa a costa del dueño.

\*GARNISSEUR, s. m. Guarnecedor: el

que guarnece.

GARNITURE, s. f. Guarnicion : de cosas de vestir. Il Menage de una casa, adorno de una sala, etc. || Adherentes, ó todo lo que sirve para aderezo, ornato, y complemento de una cosa. || Garniture de lu : colgadura. || (imp.) Se dice: garniture, guarnicion, los listones que separan las planas, y forman las margenes. || Garniture de diamans : aderezo de diamantes.

\* GARONNE, s. f. (geog.) Garona: rio de

Francia.

GAROU, LOUP-GAROU, s. m Jarulfo: hombre sombrio, silvestre, salvage. V. Loup-

GAROU & LAUREOLE, s. m. Turvisco:

planta.

GAROUAGE, s. m. (fam.) Burdel, ja-

bardo, lupanar.

GARROT, s.m. Garrote: palo de cargar, con que se aprietan las cargas en las caballerias. || Crucero, cruz: del calallo. || Clángula : especie de ánade silvestre, y de

GARROTTE, EE, p. p. V. Garrotter.

adj. Agarrotado, apretado, ligado.

GARROTTER, v. a. Agarrotar, aprelar con garrote. || Atar, sujetar : con fuertes ligaduras. || (fig. y fam.) Atarle à alguno las manos : impedirle que falte a su deber, que se pierda, etc. En lo forense es gravar à alguno: ponerle algun vinculo que le sujete, ú obligue.

GARS, s. m. (fam.) Mozo.

\* GARUM, s. m. Garo; la salmuera donde se conserva el Pescado.

GARUS, s. m. Elixir estomacel.

\* GARZETTE, s. f. Garzota, garza blanca:

de Francia.

GASCON, ONNE, a. y adj. Fanfarron, Baladron, vano. || Gascon, ona: el natural de la Gascuña.

GASCONISME, s. m. Gasconismo: el modo de hablar peculiar de los Gascones.

GASCONNADE, e. f. Fanfarronada, vamistorio: entre los Franceses es lo mismo que entre los Españoles andaluzada.

GASCONNER, v.n. (poc. us.) Faufarromear, echar fanfarronadas. || Murciar, huitar

con sutileza.

"GASPARD, s. m. (n. p.) Gaspar.

GASPILLAGE, s. m. Desperdicio, despilfarro : malbarato del caudal, de los habe-

GASPILLE, EE, p. p. V. Gaspiller.,

adj. Desperdiciado, despilfarrado.

GASPILLER, v. a. Desperdiciar, despilfarrar : malgastar , malbaratar el caudal , los

GASPILLEUR, EUSE, Jubst. Desper-

diciador, maniroto.

\* GASTADOUR, s. m. Gastador, zapador: el soldado que sirve para abrir trincheras, y allanar maios pasos. V. Sapeur, pionnier.

GASTER, s. m. (medic.) Empeine. || Es-

tomago.

GASTRIQUE, adj. m. f. Gastrico, estomacal : lo que concierne al estómago.

\*GASTRITIS, s. f. Gastrilis: inflamacion del estómago.

\*GASTROCELE, s. f. Gastrocele: hernia

del estómago.

"GASTROCNEMIENS, s. m. pl. Gemelos: dos músculos que forman la mayor parte de la pantorilla.

"GASTROLATRE, s. m. Goloso: epicureo

que hace su dios de su vientre.

GASTROMANCIE, s. f. Gastromancia: adivinacion por medio de vasos llenos de agua y puestos entre velas de cera.

GASIKONOME, s.m. El que posee la |

ciencia de comer regaladamente.

\* GASTRONOMIË, s. f. Gastronomia:

ciencia de comer regaladamente.

GASTRORAPHIE, s. f. Gastrorafía: sutura para reunir las llagas del vientre.

GASTROTOMIE, s. f. Gastrotomia: incision que penetra en la cavidad del vien-

GATE, ÉE, p. p. V. Gater. || adj. Dañado: echado á perder. || Enfant gáté: niño consentido, mal criado. || Femme, ó fille gátée: muger, ó moza, podrida, pasada de

GATEAU, s. m. Torta : de harina y manteca, o huevos y azucar. || Panal de cera

GATE-BOIS, a. m. (fum.) Mal carpin-

·GATE-ENFANT, s. m. f. (fam.) Dicese aci que ó de la que mima y trata con exce- [Estatupado. SUXLE L

GASCOGNE, (geog.) Gascuña: provincia | sivo regalo, caricia y condescendencia á los ninos.

> GATE-METIER, s. m. (fig. y fam.) El artesano que da muy barata la obra, y hace mal tercio á los demas, que es echar á perder el olicio. | Gate papier : embarrador de pupel, mal autor. | Gáte-páte: mal paste-

> GATE-PATE, s. m. Mal panadero, o pastelero. || Dicese, hablando familiarmente, del que no sabe ó no egercita bien su oficio o profesion.

> \*GATE-SAUCE, s. m. Apodo que se da á los mozos de cocina de los hostereros, fondis-

tas y pasteleros.

GATER, v. a. Echar á perder, ó perder: una obra, un trabajo, un vestido, etc. Gâter un enfant, un domestique : echar & perder, esto es, consentir, ó contemplar, à un mino, á un criado, por demasiado cariño. o indulgencia.

GATER (SE), v. r. Echarse á perder, danarse. || Picarse, podrirse, si es cosa de comer : apuntarse, agriarse, pasarse, si es cosa de beber : averiarse, si son géneros, ó dro-

\* GATILLIER, . m. Sausgatillo: arbusto muy vistoso.

\* GATTE, s. f. (ndut.) Caja de agua.

GAUCHE, adj. m. f. Izquierdo, siniestro: lo opuesto á derecho, ó diestro. || Zurdo, izquierdo : hablando de manos. || Torcido, ladeado: que no es recto. || (fig.) Torpe, lerdo, desgraciado, desmañado. | A gauche, adv. A la izquierda. | (fig. ) Se dice : donner à gauche : izquierdeir, degenerar, bastardear.

GAUCHEMENT, adv. Con desmaña: sin destreza ni habilidad : con torpeza.

GAUCHER, ERE, adj. y s. Zurdo: el que usa mas, y mejor, de la mano izquierda que de la derecha.

GAUCHERIE, s. f. Torpeza, rudeza

falta de maña y habilidad.

GAUCHIR, v. n. Ladearse, torcer, desviar el cuerpo de un golpe. || (fig. ) Tener torcida intencion: no proceder con recti-

GAUCHISSEMENT, s. m. Ladeamiento,

hurto, desvío : del cuerpo.

GAUDE, HERBE A JAUNIR, s. f. Gualda : planta tintoria para el color amarillo.

GAUDER, v. a. Teñir con la gualda.

GAUDIR (SE), V. se Rejouir.

GAUDRIOLE s. f. Dicho, cuento verde. \*GAUDRON', s. m. (botan.) Sinuosidad.

\* GAUDRONNOIR, s. m. Punzon de medio punto: instrumento de cincelador.

GAUFRE, s. f. Panal de miel. || Barquillo: y en plural suplicaciones: pesta delgada

como las hostias. GAUFRE, EE, p. p. V. Gaufrer. A adj.

30

GAUFRER, v. a. Estampar ! sobre las telas de lana varias liguras, con un hierro onliente.

GAUFREUR, e. m. Estampador: en te-

Jes.

GAUFRIER, s. m. Barquillero : el molde para bacerios.

GAUFRURE, s. f. Estampado: en las

GAULE, s. f. Varejon: percha larga y delgada para sacudir la fruta de ciertos árboles. || Varilla : con que toca el ginete al caballo.

GAULE, EB, p. p. V. Gauler. | adj.

Vareado.

GAULER, v. a. Varear los árboles, para

que caiga el Truto.

"GAULES, e. f. pl. Galias, o Galia: nombre antigno de la Francia.

\*GAULETTES; e. f. pl. Varillas, va-

GAULIS, s. m. Vardasca ó verdasca : ramas crecidas y delgadas de un monte.

GAULOIS, OISE, adj. y s. (prov.) Dicese : un bon gaulois, un vrai gaulois : un hombre á la antigua, chapado, esto es, hombre sincero, y honrado. || Tambien corresponde á hombre de calzas atacadas. || Probite, franchise gauloise: honradez, ingenuidad del tiempo antiguo, esto es, cabal, integra.

GAULOIS, s. m. Frances rancio: dicess

de la voz, frase, o locucion enticuada.

GAUPE, s. f. (fain.) Mondongs, mor-

cona : muger muy fea, y porcona.

GAURES, 6 GUEBRES, s. m. pl. (voz tomada del árabe) Gauros, ó Guebros: llamanse así los idélatras edoradores del fuego.

GAUSSER (SE) (de), p. r. (vulg.) Chu-

learse : huriarse, reirse de alguno.

GAUSSERIE, . f. (vulg.) Chufa: burla, risa.

GAUSSEUR, EUSE, & (vulg.) Chuson,

burlon.

"GAVACHE, & m. Pendeje, cobarde, pu-

\*GAVETTES, s. f. pl. Obres de poca monta de plata, y plata sobredorada: como diges, etc.

"GAVIAL, s. m. Crocodilo del Gánges.

GAVION, s. m. (vulg.) Ganote, gaznate, güero.

\* GAVON, s. m. (ndus.) Camarotillo, cerca

de la popa del navio.

GAVOTTE, .. f. Gavota: cierto baile frances aldeano, que equivale á gaita

\*GAYAC, V. Gaiac.

GAZ, s. m. (quim.) Gaz: llámase así todo fluido Urisible, ligero y elástico, como

y transparente.

GAZE, EE, p. p. V. Gozer. | adj. Cabierto de gasa : guarnecido con ella.

GAZELLE, e. f. Gacella: especie de rebe-

so de Africa.

GAZER, v. a. Cubir con gasa. || ( fig. Dorar, suavizer, con artiticio lo obsceno o indecente de un discurso, de un cuento,

GAZETIER, s. m. Gacetero: el que compone la gaceta, y tambien el que la vende

y pregona.

GAZETIN, s. m. Papeleta, boletin ma-

nuscrito de noticias.

GAZETTE, s. f. Gaceta: papel público de noticias y novedades del mundo. ||(prov.) Llamase así la muger y tambien el bombre, que anda contando todo lo que buele ó averigua en el barrio.

GAZEUX, EUSE, adj. (quim.) Gaseoso:

de naturaleșa de gas.

GAZIER, s. m. Tegedor de gasas.

\* GAZOMETRE, s. m. Gasometro: instrumento para medir la cantidad de gas empleado en una operacion.

GAZON, s. m. Césped.

GAZONNE, EE, p. p. V. Gasonner.

|| adj. Cubierto con céspedes.

GAZONNEMENT, s. m. La accion de encespedar, ó cubrir con céspedes.

GAZONNER, v. g. Encespedar : cubrir

con cespedes.

GAZOUILLEMENT, s. m. Gorgeo: de los pájaros. || Murmurio : de un arroyo.

GAZOUILLER, v. n. Murmurar : el arroyuelo. || Gorgear: los pajaros. || Gorgearse, hacer gorgoritos : dicese del mino que quiere romper el halda.

GAZOUILLIS, s. m. (ant.) Gorgeo: de

los pájaros. V. Gazouillement.

GEAI, s. m. Grajo: ave. | Geai marin,

oiseau niais : pajaro bobo.

GEANT, ANTE, subst. Gigante, giganta: la persona cuya estatura es descomunal sobre la mas alta de las regulares.

GEINDRE, . n. (fam.) Gimotear, que-

jumbrarse.

\* GEINDRE, s. m. Sobrestante de tahona. \* GELATINE, s. f. Gelatina: substancia animal, que, disuelta en agua hirviendo, se cuaja en forma de jalea cuando se enfria.

GELATINEUX, EUSE, adj. Gelatinoso:

hecho una jalea, o como jalea.

\*GELBUM, o GELFUM, s. m. Jelfo: piedra mineral de Hungria. || Piedra filosofal.

GELE, EE, p. p. V. Geler. || adj. He-

lado.

GELEE, s. f. Helada, yelo: frio que yela. || Gelatina: substancia, o jugo de alguna carne clarificado y cuajado. || Jaica: hecha de frutas, ó de su zumo. || Gelés GAZE, . f. Gam: telilla muy delgada blanche: escarcha, rociada, rocio helado.

GELER, v. a. Helar, congetar : las co-

sas liquidas con la fuerza del frio. [] Helar: dicese por exageracion de los cuerpos à quiemes el frio del viento ó del agua deja yertos i los : que se suelen hallar en los diamantes. y pasmados.

GELER, o. n. Heler, estar helando: y tambien helarse, ó estar helándose. | Geler

blanc : escarchar.

GELER (SE), p. r. Helarse, ponerse helado · algun líquido.

GELINE, V. Poule.

GELINOTTE, s. f. Polia cebada. || Ge-

linottes de bois : ortega : ave.

GELIVURE, s. f. Helada: el daño que hace el hielo en los árboles. || Gelivure entrelardée : venteadura en la madera.

\* GEMB, V. Gemme.

GEMEAU, Lo mismo que jumeau, pero se usa solo en plural, hablando del tercer signo del sodiaco. Eg.: les gémeaux: Géminis, signo boreal.

\* GEMÄLLE, o JUMELLE, e. f. (ndus.) Gemelo: cualquiera de los palos que se empalman al rededor de un mástil para hacerle

mayor.

ĞÉMINĔ, ĒE *,adj.* (*for*.) **Ge**mino, dupli-

cado, repetido.

GEMIR, v. n. Gemir: llorar sus pecados, sus locuras, dolerse de ellas. # Gemir, dar quejidos: quejarse de algun mal, o tra-Dajo.

GEMISSANT, ANTB, adj. Doliente, 6

dolorido: lloroso.

GEMISSEMENT, s. m. Gemido, quejido, ay : voz dolorida.

"GEMISSEUR, s. m. El que gime por

causa de los males públicos.

GEMMATION, s. f. (botan.) Germacion, o yemazon : el momento en que las plantas arrojan las yemas, y el acto de arrojarias.

GEMME, adj. Gema: dicese de la sal

fósil, ó mineral. || Piedra preciosa.

"GEMMIPARE, adj. m. f. (bolan.) Pampanoso: vegetal que produce pampanos

GEMONDE, (geog.) Gemunda: ciudad

de Snabia.

GEMONIES, s. f. pl. Gemonias: sitio que los antiguos destinaban para suplicio de los reos, y para exponer sus cadaveres.

GENAL, ALE, adj. (anat.) Maxilar: correspondiente à los carrillos ó megillas.

GÉNANT, ANTE, adj. Molesto, incomodo, embarazoso; que da sujecion, que no deja libertad.

GENCIVE, s. f. Encia: la carne que su-

jeta y afirma los dientes.

GENDARME, s. m. Hombre de armas: llamábase así antiguamente el soldado de á caballo armado de todas piezas. || Gendarma : soldado de unas compañías de caballeria de la casa real en Francia, después de Jos gendarmas y caballos ligeros de la guardia del rey.

GENDARMES, a. m. pl. Moscas, chispazos, chispas : que arroja el fuego. 🛭 Pe-|| Granizo, nubecitas, ó manchitas: en los

GENDARME, EE, p. p. V. Gendarmer. | adj. (fam. ) Escamado, enfurruñado, pi-

GENDARMER (SE), v. r. (fam. ) Escamarse, enfurruñarse, picarse : de alguna palabra, o accion.

GENDARMERIE, s. f. Gendarmería: cuerpo de caballería en Francia, el primero despues de los de la casa real.

GENDRE, s. m. Yerno: el marido de la

bija de alguno.

GENE, . f. Tortura, tormento: en el sentido de castigo es poco usado. || (fig.) Atadura, sujecion, mortificacion: de no poder hacer, o decir alguna cosa.

GENE, EE, p. p. V. Géner. | adj. Ata-

do, sujeto, mortificado.

GENEALOGIE, s. f. Genealogia: la serie de progenitores y ascendientes de cada uno. || La descripcion de la estirpe de al-

GENEALOGIQUE, adj. m. f. Genealó-

GENEALOGISTE, s. m. Genealogista: herajdo, rey de armas.

GENER, v. a. Atar, sujetar, dar suje-

cion, incomodar.

GENERAL, ALE, adj. General: lo que comprehende el mayor número, ó á todos en comun. || Esta voz se junta alguna vez con nombres de empleos y dignidades, como lieutenant-général : teniente general : ttésorier-général : tesorero general : supérieur-général d'un ordre : general de una religion, ú órdeu mgular. || En général : en general, de un modo general.

GENERAL, s. m. General: de un egército, de una armada, de un órden de regu-

lares

GENERALAT, s. m. Generalato: el empleo de general, y el tiempo que dura, hablando del de algun órden regular.

GENERALE, s. f. Generala: toque de guerra, para que toda la tropa junta en un

parage tome las armas.

GENERALEMENT, adv. Generalmente, por todos juntos. || Generalmente : por lo general, por lo comun.

GENERALISATION, s. & Generaliza-

cion, la accion de generalizar.

GENERALISÉ, ÉE, p. p. V. Généra-

liser. || adj. Generalizado. GENERALISER, v. a. Generalizar : hacer general una máxima, una regla, una

sistema, etc. GENERALISSIME, s. m. Generalisimo:

título del gese supremo de los egércitos. GENERALITE, s. f. Generalidad: la extension que abrasa lo que es general. Il Goneralidad: así se llamaha la jurisdiccion, d el distrito que comprehendia cada administracion de los tesoreros generales de Francia.

GENERALITÉS, e. f. pl. Generalidades proposiciones, razones, y dichos vagos, ain relacion directa, ni aplicacion d la cosa

de que se trata.

GENERATEUR, adj. (geom.) Generador : lo que produce, o es principio de una

linea, superficie, sólido, etc.

GENERATIF, IVE, adj. Generativo: lo que tiene virtud de engendrar, o pro-

ducir.

GENERATION, s. f. Generacion: accion, obra de engendrar vivientes. | Generacion, produccion de las plantas, metales, etc. || Generacion : linage, descendencia de una persona.

GENERATRICE, s. f. Generatriz. V.

Generateur.

GÉNÉREUSEMENT, adv. Generosa-

mente: con ánimo grande, hidalgo.

GENEREUX, EUSE, adj. Generoso, ·magnánimo. || Generoso , galante , dadiveso. Valiente, brioso i hablando de ciertos animales.

GÉNÉRIQUE, adj. m. f. Genérico: lo

pertenecjente al género.

GENEROSITE, c. f. Generosidad : magnanimidad. || Generosidad : hizarria, galanteria : liberalidac.

" GENES, (geog.) Génova : capital y puer-

to en la república de este nombre.

GENESE, s. f. Génesis i el primer libro

del antiguo Testumento.

\* GENESIE, s. f. Genesia: generacion.

GENESTROLLE, & HERBE AUX TEIN-

TURIERS, s. f. Retama de tintes.

GENET, s. m. Ginesta, hiniesta, retama, atocha. || (fam.) Rocin espeñol entero, y de mediano cuerpo. || Esparto. || Genés de jardin : gayumba, retama olo-

GENET, s. m. Escordia: planta.

GENETHLIAQUE, s. m. Genetliaco: el que predice la buena o mala ventura por el dia ú hora del nacimiento.

GENETHLIAQUE, adj. m. f. Genet-

liaco.

\* GÉNETHLIOLOGIE, c. f. Genetliaca: ciencia de pronosticar la suerte de uno por el dia y hora en que nace.

\* GENETIN, c. m. Vino blanco de Or-

GENETTE, e. f. Bocado o Greno 4 lo morisco. || Giueta : modo de montar con los estribos cortos. Esta voz úsase regularmente como adverbio: aller à cheval à la geneste : montar à la ginete. 4 Gineta : especie de gato montes.

\* GENEVE, (goog.) Ginchra: ciuded so-

lue el lago Leman.

GÉNEVOIS, OISE. . y adj. Gincheino : de Ginebra.

\*GENEVRETTE, .. & Vino becho con

neiwina.

GENEVRIER, s. m. Enchro: érbol. V.

Genievre.

GÉNIE, s.m. Genio, espíritu, o númen bueno o malo, segun el sistema del gentilismo: entre los modernos se dice poéticamente del númen tutelar que preside á las artes de ingenio. Il Ingenio : talento inventivo, numen. | Ingenio, talento : tomase tambien por la misma persona que tiene estas calidades.

GENIE, s. m. (milic.) Se toma por el arte de fortificar, defender, y atacar plazas, campos, puestos, etc: por la profesion de este arte, que es el de ingenieros; y por el cuerpo mismo de ingenieros. || Génie d'une langue i indole, carácter propio de

una lengua.

GENIEVRE, s. m. Nebrina : el fruto

del enebro.

GÉNIOGLOSSE, s. m. Geniogloso: mús-

culo de la lengua.

\* GENIPA, o GENIPAYER, e. m. Janipaha: árbol de las Antillas, que da un fruto algo semejante al membrillo.

GÉNISSE, e. f. Vaquilla, becerra, ter-

nera : novilla.

GENITAL, ALE, adj. Genital: lo que sirve para la generacion.

GENITIF, s. m. Genitivo : el segundo

caso en la declinacion de los nombres.

GENITOIRES, s. m. pl. Genitales, turmas , criadillas : testículos.

GÉNITURE, s. f. (joc.) Cria, procrea-

cion ; prole.

\* GENOIS, OISE, e. y adj. Genoves: de Génova.

"GENOPE, s. m. (ndus.) Barbeta.

\* GÉNOPER, v. a. ( ndut.) Abarbetar. GENOU, s. m. Rodilla: la parte de la pierna que la une con el muslo. || (fig. ) Dicese: flechir les genoux: doblar la rodilla: humillarse, bajarse a otro. | A genoux: de rodillas. || Eire à genoux : estar de rodillas, ó arrodillado. || Se mettre à genoux : arrodillarse, hincarse, ponerse de rodillas. (náut.) Guion: la parte del remo desde el estovo hasta la punta.

GENOUILLER, s. m. Ornamento de los

obispos de Oriente para celebrar.

GENOUILLERE, e. f. Armadura antigua de la rodilla. § Rodillera : de la bota ó del botin.

\* GENOUILLET , 4. m. Sello de Salomon :

planta.

\* GENOUILLEUX, EUSE, adj. (botán.) Nudoso; árbol é planta con muchos nudos.

\* GENOUX, s. m. plur. (ndua) Genolee. Garisin de fund : Memoneres. || Genoux de porque de fond: primeres ligazones de so-

bre plan.

GENRE, s. m. Género, especie, suerte estilo, manera : segun son los objetos á que se aplica esta voz. | (gram.) Género : la distincion de los nombres en masculinos, femeninos, y neutros. | Genre humain: genero humano, linage humano. ||En la historia natural, se entiende por género el conjunto de muchas especies, que tienen un carácter comun.

GENS, s. pl. ( et maso. antes del adjet. y fem. despues) Gente, personas, sufetos. Gente : dicese de la familia de criados varones. || Gente : tambien se dice de la tropa que manda un gele, y de los secuaces de un partido. || Gens. Esta voz suele omitirse en la frase castellana, modificando su significacion por la peculiar del adjetivo que la precede en frances : eg. les jeunes gens : los jóvenes, mozos: les pauvres gens: los pobres : les vieilles gens : los viejos. | Gens de marque : sugetos de gerarquia. | Gens Thonneur: sugetos de distincion. [ Gens d'église : eclesiasticos. A Gens de guerre : militares. | Gens de robes : golilles , garnachas, togados. | Gens de lettres: literatos. [Gens du roi: los fiscales de los tribunales reales.

GENT, e. f. ( usase colo en presta) Genta, nacion. | La gent qui porte le turban : la nacion turca, los Turcos. || Usese tambien en plural, y en el mismo sentido en esta Erase : le droit des gens : el derecho de gentes o de las naciones.

GENT, ENTE, adf.(and) Gentil, gala-

Do. V. Gentil.

GENTIANE, c. f. Genciana: planta medicinal. || Gentiane croisette: cruciata: Planta.

GENTIL, adj. y e. Gentil, pagano, klo-

GENTIL, ILLE, adj. Gentil , galano , lindo, gallardo. [ Lindo, bonito, bello: con estos adjetivos se califican irónicamente personas y cosas : eg. ; vous êtes un gentil gurçon: lindo mozo, o linda alhaja sois: vous jouez un gentil personage : buen papel haceis, lindamente os partais, por decir indignamente.

\* GENTILE, s. f. Marmol de cierta class. GENTILHOMME, s. m. Hidalgo; caba-Hero de sangre. | Gentil hombre: título de criado en la casa real, y en la de los

Grandes.

GENTILHOMMERIE, c. f. Caballeria: hidalguía de alguno cuando se mienta por burla, ó desprecio.

GENTILHOMMIERE, o. f. (vulg. y foc.)

El solar : de un hidalgo de eldea. GENTILITE, s. f. Gentilidad : los gentiles, los idolatras antiguos. || Gentilidad, gentilismo i la profesion y valto de los gentiles

GENTILLATRB, e. m. (Joc.) Hidalguillo , hidalgo de gotera.

GENTILLESSE, o.f. Gentilesa, gracia,

donaire.

GENTILLESSES, e. f. pl. Primores, curlosidades: de un gabinete de historia natural. || Primores, habilidades, mañas de una persona despejada, o de un animal enseñado: y tómase en sentido irónico por malas mañas, o propiedades.

GENTIMENT, adv. Bonitamente, lindamente : suele decirse por ironia y burla de

lo hecho d dicho malditamente.

\* GÉNUFLECTEUR, e. m. El que binca la rodilla : especie de catecúmeno en lo antiguo,

GENUFLEXION, e. f. Genustezion.

GÉOCENTRIQUE, adj. m. f. Geocentrico: lo perteneciente d'un planeta visto desde la tierra.

"GEODE, s. f. Géoda: pledra redonds

y huệca.

GÉODÉSIB, e. f. Geodesia: parte de la geometria, cuyo objeto es medir y dividir la tierra.

GÉODÉSIQUE, adj. m. f. Geodésico:

que pertenece à la geodesia.

GEOGRAPHE, s. f. Geografo : el autor de cartas geográficas.

GEOGRAPHIE, e. f. Geografia ciencia que trata de la descripcion de la tierra.

GEOGRAPHIQUE, adj. m. f. Geogra-

fleo: lo perteneciente á la geografia.

GEOLAGE, s. m. Carcelage : derecho de carceleria.

GEOLE, o. f. Carcel: de presue.

GEOLIER, a. f. Carcelero. | Alcaide de la carçei.

GEOLIERE, a. f. La muger del carco-

\* GEOLOGIE, . J. Geologia : historia natural del globo terrestra.

GEOMANCIE, s. f. Geomancia: adivinacion supersticiosa por los cuerpos terres-

GEOMANCIEN, ENNE, ... Geomántico: el que egerce la geomancia.

GEOMETRAL, ALE, adj. Geometral. GEOMETRE, a. m. Geometra : el que

posee la geometria.

GEOMETRIE, e. f. Geometria: clencia que trata de lo mensurable, en cuanto á mensurable.

GÉOMÉTRIQUE, adf. m. f. Geomé-

trico. GEOMÉTRIQUEMENT, adv. Geoméu icamente.

\* GEORGE, e. m. (n. p.) Jorge.

GEORGIQUE, e. f. Georgica: poema didáctico en que se trata de la agricultura.

\* GEOSCOPIE, s. f. Geoscopia i conocimiento de las cualidades de la tierra.

\* GÉOSTATIQUE, s. f. Goostática: estatistica de la tierra.

que men en Holanda para descargas los Daviçe.

GÉRANIUM, 6 BEC DE GRUE, c.m. Geranio, pico de cigüeña, aguja de pastor:

GERANT, adj. Administrador: interventor. | Juge gérant : juez interventor.

GERBE, s. f. Gavilla: de mirses. ||(fig.)| Llamase gerbe d'eau (canastillo) el conjunto de muchos surtidores de agua, en forme de canastillo, ú otra: y gerbe de feu, la manga de cohetes voladores, que se disparanjuntos,

GERBÉE, e. f. Gavilla de paja mai tri-

lada, en que queda algun grano.

GERBER, v. a. Engavillar, poner las mieses en gavillas. || Poner en alguna hodega, etc. los toneles unos sobre otros. \* GERBOISE, s. f. Dipo, o gerbasia:

cuadrúpedo pequeño de África. GERCE, s. f. Kenda, requebrajo: en la

madera. || Polilla, tarana; insecto.

GRRCE, EE, p. p. V. Gercer. | adj.

Hajado, esquebrajado, etc.

GRACER, v.a. Hacer grietas, abrir el

cútis: dicese del frio, del aire.

GERCER, v. n. SE GERCER, v. r. Abrirse el cútis, hacerse grietas en el por

la frialdad, ó sequedad del aire.

GERÇURE, s. f. Grieta: hecha en el cutis por la frialdad del aire. || Por extension se dice grieta, hendrija, quebraja, raja, á las que causa el frio, la sequedad, ú otro accidente, en la madera, en el hierro, en el yeso de las paredes, etc.

GERE, EB, p. p. V. Gerer. | adj. Administrado, manejado, cuidado, || Regido,

egercido.

GÉRER, v. a. (for.) Administrar, manejar, cuidar de los negocios de otro : y tambien egercer, regir algun cargo.

GERFAUT, e. m. Gerifalte: una de las

especie de los halcones.

, \* GERGENTI, (geog.) Girgento: ciudad

GERMAIN, AINE, adj. y s. Primo hermano, prima hermana. || Frère germain : hermano carnal. || Issu de germain : primo segundo. | ( n. p.) Germano.

GERMANDREE, s.f. Germandrina, en-

cinilla, camedrio: plauta.

GERMANIQUE, adj. m. f. Germánico:

lo que pertenece á los Alemanes.

GERMANISME . a. m. Germanismo: modo de hablar peculiar á la lengua ale- hablando de oradores, y de actores.

mana. GERME, s. m. Gérmen: parte del grano ó semilla que rompe y echa el vástago de la planta. || Yema, hoton: que arrojan las e. f. Geo, sanícula montana, é islera: plantas, del que sale la flor, y el fruto. (fig.) Semilla, raiz: origen, causa de al- \*GEZE, e. m. (carp.) Lima: el ángulo guna cosa. || (botán.) Gérmen. || Germe d'un que forman dos tejados, y que sirve de œuf: galladura. || Faux germe: mola, canal para la vertiente de les agues de élabos.

GERANCE, s. f. Maquina o aperejo, carne informe que se engendra en la ma

GERMER, v. n. Germinar, brotar, romper, ó abrir el vástago : lo mismo que nacer, o empesar á salir la planta.

GERMINAL, s. m. Germinal: septimo mes del eño republicano de Francia, que corria desde 21 de marzo hasta 19 de abril.

GERMINATION, s. f. (botan.) Germi-

nacion.

"GERMOIR, s. m. Sitio en donde los cerbeceros ponen á entallecer la cebada.

GERMURE, s. f. Germinacion, vegeta-

GEROFLE, V. Girofte. || Gérofte sau*vage:* cicutaria,

GERONDIF, s. m. (gram.) Gerundio: cierta especie de participio indeclinable.

\* GERSEAU, s.m. (ndut.) Estrovo: cierto cabo de las poleas.

"GERSEE, s. f. Albayalde compuesto, para blanquear el cútis.

GERTRUDE, a. f. (n. p.) Getrudes. \*GERVAIS, s. m. (n. p.) Gervasio.

GERZEAU, s. m. Cisaņa : yerba que se cria entre las mieses,

GESIER, s. m. Molleja: du ave.

GESINE, s. f. (ant.) Paricion, paridura: lo mismo que parto. || V. Couche. || Étra en gésine : estar de parto : estar parida, guardar la cama.

GESIR, v. n. (verbo anticuado como el castellano y acer, del cual solo han quedado las terceras personas del presente de indicativo para fórmula de epitafios) Ci-git, aqui

yace: ci-gissens: aqui yacen.

GESSE, s. f. Arveja: planta. GESTATION, s.f. Cierto egercicio de los antiguos Romanos, haciéndose llevar en litera, silla, andas, carruage, etc. || El preñado, ó todo el tiempo del preñado: de las

\* GESTATOIRE, adj. Dicese: chaise ges-

*tatoire :* sil**la de manos.** 

hembras de los animales.

GESTE, s. f. Gesto, accion: ademan: el modo exterior con que el que habla, o remeda , maniliesta sus sentimientos.

GESTES, s. f. pl. (ant.) Gestas: hechoa memorables de principes y caudillos. || (fam.

y joc.) Hazanas, proezas.

GESTICULATEUR, s. m. Gestero, figurero, mimo: el que hace gestos.

GESTICULATION, s. f. Gesticulation. GESTICULER, v. n. Gesticular: hacer gestos y ademanes con la cara. || Accionar :

GESTION . s. f. Administracion. [ Con-

ducta.

GEUM, 6 SANICLE DE MONTAGNE. planta.

'\* GIAROLE, s. f. Giarola: especie de perdiz del mar en Italia.

GIBBEUX, EUSK, adj. (medic.) Giboso:

lo que hace ó forma giba.

GIBBOSITÉ, a. f. Giba: corcova.

GIBECLERE, s. f. Cacerina: bulsa de las municiones de un cazador, ó de un soldado. || Zurron de pastor. || Tous de gibeciere : jueço de manos, pasa pasa.

GIBELET, e. m. Barrenita para probar el vino de una pipa, o tonel. (vulg. y fam.) Dicese: avoir un coup de gibelet : ser un

tronera, tener punta de loco.

GIBELIN, s. m. Gibelino: nombre de los partidarios de los emperadores en una faccion de Italia hácia los siglos xII, xIII, xIV, y contrarios de los guelfos partidarios de los papas.

GIBELOTTE, . f. Guisado de pollos:

especie de fricasea.

GIBERNE, s. f. Canana, cartuchera : de | lladiego, tomar soleta : descabullirse. so dados.

GIBET, e. m. Patibulo, suplicio: tómase

por norca en general.

GIBIER, s. m. Casa: lo que meta o coge el casador. La casa, en cuanto es diversion o egercicio, se dice chasse en frances. Menu gibier: caza menos, como perdices, conejos, etc. | (fig. y fam.) Dicese: gibier a prevot : vago, pillo, tunante : hombre de la briba, y mal entretenido. | (id.) Se dice: gibier de potence : malhechor, hombre perdido, que le huele la garganta á cánamo.

GIBOULEE, s. f. Grupada, chaparron: aguacero, impetuoso y breve, que suele tracr

piedra.

\* GIBOY, e. m. Especie de serpiente.

\*GIBOYA, s. m. Boyo : culchra may

grande.

GIBOYER, v. n. Casar con arma de fuego: solo se usa en estas frases: arquebuse a giboyer : escopeta de cazar : poudre à giboyer: polvora de casar.

GIBOYEUH, s. m. Cazador: solo se dice de los criados que envía el amo del coto á

cazar para su mesa.

GIBOYEUX, EUSE, adj. Abandante de

\* GIGANTE, e. f. Figure colosal que ec

pone en las popas de las galeras.

GIGANTESQUE, adj. m. f. Gigantesco, giganteo, agigantado: hablando de es-

GIGANTINE, & FARNESIENNE, ... f.

Gigantina: planta muy alta.

GIGANTUMACHIE, . f. Gigantomaquia : el combate de los gigantes, o Titanes de la fábula. Dicese tambien de las descripciones poéticas, ó pinturas que se hacen de este sucesa.

GIGOT, s. m. Pierna de carnero partida para comer : carne de pierna. Il Dicese en plural de los cuartos traseros de un caballo : y en estilo jucoso, de las piernas de una

GIGOTTB, EB, adj. (pkad.) Doble de cuerpo : el cahallo que tiene el anca gorda á proporcion de la grupa.

GIGOTTER, v.n. Pernear, eacodir las

piernas, o les patas : dicese de los animales al tiempo de morir. | Bullir, o menear los pies: dicese de los muchachos, que nunca

estan quietos.

GIGUE, a. f. (vulg.) Balta bardales: , muger alta, y desgarbada. || Giga : nombre : de un baile muy vivo y alegre.

"GIGUER, v. n. Saltar, brincar: los

jovenes, y muchachos.

GILET, s. m. Chaleco, almilla.

GILLA e.m. (farm.) Vomitivo: preparado con vitriolo.

GILLE, e. m. Red grande : para pescer. | Vrai gille: pasguato, tonto. || (fig. y vulg.) Dicese : faire gille : tomar las de vi-

GIMBLETTE, s. f. Rosquilla: muy co-

cida.

GINDRE, e.m. Entre panaderos es el obrero destinado á sobar la masa del pan.

GINGEMBRE, e. m. Gengibre : plantat. GINGEOLE, e. f. (ndut.) Bitacora: en las galeras. || Azufsifa : fruta.

GINGEOLIER, s. m. Azufaifo: 4rbol. "GINGIBRINE, c. f. Gengibrina: polvos de gengûre.

\* GINGIDIUM, s. m. Biznaga : planta : do

la que se hacen mondadiéntes.

\*GINGRINE, s. f. (ant.) Flauta corta. \*GINGUER, v. n. Patear, cocear.

GINGUET, ETTE, adj. Chacoli. Dicese del vinillo, o vino flojo, y muy verde, vin ginguet. || Usase tambien como substantivo. currido, escaso de tela: dicese del estrecho. y corto. Espris gingues : talento ligero, ba-

GINSENG, e. m. Chinsang, plants de la China, á la que se atribuian virtudes maravillosas; pero despues que se ha encontrado en América, y so ha hecho comun, ha per-

dido su reputación.

\* GIORE, s. m. y f. Judio : nacido de madre judía, y padre procelito, o al reves.

"GIPK, 4. f. Hopon de lienzo gordo y

basio.

"GIPON, e.m. Boria de franja, con la que los curtidores y zapateros dan lustre a los cueros y zapatos.

"GIPSE, V. Gypes.

\* GIRACE, ( geog.)Girezo e chudad del reino de Napoles.

GIRAFE, .. f. Girah, camello pardel :

cuadrúpedo de Africa.

GIRANDE, 6 GIRANDOLE, a. f. Girandula, ceholla i la que se pone en les surtidores de agua para variar los juegos de ella. || Girándula : rueda de fnegos artificia-Hes, con coheles que se disparan á un tiempo. correy nov croletimes pasimente et añar A 111

GIRASOL, e. m. Girasol, pladra precio-

sa : especie de opaio.

GIRAUMONT, s. m. Planta de las Indias Occidentales, cuyo fruto es muy samejante á la calabaza.

\* GIREL, s.m. Cabezuela: entre alfahareros, la parte mas alta del árbol de la rueda. | (ndut.) Cabestrante en el mar de Levante. || Cierta pieza del arnes del caballo.

GIRELLE, e. f. Pececillo pequeno.

GIROFLE, s. m. Clavo especia: que tamhien se llama clavo ó clavillo, y en escritos antiguos geroffa.

GIROFLEE, s.f. Aleli: flor hermosa, y

olorosa.

GIROFLIER, o.m. Clavero, girofle: el árbol del clavo especia. | Aleil: planta. V. Giroflee.

\* GIROLE, e. f. Especie de alondra.

GIRON, s. m. Regazo. || (blas.) Giron.|| (arquit.) Ancho del peldaño de una escalera. || Giron d'église: gremio de la iglesia.

GIRONE, (geog.) Girona: ciudad de Ca-

GIRONNE, adj. (blas.) Gironado: el es-

œudo dividido en girones.

GIROUETTE, s. f. Veleta, giraldilla : de dorres, ó campanarios, para senalar el viento. || Grimpola, banderilla, cataviento: que se usa en los navios para conocer los vientos. || (fig.) Veleta : dícesa de la persona mudable y ligera.

GISANT, ANTE, odj. El enfermo en cama, o que hace cama. Viene del verbo gésir, o gir, que es yacer, estar tendido, o echa-

GISEMENT, e. m. (naút.) Situación, ó positura de una costa respecto de otra en el

GIT (tercera persona del presente del indicativo del v. n. gésir, o gir (yacer) anticuado en ámbas lenguas, que significaba être couché: estar tendido), Yace : así se dice ci-git: aqui yace, como formula ordinaria para epitafios. | (fig.) Significa tambien consiste, estriba : eg. tout glt en cela: en esto consiste todo. || (prov.) Se dice : c'est là que git le lièvre : ahi yace ó hinca el punto de la dificultad, ahí está el buailis.

GÎTE , s. m. Yacija , cama: tomase por el albergue o vivienda donde se recoge à doranir una persona. || Posada, o lugar, adonde se va á hacer noche ó jornada en los viages. || Lecho, cama : de las liebres. || Solera, ó cama: la piedra de molino que está debajo

de la que muele.

GITER, v. n. Dormir, recogerse, hacer. la noche : dicese entre gente pobre y ordinaria.

\* GITON, e. m. Bardage.

GIVRE, e.m. E-carcha que bace carám-

brazos. || Collar, piesa de garganta de pedre- | banos, pegada d las ramas de los árboles y

GIVRE, e. f. (blas.) Culebra, vibora.

GLAÇANT, ANTE, adj. Frio como mive, o como hielo: dicese en sentido propio

y figurado.

GLACE, s. f. Hielo: el agua congelada con el frio. || Luna ó cristal de un espejo : y tómase por el mismo espejo. La Cristal ó vidrio : de coche. || Baño de azúcar : que se da a cosas de pasta. || Paño: manchita: en un diamante. [ (fig.) Se dice: bvoir un cœur de glace : ser un alma fria, parada, sosa. g (id.) Dicese: rompre la glace: romper la valla, ser el primero que vence una dificultad, o emprende una cosa nueva. Il Jambon à la glace : jamon dulce, esto es, cocido con vino y azúcar. Boire à la glace : beber de nieve.

GLACE, EE, p. p. V. Glacer. | adj. Helado, garapiñado. || Aplicase á las telas y galones de lustre, que tambien se liama

glace.

GLACER, v. a. Helar, congetar: las cosas líquidas. || Helar: pasmar de frio los miembros. | Glacer des confitures : bañar confites y otro dulces con azucar : y tambien garapiñar. || Glucer des viandes : rebozar, arrebozar. || Glacer une doubiure de taffetas sur une étoffe: ribetear una tela con el forro de tafetan, echarle un vivo. Son sérieux me glace: su gravedad me para, me encog**e.** 

\* GLACERIE, s. f. El arte de fabricar es-

GLACES, s. f. pl. Helados, sorbetes,

bebidas heladas, o garapinadas.

GLACEUX, EUSE, adj. Con paño, ohscura, turbia : hablando de piedras preciosas.

GLACIAL, ALE, adj. Glacial, frigido. \* GLACIALE, s. f. Escarchosa, escarchada, yerba de la plata.

GLACIERE, s. f. Nevera: poso de nieve, ó de hielo. || (fig. ) Nevera : dícese de un

cuarto o vivienda muy fria.

GLACIERS, s. m. pl. Ventisqueros: parages altos en las sierras, donde se arremo-

lina la nieve, y se congela.

GLACIS, s. m. (furt.) Glacis, explana. da : el terreno raso : despejado , é inclinado que circuye hasta cierta distancia el cemino cubierto de una fortaleza. H Entre sastres es hilvan, ó embaste de la tela con el

GLAÇON, 3. m. Tempano de yelo: y tambien carámbano. || Glaçon suspendu aux gouttières: canelon, calamoco, o cerrion.

GLADIATEUR, s. m. Gladiator : el que combatia á cuerpo desnudo en la arena, para espectáculo de los antiguos Romanos.

GLAIEUL, s. m. Gladiolo, espadaña, yerba estoque: planta. || Glaïeul puant, 6 espatule : giride : planta.

GLAIRE, s. f. Flogma, materia viscosa,

pegajosa. Il Giaire d'œuf: clare de huevo en p crudo.

GLAIRER, v. a. (encuad.) Der clere: frotar la cubierta de los libros con claras para dorarlos, y darles lustre.

GLAIREUX, EUSE, adj. Viscoso, pega-

Joso, glutinoso, lleno de clara.

= GLAIS, V. Glas.

GLAISE, s. f. Areilla, greda: tierra o barro de alfaharero.

GLAISER, v. a. Engredar + der o cubrir

con greda.

GLAISEUX, EUSE; adj. Gredoso, erci-

Hoso.

GLAISIERE, e. f. Barrera: el sitio de donde se saca la arcilla ó barro para los alfahareros.

GLAIVE, s. m. Cuchilla, machete: no se usa en el lenguaga comun, sino en estilo poético y sublime en el sentido de espada. # ( *fig.* ) La guerra.

GLAMA, o LLAMA, o. m. Llama: por stro nombre guanaco : cuadrúpedo de Amé-

Tica, que sirve de acémila.

**GLAMMET**, s. m. Especie de gaviota: ave.

GLANAGE, a. m. Espigadura, rebusco:

**2l** acto de espigar.

GLAND, s. m. Bellota: el fruto de la encina. || Bellota: pomito de esta hechura para olores, ó bálsamos. || Borlita de esta hechura para fluecos, ú otra obra. || Glandde-terre, o gesse sauvage: latiro, o arveja silvestre: planta. || Gland-de-mer: bellota marina, marisco: especie de almeja.

GLANDE, c. f. (anat.) Glandula.

GLANDES, s. f. pl. (botan.) Glandulas. || Glandes à godet : glandules concaves.

GLANDE, EE, adj. Dicese solo del caballo que tiene inflamadas las glándulas de la

quijada inferior.

GLANDEE, s. f. La cosecha de la hellofa. Bellotera, montanera : el tiempo de llevar los cerdos á cebar en el monte. || Bnvoyer les cochons à la glandée: enviar los puercos á montanera.

GLANDULE, s. f. Glaudulita: glandula

pequena.

GLANDULEUX, EUSE, adj. Glandu-

1050.

GLANE, s. f. Rebusco: hacecillo de espigas que trae del campo la gente que va à espigar. | Horca, ó ristra: de ajos, de ceholias.

GLANE, EE, p. p. V. Glaner. [ adj. liza.

Espigado.

GLANER, v. a. Espigar: rehuscar el campo despues de segados los panes. [] (fig.) [ Sacar, recoger: algun fruto, o jugo de lo que otro ha disfrutado, ó apurado. || (id.) Repetir especies, ó tratar la materia en que otro hablo, ó escribió antes.

GLANEUR, EUSE, a Espigador, capi-

gadora, o espigadera

GLANIS, s. m: Glano: pee grande del Danubio.

GLANURE, c. f. Rebuseo del campo: Le

que recogen los espigadores.

GLAPIR, v. a. Latir, ganir: dicese de perro, y de la zorra cuardo chilla. | Apedrear, descalabrar: hablar chillando, d ahullando.

GLAPISSANT, ANTIZ, adj. Gahidor,

latidor : el perro que late.

GLAPISSEMENT, s. m. Latido, abullido , gañido : del perro, á de la zorra.

GLAS, s. m. Doble, clamoreo: toque de

campanas á muerto.

GLAUCIUM, 6 PAYOT CORNU, 0. m. Glaucio, adorinidera marina : planta.

GLAUCOME, s. m. (medic.) Glaucoma: enfermedad de los ojos, en que el humor cristalino se vuelve de color azul ó verdemar.

\*GLAUQUE, adj. m. f. (botán.) Glauco, esto es, de color verdegay, ó verde bi**s**oqui≻ noso.

GLAUX, s. m. Glauce: yerba maritima. "GLAYEUL, s. m. Espadilla, yerba estoque, ó lirio de san Juan. 🛊 Glay eul puant : giris , espátula fétida.

GLEBE , s. f. Terrojo , terrazgo : el suel?

del campo , ó de la tierra de labor.

GLETTE, s. f. (voz alem.) Almártaga litargirio ; cal de plomo.

GLISSADE, s. f. Resbalon, desliz.

GLISSANT, ANTE, adj. Resbaladizo escurridizo.

GLISSE, e. m. Desliz : paso de baile.

GLISSÉ, ÉE, p. p. V. Glisser. || adj. Colado, metido.

GLISSEMENT, o. m. (fls.) Deslis, co-

curridura.

GLISSER, v. n. Reshalar, deslizar: dicese de las personas. || Descabullirse, escurrirse : dicese de las cosas. || Glissser des mains: salirse, huirse, escurrirse de entre las manos. || Glisser sur la glace : correr por el hielo, correr patines.

GLISSER, v. a. Tocar ligeramente un asunto, pasar por encima de él, ú omitirlo. || (fig.) Colar, embocar, meter con

maña : lo que se quiere, o pretende.

GLISSER (SE), v. r. Colarse, entrarse, meterse, introducirse con maña: en alguna parte.  $||\cdot(fig.)|$  Introducirse, insinuarse.

\*GLISSEUR, s. m. El que resbala ó des-

GLISSOIRE, s. f. Resbaladero, deslim-

dero: tómase por el sitio de los hielos por donde se correu patimes.

GLOBE, s. m. Globo: todo cuerpo estárico en general. || Le globe, absolutamente dicho, es el globo terraqueo, el orbe, la tierra, la redondez de la tierra: sin embargo so dice le globe terrestre (el orhe terrestre), y le globe célente (ul orbe ouleste).

boso : redondo ¢ omo una bola.

GLOBULAIR E, s. f. Globularia, elempre enjuta, coronilla de fiuile: planta, especie de maya.

GLOBULE, a m. dim. de Globe. Globulo:

giobo pequeño.

GLOBULEUN, EUSE, adj. Globuloso, : globoso : lo comp uesto de glóbulos, ó granillos redondos.

GLOIRE, s. f. Gloria: honra, y loor. Gloria (hablando de Dios) es magestad, resplandor. | Glor ia : la celestial bienaventuranza. || Gloria: lo que honra y engrandece. | Presuncia n, ufanía, vanidad. | (pint.) Gloria: rep resentacion de un claro abierto entre nubes rasgadas, que descubre un pedaso de cielo, o de resplandor divino. || Faire gloire de: gi 'oriarse, hacer vanidad, preciarse de.

\* GLORIETTE, . f. Glorieta: casilla de

campo.

GLORIEUSEMEN T, adv. Gloriosamente,

honrosamente.

GLORIEUX, EUSI 3, adj. Glorioso: lleno de gloria, de honor .: dicese de las personas. || Glorioso: digno de gloria, de honor: dicese de las cosas. I Glorioso, bienaventurado : dícese de la V. irgen, y de los angeles y santos. || Blass nador, jactancioso, ufano, presumido.

GLORIFICATION, . . f. Glorificacion: elevacion de la criatura i á la gioria eterna.

GLORIFIE, RE, p. p. V. Glorifier. | adj. Glorificado.

GLORIFIER, v. a. ( Glorificar : dar gloria, y loor. || Glorificar: dar Dios á la criatura la gloria eterna. || St. glorifier de : gloriarse, bacer vanidad, as arde de. | Se glorifier en Dieu, dans le 3 eigneur: gloriarse en Dios, en el Señor.

GLORIOLE, s. f. 67 oria vana, 6 fatil.

Bumillo de vanidad.

GLOSE, s. f. Glosa: interpretacion, comento de las palabras de , un texto : y tambien de las voces de una lengua.

GLOSE, EE, p. p. V. Gloser.

GLOSER, v. a. Glos ar, interpretar, co-

mentar.

GLOSER, v. n. Glosar: criticar, censurar, interpretar en mu da parte. || Glosar, ribetear : aŭadir algo à la realidad de lo que se cuenta.

GLOSEUR, EUSE, s. Censurador, criti-

cador : de las palabras, ó acciones.

GLOSSAIRE, s. m. Glosario: vocabulario en que se explican las voces obscuras ó exó-

ticas de una lengua.

GLOSSATEUR, . m. Glosador de obras técnicas. || Intérprets , expositor : de los libros sagrados.

:\* GLOSSOCATOCIJ, E , s. m. (cirag.) Glo-| murs.

\* GLOBEUX, EUSE, adj. (botdn.) Glo-| socatoquio: instrumento que sirve para bejer

ó deprimir la Jengua.

\* GLOSSOCOME, a. m. (cirug.) Glosocomo: especie de máquina oblonga y cava, acomodada estrechamente para la fractura, del fémur, ó de la tibia.

\*GLOSSOGRAPHIE, s. f. (anat.) Gloso-

grafia : descripcion de la lengua.

GLOSSOLOGIE, s. f. (anat.) Glosologia:

tratado sobre la lengua.

GLOSSOPETRE, s. m. Glosopetra: piedra preciosa en forma de lengua, mas ó ménos semejante, cuyas variedades proceden de dientes de peces petrificados.

GLOTTE, s. f. (anat.) Glotis, ligula. la abertura o resquicio que hay en la la-

ringe.

GLOUGLOU, a. m. (fam.) Clu, cla: el ruido que hace el vino al salir de la botella, ó frasco.

GLOUGLOUTER, GLOUGLOTER, ... ...

Gorgorear : cloclear el pavo.

GLOUSSEMENT, s. m. Cloqueo: el sonido que forma la gallina cuando está clueca.

GLOUSSER, v. n. Cloquear: cantar la

gallina cuando está clueça.

GLOUTERON, s. m. Pagamacera mayor, lampazo, bardana. [ Petit glouteron: bardana menor.

GLOUTON, ONNE, adj. Gloton, tra-

gon. Usase tambien como substantivo.

GLOUTON, s. m. Gulo: especie de oso, sumamente voraz, cuya piel es muy estimada para la peleteria.

GLOUTONNEMENT, adv. Vorazmente,

con ansia, con glotoneria.

GLOUTONNERIE, s. f. Glotoneria,

gula : vicio en el comer.

GLU, s. f. Liga, visco: materia 6 composicion pegajosa con que se cogen pajarillos,

GLUANT, ANTE, adj. Pegajoso, vis-C000.

GLUAU, e. m. Vareta de liga para cazar

pajarillos. GLUCINE, s. f. (quim.) Glucinia: tierra de que se compone en gran parte la esmeralda, y combinada con los ácidos forma sales azucaradas.

GLUE, RE, p. p. V. Gluer. | adj. Liga-

do, pegado.

GLUER, v. a. Pegar, embadurnar con cosa pegajosa.

GLUI, s. m. Bálago, ó paja de centeno. GLUTEN; s. m. Gluten: voz de los naturalistas para denotar la materia pegajos que une unos cuerpos con otros.

\* GLUTINANT, s. m. (medic.) Glutinoso,

viscoso: remedio que conglutina.

\*GLUTINATIF, adj. y s. m. (medic.) Glutinante: remedio para pegar y unir las partes divididas.

GLUTINEUX, EUSE, adj. Glutinoso: lo misso que pegajoso en el lenguege co-

GLTCONIEN, & GLICONIQUE, adj. | Biscónico: verso griego y latino, compuesto le un espondeo y dos dáctilos.

\*GLYPHE, s. m. (arquit.) Glifo: media

aña que sirve de adorno.

GNOME, s. m. Gnomo: nombre de cierco genios que los cabalistas fingen vivir dentro de la tierra, cuyas hembras se llaman gnomides.

GNOMIQUE, adj. m. f. Gnómico: sentencioso: lo que incluye sentencias y má-

ximas.

GNOMON, c. m. Gnomon rel estilo ó aguja que señala las boras en el reloz de

GNOMONIQUE, .. f. Gnomónica: las ciencia que enseña á hacer los reloges de sol. [] Colonne gnomonique : columna gnomonica ú horaria, en la que el sol señala las horas por medio del gnomon.

GNOSTIQUES, s. m. pl. Gnosticos: hereges de los primeros siglos de la Iglesia.

\* GNOU, s. m. Niú: cuadrúpedo rumiente

de Africa, del tamaño del asno.

GO (TOUT DE), adv. (vulg.) De rondon, sin decir oxte ni moxte, como Pedro por su casa.

GOAZIL, s.m. Se da este nombre en Persia á un alcaide, ó comendante de un fuerte.

GOBE, s. f. Tortita de matacan ; para atosigar los perros.

GOBE, EB, p. p. V. Gober. | adj. (fam.)

Zampado, tragado. | Agarrado.

GOBELET, s. m. Cubilete: vasito sin pié ni asas para beber. || Llámase así en el palacio real la panateria y reposteria. || Jeu de gobelets : juego de los cubiletes, de manos, de pasa pasa.

GOBELINS, e. m. pl. Nombre de una

fábrica de granas y tapices, en Paris.

GOBELOTTER, v. n. (satir.) Beborre-

tear, echar copitas, traguitos.

GOBE-MOUCHES, s. m. Papamoscas, cataraŭa : especie de legarto que coge y come las moscas. || Papamoscas, muscicapa : ave.

GOBER, v.a. (farm.) Zampar, engulir, 6 sorber de un golpe. | (fam. y fig.) Tragar, creer de ligero. | ( id. ) Agarrar, coger á alguno de sopeton.

\*GOBERGE, s. m. Gatilla : especie de

meriuza.

GOBERGER (SE), v. r. (vulg.) Repapilarse, regularse. | (id.) Regodearse, hacer buria.

GOBERGES, s. f. pl. Tablillas de cama:

sobre las que asientan los colchenes..

GOBET, s. m. (fam.) Bocado que se traga. | (fig. y fam. ) Dicese: prendre un homme au gobet : agarrar à uno de los cabezones, echarle la garra, o la garfa: para Mevarie preso.

GOBETER, v. a. Rellenar con yeso los baccos entre las piedras de una pared.

\*GOBEUR, RUSE, s. ( sulg. ) Gomia, garganton, tragon.

\* GOBEUR DE MOUCHES, V. Gobe-

mouches.

GOBIN, s. m. Corcovado. Dicese de uno que no lo es, y solo se le llama así por desprecio, d satira. || C'est un petit gobin, un plaisant gobin : es un chiquilicustro, un pichichuelas.

\*GOBLIN, s. m. Coco, cancon: fantas-,

ma para meter miedo á los niños.

• GODAILLE, V. Ivrognerie.

GODAILLER, v. n. (fam.) Bchartra-i gos, echar cortadillos: refrendar, como dices el vulgo.

GODELURBAU, a. m. (joc. y satir.)

Chulito, penoso, majito.

GODENOT, s. m. Titere, muñeco: figurilla con que juegan los titiriteros, á la que llaman tambien Juan de lus Vifras. | Monicango, chuchumeco: dicese por desprecio de un hombre chico, feo, y mal tormado.

GODER, v. n. Hacer buches, d fuelles:

dícese de un vestido.

GODET, s. m. Vasito para heber, como si digéramos cortadillo. || Cangilon, arcaduz de noria. | Salserilla, tacita, o concha: para poner colores. || (botán.) Dedal.

\* GODICHE, s. m. Claudito: diminutive de Claudio. || (vulg.) Bobalicon, simple.

\* GODINETTE, s. f. Querida, amada. | Baiser en godinette : besar con cariño.

GODIVEAU, s. m. Pastel de termera,

con setas, y alcachofas.

GODRON, s. m. Bollos, rizado, abanillo: que se hacen á las vueltas, paños, tocados de muger, etc. y otras cosas almidonadas. || Filetes, ó medias cañas : que se hacen en las orillas de alguna vagilla, ú otra obra de escultura, chanisteria, etc.

GODRONNÉ, EE, p. p. V. Godronner.

| adj. Abollonado, alechugado.

GODRONNER, v. a. Alechugar, tabletear, abollonar, rizar, encañonar con cierto hierro la ropa blanca almidonada; como cuellos, puños, etc.

\* GODURE, e. f. (encuad.) Arruga : de un libro por mal batido, ó por defecto del

papel.

\* GOELAND, V. Goiland.

• GOELETTE, s. f. Goleta : embarcacion inglesa de dos velas, y de 50 á 100 toneladas,

GOEMON, V. Farec, O fucus.

\* GOET, & GOUET, s. m. Uva jaen.

\* GOÉTIE, s. f. Goecia : especie de magia, en la que se invocaban los demonios para dañar á los hombres.

GOÉTIEN; ENNE, . f. Goecio: el que

egerce la goecia.

\*GOÉTIQUE, adj.m. f. Goético: lo perl teneciente à la goccia.

GOFFE, adf. in. f. (fam.) Chabecano, basto, grosero.

GOGALLE, s. f. (vulg.) Gendeemus,

francachela, comilitoria.

GOGO (A), adv. (fam.) Como cuerpo de rey, con regalo, con abundancia, con toda conveniencia: être, o vivre à gogo.

. GOGUELU, e. m. (vulg.) Bien medrado,

ricote, adinerado.

GOGUENARD, ARDE, adj. y . Cho-

carrero, truban.

GOGUENARDER, v. n. Chocarrear, truhanear : estar de chunga.

GOGUENARDERIE, c. f. Channe, bur-

la, chiste pesado.

.\* GOGUER (SE), v. r. (fam.) Regocijaree. GOGUETTES, s. f. pl. (fam.) Chilin-drinas, chusietas: il était dans ses goguettes : estaba de chusteta, de chilindrina. (id.) Injuries: chanter goguettes à quelqu'un : decirle el nombre de las pascuas, muchas frescas.

\* GOILAND, & GOELAND, e. m. Gavio-

ta : ave maritima.

\* GOINFRADE, e. f. Glotomeria, golo-

GOINFRE, e. m. (vulg.) Gomia, comilon, gloton, traganton.

GOINFREH, v. n. (vulg.) Glotonear,

GOINFRERIE, s. f. (vulg.) Tragoneria, glotorieria, gula.

GOITRE, s. m. Papera : que viene á la

garganta : lamparon.

GOITREUX, EUSE, adj. El expuesto a paperas, o lamparones.

GOLFE, s. m. Golfo: brazo de mar in-

ternado gran trecho en la tierra.

\* GOLFICHE, s. f. Golfiche: conche que

tiene el brillo del nácar.

- "GOLILE, s. f. Golilla : clerto adorno del cuello que se usaba en el trage español. \*GOLIS, s. m. Monte, hosque, cuyos arholes tienen veinte años. || Arbol de veinte años.
- \* GOMARISTES, e. m. pl. Gomeristes: especie de calvinistas de Holanda.

\*GOMENE, s. f. Gumena : cable del ancors.

GOMME, s. f. Goma: substancia viscosa que distilan ciertos árboles. || Gomme adragante: alquitira: gomme lacque: goma laca : gomme hédérée : goma yedra : gomme karane : goma caraña : gomme sapin ou seraphique. V. Sagapenum. | Gommegutte: goma-guta, gutagamba, gomoresina muy purgaute.

GOMME-RÉSINE, e. f. Gomo-resina: substancia que participa de la naturaleza de

la goma y de la resina.

COMME, EE, p. p. V. Gommer. [] odj. Engomado.

\* GOMMEMENT, or was Engamemento; la accion de engomun

GOMMER, v. a. Engomer : uniar o des con goma.

GOMMEUX, EUSB, adj. Gomoso: la

que destila gome.

GOMMIER, s. m Gomero e el árbol que

destila la goma.

GOND, s. m. Gozne : de una puerta. (prov.) Dicesa : sorter hors des gonds : salu de sus quicios, de sus casillas, perder los estribos. || Mettre quelqu'un hors des gonds: sacar á uno de sus casillas, hacerle impacientar.

GONDOLB, e. f. Géndola : especie de falúa con toldo y remos. || Bernegal : vaso ó taza en figura de navecilla, ó abarquillads.

GONDOLIER, s. m. Gondolero: el mari-

pero que conduce la góndola, ó falúa.

GONFALON, 6 GONFANON, a. m. Con-

falon, ó estandarto de iglesia.

GONFALONIER, 6 GONFANONIER, e. m. Confalonier : el que lleva el estandarte.

GONFLE, EE, p. p. V. Gonfler. 1 adj.

Hinchado, inflado.

GONFLEMENT, e. m. Hincheson, en-

tumecencia,

GONFLER, v. a. Hinchar, inflar. # (fig.) Be dice : gonfler d'orgueil : ensoberbecer, llenar de vanidad, envanecer.

GONFLER, v. n. y SE GONFLER, \*. r. Hincharse, inflarse, ponerse hinchado, in-

\* GONICHON, e. m. Alcatras que cubra

el azucar en pan.

GONIN, s. m. (vulg.) Marrejo, camastron. || C'est un maltre gonin : es un gran perillan, martagon.

\* GONIOMETRE, e. m. Goniómetro : instrumento para medir los ángulos de los

cuerpos sólidos.

GONIOMETRIE, . f. Gonometria:

arte de medir los ángulos.

\*GONNE, s. f. (naut.) Pipa: para cerbeza, y para lievar salmon salado.

GONORRHEE, s. f. (medic.) Gonorrea. GORD, s. m. Canal, pesquera: que se

construye en un rio.

\* GORDIEN (NOEUD), adj. (fig.) Nudo gordiano: obstáculo que parece insupera-

GORET, s. m. (vulg.), Gorrino, lechon. || (naut.) Escoba. || El primer oficial de una zapateria.

\*GORETER, . a. (ndut.) Barrer, lim-

piar el navío.

GORGE, s. f. Gergante, cuello. || Gerganta, peches : de una muger. ( (arquit.) Especie de moldura concava, antequinos. etc. || ( cetrer.) Gorga: la carne de los animales vivos que se da á las aves de rapiña. Gorge de bastion : gola de baluarte. || Gorge de montagne : garganta de montaña, alfos-Gorge-de-pigeon: color columbino, atornasolado f Coupe gonge e mel paso, d paso

pefigroso, para los caminantes, por razon de los tadrones que andan en él : ladronera. | (fig.) Se dice: faire une gorge chaude d'une chose: divertirse con clia, bacer burla de ella : rendre gorge : voinitar, restituir lo mal adquirido : rire à gorge deployée: reir à carcajadas.

GORGE, EE, p. p. V. Gorger. || adj. Hartado, harto, repleto. [ (fig.) Colinado, Heno. | (blas.) Gorjado: se dice del leon que ileva en el cuello corona de otro esmalte que el cuerpo. || Ce cheval a les jambes gorgées: este caballo tiene las piernas ó ma-

nos hinchadas.

GORGEE, e. f. Buchada, bocanada,

corbo, trago.

GORGER, v. a. Atestar, bartar, atracar, llenar hasta el gañote: dar de comer con exceso. [ (fig.) Colmar, cargar, Henar: de bienes, de despojos, etc. | Se gorger de nourriture: atestarse, atiborrarse de comida.

"GORGERE, s. f. (naut.) Brion: pié de roda.

\* GORGERES, s. f. pl. (ndut.) Batiderus: de uda have.

GORGERETTE, s. f. (ant.) Gorguera, o palatina, que usaban en otro tiempo las mugeres.

GORGERIN , s. m. Gorjal , gola : armadura de la garganta, o cuello, que se

usalm en otro tiempo.

GORGONE, s. f. (mitol.) Gorgona: eran tres, segun la fabula, Medusa, Curyale, y Sthenyo: y tenian el poder de petrificar al que las miraba.

"GORGONELLE, s. f. Holanda: lienso

de Holanda, y Hamburgo.

"GORICE, (geog.) Goriza: ciudad fuer-

te de la provincia del Friuli.

GOSIER, s. m. Gasnate, garguero, garganta, tragadero, gorja. || Grand-gosier: alcatraz: ave. V. Onocrotale, pélican.

GOSSAMPIN, s. m. Bombasi algodone-

ro : arbol de Africa y de América.

GOTHIQUE, adj. m. f. Gótico: dicese de la arquitectura, y del caracter o letra de la baja edad. || (fig.) Antiguo, rancio: dicese por desprecio de todo lo que no es de snoda, y corresponde á hasto, charro.

\* GOTTINGEN, ( geog. ) Gotinga: ciudad

de Alemania.

GOUACHE, & GOUASSE, 4. f. Pintura à la aguada : le que se pinta con colores liquidos.

GOUDRON, s. m. Brea : cierta composi-

cion de pez, selio, y estopas.

GOUDRONNAGE, c. m. Embreadura, embreado.

GOUDRONNÉ, EE, p. p. V. Goudron-

ner. 4 adj. Embreado, hreado.

GOUDRONNEB, v. c. Embrear, brear: una nave.

\* GOUESMON, e. m. (ndut.) Sargaso.

\_" GOUET \_ s. m., Yero comun : piecis.

GOUFFRE, s. m. Sima, sumidero : concavidad profunda. || Olla, remolino: en un rio. | (fig. ) Abismo, pozo profundo.

GOUGE, s. f. Gubia: instrumento de carpinteria. || Gorrona, pendanga: en este sen-

tido es voz anticuada, y haja.

GOUINE, s. f. (vulg.) Peliforra, ganforra, pelandusca: putuela de soldados, marineros, etc.

"GOUJARD, s. m. Oficial hojalatero.

GOUJAT, s. m. Galopo, moso de solda-

pos, o de campana.

GOUJON, s. m. Gobio : pescado de rio. Rejoncillo entre cuberos. || Clavija de hierro. || Formon de escultor. || Tarugo. || Viga, o trabal. || Gatillo. || (fig. y fam.) Dicese: faire avaler le goujon: hacer trager el anzuelo , ó caer en la red : engañar.

GOUJONNER, v. a. Engatillar: trabar una obra con otra por medio de gatillos, ó

trabales.

"GOUJURE, s. f. (naut.) Garganta del

moton, ó cuadernal.

GOULEE, s. f. (vulg.) Bocado: la poi-

cion de comida que cabe en la boca.

GOULET, s. m. Boquete, boca estrecha de un puerto, que en Tunez se llama la goleta. V. Goulos.

\*GOULETTE, a. f. (arquit.) Canal, y Dajada de una cascada.

GOULIAFRE, adj. m. f. (vulg.) Ga-

laire, tragon, garganton. GOULOT, s. m. Gollete, cuello: hoca

de un frasco, de una botella, etc.

GOULOTTE, . f. Bocacaz, cacera: canatizo para conducir el agua.

GOULU, UE, adj. y s. Tragon, tragan-

ton, tragaldabas, golosazo.

GOULUMENT, adv. Vorazmente: con vo-

racidad , con ansia.

GOUPILLE, a. f. Clavito: tornillo de relogero.

\*GOUPILLER, v. a. Poner los tornillos

o clavijas a un relox.

GOUPILLON, s. m. Hisopo: para echar agua bendita. || Escobilla : para limpiar vasos en donde no puede eutrar la mano.

GOUPILLONNER, v. a. Limpiar las va-

sijas con una escobilla.

GOUR, s. m. Carcava: hueco producido por alguna vertiente de aguas. || Cavidad llena de agua, en pena, al pié de un árbol, ú orilla de un rio.

GOURD, OURDE, adj. Yerto, arreci-

do, pasmado: de frio.

GOURDE, s. f. Calabaza, calabacino: para llevar vino. || En algunas partes de Francia, llaman así al peso duro.

GOUBDIN, e. m. (vulg.) Estaca: palo

grueso, y corto.

\* GOURDINER, v. a. (vulg.) Dar con una estaca, o dar estacazos à alguno: apalearie.

GOURE, a f. Droga talsificada: quid pro oua

ior morado.

GOURBUR, e. m. Falsificador de drogas de hotica.

GOURGANDINE, s. f. (fam.) Gorrona,

andorra : nombre de ramera.

GOURGANE, s. f. Habas de laguna: son pequenas.

GOURGOURAN, ... m. Gorgoran: tala

de seda con cordoncillo.

GOURMADE, e. f. Cachete: punetazo

en la barba.

GOURMAND , ANDB , adj. y e. Gloton, geloso: úsase como substantivo. || Branches gourmandes: chupones, mamones: vástagus de los árboles muy vigorosos, que no dejan medrar las ramas.

GOURMANDE, EB, p. p. V. Gourmander. | adj. Sofrenado, renido, repre-

hendido con asperesa.

GOURMANDER, v.a. Dar una sobarhada, sofrenar: reuir, reprehender con fuerza.

\* GUURMANDINE, e. f. Pera urraca. GOURMANDISE, s. f. Gula, golosina:

ansia en el comer.

GOURME, s. f. Usagre: enfermeded de niños. || Agallas : especie de reuma que da å las caballerias. || (fig.) Rusticidad, ignorancia. || Jeter sa gourme: echar el mal

GOURME, EE, p. p. V. Gourmer.

"GOURME, EE, adj. (fig.) Entonado, estirado: el que afecta gravedad, y entereza en el modo, elc.

GOURMER, v. a. Poner la barbada à un cabello. || (fig. ) Acachetear, dar de ca-

GOURMET, s. m. Catador, inteligente en vinos.

GOURMETTE, s. m. Barbada: cadenilla de hierro que es parte del freno de las caballerias. || (fig. y /am.) Se dice: ldcher la gourmette a quelqu'un: soltar la rienda, dar ensanches a alguno. || ( id. ) Dicase: rompre la gourmette: soltar el trapo, desatarse, soltarse, entregarse: al juego, à los vicios, etc., el que ántes vivia recogido.

\*GOURNABLE, e. f. (naut) Cabilla y cabillon: clavija de que se usa a bordo en

lugar de clavos.

\*GOURNABLER, v.a. Se dice: gournabler un vaisseau: por sujetarle las tablas con

\*GOURNAL, s. m. Gurnal: pescado muy

delicado de la mar del Sur.

GOUSSAUT, s. y adj. m. ( picad.) Corto de siller : hablando del caballo. || ( cetrer. ) Tardo, pesado en el vuelo: dicese del halcon, y otras aves de altanería.

GOUSSE, s. f. Vaina, cáscara: de habas, judias, guisantes, etc. | Gousse d'ail:

diente de ajo.

\* GOUREAU, a. m. Higo burreño, de co- | del olor que despide es sobaquina. A Cuadrado: pieza que se echa en las camisas debajo de la manga. 🏿 Bolsillo : dentro de 🎉 pretina de los calzones. A (carp.) Especie de can pequeño para sostener tablillas, etc. ( Gousset de montre: secreto, bolsillo del relox. | Avoir le gousset bien garni: toner el bolsillo bien prevenido.

GOUT, s. m. Gusto: por sentido del paladar. || Gusto, por sabor. || Gusto, por placer, complacencia. || Gueto, por gama, o epetencia. || (fig.) Gusto, per eleccion: gusto, por aficion: gusto, por discernimiento, delicadesa : por buena ó mala trama com que está hecha una com. [[ (prov.) Dicese: chacun a son gout, sa manière: cada cual tiene su modo de matar pulgas : il faut pas disputer des gouts: soure gustoe no hay disputa: prendre golit à quelque chose : tomar aficion, ó aficionarse , á una cosa.

GOUTE, BE, p. p. V. Golter. | adj. Gustado. || Dicese de la persona o cosa que ha gustado á la gente , ó ha merecido su

aprobacion.

GOUTER, v. a. Gustar: percibir el sabor de una cosa, tomarie el gusto. || Gustar , probar, catar una cosa. | Gustar, hallar buena una cosa.

GOUTER, v. n. Merendar: tomar algun

refrigerio por la tarde.

GOUTER, s. m. Merienda: comida que se hace por la tarde , entre la comida y la cena.

GOUTTE, a. f. Gota: perte minima de un líquido que destila, ó se desparrama. [] Gota : tómase por sorbito , ó traguito , sea de vino, sea de caldo , etc. : une gouite de vin, une goutte de bouillon. || Gota: enfermedad dolorosa. || En la farmacia es una medida minima de cosas líquidas. || Entre fundidores es una porcion pequeña de oro ó piata, que se da al ensayador para fijar la ley del metal. | Goutte aux mains: quiragra. || Goutte aux pieds : podagra. || Goutte remontée : gota coral. Goutte sciatique: ciática. || Goutte sereine: gota serena. || Vin de la première goutte: vino de yema.||Goutte à goutte , adv. Gola à gola , de goia en gota.

GOUTTE, voz adv. Gota, pisca: nada, o casi nada: eg. il n'y voit goutte; il n'entend goutte: no ve gota, no ve pizca: no

oye palahra , nada oye.

GOUTTELETTE, s. f. dim. (poc. us.) Gotita, gotilla.

GOUTTEUX, EUSE, adj. y s. Gotoso:

el que padece gota.

GOUTTIERE, s. f. Canal de un tejado. || Tejadillo: de un coche. || Delantera: el corte concavo de un libro encuadernado: la parte opuesta al lomo, que se llama canal. | Gouttière d'un arbre: lagrimal. | Gouttière d'un carrosse: la saja de cuero GOUSSET, . . . Sobaco: y hablando que guarnece el imperial.

GOUTTIERES, e. f. pl. ( ndat. ) Contratancaniles.

GOUVERNAIL, s. m. Timon de la nave, que tambien se dice gobernalie. || (fig.) Se dice: tenir le gouvernail: Uevar el timon, llevar las riendas, es á saber, del estado, del gobierno, de los negocios.

GUUVERNANCE, J. f. Gobernacion: jurisdiccion en algunas ciudades de los Paises Bajos, cuya cabeza era el gobernador de

la piaza.

GOUVERNANS, s. m. pl. Gobernantes: ó gobernadores : los que gobiernan , por cor-

relacion á los gobernados.

GOUVERNANTE, s. f. Gobernadora: la muger de un gobernador. | Aya: de señoritos, o señoritas. 🛭 Ama: la criada que cuida de la casa de un cura, de un viudo, ti otro hombre solo. [] Ama de liaves, o muger de gobierno.

\* GOUVERNE, c. f. (com.) Gobierno,

regla, conducta.

GOUVERNÉ, EE, p. p. V. Gouverner.

]] adj. Gobernado.

GUUVERNEMENT, s. m Gobierno: tomase por el empleo de un gobernador, por el pais ó distrito que gobierna : por el tiempo que gobierna, ó ha gobernado; y por el modo de gobernar. || Gobierno : tómase por la forma y constitución de un estado, y por el ministerio, o cuerpo de los que rigen el estado. || Tambien se llama gouvernement la casa pública del gobierno, o gobernacion.

GOUVERNER, v. a. Gobernar : regir, mandar con suprema autoridad. || Cuidar, dirigir: un asunto, un negocio. Asistir, cuidar: un enfermo. Administrar, manejar las cosas con economía. || Educar, criar: cuidar de la educación de algun señorito.

GOUVERNER (SE), v.r. Gohernarse, manejarse, conducirse, portarse bien o mai

en sus acciones, o dependencias.

GOUVERNEUR, s. m. Gobernador: de alguna provincia, ó plaza de armas. || Ayo: de algun senorito. || Gouverneur de mouches à miel : abejero, colmenero, el que cuida de las colmenas.

"GOYAVE, s. f. Guyaba : fruta del

guayabo.

GOYAVIER, s. m. Guayabo: arbol de la América setentrional. || Guayabero : pajarillo que se mantiene de guayahas, y devora los insectos que dañan al guayabo. "GRA, s. m. Escarbador de gallinas.

GRABAT, s. m. Cama: lecho malo, y

GRABATAIRE, adj. m. f. Achacoso, Valetudinario: el que está continuamente enfermo. || Grahatario : el que diferia bautizarse hasia la hora de la muerte.

\* GRABEAU, s. m. (farm.) Pedacitus: sobras y desperdicios de varias drogas.

GRABUGE, s. m. (fam.) Pelotsra, rila, quimera.

GRACE, s. f. Gracia: es garbo, donaire, agrado, favor, merceil, perdon. remision, predileccion, agra decimiento: pues tiene esta vos las mismas acepciones en frances que en castellano, segun el motivo, u objeto a que se aplica. | De grace, adv. Por favor, por merced, con perden.

GRA

GRACES, s. f. pl. Gracias: nombre de

tres divinidades de la mitologia.

GRACIABLE, adj. m. f. Graciable, remisible: lo que se puede remitir, o perdoner.

GRACIEUSE, EE, p. p. V. Gracieuser.

adj. (fam.) Agasajado.

GRACIEUSEMENT, adv. Con agrado, con agasajo.

GRACIEUSER, v. a. (fam.) Agasajar tratar o recibir con agrado y amistad.

GRACIEUSETE, s. f. (fum.) Agasajo, regalito, fineza: que se da por algun favor recibido. || (id.) Agasajo, ateucion, cumplimiento.

GRACIEUX, EUSE, adj. Gracioso, agraciado: lleno de gracia y donaire. 🛭 Benigno, bundadoso. || (for.) Gracioso, gratuito : lo que se da de gracia.

GRACILITE, a. f. Delgadez, delicadez:

de la vos.

GRADATION, s. f. (retor.) Gradacion :1 subida por grados. | Par gradasion : por grados, gradualmente.

GRADE, s. m. Grado: de honor, de distincion. || Grado de alguna facultad mayor

en las universidades.

GRACES, s. m. pl. Título de graduado en les universidades.

\* GRADEAU, s. m. Pes rey : pescado del mar del Sur.

GRADIN, s. m. Grada, ó tarima: un altar, de un jardin.

GRADINE, s.f. (escult.) Gradina: cinoel con puntas para trabajar en piedra.

GRADUATION, s. f. (mat.) Graduacion, GRADUÉ, EE, p. p. V. Graduer. | adj. Graduado.

GRADUÉ, s. m. Graduado: el que lo es en alguna facultad mayor de universidad.

GRADUEL, ELLE, adj. Gradual: lo que aumenta ó sube por grados.

GRADUELLEMENT, adv. Gradualmen-

te, por grados.

GRADUER, v. n. Graduar: dividir y senalar por grados la altura deircunferencia de alguna cosa. || (de) Graduar : conferir el grado, ó título, de doctor, de bachiller, de licenciado.

GRADUER (SE FAIRE) (de), v. r. Graduarse: tomar grados en alguna universidad.

GRAILLEMENT, s. m. Zurrio: sonido aspero, y ronco.

GRAILLER, v. n. (mont.) Llamar: los

perros con la bocina.

GRAILLON, s. m. Escamocha, bazolia: sobras recogidas de una comida.

les mieses, como trigo, centeno, celuda, mais, etc. Por extension se dice de otras cosas; como un grain de raisin: un grano da uva : um grain de poivre : un grano de pimiento: un grain de sable: un grano de arena, etc. : y tambien del grano que forman las superficies de algunas piedras, tegidos, tafiletes, etc., o que salen en elcúlis como la viruela. || Grano: la minima perte de la ouza en el peso del marco de oro, o de la plata || Grano : la cuarta garte de un quitate en las piedras preciosas. ll Grano: en las bolicas es la 576 parte de una onsa. || ( ndut. ) Chubasco, ráfaga. || Grain de chapelet: cuenta de rosario: grain de verre: abalono, granalla. || (fig. y fam.) Dicese: grain de folie: punta, o vena de loco. || (id.) Se dice: il n'a pas un grain de bon sens : no tiene pizca de juicio : catho-Lique à gros grains: católico de conciencia ancha, poco escrupuloso. | Menus grains: semillas, los granes que se siembran por marzo, como mijo, panizo, etc.

GRAINE, c. f. Semilla, simiente : de las plantas. || Graine de melon, de concombre: pepitas de melon, de pepino. Graine de chou, de laitus : simiente de col, de lechuga. || Graine de vers à soie : semilla de gusanos de seda. || Graine jaune, o graine d'Avignon: granitla de Aviñon: piracanta. Gruine de paradis : cardamoino. || Graine de Canarie: Alpiste. || Graine d'épinards : grano de cebada en el bordade. ||(fig.yfam.) Dicese: mauvaise graine: mala casta, mala ralea, mala familia : hablando de muchachos traviesos, estudiantes tunos, y lacayos. | (id.) Se dice: monter en graine: quedar para simiente de rábanos, ó para tia: dicese de la doncellona que carga de años, y se queda sin casar.

GHAINER, v. n. y GRAINETIER, o.m. V. Grener, granetier.

. GRAINETTE, s. f. Fruta del licio. GRAINIER, ERE, subst. Tratante de

granos , y semillas. \*GRAIRLE, s. f. (for.) Perte de un beldío, o monte poseido en comun. Il Cierto derecho real en la corta de montes.

\* GRAIS, V. Gres.

GRAISSAGE, e.m. Engrasacion: la ac-

cion de engrasar.

GRAISSE, s. f. Gordura, sebo, manteca, unto: del cuerpo del animal. || Grasa, anugre : porquería ó suarda en la ropa de vestir. Il Graisse de rou: pringue del asado: graisse d'ours: unto de oso. || (fig. ) Dicese: graisse de la terre: la substancia, lo mas gne: Grande de España. || Grand-haut: pingüe de la sierra. ||(id.) Se dice : emporter soute la graisse d'une affaire: sacar todo el jugo de un negocio, exprimirle cuanto puede dar de si.

printine elgeun coen #( fig. y fam.) be that i hableado de unegeros : eg. une grande

GRAIN, a.m. Grano: dicres del fruto de graisser la pate: unter les mance, solurnar, cohechar. | (id.) Dicese: graisser ses bottes: ponerse à punto, disponerse para un viage.

"GRAISSET, e. m. Rana de zarzal.

GRAISSEUX, EUSE, adj. Graso, craso , mantecoso.

GRAMEN, CHIENDENT, s. m. Grama:

planta.

GRAMINEES, adj. Gramineas: dicese de las piantas de la naturaleza de la graina.

GRAMMAIRE, s. f. Gramática: arte de hablar y escribir correctamente. | Tanıbien se dice del arte ó libro que contiene sus

GRAMMAIRIEN, s. m. Gramático: el

que ha escrito de gramática.

GRAMMATICAL, ALE, adj. Gramatical : lo que pertenece à la gramatica : y tambien lo que no se aparta de sus reglas.

GRAMMATICALEMENT, adv. Gramaticalmente: conforme á las reglas de la

gramatics.

GRAMMATISTE, s. m. Gramático: maestro de gramática, que vulgarmente Ilaman domine.

" GRAMMATITE, s. m. Gramatita : piedra que, frotada ligeramente, produce una

luz asulada muy viva.

\*GRAMME, a. m. Gramo: unidad de peso en el nuevo sistema de Francia, y equivale à veinte granos del marco de Casti-

\*GRANADILLE, c. f. Granadilla, 6

pasionaria illor.

GRAND, ANDE, adj. Gran, y grande: lo que aventaja á lo regular, o por el tamano, ó por las calidades, sean Asicas, ó morales ; como grand temple : gran templo ó templo grande: grand ministre: gran ministro, o ministro grande grande chambre : gran sala, o sala grande : grande injustice : grande injusticia, etc. || Cuando el adjeuvo grand precede á los nombres de oficios, o dignidades, significa mayor; como grand écuyer : caballerizo mayor : grand mattre de la maison du roi: mayordoino, mayor del rey : grand aumônier : limosnero mayor, etc. Exceptuánse de esta regla algunos que no mudan ni la significación, ni ia voz; como Grand Turc: Gran Turco: Grand Mogol: Gran Mogol: Grand-Mattre de Malie, ou de quelque autre des ordres militaires: Gran Maestre de Maita, etc. : un grand seigneur : un gran señor, un grande, un magnate. | Grand age: mucha edad, o edad avanzada. || Grand d'Espavuella de cabeza entre sabriqueros de carbon. | Grand homme: grande hombre, cuando se habla de su mérito: hombre grande, ó alto, si se trata de su estatura. GRAISSER, v. a. Untar con scho 6 En este ústimo scutido se toma siempre

femme, une grande fille : una muger, una, gluten intermedio; como la piedra berromoza alta. || Alexandre-le-Grand, o le Grand Alexandre: Alejandro Magno. Grand messe: misa mayor. | Devenir grand: crecer, aumentarse, engrandecerse, hacerse grande, o mayor. A la grande: à lo grande, à lo señor. || En grand: en grande, en tamaño mayor: portrait en grand: retrato del tamaño natural. (fig.) Dicese: penser, agir, travailler en grand: pensar, obrar, trabajar con grandeza , con nobleza.

GRANDAT, s. m. Grandeza, dignidad. GRAND-BATIER, s. m. Estúpido.

GRAND-CHANTRE, s. m. Dignidad de chantre en una catedral.

GRAND-CONSEIL, V. Conseil.

GRANDS-JOURS, V. Jours.

GRAND-MERCI, V. Merci. GRAND'MERE, V. Mère.

GRAND-ONCLE, V. Oncle.

GRAND-PERE, V. Père.

GRAND'TANTE, V. Tante.

GRANDELET, ETTE, adj. dim. de Grand. (fam.) Grandecito, grandecillo.

GRANDEMENT, adv. Grandemente, con grandeza, con nobleza: dicese del pensar, y del obrar. ] Grandemente, en gran manera, mucho.

GRANDESSE, s. f. Grandeza : el título y calidad de Grande en España, que figuradamente se dice sombrero, como se dice cape-

obispo.

GRANDEUR, s. f. Grandeza, magnitud, grandor, tamaño: de las cosas. || Grandeza, excelencia, sublimidad : en obras, dichos, y pensamientos. || Gravedad, enormidad: hablando de delitos y culpas. || Poder, magestad : hablando de Dios. || Gran señoría: | tratamiento de todas las personas que tenian en Francia el título de Monseigneur, especialmente de los obispos.

\*GRAND'GARDE, s. f. (milic.) Gran-

GRANDI, IE, p. p. V. Grandir. || adj. Crecido, subido, alto.

\* GRANDIOSE, adj. (pint.) Grandioso.

GRANDIR, v. n. Crecer, subir, hacerse alto.

GRANDISSIME, adj. m. f. sup. de Grand. Grandisimo, muy grande.

GRAND-OEUVRE, s. m. Llámase así la

piedra filosofal.

GRANDS (LES), s. m. pl. Los grandes, los magnates, los señores principales de un reino.

GRANGE, s. f. Hórreo, trox: sitio donde

se encierran las inieses en garba.

\* GRANGEAGE, s. m. Cierto modo de arrendar.

GRANIT, s. m. Granito: piedra formada j por la reunion de pedacitos de tres o cuatro Faire gras, manger gras: comer de carne especies, y adheridos confusamente y sin los dias de pescado. || Jour gras : dia de car-TOME I.

quena.

GRANITELLE, s. m. Marmol que se parece al granito, y pudiéramos apticarle el

epíteto de granitelo. GRANULATION, s. f. Granulacion: la

accion de reducir à granos los metales. GRANULER, v. a. Granular: reducir á

granos los metales.

GRAPHIE, s. f. Grafia: voz tomada del griego, y que significa descripcion. Entra en la composicion de otras muchas, como geografia, corografia, hidrografia, etc.

GRAPHIQUE, adj. m. f. Gráfico: se dice de las descripciones y operaciones repuesentadas mediante alguna figura : description graphique d'uns éclipse.

GRAPHIQUEMENT, adv. (astron.) Gráficamente : se aplica à las cosas cuya descrip-

cion es por figuras.

GRAPHOMETRE, s. m. ( geom.) Grafómetro: instrumento para medir los ángulos

en la agrimensura.

GRAPPE, s. f. Racimo : dicese de las uvas, y por semejanza de otras frutas. || Grapa : cierta llaga ó úlcera que se hace á las caballerías. || (fig.) Dicese mordre à la grappe : caer en la trampa, tragar el anzuelo : y tambien estar en sus glorias, regodearse.

GRAPPILLER, v. n. Rebuscar, ir al rebusco de las viñas vendimiadas. || (fig. y fam.) Rebañar, hincar la uña, pringarse : aprolo la dignidad de cardenal, y mitra la de vecharse en algun empleo, ó comision. [[(id.) Untar la mano, sobornar : en este sèntido usase tambien como verbo activo.

GRAPPILLEUR, EUSE, s. El que, o la

que, anda al rebusco.

GRAPPILLEUR, s. m. (fig.) Largo de unas, el que hinca la una, o se pringa en lo que trata, ó maneja.

GRAPPILLON, s. m. dim. de Grappe. Gajo de uvas, que tambien se llama carpa.

GRAPPIN, s. m. (náut.) Rezon: anclote de cuatro uñas. || Cloque : garfio para afer-rarse una nave a otra en la pelea. || (fig. y fam.) Dicese : jeter o mettre le grappin sur quelqu'un: apoderarse del ánimo de alguno, tenerle cogido, domin**arle.** 

\* GRAPPINER, v. a. (ndus.) Aferrar:

una nave con cloques, o garfios.

GRAPPINEUR, s. m. Oficial que limpia

el vidrio fundido.

GRAS, ASSE, adj. Gordo, grueso, craso, graso, segun es la cosa a que se aplica. Pringoso, grasiento. || (fig.) Pingue, gordo; de mucha substancia. ||(id.) Colorado, verde: por obsceno, impúdico, hablando de dichos. ó palabras. || Avoir la langue grasse : tener la lengua gorda, ó estropajosa. Tambien 🐽 dice : parler gras : hablar tartajoso. || (fig. y fam. Dicese: dormir la grasse matinée a pegársele las sábanas, levantarse tarde. 🌡

ne \ Les jours gras dins de carnaval, car- | de. | Spectacle gratis : el que se representa 1 esro!endas. | Terre grasse: tierra pingüe: de barros, de miga.

GHAS, s. m. Gordo: lo contrario A magro. | Le gras de la jambe: la pantor-

GRAS-DOUBLE, s. m. Cuajar de vaca, o vientre, de que se hacen callos para gui-

GRAS - FONDU, s. m. Caballeria que adolece de torozones.

\*GRAS-FONDURE, s. f. Torozon : en las caballerias.

\* GRASSOIR, s. m. Rociadero de lanas : el sitio en que se las rocia con aceite, y se tien-

\*GRASSARI, s. m. Are de paso, que teme mucho el frio.

\*GRASSE, (geog.) Grasa : ciudad de Provenza.

GRASSEMENT, adv. No se usa mas que en estas frases: vivre grassement: vivir con comodidades, con conveniencias, pasarlo ricamente : payer, récompenser grassement : pagar, premier lergamente.

GRASSET, ETTE, adj. (fam.) Gordete,

gordillo.

GRASSETTE, s. f. Pan de cuclillo:

planta vulneraria.

GRASSEYEMENT, s. m. Habla brozosa, media lengua : dificultad en pronunciar ciertas consouantes, mayormente la r.

GRASSEYER, v. n. Hablar con media leugua, no poder pronunciar ciertas consonantes , mayormente la r.

"GRASSEYEUR, s. m. Tartamudo en la

pronunciacion de la r.

GRASSOUILLET, ETTE, adj. dim.

(fam.) Gordetillo, regordete.

GRAT, s. m. Escarvadero: lugar dende escarvan las gallinas para buscar que comer,

\* GRATEAU, s. m. Rascador, hierro de repasar : instrumento de dorador de mate.

GRATERON, & RIEBLE, s. m. Amor de

hortelano: planta.

GRATICULER, . n. (pint.) Cuadricular un cuadro ó estampa para copiarie en dilerente tamano.

GRATIEN, s. m. (n. p.) Graciano.

GRATIFICATION, s. f. Gratificacion, remuneracion, ayuda de costa.

GRATIFIE, ER, p. p.V. Gratifier. | adj.

Gratificado.

GRATIFIER, v. a. Gratilicar, remune-

GRATIN, s. m. El asiento, ó lo pegado: lo que queda pegado en el suelo de una cazuela, olla, ó sarten, en que se ha guisado, o frito alguna cosa.

GRATIOLE, PETITE - DIGITALE, HERBE AU PAUVRE HOMME, . J. Graciola, graciadis: planta medicinal.

GRATIS, adv. Gratio, degracia, de bal- l'allo.

de balde en las fiestas públicas.

GRATIS, s. m. Dicese: il a obtenu le gratis de ses bules: no ha pagado nada por sus bulas.

GRATITUDE, s. f. Gratitud, agrade-

cimiento.

\* GRATTE, s. f. (ndut.) Rasquela.

GRATTE, ÉE, p. p. V. Gratter. | adj. Rascado: raspado: repasado.

\*GRATTE-BOSSE, s. f. Gratas: la escobilla de alambre con que se limpia el grabado en hueco, y el dorado à fuego.

\*GRATTE-BOSSER, v. a. Gratar: limpiar con las gratas el grabado en hueco y dorado á fuego.

GRATTE-CUL, s. m. Escaramujo: fruto

del árbol del mismo nombre.

GRATTELEUX, EUSE, adj. Sarnoso, ronoso.

GRATELLE, s. f. Sarna, y rona.

GRATTER, v. a. Rascar: frotar con las uñas ú otra cosa la piel. || Escarvar : la tierra. || Raspar : raer : un papel, un pergamino, una lámina. [ Estropajear : una pared. || Rascar de quedo una puerta con las unas, como se liacia en Francia para llamar en la de la cámara del rey.

GRATTOJR, s. m. Rascador, 6 raspador : instrumento para raspar ó raer algu-

na cosa.

GRATUIT, ITE, adj. Gratuito, gracioso: lo que se haçe, ó da sin obligacion, por mera gracia. || Don gratuit : donativo gracioso el que los paises de sueros dan al soberano. || En Francia se entiende por el subsidio voluntario que daba al rey el estado eclesiástico en cada cinco años. || Ecole grasuite : escuela, ó enseñanza de balde, sin pagar. || Supposition gratuite: suposicion voluntaria, sin fundamento.

GRATUITE, s. f. Pura gracia, o don: calidad y carácter de lo que es gratuito. No se dice sino de la gracia, ó de la predesti-

decion.

GRATUITEMENT, adv. Gratuitamente, graciosamente, sin interes. || Sin fundamento, sin motivo, por antojo.

"GRAN, s. m. Canalito entre un estanque

y el mar.

GRAVATIER, s. m. El carretero, o borriquero, que carga por un tanto el cascote y escombros del derriho de las obras.

GRAVAS, V. Gravois.

GRAVE, adj. m. f. Grave, pesado: le que pesa, ó tiene peso. | Grave : serio, circunspecto, habiando de personas. || Grave: importante, hablando de cosas. || Grave: dicese de los autores de peso, de crédito, y respeto en el asunto que tratan. || Grave so llama en la gramática el acento opuesto al agudo; y en la música el tono opuesto al Grabado, esculpido.

GRAVELE, s. f. Potasa, cenizas, graveladas : las heces del vino quemadas, y re-

ducidas á ceniza.

GRAVELEUX, EUSE, adj. El que padece mal de piedra. V. Gravelle. || Arenoso : ko que contiene mucha arena, ó arenas. (fam.) Verde, libre, licencioso: hablando de dichos y palabras.

GRAVELLE, s. f. Mal de piedra.

GRAVELURE, s. 4f. Indecencia: dicho o palabra indecente, libre, colorada.

GRAVEMENT, adv. Gravemente, con

gravedad.

GRAVER, v. a. Grabar, abrir: lámimas en metal, piedra, o madera. \(\(\(fig.\)\) Grahar, imprimir: en el ánimo, en la me-

GRAVEUR, s. m. Grabador: el abridor de laminas.

GRAVIER, s. m. Arena gruesa, casquijo: de las orillas de un rio, ó de una playa. | Las arenillas, ó piedrecitas de la orina.

GRAVIR, v. n. Trepar, engarabitarse, encaramarse : suhir con trabajo á un árbol, vericueto , peñasco, etc.

GRAVITATION, s. f. (fis.) Gravitacion: tendencia ó fuerza de los cuerpos graves ha-

cia el centro de la tierra.

\*GRAVITE, s. f. Gravedad: lo mismo que pesadez de los cuerpos. | Gravedad, compostura, seriedad : de una persona. Gravedad, peso, importancia: de una

GRAVITER, v. n. (fls.) Gravitar: pe-

sar ú oprimir hácia un punto.

"GRAVOIR, s. m. El instrumento con que se abre el encaje ó ranura donde entra el vidrio de los anteojos.

GRAVOIS, s. m. Escombros, cascote: yesones y pedazos de ladrillo, etc., de un

derribo, de un tabique, tapia, etc.

GRAVURE, s. f. Grabado, el arte de grabar: y tambien la obra, y el estilo del

grahador.

GRE, s m. Grado, voluntad, gusto con que se hace una cosa. Usase solo en estas expresiones adverbiales: faire une chose de son grè, de son bon grè, de plein grè, o bien contre son gré: hacer una cosa de grado, de su buena voluntad, con toda voluntad ó bien contra su gusto ó voluntad, o de mal grado. || (fig.) Dicese: au gré des flots, des vents: á discrecion, ó arbitrio, ó merced, de las olas, de los vientos. Au gré de ses désirs : à medida de su deseo, á su discrecion. | De gré à gré: de buenas á buenas, amigablemente. | Savoir bon gre, o mauvais gre d'une chose : que- engertar. | Ingeridor. dar, ó no quedar contento de una cosa. || Se savoir bon gre d'une chose : complacerse,

GRAVE, EE, p. p. V. Graver. | adj. | cho. | Bon gré, mal gré, exp. adv. De grado, o por fuerza; quiera que no quiera, ó quieran que no quieran ; mal que le pese, o que les pese : segun es una o son muchas ias personas.

GREBE, s. m. Colimbo: ave acuática

de plumage blanco.

\*GREC, GRECQUE, adj. y s. Griego, griega : dícese del natural de la Grecia, y de las cosas de aquel pais. || Le grec : el griego, la lengua griega.

GREC, s. m. (fam.) Zorzal, pardal, sacristan: dícese del sugeto muy versado y

diestro en una materia.

\*GRECE, s. f. (geog.) Grecia: pais de Europa.

\* GRECISME, s. m. Grecismo: idiotismo de la lengua griega.

\* GRECQUE, s. f. (encuad.) Serrucho:

para serrar los lomos de los libros.

\*GRECQUER, v. a. Serrar: hacer en los lomos de los libros ciertas serraduras, donde entran los cordeles cuando se co-

\* GRECQURE, s. f. Serradura: la hendidura donde entra el cordel de un libro

cuando se cose.

GREDIN, INE, adj. y s. Vil, ruin : hablando de las cosas. || Ruin, tacaño, misero. || Miserable, desharrapado, descamisado.

GREDINERIE, s. f. Villanía, ruindad. Miseria , tacañería.

GREDINS, s. m. pl. Lanillas: perritos falderos de pelo largo.

GREEMENT, s. m. (ndut.) Aparejos: todo lo que sirve para aparejar un buque.

GREER, v. a. (náut.) Aparejar: á un navio.

GREFFE, s. m. La escribania, el oficio de escribano de cámara: el archivo donde se guardan los autos, escrituras, instrumentos, etc.

GREFFE, s. f. (agric.) Engerto : la pua tierna del arbol que sirve para engertar. Greffe à la pousse : engerto de escudete

velando.

GREFFER, v. a. Engertar : un árbol. || Greffer en fente : engertar de heudidura. || En fente par enfourchement: de pua por envasamiento. || En couronne: de coronilla. || En siflet, o en flûte: de canutillo. || En écusson: de escudete. A la pousse: de escudete velando. || En emporté: de sacabocado. || De pointe: de punta, de pua. || En œil dormant: de escudete durmiendo. Par approche: por aproximacion.

GREFFIER, s. m. Escribano cartu-

GREFFOIR, s. m. Abridor : navaja de

GREGE, adj. Seda cruda.

GREGEOIS (FEU), adj. Fuego griego, congratularse, de una cosa que se ha he- ló greguisco, como escribian nuestros auto-31.

res antiguos. Era un mixto incendiario para | Granadero : él soldado de infanteria da relos usos de la guerra, cuya composicion hoy se ignors.

" GREGOIRE, s. m. (n. p.) Gregorio.

GREGORIEN, ENNE, adj. Gregoriano. || Usase solo con estos substantivos: chant: cauto: reforme, o correction: resuma, o correccion (del calendario).

GREGUB, s. f. (ant.) Greguescos: así se

lamaban los calsones en otro tiempo.

GRELE, adj. m. f. Cenceño: hablando del talle, del cuerpo. || Delgado, agudo :

hablando del tono, de la voz.

GRELE, s. f. Granizo: piedra, o pedrisco. || Dicese en el primer caso: menue grêle, y en el segundo grosse grêle. || (fig.) Granizada, rociada: de balas, de dardos, de flechas, etc. | (id.) Chaparron, somanta : de bosetones, de palos, etc.

GRELE, EE p. p. V. Gréler. || adj. Apedreado, granizado: maltratado, arruinado por el graniz ó pedrisco. | (fig.) Descalabrado, arruinado: por despilíarros, desgracias, pérdidas. | Visage grélé: cara picosa, apedreada, muy picada de viruelas.

GRELER, v. impers. Granizar, caer gra-

nizo; y tambien caer piedra.

GRELER, v. a. Apedrear, granisar : dahar, destruir la piedra los frutos y plantas. \* GRELET, GURLET, 6 TETU, . m.

Piqueta: instrumento de albanileria.

\* GRELIN, s. m. (#dut.) Calabrote: para amarrar el rezon.

GRELON, s. m. Grano grueso del grani-

zo, piedra gorda o pedrisco.

GRELOT, s. m. Cascabel: sonaja redonda de metal. | (fig. y fam.) Dicese: attacher le grelot : echar el cascabel al gato, ó llevar el gato al agua, ser el primero en la egecurion de alguna cosa dificil y peligross, || (id.) Se dice : trembler le grelot : dentellar, dar diente con diente, tiritar de frio.

GRELOTTER, v. n. Tiritar: temblar de

frio : arrecirse.

GRELOU, s. m. Barquillo: instrumento con que los cereros reducen la cera á hojas.

\* GRELOUER, v. a Desmenuzar la cera

pera bianquearia.

GRELUCHON, s. m. Chulito, majo: rufian, amante de alguna mosa mantenida por otros.

GREMENT. V. Grument.

GREMIAL, s. m. Gremial: paño cuadrado, de que usan los obispos cuando están celebrando sentados.

GREMIL, s. m. Mijo del sol: planta.

GRENADE, s. f. Granada: la fruta del granado. || Granada : de fuego, de que se usa en la guerra.

\* GRENADE, (geog.) Granada: ciudad de España, capital de la provincia del mismo nombre.

GRENADIER, s. m. Granado: árbol. | Ibajos.

ta clase.

GRENADIERE, s. f. Granadera: hoisa en que lleva las granadas el soldado granadero.

GRENADILLE, & FLEUR DE LA PAS-SION, s. f. Pasionaria, granadilla : planta, y Bor. || Grenadille de marquetserie: granadillo : cierla madera.

GRENADIN, s. m. Gorrion de la costa

de Africa.

"GRENAGE, s. m. Graneo: la accion de

reducir á gyanos la polvora.

GRENAILLE, s. f. Granalla: polvos o granitos de algun metal. 🛭 Mostazilla : plomo menudo para la escopeta.

GRENAILLE, EE, p. p. V. Grenailler.

adj. Graneado: reducido á granos.

GRENAILLER, v. a. Reducir los metales à granos.

GRENAT, s. m. Granata: especie de rubi

obscuro.

GRENAT, s. m. Granadilla : flor. 🛭 Cáscara de limon , y lima.

GRENAUT, s. m. Cabesudo, múgil:

pescado.

GRENE, EE, p. p. V. Grener. || adj. Granado.

GRENELER, v. a. Sacar el grano á alguna piel adobada, imitando la zapa, etc.

GRENER, v. n. Granar : las mieses. GRENER, v. a. Granear : reducir á gra-

nos una cosa.

GRENETERIE, s. f. Comercio o trate

en grabos y semillas.

GRENETIER, s. m. Oficial de un alfoli de sal, que conocia en Francia en primera instancia del contrabando, ú otra infraccion en este ramo de gabela.

GRENETIER, IERE, s. m.f. Tretante en grance y semillas, o que tiene puesto de

ellas para vender.

GRENETIS, s. m. Gráfila: la labor de la

Orlita de las monedas.

GRENETTES, s. f. pl. Granilla de Avinon: simiente de la que se saca color amarillo.

GRENIER, s. m. Desvan, guardilla: de una casa. || Granero : cámara : donde se encierran los granos. ||(fig.) Granero: dicese de un pais abundante en graues para abestecer à otros. || Grenier à sel : alfoli, almacen de sal. || Grenier à foin : henil, trox de heno. \( fig. y vulg. ) Dicese: grenier & coups de poing, à coups de bâton : del que en todas las pendencias sale con la capa arrastrando, con las manos en la cabeza, esto es, sacudido, ó apaleado. || Charger des grains en greniers : cargar á granel, sea un harco, o una carreta, es decir, sin echar en sacos el trigo, semillas, etc. || (prov.) Dicese: aller du grenier à la cave : ser designal en el genio, en sus acciones, tener altos y

GRENOIR, e. m. Cribo: para reducir à pequeño, que roe las raises de los arbeles. granos la polvora.

\*GRENUT, s. m. Cierto pes sabroso.

GRENOUILLE, s. f. Rana: cuadrúpedo oviparo, y anfibio. | Grenouille de buisson : rubeta : especie de rana que se cria en los zarzales. V. Galanga.

GRENOUILLER, v. n. (vulg.) Borrachear, visitar tabernas, andar de taberna

en taberna.

GRENOUILLEBR, s. f. Parage lleno de ranas, criadero de ranas.

GRENOUILLET, s.m. Sello de Salomon:

GRENOUILLETTE, c. f. Yerbe belida,

ranúnculo bulixoso: planta acuálica.

GRENU, UE, adj. Granado: lleno de granos. Dicese del trigo, cebada, maiz, etc. GRES, e. m. Piedra arenisca: asperon.

GRESIL, s. m. Granizo menudo y duro.

GRESILLE, EE, p. p. V. Grésiller.

adj. Encogido, arrugado.

GRESILLEMENT, s. m. Arrugamiento, encogimiento: del pergamino, ú otra cosa que se arrima mucho à la lumbre.

GRESILLER, v. a. Arrugar, encoger, aburujar : una cosa con el calor del fuego ,

como el pergamino.

GRESILLER, v. imp. Granizar menudo. \*GRESILLONNER, v. n. Cantar el grillo. \* GRESOIR, s. m. Brugidor: instrumento con que los vidrieros roban las esquinas de los vidrios.

G-RE-SOL, (mus.) G-eol-re-ut: tono de

sol.

GRESSERIE, s. f. Mina de piedra aspe-

ron, ó arenisca.

GREVE , s. f. Playa : del mar. || Arenal : orilla arenosa de un rio. Así se llama en Peris la plaza pública en que se egecutan los suplicios. || Greva : piesa de la armadura antigua, que cubria la pierna: tambien se dice esquinela, canillera.

GREVE, EE, p. p. V. Grever. | adj. Gravado, perjudicado: cargado de algun gravamen. | Greve de substitutions : gravado, vinculado: se dice de los bienes grava-

dos, ó sujetos á un vinculo.

GREVER, v. a. Gravar, perjudicar: ha-

cer tuerto, o agravio.

GRIANNEAU, s. m. Gallo de jaral : ave. "GRIBANE, s. f. Embarcacion de dos mástiles, y de 30 á 60 toneladas, para navegar en el rio Soma, en Picardia.

GRIBLETTE, s. f. Lonja de tocino muy

deigada, y asada sobre las parrillas.

GRIBOUILLAGE, s. m. Mamarracho: pentura maia. || Garrapatos: escrito malo,

embroliado.

GRIBOUILLETTE, s. f. (fam.) Garhullo, arrebatina: prisa y confusion con que muchos se arrojan á coger ó llevarse alguna coes, al que primero la pilla.

GRIECHE, adj. m. f. Usase solo con estos nombres: ortie-grieche: ortiga menor, o espinosa: pie-grieche: picaza manchada, y chillona: que tambien se aplica á la muger de mal genio, y gritadora que liamamos arpia.

GRIEF, s. m. Agravio, tuerto, lesion: tambien se toma por la queja contra el agravio, ó desafuero. || Contrafuero : quebrantamiento, ó violencia hecha á algun privilegio, ó constitucion en los países de fueros.

GRIEF, IEVE, adj. Grave, grande: por enorme. Dicese de les enfermedades, culpas, penas, o castigos.

GRIEVEMENT, adv. Gravemente, de

gravedad.

GRIEVETE, s. f. Gravedad, enormidad: del hecho, del caso, del delito, de la

GRIFFADB, s. f. Zarpada, garfiada : di-

cese de las aves de rapiña.

\* GRIFFARD, s. m. Aguila de Africa.

GRIFFE, s. f. Garra: zarpa: de las aves de rapiña, y animales de presa. # (-botán.) Se dice: griffes des plantes: asideros. (fig.) Galiarro : el hombre maligno que usa de su poder para vejar, pillar, etc. || (id.) Dicese: être sous la griffe de quelqu'un: estar bajo las garras de alguno. || (id.) Las uñas: la rapacidad de ministros de justicia. (fig. y fam.) Se dice donner de la griffe, o un coup de griffe à quelqu'un: hacerle tiro, tirarle al deguello, decir mal de él.

GRIFFE, EE, p. p. V. Griffer. | adj.

Garrafiñado, agarrado.

GRIFFER, v. a. Garratidar, agarrar, asir con la garra, ó con las uñas: dicese de las aves de rapiña.

GRIFFON, s. m. Grifo: ave de rapiña.

Grifo: animal fabul**ce**o.

GRIFFONNAGE, s. m. Garabetos, garrapatos, escarabajos: dícese de la mala letra y escritura casi ilegible.

GRIFFUNNÉ, ÉE, p. p. V. Griffonner. || adj. Garrapateado, escarabajeado, garaba-

teado: mal escrito.

GRIFFONNER, v. a. Escarabajear, garrapatear, garabatear: echar garabatos, ó garrapatos, por escribir mal.

GRIGNON, s. m. Coscorron de pan, can-

terito de la parte mas cocida.

GRIGNOTER, v. 2. Mascullar, roer: comer como de mala gana, y despacio. || (fam. y vulg.) Dicese pellizcar, sacar raja: eacar algunos provechillos de un negocio, ó encargo.

GRIGOU, s. m. (vulg.) Gran tecaño,

ruin, misero, cena á escuras.

\* GRI-GRI, s. m. Gri-gri: especia de tuoan

de la Guyana y del Brasil.

GRIL, s. m. Parrillas: utensilio de coci-"GRIBOURI, s. m. Pulgon: esparabajo na. [ (fig. y fam. ) Dicese sere sur le gril:

y receloso.

GRILLADE, s. f. Carbonada: carne asa-

da en las parrillas.

GRILLAGE, s. m. La accion de pasar los metales por varios fuegos ántes de fundirlos. Rejilla: de puerta, ó sumidero. || (náut.) Barrales.

GRILLE, s. f. Reja, rejado: sea de hierro, de madera, etc. || Red: grada: reja de locutorio de mongas, que en las mas austeras se dice rallo. || Rejuela, rejilla: que se figura en la visera de un morrion. || Signo: que ponen los escribanos y secreta-

GRILLE, EE, p. p. V. Griller. | adj. Enrejado, cerrado con reja, ó celosía. Asado en las parrillas. || Tostado, asado: de

calor, del sol, de bochorno.

GRILLER, v. a. Asar en las parrillas. || Enrejar, poner reja, enrejado, ó celosía: en alguna ventana, vistilia, claraboya, etc. ||Tostar, quemar: con el calor, con el sol, con el bochorno; y por exageracion es achicharrar.

GRILLER, v. n. Asarse, tostarse: de calor, sea del fuego, ó del sol, y por exageracion es achicharrarse. || (fig. ) Tostarse desvivirse, estarse consumiendo (se entiende de impaciencia) por decir o hacer alguna cosa.

GRILLER (SE) (de), v. r. Abrasarse, asarse, y por exageracion achicharrarse de calor.

GRILLER, s. m. (blas.) Cascabel: cencerro que se pone à los perros. || Cascabel que se pone à los halcones.

GRILLETE, EE, adj. (blas.) Dicese del

ave de rapina con pihuela y cascabel. 1\* GRILLETTE, V. Grillet.

GRILLON, s. m. Grillo: insecto.

GRILLONS, s. m. pl. Cordeles: para dar tormento.

"GKILLOTALPA, s. m. Topogrillo: in-

"GRILS, s. m. pl. Salmonetes, salmones chicos.

GRIMACE, s. f. Mueca, visages, gesto. || (fig.) Deshecha, anagaza, ademan. || (fam.) Dicese: faire la grimace: bacer buches; bolsas, ó bocas, hablando de los pliegues, arrugas, ó fuelles que hace un vestido, y un calsado mai hecho. || (prov.) Bu dice: faire la grimace à quelqu'un : ponerle mala cara, ponerle gesto, no recibirle bien.

GRIMACER, v. n. Gestear, bacer gestos, visages, momos. || (fig.) Hacer fuelles, buches: la ropa, el vestido, etc.

\* GRIMACERIE, s. f. Disimulacion.

Mueca, visages, gesto.

GRIMACIER, IERE, adj. y s. Gestero, figurero, mono. || Gazmonero, bazañero.

estir en ascuas, en brasas : estar inquieto,, diantillo de rudimentos, ó escolar de súmulas, como si digéramos un *blitiri*.

> GRIME, s. m. (voz de desprecio) Gramatiquillo, principiante de gramática, galopo de universidad.

GRIMELIN, s. m. Muchachuelo. | Juga-

GRIMELINAGE, s. m. (fam.) Charonga, juego , ganancia de chicha y nabo , de miga-

GRIMBLINER, v. n. (fam.) Jugar con pocos cuartos. || Mercachiflear, traticar com cuatro ochavos, hacer cortas ganancias.

GRIMOIRE, s. m. Libro mágico. || (fig. y fam.) Gringuería, greguería, embolismo: todo libro, ó escrito, confuso, é ininteligible.

\* GRIMPANTE, adj. f. Enredadera, ha-

blando de ciertas plantas.

GRIMPER, 🖊. n. Trepar , encaramarse. 🏻 (fig. y fam.) Se dice : grimper au cerveau : subirse á predicar : aplícase á los humos del buen vino que suben al cerebro.

GRINCEMENT; s. m. Rechino de los

dientes.

GRINCER, v. a. Rechinar, apretar los dientes.

GRINGOLE, BE, adj. (blas.) Gringolada, serpentada: la pieza que remata en cabeza de serpiente.

GRINGOTTER, v. n. Gorgear, empesar á cantar las pájaros. || Tararear : dícese de las personas que aprenden ó imitan alguna cantata en voz baja y entre dientes.

GRINGUENAUDE, s. f. Porquería, que, por poca limpieza, se queda pegada á las na-

rices, al lagrimal del ojo, etc.

\*GRINGUENOTTER, v. n. Trinar el

\* GRINON, V. Crinon.

"GRIOTS, s. m. pl. Moyuelo: el salvado mas tino del trigo.

GRIOTTE, s. f. Guinda garrafal.

GRIOTTIER, s. m. Guindo garrafal.

GRIPPE, s. f. (fam.) Hipo, mania: pasion por alguna cosa. || (id.) Hipo, enquinia, tirria: contra alguno. || (id.) Dicese: se prendre de grippe contre quelqu'un : tomarle enquinia, tirria, traerle sobre ojo.

GRIPPE, EE, p. p. V. Gripper. || adj.

Agarrado, arrapado.

\*GRIPPELER (SE), v. r. Arrugarse, fruncirse, encresparse: las telas. Es voz de tegedores.

GRIPPER, v. o. Arrapar, apañar : pillar

con sutileza, echar la mano.

GRIPPER (SE), v.r. Encarujarse, encogerse : dicese de algunas estolas de seda que se arrollan. | (fig. ) Encasquetarse, encapricharse : tomar manía por alguna cosa.

GRIPPE-SOU, s. m. (voz de desprecio) Lechuzo: el comisionado para ir á cobrar GRIMAUD, s. m. Rudimentista, estu-I tributos, rentas, censos de los culonos, ó

propietario.

GRIS, ISE, adj. Gris, pardo: dícese! de las cosas que tienen este color. | Gris, canoso: dícese del cabello, y pelo de la barba.  $\parallel$  ( fig. ) Alumbrado , achispado : dicese del que está alegre con el vino. Gris de fer: pardo obscuro. | Gris pommelé: tordillo racio, hablando del pelo de cabalins, y de asnos. || Gris blanc : pardo | claro. || Gris cendre : ceniciento. || Pesis gris : martas de pieles de conejo y de ardilla. | Vert de gris : cardenillo. V. Vert. | Temps gris: tiempo cubierto y frio. || Gris de lin: pardo rojizo. || Papier gris: papel de anasea, o sea papel de estraza. | (fig. y fam.) Dicese: faire grise mine à quelqu'un: poner mala cara ú hocico á alguno, mirarle con ceno, con mai talante.

GRISAILLE, s. f. Pintura, d color de gris. || Pelogris, mezcla de pelo: con que se

hacen pelucas.

GRISAILLE, EE , p. p. V. Grisailler. || adj. Pintado de color gris. || Gris, de mescla, o de mezclilla.

GRISAILLER, v. a. Pintar, d dar de

pardo a un techo , á una pared.

GRISATRE, adj. m. f. Gris, entrecano: hablando de cabello. || Pardusco, de mezclilla, hablando de colores.

GRISÉ, ÉE "p. p. V. Griser. | Achis-

pado, empenecado.

GRISER, v. a. Achispar, alumbrar: po-

ner borracho à alguno.

GRISET, s. m. Gilguero nuevecillo, án-

tes de echar las plumas encarnadas.

GRISETTE, s. f. Sempiterna, monforte: tela de mucha dura. || Llamase grisette à la muger o mozuela de gente oficiala, que en [ Madrid se dice manola, y en ámbos idiomas tiene un sentido poco honesto.

GRISOLLER, v. n. Canto de la alondra. GRISON, ONNE, adj. Canoso : sea del

cabello, o de la barba.

GRISON, s. m. Llámase así el criado de l librea que se viste de pardo para hacer recados secretos. || (vulg.) Rucio: lo mismo | que borrico, ó burro.

GRISONNER, v. n. Encanecer, ponerse

"GRISONS, s. m. pl. Gricones : nombre l de unos pueblos aliados de la Suiza.

GRIVE, s. f. Tordo, zorzal: ave. GRIVELE, EE, adj. Pardusco.

GRIVELÉÉ, s. f. (fam.) Manos puer-

cas: provechos ilícitos.

GRIVELER, v. a. (fam.) Untar la mano, cohechar. || Como v. n. es pringarse en algun encargo; y sisar, si se trata de un crindo que compra.

GRIVELERIE, V. Grivelle.

\*GRIVELETTE, s. f. Especie de tordo.

GRIVELEUR, s. m. (fam.) El que se l pringa, ó hinca la uña en algun negocio, lalma del negocio. I Avoir les yeux gros de

ensiteuns, con despacho del señor, ó del ó comision: y tambien el que unta la mane, ó cobeçha á otro.

> GRIVOIS, s. m. Martagon, matrero: picaro y astuto soldado. || Buen zorzal, buen pardal : dicese de otros sin ser de tropa.

GRIVOISE, s. f. Zorra, pelandusca: pu-

tuela de cuartel, ó de soldados.

GRIVOIS, OISE, adj. Picaresco, ó de la picaresca: como copla, cantar, etc.

\* GROENLAND, s. m. (geog. ) Groenlan-

dia : gran pais del norte.

GROENLANDAIS, AISE, adj. Groendandes : de la Groenlandia.

GROGNARD, s. m. Reganon, grunidor. || Begin : hablando de niños.

GROGNE, s. f. Regaño, grunimiento, mal humor.

GROGNEMENT, s. m. Gruñido : del puerco. | Grunido, refunfunamiento : de personas.

GROGNER, v. n. Grunir, verraquear: dicese propiamente del cerdo. || ( fig. y fàm.) Grunir, reganar entre dientes, refunfunar:

GROGNEUR, EUSE, adj. y s. Grunidor,

refunfuñador, regaŭon.

dicese de las personas.

GROIN, s. m. Geta, hocico: de puerco. \* GROISIL, s. m. Pedazos de espejo.

\* GROISON, s. m. Greda blanca en polvo, para adobar los pergaminos.

GROLLE, s. f. Especie de corneja. V.

Freus.

GROMMELER, v. n. (fam.) Refunfuñar, murmurar entre dientes, rezongar.

\*GRONDABLE, adj. m. f. Reprehensir

GRONDE, EE, p. p. V. Gronder. || adj. Keñido, reprehendido.

GRONDEMENT, s. m. Ruido sordo.

GRONDER, v. a. Renir, reganar, repre-

GRONDEH, v. n. Reganar, rezongar, refunfuñar. || ( fig. ) Se dice : la foudre gronde: amenaza la tempestad: l'orage gronde: viene el nublado: le tonnerre gronde: suenan truenos, suena la tormenta.

GRONDERIE, . f. Reganadura, repro-

hension, reprimenda.

GRONDEUR, EUSE, adj. y s. Regañon, ona : regañador.

\* GRONINGUE, (geog.) Groninga: ciudad y provincia: una de las de Holanda.

GROS, OSSE, adj. Grueso, gordo, y grande: conforme el objeto á que se aplica. Homme gros et court : hombre achaparrado. || Gros. y. grosse : entra esta voz en algunas expresiones figuradas y proverbiales : eg. être gros de : estar con hipo, o con grandes deseos de. || Faire le gros dos: hacer de persona, hacer el papelon. || Toucher la grosse corde : dar en el hilo, en el busilis, en el punto de la disscultad, en el

Larmes: tener los ojos acrasados de lágrimas. ¶ Gros arbrs: árbol grueso, corpulento. || Gros drap: paño burdo, ordinario. Gros fil: hilo gordo. || Gros homme: hombron, hombre recio, corpulento. || Gros volume: un fomazo, un grueso volumen, y, como dijo Cervantes, un tonel. || Gros mot: palabra colorada, obscena, y tambien dura. || Gros peche: pecado gordo, grave. || Grosse fièvre: calentura grande, recia. || Grosse somme d'argent : cantidad gruesa de dinero. Grostenips: temporal, mai tiempo. | Gros marchand: comerciante rico, acaudalado. || Jeu, gros: juego fuerte. || Grosse femme: muger gorda. || Femme grosse: muger pre-nada, o embarazada. || C'est un gros lourdaud: es un zopenco. \(\) C'est un enfantgros et dodu : está hecho un cachorro este umo, por lo gordo.

GROS, s. m. El grueso: lo mas doble o fuerte de una cosa; y tambien lo principal y mayor de un todo. || Ochava o dracma: la octava parte de la onza. || Le gros d'une affaire: lo principal de un asunto. || Le gros d'une armée: el grueso de un egército. || Le gros du peuple: la mayor parte del pueblo. || Un gros d'infanterie: un cuerpo o una tropa de infanteria. || Le gros d'une cure: la congrua, ú otra renta principal de un cura. || Le gros d'une prébende: la gruesa de una prebenda, renta en que no se in-

cluyen las distribuciones.

GROS, adv. Mucho, suerte. || Coucher, gagner gros au jeu: parar suerte, ganar mucho ai juego. || Tout en gros: (fam.) por junto, por todo, á todo tirar. || En gros: en grueso, por mayor: dícese del trasicar, vender, y comprar. || De monton, á bulto, por mayor: contar, referir, comprar, etc. \* GROS-BEC, s. m. Pichon slamenco. ||

Picogordo: ave.

\*GROS-CANON, s. m. (impr.) Grancánon: grado de letra. || Gros-parangon: misal: otro grado de letra. || Gros-romain: parangona en cuerpo de texto: otro grado de letra. || Gros-texte: texto: otro grado de letra. \*GROS-DE-NAPLES, s. m. Tegido de seda, especie de tafetan.

\* GROS-DE-TOURS, s. m. Grodetur:

tegido de seda, especie de tafetan.

GROSEILLE, s. f. Grosella: fruta colorada de cierto arbusto. || Groseille verte:

uva espina.

GROSEILLIER, s. m. Grosellero: el arbusto que produce la grosella. || Groseilliernoir, ó cassis: grosularia, ó uva espina: arbusto.

\* GROSIL, s. m. Cascos de vidrio : que

sirven para hacer botellas.

GROSSE, s. f. Gruesa: doce docenas de ciertas mercancias que se empaquetan y venden así. || Sumaria de unos autos. || Despacho en pergamino que se libra al interesado.

dícese de las herramientas de corte que trabajan los cuchilleros de grucso, como son hoces, podaderas, sierras, hachas, asuelas, etc. || Comercio de por mayor.

\*GROSSES DE FONTE, s. f. pl. (imp.)

Titulares: letras mayúsculas grandes.

GROSSESSE, s. f. Prenado, prenez, embarazo: de la muger.

GROSSEUR, s. f. Grosor, el grueso, la corpulencia: de las cosas. | Bulto, tumor.

GROSSI, IE, p. p. V. Grossir. || adj. Engrosado, grueso. || Abultado, crecido.

GROSSIER, IERE, adj. Grueso, recio: lo contrario de delgado, y sino. || Grosero, tosco, basto: lo que no está trabajado con delicadeza. || Grosero, basto, impolítico: dicese de los modos, costumbres, y acciones. || Dicenlo los relogeros del cerrajero que no trabaja sino reloges de torre. || Donner une idén grossière d'une chose: dar una idea general, ó por mayor, de una cosa. || Marchand grossier, y mejor en gros: mercader de por mayor, que decimos de lonja cerrada.

GROSSIÈREMENT, adv. Groseramente, te, toscamente. || En suma, en substancia.

por mayor, en planta.

GROSSIERETÉ, s. f. Tosquedad : lo tosco y basto de una obra, o artesacto. Il Tosquedad, rusticidad : de una persona, y de sus modos. Il Grosería, incivilidad. Il Grosería, desvergüenza : palabra descompuesta, o indecente.

GROSSIR, v. a. Engrosar, abultar, aumentar, hacer crecer: conforme es la cosa de que se habla. La peur grossit les objets:

el miedo abulta las cosas.

GROSSIR, v. n. Engrosarso, crecer, aumentarse, tomar cuerpo: conforme es la cosa de que se habla. Tambien es verbo recíproco se grossir: bien que no es tan usado.

GROSSIR (SE), v.r. Hincharse, inflarse:

de vanidad.

GROSSOYER, v. a. Extender á la larga un despacho, ó provision, sacándola de la minuta ó borrador en letra de compulsa.

GROTESQUE, adj. m. f. Grotesco: dicese de la pintura caprichosa y extravagante. || (fig.) Ridículo, estrambótico, estrafalario: en el vestir, hablar, andar, etc.

GROTESQUEMENT, adv. Extravagantemente, de un modo ridiculo y estrafalario.

GROTTE, s. f. Gruta, caverna. || Grotte de jardin: gruta, ó risco, formado por arte con conchas, pedernales, y otras piedras encajadas confusamente para imitar el natural, de donde salen caños ó surtidores de agua.

GROUÉTEUX, SE, adj. Pedragoso. Es

término de jardineros.

GROUILLANT, ANTE, adj. (vulg.) El que se menea, ó se bulle. || Tout grouitlant

de poux, de vers, 6 de vermine: que hierve | adj. Agrumado, hecho cuajarones : si se hao mana en piojos, en gusanos, etc.

GROUILLEMENT, s. m. La accion de j

**bu**llir en todas sus acepciones.

GROUILLER, v. n. (vulg.) Bullir, menearse. (id.) Hervir, hormiguear, manar : en gusanos, en piojos, etc.

GROUILLER, v. a. Mover, menear: a

oav

GROUILLER (SE), v. r. Bullirse, mo-

verse, menearse.

\* GROUP, s. m. Paquete, rollo de moneda de oro, ó plata, que se envia por el COTTEO.

GROUPE, s. m. (pint. y escult.) Grupo: conjunto de varias figuras, ú objetos, en que los unos sobresalen á los otros, y forman como una sola pieza.

GROUPE, EE, p. p. V. Grouper. | adj. Agrupado, dispuesto en forma de grupo.

(bután.) Apiñado.

GROUPER, v. a. Agrupar : disponer

en forma de grupo, poner en un grupo. \* GROUTEUX, EUSE, adj. Pedregoso.

\*GRUAGE, s. m. Venta, y corta de montes, con arreglo à cierta medida.

GRUAU, s. m. Harina de avena mondada para hacer puches : y también se dice de las mismas puches. || El pollo de la grulla.

GRUE, s. f. Grulla: ave. || (fig.) Ave zonza, bobo, touto. || Grua: máquina para subir piedras grandes en las obras. || (prov.) Faire le pied de grue : estar de poste, o de planton, esperar en pié.

\*GRUEAU, s. m. Grua pequeña: má-

GRUERIE, & GRAIRIE, s. f. Nombre de un derecho de mitad, que percibia la corona de Francia en algunos bosques y montes. || Tambien se llamaba asi el juzgado, subordinado á los intendentes de aguas y bosques, que conocia en primera instancia de las causas de montes.

GRUGE, EE, p. p. V. Gruget. [ adj. Quebrado, molido con los dientes. || (fig. )

Comido, consumido.

GRUGEOIR , V. *Grésoir*.

GRUGER, v. a. Ronzar, hacer crugir, y desmenuzar con los dientes alguna cosa seca, ó durá. | (fam.) Roer, cascar: comer bien. | (fig. y fam.) Dicese: gruger quelqu'un: comerse à alguno, comerle un lado, comer á su costa. (id.) Se dice: gruger son fait, son petit fait: comerce su caudal, derrochar sus cuartos.

GRUME, s. f. Tronco con su corteza,

sin cuadrar ni desbastar.

GRUMEAU, s. m. Grumo, cuajaron: de leche, ó de sangre. | Grumeaux : burujones, tolondrones: de la leche en los pechos de las recienparidas.

"GRUMEL; s. m. Flor de avena para ba-

tanar los paños.

GRUMELE, EE, p. p. V. Grumeler. || |

fila de la leche, se puede decir arrequesonada.

GRUMELER (SE), v. r. Agrumarse, agranujarse, hacerse cuajarones: si se habla de la leche, se puede decir arrequesonarse.

GRUMELEUX, EUSE, adj. Grumoso, que forma grumos, o cuajarones: agranujado, aburujonado.

\* GRUON, s. m. El pollo de la grulla.

GRUYER, ERE, adj. Grullero: lo per-. teneciente à la grulla. || Faisan gruyer : faisan grullero, parecido à la grulla. || Faucon gruyer: halcon grullero, cuya ralea es de las grullas. || Seigneur gruyer : señor que goza ciertos derechos en los montes y bosques de sus vasallos.

GRUYER, s. m. Juez, ó alcalde de heredades, que conocia en primera instancia en las causas de montes y bosques en Fran-

GRUYERE, s. m. Queso de Suiza: pa-

recido al del Cebrero de España.

\* GRYPHE, s. m. Grifo: animal fabuloso. || (fig.) Geroglifico, enigma. || Pied de gryphe: pié de griso, et que se pone en ciertos muebles, como mesas, sillas, etc. imitando al de este animal.

\*GRYPHEE, s. f. Grifeo: molusco bi-

"GUADELOUPE, s. f. (geog.) Guadalupe : lugar y monasterio de España, y una isla de América.

\*GUAIRO, s. m. (cetrer.) Grito que se da Cilando se levantan las perdices para soltar el halcon, etc.

"GUANCHES, s. m. pl. Guanches: an-

tiguos habitantes de Canarias.

\* GUAYAVIER, V. Goyavier.

GUE, s. m. Vado, vadera, esguaso: el sitio por donde se puede pasar un rio sin barca ni puente. || (fig.) Dicese : sonder le gué: tentar el vado, sonduar el ánimo de alguno, ó acercarse à la dificultad de algun negocio.

GUEABLE, adj. m. f. Vadeable, es-

guazable.

GUEBRES, V. Gaures.

GUEDE, s. f. Pastel, glasto: planta tintoria.

GUEDER, v. a. Teñir con glasto, o de pastel. || (vulg.) A testar de comida y hebida, poner como un trompo.

GUEER, v. a. Bañar, ó lavar dentro del egua corriente, sea un caballo paseándole,

ó ropa blanca aclarándola. || Vadear, pasar

à vado un 110.

GUELFES, s. m. pl. Guelfos: lo contrario à Gibelinos. Así se llamáron en Italia dos handos, que la tuviéron dividida y agitada: los primeros formaban el partido papal, y los segundos el imperial.

GUENILLE, s. f. Trapo, andrajo: gui-

napo; dícese de un vestido viejo y roto, y de los girones de él.

**GUE** 

GUENILLON, s. m. Trapajo, calandrajo, pedazo de paño ó lienzo viejo.

GUENIPE, s. f. (fam.) Zarrapastrosa, ganforra: tómase tambien por muger de mala vida, como quien dice una pendanga.

GUENON, s. f. Macaca: mona: la hembra del mono. || (fig. y fam.) Pelleja, pelandusca: muger de maia vida. || (id.) Guenon, vieille guenon: mascaron, tarasca: hablando de la muger fea, ó vieja.

GUENUCHE, s. f. Monita, monilla: mona pequeña. || (fig. y fam.) Genuche coiffée: mona aderezada, carantoña: di-

cese de una fea muy compuesta.

"GUEPARD, s. m. Lobo tigre.

GUEPE, s. f. Avispa: insecto parecido

á la abeja.

GUÉPIER, s. m. Avispero: sitio donde crian las avispas, y hacen sus panales. || Abejaruco: pájaro que se come las avispas.

GUERDON, s. m. (ant.) Galardon: pre-

mio, recompensa.

\*GUERDONNÉ, ÉE, p. p. V. Guerdonner. § adj. (ant.) Galardonado, premiado. GUERDONNER, v. a. (ant.) Galardo-

par, premiar.

GUERE, ó GUERES, adv. Poco, no mucho. Úsase con la negativa, como en los eg. siguientes: Il n'y a guere de gens raisonnables: hay pocos, son pocos los racionales, ó no son muchos: il n'a guère d'argent: tiene poco dinero: il n'y a guère que lui qui puisse le faire: casi no lo puede hacer sino él: il n'y a guère qu'il est venu: hace poco que vino: il n'arrive guère que: pocas veces sucede que: il ne le passe de guère; no le aventaja de mucho.

GUÉRET, s. m. Barbecho. || En poesia

se toma por campo, campina.

GUÉRI, IE, p. p. V. Guérir. | adj. Sanado, curado. | Sano, bueno, restablecido.

GUÉRIDON, s. m. Velador: para pomer la luz. || Velonera: araña de sobremesa. (ndus.) Vertedor de asta.

GUÉRIR, v. a. Curar, sanar. h (fig.) Sanar, librar: de un error, de una pa-

sion, etc.

GUÉRIR, v. n. Sanar, ponerse bueno

un ensermo.

GUÉRISON, s. f. Cura, curacion: la salud, es decir, la recobrada, ó sea el restablecimiento.

GUÉRISSABLE, adj. m. f. Sanable,

curable.

\*GUÉRISSEUR, s. m. Sanador : el que

sana á un enfermo.

GUÉRITE, s. f. Garita: de centinela. || Mirador, azotea cubierta.

\*GUERLANDES, (naut.) V. Guirlan-

\* GUERLEIS, s. m. (néus.) Amarra de anclote : para espier un buque.

\* GUERNON, s. m. (ant.) Mestacho: la barba debajo de la nariz.

GUERRE, s. f. Guerra: como hostilidad declarada entre dos naciones. || Guerra: como arte militar. || Guerra, milicia: como carrera, o profesion de las armas. || Guerra: como lucha, o pugna, entre dos personas, ú opiniones. || Gens de guerra: gente de guerra, o de tropa. || Piace de guerra: plaza de guerra, o de armas. || Petite guerra: guerrilla, reencuentros y ataques con partidas sueltas. || Nom de guerra: sobrenombre que toma: el soldado que no quiera usar de su apellido. || Guerra sainta: guerra santa, o sagrada.

GUERRIER, IERE, adj. Guerrero, belicoso, marcial: hablando de las personas, de sus calidades, ó inclinaciones. Bélico, militar: hablando de músicas, cautos, apa-

ratos de guerra, ó de la milicia.

GUERRIER, s. m. Guerrero: por buen soldado, ó gran militar. || De una amazona se dice la vaillante guerrière.

GUERROYER, v. n. (ant.) Guerrear,

hacer guerra.

GUERROYEUR, s. m. (ant.) Guerreador, guerreante : el que hace la guerra.

GUET, s. m. Acecho, vela: accion de espiar ú observar al enemigo. Dicese de las centinelas, atalayas, escuchas, ó partidas de descubierta. || Ronda, patrulla: para el resguardo, ó quietud pública, contra contrabandistas, ladrones, etc. || Mos du gues: santo, seña, la que se da por la noche para reconocerse los amigos, ó los que son de una misma partida y ronda. || Avoir l'asil au gues: tener ojo alerta.

\*GUETABLE, adj. m. f. Que puede o

delle ser acechado, espiado.

GUET-APENS, s. m. Asesinato, ó muerte premeditada, ó acechada. || Caso pensado: tómase por alevosía, para engañar ó dañar á alguno. Si es entre muchos, equivale á convalache.

GUETRE, s. f. Polaina: calsa de paño, o pellejo, de la hechura de un botin. \(\begin{aligned} \( fig. \) y fam. \( \) Tirer ses guêtres: tomar el portau-

te, tomar pipa ; irse, marcharse.

GUETRE, EE, p. p. V. Guetrer. | adj. Calsado de polainas : el que está con polainas. || Juge guetre : juez, ó alcaldo de polaina, ó de monterilla.

GUETRER, v. a. Poner o calzar las po-

lainas.

GUETTÉ, p. p. V. Guetter. | adj. Ace-

chado, observado.

GUETTER, v. a. Acechar, espiar, atisbar: las acciones, ó pasos de alguno. # (id.) Acechar, aguardar, esperar: á. alguno por donde ha de pasar.

\*GUETTEUR, s. m. Acechador: el que

acecha, o espía. || (ndut.) Vigia.

GUBULARD, s. m. Vocinglero: el que habla mucho, y á voces.

GUEULE, s. f. Boca: hablando de cuadrupedos y peces voraces. | Bocaza: dicese de la del hombre por burla, o desprecio. Gueule d'enfer, du four : boca de insierno, de horno. || Donner sur la gueule : dar un mogicon, un cachete. | ( botan. ) Dicese fleur en gueule: flor enmascarada.

GUEULEE, s. f. (fam.) Bocanada, buchada: la presa gorda, o la porcion de al-

gun líquido que llena la boca.

GUEULER, v. n. (vulg.) Baladrar, vo-

cear, dar voces : hablar muy recio.

GUEULER, v. a. (mont.) Abocar: agarrar el galgo la liebre con la boca.

GUEULES, s. m. pl. (blas.) Gules: el co-

lor rojo.

GUEUSAILLE, e. f. (fam.) Canalluza, piojería, pobretería: jabardo de tunos, y gente rum.

GUEUSAILLER, v. n. (fam.) Ander i

la tuna, á la briba, guitonear.

GUEUSANT, ANTE, adj. Mendigo, pordiosero. Usase solo en estas frases : c'est un gueux gueusant, c'est une gueuse gueusante: es un pobre mendigo, un pobre pordio-

GUEUSE, e.f. Goa: pedazo de hierro segun sale de la hornaza donde se funde la mina. || Especie de randa. || Picote: tela ligera de Flándes. 🏿 Cierta jugada del billar.

GUEUSE, s. f. Pobreta, gorrona, gan-

forra : muger de mala vida.

GUEUSER, v.n. (fam.) Mendigar, pordiosear. Tambien se toma por tunar, guitonear, andar á la briba.

GUEUSER, v. a. Mendigar: pedir de li-

mosna alguna cosa.

GUEUSERIE, s. f. (fam.) Laceria, miseria, pobreza. | fig. y fam. ) Miseria, ronería: cosa de poco valor comparada con otra muy preciesa.

GUEUSET, s.m. Goa pequeña de hierro. \* GUEUSETTE, s. f. Cazuela, hortera, en cuenco : en que los zapateros tienen el

negro para los zapalos.

GUEUX, EUSE, adj. Pobre, miserable, necesitado. | (fig.) Pelon: dícese del señor, o caballero, que no tiene con que mantener su estado.

GUEUX, EUSE, s. Mendigo, pordiosero:

y tambien bribon, tunante, guiton.

\* GUHR, s. m. Gur, agárico mineral, leche de luna, meollo de piedra, harina fosil: nombres que se dan á una tierra caliza, blanca, esponjosa, que se halla en las hendeduras de las piedras.

GUI, s. m. Muérdago, liga, visco: excrecencia que nace en algunos árboles. (naut.) Botabara: de vela de abanico en la embarca-

cion pequeña.

\* GUI, s.m. (n. p.) Guido.

GUIANE, (geog.) Guyana, o Guiana: pais de la América Meridional.

\* GUIBRE, s. m. (náut.) Tajamar.

GUICHET, s.m. Postigo, portillo. | Ventanilla, postiguillo, rejilla : por donde se vende, ó se reparte algo de noche. || Puertecilla : de un armario.

GUICHETIER, s. m. Portero de cárcel,

ó de golpe : criado de carcelero.

GUIDE, s.m. Guia, guiador, conductor: el que acompaña à otro para enseñarle el camino. Si es guia de ciego, se llama destron, gomecillo, lazarillo.
GUIDE, s. f. (mus.) Guion.

GUIDE, EE, p. p. V. Guider., \ adj.

GUIDE-ANE, s. m. Guia: instrumente de relogero, que sirve para llevar derecho el parauso cuando se taladra. || Burrillo, añalejo: pera arreglar el rezo eclesiéstico.

\* GUIDEAU, e. m. (naut.) Red que se arma entre dos estacas en la boca de los rios

del Ucéano en Francia.

GUIDER, v. a. Guiar: enseñar el camino. || Guiar : dirigir, y amaestrar. || Guiar :

dar huen egemplo.

GUIDES, s. f. pl. Guias, rendajes: con que se gobiernan los caballos o mulas de un carruage. || Agujetas : el gage ó gratificacion que da al postilion el que corre la posta.

GUIDON, s. m. Guion : estendarte de gente de armas. || Guion, o portaguion : el que lleva este estendarte. | (mús.) Guion: señal que se pone al fin de la escala, cuando no se puede seguir. [] (ndut.) Corneta.

\*GUIDONNAGE, s. m. Estado ó empleo

de guion.

\*GUIENNE, s. f. (geog.) Guiena: provincia de Francia..

GUIGNARD, s.m. Morinelo ave.

GUIGNE, s., f. Guinda : fruta.

GUIGNE, EE, p.p. V. Guigner.

GUIGNER, v. a. y n. Guiñar. || Echar el ojo : mirar alguna cosa con deseo de obteperia.

GUIGNIER, s. m. Guindo: árbol frutal. GUIGNOLE, s. f. (moned.) Guindaleta: palito agujereado donde se cuelgan las halanzas.

GUIGNON, s. m. (fam.) Azar, maia suerte : sobre todo en el juego.

GUILDIVE, s. f. Aguardiente de caña de azucar.

GUILEE, s. f. Turbion, chaparron: de

GUILLAGE, s. m. Fermentacion de la cerbeza encubada.

\* GUILLANTE, adj. Dicese de la cerheza que sermenta. V. Guiller.

GUILLAUME, s. m. (carp.) Guillame: especie de cepillo angosto y largo.

\*GUILLAUME, s.m. (n. p.) Guillelmo. \*GUILLEDIN, s. m. Caballo corredor in-

gles; pero capon. GUILLEDOU, s. m. Usase solo en esta fia-

se familiar: courir le guilledou: correr un gallo, andar de gallo.

GUILLEMETS, s. m. pt. (imp.) Virgulillas: las dos comas en esta forma (w), que se ponen al principio de los renglones de una cita larga.

\*GUILLEMOT, s. m. Uria: ave acuá-

tica.

\* GUILLER, v. n. Fermentar, y echar espuma la cerbeza recien encubada.

GUILLERET, ETTE, edj. Despierto, vivaracho, alegrito. || Pizperina: hablando de una muger.

GUILLERI, s. m. Chio-chio: el canto

del gorrion. || Cierto juego de naipes.

GÜILLOCHÉ, ÉÉ, p. p. V. Guillocher.

GUILLOCHER, v.a. Labrar á torno.

GUILLOCHIS, s. m. Labor hecha á torno por medio de líneas que forman dibujos. \*GUILLOIRE, s. f. Tina para poner à fermentar.

\* GUILLOTINE, s. f. Guillotina: instrumento de suplicio para cortar la caluza.

\* GUILLOTINER, v. a. Guillotinar: cortar la cabeza con la guillotina.

\*GUIMAUVE, s. f. Malvavisco: eltea:

malva silvestre.

\* GUIMAUX, s. m. pl. Prados que se sie-

gan dos veces al año.

GUIMBARDE, s. f. Trompa: pequeño instrumento de hierro, ó latou, en forme de lira, con una lengueta elástica en medio, que poniéndole delante de los dientes y modificando la respiracion, produce un sonido sordo algo semejante al de la trompa. Il Juego de naipes. Il Carro largo para acarrear géneros.

GUIMPE, s. f. Grinon ; la toca de las

monjas.

\*GUIMPER(SE), v. r. Meterse monja. \*GUINDA, s. m. Prensa pequeña de tundidor.

GUINDAGE, s. m. (ndut.) Iza, faena de izar y guindar los masteleros de un navío.

GUINDAGES, pl. (náut.) Guindastes, d cuadernales, formados de palos gruesos, con sus huecos para las roldanas.

\* GUINDAL, & GUINDAS, s. m. Torno:

para levantar peso.

\*GUINDANT, s. m. (naut.) Guinda: la

altura de la arboladura de un navio.

GUINDÉ, ÉE, p. p. V. Guinder. | adj. Guindado, izado, subido. | (fig.) Remontado, estirado, erguido.

\*GUINDEAU, s. m. (naut.) Molinete: máquina para birar el cable del ancla, y otros

**U205.** 

GUINDER, v. a. Guindar, isar, levantar, subir en alto alguna cosa. || (fig.) Remontar, levantar, erguir.

GUINDER (SE), v. r. Encaramarse, le-

vantarse, ponerse en alto.

\* GUINDERESSE, s. f.(ndut.) Guindaleza: table de cuatro cordones. \* GUINDERIE, s. f. Ragreimiento, pena-

cho, entonamiento.

\*GUINDOULE, s. f. (ndut.) Guindola: plancha triangular formada de tres tablas con tres cabos, que sirve para recibir las carges y otros usos.

\*GUINDRE, s. m. Doblador : cierta devanadera para doblar las sedas despues de

hiladas.

GUINÉE, s. f. Guinea : moneda de oro inglesa : su valor 100 reales de vellon. || Guinea : tela de algodon.

GUINGOIS, s. m. Desigualdad, sesgo, soslayo: lo que no está recto, é igual. ¿ De guingois, adv. De traves, al soslayo,

al sesgo.

GUINGUETTE, a. f. Tabernilla ó figon fuera de una ciudad, a donde la gente oficiala sale á beber y holgarse los dias de fiesta. 

|| Suelen llamar guinguette en estilo jocoso, las gentes acomodadas, la casita de campo que tienen fuera del pueblo.

GUIPER, v. a. Pasar un hilo por encima

de otro ya turcido.

\* GUIPOIR, s. m. Garsio: entre pasamane-

GUIPON, s. m. (ndus.) Escopero.

GUIPURE, s. f. Blonda: hecha con seda torcids.

GUIRLANDE, s. f. Guirnalda: de flores, etc. | (arquit.) Feston de follages, o flores. | (naut.) Buzarda.

\*GUIRLANDES, & GURLANDES, s. f. pl. (náut.) Palmejares, busardas: maderos que ciñen de popa á proa el buque por den-

tro, y van endentados.

\*GUISARME, s. f. Destral de dos cortes. GUISE, s. f. Modo, manera de obrar : la propia de cada uno. || (prov.) Se dice chacun se fouette à sa guise : cada uno tiene su modo de matar pulgas. || En guise de, adv. Á modo de, en forma de. Antiguamente se decia tambien en guisa de, á guisa de.

\*GUISPON, s. m. (náut.) Escopero : escoba de zalea de carnero, con que se da pez y alquitran á los fondos de las embarca-

ciones.

GUITARE, s. f. Guitarra, vihuela: instrumento músico de cuerda.

GUITARISER, v. n. Guitarrear : tocar o taner la guitarra.

\*GUITRAN, s. m. Viene & ser lo mismo

que alquitran.

GUME, GUMENE, s. f. Gumena: cable en que está el ancla. || (blas.) Gumena.

\*GUSBADUL, s. m. Gusbadul: piedra

"GUSTATIF, adj. Gustativo: nombre del nervio del gusto, como sentido del paladar.

GUSTATION, s. f. (fis.) Gustacion: sensacion del gusto.

\* GUTTIER, s. m. Gutigamba: arbol que da la goma guta, ó gutagamba.

GUTTURAL, ALB, adj. Gutural : lo que se pronuncia, ó essuersa con la garganta.

GYMNASE, s. m. Gimnasio: sitio en donde los Griegos se egercitaban en el arte

at lético.

GYMNASTE, s. m. Gimnasta: el maestro de los atletas en el gimnasio.

GYMNASIARQUE, s. m. Gimnasiarca:

el gefe ó director del Gimnasio.

GYMNASTIQUE, adj. m. f. Gimuástico: lo perteneciente à los egercicios del cuerpo.

GYMNASTIQUE, s.f. Gimnástica : el arte de egercitar el cuerpo para fortalecerle.

GYMNIQUE, adj. m. f. Gimnico: se aplica á los juegos públicos, en que luchaban los atletas desnudos.

GYMNIQUE, s. f. Gimnica: la ciencia de los egercicios que se enseñaban á los atle-

tas.

GYMNOPÉDIE, s. f. Gimnopedia : espècia de danza religiosa, usade particularmente entre los Lacedemonios. GYMNOSOPHISTE, s. m. Gimnosofistac el que entre los Indios profesaba la filosofia natural y moral.

GYNECÉE, s. m. Gineceo: aposento de

las mugeres entre los Griegos.

GYNECOCRATIE, s. f. Ginecocracia: estado como la Inglaterra en donde pueden gobernar las mugeres.

GYNÉCOCRATIQUE, adj. m. f. Gine-cocratico: lo perteneciente á la ginecocracia.

\* GYNECOMANIE, s. f. Ginecomania : amor excesivo de las mugeres.

\* GYNECONOME, a. m. Gineconomo:

censor de las mugeres en Aténas. GYPSE, s. m. Espejuelo: piedra de que

se hace el yeso.

GYPSEUX, EUSE, adj. Gipsoso, 6 ye-

\* GYROLE, V. Chervi.

GYROMANCIE, s. f. Giromancia: adivinacion por medio del movimiento circular.

GYROVAGUE, s. m. Giróvago: monge que vagaba de un monasterio á otro, sin tener ninguno bjo.

HAB

HAB

H, s. f. La octava letra del alfabete. ||

Une grande H, une petite h: una H grande, una h pequeña. || Siendo esta letra aspirada, ademas de la aumentacion de fuerza con que se pronuncia, impide la elision de la emuda final de la palabra precedente, ó bace muda la consonante final. Eg.: funeste hasard, en lugar de funest hasard, que se deberia decir, si la h suese muda; y funestes hasards, en plural, pronunciándose funestes como si no hubiera s.

HA! interj. Ha! || Ha! vous voilà! ha!

está vmd. aquí.

\* HABEAS-CORPUS, e. m. (tomado del latin) Ley inglesa, por la cual un preso puede salir de la carcel, bajo de fianzas, en ciertos delitos.

HABILE, adj. m. f. Hábil: diestro, experto, inteligente. || (fort.) Hábil: capaz, idóneo para recibir alguna cosa.

HABILEMENT, adv. Habilmente, dies-

tramente, con habilidad.

HABILETÉ, s. f. Habilidad, destresa,

inteligencia.

HABILISSIME, adj. superl. (fam.) Ha-

\*HABILITATION, s. f. (for.) Habilitacion: especie de emancipacion, por la cual un hijo queda en libertad de adquirir y manejarse por si mismo.

HABILITE, s. f. (for.) Capacidad, ido-

peidad, aptitud.

HABILITÉ, ÉE, p. p. V. Habiliter. J. adj. Habilitado.

HABILITER, v. c. (for.) Habilitar: hacer habil o capas a una persona para alguna cosa.

HABILLAGE, s. m. (cocina) Preparacion de las aves y carnes antes de asarlas, como el lardeo, etc. || Primera preparacion que se da á los cueros para su curtido: y lo mismo á los salmones, atunes, y abadejos ántes de salarlos.

HABILLE, EE, p. p. V. Habiller.

Vestido: compuesto.

HABILLEMENT, s. m. Vestido: tómase por el modo de vestir, que en estilo m-miliar se suele decir vestimenta. || (milic.) Vestuario.

HABILLER, v. a. Vestir: cubrir el cuerpe con ropa hecha á este fin. || Vestir: hacer los vestidos para otro, como hace el
sastre. || Vestir: proveer de vestido á otros,
como á las tropas, á los pobres, á los criados, etc. || Preparar, ó poner á punto las
carnes de animales, ó aves, para guisarlas,
ó asarlas. || (fig.) Vestir, disfrazar, adornar: sean las ideas, sean las palabras. ||
Aterrar entre fabriqueros de carbon.

HABILLER (S'), v. r. Vestirse: ponerse el vestido. | Vestirse, ó vestir : endar ves-

tido con gusto, ó sin él.

\* HABILLEUR, s. m. Curtidor, pellejero. HABIT, s. m. Vestido: y tambien ropa. | Hábito: Indiando de religiosos, ó religiosas. || Habit d'ordonnance: uniforme. || Habit ecclésiastique: hábitos, la sotana y manteo. || Habits sacrés: ornamentos de iglesia. || (prov.) Se dice: l'habit ne fait pas le moine: el hábito no hace al monge.

HABITABLE, adj. m. f. Habitable: lo

que se puede habitar.

HABITACLE, s. m. Mansion, morada: habitacion. || Vitácora: caja en donde está la brújula.

HABITANT, ANTE, adj. y s. Habitador, habitante, morador: de un pais, de un pueblo. || Vecino: de un barrio: ó de una casa.

HABITATION, s. f. Habitacion, vivienda: el parage en que uno habita, ó vive. ||
Hacienda, rancheria: en las colonias de América. || Faire habitation, y mejor vo-habiter avec une femme: cehabitar con una muger, vivir amancebado con ella.

HABITER, v. a. Habitar, vivir, morar:

en algun lugar, ó casa.

\* HABITUATION, s. f. Residencia, asistencia en una parroquia: para las misas y demas olicios.

HABITUDE, s. f. Hábito, costumbre: de hacer alguna cosa. || Introduccion, inclusion: trato ó amistad en alguna casa, ó con alguna persona. || Par habitude, adv. Por hábito, costumbre, ó vicio.

HABITUE, s. m. Residente en tal parroquia; dicese del clérigo que asiste à los oti-

cios y demas, funciones de ella.

HABITUÉ, ÉE, p. p. V. Habituer. || adj.

Habituado, acostumbrado.

HABITUEL, ELLE, adj. Habitual : lo que se ha vuelto costumbre.

HABITUELLEMENT, adv. Habitual-

Mente.

HABITUER, v. a. Habituar, acostumbrar.

HABITUER (S), v. r. Habituarse, acostumbrarse. || Establecerse, avecindarse : ir á vivir en un pais, ó pueblo.

HABLER, v. n. Charlar, chacharear:

echar bocanadas.

HABLERIE, s. f. Chachareria, baladronada: vulgarmente habladuria, bocanada.

HABLEUR, EUSE, s. Chacharero, ha-

blador, baladron, becon.

HACHE, s. f. Hacha, segur, destral. ||
Huche d'armes: hacha de arma. || (fig. y
fam.) Dicese: avoir un coup de hache dans
la tête: tener vena de loco, ramo de locura. || Chose faite à coups de hache: cosa
hecha mazorralmente.

HACHE, EE, p. p. V. Hacher. || adj.

Picado.

HACHER, v. a. Hacer pedazos menudos alguna cosa. || Dicese picar, si es carne: y hacer astillas, si es leña, ó madera. || Destrozar, hacer tajadas, partir mal alguna cosa. || Hacher avac le crayon, la plume,

| Hábito: Indiando de religiosos, ó reli- le burin, y mejor faire des hachures: erugiosus. || Habit d'ordonnance: uniforme. || zar lineas con el lápiz, pluma, ó buril.

HACHEREAU, s. m. Hacheta, azuela,

destraleja.

HACHETTE, e. f. Hachuela, alcotana. || Hachette de carreleur: aciche: instrumento de solador.

HACHIS, s. m. Gigote, picadillo.

HACHOIR, s. m. Tajo para picar la carne. HACHURE, s. f. (pins.) Las lineas cruzadas, para formar las sombras y campo en un dibujo: entre grabadores es lo mismo. [] Faire des hachures: cruzar lineas.

HAGARD, ARDE, adj. Hurano, zaba-

reño: esquivo, hosco.

\*HAGGEURE, s. f. (cetrer.) Mancha que las aves de altanería tienen en los cuchillos de las alas.

HAGIOGRAPHE, adj. m. f. Agiografo:

autor que trata de santos.

HAGIOLOGIQUE, adj. m. f. Agiologi-

co : lo perteneciente á los santos.

HAHA, s. m. Abertura que se hace en la pared, cerca de algun jardin, con foso por la parte de fuera.

HAHE, s. m. (mont.) Jau, jau: llamada que se hace á los perros que pierden

la pista.

HAY, YE, p. p. V. Hair. || adj. Odiado,

aborrecido.

HAIE, s. f. Seto, vallado: cercado de un campo con ramas, varas, ó espinos. [ (fig.) Hilera de soldados, etc. y tambien ringlera, y ringla. || Haie sèche, ó morte: seto muerto: cercado con haces de leña, ó ramas aseguradas con estacas. || Haie vive: seto vivo, formado de zarzas, espinos, pitos, y otras plantas vivas. || (fig.) Diceso: se mettre en haie: ponerse, abrirsa en alas, hacer calle.

HAIE! (voz de que usan los carruageros pura alentar las caballeries) Arre!

HAILLON, s. m. Andrajo, harapo, giron.

\* HAINAUT, s. m. (geog.) Henao: pro-

vincia de los Paises Bajos.

HAINE, s. f. Aborrecimiento, odio. || En haine de, adv. En odio de, por odio de, por odio de, por odio d.

HAINEUX, EUSE, adf. Rencoroso: que

se deja llevar del odio, del encono.

HAIR, v. a. Aborrecer, odiar : tener odio, mirar con odio. || Aborrecer, tener repugnancia, ó aversion : á alguna persona, ó cosa que disgusta.

HAIRE, s. f. Cilicio, saco, ó túnica de cerda, ó crin, de que usan los penitentes.

HAISSABLE, adj. m. f. Aborrecible, odioso.

HALAGE, s. m. La accion è maniobra de tirar y sacar à tierra una embarcacion.

HALBRAN, V. Albran.

trozar, hacer tajadas, partir mal alguna HALBRENÉ, ÉE, adj. (ant. y fam.) cosa. Hacher a vac le cray on, la plume, Estropeado, desgarrado, hecho un estropa-

jo. | Aliquebrada : ablando de las aves. HALBRENER, v. c. Cazar: anades campesinas y silvestres.

HALE, s. m. Aire solano, que marchita,

seca, y se pone moreno. | Bochorno.

\* HALE-A-BORD, s. f. (nauk.) Amarra del hote al navio : barica.

"HALE-BAS, s. m. (naut.) Braza: cabo para atesar y sujetar las veigas con mas

facilidad : cargadera.

"HALE-BOULINE, e. m. (nout.) Halacuerdas : el marinero destinado solo à la maniobra.

\* HALEBREU, s. m. (ndut.) Andaribel.

\* HALECRET, s. m. Coraza: cosciete an-

tiguo y ligero.

HALBINE, s. f. Aliento, resuello, huelgo: respiracion. || Courte haleine: asma, enfermedad de pecho. || Etre hurs d'haleine: estar jadeando, hipando, sin poder respirar, o resollar. || Prendre haleine: tomar aliento, resuello, respirar. | Tout d'une haleme: de un aliento, de un tiron, sin parar. | Tenir quelqu'un en haleine: tenerle suspenso. || Ouvrage de longue haleine : obra larga.

\* HALEMENT, s. m. Nudo que se hace con un tiro á una viga ó piedra para su-

birla.

HALENEE, s. f. Vaharada, alentada, bocanada : accion de schar aliento por la boca.

HALENER, . a. Sentir, percibir el aliento de otro. || Ventear, oler el perro la caza. [] (fig. y fam.) Dicese: halener quelqu'un : rastrear, descubrir, penetrar lo que tiene en su corazon.

HALER, v. a. Curtir, tostar, quemar, poner marchito, ó moreno : hablando del sol, o del aire. || Azuzar los perros tras de alguno.

HALER (SE), v.r. Asolanarse: marchi-

tarse, lostarse, ponerse moreno.

HALER, v. a. (náut.) Halar, tirar á fuerza de brazos y con maroma un barco. || Dicese: haler un câble: halar, aballestar un cable.

HALETANT, ANTE, adj. El que esta jadeando, ó hipando.

HALETER, v. n. Jadear, hipar.

MALEUR, s. m. (naut.) El que bala un barco.

\* HALICATIQUE, s. f. Halicatica: el arte

de pescar.

\* HALINATRON, s. m. Sal natron: el salitre natural que se halla en el interior de las | llage. hovedas.

"HALL (en Saxe), (geog.) Hal: de Sa-

jonia.

HALLAGE, s. m. Derecho dominical sobre el mercado ó feria concedida á los vasá-

HALLALI, s. f. mont.) Voz para explicar que el ciervo ó gamo ya de remate.

\* HALLE, s. f. (geog. ) Hala : lugar de la

provincia de Henao.

HALLE, s. f. Mercado, plaza mayor del, mercado de una ciudad. || Alhóndiga con soportales donde se tienen los géneros del mercado, ó feria.

HALLEBARDE, s. f. Alabarda : arma ofensiva. Era arma é insignia de los sargentos de infantería, y se decia tambien del mismo empleo, o sargento, con el nombre de gineta.

HALLEBARDIER, s.m. Alabardero: el guardia de á pié armado con alabarda.

HALLEBREDA, s. f. Farotona, farota; muger alta , de mala traza , y desenvuelta.

HALLIER, s. m. Jaral, maleza, moeda, matorral, zarzal. 🛭 Mercader de feria, con tienda portatil.

HALO, s. m. Halo, corona, parelias:

especie de metéoro.

HALOIR, s. m. Sitio donde se pone á secar el cañamo.

HALOT, s. m. Madriguera, conejera, vivar.

HALOTECHNIE, & HALURGIE, s. f. (quim.) Halotecnia : la parte que trata de ias sales.

HALTE, s.f. Alto: la parada ó pausa que hace la tropa en su marcha. || Dicese tambien de la comida que se toma durante el alto.

HALTE, interj. Alto: voz con que se manda parar la tropa. !! Halte-là, (voz fam.) Alto ahi: parar : no pase vind. adelante. Dicese para atajar á alguno el paso, ó ei habia.

HAMAC, s. m. Hamaca: cama suspendida en el aire, usada en América, y á bordo de las embarcaciones. Tambien se llama coy.

HAMADE, HAMAIDE, 6 HAMEIDE, s. f. (blas.) Amade: saja que consta de tres

piezas cortadas en sus extremos.

HAMADRYADE, s. f. Amadriada : ninfa de los bosques y selvas.

\* HAMAMELLE, s. f. Amamélis: planta. HAMANTHUS, ó HAMAGOGUE, s. m. Hamanto : especie de salvia que se cria en los Pirineos.

" HAMBOURG, o RAMBOURG, s.m. Pipa: para transportar el salmou salado.

"HAMBOURG, s. f. (geog.) Hamburgo: ciudad libre del antiguo ducado de Holsacia, en Alemania.

.HAMEAU, s. m. Lugarejo, aldeilla, vi-

HAMEÇON, s. m. Anzuelo: para pescar. | (fig.) Anzuelo, garlito, trampa: para engañar ó sorprehender á alguno. | (fig. y fam.) Dicese mordre à l'hameçon: caer o picar en el anzuelo, clavarse : dejarse engañar.

HAMÉE, s. f. (art.) Ástil, mango, palo. HAMPE, s. f. Asta de una alabarda, é pecho de la res.

. HAN, V. Caravanserail.

\* HANAP, s. m. (fam.) Cacharro, cuen-

co : tazon grande para belier.

HANCHE, s. f. Cadera: parte del cuerpo humano. || Dicese tambien de las ancas ó parte trasera de un caballo. | (naut.) Aleta de popa, anca.

HANEBANE, HENEBANE, s. f. Bele-

no: planta. V. Jusquiame.

HANGAR, s. m. Sotechado, soportal, cobertizo: para meter carruages. || Tinglado: para tener madera.

HANNETON, .. m. Salton, abejorro:

, "HANOUARDS, s. m. pl. Oficiales encargados del transporte de la sal. Voz solo usada en Paris.

"HANSCRIT, s.m. Hanscrito: idioma sabio

de las Indias.

HANSE, 6 HANSE TEUTONIQUE, 8. f: Hansa , ó Hansa teutónica : la liga ó federacion de las ciudades libres de comercio que hay en Alemania, que se llaman Anseá-Licas.

HANSEATIQUE, V. Anséatique.

HANSIERE, V. Aussiere.

HANTER, v.a. Frecuentar, visitar á menudo: alguna persona, alguna concurrencia: ir ó juntarse á menudo con alguno : acompanarle con frecuencia.

HANTISE, s. f. Trato, familiaridad, é intimidad con alguna persona. La vos baja,

y se suele tomar en mala parte.

HAPPE, s. f. Buge : rodaja de hierro con que se calza el cubo de una rueda.

HAPPÉ, ÉE, p. p. V. Happer. || adj.

Gafado, enguliido.

\* HAPPELOPIN, s. m. (mont.) Tragon : el perro voraz en comerse lo que le dan de la

\* HAPPELOURDE, s. f. Piedra false, o contrahecha, que imita á la piedra fina, ó preciosa. || (fig.) Oropel: lo que tiene gran apariencia, y poco valor. || (id.) Farolon: el sujeto que debajo de un bello exterior es un ignoranie.

HAPPER, v. a. Pillar, zampar, atrapar con la boca lo que se echa : dicese de los perros. | (fig. y fam.) Echar la mano, o la gar-

fa : agarrar à aiguno.

HAQUENEE, s. f. Hacanea: caballo peen el caballo de San Francisco, ó matando con su palo. || Paja-larga : muger excesivamente alta, delgada y desairada.

HAQUET, s. m. Carromato: largo y an-

HAQUETIER, s. m. Carromatero : el que conduce un cerromate.

pica. || Mango : de un pincel. || (mont.) El | \* HARAME, s. m. Aramo : árbol grande

que destila la goma tacamaca.

HARANGUE, s. f. Arenga: razonamien to ó discurso que se hace á un concurso, á un soberano, a un personage. || (fum. y satir.) Arenga, perorata, sermon : dicese de un razonamiento largo, afectado, y enlauoso.

HARANGUÉ, ÉE, p. p. V. Haranguer. HARANGUER, v. a. Arengar: decir ó hacer una arenga. || ( fam. y satir. ) Echar arengas, peroratas, párrafos: bablar largo , y afectadamente.

HARANGUEUR, s. m. Arengador : el que hace ó dice una arenga. [ (fam. y satir.)

Orador pesado, fastidioso, hablador.

HARAS, s. m. Yeguaceria: casa de yeguas, ó de monte.

HARAS, s. m. Puesto: la casa en que se tienen garañones y caballos padres para echarlos á las yeguas y burras.

HARASSE, EE, p. p. V. Harasser.

adj. Cansado, fatigado, molido.

HARASSER, v. c. Cansar, fatigar, mo-

HARCELÉ, ÉE, p. p. V. Harceler.

adj. Hostigado, impacientado.

HARCELER, v. a. Hostigar, picar, provocar, impacientar : á alguno. 🛭 (milic.) Inquietar, fátigar al enemigo : no dejarle des-CADSAF.

"HARD, s. m. Pulidor: instrumento de que se sirven los guanteros para ablandar y

sohar las pieles.

HARDE, s. f. Manada, o tropa de vena-

HARDE, EE, p. p. V. Harder. | adj. Atraillado.

HARDER, v. a. Atraillar los perros de

HARDES, s. f. pl. Equipage, ropa, vestidos : todo lo que compone el ajuar de una

persona.

HARDI, IE, adj. Atrevido: animoso, valiente. Atrevido: osado, audaz, resuelto. || Atrevido : dícese de algunas obras ó edificios de arrogante y arriesgada construccion y forma. Hardi coquin: picaro desvergonzado. | Pensée hardie: pensamiento, idea hizarra, arrogante. || Proposition hardie: proposicion atrevida, artiesgada. | Style hardi: estilo gallardo. || Voute hardie: arco atrevido.

HARDIESSE, s. f. Resolucion, valentía, queno : jaca. || ( vulg. ) Dicese venir o sortir | ánimo, aliento. || Atrevimiento, arrojo, avisur l'haquenée des cordeliers: venir o salir | lantez, osadia, libertad. || Hablando con cortesia se dice: pardonnez, monsieur, si hormigas : entiéndese del que camina à pie je prends la hardiesse de : perdone vmd. que me tome la libertad de.

> HARDILLIERS, s. m. pl. Fijas de hierro, que sostienen una parte del telar de tapices de lizos altos.

HARDIMENT, adv. Osadamente, resueltamente, libremente.

"HARDOIS, s. m. pl. (mont.) Ramas en

HAR

tionde toca el ciervo con su testuz.

\*HARE, s. m. (mont.) Jaleo: grito para animar á los perros para que carguen la caza.

\* HARE, V. Hars.

\*HAREM, s. m. Haren: la vivienda retirada, en los serrallos de Oriente, en donde están las mugeres o concubinas del príncipe. Por abuso, se le da en castellano el nombre de serrallo, en frances el de serail, que es para indicar el palacio del gran señor.

HARENG, s. m. Arenque: pescado de mar. || Harengs saurs: arenques curados,

ahumados y secos.

HARENGAISON, s. f. La pesca de los arenques: y tambien el tiempo de hacerla.

HARENGERE, s. f. Arenquera, ó pescadera: muger que vende arenques, sardinas, ú otro pescado en las plazas. || (fig.) Muger descarada, deshocada; como decimos en castellano verdulera, rabanera, corralera.

HARGNEUX, EUSE, adj. Arisco, indigesto, mohino, impaciente, de mal humor, etc. || Cheval hargneux, chien hargneux: caballo inquieto, perro mohino, arisco.

HARICOT, s.m. Habichuela, judía, alubia: legumbre. || Guisado de carnero con nabos, etc.

HARIDELLE, s. f. Garcamal, perrera: dicese de una caballería mala y flaca. Si es caballo se dice matalon, ó matalote.

\*HARLINGEN, (geog.) Harlinga: ciudad

de la Frisia.

HARMALE, s. f. Alárgama, gamarza: especie de ruda de Asia.

\*HARMALAN, s. m. Harmalan: viento

muy frio de las costas de Guinea.

HARMONIE, s. f. Armonía: de voces, de instrumentos. || (fig.) Armonía: concierto, buena correspondancia de unas cosas con otras. || Nombre anatómico de una especie de articulacion:

HARMONICA, s. m. Armónica: instrumento músico hecho con vasos de vidrio.

HARMONIEUSEMENT, adv. Armoniosamente, con armonia.

HARMONIEUX, EUSE, adj. Armo-

nioso, que tiene armonía.

HARMONIQUE, adj. m. f. Armónico: lo que produce armonía. || (mat.) Dícese: proportion harmonique: proportion armónica.

HARMONIQUEMENT, adv. Armoni-

camente, con proporcion armónica.

HARMONISTE, s. m. Armonista, músico.

\*HARMONOVETRE, s. m. Armonometro: especie de monocordo, cuya extension se divide por medio de caballetes, y sirve para medir las proporciones de las armonías. HARNACHE, ÉE, p. p. V. Hatnaché. ¶ adj. Enjaezado.

\*HARNACHEMENT, s. m. Jaez: el conjunto de lo necesario para enjaezar un caballo. || El acto de enjaezarle.

HARNACHER, v. a. Enjaezar: poner el aderezo á un caballo; ó las guarniciones,

si es de tiro.

HARNAIS, s. m. Arnes: la armadura completa de un guerrero antiguo. || Los arreos, de un caballo, ú otra caballería de tiro. || Blanchir sous le harnais: nacerle á uno las canas, envejecer en la profesion de las armas.

HARO! s. m. (for.) Justicia, justicia! favor, ayuda: que se clama contra alguno.

\* HARPAGON, s. m. Avaro, misera-

ble.

"HARPAIL, s. m. Manada de corzos, o gamos. V. Harde.

HARPAILLER (S'), v. r. (fam.) Zapatearse, zamarrearse, empelotarse: reñir dos

de palabra, ó de obra.

HARPE, s. f. Arpa: instrumento músico de cuerdas. || (arquit.) Adaraja: piedra saliente de las que se dejan en una pared para continuar la obra. || Puente levadizo en las fortificaciones antiguas.

HARPÉ, ÉE, p. p. V. Harper. | adj.

(fam.) Agarrado, engarrafado.

HARPEAU, s. m. (naut.) Rezon : anclote de cuatro uñas.

HARPER, v. a. (fam.) Engarrafar, agarrar. || Se harper: andar á la melena, ó al morro dos que riñen.

HARPER, v. n. (picad.) Quemarse: alzar mucho la pierna un caballo por enferne-

dad en el jarrete.

HARPIE, s., f. Harpía: ave monstruosa y voraz de la fábula. || (fig.) Harpía: el codicioso que agarra el caudal ageno. || (id.) Harpía: dicese de la muger regañona, y de mala condicion.

\*HARPIGNER (S'), v. r. Renir : ara-

nándose, y golpeándose.

\* HARPIN, s. m. Garfio, cocle.

HARPON, s. m. Harpon: instrumento de hierro como tridente, con que se pescan las ballenas, y otros pescados grandes. ||(carp.) Grapa: hierro con que se atan y aseguran las piezas.

HARPONNER, v. a. Lanzar el har-

pon.

HARPONNEUR, s. m. Harponero: coclero: pescador á cuyo cargo está el lanzar el harpon, ó cocle, conforme es la pesque-

HART, s. m. Vencejo: atadero para liar alguna cosa. || Lazo de aliorcado.

HARUSPICE, V. Aruspice.

HASARD, s. m. Ventura, fortuna, suerte. || Acaso, contingencia, caso fortuito. || Lance: en las cosas que se compran com

conveniencia y oportunidad. I Riesgo, peligro: de la vida, de la houra, etc. § Coup de hasard: bambaria ó chiripa en el juego de trucos. || A tout hasard : 4 todo riesgo, A todo trance. || Par hasard: por acaso, por ventura, por fortuna, por casualidad sin pensar. || Au hasard: 4 la aventura, 4 lo que salga, á la huena de Dios.

HASARDE, EE, p. p. V. Hasarder.

Arriesgado, peligroso.

HASARDER, v. a. Arriesgar, aventurar: poner à peligro. || Se hasarder à dire ou à faire quelque chose: arrojarse, atreverse à decir ó hacer tal cosa.

HASARDEUSEMENT, adv. Arriesgadamente, o con riesgo: con valor, alenta-

damente.

HASARDEUX, EUSE, adj. Alentado, arrojado, hablando de personas || Arriesgado, contingente, aventurado, hablando de cosas.

HASE, e. f. Liebre hembra.

HAST, s. m. (ant.) Asta : el palo de una lanza, pica, etc. || Arme d'hast : dicese de la lanza, pica, partesana, chuzo,

HASTAIRE, s. m. Astato: soldado ro-

mano armado de pica.

HATE, s. f. Priesa, aceleracion, precipitacion. | A la hâte: precipitadamente, aceleradamente. Avec hdie, en hdie: a toda priesa, A toda diligencia.

HATE, EE, p. p. V. Hater. adj. Apre-

surado, acelerado.

\*HATELETTE, s. f. Arialete, ó artalejo: especie de empanadilla, que se hace sobre unos instrumentos de madera, que tienen el mismo nombre en frances, y en espanoi, el de hatacas.

HATER, v. a. Apresurar, acelerar, dar priesa , abreviar. || Avivar , estimular , para

alguna obra, o trabajo.

HATER (SE), v. r. Darse priesa, me-

nearse, andar diligente.

HATEUR, s. m. Dependiente de la cocina del rey, que cuidaba del asado.

HATIER, s. m. Morillo grande con espigas ó ganchos de hierro para poner en él asa-

HATIF, IVK, adj. Tempranero, temprano: hablando de frutas y flores. || Esprit hatif: juicio precoz, o razon adelantada.

HATIVEAU, s.m. Pera temprana : fruta. HATIVEMENT, adv. Temprano, con anticipacion, antes de tiempo; dicese de las irutas y flores.

HATIVETE, s. f. Lo temprano, lo adelantado : de las frutas, ó de las tiores : pre-

"HAUBAN, s. m. (arquit.) Maroma: atada por un cabo al torno, ó grua, y por el otro á un punto fijo.

maroma al torno, o grua, pasa asagurario

cuando se quiere subir algun peso.

MAUBANS, s. m. pl. (naut.) Obenques : cahos gruesos que encapillan en la caheza del palo, y bajan á las mesas de guarni-

"HAUBART, s. m. Cierta clase de pes-

cado.

HAUBERGEON, s. m. dim. de Haubert. Coracilla : cota de malla pequeña.

\* HAUBERGENIER, s. m. Armero que

bacia lorigas y cotas de malia.

\*HAUBERGIER, s. m. El poseedor de un feudo de loriga anular, que estaba obligado á acompañar al rey a la guerra com loriga.

HAUBERT, a. m. Loriga : especie de co-

ta de maila.

HAUSSE, s. f. Alza: lo que sirve para alzar alguna cosa. || Alsa , subida : en el valor de acciones, del cambio, de los efectos públicos,

HAUSSE, EB, p. p. V. Hausser. | adj.

Alzado.

HAUSSE-COL, s. m. Gola: insignia de los oliciales de infantería.

HAUSSEMENT, s. m. Alzamiento, encogimiento : de hombros. || Subida , aumento: en el cambio, en las acciones. V. Hausse. || Creciente, subida : de un rio.

"HAUSSE-PIED, e. m. (cetrer.) Saposaf : especie de sacre que se mantiene en la

alcándara en un pié.

HAUSSER, v. a. Levantar, subir: una pared, una casa, etc. || Alsar: la pierna, el brazo, la vos. || Subir, aumentar : los precios, los tributos, etc. || Encoger: los hombros. [] (náut.) Se dice : hausser un vaisseau: ir descubriendo a un navio, al cual se da caza.

HAUSSER, v. n. Subir, crecer: dicese de los rios, de los precios, del cuerpo ani-

HAUT, HAUTE, adj. Alto, elevado. Alto, por profundo: hab!ando del mar, 6 de un rio. || Sonoro , claro : hablando de la voz, del tono, ó sonido. || Alto, excelso, eminente : bablando de obras, y virtūdes : sublime, hablando de dichos y pensamientos. | Le haut bout de la table : la testera, el lugar preserente de la mesa. Il Crier à haute voix : gritar en alta voz, á voces. 🎚 Le prendre sur le hautton : hablarle ó tralarle con arrogancia , ó aire de autoridad. 🏾 Homme haut en couleur: hombre encendido de color. || Fiande de haut golts : carne o guisado que pica, o está salado. | C'est un homme haut: es un hombre altivo. Arbre de haute futaje : árbol alto, grande. Les hauts faits: las hazaūas, hechos heroicos. || La rivière est haute : el rio ya crecido.

HAUT, s. m. Alto: altura: lo que tiene \*HAUBANE" - - (wquit.) Atar una de alto una cosa. [[ Alto, lo alto, la cima, la cabeza, de un edificio, de una montana, etc. | En haut, par haut : hicia arriba, por arriba || D'en haut: de arriba, del cielo, hablando de avisos, ó castigos. Haut le pied! | oxte, sus! ea, fuera de equi! (fig.) Dicese: faire haut le pied: tomar soleta, ó viento : escaparse. || (1d.) Dicese : tomber de son haut : queder tamahito, o aturdido, por algun suceso. Il y a du haut et du bas dans la vie : hay sus altos y bajos en esta vida. || Le haut du pa-de les cases. || Le trés-haut: el Altisimo: dicese de Dios.

HAUT, adv. Alto, alternente || Parler haut: hablar alto, recio: y tambien hablar tieso, gordo, con libertad, con entereza. Haut, en haut: a lo alto, por lo alto, en lo alto, en alto.

HAUT-A-BAS, s. m. Buhonero, gargo-

HAUT-A-HAUT, s. m. Grito que da un cazador en el monte para llamar à su compañero.

HAUTAIN, AINE, adj. Altivo, alta-

HAUTAINEMENT, adv. Desvanecida-

mente, con altivez.

HAUTEOIS, s. m. Oboé: instrumento musico de viento, y tambien el que le

HAUT-BORD, s. m. ( naut. ) bordo.

HAUT-DE-CASSE, s. m. (imp.) Caja alta: se compone de 98 cajetines iguales en que se ponen las mayusculas.

HAUT DE CHAUSSES, s. m. Calzones.

\* HAUT-DESSUS, s. m. Alto tiple.

HAUTE-CONTRE, s. m. (mis.) Contraito: voz.

\* HAUTE-COUR, s. f. Gran consejo, o

**Cri**bunal supremo.

\* HAUTE-FUTAIE, s. f. Monte alto en donde los árboles llegan á sumayor at-

\* HAUTE-JUSTICE, s. f. Justicia mayor: juridicion que comprehendia todas las causas civiles y criminales, excepto los casos reservados al soberano.

HAUTE-LICE, s. f. Lizos altos: en las

l'abricas de tapices.

" HAUTE-LICEUR , & HAUTE-LICLER , s. m. Oficial del tapicero de lizos altos.

HAUTE-LUTTE (DE), adv. De poder

absoluto, de viva fuerza.

HAUTEMENT, adv. Valientemente, resueltamente, libremente. | Abiertamente,

con todo empeño.

HAUTE-PAIE, s. f. Paga alta: la que se da al soldado aventajado. || Aventajado: el soldado que goza mas prest que el regular.

HAUTESSE, s. f. Alteza: titulo del Gran

HAUTE-TAILLE, s. f. (mus.) Tener

acontraltado.

HAUTEUR, s. f. Altura: la elevacion de una montaña, de una torre, etc. || Altura, alto, eminencia, cerro. || Caida: lo que tiene de alto una colgadura, cortina, etc. Profundidad, hondura, fondo: hablando del mar, de un rio, de un batallon, ó escuadron formado. || Altura, elevacion: de polo, de un astro. [ (fig. ) Altaneria, imperio, soberania. || (id.) Valentia, enteresa, firmeza. || (id.) Dicese: tomber de sa hauteur: quedar aterrado por algun suceso.

\* HAUT-FOND, s. m. (ndut.) Fondo alto. \* HAUTIN, s. m. Pez pequeño del mar de

Toscana.

\* HAUT - JURE, s. m. Magistrado de la sala nacional suprema, y del tribunal supremo de justicia, en Francia.

\* HAUT-LE-CORPS, s. m. Corcovo: el salto que da el caballo encorvando el lomo.

\* HAUT-LE-PIED, s.m. (milic.) Conductor de brigada : oficial de equipages.

\* HAUT-JUSTICIER, s. m. Señor de horca y cuchillo : señor de vasallos, con el mero mixto imperio en sus estados.

HAUT-MAL, s. m. Mal caduco, epilepsia.

\* HAUTURIER, s. m. (naut.) Piloto: consumado en viages largos. || Navigation hauturière : navegacion larga, y en alta

HAVAGE, V. Avage.

HAVE, adj. m. f. Mucilento, desmirriado, descolorido, pálido.

\* HAVENEAU, s. m. Buitron pequeño:

red para pescar en los rios.

"HAVERON, s. m. Avena loca: planta. HAVI, IE, p. p. V. Havir. | adj. Sollamado, socarrado. || Ahornado: hablando del pan.

HAVIR, v. a. Sollamar, socarrar: alguna carne por demasiado fuego, dejando crudo lo de dentro. || Usase como v. a. y n : y hablando del pan se dice ahornarse.

HAVRE, s. m. Abra: ensenada: donde pueden surgir las naves. | Havre de barre: abra con barra: en que solo se pusde entrar con la marea. || Havre d'entrée : abra franca, en la que se puede entrar en todo tiempo.

\* HAVRE - DE - GRACE, (geog.) Abra de Gracia: ciudad y puerto de Norman-

día.

HAVRE-SAC, s. m. Mochila: talega: morral.

\* HAYE, V. Haïe.

\* HAZARD, V. Hasard.

HÉ! (interjeccion para expresar la lástima, la admiracion, y otros afectos del ánimo ) Ha! Ha! Ay! Hola! Y pues!

HEAUME, s. m. (ant.) Yelmo, celada,

morrion i armedura de la cabera. Il Timon i

de navio pequeño.

"HEAUMERIE, a. f. Yelmeria: la oficina donde se hacian y vendian los yelmos. "HEAUMIER, a m. Armero que hace yelmos.

HEBDOMADAIRE, adj. m. f. Semanario, semanal : dicese de los papeles periódi-

cos, como gacetas, diarios.

HEBDOMADIER, s. m. Hebdomadario, semanero : dícese en los cabildos del que ha de cantar la misa conventual en toda una semana.

\*HEBDOMADIERE, s. f. La religiosa que canta en los oficios, que tambien llaman semanera.

HEBERGE, s. f. (for.) El y alto y ancho de un edificio con la medianería con-

HÉBERGÉ, EE, p. p. V. Héberger. || adj. (joc.) Albergado, hospedado, alojado.

HEBERGER, v. a. (joc. ) Albergar, hospedar, dar hospedage: alojar ó recibir á uno en su casa. || (arquit.) Levantar un edificio contra una medianeria contigua.

HEBETE, EE, p. p. V. Hebeter. Adj.

Embrutecido, atontado, entorpecido.

HEBETER, v. a. Embrutecer, atontar, enrudecer.

\* HEBICHET, s. m. Harners: hecho con

minibres.

HEBRAIQUE, adj. m. f. Hebráico: lo perteneciente al hebreo. || La langue hèbraïque: la lengua hebráica, ó hebrea.

HEBRAISANT, s. m. Hebraisante : el

erudito en lengua hebrea.

HEBRAISME, s. m. Hebraismo: modo

peculjar de la lengua hebrea.

HEBREU, adj. (no tiene femenino) Hebreo. | Le peuple hébreu : el pueblo hébreo. || Usase como substantivo : les Hébreux : los Hebreos.

HEBREUX, s. m. Hehreo: la lengua hebrea. | (fig. y fam.) Gringo, griego: aplicase á lo que se dice ó escribe sin entenderse

\* HECATE, s. f. Hécate: nombre poético]

de la luna.

HECATOMBE, s. f. Hecatombe: sacrificio de cien hueyes que hacian los anti-

guos.
HECATOMPHONIE, s. f. Hecatonfonia: sacrificio que ofrecian los Mesenios de l cien hombres que habian matado en guerra. \* HECTARE, s. m. Hectarea : medida agraria en el muevo sistema de Francia. Es un cuadro de 100 metros por lado, de modo que ocupa 100 áreas : y en medidas de Castilla, tiene 359 pies (muy poco menos) por lade, y por consiguiente comprehende 128,804 pies cuadrados; qui vienen á ser 2 fanegas y media de tierra, segun la medida de Madrid, ó yugada y media de Castilla la que componian el cuerpo helénico. Vieja, con corta diferencia.

HECTOGRAMME, a. m. Hectogramo: pesa de cien gramos, que corresponde á 3 onzas, 5 adarmes y 20 granos del marco castellano.

\*HECTOLITRE, s. m. Hectolitro: medida de 100 litros, que equivale á 49 azumhres y media, si es para líquidos: y para áridos, corresponde á una fanega y nueve celemines.

\* HECTOMETRE, s. m. Hectometro, medida linear de 100 metros, ó 119 varas, 1 pié, y 1,1 pulgadas de Castilla.

\*HÉDÉRÉE, ...f. Goma de yedra;

droga.

HÉDYPNOIS, s. m. Hedipnois: planta parecida á la achicoria silvestre.

HEDYSARUM, . m. Hedisaro, ó pi-

pirigallo: planta.

HEGIRE, s. f. Hegira: la era de los mahometanos, por la cual cuentan sus años, y comienza desde 16 de julio del año 622 de la era cristiana.

HEIDUQUE, s. m. Jeduque: soldado húngaro de infantería. || Volante vestido á le

húngaro.

HELAS! interj. de dolor. Ay! ay de mi! se usa à veces como substantivo: il fit de grands hėlas : dió muchos ayes.

\* HELCYDRION, s.m. Helcidrion: úlcera

de la cornea.

HELER, p. a. (naut.) Llamar con la bocina una embarcacion á otra cuando se encuentran en el mar.

\* HELIANTHE, s. m. Girasol comun, copa de Júpiter, corona real, trompeta de amor: planta.

HÉLIANTHEME, s. m. Quiribel, perdi-

guera : planta.

HELIAQUE, adj. (astron.) Helisco: dicese de un astro, que al salir o al ponerse, está envuelto entre los rayos del sol.

HÉLIASTE, s. m. pl. Heliastes: ciertos

magistrados de Atenas.

HELICE, s. f. (geom.) Elice, espira. Elice, cersa mayor: constelacion.

HELICOIDE, adj. m. f. Helicoide: lo

parecido á la elice ó espiral.

HELICON, s. m. Helicon: monte de Beocia, llamado el Parnaso.

\* HELINGUE, s. f. Cabo: por donde se fija la maroma ó soga para torcerla.

\* HÉLIOLITHE, s. m. Heliolito: especia de fosil.

HÉLIOSCOPE, s. m. (optica) Helioscopio, anteojo para observar el sol.

HÉLIOTROPE, & TOURNESOL, s. m. Eliotropio, girasol : planta. || Eliotropio : piedra, especie de jaspe.

HELLANODIQUES, s. m. pl. I'elanodicos: magistrados que presidian en los juegos olimpicos.

\* HELLENES, s. m. pl. Helenios: griegos

HELLENIQUE, adj. m. f. Helémico: así

se llamáron los Griegos de ciertas ciudades; pero despues sa ha dalo este epíteto á todo lo que es griego.

HELLENISMB, s. m. Helenismo, grecis-

mo: modismo de la lengua griega.

HELLENISTE, s. m. Helenista: entre los antiguos, judío de Alejandría que hablaba la lengua de los setenta; judío que seguia los usos griegos: griego que abrazaba el judaismo. Il Hoy dia se llama helenista al erudito versado en la lengua griega.

\* HELMINTIQUE, adj. m. f. (medic.) Vermifugo: remedio contra las lombrices.

HÉLOSE, s. m. (cirug.) Helosa: enfermedad de los ojos, en que se vuelven los párpados.

HELVETIE, a. f. (geog.) Helvecia: la

Suiza: pais de Europa.

HELVÉTIQUE, adj. m. f. Helvético:

perfeneciente à la Suiza o Helvecia.

HELXINE, s. f. Elgine, parietaria:

HEM! interj. que elres para llamar.

Hola! ho!he!

\*HEMAGOGUE, adj. m. f. (medic.)
Hemagogo: remedio para estimular el flujo
hemogroidal.

\* HEMANTHE, s. f. Flor de la sangre,

especie de narciso muy hermoso.

HEMATITE, o. f. Hematites: pledra

sanguinaria.

HÉMATOCELE, e. f. (cirug.) Hematocele: tumor producido por una estancacion de sangre en la túnica vaginal del escrolo,

HEMATOSE, & f. Hematosis: la con-

version del quilo en sangre.

HÉMEROCALE, s. f. Lirio purpureo,

planta y flor.

HÉMI, s. m. Voz que entra en la composicion de varias otras, y significa demi, medio, ó semi: Eg.: Hémisphère: hemisferio: la mitad de una esfera.

HEMICYCLE, s. m. Hemiciclo: semicirculo que forman los antiteatros destinados á la reunion de varios oyentes ó espectado-

res.

HEMINE, s. f. Emina: medida romana,

la mitad del sextario.

PEMIONITE, 6 ÉMIONITE, s. f. He-

mionita: planta.

\* HEMIPLEXIE, & HÉMIPLÉGIE, s. f. Hemiplegia: perlesia de la mitad del cuerpo.

HÉMISPHERE, .. m. Hemisserie: la mitad de cualquiera essera; y propiamenta

la mitad del globo terráqueo.

\* HÉMISPHÉRIQUE, adj. m. f. Hemisférico: que tiene la forma de la mitad de una esfera.

\* HÉMISPHÉROJDE, adj. y s. f. Hemis-

feroide: de la figura del hemisferio.

HEMISTICHE, s. m. Hemisiquio: la milad de un verso alejandrino.

HÉMOPTYQUE, adj. m. f. (medic.) Hemóptico: el que escupe sangre.

HÉMOPTYSIE, s. f. (medic.) Hemoptisia : enfermedad en que se escupe sangre.

HÉMORRAGIE, s. f. Hemorragia: ilujo

de sangre.

HÉMORROIDAL, ALE, adj. Hemorroidal: que tiene conexion con las almorranas.

HEMORROIDALB, e. f. Celidonia me-

nor : planta bulbosa.

HEMORROIDES, a. f. pl Almorranas,

hemorroides. HÉMORROISSE, s. f. Muger que tiene

un sujo de sangre.

HÉMOSTASIR, e. f. Hemostasia: circulacion torpa de la sangre, por muy abundante.

HÉMOSTATIQUE, adj. m. f. (medic.) Hemostático: remedio que detiene las almor-

ravas.

HENDÉCAGONE, a. m. (geom.) Hendecágono, ó undecágono: figura de once lados.

HENDECASYLLABE, adj. m. f. Ende-

casilabo: el verso de once silabas.

HENNIR, v. n. Relinchar; el caballo. HENNISSEMENT, s. m. Relincho: la voz del caballo.

\* HENRI, s. m. (n. p.) Henrique.

HÉPAR, 4. m. (quim.) Higado de azu-

\* HEPATE, s. m. Pescado de mar, que tiene la figura y color del higado.

HÉPATIQUE, s. f. Hepática : planta y

tlor. HÉPATIQUE, adj. m. f. (medic.) Hepá-

tico: lo perteneciente al higado.

HÉPATITE, s. f. Hepatites : piedra preciosa del color de higado.

HEPTACORDE, HEPTAGONE, V. Ep-

HEPTAMÉRON, s. m. Heptameron: obra

dividida en siete dias.
\* HEPPOMAGENE . m. Hentomágeno:

\* HEPTOMAGENE, s. m. Heptomágeno: el séptimo hijo varon.

\* HERACLIUS, s.m. (n.p.) Heraclio.

HÉRALDIQUE, adj. m. f. Heráldico: se aplica á la ciencia heráldica, ó del blason.

HÉRAUT. s. m. Heraldo: rey de ar-

mas.

HERBACE, ÉE, adj. Herbáceo: dícenlo los hótanicos de las plantas tiernas, y delgadas, que no son leñosas.

HERBAGE, s. m. Herbage, yerba : el pasto de los prados y deliesas. || Herbazal : el sitio poblado de yerba para los ganados. || Usando en plural se toma por verduras, que tame

bien se llaman yerbas.

HERBE, s. f. Yerba: toda planta que no es árbol, arbolillo, ni arbusto. || Yerba: dicese del verde de un prado. || Yerba: llaman así los lapidavios á la mancha que afea una muneralda. || Horbe aux chaes ye.ba gale-

ra, o nevade : herbe aux poux : piojera : | c'est un pauvre hère : es un pobre petate, herbe aux puces: zaragatona, o pulguera: herbe sarriette : ejadrea : kerbe flottante : sargazo: herbe au lait: lechetrezna. || Herbe. Entra esta voz en muchas frases familia-1es, y proverbiales : eg. marcher sur une bonne-où mauvaise herbe: pisar buena o mala yerha, estar de buen ó mal humor: couper l'herbe sous les pieds de quelqu'un: cortarle la yerba debajo de los pies, trabajar disimuladamente para suplantar á otro en su puesto, ó savor: manger son ble en herbe: comerse los frutos o las rentas adelantadas: mauvaise herbe croit toujours: la mala yerba crece mucho. || Herbes marines : cracas.

HERBÉ, EE, p. p. V. Herber. [ Cheveux herbes : cabellos castaños : que se han vuelto rubios exponiéndolos al sol sobre la

HERBEILLER, v. n. (mont.) Herbajar:

pacer la yerba el jabati.

HERBER, v. a. Poner, tender sobre la yerka.

\*HERBERIE, s. f. Prado donde se pone la cera para blanquecerla.

HERBETTE, s. f. dim. de Herbe. Yer-

becita, yerbecilla.

HERBEUX, EUSE, adj. Herboso: que

cria yerba.

HERBIER, s.m. Herbario: libro ó cartapacio en que se guardan entre hojas de papel plantas desecadas. || El primer ventriculo del buey, y demas animales rumiantes.

HERBIERE, s. f. Verduiera : la que

vende horizhza.

\* HERBIVORE, adj. m. f. Herbivoro: dicese de los animales que se mantienen de

HERBORISATION, s. f. Herborizacion : el acto y diligencia de herborizar. V. Her-

HERBORISER, v. n. Herborizar: andar Intscando y recogiendo las yerbas y plantas para la medicina, y hotànica.

HERBORISEUR, s. m. Herborizante,

herborizador: el que herboriza.

HERBORISTE, s. m. Herbolario: el que vende yerbas y plantas medicinales. Herbolario: el inteligente en plantas, y en sus virtudes y propiedades; aunque mas generalmente se le llama hoy botánico.

HERBU, UE, adj. Poblado, cubierto de yerba: dicese de un campo, monte, prado, camino, etc. | Champ herbu : herba-

HERCO-TECTONIQUE, s. f. Hercotec-

tónica : arte de fortificar las plazas.

HERCULE, s. m. Hércules : uno de los zemidioses del paganismo. Constelacion bo-. real. || (n. p.) Hércules.

MERE, s. m. Juego de naipes, llamado el cuco. | Dicese por desprecio de un hombre sin mérito, ni caudal, en esta frase: grosisimo de Madagascar.

un pobre peal.

HEREDITAIRE, adj. m. f. Hereditario: lo que se hereda, ó viene por derecho de sucesion. [ (fig.) Hereditario, o de herencia: dicese de los males, enfermedades, y de las buenas ó maias costumbres, que pasan de padres á hijos en una familia.

HEREDITAIREMENT, adv. Por heren-

cia, por derecho de sucesion.

HÉRÉDITÉ, s. f. Derecho hereditario, ó de sucesion.

HERESIARQUE, s. m. Heresiarca: au-

tor y cabeza de una heregía, ó secta. HERESIE, s. f. Heregia: error, 6 doctrina condenada por la Iglesia en materia de religion.

HERETICITE, s. f. Lo herético de una proposicion, ó la calidad de una proposicion

herelica.

HERETIQUE, adj. m. f. Heretico, heretical: lo que toca ó pertemece á la here-

HÉRÉTIQUE, s. m. f. Herege: el que

sostiene una heregia.

\* HERIGOTE, adj. (mont.) El perro que tiene manchas o pintas en las piernas.

\*HERIGOTURE, s. f. Pinta o mancha

que tiene un perro en las piernas.

\*HERISSE, EE, p. p. V. Herisser. | adj. Erizado, arduo, dificil, peligroso. | (albah.) Jaharrado. || (fig.) Dicesa: homme hérissé: hombre áspero, arisco de genio.

HERISSER, o. n. y SE HERISSER, v. r. Erizarse, levantarse, ponerse tiesos los

cahellos, o el pelo.

HERISSER, 6 HERISSONNER, v. a. (arquit.) Jaharrar : dar de yeso una tapia.

HERISSON, s. m. Erizo: animalejo. [] Erizo de artillería: para defender las brechas y trincheras. || Género de vasar, donde se pone la loza à escurir despues de lavada. || Rueda dentada, que entra en la linterna de una máquina. Hérisson de mer, o oursin: esquino, erizo marino, cierto ma-

HERISSONNE, EE, adj. (blas.) Bncogido, acurrucado: se dice de los animales

echados.

HERITAGE, s. m. Herencia, patrimonio, sucesion. | Heredad: la tierra que se cultiva.

HÉRITE, EE, p.p. V Hériter.

HERITER, v. a. y n. Heredar: suceder en el universal derecho de otro. | Heredar: adquirir alguna cosa por testamento. || Heredar : las costumbres , propiedades , etc. de

HERITIER, IERE, subst. Heredero: el que ha heredado , ó ha de heredar. 🛚 Héri-

tier de droit: heredero forzoso.

\* HÉRITINANDEL, s. m. Serpiente peli-

\* HERMANNIB, s. f. Hermania : planta | do la que se conocen siete especies.

HERMAPHRODITE, a.m. Hermafro-

dita, androgeno.

· HERMES, & HERNES, e. f. pl Termos,

baldios; eriales.

HERMÉTIQUE, adj. m. f. Hermético: dícese de lo que pertenece á la grande obra de los alquimistas. || Colonne hermètique : la columna que tiene una cabeza de hombre por capitel.

HERMETIQUEMENT, adv. Herméticamente. Dicese de una vasija cerrada, ó tapada con la propia materia : ó muy ajustada, ó

con rosca, ó a tornillo.

HERMIN, a. m. Ermiana: planta lebial,

y estomacal.

HERMINE, e. f. Armiño: cuadrápedo blanco y pequeño, de piel muy estimada. || (blas.) Armiños : imitacion de las colillas negras, o mosquetas, sobre campo blanco en el escudo.

HERMINE, EE, adj. (blas.) Sembredo

de arminos.

\*HERMINETTE, a. f. Asuela: de carpintero. | Unir, o planer avec l'herminette: azular, labrar una viga d palo con la azuela.

HERMITAGE, HERMITE, V. Ermita-

ge, ermite.

HERMODACTE, & HERMODATE, a.f.

Hermodáctilo: planta.

HERNIAIRE, adj. Hernista, potrero: cirujano que cura las quebraduras.

HERNIE, s.f. Hernia, quebradura, po-

\*HERNIEUX, EUSE, adj. Potroso: el

que padece de hernias.

HERNIOLE, HERNIAIRE, TUR-QUETTE, HERBE DU TURC, s. f. Herniaria, mil granos, yerba turca planta.

HÉRODIENS, s. m. pl. Herodianos: nombre de unos sectarios entre los Judios.

\* HEROICITÉ, s. J. Heroicidad; carác-

ter de lo heróico. Es de poco uso.

HEROI-COMIQUE, adj. m. f. Cómicoheróico: dícese de un poema, ú otra composicion joco-seria.

HEROIDE, s. f. Heroida: epístola en verso, compuesta bejo el nombre de algun

herce, o personage samoso.

HEROINE, s. f. Heroina : dicese de una muger insigne por su virtud, eminentes

prendas, y acciones.

HÉROÏQUE, adj. m. f. Heroico: lo per-teneciente à los heroes. Heroico: se dice tambien de la poesía elevada y sublime.

HÉROJQUEMENT, adv. Heroicamente,

de un modo heróico.

HÉROISME, s. m. Heroismo: lo que hace el caracter del béroe en sus acciones. Heroicidad : tomase por una accion de virtud givensa.

HERON, s. m. Garza real: ave. || Posit *hiron :* esparavan : ava.

HERUNNEAU, s. m. Garceta: pollo de

\*HERONNEH, r. n. Carar garms con hai-

HERONNIER, IERE, adf. (oetrer.) Garcero : el halcon que se da á la garza. 🛊 Cuisse héronnière : pierna de elcaravan, musio flaco, y enjuto. || Femme heronniere: zauquilarga, muger flaca, y olta de caderas,

HÉHONNIERE, c. f. Nido de garza real. HEROS, s. m. Héros: el saron ilustre, cuyas hazamas la hiciéron diguo de eterna

\*HERPAILLE, . f. Multitud de cier-

\* HERPE, . f. Herpes: clerta enfermedad cutánea. | Herpes marines : riquezas que arroja el mar á la orilla, como el ámhar , etc.

\* HERSAGE, .. m. Rastrilleo: la accion

de rastrillar la tierra.

HERSE, s. f. Grada, rastro, restrillo: para rastrillar la tierra. | (fort.) Rastrillo · · compuerta formada á modo de una reju. || (milic.) Barrera, abrojes, "Bastidor para estirar el pergamino cuando so curte. | (naut.) Raca de las vergas de juanete en los navios mercantes, que no lleven racamento.

HERSEAUX, s. m. pl. (ndut.) Garruchos : argollas de hierro ó de palo para correr

las velas de estay por sus nervios.

HERSE, EE, p. p. V. Herser. || adj. Rastrillado.

HERSER, v. v. Nastrillar la tlerra: pasar: el rastrillo ó la grada por un campo sembrado.

HERSEUR, s. m. Hastrillador: el labrador que pasa la grada, ó rastrillo á la

tierra. HÉSITATION, & f. Hesitacion, per-

plejidad: vacilacion.

HESITER, v. n. Tituhear: vacilar: estar incierto ó dudoso en lo que se ha de-hacer, o decir.

\*HESPERIS, V. Julienne.

HETEROCLITE, adj. m. f. (gramdt.) Heteróclito: irregular, contra las reglas comunes de la grainática. || (fig. y joc.) Exó. tico, estrambótico: dicese de las personas, y de sus cosas.

HÉTÉRODOXE, adj. m. f. Heterodoxo: lo que es contrario al sentir recibido en la

verdadera religion.

HÉTERODOXIE, s. f. Heterodoxia: oposicion à les dictimenes ortodexes.

HÉTÉHOGÉNE, adj. m. f. Heterogéneo; lo que es de diversa naturaleza.

HÉTÉROGÉNÉITÉ, s. f. Heterogeneidad, camlidad de lo que es heterogénes.

HETEROSCIENS, s. m. pl. (geog.)

Heteroscios: los que al mediodia tienen las trarse, tropezar una cosa con otra, darse sombras contrarias : estos del lado del norte, y aquellos del lado del sur.

\* HETICH, . f. Rais del Brasil buena

para comer.

HÉTRE, s. m. Haya: arbol. || Lieu plants |

de hetres : hayal.

HEUR, s. m. (ans.) Ventura, dicha:

HEURE, a. f. Hora: ana 24a. parte del tiempo que componé un dia natural. || Hora: tiempo preciso y ocasion de hacer alguna cosa; como l'heure du diner: la hora de comer. || Hora: tiempo señalado para tratar algun asunto; como donnez-moi votra heure: deme vind. hora. | Hora: espacio de camino que se anda en una hora. || Eu plural heures (horas) se toma por ratos ó partes del tiempo indefinidas; como passer les heures à la lecture: pasar las horas, ó los ratos, leyendo. | A cette heure: ahora. || Tout à l'heure: ahora mismo, al instante, en el momento, de contado. || De bor de heure: temprano, con tiempo. Sur l'heure: sobre la marcha, á la hora. || Pour l'heure: por ahora, por la presente. || D'heure à heure: á ratos, á ciertas horas. ¡ D'une heure à l'autre : de una hora à otra, à todas horas. A la bonne heure: en hora buena, sea asi, está bien. | Dernière heure, heure dernière: última hora, la hora postrera: la de la muerte. || Heure fatale: hora menguada. || Heure indue: deshora. A heure indue: a deshoras. De trop bonne heure: demasiado temprano. || D'heure en heure : de un instante à otro, por instantes.

HEURES, s. m. pl. Horas: nombre de un devocionario, ó librito de rezos. Llámase tambien abusivamente une paire d'heures: no siendo el libro mas que uno. | Heute

canoniale: horas canonicas.

HEUREUSEMENT, adv. Dichosamente, con dicha. || Por fortuna : tiene este sentido en principio de frase; como heureusement il prit une autre route: por fortuna tomo otro camino, o quiso la foftuna que tomase otro camino.

HEUREUX, EUSE, adj. Feliz, dichoso, afortunado, venturoso: aplicanse dilerentemente, conforme la diserencia de las circunstancias en las personas, y en las cosas. liFeliz: tómase por excelente, raro, extraordinario en su especie; como génie heureux, memoire heureuse; y tambien por acertado, ó prudente; heureux conseil, heureux chorx,

HEURT, s. m. Choque, tope, topeton, encuentro, empellon: golpe que da una cosa, ó una persona con ofra.

\*HEURTE, s. f. (blas.) Roel azul.
HEURTE, EE, p. p. V. Heurter. || adj. Chocado, empujado.

\* HEURTEQUIN, s. m. (artill.) Martillito | al sahuco. solue el eje de la cureña.

una topetada, un encontron. || fig. ) Contradecir, openerse, 4 la opinion, o parecer de otro. || (id.) Chocar, ofender, repugnar: á la razon, al juicio. || (pint.) Sentar los colores con crudeza: no dar el dibujante la última mano á sus obras.

HEURTER (SE), v. r. Toparse, encontrarse, darse encontroues, empujarse, darse empujones, ó empellones.

HEURTER, v. n. Tocar: Hamar á una

HEURTOIR, s. m. Llamador : el aldaba para llamar á una puerta.

\* HEUSSR, s. f. (naut.) Chapeleta o pis-

ton de la homba.

HEXAEDRE, s. m. (geom.) Hexaedro: cuerpo compuesto de seis caras, particularmente el cubo.

HEXAGONE, s. m. y adj.(geom.) Hexagono: figura de seis lados y seis ángulos.

HEXAMÈTRE, s. m. y adj. Hexametro: verso griego ó latino que consta de seis pies.

HEXAPLES, s. m. pl. Hexaplas: obra publicada por Origenes, que contiene seis versiones griegas del texto hebreo de la Bi-

\*HEXAPODE, adj. (hist. nat.) Hexapodo : réptil que tiene seis pies.

\*HIACINTHE, V. Hyacinthe.

\* HIACINTHE, s. m. (n. p.) Jacinto.

HIATUS, s. m. Hiato: encuentro y choque desagradable de las vocales en la pronunciacion de las palabras.

HIBOU, s. m. Bubo: ave nocturna. 🛚 (fig. y fam.) Buho: la persona retirada, que huye del trato y vista de las gentes.

\* HIBRIDE, adj. Hibrida: dicese de una voz tomada de dos lenguas. || Antiguamente se aplicaba á los animales nacidos de dos especies diferentes.

MIC, s. m. Hito: punto de la dificultad, que llamamos el busilis en estilo jocoso.

Voilà le hic; c'est là le hic.

HIDALGO, (voz tomada del espanol ) Hidalgo : la persona que no es pechera.

HIDEUSEMENT, adv. Horriblemente, horrorosamente : en sentido de seo, ó desfigurado.

HIDEUX, EUSE, adj. Horroroso, horri-

ble, feo, diforme.

HIDROPHILLUM, V Hydrophyllum. HIDROPHISOCELE, V. Hydrophisocèle.

HIE, s. f. Pison: para afirmar y senter el empedrado: su nombre mas comun es demoiselle. | Mazo: para hincar estacas.

HIEBLE, s. f. Yezzo: arbusto parecido

\*HIÈNE, s. f. Hiena: animal cuadrú-HEURTER, v. a. Chocar, topar, encon- pedo muy siero y voraz.

HIER, adv. Ayer: el dia pasado mas in-

\* HIER, v. a. Apisonar, o pisonar: el em-

pedrado. | Hincar estacas.

HIERARCHIE, s. f. Gerarquía : el orden y disposicion de los varios coros de los áugeles, o de los diferentes grados del estado eclesiástico.

HIÉRARCHIQUE, adj. m. f. Gerár-

quico.

HIERARCHIQUEMENT, adv. Por orden

gerárquico.

HIERARQUES, s. m. pl. Hierarcas: los que componian la gerarquia entre los Griegos, como prelados, pontifices, etc.

\* HIERE -PIERE, s. m. Girapliega, he-

raprica.

HIEROGLYPHE, s. m. Geroglisico: simbolo, carácter, sigura, que contiene algun sentido misterioso.

HIÉROGLYPHIQUE, adj. m. f. Gero-

glifico,

\* HIEROLOGIE, s. f. Hierologia: discurso sobre cosas santas.

\* HIERONIME, s. f. (n. p.) Gerónima.

\* HIERONIMITES, s. m. pl. Geronimianos, Gerónimos: monges del órden de Sam Gerónimo.

HIÉRONIQUE, adj. m. f. Hierónico: sagrado. Así liamaban los Romanos á ciertos juegos que se celebraban en honor de los dioses.

HIÉROPHANTE, s. m. Gerofante: sacerdote que presidia á los misterios eleusinos. \* HILAIRE, s. m. (n. p.) Hilario.

HILARITÉ, s. f. Gozo suave, y con tran-

quilidad.

\* HILE, s. m. (botán.) Cabillo, ó rabo de

los granos ó semillas.

"HILOIRES, s. f. pl. (ndus.) Bureles. HIPPIATRIQUE, s. f Hipiátrica, veterinaria, albeitería : el arte de curar las enfermedades de los irracionales.

HIPPOCAMPES, s. m. pl. Hipocampos:

caballos marinos, de la mitologia.

HIPPOCENTÁURE, s. m. Hipocentauro: monstruo fabuloso, medio hombre y medio caballo.

HIPPOCRAS, V. Hypocras.

HIPPOCRÈNE, s. f. Hipocrene: fuente del moute Parnaso. || (fig.) Avoir bu les eaux d'Hippocrène: haber bebido en la fuente Hipocrene: dicese de los que son buenos poetas, tanto por sus disposiciones naturales, como por su instruccion.

HIPPODROME, s. m. Hipodromo: plaza ó coso para las carreras de caballos, célebre

en la antigua Constantinopla.

HIPPOGLOSSE, s. m. Hipoglosa. V. Lau-

rier alexandrin.

\* HIPPOGLOTTITE, s. f. Hipoglotita: glándula debajo de la lengua.

HIPPOGRIFFE, s. m. Hipogrifo: caballo

con a'as.

HIPPOLITHE, s. f. Hipólita: píedra pajiza que se halla en la hiel del caballo.

HIPPOPOTAME, s. m. Hipopotamo: cuadrúpedo anfibio de los rios de África parecido al buen pero sin estas

cido al buey, pero siu astas.

HIRONDELLE, s. f. Golondrina: pajaro pasagero. || Volador: pez del mar, parecido á la golondrina. || Especie de marisco: grande hirondelle de mer. V. Pierre-garin.

HISSE, EE, p. p. V. Hisser.

HISSER, v. a. (naut.) Izar : tirar para

levantar ó subir en alto alguna cosa.

HISTOIRE, s. f. Historia: narracion de las cosas, y de los hechos dignos de memoria. || Historia: dicese por extension de la descripcion de las cosas naturales, así cerlestas, como terrestres. || (fam.) Historia: cuento, enredo. || Tubleau d'histoire: cuadro historiado. || C'est une autre histoire: ese es otro cantar, otra cosa.

HISTORIAL, ALE, adj. Historial: lo

que contiene algun punto histórico.

HISTORIEN, s. m. Historiador: el que escribe historia.

HISTORIER, 9. a. Adornar un cuarto con pinturas, ú otros adornos de gusto.

HISTORIETTE, s. f. dim. Cuentecillo, relacion de aventuras amorosas, ú otros pasages vestidos con alguna ficcion: cuento de novela.

HISTORIOGRAPHE, s. m. Historiógrafo, cronista: el que tiene el título ú oficio de escribir la historia ó crónica de un reino, provincia, ó ciudad.

HISTORIQUE, adj. m. f. Histórico: le

que pertenece à la historia.

HISTORIQUEMENT, adv. Históricamente, por estilo, ó en forma histórica.

HISTRION, s. m. Histrion: buson, farsante. Solo se usa para despreciar á un cómico.

HIVER, s. m. Invierno: una de las cuatro estaciones del año. || (fig.) La vejez, la senectud. || Fruit d'hiver: truta de invierno, ó fruta inverniza.

HIVERNAL, ALE, adj. Invernal, ó hiemal; lo que es propio del invierno, ó de la estacion. [Invernizo: lo que pertenece á los efectos del invierno.

HIVERNER, v. n. Invernar, tomar cuarteles de invierno: dicese solo de las tropas en campaña.

HIVERNER (S'), v. r. Hacerse, curtirse:

al frio.

HO! (para llamar, o manisestar la admiracion, indignacion, etc.) Hola! O!

HOBEREAU, s. m. Aguilucho: ave de rapiña. || Hidalgo pelon.

\* HOBBISME, s. m. Hobismo: filosofia de Hobbes.

HOC, s. m. Chilindron: juego de naipes. HOCA, s. m. Oca: cierto juego de suerte. HOCHE, s. f. Muesca, entalladura, marca, señal. HOCHE, EE, p. p. V. Hocher. & adj. Sacudido, meneado.

HOCHÉMENT, s. m. Cabeceo: movimiento desdeñoso que se hace con la cabesa.

HOCHEPIED, s. m. (cetrer.) El primer balcon que acomete à la garza en su vuelo.

HOCHEPOT, s. m. Guisado de vaca con nalvos y castañas.

HOCHEQUEUE, s. m. Nevatilla, agum-

nieve: avecilla pequeña.

HOCHER, v. a. Sacudir, menear: mover de un lado á otro una cosa. [] (farm.) Dicese: hocher la tête: menear la cabeza en señal de desprecio, de reprobacion, ó de amenaza.

HOCHET, s. m. Chupador de niño. [fig.] Juguetes : cosas futiles, frívelas.

HOGNER, v. n. (vulg.) Rezongar, gruuir, quejarse.

HOIR, s. m. (for.) Hereder a.

HOIRIE, s. J. (for.) Herencia. Hoirie

vacante: herencia yaciente.

\*HOIRIN, e. m. (ndut.) Orinque, cabo grueso que se echa por fiador del ancla cuando se da fondo, y tiene en su punta la boya.

HOLA! (interj. para llamar) Hola! Ea! Holà! taisez-vous: ea! calle vind. Il Usase como substantivo: eg. metire le holà, o mettre les holà: decir basia, hacer callar, poner paz, à los que altercap, o rinen.

HOLLANDAIS, AISE, adj. y s. Helan-

des , sa : de Holanda.

HOLLANDE, s. f. (geogr.) Holonda: país de Europa.

\* HOLLANDE, s. f. Olanda: lienzo muy

HOLLANDE, EE, p. p. V. Hollander. adj. Preparado. || Batiste hollandee: olanbatista: batista mas tupida que la comun.

HOLLANDER, v. a. Preparar las plumas de escribir, pasando el cañou por ceniza caliente para quitarles el craso.

HOLOCAUSTE; s. m. Holocausto: el sa-

crificio, y la misma víctima.

HOLOCAUSTER, V. Sacrifier. HOLOGRAPHE, V. Olographe.

HOLOTHURIES, s. f. pl. Holoturias. género de gusanos marinos, de figura cilíndrica.

HOM! exclam, Guay !

HOMARD, s. m. Cabrajo: cangrejo grande de mar.

HOMBRE, s. m. Hombre: cierto juego de raipes. [ Hombre: el entrado en este juego.

HOMELIE, . f. Homilia: instruccion familiar y cristiana. || Leccion del breviario,

' sacada de los santos Padres.

HOMICIDE, s. m. Homicida: el que comete un homicidio. ¶ Homicidio: la muerte violenta de una persona hecha por oura.

HOMICIDÉ, ÉE, p. p. V. Hontivider.

HOMICIDER, v. a. (ant.) Meter, en-

\* HOMILIAIRR, s. m. Homiliario : el libro

que contiene les homilies.
"HOMILIASTE, s. m. Homiliedor: el

\* HOMILIASTE, s. m. Homiliador: el compositor ó escritor de homilías.

HOMIOSE, s. f. (medic.) Homidsis: coc-

cion del suco nutricio.

HOMMAGE, s. m. Homenage, reconocimiento de vasallage, ó servidumbre de un vasallo al señor. || (fig.) Rendimiento, respeto, reverencia, obsequio.

HOMMAGE, EE, adj. Lo que se tiene

por razon de homenage.

HOMMAGER, s. m. Vasallo: que tributa

homenage.

HOMMASSE, adj. m. f. Ahombrado, hombruno. || Femme hommasse: marimacho. || Démarche hommasse: accion ó aire de hombre, ó ahombrado. || Visage hommasse: cara de hombre, ó cara hombruna:

hablando de una muger.

HOMME, s. m. Hombre: en su acepcion genérica comprehende al hombro, y á la muger, esto es, al género humano. || Hombre, varon : respecto de la muger, o de la hembra. Hombre, varon : respecto de un muchacho, o joven. | Hombre, marido: respecto de la muger, o esposa. || Hombre: por vasallo ó súbdito de un señor. || (vulg.) Dicese homme à sac et à corde: hombre que huele à horca, que le huele el pescueso á cánemo: aplicase al hombre lleno de delitos. | Homme d'affaires: hombre de ngocios, agente. | Homme d'armes : hombre. de armos, ginete armado. || Homme d'épée : lo mismo que un corbata. || Homme de robe : lo mismo que un garnacha, ó togado. 🎚 Homme de guerre: militar. || Homme d'église : eclesiastico. | Homme de lettres : literato. || Homme ligs: vasallo en la mayor dependencia del señor. || Petit homme: hombrecito, hombrecillo. || Il n'est pas homme à souffrix un offront: no es hombre que sufin una injuria. || C'est un pauvre homme: es un tonto: c'est un homme pauvre: es un hombre pobre. | C'est un brave homme: es un buen hombre : c'est un homme brave : es un hombre valiente.

\*HOMMEE, s. f. Aranzada, obrada: lo que puede trabajar un labrador en un dia.

HOMOCENTRIQUE, adj. m. f. (astron.) Concentrico: se dice de los circulos que tienen un centro.

HOMOGÈNE, adj. m. f. (fis.) Homogéneo: lo que es de la misma naturaleza.

HOMOGENEITÉ, s. f. Homogeneidad. HOMOLOGATION, s. f. (for.) Autorizacion: aprobacion y ratificacion de un contrato.

HOMOLOGUE, adj. m. f. (geom.) Homologo.

HOMOLOGUÉ, ÉE, p. p. V. Homeloguer. [] adj. Autorizacio. **WOMULOGUER**, v. a. ( for.) Autorizar :

aprobary ratificar un contrato.

HOMONYME, adj. m. f. (gram.) Homomimo: dicese de las voces semejantes, que tienen un sentido diferente, y explican cosas diversi.

\* HOMOPHAGE, adj. m. f. Homolego:

que come carne cruda.

HOMOPHONIE, s. f. Homofonia: concierto de muchas voces unisonas.

HONGNETTE, s. f. Uña: cincel puntiagudo, y cuadrado.

HONGRE, adj. Capon, castrado: dicese

del caballo.

HONGRÉ, ÉE, p. p. V. Hongrer. | adj. Capado, castrado.

\* HONGRELINE, s. f. Hungarina: cierto trage de muger que se usó antiguamente.

HONGRER, v. a. Castrar, capar: un ca-

ballo.

\* HONGRIE, s. f. (geogr.) Hungria: reino de Europa.

HONGROYEUR, s. m Curtidor de va-

queta de Moscovia.

MONNETE, adj. m. f. Honesto: hablando de cosas, es decente, decoroso, honrado; y tambien razonable, correspondiente, proporcionado. Hablando de personas, y de las cosas que guardan relacion con ellas, honnéte equivale à atento, cortesano, politico. | Honnete homme: hombre honrado: buen hombre, hombre de bien, y tambian hombre decente, o de buena crianza. Homme honnète: hombre, atento, cortes, urbano. | Honnète femme, honnête fille: muger honesta, de huenas costumbres. Honnète gens: hombres honrados, hombres de bien. || Un habit honnéte: un vestido decente. Un prix honnéte: un precio regu-Jar, equitativo.

HONNETEMENT, adv. Honestamente, con decencia. || Atentamente, cortesmente, con buena crianza. || Bien, honradamente.

HONNETETÉ, s. f. Decencia, decoro: bien parecer. || Atencion, politica, cortesia. || Honradez , hombria de bien. || Honestidad , castidad : pureza de costumbres, y de palabras. || Honnétetes, en plural, corresponde

a agasajo, cumplimiento.

HUNNEUR, s. m. Honor, honra: reverencia, obsequio, culto. Honor, honra, reputacion, estimacion, pundonor. || Honor: lustre, gloria. || Houestidad, castidad : tómase por la virginidad hablando de las inugeres. | C'est un homme d'honneur: | es hombre de honor, de éstimacion. || C'est | une femme d'honneur : es muger de honra, de recato, de virtud. || Foi d'homme d'honneur: à se de hombre de honor, de bien. 🗓 Faites-moi l'honneur de me dire, etc.: hagame vind. el favor, ó el gusto de decirme, etc. Faire les honneurs de la maison: recibir las visitas, o las gentes; encargarse neracion. | Pauvres honteus : pobres verdei recibo y agazgo de los que van á una gonzantes. | (fam.) Dicese : le morceaus

casa, fiesta, o funcion. A Fairs honneur de une lettre de change : aceptar una letra de cambio. || Faire honneur à ses dettes : pagar sus deudas.

HONNEURS, s. m. pl. Honores, dignidades, cargos, y puestos honoríficos. || Honneurs funebres: honras, exequias.

HONNI, IE, p. p. V. Honnir. || adj. (ant.)

Infamado, infame, sin honra.

HUNNIK, v. a. Infamar, deshourar: es voz anticuada, que se usaba solo en estilo familiar y jocòso.

\* HONNISSEMENT, a. m. Ignominia.

HONORABLE, adj. m. f. Honorable: lo mismo que honrado, magnífico, o ilustre, como título ó calificacion de una persona. Honoritico, honroso: hablando de clases, puestos, empleos, profesiones. | Espléndido, magnífico, bizarro: hablando de personas, y de sus acciones. | Amende honorable: pena, correccion infamatoria y pública. || Honorable homme: hombre honrado , de honesta familia.

HONORABLEMENT, adv. Honorificamente, honrosamente: con honor, con dis-

tincion.

HONORAIRE, adj. m. f. Dicese del que conserva los honores y preeminencias de un

empleo que ha egercido.

HONORAIRE, s. m. Salario, estipendio, gratificación: de un letrado, u otra persona de profesion de letras, que en las academias y otros cuerpos se llaman asistencias. ∥ Honorario,, de honor.

\* HONORE, s. m. (n. p.) Honorato.

HONORE, ÉE, p. p. V. Honorer. ||adj. Honrado.

HONORER, v. a. Honrar, venerar, reverenciar. Honrar: hacer estimacion, o aprecio. || Honrar : dar honor, lustre, glona.

HONORES (AD), adv. (lat.) Dicese del que tiene los honores, y no la propiedad de algun cargo, ó dignidad. || Conseiller ad honores: consejero honorario.

HONORIFIQUE, adj.m.f. Honorifico: dlcese de los derechos ó prerogativas de los señores, y de los patrones de iglesias.

HONTAGE, V. Pudeur.

HONTE, s. f. Vergüenza: rubor, bochorno, empacho. || Vergüenza! deshonra, afrenta. || Rester avec sa courte honte: quedarse avergonzado, hecho un mono.

HONTEUSEMENT, adv. Vergonzosa-

mente, con ignominia, con miamia.

HONTEUX, EUSE, adj. Vergonzoso: corto, encogido. || Vergonzoso: deshonroso, infame, feo, sea accion, ó dicho. | Avergonzado: el que tiene vergüenza ó rubor de haher becho o dicho alguna cosa. || Les parties hontouses: las verguenzas, las pudendas, las partes: diceso de las de la gohonteux: la última tajada ó presa que queda 1 "HOROMETRIE, s. f. Horometría : el en el plato, à la que madie osa llegar por l buena crianza.

\*HONTEUX, s. m. (anas.) Pudendo: cordon nervioso producido por el cuarto

par sacro.

HOPITAL, s. m. Hospital: casa de caridad, donde se recoge y cura á los pobres enfermos. | Vaisseau d'hôpital: navio destinado en una armada ó escuadra para en-Sermeria. | (fig.) Dicesa : étre un hôpital : ser la casa un hospital, cuando en ella hay muchos enfermos.

\* HOPLITE, s. f. Hoplite: piedra cubierta de una costra metálica y reluciente como en el acero brunklo. | s. m. Hoplito: el que en

los juegos antiguos corria armado.

HOQUET, s. m. Hipo: movimiento convulsivo del estómago. || Hoquet de la mort:

agonia, ansias de la muerte.

HOQUETON, s. m. Cota de archero. Bobrevesta que los porteros de villa llevan en los actos públicos. El mismo archero, ó portero.

HORAIRE, adj. m. f. Horario: lo per-

teneciente à la hora.

\* HORATIENS, adj. m. pl. Horacianos: unitados de Horacio.

HORDE, s. f. Horda, ó sea como aduar, rancheria: nombre que se da á las tribus, ó familias de los Tártaros errantes, y otros salvages.

HORION, s. m. (vulg.) Topeton, trompazo, golpazo: que se da á otro, ó con otro,

tropezándose.

HORIZON, s. m. Horizonte > díceso del circuio maximo que corta la esfera en dos parles, que forman el hemisferio superior, y el inserior. || Horizonte: la extension de tierra, o de inar, hasta donde alcanza nues-Tra vista.

HORIZONTAL, ALE, adj. Horizontal. HORIZONTALEMENT, adv. Horizontalmente.

HORLOGE, s. f. Relox: maquina compuesta de ruedas y muelles, que señala y da las horas. || Horloge d'eau, clepsydre: relox de agua, clépsidra. || Horloge de sable : relox de arena, que tambien se llama ampolleta. || Horloge solaire: relox de sol, ó solar. || (fig. y fum.) Dicese : horloge detraquée : relox desconcertado, caheza descabellada, del sugeto sin asiento ni orden en sus acciones, etc.

HORLOGER, s. m. Relogero: el que ha-

ce, ó compone reloges.

HORLOGERIE, s. f. Relogeria: arte de |

relogero.

HORMIS, prep. Fuera, excepto. | Hormis deux ou trois, tout y est entré: fuera, ó excepto dos ó tres, todos han entrado.

HORODICTIQUE, s. m. Horodíctico:

instrumento que da la hora.

HOROGREPHIE, V. Gromonique.

arte de medir y dividir las horas, arreglando su número.

HOROSCOPE, a. m. Horoscopo, ascendente : observacion del estado del cielo al punto del nacimiento de alguna persona.

HORREUR, s. f. Horror: consternacion, miedo, espanto. | Horror: detestacion, abominacion, odio. || Horror: cierto movimiento de pavor, ó respeto, causado por ciertos objetos, lugares, etc. | Horror: se dice de los lugares, ó cosas que le motivan. [ Horror: enormidad de algun crimen. || (fam.) Dicese: c'est une horreur, y tambien fi l'horreur! es un monstruo, un espantajo. Se dice de una muger, o cosa, sumamente fea.

HORREURS, s. f. pl. (fam.) Horrores, infamias: cosas, o acciones que deshon-

ran.

HORRIBLE, adj. m. f. Horrible: borrendo: lo que causa horror. || Dicese horrible, por extremo, excesivo, enorme.

HORRIBLEMENT, adv. Horriblemente.

|| Extremadamente, excesivamente.

\* HORRIPILATION, s. f. Horripilacion: temblor y encogimiento que precede á la lievre terciana.

HORS, prep. Fuera. || Hors du royaume, hors la ville, hors l'ici: suera del reino: suera de la ciudad, suera de aqui. | Excepto, ménos, si no es : eg. tous furent tués hors deux ou trois: todos muriéron, excepto dos ó tres, ó si no es dos ó tres: hors cela je suis de votre sentiment: ménos en esto ó si no es en esto, soy del parecer de vmd.: hors de le battre, il a tout fait: si no es pegarle, o ménos pegarle, lo demas todo lo lia hecho. || (fig.) Se dice: être hors de page : andar sin ayo, ser libre, independiente, dueño de sus acciones, etc.

HORS-D'OEUVRE, s.m. Ciertos platinos que se sirven en las grandes mesas con las menestras, y antes de las entradas. # ( fig.) Dicese hors-d'œuvres la digresion en una

obra intelectual.

HORS-OEUVRE, adv. Dicese: cet édifice a vingt toises hors-œuvre : este edificio tiene veinte toesas de fachada inclusos de los muros. Esta locucion se opone à dans-œuvre, que es no inclusos los muros.

HORTENSE, s. f. (n. p.) Hortensia. \* HORTOLAGE, s. m. Hortalizas, verdu-

HOSPICE, s.m. Hospederia: casa que no es convento, y sirve para hospedar á los religiosos sorasteros. || Hospital donde se recibe cierta clase de entermos.

· HOSPITALIER, IERE, adj. La persona o nacion que egerce la hospitalidad con los extrangeros, profugos, ó viageros. | Hospitalario: hablando de ciertos institutos religiosos para asistir á los pobres de los hospitales.

HOSPITALIERS, s. m. pl. Hospitalarios:

ciertas órdenes religiosas.

HOSPITALITE, s. f. Hospitalidad : el caritativo recibimiento de los pasageros y peregrinos, refugiados. | Hospitalidad: entre los Griegos y Romanos era el derecho del hospedage que tenian unos de alojarse en casas de los otros.

HOSPODAR, s. m. Hospodar: titulo de principes, que son vasallos del Gran Se-

fior.

HOSTIE, s.m. Hostia: entre los Hebreos era lo mismo que victima. || Hostia : dicese de la forma consagrada; y del pan ácimo ántes de consagrarse.

HOSTILE, adj. m. f. Hostil: lo perte-

rreciente á la guerra, ó que la anuncia. HOSTILEMENT, adv. Hostimente,

como enemigo.

HOSTILITE, s. f. Hostilidad: acto de

enemigoen guerra.

HOTE, ESSE, s. m. f. Huésped: dicese del que aloja á otro en su posada, y del alojado, ó inquilino. | Huésped, posadero, mesonero. Huesped: tomase tambien por

torastero, ó extrangero.

HOTEL, s. m. Palacio o casa de un grande : á diferencia del de los reyes, principes y obispos, que se llama polois en frances. Dase tambien el nombre de hôtel à muchos edificios públicos destinados á ciertos usos, como se verá en los egemplos siguientes. | Hôtel-de-ville: casa de ayuntamiento, casas consistoriales. || Hôtel commun. V. Maison commune. | Hôtel de la monnaie: casa de la moneda, donde se fabrica. || Hôtel de Mars: (que ahora se dice l'Hôsel des Invalides, o solamente les Invahdes) casa ó cuartel de los inválidos que hay en Paris. | Hôtel-Dieu: hospital principal. | Hôtel garni: posada de caballeros, casa grande, posada, ó sea fonda. || Maître d'hôtel: gefe de los criados que ponen y sirven la mesa en casa de los senores, y de los particulares

HOTELIER, IERE, s. Posadero, meso-

nero.

HOTELLERIE, s. f. Posada, meson. HOTTE, s. f. Banasta o canasta con correas, ó sogas para ilevarla al hombro.

HOTTEE, s. f. La banasta ó canasta llena,

todo lo que cabe en ella.

HOTTEUR, EUSE, s. Esportillero.

HOUBLON, s. m. Lúpulo, hombrecillos, vidarria, planta que entra en la composicion de la cerbeza.

HOUBLONNER, v. a. Mezclar el lúpu-

lo en la cerbeza.

HOUBLONNIÈRE, & f. Plantio de lúpu-

\* HOUCRE, s. m. (naut.) Ucaro.

HOUE, s. f. Azada, azadon. Batidera, nara hacer la argamasa.

HUUE, EE, p. p. V. Houer. | adj. Ca-

vado, azadonudo.

HOUER. v. a. y m. Cavar, azadonar.

HOUILLE, e. f. Ulla, hornagnera: capecie de carbon de tierra que se usa en las fraguas en lugar del de brezo.

HOUILLERE, s. f. Ullera: mina de ulla

ó de hornaguera.

HOULE, s. f. (naut.) Oleo, marejada. Pote: olla de hierro colado.

HOULETTE, s. f. Cayado de pastor. HOULEUX, EUSE, adj. (naut.) Lo mismo que mar de leva.

\* HOUPÉE, s. f. (nául.) Mar gruesa.

\* HOUPER, v. a. (mont.) Avisar al compañero que se ha descubierto la res, y qua va bacia él.

HOUPPE, s. f. Borla, flueco, masorca,

copete, cresta de pluma, penacho. HOUPPE, EE, p. p. V. Houpper. || adj. Guarnecido con borlas, o fluecos. 🏻 Copetuda, habiando de las aves.

\* HOUPPEE, s. f. (náut.) Cabezada, or-

lada.

HOUPPELANDE, s. f. Hopalanda, sopalanda, vestidura talar de hombres y mu-

HOUPPER, o. a. Hacer borlas, o fluecos, guarnecer y adornar alguna cosa con ellos.

Peinar la lana.

\* HOUPPIER, s. m. Planton, arhol podado excepto la copa. Peinador de lana. A Cordonero que hace horlas y fluecos.

HOURAILLER, v. n. (mont.) Cazar

con perros estropeados y malos.

HOURAILLIS, s. m. Traillas de perros estropeados y malos.

\* HOURCE, s. f. (náut.) Boza de estro-

vo de la verga de trinquete.

HOURDAGE, s. m. (albañ.) Pared u

obra hecha con ripio.

HOURDER, v. a. (albañ.) Forjar o tabicar con ripio y cascote.

HOURDI, s. m. o LISSE DE HOURDI, (náut.) Yugo de la popa, yugo principal. HOURET, s. m. Basquillo, rain, perro de caza.

HOURI, s. f. Huri: nombre que Mahoma dió á las ninfas de su paraiso, para deleite de fieles musulmanes.

HUURQUE, s. f. Urca: cierto navío de

HOURVARI, s. m. Jaleo; voz con que los cazadores llaman á sus perros. 🏿 ( fig. y fam.) Tremolina, trapisonda, gresca. ||(id.) Percance, contratiempo.

HOUSARDER, v. a. Combatir, pelear al modo de los húsares. | (fam.) Pillar,

violar.

\* HOUSCHE, s. f. Huertecillo, contiguo á la casa de un labrador, donde cultiva lo mas necesario para su manutencion.

\*HOUSE, EE, adj. (ant.) Enlodado,

lleno de barro.

HOUSEAUX, a. m. pl. Especie de polainas, ó botines, contra los lodos. A pénas se usa sino en esta frase proverbial : laisser sea houseaux quelque part : dejar el pellejo, o j los huesos, en tal parte, esto es morir.

HOUSPILLE, ER, p. p. V. Houspil-

ter. adj. Sacudido, maltralado.

HOUSPILLER, v. a. Sacudir, mmarrear, traer al redopelo a alguno. || (fig. y fam. ) Dicese : se houspiller : empelotarse, cuscarse las liendres, ó picarse las crestas : dos que disputan, o altercan.

\* HOUSPILLON, s. m. Trago de vino que se da al que ha saltado á alguna etiqueta en

la mesa.

HOUSSAGE, s. m. Limpion, sacudidura de polvo. || Cerca de seto ó barda de un molino de viento. V. Houssoir.

HOUSSAIE, s. f. Acebedo : sitio plan-

tado de aceixos.

HOUSSARD, HOUSARD, & HUSSARD, s. m. Húsar : soldado de caballería ligera.

HOUSSE, s. f. Mantilla: la que se pone en la gurupa de un caballo. || Culhierta del pescante de un coche. | Housse de chaise : funda de silla, ó taburete. | Housse de lis : sobrecama, ó cubierta de cama. || Housse de *pied o de soulier* : gualdrapa que se pone à las caballerías. || Housse de selle : cubierta de silla de montar. | Housse de carrosse : funda de coche.

HOUSSE, EE, p. p. V. Housser. | adj.

Sacadido, limpiado: del polvo.

\* HOUSSEAU, s. m. Alüler grueso y largo. HOUSSER, v. a. Sacudir, limpiar: el polvo de los muebles con plumero, zorros, ú otro género de escoba. || Deshollinar : hablando de los techos, y paredes altas.

\* HOUSSETTES, s. f. pl. Medias con hi-rulé en lo antiguo. || Cerradura de goipe,

que se cierra al caer.

\* HOUSSIÈRES, s. f. pl. Jarales. HOUSSINE, s. f. Varilla de acebo, é de otra cosa para sacudir polvo, y para gobernar un caballo.

HOUSSINER, v. a. Sacudir à uno el polvo con una vara de acebo : medirle las cos-

HOUSSOIR, s. m. Escoba de acebo, atocha, ú otro ramage para limpiar paredes y techos: la que llamamos zorros.

HOUX ,s. m. Aceho : arbol que está siempre verde. | Houx-frelon: brusco: planta.

Houx-herisson; acebo erizo.

HOYAU, s. m. Gancho, azada, con dos ó tres dientes en la pala. || Almocafre. || Azadilla. || Escardillo.

HUARD, s. m. Aguila de mar.

.\* HUBLOT, s.m. (náut.) Porta de luz.

HUCHE, s. f. Artesa, arteson : para amasar. || Arca del pan.

HUCHE, EE, p. p. V. Hucher. | adj. (ant.) Llamado: silbado.

HUCHER, v. a. Llamar gritando, o silbando: dicese en la caza.

HUCHET, s. m. Corneta de cazador, o postillon para llamar de léins.

HUE (Bepecie de adverbio de que usan los carreteros para arrear las caballerias, principalmente para hacerlas volver à la derecha, usando do dia cuando quieren hacerlas volver à la izquierda), Chau, chau.

HUEE, s. f. Chifla, vaya : grita que dan

muchos á alguno por mofa.

"HUEQUE, e. m. Carnero de Chile, é araucano.

HUER, v. a. Huchear, chifler, silber, dar vaya á algune acceándole á gritos.

HUET, s. m. HUETTE, s. f. Lechuse: ave nocturna.

\* HUGON, s. m. (n. p.) Hugo.

HUGUENOT, OTE, s. m. f. Ugonete: nombre que se dié en Francia á los calvinistas.

HUGUENOTE, s. f. Olla grande de barro barnizado, sin pies, y con tapa ajustada.

"HUGUENOTIQUE, adj. m. f. Ugonotico : que pertenece á los ugonotes.

HUGUENOTISME, s. m. Ugonotismo:

profesion de la secta ugonota.

HUI, adv. Hoy. Es vos anticuada, que solo tiene uso en la voz Aujourd'hui, en

la cual denota el dia en que se está.

HUILE, s. f. Aceite: dicese del de olivas cuando no se expresa etra cosa. || Huile de cade: aceite de oxicedro. || Huile d'aspic: aceite de espliego y cantueso. | Huile grasse: aceite de ballena para curtidos. || Huile de pétrole o de roche : aceite que naturalmente fluye de ciertas piedras.|| (prov.) Dicese: sirer de l'huile d'un mur: sacar agua de las piedras. || (id.) Se dice : vouloir tirer de l'huile d'un caillou : pedir peras al olmo. || Les saintes huiles : el santo óleo, la extrema uncion.

HUILE, BE, p. p. V. Huiler. | adj.

Aceitado, untado, ó dado con aceite.

HUILER, v. a. Untar o dar con sceite: y tambieu aceitar, ó echar aceite, para aderezar alguna comida.

HUILEUX, EUSE. adj. Accitoso, oleoso. HUILIER, s. m. Aceitera, ó alcuza.

\* HUIR, v. n. Piar o gritar el milano. || Imitar su voz.

HUIS, s. m. (for.) Puerta. || Tenir l'audience à huis clos : dar audiencia á puerta cerrada.

HUISSERIE, s. f. (carp.) Ensamblage

del cerco de una puerta.

HUISSIER, s. m. Ugier: oficio de portero en la antecámara y cámara del palacio del rey. || Portero de estrados : en los tribunales de justicia. || Huissier de cathédrale : mazero, que tambien se dice pertiguero.

HUIT, adj. y s. m. Ocho: voz numeral é indeclinable. || C'est aujourd'hui le huit · u mois, o le huit: hoy es el ocho del

mes.

HUITAIN, s. m. Octava : composicion poética de ocho versos.

HUITAINE, s. f. Ocho dias. Nous avons

eté une hultaine à la compagne : hemos estado ocho dias en el campo. | (for.) Dicese: | con humildad. àssigné à huitaine : senalado para dentro, ó para de aquí á ocho dias.

HUITIEME, adj. m. f. Octavo. || Usese tambien como substantivo, y se toma por el octavo ó la octava parte de una cosa.

HUITIEMEMENT, adv. En octavo lu-

HUITRE, s. f. Ostra: cierto marisco de concha. | (fig. y fam.) Dicese: c'est une huttre à l'écaille: es cerrado como pié de muleto: aplicase al hombre estólido. || (id.) Se dice: jouer comme une huitre: ser un zarrampla, o un zoquete : jugar muy mai.

\*HUITRIER, s. m. Ostrero: el que ven-

de ostras.

HULOTTE, & HUETTE, s.f. HUET, s. m. Autillo : ave nocturna, especie de le-

HUMAIN, AINE, adj. Humano: lo que pertenece al hombre, y á su naturaleza. || Humano: benigno, compasivo, afable. || Navoir rien d'humain : ser inhumano, ser

una fiera, ser descorazonado.

HUMAINS, s. m. pl. (voz. poét.) Los mortales, los hombres, el linage humano. Usase algunas veces familiarmente en singular: c'est un bon humain: es un honazo: c'est le meilleur humain du monde : es el mejor hombre que come pan, es un alma de Dios.

HUMAINEMENT, adv. Humanamente: segun el poder ó capacidad del hombre. Humanamente: con humanidad, con bemgnidad.

HUMANISE, EE, p. p. V. Humaniser.

ll adj. Humanado.

HUMANISER, v. a. Hacer humano, quitar la ferocidad, suavizar las costumbres. 🏻 L'évangile a humanisé les peuples les plus farouches des Indes : el evangelio ha humanado y hecho tratables los pueblos mas feroces de las Indias.

HUMANISER (S'), v. r. Humanarse,

bacerse tratable.

HUMANISTE, s. m. Humanista: dicese del que sabe bien las letras humanas; y del

que las enseña,

HUMANITE, s. f. Humanidad: tomase por la naturaleza humana; y alguna vez por el género humano ó los hombres, hablando de calamidades ó trabajos. || Humamidad: beniguided, caridad. | (prov.) Dicese: payer le tribut à l'humanité: morir, fenecer; y tambien caer en un error, o fragilidad. | (fam. y prov.) Se dice : reposer son humanité; dejar reposar su cuerpo.

HUMANITÉS, e. f. pl. Humanidades,

letras humanas.

HUMBLE, adj. m. f. Humilde: sumiso, rendido, modesto. || Humilde: bajo en altura, hablando de edificios y árboles en estilo puético.

HUMBLEMENT, adv. Humildemente;

HUME, RE, p. p. V. Humen. | edj. Sorhido, etc. V. Humer.

HUMECTANT, ANTE, adj. Humectante : lo que humedece y refresca.

HUMECTATION, s. f. Humectacion.

HUMECTÉ, ÉE, p. p. V. Humecter. adj. Humedecido.

HUMECTER, v. a. Humecter: humedecer una cosa.

HUMER, p. a. Sorber: las cosas líquidas con la boca. [ Humer un bouillon: sorber un caldo, tomarie á sorbos: humer un œuf: sorberse un huevo, tomarle sorbido : humer l'air, humer le vent : respirar, tomar, el aire, el viento.

\* HUMERAIRE, adj. m. f. Humerario:

que pertenece al húmero.

HUMERAL, ALE, adj. (medic.) Humeral : lo perteneciente á la espalda. || Muscle huméral ; artère humérale.

HUMERUS, s. f. (anat.) Húmero: el

hueso del brazo.

HUMEUR, s. f. Humor: substancia tenue y fluida de algun cuerpo. || Humor: temperamento, complexion. || Humor : natural, genio. || Humor : gana, disposicion para hacer una cosa. || Homme de bonne humeur: hombre de humor, hombre jovial.

HUMIDE, adj. m. f. Húmedo: lo que tiene humedad. Tambien se usa como subs-

tantivo, y es contrario á seco.

HUMMENT, ach. Usase regularmente en esta frase : etre logé humidement : vivir en parage ó cuarto húmedo.

\* HUMIDIER, v. a. (termino de batihoja) Humedecer : reblandecer los pergaminos

con vino blanco.

HUMIDITE, s. f. Humedad : calidad de lo que es húmedo.

HUMILIANT, ANTE, adj. Humillante: lo que humilla, confunde, ó abate.

HUMILIATION, s. f. Humillacion : abi.timiento, rendimiento.

HUMILIE, EE, p. p. V. Humilier. | adj.

Humillado.

HUMILIER, v. a. Humillar : abatic el orgulio y soberbia.

HUMILIER (S'), v. r. Humillarse. || En-

vilecerse. | Abajarse.

HUMILITE, s. f. Humilided : virtud cristiana. || (fig.) Sumision, reverencia, acatamiento.

HUMORAL, ALE, adj. (medic.) Humo-

ral: causado por los humores.

HUMORISTE, adj. m. f. Caprichoso, extravagante de genio, mal acondicionado. Médico galenista.

HUMUS, s. m. (tomado del latin) Nombre que se de á la superficie de la tierra ve-

getal que envuelve el globo.

HUNE, a f. (ndut.) Cosa, gavia. || Hure d'artimon: cosa de mesa. Il Hune de misaine: cosa de trinquete. Il Brazos de una

campana.

HUNIER, s. m. Gavia, vela de gavia: la del mastelero mayor, y de pros. [ Mastelero: de los palos de un navío.

\* HUNINGUE, (geog.) Huninga: forta-

leza de Alemania.

HUPPE, s. f. Abubilla: cierto pájaro. Moño o copete de plumas, que tienen algu-

mos pájaros en la cabeza.

HUPPE, EE, adj. Monudo: se dice de las aves que tienen mono. | fam. y fig. ) Encopetado: la persona mas distinguida, ó sobresaliente entre las demas.

HURE, s. f. Cabeza de jabali, y por extension se dice tambien de la de un salmon, de un atun, etc. | (fig. y fam. ) Cabeza de oso: se dice de la cabeza despeluzada, o mal peinada de alguno.

HURHAUT (Voz de que usan los carruageros para hacer volver el ganado hácia

la derecha).

HURLEMENT, s. m. Aullo, aullido: dicese de los lobos y perros. | Algarada, algazara: vocería de tropas bárbaras en sus acometimientos, y por extension griteria de muchos que altercan, que se dice tambien zambra y algazara. || (fig.) Alarido: quejido fuerte del que padece algun vivo dolor.

HURLER, v. n. Aullar, dar aullidos: dicese del lobo y del perro. || (fig. ) Dar alaridos: quejarse á gritos el que padece algun vivo dolor. || Proverhialmente se dice: il faut hurler avec les loups : bailar al son que

se toca.

HURLUBERLU, s. y adj. m. (vulg.) Bullehulle, tronera, atronado. Usase tambien como adverbio, y vale atropelladamente, de trompon, con tropelía.

\*HURTEBILLER, v. a. Amorecer : dicese del acto de juntar los moruecos con las

HUSSARD, V. Houssard.

HUTTE, s. f. Choza: habitacion rús-

HUTTER, v. a. o SE HUTTER, v. r.

Abarracarse. HYACINTHE, s. f. Jacinto: flor. V. Ja-

cinte. || Jaciuto : piedra preciosa.

HYADES, & PLEIADES, s. f. pl. (astron.)Hiadas : siete estrellas muy notablesen la cabeza de Tauro.

HYBRIDE, adj. Hibrida: voz compuesta de dos lenguas; v. gr. colera morbus es voz

hibrida.

\* HYDATIDE, s. f. Hidátida: género de gusanos, como vegiguillas, que se fijan en todas las partes del cuerpo, así del hombre como de algunos animales. Son las causas de lo que se liama lepra en los cerdos, vértigo en los carneros, etc.

HYDRAGOGUE, s. y adj. (medic.) Hidrugogo: medicamento propio para la eva-

cuacion de las serosidades.

HYDRARGYRE, a. m. flidrargiro : d azogue ó mercurio.

HYDRAULIQUE, o. f. Hidráulica: ciencia que enseña á conducir y elevar las aguas por medio de máquinas.

HYDRAULIQUE, adj. m. f. Hidráulico: se aplica á las máquinas o artificios para

subir el agua.

HYDRĚ, s. f. Hidra: dicese de una serpiente que se cria y vive en el agua; de un animal fabuloso de muchas cabezas; y de una de les consteleciones australes. || (fig. ) Hidra: se dice de una heregía, faccion, etc., que renace, y no se puede exterminar.

HYDRENTEROCELE, s. f. Hidrenterocele: hidropesia del escroto, complicada

con hernias.

\* HYDROCARDIE, s. f. Hidrocardia: hidropesía del pericardio.

HYDROCELE, s. f. Hidrocele: hidro-

pesia simple del escroto.

HYDROCEPHALE, s. f. Hidrocefalo:

hidroposía de la cabeza.

HYDROCOTYLE, ECUELLE D'EAU, HERBE AUX PATAGONS, s. f. Hidrocotila, sombrerillo de agua: planta.

HYDRODYNAMIQUE, s. f. Hidrodinámica: ciencia del movimiento de las

aguas.

HYDROGENE, s. m. (quim.) Hidrogeno: uno de los principios constitutivos del agua, y hase del gas inslamable.

HYDROGRAPHE, s. m. Hidrógrafo: el

profesor de hidrografia.

HYDROGRAPHIE, s. f. Hidrografia: descripcion de los mares.

HYDROGRAPHIQUE, adj. m. f. Hidro-

gráfico. \*HYDROLOGIE, s. f. Hidrología: tra-

tado de las aguas. HYDROMEL, s. m. Aguamiel: agua

mezciada con miel.

HYDROMETRE, s. m. Hidrometro: instrumento para medir el peso ó la densidad del agua.

\* HYDROMETRIE, s. f. Hidrometria: ciencia que enseña á medir las propiedades de los fluidos. || (med.) Hidrometria: hidropesía de la matriz.

HYDROMPHALE, s. f. (cirug.) Hdronfalo: postema o tumor acuoso en cl

ombligo.

HYDROPHOBE, s. m. f. Hidrofobo: el que padece la hidrofobia ó mal de rabia.

HYDROPHOBIE, s. f. Hidrofobia: el

mal de rabia.

HYDROPHTALMIE, s. f. Hidroftalmía: hidropesia del ojo.

\* HYDROPHYLAX, s. m. Hidrofilace: yerba marítima, de la familia de las ma-

dreselvas. \* HYDROPHYLLUM, s. m. Hidrofilo: planta cuyas hojas se componen de celdillas l lienas de agua.

\* HYDROPHYSOCELE, & HYDROPNEU-MATOCELE, s. f. (cirug.) Hidrofisocela: Indrocele formado de aire y de agua.

" HYDROPIPER, s. m. Hidropiper: planta que sabe á pimienta, y se cria en los

parages húmedos.

HYDROPIQUE, adj. m. f. Hidropico.

HYDROPISIE, s. f. Hidropesia: enfermedad hien conocida.

\* HYDROPQTE, s. m. f. Agaado: el

que bebe solo agua.

"HYDROSARCOCELE, s. f. Hidrosarcocela: hernia formada de agua y de carne.

HYDROSARQUE, s. f. Hidrosarco:

tumor camoso y acuoso.

HYDROSCOPE, s. m. Hidroscopo: el que pretende tener la gracia de ver el agua debajo de tierra, sea corriente ó estancada. || Tambien se llama así cierto relox de agua.

HYDRUSCOPIE, s. f. Hidroscopia: facultad de peuetrar y conocer las emanacio-

nes de las aguas subterráneas.

HYDROSTATIQUE, s. f. Hidrostática: parte de la mecànica que considera la pesadez de los cuerpos liquidos.

HYDROSTATIQUE, adj. m. f. Hidros-

tálico.

HYDROTIQUE, s. m. f. ( medic.) Hidrotico, o sudorífico.

HYENE, s. f. Hiena: animal feroz, algo

parecido al lobo.

HYGIENE, s. f. Higiena : parte de la medicina que trata de la conservacion de la salud.

HYGROCIRSOCELE, s. f. Higrocirsocela: tumor varicoso de las venas espermaticas, acompañado de agua en el escroto.

"HYGROLOGIE, s. f. Higrologia: descripcion y conocimiento de los fluidos del

cuerpo humano.

HYGROMETRE, s. m. Higrómetro: instrumento de fisica, para conocer el estado

de humedad o sequedad del aire.

HYMEN, ó HYMENEB, s. m. Himéneo: divinidad de los gentiles que presidia á las bodas. || Himeneo: lo mismo que boda ó casamiento en estilo poético. Himen: llaman así los anatómicos á cierta telilla que se cria en el cuello de la matriz.

"HYMNAIRE, s. m. Libro de himnos.

HYMNE, s. m. Himno: canto religioso en alabanza de Dios, de los santos, de los héroes, etc. || Hablando de los himnos de la Iglesia, es femenino en frances: une para lograr sus intentos. by mne.

\* HYMNISTE, s. m. Himnista: el que

compone himnos.

HYOIDE, adj. Hioides: hueso en forma de media luna situado á la raiz de la lengua.

HYOSCIAME, V. Jusquiame.

HYPALLAGE, s. f. Hipálage: nombre | inferior de la lengua. de una figura retórica.

HYPECOON, s. m. Pamplina, zadorija: planta narcotica.

HYPERBATE, s. f. Hipérbaton o inversion : ligura retórica que consiste en intervertir el órden natural de las palabras en la oracion.

HYPERBOLE, s. f. Hipérbole: exageracion: figura retórica. || (geom.) Hipérbola: una de las tres secciones cónicas.

HYPERBOLIQUE, adj. m. f. Hiperbolico, concerniente al hipérbole, ó á la hipérbola.

HYPERBOLIQUEMENT, adv. Hiper-

bolicamente : con exageracion.

hyperbore, ee, 6 hyperboreen, ENNE, adj. Hiperboreo: renombre que dahan los antiguos á los paises ó pueblos setentrionales.

\* HYPERCRITIQUE, s. y adj. Critico

austero, que no perdona á nadie.

HYPERDULIE, s. f. Hiperdulia: el culto

que se da á la Virgen.

HYPERICUM, s. m. Hipericon: planta.

V. Millepertuis.

"HYPERTONIE, s. f. Hipertonia: tension violenta de los sólidos del cuerpo humano.

HYPETRE, s. m. (arquit.) Hipetro: tem-

plo antiguo, ó edificio descubirrto.

HYPNOTIQUE, adj. m. f. Somnifero.

\* HYPOCISTE, s. m. Hypocistide, o hipocisto: el retoño del cisto: planta.

HYPOCONDRE, s. m. (anat.) Hipocondrio: dicese de las partes laterales de la region superior del vientre. || (fig. y fam.) Hipocondrico, de mal humor: dicese de las personas.

HYPOCONDRIAQUE, adj. m. f. Hipocondríaco, y tambien hipocondrico: el que adolece de hipocondría. ((fig.) Se dice de las personas de humor maniático, ó extravagante: hipocondrico. Usase tambien como substantivo.

HYPOCONDRIE, s. f. Hipocondría: afeccion que se padece procedida de los hipocondrios.

HYPOCRAS, s. m. Hipocras: bebida compuesta de vino, azúcar, y canela.

HYPOCRISIE, s. f. Hipocresia : apariencia fingida de virtud, devocion, etc.

HYPOCRITE, adj. y s. m. f. Hipócrita. || Faire l'hypocrite, la sainte nitouche : hacer la seráfica, afectar virtud y modestia

HYPOGASTRE, s. m. Hipogastre: parte

inferior del hajo vientre.

HYPOGASTRIQUE, adj. m. f. Hipogástrico: lo perteneciente al hipogastro.

HYPOGLOSSES, s. m. pl. Hipoglósos: los nervios de la lengua.

\*HYPOGLOSSIS, s. f. Hipoglosis: parte

HYPOGLOTTE, s. f. Hipoglotis, o ga-

Ilillo: ghindula que se halla sobre la rais de la lengua.

\*HYPOLÉPHATE, s. m. Hipolapata:

planta, especie de ruibarbo.

HYPOMOCHLION, s. m. (máquin.) Hipomoclio: el punto en que estriba la palanca.

HYPOPHORE, s. f. (cirug.) Hipófora:

tilcera abierta, profunda y fistulosa.

HYPOPION, s. m. (cirug.) Hipopion: porcion de pus debajo de la cornea del ojo. HYPOSTASE, s. f. (teol.) Hipóstasis:

lo mismo que supuesto o persona.

MYPOSTATIQUE, adj. m. f. Hipostático: solo se usa en la frase: union hypostatique: union hipostática: la del verbo divino con la naturaleza humana.

HYPOSTATIQUEMENT, adv. Hipostá-

ticamente.

HYPOTHÉNAR, s. m. Hipotenar : músculo del dedo pequeño. Hay uno en el pié que tiene el mismo nombre.

HYPOTHENUSE, s. j. (geom.) Hipotenusa: lado opuesto al ángulo recto en un

triángulo rectángulo.

HÝPOTHÉCAIRE, adj. m. f. Hipotecario: lo que tiene accion ó derecho á la hipoteca.

HYPOTHÉCAIREMENT, adv. Con hi-

poteca.

HYPOTHEQUE, s. f. Hipoteca: derecho de un acreedor sobre les bienes raices que un deudor le ha obligado en pago de la deuda.

HYPOTHÉQUÉ, ÉE, p. p.V. Hypothéquer. || adj Hipotecado. || (fam.) Se dice: homme bien hypothéque: hombre lleno de ajes, de alifafes.

HYPOTHEQUER, v. a. Hipotecar: ase-

gurar un pago con algun bien raiz.

HYPOTHESE, s. f. (filos.) Hipótesis: suposicion. || Sistema. || Proposicion particular, comprehendida bajo la tésis general.

HYPOTHÉTIQUE, adj. m. f. Hipoté-

tico: aquello que se supone.

HYPOTHETIQUEMENT, adv. Hipotéti-

camente: de un modo hipotético.

\* HYPOTRAHELION, s. m. (arquit.) Collarin de la columna.

HYPOTYPOSE, s. f. (retor.) Hipotiposis: figura que describe una cosa.

HYSOPE, s. f. Hisopo: planta.

\* HYSTERICISME, s. m. Histericismo:

mal de madre.

HYSTÉRIQUE, adj. m. f. Histérico: lo que tiene relacion á la matriz en las mugeres.

HYSTÉROCELE, s. f. Histerocela: her-

nia formada por la matriz en la ingle.

HYSTÉROLITHE, s. f. Histerolite: petrificacion que representa las partes púdicas de la muger.

HISTEROTOMIE, s. f. Histerotomia: operacion cesárea, seccion de la matriz,

para sacar la criatura.

HISTÉROTOMOTOCIE, V. Histéroto-

\* HYSTRICITE, s. m. Bezer del crizo.

## IAT

## **1CH**

I, s. m. La novena letra del alfabeto frances, y tercera, entre las vocales. || Un grand I, un petit i: una I grande ó mayúscula, una i pequeña ó minúscula. || Dicese del hombre exacto hasta en las cosas ménos importantes, qu'il met les points sur les i.
\*IAC, ó YAC, V. Yacht.

"IAU, o YAU, V. *Pacht.* YAMBE, s. m. Yambo: pié de verso griego

y latino.

1AMBE, s. m. Yámbico: se aplica al verso que consta de pies yambos. Úsase como substantivo.

IAMBIQUE, adj. Lo mismo que l'ambe.

\* IATRALEPTE, s. m. Yatrelepto: el médico que cura con femedios exteriores, como fricciones, ungüentos, etc.

\*IATRIQUE, adj. Yatrico: que pertenece à la medecina yatrica. || Art ïatrique: arte

de curar, la medicina yatrica.

\*IATRALECTIQUE, s. f. Yatraléctica: parte de la medicina en que se dan preceptos para cura como con remedios exteriores.

\* IATROCHIMIE, s. f. Yatroquimia: arte de curar con remedios químicos.

\* IBERIS, s. m. Carraspique: planta.

IBIDEM, mot lat. Dans le même endroit.

IBIS, s. m. Tântalo: ave célebre de Egipto, que devora las serpientes. Es algo parecida á la cigüeña.

ICELUI, ICELLE, pron. demonst. Este, esta: aquel, aquella. Es vos anticuada, que

sola se usa en lo forense.

ICHNEUMON, s. m. Icneumon: cuadrúpedo del tamaño de un gato: llámase tambien rat de Pharaon, y mangoceste. || Insecto con cuatro alas y aguijon, como las abejas.

ICHNOGRAPHIE, s. f. Icnografía: plan

de un edificio.

ICHNOGRAPHIQUE, adj. m. f. Icno-gráfico.

\* ICHOR, s. m. (prenúne. ikor) Materia acre que sale de las úlceras.

ICHOREUX, EUSE, adj. (pronúnc. ile)
Purulento, materieso.

ces petrificados, ó piedras en que están estampados algunos peces.

ICHTYOLOGIE, s. f. Ictiologia: histo-

ria natural de los peces.

ICHTYOPHAGE, c. y adj. m. f. Ictrofago : el que se mantiene de pescado.

ICI, adv. de lugar y tiempo. Acá. | Ici

es là: acá y alla.

ICI-BAS, adv. Acá abajo, acá en la tierra, de tejas abajo : les choses d'ici-bas.

ICOGLAN, c. m. Icoglan: page del gran senor.

ICUNOCLASTE, s. m. Iconoclasta: enemigo y destructor de las santas imágenes.

ICONOGRAPHIE, s. f. Iconografia: descripcion de imágenes, de monumentos antitiguos, etc.

ICONOGRAPHIQUE, adj. m. f. Icono-

grático.

ICONOLATRE, s. m. Iconolatra: nom-Dre que daban los iconoclastas à los cris-CIATIOS.

ICONOLOGIE, s. f. Iconología: interpretacion, ó explicacion de las imágenes y monumentos antiguos.

\* ICONOMANE, adj. m. f. Iconómano: que tiene la mania de los cuadros ó imágenes.

ICONOMAQUE, s. f. Iconómaco: herege opuesto al culto de las santas imágenes.

ICOSAEDRE, s. m. (geom.) Icosaedro: cuerpo sólido de veinte frentes, ó cuya superficie tiene veinte triangulos equila-

ICTERE, s. m. (medic.) Ictericia: en-

fermedad.

ICTERIQUE, adj. m. f. Ictérico: lo perteneciente á la ictericia.

\* ICTIS, s. m. Comadreja de Cerdena.

\* IDE, s. f. Ida y venida: en el juego de los cientos.

IDEAL, ALE, adj. Ideal, imagiuario: y

tambien quimérico y fantástico.

\* IDEALISME, s. m. (dogm.) Idealismo sistema de los tilósofos que ven en Dios las ideas de todas las cosas.

IDEE, s. f. Idea: concepto, juicio. Idea : imágen , representacion.||Idea : plan, ó planta que se forma en la mente de alguna obra que se ha de egecutar. || Idea: imaginacion, fantasia.

IDEM, (voz lat.) Idem: para decir lo mismo, o el mismo: para citar un autor, un capítulo, una página, etc.: y para de- el gusto de la égloga. notar una misma partida, número, ó suma,

en las cuentas.

IDENTIFIÉ, ÉÉ, p. p. V. Identifier.

adj. Identificado.

IDENTIFIER, v. a. Identificar: comprehender en una misma idea dos cosas que parecen distintas.

IDENTIQUE, adj. m. f. Idéntico: dicese | fuego.

ICHTYOLITHES, s. m. pl. Ictiolitas: pe- | de lo que se halla comprehendido bajo de una misma idea.

IDENTIQUEMENT, adv. Idénticamente:

de un modo idéntico.

IDENTITE, s. f. Identidad : la razon que hace que dos ó mas cosas que parecen distintas sean una misma.

"IDEOLOGIE, s. f. Ideologia: metalisica

de las ideas.

IDES, s. f. pl. Idus: una de las tres partes en que los Romanos dividian el mes.

\* IDIO-ELECTRIQUE, adj. m. f. (fis.) Idio-eléctrico: cuerpo electrizable por frotamiento.

IDIOME, s. m. Idioma : lerigua vulgar y

peculiar de una nacion.

IDIOPATHIE, s. f. (medic.) Idiopatia: enfermedad primitiva y particular de una parte. (filos.) Alicion particular por una

IDIOPATHIQUE, adj. m. f. Idiopá-

tico.

\* IDIOSYNCRASIE, s. f. Idiosincrasia: temperamento particular de un individuo exclusivamente.

IDIOT, OTE, adj. y s. Idiota: tonto,

mentecato.

IDIOTISME, s. m. Idiotismo, modismo; modo, ó construcción particular, de cada idioma.

IDOINE, adj. m. f. (for.) Idóneo, há-

hil, capaz : para alguna cosa.

IDOLATRE, adj. y s. m. f. Idolatra: adorador de idolos. || (fig. ) Idólatra : dicese del muy amante ó apasionado de una persona, o cosa. Usase en ámbos sentidos como substantivo.

IDOLATRE, EE, p. p. V. Idolâtrer.

IDOLATRER, v. n. Idolatrar: adorar los ídolos. || (fig. ) Idolatrar, adorar: amar con extremo, con exceso.

IDOLATRIE, s. f. Idolatria: la aderacion de los ídolos, ó criaturas. [[ (fig.) ldolatría: amor extremado a una persona, o cosa.

IDOLATRIQUE, adj. m. f. Idólatra,

idolátrico.

1DOLE, s. f. Idolo: figura', o estatua; de alguna falsa deidad. | (fig.) Idolo: objeto de una extremada pasion. || {/ig. y fam.) Estatua, cuerpo sin alma: persona de buena estampa, sin entendimiento.

\* IDUMÉEN, ENNE, s. y odj. Idumeo: natural de Idumea, ó pertenceiente á ella.

IDYLLE, s. f. Idilio: poema corto, y en

IF, s. f. Tejo: arbol.
\*IGNACE, s. m. (n. p.) Ignacio.

\* IGNAME, s. m. Batata: planta cuya raiz es muy sabrosa.

IGNAME, adj. m. f. Ignorante, lego:

el que no ha estudiado.

IGNE, EE, adj. Igneo: lo que es de

IGNICOLE, edj. m. f. ignicola: idolatra

que adora al suego.

IGNITION, s. f. Ignicion: aplicacion del fuego á los metales hasta ponerse rojos, pero siu ilegar á fundirse.

IGNOBLE, adj. m. f. Pleheyo, chaha-

cano, grosero: dicese de las cosas.

IGNOELEMENT, adv. Groseramente,

rústicamente, chabacanamente.

IGNOMINIE, s. f. Ignominia, infamia. IGNOMINIEUSEMENT, adv. Ignominiosamente.

IGNOMINIEUX, EUSE, adj. Ignomi-

pioso.

IGNORAMMENT, adv. Ignorantemente. IGNORANCE, s. f. Ignorancia: falta de saber, de ciencia. || Ignorancia: falta de noticias. || Ignorance grossière, ou crasse: ignorancia crasa. || Prétendre cause d'ignorance (fam.): pretender ignorancia: alegaria.

IGNORANT, ANTE, adj. y a. Igno-

rante.

IGNORÉ, ÉE, p. p. V. Ignorer. || adj.

IGNORER, v. a. Ignorar: no sabar, o no

tener noticia de las cosas.

\*IGUANE, LEGUANA, 6 SENEMBI, s. m. Iguana : lagarto de América, que se come.

IL, (Pronom. pers. de la tercera persona, que hace ils en plural) El, ó aquel: y en plural aquellos, ó ellos. Tambien se pone despues del verbo en los interrogantes: que fait-il? qué hace; ó que hace el o, ó aquel? Que font-il? qué hacen; ó que hacen ellos, ó aquellos?

ÎLE, s. f. Isla: especio de tierra rodeado de agua por todas partes. || Isla, manzana: la porcion de caserio, separada de otras por

calles.

ÎLES, s. m. pl. Llaman os des lles los anatómicos á unos huesos anchos y chatos de mas abajo del espinaso.

ILEUM, ILEON, s. m. (anat.) Ilion, o

tripa colon.

ILEOSIE, s. f. (medic.) Ileosia: convulsion del intestino: dolor cólico muy fuerte.

\* ILIADE, s. f. Iliada: poema de Homero sobre la guerra de Troya.

ILIAQUE, adj. y s. f. (medic.) Iliaca:

ensermedad en el intestino ilion.

ILLEGAL, ALE, adj. Ilegal: lo que es contra ley y derecho.

ULLEGALEMENT, adv. llegalmente:

de un modo iregal.

\* ILLÉGALITÉ, . f. Ilegalidad : carácter

de lo que es ilegal.

ILLÉGITIME, adj. m. f. Ilegítimo: lo que no tiene las condiciones é formalidades que pide la ley. || Ilegítimo: nacide fuera de matrimonio. || Irracional, injusto: fuera de razon y de regia.

ILLEGITINEMENT, adu. llegitime-

ILLEGITIMITE, s. f. Ilegitimidad.

ILLETRE, EE, adj. Iliterato, ta: ignorante y no versado en ciencias y letras humanas.

ILLICITE, adj. m. f. Ilicito: no permi-

tido por la ley, o la justicia.

ILLICITEMENT, adv. Ilicitamente. ILLIMITÉ, ÉE, adj. Ilimitado, sin li-

ILLIMITE, EE, adj. Ilimitado, sun limites.

ILLISIBLE, adj. m f. Inlegible: que no se puede leer.

ILLUMINATIF, IVE, adj. (mist.) Ilumi-

nativo.

ILLUMINATION, s. f. Huminscion, alumbrado, alumbramiento. || Huminacion, luminarias. || (mist.) Alumbramiento: luces del cielo en nuestras almas.

ILLUMINE, EE, p. p. V. Illuminer. adj. Iluminado, alumbrado. Il Úsase como substantivo, y entónous vale visionario en

materia de religion.

ILLUMINER, v. a. Iluminar, alumbrar: dar lus à una cosa. || iluminar, alumbrar: adornar con luces, o luminarias. || Iluminar, alumbrar: el alma, el entendimiento, etc.

ILLUSION, s f. Ilusion: salsa apariencia, errada aprehension, engañosa imagina-

cion.

ILLUSOIRE, adj. m. f. Ilusorio: engañoso, artificioso.

ILLUSUIREMENT, adv. Ilusoriamente.
\*ILLUSTRATEUR, s. m. Ilustracio: el une ilustra.

ILLUSTRATION, J. f. Ilustracion. ILLUSTRE, adj. m. f. Ilustre, esclare-

cido: insigne: célebre.

ILLUSTRER, v. a. Ilustrar: engrandecer, ennoblecer.

ILLUSTRISSIME, adj. m. f. Ilustrisi-

mo. Usase solo como tratamiento.

\* ILOIR. s. m. (naut.) Eslora : l

\* ILOIR, s. m. (naut.) Eslora: la longitud del buque sobre la principal cubierta, desde el codaste à la roda.

ILOT, o ISLOT, s. m. Islote: isleta, isla

pequeña.

" ILOTE, s. m. Ilota : esclavo en Lacedemonia.

IMAGE, s. f. Imágen: representacion en pintura, ó escultura, etc. || Estampa: de papel. || Imágen: semejanza de un objeto á otro, como traslado de este. || Imágen, pintura: idea que se forma en la imaginativa, ó entendimiento.

IMAGER, ERE, s. Estampero: el que

vende estampas.

IMAGINABLE, adj. m. f. Imaginable. IMAGINAIRE, adj. m. f. Imaginable: lo que se puede imaginas.

IMAGINAIRE, adj. m. f. Imaginario:

lo que no es real, sino aprehendido, ó imaginado. || En la álgebra vale imposible.

IMAGINATIF, IVB, adj. Imaginativo s

que imagina ó inventa cosas buenas y curlo-

IMAGINATION, s. f. Imaginacion: facultad del alma para representarse o concebir las cosas || Imaginacion: aprehension, vision, idea fantistica.

\* IMAGINATIVE, s. f. La imaginativa : la potencia o facultad de imaginar, o inventar en la fantasia. Tambien se dice : faculté o puissance imaginative.

IMAGINÉ, ÉB, p. p. V. Imaginer. | adj.

Imaginado.

IMAGINER, v. a. Imaginar: figurar algura cosa en su monte. || Imaginar: idear, inventar, discurrir alguna cosa.

IMAGINER (S'), v. r. Imaginarse, figu-

rarse : creer, persuadirsa, concebir.

IMAN, s. m. Iman: ministro de la religion mahometana.

IMARET, s.m. Hospital turca.

IMBECILE, adj. m. f. Imbécil: endeble, sin suerzas ni vigor, || Imbécil: simple, mentecato, menguado. Usase tambien como substantivo.

IMBECILEMENT, adv. Débilmente,

tontamente.

IMBÉCILLITÉ, s. f. Imbecilidad, mentecatez.

IMBERBE, s. m. Pescado del Mediterráneo.

IMBERBE, adj. m. f. Lampiño; aln Imaria.

IMBIBE, EE, p. p. V. Imbiber. | adj. Embebido, empapado.

IMBIEÉR, v. a. Embeber: empapar una

cosa en agua.
IMBIBER (S'), w. r. Embebersa, empa-

IMBIBER (S'), v. r. Embeberse, empa-

IMBIBITION, s. f. Imbibicion: la facultad de embeberse. || Circulacion en la arte

IMBOIRE, v.a. (ant.) Imbuir: infundir, persuadir. Solo se usa de este verbo el participio pasivo Imbu. V.

IMBRIAQUE, adj. y s. m. (vulg.) Pene-

que, beodo, borracho.

\* IMBRICÉE, adj. f. Acanalada : hablando

de las tejas.

IMBRIQUÉ, ÉE, adj. (botán.) Compuesto de partes aplicadas unas sobre otras, poco mas ó ménos, como las tejas de un techo.

IMBROGLIO, s. m. (voz tomada del italiano) Embrollo, confusion.

\* IMBROILLE, V. Imbroglio.

IMBU, UE, p. p. V. Imboire. || adj. (fig.) Imbuido: lleno, penetrado de una doctrina, opinion, etc.

IMITABLE, adj. m. f. Imitable: lo que

se puede imitar.

IMITATEUR, TRICE, subst. Imita-

dor

IMITATIF, IVE, adj. Imitativo: lo que moria.
imita o tiene facultad de imitar.
IMN

IMITATION, s. f. Imitacion. § Alimitation: á imitacion, á egemplo, ó semejanza de otra cosa.

IMITÉ, ÉE, p. p. V. Imiter. || adj. Imi-

tado.

IMITER, v. a. Imitar: seguir el egemplo de otro. | Imitar: egecutar una cosa por el modelo de otra.

IMMACULÉ, ÉE, adj. Inmaculado: sin mancha, sin mancilla. Dicese con propiedad de la Virgen Santisima en su concepcion.

IMMANENT, ENTE, adj. (filos.) Inmanente: se dice de la accion cuyo termino se queda en su mismo principio, ó causa.

IMMANGEABLE, adj. m. f. Lo que no

es bueno para comer,

IMMANQUABLE, odj. m. f. Indefectible, infalible, seguro, cierto: que no puede dejar de suceder.

IMMANQUABLEMENT, adv. Indefectiblemente, infaliblemente, sin falta, de seguro.

IMMARCESSIBLE, adj. m. f. (didasc.) Inmarcesible: que no puede marchitarse.

\*IMMATERIALISER, v. a. Inmateriali-

zar: hacer o suponer todo inmaterial.

\* IMMATERIALISME, s. m. Opinion de los que admiten en la naturaleza dos substancias diferentes en su esencia, una de las cuales llaman materia y la otra espíritu.

IMMATÉRIALISTE, s. m. y f. Inmaterialista: filósofo que pretende que todo es espíritu, y que el mundo está solo compuesto

de entes,

IMMATERIALITE, s. f. Inmaterialidad:

calidad de lo que es inmaterial. IMMATÉRIEL, ELLE, adj. Inmaterial:

lo que carece de materia.

IMMATÉRIELLEMENT, adv. Espiritualmente: de un modo inmaterial.

IMMATRICULE, s. f. Registro: para las

rentas de villa.

IMMATRICULATION, s. f. Empadro-

namiento, matrícula. || La acción y efecto de matricular.

IMMATRICULE, EE, p. p. V. Immatriculer. || adj. Matriculado, empadronado.

IMMATRICULER, p. o. Matricular, em-

padronar.

IMMEDIAT, ATE, adj. Inmediato: lo que obra sin causa intermedia. || Inmediato: el que sigue ó precede á otro en el órden sin intervalo.

IMMÉDIATEMENT, adv. Inmediatamente. || Immédiatement après : luego despues.

IMMEDIATION, c. f. Inmediacion:

cualidad de lo que está inmediato.

IMMEMORIAL, ALE, adj. Inmemorial: aquello de cuyo principio no hay memoria.

IMMENSE, adj. m. f. Inmenso: de una

extension sin limites. Une somme immense : una gran suma.

IMMENSEMENT, adv. Inmensamente. IMMENSITÉ, s. f. Inmensidad : infinidad en extension y medida.

\* IMMENSURABLE, adj. m. f. Inmensu-

rable : que no se puede medir.

\* IMMERSIF, IVE, adj. (qulm.) Sumergido. || Calcination immersive : ensaye del

oro por medio del agua fuerte.

IMMERSION, s. f. Inmersion: la accion de zambullir en el agua. [Inmersion : llaman -así los astrónomos á la entrada de un planeta en la sombra de otro.

IMMEUBLE, adj. m. f. (for.) Inmue-· ble : dicese de los bienes raices, de las fincas. Usase tambien como substantivo mas-

culino.

\*IMMIGRATION, s. f. Establecimiento de estrangeros, en un pais: dícese en contraposicion de *émigration* que es establecimiento de nacionales en un pais extrangero. Esta palabra, aunque mny útil, se usa

\* IMMINENCE, . f. Calidad de lo que está inminente: l'imminence du péril.

IMMINENT, ENTB, adj. Inminente: lo que amenaza, o está para suceder prontamente.

IMMISCER (S') (dans), v. r. (for.) Mezclarse, o meterse en un negociosin tener derecho para ello.

\* IMMISCIBLE, adj. m. f. Inmiscible: lo

que no se puede meżelar.

\*IMMISERICORDIEUX, EUSB, adj. Cruel, sin misericordia.

IMMIXTION, s. f. (for.) La accion de

mezciarse en una sucesion.

IMMOBILE, adj. m. f. Inmoble: inmovil, inmovible: lo que no se puede mo-

IMMOBILIER, IERE, adj. Inmobiliario : lo que pertenece à los bienes raices: succession immobilière: herencia de bienes raices, de una finca.

IMMOBILISATION, s. f. (for.) La

accion de convertir en inmuebles.

IMMOBILISER, v. a. Hacer inmovil.

|| Convertir en inmuebles,

IMMOBILITE, s. f. Inmovilidad, imposibilidad, o incapacidad, de moverse una cosa. || (fig.) Inmovilidad: quietud, incuria de una finca.

\* IMMODÉRATION, s. f. (poc. us.) Inmoderacion

IMMODÉRÉ, ÉE, adj. Immoderado, sin moderacion,

IMMODÉRÉMENT, qdv. Inmoderadamente.

IMMODESTE, adj. m. f. Inmodesto, sin modestia.

mente

IMMODESTIE, . f. Inmodestia: falta de compostura y recato.

\* IMMOLATEUR, s. m. Inniolador, sa-

criticador.

IMMOLATION, s. f. Inmolacion: sacrificio sangriento de alguna victima.

IMMOLE, EE, p. p. V. Immoler.

IMMOLER, v.a. Inmolar : sacrificar, victimas a las deidades. || (fig.) Sacrificar, exponer: á un riesgo, á la muerte.

IMMOLER (S') (a), v. r. Inmolarse, sacriticarse : exponerse á un riesgo, á grandes trabajos, à la muerte, por alguno, por el

prógimo, por la patria, etc.

IMMONDE, adj. m. f. Inmundo: impuro, sucio, segun el lenguage de la Escri-

IMMONDICE, s. f. Inmundicia, basura, porquería. Usase regularmente en plural. || Immondice légale : inmundicia legal , la que contraian los Judíos por haber tocado algo inmundo.

\* IMMONDICITE, .. f. Calidad de lo que

está inmundo.

IMMORAL, ALE, adj. Inmoral: contrario á la buena moral.

\* IMMORALEMENT, ads Immoralmente,

depravadamente.

IMMORALITE, s. f. Inmoralidad : opo-

sicion á la huena moralidad.

IMMORTALISE, EE, p. p. V. Immortaliser. | adj. Inmortalizado.

IMMORTALISER, v. a. Inmortalizar: eternizar en la memoria de los hombres.

IMMORTALITE, s. f. Inmortalidad: calidad de lo que no puede morir, ó aniquilarse. || ( fig. ) Inmortalidad : eterna fama ó memoria entre los hombres.

IMMORTEL, ELLE, adj. Inmortal: lo que no está sujeto á la muerte. || (fig.) Inmortal: lo que no ha de acabarse, o no tiene fin. || (id.) Inmortal : digno de eterna fama.

IMMORTEL (L'), s. m. El Eterno: di-

cese de Dios en estito poético.

IMMORTELLE, s. f. Siempreviva, per-

petua : planta, y flor.

IMMORTIFICATION, s. f. Inmortificacion , falta de mortificacion.

IMMORTIFIÉ, ÉE, adj. Inmortificado. IMMUABLE, adj. m. f. Inmutable: lo que es incapaz de mudarse.

IMMUABLEMENT, adv. Inmutable-

mente, de un modo inmutable.

IMMUNITE, s. f. Inmunidad: franquicia, exencion de cargas, pechos, etc. | Immunité ecclésiastique: inmunidad eclesiástica.

IMMUTABILITE, s. f. Inmutabilidad :

calidad de lo que es inmutable.

IMPAIR, adj. Impar, non : dicese de

los números que no son pares.

IMPALPABLE, adj. m. f. Impalpa-IMMODESTEMENT, adv. Inmodesta- ble: lo que no puede sentirse, ni discernirse por el tacto.

\* IMPANATEUR, s. m. Empanador: par- | incapacidad de pecar, y estado del que es ini-

tidario de la empanacion.

IMPANATION, s. f. (teol.) Empariacion: subsistencia del pan con el cuerpo de Jesu-Cristo despues de la consagracion : es una heregia de los Luteranos.

IMPARDONNABLE, adj. m. f. Irremisible: que no merece perdon, ó no se pue-

de perdonar.

IMPARFAIT, AITE, adj. Imperfecto, no perfecto: no acabado, no completo, hablando de cosas. | (gram.) Imperfecto: hablando de pretéritos. || Livre imparfait: libro fallo, esto es, de algunas hojas.

IMPARFAITEMENT, adv. Imperfecta-

mente, sin perfeccion.

IMPARTABLE, adj. m.f. (for.) Indivi-

duo, impartible.

\* IMPARTAGEABLE, adj. m. f. Lo que no se puede partir, ni desmembrar.

IMPARTIAL, ALE, adj. Imparcial, desapasionado: que no tiene partido.

IMPARTIALEMENT, adv. Imparcial-

mente, sin parcialidad.

IMPARTIALITÉ, s. f. Imparcialidad.

\* IMPARTIBILITÉ, s. f. (for.) Calidad de dos feudos impartibles.

\* IMPARTIBLE, adj. m. f. (for.) Impar-

tible.

\* IMPASSE, s. f. Nombre propuesto por Voltaire en lugar de cul-de-sac: callejon sin salida. Ya está casi generalmente adoptado.

IMPASSIBILITE, s. f. Impasibilidad: incapacidad de padecer, y estado del que no

padece.

IMPASSIBLE, adj. m. f. Impasible: in-

capas de padecer.

IMPASTATION, s. f. (arquit.) Argamasa : composicion de varias substancias molidas y hechas pasta.

IMPATIEMMENT, adv. Impaciente-

mente, con impaciencia.

IMPATIENCE, s. f. Impaciencia: falta de paciencia, desasosiego del que sufre, ó de-

IMPATIENT, ENTE, adj. Impaciente: falto de paciencia,

\* IMPATIENTE, ÉE, p. p. V. Impatien-

IMPATIENTER, v. a. Impacientar: hacer perder á uno la paciencia.

IMPATIENTER (S'), v. r. Impacientar-

🗪, perder la paciencia.

IMPATRONISÉ, ÉE, p. p. V. Impatroniser.

1MPATRONISER (S'), v.r. Hacerse dueno de la casa de otro, apoderarse poco à poco de ella hasta hacerse el mandon.

IMPAYABLE, adj. m. f. (fam.) Que no se puede pagar hastantemente. || C'est une chose impayable : es una cosa, que no hay con que pagaria.

pecable.

IMPECCABLE, adj. m. f. Impecable:

incapaz de poder pecar.

"IMPECCANCE, s. f. (didasc.) Impecahilidad.

\*IMPÉCUNIEUX, EUSE, adj. (poc.

usad.) Falto de dinero.

\*IMPECUNIOSITE, s. f. Falta, carencia de dinero.

IMPENETRABILITE, e. f. Impenetra-

bilidad.

IMPÉNÉTRABLE, adj. m. f. Impenetrable: que no se puede penetrar, ó traspasar. || (fig.) Impenetrable : lo que no se puede apear, comprehender. || (id.) Impenetra-

ble: persona cerrada, reservada. IMPÉNÉTRABLEMENT, adv. Impenetrablemente, de un modo impenetrable.

IMPENITENCE, s. f. Impenitencia: obstinacion en el pecado. || Impénitence finale: impenitencia final, perseverancia en la culpa hasta la muerte.

IMPÉNITENT, ENTR, adj. Impeniten-

te, obstinado en la culpa.

IMPENSE, s. f. (for.) Mejoras, beneficios : gastos hechos para mejorar una tierra, o bacienda.

IMPERATIF, IVE, adj. Imperative, imperioso, dominante : dicese del modo, tono, y aire de ciertas personas. || ( gram.) Imperativo : uno de los cuatro modos del verbo. Usase tambien como substantivo.

IMPERATIVEMENT, adv. Imperati-

vamente, de un modo imperativo.

IMPÉRATOIRE, e. f. Imperatoria : planta que se llama tambien angélique française. Y. Benjoin sauvage.

IMPERATRICE, s. f. Emperatris: la muger'del emperador, ó la soberana de un

imperio.

IMPERCEPTIBLE, adj. m. f. Imperceptible: lo que no se puede percibir, ó sentir, física, ó intelectualmente.

IMPERCEPTIBLEMENT, adv. Imperceptiblemento : sin seutirso, insensible\*

mente.

IMPERDABLE, adj. m. f. Imperdible:

que no se puede perder.

IMPERFECTION, c. f. Imperfeccion. Imperfection d'un livre: saltas, las hojas d cuadernos que le faltan, y las que le sobran.

\* IMPERFORATION, s. f. (chug.) Imperforacion; obstruccion: o cerramiento de las partes que deben estar abiertas, como el ano, vagina, etç.

\*IMPERFÓRÉ, ÉB, adj. Imperforado,

cerrado, por vicio de conformación.

· IMPERIAL, ALE, adj. Imperial: dicese de lo que pertenece al emperador, ó al imperio. || Couronne imperiale: flor de primavera, lirio pérsico. | Les impériaux, s. m. pl. Los imperiales : dícese del egército, IMPECCABILITÉ, e. f. Impecabilidad : lo de las tropas del Emperador de Alemanies IMPÉRIALE, s. f. Imperial : dicese del techo, cielo, ó cubierta de una carroza : del cielo ó pabellon de una cama : del sombrero, del púlpito : y de cierto juego de naipes. \*IMPÉRIALISTE, s. m. Imperialista, imperial.

IMPERIEUSEMENT, edv. Imperiosa-

mente, con imperio.

IMPÉRIEUX, EUSE, adj. Imperioso,

dominante, altivo.

IMPÉRISSABLE, adj. m. f. No perecedero, que no puede perecer.

IMPÉRITIE, s. f. Impericia: ignorancia

en el arte que se profesa.

IMPERMÉABILITE, s. f. Impermeabilidad.

IMPERMÉABLE, adj. m. f. Impermeable : se dice de todo cuerpo por donde los fluidos no pueden pasar.

\*IMPERMUTABLE, adj. m. f. Impermutable: que no se puede permutar, mudar

ó cambiar.

IMPERSONNEL, adj. Impersonal: dícese en la gramática del verbo que se usa solo en la tercera persona del singular.

IMPERSONNELLEMENT, adv. Imper-

sonalmente, en modo impersonal.

IMPERTINEMMENT, adv. Impertinentemente, suera del caso, suera de propósito.

IMPERTINENCE, a. f. Impertinencia:

despropósito, majadería.

IMPERTINENT, ENTE, adj. Impertinente: despropositado, majadero, indiscreto. Úsase tambien como substantivo.

IMPERTURBABILITÉ, s. f. Imperturbabilidad : estado de lo que es imperturba-

ble.

IMPERTURBABLE, adj. m. f. Imper-

turbable : el que no se perturba.

IMPERTURBABLEMENT, adv. Imperturbablemente, de un modo imperturbable.

IMPÉTRABLE, adj. m. f. (for.) Im-

petrable: lo que se puede impetrar.

IMPETRANT, ANTE, subst. (for.) Impetrante, obtentor: el que ha impetrado algun heneficio, o gracia.

IMPÉTRATION, s. f. Impetracion. IMPÉTRÉ, ÉE, p. p. V. Impôtrer.

adj. Impetrado.

IMPÉTRER, v. a. Impetrar : alcanzar

alguna gracia, o beneficio.

IMPETUEUSEMENT, adv. Impetuosa-

mente, con impetu.
IMPÉTUEUX, EUSE, adj. Impetuoso:

violento, arrebatado, fogoso.

IMPÉTUOSITÉ, s. f. Impetu, impetuo-

IMPIE, adj. y s. m. f. Impio: sin piedad, sin religion, ó contrarario á ella. || Dicese de las personas. y de las cosas

las personas. y de las cosas.

IMPLETE, s. f. Impiedad: desprecio de la religion. || Impiedad: dicho ó accion impia. Usase en plural en este sentido.

IMPITOYABLE, adj. m. f. Desapiadado: inclemente, cruel, inhumano. Dicesa de las personas, y tambien de las cosas.

IMPITOYABLEMENT, adv. Cruelmen-

te, inhumanamente.

IMPLACABLE, adj. m. f. Implacable: el que, ó lo que no se puede, ó no se deja templar ó aplacar.

\* IMPLANTATION, s. f. La accion de

plantar una cosa dentro de otra.

\* IMPLANTER, v. a. (anat.) Ingerir, inyectar: introducir una cosa dentro de otra.

IMPLEXE, adj. m. f. Intrincado, enredado, implicado: dicese de los lugares de un drama en que hay muchos lances y tramas. \* IMPLIABILE, adj. m. f. Que no se puede plegar, doblar.

IMPLICATION, s. f. (for.) Implicacion: parte que tiene o se supone tiene a'guno en una causa criminal. || (escolást.) Implicacion, implicancia: contradiccion de

términos.

IMPLICITE, adj. m. f. Implicito: lo que se da á entender en una proposicion tácitamente, ó sin expresas palabras.

IMPLICITEMENT, adv. Implicitamente. IMPLIQUÉ, ÉE, p. p. V. Impliquer.

adj. Implicado.

IMPLIQUER, v. a. Implicar: envolver alguno en una causa criminal. || (escolast.) Dicese: cette proposition implique contradiction: por denotar que envuelve ó implica contradiccion; esto es, que afirma cosas contradictorias.

\*IMPLORATION, s. f. (poc. us.) Imploracion: humilde y encarecido ruego. Il (for.) Recurso: al brazo seglar, ó justicia ordinaria, pidiendo su auxilio, ó protecciou.

IMPLORE, EE, p. p. V. Implorer.

adj. Implorado.

IMPLORER, v. a. Implorar : pedir c n ruegos, ó lágrimas, favor, socorro, clemen-cia, etc. || (for.) Implorar : pedir auxilio al brazo seglar, ó á la justicia ordinaria.

\* IMPLOYABLE, adj. m. f. Loque no se

puede doblar.

IMPOLI, IE, adj. Impolítico, grosero, descortes.

IMPOLITESSE, s. f. Descortesia, gross-ria, desatencion.

\* IMPOLLU, UE, adj. (antic.) Impoluto:

limpio, sin mancha.

IMPOPULAIRE, adj. m. f. Diecse de lo que no está arreglado al bien o provecho del pueblo: loi, mesure, opinion impolulaire.

\* IMPOPULARITÉ, s. f. Falta de asabili-

dad, benevolencia para con el pueblo.

IMPORTANCE, s. f. Importancia: consecuencia, valor, entidad, de una cosa. || D'importance, adv. (fam.) De buena gente, de buena manera: fuertemente.

IMPORTANT, ANTE, adj. Importante: lo que importa, que es de consecuencia.

hombre de importancia.

IMPORTATION, s.f. Importacion: introduccion de géneros extrangeros en un

IMPORTE, EE, p. p. V. Importer. | adj. Importado, introducido: hablando de gé-

\* IMPORTER, v. a. Importar, introducir:

géneros extrangeros en un pais.

IMPORTER, v.n. impers. Importare convenir, interesar; traer utilidad, ser de consecuencia. | Que m'importe que les autres me blament? ¿ que se me da que los demas me motejen? Qu'importe-t-il à un homne d'avoir tant de richesses, si? ¿ de que le sirven a un hombre tantas riquezas, si? Cela ne peut lui importer de rien: nada puede importarie eso. N'importa: no importa, no bace al caso.

IMPORTUN, UNE, adj. y s. Importuno, molesto, incómodo: hablando de las cosas. Importuno, enfadoso, cansado: hablando de

personas.

IMPORTUNE, EE, p. p. V Importuner.

i adj. Importunado.

IMPORTUNEMENT, adv. Importuna-

IMPORTUNER, v.a. Importunar, instar, molestar: pidiendo, diciendo, ó haciendo alguna cosa.

IMPORTUNITE, s. f. Importunidad.

IMPOSABLE, adj. m. f. Pechero: sujeto

á impuestos, é imposiciones.

IMPOSANT, ANTE, adj. Lo que impone o infrande respecto: dicese de la presencia, aire, gesto, gravedad, modo de hablar, ó de mirar, de una persona. Algunas veces vale tanto como dominante, y otras como respetable, o formidable.

IMPOSE, EE, p. p. V. Imposer. | adj.

IMPOSER, v. a. Imponer: las manos, hablando de los sacramentos. | Imponer: cargas, obligaciones, penitencias. | Imponer, dictar, leyes, condiciones. | Imponer: cargar: tributos, derechos. Linputar, atribuir: una falta, un delito, à otro falsamente. || Imponer respeto : cuando se usa el verbo absolutamente. | Imponer : dicen así los impresores cuando colocan las planas en la prensa. || Engañar, hacer creer: en este sentido es verbo neutro, y ileva antes la particula en, y se escribe en imposer.

IMPOSITION, a. f. Imposicion, impuesto, carga de tributos. || Imposicion : así dicen los impresores de la colocacion de las planas para tirar el pliego. | Imposition des mains:

imposicion de las manos eclesiásticas.

IMPOSSIBILITE, s. f. Imposibilidad. no puede ser, o no se puede hacer. | Imposible: cosa sumamente dificil y ardua.

IMPOSSIBLE, s. m. Imposible. \ On nel animo.

Paire l'important : hacer de persona, de peut pas faire l'impossible : no se pueden hacer imposibles.

\*IMPOSSIBLEMENT, adv. Imposible-

mente : con imposibilidad.

IMPOSTE, s. f. ( arquit.) Imposta : especie de cornisa sobre que asienta el arco, ó bó-

veda, etc.

IMPOSTEUR, s. m. Impostor: engañador, embustero. || Imputador, calumniador, falso acusador. Hablando de cusas, so toma adjetivamente, y vale engañoso, falaz.

IMPOSTURE, s. f. Impostura: ficcion: engaño. || Impostura, calumnia, embuste.

IMPOT, s. m. Impuesto, imposicion: tributo.

IMPOTENT, ENTE, adj. Impedido, tu-

llido : baldado de algun miembro.

IMPRATICABLE, adj. m. f. Impracticable: que no es hacedero, que no se puede practicar. || Intransitable : dícese de un paso o camino que no se puede audar. [[Inhabitable : dicese de un cuarto, ó vivienda lleua de incomodidades. || Intratable : dicese de una persona o genio con quien no se puede vivir.

IMPRÉCATION, s. f. Imprecacion, mal-

\* IMPRECATOIRE, adj. m. f. Imprecatorio. Serment imprécatoire : juramento imprecatorio.

\* IMPRECIABLE, adj. m. f. Inapreciable. IMPREGNATION, s. f. (quim.) Impregnacion : accion de llenarse un fluido, de las particulas de otro que le comunican su

IMPRÉGNÉ, ÉE, p. p. V. Imprégner.

l *adj.* Impregnado.

IMPREGNER, v. a. Impregnar.

IMPRÉGNER (S), v. r. Impregnarse. IMPRENABLE, adj. m. f. Inconquistable, inexpugnable: hablando de fortalezas y plazas.

IMPRESCRIPTIBILITE, s. f. Imprescriptibilidad: calidad de lo que es impres-

criptible.

IMPRESCRIPTIBLE, adj. m.f. Imprescriptible: no sujeto à prescripcion.

IMPRESSE, adj. ( didact.) Impreso.|| Espèces impresses : especies que se nos han impreso en la imaginacion.

"IMPRESSIF, IVE, adj. Impresivo: que

hace impresion.

IMPRESSION, s. f. Impresion: senal 6 huella que un cuerpo deja en otro apretándole. || Impresion : efecto que una cosa causa en otra. || Impresion, estampa : calidad y forma de letra en que está impresa una obra. | Impresion, edicion: tomase por todos los regemplares de una obra impresa. [[ ( pint. ) IMPOSSIBLE, adj. m. f. Imposible: lo que | Imprimacion: la preparacion y aparejo del lienzo con el primer baño. | (fig.) Impresion : efecto que causan las cosas en el IMPREVOYANCE, s. f. Poca prevencion, ó falta de ella.

IMPRÉVOYANT, ANTE, adj. Impró-

vido: de poca prevencion.

IMPRÉVU, UE, adj. Imprevisto, inesperado, impensado: no prevenido, no antevisto.

IMPRIME, EE, p. p. V. Imprimer. || adj.

Impreso, estampado. || Imprimado.

IMPRIME, s.m. Impreso: papel o escrito impreso que no forma libro, como relacion, ma-

nisiesto, alegato, etc.

IMPRIMER, v. a. Estampar: dejar señalada una cosa sobre otra apretándola. H Imprimir: dar á la prensa algun libro, ó escrito. H Imprimar: preparar ó aparejar un lienzo para pintarle. (fig.) Imprimir, grabar: inspirar en el ánimo, ó en la mente, sentimientos, ideas, máximas, etc. | Imprimer en taille douce: estampar.

IMPRIMERIE, s. f. Imprenta: dicese del arte de imprimir: de la olicina en donde se trabaja; y de su máquina, utensilios, y enseres necesarios. "Imprimerie en taille douce:

estampería: oficina de estampador.

IMPRIMEUR, s. m. Impresor o cajista, o prensista. || Imprimeur en taille douce :

estampador.

\* IMPRIMURE, . f. Imprimacion: aparejo ó primer baño que se da al lienzo ó tabla para pintar sobre ella.

IMPROBABLE, adj. m. f. Improbable:

que no tiene probabilidad.

IMPROBATEUR, adj. y s. m. Improbador, desaprobador.

IMPROBATION, s. f. Desaprobacion:

acto de desaprobar.

IMPROBITE, s. f. Falta de probidad. IMPROLIFIQUE, adj. m. f. Improlifi-

co: que hace impotente.

IMPROMPTÙ, s. m. Un repente, una cosa hecha ó dicha de repente: sin preparacion, ni prevencion.

IMPROPRE, adj. m. f. Impropio : dicese de los términos y expresiones que no guardan

propiedad.

IMPROPREMENT, adv. Impropiamente. IMPROPRIÈTÉ, s. f. Impropiedad: faltade propiedad en las palabras, etc.

INPROUVE, EE, p. p. V. Improuver.

IMPROUVER, v. a. Desaprobar, reprobar, condenar: acciones, dichos, conducta, estitos, etc.

IMPROVISATEUR, s. m. Compositor, 6

versificador de repente.

improvisation, s. f. La accion de componer de repente: lo que se ha compuesto.

IMPROVISE, ÉE, adj. Extemporáneo:

hecho de repente.

IMPROVISER, v. a. Componer, o echar unos versos de repente á una persona, o asunto determinado componer una obra, un discurso extemporáneo.

IMPROVISTE (À L') adv. De improvise, impensademente.

IMPRUDEMMENT, adv. Imprudente-

mente, con imprudencia.

IMPRUDENCE, s. f. Imprudencia falta de prudencia. || Imprudencia, indiscrecion: accion ó dicho imprudente, indiscreto.

IMPRUDENT, ENTE, adj. y s. Impru-

dente, ó judiscreto.

IMPUBERE, s. m. f. (for.) Impúber: el que, ó la que no ha llegado á la edad de pubertad, que no ha salido de la infancia.

IMPUDEMMENT, adv. Desvergonzada-

mente, con descaro, insolencia.

IMPUDENCE, s. f. Desvergüenza, descaro, insolencia.

IMPUDENT, ENTB, adj. y s. Desvergonzado, descarado, insolente. Usase tambien como substantivo.

IMPUDEUR, s. f. Impudicicis.

IMPUDICITE, s. f. Impudicicia, deshonestidad, lascivia.

IMPUDIQUE, adj. m. f. Impúdico, des.

honesto, obsceno, lascivo.

IMPUDIQUEMENT, adv. Impúdicamente, deshonestamente.

IMPUGNÉ, ÉE, p.p.V. Impugner. adj.

Impugnado, resutado.
IMPUGNER, v. a. Impugnar, resutar.

IMPUISSANCE, J. J. Imposibilidad, incapacidad, ineptitud: para hacer alguna cosa. || Impotencia: la falta de virtud ó capacidad para la generacion.

IMPUISSANT, ANTE, adj. Inútil, ineficaz, débil: que no tiene poder ni fuerzas. || Impotente: incapaz de engendrar. Usase

como substantivo masculino.

IMPULSIF, IVE, adj. Impulsivo.

IMPULSION, s. f. Impulso, impulsion. IMPUNEMENT, adv. Impunemente, sin castigo: sin la pena merecida.

IMPUNI, IE, adj. Impune, no castigado, sin castigo: lo que queda sin castigar.

IMPUNITE, . f. Impunidad : falta de

castign.

IMPUR, URE, adj. Impuro, sucio, poco limpio: dicese de los líquidos, ú otros cuerpos que tienen mezcla de alguna cosa mala. (fig.) Impuro: torpe, deshonesto.

\*IMPUREMENT, adv. (poc. us.) Impu-

ramente, sin pureza.

IMPURETE, s. f. Impureza, impuridad: falta de limpieza en algun líquido, ó humor || Impureza: torpeza, deshonestidad.
\*IMPUTATIF, IVE, adj. Imputativo: que imputa.

IMPUTATION, s. f. Imputacion: atribucion de alguna falta, ó culpa. || Deduccion, descuento: de una cantidad sobre una

deuda, un capital, etc.

IMPUTE, EE, p. p. V. Imputer. || adj. Imputado. || Descontado, deducido.

IMPUTER, v. a. Imputar, atribuir: una

tar : una suma sobre alguna deuda, capi-

IN, prep. lat. Entra en la composicion de muchas palabras, y les da regularmente un sentido de negacion, de contrariedad, de privacion ó de interioridad: como incapable: incapaz, inhumain: inhumano, infecond: infecundo.

INABORDABLE, adj. m. f. Inaccesi-ble: bravo, penoso, difícil de llegar ó acercarse á ello, como costa, playa, penasco, etc. | (fig.) Inaccesible, intratable : dificil de dejarse hablar, o tratar.

INACCESSIBILITE, s. f. Inaccesibilidad: falta de acceso, ó dificultad en obte-

nerie.

INACCESSIBLE, adj. m. f. Inaccesible: lo que no se puede alcanzar, vencer, o ganar, o aquello á que no se puede acercar, o entrar. || (fig.) Dicese tambien de los genios altivos.

INACCOMMODABLE, adj. m. f. Incomponible: que no admite composicion ó

ajuste, que no tiene compostura.

INACCORDABLE, adj. m. f. Que no

se puede acordar, ó concordar.

INACCOSTABLE, adj. m. f. Dicese del genio ó persona áspera, despegada, á quien nadie se arrima.

INACCOUTUME, EE, adj. Insólito, des-

usado, no acostumbrado, nuevo.

\* INACTIF, IVE, adj. Sin actividad.

INACTION, s. f. Inaccion: ocio, desidia.

INACTIVITÉ, s. f. Falta de actividad,

INADMISSIBLE, adj. m. f. Inadmisible: que no se puede o debe admitir, o re-

INADVERTENCE, s. f. Inadvertencia:

descuido, inconsideraçion.

INALIENABILITE, s. f. Incapacidad de

enagenarse.

INALIENABLE, adj. m. f. Inalienable,

no enagenable.

INALLIABLE, adj. m. f. Que no admite liga, ó mezcla: dicese: de los me-

INALTERABLE, adj. m. f. Inalterable: que no admite alteracion, ó mudanza.

INAMISSIBILITE, s. f. Inamisibilidad:

calidad de lo que es inamisible.

INAMISSIBLE, adj. m. f. Inamisible. INAMOVIBILITÉ, s. f. Inamovibilidad : calidad de lo que no se puede remover.

INAMOVIBLE, adj. m. f. Inamovible: que no se puede remover; emploi inamovi-

ble, officier inamovible.

\*INAMUSABLE, adj. m. f. Penetrado

de tristeza, que no puede divertirse.

'INAMUSANT, ANTE, adj. Que no divierte, o entreliene.

INANIMÉ, ÉR, adj. Inanimado, iná- | de capacidad.

Alta o culpa á alguno. || Deducir, descon-, nime : que no tiene alma. || (1/2.) Desanimado, sin alma, sin brio: frio, flojo, apagado.

\* INANITE, s. f. Vanidad, inutilidad.

INANITION, s. f. Desfallecimiento, ahito : por falta de alimento.

INAPERÇU, UE, adj. No percibido.

INAPPLICABLE, adj. m. f. Inaplicable ; cosa que no se puede aplicar.

INAPPLICATION, s. f. Inaplicacion: desidia, falta de aplicacion.

INAPPLIQUE, EE, adj. Inaplicado, desaplicado, desidioso, descuidado.

INAPPRECIABLE, adj. m. f. Inapreciable, inestimable: que no se puede apreciar o calcular debidamente.

INAPTITUDE, s. f. Ineptitud, insuficiencia: falta de aptitud de una persona.

INARTICULE, EE, adj. Inarticulado, no articulado: voz no articulada, no pronunciada.

INATTAQUABLE, adj. m. f. Inatacable, inexpugnable: dicese de una plaza, ó de un fuerte, ó puesto, de campaña. || Incontrastable: hablando de derechos, ó pri-Vilegios.

INATTENDU, UE, adj. Inespeçado, im-

pensado, no esperado.

INATTENTIF, IVE, adj. Divertido, descuidado : sin poner atencion.

INATTENTION, s. f. Distraccion, descuido, inadvertencia.

INAUGURAL, ALE, adj. Inaugural.

INAUGURATION, s. f. Inauguration: ceremonia de la coronacion o proclamacion de un soberano.

"INAUGURER, v. a. Dedicar, consagrar. || Inaugurar : conjeturar ó adivinar por el vuelo de las aves.

INCAGUER, v. a. (vulg.) Desafiar,

provocar á alguno : ciscarse en él.
\* INCALCULABLE, adj. m. f. Incalcula-

ble : que no puede calcularse.

INCAMERATION, s. f. Union de alguna tierra al estado ecclesiástico ó pontificio, esto, es, á la Cámara Apostólica. Es voz de la chancilleria romana.

INCAMERE, ÉE, p. p. V. Incamerer.

INCAMERER, v. a. Unir, incorporar al dominio eclesiástico, ó á la Cámara Apis-

INCANDESCENCE, s. f. Candeneia: estado de un cuerpo pasado del fuego.

INCANDESCENT, ENTE, adj. Canden-

te : pasado del fuego.

INCANTATION, s. f. Eucanto, encantamiento.

INCAPABLE, adj. m. f. Incapaz : que no es capaz ó apto para alguna cosa. 📗 🟗 – capaz, inepto: persona de poco talento.[[incapaz : de una ruindad, de mentir, de cualquiera otra cosa indigaa.

INCAPACITE, s. f. Incapacidad : falla

la accion ó efecto de encarcelar.

INCARCERER, v. a. (for.) Encarcelar:

poner à alguno preso en la carcel.

INCARNADIN, INE, adj. Encarnadino : color encarnado bajo.

INCARNAT, ATE, adj. Eucarnado, en-

carnadino, color de rosa.

INCARNATIF, IVE, adj. (cirug.) Encarnativo: remedio para que encarne una herida.

INCARNATION, s. f. Encarnacion: dicese del misterio de la encarnacion del Ver-

bo Divino.

INCARNÉ, ÉE, p. p. V. Incarner. | adj. Encarnado. || (fig. y fum. ) Dicesa : diable incarné f démon incarné : la piel del diahlo, el mismo demonio: se dice de una persona muy perversa.

INCARNER (S'), v. r. Encarnarso: dicese del verbo divino cuando se hizo hombre.

INCARTADE, s. f. Desproposito, desahogo: insulto que se dice á alguno en público. || Un repente, una viveza: pacida de irreflexion.

INCENDIAIRE, s. m. Incendiario: el

autor voluntario de un incendio. INCENDIAIRE, adj. m. f. Sedicioso,

revoltoso.

INCENDIE, s. m. Incendio, quema, fuego : dicese de un edificio que arde por haberse prendido fuego por casualidad, ó de intento. V. Embrasement. || (fig.) Incendio: dicese hablando de facciones, turbulencias, y discordias civiles.

INCENDIE, EE, p. p. V. Incendier. Diceso del edificio que está ardiendo, ó abra-

sándose por algun fuego.

INCENDIER, v. a. Pegar fuego, quemar: edificios, bosques, ú otros parages.

f V . Bin braser.

"INCERATION, s. f. La accion de incor-

porar la cera con otras materias.

INCERTAIN, AINE, adj. Incierto: hablando de cosas, se toma por dudoso, instable, indeterminado: y hablando de personas, es indeciso, poco seguro, irresoluto. || Etre incertain de ce qui arriveza: no saher, ignorar lo que sucederá. || Etre incertain de ce qu'on doit faire: no saber que es lo que se debe hacer.

INCERTAIN (L'), s. m. Lo incierto: lo

que no es cierto, ó seguro.

INCERTAINEMENT, adv. Con incerti-

dumbre, dudosamente.

INCERTITUDE, s. f. Incertidumbre, perplejidad.

INCESSAMMENT, adv. Inmediatamen-

te, sin dilacion.

INCESSIBLE, adj. m. f. (for.) Lo que

no se puede ceder, o enagenar.

INCESTE, s. m. Inceste: cópula ó acceso carnal con parienta.

INCARCERATION, s. f. Encarceración: | so : el que comete incesto, y lo que pertenece al incesto.

> INCESTUEUSEMENT, adv. Incestuosamente.

> INCESTUEUX, EUSE, adj. Incestuoso:

úsase tambien como substautivo. \* INCHANTABLE, adj. m. f. Que no 🗪

puede cantar.

INCHOATIF, IVE, adj. (gram.) Incoativo : dicese de los verbos que expresan el principio de la accion.

\* INCICATRISABLE, adj. m. f. (cirug.) Incicatrizable : que no puede cicatrizarse.

INCIDEMMENT, adv. Por incidencia. INCIDENCE, s. m. (grom.) Incidencia: dicese de las lineas, ó rayos de la lus.

INCIDENT, ENTE, adj. (for.) Incidenta : dicese de un punto de disputa que nace

ó se hace nacer del asunto principal.

INCIDENT, s. m. Incidente: caso, cirounstancia nueva, que sobreviene en el curso de un negocio. || Incidens de comédie, etc.: lances, pasos, con los cuales se forma el enredo, ó trama de la picza. -

INCIDENTAIRE, s. m. (for.) El que introduce incidentes o cuestiones en los plei-

INCIDENTER, v. n. (for.) Introducir ó mezclar Incidentes en un pleito.

INCINERATION, s. f. Incineracion: la

accion de reducir una cosa á ceniza.

INCIRCONCIS, ISE, adj. Incircunciso, no circuncidado. Usase tambien como subetantivo masculino: llamaban los Judios incirconcis (incircunciso) á todos los que no eran de su nacion.

INCIRCONCISION, s. f. (fig.) Incircuncision : falta de mortificacion de corason , de labios, de oidos. Usase solo en estilo mis-

tico de la Escritura.

INCISE, s. f. (retor.) Incisa: frasecilla que hace parte del miembro de un período. INCISE, EE, p. p. V. Inciser. | adj.

Inciso, sajado, cortado.

INCISER, v. a. Tajar, sajar : cortar la carne de un miembro, como hace el cirujano. || Hacer una incision, un corte : como se practica con un árbol.

INCISIF, IVE, adj. (medic.) Atenuante : remedio propio para dividir y atenuar los humores. || Dents incisives: dientes incisivos, los que son aptos para cortar.

INCISION, s. f. Incision, cortadura en la

carne, ó en las plantas.

\* INCITEMENT, s. m. Incitamento; motivo, estímulo, causa.

INCITATION, s. f. Incitamiento, hos-

tigacion. INCITÉ, ÉE, p. p. V. Inciter. || adj. In-

citado.

INCITER, v. a. Incitar: mover, estimular alguno á egecutar una cosa.

INCIVIL, ILR, adj. Descortes, desaten-INCESTE, adj. m. f. (poes.) Incestuo- to, impolitico. # Clause incivile : clausula

hecha contra la disposicion de las leyes. INCIVILEMENT, adv. Incivilmente:

descortes, y rúslicamente.

INCIVILISE, EE, adj. Inculto, grosero: que no está civilusado: dícese de las perso-Das.

INCIVILITÉ, s. f. Incivilidad : descortesia, desatencion, descomedimiento.

\* INCIVIQUE, adj. m. f. Incivico: opuesto á los intereses públicos de la patria.

\* INCIVISME, s. m. Incivismo: opiniones y conducta contrarias á las de un buen ciudadano.

INCLEMENCE, s. f. Inclemencia: ri-

gor, injuria del temporal.

INCLINAISON, s. f. (geom.) Inclinacion: dicese de lineas, o planos.

INCLINANT, adj. (gnomón.) Inclinan-

te, o que inclina.

INCLINATION, s. f. Inclinacion: estado de lo que está inclinado, ó accion de inclinarse. Inclinacion: acatamiento, reverencia bajando la cabeza. A Inclinación : aticion à alguna cosa, ó persona.

INCLINÉ, ĚE, p. p. V. Incliner. ¼ adj.

Inclinado.

INCLINER (a), v. a. Inclinarse, tener inclinacion o aficion á alguna persona, o **COSA.** 

INCLINER (S'), v. r. Inclinarse, hacer una inclinacion: por respeto o reverencia, bejando algo la cabeza, ó el cuerpo.

INCLUS, USB, adj. Incluso, adjunto: dicese de un papel encerrado dentro de otro escrito, ó carta.

INCLUSE (L'), s. f. Carta inclusa en

\*INCLUSIVE, s. f. Dicese: donner l'inclusive à un cardinal : recibirle en el conclave despues de cerrado este.

INCLUSIVEMENT, adv. Inclusivamen-

te, inclusive.

INCOERCIBLE, adj. m. f. Lo que no se

puede jontar.

INCOGNITO, adv. De incógnito: sin querer ser conocido. Dicese de los personages que viajan , ó se presentan disfrazados ó sin ceremonia, para evitar etiquetas. En nuestros autores se enquentra la expresion de embozo.

INCOHERENCE, s. f. Incoherencia:

calidad de lo incoherente.

INCOHERENT, ENTE, adj. Incoheren-

le: falto de union.

\* INCOMBUSTIBILITÉ, s. f. Incombustibilidad: cualidad de lo que es incombus-Lible.

INCOMBUSTIBLE, adj. m. f. Incombustible: que no puede ser quemado, ó consumido por el fuego.

INCOMMENSURABILITÉ, .. f. Inconmensurabilidad: estado de lo inconmensu-

rable.

INCOMMENSUNABLE, adj. m. f. Incomensurable.

\*INCOMMODANT, ANTE, adj. m. f.

Que incomoda.

INCOMMODE, adj. m. f. Incomodo, molesto, gravoso: dicese de las cosas. | lneómodo, pesado, enfadoso: dicese de las personas.

INCOMMODE, EE, p. p.V. Incommoder. adj. Incomodado, molestado. | Indispuesto, desazonado: dícesa del que padece algun

mai en la salud.

INCOMMODÉMENT, adv. Incomoda-

mente, con incomodidad.

INCOMMODER, v.a. Incomodar, dar pena, hacer mala obra. || Perjudicar, atrasar : á alguno en sus negocios, ó intereses.

INCOMMODITE, s. f. Incomodidad: molestia, pena. || Indisposicion, desazon: en

ia salud.

INCOMMUNICABLE, adj. m. f. Incomunicable: lo que no se puede comunicar.

INCOMMUTABILITÉ, s. f. (for.) Inconmutabilidad : estado ó calidad de lo que

es inconmutable.

INCOMMUTABLE, adj. m. f. (fort.) Inconmutable : se dice de las posesiones à cuyo dueño no se le puede despojar de ellas.

INCOMMUTABLEMENT, adv. (for.)

Inconmutablemente.

INCOMPARABLE, adj. m. f. Incom 'nrable, sin igual, sin par : que no admite comparacion con otro, por lo bueno, o excelente.

INCOMPARABLEMENT, adv. Incom-

parablemente, sin comparacion.

INCOMPATIBILITE, s. f. Incompatibilidad: oposicion, contrariedad, desavenencia de unas cosas con otras.

INCOMPATIBLE, adj. ns. f. Incompa-

tible.

INCOMPÉTEMMENT, adv. Incompetentemente.

INCOMPÉTENCE, s. f. Incompeten-cia: falta de jurisdiccion ó autoridad en un

INCOMPETENT, ENTE, adj. Incompetente : el falto de autoridad, ó jurisdiccion.

"INCOMPLAISANCE, s, f. (poc. us.) Desden, desdeño.

INCOMPLET, ETE, adj. Incompleto:

que no está completo: cabal.

INCOMPLEXE, adj. m. f. (algeb.) Incomplejo: que no es complejo, sino simple.

INCOMPRÉHENSIBILITÉ, s. f. Incomprehensibilidad : calidad de lo incomprehensible.

INCOMPRÉHENSIBLE, adj. m. f. In-

comprehensible, inapeable.

INCOMPRESSIBLE, adj. m. f. Incomprimible: lo que no se puede comprimir.

ble, incomprehensible.

INCONCILIABLE, adj. m. f. Inconciliable, incomponible: lo que ma se puede convenir, ó componer con otra cosa

\*INCONCLUANT, ANTE, adj. Incon-

cluyente: que no es concluyente.

INCONDUITE, s. f. Desgobierno, falta

de conducta, mala conducta.

INCONGRU, UE, adj. Incongruente: que peca contra las reglas de la sintáxis. ( fig. y fam.) Bisoño, bozal : en los modales y trato de mundo.

INCONGRUMENT, adv. Con incon-

grnencia, sin conexion.

INCONGRUITE, s. f. Incongruencia: fulta en el hablar contra la sintàxis. || (fig. y fam.) Chabacanada, patochada: dicho o hecho, contra la buena crianza.

INCONNU, UE, adj. Desconocido, no conocido: y tambien incógnito. Usase algu-

na vez como substantivo.

INCONSEQUENCE, s. f. Inconsecuencia: falta de consecuencia, ó de conformi-

INCONSÉQUENT, ENTE, adj. y s. In-

consecuente, inconsiguiente.

INCONSIDERATION, s. f. Inconsideracion, irreflexion, falta de consideracion, o de reflexion.

INCONSIDÉRÉ, EE, adj. Inconsiderado : lo hecho sin consideración, sin reflexion. || Iuconsiderado, desavertido: persona que obra sin reflexion ni acuerdo.

INCONSIDEREMENT, adv. Inconsideradamento: desacordadamente, desadverti-

damente.

INCONSOLABLE, adj. m. f. Inconsolable: que no puede tener consuero.

INCONSOLABLEMENT, adv. Inconso-

lablemente, sin consuel.

INCONSTAMMENT, adv. Inconstan-

temente, sin estabilidad.

INCONSTANCE, s. f. Inconstancia, veleidad: en las personas. || Inconstancia, mudanza, variación: en las cosas.

INCONSTANT, ANTE, adj. y s. In-

constante : vario, mudable.

INCONSTITUTIONNEL, ELLE, adj. Inconstitucional: contra las constitucio-

\*INCONTESTABILITÉ, s. f. Incontestabilidad: calidad de lo que es incontestable.

INCONTESTABLE, adj. m. f. Incontestable, indisputable.

INCONTESTABLEMENT, adv. Sin con-

testacion, sin disputa.

INCONTESTE, EE, adj. No contestado, que no ha sufrido contestacion, ó dis-

INCONTINENCE, s. f. Incontinencia: vicio opuesto á la contineticia, o castidad.

INCONTINENT, ENTE, adj. Inconti- | para ser creida.

INCONCEVABLE, adj. m. f. Indefini- | nente : que tiene el vicio de la incontinencia. INCONTINENT, adv. Incompnenti:

luego, al punto, sin dilacion.

"INCONVENANCE, s. f. Defecto de cuirveniencia : en las cosas fuera de propósito.

\*INCONVENANT, ANTE, adj. Inconveniente: que no es conveniente ó à proposito.

INCONVÉNIENT, s. m. Inconveniente: embarazo, dificultad en la egecucion de una cosa: y tambien mala resulta ó mala consecuencia de su egecucion.

"INCONVERTIBLE, adj. m. f. Luconvertible: que no se le puede convertir.

INCORPORALITE, s. f. Incorporeidad: carencia de cuerpo en los entes espirituales.

INCORPORATION, 6. f. Incorpora-CIOD.

INCORPORE, EE, p. p. V. Incorporer.

l *adj.* Incorporado.

INCORPOREL, ELLE, adj. Incorpóreo, espiritual : que carece de cuerpo. || ( for. ) Dicese: une chose incorporelle: cosa que no se ruede tocar, que solo consiste en derecho y accion.

LNCORPORER, v. a. Incorporar: mez clar, juntar diferentes materias, para hacer de todas un solo cuerpo, ó masa. || (fig. ) Incorporar: reunir o agregar un cuerpo moral a otro, formando de todos uno solo.

INCORPORER (S') (à), v. r. Incorporar-

se con otros para formar un cuerpo.

INCORRECT, ECTE, adj. Incorrecto: falto de correccion.

INCORRECTION, s. f. Incorreccion: descuido, poca enmienda en el estilo, o dibujo.

INCORRIGIBILITÉ, s. f. Incorregibilidad : indocifidad, terquedad del genio, ó

anuno.

INCORRIGIBLE, adj. m. f. Incorregible : dícese del que no se quiere, ó de lo que

no se puede corregir, o enmendar.

INCORRUPTIBILITE, s. f. Incorruptibilidad : de los cuerpos gloriosos, de las sultancias espirituales. || Incorruptibilidad : la integridad de una persona que no se deja sobornar, ni cohechar.

INCORRUPTIBLE, adj. m. f. Incorruptible: lo que no padece o no puede padecer corrupcion.  $\| (fig.)$  Incorruptible, incorrupto: incapaz de dejarse orromper, ó cohechar. Suele aplicarse a los jueces.

INCORRUPTION, s. f. (fls.) Incorrupción : calidad o estado de lo que no se

corrompe, o pudre.

\* INCOUPABLE, adj. m. f. Inculpable,

inocente, sin culpa.

INCRASSANT, ANTE, adj. (medic.) Incrasante : que encrasa ó engrosa los hu-

INCRÉDIBILITÉ, s. f. Incredibilidad : repugnancia ó dificultad que tiene una cosa

INCREDULE, adj. y s. m. f. Incredulo : 1 el que cree con dificultad, o repugna creer lo que es creible. || Usase tambien comosubstantivo, y se toma en general por falto de fe religiosa.

INCREDULITE, s. f. Incredulidad: dificultad, ó repugnancia en creer. Tomase hoy generalmente por falta de se, o por ir-

religion.

INCRÉE, EE, adj. Increado, no criado: solo se dice de Dios, y de su sabiduría.

INCREPER, v. a. (ant.) Increpar : re-

prehender, con dureza y severidad.

INCROYABLE, adj. m. f. Increible: dissible de creerse. | Incueible : dicese hiperbolicamente de una cosa por muy grande y extraordinaria.

INCROYABLEMENT, adv. Increible-

mente : de un modo increible.

INCRUSTATION, c. f. Incrustacion: embutido.

INCRUSTÉ, ÉE, p. p. V. Incruster. ||

adj. Incrustado.

INCRUSTER, v. a. Incrustar, embutir maderas. || Adornar edificios con sobrepuestos de mármoles diferentes.

INCUBATION, s. f. Incubacion: la ac-

cion de empollar la gallina.

INCUBE, s. m. Incubo: dicese solo con la palabra demonio.

\*INCULCATION, s. f. (ant.) Inculca-

cion: repeticion de una cusa.

INCULPATION, s. f. (for.) Acusacion,

imputacion ; de alguna culpa.

INCULPÉ, ÉE, p. p. V. Inculper. adj. Acusado, imputado.

INCULPER, v. a. Acusar, imputar,

atribuir : á otro algun delito.

INCULQUE, EE, p.p. V. Inculquer. || adj. Inculcado: impreso, grabado en la memoria, ó en el ausmo.

INCULQUER, v. a. Inculcar : imprimir, grahar en el alma ó memoria alguna verdad, máxima, doctrina, repitiéndola muchas

veces, é insistiendo en ella.

INCULTE, adj. m. f. Inculto, erial, sin cultivo: dicese de un terreno, ó campo. | (fig.) Inculto: tosco, sin cultura, sin pulir.

INCULTURE, s. f. Incultura: salta de

cultivo.

INCURABILITÉ, s. f. Cualidad de un

mal incurable.

INCURABLE, adj.m. f. Incurable: que no tiene cura, incapaz de remedios. | Les incurables: los incurables: nombre que se da á ciertos hospitales para enfermos de males incurables.

INCURIE, s. f. Incuria: poco cuidado,

negligencia.

\* INCURIEUX, EUSE, adj. Poco curioso.

[ Poco cuidadoso.

INCURIOSITE, s. f. Desidia en aprender lo que se ignora.

INCURSION, s. f. Incursion, correrta ;

entrada de tropas en pais enemigo.

INCUSE, adj. y s. f. Dicese: médaille incuse, o une incuse: medalla estampada en hueco, y noen relieve.

"INDAGATEUR, s.m. Indagador, in-

vestigador.

" INDE , s. m. ( geogr.) Indio : rio de Asia. INDE (L'), s. m. La India, o las Indias Orientales : gran pais de Asia.

INDE, s. m. Indigo, anil : como suls-

tancia colorante.

"INDE, BOIS D'INDE, s. m. Palo de

Campeche para tenir.

INDEBROUILLABLE, adj. m. f. L. que no puede ser desembroliado, desenredado, desenmarañado.

INDECEMMENT, adv. Indecente-

mente.

INDECENCE, s. f. Indecencia, descompostura : falta de decencia, ó decoro. || Indecencia: cosa indecente. Usase regularmente en plural.

INDECENT, ENTE, adj. y s. Indecente:

indecoroso, feo, torpe.

INDECHIFFRABLE, adj. m. f. Indescifrable: que no se puede leer, adivinar. (fig.) Indescifrable, indefinible: hablands de una persona. | Indescifrable, obscuro. intrincado: hablando de pasages ó lugares de una obra, ó autor.

INDECIS, ISE, adj. Indeciso, no decidido, no resuelto: lisblando de cosas. || Indeciso, irresoluto, perplejo: hablando de

personas.

INDECISION, s. f. Indecision: irreso-

lucion, perplej dad.

INDECLINABLE, adj. m. f. Indeclinable: dicese en gramatica de los nombres que no se declinan.

INDECOMPOSABLE, adj. m. f. Indescomponible: que no puede descompo-

nerse.

INDÉCROTTABLE, adj. m. f. (fig. y satir.) Cerril, que no puede deshastarse, o pulirse: dicese de las personas toscas, ó ásperas.

INDÉFECTIBILITÉ, s. f. Indefectibilidad : imposibilidad de no faltar, o senecer.

INDEFECTIBLE, adj. m. f. Indefectible : quepuede faltar, o fenecer.

INDEFINI, IE, adj. Indefinido, in-

determinado: lo que no tiene términos fijos. INDÉFINIMENT, adv. De un modo in-

definido, sin restriccion.

INDÉFINISSABLE, adj., m. f. Indesinible : dicese regularmente de las personas, y de su carácter.

\* INDÉFINITÉ, s. f. Indefinidad : cuali-

dad de lo indefinido.

INDÉLÉBILE, adj. m. f. Indeleble : lo

que no se puede borrar.

INDKLĪBERÉ, REE, adj. Indeliberado: hecho sin deliberacion, sin proposito.

indemnizado.

INDEMNISE, EE, p. p. V. Indemniser. | adj. Indemnizado.

INDEMNISER, v. a. Indemnizar, resarcir: reparar à alguno los danos y perjuicios padecidos.

INDEMNITE, s. f. Indemnisacion, resarcimiento: de una pérdida, o daño.

INDÉPENDAMMENT, adv. Independientemente. || Usase no absolutamente, sino con régimen : v. gr. Indépendamment de : prescindiendo de, excepto, dejando aparte.

INDEPENDANCE, s. f. Independencia : estado del que no está sujeto, ni depen-

de de nadie.

INDEPENDANT, ANTE, adj. Independiente : el que no está sujeto, ni depende de nadia.

\* INDEPENDANS, s.m. pl. Independieutes : sectarios que no reconocian binguna autoridad eclesiástica.

\* INDEPENDANTISME, s. m. Secta de los independientes.

INDESTRUCTIBILITÉ, s. f. Indestructibilidad: incapacidad, ó imposibilidad de ser una cosa destruida, ó aniquilada.

INDESTRUCTIBLE, adj., m. f. Indestructible: que no puede ser destruido, o aniquilado.

INDETERMINATION, s. f. Indetermina-

cion, irresolucion.

INDÉTERMINÉ, ÉE, adj. Indeterminado, indefinido: hablando de cosas. | Indeterminado, indeciso, irresoluto: hablando de personas.

INDETERMINEMENT, adv. Indeterminadamente: vagamente, sin especifi-

INDEVOT, OTE, adj. Indevoto, poco devoto: úsase como substantivo.

INDEVOTEMENT, adv. Indevotamente, con poca devocion.

INDÉVOTION, s. f. Indevocion, falta de devocion.

INDEX, a. m. Indice: de un libro. || Indice : dicese del dedo segundo de la mano. || Manecilla del relox.|| Index expurgatoire: indice expurgatorio, o simplemente indice.

INDICATEUR, s. m. (anat.) Indicador: músculo del dedo indice.

INDICATIF, IVE, adj. Indicante: que da señales ó muestros de alguna cosa.

INDICATIF, s. m. (gram.) Indicativo: primer modo de cada verbo.

INDICATION, s. f. Indicacion: la accion de indicar, ó señalar.

INDICE, s. m. Indicio: asomo: señal ligera de alguna cosa.

INDICIBLE, adj. m. f. Indecible, inexplicable: dícese del gozo, gusto, ó dolor.

INDICTION, s. f. Indiction, convocation: |cosa.

INDEMNE, adj. m. f. (for.) Indemne, para un Concilio. || Convocacion: para unas Cortes, etc. | Indiction romaine: indiction romana, período o revolución de quince

> INDICULE, s. m. Indiculo, indice: lo que muestra, é indica.

> INDIENNE, s. f. Indiana: tela de coton pintado.

> INDIFFÉREMMENT, adv. Indiferentemente, con indiferencia: y tambien sin distincion, sin excepcion.

> INDIFFERENCE, s. f. Indiferencia, desinteres : ningun apego del ánimo á las cosas. | Indiferencia: timeza, frialdad.

> INDIFFERENT, ENTE, adj. Indiferente, hablando de las cosas, lo que no es de suyo bueno ni malo , lo que no interesa mas de un modo que de otro, lo que no trae consecuencia alguna. 4 Indiferente: hablando de personas, el que no está mas inclinado 🛚 á una parte que à otra; ó el que por nada se mueve, y á quien ninguna cosa le interesa. En este, último sentido se usa tambien como substantivo.

> INDIGENCE, s. f. Indigencia, necesidad, pobreza.

> INDIGENE, adj. y s. m. f. (didasc.) Indigena : natural de un pais. || Hablando de plantas, se usa como adjetivo, y dice lo opuesto á exólico.

INDIGENT, ENTE, adj. Indigente, ne-

cesitado.

INDIGESTE, adj. m. f. Indigesto: de mala digestion, difficil de digerir. || (fig.) Indigesto, mal digerido dicese de las obras pesadas, escritas sin método, orden, ni claridad.

INDIGESTION, s. f. Indigestion: falta de coccion en el estomago.

INDIGETE, s. m. Indigete: nombre que daban los autigues a los héroes ó semidioses particulares de su tierra ó pais.

\*INDIGITAMENT, s. m. Libro de los pontifices romanos.

INDIGNATION, s. f. Indignacion: ira, empjo por una cosa injusta, contraria à la razon, o à la virtud.

INDIGNE, adj. m. f. Indigno: el que no es digno, que no merece alabanza, premio, compasion, favor. | Indigno, fec, indecoroso, reprehensible: hablando de lo que no corresponde al honor, al estudo, etc. || Indigno , vil , ruin : hablando de tratos y acciones.

INDIGNÉ, ÉE, p. p. V. Indigner. ||adj.

Indignado.

INDIGNEMENT, adv. Indignamente: vilmente, ruinmente.

INDIGNER, v. a. Indignar: excitar la indignación, ó el enojo.

INDIGNER (S'), v. r. Indignarse: tomar justa ira ó enojo contra alguno, ó alguna INDIGNITE, s. f. Indignidad: demérito, falta de mérito, para obtener alguna cosa. || Enormidad, fealdad: ruindad: de alguna accion. || Infamia, vilipendio, improperio, con que se trata á alguno.

INDIGO, s. m. Añil : masa ó polvos colorantes que se sacan de un arbusto de las In-

dias.

INDIGOTERIE, s. f. Plantio y hacienda

de añil, y tamhien la fábrica.

\*INDIGOTIKE, s. m. Añil: arbusto del cual se saca la pasta ó polvos azules, que tienen el mismo nombre en español y en frances, el de indigo.

\* INDILIGENT, ENTE, adj. (ant.) Ne-

gligente, tardo,

INDIQUÉ, ÉE, p. p. V. Indiquer. | adj.

Indicado.

INDIQUER, v. a. Indicar: enseñar, dar señas ó conocimiento de alguno, ó de alguna cosa. || Indicar, señalar: dar dia ú hora para alguna junta.

\*INDÍRE, s. m. (for.) Cierto derecho domínical, por el cual duplicaba el señor sus

feudos en ciertos casos.

INDIRECT, ECTE, adj. Indirecto: lo que no va directamente al fin: aunque se incline á él.

INDIRECTEMENT, adv. Indirecta-

mente.

INDISCERNABLE, adj. m. f. Indiscer-

nible, que no se puede discernir.

INDISCIPLINABLE, adj. m. f. Indisziplinable: incapaz de enseñanza, ó disciplina.

INDISCIPLINE, s. f. Indisciplina.

INDISCIPLINÉ, ÉE, adj. Indiscipli-

nado: falto de disciplina.

INDISCRET, ETE, adj. Indiscreto: falto de discrecion, de prudencia. Úsase alguna vez como substantivo, cuando se toma por falta de reserva, ó cautela.

INDISCRÈTEMENT, adv. Indiscreta-

mente, con poca discrecion.

INDISCRÉTION, s. f. Indiscrecion.

INDISPENSABLÉ, adj. m. f. Indispensable: aquello de que uno no puede prescindir, ó desentenderse. || Indispensable, preciso: que ha de hacerse de necesidad.

INDISPENSABLEMENT, adv. Indis-

pensablemente, por precision.

INDISPONIBLE, adj. m. f. (for.) Indisponible: aquello de que no se puede disponer.

INDISPOSÉ, ÉE, p. p. V. Indisposer.

|| adj. Indispuesto, desavenido, enemistado.
Indispuesto: desazonado: en la salud.

INDISPOSER, v. a. Indisponer: poner

mal à uno contra otro, enemistarle.

INDISPOSITION, s. f. Indisposicion: desazon: en la salud. || Desafecto, desaveniencia: quiebra en el fayor, en la amistad.

INDISPUTABLE, adj. m. f. Indisputable: que no se puede disputar.

\* INDISPUTABLEMENT, adv. Indisputa-

blemente.

INDISSOLUBILITÉ, s. f. Indisolubilidad: calidad de lo que no se puede disolver, así en lo físico, como en lo moral.

INDISSOLUBLE, adj. m. f. Indisoluble: lo que no se puede disolver, así en lo lísico

como en lo moral.

INDISSOLUBLEMENT, adv. Indisolu-

INDISTINCT, INTE, adj. Mal distinguido, confuso, poco claro: dicese de los so-

nidos, y de las ideas.

INDISTINCTEMENT, adv. Indistintamente, confusamente, sin distinguirse. || Indistintamente, sin distincion: sin hacer diferencia.

\*INDISTINCTION, s. f. Indistincion,

confusion.

INDIVIDU, s. m. Individuo: el ente animal que hace parte de su especie. || Individuo: se toma en estilo jocoso por la propia persona » y así se dice: avoir soin de son individu: cuidar del individuo.

\* INDIVIDUALISER, v. a. Individuali-

sar considerar individualmente.

INDIVIDUEL, ELLE, adj. Individual: que pertenece al individuo.

'INDIVIDUELLEMENT, adv. Indivi-

dualmente.

INDIVIS, ISE, adj. (for.) Indiviso: lo que no está dividido. || Par indivis: por indiviso.

INDIVISIBILITÉ, s. f. Indivisibilidad : la calidad de no poderse dividir una cosa por su

pequeñez

INDIVISIBLE, adj. m. f. Indivisible: lo que no se puede, ó no es capaz de dividirse.

INDIVISIBLEMENT, adv. Indivisible-

mente, inseparablemente.

\* IN-DIX-HUIT, s. m. En diez y ocho: libro cuyo pliego compone diez y ocho hojas.

INDOCILE, adj. m. f. Indocil: el que repugna en la enseñanza, al consejo, etc.

INDOCILITÉ, s. f. Indocilidad : repugnancia á dejarse enseñar, gobernar, etc.

INDOLEMMENT, adv. Indolentemente,

con indolencia.

INDOLENCE, s. f. Indolencia: insensibilidad, desidia, frialdad.

INDOLENT, ENTE, adj. y s. Indolente:

insensible, tho, desidioso.
INDOMPTABLE, adj. m. f. Indoma-

indomptable, adj. m. f. Indomable, indomito, indomenable.

INDOMPTÉ, EE, adj. Indomito, no domado, bravio.

IN-DOUZE, s. m. Libro en dozavo.

INDU, UE, adj. Indebido, irregular: contra razon, ley, ó costumbre. || Venir à une heure indue: venir à una hora irregular, à deshora.

INDUBITABLE, adj. m. f. Indubitable:

lo que no se puede dudar.

INDUBITABLEMENT, adv. Indubitablemente, sin ninguna duda: seguramente.

INDUCTION, s. f. Induccion, inducimiento: persuasion, instigacion para hacer alguna cosa. || Induccion, ilacion, secuela.

INDUIRE, v. a. Inducir, impeler, persuadir: á uno á hacer alguna cosa. || Inducir, inferir: sacar consecuencia.

INDUIT, ITE, p. p. V. Induire.

\* INDULGEMMENT, adv. Indulgente-

mente, con indulgencia.

INDULGENCE, s. f. Indulgencia: facilidad en tolerar, disimular, ó perdonar las faltas agenas. || Indulgencia: gracia concedida por el papa, ó los obispos en remision de las penitencias canónicas. En este sentido se usa regularmente en plural.

INDULGENT, ENTE, adj. Indulgente: facil en tolerar, disimular, o perdonar las

faltas agenas.

INDULT, s. m. Indulto: letras apostólicas para poder nombrar á ciertos beneficios, ó tenerlos contra la disposicion del derecho comun. [Indulto: derecho particular que tenian los cancilleres de Paris, etc. sobre los beneficios vacantes.

INDULTAIRE, s. m. Indultado: la persona que tiene derecho de indulto sobre al-

gun beneficio.

INDUMENT, adv. (for.) Indebidamente,

degalmente, contra las formas.

\*INDURATION, s. f. (cirug.) Induraeion, ó endurecimiento: uno de los modos con que terminan los tumores humorales.

industria, maña: habilidad en cualquier arte. || (prov.) Dicesa: chevalier d'industria: estafador, petardista: que vive y campa à costa agena. || Vivre, subsister d'industria: campar de gulondro, vivir de gorra.

INDUSTRIEL, EIII adj. Industrial: lo

producido por la industria.

INDUSTRIEUSEMENT, adv. Industriosamente, primorosamente, ingeniosamente.

INDUSTRIEUX, EUSE, adj. Industrio-

so: mañoso, diestro, ingenioso.

INDUTS, s. m. pl. Sacerdote revestido para asistir como diacono, ó subdiácono en la misa.

in EBRANLABIE, adj. m. f. Inmoble, firme: que no puede ser movido. || (fig.) Firme, constante, inalterable, inmutable.

INÉBRANLABLEMENT, adv. Constan-

temente, firmemente.

INEFFABILITE, s. f. Inefabilidad: imposibilidad de ser expresada dignamente una

cosa con palabras.

INEFFABLE, adj. m. f. Inefable: que no se puede decir ó explicar, por lo sublime, grande, o respetable de la cosa.

INEFFAÇABLE, adj. m. f. Indelable, inborrable.

INEFFICACE, adj. m. f. Ineficas: que no tiene eficacia, virtud o actividad para obrar lo que se pretende.

INEFFICACITÉ, s. f. Inelicaçia: falta de

actividad.

INÉGAL, ALE, adj. Designal: la comque no corresponde o conviene con otra. Il Designal: dicese de toda superficie que no es llana, lisa, seguida. || (fig.) Designal: dicese de una persona de humor variable, é inconstante.

INEGALEMENT, adv. Designalmente,

sin igyaldad.

INÉGALITÉ, s. f. Desigualdad: la falta de igualdad. || (fig.) Desigualdad: veleidad, inconstancia.

INÉLÉGAMMENT, adv. Sin elegancia. INÉLÉGANCE, s. f. Falta de elegancia. INÉLÉGANT, ANTE, adj. Sin elegancia.

\* INÉLIGIBILITÉ, s. f. Ineligibilidad : calidad de lo excluido de eleccion.

INBLIGIBLE, adj. m. f. Excluido de eleccion: que no puede ser elegido.

INÉLOQUENT, ENTE, adj. (ant.) Sin

elocuencia.

INÉNARRABLE, adj. m. f. Inenarrable : lo que no se puede narrar, ó decir.

INEPTE, adj. m. f. Inepto; incapes, inhábil para alguna cosa. Necio, impertinente, majadero.

INEPTIE, s. f. Inspein, neceded, ab-

surdo.

INÉPUISABLE, adj. m. f. Inagotable: que no se puede agotar. || (fig.) Inagotable. dicese de la ciencia, de la erudicion, de un asunto, de una materia, por su grande abundancia.

INERTE, adj. m. f. Inerte, flojo, de-

jado, desidioso, poco activo.

INERTIE, s. f. Inercia: calidad de los cuerpos de no mudar de estado por sí mismos, sino por una causa exterior. || (fig.) Indolencia, inaccion, desidia.

\* INERUDIT, adj. m. Sin erudicion: in-

docto.

INESPERE, EE, adj. Inesperado: impensado, imprevisto.

INESPEREMENT, adv. Inesperadamente, cuando ménos se espera, ó se esperaba.

INESTIMABLE, adj. m. f. Inestimable, inapreciable: cosa que no se puede estimar dignamente, ó como merece.

ÎNETENDU, UE, adj. (didasc.) Inex-

tenso, que carece de extension.

\* INÉVIDENT, ENTE, adj. Obscuro, sin evidencia.

INÉVITABLE, adj. m. f. Inevitable: lo que no se puede evitar: excusar, o huir.

INEVITABLEMENT, adr. Inevitablemente. INEXACT, ACTE, adj. Inexacto: fulto de exactitud.

INEXACTITUDE, s. f. Inexactitud: falta

de exactitud, de puntualidad.

INEXCUSABLE, adj. m. f. Inexcusable, indisculpable: sin excusa, sin disculpa.

\*INEXECUTABLE, adj. m. f. Que no se

puede egeçutar.

INEXECUTION, s. f. Omision en hacer

jo mandado.

\* INEXERCÉ, ÉE, adj. No egercitado, sin egercicio en una cosa, salto de él.

INEXORABLE, adj. m.f. Inexorable,

severo, que no le ablandan ruegos.

INEXURABLEMENT, adv. Inflexiblemente, sin contemplacion, sin oir ruegos, á todo rigor.

INEXPÉRIENCE, s. f. Impericia: falta

de experiencia.

INEXPÉRIMENTÉ, ÉE, adj. No expe-

rimentado, sin experiencia, inexperto.

INEXPIABLE, adj. m. f. Inexpiable: que no se puede purgar, ó satisfacer, hablando de culpas, ó delitos.

\*INEXPLICABLE, adj. m. f. Inexplicable.

\*INEXPRESSIBLE, V. Inexprimable.

INEXPRIMABLE, adj. m. f. Indecible, que no se puede expresar.

INEXPUGNABLE, adj. m. f. Inexpug-

nable, inconquistable.

\* INEXTINGUIBILITÉ, s. f. Calidad de

lo que es inextinguible.

INEXTINGUIBLE, adj. m. f. Inextinguible: que no se puede extinguir, ó apagar.

INEXTRICABLE, adj. m. f. Inextrica-

ble, intrincado, confuso, enmaranado.

INFAILLIBILITÉ, s. f. Infalibilidad: suma certeza, seguridad de una cosa. || Infalibilidad: incapacidad de errar, ó de inducir á error.

INFAILLIBLE, adj. m. f. Infalible: sumamente cierto, y seguro. || Infalible: que no puede errar, ni inducir a error.

INFAILLIBLEMENT, adv. Infalible-

mente, seguramente.

INFAISABLE, adj. m. f. No hacedero,

no factible: que no se puede hacer.

INFAMANT, ANTE, adj. Infamatorio: infamativo.

INFAMATION, s. f. Infamacion: nota de infamia.

INFAME, adj. y s. m. f. Infame: sin bonva ni reputacion. Usase tambien como substantivo. || Infame, vil, ruin: hablando de cosas.

INFAMIE, s. f. Infamia: deshonta. || Infamia: ruindad, vileza. || Infamia: opro-

bio, baldon.

INFANT, ANTE, s. Infante, infanta: título de los hijos segundos de los reyes de España.

INFANTERIE, s. f. Infanteria: tropa

de á pié.

INFANTICIDE, s. m. (for.) Infanticidio: el homicidio de un niño, ó criatura. H Infanticida: la persona que comete este liomicidio.

\* INFATIGABILITÉ, s. f. Infatigabili -

dad : cualidad de ser infatigable.

INFATIGABLE, adj. m. f. Insatigable, incansable.

INFATIGABLEMENT, adv. Infatigablemente, sin cansarse.

INFATUATION, s. f. Infatuacion, ciega preocupacion, encaprichamiento: á favor de alguno, ó de alguna cosa.

INFATUÉ, ÉE, p. p. V. Infatuer.

*adj.* Infatuado.

INFATUER, v.a. Infatuar: preocupar, encaprichar ciegamente á uno por alguno, ó alguna cosa.

INFATUER (S') (de), v. r. Infatuarse: preocuparse, encapricharse ciegamente, por

alguno, ó alguna cosa.

INFECOND, UNDE, adj. Infecundo,

estéril.

INFÉCONDITÉ, s. f. Infecundidad, es-terilidad.

INFECT, ECTE, adj. Infecto, inficionado: corrompido, hediondo.

INFECTÉ, ÉE, p. p. V. Infecter. || adj.

Infectado, inficionado, corrompido.

INFECTER, v. a. Infectar, inficionar, corromper.

INFECTION, s. f. Infeccion, hedor:

corrupcion.

INFÉLICITÉ, s. f. Infelicidad, desgracia.

INFEODATION, s. f. Enfeudacion.

INFÉODÉ, ÉE, p. p. V. Inféoder. || adj. Enfeudado.

INFÉODER, v. a. Enfeudar, dar en seudo. || Dimes inféodées: diezmos enagenados por la iglesia, y poseidos por legos.

INFERE, EE, p. p. V. Inferer.

INFERER, v. a. Inferir : sacar por consecuencia.

INFERIEUR, EURE, adj. y s. Inferior, bajo: lo que está abajo. || Inferior: el que está debajo de otro en saber, poder, valor, puesto, ó mando.

INFÉRIEUREMENT, adv. Inferiormen-

te, con inferioridad.

INFÉRIORITÉ, s. f. Inferioridad : el estado ó condicion de inferior.

\* INFERMABLE, adj. m. f. Que no puede cerrarse.

INFERNAL, ALE, adj. Infernal: cosa de infierno, ó perteneciente á él.

INFERTILB, adj. m. f. Infecundo, es-

INFERTILITÉ, s. f. Infecundidad, esterilidad.

INFESTE, EE, p. p. V. Infester.

infester: hacer danos y estragos el enemigo en las tierras, é en los marca. Il Infester: incomodar, trabajar. (532)

INFIBULE, EE, p. p. V. Infibuler. adj. Cerrado.

INFIBULER, v. a. Cerrar : por medio de

un anillo, ó candado.

INFIDELE, adj. m. f. Infiel, desleal, sementido, pérfido: hablando de personas. || Infiel: no conforme à la verdad, que desdice del original : hablando de copias , extractos, relaciones, etc. | Infiel, descreido: el que no tiene la verdadera se, el no bautizado. Usase muchas veces como substantivo.

INFIDELEMENT, adv. Infielmente, con

insidelidad.

INFIDELITE, s. f. Infidelidad, deslealand, perfidia. | Infidelidad, falta de conformidad con la verdad, con el original: hablando de copias, extractos, relaciones, retratos, etc. | Infidelidad : negacion de la verdadera fe, o creencia.

INFILTRATION, s. f. Infiltracion, recaladura: la penetracion de un líquido por

los poros de un euerpo sólido.

INFILTRER (S), v. r. Infiltrarse, recalar : penetrar un líquido por los poros de un cuerpo sólido.

INFIME, adj. m. f. Infimo: el mas hajo. INFINI, s. m. Infinito: lo que no tiene limites. | A l'infini, adv. A nunca acabar, sin fin, eternamente, por una eternidad.

INFINI, IE, adj. Infinito: sin fin, limite, ó término. || Infinito: tómase por in-

numerable.

INFINIMENT, adv. Infinitamente: sin fin, ni término. | Infinitamente: imponderablemente, en extremo. || ( arit. ) Dicese: Les infiniment petits: los infinitamente pequeños: cantidades concebidas como mas pequeñas que cualquiera cantidad que se pueda asignar.

INFINITE, s. m. Infinidad: calidad de lo que es infinito. || Infinidad : muchedum-

bre, innumerable.

INFINITESIMAL, ALE, adj. (matem.) Infinitesimal: dicese siempre con las voces cálculo, cantidad.

\* INFINITESIME, s. f. (geom.) Infinitésima : parte infinitamente pequeña de cual-

quiera cantidad.

INFINITIF, s. m. Infinitivo: uno de los modos del verbo que no denota tiempo determinado, ni número, ni persona.

INFIRMATIF, IVE, adj. (for.) Lo que

infirma, o invalida

INFIRME, adj. y s. m. f. Enfermizo, doliente, achacoso: enclenque. || Enfermo, frágil, débil: hablando en sentido místico.

INFIRMÉ, ÉE, p. p. V. Infirmer. || adj.

Infirmado, invalidado, debilitado.

INFIRMER, v. a. (for.) Infirmar, invalidar. || (diddet.) Debilitar: una prueba, un testimonic.

INFIBULATION, s. f. Ligadura, cerra-, en que se cara á los enfermos en una comunidad; ó la sala destinada á este efecto en un hospital.

INFIRMIER, IERE, subst. Enfermero: persona destinada á cuidar de los enfermos.

INFIRMITE, s. f. Dolencia, achaque: indisposicion, ó enfermedad habitual. [ ( fig.) Enfermedad, flaqueza: hablando de la fragilidad de la naturaleza humana.

INFLAMMABILITE, s. f. Aptitud para inflamarse : calidad de lo que es inflamable.

INFLAMMABLE, aaj. m. f. Inflamable : lo que es fácil de inflamarse, ó de levantar llama.

INFLAMMATION, s. f. Inflamacion, encendimiento. || Inflamacion : dicèse de los males que provienen de ardor de la sangre.

INFLAMMATOIRE, adj. m. f. Inflamatorio: dícese en medicina de lo que causa

indamacion.

\* INFLATION, s. f. Inflacion, hinchazon,

INFLEXIBILITÉ, s. f. Inflexibilidad.

INFLEXIBLE, adj. m. f. Inflexible : que no se deja doblar, ó vencur. Usase comunmente en sentido moral.

INFLEXIBLEMENT, adv. Inflexible-

mente, fuertemente.

INFLEXION, s. f. Inflexion: variacion y quiebros de la voz. [ (gram.) Instexion : la variacion de los nombres, y de los verbos. Inflexion du corps : disposicion natural para encorvar é inclinar el cuerpo.

INFLICTIF, IVE, adj. Inflictiva: pena corporal impúcsta, ó que se ha de imponer.

INFLICTION, s. f. Imposicion de pena corporal por la justicia, ó la condena á tal pena.

INFLIGE, EE, p. p. V. Infliger.

INFLIGER, v. a. Imponer: una pena corporal por sentencia de juez.

\* INFLORESCENCE, s. f. Inflorescencia: disposicion de las flores, lugar donde nacen. INFLUÉ, ÉE, p. p. V. Influer.

INFLUENCE, s. f. Influencia, influjo: dicese lo primero en sentido físico, y lo segundo en sentido moral.

INFLUENCER, v. a. (fig.) Influir: en

algun negocio, empeño.

INFLUER, v. n. Influir : dicese en el sentido sisico y moral. En este último se usa como neutro regularmente : influer sur · influir en, o tener influjo sobre. \* IN-FOLIO, V. Folio.

ŧ

INFORMATION, s. f. Informacion, insorme: dicese en lo sorense, y en el estilo comun. | Aller aux informations, prendre des informations: andar inquiriendo, averiguando la verdad de algun hecho, ó suceso.

INFORME, adj.m. f. Informe: imperfecto, que no tiene la forma y perseccion que del.ia INFIRMERIE, s. f. Enfermeria: parage | tener. Dicese en lo físico, como en lo moral.

INFORME, EE, p. p. V. Informer. || 1 adj. Informado.

INFORMER, v. a. Informar: dar la forma, o la materia. Il Informar : instruir, en-

INFORMER (S') (de), v. r. Informerse:

tomar informes, ó noticias.
\*INFORTIAT, s. m. Inforciado : la segunda parte del digesto.

INFORTUNE, s. f. Info: tunio, desven-

tura, desgracia.

INFORTUNE, EE, adj. Desventurado, desgraciado, desdichado. Usasu tambien como susbiantivo.

INFRACTEUR, s. m. Infractor, transgresor, contraventor : de una ley, hando, o edicto.

INFRACTION, s. f. Infraccion, quebrantamiento, transgresion, contravencion: de una ley, bando, ó edicto.

INFRUCTUEUSEMENT, adv. Infructuosamente: sin fruto, sin provecho.

INFRUCTUEUX, EUSE, adj. Infructifero, estéril. | (fig.) Infructuoso, inútil, Vano.

INFUS, USE, adj. Infuso: infundido por don especial del cielo, como sabidurm, ciencia.

INFUSE, EB, p. p. V. Infuser. | adj. Puesto en infusion.

INFUSER, v. a. Echar en infusion.

INFUSIBLE, adj. m. f. Infundible, que no se puede fundir, o derretir, que no sufre fusion.

INFUSION, a. f. Infusion: dicese de la accion de poner un ingrediente en infusion; y del líquido en que ha estado echado. || (fig.) Infusion: gracia infusa en el alma, etc.

\* INFUSOIRES, adj. y s. m. pl. Infusorios. Dicese de los insectos que nacen en las aguas

encharcadas.

INGAMBE, adj. m. f. (vulg.). Vivaricho, avispado: de la muger se puede decir pizpereta.

\*INGÉNÉRABLE, adj. m. f. Ingenerable: lo que no puede ser engendrado.

INGENIER (S'), v. r. Ingeniarse, handearse : buscar trazas ó amaños para lograr

algo. Es vos del estilo familiar.

INGENIEUR, s. m. Ingeniero: el que posee la arquitectura militar, y dirige los trabajos para el ataque y defensa de las plazas.

INGÉNIEUSEMENT, adv. Ingeniosa

INGÉNIEUX, EUSE, adj. Ingenioso: lleno de ingenio, trazas, o invencion.

INGÉNÚ, UE, adj. Ingenuo: franco,

stncero, sin doblez.

INGÉNUITÉ, s. f. Ingenuided, fran-

queza, lisura, sinceridad.

INGENUMENT, adv. Ingenuamente. INGÉRER (S') (dans), v. r. Entreme | Sepultado, enterrado.

terse, melerse, mezclarse: en lo que á uno no le toca.

INGRAT, ATE, adj. y s. Ingrato, desagradecido. [ (fig.) Ingrato: dicese de una tierra ó trabajo que no produce, ó que da poca utilidad.

\* INGRATEMENT, adv. Ingrammente. INGRATITUDE, s. f. Ingratitud : des-

agradecimiento.

INGRÉDIENT, s. m. Ingrediente : lo que entra en la composicion de una medicina, de un tințe, barniz , etc.

INGUERISSABLE, adj. m. f. Incura-

ble, insanable.

INGUINAL, ALE, adj. (cirug.) Ingui-

nario: lo que pertenece à las ingles.

INHABILE, adj. m. f. Inhábil, incapaz: dicese de aquel à quien el derecho no reconnce con las calidades necesarias para ciertos actos.

INHABILETE, s. f. Falta de habilidad. INHABILITE, s. f. (for.) Inhabilidad, incapacidad: falta de las calidades necesarias en una persona para ciertos actos civiles.

INHABITABLE, adj. m. f. Inhabitable:

que no se puede habitar.

INHABITE, EE, adj. Inhabitado: despoblado, desierto.

INHABITUE, EE, adj. Deshabituado: que no tiene, o no tiene ya el habito.

INHABITUDE, s. f. Falta de hábito, ó

costumbre.

INHERENCE, s. f. (filos.) Inherencia: la union intima de dos cosas, como del accidente con la substancia.

INHERENT, ENTE, adj. Inherente: lo

que tiene union intima con otra cosa.

INHIBÉ, ÉE, p. p. V. Inhiber. | adj. Inhibido , prohibido.

INHIBER, v. a. (for.) Inhibit: prohibit á un juez el conocimiento de alguna causa.

INHIBITION, . f. (for.) Inhibition: prohibicion à un juez del conocimiento de a iguna causa.

\* INHIBITOIRE, adj. m. f. Inhibitoria:

que inhibe, ó prohibe.

INHOSPITALIER; IERE, adj. Inhumano: falto de hospitalidad para con su prógimo.

INHOSPITALITE, s. f. Inhospitalidad: falta de hospitalidad, ó de caridad con los extrangeros, o peregrinos.

INHUMAIN, AINE, adj. Inhumano: cruel, desapiadado.

INHUMAINEMENT, adv. Inhumanamente.

INHUMANITE, c. f. Inhumanidad: suma crueldad, barbarie, sulta de huma-

INHUMATION, s. f. Entierro, entierramiento, sepultura: dicese del acto de supultar un cadayer.

INHUMÉ, ÉE, p. p. V. Riccard adj.

INHUMER, v. a. Enterrar, sepultar: j dar sepultura.

INIMAGINABLE, adj. m. f. Inimagi-

nable, no imaginable.

INIMITABLE, adj. m. f. Inimitable: que no puede ser imitado.

INIMITIE, s. f. Enemistad, aversion,

antipatia.

ININTELLIGIBLE, adj. m. f. Ininteligi-

ble: lo que no se puede entender.

ININTELLIGIBILITE, s. f. La calidad de lo que no es inteligible.

INIOUE, adj. m. f. Inicuo: injusto,

INIQUEMENT, adv. Inicuamente.

INIQUITE, s. f. Iniquidad, maldad, injusticia grande.

INITIAL, ALE, adj. Inicial : dicese de la letra mayúscula con que comienza un ca-

pitulo, ó párrafo.

INITIATION, s. f. Iniciacion: ceremonia con que se admitia alguno á la participacion de ciertos misterios entre los gen-

DNITIATIVE, s. f. Derecho de habiar el

INITIE, EE, adj. Iniciado.

INITIER, v. a. Iniciar : admitir á la participacion de ciertos misterios entre los antiguos gentiles. Por extension se dice de cualquiera culto, doctrina, o ciencia abs-

INJECTER, v. a. (cirug.) Inyectar: introducir algun fluido en otro cuerpo por medio de una geringuilla.

INJECTION, s. f. Inyeccion: la accion

de inyectar.

INJONCTION, s. f. Mandamiento, orden

cxpresa.

INJOUABLE, adj. m. f. Que no puede representarse. Dicese de una comedia.

INJURE, s. f. Injuria, ultrage. || Injuria, haldon, denuesto. || L'injure, o les injures du temps : la inclemencia del tiempo : las ruinas causadas por él.

INJURIER, v. a. Injuriar, agraviar,

ofender á alguno con palabras.

INJURIEUSEMENT, adv. Injuriosamente, con injuria.

INJURIEUX, EUSE, adj. Injurioso: lo

que injuria y agravia.

INJUSTE, adj. m. f. Injusto: lo que no

ės justo.

INJUSTEMENT, adv. Injustamente.

INJUSTICE, s. f. Injusticia: accion con-

traria à la justicia.

INLISIBLE, adj. m. f. Inlegible: lo! que no se puede leer, ó es muy disicil de

INNAVIGABLE, adj. m. f. Innave-

gable.

INNÉ, ÉE, adj. Innato: natural, y como nacido en el mismo sugeto.

INNOCEMMENT, adv. Inocentemente, sin malicia, tontamente.

INNOCENCE, s. f. Inocencia: estado del que es inocente en todos los sentidos, de sin culpa, de sin malicia, de simple, de cándido. | Age d'innocence: la infancia.

INNOCENT, ENTE, adj. y a. Inocente: libre, exento, de culpa, cuando se contrapone á reo, ó culpado. || Inocente : simple, bendito. Il Inocente: niño que no ha Hegado á edad de pecar. || Inocente : que no es nocivo: hablando de cosas. ||Inucente, puro, cándido; hablando del ánimo. || Les innocens: los niños y santos ingcentes. | Tourse *innocente :* empanada de paleminos.

\* INNOCENT, s. m. (n. p.) Inocencio. INNOCENTE, EE, p. v. Inno-

center.

INNOCENTER, ø. a. Absolver á uno, declararle por inocente.

INNOMBRABLE, adj. m. f. Innume-

rable: lo que no se puede numerar.

INNOMBRABLEMENT, adv. Sin número, sin cuento.

INNOMME, EE, adj. (for.) Innomi-

nado: se aplica à ciertos contratos.

INNOMINES, adj. m. pl. (anat.) Innominados: dos huesos del espinazo en que encaja el hueso llamado sacro.

\* INOVATEUR, s. m. Innovador. V.Novateur, que es como regularmente se dice.

INNOVATION, s. f. Innovacion.
INNOVE, p. p. V. Innover. || adj. In-

novado.

INNOVER, v. n. Innover: mudar o elterar las cosas, introduciendo novedades.

\* INNUMERABLE, adj. m. f. Innumerable : que no puede numerarse.

\* INUBÉDIENT, s. m. Desobediente: que no obedece.

INOBSERVANCE, V. Inobservation. INOBSERVATION, . f. Inobservan-

cia: falta de observancia.

INOCCUPE, EE, adj. Desocupado, sin ocupacion.

\* IN-OCTAVO, s. m. En octavo: libro cuyos pliegos se pliegan en ocho hojas.

INOCULATEUR, s. m. Inoculador : el que inocula las viruelas.

INOCULATION, s. f. Inoculacion: insercion de las viruelas.

INOCULE, EE, p. p. V. Inoculer. adj. Inoculado: el que tiene las viruelas por inoculacion, ó insercion.

INOCULER, v. a. Inocular : ingerir las

viruelas.

INOCULISTE, s. m. Inoculista: el partidario de la inoculacion.

INODORE, adj. m. f. Sin olor, que no echa olor : dicese de las flores.

INOFFICIEUX, EUSE, adj. (for.) Inoficioso: lo que se hace fuera de tiempo.

INOFFICIOSITÉ, s. f. (for.) Inoficiosidad.

nida de aguas que cubre o anega un ter- en lo físico, y en lo moral. reno. | (fig. ) Inundacion : dicese tambien de gentes, tropas, etc.

INONDE, EE, p. p. V. Inonder.

INONDER, v. a. Inunder: cubrir, d anegar las muchas agues un terreno. || (fig.) Inundar: dicese de las tropas, de los extrangeros: de las modas, de los libros, etc. que se derraman, o entran en gran copia.

INOPINE, EE, adj. Inopinado, impen-

sado.

INOPINÉMENT, adv. Inopinadamente,

impensadamente.

INORGANIQUE, edj. m. f. (hist nat) Inorgánice: cuerpo ó substancia que no tiene órganos vitales, como los animales y vegetales; de modo que inorgánico es cuasi equivalente á mineral.

INOUI, IE, adj. Inaudito, nunca oido:

extraño, singular.

IN-PROMPTU, V. Impromptu.

INQUART, a.m. ( quim.) Union y mescla de tres partes de plata y una de oro.

\* IN-QUARTO, s. m. En cuarto, ó libro en cuarto; cuyos pliegos se doblan en cua-

tro bojas.

INQUIET, ETE, adf. Inquieto, cuidadoso, receloso: y tambien agitado, desasosegado. Cuando significa lo primero, se dice inquiet sur telle chose; y cuando lo segundo inquiet de telle chose. || Hablando de cosas corresponde á desasosegado, como nuit inquiète, sommeil inquiet.

INQUIETANT, ANTE, adj. Inquietador,

que causa o da inquietud.

INQUIETE, ER, p. p. V. Inquieter. adj. Inquietado, desasosegado, impacien-

INQUIETER, v. a. Inquietar, dar cuidado, desasosegar, y á veces impacientar.

INQUIETER (8) (de), v. a. Asligirse,

acongojarse.

INQUIETUDE, s. f. Inquietud, des 150siego, cuidado, y tambien impaciencia.

INQUISITEUR, s. m. Inquisidor : jues

del tribunal del Santo Oficio.

INQUISITION, s. f. Inquisicion: tribunal del Santo Oficio; y tambien se toma por la casa y la carcel de este tribunal. | Inquisicion: tómase en lo forense por pesquisa, aunque es de poco uso.

. INRAMO, s. m. Algodon en rama de

Egipto.

INSAISISSABLE, adj. m. f. Lo que no

se puede coger, ni agarrar.

INSALUBRE, adj. m. f. Insalubre: lo

que es mal sano ó dañoso a la salud.

INSALUBRITÉ, s. f. Insalubridad : ca-

lidad de lo que es danoso á la salud.

INSATIABILITE, s. f. Insaciabilidad: ansia, sed, hambre insaciable. Dicese en lo ssico, y en lo moral.

INSATIABLE, adj. m. f. Insaciable : cosa en otra.

INONDATION, a. f. Inundacion: ave- que no se puede seciar, o satisficer. Die se

INSATIABLEMENT, adv. Insaciable-

INSCIEMMENT, adv. (poč. us.) Sin aberlo, sin conocimiento, ignorantemente.

INSCRIPTION, s. f. Inscripcion: letrero escrito, grabado, ó esculpido, en algun monumento. Partida que una persona pone en un registro, firmándola con su nombre. || (geom.) Figura contenida en un círculo. Inscription en faux: prueba por la que se hace ver en un juicio la falsedad de un instrumento.

INSCRIRE, v. a. Escribir, sentar : el nombre de alguno en registro, lista, nomina, etc. | ( geom. ) Inscribir : formar una

tigura dentro de otra.

INSCRIRE (S'), v. r. Hacerse escribir, o sentar : en algun registro, padron, lista, etc. | (for.) Dicese: s'inscrire en faux: sostener en juicio ser falso un documento, ó escritura, presentada por la parte con-

INSCRIT, ITE, p. p. V. Inscrire. || (fig.) Recrito, sentado: en lista, nómina, matrícu-

la, etc. | Inscrito.

INSCRUTABLE, adf. m. f. Inescrutable, insondable : dicese de los altos juicios o

decretos de Dios.

INSCU (AL'), s. m. Sin noticia, sinciencia, sin saberlo. Siempre va acompañado de los pronombres posesivos: à mon insçu: sin mi noticia: è son insçu: sin tu noticia, à son, ó à leur insçu : sin su noticia, ó sin noticia de ellos, ó de ellas. Otras vedes rige la preposicion de : à l'insçu de son père: sin noticia, sin ciencia, ó sin saberio su padre, etc.

INSECTE, s. m. Insecto: animalejo llamado así por los cortes ó anillos en que se

divide su cuerpo.

\*IN-SEIZE, s. m. Librito en diez y seisavo (en 16°;) : es voz de la imprenta.

INSENSE, EE, adj. Insensato, mentecato, fatuo. Usase tambien como substantivo. INSENSIBILITE, a. f. Insensibilidad:

salta de sentimiento.

INSENSIBLE, adj. m. f. Insensible: que no siente, o no tiene sentido. || Insensible, falto de sentimiento: que no se mueve, o afecta por nada. || Insensible, imperceptible: hablando de cosas, cuyos efectos ó movimientos no se pueden percibir.

INSENSIBLEMENT, adv. Insensible-

mente : de un modo insensible.

INSEPARABLE, adj. m. f. Inseparable : loque no se puede separar.

INSÉPARABLEMENT, adv. Insepara-

blemente. INSÉRÉ, ÉE, p. p. V. Insérer. | adj. Inserto, insertado.

INSÉREH, v. a. Ineertar, ingerir: una

INSERER (8'), v. r. Ingerirse, meterse, introducirse en algun asunto.

\* INSERMENTE, EE, adj. No juramen-

tado: que no ha hecho el juramento.

INSERTION, s. f. Insercion. || Insertion de la petite vérole. V. Inoculation.

\* INSESSION, s. f. ( medic. ) Medio baño. \* INSIDIATEUR, EUSE, adj. Insidioso: que, induce á obrar mal.

INSIDIEUSEMENT, adv. Insidiosamen-

te, engañosamente.

INSIDIEUX, EUSE, adj. Insidioso, en-

INSIGNE, adj. m. f. Insigne, señalado: notable : en alguna linea.

INSIGNIFIANCE, V. Insignification. INSIGNIFIANT, ANTE, adj. Insignifi-

calivo, que nada significa, o expresa.

\* INSIGNIFICATION, s. f. Insignificacion, ninguna significacion: insignificado.

\* INSINUANT, ANTE, adj. El que sabe insinuarse, ó insinuar lo que desea.

\* INSINUATIF, s. m. Regalo, ó presente, que los clérigos hacian en otro tiempo á sus prelados.

INSINUATION, s. f. Insinuacion: la accion de introducir suavemente en el ánimo alguna cosa. | Registro: asiento de una donacion, ó testamento, en un protocolo.

INSINUE, EE, p. p. V. Insinuer.

INSINUER, v. a. Insinuar: introducir blandamente alguna cosa en otra. || ( fig. ) Insinuar : introducir ligera y suavemente en el ánimo ideas, máximas, consejos, etc. || Insinuar: en lo forense, es registrar una donacion, un testamento. | S'insinuer dans l'esprit, dans les bonnes grâces de quelqu'un: insinuarse, captar, ganar el ánimo, la voluntad de alguno.

INSIPIDE, adj. m. f. Insípido, soso, desaborido: sin sabor, ni sazon. || (fig.) Insulso, desaborido, frio: sin sal, sin gracia,

sin alma.

INSIPIDEMENT, adv. Insipidamente:

de un modo insípido.

INSIPIDITE, s. f. Insipidez, desabor: falta de sabor ó sazon en comida, ó bebida. || (fig.) Insulsez, sosería : falta de sal, chiste, gracia.

INSISTER, v. n. Insistir : persistir eu una

razon, demanda o empeño.

INSOCIABILITE, s. f. Insociabilidad:

genio, carácter del que es insociable.

INSOCIABLE, adj. m. f. Insociable: dicese de la persona intratable, ó con quien l no se puede comunicar ni vivir.

\* INSOCIAL, adj. m. f. Insociable: con

quien no se puede vivir en sociedad.

INSOLATION, s. f. (quim.) Insolacion: la accion de exponer al sol alguna cosa para que fermente.

INSOLEMMENT, adv. Insolentemente,

con insolencia.

INSOLENCE, s. f. Insolencia; desacato,

desvergüenza.

INSOLENT, ENTE, adj. y s. Insolente, 06ado, desvergonzado. Usase alguna vez como substantivo. | Insoleute: orgulloso, soberbio.

\* INSOLER, v. a. (quim.) Insolar: poner

alguna cosa al sol para que fermente.

INSOLITE, adj. m. f. (for.) Insolito, contra estilo, contra las formas.

INSOLUBILITÉ, s. f. Insolubilidad:

cualidad de lo que es insoluble.

INSOLUBLE, adj. m. f. Insoluble: que no tiene solucion. || ( quini. ) Insoluble : lo que no puede deshacerse en el agua.

INSOLVABILITE, s. f. Insolvencia:

imposibilidad de pagar una deuda.

INSOLVABLE, adj. m. f. Insolvente: que no tiene con que pagar una deuda.

INSOMNIE, s. f. Insomnio, desvelo, vigilia: privacion del sueño por indisposicion.

INSOUCIANCE, s. f. Indiferencia, indolencia, frescura: carencia de cuidado ó pena por cosa alguna.

INSOUCIANT, ANTE, adj. y s. Indiferente, indolente, fresco: que no toma cui-

dados ó pena por nada.

INSOUMIS, ISE, adj. Poco sumiso, o no sumiso.

INSOUTENABLE, adj. m. f. Insostenible, que no se puede sostener, ó defender.

INSPECTER, v. a. Inspeccionar: revistar, reconocer por incumbencia ú oficio un

establecimiento, ú obra pública.

INSPECTEUR, s. m. Inspector: el que tiene cargo de revistar ó examinar algunas obras, ó trabajos públicos. || Inspector: dicese del oficial general que tiene la inspeccion de la tropa, como de la infanteria; de la caballería, etc.

INSPECTION, s. f. Inspeccion: acto de reconocer o examinar una cosa con la vista. || Inspeccion: incumbencia ó encargo para dirigir ó celar algun establecimiento, ú obra pública. || Inspeccion: revista de inspector, hablando de tropas.

INSPIRATEUR, adj. Inspirador: el que

inspira.

INSPIRATION, s. f. Inspiracion: la accion de inspirar. || Inspiracion : consejo, sugestion. || Inspiration divine: inspiracion

INSPIRÉ, ÉE, p. p. V. Inspirer. || adj.

Inspirado.

INSPIRER, v. a. Inspirer: sugerir, introducir en el alma ciertos movimientos, ó ideas.

INSTABILITE, s. f. Instabilidad, inconstancia : falta de seguridad y permanencia en las cosas humanas.

\* INSTABLE, adj. m. f. Instable: que no es estable.

INSTALLATION, s. f. Instalacion: toma de posesion de algun empleo, ó dignidad.

adj. Instalado, puesto en posesion.

INSTALLER, v. a. Instalar : poner en posesion à alguno de un empleo, o dignidad.

INSTAMMENT, adv. Encarecidamente,

con instancia : con empeño.

INSTANCE, s. f. Instancia: solicitud, ruego. Usase regularmente en plural. || Instancia : demanda en justicia.

INSTANT, ANTE, adj. Urgente, eficaz,

activo.

INSTANT, s. m. Instante: el mas corto espacio del tiempo. Latamente se dice instante, o momento. | A l'instant, adv. Al instante, al momento, luego, al punto.

INSTANTANE, EE, adj. Instantaneo, momentaneo: que solo dura un instante,

un momento.

INSTANTANÉITÉ, s. f. (didáct.) Ins-

tantaneidad : existencia instantanea.

INSTAR (A L'), adv. (for.) A modo de: á egemplo de : lo mismo que.

INSTAURATION, .. f. Instauracion:

renovacion, restablecimiento.

INSTIGATEUR, TRICE, s. Instigador, incitador : el que instiga é incita à hacer aiguna cosa mala.

INSTIGATION, s. f. Instigacion : sugestion, incitacion, para hacer alguna com.

Tomase en male parte.

INSTIGUE, EE, p. p. V. Instiguer. |

adj. Instigado.

INSTIGUER, v. a: Instigar: inducir, meitar, con el consejo, á hacer alguna cosa. Tómase en mala parte.

INSTILLATION, s. f. La accion o el efecto de echar gota à gota un licor sobre

aiguna cosa.

INSTILLÉ, ÉE, p. p. V. Instiller.

INSTILLER, v. a. Rchar poco á poco, ó gota á gota, un licor sobre alguna cosa. || (fig.) Instilar inspirar, introducir insensiblemente en el ánimo algun error, ó mala doctrina.

INSTINCT, s. m. Instinto: el sentimiento y sagacidad natural en los animales. || Instinto: en el hombre se toma por aquel primer movimiento con que obra, sin proceder la

reflexion.

\* INSTINCTIF, IVE, adj. De, 6 por ins-

\*INSTINCTIVEMENT, adv. Por ins-

INSTITUÉ, ÉE, p. p. V. Instituer.

ædj. Instituido.

INSTITUER, v. a. Instituir: fundar: establecer. || Poner en cargo, en funcion, etc. || (for.) Dicese: instituer héritier: insti-

tuir, nombrar heredero. INSTITUT, s. m. Instituto: regla bajo la cual vive o se gobierna un cuerpo, o comunidad. || Instituto: establecimiento literario, que reside en Paris, y reemplaza las

INSTALLÉ, ER, p. p. V. Installer. | | principales academias que existian antes de la revolucion.

INSTITUTES, s. f. pl. Instituta: el compendio de derecho civil de los Romanos, compuesto de órden del emperador Justiniano

INSTITUTEUR, TRICE, s. Instituidor, fundador : el que establece , ó funda alguna casa. || El que dirige una de estas escuelas

que llaman institution.

INSTITUTION, s. f. Institucion, fundacion: accion de fundar, ó establecer, y tambien la misma cosa fundada. | Institucion: enseñanza, educacion y tambien la casa en donde se da esta educacion. 🛚 Insti- . tucion de heredero; nombramiento que se hace en el testamento de la persona que ha de heredar.

INSTRUCTEUR, s. m. Instruidor, ensenador, el que instruye. Dicese sobre todo de los oficiales que instruyen à los soldados nue-

INSTRUCTIF, IVE, adj. Instructive: lo

que instruye.

INSTRUCTION, s. f. Instruccion, enseñanza: accion de instruir, de enseñar. Instruccion: conocimiento o saber adquirido en alguna ciencia, o facultad. || Instruccion: advertencias ó reglas que se dan á un comisionado para el manejo de su encargo: y tambien documento ó consejo que se da á otro. En estos dos sentidos se usa en plural. | Instruction d'un procès : disposicion de un pleito para su vista.

INSTRUIRE, v. a. Instruir, enseñar. Instruir: informar, dar noticias. || Sacar la

minuta de un pleito para su vista.

INSTRUIT, ITE, p. p. V. Instruire. adj. Instruido, enseñado. || Instruido: informado, enterado.

INSTRUMENT, s. m. Instrumento: en ámbas lenguas tiene las mismas acepciones

en sontido propio, y en el figurado.

INSTRUMENTAL, ALE, adj. Instrumental: que pertenece à los instrumentos, hablando de música. || Instrumental: que sirve de instrumento, hablando de causas.

INSTRUMENTER, v. n. (for.) Otorgar, autorizar: escrituras, ó instrumentos

públicos.

INSU (A L'), V. Insçu.

INSUBORDINATION, s. f. Falta de subordinacion.

INSUBORDONNÉ, EE, adj. Poço sumiso, revoltoso.

INSUFISAMMENT, adv. De un modo

no suficiente, no bastante.

INSUFFISANCE, s. f. Insuficiencia: corto poder ó virtud de las razones, de los medios, de los argumentos. || Insuficencia, incapacidad : de una persona.

INSUFFISANT, ANTE, adj. Insuficien-

te: no suficiente, no bastante.

INSULAIRE, adj. m. f. Isleño: watu-

como adjetivo, y en este caso se puede decir tambien insulano.

"INSULTABLE, adj. m. f. (milic.) Expaesto á un ataque, o a ser acometido.

INSULTANT, ANTE, adj. Insultante,

injurioso, ofensivo.

INSULTE, s. f. Insulto, denuesto: in-juria, ultraje. || Acometimiento, ataque: golpe de mano en la guerra. Il Mettre une place hors d'insulte : fortificar una plasa de modo que no pueda tomarsa de asalto.

INSULTE, EE, p. p. V. Insulter. | adj.

Insultado.

INSULTER, v. a. Insultar, ultrajar: maltratar de palabras, etc. [[ Embestir, acometer ; una plaza , una escuadra.

\*INSUPERABLE, adj. m. f. Insupera-

ble : que no puede superarse.

INSUPPORTABLE, adj. m. f. Insoportable, inaguantable: hablando de genios, acciones, conducta. | Insufrible, intolerable : hablando de una mala obra, escrito, música, canto, etc.

INSUPPORTABLEMENT, adv. Pésimamente: satalmente. Dicese de lo que se egecuta tan mai , que no se puede tolerar.

\*INSURGÉ, ÉÉ, s. y adj. Rebelde: el

que está en insureccion.

INSURGENS, a. m. pl. Insurgentes: nombre de ciertas tropas húngaras, quintadas para un servicio extraordinario del estado.

INSURGENT, s. m. Insurgente, amotinado, sublevado: contra una autoridad, ó peder.

\* INSURGER (3') , v. r. Rebelarse , suble-

varse : contra el gobierno.

INSURMONTABLE, adj. m. f. Insuperable, invencible; dicese de lo muy arduo ó dificil, así en lo físico, como en lo moral.

INSURRECTION, a. f. Insureccion, levantamiento, rebelion: de una colonia ó provincia contra el gobierno de la metrópoli.

\* INSURRECTIONNEL, ELLE, adj. Cosa

perténeciente á levantamiento.

"INTABULER, v. a. Poner en lista à uno: sea en un cuerpo, ó comunidad.

INTACT, ACTE, adj. Intacto: lo que no ha sido tocado.

\* INTACTILE, adj. m. f. Impalpable: lo

que no se puede palpar.

INTARISSABLE, adj. m. f. Inagotable, inapurable: lo que no se puede agotar, apurar, ó acabar. Dicese en el sentido

propio, y et. el figurado. INTEGRAL, ALE, adj. (matem.) Integral: hablando del cálculo, por el cual se halla una cantidad finita, de que se conoce la parte infinitamente pequeña. Usase como substantivo.

\* INTÉGRALEMENT, adv. Integralmen-

ral o habitador de una isle. Usase tambien | te : de un modo integro. | Enteramente. INTEGRANT, ANTE, adj. Integrante, integral : se aplica à las partes que entran en la composicion de un todo.

> INTEGRATION, s. f. (matem.) Integracion : la operacion de hallar la integral.

> INTEGRE, adj. m. f. Integro: paro, incorruptible.

INTEGRER, v. a. (matem.) Integrar:

hallar la cantidad de una integral.

INTEGRITE, a. f. Integridad : pureza, incorruptibilidad. 🛭 Entereza , sanidad : 🖦 tado de una cosa que se conserva entera y Perfecta.

\*INTEGUMENT, s. m. (anat.) Integumento : membrana que cubre ciertas partes

interiores del cuerpo.

INTELLECT, s. m. (didáct.) Intelecto: deciase entre los escolásticos por entendimiento.

INTELLECTIF, IVB, adj. Intelectivo: lo que tiene fecultad ó virtud para entender.

INTELLECTION, s. f. (didács.) Inteleccion: la accion por la que el entendimiento comprehende, o concide.

\* INTELLECTIVE, s. f. (didáct.) Intelectiva: la potencia del alma que la hace ca-

pas de entender.

INTELLECTURL, ELLE, adj. Intelectual: propio del entendimiento. | Intelectual, mental: espiritual.

\*INTELLECTUALISER, v. a. Intelectualizar : elevar al órden de las cosas intelectuales.

INTELLIGEMMENT, adv. Con inteligencia, con conocimiento: con arte, ó pe-

INTELLIGENCE, s. f. Inteligencia, comprehension, discurso. | Inteligencia, conocimiento: pericia en las cosas. || Inteligencia , correspondencia : armonía , amistad reciproca. | Inteligencia, concierto, acuerdo secreto: para algun designio. || Intalligences *célestes* : inteligencias ó espiritus celestiales : los ángeles.

INTELLIGENT, ENTE, adj. Inteligente: dotado de entendimiento. || Inteligente : el que entiende, ó tiene conocimiento de algun

arte , ó materia. INTELLIGIBILITE, s. f. Claridad en un discurso, etc., que le hace inteligible.

INTELLIGIBLE, adj. m. f. Inteligible, comprehensible al discurso. | Inteligible: bien perceptible al oido.

INTELLIGIBLEMENT, adv. De un mo-

do inteligible, claro, comprehensible.

INTEMPÉRAMMENT, adv. Con intemperancia, sin moderacion, sin medida.

INTEMPERANCE, s. f. Intemperancia, destemplansa, desenfreno immoderacion, exceso en el comer y beber.

INTEMPÉRANT, ANTE, adj. Destem-

plado, inmoderado, desarreglado: en el comer y beber.

INTEMPÉRÉ, ÉE, adj. Destemplado, desconedido, desarreglado: eu sus apetitos,

INTEMPÉRIE, s. f. Intemperie: destemplanza del tiempo.

\* INTEMPESTIF, IVE, adj. Intempes-

tivo : fuera de propósito.

INTENDANCE, s. f. Intendencia: el empleo de un intendente de provincia, el distrito de su jurisdiccion; y tambien la casa

en que reside.

INTENDANT, s. m. Intendente: el que tiene la direccion, gobierno, ó inspeccion de ciertos negocios, cuya diversa calidad le hace dar los nombres de intendente, director, administrador, mayordomo, veedor, etc. || Intendant d'armée: intendente de egército.

INTENDANTE, s. f. Intendenta: la mu-

ger del intendente.

\* INTENDIT, s. m. Prueba: alegacion, instrumento de un pleito.

INTENSE, adj. m. f. (fis.) Intenso, in-

tensivo: lo que tiene intension.

INTENSIBILITE, s. f. Intension: el mayor grado de actividad y fuerza con que obra algun agente natural.

INTENSION, s. f. (fls.) Intension: el último grado de aumento á que puede subir

una calidad.

INTENSITÉ, s. f. Intension, actividad, ardor, eficacia: con que obra algun agente. 

| L'intensité du froid: la suerza, el rigor del frio.

INTENSIVEMENT, adv. Intensamente:

con intension.

INTENTER, v. a. Intentar: poner por obra alguna cosa. || Intenter un procès: po-

ner, armar un pleito, una causa.

INTENTION, s. f. Intencion: designio en orden a conseguir algun fin. || Intencion, animo, pensamiento: de hacer alguna cosa. || Dicese: à double intention: con segunda intencion, con dos intenciones, con dos fines.

Usase siempre con los adverbios bien, mal, mieux, esto es, bien intenciado, mal intencionado, mejor intencionado; ó sino, de huenas, de malas, ó de mejores inten-

ciones.

INTENTIONNEL, ELLE, (escolást.)

Intencional.

\* INTERARTICULAIRES, adj. m. pl. (anat.) Entrearticulares: cartilagos que están entre las articulaçiones de los huesos.

INTERCADENCE, s. f. (medic.) Intercadencia: la desigualdad de las pulsaciones.

INTERCADENT, ENTE, adj. (medic.)

Intercadente.

INTERCALAIRE, adj. m. f. Intercalar: interpuesto, entremetido en otras cosas.

• INTERCALATION, s. f. Intercalacion: la accion y esecto de intercalar.

INTERCALÉ, ÉE, p. p. V. Intercaler.

|| adj. Intercalado.

"INTERCALER, v. a. Intercalar: añadir, ó interponer un dia al mes de febrero en los años bisiestos.

INTERCÉDER, v. n. Interceder : mediar : interponer sus súplicas á favor de al-

guno.
INTERCEPTATION, s. f. Intercepta-

cion: la accion de interceptar.

INTERCEPTE, EE, p. p. V. Intercep-

ter. || adj. Intercertado. -

INTERCEPTER, v. a. Interceptar, coger, sorprehender: alguna carta ó pliego ántes de llegar á su destino.

INTERCEPTION, s. f. Intercepcion, interrupcion: corte de una cosa en su curso,

ó direcion. Usase solo en la física.

INTERCESSEUR, s. m. Intercesor : el

que intercede, ó media por otro.

intercession, s. f. Intercession: accion de interceder, o mediar por otro.

INTERCOSTAL, ALE, adj. (anat.) Intercostal: que está entre las costidas.

\* INTERCURRENT, ENTE, adj. (medic.)
Intercurrente, que se mezcla con. || Desigual: hablando del pulso.

\* INTERCUTANÉ, ÉE, adj. Intercutá-

neo: que está entre cuero y carne.

INTERDICTION, s. f. Suspension de oficio. || Interdiccion, intervencion: en lo forense se entiende inhabilitacion para el manejo o administracion de bienes.

INTERDIRE (de), v.a. Privar, prohibir, vedar alguna cosa: interdecir, aunque es peco usado. || Suspender de oficio: privarle á uno del egercicio de su empleo, o ministerio. || Quitar á uno el manejo y administracion de sus bienes, ponerle intervencion. || Cortar, sobrecoger: el ánimo. || Interdire une église, un chapitre, une ville, etc.: entredecir, poner entredicho.

INTERDIT, ITE, p. p. V. Interdire. ||
adj. Entredicho, privado, prohibido, vedado. || Cortado, sobrecogido, ajado. || Demeurer interdit, stupéfait: quedar helado.

INTERDIT, s. m. Entredicho: censura eclesiástica, que suspende á los sacerdotes sus funciones, y al pueblo el uso de los sa-

cramentos.
INTÉRESSANT, ANTE, adj. Interesante: lo que llama ó pide atencion, cuidado, empeño. || Que llama ó capta el afecto, el corazon: dícese de las personas, ó de sus calidades exteriores.

INTÉRESSÉ, ÉE, adj. Interesado: poseido del interes, pegado á sus intereses. ¶ Interesado: el que tiene parte ó compañía con otros en algun negocio, ó comercio. En esta sentido se usa tambien como substantivo, y casi siempre en plural, y así no se dice : c'est un intéressé, sino d'est un des intéressés.

INTERESSER, v. a. Intercsar: empenar, hacer tomar parte: o partido á uno, en
alguna cosa. || Interesar: dar parte á uno,
o asociarle en algun negocio o empresa lucrativa. || Importar, servir de algun provecho, ser de interes: dícese de las cosas. ||
Interesar: empeñar, hacer tomar parte á
la voluntad, al corazon, en el amor, en la
compasion, etc.

interesser (S'), v. r. Interesarse, tomar interes y tener interes: en alguna cosa, ó por alguno. || S'intéresser à quelqu'un: interesarse, tomar interes, tomar empeño, à favor de alguno. || S'intéresser dans une affaire: interesarse, tener interes, tener parte, en algun negocio lucra-

INTERET, s. m. Interes: lo que importa al provecho, ó á la honra. Interes: parte que se toma por el bien ó el mal de otro. Interes, la parte que se toma en alguna negociación lucrosa.

INTÉRIEUR, EURB, adj. Interior, interno: de la parte de adentro, en lo fisico. || Interior, intimo: oculto, secreto, en lo moral.

INTERIEUR, s. m. El interior : la parte de adentro de una cosa, en lo físico, y en lo moral.

\*INTÉRIEUREMENT, adv. Interiormente, por la parte de adentro.

INTERIM, s. m. (lat.) Interin: entretanto. || Par intérim: interinamente. \*INTERJECTER, v. a. Poner entre.

INTERJECTION, s.f. (gram.) Interjeccion: una de las partes de la oracion. || Dícese en lo forense interjection d'appel: recurso de apelacion de una sentencia.

INTERJETER, v. a. (for.) Apelar: recurrir à un juez o tribunal superior. || Interjeter appel: interponer apelacion.

INTERLIGNE, s.m. Entrerengion: el hianco ó espacio que se deja de un rengion á otro.

\* INTERLIGNER, v. a. Entrerengionar : hacer o poner les entrerengiones en la imprenta.

INTERLINÉAIRE, adj. m. f. Interlineal: entrereuglonado, escrito entre renglones.

INTERLOBULAIRE, adj. m. f. (anat.)
Lo que separa los lóbulos del pulmon.

INTERLOCUTEUR, s. m. Interlocutor persona que se introduce en algun diálogo.

INTERLOCUTION, s. f. (for.) Interlocucion: sentencia interlocutoria.

INTERLOCUTOIRE, adj. m. f. Interlo-

cutorio: se dice del auto ó sentencia que se da ántes de la definitiva.

INTERLOPE, s. m. y adj. Cosa de contrabando: dioese de un navio, y del comercio. INTERLOQUER, v. a. (for. ) Dar un auto interlocutorio.

INTERMEDE, s. m. Intermedio, entremes, sainete, ó bails que se echa entre los actos de una comedia. || (quim.) Substancia que airve para que otras dos se combinen.

INTERMÉDIAIRE, adj. m. f. Intermedio: lo que está entre medias, ó en medio de dos extremos.

INTERMÉDIAT, ATB, adj. Interme-

INTERMÉDIAT, s.m. Dicese lettre d'intermédiat: orden para gozar la renta de un empleo vacante hasta que se provea.

INTERMINABLE, adj. m. f. Intermi-

mable: lo que no tiene término.

INTERMISSION, s. f. Intermision, interrupcion.

INTERMITTENCE, s. f. (medic.) Intermitencia: cesscion de la calentura, u otros cualesquier síntomas.

INTERMITTENT, ENTE, adj. (medie.) Intermitente: lo que se interrumpe, cesa, y vuelve á proseguir.

INTERNE, adj. m. f. Interno, interior.

\* INTERNER (S'), v.r. Confundirse, unirse intimumente.

INTERNONCE, s. m. Internuncio: ministro pontificio, à cuyo cargo están los negocios de la Corte Romana à falta de nuncio.

INTERNONCIATURE, e. f. Cargo o dignidad de Internuncio.

INTERPELLATION, s.f. (for.) Interpelacion: accion en que se cita ó llama á uno para que responda sobre la verdad ó falsedad de un hecho.

INTERPELLÉ, ÉE, p. p. V. Interpeller.

INTERPELLER, ». a. Interpelar : citar ó interrogar á alguno para que responda sobre la verdad ó falsedad de un hecho.

INTERPOLATEUR, s. m. El que añade alguna palabra ó frase á un manuscrito antiguo.

INTERPOLATION, s. f. Anadidura, entrerengionadura: de alguna palabra ó frase a un manuscrito antiguo.

INTERPOLÉ, ÉE, p. p. V. Interpoler. INTERPOLER, v. a. Añadir, entrerenglonar: alguna palabra o frase en el texto de un manuscrito antiguo.

INTERPOSÉ, ÉE, p. p. V. Interposer.

adj. Interpuesto.

INTERPOSER, v. a. Interponer, entreponer: poner una cosa entre otras dos. ||
Interponer: poner por medianero, hacea
mediar ó terciar á alguno. || (fig.) Interponer: el favor, la autoridad, la mediacion, el crédito de una persona. || Négocier
par personnes interposées: negociar por in-

terpósitas personas, por terceras manos.

INTERPOSITION, s. f. Interposicion: dicese en astronomia de la luna, de la tierra, etc. | Interposicion: mediacion, tercería para algun ajuste, ó reconcilia-

INTERPRETATIF, IVE, adj. Interpretativo: lo que sirve para interpretar alguna

INTERPRETATION, a. f. Interpretacion: declaración, o explicación de alguna cosa obscura.

\* INTERPRETATIVEMENT, adv. Interpretativamente, de un modo interpretativo.

INTERPRET E, s. m. Intérprete : el que interpreta, explica, ó expone alguna cosa obscura, ó idioma: ó el que declara por encargo la voluntad, ó las intenciones de otro. || (fig.) Intérprete : lo que declara ó descubre lo que está oculto en el ánimo.

INTERPRETE, EB, p. p. V. Interpré-

ter. || adj. Interpretado.

INTERPRETER, v. a. Interpretar: explicar una cosa obscura ú oculta. | Interpretar, verter, traducir : de una lengua en otra. || Interpretar : dar un sentido bueno á una cosa.

INTERREGNE, s. m. Interregno: el intervalo de tiempo en que un reino está sin rey. Por extension se dice de otro cualquier estado ó gobierno cuando vaca el principado soberano.

"INTERREX, s. m. El magistrado que

gobierna en un interregno.

INTERROGANT, ANTE, adj. Interrogante: dicese del punto de interrogacion.

INTERROGAT, s. m. Interrogatorio: la serie de preguntas que se le hacen à uno en justicia.

INTERROGATEUR, s. m. Interroga-

dor : el que interroga.

INTERROGATIF, IVE, adj.( gram.)

Interrogativo.

INTERROGATION, s. f. Interroga-

INTERROGATOIRE, s. m. (for.) Interrogatorio.

INTERROGE, EE, p.p. V. Interro-

ger. INTERROGER, v. a. Interrogar, pre-

guntar. INTERROMPRE, v. a. Interrumpir: estorbar ó impedir la continuacion de un

discurso, o accion. INTERROMPU, UE, p. p. V. Interrom-

pre. | adj. Interumpido.

"INTERRUPTEUR, s. m. El que interrumpe un discurso, ó accion.

INTERRUPTION, s. f. Interrupcion,

descontinuacion.

INTERSECTION, s. f. (geom.) Interseccion : el corte de dos líneas en un punio.

INTERSTICE, s. m. Intersticio: el espacio de tiempo que la Iglesia manda oiservar en la recepcion de los sagrados órdeues. || Intersticio : en física se dice del husco é espacio que dejan entre si las particulas ó corpúsculos de que se componen los cuer-

INTERVALLE, s. m. Intervale : espacie de un dugar; o de un tiempo, a otro- | Pur intervalle, adv. A ratos: de cuando em

cuando : de tiempo en tiempo.

INTERVENANT, ANTE, *adj.* (for.) El que se muestra parte en un pleito, o proceso.

INTERVENIR, v. n. Intervenir, mostrarse parte en un pleito : y tambien entrar en un negocio. | Intervenir : interponerse, mediar, ofrecer su mediacion por alguno, || Ocurrir, sobrevenir: en lo 10rense dicese de los incidentes en el curso de un pleito.

INTERVENTION, s. f. (for.) Interven-

cion : la accion de intervenir.

INTERVERSION, s. J. Trastrocamiento : del órden , de les filas , etc.

INTERVERTEBRAL, ALE, adj. Inter-1

vertebral : entre las vértebras.

INTERVERTI, IE, p. p. V. Intervertir. INTERVERTIR, v. a. Trastrocar, revolver, turbar: el órdan, ó serie de las co-

INTERVERTISSEMENT, s. m. Revolvimiento.

INTESTAT, adj. (for.) Intestado: el que muere sin hacer testamento. Ab-intestat: abintestato.

INTESTIN, INE, adj. Intestino: inter-

no, interior.

INTESTIN, s. m., Intestino: tripa del cuerpo del animal. Usase regularmente en plural.

INTESTINAL, ALE, adj. Intestinal: lo

perteneciente à los intestinos.

INTIMATION, a. f. Intimacion: notificación, citación: por autoridad pública, ó auto judicial.

INTIME, adj. m. f. Intimo, cordial, estrecho : hablando de amigos, ó contiden-

ies.

INTIME, EE. adj. (for.) Intimado, notificado, citado. Usase tambien como substantivo, y significa el demandado, ó la parte que se deilende.

INTIMEMENT, adv. Intimamente.

INTIMER, v. a. (for.) Intimar, notificar. | Citar, demandar en justicia. | Intitimer un concile: convocar un concilio.

INTIMIDATION, s. f. (for.) Timides

que se causa á alguno amenazándole.

INTIMIDE, EE, p. p. V. Intimider. adj. Intimidado, amedrentado, atemorizado.

INTIMIDER, v. a. Intimidar, amedrentar, atemorizar.

INTIMIDER (S') (de), v. r. Intimiderse, acobardarse, acortarse, encogerse de áni-

INTIMITÉ, s. f. Intimidad : dícese de una amistad o confianza muy estrecha, o cordial.

\* INTINCTION, s. f. (liturg.) Mezcla de una pequeña parte de la hostia consagrada con el sánguis.

\* INTITULATION, s. f. Rotulata, título: el que se le da á un libro, ó escrito.

INTITULÉ, ÉE, p. p. V. Intituler. || adj. Intitulado.

INTITULÉ, & m. Intitulata: de un au-

to judicial, etc.
INTITULER, v. a. Intitular: poner ti-

tulo á algun libro, à obra.

INTOLERABLE, adj. m. f. Intolerable.
\* INTOLERABLEMENT, adv. De na modo intolerable.

INTOLÉRANCE, s. f. Intolerancia: salta de tolerancia en materia de religion.

INTOLERANT, ANTE, adj. Intoleran-

te : dicese, en materias de religion.

INTOLÉRANTISME, s. m. Intolerantismo: opinion de los que no admiten otra religion que la que profesan.

INTONATION, s. f. (mus.) Entonacion:

de un canto.

INTRADOS, s. m. (arquit.) Intrados: la superficie de una dovela, bóveda, ó arco, que mira á la parte interior.

INTRADUISIBLE, adj. m. f. Intra-

ducible : que no se puede traducir.

INTRAITABLE, adj. m. f. Intratable:

duro de genio, etc.

INTRANSITIF, IVE, adj. (gram.) Intransitivo: verbo cuya accion no pasa á otra cosa.

INTRANT, s. m. El vocal que nombraha rector en la universidad de Paris.

INTRÉPIDE, adj. m. f. Intrépido, osa-do, arrojado: en los peligros.

INTRÉPIDEMENT, adv. Intrépidamen-

te, con intrepidez.

INTRÉPIDITÉ, s. f. Intrepidez, osa-

dia, arrojo: en los peligros.

INTRIGANT, ANTÉ, adj. Entremetido, trafagon: persona de manejos y amaños secretos para lograr sus miras. Úsase tambien como substantivo, y tómase por zaramullo, mequetrefe.

\* INTRIGOTERIE, s. f. (fam.) Intrigui-

lle.

INTRIGUE, s. f. Manejo, arte, amaño, secreto: para lograr sus fines. || Enredo, maraña: hablando de la comedia. || Galanteo, amistad: trato secreto entre dos amantes. || (fam.) Embolismo, atascadero: mai negocio.

INTRIGUÉ, ÉE, p. p. V. Intriguer. || adj. Enredado. || Embarazado, turbado.

INTRIGUER, v. a. Embarazar, turbar: meter embarazos, meter en cuidados.

INTRIGUER, v. n. Negociar, manejarse, mover empeños, o hacer partidos.

INTRIGUER (8'), v. r. Empeñarse: to-

mar cuidado por una cosa.

\* INTRIGUEUR, EUSE, s. Entremetido, embrollador, astuto. V. Intrigant.

INTRINSEQUE, adj. m. f. Intrinseco

interior, interno.

INTRINSÈQUEMENT, adv. Intrinse

camente.

INTRODUCTEUR, TRICE, subst. Introductor: el que introduce, acompaña, y presenta á otro en alguna parte. || Introducteur des ambassadeurs: introductor de embajadores, que ántes se llamaba conductor.

INTRODUCTIF, IVE, adj. (for.) Introductorio: lo que sirve para introducir.

INTRODUCTION, s. f. Introduccion: la accion de introducir cosas, ó personas. || (fig.) Introduccion: ensayo preparatoria, ó preliminar, que precede al tratado principal, ú obra sobre alguna ciencia, ó facultad. || Introduccion: en lo forense dícese de la presentacion de una instancia.

entrar, dar entrada. || Introducir: hacer entrar, dar entrada. || Introducir: facilitar el trato y amistad con alguno, ó en alguna casa. || (fig.) Introducir: empezar el uso de

alguna moda, estilo, opinion, etc.

INTRODUIT, ITE, p. p. V. Introduire.

INTROIT, s. m. Introito: el principio de la misa.

INTROMISSION, s. f. (fis.) Introduccion: la accion de entremeterse ó introducirse un cuerpo ó una substancia en otra.

INTRONISATION, s. f. La toma de posesion que se da á un obispo de su silla.

INTRONISE, ÉE, p. p. V. Introniser. INTRONISER, v. a. Poner en posesion de alguna dignidad, ó prelacía.

INTROUVABLE, adj. m. f. (fam.) In-

hallable: que no se puede hallar.

INTRUS, USE, adj. Intruso: el que ha entrado en alguna dignidad, ó mando sin derecho, ó con violencia. Úsase alguna vez como substantivo. V. Intrusion.

INTRUSION, s. f. Intrusion: entrada en algun oficio, dignidad, ó mando, sin de-

recho, o con violencia.

INTUITIF, IVE, adj. (teol.) Intuitivo: solo se dice de la vision de Dios que gozan los bienavonturados en la gloria.

INTUITION, s. f. (teol.) Intuition: vi-

sion beatifica.

INTUITIVEMENT, adv. Intuitivamente, con intuicion.

INTUMESCENCE, s. f. (fis.) Entumecencia, levantamiento: la accion de entumecerse, hincharse, ó levantarse alguna cosa.

INTUS-SUSCEPTION, s. f. (fis.) Intus suscepcion: introduccion de algun jugo

nizado.

INUSITE, EE, adj. Inusitado: io que no está en uso, ó es contra el uso.

INUTILE, adj. m. f. Inutil, que no

INUTILEMENT, adv. Indtilmente: en

vano, sin fruto.

INUTILITE, s. f. Inutilidad : falta de utilidad. || Ociosidad : salta de empleo, ú ocupacion.

INVAINCU, UE, adj. Invicto, nunca

vencido.

INVALIDE, adj. m. f. Inválido, baldado, estropeado, impedido en sus miembros. | (for.) Invalido, irrito: sin valor, ni fuerza.

INVALIDE, e. m. Inválido : dicese del militar retirado del servicio vivo por sus achaques, o por su vejez.

INVALIDE, F.E., p. p. V. Invalider.

INVALIDEMENT, adv. Invalidamente, con invalidacion.

INVALIDER, v. a. (for.) Invalidar: bacer nula ó de ningun valor una cosa.

INVALIDITE, s. f. Invalidacion: nuli-

dad de un auto.

INVARIABILITÉ, s. f. Invariabilidad: la calidad de invariable.

INVARIABLE, adj. m. f. Invariable: que no varia, que no se muda.

INVARIABLEMENT, adv. Invariablemente.

INVASION, s. f. Invasion: entrada 6 irrupcion de egércitos en pais enemigo.

INVECTIVE, s. f. Invectiva: escrito o discurso injurioso. | Dire des invectives: decir pestes, ó denuestos.

INVECTIVER, v. n. Decir o escribir in-

vectivas, injurias.

INVENDABLE, adj. m. f. Invendible, que no se puede vender.

INVENDU, UE, adj. Que no se ha ven-

dido.

INVENTAIRE, s. m. Inventario: el asiento de bienes, dinero, alhajas de un preso, ó difunto. | Dicese del asiento mismo, ó escrito : y tambien de la almoneda de dichos muebles. I Inventaire: entre el pueblo es canastillo. V. Eventaire.

INVENTE, EE, p. p. V. Inventer. adj. Inventado: hallado de nuevo. | Inven-

tado: forjado, fingido.

INVENTER, v. a. Inventar : descubrir alguna cosa nueva con el discurso. Il Inven

tar : fingir, forjar.

INVENTEUR, TRICE, s. Inventor : el primero que descubre o discurre algun arte, o secreto. | Inventor, invencionero: el que finge o forja algo de su fantasia.

INVENTIF, IVE, adj. m. f. Inventiro, ingenioso: de talento ó ingenio para inven-

INVENTION, s. f. Invencion, inventi- peufe.

u otra cualquier materia en un cuerpo orga- | va : discurso ó ingenio para inventar. | Invencion, invento : dícese de la misma cosa inventada. | Invencion : una de las partes de la retórica. ¶ Invencion : vale alguna vez lo mismo que hallasgo; como l'invention de la Sainte Croix: la invencion de la Santa Cruz: l'invention de Saint Etienne: la invencion de San Estéban, etc.

INVENTORIE, EE, p. p. V. Invento-

rier. | adj. Inventariado.

INVENTORIER, v. a. Inventoriar: bacer

un inventario.

INVERSABLE, adj. m. f. No expuesto a vuelcos, que no se puede volcar : dicese hablando de coches, y otros carruages.

INVERSE, adj. m. f. (mat. y fly.) In-

aglao.

INVERSION, A. f. (gram.) Inversion, transposicion.

\* INVERTEBRES, EES, adj. y s. Sin vér-

INVESTI, IE, p. p. V. Investir. | adj. Investido. || Cercado, bloqueado.

INVESTIGATEUR, .m. Investigador,

avenguador.

INVESTIGATION, e. f. Investigacion;

averiguacion de una com.

INVESTIR, v. a. Investir: dar la investidura de algun feudo, señorio, ó dignidad. Cercar, cerrar con tropas: una plaza de armas, un campamento, un desfiladero, etc. f Cercar rodear: á una persona.

INVESTISSEMENT, s. m. Cerco, acordonamiento : de tropas que se pone á una

INVESTITURE, s. f. Investidura: el acto solemne por el cual se confiere un feudo, señorio, o dignidad.

INVETERE, EE, p. p. V. Invéterer.

Inveterado,

INVETERER (8') o. r. Inveterarse: arraigarse, tomar raices. Dicese de los males. así en lo físico, como en lo moral.

INVINCIBLE, adj. m. f. Invencible: que no puede, ó no ha podido, ser ven-

INVINCIBLEMENT, adv. Invencible-

mente, forzommente

INVIOLABILITE, s. f. Inviolabilidad: la calidad que constituye inviolable una per-

sona, ó una cosa.

1

HNVIOLABLE, adj. m. f. Inviolable: que no se debe jamas violar, ó quebcantar, como la palabra, el juramento, el voto, etc. Tambien se dice inviolable de lo que no se viola ó quebranta con la inobservancia, como leyes, usos, costumbres.

INVIOLABLEMENT, adv. Inviolable-

INVISIBILITE, s. f. Invisibilidad.

INVISIBLE, adj. m. f. Invisible: que no se puede, ó no se deja ver. | fism.) Dicese: devenir invisible: desaparecerse de reINVISIBLEMENT, adv. Invisiblemente: sin poderse ver, de un modo invisible.

INVITATION, s. f. Convite: accion de canvidar. || L!amamiento, instancia: para concurrir ó hallaise en alguna funcion, ó diversion.

INVITATOIRE, s. m. Invitatorio : salmo que se dice al principio de los maitines.

INVITÉ, ÉE, p. p. V. Inviter. | adj.

Convidado.

INVITER, v. a. Convider: llamar ó citar á una comida, á una funcion, á una diversion. || (fig.) Convider, brinder: llamar, estimular á egecutar alguna cosa.

INVOCATION, s. f. Invocacion.

INVOLONTAIRE, adj/m. f. Involuntario: lo que se hace contra la voluntad, o sin tener ella parte.

INVOLONTAIREMENT, adv. Involuntariamente, sin querer, o contra lo que uno

quiere.

\* INVOLUTION, e. f. (for.) Embrollo, euredo, embolismo.

INVOQUÉ, ÉE, p. p. V. Invoquer.

adj. Invocado.

INVOQUER, v. a. Invocar: llamar á Dios, al cielo, á los santos, en su auxilio, ó ayuda.

INVRAISEMBLABLE, adj. m. f. In-

verosimil.

INVRAISEMBLANCE, s. f. Inverosimi-

INVULNE l'ABILITÉ, e. f. Invulnerabilidad 'la calidad ó virtud de ser invulnerable.

INVULNÉRABLE, adj. m. f. Invulnerable: que no puede ser herido, ó recibir herida. Dicese en lo físico, y en lo moral.

\* IONIE, s. f. (geog.) Jonia: pais antiguo del Asia Menor.

\* IONIENNE (MER), Mar Jonio. IONIEN, IENNE, V. Ionique.

IONIQUE, adj. m. f. Jonico: dicese de uno de los órdenes de la arquitectura, de una secta filosofica, y de un dialecto griego.

IOTA, s. m. Jota: una de las letras del alfabeto griego. En frances se usa familiarmente de esta voz para decir tilde, ápice, coma, hablando de la mínima parte de una cosa.

IPÉCACUANHA, s. m. Ipecacuana, hejuquillo : planta y raiz medicinal de In-

dias.

\* IPRÉAU, s. m. Olmo de hoja ancha: por otro nombre, olmo de Flandes.

\* IPSOFACTO, adv. tomado del latin. Ipso facto: al punto: luego: sin demora.

IRASCIBLE, adj. m. f. Irascible: el

que se pone fácilmente en cólera.

IRE, s. f. (ant.) Ira: cólera, enojo. Solo se usa en la poesía sublime, ó en el estilo macarrónico.

IRIS, s. m. Iris: arco Ivis. | Llamase asi | diablemente: sin remedio.

un circulo que rodea la niña de los ojos; y tambien una planta, conocida con el nombre de flambe (lirio cárdeno).

IRIS, o PIÈRRE D'IRIS, s. f. Piedra en que se ven los colores del arco iris.

IRONIE, s. f. Ironia: figura retórica. IRONIQUE, adj. m. f. Irónico.

IRONIQUEMENT, adv. Ironicamente, con ironia.

\*IROQUOIS, OISE, s. y adj. Iroques : pueblo de la América seteutrional, el que es de este pueblo ó cosa que le pertenece.

IRRADIATION, s. f. (fis.) Irradiacion, esparcimiento, emision de los rayos de un cuerpo luminoso. # (fig.) Esusion de los espíritus animales en un cuerpo viviente.

IRRAISONNABLE, adj. m. f. Irracio-

nal : que no cstá dotado de razon.

IRRATIONNEL, ELLE, adj. (matem.)
Irracional: lo que no tiene medida conocida, ni se puede explicar con número cierto.

IRRÉCONCILIABLE, adj. m. f. Irreconciable : el que no quiere volver à la amistad de otro.

IRRECONCILIABLEMENT, adv. De

un modo irreconciliable. IRRECUSABLE, adj. m. f. Irrecusa-

ble : que no se puede recusar.

IRRÉDUCTIBLE, adj. m. f. (quim. y alg.) Irreductible, irreducible: lo que no se puede reducir.

IRRÉDUCTIBILITÉ, a. f. Calidad de

lo irreducible.

IRREFLECHI, IK, adj. Inconsiderado:

sin reflexion.

IRREFORMABLE, adj. m. f. Irreformable: lo que no se puede eformar, ó enmendar.

IRREFRAGABLE, adj. m. f. Irrefraga-

ble : lo que no se puede contrarestar.

IRREGULARITE, s. f. Irregularidad: la calidad que constituye las cosas irregulares. || Irregularidad: impedimento camónico.

IRRÉGULIER, ÈRE, adj. Irregular : lo que es fuera de lo regular, o contrario. || Irregular : el que ha incurrido en alguna irregularidad canónica. || Vers irréguliers : versos en que el poeta se sale de las reglas del arte.

IRRÉGULIÈREMENT, adv. Irregular-

mente.

IRRÉLIGIEUSEMENT, adv. Irreligiosamente: sin religion.

IRRELIGIEUX, EUSE, adj. Irreligioso: falto de religion.

TODAT MALON

IRRELIGION, s. f. Irreligion: falta de religion,

IRRÉMÉDIABLE, adj. m. f. Irremediable: lo que no se puede remediar.

IRRÉMÉDIABLEMENT, adr. Irremediablemente: sin remedia.

IRREMISSIBLE, adj. m. f. Irremisi- | IRRITATION, s. f. Irritacion, commoble : lo que no se puede remitir, o per- cion y agitacion de los humores. douar.

IRREMISSIBLEMENT, adv. Irremisi-

Diemente: sin remision, ó perdon.

IRREPARABLE, adj. m. f. Irreparable: lo que no se puede enmendar, resarcir, o componer.

IRRÉPARABLEMENT, adv. De un mo-

do irreparable.

IRREPREHENSIBLE, adj. m. f. Irriprehensible: lo que no es digno de reprehension.

IRRÉPRÉHENSIBLEMENT, adv. De

un modo irreprehensible.

IRREPROCHABLE, adj. m. f. Que no tiene tacha, que no se puede tachar, ó motejar: dicese de las cosas, y de las per-

IRREPROCHABLEMENT, adv. Sin |

tacha, sin notal

IRRESISTIBILITE, s. f. Irresistibilidad: la calidad de ser irresistible.

IRRÉSISTIBLE, adj. m. f. Irresistible:

lo que no se puede resistir. IRRESISTIBLEMENT, adv. De un modo

irresistible : sin poderlo resistir.

IRRESOLU, UE, adj. Irresoluto: sin

resolucion: indeciso.

\* IRRESOLUBLE, adj. m. f. Irresoluble: lo que no se puede determinar, ó resolver.

IRRESOLUMENT, adv. Irresolutamen-

te, indecisamente.

IRRESOLUTION, s. f. Irresolucion: Lalta de resolucion, de determinacion.

IRRESPECTUEUX, EUSE, adj. Irre-

verente : que falta de respeto.

IRREVEREMMENT, adv. Con irreverencia.

IRRÉVÉRENCE, s. f. irreverencia: falta de reverencia y respeto.

IRREVERENT, ENTE, adj. Irreve-

IKRÉVOCABILITÉ, s. f. Irrevocabilidad.

IRRÉVOCABLE, adj. m. f. Irrevocable : lo que ne se puede revocar.

IRREVOCABLEMENT, adv. Irrevoca-

blemente.

IRRIGATION, s. f. Riego de tierras y prados por medio de canales, ó acequias.

\*IRRÍSION, s. f. Irrision: burla, des-

IRRITABILITE, s. f. (fis.) Irritabilidad : la calidad de recibir, irritacion los mervios, ó fibras.

IRRITABLE, adj.m. f. Irritable: lo que recibe é siente irritacion, hablando de

mervios y fibras.

IRRITANT, ANTE, adj. (for.) Irritante: lo que anula, é invalida. || (medic.) Irritante : lo que conmueve y agita los humores.

IRRITE, EE, p. p. V. Irriter. | adj. Ir-

ritado.

IRRITER, v. a. Irritar: enojar, dar enojo. || Irritar, agravar, aumentar: hablando de pasiones, o males.|| [tritar, provocar, excitar : hablando de apetitos, o necesidades.

IRRITER (S') (de), v. r. Irritarse, encolerizarse.

IRRORATION, s. f. (med.) Irroracion.

IRRUPTION, s. f. Irrupcion: entrada o acometimiento repentino de enemigos en las tierras, etc.

ISABELLE, adj. m. f. Isabela: color

que llaman de Isabela. || (n. p.) Isabel. \* ISAGONE, adj. m. f. (geom.) Iságono: figura de ángulos iguales.

ISAIE, s. m. (n. p.) Isaías.

\* ISARD, s. m. Gamuza: cabra montes.

\* ISATIS, s. f. Isates: cuadrupedo intermedio entre la zorra y el perro. V. Gueds.

ISCHIUM, o ISCHION, s. m. Isquion:

segunda pieza del hueso de la cadera.

ISCHURETIQUE, adj. m. f. (medic.) Iscurético: remedio contra la retencion de orina.

ISCHURIE, s. f. Iscuria: retencion com-

pleta de la orina.

ISIAQUE, adj. Isiaca (tabla): monumento antiguo en que se ven representados los misterios de la diosa Isis.

ISLAMISME, s. m. Islamismo, ó eslamismo: la se mahometana, ó el mahometismo.

\* ISLANDE, (geog.) Islandia: isla del Océano setentrional.

ISOCELE, adj. (geom.) Isoceles: triángulo que tiene dos lados iguales.

ISOCHRONE, adj. m. f. Isocrono: dicese en la maquinaria de los movimientos que se hacen en igual tiempo.

ISOLE, EE, p. p. V. Isoler. | adj. Aislado, escueto, exento, solitario. Dicese de los cosas no arrimadas, ni pegadas á otras, y de las personas que viven solas y separadas, por humor, o por egoismo. || (botán.) Dicese: arbre isolé: árbol suelto.

\* ISOLEMENT, s. m. (arquit.) Distancia de una columna á una pilastra. || Aislamiento: soledad: el estado de una persona

ó cosa que está aislada.

\* ISOLEMENT, adv. Aisladamente: solitariamente.

ISOLER, v. a. Aislar: dejar una obra d edificio exento, solo, sin tocar con otro.

\* ISOLOIR, s. m ( fis. ) Aislador: banquillo con pies de vidrio, ó tabla suspendida con cordones de seda, para aislar los cuerpos que se han de electrizar.

\* ISOFERIMETRE, adj. m. f. (geom.)

Isoperimetro: figura cuyo ambito o circuita \* IULE, o JULE, s. m. Julo: insecto.

es igual al de otra figura.

ISRAELITE, s. m. Llamase así á cualquier descendiente de Israel, y es lo mismo que hebreo. Usase en esta expresion familiar: c'est un bon Israeute: es un hombre sencillo, lleno de candor.

\* ISSANT, ANTE, adj. (blas.) Naciente: se dice de los leones y águilas de los que solo

se ve la cabeza y parte del cuello.

\* ISSELMUNDE, (geog.) Iselmunda: isla de Holanda.

\* ISSER, v. a. (naut.) Izar. V. Hisser.

ISSU, UE, adj. (part. pas. del verbo antic. issir : salir ) Descendiente, nacido : de tal casa, de tales padres.

ISSUE, s. f. Salida: parage por donde se puede salir. || (fig. ) Salida, exito: fin, paradero de algun negocio, o asunto.

ISSUES, s. f. pl. Despojos: el menudo:

dicese de las reses que se matan.

ISTHME, s. m. Istmo: lengua de tierra entre dos mares.

ITAGUE, s. f. (naut.) Ustaga.

ITALIEN, ENNE, s. y adj. Italiano.

ITALIQUE, adj. m. f.y. s. (imp.) Cursivo. .\* ITAQUE, (geog. ) Itaca : isa de la Grecia, célebre por que en ella reinó Ulises: ahora se llama Dulichium.

ITEM, adv. (voz. lat.) Item: item mas: mas aun. Usase ordinariamente en cuentas, inventarios, y otros estados de valores, ó gastos.

ITERATIF, IVE, adj. (for.) Iterativo:

lo que se reitera, ó repite.

ITERATIVEMENT, adv. Reiterativa-

ITERATO, s. m. (for.) Sobrecarta para

un apremio, o egecucion.

\* ITYPHALE, s. m. Itifalo : especie de amuleto que llevaban los antiguos al cuello.

ITINERAIRE, s. m. Itinerario: razon de todos los lugares por donde se pasa yendo de camino.

ive, ivette, chamepitys, a. 🗲 Iva, pinillo: planta. | Ive musquee: iva, yuga almizclena.

IVOIRE, s. m. Marfil : el colmillo del elefante separado de la cabeza. Il Ivoire fos-

sile. V. Unicorne.

\* IVOIRIER, s. m. Tornero que trabaja en márfil.

IVRAIE, 6 IVROIE, s. f. Cizaña, joyo, cominillo: planta nociva que se cria en los trigos. || Dicese metaloricamente separer l'ivrais d'avec le bon grain, que es separar lo bueno de lo malo.

IVRE, adj. m. f. Embriagado, emborrachado: dicese en lo físico de los efectos de la bebida, y en lo moral de los de las pasiones. || Etre ivre : estar hecho una uva. || (fam.) Dicese: ivre mort: distunto de la-

\* IVRÉE, (geog.:) Ivrea : ciudad de Sa-

boya.

IVRESSE, s. f. Embriaguez, borrachez. (fig.) Alboroso, enagenamiento: habiando de los efectos de la alegria, de la vanidad, del amor, etc.

IVROGNE, adj. y s. m. Borracho, borrachon : el que tiene el vicio de emborra-

charse, de privarse con el vino.

IVROGNER, v. n. (fam.) Borrachear,

emborracharse.

IVROGNERIE, s. f. Borrachera: dicesa del acto de beber demasiado: y tambien del vicio ó hábito de emborracharse. En este sentido se puede usar en plural.

IVROGNESSE, s. f. (vulg.) Borracho-

na : la muger dada al vino.

IVROIE, V. Ivraie.

IXIA, s. f. Ixia, lirio turco: planta bulbosa , que florece en la primavera.

\* IZARI, ó AZALA, s. m. Rubia de Lovante.

# JAB

J, s. m. Décima letra y séptima consonante del alfabeto frances. En otro tiempo se confundió esta letra con la i en la escritura, à pesar de la diferencia que hay en su respectiva pronunciacion, y de ser la una consonante y la otra vocal.

JA, adv. (ant.) Ya. Hoy se dice dėja. V. JABLE, s. m. Jable, gargol: la cavidad ó muescas donde encajan las tiestas de los

toneles y cubas.

JABLE, EE, p. p. V. Jabler.

JABLER, v. a. Ruñar: labrar la cavidad ó muesca en las duelas de los toneles para que entren las lictas.

#### JAC

\*JABLOIRE, e. f. Doladera: instrumento de cubero para rubar.

JABOT, s. m. Papo, buche: de las aves. || Guirindola, chorrera : pechera de una ca misola. || (fig. y fam. ) Se dice : remplir bien son jabot: Ilenar el buche, el pancho, la andorga : llenarse de comida.

\*JABOTIERE, s. f. Ganso: en algunas provincias.

JABOTTER, v. n. (fam.) Cuchichear, secretear ; charlar bajo , ó entre dientes.

JACEE, s. f. Yerba de la Trinidad : cabezueia : planta para hacer escobas.

JACENT, ENTE, adj. (for.) Caduco: dicese de una herencia, o fideicomiso.

JACHERE, s. f. Barbecho: tierra labrantía que descausa algun año.

JACHERER, v. a. Barbechar : alzar, arar un barbecho.

JACINTHE, 6 HIACINTHE, s. f. Ja-

cinto: flor.

JACOBER, 6 HERBE DE SAINT-JAC-QUES, s. f. Jacobea: planta vulneraria.

JACOBIN, s. m. Nombre que se daba en Francia á los frailes dominicos. || Jacobino : el individuo de una sociedad popular que se formó en Francia, en tiempo de la revolucion, y se congregaba en el convento de los dominicos de Paris. || Tambien se llama jacobino, al que sigue los principios de aquella sociedad.

\* JACOBINISME, s. m. Jacobinismo: sis-

tema de los jacobinos.

\*JACQUELINE, s. f. (n. p.) Jacoba.

\*JACQUES, s. m. (n. p.) Santiago, Ja-

cobo, Diego.

JACTANCE, s. f. Jactancia: fanfarria,
vanidad.

. JACTER (SE) (de), v. r. Jectarse.

JACULATOIRE (ÓRAISON), s. f. Jaculatoria: dicese en la mistica de cierta oracion breve y servorosa.

JADE, s. m. Jade: piedra dura y de color

**ve**rde.

JADIS, adv. En otro tiempo, en tiempos

pesados.

\*JAGUAR, s. m. Jaguar, ú onza americana: cuadrúpedo sumamente cruel, muy parecido á la onza.

JAIET, V. Jais.

JAILLÍR, v. n. Salir, saltar : se dice de todo líquido que sale con impetu hácia arriba; y con propiedad de las aguas en los surtidores.

JAILLISSANT, ANTE, adj. Lo que salta ó sale con impetu hácia arriba. Dícese con propiedad de las aguas de los surtidores, ó fuentes que arrojan agua: eaux jaillissantes, fontaines jaillissantes, esto es, surtidores, ó saltadores.

JAILLISSEMENT, s. m. Salto, salida, se dice de todo líquido que es arrojado hácia

JAIS, s. m. Azabache: piedra mineral negra y lustrosa. || Canutillo de vidrio para

guarniciones.

JALAGE, s. m. Derecho de aforo, que exigia el señor del vino vendido por menor.

JALAP, s. m. Jalapa: planta medicinal. JALE, s. f. Lebrillo, cuenco grande.

JALET, s. m. (ant.) Bodoque: bola de barro secado al sol, que se disparaba con ballesta.

JALON, s. m. Piquete, mira: larga estaca que se clava en la tierra para alinear un camino, un paseo. una calle, etc. JALONNER, v. a. y n. Poner miras para alinear un terreno.

JALOUSE, EE, p. p. V. Jalouser. || adj. Cubierto con celosias. || Celado, envidiado. JALOUSER, v. a. Tener celos, tener en-

vidia : de alguno.

JALOUSÍE, s. f. Celos: dícese principalmente del amor. || Envidia de la gloria ó prosperidad de un rival. || Celosia: enrejado para ver, y no ser visto. || Amaranto: planta.

JALOUX, OUSE, adj. Celoso: que tiene celos. || Envidioso: de la gloria, o prosperidad de otro. Usase también como substautivo, y entonces se toma por émulo o rival,

de una persona, o nacion.

"JAMAIQUE, (geogr.) Jamaica: isla de América.

JAMAIS, adv. Jamas, nunca: en ningun tiempo, en ninguna ocasion. || À jamais, pour jamais. || adv. Para siempre. || À tout jamais: para siempre jamas, en estilo familiar. || Jamais au grand jamais (fam.): jamas por jamas, nunca jamas.

JAMAIS, s. m. Jamas: un nunca acabar:

un tiempo que no se acaba.

JAMBAGE, s. m. Pié derecho : en la arquitectura. || Palote, pierna : en el arte de escribir, dicese de aquellos palillos de que

se forman algunas letras.

JAMBE, s. m. Pierna: dicese del hombre, y de algunos animales. || Jambe de bois: pierna de palo, la postiza que lievan algunos lisiados: y tambien se llama pata de palo al que anda con ella. || Jambe de force : maestras donde cargan las vigus. || Jumbes gréles, menues : piernas de alcaravan zancudo, de mayorazgo. || Jambes de fuseaux. piernas de palos de tambor. || (fig.) Dicese: jambes de compas: piernas de compas. || Etre haut en jambes : ser zanquilargo. || Jambes : entra esta voz en muchas frases familiares y proverbiales, como en los egemplos siguientes: avoir de bonnes jambes, les jambes bonnes: tener buenas piernas, ser buen andador. || Couper à quelqu'un bras es jambes dans une affaire: cortarle las piernas, frustrarle sus designios, sus esperanzas. | Aller, courir à toutes jambes : ir à todo correr, à mas correr, à carrera abierta. || Renouveler de jambes : echar piernas, cobrar fuersas. Faire jambes du vin : beber ó echar un trago para llevar las piernas : dicese del que viaja á pié. || Prendre ses jambes à son cou: echar a andar, tomar el portante. || Jambe de çà, jambes de là, exp. adv. A horcajadas, empernacado. || Jeter le chat aux jambes de quelqu'un: echarle la culpa de algun suceso.

JAMBÉ, ÉE, adj. (fam.) Usase con el adverbio bien, y significa bien formado de

piernas.

JAMBETTE, s. f. Navaja de faltriquera: cañivete se llamaba antiguamente. || (corp.)

JAMBIERS, s. m. pl. As ilaman los anatómicos á tres músculos de la pierna. , "JAMBOLON, s. m. Mirto de Indias.

JAMBON, s. m. Jamon, permil: de tocino.

JAMBONNEAU, s. m. Jamoncillo, jamon pequeno.

\*JAMME, & GEMME, s. f. Gema: pie-

dra preciosa.

JAN, s. m. Envite en el juego de tablas reales.

.\* JANDIROBE, s, f. Jandiroba : planta de la América meridional, cuyo fruto es parecido al membrillo.

- JANETTE, s. f. Narciso poético: planta.

\*JANISSAIRE, s. m. Genizaro: soldado turco, que hace la guardia al gran señor.

JANTE, s. f. Pinas: piezas curvas que forman la rueda del coche, etc. || Llantas: las curvas de hierro que forman el calce de la rueda. || Seconde junte: recalce. || Jantes en rond: rodete, el circulo que torma el juego delantero de un coche, y sobre el que juega la clavija.

\* JANTILLER, v. a. Guarnecer de alabes

el rodezno de un molino de agua.

\*JANTILLES, s. f. pl. Las tablillas que forman los alabes de un molino.

JANVIER, s. m. Enero: primer mas del año.

, \* JANVIER, s. m. (n. p.) Genaro.

JAPON, s. m. China, o porcelana del

JAPONNER, v. a. Recocer la porcelana de la China, para dar á entender que es del Japon.

JAPPE, s. f. Charlatanería.

JAPPEMENT, s. m. Ladrido: de los perrillos.

JAPPER, v. n. Ladrar : el perrillo.

JAQUE, s. f. Jubon: vestido corto y cerrado. | Jaque de mailles : cota de | malla.

JAQUEMART, s. m. Estatua de relox, que con un mazo toca la hora. Muelle que levanta el volante en las casas de moneda.

"JAQUET, . m. Chaquete : especie de l

juego de tablas reales.

JAQUETTE, s. f. Vaquero: que traen los niños. || Sayo : que trae la gente del

campo.

JARDIN, s. m. Huerto: y tambien jardin, cuando es de recreacion. | Jardin posager: huerta, donde se cultivan hortalizas y legumbres. | Jardin fleuriste: huerto de flores, vergel. | Jardin fruitier: huerta de frutales, 6 de frutas. | Jardin suspendu: pensil.

6 huertos: arie de hortelano. | Jardineria: | retière d'un autre: no llegarle à la liga,

Dioses par de linterna: par de un juhal- aute de jardinero, cultivo de jardines. Tierra de huerta, que tambien se dice huerta.

> JARDINER, v. n. Hortelanear, trabajar en su huerto : dicese solo del que lo bace por entretenimiento. || Jardiner : escarabajear.

JARDINER, v. a. (cetrer.) Poner al aire

las aves de altanería en algun prado.

JARDINET, s. m. Huertecillo, jardincito.

JARDINEUSE, adj. Esmeralda man-

chada'y opaca,

JARDINIER, TERE, subst. Hortelano, y jardinero. || (prov.) Se dice: la foi du *jardinier* : la se del carbonero, en castellano.

JARDINIÈRE, s. f. Vuelta bordada,

cuyo bordado es angosto.

JARDINS, s. m. pl. (naut.) Jardines:

las letrinas de popa.

JARDONS, s. m. pl. (albeit.) Esparavanes : tumores que salen á lás caballerías en

las manos y piernas.

JARGON, s. m. Gerga: gerigonza: guirigay: monserga. Dicese del lenguage corrompido del vulgo: del idioma inventado entre picaros: de las expresiones buecas, obscuras y afectadas de un pedante. || Tambien se puede tomar por lo que vulgarmente decimos palabras del conjuro. || Tambien llaman jargon de Ceilan: à una piedra que imita al diamante, y ahora se le da el nombre de Zircon en todos los idiomas.

JARGONNER, v. n. Hablar en gerigonza', hablar en griego, marmotear, parlar

cosa que no se entiende.

\*JARNAC, s. m. Puñalete: cuchillo de la hechura de un puñal, pero mas pequeño. || Coup de jurnac : tiro á traicion, para perder a uno.

JARRE, o GIARE, s. f. (naut.) Pipa, cuba: donde se lleva el agua á bordo. || Cabruda: la lana larga de la vicuña, cas-

tor, etc. que parece pelo.

JARRET, s.m. Jarrete: la parte alta y carnuda de la pantorrilla hácia la corva. [[ Corvejon en las caballerias. || Garrote en la arquitectura. || Guia : rama de un árbol talado. || Coupe jarret: maton, temeron, perdonavidas, rajabroquéles. || Couper les *jarrets* : desjarretar.

JARRETE, EE, adj. Zambo, pati-

zambo.

JARRETER, v. n. (arquit.) Hacer garrotes, torcerse, no guardar linea : sea en boveda, muro, o carpinteria. || (agric.) Dejar en los árboles ciertas ramas llamadas guias. || Atar las ligas.

JARRETIERE, s. f. Liga, jarretera: cinta con que se ata y affanza la media. Charretera: la de los calzones. || (fig. y JARDINAGE, s. m. Cultivo de huertes, | fam. ) Dicese: ne pas aller jusqu'à la jaren razon de mérito, habilidad, telerto,

JARS, s.m. Mergánsar, ánsar: el poto, o ánade macho. | (vulg.) Se dice : entendre le jars: saber mucho latin, tener mucha letra menuda , ó gramática parda.

\* JAS, ó JAT, s. m. (náut.) Cepo del an-

cla. || Primer estanque de las salinas.

JASER, v. n. Garlar, charlar. || Parlar, cantar: descubrir, declarar un secreto. Picutear: dicese con propiedad de las aves parleras, y nor extension de las personas charlantes.

JASERIE, s. f. Picotería, parla, charla. JASEUR, EUSE, e. y adj. Picotero,

parlero, charlante.

JASMIN, s. m. Jazmin: dicese de la flor, y del arbusto que la produce. || Jasmin d' A*rabie* : gemela : jazmin de Arabia.

\*JASMINOIDES, e. m. Cambronera:

arbusto.

\*JASPACHATE, s. f. Piedra preciosa, compuesta de jaspe verde y ágala.

JASPE, s. m. Jaspe: nombre de una

piedra de colores.

JASPE, EE, p. p. V. Jasper. Adj. Jaspeado.

JASPER, v. a. Jaspear: pintar, o dar

de color de jaspe.

JASPURE, s. f. Jaspeadura, jaspeado dicese de la accion, y del efecto de jaspear.

JATTE, s. f. Hortera, gamelia, gabata, de madera: cuenco, tazon, de loza.

JATTEE, s. f. Dicese de un cuenco, de un tazon, de una hortera llena de algun

líquido.

JAUGE, s.f. Pitométrica : cabida de una medida de liquidos, ó granos. || Vara ó cadenilla para medir las cubas, pipas y tinajas llenas. | Marco, patron: el que sirve para confrontar las demas medidas. || Aforo : la accion de aforar. || Regla de carpintero para tomar medidas. || Arqueta para el repartimiento de las aguas á las fuentes. Zanja, entre jardineros, y la profundidad de ella. || (fam. ) Dicese: fumer à vive jauge: sumar á manta de Dios, mucho. || ( jard.) Se dice : à jauge : esto es, à manta, d'en almenta.

JAUGE, EE, p. p. V. Jauger. | adj.

Medido, aforado.

JAUGEAGE, s. m. Aforamiento, aforo. || (náut. ) Arqueo de un navio para saher su cabida.

JAUGEUR, s. m. Aforador: el medi-

dor de líquidos y áridos.

\*JAUMIERE, s. f. (ndut.) Limera, timon: la lumbrera por donde sube la cana.

JAUNATRE, adj. m. f. Amarillento,

que tira á amarillo, que amarillea.

JAUNE, adj. m. f. Amarillo: de color: amarillo.

JAUNE, s.m. El amarillo, el color amarillo. || Jaune d'œu/: yema de buevo.

\* JAUNET, s. m. Amarillita: flor peque-

ña que se cria en los prados.

JAUNI, IE, p. p. V. Jaunir. | adj. Dado , teñido , pintado de amarillo. || Amarilleado.

JAUNIR, 🕫. n. Dar, teñir, pintar de amarillo: y tambien poner amarilla una

JAUNIR, v.n. Amarillar : ponerse amarillo.

JAUNISSANT, ANTE, adj. Amarillento , que amarillea.

JAUNISSE, s. f. Tiricia, ictericia: enfermedad. | Jaunisse blanche: clorosis.

JAVART, s. m. Gabarro: enfermedad que padecen las caballerías en los asientos de marios y pies. || Javart encorné : entrepalmadura.

JAVEAU, s.m. Islote que se forma en un rio, por las riadas y amontonamiento de

JAVELE, EE, p. p. V. Javeler. || adj.

Agavillado.

JAVELER, v. a. Agavillar : formar o hacer haces de las mieses.

JAVELEUR, s. m. Agavillador: el que hace gavillas.

JAVELINE, s. f. Javelina: arma arro-

jadiza á modo de lancilla, ó venablo.

JAVELLE, s. f. Gavilla: manojo atado de trigo ú otro grano para hacer los haces. || Haz atado : hablando de sarmientos.

JAVELOT, s. m. Azagayo, venablo:

lanza arrojadiza.

JE ( pron. pers. de la primera persona del singular, Yo. Pónese comunmente ántes de los verlos : je dis : yo digo ; je fais : yo hago, aunque en castellano se suele suprimir, diciendo simplemente : digo, hago. Usase, y se expresa en ámbas lenguas ántes de los verbos en ciertas fórmulas; como : Je, N, conseiller, secrétaire du : yo, N, consejero, secretario de. Pónese tambien despues de los verbos en las oraciones por interrogacion, ó admiracion; como que serai-je? que haré yo, o que haré? Que suis je? quien soy yo, o que soy?

JE NE SAIS QUOI, s.m., No sé que : cier-

ta cosa que no se puede definir.

\* JEAN, s. m. ( n. p. ) Juan.

\* Jean-le-Blanc, & aigle à Queue BLANCHE, s. m. Pigargo, atahorma: especie de águila de cola blanca. | Jean vit encore : abadesa : juego de ninos.

\* JEANNE, s. /: Juann.

JECTIGATION, s. f. (medic.) Yectigacion: estremecimiento particular del pulso, que indica convulsiones en el celebro.

JECTISSES, adj. pl. Tierra cavadiza: que se ha sacado de alguna sanja, ó foso.

JEHOVAH, s. m. (von hebrea) Dios: el ommpotente y elerno.

gundo de los intestinos delgados.

JEREMIADE, s. f. (fam.) Lamentacion: dicese de la queja importuna, y con-

\*JEREMIE, s. m. (n. p.) Jeremias. \* JEROME, s. m. (n. p.) Gerónimo.

\* JESUITE , s. m. Jesuita : religioso de la

compañía de Jesus, hoy extinguida.

\*JESUITIQUE, adj. m. f. Jesuítico: lo perteneciente al orden de los Jesuitas. Se toma siempre en mala parte; como morale jėsuitique, por moral relajada.

JESUITISME, s. m. Sistema de conducta de los Jesuitas. Siempre se toma en mala parte : le jésuitisme à fait trembler les rois. \* JESUS, JESUS-CHRIS's, s. m. Jesus:

nombre augusto de nuestro Salvador.

JET, s. m. Tiro: el movimiento de una cosa arrojada ó lanzada con violencia: y tambien el espacio que corre la cosa arrojada. | Hijo, vástago, renuevo: tallo, hablando de los árboles... Pihuela: en la cetrería se dice de la correa con que se guarnecen y aseguran los pies de los halcones. Llámase tambien attache d'envoi et de réserve. | Jet Vabeilles: jabardo, enjambre nuero que sale de una colmena. || Jet d'eau: surtidor, chorro de agua que salta. || Jet de filet : redada, lance de red en la pesca. || Jet de lumière: rayo de luz, espadanada. || Jet de marchandises: echazon; accion de arrojar la nave la carga, ó parte de ella al mar, para alijar el buque. | Jet de voiles: velámen, ó surtido de velas de un navío. Jet de bière: giste, la espuina de la cerheza. || Acheter le jet du filet : comprar al pescador toda la redada que va a echar, ó todo el pescado que saque. | Dister un jet de pierre, un jet d'arbalète: distar un tiro de piedra, un tiro de hallesta. || Calculer aujes: contar, con tantos, ó fichas. || Mettre des jets aux faucons: apiolar, poner pihuelis & los halcones. || Du premier jet : dicese | de la obra que no se ha corregido todavía.

JETE, s. m. Tegido de lado: paso del |

JETE, EE, p. p. V. Jeter. || adj. Echado, |

arrojado.

JETÉE, s. f. Muelle, escollera, espolon: para quebrar ó resistir el embate de las aguns. Il Camada de guijo y arena sobre un camino.

JETER, v. a. Echar, arrojar: en el sentido de tirar, disparar, lanzar. || Echar: en el juegos florales). sentido de verter lágrimas, de despedir ó exhalar suspiros, ayes, etc. || Echar: en el sentido de tirar, tender, derribar al suelo. | Echar, acrojar, ahijar en el sentido de echar rennevos ó hijos los árboles y plantas. || Tantear, contar con tantos. || Jeter des pierres : tirar piedras, ó apedrear. | Jeter le faucon : lanzar, soltar el halcon.

JEJUNUM, s. m. (anat.) Yeyuno: el se- | Se jeter sur: echarse sobre. | Se jeter dans un couvent : relirarse, encerrarse en un claustro.

> JETON, s. m. Tanto: ficha: dicese de los granos, piedrezuelas, ó piesas, con que

so lleva la cuenta en el juego.

JEU, s. m. Juego: en general, es divertimiento, y egercicio de recreacion. | Jeu (juego): pasatiempo, antretenimiento, chanza. || Jeu (juego): el juego sujeto 🛦 reglas ; la casa ó garito en que se juega ; la cantidad que se juega ; y la cosa con que se juega. || Jeu (juego ): el modo de tocar los musicos, y de representar los comediantes. || Jeu : juego y manejo de las armas. || Jeu (juego): soltura, fácil movimiento, corriente uso de una maquina, etc. | Jew (juego): en los naipes es el valor de las cartas suficiente para entrar, y para ganar : y así se dice : beau jeu, mauvais jeu : hueno ó mai juego, buenas ó maias cartas : buena ó mala entrada , y perdre à beau jeu : perder con buenas cartas. \ Etre à deux de jeu : estar á tantas , y tambien estar en paz dos que juegan. || Jeu de gobeleis: juego de los cubiletes, juego de manos, ó de pasapasa. || Un jeu de cartes : una baraja. || Jeu de hasard: juego de suerte. || Jeu de mains: juego de manos, esto es, de golpes, manotadas, etc. retozando. || Jeu de qui perd gagne: In ganapierde. || Jeu d'exercice et d'adresse : juego de egercicio y habilidad : como la peiola, el mallo, los trucos, etc. | Jeu d'esprit es d'adrese: juego de discurso y habilidad, como son las damas, el agedrez. ¶ Jeu d'enfant: juego de niños; y en sentido figurado, es niñada, accion impropia de la edad, gravedad, o estado de quien la hace. 🛭 Jen de mots: juego de vocablos. || Jeu de la nature : rareza, capricho, de la naturaleza : dicese de las producciones raras, ó extrañas. || Jouer gros jeu : jugar fuerte. || D'entrée de jeu : á la primera jugada. || Jouer franc jeu : jugar limpio, sin trampas. || Jeu : esta voz entra en muchas frases de estilo familiar y figurado, como en las siguientes: jouer gros *jeu* : echar el resto : aventurar mucho : d'entrée de jeu : de primer antuvio, á las primeras de cambio : *jouer franc jeu :* jugar limpio, obrar con pureza y sinceridad. [[ Jeux: juegos: se toman por fiestas: expectáculo, o egercicios públicos de los Griegos, y Romanos, como les jeux olympiques (los juegos olimpicos), y les jeux floraux (los

JEUDI, s. m. Juéves: el quinto dia de la semana. | Jeudi gras: juéves lardero, o gordo, el que precede al domingo de carnestolendas. || Jeudi saint: juéves santo, o cl

de la cena.

JEUN (A), adv. En ayunas, sin haberse

desayunado.

JEUNE, adj. m. f. Joven, moso: ha-JETER (SE), v. r. Echarse, arrojarse. | blando de personas. | Jóven, nuevo: hac **blando de animales.** | Nuevo : hablando de p árboles. || Juvenil : hablando de la edad, de los años, de las pasiones, del talento, etc. | || Jeune homme, jeune semme: un joven, un mozo, una joven, una moza. Il Jeune chien: cachorro. || Jeune plante: planta nueva, o tierna. || Les jeunes gens: los jóvenes, la gente moza, ó la juventud. (

JEUNE, s. m. Ayuno: abstinencia de

comer mandada por la Iglesia.

JEUNEMENT, adv. (mont.) Nuevamen-

te, recientemente.

JEUNER, v. n. Ayunar: guardar el ayuno, por mandamiento, ó por devocion. Il Quedarse en ayunas de alguna cosa de comar: carecer de ella, pasar sin ella. || Jeuner au pain et à l'eau: ayuner à pan y agua. | (prov.) Se dice : jeuner le ventre plein: ayunar despues de harto.

JEUNESSE, s. f. Juventud, mocedad: dicese rolo de la edad de las personas. || Juventud, mocedad, la gente jóven, ó moza, los jóvenes, los mozos: dícese así colectivamente. | Mocedad : tomase por travesura. devaneo, o disipacion de la poca edad: il a bien fait des traits de jeunesse; c'est une jeunesse bien pardonnable. || Dicese en este mismo sentido: dans ma jeunesse: en mis mocedades.

JEUNET, ETTE, adj. (fam.) Joven-

cillo, mocito.

JEUNEUR, EUSE, s. Ayunador: muy observante de los ayunos.

" JOACHIM , s. m. (n. p.) Joaquin.

JOAILLERIE, s. f. Joyeria: comercio en joyas y pedreria. || Lapidaria : arte de trabajarlas y pulirlas.

JOAULIER, IERE, s. Joyero: tratante en joyas y pedreria. || Lapidario, diamantista: el que trabaja en pedreria.

\* JOBELIN, s. m. (fam.) Zamacuco. JOCKEI, s. m. Especie de criado.

JOCHISSE, s. m. (satir.) Maricon, bra-

\* JODELET, s. m. Chacotero, de buen

\* JOCKO, s. m. Joco: la especie de mono que mas se parece al hombre.

JOEL, s. m. Joel: pescado del Mediter-

JOIE, s. f. Gozo, regocijo: jubilo, contento. | Feu de joie: fiesta de polvora, suego de artificio. Il Fille de juie: moza de fortuna, ramera. | Vive la joie! ande la con que juegan los muchachos.

JOIGNANT, ANTE, adj. Junto : inme- rios, mares, lagos. diato, contiguo.

JOIGNANT, prep. Junto 4, inmediato 4, contiguo á.

JOINDRE, o. a. Junter: unir: y tamhien añadir. | Juntarse, alcanzarse: el uno al otro andando.

JOINDRE (SE) (d), v. r. Juntarse con, dias Orientales.

unirse a. L Juntarse, concurrir: an un parage, con otro, à otros.

JOINT, s. m. Juntura: parte por donde

se juntan dos cosas.

JOINT, OINTE, p. p. V. Joindre. | adj.

Junto, juntado, unido.

JOINT QUE, (conj.) Otrosi, en vez de ademas. Ya no se usa sino en lo forense en ámbas lenguas.

\* JOINTÉ, s. f. (picad.) Ranilla : de un

JOINTE, EE, adj. Dicese: cheval courtjointé, long-jointé: caballo corto, ó largo de cuartillas.

JOINTEE, c. f. Almuerza: lo que pue-

den coger las dos manos juntas.

JOINTIF, IVE, *adj.* Junto, unido. 🛭 Lattes jointives: latas clavadas muy juntasi JOINTOYER, v. a. (arquit.) Mampostear : trabajar de mampostería.

JOINTURE, s. f. Coyuntura: dicese solo

de los huesos del cuerpo humano.

JOLI, IE, *adj.* Bonito, lindo, pulido. Dicese tambien de lo agraciado, donoso, primoroso.

JOLIET, ETTE, adj. (fam.) Bonitillo,

agraciadito.

JOLIMENT, adv. Graciosamente, pri- ~

morosamente, con gracia, con primor.

JOLIVETES, s. f. pl. Ninerias: bugerias: chucherias. | Monadas, gracias de los niños : en este sentido es voz anticuada.

JOMBARDE, V. Joubarbe.

JONC, s. m. Junco: cierta planta. || Cerquillo , arillo. 🛛 Caña de Indias . junco para baston. || Jone odorant: calamo aromatico, acoro verdadero. | Jone fleuri: junco florido. || Jone marin: aliaga, aulaga menor. l Jone thlaspi: yerba rodela.

JONCAIRE, o JUNCARIA, s. f. Junco

bastardo.

\* JONCHAIE, s. f. Juncal : llugar lleno de

JONCHÉ, ÉB, p. p. V. Joncher. | adj.

Cubierto, sembrado.

JONCHEE, s. f. Tendido, cama: de yerhas, flores, ó ramas, con que se cubre el

piso de una calle, ó templo, etc.

JONCHER, v. a. Sembrar, cubrir, tender de yerbas, flores, ó ramas: el piso, suelo, o paso. || (fig.) Dicese: joncher la. campagne de morts: cubrir, sembrar, el! campo de muertos, ó de cadáveres.

JONCHETS, s. m. pl. Palitos, junquitos:

JONCTION, s. f. Union, junta: de dos

JONGLERIE, s. f. (poc. us.) Juglaria,

truhaneria.

JONGLEUR, s. m. Juglar, truhan, titiritero.

JONQUE, s f. Junco: cierta embarcacion ligera usada en la China, y en las InJONQUILLE, s. f. Junquillo: flor olo-nete. || Jouer au piquet : à los cientos. || Jouer rosa. Es parecida al atheli.

JON-THLASPI, V. Jonc. \* JOSEPH, s. m. (n. p.) José.

\* JOSEPH (PAPIER), adj. Papel de filtros.

JOTAVILLA, s. f. Totovia: especie de londra.

\*JOTTEREAUX, s.m.pl. (náus.) Cacholas.
JOUAILLER, v. n. (fam.) Jugar una
diversion, jugar los años, ó las bonitas: dicese del jugar poquísimo interes, ó ninguno.

JOUBARBE, e. f. Siempreviva, o fava

crasa.

JOUE, s. f. Carrillo, megilla. || Grosses joues: mosses. || Coucher en joue: encarar, apuntar: la escopeta, carabina, etc. || Donner sur la joue: dar una lestada. || (fig. y fam.) Poner les puntes é la mira à una cosa, aspirar à ella, pretenderla.

JOUE, EE, p. p. V. Jouer, | adj. Ju-

gado, burlado, etc.

JOUÉE, s. f. Derrame: corte de la pared

en la abertura de una ventana.

JOUER, v. a. Engañar, hacer hurla unos de otros. || Ridiculizar, hacer risible: á alguna persona, ó clase. || Remedar, hacer el papel de. || Representar: una comedia, un papel. || Tocar: un instrumento de arco, un aria, etc. || Jouer l'honnéte homme: hacerse el hombre de hien.

JOUER, v. n. Jugar, enredar, retozar, divertirse: oon alguna cosa: ó unos con otros como los niños. || Estar corriente, franco: hablando de muelles, llaves ó piezas que juegan en las máquinas. || Correr, saltar: hablando de aguas, fuentes, surtidores. || Votar, sastar : hablando de minas. || Disparar tirar : hablando de cañones, o baterias. Tocar : hablando de instrumentos músicos, ó de una orquesta. || Faire jouer les eaux: soltar, ó hacer correr las aguas, esto es, las fuentes, ó saltadores. || Faire jouer le canon: disparar la artillería. || ( fig. ) Dicese : jouer sur le mot: jugar del vocablo, andar con equivocos, retruécanos, etc. || Jouer gros jeu : ademas del sentido recto de jugar fuerte, o largo, tiene el figurado de aventurar mucho. Il Jouer franc jeu: ademas del sentido recto de jugar limpio, ó sin trampas, tiene el figurado de obrar con pureza y sinceridad, que tambien se dice jugar limpio. || Jouer un rôle: ademas del sentrdo recto de hacer o representar, un papel, o personage, un cómico, tiene el figurado de hacer papel, o figura, o de darse autoridad en el mundo una persona. || Jouer à : entiendese de juegos de cartas, o de egercicio y habilidad. || Jouer à la bassette: jugar à la baceta. | Jouer à la paume: á la pelota. || Jouer à la rasse: á la risa. || Jouer à pair ou impair : à pares o nones. || Jouer au bâtonnet : al pito, o à la

nete. || Jouer au piquet : à los cientos. || Jouer au roi dépouillé : al mohino. || Jouer au trictrac : al chaquete, à las tablas reales. || Jouer aux dames : à los naipes. || Jouer aux dames : à las damas. || Jouer aux dés : à los dados. || Jouer aux échecs : al agedrez. || Jouer au volant : al volante, ó rehilote. || Jouer au palet : jugar al chito.

JOUER (SE), v. r. Jugar con alguna coss: haceria jugando, o sin ningun trabajo. || Se jouer de : burlarse, hacer mosa de.

| Se jouer : juguetear.

JOUEREAU, s. m. (fam. y satir.) Ju-gadorcillo, mai jugador, el que juega mai o

el que expone poco dinero al juego.

JOUET, s. m. Juguete: cosa con que se entretienen los niños. || (fig.) Juguete, hur-la, risa: dícese de las personas de quienes se bace hurla. || (id.) Dícese: servir de joues à toute une compagnie: servir de diversion á todos, ser el hazme reir de una tertulia. || (id.) Se dice: être le jouet de ses passions: ser el juguete, ó la victima, de sus pasiones.

JOUEUR, EUSE, subst. Jugador : dicese del que juega, ó está jugando : del envicia-do en el juego: y del diestro y hábil en el jugar. || Joueur de gobelets : jugador de cubiletes, ó de manos. || Joueur d'instrument : instrument ista, músico de instrumento, tanedor. || Joueur de marionnettes : titerero, titiritero, saltimbanco.

JOUFFLU, UE, adj. (fam.) Mossetudo:

de gruesos mossetes, o carrillos.

JOUG, s. m. Yugo de bueyes. || ( fig. ) Yugo, servidumbre, sujecion: y tambien dominio en sentido mas lato.

\*JOUIÈRES, 6 JOUILLIÈRES, s. f. pl. (arquit.) Estribos laterales de una com-

puerta.

JOUIR, v. n. Gozar, desfrutar : dicese de las cosas físicas, y de las morales. || Gozar de una muger : se toma en mal sentido.

JOUISSANCE, s. f. Goce, posesion, desfrute: y tambien usufructo. || Fruicion: hablando de un placer, o de un bien deseado.

JOUISSANT, ANTE, adj. El que goza y posee una cosa.

JOUJOU, s. m. Inguete de niño, trebejo,

brinquillo, etc.

un rôle: ademas del sentro recto de hacer o representar, un papel, o personage, un cómico, tiene el figurado de hacer papel, o figura, o de darse autoridad en el mundo una persona. Il Jouer à: entiendese de juegos de cartas, o de egercicio y habilidad. Il Jouer à la bassette: jugar à la baceta. Il Jouer à la paume: à la pelota. Il Jouer à la rafle: de los hijos respecto à sus padres. Il Jour de los hijos respecto à sus padres. Il Jour de los hijos respecto à sus padres. Il Jour de los hijos respecto à sus padres. Il Jour de saneto, hablando de aulas y colegios. Il Jouer au lansquenet: al sacacion, o feriado, hablando de tribunales. Il

Jour grus: dia de carne. | Jour maigre: dia tre los antiguos caballeros, que combatian de pescado, ó de viérnes. | Jour de fete: dia con lanzas á calallo. | Lid, ó lucha: hablando de siesta, o sestivo. Il Jour du jugement de combates de sieras. dernier: dia del juicio, o del juicio final. Jour ouvrier, o ouvrable: dia de trabajo. || justa. || (fig. y fam. ) Lidiar, contender, Beau jour: hermoso, hello dia. | Bon jour: disputar. huenos dias, cuando se saluda á alguno. Comme du jour à la nuit : como de lo blanco a lo negro, como de lo vivo á lo pintado. De jour en jour : de dia en dia, de cada dia. || Faire jour : ser de dia, amanecer. || Faire son bon jour : ir a la iglesia, esto es, ir á confesar. | Faux jour : Inz de Inz. | Grand jour : dia ciaro, muy de dia, en medio del dia. Il fontaine de jouvence: es lo mismo que en La pointe du jour : la punta del dia, ó del alba, el amanecer. La petite pointe du jour : el primer albor del dia. || Mettre au jour : sacar à luz, al público. || Ouvrage à jour: ohra calado, trepada. | Se fuirs jour: Itacerse o abrirse paso. || Vivre au jour la | journee: salir del dia, no tener para mañana, no ahorrar para mañana, gastar lo que se gana en el dia, lo comido por servido. || Petit jour: dia corte. || Denner le jour : dar la vida à los hijos: pero hablando del padre es engendrarlos: y de la madre, parirlos. Perce au jour: pasado, o abierto de claro en claro, de parte à parte. || Je ne vois pas jour à te sauver: no veo salida, o resquicio, o l medio para librarte.

Palestina.

JOURNAL, s. m. Diario, memoria o relacion de lo que pasa cada dia. || Diario : dase este nombre à ciertos escritos periódicos que se publican todos los dias, ó todas las semanas, o todos los meses. || Journal: jornal de tirra. | Livre journal: manual, libro de asientos: de los gastos, compras, ó ventas que se hacen cada dia.

JOURNALIER, IERE, a. y. Diario, cuotidiano: lo que se hace todos los dias. || Vario, mudable, inconstante : lo que tiene dias, o sus dias, esto es ; que no es igual en todos.

JOURNALIER, s. m. Jornalero : el que

trabaja á jornal.

JOURNALISTE, s. m. Diarista: autor de

diarios, y otros impresos periódicos.

JOURNEE, s. f: Dia : todo el dia, el espacio de tiempo desde que uno se levanta hasta que se acuesta, || Jornada : dia de una batalla, o la hatalla misma. || Jornada: camino que se anda en un dia. || Jornal: trabajo de un jornalero en un dia, y tambien el salario que gana. || A journée, à la jour*née* : á jornal.

JOURNELLEMENT, adv. Diariamente,

todos lus dias.

JOURS, s. m. pl. Dias: tiene esta voz, como en castellano, la significacion de edad, o años: y tambien de vida, é tiempo de la vida.

JOUSANT, V. Jusant.

JOUTE, s. f. Justa: regocijo público en-len desvan, o en camaranchon.

JOUTER, v. a. Justar : combatir en una

JOUTEUR, s. m. Justador : el que combate en una justa. [ (fig. y fam. ) Dicese: rude jouteur: fuerte espada, gran mante nedor : en alguna lucha, juego, ó disputa.

JOUVENCE, s. f. (ant.) Juventud. || Fontaine de jouvence : fuente que se creyó que tenia virtud para remozar : y así aller à la español, ir al Jordan.

JOUVENCEAU, a. m. (fam.) Mozalvete,

ó mozalvillo , mocito.

\*JOUVENCELLE, s. f. (fum.) Mocita, mozucia.

JOUXTE, prep. del latin juxta (ant.) Conforme, segun. || Junto á, cerca de.

\* JOVANET, adj. m. Jovencillo, mocillo.

JOVIAL, ALE, adj. Jovial, alegre, fes-

JOYAU, s. m. Joya : alhaja preciosa del adorno ó aderezo de una muger.

JOYEUSEMENT, adv. Alegremente, con

alegría.

JOYEUSETE, s. f. (fam.) Jocosidad, JOURDAIN, (geog.) Jordan: rio de la graciosidad, chiste, gracejo: corresponde á salero en castellano.

JOYEUX, EUSE, adj. Gozoso, alegre, contento: hablando de personas. || Alegre, fausto, favorable: hablando de una noticia, de un anuncio.

\* JUBE, s. f. Crencha: guedeja de leon.

JUBE, s. m. Pulpitillo: en donde canta el diácono el evangelio. || Coro alto: especie de claraboya. || (prov.) Dicese : venir à jubé : hesar la correa, rendir parias, humillarse á

\* JUBILAIRE, adj. m. f. Libro de coro: dicese del canónigo, ó monge, que ha cin-

cuenta años que asiste al coro.

JUBILATION, s. f. (fort.) Holgorio,

fiesta, diversion.

JUBILE, adj. Jubilado: dicese de los maestros, lectores, y catedráticos que han ganado la jubilacion por sus años de ense

JUBILE, s. m. Jubileo : indulgencia plenaria concedida por el Sumo Pontifice.

JUBILER, v. a. Jubilar á uno por su edad, ó servicios.

\* JUBIS, s. m. Pasas de soi : fruta seca. \* JUC, s. m. Gallinero : el lugar donde se recogen las gallinas. V. Jucheir.

JUCHE, EE, p. p. V. Jucher. | adj.

Encaramado, subido.

JUCHER, v. n. y SE JUCHER, v. r. Encaramarse: las aves en los palos del ga-Ilinero para dormir. || (fam. y fig.) Vivir: JUCHOIR, s. m. Dormitorio : de gallinas y otras aves domésticas.

'JUCCA, s. j. Yuca: planta.

JUDA, s. m. Trampilla: la abertura con puertecilla que se hace en un techo, para ver lo que pasa en la vivienda haja.

JUDAIQUE, adj. m. f. Judáico, lo perteneciente á la necion, ó religion de los judíos. || Pierres judaïques: puas de esquino petrificadas.

JUDAISER, v. n. Judaizar, cheervar

ritos y prácticas de la religion judáica.

JUDAISME, s. m. Judaismo: la religion

judáica.

"JUDAS, s. m. Júdas: nombre ya comun para significar un traidor. || Baiser de Judas: beso de Judas, caricias falsas y traidoras.

\* JUDÉE (BITUME DE), s. m. Betun de Judea.

JUDÉE (ARBRE DE), V. Arbre.

JUDELLE, s. f. Julica, cerceta, ave acuática.

\*JUDICATOIRE, adj. m. f. Judicativo: que juzga, tiene la facultad de juzgar, sirve para juzgar.

JUDICATUM SOLVI, (exp. lat. for.) Fianza que ha de dar un forastero. ||Decreto

del papa Vigilio.

JUDICATURE, s. f. Judicatura: estado,

o profesion de jues.

JUDICIAIRE, s. f. (fam.) Caletre, sindéresis: tino, discernimiento en el juzgar de las cosas.

JUDICIAIRE, adj. m. f. Judicial: lo que pertenece al juicio ó administracion de la justicia. || Genre judiciaire: género judicial, uno de los tress éneros de la retórica. || Astrologie judiciaire: astrologia judiciaria.

JUDICIAIREMENT, adv. Judicialmen-

te: en forma judicial.

JUDICIEUSEMENT, adv. Juiciosa-mente.

JUDICIEUX, EUSE, adj. Juicioso: dis-

creto, prudente, cuerdo.

JUGE, s. m. Juez: dicese del que juzga y sentencia con autoridad pública; y del que da su, juicio ó voto sobre una materia. Fiel: el juez en los torneos, justas y duelos. || Juge arbitre: juez arbitro, ó amigable componedor. || Juge botté: juez lego, o de capa y espada: y hoy se aplica por desprecio al alcalde de monterilla, ó de polaina. || Juge consul: consul en las lonjas o medicinal. casas de contratacion. || Juge de paix : juez de pas: magistrado que juzga en un determinado distrito ciertas causas definitivamente y otras con apelacion. || Juge souverain o supérieur : dicese de los tribunales supremos: de quienes no hay apelacion a otro.

JUGÉ, ÉE, p. p. V. Juger. ¶adj. Juzgado. Dicese á modo de substantivo : le bien jugé, la equidad de un juicio. JUGEMENT, s. m. Juicio, discernimiento: facultad del alma para juzgar de las cosas. || Juicio: fallo, sentencia de juez. || Juicio: voto, sentir. || Censura, dictamen, aprobacion ó reprobacion en materia moral. || Juicio: discrecion, seso, asiento, cordura. || Juicio: dicese del dia del juicio final, ó universal, que se llama también en frances, jugement dernier, jugement universal.

JUGER, . a. Juzgar: sentenciar, fallar como juez. || Juzgar: hacer huen ó mal juicio, pensar hien, ó mal. || Juzgar, ser de tal opinion, ó parecer. || Creer: hacercuenta, juicio. || Conjeturar, inferir. || Considerar, contemplar: hacerse cargo de una cosa, pesarla en el juicio.

JUSER, v. n. Juzgar : dar sentencia como juez. || Juzgar : formar concepto de al-

guna cosa.

\*JUGOLINE, o SESAME, s. f Ajon-

joli, alegria, o sesamo: planta.

JUGULAIRE, adj. m. f. Yugular: se dice da las venas de la garganta. Usase algunas veces como substantivo femenino.

JUIF, s. m. Judio: el natural de Judea, ó el que sigue la religion judáica. || Judio: lo mismo que usurero, logrero; que tambien se le llama vulgamente pirata, por las excesivas ganancias que lleva. || Riche comme un juif: aplicase al hombre muy adinerado, é acaudalado: en Castilla se suele decir un Fúcar, con alusion á los Fúcares mineros alemanes del reinado de Carlos I. || (prov.) Dícese: juif-errant (hombre sin patria) del hombre ambulante, errante, vagante: que no para en ninguna tierra.

JUILLET, s. m. Julio: el séptimo mes

del año.

JUIN, s. m. Junio: el sexto mes del año.

JUIVERIE, s. f. Juderia: barrio o call destinada para habitacion de Judios on cientas ciudades.

JUJUBE, s. f. Yuyuba, asufaifa: fruta. JUJUBIER, s. m. Azufaifo: el árbol que da las azufaifas.

JULE, s. m. Insecto: especie de escolopendra. || Julio: cierta moneda del estado romano, que vale tanto como un real de vellou, ó nuy poco mas.

\* JULE, JULIE, s. f. (n. p.) Julia.

JULEP, s. m. Julepe: Bebida dulce y medicinal.

\*JULES, s. m. (n. p.) Julio.

\*JULIEN, s. m. (n. p.) Julian.

JULIENNE, s. f. Viola matronal: especie de alheli.

JUMART, s. m. Onotauro: cuadrúpedo engendrado de toro y burra, de burro y vaca, de caballo y vaca, ó de toro y yegua.

JI/MEAU, ELLE, adj. y s. Mellizo, en estilo comun: gemelo, en estilo culto. En

tas; en el segundo solo de personas.

JUMEAUX, s. m. pl. Gemelos: dicese en la anatomia de dos musculillos del mus- jurés. V. lo; y en la química de dos alambiques de una pieza.

JUMELE, EE, adj. (bas.) Gemelado:

cuando dos piezas están paralelas.

JUMELER, v. a. (naut.) Gimelgar.

JUMELLES, s. f. pl. Virgenes: las dos piezas largas que entran en la composicion de una prensa. || (náus.) Gimelgas, o gaburones. || Piernas : las de una prensa de imprenta. [ (blus.) Gemelas : las bandas, tajas, varas, elc., paralelas.

JUMENT, s. f. Yegua · la hembra del

caballo.

JUNCAGUE, 6 JUNCAGO, s. m. Jun-

cago, ó junco bastardo.

\*JUNCAIRE, s. f. Juncaria: planta ramosa , y vulneraria.

\*JUNONNIQUE, adj. m. f. Junonico:

que pertenece à Juno.

JUNTE, s. f. (pronunc. jonte) Junta: nombre de algunos consejos o tribunales de España. Unas veces corresponde á chambre en f.ances, y otras á comité.

JUPE, s. f. Saya, basquiña: parte del

vestido de una muger.

JUPITER, s. m. Júpiter: y Jove poéticamente: el padre de los dioses. || Júpiter: nombre de un planeta; y tambien en la quimica se nombra así al estaño.

JUPON, s. m. Guardapies, zagalejo. || Jupon de dessous: enaguas blancas, ó in-

JURANDE, s. f. Veeduria : el oficio de veedor o prohombre de un gremio de artesanos. || Gremio de maestros de un oficio, que tambien llamamos cofradía.

JURAT, s. m. Jurado: lo mismo que regulor solo se decia de los de Burdeos.

JURATOIRE, adj. (for.) Juratoria.

JURE, s. m. Especie de juéz, en Ingla-

terra y Francia.

JURE, EE, adj. Jurado: examinado, o aprobado: dícese de un maestro, & profesor вп algun oficio, o arte. | Veedor, prohombre: de un gremio de artesanos. En este sentido se usa como substantivo. || Ennemi jurė: enemigo jurado, declarado, irreconciliable.

JURÉ, ÉE, p. p. V. Jurer. | adj. Ju-

JUREMENT, s. m. Juramento: aurmacion, o negacion por medio de juramento. V Serment. | Juramento: voto: imprecacion, blassemia. Usase mas en este chamarra de aldeano. sentido que en el primero, pero en plural.

negar por medio de juramento. | Jurar : balmente, precisamente. ratilicar, consirmar con juramento. || Jurar : | JUSTESSE, s. f. Precision, exactitud : deciararse, ofrecerse, resolverse con empeño lo adecuado, lo congruente en el pensar, ca

el primer caso se dice de personas, y de mu- ja hacer alguna cosa. || Jurar : renegar. JUREUR, s. m. Jurador, votador.

JURI, s. m. Comision compuesta de los

JURIDICTION, s. f. Juridiccion: potestad del que tiene derecho de juzgar : y tambien el distrito á que se extiende el egercicio de esta potestad.

JURIDIQUE, adj. m. f. Jurídico: lo que se hace conforme á derecho y reglas de-jus-

JURIDIQUEMENT, adv. Juridicamente. JURISCONSULTE, s. m. Jurisconsulto, jurisperito.

\* JURISDICTION, V. Juridiction.

JURISPRUDENCE, s. f. Jurisprudencia: la ciencia del derecho.

JURISTE, s. m. Jurista : el que ha escrito

de materias de derecho.

JUHON, s. m. (fam.) Modo de jurar, ó echar votos, como vicio de ciertas per-

sonas, y naciones.

JUS, s. m. Zumo: licor que se saca de alguna fruta exprimiéndola. || Jugo : la substancia que se saca de alguna cosa cociéndola. || (prov. ) Se dice jus de la trei le, ó de la grappe : sumo de parres, ó de cepas, esto és, el vino.

JUSANT, s. m. (náut.) Bajamar vaciante: reflujo: menguante de la marea. || Flot et

jusant : flujo y reflujo : marea.

JUSQUE, prep. de tiempo y lugar. Hasta. Tambien se escribe algunas veces jusques, particulamente en la poesia.

JUSQUIAME, s. f. Beleno: planta. JUSSION, s. f. Orden o mandato real, dirigido á un parlamento, ó tribunal su-

premo. JUSTAUCORPS, s. m. Casaca: vestido corto de hombre. | Media bata de muger,

gaburdina, ó juhon con faldetas.

JUSTE, adj. m. f. Justo: lo que es conforme á derecho, y á justicia. || Justo: el que juzga y obra con equidad. | Justo, ajustado, apretado; dicese de una cosa que abraza á otra, ó encaja en ella. || Justo, cabal : conforme en número, peso, etc. | Justo, justificado: arreglado á la ley de Dios.

JUSTB, adv. ( es relativo á justesse, así como justement á justice.) Dicese : savoir au juste: saher de fijo, á punto sijo, de positivo. || Tout juste : justamente, cabalmente, precisamente. || Chausser trop juste: calzar muy ajustado, ó apretado. | Étre juste : ser justo o cosa justa, ser razon, ser debido.

JUSTE, s. m. Justo: el que tiene y conserva la gracia de Dios. || Un juste : una

JUSTEMENT, adv. Justamente: con JURER, v. a. y n. Jurar: asirmar, o justicia, con razon, como es debido. || Ca-

el decir. Afinacion, concierto : en el tocar,

en el cantar.

JUSTICE, s. f. Justicia: virtud moral. || Justicia: derecho, razon para hacer o pedir alguna cosa. | Justicia : se toma por el juez o el magistrado que la egerce. || Justicia : la egecucion pública de la pena impuesta al reo. | Justicia : acto de juez de oir y sentenciar conforme al derecho de cada uno. || Faire justice: hacer justicia, eastigar publicamente á un reo. Tambien se dice ajusticiar , si se le quita la vida.

JUSTICIABLE, adj. m. f. Sujeto a cier-

ta justicia, tribuna!, o juez.

JUSTICIE, EE, p. p. V. Justicier. | adj. Ajusticiado : el que muere en un suplicio.

JUSTICIER, s. m. Justiciero: el que bace justicia, y es amante de ella. || Jurisdiccional : señor que pone la justicia en su.senorio. || Seigneur haut-justicier : senor de boren y cuchillo.

JUSTICIER, v. a. Ajusticiar: castigar a

un reo con pena de muerte.

JUSTIFIABLE, adj. m. f. Que puede

justificarse.

JUSTIFIANT, ANTE, adj. Justificante. \*JUSTIFICATEUR, s. m. Justificador: cierto instrumento de los fundidores de letra para arreglar las matrices, y tambien el oficial que las justifica.

JUSTIFICATIF, IVE, adj (for.) Justifi-CUITAO

JUSTIFICATION, s. f. Justificacion de un culpado. | Justificacion de una matriz, entre fundidores de letra : y de una línea, entre impresores.

JUSTIFIE, EE, p. p. V. Justifier. | adj.

Justificado.

JUSTIFIER, 🛩. a. Justificar : probar en justicia, y declarar la inocencia de un acusado. || Justificar : hacer al hombre justo por la infusion de la gracia. || (imp. ) Arregiar las lineas para que todas estén à un tamano.

JUSTIFIER (SE), v. r. Justificarse.

\* JUSTINIEN, s. m. (n. p.) Justiniano. JUTEUX, EUSE, adj. Jugoso: que tiene mucho jugo.

"JUTLAND, s. m. (geog.) Jutlandia: pe-

ninsula del reino de Dinamarca.

JUVENAUX (JEUX), adj. Juegos juvenales.

\* JUVENIL, ILE, adj. (ant.) Juvenil.

JUXTA-POSE, EE, adj. (fls.) Dicese de las partes unidas á otras por juxta-posicion.

JUXTA-POSITION, s. f. (fis.) Juxtaposicion: modo que los cuerpos aumentan de volumen, por la incorporacion de la materia que se les agrega exteriormente.

### KER

K, s. m. Letra consonante, y undécima del abecedario.

KABAK, s. m. Nombre que dan en Moscovia á las hotillerías en que se puedo fuinar.

KABIN, e. m. Casamiento temporal entre

los mahometanos.

\*KAGNE, s. f. Cane: pasta que hacen;

KAHOUANNE, s. m. Cauana: galapago, rada. cuya concha sirve para las obras de taracea.

KALI, s. m. Barrilla: yerla. KALMIE, s. f. Kalmia: planta.

\*KAMICHI, s. m. Kamique; ave grande de Castilla. de América, cuya cabeza es como la de las serpientes.

tre los Tartaros.

Chinos emplean en la composicion de la por- de mil metros, que corresponde à 1197 celana. Es una especie de feldespato.

KARABÉ, V. Carabé. KARAT, V. Carat.

KARATA, s. m. Carata: planta de Indias.

Viv. ier. KERATOGLOSSE, s. m. Keratoglósis: músculo pegado à la raiz de la longua.

## KIN

KÉRATOPHYLLON, 6 KÉRATOPHY-TE, s. m. Keratolita: polipo marino, que algunos le tieneu por planta.

KERMES, s. m. Coscoja : árbol en el que

se cria el kérmes, especie de cochinilla.

KETCH; a. m. Queche: especie de embarcacion niglesa.

KIASTER, o KIASTRE, s. m. Kiaster: en Italia con la harina mas pura del trigo, vendage que se aplica á la rólula fractu-

" LILOGRAMME, s. m. Kilogramo : pesa de mil grainos, que equivale á 2 libras, 2 onzas, 12 adarmes y 15 granos, del peso

\*KILOLITRE, . m. Kilolitro . medida de mil litros, equivalente à 496 azumbres KAN, s. m. Kan: principe comandante, y medio cuartillo, para los líquidos : y á 210 celemines para los áridos.

\* KAOLIN, s. m. Kuolin : tierra que los \* KILOMETRE, s. m. Kilometro : medida varas castellanas.

\* KINA KINA, s. m. Cuarango, ó quino :

árbol cuya corteza es la quina. KINANCIE, s. f. Esquinencia: inflama-KEIRh . 6 GIROFLIER JAUNE, V. cion en la garganta, que impide la respiracion.

K!OSQUE, s. m. (voz turca) Kiosko: . Pabellon sobre un terrado de jardin.

KIRIELLE, s. f. Kirie, letanta. ||( fig. y fum.) Letania, retahila : relacion o numeracion larga y pesada de cosas.

\* KIRSCH-WASSER, s. m. (voz alemana) Kirs-váser: especie de licor, hecho con

guindas silvestres.

KNOUT, s. m. Latigazos en las espaldas: suplicio usado en Rusia.

KORAN, V. Alcoran, coran.

KOUAN, s. m. Planta, cuya simiente sirve para hacer el carmin.

\* KYRIE-ÉLEYSON, s. m. Kirieleison.

KYSTE, s. m. (anat.) Kisto: membrana à modo de vegiga, que contiene humores adiposos, contranaturales: extirper un kiste.

### LAB

L, s. m. Duodécima letra del alfabeto, y nona entre las consonantes.

LA, La: artículo que acompaña el género femenino de los nombres en número sin-

gular.

LÀ, adv. demost. Allá, allí, ahí. || Allezvous-en là : vaya vmd. allá. || Que faitesvous là? que hace vmd. ahí? Le voilà:
allí está, vele ahí. || Júntase tambien con
otros adverbios: là-haus: allá arriba: là-

bas: alla abajo.

LA, LA, interj. y adv. (fam.) Denota amenaza: la la, vous verrez ce qui vous arrivera: ya ya, bien bien, bien está, verá vmd. ló que sucede. Tambien denota reprehension, y equivale á hola! hola! || En señal de confirmacion y confianza, se dice: la la, tout beau: ea ea, bueno bueno. Y en señal de consuelo, se expresa: la la, rassurez-vous: vaya vaya, vamos vamos, anímese vmd.

LA, LA, adv. (en respuesta de estilo familiar à ciertas preguntas) Vous a-t-il fait bonne chère?—La la. Os ha dado bien de comer?— Así así: tal cual: medianamente.

LA, s. m. La: la sexta nota del diapason

de la música.

LABARUM, s. m. Lúbaro: estandarte militar que llevaban delante de los empe.adores.

\*LABDANUM, V. Ladanum.

LABEUR, s. m. Labor, trabajo, fatiga: entiéndese corporal. Es voz algo anticuada, poco usada, aunque no desechada. || Terres en labeur: tierras trabajadas, bien cultivadas.

LABEURER, v. n. (ant.) Laborar, hoy

trabajar : hacer trabajo u obra.

LABIAL. ALE, adj. Labial. Dicese de las letras que se pronuncian con los labios. || Offres labiales : oferta, promesa de palabra, de loca.

LABIE, EE, adj. (botán.) Labiado: dícese del corte de las hojas de ciertas

flores.

LABILE, adj. f. Flaco, débil. Solo se dice de la memoria que no retiene: memoire labile.

LABORATOIRE, s. m. Laboratorio : la oficina de los químicos.

### LAC

LABORIEUSEMENT, adv. Trabajosamente, con mucho trabajo, penosamente.

LABORIEUX, EUSE, adj. Laborioso: aplicado al trabajo; y dicese de las personas. || Trabajoso, penoso: cosa de mucho trabajo, que pide ó cuesta trabajo, como vida, empresa, investigacion, etc.

LABOUR, s. f. Labor, vuelta : cada una de las que se dan á la tierra, sea con arado, ó con azada, que tambien se llama reja en el primer caso, y cava en el segundo.

LABOURABLE, adj. m. f. Labrantio,

de labor : dicese de las tierras.

LABOURAGE, s. m. Labranza, labor, cultivo: hablando de las tierras.

LABOURÉ, ÉE, p. p. V. Labourer. # adj. Labrado.

LABOURER, v. a. Labrar, cultivar la

tierra, sea arándola, ó cavandola.

LABOURER, v. n. Labrar, cultivar, benesiciar: propiamente es arar las tierras,
ó cavarias. || Arar: hacer surces: dícese,
por semejanza, del ancla de un navio que
no prende en el fondo, y arrastra: y tamhien de los cerdos que ahozan las tierras,
dejando surces y hoyos. || (fig. y fum.)
Afanar, sudar, trabajar. || Labourer le fond:
garrar, garrear.

LABOUREUR, s. m. Labrador : el que

labra ó trabaja las tierras.

\* LABRE, s. m. Nombre genérico de ciertos peces espinosos.

\* LABURNE, s. m. Codeso, citiso alpino:

árbol.

LABYRINTHE, s. m. Laberinto: tiene en ámbas lenguas un mismo sentido, el propio, y el figurado de embolismo, enredo, confusion. || Laberinto: así llaman los anatómicos á la segunda cavidad del oido interno.

LAC, s. m. Lago: gran depósito natural

de agua. mayor que la laguna.

LACÉ, ÉE, p. p. V. Lacer. | adj. Ata-

\*LACÉDÉMONE, s. f. (geog.) Lacedemonia ciudad y pais de Grecia.

LACER, v. a. Atacar, atar: encordonar, una cotilla, una almilla, un jubon, etc.

LACERATION, s. f. Lacuracion : el acto

de lacerar, rasgar : algun escrito o libelo, etc., por orden de la justicia.

LACERÉ, ÉE, p. p. V. Lacerer. | adj.

Lacerado, rasgado.

Huvis.

LACÉRER, v. a. (for.) Lacerar, rasgar : algun escrito ó libelo por órden de la justicia.

LAGERET, s. m. Barrenilla, taladrillo. LACERNE, s. m. Lacerno: vestido suerte de que usaban los Romanos en tiempo de

LACERON, V. Laiteron.

\*LACERT, s. m. Lacerta: pescado del Océano.

LACET, s. m. Cordon con herretes: para ra atacar cotilla, jubon, etc. || Lazo: para casar.

LACHE, adj. m. f. Plojo, suelto: dicese de lo que no está tirante, ó apretado, ó bien atado, ó ajustado. || (fig.) Flojo, poltron, desmazalado: mendria: desidioso. || Cobarde: sin corazon, sin valor. || Infame, ruin, vil: dícese de las personas, y de sus acciones.

LACHE, s. m. Vil, rain: picaro, cobarde, o traidor.

LACHE, EE, p. p. V. Lacher. | adj.

Aflojado, suelto.

LACHEMENT, adv. Flojamente, con flojedad: dícese de la poca actividad en el trabajo. || Indignamente, cobardemente, infamemente.

LACHER, v. a. Soltar, aflojar: lo que estaba tirante, ó tieso. || Entra este verbo en algunas expresiones familiares; como lâcher de l'eau: hacer aguas, orinar; lâcher l'aiguillette: desatacarse, hacer del cuerpo; lâcher un vent: soltar un preso, tirar un cuesco, peer: lâcher le pied: tomar soleta, poner pies en polvorosa, echar à huir; lâcher l'autour: soltar, echar el azor contra el pájaro que se quiere cazar.

LACHER, v. n. Soltarse, aflojarse: una cosa que estaba armada, como pistola, arco, etc. || Amoliar: soltar la baza en el jue-

go de naipes.

LACHER (SE), v. r. (fam.) Desatarse, soltar la maldita : echar coplas : mormurar

de alguno.

LACHETE, s. f. Cobardia, timidez. || Vileza, infamia, bastardia: accion baja y traidora. En este sentido se usa mas en plural.

LACINIÉ ÉE, adj. (botán.) Laciniadas,

recortadas : las hojas de las plantas.

LACIS, s. m. Randa, red, redecilla. || Sello, marca, ó escudo del papel. || Tripa reticular, ó callosa, ó callos en plural.

LACONIQUE, adj. m. f. Laconico, bre-

ve, conciso, sucinto.

LACONIQUEMENT, adv. Laconica-

mente.

LACONISME, s. m. Laconismo: brevedad y concision del estilo. \* LACQUE, V. Laque.

LACRYMAL, ALE, adj. (anat.) Lagrimal. | Pistule lacrymale: fistula lagrimal.

LACRYMATOIRE, s. m. Lacrimatorio: dicese de unos vasitos que se encuentran en los sepulcros de los antiguos gentiles.

\* LACRYMULE, s. f. Lagrimita: lágri-

ma pequeña.

LACS, s. m. Cordoncillo, torzal. || Lazo: se entiende el corredizo para cazar. || (fig.) Lazo, red, trampa: asechanza, engaño. || Lacs d'amour: las cifras que usaban los amantes para ser conocidos de sus damas.

\* LACTANCE, s. m. (n. p.) Lactaucio.
LACTEE, adj. f. Dicese en lenguage astronómico: vois lactés, ó chemin de SaintJacques (via láctea) lo que vulgarmente se

llama camino de Santiago.

LACUNE, s. f. Laguna, blanco, claro: lo que falta en el texto de un manuscrito ó impreso, sean líneas, sean palabras, omitidas, ó borradas.

LADANUM, ó LABDANUM, s. m. Ladano, ó melaza: el licor viscoso que arroja

la lada , ó jara.

\*LADÍ, s. f. · Ledi: tratamiento que se da en Inglaterra á las señoras de distincion.

LADRE, adj. m. f. Leproso: lleno de laceria. || (fig. y fam.) Corcho, alcornoque: insensible, mentecato. || (id.) Roñoso, mezquino, misero: por la avaro. Úsase tambien como substantivo, y entónces el femenino es ladresse.

LADRERIE, s. f. Lepra, laceria. || Lepreria: hospital de leprosos, ó de San Lázaro. || (fig.) Roñeria, miseria, mezquindad: por avaricia sórdida.

\* LAGOPEDE, s. m. Lagopo: ave. LAGOPUS, V. Pied-de-lièvre.

LAGUNE, s. f. Laguna, albufera : que forman las aguas del mar. || Laguns d'eau doucs : albuera, charca, pantano.

LAGUE, V. Sillage.

\* LAHMA, s. m. Llama: especie de carnero del Perú, que sirve para carga.

LAI, s. m. (unt.) Queja, lamentacion. § Especie de poesía lastimosa usada antiguamente, que equivale á endecha.

LAI, LAIE, LAIC, adj. Lego. || Frère lai: lego, fraile lego. || Sœur laie: lega, monja lega.

LAICHE, s. f. Esparganio, cárice: yerba

que brota en los prados.

I.AID, AIDE, adj. Feo: lo contrario à hermoso. || Feo, rnin, incómodo: hablando de casa, habitacion. || Feo, disforme, asqueroso: hablando de ciertos animales. || (fig.) Feo, indecente, mai parecido: hablando de acciones, ó de cosas.

\* LAIDANGES, s. m. pl. (ant.) Denues-

tos injurias de palabra.

LAIDERON, s. f. (fam.) Fee agraciada:

dicese de una muchacha, o moza. Tambien | cosa, esto es, aprenderla desde la infancia. se dice une jolie laideron.

LAIDEUR, s. f. Fealdad : deformidad de una persona. | (fig.) Fealdad: torpeza, negro color de lus vicios, delitos, elc.

LAIE, o LAYE, e. f. Jabalina: hembra del jabali. || Escoda: instrumento de cantero. || Vereda, o veredilla: callejon o sendero que cruza los montes y caminos.

LAINAGE, s. m. Lana: lanas: tomadas como mercadería, trato, ó grangería. Pelairia: oficio y ocupacion del pelaire. V. Laineur.

LAINE, s. f. Lana: el vellon ó pelo de la oveja, y del carnero. Laine de Moscovie: pelo de castor para sombreros. || Laine non filée : lana en rama. || Bête à laine : reses Ianares, ó ganado lanar.

LAINER, v. a. Perchar los paños con el palmar, o cardencha, que tambien se dice

carduzar.

\*LAINEUR, s. m. Pelaire: oficial que empercha y carda los paños.

LAINEUX, EUSE, adj. Lanudo: lo que

tiene mucha lana.

LAINIER, s. m. Lanero, tratante en

LAYQUE, adj. m. f. Lego, secular, o seglar: úsase tambien como substantivo.

\* LAIS, s. m. Resalvo : el tallar que se

deja en un monte cuando se corta.

LAÍSSE, s. f. Trailla: la cuerda ó correa con que van atados los perros de dos en dos. || Cordoncillo del sombrero. || (fam.) Dicese: mener quelqu'un en laisse: lievarle à uno al pilon.

LAISSE, EE, p. p. V. Laisser. adj.

Dejado.

LAISSEES, s. f. pl. Estiércol de jabalí, 6 lobo.

LAISSER, v. a. Dejar. Tiene este verbo las mismas significaciones en ámbas lenguas , esto cs : de desemparar , ó abandonar : de depositar, ó poner : de soltar alguna cosa, ó retirarse de ella: de ceder, ó conceder : de omitir, de mandar, ó legar : de permitir, o no impedir: de cometer, o encargar : de faitar al cariño à alguna persona : de cesar, ó no proseguir lo empezado: de no inquietar, o molestar.

LAISSER - COURRE, s. m. (mont.) Suelta : el parage y tiempo en que se sueltan

los perros para que sigan la res.

LAIT, s. m. Leche: dicese de la que dan las tetas de las hembras; del zumo que arrojan algunas plantas, y de cualquier liquido artificial que tenga el color muy blanco. (fig.) Leche: la primera doctrina ó ensenanza moral que se da en la niñez. || Cochan de lait: lechoncillo, coclumillo de leche. Veau de lait: ternero de leche, o mamon. || Petit-lait: suero. || (fig.) Dicese: sucer avec le loit: mamar en la leche alguna de la América.

( fam.) Dicese: avoir une dent de lait contre quelqu'un : tener inquinia, à ojeriza á algudo.

LAITAGE, s. m. Lacticinio: cosas de leche, como manteca, queso, natas, etc.

LAITE, o LAITANCE, s. f. Lechecillas de peces. ||Lechada.

LAITE, EE, adj. Lechoso. | Carpe lai-

tée: carpa con lechecillas.

LAITERIE, s. f. Lecheria: casa donde se guarda la leche, y se hacen quesos, requesones, manteca, etc.

LAITERON, o LACERON, s. m. Cer-

reja: planta.

LAITEUX, EUSE, adj. Lacticinoso, lechoso, lechal: dicese de las plantas y frutos que dan jugo ó zumo semejante á la leche.

LAITIER, s. m. Escoria: la que sobrenada cuando están derretidos los metales.

LAITIERE, s. f. Lochera: la muger que vende leche. Tambien se dice de las amas de criar, y de las vacas que abundan de leche.

LAITON, s. m. Laton, alaton, azofar;

LAITRON, s. m. Cerraja: género de plantas, algo semejantes á la achicoria.

LAITUE, s. f. Lechuga, hortaliza, de la que hay varias especies. Laitue romaine: lechuga de oreja de mulo. [Laitue pommée: lechuga flamenca.

LAIZE, s. m. Paño: el ancho de una

tela.

\*LAJAZZE, c. m. (geog.) Layazo : lu 🙃 gar y puerto de Natolia.

\*LALLATION, s. f. Pronunciacion de la I doble sin necesidad.

LAMA, s. m. Lama: nombre de los sacerdotes tartaros.

LAMANAGE, s. m. (náut.) Dicese del trabajo y salario del práctico ó piloto de puerto.

LAMANEUR, o LOCHMAN, s. m. Piloto de puerto ó costa , que tambien se llama práctico, y antiguamente se decia leman.

LAMANTIN, s. m. Manati, manato:

pescado grande de las Indias.

\* LAMBDOIDE, adj. (náut.) Lambdoide: una de las suturas del cranco, que tiene la forma de la lambda griega.

LAMBEAU, s.m. Giron, arrapo, arra-

piezo.

LAMBEL, s. m. (blas.) Lambel: cierta anadidura dentro del escudo, con que los hijos segundos y terceros diserencian y distinguen sus armac.

LAMBIN, INE, adj. fam. Remolon,

roncero, posma, tardo, pesado.

LAMBINER, v.n. (fam.) Remolonear, roncear: tardar en hacer lo que se debe.

LAMBIS, s. m. Lambis: marisco grande

vigas donde descansan las cabezas de las vi- seda. guetas que forman los suelos.

LAMBREQUINS, s. m. pl. (blas.) Lambrequines: los adornos que cuelgan de los

cascos de los escudos de armas.

LAMBRIS, s. m. (arquis.) Artesonado: el techo adornado con casetones y florones. Artesonado: las labores hechas de madera en los techos. || Cielo raso : forjado con latas, tomiza, y yeso. | (poét.) Dicese: le céleste lambris: la boveda celeste.

LAMBRISSAGE, s. m. La obra de arte-

Conar un techo.

LAMBRISSÉ, ÉE, p. p. V. Lambrisser.

|| adj. Artesonado, cubierto, forjado.

LAMBRISSER, v. a. (arquit.) Artesonar un techo. || Forjar un suelo. || Cubrir las paredes de un cuarto con adornos de carpinteria y talla.

LAMBRUCHE, & LAMBRUSQUE, s. f.

Lambrusca, ó vid silvestre.

LAME, s. f. Lámina, plancha: tablita delgada de metal. | Hoja, hojuela: de oro ó plata en las obras de bordado, ó tegido: si es falsa se llama oropel. || Hoja : de espada, de cuchillo, de navaja, etc. | ( náut. ) Ola, oleada.

LAMENTABLE, adj. m. f. Lamentable,

deplorable.

LAMENTABLEMENT, adv. Lamenta-

blemente, de un modo lamentable.

LAMENTATION, s. f. Lamentacion, lamento.

LAMENTATIONS, s. f. plur. Lamentaciones : los trenos de Jeremías.

LAMENTE, EE, p. p. V. Lamenter.

adj. Lamentado.

LAMENTER, v. a. Lamentar, deplorar:

usase también como neutro.

LAMENTER (SE), v. r. Lamentarse:

gemir, quejarse.

LAMIE, s. f. Lamia: monstruo marino. || Lamia: demonio en forma de muger, que se fingió atraer con halagos á los hombres para devorarlos.

\* LAMIER, s. f. Ortiga muerta: planta.

\*LAMIERS, s. m. pl. Laminero: par telares.

LAMINAGE, s. m. Tirado del cobre entre dos cilindros, o castillo, para hacerle planchas de un mismo gueso.

LAMINER, v. a. Tirar el cobre entre dos

cilindros, y hacerle planchas.

LAMINOIR, s. m. Castillejo: cilindros

para tirar los metales.

LAMPADAIRE, s. m. Lamparin : caja, ó pié para poner las lámparas. || Oficial del imperio, que alumbraba al emperador.

LAMPADOPHORE, s. m. Lampadoforo: el que alumbraba en las ceremonias religio-

sas de los antiguos.

LAMPAS, s. m. Haba: tumor que se forma en la boca de los caballerías: llamase

LAMBOURDE, s. f. (carp.) Carrera: las tambien feve. || Lustrina : cierfa tela de

LAMPASSE, EE, adj. (blas.) Lampasa-

do : el leon con la lengua de fuera.

LAMPE, s. f. Lámpara: y así se toma por candil, velon. || Cul-de-lampe : cierto adorno en las hóvedas y techos, artesonados, como floron, o roseton. || Remate, final: adorno que se estampa ó imprime al fin de un libro, ó capítulo, así como se llama vignette (cabecera) el que se estampa al principio. | En bec de lampe : acandilado.

LAMPÉE, s. f. (ant.) Tragantada, asen-

tada: grande trago de vino.

LAMPER, v. a. y n. (poc. us.) Zampar, ó zamparse grandes vasos de vino, beber d pote.

LAMPERON, s. m. Mechero, piquera:

del candil, del velon, etc.

LAMPION, s. m. Lamparilla, morterete: LAMPISTE, s. m. El que labrica lámparas.

LAMPROIE, s. f. Tammer.

\* LAMPROYON, 6 LAMPRILLON, s. m. (dim.) Lamprehuela, lampreilla.

\*LAMPSANE, s. f. Achicoria de Zante!

planta.

\*LAMPSAQUE, s. m. (geog.) Lamsaco:

ciudad antigua de Natolia.

LANCE, s. f. Lanza: arma ofensiva. Lanza: se decia antiguamente del soldado armado con ella. Lanza : especie de meteoro. | Asta : de bandera. | Cierto instrumento de cirugia. || Lance à seu : cohete de carretilla. || Lance courtoise, mousse, frellee, ó *morné*e : lanza embotada ó sin punta , con boton ó casquillo, de que se usaba en justas y torneos. | Lance en arrêt : lanza en ristre, o envistrada. | Frapper o percer avec une lance: alancear, herir, ó pasar con una lan-2a, o pica. || (fig.) Se dice: baisser la lance: amoliar; ceder : darse à partido, darse por vencido.

LANCE, EB, p. p. V. Lancer. | aclf.

Lanzado, arrojado.

"LANCER, v. a. Lanzar : arrojar : disparar : despedir con violencia. || Botar, barar : echar al agua una embarcacion. || Eu la montería *lancer* es sacar el animal de su querencia, de su guarida.

LANCER (SE), v.r. Arrojarse, echarse,

tirarse.

LANCETTE, s. f. (cirug.) Lanceta: instrumento para sangrar.

LANCETTIER, s. m. Lancetero: estu-

che para lancetas.

\* LANCETTIER, s. m. Lancero: caballero armado de lanza y escudo, que autiguamente se liamaba lanza tambien.

LANCIER, s. m. Lancero: soldado ar-

mado de lanza.

LANCINANT, ANTE, adj. Punzante: que punza.

LANCOIR, s. m. Compuerta de cauce 1 se dice de las aves que tienen la lengua deó presa de un molino.

LANDE, s. f. Erial arenisco, o arenal

inculto : páramo.

LANDES, s. f. pl. (fig.) Lugares, & pasages pesados, áridos: hablando de un discurso, carta, ú otra composicion.

LANDGRAVE, s. m. Langrave: título

de algunos principes de Alemania.

LANDGRAVIAT, s. m. Langraviado: estado ó pais gobernado por un languave.

LANDIT, s. m. Nombre de una leria que se tiene en San Dionisio, lugar de Francia. ¶En otro tiempo era un diade asueto célebre en la universidad de Paris.

LANDIER, s. m. Morillo de cocina.

LANERET, s. m. Alcotan, esmerejon:

ave de rapina.

LANGAGE, s. m. Lenguage: idioma, manera de hablar de un pais, O de unasgentes. || Lenguage, estilo, modo de expresarse.

LANGE, s. m. Mantilla, envoltura: para las criaturas. || Langes : cordellatés entre estampadores.

LANGOUREUSEMENT, adv. Con languidez, desmayadamente, derretidamente.

LANGOUREUX, EUSE, adj. Lánguido, enfermizo, desmayado: doliente, derretido de amor.

LANGOUSTE, s. f. Langosta: cangrejo

LANGUE, s. f. Lengua : como organo del gusto, y de la vos. || Lengua : idioma, modo de hablar de una nacion. || Lengua, en el oiden de San Juan, se toma por nacion. || Langue vivante, o morte: lengua Viva (la que se habla en algun pais), ó lengua muerta (la que ha quedado solo en los libros, o manuscritos). || Langue sainte: lengua santa, ó hebrea. || Langue de terre: lengua de tierra, espacio largo y angosto de tierra, que sale del continente hacia el mar. | (fig.) Dicese: langue de vipere (lengua ó boca de sierpe, ó de escorpion) de la persona mordaz, y maldiciente. Langue de bouf. V. Buglose. || Langue de cerf. V. Scolopendre. || Langue de cheval. V. Laurier alexandrin. || Langue de chien. V. Cynoglosse. Langue de serpent. V. Glossopètre. | Langue : esta voz entra en muchas frases familiares y figuradas. | Avoir quelque chose sur le bout de la langue : tener una cosa en el pico de lengua. || Donner des coups de langue : poner la lengua en al-guno, morderle, pegarle dentelladas. Mauvaise langue : mala lengua, deslenguado, mormurador, maldiciente. || Prendre langue : tomar lengua, informarse. Tirer la langue : sacar la lengua : hacer escarnio. | Avoir la langue longue, o bien de la langue, o ne savoir pas tenir sa langue: tener mucha lengua o pico, ser gariante.

LANGUÉ, ÉE, adj. (blas.) Lampasado: l dia gladiatores.

fuera, y co de otro color.

\* LANGUEDOC, s.m. (geog.) Lenguadoc:

provincia de Francia.

LANGUETTE, s. f. Langueta: cosa cortada en figura de una lengua pequeña. Apilcase principalmente á piezas ó instrumentos de varias artes. [[ Lengüeta : dicese del fiel del peso.

LANGUETTES, s. f. pl. Picos, puntas: los cortes que se figuran en el canto ó feston de alguna tela, pañuelo, etc. Tambien se llama farpas, si se aplica à banderas,

pendones, etc.

LANGUEUR, s. f. Languidez, flojedad descaecimiento. || Consumimiento, angustia: hablando de penas de enamorados, y de otros que penan por lo que desean, ó espe-

LANGUEYE, EE, p. p. V. Langueyer.

l adj. Reconocido, visto.

LANGUEYER, v. a. Registrar la lengua á los cerdos, para ver si tienen landrillà : es oficio de buena policia en tiempo de la ma~

LANGUEYEUR, s. m. Fiel, experto para registrar la lengua á los cerdos : es oficio de buena policía en la matanza.

LANGUIER, s. m. Cogullada: la lengua

y papada del cerdo curadas.

LANGUIR, v. n. Consumirse, penar, padecer : entiéndese poco à poco : lentamente. Usase en el sentido recto, y en el tigurado. || Languir d'amour: penar, adolecer, morir de amor. | Languir de saim, de misère: perecer, irse aniquilando de hambre, de miseria. || Languir d'impatience : pudrirse, consumirse, esperando, ó aguardando. || Languir de revoir sa patrie : suspirsi, desvivirse, deshacerse por volver à su patria.

LANGUISSAMMENT, adv. Desmayadamente, con languidez : y tambien amoro-

samente, tiernamente.

LANGUISSANT, ANTE, adj. Que está penando, ó padeciendo : en una cama, en una carcel, etc. || Lánguido, descaecido, enfermizo: dicese de las cosas. || Enamorado , derretido : el que pena de amor.

LANICE, adj. Lamase bourre-lanice: tundizna, ó tamo, la borra que el tundidor

saca del paño con la tigera.

LANIER, s. m. Alcotan, esmerejon hem-

LANIERE, s. f. Correjuela, tirilla de cuero: que sirve para diserentes usos.

LANIÈRES, s. f. pl. (botán.) Tiras de la

corteza de los árboles.

LANIFERE, adj. m. f. Lanisero, lanudo : dicese de los animales que tienen mucha lana.

LANISTE, s. m. Nombre del que entre los antiguos compraba, amaestraba ó venLANS, s. m. (ndut.) Guibadas.

juego de naipes. | Lasquenete : nombre antiguo del infante o soldado de á pié

\*LANTER & LENTER, v. a. Hacer Nbores con el martillo en el cobre cuando se

labra alguna pieza.

LANTERNE, s. f. Linterna, farol: para alumbrar. || Linterna : en arquitectura es el segundo cuerpo ó torrecilla de una cúpula, por donde baja la luz. || Garita ó tribunal con celosías, para ver sin ser visto. Cuchara: con que se ponia antiguamente la pólvora en los canenes.

\* LANTERNEAU, s. m. Calzada pequeña, que separa los estanques de las salines.

LANTERNER, v. n. (fam.) Pararse en frioleras, entretenerse en pataratas, perder el tiempo.

LANTERNER, v. a. (fam.) Majar, can-

sar con impertinencias, ó majaderias.

LANTERNERIE, s. f. Patarata, pamplina , faremalla.

LANTERNES, s. f. pl. (fam.) Pampli-

nas, chilindrinas, tontinas.

LANTERNIER, IERE, subst. Farolero: el que cuida de encender los faroles del alumbrado público. || (fig. y fam.) Pataratero, faramallero. [ (id.) Atacado, irresolųto.

LANTIPONNAGE, s. m. ( vulg. ) Ton-

tunas, beberias, majaderias.

LANTIPONNER, v. n. (vulg.) Gibar, geringar: con majaderias, con impertineucias, etc.

\*LANTURE, s. m. Adorno, o dibujo e que los caldereros hacen con el martillo en

el colre.

\*LANTURLU, s. f. (fam.) Tararira: voz burlesca, con que contesta uno con desprecio a lo que se la dice.

LANUGINEUX, EUSE, adj. Lanuginoso, velloso: dícese en botánica de algu-

nas plantas.

LANUSURE, s. f. Plomo que se pone

debajo del caballete de un tejado.

\*LAOCRATIE, s. f. Laocracia: influjo: del populacho.

LAPATE, o LAPATUM, s. m. Lapato,

o romaza : planta.

LAPER, v. a. Beber á lengüetadas, ó lametadas como hace el perro.

LAPEREAU, s. m. Gazapo, gazapillo. LAPIDAIRE, s. m. Lapidario: el ahri-

llantador de piedras preciosas.

LAPIDAIRE, adj. Lapidario. Dicese solo del estilo que se usa para las inscripciones

en lapidas, tablas, etc.

LAPIDATION, s. f. Apedreamiento: accion de matar á pedradas. | Solo se usa hablando de alguna muerte, ó martirio.

LAPIDE, BE, p. p. V. Lavider. | adj.

A pedreado.

LAPIDER, v. a. Apedreaf: majar á pe-LANSQUENET, s. m. Sacanete: cierto dradas. || Irritarse voluntariamente contra alguno.

LAPIDIFICATION, s. f. Lapidificacion: dicese de la formacion natural de las pie-

dras.

\*LAPIDIFIER, v. a. Lapidificar: reducir los metales á piedra por medio de la quimica.

LAPIDIFIQUE, adj. m. f. Lapidífico: aplicase à les substancies que forman les pie-

LAPIN, s. m. Conejo: animal.

LAPINE, s. f. Coneja: la hembra del conejo. || Dicese vulgarmente de una muger que pare mucho: c'est une lapine, une *vraie lapine : e*s una coneja , pare como una

LAPIS, s. m. Lapislázuli : piedra preciosa. || Lapis-magnes: piedra iman. || La-

pis-dental: dental, concha.

LAPMUDE, s. f. Gaban, hecho de piel de rangitero.

LAPPE, s. f. Lampazo, bardana : plan-

ta. V. Glouteron.

LAPS, s. m. (for.)Transcurso del tiempo. que tambien se llama lapso en esta frase *laps* de temps.

LAPS, SE, adj. Lapso: se dice del cató-

tólico que cae en heregía.

LAQUAIS, s. m. Lacayo: el criado de escalera abajo. En la casa real se llama valet de pied.

LAQUE, s. f. Laca : goma que viene de la India Oriental. || Color encarnado su-

perior.

LAQUE, s.m. Laca: barniz de la China. LAQUEAIRE, s. m. (pronunc. Kué.) Lacueario: atleta que peleaba con un puñal en una mano, y una cuerda con lazo en la otra.

LAQUETON, s. m. (dim.) Lacayuelo.

\*LAQS, V. Lacs.

LARAIRE, s. m. Lerario: capilla ú oratorio en que ponian los Romanos á los dioses Lares.

LARCIN, s. m. Hurto, latronicio: dícese de la accion del que hurta, y tambien de la cosa hurtada. || (fig.) Hurto, plagio: bablando de lo que un escritor saca ó

copia de otro.

LARD, s. m. Lardo, tocino gordo. Lard de baleine, de marsouin : grasa de ballena, de marsopla. || Vilain comme lardjaune: mezquino en extremo. || Etre gras & lard: estar hecho un cebon, reventar de gordo.

LARDÉ, EE, p.p. V. Larder. | adj.

Lardeado, mechado.

LARDER, v. a. Mechar: meter rajitas de tocino en las carnes de aves, ternera, etc. (naut:) Afeipar, relienar. (fig. y, fant.) Acribillar, coser : hablando de estocadas, purinaladas, saetazos.

LARDOIRE, s. f. Mechera: la aguja de 1 'mechar, ó lardera.

LARDON, s. m. Mecha: lonjita de tocino con que mechan las carnes. || (fig.yfam.) Pulla, vareta, chusteta: dicho picante. || Estocada, navajada.

LARENIER, s. m. (carp.) Batiente: liston de madera, para que no entre el agua por la parte inferior de una ventana.

LARES, s. m. pl. Lares: dioses domésticos de los antiguos : y ahora se llama asi, en estilo poético y oratorio, la habitacion

propia.

LARGE, adj. m. f. Ancho: lo contrapuesto á angosto. || Ancho, espacioso, amplio. || Esta voz entra en algunas frases proverbiales y familiares. || Etre au lurge: tener conveniencias ó facultades, esto es, rizquezas. || Se mettre au large: vivir con holgura, o comodamente. | Prendre o gagner le large: tomar viento, escaparse, huirse. || Du long et du large : de rabo a oreja, de buena gente, sin dejarle hueso sano. Au long et au large: con toda amplitud, en toda la extension. || Au large: a lo ancho, con anchura, holgadamente. (naut.) Se dice : prendre le large : enmararse, engolfarse, hacerse mar adentro.

LARGEMENT, adv. Ampliamente, lar-

gamente: con largueza.

LARGESSE, s. f. Largueza, liberalidad: se usa regularmente en plural. || Largesse de loi: fuerte, lo que excede en el peso de las monedas.

LARGEUR, s. f. Anchura: el ancho de una cosa. Largeur d'un bâtiment : manga de un barco.

LARGO, adv. (mús.) Largo, lento.

LARGUE, s. m. (náut.) A lo largo, en alta mar.

LARGUE, EE, p. p. V. Larguer.

LARGUER, v. a. (naut.) Largar las ve-

las, hacerse à la mar.

LARIGOT, s. m. Chirimía: antiguo instrumento músico. || (prov.) Se dice: boire à tire-larigot: beber à pote, chistar bien, empinar bien.

\*LARISSE, (geogr.) Larisa : ciudad de

Macedonia.

LARIX, V. Mélèze.

LARYNGOTOMIE, V. Bronchotomie.

LARME, s. f. Lágrima : de los ojos. Lágrima: gota de humor que destilan las vides. || Lagrima : gotita de cualquier líqui- Flojedad, descaecimiento, dejadez. do. Pleurer à chaudes larmes: llorer à lagrima viva. || Rire au larmes : llorar de riva. || Verser des larmes de sang : llorar lagrimas de sangre. Vivre de larmes, o s'ubreuver de larmes : (fig.) entregarse á un | grande dolor.

LARME-DE-JOB, s. f. Lágrimas de

David: cierta planta.

LARMIER, s. m. (arquit.) Ceja, saledizo, alero de tejado.

LARMIERES, s. f. pl. Lugrimal de CIELAO.

LARMIERS, s. m. pl. Tragaluz: la vena

ocular del ojo del caballo.

LARMOYANT, ANTE, adj. Lloroso, lagrimoso , bañado en lágrimas. || Le comique larmoyant : la parte cómica que conmueve y enternece.

LARMOYER, v. n. Lagrimear, Ilorer,

echar lágrimas.

LARRON, ONNESSE, subst. Ladron: el que hurta: || Ladron : entre encuadernadores es el pliegue de la hoja de un libroque queda sin cortar.

LARRONNEAU, s. m. Ladronzuelo,

raterillo.

\*LARUS, s. m. Laro: ave anfibia muy

LARVE, s. f. (hist. nat.) Larva: gusanillo que sale del huevo de la mariposa y que debe pasar por varias transformaciones, hasta llegar al estado de mariposa ó mosca.

LARVES, s. m. pl. Larvas: los poetas gentiles daban este nombre á las almas de los malos, que suponian que vagaban bajo

de formas muy feas.

LARYNX, s. m. (anat.) Laringe: la cabeza de la traquiarteria por donde pasa la

LAS! interj. (ant.) Guay! V. Helas! LAS, ASSE, adj. Cansado, fatigado, rendido: de algun trabajo. || Cansado, disgustado, aburido.

\* LAS-D'ALLER, s. m. (vulg.) Haragan,

haron, poltron.

LASCIF, IVE, adj. Lascivo, lujurioso. Lascivo, provocativo à la lascivia : dicese de las cosas.

LASCIVEMENT, adv. Lascivamente: deshonestamente.

LASCIVETE, s. f. Lascivia, lujuria, deshonestidad.

"LASER, s. m. Laserpicio: planta.

LASSANT, ANTE, adj. Cansado, pesado, molesto, enfadoso: lo que cansa, satiga, y rinde.

LASSE, RE, p. p. V. Lasser. | adj.

Cansado, fatigado, rendido.

LASSER, v. a. Cansar, fatigar. || Cansar, entadar, molestar.

LASSER (SE), v. r. Fatigarse, cansarse. || Enfadarse.

LASSITUDE, s. f. Cansancio, fatiga.

LAST, o LASTE, s. m. (naut.) Lastre, peso, y cabida de dos toneiadas: úsase en la marina holandesa.

LATANIER, s. m. Palmera brasileña:

arbol.

LATENT, ENTE, adj. Oculto: úsase hablando de las enfermedades ocultas de las caballerias. | Vices latens: vicios ocultos.

LATERAL, ALE, adj. Lateral: lo que pertenece ó está al lado de otra cosa.

LATERALEMENT, adv. Leterelmente. LATERB, A LATERB, V. Ligat

LATICLAVE, o. m. Laticlavia: Winica

que usaban los senadores romanos.

LATIN, s. m. Latin: idioma, o lengua latina. || Latin de cuisine : latinajo. || Piquer en latin : montar mal a caballo. Etre au bout de son latin: no saber que decir ni hecer. | Perdre son latin: cansarse en vano.

LATIN, INB, adj. Latino : lo que pertenece à la lengua, usos, costumbres y pais de los latinos, o del Lacio. || Le pays latin : se decia de la universidad y colegios de Paris. Y se dice todavia del barrio (arrabal de St Jacques y parte del de St. Germain) de los estudiantes, en Paris,

LATINISE, EB, p. p. V. Latiniser. | adj. Latinizado. | Grec latinise : el griego que ha adoptado el dogma de la Iglesia

católica.

LATINISER, v. a. Latinizar : dar la terminacion latina à las palabras de otra lengua.

LATINISME, s. m. Latinismo: modo de

hablar de la lengua latina.

LATINISTE, s.m. Latino: el que poses la lengua latina.

LATINITE, s. f. Latinidad : el idioma la-

LATITUDE, s. f. Latitud: vos de la cos-

mogralia. LATOMIE, s. f. Liza: donde se encerra-

ba á los prisioneros.

LATRIE, a. f. Latrie : cnlto debido a Dios solo.

LATRINES, s. f. pl. Letrina, privada, lugar comun. || Latrines de vaisseau : jardi-

nes : así se llaman en castellano. LATTE, s. f. Lata: liston delgado, que sirve en algunas partes para forjar los techos en lugar de tomiza. Lattes pour les sabres et épées: maderas, las tablillas con que

se forjan las vainas de las espadas, etc. LATTE, EE, p. p. V. Latter. | adj. For-

jado con latas, ó guarnecido con ellas. LATTER, v.a. Clavar las latas á las vi-

gas de un techo para forjarle.

LATTIS, s. m. Cubierta, techo de la-

\*LATTONE, s.f. Latona: galera chi-

LAUDANUM, s. m. Laudano: extracto del opio, ó adormidera.

\*LAUMELLINE, (geog.) Lomelina: pro-

vincia en el Milanesado.

LAUREAT, adj. m. Laureado. Usase solo hablando de poetas premiados con corona de laurel : y así se dice poëte laureat.

LAURENT, s. m. (n. p.) Lorenzo. LAUREOLE, s. f. Laureola: planta.

LAURIER, s. m. Laurel : arbol. || (fig.) Laurel: lauro, premio de la victoria, insig-

plural. [ Laurler cerise : laurel real. [ Laurier alexandrin, hippoglosse, langue-decheval: laurel alejandrino. | Laurier sassafras : laurel sasafras. | Laurier tulipier : laurel tulipan. || Laurier thym: durillo. || Laurier rose: oleandro, adelfa, rosa damascena. | Laurier sauce : laurel comun. | (fig.) Dicese: cueillir, moissonner des lauriers: coger laureles, ya sea por las armas, ó las ciencias. [ Flétrir ses lauriers : marchitar su fama, crédito, gloria, etc.

\*LAURIOT, s. m. Cunete, cubeto pe-

queño.

LAUSANNE, (geog.) Lausana: ciudad de la Suiza.

LAVAGE, s. m. Lavadura, lavado: accion y obra de lavar. || Aguachirle, lavacias, etc. Dicese de licores desvirtuados por muy aguados. || Calducho, caldivache: hablando del cocido ó guisado muy cargado de agua. || Jaropes : dicese de la demasiada bebida de cocimientos ú otros brebages por remedio.

\* LAVAGNA, (geog.) Lavaña : rio del Ge-

novesado.

\* LAVAGNE, s. f. Pizarra de Génova : especie de piedra que se separa en lanchas, ú

LAVANCHE, & LAVANGE, s. f. Témpano, o pellon de nieve, que se descuelga de repente de las tierras. Tambien se dice avalanche o avalange.

LAVANDE, s. f. Espliego, alhuzema:

planta olorosa.

LAVANDIER, s. m. Lavandero mayor del rey , que en España lo es por lo regular una muger.

LAVANDIERE, s. f. Lavandera. | Nevatilla : ave pequeña , del mismo género que

la motacila ó aguzanieve.

LAVARET, s.m., Salmon lavareto: criase en el mar del norte de Europa, y es muy regalado.

\* LAVARONUS, s. m. Lavarono: pescado del Mediterráneo, parecido al lava-

reto.

LAVASSE, s. f. Turbion, chaparron lluvia impetuosa y repentina.

LAVE, s. f. Lava: materia que sale der-: retida de los volcanes en las erupciones.

LAVE, EE, p. p. V. Laver. | adj. Lavado. | Couleur lavée: color deslavazado, bajo.

LAVEE, s. f. Dicese lavée de laine : pella de llana, que se saca de los iavaderos.

\* LAVEMAIN, s. m. Lavamános, aguamános, fuentecilla para lavarse: tambien se dice aguamanil.

LAVEMENT, s. m. Lavatorio: accion de

lavar. || Lavativa, ayuda, servicial.

LAVER, v. a. Lavar, enjuagar: limpiar con agua, ú otro líquido. || Bañar, lamer: dicese de un rio que pasa tocando un camnis del vencedor. Usese regularmente en po, pared, muro, etc. | (imp.) Brozer y la-

var les formes para quiterles la tinte. || Lo-1 que sé cosen à les capes, manion, etc. para ver du papier : lavarle con agua de alumbre para poder escribir y dibujar. | Laver un dessin : lavar un dibujo, sombrearle con colores liquidos. || Layer la tête, la coiffe o le béguin: dar una reprehension amistosa.

LAVER, v. n. Lavarse: las manos. [] Se

laver d'un crime: probar su inocencia.

LAVETTE, s. f. Estropajo, fregador: para lavar los platos, etc.

LAVEUR, s. m. Lavaplatos, fregon, fre-

gador.

LAVEUSE, s. f. Fregona, fregatriz. "LAVETON, s. m. Tamo grueso de la lana : tasco que sale cuando se batana.

\* LAVIGNON, s. m. Marisco pequeño.

LAVIS, s. m. Aguada : dícese del modo de sombrear un dibujo con tinta de la China,

ù otro color líquido.

LAVOIR, s. m. Lavadero: pila para lavar. || Lavador : instrumento de hierro para limpiar las armas de fuego. || Fregadero : arteson o pila de cocina para lavar los pla-

LAVURE, s. f. Agua del fregado : y

tambien enjuagadura.

LAXATIF, IVE, adj. Laxativo, laxante : se dice de los remedios que ablandan el vientre.

\* LAYE, V. Lais.

LAYE, EE, p.p.V. Loyer. 🛭 adf. A-

Dierto. || Escodado.

LAIEH, v. a. Abrir o tirar sendas en los montes : senalando los árboles que se han de cortar. || Escodar : labrar á rayas ó surcos las piedras con la escoda.

LAYETIER, s. m. Cajero: Cabricante de

cajoncitos, cofrecillos, etc.

LAYETTE, s. f. Canastilla: escusabaraja , ó cofrecito en que se guarda la envoltura de una criatura recien nacida : tambien se toma por la misma envoltura , y se llama así. || Gaveta: de una papelera, escritorio, etc. || Cajeta, cajoncillo, caja de peluca.

LAYEUR, s. m. Marcador de arboles para la corta, y abrir senderos en los mon-

"LAZAGNES, s.f. pl. Lañas: pasta en forma de cinta hecha con harina de sémola.

LAZARET, s. m. Lazareto: casa pública donde hacen cuarentena los sospechosos de contagio

\*LAZULITE, s. f. Lazúlita: nombre que jaguarzo: arbusto.

se ha dado nuevamente al lapislazuli.

LAZZI, s. m. (voz tomada del italiano) hace en el teatro.

LE, articulo de los nombres masculinos,

y neutros. El, lo.

LE, LA, adj. pron relat Lo, el, la.

LE, s. m. Paño, ancho, hablando de las tiras o anchos de una tela que entran en una cortina, colgadura, hasquina, etc. | pl adj. Legalizado. Camas, cambas : tires sesgades de tela, | LEGALISER, v. a. Legalizar : un testi-

que salgan redondes. | Nesgas : hablando de camisas, hatas de muger. A Piernas: hablando de sábanas.

LEANS, adv. (ant.) Alli adentro.

"LEARD, e.m. Chopo: álamo blanco. V. Peuplier.

\* LEBESCHE, a. m. Leveche: así se llama en el Mediterráneo el viento sudoeste.

\* LECCE, (geog.) Lechia: ciudad del remo de Nápoles.

LECHE, a. f. Rebanadilla, tajadilla: re-

banada, lonja muy delgada.

LECHE, EE, p. p. V. Lecher. | odj.

Lamido.

LECHEFRITE, a. f. Grasera : cazuela que se pone debejo del asador para recoger la pringue del asado.

LECHE-PLATS, e.m. (vulg.) Lameplátos: apodo que se da á los golosos, etc.

LECHER, v. a. Lamer con la lengua. (fig.) Limar, repulir : un escrito ó composicion del entendimiento. || A lèche doigt: exp. adv. fam.) para untar un dieute, á media miel, por migajes: muy escasamente.

LEÇON, . f. Leccion: tiene las mismas elgnificaciones en émbas lenguas, de enseñansa, documento, instruccion: así de parte del que la da, como de parte del que la recibe: y tambien se dice leçon (leccion) el modo de leer un texto, de la biblia, d autor clásico, y las que se leen en el breviario.

LECTEUR, s. m. Lector : el que lee. Lector: profesor catedrático en los conventos y colegios. || Lector : uno de los cuatro ordenes menores. | Avis au lecteur, o c'ess un avis au lecteur : eso va á vmd. : tómelo vmd por si, por vmd. se dice.

LECTISTERNES, a. m. pl. Lectisternes: slestas á que los Romanos convidaban á sus dioses.

LECTRICE, s. f. Lectora: la monja que lee en el refectorio.

LECTURE, s. f. Lectura : la accion de leer. || Leyenda: lo que se está leyendo, y el modo de leerlo. | Lectura, erudicion, instruccion: de una persona que ha leido y estudiado mucho.

LECYTHE, s. m. Lecito: vaso antiguo,

parecido á una botella.

LEDUM, d LEDE, s. m. Lodano, ledo,

LEGAL, ALE, adj. Legal: lo que concierne á la ley (judáica) como ceremonia, ob-Gesto, ademan: accion, pantomima que se servancia, impureza. | Legal; conforme á ley destatuto.

LEGALEMENT, adv. Legalmente: se-

gun la ley.

LEGALISATION, s. & Legalisacion. H Comprobacion.

LEGALISÉ, EE, p.p. V. Légaliser.

monio, un certificado, un instrumento. \* LEGALITE, s. J. Legalidad, fidulidad,

rectifud, probidad.

LEGAT, s. m. Legado : cardenal que nombra el papa por gobernador de alguna provincia de sus estados : ó por enviado á algun principe, o república. || Llámase legat à latere ( legado à latere) el que se envia Législateur. con embajada extraordinaria.

LEGATAIRE, s. m. f. Legatario : el que por testamento recibe algun legado, é

manda.

\* LEGATINE, s. f. Filoseda: tela hecha

de filadiz, seda, ó lana.

LEGATION, s. f. Legacion: el empleo y el distrito del gobernador de una provincia en los estados pontificios. || Legacia: el cargo y la duracion de una embajada dada por el papa.

LEGATOIRE , *adj. m. f.* Legatorio : go-

gobernado por un legado. Alijado.

LEGE, adj. m. f. (naut.) En lastre, sin carga : dicese de la embarcacion que va o viene de vacio.

LEGENDAIRE, s. m. Autor de leyendas,

santorales, ó vidas de santos.

LEGENDE, s. f. Legendario, leyenda, ilos sanctorum, santoral: libro de las vidas de los santos. || Leyenda : dicese de la inscripcion al contorno de las monedas y medallas. || (exp. joc.) Retabila, letania: catalogo, lista, o relacion larga y tastidiosa,

LEGER, ERE, adj. Ligero: de poco peso. || Ligero, leve: levadero: que se puede aguantar. || Ligero, agil, listo. || (fig.) Ligero, baladi: inconstante, insulstancial. A la ligère: á la ligera: hablando de armarse, vestirse, etc. | (fig.) Dicese: à la légère: à la ligera, con ligereza, sin reflexion. || (ant.) Se dice : de léger : de ligero, con demasiada facilidad.

LEGEREMENT, adv. Ligeramente, leveniente: sin pesadez, sin fuerza. || Ligeramente, à la ligera. | Ligeramente : con agilidad, con presteza. || Ligeramente : inconsideradamente, con ligereza: y tambien su-

perficialmente, de paso.

LÉGERETÉ, s. f. Ligereza : calidad de lo que es ligero, ó poco pesado. Tiene casi las mismas significaciones que la voz leger: ligero. || (fig.) Levedad, poca gravedad: de una culpa, falta, ó delito.

\* LÉGILE, s. m. Atrilera: el paño que cubrç el atril en que se canta el evangelio.

LEGION, s. J. Legion: cuerpo de milicia romana. || (fig. y fam.) Hatajo, hato: por muchedumbre, de ladroues, de picaros, de embusteros, etc.

LEGIONNAIRE, s. m. Legionario: el

suldado de las legiones romanas.

LLGISLATEUR, s. m. Legislador: el que astablace leyes para un pueblo o nacion en- vizar.

LEGISLATIF, IVE, adj. Legislativo: se dice del poder y autoridad de estableces leyes,

LEGISLATION, a. f. Legislacion: el derecho de establecer leyes y tambien la

ciencia de hacerlas.

LEGISLATRICE, a. f. Legisladore. V.

LEGISLATURE, s. f. Legislatura: cuerpo legislativo en actividad, y tiempo de su duracion.

LEGISTE, s. m. Legista, letrado, ju-

rista, || Legista : estudiante de leyes.

LEGITIMATION, s. f. Legitimacion: el acto de legitimar á uno, ó alguna cosa.

LÉGITIME, adj. m. f. Legitimo: lo que es segun las leyes. | Legitimo : lo que es justo, y puesto en razon. Il Enfant legitime: hijo legitimo.

LEGITIME, EE, p. p. V. Legitimer.

adj. Legitimado.

LEGITIMEMENT, adv. Legitimamente. LEGITIMER, v. a. Legitimar: dar á un hijo natural los derechos de los legitimos. § (fig.) Legitimar, justificar: dar color de razonable ó lícita á una accion.

LEGITIMITE, s. f. Legitimidad: estado o calidad de un hijo legitimo. || Legitimidad:

la razon ó justicia de una cosa.

LEGS, s. m. Legado, manda: la que sa deja por testamento.

\* LEGUANA, V. Iguane.

LEGUE, EE, p. p. V. Leguer. ] adj. Legado.

LÉGUER, v. a. Logar: hacer alguna

manda por testamento.

LEGUME, s. m. Legumbre : dicese de las semillas de comer que se crian en vainas; y en frances comprehende la hortaliza : pero se usa en plural regularmente.

LEGUMINEUX, EUSE, adj. Leguminoso: dicese en botánica de las flores de los guisantes, habichuelas y otras plantas que

granan en vainas.

LEICHE, V. Laiche.

\* LEIDEN, (geog.) Leida: ciudad de Holanda.

LEMMA, s. m. Planta acuática.

LEMME, s. m. (matem.) Lema: proposicion què se suele poner para demostrar otras que siguen.

LEMURES, V. Larves.

"LENDE, V. Lente.

LENDEMAIN, s. m. Pasado mañana, despues de mañana, el dia signiente. | Lendemain de noces : tornaboda. || Il n'y a pas de fête sans lendemain: no hay boda sin tornaboda.

LENDORE, s. m. f. (vulg.) Posma, porrou, pachorrudo: tardo, y perezoso.

LENIFIE, EE, p. p. V. Lénisser. LÉNIFIER, v. a. (medic.) Lenizar: sus-

LÉNITIF, s. m. Lenitivo: remedio que

rativo: alivio, consuelo en los pesales.

LENT, ENTE, adj. Lento: tardo, sosegado, espacioso. || Lento: poco eticaz o vigoroso en su linea.

LENTE, s. f. Liendre: el huevo del

LENTEMENT, adv. Lentamente, despacio.

LENTEUR, s. f. Lentitud, tardansa, de-

tencion.

LENTICULAIRE, adj. m. f. Lenticular: dicese eu dióptrica del vidrio convexo por ámbas caras. Ji Dicese tambien de una concha petrificada de figura de lenteja.

LENTILLE, s. f. Lenteja: cierta legumbre. || Peca: manchita que sale al cutis en cara y manos. || Lente: vidrio convexo, de que se usa para los anteojos, y otros instrumentos dióptricos. || Lentille d'eau o de marais: lenteja acuática, pamplina: planta. || Lentille de pendule: lenteja, disco puesto á la extremidad de la péndola de un relox.

LENTILLEUX, EUSE, adj. Pecoeo: que

tiene pecas en la cara.

LENTISQUE, s. m. Lentisco, charneca:

cierto arbusto.

LEONIN, INE, adj. Leonino: lo que tiene figura ó propiedad de leon. || Leonino: dicese de cierto verso latino usado en otro tiempo: y tambien de las compañías ó contratos mercantiles, en que uno hace la costa, y otro saca el provecho.

LEONTOPETALON, s. m. Planta de Italia y de Candia, buena contra la mordo-

dura de las serpientes.

LEOPARD, e. m. Leopardo: cuadrúpedo feroz y cruel. || En el blason se llama llopard lionné: el leopardo rampante: y lion léoparde (leon leopardado) el que está representado de frente.

\* LÉPANTE, (geog.) Lepanto: ciudad de

LEPAS, s. m. y PATELLE, s. f. Lapa: cierto marisco.

\* LEPHNUM, V. Passe-rage.

LEPRE, s. f. Lepra: enfermedad contagiosa.

LEPREUX, EUSE, adj. Leproso: usase

como substantivo masculino.

LÉPROSERIE, s. f. Hospital de lepro-

sos, ó de San-Lázaro.

LEQUEL, LAQUELLE, pron. relat. El

cual, la cual.

\*LEROT, s. m. Liron mitelo: cuadrúpedo algo mas pequeño que el liron, pero del mismo género.

LES, (art. pl. en los dos géneros) Los, las. || Les hommes, los hombres: les fem-

mes: las mugeres.

enciente divine, 6 nation, como en esta de cambio, 6 de crédito. Carta, carta mi-

ablanda y suaveza. || (fig.) Lentivo, madu- | frase : crime de less-nsajesté : crimen de less magestad.

LESE, EE, p. p. V. Leser. | adj. Per-

judicado, damnificado.

LESER, v. a. Perjudicar, damnificar: en compras, ventas, y contratos.

LESINE, a. f. Roneria, mesquindad, ta-

caneria.

LESINER, v. n. Escatimar, ahorrar con ruindad, andar con roñerías.

LESINERIE, s. f. Tacañeria: el acto o

hábito de la mezquindad.

LESION, s. f. Lesion, perjuicio: daño, el que se padece en algun contrato, por engaño, malicia, inadvertencia, etc.

LESSE, V. Laisse.

LESSIVE, s. f. Legia, colada. | (fig. y fam.) Dicese: faire une étrange lessive, une furieuse lessive : hacer una gran perdida en el juego.

LESSIVE, EB, p. p. V. Lessiver. | adj. .

Colado: pasado por legía.

LESSIVEH, v. a. Colar la ropa: lavar con legla. || Empuchar: en las fabricas de agujas.

LEST, s. m. Lastre : el peso que se pone

en el fondo del navio.

LESTAGE, s. m. (ndut.) La faena de lastrar un navio, esto es, de echarle el lastre.

LESTE, adj. m. f. Guapo, lucido, ja-rifo: bien vestido. || Listo: bien dispuesto, puesto en órden. || (fig.) Diestro, apto, hábil.

LESTE, EE, p. p. V. Lester. | adj. Lastrado. | Homme bien lesté: hombre bien

comido y bebido: repleta.

LESTEMENT, adv. Guapamente, gallardamente. | (fig.) Diestramente, airosamente.

LESTER, v. a. (ndut.) Lastrar: echar

lastre à un navio.

LESTEUR, e. m. Gabarra de lastre : barco que sirve para llevar el lastre á los navios. | (náut.) Estivador.

LESTRIGONS, s. m. pl. Lestrigones: pueblo bárbaro de la Campania. || (fig.) Bár-

baro, cruel, inhumano.

LETHARGIE, s. f. Letargo: enfermedad. de un sopor muy profundo. | (fig.) Letargo, sueño, adormecimiento: insensibilidad, inaccion, negligencia, descuido reprehensible en todas las cosas.

LETHARGIQUE, adj. m. f. Cosa de letargo, o que toca en letargo, esto es, profunda, torpe, soporifera; como sommeil léthargique, paresse léthargique.

LETHIFERE, adj. m. f. Leusero: lo

que es causa ó señal de muerte.

LETON, V. Laiton.

LETTRE, s. f. Letra: cada caracter del alfabeto. || Letra: el sentido literal de al-LESE, adj. Lesa. Usase con les palabres guna palabra, frase, etc. | Letra : hablando

siva, sea familiar, de aviso, de pesame. de lavor, de enhoralmena, circular, de creencia, etc. | En plural se toma por despacho o cédula que se expide en nombre del soberano, o bajo el sello de alguna autoridad; como lettres closes, ó patentes: despacho cerrado o ahierto: lettres d'abolition, de grace, etc.: cédula de remision, de perdon, etc. : lettres de tonsure, de prétrise, etc.: grados de tonsura, sacerdocio, etc. || Lettre bâtarde: letra bastardilla ó cursiva, que tambien se dice caractère italique en la imprenta. || Leure capitale : letra capital o versal. || Lettre romaine: letra redonda. por contraposicion á la bastardilla. || Lettre moulée: letra de molde, o de imprenta. Lettre voyelle, consonne: letra vocal, conconante. || Lettre de cachet: orden del rey reservada para la prision o destierro de alguno. || Leure de condoléance : carta de pésame. || Lettre de compliment : carla de enhorabuena. || Lettre de créance : carta de | creencia, ó credencial.

LETTRES, s. f. pl. Letras: tómanse por el saber, la instruccion, la ciencia, en todos ramos. || Les belles-lettres: las buenas letras, la erudicion. || Les lettres humaines: las letras humanas, las humanidades. || Gens de lettres (homme de lettres, en singular), literatos, los que profesan las letras. || Lettres numérales: Lettres patentes: despacho, ó

cédula real.

LETTRÉ, ÉE, adj. Letrado; sugeto de letras, de estudios: lo contrario à lego, o iliterato.

LETTRINE, s. f. Apostilla: nota marginal: llamada. || Letra mayúscula, que se pone en la calieza de un diccionario.

LEUCADE, (geog.) Leocada : isla de

Grecia.

LEUCE, s. f. Albarazo: lepra blanca: pecas blancas que penetran hasta el interior de la carne.

LEUCOICEM, V. Giroflier.

LEUR, pron. pers. relat. (es el plural de lui) Hace á ámbos géneros, y equivale á les, á ellos, ó á ellas. || Je veux leur dire: quiero decirles. || On leur refusera ceue

grace: se les negará esta gracia.

LEUit, pron. pos. de ámbos géneros. Su, sus: de ellos, ó de ellas. || Leur père: su padre: leur patrie: su patria, siendo muchas las personas, ó cosas que poseen. || Leurs es el plural, cuando son muchas las personas y las cosas poseidas; como leurs frères: sus hermanos: leurs concitoyens: sus conciudadanos. || Cuando se usa como substantivo, se dice suyo en el primer caso, y suyos en el segundo: egemplo: mon père et le leur: mi padre y el suyo, esto es, de ellos ó ellas; mes frères et les leurs: mis hermanos y los suyos: mes sœurs et les leurs: mis hermanos y los suyos: mes sœurs et les leurs: mis hermanos y los suyos: mes sœurs et les leurs: mis hermanos y los suyos: mes sœurs et les leurs: mis hermanas

LEURRE, s. m. (cetrer.) Señuelo, añagaza: armadijo para engañar y cazar pajaros. [] (fig.) Añagaza, celio, engaño: para atraer y embaucar.

LEURRE, EE, p. p. V. Leurrer. | Ades-

trado: enseñado. || Embaucado.

LÉURRER, v. a. (cetrer.) Adestrar el halcon con el señuelo. || (fig.) Embaucar, engañar: atraer con falsas esperanzas.

LEVAIN, s. m. Levadura, fermento. I Reliquia, raiz: que queda de algun mal físico ó moral. II (fig.) Dejo, señal: impresion que deja en el alma el pecado.

LEVANT, adj. (Dicese con soleil) Na-

ciente, o sol naciente.

LEVANT, s. m. Levante, oriente : la parte del mundo donde se ve nacer el sol. § Levante : dícenlo los Europeos de los paises que están bajo del dominio del Turco.

LEVANTIN, adj. y s. m. Levantino, levantisco: natural de Levante, ó de los

dominios de Turquia.

LEVANTINS, s. m. pl. Leventinos: nombre que dan en Turquia á los soldados de las galeras.

LEVANTIS, s. m. Levantis: nombre de

los soldados de las galeras turcas.

LEVE, s. f. La parte de la pala con que se juega al mallo.

LEVÉ, ÉE, p. p. V. Lever. || adj. Le-

vantado, alzado.

LEVEE, s. f. Cosecha, cogida, recoleccion de frutos. || Colectacion, recaudacion: exaccion de algun impuesto, ó contribucion. || Leva, alistamiento : de tropas. || Calzada, arrecife. || Baza : en el juego de naipes. || Salida: acto ú hora en que se salen ó levantan los que han estado en una junta, ó sesion: eg.: à la levée du conseil: à la salida del consejo: à la levée de lu table : al levantarse de la mesa. || Levada : el acto de levantar la lanza el que justa, tornea, corre sortija, etc. Retazo: la tira que los sastres ó costureras quitan del ancho o paño de una tela. || Levés du scellé : desembargo. || Levée du corps : depósito de un cuerpo hasta su entierro. H Levée d'une pendule : igualdad, equilibrio, de una péndola. || (fam. y fam.) Dicese: faire une grande levée de boucliers: hacer muchos preparativos para lo que no ha de tener efecto: mucha bulla, y nada entre dos platos.

\* LEVENT, s. m. Soldado de marina: en-

tre los Turcos.

LEVEES, s. f. pl. Lomos. || Tablones, sevas, y sobarbas en los molinos y batanes.

LEVER, s. m. La hora, ó el tiempo de levantarse : el salir, ó la salida de la cama. || Dicese por extension del sol, y demas astros : le lever du soleil : la salida ó el nacer del sol.

mes frères et les leurs : mis hermanos y los LEVER, v. a. Alzar, levantar : alguna suyos : mes sœurs et les leurs : mis hermanas cosa del suelo; ponerla derecha, ó en pié, si y lus suyua

estaba encima de otra, o la cubria, como un sello, una oblea, un parche, etc. # Colectar, recoger: las contribuciones, derramas, etc. Alzar, levantar : recoger las mieses, los frutos. || Lever des troupes : levantar, poner en pié tropas, ó gente. | Lever la main, ó préter serment: poner la cruz, jurar ante el juez. || Lever la main : levantar la mano, para sacudir, o amenazar. || Lever le camp: levantar el campo: alzar el real, decampar. || Lever le masque : quitarse la mascarilla. || Lever un acte: sacar copia de una escritura. || Lever un doute, un scrupule: sacar de una duda, de un escrupulo. || Lever une main: hacer baza en el juego. || Lever un habit chez le marchand : sacar un vestido de la tienda, ó de casa del mercader. || Lever le plan d'une place > levantar el plano de una plaza. | Lever l'ancre : levar el ancla.

LEVER, v. n. Nacer, salir : dícese de las plantas cuando empiezan á despuntar. || Leu-

dar : fermentar la masa.

LEVER (SR), v. r. Levantarse: salir de la cama, esto es, por las mañanas. || Levantarse, vestirse ya, dejar la cama: dicese del enfermo que ha salido de una enfermedad. || Levantarse de la silla ó asiento, ponerse en pié. || Nacer: dicese de los astros, y del dia: la soleil se lève: sale el sol.

LEVIER, s. m. Palanca, alzeprima: para

levantar un peso.

\* LÉVIGATION, s. f. (quim.) Reduccion

de un mixto á polvo impalpable.

\* LÉVIGER, v.a. Reducir cualquier mixto à polvo impalpable, moliéndolo sobre una piedra con moleta.

\* LEVIS, adj. m. Levedizo. || Pont-levis:

puente levadizo.

LEVITE, s. m. Levita: el ministro inmediato al sacerdote de la ley antigua.

LEVITIQUE, s. m. Levitico : el tercero

de los cinco libros de Moises.

LEVRAUT, s. m. Lebrato, lebratillo:

el hijuelo de la liebre.

LEVRE, s. f. Labio: dicese del de la boca, y del que forman las llagas, ó heridas. || (fig.) Dicese: avoir le cœur sur les lèvres: tener el corazon en los labios, ó en la mano. || Avoir une chose sur le bord des lèvres: tener una cosa en la punta ó pico de la lengua.

LEVRES, s. f. pl. (botán.) Labios : ciertas recortaduras que tienen las flores de

las plantas.

LEVRETTE, s. f. Galga: la hembra del

galgo.

LEVRETTE, EE, adj. Agalgado: pare-

cido al galgo en el cuerpo.

\*LEVRETTER, v. n. Casar liehres.

Parir las liebres.

\* LEVRETTERIE, s. f. El arte de criar

y enseñar los galgos.
\* LEVRETTEUR, s. m. El que cria y en-

rastraba. || Levantar, quitar: una cosa que | seña galgos, que en la cata real llamama estaba encima de otra, d la cubria, como un perrero. || Tambien se dice del que cria sello una oblea un parcha etc. || Colectar. || liebres.

\* LEVBICHE, s. f. Galga pequeña y nue-

ecilla.

LEVRIER, s. m. Galgo: perro para correr liebres.

LEVRON, s. m. Galgo nuevo, cachor-rillo.

LEVURE, s. f. Cortadura ó raedura de tocino: lo que se le quita al lardo de eucinia, y de debajo. || La espuma de la cerbeza cuando fermenta. || Cierta parte de la red de pescar, que sirve para levantarla.

LEXICOGRAPHE, s. m. Lexicografo: autor de algun lexicon, o diccionario.

LEXIQUE, s. m. Lexicon : diccionario,

especialmente griego.

LEZ, adv. (ant.) Junto à , cerca de , y tambien en frente de. Úsase aun hablando de ciertos lugares y poblaciones de Francia ; como Plessis-lez-Tours: Plessis junto á Turs: Villeneuve-lez-Avignon: Villanueya de , ó junto á Aviñon.

LEZARD, s. m. Lagarto : réptil cuadrúpedo, y oviparo. || Petit lézard gris : la-

gartija.

LEZARDE, s. f. Rendija: hendedura en

un muro.

LIAIS, s. m. Piedra franca: cierta clase de piedra caliza, blanca, de las cercanías de Paris.

LIAISON, s. f. Ligazon, trabazon: de las piedras, de las maderas, etc. || (fig.) Union, enlace: dependencia que guarda una cosa con otra. || (id.) Conexion, amistad, union amistosa. || (id.) Conformidad, correspondencia: de una cosa con otra. || En términos de cocina, liaison es un batido de yemas de huevo ó de otra materia para espesar una salsa. || Mezcla, argamasa: entre albañiles. || Maçonnerie en liaison: trabazon en la sillería.

LIAISONNER, v. a. (arquit.) Trabar

los sillares.

LIANE, ó LIÈNE, s. m. Enredadera, ó bejuco de América.

LIANT, s. m. Apego, dulzura, afabilidad.

LIANT, ANTE, adj. Pegajoso, dulce, afable.

LIARD, s. m. Liar: una de las menores monedas de vellon de Francia, cuarta parte de un sueldo, de ménos valor que el ochavo castellano.

\*LIARDER, v. n. (fam.) Cicatear: con-

iar; ó andar contando los ochavos.

\*LIARDEUR, s. m. Cicatero, avaro, que cuenta los ochavos. || Regaton : el que regatea mucho.

LIASSE, s. f. Legajo de papeles: envoltorio de ellos. || Carteras ú otra cosa, que sirve para formar legajos.

LIBAGE, s. m. (arquis.) Morrillo, ple-

dra : canton sin pulir, que sirve para mam- !

LIBANOTIS, s. m. Libaroto: planta, es-

pecie de romero.

LIBATION, a. f. Libacion: ofertorio pagano en que se derramaban varios licores en los sacrificios.

LIBELLE, s. m. Libelo : escrito entírico,

y denigrativo.

LIBELLÉ, RE, p. p. V. Libeller. | adj. Libelado.

LIBELLER, s. a. (for.) Libelar: explicar una peticion hecha ante la justicia.

LIBELLISTE, s. m. Libelista: autor de

libelos. \*Liber, s. m. (botán.) Libro: una de las tres membranas de que se compone la

corteza de los árboles. LIBERA, s. m. Libera: nombre de una

oracion de la Iglesia por los difuntos.

LIBERAL, ALE, adj. Liberal: dadivoso : franco : generoso. || Arts libéraux : artes liberales.

LIBERALEMENT, adv. Liberalmente. LIBERALITE, s. f. Liberalidad. ||Don, y dádiva : solo en este sentido se dice en plurai des libéralités.

LIBERATEUR, TRICE, subs. Liber-

LIBERATION, c. f. (for.) Libertad, exoneracion: descargo de alguna deuda, u obligacion.

LIBERE, p. p. V. Liberer. | adj. Liber-

tado, excluido.

LIBERER, v. a. (for.) Exonerar, descargar, libertar : da alguna deuda, carga,

servidumbre, etc.

LIBERTE, s. f. Libertad: arbitrio, libre affiedrio. || Libertad : independencia de agena potestad. || Libertad : soltura de presos, o cautivos. || Libertad : poder de obrar conforme à las leyes. || Desembarazo, soltura, expedicion: en lo que se hace. || Libertad, franqueza : llaneza demasiada que se toma una persona. Il Liberte de ventre: soltura de vientre, facilidad de obrar.

LIBERTES, s. f. pl. Libertades, franquesas, privilegios, fueros: de un país, pueblo, o cuerpo. || Tambien suele tomarse por llanezas, licencias, atrevimientos: en el trato

civil.

\* LIBERTICIDE, adj. m. f. Lo que desberticide: opinion, trama contraria á la libertad.

LIBERTIN, INE, adj. y s. Libre, licencioso, desmandado: persona que aborrece toda sujecion. || Libertino, irreligioso, incrédulo.

LIBERTINAGE, s. m. Libertad, relajación, licencia: de costumbres y conducta. | Irreligion, incredulidad. | Tomase algumas veces por ligereza, libertad, inconstan- sitan.

cia: hablando de cosas que pertenecen à las personas.

LIBERTINER, v. n. (for. ) Briboneer:

andar á la briba , é la picaresca. "LIBERTINEUX, EUSE, *adj.* Libertino, disoluto.

LIBIDINEUX, EUSE, adj. Libidinoso,

LIBRAIRE, s. m. Librero: mercader de librot.

\*LIBRAIRE , s. f. Librera : la muger del

librero; ó la que comercia en libros. LIBRAIRIE, s. f. Libreria: arte ú oficio de librero. | Libreria: se decia lo que hoy

biblioteca. LIBRATION, s. f. (astron.) Libracion,

LIBRE, adj. m. f. Libre: el que tiene libertad. || Libre: independiente. || Libre: el que no es esclavo, cautivo, ni prisionero. Libre: franco: privilegiado. || Suelto, desembarazado, despejado. ||Libre, seguro, limpio: hablando de caminos, y mares. || Libre, exento: de cuidados, de obligaciones, etc. || Libre, osado: en el hablar, ó escribir. || Libre: la persona que no ha tomado estado. || Vers libres: verso suelto: sin

LIBREMENT, adv. Libremente: con libertad, sin sujecion, sin ceremonia. [Libremente : sin miramiento, con osadía.

\*LIBURNE, s. m. Liburno: barco de los

antiguos.

LICE, s. f. Liza: campo cerrado en que combatian los antiguos caballeros en los torneos, justas, duelos. || Lizos: cierta fábrica de tapices, que se llama de haute-lice (lizos altos), cuando el fondo sobre que se trabaja está tendido de arriba abajo; y basse-lice (lizos bajos), cuando está horizontal. ||Perra de caza: para hacer casta. || Lice nouée, o pleine: perra prenada. (fig.) Dicese: entrer en lice: salir à palestra, ó à la lid: entrar en disputa, en certamen, en controversia, con otro, ú otros.

\*LICEE, V. Lycee.

LICENCE, s. f. Licencia, permiso: en este sentido es poco usado. || Licencia : libertad, demasiada llaneza, atravimiento: úsase comunmente en plural. Licencia, desórden, desarreglo: desenfreno: de costumbres. Licencia: en las universidades literarias es el grado de licenciado en alguna truye la libertad. || Opinion, complot li- | facultad mayor. || Licence poétique : licencia poética : libertad de que usan los poetas contra las reglas de la lengua, y del

LICENCIE, s. m. Licenciado: el que ha obtenido este grado en una universidad.

LICENCIE, EE, p. p. V. Licencier.

adj. Licenciado, despedido.

LICENCIEMENT, s. m. Reforma, despadimiento: de tropas que ya no se necelas tropas. || Licenciar : graduar d uno de | Dicese : lier amitie , canversation , société Licenciado.

LICENCIER (SE), v. r. Propasarse, demasiarse, arrojarse: á decir, ó hacer alguna

LICENCIEUSEMENT, adv. Licenciosa-

mente, con demasiada licencia.

LICENCIEUX, EUSE, adj. Licencioco, desarregiado.

LICET, s. m. Permiso: licencia.

LICHEN, s. m. Liquen o empeine de árboles. || Lichen petreux. V. Hepatique.

LICITATION, s. f. (for. ) Remate: pos-

tura en una almoneda.

LICITE, adj. m. f. Licito: permitido, ó no reprobado por la ley.

LICITE, EE, p. p. V. Liciter. LICITEMENT, adv. Licitamente.

LICITER, v. a. (for.) Vender o hacer almoneda por auto judicial de alguna finca ó alhaja que no puede partirse entre los varios dueños de ella.

LICOL, o LICOU, s. m. Cabestro, ron-

zal : con que se atan las cabellerías.

LICORNE, s. f. Unicornio; cuadrúpedo

con un cuerno muy largo en la frente.

LICTEUR, s. m. Lictor: lo mismo que macero ó portero de los cónsules y otros ma-

gistrados de la antigua Roma.

LIE, s. f. Hez, poso, solera de algun locor envasijado. | (fig. )Hez, escoria, supia: lo último y mas despreciable de una cosa. Dicese: la lie du peuple: por la gentuza, la gentualla, la canalluza, o en otros términos la insima plebe.

\* LIE, adj. (ant.) Ledo, alegre, V. Gai, joyeux. || Faire chère lie: regalarse, comer

bien.

LIE, EE, p. p. V. Lier. | adj. Ligado,

atado. V. Lier.

LIEGE, s. m. Alcornoque cuando se habla del árbol. || Corcho: cuando se habla de la curteza, y de sus varios usos. || De liège: alcornoqueno.

\*LIEGE, (geog.) Lieja : ciudad de los

Paises Bajos.

\*LIEGEOIS, OISE, s. y adj. Liejes:

de Licja,

LIEGE, p. p. V. Lieger.

LIEGER, v. a. Encorchat: guarnecer con corchos una red de pescar.

\* LIEGEUX, EUSE, adj. De la naturaleza

del corcho.

LIEN, s. m. Ligadura, atadura: y tambien atadero, que es con lo que se ata ó lia. | Cadena, soga : con que éstá atado un preso. (fig.) Lazo: vinculo, del matrinonio, de la amistad, etc.

LIENTERIE, s. f. Especie de disenteria, en la que se arrojan los alimentos como se

han tomado.

LIER, v. a. Atar, ligar, liar. || Unir, juntar, pegar : una cosa con otra [[sig. ] Ligar, de vasallos, tierras, o rentas dominicales,

LICENCIER, v. a. Licenciar : despedir unir : obligar 4 ciertas condiciones. | fam. ) avec quelqu'un : trabar, entablar, amistad, conversacion, trato con alguno. || (fig.) Se dice : lier et délier : alar y desatar : en el sentido místico es imponer, negar, o dar la absolucion de los pecados.

LIER (SE) (a), v. r. Ligarse, unirse,

juntarse.

\*LIERNE, a. f. (carp.) Cadena para un entramado.

\*LIERNER, v. a. Poner las cadenas para un entramado.

"LIERNES, s. f. pl. (carp.) Tirentes.

LIERRE, s. m. Yedra: planta enreda-

LIERRÉ, EE, adj. Dicese de la anémone

con hoja de yedra.

LIESSE, s. f. (ant.) Regocijo, alegria. LIEU, s. m. Lugar: el espacio que ocupa un cuerpo. 🍴 Lugar , parage , aitio. 🖟 Lugar , tiempo, ocasion. || Lugar, motivo, razon: para hacer una cosa. || Lugar, puesto : órden que se guarda en alguna nómina, lista, etc. || Lugar, pasage, de algun libro ó autor. || Casa, familia: venir de bon lieu, o de bas lieu : descender de buena, ó de ordinaria familia : s'allier en bon lieu : emparentar hien, o con buena casa. Lieu de surete, prison : huen recaudo, parage seguro, carcel. | Lieux, pl. Casa, tienda, o habitacion. | Necesarias, secretas. | Les saints lieux; los santos lugares, la tierra santa. [] Lieux communs : lugares comunes , que son las fuentes, los argumentos y pruebas en la retórica. || Mauvais lieu : casa pública, burdel. || Lieux pierreux : pedregal, cantizal. | Tenir lieu de: suplir por, hacer las veces de, equivaler por. | Au lieu de: en lugar, ó en vez de.

LIEUE, s. f. Legua : medida itineraria para las distaucias de un lugar á otro. [[ D'und lieue, odv. A legua : desde muy léjos. Dicese en el sentido físico, y en el moral. Diez leguas comunes de Francia hacen siete leguas legales de España. La legua marina es igual en todos los paises.

LIEUR, s. m. Gavillero: el que ata las

gavillas de mies.

LIEUTEN .. NCE, s. f. Tenencia, lugartenencia: de algun cargo ó empleo.

LIEUTENANT, ANTE, subs. Teniente, lugarteniente, vicario: el que egerce las veces del propietario en algun cargo. Lieutenant général des armées : teniente general de los egércitos. || Lieutenant-colonel: teniente coronel. | Lieutenant d'infanterio, de cavalerio, etc. : teniente de infanteria, de caballeria, etc. || Lieutenant du roi, d'une place: temente del rey, de una plaza. [ Lieutenant de bailli : teniente de corregidor.

\*LIEVE, s. f. Libro manual del asiento

que en la corona de Aragon llaman ca-

LIEVRB, e. m. Liebre : animal cuadrúperio. [ (fig.) Caco, mandria, mandilon: [ hombre timido, de corto espiritu. || (prov.) Dicese: lever le lièvre: levantar la caza. (id.) Se dice : prendre le lièvre au corps : dar en el luto, en las mataduras, esto es, en el punto de la disicultad. | (id.) Dicesa: c'est là que git le lièvre : ahi está el busilis, ó el punto de la disicultad. || Se dice : couvir o chasser deux lievres à la fois : querer bacer de una via dos maudados, poner la mira à dos cosas. ||(id.) Dicese: mémoire de Lièvre: memoria de grillo.

LIGAMENT, s. m. (anas.) Ligamento. LIGAMENTEUX, EUSE, adj. Ligamentoso : se dice de las plantas, cuyas raices son ; gruesas y retorcidas como cuerdas.

LIGATURE, s. f. (cirug.) Ligadura;

LIGATURES, s. f. pl. (imp.) Ligadas: se dice de varias letras unidas unas con

LIGE, adj. m. f. Ligio: dicese del feudo que imponia al vasallo el servicio de bienes y persona; y del vasallo sujeto a tal servicio. Así se dice : fief lige, homme lige, y **L**ommage lige.

\* LIGE, s. m. Servidumbre o derecho que debia á su señor inmediato el vasallo.

\* LIGEMENT, adv. Con servidumbre á su

LIGENCE, s. f. Señoreago: la calidad de un seudo de servidumbre.

LIGNAGE, s. m. Alcuna: linage. En áminas lenguas son voces anticuadas.

LIGNAGER, s. m. Descendiente de la

misma familia ó casa. LIGNAGER, adj. Dicese de la accion con la que se saca de manos extrañas una herencia vendida por algun pariente: y se llama

retrait lignager.

LIGNE, s. f. Linea: tomada geométricamente. || Linea, renglon : de un manuscrito, o impreso. || Linea, raya; dicese de las señaladas en la palma de la mano. || Sedal | de pescador. || Plomadas de albanil. || Linea: ; la formacion de un egército ó armada en batalla. || Linea : la duodécima parte de la pulgada. || Linea : descendencia de una familia. || Sondalesa : cuerda de que se sirven los navegantes rara medir la profundidad del mar.

LIGNES, s. f. pl. Lineas: las trincheras o parapetos que se forman para el silio cualquier metal que se lima. de una plaza. Estas se dividen en línea de ataque (ligne d'approche) : linea de circunvalacion (ligne de circonvallation) : línea de contravalacion (ligne de contravallation). || RLa ligne, 6 la ligne equinoxiale : la linen, o la linea equinoccial | Ligne méridienne o mente la meridiana,

LIGNEE, s. f. Descendencia, prole, generacion.

\* LIGNER, v. a. (mont.) Cubrir el lobo á la loba.

LIGNETTB, s. f. Calzadera, cuerda de azole para hacer redes.

LIGNEUL, s. m. Sedal de zapatero. [

Cáñamo empegado.

LIGNEUX, EUSE, adj. Leñoso: lo que tiene la propiedad, o es semejante al leño. \* LIGNIFIER (SE), v. r. Convertirse en

LIGNIVORE, adj. m. f. Lignivoro: dicese de los insectos que roen la madera.

LIGUE, s. f. Liga: consederacion de muchos principes ó estados para defenderse, ó atacar. || Coligacion, cabala: cuando se habla de particulares; y siempre se toma en mala parte.

LIGUES, s. f. pl. Ligas : llámanse así las tres comunidades de que se compone el cuer-

po o nacion de los Grisones.

LIGUE, EE, p. p. V. Liguer. | adj. Ligado, confederado. || Coligado, conjurado.

LIGUER, v. a. Ligar, unir, confederar: principes, estados, naciones. || Coligar, conjurar : hablando de particulares, partidarios, malcontentos.

LIGUER (SE), v. r. Ligarse, unirse, confederarse : hablando de estados. || Coligarse, conjurarse: hablando de particulares.

LIGUEUR, EUSE, subst. (Solo se dice de los que eran de la famosa liga en Francia, en los reinados de Enrique III y Enrique IV). Coligado, conjurado : como si digéramos comunero, hablando de los que seguian en Castilla el partido de las comunidades.

LILAS, s. m. Lila, ó lilas: arbusto.

LILIACEE, adj. Liliacea, azucenada: dicenlo los hotánicos de las plantas que echan flores parecidas á las del livio, ó azucena.

LILIUM, s. m. Lilio: licor muy confor-

tativo para reanimar á los enfermos.

\* LILLE, (geog.) Lila: ciudad de Flandes. LIMACE, s. J. Limaza, babosa: caracol sin concha. || Cóclea : máquina hidráulica, que se llama tambien vis d'Archi-

LIMAÇON, s. m. Caracol: insecto de una substancia blanda y viscosa. || Escalier en limaçon: escalera de caracol, o de nabo. (anat.) Caracol: parte del oido de la misma hechura que el caracol.

LIMAILLE, s. f. Limaduras: polvos de

LIMANDE, s. f. Latija: pescado de mar parecido al lenguado, pero mas pequeño. (naut.) Precinta.

LIMAS, s. m. Babosilla: caracolillo pe-

LIMBE, s. m. (astron.) Limbo: dicese de méridienne: la linea meridiana, ó simple- la orilla ó borde del disco ó ouerpo del sol, d de la luna.

LIMBES, s. m. pl. Limbo: lugar donde van las almas de los niños que mueren sin hautismo.

LIME, s. f. Lima: instrumento para limar y raspar. || Lima: fruta de agrio. || Lime sourde: lima sorda, la que lima sin hacer ruido. || Passer, repasser la lime sur un ouvrage: limar un escrito, darle la última mano.

LIMÉ, ÉE, p. p. V. Limer. | adj. Li-

mado, pulido.

LIMER, v. a. Limar : pasar la lima. ||
(fig.) Limar, pulir : dar la última mano á
un escrito, ú otra obra.

LIMIER, s. m. Salueso: cierto perro de

caza.

LIMINAIRE, adj. m. f. (ant.) Preliminaire, la epistola dedicatoria que precedia à una obra.

LIMITATIF, IVE, adj. (for.) Determi-

nativo, restrictivo, prescriptivo.

LIMITATION, s. f. Limitacion: restriccion, modificacion.

LIMITÉ, ÉB, p. p. V. Limiter. | adj. Limitado.

LIMITER, v. a. Limiter : poner coto,

cenir, etc.

LIMITES, s. f. pl. Limites, raya, confin: de un estado: provincia, ó reino. || (fig.) Límites, términos: para contener las pasiones, los deseos, etc. Suele usarse ménos que bornes.

LIMITROPHE, adj. m. f. Confinante,

rayano, fronterizo.

\*LIMMA, s. m. Lenma: intervalo músico, en razon de 256 á 243.

LIMODOR, s. m. Limodoro: planta aperitiva.

LIMOINE, s. f. Limonio, ó acelga silvestre: planta buena para la disenteria.

LIMON, s. m. Limo, barro, lodo, sedimento. || Limon: fruto del limonero. || Limon de charrette: limon, cada uno de los maderos largos que forman el asiento de un carro ó carreta.

LIMONADE, s. f. Limonada, limon: be-

bida de agua de limon.

LIMONADIER, IERE, s. Botillero: el que hace y vende bebidas. Corresponde á alogero en su orígen sencillo.

\*LIMONER, v. n. Hablando de árboles,

es sacar limones, ó varas para carros.

LIMONEUX, EUSE, adj. Limoso, cena-

goso, fangoso.

LIMONIER, s. m. Limonero, árbol de limon. || Caballo de varas : hablando de carro, ó carreta.

LIMONIÈRE, s. f. Pértigo ó lanza de una carrera. || Cada una de las varas de un carro.

LIMOUSIN, 6 LIMOSIN, s. m. Oficial de abañil que trabaja en mampostería. || Limosan: provincia de Francia.

LIMOUSINAGE, 6 LIMOSINAGE, 
m. Ohra de mamposteria.

LIMOUSINE, s. f. Anémone jaspeada:

flor.

\*LIMPHATIQUE, V. Lymphatique.

LIMPIDE, adj. m. f. Limpio, claro, puro, cristalino: hablando del agua, y otros líquidos.

LIMPIDITE, s. f. Claridad: lo claro, lo cristalino, de un líquido limpio y puro.

LIMURE, e. f. La lima, la obra de limar una pieza: y tambien el trabajo de lima, el limado, ó la obra ecabada.

tin, s. m. Lino: planta. || Lin apprêté et façonné: lino rastrillado y peinado para hilarse. || Fil de lin, toile de lin: hilo de lino, lienzo. || Lin sauvage. V. Linaire.

\* LIN, s. m. (n. p.) Lino.

LINAIRE, s. f. Linaria : planta parecida

LINCEUL, s. m. Sabana. | Mortaja:

lienzo para amortajar.

LINÉAIRE, adj. m. f. Lineal : dicese en matemática tratando de magnitudes, 6 cantidades.

LINEAL, ALE, adj. (for.) Lineal, que

viene por línea.

LINEAMENT, s. m. Lineamentos, sociones de la cara.

\*LINETTE, s. J. Linaza : simiente del

LINGE, s. m. Ropa blanca, ó de lienzo: la del uso del cuerpo, de la cama, de la mesa, y otro menesteres de la casa. || Cuando es para afeitar (linge à fuire la barbs) se llaman paños: y tambien se dice linge de table la ropa de mesa. || Gros linge: ropa gorda ó basta, como sábanas, toalias, paños, etc. || Menu linge: ropa delgada, como camisolas, pañuelos, corbatines, etc. || Linge sale: la ropa sucia, que se da á la raz.

LINGER, ERE, s. y adj. Lencero: dicese del que trabaja lienzos, y del que los vende. || Marchand linger: mercader o tendero de lienzos. || Boutique de lingere: tien-

da, ó lonja de lienzos.

LINGERIE, s. f. Lencería: comercio de lienzos, y tambien fábrica. || Lencería: calle ó barrio de las tiendas ó puestos de lienzos. || Ropa blanca sin mojar.

LINGOT, s. m. Barra: de cualquier metal no trabajado, ó en pasta. || Riel: pedazo largo de oro, plata, ó cobre ya fundido, y no acuñado, ni labrado. || Mettre en Lingot: enrielar.

LINGOTIERE, s. f. Rielera: molde en que se funden los rieles o barritas de metal.

LINGUAL, ALE, adj. Lingual: lo que participa de la lengua; como en anatomía, nerf lingual, artère linguale; y en grámatica consonne linguale, la consonante que se pronuncia con movimiento particular de la lengua, así como hay consonantes guturales, nasales y dentales.

LINGUE, s. f. Truchnela: cierta especie p

de bacalao muy delgado.

\* LINGUET, o HINGUET, s. m. (naut.) Lengüeta: barreta de hierro clavada al pié del cabestante, y que sirve para conte-

LINIERE , s. f. Linar : el campo sembrado de lino.

LINIMENT, s. m. (medic.) Linimiento: cierta composicion para untar y ablandar.

LINON, s. m. Linon: tela de lino finisima, y transparente.

LINOT, s. m. Pardillo: avecita.

LINOTTE, s. f. Pardilla: la hembra del pardillo. | Cest une tête de linoite : tiene una cabeza de chorlito.

LINTEAU, s. m. (arquit.) Lintel, dintel , tranquero : franco de una puerta.

LINX, V. Lynx.

LION, ONNE, s. Leon, leona: fiera bien conocida. || Leon : signo del zodíaco. || (expr. fig.) Se dice: être un lion, un vrai ·lion, avoir un cœur de lion: eer un leon, valiente como un leon, tener un corazon como un leon : dicese de un hombre de gran brio y valor. || (exp. prov.)Se dice: à l'ongle on connaît le lion: por la una se saca el leon, o por el hilo se saca el ovillo. || ( id. ) Nicese : coudre la peau du renard à celle du lion : juntar la astucia con el valor, ó la maña con la fuerza.

LIONCEAU, s. m. Leoncillo: cachorro

del leon.

LIONNE, adj. (blas.) Leonado: se dice

del leopardo rampante.

LIPOGRAMMATIQUE, adj. m. f. Lipogramático: escrito donde se ha hecho estudio de no emplear alguna de las vocales.

LIPOME, s. m. (cirug.) Lipoma ó lu-

pia crasa.

I IPPE, s. f. Labio belfo: y por desprecio morro. || Faire la lippe : befar, hacer befa.

LIPPEE, s. f. (fam.) Bocada, bocado, tiento: que da un gloton ó hambriento á cosas de comer. || Franche uppée : comida de gorra. || Chercheur de franches lippées : garrista, pegote, amigo de arrimar la ala-

LIPPITUDE, s. f. (medic.) Fluxion,

muy abundante de humor legañoso.

LIPPU, UE, adj. Belfo, y por desprecio, morrudo. Usase regularmente como mistantivo.

\* LIPYRIE, s. f. ( medic.) Lipiria : fiebre ne produce un calor extremado en lo in-

terior, y frialdad en los extremos.

LIQUATION, s. f. Licuacion: operacion de metalurgia, por la cual se separa la por- que se hace al rededor de una tela con un corcion de plata que se halla en el cobre. Dicese doncillo de oro o material. tambien ressuage.

LIQUEFACTION, s. f. Licuacion, li- hacer la formacion. quidacion: la transmutacion que se hace en un cuerpo duro de este estado en el de! líquido.

LIQUÉFIÉ, EE, p. p. V. Liquéfier. ! odj. Liquidado.

LIQUEFIER, v. a. Liquidar, derretir.

\* LIQUET , s.m. Especie de pera , llamada

tambien *la vallée*.

(594)

LIQUEUR, s. f. Licor, líquido: cuerpo o substancia líquida. || Licor: behida fuerte ó espiritosa, ó por naturaleza, ó por arte. || Hablando de vinos, es lo dulce de ellos. \*LIQUIDAMBAR, s. m. Liquidambar: resina, o goma liquida y rojiza.

LIQUIDATEUR, . m. Liquidador: el encargado de liquidar una cuenta, etc.

LIQUIDATION, s. f. Liquidecion : de cuentas. || Arregio de asuntos enredados.

LIQUIDE, adj. m. f. Liquido: lo que tiene sus partes fluidas y sueltas. [] Confitures liquides : dulce de almibar. | (fig. ) Corriente , neto , saneado : habiando de bienes , rentas , derechos , etc.

LIQUIDE, EE, p. p. V. Liquider.

adj. Liquidado.

LIQUIDER, v. a. (for.) Liquidar, ajustar, poner corriente y claro: cuentas, ren-

tas, gastos, etc.

LIQUIDES, s.m. pl. Liquidos: dicese de los alimentos y de cosas líquidas, por oposicion á las sólidas. [] Consonnes liquides : liquidas : algunas semivocales , que antecedidas de otra muda no tienen su verdadero onido.

LIQUIDITE, s. f. Liquides : lo liquido :

la calidad de los cuerpos tíquidos.

LIQUOREUX, EUSE, adj. Licoroso,

generoso : se dice de los vinos.

LIRE, v. a. Leer: lo que está escrito ó impreso. 🛮 Leer : tómase tambien por estudiar. | (fig.) Leer: penetrar, adividar, descubrir el interior, ó el pensamiento de elguno. || Lire un dessin : en las fábricas de tegidos de seda es indicar al operario los hilos que ha de tomar ó dejar para egecutar un dibujo.

\*LIRE, V. Lyre.

\* LIRIQUE, V. Lyrique.

"LIRON, o LOIR, s. m. Liron: especie de raton montesino.

LIS, s. m. Lirio, azucena: planta y flor. Fleurs de lis : flor de lis, y tambieu lis : solo se dice de las que se figuran en el blason. || Flor de lis: hierro caliente con esta señal, para marcar afrentosamente á los ladrones sentenciados. Usábase en Francia.

\* LIS-ASPHODELE, s. m. Lirio bastardo.

\*LISBONNE, (geog.) Lisboa : ciudad capital del reino de Portugal.

LISERAGE, s. m. Formacion: bordado

LISERE, s. m. Cordoncillo de oro para

LISERE, EE, p. p. V. Lisèrer.

LISERER, v.a. Bordar, recamar, formar: · bordar con cordoncillo de oro ó material.

LISERON, o LISET, e. m. Albohol, bi- mo cama de damasco. # (fig.) Lecho, macorregüela : planta.

LISET, LISETTE, 6 VER-COQUIN, 3. m. Pulgon, revolton, coquillo: insecto.

\*LISETTE, s. f. (n. p.) Luisita. LISEUR, EUSE, s. Leedor: dicese por modo jocoso del que lee mucho.

LISIBLE, adj. m. f. Legible: que se

puede leer, o es fácil de leer.

LISIBLEMENT, adv. Legiblemente: de l modo que se puede leer

LISIERE, s. f. Orillo: el del paño.

Orilla: la de otra cualquiera tela.

LISIERES, s. f. pl. Andadores: con que se enseña a andar a los niños. Il Lindes, mojoneras: de un campo, de una heredad. || Raya, confin : de una provincia. || { expr. prov.) Dicese : n'avoir pas besoin de lisières, marcher sans lisières : no necesitar de andadores, poder andar sin andadores: ser ano capaz de gobernarse por si solo.

LISIMACHIE, s. f. Lisimaquia, yerba

de la moneda.

\*LISOIR, s. m. Suelos: pieza de un coche, o galera, donde sientan los cabezales.

LISSE, adj. m. f. Liso, brunido. || Liso, sin labores. || (botán.) Lampiñas:

hablando de los hojas ó frutas lisas.

LISSE, s. f. (ndut.) Defensa, o sobrepuesto de madera : lisse de hourdi : yugo de la popa : lisse de vibord : cinta , y sus galones, y molduras: lisse de porte-haubans: guardacadénas.

LISSES, s. f. pl.Lizos: loshilos que en los telares de tegidos separan la urdimbre, para que pueda pasar la lanzadera con la trama.

LISSE, EE, p. p. V. Lisser. | adj. Alisado. | Lizado. | Amandes lissées : almendras bañad**as.** 

LISSER, v. a. Alisar, bruñir : dar lustre à alguna tela ó papel. [[encuad.] Repintar un libro al batirle.

\*LISSERON, s. m. Lizos altos : en la

pasamaneria.

LISSETTES, s. f. pl. Varas de lizos en el telar de gasas, que sirve para levantar los

LISSOIR, s. m. Brunidor, pulidor: instrumento para alisar y dar lustre.

LISTE, s. f. Lista, nómina: comunmente

es de personas.

LISTEL, s. m. ( arquit. ) Listelo : relieve plano en la columnas estriadas.

LISTON, s. m. (blas.) Liston: cinta angosta donde se escribian las divisas.

LISURE, s.f. Alisadura: pulimiento da-

do con un bruñidor.

LIT, s. m. Cama, lecho: para acostarse y dormir. || Cama: se toma unas veces por las tablas y armazon , como cama de nogal ; otras por los colchones, como cama de plupia; otras por el cortinage y colgadura, co- l crito sobre piedras.

gorda, campanilla: planta. | Grand liset: | dre, alveo: de un rio. || (id.) Lecho, cama, capa : de cualquier cosa que está tendida encima de otra natural, o artificialmente, como una capa de arena, de greda, de piedra hablando de excavaciones; una capa de paja, de estiércol, de hoja, etc. que se tiende sobre el suelo ú otra cosa. || Otras veces lis se toma por lecho ó tálamo nupcial, y figuradamente por matrimonio, nupcias; asi se dice : enfans du premier lit, du second lis: hijos de primer matrimonio, de segundo matrimonio, ó bien de primeras nupcias, de segundas napcias. | Lit de justice: solio: el trono que ocupaba el rey de Francia cuando tomaba asiento en el Parlamento. | Lit de campo: catre de campaña, ó de camino. || Lit de parade : cama de respeto, o de adorno en la que no se duerme : y tambien la que sirve para exponer al púhlico el cadaver de algun principe, o gran señor. || Lit de sangle : cama de cordeles , o de cinchas, de que se suele servir para criados. || Lit de plumes: plumon, colcedra, plumion. || Lis de repos : camilla para descansar. || Lit de veille : cama provisional de un enfermero, ó asistente que vela á un enfermo. || Lit de grandeur : cama de matrimonio, por su magnitud. || Lit nuptial : cama de novios. | Lit d'ange, o à la duchesse: cama imperial. ||(fig.) Dicese lit-brise: matrimonio disuelto. | Lit de laboureur : camastro. || Lit de marée : corriente de

LITANIES, s. f. pl. Letania: rogativa en que se invoca á la Virgen y á los Santos. *Litanie* : esta voz , tomada en singular , es del estilo familiar , significa retahila , lista , ó cuenta de cosas largas y fastidiosas, que tambien solemos decir letanía.

LITEAU, s. m. (mont.) Manida: guarida de lobos. || plur. Listas, rayas azules de otro color que se hacen en la manteleria: Serviettes, nappes à liteaux.

\*LITER, v. a. Poner á tongas, ó á tan-

das : embarrilar el pescado salado.

LITHARGE, s. f. Litargirio, almár-

LITHIASIE, o LITHIASIS, s. f. Litiasia : formacion de la piedra en la vegiga. || Orzuelo : tumor duro en los bordes de los parpados.

LITHOCOLLE, s. f. Litocola: beturn hecho con polvos de marmol, pez, y clara de huevo.

LITHOGRAPHIE, s. f. Litografia: tratado sobre las piedras || Litografía: impresion por medio de piedras.

LITHOLOGIE, o LITHOGRAPHIE, s.£ Litologia, 6 litografia: descripcion de las

piedras.

LITHOLOGUE, & LITHOGRAPHE, 5... ma ; otras por las sábanas, como cama lim- | m. Litólogo, ó litógrafo : autor que ha esLitontriptico: medicamento para disolver dia en Levante. la piedra de la vegiga.

LITHOPHAGE, s. f. Litolego: gusanillo que se cria en la pizarra, y la roc.

LITHOPHYTE, s. m. Litolito: cuerpo marino parecido à las plantas, y de naturaleza lapidea.

LITHOTOME, s. m. Litotomo: iustrumento propio para la operacion de la talla.

LITHOTOMIE, s. f. Extraccion de la

piedra de la vegiga.

LITHOTOMISTE, s. m. Litotomista: cirujano que se aplica particularmente á la operacion de la talla, o extraccion de la pie-

dra de la vegiga.

LITIERE, s. f. Litera: silla cubierta en andas de dos caballerías. || Pajaza, cama de paja, ó de heno, tendida en las caballerizas y establos para que se echen las bestias de noche. || Basura caliente : estiércol. || (fig. y fam.) Se dice : être sur la litière : estar en cama, hacer cama, guardar cama: estar indispuesto. | (id.) Dicese: faire litière de quelque chose: echar à perros, tratar à la , vaqueta , hacer rajas : el cuerpo , el cau-

LITIGANT, ANTE, adj. Litigante, plei-

teantc.

LITIGE, s. m. Litigio: pleito.

LITIGIEUX, EUSE, adj. Litigioso, contencioso.

LITISPENDANCE, s. f. (for.) Litispendencia.

LITORNE, s. f. Zorzal: pájaro.

LITOTE, s. f. Litote : figura de retórica, por la cual se dice lo ménos para dar á entender lo mas. Eg. je ne te haus pas, para decir, je t'aime.

LITRE, s. f. Cenesa negra en señal de luto en un iglesia o capilla, en la que se po-

nen ó pintan escudos de armas.

\* LITRE, s. m. Litro: medida de capacidad en el sistema métrico establecido en Francia. Contiene ochenta pulgadas cúbicas de Castilla, y corresponde a media azumbre poco menos, de modo que 141 litros hacen 70 azumbres : para los áridos, corresponde á la quinta parte de un celemin, algo ménos, pues se necesitan 100 litros para hacer 21 celemines.

LITRON, s. m. Medida pequeña de áridos, que viene à componer la octava parte

de un celemin.

LITTERAIRE, adj. m. f. Literario: lo que pertenece á las letras, ciencias, y es-

tudios.

LITTERAL, ALE, adj. Literal, tomado d la letra. || Material : dicese en conversaletra, ó como suenan. || Literato, erudito: dicese del griego y del árabe escrito de los autores antiguos, le grec littéral, l'arabe littéral; à discrencia del griego y

LITHONTRIPTIQUE, adj.m. f. (medic.) | érabe vulger; que es como se habla en el

LITTÉRALEMENT, adv. Literalmente. LITTÉRALITE, s. f. Escrupulosidad: en traducir titeralmente.

LITTERATEUR, s. m. Erudito, docto:

adornado de letras.

LITTÉRATURE, s. f. Literatura.

LITTORAL, ALE, adj. Dicese de todo so que está en la ribera de un rio ó de la mar.

LITURGIE, s. f. Liturgia: el rito, forma, y ceremonias de los divinos oficios.

LITURGIQUE, adj. m. f. Liturgico:

que tiene conexion con la liturgia.

LIURE, s. f. Cuerda ó maroma para atar la carga de un carro, ó galera. [ (náut.) Trincas del baupres. || Curvas : maderos para levantar el bordo de un buque.

\*LIVARDE, s. f. (naut.) Botavara. Cuerda : al rededor de la cual se envuelve

y tuerce el hilo para alisarle.

\* LIVE, s. m. (n. p.) Livio.

LIVECHE, ACHE DE MONTAGNE,

s. f. Apio montano: planta. LIVIDE, adj. m. f. Cárdeno, amoratado. LIVIDITE, s. f. Lo cardeno, lo amoratado : el color y estado de tal.

LIVOURNE, (geog.) Liorna: ciudad y

puerto de Toscana.

LIVRAISON, s. f. Entrega: el acto de poner en manos de otro alguna cosa. Usase

solo entre tratantes y mercaderes.

LIVRE, s. m. Libro : tómase por el volúmen encuadernado: por registro ó asiento da cuentas : por una de lus partes principales en que se divide un volúmen, ó tratado : y por una obra, sea en prosa, sea en verso, que forma un tomo. || Livre anonyme : libro anónimo , sin nombre de autor. || Livre d'église : libro de coro. || ( est. joc. ) Dicese: livre des rois: libro de las cuarenta hojas, la baraja de naipes. || Livre in-folio : libro en folio, ó de a folio. | Livre in-cuar-10, ó in-4°.: libro en cuarto, ó en 4°. Livre in octavo, o in-8°.: libro en octavo, d en 8°. || Livre in-douze, in-seize : libro en dozavo, en diez y seisavo, ó en 12°. ó en 16°. (est. fig.) Se dice: livre du monde: libro del mundo, el espectáculo de la naturaleza, de todo lo criado. | (id.) Dicese : livre de la vie: libro de la vida, que es misticamente la lista de los predestinados.

LIVRE, s. f. Libra: peso de cierto número de onzas. || La libra francesa es un poco mayor que la castellana, en la razon de 100 á 94. | Libra, esto es, libra tornesa, y lo mismo que franco con corta diferencia: moneda de cuenta del valor de 20 sueldos. || Au sous la livre, 6 au marc la cion de un hombre que toma las cosas à la livre: sueldo à libra, ó sueldo por libra: dicese en el comercio de la regla de proporcion con que se reparte una pérdida,

una ganancia.

LIVRÉE, s. f. Librea: vestuario con

Franja o divisa del amo, que llevan los pages, lacayos, cocheros, etc. | Librea: tómase por toda la gente ó familia de una casa

que lieva la librea.

LIVRER (a), v. a. Entregar: poner en manos, ó en poder de. || Abandonar, dar: una ciudad á saco, al furor de la tropa. Livrer au bras séculier: entregar al brazo seglar, à la justicia ordinaria, un reo.  $\parallel Li$ vrer une place à l'ennemi: entregar una plaza al enemigo. | Livrer bataille : dar batalla. || Se livrer à la joie, à la cofère, à l'avarice, etc.: entregarse, dejarse llevar de la alegría, de la cólera, de la avaricia,

LIVRET, s. m. Librete, librito. || Tabla de multiplicar: la que se lee en las escuelas. (bot.) Albura : capas inferiores de la corteza. Livret d'or : libro de oro : el librete en que los batihojas ponen los panes de oro. \* LIVRES, s. f. pl. (naus.) Ligazones: piezas curvas.

LIXIVIATION, s. f. (quim.) Ligiviacion: la accion de lavar las cenizas para extraer

las sales alcalinas.

LIXIVIEL, ELLE, adj. (quim.) Ligi-Vial : la sal alcalina sacada de las cenizas por rnedio de la locion.

"LIZER, o ELIZER, v. a. Estirar una pieza de paño á lo largo para quitarle los

pliegues.

tierra.

LHAMA, V. Glama.

LQBE, s. m. (anat.) Lóbulo: hablando con especialidad del pulmon, é higado. (botán.) Dicese lobes: lóbulos, ó paletas.

LOBULE, s. m. dim. de Lobe. Lóbulo. LOCAL, ALE, adj. Local: relativo á determinado lugar; como mouvement local. | Tambien se dice local por cosa propia de cierto pais, como coutume locale, usages locaux: costumbre, ó usos, del pais, de la

LOCAL (LE), s. m. El sitio, el terreno: dicese de la calidad del suelo, y de la situa-Cion de un parage,. ó lugar.

O circunstancia local.

LOCATAIRE, s. m. f. Inquilino : el

que vive en casa ó cuarto alquilado. LOCATEUR, s. m. Casero: cl que al-

quila una casa o cuarto.

LOCATIF, IVE, adj. Lo que mira al

local, y al inquilino.

LOCATION, s. f. (for.) Locacion: arrendamiento que hace uno de alguna tier- da, posada: sitio ó casa en que se vive ra, etc.

LOCATIS, s. m. ( joc. ) Alquilon: caba-

llo de aquiler.

LOCH, o LOC, s. m. (naut.) Guindola, ó barquilla en forma de cuadrante ; para medir con la corredera lo que anda el buque. Ligne de loch : corredera.

LOCHE, s. f. Loche, loja, espirenque:

pececillo.

LOCHER, v. n. Chacolotear, guachapear : dicese del sonido de la herradura floja en las caballerías.

\* LOCHET, s. m. Pala de hierro estrecha,

para volver la tierra y labrarla.

LOCHIES, s. f. pl. Purgacion de sangre, que suelen padecer las recien paridas.

\*LOCMAN, V. Lamaneur.

\*LOCOMOTION, s. f. Loco-mocion: facultad que tienen los animales de pasar de un lugar á otro.

\* LOCQUETS, s. m. pl. Lana de caidas.

\* LOCRENAN, s. m. Estopa: lienzo basto y crudo.

LOCUTION, s. f. Locucion: expresion, modo de hablar.

\*LODIER, s. m. Colcha : cubierta de cama.

LODS, s. m. pl. (for.) Laudemio · cierta parte que exigia el señor directo de sus enfiteolas del valor de sus ventas.

LOF, s. m. (náut.) La mitad de la manga,

ó ancho de un buque.

LOFFER, v. a. (naut.) Orzer, cenir el

viento, ir al viento, venir de loo.

LOGARITHME, s. m. (matem.) Logaritmo: número tomado en una proporcion aritmética, que sirve de exponente á otro número tomado en una proporcion geométrica.

LOGARITHMIQUE, adj. m. f. Logaritmico: concerniente á los logaritmos.

LOGARITHMIQUE, s. f. Logaritmica:

cierta linea curva.

LOGE, s. f. Casilla, choza de tablas : y tambien cajon, puestecillo, ó tendajo, que se alquila en ferias. || Lonja: lo mismo que bolsa, hablando de ciertas plazas de comercio. || Loge de berger : cabaña. || Loge de chien : cajon, covacha en donde se recoge el perro, el mastin. || Loge de cochon: cochiquera. || Loge de ménagerie: jaula de fieras. || Loge de fou : jaula de locos, que tambien se llama casilla. | Loge de *portier : c*uartito ó garita de portero. || *Loge* LOCALITE, s. f. Localidad: la calidad | de comédie: aposento, palco. || Loge de buffet d'orgues : el sitio donde están los fuelles.

LOGE, EE, p. p. V. Loger. | adj. Alojado. LOGEABLE, adj. m. f. Habitable, vividero: dicese del cuarto, casa, vivienda: en que se puede alojar, ó habitar cómodamente.

LOGEMENT, s. m. Habitacion, viviende asiento. | Alojamiento : dicese de la tropa.

LOGER, v. n. Habitar, vivir : tener la habitacion, la vivienda, en tal parte, calle, ó casa. | Posar, estar de posada, tener la posada : en tal ó tal parte. || (fig. y prov.) Se dice : loger à la belle étoile . dormir en el meson de la estrella, dormir al raso, no tener casa ni albergue.

LOGER, v. a. Alojar, hospedar: y tam- i bien aposentar, dar cuarto, o poseda.

LUGER (SE), v. r. Algiarse: tomar casa

o cuarto.

LUGES, s. f. pl. (botdn.) Celdillas.

LOGETTE, s. f. Cajon, puestecillo, barraquilla : tiendecilla que se arrienda para mercados, o ferias. | Tambien es cuartito, aposentillo, **zaquizami.** 

LOGEUR, s. m. Huésped, posadero, pa-

tron : que tiene casa de alquiler.

LOGICIEN, s. m. Lógico : el que profesa

la logica.

LUGIE, s. f. (voz tomada del griego) Logia : significa tratado, discurso, y entra en la composicion de muchos nombres; como théologie, chronologie, etc. : teologia, cronologia, etc.

LOGIQUE, s. f. Lógica, dialéctica.

LOGIQUEMENT, adv. Lógicamente:

conforme á la lógica.

LOGIS, s. m. Casa: en el sentido de habitación, ó vivienda; y nunca en el de edificio, finca. V. Maison. || Casa : la de la persona que habla : eg. : on m'astend au logis: me aguardan en casa, ó en mi casa: si vous venez au logis: si venis à mi casa. | Posada, hosteria. | Corps de logis: el etterpo o parte principal de una casa, ú otro edificio. || Maréchal des logis: aposentador mayor, sea en la tropa, d'en la corte.

"LOGISTES, s. m. pl. Logistas: magistrados de Aténas, encargados de la revision

de cuentas.

LOGISTIQUE, e. f. Logistica, algebra:

arte de calcular con letras.

\*LOGOGRAPHE, s. m. Logógrafo: el que

escribe tan pronto como se habla.

LOGOGRIPHE, s. m. Logogrifo: especie de enig**ma en que se toman en diversos** sentidos las diferentes partes de una palabra.

LOGOMACHIE, s. f. Logomaquia: cues-

tion de nombre, ó de voces.

LOGROGNO, (geog.) Logrono: ciudad de

España.

I.OI, s. f. Ley: regla y principio para obrar. || Ley: constitucion, estatuto en que se manda. || Ley: regla convencionalmente establecida: como las del desafio, del juego, etc. | (prov.) Se dice: nécessité n'a point de loi : la necesidad carece de ley. (id.) Dicese: être la loi et les prophètes: ser tan fijo como el sol, ser indubitable. Donner la loi, faire la loi: der o dicter la ley, dominar, tiranizar á alguno. | Se faire une loi de: imponerse una ley de.

LOIS, s. f. pl. Loyes: dicese del conjunto de ellas, ó del cuerpo del derecho l

civil.

LOIN, adv. de lugar. Léjos, a gran distancia. | Au loin: La lo lejos. || De loin en loin : á larga distancia, á grandes trechos. adv. de tiempo. Se dice de loin en loin: versidades.

pocas veces. || (id.) Dicese de loin : de tiempos pasados, de mucho antes.

LOIN, prep. Léjos. || Fous étes trop loin de moi : estais muy léjos à distante de mi. LOINTAIN, AINE, adj. Lejano, remoto, apartado.

LOINTAIR, s. m. Lontanansa : los lé-

jos de una pintura.

LOIR, s. m. Liron : raton de los

Alpes.

LOISIBLE, adj. m. f. Permitido, factible ; en este sentido es ya voz anticuada. En la conversación se suele decir á otro : *s'il vous est loisible* : si vmd. gusta , si le acomoda, si no se le hace mala obra.

LOISIR, s. m. Lugar, tiempo: espacio de tiempo libre y sosegudo para hacer alguna cosa cómodamente. 🏿 Ocio : tiempo desocupado, y de descanso. | A loisir: despacio, con comodidad : comodamente, con todo sosiego.

LOK, LOCH, o LOOCH, s. m. ( medic. ) Lok : cierta bebida medicinal : cordial.

LOMBAIRE, adj. m. f. Lumbal: lo que pertenece à los lomos.

LOMBARD, V. Mont-de-piete.

LOMBES, s. m. pl. (anal.) Lomos, hijares.

" LOMBOYER, v. a. Mejorar la sal , espesandola.

LONCHITIS, o LONKITE, s. f. Lonquiles : planta cuyas ligias son parecidas à l**as** del helecho.

\* LONDRE, s. m. Londro: embarcacion de bajo bordo, y parecida á la galera. "

LQNDRES, (geog.) Loudies: capital de la Grande Brelana.

LONDRIN, s. m. Paño londrino: dícesa del que imita el fabricado en Londres.

LONG, LONGUE, adj. Largo: dicese relativamente á la extension, y con respecto **á la duracion** : *chemin long* : camino largo : *jour long* : dia largo. || Largo , tardo , lento : dicese de una persona pausada y cansada en lo que dice, o hace. [(fig.) Dicese: avoir les bras longs, les mains longues: tener gran poder, gran autoridad. || Avoir lea dents bien longues: tener hambre: tener gazuza. (id. joc. ) Dicese : en savoir long : saber mucho latin , tener su gramática par da, mucha letra menuda. || A la longue : å la larga, con el tiempo, al cabo. Au long: à lo largo, con extension, extensamente. L De longue main : desde muy atras, mucho tiempo ha. || Le long, au long, du long, prep. de lugar. Lo largo, à lo largo, à la orilla. | Bn cotoyant le long de la rivière : navegando à la orilla del rio. | Au long du bois: à lo largo, o al lado del bosque.

LONG, s. m. Largo, largor.

LONGANIMITÉ, s. f. Longanimidad: grandeza y constancia de ánimo en las ad-

de larde en larde, de cuando en cuando, LONGE, s. f. Lonja: correa, tira da-

cuero. Ramal | Riñonada. Lomo de ternera. || Longe-cul: pigüela para llevar los | halcones.

LONGE, ÉE, p. p. V. Longer. | adj. Costeado.

LONGER, v. a. Seguir o andar por la orilla de un rio, de un camino, de un losque: costear. Dicese solo hablando de tropas, ó de reses de caza mayor

LONGÉVITÉ, s. f. Ancianidad : dura-

cion larga de la vida.

\*LONGINETRIE, s. f. Longimetria: el arte de medir lo largo, y las distancias.

LONGITUDE, s. f. Longitud : usase solo como término geográfico, y astronómico.

LONGITUDINAL, ALE, adj. Longidinal: lo que coge por lo largo, ó sigue lo largo de una cosa : a diferencia de transversai, que corta, ó pasa por lo ancho.

LONGITUDINALEMENT, adv. Lon-

gitudinalemente.

LONG-PAN, s. m. (arquit.) Tendido largo de un tejado.

LONG - TEMPS, adv. Largo tiempo,

por mucho tiempo.

"LONGUE, s. f. (mús.) Larga, longa : nota que vale dos breves.

LONGUEMENT, adv. Largamente: lar-

go tiempo, largo rato.

LONGUET, ETTK, adj. dim. (fam.) Larguillo, un poco largo, algo largo: dicese de un discurso, relacion, cuento, etc.

LONGURUR, s. f. Longitud, largura, lo largo: de una cosa. || Dilación, entretenimiento, detencion. | fig. Dicese : .irer, trainer en longueur: entretener, alargar, dar largas : ir dilatando un asunto. || Longueur d'un bâtiment : eslora de un berco.

\* LOOCH, V. Lok.

LOPIN, s. m. (vulg.) Raja, pellizco, por-

cion de alguna cosa que se pilla.

\* LOQUACE, adj. m. f. Locuas: hablador, garrulo.

LOQUACITE, s. f. Locuacidad, habla-

duria , lengua.

LOQUE, s. f. (fum.)Pingajo: arambel, giron.

LOQUELE, s. f. Locuela: facilidad para

hablar, y explicarse.

LOQUET, s. m. Picaporte, pestillo.

LOQUETEAU, s. m. Pestillo : de venta-

mas, o postigos.

LOQUETTE, s. f. dim. de Loquet. (vulg.) Pizca, rajita, pellizquito: pedacito que se pilla ó toma de alguna cosa.

LORD, s. m. Lord: señor: titulo de honor que se da á los grandes de Ingla-

LORE, EE, adj. (blas.) Dicese: nageorres lorées : alatas de pez de diferente es-

\*LORETTE, (geog.) Loreto: ciudad y Santuario de Italia.

LORGNE, EB, p. p. V. Lorgner. || adj. Mirado al soslyno, de sesgo.

LORGNER, v. a. Ojear : echar una ojeada, mirar de soslayo, como quien no ve. 🏽

Mirar con anteojo de puño.

LORGNERIE, s. f. Mirada, ojeada : dicese del mirar con fisgoneria: presuncion, o Jeseo disimulado.

LORGNETTE, s. f. Cataléjos, lente,

anteojo.

LORGNEUR, EUSE, subst. Guinador: el que guiña los ojos, y mira al soslayo.

LORGNON, s. m. Especie de anteojo de

LORIOT, s. m. Oropéndola, oriol, verdecillo, chamaris: ave.

\*LORMERRE, s. f. Chapuceria: obra de fierro trabajada por los chapuceros.

\*LORMIER, s. m. Chapucero: el herrero que trabaja en cosas menudas.

\* LORRAINE, s. f. (geog.) Lorena: pro-

vincia de Francia.

LORS DE, prep. En tiempo de, cuando sué. | Des lors. Desde entonces, desde aquella hora. | Pour lors: por entonces, en aquel tiempo.

LORSQUE, conj. Cuando, miéntras.

LOS, s. m. (ant.) Loa, loor. V. Louange. || Los et honneur: loa y honor, prez y honra : expresion anticuada.

LOSANGE, s. m. Losange, lisonja: en términos de blason es la figura de rombo.

LOSANGE, EE, adj. (blas.) Lisonjado:

el escudo de figura romboida.

LOT, s. m. Partija, parte, porcion: de una cosa que se divide para repartir entre muchos. || Lote, suerte : en la loteria, ó en otro juego en que se sortean sumas desiguales.

LOTERIE, s. f. Loteria: rifa.

LOTI, IE, adj. Partido, caido en suerte. (fam.) Dicese: le voilà bien loti: bien aviado está , le ha caido la loteria : dacege por ironía de la persona à quien le ba tocado una mala muger, un mai marido, un mal socio, etc

LOTIER, s. m. Bocha: planta parecida

ai trébol.

LOTION, s. f. Locion: lavadura: accion

LOTIR, v. a. Partir, repartir, hacer las partijas : de bienes, herencias, etc., entre los coherederos.

LOTISSAGE, s. m. (miner.) Bocado: la porcion de un metal que se toma para ensayarie.

LOTISSEMENT, s. m Particion, repartimiento: de bienes, herencias entre los

coherederos.

LOTO, s. m. Loteria: juego semejante al de la loteria, que se juega con 90 números y otras tantas holitas.

LOTTE, s. f. Lota: especie de lampres

y árbol.

'LOUABLE, adj. m. f. Laudable, loable : el 1º. se dice de las cosas, y de las personas: y el 2º, solo de las cosas.

de un modo laudable.

LOUAGE,, s. m. Aquiler: se dice de muebles e cosas de uso.

LOUANGĘ, s. f. Alabanza.

LOUANGE, p. p. V. Louanger. | adj. | (fam.) Celebrado, elegiado.

LOUANGER, v. a. (fum.) Hacer las

honras, el panegirico.

LOUANGEUR, EUSE, s. Alabador, celebrador, panegirista : dícese en sentido de desprecio.

LOUCHE, adj. m. f. Bizco, bisojo. || (fig.)

Ambiguo, obscuro.

LOUCHER, v. n. Mirar bizco, ó atra-Yesado.

LOUCHET, s. m., (agric.) Laya: azada en forma de pala para volver la tierra.

LOUE, EE, p. p. V. Louer. || adj. Alquilado, arrendado. | Alabado, celebrado.

LOUER, v. a. Alquilar: dar, ó toniar en alquiler. || Tomar, ó ajustar : á un mozo sirviente, jornalero, peon, etc. | Alabar, celebrar, elogiar.

LOUER (SF.) (de) v. r. Estar satisfecho, contento: del proceder de alguno consigo.

LOUEUR, EUSE, s. Alabador: tómase por lisopjero, adulador. || Alquilador : el que tiene elicio de alquilar muchles, caballos, etc.

\*LOUGRE, s. m. (naut.) Lugre: especie

de embarcación marchante.

. " LOUIS, LOUISE, s. (n. p.) Luis, Luisa. LOUIS, LOUIS D'OR, s. m. Luis, luis de oro: moneda de oro de Francia del valor de 24 libras.

LOUP, s. m. Lobo : animal. || Lobo : una de las constelaciones australes. || Carátula de terciopelo negro para defenderse las senoras del ardor del sol. Mazo: para igualar los paquetes de libros. || Especie de úlcera que se hace en las piernas. || Saut de loup: foso ancho con que se cierran las calles de árboles en los jardines y sotos. || exp. prov.) Dicese: avoir vu le loup: haber visto las orejas al lobo, haberse hallado en trances y riesgos, ser curtido en los negocios y experiencias. ||Tener una ronquera que no deja hablar. (id.) Se dive : enfermer le loup dans la bergerie, o donner les brebis à garder au loup : encomendar las ovejas al lobo. || Tambien es sobresanar : cerrar una llaga o herida antes de hien curada. ||(fam.)| Dicese: manger comme un loup: comer como un buitre. || (id.) Se dice : entre chien et loup: d boca de noche, entre dos Juces. (prov.) Dicese: être connu comme le loup gris : ser mas conocido que la ruda. Wid.) Se dice: meure quelqu'un à la gueule | ra meter la clavija, y subirla.

LOTUS, o LOTOS, s. m. Loto: planta, du loup: dejar á alguno en las astas del toro. Dicese: quand on parle du loiep on en voit la queue : en nombrando al ruin de Roma, luego asoma. | Qui se fait brebis le loup le mange. V. Brebis. || Il faut hurler avec LOUABLEMENT, adv. Loablemente, les loups. V. Hurler. || La faim fait sortir le loup du bois : frase proverbial con que se denota que la necesidad obliga á buscar con que vivir. Marcher à pas de loup: andar despacio, con intencion de sorprehender á alguno.

LOUP-CERVIER, s. m. Lobo cerval:

lince.

LOUPE, s. f. Lobanillo, lupia: tumor duro y glanduloso. || Lente : vidrio de aumento para leer. | Loupes de bois : lobani-

LOUPEUX, EUSE, adj. Et que tiene lohanillos, ó lupias. || En los árboles es nuduso.

LOUP-GAROU, s. m. Hechicero que, segun una creencia vulgar, andaba por los campos y las ciudades transformado en lobo. 🏿 ( fig.) Dicese de la persona huraña, áspera , é intratable.

LOUP-MARIN, s. m. Lobo marino : pcs-

cado de mar. -

LOURD, OURDE, adj. Pesado: lo que pesa mucho. | (fig. ) Pesado : tardo, torpe para moverse, o manejarse; y tambien difícil y molesto de hacerse, ó trabajarse. I (id.) Rudo, lerdo, torpe. || (id.) Macizo, tosco, mazorral : hablando de obras. [(id.) Grave , torpe , grosero : hablando de faltas , yerros, caidas.

LGURDAUD, AUDE, s. Zopenco, so-

quete, bolo: rudo, majadero.

LOURDEMENT, aav. Pesadamente, com pesades. || (fig.) Groseramente, neciamente.

LOURDERIE, s. f. (fam.) Groseria,

majaderia, patochada.

LOURDEUR, s.f. Pesadez.

LOURDISE, s. f. (ant.) Lo mismo que lourderie.

LOURE, s. f. (mús.) Baile serio, y cuyo compas es binario.

LOURE, EE, p. p. V. Lourer. | adj. Ligado.

LOURER, v. a. (mus.) Ligar unas notas con otras.

LOUTRE, s. f. Nutria: animal antibio. || Un loutre : un sombrero de pelo de nu-

\*LOUVAIN, (geog.) Lovaina: ciudad de Brahante.

LOUVE, s. f. Loba: hembra del lobo. || (fig. y fam.) Pelleja, zorra: muger pública. || Red redonda para pescar en los rios, como el boliche. || Barril sin fondos debajo de la escota del navio par pescar los bacalaos. || Palanca : clavija para suhir piedras.

\*LOUVER, v. a. Horadar una piedra pa-

LOUVET, ETTB, adj. Lobuno: color. Solo se dice hablando del pelo de un caba-

LOUVETEAU, s. m. Lobezno : lobo cachorro. | (fig.) El hijo del frunc-muçon. V. Maçon y maçonnerie.

LOUVETER, v. n. Parir la loba.

LOUVETIER, s. m. Lobero, montero mayor, que mandaba en la casa real el equipage y aparejo para la caza del lobo.

LOUVETERIE, s. f. El equipage y apa-

rejos para la caza del loba.

\* LOUVEUR, s.m. Cantero : que horada Jas piedras.

\* LOUVETTE, s. f. Caballo cuyo pelo se parece al del lob**o.** 

LOUVOYER, v. n. (naut.) Bordear, dar

bordos, o bordadas el navio á la vela.

LOUVRE, s. m. Llamábase así el palscio real en l'aris : que en otros tiempos fué residencia ordinaria de los Reyes. || (fig.y fam.) Se llama Lourre, esto es, palacio, á una casa grande y magnifica.

LOVER, v. a. (náut.) Zafar un cabo, ó

punta, la embarcación que navega.

LOXODROMIE, s. f. (naut.) Loxodromia: cammo oblicuo de un huque, ó la curva aque describe, siguiendo el rumbo del viento.

LOXODROMIQUE, adj. m. f. Loxodróinico: lo que tiene conexion con la loxodromia. || Tables loxodromiques : tablas loxodrómicas, para calcular lo que anda un bu-

LOYAL, ALE, adj. Leal, fiel, honrado, calal. || Legitimo, de ley : puro, ain adulte-

racion, hablando de géneros.

LOYALEMENT, adv. Con legalidad, con

pureza, honradamente.

LOYAUTE, s. f. Lealtad, honradez, probidad : buena fe, franquaza de ánimo.

LOYER, s. m. Alquiler: el precio del arrendamiento de una casa ó pieza de tierra. || Salario: de un mozo, ó jornalero: y tambien pago, como remuneración de obras buenas, ó castigo de malas.

LOZANGE, V. Losange. LU, UE, p. p. V. Lire.

\* LUBERNE, s. f. Pantera: la hembra del leopardo.

LUBIE, s. f. (fain.) Humorada, capricho,

antojo.

LUBRICITE, s. f. Lascivia, deshonesti-

dad, sensualidad.

LUBRIFIER, v.a. Untar: bañar con alguna materia crasa para que corra alguna

LUBRIQUE, adj. m. f. Lascivo, salaz, sensual.

LUBRIQUEMENT, adv. Lascivamente, impudicamente.

\* LUC. s. m. (n. p.) Lúcas. LUCARNE, s. f. Lumbrera, buharda ventanilla de guardilla, o desvin.

LUCOILE, e. f. Luciérnaga: insecto.

\* LUCE, s. f. (n. p.) Lucia.

LUCIDE, adj. m. f. Lucido. ! Interval*le lucide* : lúxido intervalo , en que los locos habian con aigun seso.

LUCIE, 6 BOIS DE SAINTE-LUCIE,

s.m. Madera de Santa-Lucia. V. Bois.

\*LUCIEN, s. m. (n. p.) Luciano.

LUCIFER, s. m. Lúcifer: entre los cristianos, principe de las tinieblas. || Lucifero: se decia de la estrella Vénus cuando precedia al sol.

\* LUCQUES, (geog.) Luca : ciudad y república de Italia.

LUCRATIF, IVE, adj. Lucrativo, lu-

LUCRE, c. m. Lucro: ganancia, provevecho.

"LUCRECE, s. f. (n.p.) Lucrecia. (*fig.* ) Lucrecia : muger en extremo ho∢ nesta.

LUCUBRATION, s. f. Lucubracion: la obra de ingenio que se trabaja velando.

\* LUCUMA, s. s. Nispero de Indias : árbol

del Perú, de fruto muy sabroso.

\*LUDION, s. m. Diablillo cartesiano : figurilla de esmalte encerrada en una bote. ila llena de agua, que cuando se comprime el tapon, se eleva hasta la boca de la botella.

LUETTE, s. f. Gallillo, campanilla: epi-

glótis.

LUEUR, s. f. Luz, resplandor, claridad : débil luz, como de la tuna, de las estrellas, del fuego, de un farol. | (fig.) Viso, vislumbre, rayo: luz pasagera, apariencia.

LUGUBRE, adj. m. f. Lúgubre: fúne-

bre, triste.

LUGUBREMENT, adv. Lúgubremente,

de un modolugubre.

LUI, pron. masc. de la tercera persona. El. || En el caso oblicuo lui (le) es comun á ambos generos.

LUIRE, v. n. Lucir, dar luz, alumbrar. LUISANT, ANTE, adj. Luciente, reluciente: y tambien lustroso, que tiene

LUISANT (LE), s. m. Lo lustroso, el

LUITES, s. f. pl. (mont.) Criadillas del

abnii.

LUMIERE, s. f. Luz, claridad : con la cual se hacen visibles los objetos. | Luz : dicese de la vela encendida, sea de cera, ó de selm. || Fogon, oido: de una arma de fuego. Luz, claro: en la pintura se dice de las partes mas iluminadas. || (fig.) Luz : indicio, noticia. || (id.) Inteligencia: conocimiento para alguna cosa | (id.) Talento, potencins : úsase en plural por conccimientos, ó ilustración : que fambien llanamos luces. (id.) Todo lo que ilumina el alma : la lumière de l'évangde : la luz del evangelio : la lumière de la foi : la luz ó lumbre de la bombre eminente que ha ilustrado la iglesia o su siglo con sus escritos, o virtudes. (exp. poét.) Se dice : commencer à voir la lumière du jour: salir à luz, venir al mundo : nacer. [ (id.) Dicese : jouir de la lumière: gozar de la vida, respirar : vivir. (id.)Se dice perdre la lumière : cerrar el ojo, morir: y tambien perder la vista, o cegar. (fig. y unt.) Dicese mettre en lumière : sacar á luz, dar al público: imprimir un escrito. Hoy se dice mejor: mettre au jour.

LUMIGNON, s. m. Pábilo: la punta de la torcida de una vela. || Cabito ó culo de vela , o de bugia encendida que se va aca-

bando.

LUMINAIRE, s. m. Luminar, astro: se dice regularmente del sol y de la luna, y metafóricamente lumbrera. || Luminaria, luces, ce:a : la que arde ó se gasta en las iglesias ; y si es de lámparas, se dice alumbrado. 🛭 (fig. y joc.) Los ojos, la vista.

LUMINEUX, EUSE, adj. Luminoso: que difunde luz y claridad. || (fig.) Luminoso, instructivo, que aclara lo dudo:o y obscuro : dicese del ingenio, y de sus obras.

LUNAIRE, adj. m. f. Lunar: lo perte-

neciente á la luna.

LUNAIRE, s. f. Yerba de la plata. V. Bulbonac.

LUNAISON, a. f. Lunacion : dicese del tiempo que dura el primer cuarto de luna nueva.

LUNATIQUE, adj. m. f. Lunático: maniatico. | (fig. y fam.) Fantastico, extravagante. Usase tambien como substantivo.

LUNDI, s. m. Lúnes : el segundo dia de

ia semana.

LUNE, s.f. Luna : uno de los sietes planetas. || En términos de química la plata se Hama lune (luna) || Orbe : nombre de un pescado, que tambien se llama rond de mer. (fig. yfam.) Se dice: aboyer à la lune: ladrar á la luna : amenazar á quien no se pu de oscnder. | (id.) Dicese faire un trou à la lune: afufarse, irse sin despedirse ni pagar á sus acreedqres : alzarse. || (prov.) Se dice : vouloir prendre la lune avec les dents: querer coger el cielo con las manos: intentar imposibles. || (vulz.) Dicese avoir des luncs: tener sus dias de locura, ser lunitico.

LUNELS, s. m. pl. (blas.) Luneles: son cuatro medias Innas unidas por sus puntas, que forman como una rosa.

LUNETIER, s. m. Anteojero : fabri- lúten.

cante de anteojos.

LUNETTE, s. f. Antcojo: para leer, o ver claro. | Tapon : de secreta o privada; y tambien el agujero de la misma letrina. [ Media luna poqueña: es cierta obra de fortificacion. || Cierto hueso del pecho de las aves, | hendido en ligura de horquilla.

LUNETTES, s. f. pl. Anteojos, espejue-| secta ó doctrina de Lutero.

fe. [ (id.) Lumbrera, antorcha: dicese del los que se calzan en la nariz; y en estilo jocoso se llaman antiparas. || Antojeras : Izablando de caballerías. || Lunette d'approche : anteojo de larga vista, largomira. || (fig. y fam.) Se dice mettre ses lunettes de travers, o chausser mal ses lunettes : calzárselas al reves, no entender lo mas importante y esencial de una cosa.

"LUNETTER, p. n. Usar, gastar anteo-

LUNI-SOLAIRE, adj. m. f. (astron.) Lunisolar: dicese de una cosa compuesta de la revolucion del sol y de la luna.

LUNULE, s. f. (geom.) Lunula.

LUPERCALES, s. f. pl. Lupercales: fiestas anuales que los romanos celebraban en honor del dice Pan.

LUPIN, s. m. Altramuz : dicese de la planta, y del fruto, que tambien se llama

chocho.

\* LUPINAIRE, s. m. Altramucero, chochero: el que vende altramuces, o cho-

\* LUSIGNAN, (geog.) Lusinan: villa de

Francia.

\* LUSIN, s. m. (ndut.) Piola: especie de cuerda.

LUSTRAL, ALE, adj. Lustral. Dicese

solo con la voz eau ( agua ).

\* LUSTRATIF, IVE, adj. Que da lustre. LUSTRATION, s. f. Lustracion: eran unos sacrificios establecidos en la antigua

Roma para la purificacion de los campos, de

las casas, de los egércitos, etc.

LUSTRE, s. m. Lustro : tomase por el espacio de cinco años, y es de estilo poético. || Lustre: el viso luciente que despide una superficie bruñida, prensada, barnizada, etc. || Araña : con la que se alumbra una sala, teatro, etc. | {fig.} Lustre, lucimiento, realce.

LUSTRE, EE, p. p. V. Lustrer. | adj.

Lustrado.

LUSTRER, v. a. Lustrar, dar lustre : a una tela, piel, sombrero, etc.

LUSTRINE, s. m. Lustrina: cierta tela

de seda.

"LUSTROIR, s. m. Lustrador: en las lábricas de cristales : reglita pequeña forrada de sombrero para quitar las manchas a las lunas de los espejos.

LUT, s. m. (quim.) Luten, betun, bar-

ro : mezcla para tapar las vasijas.

\* LUTATION, s. f. (quim.) Lutacion : la accion de embarrar ó tapar las vasijas con el

LUTÉ, ÉE, p. p. V. Luter. | adj. Embe-

tunado, embarrado, tapado.

LUTER, v. a. (quim.) Tapar: embetunar, embarrar con el lúten.

LUTH, s. m. Laud: instrumento musico

de cuerda de tripa.

LUTHERANISME, s. m. Luteranismo:

LUTHERIEN, ENNB, adj. y s. Luteramo: sectario de Lutero.

LUTHIER, s. m. Guitarrero: el que fabrica instrumentos músicos de cuerda.

LUTIN, s. m. Duende, trasgo: demonio casero. || (fig. ) Diablillo : dicese de un mu-

chacho vivo y enredador. LUTINE, EE, p. p. V. Lutiner. | adj.

(fam.)Inquietado, atormentado.

LUTINER, v. a. (fam.) Inquietar, atormentar como duende.

LUTINER, v. n. Hacer el duende, andar como duende: trasguear.

LUTRIN, s. m. Facistol, y tambien

atril.

LUTTE, s. f. Lucha: lid entre dos personas á brazo partido. [] (fig. y fam.) Dicese: de haute lutte: de juro, por fuero, de propia autoridad. ||(id.) Se dice : de bonne lutte: en huena guerra, con toda ley, con franqueza, legitimamente.

LUTTER, v. n. Luchar : lidiar dos per-

sonas á brazo partido.

LUTTEUR, s. m. Luchador, lidiador. LUXATION, s. f. Descoyuntamiento: dislocacion, espibio: de los huesos.

LUXE, s. m. Lujo : exceso y demasia en

la pompa y regalo.

LUXER, v. a. Descoyuntar, dislocar: los huesos.

LUXURE, s. f. Lujuria: vicio contrario

à la castidad, ó continencia. LUXURIEUX, EUSE, adj. Lujurioso,

lascivo. LUZACE, s. f. (geogr.) Lusacia: pro-

vincia de Sajonia. LUZERNE, s. f. Mielga, alfalfa: planta

de pastos.

LUZERNIÈRE, s. f. Melgar, alfalfar: prado sembrado de mielga.

"LUZIN, s. m. (ndut.) Piola de tres cahos : enerda de que se hacen flechastes.

LYCANTHROPE, s. m. Licantropo: el

maniálico que se imagina ser lobo.

LYCANTHROPIE, s. f. Licantropia: mania de correr los campos y calles, imaginándose ser lobo.

LYCER, s. m. Liceo: era en Aténas la escuela pública donde enseña Aristôteles: y por esto lioy se dice de las salas ó piezas donde se juntan los académicos, ó literatos, y tambien de todo lugar destinado á la euseñanza pública de alguna ciencia: con el nombre de gimmasio.

" LYCHNIS , s. m. Colleja : planta.

LYCION, o LYCIUM, s. m. Licio: arbusto espinoso, cuya fruta sirve para tenir de amarillo.

\*Lycopus, marrube aquatique,

s. m. Marrubio acuático: planta.

LYMPHATIQUE, adj. m. f. Linfático: lo que contiene ó pertenece á la liufa.

LYMPHE, s. f. Linfa: el humor acuoso que se halla en varias partes del cuerpo.

LYNX, s. m. Lince : cierto animal. | (fig.) Lince: dicese de una persona muy perspicaz de vista, ó de comprehension.

LYON, (geog.) Leon: ciudad de Fran-

LYONNAIS, s. m. (geog.) El Leones:

provincia de Francia.

LYRE, s. f. Liva: instrumento músico de cuerdas usado entre los antiguos. 🖁 Poéticamente se dice lira, o plectro. || Lira: nombre de una constelacion horeal.

LYRIQUE, adj. m. f. Lírico. | Poésie

ly rique: poésia lirica, o cantante.

LYSIMACHE, e. f. Lisimaquia : planta. LYTTES, e. f. pl. Centérides.

## MAC

## MAC

M, s. f. Décimatercia letra del alfabeto, y décima entre las consonantes. En las cifras romanas la M es lettra numeral, que vale 1000 ( mil ).

MA, pron. pos fem. Mi. | Ma maison:

mi casa : ma robe: mi hata.

MACAIRE, s. m.(n. p.) Macario.

MACARON, s. m. Almendrado: pasta hecha con almendra molida, harina, y azu-

MACARONEE, s. f. Macarronea: composicion hurlesca en estilo macarrónico.

MACARONI, s. m. Alacarrones: cierto

género de lideos gruesos.

cas, en que se confunde el latin con el romance, etc.

MACARONISME, s. m. Macarronismo: lo poesia macarrónica.

MACEDOINE, s. f. (geog.) Macedonia:

provincia de la Grecia.

MACÉRATION, s. f. (mist.) Macera cion: mortificacion ó penitencia del cuerpo. || (quim,) Maceracion : infusion de una planta , oʻdyoga dentro de algun liquido.

MACERE, EE, p. p. V. Macerer. adj.

Macerado.

MACERER, v. a. (quim.) Macerar: poner en infusion junmixto en algun liquido pa-MACARONIQUE, adj. m. f. Macacarro- | ra prepararle á la destilación, ó dicolución. H nico : se aplica à las composiciones burles I (mist.) Mecerar : castigar la carne con mortificaciones. || Faire macerer, entre lus anatomistas, es dejar en el agua un cadaver ó parte de él, hasta que los huesos queden despudos.

\* MACERON , s. m. Apio cabaliar:

MACHABEES, s. m. pt. Macabeos: los dos últimos libros del Viejo Testamento.

\* MACHACOIRE, V. Macque.

MACHA-MONA, s.m. Calabaza de Africa. MACHE, s. f. Canonigos: yerba que se come en las ensaladas.

MACHE, EE, p. p. V. Mdcher. || adj.

Mascado.

MACHECOULIS, & MACHICOULIS, s. m. Buharda: abertura perpendicular en los correderes salezidos de los castillos antiguos, y sobre las puertas de los pueblos murados, para dejar caer piedras y agua hirviendo sobre los sitiadores que se acercaban.

MACHEFER, s. m. Cagalierro, escoria de hierro : que tambien se llama mocos de

herrero, en estilo jocoso.

MACHELIERE, adj. ys. Quijar, muela:

diente molar.

\* MACHEMOURE, s. f. Mazamorra: dicese entre la gente de mar de las migajas del hizcocho desmenuzado, o quebrantado.

MACHER, v. a. Mascar, masticar: machacar y morder con los dientes. || (fam.) Ronzar, roznar : por comer mucho, o coa ausia. | Macher son frein: roer el locado jugando con él : aplicase al caballo. || (fig.) Tascar el freno, remorderse, sufriendo y cullando una persona. || ( id.) Dicese: mácher les morceaux: dirselo mascado, esto es, dar á uno las cosas mascadas, desbastadas, y medio hechas. | (id.) Se dice: macher à vide : papar moscas, hacerse cruces estar sin comer.

MACHEUR, EUSE, s. (vulg.) Buena ti-

gera, de buen diente, comedor.

\* MACHIAVELIQUE, adj. m. f. Maquiavélico: que pertenece al maquiavelismo.

\* MACHIL VÉLISME, s. m. Maquiavelismo: sistema político de Maquiavelo, que ordinariamente se toma en mal sentido. [Maquiavelismo: la conducta de alguno que todo lo sacrifica á su propio interes.

\* MACHIAVELISTE, s. m. Maquiavelis-

ta : partidario del maquiavelismo.

MACHICATOIRE, s. m. Mascadura, o masticacion : se dice de la hoja del tabaco : ú otras drogas que se mascan sin tragar.

MACHICOT, s. m. Cantor de iglesia.

MACHINAL, ALE, adj. Maquinal: dicese de los movimientos y acciones involuntarias, é indeliberadas.

MACHINALEMENT, adv. Maquinalmente: indeliberadamente, involuntaria-

mente.

el que urde o fragua alguna traicion, o enredo.

MACHINATION, s. f. Maquinacion,

conjura, asechanza oculta.

MACHINE, s. f. Maquina: con la que se da juego ó movimiento á una cosa. || Máquina, tramoya: hablando de los teatros. 🛚 Maquina, invencion, traza, artificio. [] Machines de guerre: máquinas, ingenios bélicos: como las catapultas, ballestas, etc. | Machines hydrauliques: maquinas, artificios, juegos de aguas.

MACHINE, EE, p. p. V. Machiner.

adj. Maquinado.

MACHINER, v.a. Maquinar, fraguar, trazar : algun mal pensamiento. # Desvirar: **en**tre zapateros.

MACHINISTE, s. m. Maquinista: el que

inventa, ó dirige alguna máquina.

"MACHINOIR, s. m. Desvirador; instru-

mento de zapatero.

MACHOIRE, e. f. Quijada. | Las piezas del gatillo de una arma de fuego, que tienen la piedra. | (exp. y fam.) Dicese avoir la máchoire pesante, o une grosse machoire: ser un zopanco, un bolo, un zoquete, esto es, rudo y torpe : etre une machoire, une vraie machoire: ser un machaca, un porra, esto es, pesado y desairado en el decir: faira aller les mâchoires, jouer de la machoire, remuer les machoires: menear las quijadas, comer. || Liamanse máchoires, las bocas de un tornillo de cerrajero.

MACHONNE, EE, p. p. V. Machon-

ner.

MACHONNER, v. a. (fam.) Mascujar: mascar con dificultad, ó con poca gans.

\* MACHURAT, s. m. (imp.) Aprendiz de impresor, puerco y desaliñado : chapuz.

MACHURE, EE, P. P. V. Machu-

MACHURER, v. a. (vulg.) Embadurnar, tiznar, entintar.

MACHURER (SE), v. r. (vulg.) Tiznarse, enjorginarse: la cara, ó las manos.

MACIS, s. m. Macins: la cortecilla inte-

rior de la nuez moscada.

MACLE, s. f. Trébel acuatico: planta. Piedra de Santiago. | (blas.) Macle: lisonja agujerenda en medio con otra lisonja de diferente esmaite.

MAÇON, e.m. Albañil. || Aide maçon: peon de albanil | (prov.) Eire un maçon, un vrai maçon : ser chapucero, trabajar mazorralmente cosas delicadas : ser farraguista, hablando de un compilador, ó de un tratadista. Maçon, y mejor franc-maçon: miembro de la sociedad llamada maçonnerie, o franc-maconnerie.

MAÇONNAGE, s. m. Mamposteria: trabajo, obra de albañil, sea fábrica, sea mam-

posteria.

MAÇONNÉ, ÉE, p. p. V. Maçonner. 4 MACHINATEUR, c. m. Maquinador: | adj. | Valricado. || (blus.) Mazonado: se dice de las hiladas de sillares trabados, que stitulo que denotaba en Francia á la hija **forman las torres.** 

MAÇONNER, v. a. Construir, fabricar, tralajar : de albañilería. 🛭 Tapiar , tabicar : puertas, ventanas, ú otras aberturas.  $\| (fig.) \|$ Chapucear, farfullar: trabajar mazorralmente.

MAÇONNERIE, s. f. Albanileria : dicese del arte de alhanil. || Mazonería, obra cie labrica: obra de cal y canto. || Maçonnerie en blocage : fabrica de cascote, ó de hormigon. Maçonnerie en haison : mamposteria. || Maçonnerie en échiquier, à à échiquier : obra o fabrica de silleria.

\*MAÇONNERIE, s. f. Masoneria, francmasonería : sociedad filantrópica : cuyo instituto se funda en la práctica rigurosa de las virtudes sociales y evangélicas. Se usa mas franc-maçonnerie.

MACOUBA, s. m. Macuba: tabaco de ia Martinica.

\* MACQUE, s. f. Macla, espadilla: instru-

mento para espadillar el canamo. • MACQUE, EE, p. p. V. Macquer.

\* MACQUER, v. a. Espadar, espadillar: el cáñamo.

MACRE, s. m. Abrojo de agua, castaña de agua, tribulo acuático: planta.

MACREUSE, s. f. Fulga, o cerceta: ave

parecida al pato.

MACULATURE, s. f. (imp.) Maculatura : pliego mal tirado, que se desecha y surve para pisar en la prensa.

MACULE, s. f. (astron.) Mácula, mancha: no se dice en frances sino de las que se observan en el disco del sol.

MACULE, EE, p. p. V. Maculer. adj.

Maculado, manchado. | Repintado.

MACULER, v. a. Macular, manchar; dicese de las hojas impresas, y de las estampas, si se baten antes de estar hien secas.

MACULER, v. n. Repintarse: lo impre-

so, o lo estampado.

MADAME, s. f: (en plural Mesdames) Señora: tratamiento que se da á las mugeres en general de alta y mediana esfera, siendo casadas, ó viudas. | Madame (madama): esta palabra, dicha absolutamente, era titulo en Francia de la hija primogénita del rey, o de la muger de *monsieur*, que era el hermano mayor de este. || En hoca de los criados es la señora, ó el ama. Il Jouer à la madame: jugar á las señoras, ó á las visitas: dicese de las niñas cuando se divierten remedando á las señoras eu visita.

" MADAROSE, s. f. Madarósis : falta de l

pel is en las cejas.

arcum de humedecer.

MADEMOISELLE, s. f. Señorita: tratasiendo de la intima plebe. || Madamisela : | so . la ilusion que nace de las artes de imita-

mayor del hermano, ó del tio del Rey.

MADONE, s. f. (voz tomada del italiano) Imágen : se entiende de Nuestra Se-

MADRAGUE, s. f. Almadraba, atuna~ ra : sitio donde se hace la pesca del atun.

MADRE, EE, adj. Pintado, pintojo, manchado de pintas. || (fig.) Lagarto, martagon, matréro : hablando de una persona astuta y artera.

\* MADRENAGUE, & NAQUE, s. f. Ma-

drenaga : jela de las Filipinas.

MADREPORE, s. m. Madrépora : cierta concrecion en el mar en figura de arbusto.

MADRID, (geog.) Madrid: capital de Es-

pana.

MADRIER, s. m. Tablon: entre carpinteros. || (náut.) Albitana : tablon grueso de 6, 20 d 30 pies de largo, Ægun su uso.

MADRIGAL, s. m. Madrigal : cierta

composicion poética.

" MADRIGALIER, s. m. Madrigalero: au-

tor de madrigales.

"MADRURE, & f: Mancha: pinta en el pellejo de los animales. || Veta en las made-

MAESTRAL, s.m. (náut.) Maestral, viento maestral , ó gallego : dícese solo en el Mediterráneo del que en el Océano se llama S. O. (sudoeste).

MAESTRALISER, v. n. Maestralizar: dicenlo los marinos del Mediterráneo cuando

la aguja declina hàcia el poniente.

MAFFLE, EE, adj. (fam.) Mosletudo, cachetudo: de grandes cachetes, ó carrillos. 1

MAGASIN, s.m. Almacen. || Vestuario: sitio en el teatro donde se visten los cómicos. || Especie de ceston grande que se lleva en la zaga de los coches de camino.

'MAGASINAGE, s. m. Almacenage: lo que se paga por la custodia de los géneros en

las aduanas y almacenes.

\* MAGASINER, V. Emmagasiner.

MAGASINIER, s. m. Guardalmacen: el que custodia lo que se guarda, ó encierra en un almacen.

MAGDALEON, s. m. Barreta, ó cañuto de azufre. || Magdaleon : rollito de emplasto, en los boticas.

MAGE, s.m. Mago: nombre que daban los Persas y otros orientales á sus astrologos, ulosofos, y matemáticos. || Juge mage, o mage: nombre que se daba en muchas provincias de Francia al teniente de Senescal.

\* MAGELLAN (DÉTROIT DE), (geog.)

Estrecho de Magallines.

MAGICIEN, ENNE, s. Mágico: el que \* M \ DÉFACTION, s. f. Madefaccion: la legerce la magia. Tambieu se toma por encantador.

MAGIE, s. f. Magia: arte quimérico, miento que se da en Francia á las solteras que se cree enseña à obrar cosas maravillosas, nomes y tambien á las que no lo eran , no | y sobrenaturales. || (fig.) Encanto, embele- 🕈 cion, como de la poesía, la música, la pintu- j cese de la atraccion y otras propiedades del

MAGIQUE, adj. m. f. Mágico: lo que tiene relacion con la magia, ó es producido

MAGIQUE, adj. m. f. Magico: lo perteneciente à la magia. || Lanterne magique: linterna mágica. | Miroir magique: espejo mágico.

" MAGISME, s. m. La religion de los an-

tiguos magos en Persia.

MAGISTER, s. m. Dómine: maestro de escuela. Dícese solo de los maestros de lugar, ó aldea, como por desprecio.

MAGISTÈRE, s. m. Maestrazgo: dignidad de gran maestre de Malta, y tiempo que dura su empico. || (farm.) Magisterio: preparacion secreta de un medicamento.

MAGISTRAL, ALE, adj. Magistral: lo que es propio de maestro. Dicese por sátira, ó hurla, en lugar de decisivo, imperioso. || Commanderies magistrales: (encomiendas maestrales): las que están anexas zi la dignidad del Gran Maestre de Malta. || Compositions magistrales: (composiciones magistrales es término de botica. || Ligne magistrale: (linea magistral, o maestra) la principal en cualquier plano, ó diseño. Prebende magistrale: (canongía magistral) una de las cuatro de oposicion que hay en las catedrales.

MAGISTRALEMENT, adv. Magistralmente, con magisterio: con aire ó tono de maestro, de doctor.

MAGISTRAT, s. m. Magistrado: juez superior, y se entiende real ordinario, como corregidor, etc. | Magistrado: se dice tamhien por el cuerpo de magistrados municipales, que es lo mismo que cabildo.

MAGISTRATURE, s. f. Magistratura: dicese del empleo o dignidad del magistrado; y del tiempo que dura su oficio.

MAGNANIME, adj. m. f. Magnánimo: el que tiene magnanimidad, grandeza de ánimo.

MAGNANIMEMENT, adv. Magnánima-

MAGNANIMITÉ, s. f. Magnanimidad: grandeza de ánimo.

MAGNATS, s. m. pl. Magnates, proce-

res: los grandes del reino.

\* MAGNES ARSENICAL, s. m. (quim.) Iman arsénico artificial : mezcla por partes iguales de arsénico, azufre, y antimonio derreticojunto.

MAGNESIE, s. f. Magnesia: tierra ab-

sorvenie, blanca.

MAGNETIQUE, adj. m. f. Magnético:

lo que pertenece á la piedra iman.

\* MAGNETISER, v. a. Magnetizar : comunicar el magnetismo, o ponerle en accion.

iman,

MAGNIFICENCE, s. f. Magnificencia: esplendidez, suntuosidad.

MAGNIFIER, v. a. (ant.) Magnificar: engrandecer : ensalzar alabando.

MAGNIFIQUE, adj. m. f. Magnifico: espléndido, liberal.

MAGNIFIQUEMENT, adv. Magnificamente, con magnificiencia.

Magnole, o Magnolia, s. f. Magnolia: planta dedicada a Magnolo, botanico célebre.

MAGOT, s. m. Mono grande. | (fig. 1 sam.) Mascaron, figuron: dicese de la persona fea y ridícula. || Monote, mamarracho: figura de china. || (id.) Gato, hucha: deposito del dinero guardado y escondido.

\* MAHALEB, s. m. Cerezo de Mahesna:

arbol.

MAHEUTRE, (ant.) V. Soldat.

MAHOMETAN, ANE, s. y adj. Mahometano.

MAHOMÉTISME, a.m. Mahometismo: la religion de Mahoma.

\* MAHOT, s. m. Algodonero: arbusto que da el algodon.

\* MAHUTE, s. f. (cetrer.) Mahute: la parte de las alas de las aves de rapiña contigua al cuerpo.

MAI, s. m. Mayo: el quinto mes del año. Mayo llaman así en los lugares al nirbol cortado, y adornado, que se fija delante de la puerta de alguno para obsequio. || Reine de *mai* : maya.

\* MAI, s. f. Suelo del lagar del viuo.

Amasadera. V. Huche.

MAIDAN, s. m. Maidan : plaza de mercado en los paises de Oriente.

MATEUR, s. m. En algunas provincias de Francia se decia como Maire. Meritro, ó corregidor.

\*MAGRAFFE, s.m. Instrumentos hebreos: uno en forma de campana y otro à manera

de tubo.

MAIGRE, adj. m. f. Magro, flaco. | Seco, árido: hablando de terrenos, y paises. [ Liviano, ligero: hablando de tierras de poca ó ninguna miga. || Aller de pied comme un chat maigre: ander en un pié, de prisa, corriendo. | Maigre échine : gansaron , perigallo: persona alta y desvaida. | Jours maigres : dias de pescado, de comida de viérnes. | Maigre chair: comida, o trato, pobre, ruin, escaso. | Maigre divertissemens: seca, o pobre diversion, Maigre reception: seco recibimiento, sin agassio. | Maigre sujet : asunto o argumento estéril, que no da de si. || Style maigre: estilo seco, descarnado.

MAIGRE, s. m. Lo magro: la parte de la carne que no tiene gordina. || Cierto género de pescado de mar. || ( agric. ) la de-MAGNÉTISME, s.m. Magnetismo : di- | ble , liviqua , flaca : beblando de las incluse

MAIGRELET, ETTE, adj. &im. de Maigre.(fam.) Cenceñito, delgadito, finito: dícese de los muchachos y mozos.

MAIGREMENT, adv. (fig. y fam.) Pobremente: ruinmente, mezquinamente: ha-

blando del vivir, y del comer.

MAIGRET, ETTE, adj. dim. de Maigre. (fam.) Magrito, delgadito. V. Maigrelst.

MAIGREUR, a. f. Flaqueza: laita de

carnes.

MAIGRI, IE, p. p. V. Maigrir. || adj. Enflaquecido, enjuto de carnes.

MAIGRIR, v. n. Enflaquecer, ponered

flaco.

MAIL, a. m. Malio : llámase así el juego, el mazo con que se empuja la bola, y la calle

cle árboles en que se juega.

MAILLE, s. f. (Antigua moneda de vellon, que ya no tiene uso, y corresponde à la meaja, ó la blanca en España) Esta voz solo se usa en las siguientes frases proverbiales: ils ont toujours maille à partir ensemble: siempre andan en dimes y diretes, están contrapunteados. || Cela ne vaut pas une maille: esto no vale un ardite, || N'avoir ni denier ni maille: estar sin blanca, en la última pobreza. || Faire la maille bonne: ajustar hasta el último maravedi. || Je n'en rabattrai pas une maille: no quiero rebajar una meaja.

MAILLE, a. f. Malla: dicese de todo tegido de red, ó de punto. || Malla: red de hilo de acero, de que se hacian las armadusas que llamaban cota de malla (cotte ó jaque de maille). || Granizo: cierta nube sobre la niña del ojo. || Mancha: que aparece en las plumas del perdigon cuando ha crecido. Usase

regularmente en plural.

MAILLE, ÉE, p. p. V. Mailler. || adj. Mallado. || Fer maille: red, enrejado de hier-ro, que se pone en las ventanas.

MAILLER, v. a. Mallar: armar con cota

de malia.

MAILLER (SE), v. r. Crecer, hacerse

fuerte el perdigon.

MAILLET, s. m. Mazo de madera de dos calezas. || Maceta || Muillet de calfut : mandarria.

\* MAILLETAGE, s. m. (náut. La superficie del forro de la carena de un navio, cubierta de clavos.

"MAILLETER, v. a. (naut.) Clavetear : cubrir de clavos el forro de un navio.

MAILLOCHE, s. f Machote, mazorra:

mazo grande de madera.

\*MAILLON, s. m. Mallon: anillo de vidrio para sostener en los telares de seda los hitos de los cadillos.

Mi AilLOT, s. m. Envoltura: las mantilins, pañales y fajas con que se envuelven los minos.

MAILLURB, s. f. Las habas, ó lunarcitos, que se ven en las plumas de las aves de rapiña.

MAIN, s. f. Mavo: parte del brazo del hombre, y tambien de algunos animales, como la mona, el oso. En los demas cuadrúpedos se llaman pieds de devant, lo que en castellano se dice manos, como de los cabaikos, asnos, bueyes, perros, etc. | Mano: sa toma por lado, ó banda: à main droite: á mano derecha: à main gauche: à mano izquierda. [[ fig. ] Mano: poder, autoridad en alguna cosa. || Mano: hablando de papel son veinte y cinco pliegos, ó cinco cuadernillos. || Mano : en el juego es el que debe jugar primero. || Main chaude : galline ciega, juego de muchachos. | Main de justice : cierto cetro que remata en una mano : con que se representan en las pinturas los reyes de manto y corona. Main d'œuvre: las manos, la hechura, el trabajo personal, que se emplea en una obra. || Main-forte; auxilio, asistericia, socorro á la justicia. Usase tambien adverbialmente, y significa: favor al rey! || Main-levėe : desembargo, embargo levantado. | Main-levée d'une hypothèque: dimision de una hipoteca. | Main-mise: embargo, secuestro de hienes. || Main d'oubues: mazo de oblea. || Mains gourdes: manos pasmadas, arrecidas. Main pote: manco, estropeado de una mano. || Première main: (primera mano) dicese del comprar de mano del fabricante: y seconde main (segunda mano) cuando se compra del mercader. || A deux mains: á dos manos. || A pleines mains : à manos llenas, abundantemente. [ (fig.) Dicese : avoir la main à la pâte : estar con las manos en la masa. || (id.) Se dico: avoir la main bonne : tener buena mano, tener acterto en lo que se hace. | (id.) Dicese: avoir la main bonne, ó la main heureuse: tener buena mano, tener fortuna, o dicha en lo que se intenta. || Changer de main à un cheval: trocar, o volver el caballo. || De la main à la main : de una mano a otra. || Cet ouvrage part d'une bonne main: es obra de una buena pluma. Mettre la dernière main : dar la última mano, ó la úllima vuelta á una obra. || De main en main. de mano en mano, de unos en otros. De ses propres mains: consus manos, con sus puños, con sus pulgares. De sa main, ó de sa main blanche: de su mano, de puno propio, de su letra. | En un tour de main : en una vuelta. en un volver de ojos, en un tris, ó santiamen. | En venir aux mains : llegar é las manos, renir, pelear. || Faire main basse: pasar a cuchillo, hacer una matanza. || Faire sa main: meter la mano, aprovecharse, utilizarse. || Haut-la-main: de poder absoluto, despoticamente. | Homme de main: hombre de manos, valiente y diestro en las armas. || Prendre à toutes mains : tomar o recibir con ámbas manos, sin escrupulos, sin reparo. | De longue main : desde algun tiempo, tiempa ha, ó tiempo h dia 🏻 Sous main : debajo de mano , por debajo de

cuerda. [ Sous la main : a mano, a tiro: a | disposicion. || L'enir quelqu'un sous la main : tenerie à raya, bajo la férula, ó dependencia. || Coup de main : ataque repentino, acometida. || Tenir la main à quelque chose : intervenir, mezclarse en algun asunto. || Preter la main : dar la mano, ayudar. | Faire la main: hacer baza en el juego. || Mettre l'épée à la main : sacar ó desenvainar la espada. Mettre la main à l'épée : echar meno á la es jada.

MAINMORTABLE, adj. m. f. (for.) Manos muertas : especie de servidumbre.

MAINMORTE, s. f. (for.) Mano muerta: dícese de los cuerpos eclesiásticos, y obras pias, cuyas posesiones no se pueden enage-

MAINS, s. f. pl. Zarcillos, ó tigeretas en los arbustos.

MAINT, AINTE, adj. Harto, tanto, mucho. Es voz solo usada en estilo jocoserio. Maintes fois: muchas veces, à menudo: úsase solo en lo jocoso, ó burlesco.

MAINTENANT, adv. Ahora, al presente: y tambien hoy, ù hoy en dia.

MAINTENIR, v. a. Manteuer, por sostener y sustentar una cosa à otra. || Mantener: por conservar. || (fig.) Mantener: por sostener ó afirmar una verdad, una proposicion, etc. || (for.) Manutener: mantener, amparar á alguno en la posesion o goce de una cosa.

MAINTENIR (SE), v. r. Mantenerse, conservarse, subsistir en un mismo estado.

MAINTENU, UE, p. p. V. Maintenir. || adj. Mantenido.

MAINTENUE, s. f. (for.) Manutencion, alimentos.

MAINTIEN, s. m. Conservacion, permanencia, subsistencia : de las leyes, de la antoridad, de la disciplina. || Planta, postura, talante : de una persona.

MAIRE, s. m. Merino, hoy corregidor. || Maire du palais: mayordomo del palacio. Con este nombre en la primera línea de los reyes de Francia eran conocidos los gefes de la casa real y del estado, que gobernaban con absoluta potestad.

MAIRIE, s. f. Corregimiento: empleo de corregidor.

MAIS, s. m. Maiz: trigo de Indias.

MAIS, cunj. advers. Mas, pero. Usase algunas veces en estilo familiar como substantivo y corresponde à pero en castellano.

\* MAIS, s. f. pl. Dicese: mais de presse:

mesas de prensa.

MAISON, s. f. Casa: tomnse como edificio de habitación; como familia o servidumbre de criados; y como linage ó descendencia de un mismo apellido entre principes, señores y nobles por que de las gentes de interior clase se dice famille (familia) | En la astronomía se llama muieca ( casa j. 2)

espacio del zodiaco que ocupa cada signo. Maison d'arrês: circel. | Maison de détention : casa de arresto. || Maison de force : casa de corrección, reclusion de mugeres perdidas, que tambien se llama galera. | Maison de plaisance : casa de recreo, de campo, ó quinta. Maison de ville, maison commune : casa consistorial, casas capitulares. || Maison du roi: casa real, y se entiende toda la tropa de guardias de infantería y de calialleria. | Maison royale: casa real, esto es, el palacio. || Maison forte: casa fuerte, casa encastillada. || Maison garnic : casa de posada. || Petites-maisons: casa u hospital de los locos. || Faire maison nette: despedir la familia, esto es, los criados. || Faire maison neuve : tomar familia ó criados nuevos. I Lever maison: poner casa. || Faire sa maison: tomar criados. || Faire une bonne maison: hacer buena casa, hacer buen caudal. | Tenir maison: tener casa puesta. | Tenir maison ouverte: tener mesa franca. || Garder la maison : guardar la casa, no salir de casa, por indisposicion. || (exp. prov.) Dicese: vendre une chose par-dessus les maisons: venderla por esas nubes, esto es, à precio exorbitante. || (id.) Se dice: fait comme un brûleur de maisons : estar hecho un andrajo, mal pergeñado. || Enfunt de bonne maison; bijo de casa ilustre , de buenos padres.

MAISONNEE, s f. (vulg.) Toda la casa, la familia entera : toda la gente de una casa,

padres, hijos, y criados.

MAISONNETTE, s. f. dim. de Maison.

Casita, casa pequeña.

MAITRE, s. m. Amo : dueño : señor : maestro. Usase cada uno de estos nombres conforme la relacion que guardan con los de criado, esclavo, posesion, súbdito, discípulo, aprendiz, etc. || Soldado de á caballo, hablando de tropa. || Maestre. || Maitre clerc : oficial mayor de una escribania, oficio de procurador, ú otra oficina de tribunales. | Mastre de navire, de barque : maestre o patron de nave, patron de lancha. || Maitre des postes : administrador de la posta. || Maître des comptes : contador. Muitre des basses œuvres : pozero, privadero. || Maître des hautes quivres : egecutor de la justicia, y comunmente verdugo. Maltre-ès-arts : maestro en artes. || Maitre valet : criado mayor. || Mattre garçon : manceho mayor, ú oficial primero eu algun oficio o arte. | Maître-autel: altar mayor. Maitre fripon : picaronazo, grande o valiente picaro. || Maître gonin : zorrastron, redomado. | Maitre homme, maitre sire: padre landola, el que sabe regentear y representar importancia y autoridad. Maltre ecrivain: maestro de escribir. | Maitre en fais d'armes : maestro de esgrima. | Mattre de charbonnier: artillero. || Compter de clerc a maitre: ajustar cuentas con todo escrujuto y 13ga. || Etre maitre, stre le mautre de :

ser dueño, ser libre, tener libertad de : | nido por un bachiller de la universidad de se rendre maûre de : hacerse dueno, apoderarse, enseuorearse de. || Père maître : maestro de novicios. || Petit-maître: caba-Herete, señorito, petimetre. || Grand-mal-216 : gran maestre de la órden de Malta, Teutonica, etc. | Grand-mattre de l'artillerie: general de la artilleria. | Grandmaître de la maison du roi: mayordomo mayor del rey. || Grand-mattre de la garde-robe: gese de la guarda ropa. || Grandmaître des cérémonies : maestre de ceremomias, o de la etiqueta. || Passer mastre: recibir de maestro en algun oficio : y figuradamente es dar capote, no aguardar á uno para comer.

MAITRESSE, s. f. Ama, dueña: de casa. || Maestra : la que egerce ó enseña algun oficio. || Dama, querida : muger à quien se corteja, ó galantea. || Tambien se toma por manceba ó amiga en mal sentido. || Maitresse d'école : maestra de niñas. | Maitresse des novices : maestra de novicias. Petite-maîtresse: petimetra, melindrosa, que hace de señora. | Maîtresses pièces:

duelas principales, entre cuberos.

MAITRISE, s. f. Maestria: carta ó titulo de maestro en algun arte ú oficio. 🏻 Magisterio: oficio ó empleo de maestro de alguna profesion liberal, como de gramatica, de capilla, de ceremonias, etc. || Maitrise, o grande maitrise: maestrazgo, hablando de la dignidad de maestre, ó gran maestre de las órdenes militares. || Maitrise des eaux et forêts : direccion, o juzgado de eguas y hosques : es olicio que ya no existe.

MAITHISE, EE, p. p. V. Maitriser. adj. Sęñoreado, dominado, avasallado.

MAITRISER, v. G. Senorear, dominar,

avasallar.

MAJESTE, s. f. Magestad: dicese por excelencia de Dios, y por extension de los reyes, de los imperios, y de las leyes. || Magestad: grandiosidad, autoridad, hablando de oficios : y seriedad y decoro, hablando del semblante o presencia de una persona.

MAJESTUEUSEMENT, adv. Magestuo-

samente, con magestad.

MAJESTUEUX, EUSE, adj. Mages-

tuoso, grandioso, serio, y grave.

MAJEUR, EURE, adj. Mayor : el que ha salido de la menor edad, ó tutela. Usado en femenino se dice de, las cosas que tienen mas graudeza en calidad, o importancia, como en estas expresiones legales: causes majeures : causas mayores, ó de mayor cuantia: force mojeure: fuerza mayor. Ordres majeurs: ordenes majores, o sacros: como el presbiterato, diaconato, ó subdiaconato. || Ton, o mode majeur : tono o modo mayor, en la música.

\*MAJEURE, s. f. Mayor: la primera proposicion de un silogismo. | Acto soste-

Paris.

" MAJEURS, s. m. pl. (hoy se dice ance-

tres ) Mayores, antepasados. MAJOR, s. m. Mayor, ósargento mayor. Major de brigade : mayor de brigada.

Major general : mayor general en un egér-

MAJOR, adj. Dicese: état major du régiment, d'une armée : plana mayor, del regimiento, de un egército. | Aide-major: ayudante mayor : *chirurgien-major* : cirujano mayor : aumônier-major : capellan mayor : se entiende de un egército, de una plaza, y de un regimiento.

MAJORAT , s. m. Mayorazgo : el sucesor

de una casa por mayoria.

MAJORDOME, s. m. Mayordomo. Solo se usa hablando de la Corte de Roma, de España, y de otras de Italia.

MAJORITE, s. f. Mayoria, la mayor edad. || Sargentia mayor.

"MAJORQUE, (geog.) Mallorca : isla del Mediterraneo, la mayor de las Baleares.

\* MAJUSCULE, adj. y s. Mayuscula: letra mayúscula.

MAJUSCULE, s. m. Dignidad en una

catedral, que equivale à chautre.

MAKI, s. m. Maqui: animal parecido al mono en el cuerpo y al zorro en el hocico.

MAL, MALE, adj. Mal, mala. Usase solo en estas voces compuestas: malheur: mei hado, mala ventura : malveillant : mal intencionado, enemigo: mulaise: mal estar, incomodidad, etc. || Malerage: mala rabia : *molemort* : mala muerte, mala fin, mala hora. || Mal caduc : gota cotal, epilopsia. || Mal d'enfant : dolores :de parto. | Mal venerien : mal venerco. galico , o mai frances.

MAL, s. m. Mal: lo contrario al bien. § Mal : falta, defecto. || Mal : cosa mala, vicio. || Mal : dolor, dolencia. || Mal : daño, pérdida, perjuicio. || Pena, trabajo, afan : para pasar , o vivir. || Mal de mer :

MAL, adv. Mul, malamente. || De mal *en pis :* de mal en peor.

\* MALABATRE, s. m. 6 FEUILLE IN-

DIENNE, s. f: Folio índico : planta medi-

\* MALACADERME, adj. m. f. (hist. nat.) Suave : dicese de los animales que tieren, suave la piel.

\* MALACCA, (geog.) Málaca: ciudad y

reino del Industan.

\* MALACHIE, s. m. (n. p.) Malaquias. MALACHITE, s. f. Malaquita: piedra de un color verde opaco.

MALACIE, s. f. (medic.) Apetito exce-

sivo por ciertas comidas.

MALACOIDE, s. f. Malacoide: planta cuyas hojas son malvaceas.

Malactico: remedio emoliente.

MALADE, adj. m. f. Enfermo, malo, doliente. Usase como aubstantivo en la primera expresion de enfermo. || Faire le malade: hacerse o lingirse enfermo. Dicese en estilo vulgar : hacer la de rengo, hacer la

zanguanga.

MALADIE, s. f. Enfermedad : mal, do-Jencia. | Cuando se dice maladie absolutamente, es morbo, o peste. || Maladie de commande : sanguanga, la de rengo, mal ó enfermedad fingida, ó aparentada. | Malodie du pays : mal del pais, desgana que da á los que sienten la ausencia de su tierra.

MALADIF, IVE, adj. Enfermizo, acha-

coso, valetudinario.

MALADRERIE, s. f. Hospital de ma-

latos, ó de leprosos.

MALADRESSE, s. f. Torpeza, poca habilidad, ó maña : en egecutar alguna cosa. [ (fig.) Imprudencia, torpeza: que se comete en lo que se dice, ó hace.

MALADROIT, OITE, adj. Torpe, poco diestro, poco liabil, desmañado. Usase tam-

hien como substautivo.

MALADROITEMENT, adv. Torpemente,

con poca muna.

MALAGME, s. ni. Cataplasma emo-

MALAGUETTE, s. f. Malagueta: especie de pimienta, que se llama tambien maniguette, y graine du paradis.

MALAI, s. m. Malayo: lengua malaya,

que es la mas pura de la India.

MALAISE, a. m. Malestar, mai pasar, tralajo, estrechez, incomodidad, fulta de

conveniencias.

MALAISE, EE, adj. Dificil, dificultoso. | Incomodo, penado, pesado: hablando de cosas. || Empeñado, atrasado: dicese del rico que tiene sus bienes ó rentas emliargadas, o en poder de acreedores y vive con estrechez.

MALAISEMENT, adv. Dificilmente,

con difficultad,

MALANDRES, s. f. pl. Ajuagas, esparavanes: en la caballerias. Nudos en las maderas.

\* MALANDREUX, EUSE, adj. Nudoso,

sa : hablando de maderas.

MALAPRE, s. m. (imp.) Oficial de caja

ignorante lasta en el leer.

MALART, s. m. Lavanco, anade silvestre

MALAVISÉ, ÉE, adj. Indiscreto, imprudente, inconsiderado.

MALAXE, EE, adj. Amasado.

MALAXER, v. a. (farm.) Amasar dro-

gas para ablandarias.

MALBATI, 1E, adj. (fum.) Mal pergeñado, mal forjádo, mal compaginado: de l mala y desaliñada figura. [ ( id. ) Se dice : ] se sentir tout malbati: estar mal guisado,

MALACTIQUE, adj. m. f. (medic.), desgobernado, 'mal sazonado: sentirat malo.

\* MALCONDITIONNÉ, ÉE, adj. Mal acondicionado, echado á perder.

MALCONTENT, ENTE, adj. Descon-

tento, poco satisfecho.

MALE, s. m. Macho: del sexo masculino. || Varon : se dice de personas, esta es, de las criaturas, ó hijos, por contraposicion á bembra. Tambien se llama macho en estilo

familiar y jocoso.

MALE, adj. m. f. Dicese: enfant mâle: hijo varon; y en estilo jocoso, hijo macho. J Perdrix male: perdiz macho. || fig. ) Varonil: esforzado: vigoroso: nervioso, enérgico. Usase distintamente de estas voces, segun la cosa à que se relieren.

MALEBETE, s. f. (fam.) Mala bestia, mal bicho: persona maligna y perjudicial.

MALEDICTION, s. f. Maldicion, imprecacion. | Maldicion: castigo o peua que Dios impone.

MALEFAIM, s. f. Hambre cruel.

MALEFICE, s. m. Maleficio : hechiceria

para hacer dano.

\* MALEFICIE, EE, adj. (vulg.) Maleficiado, enterado: dañado, tocado de algun mal oculto.

MALEFIQUE, adj. m. f. Maléfico, maligno : de danosa influencia. Solo se dice de los astros, segun la astrología judiciaria.

MALEHEURE (A LA), adv. (ant.) En hora mala, ó noramala. || Va-t'en à la ma-

leheure: noramaia vayas.

MALEMORT, s. f. (vulg.) Mala muerte. MALENCONTRE, s. f. (ant.) Mai encuentro, mal aguero, azar, fatalidad: des-

MALENCONTREUSEMENT, adv.(ant.) Desventuradamente, por una fatalidad.

MALENCONTREUX, EUSE, adj. y s. (fam.) Malhadado, desgraciado: hablando de personas. || Astroso, aciago, azaroso: hablando de cosas.

MALENGIN, s. m. (ant.) Artimaña:

artería, trampa: para engañar. MAL-EN-POINT, adv. Infelizmente:

desafortunadamente: en mai estado.

MAL-ENTENDU, UE, adj. Dicese de lo que está mai concebido, mai compuesto : *bd-*timent, ouvrage mal-entendu.

MALENTENDU, s. m. Error, equivoca-

cion.

\* MALENUIT, s. f. Mala noche: noche que se pasa mai, ya sea por dolores, o desvelo.

MALEPESTE! (interj. del est. vulg. con que se significa la admiracion, el disgusto, el dolor, etc.) Corresponde à, suego! cáscaras! caspilina! caracoles! caramba!

MALERAGE, s. f. (ant.) Malenconia, hoy rabia. | Desco, violento. | Apetito des-

ordenado.

MAL-ETRE, s. m. Languidez. || Fai un

mal-Etre: tengo un no sé qué, no sé que indecoroso. Il Impolitico: incivil. Il Malhon-

MALEVOLE, adj. m. f. (joc.) Malan-

**d**rin , malévole.

MALFAÇON, s. f. Mala obra, mala hacienda: fraude en la bechura ó construccion de alguna cosa. | (fig.) Fechoria, mala pasada : accion dolosa, y maliciosa.

MAL-FAIM, & MALE-FAIM, s. f. Ham-

bre cruel : hambre canina.

MALFAIRE, v. n. Hacer mal, mal hacer.

MALFAISANCE, s. f. Malesicencia, ma-

lignidad.

MALFAISANT, ANTE, adj. Maligno, danino: habiando de personas. || Danoso: nocivo: liablando de cosas mal sanas, ó contra la salud.

MALFAIT, AITE, p. p. V. Malfaire. adj. Mal hecho, mal trabajado, y tambien

contrahecho.

MALFAITEUR, s. m. Malhechor, delin-

cuente, criminoso.

MALFAME, EE, adj. (fam.) Mal repu-

tado, de mala fama.

MALGRACIEUSEMENT, adv. (fam. y ant. ) Con sequedad, rústicamente : sin aga-SAJO.

MALGRACIEUX, EUSE, adj. (fam.)

Grosero, zațio, rustico, descortes.

MALGIE, prep. A pesar de : á despecho de: mal qué le pese: no obstante. || Bon gré, mal gré: quiera, o no quiera; de grado, o por fuerza.

MALHABILE, adj. m. f. Poco apto, poco capaz : sin inteligencia ni talento para

un asunto.

MALHABILEMENT, adv. Inhábilmente. MALHABILETE, s. f. Incapacidad, ineptitud, falta de inteligencia y talento para un asunto.

MALHERBE, s. f. Velesa, dentelaria, yerba del cáncer: planta herbácea, que se

emplea para el cáncer y el dolor de muelas. MALHEUR, s. m. Infelicidad, desdicha, mala ventura, desgracia: mala suerte, o fortuna. En plural son desdichas, desgra-Gias, iniserias, calamidades. [] Par malheur, adv. Por desgracia. | Malheur à, o sur, interj. (sirve para amenazar). Malheur aux vaincus! desdichados de los vencidos! || A la maleheure, adv. Desdichadamente, infelizmente.

MALHEUREUSEMENT, adv. Por des-

MALHEUREUX, EUSE, adv. Infeliz, desdichado, desgraciado, desafortunado, desventurado. Las tres primeras voces se aplican á personas, y á cosas; y las dos cosa. últimas á personas solamente. || Aciago, de mal agüero. || Miserable : per ruin , despreciable. || Desdichado: por malo, delincuente.

nets homme: picare, indigno, ruin. || Homme mallionnete: hombre desvergonzado, indecente, sin crianza.

MALHONNETEMENT, adv. Con inde-

cencia, sin decoro, feamente.

MALHONNETETE, s. f. Indecencia,

impolitica, ruindad.

MALICE, s. f. Malicia: inclinacion, 6 intencion, á lo malo, ó á hacer mal. | Maldad, picardía, ruindad. || Chasco, burla: hecha por diversion. Usase comunmente en plural.

MALICIEUSEMENT, adv. Maliciosa-

mente.

MALICIEUX, EUSE, adj. Malicioso. " MALICORIUM, s. m. Corteza de la granada.

MALIGNEMENT, adv. Malignamente. MALIGNITE, s. f. Malignidad : propension ó gusto en hacer ó decir mal. || Malig~ nidad: lo malo ó nocivo de una cosa.

MALIN, IGNE, adj. Maligno: que se complace en bacer o decir mal. || Maligno, malo, pernicioso: dicese solo de cosas inanimadas. L'esprit malin, o le malin esprit: el espíritu maligno , el diablo, el demonio. Tambien se dice absolutamente en estilo familiar : *le malin* , como si digéramos el enemigo en castellano. | Fièvre maligne: calentura maligua , tabardillo. || ( fam. ) Se dice : malin vouloir contre : enquinia, malquerencia à.

MALINE , s. f. (ndut.) Agua viva : el tiempo de las grandes mareas en el novilunio

y plenilunio.

\*MALINES, (geog.) Malinas: ciudad de los Paises Bajos.

MALINGRE, adj. m. f. (vulg.) Ma-

laco, enfermuco, enclengue

MALINTENTIONNE , EE , adj. Malintencionado.

MALIQUE, adj. (quim.) Nálico: 112mase así el ácido que se saca de las manza-DAS.

MALITORNE, adj. m. f. (fam.) Zopo,

zompo: torpe . y desmañado. MAL-JUGE, s. m. Mal proveido: automal dado por el juez.

\* MALLARD, s. m. Muela: piedra pequeña de amolador.

MALLE, s. f. Baul de camino, y tambiene maleta, y maleton. || Balija, oy tambienmala: hablando de correos, y de postas. || Cajon : el que llevan al hombro los buhoneros que andan por los lugares. || ( prov. ) Dicese: trousser en malle: hacer noche, rapar, saquear, hurtar de prisa, alguna

MALLÉABILITÉ, s. J. Maleabilidad: calidad de lo que se deja trabajar al martillo.

MALLEABLE, adj. m. f. Maleable v MALHONNETE, adj. m. f. Indecente, lo que se deja trabajar al martillo.

MALLEMOLLE, s. f. Especie de muselina que viene de las Indias orientales.

MALLEOLE, s. f. (anat.) Hueso del

tohillo.

MALLE-POSTE, s. f. Coche de las postas, que lleva cartas, dinero, y tambien algunos viajantes.

MALLETIER, s. m. Cofrero: el que hace

cofres, y maletas.

MALLETTE, e. f. dim. Maletilla, bali-

jilla.

MALLIER, s. m. El caballo de posta que lleva la mala, ó la balija. || El caballo de varas: hablando de una silla volante, ó de posta.

MALMENE, EE, p. p. V. Malmener.

adj. Maltratado, cascado.

MALMENER, v. a. Traer á mal traer, cascar, sacudir: sea de obra, ó de palabra.

\* MALMOULUES, adj. pl (mont.) Bs-

térciol de ciervo mal digerido.

MALORDONNÉ, ÉE, adj. Mal ordenado: mal dispuesto. || (blas.) Se dice de tres piezas puestas una en gese, y las otras dos paralelas.

MALOTRU, UE, s. Zamborotudo, chan-

flon, mal pergeñado.

MALPLAISANT, ANTE, adj. (ant.) Enojoso, enfadoso: hablando de personas. || Desagradable, pesado: hablando de cosas.

MALPROPRE, adj. m. f. Desaseado,

puerco: poco limpio.

MALPROPREMENT, adv. Sin limpieza,

sin aseo, puercamente.

MALPROPRETE, s. f. Desaseo, falta de

limpieza, porquería.

MALSAIN, AINE, adj. Enfermizo, achaquiento: que no está sano, que no gasta salud. || Malsano, nocivo á la salud.

MALSEANT, ANTE, adj. Mal parecido,

indecente, impropio.

MALSEME, EE, adj. (mont.) Dicese del asta de ciervo, cuyos pistones están en nú-

mero impar.

MALSONNANT, ANTE, adj. m. f. Mal sonante: ofensivo á los pios oidos. Dícese en teología de las proposiciones poco ortodoxas.

MALT, s. m. Malta: así llaman los Ingleses á la cebada preparada para hacer cer-

Deza.

MALTALENT, s. m. (ant.) Tirria: lo

mismo que ojeriza.

MALTOTE, s. f. Gabela, garrama: en el sentido de imposicion indebida; y abusivamente se toma por todo impuesto nuevo.

MALTOTIER, s. m. Recaudador, ó exactor de tributos, ó impuestos: como si digéra-

mos alcabalero.

MALTRAITÉ, ÉC, p. p. V. Maltraiter. | adj. Meliratado.

MALTRAITER, v. c. Maltratar: inju-

riar de palabra, o de obra. Il Agraviar, hacer agravio, y tuerto: hacer poco favor, hacer poca justicia.

\* MALVACEES, adj. f. pl. Malvaceas: las

plantas de la clase de las malvas.

MALVEILLANCE, s. f. Malevolencia,

malquerencia; mala voluntada

MALVEILLANT, s. m. Malévolo, émulo, enemigo: el que tiene mala voluntad á otro. Usase regularmente en plural.

MALVERSATION, s. f. Malversacion, mala administracion, prevaricacion: en el

egercicio de un cargo, comision, etc.

MALVERSER, v. n. Administrar mal un cargo, una comision, etc.: prevaricar.

\* MALVOISIE, (geog.) Malvasia: ciudad

de la Morea.

MALVOISIE, s. f. Malvasia : nombre de un vino generoso.

MALVOULU, UE, adj. Malquisto, abor-

recido.

MAMAN, s. f. Mama: voz de que usan los niños para nombrar la madre. || Grand maman. V. Grand mère. || Grosse maman: muger bien medrada, que tiene buena cara, y es un poco gorda.

MAMELLE, s. f. Teta, pecho: de mu-

ger. || Hablando de hombres, se dice tetilia. MAMELON, s. m. Pezon : de la teta. #
Mamila.

MAMELONS, s. m. pl. Mamilas: en anatomía se llaman así unas partes muy delicadas y glaudulosas de la epidérmis, del paladar, etc.

MAMELU, UE, adj. Tetudo, ó tetuda: que tiene grandes pechos, ó tetas. Usase tambien como substantivo. || Grosse mamelue: tetona: muger de grandes pechos.

\* MAMELUK, s. m. Mameluco: soldado

de á caballo de Egipto.

M'AMIE, s. f. Amiguita, querida: nombre de agrado con que suele tratar un hombre à una muger.

- MAMMAIRE, adj. Mamaria : dicese en anatomía de las venas y arterias que llevan

la sangre á las telas.

\*MAMMEI, s. m. Mamey: árbol de América de grandes hojas, que da un fruto muy sabroso, y tiene el mismo nombre.

\*M'AMOUR, s. m. Amor mio, corazon mio, mi alma: es voz familiar y de cariño

entre la gente moza.

MANANT, s. m. Villano: habitante duna aldea, ó seligressa. En este sentido es voz anticuada; y solo so usa en lo legal en esta frase: les manans et habitans d'une parciose: los estantes y habitantes de una parroquia, ó lugar. || (fam.) Patan, payo, palurdo, chairo.

\* MANA71, s. m. Manati, manato: ce-

táceo: especie de liburon.

MANCE, V. Mancie.

\* MANCELLE, s. f. Ceiadores: cadenas

pequeñas aseguradas al horcate de la mula, Mandas territorial: mandato territorial: de varas de un carro.

MANCENILLIER, s. m. Manzanillo: árbol de las Antillas, cuyo fruto es venenoso: y aun su sombra es muy nociva.

MANCHE, s. f. Mauga: de camisa, de vestido. | Pausses manches: mangas postizas, ó de quita y pon, y tambien mangotes. Manche d'un bataillon: manga, partida, trozo, de gente destacada de un bata-Ilon. \((naut.)\) Se dice: manches de pompes: mangueras, las de lona embreada, por donde desaguan la bomba del navio, y los imbornales. || Manches pendantes: maugas perdidas. | Gardes de la manche : gentilesnombres de manga, empleos de la servidumbre de las personas reales. || (fam.) Dicese: avoir la manche large, 6 être un père à la grand manche: tener la manga ancha, hablando de los confesores poco rigidos. || (id.) Se dice: avoir une chose, une personne dans sa manche: teneria en la mano, segura, á su disposicion, á su mando. || (prov. Dicese: c'est une cutre paire de manche: esa es harina de otro costal, es otro cantar.

MANCHE, s. m. Mango, cabo: remate de algun instrumento o utensilio con que se agarra y maneja. || Manche de charrus: mancera, ó esteva del arado. || Manche de guitare, etc.: mango, ó mástil de guitarra. Manche de coutcau : navaja, especie de marisco. | (prov.) Dicese: branler au manche : dolerie à uno la cabeza, estar próximo á caer de su privanza, ó autoridad. [ (id.) So dice : jeter le manche après la cognée : echar la soga tras el caldero.

\* MANCHERONS, s. m. pl. Manija de

la esteva del arado.

MANCHETTE, s. f. Vuelta, puño: de camisola. || Vuelo: de manga de muger. || (náut.) Binaterra.

MANCHON, s. m. Manguito.

MANCHOT, OTE, s. Manco, y manca : sea del brazo, o de la mano. || (exp. fam.).Dicese: n'etre pas manchot: no ser manco, no jugarla un manco, no ser zurdo.

\* MANCIE, & MANCE, s. f. Mancia en castellano. Voz tomada del griego, que significa adivinación: y entra eli la composicion de varias palabras, como chiromancie, nécromancie, etc.: quiromancia, nigromancia, etc.

MANDARIN, s. m. Mandarin: título de

dignidad en la China.

MANDAT, s. m. Mandato: rescripto del papa. || Poder y encargo que da uno à otro. | Nandato, orden. | Mandat d'amener : orden de un juez para comparecer delante de él de grado ó por fuerza. | Mandat d'arrêt: mandato de arrestacion: orden de conducir alguno à la casa de arrevo.

papel moneda que debia substituirse á los asignados.

MANDATAIRE, s. ni. Mandatario: la persona á cuyo favor se ha expedido un mandato del papa. || Mandatario : en to forense es aquel que ha recibido los poderes ó encargo de otro para obrar en su nombre.

MANDE, EE, p. p. V. Mander. | adj.

Mandado, convocado.

MANDEMENT, s. m. Carta de oficio, órden, despacho: que se comunica de parte de quien tiene autoridad y jurisdiccion. Carta de pago, libranza: para cobrar di-

MANDER, v. a. Mandar, venir, llamar. dar orden para presentarse : dicese del superior al súbdito. | Mandar, ó pasar aviso, participar : una órden, una noticia por escrito, o por un propio.

MANDIBULE, s. f. Mandibula: así se

liama anatómicamente la quijada.

MANDILLE, s. f. Casaca antigua de

MANDOLINE, s. f. Bandolin: instrumento músico de cuerdas.

MANDORE, s. f. Bandurria: instrumento músico de cuerdas.

MANDRAGORE, s. f. Mandrágora :

MANDRIN, s. m. Parauso, taladro: entre cerrajeros. Mandril: entre torneros dan este nombre à las piezas que sirven para sujetar la obra en el torno.

MANDUCATION, s. f. Suncion: la

accion de consumir en la misa.

MANEAGE, s.m. (naut.) Faena: obligacion de los marineros de cargar y descargar

ciertas cosas y géneros de un búque.

MANEGE, s. m. Manejo: arte de trabajar y enseñar los caballos. || Picadero : el sitio donde se trabajau y enseñan. || ( fig. ) Manejo carte, modo de manejarse : modo de l gohernarse, o de obrar.

MANES, s. m. pl. Manes: nombre con que llamahan los antiguos à las almas de los muertos. Usase en estilo poético y oratorio, y sicmpre en plural, aunque se hable de un

sujeto solo.

\* MANEUVRE, V. Manœuvre.

MANGANESE, s. m. Manganesa, alabandina: piedya mineral ferruginosa.

MANGE EE, p. p. V. Manger. || adj.

Comido.

MANGEABLE, adj. m. f. Bueno para comer, lo que es de comer, o se puede co-

mer : lo que es comestible.

MANGEAILLE, s. f. Comida, cebo: que se da á los animales domésticos, especialmente á las aves. || (joc.) Manducatoria, condumio, pienso: se aplica á las personas por comida.

MANGEANT, ANTE, adj. Que come

que está bueno. Solo se usa en esta frase del , gobierno , administracion : de negucios , cauestilo familiar: il est bien buvant et bien mangeant: come y behe, o vive y bebe.

MANGEOIRE, s. f. Perebre: donde

comen las bestias.

MANGER, v.a. Comer: en el sentido de mascar, y tragar. | Conier : consumir,

gastar.

MANGER, p. n. Comer: tomar la comida, o el alimento. || (exp. fam.) Se dice : manger à ventre déboutonné : comer hasta reventar, ponerse como un trompo || (id.) Dicese: manger de bonne grâce, de bon appétit : tener buenos aceros, comer con gana. (id.) Dicese: manger de la vache enragée: pasar trabajos. || Manger la couleur d'une étoffe, etc.: comer, robar el color de una tela, etc.

MANGER, s. m. Manjar, comida.

MANGERIE, s. f. La accion de comer. Usase solo en esta frase : relever mangerie: volver a comer. \(\begin{aligned} fig. y fam. \end{aligned}\) Socalina, garrama: exacción , gasto excesivo, é indebido.

MANGEUR, EUSE, s. Comedor: el que come, sea poco, sea mucho. || (fig. y fam.) Lechuzo, exactor de tributos, que comete extorsiones. | (fig. y fam.) Se dice: mangeur de crucifix, d'images de saints: un roe altares, santurron.

MANGEURE, s. f. Roedura, lo roido, lo ratonado: de un pan, de un queso, etc. Picadura, lo apolillado, lo picado: de un paño,

de un vestido, etc.

MANGLIER, s. m. Especie de tuna,

ó de nopal : árbol de América.

MANGOUSTE, s. f. Icneumon: cua-

drúpedo, parecido á la garduña.

MANIABLE, adj. m. f. Blando, dócil que se deja trahajar : dicese de los metales. || (fig. y fam.) Como una cera: que se deja manejar, ó gohernar.

MANIAQUE, udj. m. f. Naniaco, ma-

niático.

MANICHEEN, s. m. Maniqueo: nombre de unos hereges que admitian un principio del bien y otro del mal.

MANICHORDION, s. m. Manicordio, manucordio: clave pequeño, que hoy deci-

mos piano.

\* MANICLE, s: f: Manecilla: la que mueve las tigeras de tundir.

\* MANICLES, s. f. pl. Manillas, esposas: para atar las manos. V. Menottes.

MANIE, s. f. Mania: enagenamiento del juicio hasta enfuerecerse. || Manía: pasion loca, o excesiva por alguna cosa.

\* MANIE, EE, p.p. V. Manier. || adj.

Manoseado, manejado.

NANIEMENT, s. m. Manosco, tiento, tacto: la accion de manesear, de pasar la mano, de tentar, de tocar alguna cosa. Il un brazo, de una pierna. || (fig. ) Manejo, cuya raiz se hace pan.

dales, etc.

MANIER, v. a. Manosear, pasar la mano, tentar tocar con las manos. | Manejar, tocar, llevar entre manos, papeles, libros, etc. | Manejar, picar : trabajar y ensenar un caballo. || (fig.) Manejar : gobernar, administrar, disponer de negocios, caudales, etc. | (fig. y fam.) Dicese: manies l'or à pleine main : apalear los doblones, el oro: tener mucho dinero. Au manier, exp. adv. Al tacto, en el tacto, en el tiento.

MANIERE, s. f. Manera, modo, forma. || De manière que, conj. y adv. De manera, de modo, de suerte que. | De manière ou d'autre,: de un modo ó de otro, por si o por no. Par manière de dire: por modo

de decir, es un decir, por dicho.

MANIERES, s. f. pl. Modos, modales,

estilos.

MANIERE, EE, adj. Asectado, poco natural. || (pint.) Amanerado, en este mismo sentido, hablando del estilo, gusto: y obras del artista.

\* MANIERISTE, s. m. Pintor amaneresdo,

afectado.

" MANIETTE, s. f. Maneta : pedazo de sombrero con que se limpia el bastidor entre estampadores de indianas.

-MANIEUR DE BLESUR BANNE, e. m.

Apaleador de granos.

MANIFESTATION, s. f. Manifestacion, ostension.

MANIFESTE, adj. m. f. Manisiesto,

patente.

MANIFESTE, s. m. Manifiesto: declaracion pública , por la cual un principe ó gohierno da razon de su conducta en algun caso grave. || Justificacion, defensa, apologia: hablando de una persona pública, de un partido, etc.

MANIFESTE, ÉE, p. p. V. Manifester.

adj. Manifestado.

MANIFESTEMENT, adv. Manthestamente, paientemente.

MANIFESTER, v. a. Manifestar; hacer patente: descubrir lo oculto.

MANIFESTER (SE) (a), v. r. Manifestarse : darse á conocer.

MANIGANCE, s. f. (fam.) Manganilla,

entruchada : treta para engañar.

MANIGANCER, v. a. (fam.) Armar, amasar, urdir: una treta, una chada.

\* MANIGUETTE, s. f. Malagueta: pimienta.

MANILLE, s. f. Malilla: nombre de un juego de naipes.

\* MANILLE, (geog.) Manila: ciudad ca-

pital de las Filipinas.

MANIOC, MANIOQUE, 6 MANIHOT, Manejo, uso, movimiento: de las manos, de s. m. Yuca, casabe, arbusto de América, de

\* MANIPULAIRE, s. m. Manipulario.: 1 entre los antiguos Romanos era el gefe ó caudillo de cierto número de tropa.

MANIPULATION, s. f. Manipulacion, operacion: en la farmacia, química, y

o**tras a**rtes.

MANIPULE, s. m. Manipulo: el que llevan en el brazo izquierdo el sacerdote, el diacono, y el subdiácono, revestidos. || Manípulo: la companía de soldados en las coliortes rom**anas.** 

MANIQUE, s. f. Dedil : medio guante de l cuero de que usan aigunos artesanos para

trabajar.

\* MANIQUETTE, s. f. Alcaravea silvestre.

MANIVEAU, s. m. Canastilla á modo de bandeja.

MANIVELLE, s. f. Manuhrio, manija, manecilla, cigüenela: para hacer rodar una

maquina; etc.

MANNE, s. f. (se pronuncia mane) Maná: droga medicinal. || Maná, el rocio| milagroso con que se mantuviéron los Israelitas en el desierto. || Canasta grande de dos a as. || (fig.) Maná : gran substancia y abundancia de frutos para mantener un pais, o un pueblo. | Manne d'ensant : cuna hecha **d**e mimbre.

MANNEQUIN, s. m. Cuévano: ceston grande y hondo para vendimiar. [ (pint.) Maniquí: la figura movible que sirve para el trapeo de las ropas.

MANNEQUINAGE, s. m. La escultura

que sirve de adorno en los edificios.

MANNEQUINE, EE, adj. Amanerado. Draperies mannequinées: ropas dispuestus con afectacion, amaneradas.

MANOEUVRE, s. m. Peon: de albañil. AIANOEUVRE, s. f. (naut.) Jarcias, aparage: todo el cordage de un navio. [] (id.) Maniobra, faena : manejo de la jarcia y veltinen para gobernar un navio. || Maniobra : evolucion : movimiento de un cuerpo de ropas en la guerra concertado por su geie. | (fig.) Operacion, paso: en la conducta de la vida.

MANOEUVRER, v. n. Maniobrar: manejar la jarcia y velas de un navio en la navegacion. Maniobrar: hacer varios movimientos y evoluciones las tropas en la guerra. [! (fig.) Trabajar, revolver, valerse de aniaños: para conseguir un fin. Tómase las mas veces en mal sentido.

MANOEUVRIER, s. m. Maniobrista, marinero: dicese del que entiende la ma-

niobra de un navio.

MANOIR, s. m. Manso, casar: casa de una heredad, ó de un feudo. Mansion, morada: lo mismo que casa en estilo poético.

\* MANOQUE, s. f. Rollo grande de tabaco. | Madeja.

MANOUVRIER, s. m. Jornalero, gana- | se dice de los leones con mantelete.

pan, ganan: dicese por desprecio de los pintores y poetas adocenados, que trabajan á destajo, como quien dice de municion.

MANQUE, s. m. Falta, carencia, necesidad de cosas precisas. V. Manquement. Manque de, exp. adv. Por faita de, por no

haber, por faltar.

MANQUEMENT, s. m. Falta, omision: defecto de cumplir lo que se debe. Así se duce: manquement de soi, de parole, de respect: etc., y no manquement d'argent,

d'amis, etc. sipo manque.

MANQUER, v. n. Faltar, errar : caer en faltas. || Perderse, costarse : en una arenga, sermon. | Marrar, no dar lumbre, dar biga, una escopeta, una pistola. || Frustrarse, desgraciarse, salir mal: un negocio: una idea. || Carecer, tener falta, o necesidad : de aiguna cosa. 🖁 Faltar á , no cumplir con. || Flaquear, empezar á faltar, ó caer. || Faltar, no existir: morir. || Olvidarse, dejar de hacer alguna cosa. || Fallir , quebrar : hacer bancarrota.

MANQUER, v. a. Errar, no acertar : el objeto o cosa que se busca, ó á que se tira. Ej. Manquer à une personne: no hallar à una persona, no dar con ella. || Manquer un voleur: no coger à un ladron persiguiendole. || *Manquer une perdrix* : no dar á la pérdiz, no matarla tirándola. Manquer son coup : errar el tiro , errar el golpe , en elsentido propio, y en el figurado.||*Manquer* une occasion: perder la ocasion, dejarla escapar.

MANSARDE, s. f. (arquit.) Tejado algo plano, puesto en uso por Mansard, arqui-

tecto.

MANSUETUDE, s. f. (poc. us.) Mansedumbre : apacibilidad y dulzura de condicion.

MANTE, s. f. Toca, velo: de luto, que llevan las señoras en las visitas de etiqueta.

MANTEAU, s. m. Capa, capote, capoton: para abrigo. || Mantellina, capotillo: de muger. || Capa, ó manto: vestido de religiosos. || Manto : vestidura talar de ceremonia, como manto real, manto ducal, manto capitular. || Manteau long d'ecclésiastique: manteo de clérigo. || Manteau de deuil: capuz, capa de luto. | Manteau de lit: bata de cama, ó de levantar. || Manteau de cheminée : campana de chimenea. Vendre sous le manteau : vender hajo mano, a escondidas. || (fig.) Dicese: sous le manteau de la devotion: con capa, bejo del velo de devocion. || (exp. prov.) Se dice : avoir un méchant manteau pour l'hiver: tener mala capa para el invierno: dicese de uno que tiene cuartanas en el otono. | ( id.) Dicese: garder les manteaux': no participar de la diversion de los que uno ha acompañado á una fiesta.

MANTELE, ÉE, ad. (blas.) Mantelado:

MANTELET, s. m. Muceta de obispo. ||
Manteleta, capotillo: de muger. || Mantelete: en la milicia es un parapeto portátil
de tablones encorados. || Mantelete: tambien es voz del blason. || Cortina de cuero
que se haja y sube en los carruages de camino. || (náut.) Porta.

\* MANTELINE, s. f. Mantellina: especie de capotillo ó rebozo que usan las aldeanas.

MANTELURE, s. f. Capa: el lomo del perro cuando es de diserente color el pelo que el resto del cuerpo.

MANTEQUE, s. f. Manteca de jabali. MANTILLE, s. f. (poc. us.) Mantelina,

ó mantilla : de nugera

\* MANTONNET, s. m. (cerraj.) Sosteniente: el hierro donde entra la falleba de una puerta ó ventana despues de cerrada.

\* MANTQUE, (geog.) Mantua: ciudad

fuerte de Italia.

\* MANTURE, s. f. (naut.) Maretazo: golpe de mar, que los marineros llaman de capillo.

MANUEL, ELLE, adj. Manual: lo que

se hace con las manos.

MANUEL, s. m. Manual: libro portátil en que está resumida una doctrina, ó tratado.

\* MANUELLE, s. f. (náut) Caña del timon. || Manuella, palanca, barra del cabestante.

MANUELLEMENT, adv. En la mano: hablando de dar. || De su mano: hablando de recibir.

MANUFACTURE, s. f. Manufactura: artefacto, obra, lo que se trabaja en un taller, ó fábrica. A Fábrica: dicese del sitio en que se fabrican los artefactos.

MANUFACTURE, EE, p. p. V. Manu-

facturer. | adj. Fabricado.

MANUFACTURER, v. a. Manufacturar:

fabricar en una manufactura.

MANUFACTURIER, s. m. Fabricante: dícese del obrero, ú oficial: y mas propiamente del dueño de la fábrica. || Fabril: temado como adjetivo, y aplicado á las cosas.

MANUMISSION, s. f. Manumision: ahorro: la accion de libertar a un esclavo.

MANUSCRIT, ITE, adj. Manuscrito: escrito de mano. || Suele usarse como substantivo.

MANUTENTION, s. f. Manutencion, conservacion: de las leyes, de los privilegios, de la disciplina, e.c.

MAPPEMONDE, s. f. Mapamundi: la carta geográfica que representa los dos hemis-

ferios de la tierra.

MAQUEREAU, s. m. Alcahuete, tercero.

Escombro, sarga: pescado de mar.

MAQUEREAUX, s. m. pl. Cabrillas: regiguillas pintadas, que se hacen en las piernas de los que se arriman á la lumbre.

MAQUERELLAGE, s. m. Alcabueteria.

MAQUERELLE, s. f. Alcohueta: ter-cera, cobertera.

MAQUIGNON, s. m. Chalan, corredor: de hestias.

MAQUIGNON, ONNE, s. (fig. y fam.; Corredor, ó corredora: zurcidor, ó zurcidora, de voluntades: lo mismo que alcahuete, ó alcahueta.

MAQUIGNONNAGE, s. m. Corredura, chalanería: oficio de corredor de frestias. 1 (fig. y fam.) Manipodio, fregado, alcahueteria.

MAQUIGNONNER, v. a. Chalanear, hacer el olicio de corredor de bestias. [] (fig y fant.) Manipular, truchimanear, tapujar andar con tapujos.

\* MAQUILLEUR, s. m. Barco para pescar

alachas, ó caballas.

MARABOUT, s. m. Maraguto, foque: vela de proa en las galeras. || Morabito: ermitaño o religioso mahometano de la costa de África. || Sayon: dícese por desprecio de un hombre feo, puerco y mai pergeñado. || Especie de plumas, que las nrugeres ponen sobre su cabeza. || Vaso de barro.

\* MARABOUTIN, s. m. (naus. ) Borda,

hastardo : vela mayor de la galera.

\* MARAGNON, (geog.) Marañon: rio de América.

MARAICHER, s. m. En Paris es lo mismo que hortelano, ú hombre de la huerta, que allí por lo bajo y cenagoso del terreno se llama marais.

MARAIS, s. m. Pantano, ciénaga, budial, marjal. || En Paris se liama le marais la huerta, por ser terreno bajo y cenagoso; y se conoce tambien bajo este nombre un barrio en donde, en otro tiempo no habia sino pantanos. || Marais salant: saladar, langunajo, en que se cuaja la sal en las marismas. || (exp. prov.) Se sauver par le marais: salir por el albañal: salir de una dificultad sin buen aire, ó sin buenas razones.

MARASME, s. m. (medic.) Manazino : la flaqueza y consuncion de toda la substancia del cuerpo.

MARASQUIN, s. m. Licor alcohólico:

becho con guindas garrafales.

MARATRE, s. f. Madrastra : en frances solo se dice en sentido odioso : porque en el propio y comun se dice : belle-mere.

MARAUD, AUDE, s. Pillo, gato, ber-

gante, belitre.

\* MARAUDAILLE, s. f. Canalluza, pilleria.

MARAUDE, s. f. (milic.) Merode, pecorea: pillage, saqueo en el campo, o país enemigo, que hacen los soldados desmandados.

MARAUDER, v.n. Merodear, pecorear: salir á la pecorea, á robar en el pais ó campo enemigo los soldados desmandados.

MARAUBELR, c. m. Merodeador: sol-

dado de la pecorea, que sale á roher en el campo enemigo.

MARAVEDIS, s. m. Maravedi: la menor moneda de vellon que corre en España.

MARBRE, s. m. Mármol: especie de piedra. || Mármol: se toma por lápida antigua de inscripciones. || Marbre statuaire: mármol para estatuas. || (imp.) Dicese marbre la piedra lisa que se coloca dentro del cofre de la prensa, donde se sientan los moldes.

MARBRE, ER, p. p. V. Marbrer. | adj.

Jaspeado.

MARBRER, v. a. Jaspear: libros, pa-

MARBREUR, s. m. Jaspeador: el que

jaspea papel, libros.

MARBRIER, s. m. Marmolista, artifice que trabaja en mármol.

MARBRIÈRE, s. f. Cantera de marmol,

o d. jaspe.

MARBRURE, s. f. El jaspeado: del pa-

pel, de un libro.

MARC, s. m. Marco, peso de ocho onzas. || Bagazo, hez, orajo, borras, casca: lo que queda de ciertos frutos, ó plantas estrujadas, ó prensadas. || Pié: el capacho de uva ya pisada y estrujada, que se repasa con viga, ó prensa. || Marc d'or: derecho real que se pagaba en Francia como un servicio nuevo por los empleos cuando mudaban de poseedor. || Marc d'olives: burujo. || Marc de raisin: orujo.

\* MARC, s. m. (n. p.) Márcos.

\* MARCAIGE, s.m. Derecho impuesto sobre el pescado de mar.

\* MARC-ANTOINE, s. m. (n. p.) Mar-

co-Antonio.

MARCASSIN, s.m. Jabato: cochinillo de

MARCASSITE, s. f. Marquesita, quijo:

ptedra metálica.

\* MARCEL, s. m. (n.p.) Marcelo.

MARCHAND, ANDE, s. Mercader, tratante: que tiene oficio de comprar y vender géneros. || Marchante, comprador: el que acude á proveerse de géneros. || Marchand forain: mercader, comprador foras-

tero, de fuera de un pueblo.

MARCHAND, ANDE, adj. Comun, corriente, regular: lo mismo que de venta, de despacho, de ley, de recibo. Dicese de géneros comestibles, cuya calidad no es ni la superior, ó escogida, ni la inferior, ó de desecho, la Vaisseau marchand: navio marchante, o mercante. la Ville fort marchande: ciudad muy comerciante, de mucho tráfico, ó comercio. la Rivière marchande: rio navegable, esto es que lleva barcos de comercio. la Place marchande: sitio de despacho, sitio bueno ó acomodado para vender. la Rue marchande: calle de trato, de comercio. la Quartier marchand: la partio de tráfico, de comercio.

MARCHANDÉ, ÉE, p. p. V. Marchander. || adj. Apreciado, regateado.

MARCHANDER, v. a. Poner en venta, en precio, en ajuste, y tambien ajustar, negociar, regatear, asi la venta, como la compra de alguna cosa. || (fig. y fam.) Hacer regates, andarse con reparos, detenerse. En este sentido es verbo neutro. || (id.) Dicese: ne pas marchander quelqu'un: no ahorrarse con él, no guardarle ningun respe-

to., echársele encima.

MARCHANDISE, s. f. Mercancia, mercaderia: género de comercio. || Tráfico, trato. || Marchandise de contrebande: géneros: mercaderias de contrabando. || Fuire marchandise: traficar: hacer comercio. || (fig. y fam.) Dicese: fuire valoir se murchandise: alabar sus agujetas, se mercancia. || (id.) Se dice: faire métier et marchandise d'une chose: hacer hábito y costumbre de una cosa. || (exp. prov.) Dicese tambien: moitié guerre, moitié marchan-

dise : parte fuerza, parte de grado.

MARCHE, s. f. Marca: antiguamente frontera de un estado, como la Marca de Brandemburgo, de Ancona, la Marca Trevisana. || Marcha: la accion de caminar las tropas, o de andar una procesion, acompanamiento, etc. | Jornada, dia de camino, distancia de un tránsito á otro. || Marcha: toque de guerra. || Grada, escalon : de una escalera. || Cárcola : el liston de madera sobre que ponen el pié les torneros, y tegedores. || Camino : el que puede hacer cada pieza en el juego del agedrez.  $\| (fig.) Di$ . cese : cacher sa marche : obrar encubiertamente, ir por rodeos. || Fausse marche: marcha falsa, marcha fingida, que es ardid de guerra.

MARCHE D'ANCONE, (geog.) Marca de

Ancona: provincia de Italia.

MARCHE, s. m. Mercado: plaza pública donde sa vende. Venta, despacho: de lo que se vende en el mercado. || Mercado: concurrencia de los que van à vender y comprar en cierto dia señalado. || Compra: el precio de lo que se vende: y tambien el ajuste del que compra, y vende. || Contrata. || (fig. y fam.) Se dice : avoir bon marché de quelqu'un: dar cuenta de alguno, dar al traste con él, esto es, rendirle, vencerle, o acabarle. [] (id.) Dicese: courir sur le marché de quelqu'un: atravesarse en las pretensiones de otro, querer pujarle de plaza. | (id.) Se dice: sortirà bon marche d'un grand péril, é être quitte à bon marché: librar hien, ó salir bien librado de un gran riesgo. || Mettre le marché à la main: cogerle la palabra : y siguradamente es desafiarle, apostarselas. | Marché donné : dicese de lo que se ha comprado muy barato, como si digéramos es dado, es cosa dada. Faire bon marché; donner à bon marché: hacer barato, dar con conveniencia. [] (fig.) Dicese faire bon marché de sa vie : despreciar la vida, o dársele lo mismo por vivir que por morir.

MARCHEPIED, s. m. Taramilla, banquillo: para poner los pies, que corresponde al escabelo. | Peana, tarima : del pié de

un allar.

MARCHER, v. n. Andar, caminar. Marchar: solo se dice de las tropas. [] (fig.) Se dice: marcher à tâtons dans un affaire: andar à tientas, à obscuras, en un asunto: obrar sin conocimiento, sin principios, etc. || (id.) Dicese: marcher bien: ir bien, seguirbien, ir viento en popa una cosa. Marcher comme un basque, comme un chat maigre: andar como un galgo. Marcher de compagnie: andar de compañía, andar juntos. || (fig.) Se dice : marcher droit : andar derecho, o á derechas: cumplir bien con su obligacion. | (id.) Dicese: marcher entre des précipices, sur des épines: andar entre espinas. | Marcher sur les pas de ses ancétres : seguir las pisadas de sus antepasados, imitar á sus mayores. Marcher du même pas dans une affaire: obrar de man comun, ó de concierto. Marcher sur quelque chose: pisar ó poner los pies sobre alguna cosa. || Marcher sur les talons de sa mère: estar pidiendo novio: dícese de una muchacha casadera, cuya madre debe tratar de durle estado. || (id.) Se dice: avoir marché sur une mauvaise herbe. V. Herbe.

MARCHER, v. a. Sobar el fieltro de un

sombrero.

MARCHER, s. m. El andar : el modo de andar. Je le reconnais à son marcher, y mejor à sa marche: le conozco en el andar, en su modo de andar.

MARCHEUR, EUSE, s. Andador, andarin : ligero de pies, que anda mucho. Batiment marcheur: barco velero.

MARCOTTE, s. f. Acodo, mugron: codal para acodar.

MARCOTTER, v. a. Acodar las planlas.

MARDELLE, o MARGELLE, s. f. Brocal de pozo, que tambien se llama pozal.

MARDI, s.m. Martes tercer dia de la semana. | Mardi gras : martes de carnestolendas.

MARE, s. f. Balsa, charca: de agua. \* MAREAGE, s. m. (ndut.) Travesia: llamase así el ajuste ó concierto de lo que ha de pagar el maestre de una nave á su tripulacion en el espacio de un viage.

MARECAGE, s. m. Aguazal, pantano:

terreno encharcado.

MARECAGEUX, EUSE, adj. Pantanoso, charcoso; como terrain marecageux. Sin embargo se dice : air marecageux, por aire humedo, ó que hucle a pantano: oial cieno.

MARECHAL, s. m. Albéitar : el que cura las caballerías : y herrador, el que las hierra: y solo se llama mariscal, si son caballos. 🏌 Mariscal: título antiguo de un oficial de la corona. || Maréchal de camp : mariscal de campo : cargo de la milicia entre el brigadier y el temente general. I Marcchal des logis : cuartel maestre : olicial superior en campaña, que cuida del alojamiento; campamento, y policia de un egército. A posentador : hablando de la Corte en las jornadas, sitios reales, y viages.

MARECHALERIE, s. f. Albeiteria. MARECHAUSSEE, s. f. Compañia de soldados de á caballo que habia en Francia para perseguir y prender malhechores, y asegurar los caminos. Corresponde à las cua-

drillas de la Santa Hermandad en Castilla, instituida al mismo fin...

MAREE, s. f. Marea: el flujo y reflujo del mar. || Pescado fresco: se entiende de mar, y por contraposicion á seco, ó salado. (fig. y fam.) Dicese: aller contre vent et marée : ir contra viento y marea. || (id.) Se dice: ayoir vent et marée: ir viento en popa, o prosperamente.

"MARER, v. a. (agric.) Conrear, ca-

var, la tierra con azada, o azadon.

MARFIL, s. m. Voz tomada del español. que en el comercio significa el márfil en bruto, o los colmillos de elefante.

MARGAJAT, s. m. Chuchumeco, moni-

caco: dicese por apodo.

MARGAY, s. m. Cuadrúpedo de la A-

mérica meridional, parecido al gato.

MARGE, s. f. Margen : de una plana, ó pagina, impresa, ó manuscrita. 🏻 (fig. y fam.) Se dice avoir de la marge: tener sobrado tiempo y medios para hacer una cosa.

MARGELLE, V. Mardelle.

MARGER, v.a. Margenar: dejar margen a un papel, o libro.

MARGINAL, ALE, adj. Marginal: lo que está al márgen de un escrito, ó libro.

MARGOT, (fam.) V. Pie.

MARGOTTER, v. n. Hacer un sonido ronco, como el que hace la codornizántes de cantar.

MARGOUILLIS, s. m. Charco, cenagal: d**e** inmundicias.

MARGRAVE, s. m.Margrave : titulo de algunos principes de Alemania.

MARGRAVIAT, s. m. Margraviato: digiidad de Margrave.

\* MARGRIETTE, s. f. Cuentas de vidrio: avalorio grueso para el comercio con los ne-

MARGUERITE, s. f. Mergaritilla, maya, bellomia : nombre de una flor, || Margarita : lo mismo que perla. Usase solo en esta frase sacada de la Sagrada Escritura : il ne fuut seau marécageux : ave palustre, que sabe pas jeter les marguerites devant les pourceaux: no se echan las margaritas à puercos-

MARGUERITE (LA REINE), s. f. Flor extraña : planta de la China, que se cultiva | en los jardines.

MARGUERITES, s. f. pl. (naut.) Vertellos : unas de las piezas que componen el

racamento con las liebres.

MARGUILLERIE, s. f Mayordomía de fabrica, que tambien se llama obrería en algunas iglesias.

MARGULLLIER, s. m. Mayordomo de Labrica , que tambien se llama obrero , o labriquero, en algunas iglesias y cabildos.

MARI, s. m. Marido: el hombre casado. En estilo culto, místico, y poético se dice epoux (esposo).

MARIABLE, adj. m. f. Casadero: que

esta en edad de casarse.

MAKIAGE, s.m. Matrimonio, casamientc. || Casamiento, hoda. || Dote de una novia. Mariage do conscience : casamiento reservado secreto. | Mariage en detrempe, ó mariage de Jean des vignes: amancebamiento so color de casamiento, ó casamiento por detras de la iglesia.

MARIAULE, s. m. (ant.) Testigo que,

por ser muy joven, no hace fe.

MARIE, s. f. Maria: nombre de nuestra Senora la madre de Dios.

\* MARIE-SALOPE, s. f. (naut.) Ponton

de lango.

MARIE, EE, s. Novio, novia : solo se dice de los recien casados. | Nouvelle marice: recien casada.

MARIE, EE, p. p. V. Marier. || adj.

Casado.

MARIER, v. a. Casar: unir por el matrimonio al hombre y la muger. || (fig.) Casar, unir, acompanar: una cosa con otra.

MARIER (SE), v. r. Casarse, contraer matrimonio. Tambien se dice casarse, v. n. cuando se nombra con quien; ó si bien, ó mal, si tarde, ó temprauo.

\* MARIEUR, EUSE, s. m. Casamentero.

MARIN, INE, adj. Marino: cosa de mar, natural del mar, que se cria en el mar; como monstre, veau, loup, cheval, conque.

MARIN, s. m. Macino, mareante: hombre de mar. Tomase comunmente por oficial de marina : y tambien por náutico, ó peri-

to en el arte.

MARINADE, s. f. Fritada de adobo, ó

de escabeche.

MARINE, s. f. Marina, marinage, nautica: arte de navegar, o de marear. | Marina : se dice en general de todo el cuerpo de oficiales, tropa, marineros, y aun de los buques que forman la fuerza naval de un estado. || Marina : playa ó costa del mar : y tambien se dice del cuadro ó estampa que la representa. || Gusto ù olor de mar: que | se dice marengo, ó marisco.

por el mar : hablando de géneros embarcados. | Marinado : en el blason se dice de las figuras de animales con cola de pescado.

MARINER, v. a. Escabechar : pescado. Hablando de carnes es hacerles un adobo, ó

un pebre para comerias luego.

MARINGOUIN, s.m. Especie de cinife de

la América.

MARINER, s.m. Marinero se toma por el barquero de rio navegable, porque el de mar se l'ama matelot. | Officier marinier : óficial de mar, que es cabo subalterno de las maniohras de un navio. | Marinier de rame: remero, marinero de remo.

MARIONNETTE, s. f. Titere, muñeco: figurilla que se mueve con resortes. || ( fam.) Muñeca, perinola : dicese de la muger muy pequena. | Joueur de marionnettes : titiri-

MARITAL, ALE, adj. (for.) Marital:

lo que pertenece al marido.

MARITALEMENT, adv. Maritalmente, como debe un marido. | Vivre maritalement avec sa femme: vivir conyugalmente, o cohabitar con su muger. | La traiter maritalement : pagarle el déhito.

MARITIME, adj. m. f. Maritimo: lo que es del mar, o por su cercanía, como puerto, costa, población, etc.; ó por su relacion política, como poder, comercio,

MARITORNE, s. f. Maritórnes: muger contrahecha y fastidiosa.

MARJOLAINE, s. f. Mejorana, almo-

r**adux** : planta olorosa.

MARJOLET, s. m. (voz de desprecio) Mueble, presumidillo: que hace del entendido.

MARLI, s. m. Especie de gasa.

MARMAILLE, s. f. (fam.) Muchacheria gurullada de muchachos.

MARMELADE, s. f. Mermelada: con-

serva hecha con membrillo y azúcar.

MARMENTEAUX, adj. pl. Selva que no se corta, y se conserva para hermosear el campo.

MARMITE, s. f. Olla: se entiende de cobre, ó de hierro. Llámase marmita en castellano la que se lleva de camino, y la que usa la tropa. || (exp. fam.) Dicese : ecumeur de marmites: gorrista, pegote. | (id.) Se dice: faire bouillir la marmite: hacer cocer la olla, ó el puchero, dar con que ponerle : dicese de las cosas que sufragan para mantenerse una persona, o familia.

MARMITEUX, EUSE, adj. (ant.) Laz-

drado, lacerado: pobre desdichado.

MARMITON, s. m. Marmiton: galopin de cocina.

MARMONNER, v. a. (vulg.) Rezongar, grunir, hablar algo entre dientes.

MARMOT, s. m. Mono, monote, moni-MARINE, EE, p. p. V. Mariner. | | congo. | (fig. y fam.) Chaco, chico: haadj. Escabechado. | Mareado, averiado blando de un muchacho. | De las muchachas se dice en semenino : marmotte, peute

marmotte: esto es, chacha, chica.

MARMOTTE, s. f. Marmota: animal cuadrúpedo del Piamonte, que duerme todo el invierno. || Dormir comme une marmotse : dicese del que duerme nrucho tiempo y de un profundo sueño.

MARMOTTER, v. a. Musitar, barbotar,

barbullar: hablar entre dientes.

MARMOUSET, s. m. Mamarracho, moharracho: figura de hombre mal hecha, o mai pintada. || Muñeco, monuelo, chuchumeco.

MARNE, s. f. Marga : especie de tierra blanquecina, y gredosa.

MARNE, EB, p. p. V. Marner. 🛭 adj.

Margado, abonado con marga.

MARNER, v.a. Margar, abonar las tier-

res con la marga. V. Marne.

MARNER, v. n. Retirarse: hablando del mar. | La mer marne: la mar se retira, y descubre tierra ántes oculta con las aguas. MARNERON, e. m. Marguero: el peon que saca la marga de la marguera.

MARNIERE, s. f. Marguera : barrera ,

o veta de marga.

\* MAROC, (geog.) Marruécos: ciudad y reino en Africa.

"MARONITES, s. m. pl. Maronitas: ca-

tólicos de Monte Líbano.

MAROQUIN, s. m. Cordoban : y tamhien tafilete cuando es de color. || Es voz de desprecio, aunque de poco uso en frances, para decir N. es un petate, un chisgaravis.

MAROQUINE, EE, p. p. V. Maroquiner. | adj. Zurrado, udobado, como cor-

doban, ó tatilete.

MAROQUINER, v. a. Zurrar, adobar el hecerrillo à modo de tafilete.

MAROQUINERIE, s. f. Arte de zurrar el tatilete, ó el cordoban.

NAROQUINIER, s.m. Zurrador de cor-

dobanes, ó de tafiletes.

MAROTIQUE, aclj. m. f. Burlesco, jocoserio. Aplicase al estilo que imita al de Marot, antiguo poeta frances, que de su nombre se llama style marotique, como del de nuestro Gongora se llamó estilo gongorino.

MAROTTE, s. f. Cabeza de muñeco sobre un pautoque, que llevaban en la mano los que representaban á un loco. || Señal de loco. (fig. y fam.) Tema, locura, manía: dicese del objeto de una tuerte aficion. Así se dice: chaque fou porte sa marotte: cada loco con su tema.

\* MAROUCHIN, s. m. Pastel of glasto para

tintes de mala calidad.

MAROUFLE, s. m. Bergante, drope,

pillo. || Engrudo hecho con raspa.

MAROUFLER, v. a. Engrudar : pegar un lienzu sobre tabla, yeso, ú otra materia.
\* MAROUTE, s. f. Magarzuela, manzanilla hedionda : yerba.

MARQUANT, ANTE, adj. Carta que da

algun puuto en el juegæ

MARQUE, s. f. Marca: es la señal que se pone en alguna cosa, y el instrumento com que se pone. | Señal, liuella, impresion: que queda señalada en un cuerpo. 🛭 Señal, pinta : què se trae al nacer en alguna parte del cuerpo. || Señal : que se hace gara hacer memoria de alguna cosa. || Marchamo: la marca que se pone en las aduanas en los géneros. || Tanto, ficha: para apuntar en el juego. || Insignia , distintivo. || Schal , presagio, indicio. | Señal, seña, muestra, pruela. | (encuad.) Dicese marque, la medida, ó pedazo de carton, donde están señaladas las distancias que ha de haber entre cordel y cordei, y mrve para arregiarios á la costura. | (ndut.) Baliza, marca. | Marques d'honneur : insignia, distintivo, condecoracion: de un hábito, de una cruz, banda, etc. Marque d'infamis : mancha, o nota de infamia. | Homme de marque: hombre de distincion, de cuenta.

MARQUE, EE, p. p. V. Marquer. adj. Marcado: señalado: distinguido: •conocido : denotado : indicado, || Pintado , senalado : dicese de la persona que tiene en alguna parte del cuerpo alguna pinta , o lunar natural. || (fig. ) Tachado , notado : dicese de la persona señalada por su mai proceder, ó por algun defecto público. || Paji:, parchemin marqué: papel, pergamīno se-Ilado. || Cheval marqué en tête: caballo estreilado, con estrellado, con estrella en la trente. || (fig. ) Dicese : ouvrage marque au bon coin: obra perfecta, excelente, acatadic. Homme marque de la petite verole : hom-

bre empedrado, picado de viruelas.

MARQUER, v. a. Marcar, señalar : poner la marca, señal, o cifra en alguna cosa. || Herrar : hablando de caballèrias, y ganado mayor, es señalarlas con el hierro del dueno. / Senalar, dejar senalado: dejar impresa alguna herida, ó golpe en el cuerpo. || Dejar schales, rastros : de algun desorden, ó destrozo. || Hacer ó poner una señal: para acordarse de alguna cosa, ó huscaria. [[ Marcar, apuntar: senalar los puntos en el juego. || Denotar , indicar : dar muestra , dar indicio. Mostrar, manifestar: dar pruebas de alguna cosa. || Marquer les chasses: en el juego de pelota, es marcar ó señalar las chazas. | Marquer les points : en otro juego es tantear, apuntar las tantos. | Ce cheval marque encore: este caballo no ha cerrado, ó al contrario, il ne marque plus: ha cerrado. || Ce cadran ne marque plus: ya no da sol al relox. || Ces arbres commencent à marquer : estos árboles empiezan á abotonat.

MARQUETE, p. p. V. Marqueter. adj. Pintado, manchado, salpicado: de colores varios. || Taraceado, embutido.

MARQUETER, v. a. Pintar, manchar,

butir: una obra de piezas de varias materias y colores, como hacen los ebanistas y ensambladores:

MARQUETERIE, s. f. Tarecea, embutido : sea de maderas, sea de piedras, de diversos colores.

MARQUETTE, s. f. Marqueta, ó pan de

cera virgen.

MARQUEUR, s. m. Marcador: el que pone marcas, ó sellos. || Marcador, tanteador: el en juego de pelota, billar, etc.

MARQUIS, s. m. Marques: título de dig-

nidad,

MARQUISAT, a. m. Marquesado: dícese del territorio, y del título de un mar-

ques.

MARQUISE, s. f. Marquesa: dicese de la muger del marques, y de la que por si goza de este título. || Marquesina, cubierta ó pabellon que se pone sobre la tienda de campaña. || Marquise: marquesa: cierta especie de pera.

MARRAINE, s. f. Madrina: de pila, ó de

Dautismo.

MARRI, IE, adj. Amarrido, pesaroso, tristo: de haber becho alguna cosa, etc.

MARRON, s. m. Castaña: la engerta. ||
Bucle del pelo rizado en forma de castaña. ||
Dicese en la imprenta de un libro impreso de
matute, ó furtivamente. || Trueno: de pólvora. || Pieza de metal, en que están grabadas las horas de las rondas que han de hacer
los oficiales en una plaza. || Marron d'Inde:
castaña de Indias. || Nègre marron: cimarron, ó negro cimarron. Dicese en las Antillas
de los negros huidos á los montes, é indómitos: tambien se dice de los perros y otros
animales domésticos que se han vuelto montaraces y bravios.

MARRONNÉ, ÉE, p. p. V. Marronner. || adj. Rizado, partido en bucles : dicese del

peinado.

MARRONNER, v. a. Peinar: rizar en

bucles el pelo.

MARRONNIER, s. m. Castaño: se entiende, el engerto. || Marronnier d'Inde: castaño de Indias: árbol hermoso para los jardines.

MARRUBE, s. m. Marrubio: planta. MARRUBIASTRE, 6 FAUX MARRU-

BE, s. m. Marrubio negro: planta.

MARS, s. m. Marte: uno de los dioses del paganismo, que tambien le llaman Mavorte los poetas por Dios de la guerra. || Marte: llámase así uno de los siete planetas; y los químicos dan este nombre al hierro. || (fig.) Marte: por exageracion se dice de un valiente guerrero. || Marzo: el tercer mes del año. || Dicese en plural les mars, de las semillas que se siembran en marzo.

\* MARSAUT, MARSEAU, s. m. Sauce

cabruno : árhol.

\* MARSECHE, V. Orge.

\* MARSEILLE, (goog.) Marsella: ciudad

y puerto de Francia.

MARSOUIN, s. m. Marsopla : ceticeo, especie de ballena. || Gros marsouin, vilain marsouin : marrano, puerco : dicese por desprecio de una persona.

MARSOUINS, s. m. pl. (naut.) Sobre-

roas.

MARTAGON, s. m. Martagon: lirio silvestre.

\* MARTAVANES, s. f. pl. Tibor: vaso grande de porcelana, en forma de tinaja.

\*MARTE, s. f. Marta: cuadrúpedo carnívoro del tamaño de un gato doméstico, cuya piel es bien conocida y estimada. || Martas: dícese en plural por pieles de marta adobadas. || (prov.) Prendre marte pour renard: tomar el rábano por los hojas, trocar los fienos.

MARTEAU, s. m. Martillo. || Martillo: pez de mar de la figura de un martillo. || Marteau d'armes: hacha de armas, que se usaba en los duelos antiguos. || Marteau de porte: llamador, aldaba de una puerta. || (fig. y fam.) Se dice: etre entre l'enclume, et le marteau: estar entre la espada y la pared. || (id.) Dicese: graisser le marteau: untar la mano al portero de alguna secretaria, ó de un poderoso para facilitarse la entrada. || (id.) Se dice: n'etre pas sujet à un coup de marteau: no estar sujeto à campana, à lioras fijas.

MARTEL, s. m. (ant.) Martillo. V. Marteau. Solo ha quedado en esta frase proverbial: mettre martel en tête: dar que ruminar, meter en cuidado. || (id.) Dic se: avoir martel en tête: tener cascabel, tener

que rumiar.

MARTELAGE, s. m. Marca que hacen los comisarios de montes y bosques en los árboles que se han de cortar.

MARTELÉ, ÉE, p. p. V. Marteler.

adj. Martillado.

\* MARTELÉES, s. f. pl. (mont.) Freza : estiércol de los animales montesinos.

MARTELER, v. a. Martillar: batir ó trabajar con martillo.

MARTELER, v. n. (cetrer.) Anidar las aves : nidificar.

MARTELET, s. m. Martillete: martillo pequeño y de mango largo.

\* MARTHE, s. f. (n.p.) Marta.

MARTIAL, ALE, adj. Marcial, guerrero: hablando de valor, ánimo, genio,
carácter. || Bélico, marcial: hablando de
canciones, toques, instrumentos, aprestos,
máquinas, etc. || Marcial: llámanse así en
la química y farmacia las substancias en que
entra el hierro.

\* MARTIALE (LOI), adj. Ley marcial: ley que ordena el que se recurra á la tropa, cuando los medios ordinarios de la justicia

no son suficientes.

que pasan por los agujeros de la araña.

MARTINET, s. m. Vencejo, avion: pájaro. || Martinete, mazo: dícese de los que mueve el agua en las herrerias, batanes, molinos de papel, etc. || Palmatoria, candelero de mano, y chato. || Disciplinas para Dinos.

\*MARTINET-PECHEUR, s. m. Ispida.

V. Martin-pécheur.

MARTINGALE, s. f. Gamarra: correa: que sale de la cincha del caballo, pasa por el pecho, y remata en la muserola del freno. Il Jouer à la martingale : poner al juego todo lo que se ha perdido, para restaurarlo: algunos dicen jugar al desquite.

" MARTINIA, s. f. Martinia, o trompa

de elefante : planta.

" MARTINIQUE, s. f. (geog.) Martinica: isla de América.

MARTIN - PECHEUR, s. m. Arvela:

pajaro acuatil.

MARTIN-SEC, s. m. Pera parda: nombre de una pera tardia.

MARTRE, V. Marte.

MARTYR, YRE, s. Martir: el que ha nadecido muerte por la verdadera religion. ]! (fig.) Mártir : el que padece trabajos y penas por alguna'causa.

MARTYRE, s. m. Martirio : la muerte ó sangre vertida por la fe. || (fig.) Martirio: la pena y tormento de alguna pasion, ó

dolor.

MARTYRISE, p. p. V. Martyriser. ||

adj. Martirizado.

MARTYRISER, v. a. Martirizar : bacer padecer el martirio por la fe. []. ( fig. ) Martirizar : atormentar el cuerpo, el ánimo.

MARTYROLOGE, s. m. Martirologio. \* MARUBE, s.f. Marrubio: planta medicinal. | Marube aquatique : piè de lobo, otra planta. | Marube noir: marrubio negro ó bastardo.

MARUM, s. m. Mejorana gatera, ó de Creta: planta que se llama maro vero entre

los boticarios.

MAS, s. m. Moneda del reino de Acbem. MASCARADE, s. f. Mascara, mogiganga, momería : fiesta y diversion de mássaras y disfrazes.

MASCARET, s. m. Reslujo rápido en la

barra de algun rio, o ria.

MASCARON, s. m. Mascaron: dicese en la arquitectura de las caras grutescas que

ponen en las fuentes, puertas, etc.

MASCULIN, INE, adj. Masculino, varonil: lo que pertenece al hombre, ó á su sexo. || Masculino : dicese del género en los nombres, el contrarjo à semenino.

MASCULINITE, s. f. Masculinidad: calidad que constituye el sexo masculino,

o varonil.

MASQUE, s. m. Mascara, mascarilla, I dana: planta.

"MARTICLES, s. f. pl. (naut.) Cabos, caratula, carantona, con que se cubre di rostro. || Máscara : dícese de la persona enmascarada. || ( fig. ) Mascara, disfraz, velo: simulación, reliozo. ( id. ) llicese: lever le masque: quitarse la mascarilla, 4 el embozo, hablar ú obrar sin empacho. ni disimulo. || *Faire un masque de quelque* chose à un homme : enmascarar, etulicar à un hombre. (id.) Se dice etre toujours sous le masque : hablar, o andar con emboso, encubilir con cautelas sus intenciones. 1 Avoir un bon masque: dicese del comediante cuyo gesto dice con el papel que hace.

MASQUÉ, ÉE, p. p. V. Masquer. | ac. Enmascarado. | (botan.) Dicese : fleur mas. quee: flor mascarada. H Etre toujours masque : andar simpre con rehozo, con solapa.

MASQUER, v. a. Enmascarar, distrazar. (fig.) Disfrazar, encubrir, solatvar: sus acciones, sus intentos. 🛮 Tapar, cubrir. quitar una cosa la vista de otra.

MASQUER, v. n. Ander de máscara,

distrazarse.

MASQUER (SE), v. r. Significa lo mismo,

y es mas usado que el neutro.

MASSACRE, s. m. Mortandad, carniciria : de hombres muertos, o degolfados su defensa. || Matanza : dicese de animales. | (fig. y fam.) Chafallon: dicese del artifice imperito que echa à perder la obra. || Dicese en el blason de la cabeza de ciervo separada del cuerpo.

MASSACRE, EE, p. p. V. Massacrer.

adj. Muerto alevosamente.

MASSACRER, v. a. Maiar atrozmente, hacer una carniceria, hacer pedazos: dar muerte cruel. || (fig. y fam.) Chafallar, destrozar : dicese de un artifice que por impe-

rito echa á perder una obra. MASSACREUR, s. m. Matador, asceino. MASSE, s. f. Mase, mole: el cúmulo de muchas cosas ó partes que forman juntas un cuerpo, monton, ó volúmen pesado. 🏌 Masa, pedazo grande de alguna materia solida. || Masa de carne: dicese de un cuerpo todavia informe. || Macilla : la parte dei prest que se reserva al soldado para sus gastos menores. | Masa : el monton de esectos y géneros que forman un tôtal. || Masa, cuerpo : dicese del todo de una materia, como del aire que es la atmosfera, y del agua, que es el mar, de la sangre, de los humores. | Masa, fondo, caudal: de una herencia, de una companía. || Fondo, en los juegos de envite. | Macho, machote, almadana: martillo grueso. || Maza de armas, porra. || Maza que llevan los maceros delante de los magistrados. || Maza, ó maceta: la culata del taco de trucos, ó billar. | (náut.) Mandarria. || Masses de gouvernail : cebas de timon. || Casamiento : la suma que se pone en el juego à una carta, o dado. | Espa-

\*MASSELOTTE, s. f. (artill) La esco-1 ria y rebaba que queda pegada al cañon despues de fundido.

MASSE-MORE, s. m. (naut.) Mazamorra: biscocho, ó galleta machacada, que sirve de nutrimento á los animales, interin están emixercados.

MASSEPAIN, s. m. Mazapan : pasta com-

puesta de almendra molida y azúcar. \* MASSER, v. a. Envidar, hacer envido: en los juegos de suerte.

MASSETER, s. m. (anal.) Masetero: uno de los músculos de la mandíbula.

MASSICOT, s. m. Albayside calcinado. Mezcia de vidrio, cal y estaño para barnizar la loza.

MASSIER, s. m. Macero : el que lleva la

maza delante de los magistrados.

MASSIF, IVE, adj. Macizo, grueso: y tambien sólido, ó que no está hueco por dentro. || (fig.) Mazorral, mazacate, apelmazado: de entendimiento.

MASSIF, s. m. Macizo: obra llena y só-

Jida de albañilería.

MASSIFS, s. m. pl. (agric. y botán.) Especillos: hablando de bosquecillos.

MASSIVEMENT, adv. Macizamente, so-

lidamente.

MASSORAH, ó MASSORE, s. f. Masora: voz tomada del hebreo, que significa tradicion. Llámase así tambien una critica del texto de la Biblia, hecha por unos doctores judios.

\* MASSORETTES, s. m. pl. Masoretas: los doctores judíos que hiciéron el masora.

\* MASSORETIQUE, adj. m. f. Masorético:

lo que pertenece al masora.

MASSUE, s. f. Maza: clava en estilo noble: porra en lenguage comun; y cachiporra en el vulgar y jocuso. || (fig.) Dicese: coup de massue: palo, golpe: desgracia, fatalidad.

MASTIC, s. m. Almácigo: especie de

goma. || Betun de cal, e:c.

MASTICATION, s. f. (medic.) Masti-

cacion: lo mismo que mascadura.

MASTICATOIRE, s. m. (medic.) Masticatorio : especie de remedio que se ha de mascar.

\* MASTIGADOUR, s. m. (picad.) Desbahador : canon del freno con sabores, para que ise sahoree y eche espuina el caballo.

MASTIQUÉ, ÉE, p. p. V. Mastiquer.

Il adj. Unido, pegado con betun.

MASTIQUER, v. a. Unir, juntar, pe-

gar con betun.

MASTOIDE, adj. m. f. Mastoideo: todo lo que tiene semejanza con los pezones. || (-anat.) Mastoides: apólisis del hueso temporal.

\* MASTOIDIEN, ENNE, adj. Mastoideo: | lo que pertenece al apótisis mastoides, como

músculo, etc.

\* MASTURBATION, s. f. Masturbacion: elusion voluntaria del sémen.

"MASTURBER (SE), v. r. Masturbarse:

abusar de sí mismo.

MASULIPATAN, s. m. Muselina muy fina de la India.

MASURE, s. f. Ruinas paredones: de una casa vieja, o caida, que se llama tambien cortinal. || (fig.) Casucha, casuca.

MATAFION, s. m. (naut.) Cordage pequeno, que sirve para atar las piezas me-

nores.

MAT, MATE, *adj.* Mate: dicese de la obra de metal sin bruñir; como or, argent mat, vaisselle mate. || En pintura : coloris mat, couleur mate, es colorido, ó color apagado, caido.

MAT; s.m. Mate : en el juego del agedrez. MAT, s. m. Mástil, arbol, palo: dicese de los de una nave, y úsase comunmente de los dos últimos. Así se dice: le grand mát: el palo mayor; le môt de misaine : el palo de trinquete, ó el trinquete solo; le mát. d'artimon: el palo de mesana, ó la mesana solo. | Mâts de hune : masteleros. | Mât hunier: mastelero de gavia. || Mat de perro quet : mastelero de juanete. || Mâts de rechange: palos de respeto, son los que se lievan de prevencion. || Mâts de fortune : bandolas. | Måt à pible: palo tiple. | Måt de pavillon: asta de handera. || Aller à mâts et à cordes : correr à palo seco.

MATADOR, s. m. Mate: en el juego del , hombre se llama así la espada , el basto , y la

malilia.

MATAMORE, s. m. (fam.) Matasiete: valenton, fanfarron.

\* MATAMORE, s. f. Mazmorra: para en-

cerrar los esclavos.

" MATASSE, s. f. Seda cruda ó azache.

\* MATASSINADE, s. f. Matachinada: los juegos de matachines.

\* MATASSINER, v. n. Volatinear, voltear : danzar, y hacer otros juegos los matachines.

MATASSINS, s. f. pl. Matachines, volatines: los que bailan en la maroma y voltean. || Tambien es una especie de danza llamada paloteo.

\* MATATION, s. m. Ciertos cabos de una

MATELAS, s. m. Colchon: de cama. Almohadilla, acolchado: de coche.

MATELASSÉ, ÉE, p. p. V. Matelasser. MATELASSER, v. a. Colchar, acolchar. MATELASSIER, s. m. Colchenero: el

que hace colchones.

MATELOT, s. m. Marinero: todo el que compone la tripulacion de un navie. Il En las escuadras se llama vaisseau matelot un navio que acompaña al comandante para socorrerle.

\* MATELOTAGE, s. m. (nout.) La soldada de los marineros.

MATRIOTE, s. f. Calderera, guiso á la marinesca, de varios pescados cocidos. A la matelota: á la marinesca, á lo marinero: al uso ó estilo de los marineros.

MATROLOGIE, s. f. Curiosidad, discusion vana, inútil, y peligrosa, sobretodo en ma-

terias de religios.

MATER, v. a. Matar, dar mate, jaquear: en el juego del agedrez, y de las damas. Il fig. Macerar, castigar: su enerpo con ayunos, con penitencias. Il (id.) Humillar, sofrenar.

MATER, v. a. Arbolar : poner los palos :

á un navio.

\* MATEREAU, s. m. Mastil pequeño.

MATÉRIALISME, s. m. Materialismo: impia opinion y sistema de los que niegan la esperitualidad é inmortalidad del alma.

MATERIALISTE, s. m. Materialista : el

que profesa el materialismo.

MATERIALITE, s. f. Materialidad.

MATÉRIAUX, s. m. pl.Materiales, material, para fabricar. || (fig.) Materiales: para una obra de entendimiento.

MATÉRIEL, ELLE, adj. Material: lo que se compone de materia y lo contrapuesto á formal en sentido escolástico. || (fig.) Material, basto, grosero: en el discurso.

MATÉRIELLEMENT, adv. Material-

mente.

MATERNEL, ELLE, adj. Maternal, materno: lo primero se refiere mas á la madre, y lo segundo á los hijos. || Amour maternel, soins maternels: amor maternal, cuidados maternales, ó de madre. || Ligne maternelle, aïeux maternels: línea materna, abuelos maternos. || Côté maternel: costado materno, parte materna ó de madre.

MATERNELLEMENT, adv. Como ma-

dre, con amor de madre.

MATERNITÉ, s. f. Maternidad : el estado y calidad de madre. || No se dice en frances sino hablando de la Madre de Dios; en los demas casos se dice qualité de mère.

\* MATEUR, s. m. Carpintero de ribera,

que trabaja la arboladura.

MATHEMATICIEN, s. m. Matemático:

el que sabe ó profesa las matemáticas.

\* MATHEMATIQUE, s. f. Matemática: ciencis que trata de la cuantitad, en cuanto mensurable.

MATHEMATIQUE, adj. m. f. Matemático: lo que pertenece á la matemática.

MATHEMATIQUEMENT, adv. Matemáticamente: conforme à las reglas de matemática.

\* MATHURIN, s. m. (n. p.) Maturino.

\* MATHIAS, , s. m. (n. p.) Matias.

\* MATHIEU, s. m. (n. p.) Mateo.

MATIÈRE, s. f. Materia: tiene las mismas significaciones y usos en ámbas lenguas. La matière de, exp. adv. En materia de, en asunto de.

MATIN, s. m. La mañana : el principio del dia. || Demain matin : mañana por la mañana. || De bon matin, de grand matin : de madrugada, muy de mañana. || Se lever matin : levantarse, temprano, madrugar. || Les portes du matin : el reir del alba, la primera luz del dia : hablando poéticamente.

MATIN, s. m. Mastin : perro grande de

ayuda.

MATINAL, ALE, adj. Madrugador, que madruga, que se levanta temprano.

\* MATINE, s. f. Mastina: la hembra del

mastin.

MATINÉ, ÉR, p. p. V. Mâtiner. [] adj. Cubierta.

MATINEAU, s. m. Mastinillo: mastin

pequeño.

MATINÉE, s. f. La mañana, toda la mañana: dicese del tiempo desde que amanece hasta el medio dia. || Dormir la grasse matinée: pegársele á uno las sábanas, levantarse muy tarde.

MATINER, v. a. Cubrir: el mastin, ó un perro basto á una perra fina, ó de casta. § (fig. y fam.) Carmenar, dar una carda, calentar las orejas: regañar, reñir á alguno.

MATINES, s. f. pl. Maitines: la primera parte del oficio divino. [( prov.) Se dica: étre étourdi comme le premier coup de matines: tener los cascos à la gineta.

MATINEUX, EUSE, adj. Madrugon, amigo de madrugar: de levantarse tempra-

no. V. Matinal.

MATINIER, IÈRE, adj. Matutino, matutinal. | Étoile matinière: lucero del alba, estrella matutina, ó de la mañana: lo mismo que entre pastores se llama lucero miguero.

MATIR, v. a Dejar el oro, ó la plata

mate, esto es sin bruñir,

\*MATITE, s. f. Piedra figurada cenicienta, que imita la mamita de la muger.

\* MATOIR, s. m. Mateador ; instrumento

de platero.

MATOIS, OISE, s. (fam.) Martagon, marrajo. || Etre un fin matois: ser un gran perillan, un camastron. || Etre un rusé matois: ser un zorrastron, un gran zorro. || Vieux matois; zorro, ó perro viejo.

MATOISERIE, s. f. (fam.) Mauleria, candongueria. | Tambien se toma por maula,

ó engaño.

MATOU, s. m. Gato entero, no capon. MATRAS, s. m. (quim.) Matras. || Virote: de hallesta.

MATRICAIRE, s. f. Matricaria: planta.
MATRICE, s. f. Matriz: la parte donde
conciben la: hembras; y hablando de la muger se llama tambien útero. || Matriz: el
molde en que se funden las letras de imprenta. || Quijo: hablando de la piedra en
que se suele criar la plata y el oro en las
minas. || Matriz: hablando de iglesias,
lenguas, y colores, es adjetivo, y se toma

MEC

por principal, primordial, no dependiente; como église matrice, langue matrice, couleur matrice, etc.

MATRICULE, c. f. Matricula: lista, ó asiento de las personas admitidas en algun cuerpo, principalmente en universidad, o colegio.

MATRIMONIAL, ALE, adj. Matrimonial: solo se dice en frances de causas,

pleitos, capitulaciones.

MATRONE, s. J. Matrona: dicese hablando de las antiguas senoras griegas y romanas. || Matrona : en el estilo legal es la ! comadre de parir, en ámbas lenguas, pues en el lenguage comun se llama suge-semme en frances.

MATTE, s. f. Mate, o yerba de Paraguay. || Metal sin purificar, y segun sale de la primera fundicion.

\* MATTHIEU (FESSE-), s. m. Usurero sobre alhajas : dicese en estilo familiar.

MATURATIF, IVE, adj. Madurativo: medicamento que favorece la supuracion de un tamor.

MATURATION, s. f. En la alquimia es la operacion por la cual un metal adquiere

mayor perfeccion.

MATURE, s. f. Arboladura : dicese del conjunto de los árboles de un navio; y tambien de los palos para construccion de arboles, y vergas, que se llama palazon.

MATURITE, s. f. Madurez: de los frutos. || (fig.) Madarez : de la edad, y del

seso, ó reflexion.

\* MATUTINAIRE, s. m. Maitinario : el libro que contenia el oficio de maitines.

MATUTINAL, ALE, adj. Matutino: lo

que pertenece à la manana.

MAUDIRE, v. a. Maldecir, renegar: do alguno, ó de alguna cosa.

MAUDISSUN, s. m. (fam.) Maldicion,

reniego, volo.

MAUDIT, ITE, p. p. V. Maudire | adj. Maldito: por muy malo. Dicese en frances solo de las cosas, y no de las personas.

\* MAUDIT, s. m. Maldecido, reprobado. MAUGERE, s. f. (ndut.) Embornal.

MAUGREER, v. n. (vulg.) Renegar, votar, jurar : echar votos, o makhciones.

MAUPITEUX, EUSE, adj. (ant.) Desapiadado, descorazonado. V. Impitoy able. | (fam.) Dicese: faire le maupiteux: llor cuitas, ó lástimas.

\*MAUR, s. m. (n. p.) Mauro.

MAURE, o MORE, s. m. f. Moro, o mauritano: negro natural de Morería, o Mauritania. || Por extension se llaman Mores (Moros) los Negros de las costas é islas del Asia, descendientes de los conquistadores Arabes y Turcos. || (prov.) Dicese : traiter de Turc à More: tratar à la baqueta, como à perro.

\* MAURESQUE, V. Moresque

MAURICAUD, AUDE, V. Moricaud.

\* MAURICE, s. m. (n. p.) Mauricio.

\* MAURIENNE, (geog.) Moriena: comarca de Salioya.

MAUSOLEE, s. m. Mausoleo: dicese de

un túmulo magnifico.

MAUSSADE, adj. m. f. Mazorral, tosco: sin primor, sin gracia. Bronco, aspero : desapacible.

MAUSSADEMENT, adv. Mazorralmen-

te, chabacanamente.

MAUSSADERIE, s. f. Chabacanería,

groseria.

MAUVAIS, AISE, adj. Maio: lo que no es bueno, en cualquier sentido que se tome. Tiene las mismas significaciones en ámles lenguas. Trouver mauvais : tener & mai, deseprobar.

MAUVAIS, s. m. Malo. || Le bon, et le

mauvais: lo bueno, y lo malo.

MAUVAIS, adv. Mal. || Sentir mauvais:

oler mal.

MAUVE, s. f. Malva: planta. [] Ave anfibia, que se llama tambien mouette.[[Grande mauve : maiva real. V. Pavot.

MAUVIETTE, s. f. Cogujada: especie

de alondra.

MAUVIS, s.m. Malvis, zorzal: ave regalada. MAXILLAIRE, adj. m. f. (anat.) Maxilar : lo que tiene relacion cou las maxilas, ó

quijadas. MAXIME, s. f. Maxima: regla, principio en moral, y en política; porque en las-

ciencias y artes se dice principe (principio). Máxima: la primera nota ó punto de música. MAXIMILIEN, s. m. (n. p.) Maximiliano.

MAXIMUM, s. m. (voz de matemática tomada del latin) Lo último, lo mas alto, lo sumo: à que puede subir una cautidad, y así se aplica á las tasas, posturas y tarifas.

\* MAYENCE, (geog.) Maguncia: ciudad y

electorado en Alemania.

\* MAYENNE, (geog.) Mayena : ciudad de Francia.

MAYENNE, V. Melongène.

MAZARIN, s. m. Los vidrieros dan este nombre à cierto cubilete de una calidad muy comun.

MAZETTE, s. f. Caballejo, rocin, y tambien matalon; esto es, caballo ruin y viejo. [] (fam.) Chambon, zarrampla, jugador de poca habilidad.

ME, pron. pers. de la primera persona. Me. || Je me repens : me arrepiento. || Je me

souviens : me acuerdo.

MEANDRE, s. m. Se usa en poesía para significar los tornos, vueltas, y revueltas de

MECANICIEN, s. m. Mecánico, instruido, ó hábil en mecánica, como ramo de las matemáticas.

MECANIQUE, s. f. Mecánica, ó maquinaria una de las partes de la matemática.

MECANIQUE, adj. m. f. Mecánico: dicese de las artes manuales, por oposicion à las liberales. || Mecánico : tómase por bajo,

MÉCANIQUEMENT, adv. Mecánicamente, esto es, por tino práctico, y no por

reglas geométricas.

MECANISME, s. m. Mecánica, ó mecanismo : el movimiento y disposicion natural ó artificial de un cuerpo organizado.

MECENE, s. m. Mecénas: nombre de un caballero romano favorito de Augusto, que hoy se aplica antonomásticamente al Principe o Grande que honra y protege à los literatos.

MÉCHAMMENT, adv. Mal, malamente, maiditamente.

MÉCHANCETÉ, s. f. Maldad, ruindad: y tambien malignidad, o malicia. || Terquedad, emperramiento : hablando de los miños indóciles.

MÉCHANT, ANTE, adj. Malo, ruin; y tambien perverso, inicuo. Dicese de las cosas, y tambien de las personas, en sentido físico y moral. || Un mechant homme: un mal hombre, ó un hombre malo. || Une méchante terre : mal pais, mala tierra. Usase tambien como substantivo hablando

de personas.

MECHE, s. f. Mecha, torcida: de vela, veion, ú otra luz. || Mecha: la cuerda con que se pega suego á los cañones, minas, etc.: y la yesca con que se enciende. || Meche de bougie, de chandelle: pábilo de la vela. Meche de communication : traque, la guia de pólvora molida que ponen los coheteros entre los cañones de luz, etc. || Mèche de fouet : punta de látigo, trailla. || Méche de tire-bouchon: la rosca del sacatrapo, o del sacatapon. || Mèche de vrille, de vilbrequin: gusanillo, la punta ó rosca de la barrena, del taladro. || (fig. y fant.) Dicese: decouvrir, éventer la meche: descubrir el pastel, el enredo, la trama, etc.

MECHEF, s. m. (ant.) Descalabro, per-

cance, azar: desgracia. V. Malheur.

MECHER, v. a. Azufrar el vino en las cubas, o tinajas.

\* MÉCHOACAN, s. m. ó RHUBARBE BLANCHE, s. f. Ruibarbo blanco: raiz.

MÉCOMPTE, s. m. Trabacuenta, yerro de cuenta : error, equivocacion en el contar, o calcular. | (fig.) Dicese: trouver bien du mécompte : salirle mal las cuentas, frustrarse las esperanzas, quedarse en blanco.

MÉCOMPTER (SE), v. r. Errar, errarse en la cuenta, socar mal la cuenta. || ( fig. )

Enganarse, equivocarse.

\* MÉCONITE, s. f. Meconites: piedra compuesta de granos de arena del mar conglutinados.

MÉCONIUM, s. m. Meconio: opio sacado de la adormidera por la presion. || Meconio: | jaropear, dar medicinas,

la pez o primer excremento que acrojan los niños recien nacidos.

MÉCONNAISSABLE, adj. m. f. Desconocido, destigurado.

MÉCONNAISSANCE, V. Ingratitude. MÉCONNAISSANT, ANTE, V. In-

MÉCONNAÎTRE, v. a. Desconocer : no conocer : no distinguir bien una persona, no caer en quien es. | (fig.) Desconocer, no conocer : olvidar, extrañarse de los conocidos, amigos, parientes, etc.

MÉCONNAITRE (SE), v. r. Desconocerse : no conocerse : olvidarse, no acordarse

uno de quien sué, ó de quien es.

MECONNU, UE, p. p. V. Meconnaître.

ladj. Desconocido.

MÉCONTENT, ENTE, adj. Descontento, quejoso, sentido. || Usado como substantivo masculino, y en el plural, les mécontens son los malcontentos, esto es, los revoltosos, ó los que forman alguna parcialidad en un estado.

MÉCONTENTÉ, ÉE, p. p. V. Mécon-

tenter. | adj. Descontentado.

MÉCONTENTEMENT, s. m. Descon-

tento, queja, disgusto.

MÉCONTENTER, v. a. Descoutentar, disgustar, desazonar: se entjende el inferior al superior, porque, cuando es al contracio, se dice: contenter mal

\* MECQUE, (geog.) Meca: ciudad de

Arabja.

MÉCRÉANT, s. m. Descreido, insiel: hoy se toma por mal creyente, incredulo, impio.

MÉCROIRE, v. n. Descreer : faltar la fe,

dejar de creer.

MEDAILLE, s. f. Medalia : pieza de metal en figura de moneda. Tambien se llaman monedas en la numismática las medallas antignas.

MEDAILLIER, s. m. Monetario: gabinete q armario de monedas, ó medallas.

MEDAILLISTE, s. m. Inteligente en medallas, ó sea en monedas antiguas : y tambien colector de ellas.

MEDAILLON, s. m. Medallon: medalla de máximo módulo. || Medalion : cierto

adorno en la arquitectura.

MEDECIN, s.m. Médico: dicese del que cura las dolencias del cuerpo; y metafóricamente las del alma. || Faire honneur à son médecin : gozar de una salud perfecta. | Médecin ordinaire : médico de cabe-

MÉDECINE, s. f. Medicina : el arte do curar las enfermedades, y conservar la salud. || Pócima, brevage, purga : medicina que se toma por la loca.

MEDECINÉ, ÉE, p. p. V. Médeciner.

adj. ( fam. ) Medicihado, jaropeado.

MEDECINER, v. a. (fam.) Medicinar:

MÉDECINER (SE), v. r. Medicinarse : 1

purgarse a menudo.

\* MEDIANE, adj. (anat.) Mediana; vema. || Planetas, ya inferiores, ya superiores. || Linea que se supone divide el cuerpo en dos partes.

MEDIANOCHE, s. m. (voz tomada del español) Comida de carne que se hace dadas las doce de la noche de un dia de viernes.

MEDIANTE, s. f. (mus.) Mediante : la

tercera de la nota tónica, ó principal.

MEDIASTIN, s.m. (anat.) Mediastino: especie de septo ó tabique formado por las dos pleuras.

\* MEDIASTINES, s. f. pl. Mediastinas: dicese de las venas y arterias que se reparten en el mediastino.

MEDIAT, ATE, adj. Mediato: voz re-

lauva á dos extremos.

MEDIATEMENT, adv. Mediatamente. MEDIATEUR, TRICE, subst. Mediador, medianero.

MEDIATEUR, s. m. Mediator : cierto

juego de naipes.

MEDIATION, s. f. Mediacion, interposicion.

MEDICAGO, s.m. Alfalfa arborea:

planto parecida á la mielga.

MEDICAL, ALE, adj. Médico: cosa que pertenece al arte de la medicina, como tratado, materia.

MEDICAMENT, s. m. Medicamento, remedio: todo lo que se administra para curar, sea por dentro, o por fuera.

MEDICAMENTAIRE, adj. m. f. Medicinal: que concierne à la preparacion de

los medicamentos. MEDICAMENTE, EE, p. p. V. Médi-

camenter. || a j. Medicinado.

MEDICAMENTER, v. a. Medicar, medicinar: dar medicamentos, y remedios. Se dice tambien panser et médicamenter les chevaux : curar las caballerías.

MEDICAMENTER(SE), v. r. Medicinar-

se, purgarse...

MÉDICAMENTEUX, EUSE, adj. Curativo, que tiene virtud de medicamento, ó de medicina.

MEDICINAL, ALE, adj. Medicinal: lo

que sirve de remedio.

MEDIOCRE, adj. m. f. Mediano, mediocre. Bien médiocre: ménos de mediano, ó de lo regular.

MEDIOCREMENT, adv. Medianamente, pasaderamente: mediocramente en esti-

lo culto.

MÉDIOCRITÉ, s. f. Mediania: medio-

cridad en estilo culto.

" MEDIONNER, v. a. (arquit.) Compensar : cuando se trabaja á destajo.

MEDIRE, v.n. Murmurar, decir mal de

MEDISANCE, s. f. Maledicencia, mor- el que prepara y curte las pieles.

muracion, detraccion. || Algunas veces es calumnia.

MEDISANT, ANTE, adj. Maldiciente, mormurador : el que dice mal de todos. Usase alguna vez como substantivo masculino.

MEDITATIF, IVE, adj. Meditabundo,

contemplativo.

MEDITATION, s. f. Meditacion, discurso, reflexion. || Meditacion : escrito sobre algun asunto mistico, ó filosófico. | Meditacion: oracion mental.

MEDITE, EE, p. p. V. Mediter. || adj.

Meditado.

MEDITER, v. a. Meditar, discurrir,

pensar: una cosa.

MEDITER, v. n. Meditar, pensar: tratar como hacer alguna cosa. || Il médite de se retirer de ce monde : piensa en retirarse, trata de retirarse de este mundo. || Meditar, estar discurriendo consigo mismo. || Hacer meditaciones, ó consideraciones sobre alguna cosa: méditer sur un ouvrage. Meditar, estar en meditación: oración mental.

MEDITERHANE, EE, adj. Mediterráneo : lo que está tierra adentro, en lo interior de un pais, lo opuesto á lo que está en la costa , ó en la frontera. 🛭 Mediterráneo , ó mar Mediterráneo : dícese del que se comunica con el Océano por el estrecho de Gibraltar.

MEDIUM, s. m. (voz tomada del latin) Medio : el que se toma en algun negocio. [l Planta : de la que hay varias especies.

MEDOC, s. m. Guijarro transparente y brillante, que se halla en el pais de Medoc. MEDULLAIRE, adj. m. f. Medular: lo

que toca ó pertenece à la médula.

MEDUSA, s. f. Medusa: arbol de Cochinchina, cuyo fruto, cubierto de pelos largos, tiene relacion con las serpientes que los poctas lingen habia en la cabeza de Medusa.

MEFAIRE, v.n. Malhacer, hacer tuerto. Es voz anticuada, que solo se usa en lo

forense.

MEFAIT, s. m. Malhecho, fechoría. Es voz anticuada, que solo se conserva en estilo jocoso y satirico.

MIFIANCE, s. f. Desconfianza.

MÉFIANT, ANTE, adj. Desconsiado. MEFIER (SE) (de), v. r. Desconfiar, re-

Celar,

MEGARDE, s. f. Inadverteucia, descuido, error. || Par megarde : inadvertidamente, por descuido, sin atencion.

MEGERE, s. f. (fum.) Diabla, furia

infernal : muger rabiosa.

MEGIE, s. f. Guanteria: el arte de cur-

tir y zurrar las pieles.

MEGISSERIE, s. f. Tenería : el sitio donde se curten las pieles. || Comercio de curtidos.

MÉGISSIER, s. m. Curtidor, zurrador:

. MEIGE, V. Mezunge.

CBVAT.

MEILLEUR, EURE, adj. comp. Mejor: lo que es superior á los demas. HEs algunas veces superlativo : c'est le meilleur homme du monde : es el hombre mejor del mundo : c'est la meilieure chose: es la cosa mejor. Usase tambien como substantivo: le meilleur de l'affaire est que, etc. : lo mejor del negocio es que, etc. [ (fum.) Dicese boire du meilleur: beber del mejor vino.

MEISTRE, s. f. (naut.) Llamase mat de meistre: palo mayor: arbre de meistre: árbol mayor. || Dicese en el Mediterraneo de las galeras, y demas buques de vela la-

tına.

MELAC, s. m. Llamase étain de mélac: el que viene del Perú con la sorma de somprece-

\* MÉLAMPIRUM, ş. m. Melampiro, trigo

de vaças : planta.

MÉLANCOLIE, s. f. Melancolia : colera negra, atrabilis. Es poco usado en este sentido recto. | Melancolía: tristeza grande, y profunda. | (fam.) Se dice : il n'engendre poins mélancolie, o de mélancolie; cria buen humor, o buena sangre.

MÉLANCOLIQUE, adj. m. f. Melancólico: dícese del que o de la que la causa. | Melancólico, triste. Usase alguna vez como substantivo: laissons là ce melanco-

lique: dejemos à ese melancólico.

MELANCOLIQUEMENT, adv. Melan-

cclicamente, tristemente.

MELANGE, s. m. Mezcla, mixtura, mixto : conforme son las cosas de que se habla. Copula, junta de macho y hembra de diversus especies, o castas. il Miscelanea: opúsculos, ó coleccion de obras ó piezas varias, hablando de literatura. En este sentido se usa eu plural mélanges.

MELANGE, EE, p. p. V. Melanger.

adj. Mezclado, mixto, mixturado.

MELANGER, v. a. Mezclar, hacer una mezcla, un mixto: juntar coens diversas.

\* MELANITE, s. m. Melanito: granate

MELASSE, s. f. Melote: las heces del

MELCHIOR, s. m. (n. p.) Melchor. MELE, EE, p. p. V. Meler. | adj. Mez-

clado MÉLÉE, s. f. Pelea, refriega: choque en que rinen o combaten muchos. Anliguamente se decia tambien baraja. [ (fam.)] Brega, rayerta: en una disputa ó contestacion entre muchas personas. [ (id.) Dicese: avoir les dents mélèes : tener estropajosa o trabada la lengua : aplicase al que pronuncia con trabajo y flojedad, por haber bebido mas de regular.

MELER, v. a. Mezclar, juntar unas co- bros, o ligazones. sas con otras. || Revolver, Larajar. || Méler |

les cartes: barajar los naipes. | ( fig. y MEIGLE, o MEGLE, s. f. Azadon para fam.) Enredar algun asunto, o dependencia. Meler une serrure. V. Fousser une serrure.

> MELER (SE) (de), v. r. Mezclarse, meterse, entremeterse: en alguna cosa. [] Se méler de ce qui ne nous regarde pas : meterse uno donde no le llaman.

\* MELET, s. m. Meleta, nuesa, sardineta:

especie de anchova.

MELEZE, o LARIX, s. m. Alerce, o cedro del Libano.

\* MELIANTHE, s.m. Melianto: chupa

mieles : planta.

\* MELICA, & BLE BARBU, s. 202. Melica : especie de grama semejante à la avena en sus espigas.

MELIORATION, s. f. Se usaba en otro

tiempo en el sentido de amélioration.

MELIER, s. m. Albilla: uva blanca,

agradable al gusto.
MÉLILOT, MIRLIROT, s.m. Meliloto, corona de rey, coronilla : pla ta.

\* MELINET, s.m. Ceriflor: planta. MELISSE, s. f. Melisa, toronjil, abeje-

ra : planta.

\* MELITITE, s. f. Melitites: piedra preciosa, que pulverizada tiene un sabor de

\* MELOCACTE, & MELON-CHARDON, s. m. Melocardo : planta de América sin ram**as** ni hojas.

\* MELOCHIA, s. f. Meloquia: especie de

zanahoria de Egipto.

MELODIE, s. f. Melodia: del canto, de la voz.

MÉLODIEUSEMENT, adv. Melodiosamente : con melodia.

MELODIEUX, EUSE, adj. Melodimo: duice y suave al oido.

MELON, s. m. Melon, fruta. " Mislon d'eau : sandia.

MELONGENE, MAYENNE, AUBER-GINE, s. of Berengena: fruta de hortaliza.

MELONNIERE, s. f. Melorar : terrenu sembrado de melones.

MELOPRE, s. f. Melopea: declamación en música de los antiguos.

MELOS, s. m. Suavidad en el canto: lo que hace la melodia agradable.

MEMARCHURE, s. f. Torcedura del pié de una caballeria. || Cojera de caballo.

MEMBRANE, s. f. Membrana: túnica delgada y nervicsa del cuerpo animal.

MEMERANEUX, EUSE, adj. Membra-

noso MEMBRE, s. m. Miembro : dicese con respecto al cuerpo animal, y por extension y metáfora con respecto á un todo artistico, o á un cuerpo moral, ó político. Tiene las mismas acepciones en ámbas lenguas.

MEMBRES, s. m. plur. (anat.) Miem-

MEMBILE, EE, adj. (blas.) Membrado:

se dice de las piernas de las águiles y otros que se hallan sentadas las cédulas reales de animales cuando son de otro color que el cuerpo.

MEMBRU, UE, adj. (fam.) Membrudo: fortachon: recio y foruido de miembros.

MEMBRURE, s. f. (carp.) Vigueta: tablon de tres pulgadas de grueso por siete de ancho: jamba de puerta, ventana. || Cuerda para medir leña. || Ligazon.

MEMBRURES, s. f. pl. (encuda.) Re-

glas de enlomar.

MEMF., pron. rel. m. f. Mismo. || Cest le même homme, c'est la même personne: es el mismo hombre, la misma persona. Mismo, semejante: igual: Donnez - nous du même vin : dadnos del mismo vino. || Mismo : se usa para dar mas valor á la expresion : c'est la valeur même : es el mismo valor. Lui-même: el mismo, el propio. Soimême: si mismo, si propio. De même, tout de même, adv. Lo mismo, del mismo modo, así mismo, igualmente. || De même que: lo mismo que, así como.

MEME, adv. (sirve para exagerar) Aun, hasta, tambien. || Pas même : ni ann, ni siquiera. || (fam.) Dicese : être à même : estar en sus giorias, regodearse, repapilarse. (id.) Se dice : boire à même : beber à poje, echarse á pechos una botella, una fuente, un cubo, etc. || (id.) Dicese: être à même de faire telle chose: estar en estado, en proporcion, en el caso de hacer tal cosa.

MEMEMENT, V. Même.

MEMENTO, s. m. (fam.) Recuerdo: se-

ñal para acordarse de alguna cosa.

MEMOIRE, s. f. Memoria : dicese de la facultad de acordarse, y del mismo acuerdo. || Memoria : la buena ó mala fama que queda de una persona despues de ausente, ó muerta.

MEMOIRE, s. m. Memoria, nota, razon: aruntacion para el recuerdo ó gobierno de alguno. || Tambien es cuenta ó estado de gastos. Mémoire instructif: instruccion, informe instructivo.

MEMOIRES, s. f. pl. Memorias: coleccion de documentos y noticias escritas para la historia.

MEYORABLE, adj. m. f. Memorable:

lo que es digno de memoria.

MEMORATIF, IVE, adj. (voz anticuada hoy solo usada en estilo familiar b forense ) Dicese de la persona que hace memoria, ó se acuerda de alguna cosa : V. gr. il en est mémoratif: se acuerda de ello, hace memoria de ello: il n'en est pas memorasif: no hace memoria, o está desmemoriado de cllo, o ha perdido los memoriales.

MEMORIAL, s. m. Memoria, nota, se-

ñal : y tambien libro de memoria.

MEMORIALISTE, s. m. Memorialista: autor de memorias.

todos los monarcas de Francia.

MENAÇANT, ANTE, adj. Amenazador. terrible, de amenasa ; como voz , palabras. semblante, vista, etc.Hablando del gesto y del mirar, se puede decir cenudo.

MENACE, a. f. Amenaza.

MENACE, EE, p. p. V. Menacer. !! adi. Amenazado.

MENACER, v. a. Amenazar : hacer amenazas. || (fig.) Amenazar , amagar : hablando de cosas, es prohosticar ajgun mal suceso ; como le ciel menace de lu tempéte , de la pluie; bâtiment qui menace ruine. 🛭 En sentido contrario y familiar significa haber prometido, ofrecido, hacer esperar, alguna cosa de satisfaccion; como il nqus menace d'un grand repas, etc. || En estilo poético se dice de los edificios, árboles, y montes muy altos, qu'ils menacent les cieux. esto es, que se pierden en las nubes.

MENADE, s. f. V. Bacchante. || (fig. )

Muger furiosa, encolerizada.

MENAGE, s. m. (nombre colect.) Casa, familia, ó las personas que la componen: que tambien se llama un matrimonio. Menage: ajuar de casa. || Gobierno, economia: de casa, ó casera. || Faire bon ó mauvais ménage: (dicese del marido y de la muger que viven bien ó mal avenidos) hacer buenos ó maios casados, hacer buen ó mal matrimonio. || Mettre une fille en ménage: dar estado á una doncella, casarla. || Toile, pain de ménage: lienzo, pan casero. || Vivre de ménage : vivir con economia, á lo casero.

MENAGE, EE, p. p. V. Ménager. | adj.

Economizado, etc.

MENAGEMENT, s. m. Miramiento, contemplacion, respeto: modo de llevarse bien, ó de tratar con las personas. H Manejo, gohierno, régimen : de los negocios, de los

animos, etc.

MENAGER, v. a. Economisar, ahorrar: excusar gastos, o moderarlos. | (fig.) Manejar, gobernar : dirigir, llevar bien un asunto, una dependencia. || Contemplar, atender, tener contenta: á alguna persona. Procurar, proporcionar, disponer: unas vistas, una conferencia, un casamiento, etc. Ménager bien le temps : emplear hien el tiempo, gastarie con provecho. || Ménager les termes: medir las expresiones, bablar con tiento, o circunspeccion. || Ménager ses paroles: moderar sus palabras, habiar poco. Menager l'occasion : aprovechar la ocasion. | Menager sa santé: conservar su salud, mirar por ella.

MÉNAGER (SE), v. r. Cuidarse, tratarse bien : conservarse : mirar por su salud. || ( fig.) Dicese : se ménager avec quelqu'un : llevarse bien con alguno, acomodarse á su genio, gusto, eto. || (id.) Se dice : se menu-MÉMORIAUX, s. m. pl. Protocolos: en ger bien avec tout le monde: correr lieu:

llevarse bien con todos. | Dicese: se mêna- | ger entre deux personnes, entre deux partis contraires: mantenerse, conservarse: amigo, o neutral, entre dos personas, o partidos contrarios.

MÉNAGER, ERE, adj. y s. Económico, arreglado, moderado en los gastos. En el femenino se entiende de las mugeres casadas: y corresponde á muger casera, muger

de su casa, muger de gobierno. MÉNAGERE, s. f. Casera, ama: muger de gobierno: la criada que hace las haciendas de la casa. || En algunas provincias de Francia, el marido, entre el pueblo, llama notre ménagère à su muger, como si digéramos nuestra ama, ó el ama de casa.

MENAGERIE, s. f. Corral, o casa donde se crian y ceban aves y animales domésticos. || Entre los principes y soberanos es caza de fieras, ó de animales raros, ó general-

mente leouera.

MENDIANT, s. m. Mendicante, mendigo: pordiosero: el que mendiga, o pide limosna. Cuando se habla de frailes, ú órdenes, m dice mendicante, y no mendigo. || Les quatre mendians: las cuatro ordenes mendicantes. || Llamanse tambien les quatre mendians los postres de colacion en cuaresma, esto es, almendras, avellanas, pasas, é higos.

MENDICITE, s. f. Mendicidad, mengua. MENDIÉ, ÉE, p. p. V. Mendier. | adj.

Mendigado.

MENDIER, v. a. Mendigar, pordiosear: pedir limosna de puerta en puerta. || (fig.) Mendigar, andar huscando, ó comprando: votos, socorrus, elogios, etc.

MENDOLE, s. f. Méndola, ó mustela: pescado del Mediterráneo, llamado tambien

casgarel, mustele.

MENE, EL, p. p. V. Mener. | adj.

MENEAU, s. m. (arquit.) Crucero de

MENEE, s. f. Medio secreto, manejo arteria: ardid. Suele usarse mas en plural. (mont.) Dicese: prendre la menée; être à la menée: seguir el rastro, estar en él, seguir

la pista, estar en ella.

MENER, v. a. Llevar, traer: en el sentido de conducir o guiar una persona a otra. | Llevar consigo, hacerse acompañar: de su familia, de sus criados, etc. || Llevar, introducir: una persona á otra en alguna casa. || (fig.) Gobernar, mandar á uno: ser duevo de su ánimo. || Llevar, entretener: con buenas palabras, o esperanzas. [ Llevar, conducir, hablando de la direccion de un camino: ce chemin mene à tel endroit. || Traer, acarrear. || Mener beau bruit, grand bruit: hacer mucho ruido. | Mener buttant : llevarse de calles à algune, echarle por delante sacudirle las espaldac. | Mener evacuacion de la sangre menstrual de las mal: tratar mal. || Malmener; maltratar : | mugeres.

de hecho, o de palabra. [ (id ) Se dice : mener à la baguette : tratar à baqueta. I Mener une vie bonne o mauvaise: lievar una vida buena, ó mala, esto es, vivir bien, o mal. || Mener une dame: acompañar : dar el brazo á una señora. 🛚 (fig. y fam.) Se dice : mener quelqu'un p**er le nez :** llevarie como un corderó, hacer de él lo que se quiere.

MÉNÉTRIER, s. m. Ministril: en otro tiempo era el tanedor de instrumentos. Hoy se dice por desprecio de un mal violimista,

como músico de lugar.

MENEUR, s. m. Acompañador, escudero : de alguna señora. || Meneur d'ours : el que lleva y enseña osos. || El que tiene el encargo de llevar nodrizas á Paris, y de ir á casa de los parientes para recibir la paga mensual que corresponde à las nodrizas.

MENIANTHE, s. m. Trébol febrino:

planta.

MENIL, s. m. (Voz anticuada que entra en la composicion de nombres de varios lugares) Manso, alquería, cortija. Asi se dice: Ménilmontant, etc.

MENIN, s. m. Menino: caballerito, o pagecito: que sirve los principes niños. Vieno

del portugues menino.

MENINGE, s. f. Meninge: membrana que envuelve al celebro.

\* MENINGOPHYLAX, V. Décussoire. MÉNISQUE, s. m. (opt.) Menisco, lánula : vidrio convexo por un lado, y cónca-

\* MÉNISPERMUM, s. m. Coco de Le-

vante : pianta enredadera.

vo por otro.

MENOLOGE, s. m. Menologio: el mar-

tirologio, ó calenda de los Griegos.

MENON, s. m. Menon, ó cabra levantina : cuadrúpedo de cuya piel se hace el tafilete en Levante.

MENOTTE, s. f. dim. de Main. Manita: dicese cariñosamente de la de un niño.

MENOTTES, s. f. pl. Manillas, esposas : con que se maniata á un reo.

MENSE, s. f. Mensa, o mesa: sea capitular, ó abacial. Llámase así la masa comun de las rentas de un cabildo, ó de un monas-

\* MENSOLE, s. f. ( arquit.) Clave de bo-

MENSONGE, s. m. Mentira, salsedad. (fig) Error, engaño. || Le père du mensonge, l'esprit de mensonge : el padre de la mentira: así se llama al diablo en estilo de la Escritura.

MENSONGER, ERE, adj. (est. poét.) Falaz, falso, engañoso: aplicase solo á las cosas. De las personas se dice: menteur, euse, y trompeur, euse.

MENSTRUATION, s. f. Menstruacion:

disolvente lento.

MENSTRUEL, ELLE, adj. Menstrual, menstruo: dicese de la regla ó mes de las mugeres.

MENSTRUES, s. f. pl. Menstruo. MENSUEL, ELLE, adj. Mensual.

MENTAL, ALE, adj. Mental: que es de la mente, ó del discurso interior. Solo se dice con las palabras oraison: oracion, restriction: restriction.

MENTALEMENT, adv. Mentalmente, solo con el pensamiento, con la intencion. \* MENTASTRE, s. m. Mastranzo, mentastro : especie de yerba huena.

MENTE, s. f. Manta: cierta clase de cohertor que se fabrica en Reims con las la-

nas del pais.

"MENTECOQ, s.m. Hojas de Santa Maria, yerba romana.

MENTERIE, s. f. Mentira, embuste,

MENTEUR, EUSE, adj. y s. Mentiroso, embustero : habiando de las personas. 🛭 Engañoso : hablando de las cosas.

MENTHASTRE, s. m. Mastrauzo: plan-

La olorosa.

MENTHE, s. f. Menta : género de plantas aromáticas, al cual corresponden la Tyerba buena, el sándalo, el poico, etc.

MENTION, s.f. Mencion: el recuerdo

ó memoria que se hace de una cosa.

MENTIONNE, RE, p.p.V. Mentionner. adj. Mencionado, expresado, citado.

MENTIONNER, v. a. (for.) Menciomar, expresar, citar: hacer mencion of expresion de alguno, ó de alguna cosa.

MENTIR, v. n. Mentir: afirmar: como verdadero lo que se sabe que es falso. | Sans mentir, à ne point mentir, exp. adv.

(fam.) Sin mentir, a decir verdad.

MENTON , . m. Barba : parte de la cara humana, y tambien de algunos animales como el cabron , la cabra, y el caballo. Cuando es la harba de pelo, se dice en frances barbe. ||Double menton : papada.

MENTONNIERE, s. f. Babera: toça o lienzo para cubrirse la barba y boca. Baberol : pieza de la armadura que cubria

la boca.

MENTOR, s. m. Mentor: dicese del que sirve de consejero, guia, y como de ayo de otro.

MENTULE-MARINE, s. f. Sanguijuela

marina.

MENU, UE, *adj.* Menudo: pequeño y tambien delgado. | (fig.) Tenue, leve: de poca ó ninguna consecuencia. Menu plomb: municion menuda: perdigones, para cazar. Menu rôt : dicese de la caza menor, como codornices, becáficos, alondras, perdigones, etc. | Menu peuple: la plebe, la geute baja. | Menu marche: por menor. || Menue monnaie: menudos: dicese de las Despreciado, mirado con desprecio.

MENSTRUE, s. m. (quim.) Menstruo: monedas de vellon, como cuartos, ochavos. V. Menuailles. || Menues dimes: los menudos, ó diezmos menores. || Menus frais: gastos menores. | Menus grains: semilias, o granos menores. Menus plaisirs: gastos secretos, ó del bolsillo secreto de un principe, Fseñor. | Menus droits: despojos : los pies , manos , y cabeza de una res guisados. | (fig.) Dicese: menus suffrages : provechos , adehalas que se sacan de algun empleo, etc.

MENU, s. m. Pequeño. [Le menu d'un repas : la lista de los platos que se han de servir en una comida. Il Compter par le menu : contar por menudo, menudamente, o muy por menor. || (fam.) Dicese : se donner du menu: holgarse á mas y mejor, dar-

se un verde.

MENU, adv. Muy menudo, muy picado, menudito, picadito: en pedacitos. ||(exp. fum.) Dicese: marcher, trotter dru et menu: menudear el paso, menear las talias.- I Pleuvoir dru et menu: llover espeso. || Les balles tombaient dru et menu: las balas caian espesas, ó menudeaban.

MENUAILLES, s. f. pl. Menudos: los cuartos y ochavos que se lievan en la faltriquera. || Moralla, conjunto de pececillos.

Morondangas, zarandajas.

MENUET, s. m. Minuete: cierto baile

de escuela.

MENUISERIE, s.f. Carpintería: el arte de carpintero, de taller, y puertaventanero. " MENUISIER, v. n. (ant.) Carpintear.

MENUISIER, s.m. Carpintero de taller. Dividense en menuisier d'assemblage : ensemblador; y en *menuisier de placage:* ebanista.

MEOTIDES, V. Palus.

MEPHITIQUE, adj. m. f. Mesitico: de calidad perjudicial á la salud, y aun á la vida; como el aire de los pozos y parages cerrados.

MEPHITISME, s. m. Mefitismo: exha-

lacion mefitica.

MEPLAT, ATE, adj. Lo que tiene mas de grueso que de ancho.

\* MEPLIER , s. m. Nispero : arbusto.

MEPRENDRE(SE), v. r. Equivocarse,

engañarse: tomar una cosa por otra.

MEPRIS, s. m. Menosprecio: desprecio que se hace de una persona, ó cosa. Au mépris de, adv. Sin hacer caso de, haciendo burla de.

MÉPRISABLE, adj. m. f. Despreciable,

desestimable.

MEPRISANT, ANTE, adj. Despreciador, despreciativo, y tambien desdeñoso: dicese de las cosas, y no de las perso-

MEPRISE, s. f. Yerro, equivocacion,

engaño. MÉPRISÉ, ÉE, p. p. V. Mépriser. | adj.

precio, mirar con desprecio.

MER, s. f. Mar: toda el agua que rodea la tierra. Como tal toma varias denuminaciones: la grande mer, o la mer océane: el mar grande, ú Océano: la mer caspienne: el mar caspio: la mer rouge: el mar rojo, ó bermejo, etc. | Mer calme: mar en calmo, mar en bonanza, ó honancible. || Coup de mer; oleada, ola fuerte. || Mal de mer: mareo, mareamiento. | Avoir le mal de mer: marearse. || Pleine, o haute mer: alta mar, mar ancha. || Basse mer : baja mar. || (prov.) Dicese de una cosa, difícil, ó larga : c'est la mer à boire : es hablar de la mar, es nunca acabar, es no verle el fin.

MERCANTILE, adj. m. f. Mercantil: lo perteneciente al comercio. || Style mer-

cantile: estilo de comercio.

MERCANTILLE, s. f: Mercancia: di-

cese por corto comercio, y trato.

MERCENAIRE, adj. m. f. Jornalero: el que trabaja á jornal, ó por un tanto. (fig.) Interesado: que obra por interes,

MERCENAIRE, adj. m. f. Mercenario, jornal, por un tanto : dicese : del trabajo, de la faena, etc.

MERCENAIHENENT, adv. Por interes,

por el dinero.

MERCERIE, s. f. Merceria: mercaderías y géneros menudos en que tratan los merceros. Le corps de la mercerie : el

gremio de merceros.

MERCI, s. f. Merced, gracia, piedad, perdon. En este sentido es del estilo familiar, y solo se usa en algunas frases anticuadas : crier merci : pedir perdon : misericordia. A la merci de : en poder de, á la discrecion de, al arbitrio de. Eg. troupeau qui està la merci du loup: ganado que está en poder del loho: vaisseau à la merci des flots: navio à la discrecion de las olas: ville à la merci du vainqueur: ciudad al arbitrio, a la clemencia del vencedor. || (fam.) Dicese: Dieu merci! gracias à Dios, à Dios gracias, bendito sea Dios. || (id.) Se dice: grand merci: muchas gracias, viva vmd. mil años. || (id.) Dicese: merci de ma vie! por vida mia! voto á tantos y cuantos! L'ordre de la merci: el orden de la Merced, o de Mercenarios.

MERCIER, IERE, s. m. f. Mercero: Ionjista, o tratante en merceria: y tambien

tendero, ó bubonero.

MEHCREDI, s. f. Miercoles: cuarto dia

de la semana.

MERCURE, s. m. Mercurio: dios fabuloso : el planeta de este nombre : el azogue entre los químicos. || (fig. y fam. ) Corredor de oreja, alcahuete.

MERCURIALE, s. f. Mercurial, planta. | Así se llamaha en Francia la junta del Parlamento que'se tenia el miercoles despues

MEPRISER, v. a. Despreciar, hacer des- presidente, del procurador general, pronunciaha un discurso sobre los albisos advertidos en la administración de justicia y sus remedios. || Tambien se llamaban asi estos discursos. || (fig.) Paulina, capítulo, fraterna: reprehension. || Faire une mercuriale: dar una iraterna, echar una paulina.

> MERCURIEL, ELLE, adj. Mercurial: cosa perteneciente al mercurio, o asogue.

> MERCURIFICATION, s. f. (quim.) La operación de sacar el mercurio de los metales.

> MERDAILLE, s. f. (fam.) Cachillada; jabardillo : de niños, de mocosos, etc.

> MERDE, s. f. Mierda: dicesa del excremento del hombre; y tambien de algunos animales, como del perro, del gato, de la gallina, etc.

> \* MERDE-D'OIE, s. f. Mierda de oca: dícese de un color entre verde y pajizo.

> MERDEUX, EUSE, adj. Merdoso, lle-

no de mierda, ensuciado.

MERK, s. f. Madre: dicese de las personas, y de los animales. || Madre: por la matriz de la muger, habiando de mai, ó vapor. || Madre : dicese por reverencia, á las monjas, y por extension á la muger que cuida de algun hospicio, ó enfermería. I ( fig. ) Madre , causa , raiz que cria bienes, o males. || Notre mère sainte église : nuestra santa madre iglesia. || Belle-mère: madrastra, y tambien suegra. || Grand'mère: abuela. 🛘 Mère nourrice : ama de leche, ó de cria.

MERE, adj. Solo usado con algunes substantivos; como mère goutte: vino de ligrima: mère-laine: lana de lomada, ó de lomo, que es la mas fina: mère-perle: madreperla: langue-mère : lengua madre, o matriz : dure mère : dura mater, como dicen los anatómicos. | La mère-patrie : la matriz, ó metrópoli, respecto de sus colo-

\* MERES, s. f. pl. Madres: arboles cortados á rais de la tierra para que echen renuevos.

MEREAU, s. m. Señal de haber asistido à coro en las catedrales. || Póliza, cédula,

MÉRELLE, 6 MARELLE, s. f.

en raya : juego de muchachos.

MERELLES, s. f. pl. Cinciacos: otro juego de muchachos.

\* MÉRENDÈRE, A f. Merendera, villorita : planta.

MERIDIEN, s. m. Meridiano: circulo

máximo de la esfera.

MERIDIENNE, s.f. Meridiana, 6 linea meridiana, que tambien se llama ligne méridienne. || Siesta : el reposo, despues de comer. || Faire la méridienne: dormir la siesta.

MERIDIONAL, ALE, adj. Meridional: de San Martin, y de Pascua, en donde el y tambien austral: opuesto a setentrional.

\* MERINGUE, s. f. Melindre: cierta pas- | cosa rara y admirable, que tambien se llama

ta ó mazapan muy agradable.

MÉRINOS, s. m. Merino : cierto ganado lanar originario de España. || Merina : la lana de este ganado.

MERISE, s. m. Guinda pequeña, y agria. MERISIER, s. m. Cerezo de Mahoma:

cerezo de monte.

"MERITANT, ANTE, adj. Benemérito: el que, ó la que tiene mucho mérito.

MERITE, s. m. Mérito: en las personas es lo que las hace apreciables : y en las cosas lo que las hace buenas y excelentes. || Mérito: lo que hace nuestras obras dignas de premio, ó de castigo de parte de Dios. " Se faire un mérite de : tener á gloria, tener à dicha, gloriarse de. || Abandonner quelqu'un à son mérite : dejarle solo, no protegerie mas.

MERITES, s. m. pl. Méritos: los efectos

de la gracia.

MÉRITÉ, ÉE, p. p. V. Mériter. | adj.

Merecido.

MERITER, v. a. Merecer: bacerse digno ó acreedor á premio, ó á castigo, á la estimacion, ó al desprecio. | Mériter confirmation: necesitar confirmacion: dicese de las noticias poco ciertas. ||. Mériter une faveur à quelqu'un : haber procurado, ó agenciado un favor ó gracia á alguno. || Bien mériter de sa patrie, de son prince, etc.: haber servido bien á su patria, á su soberano, etc.

MERITOIRE, adf. m. f. Meritorio.

MERITOIREMENT, adv. Meritoria-

mente.

MERLAN, s. m. Pescadilla: pescado de mar. || Merlan à frire: peluquero muy lle-

no de polvos, y manteca.

MERLE, s. m. Merla, mirla: pájaro. || Mero: pescado llamado por otro nombre merlot. | (fam.) Diceso: c'est un fin merle: es un buen zorzal, esto es, fino, y astuto.

MERLETTE, s. f. (blus.) Ave mutilada

de pies y pico.

\* MERLIN, s. m. (ndus.) Merlin: cuerdas de tres hilos para relingar las velas: piola.

" MERLINER, v. a. (náut.) Relingar las velas, atarias con la cuerda llamada merlin: empalomar.

MERLON, o TREMEAU, s. m. (fort.) Merlon : pedazo de parapeto entre cañonera y canonera. En los castillos antiguos son al-

menas.

MERLUCHE, s. f. Merluza, truchuéla, pescada: dícese del abadejo, o bacalao.

\* MEROPS , s. m. Abejaruco : ave.

MERRAIN, s. m. Duelas, madera para toneles, que tambien se llama botada. || En la montería se llama *merrain* la materia ó madera de las astas de los venados.

MERULE, s. f. Merulio : especie de

hongo.

MERVEILLE, s. f. Maravilla, prodigio: | mal suceso.

milagro por exageracion. || C'est une merveille que de vous voir : es una maravilla, es un milagro, el ver & vmd.; ó por maravilla, por milagro, se le ve á vmd. || Faire merveilles: hacer prodigios, asombrar, en el modo de egecutar alguna cosa. || Jeune merveille: beldad, portento de belleza, en expresion poética. || Pas tant que de merveilles: no mucho que digamos, en estilo familiar. | (prov.) Se dice: promettre monts et merveilles: prometer montes de oro. | A merveille, exp. adv. A las mil maravillas, de prodigio , á la última perfeccion.

MERVEILLEUSEMENT, adv. Maravillosamente, pasmosamente: sumamente,

an extremo.

MERVEILLEUX, EUSE, adj. Maravilloso, admirable: y tambien peregrino por excelente. || (fig.) Extraordinario, singular : diçese por ironia del hombre extravagante y raro en sus opiniones, gustos, etc.

MERVEILLEUX (LE), s. m. La ficcion. la fábula : la parte de un poema épico, ó de un drama, en que entran los encantamientos, y la mitología. || Lo mas sublime y brillante : del estilo. || Generalmente se dice de todo lo que asombra , y embelesa.

MES, (pron. plural del singular mon, ma) Mis. En el plural es comun de dos en ámbas lenguas, mas no en el singular.

MES, (particula prepositiva en la composicion de muchas voces, cuya simple significacion se convierte en mal) Véanse las voces mésalliance, mésallier, mésarriver, mésavenir, mésestimer, mésintelligence. \* MÉSAIR, s. m. (picad.) Medio aire: paso del caballo.

MESAISE, s. m. (ant.) Incomodidad, in-

disposicion : del cuerpo. V. Malaise.

MESALLIANCE, s. f. Mal casamiento, casamiento desigual, casamiento bajo.

MÉSALLIÉ, ÉE, p. p. V. Mésallier. adj. Malcasado, esto es, casado con persona desigual, ó baja.

MESALLIER, v. a. Casar mal, bacer un mal casamiento, un casamiento bajo. Usase regularmente como verbo reciproco.

MESANGE, s. f. Paro: avecilla. || Mésange bleue : abejaruco : ave. || Mésange charbonnier: fringigalo: ave.

\* MESANIO, s. m. Mesanio: especie de

coral,

MESARRIVER, v. n. Suceder mal, salir mal, parar en mal. || Sil vous mesurrive, ne vous en prenez qu'à vous : si le sucede á vmd. algun mal, quéjese de sí mismo, échese á si la culpa.

\* MESAULE, s. m. (arquit. ant.) Patio interior de un edificio.

MESAVENIR, V. Mesarriver.

MESAVENTURE, s. f. Malayentura,

"MESCHIEF, s. m. (ant.) Malhado, des-

MÉSENTÈRE, s. m. (ans.) Mesenterio,

entresijo.

MÉSENTERIQUE, adj. m. f. Mesentérico: lo perteneciente al mesenterio.

MESESTIME, EE, p. p. V. Mésestimer.

adj. Desestimado.

MESESTIMER, v. a. Desestimar, menospreciar: no hacer caso. Desapreciar: tener en ménos de su justo valor á las cosas.

MESINTELLIGENCE, s. f. Mala inteli-

gencia, desunion, desavenencia.

MESIRE, s. m. (cirug.) Enfermedad del higado.

MESMERISME, s. m. Sistema de Mes-

mer sobre el magnetismo animal.

MÉSOFFRIR, v. n. Ofrecer poco. MESO-RECTUM, s. m. Mesorecto: membrana que retiene al intestino recto en

su lugar.

MESQUIN, INE, adj. Mezquino, tacano, misero: hablando de personas. | Mezquino, pobre, escaso: hablando de cosas.

MESQUINEMENT, adv. Mezquina-

mente.

MESQUINERIE, s. f. Mezquindad, es-

MESSAGE, s. m. Mensage, recado, ofi-

cio, que se lleva á uno por escrito.

MESSAGER, ERE, subst. Mensagero, mandadero : el que lleva los recados, y los avisos.

MESSAGER, s. m. Ordinario, cosario:

de un pueblo á otro.

MESSAGERIE, s. f. Olicio de ordinario, ó cosario público. || La casa ú oficina donde se registra y asienta lo que se entrega á los ordinarios de la diligencia . || Diligencia , ó coche de la diligencia : carruage público

para los viajantes.

MESSE, s. f. Misa : el sacrificio del altar. || Messe basse : misa rezada. || Messe haute: misa cantada. || Messe blanche: misa seca, ó en seco, la que se dice sin consagrar. | Messe de minuit : misa del gallo. Messe des morts: misa de difuntos, ó de requiem. | Messe en musique : misa solemne. || Grand'messe: misa mayor. || Première messe: misa nueva, la primera que dice un sacerdote. || Dire sa première messe, y en estilo vulgar chanter messe: cantar misa. || Servir la messe : ayudar á

MESSEANCE, s. f. Malparecer, repugnancia: lo que no es propio, ni correspondiente á las personas, y á su carácter,

etc.

MESSEANT, ANTE, adj. Malparecido, impropio: que nos es decente, o correspondiente.

MESSEOIR, v. n. Parecer mal, sentar mal, no ser propio, no ser decente à una per-

se conjuga como seoir, no se usa en infinitivo, sino en las terceras personas de los tiempos simples. Eg. cela messied à un pretre : eso no parece bien, no es decente à un clérigo.

MESSER, s. m. (fam.) Lo mismo que

mossire.

\* MESSETERIE, s. f. Cierto derecho de importacion que pagan en Constantinopla el calé y cueros curtidos.

\* MESSIDOR, s. m. Mesidor: décimo mes del calendario republicano de Francia , que comenzaba en 19 de junio y concluia en 18

de julio.

MESSIE, s. m. Mesias: el prometido de Dios en el Viejo Testamento: Jesus-Cristo. MESSIER, s. m. Meseguero, guarda : el que guarda los sembrados, ó las viñas.

MESSIEURS, s. m. (es el plural de monsieur: señor) Señores: es palabra de cortesia en el trato civil, como la de cabalieros.

\* MESSINE, ( geog: ) Mesina : .ciudad y

puerto de Sicilia.

MESSIRE, s. m. (es mas que monsieur, y ménos que monssigneur) Titulo de honor usado ántes en Francia en escrituras públicas por los nobles y éclesiásticos, que correspondia al *Mossen* en la Corona de Aragon, y al Don en la de Castilla. || Potre de *Messire Jean :* pera de Don Guindo: especie de pera de otoño.

MESTRE-DE-CAMP, s. m. Maestre de campo: voz de la milicia, que correspondia en otro tiempo à lo que es hoy un coronel, il Modernamente solo se decia en Francia de un coronel de caballería , y de dragones. || La mestre-de-camp: la coronela, la compañía coronela, la primera companía, hablando de un regimiento de caba-

\* MESTRIE, s. f. (ant.) Sabiduria.

MESURABLE, adj. y s. m. f. Mensura-

ble, que se puede medir.

lleria.

MESURAGE, s. m. Medicion, medida: accion de medir. || Medida : el derecho que se cobra por cada medida de áridos, ó de li-

quidos. || Salario de medidor.

MESURE, s. f. Medida: instrumento para determinar la cabida ó extansion de una cosa. || Medida, dimension: la extension de un cuerpo sólido en todas sus proporciones. || Medida, proporcion, correspondencia que guarda una cosa con otra. || Medida: la cantidad de sal, de mijo, de altramuces, etc. que cabe en el vaso en que se vande. | Medida : la cantidad de silabas en los versos. || Compas : el que se lleva en la música. L (fig.) Medida, disposicion, providencia: medina, expediente, que se toman para conseguir algun fin. Usase regularmente en plural. A mesure que: à proporcion que, conforme, segun, indicando el modo, ó la sona, a su caracter, etc. | Rete verbo, que | cantidad. | Al paso que, al mismo tiempo.

Kn lo sorense se dice : à far es à mesure que. V. Fur. || Outre mesure : desmedidamente, sin término. || Etre à la mesure, é etre hors de mesure : en la esgrima significa estar , ó no estar, sá distancia competente para tirar una estocada, ó resguardarse de ella. || Rompre la mesure : en la esgrima es retirarse, o desviarse, para no poder recibir la estocada del contrario. | (fig.) Dicese: rompre les mesures: desconcertar las medidas, desbaratar las ideas ó miras á alguno. || (id) Se dice: prendre ses mesures: tomar sus medidas, ó puntos, esto es, sus precauciones ó medios para lograr algun fin. | (id.) Dicese: mettre un homme hors de mesure : desbaratarle sus ideas. Battre la mesure: llevar el compas en la música.

MESURÉ, ÉE, p.p. V. Mesurer. | adj.

Medido. | Mesurado, comedido.

MESURER, v. a. Medir: la cantidad ó extension de una cosa. || (fig.) Medir, proporcionar: arreglar una cosa con otra. || (fig.) Dicese: mesurer ses discours, ses actions, ses démarches: mesurar, pesar, templar sus palabras, sus acciones, sus obras. || Mesurer ses forces contre un autre: probar, tantear, sus suerzas contra otro. || Mesurer son épée avec N. ó avec celle de N: medir ó probar las espadas, ó las armas, salir á renir, ó pelear. || Se mesurer avec N: medir lanzas, salir á la palestra, á competir, ó renir con F.

MESURER, s. m. Medidor: el que tiene

este oficio público.

MESURER, v. n. Usar mal, hacer mal

uso : de una cosa.

MESVENDRE, v. a. Malvender, hacer barato: dar por ménos de su justo precio.

MESVENTE, s. f. Barato, mala venta, venta a nienos precio.

METACARPE, s. m. (anat.) Metacarpo:

la palma de la mano.

MÉTACHRONISME, s. m. Metacronismo: anacronismo en colocar un hecho áutes del tiempo en que sucedió.

" METACISME, s. m. Metacismo: defecto

en la pronunciacion de la m.

METAIL, s. m. Materia compuesta en la cual entran varios metales. V. Métal.

MÉTAIRIE, s. f. Alqueria, quinteria,

cortijo, casa de labranza.

METAL, s. m. Metal, en términos del blasou se dice del oro y de la plata.

MÉTAUX, s. m. pl. Metales: en el bla-

son son el oro y la plata.

MÉTALEPSE, s. f. Metalépsis: sigura

retórica.

MÉTALLIQUE, adj. m. f. Metalico: lo que es de metal, ó le pertenece. || Metalico, numismático: que pertenece a medalias. || La métallique. V. Metallurgie.

MÉTALLISER, p. a. (quim.) Métal izar : dar soma metálica á una substancia cual-

**Cuinta** 

METALLURGIE, s. f. Metalurgia: parte de la química para elaborar y beneficiar los metales de las minas.

METALLURGISTE, s. m. Metalurgo: inteligente en la elaboracion y beneficio de

los metales.

MÉTAMORPHOSE, s. f. Metarmofosis: lo mismo que transformacion en leuguage comun. Dicese en sentido físico, y en el moral.

MÉTAMORPHOSÉ, ÉE, p. p. V. Métamorphoser. || adj. Transformado, convertitido, mudado en otra cosa.

METAMORPHOSER, v. a. Transformar, convertir: una cosa en otra diferente.

MÉTAMORPHOSER (SE), v. r. Transformarse, mudarse: en genio, costumbres, hábitos.

MÉTAPHORE, s. f. Metafora : figura

retórica.

MÉTAPHORIQUE, adj. m. f. Metafó-

MÉTAPHORIQUEMENT, adv. Metafóricamente.

\* MÉTAPHRASE, s. f. Traduccion literal.

\* MÉTAPHRASTE, e. m. Traductor literal.

MÉTAPHYSICIEN, s. m. Metafísico: versado ó docto en la metafísica.

MÉTAPHYSIQUE, s. f. Metafísica: parte de la filosofía racional.

MÉTAPHYSIQUE, adj. m. f. Metasisico: lo que pertenece á la metasisica.

METAPHYSIQUEMENT, adv. Metasisicamente.

MÉTAPHYSIQUER v. a. Tratar un asunto metafisicamente, ó de un modo abstracto.

METAPLASME, s. m. Metaplasmo: alteración de una palabra, autorizada por el uso; como aguacil por alguacil, etiopio por etiópico.

MÉTASTASE, s. m. (medic.) Metastasis: repentina mutacion de una enfermedad de una parte á otra, sea del interior al exterior, ó al contrario.

METATARSE, s. m. (anat.) Metatarso:

empeine del pie.

MÉTATHESE, s. f. (gram.) Metatésis : la mutacion de una silaba o letra de un lugar de la diccion á otro.

MÉTAYER, ÈRE, subst. Quintero, casero, colono: de una hacienda, ó granja.

METEIL, s. m. Morcajo: trigo mezclado con centeno, ó sea pan terciado.

\* MÉTEL, s. m. Especie de estramonio : planta.

MÉTEMPSYCOSE, s. f. Metensicosis: transmigracion de las almas.

MÉTÉORE, s. m. Metéoro: fenómeno que se forma y aparece en el aire.

\* MÉTÉOROLOGIE, s. f. Meteorologia; ciencia que trata de los metéoros.

METEOROLOGIQUE, adj. m. f. Me- un cention tro cubico de agua, es la unimid teorológico: perteneciente a la meleoro-

logía. MÉTHODE, s. f. Método: modo de hacer ó decir una cosa con buen órden y regla.

Costumbre, estilo, modo de hacer las cosas o de portarse.

MÉTHODIQUE, adj. m. f. Metódico. NETHODIQUEMENT, adv. Metodica-

MÉTICULEUX , EUSB , adj. (poc. us.)

Meticuloso: medrosillo.

METIER, s. m. Oficio: profesion, egercicio. En su primitivo y general significado se dice de un arte mecánico. En estilo figurado, y tambien jocoso, se dice de las armas, de la guerra, de la abogacia, y de otros egercicios y ocupaciones liberales y nobles. || Telar, bastidor : en que se trabaja ó hace alguna labor. | Tablitas: barquillos, suplicaciones: dicese tambien: petit métier. || (prov.) Dicese : chacun son nietier : quien lus sabe las tañe. || (id.) Se dice: donner un plat de son métier: presentar fruta de su jardin, obra de su casa, ó de su cosecha, esto es, de su ingenio, de sus manos. (id.) Dicese: être du métier: ser del oficio, de la vida airada: dícesa de una ramera, de una muger de mala vida. || (id.)| Se dice: faire métier et marchandise d'une chose: hacer una cosa jugando, hallarsela liecha, esto es, hacerla bien de puro hábito. || (id.) Dicese: etre de tout métier: ser un Petrus in cunctis.

METIS, ISSE, adj. Mestizo, y tambien genizaro. | Mestizo: se dice do los animales,

y si es perro se llama atravesado.

METONOMASIE, s. f. Metonomasia: mutacion de un nombre propio por medio de la traduccion, como Cartesio por Descurtes.

METONYMIE, s. f. (retor.) Metonimia: figura que se comete tómando la causa por el efecto: el continente por el contenido.

METOPE, s. f. (arquit.) Metopa: la distancia que tienen entre si los triglifos del

orden dórico.

METOPOSCOPE, s. m. f. Metoposcopo: el que pretende conocer las inclinaciones de la persona, por los lineamientos del rostro.

METOPUSCOPIE, s. f. Metoposcopia: arte de conocer las inclinaciones de una per-

sona, por las facciones del rostro.

METRE, s. m. (ant.) Metro: lo mismo que verso, poesía. V. Vers, poésie. Metro: unidad de medida, y fundamento de todas las demas, en el nuevo sistema de Francia. Es la diez millonesima parte del cuarto de un meridiano terrestre, y equivale à 3 pies castellauos y 5889 diez milésimas, que vienen á ser muy poco mas de 7 pulgadas. El decimetro cúbico, es la unidad [

de peso, y se llama gramo.

METRETE, s. f. Metreta: medida ateniense para liquidos, que contenia cien libras de agua de su peso, que corresponden à 56 libras y media del peso de Castilla; por consiguiente contenia muy cerca de trece azum bres.

METRIQUE, adj. m. f. Métrico: lo que pertenece al metro. | Un vers metrique: verso compuesto de silabas largas y breves.

METRIOUE, s. f. Métrica: parte de la música antigua, para la medida de las silabas.

MÉTROMANE, s. m. Metromaniaço : el

que tiene la mania de hacer versos.

MÉTROMANIE, d. f. Metromania, mania de hacer versos. | ( medic. ) Kuror ute-

rido. V. Nymphomanie.

METROPOLE, s. f. Metropoli: ciudad capital en el lenguage de la antigüedad. [ Metropoli: ciudad arzobispal en el leuguage moderno. || Metropoli : se dice tambien de un estado o nacion de Europa, respeçto de sus colunias en América.

METROPOLITAIN, s. m. Metropolitano:

el arzobispo.

METROPOLITAIN , AINE , adj. Metropolitano, arzobispal; que pertenece a la nutra, ó silla metropolitana.

METS, s. m. Manjar, plato, vianda. METTABLE, ddj. m. f. Lo que se puede poner, o usar, lo que es de moda, como vestidos, ropas. Usase solo con la negativa ; cet habit, ce linge, co manteau, cette robe n'est pas mettable, o n'est plus mettable.

METTEUR EN ŒUVRE, s. m. Artista que monta piedras: engastador en oro, o

plata.

METTRE, v. a. Meter: poner: colocar. Esta voz tiene un uso tan extenso en frances, que muda su significación segun las otras voces á que se junta, como en los egemplos siguientes. || (imp.) Dicese: mettre en train: imponer en la prensa. Il Mettre à couvert de: abrigar, resguardar de : mettre à l'amende : multar, imponer una multa. || Mettre à la voile : hacerse á la vela , dar la vela .|| Mestre à part: separar. Mettre au carcan: poner á la argolla, sacar á la vergüenza, poner en la picota. || Mettre au jour un ouvrage: sacar, dar á luz una obra. || Mettra au hasard: aventurar, arriesgar. Mettre de l'argent à intérét : dar dinero à intères, à premio. Mettre des troupes en telendroit: apostar, abocar tropas en tal parage. | Mettre en crédit: acreditar. Mettre en gage: empeñar. Mettre en mire ; pointer le canon : apuntar, poner en punteria, asestar la artillería. Mettre en peine: inquietar, dar cuidado. Mettre en prison: encarcelar, poner en la carcel. | Mettre en repos : aquietar, sosegar. | Mettre fin: dar fin, concluir. | Mestre de medida de capacidad, y se llaire bro: nors de cour, es de procès: absolver de la

instancia. Mettre la tête à la fenetre: asomarse por la ventana. || Mettre la main eur le collet à quelqu'un : cogerle por los cabezones, echarle la garra, prenderle. Mettre le holà: poner en paz. || Mettre L'épée à la main : echar mano à la espada. Mettre les fers aux pieds: echar grillos. Mettre pied à terre : echar pié à tierra, apearse. || (fig. y fam.) Se dice: mettre de Leau dans son vin: bajar la colera, aflojar, moderarse en sus pretensiones. || (id.) Dicese: mettre la bride sur le cou : soltar la brida, el ronzal. || (id.) Se dice: mettre le cœur au ventre: hacer de las tripas corazon. | (1d.) Dicese: mettre son bonnet de travers: subirsele el humo á las narices, amoscarse: enojarse. Mettre la main sur quelqu'un: ponerie, levantarie la mano. Il Mettre la main sur la conscience : meter mano en su pecho. Mettre lu main à la pâte : poner manos à la obra, apechugar con una cosa.

METTRE (SE), v. r. Vestir: ponerse la ropa. || Un tel se met bien, ó il est bien mis: fulano viste bien, va bien puesto, ó se pone bien la ropa. Lo mismo se dice en sentido contrario: il se met mal, ó il est mal mis. || Se mettre a couvert, en sûreté: ponerse en cobro, en salvo. || Se mettre à: ponerse a, empezar à. || Se mettre à table: sentarse à la mesa, ponerse à comer. || Se mettre en ménage: poner casa. || Se mettre en réputation: empezar à tener reputacion. || Se mettre un jeu: ponerse, ó empezar à jugar.

MEUBLE, s. m. Mueble, alhaja, trasto:

de casa.

MEUBLE, adj. m. f. (for.) Dicese biens meubles: bienes muebles: lo contrario de biens inmeubles: bienes inmuebles, ó raices. || Terre meuble: tierra liviana, ó floja.

MEUBLÉ, E.E., p.p. V. Meubler. || adj. Mobiado, alhajado. || (fam.) Dicesa: bouche bien meublee: la del que tiene buena herramienta, esto es, buena dentadura.

MEUBLER, v. a. Amuehlar, alhajar: adorpar con muehles. || (fig.) Adornar, enriqueceer. || Meubler la tête: poblar la memoria.

MEUGLEMENT, MEUGLER, V. Beu-

glement, beugler.

MEULARD, s. m. Muela, o piedra de molino cuyo diametro es muy grande.

MEULARDE, s. f. Muela o piedra de

molino, cuyo diámetro es mediano.

MEULE, s. f. Muela, ó piedra de molino. || Muela, ó piedra de amolar. || Pila, ó hacina de heno. || Rodeta : de la asta del ciervo.

MEULEAU, s. m. Muela, ó piedra de molino, cuyo diámetro es muy pequeño.

MEULIER, s. m. El que hace muelas ó

piedras de molino.

MEULIERE, s. f. Dicese: pierre meulière: la piedra de moler, ó de molino.

MÉUM, ó MÉON, s.m. Meyon, ó meu: yerba muy olorosa, que las bestias devoran con ansia, y se reputa como muy útil en la medicina.

MEUNIER, IEBE, s. Molinero, y tambien tahonero. || (prov.) Dicese: devenir d'évêque meunier: ir de rocin à ruin.

MEURTRE, s. m. Homicidio, asesinato. || Crier au meurtre: dar voces, gritar alguno que me matan: y en estilo figurado y familiar es clamar al cielo, quejarse altamente, pedir venganza de alguna injusticia, ó agravio. || (id.) Dicese: c'est un meurtre de: es una gran lástima que, es una perdicion que.

MEURTRI, IE, p. p.V. Meurtrur. || adj.

Magullado, golpeado.

MEURTRIER, IERE, subst. Homicida,

matador: asesino.

MEURTRIER, IERE, adj. Mortisero, mortal, sangriento. || Les armes à seu sont plus meurtières: las armas de suego son mas mortiseras. || Des traits meurtriers: tiros mortales. || Bataille, siège meurtrier: batalla, sitio sangriento.

MEURTRIERE, s. f. Saetera, tronerilla,

para disparar flechas, o arcabuces.

MEURTRIR, v. a. Magullar, hacer una contusion, acardenalar, hacer un cardenal. || Magullar, golpear : dicese de la fruta golpeada de la piedra, ó de la caida.

MEURTRISSURE, s. f. Magulladura, contusion, golpe, y tambien el cardenal que

queda senalado.

MEUTE, s. f. Jauria: cuadrilla de perros podencos en una cazería. || Chef de meuto: perro guion de la jauria, el mas diestro que va delante persiguiendo la caza. ||
(fig. y fum.) Capataz, gallo: el sugeto que
lleva la voz, ó la mano en una comunidad,
junta, etc

MÉVENDRE, MÉVENTE, V. Mesven-

dre, mesvente.

\* MEXIQUE, (geog.) Mégico: ciudad y reino de América.

MEZAIL, s. m. (blas.) El frente ó parte

delanțera del yelmo.

MÉZAIR, s. m. (picad.) Medio aire.

\* MÉZANGE, ó MÉIGE, s. f. Camarote
del comitre en las galeras.

MEZERON, s. m. Laureola hembra:

planta.

MEZZANINE, s. f. (arquit.) Entre-

MEZZO-TERMINE, s. m. Árbitro: elegido para terminar un asunto arduo, ó conciliar intereses opuestos.

MEZZO-TINTO, s. m. (voz tomada del

italiano) Estampa de humo.

MI, s. m. Mi : tercera nota, y voz del dia-

pason.

cion de muchas voces, y vale lo mismo que medio, ó mitad, y es sincope de demi)

Dicese figures à mi-corps: figures de medio cuerpo: à mi-chemin: à medio camino, à mitad del camino: à la mi-carême: à media cuaresma, ó à mitad de cuaresma: à la mi-avril: à mediados de abril, à mitad de abril.

MIASME, s. m. (medic.) Miasma: corpúsculos morbíficos que exhala un cuerpo enfermo de contagio, ó de un aire infecto.

MIAULANT, ANTE, adj. Que maulla. MIAULEMENT, s. m. Maullido, maullo, maido: la voz del gato.

MIAULER, v. n. Mauliar, mayer el ga-

to.

MICHE, e. f. Mollete, bodigo, panecillo. || (fig. y fam.) Dicese: celui qui donne les miches: el que reparte las peras, esto es, las gracias y mercedes.

" MICHEL, s. m. (n. p.) Miguel.

MICMAC, s. m. (fam.) Maula, entruchada, embudo.

MICOCOULIER, s. m. Lodoño, loto, al-

mez: árbol muy muy ramoso.

MICOCOULIERE, s. f. Almeza: fruta del lodoño, o almez.

MICROCOSME, s. m. Microcosmo, o

mundo abreviado.

MICROGRAPHIE, s. f. Micrografía : descripcion de objetos muy pequeños, para cuyo examen se necesita verlos por el microscopio.

MICROMETRE, s.m. Micrometro: ins-

trumento de astronomía.

\* MICROPHONE, s. m. f. Microfono: lo

que aumenta la voz y los sonidos.

MICROSCOPE, s. m. Microscopio: instrumento dióptrico para aumentar los objetos.

MICROSCOPIQUE, adj. m. f. Microsco-

pico: que corresponde al microscopio-

MI-DENIER, s. m. (for.) Mitad de las sumas empleadas en la mejora de la herencia de uno de los conjuntos por casamiento á expensas de todos.

MIDI, s. m. Mediodia: las doce del dia: la hora del medio dia. || Mediodia, sur: uno de los cuatro puntos cardinales del mundo, el opuesto al norte. || Tambien se dice del viento que sopla de aquella parte.

MI-DOUAIRE, s. m. (for.) Situado que un juez concede á la muger sobre los bienes

del marido.

MIE, s. f. Miga, migajon : del pan. ¶
Taita, mama : voz informe con que los niños llaman á sus amas. ∥ En otro tiempo se
usaba como partícula negativa, en estilo familiar : il ne voit mie, il n'écoute mie : lo
mismo que no ve, ó no oye, gota, ó pizca.

MIEL, s. m. Miel: de abejas. | Miel ro-

sat: miel rosada.

\* MIELLAT, s. m. MIELLÉE, MIELLU-RE, s. f. Ligamoza: la parte viscosa que se balla sobre las hojas de algunas plantas.

MIELLEUX, EUSE, adj. Meloso, de miel. || (fig.) Meloso, melifiuo : dulce, suave.

MIEN, ENNE, pron. pos. Mio, mia. MIEN (LB), s. m. Lo mio : así como

MIEN (LB), s. m. Lo mio: así como le tien: lo tuyo, y le sien: lo suyo. || Je ne demande que le mien: no pido sino lo mio, ó sino lo que es mio. || Les miens: los mios, esto es, mis parientes, deudos, descendientes.

MIETTE, s. f. Migaja, miaja: de pan.

MIEUX, adv. Mejor, mas bien. || Il se porte mieux: va, ó está mejor. || Mas: il vaut mieux faire des ingrats, que de manquer à l'humanité: vale mas hacer ingratos, que faltar à la humanidad. || A qui mieux mieux: à cual mejor, à porfia, à competencia. || Au mieux, tout au mieux: à mas y mejor, con toda perfeccion.

MIEUX (LE), s. m. Lo mejor: tomado substantivamente. Le rieux serait de n'en rien dire: lo mejor seria no hablar de ello.

MIEVRE, adj. m. f. (fam.) Travieso, revoltoso: hablando de un niño.

MIÉVRERIE, 6 MIÉVRETE, s. f. (fam.) Diablura, travesura : de niños.

MIGNARD, ARDE, adj. Lindo, polido, delicado. Melindroso, dengoso, mimoso. Faire le mignard: hacer del lindo, hacer el adónis.

MIGNARDEMENT, adv. Delicadamente, pulidamente: y tambien con melindre,

con mimo.

MIGNARDER, v.a. Mimar, contemplar: tratar con demasiada delicadeza á los niños.

MIGNARDISE, s. f. Mimo: melindre, dengue, dameria. || Chulada, gracia.

MIGNARDISES, s. f. pl. Caricias: re-

quiebros, cariños, cachonerías.

MIGNON, ONNE, adj. Cuco, lindo, bonito: dícese de las cosas. || Tomado substantivamente se dice de las personas, y vale el querido, el favorito: si se aplica á niños, es lo mismo que rorro, nene. || (fam.) Dicese: argent mignon: trapillo, ó hucha: el dinero para diversiones, el que uno aparta para sus gestos extraordinarios. || Péché mignon: el vicio favorito, el flaco.

MIGNONNE, s. f. Nomparel en cuerpo de breviario: grado de letra usado en la imprenta. || Especie de albérchigo, y ciruela.||

Miñana : planta.

MIGNONNEMENT, adv. Pulidamente,

delicadamente, con mucho filis.

MIGNONNETTE, s. f. Puntilla: encage muy fino. || Clavellina, clavel pequeñito. || Pimienta quebrantada.

MIGNOTÉ, ÉE, p. p. V. Mignoter. | adj.

(vulg.) Popado, acariciado.

MIGNOTER, v. a. (vulg.) Popar, contemplar: tratar con demasiado cariño á los niños.

\* MIGNOTIE, s. f. 6 ŒIL DE CHRIST, z. m. Oculus Christi, amelo : plants.

MIGNOTISE, e. f. Pucherito, mimo: caricia pueril.

MIGRAINE, s. f. Jaqueca, migraña:

dolor grande de cabeza.

MIGRATION, s. f. Emigracion, salida: pasage de gentes de un pais à otro para esta-

MIJAUREE, s. f. (joc. burk) Mona,

figurera, remilgada, gestera.

MIJOTER, v. a. V. Mignoter. || Entre cocineros es cocer lentamente.

MIL, V. Mille.

MIL, 6 MILLET, s. m. Mijo: cierta semilla.

MILAN, s. m. Milano: ave de rapiña.

\* MILAZZO, s. m. (geog.) Melazo: ciudad de Sicilia.

MILIAIRE, adj. m. f. Miliar: como gramos de mijo. Dicese con las palabras glande:

glándula, y fièvre: fiebre.

MILICE, s. f. Milicia, guerra: arte de hacer la guerra. Solo se dice en frances hablando de los antiguos. || Tropa, soldadesca: gente de guerra, o de tropa. | Milicias : cuerpos de paisanos y vecinos armados.

MILICIEN, s. m. Miliciano: soldado de

milicias.

MILIEU, s. m. Medio, centro de un cuerpo, ú objeto. || (fig.) Medio : lo que está entre dos extremos. | (id.) Medio, medio término, sesgo: que se toma ó propone en algun asunto. | Au milieu de : en medio de.

MILITAIRE, adj. m. f. Militar: lo que concierne á la milicia, a la guerra, á la tropa. | Architecture militaire : arquitec-

tura militar, fortificaciones.

MILITAIRE, s. m. Militar : soldado : hombre de guerra. || Tambien se suele tomar en frances como vos colectiva, que vale la milicia, el egército, ó el cuerpo de la milicia, las tropas.

MILITAIREMENT, adj. Militarmente.

MILITANTE, adj. Militante: se dice de

la iglesia.

MILITER, v. n. Militar: obrar una razon ó un motivo á favor, en contra de al-

guna opinion, ó sistema.

MILLE, adj. num. Mil: dies veces ciento. Mille écus: mil escudos. Tambien se dice indefinidamente por exagerar un número grande; como j'ai été mille fois chez vous: he estado mil veces en casa de vmd. || 11 reste encore mille choses à faire: quedau mil cosas que hacer. || En las fechas cuando despues de mille van otros números, se escribe mil: eg.: mil huit cent vingt six, etc.

MILLE, s. m. Milla: medida itineraria:

espacio de mil pasos geométricos.

MILLE-FEUILLES, 6 HERBE À LA COUPURE, a f. Ciento en rama : yerba de San Juan.

MILLE-FLEURS (EAU DE), . f. La orina de vaca tomada como remedio.

\* MILLĘ-GRAINES, V. Piment.

MILLÉNAIRE, adj. m. f. Milenario: lo que contiene el número de mil. || Como substantivo se dice de mil años, ó diez siglos.

MILLE-PERTUIS, s. m. Hipericon, co-

razoncilio : planta vulneraria.

MILLE-PIEDS, s. m. Ciento pies: in-

\* MILLE-PORES, s. m. Milépora : produccion porosa, llena de agujeritos.

MILLERET, s. m. Guarnicion: en los

trages mugeriles.

MILLESINE, s. m. Milésimo : año mil despues del nacimiento del Mesías.

MILLET, V. Mil.

MILLIAIRE, adj. Miliaria: dícese con la voz colonne: columna, y pierre: piedra. MILLIARD, s. m. y adj. (aritm.) Mi-

llar de cuento, mil millones.

MILLIASSE, s. f. (fam.) Millarada, millar: dícese por desprecio del número excesivo de cosas incómodas, como si digéramos enjambre.

MILLIEME, adj. m. f. Milésimo : el número que completa mil. || Usado como subs-

tantivo, significa la milésima parte.

MILLIER, s. m. Millar: número de mil.

Peso de mil libras. MILLIGRAMME, s. m. Miligramo: pesa de una millésima parte del grano, de las cuales se necesitan cincuenta para pesar tanto como un grano del marco de Castilla. \* MILLIMETRE, s. m. Milimetro: milésima parte del metro, que viene á ser muy poco mas de media línea del pié castellano.

MILLION, s. m. Millon, cuento: suma de diez veces cien mil. || Homme riche à millions: hombre de millones, hombre muy

acaudalado.

MILIMONNAIRE, s. y adj. m. f. Millo-

nario , ricazo , puderoso.

\* MILLIONNIEME, adj. m. f. Millonésimo : el número que completa un millon.

MULLIONNIEME, s. m. Millonésimo, ó millonésima parte : esto es, una de las porciones de un todo dividido en un millon de partes.

MILORD, s. m. Señor mio.

MIME, s. m. Mimo: bufon, ó gracioso. MIMES, s. m. pl. Mimos: representaciones hurlescas y satiricas.

\* MIMIQUE, adj. m. f. Mimico: lo per-

teneciente à los mimos.

\* MIMOLOGIE, s. f. Mimologia: imita-: cion de la voz y gesto de otro.

\* MIMOLOGUE, s. m. Mimólogo: el hábil

y el egercitado en la mimología. \* MIMOSA, s. f. Sensitiva: planta.

MINAGE, s. m. Derecho que el rey y los señores cobraban en Francia sobre cada emina 6 medida de granco.

MINARET, a. m. Minarete: torre cutre; blandas, que sau ser metales se sacan de los Turcos, desde doude anuncian las horas de oracion.

MINAUDER, v. n. Hacer carantonas,

hacer curocas, arrumacos.

MINAUDERIE, s. f. Carantonas, carocas, aiTuidacos.

MINAUDIER, IERB, J. Carantonero,

carminero.

MINCE, adj. m. f. Delgado: de poco grueso. || Esta voz entra en muchas frases del estilo figurado y familiar. Eg.: un esprit mince, un savoir mince, un mênte bien mince: un ingenio, un saber superficial, medianito: un corto mérito. Jouir d'un mince revenu: tener unas cortas rentas. Raison mince: razon débil, sútil. | Noblesse mince: nobleza baladí, de chicha y

MINE, s. f. Semblante, cara: y tambien gesto, y catadura en estilo familiar. ||Traza, aire, ademan: tómase por el modo de mirar, y de plantarse. | Mina, mineta : el sitio en que se crian los metales: y por extension se dice de las minas que se excayan en las fortificaciones. || Mina, o emina : cierta medida de áridos, algo mayor que la fanega castellana: 30 eminas de Paris hacen 41 fanegas: dicese de la vasija, y de la cantidad medida. || Mina : moneda antigua de los Griegos. | Faire des mines : hacer muecas, gestos, visages. | Faire la mine: poner gesto, ó ceño, mostrar enfado, ó disgusto. Faire bonne mine à quelqu'un: ponerle huen semblante, o recibirle con buen semblante. § Faire mine de : dar señal, tener epariencia de. | Avoir bonne o mauvaise mine: tener buena o mala cara, o traza, hablando de un guisado ántes de catarle. [[ (fam.)Se dice: avoir la mine d'avoir fait telle chose : tener traza ó señas de haber hecho tal cosa. | (id.) Dicese: avoir la mine d'étre riche, d'étre fou, etc.: tener traza de ser rico, de ser loco. Se dice : faire triste mine, o grise mine, à quelqu'un: ponerle mal semblante, o gesto. || (prov.) Dicese: faire bonne mine à mauvais jeu: hacer de tripas corazon : disimular sus cuitas, ó enojos. || De bonne mine, de maucuise mine: bien encarado, ó agestado, mal encarado, o agestado. Mine de plomb: a veces llaman asi (aunque impropiamente) la plombagina o runeral con que sa hace el lipiz pomeo.

MINE, EE, adj. Minedo.

MINER, v. a. Minar, una fortaleza. Cavar: como el agua á una piedra. || (fig.) Ir consumiendo una entermedad, ó las deudas.

MINERAI, s. m. Substancia de que se saca

el metal.

MINERAL, s. m. Quijo, ganga: la piedra en que están encerrados los metales cuando salen de la mina. | Mineral : dicese ae algunos cuerpos sólidos, y substanciae tidad.

mineras; como el azulre, el coltalto, el vitriolo , elc.

MINERAL, ALB, adj. Mineral: que es ó participa de minerales; como *sel mine*-

ral , eau minėrale.

MINERAL, s. ns. Mineral, quijo : el metal combinado con materias heterogéness conforme se saca de la mina.

MINERALISATION, s. f. (quim.) Mineralizacion: combinacion de la mina con

azufre o arsénico.

toma esta empresa.

MINERALISER, v. o. Mineralizar : reducir un metal à la forma de mineral.

MINERALOGIE, s. f. Mineralogia: ciencia que trata de los minerales, y minas de metales.

MINERALOGIQUE, adj. m. f. Mineralógico: lo perteneciente á la mineralogia.

MINERALOGUE, OMINERALOGISTE, s. m. Minerálogo : el que está instruido y versado en el conocimiento de los minerales.

MINET, ETTE, s. (fam.) Micho, micluto, morroncho: nombre que se da à los gatos y gatas por caricia.

MINEUR, s. m. Minador : el que abre minas contra una fortaleza sitiada. | Minero: el que trabaja en minas de metales , ó el que

MINEUR, EURE, adj. y s. Menor, pupilo : el que no ha llegado á la edad prescrita por las leyes para administrar sus bienes. Menor: lo contrapuesto à mayor. Dicese solo en los siguientes casos: Saint Jacques le mineur: Santiago el menor; l'Asie Mineure: el Asia Menor; l'Armenie Mineure: la Armenia Menor; excommunication mineurs: excomunion menor; ton mineur, tierce mineure : tono menor, tercera menor, en la música; ordres mineurs: órdenes menores; les quatre mineurs: los cuetro menores. Mineurs ó Frères Mineurs: Crailes Menores, por otro nombre Franciscos. [ Tambien son Clérigos Menores.

MINEURE (LA), s. f. La menor : en lógica se dice do la segunda proposicion de

un silogismo.

"MINEUSE, s. f. Minadora, oruga.

" MINHO, (geog.) Mino: rio de España en. Galicia.

MINIATURE, s. f. Miniatura: pintura en pequeño sobre vitela, ó papel terso.

"MINIATURISTE, s. m. Pintor en miniatura.

MINIÈRE, s. f. Minera: sitio de donde se sacan los metales, y minerales.

MINIME, s. m. Mínimo: fraile de San Francisco de Paula.

MINIME, adj. m. f. Pardo obscuro, o color de ala de mosca, como el del hábito de los Minimos en Francia.

MINIMUM, s. m. (matem.) Ninumo : el último grado á que se puede reducir una can-

incumbencia. | Ministerio, gobierno de un l ministro de estado, ó de un privado. | Ministerio : se toma como voz colectiva por el bagatela. cuerpo de ministros del despacho. | Ministère public: el oficio o las funciones del Fiscal en les Parlamentos.

" MINISTERIAT, s. m. Ministerio : el empleo y gobierno de ministro. V. Ministre.

MINISTERIEL, ELLE, adj. Ministerial. Dicese solo hablando del papa: chef ministériel: cabeza ministerial, por oposicion à chef essentiel : cabeza esencial, que es Cristo. Y en este estilo dogmático se dice pouvoir ministériel o puissance ministérielle: poder o potestad ministerial.

MINISTERIEL, ELLE, s. Ministerial:

el partidario de los ministros.

MINISTERIELLEMENT, adv. En for-

ma ministerial.

MINISTRE, s. m. Ministro, egecutor, instrumento que sirve para egecutar la voluntad de otro. En este caso tiene solo un sentido moral; como ministre des passions d'autrui; ministre des vengeances divines.

MINIUM, s. m. Minio: mineral encar-

nado que se emplea en la pintura.

MINOIS, s. m. (joc.) Palmito, carita: dicese de las mugeres, y de mocitos adamados.

MINON, MINETTE, s. Miz, miza, micho, micha, nombre con que se llama á un gatito, ó galita.

MINORATIF, s. m. (med.) Minorativo:

remedio que purga levemente.

MINORATION, s. f. (medic.) Minora-

cion, evacuacion leve.

MINORITE, s. f. Minoridad, menoredad: estado de un menor, ó pupilo, y tambien el tiempo que dura. En plural hablando de principes, minorités se llaman tutelas, ó tutorias, en sentido pasivo.

\* MINORQUE, ( geog. ) Menorca: una de

las islas Baleares.

MINOT, s. m. Medida de áridos, mitad

de la mina ó emina.

MINOTAURE, s. m. Minotauro: monstruo fabuloso que participaba del hombre, y del toro. || (astr.) Nombre que se da á in constelacion del sagitario y á la del cen-

MINUIT, s. m. Media noche. las doce de la noche. || La messe de minuit: la misa del gallo.

MINUSCULE, adj. y s. f. Minuscula:

MINUTE, s. f. Minuto: una de las sesenta partes de una hora, y de un grado de un circulo. || Minuta, borrador. || Nota original: se dice de las escrituras que quedan en el protocolo, del escribano.

MINUTE, EE, p. p. V. Minuter. | adj. Minutado: sacada la copia de un docu-

mento.

MINUTER, v. a. Minutar: hacer la mi-l caco, chuchumeco.

MINISTERE, s. m. Ministerio, cargo, muta, d el borrador. | (fig.) Trasar, fraguar : el hacer alguna cora.

MINUTIE, s. f. Minucia, menudencia:

MINUTIEUX, EUSE, adj. Minucioso, menudo: que se para en menudencias.

MINUTIEUSEMENT, adv. De un modo

minucioso.

MI-PARTIE, IE, adj. Partido por la mitad , dividido en dos partes iguales.||Empatado : hablando de votos, ó pareceres. || Chambres mi-parties : cámara compuesta de jusces, la mitad católicos, y la otra mitad protestantes.

\*MI-PARTIR, v. a. ( poc. us.) Medio

partir.

MIQUELET, s. m. Miquelete, o miguelete: fusilero de montaña en Cataluña. Tómase tambien por salteador ó bandolero.

MIQUELOT, s. m. Miguelito, muchacho que se junta con otros, y va en romería al monte de San Miguel. || (vulg.) Dicese: faire *le miquelot : me*ar agua bendita, afectar devocion y santidad.

\* MIQUINES, (geog.) Mequinez: ciudad y

reino en Berhería.

MIRABELLE, s. f. Mirabel : ciruela pu-

queña y amarilla.

MIRACLE, s. m. Milagro: suceso sobrenatural, ciecto del poder divino. | Milagro, maravilla: pasmo, asombro. || Cela se peut sans miracle : esto no pide arte del diablo, que es cosa fácil de hacer. | C'est un miracle de: es un prodigio, un portento de. [] (fam.) Se dice : cela se fait à miracle : eso está hecho de pasmo, estupendamente.

MIRACULE, EE, adj. Persona en quien

Dios ha obrado un milagro.

MIRACULEUSEMENT, adv. Milagrosa-

mente, por milagro.

MIRACULEUX, EUSE, adj. Milagroso:

y tambien estupendo, maravilloso.

MIRAILLE, EE, adj. (blas.) Matizado: se dice de las alas de las mariposas, y de la cola del pavo real.

" MIRAUDER, v. a. Mirar con atencion y

cuidado.

MIRE, s. f. Mira, punto: de un cañon de escopeta para apuntar. || Prendre la mire: apuntar, asestar un cañon de artillería.

MIRÉ, ÉE, p. p. V. Mirer. || adj. Apuntado, asestado. | Sanglier miré: jabalí alunado, cuyas navajas ó colmillos se encorvan hácia dentro.

MIREMENT, s. m. (ndut.) Calima.

MIRER, v. n. Apuntar: una arma de

ruego.

MIRER (SE), v. r. Mirarse al espejo: 6 en otro cuerpo terso que representa la imágen. \* MIRLIFLORE, s. m. (fam.) Pisaverde, currutaco.

MIRLIROT, V. Mélilot. MIRMIDON, s. m. ( joc. ó satir. ) Moni-

MIROIR, s. m. Espejo: de cristal, ó de [ acero. | (fig.) Espejo, egemplar, dechado: en este sentido es voz anticuada. | Miroir: mira entre mineros. Grand miroir, o glace: espejo de armar, de vestir, de cuerpo entero. Miroir ardent: espejo ustorio. Miroir d'acier : espejo de alinde, espejo de acero. || Miroir de poche: espejuelo de faltriquera. || Miroir de toilette : espejo de tocador. Miroir d'oiseleur: espejuelo para coger slondras. (fig.) Dicese: miroir de vertu, de patience: espejo, dechado de virtud, de paciencia, por egemplo. Es voz de poco uso hoy en dia. || Les yeux sont le miroir de l'âme : expresion figurada por la cual se denota que los diversos sentimientos del alma se manifiestan en los ojos.

MIROITE, EE, adj. Bayo obscuro: ha-

blando de caballos.

MIROITERIE, s. f. Espejeria: tienda ó

comercio de espejero. MIROITIER, s. f. Espejero : el que ha-

cu, ó vende espejos.

MIROTON, s. m. Ropa vieja: guisado de carne ántes cocida.

\* MIRTILLE, s. f. Idea; planta. V. Ai-relle.

\* MIRTILLES, s. f. pl. Murtones: bayas de arrayan.

\* MIS, s. m. (for.) Fecha: data del dia en que se ha puesto un pleito en la escribanía.

MIS, ISE, p. p. V. Mettre. | adj. Puesto, colocado. Dicese: bien mis, mal mis: de un hombre bien ó mal vestido; y de una muger, bien mise ó mul mise. | (fam.) Se dice: user de main-mise: sentar la mano, dar golpes á alguno.

MISAINE, s. f. (naut.) Trinquete, que tambien se llama mat de misains: palo ó ár-

bol de trinquete.

MISANTHROPE, s. m. Misantropo: el que aborrece la compañía de los hombres, ó huye de su trato.

MISANTHROPIE, s. f. Misantropia: aversion que tiene un hombre à la compañia

y trato de los demas.

MISCELLANKES, s. f. pl. Miscelanea: coleccion de escritos o tratados varios de ciencias y literatura. Hoy se dice en frances mélanges.

MISCIBILITE, s. f. Calidad de lo que se

puede mezciar.

MISCIBLE, adj. m. f. (fis.) Mezclable, incorporable: lo que se puede mezclar o

incorporar con otra cosa.

MISE, s. f. Partida de gasto, ó inversion de una cantitad, ó suma. || Dinero ó fondo que se pone en el juego, ó en una compañía de comercio. || Puja, postura: precio que se pone en una venta. || Etre de mise: hablando de moneda, ó dinero, es ser corriente, ó de recibo: hablando de personas, es ser presentable, poderse presentar, por razon de

su buena figura, é vestido: y hablando de razones y argumentos, es ser admisible, o válido. Iguales significados tiene con la negativa n'etre pas de mise. || (for. ) Se llama mise en possession: el acto de poner à algum en possesion.

MISERABLE, adj. m. f. Miserable: el que vive en miseria y necesidad. || Descrichado, lastimoso: hablando de muerte, fin, paradero. || Malo, ruin despreciable: hablando de libros, discursos, escritos. Usase tambien como substantivo, y vale pobre infelis, ó hombre muy necesitado.

MISÉRABLEMENT, adv. Miserable-

mente.

MISERE, s. f. Mineria, laceria, extrema desdicha, y pobreza. || Trabajo, pension: cosa dura, y pesada. || Flaqueza, defecto: imperfeccion moral. || (fam.) Miseria: por cortedad, ó zosa poca. || Il m a envoyé una misere: me ha enviado una miseria. || (fam. y fig.) Dícese: collier de misere: potro, remo, esto es, trabajo continuo, y pesado.

MISERERE, s. m. Dicese del tiempo que se puede gastar en rezar un miserère : así como en español se suele contar el tiempo por credos, ó estaciones. || Miserere : dicese de una enfermedad mortal, llamada cólico-volvo, en la cual se echan los excrementos por

la boca.

MISÉRICORDE, s. f. Misericordia: compasion y socorro del inteliz. || Misericordia: gracia, remision, perdon. || En las sillas de coro es la palomilla que hay debajo del asiento, que sirve para apoyarse cuando se está levantado. || Crier miséricorde: poner los gritos en el cielo: dícese del que padece excesivos dolores, etc. || Étre à la miséricorde de quelqu'un: estar á la clemencia, ó discrecion de alguno. || Miséricorde! à l'aide, miséricorde! compasion! favor! que me matan, que me roban, etc.

MISERICORDE! interj. Ay, Jesus! Dies mio! para denotar admiración, ó susto.

MISÉRICORDIEUSEMENT, adv. Misericordiosamente.

MISÉRICORDIEUX, EUSE, adj. Misericordioso.

MISOMESSE, s. m. Enemigo declarado de la misa.

MISSEL, s. m. Misal: el libro que sirve

para decir misa.

MISSION, s. f. Mision: comision, y tambien poder, que recibe una persona enviada para egecutar algun encargo. Mas particularmente se dice por lo tocarte à la religion: como la nuission des apôtres: la mision de los ápostoles. Mision: dícese de un námero escogido de eclesiásticos destinados á convertir gentiles, ó á instruir fieles. Mision: la predicación de estos misioneros.

MISSIONNAIRE, s. m. Misionero: el sacerdote que está empleado en las misiones. MISSIVE, s. f. adj. Misiva. Dícese con

Carta: lettre misive: carta misiva. Tam- | mezclado con cosas de diserente natura-Dien se usa como substantivo en frances, pero en estilo jocoso: il m'a envoye une longue missive, es como si digéramos me espetó una larga espistola.

\* MISTIFICATION; MISTIFIER, V.

Mystification, mystifier.

MITAINE, s. f. Miton, y manguito: guante sin dedos para mugeres. || Onguent miton mitaine : remedio que ni mata ni sana, que ni hace dano ni provecho. || (fig.) Papel mojado: medio inútil para el logro de

MITE, s. f. Mita, tarma, arador: insecto

muy pequeño.

MITELLE, PETITE MITRE, SANICLE, CORTUSE D'AMERIQUE, s. f. Sanicu-

la , mitrilla : planta.

MITHRIDATE, s. m. Mitridato: antidoto: composicion de varias drogas. || Vendeur de mithridate: curandero, charlatau; y en estilo figurado y familiar es chacharero, charlante.

MITIGATION, s. f. Mitigacion, suavi-

MITIGE, p. p. V. Mitiger. | adj. Miti-

MITIGER, v. a. Mitigar, moderar, sua-

vizar lo riguroso, ó áspero.

MITON, s. m. Miton: guante sin dedos,

y solo para el braso.

MITONNE, EE, p. p. V. Mitonner. adj. Calado, empapado. [[ (fam.) Mimado, acariciado.

MITONNER, v. n. Empaparse, calarse: cocer mansamente una cosa en caldo, ó salsa.

MITONNER, v. a. (fig.) Pasar la mano por el cerro, popar: acaticiar, halagar. ( fam.) Dicese: mitonner une affaire: apanar, rodear, entietener, ir disponiendo un negocio para que tenga buen éxito.

MITOYEN, ENNE, adj. Medianero, medio. || Mur mitoy en : pared medianera, ó divisoria. | Avis mitoyen: parecer medio. || Parti mitoyen: partido medio, ó término

medio.

\* MITOYERIE, . f. Medianería: término ó límite de dos cases ó heredades, contiguas, separadas por una pared comun.

NITRAILLE, s. f. Metralla: de un canon de artillería. | Moralla, municion: dícese por desprucio de toda obra de mercería, ó quinquillería de surtido comun.

\* MITRAL, ALE, adj. De figure de mi-

tre.

MITRE, s. f. Mitra: de obispo. || Tambien se llamala mitra cierto tocado alto que llevaban las damas grieges, y despues las romanas.

MITRE, EE, adj. Mitrado.

MITRON, s. m. Mozo de tahona. En frances se dice por desprecio, como en español marmiton, ó galopo.

MIXTE, s. m. Mixto, compuesto: cuerpo ó substancia compuesta de cosas de diterente naturaleza.

MIXTILIGNE, adj. m. f. (geom.) Mixtilineo: lo que se forma de una recla y una curva.

MIXTION, s. f. Mixtion, mixtura: mez-

MIXTIONNE, p. p. V. Mixtionner. adj. Mixturado, mezclado.

MIXTIONNER, v. a. Mixturar, mez-

MNEMONICIEN, IENNE, s.El que sabe y practica el arte llamado mnémonique.

MNEMONIQUE, adj. m. f. Dicese: art, moyens mnémoniques: arte, medios mnemónicos.

NNÉMONIQUE, s. f. Muemonica. memoria artificial : arte de ayudar la me-

MNEMONISATION, s. f. Mnemonizacion: la accion de mnemonizar, y tambien lo que se ha mnemonizado.

MNÉMONISER, a. a. Mnemonizar: va lerse de la muemónica para aprender alguna

MNEMONISTE, V. Mnémonicien.

MNEMOTECHNIE, V. Mnemonique, como substantivo.

MNEMOŢECHNIQUE, V. Mnemonique,

como adjetivo.

MOBILE, adj. m. f. Movil, moble, movible. || (fig. ) Inconstante, instable. || Fetes mobiles: fiestas movibles.

MOBILE, s. m. Móvil, motor : dícese en sentido físico, y moral. || Premier mobile: primer movil: en la antigua astronomia se decia de la esfera superior, que llevaba consigo à las demas inferiores.

MOBILIAIRE, o MOBILIERE, adj. Lo

que pertenece al ajuar.

MOBILIER, ERE, adj. (for.) Mueble: lo contrario de raiz en materia de haberes, y hienes. | Biens mobiliers: hienes muebles, que no sou raices, ni fincas.

MOBILIER, e. m. (voz colect.) Ajuar: los muchles y alhajas que posee, deja, o

hereda alguno.

MOBILITE, s. f. Movilidad: la facilidad de ser movida una cosa. || (fig. ) Veleidad, inconstancia.

MOCA, s. m. Moca: café de Moca.

" MOCHE, s. f. (com.) Seda en rama, sin tenir ni preparar.

MODALE, adj. (log.) Modal: proposicion que contiene algunas condiciones, o restricciones.

MODALITÉ, s. f. Modo, modifica-

MODE, s. m. (filos.) Modo: modo de MIXTE, adj. m. f. Mixto, mixturado, ser. | (gramát.) Modo: en la conjugacion de los verbos. [] (mús.) Modo: el tono en que s

está compuesta una pieza.

MODE, s. f. Moda: el uso y estilo corriente y mas moderno en las cosas que dependen del gusto, y del capricho. | Etre à la mode: privar, tener gran crédito, ser mny hien recibido.

MODELE, e. m. Modelo: petron, lo que sirve de original. [ (fig.) Modelo, decha-

do : para la imitacion.

M()DELER, v. a. Hacer el modelo, ó sacar el modelo : de una obra que idea un estatuario, ó escultor. | Se modeler sur: imitar, seguir el modelo, ó dechado de

\* MODENATURE, e. f. ( arquit. ) Miem-

bros, o molduras.

MODÉRATEUR, TRICE, e. Moderador, regidor, rector : el que dirige y gohierna. Solo se usa en estilo culto, porque en el ordinario seria pedantería.

MODERATION, s. f. Moderacion, modo , templansa. || Moderacion , rebaja ; reduccion en los precios, tributos, penas, etc.

MODERE, EE, p. p. V. Modeter. || adj. Moderado, comedido a arreglado. | Moderado, templado.

MODEREMENT, adv. Moderadamente,

con moderacion.

MODERER, v. n. Moderar, templar, reprimir. || Moderar, rebajar, reducir: los precios excesivos de las cosas.

MODERER (SE), v. r. (fig.) Moderarse,

contenerse, comedirse.

MODERNE, adj. m. f. Moderno: lo nuevo, lo reciente, respecto del tiempo presente. || Usase como substantivo plural, hablando de autores por contraposiciou á los antiguos.

MODESTE, adj. m. f. Modesto, moderado: lo contrario de presumido, y vano. Modesto: lo mismo que honesto y recatado en las mugeres. Avoir une opinion, des sentimens modestes de soi-même : tener desconfianza de sí mismo. || Couleur modeste: color honesto, nada sobresaliente.

MODESTEMENT, adv. Modestamente, moderadamente: con moderacion, ó mo-

destin.

MODESTIE, s. f. Modestia, moderacion: lo contrario à presuncion y vanidad en las acciones y palabras. || Modestia: honestidad y recato en las mugeres.

MODICITE, s. f. Cortedad, poquedad, liablando de precios, rentas, sueldos, gas-

MODIFICATIF, IVE, adj. Modificante. Usase tambien como substantivo, particu-

larmente en la gramática.

MODIFICATION, s. f. Modificación, restricción, limitación, mitigación: ha-Islando de leyes, ordenanzas, contratos. || Modificacion: en términos filesólicos es el modo ó manera de ser, bajo del cual consideramos á un entc.

MODIFIE, EE, p. p. V. Modifier. [adj. Modificado.

MODIFIER, v. a. Modificar, snavizar. moderar, restringir: hablando de clausalu y artículos de ordenanzas y contratos.∦Modificar: en lo didascálico es dar un modo, una manera de ser á un ente.

MODILLON, s. m. (arquit.) Modillon,

canecillo.

MODIQUE, adj. m. f. Reducido, tenue, corto : liablando de precios , rentas, sueldos, gastne.

MODIQUEMENT, adv. Moderadamente,

parcamente, reducidamente.

\* MODISTE, s. y adj. Modista: el que sigue las modas, ó afecta seguirlas.

MODULATION, s. f. (mús.) Modula-

cion.

MODULE, s. m. ( arquit. ) Módulo: medida para las proporciones de los cuerpos. (numis.) Módulo: el diámetro de um medalla, que es la magnitud de ella.

MODULER, v. n. (mús.) Modular: formar una canturia segun las reglas del

arte.

MOELLE, s. f. Meolio tuétano : y tambien médula en estilo culto, ó figurado. I Hablando de troncos de ciertos árboles y plantas, es meollo, ó corazon. || Moelle épinière : médula espinal. || Tirer o sucer *jusqu'à la moelle des os* : **saca**r ó chupar los tuétanos, sacar el corazon, ó los higados á alguno : consumirle el caudal , arruinarle.

MOELLEUSEMENT, adv. (fig.) Scavemente, duicemente, agradablemente.

MOELLEUX, EUSE, adj. Meduloso, con meolio : con tuétano : habiando de huesos. || l'astoso, jugoso : hablando de la suavidad y blandura de un paño ú otra tela, de un colorido, de un vino, de la voz de un cantor.

MOELLON, & MOILON, s. m. Morrillo: piedra ó pedazo de canto tosco.

MOEUF, V. Mode (término de grá-

matica).

MOEURS, s. f. pl. Costumbres: los habitos morales del hombre, que le hacen hueno, ó malo. Costumbres: hablando de naciones, ó paises, son el modo de persar, de vivir, y de gobernarse, que constituye el carácter poculiar de los naturales. A Avoir des mœurs: tener costumbres, esto es buenas costumbres. || N'avoir point de mœurs: no tener costumnres, esto es tener maiss costumbres.

MOFETTE, V. Moufette.

\* MOGES, s. f. pl. Las tripas de la mer-

luza , ó alladejo.

MOGOL, s.m. Dicese: le Mogol & le grand Mogol, habiando del emperador ó soberano del Indostan.

MOHABUT, s. m. Especie de tela de

las Indias.

MOI, s. m. f. (pron. pers. de la p. 1mera persona) Cuando se emplea como su- | rien de moins viai que cette nouveile: esta jeto de la oracion, se traduce yo, y cuando noticia es la que mas carece de verdad. || Il es el objeto ó régimen del verbo, me ó mi, segun los casos. Eg. Moi, qui vous ai tant aimė! yo, que tanto os he querido! || Il n'a pas écrit, ni moi non plus : el no ha escrito, ni yo tampoco. Il depend de moi: depende de mi. Il le tient de moi: lo sabe de mi ó por mi. || Adressez-vous à moi : dirijase vmd. á mi. || Dites-moi : decidme, o digame vmd. || Menez - moi chez lui: liéveme ymd. à su casa. || Moi-même : yo mismo. A moi-même: a mi mismo. Par moi-même: por mí mismo, etc. | A moi (especie de interj. para llamar): aca conmigo! acá todos! Quant à moi: por lo que á mi toca, ó por mi. || A moi! Interjeccion que usa el que quiere pedir, auxi-

MOIGNON, s. m. Muñon, soquete: el trozo de un miembro cortado que queda en el cuerpo.

MOINAILLE, s. f. (voz de desprecio)

Fraileria: monaquismo.

MOINDRE, adj. comparat. m. f. Menor, inferior en calidad ó cantidad comparativamente. || La. moindre chose : la mas minima cosa. || Je ne lui ai pas dit le moindre mot: no le he hablado palabra, ó la mas mi-

nima palabra.

MOINE, s. m. Monge: hablando de religiosos en general de cualquiera órden. Fraile: cierto monstruo marino. || Fraile: en la imprenta es aquel pedazo de plana que quedo à medio señalar. Tumbilla, calentador de cama, en forma de caja, ó atand. Moine bourru: coco, cancon, fantasma; voz con que se amedrenta á los niños; y en estilo figurado y familiar se dice vinagre, del hombre áspero, y de mal humor. Moine lai: lego, fraile lego. || L'habit ne fait pas le moine : el hábito no hace al monge. || Gras comme un moine : dícese del

hombre muy gordo.
MOINEAU, s. m. Gorrion, pardal: pájaro. | En términos de fortificacion, llámase moineau lo que en español falsabraga, que era un rebellin chato para cubrir una cortina del muro. | Cheval moineau: caballo tronzo.||(prov.) Dicese: tirer sa poudre aux moineaux: gastar la pólvora en salvas.

MOINERIE, s. f. (voz de desprecio) Frailada: accion frailesca, ó frailuna.

MOINESSE, s. f. (voz de desprecio)

Monja: como si se digera fraila.

MOINILLON, s. m. Frailuce, frailecillo. MOINS, adv. comparat. Ménos. A moins que: à menos que, sino es que. Au moins: a lo ménos. || Pour le moins: por lo ménos. | En moins de rien : en un no nada, | en un santiamen, en un instante. || Ni plus | TOME I

MOHATRA (CONTRAT), s. m. Mo- ni moins: ni mas ni ménos. || Il n'est rien hatra: cierto trato usurario, y prohibido. | moins que sage: de prudente muy poco tiene, o nada tiene de prudente. Il n'y a ne désire rien moins que : nada ménos desea sino.

> MOINS, s. m. Ménos. || Ily a du plus ou du moins dans cette affaire: hay su mas y ménos en este asunto. | Le moins, a. m. La mas minima cosa, lo mas minimo.

> MOIRE, s. m. Muer, ó mué: tafetan doble con aguas.

> MOIRE, EE, adj. Anubarrado, ondeado de aguas, haciendo aguas, ó imitando al muer : dicese de tegidos de seda.

> MOIS, s. m. Mes: la duodécima parte del año. || Mes, mesada : paga ó salario

MOIS, s. m. plur. Mes, menstruo.

MOISE, s. f. (carp.) Crucero, pieza de madera.

\* MOISE, s. m. (n. p.) Moises.

MOISI, IE, p. p. V. Moisir. [] adj. Mohecido, enmohecido.

MOISI, s. m. Moho: el vello que se cria con motivo de la humedad.

MOISIR, v. n. SE MOISIR, v. r. Mohecerse, enmohecerse, criar moho.

MOISISSURE, s. f. Corrupcion, putrefaccion, alteracion de una cosa, moho.

\* MOISON, s. m. (for.) Arrendamiento á mitad de frutos, hablando del quintero respecto al propietario. || Muison de drap: largo de una tela.

MOISONIER, s. m. Rentero, quintero: el que debe al dueño de un terreno la parte

que le toca de los frutos. V. Moison.

MOISSINE, s. f. Cuelga de uvas para

MOISSON, s. f. Mies, siega, segazon: tiempo de la siega. || Cosecha : de granos.

MOISSONNE, EE, p. p. V. Moissonner.

adj. Segado.

MOISSONNER, v. a. Segar, recoger las mieses, hacer la cosecha de granos. || (fig. y poet. ) Coger : laureles, palmas, etc. (id.) Arrebatar, cortar : la vida, el hilo de la vida.

MOISSONNEUR, EUSE, subst. Segador,

MOITE, adj. m. f. Húmedo, algo mojado: suele aplicarse al cuerpo humano mas que a otra cosa, como si se digera sudoso.

MOITEUR, s. f. Humedad, sudor.

MOITIE, s. f. Mitad: media parte de un todo. | ( fig.) Mitad, costilla : se dice de la muger con relacion el marido. || Partager par moitie : partir por mitad, o á medias. | Etre de moitié avec quelqu'un : ir à medias, ii d partir con alguno. || (adv.) Dicese: a moitie : medio. | A moitie mort : medio muerto: à moitié nue : medio desnuda

la mitad vacío, ó demidiado.

MOITIE, adv. Parte: medio. | Moitie homme, moitié femme: medio hombre, medio muger. | Moitié par habitude, moitié par amitie : parte por habito, parte por amistad. || De moi tie, expr. adv. que llega á significar lo mismo que demasiado: ce discours est trop long de moitié: este discurso es demasiado largo. A moitie cuit: medio cocido.

MOITIR, v. a. Dicese entre sabricantes de naipes : moitir le papier pot : mojarle de tal manera que le penetre el agua con 1-

gualdad.

MOKA, & MOCA, s. m. Cafe de Moca.

MOL, OLLE, V. Mou.

MOLAIRE, adf. Molar. | Dents molaires: muelas, ó dientes molares.

MOLDAVIQUE, s. f. Moldávica, o to-

romiil de Canarias : planta.

MOLE, s. m. Muelle: de un puerto, o de un embarcadero.

MOLE, s. f. Mola: masa informe decarne

que suelen parir las mugeres.

MOLECULE, s. f. (fis.) Molécula, corpúsculo, particula.

\* MOLENE, . m. Gordolobo, verbasco:

planta.

\* MOLER, p. 74 (anat.) Tomar el viento en popa.

MOLESTE, RE, p. p. V. Molester. || adj.

Molestado.

MOLESTER, v. c. Molestar, vejar; ha-

cer una vejacion.

MOLETTE, s. f. Moleta: la piedra o guijarron para moler los colores. || Roseta: acicate de espuela. || Estrella en la frente del caballo. || Tumor en el corvejon de una caballería. || Rueda de cuenta : entre relogeros. ्री Garrucha ó rodete de cordonero.

MOLIERE, s. f. Pedrera, de donde se

sacan las muelas de molino.

MOLIERE, adj. m. f. Dicese: dent mo-

L'ère. V. Molaire.

\* MOLINE, s. f. Molina: lana de Molina de Aragon, que los Franceses extraen por la via de Bayona.

MOLINISME, s. m. Molinismo: doctrina

ú opinion de Molina acerca de la gracia. MOLINISTE, s. m. Molinista : el que si-

gue la opinion de Molina. MOLLASSE, adj. m. f. Blandujo, flo-

ion, lacio.

\* MOLLE, s. f. Haz de mimbres para cesteros. || Floje: haz de cercos ó aros para cubaros.

MOLLEMENT, adv. Blandamente, suaremente. | (fig. ) Tibiamente, con flojedad: hablando de obrar, trabajar. | (id.) Con molicie, con regalo: dicese del vivir, ó tra-

tarsc. MOLLESSE, s. f. Elandura, suavidad, neamente. pastosidad: hablando del tacto de los cuer-l

sonneau à moitié vide : tonel medio vacio : [ pos. ] (fig. ) Flojedad, desidia, poltronerie. | (id.) Molicie: regalo, delicia. | Mollesse des chairs: se toma por lo flojo ó folo de las carnes, que no arguye sanidad. [ (pint.) Morbidez: la pastosidad, ternura, 6 blandura de carnes en las figuras, imitando á la viveza y frescura de la carne viva.

MOLLET, ETTE, adj. Blando, snave, suavecito: al tacto. || Lit mollet: cama blauda, ó blandita. || Pain mollet : pan tierno y blando, mollete, bodigo. || OEufs mollets: huevos frescos, bebidos. | Avoir les pieds mollets: tener los pies delicados. Dicese del que anda con trabajo despues de haber pa-

decido en ellos.

MOLLET, s. m. Pantorrilla: como si digera la molla, ó lo mollar de la pierma. 🎚 Flequillo, flecuelo.

MOLLETON, s. m. Moleton: cierta tela

de lana cortada, y suave.

MOLLIERE, adj. m. f. Dicese: terres mollières: llamazar, lamedal, como se dice de ciertas tierras arcillosas, encharcadas.

MOLLIFIE, EE, p. p. V. Moilifier. adj. Molificado: ablandado, suavizado.

MOLLIFIER, v. w. Moliticar: ablander,

suavizar. Dicese en medicina.

MOLLIR, v. n. Ponerse blando, madurar. pudrirse: las frutas. || (fig.) Mollear, amollar, aflojar, blandear : ceder, doblarse. I Tropezar, ser blando de pies : se dice de los caballos. || Abonanzar.

\* MOLLOSSE, s. m. Moloso : pié de la poesía latina, que consta de tres silabas

largas.

\* MOLLUSQUES, s. m. pl. (hist. nat.) Moluscos: clase de animales blandos, sin articulaciones ni vertebras, pero con organos de circulacion, y nervios nacidos de un celebro; como el caracol, y la ostra.

MOLUQUE, s. f. Moluca, ó toronjil de

las Molucas.

" MOLUQUES, (geog.) Molucas: islas de la India.

MOLY, s. m. Moli : planta parecida al

\* MOLYBDATE, s. m. (quim.) Molibdato: cualquiera sal formada por el ácido melibdico y una base.

\* MOLYBDENE, s. m. Molibdena: cierto

metal.

\* MOLYBDIQUE, adj. (quim.) Molibdico (ácido) : el que tiene la molibdena por

MOMENT, s. m. Momento, instante. A tout moment, à tous momens: à cada instante, á cada momento. || Prendre quelqu'un dans le bon moment : cogerle de vena, de vez, en buena hora.

MOMENTANE, ÉE, adj. Momentaneo:

brevisimo, de cortisima duracion.

MOMENTANEMENT, adv. Momenta-

MOMERIE, s. f. (ant.) Momeria: mogi-

ganga, mascarada, máscara. [[ (fig. y fam.) [ Mogiganga, gatatumba : distraz, y fingimiento. || Momeria, figureria, monada.

MOMIE, s. f. Momia: cuerpo embalsamado por los Egipcios de un modo parti-

cular.

MOMON, s. m. (voz de máscaras en casa de juego ) En el juego de dados, puesta: en el de envite, parada à una carta.

\* MOMORDIQUE, s. f. Balsamina : planta. \* MOMUS, s. m. Momo: dios de las bur-

las, hijo del Sueño, y de la Noche.

MON, (pron. pos. de la primera persona) Mon ami, mon livre: mi amigo, mi libro. I Hace regularmente ma en el femenino; como ma mère, ma sœur: mi madre, mi hermana. Pero cuando al tal pronombre le sigue una vocal, ó una h no aspirada, se dice mon, asi en el femenino, como en el masculino : mon dme : mi alma, mon épée: mi espada; mon heure n'est pas venue : mi hora aun no ha llegado. Pero mon, ma, hacen en plural mes (mis). Mes amis, mes amies: mis amigos, mis amigas. Mon, ma: mio, mia. Ah! mon père: ay! padre mio. || Ha! ma mère: ay! madre mia.

MONACAL, ALE, adj. Monacal, cosa de religiosos: llámanse monges, ó frailes, ó regulares. En frances suele tomarse en sentido despreciativo, y entónces corresponde

á frailesco, ó frailuno.

MONACALEMENT, adv. Monacalmente: de un modo monacal, y tambien a lo

frailesco.

MONACHISME, s. m. Monacato: el hábito, el estado de religioso, sea de monge, sea de fraile. || Frailería : dicese en sentido irreverente del cuerpo ó conjunto de órde-

nes, o comunidades de regulares.

MONADE, s. f. Ente simple, y sin partes, de que, segun el sistema leibnitziano, se componen los demas entes, ó substancias. Debe decirse tambien monada, siguiendo el mismo lenguage filosófico, y el origen griego de la voz monos.

MONARCHIE, s. f. Monarquia : el estado, ó gobierno monárquico. En frances tiene esta significacion; y no la de reino, o de dominios que obedecen á un monarca.

MONARCHIQUE, adj. m. f. Monár-

MONARCHIQUEMENT, adv. De un

modo monárquico.

MONARCHISTE, s. m. Monarquista:

partidario de la monarquia.

MONARQUE, s. m. Monarca; el soberano absoluto que gobierna solo un reino, o imperio.

MONASTERE, s. m. Monasterio, claustro: convento de monges, y mas se dice

hablando de monjas.

MONASTIQUE, adj. m. f. Monástico: cosa de religiosos, o regulares. Dicese siem-

pre en sentido serio, y reverente; á diseren-

cia de monacal.

MONAUT, adj. Dicese de un perro ó gato al que falta una oreja: chien monaut, chat monaus.

MONCEAU, s. m. Monton, y cúmulo,

en estilo culto.

MONDAIN, AINE, adj. Mundano, terreno: en sentido mistico es pegado y afecto á las cosas vanas y perecederas del mundo. Usase tambien como substautivo, y entónces se toma por hombre del mundo, ó terrenal. || Profano, vano.

MONDAINEMENT, *adv.* Segun el mun-

do, profanamente.

MONDANITE, c. f. Profanidad, vani-

dad mundana, o pompas del mundo.

MONDE, e. m. Mundo: se toma en general por el universo; mas en particular por el orbe, la tierra; y metafóricamente por la totalidad de los hombres, ó el género humano. || Gente , gentio ; muchedumbre , ó concurso de muchas personas. || Familia, criados: la gente de servicio. || Comitiva, escolta : las personas que van con una superior. Las gentes con quien vivimos, o hemos de vivir en sociedad. || Mundo : en la mística se toma por los hombres corrompidos, ó profanos. || Il n'y avait pas beaucoup de monde : no habia mucha gente. || Connaître le monde : conocer los hombres, ó su vida, y tratos. Connaître bien son monde: saber ó conocer bien con quien ha de tratar uno. || L'autre monde : la otra vida, la vida futura. || N'être plus de ce monde : vivir fuera del siglo, léjos de las cosas de este mundo. || Loger au bout du monde: vivir al cabo del mundo, en lo último del pueblo, ó del lugar. | (prov.) Dícese devoir à Dieu et au monde : estar ahogado de deudas. || Le Nouveau Monde: el Nuevo-Mundo, las Américas. || Le vieux ó l'ancien monde : el mundo, el orbe antiguo : las tres partes de la tierra antes de descubrirse la América. || C'est le meilleur homme du monde: es el mejor hombre del mundo. Depuis que le monde est monde : desde que mundo es mundo: desde mucho tiempo. Tout le monde est informé de votre conduite: cada uno, ó todos conocen vuestra conducta. | Avoir du monde; savoir bien son monde : tener mundo , ó mucho mundo. || Courir le monde : rodar mundo.

MONDE, adj. m. f. Puro, limpio

MONDÉ, ÉE, p. p. V. Monder. || adj. Mondado, mondo, limpio.

MONDER, v. a. Mondar, limpiar, pe-

lando. \* MONDIFICATIF, IVE, adj. (medic.)

Detersivo, detergente : dicese de los remedios que limpian.

MONDIFIE, EE, p. p. V. Mondifier. acj. Mundificado, purificado, limpio.

MONDIFIER, v. a. Mundificar, purificar, limpiar: dicese de ciertos remedios.

MONETAIRE, s.m. Artifice, acuñador de monedas y medallas; dicese solo de las antiguas. || Monetario : el armario ó cajon en que se guardan dichas monedas.

"MONFERRAT, (geog.) Monferrato:

provincia de Italia.

MONIAL, ALE, adj. (for.) Religioso, sa : dicese de la persona. Y de lo que concierne á ella.

MONIQUE, s. f. (n. p.) Monica.

MONITEUR, s. m. (poc. us.) Monitor, admonitor: el que da aviso y advertencia. MONITION, s. f. Monicion: advertencia por autoridad canónica.

MONITOIRE, s. m Monitorio: despacho eclesiástico con fulminaciones de censuras.

MONITORIAL, ALE, adj. Monitorio, monitorial: dicese de letras, ó cartas.

MONNAIE, s. f. Moneda: pieza de metal acuñada por autoridad soberana para las compras y ventas. Zeca, o fábrica de moneda. || Moneda suelta, esto es, pequeña: que sirve para trocar, volver trueques. || El valor de una moneda de oro ó plata, que componen otras de menos precio. || Cour de | monnaies: real junta de moneda que habia en Francia. \| Hôtel des monnaies: real casa \| de moneda. || (fig.) Dicese: payer en même monnaie: pagar en la misma moneda, volver injuria por injuria. | (fam.) Se dice: payer en monnais de singe: pagar á coces, dar una coz : dar mai pago.

MONNAIERIE, s. f. Selio: el parage donde se acuñan las piezas en las casas de

moneda.

MONNAYAGE, s. m. Monedage, braceage: la labor de l'abricar la moneda, y el derecho que se lieva por el cuño.

MONNAYE, EE, p. p. V. Monnayer. | adj. Acuñado, batido, hecho moneda. ||

Amonedado.

MONNAYER, v. a. Hacer moneda, acunar, batir, fabricar: piezas determinadas. Tambien se dice amonedar en general.

\* MONNAYERE, s. f. Opoponaco: planta. MONNAYEUR, s. m. Monedero: el que hace y acuna la moneda. || Faux monnayeur: monedero falso.

\* MONOCÉROS, s. m. Monoceronte:

nombre del unicornio.

MONOCLE, s. m. (opt.) Monoculo: an-

teojo para solo un ojo. V. Lorgnon.

MONOCORDE, s. m. Monocordio: instrumento músico parecido al clavo, pero mucho menor.

\* MONOGAME, s. m. f. Monogamo: el

due solo se ha casado una vez.

MONOGAMIE, s. f. Monogamía: estado

de los que han casado una sola vez.

MONOGRAMME, s.m. Monograma: cifra que contiene las letras del nombre de una persona.

MONOLOGUE, s. m. Monologo, soliloquio : escena de una pieza de teatro.

\* MONOME, s. m. (álg.) Monomio: can-

tidad expresada con un solo término.

MONOPETALE, adj. m. f. Monopétalo : así se llaman las mores que tienen un solo pétalo, ó una hoja sola.

\* MUNUPOLE, s.m. Monopolio, estanco: privilegio exclusivo de vender solo lo que deberia ser libre. | Monopolio, monipodio convenio secreto entre los mercaderes para subir, o no bajar el precio. || Garrama: nuevo impuesto sobre los géneros.

\* MONOPOLER, v. n. Hacer monopolics,

juntas, ó cabalas.

MONOPOLEUR, s.m. Monopolista, agavillador : el que quiere vender solo algun género ó efecto necesario á la vida. 🛛 Tambien se dice del que hace monopolios, o estancos.

\* MONOPTERE, s. m. (arquit.) Monop-

terio: templo circular y abierto.

MONORIME, s. m. Dicese de la obra poética, cuyos versos tienen todos la misma rima.

MONOSYLLABE, adj. y s. Monosílabe: término de una sola sílaba.

MONOSYLLABIQUE, adj. m. f. Mono-

silábico: verso de monosilabos.

MONOTONE, adj. m. f. Monotono; de un mismo tono, ó son : y lo mismo que uniforme, hablando de estilo, cláusulas, cadencias. Tómase en ámbos casos como un vicio, ó defecto.

MONOTONIE, s. f. Monotonia: el tono y son unisorme en el canto, en la pronunciacion, en el estilo. No solo se dice de los sonidos, sino de los colores, y abusivamente de las acciones: y en todos los sentidos se toma por un defecto, ó una cosadesagradable.

\* MONOTRIGLYPHE, s. m. ( arquit) Monotriglifo : espacio de un triglifo entre

dos columnas ó pilastras.

MONS, s. m. (desprec.) Abreviatura de monsieur : senor.

MONSEIGNEUR, s. m. Monseñor: 10 mismo que mi señor : tratamiento que se da en Francia à los principes, duques-pares, mariscales, cancilleres, arzobispos, obispos, etc. | Monseigneur: diciéndolo absolutamente, significaba el Delfin. || Messeigneurs (plural de monseigneur), señores: tratamiento que se claba, cuando se dirigia la palabra à muchos personages juntos, como principes, obispos, etc.

MONSEIGNEURISER, v. a. ( joc.) Miseñorear á alguno, esto es, llenarle de señorias, encajarle señorias y mas señorias.

MONSIEUR, s. m. Šeñor: lo mismo que señor mio: tratamiento que se da por cortesia á aquel á quien se habla, ó escribe, ó de quien se habla, ó á quien se nombra escribiendo. | Monsieur : empezando una

carta, vale por muy señor mio. || Oui, monsieur : si, señor. || Monsieur l'abbé : ei senor abate. | Monsieur un tel: el senor fulano. | Monsieur : diciéndole absolutamente, se entiende en Francia el primer hermano del rey: y hablando los criados de una casa, se toma por el amo. | Messieurs: senores, lo mismo que senores mios, ó nuestros. Es el plural de monsieur. Faire le monsieur : hacer de senor, hacer de prohombre, de sugeto. || Dicese dél hombre que se ha enriquecido: il est devenu un gros monsieur.

MONSTRE, s. m. Monstruo: tiene en ámbas lenguas la misma significacion en lo fisico, y en lo moral. | Monstre marin: monstruo marino, ballenato, pescado dis-

MONSTRUEUSEMENT, adv. Monstruo-

MONSTRUEUX, EUSE, adj. Monstruoso : dicese en lo físico, y en lo moral en ámbas lenguas.

MONSTRUOSITE, s. f. Monstruosidad,

cosa monstruosa.

MONT, s. m. Monte. Aunque es lo mismo que montagne (montaña), casi nunca se dice solo, sino acompañado de un nombre propio; como le mont Olympe: el monte Olimpio : le mont Liban : el monte Libano: les monts Pyrénées: los montes Pirineos. || Les monts : cuando se nombran así absolutamente en Francia, se entienden los Alpes. [] (prov.) Dicese: promettre des monts d'or, o monts et merveilles: prometer montes de oro; ó bien el oro, y el moro: prometer riquezas, ó ganancias que no podrán verificarse. | Mont de piété: monte de piedad, ó monte pio : caja pública de socorro sobre prendas, ó frutos. || Mont pagnote: otero, altillo, de donde se registra un campamento : un combate,

MONTAGNE, s. m. Subida: es la accion de subir, como la de un barco rio arriba: y tambien el trabajo de subir cosas á un allo, como carbon, leña, granos, y otras provisiones.

MONTAGNARD, ARDE, adj. Montanes, serrano. Usase regularmente como subs-

tantivo.

MONTAGNE, s. f. Montaña, sierra, monte. || (proy.) Dicese: la montagne en | travail: el parto de los montes.

MONTAGNEUX, EUSE, adj. Monta-

noso : pais o tierra de los montes.

MONTANT, s. m. Importe, total: hablando de cuentas. || Voilà le montant de votre compte : este es el importe de vuestra cuenta. || Le montant d'ano liqueur: lo espiritoso de un licor. | Vin qui a du montant: vino que tiene vigor. | Montans d'une croisée, d'une porte: los largueros de una ventana, o puerta. || Pié derecho.

MONTANT, ANTE, adj. El que sube. Bateau montant : barco que sube, ó va riu arriba. || Il y a dans ce puits un seau montant et un descendant: hay en este pozo un cubo que sube y otro que baja. || Ce chanoine, ce conseiller, ce lieutenant est le premier montant: ese canónigo, ese consejero, ese teniente es el primero que sulæ, ó asciende, ó á quien toca ascender. || Il reçut un coup de flèche ex montant à l'assaut : recibió un dechazo subiendo, o cuando subia al asalto. || (blas.) Montante: se dice de las puntas de la media luna que miran hácia arriba ; y de las abejas que vuelan hácia lo alto, etc.

\* MONT-CARMEL, (geog.) Monte Car-melo: montaña de la Tierra Santa.

\* MONT DES OLIVES, ( geog. ) Monte

Oliveto : monte de Judea.

MONTE, s. f. Monta: el acto de tomar ó acaballar el caballo á la yegua. || Monta : el tiempo de tomar ó acaballar los caballos á las yeguas.

MONTE, EE, p. p. V. Monter. | adj.

Subido, montado , levantando.

MONTEE, s. f. Subida: accion de subir una cuesta, una rampa, una escalera. 🛭 Subida, cuesta, rampa. || Escalera, escalerilla, y tambien escalon: solo da esta significacion

el pueblo. V. Escalier, y Degré.

MONTER, (à, sur) v. n. Subir, ó subirse : á un árbol, á una escalera, á un cuarto, etc. | Subir, montar: á caballo. || Subir, elevarse : el humo, el vapor, el fuego, etc.||Subir; crecer : el mar, los rios.||Subir, ascender : crecer en fortuna, empleos, etc. || Subir : aumentar de precio las cosas vendibles. Monter à cheval: subir o montar á caballo, andar caballero. || Monter à lu brèche: subir por la brecha, asaltar la brecha. | Monter en chaire: subir al púlpito. ó á predicar. || Monter sur un vaisseau : entrar en un navío, ir á bordo de un navío. || Monter en graine : espigar, entallecer : las plantas.

MONTER (a),  $\nu$ . n.  $\delta$  SE MONTER,  $\nu$ . r. Subir, montar, ascender: importar, componer el total ó la suma de tanto. Solo se dice hablando de cuentas : ce compte monte,

ó se monte à mille francs.

MONTER, v. a. Subir: una escalera, una cuesta. | Subir, llevar cosas arriba, ó á sitios altos. || Subir, levantar: ir levantando la voz en el canto: y tambien una pared, una torre, etc. || Ensamblar, empalmar: varias piezas de carpintería. || (imp.) Dicese: monter les balles: hacer las balas. Monter la garde : montar la guardia, entrar de guardia. | Monter la tranchée : entrar de trinchera, entrar de guardia en ella. | Monter un diamant : engastar un diamante. | Monter un metier : armar un telar. | Monter un cheval : montar un cabello. | Monter l'artillerie : montar los. canones, ponerles en sus curenas. | Monter | Monture d'un diamant, etc. : engaste de une horloge, une montre : montar un relox, una muestra: darle cuerda. || Monter un vaisseau: montar un navio; dicese del oficial que le manda.

MONTEUR, s.m. Engastador.

MONT-GIBEL, Mongibelo en Sicilia. MONTGOLFIERE, s. f. Especie de ae-

MONTICULE, s. m. (dim.) Montecillo., MONT-JOIE, & MONT-JOIE-SAINT-DENIS, s. f. Grito de guerra, de que usa-Dan antiguamente los Franceses en las batalias: y modernamente se liamaba Montjoie el primer heraldo, o rey de armas. Corresponde á nuestro antiguo grito de guerra: Santiago, cierra España!

\* MONT-LIBAN, (geog.) Monte Libano:

montaña de Siria.

\* MONTMELIAN, (geog.) Monmellan:

villa de Saboya.

MONTOIR, s. m. Montadero, montador : poyo para montar à caballo, que tambien se llama apeadero, puesto que surve para montar y desmontar. Le côté du montoir : el lado de montar, el lado isquierdo de un caballo. || L'étrier du montoir : el estribo de montar.

\* MONTPELLIER, (geog.) Mompeller:

ciudad de Francia.

MONTRE, s. f. Muestra: retacito de alguna tela, o porcion pequeña de alguna mercaderia para reconocer su calidad. Muestra, alarde, de tropa: hoy se dice *re*vue en frances; y revista en español. || Revista, mes, mesada: la paga de los tropas que se abona por la revista mensual. || Mostrador, tablero : sobre el que se pone de manificato lo que se vende. Tela, o sitio de mercado de cabellerías. || Muestra, relox de faltriquera. || Aparador. || Montre : hablando de un órgano, se dice de los cañones de estaño que están de perspectiva. | (fig.) Dicese: faire montre, o faire parade de : hacer alarde, ù ostentacion de. | Montre manne: cronómetro, relox de longitud.

MONTRE, EE, p. p. V. Montrer. adj.

Mostrado, enseñado.

MONTRER, v. a. Mostrar, enseñar, ó dejar ver una cosa. || Mostrar, señalar, indicar. || Demostrar, manifestar: dar á comocer, hacer ver. Mostrar, descubrir, manifestar. || Enseñar : algun arte, o ciencia. Dicese en un estilo comun, porque en el culto y noble se dice : enseigner, apprendre.

MUNTUEUX, EUSE, adj. Montuoso,

quebrado: tierra quebrada, desigual.

MONTURE, s. f. Cabalgadura, caballeria, bestia de montar. || Armadura, montura: la obra y el precio del trabajo de armar, o ensamblar una cosa. || Monture de bride: montura del freno, o bocado. Monture de fusil: caja de escopeta. || Monture de scie: ballesta, o cepo de sierra. | | mase por glosador, fisgon, criticador.

un diamante.

MONUMENT, s. m. Monumento: memoria: obra pública para senal y recuerdo de alguna accion , ó hecho insigne. Dicese en estilo poético y oratorio por túmulo, sepuicro.

MONUMENS, e. m. pl. Monumentos: dicese de las piezas, fragmentos, y escritos históricos que nos han quedado de los antiguos acerca de los sucesos pasados.

\* MOQUE, s. f. Roldana : especie de gar-

MOQUE, EE, p. p. V. Moquer. 3 odj. Burlado.

MOQUER (SE) (de), v. r. Burlarse, reirse, hacer burla. Burlarse: despreciar, no hacer caso. | Burlarse : chancearse : no decir, ó no hacer alguna cosa con formalidad, o de veras. || (.prov.) Dicese: se moquer de la barbouillée : no temer ni deber. Vous vous moquez : vmd. se burla. Le ní en moque: no se me da cuidado.

MOQUERIE, s. f. Burla, risa, mota. 1

Disparate, desproposito, majaderia.

MOQUETTE, s. f. Moqueta: especie de

tripe de lana.

MOQUEUR, EUSE, adj. y s. Burkon, zumbon, fisgon.

\* MORABITE, s. m. Moraluto : dicese de

unos ermitaños mahometanos. " MGRAILLER, v. a. Dicese morailler le verre : alargar el vidrio con unas tenazas.

MORAILLES, s. f. pl. Acial instrumento de que se sirven los herradores para sujeir una caballería por la nariz.

MORAILLON, s. m. Pestillo: de la cer-

radura de cofre, ó arca.

\* MORAINE, s. f. La lana peladiza, que por medio de la cal se quita de las pieles del ganado lanar.
\* MORAINES, s. f. pl. Gusanillos que se

notan en el orificio de las caballerías que to-

man el verde.

MORAL, ALE, adj. Moral: lo que mira á las costumbres. | Evidence, certitude morals: evidencia moral, certeza moral, que excluye toda duda racional. || C'est un homme tres-moral: es un kombre de buenes cos. tumbres.

MORALE, s. f. Moral: la ciencia ó doctrina de las costumbres. Il Moral: tratado

de moral.

MORALEMENT, adv. Moralmente. Vivre moralement : vivir arreglado à la razon, ó á las buenas costumbres. Moralement parlant: moralmente hablando. Moralement impossible: moralmente imposible.

MORALISER, v. n. Moralizar, hacer reflexiones morales: y tambien glosar, criti-

quizar.

MORALISEUR, s. m. Moralizador: tó-

MORALISTE, s. m. Moralista: autor de j

znoral, o ética.

MORALITÉ, s. f. Moralidad reflexion, de sentencia moral. || Moralidad : el sentido moral de una fábula, apólogo, parábola. || Moralidad : dícese en filosofia de la calidad moral de las acciones humanas.

MORBIDE, adj. m. f. (pins.) Mórbido: lo blando y suave de las carnes de una fi-

gura.

MORBIDESSE, s. f. (pint.) Morbidez: auavidad y delicadeza en los contornos.

MORBIEU, o MORBLEU! (especie de veto o juramento jocoso) Voto a tal! Juro his ! Por vida de sanes!

MORBIFIQUE, adj. m. f. Morbifico: lo que pertenece à las enfermedades, ó las

Causa.

\* MORCE, s. f. (arquit.) Adoquin con baden : que sirve para los arroyos de un

empedrado.

MORCEAU, s. m. Pedazo, trozo, fragmento: dicese en sentido propio, y figurado. | Pieza, obra: en pintura, arquitectura, escultura. || Bocado: hablando de cosas buenas para comer. || Morceau d'arbre:
tajo. || Aimer les bons morceaux: gustar de
buenos bocados, o ser amigo de regalarse. ||
Doubler les morceaux, o ses morceaux:
comer á destajo, o á dos carrillos. || (fig.) Dícese: tailler les morceaux à quelqu'un:
ponerle á racion, o reducirle el gasto.

MORCELE, EE, p. p. V. Morceler.

adj. Dividido, partido: en pedazos.

MORCELER, v. a. Dividir, partir en pedazos: hablando de tierras, paises, dominios.

\*MORDACHE, s. f. (poc. us.) Tenaza de la lumbre. || Mordacilla : con que se castiga la falta de silencio de los novicios en algunas religiones.

MORDACITE, s. f. Mordacidad: lo acre y corrosivo de un ácido, etc. || (fig.) Mordacidad: lo agrio y picante de un dicho.

MORDANT, ANTE, adj. Mordedor, que muerde: dicese de algunos animales de presa. [] (fig.) Mordaz, maldiciente, satírico.

MORD ANT, s. m. (imp.) Mordante: instrumento de madera para poner el original el cajista miéntras compone. || Mordiente: la sisa con que los doradores sientan los papes de oro en los metales.

MORDICANT, ANTE, adj. Mordicante: acre, corrosivo. || (fig.) Mordicante, mor-

daz, picante.

MORDICUS, adv. (tomado del latin)

Tenazmente : con tenacidad.

MORDIENNE, À LA GROSSE MOR-DIENNE, exp. adv. À la pata llana, sencillamente.

MORDILLER, v. a. (fam.) Mordiscar,

tirar mordiscos.

MORDORÉ, ÉE, adj. Castaño, rojizo: color.

MORDRE, v. a. Morder: con los dientes. || Picar, punzar: dícese de los pájaros, é insectos. || Mordicar: dícese de los ácidos, y humores. || Morder, entrar, hacer presa: dícese de las cosas inanimadas, como de la lima en algunas materias. || (fig.) Se dice: mordre la poussière: quedar tendido ó muerto en el campo, en el sitio, hablando de un combate. || Agarrar. || (id.) Dicese: chercher à mordre quelqu'un: buscar pondonde zaherirle, ó criticarle. || (fig. y fam.) Se dice: mordre à l'hameçon: picar en el auzuelo.

\* MORDS, s. m. pl. (encuad.) Cajos: las muescas junto al lomo, donde entran los cartones de un libro.

MORDU, UE, p. p. V. Mordre. || adj. Mordido. || Picado. || Zaherido.

MORE, V. Maure.

MORE, MOREAU, adj. Caballo de color morcillo, con los cabos negros. § Gris more e color de ala de cuervo.

MOREAU, s. m. Morral, cebadera: en

que comen las caballerías andando.

\* MORÉE, s. f. (geog.) Morea: península de la Grecia.

MORELLE, a. f. Yerba mora. | Morelle à grappe: yerba carmin. || Morelle grim-pante: dulzamara.

\* MORÈNE, . f. Hidrocáris, mordisco de

rana : planta acuática.

MORESQUE, antes MAURESQUE, adj. m. f. Morisco: hablando del gusto, origeu, y labores de los Moros. || Moruno: hablando de los estilos, usos, y costumbres de los Moros.

MORESQUE, s. f. Arabesco: dícese de ciertas labores, dibujos, y pinturas al estilo de los Moros, ó Árabes.

MORFIL, s. m. Filban: el corte áspero que tiene una navaja, tigera nueva, etc. que no se ha vaciado. V. Marfil.

MORFONDRE, v. a. Resfriar, constiper,

pasmar.

MORFONDRE (SE), v.r. Resfriarse: dicese de las personas; y de la masa que pierde el calor necesario para liudar, ó fermentar. || (fig.) Consumirse, carcomerse, secarse: dicese del que está esperando, ó que no puede lograr sus deseos.

MORFONDU, UE, p. p. V. Morfondre.

| ailj. Restriado. | Frio. | Consumido.

MORFONDURE, s. f. Pasmo: enfermedad de las caballerías.

MORGELINE, s. f. Yerba pajarera.

MORGUANT, adj. Que desprecia con gravedad afectada á alguno.

MORGUE, s. f. Ceño, sobrecejo, seriedad: en el semblante. Se toma por gravedad afectada, así en el mirar, como en el hablar, y escribir. || Jaula, ó encierro, en deride los carceleros registran y toman las señas de los presos que entran. || Sitio pú-

contrados por la justicia.

MORGUE, EE, p. p. V. Morguer. | adj. |

Insultado, despreciado.

MORGUER, v. a. Mirar con ceño, de sobrecejo, con desden: despreciar con gravedad afectada á alguno.

\* MORGUEUR , s. m. Carcelero : que abre los encierros. || Orgulloso: el que mira con

altaneria, y orgulio.

MORIBOND, ONDE, adj. Moribundo: el que está espirando. || Etre tout moribond:

estar muy flaco, extenuado.

MORICAUD, AUDE, adj. Negrillo, morenillo: dícese de la persona muy prieta, o morena. Usase mas como substantivo.

MORIGENE, EE, p. p. V. Morigener.

Il adj. Morigerado.

MORIGENER, v. a. Formar las costumbres, dar buenas costumbres: educar, criar bien. | Morigerar : corregir, enmendar.

MORILLE, s. f. Colmenilla, múrgura,

seta pequeña y de huen comer.

MORILLONS, s. m. plur. Esmeraldas en

bruto.

MORINE, s. f. Morina: planta que toma el nombre de Morin, célebre médico parisiense.

MORION, s. m. Morrion: antigua armadura de cabeza. || Cierto castigo militar usado en otros tiempos.

\* MORLAIX, (geog.) Morlés: villa y puerto

de Bretana.

MORNE, adj. m. f. Amarrido, triste, taciturno. | (fig. ) Profundo, melancolico: hablando de silencio. | Hosco, encapotado, ceñudo: hablando del semblante. || Opaco, obscuro: hablando del tiempo, de los colores.

MORNE, EE, adj. (blas.) Mocho: dícese de los leones sin dientes, lengua, ni garras. Armes mornées: armas botas, ó romas,

sin punta.

MORNIFLE, s. f. (vulg.) Soplamocos,

moquete, mogicon.

MOROSE, adj. m. f. Lúgubre, fúnebre:

por triste, melancólico.

\* MOROSIF, IVE, adj. Moroso, lento,

MOROSITE, s. f. Tristeza, mal humor. MORPION, s. m. Ladilla, garrapata: in-

MORS, s. m. Bocado del freno. || Macher son mors: tascar el bocado, el caballo. || Prendre le mors aux dents : beberse el freno: se dice del caballo cuando no obedece al freno: y en estilo familiar vale echar el pecho al agua, por tomar una cosa o empeño con calor.

\* MORS-DU-DIABLE, s. m. Escabiosa carcomida, ó mordisco de diablo: planta.

MORSURE, s. f. Mordedura, mordisco: y picada cuando es de insectos.

MORT, s. f. Muerte: fin de la vida. 🛭 muger.

blico en donde se exponen los cadáveres en- Muerte: dicese del cruel padecer, ya sean dolores del cuerpo, ya del animo. L'Avoir la mort sur les levres : estar espirando, dando las hoqueadas, ó tener la cara de difunto. Avbir la mort entre les dents: tener la muerte al ojo, o tener un pié en la sepultura. || Haïr à mort, ó à la mort: aborrecer de muerte. | Blessé, frappé à mort : berido de muerte, o mortalmente. || Etre malade *a mort* : estar enfermo de muerte, tener una enfermedad mortal. || Faire une belle mort: hacer una buena muerte, esto es, muy cristiana. || (fam.) Dicese: mourir de sa *belle mort* : morir en su cama, ó de muerte natural. Etre entre la vie et la mort: estar con el alma en los dientes. || Deplaire, ennuyer à la mort: enfadar, fastidiar de muerte: o N. fastidia que mata. I Faire guerre à mort : hacer guerra sin dar cuartel.

MORT, s. m. Muerto: cuerpo muerto:

cadáver. Tambien se dice por difunto.

MORT, TE, p. p. V. Mourir. || Etre à l'article de la mort: estar ya para morir. Mort civile: muerte civil: privacion de los derechos de ciudadano. | Muerto. Dicese de todo viviente; pero solo de las personas se dice tambien difunto. || ( fig.) Muerto, apagado, marchito: dícese de los colores, de los genies, etc. | Argent mort: dinero muerto, que no está en giro, que no gana. # Eau morte: agua muerta, detenida, encharcada. || Cotte morte: espolio, o herencia que deja un religioso. Feuille morte: hoja seca. Mer morte : mar Muerto, lago de Palestinz. Mort-né: criatura que nació muerta.

MORTADELLE, s. f. Mortadela: salchi-

chon de Bolonia.

MORTAILLABLE, adj. m. f. Siervo i

quien hereda su señor.

MORTAISE, s. f. Mortaja, muesca, segun llaman los artifices, para que encage una pieza en otra.

MORTALET, s. m. Caja de artillería. MORTALITE, s. f. Mortalidad: naturaleza mortal. || Mortandad : gran número de muertes en hombres, ó en bestias, causadas por una misma enfermedad, o epidemia.

\* MORT-BOIS, s. m. Monte bajo, ó mata parda: de espinos, zarzas, aulagas, etc. que solo sirven para quemar. || Bois mort: arbo-

les secos en pié.

\* MORTE-CHARGE, s. f. (naut.) Dicese: vaisseau à la morte-charge: navio que está á la carga, y que no la ha completado

MORTE-EAU, s. f. (naut.) Aguas muertas: la marea mas baja en el novilunio. || Eau morte: agua estancada, y sin corriente. ! (fig. ) Tacitumo, murrio.

MORTEL, ELLE, adj. Mortal: sujeto á la muerte. || Mortal: por extremado, furioso, hablando de odio, enemistad, frio, etc. · MORTEL, ELLE, s. Mortal: hombre,

MORTELLEMENT, adv. Mortalmente. case en estilo jocoso á un muchacho, o mu-MORTE-PAYE, V. Paye.

no corre el trabajo.

MORT-GAGE, s. m. Prenda empeñada; pero de que se le permite el uso al que la ha

empeñado.

MORTIER, s. m. Mortero, almirez. || Mortero: el de tirar bombas. || Mortero, argamasa, mezcla. | Bonete: cierta birreta redonda que llevaban el canciller de Francia, y los presidentes de los parlamentos en actos de ceremonia por distintivo. || Mortier de veille: morterete de cera, ó sebo para iluminaciones.

MORTIFERE, adj. m. f. Mortisero: lo

que ecasiona la muerte.

MORTIFIANT, ANTE, adj. Pesado, bo-

chornoso, muy sensible.

MORTIFICATION, s. f. (cirug.) Mortificacion de las carnes. | (fig.) Mortificacion: castigo de los sentidos, de la carne, ó cuerpo, de las pasiones. En plural vale penitencias, austeridades. | (id.) Mortificacion: pesadumbre, desaire, bochorno. Los cristianos dicen de las desgracias que nos acaecen en esta vida, que se sont des mortifications que Dieu nous envoie : son mortificaciones que Dios nos envia.

MORTIFIE, EE, p. p. V. Mortifier.

adj. Mortificado.

MORTIFIER, v. a. Mortificar, manir, poner tierno: dícese de las aves o carnes que se han de comer. || Mortificar , castigar : la carne, el cuerpo con austeridades; y tambien se dice de los sentidos, de las pasiones. Mortificar: dar una pesadumbre, hacer un desaire.

MORT-NE, ÉE, adj. Aborto: el feto que

pace muerto.

\* MORTODES, s. f. pl. Perlas falsas: para el comercio con los Negros.

MORTOISE, V. Mortaise.

MORTUAIRE, adj. m. f. Mortuorio, funeral : que pertenece á muerto , à entierro. Drap mortuaire: pano de tumba, o funeral. Extrait mortuaire: partida de entierro, se de muerto. || Registre mortuaire: libro de los muertos, ó de entierros.

MORUE, s. f. Bacalao, abadejo. | Morue verte, o fraiche: bacalao frescal. || Morue sales: bacalao salado. || Poignée de morus:

dos bacalaus atados.

MORVE, s. f. Mocos de las narices. Muerno: enfermedad de los caballos.

MORVEAU, s. m. Moco, mocarro.

\* MORVEDRO, (geog.) Murviedo: villa de España en Valencia; es la antigua Sa-

" MORVER, v. n. Pudrirse las lechugas por

estadizas.

MORVEUX, EUSE, s. Mocoso, lleno de mocos. || Muermoso: caballo con muermo. MORVEUX, EUSE, adj. Mocoso, apli- !llo de agua dulce.

chacha, para tratarlos de niños, ó rapaces. || MORTE-SAISON, s. f. Tiempo en que | (fig.) Mocoso: dícese por desprecio de una persona joven, que quiere presumir de entendida, o hábil.

MOSAIQUE, s. f. Mosaico: obra de mosáico: obra taraceada de piedrecitas, ó de vidrios de diversos colores. | Adorno hecho en compartimientos: dícese de los suelos.

MOSAYQUE, adj. m. f. Lo perteneciente à Moises.

NUSARABE, 6 MOZARABE, s. m. Mozárabe, ó muzárabe; cristiano que vivia entre los Moros.

MOSCATELINE, HERBE DU MUSC, HERBE MUSQUÉE, s. f. Moscatelina, o yerba de almizcle.

\* MOSCOUADE, . f. Azucar en pan, antes de refinarle.

\* MOSELLE, (geog.) Mosela: rio de Alemania.

\* MOSETTE, s. f. Muceta: de obispo. Véase camail, que es como regularmente se

MOSQUÉE, s. f. Mezquita: templo de los mahometanos.

Mosquilles, Mosquites, 6 Mous-QUITES, s. m. pl. Mosquitos: insectos que se mantienen chupando la sangre de los animales, á quienes molestan con sus picaduras y zumbido.

MOT, s. m. Palabra, voz, vocablo. || Contraseña: nombre y santo que da en la guerra el comandante, ó el gobernador de una plaza á las guardias y rondas. || El sentido de un enigma, ó el nombre de una cifra. || Mot : sentencia de una divisa. || Mot consacré: voz privitegiada, antonomástica, dedicada exclusivamente á representar ciertas cosas, como Pasion, Encarnacion, Natividad, Ascension, Descendimiento, etc. || *Mot d'ordre :* el santo , contraseña de la ronda. || *Mot factice* : voz facticia , inventada , lorjada. || *Mot nouveau* : voz nueva , advenediza, introducida de nuevo. || Mot pour rare: chiste, gracia, graciosidad. || Bon mot: agudeza, dicho, donaire. | A demimot : à media palabra. || Du premier mot : á la primera palabra. || (fam.) Se dice : dire mots nouveaux: decir picardías, pullas. (id.) Dicese: en venir aux gros mots, ó se dire mots nouveaux: decirse palabras mayores, ó los nombres de las fiestas. # Gros mots: palabras mayores, picantes. | Mot à mot: palabra por palabra. | Ne pas dire un mot: no decir palabra. Prendre au mot: coger la palabra à alguno, admitirle la

oferta. \* MOTACILLE, s. f. Motacila, motolita, aguzanieve, pezpita: pajarillo.

\* MOTELLE, o MOTEILLE, s. f. Pececi-

tica para cantar en las igleias.

MOTEUR, s. m. Motor, movil, autor: el que da el movimiento, ó el impulso á una rosa. Notora, móvil, autor: hablando de una muger, porque en frances no se usa en femenino el substantivo, smo el adjetivo.

NOTIF, s. m. Motivo, razon: que mueve

para alguna cosa.

MOTION, s. f. Mocion: accion de mover los animos. | Proposicion, o propuesta que se hace de palabra en una junta, para que se acuerde, o decida algun punto.

MCTIVE, EE, p. p. V. Motiver. adj:

Motivado.

MOTIVER, v. a. Motivar, fundar: dar los motivos, o razones de un parecer, acuer-

do, senteucia.

MOTRICE, adj. (filos. y fis.) Motriz. Dicese con las palabras vertu, faculté, puissance: virtud, facultad, fuerza, potencia. V. Moteur.

MOTTE, s. f. Terron, gleba: pedazo de tierra que se rompe, d levanta. || Tambien se llama así el pan, ó torta redonda del orujo de la aceituna prensada. || Mogote, cerro, y terrero cuando es artificial : se llamó tambien mota en castellano. || Motte à brûler: adobe hecho con la corteza y zumaque despues de haber servido para el curtido, que sirve para la lumbre en lugar de lena.

MOTTER (SE), v. r. Agacharse la perdiz detras de los terrones.

\* MOTU PROPRIO, exp. lat. Motu propio. Suele usarse en las bulas pontificias como fórmula.

MOTUS! interj. (fam.) Chito! chiton! callando: no hay que hablar! Advertencia que uno da á otro para que calle le que se va á hacer, ó lo que se ha hecho.

MOU, MOLLE, adj. Blando, muelle. || (fig.) Flojo, mandria, poltron. [ (1d.) Re-

galon, afeminado.

MOU, s. m. Bofes: asadura: de cordero, de cabrito, etc. Fricassée de mou de veau, d'agneau, etc.: chausaina.

MOUCHARD, o MOUCHE, s. m. Espia,

soplan : de la policia , del gobierno.

MOUCHE, s. f. Mosca: insecto. [] Espia, soplou : de la policia. V. Mouchard. [] Lunar, lunarcito: que se ponen en el rostro las petimetras. || Mouche à miel : abeja. || Mouche cantaride : cantárida. Mouche luisante: luciérnaga, bicho de luz. || Esta voz untra en muchas frases familiares y proverhiales. Etre tendre aux mouches : tener un corazon de cerá, ser blando de corazon, hacerse unas gachas. || Etre une fine mouche: ser buen pardal, buen zorzal. || Faire d'une mouche un éléphant : ser muy ponderativo. N Faire une querelle, un procès sur un pied de mouche : armar una pendencia, un pleito sobre la cabeza de un alfiler. || Cober! hacerle gestos, hacer besa de alguno.

MOTET, s. m. Motete: composicion mú- les mouches: papar moseas, papar aire. Prendre la mouche: andar con mosca, amoscarse, subirsele el humo á las narios. La mouche du coche : dicese del hombre que despues de haberse afanado mucho su ningun provecho para los demas, cree, coa todo, que les ha sido muy útil.

> MOUCHER, v. a. Despabilar: una velz, un velon. 🎚 Espiar, hacer el Olicio de so-

MOUCHER (SE), v. r. Sonarse: las narices. [ Qui se sent morveux se mouche: quien para si lo lleva con su para se lo coma.

MOUCHEROLLE, s. m. Moscareta: are-

cilla.

MOUCHERON, s. m. Mosquito: de agus corrompidas. Moco: pavesa de una vela que se está acabando.

MOUCHETE, EE, p. p. V. Moucheter. [ adj. Con lunares, con pintas. [ Goteado, mosqueteado. [] Cheval moucheté: caballo

goteado.

MOUCHETER, v. a. Hacer lunares, bordar de lunares, ó de pintas, una tela : y tambien picarla, o acuchillarla. | Entreve rar con colitas negras, hablando de pieles de arminos.

MOUCHETTE, s. f. (arquit.) Paffon: la parte mas alta y saliente de la cornisa. Media cafia. | Argallera : cepillo de carpintero para correr molduras.

MOUCHETTES, s. f. pl. Despahilade-

ras.

MOUCHETURE, s. f. El bordado ó estampado de lunares de una tela de seda. I Mouchetures d'hermine : dicese de las colitas ó motas negras de los armiños, como ≅ ven en los mantos reales y ducales.

MOUCHEUR, s. m. Despabilador: el que

despabilaba las luces en los teatros.

MOUCHOIR, s. m. Pañuelo: de los mocos, ó de las narices. Mouchoir de cou: pañuelo de cuello, de que usan las mugeres. || Mouchoir à tabac : panuelo para tabaco, esto es, de fondo obscuro, musco, etc., 🗪 de seda, o de hilo, etc.

MOUCHON, s. m. Extremided superior del pábilo. Es lo mismo que mouchure; pero esta última palabra no se dice sino de la des-

pabiladura quitada ya de la luz.

MOUCHURE, s. f. Despabiladura, pavesa : la que se quita de una luz.

MOUÇON, V. Moussons.

MOUDRE, v. a. Moler: reducir a polvo, o harma. || Cuando se dice absolutamente, es moler trigo : ce moulin ne peut moude que six mois. || Se dice moudre de coups: moler á palos á alguno, darle una soba 🗯 palos.

MOUE, s. f. Gesto, momo, visage, bela. || Faire la moue : estar con tanta geta, con tanto hocico. | Faire la moue à quelqu'un:

ros de caza, compuesto de sangre de ciervo, se paga al medidor. leche, y pan.

MOUETTE, s. f. Paviota, quincho: ave

de mar.

MOUFETTE, s. f. Mofeta, tufo: exhalación dañosa, que sale á veces de las minas, de los pozos, ó de cualquier sitio mal ventilado. Vivera de Chile: animalejo del mismo género que la gardaña, que cuando le persiguen, despide un olor fétido que sufoca la respiracion. || Los naturalistas dan el mombre genérico de mofeta, á ciertas especies de animales que tienen la misma propiedad.

MOUFLARD, ARDE, adj. (joc.) Mose-

tudo, cachetudo.

MOUFLE, s. f. Miton: guante de muger con solo el dedo pulgar. Es voz anticuada en este sentido, pués hoy se dice : mitaine : en singular. ((náut.) Polea, o moton, que consta de muchas roldanas. || Mutia : cubierta de barro que se pone en los hornillos, en las copelas, etc. || Cara de bamboche, carrillos de trompetero : dícese en estilo bajo del que tiene los carrillos muy hincha-

MOUFLE, RE, adj. Usase solamente en esta frase : poulie mouflée : garrucha polispasta, ó polipasta; esto es, que tiene muchas

rodajas.

MOUFLER, v. a. Hacer hincher los car-

rillos à uno cogiéndole las parices.

MOUFLETTES, s. f. pl. Mango del soldador: entre vidrieros.

MOUFLON, s. m. Carnero silvestre de las montanas de Grecia.

MOUILLAGE, s. m. Surgidero, fondeade-

ro: ancladero para las naves. MOUILLE, EE, p. p. V. Mouiller.

adj. Mojado.

MOUILLE-BOUCHE, s. f. Pera que se

deshace en la boca : pera de agua.

MOUILLER, v.a. Mojar : humedecer alguna cosa con agua, etc. | ( fam. ) Remojar la palabra. || (gram.) Suavizar la pronunciacion de una letra. | (nául.) Dicese: mouiller, o mouiller l'ancre: surgir, sondear, dar fondo, anclar, una nave. || (gram.) Liquidar ó pronunciar líquidas algunas letras, como las ll en malla, mella y la u en quilla, querer, etc.

MOUÎLLETTE, s. f. Sopita de pan del-

gada, para mojar en un huevo bebido.

MOUILLOIR, s.m. Vasito con agua, en

que se mojan los dedos las hilanderas.

MOUILLURE, s. f. Mojadura: la accion de mojar y tambien el efecto, que se llama el

m**o**jado.

MOULAGE, s.m. Ladrillo, y baldosa hecha en molde. || Puntos de la rueda de un molino, que hacen mover la muela. || Magrano por su trabajo. | Medidura de leña : la | rar. | (mont. ) Dicese : fuinées mut mou-

MOUEB, s. f. (mont.) Cebo para los per- peccion de medirla para la venta, y lo que

MOULE, s. m. Molde : en que se vacian piezas, figuras, etc. | Molde: cualquier instrumento con que se da cierta forma, ó hechura a una cosa. || (fig. y fam.) Molde, parron: hablando de genios: de ingenios, de costumbres. || (id.) Se dice : cela ne se jette pas au moule : esto no es buñuelo, ó no es hacer buñuelos: es decir, esto pide algun tiempo, y sosiego.

MOULE, s. f. Almeja : cierto marisco. Moules à bouton : hormillas para boto-

MOULÉ, ÉE, p. p. V. Mouler. | adj. Amoldado.

MOULER, v. a. Vaciar, echar en el molde · una pieza , una figura. || ( fig. ) Dicese : mouler du bois : medir la leña, arreglarla á la medida, ó marco establecido. || (id.) Se dice : se mouler sur quelqu'un : tomar à alguno por modelo, ó dechado.

MOULEUR DE BOIS, s. m. Fiel medidor de la leña que se trae á la plaza á ven-

MOULIN, s. m. Molino: en general toda maquina con que se muele. Moulin à bras: molino de sangre, y tambien tahona. || Moulin à eau: motino de agua, o acena. || Moulin à vent: molino de viento. 🛮 Moulin à blé , ó à farine : molino harinero. | Moulin à foulon: batan. || Moulin à tan : molino pera quebranter la casca para las tenerias. [[ Moulin à poudre : molino de pólvora. || Moulin à papier : molino papelero, ó de papel. | Moulin à huile: molino de aceite, é almazarra. 🛊 Moulin à sucre : trapiche , ingenio de azúcar. || Moulin à scier des planches : sierra de agua. || Moulin de la monnaie : molino de la moneda. || ( prov.) Dicese: faire venir l'eau au moulin: llevar el agua á su molino esto es, recoger ó abarcar para su casa, o comunidad, lo útil, y provechoso.

MOULINAGE, s. m. Torcido de la seda

por medio del torno.

MOULINE, EE, p. p. V. Mouliner. adj. Carcomida: hablando de madera. || Torcida : hablando de seda.

"MOULINER, v. a. Torcer y preparar la seda con el torno, ó molino. || Trabajar,

y ahuecar la tierra las lombrices.

· MOULINET, s. m. (dim.) Molinillo, y molinete. || Dicese tambien de un torno para levantar.peso. | Moulinet, o moussoir pour le chocolat : molinillo de la chocolatera.

MOULINIER, s. m. Hilandero, y torce-

dor de seda.

MOULT, adv. (ant.) Mucho, y muy. V. Beaucoup, Fort. Usase solo en el estilo jocoserio.

MOULU, UE, p. p. V. Moudre. | adj. quila : la parte que el molinero separa del Molido. || Or moulu : oro molido para domoulure, s. f. (arquis.) Moldura.

MOURANT, ANTE, adj. Que se muere, que espira: que está muriéndose, ó espirando. || Cuando se usa como substantivo masculino, se dice moribundo. || Mortecino, desmayado, eclipsado. || Bleu mourant: azul amortiguado, apagado, desmayado. || Yeux mourans: ojos angustiados, afligidos: vista desfallecida, desmayada.

\* MOUREILLERS, s. m. pl. Plantas de la

decandria.

MOURIR, v. n. Morir: en general es acabar la vida. Dicese no solo de las personas, y de los animales, sino de las plantas. || Fallecer, finar : dicese solo de los racionales, muriendo de muerte natural. (fig.) Morir, fenecer, acabar : dicese de las cosas inanimadas, como el nombre, la fama, los honores, las memorias. | (id.) Morirse, apagarse : el fuego, la luz. || Venir á morir, ó caer, pararse : un cuerpo en su curso, ó movimiento. (id.) Morir: padecer, o penar vehementemente. || (id.) Dicese; mourir au lit d'honneur: morir en el lecho del honor, morir con gloria haciendo su oficio: dicese particularmente del morir en campaña, ó en accion de guerra. *Mourir au monde :* morir para el mundo, retirarse. | Mourir civilement: morir civilmente, estar privado de los derechos de sociedad. || Mourir de mort violente : morir violentamente, morir vestido.

MOURIR (SE), v. r. Morirse, irse mu-

riendo.

MOURON, & ANAGALLIS, s. m. Anagalida, murages: planta. || Lagartija amarilla: especie de salamanquesa.

\* MOURRE, s. f. Morra. || Jeu de la mourre: juego de la morra; cierto juego del

populacho.

MOUSQUET, a. m. Mosquete: antigua arma de fuego. || (prov.) Dicese: mourir comme un vieux mousquet: morir, reventar de puro harto.

MQUSQUETS, s. m. plur. Alfombras y

tapetes de Persia.

MOUSQUETADE, s. f. Mosquetazo:

tiro de mosquete.

MOUSQUETAIRE, s. m. Mosquetero : antiguo soldado de á pié, que servia con el

mosquete.

MOUSQUETAIRES, s. m. pl. Mosqueteros: llamábanse así en Francia unas compañías de caballería, que hacian parte de la tropa de casa real.

MOUSQUETERIE, s. f. Mosqueteria, fusileria: descarga de mosquetes, ó fusiles.

MOUSQUETON, s. m. Mosquete pequeño.

\* MOUSSANT, adj. Se llama asi el pan

hecho con farro de avena.

MOUSSE, adj. m. f. Romo, despuntado, embotado MOUSSE, s. m. (náus.) Grumete los navios.

MOUSSE, s. f. Musgo, musco: mecivelloso que se cria en las cortezas y tromas de los árboles. || Espuma: la que formas ciertos licores hirviendo, ó agitándolos.

MOUSSELINE, s. f. Muselina : tela fai de algodon, que viene de la India Orient

tal.

MOUSSER, v. n. Hacer, o sacar espensa : dicese de algunos licores. V. Mousse. Espumar.

MOUSSERON, s. m. Moserñon, seta d

Génova, muy pequeña.

MOUSSEUX, EUSE, adj. Espuraceo que hace espura : dicese de algunos licore.

\* MOUSSOIR, s. m. Hataca : rodillo de madera para alisar la masa. || Molinillo : para batir el chocolute.

MOUSSON, s. f. (ndut.) Monzon: La brisa larga y periódica que reina en los ma-

res de la India.

MOUSSU, UE, adj. Cubierto de musgo, de moho: hablando de árboles, y de rocas.

MOUSTACHE, s. f. Bigote, mostacho: dicese de las personas, y tambien de ciertos animales, como el leon, el tigre, el gato, etc. || (fig. y fam.) Bigotes, chafarrinada: dicese de la mancha, ó tiznon que se pone á otro en la cara. || Sur la moustache, exp. adv. (fig.) Á los bigotes, á las barbas: á presencia de alguno. || Donner sur la moustache: dar un soplamócos, un moquete.

MOUSTIQUE, s. m. Mústico: insecto

zancudo de Africa, y América.

MOUT, s. m. Mosto: vino sin cocer, o reciente.

MOUTARDE, s. f. Mostaza: semilia que preparada sirve de salsa. || (exp. prov.) Dicese: la moutarde lui monte au nez: se va amostazando, se le van hinchando las narices, se va enfadando. || (id.) S'amuser à la moutarde: andar cazando moscas, andar por las ramas: cuidar de cosas muy pequeñas, y descuidar las importantes. || C'est de la moutarde après diner: dicese de las cosas que no se hacen con tiempo, ó que no llegan sino cuando ya no se tiene necesidad de ellas.

MOUTARDIER, s. m. Mostazera: salsera para la mostaza. || Dicese tambien del que compone y vende la mostaza. || (fig.) Hombre levantado de la nada. || (joc.) Dicese: premier moutardier du pape: archipampano de Sevilla, dignidad imaginaria en estilo burlesco.

MOUTIER, o MOUSTIER, s. m. (ant.) Lo mismo que iglesia, o parroquia. V. Église.

MOUTON, s. m. Carnero: se entiende el castrado, porque el morueco, ó carnero entero, se llama bélier. || Un cordoban: dicese de una piel de carnero curtida, y

zurrada. || Maza, moton: la que se levanta | de un discurso, de un poema. || Movimiencon maquina para clavar estacas. | Zoquete: en que entran las asas de una campana para colgaria. | Doux comme un mouton : dicese | del hombre muy manso. || En las cárceles es el espia que está allí para descubrir el secreto

de un prisionero y declararle.

MOUTONS, s. m. pl. Cabezales: los pilares de delante, y de detras de una carroza. || Cabrillas, palomillas, soforros : las ondas blanquecinas que hace el mar cuando empieza á soplar un viento fresco. 🛭 Troupeau de moutons : carnerada, rebaño de carneros. || (prov.) Dicese: revenir à ses moutons: volver al asunto, á seguir el discurso que se habia interrumpido.

\* MOUTONNAILLE, s. f. (joc.) Votos

de reata.

MOUTONNE, EE, p. p. V. Moutonner. u adj. Ensortijado, anillado: rizado como lana de carnero. || Temps moutonné: cielo Dorregoso, de nubes risadas.

MOUTONNER, v. a. Rizar el pelo como

lana de carnero.

MOUTONNER, v. n. (náut.) Cabrillar: dicese de las ondas blanquecinas que se forman en el mar con cierto viento fresco.

MOUTONNIER, IÈRE, adj. (voz. joc.) Lo mismo que si se digera carnerune, o de propiedad de carnero. Pero en frances se aplica á las personas que se dejan llevar del primero que las mueve, é guia, como hacen los carneros:

Copendant, nations serviles, moutonnières Vous osez vous vanter du progrès des lumières.

corresponde á animal de reata en castellano. MOUTURE, s. f. Molienda, moledura: la accion de moler granos. | Maquila : la parte de grano que toma el molinero por su trabajo. || Mestura, trigo terciado. || (prov.) Dicese; prendre deux moutures d'un sac : sacar dos maquilas de un costal, sacar dos ganáncias de una misma cosa, pagarse dos veces.

MOUVANCE, s. f. (for.) Semovencia,

dependencia: de un feudatario.

MOUVANT, ANTE, adj. Moviente: lo que tiene fuerza para mover, ó da movimiento: en femenino se dice motriz; como force mouvante. | Movedizo, movible: dicese de tierra, o arena ligera, que se hunde, o se muda. || (for.) Semoviente : dícese de un feudo dependiente de otro. (*blas.*) Moviente, saliente : se dice de las l piezas que nacen de la cabeza, costados, ó punta del escudo.

MOUVE, EE, p. p. V. Mouver.

MOUVEMENT, s. m. Movimiento: en general se dice de la accion de mover, y del esecto de ser movido. | Movimiento : el que hacen las tropas, ó un egército mudando de posicion: || Movimiento : impetu, impulso del ánimo. || Solicitud, diligencia :| con que uno obra. || Mocion : rasgo patético to, muelle: de un relox. || De son propre mouvement : de propio movimiento, de motu propio, de mera voluntad.

MOUVEMENS, s. m. pl. Movimientos, revueltas, revoluciones : hablando de con-

mociones y turbaciones civiles.

MOUVER, v. a. Entre los jardineros es revolver, mullir la tierra de un tiesto, de una cajohera, etc.

\* MOUVET, o MOUVOIR, s. m. Palo con

que se remueve el sebo derretido.

MOUVOIR , v. a. Mover : es bacer mudar de lugar, ó sitio. | Mover : dar movimiento, impeler. || Mover : menear la cabeza, los pies, los brazos, etc. [ (fig.) Mover: incitar, disponer el ánimo para alguna cosa.

MOUVOIR (SE), v. r. Moverse, me-

\* MOXA DES CHINOIS, s. m. Agenjo de la China.

MOYEN, ENNE, adj. Mediano: entre lo grande, y lo pequeño. || Medio : lo que está entre dos extremos. Auteurs du moy en age, de la moyenne latinité: autores de la edad media, de la media latinidad.

MOYEN, s. m. Medio: modo, forma para conseguir una cosa. Tambien es la posibilidad, ó facilidad para hacerla. 🛭 Au moyen de: mediante, en virtud de. [ En

fuerza de.

MOYENS, s. m. pl. Medios, posibles. facultades : por haberes, ó caudales.

MOYENNANT, prep. Mediante, por

medio de, con la ayuda de.

MOYENNE, EE, p. p. V. Moyenner.

| adj Diligenciado, mediado.

MOYENNEMENT, adv. ( ant.) Medianamente. V. Passablement, y médiocrement.

MOYENNER, v. a. (poc. us.) Procurar, facilitar: unas vistas, un ajuste. Es poner los medios, las diligencias, tilligenciar.

MOYER, v. a. Serrar piedras, para esca-

lones.

MOYEU, s. m. La yema de un huevo. Dicese mas comunmente jaune d'œuf. Cascabelillo : especie de ciruela. || Cubo : de una rueda de carruage.

MOZARABE, V. Mosarabe.

MOZARABE, 6 MOZARABIQUE, adj. m. f. Mozarabe.

MU, UE, p. p. V. Mouvoir. | adj. Mo-

MUABLE, adj. m. f. Mudable: sujeto á mudanzas.

MUANCE, s. f. (mús.) Mudanza. MUCHE-POT, V. Musser.

MUCILAGE, s. m. Mucilago.

MUCILAGINEUX, EUSE, adj. Mucilaginoso, viscoso.

MUCOSITE, s. f. ( medic. ) Mucosidad: humor espeso, mocoso.

MUE, s. f. Muda: la caida y renovacion

de las plumas, del pelo, de la piul, de las clos puntos en alguna cosa que se proteni astas, en ciertos animales. | Tambien se toma por el tiempo ó estacion en que se hace esta muda. A Caponera: lugar obecuro donde se encierran los capones para cebarlos. Mue de la voix: muda de la vos, en los muchachos.

MUG

MUE, EE, adj. Mudado.

MUER, v. n. Mudar, estar de muda : dícese de los pájaros, de las culebras, de los venados, etc. Tambien se dice de los muchachos cuando mudan la voz.

MUET, ETTE, adj. Mudo: dicese del que no puede hablar, y del que no quiere. En el primer caso se usa tambien como substantivo. || ( fig. ) Mudo : dicese de las cosas que, aunque inanimadas, indican o significan algo; como scène muette, jeu muet, temoin muet. Devenir muet: enmudecer, quedar mudo, ó sin habla. || Lettre muette: letra muda, consonante cuya pronunciacion no empieza por vocal. || Muet volontaire: en estilo sorense se dice del que no quiere contestar. || (fam.) Dicese: n'ètre pas muet : no tener pelos en la lengua.

MUETTE, s. f. (mont.) Muda. || Casa del montero. Il Cama, ó cueva de liebre.

"MUFA, s. m. Plátano americano.

MUFLE, s. m. Geta, hocico: morro hablando de ciertos animales. || Mascaron, carátula : dicese en las tres nobles artes de alguna boca en los adornos, imitando el hocico de alguna bestia.

MUFLIER, s. m. Antirrino: género de plantas, que abraza muchas especies; entre

ellas la becerra, el gallito, etc.

MUFTI, s. m. Musti: patriarca de la religion mahometana.

MUGE, s.m. Sargo, múgil: pescado.

MUGE VOLANT, & ADONIS, s. m. Bu-

dion, ó pescado volante.

MUGIR, v. n. Mugir, berrear, bramar. Aunque todos significan gritar la res vacuna; lo 1.º se dice mas propiamente del huey, lo 2.º de la vaca, y becerro; y lo 3.º del toro. ||(fig.) Bramar : las olas, los vientos, etc.

MUGISSANT, ANTE, adj. Mugiente: que muge, que berren. Dicese de los bueyes, y vacas. || (fig. ) Bramador : dicese de los

vientos, de las clas.

MUGISSEMENT, s. m. Mugido, berrido, bramido: conforme es la res vacuna de que se habla. || (fig.) Bramido: de los vientos, de lasolas.

MUGUET, s. m. Lirio de los valles. (joc. y fam.) Pisaverde, mozavelte, galanteador, petimetre, que llamamos un Nar-

MUGUETER, v. a. (joc. y fam.) Chichisvear, requebrar, galantear : á las damas. | { fig. y joc.} Rondar, echar el ojo : poner !

En este sentido es voz anticuada.

MUID, s. m. Moyo : cierta medida m yor para liquidos que contiene 133 azun bres; y tambien una medida imaginaria i áridos, que comprehende 33 fanegas. 🛚 🎮 pote, barril: que hace un moye ( maid) d vino, aceile, etc.

\* MUIRTE, s. f. El agua salada que s saca de los posos de Salinos en Borgona.

para hacer la sal.

MULATRE, adj. y s. m. f. Mulata: bijo de pudres, uno negro, y otro blanco.

MULCIE, EE, p. p. V. Mulcter. ad

Penado, punido: por castigado.

MULCTER, v. a. Penar, punir: imponer pena ó castigo á alguno : en ámbas lesguas es voz mas forense que del uso comun, en el cual seria una afectacion.

MULE, s. f. Chinela, ó chapin: de la mugeres. || Sabañon : en el talon del pié. | Mula : caballoria mular. || *Entété, tétu co*mm une mule: duro, cerrado, como pié de moleto: cerrado, de campiña: terco, y obstnado. || V. *Ferrer la mule*.

MULET, s. m. Mulo, macho: caballería mular. || Sargo : pescado de mar.|| Chargé comme un mulet : cargado como un borrico. Garder le mules : lievar el poste.

MULETIER, s. m. Muletero, acemilero : moso de acémilas, mulos ó mulas,

sean de carga, ó de tiro.

MULETTE, s.f. (cetrer.) Molleja: de las aves de altaneria.

\* MULLE, adj. Dicese: garance mulle: rubia lintoria de inferior calidad. Es voz del comercio de Amsterdam.

"MULON, s.m. Pilada, monton grande

de sal á orilla de la mar.

MULOT, s. m. Turon, musgaño: raton

grande campesino.

\* MULOTER, v. n. Hozar el jabali en las cuevas y madrigueras de los turones, para comerse el grano.

MULTINOME, s. m. ( álgeb.) Multinomia : se dice de una cantidad compuesta de

muchos términos.

MULTIPLE, adj.in. f. Multiplice: nombre que contiene à otro muchas veces, como nueve es multiplice de tres.

MULTIPLIABLE, adj. m. f. Multipli-

cable.

MULTIPLICANDE, s. m. (aritm.) Mpltiplicando: número que se multiplica por ouro.

MULTIPLICATEUR, s. m. ( aritm.) Multiplicador : el número por el que se ha de multiplicar una cantidad.

MULTIPLICATION, s. f. Multiplicacion, aumento en número de los individuos, ó cosas de una misma especie. Muttrplicacion : la tercera regla de la aritmética.

MULTIPLICITE, s. f. Multiplicidad:

gran número de cosas diversas.

MULTIPLIÉ, ÉE, p. p. V. Multiplier. | gros mur : pared maestra, 6 paredon. | Mur

adj. Multiplicado.

MULTIPLIER, v. a. Multiplicar: aumentar en cantidad, en número. | Multiplicar un número por otro, que es la tercera regla de contar.

MULTIPLIER, v. a. Multiplicar, propagar : aumentarse por generacion los indi-

viduos de una especie.

MULTITUDE, s. f. Multitud, muchedumbre: gran número de personas, ó cosas juntas. 🖟 Muchedumbre , pueblo , vulgo : el comun de la gente.

MULTIVALVES, s. f. pl. (hist nat.) Multivalyas: dicenio de un género de con-

chas de muchas almejas.

MUNI, IE, p. p. V. Münir. | adj. Municionado, pertrechado. 🛭 Tambien es revestido, autorizado: con órdenes, poderes,

privilegios, etc.

MUNICIPAL, ALE, adj. Municipal: dicese del derecho ó costumbre peculiar de un pueblo, o pais. || Officiers municipaux: los concejales, los regidores, ó jurados de una ciudad, villa, etc.

MUNICIPALITE, s. f. Ayuntamiento, concejo municipal, el cuerpo de regidores de una ciudad, ó villa. J Partido, ó distrito de la jurisdiccion del consejo del pueblo.

MUNICIPE, s. m. Municipio: nombre que daban los Romanos á las ciudades libres, y amigas, que gozaban de los derechos de la capital Roma.

MUNIFICENCE, c. f. Munificencia; liberalidad, y largueza, propia de principes.

MUNIK, v. a. Municionar, abastecer, pertrechar, proveer : una plaza de guerra.

MUNIR (SE) (de), v. r. Prevenirse, proveerse, pertrecharse : de cosas necesarias para la defensa propia, sea corporal, sea legal. [(fig.) Dicese: se munir de patience, de courage, etc.: armarse, revestuse de pa-

ciencia, de valor, etc.

MUNITION, s. f. Municion: pertrechos, y provisiones necesarias para una plaza; egército, armada, etc. || En este sentido se dice en plural munitions de guerre, o de bouche: municiones de guerra, o de boca. || Municion : la carga que se echa en una escopeta, etc.

\* MUNITIONNAIRE, s. m. Proveedor,

administrador.

MUNITIONNAIRE, s. m. Municionero, proveedor: del egército, de la tropa, etc.

MUQUEUX, EUSE, adj. Mucoso, que tiene mucosidad : dicese en anatomia, y medicina.

MUR, s. m. Muro, pared: en general cerca, en el sentido de separar, de contener, de cerrar: á diferencia de la voz muraille, auya idea particular es de cubrir, de defender, de servir de haluarte, à lo ménos enplural. Así se dice : les murs d'un jardin, y les murailles d'une ville. [Dicese : 1 tos. ] Mormusio, murmurio, susuro : de

de clôture : cerca de pared. Mur de refend, en briques, etc.: tabique. | Mur de pierres sèches : jorfe , pared de piedra seca. || Mur de torchis: tapia, ó tapial. Mur à hauteur d'appui, mur d'appui: pretil. | Mur mitoyen: pared medianera. || (fig. y fam.) Se dice: mettre un homme au pied du mur: estrecharle de un modo que no pueda negarse à lo que se le pide. || ( exp. prov.) Dicese tirer de l'huile d'un mur : sacar agua de las piedras. V. Huile.

MUR, URE, adj. Maduro, sazonado, en sazon, hablando de frutas, y frutos. || | (fig.) Maduro : prudenta, juicioso. | (fig. y joc.) Maduro, pasado: dicese de lo que está muy viejo, y traido, ó cascado. || Age mûr : edad madura. || Fille mûre : moza casadera; o jamona, por pasársele el tiempo. || Homme mûr : hombre juicioso, cuerdo, que tiene ya experiencia. || Une mure deubération, es la que se ha tomado despues de un exámen serio y atentivo.

MURAILLE, s. f. Pared, muro, y tam-

bien muralla. V. Mur.

MURAL, ALE, adj. Mural. || Couronne murale : corona mural : entre los Romanes era la recompensa que se daba al que habia subido el primero, al dar el asalto.

MURE, s. f. Mora: fruto del moral. | Mûre sauvage ou de renard : zarzamora.

MURE, EE, p. p. V. Murer. || adj. Murado. | Ville murée: ciudad murada.

MUREMENT, adv. Maduramente, prudemtemente , con toda prudencia.

MURENE, s. f. Murena: pescado cartilaginoso.

MURER, v. a. Murar : cercar. || Tapiar alguna puerta , ó ventana : tabicarla.

MUREX; s. m. Múrice, muria, nombre de ciertos mariscos que crian la púrpara.

MURI, IE, p. p. V. Murir. | adj. Maduro, madurado.

MURIATE, s. m. (quim.) Muriato: nombre genérico de las sales formadas por el ácido muriático y una base. La sal de cocina es un muriato.

"MURIATIQUE, adj. m. f. Muriático: dicese del ácido, y de las cosas que le con-

tienen.

MURIER, s.m. Moral: en general el árbol que da moras. Pero lieva el nombre de murier noir para distinguirse dela morera, que se llama murier blanc.

MURIR, v. n. Madurar, sazonar: dicese de las siutas, y frutos. Usase tambien como neutro. \( \( \int\_{ig.} \) Madurar, poner en sazon: un negocio. || (id.) Ir madurando, tomando asiento, entrando en seso: hablando del juicio que viene con la edad.

\* MURNURATEUR, s. m. Mormurador. MURMURE, s. m. Mormullo, rumor: rnido confuso de muchos que hablan junMorniuracion, queja, descontento: que se levanta entre el pueblo, el público, etc.

MURMURER, v. n. Mormurar: decir, beblar de alguna cosa entre dientes, ó de quedo. | Mormurar, grunir, quejarse. | Mormurarse, susurrarse, correr el rumor: hablando de una noticia secreta. Il Mormurar, susurrar, hablando del arroyo, de las hojas heridas del viento, etc.

MURUCUCA, s. f. Murucuya : planta de la Nueva España del mismo género que la

pasionaria.

MUSARAIGNE, s. f. Musarana, ó mus-

gaña. V. Turen.

MUSARD, ARDE, adj. (fam.) Bausan, bodoque: que se emboba y entretiene mirando, ó charlando por donde quiera que

MUSC, s. m. Cabra de almizcle: animal del Asia. [ Almizcle: el licor oloroso que se saca de dicho animal. || Couleur musc : color musco. || Peau de musc: piel almizclada.

MUSCADE, adj. Moscada. || Noix muscade: nuez moscada, ó de especia. Usase tambien como substantivo. || Bolita de corcho para hacer juegos de mano.

\* MUSCADELLE, s. f. Mosqueruela o

almizciena : clase de pera.

MUSCADET, s. m. Vino hlanco, con

algun sabor al moscatel.

MUSCADIER, s. m. Arbol de la nuez moscada.

MUSCADIN, s. m. Pastilla de boca con almizcle y ambar.

"MUSCADIN, INE, subst. (nuevo) Currutaco.

MUSCARI, s. m. Muscari: planta bulbosa, cuyas fieres son muy hermosas y de buen olor.

MUSCAT, adj. Dicese: vin muscat: vino moscatel: noix muscade: nues mos-

MUSCAT, s. m. Moscatel: dicese del vino.

MUSCLE, s. m. (anat.) Músculo.

MUSCLE, EE, adj. (pint.) Musculado: figura en que están bien señalados los músculo3.

MUSCOSITE, s. f. Muscosidad: cierto moho que se encuentra en los ventrículos de los animales que rumian.

MUSCULAIRE, adj. m. f. (anat.) Muscular : dicese de las venas y arterias que p san por los musculos.

MUSCULE, s. f. Músculo: maquina mi-

litar de los antiguos.

MUSCULEUX, EUSE, adj. Musculoso.

MUSE, s. f. Musa: el númen poético. (mont.) Melancolía del ciervo cuando está en brama.

MUSES, s. f. pl. Musas: las nueve dei- dersc. Es voz anticuada.

an arroyo, de las hojas, de las abejas. | | dades de la fábula, habitadores del Parnasa || (fig.) Las musas : las buenas letras , la letras humanas.

> MUSEAU, s.m. Hocico, morro: dices de los animales; y en estilo jocoso, o satr rico, de las personas. [] A regorge museau: hasta reventar, hasta los ojos, hasta no poder mas,

> MUSEE, s. m. Museo, y tambien gimnasio : el destinado para el estudio de la

ciencias y artes.

MUŞELER, V. Emmuseler.

MUSELIERE, s. f. Bozal, frenillo: el que se pone à los perros y otros animales para que no puedan morder. Para los hurones 🔀 liama prisuelo.

MUSER, v. n. (ant.) Emhobarse, pararse : en ver, en charlar, etc. | Entrar en

celo : dice**se del venado.** 

\* MUSER, v. n. (ant.) Distraerse del tralajo. || Ocuparse en frioleras. || (mont.) Dicese: les cerss commencent à muser: los ciervos entran en celo, ó empiezan la brama.

MUSEROLLE, s. f. Muserola: parte de la brida de un caballo.

MUSETTE, s. f. Gaita: instrumento

músico de viento.

MUSEUM, o MUSEON, s. m. Museo. la casa, ó pieza en que se guardan varias curiosidades y monumentos de la historia natural, de las antigüedades, de las artes-

MUSICAL, ALE, adj. Musical, músico:

lo que está conforme á música.

MUSICALEMENT, adv. Segun muaica , en reglas de música , ó en tono de música.

MUSICIEN, ENNE, s. Musico: dicese del que sabe la música : y mas del que la profesa.

MUSICO, s. m. Lupanar: en los Paises

Bajos.

MUSIQUE, s. f. Música: se dice del arte en el componer, en el cantar, y en el tocar. || Musica: se toma por el mismo canto, ó son. || Música : se toma por los músicos, o cuerpo de músicos. || Musique d'église: musica de coro, ó coreada. La musique du ros: la música del rey, la capilla real. (est. joc.) Dicese: musique de chiens et de chats: música ratonera, organo de gatos.

MUSQUE, EE, p. p. V. Musquer. adj. Almizclado. || Perfumado: oloroso. || (fig.) Dicese: paroles musquées: palabras izucaradas, zalameras; o scan zalamerias. Fantaisies musquées: cotusas, guilorias: antojos de ricos. || Fruit musqué : fruta almizcleña.

MUSQUER, v. a. Almizclar: aderezar, ó perfumar con almizcle.

\*MUSQUINIER, s. m. Tegedor de bat « tas, en la provincia de Picaruía.

MUSSER (SE), v. r. Agazaparse, rscon-

MUSULMAN, ANE, s. Musulman, of moslemo: lo mismo que mahometano.

\* MUSULMANISME, s. m. Mahometismo. MUSURGIE, s. f. ( mús.) Musurgía : el arte de componer.

MUTABILITE, s. f. Mutabilidad, insta-

bilidad : y tambien mudanza.

\* MUTANDE, s. f. Panetes: especie de calzoncillos que usan algunas religiones descalzas.

MUTATION, s. f. Mutacion, por revolucion de gobierno. | (for.) Mudanza de

dueño : de una hacienda.

MUTILATION, s. f. Mutilacion: corte de aigun miembro. || Dicese del cuerpo humano, y tambien de las estatuas.

MUTILE, EE, p. p. V. Mutiler. | adj.

Mutilado.

MUTILER, v. a. Mutilar: cortar, cercenar algun miembro. Dicese del cuerpo bumano y de las estatuas. || Mutilar : por castrar, capar.

MUTILER (SE), v.r. Mutilarse, cas-

trarse.

MUTIN, INE, adj. Revoltoso, levantisco: amigo de mover motines: ó levantamientos. || Perrengue, terco, hablando de ninos.

MUTINE, EE, p. p. V. Mutiner. Amotinado, sublevado. Les flots, les vents mutines: las olas, los vientos airados, em-

bravecidos, como dicen los poetas.

MUTINER (SE), v. r. Amotinarse, sublevarse. || Emperrarse, emberrenchinarse:

hablando de los niños.

MUTINERIE,s.f. Amotinamiento, y motin, sublevacion: levantamiento de un pueblo, de una tropa. Perreria, emperamiento terquedad de los niños.

\* MUTIR, v. n. ( cetrer.) Tullir. V. Emeusir, que es como comunmente se dice.

MUTISME, s. m. Mudez: privacion del

MUTUEL, ELLE, adj. Mutuo, reciproco. MUTURLLEMENT, adv. Mutualmente,

o mutuamente. MUTULE, s. f. ( arquit. ) Modillon: parte de la cornisa, que parece la sostiene.

MYAGRUM, s. m. Miagro: planta. MYOLOGIE, s. f. Miologia: parte de la anatomia, que trata de los músculos.

MYOPE, s. m. f. Miope, de vista corta.

MYOPIE, s. f. Miopia : cortedad de vista.

MYOSOTIS, V. Oreille de souris.

MYOTOMIE, s. f. Miotomia: tratado de A disección de los músculos.

MYRIADE, s. f. Diez mil: entre anti-

\*MYRIAGRAMME, s. f. Miriagramo: pesa de diez mil gramos, que corresponde á 21 libras : 11 ouzas, 12 adarmes y 3 granos de Castilia.

MYRIALITRE, s. m. Mirialitro : medida de capacidad que contiene diez mit litros, que son 4963 naumbres para los liquidos, o 2100 celemines para los áridos.

\* MYRIAMETRE, s. m. Miriámetro: medida itineraria de diez mil metros, que son 11963 varas de Castilla; esto es, un poco mas de legua y media de las legales de Kopaña, ó siete cuartos de legua marina.

\* MYRIARE, s. m. Miriarea : medida agraria de diez mil áreas, que vienen á ser 260 fanegas de tierra de Madrid, ó 350 yu-

gadas de Castilla la vieja.

MYRMECIE, s. f. (medic.) Mirmecia: verruga elevada y de ancha base.

MYRMIDON, V. Mirmidon.

MYROBOLAN, s. m. Mirabolano: fruta de Indias.

MYRQBOLANIER, s. m. Mirabolano: árbol de Indias.

MYRRHE, s. f. Mirra: especie de goma odorifera.

MYRRIS, CERFEUIL MUSQUE, s. m. CICUTAIRE ODORANTE, s. f. Perifolio aromático, quijones de color: planta.

MYRTE, s. m. Mirto, murta, arrayan: arbusto. || Baie, de my rte: murtones, la

fruta de mirto.

MYRTIFORME, adj. (anat.) Mirtiforme : dicese de ciertas carúnculas en la membrana interna de la vegiga.

"MYRTILLE, & m. Arándano: planta. MYSTAGOGUE, s. m. Mistagoga: sacerdote griego que iniciaba en los misterios

de la religion.

MYSTERE, s. m. Misterio : dícese de la religion. || Misterio : se dice por extension de todo lo que está oculto, y es difícil de comprehender. | Misterio, arcano: secreto en los negocios de importancia.

MYSTERIEUSEMENT, adv. Misteriosamente. | Parler mysterieusement : habiat

con misterio, hacer misterios.

MYSTERIEUX, EUSE, adj. Misterioso: lo que encierra misterio. | Misterioso: el que hace misterios.

MYSTICITE, s. f. Mistica: arte espiritual que enseña à contemplar en las cosas di-

vinas.

MYSTIFICATEUR, s. m. Burlador : el que gusta de dar chascos.

MYSTIFICATION, s. f. Chasco, burla. MYSTIFIER, v. a. Burlar, chasquear.

MYSTIQUE, adj. m. f. Mistico.

MYSTIQUEMENT, adv. Misticamente. MYSTRE, s. m. Mistra: medida de los Griegos para líquidos; habia una mayor que otra : la mayor contenia media onza de agua,

y la menor tres ochavas.

\* MYTHE, s. f. Fabula mitológica. MYTHOLOGIE, s. f. Mitologia: ciencia ó explicacion de la fábula, o de la alegoría de las divinidades del gentilismo.

MYTHOLOGIQUE, adj. m. f. Mitologico.

MYTHOLOGISTE, & MYTHOLOGUE, | \* MYTULE, & MYTILE, s. m. Almeje. V. Mouis. s. m. Mitologista, mitálogo.

## NAG

NAI

N. s. f. Décima cuarta letra del alfabeto, minfes de los rios y fuentes segun la fibula. y undécimande les consonantes.

NABABIE, s. f. Nababia : dignidad de nabab, y territorio de su jurisdicion.

NABOT, OTE, s. Arrapiezo, garrapata: dicese por burla de todo hombre o mager muy pequena.

encarnado claro. Usase tambien como sube-

NACELLE, s. f. Navecilla, barquilla, pone la gallina. lanchilla. | La navelle de Saint-Pierre : la burca, la nave de san Pedro: dicese figuradamente por la iglessa.

NACRE, s. J. Nácar: la concha interior

en que se cria la perla.

directamente debajo de nuestros mes, cuando estamos derechos.

NAFFE, s. f. Llameso cau de naffe, el

agua de azahar.

NAGE, s. f. (naut.) Luchadero, el asiento del remo en el borde del barco. A la nage, exp. adv. A nado, nadando. || Se jeter à la j nage: echarse á nado, ó á nadar: se sauver d la nage: salir à nado, ó nadando. || (fam.) Se dice : étre en nage : nadar en sudor, sudar á mares.

\* NAGÉE, s. f. Trecho, que se pasa á nado. \* NAGEOIR, s.m. Nadadero ; el sitio á pro-

pósito para nadar.

NAGEOIRE, e. f. Aleta de pescado.

NAGEOIRES, plur. Nadaderas: las calabasas, o vegigas, que se ponen los que aprenden á nadar.

NAGER, v. a. Nadar : dicese del viviente que nada, y del cuerpo inanimado que se sostiene sobre el agua , ú otro líquido. ||( fig. ) Nadar: abundar en alguna cosa, como en riquezas, placeres, etc. || Remar, bogar: dicest entre los barqueros. || Nager dans son sang: nadar, bañarse en su propia sangre. | ( id. ) Se dice : nager dans la joie : rebosar de alegris. | (id.) Dicese : nager dans les plaisirs: vivir en medio de los deleites. (id.) Se dice : mager dans l'opulence : manar en hienes, en riquezes. (fam. y fig.) Dicese: nager en grande eau: vivir en la abundancia.

NAGEUR, EUSE, subst. Nadador: el que sabe nadar. || Remador : dícese en los rios del

barquero que rema.

NAGUERE, o NAGUERES, adv. No ha mucho, poco ántes, o poco hace.

NATADE, s. f. Nayada : nombre de las dias : planta de América.

NAIF, IVE, adj. Ingenuo, natural, sin-NABAB, s.m. Nabab : principe del Mogol. cero : sin artificio, sin doblez. || Natural, sencillo: lo que no es afectado. || Natural, verdadero : lo que imita bien la naturaleza, ó representa bien la verdad. 🛭 Sencillo , cándido, por simple, ó necio.

NAIN, NAINE, s. Enano: muy pequeño NACARAT, ATE, adj. Nacarado: color, de estatura. | Arbres nains: árboles enancs, que se crian así para los jardines. || OBuf nain: huevo sin yema, que es el último que

NAIRE, s. m. Naire : nombre que dan

en el Malabar á los nobles.

NAISSANCE, s. f. Nacimiento: el acto de nacer, sean las personas, sean los animales, sean los vegetales; sean por analogía los NADIR, s. m. Nadir: punto del cielo astros, el dia, etc. || Nacimiento, alcurnia, opuesto al cenit; esto es, que corresponde estirpe : origen de alguna persona en órden á su sangre. || Cuando se dice alsolutamente naissance, vale lo mismo que nobleza, o bidalguia: así se dice: homme de naissance, qui a de la naissance, ó homme sans naissance. || Nacimiento: tomase por pié, arranque, cepa, raiz, desde donde empieza à salir, crecer, ó extenderse una cosa. || Tómase tambien por origen, ó principio desde donde empesó á ser ó existir alguna cosa.

> NAISSANT, ANTE, adj. Naciente, reciente, nuevo : lo que empirza á satir, a verse, à descubrirse. | (blas.) Se dice del animai cuya cabeza sale por encima de una pieza del escudo. Etre en tête naissante: se dice de aquel que no queriendo llevar mas peluca

se deja crecer el pelo.

NAITRE, v. n. Nacer: dicese de todo lo que nace, ó empiesa á parecer, sean vivientes, sean plantas, sean astros. ||(fig.) Nacer: traer origen o principio una cosa de otra. 🛚 (id.) Necer, deducirse, inferirse: uba cosa de otra. | Naître pour : 6 mas hien être ne pour: hacer nacido para, tener genio para, tener vocacion para.

NAIVEMENT, adv. Ingenuamente, sencillamente, con candor. || Con verdad, con

naturalidad.

NAIVETE, s. f. Ingenuidad, naturalidad, candor. Lo sencillo, lo natural.

NANAN, s. m. Chocho, chochito: así se nombra para los niños un dulce.

\* NANETTE, s. f. (n. p.) Anita.

"NANKIN, s.m. Mahon: tela que viene de Oriente.

\* NANNA, s. f. Ananas, o piña de In-

NANTI, IE, p. p. V. Nantir. \ adj. **A segurad**o , aliauzado.

NANTIR, v. a. Asegurar, afianzar : el

**pa**go de una deuda.

NANTIR (SE), v. r. (for.) A posesionarse , entrar en posesion : de alguna herencia. ( fam. ) Prevenirse, proveerse : de alguna cosa por precaucion.

NANTISSEMENT, s. m. Prenda, fianza, segnridad: que da el deudor al acreedor. Alguna vez significa consignacion, pago. Nantissement d'un prét : prenda pretoria.

NAPEES, s. f. pl. Napeas: nintas de los

bosques y montes, segun la fábula.

NAPEL, s. m. Napelo, anapelo: planta Venenosa.

NAPHTE, s. f. Nafta: betun oloroso, y muy sutil.

NAPIFORME, adj.m. f. Dicese de la raiz

que tiene la forma de un nabo.

NAPLES, (geog.) Napoles : ciudad y reino de Italia.

NAPOLI DE ROMANIE, (geog.) Napo-

les de Romania.

NAPPE, s. f. Manteles : dicese de los de mesa. || Sabanilla de altar. || Red para coger codornices. Piel de ciervo. Nappe d'eau: cascada, despeñadero artificial de agua en los jardines. Lever la nappe : levantar los manteles, alzar la mesa. | Mettre la nappe : poner los mauteles, poner la mesa.

NAQUETER, v. n. (fam.) Lievar poste: aguardar mucho tiempo á la puerta de al-

guno.

NARBONNE, (geog.) Narbona: ciudad

de Francia.

NARCISSE, s. m. Narciso: planta, y flor. ]] (fig.) Narciso : dicese del joven galan enamorado de si mismo.

\* NARCISSITE, s. m. Narcisita: piedra que figura la flor del narciso con su color y

transparencia.

NARCOTIQUE, adj. m. f. (medic.) Narcotico: lo que adormece. Usase tambien como substantivo.

NARD, s.m. Nardo: planta olorosa.

\* NARD COMMUN, V. Spic.

NARGUE, s. f. Usase sin artículo en estilo burlesco y vulgar, para demostrar desprecio, ó ensado. | Nargue de l'amour: mal haya el amor, enhoramaia el amor. || Nargue des muses: fuera musas, cuerno para ellas. || Dire nargue des cérémonies : decir pestes de las ceremonias.

NARGUÉ, ÉE, p. p. V. Narguer. | adj.

Denostado, befado, mofado.

NARGUER, v. a. (fam.) Befar: hacer

befa, mofa.

NARINE, s. f. Ventana de la nariz. Les narines: las narices, tomándolas por las dos ventanas.

NARQUOIS, OISE, subst. (fum.) Pillo, belitre, tuno: estafador, trapacero. | Parler narquois: hablar en gerigonza, ó la picaresca. I donde nació uno. V. Né, née.

NARRATEUR, s. m. Narrador, relator: el que narra, o relata.

NARRATIF, IVE, adj. Narrativo, nar-

ratorio.

NARRATION, s. f. Narracion: relacion de una cosa.

NARRE, s. m. Relato, cuento de un hecho. NARRE, EE, p. p. V. Narrer. | adj.

NARRER, v. a. Narrar, relacionar, relatar.

\* NARSINGUE, (geog. ) Narsinga : ciudad y reino de Italia.

NARVAL, s. m. Narval: cetáceo con un cuerno muy largo y retorcido en espiral en la frente,

NASAL, ALE, adj. Nasal : dicese de la voz, del canto, de la pronunciacion de algunas vocales.

NASAL, s. m. (blas.) Parte superior de la abertura del morrion, que bajándose cubria la nariz del caballero.

NASALEMENT, adv. Con sonido nasal. NASARD, s. m. Cañon de órgano que imita la vozhumana

NASARDE, s. f. Papirote en las narices. A Homme & nasardes: pazguato, papanátas.

NASARDER, v. a. (fam.) Dar papirotes á alguno en las narices.

\* NASCIA, (geog.) Náxos: isla del Archi-

NASEAU, s. m. Nariz, ó ventana de la naris: dicese de las bestias, así como nurine de las personas. || Fendeur de nase un : maton, matasiete, rajabroquéles.

NASI, s. m. Nasi: el presidente del sane-

drin, entre los Judios.

NASILLARD, ARDE, *adj.* Gangoso : el que habla con las narices.

NASILLER, v. n. Ganguear, hablar gan-

goso: hablar con las narices.

NASILLONNER, v.n. Ganguear, hablar / gaugoso hablar con las narices. Este verbo se puede considerar como un diminutivo familiar del precedente.

\*NASITORT, s. m. Mastuerzo: cierta

yerba. V. Cresson alenois.

NASSE, s. f. Nasa: armadijo de junco en que entra el pescado sin poder salir. (fig.) Se dice: entrer, o se mettre dans la nasse: meterse en un berengenal, en un atoliadero : esto es, en un negocio ó empeño de difícil salida.

NATAL, ALE, adj. Nativo: dícese del pais, de la tierra, de los aires, del lugar del nacimiento de alguno. || Natal, y natalicio : hablando del dia ó fiesta del nacimiento. || Jour natal: el dia del nacimiento

de una persona.

NATATION, s. f. Nadadura: el egercicio-

de nadar, y el arte que le enseña.

NATIF, IVE, adj. Natural: nacido, hijo de tal pueblo. Dicese con relacion al lugar tantes de un gran estado, que tienen unas mismas leyes, usus, costumbres, é idioma.

NATIONS, s. f. plan. Naciones: los in-

fieles segun la sagrada escritura.

NATIONAL, ALE, udj. Nacional : lo

que es peculiar de una nacion.

NATIONALEMENT, adv. Nacionalmente. NATIVITE, s. f. Natividad : dia del nacimiento. Solo se dice hablando del Hijo de Dios, de su madre santísima, y de san Juan Bautista.

NATRON, 6 NATRUM, s. m. Apatron: sal álcali natural.

NATIA, V. Broncocèle.

NATTE, s. f. Estera, esterilla : de esparto, junco, palma, paja, etc. 🛭 Trenza, trencilla: de pelo, de seda, elc.: y pleita si es de esparto, palma, ó junco.

NATTE, EE, p. p. V. Nutter. || adj. Esterado. || Tegido en pleita. || Trenzado.

NATTER, v. a. Esterar : teger en pleita. Trenzar los cabellos.

NATTIER, s. m. Esterero: el que hace y vende estéras.

NATURALIBUS (IN), adv. (lat.) En pu-

ridad; desnudamente.

NATURALISATION, s. f. Naturalizacion, connaturalizacion; concesion de naturaleza de un pais á un extrangero.

NATURALISE, EE, p. p. V. Naturaliser. | adj. Naturalizado, connaturalizado. NATURALISER, v. a. Naturalizar: cop-

naturalizar à uno en un pais.

NATURALISME, s. m. Naturalidad: la conformidad de las cosas con las leyes de la naturaleza. | Naturalismo : sistema de religion, en el que todo se atribuye à la naturaleza.

NATURALISTE, s. m. Naturalista: sabio dedicado al estudio de la historia natu-

ral, ó sea de la naturaleza.

NATURALITE, s. f. Naturalidad, naturaleza : el origen ó nacimiento que tiene una persona en un pais. || Droit de naturalité: derecho de naturaleza, o naturalizacion.

NATURE, s. f. Naturaleza: tiene las mismas aignificaciones y usos en ámbas lenguas. || En nature : en ser, en especie.

propio de la naturaleza, y lo que es conforme à ella. || Natural : se dice de lo que no tiene arte, esfuerzo, irregularidad, y de lo que representa ó imita bien á un original. Natural : se dice de lo genuino, propio, verdadero. | Natural : sencillo : ingenuo , franco. | Natural : se dice tambien del nacional de un reino, o provincia. || Natural, genial, propio. I Au naturel, adv. Al natural. | Enfant naturel: hijo natural.

NATUREL, s. m. Naturaleza, natural. Propiedad. || Complexion, temperamento. || Condicion, genio. | Disposicion, don naturul, para alguna cosa. Dicese tambien por

NATION, s. f. Nacion: todos los habi- | corazon, entrañas, esto es, por amor, predad, humanidad. [ Natural: en las academias de las nobles artes es el modelo natural, ù original. || N'avoir poins de nasurel: no tener naturalidad, ser afectado. H Ser descorazonado: no tener entrañas, ó sensibilidad.

> NATURELLEMENT, adv. Naturalmente, por naturaleza. || Naturalmente, sin esfuerso. Naturalmente, con sencillez, ingenuidad, sinceridad, o sin doblez.

> NAUCORE, s. f. Chinche acuática: especie de insecto que se cria en las aguas cor-

rompidas.

NAUFRAGE, s. m. Naufragio : pérdida de una embarcación navegando. || (142.) Fracaso, desastre, reves.

NAUFRAGE, RE, adj. Naufrago, per-

dido , mareado.

NAULAGE, s. m. Flete: que paga el pasagero embarcado. || Barcage : el precio que se paga al harquero de un rio.

NAUMACHIE, s. f. Naumaquia : combate fingido de naves en un estanque ò mar artificial.

\* NAUSKABONDE, adj. m. f. ( medic. ) Nauscoso, nauscabundo : lo que produce nauscas.

NAUSEE, s. f. Náusea, liasca, gama de

vomitar.

NAUTILE, . m. Nautilio : especie de marisco.

NAUTIQUE, adj. m. f. Nautico, marino: lo que pertenece á la navegacion, ó al marinage.

NAUTONNIER, s. m. (poc. us.) Nauta, que comunmente se dice marinero.

NAVAL, ALE, adj. Naval: lo que pertenece á las naves de guerra, y á hechos de

NAVEE, s. f. Barcada : toda la carga que lleva una barca.

NAVET, s. m. Nabo : raiz conocida, y alimenticia.

NAVETTE, s. f. Nabina: o nabo silvestre, de cuya semilla se saca aceite. || Lanzadera : de tegedor. || Naveta para guardar el incienso. [ (fig. y fam.) Faire la na-NATUREL, ELLE, adj. Natural: lo vette: andar como lanzadera, no dejar la ices por le veuids. || (id.) Faire la navette: traer al retoriero.

NAVICULAIRE, e. m. Navicular : cierte hueso del pié, parecido á un barco.

NAVIGABLE, adj. m. f. Navegable; et

rio ó lago en que se puede navegar.

NAVIGATEUR, s. m. Navegante, mareaute : dicese del que ha hecho largos viages por mar.

NAVIGATION, s. f. Navegacion : accion de navegar, y también el viage que hace la embarcacion. || Navegacion : náutica : arte de navegar.

NAVIGUER, v. n. Navegar: hacer viage

con embarcación. [] Navegar : andar , go- ; (exp. fam. ) Se dice : de nécessité nécessibernar bien o mai una nave.

NAVILLE, s. m. Acequia, o car hecho

por el arte.

NAVIRB, s. m. Navio, nao, nave. Comunmente se toma por embarcacion mercante; así como vaisseau por bagel de guerra. | Le navire Argo : la nave Argos, constelacion austral.

NAVRE, EB, p. p. V. Navrer. | adj. Malferido: herido, lastimado. Es voz anticuada en ámbas lenguas. [[ (fig. ) Avoir le cœur navré: tener el corazon lacerado,

traspasado, lastimado.

NAVRER, v. a. (ant.) Malferir, llagar. V. Blesser. Nayrer lo cosur: lacrar, lla-

gar, lastimar el corazon.

NAZAREEN, s. m. Nazareno, d nazareo : el que entre los Hebreos observa cierto rito, no comiendo carne, etc.

\* NAZIANZE, (geog.) Nacianso : cludad

de Capaducia,

NE, NI, (conjunc. partie. negat. que se ponen siempre antes del verbo) No, "Ni. || Je ne veux pas: no quiero. | Cela ne vaus rien: esto no vale nada: Il n'est ni beau ni honnése de faire telle chose : ni parece

bien , ni es decente el hacer tal cosa.

NE, EE, p. p. V. Naure. 🛭 adj. Necido. - Nato. | Bien o mal ne : de buena o de mala índole, de buenas ó de malas unclinaciones. | Mort-ne : que nació o ha nacido muerto, criatura parida muerta. | Nouveau-né: recien vacido. || Premier-né: primogénito, hijo mayor. || Conseiller-né: consejero nato.

NEANMOINS, conj. adversas. 6in em-

bargo, con todo es, como quier.

NEANT, s. m. Nada, la nada. A Dieu o tire toutes choses du néant : Dios lo crió todo de la nada. | (fig.) Dicese: homme du néant : hombre levantado de la nada, de l polvo de la tierra.

NEBULE, EE, adj. (blas.) Nebulosa: dicese de las piezas en forma de nubes.

NEBULEUX, EUSR, adj. Nebuloso, anublado: cubierto de neblina, ó de nubes. | Etoiles nébuleuses : estrellas nebulosas, las de luz remota, y como empanada.

NEBULOSITE, s. f. Nube, obscuridad.

Se usa poco.

NECESSAIRE, adj. m. f. Necesario: preciso, indispensable. | Il est nécessaire: es necesario, es menester.

NECESSAIRE, s. m. Lo necesario: lo

preciso para vivir. || Cómoda pequeña de l viages.

NECESSAIREMENT, adv. Necesariameute: precisamente: de necesidad, de precision. || Necesariamente: inevitablemente, infaliblemente.

estas dos frases. ¶ (exp. teolog.) Dicuse : grace nécessitunte : gracia necesitante. [] }

tante : de juro, de por luerza, de necesidad

absoluta.

NECESSITE, s. f. Necesidad: precision, fuerza que obliga á hacer, ú obrar. || Necesidad, urgencia. | Necesidad : indigencia, pobreza, | (prov.) Dicese: faire de nécessité vertu : hacer de necesidad virtud : hacer de tripas corazon. [ (id.) Se dica : nécessité n'a point de loi : la necesidad carece de ley : la necesidad tiene cara de herege, como dice el vulgo. [] De nécessité, exp. adv. Por necesidad, necesariamente, forzosamente.

NECESSITES, s. f. pl. Lo necesario: todo lo que uno ha menester para vivir. # AL ler à ses nécessités : ir á hacer una tiecesidad, o sus necesidades, á hacer dal cuerpo. 🖁 Les nécessités de la nature : las necesidades nat turales, ó corporales; como el comar, be-

ber , dormir , evecuar.

NECESSITE, RK, p. p. V. Nécessiter.

adj. Necesitado.

NECESSITER, .. a. Precisar, forsar: poner en la necesidad de hacer una cosa, Dícese tambien necesitar , pero es poco usado fuera del participio pasivo necesitado.

NECESSITEUX, EUSE, adj. Necesita-

do, menesteroso; indigente.

NECROLOGE , s. m. Necrologio : regis-

tro mortuorio de los obispos.

\* NECROLOGIE, s. f. Necrologia : noticia de muerlos.

NECROMANCE, s. f. ou NECROMAN-

CIE, s f. Nigromancia, magia.

NECROMANCIEN, ENNE, audst. Nigromante, mágico.

NECROMANT, s. m. (ant.) Nigromán-

tico.

NECTAR, s. m. Néctar : bebida de los dioses segun la fábula. || (fig.) Néctar, ámbar : dicese de toda bebida suave y deli-CIOSA.

NEF, a. f. Nave, nao: lo mismo que bagel en poesía, y aun en este estilo es voz anticuada. || Nave : vaso de templo, ó iglesia. [] Albaja abarquillada en que se guardan las servill**etas del roy. || Moulin à nef** : molino de agua, o de barca.

NEFASTES, adj. pl. Nefastos : los dias en que era prohibido tratar de los negocios

publicos entre los Romanos.

NEFLE, s. f. Nispera, nispero, nispela: cierta sruta de hueso.

NÉFLIER, s. m. Nispero: el árbol que

da nisperas, o nispolas. NEGATIF, IVE, adj. Negativo. # (fam.)

Avoir le visage négatif: teuer cara de pocos amigos, de despedir huéspedes.

NEGATION, s. f. Negacion: accion de negar, o no conceder una cosa. || Negacion en la lógica es careucia de una calidad en NÉCESSITANTE, zdj. Solo se usa en sugeto que no es capez de ella. # Negacion : dicese de la particula ungetiva.

NEGATIVE, s. f. Negrtiva: denegacion,

repulsa de lo que se pide. || Negativa : en la gramatica es cierta partícula; y en la lógica cierta proposicion. || (fam.) Dicese : etre fort sur la négative : no ser amigo de hacer un favor.

NÉGATIVEMENT, adv. Negativamente. NÉGLIGÉ, EE, p. p. V. Négliger. || adj. Descuidado. || Desaliñado, sin primor, ni

esmero.

NEGLIGÉ, s.m. Descuido, desden, desaliño. Usase en estas frases hablando de las mugeres: étre en son négligé: estar de trapillo, sin vestir, al desden, sin aliñar.

NEGLIGEMENT, a. m. (ant.) Negligen-

cia, descuido.

NÉGLIGEMMENT, adv. Con negligen-

cia, sin cuidado, con descuido.

NÉGLIGENCE, s. s. Negligencia, descuido: poco cuidado, esmero, aplicacion: etc.

NÉGLIGENT, ENTE, adj. Negligente,

descuidado, omiso.

NEGLIGER, v. a. Descuidar, desatender, no poner cuidado ó primor en alguna cosa. || Descuidar, olvidar : omitir lo que a de la obligacion, ó interes.

NÉGLIGER (SE), v. r. No culder de su aseo, de su aliño, de su compostura. || Descuidarse : olividarse : de sus obligaciones.

NÉGOCE, s. m. Negocio, trato, tráfico,

giro de un comerciante.

NÉGOCIABLE, adj. m. f. Negociable que se puede negociar, habiando de letras, vales, etc.

NEGUCIANT, s. m. Negociante, comer-

ciante.

NEGOCIATEUR, c. m. Negociador : dicese del que trata y maneja con alguna Corte extrangera un ajuste o asunto de la suya. || Agente, solicitador, componedor : de nego-

cios entre particulares.

NÉGOCIATION, s. f. Negociacion : negociado, negocio. || Dícese de la diligencia y manejo en tratar ó ajustar un asunto entre dos Cortes, y tambien entre particulares. || Negociacion : de letras, de vales, y otros efectos comerciables.

NEGOCIE, EE, p. p. V. Négocier. [] adj.

Negociado.

NEGOCIER, v. a. Negociar: ajustar ó tratar con una Corte extrangera algun asunto de la suya. ! Negociar: letras, vales y otros esectos comerciables.

NÉGOCIER, v. n. Negociar: hacer co-

mercio, o giro.

NEGRE, NEGRESSE, subst. Negro, negra : dicese de los naturales de la costa de Africa en el Océano; y principalmente de los esclavos de aquel pais que se llevan á América. Cuando estos se comparan con los hombres blancos se dice : noir, y no nègre.

NEGRE- 3LANC, s. m. Albino: el negro

que nace le anco.

\* NEGREPONT, (geog.) Negropouto: isla del Archipiélago.

NEGRERIE, s. f. El lugar donde se en-

cierran los negros para su venta.

NEGRIER, adj. Dicese del navio que sirve para el tráfico de negros.

NEGRILLON, ONNE, subst. Negritto, negrilla: el negro, ó la negra chiquita.

NEGUS, s. m. Nego: nombre del empe-

rador de Abisinia.

NEIGE, s. f. Nieve. Dicese tambien figuradamente por la blancura de una cosa. E Blanc comme la neige : blanco como una nieve. || (vulg. y burl.) Dicese : un héros, un docteur de neige : un héroe, un doctor de morondanga, de calabaza.

NEIGER, v. n. Nevar, caer nieve.

NEIGEUX, EUSE, adj. Nevoso. || Temps neigeux: tiempo cargado de nieve, dispuesto á nevar. || Saison neigeuse: estacion, ó temporada de nieves.

NEMEENS, adj. pl. Nemeos: se aplica á unos juegos antiguos en honor de Hér-

cules,

\* NEMEONIQUE, s. m. Nemeonico : el vencedor en los juegos Nemeos.

NENIATION, s. f. (mús.) Neniacion:

aria espondáico de los antiguos.

NÉNIES, s. f. pl Cánticos funchres de los Romanos en las exequias de sus mucrtos.

NENNI, adv. neg. (fam.) Non, nones, naranjas: en vez de decir simplemente no. Tambien se dice en estilo jocoso necuacuam.

NÉNUFAR, s. m. Neuúsar, ninsea : plan-

ra achatica

NÉOCORE, a. m. Magistrado griego á cuyo cargo estaba la guarda de los templos. 

la Tambien se llamáron así las provincias y ciudades que habian editicado templos en honor de Roma y de los Emperadores Romanos.

NÉOGRAPHE, s. y adj. m. f. Neógrafo: el que escribe con una nueva orto-

grafia.

NEOGRAPHISME, s. m. Neografismo: sistema de ortografía, nuevo y contrario al recibido.

NEOLOGIE, s. f. Neologia: invencion o creacion de voces nuevas en una lengua.

NÉOLOGIQUE, adj. m. f. Neológico: lo que pertenece á las voces y locuciones nuevas.

NEOLOGISME, s. m. Neologismo: la afectacion y estudio de introducir nuevas voces en una lengua. Es el vicio opuesto al del arcaismo.

NÉOLOGUE, s. m. Neologo: dicese del que afecta y estudia el uso de vocez nuevas.

NEOMENIE, s. f. (astron.) Neomenia: novilunio. || Fiesta que los antiguos celebra-ban en cada novilunio.

NEOPHITE, s. m. Neofito: el recien con-

vertido á la verdadera religion.

dicese del dolor del mal de piedra. Usassi tambien como substantivo femenino en este sentido. | Nefritico: dicese, como substantivo masculino, del que tiene este mal, y del remedio. [ Pierre nephretique: piedra nefritica, especie de mármol.

\* néphrisie , 6 nephritis , 0. ∫. n•

Tritis, á inflamacion de los riñones.

\* NEPHHOTOMIE, s. f. (cirug.) Nofrotomía : seccion ó abertura de un rinon, para extraer el pus, o algun cuerpo extraño.

NEPOTISME, s. m. Nepotismo. Es voz tomada del italiano, para expresar el poder que han solido tener en Roma, y en su gobierno, los Nepotes, o sobrinos de un papa. \* NEPTUNE, s. m. Neptuno : dios del mar segun la fábula.

NEREIDES, s.f. pl. Nereidas; minfas

del mar segun la fábula.

NERF, s. m. Nervio. \ (fig.) Nervio, vigor, fuerza. || Los encuadernadores llaman nerfs del lomo de un libro á le que squi decimos cordeles. | Nerf de bouf : vergajo, y tambien corbacho, hablando de castigo de gajeotes.

NERF-FERURE, . f. Rosadura : de una caballería en el tendou de la parte pos-

terior de mano, o pierna.

NÉRION, s. m. Adelfa, baladre: planta. NERITE, e. f. Nerite: concha univalva. NEROLI, s. m. Esencia de azahar.

NERPRUN, c. m. Espino cerval: ar-

\* NERVAISON, a. f. Complicacion da ner-

NERVAL, ALE, adj. Nervino: hueno

y adecuado para los nervios.

NERVE, EE, p. p. V. Nerver. 1 adj. Nerviado, guarnecido de nervios.

NERVER, v. a. Nerviar : trabar con ner-

V106.

NERVEUX, EUSE, adj. Nervioso: que tiene nervios. | Nervudo: que tiene huenos y fuerte nervios. || (fig. ) Nervioso, fuerte, robusto, sólido. | Le genre nerveux : en medicina es el sistema nervioso, los nervios que componen el cuerpo humano.

NERVIN, adj. Nervino: remedio para

los nervios.

NERVURE, a. f. Nervosidad. | Pestaña en la costura de un vestido. | Nervure d'un livre · los cordeles del lomo de un libro. Moldura en la arquitectura gótica. || (botán.)

NET, ETTE, adj. Limpio: curioso, sin manchas, ni porquería. || Limpio: vacio, desocupado. || Limpio : claro, terso. || Limpio: claro, distinto. || Neto, limpio; líquido : en materin de intereses, rentas, etc. (fig.) Limpio, paro, franco. | (id.) Lim- | dos partidos opuestos. pio, puro, terso. [ (id.) Limpio, exenso,

NEPHRETIQUE, adj. m. f. Nefritico : libre. # Mettre ou net · poner en limpio un escrito que estaba en horrador.

NET, adv. Claro, liso, seco. § Redon-

damente, desnudamente.

NETTEMENT, adv. Limpiamente, con limpieza. || (fig.) Con limpieza, con claridad : y tambien con lisura y franqueza.

NETTETE, a. f. Limpieza. [ (fig.) Limpieza, claridad de la vos, del estilo,

del juieio, etc.

NETTOIEMENT, s. m. Limpia, limpiadura. Dicese de la obra de limpiar las calles, piazas , puerice.

NETTOYE, EB, p. p. V. Newoyer.

ody. Limpio.

NETTOYER, ... a Limpiar : quitar : las manchas, la hasura, el polvo de alguna cosa. [ (fig. ) Limpiar : los caminos, los mares, de ladrones, de enemigos. || (fig. y fam. ) Limpiar, rapar: lo mismo que vaciar d robar el dinero de la bolsa, lo que hay en una casa.

" NEUBOURG , (geog. ) Neoburgo : ciudad

de Alemania.

NEUF, adj. m. f. num. Nueve. || Usase como substantivo como significa el número nuevo. I Algunas veces se toma por nombre numeral ordinal, y corresponde a nono, o noveno; como Louis Neuf: Luis None. | Un neuf de chiffre: un nueve en guarismo. | Un neuf de cœur, etc. : un nueve de copas, etc. || Entrer dans le neuf, d dans son neuf: entrar en los nueve, o en los nueve meses, como se dice de una muger embarazada.

NEUF, EUVE, adf. Nuevo : se dice de lo reciente, fresco: y tambien de lo que no ha servido, o que no se habia visto, ni oido. || (fig.) Novel, bisoño, hablando de personas poco experimentales en alguna dependencia, o destino. A neuf, adv. De nuevo. Refaire un bâtiment de neuf : rehacer o reedistar de nuevo. | Etre habilté de neuf, tout de neuf : vestirse de nuevo, hacerse

vestido nuevo.

NEUF, s. m. Nuevo: lo siamante. "NEUME, a. m. Puntillo : en el canto Hano.

NEUTRALEMENT, adv. De un modo neutro, como neutro. Dicese en la gramática hablando del uso de algunos verbos.

NEUTRALISATION, J. f. Neutralizacion: tratado provisional de neutralidad. || (quim.) Neutralizacion, saturacion com-

pleta de un ácido por una base.

NEUTRALISER, v. a. Neutralizar: atemperar, impedir el efecto de un principio, haciendo que su accion se gaste en otro objeto. | (qulm.) Saturar un ácido con una

NEUTRALITE, a f. Neutralidad: esa Limpio, despejado : claro, y distinto. Il fado del que se mantique indiferente entre

NEUTRE, adf. m. f. Neutral : el que

se mantiene indiferente entre dos partidos opuestos. | Neutro: voz de gramática, habiando de verbos y géneros.

NEUVAINE, e. m. Novena, novenario: solemnidad religiosa de culto, o roga-

tive, que dura nueve dias.

NEUVIEME, edj. m. f. Nono, noveno. NEUVIEME, s. m. Noveno, la novena parte de una suma ó cantidad.

NEUVIEMEMENT, adv. Kn noveno lu-

gar. El noveno.

NEVEU, s. m. Sobrino: hijo del hermamo, ó de la hermana. || Cardinal neveu : cardenal nepote : dicese en Roma del sobrino purpurado de un papa. || (fam.) Se dice: neveu à la mode de Bretagne: sobrino, hijo del primo, o de la prima hermana. Petit - neveu: resobrino, hijo del sobrino. Nos neveux : dicese en estilo poético y oratorio, en lugar de nuestros nietos, nuestra posteridad, nuestros descendientes.

NÉVRITIQUE, V. Nervin.

NÉVROLOGIE, s. f. Neurologia: tratado de los nervios.

\*NEWTONIANISME, s. m Neutonianis-

mo: sistema de fisica de Neuton.

\* NEWTONIEN, ENNE, adj. Neutonia-

no : del sistema de Neuton.

NEZ, s. m. Nariz: dícese del organo del olfato, y tambien del sentido del olfato. | Nez aquilin: nariz aguileña, aca-Inilada. || Nez camus : pariz roma. || Nez écrasé : nariz chata. | Nez épaté : narices remachadas. | Nez retrousse: nariz arremangada, respingada. || Esta voz entra en muchas frases familiares, y proverbiales, como en las siguientes. || Donner du nez en terre: hocicar, dar de hocicos en el suelo. || Fermer la porte au nez: der con la puerta en los ojos, o en los hocicos. || Se rencontrer nez à nez : dar de manos á hoca con otro. || Demeurer avec un pied de nez: quedar con un palmo de narices, esto es, frio por haberse frustrado lo que se esperaba. || Fourrer son nez partout : meter las narices en todo, querer olerlo todo, esto es, saherlo. Mener quelqu'un par le nez: llevarie de la barba, del cabestro, de un cabello. || Plaquer au nez : plantárselo en los hocicos, dejarle chafado. Il Saigner du nez: echar sangra par las narices. || (fig.) Saigner du nez : mearse en los calzones, perder el ánimo para llevar adelante una empresa, o promesa. | Se casser le nez. dar al traste, salir con las manos en la cabeza: salir mal de un negocio. || Tirer les vers du nez à quelqu'un : sacarie una cosa del buche, o de las tripas. || Couper le nez : desnarigar.

NEZ-COUPE, a. m. 6 PISTACHE SAU-VAGE, s. f. Estafilodendron: arbusto.

NI, conj. neg. y disyun. Ni. | Ni l'un ni | medicina de lo que huele d'sabe à huevo l'autre: ni uno mi otro.

NIABLE, adj. m. f. Negable: lo que se puede negar, o no admitir como cierto y verdadero.

NIAIS, AISE, adj. Gurripeto: dicese del pajarito recien micado del nido: si 😅 haleon, se llama niego. [ (fig.) Bobo, bobalicon, simple, inocente. Usase tambien como substantivo.

NIAISEMENT, adv. Simplemente, bo-

bamente : á lo simple, á lo bobo.

NIAISER, v. n. Bobear, simplear : decir o hacer boberias, simplezas.

NIAISERIE, s. f. Simpleza, bobería,

inocentada.

NIAISERIES, BAGATELLES, . F pl. Pataratas, frioleras.
\* NICASTRE

NICASTRE, (geog.) Neocastro: ciudad del reino de Nápoles.

NICE, (geog.) Niza: eiudad maritima del Piamonte.

NICE, (ant.) V. Niais.

\* NICRE, (geog.) Nicea: ciudad de la Natolia.

"NICEMENT, adv. Neciamente, simplemento.

\* NICETTE, adj. m. f. (ant.) dim. de

Nice.

NICHE, s. f. Nicho: el hueco pera colocar una estatua, || (fam. ) Chasco , burleta : que se hace á alguno.

NICHEE, s. f. Nidada: de péjaros f Nidal: de insectos. || (fam.) Gazapera, jabardillo, camada : de gente de mal vi-

NICHER, . n. Anidar, bacer nido: dícese de los pájaros, y aves de caza. De las aves de corral se dice couvée.

NICHER, & SE NICHER, v.a. y r.(fam.) Enjaular , enjaularse : encaramar : encaramarse : por alojar, ó alojarse en algun cuarto, o vivienda.

NICHÉE, s. m. Nidal : dicese del huevo que se deja en un sitio señalado para que

la gallina ponga en el.

NICHOIR, s. m. Pajarera para cana-

\* NICKEL, s. m. Niquel: metal gris, indócil: y de poco uso.

\* NICODEME, e. m. (n. p.) Nicodemus. NICOTIANE, s. f. Nicociana: lo mismo

que tabaco en yerba.

NID, s.m. Nido: de pajaro, y de insectos. Nidal: se dice en el sentido recto y figurado. En el 1º, se toma par el sitio ó agujero en que se recogen los iusectos. En el 2°, por lo mismo que madriguera, huronera: parage donde se aloja gente de mala vida. || Trouver la pie au nid : encontrar lo que se buscaba. || Petit à petit l'oiseau fait son nid: poco á poco hila la vieja el copo.

NID-D'OISEAU, s.m. Nidus avis: planta. NIDOREUX, RUSE, adj. Dicese en

anejo.

NIE, ER, p. p. V. Nier. || adj. Ne-

NIECE, s. f. Sobrina: hija del bermano

o de la hermaus.

NIELLE, s. f. Tizon, anublo: desto de las mieses o panes causado por les nieblas. H Neguilla, agenuz: mala yerba que daña a los sembrados.

NIRLLE, EB, p. p. V. Nieller. | adj.

A nieblado, atizonado.

NIELLER, v. a. Aviebler, etisoner: al trigo, y demas granos.

NIER, v. a. Negar: no conceder, d no

paser lo que otro dice, o sienta.

\* NIEUPORT, (geog.) Neoport : cluded y

puerto de Flandes.

NIGAUD, AUDB, adj. Badalaque, simple, bobo. [] Usase comunmente como substantivo.

NIGAUDER, v. n. Bobear, elmplear, tonter: hacer bobadas, simplezas, tonte-

NIGAUDERIE, s. f. Boberia, tonteria,

simpleza.

NIGROIL, o NÉGUEIL, c. m. Pescado de mar, con los ojos muy grandes, y ne-

NIGUA, o NINGAS, e. m. Nigua: especie de pulga pequeñita que se introduce entre cuero y carne.

\* NIGUEDOUILLE, V. Nigaud. \* NIL, (geog.) Nilo: rio de Egipto.

NILLE, s. f. Tigeretas de vid: hilito que sale de la vid cuando está en flor. V. Anille.

NILLE, adj. (blas.) Cruz encorada, mas

estrecha y delgada que lo regular.

NILOMETRE, s. m. Nilómetro: columna situada cerca del Cairo, que sirve para medir la altura del Nilo.

NIMBE, s. f. Aureola: diadema, d circulo de luz, que se pone sobre la cabeza de los santos.

NIMÈGUR, (geog.) Nimega: ciudad de Güeldres.

NIPPE, s. f. Avio: sea en vestidos, den alhajas. Usase regularmente en plural.

NIPPE, EE, p. p. V. Nipper. | adj. Per-

trechado, aviado.

NIPPER, v. n. Aviar, pertrechar, cea

de vestidos, ó de albajas.

NIQUE, s. f. Gesto, mueca: que se hace é otro para burla, y escarnio. || Faire la nique: hacer gestos, momos é alguno para burlarse.

NISANNE, s. f. Lo mismo que Gin-

seng

NITEE, V. Niches.

NITOUCHE (SAINTE), . f. Gata de mariramos, gata ensogada: gatita muerta: seráfica.

 NITRATE, s. m. (quim.) Nitrato: nombre genérico de las sales formadas con el ácido nitrico. NITAB, e. m. Nitro: salitre.

NITREUX, EUSE, adj. Nitroso, salitroso. || (quim.) Nitroso: dicese del ácido tiítrico, que no está completamente oxigenado.

NITRIERE, s. f. Nitraria, salitral: sitio donde so beneficia y recoge el nitro, 6 sa-

likre.

NITRIQUE, adj. m. f. (quim.) Nitrico: dicese del acido que se extrae del pitro.

NITRITE, s. m. Nitrito: nombre genérico de las sales formadas con el ácido nitroso.

NIVEAU, a. m. Nivel: instrumento para examinar si está igual un plano. || Nivel: la igualdad misma de un plano horizontal. || Niveau de pendule: nivel de plomada, ó triángulo filar. || Niveau d'air: nivel de aire. || Niveau d'air: nivel de aire. || Niveau d'eau: nivel de agua. || Niveau de maçon: iguala, liston de madera: el plano de un suelo, ó de una tapia. || De niveau, à niveau: á nivel. || (fig.) Dicese: être au niveau, ó de niveau avec les plus grands seigneurs: igualarse, estar al igual de los principales señores, ser á par de ellos.

NIVELE, p. p. V. Niveler. | adj. Ni-

velado-

NIVELER, ... a. Nivelar.

NIVELEUR, s. m. Nivelador : el que por oficio nivela un terreno, un rio, etc.

NIVELLEMENT, s. m. Nivelacion: le obra de nivelar un terreno, un rio, etc.

NIVET, s. m. Gracia: que hace un mercader en el precio de los géneros que da á vender por comision. Se usa mas remise.

\*NIVETTE, s. f. Albérchigo tardio. \*NIVOSE, s. m. Nivoso: cuarto mes del calendario republicano de Francia, que comenzaba en 21 da diciembre, y concluia en 19 de enero.

NOBILIAIRE, s. m. Nobiliario: el libro

que trata de las familias ilustres.

NOBILISSIMAT, e. m. Dignidad de noble.

NOBILISSIME, adj. y s.m f. Nobilisimo. NOBLE, adj. m. f. Noble, hidalgo: dicese de las personas, y úsase tambien como substantivo masculino. || Noble, insigne, esclarecido, magestuoso: hablando de cosas.

nobleza, con esplendor. Ses ancêtres ont soujours vecu noblement: sus antepasados han vivido siempre como caballeros, ó bi-

dalgos.

NOBLESSE, e. f. Nobleza, hidalguia: calidad por la cual una persona es noble. fi Nobleza: tómase colectivamente por el cuerpo ó brazo de los nobles: de un reino, ó provincia. fi (fig.) Nobleza: grandeza: sublimidad, de alma, de corazon, de peneaniciates, de astilo, etc. fi Noblesse de la

olocim: hidalguía de concejo, la que se adquiere por los cargos de alcalde, regidor. [] (id.) Dicese: soutenir noblesse: vivir, tratarse, como caballero, como bidalgo.

NOCE, s. f. Boda, casamiento. Usase regularmente en piural. El conjunto de convidados. | Nuces : bodas y tambien nupcias. || Lendemain de noces : tornahoda.

NOCERA, (geog.) Nochera: ciudad del

remo de Nápoles.

NOCHER, s.m. Solo se dice en poesía por piloto ó patron de la nave, que en casteliano es nauciero en el mismo estrio.

NOCTAMBULE, s. ni. (voz lat.) Nociambulo : el que anda y trabaja dormido. V. Somnambule, que es como hoy se dice. NOCTAMBULISME, 4. m. Noctambu-

lismo : enfermedad del noctámbulo.

NOCTILUQUE, adj. m. f. (voz lat.) Noctiluco: dícese de los cherpos que despiden luz de noche, como la luciérnaga, etc.

NOCTURLABE, s. m. Nocturiabio: instrumento para medir de noche la altura de

NOCTURNE , e. m. Nocturno : una de las tres partes en que se dividen los mai-

NOCTURNE, adj. m. f. Nocturno, nooturnal: lo que pertenece á la noche, ó se hace en ella.

\* NOCTURNEMENT . adv. Nocturne-

mente : de noche.

NODUS, s. m. Nodo: tumor frio y duro que se engendra en los buesos, en los liga-

mentos y en los tendones.

NOEL, s.m. Natividad : flesta de la natividad de nuestro Señor. 🛭 Tambien 🧀 llama noël el villancico que se canta en noche buena : en este sentido solo se usa en piurai.

\*NOEL, s. m. (n. p.) Natal. NOEUD, s.m. Nudo : lazo para atar, que se hace en cinta, cordon, cuerda. || Lazo, vinculo: del matrimonio, de la amistad, del parentesco.||Nudo:punto de una dificultad. || Nudo : de la madera, de un arhol, de una caña, de un sarmiento, etc. , || Nudillo: nudo de los dedos. || Enredo, maraña : en la comedia. || Næud de gorge : nuez del gaznate. || (fig.) Dicese: nœud gordien: nudo gordiano, dificultad indisoluble. || Næuds de la lune: nodos de la luna: los dos puntos opuestos en que la órbita de este planeta corta á la eclíptica.

NOGUET, s. m. Especie de cesto gran-

de de númbre.

NOIR, OIRE, adj. Negro: lo contrapuesto á blanco. | Diceso por exageracion de todo lo que tira á negro, por muy sucio, muy moreno, muy amoratado, puy obscuro, o por tiznado. || (fig.) Negro: por feo, enorme, abominable. 1 id.) Negro:

Un teint noir: culis alezado. Un noir cochot : un lobrego encierro. | Nuoge moir : nuhe negra, por muy olscura. | Un noir ennemi: un matigno, un danuto enemigo. || Humsur noire : humor tétrico, y melancolico. || Bêtes noires : animales montaraces, como el jabali, etc. || Un froid moir: frio con tiempo muy cubierto. || Rendro noir: denigrar, difamar, dejap feo 🔞 🌲

N()IR, s.m. Negro: el color negro. Negro : dicese del esclavo negro en los trabajos de las colomas, con relacion al trabajador blanco, y libre; pero tomado absolu--tamente como negro africano, se dice négre. V. || Ne connaître dans un livre que le blanc et le noir : no copocer las letras, no saber leer. [ (fig. ) Dicese: passer & aller du blanc au noir: pasar de un extremo á otro:ser muy voltario. || (id.) Se dice: vendre du noir : vender humo : vender juncia : engañar prometiendo lavor.

NOIRATRE, adj. m. f. Negruzco: le

que tira à negro.

NOIRAUD, AUDB, *adj*. Trigueiio ; pelinegro. Dicese de las personas: lo primero. hablando de la tex: lo segundo, del cabello.

NOIRCEUR, s. f. Negrura: lo negro de una cosa, la calidad que hace que sea negra. || ( fig.) Enormidad , fealdad : de un delito, de un atentado. (id.) Maldad, perversidad : del ánimo, del carácter, de las intenciones.

NOIRCI, IE, p. p. V. Noircir. 🛭 adj.

Ennegrecido.

NOIRCIR, v. a. Ennegrecer: teñir de negro : poner negra una cosa : atemar. 🛚 ( fig.)

Denigrar, infamar.

NOIRCIR, v. n. y SE NOIRCIR, v. r. Ennegrecerse, ponerse negra alguna cosa. H Hablando del esecto del solem el cútis, es atezar.

\* NOIRCISSEURS, s. m. pl. Tintoreros: que en los tintes dan la última mano 🕝 per-

**fec**cion al negro.

NOIRCISSURE, s. f. El tinte negro, el color negro : que toma una cosa, o que se le da. || Mancha negra ; y tambien tiznon.

NOIRE, s. f. Seminima en la música: nota que vale la mitad de una mínima.

NOISE, s. f. (vulg.) Rifa, camorra. Chercher noise: huscar camorra, andar buscando tres pies al gato.

NOISETIER , s. m. Avellano : árbol.

NOISETTE, s. f. Avellana: fruta del avellano. || Noisette sauvage : nochizo, avellana silvestre.

NOIX, s. f. Nuez: el truto del nogal. Nois de cypres : nuez ó agalla de cipres. Noix d'inde : nutz indica, o coco, | Noix : juego , chueca de la rodilla. 🛭 Noia de fusel: piñon, gatillo de escopeta. | Noix de hosco, triste, melancólico. [ (id.) Dañino, galle: agalla. || Noix de veau: landrecilla. maligno. || Du pain noir: pan moreno. || || Nois mételle: nues metela. || Noix mus-

cade: nues moscada. || Nois giroflée: nues de clavo, o de especia. || Noix verte confile: nuez confitada, ó en almibar. || Noix | vomique: nuez vómica. Le goût de la noix: cebo, atractivo.

NOLI ME TANGERE, s. m. Nolimetangere: llaga maligna en el rostro. || Dicese tambien de varias plantas espinosas y

ásperas al taclo.

NOLIS, ó NOLISSEMENT, V. Naulage.

NOLISER, V. Frèter.

NOM, s. m. Nombre : tomase tembien por nombradia y fama en ámbas lenguas. Nom de samille : apellido de la casa. Nom de bapteme : nombre de pila. || Nom de guerre: nombre de guerra, el sobre-nom-bre que suelen tomar los soldados. || Au nom de son maitre : en nombre, o de parte, ó en cabeza de su emo. || En mon nom : eu mi nombre, de mi parte. || Décliner son nom: darse á conocer alguno, decir su nombre. | Au nom de Dieu : en el nombre de Dios.

NOMADE, adj. m. f. Errante: que no tiene asiento ni habitacion fiija. Dicese de algunas naciones o tribus que vagan con sus

ganados.

\* NOMANCE, & NOMANCIE, a. f. Odomancia: adivinacion supersticiosa, por las letras de que se compone el nombre de una

NOMBLE, s. f. (ment.) Metadura de cier-

vo entre las piernas.

NOMBRANT, adj: m. Numerador: lo que

numera.

NOMBRE, s. m. Número. Tiene las mismas accepciones en ámbas lenguas. | Sans nombre, adv. Sin pamero: innumerablemente.

\* NOMBRABI.E, adj. m. f. Numerable:

que se puede numerar.

NOMBRES, s. m. pl. Números: uno de

los cinco libros sagrados de Moises.

NOMBRER, v. a. Numerar, contar;

reducir à número.

NOMBREUX, EUSE, adj. Numeroso: en gran número. || Numeroso: lo que tiene medida y cadencia en las cláusulas.

NOMBRIL, s. m. Ombligo. || Foco de una curva. || Nombril de Venus: ombligo de Vénus, oreja de monge, sombrerillo,

vasillo : planta.

NOME, s. m. Noma : así se llamaban en

Egipto las provincias. NOMENCLATEUR, s.m. Nomenclator: en la antigua Roma era el que tenia olicio de dar el nombre de los ciudadanos al que se le pedia por interes, o curiosidad. || Nomenciator : se llama en algunas ciencias al que se aplica á formar nomenclaturas d catálogos de nombres.

catálogo, indice de los nombres facultati- un si ni un no.

NOMIE, s. f. Vos tomada del griego, que significa regla, ley, y sirve para formar utias muchas, como anatomie, astronomie, etc. Nomia,

NOMINALES, adj. f. pl Dicese prières nominales: preces por la salud del senor del lugar, que se decian en Francia en el sermon de la misa parroquial.

NOMINATAIRE, s. f. Nombrado, provisto: la persona à quien el rey nombra para algun beneficio.

NOMINATEUR, s.m. Nominador: nombrador : el que nombra à un sugeto para

algun empleo. NOMINATIF, s. m. (gram.) Nominativo : el primer caso en la declinacion de los

nombres. NOMINATION, s. f. Nominacion, nombramiento: el acto ó derecho: de nombrar 🕯 algun beneficio, ó prebenda.

NOMINAUX, s. m. pl. Nominales: esco-

lásticos opuestos á los realistas.

NOMME, EE, p. p. V. Nommer. | adj. Nombrado. | Au jour nommé: á dia, á dia señalado, à dia prelijo. || Au point nommé: à proposito, à tiempo, al momento preciso. | Un nomme: un tal.

NOMMEMENT, adv. Determinadamen-

te, senaladamente.

NOMMER, v.a. Nombrar, llamar: decir el nombre de una persona, o cosa. || Nombrar, elegir: una persona para un oficio, ó benelicio.

NOMOCANON, . m. Nomocánon: coleccion de constituciones imperiales y de

cánones.

NOMOGRAPHE, s. m. Nomógrafo: que escribe ó compila tratados de leyes.

NOMPAREIL, EILLE, adj. Sin par, sin igual, incomparable. Es von de estilo anti-

NOMPAREILLE, s. f. Cinta muy angosta, que en español se suele llamar hocadido, melindre, y tripa de pollo. || Gragea : confites menudos. || ( imp.) Grado de letra menudísimo, que se llama comunmente nom-

parelle. NON, part. negat. No. | Usase alguna vez antes de los adjetivos, y corresponde al in del latin que entra en la composicion de algunas palabras: tous les gens non intéressés, non préoccupés: todas las personas no interesadas, o desinteresadas: no preocupadas, despreocupadas: des débiteurs non solvables : deudores insolventes : des témoins non recevables: testigos inadmisibles, recusables. || Otras veces se usa como substantivo: Dites un oui ou un non: diga vmd. si, o no. || Se quereller pour un ouiou pour un non : andar con dimes, y diretes. | Il NUMENCLATURE, s.f. Nomenclatura: ne dit ni oui ni non: no dice, d responde

NONAGENAIRE, adj. m. f. Nona--

genario, noventon : de noventa años de

NONAGESIMR, a. y adj. m. (astron.) Nonegésimo de la ecliptica.

NONANTE, adj. num. m. f. Noventa,

noventeno.

NONANTIEME, adj. m. f. Nonago-

NONCE, s. st. Nuncio : embajador del

NONCES, e. m. pl. Nuncios : así se liamahan en Polonia los diputados à las dietas. NONCHALAMMENT, adv. Perezosa-

mente, con flojedad, descuidadamente.

NUNCHALANCE, a. f. Dejades, flojodad : negligencia, incuria.

NONCHALANT, ANTE, adj. Dejado,

flojo: negligente, perezoso.

NONCIATURE, s. f. Nunciatura: el

cargo ó dignidad de nuncio del papa.

NON-CONFORMISTE, e. m. No conformista. Dicese de los que en Luglaterra no siguen la religion del pais.

NONE, s. f. Nona: on clreso es la última de las horas menores, que es dice antes

de visperas.

NONES, s. f. plur. Nonas: la segunda parte de las en que los homanos dividiéron el mes.

NON-ETRE, e. m. Felta de existencia. NON-JOUISSANCE, a. f. (for.) Privacion del goce, ó de la possion, ó del usu-

NONNAT, c. m. Jaramugo : pes del Me-

diterráneo sumamente pequeño.

NONNB, NONNAIN, s. f. (foc.) Monja : como si digéramos ñoña, o beata.

\* NONNERIE, s. f. Convento: de monjas o jeatas.

NONNETTE, o. f. (foc.) Monfite. NONOBSTANT, prep. No obstante, sin embargo.

NON PAIR, adj. ( poo. us. ) Imper, non. V. Impair, que es como se dice mas comun-

mente.

NON PLUS, adv. Tampoco. No mas. NON-PLUS-ULTRA, s.m. Non plus ultra : término que no se puede pasar. Sirve para ponderar y levantar una cosa á lo su-

NON-RÉSIDENCE, e. f. Ausencia : fal-

ta de residencia. NON-SENS, s. m. Frese que no tiene sen-

tido. || Falta de juicio.

NON-SEULEMENT, adv. No solamente, no solo: il est non-seulement riche, mais encore prudent 1 no solo es rico, sino prudente.

\* NONUPLE, adj. m. f. Nonuplo : que!

contiene nueve veces.

"NONUPLER, v.a. Nonupler: repetir

nueve veces.

NON-USAGE, e = No uso, desuso, desucted: salta un uso, de approacio.

NON-VALBUR, s. f. Deuch inexigible, incobrable, impagable. H Tierra mal cuidada, mai trabajada, o perdida, erial.

NON-VUE, s. f. (ndut.) Olecuridad: por niebla, o brumason, que impide la

Yista.

\* NOPAGB, s. m. Desmote: la eccion de

desmotar los paños.

\* NOPAL, s. m. Nopal, d higuera de Indias. En castellano vulgar sa llama higuera chumba, de tuna, ó de pala.

"NOPER, . a. Desmotar, despinsar los pa-

nos: quitaries las motas, y pelitos.

"NOPEUSE, e. f. Despinsadore, destrotadora : la que despinza los paños.

"NOQUETS, s. m. pl. Canalita de plomo :

canalon pequeño.

NORD, s. m. Norte: lo mismo que setentrion. Dicese de la parte setentrional de la esfera : del viento que viene de ella ; y de los paises o naciones situadas allí. || Nord : lo mismo que norte en términos de náutica hablaudo de vientos.

NORD-EST, s. m. Nordeste: viento en-

truel nord y el este.

NORD-NORD-EST, a. m. Nor-nordeste:

viento entre el nord y el nordeste.

NORD-NORD-OUEST, a.m. Nord-nor-Oeste : viento entre el nord y el noroeste.

NORD-OUEST, s. m. Noroeste: viente

entre el nord y el ceste.

NORDOUESTER, v.n. (ndut.) Nordoestear.

~ NORIA, s. f. Noria: máquina hidráulica. \* NORLINGUE, (geog.) Norlingua: ciudad de Suabia.

NORMAL, E, adj. Que dirige. || Se dió el nombre de *école normale* , à una escuela en que so formaban maestros. || (Hist. not.) Regular.•

NORMAND, ANDX, adj. Normando. Répondre en normand : 20 decir si, ni 40.

\* NORWEGE, s. f. (geog.) Noruega. NOS, pron. pos. pl. Nuestros, nuestras.

NOS, V. Noues.

" NOSOCOME, s. m. Hospital.

"NOSOGRAPHIE, s. f. Nosografia: tratado de las enfermedades.

\* NOSOLOGIE, s. f. Nosologia: explica-

cion de las enfermedades.

NOSSEIGNEURS, s. m. p!. Señores nuestros. Voz de respeto á ciertas personas. 🖟 Senores : era formula que se usaha en los memoriales y pedimentos que se daban al consejo del rey, y á los parlamentos. || Au roi et à nosseigneurs de son conseil : al rey, y à los señores del consejo. | A nosseigneurs du parlement, supplie humblement: à los señores del parlamento liumildemente suplica , etc.

\* NOSTALGIE, s. f. Nostalgla: inclinacion violenta, que obliga á los que se han

expatriado, á volverse á su pais.

NOSTOC, s. m. MOUSSE MEMBRA-

UUM

NEUSE, oMOUSSE FUGITIVE, s. f. Es- en algunos historiadores, los soldados de pecie de musgo. || Cierta clase de seta.

NOTA, (voz lat.) Nota, advertancia, que se hace en algun parage de un libro, o escrito.

NOTABILITÉ, s. f. Notabilidad.

NOTABLE, udj. m. f. Notable, senalado, reparable. | Distinguido, honrado: hablando de personas.

NOTABLES, s. m. pl. Diputados en cor-

NOTABLEMENT, adv. Notablemente,

considerablemente.

NOTAIRE, s. m. Escribano público. || Notaire apostolique: notario apostólico: curiai.

NOTAMMENT, adv. Particularments,

especialmente.

NOTARIAT, s. m. Escribania: oficio de l escribano público. || Notaría : oficio de notario eclesiástico,

NOTARIE, EE, adj. Testimoniado, autorizado por escribano. Sole se dice en esta

trase: acte notané.

NOTE, s. f. Nota, anotacion: puesta o hecha en un lugar de algun libro. || Nota, tacha: en la opinion, ó fama. || Nota: de | solfa, ó música. (prov.) Dícese: changer de note, chanter sur une autre note: mudar de cancion, mudar de hisiesto. H Cela change la note : esto es otro cantar.

NOTE, ÉE, p. p. V. Noter. || adj. Notado. Homme noté, o mal noté: hombre notado,

tachado : de mala reputacion.

NOTER, v.a. Notar: señalar, apuntar una cosa para que se advierta, o se recuerde. || Anotar : poner notas ó reparos en algun libro, o escrito. || Notar : tachar : censurar, ó poner faitas á alguno. || Notes un air: poner en música una cancion.

NOTEUR, s. m. Copiante, d copiador de

música.

NOTICE, s. f. Noticia : tómase en el sentido de descripcion, ó relacion, cuando es título de un libro. Noticia: hablando de manuscristos, es el conocimiento que se da de ellos.

NOTIFICATION, s. f. Notificacion.

NOTIFIK, RE, p. p. V. Notifier. | adj. Notificado.

NOTIFIER, v. a. Notificar: hacer saber à uno por justicia alguna providencia.

NUTION, s. f. Nocion: idea o conoci-

miento de alguna ciencia, o cosa. NOTOIRE, adj. m. f. Notorio: sabido

de todos : público.

NOTOIREMENT, adv. Notoriamente.

NOTORIETE, s. f. Notoriedad.

NOTRE, adj. poss. m. f. Nuestro, y nuestra. Hace al plural nos: nuestros, y

nuestras.

NOTRE (LE), s. m. Lo nuestro, lo que nos pertenece, ó es de nosotros. || Nous défendons le nôtre: desendemos lo nuestro. Les nôtres : nuestros parientes, y tambien [ de leche : ama de Cria.

nuestra Daciob.

\* NOTULE, s. f. Notilla : apostilla que so pone al margen de un escrite, o libro.

\* NOUASSE, s. f. Nuez moscada silvestre. NOUE, s. f. Canal: la teja contraria à la cobija. 🛮 Lavajo : sitio búmedo, y pantanoso. || Tierra húmeda, y crasa.

\* NOUES, & NOS, e. f. pl. Tripas de ba-

calace saladas.

NOUE, EE, p. p. V. Nouer. [] adj. Anudado, ligado. || (blas.) Anudado : la cola del leon que tiene ciertos nudos, o borlas. Tambien se dice de les piezas atadas con ligaduras de diverso esmalte. || (botán.) Cuajado: hablando de las flores. || Enfant nous: niño raquitico. || Homme tout noué de goutte: hombre gaso de la gota. || Pièce bien ou moi nouée: pieza ó drama bien ó mal tramado.

NOUEE, V. Noue.

\* NOUEES, s. f. pl. (mons.) El estiércol del ciervo, desde mediado mayo hasta fin de agosto.

\*NOUEMENT, s. m Ligadura, sortilegio: por medio de un nudo que se dice usan los hechiceros: nouement d'aiguillette.

NUUER, v. n. (botán.) Cuajar: las flo-

res, y irutos.

NOUER (SE), v. r. Ponerse gafo de gota

en las coyunturas.

NOUER, v. a. Anudar, hacer un nudo para atar alguna cosa. H. Envolver en alguna cosa haciendo un nudo. || (fig.) Dícese nouer amitie : liar, trabar amistad. Nouer l'aiguillette : liger : impedir por medio de maleficio la potencia viril. V. Aiguilleite.

NOUET, s. m. Muñeca de lienzo, en que se pone en infusion alguna cosa. || Cisquero : para pasar algun dibujo.

NOUEUX, EUSE, adj. Nudoso, lleno de nudos. Solo se dice de troncos, ó palos.

NOUGAT, s. m. Almendrado, y tambien nogado: pasta hecha con harina, miel, y almendra, o nueces.

NUULET, s. m. Canal de los tejados para la caida del agua. || Tenaza : el cana- . lon que recoge las aguas de dos tejados con-

tiguos. NOURRAIN, s. m. Lo mismo que Alevin. NOURRI, IE, p. p. V. Nourrir. || adj. Alimentado. | (fam.) Criado, educado; eg.: nourri dans le sérail, j'en connais les détours. | Homme bien nouri : hombre hien mantenido, de buenas carnes. || Bles bien nourris: panes, o mieses hien granados. || (fig.) Style nourri: el estilo lleno, numeroso. | (id.) Couleur nourrie: color hien empastado en la pintura. || Lettre bien nourrie: letra bien formada. || Lettre qui n'est pas bien nourris: letra demasiado del-

NOURRICE, s. f. Nutriz, nodriza: ama

NOURRICIER, s. m. Amo : el marido del ama de leche. || (/1g. y fam.) Dicese: père nourricier : el que sustenta o da de comer a otros. Suc nourricter: suco nutricio,

el que sirve para nutrir al cuerpo.

NOURRIR, v. a. Alimentar, sustentar, mantener : dar el alimento, el sustento, la comida. || Criar : dar el pecho, ó de mamar à una criatura ; y se dice tambien de los animales. || Nutrir, sustentar mucho. || Criar, sustentar: arboles, plantas. || (fig.) Alimentar, dar pábulo, ó lomento: á la lumbre, á las pasiones, etc. | Mantener, entretener: la guerra, los vicios, las disensiones, las esperanzas. || Empastar : dicese en la pintura bablando de colores.

NOURRIR (SE) (de), v. r. Alimentarie,

sustentarse, nutrirse.

NOURRISSAGE, s. m. Cria, y criansa : el cuidado y método en criar los animales.

NOURRISSANT, ANTE, adj. Nutritivo, substancioso: que alimenta, ó sustenta mucho.

\* NOURRISSEUR , s. m. El que tiene va-

cas de leche.

NOURRISSON, s. m. La cria, la criatura, el hijo de leche: con relacion al ama, nutriz. || Nourrissons des muses : hijos de

las musas : llámase asi á los poetas.

NOURRITURE, s. f. Alimento, sustento : comida. || (fig.) Sustento, pasto, del alma, del entendimiento. || Faire des nourritures: criar, ó hacer cria, de animales, ó aves domésticas. | Faire des nourritures: criar dos criaturas, ó dar de mamar á dos. Prendre nourriture: tomar alimento.

NOUS, m. f. (pron. pere. plur. de la primera persona) Nosotros, y nosotras. Nos : en los verbos pronominales o reciprocos, y cuando nous es el objeto ó régimen directo dindirecto delverbo: Nous nous aimons: nosotros nos amamos; Vous voulez nous tuer: vmd. quiere matarnos. [Nos: se dice en las fórmulas de edictos, y ordenanzas, cuando habla el rey, ó el juez

superior.

NOUVEAU, ELLE, adj. Nuevo, reciente : lo que empieza á ser, ó á parecer. En este sentido es contrapuesto á ancien (antiguo), como neuf (nuevo) lo es á vieux (viejo). || Nuevo : se dice de lo que se ve o de Dalmacia. se oye la primera vez ; de lo que se repite, o reitera, y de lo que sobieviene, o se fresquito, ahora, reciente. anade à otra cosa que existia, o se conocia nido à un pais, o lugar. [ Etre bien nouveau dans les affaires, dans le monde, dans son métier, etc.: ser bisono, noval, novato, novicio en los negocios, etc. || Un homnie nouveau : un bombre de fortana. Nouveau-né: recien nacido. || Nouveaumarie: recien casado, novio. | De nouveau, adv. De nuevo, nuevamente, otra vez.

NOUVEAUTE, s. / Noveded: calidad y estado de las cosas nuevas. | Novedad, mudansa, innovacion. || Novedad : cusa museva, rara, no vista ili oida intes.

NOUVEL, *adj. m.* Nuevo. Aunque es lo mismo que nouveau, se usa siempre que precede á substantivo que empieza con volcal, é con h no aspirada. Así se dice nouvel an: año nuevo : nouvel ambassadeur : nuevo embajador, y no nouveau an, ni nouveau ambassadeur.

NOUVELLE, s. f. Noticia, nueva, novedad. 🛮 Noticia , aviso : que se da de alguna cosa. | Novela: cuento, ó historia fingida. Nouvelle faite à plaisir : noticia supuesta, o forjada. A Porteur de mauvaises *nouvelles* : correo de malas nueves.

NOUVELLEMENT, edj. Nuevamente,

recientemente : de poco tiempo.

NOUVELLETE, s. f. (for.) Tentativa, innovacion en la posesion de algana heredad.

NOUVELLISTE, s. m. Novelero : amigo

de noticias , de nuevas , etc.

NOVALE, s. f. Noval : tierra que se

rompe de nuevo.

NOVALES, s. f. pl. Novales: diezmos que los curas exigen de las tierras nuevas. "NOVARE, (geog.) Novara : ciudad del Milanesado.

NOVATEUR, s. m. Novator : el que in-

troduce alguna novedad.

NOVATION, s. f. (for.) Innovacion, mutecion, alteracion.

NOVELLES, a. f. pl. Novelas: les leyes de los emperadores posteriores al código de Justiniano.

NOVEMBRE, s. m. Noviembre: undé-

cimo mes del ano.

NOVICE, s. m. Novicio : en algun órden religioso. || Chevalier novice: caballero novel. [] *Matelot novice* : grumele.

NOVICIAT, s. m. Noviciado: dicese del tiempo que se prueba el novicio ántes de profesar; y de la babitación ó clausura en que viven los novicios. || (fig.) Noviciado, aprendizage : el primer tiempo que gasta un principiante para egercitarse, y apien-

\* NOVIGRAD, (geog.) Novigrado: ciudad

NOVISSIME, adv. (joc.) Calentito,

\*NOYADES, s. m. La accion de ahogar ántes. || Nouveau venu: nuevo, recien ve-[muchas personas a un mismo tiempo como se hizo en la revolucion francesa.

NOYALE, s. f. Lona para velas de

DAVIO.

NOYAU, s. m. Hueso, cuesco: de algunas frutas . [] En arquitectura es bolo, nabo, espigon, de una escalera de caracol. | El alina del molde de una estatua que se funlde, ó vacia. I Núcleo : el punto centrico

de una cosa, así en lo fistarcomo en la un mismo colos. [ (fig.) Diferencia, d viso: mo: al.

NOYE, EE, p. p. V. Noyer. | adj. Ahogado : hablando de vivientes. [Anegado: hablando de terrenos. || Sumergido: hablando de cosas inanimadas. En el primer caso se usa tambien como substantivo. || Noye de dettes : ahogado de deudas, muy alcanzado. || Noy è de larmes : anegado en llanto, bamado en lágrimas.

NOYER, s. m. Noguera: el árbol que da las nueces. "Nogal : la madera de dicho arlxol.

NOYER, v. a. Ahogar: en agua, u otro liquido. Cuando es con otro medio, se dice étouffer. Anegar, inundar, cubrir de agua un campo, un terreno. || Eu el juego de las hochas, es echar la bola mas allá de In raya. | Noyer les couleurs : desleir bien, of mezclar bien los colores. [ (fig.) Noyer sa raison dans le vin: privarse con el vino, emborracharse. [[(id.) Noyer son chagrin dens le vin : alegrarse con un trago. Noyer son vin d'eau: aguar demasiado el vino.

NOYER (SE), v. r. Ahogarse : en agua, ú otro líquido. | (fig. ) Anegarse, sumergirse: en deleites, gusto. || Der cinco de Targo: en el juego de las bochas. || (fig. y fam.)Dicese: se noyer dans un verre d'eau, dans un crachat: ahogarse en poca agua, tropezar en una china.

NOYON, s. m. La raya que termina el juego de las bochas.

NU, UE, adj. Desnudo : mal vestido, 🗸 andrajoso. || En pelo : hablando de caballerias. || Epés nue : espada desnuda, ó desenvainada: un kabit trop nu: un vestido demasiado liso, llano, sin ningun adorno. (fig.) Desnudo, sin velo, sin disfraz. 🛂 Etre nu : estar desnudo, en carnes. H Etre, marcher jambes nues; estar, andar en piernas. || (fig.) A nu: descubiertamente, manifiestamente, patentemente.

NU (LE) s. m. El desnudo : dícese en pintura y escultura de las partes de una tigura que están sin ropa.

NUAGE, s. m. Nublado, nublo: tómase por la nube obscura, ó de tempestad.[Nube: por lo que tapa la vista; como un nuage de poussière; les yeux couverts d'un nuage. | (fig.) Sombra, tiniebla, obscuridad: por duda, incertidumbre, ignorancia. Il (id.) Nublado : por cosa que amenaza riesgo, o alteracion.

NUAGEUX, EUSE, adj. Nubloso, eubierto de nubes.

NUAISON, s. f. (naut.) Viento hecho, ó entablado : el tiempo que dura un mismo viento.

de la variedad de colores, ó de los grados de trabajo.

que tienen las cosas morales.

NUANCE, EB , p. p. V. Nuancer fadj. Matizado.

NUANCER, v. a. Matizar, variar los colores, o los grados de un mismo color.

\* NUBECULE, s. f. (cirug.) Nuhe en un ojo : especie de catarata.

NUBILE, adj. m. f. Núbil, casadero. || Fills nubile : doncella , moza casadera. Age nubile : edad de casarse, ó de matri-

NUBILITE, a. f. Doncellez. || Edad nú-

\* NUCULAIRE, adj. Con nuez: dicese de algunos fruto**s.** 

\* NUD , V. Nu.

NUDITE, s. f. Desnudez, desabrigo. !

(pint.) Nudité : figuras desnudas.

monio, hablando de las mugeres.

NUE, s. f. Nube. Se diserencia de nuage, y de nuée, como el género de la especie. En español se confunde con el nublado, y con el nublo. || (fig.) Elever jusqu'aux nues : poner sobre las nubes, ó sobre los cuernos de la luna : ensalzar , alabaf en sumo grado. H (id.) Tomber des nues : quedar absorto, atónito. [ (id.) Sauter aux nues: perder los estribos, salirse de sus casillas, perder la paciençia.

NUE, EE, p. p. V. Mer. | adj. Nu-

bado , matizado.

NUEE, s. f. Nublado, nubarron. || (fig.) Nuée de corbeaux, de sauterelles, de mou*cherons, etc.* : un nublado , una bandada, de grajos, de langostas , de mosquitos , etc. : une nuée de barbares: un nublado, ó mas bien un enjambre, por una inundacion de bárbaros. || Nube, manchita: que se ve en algunas piedras preciosas.

NUEMENT, adv. Desnudamente, sin

rebozo : sinceramente.

NUER, v. a. Matizar, entreverar : casar los colores, hacer mezcia.

NUIRE, v. n. Danar, perjudicar. | Ne pas nuire : ayudar : favorecer, no dafiar. NUISANCE, a. f. (ant.) Danamiento, da-

no, perjuicio. NUISIBLE, adj. m. f. Deñoso, nocivo,

perjudiciable.

NUIT, s. f. Noche: parte del dia natural. | Noche: tinieblas, obscuridad. | Nuis blancke: noche en blanco, noche toledana: la que se pasa sin dormir. || Nuit de Noel : noche buena, la de la vispera de Natividad. La nuit du tombeau, une éternelle nuit : poéticamente se toma por la muerte. || De

nuis: de noche, por la noche. NUITAMMENT, adv. De noche, en hora nocturna. Usase regularmente en lo fo-

NUITÉE, s. f. Toda una noche. ||Lo que NUANCE, e. f. Degradacion, o grados se paga en una posada por una noche; o á de un mismo color. || Matiz: que se forma | los jornaleros por una noche de vela, o de

NUL, ULLE, adj. Ninguno. Nadio: en tel caso se toma como pronombre personal, y solo se usa en el nominativo.][Nulo:] sin ningun efecto.

NULLE, s. f. Caracter o letra que no significa nada ; pero que se usa en la cifra di-

plomática para dificultaria mas.

NULLEMENT, adv. De ningun modo:

de ninguna manera : nulamente.

NULLITE, s. f. Nulidad : defecto de validez, ó valor, en una escritura, contrato, etc.

NUMENT, adv. Desnudamente : sin tic-

cion, ni reserva.

NUMERAIRE, adj. m. f. Numerario: dicese del valor extrinseco de la moneda, y no del efectivo, ó intrinseco.

NUMERAIRE, a. m Numerario: dinero,

moneda contante.

NUMERAL, ALE, adj. Numeral: lo que designa número.

NUMERATEUR, c. m. (aritm.) Nume-

rador.

NUMERATION, s. f. Numeracion: el modo de contar por el órden de números.

NUMERIQUE, adj. m. f. Numérico: lo que se refiere al valor ú orden de los números.

NUMERIQUEMENT, adv. Numérica-

mente; por orden de números.

pone por señal en un fardo, paquete, página de un libro, cuarto, ó vivienda. || ( prov.) Entendre le numéro: saber cuantas son cinco, ó cuantas puas tiene el peine.

NUMEROTE, EE, p. p. V. Numéroter.

adj. Numerado, con su número.

NUMEROTER, v. a. Numerar, marcar con números: los fardos, paquetes, estantes, cajones, etc. || Numerar, foliar: hablando de las hojas, o páginas de un impreso, o manuscrito.

NUMISMATIQUE, adj. m. f. Numismá-

medalias.

NUMISM DOGBAPHIE, .. J. Number matografia: descripcion de las medallas antiguas.

NUMMULAIRE, MONNAYÈRE, HER-BE AUX ECUS, HERBE A CENT MA-LADIES, a. f. Numularia: planta me-

dicinal.

NUNCUPATIF, adj. (for.) Nuncupativo;

testamento hecho verbalmente.

NUNDINALES, s. f. pl. Nundinales: nombre que daban los Romanos á las ocho primeras letras del alfabeto, con las cuales aplicadas á cada uno de los dias del año, como nuestras dominicales, indicalian los dias de mercado.

NUPTIAL, ALE, adj. Nupcial; lo que

pertenece o conduce á las bodas.

NUQUE, s. f. Nuca: parte prominente

entre la cabeza y el pescuezo.

NUTATION, s. f. (botan.) Nutacion: direccion de las plantas hácia el sol. (astron.) Nutacion: movimiento del ege de la tierra, por el que se inclina ya mas ya ménos sobre el plano de la ecliptica.

NUTRITIF, IVE, adj. Nutritivo.

NUTRITION, A f. Nutricion, nutri-

\* NUTRITUM, s. m. Unguento deseca-

tivo, y refrigerante.

NYCTALOPE, s. m. f. Nictalope: el que per enfermedad ve mejor de noche que de dia.

NYCTALOPIE, s. f. Nictalopia: vicio de

la vista en los nictalopes.

NYMPHE, s. f. Ninsa: deidad salvitoen. || Muger hermosa. || Ninfa, ó palomilla : la primera transformacion de los insectos.

NYMPHEE, s. f. Ninfea: baño público

en la antigua Roma.

NYMPHES, s. f. pl. (anas.) Ninfas, partes hlandas, muelles y esponjosas, que están delante de la matriz.

\* NYMPHOMANIE, s. f. Ninfomania: tico: lo que pertenece á la ciencia de las furor uterino, desco violento del coito. Se llama tambien en frances, fureur utérine.

**OBE** 

**OBE** 

O, Décima quinta letra del alfabeto, y d'obedience: los paises en que el Papa da los cuarta del número de las vocales.

O, s.m. Antisonas que empiezan por o.

cio en que hay vegetacion, aguas, etc. \* OBCONIQUE, aaj. Obcónico: en cono

truncado.

OBEDIENCE, s. f. Obediencia, sujecion, subordinacion a sus superiores. Obediencia: el permiso que da el superior á un religioso para hacer algun viage; dla comision de oficio para otro convento. | Pays !

beneficios.

\* OBÉDIENCIAIRE, s. m. Primer digni-OASIS, s. m. En un desierto, es el espa- dad del Cabildo de San Justo en Leon de Francia.

OBEDIENCIEL, ELLE, adj. Obediencial : se dice principalmente de la obediencia à los preceptos divinos.

OBEDIENCIER, s.m. Religioso que sirve un benesicio de que no es titular. || Servidor, substituto para servir un beneficio.

OBEI, IE, p. p. V. Obeir. Hadj. Obedecido

OBEIR, v. n. Obedecer cometerse uno a las órdenes de otro, y egecutarias. [] Obedecer, estar sujeto à, estar bajo el dominio de: dicese de los paises, y pueblos. || (fig.) Obedecer, ceder, dejarse gohernan: dicese del caballo, y otros animales. #(id.) Obedecer, ceder, no resistir, dejarse trabajar, como se dice de los metales, y otras materias solidas.

OBEISSANCE, s. f. Obediencia, sufecion, sumision. | Preter obeissance: prestar juramento de obedecer á un soberano, ó su-

perior.

OBÉISSANT, ANTE, adj. Obediente, sumiso: hablando de personas. || Obediente, dócil: hablando de animales. || Dócil, mamejable: hablando de materias sólidas, que se dejan doblar, ó trabajar.

OBELISQUE, s. m. Obelisco: especie de

pirámide en forma de aguja.

OBERE, EE, p. p. V. Oberer. | adj. Empeñado, alcanzado, cargado de deudas.

OBERER, v. a. Empeñar, atrasar, hacer contraçr deudas.

OBERER (S'), v. r. Adeudarse, contraer deudas.

OBESITE, s. f. (medic.) Obesidad: exceso

de gordura en el cuerpo humano.

OBIER, OPTER, & AUBIER, . m. Güelde, sahuquillo, rosa de Güeldres, nor del mundo: arbusto.

OBINER,  $\nu$ . a. Plantar los árboles unos cerca de otros miéntras no se trasplantan.

OBIT, s. m. Aniversario: que se celebra

por algun difunto.

OBITUAIRE, adj. Beneficiado proveido por muerte de otro beneficiado. | Registre obituaire: libro de partidas de entierros, ó de difuntos: que se guarda en la parroquia.

OBJECTÉ, ÉE, p. p. V. Objecter. 🛭 adj.

Objetado.

~OBJECTER, v. a. Objeter : oponer una dificultad á una proposicion, ó argumento. || Como verbo neutro, es dar en rostro, poner tacha, reparo.

OBJECTIF, IVE, adj. Objetivo. Usase

tambien como substantivo.

OBJECTION, s. f. Objection: difficulted o reparo que se pone á una proposicion, o

argumento.

OBJET, s. m. Objeto: lo que se presenta á la vista, y tambien á las potencias. Objeto: sin, y término que se propone. | Objeto: materia, o sugeto de una ciencia, ó arte.

\*OBJURGATEUR, s. m. Censor, des-

aprobador, renidor.

OBJURGATION, s. f. Reproche, repre-

bension, sobarbada.

TOME I.

\* OBJURGUER, v. a. (ant.) Reprender, renir, desaprobar.

\* OBLADE, s. m. Pescado del mar de Tos-

OBLAT, s. m. Oblato: dicese de un soldado inválido que tenia en otros tiempos alojamiento, comida, y vestido en alguna abadía, ó priorato de patronato real.

\* OBLATEUR, s. m. El que hace una obla-

OBLATION, s. f. Oblacion: ofrenda, y

sacrificio que se hace á Dios.

OBLIGATION, s. f. Obligacion : el empeño que impone el oficio, el estado, o la promesa a una persona. || Obligacion: escritura pública de pagar á otro tal cantidad. || Favor, merced, beneficio que se debe á alguno.

OBLIGATOIRE, adj. m. f. Obligatorio:

lo que precisa, y obliga.

OBLIGE, EE, p. p. V. Obliger. || adj. Obligado, reconocido, agradecido. || Récitatif obligé: recitativo obligado, de violin, ú otro instrumento.

OBLIGE, s. m. Contrata, o escritura de

aprendizage en algun oficio.

OBLIGEAMMENT, adv. Con galanteria,

con obsequio, con agasajo, con agrado.

OBLIGEANCE, s. f. Oficiosidad, cortesanía, y disposicion á ser útil y agradable á los demas.

OBLIGEANT, ANTE, adj. Oficioso, obsequioso, cortesano: servicial, servidor,

galante, favorecedor.

OBLIGER, v. a. Obligar: atar con una escritura. || Obligar : imponer la obligacion de hacer alguna cosa. || Servir, favorecer, hacer favor o merced á alguno. || Obliger un apprenti: escriturar un aprendiz, para aprender , un oficio , ó arte.

OBLIGER (S') (a, de), v. r. Obligarse;

empeñarse en alguna cosa.

OBLIQUE, adj. m. f. Oblicuo, sesgado, atravesado. || (fig.) Torcido: indirecto: doloso: siniestro. | Cas obliques (casos oblicuos): se llaman así en gramática todos excepto el nominativo. || Louange, accusation oblique: alabanza, acusacion disimulada, en la que no se nombran las per-

OBLIQUEMENT, adv. Obliquemente, al sesgo. || (fig.) Por medios siniestros, o malos: tambien por rodeos, ó indirectamente:

y tambien con dobles.

OBLIQUITE, s. f. Obliquidad : declinacion de lo recto.Solo se usa en matemática, y astronomia; como la oblicuidad de una linea, la de la ecliptica.

OBLITERER, v. a. Borrer insensiblemente, dejando algun vestigio; como hace el tiempo con los manuscritos, las inscripcio-

nes, etc.

OBLONG, ONGUE, adj. Oblongo: se aplica à la figura prolongada de cuatro lados. Apaisado, hablando de libros, cuadros, etc., de forme oblonga.

OBOLE, s. f. Obolo: la mitad de un dinero. | Medio escrupulo: peso. | Ardites

parte de una dracma. Il ne vaut pas une obole: no vale up ardite.

OBOMBRE, EE, p. p. V. Obombrer.

adj. Cubierto, tapado.

OBOMBRER, v. a. Cubrir, tapar, cobijar: es voz anticuada, y de los afectadamente cultos.

\* OBNUBILER, v. n. Entoldarse, obscure-

cerse con nubes.

OBREPTICE, adj. m. f. (for.) Obrepticio: lo que se pretende, ú obtiene por obrepcion.

OBREPTICEMENT, adv. Ohrepticia-

mente, con falsedad.

OBREPTION, s. f. Ohrepcion: falsa narfacion de un hecho, para obtener algun premio.

\* OBRON, s. m. Aldaba de garabato.

\* OBRONIERE, . f. Barra clavada en Jo interior de un arca para tener caudales.

OESCENE, adj. m. f. Obeceno: desho-

nesto, impúdico, torpe.

ORSCENITE, s. f. Obscenidad: desho-

nestidad, torpeza, impureza.

OBSCUR, URE, adj. Obscuro, lobrego; lo que tiene poca lus ó claridad, ó ninguna. Obscuro: color ménos claro, ménos vivo que otro. || (fig.) Obscuro, desconocido, humilde: hablando del nacimiento, de la vida de alguno. [ ( id. ) Obscuro, confuso, ininteligible : hablando de escritos, ó discursos. | (pint.) Dicese: le clair-obscur, de claro y obscuro: lo pintado de dos colores.

OBSCURCI, IE, p. p. V. Obscurcir.

adj. Obscurecido.

OBSCURCIR, v. a. Obscurecer: 'quitar' la luz, o claridad. [ (fig. ) Obscurecer, ofuscar: el entendimiento, la razon. | (id.) Obscurecer, empañar, deslustrar: la fama, el nombre, la gloria.

OBSCURČIR (S'), v. r. Obsourecerse,

cubrirse, empañarse.

OESCURCISSEMENT, s. m Obscurecimiento, empañadura. [[ (fig. ) Ofuscamiento, borron, sombra.

OBSCUREMENT, adv. Obscuramente, con obscuridad. [[ (fig.) Obscuramente, cou-

fusamente, entre sombras.

OBSCURITE, s. f. Obscuridad: lobreguez : privacion de luz, o claridad. || ( fig. ) Obscuridad, confusion, sombres. | (id.) Obscuridad : humildad, bajeza : de nacimiento. || (id.) Obscuridad, falta de claridad en lo que se escribe, ó habla.

OBSECRATIONS, s. f. pl. Rogativas, o rogaciones, que hacian solemnemente los antiguos Romanos en ciertas circunstancias.

OBSEDE, EE, p. p. V. Obseder. | adj. Poseido, gobernado, mandado por otro. Obseso: el que está atormentado por los espiritus malignos.

OBSEDER, v. a. Apoderarse, hacerse duciio del ánimo y voluntad de alguno, no lo que causa obstrucciones.

blanca. || Entre los Atenienses era la sexta japartándose de su lado para gobernarie. I Rodear, sitiar à uno : posserie sin dejaris obrar por sí. || Molestar, atormentar : dicese del demonio cuando por permision de Dios acosa á una persona.

OBSEQUES, s. f. pl. Exequias, funeral. OBSEQUIEUX, EUSE, adj. Obsequiose,

rendido.

OBSERVABLE, adj. m. f. Observable:

lo que s puede observar.

OBSERVANCE, s. f. Observancia: de nna regla, ley, estatuto, etc. || Observancia: rito, práctica : ceremonia de la ley antigua. Observancia: cierta familia del orden de 5. Francisco.

OBSERVANTIN, c. m. Observante : el religioso de la observancia de S. Francisco.

OBSERVATEUR, s. Observante : que cumple y guarda las leyes, reglas, prácticas, etc. || Observador : de los astros, de los fenómenos, y cosas naturales. || Observador : crítico, censor de la conducta de los demas.

OBSERVATION, s. f. Observancia: de las reglas, de los preceptos del arte. 🖁 Observacion : nota, reparo critico sobre un escrito, ó sobre alguna ciencia, ó arte.

OBSERVATOURE, s. m. Observatorio: edificio destinado para las observaciones astronómicas.

OBSERVATRICE, s. f. Observadora, observante. V. *Observateur*.

OBSERVÉ, ÉE, p. p. V. Observer. *adj.* Observado.

OBSERVER, v. a. Observar. Tiene en ámbas lenguas las mismas significaciones.

OBSERVER (8'), v. r. Ser mirado, circunspecto : en sus palabras, ó acciones.

OBSESSION, s. f. Obsesion: estado de una persona atormentada por el maligno espiritu. | (fig.) Martirio, mortificacion, persecucion : lo que padece una persona de la continua presencia de otra que la importuna.

OBSIDIANE, s. f. Obsidiana: piedra Yulcánica.

OBSIDIONAL, ALE, adj. Obsidional. Couronne obsidionale: corona obsidional; monnaie obsidionale: moneda obsidional.

OBSTACLE, s. m. Obstáculo: impedimento, embarazo.

OBSTINATION, s. f. Obstinacion: pertinacia, porfía, terquedad.

OBSTINE, ER, adj. y . Obstinado: terco, pertinaz.

OBSTINEMENT, adv. Obstinadamente: portiada y tercamente.

OBSTINER (8') (a), v. r. Obstinarse, endurecerse.

OBSTINER, v. a. (fam) Emperrar, ha-

cer terco, ó porfiado á otro. OBSTRUCTIF, IVE, adj. Obstructivo:

OBSTRUCTION, s. f. Obstruccion: de Occiso, muerto: se entiende con golpe, 6 los humores viciades.

OBSTRUE, EE, p. p. V. Obstruer.

adj. Obstruido.

OBSTRUER, v. a. Obstruir: cerrar las Vias naturales los humores.

OBTEMPERER, v. n. (for. ant.) Obtemperar, obedecer.

OBTENIR (do), v. a. Obtener: alcanzar,

conseguir, lograr.

OBTENTION, e. f. Obtencion: conseeucion, logro.

OBTENU, UE, p. p. V. Obtenir. | adj.

Obtenido.

OBTUS, USE, adj. (geom.) Ohtuso: dfcese del ángulo mas abierto que el recto. || (fig.) Obtuso, embotado: boto: dícese de un entendimiento torpe.

\* OBTUSANGLE, adj. (geom.) Obtusángulo, ambligonio : el triángulo que tiene

**u**n angulo obtuso.

OBUS, ó OBUSIER, s. m. Obus, cierta de artilleria moderna. Il Bomba de obus.

OBUSIER, s. m. Obus.

OBVENTION, s. f. Obvencion: impuesto

ó tributo eclesiástico.

UBVIER (a), v. z. Obvier, evitar, desviar, apartar: inconvenientes.

\*OCAGNA, (geog.) Ocaña: villa de

España.

\* OCAIGNER, v. a. Engomar los guantes por dentro con ámbar, ú otra goma olorosa.

OCCASE, adj. (astron.) Solo tiene uso en la frase : amplitude occase : amplitud occidua, que es la distancia del punto del horizonte en que un astro se pone, al observarie, à uno de los dos puntos del horizonte que cortan el ecuador.

UCUASION, s. f. Ocasion, coyuntura: huena proporcion de tiempo, ó lugar. Motivo, causa, pretexto. | Lance, funcion: rencuentro: en la guerra. || (prov.) Prendre l'occasion aux cheveux : asir la ocasion

por los cahellos,

OCCASIONÉ, ÉE, p. p. V. Occasioner.

adj. Ocasionado.

OCCASIONEL, ELLE, adj. Ocasional.

OCCASIONELLEMENT, adv. Casualmente, por casualidad, por accidente.

OCCASIONER, v. a. Ocasionar: ser mouvo o causa para que suceda alguna cosa.

OCCIDENT, s. ni. Occidente: la parte por donde se pone el sol. Es correlativo á orient (oriente), como couchant (pomiente), los es à levant (levante). || En estilo poético | decimos ocaso.

OCCIDENTAL, ALE, adj. Occidental. OCCIPITAL, ALE, adj. (anat.) Occi-

OCCLPUT, s. m. Colodrillo: hueso occipilal.

OCCIRE, v. a. (ant.) Matar.

OCCIS, ISE, p. p. V. Occire. || adj. (ant.) |

tiro.

\* OCCISEUR, s. m. (ant.) Matador.

OCCISION, s. f. (ant.) Occision, muerte 1 hecha con gulpe, á tiro.

OCCULTATION, s. f. (astron.) Ocultacion : desaparicion pasagera de una estrella o planeta ocultado por la luna.

OCCULTE, adj. m. f. Oculto: escondido,

secreto.

OCCULTEMENT, adv. Ocultamente.

OCCUPANT, adj. Llamase Premier occu*pant.* primer ocupante, ú ocupador, el que entra primero a ocupar una cosa. || Procuteur occupant: procurador constituido para la instruccion de un pleito.

OCCUPATION, s. f. Ocupacion: negocio ó trabajo que llena el tiempo. || Ocupacion : posesion o entrada de un país. || (for. ) Habitacion: el tiempo que se habita un cuar-

to, o una casa.

OCCUPE, EE, p. p. V. Occuper. | adj. Ocupado: el que tiene ocupaciones, ó mu-

chos que haceres.

OCCUPER, v. a. Ocupar: Henar algun espacio, sea de tiempo, sea de lugar. Il Ocupar, habitar: un cuarto, ó una casa. l Ocopar, emplear, dar ocupacion à alguno. || Ocupar, apoderarse : bacerse dueño de un puesto, de una altura, de un desfiladero, como sucede en la guerra.

OCCUPER (S') (à, de), v. r. Ocuparse:

emplearse, dedicarse á alguna cosa.

OCCUPER, v. n. (for.) Defender, correr con la defensa de una parte litigante. Dicese de los procuradores.

OCCURRENCE, a. f. Ocurrencia: caso,

ocasion.

OCCURBENT, ENTE, adj. Ocurrente. OCEAN, s. m. Océano : el grande y dilatado mar que circunda la tierra. || (fig. ) Océano, piclago: todo aquello que por su grandeza ó inmensidad no se puede explicar. OCEANE, adj. Oceano: va con la pala-

bramar: La mer océane: el mar océano.

OCHLOCRATIE, . f. Oclocracia: gobierno plebeio.

\* OCHRE, s. m. Ocro, tapisote : planta que se cria en los trigos, parecida à la algarroba.

OCRE, s. f. Ocre: cierta tierra ferruginea para pintar de amarillo. || Oore rouge : almagre, almazarron.

OCTAEDRE, s. m. (geom.) Octaedro:

cuerpo que consta de ocho superficies.

OCTAETERIDE, s. f. Octaétero: espacio ó duracion de ocho años.

OCTANT, s. m. Octante: instrumento astronómico que contiene la octava parte del circulo.

OCTANTE, adj. num. m. f. (ant.) Ochenta. Hoy se dice quatre-vingts.

OCTANTIEME, adj. num. ord. m. f.

Octentésimo. Se dicemas comunmente quatre-vinghème, así como en español octagesimo

OCTAVE, s. f. Octava : festividad que se celebra ocho dias seguidos. || Octava : ha-Mando de música. | Uctava : cierta composicion poética.

OCTAVIER, v. a. (mus.) Llegar 4 la oc-

tava sin quererlo.

"OCTAVINE, s. m. Octavilla: manicordio pequeño de sola una octava.

OCTAVO, Dicese: livre in-octavo: libro

en octavo.

OCTAYON, ONE, subst. Octavo : el que ó la que proviene de Indio cuarteron, y de una blanca; ó de un blanco, y cuarterona.

OCTIL, adj. (astron.) Octil: la posicion de dos planetas distantes uno de otro la octava parte del zodiaco, ó 45 grados.

OCTOBRE, s. m. Octubre : el décimo mes

del año.

OCTOGENAIRE, adj. m. f. Octogenario : de ochenta años de edad. En estilo familiar decimos ochenton, y ochentona. Usase tambien como substantivo en uno y otro modo.

OCTOGONE, adj. m. f. Ochavado.

OCTOGONE, s. m. Octágono: la figura que consta de ocho frentes, y ocho an-

\* OCTOSTYLE, s. m. ( arquit. ) Octostilo:

edificio con ocho columnas de frente.

OCTROI, s. m. Concesion: de alguna

gracia, ó privilegio.

OCTROIS, 6 DENIERS D'OCTROI, s. m. pl. Arbitrios: ciertos impuestos municipales sobre comestibles para gastos públi-

OCTROYE, EE, p. p. V. Octroyer.

adj. Concedido, atorgado.

OCTROYER, v. a. Conceder, hacer concesion de una gracia, o privilegio que se ha pedido.

OCTUPLE, adj. m. f. Octuplo: lo que

contiene ocho veces tanto.

OCTUPLER, v. o. Octuplar, octuplicar: repetir una cosa ocho veces, multiplicar

una cantidad por ocho.

1

· OCULAIRE, adj. m. f. Ocular. \ Tbmoin oculaire: testigo ocular. || (gram.) Dicese: diphthongue oculaire: diptongo ocular : reunion de dos vocales, como ai en la voz j'aime.

OCULAIRE (VERRE), adj. Ocular: la lente mas inmediata al ojo en un anteojo.

OCULAIREMENT, adv. Ocularmente. \* OCULI, s. m. El tercer domingo de cuaresma.

OCULISTE, a. m. Oculista : el cirujano, que se dedica á la curacion de las enfermedades de los ojos.

OCULUS-CHRISTI, V. OBil-de-Christ. OCULUS-MUNDI, s. m. Ouice que es transparente cuando se la moja.

odalique, 6 odalisque, ...f. Odalisca: muger del serrallo, destinada d los placeres del sultan.

ODE, s. f. Oda,: poesía lirica.

ODEON, & ODEUM, s. m. Odeon: teatro

de Aténas, edificado por Pericles.

ODEUR, s. f. Olor: esto es: bueno, 6 malo : conforme el epíteto de bon, o de mauvais. | (fig.) Olor, opinion, fama: sea buena , sea mala. || (fig.) Dicese · moururen odeur de sainteté : morir en olor de santidad , en opinion de santo.

ODEURS, s. f. pl. Olores: tomase por

toda especie de buenos olores.

ODIEUSEMENT, adv. Odiosamente,

enemigamente.

ODIEUX, EUSE, adj. Odioso, aborrecible.

\* ODIN, s. m. Odino : divinidad de los

antiguos pueblos del Norte.

ODOMETRE, s. m. Odómetro: instrumento para medir el camino andado, sea á pié, ó sea en carruage. Tambien se llama así otro instrumento que se agrega á las bombas de mano, para saber cuentas vueltas de ciguñuela ha dado el obrero en el torno.

ODONTALGIE, s. f. (cirug.) Odontal-

gia : dolor de muelas , ó de dientes.

ODONTALGIQUE, adj. m. f. Odontálgico : todo remedio que calma los dolores de muelas , ó de dientes.

ODONTOTECHNIE, s. f. (cir.) El arte

del dentista.

ODONTOIDE, adj. m. f. Odontoide; que tiene la figura de diente.

ODORANT, ANTE, adj. Oloroso, fra-

grante. '

ODORAT, s. m. Olfato.

ODORIFERANT, ANTE, adj. Odorifero, fragrante.

\* ODYSŠÉE, s. f. Odisca, o Ulixea: pocma de Homero, en que Ulises es el héroe.

\* OECONOMAT, V. Economat.

OECUMENICITE, s. f. Calidad de so que es ecuménico : universalidad : generalidad.

OECUMENIQUE, adj. m. f. Ecuménico: universal, general, que se extiende y com-

prehende á todo el orbe.

OECUMENIQUEMENT, adv. De un modo ecuménico: universalmente: generalmente.

OEDEMATEUX, EUSE, adj. Edema-

OEDÈME, s. m. Edema: tumor blando, y que cede á la impresion del dedo.

OEDIPE, s. m. Edipo: intérprete de co-

sas muy dificiles.

OEIL, s. m. (el plural y eux) Ojo : el organo de la vista. 🛮 Ojo : tomase tambien por la misma vista, o modo de mirar. Ojo: se llama así al agujero de la aguja, de algunas cosas que se ensartan. y de herramientas en que entra un mango, etc. 🛚 Ojo: lo mismo que yema o hoton en las plantas. || Ojo : en la imprenta se dice del blanco ó hueco de la letra. || Ojo : el que forman algunos líquidos crasos, y espumosos. | (fig.) Ojo: la atencion y vigilancia que se pone en alguna cosa. [ (id.) Ojo : el ] lustre o aguas de las perlas, de los diamantes, etc. | OBil de bouc : senómeno marino que aparece como el cabo del arco j iris. || OBil de l'atrice : atrice, el hierro donde entran las aciones del estribo. Ne pas fermer l'œil: no pegar ol ojo, ó los ojos. Regarder de mauvais æil: mirar con malos ojos. || Se faire signe de l'æil: hacerse del ojo. || Avoir bon o mauvais æil: mirar con buenos ó malos ojos. \ Coup d'aril: ojeada, mirada. || En un clin d'œil: en un abrir y cerrar de ojos. | OBibde bœuf: tragaluz, claraboya. || Boga : pez. || Manzanilla luca : planta. || Cierta polea en la marina. || OBil de bouc : ojo de chivo, lepada. || OBil de chat : ojo de gato, especie de ágata. [] Buerra : planta. | OBil de cerf : elafoboso : planta. || OBil de dôme : ojo de una media naranja. || OEil de volute : ojo de la voluta. W OEil varron o bigarre: vjo garzo. | OEil: ombligo en el melon. | OBil de perdrix: ojo de gallo, color del vino. | Yeux, s. m. pl. Ojos : los que forma el pan , el queso, etc. | Espejuelos, anteojos para leer. | Petits yeux: ojuelos. || Fermer les yeux à: asistir à la muerte de alguno; o hacer la vista gorda. || Etre tout yeux: hacerse ojos, estar con tanto ojo. # Faire les yeux doux à quelqu'un : mirarle carinommente. (fig. y fam.) Dicese: jeter de la poudre aux yeux : deslumbrar, alucinar, cegar con falsas apariencias. || (fam.) Se dice : pour ses beaux yeux: por su buena cara, por sus ojos hellidos. | Faire les gros yeux: mirar como quien no ve, mirar de rabo de ojo. | Aimer quelqu'un comme ses yeux : quererle como las niñas de sus ojos. || Regarder entre deux yeux : mirar de hito en bito.

- OEIL-DE CHRIST, s. m. Oculus Christi, amelo : especie de énula llamada ojo de Cristo à causa de la hermosura de su flor.

OEHLLADE, s. f. Ojeada, mirada.

\* OEILLADER, v. c. Echar el ojo a alguna parte.

OEILLERE, adj. Dicese dent œillère:

diente canino, o colmillo.

OEILLERE, s. f. Antojera: que llevan dos caballos y mulas de tiro en la brida.

OEILLET, s. m. Clavel: dicese de la slor y tambien de la planta , llamada clavelina || Obillet d'Inde: clavelon. Obillet sauvage: gariofilea, o clavel silvestre. | Ojete: por donde se pasan cordones para atar, o abrochar. || ( náus. ) Gaza.

CEILLETIERE, . f. Sitlo plantado ó

poblado de clavelos.

OFILLETON, 4, m. Renuevo de clavel Planton , d renuevo de alcachofa.

\*OEILLETONNER, v. a. Quitar los renuevos de los claveles, y de las alcachofas. CENANTHE, s. f. Enanto: planta.

OENAS, a. m. Enas; paloma juja, o

montesina.

OENELEUM, a m. (fam.) Enéleo: mescla de vino y aceite para dar somentaciones.

OENOLOGIE, a f. Arte de labricar el vino , ó tratado sobre esta arte.

"OENOMEL, s. m. Enomiel : mezcla de

vino y miel

\* OENOMETRE, c. m. Enometra: instrumento para conocer cuando el vino nuevo ha adquirido todas las calidades convenientes.

"CESIPE, e. m. Churre de la laba.

OESOPHAGE, e. m. Esólago, tragadero : el conducto que va del fondo de la boca al ventriculo, u orificio superior del estómago,

**OESOPHAGIEN, IENNB, odj. L**o que pertenece al esófago; como arteres, veines,

glandes œsophagiennes.

OEUF, s. m. Huevo : lo que ponen las hembras pajaros, y absolutamente dicho, se entiende el de la gallina. Por extension se tonia por el que crian los peces, y algunos insectos, y réptiles. || OBuf de chátaigne : equino, adorno en la arquitectura. Obufs brouilles; huevos revueltos. OBufs à la coque : huevos cocidos, pasados por agua, o bebidos. || OEufs au miroir: huevoe estrellados. || OEufs au plat: huevos escalsa os. | OEufs en omelette: huevos en tortilla. || OEufs rouges : huevos duros, pintados de encarnado. || ( prov. y [fam. ] Casser ses œufs: abortar, maiparir. [ (id.) Donner l'œuf pour avoir la poule: meter aguja, y sacar reja. || (id.) Mettre tous ses œufs dans un panier : poner toda la carne eu el asador. || Plein comme un œuf : enterapiente lleno.

OEUVE, EE, adj. Que tiene huevos

con huevos : dicese de los peces.

OEUVRE, s. f. Obra: todo lo que es producido por un agente. || Fábrica : las rentas para la conservacion de una iglesia parroquial. || Banco, escaño de la fabrica: esto es en el que se sientan los obrevos ó mayordomos de fábrica en la parroquia. [] Obra, labor : el trabajo que pone un artifice en lo que hace. Obra : tomase por accion moral y cristiana: como acuvre méritoire (obra meritoria), œuvres de miséricorde (obras de misericordia). | Obra: dicese en arquitectura por todo el cuerpo del edificio.

OEUVRE, s. m. Ohra. En el estilo elevado suele usarse como substantivo, mas solo en singular. | Le grand œuvre de la l rédemption: la grande oltra de la redencion.

Le grand œuvre de l'évangile : la grande obra del evangelio. | Grand œuvre, o le grand œuvre: la piedra filosofal. || L'œuvre d'un graveur : la coleccion de todas sus obras; l'œuvre d'un musicien : todas sus obras, o composiciones. || OBuvre de la chair: acto, copula carnal. || OBuvre de marée: la carena, o recorrida de los fondos que se da á un navio. || Dans œuvre, y hors-d'œuvre: en arquitectura es lo que está dentro, ó fuera del cuerpo del editirio. || (fig.) Dicese: hors - d'œuvre: superfluidad, digresion, cosa mutil, o impertinente al asunto principal. ¶ Horsd'œuvres: platillos ligeros que se sirven con la sopa. | Maître des œuvres : sobrestante mayor de las obras. Maître des hautes œuvres : el egecutor de la justicia, el verdugo. Maltre des basses œuvres : sobrestante de la limpieza, esto es, de la limpia de las letrinas. || Mettre en œuvre : emplear, labrar alguna materia. J Engastar piedras en oro , eic.

OEUVRES, s. f. pl. Obras, escritos: producciones de un autor. Solo se dice en plural, porque en singular una obra se llama ouvrage, y no œuvre; y la coleccion de las obras de varios autores, la recueil de leurs ouvrages. || OBuvres vives (obras vivas) las partes de la nave del escaño abajo. || OBuvres mortes: obras muertas, las que es-

tan del escaño arriba.

OFFENSANT, ANTE, adj. Ofensivo,

injurioso.

OFFENSE, s. f. Ofensa: injuria, agravio. || Ofensa: quebrantamiento de la ley, o de los preceptos de Dios.

OFFENSE, EE, p. p. V. Offenser. adj.

**Ofen**dido.

OFFENSER, v. a. Ofender: agraviar, injuriar. ||( fig.) Ofender, herir, quebrantar: la vista, el vido, la honestidad, etc.|| Pecar, delinquir: contra la ley de Dios, y sus preceptos.

OFFENSER (S') (de), v. r. Ofenderse:

picarse, enojarse.

OFFENSEUR, s. m. Ofensur : el que

wiende.

OFFENSIF, IVE, adj. Ofensivo: lo que osende. Usase por lo comun en semenino. ||

Armes offensives, guerre offensive: armas osensivas, guerra ofensiva.

OFFENŠIVE, s. f. (milic.) Ofensiva:

ataque, acometimiento.

OFFENSIVEMENT, adv. Ofensivamen-

te, de un modo ofensivo.

OFFEBT, ERTE, p.p. V. Offrer. | adj. Ofrecido.

\* OFFERTE, s. f. Ofertorio: la parte de la misa en la que el sacerdote ofrece á Dios

la hostia, y cáliz. || Ofrenda.

OFFERTOIRE, s. m. Ofertorio: la oracion que dice el sacordote ántes de ofrecer la licata, y cáliz. OFFICE, s. m. Oficio: la obligacion en que cada uno está constituido segun su clase, y estado. || Oficio: beneficio, servicio, etc. que hace uno a otro. || Oficio: el que se hace, y resan los eclesiásticos. || Oficio: el cio: egercicio, empleo. || Oficio; funcion, operacion. || Office divin: oficio divino. || Office de la Vierge, o peut office: oficio parvo. || Office des morts: oficio de difuntos. || D'office: de oficio, por obligacion. || Saint Office: el Santo Oficio, el tribunal de la Inquisicion.

OFFICE, s. f. Oficio: el lugar donde se guarda todo lo perteneciente al servicio de mesa en las casas de los Grandes. || Reposte-

ria: y el arte de repostero.

OFFICIAL, s. m. Provisor, o juez ecle-

siástico, juez de la curia.

OFFICIALITÉ, s. f. Curia eclesiástica, ó juzgado, cuya cabeza es el provisor: tambien se toma por el lugar en que se tiene. Il Provisorato; el oficio de provisor, ó de juez de la curia.

OFFICIANT, adj. y s. m. Vicario de

OFFICIEL, BLLE, adj. Llámase pièce officielle: el papel, ó escrito de oficio: rapport officiel: relacion ó cuenta de oficio.

OFFICIELLEMENT, adv. De olicio.

OFFICIER, s. m. Oficial, empleado, dependiente: en cualquier oficina, ó ministerio. ¶ Oficial: dicese en la tropa desde
alférez arriba. ∥ Repostero, ó gefe de la repostería. ∥ Officiers de justice: ministros,
dependientes de justicia. ∥ Officier de marine: oficial de marina. ¶ Officier marinier:
oficial de mar. ∥ Officier de ville, ó municipal: concejal.

OFFICIER, v. n. Oficiar; celebrar el sacerdote la misa. || Oficiar: ayudar á cantar las misas, y demas oficios divinos. || (fan.) Dícese: bien officier: menear la herramienta, la tigera, comer con buenas ganas, con

buen apetito.

\* OFFICIERE, s. f. Religiosa con cargo o empleo en alguna comunidad.

OFFICIEUSEMENT, adv. Oficiosamen-

te: de un modo oficioso.

OFFICIEUX, EUSE, adj. Oficioso, olesequioso, agasajador, servicial, amigo de servir à otro. Mensonge officieux: mentira oficiosa, que sin perjudicar à nadie, puede ser útil à alguno.

OFFICINAL, ALE, adj. (farm.) Oficinal: todo medicamento que se halla compuesto en las bóticas, y que se da sin re-

ceta.

OFFRANDE, s. f. Ofrenda: don que se dedica á Dios, y á sus santos. || Ofrenda:

la que se hace al cura.

OFFRANT, adj. Usase solo en esta frase forense; au plus offrant, et dernier enchéprisseur: al mayor postor, al que mas puje, u ofreciere.

OFFRE, s. f. Oferta; ofrecimiento, pa-

aabra, promesa, || Don, donativo.

OFFRIR (à), v. a. Ofrecer, prometer alguna cosa voluntariamente. || Ofrecer: presentar, y dar alguna cosa de buena voluntad. [] Mauisestar, exponer: poner patente alguna cosa para que todos la vean. || Ofrecer : dedicar, consagrar á Dios, y á sus santos. Ofrecer, dar alguna limosna, dedicandola a Dios en la misa, etc. || Ofrecer: proponer de dar, ó tomar, hacer, etc.

OFFRIR (S') (a) v. r. Ofrecerse, presen-

OFFUSQUE, EE, p. p. V. Offusquer.

adj. ()tuscado.

OFFUSQUER, v. a. Ofuscar: perturbar, deslumbrar, impedir, la vista. || Ofuscar: obscurecer, hacer sombra.

OGIVE, s. f. Arco diagonal en las hóvedas góticas.

OGNON, V. Oignon.

OGNONET, s. m. Especie de pera de verabo.

OGNONIERE, s. f. Ceboliar: terreno

plantado de cebolias.

OGRE, s. m. Ogro: monstruo imaginario que se decia comerse las criaturas. (fam.) Manger comme un ogre: comer como una gomia, como un buitre.

OH! interj. 0!

OIE, s. f. Oca, anser, ganso. || Petite oie: despojos de una ave, antes de asarla, ó guinarla. || (fig.) Las guarniciones o cabo de un vestido completo, o las piezas menores. || Contes de ma mère l'oie: cuentos de viejas, consejas, para divertir niños. || Jeu de l'oie: juego de la oca. || Tirer l'ois: correr gansos. || (prov.) Payer l'oie sans l'avoir mungée : pagar el pato.

\* OIGNEMENT, s. m. Untera: unclon,

untadura.

OIGNON, s. m. Cebolla: planta hortense. Cebolla de flor, como el jacinto, y otras. Juanete, callosidad que se hace en la parte superior del pié. || Oignon de squille, o marin: cebolla albarrana. || Chapeles d'oignons: horca, o ristra de cebollas. || (fam.)| Etre mis en rang d'oignons: puesto en ringla, haciendo fila, haciendo rueda: dicese de los que se meten en la de los que se presontan á hacer la corte á un principe. || (id.) Etre vêtu comme un oignon: estar vestido, ó abrigado como un palmito.

OILLE, s. m. Olla. Olla podrida: comida compuesta de varias carnes, tocino, chori-

zos, y legumbres.

OINDRE, v. a. Untar, dar una untura. f Oindre un malade des saintes huiles : olearle, darle el santo óleo, ó la uncion. || Ungir : con el crisma, ó sacro óleo.

OINDRE (S'), v. r. Untarsc. OING, s. m. (ant.) Manteca de puerco. | Vieux oing : unto de coche.

OINT, OINTE, p. p. V. Oindre. | adj.

Untado, oleado.

OINT, s. m. Ungido. Solo se usa en esta irese: l'oint du Seigneur: que se dice por excelencia de Jesucristo; y por extension de

los reyes , como personas sagradas.

OISEAU, s. m. Ave, pájaro y pájara. ||Tómase algunas veces por el halcon, ú otra ave de altaneria. | Artesilla: de albañil. | Paletilla , en que tienen la argamasa los que trabajan estuco, que tambien se llama épervier. || Oissau. En los atributos que concede la fábula á los dioses, tiene en poesía las siguientes aplicaciones: l'oiseau de Jupiter: el éguila: l'oiseau de Junon: el pa vo real: l'oiseau de Minerve : el buho : l'ois seau de Vénus: la paloma. || Oiseau de | leurre: anugaza, reclamo. | Oiseau de nuit: are nocturna. || Oiseau de passages ave de paso. || Oiseau de proie : ave de rapiña. | Oiseau de paradis, du soleil : ave del paraiso, manucodiata, pájaro del sol. Oiseau de rivière : ave de rio, é acuática. Oiseau mouche: pájaro resucitado. || Oiseau mouche du Pérou : tominejo. || Oiseau moqueur : sinsonte, arrendajo. | Oiseau di tropique. V. Paille-en-queue. | Oiscou niais. V. Geai marin. || Oiseau pourpre. V. Porphyrion. | Oissau de Saint Luc : cl buey, o toro, en estilo jocoso. || (prov. y fam. ) Les oiseaux sont dénichés : volaverunt, voló el golondrino, para decir que se desapareció alguna cosa, o se escapó ina persona. | A vol d'oiseau. exp. adv. En linea recta, tirando una línea por el aire.

OISELER, v. a. (cetrer.) Enseñar,

adiestrar : los balcones para la caza.

OISELER, v. n. Pajarear, chuchear: cas zar pájaros con red , y varetas.

\* OISELET, s. m. Pajarillo.

OISELEUR, s. m. Pajarero, chuchero, cazador de páj**aros.** 

OISELIER, s. m. Pajarero: el que cria y

vende pájaros.

OISELLERIE, s. f. Caza de pájaros. Cria, y tambien venta, de pájaros. OISEUX, EUSB, adj. Ocioso: dicese mas

de las cosas, que de las personas. || Paroles oiseuses: palabras ociosas, escusadas, baldías. || Discours oiseux : razones vanas, sin provecho, inútiles.

OISIF, IVE, adj. Ocioso, holgazan: el que está sin trabajar, ó sin tener que hacer. || Ocioso: lo que está sin uso, o sin

OISILLON, s. m. (fam.) Pajarito, pajarillo.

OLSIVEMENT, adv. Ociosamente.

OISIVETE, . f. Ociosidad: y algunas

veces es ocio. OISON, s. m. Ansaron: el polio del ánsar. || (fig.) Zonzo, idiota. Se dice tambien : vison bride, se laisser mener comme un vison bride.

OLEANDRE, s. m. Oleandro: planta. OLECRANE, s. m. Parte del cubito

que forma el codo. \*OLFACTOIRE, adj. m. f. (anat.)
Olfatorio: lo que pertenece al organo del olfato. Tambien se dice olfacti.

OLIBAN, s. m. Olibano: incienso ma-

OLIBRIUS, s. m. Sabiondo, podante que hace de sabio. || Faire l'olibrius : pedan-

"OLIDAIRE, s. f. Sardinera, mea perros: planta.

OLIGARCHIE, s. f. Oligarquia ; go-

bierno de pocos.

OLIGARCHIQUE, adj. m. f. Oligar-

quico.

OLIM, (Voz tomada del latin.) Significa en otro tiempo: y usado como substantivo plural, les olim se toma por lus registros antiguos del Parlamento.

OLINDE, s. f. Verduguillo: hoja de es-

pada muy fina.

OLINDER, v. n. Sacar la espada : desen-

vainaria para renir.

OLINDEUR, s. m. Espadachin, pendenciero.

OLIVAISON, s. f. La cogida de la aceituna, el tiempo de cogerla.

OLIVATRE, adj. m. f. Aceitunado,

aceituni : de color de aceituna.

OLIVE, s. f. Accituna, que se llama oliva en algunas partes. || Se toma alguna vez por el olivo, ó ramo de este árbol. (arquit.) Adorno en figura de aceituna que se pone en los astrágalos. || Le jardin des olives: el huerto de Jetsemani. | Joindre l'olive au laurier: hacer la paz despues de conseguida la victoria.

OLIVETE, s. f: Planta de la especie del

alhoiva.

OLIVETTES, s. f. pl. Baile muy vivo de Provenza. || Perlas falsas para el comercio

con los Negros.

OLIVIER, s. m. Olivo : árbol. Tambien se dice en algunas partes olivera, y aceituno. | Olivier squvage : ncehuche: olivo bravio. | Olivier de Bohème: árbol del paraiso. || Olivier nain : olivilla.

OLLAIRE, adj. Ollar: piedra blanda, y

ficil de trabajar.

OLOGRAPHE, adj. m. f. (for.) Ológrato: testamento escrito por el mismo testador.

OLYMPE, s. m. (poét.) Olimpio: el

cielo.

OLYMPIADE, s. f. Olimpiada: periodo de cuatro anos entre los antiguos Grie-

OLYMPIENS, adj. pl. Olímpicos: los ciencia, conocimiento infinito de Dios. doce dioses del paganismo, Jupiter, Marte,

OLEAGINEUX, EUSE, adj. Oleagino-, Neptuno, Pluton, Vulcano, Apolo, Jamo; so, oleoso: lo mismo que aceitoso en estilo Vesta, Minerva, Céres, Diana, y Vénus. OLYMPIQUE, adj. m. f. Olímpico.

OMBELLE, s. f. (botan.) Ombela, qui-

tasol: en las plantas.

OMBELLIFERE, adj. (botán.) Umbelifera, acopada.

OMBILIC, V. Nombril.

OMBILICAL, ALR, adj. Ombilical: lo que pertenece al ombligo. || Cordon oma balacal. V. Cordon.

OMBRAGE, s. m. Sombra : la que hacen los árboles, que tambien se llama umbria. | (fig.) Recelo, sespecha, y tamabien

celos, ó cuidado.

OMBRAGE, RE, p. p. V. Ombrager. udj. Cubierto de sombra, ó que está á la sosabra, o bajo la sumbra : como adjetivo se dice sombrio.

OMBRAGER, v.a. Hacer sombra, cubrir

con la sombra.

OMBRAGEUX, EUSE, adj. Asombradizo, espantadizo ; dícesa de las caballerias , y otros an imales. || ( fig.) Receloso, desconfiado : dícese de las personas.

ONBRE, s. f. Sombra : la que causa todo cuerpo que se pone á la luz. || Timieblas : obscuridad : dícese poéticamente. 🛚 Sombra, espectro : la figura fantástica del alma de un muerto. || Sombra, semejanza, figura : de lo que fué.|| Sombra , velo, capa : título, color, pretexto.||Sombra: el fondo, ó obscuro ó partes sombreadas en las pinturas. 🏾 (fig.) Sombra, amparo, proteccion. | Faire ombre à quelqu'un : hacerle sombra, obscurecerle, eclipsarle : excedérle en mérito, ó prendas. || Pas le nombre de: ni una sombra, ni un **as**omo, ni un átomo de.

OMBREE, EE, adj. Sombreado. OMBRELLE, s. f. Quitasol muy paqueño.

OMBRER . v. a. Sombrear : una pintura,

ó dibujo : darle las sombras.

OMBRES, s. f. pl. Sombras: asi Ilamahau los antiguos Romanos á las personas que les convidados llevaban consigo.

OMBREUX, EUSE, adj. Umbroso.

OMEGA, s. m. Omega: O larga de los Griegos, y última letra de su alfabeto, que en sentido místico se tomó por fin.

OMELETTE, s. f. Tortilla : de hue-

OMETTRE, 🕩 a. Omitir : dejar de hacer. | Omitiv: callar, pasar en silencio.

OMIS, ISE, p. p. V. Omettre. adj.

Omitido.

OMISSION, s. f. Omision : el dejar de hacer alguna cosa.

\* OMMELANDE, (geog.) Omelanda: comarca de la provincia de Groninga.

\*OMNISCIENCE, s. f. (teol.) Omni-

OMNIVORE, adj. m. f. Dicese de los ani-

males, que como el hombre, se alimentan con substancias animales ó vegetales.

OMOPLATE, s. f. (anas.) Omopleto:

el hueso de la espaldu.

\*\* OMPHACIN, INE, adj. (farm.) Onfacino: el aceite verde y áspero.

OMPHALOBE, s. m. Consuelda menor:

planta.

OMPHALOMANCIE, s. f. Onfalomancia: arte de adivinar por el número de nudos de la vid, en las criaturas recien nacidas.

\*OMPHALOPTRE & OMPHALOPTI-QUE, adj. ( optica ) Onfaloptico : lente con-

vexo-convexa.

ON, partic. indeclin. Se, uno. Júntase à los verbos impersonales, y tiene la suerza de un nombre colectivo, ó de un número indefinido de personas. || Que dit-on? que se dice? que fait-on? que se hace? on raconte: se cuenta, se dice: on peut parler: puede uno hablar. || ( prov.) Se moquer du qu'en dira-t-on: burlarse del que dirán.

ONAGRA, s. f. Onagra: planta.

ONAGRE, s. m. Onagro: el asno silvestre, y montaraz. || Catapulta: máquina militar antigua para arrojar piedras.

\* ONANISME, s. m. Polucion voluntaria,

ONC, ONCQUES, V. Jamais.

\*ONCÉ, s. f. Onza: peso, y parte de la libra. || Uncia: dicese de la onza, ó duodécima parte de la libra, ó del as de los Romanos. || Onza: animal feroz, y manchado como el tigre.

ONCIALES, adj. pl. Unciales: se dice de fas letras capitales que se usaban en los an-

tiguos epitalios, y letreros.

oncle, s. m. Tio: el hermano del padre, o de la madre. || Grand-oncle: el hermano del abuelo, o abuela. || Oncle à la mode de Bretagne: el primo hermano del padre, o la madre.

\*ONCRE, s. m. Especie de embarca-

cion.

ONCTION, s. f. Uncion: la accion de ungir: solo se entiende hablando de sacramentos, y de ciertas ceremonias eclesiásticas. || (fig.) Uncion: dícese de lo que enternece y mueve el corazon á la piedad, y amor de Dios. || Extrême-Onction: la extrema, ó la santa uncion.

ONCTUEUSEMENT, adv. Con uncion,

hablando de escritos.

ONCTUEUX, EUSE, adf. Untwoso: lo carga, trabajo, ó servicio, y no lucro. mismo que aceitoso, grasiento en lengua- ONGLE, s. m. Uña: es voz genérica personas, y animales. || Cuando se a

ONCTUOSITÉ, s. f. Untuosidad : prin-

gue.

ONDATRA, s. m. Rata moscada, o del Canadá: cuadrúpedo pequeño, que por el invierno viva en sociedad como el custor; tiene debajo de la cola una bolsita llena de un humor muy aromático, y su pelo es estimado para sombreros.

ONDE, s. f. Onda, ola : es voz genérica hablando del agua que corre, d se mueve. || (fig.) Onda : se dice de todo lo que se mueve o agita á modo de ondas. || (poes.) El agua, o las ondas : tomase por el mar, o por el rio.

ONDES, s. f. pl. Aguas, visos, vetas, que forman algunas telas, maderas, etc. § Former de ondes: formar ondas: se dice de los dobleces que se hacen en el vestido:

ropa blanca, etc.

ONDÉ, ÉE, adj. Ondeado. Con aguas, con visos, con vetas: dicese de algunas te-las, piedras, maderas.

ONDÉCAGONE, s. m. (geom.) Undecagono: figura de ouce lados y ouce ángu-

los.

ONDECIMAL, s. m. Cierto pesca lo ce

ONDEE, s. f. Chaparron, turbion: lluvia repentina, fuerte, y de corta duracion.

ONDIN, INE, s. Ondino: nombre que los cabalistas dan á ciertos genios elementules, y habitadores de las aguas.

ONDOIEMENT, s. m. Agua de socorro: bautizo hecho sin solemnidad en un recien

nacido, cuya vida peligra.

ONDOYANT, ANTE, adj. Lo que hace ondas, lo que ondea: y lo que culebrea. Il

(est. poét.) Undoso.

ONDOYER, v. n. Ondear, hacer ondes: dicese del agua. || (fig.) Tremolar, hatir: habiando de handeras, gallardetes, etc. || Hacer, ó formar ondas: habiando de cabelleras. || Ondear, culebrear: habiando de la llama, del humo, etc.

ONDOYER, v. a. Dar, o echar el agua

de socorro a una criatura.

ONDULATION, s. f. (fis.) Ondulacion:

movimiento a modo de undas.

ONDULATOIRE, udj. m. f. Undulatorio: úsase solamente en la expresion mouvement ondulatoire: movimiento undulatorio, esto es, como haciendo ondas.

ONDULER, v. n. Ondear: moverse ha-

ciendo ondas.

ONÉGLIA, (geog.) Onella : ciudad de Italia.

ONÉRAIRE, adj. m. f. (for.) El que tiene à su cargo alguna cosa, ó la hace, resultando el provecho en beneficio de otro.

ONEREUX, EUSE, adj. Oneroso, graroso: dicese de lo que tras consigo alguna carga, trabajo, ó servicio, y no lucro.

ONGLE, s. m. Uña: es voz genérica para personas, y animales. || Cuando se aplica á ciertos animales carniceros, es garra; cuando á caballerias, y otras bestias frugivoras, es pezuña: excrecencia, ó tumorcito duro que se hace en los ojos en la extremidad del párpado. || Uña: la punta corva que tienen algunos instrumentos de hierro, acero, ú otro metal. || (fam.) Avoir du sang aux ongles: tener pelos en el corazon. || (id.)

Avoir bec et ongles : ser hombre de manos. de pelo en el pecho. | ( id.) Avvir de l'esprit jusqu'au bout des ongles: ser vivocomo una centella, ser como una pimienta: solo se dice de los niños. ( fig.) Rogner les ongles à quelqu'un: ajustarle la golilla : darle una buena repasata. || (id.) Savoir sur l'ongle, o sur le bout de l'ongle, o du doigt : tener en la una, saber una cosa muy bien. | Ongle odorant: uña olorosa: marisco que tiene el olor del nardo.

ONGLE, EE, adj. (blas.) Armado de

'unas, ó garras.

ONGLEE, s. f. Frio grande en las puntas de los dedos. [ ( albeit. ) Uña : cierta excrecencia.

ONGLET, s. m. Una : especie de buril. [ Escartivana: tira de papel que los encuadernadores pegan á los mapas para que puedan abrirse. || Inglete: entre carpinteros y ebanistas. || La parte que une la asadura de los animales á los hofes. HEntre comas : en la imprenta. V. Guillemet.

ONGUENT, s. m. Ungüento: medica-

mento exterior para llagas y heridas.

ONIROCRITIE, ú ONIROMANCIE, s. f. Onirocracía, u oniromancia: arte pretenso de explicar los sueños.

ONOCROTALE, s. m. Onocrotalo, al-

catraz: ave muy parecida al cisne.

\* ONOMANCE, 6 ONOMANCIE, s. f. Onomancia: el arte de adivinar por las letras del nombre de una persona.

ONOMATOPEE, s. f. (gram.) Onomatopeya: figura que se usa cuando á una cosa se le da el nombre del sonido que tiene.

\* ONONIS, V. Arrête-boeuf.

\* ONOPORDE, s. m. Tova comun, espina blanca.

" ONOSMA , s. m. Onosma : planta.

ONTOLOGIE, s. f. (filos.) Ontologia: ciencia ó tratado del ente en general.

ONYX, s. m. Onice: especie de ágata. ONZE, adj. num. m. f. Once: número compuesto de una unidad y una decena. Usase algunas veces como substantivo.

ONZUEME, adj. m. f. Onceso, undécimo. || Usase tambien como substantivo: l'onzième du mois: el once del mes.

ONZIEMEMENT, adv. Undécimo, o en |

undécimo lugar.

OOLITHES, s. m. pl. Oolites: piedras compuestas de conchitas petrificadas.

OPACITÉ, s. f. (didasc.) Opacidad:

calidad de lo que es opaco.

OPALE, s. f. Opalo: piedra preciosa.

OPAQUE, adj. m. f. Opaco: lo que no

tiene diafanidad.

OPÉRA, s. m. Opera: pieza dramática en música. Tambien se dice del tentro en que se representa. || (fig. y fam.) Obra de Romanos; obra magna: por cosa de dificil y larga egecucion.

del que hace operaciones de cirugia. | Mu comunmente se toma por un curandere, m sacamuélas. || Se dice tambien en femenum operatrice.

OPERATION, s. f. Operacion: la accion de obrar, y el efecto, haldando de remedios. || Operacion de cirugia. || Operacion

aritmética.

OPERATIONS, s. m. pl. Operaciones de quimica. || ( log. ) Operaciones: las diversu acciones del entendimiento, como la apir hension, el juicio, el discurso, etc.

"OPERCULE, s, m. (hist. nat.) Tapa:

de una concha.

OPERE, p. p. V. Operer. | adj. Obse

do , liccho.

OPERER, v. a. Olerar: producir, causa algun electo. || Operar, manipular: trabjar : de manos el cirujano, el químico.

OPERER, v. n. Obrar, operar : solo # dice de los remedios cuando hacen efecto.

".OPES, s. m. ( arguit. ) Mechinal: 10 agujeros que se dojan en las paredes de una Obra para poner los andamios.

\* OPHIOGLOSSE, V. Langue de serpent, o

Glossopetre.

\* OPHIOMAQUE, s. m. Opimaco: ave pequena. | Insecto parecido á la avispa-

OPHITE, adj. Piedra serpentina, verde,

con venas amarillas.

\* OPHRIS s. m. o DOUBLE-FEUILLE, s. f. Ofris, o yerha de dos hojas: planta. OPHTALMIE, s. f. (cirug.) Oftalmia:

inflamacion en el ojo.

OPHTALMIQUE, adj. m. f. Ofismico: lo que concierne á los ojos, y todo remedio para curar la oftalmia.

OPHTALMOGRAPHIE, s. f. Offalmografía: descripcion anatómica del ojo-

OPIAT, s. m. Opiata: bebida compuesta de conservas, jarabes, y electuarios.

OPILATIF, IVE, adj. (medic.) Opila-

tivo: lo que causa opilacion.

OPILATION, s. J. Opilacion: obstruccion.

OPILE, EE, p.p. V. Opiler. | adj. Opilado. OPILER, v. a. (medic.) Opilar : olstruit. cerrar las vias del cuerpo del animal,

OPIMES, adj. f. pl. Opimos: los despojos que traia un general romano, de resultas de haber muerto por su mano al general

cnemigo. OPINANT, s. m. Votante: el que da su voto, o parecer: en un asunto que se pope

en deliberacion.

OPINER, v. n. Votar, dar su voto, su parecer: en algun asunto que pide deliberacion. || Opiner du bonnet : ser volo de reata, seguir ciegamente el dictamen de olto.

OPINIATRE, adj. m. f. Porfiado, per tinaz, terco, hablando de personas. (fig.) Porsindo, obstinado, tenas, hablando de cosas, como fiebre, catarro, tralajo, OPERATEUR, s. m. Operador. Dicese pelea, etc. " Combat opinidire, treval pinidire: combate sostenido por largo planetas, y en retórica bablando de fiiempo con vigor, trabajo largo, y difiultoso.

OPINIATRE, ÉE, p. p. V. Opinidrer. !! adj. Obstinado, contamaz, terco.

OPINIATREMENT, adv. Porliadamen-

te, obstinadamente contumazmente, ter-

camente.

OPINIATRER, v. a. Porfiar en algun hecho, o proposicion, sostenerla, desenderla con tenacidad. || Opinidtrer un enfant: emperrarle, harcerle terco, hacerle emperrar.

OPINIATRER (S') (a), v. r. Obstinarse, encapricharse: mantenerse en una reso-

lucion, ó tema.

OPINIATRETE, s. f. Obstinacion, por-

Ma, contumacia, terquedad.

OPINION, e. f. Opinion: dictamen: sentir, juicio, concepto. || Opinion: fama, ó concepto que se forma de alguno.

OPIUM, s, m. Opio: el zumo de las

edurmideras.

\* OPOBALSAMUM, a: m. Opobálsamo: el jugo ó licor que destila el árbol de Levante llamado bálsamo.

\* OPOPANAX, s. m. Opoponaco: goma amarilla por defuera, y blanca por dentro,

que viene de la Grecia.

OPPORTUN, UNE, adj. Oportuno: lo que viene à proposito segun el tiempo y

OPPORTUNITÉ, s. f. Oportunidad.

OPPORTUNEMENT, adv. Con oportu-

OPPOSANT, ANTE, adj. (for.) El que se opone o contradice, la parte cou-

traria. OPPOSE, EE, p. p. V. Opposer. | adj. Opuesto. Se substantiva algunas veces: la vertu et le vice sont deux opposés : la virtud y el vicio son dos opuestos, ó con-

trarios. OPPOSER, v. a. Oponer: poner impedimento á una cosa. || Oponer, contraponer: poner una cosa en frente de otra. || Cutejar, parangonar, comparar : pouer en paralelo. Il Oponer, objetar : una razon, o argumento, contra lo que otro dice, ó siente.

OPPOSER (S') v. r. Oponerse, repugnar: una coea á otra. || Oponerse, contrariar, resistir: hacerse o declararse

contra.

OPPOSITE, s. m. f. Lo contrario, lo opuesto: de una cosa. A l'opposite, exp. adr. De cara á enfrente de haciendo freute á. \* OPPOSITIF, adj. Opositivo: que

opone. OPPOSITION, s. f. Oposicion, obice, impedimento. || Oposicion, contrariedad en

OPPOSSUM, Y. Sarigue.

OPPRESSE, EE, p. p. V. Oppresser. adj. Oprimido, opreso, apretado.

OPPRESSER, v. a. Oprimir: comprimir,

apretar.

OPPRESSEUR, s. m. Opresor : el que

oprime, o tiraniza; a otros.

OPPRESSIF, IVE, adj. Opresivo: lo que

OPPRESSION, . f. Opresion: vejacion, ó sujecion que se padece. || Opresion, apretura : como de pecho, de gargania ; etc.

OPPRIME, EE, p. p. V. Opprimer. Oprimido, opreso: úsase como substautivo algunas veces.

OPPRIMER, v. a. Oprimir : vejar, ti-

rapizar.

OPPHOBRE, s. m. Oprobio, desprecio, baldon : cuando se dice , o se sufre. | Oprobio, miseria, desdicha: en que vive una persona. || Oprobio, ignominia, deshonra: la que uno causa á otros.

\* OPSIGONE, adj. m. f. Opsigono: lo

producido en un tiempo posterior.

\* OPSIMATIE, s. f. Opsimacia: ganas de aprender cuando ya no es tiempo.

OPSOMANE, adj. m. f. Opsomano:

focamente apasionado á un alimento.

OPTATIF, s. m. (gram.) Optativo: uno de los modos de conjugar, tomado del subjuntivo.

OPTÉ EE, p. p. V. Opter. || adj. Op-

tado.

OPTER, v. n. (for.) Elegir entre dos cosas la que mas convenga : optar.

OPTICIEN, s. m. Optico: el que sabe ó

profesa la óptica.

OPTIME, adv. lat. Optimamente: muy

bien, grandemente.

OPTIMISME, s. m. Optimismo: sistema de los que afirman que todo lo que sucede es bueno en sumo grado.

OPTIMISTE, s. m. Optimista: el que si-

gue y defiende el optimismo.

OPTION, s. f. Opcion: la libertad o fa-

cultad de elegir, o la eleccion misma.

OPTIQUE, s. f. Optica: ciencia físicomatemática, que trata de la luz, y de las leyes de la vision.

OPTIQUE, adj. m. f. Optico: lo que

pertenece á la óptica, ó á la vision.

OPULEMMENT, adv. Opulentamente. OPULENCE, s. f. Opulencia: grandeza, riqueza, abundancia de todo.

OPULENT, ENTE, adj. Opulento.

OPUNTIA, V. Figuier d'Inde.

OPUSCULE, s. m. Opúsculo: obrita,

tratadillo, escrito breve de un autor.

OR, (Conjuncion ilativa, que se usa reel genio, en los pareceres. || (for.) Oposi- | gularmente despues de una proposicion cion, contradiccion. || Tambien en astro- general) Pues, es así, puesto que, pero. nomie se dice oposicion hablando de dos Fg. Or, l'homme est un animal : pues, el hombre es un animal. || Or, pour en revenir au point ou nous étions; pero, para volver al punto en que estábamos. || Or, les biens terrestres peuvent se perdre; donc es así que los hienes terrestres pueden perderse, luego. || Or donc il faut savoir : conviene puessaber. Algunas veces es adverbio excitativo: or, çà, explique - moi ta pensée : vaya, o ea pues, dime lo que pienses.

OR, s. m. Oro: metal. ||(fig.) Oro: por el color rubio. [ (id.) Oro : por dinero, ó tesoros. || Oren masse, et en lingois: oro en pasta y en tejos. || Or battu : oro batido. || Or moulu: oro molido. | Or potable: oro potable. [ Or bruni: oro bruñido. [ Or mat: oro mat. || Or de coquille : oro molido con miel. Or monnay : oro amonedado, moneda de oro. | Or de coupelle, o affiné: oro de copela, ó acrisolado. || Or d'alchimie: oro de alquimia. || Avoir des monceaux d'or : tener el oro á montones, apalear los dobloues. ( ( prov. ) Saint - Jean bouche d'or : boca de verdades. || (fam.) Etre tout cousu d'or: estar cosido de doblones. || (id.) Valoir son pesant d'or : valer tanto oro como pesa. || (fig. y fam. ) Dire d'or : hablar de perlas, discretamente.

\* OR-SOL, s. m. Entre cambistas es el tri-

plicado de una cantidad dada.

ORACLE, s. m. Oráculo: dícese de la deidad á quien consultaban los gentiles : y de la respuesta que ella daba. [[fig.] Oráculo: verdad contenida en la Escritura, ó declarada por la Iglesia: y extensivamente la persona autorizada por su sabiduria. [[(id.) Style d'oracle: estilo, o palabras de oráculo, misteriosas ó obscuras.

ORAGE, s. m. Tempestad, tormenta, borrasca.

ORAGEUX, EUSE, adj. Borrascoso,

tempestuoso.

ORAISON, s. f. Oracion: en frances solo se dice de la composicion gramatical, de las arengas y discursos públicos de los óradores antiguos y del panegírico moderno de los muertos con la expresion de oraison funebre. || Oracion: deprecacion á Dios, y á sus santos; pero solo se dice en frances de las particulas del olicio divino; porque en la acepcion general la oracion se llama prière: || Oracion : la meditación del que ora. || Oraison dominicale: oracion dominical, o el Padre nuestro. Oraison funebre: oracion, o sermon funebre.

\* OliAL, s. m. Oral, pontifical: velo grande con que el Pontifice se cubre la cabeza, y cayendo sobre los hombros, se repliega ó cruza sobre el pecho. [Tocado antiguo de las , mugeres.

Oll AL, adj. Oral: lo que se comunica de loca en boca siti ser escrito solo se dice de l'oscana.

en wi orale, tradition orale.

OHANGE, s. f. Navanja : el fruto de

ORANGE, BE, adj. Naranjado, de color de naranja : úsase como substanti vo mat-

ORANGEADE, a. f. Agua de naranjat bebida.

ORANGEAT, s. m. Naranjada : cortem de naranja confitada.

ORANGER, s. m. Naranjo : árbol.

ORANGERIE, s. f. Naranjal : sitio plan tado de naranjos. || En Francia como per frio, se dice del parage o invernadera donde se guardan los tiestos de maranjos, y también del sitio del jardin en donde sé colocan en el verano.

"ORANGESSE, e. f. Ratalla de maranjes. \*ORANGISTE, s. m. Jardinero: que cui-

da de los naranjos.

"ORANG-OUTANG, & HOMME DES BUIS, s. m. Celo, y orangular: mono grande que anda en dos pies, y se parece mucho al hombre. Solo se encuentra en Ama y Africa.

ORARIUM, s. m. Así se llamaba entra los antiguos un pañuelo que les servia para

apiaudir.

ORATEUR , s. m. Orador : el que ora ó habla en público.

ORATOIRE, adj. m. f. Oratorio: lo per-

teneciente al orador.

ORATOIRE, s. m. Oratorio: lugar en las casas de los particulares destinado para retirarse à hacer oracion. || Oratorio : congregacion de presbiteros, fundado por S. Felipe Neri.

OR ATOIREMENT, adv. Oratoriamente,

en estilo oratorio.

" ORATORIEN, s. m. Padre del oratorio,

ó de S. Felipe Neri.

\* ORATORIO, s. m. Oratorio: representacion teatral con música, sacada de la Escritura. Llámase tambien *Hiérodrame*.

ORBE, s. m. (astron.) Orbe: cuerpo redondo con dos superficies, la una convexa,

y la otra cóncava.

ORBE, adj. m. f. Dicese mur orbe: pared rasa, ciega, corrida, esto es, sin puerta, ni ventana. || Coup orbe : golpe, o herida contundente, como se dice en cirugia.

ORBICULAIRE, adj. m. f. Orbicular: redondo, o circular. Llámase os orbiculaire, un lineso situado en la oreja: es el mas pequeño de los del cuerpo humano.

ORBICULAIREMENT, adv. Circular

mente: en redondo.

\* ORBIS, s. m. Mundo: pescado grande

de mar, de figura circular.

ORBITE, s. f. Orbita: la línea que describe un planeta por su movimiento propio-|| Cuenca del ojo.

\* ORBITELLO, (geog. ) Orbitelo : ciudad

OR-ÇA, (Particula que strve para ani-

mar, y estimular) Animo, a priesa, despacha.

ORCANETE, s. f. Ancusa, palomilla de

tintes : planta.

ORCHESTIQUE, adj. m. f. Orquéstico: entre los Griegos era todo lo que pertenecia

al baile, y juego de pelota.

ORCHESTRE, s. m. Orquesta: el sitio en el teatro donde se ponen los músicos. [ Entre los Griegos era el lugar destinado para al baile. || Entre los Romanos era lo que hoy llamamos *lungta* en los teatros.

\* ORCHIOCELE, s. f. (med.) Orquio-

cela: hernia humoral.

ORCHIS, s. m. Satirion macho, orquis,

O yerba abejera : planta.

ORD, ORDE, adj. (ant.) Sucio, inmun-

do, hediondo. V. Sale, puant, etc.

ORDALIE, s. f. Ordalia: prueba judicial que se hacia antiguamente por los elementos. Tambien se llamaba jugement de Dieu.

ORDINAIRE, adj. m. f. Ordinario, comun, regular : lo acostumbrado, ó que acontece diariamente, ó muy á menudo. Ordinario, comun, vulgar. A l'ordinaire: ordinariamente, segun costumbre. Dordinaire, o pour l'ordinaire : de ordinario, comunmente, regularmente.

ORDINAIRE, s. m. Ordinario: el gasto diario de una casa, mayormente el de la comida; y así se toma por la misma comida. ll Lo ordinario, la costumbre, lo regular : en lo que hace una persona. || Ordinario : el obispo, o prelado diocesano. Il Ordina-

rio: el correo, é estafeta.

ORDINAIRES, s. m. pl. La costumbre: la regia, la menstruacion de las mugeres.

ORDINAIREMENT, adv. Ordinaria-

ORDINAL, adj. Ordinal. [ Nombre ordinal: número ordinal.

ORDINAND, s. m. Ordenando: el que está para recibir alguna de los órdenes sacras.

ORDINANT, s. m. Ordenante; el prelado que confiere las órdenes sagradas.

ORDINATION, s. m. Ordenacion: el acto de conferir las órdenes.

ORDO, s. m. Añalejo, burrillo: librito

que señala el órden del rezo divino.

ORDONNANCE, s. f. Orden, composicion, disposicion, arregio : en las cosas. Ordenanza, estatuto, reglamento. || Edicto, decreto, mandamiento. || Libramiento: la orden escrita que se despacha contra un tesorero para pagar cierta cantidad. [ Or-] den, formacion: hablando de tropas que } marchan, o pelean. || Ordonnance de dermière volonté: disposicion de la última voluntad ó testamentaria. || Ordonnance de | médecin : receta de médico. || Compagnie | d'ordonnance : compania suelta, que no bace parte de ningun regimiento. || Habit |

ORDONNATEUR, s. m. Ordenador, disponedor, componedor: el que ordena ó dispone una cosa.

\* ORDONNEE, s. f. (geom.) Ordenada, & aplicada : cierta línea en las curvas para-

lela à la tangente.

ORDONNE, EE, p. p. V. Ordonner.

adj. Ordenado: mandado; dispuesto.

ORDONNER, v. a. Ordenar, disponer, arreglar. [] Ordenar, mandar, prescribir. [] Ordenar, conserir las órdenes el diocesano. Recetar : una medicina. Librar : una

cantidad que se pague.

ORDRE, s. m. Orden: tiene las mismas significaciones que en castellano, de coordinacion, arregio, regla, reglamento, mandato, método, serie, clase, estado, religion monástica, etc. | A vos ordres : á la orden, o á la disposicion de vmd., como expresion de cortesia. || Mettre en ordre 1 poner en órden , arreglar. || *Bn sous-ordre :* bajo las órdenes ó mando de otro : como dependiente suyo.

ORDURE, s. f. Porqueria, suciedad; inmundicia. || Basura : sea de lodo, sea de polvo. [[ (fig.) Porqueria, obscenidad, des-

honestidad.

ORDURIER, IERE, adj. (fam.) Obeceno, deshonesto : en las palabras. Usase tambien como substantivo masculino.

\*OREADES, s. f. pl. Oréades: ninfas de los bosques ó montes segun los poetas.

OREE, s. f. Nera, orilla: límite de un bosque, ó soto.

OKELLLARD, ARDE *, adj*. Orejudo : 🕶

dice de los animales de oreja grande.

OREILLE, s. f. Oreja : el órgano del oido, así de la parte interior, como de la exterior. Tiene las mismas acepciones que en castellano: esto es, de oido, ó accion de oir , ó de juzgar de los sonidos : de oreja de zapato : de esquina doblada de hoja de un libro: de asa de una taza, etc. || Oreilles de charrue : orejeras del arado. || Etre dur d'oreille: ser duro, ó teniente de oido. || Oreille-d'ours : auricula, planta. || Oreilled'ane, o consoude : consuelda mayor : planta. || *Oreille-de-lièvre* : oreja de liebre. || Oreille-de-rat, ó de souris: vellosilla: planta. || Oreille-d'homme, o cabaret : asarabacara : planta. || Esta voz se usa en muchas expresiones del estilo vulgar y proverbial : eg. avoir la puce à l'oreille : tener cascabel, tener algun cuidado que inquieta : être toujours pendu aux oreilles de N.: estar siempre pegado al oido de F., no separarse de él : faire la sourde oreille : hacerse el sordo, hacer orejus de mercader: fermer l'oreille aux discours de N.: no dar oidos à las palabras de F.: se faire tirer l'oreille: hacerse de pencas : hacerse de rogar : l'oreille basse: con las orejas caidas: les oreilles lui cornent: los oidos le zumban; mon-Tordonnance: unisorme, el vestido militat. srer le bout de l'oreille : enseñar la pata : préter l'oreille aux seurettes: oir requiebros.

OREILIÉ, ÉE, adj. (blas.) Orejado: dicese de los peces, mariscos, etc., cuyas

orejas se descubren.

OREILLER, e. m. Almohada: cogin de cama. || Consulter son oreiller: consultar con la almohada una cosa, esto es, meditarla ántes y por la noche. || Une conscience pure est un bon oreiller: se duerme bien cuando la conciencia es pura.

OREILLETTE, s. f. Arillo, zarcillo: que se pone en las orejas. || (ans.) Dicese: oreillettes du cœur: auriculas, alas del corazon.

OREILLONS, ó ORILLONS, s. m. pl. Parótidas detras de las orejas. || Carnaza: para hacer cola. || Asas de una taza, ó cuenco. || Orejones de un haluarte.

OREMUS, s. m. (lat.) Oracion, rezo.

\*ORÉNOQUE, s. m. ( geog.) Orinoco: rio de América.

\* ORES, adv. (ant.) Al presente, ahora.
\*\* ORFE, s. m. Pescado de mar.

ORFEVRE, s. m. Platero : artifice que

1rebaja en plata y oro. ORFÉVRERIE, s. f. Platería : el arte de platero. || Platería : obra hecha de platero.

ORFRAIE, s. f. Quebrantahuesos, sangual, atahorma: águila. || Zumaya: ave necturna.

ORFROI, s. m. (ant.) Fleco de oro, o plata, que se llamó también ocofres. Il Hoy solo se dice de la franja, o fleco de oro, o seda, al rededor de las capas pluviales, y de las casullas.

\*ORGANDI, s. m. Beatilla: tela de algo-

don muy rala.

ORGANE, s. m. Órgano: el instrumento de los sentidos y demas facultades en el cuerpo animal. || (fig.) Órgano, conducto, medio, instrumento: la persona que comunica la voluntad, dictámen, ó intencion de otra mas autorizada. || Se toma absolutamente por el órgano de la voz, ó por la misma voz.

ORGANEAU, V. Arganeau.

ORGANIQUE, adj. m. f. (fis.) Orgánico. ORGANISATION, s. f. Organizacion: composicion y correspondencia de las partes del cuerpo del animal entre sí.

ORGANISE, EE, p. p. V. Organuer.

adj. Organizado.

ORGANISER, v. a. Organizar: formar o dar los organos necesarios al cuerpo animal. || (fig.) Organizar: disponer o concertar todas las partes que constituyen el régimen de un cuerpo político.

\* ORGANISME, V. Organisation.

\* ORGANISTE, s. m. Organista : el que tiene por oficio tocar el órgano.

ORGANSIN, s. m. Seda torcida, y pasada

dos veces, por el torno.

ORGANSINÉ, ÉE, p. p. V. Organsiner. ORGANSINER, v. a. Torcer la seda dos veces. ORGASME, s. m. (medic.) Orgasme agitacion y movimiento de los humores, que hacen essuerzo para evacuarse. Tambien se dice Erethisme.

ORGE, s. f. Cebada. || (fam. y prov.) Se dice: faire ses orges: hacer su agosto, esto es, su negocio, su provecho. || Orge mondé: farro ó cebada mondada.

ORGEAT, s. m. Orchata: bebids.

\* ORGELET, s. m. Orsuelo: granillo en

el párpado del ojo.

ORGIES, s. f. pl. Festines de los gentiles en honor de Baco. [ (fig.) Borrachera, banquete, en que hay exceso en comer y beber. En este sentido se dice tambien orgie

en singular.

ORGUE, s. m. ORGUES, s. f. pl. Organo: instrumento músico de los templos: y tambien el sitio de la iglesia donde está colocado. || Especie de rastrillo con que se cierran las puertas de una ciudad sitiada. || Orgue d'Allemagne: organillo de cilindro. || Orgue de mer: especie de coral que se cria en las rocas del mar. || Orgue portatif: realejo, organo pequeño, y portátil.

\*ORGUES, o DALOTS, s. m. pl. (ndut) Imbornales: los agujeros que hay sobre le

oubierta para que se vacíe el agua.

ORGUEIL, s. m. Orgullo, soberbia.
ORGUEILLEUSEMENT, adv. Orgullo-

samente: con orgulio y altanería.
ORGUELLLEUX, EUSE, adj. y s. Or-

guiloso, vano.

Oll LENT, s. m. Oriente : el punto del cielo donde nace el sol sobre el horizonte. 
|| Oriente : aquella parte de la tierra, que respecto de nuestra situacion cae hàcia donde nace el sol. || Oriente : en el comercio, y en la navegacion, se toma por las regiones y pueblos del Asia, adonde se va por el Océano : así como se dice Levante, cuando se navega á ellas por el Mediterráneo.

ORIENTAL, ALE, adj. Oriental: lo que está situado hácia el oriente. || Oriente: se dice de las plantas cuando salen por la mañana ántes de nacer el sol. || Indes orientales: India oriental, la parte del Asia entre la Persia y la China. || Langues orientales: lenguas orientales, las lenguas muertas, y vivas del Asia.

ORIENTAUX, s. m. pl. Orientales: los pueblos del oriente. Se dice comunmente de los Turcos, y Persas.

ORIENTE, EE, p. p. V. Orienter. adj.

Orientado: vuelto hacia el oriente.

ORIENTER, v. a. Orientar: volver hácia el oriente una cosa. || Encaminar á uno, señalarle su rumbo. || (náut.) Orienter les voiles: cambiar las velas, poniéndolas á la parte del viento. || Orienter les arbres: ponerlos mirando al oriente.

ORIENTER (S'), v. r. Reconocerse, baccerse cargo del lugar en que uno se balla,

para ver el rumbo que ha de tomar. [] ( fig.) La brir los ojos, reconocerse, prevenirse, pomer hien los puntos para no errar en lo que uno va á hacer.

ORIFICE, s. m. Orificio: boca o agujero

de aiguna cosa.

OKIFLAMME, s. f. Oriflama: estandarte que los antiguos Reyes de Francia hacian Mevar delante de si cuando iban á la guerra.

ORIGAN, s. m. Orégano: planta de olor

subidò.

ORIGINAIRE, adj. m. f. Originario, oriundo: el que trae su origen o descendencia de algun pais.

ORIGINAIREMENT, adv. En su origen,

en su principio, primitivamente.

ORIGINAL, s.m. Original: todo lo que es primero, ó hecho de primera mano en coalquier ramo, y que de ello se sacan copias. Il (fam.) Hombre singular, extravagante,

que no se parece à nadie.

ORIGINAL, ALE, adj. Original: lo que es primero en su línea, sin modelo, ni egemplar: lo contrario á copiado, ó imitado. || Pensee originale: pensamiento original, nuevo · no iomado, ni imitado de nadie. Il Savoir une chose d'original : saberla de buen ori-

ORIGINALEMENT, adv. Originalmen-

te, con singularidad.

ORIGINALITE, s. f. Originalidad : carácter de lo que es original, sean cosas, ó

personas.

ORIGINE, s. f. Origen: principio, nacimiento de alguna cosa. Origen: patria, cuna, pais del nacimiento de una persona. || (fig.) Origen; alcurnia, ascendencia. || { id. ] Origen: causa, motivo moral. || Origen, ó etimología: de una lengua, de una VOZ.

ORIGINEL, ELLE, adj. Original: dicese solo en frances en lenguage místico, como péché originel, grace o justice originelle. N( prov. y fam.) Dicese : avoir le péché originel: tener alguna tacha en linage, o patria, que impide á una persona ser admitida en algun cuerpo.

ORIGINELLEMENT, adv. Originalmente: de su origen, ó desde su nacimiento.

ORIGNAC, o ORIGNAL, s. m. Nombre que dan en el Canadá al dante ó alce.

ORILLARD, ARDE, V. Oreillard.

ORILLON, s. f. (fort.) Orejon. ORILLONS, V. Oreillons.

ORIN, s. m. ( náut. ) Orinque : cabo agarrado á la cruz del ancia, y que tiene la

ORION, s. m. Orion: constellation celeste

austral.

ORIPEAU, s. m. Oropel: hoja de laton batida, y muy sutil. [[ (fig. y fam.) Oropel: apariencia.

de Cerdeña.

ORLE, s. f. (blas.) Orla: pieza de homor como filete interior en el escudo.

ORME, s. m. Olmo : álamo negro.

ORMEAU, s. m. Olmillo, olmo nuevo. En frances apénas se usa esta voz sino en la poesía, que la emplea en lugar de orme.

\*ORMIER, s. m. o OREILLE DE MER, s. f. Oreja marina : marisco de una sola

concha.

ORMIERE, a. f. Ulmaria, reina del prado: planta.

ORMILLE, s. £ Almáciga, ó plantel de olmos.

ORMIN, s. m. Ormino, horminio: planta. \* ORMOIE, s. f. Olmeda, ú olmedo : plantio de olmos.

ORNE, ó FRENE SAUVAGE, s. m. Quegigo : árbol,

ORNE, EE, p. p. V. Orner. | adj. Ador-

nado.

ORNEMENT, s. m. Adorno, ornato. (fig.) Ornamento: las prendas de virtud, ō de sabidaría, que recomiendan á una persona. || Terno: el vestuario de los oficiantes de una misa mayor.

ORNEMENS, s. m. pl. Ornamentos, vestiduras: del sacerdote, ó del obispo cuando

celebra.

ORNER, v. a. Adornar: componer, ataviar. || Adornar, hermosear : hablando de prendas del ánimo, ó del entendimiento. Exornar : hablando del estilo ó lenguage de uñ discurso.

ORNIERE, s. f. Carril, rodada : surco que dejan en los caminos las ruedas de los

carruages.

ORNITHOGALE, ORNITHOGALON, 6 CHURLE, s. m. Ornitógalo, leche de pajaro, ó de gallina: nombre de un género de piantas.

ORNITHOLITHES, s.f. pl. Ornitolitas: miembros de aves petrificadas, como picos,

garras, elc.

ORNITHOLOGIE, s. f. Ornitologie: historia natural de las aves.

ORNITHOLOGISTR, s. m. Ornitólogo: el que conoce la historia natural de las aves.

ORNITHOMANCIE, s. f. Ornitomancia : valicinio por el vuelo de las aves.

OROBANCHE, s. f. Orobanque, yerba tora : nombre de una planta.

OROBE, s. f. Orobio, yervo, sicilaon:

\* ORONE, & f. Yerba lombriguera.

\* ORONGE, s. m. Hongo carmesi. ORPAILLEUR, s. m. El que tiene por oficio sacar los granitos de oro de entre las are-

nas de los rios. ORPHELIN, INE, subst. Huérsano, niño

desamparado.

\* ORPHELINE, s. f. Clavel violado: flor. ORPHIQUE; adj. m. f. Orfico: lo perte-\*ORISTAGNY, (geog.) Oristan: ciudad | neciente á los dogmas y mysterios de Orfeo. ORPIMENT, 6 ORPIN, s. m. Oropimen-

te: arsénico amarillo, que sirve para dar de color. || Orpiment rouge. V. Sandaraque.

ORPIN, s. m. Pinuela, faba crasa: planta parecida á la siempreviva, cuyas llores son amarillas. || Orpin rose : raiz rodia.

ORQUE, DORQUE, s. f. o EPAU-LARD, s. m. Orca: cetáceo grande, y mons-

\* ORSE (A) adv. (ndus.) A orza.

ORSEILLE, s. f. Orchilla : droga para

tinte : especie de musgo.

\*ORSER, v. n. (naut) Orzar: llevar la proa al viento cuando se navega d la bolina.

ORT, s. m. (com.) Dicese peser ort: pesar los géneros con el embalage, cuerdas,

ORTEIL, s. m. Dedo del pié, y con particularidad se dice del dedo pulgar. [Estribo en la fortificacion.

ORTHODOXE, adj. m. f. Ortodoxo: conforme à la sana doctrina, en materia de religion. Usase como substantivo.

ORTHODOXIE, s. f. Ortodoxia: sana

doctrina, catolicismo.

ORTHODROMIE, s. f. (ndut.) Ortodro-

mía : camino recto de un navio.

ORTHOGONAL, ALB, adj. (geom.) Perpendicular.

ORTHOGONALEMENT, adv. Perpendi-

cularmente.

ORTHOGRAPHE, s. f. Ortografia: el

arte de escribir correctamente.

ORTHOGRAPHIE, s. f. ( arquit.) Delineacion ortográfica de un edificio, sea conforme à la vista exterior, que nosotros liamanios alzado, ó sea representando lo interior, que es lo que decimos corte.

ORTHOGRAPHIE, EE, p. p. V. Orthographier. || adj. Escrito con ortografía.

URTHOGRAPHIER, v. a. Kecribir con

buena ortografia.

ORTHOGRAPHIQUE, adj. m. f. Ortogrático. || Plan orthographique: alsado, mon-

\* ORTHOGRAPHISTE, s. m. Ortógrafo:

autor que trata de la ortografia.

ORTHOPEDLE, s. f. Ortopedia: arte de corregir en los niños las deformidades del cuerpo.

ORTHOPNEE, s. f. (medic.) Ortopnea: grande opresion de pecho, que no permite respirar sino estando sentado ó de pié-

ORTIE, s. f. Ortiga: planta conocida. de una incision se introduce entre cuero y carne de las caballerías. || Pescado pequeño de mar que tiene la beca en medio del l cuerpo. | Ortio morte: galiópsis, ú ortiga mueria.

ORTIER, v. a. Picar con ortigas: orti-

ORTIVE, adj. (astron.) Ortivo, que equirale a oriculai.

ORTOLAN, a. m. Hortelano: pájaro muy regalado, que tambien se llama verdaula.

ORVALE, s. f. Amaro, esclárea de las bolicas : planta.

" ORVET, s. m. Culebra vidriosa : serpiente que no es venenosa.

ORVIETAN, s. m. Antidoto, contrave-

neno : cierta composicion.

\* OHVIETTE, (geog.) Orvieto: ciudad de

\* OHYCTOGNOSIE, s. f. Orictognosia: parte de la mineralogia, que trata de los caractéres exteriores de los minerales.

\* ORYCTOLOGIE, s. f. Orictologia: his-

toria natural de los fósiles.

\* ORYX, s. m. Macho cabrio silvestre.

OS, s. m. Hueso: parte dura y solida del cuerpo del animal. || Llámanse tambien es de sèche, ó de baleine, lo que en los demas peces es arête (espina). || Os barré: el hueso del empeine de la muger. NOs pubis: el hueso del empeine del hombre. || Os sacrum: hueso sacro, vulgarmente rabadilla. | (fig. y fam.) Laisser un os à ronger à quelqu'un : darle que roer, o en que entender. (id.) Donner un os à ronger à quelqu'un : taparle la boca con una friolera, darle para que se entretenga. || (fam. ) N'avoir que la peau et les os : estar en los huesos, en la espina; y lo mismo que : avoir la peau collée sur les os: ser un costal de huesos.

OSCILLATION, s. f. (didác.) Oscilacion: movimiento de ida y vuelta de un cuerpo

suspendido.

OSCILLATOIRE, adj. m. f. (diddet.) Oscilatorio: dicese del movimiento propio de los cuerpos suspendidos, ó péndulos.

OSCILLER, v. n. Oscilar, vibrar: moverse libremente algun cuerpo suspenso en el

aire á un lado y otro.

OSE, EE, adj. Osado, atrevido.

OSEILLE, s. f. Acedera: planta hortense. || Oscille de Guinée: árbol cuya hoja tiene el gusto de la acedera.

OSER, v. n. Osar, atreverse: a decir o

hacer alguna cosa.

OSER, v. n. Acometer, emprender: al-

guna cosa con osadia.

OSERALE, s. f. Mimbrera, mimbreral:

el parage plantado de mimbres.

OSIER, s. m. Mimbre: arbusto conocido. || Osier jaune: sauce comun. || Osier fleuri: adelfilla. || (prov.) Franc comme Mecha: el clavo de hilas, que por medio l'osier: como una seda, el hombre dócil y suave.

OSMONDE, s.f. Osmunda, o helecho

acuático: cierta planta.

OSSELET, s. m. dim. de Os. Huesecillo. Jouer aux osselets jugar à la taba. || Perrillos: nombre de cierto tormento que se da a los reos en los dedos.

OSSEMENS, s. m. pl. Huesos: los descer-

nados que quedan de cuerpos muertos.

dad de hueso.

OTA

OSSIFICATION, s. f. (anat.) Osificacion: la insensible reduccion de las partes ternillosas à hueso,

OSSIFIE, EE, p. p. V. Ossifier. [] adj.

Osificado, hecho o vuelto hueso.

OSSIFIER, v. a. Osificar, volver hueso à una membrana, ó cartilago del cuerpo.

OSSIFIQUE, adj. m. f. Dicese: qualité ossifique: calidad osifica, la que convierte en hueso una porcion de los alimentos.

OSSIFRAGUE, s. m. Osifraga, quebranta

huesos : águila.

\* OSSILLON, s. m. Huesecito, huesecillo: de ave.

OSSIVORE, adj. m. f. Que roe los hue-806: ulcere ossivore.

OSSU, UE, adj. Huesudo: el que tiene

grandes huesos. OST, s. m. (ant.) Hueste, hoy egército.

V. Armėe.

OSTENSIBLE, adj. m. f. Ostensible, manifestable: que se puede mostrar, ó mani-

OSTENSIBLEMENT, adv. Demostra-

blemente.

OSTENSOIR, 6 OSTENSOIRE, s. m. Viril, en el que se expone à su Magestad manificato.

OSTENTATION, s. f. Ostentacion, jac-

tancia, vana gioria.

OSTEOCOLE, s. f. Osteocola: piedra caliza formada al rededor de algun cuerpo yegetal, que habiéndose destruido, ha quedado la piedra hueca. Antiguamente se le atribuia la virtud de curar las fracturas de los huesos.

OSTEOLOGIE, s. f. Osteología: parte de la anatomia, que trata de los huesos y

ternillas.

OSTEOTOMIE, s. f. Osteotomia: parte de la anatomia que trata de la disección de los huesos.

OSTRACE, EE, adj. m. f. (hist. nat.) Escamoso, concliudo: dicese de los peces cubiertos con dos o mas capas de escamas.

USTRACISME, s. m. Ostracismo: desžierro político de diez años, que se usaba entre los Atenienses; le ban de l'ostracisme.

USTRACITE, s. f. Ostrácita: concha de ostra petrificada. || El hollin metálico que se pega à la parte exterior del hornillo en que se acendra el cobre.

OSTRELIN, s. m. Esterlin: lo mismo que oriental para los Ingleses, que dan aquel mombre à los pueblos que están al este de su j pais, como las ciudades anseáticas, etc.

OSTROGOT, s. m. Es voz familiar de desprecio, así como en español se llama adabe, ó mameluco, al idiota que ignora l dos estilos, usos, y reglas del trato civil.

OTAGE, s. m. Reheu: la persona que j TUME I.

OSSEUX, EUSE, adj. Huesoso: de cali-, queda en poder del enemigo, para seguridad de un tratado.

> OTALGIE, s. f. (medic.) Otalgia: dolor de oidos.

OTE, EE, p. p. V. Oter. [ adj. Qui-

OTE, adv. Excepto: quitado: fuera. \*OTELLES, s. f. pl. (blos.) Hierros de

OTER, v. a. Quitar: tiene las mismas significaciones que en español, de sacar, de apartar, de cercenar, de tomar por fuerza, etc. || Oter son chapeau, son bonnet: quitarse el sombrero, el gorro, en señal de cortesia. || Oter de peine: sacar de pena.

OTHONNE, s. f. Otona: arbusto siempre

verde.

"OTRANTE, (geog.) Otranto: ciudad y

provincia del reino de Nápoles.

OTTOMAN, ANE, adj. Otomano: que pertenece al imperio de los Turcos; poste ottomane; puissance ottomane.

"QTTOMANE, s. f. Otomana: canapé

ancho, que puede servir de cama.

OU, conj. disyun. O, u. L'un ou l'autre: uno, ú otro. | Ou bon, ou mausais: ó bue-

no , ó malo.

OU, adv. de lugar. En donde, donde, cuando señala quietud; como *où logez*vous? en donde vive vmd.? [] Adonde: cuando señala movimiento hácia tal parte; como où allez-vous? adonde va ymd. ? | Combinado con las preposiciones de y par varia ou calidad de movimiento; como doù venez-vous? ¿ de donde viene vind.? Par où a-t-il passé? ¿ por donde pasó?

OU, partic. En que: La maison où je demeure, le lieu où nous sommes : la casq en que vivo, el lugar en que estamos. || A que: L'état où je suis réduit : el estado à que estoy reducido. || D'où: de donde. || Par

où : por donde.

OUAICHE, s. m. (nout.) V. Sillage. Tirer un vaisseau en ouaiche: remolcar un

buque con otro.

OUAULE, s. f. Oveja. Be voz anticuada, que solo se usa en sentido mistico, y en plural hablando de los feligreses, ó fieles, al cuidado de los párrocos, ú obispos: porque en sentido propio la oveja se llama *brebis* en frances.

OUAIS! interj. admirat. Oiga! hola! Kn

ámbas lenguas es voz familiar.

OUATE, s. f. Algodon en rama basto : especie de borra. || Seda ocal-

OUATÉ, ÉE, p. p. V. Ouater. | adj. A colchado.

\* OUATE, s. m. Colchado.

OUATER, v. a. Acolchar con algodon basto, ó seda ocal.

OUBIER, s. m. Bahari: una de las diez. castas de halcones, que en España llaman plumages.

OUBLI, s. m. Olyido: tiene las mismas

L

significaciones en ámbas lenguas, de pér-1 de una causa, de oir en confesion, y aun de dida de memoria, o de cariño, y de omision, descuido, etc. | Le fleuve d'Oubli, ou le Lethé: el rio del olvido, el Leteo en lenguage poético. | Mettre en oubli: echar en olvido, o al olvido.

OUBLIANCE, s. f. Olvidanza. En ámbas

lenguas son palabras anticuadas.

OUBLIE, s. f. Barquillo: pasta dulce muy delgada en forma de cañuto. I Oblea. OUBLIE, RE, p. p. V. Oublier. | adj.

Olvidado.

OUBLIER, v. a. Olvidar: perder la memoria, o la aficion, o la costumbre, o el uso, o el cuidado que se habia tenido, o delha tenerse respecto de alguna persona, ó

OUBLIER (S'), v. r. Olvidarse de su obligacion, etc. | Descomedirse: faltar al resneto de los superiores.

OUBLIETTES, s. f. pl. Calaboso: pri-

tion perpetua.

OUBLIEUR, s. m. Obleero, barquillero: el que hace y vendé barquillos y obleas.

OUBLIEUX, EUSE, adj. Olvidadiso: el que con facilidad se olvida de las cosas.

\*OUDENARDE, (geog.) Odenarda: ciu-

dad de Flándes.

OUEST, s. m. (ndut.) Oeste, poniente: viento occidental. || Oeste: el punto del horizonte, donde se pone el sol al tiempo del equinoccio.

OUEST-NORD-OUEST, s. m. Oeste noroeste: viento medio entre el norueste y

oeste.

OUEST-SUD-OUEST, s. m. Oeste sudveste: viento medio entre veste y sudoeste.

OUF! interj. de dolor. Ay!

1 OUI, adv. o partic. afirmat. Si. Usase algunas veces como substantivo: la oui et la non: el si y el no.

OUI, IE, p. p. V. Oulr. | adj. Oido.

OUICOU, s. m. Huieu: especie de cerheza de América, hecha con casabe, patatas, bananas, y jarabe de azúcar.

WOUI-DIRE, s. m. La voz, la fama, lo que se dice: lo que se sabe ó se cuenta por : dicho de otros. || Par oul-dire : de oidas, por noticia.

OUIE, s. f. Oido: uno de los cinco sentidos corporales. Cuando el oido se toma por el organo de este sentido, se dice orcille en frances; y por esto no tiene plural.

OUIES, s. f. pl. Agailas: da los pesca-

dos.

OUIR, v. a. Oir. Este verbo en frances no se usa ya sino en ciertos tiempos simples, y en los compoestos: porque el mas comun es entendre. Usase solo para expresar la percepción, ó sensacion de un sonido, de un ruido: y para la idea de dar audiencia à les partes, de oir favorablemente à un

oir miss.

OUPELOTTE, e. f. Cierta rais medicinal

que viene de Surata.

OURAGAN, s. m. Huracan: viento repentino, é impetuoso.

OURDI, IE, p. p. V. Ourdir. | adj. Ur-

dido.

OURDIR, v. a. Urdir: una tela: un paño para teger. || (fig. ) Urdir , tramar : una traicion, un embuste, alc.

\*OURDISSEUR, EUSE, s. Urdidor, ra:

el que, ò la que, bace la urdimbre.

\*OURDISSOIR, s. m. Urdidera: el instrumento para formar la urdimbre.

\*OURDISSURE, s. f. Urdidure : el urdido , y la accion de urdir.

\* OURDON, 6 PETIT-SENE, s. me. Especie de sen: planta.

OURLE, EE, p. p. V. Ourler. | adj. Re-

pulgado : hecho dobladillo.

OURLER, v. c. Repulgar: bacer dolladillos. OURLET, s. m. Repulgo: dobladillo:

Dastilla.

\*OURQUE, V. Orque. OURS, s. m. Oso; animal feroz. [] (fig. y fam.) Oso: hombre muy peludo, muy huraño y retirado del trato. ¶ El ave solitaria. || Ours aux fourmis: oso hormiguero. V. Tausandua. | Tannière d'ours : osera, guarida del 000. [] (id.) Ours mal leché: 20quete, pedazo de carne, por cristura mat formada, hombre rudo y torre. Avour monté sur l'ours : no tener miedo, er atrevido: dicese de los muchachos. | (refr.) Il ne faut pas vendre la peau de l'ours evant qu'il soit pris: no se debe cantar la victoria ántes de la batalla.

"OURS, s. m. (n. p.) Urso.

OURSE, s. f. Osa: la hembra del 1000. 🎚 En la astronomía se llaman grande ourse (osa mayor); petite ourse (osa menor): dos constelaciones vecinas al polo aretico.

OURSIN, s. m. Esquino, ariso de mar:

marisco.

OURSINE, s. f. Planta del cabo de Eucna Esperanza.

OURSON, s. m. Osesno: el cachorro de

OURVARI, s. m. Grito que se da á los perros, para que se vuelvan, cuando el ciervo ha dado una vualta. Faire un grand ourvari: hacer mucho ruido, meter muche

OUTARDE, s. f. Avutarda : ave grande,

y carnivoia.

\*OUTARDEAU, s. m. Pollo de la avutarda.

OUTIL, s. m. Herramientas, utensilios, trebejos : para algun oficio mecánico.

OUTILLE, EE, p. p. V. Outiller. || adj. suplicante, de on los testigos, o la relacion ( fam.) Dicese: bien o mal outille: bien v

mal aviado, d'aurtido de herramientas, d l trebejos para un oficio.

OUTILLER, v. a. Surtir de herramien-

OUTRAGE, s.m. Ultraje, baldon, de-

OUTRAGÉ, ÉE, p. p. V. Outrager. adj. Ultrajado.

OUTRAGEANT, ANTE, adj. Injurio-

ao, afrentoso.

OUTRAGER, v. a. Ultrajar, ajar, mjuriar : de palabra y obra.

OUTRAGEUSEMENT, adv. Con ul-

OUTRAGEUX, EUSE, adj. El que, o

la que ultraja, injuria, ó denuesta.

OUTRANCE, s. f. Dicese à outrance, à toute outrance: hasta el último trance, ó punto, acérrimamente. Hablando de combates, es pelear de muerte, hasta morir, ó siu dar cuartel.

OUTRE, s. f. Odre, pellejo: bota de

OUTRE, prep. y adv. Mas alla, y ademas. || Outre et par-dessus : à mayor abundamiento. Passer outre: pasar mas adelante, ó mas allá. || En outre : ademas, fuera de esto. | Percer d'outre en outre: pasar, horadar, de parte á parte. || Les pays d'outre-mer: los paises ultramarines, ó de uitramar, o de mar allende. Les terres d'ousre Loire, o d'outre Meuse: las tierras de la otra banda del Loira, o del Mosa.

OUTRE, EE, p. p. V. Outrer. | adj. Desmedido, excesivo, extremado. También es picado, apurado: enfadado. || Outre de colers, de douleur, etc.: arrebatado, fu-

rioso de cólera, de dolor, etc.

OUTRECUIDANCE, s. f. (ans.) Fantasmoneria, fantasia, ufania, jactancia. V. Presomption.

OUTRECUIDANT, ANTE, edj. Teme-

rario, audaz, presuntuoso.

OUTRECUIDE, EE, adj. (ant.) Jactancioso, presumido. V. Presomptueux.

OUTREMENT, adv. (poc. us.) Extre-

madamente, desaforadamente.

OUTREMER, s. m. Ultramar: nombre

de un color azul.

OUTRE-MESURE, adv. En demasía, con exceso: sin medida.

\*OUTRE - MOITIE, adv. Mas de la mi-

OUTRE-PASSE, s. f. (for.) Corta de

montes, mas allá del término señalado. OUTRE-PASSER, v. c. Traspasar, pro-

pasarse, excederse : pasar mas alla de lo de-

OUTRER, v. a. Llevar al extremo, o mas ailà de lo que es debido, o razonable : liablando de cosas. || Arrear demasiado, sacar de su paso : fatigar los animales. || Atarear, reventar: hablando de trabajadores, l á obreros, á quienes se les da mucho trabajo. || Apurar, picar, impacientar : á al-

(675)

OUVERT, ERTE, p. p. V. Ouvrir. A udj. Abierto. | A force ouverte : á viva suerza. 🛭 Chanter à livre ouvert : cantas sobre la parte, ó de repente. || Parler à cœur ouvert : hablar con el corazon en la mano, con toda franqueza. I Tenir table ouverte : tener mesa franca. || Visage ouvert, physionomie ouverte: samblante ingenuo, candido. Esprit ouvert: entendimiento despejado, claro.

OUVERTEMENT, adv. Abiertamente:

sin reserva, con franqueza.

OUVERTURE, s. f. Abertura; hendedura : en un cuerpo sólido, || Abertura : la accion y el acto de abrir una cosa cerrada. [ (fig.) Apertura : de un Concilio, de las Cortes, del Parlamento, etc. | (id.) Comienzo, ó principio: de una pieza teatral que se representa. | (id.) Abertura, que tambien se dice obertura: pieza de música instrumental con que se da principio a un concierto, ópera, etc. || (id.) Insinuacion: proposicion, declaración: que se hace i alguno para facilitar el buen éxito de algun negocio. | (id.) Expediente, camino: medio favorable para conseguir algun intento. [[ id.) Ocasion, croyuntura favorable. Ouverture d'esprit : despejo, claridad de entendimiento. || Ouverture de cœur : frauqueza de ánimo.

OUVRABLE, adj. m. f. Llamase jour *ouvrable* : el dia de trabajo, el dia que no es

de fiesta.

OUVRAGE, s. m. Obra: todo lo que es producido por el trabajo manual, extensivamente por la omnipotencia divina, ó por la naturaleza. || Obra , trabajo : la misma que ajusta, ó emprende, adelanta, ó sigue el artifice. || Obra, labor, trabajo: se toma por la misma tarea , ó empleo de tiampo, d de aplicacion del que trabaja. [ Obra: produccion intelectual, o los escritos de un autor. || Obra : en la fortificacion, se dice de los reparos avanzados de una plaza; como ouvrages extérieurs : obras exteriores : ouvrage à couronne : obra coronada, hornabeque : ouvrage à corne : media

OUVRAGÉ, ÉE, adj. Dicese de la piesa ó artefacto que tiene mucha obra, ó la-

OUVRAGER, v. c. Labrar: este verbo se usa en el participio y zignifica adornar alguna cosa con muchas labores.

OUVRANT, ANTE, adj. Solo tiene uso en estas frases: à jour ouvrant : al romper el dia, al amanecer: à porte ouvrante: al abrir las puertas, se entiende de una plaza ó ciudad por la manana.

OUVRE, EE, p. p. V. Ouvrer. | adj.

Labrado con moldures, d con labores, como se dice principalmente de la mantelería. || Labrado: dicese de los mutales, para distinguirlos de cuando están en barras, rieles, ó planchas.

OUVREAUX, s. m. pl. Postigos en les puertas vidireras, detras de las cuales se

trabaja.

OUVRER, v. a. (ant.) Labrar, trabajar. !! Ouvrer la monnais: acuiur moneda.

OUVREUR, EUSE, s. Abridor, algidora : el que, ó la que abre las puertas del teatro, ó de los palcos : que corresponde á lo que llamamos acomodador, y acomodadora.

OUVRIER, s. m. Artifice, oficial: el que trabaja en algun arte, ú oficio. || Obrero, trabajador: el que trabaja generalmente en cualquiera facua corporal. || Operario: lo mismo que trabajador en sentido figurado, y estilo mas noble. || Laborante, el que trabaja en seda, algodon, hilo.

OUVRIERE, s. f. Oficiala, laborante, laborera : la muger que trabaja en algun oti-

cio manual.

OUVRIER, IÈRE, adj. Dicese: cheville puvière: abismal, la clavija del coche que une el juego delantero con el trasero. || Jour

ouvrier : dia de trabajo.

OUVRIR, v. a. Abrir: lo que estaba cerrado, tapado, ó unido. Tiene las mismas significaciones en ámbas lenguas. || Ouvrir un avis: ser el primero en proponer su parecer. || Ouvrir la campagne: abrir ó comenzar la campaña.

OUVRIR, v. n. Abrir, abrirse. Dicese de una puerta, ó cofre fácil de abrir, ó difícil : il ouvre, ó n'ouvre pus.  $\|(fig.)\|$  Empezar,

comenzar: una cosa.

OUVRIR (S'), v. r. Abrirse: lo que estaba cerrado. ||(a)| (fig.) Abrirse, descubrirse: declararse con alguno.

OUVROIR, s. m. Obrador : el parage

donde se trabaja en ciertos oficios.

OVAIRE, s. m. (anat.) Ovario: nombre de dos cuerpos glandulosos situados en las partes superiores del útero; y por extension se llaman así las partes análogas en todos los animales.

OVALE, s. m. Ovelo: figure plans, pa-

recida à la cilpse.

OVALE, adj. m. f. De figura de óvalo. OVATION, s. f. Ovacion: pequeñotranfo entre les Romanos.

OVE, s. m. (arquis.) Equino: moldura

en formo de Luevo.

OVICULE, a. m. dim. de Ore. V.

OVIPARE, adj. m. f. Oviparo: se aplica à lus animales que ponen huerus.

OXALATE, s. m. (quin.) Oxaluto: nombre genérico de las sales formadas por el ácido oxálico.

\*OXALIDE, s. f. Oxalida: nombre genérico de ciertas plantas agrias, como la ace-

dera, la aleluya, etc.

"OXALIQUE, adj. Oxálico: dicese del ácido que da sabor agrio á las acederas, y se forma artificialemente hirviendo azúcar en ácido nitrico.

\*OXALME, s. m. (medic.) Oxalmurio:

vinagre mezclado con salmuera.

\*OXYACANTHA, s. m. Oxiscanta, espino albar: arbusto.

\* OXYCEDRE, s. m. Oxicedro: cedro con

hoja puntiaguda.

OXYCRATE, s. m. medic.) Oxicrato: cocimiento de agua y vinagre, hasta la consistencia de jurabe.

OXYDABILITB, e. f. (quim.) Oxidabilidad: disposicion que tienen algunas subs-

tancias para oxidarse.

\*OYDABLE, adj. m. f. (quim.) Oxida-

ble : que puede oxidarse.

\*OXYDATION, s. f. (quim.) Oxidacion: combinacion del oxigeno con otra substancia.

binacion del oxigeno con otre substancia, sin llegar al estado de ácido.

\*OXYDÉ, ÉE, p. p. V. Oxyder. 1 adj.

Ozidado.

\*OXYDER, v. a. (quim.) Ozider: combinar una substancia con el oxigeno, sin

llegar á formar ácido.

OXYGENE, s. m. (quim.) Oxígeno: basa que, unida cou el calórico, forma la parte respirable del sire, y se llama gas oxigeno, y ántes aire vital. Tiene el nombre de oxígeno, porque se cree que es el principio general de todos los ácidos.

\*OXYGENER, v. a. Lo mismo que oxy-

**d**ar.

OXYGONE, adj. m. f. Oxigonio : dicese del triángulo que tiene todos sus ángulos agudos. V. Acusangle, que se usa mas.

\*OXYMEL, a. m. Oximiel: bebida hecha con miel y vinagre.

OXYRRHODIN, s. m. Oxirrodino: 11-

nimento de aceite y vinagre rosado.

OXYSACCHARUM, s. m. Jarake de vi-

"UYANT, ANTB, adj. (for.) Oyente.

\* OYEZ, imper. (ant.) Oid, escuchad.

P, décima sexta letra del alfabeto, duodécima de las consonantes.

\* PACA, s. m. Paca: animal cuadrupedo de Indias.

PACAGE, s. m. Pastos, dekesa de gamado. || Droit de pacage : pasturage.

PACAGER, v. n. l'astar el ganado. En

frances es voz forense.

PACANT, a. m. (popul.) Hombre rústico, vuigar.

PACHA, s. m. Bajá: título honorífico en

Turquia.

\* PACIFERE, odj. m. f. (ant.) Pacifero: el que lleva la paz.

PACIFICATEUR, s. m. Pacificador. PACIFICATION, s. f. Pacificacion.

PACIFIE, EE, p. p. V. Pacifier. || adj. Pacificado.

PACIFIER, v. a. Pacificar, restablecer

la paz: sosegar, apaciguar.

PACIFIQUE, adj. m. f. Pacifico: amante de la paz. | Pacífico: quieto, tranquilo, hablando de cosas.

PACIFIQUEMENT, adv. Pacificamente. \* PACO, s. m. Paco: carnero grande del

Perú, que sirve para carga.

\* PACOME, s. m. (n. p.) Pacomio.

PACOTILLE, v. f. Pacotilla, ancheta: la porcion de géneros que se permite á un particular embarcar de su cuenta, y llevar consigo en el viage.

PACTA CONVENTA, s. m. pl. Pacta conventa: convenio entre la república de Polonia, y el rey que acababa de ser ele-

PACTE, s. m. Pacto, convenio, ajuste. PACTION, s. f. (poc.us.) Paccion, o

\* PAGTIONNER, v. n. (poc. us.) Pactar. \* PACTISER, v. a. (for.) Escriturar : a-

fianzar con escritura pública el pacto.

\* PACTISER, v. n. (for.) Pactar: convenir en ciertas condiciones.

\*PADELIN, s. m. Crisol grande para

fundir el vidrio, ó cristal.

PADOU, s. m. Ciuta casera de hilo: hiladillo.

PADOUANE (MEDAILLE), s. f. Paduana: medalla contrahecha por un gra-Dador de Padua, imitando el estilo anti-

\* PADOUE, ( geog.) Padua : ciudad de

Italia.

\* PAGAIE, s. f. (naut.) Remo grande.

PAGANISME, s. m. Paganismo: el gentilismo. || Paganismo : la profesion de los | paganos.

PAGAYER, v. a. Guyar una piroga con

el remo llamado pagaie. V.

PAGAYEUR, s. m. El que guya la pi-

roga con la pagaie. V.

PAGE, . f. Pigina, plana: de la hoja de un libro, d cecrno.

PAGE, s. m. Page: sirviente de distincion en los palacios, y casas de señores. (fig.) Se tirer hors de page : salir de la dependencia , o servidumbre de otro.

\* PAGINATION, s. f. Paginacion: orden

de las páginas de un libro.

PAGNE, s. m. Taparabo: paño de algodon con que se cinen al cuerpo desde la cintura hasta cerca de las rodillas los Negros, y los Indios.

PAGNON, c. m. Paño negro muy fino

de Sedan.

\*PAGNONES, s. f. pl. Alabes: las palas que componen el rodezno de un mo-

PAGNOTE, s. m. ( fum.) Mandilon, follon , čobardon.

PAGNOTERIE, a. f. ([am.) Folloneria:

accion cobarde.

PAGODE, s. f. Pagoda : templo de la India-Oriental: y el mismo idolo. || Moneda de oro del mismo pais. || Figurillas chinas, que se les menea la cabeza.

PAGUL, o PAGURUS, s. m. Cangrejo grande de mar, que por lo regular llaman

langosta.

PAIEN, ENNE, subst. Pagano: gentil,

adorador de los falsos dioses.

PAIEN, ENNE, adj. Pagano: lo pro-

pio de los paganos.

PAILLARD, ARDE, adj. y s. Liviano, lascivo: corresponde en estilo bajo á fornicador , ó carnal.

PAILLARDER, v. n. (ant.) Padrear,

fornicar.

PAILLARDISE, e. f. Carnalidad, fornicacion.

PAULLASSE, s. f. Gergon de paja, etc.

PAILLASSE, s. m. Pallaso: el bufon ó gracioso de los volatineros.

PAILLASSON, a.m. Estera de paja : para resguardar del frio las plantas, y otros varios usos.

PAILLE, s. f. Paja: la que queda del trigo, del centeno, de la cehada, de la avena. 

Relo: mancha sutil en las piedras preciosas, y tambien se dice en los metales por defecto en su fundicion. || De la paille r bálago. || Paille hachée: tamo: paja menuda. | (fig. y fam.) Etre dans la paille jusqu'au ventre, ò être comme rats en paille: darse una vida como un patriarca. || (id.) Lever, enlever, emporter la paille : anar, o llevarse la palma. || (id.) Rompre la paille avec quelqu'un : quebrar la amistad. ||(id.) Feu de paille: llamarada, pasiou muy ardiente, y de corta duracion. || (id.) Homme de paille: testa de ferro, ó testa férrea. | Tirer à la courte paille : echar pajas, que es un género de sorteo.

PAILLE-EN-CUL, s. m. Rabo de junco:

hage del trapico.

PARLE, EE, adj. (blas.) Dispresdo:

las piezas matizadas de varios colores.

PAILLER, s. m. Estercolero, corral; en los cortijos. [ (fig. y fam. ) Etre sur son *pailler :* cada gallo canta en su muladar.

PAILLET, adj. Ojo de gallo: dicese del

vino que tira a rojo y pajizo.

.\* PAILLET, s. m. (náus.) Pallete.

PAILLETTE, s. f. Lentojuela: dicese de las de metal relumbrante, con que se adornan los bordados y labores de los vestidos y sus cahos. 🛊 Pepita : la de oro , que se halla entre las arenes de algunos rios.

PAILLEUR, EUSE, a. Pajero : el que

acerrea, o vende paja.

PAILLEUX, adj. Vidrioso, quebradizo: se dice del hierro que tiene muchos pelos, o vientos.

\* PAILLO, s. m. ( naut. ) Panol : el sitio

donde se guarda el bizcocho.

PAILLON, s. m. Talco: hoja de bricho con color que se pone debajo de las piedras finas para aumentarles el fondo: Hamase tambien favor. || Paillon de soudure: coldadura, ci metal que sirve para soldar.

PAIN, s. m. Pan: alimento ordinario del hombre. Il Tienen en el sentido extensivo y figurado unas mismas significaciones en ambas lenguas. Il (fig. y fam.) Faire passer le goût du pain : quitarle à alguno las ganas de comer, esto es, matarle. || Pain de coucou, o de cocu : planta. V. Alleluia. || Pain de pourceau, cyclamen: pan porcino: planta de la especie del ciclamino. Pain d'épices: alajú: especie de turrou. || ( imp. ) Pain de laine : peloton de lana. ! Pain à cacheter : oblea para cerrar cartes. || Pain à chanter: hostia para celebrar. || Pain au lait : hollo de leche. || Pain de bougie : librito de cerilla. || Pain desucre : azucar en pan, ó pilon asucar. || Pain mollet: mollete. || (prov.) Savoir son pain manger: saber cuando se ha de comer la merienda. | Demander son pain : pedur limosna, pordioscar.

\* PAINVAIN, s.m. Ballico: yerba. PAIR, adj. Par: dicese del número que puede dividirse en dos partes iguales, sin

fracciones. || Parejo, igual. || Ils sont pairs es compagnons: son una misma cosa, no hay distincion entre los dos. || C'est un homnie sans pair : es un hombre sin par. || Aller

de pair : ser igual, no ceder & otro. || Etre pair à pair : estar igueles, o à tantas. |

Jouer à pair ou non : jugar à pares o nones. | Se tirer hors de pair : distinguirse, so-

PAIR, s. m. Par: titulo de dignidad en

Francia, é Inglaterra.

PAIRE, s. f Par: dos cosas que necesariamente andan, o deben andar, juntas para el uso y servicio; como une paire monis de la misa conventual; y tambien se de gants : un par de guantes : de souliers, toma por el porte pas que se da à besar.

de sapatos, de caleçons, de calsoncillos, etc Tambien se dice de ciertos instrumentos compuestos de dos piezas esenciales; como una paire de lunettes; unos anteojos: de cr seaux: unas tigeras: de mouchettes: unu despabiladeras, etc. Une paire de bœufi: un par, ó una yunta de bueyes. | Une pare a œufs: un per de huevos. || Une paire a pigeons : una pareja d junta de peloma, para cria. V. Couple. Une paire d'heures: unas horas, cierto librito de resos. [[ exp. prov.) C'est autre paire de manches: a harina de otro costal.

PAIREMENT, adv. ( aritm.) Per. 1 Nombre pairement pair : número cuja mitad forma número par; como doce, ocho, etc.

PAIRIE, c. f. Dignidad de par en Francia, é Inglaterra. || Pairie femelle: dignidad de par que pasa á las hembras.

PAIRLE, s. f. (blas.) Palo que sale & punta, y forma dos brazos como una y

griega.

PAISIBLE, adj. m. f. Pacifico, manso : dicese de personas, y de animales. Possesseur paisible : poseedor pacifico, que disfruta alguna cosa sin oposicion, ni litigio. || Lieu paisible : perege, sitio quieto.

PAISIBLEMENT, adv. Pacificamente,

sosegadamente, tranquilamente.

\*PAISSANT, adj. Pastante, de pasto. Dicese de ciertos animales, como la vaca, la oveja, etc.

\*PAISSEAU, e. m. Rodrigon; para

Yides.

\* PAISSELER, v. a. Rodrigar, errodrigar, arrodrigonar: las vides.

PAISSON, s. f. Pastura, pasto: todo lo que hallan que comer las hestias, en los montes y bosques especialmente.

\* PAISSON, s. m. Cuchillo de descarnar,

entre curtidores.

\* PAISSONNER, v. c. Descarnar las pie-

les para curtirlas.

PAITRE, v. a. Apacentar : el ganado. Figuradamente se dice de los obispos y parrocos que dan el pasto espiritual á los tieles. || Paure l'herbe, etc. : pacer la yerba, eic.

PAITRE, v. n. Pacer, pasturar, pastar. (fig. y fam.) Envoyer pattre quelqu'un: enviarle d escardar, à pasear, à liegar: des-

pedirle con desprecio,

PAITRE (SE), v. r Comer, mantenerso : dicese de las aves carniceras. [ (fig. ) se pattre de vent, de chimeres : alimentarse del nire, hacer torres de viento, ó castillos en el aire.

PAIX, s. f. Paz: sosiego y tranquilldad del alma. || Pas : la quietud de los estados, de las familias, etc. ||Paz : se toma por el tratado con que se concierta entre potencias que se hacian la guerra. | Pas : cerePaletilla: de ternera, d carnero. | Dieu lui fasse paix: Dios le tenga en descanso, en pas descanse, babiando de un difunto. M(prov.) Etre paix et aise : estar como el pez en el agua. | (fig.) Ne laisser ni paix ni trève: no dejar piedra por mover, no dejar la ida por la venida, no perdonar diligencia en alguna pretension.

PAIX! interj. Quietud! silencio!

PAL, s. m. Estaca, baston. || Termino mojon. | (blas.) Palo, barra : en plural

pals: bastones.

\* PALABRE, s. m. (com.) Hegalo: donativo que hacen los comerciantes europeos (algunas veces de huena gana, y las mas á pesar suyo) á los soberanos de la costa de Africa. Se llama avanie en el Levante.

PALADE, a. f. (naut.) Palada, paleta-

da: el movimiento del remo.

PALADIN, s. m. Peladin, caballero en-

dante.

PALAIS, s. m. Palacio; casa real; y por extension se dice de las de Principes, Grandes, y Obispos. Sin embargo la voz hôtel es mas hien recibida hablando de señores. Hablando de las casas considerables de la mayor parte de las ciudades de Italia, se les da el nombre de palacios : eg. : le palais Farnèse, etc. V. Maison. | Palacio: se dice por ponderacion de toda casa muy magnifica. || Absolutaments tomado, palais es la casa de los consejos, ó tribunales supremos. || Gens du palais : dependientes del Consejo, ó gente de tribunal. | Jours de palais: dias de tribunal. Sty le de palais : estilo sorense. [ Paladar : la parte interior y superior de la boca. # Palais de la bouche: cielo de la hoca. | Palais-de-lièvre: cerra-

\* PALAMENTE, s. f. Palamenta, palazon: el conjunto de los remos en una galera, ga-

leota, lancha, etc.

\* PALAN, s. m. (náut.) Palanca, 6 cabria : ] para cargar, ó descargar. || Aparejo : candeliza : candeleton , estrellera.

PALANCHE, s. f. Bayeton hurdo, con que se forran los capotes de los marine-

\* PALANQUE, . f. Palanquera : fortin

construido de estacas y tierra.

"PALANQUER, v. a. (naut.) Dicese del cargar, o descargar fordos con la palanca, o cabria.

PALANQUIN, s. m. (ndus.) Palanquin. Litera, o sea silla portatil que se usa en la India, llamada palanqueta.

"PALANQUINET, s. m. Palanquin, guar- I ta: la que sirve para recoger la tinta. din : cuerda para mover el timon en las ga-

\* PALARDEAUX, s. m. pl. (ndus.) Tacos: tablas guarnecidas de estopa y brea para tapar las aberturas y rendijas.

PALASTRE, s. m. Palastro: chapa, 6 escalera.

plancha de hierro.

PALATALE, 'adj. Palatal: dicese de aquellas consonentes que se prouqueian tocando la lengua al paladar.

PALATIN, s. m. Palatino: título de dignidad en el Imperio, y reino de Hun-

gria.

PALATINAT, s. m. Palatinado: dignidad, territorio, d señorio de un palatipo.

PALATINE, s. m. Palatina: adorno para cubrir la garganta, de que usaban ántes ias mugeres.

PALE, s. f. Palia: la bijuela con que se cubre el cális. # Tablacho, compuerta de molino. || Portezuela. || Pala de remo.

PALE, adj. m. f. Pálido, macilento. || Pálido: todo color hajo, y apagado. || Les pales couleurs : color de opulada, comun à las muchachas.

\* PALEAGE, s. m. (ndut.) Apaleamiento: el acto de apalear los marineros los granos,

ia sal, etc.

PALEE, & f. Palizada, estacada : ringla de estacas clavadas para contener las tierras. || La pala del remo.

PALEFRENIER, s. na Palatrenero: el

que cuida y lleva el palafreu.

PALEFROI, a.m. (ant.) Palafren : el caballo manso que solian montar las seño-

PALEOGRAPHIR, a. f. Paleografia

conecimiento de letra antigua.

PALERON, e. m. Espaldilla : dicese de ciertos enimales,

PALES, s. f. (mitol.) Diosa de los pastores. Protegia los rebaños.

PALESTINE, s. f. (unp.) Misal en cuer-

po de peticanon : grado de letra.

PALESTRE, s. f. Palestra: el sitio donde se egercitaban los antiguos en la lucha. PALESTRIQUE, adj. m. f. Palestrico:

lo que pertenecia á los egercicios de la pa-

Jestra.

PALET, s. m. China chata y redonda, y tambien pedazo de ladrillo redondeado, con que se juega, y to llama tejo. || Jouer qu palet ; jugar al tejo. || Jouer au petit palet : jugar à la rayuela con pesos duros, à otras monedas, en lugar de tejos.

\*PALETER, . n. Jugar al tejo con tre-

cuencia.

PALETTE, e. f. Pale, peleta: para jugar á la pelota , ó al volante. || Paleta : tablita en que el pintor coloca sus colores. Taza: para sangria. || (encuad.) Tronqui-llo: instrumento para dorar. || (imp.) Pale-

PALEUR, s. f. Paliden, amarillen: di-

cese solo del color en las personas.

PALI, IE, p. p. V. Pálir. | adj. Pálido, descolorido, perdido el color natural.

PALLEH, s.m. Mesa, meseta : de una

PALINDROME, a, m. Palindromo: ver-

no d'decurso que, leido al reves, dice lo mis-

\* PALINDRONIE, e. f. (medic.) Pulindromia: repeticion de un paroxismo de flebre; repercusion de un humor.

PALINGÉNÉSIE, s. f. Palingenesia: regeneracion de un cuerpo que se ha reducido ántes á cenizas.

PALINOD, s. m. Poesia hecha en alaban-

za de la inmaculada concepcion.

PALINODIE, s. f. Palinodia: retractacion de lo que se ha dicho. || Chanter la palinodie: retractarse: y en estilo familiar se dice llamarse antana, ó andana.

PALIR, v. a. Pouer pálido, descolorido,

hacer perder el color á una persona.

PALIR, v. n. Volversa pálido, ponerse descolorido, perder el color: dícese de las personas.

PALIS, e. m. Estaca, palo: de una

cerca.

PALISSADE, s. f. (fort.) Palizada, empalizada. || Las estacas de una palizada. || Calle de árboles entretegida de arbustos, que forman un seto.

PALISSADER, v.a. Empelizar: fortifi-

car con estacadas.

PALISSADÉ, ÉE, p. p. V. Palissader.

adj. Empalizado.

PALISSANDRE, é PALIXANDRE, e. m. Cierta madera de color morado, buena para obras de torno y de chanistería.

PALISSANT, ANTE, adj. El que, 6 la

que se pone pálido.

PALISSE, EE, p. p. V. Palisser. || adj. (blas.) Palizado: sembrado de palos agudos enclavados unos en otros.

PALISSER, v. a. Poner los árboles fru-

tales en espaldera, emparrar un muro.

PALIURE, s. m. (bot.) Arbusto que está

entre los espinos cervales.

PALLADIUM, s.m. (voz tomada del latin, y derivada del griego) Paladion: dícese de todo objeto de veneracion en que fundan las ciudades su defensa y conservacion, con alusion á la estatua de Pálas que teinan los Troyanos. || (quim.) Paladio: cierto metal, descubierto nuevamente en la platina.

\* PALLAS, s. f. Pálas: planeta descu-

Dierto en estos últimos tiempos.

PALLIATIF, IVE, adj. Paliativo, paliazorio; úsase tambien como substantivo masculino.

PALLIATION, s. f. Paliacion: falacia, disimulo.

PALLIÉ, ÉE, p. p. V. Pallier. !! adj. Paliado, disimulado.

PALLIER, v. a. Paliar: encubrir, disi-

mular.

PALLIUM, a. m. Palio, capa. || Palio: insignia pontifical que da el Papa á los Arzohispos.

PALMB, e. f. Palma: ramo de la palma: | Palma: insignia de victoria.

\* PALME DE CHRIST, a. f. Palma Chris-

ti: palmo semejante al lirio.

PALME, s. m. Palmo: cierta medida.

PALMÉ, ÉE, adj. (botán.) Palmeado: bablando de las hojas de un árbol.

\*PALMER, v. a. Palmar. || Palmer les aiguilles: aplanar las agujas por la parte del ojo.

PALMIER, s. m. Palma, palmera: árbol.

Coco : planta de América.

PALMISTE, s. m. Palmito: especie de palmas bajas, que se crian rastrevas. Il Chou palmiste: chupon: el cogollo del palmito.

PALMITE, s.m. Palmito, cogollo, o

meolio de las palmas.

PALOMBE, s. f. Zorita: paloma brava-|| (ndut.) Eslinga.

PALONNIER, & PALONNEAU, a.m.

Bolea: de coche, etc.

PALOT, s. m. Palurdo, payo.

PALOURDE, s. f. Especie de marisco.

PALPABLE, adj. m. f. Palpable: lo que se puede palpar, ó tocar con las manos. § (fig.) Palpable: patente, evidente.

PALPABLEMENT, adv. Palpablemente-PALPER, v. a. Palpar: tocar con la

mano-

PALPES, V. Antennules.

PALPITANT, ANTE, adj. Palpitante.

PALPITATION, s. f. Palpitacion: movimiento convulsivo del corazon.

PALPITER, v. n. Palpitar: agitarse el

corazon.

\*PALPLANCHE, s. m. Madero para los

cimientos de los diques.

PALTOQUET, s. m. Gañan : dicese por desprecio del hombre rústico en su aire, y porte.

\* PALUDIER, s. m. Salinero: oficial que

trabaja en las salinas.

PALUS, s. m. (voz geog. lat.) Laguna, que tambien se llama en español latinizado palude.

PAMÉ, ÉE, p. p. V. Pâmer. | adj. Pasmado. || (blas.) Pasmado: dicese de los delfines con la boca abierta, y sin lengua; y de las águilas con las alas caidas.

PAMER, v.n. SE PAMER, v.r. Desmayarse: desfallecer, desfallecerse: perder el seritido. || Pâmer, o se pâmer de rire: des-

coyuntarse de risa.

PAMOISON, s. f. Desmayo, deliquio:

pasmo: pérdida de los sentidos.

PAMPE, s. f. Hoja de la caña del trigo, cebada, avena, mais.

\* PAMPELUNE, (geog.) Pamplona: ciu-

dad de España.

PAMPHLET, s. m. (voz tom ada del ingles) Follete, librejo. Tomase frecuentemente en sentico satírico.

PAMPRR, s. m. Pimpane : la boja de parra, o cepa.

PAMPRE, EB, adj. (blas.) Se dice del

racimo de uvas con pámpanos.

PAN, s. m. Llámase pan de muraille: lienzo de pared, ó hastial. || Le pan d'une robe: faldon de un vestido. || Pan de chemise: panal, ó faldon de camisa. [ Tablero, cara; lado liso de alguna obra, que media entre otras piezas labradas. || Palmo : medida : que solo se dice pan en las provincias meridionales de Francia.

PANACE, s. m. Panace: planta.

PANACEE, s. f. Pausces: remediq uni- l Yersal.

PANACHE, s. m. Penacho, plumage: que se pone en los yelmos, ti otros tocados de la cabeza. [ Capitel, coronilla : la parte superior de las lamparas de iglesia. || Matiz en las flores. || Panache de mer, o palme marine: penacho marino.

PANACHE, EE, p. p. V. Panacher. adj. Amazorcado: se dice de las flores que rematan en otro color, que tigura un plumage. || Coronado : se dice de las aves que tienen un moño de plumas, ó penacho en la

Gabeza.

PANACHER, v. n. y SE PANACHER, v. r. Matizarse una flor de varios colores.

PANADE, s. f. Panatela: substancia do

pan, que se da á los enfermos.

PANADER (SE), v. r. Pavonearse, con-Concarse : andar como un pavo de presumido. En ámbas lenguas es voz familiar, y de desprecio.

PANAGE, e. m. Derecho de bellota que se paga al dueño del monte, para llevar el j

ganado de cerda á montanera.

PANAIS, e. m. PASTINADE, e. f. Pas-

tinaca: nabo gallego, ó redondo.

PANARD, adj. Hueco de piernas : se dice del caballo que tiene les manos vueltes aluera.

PANARIS, s. m. Penadizo: postemilla:

que se bace en los dedos.

PANATHENEES, s. f. pl. Panateness: tiestes de los Atenienses en honor de Mi-

PANCALIER, a. m. Llanta: especie de

 $\infty l.$ 

PANCARTE, s. f. Cartel, grancel de derechos, o de precios, que se tija para el público. || Papelon, cartapacio, mamotreto: dicese de un papel, escrito, o composicion, por chanza, o burla.

PANCRACE, s. m. Pancracio: egercicio que, entre los Griegos era parte de la gimnástica, y comprehendia la lucha y el pu-

gulato.

PANCRATIALE, s. m. Pancracial; ven-

esdor en el pancracio.

masa glandulosa, situada entre el intestino duodeno y et haso.

PANCREATIQUE, adj. m. f. Pancreático : que concierne al páncreas.

PANDECTES, s. f. pl. Pandectas: re-

copilacion, del derecho civil.

\* PANDEMIE, PANDEMIQUE, V. Epi-

demie, épidéntique.

\* PANDICULATION, a. f. (medic.) Pandiculación: bostezos y esperezos que acompañan al frio de la calentura intermitente.

PANDORE, s. m. Bandola: instrumento músico de cuerdas de alambre. || Nombre de la primera muger, hecha por Vulcano. 🏾 Boite de Pandore : dicese de una dádiva funesta para el que la recibe.

"PANDOURE, e. m. Panduro: nombre /

de ciertos soldados de Hungria.

\* PANE, V. Paone.

PANE, EE, p. p. V. Paner. || adj. Panado: cubierto, ó sembrado de pan rallado. || Bau panée : agua panada, que se da a los que padecen delalidad en el estómago.

PANEGYRIQUE, s. m. Panegirico : oracion. ó discurso en alabanza de alguno.

PANEGYRISTE, s. m. Panegirista. PANELLE, s. f. Panela : azucar moreno sin purificar.

PANER, v. a. Echar pen rallado, ó miga

de pan sobre la carne asada.

PANERÉE, s. f. Cestada, canastada: una cesta, ó canasta, llena do alguna cosa.

PANETERIE, s. f. Paneteria: la oficina

de palacio para la distribucion del pan.

PANETIER, s. m. Empleado en la paneteria de la casa real. || Grand panetier: panetero mayor, ó gefe de la panetería.

PANETIERE, s. f. Zurren de pastor,

donde lievan el pan.

PANICAUT, CHARDON ROLAND, a.

m. Cardo corredor.

PANICULE, s. f. (botán.) Panículo: espiga que contiene muchas flores, y sumillas.

PANICUM, s. m. Panizo: planta. Tam-

hien se dice : panic, y panis.

PANIER, s. m. Cesta, canasta: y tambien todo lo que cabe en ella. || Tontillo, ó guardainfante, como se llamaba en otros tiempos. || Kodete : el que forma las trenzas del cabello en la cabeza de las aldeanas en algunos paises. [] ( prov!) Etre sot comme un panier: tonto como una canasta: dicese del muy estúpido. || (id.) Mettre tous ses œufs dans un panier: poner toda la carne en el asador. || (id.) Panier percé: maniroto: mano horadada : el que gasta con prodigalidad. || (id.) Le dessus du panier : la flor, lo mejor de una cosa : así como le fond du panier, es el suelo, la supia, ó lo peor.

PANIFICATION, s. f. Panificacion: la conversion de las materias harinosas en pan-

PANIQUE, adj. Usase solo en esta frase : PANCREAS, s. m. (anas.) Pancress e serreur panique: terror ó temor pánico.

PANIS, V. Panieum.

PANNE, s. f. Sain, unto, manteca: di-

cese del puerco, y de algunos otros anima- | piándola. || Panser un cheval: limpiarie les. | Felpa, tegido de seda, lana, hilo, o pelo, que imita al terciopelo. || Viga de techo. !! (naut.) Etre o mettre en panne: estar ó ponerse en facha, al pairo un navio. (fig. y fam.) Avoir deux doigte de panne: tener des dedos de manteca, o tener bien cubierto el riñon, bablando de una persona muy gorda.

PANNRAU, s. m. Cuarteron, tablero: de una puerta, ventana, techumbre, etc. || ( naut. ) Escotilla. || Lazo, red : para coger liebres y conejos. || Coginete : de silla, ó de basto. Tambien se toma por el albardon de montar. || Panneaux ou battans des soufflets: tapas y fondos de fuelles. || (fig. y fam.) Donner dans le panneau : caer en el lazo, en la trampa, en el garlito. || (prov. y vulg.) Crever dans ses panneaux : bacer de tripas corazon.

PANNEAUTER, v. n. Tender lazos pa-

ra coger conejos y otros animales.

PANNELLE, s. f. (blus.) Panela: hoja de ilamo.

PANNETON, .. m. Paleton: la parte de

la llave donde se hacen las guardas.

PANNICULE, s. f. Paniculo carnoso, que los cuadrápedos tienen debajo de la piel.

PANONCEAU, s. m (ant.) Pendon. Hoy solo se dice de un escudo de armas que se pone sobre un poste para esnal de jurisdiccion.

\* PANOPHOBIE, e. f. (medic.) Panofobia: melancolia en la cual todo inspira terror.

\* PANOPLIE, e. f. Panoplia: armadura

completa.

\*PANPAN, (von imitativa) Tres tras, zas zas : modo de explicar los golpes repetidos con que se llama à una puerta.

PANSAGE, s. m. Limpia y cuidado de

un cabailo.

\* PANSARD, ARDE, adj. (fam. ) Panzudo, barrigudo, la persona de mucha

berriga.

PANSE, s. f. (fam.) Panza, tripa: gran vientre de una persona. || Panse de vache: gusanillo, lienzo labrado. || Panse des dames : uvas pasas. || (fig. y fam.) Ne pas faire une pense d'A: no escribir una jeta, o una letra : no dar palotada : no saber escribir, ni hacer nada.

PANSÉ, ÉE, p. p. V. Panser. || adj. Curado. || Almohazado. V. Panser. || (fig. y fam.) Homme bien panse: hombre bien aforrado, que ha bien comido y bebido.

PANSEMENT, s. m. Cura: de una herida, llaga, etc. Significa la accion de aplicarle los remedios, y el cuidado y asistencia a esta operacion. || Panzemens de la main: la accion de limpiar un caballo.

esto es, con bruza y almohaza.

PANSU, UE, adj. (fam.) Panzudo, barrigudo. Usase como substantivo; y en este caso corresponde á pauzon, tripon,

barrigon.

PANTALON, s. m. Vestido sjustado de una pieza que cubre todo el cuerpo. [1 Mas particularmenta se dice del calzon y media de una sola pieza : que se llamalia en castellano calzacalzon, y tambien calzas atacadas. || (prov.) A la barbe de pantalon: en sus bigotes, à sus barbes mismas : à su presencia y despecho.

PANTALONNADE, s. f. Danza ridicula y extravagante, como si digéramos dansa de monos. [ (fig.) Arlequinada, mones ia

bufonada.

PANTELANT, ANTE, adj. (ans.) Ja-

deante, que jadea.

PANTELER, ... m (and ) Jadear. V. Haleter.

\* PANTEQUIÈRES, a.f. pl. (ndut.) Brandales : aparejo para atesar las jarcias de obenque à obenque en temporal.

PANTHEE, adj. Pantea: figura que entre los paganos reunia los atributos de varias

divinidades.

PANTHEON, s. m. Panteon: templo antiguo de Roma, dedicado á todos los dicaes. Rdificio en Paris, destinado á recibir los restos de los grandes hombres. Abora es una iglesia, y so llama S. Genóvefa.

PANTHÈRE, s. f. Pantera : cuadrupedo

feroz parecido al tigre.

PANTIERE, s. f. Parancera: red para CREAT.

PANTIN, s. m. Juguete de niño. Es una figurita pintada sobre carton, que se mueve con hilos.

\* PANTINE, s. f. Cobjunto de varias madejas de seda, lana, ó hilo para teñirse, ó **CU**TATSC.

PANTOGRAPHE, .. m. Pantografo: instrumento para reducir un dibujo. V. Singe.

PANTOIMENT, s. m. (cetrer.) Parasis-

mo, ó mai de luna.

PANTOIS, adj. Jadeando, sin aliento.

PANTOMETHE, s. m. Pantometra: instrumento para medir toda especie de ángu-

PANTOMIME, s. m. Pantomimo: actor que se expresa por solo la accion y gesto. Usase tambien como adjetivo.

PANTOMIME, s. f. Pantomima: baile ó representacion egecutada por pantómimos. Pantomima : el arte de expresar con los gestos, el lenguage de accion.

PANTOQUIERES, s. f. pl. (naus.) Jaro-

tas, trincas.

PANTOUFLE, . f. Pantuflo, chineta. PANSER, s. a. Curar: una llaga, ohe- Pansoufle, o fer à pantoufle: herradura rida, poniendole los medicamentos, o lim- mas gruesa por dentro que por aluera. (prov.) Bn pantoufles: con toda comodidad, á sus anchuras, como quien dice en bata y chinela. (fam.) Raisonner pantoufle: hablar por hablar, hablar fruslerias.

PAON, s. m. Pavon, pavo real. || Pavon:

nombre de una constelacion celeste.

PAONE, s. f. Pava real: la hembra del pavon.

PAONNEAU, s. m. Pavito, pavipollo,

pollo del pavon, d pavo real.

PAPA, s. m. Papá i vos de que usan los

niños par decir padre.

PAPABLE, adj. Dicese del sugeto que puede papar, esto es, liegar á ser papa.

PAPAL, ALE, adj. Papal, pontificio: lo que concierne á la autoridad de papa.

PAPAS, a. m. Papas, patatas : ciertas raices que su comen. || Papas : sucerdote en el Oriente.

PAPAUTE, s. f. Papado, papazgo: la

dignidad de papa.

PAPAYET, s. m. Papayo : planta.

PAPE, s. m. Papa; el sumo Pontífice, cabeza de la Iglesia. || Mariposa : eve pequenísima de América. [] ( prov. y fam. ) Faire un pape: cuando dos personas se encuentran en un mismo pensamiento, y lo expresen juntos.

PAPEGAI, s. m. (ant.) Papagayo. V. Perroquet. || Hoy solo le dice de un pajaro de carton, o de madera, que se pone à la punta de un palo, y sirve de blanco para

tirar,

PAPELARD, 4. m. (fam.) Camandulero, santurron.

PAPELARDISB, s. f. Hipocresi, y de-

vocion lingida.

PAPELINE, s.f. Papelina: tala de sada, è hiladillo.

PAPELONE, EE, adj. (blas.) Papelona-

do : cubierto con cierta escama. PAPERASSE, s. f. Papelería, pepeles

inútiles, viejos, ó desechados.

PAPERASSER, v. n. Papelear, revolver, ó andar revolviendo papeles. || Llenar papel: estar escribiendo cosas inútiles, o muy largas.

PAPERASSIER, s. m. Papeleador: el que

gusta de papelear.

PAPETERIE, s. f. Molino o fabrica de

papel. || Comercio de papel.

PAPETIER, s. m. Papelero, fahricante de papel; y tambien el que comercia en

papel.

PAPIER, s. m. Papel: se entiende todo por instrumentos, escrituras, títulos, autos, i bradiza. etc. | Papel: tambien se toma por qualquier papel que representa dinero, como letra, vale, cédula, etc. || Papel: tomase por el que contiene alguna cosa, ó la envuelve; como papier d'épingles: papel de alsileres: papier d'aiguilles : papel de agujas, etc. | Li- | \* PAQUAGB, s. m. Empaque : el embarribro de cuenta, o manual. Papier tontise: lado del pescado salado.

papel afelpado para colgaduras. || Papier de couleur: papel azul. || Papier marbie: papel jaspeado. || Papier timbré, o marque: papel sellado. | Papier gris: papel de estraza. || Papier brouillard: teleta, pedazo de papel de añalea, que se pone entre las hojas que se escriben en un libro, para que no se horren. | Papier de compte: papel de marquilla. | Grand papier: papel de marca mayor. | Papier serpente: papel de culehrilla, o de seda. | (prov.) Brouiller, o gater du papier : embarrer papel : escribir cosas malas. || (fig. y fam.) Etre bien o mal sur les papiers de quelqu'un : tener, o no. un lugar en su corazon : estar ó no en su gracia. || (fig.) Etre sur les papiers de quelqu'un: estar asentado en su libro, esto es, serle deudor de algun dinero.

PAPIER DU NIL, V. Papyrus.

PAPILLON, s. m. Mariposa: insecto que vuela. || (fig. y fam.) Voler le papillon : coger las musarañas, entretenerse en niñerias, en frusierías.

PAPILLONACE, EE, adj. (botán.) Papi-

ionáceo, amariposado.

PAPILLONAGE, e. m. La accion de pa-

pillonner.

PAPILLONNER, . n. (fam.) Ander como las mariposas, picar en varias materias, pasar de una á otra.

PAPILLOTAGE, a. m. Pestañeo : el movimiento involuntario de los párpados pesta-

ñ**ea**ndo. V. *Papilloter*.

PAPILLOTE, o. f. Papelillo con que se

forman los rizos del pelo.

PAPILLOTER, v. n. Perpedear, pestanear. || Chillar: dicese en la pintura del demasiado brillo, que incomoda la vista en un cuadro por la mucha vivesa, de colores, ó igualdad de luces fuertes. || Remosquearse : dicese en la imprenta de las letras que salen borrosas, y como dobles.

\*PAPILLOTS, s. m. pl. Pintas, pecas: manchas de tabardillo en el cútis del en-

iermo.

PAPION, s. m. Cofo: mono grande.

PAPISME, s. m. Papismo: nombre injurioso que dan los protestantes à la religion calólica romana.

PAPISTE, s. m. Papista: nombre injurioso que dan los protestantes al católico romano.

"PAPULES, s. f. pl. (medic.) Papulas \$

tumorcillos en la garganto.
\* PAPYRACEE, adj. (hist. nat.) Papipapel en blanco. | Papel: en plural se toma | rácea : concha sumamente delgada; y que-

PAPYRUS, s. m. Papiro: nombre de un arbusto que se criaba antiguamente en el Nilo, de cuyas hojes se servian los Egipcios para muchos usos, y en lugar de pa-

PAQUE, s. f. Pascua. Cuando significa la fiesta de los Judios, se usa en frances con artículo, y solo en singular, la Paque: la Pascua. Cuando se entiende la de los cristianos, se usa comunmente en plural, y sin artículo: Paques: Pascua. Paques fleuries: Pascua florida, ó de Resurrección. Paques closes: el domingo de cuasimodo. Faire ses paques: cumplir con la parroquia, ó con la iglesia. Se llaman œufs de Paques: los huevos dados de encarnado que se venden por Pascua y figuradamente el regalo que se suele dar en este tiempo á los niños y á los criados.

PAQUEBOT, o PAQUET-BOT, e. m. Paquebot, o paquebote: nombre de una embarcacion menor, regularmente destinada

para correo, o aviso.

PAQUERETTE, c. f. Bellorita, marga-

rita: planta y flor.

PAQUET, s. m. Paquete, lio, etado, mazo. || Paquete, plicgo: de cartas, órdenes, ú otros papeles. || (fig. y fam.) Remoquete: respuesta aguda, y picante. || Il lui a donné son paquet: le dejó chafado, le dió su merecido. || (id.) Petardo, chasco: burla. || (prov.) Donner un paquet à quelqu'un: echarle las cargas, atribuir á otro alguna cosa mala. || (id.) Hasarder le paquet: echar el pecho al agua, emprender un negocio dudoso, ó dificultoso.

PAQUET-BOT, V. Paquebok

PAR, prop. Por. Señala la causa, el motivo, el instrumento, el medio, el modo. Tambien es preposicion de lugar, y de distribuçion, o particion, como se verá en los egemplos siguientes, en que corresponda à las españolas con, en, de. | Voyager par un beau temps: viajar con buen tiempo. Marcher par troupes : andar en cuadrillas. || Paran, par mois, par jour: cada ano, | cada mes, cada dia; o bien anualmente, mensualmente, diariamente. | Par aventure: por acaso, de casualidad. || Par deçà: á esta parte. || Par-delà: de la otra parte. || Par-derrière: por detras, à traicion. || Pardessus: por arriba, por encima. | Par-desyous: por dehajo. || Par-devant: por delante. || Par-devers : hacia a. || Par ici : por acá. || Par-là: por allá, por aluí, por allí: y tambien por eso, por lo mismo, de ahi, de eso. || Parsois: à veces. || Par ma fci: á se mia, por vida mia. || Partout: | donde quiera, en todas partes. [j (fam.) Par **trop** : ya demasiado.

PAR-CI, PAR-LÀ, adv. Acá, y allá. || En varios lugares. || Algunas veces: Je le vois par-ci, par-là: le veo alguna vez, de

cuando en cuando.

PARABOLAINS, s. m. pl. Parabolanos: gladiatores osades y atrevidos. || Sacerdotes que arrostraban los mayores peligros por excorrer á los enfermos.

PARABOLE, a f. Parabola: Instruction I dimia.

pAQUE, s. f. Pascua. Cuando significa alegórica por comparacion y sernejamen. Finesta de los Judios, se usa en frances (geom.) Una de las secciones cónicas.

\*PARABOLIQUE, adj. m. f. Parabolico.

\*PARABOLIQUEMENT, adv. En parabola, por parábulas. || (geom.) Describiendo uma parábola.

PARACHEVEMENT, s. m. (ans.) Acabo, acalemiento: fin y remate de una

COSB.

PARACHEVER, V. Achever.

PARACHUTE, a. m. Paracaida: máquina que emplean los aeronautas para sestenerse en el aire, cuando se arrojan del globo.

PARACENTRIQUE, adj. m. f. Dicese para denotar la aproximacion, y diatancia de un planeta respecto al sol ó al centro de su

movimiento.

PARACLET, s. m. Paracleto, & Paraclito: que significa consolador, y es aino-

nimo de Espiritu Santo.

PARADE, s. f. Muestra, oetension: manifestacion de las cosas que uno tiene mas ricas, hermosas, ó magnificas. || Ostentacion, gala: vanidad, y alarde. || Parada: muestra de las tropas que han de montar la guardia. || Reparo: la accion de desviar el golpe en la esgrifia. || Farza burlesca à la puerta del teatro, ántes de empezar la funcion de volatines, titeres, etc., para llamar gente. || Parada: la accion de detenerse un caballo en la carrera. || Faire parade de: hacer ostentacion, gala, alarde de. || Habit de parade: vestido de gala. || Cheval de parade: caballo de regalo. || Lit de parade: cama de respeto.

PARADIGME, s. m. Paradigma: lo mis-

mo que egemplo é modelo.

PARADIS, s. m. Paraiso: gloria, cielo. || (fig.) Paraiso: sitio ameno y delicioso. || Tertulia: en los teatros se dice de los asientos que hay encima de los últimos palcos en el centro; y si son destinados para mugeres, se llama cazuela, ó gathinero. || Paradis terrestre: paraiso terranal, ó simplemente paraiso, en donde Dios puso á Adan, luego que le crió. || Oiseau de paradis: manueodiata. V. Oiseau. || Ponime de paradis: camuesa de verano muy encarnada.

PARADOXAL, ALE, adj. Paradojico.
PARADOXE, s. m. Paradoja: proposicion sentada contra el comun sentir.

PARADOXE, adj. m. f. Paradojo. PARAFE, PARAFER, V. Paraphe,

parapher.

PARAGE, s. m. (naut.) Cierto espacio, extension de mar, o de playas, en que los navios se encuentran en su navegacion: como quien dice en tales aguas, en las aguas de tal parte. || Origen, alcurnia: es voz anticuada en frances. || Cava: la primera labor que se da á las viñas despues de la rendimia.

\* PARAGOGE, s. f. (gram.) Paragoge: Paralelogramo: superficie copos ledos opuesaumento de una letra o silaba al tin de una diccion.

\* PARAGOGIQUE, adj. m. f. Peregógico:

anadido, aumentado.

PARAGRAPHE, s. m. Parágrafo, pár-

rafo.

PARAGUANTE, s. f. (Es voz tomada del español) Guantes: regalo que se hace a alguno por algun servicio. || Il a eu cent écus de paraguante: tomó cien escudos de guan'es; o bien pour sa paraguante: para

PARAIMER, v. a. (ant.) Amar extre-

madamente.

\* PARAISSONIER, s. m. El oficial que en

las fábricas de cristal sopla las lunas.

PARAITRE, v. n. Parecer, aparecerse mostrarse, dejarse ver. || Presentarse, salir á la vista, al público. Comparecer: presentarse en juicio. V. Comparoir. || Parecer: tener apariencia, o señales de. ∥ Lucir, se→ nalarse, hacerse conocer. || Paratire: hablando de un libro es salir à luz. || L'ennemi a séjourné dans ce village : il y paraît : el enemigo ha morado en este lugar : se co ·

PARALIPOMÈNES, s. m. pl. Paralipómenon: uno de los libros del Viejo Testa-

→ PARALIPSE, & f. Paralipsi: figura de

retorica.

PARALLACTIQUE, adj. m. f. Paralactico: no se usa sino en estas locuciones: triangle parallactique, que es el triángulo formado por el radio de la tierra, y por dos ineas que parten de las dos extremidades de este radio para irse à reunir en el centro de un astro, y angle paralluctique, que es el que forman estas mismas dos lineas que se reunen en el centro del astro.

PABALLAXE, s. f. (astron.) Paralage: arco comprehendido entre el lugar verda-

dero y el aparente de un estro.

PARALIELE, adj. m. f. Paralelio: dicese en geometría de una linea, o de una superficie igualmente distante de otra en todos sus puntos.

PARALLELE, s. f. (milic.) Paralela: linea de comunicacion de una trinchera à

otra en el ataque de una plaza.

PARALLELE, s. m. Paralelo: en la esfera se dice de un circulo paralelo al ecuador. || Paralelo: cotejo, comparacion.

\* PARALLELEMENT, ado. Paralela-

mente.

PARALLELIPIPEDE, s. m. (geom.) Paralelipípedo: sólido terminado por seis 1 paralelógramos, siendo los opuestos parale-

PARALLELISME, s. m. Paralelismo:

estado de dos líneas ó planos paralelos.

PARALLELOGRAMME, s. m. (geom.) guardarse de la lluvia.

tos son paralelos é iguales.

PARALOGISME, s. m. Paralogismo:

discurso falaz, con razones aparentes.

PARALYSER, v. a. Paralitizar : hacer que un miembro o todo el cuerpo adquiera la perlesia. || Inutilizar las diligencias de otro, para que un negocio no siga su

PARALYSIE, s. f. (medic.) Paralisis,

perlesia : enfermedad.

PARALYTIQUE, adj. m. f. Paralitico, per lático. Usase tambien como substantivo.

PARAMETRE, s. m. (geom.) Parametro : cieria linea constanta en la ecuación de una curba.

PARANGON, s. m. (ant.) Dechado, modelo : hablando de comparaciones. || Llamase parangon, o diamant parangon, el que es perfecto. || Especia de mármol. || (imp.) Parangona : cierto grado de letra.

PAHANGONNER, v. a. (ant.) Paran-

gonar : equiparar, cotejar.

PARANOMASIE, J. f. Peronomasia:

una ligura de retórica.

PARANT, ANTE, adj. Lo que adorna

y hermosea, vistoso, etc.

PARANYMPHE, s. m. Paraninfo: el padrino de una boda en lo antiguo. || El encargado de conducir una princesa á la corte de su esposo. Il Loor en alabanza de alguno.

PARANYMPHER, v. a. Loar á alguno

un paraninfo.

PARAPET, s. m. Parapeto, antiguamente barbacana : es voz de fortificacion. Pretil: de un puente, de un terrado, etc. PARAPHE, s. m. Rúbrica : que se pone despues de la firma.

PARAPHE, EE, p. p. V. Parapher.

*adj.* Rubricado.

\* PARAPHER, v. a. Rubricar: poner la

rúbrica en un escrito.

PARAPHERNAUX, adj. pl. (for.) Parafernales : los bienes que lleva la muger en

casamiento fuera de su dote.

PARAPHRASE, s. f. Parafrasi : explicacion extensa de un texto, sentencia, etc. Dicese principalmente del texto sagrado. || (fam.) Ribete, glosa: interpretacion maligna de una cosa indiferente de si.

PARAPHRASE, EE, p. p. V. Paraphra-

ser. || adj. Parafraseado.

PARAPHRASER, v. a. Parafrasear: hacer una paráfrasi. || Aumentar, adornar, amplificar. En este sentido se dice tambien; paraphraser absolutamente: dire les choses sans paraphraser.

PARAPHRASEUR, EUSE, V. Para-

pluraste.

PARAPHRASTE, s. m. Parafrasta : el outor de paráfrasis.

PARAPLUIE, s. m. Paraguas : pura

Mineraria de los antiguos Persas, que era l como una legua legal de España.

PARASELENE, s. f. Paraselena: imd-

gen de la luna relieja en una nube.

PARASITE, s. m. (Voz tomada del griego) Comiliton, comensal. Se toma en el sentido de pegote, ó gorrista, que frecuenta la mesa de otro, o tiene cubierto en ella, que está á pan y mantel del dueño, á quien lisonjea con gracias y obsequios.

PARASITIQUE, s. f. (fam.) Gorreria, pegoteria : el arte y maña del gorrero, ó

pegote.

PARASOL, e. m. Quitasol, parasol.

PARATITLES, s. m. pl. Paratitles: explicacion breve de algunos títulos o libros

del código ó digesto.

\*PARATONNERRE, s. m. Pararayos: liarra de metal terminada en punta, que se coloca en lo mas elevado de un edificio, y tiene comunicacion con la tierra por medio de cadenas, para preservarse de los efectos del rayo.

PARAVENT, s. m. Mampara, biombo.||

Tambien es antepuerta, cancel.

\* PAREIEU, PARBLEU, (especie de juramento burlesco') Par diez, por vida de

brios, por el sol que me alumbra.

PARC, s. m. Parque, coto: bosque cerrado para la caza, ó el recreo. | Parque: el lugar donde está el repuesto ó tren de la artilleria, de las municiones, ó viveres en campaña. || Coto carnicero : donde se tienen à engordar las reses para el matadero. | ( mont. ) Telas, o filopos : cercado de redes para encerrar la caza mayor. Parc à huitres : ostrera : lugar donde se crian las ostras.

PARCAGE, s. m. Majada, mandra: estancia de las ovejas en tierras de labor.

PARCELLE, s. f. Particula: partecilla

de cualquiera cosa. PARCE ()UE, (conj.) Porque.

PARCHEMIN, s. m. Pergamino: piel de carnero curtida con cal. || (fam.) Dicese : alonger le parchemin : meter paja, fagina, forrage: alargar los escritos sin necesidad.

PARCHEMINERIE, s. f. Tienda, o puesto : en que se venden pergaminos, y vitelas. || Fábrica de pergamino, o de vitelas. || Comercio, o trata de pergamino, o de viteiss.

PARCHEMINIER, s. m. Pergaminero: dicese del que trabaja el pergamino, y del que le vende.

PARCIMONIE, s. f. Parsimonia: nrre-

lo en el comer y gasto.

PARCIMONIEUX, EUSE, adj. Escati-

iso : arregindo con escasez.

una provincia, un reino, etc. || Ojear, | del verdadero.

PARASANGE, s. f. Parasanga: medida | ver de paso: pasar la vista por un libro, per unos papeles.

\* PARCOURS, s. m. (for.) Socieded, pac-

to, convenio.

PARCOURU, UE, p. p. V. Parcourir. PAR-DELA, adv. Mas alla, del otro lado, de la otra parte

\* PAR-DERRIERE, adv. Detras, por la

parte de atras..

\*PAR-DESSOUS, adv. Por debajo, por hajo.

\*PAR-DESSUS, adv. Por encima, por arriba.

\* PAR-DESSUS, s. m. Lo que se da edemas de lo convenido en un trutado. || Pardessus de viole : alto viola, viola : instrumento músico.

\* PAR-DEVANT, adv. Por delante.

\* PAR-DEVERS, adv. Hacia.

PARDON, s. m. Perdon: la remision de alguna culpa, injuria, etc. || Perdon : las indulgencias que concede la Iglesia. || Perdon : término cortesano para excusarse. I Lettres de pardon : induito, perdon : gracia que el rey concede à un reo.

PARDONNABLE, adj. m. f. Perdona-

ble : lo que merece perdon.

PARDONNE, EE, p. p. V. Pardonner.

]] adj. Perdonado.

PARDONNER, v. a: Perdonar, absolver : remitir alguna pena, ó pecado. || Perdonar: excusar á alguno. | Perdonar: eximir, exceptuar.

PARE, ES, p. p. V. Parer. || adj. Compuesto : engalanado. | Adornado. | Parado. |

Etre pare: (naut.) estar hito.

PAREAGE, & PARIAGE, s. m. (for.) Condominio: igualdad de señorio y de derechos que tienen dos senores de una misma tierra.

PAREATIS, s. m. ( Foz forense toma-

da del latin ) Carta auxiliatoria.

\*PAREAUX, s. m. pl. Guijarros gruesos, y horadados, para poner en las redes de pescej en lugar de plomos.

PAREGORIQUE, adj. m. f. ( medic. )

Paregórico: calmante.

PAREIL, EILLE, adj. Igual, semejante. Usase tambien como substantivo. 🏻 Sans pareil: sin par, sin igual. | A la pareille: por un rasero, por igual. || Rendre la pareille à quelqu'un : hacerle otro tanto, corresponderle, pagarle en la misma moneda.

PAREILLEMENT, adv. Igualmente,

del Inismo modo.

PAREIRA BRAVA, s. f. Pereira bravia, vid silvestre, caspeba; plauta de la América meridional, cuya raiz se supone eficaz contra la mordedura de la serpiente.

PARELIE, s. m. Parelias : especie de PARCOULLIR, v. a. Correr, andar : de metéoro, en que aparecen, por la refraccabo á cico, de arriba abajo una ciu- cion de las nubes, dos ó mas soles al recedor

plania. PAREMENT, s. m. Ornamento de iglesia, y tambien frontal de altar. || Vuelo, o vuelta de tisú, o bordada de oro, o plata: que so llevaha en las casacas de gala. || Paramento: se llama así en la cantería la cara ó superficie anterior de las piedras de que consta un arco. | Adoquines : los linderos de silleria de un camino.

PAREMENS, s. m. pl. Los palos o tron-

cos gordos de un haz de leña.

PARENCHYME, s. m. ( medic. ) Paranquima : substancia propia de cada viscera á diferencia de las partes fibrosas. || Por extension, se llama tambien parenquima la substancia blanda y esponjosa de las frutas, bojas y tallos de las plantas.

PARENESE, s. & Paranésis: discurso

moral, o exhortacion a la virtud.

PARENETIQUE, adj. m. f. Perenetico:

lo que exhorta á la virtud.

PARENT, ENTE, subst. Pariente : el que pertenece à una familia por cualquiera linea.

PARENS, s. m. pl. Padres, abuelos: se toman por asciendentes. | Il est ne de parens illustres. || Padres : esto es, el padre y la madre de una persona : Il ess marie sans le consentement de ses parens.

PARENTAGE, s.m. (Voz sin uso) Pa-

rentesco. V. Parente.

PARENTE, s. f. Parentesco, y parentela. En frances tiene ambos sentidos.

PARENTELE, c. f. (ant.) Parentela.

V. Parentė.

PARENTHESE, s. f. Paréntesis : breve digresion que se introduce en la oracion. Parentesis: los semicirculos () con que se

señala una digresion en 🔁 excrito.

PARER, v. a. Adornar, ataviar, componer. || Parar : rechazar, desviar el golpe, el tiro, etc. || Preparar, adobar: las pieles. || (encuad.) Chiflar : adelgazar las pieles por las orillas. || (carp.) Labrar las maderas. || Parer de, o se parer de : desender, guardar, resguardar, o resguardarse, del sol, de Ja lluvia, de un ladron, etc. || Parer le pied d'un cheval: despaimar el casco de una caballeria para que siente la berradura. || (naut.) Porer un cap: salvar, doblar un cabo, dejarle à un lado.

PARER, v. n. (esgr.) Quitar: dar un quite oponiéndose al tiro del contrario. Resguardarse. || (picad.) Pararse : detener-

se el caballo.

PARER (SE) (de), v. r. Aderezarse, componerse, prenderse, engalanarse. || Resguardarse : ponerse à cubierto de alguna cosa que amenaza. || Afectar, fingir, aparentar. | ( prov.) Se parer des plumes d'autrui, des plumes du paon : apropiarse las obras .agenas.

PARERE, s.m. Parecer, dictamen, sen- zorro.

PARELLE, . f. Romaza acuatica : | tir : de un negociante en meterias de comer-

PARESSE, s. f. Pereza. Tomase por desidia, dejadez, flojedad, y tardanza en hacer alguna cosa.

PARESSER, v. n. Holgazanear.

PARESSEUX, EUSE, adj. Perezoso. Tómase por desidioso, llojo, tardo, o pesado en hacer alguna cosa. Usase tambien como substantivo.

" PAREUR, s. m. En algunas fábricas, dan este nombre al obrero que se ocupa en dar la última mano á la materia fabricada.

PARFAIRE, v. a. Completar, complir: un pago, una suma. Tambien es acabalar.

PARFAIT, AITE, p. p. V. Parfaire. edj. Perfecto: acabado, consumado.

PARFAITEMENT, adv. Persectamente. PARFILAGE, s. m. Deshilo: separacion del hilillo de oro de la seda en que está tor-

PARFILER, . G. Deshilar: separar el oro de la seda.

PARFOIS, adv. Alguna vez, tal cual vez. Es voz familiar.

PARFONDRE, v. a. Fundir con igualdad el esmalte.

PARFOURNI, IE, p. p. V. Parfournir. PARFOURNIR, v. a. Acabalar, completar : dar ó llenar lo que falta á una CUSA.

PARFUM. s. m. Olor, fragancia : que despiden los cuerpos odoriferos y aromáticos. Perfunie: el mismo humo, ó los hálitos de las materias ó composiciones olorosas. (fig.) Le parfum des louanges : el incienso de las siabanzas.

PARFUMB, EE, p. p. V. Parfumer. adj. Perfumado: sahumado, incensado, fra-

gante, lleuo de olor.

PARFUMER, v.a. Aromatisar, embalsamar, llenar de olor. || l'erfumar, sahumar: alguna cosa para que huela bien, 6 adobaria con olores.

PARFUMEUR, EUSE, subst. Perfumador : el que hace ó vende aguas ó pastas de

olor.

PARFUMOIR, s. m. Especie de caja con una reja para sostener lo que se quiere perfu-

PARI, s. m. Apuesta. || Pari de traverse: traviesa, la parada que se hace en el juego por uno de los mirones.

PARIADE, s. f. El celo : de los perdices. La estacion de juntarse con los machos.

PARIER, v. a. Apostar. \* PAR ICI, adv. Por acá.

PARIETAIRE, s. f. Parietaria: planta. PARIETAL, adj. Parietal: nombre que se da á cualquiera de los dos huesos que están en la parte superior media y lateral de la cabeza.

\* PARIETTE, s. f. Yerba páris, uvas de

el que apuesta.

\* PARISIEN, ENNE, adj. y a. Parisien-

se : cosa de Páris.

PARISIENNE, 6 SEDANOISE, 6. f. (imp.) Non plus ultra : grado de letra muy pequeno.

PARISIS, adj. m. f. Nombre que 🗪 🕰 -

ba á la moneda acuñada en Paris.

PARITE, s. f. (escol.) Paridad: igual-

dad en razon, o en comparacion.

PARJURE, adj. m. f. Perjuro: el que jura en fulso, ó el que viola el juramento, Usase tambien como substantivo.

PARJURE, s. m. Perjurio : el delito de jurar en falso, ó **de violar** el juramento.

PARJURER, v. n. SE PARJURER, v. r. Perjurar : jurar en falso, ó violar el jurainenio.

PAR-LA, adv. Por allá.

\* PAR-LA, adv. conj. Asi: pues: por lo

PARLAGE, e. m. Habladuria, parlan-

PARLANT, ANTE, adj. Parlante. Dicese de lo que es muy semejante á otra cosa, o que la representa al natural, al vivo, como un retrato, una cabeza. || (blas.) Se liaman armes parlantes: (armas parlantes) las que representan en la pieza principal el apellido de la familia por medio de alguna tigura.

PARLEMENT, s.m. Parlamento: antes tribunal enpremo en Francia. || En Inglaterra es la Junta de las dos Camaras, alta,

y baja.

PARLEMENTAIRE, s. m. Parlamentario: el adicto al Parlamento, y opuesto à la Corte en Inglaterra. || Parlamentario : el consejero del Parlamento.

PARLEMENTAIRE, adj. m. f. Parlamentario: lo perteneciente al Parlamento.

PARLEMENTER, v. n. Parlamentar: mover pláticas para capitular una ciudad, ó plaza. | (fig.) Platicar, conferenciar: sobre

un negocio entre particulares.

PARLER, v. n. Hablar : pronunciar, proferir, articular las palabras. || Hablar : 6e toma en ámbas lenguas por razonar, explicarse, interceder, abogar, revelar, daraviso, llamar, etc. | (fam.) Parler à cheval à quelqu'un : hablarle con imperio, o con autoridad. | (id.) Parler haut, bien haut: hablar alto, recio. | Parler au hasard, à la boulevue: hablar à bulto, à tiento. Parler bas à l'oreille: hablar quedo, paso, cuchuchear. | Parler beaucoup : charlar, pariotear, hablar mucho. | Parler begue: hablar tartamudo, tartamudear. || Parler du nez: hablar por las narices, ganguear. Parler comme un perroquet : hablar como una cotorra, hablar lo que se oyó de otro. || Parler en l'air : hablar al aire, hablar à tontas y à locas. || Parler en maisre : ha- |

PARIEUR, s. m. Apustador, parador: Iblar con magisterio, con perfecto comocimiento de la materia. || Parler comme un ecolier: hablar como un muchacho de la escuela, esto es, con pocos conocimientos. 🛚 Parler gras: cecear, hablar con ceceo. Parler pour rire : hablar de chanza, de burles. || Parlersans frein, sans retenue: solter la maldita, descoserse, esto es, hablar sin respeto, ni comedimiento. || Parler sérieusement, tout de bon : hablar de veras. formalmente. || (fig. y fam.) Parler hibreu, bas-breton, haut-allemand: hablar en griego : en guirigay, en gringo.

> PARLER, v. a. Hablar. | Parler une langue : bablar una lengua. || Hablar : se dice tambien del modo de pronunciar. I Parler gascon: hablar en frances como los Gascones, pronunciar como en Gascuna. I Parler raison: hablar en rason. | Parler politique, physique, etc.: hablar de politica, de sisica, etc. | Parler mul: habler mal una lengua. | Mol parler : hablar mal

de alguno.

PARLER (SE), v. r. pas. Hablarse. Dicese de las leuguas, que se hablan, ó no se bablan ya.

PARLER, s. m. El hablar, el habla: la pronunciacion, el acento, el modo de hablar.

PARLERIE, s. f. (fam.) Parleria, parla, charla.

PARLEUR, EUSE, subst. Parlador, charlador, hablador. || Etre beau parleur, agréable parleur: ser decidor, tener buenas explicaderas, buena labia.

PARLOIR, s. m. Locutorio de monjas, que en algunas partes llaman libratorio.

\* PARME, s. f. Tablachina: broquet an-

PARMESAN, s. m. Queso parmesano.

PARMI, prep. Entre: en medio de, en el número de. || Il court un bruit parmi le peuple : corre una voz entre el pueblo. [ Parmi les troubles, le tumulte : en medio de las turbaciones, del tumulto. | Il est placé parmi les savans: se cuenta entre los doctos, ó en el número de estos.

PARNASSE, s. m. Parnaso, o monte. Parnaso: consagrado á Apolo y las Musas

por la mitología.

PARNASSIE, s. f. Parnasia: planta astringente.

PARNASSIM, s. m. Director de una si-

PARODIE, s. f. Parodia, trova : composicion metrica, que imitando alguna obra seria conocida en la versificacion, estilo, y palabras, se aplica á otro asunto, y se le da otro sentido, que suele ser irónico, o ridiculo.

PARODIER, v.a. Trovar: convertir una obra seria en burlesca, sea en verso, sea en prosa, dándole otra aplicación con alguna mudanza de palabras.

PARODISTE, s. m. Trovador.

PAROI, s. f. Pared. V. Muraille, que es como hoy se dice. !! Cuchilla de hormero. Il Árbol de fila, ó avenida.

\*PAROIR, s. m. Pujabante de herrador. V. Boutoir, que es como regularmente se

dice.

\*PAROIR, s. f. Escoriador, rascador: instrumento de acero para limpiar el cobre ántes de estañarle.

PAROIS, s. f. pl. Las paredes de un vaso, tubo, ú otra cosa. || (anat.) Ternillas.

PAROISSE, s. f. Parroquia, seligressa: el distrito que en ló espiritual está al cuidado de un cura párroco. || Parroquia: la iglesia parroquial. || Parroquia: el cuerpo de todos los parroquianos, ó seligreses. || Coq de la paroisse: el gallito de lugar, el cacique: el vecino mas rico y autorizado de una aldea. || (fig. y fam.) Étre de deux paroisses: estar en quinolas, llevar un vestido de dos paños, ó de colores diferentes.

PAROISSIAL, ALE, adj. Parroquial. PAROISSIEN, ENNE, s. Parroquiano,

feligres.

PAROLB, s. f. Palabra: voz articulada. | Palabra, habla, voz: la facultad de hablar. | Palabra, dicho grave. | Voz, habla: el sonido ó tono de la voz, la pronunciacion. | Palabra: promesa, oferta. | Proposicion, dicho: para una composicion, ajuste, etc. | Parole nette, aisée: voz, habla clara, expedita. | Les paroles d'une chanson: la letra de una cancion. | Grosses paroles: palabras mayores, dichos injuriosos. | Belles paroles, paroles choisies: palabras cultas, escogidas, ó selectas. | Donner de belles paroles: vender juncia, gastar pastillas de hoca. | Ma parole vaut de l'or: mi palabra es prenda de oro.

PAROLI, s. m. (juego) Pároli : doble parada de lo que se jugaba. || Paroli de cambagne : pároli que se hace por fulleria y engaño, ántes de salir el naipe. || Faire paroli à quelqu'un : sobrepujar á otro en men-

tir.

PARONOMASE, s. f. (fig. ret.) Paronomasia.

PARONOMASIE, s. f. (didáct.) Paronomasia: semejanza de palabras de distintas lenguas, que hace pensar tienen una misma derivacion.

\*PARONS, o PAIRONS, s. m. pl. (ce-

trer. ) Los padres del ave de rapiña.

PAROTIDE, s. f. (anat.) Parotida: glándula situada detras de la oreja. || Parotida: el tumor preternatural que se forma en ella.

PAROXISME, s. m. (medic.) Parasis-mo.

PARPAING, s. m. Perpiaño: piedra que atraviesa toda la pared.

PARQUE, s. f. Parca: diosa infernal egun la fábula. || (fig.) Parca: la muerte.

PARQUE, ÉE, p. p. V. Parquer. | ad); Cerrado, murado, acotado, cercado.

PARQUER, v. a. Cerrar, cercar, un coto. || On parqua l'artillerie en tel endroit: se puso el parque de artilleria en tal parte. || Apriscar: recoger el ganado.

PARQUET, s. m. Pavimento de madera ensamblada, muy usado en el Norte. || Tablado, entarimado. || Estrado de jueces. || Hijuelas para poner detras de la luna de espejo. || Luneta: en los teatros. || Aro, ó rolde: de cuba.

PARQUETAGE, s. m. Ensamblage de madera para suelos.

PARQUETÉ, ÉE, p. p. V. Parqueter. || adj. Entablado: habiando de suelos.

PARQUETER, v. a. Entablar un suelo:

ensamblarle formando dibujo.

PARRAIN, s. m. Padrino: dícese del que lo es de una criatura que se bautiza; de una campana que se bendice; del novicio en una órden de caballería; del combatiente en un duelo, ó torneo; y de un reo en la tropa.

PARRICIDE, s. m. Parricida, y tambien parricidio. Usase tambien como adjetivo en el primer caso: dessein parricide: designio parricida; main parricide: mano par-

ricida.

PARSEMÉ, ÉE, p. p. V. Parsemer.

adj. Sembrado, salpicado.

PARSEMER, v. a. Sembrar, salpicar. Dicese del esparcir unas cosas sobre otras para adornaria, como un suelo de flores, un vestido de perlas, ó de pedrería.

PARSI, V. Guebre.

" PARSIMONIE, V. Parcimonie.

PARSIMONIEUX, EUSE, V. Parcimonieux.

PART, s. f. Parte: porcion de una cosa que se divide entre muchos. || Parte : la persona, ó personas de donde viene una noticia, un aviso, una recomendacion, etc. Parte: participación, noticia, conocimiento, que se da de alguna cosa. || Parte : el interes que se toma en el bien ó el mal de otra persona. || Parte : concurso ó influjo de una persona en algun hecho ó negocio. || Parte : parage. || Parte : el sentido bueno ó malo que se da á un dicho, á una frase. | A part: á parte, separadamente. | Chaque chose à part: cada cosa de por si. A part moi: para mí, dentro de mí, para mi capote. || De part en part : de parte à parte, de handa à banda. || De toute part : de todas partes. || Nulle part : en ninguna parte, en parte ninguna. || Pour ma part: por mi parte, por lo que à mi toca. || N'avoir aucune part à : no tener arte ni parte, o no ser arte ni parte en. || Raillene à part : dejando à parte las chanzas, ó hablando de veras. A part quelques riches, quel est l'homme qui? excepto algunos ricos, ó prescindiendo de algunos ricos, cual es el hombre que? || Savoir une chose

TOME I.

de bonne part : saber une cosa de buena,

PARTAGE, s. m. Particion, division, reparticion: de una cosa entre muchos. Parte, portion: de la cosa repartida. || Partija, hijuela: lo que toca ó cabe á uno por herencia. || Empate, igualdad de votos: en cualquier juicio, ó deliberacion. || (fig. ) Herencia, patrimonio: dicese de lo bueno y de lo malo que tenemos de nuestra naturaleza.

PARTAGE, EB, p. p. V. Partager.

Partido , repartido , dividido.

PARTAGER, v. a. Partir: dividir una cosa en porciones para distribuirlas. ||Dividir, separar, cortar: una cosa por medio, ó en dos partes iguales. || Dotar, heredar : hien ó mal á un hijo, sobrino, etc. || Dividir : en partidos, bandos, ú opiniones. || Tomar parte : interesarse en el bien, o en el mal de otro : en el segundo caso es compadecerle, o acompañarle. || (fig. ) Dotar, adornar : de dones, ó prendas naturales. || ( encuad.) Partager le carton: promediar las cejas de un libro cuando se le pone la cubierta.

PARTANCE, s. f. (ndut.) Leva, partide, la salida de los navios de un puerto. || Coup de partance: pieza de leva. Etre en par-

tance: (naut.) estar en franquia.

PARTANT, adv. Por tanto, por lo tanto.

\* PARTE (Á), s.m. Aparte.

PARTEMENT, s. m. Direccion de un buque hácia oriente ú occidente, con relacion al meridiano de donde salió.

PARTENAIRE, s. m. En ciertos juegos

de naipes, la persona con que se juega.

PARTERRE, e. m. Era de un huerto, cuadro de un jardin. Patio: en la casa de comedias. Tomase tambien por la gente que asiste al tal parage. || Réjouir le parterre: divertir, entretener al público. || Faire un parterre : dejarse caer.

PARTHENON, s. m. Partenon: templo

de Minerva en Aténas.

PARTI, s. m. Partido, parcialidad, o coligacion : entre los que siguen una misma opinion. || Partido: amparo, favor, proteccion particular de varios. || Partido : resolucion , determinación que se toma sobre un asunto. Partido: el medio proporcionado para conseguir una cosa. | Partido : trato, convenio, | condiciones, etc. | Partido: interes ó razon de propia conveniencia. | Carrera: la profesion á que uno se dedica. || Partida: cierto número de soldados con su cabo. || Partido: persona casadera, o casamiento que elegir. Chef de parti: caheza de partido, de bando. || Parti pleu : partida de soldados desmandados. Eire du parti de quelqu'un : ser del bando de uno, seguir su partido. Faire un privadamente. . mauvais parti: tratar mal dalguno. || Prendre parti dans les armes: tomar partido,

de l'église, de la robe, etc. : tomar la carrera, ó el estado de la iglesia , de la toga , etc. 🕻 Prendre un parti: tomar un partido, una determinacion. | Tirer parti d'une affaire: sacar provecho, conveniencia, ventaja de una cosa. || (fig.) Dicese: tirer parti de la vie: darse buena vida. Il Cette fille-là ess un bon parti: esa moza es un buen casamiento : se entiende por los bienes de fortuna.

PARTI, IE, adj. (blas.) Partido: el es-

cudo dividido en dos partes.

PARTIAL, ALE, adj. Parcial: el que se declara por un partido.

PARTIALEMENT, adv. Percialmente:

con parcialidad.

PARTIALISER (SE), v. r. Hacerse parcial, demostrar parcialidad: favorecer á une mas que á otro por afecto.

PARTIALITE, s. f. Parcialidad: afecto

particular que se tiene á alguno.

PARTIBUS (IN), (expr. lat.) Se dice: Eveque in partibus: obispo de anillo.

PARTICIPANT, ANTE, adj. Participante, participe: el que participa, ó recibe parte de alguna cosa.

PARTICIPATION, s. f. Participacion: la accion de participar. | Participacion, co-

municacion.

PARTICIPE, s. m. (gram.) Participio. Participe : el que tiene parte ó interes en la

bacienda real.

PARTICIPER (à)', v. n. Participer : tener parte en alguna cosa. Participar, interesarse. V. Prendre part. || Participar de la naturaleza de alguna çosa,

PARTICULARISE, RE, p. p. V. Parti-

culariser. | adh Particularizado.

PARTICULARISER, v.a. Particularizar: expresar una cosa muy por menor, con sus pelos y senales.

PARTICULARITE, s. f. Particularidad,

circunstancia.

PARTICULE, s. f. (gram.) Particula: voz que entra en la oracion sin ser parte de ella. || Partícula : partecilla de un todo.

\* PARTICULE, ER, adj. (gram.) Precedido de una partícula , ó expresada, ó suben-

tendida. Es voz nueva.

PARTICULIER, IÈR**E** , *adj*. Particular , peculiar: lo que es propio determinadamen te de una cosa, o persona. || Particular: lo opuesto á general. || Particular : por singular, extraordinario, poco comun. || Retirado, solo: dicese de las personas sin comunicacion. | A veces se usa como substantivo. | Le particulier d'une affaire : lo particular de un negocio. || Secreto, inteligencia secreta: Il n'y a rien de particulier entre eux: ningun secreto hay entre ellos. || Bra particulier: en particular, á parte, á solas,

PARTICULIER, s. m. Particular, persona sola: persona privada. Lo 1º. se dice por sentar plaza en la tropa. || Prendre le parti oposicion à comunidad : y lo 2º. por oposicion á persona pública, ó de puesto visible.

PARTICULIEREMENT, adv. Particu-

Larmente, especialmente: con especialidad. PARTIE, s. f. Parte: porcion de un todo, sea física, ó moral. ∦ Partida : suma, cantidad de dinero. | Partida : de una deuda asentada, ó de una cuenta. 🏻 Parte : de un libro, de una obra. || Parte : cada una de las cuatro partes, ó voces en una composicion música. || Partida : en el juego. || Parte : cada uno de los que litigan en un pleito. Partido, funcion: para divertirse. || Partie de campagne: funcion ó diversion de campo entre muchos. || Partie de chasse : cazeria, ó partido de caza. || Parties : partes. || (fig.) Il 🧥 soutes les parties d'un grand capitaine: tiene todas las partes, prendas, dotes de un gran general. || (id.) Les parties d'un honmête homme: las partidas ó prendas de un hombre de bien. 🖁 Cuentas : cuando se habla de las que se han de pagar á la botica, al mercader, al mayordomo, al sastre, etc. Partes : las vergüenzas : los órganos para la generacion, que se llaman parties naturelles, ó honteuses. | Parties de l'oraison : las partes de la oracion. || Les parties contracsantes: las partes contratantes, ó contrayentes. Bn partie, adv. En parte, a partes, en partes.

PARTIEL, ELLE, adj. Parcial: lo que hace parte de un tedo, ó lo que se hace por

partes.

PARTIELLEMENT, adv. Percialmen-

te : por parles.

PARTIR, v. a. (ans.) Partir: dividir en

muchas partes.

PARTIR, v. n. Partir: salir de una parte para ir á otra. Partir, salir: con impetuosidad, como la bala, la flecha, el rayo, etc. Venir, proceder, dimanar: dicese en los físico, y en lo moral.

PARTIR, a. m. El arranque, el escape:

del caballo.

PARTISAN, s. m. Partidario, secuaz: adicto al partido ú opinion de otro. || Asentista de rentas reales. || Partidario: oficial que manda partidas sueltas, ó destacamentos en campaña.

\* PARTITEUR, s. m. (aritm.) Partidor,

divisor.

PARTITIF, IVE, adj. (gram.) Partitivo: se dice de la proposicion de; cuando solo in-

dita una parte del sugeto.

PARTITION, s. f. (blas.) Particion: division del escudo. ||Partitura: composicion música, cuyas partes están unas debajo de otras.

PARTOUT, adv. de lugar. En todas

partes.

\* PARULIE, s. f. PARULIS, s. m. (cirug.) Parulis: flemon: intiamacion de las encias.

PARURE, s. f. Compostura, adorno, adereso, en las personas.

PARURES, s. f. pl. Chiffuluras: 10s desperdicios de las pieles con que se cubren los libros. Es voz de encuadernadores. § Parures de pelleteries: guarniciones de pieles.

PARVENIR (à), v. n. Llegar : al término que se desea. || ( fig.') Llegar à conseguir, slcanzar. || Como verbo absoluto parvenir es

hacer fortuna, medrar.

PARVENÚ, UE, p. p. V. Parvenir. || adj. Llegado. || Medrado.

PARVENU, s. m. Hombre de fortuna, que de la nada llega á lo sumo.

PARVIS, s. m. Compas, lonja: atrio enlosado delante de la puerta principal de una iglesia, comunmente de una catedral. || Entre los Judios significaba el espacio que habia al rededor del tabernáculo.

PAS, s. m. Paso: el espacio que se adelanta de un pié à otro andando.|| Paso : este mismo espacio tomado como medida. || Paso , andadura : el modo de andar.||Paso : pisada , huella. || Paso : estrecho , angostura. || Pasos , pisadas : diligencias para la prosecucion de un negocio. || Paso : se toma por escalon.||Umbral : de una puerta. || ( fig. y fam.) Pas de clerc, pas d'école: bisonada, chapetonada, yerro : falta, cometida por ignorancia, o imprudencia. || (fig.) Pas glissant: resbaladero. (id.) Avoir le pas : temer la precodencia, proceder, ir delante. (fig. y fam.) Passer le pas : salir de este mundo: morir | A pas: al paso, à su paso. A grands pas : á paso largo, á pase tirado, aprisa. | A pas de tortue : al paso de buey. || D'un bon pas: à buen paso. || Doubler le pas: apretar el paso, adelantarie. || De ce pas, tout de ce pas: à ese paso. || Faire un faux pas: tropezar, tener un tropiezo: dicese en lo físico, y en lo moral. Pas à pas : paso entre paso, despacio. || Pas - d'ane: tusilago: uña de cabello: yerba. || Cuello de pichon : bocado en forma de escalera para hacer abrir la boca á las caballerías. || Cazoleta de espada, que resguarda la mano.¶Pasde-cheval, V. Cucalia.

PAS, part. negat. No. || Je ne puis pas: no puedo. || Il n'y avait pas une âme: no habia un alma.

PASCAL, ALE, adj. Pascual: lo perteneciente á la pascua.

PASCALIN, s. m. Máquina de aritmética, inventada por Pascal.

\* PASCHAL, s. m. (n. p.) Pascual.

\* PASIGRAPHIE; s. f. Pasigrafia: escritura universal.

PASQUIN, s. m. Pasquin: nombre de una estatua en Roma, dende se fijan los carteles satíricos llamados pasquines.

PASQUINADE, s. f. Pasquin, pasquinada: libelo satírico y agudo contra el gobierno, que se fija en algun parage público. \* PASQUINISER, v. n. Pasquinar: satirizar con pasquines.

PASSABLE, adj. m. f. Pasadero, me-

diano, razonable.

PASSABLEMENT, adv. Medianamente, tal cual. || Passablement bien : no mal, bastante bien.

PASSACAILLE, e. f. Pasacalle: cierta composicion de música, y lo que se baila al

son de ella.

PASSADE, s. f. Pasada, paso, tránsito, de una persona que no hace parada en el pueblo, o pais por donde pasa. || Entre los picadores es la arrera del caballo que se hace pasar y repasar muchas veces por un mismo sendero. I Limosna que se da á los viandantes, d romeros. | (prov.) Cela est bon pour une passade : pase por una

PASSAGE, s. m. Paso: la accion de pasar de un lugar á otro, que tambien a travesía. || Paso, tránsito, camino: el lugar por donde se pasa, o es preciso pasar. | Pasage, peage, el derecho que se paga por pasar un puente, una barca, etc. || Pasage, lugar, texto de un libro, o autor que se cita. Pasage, en la música es el tránsito de la voz de una nota á otra. || Entre picadores es una especie de paso de andadura. || Oiseau de passage: ave de paso; y tambien sugeto que está en un lugar poco tiempo.

PASSAGER, v. a. (picad.) Pasear un ca-

ballo sin sacarle del paso.

PASSAGER, v. n. (picad.) Passarse el

caballo à su paso.

PASSAGER, ERE, adj. Pasagero: dicese de las cosas de corta duracion, y en lo moral es lo mismo que transitorio. || Pasagero, de paso : se aplica á las aves de paso.

PASSAGER, s. m. Pasagero : el que va embarcado para pasar a otra tierra, pa-

PASSAGEREMENT, adv. De paso, de

repelon.

PASSANT, ANTE, adj. Pasagero: dicese del parage por donde pasa o transita mucha gente. | (blas.) Pasante: cualquier animal que se representa andando. || En passant, adv. De paso, de pasada.

PASSANT, s. m. Pasagero: transcunte:

PASSARILLES, s. m. pl. Pasas moscateles de Frontiñan.

PASSATION, s. f. (for.) Otorgamiento:

de una escritura, de un contrato.

PASSAVANT, s. m. Pase, guia; ó al-

balá de guia.

PASSE, s. f. Aumento: del valor de una moneda, para igualarla á otra de precio tijo. || Paso : el tanto que pone en el juego de hombre el que no entra. || Barra, emboque: en el juego de trucos, mallo, y argolla. | Canalizo: paso estrecho entre los bajos ó bancos en el mar. || Pasada, partida : | sin pepita.

la talla que se atraviesa en ciertos juegos, y la lieva el que gana el juego. [fig. y fam. ] Etre en passe de revenir, o d'obtenir quelque emploi : estar al saltadero de ser, estar abocado á ser, ó á lograr.

\* PASSE, adv. Pase, sea, en hora buena. PASSE, EE, p. p. V. Passer. | ach.

Pasado: lo sucedido ántes. Usase tambien como sulistantivo: le passé: lo pasado.

\* PASSE, prep. Excepto. | Mas allá.

PASSÉ, s. m. Pasado, lo pasado.

\* PASSE-AVANT, s. m. (naut. ) Pasamanos.

PASSE-CHEVAL, s. m. Taturca. PASSE - DEBOUT, s. m. Guia para gé-

PASSE-DIX, s. m. Juego con tres dados. PASSE-DROIT, s. m. Injusticia, sin ra-

zon. 🕯 Remision de algana pena.

PASSER, s. f. Pasada: paso de las chochas del monte à la campiña. Il Huella de algun animal. || Cabellos trenzados pera pelucas. A Pase de lanzadera entre pasamaneros.

PASSE-FLEUR, s. f. Anemona : flor.

PASSEMENT, s. m. Pasamano: sea franja , trencilla , ó galon para guarnecer vestidos, o muebles. || Randa, encage de hilo: que se ponia en los cuellos, etc. V. Dentelle, que es como hoy se dice.

PASSEMENTE, p. p. V. Passemen-

ter. || adj. Guarnecido de pasamanos.

PASSEMENTER, v. a. Guarnecer con pasamanos.

PASSEMENTIER, IERE, s. Pasamanero: oficial que hace pasamanos, y cintas.

\* PASSE-METEIL, s. m. Trigo morcajo:

revuelto con dos partes de centeno.

\* PASSE MUR, s. m. Culebrina grande. \* PASSE MUZART, s. m. PASSE MUS-QUEE s. f. Uva moscatel de cierta calidad.

\* PASSE-NEIGE, s. f. Narciso leucoyo: planta, cuyas flores se llaman campanillas

de otoño.

PASSE PAROLE, s. m. (milic.) Pase la palabra : órden para que pase la voz en un cuerpo de tropas.

PASSE-PARTOUT, s. m. Llave maestra: para abrir todas las puertas de una casa. H Picaparte. || (*impr.*) Serrucho muy uno.

PASSE-PASSE, s. m. Pasa pasa: juego de manos. || Faire des tours de passe-passe : engañar con maña y habilidad.

PASSE - PIED, s. m. Paspié : baile

serio.

PASSE-PIERRE, 6 PERCE-PIERRE, s. f. Pasapiedra, hinojo marino, cresta marina : planta.

PASSE-POIL, s. m. Pestaña : en los ves-

tidos.

\* PASSE-POMME, s. f. Mansana precos:

la seguridad de una persona.

PASSER, ... a. y n. Pasar : tiene unas mismas acepciones en ámbas lenguas. || Passer à gué: pasar à vado, vadear. || Passer au fil de l'épée: pasar à cuchillo, o à degüello. || Passer de la farine, etc. : cerner | harina', etc. || Passer des rasoirs: vaciar navajas de afeitar. || Passer des couteaux, etc. : amolar, navajas, cuchillos, etc. || Passer la revue: pasar revista la tropa. || Passer | par les àrmes : pasar por las armas, arçabucear.

PASSER (SE), p. r. Pasar, correr: el tiempo. || Pasarse : de la memoria, olvidarse. || Pasarse: las frutas, las carnes, empezar a pudrirse. | Ajarse, deslucirse: las telas , etc. || ( de ) Abstenerse de alguna cosa , pasar sın ella.

PASSERAGE, & CHASSE-RAGE, & f.

Mastuerzo silvestre.

PASSEREAU, s. m. Gorrion: pajaro. \* PASSERILLES, 6 PASSES, 4. f. pl. Uvas pasas. L\* PASSEROSE, s. f. Malva real.

PASSE-TEMPS, s. m. Pasatiempo: diversion, entretenimiento, recreo, solas.

PASSEUR, s. m. Barquero de rio para pasar gentes.

PASSE-VELOURS, s. m. Amaranto,

moco de pavo : flor.

PASSE-VOGUE, s. f. Boga arrancada: el esfuerzo general de los galectes moviendo toda la palamenta à todo remar.

PASSE-VOLANT, s. m. Plaza supuesta: hombre que pasa revista sin ser soldado. || (fig. y fam.) Gorron: el que se introduce en una diversion, convite, etc. sin pagar escote.  $\parallel$  (fig.) El que entra de mogollon en la comedia, ú otro espectaculo, es decir, sin que le cueste nada.

PASSIBILITE, s. f. Pasibilidad: la ca-

pacidad de padecer.

PASSIBLE, adj. m. f. Pasible: lo que

puede, ó es capaz de padecer.

PASSIF, IVE, adj. Pasivo: el sugeto que no tiene accion propia si no la recibe del agente. || (gram.) Pasivo : se dice de los verbos, y de su conjugacion. A La dette passive (deuda pasiva) es la que uno tiene que pagar; y la dette active (deuda activa) es la que le ban de pagar.

PASSIF (LE), s. m. La pasiva : dicese en gramática de la conjugacion de los verbos passive: voz ó voto pasivo. || L'actif, le

passif. V. Dette active, passive.

PASSION, s. f. Pasion: como padecimiento de tormentos, martirios: solo se dice | trillas. de la de Cristo. | Pasion, afecto : en medicina se dice de algun mal o dolor interno en alguna parte del cuerpo. Pasion, afecto: como movimiento del ánimo. || Pasion : es | lo mismo que amor humano. | Pasion : l'igero.

PASSEPORT, s.m. Pasaporte: orden para, fuerte: aficion á una cosa con preserencia á las demas.

> PASSIONNE, BB, p. p. V. Passionner. || adj. Apasionado. || Passionne de : apasionado, ó enamorado de. | Passionné pour : apasionado á || Passionné, hablando del estilo, de la voz, del canto, de los pases de un drama, es afectuoso, sentido, lleno de afectos, de sentimientos, que conqueve.

PASSIONNÉMENT, adv. Apasionada-

mente, con pasion.

PASSIONNER, p. a. Dar afectos, sentimiento, expresion, alma: á lo que se dice, canta , prediea , etc.

PASSIONNER (SE) (pour), v. r. Apa-

sionarse, tomar pasion.

PASSIVEMENT, adv. Pasivamente.

PASSIVETE, s. f. Estado del alma pasiva.

PASSOIRE, s. f. Coladero, colador: codacillo, ú otro utensilio para celar licores, sumos, saisas, etc.

\* PASSULE, c. f. Pasa de sol : uva se-

cada al sol.

PASTEL, a. m. Pastel : clariones de varios colores para pintar sobre papel en seco. || Pastel, glasto, azul de Provenza. || Pastel: la tinta que se hace con el glasto. || Orange *pastel:* color naranjado obscuro.

PASTENADE, s. f. Zanahoria: planta

hortense.

"PASTENAQUE, & TARERRONDE, 8. f. Pastinaca: pes de mar parecido á la raya.

PASTEQUE, a. f. Sandia: fruta.

PASTEUR, s. m. Pastor: entiendese de ovejas en frances, y comunmente en estilo poético. | (fig.) Solo se dice del obispo, y del parroco, como pastores de almas.

PASTICHE, s. m. Pintura: imitando la

de otro autor en el colorido y gusto.

PASTILLE, s. f. Pastilla de olor, de

dulce, etc.

PASTORAL, ALE, adj. Pastoril: propio de la persona ú oficio de los pastores. Poésie pastorale: dicese sin embargo poesia pastoral, y no pastoril. || Pastoral . propio del cuidado, celo, ó vigilancia de los pastores espirituales, como obispos, párrocos.

PASTORALE, s. f. Pera pastoral. || Pas-

torela: bucólica.

PASTORALEMENT, adv. (fig.) Como así como de la activa se dice l'actif. || Voix | buen pastor : Précher, corriger pastoralement

> PASTOUREAU, ELLE, subst. Pastorcillo, cilla: zagal, ala. Usase solo en las le-

> PAT, s. m. Tablas: en el juego del agedrez. || (cetrer.) Gorga: la comida de las aves de altaneria.

PATACHE, s. f. Patache, falóa: barco

aeda de plata de peso de una onza.

PATARAFFE, s. f. Garrapetos, garabatos: dicese de la letra mai formada, y embrollada.

PATARD, c. m. Blanca, ardite : moneda de poco valor. || Cela ne vaus pas un patard: no vale un ardite.

PATATE, V. Batate.

PATATRAS, Voz formeda para expresar el estallido ó estampido de un cuerpo que cae

en el suelo : pef, ches.

PATAUD, s. m. Perrillo paton. [] (fig. y fam. ) Regojo, nino muy gordo. | (exp. adv.) A nage pataud: de un perro que se echa al agua. || (prov.) Etre à nage pataud : estar gordo : nadando en bienes, con abundancias.

PATAUGER, v. n. Patullar, chapotear: andar pisando en charcos, ó lodasales.

PATE, s. f. Pasta, masa : dicese de la de harina para pan; y tambien de la de otra materia, para cosas de confiteria. ( fig. ) Pasta : temperamento natural de una persona. || (fam.) C'est une bonne pâte d'homme : es un buen Juan, un Juan lanas.

PATE, s. m. Pastel, empanada. | Pastel: en la imprenta es un defecto por haber dado demosiada tinta. || Pastel : llaman así los impresores al monton de moldes echados sin orden para la fundicion. | Pastel : nombre de cierta obra exterior de fortificacion. Borron, mancha: de tinta que cas en un papel. || Paté en pot : pastel embote, o relleno. || (fig. y fam.) Gros pate : bo-tijo, botijon : el muchacho gordiflon, y pequeno,

PATEE, s. f. Pasta: para engordar las

\* PATELET, o VALIDE, s. m. Truchuela

PATELIN, s. m. (fam.) Embelecador: el que lleva engañado á otro con lisonjas, y promesas.

PATELINAGE, s. m. (fam.) Embeleco, faramalla con que se lleva engañado á

otro con lisonjas, y promesas.

PATELINER, v. n. (fam.) Embelecar, faramailear : ilevar engañado á otro con lisonjas, y promesas.

PATELINEUR, EUSE, V. Paselin.

PATELLE, s. f. Lepada. V. Lepas. PATENE, s. f. Patena: con la que

bre el cáliz en la misa. PATENOTRE, s. f. (vulg.) El padre nuestro: la oracion dominical, que se ense-

na á los muchachos.

PATENOTRES, s. f. pl. (vulg.) Rosarios: dicese de los que hacen, o se venden. || Por extension se dice vulgarmente de todo género de oraciones, rezos, ó devociones. | Avezvous achevé vos patenôtres? acabó vmd. de

PATAGON, s. m. Patagon, pataca: mo- | de singe: reser como las monas, refunfisñar, mamullar.

PATENOTRIER, s. m. Rosariero : el

que hace y vende rosarios.

PATENT, ENTE, adj. Patente, manifiesto. | Lettres patentes: privilegio, o coduia real.

\*PATENTE, s. f. Patente, despacho: hablando de empleos dados por el soberano en la milicia. [] Despacho: hablando de empleos civiles. || Patente, título : el que se concede en las hermandades y cofradias. Despacho que se compra del gobierno pera ejercer el comercio o cualquier industria.

PATENTE, EE, adj. y s. Que ha com-

pradoun despacho.

PATE-PELU, s. m. Cauteloso, astuto. PATER, s. m. El padre nuestro: la oracion del padre nuestro, ó dominical. 🛭 Gloria, o padre nuestro : la cuenta gruesa que señala los dieces del rosario. | [fig. ] Ne pas savoir son pater: no saber el christus, ser muy ignorante. | (vulg.) Aller

ad patres: irse al otro barrio: morir. Envoyer ad patres: envier al otro barrio: quitar la vida á alguno.

PATERE, .s. f. Pátera: vaso que usaban

los antiguos para los sacrificios.

PATERNEL, ELLE, adj. Paternal: dicese de los afectos de padre. || Paterno : dicese de los derechos de padre, y de la calidad de tal.

PATERNELLEMENT, adv. Paternalmente, con amor paternal, como padre. "PATERNISER, v. n. Semejar á su padre : hacer de podre.

PATERNITE, s. f. Paternidad: la ca-

lidad de padre.

PATRUX, EUSE, adj. Crudo, hecho masa, ó engrudo : dícese del pan mal cocido. || Harinoso, pasedo: dícese de las frutas demasiado maduras. || Chemin páteux : camino barroso, pesado. | Avoir la bouche ó la langue pâteuse: tener la boca ó la lengua pegajosa.

PATHETIQUE, adj. m. f. Patético:

lo que mueve las pasiones.

PATHETIQUEMENT, adv. Patéticamente : de un modo patético.

\* PATHETISME, s. m. Arte de mover les pationes.

PATHOGNOMONIQUE, adj. m. f. medic. ) Patognomónico : dícese de las

eñales de cada enfermedad. PATHOLOGIE, s. f. (medic.) Patologia:

conocimiento de las enformedades.

PATHOLOGIQUE, adj. m. f. (medie.) Patológico: concerniente á la patologia.

PATHOS, s. m. (Voz griega que significa pasion) Se dice en frances de los grandes afectos de la elocuencia oratoria, y hoy solo ironicamente.

PATIBULAIRE, adj. m. f. Todo lo que rezar? || (prov. y vulg.) Dire la patendere | tiene relacion con el patibulo, à horca.

Place ó rue patibulaire: plaza, ó calle, de los ajusticiados, de los ahorcados, ó de la horca, esto es, en donde se ahorca, ó se ajusticia á los reos. || Fourches patibulaires: horcas de ajusticiados, las que están fuera de poblado, con los cadáveres colgados á la vista de los caminantes. || Mine, physionomie patibulaire: eara de ahorcado ó mejor de ahorcando, es decir, de un facineroso.

PATIEMMENT, adv. Pacientemente,

con paciencia.

PATIENCE, s. f. Paciencia: la resignacion y tolerancia en las adversidades y trabajos. || Paciencia, reposo, sosiego en las cosas que se descan. || Bxercer la patience de quelqu'un: probar, ó tentar la paciencia á alguno. || Romaza: planta.

PATIENCE, adv. Paciencia, tomar pa-

ciencia.

PATIENT, ENTE, odj. Paciente, sufrido, el que sufre y tolera injurias, males, etc., sin enfadarse, ni descomponerse. # Paciente: en filosofía se dice de lo que recibe la impresion de un agente físico.

PATIENT, s. m. Ajusticiado, reo: que va al patíbulo. § Paciente: el que padece al-

guna operacion de cirugía.

PATIENTER, v. n. Tener paciencia, e-

guardar, esperar.

PATIN, s. m. Patin: cierto calzado sobre un filo de acero para correr encima del hielo. || Chapin, chanclo: que llevaban las mugeres. || Solera en la carpinteria.

PATINE, EE, p. p. V. Patiner. | adj.

Manoscado.

PATINER, v. a. Manosear, tentar: sobar indiscretamente los brazos ó manos de una muger. Es voz libre.

PATINER, v. n. Correr patines encima del yelo. || Manosear, tentar los brazos, ma-

nos de las mugeres.

PATINEUR, s. m. Manoscador, sobon, tenton: el amigo de tentar los brazos ó las manos de las mugeres. || El que corre patines encima de yelo.

PATIR, v. n. Padecer: pasar trabajos, miseria, etc. || Padecer, pagar: llevar la

pera, el castigo.

PATIS, s. m. Dehesa: terreno destinado

para pasto de ganados.

PATISSE, EE, p. p. V. Patisser. | adj. |

Empanado.

PÀTISSEIL, ». a. Hacer cosas de pasta, de masa: hacer pastas: trabajar de pastelería, como empanadas, pasteles, tortas, etc.

PATISSERIE, s. f. Pasteleria: el arte de trabajar pastas, pasteles, etc. || Se toma colectivamente por pastas, ó cosas de pasta ó masa.

PATISSIER, IERE, subst. Pastelero:

el que hace y vende pasteles.

PATISSOIE, e. m. Grodetur de la China: tela de seda. PATISSOIRE, s. f. Mesa o tablero para hacer la pasta o masa de pastelería.

PATOIS, s. m. Patué: lengua corrompida que habla el vulgo, y es peculiar de ciertas provincias, ó comarcas, donde solo la gente culta habla la general del reino, ó nacion.

PATON, s. m. Capillo: el pedazo de badana que refuersa por dentro la punta del zapato. I Masa, ó bollo: con que se ceba á los capones y otras aves.

"PATOREALE, s. f. Pato real de Chile, cuyo distintivo es una cresta colorada en

ia cabeza.

PATOUILLE, s. m. Méquina que sirve para separar la tierra del mineral de hierro, en las fragues.

PATRAQUE, s. f. (fam.) Carraca, cascajo: dicese de una máquina ó instru-

mento viejo, inservible.

PATRE, a. m. Pastor: es voz genérica de todo el que pasterea, ó guarda ganados.

PATRIARCAL, ALE, adj. Patriarcal: lo perteneciente á la autoridad de patri-

arca.

PATRIARCHE, s. m. Patriarca: nombre que se da á muchos santos varones en el antiguo testamento, como á Noé, Abraham, Isaac, etc. || Patriarca: dicese del fundador de algun orden monástico. || Patriarca: título de dignidad en la geraquía eclesiástica.

PATRICE, s. m. Patricio: título de dignidad en el Bajo Imperio despues de la de

César.

\*PATRICE, s. m.( n. p.) Patricio.

PATRICIAT, s. m. Patriciado: la dig-

nidad de patricio.

PATRICIEN, ENNE, adj. Patricio: en la república romana era el descendiente de los primitivos senadores de Roma. Úsase tambien como substantivo.

PATRIE, s. f. Patria : el lugar, ciudad ó pais en que se ha nacido. || Céleste patrie :

la patria celestial, el cielo.

PATRIMOINE, s. m. Patrimonio: los bienes heredados de padre, ó madre, ó de abuelos.

PATRIMONIAL, ALE, adj. Patrimo-

PATRIOTE, s. m. f. Patriota, buen patricio: el que sma su patria, y procura servirla.

PATRIOTIQUE, adj. m. f. Patriótico, patrio: dícese de los afectos, ideas y acciones, nacidas del amor á la patria.

PATRIOTIQUEMENT, adv. Patrioti-

camente, con patriotismo.

PATRIOTISME, a. m. Patriotismo:

amor, celo de la patria.

PATROCINER, v. n. (ant.) Predicar perorar: parlar mucho tiempo, y con machaquería, para persuadir una cosa.

PATRON, ONNE, subst. El santo, o de su inspeccion, o mando. | (id.) Faire santa del nombre de una persona. || Patron, titular : santo de quien toma la advocacion o titulo alguna iglesia. || Patron : el que tiene derecho de nombrar para algun benficio eclesiástico.

PATRON, ONNE,s. Patron, dechado, para imitar, o trabajar sobre el. 🛭 Patron, padrino, protector : el personage ó señor que tiene à alguno hajo de su proteccion. || Patron, amo, señor: así llaman los esclavos á su dueño. || Patron de la barque : patron de la lancha, etc. || Patronne, o galère patronne: patrona: nombre de la galera que tiene la precedencia despues de la capitana. Cardinal patron: primer ministro en la corte romana.

PATRONAGE, s. m. Patronato, patro-

nazgo.

PATRONAL, ALE, adj. Lo que perte-

nece al patron ó patrono.

PATRONIMIQUE, adj. m. f. Patronimico: dicese del apellido de una familia, formado del nombre del padre comun, como Ruiz, o Rodriguez, de Rodrigo: Gonzalez de Gonzalo, etc. || Nom patronimique: apellido patronimico.

PATRONNER, v. a. Pintar los naipes

con el patron.

PATROUILLAGE, s. m. (vulg.) Chapotada, salpicadura: mancha de agua sucia, ó de cieno, que salta a la ropa chapoteando.

PATROUILLE, s. f. Patrulla : de soldados. || Ronda: del resguardo, ó de la policia. || Faire patrouille : patrullar, andar patrulla. || Rondar, andar de ronda.

PATROUILLE, EE, p. p. V. Patrouiller. | adj. (fam.) Manoseado, con poca limpieza.

PATROUILLER, v.a. (fam.) Manosear, sobajear : andar manoseando sin aseo ni primor lo que se ha de comer.

PATROUILLER, v. a. Patullar, chapo-

tear: patear en charcos y lodazales.

PATROULLIS, s. m. (voz baja) Lo mismo

que patrouillage. V. Bourbier.

PATTE, s. f. Pata: pie : de todo animal cuadrúpedo que tiene pezuña, dedos, ó uñas: y de todas las aves, ménos las de l rapiña. || Uña : de ancla. || Pié, asiento : de | un vaso, de una copa: instrumento de hierro. || Pauta con que se regla el papel | para música. | Patte d'ancre : dientes, dentales: de ancla, que tambien se llaman lenguetas. || Pattes de raies d'une roue: espigas de los rayos de rueda, entre carreteros. | Patte d'oie : pié de gallo, ceniglo : | planta. || (fig. y fam.) Patte-pelu: alpargatilla, zorrastron, hija criton. | (id.) pière: cerrar el ojo, dormir, y tambien Donner des coups de putte, un coup de patte à quelqu'un : tirarle dentelladas, zaqu'un: estar Antoin les unas de N, o bajo música.

patte de velours: llevar la mano blanda, esconder las uñas : ocultar con buen semblante el poder é intenciones de denar. || (id.) Graisser la patte à quelqu'un : untarle la mano, cohecharle. Il Mettre la patte sur quelqu'un : patearle, capatearle, sopetearle. | Marcher à quatre pattes : andar en cuatro pies, á gatas.

PATTE, ÉÉ, adj. Én el blason se llama croix pattée, la cruz cuyos brazos se ensan-

chan en sus extremos.

PATTU, UE, adj. Llámase pigeon pat-

tu al palomo calzado.

PATURAGE, s. m. Pastos: para el ganado. || Aprovechamiento de yerbas. || Yer-

ba: el mismo pasto.

PATURE, s. f. Pasto, pienso: de yerba ó paja, que se da á los bueyes. [] Pasto, alimento, comida: aquello con que se alimenta el viviente. || (fig.) Pasto: alimento, del animo, o del entendimiento. || (id.) Pábulo, materia : en que se ceban las pasiones , ú otras cosas inanimadas.

PATURER, v. n. Pacer, pastar : los ga-

nados.

PATUREUR, s. m. Forragero: el soldado ó criado que lleva los caballos á harbejar, ó á tomar verde.

PATURON, s. m. Ranilla: parte de la

pierna de una cahallería.

\* PAUL, s. m. (n. p.) Paulo.

PAULETTE, s. f. Derecho anual que se cobraba en Francia a los ministros de justicia y hacienda, por razon de sus empieos.

\* PAULETTER, v.n. Pagar dicho derecho. PAUME, s. f. Palma: la parte interior de la mano. || Palmo : medida. || Pelota : el juego, y la pelota con que se juega. || Jeu de courte paume : juego de pelota cerrado. || Jeu de longue paume: juego de pelota abierto, y con pala.

PAUMELLE, s. f. Cebada ladilla, de dos ordenes de granos. || Gozne de puerta. || Pulidor: el que usan los cabesteros cuando hilan. || Instrumento para sacar el grano a

ias pieles.

PAUMER, v. a. (vulg.) Dicese: paumer la gueule: dar un sopapo, o una gasnatada.

PAUMIER, s. m. Dueño de un juego de pelota: el oficial que hace pelotas.

PAUMILLON, s. m. (agric.) Rulaza: pieza del arado.

PAUMURE, s. f. (mont.) Tronco del

asta de corzo, ó paleto.

PAUPIERE, s. f. Párpado: tambien pestaña. || (fig.) Dicese: fermer la paumorir.

PAUSE, s. f. Pausa: en cualquiera acherirle. | (id.) Etre entre les pattes de quel- cion , o trabajo. | Pausa, parada : en la PAUSER, v. n. Pausar, detenerse en

alguna silaba cantando : vocalizar.

PAUVRE, adj. m. f. Pobre. Tiene en ámhas lenguas las significaciones de necesitado, falto, escaso, miserable, desdichado, sin mérito, de poca entidad. || Un pauvre homme: une pobre hombre, el falto de industria, y de pocos alcances. || Un homme pauvre: un hombre necesitado.

PAUVRE, s. m. Pobre: mendigo, pordiosero. || Pauvre honteux: pobre vergon-

zante.

PAUVREMENT, adv. Pobremente, con pobreza, con miseria.

PAUVRESSE, s.f. (fam.) Muger pobre, mendicante.

PAUVRET, ETTE, e. m. f. (fam.)

Pobrecillo, illa.

PAUVRETÉ, s. f. Pobreza: miseria, mecesidad. || Pobreza: se dice en cosas espirituales, y morales. || (prov.) Pauvreté n'est pas vice: pobreza no es vileza.

PAVAGE, s. m. Empedrado: dicese de la obra, ó trabajo del empedrador de calles,

caminos, patios.

PAVAME, s. m. Salsafras: árbol de

América muy oloroso.

PAVANE, s. f. Pavana: cierta danza y

tonada que se usaba en otro tiempo.

PAVANER (SE), v. r. Pavonear, pavonearse: andar soplado, ó con afectada gravedad. || Ponerse ufano, ó hacer ostenta-

cion de alguna cosa.

PAVE, s. m. Dicese en general de toda piedra, losa, morrillo, ladrillo, con que se hace un empedrado. | Empedrado, enlosado, solado: suelo ó piso cubierto con losas, o cascajo, o ladrillo, etc. || ( fig. y fam. ) Baure le pavé : azotar calles, callejear : andar paseando, andar ocioso. || (id.) Mettre quelqu'un sur le pavé : echarle à la calle, ponerle en la calle. | (id.) Tâter le pavé: tentar el vado. || Prendre le haut du pavė: tomar la acera, y figuradamente eucaramarse, encimarse, levantar el gallo. || Batteur de pavés : azota calles, paseante, hombre sin ocupacion, ni destino. (fig. y fam.) Avoir le gosier pavé : tener la hoca empedrada, hablando del que come la comida abrasando. | (fig. ) Les rues sont pavées de mendians, etc.: las calles hierven, están llenas, ó cubiertas de pobres, etc.

PAVEMENT, s. m. Soladura: la accion

de embaldosar un pavimento.

PAVENTIA, s. f. Nombre de una divinidad romana, á quien las madres y amas de leche encomendaban los niños para preservarlos del miedo.

PAVER, v. a. Solar, empediar, enlosar, enladrillar: conforme es el piso que se hace

PAVESADE, s. f. (ndut.) Empavesada: en una nave.

PAVEUR, s. m. Empedrador, solador.

PAVIE, s. f. Pavia: especie de abridor. Castaño del Brasil.

\* PAVIER, V. Pavoiser.

PAVIERŠ, s. m. pl. V. Pavesade.

PAVILLON, s. m. Pabellon: tienda de campaña redonda, y con remate. || Pabellon: cierta forma de colgadura en las camas, y en los tronos, altares, etc. || Pabellon: bandera en las naves de guerra. || Pabellon: toldo que forman en los jardines los emparados, y glorietas. || Boca: de las trompas, clarines, hocinas, etc. || Torres, chapiteles: en los ángulos de los palacios, ú otros edificios públicos.

PAVOIS, s. m. (náut.) V. Pavesade.

Paves: espeçie de broquel largo.

PAVOISÉ, ÉE, p. p. V. Pavoiser. || adj. Empavesado: dícese de una nave.

PAVOISER, v. a. (náut.) Empavesar:

una nave.

PAVOT, s. m. Adormidera, amapola: planta. || Pavot cornu. V. Glaucum. || Pavot épineux. V. Argemone.

PAYABLE, adj. Pagadero: lo que se ha

de pagar y satisfacer á cierto tiempo.

PAYANT, ANTE, s. El que paga, ó en-

tra á costear alguna cosa.

PAYE, s. f. Paga: sueldo de los militares. || Bonne paye, mauvaise paye: buena paga, mala paga: el que suele ó no suele, puede ó no puede, pagar lo que debe con puntualidad, y todo cumplimiento. || Haute-paye: el sobresueldo, ó sobreprest, que goza algun militar, y tambien el que le goza. || Morte-paye: paga muerta: sueldo de retirado, ó de inválido: y tambien se dice del que le goza.

PAYE, EE, p. p. V. Payer. | adj. Pagado. || (fig. y fam.) Etre bien payé d'une injure, etc.: llevar su merecido, salir bien castigado de la ofensa que se ha hecho ó dicho á otro. ||(id.) Étre bien payé de sa peine: salir ó quedar bien librado, ó recompensado

de su cuidado, etc.

PAYELLES, s. f. pl. Calderas grandes

para refinar el azúcar en Flándes.

PAYEMENT, s. m. Paga, pago, pagamento: la cantidad con que se paga una deuda, ó el acto en que se paga, ó el dia en que se egecuta.

\* PAYEN, ENNE, V. Palen.

PAYER, v. a. Pagar: satisfacer una deuda, un débito. || Pagar, adeudar: hablando de derechos sobre géneros y mercaderias. || (fig.) Pagar: llevar la pena ó el castigo de alguna culpa, falta, etc. || (id.) Pagar: corresponder al afecto, cariño, ú otro beneficio. || Payer comptant: pagar de c netado, ó real sobre real. || Payer de sa personne: exponer su vida en un lance de riesgo, portarse con bizarria. || (fig.) Payer d'audace, d'effronterie: sostener con valor, con descaro, una mentira, ó una siprazon. || (fig. y fam.) Payer les violons: pagar la

morit. || (prov.) Payer en monnais de singe, en gambudes: burlarse del acreedor, y no pagarle. (id.) Payer en chats et en rats: pagar con tronchitos y palitos, con trastos Viejos, con arambeles.

PAYER(SE)(de), v. r. Pagarse, satisfacerse. PAYEUR, s. m. Pagador : el que paga, ó ha de pagar lo que debe. || Pagador : el que paga los sueldos, rentas, pensiones, etc.

PAYS, s. m. Pais: territorio de alguna extension, como reino, provincia, comarca. | Pais : se dice del suelo patrio. | Paisano: esto es compatriota, o compatricio. Así se dice vulgarmente mon pays, ma payse, por mi paisano, mi paisana. Gagner pays: ganar o adelantar tierra, pasar adelante. || (fig.) A vue de pays: à ojo de buen varon, de buen cubero. || ( id. ) Battre du pays: tocar muchas leclas, tratar muchos asuntos diserentes. (id.) Etre en pays de connaissance: estar entre anigos, entre conocidos, etc. || (id.) Faire voir du pays à quelqu'un : darle que hacer, acarrearle trabejo. [ (id.) Savoir la carte du pays conocer el terreno, la tierra que se pisa, esto es, la gente con quien se ha de vivir. || (fig. y fam.) Gagner du pays: hacer progresos, adelantar algo. (vulg.) Tirer pays: poner tierra en medio, afusarse, transponerse, huir.

PAYSAGE, s. m. Pais: extension de terreno que se descubre á una sola mirada. || Paisage, pais : dícese de los cuadros en

que se representan campañas, etc.

PAYSAGISTE, s. m. Pintor de paisages,

paises, o campanas.

PAYSAN, ANNE, s. Labrador: en el sentido de aldeano, lugareño, hombre del

campo.

PAYSAN, ANNE, adj. Rústico, agreste. Suele decirse por desprecio: c'est un paysan, il a un air paysan. A la paysanne, adv. A lo aldeano, á estilo del campo, á lo campesino, á lo labrador.

\* PAYSANNE, s. f. La paisana, el villano:

danza de aldeanos.

PEAGE, s. m. Peage, portazgo, pontazgo: derecho que pagan los viajantes. || Tambien se dice del parage u oficina en que se cobra.

PEAGER, s. m. Peagero: cobrador de un

portazgo, pontazgo, o peage.

PEAU, s. f. Piel, pellejo: lo que cubre las partes exteriores del cuerpo animal. Tambien es cútis hablando de personas. Pellejo, corteza: la que cubre algunas frutas. En las uvas se llama hollejo, y en las cebollas telilla. | Tela, nata: que se forma en algunos líquidos. || Cuero, pellejo: la piel ya quitada del cuerpo de los animales, sea antes de adobar, o despues. | Peau de chapeau, menager sa peau : mardar el pellejo,

farda. [ (fig.) Payer le tribut à la nature : jel coleto : huir de los golpes, de los peligros. || (fig. y fam.) Crover dans sa peau : astillar, reventar de corage. || (id.) Etre gras a pleine peau: no caber en el pellejo, de gordo. || (id.) Faire bon marché de sa peau: no estimar la vida, vender la vida barato, jugarse la vida. || N'avoir que la peau et les os: estar en los huesos, en la espina: muy flaco. || Contes de Peau-d'Ane: cuentos de minos, ó de viejos. V. Contes de ma Mère l'oie.

PEAUSSERIE, s. f. Pellejeria: el arte u oficio de pellejero, y tambien se dice de las

corambres adobadas.

PEAUSSIER, s. m. Pellejero: dicese delque adoba pieles, ó corambres, y del mercader de ellas.

PEAUTRE, s. m. (ant.) Usase solo en esta frase popular: envoyer au peautre: enviar á escardar, esto es; despedir con desprecio.

PEAUTRE, EE, adj. (blas.) Timonado: se dice de los pescados cuya cola es de

diferente color.

PEC, adj. m. Dicese solo de los arenques : harang pec : arenque frescal, é recien sa lado.

\* PECARI, s. m. Pécar, tajasú: lechon montes de América, que tiene en el lomo una especie de ombligo.

PECCABLE, adj. m. f. Pecable: el que

es capaz de pecar.

PECCADILLE, s. f. (fam.) Pecadillo: culpa leve.

PECCANT, ANTE, adj. (medic.) Pe**ca**nte : cierto humor.

PECCATA, s. m. ( vulg. ) Nombre que da el pueblo al asno en los combates publices de animales.

PECCAVI, s. m. ( lat. fam. ) Señor requé: se aplica á la confesion y arrepentimiento de sus culpas que hace delante de Dios el que está en el trance de la muerte.

PECHE, s. f. Pesca: la accion de pescar. | Pesca: el oficio y arte de pescar. || Pesca: el mismo pescado. || Albérchigo,

abridor: fruta.

PECHE, s. m. Pecado: hecho, dicho, o deseo contra la ley de Dios, y sus preceptos. (prov.) Mettre quelqu'un ó quelque chose au rang des vieux péchés: tener olvidada una persona ó cosa, no tener ningun cuidado de ella. || ( fig.) Rechercher les vieux pechés de quelqu'un: averiguarle la vida pasada. Il (fam.) Se dire les sept peches mortels : cirse de los nombres las pascuas, ponerse de oro y azut.

PECHE, p. p. V. Pecher.

PECHE, EE, p. p.V. Pecher. ||adj. Pescado. PECHER, v. n. Pecar; faltar á la ley de Dios, y sus preceptos. || Pecar: faltar absolutamente d cualquier obligacion, d grin: piel de cazon. ||(blas.) Peau de vair: piel | á las reglàs del arte, ó huena política. [] de veres, verada. || (fam.) Avoir peur de sa | (medic.) Pecar: predominar, o exceder alguno de los humores.

melocoton : árbol.

PECHER, v. a. Pescar, coger peces. Pescar, sacar del agua cualquiera cosa. \(\(\begin{aligned} fam. \ \ \ \ \ prov. \end{aligned}\) Pecher au plat: tomar lo mejor del plato. | Pêcher en eau trouble: pescar à rio revuelto. Pécher un étang: apurar toda la pesca de un estanque.

PECHERIE, s. f. Pesqueria, pesquera: el parage donde se suele hacer la pesca, ó

que está preparado para hacerla.

PECHEUR, PECHERESSE, subst. Pecador, ora: el que, ó la que, comete ó ha cometido algun pecado. Il Pécheur que je

*auss!* pecador de mí! PECHEUR, s. m. Pescador: el que tiene por oficio pescar. | Martinet pecheur: martin pescador: ave que coge los peces con el

pico.

PECHYAGRE, s. f. Pequiagra: gota en

el codo.

PECORE, s. f. (fam.) Borrego: dicese del necio, tonto, simple.

PECQUE, s. f. (fam.) Bachillera: muger

necia y presumida.

PECTORAL, s. m. Pectoral: el racional

del sumo sacerdote en la ley antigua.

PECTORAL, ALE, adj. Pectoral: lo que es bueno para el pecho. || Croix pectorale: pectoral: la cruz que traen en el pecho los obispos.

PECULAT, s. m. Peculado: delito de distraccion de caudales públices por aquel que tiene su custodia, ó administracion.

PECULE, s. m. Peculio: lo que uno que está hajo la autoridad de otro ha ganado por su industria, etc.

PECUNE, s. f. (ant.) Pecunia, dinero.

V. Argent.

PECUNIAIRE, adj. m. f. Pecuniario: lo que pertenece al dinero, ó se hace con él.

PECUNIEUX, EUSE, adj. (fam.) Adi-

nerado: persona de dinero.

PEDAGOGIE, s. f. Pedagogia: instruc-

cion y educacion de los niños.

PEDAGOGIQUE, adj. m. f. Pedagógico: lo perteneciente à la enseñanza de los ninos.

PEDAGOGUE, s. m. Pedagogo: al ayo y maestro de muchachos. En frances so dice

regularmente por burla.

\* PEDAIRE, s. m. Voto de reata : el que en una junta ó concejo sigue el parecer comun.

PÉDALE, s. f. Contra: la tecla del órga-

no que se toca con los pies. PÉDANÉ, adj. Llámase juge pédané

(juez pedáneo) el alcade de aldea.

PÉDANT, s. m. Pedante, o domine : el que enseña á los niños la gramática. Suele decirse por desprecio. | Pedante: el que afecta doctrina y erudicion para decir ó escribir cosas muy comunes, citando au-

PECHER, s. m. Albérchigo, durazno, el fin de hacerse admirar entre los iliteratos.

\* PEDANTE, s. f. Sabionda, doctora: la muger que afecta sabiduria, ó gravedad de discreta.

PEDANT, ANTE, adj. Pedantesco. V.

Pédantesque.

PEDANTER, v. a. (fam.) Regentear, hacer de maestro, doctorear : hacer el pedante.

PEDANTERIE, s. f. Pedanteria.

PEDANTESQUE, adj. m. f. Pedantesco.

PEDANTESQUEMENT, adv. Pedantescamente, de un modo pedantesco.

PEDANTISER, V. Pédanter. PEDANTISME, s. m. Pedantismo.

PÉDERASTE, s. m. (voz griega) Lo mismo que sodomita.

PÉDÉRASTIE, s. f. Sodomia.

PEDESTRE, adj. m. f. Pedestre: usase solo en esta frase *statue pédestre* : estatua pedeștre.

PEDESTREMENT, adv. (joc.) Dicese aller pédestrement : andar á peon, andar á

PÉDICULAIRE, adj. m. f. Pedicular, enfermedad originada de la abundancia de piojos.

PEDICULAIRE, s. f. Gallarito: planta. PEDICULE, s. m. (botán.) Pedículo, pe-

zoncillo.

PEDICURE, s. m. El que cura las enfermedades de los pies, y sobre todo los ca-

\* PEDILUVE, s. m. Pediluvio: baño de

PEDOMÈTRE, V. Odomètre.

PEDON, s. m. Estaleta, correo de à

\* PEDONCULE, s. m. (botán.) Pedúnculo : lo que vulgarmente se llama rabo de las flores, y pezon de las frutas.

PEGASE, s. m. Pegaso: caballo con alas que fingiéron los poetas. || Pegaso: constelacion celeste boreal. | Pescado cartilagi-MUSO!

PEGLE, s. m. Especie de brea mas espesa que las otras, y que se confunde con la pez en los landas de Burdeos.

PEGOMANCIE, s. f. Pegomancia: divinacion por medio del agua de las fuen-

tes. PEIGNE, s. m. Peine: para peinar el cubello. || Peine : para cardar lana. || Peine : de tegedor. || Coup de peigne : peinada. || Peigne-de-Venus, 6 aiguille-de-berger: especie de perifollo. || Venera. V. Pélerine. || Rastrillo, V. Seran.

PEIGNE, ÉE, p. p. V. Peigner. 1 adj.

Peinado.

PEIGNER,  $\nu$ . a. Peinar: el pelo.  $\| (fig.) \|$ Peinar: acicalar, pulir el estilo, una obratoridades y sentencias superfluamente, con Atusar, limpiar: un jardin. Peigner le

PEL

PEIGNEUR DE CHANVRE, s. m. Rastrillador de cáñamo.

PEIGNIER, s. m. Peinero : el que hace o vende peines.

PEIGNOIR, s. m. Peinador: paño de | peinar para no ensuciarse la ropa.

PEIGNURES, s. f. pl. Peinaduras : los

cabellos que se caen al peinar.

\* PEILLES, s. f. pl. El trapo viejo desti-

nado à fabricar papel.

PEINDRE, v. a. Pintar : figurar con colores algun objeto, ó retratar una persona. || Pintar : dar de color á una cosa. || (fig.) Pintar: describir, representar con viveza por escrito, ó de palabra. || Pintar bien ó mal ia letra: formarla bien ó mal. | (fam.) C'est un homme fait à peindre : es hombre para retratado, digno de ser retratado, de Juiena estampa. || Cet habit va à peindre : este vestido viene pintado. || (prov. ) Se peindre dans: sacar la pata, descubrir la lulaza : del que se desacredita en algun caso, o

PEINDRE (SE), v. r. Representarse, figurarse, pintarse à si mismo: dar à conocer

su carácter en sus obras.

PEINE, s. f. Pena: dolor, afficcion, sea del cuerpo, sea del ánimo. | Pena: castigo. || Pena: trabajo, fatiga. || Pena: dificultad. Pena: repugnancia de hacer ó admitir alguna cosa. || Inquietud, cuidado, desazon. || Trabajo, jornal : el que gana un trabajador. | A peine, adv. Apénas. | Avec peine : con suma pena, á duras penas. || A grand peine,: con suma pena, dificultad, y trabajo. || Sous peine de : so pena de. || Ame en peine: alma en pena, el hombre inquieto y desasosegado.

PEINE, EE, p. p. V. Peiner. | adj. Desazonado, disgustado. | Ouvrage peine: obra trabajosa, penosa: hecha con esmero,

y detencion.

PEINER, v. a. Bar o causar pena, o mortilicar, afligir. || Hacer una obra con mucha fatiga, ó trabajo.

PEINER, v. n. Afanar, penar, padecer. PEINER (SE) v. r. Fatigarse, molestar-

se : trabajar mucho.

\* PEINEUX, EUSE, adj. Penoso: lo que causa pena. Usase regularmente en esta frase popular : la semaine peineuse : por decir la

semana sanua.

\* PEINTADE, s. f. Pintada, o meleagra: ave del tamaño de un gallo, y de la conformacion de la perdiz. Tiene todo el cuerpo lleno de ciertas pintas azuladas, que imitan á las lágrimas, y de aquí la ficcion de la fábula acerca de las hermanas de Meleagro, que supúsose haber sido convertidas en estas aves.

la pintura, o la egercita. Il Dintos de que mante, tuno.

chanvre, le lin: rastrillar el cañamo, el describe vivamente las cosas, sea por escrito; ó de palabra.

"PEINTRIAU., s. m. Mamarrachista, pin-

tor maio.

PEINTURAGE, s. m. Pintura : la sccion y efecto de pintar una cosa de un solo color.

PEINTURE , s. f. Pintura : el arte de pintar. || Pintura : el cuadro pintado.|| Pintura : el color con que se pinta. | (fig. ) Pintura: descripcion ó narracion por escrito, ó de palabra. || En la baraja de naipes es lo mismo que figure (figura). Peinture à frusque : pintura al fresco: à l'huile : al olio. || En détrempe : al temple : en caustique: al encausto: en émail: en esmalte. [ (fig. y fam.) Ne pouvoir voir quelqu'un, même en peinture : no poderle ver ni pintado.

PEINTURER, v. a. Pintar alguna cosa

de un color **s**olo.

PEINTUREUR, V. Barbouilleur.

\* PEINTURLURER, v. a. Pintarrajear. PELADE, s. f. Peladera, pelona, alopecia : enfermedad que hace caer el pelo. I

Pelada : la lana que por medio de la cal se quita de las pieles.

PELAGE, s. m. Pelage: color del pelo de los animales.

"PELAGE, s. m. (n. p.) Pelagio.

\* PELAGIANISME, s. m. Pelagianismo: la heregía de Pelagio.

PELAMIDE, s. f. Pelámida, atun de un

año, que tambien se llama chicharro.

PELARD, adj. Dicese: bois pelard: arhol, ó tronco descortezado, ó sin camisa. \*PELASTRE, y mejor PELLATRE, s.

m. La parte mas ancha de una pala. 🛭 Paleta.

PELE, EE, p. p. V. Peler. | adj. Pela-

do : mondado : descortezado, raido.

PELE, EE, adj. Pelado, raso, desnudo : dícese de un monte, risco, campo sin arboles ni yerba. [ (joc.) Pelon, calvo . dicese por burla del que no tiene pelo en la cabeza.

PELECOIDE, s. m. Pelecoide : sigura en

forma de hacha.

PELE-MELE, adv. Confundidos, revueltos, mezclados unos con otros, ó unas cosas con otras.

PELER, v.a. Pelar : quitar el pelo. [] Pelar, mondar: quitar el pellejo á algunas frutas, o legumbres. || Descortezar : quitar la corteza, ó cáscara á un árbol, ú oira planta. || Arañar : la tierra cuando se ara ligeramente. || Rozar, cortar : la yerba de un paseo, de un camino. || (fig. y fam.) Pelar, desollar: dejar en cueros, en pelota a alguno, tomarle sus bienes con arte, engaño, ó violencia.

PÉLERIN, INE, subst. Peregrino, per-PEINTRE, s. m. Pintor: el que profesa | regrinante, romero. | (fig. y fam.) Tu-

romeria.

\* PÉLERINE, s. f. PEIGNE, PÉTONÉ-LE, s. m. COQUILLE DE SAINT-JAC-QUES, s. f. Venera: concha que llevan los peregrinos en la esclavina.

PELICAN, s. m. Pelicano: ave grande acuática. Retorta pequeña. Pelican: instrumento de cirugia para sacar los dien-

" PELIN, ó PLAIN, s. m. Agua de cal apagada para remojar las zaleos, ó pellejos, y quitarles el pelo, ó lana.

PELISSE, s. f. Ropon, capote forrado

en pieles.

\* PELISSON, s. m. Pellico de pastor.

\* PELLATRE, V. Pélastre.

PELLE, s. f. Pala de madera. || Paleta

para la lumbre : badila.

PELLÉE, PELLERÉE, PELLETEE, s. f. Palada, paletada: la porcion que se coge de una vez con la pala. || (fig.) Remuer l'argent à la pellerée: apalear los doblones, ó el dinero : para ponderar la riqueza de alguno.

PELLETERIE, s. f. Peletería, manguiteria : el oficio de adobar pieles finas para forro y manguitos. Llámase tambien así á las

mismas pieles como mercaderia.

PELLETIER, IERE, subst. Peletero, manguitero : el que adoba, y comercia en pieles.

PELLICULE, s. f. Película: flor de las

pieles.

\* PELOIR, s. m. Garatusa: cuchilla corva con dientes en lugar de corte, para quitar el pelo à las pieles.

\* PÉLOPONNESE, s. m. (geog.) Pelopo-

neso: peninsula de la Grecia.

PELOTE, s. f. Pelota, bola, pelotilla: que se hace de cualquier materia. || Acerico, almohadilla : en que clavan las mugeres los altileres. || Como pelota para jugar a pala, es voz anticuada en frances. || La estrella, ó mancha bianca que suelen tener los caballos en la frente.

PELOTER, v. n. Pelotear : jugar á la pelota por entretenimiento, sin jugar partido. Arrojar pelotas de nieve. || Echar cebo al

pescado en el agua.

PELOTER, v. a. (fam.) Sopetear, ia-

patear: maltratar, injuriar.

PELOTEUR, s.m. Jugador de pelota.

PELOTON, s.m. Ovillo: de hilo, lana, o seda. | Acerico. V. Pelote. | Peloton: partida de soldados. Peloton, corrillo: de gente. || Pelota para jugar, sin forrar.

PELOTONNER, v. s. Ovillar: hacer

ovillos.

PELOUSE, s. f. Terreno cubierto de yerba menuda y fina: alfombra de yerba, prado.

PELU, UE, adj. Peludo: cargado de cada. Usase regularmente en plural. || Pen-

PÉLERINAGE, s. qu. Peregrinacion, pelo. [ (fig. y fam.) Pate-pelue : alpargatilla, camastron, falso, hipócrita.

PELUCHE, EE, adj. Felpudo, velludo: dicese de ciertos paños, y de algunas plan-

PELUCHER, v. n. Soltar pelusa, las

ropas que comienzan á envejecerse.

PELUCHES, s. f. pl. Felpa larga: tela. PELURE, s. f. Peladura, mondadura: los pellejos de las frutas que se pelan. ||Tela, camisa , cáscara : de cebolla , etc. 🛭 Corteza : del queso.

"PENAILLE, s. f. Capitulo de frailes,

ó monjas. Es voz injuriosa.

PENAILLON, s. m. (joc.) Pingajo, an-

drajo , arambel. V. *Huillon*.

PENAL, ALE, adj. Penal: lo que sujeta

à alguna pena , o castigo.

\* PENALITE, s. f. Penalidad: cualidad de lo que es penal. || Penalidad : sugecion á la

PENARD, s. m. Viejo carraco, carroño.

Es voz de desprecio en ámbas lenguas.

PENATES, s. m. y adj. pl. Penates: dioses caseros. || (fig.) Casa, habitacion.

PENAUD, AUDE, adj. (fam.) Ataru-

gado , corrido : avergonzado.

PENCHANT, s. m. Pendiente, cuesta, declive : de alguna altura. || (fig.) Declinación, decadencia: de la edad, de la fortuna. | (id.) Inclinacion, propension: del ánimo.

PENCHANT, ANTE, adj. Inclinado, torcido, ladeado : lo que no está derecho. | (fig.) Decadente : lo que baja ó viene d

ménos.

PENCHÉ, ÉE, p. p. V. Pencher. || adj. Inclinado, ladeado, torcido: fuera de lo derecho, ó perpendicular. (fig.) Inclinado, propenso.

PENCHENENT, s. m. Inclinacion de cabeza. || l'andeo, vencimiento : de una pa-

red , ó edificio.

PENCHER, v. a. Inclinar, torcer, la-

dear.

PENCHER, v. n. Inclinarse, ladearse, torcerse, caerse, cabecear : dicese de una cosa que pierde la rectitud perpendicular ú horizontal. | (fig.) Inclinarse, tener inclinacion, o propension.

PENCHER (SE), v. r. Inclinarse, ladear-

se, no estar á plomo.

PENDABLE, adj. m. f. Digno de una horca, que merece una horca. Dicese de las personas, y de sus acciones.

PENDAISON, s. f. (vulg.) Ahorcadura,

colgamiento: la egecucion de horca.

PENDANT, ANTE, adj. Pendiente, colgante: lo que cuelga, ó está colgando, ó está caido. || Procès pendant au parlement, etc.: pleito pendiente, ó que pende, ante el parlamento, etc.

PENDANT, s. m. Pendiente : de arra-

dant de tableau : compañero, el cuadro que hace juego, ó simetría con otro. || Pendant de ceinturon : colgantes, tiros del biricú, que es donde se pone la espada. || Pendant de bourse : los cordones de una holsa.

PENDANT, prep. Durante: miéntres: interin. || Pendant que, sandis que, adv. Miéntras, interin que.

PENDARD, ARDE, s. (fam.) Bigardo,

ranforro, piceronazo.

PENDELOQUES, s. f. pl. Almendras se cristal para colgantes de arañas. || Arravadas de muger. || Arambeles, pingajos, guiñapos : que van colgando.

PENDENTIF, s. m. ( arquit.) Pechina. PENDEUR, s. m. ( naut. ) Corona, es-

trobo, caña.

PENDILLER, v. n. Bambanear en el aire una cosa colgada : estar colgando. Dícese de los arambeles, guiñapos, y otros colgajos.

\* PENDILLON, s. m. Horquilla de la pén-

dula de un relox.

\* PENDOIR, s. m. Colgadero: cuerda pa-

ra colgar perniles, tocino, etc.

PENDRE, v. a. Colgar: suspender. ||
Ahorcar. || (fam.) Dire pis que pendre de
quelqu'un, ó lui dire pis que pendre: llamarle peor que judío. || (fig.) Pendre l'épée au croc: colgar la espada.

PENDRE, v. n. Colgar, estar colgado: estar suspendido ó pendiente una cosa en otra. || Colgar, caer, ó bajar mucho: como los carrillos, la barriga, la ropa por floje—

dad, ó por muy larga.

PENDRE (SE), v. r./Ahorcarse.

PENDU, ÛE, p. p. V. Pendre. || adj. Colgado. || (fig.) Être toujours pendu au cou de sa nourrice: estar encariñado con el ama: dicese de las criaturas. || (id.) Être toujours pendu aux oreilles de quelqu'un: estar colgado á la oreja de alguno, estar hablando, a sectar que se habla de continuo con él. || (id.) Être toujours pendu aux côtés, à la ceinture de quelqu'un: ir al rabo de otro, no apartarse de su lado.

PENDU, s. m. Ahorcado. [(fam.) Seccomme un pendu d'été: seco como un ba-

calao, hecho una momia.

PENDULE, s. m. Péndola : peso que ar-

regla el movimiento de un relox.

PENDULE, s. f. Relox de péndola, y de sobremesa.

\* PENDULINE, s. f. Pendolina, ó paro de Narbona: avecilla de canto agradable.

PENE, s. m. Pestillo : pasador de una cerradura. || Pêne de tisserand : cadillos.

PÉNÉTRABILITÉ, s. f. Penetrabili-

PENETRABLE, adj. m. f. Penetrable: lo que se puede penetrar.

PÉNÉTRANT, ANTE, adj. Penetrante: así en lo físico, como en lo moral. PÉNÉTRATIF, IVE, adj. Penetrativo.
PÉNÉTRATION, s f. Penetracion : la
virtud y accion de penetrar. || Penetracion ;
agudeza y perspicacia de ingenio.

PENETRB, EE, p. p. V. Pénétrer. [adj.

Penetrado.

PÉNÉTRER, v. a. Penetrar: introducir algun cuerpo en otro. || Penetrar: traspasar de una parte à otra. || Penetrar: entrar muy adentro. || Penetrar: el frio, los gritos, etc. || Penetrar: alcanzar con el discurso, comprehender con agudeza. || Penetrar: llegar al corazon lo agudo del dolor, sentimiento, etc.

PENETRER, v. n. Penetrar : entrar muy adentro. || Introducirse en algun lugar.

\* PENGOIN, V. Pingoin.

PENIBLE, adj. m. f. Penoso, traba-

joso; dificultoso de hacerse.

PENIBLEMENT, adv. Con pena, com trabajo, con dificultad.

\* PÉNICHE, s. m. Peniche: buque pe-

queno de transporte.

\* PÉNIL, s. m. (anat.) Púles: em-

PENINSULE, s. f. Peninsula.

PÉNITENCE, s. f. Penitencia. Tiene unas mismas aplicaciones en ámbas lenguas.

PENITENCERIE, s. f. Penitenciaria: tribunal eclesiástico de la corte Romana. Penitenciaria: la dignidad de penitencia-

PÉNITENCIER, s. m. Penitenciario : sacerdote con facultad para absolver casos reservados. Es dignidad de algunas iglesias.

PENITENT, ENTE, adj. Penitente: lo que demuestra ó incluye penitencia. 

Penitente: el que hace penitencia. 

Usase con mas frecuencia como substantivo.

PÉNITENS, s. m. pl. Penitentes: los as-

pados y azotados de semana santa.

PÉNITENTIAUX, adj. m. pl. Penitenciales: se aplica á ciertos salmos, y cánones de la primitiva iglesia.

PÉNITENTIEL, s. m. Penitencial: el ri-

tual de las penitencias.

\* PENNADE, s. f. Patada, permada.

\* PENNADER, v. n. Dar patadas, ó puntapieses.

PENNAGE, s. m. (cetrer.) Plumage de

is aves.

PENNE, s. f. Cuchillos: las plumas largas de las alas de las aves de rapiña. || Pennes du balai: coberteras, las plumas de la cola del halcon.

\* PENNON, s. m. Armario: antiguamente pendon.

PENOMBRE, s. f. (astron.) Penumbra:

la falsa sombra, luz débil en los eclipses. PENON, s. m. (náut.) Cataviento. PENSANT ANTE adi El que piensa.

PENSANT, ANTE, adj. El que piensa, o discurre: discursivo: mal pensant, mal

pensante: mai pensado, mai pensada: malicioso, maliciota: el que, ó la que, piensa ó juzga mal de sú próximo. 

§ Un étrè pensant: un espíritu reflexivo, ó discursivo, por persona, o cabeza meditativa.

PENSE, EE, p. p. V. Penser. | adj.

Pensado, discurrido, meditado.

PENSEE, s. f. Pensamiento, discurso: operacion del entendimiento. | Pensamiento : parecer, opinion. || Pensamiento : sentencia, concepto. || Pensamiento: idea, designio, intento. || Pensamiento: nombre de cierta flor matizada. | Trinitaria : flor.

PENSER, v. n. Pensar, discurrir. || Pensar : raciocinar, reflexionar. | Pensar : creer, juzgar, formar concepto. | Pensar en , cuidar de, poner cuidado en. | Il pensa mount: estuvo para morir, o á pique de

morir, por poco murió.

PENSER, v. a. Pensar: premeditar, tener en el ánimo. || Pensar : idear, imagi-

PENSER, s. m. (ant.) El pensar, el

pensamiento. V. Pensée.

PENSEUR, s. m. Meditador, raciocinador : el que está acostumbrado á discurrir, á hacer reflexiones.

PENSIF, IVE, adj. Pensativo.

PENSION, s. f. Pension: el tanto que se da por la comida y cuarto. | Casa de buéspedes : en la que se da comida y alojamiento por un tanto. || Casa de pupilos ?donde se da enseñanza, comida, y alojamiento á los muchachos. Pension : cierta renta anual que se percibe de alguna pieza eclesiástica. || Pension : la cantidad anual concedida| por el soberano ó el estado á algun sugetoj benemerito.

PENSION (DEMI-), s. f. Medio pupilo : que se paga solamente por comer al medio dia en una casa de huéspedes, ó de edu-

randos.

PENSIONNAIRE, adj. m. f. Pensionista, huésped : el que paga un tanto por conida y vivienda en alguna casa. || Pupiio : el muchacho que come y duerme en casa del maestro que le enseña, por un tanto. Pensionado: el que goza de alguna pension. || Alimentista. || Pensionario : en el antiguo gobierno de Holanda era oficio público, como de primer consejero de estado.

PENSIONNAT, V. Pension.

PENSIONNE, EE, p. p. V. Pensionner.

PENSIONNER, v a. Señalar un tanto á uno para su manutencion. || Dar á uno alguna pension, tenerle a pension.

PENSUM, s. m. Castigo que se da á los ría.

estudiantes aumentandoles la leccion.

PENTAGONE, s.m. y adj. (geom.) Pentágono: figura que tiene cinco lados y cinco angulos.

PENTAMETRE, adj. Pentametro: ver-

so latino de cinco pies.

PENTATEUQUE, s. m. Pentateuco: los cinco libros de Moises.

PENTATHLE, s. m. Pentatio: voz colectiva del griego, que denota los cinco géneros de juegos o luchas de la gimnástica.

PENTE, s. f. Pendiente, cuesta, declive, caida, falda; de un terreno. || Gotera, cenesa: de un cielo de cama, de un dosel, etc. || (fig.) Inclinacion, propension. || En pente, adv. En pendiente, en declive, en cuesta.

PENTECOTE, s. f. Pentecostes: pascua de Kapiritu Santo.

\* PENTIÈRE, s. f. Trasmallo : red para

coger codornices. PENTURE, s. f. Puerca : el pernio de la

bisagra.

PENULTIEME, adj. m. f. Penultimo: lo que está inmediato á lo último, o postrero.

PENURIE, s. f. Penuria: la carestía y

falta de las cosas mas necesarias.

PÉOTTE, s. f. Esquise redondo, de mucho uso en Venecia.

PEPASTIQUE, adj. m. f. (medic.) Pepástico: dicese de los remedios que disponen los humores para una buena supurácion.

PÉPIE, s. f. Pepita: ensermedad de las aves en la lengua. || ( fam. ) Avoir la pépie: empinar , chiffar : beber con buena gana. 🖁 (fig. y fam.) N'avoir pas la pépie : no tener pepita en la lengua, no tener pelos en la lengua.

\* PEPIER, .. n. Piar: el chirrío de los

gorriones.

PEPIN, s. m. Pepita: la simiente de varias frutas.

PEPINS, s. m. pl. Pepitas: pedasos de oro que salen de la mina ya acendrados.

PEPINIERE, s. f. Criadero, semillero. Plantel, almáciga : de árboles. | (fig.) Plantel, aeminario.

PEPINIERISTE, s. m. Jardinero que

cuida de los planteles.

PEPTIQUE, adj. m. f. Lo mismo que pépastique.

\* PÉQUE, V. Pecque.

PERÇANT, ANTE, adj. Lo que se clava, pasa, abre agujero: por ser agudo. 🛚 🖠 ( fig. ) Agudo , penetrante , sutil : dícesa del dolor, frio: grito, viento, etc. | (id.) Perspicaz, vivo: dicese de la vista, del talento , etç.

\* PERCE, s. m. PERCEB, s. f. Roza que se hace en un bosque, ya sea para abrir camino, ó para dar vista á una casa, ó alque-

PERCE (EN), exp. adv. Dicese solo en esta frase : tonneau en perce : touel alierto, esto es, cinpezado.

PERCE, EE, p. p. V. Percer. adj. Horadado, pasedo de parte á parte, abierto. | | ( prov. y fam. ) Homme bas perce: hom-

bre sin blanca, que está sin un cuarto. Maison bien percée : casa de huenas luces, de ventanas bien rasgadas. | Fille bien percée: ciudad de calles anchas, bien abiertas. [[(fig. y fam.) Panier perce: maniroto, desperdiciado.

\* PERCE-BOIS, a. m. Abejorro: especie

de abeja.

\* PERCE-BOSSE, c. f. Planta llamada tambien corneille.

PERCE-CHAUSSEE, s. f. Moscarda: in-

PERCE-FEUILLE, s. f. Bupleuro, planta.

PERCE-FORÈT, s. m. Cazador atrevido,

determinado.

PERCE-LETTRE, s. m. Punzon: para

picar y sellar las cartas.

PERCEMENT, s. m. Abertura, rotura: hecha al pié de una montana para dar

\* PERCE-MOUSSE, s. f. Culantrillo do-

PERCE-NEIGE, s. f. Campanilla blanca:

PERCE-OREILLE, s. m. Gusano del oido : tigereta.

PERCE-PIERRE, s. f. Hinojo marino:

planta.

PERCEPTEUR, s. m. Recaudador: comisionado para percibir caudales, é impuestos.

PERCEPTIBILITÉ, s. f. Percibo.

PERCEPTIBLE, adj. m. f. Perceptible: lo que se deja ver y percibir.

PERCEPTION, s. f. Percepcion: com-

prehension intelectual, o sensual. || Percepcion, cobranza: de frutos, de tributos.

PERCER, v. a. Horadar, taladrar, agujerear : atravesar , pasar , traspasar. || Abrir camino, puerta, paso. | Calar, penetrar. || Romper, o entrar por medio. || (fig.) Percer l'avenir : prever lo venidero. | (id.) Percer le fond d'une affaire : penetrar la sulstancia de un negocio. || (id.) Percer les motifs de: penetrar, calar los motivos de. (id.) Percer (y mejor passer) les nuits à jouer, etc.: pasar las noches jugando, etc.

PERCER, v. n. Romper, abrirse paso, salida. || Cette maison perce dans deux rues: esta casa tiene salida ó puerta á dos calles. || Lorsque les dents percent aux enfans: cuando rompen, ó empiezan á salir los dientes á los niños. || Lorsque les cornes percent aux chevreaux: cuando apitonan, o cabritos. | (fig.) Percer dans l'avenir, dans le fond d'une affaire: lo mismo que percer l'avenir, le fond d'une affaire.

\* PERCEUR, s. m. Agujereador, hora-

dador.

PERCEVOIR, v. a. Percibir, cobrar, frutos, tributos, rentas, diezmos, etc.

el pajáro en jaula, ó atado, que sirve en la caza para llamar á los demas pájaros.

PERCHE, s. f. Pértica, pértiga: vara larga. || Pértica : medida de tierra. || Estacas para rodrigar las vides. || Tronco del asta del ciervo. || Alcándara para poner los halcones. (fig. y fam.) Grande perche: varal, pendou la muger alta y derecha.

PERCHE, EE, adj. (blus.) Perchado: se dice de las aves puestas en alcandaras, ó ra-

mas de un árbol.

PERCHER, v. n. Posar, sentarse las aves en varas, ramas, o cañas, esto es, estar

recogidas, ó durmiendo.

PERCHER (SE), v. r. (fam.) Empingorotarse, encaramarse: dicese de las personas que se suben á un sitio alto para ver, ú oir mejor.

\* PERCHIS, s. m. Seto de jardin, o huer-

u, hecho con estacas.

PERCHOIR, s. m. Percha: estacada de un gallinero, donde se encaraman las gallinas para dormir. || Cañitas de las jaulas.

PERCLUS, USE, adj. Baldado, tullido,

impedido.

\* PERCNOPTÈRE, s. m. Percnoptero : especie de águila.

PERÇOIR, s. m. Barrenilla: taladro para

abrir un tonel.

PERÇU, UE, p. p. V. Percevoir. adj. Percibido.

PERCUSSION, s. f. Percusion: impresion que hace un cuerpo en otro al chocarle.

PERDABLE, adj. m. f. Perdible: que puede perderse.

PERDANT, s. m. Perdidoso : el que pierde , ó que está perdiendo : en el juego regul**a**rmente.

PERDITION, s. f. Perdicion: ruina ó

daño grave en lo espiritual y temporal.

PERDRE, v. a. Perder. Tiene en ambas lenguas unas mismas significaciones y usos. Perdre courage: desanimarse, desmayar. Perdre les bonnes grâces de : caer en desgracia de.

PERDRE (SE), v. r. Perderse: irse, salirse, desvanecerse, disiparse algun licor

contenido en alguna vasija.

PERDREAU, s. m. Perdigon, perdigoncillo : perdiz nueva.

PERDRIGON, s. m. Endrina: especie de ciruela silvestre.

PERDRIX, s. f. Perdiz: ave. | Perdrix rouge: perdiz de pico y patas coloradas.

PERDU, UE, p. p. V. Perdre. || adj. les apuntan, ó asoman los cuernos á los Perdido. || Puits perdu: pozo en que se pierden las aguas. || Pays perdu: tierra perdida, desierta, inhabitada, ó muy remota. || Tirer à coups perdus : tirar al aire, sin asestar. || Mettre de l'argent, placer à fonds perdus: imponer caudales en un vitalicio. A vos heures perdues: á ratos perdidos. || (milic.) Enfans perdus: los sol-\* PERCHANT, s. m. Añagaza, reclamo : dados que se destacan para pelear los primeros. | Femme perdue: muger perdida, pública. || Homme perdu d'honneur: hombre sin honra.

PERDURABLE, adj. m. f. (ant.) Perdurable: lo que es perpetuo, o dura sicinpre.

PERE, s. m. Padre. Tiene las mismas aplicaciones en ámbas lenguas en el sentido recto y figurado. | Le Père éternel: el Padre Eterno, el Eterno Padre. | Le Saint père: el padre santo, el papa. || Père de **l'Eglise: santo padre, ó padre de la Igle**sia. | Père du désert : padre del yermo, santo anacoreta. || Père de famille: padre de samilias. Père nourricier: el amo, esto es, el marido del ama, ó de la madre de leche de un niño. || Se dejan por demasiado comunes y conocidas las demas traducciones de la voz père, como padre natural, putativo, espiritual, etc. Padres de la historia, de pobres, de la patria, etc. || Pères conscrits (padres conscriptos): expresion tomada cle los Latinos para significar los senadores cle la antigua Roma. || Nos peres: nuestros padres, unestros abuelos, nuestros progenitores, nuestros mayores. || Les peres (absolutamente dicho): los santos padres, esto es, los antiguos doctores de la Iglesia. que sucten llamarse les pères de l'Eglise: ó les saints docteurs. || Los padres: ha-Biando de un concilio, son los obispos que asisten á él. || Grand-père : abuelo. || Beaupère: suegro. | Le père du jour ( el autor de la luz): dicese del sol poéticamente. Le père du mensonge (el padre de la mentira): dicese del diablo en lenguage de la Es-Critura.

PEHEGRINATION, s. f. (ant.) Pere-

grinacion, viage largo.

PEREGRINITE, s. f. Aire, o modales

extrangeros.

PEREMPTION, s. f. (for.) Instancia o apelacion desierta, que no ha lugar por no haber sido seguida en tiempo útil. || Instancia que no ha lugar.

PEREMPTOIRE, adj. m. f. Perentorio. PEREMPTOIREMENT, adv. Perento-

riamente : de un modo perentorio.

PERFECTIBLE, adj. m. f. Lo que puede recibir perseccion: ó puede persecciona se, o mejorarse.

PERFECTIBILITE, s. f. Calidad de lo que puede ser perfeccionado: mejoramiento.

PERFECTION, s. f. Perfeccion: complemento, fin de una obra. || Perfeccion: el último grado de excelencia y hondad de una cosa en cualquier género físico, ó moral. Perseccion: prenda ó calidad apreciable en una persona, sea del alma, sea del cuerpo. En este sentido se usa en plural en frances. | En persection: con perseccion, persectamente. || Dans la dernière perfection: à la última perfeccion, lo mas perfecto.

sionner. | adj. Perseccionado.

PERFECTIONNE, EE, p, p. V. Perfec-

PERFECTIONNEMENT, s. m. Ultima perfeccion, última mano, entero complemento.

PERFECTIONNER, v.a. Persicionar, perfeccionar, acabar enteramente. | Dar lo última mano á una cosa.

PERFECTIONNER(SE), v. r. Perfec-

cionarse.

PERFIDE, adj. m. f. Pérfido, sementido : el que falta á la le, y palalua. Usase tambien como substantivo. || Pérfido, falso . dicese tambien de lo que tiene rélacion con las personas.

PERFIDEMENT, adv. Pérfidamente,

con perfidia.

PERFIDIE, s. f. Persidia: traicion, desicaltad.

PERFORATION, s. f. (didasc.) Perforacion : la accion de horadar alguna cosa. PERFORER, v. a. Perforar, agujerear.

" PERGOLESE, s. m. Cierta clase de uva

PERGONTE, s. f. Maya: flor parecida

á la margarita.

PERI, IE, p. p. V. Périr. | adj. Perccido. | (blas.) Péri en bande, péri en barre : fajas ó barras que no llegan al extremo del escudo.

PERICARDE, s. m. Pericardio: membrana en que está encerrado el corazon.

PERICARPE, s. m. (botán.) Pericarpio: la película ó telilla que cubre el fruto de alguņas plantas.

PERICLITER, v. n. Peligrar, estar en sumo riesgo : se dice mas bien de las cosas

que de las personas.

PERICLYMENUM, s. m. Madreselva: pianta.

PERICRANE, s. m. Pericráneo: mem-

brana que cubre el cráneo. PERIDOT, s. m. Peridoto : especie de

esmeraida.

PERIGEE, s. m. Perigeo: punto de la órbita de un planeta, el mas cercano á la

PERIGUEUX, a. m. Especie de mangane-

sa muy dura.

PERIHELIE, s. m. Perihelio: el punto mas cercano al sol, en la érbita de un pla-

PERIL, s. m. Peligro, riesgo.

PERILLEUSEMENT, adv. Peligrosamente.

PÉRILLEUX, EUSE, adj. Peligroso. PÉRIMÉ, ÉE, p. p. V. Périmer. || adj. (for.) Perdido.

PERIMER, v. a. (for.) Perder una ins-

tancia.

PÉRIMÈTRE, s. m. (geom.) Perimetro : circuito ó contorno de una tigura.

PERINEE, s. m. (anat.) Torillo: el espacio que hay desde el ano hasta las partes naturales.

PERIODE, s. m. Período: el punto mas

TOME I.

alto de una cosa. || Dans le dernier période | de sa vie : en el último periodo de sa vida. |

PÉRIODE, s. f. Peris do : curso de un astro para volver al mismo punto donde salió. ||
Periodo : la cláusula entera y perfecta de una oracion. || Periodo : el espacio de tiempo que dura la calentura. || Période carrée : periodo cuatrimembre, compuesto de cuatro miembros.

PÉRIODIQUE, adj. m. f. Periódico: lo que por su curso natural vuelve al punto donde empezó. || Periódico: se dice de las calenturas que llaman intermitentes. || Discours périodique: discurso, ú oracion namerosa, de cláusulas redondas, armonioso.

PERIODIQUEMENT, adv. Periodica-

mente, de un modo periódico.

\* PERIODISTE, s. m. El compositor, autor, o formante de algun papel periodico.

\* PÉRIOECIENS, s. m. pl. (geog.) Periecos: los que habitan en un mismo paralelo, á distancia de 180 grados.

PÉRIOSTE, s. m. (anat.) Periostio : membrana que envuelve cuasi todos los hue-

\* PÉRIOSTOSE, s. f. (cirug.) Perióstosis: inflamacion del periostio.

PÉRIPATÉTICIEN, ENNE, adj. y s. Peripatético: el filósofo aristotélico.

PÉRIPATÉTISME, s. m. Peripato:

doctrina de los periputéticos.

PÉRIPETIE, s. f. Peripecia: mutacion inesperada de fortuna. Dicese del último acaecimiento de un poema épico, de una tragedia, etc.

PÉRIPHÉRIE, s. f. (geom.) Periferia : circunferencia, circuito de una figura.

PERIPHRASE, s. f. Perifrasis, circun-loquio.

PÉRIPHRASER, v. n. Peristasear: ha-

blar por perifratis.

PÉRIPLE, s. m. (geog. ant.) Periplo derrotero de una navegación costentido.

\* PÉRIPLOQUE, s. f. Periploca : planta.
Es venenosa para los cuadrúnedos.

Es venenosa para los cuadrúpedos.

PERIPNEUMONIE, s. J. (medic.) Peripneumonia: inflamacion del pecho, y de las partes contenidas en él.

PÉRIPTERE, s. m. (arquit.) Périptério: edificio rodeado exteriormente de columnas

aisladas.

PÉRIR, v. n. Perecer: acabarse, tener fin las cosas por destrucción, ó ruina. ¶
Perecer: fenecer, perder la vida una persona por violencia, desgracia, ó trabajos. ∥
Perecer, perderse: naufragar una embarcación.

PÉRISCIENS, s. m. pl. (geog.) Peris-

cios : les habitantes de las zonas frias.

PÉRISSABLE, adj. m. f. Perecedero.
PÉRISTALTIQUE, adj. m. f. Peristaltico: dicese del movimiento de los intestinos,
can el cual arrojan las materias que contienen.

PERNICIEU
nocivo: dañoso.
PER OBITU

PERISTYLE, s. m. (arquit.) Peristile = especie de galeria abierta sostenida de columnas.

PÉRISYSTOLE, s. f. (anat.) Peristatole: intervalo de reposo entre el sistole y es diásiple del corazon y de las arterias.

PERITOINE, s. m. (anat.) Peritôneo: tela que cubre por dentro todo el vientre.

PERLE, s. f. Peria: grano redondo, y precioso, que se cria dentro de la concha. [] (fig. y fam.) Peria: se dice de la persona de singular estimacion y aprecio.

PERLÉ, ÉE, adj. Aljosarado: guarnecido de perlas. Dicese regularmente de las
piezas del blason. || Bouillon perlé: caldo
con ojos, que de puro substancioso y bien
hecho forma como aljosar por encima. || Julep perlé: julepe en que entran perlas desleidas.

PERLURE, s. f. (mont.) Perludura: los granitos del asta del ciervo.

PERMANENCE, s. f. Permanencia: duracion constante.

PERMANENT, ENTE, adj. Permanente, durable.

PERMÉABILITÉ, s. f. (fis.) Permesbilidad : la calidad de todo cuerpo que puede rezumarse.

PERMEABLE, adj. m. f. (fls.) Permeable: dicese de todo cuerpo por donde puede pasar ó penetrarela luz, el aire, y otro cualquier fluido rezumable.

PERMESSE, s. m. Permeso: rio consa-

grado á las musas.

PERMETTRE (de), v. a. Permitir: dar permiso, licencia, facultad. Permitir: tolerar, dejar hacer, no oponerse. Permitir: dar lugar o tiempo para lo que se quiere. Dicese solo de las cosas: le tema permet, les circonstances permettent, etc.

PERMETTHE (SE) (de), v. r. Tomarse la libertad, la licencia : de hacer, ó de-

cir.

PERMIS, ISE, p. p. V. Permettre.

adj. Permitido, licito.

PERMISSION, s. f. Permiso, licencia. A vec votre permission: con permiso, con perdon de vmd. Es formula de urbanidad y crianta.

PERMUTANT, s. m. Permutante : el que permuta un beneficio eclesiástico por otro.

PERMUTATION, s. f. Permuta: perunutacion de un beneficio eclesiástico.

PERMUTATIONS, s. f pl. (aritm.) Ciertas combinaciones en el cálculo,

PERMUTÉ, ÉE, p. p. V. Permuter.

PERMUTER, v. a. Permutar, cambiar: se dice solo de los beneficios eclesiásticos.

PERNICIEUSEMENT, adv. Perniciosa-

PERNICIEUX, EUSE, adj. Pernicioso,

PER OBITUM, (exp. lat.) Por falleci-

preimidas, e.c.

PERONE, s. m. (anat.) Perone: hueso: tras de la principal, y por abajo forma el to- dir n e al. villo externo.

\* PERONNE, (geog.) Perona : ciudad de pequeño.

Francia.

PERONNELLE, s. f. (voz injur.) Cotorrera, chachavera, bachillera: dicese de una muger habladora.

\* PERONS, s. m. pl. (cetrer.) Los padres

de las aves de rapina.

PÉRORAISON, s. f. Peroracion: conclusion un discurso oratorio.

PERORER, v.n. Déclamar contra algo o silla poltrona de tigera. alguno: siempre se toma en mala parte.

PEROT, s. m. Resalvo de dos cortas. \* PEROU, (geog.) Perus dicese de un negocio muy poco lucrativo: ce n'est pas un Perou,

6 le Pérou : no es una India.

PERPENDICULAIRE, adj. m. f. Perpendicular : la línea que cae á plomo. || La linea recta que se levanta sobre una horizontal, y que forma con ella ángulos rec-

PERPENDICULAIRBMENT, adv. Per-

pendicularmente.

PERPENDICULARITÉ, s. f. Estado: situacion de lo que está perpendicular.

lo que cae á plomo.

PERPETRE, EE, p. p. V. Perpetrer.

adj. Perpetrado, cometido.

PERPETRER, v. a. (for.) Perpetrar:

hacer o cometer algun delito.

\* PERPETRES, s. f. pl. Pastos comunes: de un lugar.

\* PERPETUANE, s. f. Sempiterna, 6 siempredura: cierto tegido de lana muy

PERPÉTUATION, s. f. Perpetuacion:

la accion de perpetuar.

PERPETUE, EE, p. p. V. Perpetuer.

adj. Perpetuado.

PERPÉTUEL, ELLE, adj. Perpetuo. perenne, continuo: lo que dura o sigue sin cesar, sin interrupcion.

PERPETUELLEMENT, adv. Perpetua-

menie.

PERPETUER, v. a. Perpetuar : hacer

perpetua ó perdurable una cosa.

PERPETUITE, s. f. Perpetuidad, duracion sin fin. | A perpetuite, exp. adv. Para siempre, sin termino.

\* PERPIGNAN, (geog.) Perpiñan : ciudad

de Francia, capital de Rosellon.

PERPLEXE, adj. m. f. Perplejo: irreso-

luto, dudoso.

PÉRPLEXITÉ; s. f. Perplejidad : irre-

solucion, duda.

PERQUISITION, s. f. Pesquisa, informacion, indagacion: que se hace de uno.

miento. Usase en las vacantes de empleos, \*PERREAU, s. m. Caldera de cerero es-Lairada.

PERRIERE, s. f. Pedrera: cantera, de ó canilla menor de la pierna, que está de- piedra. || Buzon ó tapon de un horno de fun-

: \* PERRIQUE, s. f Periquito: papagayo

PERRON, c. m. Gradas: la guardería exterior de la fachada de un edificio, o templo.

PERROQUET, s. m. Papagayo: cierto pajaro. | (fig.) Papagayo : el que habla solo de memoria, repitiendo lo que ha oido. || (naut.) Mats de perroquet : masteleros de juanetes. || Tambien se llama perroquet una

PERRUCHE, s. f. La hembra del papagayo, o cotorra. | ( naut.) Periquito, jua-

nete de sobremesana.

PERRUQUE, s. f. Peluca : la cabellera postiza.

PERRUQUIER, s. m. Peluquero: el que

hace las pelucas, y pelua.

PERRUQUIERE, s. f. Peluquera: la

muger del peluquero.

PERS, ERSE, ddj. (ant.) Garzo, de

color de garzota.

PER SALTUM, (expr. lat.) Por salto: dícese de los que han reculido un órden sa-, cro superior, sin haber pasado por el intermedio.

\*PERSCRUTATION, . f. Pesquisa, in-

dagacion.

\* PERSE, s. f. (geog.) Persia: gran pais de Asia.

\* PERSE, adj. y s. Persa.

PERSE, s. f. Persiana: tela pintada que viene de Persia.

PERSECUTANT, ANTE, adj. Importuno, impertinente, molesto: que maja con instancias, visitas, y empeños.

PERSECUTE, EE, p. p. V. Persecu-

ter. | adj. Perseguido.

PERSECUTER, v. a. Persegnir: vejar, atormentar, acosar con violencia. || Perseguir, hostigar, importunar: con visitas, empeños, é instancias á alguno.

PERSECUTEUR, TRICE, subst. Perse-

guidor, ora.

PERSECUTION, s. f. Persecucion: el acto de perseguir.

PERSEE, s. m. (astron.) Perseo: cons-

elacion boreal.

s. f. Existencia por si Perseite, :nismo.

PERSÉVÉRAMMENT, adv. Con perseverancia.

PERSEVERANCE, s. f. Perseverancia: permanencia, y continuacion en las mismas acciones y procederes.

PERSEVERANT, ANTE, adj. Perseve-

rante, constante.

PERSEVERER, v. n. Perseverar : prosel guir, continuar por voluntad en una cosa.

PERSICOT, s. m. Persicó: rosoli de al-

mendras de melocoton.

PERSIENNE, s. f. Persiana : especie de celosia. [ Langue persienne : lengua persa antigua, pues la moderna se llama persan (persiano)

PERSIFLAGE, s. m. Chifla, soflama,

chulada: burla fina.

PERSIFLER, v. a. y n. Chistar, bacer chista, ó rechista de : chulear, ó chulearse. PERSIFLEUR, s. m. Burlon el que hace

chifla, ó rechifla: soflamero, chulcador.

PERSIL, s. m. Peregil: planta. | Persil de Macédoine : peregil de Macedonia. !! Persil d'ane : purride : planta. | Persil d'eau : apio palustre. || Persil sauvage : biznaga. || (prov.) Dicese : grêler sur le persil : valerse de su autoridad y caracter contra personas débiles.

\* PERSILLADE, s. f. Carnero verde : gai-

PERSILLÉ, ÉE, adj. Verdino: verdinoso: por corrupcion, o moho. | Fromage persillé: queso mohecido.

PERSIQUE, s. m. Pérsico ; cierta especie

de albérchigo.

PERSIQUE, adj. Pérsico: orden de arquitectura, en cuyo friso hay figuras de cautivos. | Sein persique : seno, o golfo pérsico. V. Sein.

PERSISTER, v. n. Persistir, permanecer, estar firme y constante en alguna cosa.

PERSONNAGE, s. m. Personage, persona, sugeto: se entiende de los varones ilustres, o distinguidos. Cuando este nombre va solo, o lleva algun epiteto poco recomendable, se toma en sentido satírico, y corresponde á figuron, fantasmon. || Personage, persona, interlocutor en una pieza dramática : y tambien significa el papel que cada actor representa. || Tapisserie à personnages: tapiceria de tiguras, histo-

\* PERSONNALISER, v. a. Personalizar:

una sentencia, fábula, ó alegoría.

PERSONNALITE, s. f. Personalidad: calidad de lo que es propio de la persona, del individuo, sea afecto, interes, opinion, etc. | Personalidad : dicho picante, o satirico contra la persona.

PERSONNAT, s. m. Personado: beneficio con preeminencia, sin jurisdiccion.

PERSONNE, s. f. Persona, individuo: sugeto. || Persona, personal: la disposicion y figura corporal. || Cuando personne se dice de un modo negativo y absoluto, corresponde à nadie : Personne n'est venu ici : nadie ha venido aquí. Y a-t-il personne qui puisse en douter? ¿ hay alguno, o hay quien pueda dudarlo? || En personne: en persona: por si mismo, o estando presente.

PERSONNEL, ELLE, adj. Personal: lo que es propio y peculiar de la persona, ó conducente, oportuno.

PERSICAIRE, s. f. Persicaria: planta. ¡ de cada individuo. | Tambien aignifica amigo de si mismo, ó egoista: Il se dit philosophe, il n'est que personnel. | Pronome personnel: pronombre personal, el que indica la persona. || Homme personnel: hombre muy engreido, pagado de si mismo.

PERSONNEL, s. m. Personal: buenas ó

malas calidades de un sujeto.

PERSONNELLEMENT, adv. Personal-

mente, en persona.

PERSONNIFIER, v. a. Personificar, atribuir a una cosa inanimada, o abstracte la figura , los afectos , y el lenguage de una persona.

PERSPECTIF, IVE, adj. (pint.) Perspectivo : lo que representa un objeto en

perspectiva.

PERSPECTIVE, s. f. Perspectiva : dicese de este ramo de la pintura, y tambien de la obra egecutada con este arte. | Perspectiva : vista ó aspecto de diversos objetos juntos mirados de léjos. || ( fig.) Perspectivo : lo que se preve, ó espera, sean bienes, sean males. | Perspective lineaire: perspectiva lineal, la que consta de solo líneas. H Perspective aérienne : perspectiva aérea, la que se hace por la degradación de las sombras.

PERSPICACITE, s. f. Perspicacia: pe-

netracion del ingenia, o discurso.

PERSPICUITE, s. f. Perspicuidad : claridad, limpiezą en el estilo.

PERSUADE, En, p. v. Persuader.

adj. Persuadido.

PERSUADER (de), v. a. Persuadir: obligar á uno con el poder de las razones á que haga ó crea alguna cosa.

PERSUADER (SE) (de), v. r. Persuadirse : hacerse juicio : figurarse : creer :

imaginarse.

\* PERSUASIBLE, adj. m. f. Persuasible: lo que se puede creer, ó tener por cierto.

PERSUASIF, IVE, adj. Persuasivo i lo que tiene tuerza y elicacia para persuadir.

PERSUASION, s. f. Persuasion: la accion de persuadir. | Persuasion : firme creencia.

PERTE, s. f. Pérdida : privacion de lo que se poseia, distrutaba, ó estimaba. 🏾 🖺 Pérdida : dano, o menoscaho que se recibe en alguna cosa. || Perdicion, ruina : del alme, de una samilia, de un estado. || ( for.) Perdimiento: hablando de bienes, rentas, costas, etc. | Perte de sang : derrame de sangre. || Perte d'esprit : disipacion grande de espiritu. | A perte : con pérdida, perdiendo, con menoscabo. || A perte de vue: sin verse el fin. || Etre en perte: estar de pérdida, ó perdiendo, en el juego.

PERTINEMMENT, adv. Conducente-

mente, á propósito, al caso.

\* PERTINENCE, s. f. (ant.) Opertunidad: cosa conveniente.

PERTINENT, ENTE, adj. Pertinente:

PET

PERTUIS, s. m. Puerto, alfoz, freo:
aso estrecho entre montañas. || Canalizo:
boquete: paso angosto entre una isla y la
tierra firme. || Caz: de un rio.

PERTUISANE, s. f. Partesana : espe-

Lie dealabarda antigua.

PERTURBATEUR, s. m. Perturbador:

del buen orden, de la quietud pública.

PERTURBATION, s. f. Perturbacion: solo se dice de la alteracion ó conmocion del espíritu.

PERTURBATRICE, s. f. Perturbadora.

V. Perturba**teur.** 

\* PÉRUSE, s. f. (geog.) Perusa: ciudad de Italia, en el Piamonte.

PERUVIEN, ENNE, adj. Peruano, pe-

rulero: lo que es del Perú.

PERVENCHE, s. f. Vincapervinca, yer-

La doncella: planta.

PERVERS, ERSE, adj. Perverso: malisimo. Usase algunas veces como substantivo.

PERVERSION, s. f. Perversion, depra-

PERVERSITE, s. f. Perversidad, suma maldad, ó corrupcion de costumbres.

PERVERTI, IE, p. p. V. Pervertir. | adj.

Pervertido.

PERVERTIR, v. a. Pervertir: turbar el orden y estado de las cosas. || Pervertir, alterar, viciar: el sentido de un autor, de un pasage. || Pervertir: viciar, maleará alguno.

PERVERTIR (SE), v. r. Pervertirse. PERVERTISSEMENT s. m. Perversion

PESADE, s. f. (picad.) Posada: salto en que se levanta el caballo de delante, sin rebatir con las piernas.

PESAMMENT, adv. Pesadamente. || Pe-samment armé: armado de todas armas.

PESANT, s. m. Peso: pedazo de hierro o plomo envuelto en un trapo, que las costureras y hordadores ponen para sentar la obra. || Cuenta de abalorio.

PESANT, ANTE, adj. Pesado: lo qué pesa, ó es pesado: tardo, torpe. || Pesado: molesto, incómodo. || Pesado, cargado: de humores, vapores, etc., como se dice de la cabeza, del tiempo, etc.: tête pesante, temps pesant.

PESANT, (Usase como adverbio algunas veces) Así se dice: mille livres d'argent pesant: mil libras de plata: mille livres pesant d'or: mil libras de oro: se entienden

libras de peso, y no de valor.

PESANTEUR, s. f. Pesadez: peso: gravedad. || Pesadez, cargazon: de humores, vapores, etc. Pesanteur de tête, d'estomac, du temps, etc. || (fig.) Dicese: pesanteur d'esprit, de style: torpeza de entendimiento, pesadez del estilo.

\* PESAT, s. m. Paja de guisantes.

\* PESCHIERA, (geog.) Pesquiera: ciudad de Italia.

PESE, EE, p. p. V. Peser. || adj. Pesado.'
PESEE, s. f. El peso, el pesar : la accion,
d el modo de pesar. || Pesada : la cantidad
de lo que se pesa en una vez.

PESE-LIQUEUR, s. m. Pesalicores: instrumento para reconocer el peso y gravedad

de los licores.

PESER, v. n. Pesar: tener o hacer tanto o cuanto pesa una cosa. || (fig.) Ser pesado, molesto, enfadoso, etc. || Peser sur une note, sur une syllabe, etc: apoyar, detenerse, o descausar sobre una nota, sobre una sílaba, etc.

PESER, v. a. Pesar: averiguar al peso

de una cosa,

PESEUR, s. m. Pesador: el que pesa. PESON, s. m. Romana: peso grando. PESSAIRE, s. m. (medic.) Pesario: re

PESSAIRE, s. m. (medic.) Pesario: re-

medio sólido para la vagina.

" PESSE, s. f. ( poc. us.) Picea, pinabete : especie de abeto : árbol.

\*PESTARD, s. m. Chismoso, soplon, cuentista: entre estudiantes.

PESTE, s. f. Peste, morbo: enfermedad contagiosa. || (fig.) Peste: dicese de las personas, o cosas perniciosas à las costumbres. || (fum.) Dicese: méchante peste, méchante petite peste: del muchacho maligno, travieso, que llamamos dianche, diantrillo, vichillo, etc. Dicese tambien: c'est une petite peste. || Llámase peste publique figuradamente al hombre malvado, con poder y autoridad en la república, etc.

PESTE! I.A PESTE! MALPESTE! (interj. fam. para expresar admiracion, disgusto, etc.) Fuego! chispas, cáscaras! que diantre!

PESTER, v. n. (fam.) Echar pestes, ve-

nablos, maldiciones.

PESTIFÈRE, adj. m. f. Pestifero: que trae peste, ó la comunica.

PESTIFERE, EE, adj. Apestado: in-

fecto, inficionado de peste.

PESTILENCE, s. f. Pestilencia: peste disundida por un pais. || Etre assis dans la chaire de la pestilence (expresion sacada de la sagrada Escritura): enseñar una mala doctrina.

PESTILENT, ENTE, adj. Pestilente:

que puede comunicar la peste.

PESTILENTIEL, ELLE, adj. Pestilen-

cial: infestado de peste, contagioso.

PESTILENTIEUX, EUSE, adj. (fig.)

Pestilencial: dicese de las opiniones ó discursos contra la religion ó buenas costumbres.

PET, s. m. Pedo, ventosidad. || (prov.) Sè dice: glorieux comme un pet: mas varieque el humo, hueco como un huñuelo. † Tiro, traquido de un arma de fuego al dispararla.

\* PETS, plur. Buñueles de viento. PETALE: s. m. (botán.) Pétalo: haIlama hoja.

PETALISME, s. m. Petalismo: forma

de jujcio establecido en Siracusa.

PÉTARADE, s. f. Pedorrera : los pedos de las caballerias. | Pedorreta: ruido que se bace con la hoca en señal de desprecio.

\* PETARASSE, s. f. (naut.) Mandarria.

mano de calafate.

PETARD, s. m. Petardo: máquina de guerra para pegar fuego á las puertas de una plaza.

PETARDE, EE, p. p. V. Petarder. | adj.

Petardeado.

PETARDER, v. a. Petardear; batir al-

guna cosa con petardos.

PETARDIER, s. m. Petardero: el que hace o dispara los petardos.

PETASE, s. m. Sombrero alado del dios

Blercurio.

PETASITE, s. m. Sombrerera: planta. PETAUD, s. m. Que solo se usa en esta frase: la cour du roi Pétaud, que denota la casa sin gobierno en la que todos mandan. Pétaud se llama el rey de los pordioseros.

PETAUDIERE, s. f. (fam.) Gregueria, trapisonda: casa ó paragede desórden, ó confusion. Así se dice en el mismo sentido: la cour du roi Pétaud: esto es, behetria, casa de meca, de tararira.

\* PET-D'ANE, s. m. Toba, espina blanca:

planta.

\* PET-DU-DIABLE, s. m. Pedo de lobo:

PÉTÉCHIAL, ALB, adj. Petequial : en-

fermedad con pintas en el cútis.

PETECHIES, s. f. pl. Las pintas de un

tabardiHo.

PETER, v. n. Peer, venteosar. || Estallar : la leña ó carbon en el hogar. || (prov.) | Dicese: peter plus haus que le cul: emprender cosas mas allá de las suerzas de uno. Cet homme vous pètera dans la main: este hombre os faltará cuando le hayais menoster.

PETEUR, EUSE, s. Pedorro, pedor-

PETILLANT, ANTE, adj. Espirituoso, fogoso, vivo, hervoroso dicese de los ojos, de la sangre, del vino.

PETILLEMENT, s. m. Peterreo, chisporreo, chirrío: el ruido de lo que se quema,

asa, o frie.

PETILLER, v. n. Peterrear, chisporrear, saltar : dicese de una cosa que cruge y estalla el fuego, como la leña, la sal, etc. | venera de peregrino. M Chirriar, chicharrear: dicese de una cosa que hace ruido al asarse, o freirse. || Chispear, echar chispos, saltar: dicese de los ojos vivos, fogosos, que centellean, y de los l vinos espiritosos, que hacen pompilas. chose: quemarse asarse, por hacer esto,

blando de las flores, y es lo que el vulgo ó lo otro. I Le sang lui petille : le hierve la sangro. Il li petillait de joie : saltaba de alegria, o le retozaba el guzo. Il lestille d'esprit : es una chispa, viso como una cen-

> \* PETIOLE, s. m. (botán.) Pedículo: el pezon que sosticne las bojas de las plan-

tas.

PETIT ITE, adj. Pequeño: de poco cuerpo, volúnien, capacidad, en su género. || Pequeño: corto, poco: hablando de cantidad, de tiempo, numérica, ó extensiva. || Pequeño, chico: se dice de los minos por su corta edad. || Petit bois : leña menuda. | Petit canon: peticano: cierto grado de letra de imprenta. || Petit espri: menguado: de cortos alcances. | Petit-lait: suero. | Petit-fils: nieto. | Arrièro-petitfils: biznieto. || Petit-neveu: resobrino. | Petit pupier: papel chico, ó regular. | Petit homme: hombrecillo. || Petit mastre: pelimetre, senorito presumido. || Petit peuple : la gentecilla, la gente baja. I Petit - gris : gris , piel de una especie de ardilla, o comadreja, de que se bacen forros. || Petite semme : mugercita. || Petitepierre: china, chinita: piedrecilla. 🛭 🎤 tite-vérole : viruelas. || En petit, exp. adv. En pequeño, en chico. En tamaño menor: si es encuadernación, o impresión. || En compendio, en miniatura, en breve espacio. || Petit à petit: poco à poco, poquito à poquito.

PETIT, s. m. Pollo, polluelo: dicese de los hijuelos, ó sea cria de las aves. [ Cachorro, cachorrillo : el hijuelo del perro,

del oso, del leon, y otros cuadrúpedos. PETIT - CHENE, s. m. Enciulla, ca-

medrio, germandrina: arbusto.

PETITEMENT, adv. Reducidamente, estrechamente : escasamente.

PETITESSE, s. f. Pequenes: el poco volúmen o cuerpo de una cosa. (fig.) Pequeñez, cortedad, poquedad, de una dádiva, etc. 🖟 ( id. ) Apocamiento, pobreza: de entendimiento, de alma, de espiritu.

PETITION, s. f. Peticion, demanda: en este sentido es vos nueva, pero de mucho

PETITIONNAIRE, s. m. f. Suplicante, el que hace una sública, ó petición.

PETITOIRE, s. m. Petitorio: lo per-

teneciente à súplica, o peticion.

PETON, s. m. Piececito, patita: dicese de les pies de los niños acariciándolos.

PETONCLE, s. f. Pechina, concha:

\* PETREAU, s. m. Retallo: renuevo que sale al pié de un árbol.

PETREE, adj. Petrea: usase solo ha-

blando de la Arabia.

\*PETREUX, EUSE, adj. (anat.) Pe-(fig. y fam.) Dicese : petiller de faire telle troso : dicese del hueso duro como piedra. PÉTRIE, IE, p. p. V. Petrir. | adj.

Amasado. || (fig.) Formado, forjado. || I etia de défauts: Ileno de vicios. || Pétri de g. aces: Ileno de gracias. || Pétri dans les offaires: ducho, versado en los negocios. || (fig.) Homme tout pétri de salpetre: hombre hecho una polvora, una vibora, por colérico y pronto.

\* PETRICHERIE, s. f. (naut.) Pertre-

chos para la pes a del anadejo.

PÉTRIFIANT, ANTE, adj. Lapidifico:

que petrifica.

PETRIFICATION, s. f. Petrificacion: la accion de petrificarse una cosa. || Petrificacion: el cuerpo ó cosa petrificada.

PETRIFIE, EE, p. p. V. Petrifier. | adj.

Petrificado.

PÉTRIFIER, v. a. Petrificar: convertir una cosa à la naturaleza de piedra. ||(fig.)|Dejar hecha una pieza, inmóvil, pasmada: à una persona.

PETRIFIER (SE), v. r. Petrificarse. PETRIN, s. m. Amasadera, artesa

PÉTRIR, v. a. Amasar: sea barina, sea cal, sea yeso, sea barro. Hacer, formar una cosa de masa, ó pasta, cualquiera que sea.

PÉTROLE, s. m. Petroleo, aceite mi-

neral que resudan ciertas piedras.

\* PÉTRONE, s. m. (n. p.) Petronio.

\* PÉTROSILEX, s. m. Pedernal jas-

peado.

PETTO (IN), Expresion tomada del italiano, para significar en secreto, en lo interior del corazon: y usada en este egemplo: Cardinaux réserves in petto: cardenales reservados in péctore.

PETULAMMENT, adv. Con petulan-

cia.

PÉTULANCE, s. f. Petulancia, dema-

siada viveza, é impetuosidad. PÉTULANT, ANTE, adj. Petulante,

impeluoso.

PETUN, s. m. Nombre que se daba an-

tiguamente al tabaco. V. Tabac.

PETUNER, v. n. (ant.) Chupar, fumar:

tomar tabaco de humo.

PÉTUNSÉ, s. m. Petonce : seldespato soitado, que se emplea en la confeccion de la porcelana.

PETUT, s. m. Especie de red con mallas grandes, que se usa en las costas meridiona-

les de Francia.

PEU, adv. Poco: lo contrario de leaucoup: mucho. || Peu de vin: poco vino:
peu d'eau: poca agua. || Un peu de vin:
un poco de vino: un peu d'eau: un poco de
agua: peu de monde: poca gente. || À peu
près, à peu de chose près: poco mas ó ménos, à corta diferencia. || Tant soit peu:
algo, un poco, un poquito, un si es no
es. || Dans peu, sous peu: dentro de poco,
en breve. || Peu à peu: poco à poco. || Si
peu: tampoco. || Pour peu que: por poco

PEU, s. m. Poco. || Le peu que j'ai fait ne merite pas : lo poco que he hecho no merece.

\* PEUCEDANE, s. m. Erbato, serbato:

planta.

\* PEUILLE, s. f. Bocado: el pedacito de

metal en que se ensaya.

PEUPLADE, s. f. Poblacion, puebla, colonia. Se dice de una poblacion nueva de gentes transplantadas para habitar un país.

PEUPLE, a. m. Pueblo, nacion, gente: los habitantes de un pais. || Pueblo, poblacion, vecindario: los vecinos de una cididad. || Pueblo, plebe: la gente comun y ordinaria, para distinguirla de los nobles, y de las personas constituidas en empleos. || Cria de pececillos, que se echa en un estanque para poblarle.

PEUPLES, s. m. pl. Pueblos: se toman siempre por naciones, o gentes; como les peuples de l'Asie, du Nord, etc. || Pueblos: se toma por vasallos cuando se habla del soberano del país: Louis XII était adoré de

ses peuples.

PEUPLE, EE, p.p. V. Peurler. | adj.

Poblado.

PEUPLER, v. a. y n. Poblar : ilenar de gentes un pais, o parage, antes deshabitado, o desierto. || Poblar : un estanque de peces.

PEUPLIER, s. m. Alamo blanco, chopo,

pobe : árbol.

PEUR, s. f. Pavor, miedo. Cuando es regido de algun verbo, significa temor : avezvous peur qu'il vienne? teme vnid. que venga?

PEUREUX, EUSE, adj. Miedoso, me-

droso: persona sujeta al micdo.

PEUT-ETRE, adv. Quizá: quizas: acaso: por ventura. Úsase algunas veces como substantivo.

PHAETON, s. m. Factonte : especie de

silla volante.

PHAGÉDÉNIQUE, adj. m. f. (medic.) Fagedénico: dicese de los medicamentos corrosivos.

PHALACROSE, s. f. (medic.) Calvi-

cie, pelada : caida de los cabellos.

PHALANGE, s. f. Falange: batallon cuadrado de la infanteria griega. || (plur. anat.) Falanges: los tres órdenes de huesos de los dedos de las manos y de los pies. || (poét.) Falange: euerpo de infanteria. || Falangio: insecto venemoso.

PHALANGERE, s. f. Falangio: planta. PHALANGITE, s. m. Falangista: soi-

dado de una falange.

PHALARIS, s. m. Alpiste: planta de muchos tallos, semejante á la espelta. Llá-mase tambien graine de Canarie.

PHALÈNE, s. f. Mariposa nocturna. PHALEUQUE, ó PHALEUGE, adj. Faleuco: cierto verso latino de cinco pies. PHALLUS, s. m. Fulo: representacion dei miembro viril, entre los antiguos.

PHARAMOND, s. m. Nombre del primer rey de Francia. Reinabu en 418.

PHARAON, s. m. Faraon: juego de nai-

pės.

PHARE, s. m. Faro: hoy fanal, ó linterna, en los puertos y costas, para guia de las embaraciones. Dicese tambien de la torre ó picacho en que está puesto el fanal.

PHARISAÏQUE, adj. m. f. Farissico:

lo que pertenece à los fariseos.

PHARISAÏSME, s. m. Fariseismo: carácter de los fariseos.

PHARISIEN, s. m. Fariseo: sectario en-

PHARMACEUTIQUE, adj. m. f. Far-

pharmaceutico.

PHARMACEUTIQUE, s. f. Farmacéutica: parte de la medicina, que trata de la composicion y uso de los medicamentos.

PHARMACIE, s. f. Farmacia: el arte de preparar y componer los medicamentos. En frances se toma en estilo culto por la botica

PHARMACIEN, s. m. Boticario, farma-

cópola.

PHARMACOPÉE, s. f. Farmacopea : tratado que cuseña el modo de preparar á componer los remedios.

PHARSALE, s. f. Farsalia: poema épico

de Lucano.

PHARYNGOTOME, s. m. (cirug.) Faringotomo: instrumento para abrir la faringe.

PHARYNX, s. m. (anat.) Faringe, fau-

ces.

PHASE, s. f. (astron.) Fase: dicese de las varias apariencias de algunos planetas.

PHASEOLE, V. Fascole.

PHÉBUS, s. m. Feho: nombre que dan los poetas á Apolo, y al sol. 

Estilo remontado, rejumbrante: dícese por sátira.

PHENICOPTERE, s. m. Fenicoptero, 6

flamenço: ave acuática.

PHENIX, s. m. Fenix: ave fabulosa. || Fénix: todo aquello que es singular, raro y único en su especie. || Fénix: constelación celeste austral.

PHENOMENE, s. m. Fenómeno: todo lo que aparece de nuevo en el aire, en el cielo; y por extension se dice de los diferentes efectos de la naturaleza, cuya causa no es conocida. || (fig.) Fenómeno: todo lo que admira por su novedad ó rareza en su especie.

PHILANTHROPE, s. m. Filantropo:

amigo de los hombres.

PHILANTHROPIE, s. f. Filantropia:

humanidad.

\* PHILAUTIE, s. f. Filaucia: amor propio, amor de sí mismo.

\* PHILIPPE, s. m. (n. p.) Felipe.

PHILIPPIQUE, s. f. (fem.) Paulina: discurso violento y satirico.

"PHILITIS, V. Langue-de-cerf, soole-

pendre.

\*PHILLON, s. m. Sello de Salomon: planta.

PHILLYRÉE, s. m. Filirea : planta que

sale eu los parages fragosos.

PHILOLOGIE, s. f. Filologia: erudicion en varios ramos de las bellas letras, y en particular la crítica.

PHILOLOGIQUE, adj. m. f. Filolo-

gico.

PHILOLOGUE, s. m. f. Filologo: el que estudia o profesa la filologia.

\* PHILOMELE, s. f. (poés.) Filomena:

el ruiseñor : ave.

PHILOSOPHALE, adj. Filosofal. Unas solo en pierre philosophale: piedra filosofal.

PHILOSOPHE, s. m. Filósofo: el que estudia, ó profesa la filosofia. || Filósofo: el hombre juicioso, y retirado. || Incrédulo: el que menosprecia toda obligación, etc.

PHILOSOPHER, v. n. Filosofar : rasonar, moralizar. || Razonar con demasiade

sutileza.

PHILOSOPHIE, s. f. Filosofía: amorá la sabiduría. || Lectura: cierto grado de letra de imprenta.

PHILOSOPHIQUE, adj. m. f. Filoso-

fico.

PHILOSOPHIQUEMENT, adv. Filosoficamente.

\* PHHLOSOPHISME, s. m. Filosofismo: secta ó doctrina de los pretensos filósofos modernos, ó filosofistas. Dícese por sátira.

rifficosophiste, s.m. Filosofista: dicese del pretendido ó pretenso filósofo, que con pretexto de desterrar preocupaciones, falta á los principios recibidos.

PHILOTECHNIQUE, adj. m. f. Dicese de unas academias, sociedades, de amigo de

las artes.

PHILTRE, s. m. Filtro: behedizo.

PHIMOSIS, s. m. Fimosis: cierta enfermedad del miembro viril.

PHLEBOTOMIE, s. f. Flebotomia: arte de sangrar: esto es, de abrir una vena para sacar sangre.

PHLEBOTOMISE, EE, p. p. v. Phil-

botomiser. || adj. Sangrado.

PHLEBOTOMISER, v. a. Sangrar.
\*PHLEBOTOMISTE, s. m. Sangrador.
PHLEGÉTON, s. m. (mitol.) Rio de los

infiernos, que rodaba torrentes de llamas. PILEGMATIQUE, PHLEGME, etc. V.

Flegmatique, flegme, etc.

PHIOGISTIQUE, s. m. (fis.) Flogisto: elemento hipotético, que se creia ser el principio de la inflamacion de los cuerpos.

PHLOGOSE, s. f. Flogosis: inflamacion

sin tumor.

\* PHLOMIS, s. m. Flómis: género de plan-

tas, al cual corresponden el aguavientos o | f. Fisico-matemático : que pertenece a la fimaturela, la yerba de las torcidas ó caudilera, etc.

\* PHLOSCOPE, s. m. Floscopio: estufa en

que se ve la llama.

PHOCAS, of PHOQUE, s. m. Foca: mons-Truo marino.

PHOENICURE, e. m. Fenicuro, ó ruisenor de muro.

PHOLADE, s. f. Folado: marisco, cuya

concha se compone de cinco piezas.

\* PHOSPHATE, s. m. (quim.) Fosfato: moinbre genérico de las sales formadas del **ác**ido fosfórico.

\* PHOSPHITE, s.m. Fossito: nombre gemérico de las sales formadas del ácido fosforoso.

PHOSPHORE, s. m. Fósforo: substancia que tiene la propiedad de lucir o encenderse por si misma. Los hay naturales, y artilicia-

PHOSPHOREUX (ACIDE), adj. m. f. Fosforoso: ácido formado por la combustion

lenta del fósforo.

PHOSPHORIQUE, adj. Fosfórico: que es de la maturaleza del fósforo. || Acide phosphorique: ácido fosfórico: el formado por la combustion rápida y completa del fús-

\* PHOSPHURE, s. m. Fosturo: nombre genérico de las combinaciones del fósforo, con

cualquiera base.

PHRASE, & f. Frase: la construccion de algunas palabras, que forman un perfecto sentido. Il ne parle que par phrases: tiene un modo de hablar afectado y sentencioso.

PHRASIER, s. m. El que habla por fra-

ses, y con afectacion.

PHRÉNÉSIE, PHRÉNÉTIQUE, V. Prénésie, frénétique.

\* PHRYGIE, s. f. (geog.) Frigia: comarca

del Asia Menor.

\* PHRYGIEN, adj. Frigio: se decia antiguamente de cierto modo o modulacion de música.

PHTHISIE, s. f. Tisis: enfermedad. PHTHISIQUE, adj. m. f. Tisico: el enfermo de tisis.

PHU, V. Valeriane.

\*PHYGETLON, s. m. (cirug.) Figetion: tumor inflamatorio de una glandula, cuyo

crecimiento es muy lento.

PHYLACTERE, s. m. Filactero: así llaman los Judios à ciertas fajas de pergamino que llevan sobre la frente y al brazo, en que estan escritos algunos pasages de la Biblia.

PHYLARQUE, s. m. Filarca: gese de

aina tribu, o magistrado de Atenas.

\* PHYSETERE, & SOUFFLEUR, . m. Fisetera, cetáceo: especie de ballena.

PHYSICIEN, s. m. Físico: el que profesa, o sabe física.

PHYSICO-MATHÉMATIQUE, adj. m. | pendicular.

sica y á la matemática al mismo tiempo.

PHYSIOLOGIE, s. f. (medic.) Fisiologia : parte que trata de las partes del cuerpo humano, en la vida.

PHYSIOLOGIQUE, adj. m. f. Fisioló-

PHYSIOLOGISTE, s. m. Fisiologista. PHYSIONOMIE, s. f. Fisonomia: el arte

de conocer por las facciones del rostro el temperamento de las personas. || Fisonomía : el rostro, ó semblante.

PHYSIONOMISTE, s. m. Fisónomo, fi-

sonomista.

PHYSIQUE, s. f. Fisica : ciencia que

tiene por objeto las cosas naturales.

PHYSIQUE, adj. m. f. Físico: lo que pertenece à la fisica. || Fisico : natural, real y existente. || Impossibilité physique: imposibilidad física, la de las cosas imposibles segun el órden de la naturaleza.

PHYSIQUE, s.m. Constitution natural:

apariencia, parecer exterior.

PHYSIQUEMENT, adv. Fisicaments. PIACULAIRE, adj. m. f. Lo mismo que expiatorio.

PIAFFE, s. f. (fam.) Fanfarria, fanta-

sia, ostentacion.

PIAFFER, v. n. (satir.) Gallardear, echar piernas. || Teclear, piafar: pasear de movimiento, levantar las manos el callallo sin ir atras.

PIAFFEUR, s. m. Piafador; que pasea

de movimiento.

PIAILLER, v. n. (fam.) Chillar, gritar : dicese de las criaturas , y mugeres.

PIAILLERIE, s. f. (satir.) Chillido: gri-

PIAILLEUR, EUSE, subst. Chillon, chiliador : guitador.

PIAN, s. m. Pian: nombre que se da en

América al mal gálico, ó bubas.

\*PIANE-PIANE, adv. (tomado del italiano ) Pian pian, poco a poco : con tiento: lentamentc.

PIANO, adv. (mus.) Paso: quedo: sua-

**ve**ment**e.** 

PIANO - FORTE, s. m. Fortepiano: especie de clave de moderna invencion.

PIASTE, PIAST, s. m. (hist.) Nombre que se da à los descendientes de las casas antiguas de Polonia.

PIASTRE, s. m. Peso: moneda española de plata del peso de una onza. || Piastra : moneda turca de plata, que vale 120 aspros.

PIAULER, v. n. Piar : los pollos [[(vulg.)

Berrear: llorar las criaturas.

PIC, e. m. Pico: avy. || Pico: instramento de cantero. || (geog. ) Pico: cima de un monte muy alto, como el de Tenerife. || Voz del juego de los cientos. || Pic & hoyau: piqueta, legon: especie, de azada. Pic vert: pico verde: ave. A pic: perPICA, s. m. Antojo de comer porquerías, como carben, tierra, etc. Es enfermedad de mugeres empreñadas, ó muchachas que tienen el color de opilada.

\* PICAREL, s. m. Esmarrido: pescado

de mar.

\* PICAVERET, s. m. Pajarillo parecido al pardillo.

\* PICÉA, s. m. Picea, ó pino albar : árbol

que da la resina.

PICHOLINE, s. f. Aceituna de cornezue-

lo, que es muy pequeña.

\*PICOLET, s. m. Picolete: abrazadera en forma de grapa, que se pone en las cerraduras.

PICOREE, s. f. Pecorea: pillage que hacen los soldados desmandados del cam-

po, d cuartel.

PICORER, v. n. (poc. us.) Ir á la pecorea, salir á robar el pais el soldado desmandado.

PICOREUR, s. m. Soldado que va á la

pecorea. il Dañador de árboles.

PICOT, s. m. Puntilla: los piquillos de un encage, randa, etc. || Garrancho: pico, ó punta que queda de un palo ó rama cortada.

PICOTE, ÉE, p. p. V. Picoter. || adj. Picado, picoteado. || Picote de petite verole:

picoso, hoyoso de viruelas.

PICOTEMENT, s. m. Picazon: comeson de la sangre, ó de los humores en el

cuerpo.

PICOTER, v. a. Picar: causar comezon en alguna parte del cuerpo. || Picotear: picar los pájaros. || Picar: herir con palabras maliciosas.

PICOTERIE, s. f. Pullas, varillas, sac-

tillas: palabras picantes.

PICOTIN, s. m. Celemin: la medida de avena ó cebada que se da á las caballerías.

PIE, s. f. Picaza, urraca, marica: pájaro. || Pie de mer: picaza marina. || Pie grièche: pega reborda. || (fig.) Muger de genio áspero, y regañona. || Espalda de carnero asada. || (fam.) Jaser comme une pie borgne: picotear, hablar como una cotorra, como una chicharra.

PIE, o CHEVAL PIE, s. m. Pio, caballo pio: el manchado o remendado en su

piel.

PIE, acj. m. f. Pia. Usase solo en esta frase œuvres pies: obras pias, las que se bacen por Dios, y en beneficio del progimo.

PIÈCE, s. f. Pieza: pedazo: porcion de una cosa mayor. || Pieza: pedazo, remiendo. || Pieza: cualquier sala ó cuarto de una casa. || (fig. y fant.) Chasco, burla. || Pieza: de la cama un entermo. || Le pied en l'air: á vola pié. || Petits pieds: volatería, caza menor. || A pieds joints : à pié juntillas. || Sur ce pied - la: sobre ese vasos, perdices, etc., son piezas: si de reses, son cabezas. || Pièces au jeu de dames, d'échecs: piezas de las damas, ó del agedres. || Pièce de canon, d'artillurie: cañon, mento encre las gentes. || Mettre les choses

o pieza de artillería. || Pièce de ble, devoine, etc.: pieza, ó pedazo de trigo, de avena, esto es, una haza. || Pièce de corps de jupe: peto, petillo de un julion de muger. | Piece de monnaie : una pieza, una moneda. | Pièce de gibier. pieza de caza. | Pièce de musique, de poésie, de théatre, etc.: pieza, composicion de música, de poesia, de teatro, ó sea drama. || Piece de rapport dans les ouvrages de marqueterie: taracea. || Pièce de drap, de toile, de ruban, etc.: pieza de paño, de lienzo, de cinta. || Pièce d'un procès : pieza de autos, de instrumento, documento, etc. [l Prece de sour, de patisserie : cualquiera masa al horno, ó cosa de pastelería. || Piece d'eau : estanque, pilon de agua en un jardin. 🕻 Piece de vin : tonel, pipote. || Piece de tiroir: folla: dicese de una comedia hecha de escenas inconexas, y sin arte. | (fig. y fum.) Bonne pièce: linda pieza, o gentil pieza, Luena alhaja : de una persona bellaca y disimulada. || (id.) Jouer à faire pièce, o jouer une pièce à quelqu'un : jugarle una pieza : una burla, darle chasco. | Mettre en pièce: hacer pedazos, o trozos.

PIÈCES, plur. (encuad.) Tejuelos: los pedacitos de tafilete ó papel que se pone en los lomos de los libros para los rótulos. Le Pièces blanches: remiendos, ó piezas: las que se echan en las tapas de los libros por defectos de la piel. || (ndut.) Pièces d'alonge: las ligazones: pièces de gabari: las piezas de grua, ó vuelta, curvas: y pièces

de tour : las piezas de vuelta.

PIED, s. m. Pie. Tiene las mismas acepciones en ámhas lenguas. A Pero en cuanto á la medida que se llama pied, es de advertir que el pié frances es mayor que el castellano, en la proporcion de 7 à 6. Pied: tiene en castellano diferentes aplicaciones y sentidos, como en los egemplos siguientes. || Pied de chèvre : alzaprima, ó pié de cabra. || (imp.) Llave. || Pied de devant : mano, hablando del caballo. || Pied du montoir: la mano izquierda del caballo, porque es la del lado por donde se monts. || Pied fourchu: hisulco, pata hendida. || Coup de la pointe du pied : puntapié, ó punt:llazo. || Coup de pied par terre: patada. || Mettre pied à terre : echar pié en tierra, apearse, desmontar. || Pied à terre: apeadero : la casa que tiene lomada, o destinada un forastero para posar en ella en sus viages. | Etre sur pied: estar levantado, estar fuera de la cama un enfermo. | Le pied en l'air : à vola pie. || Petits pieds: volateria, caza menor. A pieds joints : a pié juntillas. || Sur ce pied – la : sobre esc pié, bajo de este supuesto, en este concepto. || Etre sur un bon pied dans le monde: estar en buen concepto, en buen predicasur un bon piea: poner las cosas en buen jadrajas, milares salientes que se dejan en pié, en buen estado. | Ldcher le pied : volver afras, perder terreno, retirarse, en una pendencia, o pelea. || Pied-plat: patan, hombre ordinario. || Pieds de mouches: garrapatos, escarabajos, esto es, las letras mal furmadas. Pied-de-vehu: yaro: planta. || Pied-d'alouette : espuela de caballero, yerha piojera. | Pied-de-griffon: eleborastro. | Pied-de-lièvre: trébol de los sembrados. || Pied-de-lion: alquimila. || Pied de lit: albahaca silvestre. | Pied d'oison: sisallo, sosa arborea. Pied de bœuf: juego de muchachos , poniendo sucesivamente su mano el uno encima de la del otro. Sur le même piel, aux mêmes conditions: tanto por tanto, por el tanto. || (prov.) Se dice: tomber sur ses pieds: caer de ples, ser afortunado en lo que otros son desgraciados. || Gagner au pied: escapar, afusar. | D'arrache pied: de un tiron, sin intermision. || Au pied levé: de repente. || Sentir le pied de messager : oler mal. Pied-à-pied, adv. Paso à paso, pasito, poco á poco. || Au pied de la lettre, exp. adv. Al pié de la letra, à la letra, literalmente. Al pié de la letra, sin quitar ni poner, punto por punto-

PIEDESTAL, s. m. Pedestal: la parte

donde sienta la columna.

PIED-DROIT, s. m. (arquit.) Pie derecho, poste. | (náut.) Pié de carnero : dos puntales que hay desde escotilla hasta l. sobrequilla.

PIED-DROIT, s. m. Moneda mucho mas gruesa, y de mas valor que las comunes.

PIEDOUCHE, s. m. Pedestal de husto,

jarrones, etc.

PIEGE, s. m. Cepo, lazo, trampa, para coger la caza, y animales monteses.  $\|(fig.)\|$ Lazo, celada, asechanza para engañar á alguno.

"PIEMONT, s. m. (geog.) Piamonte: pro-

Vincia de Italia.

PIERRAILLE, s. f. Cascajo, cascote.

PIERRE, s. f. Piedra: cuerpo natural, sólido, y duro. || Piedra: la que se forma en la vegiga, o rinones, que tambien se llama cálculo. Pierre à aiguiser: piedra amoladera, de amolar, asperon. || Pierre à chaux: piedra de cal. || Pierre à platre: piedra de yeso. || Pierre à fusil : piedra de escopeta, de lumbre, pedernal. || Pierre de touche : piedra de toque. || Pierre angulaire: picdra angular, en lo físico, y en lo moral. || Pierre d'aimant : piedra unan. | Pierre de soude, salicote, alun catin: sosa, salicor. || Pierre ponce: piedra pómez. Pierre à rasoir : piedra de alilar las navajas. || Pierre d'évier : pila de cocina para arrojar el agua sucia. || Pierre spéculaire : talco. || Pierre de bézoard : piedra bezar, ó simplemente bezar. | Pierre assienne: sarcosagos. || Pierre d'attente: |

una obra para enlazar la pared de la que ha de continuar. || (fig.) Pierre d'achoppement : fropiezo, ú ocasion de pecado. Geler à pierre fendre: helarse las piedras, para exagerar que hiela furiosamente. || Se dejan aqui las demas correspondencias castellanas, por ser idénticos los nombres y su significacion en ambas lenguas.

" PIERRE, s. m. (n.p.) Pedro.

PIERREE, s. f. Canal, conducto, tagea hecha de piedra.

PIERRERIES, s. f. pl. Pedreria, pie-

dras preciosas.

PIERRETTE, s. f. (dim.) Piedrecita, cantito. Usase en esta frase jouer à la pierrette: jugar à los cautitos, à las chinas, jus-

go de muchachos.

PIERREUX, EUSE, adj. Pedregoso: dicese de lo que tiene muchas piedras. || Lapideo: lo que les de piedra. | Petroso, o pétreo: lo que tiene calidad o naturaleza de piedra.

PIERREUX, EUSE, subst. Enfermo del

mal de piedra.

PIERRIER, s.m. Pedrero: cierto canon de artilleria.

\* PIERROT, s. m. (vulg.) Gorrion.

PIERRURES, s. f. pl. Especie de piedras que hay en la raiz del asta del ciervo.

PIETE, s. f. Piedad, devocion. ||Piedad: atenciou y respeto que se debe a los padres, ||(blas.) Et pelicano hiriéndose el preho para sustentar sus hijuelos. || Mont de pièle. V. Mont.

PIETER, v. a. (náut.) Notar y señalar

en el timon lo que entra en al agua.

PIETER, v. n. Tener o poner el pié en la raya al jugar.

PIETER (SE) v. r. (fig. y fam.) Sentar

bien el pre, tomar sus medidas.

PIETINER, v. n. Patalear, patear : de dolor, ó rabia.

PIETON, ONNE, s. Peon, andador, ca-

minador : el que anda á pié. PIETON, s. m. Peon, infante: soldado

de infanteria. V. Fantassin.

PIETRE, adj. m.f. (fam. ) Desectiado, ruin, malo, por viejo, ajado, o maltratado.

PIETREMENT, adv. (fam.) Rommente,

pobremente.

PIETRERIE, s. f. (vulg.) Morralla, desechos: mala mercaderia.

PIETTE, s. f. Picaza de mar: eve. PIEU s. m. Estaca gruesa con punta.

PIEUSEMENT, adv. Piadosamente, piamente, devotamente. || Croire pieusement : creer piadosamente, sin pruebas ni conocimiento.

PIEUX, EUSE, adj. Pio, religioso. | Piadoso : lo que nace de un afecto de piedad, o devocion.

PIFFRE, ESSE, s. (voz inj.) Cerdo

atun, cebon : tinajon de gordura. Dicese de

la persona muy gorda.

\* PIFFRER (SE), v. r. Atestarse, atiborrarse: lienarse de comida y bebida. Dicese mas regularmente: s'empifrer.

PIGARGUE, s. m. Pigargo: especie de

águila mayor que un gallo.

PIGEON, s. m. Pichon, palomo: ave doméstica. || (fig.) Pollo nuevo: un hombre á quien los fulleros suelen pelar en el juego. || Pigeon-pattu: paloma tripolina.|| Pigeonramier: paloma torcaz, ó zura. || Une paire de pigeons: un par de palomas, la pareja de nuacho y hembra para cria. || Une couple de pigeons: un par de pichones, esto es, comprados, ó muertos para comer.

PIGEONNEAU, s. m. Pichon, pichon-

cillo: palomito.

\* PIGRONNER, v. n. (albañ.) Tabicar con yeso. || Dar de liana.

PIGEUNNIER, s. m. Palomar: donde

crian las palomas.

\* PIGMÉE, V. Pygmée.

PIGNE, s. f. Piña: en las minas dan este nombre á la plata vírgen amalgamada con el azogue, y separada de él.

\* PIGNEROL, (geog.) Penerol: villa del

Piamonte.

\* PIGNES, s. f. pl. (min.) El residuo de la piata amalgamada cuando se hiciéron las la-vaduras.

PIGNOCHER, v. n. (fam.) Pellizcar, tirar pellizcos á la comida, comer á miajadas,

sin gana, con melindre, etc.

PIGNON, s. m. Piñon: fruto de la piña. Piñon: cierta rueda estriada en los reloges, y otras máquinas. Pared de la calle, ó pared delantera de una casa, que remata en punta. Tasco del cáñamo cuando se rastrilla. Avoir pignon sur rue: tener casa propia: y por extension bienes raices. Pignon d'Inde: ricino mayor, higuera infernal: planta.

PIGNONÉ, ÉE, adj. (blas.) Piñonado:

lo que se eleva en forma de piña.

PIGNORATIF, adj. (for.) Obligatorio.
\* PIGOULIERE, s/f. (naut.) Cocina de brea.

PIGRIECHE, V. Pie-grièche.

PILASTRE, s. m. (arquit.) Pilastra: columna atica.

PILAU, s. m. Arroz cocido con manteca

J carne.

PILE, s. f. Pila, rimero: monton de cosas unas sobre òtras. || Machon de puente con
su espolen. || Cara: de una moneda, ó la
parte opuesta á la cruz, ó sean armas. || Pila, en el blason es una figura en triángulo. ||
Jouer à croix ou à pile: jugar à cruz, ó
cara, echando al aire una moneda. || (prov.)
N'avoir ni croix ni pile: ester sin cruz ni
cuadro, sin dinero.

PILE, EE, p. p. V. Piler. | adj. Macha-

cado: triturado.

PILER, s. f. Pilada: la porcion en pase

que se hatana de una vez.

PILER, v. a. Machacar, moler: un mortero, ó almirez. || (fig. y fam.) Moler, mascar: menear la herramienta, comer bien.
\* PILETTE, s. f. Mazo de batan. || Palo para revolver la luna.

PILEUR, s. m. (fig. y fam.) Buena tigera, hombre de buen diente, devorador,

comedor.

PILIER, s. m. Pilar, poste. | Pilar, columna. | (fig.) Pilier de cabaret, de taverne, de billard, etc.: poste ó pilar de hodegon, de taberna, de billar, del hombre que no sale de estas casas por enviciado. | (fam.) Avoir de bons gros pilier: tener buenos postes, buenos cimientos, buenos jarretes: ser bien fornido de piernas.

PILLAGE, a. m. Pillage: robo, despojo,

botin.

PILLARD, ARDE, adj. (fam.) Pillo, gato: largo de uñas, amigo de pillar. Usase tambien como substantivo, y corresponde á galfarro, ganforro.

PILLE, EE, p. p.V. Piller. | adj. Pillado,

robado.

PILLER, v. a. Saquear, despojar: una ciudad, una casa, con mano armada. || Robar: hablando de gentes de justicia, y de exactores. || Abalanzarse, agarrar, tomar con los dientes, morder: dícese de los perros.

PILLERIE, s. f. Ladronieio, rolso, estafa,

exaccion injusta, etc.

PILLEUR, s. m. Hurtador. [] Plagiario. PILON, s. m. Majadero: mano de mortero, ó de almires.

\* PILONNER, v. a. Revolver la lana en una caldera llena de agua caliente y orio.

PILORI, s. m. Picota, rollo: poste en donde se sacan los reos á la verguenza, ó se ponen á la argolla.

PILORIE, EE, p. p. V. Pilorier. || adj. Sacado á la vergüenza, puesto á la argolfa.

PILORIER;  $\nu$ . a. Sacar á la vergüenza:
poner á la argolla á los reos.

PILORIS, s. m. Raton almizclado de las

Antillas.

PILOSELLE, s. f. Pelosilla, orejilla de raton: planta.

PILOT, s. m. Pilon: monton de sal gran-

de, y de figura cónica.

PILOTAGE, s. m. Zampeado: cimiento de una obra sobre un encajonado de estacas y piedra. || Pilotago: el arte de marear.

PILOTE, s. m. Piloto: el oficial de mar, que dirige el rumbo de una nave. Metafóricamente se dice por el que gobierna un estado, o tiene el timon.

PILOTER, v. n. Zampear : clavar estacas en un terreuo flujo para afirmar el suelo. Usase alguna vez como activo : piloter un ter-

rain.
PILOTIS, s. m. Estaca: que se clava en

un suelo floro para afirmar el cimiento de una j \* PINCE-MINETTE, s. f. Pizpirigaña: Obra.

PILULE; s. f. Pildora: composion medicinal: | (fig. ) Pildora : desaire, pesadumbre, znala nueva. | (fig. y fam.) Avale cette pilule: sórbete ese huevo. (id.) Dorer la *pilule* : dorar la pildora.

PIMBECHE, s. f. (fam. y sattr.) Bachi-

llera, doctora: vana, impertmente.

PIMENT, s. m. MILLE-GRAINE, s. f. Bien granada, ambrosia: planta. || Piment ó poivre d'Inde: pimiento, ó chile, las guindillas coloradas. || Piment royal ': mirto del Brabante.

PIMPANT, ANTE, adj. (fam. y satir.)

Jarifo , rozagante.

PIMPESOUEE, s. f. (fam. y satir.) Re-

**m**ilgada , repulida.

\* PIMPRELOCHER, v. a. Peinar: rizar de un modo caprichoso y extravagante.

PIMPRENELLE, s. f. Pimpinela: planta. PIN, s. m. Pino: arbol. Pin de Genève, o d'Ecosse: aznacho. || Pin sauvage, o pinastre: pino silvestre. | Pin aquatique: correguela macho: planta. || Bois de pins: pinar, pineda. | Pomme de pin : pina.

PINACLE, s. m. Pinaculo: chapitel de un edificio. | Mettre sur le pinacle : ensalzar á alguno, subirle á la cumbre, ponerle,

levantarie sobre las nubes.

PINASSE, s. f. Pinaza; embarcación pequeña de remo y vela.

.\* PINASTRE, V. Pin de Genève.

PINCE, s. f. Una: de los pies y manos de ciertos animales : si es de aves de rapiña, se dice presa. | Palanca, alzaprima. | Lumbre, lumbrera : la parte anterior de la herradura. | ( fam. ) Una , garra : hablando del arte de hurtar, y pillar. || Repulgo, pliegue: que se coge en la ropa.

PINCE, EE, p. p. V. Pincer. || a 'j. Pellizcado. || Acicalado, afectado: en el estilo y

PINCEAU, s. m. Pincel: instrumento para pintar. || (fig.) Pincel se toma por la mano del pintor, o por el modo de colorir en la pintura. || (id.) Pincel ó mejor pluma: dicese del estilo en los poetas y oradores. (id.) Coup de pinceau : pincelada, pua, floja : dicho picante.

PINCE-BALLE, s. m. (naut.) Tenazas

PINCEE, s. f. Pellizco, pizca: la porcion mínima que se toma de una cosa con dos ó tres dedos. Si es de sal, tabaco, etc., se dice polvo: pulgarada. || Pincee de sel, de cannelle, etc. : un polvo de sal, de canela, etc.

PINCELIER, s. m. Vasito para lavar los

pinceles.

PINCE-MAILLE, s. m.(joc.) Misero, avariento: que se llama por exageracion castigo de la miseria.

\* PINCEMENT, s. m. (agric.) Pellizco: la accion de aprétar las yemas de los arboles.

juego de muchac**hos.** 

PINCER, v. a. Pellizcar : coger con la punta de los dedos. Puntear : un instruciento de cuerda. || Puntear : dicese de una embarcacion que navega ciñiendo el viento. Il fig. y fam.) Picar, morder: zaherir con palabras. || Pincer la guitare : tocar la guitarra, resto es puntearla. || Pincer en riant: santo mocarro : juego vulgar de diversion.

PINCER, v. n. (picad.) Aproximar: arri-

mar la espuela al caballo.

PINCES, s. f. pl. Pales: los cuatro dientes de delante del caballo. Il Alicantes : te-

n**aza**s pequeñas.

\* PINCE-SANS-RIRE, s. m. (vulg.) Mátalas callando: dícese del hombre astuto, mai intencionado y callado; esto es, cazurro.

PINCETTES, 3. f. pl. Tenazas: para la lumbre. Pinzas : para arrancarse el veilo, ó pelo. || Pinzas, tenacillas: para coger ó tomar alguna cosa con mas primor y facilidad que con los dedos. || Alicates.

PINCHINA, s. m. Picote: cierta tela as-

pera y basta.

PINÇON, s. m. Cardenal: que queda eq la carne de un pellizco que se ha dado.

\* PINCURE, s. f. Pliegue que toma el pano en el batan.

PINDARIQUE, adj. m. f. Pindárico: dicese de las poesías por el gusto y estilo de

Pindaro: poeta griego.

PINDARISER, v. n. (voz. satir.) Gongorizar, cultiparlar. Asi como los Franceses con alusion á Píndaro han formado el verbo pindarizar, para denotar el estito afectado y altisonante, los Españoles han formado el otro con referencia al poeta Gongora: y aniks representan la misma idea.

PINDARISEUR, s. m. (voz. sattr.) Gongorista , culterano : el que habla con afectada cultura y elevacion. V. *Pindariser.* 

PINDE, s. m. Pindo: cordillera de montes en la Grecia. || Pindo : el monte Par-

PINEALE, adj. (anat.) Pineal . se dice

con la voz *glande* (ˈglándula). \* PINEAU, s. m. Uva tintilla : muy negr**a.** 

\* PINEE , s. f. Truchuela , abadejo.

PINGOIN, o PINGUIN, s. m. Pájaro niño , ó bobo : ave de mar parecida al ganso, y muy corta de alas.

\* PINNATIFIDE, adj. (botán.) Penada: la

hoja partida en forma de alas.

PINNE-MARINE, s. m. Ostra pena:

marisco parecido á la almeja.

PINNULE, s. f. Pinula: la planchita de cobre que se pone á los extremos de la regla movible para medir ángulos.

PINQUE, s. f. Pinque, londro: em-

harcacion mercaute de vela latina.

PINSON, e. m. Piuzon: pájaro. | Gai

comme un pinson : alegre como una gaita. \* PINSONNEE, s. f. Casa de pajarillos por la noche.

PINTADE, s. f. Pintada, gallinaza de

Indias: ave. V. Peintade.

PINTE, s. f. Pinta: medida de líquidos, que hace poco ménos de media azumbre, de modo que 15 pintas hacen 6 azumbres. En los tratados de física é hidráulica, se supone la pinta algo mayor que la de uso ordinario, pues 36 pintas de los fisicos hacen 17 azumbres. || Pinta : la cantidad que contiene esta medida. Il Tambien se dice de ciertos áridos, que se venden por pintes, ó sean en castellano celemines, como aceitunas, nueces, etc.: une pinte d'olives, de noix, elc.

PINTER, v. n. (vulg.) Tumbar azumbres, medias, ó cuartillos: empinar el

jarro.

\* PINTEREAU, s. m. Pintorzuelo, mamarrachista.

PIOCHE, s. f. Azadon para cavar.

PIOCHE, EE, p. p. V. Piocher. | adj. Cavado: azadonado.

PIOCHER, v. a. Azadonar, cavar. PIOCHON, s. m. Azuela de cubero. PIOLER, V. Piauler.

\* PIOMBINO, (geogr.) Piombin: lugar y

puerto de Toscana.

PION, s. m. Peon: pieza del juego de damas, o del agedres. || (fig. y fam.) Damer le pion à quelqu'un : pujar : echar la pierna à otro, ponerse encima de otro: aventajarie.

PIONNER, v. a. Comer: en el juego del

agedrez ó de damas.

\* Plunnier, s. m. Azadonero, gastador: trabajador de pala y azadon en los egér-

PIOT, s. m. (vul.) Zunic de cepas: VID".

\* PIPA, s. m. Pipa: especie, de sapo de Mégico, muy aplastado, aplibio, y algunos comen con gusto su carne.

PIPE, s. f: Pipa, cuba: para vino. Pipa : para fumar. || Corbato : tina junto á las

calderas de sacar aguardiente.

PIPEAU, s. m. (poét.) Caramillo: flauta

pastoril.

PIPEAUX, s. m. pl. Pajas ú ramitas con liga para coger pájaros. || (fig. y fam.) Ardides.

PIPÉ, ÉE, p. p. V. Piper. | adj. Llámanse des pipes los dados falsos, o cargados.

PIPEE, s. f. Casa de pajaros con reclamo. PIPER, v. a. Cazar con reclamo. || (fig.) Pillar, engañar en el juego, hacer una fulleria a otro. | Piper les des : cargar, componer los dados para engañar en el juego.

PIPERIE, s. f. Fullería, trampa,

fraude.

PIPEUR, s.m. Fullero 'ahur : tramposo | en el juego.

\* PIPOT, s. m. Pipote: cuba de miel. PIQUANT, ANTE, adj. Picante, pan-

zante: lo que pica, ó punza. || Picante: lo acre que hiere al paladar. || (fig.) Picante, mordaz : dicese de las palabras. || (id. Agraciado, atractivo. Dicese de la figura, o semblante de una persona: air piquant, physionomie piquante.

PIQUANT, s. m. Espina, punta, pin-

cho: de algunas plantas, ramos, etc.

PIQUE, s. f. Pica: arma osensiva de asta. | (fig.) Pique : desazon, desavenencia, entre amigos, ó parientes.

PIQUE, s. m. Espadas: uno de los cua-

tro palos de la baraja.

PIQUE, EE, p. p. V. Piquer. [ adj. Picado : aguijoneado.

\* PIQUE-BOEUF, s. m. Carretero de bueyes : el que los aguijonea.

\* PIQUE-CHASSE, s. m. Pincho: punzon agudo para abrir las cajas de los co-

Letes.

PIQUE-NIQUE (A), adv. A escote, i tanto por cabeza : hablando de una comida, merienda, etc., que se paga entre muchos. Usase tambien como substantivo un pique-

nique: una funcion à escote.

PIQUER, v. a. Picar, punzar: y vulgarmente pinchar. || Picar, morder : algun insecto. || Mechar: la carne con tocino. || Picar: herir el paladar algun sabor acre. fig.) Picar: desazonar, zaherir á alguno. Piquer les coffres : hacer antesala. | Piquer les tables : andar de gorra. || Ce poisson pique : este pescado huele : no está fresco. Piquer les bœufs: aguijar los bueyes, llevarios con la aguijada. | Piquerun cheval, piquer des deux : picar : dar de espuelas, apretar las espuelas á un caballo. || Piquer un dessin : picar un dibujo para estarcirle : en otra parte. | Piquer une couverture, etc.: acolchar un cobertor, un chaleco, etc. (fig.) Piquer par tous les bouts : ser como un erizo, como unas ortigas: aplicase á la persona áspera y desapacible en el trato.

PIQUER (SE) (de), v. r. Picarse, ofenderse. || Picarse: preciarse, jacturse. || Se piquer de bravoure, etc. : charlar de guapo, preciarse, blasonar de valiente, etc. [ Se piquer de politesse: picarse de caballero: presumir de cortes, de bien criado. #Se piquer d'émulation: apostarias, apostárselas. || Les bois, les étoffes se piquent : la madera, y

telas se pican, se apolillan.

PIQUET, s. m. Estaca: de tienda, ú otra cosa para afirmarla en la tierra. || Piquete: palo que se fija en tierra para tirar lineas, o niveles. || Piquete: partida de tropa prevenida para alguna faccion. || Juego de los cientos. || (fig.) Lever le piquet : levanter el campo. | (prov.) Aller planter le piquet chez quelqu'un : arrimar la alabarda : establecerse por algun tiempo en alguna casa. PIQUETTE, s. f. Aguapié: enjuagadura

let lagar. Dicese de todo vino infimo, y lojo, que se da á los mozos de labranza.

PIQUEUR, s. m. Picador: domador de :abalios. || En las cacerías es el hombre á caballo que conduce los perros, y los azuza. | F.I que monta las caballerias que se ponen de venta. Arresdor, sobrestante: de trabajadores. || En las cocinas el que mecha las carnes. Piqueur d'assieue : gorrista, Degote.

11QUIER, s. m. Piquero: lancero: sol-

Clacio arinado con pica. \* P:QUOT, V. Picot.

PIQURE, s. f. Picadura, picada, punzada. || Clavadura : la herida que bace el Inerrador enclavando una caballería. Pespunte, acolchado: que se hace sobre cualquier tela. || Cotilla de muger sin cubrir. || l'icadura, cuchillada: cisura hecha con arte en algunas ropas de seda.

mares.

PIRATE, s. m. Pirata : cormicio que sin patente de principe anda robando por los

PIRATER, v.n. Piratear: correr los mares robando.

PIRATERIE, s. f. Pirateria: se dice del oficio de pirata, y de cualquiera de sus he-

PIRE, adj. m. f. Peor, lo mas malo: comparativamente à una cosa mala. § Le pire: lo peor.

PIROGUE, s. f. Piragua: barco largo y

angosto de los Indios.

PIROLE, s. f. Pirola: acelga silvestre. "PIRON, s. m. Quicio: de una puerta, 6 ventana. || Gozne.

PIROUETTE, s. f. Perinola: un juego de muchachos. || Pirueta, volteta: dicese

en el baile, y tambien en el manejo.

PIROUETTER, v. n. Hacer piruetas: dicese del que baila, y tambien del caballo en el manejo.

PIRRHONIEN, ENNE, adj. Pirronista:

el que duda, ó afecta dudar de todo.

PIRRHONISME, s. m. Pirrouismo: duda universal, como opinion filosofica.

PIS, s. m. Teta, uhre: de vaca, y otros animales. || En la acepcion de pecho, es voz anticuada en frances. V. Poitrine.

PIS (LE), s. m Lo peor, lo mas malo. PIS, adv. compar. Peor, mas mal. || Au pis aller: á mal andar, por mal que vaya, cuando ménos. [ De mal en pis, de pis en pis: de mal en peor, peor que, cada vez peor. || Qui pis est: lo peor es, lo peor de todo es.

PISASPHALTE, s. m. Pisasfalto: mez-

cla de betun y pez.

PISCINE, s. f. Piscina: vivar, estanque de pesca. Solo se usa hablando de la que se menciona en el evangelio. || Piscima, en las sacristias es el lugar en donde se vierte el agua que ha servido para limpiar los yasos sagrados.

PISE, s. m. (arquit.) Diesse: Bâtir en pisé, por construir las paredes de una casa con una especie particular de tierra que se hace dura y compacta, pisándola.

PISEUR, s. m. Se llama maçon-piseur: pisador: el que construye con tierra pi-

PISON, s. m. Pison: utensilio principal del maçon piseur. V. Piseur.

PISSAT, s. m. Meados, orines.

\* PISSE-FROID, s. m. Serio, tétrico, insensible : es voz injuriosa , como si digéramos minga fria.

PISSEMENT, s. m. Meada: solo se 'usa en estilo jocoso y bajo en frances. 🕆 Pissement de sang: orina de saugre, la enfermedad de orinaria.

PISSENLIT, s. m. Diente de leon, amargon : planta. || Meon : se dice por injuria á los muchachos que se mean en la

PISSER, v. n. Mear, orinar: úsase tam-

bien como activo.

PISSEUR, PISSEUSE, s. Meon: el que orina con frecuencia.

PISSOIRE, s. m. Meadero : el sitio comun destinado en parages públicos para mear.

PISSOTER, v. n. Mear á menudo, á meaditas, á chorrillos.

PISSOTIERE, a. f. (burl.) Meadura, chorrito, hilito: caño muy delgado de una fuente, ó saltador.

PISTACHE, s. f. Alfónsigo, manobi:

\* PISTACHE DE TERRE, s. f. Cacahua-

te , maní.

PISTACHIER, s. m. Alfónsigo, alhocigo: arbol.

PISTE, s. f. Pista, rastro, huella : que dejan los animales por donde pasan.

PISTIL, s. m. (botán.) Pistilo: parte de la flor que está en medio del cáliz, donde está encerrada la simiente.

PISTOLE, s. f. Doblon de oro. || Moneda imaginaria de Francia, que vale 40 reales. || Carabina : arcabuz pequeño. || (prov. ) Etre tout cousu de pistoles: estar manando doblones, spalear los doblones: estar lieno de dinero.

PISTOLET, s. m. Pistola: arma corta de

\* PISTOLIER, s. m. Carabinero: caballero armado con carabina.

PISTON, s. m. Embolo, el macho del cañon de una bomba para sacar agua.

PITANCE, s. f. Pitanza: la racion diaria que se distribuye á cada individuo en las comunidades religiosas. || En estilo lamiliar se llama tambien pitanza la cumida de cada persona.

PITAUD, AUDE, subs. (fam.) Payon

moneda que ya no está en uso.

PITEUSEMENT, adv. De un modo las-

timero.

PITEUX, EUSE, adj. Misero, lastimo-

so : deplorable. Dicese solo de las cosas.

PITIE, s. f. Piedad, conmiseracion, lástima. | Algunas veces se toma por menosprecio; como il chante à faire pitié: canta que da asco, o que es una vergüenza. Il (fun.) C'est grande pitie que : es lastima, es la mayor lástima, es un dolor que. || Regarder en pitié, avec des yeux de pitié: mirar con lastima, con desden, con desprecio.

PITON, e. m. Armella: clavo con un

PITOYABLE, adj. m. f. Piedoso, compasivo: dicese de las personas. | Lastimero: Jo que excita lástima. || Lastimoso, miserable : que excita el desprecio por malo ó ruin en su clase. || Lieux piloyables (casas de piedad, ó de misericordia) se llamaban antiguamente los hospitales, hospicios, inclusas, etc.

PITOYABLEMENT, adv. Lastimosamente. || Pésimamente, malisimamente.

PITREPITE, s. m. Licor fortisimo y uocivo, hecho con espíritu de vino.

PITTORESQUE, adj. m. f. (pint.) Pin-

toresco.

PITTORESQUEMENT, adv. De un modo pintoresco.

PITUITAIRE, adj. m. f. Pituitoso, fle-

moso: lo perteneciente à la pituita.

PITUITE, s. f. Pituita, flema: humor acuoso, linfático, y viscoso del cuerpo.

PITUITEUX, EUSE, adj. Pituitoso, flemoso.

\* PIVE, s. f. Especie de piojo de pescado. PIVERT, s. m. Picoverde: cierta ave.

PIVOINE, s. m. Frailecillo: pajaro, especie de picatigo.

PIVOINE, s. f. Peonía: cierta planta.

PIVOT, s. m. Ege, quicio, nabo. | (fig.) Ege, polo: dicese de la persona que tiene el principal manejo en un negocio. || Naho: la raiz gruesa de árbol que entra perpendicularmente en la tierra.

PIVOTANTE, adj. f. Dicese de una raiz que tiene un tronco principal hundido ver-

ticalmente en la tierra.

PIVOTER, v. n. (agric.) Dirigir la raiz madre perpendicularmente. || Descepar.

\* PIZZIGITONE, (.geog.) Pizigitone: villa y fortaleza del Milanesado.

PLACAGE, s. m. Embutido: obra con embutidos. | ( náut. ) Empalmadura.

PLACARD, s. m. Cartel: papel que se fija en las esquinas para noticia del público. || Pasquin: libelo infamatorio, ó satirico, que se fija secretamente en parages publicos, o se hace correr. | Molduras y enta- | Memorial, súplica.

PITE, s. f. Pita: planta. || Media blanca: | lladuras, con que se adornan las puertas y Ventanas.

PLACARDE, ÉE, p. p. V. Placarder.

*adj.* Kijado, pegado.

PLACARDER, v. a. Plantar, fijar, poner carteles en las esquinas , y tambaen pas-

quines.

PLACE, s. f. Puesto, lugar, asiento, sitio : que ocupa, ó debe ocupar uma cosa , ó una persona. || Lugar, espacio, hueco : para colocar una cosa. || Sitio, terreno: para hacer alguna obra. || Plaza : parage espacioso dentro de población, sea para el mercado, para funciones, o para ornato. 🛚 Plaza: ciudad fortilicada. | Plaza: solo se dice de ciertos olicios civiles y ministerieles : en los demas se llama empleo , y en los superiores puesto. || Place d'armes : plaza de armas. || Place de bouche, place de fourrage : en la tropa es cualquiera racion naja y cebada, etc. | Place de rancho, du fond d'un carrosse : asiento de la testera. || Place de rebours : asiento al vidrio, á los caballos, ó á las mulas. Place marchande: sitio, puesto de venta, de despecho. || *Pluce forte* : pla**za** fuerte, fortaleza , ciudad fortificada. A la placa, ó en la place de : en lugar de. || Sur la place : en el suelo, en el sitio, en tierra. || Marchande *de place :* placera, revendedora de plaza.

PLACE, PLACE! interj. Lugar, lugar! A un lado! Despejar! || Faites pluce, qu'on füsse place: hagan vmds. lugar, quitarse

del medio.

PLACE, EE, p. p. V. Placer. A adj. Puesto, colocado, etc. | (fig.) Avoir le cœur bien placé: ser honrado á carta cahai : y al contrario, avoir le cœur mal placé, es tener un alma atravesada.

PLACEMENT, s. m. (com.) Imposicion: colocación de dinero a premio en una con-

pania.

PLACENTA, s. m. (anat.) Placenta: cuerpo membranoso y esponjoso, que se forma en el vientre de la muger preñada, y en ella está envuelto el feto.Llámase vul- ·

garmente pares, ó parias.

PLACER, v. a. Colocar, poner, situar: una cosa, ó persona en un lugar, ó en el que debe tener. || Placer bien ce qu'on dit : traer à proposito, oportunamente, lo que se dice, o se cita, etc. || Placer bien ses charités, ses aumônes: hacer sus limosnas con buena eleccion, con discrecion. || Placer bien ses graces, ses faveurs : hacer mercedes, gracias à los que las merecen. || Placer de l'argent : poner dinero à ganancias, imponerle en algun fondo, negociacion, etc. Placer une personne : colocarla, acomodarla, esto es, con renta, empleo, etc. Placer l'affection en bon lieu: poner su afecto en quien lo merece.

PLACET, s. m. Sitial, taburete raso.

rienda un puesto para vender en una plaza, jurisdicciones inferiores. o mercado.

\*PLACITÉ, ÉR, adj. Aprobado: man-

dado: determinado.

PLAFOND, s. m. Cielo raso: el techo

trabajado en esta forma.

PLAFONNE, EE, p. p. V. Plafonner. [] adj. A cielo raso, con cielo raso, con techo à cielo raso.

PLAFONNER, v. a. Cubrir o techar con cielo raso una sala: haceria con cielo raso.

PLAGAL, (mus.) V. Mode.

PLAGE, s. f. Playa: orilla, costa rasa del mar. || En poesia se aplica la voz plage à clima, region, que tambien se llama plaga.

PLAGER, v. a. Combar: aros, o duelas. PLAGIAIRE, adj. Plagiario: autor que se apropia lo que hurta de las obras de otros. Usase regularmente como substantivo.

PLAGIAT, a. m. Plagio: la accion de atribuirse las obras agenas , y la misma obra robada.

\* PLAGIEUX, a. m. Platija : pescado de

\* PLAGIURES, s. m. pl. (hist. nat.) Pescados, y mariscos, que viven en alta mar.

PLAID, s. m. (ant.) Pleito.

\* PLAIDABLE, adj. m. f. (for.) Dia de audiencia. | Contencioso. | Cette cause n'est pas plaidable: es pleito perdido, o no se puede defender.

PLAIDANT, ANTE, adj. Litigante: la parte que litiga. || Causidico: dicese del abogado que deliende ó patrocina causas en

los tribunales.

PLAIDE, EE, p. p. V. Plaider. \ adj.

Pleiteado, litigado.

PLAIDER, v. a. y n. Pleitear, litigar, poner pleito. Abogar, patrocinar, defender : dicese de los abogados que hablan, o

escipben en un pleito.

PLAIDEUR, EUSE, subst. Pleiteante, pleiteador : el que pleitea. Lo último se dice regularmente del que es inclinado á pleitos, que tambien se llama pleitista, y d litigador.

PLAIDOIRIE, s. f. Abogacía: el oficio, y el egercicio de abogar, ó defender pleitos: que con otro nombre se llama el eger-

cicio del foro, ó del bufete.

PLAIDOYABLE, adj. m. f. Dicese en lo forense de los dias de audiencia, ó de l tribunal, en contraposicion á los dias feriados.

PLAIDOYER, s. m. Informe, defensa, alegacion : que hace un abogado ante un

tribunal.

\* PLAIDS, s. m. pl. Audiencias, juzgados, tribunales: se dice del tiempo, y del lugar en que se tienen: On rouvre les plaids le lendemain de la S. Martin: se abren los con gracia, con chiste. [ Graciosamente, tribunales el dia despues de San Martin, l'ridiculamente : de un modo risible.

\*PLACIER, a. m. Plaçero: el que ar- ¡ Usase solo en las provincias, y hablando de

PLAIE, s. f. Llaga, herida: causada por algun mal, o accidente. [ ( fig. ) Llaga, herida: daño, mal, golpe fatal. || Ne demander que plaies et bosses, en estilo samiliar, se dice del que solo gusta de pendencias y golpes.

PLAIGNANT, ANTE, adj. (for.) Quereliante : la parte que se querella en jus-

PLAIN, AINE, adj. Llano, igual, liso, raso : conforme es la cosa de que se habla. De plain pied: á pié llano, al mismo piso, al ras. || Plain-chant: canto llano. || En plaine campagne: en campo raso.

PLAINDRE, v. a. Tener lástima, compasion: de alguno. || Plaindre sa peine, ses soins, son temps, ses pas, etc.: sentir el trabajo, la diligencia, el tiempo, los pasos que se dan para alguna dependencia, esto es, hacerlo con repugnancia, o pesar. || Plaindre le pain à ses gens, l'avoine à ses chevaux, etc.: escasear, ó dar con miseria el pan á su familia, la cellada á sus caballerías, etc. Ne plaindre ses soins: no perdonar cuidado. Ne plaindre l'argent, la dépense : no dòlerle, no perdonar, no ahorrar, el dinero, el gasto en alguna cosa. | Se plaindre sa vie : matarse de hambre o tratarse con miseria. || Se plaindre un habit : aborrar un vestido, privarso de un vestido. A Se plaindre toutes choses: privarse, abstenerse de lo mas necesario-

PLAINDRE (SE) (de), v. r. Plantr, dolerse, gemir, lamentarse. # Quejarse, querellarse : de alguno , ó de alguna accion.

PLAINE, s. f. Llanura, llanada: y tambien llano, ó campo llano. || Plana: instrumento cortante de zurrador, que tambien llaman cuchilla. [ La plaine liquide: los campos cerúleos: se dice por el mar en poesía.

PLAINT, AINTE, p. p. V. Plaindre. PLAINTE, s. f. Planido, lamento, llanto, duelo: queja de dolor, o pená. [] Queja, querella : ante un juez.

PLAINTIF, IVE, adj. Lamentable,

lastimero, dolorido, doliente.

PLAINTIVEMENT, adv. De un modo

lamentable, ó lastimero.

PLAIRE, v. n. Placer, agradar, gustar: dar gusto. || Querer, gustar, tener a liven hallar por bueno. Il n'en sera que ce qu'il vous plaira: no será sino lo que vmd. guste, ó le parezca hien. | Plut à Dieu! ojalá! plegue à Dios! | Sil plait à Dieu: si Dios es servido, ó siendo Dios servido.

PLAIRE (SB), v. r. Complacerse, recrearse, deleitarse. Amar, buscar, querer: algun sitio, o parage, ya sean las plantas,

ya los animales.

PLAISAMMENT, adv. Graciosamente,

\* PLAISANCE, (geog.) Placencia: ciudad | (naut.) Panas. | (fig. y vulg.) Le plan de Italia.

PLAISANCE, s. f. Usase solo en estas Crases: lieu, maison de plaisance: sitio de

recreo, casa ó quinta de recreo.

PLAISANT, ANTE, adj. Gracioso, chistoso, divertido, festivo: dicese de las cosas. || Placentero, jovial, alegre: dicese de las personas. || Cuando el adjetivo se pone untes del substantivo, se toma por extravagante, impertinente, ridiculo: ("est un plaisant homme, un plaisant personnage, un plaisant visage; vous êtes bien plaisant de : es ymd. raro eu. [ Usado como substantivo, plaisant se toma por buson, mono, chulo.

PLAISANTER, v. n. Chancear, jugar. 'Usado como activo significa chulearse, bur-

larse de alguno.

PLAISANTERIE, s. f. Chansa, chiste: y tambien chuscada, burla. Mauvaises plaisanteries : chanzas insulsas , majederias. || Plaisanterie a part, exp. adv. Dejando las burlas, habiando de veras, ó formal-· mente.

·PLAISIR, s. m. Placer, gusto, contento. || Gusto, diversion. || Gusto, favor, fineza: que se hace, o se recibe. If Gusto, voluntad, aprobacion. | A plaisir: a satisfaccion, con cuidado, á toda costa. | Par plaisir: por gusto, por diversion.

PLAMAGE, s. m. La accion de apelambrar

las pieles.

PLAMEE, s. f. Pelambre: noque con agna y cal viva para pelar los pellejos en Jas tenerias.

\* PLAMER, v. a. A pelambrar las pieles : es meterias en la cal para que se pelen.

PLAN, ANE, adj. Plano, liano, liso. PLAN, s. m. Plano, planta: delineacion de una obra. || (fig.) Plan: proyecto, idea:

para la egecucion de alguna cosa.

PLANCHE, s. f. Tabla: de madera. Plancha: de metal. || Lámina: plancha de metal ó de madera, en que se graba para j estamper. || Lámina : dícese de la misma estampa. || Herradura de chapa con que se calzan las caballerías. || Tabla, tablar, era: de una huerta, ó jardin. || Cuadro: en un jardin. | (fig. y fam.) Paire la planche, d bien faire la planche à quelqu'un: mostrar el camino, abrir la puerta a otro, esto es, darle el egemplo. || Diviser un jardin par planches: tablear una huerta, ó un jardin, compartirla en tablares, eras, o cuadros.

PLANCHE, plur. Tablazon. | Planches voliges: tablas o cañizo para camas de gu-

sanos de seda,

PLANCHÉIER, v. a. Entarimar, enta-

blar : cubrir un suelo de tablas.

PLANCHER, s. m. Piso, suelo: de un cuarto, o vivienda. Techo: es el mismo pico mirado por deutro desde otro mas bejo. I cher des vaches: la tierra firme, por oposcion al mar, o à los rios. [ (id.) Soulager o décharger le plancher : sales rancho, mondar el haza. Avoir les yeux fixés au plancher: mirar el techo. Avoir les yeux fixe sur le plancher : mirar al suelo.

PLANCHETTE, s. f. (dim.) Tabliu, tableta. || Planchete: instrumento de matemálica para alzar y delinear planos.

PLANÇON, óPLANTARD, s. m. Estaca, ó vara: llámase así el ramo nuevo que se corta de ciertos árboles para que armiguen en otro terreno.

PLANE, 6 PLANTANE, s. m. Platado:

árbol de las Indias.

PLANE, s. f. Garlopa: instrumento de carpintero.

PLANKR, v. a. Acepillar: aliear, pulir

la madera.

PLANER, v. n. Cernerse: las aves, sotenerse con los alas explayadas en el aire, sin mgyerse de un sitio.

PLANETAIRE, adj. m. f. Planetario: b

pertenciente à los planetas.

PLANETAIRE, s. m. Planetario: \*\* trónomo que observa los planetas. # Representacion en plano ó bulto del curso de los planetas.

PLANETB, s. f. Planeta: astro que no tiene lus propia, y gira con señalado pe-

ríodo.

\*PLANEUR, s. m. Pfanador : el oficial de platero que aplana con el martille sobre el tas la vagilla y piezas lisas. [ Planador : el que aplana y pule las planchas parà grabar.

PLANIMETRIE, a. f. Planimetria : parte de la geometria, que trata de la medicion

de superficies planas.

PLANISPHER**E, s. m. Planisferi**o : map 2 plano de los dos hemisferios de la tierra.

PLANOIR, s. m. Aplanador: instru-

mento de plateros.

PLANT, s. m. Planton, planta, pimpollo, ó arbolillo nuevo, que sirve para transplantar. | Plantel, plantic : porcion de árboles ó arbustos nuevamente plantados en un terreno. Si es de olivo, se llama estacada, garrotal ( plant d'oliviers ). Si 📽 de vides, se llama majuelo (*jeune plam*), o plant de vigne). || Plant, de saules : salceda.

\* PLANTADE, s. f. Plantid de árhole PLANTAGE, s. m. Plantacion: ol plantio de cañas de azúcar, tabaco, añil,

PLANTAIN, s. m. Llanten: planta medicinal. | Plantain à longues feuilles: cus-

\* PLANTAL, s. m. Majuelo de un año.

\* FLANTARD, V. Plancon.

PLANTATION, s. f. Plantacion: la ha-

cienda en Indias, donde se hace el plantío | \* PLAQUIS, s. m. ( arquis.) Remienda

de canas de azúcar, tabaco, etc.

PLANTE, s. f. Planta: en sentido genérico es todo vegetal, inclusos los árboles. Planta: en sentido mas estrecho es lo mismo que mata, yerba. || Planta : se entiende por yerba medicinal cuando se habla de médicos, boticarios, herbolarios. | Cepa nueva, viduño nuevo : hablando de vino. [ ( fig. ) Jeune plante : planta tierna, esto es, la juventud. || Plante des pieds : planta, el asiento del pie.

PLANTE, EE, p. p. V. Planter. | adj.

Plantado.

PLANTER, v. a. Plantar: árboles, ú otra planta. || Plantar : clavar en la tierra Cualquier cosa que se mantenga derecha. Il (fig.) Colocar, poner, sentar una cosa en su debido lugar. | (id.) Plantar : fundar, establecur; como planter la foi. (fam.) Dicese: planter là: plantar, dejar plantado á alguno : dejarie fresco, y tambien dejarle

PLANTEUR, s. m. Plantador, arbelista: el que planta. || Dueño de un plantio y hacienda en Indias. | (joc.) Se dice : planseur de choux : lo mismo que hidalgo de alclea, ó de polaina.

PLANTIVORE, adj. m. f. Plantivoro: dicese de los animales que se alimentan

con plantes.

PLANTOIR, s. m. Plantador, almocagre, instrumento de hortelano pare plan-

PLANTUREUSEMENT, edv. (fam.) Abondo, á munta, ó á manta de Dios: con

evundancia.

PLANTUREUX, EUSE, adj. Pingue, whundante. || (fam.) Soupe plantureuse: sopas á manta.

PLANTULE, s. f. dim.(botan.)Plantita:

planta pequeña.

PLANURE, s. f. Viruta, acepilladura: desperdicio de la madera cuando se ace-

pilla.

PLAQUE, s. f. Plancha: hoja, chapa, de cualquier metal. || Cazoleta: guarnicion de espada para resguardar la mano. || Tapadera de chimenea de hierro colado.

PLAQUE, EE, p. p. V. Plaquer. adj.

Pegado, ensamblado, aplicado.

\* PLAQUEMINIER, s. m. Guyacana: ar-

bol de Indias.

PLAQUER, v. a. Pegar, embutir : una cosa liana sobre otra. || Chapear : guarnecer | alguna cosa con chapa, ú hojas de algun metal. || Pegar carteles. || (fig. y fam.) Plaquer au nez: encajar en los bigotes, planfar en la cara de uno alguna cosa : decirle su sentir sin respeto. | Flaquer un soufflet sur la jous: encajar, plantar, estampar un boleton.

PLAQUETTE, s. f. Moneda de plata y cobre que com en varios paises,

de piedra embutido en otra, pero sin be-

PLASME, s. f. Esmeralda en bruto, mo-

lida para medicamentos.

PLASTIQUE, sdj. m. f. (filos.). Plastica : dicese de la facultad y virtud de for-

PLASTRON, s. m. Peto de armas: coraza. || Pechera : el pedazo de tela acolchado que se pone delante del pecho para resguardarse del frio. | (fig.) Dicese: être le plastron des railleries de : ser la vaca de la boda de, ser el blanco de la burla de, ser el hazme reir de,

PLASTRONNE, p. p. V. Plastronner

*adj.* Cubierto : armado de peto.

PLASTRONNER (SE), v.r. Ponerse el

peto, cubrise con el peto.

PLAT, ATE, adj. Plano, llano, liso, chato, bajo, tendido: aplicanse estas voces segun las cosas. || (fig. ) Cobarde, poltron. || Chabacano, vulgar, trivial, comun: aplicase al estilo, y a los escritos. || Cheveux plats: cabellos lianos, lisos. || Nez plat : naris chata. || Plat pays: tierra llana, baja, por oposicion al pais de sierra, o de montaña : campiña. Utras veces se toma como campo, o campaña, por oposicion á ciudad, fortaleza, o pueblo murado. Waisseau plat: barco chato. | Vaisselle plate: vagilla lisa, o de una pieza, sin soldadura. | (fam.) Ventre plat: tripa, o barriga vacia. | A plat, sout à plat : (exp. adv.) de plano, redondamente, absolutamente. | A plate terre: en tierra, en medio del suelo. || Battre à plats couturs : derrotar, vencer compietamente.

PLAT, s. m. Plano : el ancho de la hoja de cualquier instrumento cortante.]] Un coup de plat d'épée : cintarazo, palo, o golpu con la espada de plano, ó con la hoja, ó con el ancho. || Plas : plato, en que se come. || Plat: plato, esto es, el manjar que

se sirve en los platos.

PLATANE, s. m., Plátano oriental: ár-

PLATATIM, adv. Plato á plato: cada plato de por si.

\* PLAT - BORD, s. m. (naut.) Regala,

borda.

\*PLATE, s. f. (blas.) Roel de plata.

Batel grande, y sin quilla.

PLATEAU, s. m. Hortera, taza de palo. || Plato: de balanza, cuando es de madera, | Terrero, terrapien. | Mesa, o meseta : la llanura extendida en lo alto de una loma, ó montaña. [] ( botán. ) Plateau: co-

PLATEAUX, plur. (mont.) Estiercol cha-

to de la caza may or.

PLATE-BANDE, s. f. (arquit.) Faja de la cornisa. [ ( agric. ) Acirate : cierto espacio que se forma en los jardines algo mas elevado para plantar flores. § Tablas: el es-

PLATÉE, s. f. (vulg.) Plato lleno de comida. || (arquis.) Macizo del cimiento de un editicio.

PLATE-FORME, s. f. Terrado, terrero, azolea. § Plataforma : explanada de estacas y tablones, sobre que se sienta una bateria.

PLATE-LONGE, s. f. Cuerda o correa para asegurar los caballos cuando se hier-ran. || Correa para atrahillar un perro. || Pihuelo de halcon.

PLATEMENT, adv. A la pata la llana.

I Tout platement: sin rodeos.

PLATEURE, s. f. (min.) Capa, o veta, que despues de haberse hundido perpendicular, o verticalmente, aigue horisontalmente.

\* PLATIASME, s. m. Vicio de hablar con la boca muy abierta, y formando sonidos

confusos, é inarticulados.

PLATINE, s. f. Rejugador de azofar para la repa blanca. || Chapa : de una cerradura. || Plancha : de hierro, ú otro metal, que sirve para diferentes usos. || Cuadro de una prensa de imprimir. || Llave de arma de fuego. || s. m. Platina : metal blanco, mas pesado que el oro.

PLATITUDE, s. f. Simpleza, tontada,

vulghridad.

PLATONICIEN, ENNE, s. y adj. Platónico: el que sigue la escuela platónica...

PLATONIQUE, adj. m. f. Platonico: lo que tiene relacion con el sistema de Platon. 

Manour platonique: amor platonico.

PLATONISME, s. m. Sistema filosotico

de Platon.

PLATRAGE, s. m. Yeseria : toda obra de

yeso.

PLATRAS, s. m. Yeson, argamasa: pedazo grande de yeso, ó argamasa, sacado de un tabique, ó tapia derribada.

PLATRE, s. m. Yeso. || (escult.) Tirer un plâtre sur quelqu'un : sacar el vaciado de

Lalgano, con yeso.

PLATRE, EE, p. p. V. Platrer. || adj. Enyesado, enlucido. || (fig.) Emplastado, páliado. || (id.) Paix platres, reconciliation plátres: paz, reconciliacion paliada, encubierta: peco sincera, y sólida.

PLATRER, v. a. Enyesar, enlucir, revocar, o cabrir con yeso. || (fig.) Emplastar, paliar, encubrir: males, faltas, cul-

pas.

PLATRER (SE), v. r. (fig.) Componerse, aderezarse: ponerse mucho blanque-

te, ó aderezó en la cara.

PLÀTREUX, EUSE, adj. Barroso, ruhial : dicesa del terreno arcilloso que tira á rojo.

PLATRIER, a. m. Yesero a el que hace repeticion de palabras excusada

year, y el que la vende.

PLATRIÈRE, s. f. Yesar, yesera : tera de yeso.

PLATRONOIR, s. m. Trulla, Hers de

albañil.

PLATS-BORDS, s. m. pl. (námt.) Begalas, caperoles.

PLAUBAGE, 6 PLAURAGE, V. Ben-

telaire.

PLAUSIBILITÉ, c. f. Plausibilided. PLAUSIBLE, adj. m. f. Plausible.

PLAUSIBLEMENT, adv. Plausiblements.
PLEBEIEN, IENNE, adj. Plebeyo, de la plebe : se entiende de la antigua Roma et frances. Il Usase tambien como substantis. El plebeyo, en la acepcion moderna, por oposicion à noble, se llama roturier exfrances; y lo plebeyo, ó vulgar, por oposicion à culto, ó decoroso, se dice persolaire.

PLEBISCITE, s. m. (ant.) Plebiscito: la

ley establecida por la plebe remana.

PLEIADES, s. f. Pleyades: constelecios formacia de siete extrellas.

PLEIGE, s. m. (for. ans.) Caucionero:

hoy findor, tianza.

PLEIGER, v. a. (for. ant.) Caucioner:

sanear, o alauzar.

PLEIN, EINE, adj. Lleno, ocupado ! Lleno, cargado, abundante. || Pleno, amplido, completo, entero. || A plein, exp. adv. Completamente, cumplidamente, con toda extension. || A jour et à plein: plenariamente, absolutamente, enteramente. || A pleines mains: à manos llenas. || En pleine hiver, en plein été: en medio del invierne, en medio del verano. || En plein parlement. en parlamento pleno. || En pleine paix: en plena paz. || Pleine lune: plena, entere libertad. || En pleine mer: en alta mar. || A pleines voiles: à toda vela, à todo trapa.

PLEIN, s. m. Lleno': opuesto à vacio. I Grueso: le plein de la lettre. el grueso de la letra. || Le plein d'un mur: el maciso de un muro. || (encuad.) Plein or: plancha: el dibujo grabado en bronce que se estamp

sobre las cubiertas de un libro.

PLEINE, adj. f. Prenada. Dicese de la hembras de los animales, porque de la mugeres se dice: grosse, esto es: embarazada.

PLEINEMENT, adv. Plenamente, ente-

ramenie, del todo.

PLENIERE, adj. Plenaria: hablando de indulgencias. || Cour plénière: constitute pleno: donde asisten los principes: corte.

PLÉNIPOTENTIAIRE, s. y adj. a.

Plenipotenciario.

PLENITUDE, s. f. Plenitud: replecion de humores, de sangre. | Plenitud: el llem de gracia, de autoridad.

PLEONASME, s. m. (gram.) Pleonasmo.

\* PLET, s. m. (náut.) Aduja.

abundancia de sangre, o humores.

\*PLETHORIQUE, adj. m. f. (medic.) Pletórico : lleno de humores : repleto por demasiada sangre.

PLEURANT, ANTE, adj. Lloroso, sa. \*PLEURARD, ARDE, adj. Lloron, llo-

rona : dicese de los niños.

PLEURE, EE, p. p. V. Pleurer. || adj.

Liorado.

PLEURER, v. n. Llorar : verter lágrimas. ||Llorar, destilar : dícese de algunas plantas. || Pleurer à chaudes larmes : Ilorar à lágrima viva.

PLEURER, v. a. Llorar: hacer duelo, o sentimiento por alguna cosa, o persona.

PLEURE-PAIN, s. m. (vulg.) Misero, ronoso.

"PLEURES, s. f. pl. Lana de pelada, o peladiză: la cortada despues de la res muerta.

PLEURÉSIE, s. f. Pleuresia: inflama-

cion de la pleura.

PLEURETIQUE, adj. m. f. Pleuritico: lo que pertenece à la pleuresia, y el que la padece.

PLEUREUR, EUSE, s. Lloron.

PLEUREUSE, s. f. Llorona, planidera: dicese de las mugeres que hacian, el duelo en los entierros. || Tira de lienzo muy fino, que se poina encima de las vueltas del vestido negro, en señal de luto rigoroso.

PLEUREUR, EUSE, adj. Lloroso.

PLEURNICHER, v. n. Lloriquear, gi-

motear : hacer que se llora.

PLEUROPNEUMONIE, s. f. (medic.) Pleuropneumonia : dolor de costado bastardo.

PLEURS, s. m. pl. Lloro, llanto, lágrimas. || Pleurs de terre : sudaderos. Dicese de las aguas de lluvia, que se cuelan y filtran por las tierras.

PLEUTRE, s. m. ( desprec. ) Modrego: hombre incapaz, que no vale para

nada.

PLEUVINER, p. 71. Llovisnar.

PLEUV() IR, v. n. Llover : caer agua de las nubes. || Llover: concurrir y sucederse varias cosas unas á otras.

PLEVRE, 6 PLEURE, s. f. (anat.) l'ieura : membrana que guarnece interiormente las costillas y músculos intercostales.

PLEXUS, s. m. (anat.) Plexo: tegido de varios nervios, ó de vasos estrechos.

PLEYON, s. m. Ver ejo, para atar las

vides.

PLI, s. m. Pliegue, doblez, arruga: en las ropas. Dicese del que se hace á propósito, de la señal que queda en la fela por mal plegada, 6 manoseada. || Pli du bras: el doblez, 6 la sangría del brazo: la parte por donde se dobla. | Pli du jarret : corva de la pierna. | Faux pli : arruga hecha por | \* PLISSON, a. m. Manjar delicado, heester una cosa mal dobleda. [ (prov.) Avoir | cho con leche y creme.

PLETHORE, s. f. (medic.) Plétora : pris son pli : tener tomado el hábito, asiento, o vicio: no poderse corregir, no tener enmienda. | ( id. ) Ne pas faire un pli , un petit pli : estar corriente, persectamente dispuesta una cosa.

> PLIS, s. m. pl. Arrugas: del cuero y pergamino cuando se encoge. || Trapos : los pliegues del ropage en la pintura y escul-

tura.

PLIABLE, adj. vo. f. Fácil de plegar, de doblarse. | (fig.) Dócil, flexible.

PLIAGE, s. m. El plegado, el doblado: la accion, y el efecto de plegar ó doblar al-

guna cosa.

PLIANT, ANTE, adj. Que se pliege, que se dobla. || (fig. ) Flexible, docil: blando de carácter. || Siège pliant, o simplemente plians: silla de tigera, silla que se

\* PLIANT, s. m. Catre de tigera.

PLICA, V. Plique.

PLIE, s. f. Platija: pescado de mar. PLIE, EE, p. p. V. Plier. || adj. Doblado, plegado. | (blas.) Aigle au vol plie:

águila con alas recogidas.

PLIER, v. a. Plegar, dollar: hacar pliegues, o dobleces una cosa. || Doblar, encorvar: las rodillas, el brazo, los hombros. (fig. y fam.) Plier son paquet: liar el hato, tomar el portante. (id.) Plier la toilette : alsar lo mai guardado : echar la mano, robar lo que se encuentra en algun cuarto, etc. | Plier les voiles : recoger las velas, aferrarias.

PLIER, v. n. Doblarse, doblegarse, torcerse. || Cejar, recular : retroceder, reti~ rarse: dicese de las tropas que ceden, ó pierden el terreno. (fig.) Sujetarse, rendirse : al poder, á la autoridad. 📙 Ceder, acomodarse: al uso, á la moda, al gusto, etc.

PLIEUR, EUSE, s. Plegador, plegadora, el oficial, u oficiala, que pliega libros,

telas, etc.

PLINGER, v. a. Dar el primer baño al pábilo, cuando se hacen velas de selio.

PLINTHE, s. f. y m. (arquit.) Plinto. PLIOIR, s. m. Plegadera: instrumento para plegar libros. || Plegador : instrument. para plegar telas, cintas, etc.

PLIQUE, s. f. Plica: enfermedad de los cabellos, que enredándose unos con otros al

cortarios echan sangre.

PLISSE, EE, p. p. V. Plisser. [ adj. Ple-

gado, arrugado.

PLISSER, v. a. egar, hacer pliegues, ó dobleces en alguna ropa: cogerle á plie-

PLISSER, v. n. Hacer pliegues, hacer arrugas, hacer bolsa : alguna ropa, o ves-

PLISSER (SE), v. r. Plegarse, doblarse.

PLASSURE, s. J. El plegado: el modo, meter: un punal, un cuchillo en ? On hi de bacer los pliegues , y la labor que forman | en una ropa.

PLOC, s. m. (ndut.) Masilia: betun hecho con toda clase de pelo, brea, y aceite para

embetunar los buques.

PLOMB, s. m. Plomo: metal. | Plomo: se toma por balas de fusil, de pistola, etc. Plomada: pesa colgada de un cordel, de que usan los albamiles para levantar una pared a plomo. | Plomade : la sonda de que usan los pescadores. || Plomo : los pedazos de plomo que se ponen en las redes, y sedales , para que se hundan. || Tufo : especie de astixia, á que están sujetos los que limpian posos y letrinas. || *Etre à plomb* :| estar á plomo , ó estar perpendicular. || (fig.) | Dicese: jeter son plomb sur : poner la puntería á , tirar las líneas sobre una cosa que se solicita. § Perdre son à-plomb : ladearse, torcerse, falsear algun edificio por no estar á plomo. || A plomb, adv. A plomo, perpendicular. || Cul-de-plomb: trasero de hierro: hombro laborioso y sedentario.

PLOMBAGINE, s. f. Lápiz-plomo, mo-

libdena: mineral ferrugineo.

PLOMBE, EE, p. p. V. Plomber. adj. Emplomado, vidriado. Teint plombe, visage plómbé: color, cara aplomada, de color de plomo, cenicienta.

\* PLOMBEE, s. f. Composicion de minio para teñir de rojo. [ Maza antigua, guar-

necida de plomo.

PLOMBER, v. a. Emplomar, cubrir con plomo. || Dar un color de plomo. || Poner plomos á las redes de pescar. || Echar la plomada. | Plomar: sellar fardos con plomo. || Vidriar : dar el barniz á la loza. || | (encuadi) Dar color negro à los cortes de los libros.

PLOMBERIE, e. f. Arte de fundir el

PLOMBIER, s. m. Plomero: oficial que

trabaja en plomo.

\* PLOMBIERE, adj. f. Dicese: pierre plombière: piedra-plomo, o alcohol.

PLONGEANT, ANTE, adj. Dirigido hácia abajo, || Coup d'épée plongeant : fendiente.

PLONGE, EE, p. p. V. Plonger. adj. Sumergido, zambullido, metido. || Chandelle plongée: vela hecha á baño, no hecha con molde.

PLONGÉE, e. m. Talud : declive de

marapeto.

PLONGEON, s. m. Somormujo: cuervo marino. | (fig.) Faire le plongeon : agacharse, bajar la cabeza al oir disparar. | (id.) Trasconejarse, escabullirse de miedo. | (id.) Huir el cuerpo, safarse, amollar: bajarse, retractándose, ó desistiendo de una preten-SION.

ster dentro del agua. || (fig.) Clavar, sollar: sacar el dinero á alguno.

plonge un poignard dans le sein. [ ( id. ) Plonger quelqu'un dans la douleur, dans la misère : mnegarle, sumergirle en las penas, en la miseria, dejarle en un mar de penas, de miseria.

PLONGER, v. n. Zambullirse, meterse dentro del agua, hundirse en 'ella. 🍴 Chapusar: y tambien bucear, nadar por de-

bajo del agua.

\* PLONGER (SE), v. r. Entrar en el agua, meter el euerpo en el agua, bañándose, o nadando. | (fig.) Sumergirse, anegarse: encenagarse en los vicios.

PLONGEUR, s. m. Buso: el que nada debajo del agua para reconocar el fondo,

y hace oficio de esta habilidad.

PLOQUE, EE, p. p. V. Ploquer. adj. Embetunado.

PLOQUER, v.a. Embeiunar con la masilla.

PLOYER, V. Plier. PLUCHE, V. Peluche.

PLUIE, s. f. Lluvia : agua que cae de las nubes.

PLUMAGE, s. m. Plumage, pluma, esto es, la calidad y forma de las plumas, de un pajaro.

"PLUMART, s. m. Plumero: para lim-

piar.

PLUMASSEAU, s. m. Corte, o cabito de pluma , para teclas de clavicordio , para aletas de saeta, etc. | Plumero: instrumento para quitar el polvo. Lechino, clavo, de hilas : para las llagas , ó heridas.

PLUMASSIER, s. m. Plumagero, o plumero: el que compone y vende plumages,

penachos, etc.

PLUME, s. f. Pluma: lo que viste à los pájaros. 🛭 Pluma : se entiende por la de avestfus preparada, o sea penacho. || Pluma, o canon: para escribir. | (fig.) Pluma: estile de un escritor; y tambien se toma por el mismo escritor. || (fig. y fam.) Arracher à N. une plume de l'aile, une belle plume de l'aile: quitarle un protector, una fortuna, un empleo, una conveniencia, etc. | (id.) Avoir des plumes de quelqu'un : tenerie algunos cuartos ganados en el juego.|| (id.) Lui passer la plume par le bec : hacerie la mamola, jugarie una morisqueta, dejarle burlado en lo que esperaba. Laisser, demeurer au bout-de la plume: dejar o quedarse entre rengiones, o en el tintero. | Homme de plume : literatillo, escritorgillo.

PLUME, ER, p. p. V. Plumer. | adj. Despinmado, pelado. | Pelado, estafado.

PLUMEAU, s. m. Plumero.

PLUMEE, s. f. Plumada de tinta : la que se coge de una vez con la pluma.

PLUMER, v. a. Desplumar, pelar : una PLONGER, e. a. Zambullir, sumergir, ave, un pajaro. | (fig. y fam.) Pelar, de-

PLUMET, s. m. Plumage: plama de mulicero. | Pisaverde, petimetre. | Plumets de pilote : catavientos, que son de plumas y corchitos colgantes.

PLUMETE, adj. m. (blas.) Mosqueta-

do : cargado de bordaduras.

PLUMETIS, s. m. Borrador : minuta de una escritura.

PLUMETTE, c. f. Tela ligera de lana: lanilla.

\* PLUMEUX, EUSE, adj. Plumedo, pluanoso: lo que tiene pluma, ó es hecho de

\*PLUMICOLLES, s. m. pf. Plumicolas: aves de rapiña con pelo en el cuello y cabe72.

PLUMITIF, s.m. Minuta: apuntamiento

de una sentencia.

\* PLUMUTAGR , s. m. Remoje : que se da á la tierra, óbarro, que sirve para refinar – el azúcar.

\* PLUMUTER, ... Remojar : rociar el

barro para refinar el azúcar.

PLUMULE, s. f. Parte del germen, destinada á ser el tallo.

PLUPART (LA), s. col. part. V. Plus.

PLURALITE, s. f. Pluralidad.

PLURIEL, ELLE, adj. (gram.) Plural: usase tambien como substantivo masculino.

PLUS, adv. Mas. | Plus savant que riche: mas sabio que rico. Virgila est le plus estimé d'entre tous les poëtes : Virgibo es el mas estimado de los poetas, ó entre los poetas. | Plus un homme est pauvre, plus on lui doit de secours : cuanto es no mas pobre, mas se le debe socorrer. )trosi, item: úsase en los autos, inventa-108, etc. Au plus, tout au plus: lo mas, odo lo mas, lo sumo. Dautant plus: anto mas, cuanto mas. De plus en plus: nas y mas, cada vez mas, cada dia mas. || Ni plus ni moins que: ni mas ni ménos que. Plus tôt: mas presto, antes, primero. L'homme le plus brave : el hombre mas valiente. Au plus tôt : le mas antes, cuanto antes, prontamente. La plus part : escribese mas comunmente la plupart: la mayor parte, el -mayer número, los ó las mas.

PLUSIEURS, adj. m. f. Muchos, mu-

chas. || Plusieurs fois : muchas veces.

\* PLUS-PETITION, s. f. (for.) Plus peticion : la aecion de pedir mas de lo debido.

PLUT À DIEU, V. Plaire.

PLUTOT, PLUTOT QUE, adv. Antes: primero que. || Plutôt mourir que s'avilir : antes morir que envilceerse.

PLUTUS, s. m. (mit.) Pluto: dios de la

riquesa.

PLUVIAL, s. m. Capa pluvial.

PLUVIALE, adj. f. Dicese: eau pluviale: agua llovediza, ó agua de lluvia.

PLUVIER, s.m. Pluvial, chorlito real: pardal: cierta ave. | Grand pluvier. V. Courlis. | yerba de Gerardo.

PLUVIĘUX, EUSE, adj. Lluviesu. \* PLUVIOSE, s. m. Pluvioso: quinto mes del año, segun el calendario republicano de Francia, que comenzaba el 20 de enero, y concluia el 18 de febr**er**o.

\* PLYE, V. Plie.

PLYTHERIES, s. f. pl. (ant.) Plite-

rias : fiestas de Aténas á Minerva.

PNEUMATIQUE, adj. m. f. (fis.) Pneumático: dicese de las máquinas, operaciones y discursos que pertenecen al aire y á los gases.

PNEUMATOCELE, s. f. (cirug.) Pneumatocela : hernia en el escroto , causada por

el aire.

PNEUMATOLOGIE, s. f. Pneumatologia : tratado de las cosas espirituales.

PNEUMATOMPHALE, s. f. (cirug.) l'neumatoniaio :hernia ventosa en el ombligo.

PNEUMATOSE, s. f. (medic.) Pneuma-

tósis, ó flato en el estómago.

PNEUMONIE, s. f. Pneumonia: infla-

macion de los pulmones.

PNEUMONIQUE, adj. m. f. (medic.) Pneumónico: se dice de los remedios para las enfermedades del puimon.

\* PNEUMOPLEURITIS, s. f. (medic.) Pueumopleuritis : inflamacion de los pulmo-

nes y de la pleura.

POCHE, s. f. Paltriquera, bolsillo. || Costal de molinero. || Bolsa : buche que hace un vestido mal hecho. || Papo , ó buche : de las aves. || Red para coger conejos con huron. || Violin de faltriquera que llevan los maestros de baile. || Bolsa : seno : en una liaga, ó apostema, que se liena-de materia. || Rabo, o rasgo, con que remata una letra por gallardía de la pluma. || (prov.) Acheter chat en poche : comprar gato eu saco, comprar en una arca cerrada. [ (id.) Jouer de la poche: desembolset, aflojar la holsa: gastar el dinero. H Manger son pain dans sa poche : ser un cena a escuras, comer solo, no convidar á nadie.

POCHE, RE, p. p. V. Pocher. | adj. Descalabrado. | Ecriture toute pochée: letras borroneadas, llenas de borrones. OEufs pochés: huevos estrellados. | (fig. y fam.) Yeux pochés au beurre noir: ojos

aicoholados, amoratados.

POCHER, v. a. Descalabrar : con golpe, o pedrada. | Estrellar huevos. | (imp.) Repelar. \* POCHETE, EE, p. p. V. Pocheter. adj. Guardado, llevado en la faltriquera.

POCHETER, v. a. Llevar, o guardar en la faltriquera : ciertas golosinas, como dul~

ces, frutas, acestumas, etc.

POCHETTE, s. f. Bolsilla, faltriquerilla: y mas comunmente arañuelo, red per quena para cazar.

PODAGRAIRE, s. f. Angélica silvestro

pies.

PODAGRE, s. f. Podagra, gota: enfermedad en los pies. En ámbas lenguas se dice mas comunmente goutte (gota).

PODESTAT, s. m. Podestá: juez en va-

rias ciudades de Italia.

\* PODIMETRIE, s. f. Podimetria: medida

por pies.

POELE, s. f. Sarten: utensilio de cocina. || Paila de cerero: || ( prov.) Tenir le manche de la poêle: tener la sarten por el mango, ser el mandon...

POELE, s. m. Estufa: para calentarse. | Palio pequeño. | Paño de tumba, ó mortuorio. Yugo : el velo que se pone á los desposados cuando se velan.

\* POELEE, s. f. Sartenada: lo que contiene

una sarten liena.

PŒLIER, s. m. Fabricante, artílice de **e**8| 11 [85.

POELON, s. m. Cazo: utensilio de co-

cina.

POELONNÉE, s. f. Cazada, sartenada: un cazo ó una sarten llena de alguna cosa.

POEME, s. m. Poema: obra en verso de

una cierta extension.

POESIE, s. f. Poesia: arte de hacer obras en verso. || Poesía: en plural se toma por las composiciones en verso. Il Versificacion: cuando se trata de las buenas ó malas calidades del verso. || Númen, estro, fuego poético. | Fantasia, rasgos poéticos: hablando del estilo cargado de imágenes, figuras, etc. : se aplica tambien à la poesia.

POETE, s. m. Poeta: el que compone obras en verso. || Poetisa : cuando se habla de una muger,, porque en frances no hay voz distinta para el femenino. Aunque modernamente han usado algunos la voz poétesse. || Poète crotte: pueta zarrapastrou,

zurriburri.

POETEREAU, s. m. Poetillo, poetestro:

m poeta adocenado.

POETESSE, s. f. (poc. us.) Poetisa.

POETIQUE, adj. m. f. Poético: lo que

pertenece à la poesia.

POETIQUE, s. f. Poética: tratado que contiene los preceptos del arte de componer obras de poesia.

POETIQUEMENT, adv. Poéticamente. POETISER, v. n. (joc.) Poetizar, metri-

ficar: por versificar.

POGE, s. m. (ndut.) Voz del mar de

Levante: lo mismo que estribor.

\* POGONOTOMIE , . f. Pogontomia : arte, accion de afeitarse.

\* POHERBE, s. m. Poa: género de plan-

POIDS, s. m. Peso: pesades, calidad de todo cuerpo grave. || Peso: la gravedad determinada de una cosa. || Pesa: con lo que se pesa en las balanzas. [ (fig ) Pesa : gravedad, importancia de una cosa, ó perso-l cubeto de cierta cabida.

PODAGRE, adj. (joc.) Gotoso: do los na. || (id.) Peso: fuerza y eficacia de las razones, palabras, etc. || Au poids de l'or: á peso de oro, ó sea de plata, á grandísima costa. \ De poids : de peso, con el peso cabal, ó de luy. || Homme de poids: hombre de peso, de substancia.

POIGNANT, ANTE, adj. Punsants. Solo se usa metafóricamente por agudo, penetran-

te ; como douleur poignante.

POIGNARD, s. m. Puñal : arma ofensiva. Coup de poignard: punalada, la herida hecha con puñal. || Puñalada: pesadumbre dada de improviço.

POIGNARDÉ, ÉE, p. p. V. Poignarder. || adj. Pasado, ó muerto, á puñaladas.

POIGNARDER, v. a. Dar de puñaladas, matar à punalades. [ (fig.) Dar una punalada : esto es, dar una pesadumbre da re-

pente.

POIGNEE, s. f. Puñado: lo que coge la mano cerrada. 🛭 Puño, empuñadura : la parte por donde se toma una cosa para Hevaria en la mano. || (fig.) Puñado : corte número de gentê, de soldados, de enemigos, etc. || Poignée de morue: dos meriusas saladas atadas juntas. || Poignés de verges, d'herbes: manojo de varitas, de yerbas. | A poignée : á puñados , en abundan-

POIGNET, s. m. Muñeca, puño de la

mano. | Puño : de manga de camisa.

POIL, s. m. Pelo: 📹 general si del cuerpo de los animales: y en frances se toma comunmente por el de la barba, ó por la misma barba. || Pela, pelage : esto es, et color del pelo de los caballos. || Pelo : de las ropas, ó estofas. || Pelo: cierta enfermedad en los pechos de las mugeres que criau. 🛚 *Poil, de lièvre :* pelote , d pelo de bibaro. 🏾 Fave le poil: hacer la barba, efeitar. 🛊 Poil follet: bozo, vello, pelusilla. | Poil des paupières: pelo de les pestañas, o las mismas pestañas. \(\(\fig. \neg fam.\) Avoir du poil à quelqu'un: darie un feipa, ponerie de vuelta y media. || Reprendre, du poil de la bête: huscar el remedio en la cosa que ha causado el daño.

\* POILETTE, e. f. Vasija de hierro en que está la manteca para untar el molipo.

\* POILIER, s. m. Puente: en los molinos. || Pailao : en las tahonas.

POILOUX, s. m. Pelgar, pelafustan, mi-

POILU, UE, adj. Peludo: bien cubierto de pelo.

\* POINCILLADE, s. f. Ponciana arbusto de Indias.

POINCON, s. m. Punzon. instrumento para abrir ojetes, para abrir las matrices de la letra de imprenta, para marcar la plata, y para sellar la moneda. || Puntero, instrumento de herradores. || Rascamóños: alfiler grande del pelo de las mugeres. || Pipote, 6 \*POINDRB, v. a. (ans.) Pinchar, picar. V. Piquer.

POINDRE, v. n. Apunter, despunter, asomar : empezar á salir. Dicese del sol, del

dia, de las plantas, flores, etc.

POING, s. m. Puño: la mano cerrada. [] Coup de poing : punada, punetazo. | (fam.) Ne veloir pas un coup de poing: no valer un culo de pepino: dicese de un muchacho

enclenque.

POINT, s. m. Punto. En frances tiene las mismas acepciones que en español: ménos en las correspondencias signientes. | Point central: punto céntrico. | Point d'appui: punto de apoyo, o de descanso. || Point de côté: dolor de costado. Se dice tambien absolutamente un point. || Point de mire: punto, de una escopeta, carabina, etc. para hacer punteria. || Point d'Espagne: punta de España, encage claro y grande. | Point de la voile: la escota de la vela de una embarcacion. | Point d'orgue : calderon, mota de suspension en la música. || Point du jour : punta del dia, el alba : el despuntar del dia. || Point d'honneur : pundonor, punto de honra. || Point de suture : puntos, los que dan los cirujanos para cocer una herida, o cisura. H Points du compas. V. Rumbs de vent. | A point : a punto, en estado, disposicion. | A point nommé: à punto sijo, al tiempo preciso. || De point en point: punto por punto, muy por menor. De tout point : de todo punto, enteramente. Il Eire au point de : ester à punto de, à pique de, en el trance de. || Venir à point, comme de cire: venir de molde, de perlas, à pelo. Accommoder un homme de tout point : ponerle de vuelta y media, como un estropajo. || (fig. y fam.) A son point, aisement: & sus anchuras, à toda libertad.

POINT, adv. de negac. No. Je n'ai point d'argent: no tengo dinero. || Nada. Il'h eu peu ou point de profit dans cette affaire: ha tenido poco o nada de provecho en este ne-

POINTAGE, s. m. Apunte: en la carta

de navegar. N. Pointer la carte.

\* POINTAL, s. m. Puntal: madero para

apuntalar.

POINTE, s. f. Punta : de cualquier instrumento punzante. || Punta: en la imprenta. | Cuchillo de cartones: en la encuadernacion. || Punta; el remate de cualquiera cosa que forma ángulo. || Tachuela : para clavar cosas delgadas. || Punta de tierra, que sale mar afuera desde la costa. | Punta: dicese en el blason de la parte inserior del escudo. (fig.) Punta: sainete: sabor picante y agradable. | (id.) Agudeza: sal: chiste ingenioso y fine. | Points d'épigramms: el concepto agudo con que remata una copla, altaneria es hacer punta el halcon. | (fig. )! (fig. y fam.) Entre la poire et le fromage :

Se dice: se mettre en pointe de vin : epuntarse, achiparse: alegrarse con el vino. 🎗 Sur la pointe du pied : de puntillas. || Pointes d'étendard, de hannière: farpas. || Pointes d'Espagne: puntas para mantos. || (náut.) Dicese: pointes de précintes: precintas.

POINTE, EE, p. p. V. Pointer. | adj.

Picado, puntado. | Apuntado.

POINTEMENT, s. m. (mike.) Apunte: la accion, ó el momento de apuntar con las armas.

POINTER, v. a. Dar é herir con la punta: de la espada, del cuchillo, que es lo mismo que clavarla, etc. || Apuntar, asestar , encarar : la escopeta , el cañon , el anteojo. | Apuntar: anotar en un registro las asistencias al coro de los canónigos. || Pointer la carte: marcar la carta el piloto en la navegacion. Tambien se dice cartear.

POINTER, v. n. Remontarse: las aves. POINTEUR, s. m. Artillero, apuntador: el que asesta el cañon. || Chanoine pointeur :. apuntador, pitancero, el que anota las faltas de los prebendados al coro.

\* POINTILLADE, V. Princillade.

POINTILLAGE, s. m. Punteado; de la

miniatura, y del grabado. \* POINTILLE, s. f. Puntillo de vanidad, quisquilla.

POINTILLE, EE, p. p. V. Pointiller.

adj. Punteado. || Picado.

POINTILLER, v. n. Puntear: señalar con puntos, ó puntitos alguna cosa: sea con la pluma, el buril, el lápis, ó el pincel. [ fig.) Andar en puntillos, en quisquillas, estar de pique.

POINTILLER, v. a. Picar, echar puntaditas, pullas, zaherir. ¶ Se pointiller: contrapuntearse : andar con dimes y dircles.

POINTILLERIE, s. f. Pique, quisquilla, altercacion sobre friolera. [ Pointilleries: pique, altercaciones, dimes y diretes.

POINTILLEUX, RUSE, adj. Pelilloso.

quisquilloso, delicado.

POINTS, plur. Puntos: los agujeritos de una correa en que puede entrar el clavillo de una hebilla. || Puntos : las rayas marcadas en el marco de los zapateros.

POINTU, UE, adj. Puntiagudo, agudo. (fam.) Avoir l'esprit pointus sutilizar.

cortar un cabello en el aire.

POINTURE, s. f. (imp.) Puntura: la que asegura el papel en el timpano, cuando se tira. | (naut.) Empunidura: la accion de

empuñar la vela.

POIRE, s. f. Pera: fruto del peral. !! Poire d'angoisse : pera ahogadize, pera que atraganta. | (fig. y fam.) Llamase poire d'angoisse (nudo en la garganta, hueso atravesado) un sinsabor, o pesadumbre disimulada. || Poire: dicese tambien de un frasco una doctrina, etc. || En pointe : en punta, para la polvora. || Poire cassante : pera trinformando punta. || Faire la pointe : en la cante. || Poire fondante : pera de agua. || mida. f (id.) Garder une poire pour la soif: ahuchar, bacer hucha, ahorrar, o reservarse algo de lo que uno maneja para una necesidad. [[(id.) Ne pas promettre poires molles: querer dar para peras, amenazar á alguno. 🛚 *Perle en poire* : perla de figura de pera.

ROIRE, s. m. Behida de peras: así como

la sidra lo es de manzanas.

POIREAU, 6 PORREAU, s.m. Puerro; hortaliza. | Especia de berruga, o callo, que | se forma en las manos.

POIREE, s. f. Acelga: hortaliza. POIRIER, s. m. Peral: arbol.

POIS, s. m. Guisante: hortaliza. || Pois chiche : garbanzo. | Pois de merveille, o corindum: farolillos: planta. # (fig. y fam.) Avaleur de pois gris: tragaldabas: caballo de buena boca : un tragon que come de todo. [] (id.) Aller et venir comme un pois en pot : ser un bullebulle, andar como ar-dilla : estar en continuo movimiento.

POISON, s. m. Veneno, tósigo, ponsoña. || (fig.) Veneno, peste: hablando de los

vicios y pasiones perjudiciales.

POISSARD, ARDE, adj. Picaresco, macareno, tunantesco: dicese de un cantar, letra, é dicho que imita el estilo y costumbres de los chisperos, ó gente baja.

POISSARDE, s. f. Verdulera, rabanera, arrabalera : dicese por injuria à las mugercillas del rastro, de la plaza, o de bar-

rios bajos.

\* POISSE, s. f. Has pequeño de fagina, untado con pez.

POISSE, EE, p. p. V. Poisser. [ Empe-

gado. || Embadurnado, manchado.

POISSER, v. a. Empegar: cubrir ó dar con pez. | Embadurnar, pringar: mauchar

con cualquier cosa pegajosa.

POISSON, s. m. Pescado : pes. || Una copa : medida de líquidos : es la octava parte de una pinta. || (exp. proverb.) Demeurer muet comme un poisson: callar como un poste, no decir esta hoca es mia, no desplegar los labios. | (id.) Donner un poisson d'avril à quelqu'un : hacerle creer alguna gran patraña. || (id.) N'être ni chair ni poisson: ne ser carne ni pescado, no ser bueno para nada. || (id.) Sauce qui vaut mieux que le poisson : vale mas el caldo que las tajadas, ser el ajo de Valdestillas.

POISSONS (LES), s. m. pl. Piscis: el

duodécimo signo del sodíaco.

POISSONNAILLE, s. f. (fam.) Morra-

lla, cria: el conjunto de pececillos.

POISSONNERIE, s. f. Pescadería: sitio o tienda donde se vende el pescado.

POISSONNEUX, EUSE, adj. Abundan-

te de pesca.

POÍSSONNIER, IERE, s. Pescadero: el que vende el pescado. || Caldereta para co-

à los anises, à los postres: al fin de la co- | zuela ovalada para asar, ó guisar pescados enteros.

\* POITEVIN, INE, adj. Potevino: del

Potú, en Francia.

\* POITIERS, (geog.) Poitiers: ciuded de Francia.

POITRAIL, s. m. Pecho: de uma caballeria. || Pretal: parte del arnes. || Pechera: lo mismo que pretal : mas doble en las guarniciones de caballerías de tiro. | Limtel : la viga que cierra y asegura las puertas de calle por la parte de arriba.

POITRINAIRE, adj. m. f. Enfermo del

pecho, que padece del pecho.

\* POITRINAL, edj. m. f. Lo que se pone

sobre el pecho.

POITRINE, s. f. Pecho: la parte anterior del animal, desde la garganta al estomago. || Pecho: la parte interior de él, especialmente en el hombre. || Pecho: la fuerza y extension de la vos para cantar.

POITRINIERE, s. f. Antepecho: travesaño en que el pasamanero apoya el pecho

cuando trabaja.

POIVRADE, s. f. Pebre: salsa con pi-

mienta, sal, accito y vinagre.

PULVRE, s. m. Pimienta. | Poerre des Arabes: pimienta arabiga. || Poivre blanc: pimienta blanca. | Poivre d'Inde, piment: pimiento de Indias. || Poivre long: pimiente larga. | Poivre noir en poudre : pimienta molida. || Poivre o piment de Guinée: pamiento colorado, o simplemente pimiento-Gros poivre : pimenton.

POIVRE, EE, p. p. V. Poirres. | adj. Sazonado con pimienta; que tiene pimienta-|| (vulg.) Galicado, buboso. || (id.) Que sabe á pimienta, que es de precio muy subido.

POIVRER, v. a. Echar pimiento à lo que se guisa. # Llenar de bubes ó de gálico.

POIVRIER, s. m. Pimiento : árbol de 🗠 pimienta. || Pimentero : vasito en que se sirve la pimienta en las mesas. || Poivrier du Pérou: molle, falsa pimienta.

POIVRIERE, s.f. Cajoncito: en que se

guardan las especias en las cocinas."

POLX, s. f. Pes: composicion que se hece con la resina del pino. || Poix grecque, ó colophane : pes griega. || Poix résine : goma amarilla que arrojan los árboles por las cortaduras.

POLACRE, & POLAQUE, s. f. Polacra: embarcacion de comercio usada en el Medi-

terraneo.

POLAIRE, adj. m. f. Polar : que está cerca de los poles, ó pertenece á cualquiera de ellos.

POLAQUE, a. m. Soldado de á caballo en

Polonia.

\* POLARITE, a. f. Polaridad : propiedad del iman de dirigirse hácia los polos.

\* POLASTRE, s. m. Sarteneja de peltrero.

POISSONNIÈRE, s. f. Besuguera : ca. | \* POLATOUCHE, s. m. Ardilla volante.

POLE, s. m. Polo: cualquiera de los dos extremos del ege de la esfera. Il De l'un à Eautre pôle : de polo á polo.

POLEMARQUE, s. m. Polemarca: cau-

dillo de guerra entre los griegos.

POLEMIQUE, adj. m. f. Polémico: lo que pertenece á controversias dogmáticas, o literarias.

\* POLEMONIUM, s. m. Polemonia: plan-

**ta** siempre verde.

POLI, IE, p. p. V. Polir. | adj. Pulido, brunido, alisado. | (fig.) Civilizado, culto. [ (id.) Civil, culto, cortes.

POLI, s. m. El brunido, la tersura, el

Justre, la pulides.

POLICAN, s. m. Pelicano: instrumento

de cirugia.

POLICE, s. f. Policia: el buen orden establecido para el gobierno público en las poblaciones. | Policia : dicese de la jurisdiccion misma que la egerce. || Police d'asaurance: póliza, ó carta, de seguro, contra los riesgos marítimos. [] Police de marchandise: póliza de carga, ó conocimiento. V. Connaissement.

POLICE, EE, p. p. V. Policer. | adj. Civil, culto, con gohierno, con leyes. Dicese de un pueblo, de una nacion, de un

pais.

POLICER, v. a. Poner, establecer policía; ó huen gohierno en algun pueblo, etc.

POLICHINEL, s. m. Polichinela: dícese del gracioso en las comedias de figuron. ¶ Titere : en los juegos de saltimbanquis.

POLIÇON, V. Polisson.

POLIDYPSIE, s. f. Polidipsia : sed ar-

\* POLIGALE, s. f. Poligala: planta.Tambien se dice yerba lechera.

POLIMENT, s. m. Pulimento: lustre

que se da á alguna cosa.

POLIMENT, adv. Pulidamente, con aseo, con primor. | Cortesanamente, urbanamente.

POLIR, v. a. Pulir, brunir : dar lustre á una superficie frotándola. || Pulir, alisar: la madera. || Afilar, limpiar : una navaja. || (fig.) Pulir, civilisar : á las personas. (id.) Pulir, acicalar, limar : el estilo.

\* POLISARCIE, s. f. Polisarcia: excesiva

POLISSEUR, EUSE, s. Brunidor, aci-

calador : el que pule y bruñe.

POLISSOIR, s. m. Pulidor, bruñidor:

instrumento para pulir.

POLISSON, s. m. Pillo, tuno, guilopo: se toma por mozo libre, disoluto y soez en sus modos y dichos.

POLISSONNER, v. n. Decir o hacer pi-Merias, tunantadas, esto es, picardías, bri-

bonerías. || Decir palabras coloradas.

POLISSONNERIE, s. f. Pilleria, pi-Mada, tunantada, bribonada. 🛭 Chulada, dicho gordo, ó colorado.

POLISSURE, s. f. Palimente, bruñidara : accion y eserto de pulir, ode bruñir.

POLITESSE, s. f. Politica, civilidad, cortesanía: modo, buena crianza en el trato. || Urbanidad, cortesia : compostura en palabras y acciones.

\* POLITIE, s. f. Policia: estado de un

pueblo civilizado; civilizacion.

POLITIQUE, s. f. Politica : el arte de

gobernar los estados.

POLITIQUE, s. m. Político, estadista: el que se aplica al conocimiento de los negocios políticos, ó que está versado en ellos. Politico, sagaz, diestro: advertido y reservado en lo que hace y dice. Usase tambien como adjetivo.

POLITIQUE, adj. m. f. Politico: lo que

toca ó pertenece á la política.

POLITIQUEMENT, adv. Politicamente. POLITIQUER, v. a. (joc.) Politiquear: rszonar ó discurrir sobre los asuntos ó materias de estado.

POLLICITATION, s. f. (for.) Policitacion : oferta hecha á uno, sin ser aceptada.

\* POLLU, UE, V. Pollué.

POLLUE, EE, p. p. V. Polluer. [] adj. Profauado.

POLLUBR, v. a. Profenar: un templo. POLLUER (SE), v. r. Cometer cierto pecado de impureza.

POLLUTION, s. f. Profanacion. || Polu-

cion : efusion voluntaria del sémen,

\* POLOGNE, s. f. (geog.) Polonia: grande pais de Eurepa, antes con título de reino.

\* POLOGRAPHIE, s. f. Polografia: des-

cripcion de los polos, del cielo.

POLONAIS, AISE, *adj.* y s. Polsco:

de Polonia.

POLTRON, ONNR, adj. y s. Cobarde. mandria. || (cetrer.) Oiseau poltron : ave con las garras cortadas.

POLTRONNERIE, s. f. Cobardia: poco

ánimo y valor.

POLYANTHEA, s. m. Poliantea: recopilazion de textos y lugares comunes.

POLYANTHEE, adj. Poliantea: planta que produce muchas flores.

POLYCHRESTE, adj. m. f. Policresto: que puede servir à varios usos.

POLYEDRE, s. m. (geom.) Polihedro: sólido de muchas superficies.

POLYGALE, s. f. Yerha lechera.

POLYGAME, s.m. f. Poligamo: homhre que tiene muchas mugeres; poligama: mucher que tiene muchos maridos.

POLYGAMIE, s. f. Poligamia: estado

del polígamo ó de la poligama. 🗸

POLYGARCHIE, s. f. Poligarquía: gobierno de muchos.

POLYGLOTTE, adj. m. f. Poligloto · libro escrito en varias lenguas. || s. f. Poliglota: Biblia impresa en muchas lenguas.

POLYGONE, adj. m. f. (geom.) Poli-

gono : ligura de muchos lados.

que ha escrito sobre varias materias.

POLYNOME, s. m. (d/g.) Polinomio:

cantidad expresada con-muchos términos. \* POLYOPTRE, s. m. Polioptro: instru-

mento de dióptrica.

POLYPE, s. m. Pólipo: excrecencia, ó carnosidad que se cria en las ventanas de la naris. || Pulpo: animalejo marisco que tiene muchos pies.

POLYPÉTALE, adj. m. f. Polipétalo: dicese de los flores que tienen muchos pé-

talos ú hojas.

POLYPODE, J. m. Polipedio: planta. POLYSYLLABR, adj. m. f. Pelisilabo: de muchas silabas.

POLYSYNODIE, s. f. Polisinodia: mul-

tiplicided de consejos.

POLYTECHNIQUE, adj. m. f. Politécnico: que abraza muchas ciepcias ó artes.

POLYTHEISME, s. m. Politeismo: sistema religioso que admite muchos dioses.

POLYTHEISTE, e. m. Politeista: que

profesa el politeismo.

POLYTRIC, s. m. Tricománes: planta:

especie de culantrillo.

\* POLYTYPAGE, s. m. Politipage: la ac-

cion de politipar.

POLYTYPER, v. a. Politiper: multiplicar las formas de la imprenta moldeándo-

POMMADE, e. f. Pomada: manteca compuesta con olor. || Pomada: cierta vuelta en el manejo del cahallo. || Pommade à la fleur d'orange: pomada, o mas bien manteca de

POMMADE, ER, p. p. V. Pommader. # adj. Dado con pomada, que tiene po-

POMMADER, v. a. Poner pomada, dar

con pomada: al pelo, á la peluca.

\* POMMAILLE, s. f. (fam.) Mansanas de mala calidad.

POMME, s. f. Manzana: fruto del manzano. Il Pomo, manzanilla, bola, bolilla: dicese de todos los adornos ó remates en metal, o madera, que tienen figura redonda como de mansana, ó naranja/ || Cogollo: de berza, de lechuga, etc. || Pomme de chou: cogollo de berza. | Pomme de pin : piña. || Pomme d'orange: una naranja. || Pomme de grenade : una graneda. || Pomme de merveille, o momordica: balsamina: planta. || Pomme d'amour o dorée : tomate : hortali-E. | Pomme épineuse. V. Stramonium. | Pomme de terre : patata. || Pomme de ronces : escaramujo, || Pomme d'Adam : la nuez de la garganta, en estilo vulgar. [ (fig.) Donner la pomme à une femme : darie la palma de hermosa entre todas.

POMME, s. m. Sidra: vino de mansa-

do apiñado: se dice de las bersas, lechugas, llevante.

POLYGRAPHB, s. m. Poligrafo: autor | etc. || Chou pommė: repolio. || (fig. y fam) Fou pommé: loco rematado, ó de remate! (id.) Sottise pommée: necedad garati, completa.

> POMMEAU, s. m. Pomo : del arzon de la silia de montar. 🛭 Pomo : del puño de 🗪

espada.

POMMELE, EE, p. p. V. Pommeler. adj. Aborregado: dícese del cielo cubierto de nubecillas blancas y separacias. [ Tordo, tordillo: dicese del caballo por su piel.

POMMELER (SE), v. r. Aborregaræ, ponerse aborregado : cubrirse el cielo de nobecilles blances v separadas, que imitan los vellones de lana. Los marinos los llaman algodones. || Dicese del caballo que se pone tordo.

POMMELIERE, s. f. (albeit.) Primer

grado de tísis.

POMMELLE, s. f. Restrillo, ralle; plancha de hierro agujereada, que cierra 😫 boca de un cañon, o conducto, para detener las heces de lo que cuela por él. 🛭 Remanadera: instrumento para sacar el grano á las pieles.

POMMER, v. n. Acogollarse, apiliarse: apretarse : las berzas , las lechugas [ (botán.)

Repollar.

POMMERAIE, a. f. Pomar, mantanal, ó manzanar : terreno plantado tie manzanos.

POMMETTE, s. f. Manzanilla, perilla: bolilla hecha para adorno de alguna obra. 🛚 Juanete: el liueso mas eminente del carri-

POMMETTES, s. f. pl. Labrado de los

puños y cuellos de las camisas.

POMMIER, s. m. Manzano : árbol. **Pommier de paradis : manzano en**gerto en paraiso. || Pommier sauvage , ó sauvageva: manzano silvestre, ó maguillo.

POMPADOUR, s. m. Pompadora, ó 🗠 licanto florido : arbustillo de flores muy

hermosas.

POMPE, s. f. Bomba: máquina hidráu-lica. || Pompa: el séquito y grande aparalo en una funcion. || Pompa: fausto, vanidad, grandeza.

POMPE, EE, p. p. V. Pomper. | adj.

Sacado: dado á la bomba.

POMPER, v. a. Dar á la homba : sacar agua. Usase tambien como neutro.

POMPEUSEMENT, adv. Pomposamen-

te, ostentosamente.

POMPEUX, EUSE, adj. Pomposo, ostentoso, magnifico.

POMPIRK, s. m. Hidráulien : que lisce hombas. || El que maneja la bomba.

POMPON, s. m. Perendengue, dige : de la compostura de las mugeres.

POMPONNER, v. a. Engalanar: com-

poner con joyas, cadenas, etc.

PONANT, o PONENT, s. m. Poniente: POMMÉ, ÉE, adj. Acogollado, apreta- la parte occidental del mundo, y opuesta PONCE, s. f. Cisquero: la munequita con carbon molido, que sirve para estarcir un dibujo.

PONCE (PIERRE), s. f. Piedra pomes:

≪ierta piedra esponjosa.

\* PONCE, s. m. Tinta compuesta de humo de pez y aceite, que sirve para marcar los menzos y telas.

PONCE, EE, p. p. V. Poncer. || adj. Estarcido : un dibujo. || Apemazado : el me-

tal, ó las piedras.

PONCEAU, s. m. V. Coquelicot. | Pan-

zo : color de amapola, de fuego.

PONCER, v. a. Estarcir un dibujo: pasar el cisquero. || Apomazar: dar con la piedra pómez á los metales y piedras para pulirlos despues. || Esfumar. || Poncer une toile: marcar, señalar las telas.

PONCHE, s. m. Ponche: bebida inglesa, compuesta de aguardiente de cañas, agua,

limon, y azúcar.

\* PONCILLADE, s. f. Ponciana: arbusto de Indias.

PONCIRE, e. m. Cidra, limonza, poncil: limon grande.

PONCIS, s. m. Dibujo estarcido con el

zisquero. V. Poncer.

PONCTION, s. f. (cirug.) Puntura: abertura que se hace en cualquiera parte del cuerpo, para dar salida à alguna materia.

PONCTUALITÉ, s. f. Puntualidad,

exactitud.

\* PONCTUATEUR, s. m. Apuntador : el

que apunta.

PONCTUATION, s. f. Puntuacion: la colocacion de las notas, ó signos ortográficos en lo escrito.

\* PONCTUE, EE, p. p. V. Ponctuer.

edj. Puntuado.

PONCTUEL, ELLE, adj. Puntual: pronto, exacto en sus cosas.

PONCTUELLEMENT, adv. Puntual-

mente.

PONCTUER, v. a. Puntuar, anotar, acentuar, atildar: un escrito.

PONDAG, s. m. Declive de una veta: en

las minas de carbon de piedra.

\* PONDAGE, s. m. Derecho que paga cada

tonelada de géneros en Inglaterra.

PONDÉRATION, s. f. (pint.) Equilibrio y à plomo que han de guardar las figuras en aus varias posiciones.

\* PONDÉRER, v. a. Balancear el peso.

\* PONDEUSE, adj. f. Ponedora: se dice

de la gallina que pone muchos huevos.

PONDRE, v. a. Poner sus huevos: las aves. || Aovar: poner sus huevos: los caimanes, las culebras, las tortugas, y otros animales oviparos. || (fig. y fam.) Pondre sur ses œufs: tener el rinon cubierto: gozar de grandes conveniencias.

PONDU, UE, p. p. V. Pondre. | adj.

Puesto, aovado.

PONENT, V. Panana

PONT, s. m. Puente : sea de Mbrica, sea de madera, sea de barchs. || Puente : cubierta de un navio, sobre la que se pone la hateria. || Pont de bateaux : puente de harcas. || Pont-levis : puente levadizo. || Pons volant: pueute volante. || Pont tournant: puente postizo, ó de quita y pon. Pons dormans: puente fijo, cavado, que no se mueve ni levanta. | (fig.) Pont-aux-anes: perogrullada, verdad de perogrullo: respuesta trivial que da un ignorante sobre una com comun, que solo es dificultosa g ardua para él. | (id.) Faire pont d'or hacer la puente de plata: allanar y facilitar las cosas en que otro halla dificultades. 🏾 Ponts et chaussées : direccion de caminos, puentes, caizadas, etc.

\* PONTAGE, V. Pontonage.

\* PONTAL, s. m. (naut.) Pental: la altura de un huque desde su plan hasta la cubierta superior.

\* PONTANIER, V. Pontonier.

PONTE, a. f. Postura: dicese del acto, y tambien de la estacion en que ponen las aves: si son pajaros, se dice tiempo de cria.

PONTE, s. m. Punto: en el juego del hombre es el as de oros: ó el de copas, cuando son triunfos. || Apunte: el que para sobre alguna carta en la banca, ó sacanete.

PONTÉ, ÉE, adj. Dicese de una embarcacion de cubierta; ó mas bien que tiene alcázar.

\* PONTÉ, s: m. Guardamonte de una co-

\* PONTENAGE, V. Pontonage.

PONTER, v. n. Apuntar, parar : poner dinero sobre una carta en la banca.

\* PONT-EUXIN, s. m. (geog.) Ponto

Euxino: el Mar Negro.

PONTIFE, s. m. Pontifice: ministro de las cosas sagradas. || Souverain pontife: su-

mo pontifice, el papa.

PONTIFICAL, ALE, adj. Pontifical: que pertenece á la persona, decoro, ceremenias, ornamentos del papa. || Pontificio: lo que pertenece á la dignidad, jurisdiccion, y autoridad papal.

PONTIFICAL, s. m. Pontifical: el libr

ceremonial de los obispos.

PONTIFICALEMENT, adv. Pontifical-

mente, de pontifical.

PONTIFICAT, s. m. Pontificado. || Pontificado entre católicos, es la dignidad de sumo pontífice, ó papa, y el tiempo que egerce esta dignidad.

\*PONTIFICATIF, adj. Pontificativo: qua

hace poutifice.

\* PONTIL, s. m. Instrumento para hacer los vidrios de soplete.

\* PONTILLER, v. n. Soplar con al soplete para hacer el vidrio.

" PONTILLES, V. Epontilles.

Cagunas Pontinas, que están cerca de Ro-

\* PONTOISE, (geog.) Pontoisa: villa de

Francia.

PONTON, s. m. Ponton: barco chato para pasar rios. || Puente Hotante sobre dos barcos para pasar tropas, ó artillería por un rio. || Plancha sobre la gual trabajan dentro del agua los que calafatan los navios. || Ponton : el barco chato con ruedas para limpiar un puerto.

PONTONAGE, s. m. Pentargo, pontaget derecho que se paga en el transito por

puentes.

PONTONIER, s. m. Pontazguero : el

cobrador del pontaggo.

PONTUSEAU, s. m. Pantison: nombre que dan en las fábricas de papel á las varillas de alambre que atraviesan los moldes. | pl. Puntizones : las rayas que dejan señaladas en el mismo papel dichas varillas.

POPE, s. m. Nombre que dan en Rusia al sacerdote de rito griego.

\* POFINE, s. f. Taberna.

POPLITÉ, ÉE, adj. (anat.) Popliteo: que pertenece al jarrete.

POPULACE, s. f. Populacho, vulgacho,

la piebe.

\* POPULAGE, s. m. Yerba centella.

\*POPULAIRE, adj. m. f. Popular: lo que pertenece al pueblo, o gente comun. Popular: llano, afable, tratable para con todos.

" POPULACIER , s. m. Partidario del po-

pulacho, que se hace querer de él.

POPULAIREMENT, adv. Popularmente, llanamente : siu arrogancia, ni engreimiento de senor.

\* POPULARISER (SE) ( avec ), v. r. Popularizarse: hacerse con el pueblo, conciliarse su estimacion.

POPULARITE, s. f. Afabilidad, llaneza: carácter de un señor que aprecia y trata bien al pueblo.

POPULATION, s. f. Poblacion: el número de vesinos, o habitantes, que compo-

uen una ciudad, ó pais.

POPULEUX, EUSE, adj. Populoso, muy

poblado.

POPULO, s. m. (vulg.) Redrojo: dicese de un niño cachigordete.

\* POQUER, v. a. Tirar una bocha con

elevacion para que no ruede.

PORACE, EE, adj. Verdinoso: color de puerro, ó de berza. Dicese de los humores,

postemas, etc.

PORC, s. m. Puerco, cerdo. En frances mas se toma por el tocino, ó puerco muerto, que por el vivo, que constantemente se dice: dable : lo que se puede llevar de un lugar cochon. || (fig.) Puerco, cochino: dicese de | á otro. la persona sucia, o desaseada: y marrano,

PONTINS (MARAIS), s. m. pl. (geog.) | del sugeto gloton. | Porc frais: tocino fresco, ó saladillo.

> PORCELAINE, s. f. Porcelana, china: cierta loza fina que tiene este nombre. 🛚 Marisco, cuya concha es nauy lustrosa.

> PORCELAINE, adj. Llamase cheval porcelaine : caballo tordo manchado de niegro

ciaro.

\* PORCELANISE, EE, adj. Convertido en porcelana.

PORC-EPIC, s. m. Poerco espin: animal

cuadrúpedo.

PORCHAISON, s. f. Dicese en la monteria del tiempo en que se puede comer el jabali.

PORCHE, s. m. Porche: en estilo noble portico de una iglesia, y en frances portique. | Sopertal.

PORCHER, ERE, s. Porquero, porque-

rizo : el que guarda los cerdos.

\* PORCHERIE, s. f. Establo de puercos. PORC-MARIN, s. m. Puerco marino: pescado grande liamado tambien, y mae comunmente, marsouin (marsopa).

PORC-SANGLIER , V. Sanglier.

PORE, s. m. Poro : agujerito casi imperceptible de los que tiene la piel del cuerpo animal ; y por extension se dice de les demas cuerpos.

POREUX, EUSE, adj. Poroso: lo que

tiene poros.

POROSITE, s. f. Perosided: calided de un cuerpo, ó materia porosa.

PORPHYRE, s. m. Pórtido: mármol

durisimo.

PORPHYRISÉ, EE, p. p. V. Porphyriser. || adj. Molido: hecho polvo.

PORPHYRISER, v. a. (quim.) Moler so-

bre un pórfid**o.** 

\* PORQUES, s. m. pl. (naut.) Sobreplanes, puercas.

PORRACE, EE, adj. De color de puerro. Dicese de la materia y de la bilis.

PORREAU, V. Poireau.

PORRECTION, s. f. El mode de conferir las órdenes menores.

PORT, s. m. Puerto: de mar, y tambien de rio. || (fig.) Puerto : refugio, asilo. || Porte : carga ó peso que puede llevar una embarcacion, || Porte : el precio que se paga para conducir o llevar una cosa. || Porte, presencia, continente : aire del cuerpo de una persona. En el juego del hembre se dice de lor naipes con que uno se queda en la mano cuando se descarta para robar. | Port d'armes: porte de armas: la accion y el derecho de llevar armas. || Port de voix : modulacion en el canto, || (botán.) Port d'une plante: porte, traza de una planta. || Arriver à bon port: llegar á salvamento, felizmente,

PORTABLE, adj. m. f. (for.) Trasla-

PORTAGE, s. m. Conduccion, trauspor-

'te, acarreo. | Pacotilla franca, generala: franquicia de fletes que se concede á marineros y oficiales para llevar ropa suya hastacierta cantidad.

PORTAIL, s. m. Portada, y tambien puerta principal de una iglesia. Dicese en frances de una iglesia; y no de un palacio,

ni otro edificio.

\* PORTANT, adj. y adv. Solo se usa en estas frases: coup de fusil, de pistolet à bout-portant: un tiro à quema ropa. || (fig. y fam.) Il·lui a dit cela à bout portant: se lo diju à sus barbas, en sus bigotes. || L'un partant l'autre: uno con otro, compensado uno con otro.

PORTATIF, IVE, adj. Portátil, manual: lo que se puede llevar de una parte á otra por su poco peso, ó poco volúmen. || (fam.) N'étre pas portatif: no estar para andar, ó para moverse: estar pesada una

persona.

PORTE, s. f. Puerta : dicese en ámbas llenguas por la abertura, y por la madera, u otra materia con que se cierra. [ (fig.) Puerta, entrada: para cosas maias comunmente. || Corcheta : la hembra del corchete. || A porte ouvrante; à porte fermante: al abrir las puertas, al cerrar las puertas: se entiende de una ciudad, o plaza de armas. || La Porte, & la Porte Ottomane : dicese por antonomasia en frances de la Corte de Turquia, que en castellano se llama la Puerta Otomana. || *Porte de derrière* : puerta trasera, puerta falsa: y figuradamente sigmifica en frances escapatoria, efugio. | Horie dérobée : puerta secreta, excusada. || Pousser, o fermer la porte au nez: dar con la puerta en la cara. || (fig.) Mettre à la porte : poner ó plantar en la calle, despedir á un -crisdo.

PORTE-AIGUILLE, s. m. (cirug.) Ins-

trumento, para sujetar las agujas.

PORTE-ARQUEBUSE, s. m. Ballestero: el que alarga la escopeta al rey en la casa.

PORTE-ASSIETTE, s. m. Redondela de metal, ó de mimbre, sobre que se pone el plato que se sirve en la mesa para resguardar el mantel.

\*PORTE-AUNE, s. m. Varilla de fierro

para colgar la vara de medir.

PORTE-BAGUETTE, s. m. Abrasaderas: las que tiene el fusil donde entra la baqueta, cuya primera se llama trompetilla.

PORTE-BALLE, s. m. Bukonero, gargotero: que lleva su tienda al hombro de se-

ria en feria.

\* PORTE-BANNIÈRE, e. m. Porta-co-

tandarte, abanderado.

PORTE-BARRES, s. m. pl. Rendal: de | bandera.

las caballerías uncidas.

\* PORTE-BÉNITIER, s. m. El acolito que correa para illeva el acetre, ó la calderilla del agua bendesmontado.

PORTE-E

- "PORTE-BOUGIE, s. m. (cirug.) Cañonete para introducir candelillas en la uretera.
- \* PORTE-BROCHE, s. m. El mango móvil del asador.
- \* PORTE-CHAPE, d CHAPIER, s. m. Capero: el eslesiástico á quien le toca llevar capa pluvial en los oficios, procesiones, etc.
- \* PORTE-CHAPRAU, s. m. Paliuro, espina veza: arbusto.

PORTE-CHOUX, s. m. Caballo de hor-

telano.

\* PORTE-CLEFS, s. m. Llavero: el que lleva ó tiene las llaves ó está encargado de ellas.

\* PORTE-COLLET, s. m. Alzacuello: el carton ó suela sobre que se pone el cuello que llevan los clérigos.

\* PORTE-CORNE, s. m. Rinoceronte:

cuadrúpedo.

\* PORTE-COTON, s. m. Criado encargado de las necesarias.

PORTE-CRAYON', s. m. Lapicero: canoncito de metal que sirve para sugetar el lápiz con que se dibuja.

PORTE-CROIX, s. m. Cruciferario, crucero: el acólito que lleva la cruz de la igle-

812.

PORTE-CROSSE, s. m. El sacerdote de capellan que lleva el báculo del obispo.

PORTE-DIEU, s. m. El cura que lleva

el viático.

PORTE-DRAPEAU, s. m. Porta-estan-

darte : alferez.

PORTEE, s. f. Prenado: de las hembras de los animales. || Camada, ventregada: todos los hijuelos que pare de una vez la perra, la loha, la gata, etc. || Lechigada: se dice mas propiamente de las marranas, y por extension en estilo vulgar de los demas animales, como tambien cachillada. || Alcance, tiro: término á que llega una cosa que se arroja, ó dispara. || (fig.) Capacidad, comprehension: alcances del entendimiento || Tiro: tirantes: lo largo de una cosa en línea recta. || Extension, capacidad, espacio: en largura, ó anchura. || Etre à porté de: estar en estado, situacion, disposicion de. || Se mettre à la portée: ponerse á tiro.

\* PORTE-ENCENSOIR, s. m. Turifera-

rio: el acólito que lleva el incensario.

PORTE-ENSEIGNE, s. m. Abanderado: subteniente de bandera.

PORTE-ÉPÉE, s. m. Porta-espada, cin-

turon, biricú.
\* PORTE-ÉPERON, s. m. Trabila : correa de las espuelas.

PORTE-ÉTENDARD, s. m. Funda de

PORTE-ÉTRIER, s. m. Portaestribo: cerrea para recoger los estribos, despues de desmontado.

PORTE-ETRIVIÈRES, s. m. pl. Sorti-

jes, que están á los dos lados de la tilla para poner la vista, los ojos en alguna parte. Porter une santé: echar un brindis. Par-

PORTE-FAIX, s. m. Esportillero, cos-

talero, ganapan : mozo de cordel.

PORTE-FEUILLE, s. m. Cartera: para llevar papeles. || Porte-feuille d'écolier: bolsa parar llevar los libros, ó el vademécum.

\* PORTE-FLAMBRAU, s. m. El que lle-

ya un candelero.

\* PORTE-HULLIER, s. m. Angarillas, cubilio : en que se ponen las vinageras para la mesa.

\* PORTE-IRIS, s. m. Iris: animalejo marino, que al rededor del cuerpo tiene unos esrculos que se parecen al sris.

\* PORTE-LANTERNE, s.m. Lucerna de

Indias: insecto.

\* PORTE-LETTRE, . m. Cartera, que

se trae en la faltriquera.

PORTE-MALHEUR, s. m. Azaroso, funesto: hombre cuya compañía ó presencia se

supone ser de mal agüaro.

PORTE-MANTEAU, s. m. Percha: para colgar los vestidos. || Portamanteo: especie de maleta ligera. || En el pulacio era el oficial que guardaba la ropa exterior que el rey se quitaba, y habia de tomar otra ves.

PORTEMENT, s. m. Dicese: portement de croix: pintura que representa á Jesus

con la cruz á cuestas.

\*PORTE-MISSEL, s. m. Atril: para el misal

\* PORTE-MITRE, s. m. El capellan que

Ileva la mitra al prelado.

PORTE-MORS, s. m. Portamozos: las correas que sostienen por ámbos lados el bocado del freno.

PORTE-MOUCHETTES, s. m. Platillo:

para las despabiladeras.

PORTE-MOUSQUETON, s. m. Mosquetero: el gancho que cuelga de la bandolera de un guardia.

.\* PORTE-PIÈCE, V. Emporte-pièce.

PORTE-PIERRE, s. m. (cirug.) Especie de lapicero para llevar la piedra infernal.

\* RORTE-QUEUE, s. m. Caudatario : el capellan que lleva levantada la cola de los há-

bitos del prelado.

PORTER, v. a. Llevar, o traer: se entiende sobre si. || Levar, transportar. || Llevar: conducir, guiar. || Llevar: inclinar, doler incitar. || Sostener: ayudar, favorecer a alguno. || Producir, dar: dicese de los terrenos, y de los árboles. || Alargar, extender, de mos, y de los árboles. || Alargar, extender, de mos, y de los árboles. || Alargar, extender, de mos, y de los árboles. || Alargar, extender, de mos, y de los árboles. || Alargar, extender, de mos, y de los árboles. || Alargar, extender, de mos crito. || Llevar, tener: puntos ó tantos en el juego. || Llevar, sufrir. || Llevar, aguanmer de inco. || Porter envie: tener envidia. || Porter le deuil: llevar ó traer luto. || Porter un coup d'épée: tirar una estocada. || Porter un coup d'épée: tirar una estocada. || Porter un casta.

poner la vista, los ojos en alguna parte. Porter une santé: echar un brindis. Porter un habit uni: llevar un vestido liso. Porter en compte: alionar, o abonar en cuenta. Se porter au bien: inclinarse, tirar á lo bueno. Se porter bien, o se porter mal: pasarlo bien, estar bueno, mantenere bueno: o pasarlo mal, estar malo, no estar bueno. Se porter en homme de cœur portarse, conducirse, como hombre de espíritus. Se porter partie contre: hacere, declararse parte contra.

PORTER, v. n. Cargar, descansar, etribar: sobre alguna cosa. || Alcansar: discose de los tiros de fuego, ó de cualquer arma arrojadiza. || (fig.) Fundarse, apoyare. || Tous les coups ne portent pas: todos

los tiros no alcauzan.

\* PORTERIE, s. f. Porteria: parage don-

de está el portero.

\* PORTE - RESPECT, s. m. Arma, o persona que intimida, que inspira repeto.

PORTE - TAPISSERIE, s. m. Sobre

puerta.

\* FORTE - TOLET, s. m. (naut.) Chamacera.

\* PORTE-TRAIT, s. m. Alzatirantes: correa ; para sostener los tirantes de los co-ches.

PORTEUR, EUSE, s. Portador: el que lleva ó trae alguna cosa. || Mandadero: el que lleva mandados, cartas, esquelas, elc. || Porteur de chaise: silletero, mozo de silla de manos. || Porteur d'eau: aguador, azacan. || Porteur: en término de comercio es el que presenta una letra, que tambien se dice portador. || Porteur de mauvaises nouvelles: correo de malas nuevas.

PORTE-VENT, s. m. Cañon de madera. que lleva el viento desde el fuelle de un organo hasta el recipiente. | Cañon de gaita.

PORTE-VERGE, s. m. Mullidor: perti-

guero : bedel : portero de vara.

PORTEVOIX, s. m. Bocina, cerba-

la puerta principal de una casa particular, ó de comunidad, y cuida de cerrarla y abrila. Llámase suisse el portero con librea y las dolera en las casas de los señores: y huisua el portero de los tribunales.

PORTIERE, s. f. Portera, demandadera : de monjas. || Mampara : de una puerta. || Portière de carrosse : puertecilla de coche, que tambien se llama[puerta del estribo. || Permer la portière : cerrar la puertecilla. || Étre

à la, portière: ir al estribo.

\*PORTLERE, adj. Paridera, de vientre, de cria : dícese de las hembras de kanimales, que se mantienen para hace casta.

PORTION, s. f. Porcion, parte de un todo. | Pitanza, racion: la porcion que se da para el sustento diario á cada individuo en los conventos, y otras comunidades.

\* PORTIONCULE, s. f. l'orciúncula: la inclulgencia concedida á las iglesias de Fran-

ciscos el dia 2 de agosto.

PORTIQUE, s.m. Pórtico: lo mismo que porche, portal, soportal, arco, en estilo

comun. V. Porche.

\* PORTO - LONGONE, (geog.) Portolongon: puerto y forteleza en la isla de Elba.

\* PORTOIR, s. m. Table para llevar les raciones de los religiosos al refitorio.

PORTOR, s. m. Mármol negro con vetas

amarillas.

\* PORT-PERMIS, s. m. (náut.) Loque un oficial puede cargar por su cuenta à bordo del barco en que sirve.

PORTRAIRE, v. a. (ant.) Retratar:

sacar el retrato de alguno.

PORTRAIT, s. m. Retrato: de una persona, en pintura, ó en estampa. || Retrato, pintura: descripcion en verso, ó en prosa, que se hace de las partes físicas ó morales de una persona. || Retrato, traslado: se toma por la semejanza de una persona parecida á otra en las facciones; como le fils est le portrait de son père, le vrai portrait, le portrait tout craché de: es un traslado, un vivo traslado, un traslado clavado de su padre. || Peintre en portraits: retratista, pintor de retratos.

PORTRAITURE, s. f. (ans.) Retrato. V. Portrait. || Livre de portraiture: cartille

**de** dibujo:

\* PORTUGAIS, AISE, adj. y s. Portu-

gues, de Portugal.

PORTULAN, s. m. Carta de marear: en que están marcados los puertos, ensenadas, costas, fondeaderos, bajos, etc.

POSAGÉ, s. m. Dicese del trabajo, y tambien del precio, de poner, colocar, ó asentar ciertas obras en su lugar, como unas

puertas, unas ventanas, elc.

POSE, s. f. Asiento, asentamiento: la colocacion de las piedras ó sillares en alguna obra. || Dicese del trabajo, y del coste. || (milio.) Centinela apostada, ó avanzada, que se pone despues del toque de retreta, que

tambien se llamaba ántes posta.

POSÉ, ÉE, p. p. V. Poser. || adj. Puesto, colocado, apostado. Como adjetivo significa sentado, sosegado, ó ajuiciado, y se dice de las personas, y de las cosas que tienen relacion con ellas; como enfant posé, esprit posé. || Dicese posé que: puesto que, supuesto que, dado que. || Posé le cas que: dado caso que, demos el caso que, sentado el caso que, en el supuesto que.

PUSEMENT, adv. Pausadamente, sose-

gedamente.

POSER, v. a. Poner, plantar, asentar; cargar: una cosa sobre otra. || Poner, colocar, dejar: una cosa en el puesto ó lugar en que deba estar descansando. || Asentar: las piedras, ó los sillares en una obra. || Santar, establecer: principios, miximas, proposiciones, etc. || Poner, supener: dar por sentado. || Dejar, soltar, poner en tierra. || Poser les armes: deponer, rendir, entregar las armas la tropa. || (fig.) Poser les armes: dejar las armas, acabar la guerra, hacer la paz. || Poser des gardes, des sentinelles: apostar guardias, centinelas. || Poser un furdeau: posar, soltar, ó dejar en el suelo una carga, para descan-

POSER (sur), v. n. Asentar, descansar : cargar, estribar sobre alguna cosa. || Asentarse, hacer poso : los líquidos en las vasi-

jas.

POSEUR, s. m. (arquit.) El olicial de cantero que sienta la sillería. || Poseur de sonnettes: el oficial de cerrajero que pone las campanillas en las casas.

POSITIF, IVE, adj. Positivo, cierto, que no tiene duda. A Positivo: lo mismo que asirmativo, en contraposicion á nega-

tivo.

POSITIF, s. m. (gram.) Positivo: el adjetivo en su significacion simple. || Cade-reta: organo pequeño que hay debajo del

grande.

POSITION, s. f. Posicion: situacion, punto, ó parage en que está señalada, ó colocada una cosa. Proposicion, aserto: punto que se defiendo en las tésis: ó certámenes públicos. Postura de un ginete á caballo. Postura: de un bailarin, y los primeros rudimentos del baile.

POSITIVEMENT, adv. Positivamente,

de positivo.

POSPOLITE, s. f. Pospolita: el egército de nobles que se formaba en Polonia.

POSSEDE, EE, p. p. V. Posseder.

adj. Poseido.

POSSEDE, EE, subst. Poseido: poseso, endemoniado.

POSSÉDER, v. a. Poseer, gozar, tener en su poder. | Poseer, señorear, dominar: estar apoderado de alguna persona. || Se posseder: dominarse, ser dueño de si, estar sereno, no alterarse.

POSSESSEUR, s. m. Poscedor: de algu-

na hacienda, o herencia.

POSSESSIF, adj. Posesivo: dícese en

gramática de ciertos pronombres.

POSSESSION, s. f. Posssion: goce de una herencia, de un beneficio, de un empleo, etc.: y tambien de lo que uno busca, o desea. || Posssion: estado del poseido: o del que tiene los familiares. || Avoir de grandes possessions: tener muchos bienes, mucha hacienda.

POSSESSUIRE, s. m. (for.) Possesorie.

47

\* POSSESSUIREMENT, udv. De un modo posesorio.

\* ROSSET, s. m. Bebida inglesa, compuesta de leche, cerlieza, vino, d agua.

POSSIBILITE, a. f. Posibilidad.

POSSIBLE, adj. m. f. Posible: lo que puede ser, o hacerse. Usase algunas veces como substantivo: Je ferai tout mon possi*ble* : haré todo lo posible , cuanto pueda , todo cuanto en mi cabe.

POSSIBLE, adv. (ans.) V. Peut-être. \* POST-COMMUNION, s. f. Post-comu-

nion : de la misa.

\* POST-DATE, s. f. Posfecha: data pos-

terior à la verdaders.

\* POST-DATER, v. a. Atrasar: una fecha. POSTE, s. f. Parada: de caballes, ó si-Na para correr en posta, 🛭 Posta, diligencia, la casa o parage en los caminos, donde se toman las postas. || Posta : la distancia que se cuenta de una á otra. || Posta : el acto, ó egercicio de correrla. || Correo, estafeta, el conductor de la correspondencia ordinaria. || Correo: dicese de la casa o administracion del correo. || Cuando se habla de administraciones subalternas, se da el nombre de estafeta. || Posta : balas pequeñas de plomo con que se cargan las escopetas y pistolas. || Courir la poste : correr la posta. || Moure de poste : maestro de postas. [ fam. ] Mettre des gens à sa poste : poner gente à su disposicion, à su mandado. [(id.) Vendre, o acheter a poste: vender, comprar sobre tarja, á plazos, al fiado.

POSTE, s. m. Puesto, apostadero: sitio donde se coloca tropa en campaña. || Puesto: empleo, cargo en que está uno constituido. || Poste avancé: puesto avanzado, guardia avanzada : dícese de la tropa.

POSTE, EE, p. p. V. Poster. || adj. Apos-

tado, situado. || Colocado, acomodado.

POSTER, v. a. Apostar, situar: colocar en algun puesto ó sitio tropa, etc. (fum.) Colocar, acomodar : dar á alguno un empleo, ó destino.

POSTERE, s. m. (joc.) Transpontin,

tras : culo.

POSTERIEUR, EURE, adj. Posterior: lo que viene ó sigue despues de otra cosa en el orden de tiempo. || Posterior : lo que está detras, ó á la espaida de otra cosa.

POSTÉRIEUREMENT, adv. Posterior-

mente, despues.

POSTERIORITE, s. f. Posterioridad: es voz didascálica.

POSTÉRITÉ, s. f. Posteridad : la desesudencia, o los descendientes de una misma cabeza, o estirpe. || Posteridad, las futuras generaciones, los venideros.

POSTHUME, adj. m. f. Postumo: el hijo que nace despues de la muerte de su padre. | Postuma : la obra que se publica des-

Dies de muerto en enfor.

POSTICHE, adj. m. f. Postize, solvepuesto: lo que no es propio, ni natural.

POSTILLON, s. m. Postillon: mozo de posta. || Delantero, sota : hablando de cocheros.

POSTPOSER, v. a. Posponer: poper una cosa despues de otra.

\* POSTPOSITIF, IVE, adj. (gram.) Po-

positivo.

POST-SCRIPTUM, s. m. Posdata : la cláusula, ó párrafo que se añade al fin 🕸 una carta, nota, ó memoria, despues de lu-

POSTULANT, ANTE, adj. y s. Postulante, pretendiente. Eu singular se dice del que, ó la que solicita tomar un hábilo religioso, ó un oficio dentro de la comunidad. Tambien se dice en frances del procursor ad litem.

POSTULAT, s. m. (mat.) Postulado: principio que por claro y evidente pide ca cederse en una demostracion.

\* POSTULATEUR, s. m. Postulador : d que solicita la canonizacion de un bienaterturado.

\* POSTULATION, s. f. Postulacion: nombramiento de prelado en persona que no puede serlo segun los cánones. || Procuracion ad litem.

POSTULE, EE, p. p. V. Postuler. adj.

Postulado, etc.

POSTULEH, v. a. Postular: pedir para prelado de una iglesia sugeto que, segua derecho, no puede ser elegido. 🛭 Pedu: solicitar, pretender una cosa con eficacia: Defender segun derecho à una persona en un pleito.

POSTURE, s. f. Postura: modo de tener o poner el cuerpo. || (fig.) Positura, pie, estado : la situación buena ó mala en que uno se halla respecto à sus negocios, o lor-

POT, s. m. Olla, puchero: en que # cuece la comida. Cuando esta voz pot 12 acompañada de otras que la determina». significa, pote, bote, jarro, vaso, orzą tarro, etc., segun los usos diferentes. Tambien signitica una medida de liquida que contiene dos pintas, como si digérante una azumbre. || Pot à feu : alcancia, Irat co de fuego, esto es, de pólvora : artibel de guerra. || Pot à figurs : maceta, ties de flores. || Pot au feu: la olla, el puche ro, esto es, el cocido, la vianda que la en olla. | Pot de chambre : servicio, bacis orinal. || Pot pourri : olla podrida, en que entran varias viandas, y verduras. (fig. ) Pot-pourri: almodrote, potage, furrillo, de una obra llena de especies d versas, sin conexion, crden, ni eleccion. (id.) Pot de vin : alboroque, adehala, bla, guantes : lo que se da de gracia sob el precio principal de lo que se compra, se vende. Pot à confitures : tarro para de

POT

ce. || Pot en tête: casquete, morrion. ||
(fig. y.fam.) Découvrir le pet aux roses:
descubrir el pastel, esto es, lo secreto y
misterioso de un embrollo, ó enredo. || (id.)
Faire le pot à deux anses: ponerse en jarras:
postura ordinaria, y poco decente. || Tourner autour du pot: titubear en un asunto,
darle vueltas. || Andar por rodeos.

POTABLE, adj. m. f. Potable: lo que

se puede beber.

POTAGE, s. m. Sopa: menestra, potage: lo primero se dice cuando es de pan, arroz, pasta: lo segundo, cuando es de legumbres, verduras. || (fig. y vulg.) Pour tout potage: entrando todo, en resumidas cuentas, à todo tirar.

POTAGER, s. m. Fogon: hogar alto en las cocinas. || Huerta: de hortaliza, de legumbres, etc. Usase tambien como adjetivo. || Jardin potager: huerta. || Herbes pota-

gères: hortalizas, ó legumbres.

POTASSE, s. f. Potasa, liarrilla : álcali que se saca principalmente de las cenizas de los vegetales.

POTE, adj. (fam.) Main pote: mano de zopo, ó de sapo. Se entiende por entorpeci-

da, gorda, ó entumecida.

POTEAU, s. m. Poste: pilar de madera. || Madero, viga: que sirve para diferentes usos.

POTÉE, s. f. Lo que cabe en una olla, puchero, jarro, etc. || Estaño calcinado, o esmeril: que sirve para pulir y dar lustre.

POTELE, EE, adj. Regordete, gor-

dinflon.

\* POTELÉE, s. f. Veleño negro: plants.
POTELET, s. m. Pilarejo de pasamanos
de escalera.

\* POTELOT, s. m. Piedra mineral.

Lápizplomo.

POTENCE, s. f. Horca: el patibulo. || Muleta: de que se sirven los estropeados para andar.

POTENCE, ÉE, adj. (blas.) Potenzada:

toda pieza que remata en T.

POTENTAT, s. m. Potentado: el príncipe soberano que tiene dominio absoluto en algun estado.

POTENTIEL, ELLE, adj. (didasc.)

Potencial.

\* POTENTIELLEMENT, adv. Potencialmente: de un modo potencial.

\* POTENTILLE, & ARGENTINE, s. f.
Potentila: planta de muchas virtudes.

POTERIE, s. f. Vidriado, vagilla de

barro.

POTERNE, s. f. Poterna: puerta seereta para hacer salidas, y recibir socorros, que tienen las fortalezas sobre el foso.

POTIER, s. m. Ollero: dicese del alfa-

rero de vidriado, del que le vende.

POTIER D'ÉTAIN, s. m. Peltrerc, estafiero : el que trabaja vagilla de peltre, y tambien el tendero de ella. POTIN, s. m. Azofar, laton.

\* POTINIÈRES, s. f. pl. Redes para coger sardinas.

POTION, s. f. Pocion, o pocima: be-

bida medicinal.

POTIRON, s. m. Calabaza grande de

invierno. || Seta grande.

POU, s. m. Piojo: insecto. || Pou de mer: lapa, marisco pequeño de solo una concha.

POUACRE, adj. m. f. (vulg.) Reco-

chino, porcallon, asqueroso.

POUAH, interj. que indica el asco. Puf!

Baf

POUCE, s. m. Pulgar, dedo pulgar: el dedo gordo de la mano, y del pié. || Pulgada: medida que es la duodécima parte de un pié. ||(fig.) Serrer les pouces à quelqu'un: apretarle las clavijas, atormentarle para sacar de él algun secreto. || Pouce d'eau: cuartillo, medida de agua para las fuentes.

POUCE DE PIED, s. m. Policipida.
POUCETTES, s. f. pl. Cuerdas de que
se valen los gendarmes, etc., para atar juntos

los dedos pulgares de los ladrones.

\* POUCIER, s. m. Dedil: dedal de cue-

ro, de que usan los segadores, etc.

POUDING, s. m. (voz tomada del ingles) Pudingo: cierto manjar compuesto de pasas, miga de pan, tuétano de vaca, etc.

POUDINGUE, s. m. Almendrilla, piedra compuesta de guijarfillos unidos por me-

dio de una masa arenisca.

POUDRE, s. f. Polvo: el que hay en el campo. Polvos: dícese en plural cuando son composiciones, ó preparaciones del arte. || Peudre à mettre sur le papier: polvos de cartas, ó de escribir. || Poudre à cheveux: polvos de peinar, o del pelo. || Poudre nux vers: pólvos contra lombrices. | Poudre blanche: pólvora sorda. || Poudre d'or: oro en poivo. || Poudre à canon : polvora. || (fam.) Poudre de perlinpinpin: polvos de la madre Celestina : remedio inútil y vano. || Poudre de plomb : mostacilla, perdigones menudos. (id.) Prendre la poudre d'escampette : poner pies en polvorosa : escaparse. |} fig. ] Jeser de la poudre aux yeux : deslumbrar, cegar : engañar con falsas apariencias. \(\(\)(fig. y poet.\)\ Faire mordre la poudre à son ennemi : tenderle en el sitio, dejarle muerto en el campo. || Mettre en poudre, reduire en poudre une ville, un chateau.etc.: asolar, arrasar, una ciudad, etc. || ( prov.) Tirer sa poudre aux moineaux : gastar la pólvora en salvas : hacer inútiles diligencias, y dar pasos en vano. || (id. ) N'avoir pas invente la poudre : no ser el que inventó la pólvora : hablando de sugeto de cortos alcanças.

POUDRÉ, ÉE, p. p. V. Poudrer. || adj.

Empolvado: lleno de polvos.

POUDRER, v. a. Empolvar : echar pol-

47 :

Be escribe.

\* POUDRETTE, . f. Mantillo de estiér

col muy seco.

POUDREUX, EUSE, adj. Lleno, cubierte, sucio de polvo. || Pied poudreux:

pela fustan, pelagátos.

POUDRIER, s. m. Polvorista : el que sabrica la polvora. | Polvero : el que hace y vende polvos de peinar. | Salvadera : donde se tienen les polves de escribir. Pedo de lobo: planta.

\* POUDRIERE, & f. Lugar en donde se fabrica la polvora. || Caja en que se ponen los polvos de almidon o harina que se echan

en el pelo ó peluca.

POUF, (voz imitativa) Paf, chas: con esta voz se expresa vulgarmente el estallido, o estampido de un cuerpo que cae en el suelo.

POUFFER, v. n. Usase solo en esta frase vulgar pouffer de rire : descoserse, estaliar,

reventar de risa.

POUILLE, s. m. Catalogo, o lista de los beneficios con sus cargas y renta.

\* POUILLE, s. f. (geog.) Pulla: provin-

cia del reino de Nápoles.

POUILLE, s. f. Pulla, denuesto, vareta: pelabra picante, clensiva. || Chanter pouille : decir, echar pullas; zaherir.

POUILLE, BE, p. p. V. Pouiller. | adj.

(vulg.) Sopeteado, zaherido.

POUILLER, v. a. ( vulg.) Sopetear: zaherir, denostar. [ ( id. ) Despiojer, quitar el ganado.

\* POUILLERIE, s. f. Cuarto. de un hospital destinado á guardar los vestidos de los pobres.

POULLEUX, EUSE, adj. Piejoso, pio-

jento: que tiene muchos piojos.

POUILLIER, 6 POUILLIS, s.m. Piojeria: porqueria, pocilga. Dicese por desprecio de una mala posada, o mai meson : ce

n'est qu'un méchant pouillier.

POULAILLIER, s. m. Gallinero: cerrul, desvan, ú otro parage donde se recogen las gallinas. || Gallinero, pollero : el que vende gallinas, pollos, y toda volateria. Usase tambien como adjetivo: marchand poulaillier.

POULAIN, s. m. Potro: caballo nuevo hasta tres años. || Potro : llámase así vulgarmente el incerdio. | (ndut.) Contrete.

POULAINE, s. f. (nous.) Roda, o

brandae.

POULAN, s. m. En el juego del hombre es el tanto de dar : el que pone en el plato, el que da las cartas.

POULARDE, c. f. Polla: se entiende

cabada, o de leche.

POULE, s. f. Gallina: ave doméstica. Polla: nombre de que se usa en algunos juegos de naipes. || Poule d'eau : gallineta, estar alguno en dicha y prosperidad. gallina de rio. | Poule de Barbarie ; ga-

vos al peinado, || Echar poivos sobre lo que Ilina morisca. || Poule d'Inde: pava. Poule saisane: saisana, hembra del saisan. | Poule mouillée: marica, maricon: dicese figuradamente del sugeto timido, y poco expedito. \(\( \iftim\_{\text{om}}\) \( \iftim\_{\text{om}}\) \( \text{frise comme}\) une poule mouillée : tener el pelo aplastado, liso, sin rizo : dicese por burla. (prov.) Eire le fils de la poule blanche: liaber nacido de pies, ser hijode la dicha. (fam.) Faire le cul de poule: estar con tanta geta, poner tanto hocico: mostrar enfado, ó disgusto. Il (prov.) Plumer la posle sans la faire crief : desollar sin hacer chillar: hacer concusiones con maña y disimulo.

POULET, s. m. Pollo: de la gallina, y de otra ave doméstica. Ellete amatorio: se decia así en otro tiempo. || Poulet d'Inde: pavipollo. || Petit poulet: pollito. || Gros poules: pollastro, pollo crecido. | Papies à poules: papel con orlitas para escribir car-

tas amorosas.

POULETTE, s. f. Polla-gallina: la gallina nueva que no ha puesto. | (fig.) Jeune poulette: pollita, mosuela: de poca edad, y huen parecer. | (id.) Maîtresse poulette: muger de bigotes, hábil y dominante.

POULEVRIN, s. m. (artill.) Polvorin:

pólvora molida para cebar el fogon.

POULICHE, s. f. Potranca: la yegua

jóven hasta la edad de tres años.

POULIE, s. f. Polea, garrucha, roldana, moton.

"POULIER, v. a. Llevar un fardo, o peso por medio de poless.

\* POULIEUR, s. m. El tornero que hace poleas y garruchas : motonero.

POULIN, V. Poulain.

POULINER , v. n. Parir la yegua.

POULINIERE, adj. Llamase junient poulinière la yegua de vientre, esto es, la destinada para casta.

POULIOT, s. m. Poleo: planta. || Pou-

liot des montagnes : zamarrilla.

POULPE, s. f. Pulpa: la parte mas carnosa del cuerpo animal. || (fig.) Pulpa: dicese de otras cosas semejantes á la puipa de la carne.

\* POULPETON, s. m. Gigote cubierto con

lonjas de ternera.

POULS, s. m. Pulso: el latido de la arteria. | Pouls tranquille: pulso sentado. | Tater le pouls à quelqu'un : tomar el pulso, tantear, sondear la voluntad de otro.

POUMON, s. m. Pulmon! liviano, bofe. Los dos últimos se dicen comunmente ha-

blando de los animales.

POUPARD, s. m. Rorró, nené: dicese

por caricia á los niños de pecho.

POUPE, s. f. Popa: la parte trasera de una embarcacion. || (fig.) Avoir le vent en poupe: ir viento en popa, estar boyante:

POUPER, e. f. Muñeca: con que juegan

las niñas. || Moña : figurita de muger , que | Perpunts : dicese del jubon suerte y ucolsirve de modelo del vestir, ó peinar. || (fig.) | chado que se ponia para desenderse de las Muñeca , ó maya : dicese de una muger pequeñuela , y muy emperifollada. | (exp. udv.) A brûle pourpoint : à queñuela , y muy emperifollada. | quema ropa. || (fig. y vulg.) Il saut sauver la

POUPELIN, s. m. Hojaldre : cierta pas-

telería.

\*POUPELINIER, s. m. Vasija donde se derrite la manteca para hacer los hojaldres.
\*POUPETIER, s. m. Muñequero: el que hace y vende muñecas.

hace y vende munecas.

POUPIN, adj. y s. Amaricado, marica; lo que hoy llamamos currutaco, ú hombre afectadamente acicalado y repicado.

POUPON, s. m. Angelote: el niño rollizo, POUPONNE, s. f. Mona, chula, chacha: palabra vulgar de caricia, que se dice á una moza á quien se ama: Ma chère pou-

ponne.

POUR, prep. Por : para. Sirve para significar la razon, el motivo, etc. || Pour combien? por cuanto? || Pour l'amour de Dieu: por amor de Dios. || Pour moi: por mi, en cuanto à mi. || Pour peu que: por poco que. || Nous ne sommes pas assez heureux pour que cela arrive: no teudrémos la dicha, ó tal dicha, que suceda.

POUR, s. m. Pro: es la assimativa de una cuestion, ó el extremo savorable, así como contre (contra) es la negativa, ó el extremo contrario: Soutenir le pour et le

contre : sostener el pro y el contra.

POURBOIRE, s. m. Propina: que se da al que ha hecho algun servicio, que tambien decimos para beber.

POURCEAU, s. m. Puerco, cerdo. Se en-

tiende el animal vivo en frances.

POURCEAU DE MER, V. Marsouin.

\* POURCELET, 6 PORCELET, V. Cloporte.

POURCHASSÉ, ÉE, p. p. V. Pourchasser. || adj. (ant.) Perseguide, seguide.

POURCHASSER, v. a. (ant.) ir tras de alguna cosa, ir á caza de ella, buscarla, seguirla con afan.

pourfendeur de géans : sansarron.

POÜRFENDRE, v. a. (ant.) Hender, partir de arriba abajo con una cuchillada, hachazo, sablazo.

POURFENDU, UE, p. p. V. Pourfendre. § adj. (ant.) Hendido: partido de arriba abajo.

POURIR, POURI, POURITURE, V.

Pourrir , pourri , pourriture.

POURPARLER, s. m. Plática, conserencia, abocamiento, de dos ó mas personas

citadas para tratar algun ajuste.

POURPIER, s. m. Verdolaga: planta hortense. || Pourpier de mer, soutenelle, arroche en arbrisseau: salgada, salgadera: planta. || Pourpier suuvage: peplide. || Pourpier de mer; armuelle con hoja de verdolaga.

POURPOINT, a. m. Julion, armilla.

Perpunts: dicese del jubon suerte y ucolchado que se ponia para desenderse de las
armas || (exp. udv.) A brûle pourpoint: à
quema ropa. || (fig. y vulg.) Il saut sauver le
moule du pourpoint: es menester guardar
el bulto, el molde de la figura, esto es, el
cuerpo, la vida. || (id.) On lui a donné un
pourpoint de pierre de taille: le han puesto
entre cuatro paredes, o donde no le dé el
sol, esto es, en la carcel.

\* POURPOINTERIE, s. f. Jubeteria, ro-

peria : lo mismo que koy sastreria.

\* POURPOINTIER, s. m. Jubetero : lo mismo que hoy sastre.

POURPRE, a. f. Purpura : dicese de la concha, y del múrice que da el licor de este

nombre, y tambien del misme licor.

POURPRE, s. m. Púrpura: dicese del color, ó tinte, y tambien de la ropa que tiene este color | (fig.) Púrpura: se toma por la dignidad de rey, y tambien por la de cardenal.

POURPRÉ, ÉE, adj. Purpureo, de color de púrpura. || Pièvre pourprée: tabar-

dillo : enfermedad.

POURPRIS, V. Enceinte, enclos. || En la poesia se dice todavia : les célestes pourpris.

POURQUOI, conj. Porqué. | Pourquoi faire tant de bruit? porqué tanto ruido? | C'est pourquoi; por eso: así: por ese motivo.

POURQUOI (LE), s. m. El porqué. Es

familiar en ámbas lenguas.

Pourri. | adj.
Podrido, corrompido: pútrido, corrupto.
Úsase alguna vez como substantivo: sentir
le pourri: oler á podrido, á corrompido,
y tambien corromper.

POURRIR, v. a. Pudrir, corromper al-

guna cosa.

POURRIR, v. n. Pudrir, pudrirse, corromperse, pasarse. ||(fig.) Pudrir, consumirse: en una cárcel. || (id.) Estar encenagado: en vicios, en miseria, laceria.

POURRIR (SE), v. r. Pudrirse, corrom-

perse.

POURRISSOIR, s. m. Pudridor: la pila en que se moja el trapo desguinzado para formar el papel.

POURRITURE, s. f. Podredumbre, pu-

trefaccion, corrompimiento.

POURSUITE, s. f. Perseguimiento, acosamiento, seguimiento: la accion de ir tras de alguno, de traerle acosado. || Seguimiento: de un pleito. || Pretension, solicitud: de un empleo.

POURSUITES, s. f. pl. (for.) Diligen-

cias, de una causa.

POURSUIVANT, e. m. Solicitador, pretendiente: el que solicita, o pretende, o sigue una pretension. Poursuivant d'armes: persevante, o presevante: el oficial inferior al heraldo en la antigua caballería.

POURSUIVI, IE, p. V. Poursuivre.

1 adf. Perseguido. 4 Proseguido.

acosar : ir tras del que huye, o en su seguimiento. ¶ Perseguir, seguir, buscar á alguno en todas partes con empeño, y sin cesar. || Pretender, solicitar: hacer diligencias. || Seguir : un pleito, un negocio. || Proseguir: continuar lo empezado.

POURTANT, conj. advers. No obstante,

sin embargo, pero, con todo.

POURTOUR, s. m. (arquit.) Ruedo, circuito, contorno: circunterencia de un cuerpo.

\* POURVOI, s. m. (for.) Demanda, ins-

tauracion de una instancia.

POURVOIR, v. n. Providenciar, dar providencia, orden, o disposicion: sobre alguna cosa. [ Proveer, remediar, socorrer: en alguna necesidad. || Proveer, conferir: algun empleo, beneficio, dignidad: pourvoir à un bénésice, etc. Se dice tanibien pourvoir quelqu'un d'un bénéfice, etc. : y entonces es verbo activo.

POURVOIR, v. a. Proveer, abastecer, prevenir : de lo necesario para la vida, la defensa, etc. || Dotar : adornar con prendas

ó dotes de la naturaleza.

POURVOIR (SE), v. r. (for.) Poner una demanda, instaurar una instancia: an-

te tal tribunal, o tal juez.

POURVOIRIE, s. f. Proveeduria, abasto : lugar ó sitio donde están las provisiones. Il Junta, o compania de proveedores.

POURVOYEUR, s. m. Proveedor : el que provee de comestibles à cierto precio à una casa de comunidad, ú otra de gran

POURVU, UE, p. p. V. Pourvoir. || adj. Proveido, prevenido: provisto, abastecido:

dotado.

POURVU QUE, conj. Con tal que,

siempre que, como.

POUSSE, s. f. Huérsago, asma: de los caballos. || Los renuevos, el brote : dícese de lo que empujan los árboles por primavera, ú otoño: La pousse d'avril, etc.

POUSSE, EE, p. p. V. Pousser. | adj. Empujado. || Retonado. || Vin poussé : vine

apuntado, torcido, vuelto.

POUSSE-BALLE, s. m. Botabala: cspecie de baqueta para atacar las carabinas.

POUSSE-CUL, s. m. (vulg.) Galfarro,

corchete, ministril.

POUSSEE, s. f. (arquit.) Empuje: de los arcos, y bóvedas.

POUSSE-PIEDS, e. m. Percébes : ma-

risco.

\* POUSSE-POINTE, s. m. Utensilio de |

relogero.

POUSSER, v. a. Empujar, impeler. | Tirar, arrojar, echar. || Llevar adelante, alargar, extender. | Acosar, perseguir, ir d los alcances. | ( fig. ) Compeler, incitar, espolear. || (id. ) Apretar, apurar, hostigar. || autos están en poder del relator. (12) Introducir, proteger. || Pousser a POZZULANE, 6 POUSSOLANE, s. s.

POURSUIVRE, v. a. Perseguir, seguir, bout: apurar, irritar, impacientar. | Pousser des cris : echar, ó dar gritos, ó voces. Pousser des soupirs : echar, o dar suspiros. || Pousser sa voix : esforzar , fevantar la voz. || Pousser un cheval: apretar, picar, aguijar : meter piernas á un caballo. 🛚 Pousser un coup d'épée : tirar una estocada. || Pousser la porte au nez : dar con la puerta en la cara , en los higoles , en los hecicos. || (fig. ) Pousser sa pointe : llevar adelante, seguir, proseguir su tema, su asunto.

POUSSER, v. n. Brotar, arrojar, apuntar : dicese de los árboles y plantas. 🛭 Jadear, resollar con aceleracion y dilicultad: dicese del caballo. || Ce mur pousse en dehors: esta pared se echa hacia aluera, hace barriga. || (fig.) Pousser à la roue : dar la mano, ayudar á uno para alguna **pre**tension.

"POUSSETTE, s. f. Crucillo: juego de

los allileres.

POUSSIER, s. m. Cisco: el polvo de carbon que queda en el fondo de las sacas en que se conduce.

POUSSIERE, s. f. Polvo y tambien polvoreda el que hay eu el suclo, ó se levanta de él. | (poét.) Faire mordre la poussière: aterrar, tender, dejar muerto en el suelo.

POUSSIF, IVE, adj. Que hijadea, que tiene ahoguido : dicese de un caballo que tiene asma. || ( fig. y fam. ) Tambien se dice de las personas obesas que resuellan con fatiga.

POUSSIN, s. m. Polluelo : pollito que

aun sigue la clueca.

POUSSINIERE, s. f. Pollera: red de mimbres á modo de campana; dentro de la cual se guardan los pollos con la ciueca.

"POUSSOIR, s. m. (cirug.) Gatillo ; para

arrancar la muela ya descarnada.

POUSSOLANE, V. Pozzolane.

\* POUT-DE-SOIÉ, s. m. Paño de seda

\* POUTIE, s. f. Motita : manchita en Jos vestidos.

POUTRE, s. f. Viga, tirante: madero largo y grueso.

POUTRELLE, s. f. Vigueta, solera. POUVOIR, v. a. y n. Poder : tener in facultad, medio, fuerza, facilidad, ó tiempo para hacer alguna cosa, ó para no haceria, o para impedirla, o resistirla. A n'en peuvoir plus: hasta no poder mas.

POUVOIR, v. imp. Poder: ser contingente, o posible que suceda alguna cosa. Il Il peut arriver, il peut se faire : puede ser.

POUVOIR, s. m. Poder: autoridad: facultad: que tiene una persona para hacer, poseer, disponer, etc. | Poder : dominio, custodia, ó posesion actual de alguna cosa: ta place est au pouvoir de l'ennemi : la plaza está en poder ó en manos del enemigo. | Les pièces sont au pouvoir du rapporteur : los

Proclama, ó puzolana: tierra que se balla sar á otra cosa. Au préalable, adv. Anceien de Napoles.

l'RAGMATIQUE, adj. m. f. Pragma- otra cosa.

Jica.

PRAGMATIQUE, s. f. Pragmatica, ley. \* PRAIRIAL, s. m. Pradial, o praderil: Francia, que comenzaba en 20 de mayo y refiere, ó escribe. concluia en 18 de junio.

PRAIRIE, s. f. Pradera, praderia.

PRALINE, s. J. Almendras de garapina. PRAME, s. f. Embarcacion de vela y remo.

\* PRASE, PRIME, MATRICE D'EME-RAUDE, s. f. Prasio, plasma : la ganga o l

matriz de las esmeraldas.

PRATICABLE, adj. m. f. Practicable, asequible. Route qui n'est pas praticable: camino intransitable, que no se puede pa-

PRATICIEN, s. m. Agente, procurador, escribano, causídico : todo práctico en causas y pleitos. || Práctico : se dice tambien del médico muy versado y hábil en su

PRATIQUE, s. f. Práctica : el egercicio, ó uso de un arte conforme á sus reglas. 🍴 Práctica: egecucion de unos preceptos, ó reglas. | Práctica: uso: costumbre. | Práctica : experiencia en algun negocio. || Práctica: método, modo. || Foro, ó práctica forense, ó modo de enjuiciar. || Oficio, oficina de un escribano, ó procurador. | Parroquiano : el que se suele surtir ó servir de tal tienda, ó taller.

PRATIQUES, s. f. pl. Trato: inteligencia: correspondencia infiel, ó sospechosa.

PRATIQUE, adj. m. f. Práctico: lo perteneciente à la práctica.

\* PRATIQUE, s. m. (mar.) Práctico de la costa.

PRATIQUE, ÉE, p. p. V. Pratiquer. Il adj. Practicado.

PRATIQUEMENT, adv. Prácticamente. PRATIQUER, v. a. Practicar: poner en practica, o por obra. || Disponer, acomodar: formar, construir una cosa adecuadamente en cierto sitio. I Tratar, frecuentar : á una persona. || Ganar, soborner : para algun sin malo. || Practicar, egercer: alguna facultad. | Pratiquer un escalier, une issue, an cabinet dans une chambre: abrir una escalera, una salida, un gabine- tro : el que cuida de la enseñanza, y edute, esto es, sacarle, acomodarle al parage, al espaçio, à la necesidad.

PRÉ, s. m. Prado : para heno, ó forrage. || (fig.) Se porter sur le pré : salir al campo, salir a renir, hablando de dos que se

desalian.

PRE, prep. lat. Junta con otras voces les da un sentido de superioridad, o de autoridad : préférence, prédécesseur, etc.

PREALABLE, adj. m. f. Previo: to que debe hacerse, decirse, tratarse antes de pa-i

tes, primero: áutes que se trate, o se haga

PRÉALABLEMENT, adv. Antes, pri-

meramente, ante todas cosas.

PREAMBULE, s. m. Preimbulo; entranoveno mes del calendario republicano de da : introduccion que se hace en lo que se

PREAU, s. m. Patio : el que hay en las cárceles para desahogo de los presos. || Patio, o luna: ámbito descubierto de un claustro.

PREBENDE, s. f. Prebenda.

PREBENDÉ, ÉE, adj. Prebendado: el

que goza de una prehenda.

PREBENDIER, s. m. Prebendado: en algunas iglesias de Francia corresponde al racionero en España.

PRECAIRE, adj. m. f. Precario.

PRECAIRE, s. m. (for.) Usufructuario. PRECAIREMENT, adv. Precariamente. de un modo precario.

PRECAUTION, ... f. Precaucion, cui-

dado.

PRÉCAUTIONNE, ÉE, p. p. V. Précautionner. || adj. Precavido, prevenido. || Cauto, cuerdo, prudente.

PRECAUTIONNER, v. a. Precaver, prevenir, guardar: á uno contra algun

riesgo, ó daño.

PRÉCAUTIONNER (SE), v. r. Precaverse, prevenirse, guardarse: contra algun riesgo.

PRECEDE, EE, p. 'p. V. Précéder.

adj. Precedido.

PRÉCEDEMMENT, adv. Anteriormen-

te, ánțes primero.

PRÉCEDENT, ENTE, adj. Precedente. PRECEDER, v. à. Preceder: ir delante. Preceder: ser una cosa antes o primero que otra. || Preceder : ser primero, ó tener el lugar preserente una persona respecto de

PRÉCENTEUR, 6 PRÉCHANTRE, s.

m. Primer chantre en una catedral.

\* PRECEINTE, s. f. (naut.) Cinta: del buque

PPECEPTE, s. m. Precepto: regla, principio de algun arte, ó ciencia. || Precepto, mandamiento: en este sentido solo se dice de la ley de Dios, y de la Iglesia.

PRECEPTEUR, s. m. Preceptor, maes-

cacion de un muchacho.

PRÉCEPTORAT, 6 PRÉCEPTORIAT, s. m. Maestría: calidad de preceptor.

PRÉCEPTORIAL, ALE, adj. Magistral : dicese de las canongias de oficio, que tieuen este título en las catedrales. Tambien se Alsa como substantivo femenino.

PRECESSION, s. J. (astron.) Precession. Précession des équinoxes: movimiento retrógrado de los puntos equinocciales.

PRECHANTRE, V. Précenteur.

PRECHE, a. m. Prédica, sermon. Hoy solo se dice en frances, hablando de iglesias y ministros calvimstas.

PRECHE, EE, p. p. V. Precher. [ adj.

Predicado.

gonar, preconizar: publicar con alabanza de a su edad.

usa seriamente en frances habiando de los PP. Dominicos: frères précheurs: frailes predicadores. [[ (fam.) Pauvre précheur, mauvais précheur : desgraciado predicador, de malas predicaderas. [[ (fig. y fam. ) Précheur étérnel: eterno machacon, impertinente eterno: sermoneador.

PRECIEUSE, s. f. Discreta, sabidilla, culta : tómase en el sentido de presumida.

PRECIEUSEMENT, adv. Con esmero,

con estimacion.

PRECIEUX, EUSE, adj. Precioso: rico, de valor. | Precioso, estimable : cosa de l gran estima. | Culto, afectado, estudiado: dicese de los modos, y del lenguage.

PRECIPICE, s. m. Precipicio. despeñadero. | (fig.) Precipicio: ruina, daño, des-

gracia sea temporal, ó espiritual.

PRECIPITAMMENT, adv. Precipitada-

mente, arrebatadamente.

PRECIPITANT, s. m. (quim.) Precipi-

tante : lo que precipita.

PRECIPITATION, s. f. Precipitacion: inconsideracion, inadvertencia: demasiada priesa en hacer alguna cosa. [] (quim.) Precipitacion.

PRÉCIPITÉ, ÉE, p. p. V. Précipiter.

[] adj. Precipitado.

\* PRECIPITE, s. m. (qulm.) Precipitado: materia disuelta, y sumergida al fondo de

cualquiera vasija.

PRECIPITER, v. a. Precipitar: despenar, arrojar á uno de un lugar alto. || (fig.) Procipitar: exponer à uno à ruina espiritual, o temporal. || (id.) Precipitar: acelerar, apresurar demasiado una cosa. [ Precipitar : es operacion quimica, cuando à la parte disuelta, convirtiéndose en polvos, la hace caer el disolvente al fondo del líquido.

PRECIPITER (SE), v. r. Precipitarse: despeñarse, arrojarse. | Precipitarse: me-

terse, ó arrojarse á algun peligro.

PRECIPUT, s. m. (for.) Mejora: la manda especial que el padre hace á favor de alguno de sus hijos, ademas de su legitima. [ Donacjon propter nuptias.

PRÉCIS, ISE, adj. Preciso: fijo, justo, determinado. || Preciso: expreso, formal. || Conciso, exacto, ajustado: sin palabras ni

ideas inútiles, o no necesarias.

PRECIS, e. m. Resúmen, suma, sumaria

PRECISEMENT, adv. Precisemento. PRECISER. v. a. Determinar.

PRECISION, s. f. Exactitud, distincion 1

altima expresion.

PRECOCE, adj. m. f. Temprano, tem-PRÉCHER, v. a. Predicas: anunciar al pranero: dicese de las frutas y flores que auditorio la palabra de Dios, el evangelio. || vienen ántes del tiempo regular. || (fig. ) (fig. y fam.) Predicar, perorar, exhortar Precoz, adelantado: dícese del talento de à alguno reprehendiéndole. || (fam.) Pre-! los muchachos mayor que el que correspon-

PRECOCITE, a. f. Precocided: tem-PRECHEUR, s. m. Predicador. Solo se prana maduración de las frutes : y tambien se dice del talento o discurso en los niños.

PRECOMPTE, EE, p. p. V. Précompser. | adj. Descontado, deducido antes.

PRECOMPTER, v. a. Descontar, dedu-

cir antes.

PRECONISATION, s. f. Preconisacion. PRECONISE, EE, p. p. V. Préconiser.

] *adj.* Preconizado.

PRECONISER, v. a. Preconizar : declar rar en consistorio pleno romano, por digno el sugeto propuesto por una corte para un obispado, ó alladía, que llaman consistorial. || (fig.) Preconizar, ensalzar : una cosa, ó persona, mas de lo que merce.

PRECONISEUR, s. m. Preconizador. V.

Pantorrule.

PRACURSEUR, s. m. Precursor : el que precede, ó va delante de otro. Es título que la Iglesia da á San Juan Bautista.

PREDECEDER, v. n. (for.) Premorir,

morir ántes de otro.

PREDECES, s. m. (for.) Caso de morir ántes, de preceder la muerte de uno á la de

PRÉDÉCESSEUR, s. m. Predecesor, antecesor.

PREDESTINATION, c. f. Predestinacion.

PRÉDESTINÉ, EB, p. p. V. Prédestiner. [] adj. Predestinado. Usase como substantivo.

PRÉDESTINER, v. a. Predestinar : destinar y elegir Dios ab eterno á los que han de lograr, la gloria.

PREDETERMINATION, e. f. (teol.)

Predeterminacion.

PREDETERMINER, 🗸 a. Predeterminar: determinar ó resolver con anticipacion alguna: cosa.

PREDIAL, ALB, adj. (for.) Predial:

lo que toca ó pertenece á predio.

PREDICABLE, adj. m. f. Predicable. PREDICAMENT, s. m. (escol.) Predicamento. Hoy solo se usa en esta frase proverbial : étre en bon ou mauvais prédicament : estar en huen ó en mal predicamento, estar en buen o mal concepto.

PREDICANT, s. m. Predicante : el mi-

nistro de las sectas, ó heregias.

PREDICATEUR, s. m. Predicador : el orador evangélico.

PREDICATION, s. f. Predicacion: la sc-

cion de anunciar el evangelio. Il Púlpito, I nado. Il Jour prefix : dia señalado, ó dia egercicio del púlpito, oratoria sagrada. Sermon: tomase en un sentido general, o indefinido, y solo por el pueblo.

PREDICTION, s. f. Prediction: pronos-

Mcacion: y tambien pronostico.

PREDILECTION, s. f. Predileccion: preferencia de amor, ó alecto.

PREDIRE, v. a. Predecir: anuncier:

pronosticar.

PREDIT, ITE, p. p. V. Prédire. | adj. Fredicho: anunciado: pronosticado.

PREDUMINANT, ANTE, adj. Predo-

mmante.

PREDOMINER, v. n. Predominar; superar: poder mas una cosa que otra en calidad , o fuerza.

PREDOMINER, ... a. Predominar: man-

dar con energia.

PREEMINENCE, s. f. Preeminencia: superioridad, ó ventaja en dignidad, ó

PRÉÉMINENT, ENTE, adj. Preemi-

Dente.

PRÉÉTABLIR, v. a. Presstablecer: establecer de antemano, de prevencion. L'harmonie préétablie : armonia preestablecida: sistema de Leibniz, por el cual pretende explicar la correspondencia entre los movimientos del cuerpo y las percepciones del alma.

PREEXISTANT, ANTE, adj. Preexis-

tente.

PREEXISTENCE, s. f. Preexistencia: la existencia anterior.

PREEXISTER, v. n. Preexistir.

PREFACE, s. f. Prefacion, prologo: de un libro, tratado, etc. | Prefacio: parte de la misa que precede ordinariamente al cinon. | (fam. y joc.) Preambulo, exordio.

PREFECTURE, . f. Presecture : la dignidad de presecto. || El lugar en que eger-

ce su jurisdiction.

PREFERABLE, adj. m. f. Preserible:

que debe ser preferido.

PRÉFÉRABLEMENT, adv. Con prese-

rencia, sobre,

PRÉFÉRÉ, ÉE, p. p. V. Préférer. [adj. Preferido,

PRÉFÉRENCE, s. f. Preserencia.

PREFEREH, v. a. Preferir: anteponer una persona, ó cosa á otra.

PREFERICULE, s. m. Especie de vaso

antiguo muy ancho.

PREFET, s. m. Presecto: dignidad de Jas primeras entre los antiguos. 

Prefecto: magistrado á cuyo cargo está la administracion general de un departamento.

PREFINI, IE, p. p. V. Prefinir.

PREFINIR, o. a. (for.) Prefinir: senalar término, o tiempo para hacer una

adiado,

PREFIXION, a. f. (for.) Señalamiento,

termino, o plazo señalado.

PREJUDICE, s.m. Perjuicio: detrimento : agravio. | Au préjudice de sa parole, de son houneur : en perjuicio d detrimento de su palabra, honra, etc. 🛭 Suns prejudice de : sin perjuicio de.

PREJUDICIABLE, adj. m. f. Perjudi-

cial, danoso.

PREJUDICIAUX, adj. pl. (for.) Per-

juicios : daños que hay que reembolsar.

PREJUDICIEL, ELLE, adj. Prejudicial: lo que requiere ó pide decision anterior y previa à la sontencia en lo principal.

PREJUDICIER, v. n. Perjudicar : hacer

dano, o mala obra.

PREJUGE, s. m. Preocupacion: error

del entendimiento.

PREJUGE, EE, p. p. V. Prejuger. adj. Juicio preparativo, o provisional. | Presupuesto,

PRÉJUGER, v. n. Juzgar provisionalmente : proveer algun auto. 🛭 Presuponer 💂

prever.

\*PRELART, s. m. (naut.) Encerado.

PRELASSER (SE), v. r. (fam.) Cuadraise, pavonearse, haciendo de persona.

PRELAT, s. m. Prelado: el obispo, el abad mitrado. [] Prelado: el eclesiástico familiar del papa.

PRÉLATION, s. f. (for.) Prelacion: an-

telacion, o preferencia.

PRELATURE, & f. Prelacion: la digni-

**da**d de prelado.

PRÉLE, s. f. Cola de caballo: planta. PRELEGS, s. m. Legados anteriores

á la particion de bienes.

PRELEGUE, EE, p. p. V. Prélé-

guer.

PRÉLEGUER, v. a. Mandar : legar cierta cautidad, que se ha de satisfacer ántes del repartimiento de bienes.

\* PRELER, v. a. Frotar y pulir barniz, ó madera al aire, con la yerba llamada cola

de caballo.

\* PRELEVEMENT, a. m. Pagamento pro-

visional.

\* PRELEVE, s. m. Pagamento: provisio-

PRÉLEVÉ, ÉÉ, p. p. V. Prélever.

i adj. Sacado, apartado.

PRELEVER, v. a. Sacar, o apartar antes : de la masa de una herencia, un sondo de ganancias, ó de reutas, una porcion 6 cantidad para gastos, ú otros pagos.

PRELIMINAIRE, adj. m. f. Prelimi-

nar : proemial.

PRELIMINAIREMENT, odv. Prelimi-

narmente, anticipadamente

PRELIMINAIRES, s. m., pl. Preliminares: los primeros puntos que so proponeu PREFIX, IXB, adj. Prefijo, determi- por base de un tratado de paz, etc.

PRÉLIRE, v. a. (imp.) Leer por la primera vez el pliego de prensa, y corregirle.

\* PRÉLONGE, s. f. Prolonga: maroma para subir la artilleria por un monte.

PRÉLUDE, s. m. Preludio. | Ensayo, floreo, capricho, tiento : dícese entre los

músicos, y cantores.

PRÉLUDER, v. n. Florear, hacer floreos: probar, ensayar un instrumento, ó la voz, tocar, ó cantar juguetes, ántes de empezar la pieza principal.

PRÉMATURÉ, ÉE, adj. Prematuro, adelantado, que no está en sazon, que es ántes de tiempo. || Dícese tambien en sentido:

moral.

PREMATUREMENT, adv. Intempesti-

vamente, antes de tiempo, sin sazon.

PRÉMATURITÉ, s. f. Madurez, sazon: antes de tiempo.

PRÉMÉDITATION, s. f. Premedita-

cion.

PRÉMÉDITÉ, ÉE, p. p. V. Préméditer. || adj. Premeditado. || Cas prémédité : caso pensado. || De dessein prémédité : de proposito, deliberadamente.

PRÉMEDITER, v. a. Premeditar : pensar, ó considerar anticipadamente, con re-

flexion y madurez una cosa.

PRÉMICES, s. f. pl. Primicia : el primer fruto de la tierra, ó del ganado. || (fig.)
Primicias : la primera produccion del en-

tendimiento, o del arte.

PREMIER, IERE, adj. y s. Primero: el que, ó lo que precede con respecto al tiempo, al órden, al lugar, á la dignidad, y al parage. || Primero: principal, mas excelente. || Primero, primitivo: lo pasado, lo que ántes se habia tenido, ó poseido. || Premier-né: primer nacido, primer hijo, primogénito. || Le premier venu: el primero que llega.

PREMIEREMENT, adv. Primeramente,

en primer lugar.

PREMISSES, s. f. pl. (log.) Premisas: las dos primeras proposiciones de un silogismo.

\* PRÉMONTRÉ, s. m. Premonstratense : clérigo reglar del orden de San Norberto.

PRÉMOTION, s. f. (teol.) Premocion: mocion anterior, que inclina á algun efecto.

PREMUNI, IE, p. p. V. Premunir. || adj. Preverido, pertrechado, armado de antemano.

PRÉMUNIR, v. a. Fortalecer, prevenir, asegurar á uno contra algun riesgo, ó mal

futuro,

PRÉMUNIR (SE), v. r. Precaverse, prevenirse, armarse: contra la lisonja, el frio,

los peligros, etc.

PRENABLE, adj. m. f. Conquistable, expugnable: hablando de fortalezas. || Conquistable, sobornable: dicese de la persona sujeta al cohecho, ó soborno.

PRENANT, ANTE,

coge, que recibe el dinèro, las gamanciss, etc. || Caréme prenant : el martes de carnestolendas.

PRENDRE, v. a. Tomar : abraza en ambas lenguas los sentidos de asir, agarrar, pillar, prender, de rendir, ocupar, apresar , de adquirir , cobrar, recibir ; y figuradamente de entender, concebir, o interpretar una cosa en tal, ó tal sentido, etc. Prendre à bail: arrendar, alquilar, ó tomar por arriendo. § Prendre une place: tomar una plaza. || Prendre un voissesu: apresar un navio. || Prendre un criminel: prender un reo. | Prendre à cœur : toms à pechos. || Prendre à crédit : compras é tomar à fiado. | Prendre au mot : coger la palabra. || Prendre congé : despedirse. || Prendre avec les dents : coger con los dientes, echar el diente. || Prendre garde: poner atencion, atender, observar. A Prendre garde à quelque chose : tener cuidado, o cuidar de alguna cosa. || Prendre garde de ne pas faire : guardarse de hacer, curdado de no hacer. || Prendre en bonne os en mauvaise part : tomar á bien , ó á mai. || Prendre le deuil : ponerse de luto. || Prendre l'épouvante : amedrentarse, asustarse. Prendre jour : señalar dia. | Prendre k vent : ventear , en la monteria , es seguir la caza por el rastro. || Prendre parti: tomar su partido, ó determinacion. || Prendre pitié de : tener lastima, apiadarse de [ Prendre racine: echar raices, arraigar. Prendre son temps: valerse de la ocasion. Prends garde! cuidado:, ábate : cata : mira : repara! para advertir de algun daño, ó peligro. || Il m'a pris pour un autre: me tuvo por otro. A Sans prendre: en el juego del hombre es lo mismo que decir solo.

PRENDRE (SE), v. r. Cuajarse, espesarse, trabarse: condensarse ciertos liquidos. || Se prendre à rire, à pleurer, etc.: empezar à reir, à llorar, etc. || Se prendre aux cheveux: asirse de las greñas. || Se prendre de paroles: trabarse de palabras. || Se prendre de paroles: trabarse de palabras. || Se prendre de vin: tomarse del vino, asomarse. || Se prendre à un arbre, etc.: agarrarse, asirse de un árbol, etc. || S'en prendre, o se prendre aux autres, à son voisin: pegar con los otros, o con su vecino, echarles la culpe de aleune, etc.

PRENDRE, v. n. Prender, arraigar: prevalecer una planta. || Prender, pegar: encenderse el fuego. || Helarse: los rios, lagunas, etc. || Cuajarse: la leche. || (fig.) Pegar: petar: tener aceptacion, ó buen despacho, un papel, ó libro que se da a luz. || Prendre à la gorge: herir la garganta por lo picante ó salado de un guisado. || Prendre au nez: subir á las narices, por lo fuerte de un olor.

PRENDRE, s. m. Tomar. Usase solo en esta frase: avoir le prendre ou le laisser.

PRENEUR, EUSE, s. Cogodor, toma:

dor: recibidor. || Arrendador: el que toma en arrendamiento una cosa. || Preneur de tabace: tomador de tabaco, tabaquista. || Preneur d'alouettes: cogedor, o catador de alondras. || Vaisseau preneur: el navio apresador. Dicese respecto del apresado; y en este sentido se usa como adjetivo.

PRENOM, s. m. Prenombre: el nombre que entre los Romanos precedia al de samilia, y se dice tambien hoy dia de los nom-

bres de pila.

PRÉNOTION, s. f. (didáct.) Prenocion: anticipada nocion, ó primer conocimiento de las cosas.

PRÉOCCUPATION, s. f. Preocupacion. PRÉOCCUPE, ÉE, p. p. V. Préoccuper. adj. Preocupado.

PRÉOCCUPER, v. a. Preocupar: preve-

nir con anticipacion el ánimo de uno.

PRÉOCCUPER (SE), v. r. Preocuparse. PRÉOPINANT, s. m. El primer votantes al primero que da su voto ó parecer en una junta.

PRÉOPINER, v. n. Votar primero, dar su voto, su parecer, antes que los demas en

una junta.

\* PREPARATE, s. f. Nombre que algunos

anatomistas dan á la vena frontal.

PREPARATIF, s. m. Preparativo, pre-

vencion, Usase comunmente en plural.

PRÉPARATION, s. f. Preparacion, disposicion. || Preparacion: composicion de un remedio.

PREPARATOIRE, adj. m. f. Prepara-

torio.

PRÉPARER, v. a. Preparar, prevenir: las cosas para algun fin. || Preparar, dispomer: las personas para alguna obra. || Preparar: componer los remedios en la botica. || (imp.) Préparer les cuirs: remojar y sobar les cascos para las balas.

PREPARER (SE), v. r. Prepararse, dis-

ponerse.

PRÉPONDÉRANCE, s. f. Preponderancia: superioridad de crédito y consideracion.

PRÉPONDÉRANT, ANTE, adj. Dicese: voix prépondérante: voto de mas peso, y

que decide la cuestion.

PRÉPOSÉ, ÉE, p. p. V. Préposer. || adj. Comisionado, encargado, etc. Usase también come substantivo, y significa super-intendente, director, administrador principal de alguna comision.

PRÉPOSER, v. a. Nombrar, autorizar, comisionar á una persona para la direccion

principal de algun encargo.

PRÉPOSITION, s. f. Preposicion: parte

Indeclinable de la oracion.

PRÉPOSITIF, IVE, adj. (gram.) Lo que sirve para estar puesto ántes, ó en el principio de una voz.

PRÉPUCE, s. m. Prepucio: el capillo, d pellejo, que cubre la cabeza del miembro

viril.

PRÉROGATIVE, s. f. Prerogativa: distincion, preeminencia.

PRES, (prep. de tiempo, de lugar, y de cantidad) En el 1er. caso significa cerca: en el 2", cerca, y junto; y en el 3º, cerca de, casi, poco mas o ménos. | Il est pres de midi : es cerca del medio dia, son cerca de las doce. || Il loge pres de chezmoi: vive junto á mi casa. || Près de cent écus : cerca de, poco menos de cien escudos || Pres l'un de l'autre : el uno junto al otro. || De près : de cerca. || Tout pres: muy cerca, cerquita. A peu près deux lieues : unas dos leguas, como dos leguas, cosa de dos leguas. | A cela près, à telle chose près: excepto esto, ménos esto, quitado esto. || La compagnie est complète à deux hommes près : la tertulia está completa, ménos dos personas. H N'en ètre pas à cela près: no detenerse por esto solo: à telle difficulté près : por esta dificultad sola.

PRÉSAGE, s. m. Presagio: anuncio de

lo que ha de suceder.

PRÉSAGÉ, ÉE, p. p. V. Présager. ||adj.

Presagiado, anunciado.

PRÉSAGER, v. a. Presagiar, anunciar: lo venidero. || Conjeturar: barruntar lo que ha de suceder.

PRESBYTE, s. m. f. Présbito: el que

no ve sino de léjos.

PRESBYTERAL, ALE, adj. Presbiteral. || Bénéfice presbytéral: beneficio presbiteral.

PRESBYTÈRE, s. m. Casa del párroco, ó cura, que está junto á la iglesia. En unas partes de España se llama abadía, y en otras rectoría.

PRESBYTÉRANISME, s. m. Presbiteranismo: el sistema o secta de los presbiteria-

nos. V. Presbyterien.

PRESBYTÉRIEN, ENNE, adj. Presbiteriano: nombre que se da en Inglaterra á los que no reconocen la autoridad y jurisdiccion episcopal.

PRESCIENCE, s. f. Presciencia: conoci-

miento anticipado de las cosas futuras.

PRESCINDER, v. n. Prescindir: apartar, separar mentalmente una cosa de otra.

PRESCRIPTIBLE, adj. m. f. Prescriptible.

PRESCRIPTION, s. f. Prescripcion.

PRESCRIRE, v. a. Prescribir, ordenar lo que se ha de hacer. || Prescribir, señalar: determinar por autoridad los límites, o facultades para egecutar alguna cosa.

PRESCRIRE, v. n. (for.) Prescribir: adquirir un derecho por una larga posesion.

PRESCRIRE (SE), v. r. Prescribirse: imponerse alguna obligacion: adquirirse una cosa por prescripcion.

PRESCRIT, ITE, p. p. V. Prescrit.

adj. Prescripto.

PRESEANCE, s. f. Precedencia: el pri-

mer lugar, o lugar preserente: el que toca

à alguno en una junta, procesion, etc.

PRESENCE, v. f. Presencia; asistencia personal en algun lugar. || (fig.) Serenidad, desparpajo, expedicion, prontitud en el decir, ó discurrir de repente, que se llama présence d'esprit. || Faire acte de présence: nacerse presente, hacer cuerpo presente, en una funcion, ó concurrencia. || Se mestre en la présence de Dieu: ponerse en la presence de Dieu: ponerse en la presence de Dios: considerarle delante, como que ve nuestras acciones, etc. || Les deux armées éthient en présence; los dos egércitos estaban à la vista, ó enfrente uno de otro

PRESENT, ENTE, adj. Presente, attual: hablando de las cosas que hay en el tiempo en que uno vive. || Presente: hablando de personas lo mismo que asistente, concurrente personalmente en un lugar.

PRÉSENT (LE), s. m. El presente, ó tiempo presente: es voz de gramática. || Lo presente; lo que no es pasado, ni venidero. || Tenir présent: hacer presente. || A présent: al presente, de presente, ahora.

PRESENT, s. m. Presente: regalo que da

una persona á otra.

PRÉSENTABLE, adj. m. f. Que puede presentarse.

PRÉSENTATEUR, s. m. Presentero, presentador: de un beneficio eclesiástico.

PRÉSENTATION, s. f. Presentacion: se entiende de un pedimento, unos despachos. || Presentacion: de un beneficio eclesiástico. || Presentacion: fiesta que celebra la Iglesia.

PRÉSENTE, EE, p. p. V. Présenter.

adj. Presentado.

PRÉSENTEMENT, adv. Al presente, de

pronto.

PRÉSENTER, v. a. Presentar, ofrecer, largar: dar una persona una cosa á otra por generosidad, ó por obsequio. || Presentar: introducir una persona á otra delante de un principe, de un protector, etc. || Presentar: un beneficio eclesiástico.

PRESENTER (SE), v. r. Presentarse: comparecer ante un juez, un tribunal.

Ofrecerse, ocurrir: una cosa.

PRESENTATRICE, .. f. Presentera. V.

Présentateur.

PRÉSERVATIF, IVE, adj. Preservativo: lo que tiene la virtud de preservar. Usase regularmente como substantivo.

PRESERVE, EE, p. p. V. Préserver.

adj. Preservado.

PRÉSERVER, o. a. Preservar, librar, guardar: de recibir algun dano, o de cometerle.

PRÉSIDE, EE, p. p. V. Présider. | adj.

Presidido.

PRESIDENCE, e. f. Presidencia: la dignidad, empleo, o cargo de presidente. || Presidencia: la accion de presidir. I'RÉSIDENT, s. m. Presidente : el que

preside una junta, tribunal, etc.

PRESIDENTE, s. f. La muger del presidente, ó la que preside en alguna junta de mugeres. En estilo samiliar, ya se dice en

espanol presidenta.

PRESIDER, v. n. Presidir: tener el primer lugar en alguna junta, tribunal, ó funcion. Usase algunas veces como verbo activo. || Gobernar, dirigir: tener la direccion, el gobierno, el cuidado de una cosa.

PRÉSIDIAL, s. m. Jurisdiccion de ciertas bailias, ó senescalías reales, que conocia en Francia, sin apelacion en ciertos casos, y

en ciertas sumas, o cuantias.

PRÉSIDIAL, ALE, adj. Presidial: le perteneciente à esta jurisdiccion: jugement

présidial, sentence présidiale.

PRÉSIDIALEMENT, adv. Diceso juger présidialement: juzgar, sentenciar por auto de jurisdiccion presidial, sin apelacion al parlamento.

\* PRÉSIDIAUX, s. m. pl. Presidiales : los

de alguna bailía , ó alcaldía.

PRÉSOMPTIF, IVE, adj. (for.) Presuntivo. || Héritier présomptif: heredero presuntivo.

PRÉSOMPTION, s. f. Presuncion, vanidad, engreimiento. || Presuncion, sospecha: juicio que se hace de una cosa, fundado sobre ciertas señales, é indicios.

PRÉSOMPTUEUSEMENT, adv. Pre-

suntuosamente.

PRESOMPTUEUX, EUSE, adj. Presuntuoso, vano, presumido. Úsase también como substantivo.

PRESQUE, adv. Casi.

PRESQU'ILE, s. f. Península: la tierra casi rodeada de mar.

PRESSAMMENT, adv. Egecutivamente, con instancia, con empeño. Es poco usado en frances.

PRESSANT, ANTE, adj. Urgente, ege-

culivo.

PRESSE, s. f. Apretura, tropel, gentio: concurso de mucha gente en un parage. 🛚 Prisa, gente, concurso: en buscar, oir, ver, o comprar alguna cosa. || Prensa : instrumento para apretar, estrujar, exprimir, y tambien para estampar. || (ndut.) Leva forzada de gente para el mar. || Presse d'unprimeur en taille-douce : tórculo. || Prisco: especie de albérchigo. || Bire en presse : estar en aprieto, apretado, entre mucha gente. || Donner un ouvrage à la presse : dar una obra à la prensa, imprimirla. || (fig.) Se turer de la presse : salir del aprieto, del apuro, del abogo. || (id. ) Mestre un bijou, an effet en presse : prendar, empeñar una alhaja , etc.

PRESSÉ, ÉE, p. p. V. Pressez. | adh Prensado. || Apresurado. | Es-

trechado, instado. A Acesado.

PRESSENTI, IE, p. p. V. Pressentir.

adj. Presentido.

PŘESSENTIMENT, s.m. Presentimiento.

PRESSENTIR, v. n. Presentir: antever por cierto movimiento del ánimo lo que va á suceder. || Sondar: inquirir las disposicio—

nes de alguno.

PRESSER, v. a. Prensar, comprimir. ||
Estrujar, exprimir: apretando. || Apretar,
estrechar, cerrar: acercando una cosa ó
persona con otra. || Apresurar, dar prisa. ||
(fig.) Apretar, instar con eficacia. || (id.)
Apretar, estrechar: acosar, perseguir de
cerca al enemigo, etc.

PRESSER, v. n. Apretar. || La douleur presse : el dolor aprieta, no da treguas.

\*PRESSEUR, s. m. Prensador: el que prensa las telas y lienzos.

PRESSIER, s. m. Prensista, oficial de

prensa : dicese en la imprenta.

PRESSION, s. f. (fis.) Presion: la acción de un suerpo grave, que carga ó aprieta al que está debajo.

PRESSIS, s. m. Substancia: jugo, o zu-

mo que se exprime de las carnes.

PRESSOIR, s. m. Prensa, lagar: en que se estruja la uva, ú otras frutas, para hacer

PRESSURAGE, s. m. Prensadura: accion de prensar, ó estrujar la uva, etc. || Repiso, mosto del orujo: que sale del lagar, ó de la prensa.

PRESSURÉ, ÉE, p. p. V. Pressurer.

adj. Estrujado.

PRESSURER, v. a. Prensar, estrujar: el orujo para sacar el vino, ó sean manzamas, ó peras para la sidra. || Estrujar, exprimir: frutas con la mano. || (fig. y fam.) Estrujar: oprimir con vejaciones y extorsiones.

PRESSUREUR, s. m. Lagarero, estruja-

dor.

PRESTANCE, s. f. Presencia, ó planta: buen aire y figura de una persona.

PRESTANT, s. m. Flautado de un ór-

gano.

PRESTATION, s. f. Juramento: la ac-

cion de prestarle.

PRESTE, adj. m. f. Pronto, listo, ligero: en la egecucion de una cosa.

PRESTE, interj. Prontamente, ligera-

mente.

PRESTEMENT, adv. Presto, pronto, ligero: lo mismo que con prontitud, con ligereza.

\* PRESTER, s. m. (fis.) Prester: metéo-

ro á modo de rayo.

PRESTESSE, s. f. Presteza, prontitud, ligereza: agilidad. [] (fig.) Prontitud, sutileza: hablando del entendimiento.

PRESTIGE, s. m. Prestigio: ilusion, o apariencia con que los encantadores emboban al pueblo.

\* PRESTIGIATEUI(, s. m. Prestigia-dor: el que hace prestigios.

PRESTIMONIE, s. f. Prestamera, pres-

timonio: prebenda eclesiástica.

PRESTO, adv. Presto: de prisa. Es voz tomada del italiano, y muy usada, en la música.

PRESTOLET, s. m. Clerizonte, cleriquillo. Es voz de desprecio en ámbas lenguas. \* PRÉSUMABLE, adj. m. f. Presumible: lo que se puede presumir.

PRESUME, EE, p. p. V. Présumer.

adj. Presumido: pensado, juzgado.

PRESUMER, v. a. Presumir : juzgar,

pensar, bacer concepto.

PRESUMER, v. n. Presumir: hacer juicio bueno ó malo de las personas, ó de sus acciones. || Presumir, estar muy pagado, satisfecho, confiado: de sí, ó de sus acciones. || J'ai trop présume de mon cœur: el corazon me ha engañado.

PRESUPPOSE, EE, p. p. V. Présuppo-

ser. || adj. Presupuesto.

PRESUPPOSER, v. a. Presuponer : dar con antelacion por asentada y cierta alguna cosa.

PRÉSUPPOSITION, s. f. Presuposicion. PRÉSURE, s. f. Cuajo: para cuajar la leche.

PRET, ETE, adj. Pronto, dispuesto, preparado: dícese de las personas, y de las cosas.

PRET, s. m. Préstamo : el empréstito que se hace. || Prest, ó pré : el socorro digrio

que se paga ai soldado.

PRETANTAINE, s. f. Usase solo en esta frase familiar : courir la pretantaine: audar de hopeo, pindonguear, hablando de las mugeres : tunar : zancajear, hablando de hombres.

PRÉTÉ, ÉE, p. p. V. Prêser. || adj.

Prestado.

PRÈTE-JEAN, s. m. Preste Juan: titulo del emperador de Abisinia.

PRETENDANT, ANTE, subst. Preten-

diente.

PRÉTENDRE, v.a. y n. Pretender: solicitar alguna cosa, aspirar á ella. || Pretender, intentar, querer: hacer alguna cosa. || Sostener, defender: una opinion contraria.

PRÉTENDU, UE, p. p. V. Prétendre. || adj. Pretendido, ó pretenso: lo mismo que ilegitimo, falso, ó como usurpado, ó intruso: Un prétendu gentilhomme; um prétendu philosophe; la religion prétendue réformée.

PRETENDU, UE, subst. Novio: el que

está tratado de casarse.

PRETE-NOM, s. m. Testa de ferro, ó testa férrea: el que presta su nombre para algun arriendo, contrato, compañía, etc.

PRETENTAINE, V. Pretantaine.
PRETENTION, s. f. Pretension; dereche

ó aspirar á una cosa.

PRETER, v. a. Prestar : dar prestado. Prestar: dar, comunicar. | Preter l'oreille: escuchar, atender. || Préter attention : prestar, poner, hacer atencion, atender. || Preter authence: dar audiencia. | Preter la | main: auxiliar, ayudar, coadyuvar. || Preter secours, aide, faveur, etc.: dar socorro, ayuda, savor, etc. | Preter serment, foi et hommage : prestar juramento, fidelidad, ó pleito homenage.

PRETER, v. n. Prestar, dar de sí. Dicese de los tegidos, ó cueros, que se alargan, o ensanchan estirándolos. || Cette étoffe prête: esta tela da de si. || Ces bas ne prêsent pas : estas medias no dan de si.

PRETER (SE) (a), v. r. Prestarse, consentir, acomodarse. || Entregarse, darse : al |

·estudio, à las diversiones, etc.

PRETER, s. m. Préstamo : la accion de prestar. | (prov.) Ami au preter, ennemi au rendre: amigo al prestar, enemigo al pagar.

PRÉTÉRIT, s. m. (gram.) Pretérito

uno de los tres tiempos del verbo.

PRETERITION, s. f. Pretermision: figura retorica. || (for.) Pretericion : la omision del que teniendo hijos no los nombra en su testamento.

PRETERMISSION, V. Prétérition.

PRETEUR, s. m. Pretor: nombre de un

magistrado romano.

PRETEUR, EUSE, adj. Prestador: el que presta. Usase mas comunmente como substantivo.

PRETEXTE, s. m. Pretexto: motivo si-

mulado, color.

PRETEXTE, v. f. Pretexta: especie de

toga o ropa entre los Romanos.

PRETEXTE, EE, p. p. V. Prétexter. adj. Pretextado.

PRETEXTER, v. a. Pretextar, dar por

pretexto.

PRETINTAILLE, s. f. Farbalá, o far-

PRETINTAILLE, ÉE, p. p. V. Presintailler. | adj. Afarbalado, guarnecido de un farbalá.

PRETINTAULER, v. a. Afarbalar: guarnecer con farbalaes: los briales, jubones, y otras ropas de mugeres.

PRETOIRE, s. m. Pretorio: palacio del

pretor , donde tema su audiencia.

PRÉTORIEN, ENNE, adj. Pretoriano. PRETORIENS, s. m. pl. Pretorianos: soldados de la guardia del emperador. || Provinces pretoriennes: provincias pretorianas, las que eran gobernadas por un pretor.

PRETRAILLE, s. f. Voz despreciativa, é injuriosa, que usan algunos hablan-

do del clero.

PRETRE, s. m. Sacerdote, presbitero. Lo último no se dice sino de los católicos. Idelito.

que alguno tiene, o cree tener à pretender, | Pretre : esta voz, toinada absolutamente, corresponde à las comunes de cura, clérigo, eclesiastico en español. | Bonnet à prêtre: bonete, cierta obra exterior en la fortifica-

PRETRESSE, s. f. Sacerdotisa. Solo se

dice en la religion gentilica.

PRETRISE, s. J. Sacerdocio : presbiterato. Lo último solo se dice entre los cató-

PRETURE, s. f. Pretura: cargo de pre-

PREUVE, s. f. Prueba: la razon, argumento, instrumento, ètc. con que se inuestra la verdad de un hecho. || Prueba : indicio , señal , ó muestra que se da de alguna cosa. || (for.) Prueba: la justificacion del derecho de alguna de las partes. 🛭 ( *aritm*. ) Prueba: la comprobación de una cuenta.

PREUVES, s. m. pl. Pruebus: las que se hacen de limpieza de sangre para tomar

un hábito.

\* PREUVER, V. Prouver.

PREUX , adj. (ant.) Hazañoso, valiente, esforzado. Usase tambien como substantivo.

PRÉVALOIR, v. n. Prevalecer : ser

superior: poder o valer mas.

PREVALOIR (SE) (de), v. r. Prevalerse, valerse de la ocasion, etc. para envauecerse, engreirse, aprovecharse, etc.

PREVARICATEUR, s. m. Prevaricador,

trausgresor.

PREVARICATION, s. f. Prevaricacion.

PREVARIQUER, v. n. Prevaricar. Transgresar : faltar á su obligacion. 🛭 Quelwantar su palabra y fe.

PREVENANCE, s. f. Agasajo, cumplido : con que se capta y gana el ain-

mo, etc.

PREVENANT, ANTE, adj. Agasajador, oficioso, cumplido. || Recomendable, agradable : que prenda , que capta los ánimos a su favor. || Preveniente: es voz de la teo-

logia. PREVENIR, v. a. Adelantarse, llegar antes. || Ser el primero, gauar por la mano: en hacer una cosa. [ Servir, agasajar : complimentar. || Anticiparse : hablando del tiempo. || Precaver, evitar : los males, los peligros. | Preocupar, impresionar, imbur. || Prevenir, advertir : avisar á otro de alguna cosa. || Prevenir, ocurrir: à un inconveniente, discultad, objecion. | Prevenir: anticiparse un juez á otro en el conocimiento de una causa.

PRÉVENTION, s. f. Preocupacion del animo. || Derecho pontificio en la provision de un beneficio. || Prevencion de un juez en una causa.

PREVENU, UE, p. p. V. Prévenir ! adj. Prevenido. || (for. ) Acusado de algun PRÉVISION, s. f. Prevision : con ocimiento de las cosas futuras. En frances solo se usa hablando de la presciencia de Dios.

PRÉVOIR, v. a. Prever : ver venir : juzgar anticipadamente lo que ha de suceder.

PREVOT, s. m. Preboste: el que es cabeza, presidente, ó decano en ciertos cuerpos, o comunidades. il Preboste: era un capitan à caballo, destinado à perseguir desertores. || Prevôt du chapitre de : dean, prepósito, bablando de cabildos ecleskisticos; y tambien corresponde à paborde en algunas iglesias de la corona de Aragon. || Prevot des marchands: en Paris, Leon, y otras ciudades de Francia, era el corregidor, que presidia al ayuntamiento. || Prevôt de salle : ayudante del maestro de esgrima, que hace sus veces. || Prevôt des monnaies: juez privativo de los monederos falsos. | Prevot de l'armée: capitan preboste del egército. || Prevôt des maréchaux de France: era el decano ó presidente del tribunal de los mariscales. || Prevôt général la marine: era el asesor general de la marina. || En algunos distritos de Francia era como corregidor de capa y espada.

PREVOTAL, ALE, adj. Prebostal: lo que pertenece à la jurisdiccion de los prebostes. || Cas prevotal: crimen cuyo conocimiento pertenecia à la jurisdiccion del preboste de los mariscales. || Sentence prevotale: seutencia dada por esta misma jurisdiccion, que era suprema, y no admitia apelacion.

PREVOTALEMENT, adv. Sin recurso, definitivamente.

PREVOTÉ, s. f. Prepositura, y tambien pabordía: hablando de cabildos eclesiásticos. || Prebostazgo: el oficio y jurisdiccion del preboste de los mariscales en Francia. || Prebostía: el distrito ó partido que comprehendia la jurisdiccion de un preboste, considerado como un corregidor.

PREVOYANCE, s. f. Prevision, providencia, prevencion: cuidado por lo que

puede venir.

PRÉVOYANT, ANTE, adj. Próvido, prevenido: advertido, cuidadoso por lo que puede venir.

PRIAPEE, s. f. Poesia obscena.

PRIAPISME, s. m. Priapismo: cierta enfermedad.

PRIÉ, ÉE, p. p. V. Prier. || adj. Rezado. || Suplicado, rogado.

PRIE-DIEU, s. m. Reclinatorio, para rezar arrodillado.

PRIER, v. a. Suplicar, pedir: por favor. || Rogar, convider: instar á otro á que reciba un favor, un agasajo. || Orar, rogar á Dios, á la Vícgen, ó á los santos. || Prier Dieu pour quelqu'un: pedir á Dios. || fam. ciero.

PRÉVISION, s. f. Prevision: cou oci- | Dicese: prier d'amour : requestar, reque-

PRIÈRE, s. f. Oracion, deprecacion: á Dios, á la Vírgen, ó á los sautos. || Ruego, súplica, peticion. || Rezo, oficio. || Prières || publiques: rogativas.

PRIEUR, s. m. Prior: Prior en algunos conventos. || Prior: título en algunas iglesias, y tambien en cuerpos civiles. || Grand prieur: gran prior: título de diguidad en la órden de San Juan.

PRIEURE, s. f. Priora de un convento

de monjas.

PRIEURÉ, s. m. Paiorato: dicese de una comunidad de monges, ó de monjas, cuyo prelado, ó prelada, tiene el título de prior, ó priora. || Priorato: dicese tambien del mismo monasterio, y de la habitación del prior, ó priora. || Prieuré curé: priorato curado, curato con este título.

\* PRIMA MENS!S, q.m. (tomado del latin) Junta de los doctores de la universidad de Paris, que se celebraba el primero de cada

mes.

\* PRIMAIRE, adj. m. f. Llámase école primaire la escuela del primer grado.

PRIMAT, s. m. Primado: arzobispo con

jurisdiccion sobre los demas prelados.

PRIMATIAL, ALE, adj. Primacial. Usase regularmente en femenino. || Église primatiale: iglesia primada.

PRIMATIE, s. f. Primacia: la dignidad

y jurisdiccion del primado.

PRIMAUTÉ, s. f. Primado: dicese de la silla ó iglesia de Roma, y del papa. || Mano: en el juego de naipes aquel á quien to-

ca jugar primero.

PRIME, s. f. Prima: una de las siete horas canónicas. || Primera: en el juego de naipes. || (náut.) Prima: la suma que se paga al asegurador. || Prima: la cantidad prometida, ó dada por premio en ciertas especulaciones mercantiles. || Florete refino: la lana de España de primera suerte. || Primer: en la esgrima. || Prime d'émeraude. V. Prase. || (fam.) Dicese: de prime abord: de primer antuvion, de buenas á primeras, á primera vista, al primer encuentro.

PRIMER, v. n. Volver : en el juego de pelota es contrarrestar la pelota al que saca. Il (fig.) Privar, llevar la palma : sobresalir entre los demas. Usase alguna vez como verbo activo: y entónces es adelantarse, pasar

delante de otro.

\* PRIMEROLE, V. Primevère.

PRIMEUR, s. f. Primera sazon de las frutas.

PRIMEURS, s. f. Las primeras frutas, ó legumbres que salen, las primerizas.

PRIMEVERE, s. f. Primula de jardin,

yerba de san Pablo.

PRIMICIERAT, s. m. Cargo de primiciero.

PRIMICIER, a. m. Primiciero : dig-

nidad de algunas iglesias.

PRIMITIF, IVE, adj. Primitivo: lo que es primero en orden, o en tiempo | Primitivo: en gramática se dice de las voces que no son compuestas, Di derivadas.

PRIMITIVEMENT, adv. En su principio, en el estado primitivo, ó antiguo.

PRIMO, adv. las. Primero, primeramente, en primer lugar.

PRIMOGENITURE, s. f. Primogeni-

. pra : el derecho del primogénito.

PRINORDIAL, ALE, adj. Primordial, original.

PRIMORDIALEMENT, adv. Primiti-

vamente, originalmente.

PRINCE, s. m. Principe: el que posee como soberano un estado con este título, ó es de alguna familia soberana. Principe : el que solo tiene este dictado y titulo de honor. [] (fig.) Principe: el primero, y mas excelente en algun orden, o linea. || Prince du sang: principe de la sangre: el hijo ó descendiente de los infantes de la casa real de Francia. || Prince de l'Eglise: principes de | la Iglesia : se suelen llamar así los cardenales, arzobispos, y obispos. | Vivre en prince: vivir ó tratarse á lo principe, á le duque; ó sino, como un príncipe, como un duque.

PRINCERIE, s. f. Principado: la dignidad

de principe.

PRINCESSE, c. f. Princesa: la muger, o hija de principe.

PRINCIER, V. Primicier.

PRINCIPAL, ALE, adj. Principal: lo que tiene el primer lugar, o es de la primera importancia en su linea. Usase en ambas lenguas como substantivo.

PRINCIPAL, s. m. Principal: el fondo, o capital del que se ganan réditos, o intereses. Rector, regente, director: de un co-

legio, ó escuela de pupilos.

PRINCIPALEMENT, adv. Principal-

PRINCIPALITE, s. f. Rectorado, regencia: de un colegio, ó direccion de un estudio

de pupilos.

PRINCIPAUTE, s. f. Principado: la dignidad de principe. || Principado: el territorio, ó pueblos de que es señor el principe.

PRINCIPAUTES, s. f. pl. Principados:

el tercer caro de los espíritus celestes.

PRINCIPE, s. m. Principio: origen, causa, autor. || Principio: causa, o movil natural de la accion en los cuerpos físicos. Principio, elemento, regla: fundamento en cualquier arte, o ciencia. || Principio, máxima: motivo particular, por el cual cada uno rige su conducta en lo que ha de pensar y Ohrar. | Avoir des principes : es | obrar, o pensar segun las reglas, o de la moral, ó de la religion, ó del raciocium.

PHINCIPIANT, ANTE, adj. (ant.) Prin-

PRINCIPION, s. m. Principillo, principote. Es vos familiar, y de desprecio en ambas lenguas.

PRINTANIER , IBRE, adj. Lo que pertenece à la primavera; como fleur printanière: flor de primavera: saison printanière: estacion, ó tiempo de primavera.

PRINTEMPS, s. m. Primavera: una de las cuatro estaciones del año. [[(fig.) Se dice: le printemps de l'âge, de nos jours, de la vie : flor de la edad, de los dias, de la

\*PRIONE, s. m. Insecto grande, con cuernos de figura de sierra.

PRIORITE, s. f. Prioridad, anteriori-

PRIS, ISE p. p. V. Prendre. adj. Tomado: cogido: asido: apresado. | Homme bien pris dans sa taille, qui a la taille bien prise : hombre de buen corte, ó aire de cuerpo. || Pris de vin : tomado del vino, alumbrado. || Pris pour dupe: burlado, enga-

PRISE, s. f. Toma: la accion de tomar, y lo que se toma. || Presa : lo que se apresa. || Apresamiento: la accion de apresar. [ Prision, aprehension: la accion de prender à uno, o de hacerle prisionero. [ Riña, pendencia. | Asidero, mango, etc. | Il z'aput pas de prise: no tenia asidero, ó por donde agarrarle. || Prise d'une place: toma de una plaza. || Prise d'un vaisseau : presa, apresamiento de un navio. || Ce corsaire a fait deux prises : este corsario ha hecho dos presas. || Prise d'armes : levantamiento de armas, ó con armas. || Prise de corps : captura, prision de la persona. || Prise de tabac: polvo de tabaco. || Prise de rhubarbe, de thériaque, etc.: una toma de ruibarbo, de triaca, etc. Une prise de cafe, de chocolat, etc.: una taza de café, una gicara de chocolate. Prise d'habit: toma de habito. Prise de possession : toma de posesion. une prise: tuviéron una pelotera, una rina. | Donner prise sur soi : dar motivo para que á uno le vituperen. || Cette chose est en prise : esta cosa está expuesta, en peligro. I Lâcher prise: abandonar, soltar lo que se habia tomado.

PRISE, EE, p. p. V. Priser. Adj. Apre-

ciado, valuado.

PRISÉE, s. f. Valuacion, tasacion, apro cio, estimación de una cosa.

PRISER, v. a. Apreciar: valuar, tasar. Ponderar, dar valor: al mérito de una persona, o de una obra. | (fam.) Cet homnie prise trop ses marchandises: este hombre alaba bien sus agujetas.

PRISEUR, s. m. Apreciador, tesador, el

que pone precio, ó lasa á una cosa.

PRISMATIQUE, adj. m. f. Prismático: de figura de prisma.

PRISME, s. m. Prisma : dicese en grome-

tría de cierta figura sólida.

PRISON, s. f. Prision, carcel. | (prov.) Homme gracieux comme la porte d'une

prison: suave como una carda.

PRISONNIER, IERĘ, subst. Preso: dicese de la persona que se ha preso, ó de la que lo está ya. | Preso, encarcelado : dicese de la persona que está en prision, o en la carcel. || Prisionero : se dice en términos de guerra, sea en tierra, ó en mar.

PRIVATIF, IVE, adj. Privativo, negativo. Usase regularmente en la gramática.

PRIVATION, s. f. Privacion: la pérdida del bien que uno tenia, ó debia tener. Abandon, desprendimiento voluntario: el acto de desposeerse del bien que uno habia tenido. | Alstinencia : de lo que se apetece. || Necesidad, carencia : de lo que es menester.

PRIVATIVEMENT, adv. Privativamen-

te, con exclusion de otro.

PRIVAUTE, s. f. Intimidad, confianza: gran familiaridad, o estrechez. || Prendre des privautes: tomarse mucha libertad, mu-

cha mano.

PRIVE, EE, p. p. V. Priver. | adj. Privado, particular : se dice de las personas, y de sus cosas. Doméstico, manso: se dice de los animales, por oposicion á bravo, bravío, silvestre: y tambien se toma por doniesticado aunque abusivamente. [] ( fam. ) Muy familiar, intimo: dicese de una persona respecto de otra. || Conseil privé du roi : consejo privado del rey. || Vie privée : vida privada, vida particular.

PRIVE, s. m. Secreta: lugar comun:

retrett.

PRIVEMENT, adv. Con estrechez, con union, con intimidad. Este adverbio va per-

diendo el uso en frances.

PRIVER (de), v. a. Privar, defraudar: impedir à uno que goce de un bien, ó de una satisfaccion que tenia, o podia tener. || Privar, despojar, destruir: à uno de un oficio, cargo, etc.

PRIVER (SE) (de), v. r. Privarse, abstenerse : dejar uno voluntariamente alguna

cosa de su gusto y comodidad.

PRIVILEGE, s. m. Privilegio: facultad exclusiva, ó exencion particular concedida á una persona, ó cuerpo. || Privilegio : la misma cédula, despacho, ó título de la concesion. Privilegio: derecho, fuero, anejo a ciertas dignidades, o clases.

PRIVILEGIE, EE, adj. Privilegiado. | Autel privilègie : alter de anima. || Créancier privilègie: acreedor con preserencia.

PRIX, s. m. Precio: valor, estima de lo que una cosa vale o merece. || Precio : el coste de lo que se compra. Premio, galardon. A quelque prix que ce soit : à cualquier Precie, cueste lo que costare. | Au même | prix : por el mismo precio, por el tanto. || tra alguno. || Proceder : venir por genera-TOME I.

Prix pour prix, Jaime mieux cela: bien compárado, igual por igual, yo mas quiero eso. || Au priz de sa vié: á costa de su vida. Mettre la tête d'un criminel à prix : pregonar su cabesa, ponerla à talia. || Remporter le prix : ganar ó llevarse el premio.

PRIX (AU), adv. comp. Para con, respecto de. | Tout fameux qu'il est, il n'est rien au prix de son père : por famoso que sea, no es nada para con su padre, respecto

de su padre,

PROBABILISME, s. m. Probabilismo:

doctrina de las opiniones probables.

PROBABILISTE, s. m. Probabilista : ej que sigue el probabilismo.

PROBABILITE, s. f. Probabilidad : verisimilitud, ó apariencia fundada en verdad.

PROBABLE, adj. m. f. Probable, veri-

simil. Es tambien substantivo.

PROBABLEMENT, adv. Probablemente. PROBANTE, adj. (for.) Auténtico, jurídico, prob**at**ivo.

PROBATION, s. f. Prueba. || Noviciado

en una religion.

PROBATIQUE, s. f. Probatica: la piscina de Jerusalen, donde Cristo curó al paralitico.

PROBATOIRE, adj. Probatorio: dicese

de un acto de prueba.

\* PROBE, adj. m. f. Honrado, integro. PROBITE, s. f. Probided, hombria de

bien : integridad y honradez en el obrar. PROBLEMATIQUE, adj. m. f. Proble-

mático, dudoso.

PROBLEMATIQUEMENT, adv. Pro-

blemáticamente.

PROBLEME, s. m. Problema: cuestion dudosa que se puede defender con razones en pro y en contra. || Problema : en matemática es una proposición, por la cual se pide la razon de una cosa que no es conocida.

PROBOSCIDE, s. f. (blas.) Trompa del

elefante.

PROCATHARTIQUE, adj. m. f. (medic.) Procatártico, ó primitivo : así llamáron los antiguos á todo lo que puede ser causa externa de una enfermedad, y anterior á ella.

PROCEDE, s. m. Proceder, procedimiento, operacion: modo de portarse, de obrar una persona. En español se usan comunmente en plural. || La voz procédé, en plural ó en singular, se toma siempre en buen sentido cuando no lleva epíteto niuguno ; como il a des procédés avec tout le monde: con todos tiene miramientos. || Operacion, manipulacion : el modo y órden con que se trabaja en la química, y en otras artes.

PROCEDE, EE, p. p. V. Proceder. adj. Procedido. Usase solo en lo forense.

PROCEDER, v. n. Proceder: provenir, dimanar. || Proceder : obrar , portarse. || Proceder: pasar de una cosa á otra. || Proceder, hacer autos, formar una causa: con-

cion. En frances solo se dice en lenguage procede del Padre, y del Hijo.

PROCEDURE, s. f. Forma ú orden judicial: modo de actuar en justicia, o de enjuiciar. | Proceso, autos.

"PROCERITE, s. f. Procerided: altura,

cminencia.

PROCES, s. m. Pleito, causa: instancia ante un juez entre partes. || Proceso, autos: las piezas juntas de los autos. || Procès civil: causa civil, pleito. | Proces criminal: causa criminal, proceso. | Proces verbal: sumaria de una causa. || Faire le proces à quelqu'un: procesarle, formarle causa. (fig. y fam.) Hacerle el proceso, acusarle, condenarle: sobre lo que ha dicho, o hecho. | (id.) Pendré un procès au croc : desistir de una causa, abandonar un pleito. (id.) Gagner, o perdre son proces: tener huen o mal pleito, buena o mala mano en algun negocio, salir bien o mal en el asunto.

PROCESSIF, IVE, adj. Pleitista: maigo

de pleitos, de litigios.

PROCESSION, s. f. Procession = neto público de religion por las calles, | (fig. y fam.) Procesion: disese de la muchedumbre de gentes que pasan por una calle, o paseo. || Procession des regations : letanias. \*PROCESSIONNAIRES, & BVOLU-TIONNAIRES, s. f. pl. (hist. nat.)Procesionales : las orugas que pasan de un lugar á otro conducidas de una que hace cabeza.

PROCESSIONNAL, 6 PROCESSION-NEL, s. m. Procesionario : el libro en que están las preces y oraciones que se cantan

en las procesiones.

PROCESSIONNELLEMENT, adj. Pro-

cesionalmente, en procesion.

PROCHAIN, AINE, adj. Proximo, in-

mediato.

PROCHAIN, s. m. Progimo : dicese de cada criatura racional en particular, y de todas en general, por razon de la caridad fra-. ternal que debe unirlas entre sí.

PROCHAINEMENT, adv. (for.) Proxi-

mamente.

PROCHE, adj. m. f. Cercano, próximo. || Allegado, cercano : en el sentido de pariente: Mon proche parent, ses proches parens.

PROCHES, s. m. pl. Parientes, deudos, allegados: Je suis abandonné de mes pro-

ches.

PROCHE, adv. Cerca, inmediato. | Ici proche: aqui cerca, aqui junto; tout proche: muy cerca, muy inmediato de aqui.

PROCHE, prep. Cerca de, inmediato á, junto à. Proche de chez moi : cerca de mi CASA || La maison la plus proche du palais: la casa mas inmediata al palacio, etc. || De proche en proche, exp. adv. De seguida, seguidamente, sin intervalor, de un año en l .QiiQ.

PROCHRONISMB, s. m. Procronismo ? teológico hablando del Espíritu Santo, que Jerror de cronologia, anticipando la data de un hecho.

\* PROCIDE, (geog.) Prochida: isla en el

mar de Napoles.

PROCIGALE, s. f. (hist. nat.) Mosca pa-

recida à la cigarra.

PROCLAMATION, s. f. Proclemacion. PROCLAME, EE, p. p. V. Proclamer. | adj. Proclamado.

PHOCLAMER, v. a Proclamar: publicar en alta voz. 🛭 Aclamar : conferir ia pluralidad y voz comun algun cargo de

honor.

\* PROCOMMISSAIRE, s. m. Comisario que hace las veces de comisario ordenador.

PROCONSUL, s. m. Proconsul: magistrado romano, que gobernaba ciertas provincias con la autoridad de cónsul.

\* PROCONSULAIRE, adj. m. f. Procon-

sular.

PROCONSULAT, s. m. Proconsulado: la dignidad de proconsul.

\* PROCOPE, s. m. (n. p.) Procopio.

PROCREATION, s. f. Procreacion, generacion. Es voz mas usada en estilo forence que en el comun.

PROCREE, EE, p. p.V. Procréer. [ adj.

Procreado.

PROCREER, v. a. Procrear, engendrar. PROCURATEUR, s. m. Procurador: nombre de ciertos magistrados que habia en Venecia, y en Génova.

PROCURATION, s. f. Poder, procuracion, comision: que un particular, o un

cuerpo da á una persona.

PROCURATRICE, s. f. Apoderada: la que tiene los poderes de una persona para obrar en su nombre.

PROCURE, s. f. Procura: entre religio-

sos es el encargo de procurador.

PROCURE, EE, p. p. V. Procurer.

adj. Procurado.

PROCURER, v. a. Agenciar, conseguir, alcanzar á uno algun empleo, gracia, etc. 🖁 Causar, ocasionar, acarrear à uno disgustos,

trabajos, etc.

PROCUREUR , s. m. Apoderado : el que tiene poderes de alguno para obrar en nombre suyo. Procurador: el que en los tribunales tenia este oficio para representar à los litigantes (ahora se liama avous). Procureur général : el fiscal de un consejo, o tribunal supremo del reino. Procureur fiscal: el asesor del senor en sus tierras, o estados.

PROCUREUSE, s. f. Procuradora: muger de procurador. || (fam.) Alcahucta: la persona que solicita à alguna muger para

usos lascivos.

"PROCYON, s. m. Procion: estrella muy notable en el pecho del can menor.

\* PRODIGALEMENT, adv. Prodigamente. PRODIGALITE, s. f. Prodigalidad. PRODIGE, s. m. Prodigio: efecto admirable fuera del curso ordinario de las cosas. I frances por lego, é idiota, hablando en tons | Portento, maravilla : dicese de las cosas | muy raras, especiales, o excelentes en su linea. Pasmo, asombro; como un prodige de cruauté, de science, etc.

PRODIGIBUSEMENT, adv. Prodigiosamente: extraordinariamente, sobremanera.

PRODIGIEUX, EUSE, adj. Prodigioso, portentoso: muy extraordinario. | Monstruoso, enorme: excesivo.

PRODIGUE, adj. y s. m. f. Prodigo, gastador, maniroto. | (fig. ) Prodigo : largo, generoso en alabanses: o despreciador de su vida, o derramador de su sangre, etc.

PRODIGUE, EE, p. p. V. Prodiguer. adj. Dado: gastado con profusion: derrama-

do, desperdiciado.

PRODIGUER, v. a. Derramer, dar con largueza, gastar con profusion. || (fig.) Ser | prodigo, no ser escaso: en complimentos, alabanzas, etc. || Sacrificar, despreciar: su sangre, su vida, etc.

PRODITOIREMENT, adv. (for. ) Trai-

doramente ó alevosamente.

\* PRODUCTIF, IVE, adj. Productivo: lo

que tiene virtud de producir.

PRODUCTION, s. f. Produccion: obra, efecto, sea de la naturaleza, del arte, o del ingenio. || (for.) Dicese de la presentacion de | instrumentos y escrituras que sa exhiben en unos autos.

PRODUIRE, v. a. Producir, criar, engendrar : dicese propiamente de las obras. de la naturaleza, y por extension de las del entenduniento. | Producir, rentar, rediluar: interes, utilidad. || Producir, ocasionar, causar: dícese da bienes ó males en sentido moral. || Presentar, introducir: a uno en alguna parte, donde no era conocido. || Producir : en lo forense es presentar, exhihir algun título, escritura, etc. en autos.

PRODUIRE (SE), . r. Hacerse conocer,

lucir.

PRODUIT, ITE, p. p. V. Produire.

adj. Producido.

PRODUIT, s. m. Producto, valor: lo que reditua alguna tierra, empleo ó negocio, Producto: en la aritmética es el número que resulta de la multiplicacion de otros dos.

PROEMINENCE, s. f. Prominencia, ele-

vacion, realce.

PROÉMINENT, ENTE, adj. Prominente, relevado, realzado: habiando de la escultura, ó bordado.

PROFANATEUR, s. m. Profanador.

PROFANATION, s. f. Profanacion, pro-

fanamiento.

PROFANE, adj. m. f. Profano: lo que es contra la reverencia debida à las cosas sagradas. || Profano : lo mismo que puramente | civil, o secular, por oposicion à lo sagrado, o eclesiastico.

PROFANE, s. m. Profano: se toma por

burlesco, con respecto á la gente instruida, ó por bárbaro, ó alarba, esto es, indigno de asistir à una concurrencia culta.

PROFANE, EE, p. p. V. Profaner.

adj. Profanado.

PROFANER, v. a. Profanar: tratar con irreverencia las cosas sagradas, o aplicarlas á usos profance. || Profanar, prostituir: hacer un uso indecente de cosas dignas.

PROFECTIF, IVE, adj. (for.) Profecticio. PROFERE, EE, p. p. V. Proférer. || adj.

Proferido,

PROFERER, v. a. Proferir: articular,

decir palabras.

PROFES, ESSE, s. y adj. Profeso: el que ba profesado en una religion.

PROFESSE, EE; p. p. V. Professer.

adj. Profesado.

PROFESSER, v. c. Profesar: confesar, reconocer, y seguir ona religion, una doctrina. | Profesar : egercer un oficio , un arte. || Enseñar : retórica, filosofía, medicina, matemática , étc.

PROFESSEUR, s. m. Profesor, catedrático : el que enseña por oficio públicamente

artes, ó ciencias.

PROFESSION, s. f. Profesion, confesion, declaracion pública: de su creencia, de su opinion, de su doctrina. || Profesion, oficio, egercicio: destino, carrera, género de vida. Profesion: acto solemne de profesar en alguna órden religiosa.

PROFIL, s. m. Perfil: delineacion del roetro, ú otro objeto mirado por uno de sus lados. || Perfil : en arquitectura es la delineacion de un edificio, ó de cualquiera de sus partes representadas en elevacion, como

cortadas perpendicularmente.

PROFILE, EE, p. p. V. Profiler. || adj. Representado, delineado, pintado de perfil.

PROFILER, v. a. Delinear, contornear, ó dibujar de perfil : dícese solo en arquitectura y pintura.

PROFIT, s. m. Provecho: utilidad, beneficio, ganancia. 🛛 Aprovechamiento : adelantamiento en los estudios.

PROFITABLE, adj. m. f. Util, prove-

choso. PROFITER, v. n. Sacar provecho, utilizarse , lucrar , ganar : en alguna cosa. [] (de) Aprovecharse: secar utilidad de alguna cosa, Aprovechar, servir, ser útil: para alguna cosa. Aprovechar, adelantar: hacer progresos en virtud, ciencia, etc. | Medrar, crecer: dicese de las criaturas, y de las plantas nuevas.

PROFOND, ONDE, adj. Hondo, profundo. (fig.) Profundo: alto, impenetrable. (fig.) Profunds: se toma por grande, ex-

tremo en su linea.

PROFONDEMENT, adv. Profundaments. PROFONDEUR, s. f. Profundidad impio, irreligioso. || Se toma tambien en hondura : del mar, de un pozo, de un rio,

de una sima. || Profundidad: la tercera dimension geométrica de los cuerpos. || Fondo: el grueso que tiene una cosa penetrable. (fig.) Profundidad: grandesa, sublimidad de ciencia, de ingenio. | (1d.) Arcano, impenetrabilidad.

PROFONTIE, adj. (ndut.) Dicese: un navire profontié de un navio que cala mu-

cha agua.

PROFUSEMENT, adv. Profusamente, desperdiciadamente.

PROFUSION, s. f. Profusion: exceso de

liberalidad, ó de gasto.

PROGRAMME, s. m. Conclusiones, o certamen, con que se convida para algun acto público. Es voz usada en los colegios.

PROGRES, s. m. Progreso, adelanta-

miento.

PROGRESSIF, IVE, adj. Progresivo. PROGRESSION, 4. f. Progresion. PROGRESSIVEMENT, adv. Progresiva-

mente, seguidamente.

PROHIBE, EE, p. p. V. Prohiber. | adj. Probibido.

PROHIBER, v. a. Prohibir, defender. PROHIBITIF, IVE, adj. Probibitivo, pi obibitorio.

PROHIBITION, .. f. Prohibicion.

PROIE, s. f. Presa, pasto: dicese de lo que pillan y devoran las fieras, y otros animales carniceros. || Presa, despojo: que se hace en la guerra. || (fig. ) Btre en prois à La catomnie, etc.: ser el blanco, o la victima de la calumnia, etc. || (id.) Se dice: être en proie à sa douleur, à ses passions : abandonarse á su dolor, á sus pasiones, dejarse arrastrar de ellas. || Oiseau de proie: ave de rapina.

PROJECTILE, s. m. (maq.) Proyectil;

arrojable : capaz de ser arrojado.

PROJECTION, s. f. (quim.) Proyeccion. Mouvement de projection : movimiento, o impulso de los cuerpos arrojados al aire, como las bombas, etc. | (id.) Proyeccion: polvos quiméricos con que los alquimistas pretenden convertir los metales inferiores en oro. (arquit) Proyectura: vuelo, saledizo.

PROJET, s. m. Proyecto, idea, pensamiento: empresa que se medita. || Plan, minuta, horron.

PROJETE, EE, p. p. V. Projeter. || adj.

Proyectado.

PROJETER, v. a. Proyectar, idear, Tormar el proyecto, la idea, el pensamiento de emprender alguna cosa. || Delinear, trazar: sobre un plano ó superficie la esfera, ú Dira figura, segun ciertas reglas.

PROLATION, s. m. (mus.) Trino: hecho]

con la voz.

PROLEGOMENES, s. m. pl. Prolegomemos : discursos qua se ponen al frente de una Olura impresa.

PROLEPSE, a. f. (resoz ) Prolépsis.

PROLETAIRES, s. m. pl. Entre los Bomanos, se daba este nombre al ciudadano cuya hacienda no Ilegaba á 1500 piesas de plata. || Ple be.

\* PROLIFERES, adji Proliferas.

.PROLIFIQUE, adj. m. f. Prolifico.

PROLIXE, adj. m. f. Prolijo, difuso: en el hablar, o escribir.

-PROLIXEMENT, adv. Prolijamente. PROLIXITE, s. f. Prolijidad: difusion

en el-hablar, ó escribir.

PAGLOGUE, s. m. Loa: introduccion en proce de verso, que antecede à alguna representacion teatral. | Protogo: proemio, breggion.

PROLONGATION, s. f. Prolongacion:

aumento en la duracion de una cosa.

\*PROLONGE, s. f. Tiro, maroma: para sachi un cañon de artillería , de un atasca-

PROLONGE, EB, p. p. V. Prolonger.

adj. Prolongado.

PROLONGEMENT, a. m. Prolongemien-

to, prolongacion.

PROLONGER, v. a. Prolongar: el tiempo.|| Prolongar: alargar, dilatar, extender. 🛚 Prolonger un vaisseau: emparejar una nave con otra para atracarla. || Empechar : los

PROMENADB, s. f. Paseo: dicese de la accion de pasearse, y del sitio por donde se

PROMENÉ, EE, p. p. V. Promener.

adj. Paseado.

PROMENER, v. a. Pasear: secar à pasear, o hacer pasear, à un niño, à un convaleciente, à un forastero, à un caballo. De este último se dice en trances mas frecuentemente. Promener sa pensée, sa vue, etc.: explayar, extender, divertir el pensamiento, la vista, etc. | Bnvoyer promener quelqu'un: enviarle à pasear, despedirle con enfado y desprecio.

PROMENER (SE), v. r. Pasearse, pa-

PROMENOIR, s. m. Paseo : sitio públi-

co, o destinado para pascar.

PROMESSE, 4. f. Promesa. || Vale : papel à favor de alguno para pagerle cierta eantidad. || Promesse de mariage : palabra de casamiento.

PROMETTEUR, EUSE, s.. Prometedor: el que mucho promete. || En ambas lenguas

s usa en estilo familiar,

PROMETTRE, v. a. Prometer, ofrecer: hacer, ó dar alguna cosa. Prometer, asegurar : el cumplimiento de una cosa. || Prometer, dar esperanzas, hacur esperar : en este sentido se usa como verbo neutro.

PROMETTRE (SE), . r. Prometerse, es-

perar, confiar.

PROMINENCE, s. f. Prominencia. PROMINENT, ENTE, adj. Promial rededor.

PROMIS, ISB, p. p. V. Promestre. adj.

Prometido.

PROMISSION, s. f. Usase solo en esta frase : terre de promission : tierra de promision: la que Dios prometió al pueblo hebreo. Tambien se dice en estilo figurado y familiar de un pais fértil y abundante.

PROMONTOIRE, s. m. Promontorio: 10 mismo que cabo ( cap en frances). Lo primero casi no tiene uso sino en la geograila antigua y lo segundo en la moderna.

PROMOTEUR, s. m. Promotor, promovedor : el que promueve y adelanta alguna cosa. || Promotor fiscal: el que hace la parte | fiscal en una curia eclesiástica.

PROMOTION, s. f. Promotion: la ac-

cion de promover.

PROMOUVOIR, v. a. Promover: elevar á alguna dignidad, que regularmente nablando se entiende eclesiástica en frances.

PROMPT, OMPTE, adj. Pronto, ligero. || Pronto, repentino. || Pronto, cuidadoso, activo, diligente. || Pronto, colérico. || Avoir l'esprit prompt, la conception vive et prompte: ser vivo de ingenio, perspicas.

PROMPTEMENT, adv. Proptamente.

PROMPTITUDE, s. f. Prontitud, celeridad, presteza. | Prontitud, diligencia. || Frontitud, repente: viveza de ingenio. Pronto, repente : rapto pasagero de colera. Usase regularmente en plural.

\* PROMPTUAIRE, s. m. ( poc. us.) Pron-

tuario.

PROMULGATION, e. f. Promousoir. PROMULGUE, EE, p.p. V. Promulguer. || adj. Promulgado.

PROMULGUER, v. a. Promulgar: pu-

blicar con solemnidad alguna ley.

"PRONATEUR, s. m. (anat.) Pronador nombre de dos músculos del entebrazo, con los cuales se hace el movimiento de pronaction.

PRONATION, s. f. (anas.) Pronación: la accion de volver la palma de la mano há-

cia la fierra.

PRONE, s. m. Plática, sermon: que hacen los párrocos á sus feligreses los domingos en la misa mayor. || (fig. y fam.) Paulina, fraterna: reprehension fastidiosa.

PRONE, EE, p.p. V. Proner. ||adj. Ala-

bado ,ensalzado.|| Charlados. |

PRONER, v. n. Predicar, hacer la plática: dicese de los párrocos, respecto á su auditorio en la misa mayon \(\( \( \text{fig. y fum.} \) \) Sermonear: gastar mucha prosa.

PRONER, v. a. Preconiser, elogiar: á alguno, ó á cosa suya, con pasion, ó ex-

PRONEUR, EUSE, s. Ponderador, pregonero, panegirista : elogiador extrematio, o interesado de alguno, o de sus co-1

PROMINER, v. n. Dominar: lo que está | sas. || (fig. y fam.) Sermoneador, platiquero: el que echa mucha prosa reprehendiendo.

PRONOM, s. m. Prouombre: la diccion

que se pone en lugar del nombre.

PRONOMINAL, ALE, adj. Pronominal: lo que pertenece al pronombre.

PRONUNCE, s. m. El fallamos: la sen-

tencia de un juzgado.

PRONONCE, EE, p. p. V. Prononcer. Ladj. Pronunciado. | Declarado. | Decidido. Usase còmo subs'antivo en lo forense, y sig nifica la declaración ó resolución de la sentencia : *le prononcé de l'arrês*.||Llamonse en la pintura y escultura muscles, nerfs bien prononcés : músculos, nervios, bien expresados.

PRONONCER, v. a. Pronunciar, articular palabras. || Pronunciar, decir, recitar: una arenga, un discurso. Pronunciar,

sallar : dar sentencia un juez.

PRONONCIATION, s. f. Pronunciacion: la articulacion de las silabas y palabras. H Pronunciación: una de las partes del orador. | Publicacion : de una sentencia, ó

PRONOSTIC, s. m. Pronostico: juicio conjetural, que se hace de lo que ha de su-

\* PRONOSTICATION, a. f. (poc. us.) Pronosticacion: el acto de pronosticar.

PRONOSTIQUE, EE, p. p. V. Pro-

nostiquer. || adj. Pronosticado.

PRONOSTIQUER, v. a. Pronosticar: conjeturar : padecer.

PRONOSTIQUEUR, ... m. Pronostica-

\* PRONUBA, a f. Pronuba: la madrina de una boda.

PROPAGANDE, s. f. Propeganda congregacion establecida en Roma para la propagacion de la fe.

\*PROPAGANDISTR, s. m. Miembro de

la congregacion de propaganda.

PROPAGATEUR, s. m. Propagador. PROPAGATION, s. f. Propagacion: la multiplicacion de la especie por la generacion. || Propagacion: dilatacion, extension. Propagacion de la fe.

PROPAGEM, v. a. Propagar : extender,

aumentar.

PROPAGER (SE), v. r. (fis.) Propagarse, difundirse : comunicarse el sonido de la Juz.

PROPENSION, a. f. Propension: la inclinacion de alguna persona, ó cosa á so naturaleza, ogenio.

PROPHETE, e. m. Profeta. || (fig. yfam.) Prophète de malheur : portador de malas nuevas.

PROPHÉTESSE, s. f. Profeties: muger que tiene espíritu de profecia.

PROPHETIE, s. f. Profecia: prediction hecha por inspiracion divina.

PROPHETIQUE, edj. m. f. Profitico.

PROPHETIQUEMENT, adv. Profe-

PROPHÉTISE, EE, p. p. V. Prophé-

siser. | adj. Profetisado.

PROPHÉTISER, v.a. Profetizar; anunciar las cosas futuras. || Profetizar, conjeturar, bacer juicio por algunas señales.

PROPHYLACTIQUE, s. f. Profilactica: parte de la medicina, que trata de preservar de las enfermedades. adj. m. f. Profilactico: medicamento preservativo.

PROPICE, adj. m. f. Propicio, hvo-

rable.

PROPITIATION, s. f. Propiciacion: sacrificio que se ofrece à Dios, para aplacar su divina justicie.

PROPITIATOIRE, adj. m. f. Propciatorio: lo que tiene virtud de mover, y ha-

cer propicio.

PROPITIATOIRE, s. m. Propiciatorio: lámina de oro purísimo, que se ponia sobre el arca del testamento.

PROPOLIS, s. f. Propoleos: el betun con que las abejas bañan la colmena por den-

tro , antes de empesar á trabajar.

PROPORTION, s. f. Proporcion: la disposicion y correspondencia debida de las partes de una cosa. || (matem.) Proporcion: la semejanza ó igualdad de las razones. || A proportion: a proporcion, a correspondencia.

PROPORTIONNALITÉ, .. f. Propor-

cionalidad.

PROPORTIONNE, EE, p. p. V. Proportionner. adj. Proportionado.

PROPORTIONNEL, ELLE, adj. (ma-

zem.) Proporcional.

PROPORTIONNELLEMENT, adv. Pro-

porcionalmente.

PROPORTIONNÉMENT, adv. Proporcionadamente, con la debida proporcion.

PROPORTIONNER, v. a. Proporciomar: disponer una cosa que guarde la debida proporcion y correspondencia con otras, o con sus partes. || Proporcionar: ajustar,

iguelar, medir.

PROPOS, s. m. Conversacion, palabras, asunto. || Proposicion: para algun ajuste. || Proposito, resolucion. || A propos: a proposito. || Venir à propos: venir al caso, llegar à buen tiempo, en buena ocasion. || A tout propos: à cada instante, à cada paso. || De propos délibéré: con animo deliberado, con intencion formal. || Hors de propos: fuera del asunto, del caso. || Mal à propos: en mal tiempo, en mala ocasion.

PROPOSABLE, adj. m.f. Proponible: lo

que se puede proponer.

PROPOSANT, s. m. Jóven teólogo pro-

testante, que estudia para ministro.

PROPOSANT, ANTE, adj. Proponente. PROPOSER, v. a. Proponer: representar o hacer presente con razones una cosa.

PROPOSER (SE) (de.), v. r. Proponerge, hacer propósito, hacer resolucion de.

PROPOSITION, s. f. Proposicion: la accion de proponer. | Proposicion: entre los dialécticos es una oracion breve, en la que se sienta algun principio. | Pains de proposition. V. Pain.

PROPRE, adj. m. f. Propio, natural. Propio: peculiar, perteneciente exclusivamente. Propio: que conviene particularmente. Propio: apto, bueno para algun fin. Propio, mismo. Aseado, lim-

pio.||Recto, hablando de sentido.

PROPRE (LE), s. m. Propio, propiedad: calidad que distingue un sugeto de todos los demas. || Le propre des oiseaux c'est de voler: es propio de los péjaros el volar. || Le propre des enfans c'est la curiosité: la curiosidad es propiedad de los niños.

PROPRES (LES), s. m. pl. En términos jurídicos son los bienes libres, 6 lo libre, sea del marido, sea de la muger.

PROPREMENT, adv. Propiamente, con propiedad. || Assadamente, con asso. || Pulidamente, con primor. || A proprement parler: para hablar claro, en términos precisos, etc.

PROPRET, ETTE, adj. (fam.) Curiosillo, primorosito: en el vestir. || Úsase tam-

bien como substantivo.

PROPRETÉ, s. f. Limpieza, aseo, curiosidad.

PROPRETEUR, s. m. Propretor: titulo

de cierto magistrado romano.

PROPRIETAIRE, s. m. f. Propietario,

dueño, poseedor : el que poses en propiedad alguna cosa.

PROPRIETE, s. f. Dominio en alguna cosa. || Propiedad, hacienda, rais. || Propiedad la virtud o calidad particular de alguna cosa. || Propiedad: la significacion propia de las palabras.

PRORATA, s. m. (voz tomada del latin) Prorata, la cuota: parte que le toca á uno á proporcion de lo partido. I Au pro-

rata: a prorata, a proporcion.

PROHOGATION, s. f. Prorogacion, y próroga. ¶ Prorogation du parlement d'Angleterre: interrupcion de las sessones hasta cierto dia señalado.

PROROGER, e. a. Prorogar: ampliar á término mas largo el plazo que estaba pres-

cripto.

PROSAIQUE, adj. m. f. Prosaico: lo que parece prosa. Dicese de la poesia floja y rastrera.

PROSATEUR, s. m. Procista: el autor

que escribe principalmente en prosa.

PROSCENIUM, s. m. (didáct.) Proscenio: la parte de los teatros de los antiguos, á donde salian los actores á representar.

PROSCRIPTION, s. f. Proscripcion: hando condenando smuerte a un mathechor; en cualquier parte que se le halle. || Destruc-

PROSCRIRE, v. a. Proscribir : declarar por reo de muerte á alguno sin forma judicial. Desterrar, echar fuera. (fig.) Excluir: reprobar, desechar: hablando de vocablos de una lengua.

PROSCRIT, ITB, p.p. V. Proserire. adj. Proscripto. | Desterrado, desechado.

PROSE, s. f. Prosa : lo contrario á metro, verso, o poesia. Prosaten la misa se llama asi la secuencia que se dice ó canta despues de la epistola.

PROSELYTE, adj. m. f. Proselito: el nuevo convertido á la fe: y tambien el nuevo sectario de una doctrina, ú opinion, sea moral, sea politica.

PROSELYTISME, s. m. Prosentismo: el celo y espíritu de bacer proselitos, é de con-

vertir.

PROSODIE, s. f. Prosodia : parte de la gramática, que enseña á pronunciar conforme á la cantidad de las sílabas.

PROSODIQUE, adj. m. f. Prosódico: lo

perteneciente á la procodia.

PROSOPOPEE, s. f. (retot.) Procopopeya: figura por la que se bace habler; ú operar una persona muerta, ausente, d una coss insnimada.

PROSPECTUS, a. m. (lat.) Prospecto: el programa con que se anuncia alguna obra

ántes de darse á lus.

"PROSPER, s. m. (n. p.) Próspero.

PROSPERE, adj. m. f. Próspero: favorable, dichoso.

PROSPÉRER, v. n. Prosperar : hacer for-

tuna, tener hvena dicha.

PROSPERITE, s. f. Prosperidad: felis estado: ó suceso, en las cosas temporales.

PROSTAPHERESE, s. f. (astr.) Prostaserésis: diserencia entre el lugar aparente y el verdadero de un planela.

PROSTATES, s. m. pl. Prostatas: ciertas glundulas que se hallan a la raiz del miem-

bro viril.

PROSTERNATION, s. f. P. osternacion, humillacion.

PROSTERNÉ, ÉE, p.p. V. Prosterner.

adj. Postrado.

PROSTERNEMENT, s. m. Postramiento, humillamiento: el acto de postrarse, de rendirse contra la tierra.

PROSTERNER (SE), v. r. Postrarse,

humillarse contra la tierra.

PROSTITUÉ, ÉE, p. p. V. Prostituer. adj. Prostituido.

\*PROSTITUEE, s. f. Prostituta: ramera,

muger pública.

PROSTITUER, v. a. Prostituir: abandonar torpemente su cuerpo, su honora, etc. || (fig. ) Deshonrar, vender : su empleo, ó aures, ó adulacion.

PROSTITUER(SE) (a), v. r. Prostituirse: abandonarse publicamente una muger. #(fig. ) Se prostituer aux passions d'autrui : hackise instrumento, ó vil esclavo de las pasiones de otro, etc.

PROSTITUTION, s. f. Prostitucion.

PROSTRATION, s. f. Lo mismo que

Prospernation.

PROTASE, s. f. Protasis: parte de un poema dramatico, que contiene la exposicion del asunto.

PROTE, s. m. Kntre los impresores es el regente de la imprenta.

PROTECTEUR, s. m. Protector: patrono: patrocinador.

PROTECTION, s. f. Protection: patrocinio, favor.

PROTECTRICE, a. f. Protectora.

PROTEE, s. m. Nombre que se suele dar á las personas variables , inconstantes , veleidosas, que se llaman veletas en castellano.

PROTEGE, EE, p. p. V. Proteger. || adj. Protegido. Usase algunas veces como substantivo, y significa favorito, ahijado: C'est mon protégé, c'est voire protégée.

PROTEGER, v. a Proteger, patrocinar,

lavorecer.

PROTESTANT, ANTE, adj. Protestante: se aplica á la religion luterana, calvinista, y anglicana.

PROTESTANT, ANTE, s. Protestante: se dice de los luteranos, calvinistas, y

anglicanos. .

PROTESTANTISME, s. m. Protestantismo : la creencia de todas las sectas protes-

PROTESTATION, s. f. Protesta: promesa con atestacion de egecutar alguna cosa. || Protesta: declaracion en forma jurídica, oponiéndose à algun acto: providencia, etc.

PROTESTE, EE, p. p. V. Protester.

l adj. Protestado.

PROTESTER, v. a. Protestar : prometer, o asegurar positivamente. | Protestar: declarar en forma jurídica, oponiendose á algun acto, violencia, agravio, etc.

PROTET, s. m Protesto: solo se dice de

las letras de cambio.

PROTOCANONIQUE, adj. m. f. Protocanonico.

PROTOCOLE, s. m. Protocolo: de escri-

banos. || Formulario, ceremonial.

PROTONOTAIRE, s. m. Protonotario: el primero y principal de los notarios, y gefa de ellos.

PROTOSYNCELLE, s. m. Vicario de un patriarca ú obispo de la iglesia griega.

PROTOTYPE, s. m. Prototipo: modelo,

original, en lo físico y en lo moral.

PROTUBERANCE, s. f. Protuberancia, prominencia: dicese solo en la anatomia.

PROTUTEUR, s.m. El que hace las funtoridad abusando bajamente de ella por inte- ciones de tutor, sin estar autorizado, como el marido de la tutriz.

PROU, adv. (fam.) Bastante, 6 mucho. Biempre va acompañado del correlativo peu: poco. Peu ou prou: poco ó mucho; ni peu mi prou : ni poco ni mucho.

PROUE, s. f. Proa: la parte delantera de

una embarcacion.

\* PROUESSE, s. f. Proeza, hazaña. || Bor-

PROUVE, EE, p. p. V. Prouver. | adj. Probado.

PROUVER, v. a. Probar : justificar, ma-

nifestar, y hacer patente la verdad.

PHOVEDITEUR, s. m. Proveedor: nombre de ciertos oficiales públicos de la Señoria de Venecia, que se liamaban provedori.

PROVENANT, ANTE, adj. Procedente, dimanado.

\* PROVENCE, s. f. (geog.) Provenza:

provincia de Francia.

PROVENDE, s. f. Despensa, provision, prevencion : de cosas de comer. Es voz anticuada; que solo se usa en frances en estilo jocoso, como si digéramos hucólica, o avío.

PROVENIR, v. a. Provenir: proceder,

dimanar.

PROVENU, UE, p. p. V. Provenir. adj. Provenido.

PROVENU, s. m. Beneficio, provecho:

que se saca de algun regocio.

PROVERBE, J. m. Proverbio, refran. PROVERBIAL, ALE, adj. Proverbial. PROVERBIALEMENT, adv. Proverbialmente.

PROVIDENCE, a. f. Providencia. En

frances se entiende la divina.

PROVIGNE, EE, p. p. V. Provigner. ||adj.(agric.) Amugronado, ataquizado.

\* PROVIGNEMENT, s. m. ( agric. ) Ataquiza: el acto de amugronar, o ataquizar las

PROVIGNER, v. a. Amugronar: ataqui-

zar las vides.

PROVIGNER, v. n. Abijar, multiplicar. || (fig. y fam. ) Cundir, propagarse. PROVIN, s. m. Mugron: provena: serpa,

sarmiento barbado.

PROVINCE, s. f. Provincia: uno de los paises en que sé divide un reino, ó estado. 🏻 Provincia: la porcion de conventos sujetos á un provincial. || Les Provinces-Unies : las Provincias Unidas, que componen la república de Holanda.

PROVINCIAL, ALE, adj. Provincial:

lo que es de provinciá.

PROVINCIAL, s. m. Provincial: el religioso que gobierna la provincia de su órden. || Vecino de provincia, hombre de provincia: se dice por oposicion á cortesano, o vecino de la Corte, en sentido de poco fino, poco culto, y algo encogido.

PROVINCIALAT, s. m. Provincialato: el oficio de provincial; y tambien el tiempo

de su duración.

PROVISEUR, s. m. Patrono, prolector:

de una casa, comunidad, ó colegio.

PROVISION, s. f. Provision: decomestibles , etc. || Provision : de piezas eclesiásticas - 🏖 Senalamiento, asignación : como de alimen tos, de asistencias por auto de tribunal. provision, adv. interinamente, en el interın, entretanto.

PROVISIONS, s. f. pl. Provisiones: los despachos, ó mandamientos de un tribunal en

nombre del rey.

PROVISIONNEL, ELLE, adj. (for.) Pro-Visional. || Sentence provisionnelle: senten-CIA, juicio provisional.

PROVISIONNELLEMENT, adv. Provi-

sionalmente.

PROVISOIRE, adj. m. f. (for.) Juicio verbal, juicio provisional.

PROVISOIREMENT, adv. (for.) Provi-

sionalmente, verbalmente,.

PROVISOIRERIE, s. f. Provuorato, pro-

visoria : el empleo de provisor.

PROVOCATION, s. f. Provocacion.

PROVOQUE, EE, p. p. V. Provoquera adj. Provocado.

PROVOQUER, v. a. Provocar, llamar.

mover.

PROXENETE, s. m. Corredor. V. Courtier. Tomase regularmente en mala parte.

PROXIMITE, s. f. Proximidad, cercania, vecindad. Proximidad: parentesco cur-

\* PROYER, PRUYER, PRÉYER, s. m.

Pardillo : ave.

PRUDE, adj. m. f. Gazmoño, mogigato : el que afecta prudencia, modestia, y honestidad. Dicese en frances regularmente de las mugeres : y así se usa solo en substantivo temenino,

PRUDEMMENT, adv. Prudentemente. PRUDENCE, s. f. Prudencia: tomase como virtud, y tambien como cordura, o discrecion.

PRUDENT, ENTE, adj. Prudente: cuerdo, discreto.

PRUDERIE, s. f.Gazmoneria: recato, y modestia fingida: y tambien beatería. Dicese regularmente de las mugeres.

PRUD'HOMME, s. m. (ant.) Probombre, hombre bueno, buen varon: esto es,

prudente, cuerdo, é integro.

PRUD'HOMMIE, s. f. Gravedad, discrecion varonil: esto es, integridad, y cordura. V. Probité.

PRUNE, s. f. Ciruela : fruta. | Prune de Reine-Claude: ciruela de Doña Claudia. | Prune hative : ciruela temprana. | Prune sauvage : bruno : especie de ciruela,

PRUNEAU,, s. hi. Ciruela pasa, o curada, || (prov.) Etre noir comme un pruneau

relave: ser negro como un tizon.

PRUNELAIE, s. f. Ciruela, o cirolat: el sitio plantado de ciruelos.

PRUNELLE, s. f. Endrina: ciruela sil-

vestre. | Niña, ó pupila del ojo. | (prov.), do : que hiede, que corrompe. Usase algu-Jouer de la prunelle : dar ojeadas, hacer señas con los ojos. Conserver quelque chose comme la prunelle de l'œil : cuidar de una cosa con mucho esmero, mirarla como la hediondos. mina de sus ojos.

PRUNELLIER, s. m. Endrino, ecacia

bastarda, arañones; árbol.

PRUNIER, s. m. Ciruelo: árbol frutal. PRURIT, s. m. Prurito: comezon: pi-

PRUSSE, s. f. (geog.) Prusia: reino

de Europa.

PRUSSIATE, s. m. (quim.) Prusiato: mombre genérico de las sales formadas por el ácido prúsico.

\* PRUSSIQUE, adj. Prúsico: dícese del

acido que se extrae del agul de Prusia.

\* PRYTANAT, s. m. Pritanato: dignidad

y empleo de pritano.

PRYTANE, s. m. Pritano: nombre de anos magistrados de Aténas para los asuntos criminales.

PRYTANEE, s. m. Pritaneo: edificio público, en donde se juntaban los pritanos. ||Pritaneo :en Francia se daba este nombre à los colegios destinados para los hijos de militares.

PSALLETTE, s. f. Colegio, o seminario, donde se crian y enseñan los niños de coro, que en algunas iglesias llaman seises, y en otras infantes.

PSALMISTE, s. m. Salmista i nombre

que se da al profeta David.

PSALMODIE, s. f. Salmodia: el can-

to d lectura de los salmos.

PSALMODIER, v. n. Salmear, 6 salmodiar : cantar o rezar los salmos.

PSALTERION, s. m. Salterio: instru-

mento de cuerdas de alambre.

PSAUME, s. m. Salmo: cántico sagrado. Se dice regularmente de los de David : Les psaumes de la pénitence, 6 pénitenciels: salmos penitenciales.

PSAUTIER, s. m. Salterio: el libro de

Jos salmos de David.

PSEUDONYME, adj. m. f. Seudónimo: de nombre supuesto. Dicese de un autor y de **la** obra.

PSORA, s. m. (cirug.) Sarna.

PSORIQUE, adj. m. f. (cirug.) Sórico; lo que es de la naturaleza de la sarna.

PSOROPHTALMIE, a, f. Sorostalmia: especie de sarna que ataca á los párpados y sus bordes.

PSYCHOLOGIE, . . f. Sicologia: ciencia ó tratado del alma.

PTYALISME, V. Salivation.

PU, UE, p.p. V. Paure. I (cetrer.) Pastado, gorgueado.

PU, UE, p. p. V. Pouvoir.

PUAMMENT, adv. (poc. us.) Hediondemente, con hediondes, asquerosamente. PUANT, ANTB, adf. Hedioudo, seti- tambien verguena, recato.

nas veces como substantivo, y se toma por asqueroso, puerco. || (mont. ) Bêtes puantes : las zorras, tejones, y demas animales

PUANTEUR, s. f. Hedor, hedionder. PUBERE, adj. m. f. (for.) Joven que lia

llegado á la edad de pubertad.

PUBERTE, s. f. Pubertad : la edad de catorce años en el varon, y de doce en la muger:

PUBIS, s. m. (anal.) Dicese: os pubis:

hueso pulies.

PUBLIC, IQUE, adj. Publico: lo que concierne á todo un pueblo. 🛭 Público : comun, conocido de todos. || Femme pubuque : muger pública, meretriz. || Personnes publiques : personas públicus: las que ejercen algun empleo de magistratura, ó autoridad pública.

PUBLIC, s. m. Público : el comun : la generalidad del pueblo, provincia, ciudad, villa, etc. | En public, adv. En público,

publicamente.

PUBLICAIN, s. m. Publicano: entre los Romanos era el arrendador, ó recaudador de rentas. Hoy solo se dige en sentido odioso de los asentistas y hombres de nego-

PUBLICATION, s. f. Publicacion.

PUBLICISTE, s. m. Publicista: autor que ha escrito de derecho público.

PUBLICITE, s. f. Publicidad. || Notorie-

PUBLIE, EB, p. p. V. Publier. | adj. Publicado.

PUBLIER, v. a. Publicar : hacer pública y notoria una cosa. Publier la guerre: publicar, ó declarar la guerra. || Publier un livre: publicar, dar al publico un li-

PUBLIQUEMENT, adv. Públicamente. PUCB, s. f. Pulga: insecto. || Mettre la puce à l'oreille : sollispar à uno : inquietarie.

PUCEAU, s. m. (joc.) Doncel, virgen: dicese del varon que no ha conocido mu-

PUCELAGE, e. m. (est. bajo) Virgo,

virginidad.

PUCELLE, s. f. Doncella, poncella. Doncella: pescado semejanto al sabalo. A Concha màrina pequeña.

PUCERON, s. m. Pulgon: insecto pe-

queno.

PUCHOT, s. m. (náut.) V. Trombe. \* PUDENDAGRE, . f. Pudendagra : nombre de cierto dolor en las partes genitales, así del hombre como de la muger.

\* PUDENDUM, s. m. Las pudendas, Ids partes vergonzosas; esto es, las partes genitales de uno y otro sexo.

PUDEUR, s. f. Pudor, honestidad: \*

bundo, vergonzoso, casto.

PUDICITE, a. f. Pudicicia, castidad. PUDIQUE, adj. m. f. Casto, honesto, Túdico.

PUDIQUEMENT, adv. Con pudicicia,

Donestamente.

"PUE, s. m. Orden y disposicion de la urdimbre en los tegidos.

"PUEIL, s. m. Plantio: tallar nucro, que

no ha llegado á los tres años.

PUER, v. n. Heder: oler mal. Usase al-

gunas veces como activo.

PUERIL, ILE, adj. Poeril: com de la niñez. Pueril: accion ó dicho propio de niño, é impropio de un hombre.

PUERILEMENT, adv. Puerilmente. PUERILITE, s. f. Puerilidad, anacha-

PUGILAT, e. m. Pugilato: la lid à punadas, que se egecutaba cuerpo a cuerpo entre los antiguos.

PUINE, s. m. Malesa muerta, o artiga. PUINE, EE, adj. ys. Segundo, segundon : dicese del hijo nacido despues del primogénito, y del tercero despues del segundo, y del cuarto respecto del ter-

PUIS, adv. Despues. | Et puis qu'en est-il? y qué será ello despues? Puisque: ya que.

PUISAGE, s. m. La accion de sacar agua

de un pozo.

PUISARD, s. m. Pozo perdido, pozanco, sumidero : de aguas.

PUISE, KE, p. p. V. Puiser. 1 adj. 84-

cado.

PUISER, v. a. Sacar agua del poso del rio, del pilon, de la suente. || (fig.) Sacar o tomar de alguna parte. [ Puiser dans les sources: beber en las fuentes, leer los autores originales an evalquiera materia.

"PUISOIH, s. m. Vasija para sacar el

PUISQUE, conj. Puesque: Ja.que: pues-

PUISSAMMENT, adv. Con empeño, con

eficacia, con vigor.

PUISSANCE, s. f. Poder, potestad, autoridad. | Poder, o dominio, dominacion, imperio. l' Potencia: estado soberano. Potencia: virtud, fuerza de los remedios. || Potestad : es voz de la aritmética y álgehra. || Potencia : es voz de la maquinaria. | Toute-puissance: omnipotencia: dicese solo de Dios.

PUISSANCES, e. f. pl. Potestades: el cuarto coro de los espíritus celestes, || Pode-

rosos, magnates: en un estado.

PUISSANT, ANTE, adj. Poderoso: lo que tiene mucho poder, ó autoridad. [ Podaroso: rico, lleno de bienes de fortuna. Poderoso : eficas , de gran fuerza, 6 virtud. I

PUDIBOND, ONDE, adj. (joc.) Pudi- | || Robusto, fuerte: hablando de personas. || Le Tout - Puissant : el Todopoderoso, el

Omnipotente : hablando de Dios.

PUITS, s. m. Pozo: para sacar agua. Pozo: hoyo, foso, que se hace en la tierra para diversos fines. # Puits perdu : pozo cuyas aguas se pierden por ser el fondo de arena. | Puits de science : poso de ciencia, el hombre muy sabio. || (prov.) La vérice est au fond du puits : es menester mucho trabajo para apurar la verdad.

\*PULICAIRE, s. f. Zaragatona : planta. PULLULER , v. n. Pululer : elijar, multiplicar mucho las plantas. | (fig.) Pulular: se dice de los errores, de las heregias, que

cunden, y crecen.

PULMONAIRE, s. f Pulmoneria : plan-

PULMONAIRE, adj. m. f. Pulmontaco : lo perteneciente al pulmen.

PULMONIE, s. f. Pulmonia: enferme-

dad del pulmon.

PULMONIQUE, adj. m. f. Tocado dei pecho, el que padece del pecho, enfermo del pulmon. Usase también como sulstantivo.

PULPE, V. Poulpe.

PULSATIF, IVB, adj. ( medic.) Pulsativo.

\* PULSATILLE, s. f. Anémona podsati-

la : planta.

PULSATION, s. f. (medic.) Pulsa-

\*PULSHOGE, s. m. Instrumento para

medir la velocidad del pulso.

PULVERATEUR, adj. Escarvadora(ave): dicese de las que tienen la cualidad de cocarvar la fierra, y revolcarse en el polvo.

PULVERIN, s. m. Polvorin: polvora desgranada para cebar las armas. | Polvorin : frasquito en que se lleva esta pol-YOTA.

PULVERISATION, . f. Pulverisacion:

accion de reducir á polvo.

PULVERISE, EE, p. p. V. Pulvériser. || adj. Pulverisado: reducido á polvo. PULVERISER, v. a. Pulverizer : lo mis-

mo que reducir á polvo.

PULVERULENT, ENTB, adj. (bot.) Pulverulento. Dicese de las partes de un vegetal que están èubiertas de cierta tez que parèce poivo.

PUMICIN, s. m. Aceite de palma.

PUNAIS, AISE, adj. y s. La persona á

quien le huele mal el aliento.

PUNAISE, s. f. Chinche: insecto. # Psnaises rouges de jardin : vaquitas de S. Anton. | Sansanita.

PUNAISIE, a. f. Hedor del eliento, 6 de las narices.

\* PUNCHE, V. Ponche.

PUNIE, IE, p. p. V. Punir. | adj. Castigado, penado.

PUNIQUE, adj. Púnico: lo mismo que

cartegines. I Foi punique: pertidia, ma-1 la le.

PUNIR, v. a. Castigar, penar: imponer

pena el juez,

PUNISSABLE, adj. m. f. Digno de castigo: punible.

PUNITION, c. f. Castigo, pena: impues-

ta á un reo.

PUPILEAIRE, adj. m. f. Pupilar: lo

perteneciente à un pupilo.

PUPILLARITE, a. f. (for.) Pupilage. PUPILLE, s. m. Pupilo : el menor que necesita tutor.

PUPILLE, c. f. Pupila: la niña del ojo. PUPITRE, s. m. Atril para tener un li-

bro.

PUR, URE, adj. Puro: simple, mero, ain composicion alguna. | Paro: limpio, an mancha, ni defecto. | Puro, correcto, limado: dicese del estilo. Puro: casto, sin mancha en la virginidad. A pur et à plein, exp. adv. Enteremente, por entero, plenamente.

PUREAU, s. m. (arquit.) La parte de teja, o pizarra que queda descubierta, des-

pues de sentada en el tejado. PUREE, s. f. Substancia, o suco del garbanzo, guisante, lenteja, etc., machaca-

dos despues de cocidos.

PUREMENT, adv. Puramenta, meramente. [ Sin reserve, ni condicion. || Con pu-

PURETE, s. f. Puresa: limpiesa, clari-

dad. || (fig.) Pureza, castidad.

\* PURETTE, . f. Polves fince y negros

para cartas.

PURGATIF, IVE, adj. Purgativo, purgante: lo que tiene virtud para purgar. || Dícese purgante solo, cuando se usa como substantivo.

PURGATION, s. f. Purgacion, evacuacion : de malos humores, etc. || Purga : bebida medicinal. || Purgation canonique: purgacion canonica.

PURGATIONS, a. f. plur. Purgaeion:

achaque mensual en las mugeres.

PURGATOIRE, s. m. Purgatorio: lugar donde se purifican las almes justas. || Faire son purgatoire en ce monde : pasar las penas dei purgatorio.

"PURGE, a. f. Expurgo, purga: la accion de desinficionar los generos apestados.

PURGE, EE, p. p. V. Purger. | edj.

Purgado.

\* PURGEOIR, s. m. (arquit,) Purificador : arqueta llena de arena gorda, y guijo menudo, que se construye á la entrada de los acueductos, ó encañados, y de distancia á distancia, para purificar el agua de las partículas heterogéneas que se la hayan podido mezclar en su nacimiento.

PURGER, v. o. Purger: purificar, limpiar. || Purgar : con purga medicinal. || (fig.) | Dejar limpia, o libre una cosa de otras que pase por padre no siéndole.

la dañan; como purger l'étas de voleurs. sa maison de fripons. || Purger son bien de dettes : desempeñar su caudal, dejarle libre de deudss. | Purger un décret : desvanecer un auto justificando su inocencia.

PURGER (SE), v. r. Purgarse: tomar una purga. || Se purger d'une accusation: libertarse de una delación, probando su ino-

cencia.

\* PURGERIE, s. f. Lugar donde se ponen los vasos, ó formas para purificar el

azúcar.

PURIFICATION, s. f. Purificacion : accion de purificar. || Purificacion : la que hace el sacerdote en la misa. || Purification de la Sainte Vierge: purificacion: candelaria : festividad de la Iglesia.

PURIFICATOIRE, s. m. Purificador : panito con que se purifica el cális despues de

la comunion.

PURIFIE, BE, p. p. V. Purifier. | adj.

Purificado.

PURIFIER, v. a. Purificar : dejar, o poner pura alguna cosa, sea material, ó inmaterial. || Depurar, acendrar, acrisolar.

PURIFIER (SE), v. r. Purificarse, lim-

piarse.

\* PURIFORME, adj. m. f. (medic.) Puriforme, materioso: que se parece al pusó materia.

PURISME, e. m. Purismo, culteranismo: afectacion, ó escrupulosidad en la pureza del lenguage.

PURISTE, e. m. Purista, cultero: el que afecta pureza en el lenguage, ó la ob-

serva con himia escrupulosidad.

PURITAINS, s. m. pl. Puritanos: nombre de ciertos sectarios en Inglaterra.

PURITANISME, s.m. Puritanismo: doctrina de los puritanos.

PURPURIN, INE . adj. Purpurino: que

tira á color de púrpura. \* PURPURINE, s. f. Purpurina: bronce

molido para pintar.

PURULENCE, s. f. Paralencis: la calidad de lo purulento.

PURULENT, ENTE, adj. Purulento, materioso: convertido en podre, materia, ó mezciado con ella.

PUS, s. m. (cirug.) Pus: materia, po-

PUSILLANIME, adj. m. f. Pusilanime. PUSILLANIMITE, s. f. Pusilanimidad: salta de ánimo y valor.

PUSTULE, s. f. Pastula, postilla. PUTAIN, s. f. Pata: muger ruin: que se da á muchos.

PUTANISME, s. m. Puteismo, puteria: vida putesca.

PUTASSERIE, s. f. Puterla.

PUTASSIER, s. m. Putafiero, putero. PUTATIF, IVE; adj. Putativo: el que arbol.

PUTOIS, s. m. Veso: animal cuadrupedo, parecido 4 la garduna; pero de pelo negro.

PUTREFACTION, s. f. Putrefaccion. PUTREFAIT, AITE, adj. Fétido, corrupto, infecto.

PUTREFIE, EE, p. p. V. Putrésier.

edj. Corrompido, podrido.

PUTREFIER, v. a. Corromper, pudrir, o podrir.

PUTREFIER (SE), \*. r. Podrirse, cor-

PUTRIDE, adj. f. (voz de medic.) Pátrido, insecto. || Fievre putride : calentura pútrida.

\* PYCNOSTYLE, s. m. (arquit.) Pienostilo; intercolumnio demasiado estrecho.

PYCNOTIQUE, adj. m. f. (medic.) Picnóticos; medicamentos que condensan los humores.

PYGMEE, s.m. Pigmeo: dícese por des-

precio de un bombre muy pequeño.

PYLORE, s. m. (anas.) Piloro: oriticio

inferior del **es**tómago.

PYRACANTHE, c. f. Espina aguda: ar-

busto muy espinoso.

PYRAMIDAL, ALB, adf. Piramidal: en figura , en forma de piramide:

PYRAMIDE, s. f. Piramide.

PYRAMIDER, v. n. Disponer, d poner

una cosa en forma de pirámide.

\* PYRÉNÉES, s. m. pl. (geog.) Pirineos: montes primitivos, que separan a Espana de Francia.

PYRETHRE, s. m. Pelitre: planta.

PYRITE, s. f. Pirita: combinacion natural del azufre con el hierro ú otros meta-

PUTIER, s. m. Ciruelo de sente Lucía : les, que se encuentra cristalizada y refracies le. Hay una especie que tiene el nombre d marcasita, ó marquesita.

\* Pyrole, & verdure d'hiver, . . ; Pirola: planta que conserva su verdor el

invierno.

\* PYROMETRE, s. m. Pirómetro : instrumento para medir la fuerza del fuego.

PYROPHORR, s. m. Pirosoro: cierta composicion que se inflama al contacto del

PYROTECHNIE, s. f. Pirotecnia : algunos llaman asi á la quimica; pero mas comunmente se entiende por el arte del polvorista.

PYROTECHNIQUE, adj. m. f. Pirotéc nico: que pertenece á la pirotecnia.

PYROTIQUE, adj. m. f. Pirotico cese de los remedios cáusticos.

\* PYRRHIQUE, s. f. Pirrico: buile militar de los antiguos Griegos.

\* PYRRHIQUE, s. m. Pirriquio: pie de

verso latino, de dos silabas breves.

PYRRHONIEN , ENNE, adj. y s. Pirronista: dicese del que duda, o afecta dudar de todo.

PYRRHONISME, s. m. Pirronismo: 16these por duda universal, como sistema capricheso.

\* PYTHAGORICIEN, ENNE, s. Pitagóririco : sectario de la doctrina de Pitágoras.

PYTHIE, s. f. Pitia: sacuidotisa del

templo de Apolo en Délfos.

PYTHIQUES, adj. m. f. pl. Pitios: juegos que se celebrahan en Délfos, en honor de Apolo.

PYTHONISSE, . f. Pitonisa: nombre

de una especie de adivina ó maga.

## QUA

## QUA.

Q, s. m. Décima séptima letra del alfabeto, y décima tercia de las consonantes. Biempre la sigue inmediatamente la vocal u, excepto cuando la Q es final, como en coq, gallo, etc. Antiguamente era letra numeral, y valia 500, y con una raya encima 500,000. \*QUACHI, s. m. Zorrillo: cuadrúpedo pequeño de las Indias Occidentales.

\* QUADERNES , s. m. pt. Cuadernas, cuatros : las parejas de cuatro en el juego del | chaquete. Mas comunmente se dicen car-

QUADRAGENAIRE, adj. m. f. Cuadragenario: la persona de edad de cuarenta anos, que en estilo familiar se llama cuarenton el hombre, y cuarentona la muger. Usase tambien como aulistantivo.

DUADRAGESIMAL, ALE, adj. Cua- trie: curve inventede por lus entiquos.

dragesunal, cuaremal: lo que es de cuarema. QUADRAGESIME, s. f. Cuadragésima. Dimanche de la quadregésime : el primer domingo de cuaresma.

QUADRAIN, V. Quatrain. QUADRAN, V. Cadran.

\* QUADRANGLB, s. m. Cuadrángulo: 6gura de cuatro ángulos, y cuatro lados.

QUADRANGULAIRE, adj. m. f. Cuadrangular : lo que consta de cuatro ángulos.

QUADRAT, s. m. (imp.) Cuadrado: piesa que sirve para espaciar los títulos, y formar los blancos de las planas.

QUADRATIN, s. m. (imp.) Cuadratin: pieza que sirve para formar el blanco de una linea.

QUADRATRICE, e. m. (geom.) Guadrav

Rura: reduccion de una figura curvilinea à un cuadrado. || (astron.) Cuadratura : el aspecto cuadrado de la luna con el sol.

QUADRE, V. Cadre.

QUADRER, v. n. Cuadrar : convenir,

corresponder una cosa con otra.

QUADRIENNAL, ALE, adj. Cuadrienal: que dura cuatro años.

QUADRIFOLIUM, s. m. Cuadrifolio:

planta parecida al trébol.

QUADRIGE, a. m. Cuadriga : carro de dos ruedas con cuatro caballos de frente. voz de la antigüedad.

QUADRILATERE, s. m. Cuadrilátero: figura con cuatro frentes. Usase tambien

como adjetivo.

QUADRILLE, s. f. Cuadrilla: las companias de caballeros vestidos de un color en los torneos y juegos de cañas.

QUADRILLE, s.m. Cuatrillo: juego del

hombre entre çuatro.

QUADRINOME, s. m. Cuadrinomio: cantidad algebraica compuesta de cuatro terminos.

QUADRUPEDE, adj. m. f. Cuadrupedo: animal que anda en cuatro pies. Usase mas

comunmente como substantivo.

QUADRUPLE, s. m. Cuadruplo: cuatro tantos mas, ó cuatro veces mas. Usase tamhien como adjetivo. || Pieza de ocho, ó de cuatro luises. | Au quadruple, exp. adv. Al cuadruplo, cuatro tautos.

QUADRUPLE, EE, p. p. V. Quadrupler.

[] adj. Cuadruplicado.

QUADRUPLER, v. a. Cuadruplicar: mul-

tiplicar por cuatro.

QUAI, s. m. Muelle, malecon, pretil: á la orilla del agua de un rio, ó puerto, por doude anda la gente à pié enjuto.

QUAICHE, s. f. Queche : nombre de cier-

ta embarcacion de un solo puente.

QUAKER, ó QUACRE, a. m. Cuákaro, ó cuacro: nombre que se da en Inglatera á ciertos sectarios llamados tembladores.

QUALIFICATEUR, s. m. Calificador:

se entiende del Santo Oficio.

\* QUALIFICATIF, IVE, adj. Calificativo: lo que califica.

QUALIFICATION, s. f. Calificacion.

QUALIFIÉ, ÉE, p.p.V. Qualifier. || adj. Calificado. | Homme qualifie, fort qualisie: hombre de calidad, de gran calidad: de nacimiento. || Crime qualifié : delito mayor, capital.

QUALIFIER, v. a. Calificar : dar por buena o mala alguna cosa, segun sus calidades, etc. Graduar : dar el título ó nombre

de tal, o tal : á una persoua.

QUALIFIER (SE) (de), v. r. Calificarse: tomar algun título, calidad, honor, etc.

QUALITE, s. f. Calidad : tiene en ambas lenguas las mismas significaciones de propiedad, prenda, eircunstancia, titulo, etc.

QUADRATURE, e. f. (geom.) Guadra- | || Qualités d'un arrês : visto vista. V. Pu. Solo se usa en el foro. || En qualité de : en calidad de, siendo como.

\* OUAMOCLIT, s. m. Cuamoclit, flor del

cardenal : planta.

QUAND, conj. Cuando, aunque. | Quand j'aurais discette parole: aunque yo hubiese proferido esa voz. || Vale algunas veces lo mismo que si, si.

QUANDET QUAND, prep. condic.(vulg.) Al mismo tiempo: Il est sorti quand et quand moi : salió cuando yo, al milmo tiempo que

que yo, salió conmigo.

QUANQUAN, s. m. Voz corrompida del latin, que significa ruido, bulla, alga-

QUANT A, prep. En cuanto á, tocante á, por lo que mira ó hace á. || (fam.) Se mettre sur son quant à moi : hacer de sugeto, doctorear, maestrear.

QUANTES, adj. f. pl. Usase solo en esta frase samiliar : toutes et quantes fois, toutes fois et quantes : todas les veces, todas y

cuantas veces, cada y cuando.

OUANTIEME, adj. m. f. (fam.) A cuantos, en qué orden, o lugar, respecto al número. || Le quantième est-il dans la clusse? a cuantos está, o en que lugar está en el aula ?

QUANTIEME, s.m. (fam.) A cuantos, à que dia. | Le quantième du mois : à cuantos estamos? de quel quantième vous a-t-il écrit? con que secribió á vmd? | Montre à quantième : relox que señala los dias del mes.

QUANTITE, s. f. Cantidad, copia, ahundancia, en lo que se mide: gran número en lo que se cuenta. || Cantidad : en gramática es la medida de las silabas largas y bre-

QUARANTAINE, s. f. Cuarentena: los cuarenta años. Dicese en estilo familiar. || Cuarentena: la mansion que hacen en lazareto, ú otro parage separado, los que vienen de pais infecto, o que se sospecha tal. Jenner la quarantaine : ayunar cuarenta dias. || Jeuner la sainte quarantaine : ayunar durante la cuaresma.

QUARANTE, adj. m. f. núm. Cuarenta. Prières de quarante heures : las cuarenta

\* QUARANTENIER, s. m. (naut.) Bai-

QUARANTIE, s. f. Tribunal de los cua-

renta, que habia en Venecia.

QUARANTIÈME, adj. m. f. Cuadragésimo: lo que completa el número de los cuarenta. Usase como substantivo, y siguifica la cuadragésima parte de un todo.

QUARREAU, QUARREAU, QUARREA MENT, QUARRER, QUARRURE, V. Carre, carreau, carrement, carrer, car-

QUART, e. m. Cuerto, o cuerta parte:

de un tôdo. [ (ndut.) Guerdia. [ Quert d'aune: cuerta de vara.] Quart d'once: everta.] Quart de papier: cuertilla.] Quert de vent: cuerta de rumbo. [ Demi-quart: medio cuerto.] (fam.) Médire du tiers et du quart: mormurar, decir mai de todo el mundo, de toda alma viviente.

QUART, QUARTE, adj. Cuarto. || Quart-denier: la cuarta parte de un dinero. || Fiè-

vre-quarte : cuartana.

\*QUARTAINE, adj. Dicese: fièvre quartaine: (cuartana) en lenguage del pueblo.

QUARTAINIER, s.m. (mont.) Jabeli de

cuatro años.

QUARTATION, s. f. (moned.) Liga de ura cuarta parte de oro con cuatro partes de plata.

QUARTAUT, s.m. Cuarterola: de Hquidos. || Cuartel : de granos, y otros ári-

dos.

QUARTE, s. f. Cuartilla: médida de dos pintas. || Cuarta: voz de la esgrima, de la música. || Cuarta, en el juego de los cientos. V. Quatrième. || (mús.) Dicese: quarte diminute, fausse quarte: cuarta diminuta, o cuarta falsa.

QUARTENIER, V. Quartinier.

\*QUARTER, v. n. Ir entre dos carriles, y evitarlos. || En la esgrima echar fuera el cuerpo de la linea.

QARTERON, s. m. Cuarteron: la cuarta parte de una libra. || Hablando de huevos, y fruias, son veinte y cinco.

QUARTERON, ONNE, subst. Cuarteron: el mestizo que proviene de blanco y mulata,

ó mulato y blanca.

QUARTIER, s. m. Cuarlo, cuarla: cuarta parte de un todo. | Cuartel, barrio: de una poblacion. H Barriada, vecindad : de una comarca. || Cantero, cacho: pedazo, trozo de elguna cosa que se divide. || Trimestre: hablando del tiempo. || Cuarto: el alojamiento de la tropa. || Cuartel : la gracia y huena acogida que dan los soldados vendedores à los vencidos. || Cuartel : en el blason es cualquiera de las cuatro partes iguales en que se divide el escudo. | (botán.) Cacho. || Premier quartier de lune : cuarto creciente. | Dernier quartier: cuarto menguante. | Au quartier, adv. A parte: separadamente. Mettre, tirer, laisser à quartier: poner, dejar á parte.

QUARTIER-MAITRE, s. m. (anat.)

Contramaestre de un navio.

QUARTIER-MESTRE, s. m. Mariscal de logis de un regimiento de caballería.

QUARTIERS, s. m. pl. Cuartos, costados: dícese en términos de genealogia.

QUARTILE, adj. (astron.) Cuartil: as-

pecto cuadrado de dos astros.

\* QUARTINIER, s. m. Alcaide, comisario de barrio, ó de cuartel.

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

QUARTO, IN-QUARTO, s. m. Libro en cuerto.

\* QUARTO, c.m. Cuarto: moneda espeño-

la que vale cuatro maravedises.

QUARTZ, s. m. Cuarzo: piedra muy dura, y à veces transparente, cuya base es la tierra sílice, y da lumbres con el eslabon.

QUARTZEUX, EUSE, adj. Cuarzoso:

de la naturaleza de los cuarzos.

QUASI, adv. Casi: cerca de, poco mas 6

QUASI, s.m. Dicese: quasi de veau: pelazo de pierna, sea da vaca, ternera, ó carnero.

QUASI-CONTRAT, s. m. (for.) Cussi escritura, o cussi contrato, aunque no con las mismas formalidades.

QUASI-DELIT, s. m. Dano becho sin

intencion.

QUASIMODO, s. f. Cuasimodo : la dominica despues de Pascua de Resurreccion.

QUATERNAIRE, adj. m. f. Cuaternario: lo que incluye d llena el número de

QUATERNE, s. m. Cuaterno: juego de

cuatro números en la lotería.

QUATORZAINE, s. f. (for.) De catorce en catorce dias, á los catorce dias, el es-

pacio de catorce dias.

QUATORZE, adj. num. m. f. Catorce. En el juego de los cientos se usa como substantivo, y significa los cuatro ases, reyes, etc. || (prov.) Se dice: chercher midi à quatorze heures. V. Midi.

QUATORZIEME, adj. m. f. Catorceno,

décimo cuarto.

\* QUATORZIEMEMENT, adv. La catorcena vez.

QUATRAIN, s. m. Cuarteta: copla de cuatro versos. || Cuarteto: los cuatro versos que forman una estancia del soneto, ú otra composicion. || Cuatrin: moneda antigua de

poco valor.

QUATRE, adj. num. m. f. Cuatro. | Cuarto. | Henri quatre: Henrique cuarto. | Les quatre temps: tempora. || Quatre-vingts : ochenta. || Quatre-vingt-dix: noventa. || (vulg.) Crier, & faire du bruit comme quatra: alborotar el cortijo. | (id.) Se dice : étra fuit comme quatre sous : estar hecho un andrajo. | (id.) Faire le diable à quetre : estar echando demonios por la boca, o venablos. | Marcher à quatre pates : andar & galas, a cuatro pies. || (fig. y fam.) Se faire tenir à quatre : mantenerse en sus trece, tieso que tieso, no dar su brazo á torcer. (id.) Se mettre en quatre pour servir son ami : tomar á pechos el servir á su amigo.

OUATRE, s.m. Cuatro. 

Un quatre de chiffre: un cuatro: el guarismo de cuatro. 

Un quatre de cœur, etc.: un cuatro de co-

pas, etc. | Quatre de chiffre : ratonera.

OUE

QUATRIEME, s. m. Cuarto, cuarta: la cuarta parte de un todo. ¶ En el juego es el cuarto jugador. ¶ En las casas, el piso cuarto. ¶ En los colegios el que estudia en medianos.

QUATRIÈME, s. f. Cuarta: en el juego de los cientos son las cartas que se siguen en órden de un mismo palo. | En los colegios es el aula de medianos.

QUATRIÈMEMENT, adv. En cuario lu-

gar.

QUATRIENNAL, ALE, adj. Cuedrienal: lo que dura, o se egerce cuatro anos.

" QUATUOR, s. m. (mús.) Cuarteto: la composicion que se canta á cuatro voces.

QUAYAGE, s. m. Cierto derecho que se paga por desembarcar los géneros, y ven-

derlos en el muelle.

QUE, pron. relat. m. f. Que. || L'ennemi que vous craignez : el enemigo que vmd. teme. || Le prince que je sers : el principe que, ó à quien sirvo. || Tel que je suis . tal como soy, así como soy, tal cual soy. || Qu'il perde ou qu'il gagne, il reste tranquille : pierda, ó gane, no se altera. || Es muchas veces interrogativo. || Que dites-vous? que dice vmd?

\* QUEDEC, s. m. Quiba: planta venenosa

de santo Domingo.

QUEL, QUELLE, adj. (para señalar y distinguir las calidades, o personas) Que, cual. || Quel homme est-ce qu'un tel? que especie de hombre es sulano? || Quel malheur! que desdicha! || Quelle heure est-il? que hora es? || C'est un avocat, un prédicateur, tel quel : es un abogado, un predicador tal cual, así así.

QUELCONQUE, adj. m. f. Cualquier: cualquiera: cosa alguna. || Nonvestant opposition ou appellation quelconque: noobstante cualquier oposicion o apelacion que sea. || Il ne lui est demeure chosc quelconque:

no le ha quedado cosa alguna.

QUELLEMENT, adv. Usase solo en esta frase familiar: tellement, quellement: tal

cual, así así, medianamente.

QUELQUE, adj. m. f. Algun, alguno, y alguna. || Si cela était, quelque historien en aurait parlé: si suese cierto, algun historiador hubiera hecho mencion de ello. || Usase algunas veces como adverbio, y signisica ca cerca de, cuasi. || Il y a quelque soixante années: hace unos 60 anos, ó cosa de 60 anos. || Como adverbio tambien signisica por, ó por mas: quelque prudent qu'il soit: por prudente que sea. || Quelque reputation de courage qu'il uit: por mas sama que tenga de valiente.

QUELQUEFOIS, adv. Alguna vez, al-

gunas veces.

QUELQU'UN, UNE, adj. Alguien, al-

guno, na.

QUELQUES-UNS, UNES, adj. pl. Algunos, algunas.

QUEMANDER, QUÉMANDEUR, V. Cuimander, caimandeur.

QU'EN DIRA-T-ON, a. m. El que di-

ran: el hablar de las gentes.

QUENOTTE, s. j. (fam.) Dientecillo: diente de leche: el primero que echan las

cristuras.

QUENOUILLE, s. f. Rueca: con que se hila. || Copo, enrocada: la porcion de lino, o cánamo, que se pone en la rueca para hilarse. || Palar: de cama. || Vara: de palio. || (fig.) Vale lo mismo que hembra en contraposicion à varon, o varonía en las genealogias, o sucesiones. || Maison tombes en quenouille: casa que ha recaido en hembra. || La couronne de France ne tombe point en quenouille: en la corona de Francia no heredan las hembras, o las mugeres.

QUENOUILLEE, s. f. Copo : el mechon ó porcion de cáñamo, lana, lino, seda, algodon, ú otra materia que se pone en la

rueca para hilaria.

\* QUENOULLETTE, s. f. (naus.) Gam-

bota.

QUERAÏBA, s. m. Cubeiba: árbot del Brasil.

\* QUERAT, s. m. ( saut. ) Parte del bor-

dage

QUERELLE, s. f. Querella: disputa, contienda. || Querella, queja judicial. || (prov.) Dicese: querelle d'ullemand: un quitame allá esas pajas, sin que ni para que, sin mas acá ni mas allá. || Faire une querelle d'allemand: buscar el pelo al huevo.

QUERELLE, EE, p. p. V. Quereller.

adj. Renido, veganado.

QUERELLER, v. a. Renir, contender. || Renir: reprehender, o corregic con algun rigor, y con amenaza.

QUERELLER (SE), v. r. Denostarse, tratarse mal de palabras en una disputa.

QUERELLEUR, EUSE, adj. Quimerista, pendenciero, rijoso. Usase alguna vez como substantivo.

QUERIMONIE, s. f. Querella a un juez

eclesiástico.

QUERIR, v.a. Buscar. Usase solo en infinitivo con los verbos aller, envoyer, venir, y en la conversacion familiar, hablando de objetos materiales. Allez querir mon fils: vaya vmd. por mi hijo, traigase vind. mi hijo. Il J'enverrai querir mes lettres: mandaré por mis cartas, enviaré à que me traigan mis cartas.

QUESTEUR, s. m. Cuestor : magistrado

de la antigua Roma.

QUESTION, s. f. Cuestion: pregunta. Cuestion: proposicion sobre que se disputa, o trata. Cuestion de tormento, o simplemente tormento: que se da á los recs.

QUESTIONNAIRE, s. m. Cuestiona-

QUESTIONNÉ, ÉE, p. p. V. Question-

ner. | ady. Preguntado, examinado, pescu-

QUESTIONNER, v. a. Preguntar, bacer preguntas, examinar, pescudar : á alguno. QUESTIONNEUR, EUSE, subst. Pre-

gunton, preguntador, pescudador.

QUESTURE, s. f. Cuestura: la digni-

dad ó empleo del cuestor.

QUETE, s. f. Busca: accion de buscar. ||Demanda: solicitud, diligencia para hallar lo que se busca. || Cuesta, demanda, co-lecta: de limosnas, ó donativos pára pobres, ú obras pias. || Chien de quête: ventor, el perro que sigue bien el viento de la res.

QUETE, EE, p. p. V. Queter. | adj.

Buscado.

QUÈTER, v. a. Seguir, rastrear: dicese del perro que busca la caza por el viento. Usase absolutamente como verbo neutro, y entónces es ventear. || Hacer la cuesta, pedir, demandar: la limosna para los pobres, ú obras pias. || Quéter des louanges: mendigar elogios, ó inciensos.

QUETEUR, EUSE, subst. Demandante, demandador: el que pide y recoge la limos-na para los pobres, etc. || Limosnero: entre

religiosos mendicantes.

\* OUEUCHES, s. f. pl. Piedras de afilar

para curtidores.

QUEUE, s. f. Cola, rabo: de un animal. Cabo, mango: extremo de algunas cosas.
Cola: el postrero de una lista, fila, acompanamiento, procesion, etc. | (fig.) Consecuencia, fin, transcendencia: lo que sigue de un negocio, o suceso. || Queue de billard: taco. || Queue de lettre: rabo de una letra, como de la g, y, elc. || Queue des fruits, des feuilles: pezon, cabillo de las frutas, de las hojas. || Queue de robe: cola de vestido. | Queue d'une poèle : mango, cabo de una sarten. || Queue d'une guitare : mango, mástil de una guitarra, ó de otro instrumento semejante. || Queue d'aronde: cola de milano, madero, ó hierro de esta figura, para unir dos piezas de madera. || Queue-de-souris : yerba estrella. || Queue-de-pourceau : erbato, serbato : yerba. | Queue de moulin à vent : el madero que sale afuera, en que se arman las aspas. || Queue de renurd: hablando de rnices, madejas. | Se mettre à la queue: ponerse el último. || Etre à la queue : hacer cola, ir detras de todos. || Le bagage suivait en queue : el hagage venia detras. || Il a les archers emqueue : los alguaciles le van à los alcances, le persiguen. || Cette affaire qura une longue queue : este negocio trae cola, reata, consecuencias. || Queue à queue : | uno tras otro, de reata.

QUEUSSI-QUEUMI, (expr. fam.) Lo

mismo mismisimo, sin quitar ni poner.

QUEUX, s. m. (ant.) Cocinero. V. Cui-

QUI, pron. relat. Que, quien. | L'horn-aqui pense: el hombre que discurre. | Le mattre que je sers: el amo à quien sirvo. | Qui est cet homme dont vous parlez? quien es ese hombre de quien habla vrnd.? | Qui s'en fut chez lui, qui sur la place: quien se su casa, quien à la plaza: ó bien, unos se suéron à su casa, otros à la plaza. | Ils étaient dispersés, qui çà, qui là: estaban dispersos, unos aca, otras aculta. | Qui que se soit: quien sea, cualquiera, sea quien suere.

QUIA, (voz tomada del lotin, y usada en algunas frases adverbiales del estilo familiar) Dicese: mettre à quia: meter las cabras en el corral, acorralar, dar un tapaboca à alguno. || Etre à quia: quedar chafado, acorralado, sin tener que responder.

\* QUIBUS, s. m. Dicese: avoir du quibus: tener cum quibus, esto es, bastante dinero.

QUICONQUE, pron. masc. indef. Cualquiera que, el que, ó la que. || Quiconque passe par là, doit payer tant: cualquiera, el que, todo el que pasa por alli, pagará tanto.

QUIDAM, QUIDANE, subst. (202 tomada del latin) Un quidam, un sugeto, cierto sugeto; ó una sugeta, ó cierta sugeta: para significar una persona cuyo nombre se ignora, ó se quiere callar.

QUIET, ETE, adj. (ant.) Quieto, tran-

quilo, speegado.

QUUETISME, s. m. Quietismo: doctrina herética de ciertos místicos.

QUÉTISTE, s.m. f. Quietista : el que sigue tel heregia.

QUIETUDE, s. f. Quietud: tranquili-dad, reposo.

QUIGNON, s. m. (vulg.) Zoquete, mendrugo: de pan.

\*QUILBOTE, s. m. (carp.) Guillame: cepillo angosto.

QUILLAGE, s. m. (naut.) Quillage: derecho que paga una embarcación la primera vez que entra en un puerto de Francia.

QUILLE, s. f. Bolo: una de las piezas del juego de bolos. || Quilla: de una embarcacion. || (prov.) Trousser son sac et ses quilles: levantar velas, tomar las de villadiego, coger el hato. || Etre reçu comme un chien dans un jeu de quilles: ser recibido como gallina en corral ageno: ser uno muy mal recibido.

QUILLER, v. n. Jugar á los bolos.

QUILLETTE, s. f. Planton de mimbre. QUILLER, s. m. El sitio donde se juega á los bolos : y los bolos puestos para jugar.

QUINAIRE, s. m. Quinario: nombre que dan los anticuarios á las monedas antiguas

de oro o plata del tercer módulo.

QUINAUD, AUDE, adj. (fam.) Hecho

una mona, hecho un holo, acochinado:/Quintal: peso de cuatra arrobas, ó cien cortado, corrido, sin saber que responder.

QUINCAILLE, s. f. Quincalla: todo utensilio de hierro, cobre, cuchillería, etc.

QUINCAILLERIE, s. f. Quincalleria:

el comercio de quincalla.

QUINCAILLIER, s. m. Quinquillero,

buhonero.

QUINCONCE, s. m. (jard.) Quincunce, tresbolillo: cuadro pequeño de árboles con otro en medio.

\* QUINÇONNEAU, s. m. (ndut.) Burel. QUINDECAGONE, s. m. (geom.) Quin-

decágono: figura de quince frentes.

QUINDECEMVIRS, s. m. pl. Quindecemviros : ciertos magistrados de la antigua Roma.

QUINE, s. m. Quinas: las parejas de cin-

cos en el juego del chaquete.

QUINOLA, s. m. Quínola: en el juego

del revesino.

QUINQUAGENAIRE, s. m. f. Quincuagenario, cincuenton: el que tiene cincuenta años.

QUINQUAGÉSIME, s. f. Quincuagésima: la dominica que precede á la primera de cua-

QUINQUENNAL, ALE, adj. Quinque-

nal: lo que dura cinco años.

QUINQUENNIUM, s. m. (voz tomada del latin) Quinquenio, curso de estudios de CINCO ANOS.

QUINQUENOVE, s. m. Juego de da-

dos.

QUINQUERCE, s. m. Quinquercion: premio que se daba al atleta vencedor en cinco egercicios diserentes y en un mismo dia. Los Griegos le llamaban pentatlo.

QUINQUEREME, s. f. Quinquereme: nave antigua con cinco órdenes de remos.

QUINQUET, s. m. Velon de bomba con corriente de aire, que algunos llaman lámpara de Argan , en memoria de su inventor. El nombre de quinquet se introdujo como ironicamente para burlarse de uno que se suponia haberle inventado, y despues ha prevalecido como nombre propio.

\* QUINQUILLE, s. m. Cinquillo: el juego

del hombre entre cinco.

QUINQUINA, s. f. Quina: en cáscara, ó

en polvo, para remedio.

\* QUINQUINATISER, v. a. Dar la qui-

QUINT, s. m. Quinto: la quinta parte de alguna cantidad. || Quinto: derecho real sobre la plata que viene de Indias.

QUINT, adj. Quinto, en el número. Charles - Quint: Cárlos quinto. | Sixte-

Quint: Sixto quinto.

QUINTADINER, v. n. Disonar: los ca-

nones del órgano.

QUINTAINE, s. f. Pilar, que se usaba antiguamente en los picaderos.

QUINTAL, y en pl. QUINTAUX, s. m. | y falta. TUME I.

libras.

\* QUINTAUT, s. m. Hacina de haces

leña : en un monte, ó bosque.

QUINTE, s. f. (mús.) Quinta. || Viola de cinco cuerdas. || Tos violenta. || Capricho, fantasia, tema. || Quinta, en el juego de los cientos.

QUINTEFEUILLE, s. f. Quinqueso-

lio, cinco en rama: planta.

\*QUINTELAGE, s. m. Lo mismo que lest (lastre). || Ancheta, pacotilla : lo que puede llevar cada marinero en géneros.

QUINTER, v. a. Dicese: quinter l'or es l'argens: marcar el oro y plata despues de

ensayado, y pesado.

QUINTESSENCE, s. f. Quintaesencia: lo mas puro y acendrado de cualquier cosa. Lo mas cabal y perfecto.

QUINTESSENCIÉ, p. p. V. Quintessencier. | adj. Sutilizado, sacada la quinta

QUINTESSENCIER, v. a. Sacar la quin-

ta esencia , sutilizar.

QUINTEUX, EUSE, adj. Rijoso, temo-

so, caprichudo.

QUINTIL, adj. (astron.) Quintil: la posicion de dos planetas, distantes el uno del otro setenta y dos grados.

\*QUINTILIEN, s. m. (n. p.) Quinti-

liano.

QUINTILLE, V. Cinquille.

QUINTIMETRE, s. m. Quintímetro: quinta parte del metro, que corresponde á 8 pulgadas y media de Castilla, muy poco

QUINTIN, s. m. Clarin: lienzo fino, y

delgado.

QUINTUPLE, adj. m. f. Quintuplo: la cantidad multíplice que incluye á otra cinco veces. Usase tambien como substantivo.

QUINTUPLER, v. a. Quintuplicar: repetir cinco veces una cantidad, multiplicarla por cinco.

QUINZAIN, s. m. A quince : cuando es

tán iguales los jugadores de pelota.

QUINZAINE, s. f. Quincena, y tambien quincenario: nombre colectivo, que comprehende quince cosas de un mismo género. ||Quince dias, o el espacio que hay para llegar á quince dias. Dícese en lo forense de las citas, plazos, esperas, etc. que se señalan para dentro de este término.

QUINZE, adj. num. m. f. Quince. || Décimo quinto. || Louis quinze: Luis décimo quinto: dícese a modo de substantivo. || Le quinze du mois: el quince del mes. | Les Quinze-Vingts: hospicio de Paris para ciegos, fundacion de S. Luis. || Un quinzevingt: un ciego de dicho hospicio.

QUINZE, s. m. Quince, en el juego de pelota. || Donner quinze et bisque: dar quince

QUINZIEME, adj. m. f. Quinceno, deeimo quinto.

QUINZIEMB, s. m. Quinceno, d la dé-

ma quinta parte.

\*QUINZIEMEMENT, adv. En décimo quinto lugar.

" QUIOSSAGE, s. m. Descarnadura de las

corambres.

"QUIOSSE, s. f. Descarnador de curti-

\* QUIOSSER, v. a. Descarnar los pellejos, o corambres.

QUIPROQUO, s. m. (voz latina) Quid

pro quo: equivalente. || Yerro. QUITTANCE, s. f. Finiquito, carta de

QUITTANCE, EB, p. p. V. Quittancer.

adj. Saldado.

QUITTANCER, p. a. Relevar, abonar: parte de una deuda, ú obligacion. Si es del

todo, es dar finiquito, carta de pago.

QUITTE, adj.m. f.Quito, corriente, igual: sin deber. || Libre, exento, descargado. || ( fig.) Jouer à quitte ou double : envidar el resto, echar el resto, empenar la venera: salir de un empeño, dificultad, etc. Nous voilà quittes : estamos corrientes solventes. Etre quitte à quitte : estar en pas, iguales, en el juego,

QUITTÉ, ÉB, p. p. V. Quitter. | adj.

Dejado.

QUITTEMENT, adv. (for.) Sin carga, sin censo, ni pension alguna. Dicese de la

posesion de bienes raices.

QUITER, v. a. Dejar, abandonar. Dejar : separarse, apartarse de una persona, ó lugar. || Quitarse: el vestido, las medias, los guantes, desnudarse. | Dejar, despojarse, renunciar. | Dejar, soltar : una cosa que se tenia asida. || Dejar : desistirse de un empeño, de una obra, etc. || Dejar : ceder, renunciar alguna cosa á favor de otro. || Dispensar, eximir, hacer gracia: descargar à otro de alguna deuda, ù obligacion.

QUITUS, a. m. Finiquito: de juna

QUI-VA-LA? Quien va? quien va allá?

QUI-VIVE? Quien vive? Expression de que usan las centinelas que guardan un puesto. | Etre sur le qui-vive : estar o andar alerta. En esta frase y en otras semejantes la vos qui - vive está substantivada.

QUOAILLER, v. n. Colear, menear ia cola : dicese solo del caballo cuando le mon-

tan.

\* QUOCOLOB4 s. m. Cuocolos: piedra de

Italia, que en el fuego se vitrifica.

QUOI, (Particula que alguna vez hace oficio del pronombre relativo lequel la*quelle* , así en singular , como en plural : mas solo en los casos oblicuos, y hablando de cosas ) Que, lo cual : la cual cosa. Cest un vice à quoi il est sujet : es un vicio à que, ó al cual está sujeto. | Ce sont des choses à quoi on ne pense pas : son cossis en que, ó en las cuales no se piensa. Usase tambien como substantivo. 🎖 Quoi de plus agréable! Que com mas agradable! A quoi pensez - vous? en que piensa vmd? sur quoi en étiez-vous? en que estaban vmds? o sobre que las habian? c'est en quoi vous vous trompez: en esto se engaña vmd. [[Quoi qu'il en soit: como quiera que sea, sea lo que fuere, o como luere.

QUOI! part. admirat. Que! Quoi! vous avez fait telle chose! Que! ha hecho vmd.

esto!

QUOIQUE, conj. Aunque, sin embargo

QUOLIBET, s. m. Pulla, dicho insulso. Autes se tomaba por equivoco: retruecano,

que hoy se liama calembour.

QUOTE, adj. Diceso: quote part: cuota parte, o simplemente cuota, o sino contingente: la cantidad que toca à cada uno en alguna distribucion , etc.

QUOTIDIEN, ENNE, adj. Cuotidiano:

que es de todos los dias.

QUOTIENT, s. m. ( arism. ) Cuociente: el número que resulta de la particion de un número por otro.

QUOTITE, s. f. Cuota: el tanto que se

fija a cada contribuyente.

## RAB

## RAB

R, s. f. Décima octava letra del alfabeto, y décima cuarta entre las consonantes.

RABACHAGE, s. m. (joc.) Machaqueria,

repeticion inútil de cosas dichas ya.

RABACHER, v. n. (joc.) Machacar, repetir la misma solfa, esto es, lo que se ha dicho, y redicho.

con, reputation, posting.

RABAIS, s. m. Rebaja: diminucion de precio, de valor, o de cantidad.

RABAISSE, EE, p. p. V. Rabaisser.

adj. Rebajado. | Alinado.

RABAISSEMENT, s. m. Baja, en el va-

lor de la moneda.

RABAISSER, v. a. Bajar; poner mas HABACHEUR, EUSE, subst. Macha-| baja alguna cosa. | Bajar, abaratar, minoirar el precio é valor de las cosas. 🛚 ( en-

ouad.) Afinar: cortar el carton de la de- bien ráblu: mozo bien fornido, doble, de lantera de un libro. | (fig. ) Bajar, abatir. buenos lomos. ajar, humillar.

RABAISSER (SE), v. r. Abejarse, hu-!

millarse.

\* RABANS, s. m. pl. (ndus.) Tomadores, cordones, embergues, badazas. [] Rabans de

pointure: puno del gratil.

RABAT, s. m. Valona. || Cuello de eclesiástico. || Birla : en el juego de bolos. || Techo, o rebote de un juego de pelota. || Tinte ligero. § Paño: en las cererías. § Descuento, ó rebaja : en el comercio.

RABAT-JOIE, s.m. Ataja solaces: tur-

bador de algun recreo.

RABATTRE, v. a. Rebajar, bajar: disminuir en el precio. || Rebatir, rechazar: parando un golpe, un tiro. | Allanar la tierra, aplanchar, sentar : las costuras, los pliegues. || Birlar: en el juego de los bolos. | (fig.) Bajar, abatir, humillar. | (fig. y fam.) Rabattre le caquet : hacer bajar el gallo á alguno, abatirle la soberbia.

RABATTRE, v. n. Venirse á tal parage, dejarse caer sobre tal parte, tomar por tal parte, torcer, tomar, tirar hácia tal

parte.

RABATTRE (SE), p. r. Tiene el mismo sentido que el neutro. | Mudar de propósito

y discurso, volverse à otro de pronto.

RABATTU, UE, p. p. V. Rabattre. || adj. Rebajado: disminuido, humillado. || Epec rabattue: espada bota, sin corte. || Dames rabattues: juego que se juega en el tablero del chaquete.

RABBIN, s. m. Rabino, rabí: doctor de

Ja iey judálca.

RABBINAGE, s. m. Estudio en los li-Irros rabinicos. Es voz de desprecio.

RABBINIQUE, adj. m. f. Rabinico.

RABBINISME, s. m. La doctrina rabinica: rabinismo.

RABBINISTE, s. m. Rabinista : el que

sigue la dostrina rabinica.

RABDOLOGIE, s. f. Rabdologia: cálculos hechos con unas varitas, sobre las cuales hay números escritos.

RABDOMANCE, 6 RABDOMANCIE, s. f Rabdomancia: adivinacion por medio de

la varilla de virtudes ó divinatoria.

RABETI, IE, p. p. V. Rablur. | adj. ('vulg.) Arrocinado, embrutecido, entonte-

RABETIR, v. a. (vulg.) Abestiar, arrociner, embrutecer, entontecer.

RABIOLE, V. Rave.

RABLE, s. m. Lomo de liebre, conejo, etc. | Hurgon de horno. | Paleta de fundicion. Costillas de una nave. Avoir le rable épais: ser ancho de espaldas, forzudo.

RABLU, UE, adj. Lomiancho: dicese de Liebres y conejos. || (fam.) Gros garçon' se, componerse, hacer les amistades.

\* RABLURE, s. f. (ndut.) Alesris.

RABONNI, IE, p. p. V. Rabonnir. adj. Abonado, mejorado.

RABONNIR, v. a. Abonar, mejorar: al-

gunas cosas.

RABOT, s. m. Cepillo: de carpintero. Batidera de albanil para mezclar la cal. 🎚 Plancha en los telares de terciopelo.

RABOTE, RE, p. p. V. Raboter. | adj.

Acepillado.

RABOTER, v.a. Acepillar: labrar la ma-

dera con el cepillo.

RABOTEUX, EUSE, adj. Aspero, tosco, escabroso: dicese de todo lo que no está liso, llano, ó igual en su superficie.

"RABOTIER, s. m. Mesa estriada, o

capalada, entre monederos.

RABOUGRI, IE, p. p. V. Rabougrir. adj. Achaparrado, desmedrado, desmirriado.

RABOUGRIR, v. n. SE RABOUGRIR, v.r. Achaparrarse, no crecer, no medrar: dicese de los árboles.

RABOUILLERE, s. f. Gazapera, ma-

driguera, vivar de conejos.

RABOUTI, IE, p. p. V. Raboutir. adj. (vulg.) Cabeceado, añadido, ó cosido por las puntas.

RABOUTIR, v. a. ( vulg. ) Cabecear, añadir, ó coser por las puntas una tela.

\* RABRAGNER, v. a. (náut.) Coger

RABROUÉ, ÉE, p. p. V. Rabrouer. adj. (fam.) Sacudido, maltratado, tratado

con aspereza, y desatencion. RABROUER, v. a. (fam.) Sacudir, despedir, responder, o tratar con aspereza, o

descortesia.

\* RACAGE, s. m. (ndut.) Recemento: el compuesto de vertellos, liebres, bastardos, etc.

RACAILLE, e. f. (voz de desprecio) Canalluza, garulla, chusma, gentualla. ||(fig. y fam.) Morralla, escoria: el desecho, y lo

mas vil de una cosa en su género.

"RACAMBEAU, s. m. (náus.) Arraca: argolla grande de hierro, pero delgada, para asegurar la verga al mástil de una lancha. \*\*RACCOISISR, v. a.(ant.) Calmar, mitigar...

RACCOMMODAGE, s. m. Compostura,

remiendo, de un vestido, o mueble.

RACCOMMODÉ, ÉE, p. p. V. Raccommoder. || adj. Compuesto, remendado, reparado. (fig.) Reconciliado, amistado.

RACOMMODEMENT, s. m. Compostu-

ra, reconciliacion de amistad.

RACCOMMODER, v. a. Componer, remendar, rehacer, reparar : alguna com rota, rasgada, decompuesta. | (fig.) Reconciliar: hacer las amistades.

RACCOMMODER (SE), v.r. Reconciliar-

RACCOMMODEUR, EUSE, s. Remendon: el que tiene por oficio remendar.

RACCORDEMENT, s. m.(arquit.) Igualacion de un edificio viejo con otro nuevo.

RACCORDER, v. a.'( arquit.) Igualar un edificio viejo con uno nuevo. [(mús.) Templar de nuevo un instrumento. || Poner de acuerdo á los que han renido. V. Raccommoder.

\* RACCOUPLER, v. a. Volver à aparear

o casar lo que ántes lo estaba.

\* RACCOURCI, s. m. (pint.) Escorzo. ·Figure raccourcis: escorzado. | Peindre en raccourci : escorzar.

RACCOURCI, IE, p. p. V. Raccourcir. Acortado. A bras raccourci : con tous

fuerza.

RACCOURCIR, v. a. Acortar: abreviar: resump.

RACCOURCISSEMENT, s. m. Resúmen, encogimiento, contraccion.

RĂCCOUTRE, ÉE, p. p. V. Raocou-

trer. || adj. (ant.) Remendado.

RACCOUTREMENT, s. m. Remiendo, remendadura : la accion y la obra de remendar.

RACCOUTRER, v. a. (ant.) Remen-

dar. V. Raccommoder.

RACCROC, s. m. Chiripa. Es voz del

RACCROCHE, EE, p. p. V. Raccrocher.

adj. Colgado, ó agarrado de nuevo.

RACCROCHER, v. a. Volver & colgar: lo que se habia descolgado. ||(fam.) Echar el guante, o la garra: a lo que se habia esca-

RACCROCHER (SE), v.r. (fig. y fam.) Repararse, volverse à enderezar; recobrar, uno la fortuna, o bien que tuvo antes.

RACCROCHEUSE, s. f. Ramera; muger de mala vida, que detiene à los hombres para convidarlos á entrar en su casa.

RACE, s. f. Linage, estirpe. || Raza, casta hablando de animales domésticos. (fam.) Ralea, laya: hablando de gente ruin, o perversa. || (fig. y fam.) Chasser de race : venirle de herencia, ó de casta á una persona un hábito, ó costumbre, por semejarse á sus padres, o antepasados. Hablando de las mugeres se toma siempre en mala parte, como si digéramos la cabra tira al monte.

RACER, v. n. Engendrar: producir un ave otra semejante en un todo á ella.

\* RACHA, s. f. La hes de la pez.

RACHAT, s. m. Rescate, redencion, re--cobro : de lo vendido, de lo empeñado, de l lo robado, de la libertad perdida. || Extincion: de un censo, de un tributo. | Retrovendicion: accion de volver à comprar lo mismo que se habia vendido. || Desempeño: de alhaja empeñada.

RACHER, v. a. (agric.) Encepar.

extinguible: dicese de un censo, tributo, pensiou, etc.

RACHETE, EE, p. p. V. Racheter. | adj.

Rescatado, redimido, salvado.

\* RACHETER, v. a. Rescatar, desempeñar : lo empeñado. || Rescatar , recolmar : lo perdido, lo robado, lo vendido, dando un tanto. Rescatar: un cautivo, un galeote. || Redimir, librar: de un trabajo, pena,

RACHITIQUE, adj. m. f. Raquitico:

enfermo de raquitis.

RACHITIS, s. m. Raquitis : enfermedad de los huesos del espinazo y costillas.

RACHITISME, s. m. Enfermedad de las plantas, y mieses, parecida à la raquilis.

RACINAGE, s. m. Cocimiento de la cáscara de la nuez y hojas del nogal para tinte.

RACINAL, s. m. Nabo: pié derecho que

sirve de fundamento en un edificio.

RACINE, s. f. Raiz: de los árboles y plantas. ||Raiz : dícese mas particularmente de las plantas que se comen por la parte que tienen dentro de la tierra; como el rábano, el nabo, la chirivía, la zanahoria, etc. || Raigon : de las muelas. || (botan.) Racine pivotante : rais maestra , central , ó recta. 🏻 Racine en asphodèle: raices sasciculadas. Racines chevelues: raices cabelludas. [[ fig.] Raiz, origen, principio. || Raiz: es término de aritmética, y de gramática. || (prov.) Prendre racine dans un endroit : echar raices en alguna parte, por detenerse demasiado tiempo.

\* RACINER, v. n. Arraigar, echar rai-

ces. | Tenir con raices.

\* RACLE, s. f. (náut.) Rasqueta : de la bomba.

RACLE, EE, p. p. V. Racler. | adj.

Rascado, raspado.

'RACLE-BOYAU, V. *Racleur*.

RACLER, v. a. Raer, raspar, escofinar. || Hasar: pasar el rasero por el colmo de una medida de granos. || ( fig. ) Racler la guitare, le violon : zangarrear, cencerrear la guitarra : aserrar, amolar el violin. Decese por desprecio.

RACLEUR, s. m. Amolador, aserrador, arañador. || Dicese por desprecio del que to-

ca mal el violin, la guitarra, etc.

RACLOIR, s. m. Raedera: raspadera: rascador.

RACLOIRE, s. f. Rasero: instrumento que sirve para raer las medidas de cosas ári-

RACLURE, s. f. Riedura: raspadura:

RACOLAGE, s. m. Enganchamiento; accion de euganchar, é reclutar. V. Ra-

RACOLER, v. a. Enganchar: reclutar RACHETABLE, adj. m. f. Beslimible, con arte y astucia mozos para la milicia.

RACOLEUR, s. m. Gancho, enganchador, reclutador, artero. V. Racoler.

RACONTE, BE, p. p.V. Raconter. | adj.

Reserido.

RACONTER, v. a. Referir, relatar:

contar cuentos, historietas, etc.

RACONTEUR, EUSE, s. (joc.) Relatador, contador: de cuentos, historietas, casos, etc.

RACORNI, IE, p. p. V. Racornir. ||adj. Encogido, arrugado, endurecido, como el

pergamino con el calor.

RACORNIR, . a. Encoger, endurecer, doblar, ó arrugar: conforme es la cosa de que se habla. Si se habla de carne que se cuece, es ponerla tiesa, ó correosa: si de dulces, es acorcharlos: si de pergamino arrimado á la lumbre, es arrugarle, encogerle.

RACORNIR (SE), v. r. Encogerse: con-

traerse, endurecerse.

RACORNISSEMENT, s.m. Contraccion, endurecimiento, arruga. El efecto de lo que expresa el verbo racornir.

\*RACQUIT, s. m. Desquite: el acto de

desquitarse.

RACQUITTE, EB, p. p. V. Racquiter.

adj. Desquitado.

RACQUITTER (SE), v. r. Desquitar, restaurar la pérdida. || Recobrarse de la pérdida, desquitarse.

RADE, s. f. Rada: parage cerca de la eceta, abrigado de ciertos vientos, en que pueden dar fondo los navios.

RADE, EE, p. p. V. Rader. | adj. Rasa-

do: hablando de medidas.

RADEAU, s. m. Almadia, jangada, balsa: formada de palos, ó maderos, que baja por los rios.

RADER, v. a. Rasar: pasar el rasero por una medida. || (náut.) Poner en rada

un buque.

RADEUR, s. m. Medidor, y rasador de

áridos y sal.

RADIAL, ALE, adj. Radiante: lo que

tiene radios, como coronas, etc.

RADIANT, ANTE, adj. (fls) Radiante, radioso: cuerpo que despide rayos de luz.

RADIATION, s. f. (for.) Cancelacion, testadura: raya que por autoridad de juez se pasa por cima de un escrito, cláusula, ó palabra, que se manda borrar. || En términos de física es irradiacion. || Radiation d'une hypothèque: desglose de una hipoteca.

RADICAL, ALE, adj. Radical, fundamental, o principal. Humide radical: hu-

mor radical.

RADICALEMENT, adv. Radicalmente. \* RADICATION, s. f. Radicacion, arraigue: la accion de arraigar.

RADICULE, s. f. (botán.) Las puntas de

las raices.

RADIÉ, ÉE, adj. (botán.) Radiado.

RADIER, s. m. Zampeado con su emparrillado, entablándose encima con madera, ó losas de piedra, que se construye delante de los machones, y vanguardias de los puentes, esclusas, etc., con el fin de que la corriente no socave sus cimientos.

RADIEUX, EUSE, adj. Radioso: lo que

tiene o despide rayos de luz.

RADIOMETRE, s. m. Radiómetro: instrumento para tomar las alturas en el mar.

RADIS, s. m. Reponche: rabanito redondo, y blanco. V. Raifors. || Especie de marisco de una sola concha.

RADIUS, s. m. (anat.) Radio: el hueso mas pequeño de los dos que forman el ante-

brazo.

RADOIRE, s. f. Rasero: el palo para rasar las medidas de áridos.

RADOTAGE, s. m. (joc.) Chochez: caduquez, vejez: el estado en que se halla un viejo que chochea. V. Radoterie.

RADOTER, v. n. Chochear: desatinar

en lo que uno habla por la vejez.

RADOTERIE, s. f. (joc.) Chochez: desvarío, disparate, que habla una persona por muy vieja.

RADOTEUR, EUSE, subst. Chocho, ca-

duco. || Delirante.

RADOUB, s. m. (ndut.) Reparo, ó recorrida: que se da al casco de una embarcacion.

RADOUBE, EE, p. p. V. Radouber.

adj. (náut.) Recorrido, reparado.

RADOUBER, v. a. (náut.) Recorrer, reparar: hacer reparce, o poner nuevos forros al casco de una embarcacion.

RADOUCI, IE, p. p. V. Radoucir. | adj.

Ablandado, suavizado, templado.

RADOUCIR, v. a. Suavizar, ablandar, templar: hablando del rigor del frio, de la estacion. || (fig.) Templar, calmar, sosegar: el ánimo. || (fig.) Se radoucir pour une femme: hacerse unas gachas, babear por una muger.

RADOUCISSEMENT, . m. Rendimien-

to, blandura, requiebro amoroso.

"RAF, s. m. (náut.) Marejada fuerte.

RAFALE, s. f. (naut.) Racha de viento, rafaga, ventarron.

\* RAFFAUT, adj. Deamedrado, harposo:

hablando de árboles.

RAFFERMI, IE, p. p. V. Raffermir.

adj. A firmado, fortalecido.

RAFFERMIR, v. a. Asegurar, afirmar, fortalecer, fortificar: poner una cosa mas fuerte ó firme de lo que estaba ántes.

RAFFERMIR (SE), v. r. Asirmarse:

asegurarse mejor : hacerse firme.

RAFFERMISSEMENT, s. m. Aseguramiento, seguridad: aŭrmamiento, firmeza: el acto y el efecto de dejar segura, firme, y hien afianzada una cosa.

\* RAFFES, a f pl. Retal de pieles

RAFFINAGE, a. m. Afinacion: afina-

RAFFINE, EB, p. p. V. Raffiner. | odj.

Refinado, refino.

RAFFINEMENT, s. m. La demasiada delicadeza, sutileza, esmero: en lo que se habla, discurre, ó inventa.

RAFFINER, v. c. Refiner una cosa,

perfeccionarla.

RAFFINER, v. n. Sutilizar, discurrir con demasiada sutileza, astucia, malicia, etc. || Hacer nuevas investigaciones, ó descubrimientos en alguna materia.

RAFFINER (SE), v. r. Pulirse, adelgazarse, avivarse. Dicese en el sentido de perder la sencillez, y ganar en malicia, esto

es, de apicararse.

RAFFINERIE, s. f. Casa donde se purifica el azúcar.

RAFFINEUR, s. m. Refinador, purifi-

RAFFOLER, v. n. Estar loco por alguna persona, ó cosa: estar enamorado, apasionado, ó perdido por ella.

RAFFOLIR, v. n. (poc. us.) Enloquecer,

volverse loco.

\* RAFFUTER, v. a. Componer un som-

brero de nuevo.

RAFLE, s. f. Parejas de tres: la suerte de tres dados de un mismo punto. || Escobajo, raspa: el gajo del racimo desgranado, que se dice tambien: rape (hablando de uvas). || Cierta red para pescar, y cazar. || (fig. y fam.) Faire rafle: vendimier, irse con la boda, y los bodigos, cargar con todo: robar, o arrebañar cuanto hay sin quedar nada.

RAFLE, EE, p. p. V. Raster. | adj. (fam.) Vendimiado, arrebañado: robado

sin quedar nada.

RAFLER, v. a. (fam.) Vendimiar, arrebañar, arrapar: robar, y llevarse cuanto kay en una casa, etc.

RAFRAICHI, IB, p. p. V. Rafralchir.

|| adj. Refrescado.

RAFRAICHIR, v. a. Refrescar, refrigerar: templar el calor. || Refrescar, y también enfriar, sea con el aire ó con nieve. || Reparar, retocar: una cosa vieja, ó maltratada. || Igualar, recortar: una capa, un sombrero. || Atusar, despuntar: el pelo, una mata de albahaca, etc. || Abastecer, proveer de nuevo: una plasa, un egército. || Fortalecer, reparar: las fuerzas, la salud. || Refrescar, renovar: la memoria, una idea, un sentimiento.

RAFRAICHIR, v. n. y SE RAFRAI-

CHIR, v. r. Refrescar, y refrescarse.

RAFRAÎCHISSANT, ANTE, adj. Refrigerante, fresco, que refresca. Usaso como substantivo masculino especialmente en medicina: refrigerante, refrigerativo.

RAFRAICHISSÉMENT, s. m. Refresco, y tambieu refrigerante. [ (fig.) Resirigerio,

alivio: descanso.

RAFRAICHISSRMENS, a. m. pl. Befrescos: bebidas, dulces, eta. agasajo: que se sirve en una visita. || Provisiones, ó bastimentos frescos: dícese en los navíos por oposicion á los salados. || Socorro: da víveres, ó municiones, que se introducen en una plaza, ó egército.

\* RAFRAICHISSOIR, s. m. Enfriadera: cantimplora, ú otra cualquiera vasija, donde se pone á enfriar el agua, y demas behi-

das.

RAGAILLARDI, IE, p. p. V. Ragaillardir. | adj. (fam.) Refocilado, regocijado.

RAGAILLARDIR, v. a. (fam.) Refoci-

RAGE, s. f. Rabia: enfermedad. || (fig.)
Rabia, corage, furor. || Dolor vehemente,
é intolerable. || (fig. y fam.) Dicese: aimer
à la rage, jusqu'à la rage: querer con furor, como un desesperado. || Avoit la rage
de: rabiar per, tener furor, ó pasion por.
|| Dire rage, dire la rage de quelqu'un:
decir ó hablar pestes, blasfemias de alguno. || (fig.) Se dice: faire rage: hacer
riza, estrago. || Faire rage pour: tomar á pechos el hacer tal ó tal cosa, hacer empeño en
hacerla.

RAGOT, OTTE, adj. (fam.) Rechoncho, regordete. Usase tambien como substantivo.

RAGOT, s. m. La sortija, d'anillo grande del pértigo de un carro. || Jabeto : jabeli de dos años.

\* RAGOTER, ». n. Gruñir contra alguno

murmurar de él.

RAGOUT, s. m. Guisado, guiso: aderezo de vianda compuesta. || (fig.) Salsa, sainete: incitativo.

RAGOUTANT, ANTE, adj. Apetitoso,

sabroso, muy gustoso.

RAGOUTE, EE, p. p. V. Ragouer.

Saborcado, regostado, con gana.

RAGOUTER, v. n. Abrir la gana, el apetito: de comer. # (fig.) Despertar, excicitar: el gusto, el deseo.

RAGRAFER, v. c. Volver á abrochar. RAGRANDIR, v. c. Agrandar mas: ha-

cer mas grande, o mayor.

RAGRER, EE, p. p. V. Ragréer. || adj. Alisado, pulido. || Pertrechado, reparado, provisto.

RAGREER, v. a. Alisar, pulir: dar la última mano á las obras de carpintería, y cerragería.

RAGRÉER (SE), v. r. Habilitarse, pertrecharse: reponerse un navio de lo que le falta.

RAGRÉMENT, s. m. Pulimento. [Repa-

ro, composicion. V. Ragreer.

RAGUÉ, adj. (naut.) Rozado: dicese de un caho muy gastado, y casi cortado.

\*RAIE, s. f. Raya, linea: sea natural, artificial. ¶ Surco: hecho en la tierra. ¶

Carrera: que sorma en la cabeza el cabello comercio. | Dire, conter ses raisone: dar, partido. | Raya: nombre de un pescado. | A la raie, exp. adv. fam. Bueno con malo, uno con otro. | Ces soixante chevaux coutent cent écus à la rais.

RAIFORT, s. m. Especie de rábano picante: planta silvestre. || Raifort aquatique: sisimbrio : planta.

RAILLE, EE, p. p. V. Railler. | adj.

Burlado, sumbado. || Chanceado.

RAILLER, v. a. Ridiculizar, dar chansa: hacer burla, ó aumba de alguna persona, o cosa, reirse de ella.

RAILLER, v. n. Chancearse, gastar chanzas, zumbarse. || Hablar de burlas.

RAILLER (SE), v. r. Burlarse, hacer

buria de alguna persona, ó cosa.

RAILLERIE, s. f. Chanza, burla, sumba. || (fam. ) N'entendre point raillerie : no entender de chanzas. || Raillerie à part : dejando las chanzas, hablando con formalidad.

RALLEUR, EUSE, adj. Chancero, burlesco. Usase tambien como substantivo, y entónces es burlon, zumbon.

\*\* RAIMOND, s. m. (n. p.) Ramon.

RAIN, s. m. Llamase: rain de bois, o de forêt : la orilla, ó acirate de un monte, o bosque.

RAINCEAU, V. Rinceau. RAINE, V. Grenouillo.

\*\* RAINEAU, s. m. Malecon de estacada para el cimiento de un puente.

RAINETTE, 6 REINETTE, s. f. Man-

Kana de la reina : especie de camuesa.

RAINURE, s. f. (carp.) Encage,

RAIPONCE, s. f. Reponche, d raiponche: yerha ensaladera.

RAIRE, o REER, v. n. (mont.) Bramer el ciervo.

RAIS, s. m. Rayo: de rueda. [] (blas.) Dicese de los radios ó puntas que forma una estrella.

RAIS, s. m. pl. (and) Destellos, rayos

de luz. V. Rayon.

RAISIN, s. m. Uva : fruto de la vid. Raisin de Corinthe: pasas de Corinto. Raisin de lambrusques : agrazon. || Raisin de mer: belcho, uva de mar, candadillo: planta. | Raisin des bois. V. Airelle. | Roisin de renard : yerba páris, uvas de zorro. || Raisin d'ours: gayaba, agauja, abuges, gaulia, uvadus: planta. J Roisins secs: uvas pasas, o simplemente pasas.

RAISINE, s. m. Uvate: preparacion de

uvas hecha con arrope.

· RAISON, s. J. Rason: entendimiento en cuanto discurre y raciocina. || Razon: buen juicio, discrecion. || Razon: justicia, derecho, equidad. | Razon : satisfaceion, reparacion. | Razon: cuenta. | Razon : prueba , argumento. | Bazon : causa , motivo. Il Nombre social de una casa de lamainar.

alegar sus resones, o motivos. | A raison de: á razon, al respecto de. Mestre quelqu'un à la raison: ponerle en razon. || Parler raison: decir bien, hablar regular, con juicio. || Rendre raison : der rezon, der cuenta. | Livre de raison : libro de

RAISONNABLE, adj. m. f. Racional: dotado de razon, ó capaz de razon. || Razonable : puesto en razon, equitativo. || Razonable: suficiente, competente. || Razonable: proporcionado, arreglado. || Razonable : mas que mediano, muy pasadero.

RAISONNABLEMENT, adv. Recionalmente: discretamente. || Rasonablemente: mas que medianamente.

RAISONNE, EE, p. p. V. Raisonner. | adj. Motivado, sundado: justificado con

razones, y pruebas.

RAISONNEMENT, s. m. Raciocinio: discurso: argumento. || Rhisonnemens à perte de vue : razones de pié de banco.

RAISONNER, v. n. Discurrir: jusgar: raciocinar. || Rasonar : platicar : argumen-

tar : hablar mucho sobre una cosa.

RAISONNEUR, EUSE, adj. Hablador, palabrero.Tambien significa replicon, res. pondon. || C'est un gracieux raisonneur: es un decidor; c'est un ennuyeux raisonneur : es un majadero.

RAJEUNI, IE, p. p. V. Rajeunir. [] adj.

Rejuvenecido, remozado.

RAJEUNIR, v. n. Rejuvenecer, remoearse.

RAJEUNIR, v. a. Rejuvenecer, remosar. Tenir las canas. | Rajeunir les arbres: podar los árboles, quitándoles ciertas ramas superfluas.

RAJEUNISSEMENT, s. m. Remoza-

miento : el acto de remozarso.

RAJUSTE, EE, p. p. V. Rajuster. | adj. Recompuesto, compuesto, remendado. (fig. y fam.) Reconciliado.

\*RAJUSTEMENT, s. m. Reconciliacion. V. Racommodement, que s como se dice

comunmente.

RAJUSTER, v. a. Recomponer, componer, remendar: volver a ajustar. || (fig.) y fam.) Componer, reconciliar: volver a unir.

RALE, s. m. Rascon: cierto pájaro, lo mismo que rey, o guion de codornices. ||
Rale de genêt, o roi des cailles.

RALE, o RALEMENT, s. m. Extertor, sarrillo: resuello ronco del que ago-

niza. RALENTI, IR, p. p. V. Ralentir. || adj. Aslojado, slojo. || Remiso, apagado.

RALENTIR, v. a. Aflojar, emainar, amortiguar, pararill(fig. ) Entibiar, apagor. RALENTIR (SE), v. r. Relentecerse,

RALENTISSEMENT, s. m. Relajamiento; aflojamiento: diminucion, decaimiento.

RALER, v. n. Estar el moribundo con el

hipo, o sarrillo.

RALINGUER, v. n. (ndut.) Relingar: cortar el viento con las relingas.

RALINGUES, s. m. pl. (náut.) Relingas. || Garnir les voiles de ralingues : relingar, ó empalomar las velas.

RALLER, v. a. (mont.) Bramar el

ciervo.

RAILIÉ, ÉE, p. p. V. Rallier. | adj.

Rehecho, reunido, replegado.

RALLIEMENT, s. m. Reunion: formacion de tropas dispersas, y derrotadas. || Mos de ralliemens: contraseña que da un general á sus tropas para rehacerse en caso de derrota.

RALLIER, v. a. Reunir, rehacer: las tropas que estaban en fuga, o derrotadas.

Tembien se dice replegar,

RALLUMÉ, ÉE, p. p. V. Rallumer. || adj. Vuelto á encender, encendido de nuevo.

RALLUMER, ... a. Volver á encender, encender de nuevo: díces en lo físico, como en lo moral.

RALLUMER (SE), v. r. Encenderse de

nuevo.

RALONGÉ, ÉE, p. p. V. Ralonger.

adj. Alargado, mas largo, estirado.

RALONGER, v. a. Estirar, alargar mas, soltar mas, poner mas larga una cosa de lo que estaba.

RAMADAN, V. Ramazan.

\*RAMADOUER, v. a. Estar acariciando, reacariciar. V. Amadouer.

RAMAGE, s. m. Canto, gorgeo de los pajaros. || Ramage; dibujado en las telas.

RAMAGER, v. n. Cantar, gorgear, los pájaros.

RAMAIGRI, IE, p. p. V. Ramaigrir.

adj. Enmagrecido, enflaquecido.

RAMAIGRIR, v. n. Ponerse flaco, perder las carnes, adelgazarse.

RAMAIGRIR, v. a. Poner flaco, quitar las carnes.

RAMAS, s. m. Monton, hacina: conjunto de cosas diversas de poco valor. Para cosas de consideración se dice: amas.

RAMASSE, s. f. Rastra, narria, mierra, carretoncillo: para deslizar por la nieve de los montes.

RAMASSÉ, ÉE, p. p. V. Ramasser. || adj. Recogido: juntado: amontonado. || Lleuo, rehecho, abultado de carnes.

RAMASSER, v. a. Recoger, recopilar. ||
Juntar: lo esparcido. || Alzar, coger; lo que
está en el suelo. || (fam.) Aporrear, apuñetear. || Llevar á rastra.

RAMASSER (SE), v. r. Reunirse: juntarse para formar un solo cuerpo. \* RAMASSEUR, s. m. Recogedor, amontonador. || El que arrastra una narria.

RAMASSIS, s. m. (fam.) Revoltillo, hacinamiento: de varias cosas sin orden, etc.

RANAZAN, s. m. Ramadan: cuaresma

de los Turcos.

\*RAMBADE, s. f. (ndut.) Batallola, mamparo.

RAMBERGE, s. f. Bagel largo, que en otro tiempo usaban mucho los Ingleses.

RAMBOUR, s. m. Lo mismo que pomme de rambour: esperiega: especie de manzana muy gruesa, y algo ácida.

\* RAMBOURAGE, s. m. Mezcla de lanas ya teñidas, en rama, para hacer paños de

mezcla.

RAME, s. f. Remo: de embarçacion. Narilla, ó tronquito: para sostener y guiar las plantas tiernas. A force de rames: á todo remo, de boga arrancada. Marinier de rame: remero. (fig.) Étre a la rame: remar, bregar: trabajar con afan contínuo en cualquier linea.

RAME, s. f. Resma: el mazo de veinte manos de papel. | Mettre un livre à la rame: vender un libro à papel viejo, o al peso.

BAMÉ, ÉE, p. p. V. Ramer. || adj. Enramado. || Balle, o boulet rame: bala

enramada, o encadenada.

RAMEAU, s. m. Ramo: de árbol, ó planta. || Rama: hablando de genealogias. || Ramal, ó veta: hablando de minas.

\*RAMEAUX, s. m. pl. (anat.) Ramos: de venas, arterias, nervios. || Ramales: de minas. || Dimanche des rameaux: Domingo de ramos.

RAMÉE, s. f. Enramada. [ Ramiza : ramas, ó ramos cortados con sus hojas verdes.

\*RAMENDAGE, s. m. Resano, entre doradores es el pedacito de oro con que se resana el dorado.

RAMENDÉ, ÉE, p. p. V. Ramender.

Abaratado, bajado : de precio.

RAMENDER, v. a. (vulg.) Abaratar, hajar: de precio. Usase frecuentemente como verbo neutro.

RAMENE, EE, p. p. V. Ramener. |

adj. Vuelto, traido: conducido.

RAMENER, v. a. Volver à traer, traer otra vez : à una persona que otra habia conducido, acompañado, ó presentado. || Volver, devolver, llevar : conducir à otro al lugar de donde habia salido, ó se le habia sacado. || Traerse consigo alguna cosa : à la vuelta de un viage, paseo, etc. || Volver, repetir : una cosa que ya se habia visto, ó poseido. || (fig.) Traer, hacer volver, reducir : conducir, ó guiar à los que van descarriados. || Ramener un cheval : plegar un caballo, recogerle el pico, hacerle bajar el pico por medio del cabezon.

\* RAMENERET, s. m. (carp.) Trazo: la

largo de un madero.

RAMENTRYOIR, o. a. (ans.) Rememo-

rar: recordar, traer à la memoria.

RAMENTEVOIR (SE), v. r. (ans.) Remembrarse: acordarse, haçer memoria de.

RAMEQUIN, s. m. Género de pastel

con queso.

RAMER, v. a. Rodrigar, guiar, o sostener: las plantas tiernas con ramitos, ó -varillas. || (prov. ) S'entendre à une chose comme à ramer des choux : entender de una cosa como de enfrenar ratones.

RAMEH, v. n. Remar, bogar: en una embarcacion. || (fig. y fam.) Remar, bregar : trabajar con alan continuo en cualquier linea.

RAMEREAU, s. m. Paloma zorita. V.

RAMETIE, s. f. Rama : de prensa de impresor.

RAMEUR, s. m. Remero, bogador. RAMEUX, EUSE, edj. Ramoso.

RAMIER, s. m. Paluma zorita, o cam-

penns.

RAMIFICATION, s. £ (enas.) Ramilicacion: division, y subdivision de las venas, arterias, etc. || Por extension y metafórica- |la guadaña. mente se aplica á otras muchas cosas.

RAMIFIER (SE), v. r. Ramificarse: ex-

tenderse, y dividirse en ramas varias.

\* RAMILLES, s. f. pl. Ramujos, tamares: [cio. leña menuda, de que se hacen fogoles.

RAMINGUE, adj. m. f. (picad.) Repropio: dicese del caballo que se resiste à francio. la espuela con coces, y saltus.

\*RAMISTE, adj. f. Nombre que los gra- en un cuerpo que se enrancia.
máticos dan á la J y V, por haberlas in- RANÇON, s. f. Hescate: ventado Pedro Ramus, en 1557.

"KAMNOIDE, s. m. Espino amarillo:

arbusto.

RAMOITI, IE, p. p. V. Ramoitir. ! adj. Humedecido.

RAMOITIR, v. a. Humedecer: lo que

estaba seco, ó enjuto-

RAMOLLI, IE, p. p. V. Romollir. adj. Reblandecido.

RAMOLLIR, v. a. Reblandecer.

RAMOLLIR (SE), v. r. Reblandecerse: una cusa.

\* RAMOLLISSANT, s. m (medic.) Emoliente : remedio para ablandar.

RAMON, V. Balai.

RAMONÉ, ÉE, p.p. V. Ramoner. adj. Deshollinado.

RAMONER, v. a. Deshollinar, limpiar

las chimeneas.

RAMONEUR, s. m. Deshollinador: el

que tiene por oficio limpiar chimeneas.

RAMPANT, ANTE, adj. Rastrero: lo que arrastra, ó anda arrastrando por la tierra: en los animales es reptil, y en las plantes es restrera, d'enredadera. | (fig.)

linea que toma un carpintero para ver el (id.) Bajo, humilde, ratero: hablando de estilo, modales: || Rampante, o rapante : dicese en el blason.

RAMPE, s. f. Tramo: de una escalera. Pasamano : de una baranda de escalera.

RAMPEMENT, s. m. Arrastramiento: la accion de andar arrastrando las culebras,

RAMPER, v. n. Arrastrar, o andar arrastrando por tierra: como las culebras, etc. || Extenderse las plantas sobre la tierra, ó sobre los troncos, trepando, y enredándose. || ( fig.) Humillarse, abatirse, abajarse: una persona con desdoro suyo, por respetos de ambicion, ó de temor.

RAMPIN, adj. (picad.) Topino: dicese del caballo que pisa con las lumbres de la

herraduras.

RAMURE, s. f. Cornamenta, o las cuernas de los venados. 🏿 Ramage : todas las ramas de un árbol.

RANCE, adj. m. f. Rancio, rancieso.

Sentir le rance : oler à rancio.

\* RANCHE, s. f. Escalon de clavija.

RANCHER, s. m. Palo escuadadro cou clavijas á trechos, para servir de escalera.

RANCHIER, s. m. (blas.) El hierro de

RANCI, LE, p. p. V. Ranoir. | adj. En-

ranciado, rancio.

RANCIDITE, a. f. Ranciadura, el ran-

RANCIO, s. m. Vino rancio de España. BANCIR, v. n. Enraspiarse, ponerse

BANCISSURE, s. f. Lo que es rancio,

RANÇON, s. f. Hescate: precio por la

libertad de un çautivo, ó prisionero.

HANÇONNE, EE, p. p. V. Kançonner. adj. Rescatado, etc.

RANÇONNEMENT, s. m. Desollamiento, tiranía, robo: precio, ó derechos exorbitantes, que se hacen pagar en ciertas cosas.

RANÇONNER, v. a. Exigir rescate, imponer una suma para dar libertad : dícese regularmente de una embarcacion apresada que se recobra del apresador por un tanto. \(\(\)(fig.\)\)\ \(\)Desollar, \(\)tiranizar, \(\)rollar: \(\)levar excesivo precio, ó derecho por las cosas, prevaliéndose de la necesidad.

RANÇONNEUR, EUSE, 4. Desollador, tirano : el que lleva precio, ó derechos exor-

hitantes por una cosa.

RANCUNE, s. f. Rencor. Corresponde esta voz francesa á la familiar castellana tirria, enquinia. || Mettre bas toute rancune : fuera todo enojo, pelitos á la mar.

RANCUNIER, IERE, adj. Rencoroso, sa. RANDONNEE, s. f. (mont.) Revuelta que da la res acosada.

BANG, s. m. Linea, fila, ringlera: de cosas, o de personas colocadas sobre una Dejo, servil, vil: hablando de personas I i misma línes. Il Orden, puesto, lugar : que

debe ocupar una persona, o comunidad entre otras segun su representacion, ó antigüedad, que da ó quita la precedencia. | Clase, caracter, calidad: de las personas, y familias. || Rang de soldats : fila de soldados. || Rang d'arbres: hilera de árboles. | Rang de fourmis: ringlera de hormigas. || Chaque chose à son rang : cada cosa en su lugar, por su orden. || Tenir le premier rang entre les orateurs, etc.: tener el primer lugar o aprecio entre los oradores, etc. | Donner le premier rang au diamant entre les pierres précieuses : dar la preferencia al diamanta entre las piedras preciosas. I Ces deux corps ont des contestations sur le rang : estos dos cuerpos se disputan el puesto, ó la precedencia. ! Mettre au rang des dieux, des saints, des hérétiques, des héros, etc.: poner en el número de los dioses, en el catálago de los santos, en la lista de los hereges, en la clase de los héroes, etc. || (fig.) Se mettre sur les range : salir à la palestra, ponerse entre los pretendientes de algun empleo. | (prov.) Mettre une chose au rang des vieux péchés: tener una com olvidada. (prov. y fam.) Se mettre en rang dognons, eire en rang dognons: querer escupir en corro, d tener su piedra en el ro-Ilo, ó tener voto en concejo.

\*RANGE, s. f. Hilera de adoquines en un empedrado, é calsada.

RANGE, EE, p. p. V. Ranger. | adj.

Ordenado, arregiado, colocado, etc.

RANGE, EE, adj. Arreglado: dicese de una persona que tiene arreglo y órden en sus cosas. || Bataille rangee: batalla campal.

RANGRE, s. f. Ringiera, carrera : de

casas, de árboles, etc.

RANGER, v. a. Colocar, ordenar : poner las cosas, ó las personas en el lugar que les corresponde. || Contar, poner en el número: a una cosa, o persona entre las de determimada calidad. | Apartar, retirar, hacer a un lado: para dar peso. || (ndut.) Ranger la côte : costear, navegar costa à costa. Ranger sous sa domination, o sous sa puissance: avasallar, enseñorear, someter en su mando.

RANGER (SE), v. r. Estrecharse, é apar-

tarse, dar paso, a hacer lugar.

RANGER, & RANGIER, s. m. Rangi-

fero. V. Renne.

\* RANGUILLON, s. m. (imp.) Puntura: la punta que se asegura al timpano para apuntar el papel, y que no se muevo

RANIME, ÉE, p. p. V. Ranimer. | adj.

Reanimado, resucitado.

RANIMER, v. a. Resucitar: 4 los muertos. Reanimar, confortar, auimar. ! (fig.)

Avivar, despertar, excitar.

RANINE, adj. f. Llámase artere ranine una arteria que lleva la sangre á la lengua; y veine ranine, la vena que la vuelve al co-

RANULE, s. f. (albeit.) Ránula: tumor que se forma debajo de la lengua.

RANZ-DES-VACHES, s. m. Aria que

los hoyeros de Suiza tocan en la gaita.

RAPACE, adj. m. f. Rapaz : dicese comunmente de las aves de rapiña : y tiguradamente de las personas dadas á este vicio.

RAPACITE, s. f. Rapacidad : propiedad de las aves de rapiña. Dicese figuradamente de la codiçia y vicio de pillar, o temar lo ageno.

RAPATELLE, s. f. Tela becha de crin,

RAPATRIAGE, s. m. (fam.) Amistansa, reconciliacion: de personas que vivian. enemistadas.

RAPATRIE, ER, p. p. V. Rapatrier. adj. (fam.) [Amistado, reconciliado, com-

RAPATRIER, v. o. (fam.) Amister, hacer amigos, reconciliar: á personas que vivian enemistadas.

RAPE, s. f. Escofina: lima de dientes gruesca. || Rallo : utensilio de cocina. || Ras-

pa. V. Rafte.

RAPE, s. m. El orujo y raspas de la. uva, que se echan en un tonel de vino torcido para embonarle. || Rapé de copeau : vino embonade con virutas de haya.

RAPE, EE, p. p. V. Raper. | adj. Ra-

Hado, raspado.

RAPER, v. a. Raspar, rakar.

\*RAPES, s. f. pk Agriones: 1as grietas que se abren en los corvejones de las cabalicries.

RAPETASSÉ, ÉE, p.p. V. Rapetasser.

adj. Apedazado, remendado.

RAPETASSER, v. a. Apedazar, remendar: echar remiendos, ó pedazos.

RAPETISSÉ, ÉE, p. p. V. Rapetisser.

adj. Corto, encogido, achaparrado.

RAPETISSER, v. a. Achicar, encoger, acortar : reducir á ménos cuerpo ó tamaño alguna cosa.

RAPIDE, adj. m. f. Rapido, veloz.

RAPIDEMENT, adv. Rapidamente, velozmente, con velocidad.

RAPIDITE, s. f. Rapidez, velocidad. RAPIECE, ÉE, p. p. V. Rapiecer. adj. Remendado: echado unas piezas.

RAPIECER, v. a. Echar piezas, apeda-

sar : componer la ropa.

RAPIECETAGE, s. m. Remiendo, com-

RAPIÉCETÉ, EE, p. p. V. Rapièceter. | ady. Remendado, compuesto.

RAPIECETER, v. a. Remendar, componer : dicese especialmente de trastos y al-

dajas viejas. RAPIERE, e. f. (joc.) Repeton, o espiche : para decir espada larga, é inútil, es-

padon, estoque roñoso, asador.

RAPINE, s. f. Bapiña, presa: dicese de

los animales. || Robo, pillage, concusion : habiando de hombres que gobiernan.

RAPINE, EB, p. p. V. Rapiner. | adj.

(fam.) Pillado, robado.

RAPINER, v. a. (fam.) Rober, piller: dicese de los hombres que abusan de su empleo.

\* RAPINEUR, s. m. Ratero, gato.

\* RAPISTRE, dRAPHANISTRE, & m. Rábano silvestre.

\*RAPONTIC, & RHAPONTIC, & m.

Ruiberbo rapóntico: planta.

\*RAPPAREILLER, v. a. Volver 4 spa-

rejar.

RAPPEL, a. m. Licencia, perdon, gracia : á un desterrado, ó despuesto, para volver á la corte, ó á su empleo. || Llamada : toque de guerra. || Llamamiento : disposición de un testador . incluyendo entre sus herederos á los que no lo son forzosamente. || Rappel de ban : levantamiento de destierro : decreto ú órden para sacar á uno del destierro.

RAPPELÉ, ÉE, p. p. V. Rappeler. ||
adj. Vuelto á liamar, liamado de nuevo. ||
Tambien es liamado, o mandado venir á su

corte, hablando de un embajador.

RAPPELER, v.a. Llamar, hacer volver, mandar volver: á uno que se ha ido, ó que está ausente con algun encargo, lo mismo que separarle de él. || Levantar el destierro, ó enviar la licencia: a los desgraciados, ó desterrados de la corte. || Recordar, traer á la memoria: úsase frecuentemente come verbo reciproco, y entónces es hacer memoria, acordarse. || Tocar llamada: es voz de la milicia. || Llamar: á una herencia un testador. || Rappeler ses espriss, ses sens: recobrar sos espíritus, sus sentidos. || Vin qui rappelle son buveur: vino que se deja beber.

RAPPORT, s. m. Producto, rendimiento, valor, fruto: que da una heredad, una vina, un monte, etc. || Provecho, heneficio, renta: que deja un asiento, una comission, etc. || Relacion, noticia, dicho: Jo que otro cuenta, o refiere. | Cuento: chisme: soplo. || Informe, información: de un pleito, causa, o proceso. || Relacion, referencia, respecto, orden: dependencia de unas cosas con otras. || Conexion, conveniencia, conformidad, correspondencia: semejanza que guardan unas cosas con otras. Razon, proporcion, relacion: que guarda matemáticamente una cantidad con otra. || Eructo, regueldo: flato que sale por la loca. || Ouvrage de pièces de rapport : obra de ataracea, o ataraceada. || Par rapport à: por causa de, con motivo de, por amor de, respecto de, respecto á. || Rapports semblables: relaciones de semejanza.

RAPPORTABLE, adj. m. f. (for.) Restituible: que debe volver à entrar en una

herencia.

RAPPORTÉ, ÉE, p. p. V. Rapporter. | adj. Traido, vuelto à traer. || Relatado. ||

Reportado. | Citado, etc.

KAPPORTER, v. a. Traer: de alguna parte una cosa. || Volver á traer : una cosa que se habia llevado, esto es, volver, o venirse con ella. Devolver, restituir : lo que se habia secado, prestado, fiado, etc. 🏿 Traer, entregar, presentar : poner en la mano de otro lo que uno ha tomado, o gavado. [Sacar, conseguir, ganar: honor, provecho, ventaja, etc. || Referir, contar, narrar: lo que sa ha visto, oido, o lo que ha pasado. || Traer, producir, citar, alegar : egemplos, autoridades, etc. | Dirigir, ordenar, referir : las cosas á cierto fin, sentido, etc. || Referir, remitir, atribuir: una cosa, un liecho, á tal tiempo, brigeu, ó causa. || Producir, rendir, dar fruto : dicese de las tierras. [[Redituar , rentar , dar : dicese de los empleos, oficios, comisiones. ll Relacionar, exponer: hacer relacion del estado de una causa, proceso, etc. || Contar, lievar chentos: soplar á otro lo que se oye, o se ve.

RAPPORTER, v. n. Chismear, Ilevar cuentos. || Volver, venir á la boca lo que se ha comido. || Traer á la mano: dicese del perro que trae la casa al casador. || Chien qui rapporte: perro cobrador: el que trae

la cesa á la mano.

RAPPORTER (SE) (à), v. r. Corresponder, ser conforme. una cosa con otra. || Deferir, atenerse. al juicio, ó parecer de otro. || Referirse, rematirse : à lo dicho anteriormente. Dicese regularmente s'en rapporter à.

RAPPORTEUR, s. m. Relator, informante: el que hace una relacion ó informe

de una causa, ó expediente.

RAPPORTEUR, BUSB, s. Soplon, chis-

RAPPRENDRE, v. a. Volver à aprender, aprender de nuevo: lo que se nabia olvidado, ó aprendido mal.

\*RAPPRIVÕISER, v. a. Domesticar,

amansar de nuevo á un animal.

RAPPROCHE, EE, p. p.V. Rapprocher. adj. Acercado, aproximado, junto.

RAPPROCHEMENT, s. m. Aproxima-

cion. | Reconciliacion.

RAPPROCHER, v. a. Acercar mas, aproximar: llegar mas cerca: poner una cosa mas junta a otra. || (fig.) Unir, componer: avenir los ánimos desunidos.

RAPPROCHER (SE) (de), v. r. Aproximarse: acercarse. || Reducirse á buenas,

à la razon, etc.

RAPSODE, s. m. Rápsoda : el que cantaha pasages de los poemas de Homero, antiguamente.

RAPSODIE, s. f. Rapsodia, centon: obra compuesta de diferentes pedazos de va-

rios autores.

RAPSODISTE, e. m. Rapsodista: autor de centones.

RAPT, s. m. Rapto: robo violento de un

hijo, o hija de familia.

RAPURE, s. & Raspadura, ralladura.

\* RAPUROIR, s. m. Colador : barreño grande, que sirve pera la primera coccion del

\* RAQUE, s. m. (ndut.) V. Racage. A-

guardiente de arroz, y de palma.

KAQUETIER, s.m. Raquetero, o pelo-

tero de raqueta. RAQUETON, e. m. Haqueta mayor

que la comun.

RAQUETTE, c. f. Raqueta : se dice del juego de este nombre , de la pelota , y de la pala. | Higuera de Indias. | Especie de abarca, d'alpagarte: que usan los salvages del Canada.

\* RAQUIT, V. Racquit.

\* RAQUITTER (SE), V. se Bacquit-

RARE, adj. m. f. Raro: poco comun, o poco frecuente. || Raro, escaso e poco corriente. || Raro, extraordinario: exquisito. || Raro: en términos de física es contrario á

RAREFACTIF, IVE, adj. (fls.) Harafactivo, rarefaciente: que tiene virtud de enrarecer.

RAREFACTION, s. f. (fis.) Rarefaccion,

enrarecimiento.

RARÉFIANT, ANTE, adj. m. (fis.) Lo que se rareface, enrarece, o dilata.

RAREFIE, EE, p. p. V. Karefier.

adj. Rarefacto, enrarecido.

RAREFIER, v. a. (fis.) Rarefacer, en-

rarecer: dilatar lo denso.

RARBFIER (SE), v. r. (fis.) Rarelacerse, enrarecerse: dilatarse lo denso.

RAREMENT, adv. Raramente, o raras

RARETE, s. f. Rareza: extrañeza, singularidad. || Curiosidad, cosa curiosa, y exquisita: úsase en plural. || Becasez, ó carestia : de algunas cosas. || Raridad : en sisica se dice de los cuerpos poco densos, o que han perdido su natural densidad.

RARISSIME, adj. m. f. supert. (fam.)

Harisimo.

RAS, ASE, adj. Raso, liso, plano. Raso: despejado, liso. || Raso: rasado, igualado. || Raso, rasurado. || Raido, pelado. || Kapado, afeitado.

RAS, s. m. Raso, o rasoliso: cierta tela | Reunido.

de secla.

RASADE, s. f. Vaso, copa llena de vi-

no, ú otro licor.

RASANT, ANTE, adj. Rasante: lo que corre, o se dirige rectamente à una superficie llana. Usase solo en términos de fortiticación: flanc rasant: flanco rasante: feurasant: bateria racante: Ligne racante: linea rasante.

"RASCASSE, s. f. Pescado muy comun del Mediterráneo.

\*RASE, s. f. (ndut.) Mezcla de pez y

brea para calafatear los navios.

RASE, EE, p. p. V. Raser. | adj. Ateitado, rasurado, rapado. 🛭 Arrasado. 🗓 Kasado, igualado. || Cerrado: qui ne marque plus, en parlant d'un cheval.

MASEMENT, s. m. Arrasamiento, de-

molicion de una fortaleza.

RASER, v. a. Afeitar, rasurar : rapar ia barba, ó el cabello. || Arrasar, demoler. [ Rasar, rozar, lamer: pasar un cuerpo junto à otro tocándole muy superficialmente: pasar ras con ras, ó de refilon, ó de respon. Rasar: pasar el rasero á una medida de áridos, igualarla. [[ ( ndut.) Dicese : raser un vaisseau: quitar à un nevio las obras muertas del escaño arriba. || Raser le tapis: galopar un caballo rasando la tierra, ó llevar un galope tirado.

"RASER, v. n. Cerrar. Se dice de un caballo que empieza á tener manchas negras

en los dientes.

"RASETTE, c. f. Telilla de lana sin pelo. | Alambre para templar las flautas de un organo.

RASIBUS, prep. (joc. y vulg.) A rapa

terron, ras con ras, á raiz.

\* RASIERE, s. f. Cierta medida de granco en Flandes.

RASOIR, e. m. Navaja de aleitar, o de

barbero.

TRASPATOIR, s. m. (cirug.) Raspador : instrumento que sirve para raspar los

\*Raspecon, 6 rat de mer, s. m. Rata: pescado muy comun en el Mediter-

\*RASSADE, s. f. Rocalia: sartales de abalorios en figura de cuentas.

RASSASIANT, ANTE, adj. Lo que m-

cia, que barla, que satisface.

RASSASIE, EE, p. p. V. Rassasier. ladj. Saciado, harto, satisfecho.

HASSASIEMENT, s. m. Saciedad, har-

tura : hartazgo.

RASSASIER, v.º a. Saciar, hartar, llenar. || (fig. ) Saciar, hartar, setisfacer: de placeres, de honores, de riquezas, etc.

RASSASIER (SE), v. r. Saciarse: asi en

lo físico, como en lo moral.

RASSEMBLE, EE, p. p. V. Rassembler. | adj. Junto, recogido, acopiado. [

RASSEMBLEMENT, s.m. Reunion, con-

curso, atropamiento de gentes.

RASSEMBLER, v. a. Juntar, recoger, acoplar. || Reunir: lo que está disperso. || ( picad. ) Dicese: rassembler un cheval: unir, o recoger al caballo.

RASSEMBLER (SE), v. R. Juntarse, rev-

nirse, acumularse.

RASSECIR, m a Senter, oplanter otre

KAT

en su lugar. || Rasseoir une pierre ; rasseoir | pasa, avellanado.

un fer à cheval, etc.

RASSEOIR (SE), v.r. Sentarse otra vez, volver á sentarse : hablando de personas. || Asentarse, posarse : hablando de licores. (fig.) Tranquilizarse, serenarse: el ánimo agitado.

RASSÉRÉNÉ, ÉE, p. p.V. Rasséréner.

1 adj. Serenado, despejado, disipado.

RASSÉRÉNER, v. a. Serenar, despejar, disipar las nubes, etc. | (fig.) Serenar, 60segar, tranquilizar: en frances es de poco

RASSERENER (SE), v. A Serenarse,

abonanzar : el tiempo.

\* RASSIEGER, v. a. Sitiar de nuevo:

una plaza.

RASSIS, ISE, p. p. V. Rasseoir. & adj. Vuelto á sentar, sentado otra vez. [ Asentado, reposado. | (fig.) Sosegado, sereno, tranquilo. | Pain rassis : pan duro, de algunos dias, que tambien se llama sentado. Il De sang, rassis: á sangre fria, con serenidad, con cachaza.

RASSOTE, EE, p. p. V. Rassoter. Hoy es anticuado. Corresponde á loco, desatinado, infatuado: por lo que se estima mu-

RASSOTER (SE), v. r. RASSOTER, w. n. (fam. ant.) Infatuarse, encalabrinarse: de cariño por una persona, ó cosa.

RASSURE, EE, p. p. V. Rassurer. || adj.

Asegurado. || Confiado.

RASSURER, v. a. Asegurar, dejar seguro, o firme, lo que ántes no lo estaba. || (fig.) Confortar, consolar: dar ánimo, o confianza, al que la habia perdido.

RASSURER (SE), v. r. Asegurarse: sentar, serenar : el tiempo. | (fig.) Dicese : se rassurer sur quelque chose : fiar, tener

confianza, confiar en alguna cosa.

RASURE, s. f. Rasura, rape, rapadura:

corte de pelo, ó harba.

RAT, s. m. Raton: animalejo cuadrúpedo. | (fig. ) Fantasia, capricho, locura: usase comunmente en plural. || Il a des rats dans la tête, ó simplemente des rats: es un cascabel, ligero de cascos, tiene la cabeza á pájaros. || ( fig. y fam.) Dicese: prendre un rat: dar higa, marrar, no dar suego la escopeta, etc. | (id.) Quedar en blanco, in albis, salir á uno la galga capada, no salir con su intento. || Rat d'eau : satiro, o rata de agua. || Rat des champs: turon, raton campesino. || (id.) Llamanse rats de cave: los visitadores de hodegas. || Ras femelle: rata. | Rat de pharaon: planta. V. Ichneumon.

RATAFIA, s. m. Ratafia: rosoli reti-

nado.

RATATINÉ, EE, p. p. V. Ratatiner. adj. (fam.) Arrugado, encogido, ecorcha- ratones.

vez, volver á sentar, ó plantar : una cosa do. Hablando de personas viejas es hecho una

RATATINER (SE), v. r. Arrugarse,

encogerse, y tambien avellanarse.

RATE, s. f. Bazo: tambien se llama melsa. | (prov. y fam.) Dicese : épanouir la rate : holgarse, estar de chacota, de chunga. ||(id.) Se dice s'épanouir la rate: ensanchar el cuajo , reir á carcajadas.

RATEAU, s. m. Rastrilio, rastro, rastra. || Rastro, endeño: red para coger ostras. || (agric.) Mielga: instrumento rústico. Rastrillo entre-cerrajeros es una especie de guarda en las llaves.|| Pera rató : fruta.

RATELE, EE, p. p. V. Ráteler. [] adj. Recogido con el rastrillo. || Limpio, ó pasado

el rastrillo.

RATELEE, s. f. Rastrillada: todo lo que se recoge, ó harre de una vez con el rastrillo. (prov.) Se dice : dire ta râtelée : echar su retahila, desembuchar todo lo que se sabe, o se pienea.

HATELER, v. a. Bastrillar : recoger con el rastrillo. 🝴 Rastrillar : sacar la yerba y

broza con el rastrilio.

RATELEUR, s. m. Rastrillador : de mieses. Tambien se dice del que trabaja con el rastrillo , limpiando la broza è yerba de las calles, de los jardines.

RATELEUX, EUSE, adj. (ant.) En-

fermo del bazo.

RATELIER, s. m. Astillero: liston con muescas, donde se alianzan las lanzas, alabardas, etc., en un cuerpo de guardia : y si es de fusiles, ó carabinas, se llama armero. | Astillero: ristra de muescas, donde se guardan papeles en los escritorios. I Cárcel: entre cuberos. (fig.) Dentsdura: carrera de dientes, alta y baja. || (fig. y fam.) Dicese: manger à deux râteliers: comer á dos carrillos, gozar de dos ó mas empleos, ó rentas á un mismo tiempo. (id.) Se dice: mettre le râtelier bien haus à quelqu'un: poner estorbos, ó dificultades en lo que alguno pretende, dárselo penado, hacérselo desear, hacerle pernear para lograrlo. | (id.) Dicese : remettre les armes au rdtelier: colgar las armas, retirarse delservicio. | (náut.) Llámanse : ratelier du beaupré: las cavillas de beaupres.

RATER, v. n. Cazar : ratones. Dicese propiamente del gato: pero es poco usado en frances. || Dar higa, no dar fuego: la escopeta, etc. || Usase tambien activamente: il rata son ennemi: marro, o erro, el tiro á su enemigo, no le dió. || (fig. y fam.) Dicese: rater un emploi: irsele, escaparsele á uno un empleo, perderle, no poderle

pillar.

RATIER, IERE, s. (vulg.) Cascabel, loquillo: caprichoso. || El que vende ingredientes o maquinas para destruir los ratones.

RATIERE, s. f. Ratonera: para coger

RAU

RATIFICATION, e. f. Ratificacion. RATIFIE, EE, p. p. V. Raufier. | adj. Ratificado.

RATIFIER, v. a. Retificar.

\* RATILLON, e. m. Ratoncillo: raton pequeno.

RATINE, s. f. Ratina : especie de paño

frisado.

RATINER, p. c. Ratinar: frisar una tela. \* RATIOCINATION, s. f. (files.) Raciocinacion: facultad intelectual.

\* RATIOCINER, v. n. (filos.) Racioci-

nar, hacer raciocinios.

RATION, s. f. Racion: la porcion de viveres y forrage que se distribuye á la

RATIONAL, s. m. Racional: pieza de la vestidura del antiguo Sumo Sacerdote de Jos

HATIONNEL, RILE, adj. (astr. y geom.) Racional.

RATIS, s. f. V. Fougère.

\* RATISBONNE, (geog.) Ratisbona: ciudad de Alemania.

"RATISSAGE, s. m. ( agric.) Rozk.

RATISSE, EB, p. p. V. Ratisser. | adj. Raido, raspado.

RATISSER, o. a. Raer, raspar : mondar

rayendo la superficie de alguna cosa.

RATISSOIRE, s. f. Raedera: instrumento con que se limpia raspando una chimenea, un pasco, un corrai, etc.

RATISSURE, s. f. Raedura, rasca-

dura.

RATON, s. m. Especie de pastel becho con queso. || Raton pequeño. || Nené, hijito, vos cariñosa. || Vulpeja del Brasil

RATTACHE, EE, p. p. V. Rattacher. l *adj.* Reatado : mas asegurado , mas atado.

RATTACHER, v. c. Reatar, atar mas, asegurar mas. || Volver con ahinco y aplicacion al estudio.

RATTEINDRE, v. c. Volver á alcausar,

ă coger : á un preso escapado.

RĂTTEINT, EINTB, p. p. V. Rotteindre. [] adj. Alcanzado de nuevo, vuelto á coger.

RATTENDRIR, o. a. Enternecer otra

vez, o mas.

\* RATTISER, v. c. Atizar : el fuego. V.

Alliser.

RATTRAPER, v. a. Alcanzar á otro andando. || Volver à coger : y tambien figuradamente volver à engañar, ó engañar al que nos engaño. | (fam.) Afianzar, recobrar : lo que se habia perdido.

RATURE, s. f. Borron, tachon: raya

que se bace en lo escrito.

RATURE, EE, p. p. V. Raturer. | adj.

Borrado, tachado, rayado.

RATURBE, v. a. Rayar, testar: borrar un rengiou, o palabra.

RAUCITE, s. f. Ronquera, ronques.

"AUCOURT, V. Roucou.

RAUQUE, adj. m. f. Ronco: el que padece tunquera.

RAVAGE, s. m. Estrago : ruiba : destruccion. Dicese del daño causado por un mal fisico, o moral. | (fam.) Faire ravage, faire du ravage dans une maison: alborotar, armar sambra en una casa.

RAVAGE, EE, p. p. V. Ravager. [adj.

Asolado, destruido.

RAVAGER, v.a. Asolar, destruir, arruinar : tambien es talar hablando de egércitos, y saquear hablando de enemigos-

RAVALE, EE, p. p. V. Ravaler. | adj. Vuelto a tragar, o engullir. || Rebaja-

do, etc.

**(782)** 

RAVALEMENT, s. m. Revoco, enlucido : que se da en las paredes. [] (fig. y ant.) Ajamiento, abatimiento, humillacion. Clavecin à ravalement : clave con dos teciados.

RAVALER, v. a. Tragar, engullir: meter dentro lo que iba á salir por la garganta. | Bajar , poner mas baja una cosa. | (fig.) Abatır, deprimir, humiliar.||Revocar: enlucir : con cal , ó yeso una pared. || Rasaler l'or et l'argent : extenderle, y sentarle con el bruñidor, ó piedra.

HAVALER (SE), v. r. (fig.) Abejarse,

apocarse , humiliarse : menospreciarse.

RAVAUDAGE, s. m. Remieudo, surcidura : compostura hecha con aguja. [[ [fig. y fam. ) Chapuceria : dicese de las obras de manos, y tambieu de las del ingenio.

RAVAUDER, o. a. Echar remiendos, o zurcidos : á una ropa vieja. [( fig.) Trastear, revolver tractos en una casa. || (fig. y fam.) Sopetear, calentar las orejas : maitratar con palabras. || (id.) Moler, majar : con palabras impertinentes.

RAVAUDERIK, s. f. (fam.) Patarata:

chirmola.

RAVAUDEUR, EUSE, subst. Remendon : zurcidor : calcetero. Dicese del zapatero de viejo , del sastre remendon , y del calcetero que compone medias. || ( fig. yfum. ) Majadero , pataratero.

\* RAVAUX, s. m. pl. (caza) Percha con muchas ramas, para echar abajo de los ár-

ligies los pajaros.

RAVE, s. f. Naba, nabo redondo. || Rábano, que se llama comunmente petite rave. | Rave-corail : rabano encarnado.| Champ de raves, planche de raves: rabanal, era de rábanos. | Rave de poisson, ó resurs : carnada hecha con huevos de hacalao para la pesca de la sardina.

RAVELIN, s. m. Revellin : obra de for-

tificacion exterior.

\*RAVENELLE, s. f. Albeli amarillo: flor.

\* RAVENNE, ( geog.) Ravena: ciudad

\* RAVET, s. m. Rabeto: insecto de las Antillas.

RAVI, IE, p. p. V. Ravir. adj. Arrebatedo: arrobado: enagenado: suspenso. 
{ fig. } Etre ravi en extase: arrobarse,
entar arrebatado, ó enagenado. 
{ id. }
Etre ravi dune chose: estar enamorado:
embelesado de una cosa, por estar muy
alegra.

\* ŘAVIÈRE, s. f. Nabar : y tambien ra-

banal.

RAVIGOTE, s. f. Salsa compuesta con ascalonias, vinagre, y mostaza.

RAVIGOTE, EE, p. p. V. Ravigoter.

[ (vulg.) Vigorazado, corroborado.

"RAVIGOTER. v. a. (vulg.) Refocilar, vigorizar, corroborar: dar vigor al que le habia perdido.

RAVILI, IB, p. p. V. Ravilin | adj.

Envilecido, apocado.

RAVILIR, v. a. Envilecer, apocar, re-

RAVIN, s. m. Torrentera, rembla : que-

brada : barranca.

RAVINE, c. f. Antuvion, torrentada: avenida: tempestad de agua lluvia. § Barranca, arroyada: quiebra que bace la corr

riente de las aguas.

RAVIR, v. a. Arrebatar: llevar, quitar con violencia. || Robar: llevar por fuersa, ó engaño una muger. || (fig.) Arrebatar, captar, enamorar, hechizar, encantar: la vista, les oidos, el ánimo. || A ravir, adv. (fam.) A las mil maravillas, pasmosamente.

RAVIR (SE), p. r. Volver cobre si : mu-

dar de dictamen.

RAVISER (SE), p. r. Acousejares mejor,

mudar de consejo, volver en si.

RAVISSANT, ANTE, adj. Rapaz, robador: dicese solo de los animales feroces. || (fig.) Maravilloso, pasmoso, hechicero. || Gracioso, divertido, atractivo: dicese en estilo familiar de las personas.

RAVISSEMENT, s. m. Rapto, robo: por egemplo, de Helena, de Proserpina. || (fig.) Rapto, arrobamiento, enagenamiento, pasmo: si se hable de alegría, es

alborozo.

RAVISSEUR, s. m. Raptor, robador. RAVITAILLE, ÉE, p. p. V. Ravitailler. || adj. Abastecido de nuevo, etc.

RAVITAILLEMENT, s. m. Refresco, nuevo socorro: de viveres y municiones en una plaza sitiada.

RAVITAILLER, v. a. Abestecer, 6 so-

correr de nuevo una piaza.

RAVIVÉ, ÉE, p. p. V. Raviver. | adj.

Avivado, reanimado.

RAVIVER, v. a. Avivar : el fuego, los colores, etc. Resucitar, reanimar : dar nue-

RAVOIR, . . a. Haber otra vez, recupe-

rar, recobrar.

RAVOIR (SE), v. r. Recobrarse, volver

RAYAUX, a. m. pl. Rieleras: moldes en que se vacian los metales para la moneda.

RAYÉ, ÉE, p. p. V. Rayer. || adj. Rayado, borrado. || Rayado, barrado, listado.

RAYER, v. c. Rayar, bacer rayas, o listas en alguna cosa. || Rayar, borrar, can-celar.

\*RAY - GRASSE, FROMENTAL, & FAUX-FROMENT, & m. Ballico, joyo:

pianta de prados.

RAYON, s. m. Rayo: de lus. || Rayo: de rueda de carruage. || Radio: el semidiámetro de un circulo. || Surco: que hece el arado. || Anaquel, estante de un armario, de una biblioteca. || (fig.) Respiandor, destello. || (id.) Rayon d'espérance, etc.: alguna lus, alguna vislumbre ó resquicio de esperanza. || Rayon de miel: panal de miel. || Rayon de lais: chisquete de leche, de una muger que cria. || Rayon des signes, ó trigono des arcs: radio de los signos, ó trigono, ó sodiaco: instrumento de gnomónica.

RAYONNANT, ANTB, adj. Rediante, radioso: que despide lus. Dicese poéticamente del sol, y de la aureola de los santos. Esplandeciente, refulgente. (fig.) Rayonnant de gloire, de iumière, de joie: vestido, coronado de gloria, de lus, colmado de gozo.

RAYONNEMENT, s.m. Brillo, centelleo: de los astros. || Movimiento, y difusion de los espíritus animales, V. Rayonner.

RAYONNER, v. n. Echar rayos, despedir luz, centellear, relumbrar. || Correr, y difundirse los espíritus animales desde el cerebro por todas las partes del cuerpo.

RAYURE, s. f. El rayado, el listado: las rayas, las listas de una tela. || Las rayas, ó canales de un cañon de escopeta, etc.

RE, 6 RE, particula aumentativa, J

reduplicativa.

RE, s. m. (mis.) Re: segunda nota de

la gama natural.

\*REACTIF, s. m. (quim.) Reactivo: substancia que sirve para manifestar en una disolucion la existencia de otro cuerpo, precipitando ó mudando de color.

REACTION, s. f. Reaccion: la resistencia del cuerpo herido a la accion del que le hiere. || (fig.) Resistencia, oposicion: entre

dos partidos, o autoridades.

REAGGRAVE, s. m. Tercera monicion,

ántes que se fulmine excomunion.

RRAGGRAVER, v. a. Publicar la tercera monicion, antes de la excomunion mayor.

RÉAGIR, v. n. (fis.) Resistir un cuerpo,

ó una fuerza á la accion de otra.

RÉAJOURNÉ, ÉE, p.p.V. Réajourner.

|| adj. Emplazado, citado segunda vez.

RÉAJOURNEMENT, a. m. (for.)

Segundo emplezamiento, segunda citacion. REAJOURNER, v. a. Citar por segunda vez delante de un juez.

REB

REAL, s. m. Moneda. V. Real

REAL, ALE, adj. Dicese de todo lo que pertenece à la galera real; como pavillon réal, patron réal, médecin réal: estandarte, patron, médico de la real. || Galère réale : galera real, o simplemente la seal.

REALE, s. f. (náut.) La real, esto es, la galera real. || Real: moneda de España.

RÉALGAL, 6 RÉALGAR, e. m. Re-

jalga; arsenico rojo.

REALISATION, s. f. Efectuacion: accion de hacer real y efectiva una cosa.

REALISE, EE, p. p. V. Réaliser,

adj. Realizado, esectuado.

RRALISER, v. a. Realizar, efectuar: lo esperado, pronosticado, ó prometido.

REALISTES, s. m. pl. (filos.) Realistas: los que consideran los entes abstractos como entes reales o efectivos.

RÉALITÉ, s. f. Realidad : la existencia

física y real de cualquiera cosa.

\* REAPPOSER, v. a. Volver & poner, co-

locar otra vez. \* RÉAPPRÉCIATION, s. f. Retasacion,

nueva tasacion, ó avalúo, de una cosa. \* REARPENTAGE, s. m. Nuevo apeo, o

medicion de tierras.

REASSIGNATION, s. f. Segunda citacion, o llamamiento ante la justicia.

REASSIGNE, EE, p. p. V. Réassigner. | adj. Citado, llamado segunda vez.

REASSIGNER, v. a. (for.) Citar, IIa-

mar segunda vez.

\* REATTELER, v. a. Uncir los bueyes de nuevo: volver á enganchar las mulas, ó caballos.

REATU, (voz lat.) Usase solo en esta frase : étre in reatu : estar accusado de algun

crimen. \*REBAISER, v. a. Volver, a besar, o

besar otra vez. \* REBAISSER, v. a. Volver á bejar, ó ba-

jar otra vez. \* REBANDER, v. a. Vendar de nuevo. ||

(naut.) Rebirar.

REBAPTISANS, s. m. pl. Rebautizantes: hereges que reiteraban las ceremonias del bautismo.

REBAPTISATION, s. f. Rebautizacion:

la accion de rehautizar.

\* REBAPTISK, ÉE, p. p. V. Rebaptiser.

|| adj. Rehautizado.

\* REBAPTISER, v. a. Rebautizar: reiterar el hautismo.

RÉBARBATIF, IVE, adj. (fam.) Vina-

gre: aspero, agrio de genio.

\* REBARDER, v. a. (agric.) Dicese: re barder une planche: abrir la torna à una era ó tabla para que entre el riego.

REBAT, e. m. Composture de los toneles y pipas echándoles fros nuevos. [[ cetrer.] Dicese: lacher de rebat: soltar segunda vez un halcon.

"REBATER, v. a. Albardar, enjalmar otra vez: volver á poner la albarda, la jai-

ma, ó sea el basio, á las caballerias.

REBATI, IE, p. p. V. Rebaur. adj. Reedificado.

REBATIR, v. a. Reedificar: construir

de nuevo.

REBATTRE, v. a. Rehacer: los colchones. || Volver á barajar : los naipes. || Renischar, repetir enfadosamente una misma cosa.

REBATTU, UE, p. p. V. Rebattre. adj. Trillado, tocado, repetido, redicho. Vuelto a barajar. || Vuelto a sacudir. || Esre rebattu, avoir les oreilles rebattues d'une chose: tener los oidos machacados o podridos de una cosa.

REBAUDIR, v. a. ( caza ) Acariciar à

los perros.

REBEC, s. m. (poc. us.) Rabel: lo mis-

mo que violin.

REBELLE (à), adj. m. f. Rebelde, reLelado: el que se levanta o revuelve contra el superior. Usase tambien como substantivo el primer nombre. | (fig.) Rebelde, porfiado, tenaz: dícese de los males, y dolencias. (id.) Rebelde, indómito, desenfrenado: dicese de las pasiones.

REBELLER (SE), v. r. Rebelarse : sublevarse, negando la obediencia al supe-

REBELLION, s. f. Rebelion: levantamiento de muchos contra el soberano, ó el gobierno.

REBENIR, v. a. Volver á bendecir una

REBEQUER, v. a. SE REBEQUER, v. r. (fam.) Repiquetearse, sacudirse : responder con dureza á su superior, perderle el respeto.

REBLANCHIR, v. a. Volver á lavar, ó

\* REBLE, & RIEBLE, s. m. Amor de hortelano : planta.

\* REBOIRE, v. n. Volver á beber, beber

otra vez : repetir, refrendar, si es vino. REBONDI, IE, adj. Rollizo, redondo:

de carnes gordas, y duras. REBONDIR, v. n. Rebotar : dar boles la

pelota, la bala, etc.

REBONDISSEMENT, s. m. Rebote : de

la pelota, de la bala, etc.

REBORD, s. m. Resice, borde levantado, o anadido: le rebord d'une table, etc. || Ribete, dobladillo : de un vestido. || Repisa de una chimenea.

REBORDE, EE, p. p. V. Reborder. |adj. Ribeteado, repulgado.

REBORDER, v. a. Ribetear: echar un

dobladillo, o repulgo: a una ropa, ves-

\* REBOTTER, v. a. Ponerse otras botas. REBOTTER (SE), v.r. Volverse á calzar las botas.

REBOUCHÉ, ÉE, p. p. V. Reboucher. adj. Vuelto á tapar, ó cerrado otra vez, ó mas cerrado.

75

2/

\* REBOUCHEMENT, s. m. Retape, de una cosa.

REBOUCHER, v. a. Volver & tapar o cerrar, tapar otra vez, ó tapar mas.

REBOUCHER (SE), v. r. Despuntarse, embotarse.

\* REBOUILLIR, v. n. Hervir de nuevo, otra vez.

\* REBOUISAGE, s. m. El acto de limpiar y dar lustre á un sombrero.

REBOUISER, v. a. (fig. y fam.) Retear, arrapar, hincar la uña. || Desarmar, despojar: á alguno. Dar una repasata, una carda, reprehender. || Limpiar y dar lustre á un sombrero.

REBOURGEONNER, v. n. Retonar, brotar de nuevo.

REBOURS, s. m. Contrapelo, pospelo: de una estofa. || Bois rebours: madera repelosa. [ (fig. y fam.) El reves, lo contrario de lo que debe hacerse. | A rebours, au rebours, exp. adv. Al reves, al contrario.

REBOURS, OURSE, adj. (fam.) Rebeco, arisco: intratable.

\* REBOUSSE, s. f. (naut.)Botador.

\* REBOUTONNER, v. n. Abotonar segunda vez, o echar segundos botones: las plan-

REBRASSÉ, ÉE, p. p. V. Rebrasser. adj. (naut.)|| En el blason vale lo mismo que borde (ribeteado).

REBRASSER, v. a. (ant.) Arremangar.  ${f V}.$  Retrousser.

\*REBRIDER, v. a. Echar, ó poner otra vez la brida.

REBRODE, EE, p. p. V. Rebroder.

adj. Hecamado.

REBRODER, v. a. Recamar, bordar sobre bordado.

\* REBROUILLER, v. a. Enredar, descomponer de nuero, volver à enredar.

\* REBROUSSE, s. f. V. Rebroussoir. || Dicese: à rebrousse-poil: al redopelo.

REBROUSSE, EE, p. p. V. Rebrousser. || adj. Puesto à contrapelo, ó al reves.

REBROUSSER, v. a. Volver hácia arriha el caballo, recogerio arriba. || (fam.) Rebrousser chemin: volver pies atras, retroceder.

\* REBROUSSOIR, s. m. Peine de tundi-

dor para peinar à pospelo.

\* REBROYER, v. a. Remoler, volver a moler, á triturar.

\* REBRUNIR, v. a. Volver á bruñir, á cubrimiento. palir.

REBUFFADE, s. f. (fam.) Solion, sobarbada : repulsa dada con desprecio.

REBUS, s. m. Geroglifico mudo con figuras que significan. [[ (fig.) Equivoquillos,

juegos de vocablos.

REBUT, s. m. Desecho, zupia, desperdicio: lo peor que queda de cualquiera cosa. || (fig.) Rebut du genre humain : escoria de los hombres, o del mundo. | Sequedad, repulsa, desden : desprecio.

REBUTANT, ANTE, adj. Repugnante, ingrato, desagradable: dicese de las cosas. Chocante, seco, arrogante : dicese de las

personas.

REBUTÉ, ÉE, p. p. V. Rebuter. | adj. Desechado: rechazado, desdeñado, etc.

REBUTER (de), v. a. Desechar, echar fuera, despreciar. || Disgustar, chocar, dar en rostro, enfadar. || Desanimar: entibiar: hacer desistir de aflojar de algun trabajo. [] Exasperar, impacientar, hostigar.

REBUTER (SE) (de), v. r. Enfadarse, cansarse, impacientarse. || Desanimarse, acobardarse : de proseguir en algun intento.

\*RECACHE, EE, p. p. V. Recacher. adj. Vuelto á esconder, o ocultar.

\* RECACHER, v. a. Volver á esconder, 4 ocultar.

\* RECACHRTÉ, ÉE, p. p. V. Recacheter. | adj. Vuelto á cerror, cerrado de nuevo, ú otra vez.

"RECACHETER, v. a. Volver á cerrar, cerrar de nuevo : ú otra vez : una carta , ó pliego con lacre, ú oblea.

\* RECALCITRANT, ANTE, adj. Rebel-

de : pertinaz : duro.

RECALCITRER, v.n. Recalcitrar, resistirse con pertinacia.

\* RECAMER, v. c. Recamar, bordar de realce.

RÉCAPITULATION, s. f. Recapitulacion , resumen.

RÉCAPITULE, ÉE, p. p. V. Récapituler. | adj. Recapitulado.

RECAPITULER, v. a. Recapitular, resumir.

\* RECARRELÉ, ÉE, p. p. V. Recarreler. ||adj. Enladrillado: embaldosado de nuevo, ó vuelto á enladrillar.

RECARRELER, v. a. Enladrillar, embaldo-ar de nuevo.

\* RECASSE, EE, p. p. V. Recasser. adj. Vuelto á quebrar, roto ó quebrado otra vez.

\* RECASSER, v. a. Volver á quebrar, quebrar otra vez.

\* RECASSIS, s. m. (agric.) Barbecho.

\* RECEDER, v. a. Ceder à otro lo que ests. lo habia ya cedido.

RECELE, V. Recelement.

RECELÉ, ÉE, p. p. V. Receler. [ adj. Oculto, encubierto.

RECELEMENT, s. m. Octultacion, en-

RECELER, v. a. Ocultar: guardar; lo

TOME 1.

que otro ha hurtado. [ Eneubrir, recoger: ladrones, etc. | Ocultar, apartar: efectos de alguna herencia. [[ Encerrar , guardar alguna cosa dentro de si. | Receler un corps mors: ocultar una muerte, ú homicidio de uno. (mont.) Le cerf recèle: recela el ciervo, cuando se queda tres o cuatro dias en la querencia.

RECELEUR, EUSE, subst. Encubridor:

de robos, de ladrones, etc.

RECEMMENT adv. Recientemente: poco ha. Antes de los participios, se dice recien : récemment arrivé: recien llegado, o verlido.

RECENSE, EE, p. p. V. Recenser.

adj. Oido: verificado, o comprobado.

RECENSEMENT, s. m. (for.) Nueva declaracion de testigos. || Recuento de mercaderias, ó géneros.

RECENSER, v. a. (for.) Dir de nuevo á los testigos. || Recontar, bacer un recuento:

de géneros, etc.

RÉCENT, ENTE, adj. Recierte, nuevo, fresco. | Avoir la mémoire récente : acordarse de una cosa como reciente.

RECEPAGE, s. m. Poda: de las vides. RECEPE, EE, p. p. V. Heceper. | adj. Podaco.

RECEPÉE, s. f. La parte de un bosque

que se halla podada.

RECEPER, v. a. Poder: las vides. || Desmochar los árboles. [| Talai un monte, ó rozarie.

RECEPISSE, a. m. Reciho, resguardo. RÉCEPTACLE, s. m. Receptáculo.

RECEPTION, s. f. Recibo: de cartas, de libros, de géneros, de regalos. || Recibimiento, acogida, que da uno en su casa á un extraño. || Recepcion, admision, ingreso: la ceremonia de recibirse en un cuerpo para egercer algun empleo.

RECERCELE, EE, adj. (blas.) Enros-

cado, recogido.

RECETTE, s. f. Recibo de lo que está debido. || Recaudo, ingreso: de caudales, etc. || Cargo : los dineros cobrados. || Receta : para los medicamentos ordenados por el médico, o cirujano. || Recette et dépense : cargo y data.

RECEVABLE, adj. m. f. Cosa de recibo, admisible, de ley.

RECEVEUR, EUSE, subst. Receptor,

recendedor.

RECEVOIR, v. a. Recibir: temer lo que se da, o presenta. || Recibir : percibir un pago, una renta, etc. | Recibir : lo que se envía, tira ó arroja. | Recibir : un beneficio, un daño. | Recibir : admitir las promesas, las excusas. | Recibir, acoger: dar acogida à las gentes. | Salle à receveir : sala de estrado: piesa de recibo para las vi-

RECEVOIR, s. m. Caldera: para salitre. calzar otra vez.

RECEZ, e. m. Registro de las deliberaciones de una dista.

RECHAMPIR, v. a. (pins.) Pintar de un color el campo de un lado, y de diserente el del otro.

RECHANGE, s. m. Recambio: entre los comerciantes. | Armes, cordages, mits, voiles, etc. de rechange : armas, jarcia, palos, velas de repuesto, o de respeto.

RECHANGE, EE, p. p. V. Rechanger.

adj. Recambiado.

\*RECHANGER, v. a. Recambiar, remu-

dar.

\* RECHANTE, EE, p. p. V. Rechanter. || Vuelto á cantar : redicho : repetido.

RECHANTER, v. a. Volver á cantar, estar cantando siempre una misma cosa. || (fam.) Repetir, estar diciendo siempre una misma COSE.

RÉCHAPPE, ÉE, p. p. V. Réchapper.

adj. Zafado, escapado, librado.

RECHAPPER, v. n. (fam.) Zafarse, escapar: librarse de una enfermedad, de una pena\_, de un apuro , etc.

\* RECHARGE, s. f. Nuevo encargo, segunda orden. || Nueva, o segunda carga, o

ataque : contra, los enemigos.

RECHARGE, ER, p.p. V. Recharger.

adj. Recargado.

RECHARGER, v. a. Volver á cargar, cargar de nuevo: un carro, una acémila, una arma de fuego. || Recargar, atacar de nuevo : á los enemigos. || Repetir, reiterar un encargo, dar una segunda orden. || Recharger un essieu : calzar un ege de hierro por demasiado gastadas las pezoneras.

RECHASSE, EE, p. p. V. Rechasser.

adj. Rechazado, rebatido.

RECHASSER, v. a. Rechazar: rebatir, repeler. || Volver á echar, ó echar otra vez, sea afuera, ó adentro de alguna parte. || Desalojar, hacer retroceder al enemigo acometiéndole.

\* RECHASSEUR, s. m. (mont.) Ojeador. RECHAUD, s. m. Escalfador, estufilla. RECHAUFFÉ, ÉE, p. p. V. Réchauffer. adj. Recalentado, vuelto á calentar. prov.) Viande réchauffée : cuentos viejos ; ó noticias con barbas.

RECHAUFFEMENT, s. m. Calentamiemto, calor que se da á las plantas para hacer-

las brotar en la estacion fria.

RECHAUFFER, v. a. Volver á calentar, calentar lo que se habia enfriado. | (fig.) Acalorar, avivar, enfervorizar.

RECHAUFFER (SE), v. r. Acelorarse,

reanimarse.

RECHAUFFOIR, s. m. Hornille, anafo: en que se mantienen calientes los platos que se han de servir en la mesa.

RECHAUSSE, EE, p. p. V. Rechaus-

ser. | adj. Vuelto á calzar.

RECHAUSSER, v. a. Volver à calzar

RECHAUSSOIR, s. m. Martillo de mo-

RECHERCHE, s. f. Averiguacion, indagacion, investigacion. || Pesquisa, inquisicion. || Rebusca, escudrinamiento. || Exámen, informacion. || Esmero, afectacion, estudio: en el estilo, en los adornos, etc. || Recuesta, galanteo, pretension amorosa: del que salicita una novia. || Correccion, retoque, última mano: que da un pintor, escultor, ó grabador á una obra. || Recorrida, repaso: á un tejado, á un empedrado. || Livre plein de belles recherches: libro llemo de excelentes investigaciones, observaciones.

RECHERCHÉ, ÉE, p. p. V. Rechercher. | adj. Muy huscado, deseado, solicitado. || Exquisito, esmerado, etc. || Style, parure recherchés: estilo, vestido afectado, acicalado.

RECHERCHER, v. a. Buscar de nuevo, volver à buscar. | Escudrinar, pesquisar. | Averiguar, examinar. | Inquirir, investigar, indagar. | Buscar, solicitar, pretender. | Retocar, perficionar, dar la última mano: dicese de los artistas respecto de sus obras de pintura, escultura, y grabado.

RECHIGNÉ, ÉE, p. p. V. Rechigner. [] (fam.) Mine rechignée: semblante cenudo,

emperrado.

RECHIGNER, v. n. (fam.) Rechinar, hacer, ó admitir una cosa á regaña dientes. \* RECHINSER, v. a. Lavar la lana en agua limpia y clara, para acabar de desengrasarla.

\* RECHOCAGE, s. m. Desperdicio de la

madera, o lena.

RECHOIR,  $\varphi$ .  $\pi$ . (ant.) Recaer: en lo físico. ||Reincidir: en lo moral.

RECHU, UE, p. p. V. Rechoir. ¶ adj. Recaido: caido de nuevo. ¶ (ant.) Recaido, reincidido.

RECHUTE, s. f. Recaida: de un convaleciente, ó de un pecador.

RECIDIVE, s. f. Reincidencia: en las

culpas, y faltas.

RÉCIDIVER, v.n. Reincidir, recer en

alguna culpa, o falta.

RECIF, o RESCIF, s. m. Arrecise: cordillera de rocas á flor de agua.

RÉCIPÉ, s. m. Récipe : receta de médico.

RÉCIPIANGLE, s. m. Recipiángulo: instrumento para medir los ángulos entrantes y salientes.

RÉCIPIENDAIRE, s. m. El nuevo provisto, ó electo, que se presenta en un cuerpo á tomar posesion de su plaza.

RECIPIENT, s.m. (quim.) Recipiente: vaso de que se sirven los químicos para recibir las substancias producidas por la destilacion.

RECIPROCATION, s. f. Mutua correspondencia, ó igualdad.

RECIPROCITE, s. f. Reciprocidad : estado,, y carácter de lo que es reciproco.

RÉCIPROQUE, adj. m. f. Reciproco, mutuo. || Rendre le réciproque: pagar en la misma moneda, volver las tornes.

RECIPROQUEMENT, adv. Reciproca-

mente.

\* RÉCIPROQUER, v. a. Dar á uno el cambio, pagarle en la misma moneda: tratarle como él trata á los demas.

\*RECIRÉ, ÉE, p. p. V. Recirer. || adj. Vuelto à encerar, o encerado de nuevo.

\* RECIRER, v. a. Volver à encerar, eucerar de nueve.

RECIT, s. f. Relacion, narracion: de lo que ha pasado. || Un solo, una voz á solo: en términos de música.

RECITANT, ANTE, adj. (mis.) Solo,

i solo.

RÉCITATEUR, s. m. El que recita, ó dice en voz alta lo que sabe de memoria.

RECITATIF, s. m. Recitativo, hoy re-

citado: término de música.

RECITATION, s. f. La pronunciacion, el modo de decir, el decir: del que predica, ora, narra, ó lee.

RECITE, EE, p. p. V. Réciter. | adj. Recitado: pronunciado: declamado. | Rela-

tado narrado, contado.

RECITER, v. a. Recitar, decir : de memoria, y en voz alta algun discurso, etc. ||
Tambien es declamar por oposicion á cantar.
|| Relatar, narrar : contar algun suceso.
| KECIZE, V. Benoite.

\* RÉCLAMATEUR, s.m. El que reclama un navio, ó presa tomada indebidamente.

RECLAMATION, s. f. Reclamacion. RECLAME, s. f. Reclamo: es voz de la imprenta.

RÉCLAME, s. m. Reclamo : voz de la

caza de pajaros.

RECLAME, EE, p. p. V. Réclamer.

adj. Reclamado.

RECLAMER, v.a. Reclamar, implorar : el socorro, la ayuda de. | Invocar ó valerse de. | Llamar con el reclamo : á los pájaros. | Reclamar, revindicar : pedir la restitucion de lo que es suyo.

RECLAMER, v.n. Reclamar: oponerse, no consintiendo en la sentencia, providencia, etc. || Se réclamer de quelqu'un: declarar uno ser pariente, criado, etc., de

otro.

RÉCLAMPÉ, ÉE, p. p. V. Réclamper.

adj. Reparado.

RÉCLAMPER, v.a. (náut.) Engimelgar: reparar algun palo, ó verga rota, ó sentida: hablando de esta se dice ponerie una rueca.

\* RÉCLINAISON, s. f. Inclinacion, o declinacion de un plano hacia el horizonte. RÉCLINANT, ANTE, adj. Inclinado:

50 \*

una parte fuera del aplomo, o de la perpen-

RECLINER, v. n. (gnom.) Declinar.

\* RECLOUE, EE, p. p. V. Reclouer. | adj. Vuelto á clavar, clavado de nuevo.

\* RECLOUER, M. a. Volver & clavar, clayar de nuevo.

RECLURE, v. a. Recluir, encerrar, po-

ner en reclusion.

RECLUS, USE, p. p. V. Reclure. | adj. Recluso. Usase tambien como substantivo. \* RECLUSION, s. f. Reclusion: accion de encerrar, o encerrarse. || (ant.) La habitacion o celda del que vive recluso.

RECOCHER, v. a. Sobar la masa del pan

despues de henida,

RECOGNE, EE, p. p. V. Recogner. adj. Rebatido, martillado otra vez. | Vuelto á clavar, á afiansar , á meter. || (vulg.) A-

porreado, cascado: rebatido.

RECOGNER, v. a. Volver & meter, o martillar, un clavo, una cuña, etc., que estaba floja. | ( vulg.) Sacudir, cascar : rebatir al enemigo, etc.

\* RECOGNITION, s. f. (didasc.) Recono-

cimiento, examen.

\* RECOIFFE, EE, p. p. V. Recoiffer. | adj. Vuelto á peinar, á componer el peinado, la cabeza, el tocado.

\* RECOIFFER, v. a. Volver á peinar, á componer el peinado, la cabeza, el tocado. RECOIN, s. m. Rinconcillo, escondrijo.

RÉCOLÉ, ÉE, p. p. V. Récoler. RÉCOLEMENT, s.m. (for.) Acto de comprobacion: la lectura que se hace al testigo de lo que ha declarado.

RECOLER, v. a. (for.) Leer & un testigo

'su declaracion.

RECOLLÉ, EE, p. p. V. Recoller. | adj.

Vuelto á encolar, ó á pegar.

RÉCULLECTION, s. f. Recoleccion, recogimiento, retiro espiritual: en sentido místico.

\* RECOLLER, v. a. Volver å pegar, å en-

\* RECOLLET, ETTE, adj. Recoleto: fran-

ciscano de la estrecha observancia.

RECOLLIGE, EE, p. p. V. Recolliger. adj. (ant.) Recogido, retirado, abstraido.

RECOLLIGER (SE), v. r. (ant.) Recogerse, retirarse, abstraerse: en sentido

mistiço.

RÉCOLTE, s. f. Cosecha de frutos : se toma por el producto de la tierra, y por el tiempo de su recogimiento, que tambien se llama recoleccion.

RÉCOLTE, EE, p. p. V. Récoller. | adj.

Cogido, alzado.

RECOLTER, v. a. Coger, recoger, alzar:

hablando de cosecha de frutos.

RECOMMANDABLE, adj. m. f. Reco-

mendable.

RECOMMANDERESSE, s.f. Acomoda-. dora de amas de cria.

RECOMMANDATION, s. f. Recomendacion: súplica ó encargo á favor de alguno. || Encomienda : del alma. || Aviso : esquelita que se pasa á las platerias, o roperias, cuando se ha robado, o perdido alguna alhaja, o prenda para que detengan al vendedor de ella. | (for.) Recargo: acumulacion de causa nueva a un reo.

RECOMMANDATIONS, s. f.pl. Expresiones, memorias, recados: á las personas

RECOMMANDÉ, ÉE, p. p. V. Recom-

mander. | adj. Recomendado.

RECOMMANDER, v. a. Encargar : prevenir, pedir, o dar orden a otro para que haga, ocuide de alguna cosa. || Recomendar: hablar, o empeñarse á favor de alguno. || Encomendar á Dios, á los santos. | Saludar, enviar memorias. Avisar: á las platerias, o roperías, cuando se ha perdido o robado alguna alhaja. || (for.) Recargar : acumular al reo nueva causa.

RECOMMANDER (SE) (a), v. r. Encomendarse: á Dios, á los santos, etc. || Ponerse, osrecerse, á la disposicion de otro.

RECOMMENCE, EE, p. p. V. Recommencer. || adj. Vuelto a empezar, empezado de nuevo.

RECOMMENCER, v. a. Volver á em-

pezar, ó empezar de nuevo.

RECOMPENSE, s. f. Recompensa, premio, remuneracion. || Recompensa, compensacion, resarcimiento. || El merecido, el pago: dicese por castigo d pena en sentido irónico. || En récompense, adv. En recompensa, en compensacion, en desquite.

RECOMPENSE, EE, p. p. V. Récom-

penser. || udj. Recompensado.

RECOMPENSER, v. a. Recompensar, premiar, remunerar. || Recompensar, compensar, resarcir. || Dar su merecido, dar el pago, pagar: por castigar á alguno, en sentido irónico.

RECOMPENSER (SE), v. r. Recompen-

sarse, indemnizarse.

RÉCOMPOSE, EE, p.p. V. Recompoadj. Recompuesto, compuesto de ser. nuevo.

RECOMPOSER, v. a. Recomponer, componer de nuevo, volver à componer.

RECOMPOSITION, s. f. (quim.) Nueva

composicion.

'RECOMPTER, v. a. Recontar, volver & contar.

RÉCONCILIABLE, adj. m. f. Reconciliable: que se puede reconciliar.

RECONCILIATEUR, TRICE, J. Reconciliador.

RECONCILIATION, s. f. Reconciliacion.

RÉCONCILIÉ, ÉE, p. p. V. Réconcilier. adj. Reconciliado.

RECONCILIER, v. a. Reconciliar : 🛋 los que suéron amigos.

RÉCONCILIER (SE) (avec), v. r. Reconciliarse: volver á la amistad quebrada. Reconciliarse: confesar los pecados olvidados en la última confesion. Se réconcilier avec l'église: volver al gremio de la iglessa el apóstata.

RECONDUCTION, c. f. (for.) Reconduccion: el contrato de segundo arrenda-

miento.

RECONDUIRE, v. a. Acompañar hasta la puerta á la persona que nos ha visitado.

RECONDUIT, UITE, p.p. V. Reconduire. | adj. Acompañado, despedido hasta la nuerta.

RÉCONFORT, s. m. (ant.) Conforte:

hoy confortacion, consuelo.

RECONFORTATION, s. f. Confortacion,

consuelo.

RÉCONFORTÉ, ÉE, p. p. V. Réconforter. | adj. Confortado, reanimado.

RECONFORTER, v. a. Conforter, corroborar: dar nuevo vigor, espiritu, o fuerza. (ant.) Confortar, consolar: al atigido.

\* RECONFRONTER, v. a. Carear de nuevo, u otra vez, una persona con otra.

RECONNAISSABLE, adj. m. f. Conocido: que se conoce, ó se puede conocer fá-

RECONNAISSANCE, & f. Reconocimiento: el acto de reconocer. | Agnicion: en las composiciones dramáticas. || Reconocimiento, agradecimiento. || Conocimiento, resguardo, vale: papel firmado en que uno confiesa lo que ha recibido de otro. || (for.) Reconocimiento, consesion: de un vale, censo, ú otra obligacion.

RECONNAISSANT, ANTE, adj. Re-

conocido, agradecido.

RECONNAITRE, v. a. Conocer: una cosa, ó persona cuando se vuelve á ver. || Conocer: venir en conocimiento de una cosa, ó persona, por alguna seña, ó especie. || Conocer, descubrir, manifestar. || Reconocer, observar, descubrir. || Reconocer, confesar: su culpa, su error, etc. || Reconocer, agradecer. | Reconocer, confesar: su firma, su letra, una promesa, una escritura.

RECONNAITRE (SE), v. r. Reconocerse, arrepentirse. || Reconocerse, confesarse culpable, etc. || Recobrarse, volver en si.

RECONNU, UE, p. p. V. Reconnaitre.

adj. Reconocido.

RECONQUERIR, v. a. Volver à conquis-

tar, volver á su dominio.

RECONQUIS, ISE, p.p.V. Reconquerir. adj. Reconquistado.

RECONSTITUTION, s. f. (for.) Cons-

titucion de nueva renta.

RECONSTRUCTION, & f. Reconstruccion, reedificacion.

RECONSTRUIRE, v.a. Reedificar: construir de nucva,

RECONSTRUIT, ITE , p. p. V. Recons: truire. | adj. Reedificado.

\* RECONSULTER, v. a. Volver a consultar : consultar segunda , ó mas veces.

"RECONTER, P. a. Rolvar & contar, & referir.

\* RECONTRACTER, v. a. Contratar de

nuevo : volver á contratar. \* RECONVENIR, v. a. (for. ) Reconvenir: pedir el demandado contra el que demandó.

RECONVENTION, a. f. (for.) Reconvencion: accion con que pide el demandado contra el demandante.

\*RECONVOQUER, v. a. Volvera con-

RECOPIE, EE, p. p. V. Recopier. | adj. Vuelto á copiar, copiado de nuevo.

RECOPIER, v.a. Volver à copiar, copiar

de nuevo.

RECOQUILLE, EE, p. p. V. Recoquiller.|| adj. Retorcido, enroscado, acorrucado.

RECOQUILLEMENT, adv. Enroscamien-

to, rosca.

RECOQUILLER, v. a. Retoroer, revolu ver, enrescar.

RECOQUILLER (SE), \*. r. Encogerse: arrugarse en forma de concha, como el pergamino, etc.

\* RECORDATION, s. f. (ant.) Remem-

branza : recuerdo, o memoria.

RECORDE, EE, p. p. V. Recorder. || adj. Repasado. || Dicese en lo forense explois recorde: emplazamiento, intimacion, etc., en la que el portero debe ir acompañado de dos testigos.

RECORDER, v.a. Repasar: una cosa que

se ha sabido para que no se olvide.

RECORDER (SE), v.r. Recapacitar, traer á la memoria, repasar lo que se ha de hacer, etc. || Se recorder avec quelqu'un: ponerse de acuerdo, convenirse con alguno.

RECORRIGE, EE, p. p. V. Recorriger. adj. Corregido de nuevo, o segunda vez. RECORRIGER, v. a. Corregir de nuevo, ó segunda vez.

RECORS, s. m. Corchete, ministril de justicia.

\* RECOUCHÉ, ÉE, p. p. V. Recoucher. []

Vuelto á acostar, vuelto á la cama. \* RECOUCHER, v. a. Volver á acostarse, acostarse otra vez. || Recoucher son ennemi

par terre: tender, ó derribar de nuevo á su enemigo.

RECOUCHER (SE), v. r. Volverse á la

RECOUDRE, v. a. Recoser: volver & coser lo descosido, o roto.

RECOUPE, s. f. Moyelo: lo que sale del

salvado al repasarle.

\* RECOUPES, s. f. pl. Cascajos, tasquiles: los pedacitos que saltan o caen de las piedras al cortarias, o labrarias.

REFOUPE, EE, p. p. V. Resouper.

ladj. Recortado.

zo : corte de las piedras para juntarlas con cio. mas trabazon.

\* RECOUPER, v. a. Recortar: cercenar lo que sobra. I Descacilar : hablando de ladrillos, y baldosas. || Despezar : hablando de si-Liares.

RECOUPETTE, c. f. Cabezuela: la tercera harina que se saca del afrecho.

RECOURBE, EE, p. p. V. Recourber. | adj. Encorvado, doblado, abarquillado.

RECOURBER, v.o. Doblar, torcer, abar-

quillar, encorvar.

RECOURIR, v. n. Volver corriendo, ó á prisa. || Recurrir, acudir, apelar á, por valerse de , echar mano de : en sentido de buscar ayuda, socorro, etc.

\* RECOURRÉ, OURRÉE, p. p. v. Recourrer. adj. Recobrado, librado, recogido:

de las manos de otro.

RECOURREM, v. a.(ant.) Recuperar, recobrar : sacar, recoger : lo que otro se lleva

por fuerza.

RECOURS, s. m. Recurso: la accion de recurrir, o acodir a alguno. || Recurso, refugio, remedio. || Recurso: accion para recurrir á tribunal, ó juez superior.

RECOUSSE, s. f. Recouro, libramiento:

de cosa ó persona robada, etc.

RECOUSU, UE, p. p. V. Recoudre.

adj. Recosido: vuelto á coser.

RECOUVERT, ERTE, p. p.V. Recouvrir. | adj. Vuelto á cubrir, cubierto de nuevo.| Estejado hablando de casas. I Llámanse entre carpinteros pazneaux recouverts los tableros enrasados.

RECOUVRABLE, adj. m. f. Recuperable, recobrable: que se puede recuperar, ó recobrar.

RECOUVRE, EE, p. p. V. Recouvrer.

adj. Recobrado, recuperado.

RECOUVREMENT, s. m. Recohro, restablecimiento: de una cosa perdida. [[ Recaudacion, cobranza. de impuestos.

RECOUVREH, v.a. Recuperar, recobrar. Recouvrer la santé: recobrar la salud. Recouvrer les deniers: recaudar, colorar las rentas, ó contribuciones.

RECOUVRIR, v. a. Volver á cubrir, ó cubrir de nuevo. | Recouvrir un toit : retejar, recorrer un tejado. || (fig.) Ocultar malas intenciones bajo apariencias laudables.

\* RECRACHER, v. a. Volver 'n escupir. [] Echar de la boca lo que se na tomado en

ella.

RÉCRÉANCE, s. f. (for.) Percepcion anticipada de los frutos de un beneficio en liti-

BÉCRÉATIF, IVE, adj. Divertido, ale-

gre : agradable, hablando de cosas.

RÉCHÉATION, s. f. Recreacion, recreo: diversion para alivio del trabajo.

RECREDENTIAIRE, s. m. (for.) El que de reclutar.

RECOUPEMENT, s. m. (arquit.) Despe- ha tenido el goce anticipado de un benefi-

RÉCRÉÉ, ÉE, p. p. V. Récréer. [ adj. Recreado.

RECRÉE, ÉE, p.p.V. Recréer. [adj. Crea-

do de nuevo.

RECREER, v. a. Recrear, divertir, el ánimo.

RECRÉER, v. a. Volver á crear, crear de nuevo : por inventar : ó formar de nuevo, un asunto, materia, plan, sistema,

RECREMENT, s. m. (medic.) Recremento: se dice de ciertos humores, que despues de separados de la sangre, quedan depositados en ciertas partes para usos diferentes.

RECREPIR, v. a. Dar un segundo revoco à una pared. Se recrépir le visage: pouerse colerado , encarnado.

\* RECREUSÉ, ÉE, p. p. V. Recreuser.

adj. Mas cavado, ó mas ahondado.

\* RECREUSER, v. a. Cavar mas, ahondar

\* RECRIBLÉ, ÉE, p. p. V. Recribler. Cribado otra vez.

\* RECRIBLER, v.a. Cribar otra vez, re-

pasar por el cribo.

RECRIER (SE), v. r. Exclamar, ponderar: hacer una exclamacion, una admiracion; así en señal de aprobacion, como de reprobación, o de desprecio.

RECRIMINATION, s.f. Recriminacion:

acusacion del acusador.

RECRIMINER, v. n. Reacriminar: acusar el acusado al acusador.

RECRIRE, v. a. Volver & escribir, o escribir segunda vez.

RÉCRIT, ITE, p. p. V. Récrire. 1 odj.

Escrito segunda vez RECROISETÉ, ÉE, adj. (blas.) Recruce-

tado: dicese de las cruces, euyos brazos rematan en otras tantas cruces.

RECROITRE, v. n. Volver & crecer, crecer de nuevo.

RECHOQUEVILLE, EE, p. p.V. Recroqueviller. | adj. Encogido, coarrugado, abarquillado.

RECROQUEVILLER (SE), v. r. Abarquillarse, acorrucarse, encogerse : las hojas de pergamuio, o las de los árboles.

\* RECROTTER, v. a. Enlodarse de nuevo:

coger nuevas cascarrias.

RECRU, UE, adj. Molido, rendido: de

cansancio, o latiga.

RECRUE, s. f. Recluta: una nueva leva de soldados para reemplazar á los que faltan. || Soldat de recrue : un recluta, ó soldado recluta | ( fam. y fig. ) Recluta : adquisicion de nuevas gentes que acuden á una visita, tertulia, o diversion, aomentando la concurrencia, con aceptacion de los demas.

RECRUTEMENT, s. m. Accion y efecto

RECRUTER, w. o. Recluter, hacer reciutas.

RECRUTEUR, s. m. Reclutador.

RECTA, adv. (fam.) Via recta, todo de-

recho: á tal parte.

RECTANGLE, adj. m. f. (geom.) Rectángulo. | Tambien se toma como substan-

RECTANGULAIRE, edj. m. f. Reo-

tangular.

RECTEUR, s.m. Rector; dicese hablando de universidades, de parroquias, en ciertos paises, y de colegios en ciertas comunida-

RECTIFICATION, s. f. Rectificacion:

voz de la química, y de la geometria. RECTIFIE, EE, p. p.V. Rectifier Acdj.

Rectificado.

RECTIFIER, v. a. Rectificar: reducir á la debida perfeccion, ó exactitud. [ ( quim.) Rectificar, purificar hasta el último punto los líquidos. || ( geom.) Hallar una linea recta igual á una curva.

RECTILIGNE, adj. m. f. Rectilineo, ea. RECTITUDE, s. f. Rectitud: de costum-

bres, de intenciones.

RECTO, e. m. (voz somada del latin) Cara, ó carilla: por contraposicion à vuelta, que en frances se dice verso.

RECTORAL, ALE, adj. Rectoral, lo

perteneciente al rector.

RECTORAT, s. m. Rectorado : el olicio de rector, y el tiempo tambien que se

RECTORERIE, s. f. Rectoria: el em-

pleo, oficio, y jurisdiccion del rector.

\* RECTORIER, v. n. Contribuir con cierto derecho que tenia sobre el pergamino el rector de la universidad de Paris.

RECTUM, s. m. (anat.) Colon recto: lo

mismo que la tripa del cagalar.

REÇU, UE, p. p. W. Recevoir. [ adj. Recibido.

REÇU, s. m. Recibo: papel firmado de ha-

ber recibido una cosa.

RECUEIL, s. m. Coleccion, compilacion: de obras, de instrumentos, de estampas, de poesias, etc.

RECUEILLEMENT, s.m. Recogimiento: retiro, y abstraccion de los seutidos para la

meditacion.

RECUEILLI, IE, p. p. V. Recueilir.

adj. Recogido.

RECUEILLIR, v. a. Coger: los frutos, los panes de la tierra. Dicese tambien en sen- al reyes. tido figurado del fruto, utilidad, o hien que se coge, o saca de una cosa. || Recoger : juntar, unir lo que estaba disperso. || Recoger : juntar, compilar : cosas diversas en una obra sola. || Recoger, tomar: los votos, los pareceres. || Recoger, hospedar: á los pasageros, forasteros, etc. || Recoger los sentidos. || Colegir, sacar, inferir de una cosa que se ha oido, leido, ó **Vista** 

RECUEILLIR (SE), v. r. Recogeree, red tirarse, abstraerse de todo lo terreno para meditar.

"RECUEILLOIR, a. m. Retorcedor: pedacito de madera con que los cabestreros

tuercen ei bramante. ·

RECUIRE, v. a. Recocer; volver a cocer. RECUIT, UITE, p. p. V. Recuire. adj. Recocido, cocido dos veces. | Recocido, recocho; pasado, demasiado cocido. || Usase algunas veces como substantivo, y significa segunda cochura.

\*RECUITE, s. f. Recocido de los metales

al fuego.

RECUITEUR, a. m. Aprendis de monedero.

RECUL, a. m. Reculada, cos: retroceso del cañon de artillería cuando se dispara.

RECULADE, s. f. Reculada, o cejada: accion de recular, cejar, ó retroceder los carruages. | (fig. y fam.) Desistimiento: accion de ceder, ó aflojar en su opinion, ó empeño.

RECULE, ER, p. p. V. Reculer. | adj.

Retirado, apartado. | Lejano, remoto. RECULER, s. f. (fam.) Usase solo en esta fraso: feu de reculée: lumbrerada, candelada : un fuego muy fuerte que obliga é

que se aleje la gente del rededor.

RECULEMENT, s. m. Recula, retroceso : accion de cejar un carruage. || Cejadero : tirante que se asegura en la retrança de la guarnicion de la caballeria, para hacer cojar el carruage.

RECULER, v. a. Apartar, retirar hácia

atras. | (fig.) Atrasar, retardar.

RECULER, v. n. Recular, cejar: hablando de carruages. | Retroceder, volver hácia atras : habiando de personas. || Perder el terreno, retirarse, ceder, aslojar, hablando de tropas. || (fig.) Volverse atras, ceder, desistir : de su dictamen, de sa empeño.

RECULONS (A), exp. adv. Hácia atras, vulgarmente á reculas. || ( fig. y fam.) Atrasándose, de mai en peor, ai reves, como los

cangrejos.

RÉCUPERER (SE), v.r. (fam.) Enderezarse, reponerse : repararse de sus airasos, deudas, pérdidas, etc.

RECURER, v. a. (agric.) Terciar: dar la tercera labor á las viñas. [V. Beurer. -

RECURRENT, adj. (poes.) Dicese: vers récurrens : versos retrógrados, que se leen

RÉCUSABLE, adj. m. f. Recusable : que se puede recusar.

RECUSATION, s. f. Recusacion.

RECUSE, BB, p. p. V. Récuser. | adj. Recusado.

RECUSER, . a. Recusar: poner excepcion à un juez J Récuser des témours : tachar testigos.

HEDACTRUR, a m. Extensor : el que

pone en orden, y por escrito acuerdos, au- i obligado; como il lui est redevable de sa vie, tos, votos, avisos, instrucciones. Tambien se dice compositor, cuando es de noticias, diarios, etc.

REDACTION, s. f. Extension, composicion : de una órden, aviso, acuerdo, noti-

cia, etc., por escrito.

REDAN, 6 REDENT, s. m. (fort.) Estrella: fortificacion con ángulos entrantes y salientes, y cuyos frentes se flanquean reciprocamente.

"REDANSER, v. n. Volver á bailar, ó

danzar de nuevo.

REDARGUER, v. a. Redargüir.

REDDITION, s. f. Rendicion, entrega: de una plaza sitiada al enemigo. || Presentacion, entrega: de cuentas.

\* REDEBATTRE, v. a. Debatir de nuevo.

- \* REDECLARER, v. a. Volver á declarar.
- \* REDEDIER, v. a. Dedicar una cosa de
- \* REDEFAIRE, v. a. Deshacer otra vez lo
- \* REDEJEUNER, v. n. Volver á almorzar. \* REDELIBERER, v. a. Deliberar de

\* REDELIVRER, v.a. Libertar, rescatar

segunda vez.

REDEMANDE, EE, p. p. V. Redemander. | udj. Repreguntado, preguntado segun-

da vez, ó muchas veces. || Pedido.

REDEMANDER, v. a. Repreguntar, volver á preguntar; y tambien bacer muchas preguntas. || Pedir : á otro que vuelva lo que se le prestó, ó dió, ó cedió.

\* REDEMEURER, v. n. Volver & vivir, o

habitar, en algun lugar, o casa.

\* REDEMOLIR, v. a. Demoler de nuevo.

REDEMPTEUR, s. m. Redentor: dicese solo de Jesucristo. Sin embargo tambien se Ilama así á los frailes Trinitarios, y Mercenarios, que van al rescate de cautivos, pères, redempteurs : padres redentores.

REDEMPTION, s. f. Redeution, rescate, de esclavos, o cautivos cristianos del poder de infieles. || Redencion : por antonomasia se entiende la del género humano, obrada

por Cristo.

\* REDENT, s. m. V. Redan. || Rama ma-

dre, que se deja en la poda.

\* REDENTS, s. m. pl. (naut.) Endentados: enlaces de las piezas de un buque, que se llama tambien machimbrados.

\* REDÉPECHER, v. a. Despachar segunda vez un correo, o propio: volverle á en-

viar.

\* REDESCENDRE, v. a. y n. Volver &

bajar, o bajar otra vez.

\* REDESCENDU, UE, p. p. V. Redescendre. || adj. Bajado otra vez, vuelto á bajar.

REDEVABLE, adj. m. f. Deudor: el que queda à deber, o queda alcanzado en idante. alguna cuenta à favor de otro. [ Deudor, el que debe à otro algun favor, o le está so estar demas, sobrar : una palabra, una

de toute sa fortune : le debe, ó le es deudor de su vida, de todo su caudal. Usase tanibien como substantivo : je suis votre redevabla: le soy á vmd. deudor, ú obligado.

REDEVANCE, s. f. Censo, cánon, foro: tributo, ù otra carga anual, que se paga al

señor directo.

REDEVANCIER, IERE, aubst. Censatario, tributario : el que paga censo ó tributo al senor.

REDEVENIR, v. n. Volver á ser, ó hačerse, ó estar; ó hien ser, hacerse, ó estar otra vez una cosa como era, fué, ó estuvo antes.

REDEVENU, UE, p. p. V. Redevenir. | adj. Vucito, hecho otra vez, etc.

REDEVIDE, EE, p. p. V. Redevider. adj. Vuelto á devanar, devanado otra vez.

"REDEVIDER, v. a. Volver a devanar, ó devanar otra yes.

REDEVOIR, v. a. Restar á deber, ó deber la resta de una suma.

REDHIBITION, s. f. (for.) Restitución, redencion.

REDHIBITOIRE, adj. m. f. (for.) UIcese de los casos de restitucion.

REDIGE, EE, p. p. V. Rédiger. [] adj. Extendido, ó puesto en escrito. || Resumi-

do, extractado.

REDIGER, v. a. Extender, reducir à escrito: una orden, aviso, acuerdo, noticia, etc. Resumir, extractar: un discurso, un proyecto, un informe, etc.

REDIME, EE, p. p. V. se Rédimer.

adj. Redimida.

REDIMER (SE), v. r. Redimirse, librarse, eximirse : do una injusticia, ó persecucion, ó vejacion.

REDINGOTE, s. f. Redingote : especie de capote como casaca ancha, para cuaudo hiela o llueve, y sobretrodo para montar a caballo.

REDIRE, v. a. Volver à decir, repetir: decir muchas veces una cosa. || Revelar, divulgar : lo que se ha oido en confianza. H Censurar, reprehender, hallar que decir: contra alguna persona, ó cosa.

\* REDISEUR, s. m. Repetidor: el que repite lo que ya ha dicho, ó han dicho otros.

\* REDISTRIBUER, v. a. Distribuir de nuevo.

\* REDISTRIBUTION, s. f. Nueva distri-

REDIT, ITB, p. p. V. Redire. | adj. Repetido : vuelto á referir.

REDITE, s. f. Repeticion: de lo que se ha dicho ya. || Cuento, chisme.

\* REDOMPTER, v. a. Volver á domar. REDONDANCE, s. f. Redundancia.

REDONDANT, ANTE, adj. Redun- .

REDONDER, v. n. Ser superfluo, ocio-

REDONNE, EE, p. p. V. Redonner. adj. Vuelto á dar: dado otra vez.

REDONMER, v. a. Volver á dar : dar otra vez, d'muchas veces : dar de nuevo :

volver una cosa al mismo que la dió.

REDONNER, p. n. Cargar otra vez, ó de nuevo al enemigo: volver sobre él, acometerle de nuevo. || (fam.) La pluis redonne de plus belle : la Huvia aprieta, o va apretando con gana, o de nuevo.

REDONNER (SE), v. r. Darse: antre-

garse, abandonarse de nuevo.

REDORÉ, ÉE, p.p. V. Redorer. | edj. Vuelto á dorar: dorado segunda ves.

REDORER, v. a. Volver á dorar, ó dorar

segunda vez.

\* REDORTE, c. f. (blas.) Remas de árholes ensortijadas unas sobre otras.

REDOUBLÉ, ÉE, p. p. V. Redoubler.

¶ adj. Redoblado.

REDOUBLEMENT, e. m. Aumento, o acrecentamiento. || Redoublement de fièvre: crecimiento de la calentura.

REDOUBLER, v. n. Crecer, sumentarse.

REDOUBLER, v. a. Redoblar, reduplicar, repetir en aumento. || Doblar, aumentar, avivar. || Aforrar de nuevo, echar otro forro: á un vestido. || ( fam. ) Redoubler de jambes : apretar, ó avivar el paso, andar de prisa. || Redoubler de soins, d'attention: etc.: poner mas cuidado, mas atencion en una cosa. || Redoubler ses instances : repetir sus instancias.

REDOUTABLE, adj. m. f. Formida-

ble: tremendo, muy temible.

REDOUTE, c. f. Reducto: obra de fortificacion.

REDOUTÉ, ÉB, p. p. V. Redouter.

adj. Temido.

REDOUTER, v. a. Temer, tener temor de. \* REDRE, e. m. Red grande para pescar arenques.

REDRESSÉ, ÉE, p. p. V. Redresser. adj. Enderezado: derecho. | Arreglado, reformado, corregido.

REDRESSEMENT, s. m. Endereza-

miento. || Correccion, reforma.

HEDRESSER, v. a. Enderezar, poner derecho: lo que estaba torcido. || Encaminar, guiar, dirigir, poner en el buen ca-· mino. || Levantar, poner en pié: lo que estaba tendido, ó sentado. | Pillar, atrapar, engañar en el juego. ¶ Corregir, enmendar: lo que estaba desarreglado. || (joc.) Redresser les torts: enderezar, o desfacer tuertos.

REDRESSER (SE), v. r. (fam.) Engreirse, erguirse: ponerse vano, o serio.

REDRESSEUR, s. m. Solo sa usa en estas frases del estilo familiar : redresseur de otra vez. || Reparar, recomponer. || Rehasorts: enderezador, desfacedor de tuertos: cer, restablecer: fuerzas, d vigor perdido

frase, en un discurso. Se usa muy poco. y redresseur (hablando del juego): fullero; tramposo.

\* REDRESSOIR, s. m. Desabollador: mazo para quitar las abolladuras de la vagilla.

RÉDUCTIBLE, adj.m. f. (for. y didde.)

Reductible, reducible.

REDUCTIF, IVE, adj. Reductivo: loque

reduçe.

REDUCTION, s. f. Reduccion: tiene las mismas significaciones del verbo ré-

duire.

REDUIRE, v. a. Reducir: obligar, precisar, poner en la necesidad de. || Reducir, someter, poner debajo de. | Sugetar, ó domar un caballo. || Reducir, resolver: transmutar una cosa en otra. || Reducir, convertir: dar otro estado, o forma. || Reducir, limitar. || Reducir, disminuir, reformar: gastos, trenes, tropas, etc. | Reducir: un plano, un diseño, un cuadro, etc.: es ponerle en pequeño con las mismas proporciones.

REDUIRE (SE), v. r. Reducirse, estre-

charse, ceñirse: en el modo de vivir.

REDUIT, s. m. Retrete, aposentillo retirado. || Reducto: obra de fortificacion.

REDUIT, ITE, p. p. V. Réduire. | adj.

Reducido, da.

REDUPLICATIF, IVE, adj. Reduplica-

tivo, iva.

REDUPLICATION, s. f. Reduplicacion: repeticion de una sílaba.

\*REDUVE, s. m. Reduvio: insecto del género de la chinche, pero su enemigo mortal : siempre está cubierto de polvo.

REEDIFICATION, f. Reedificacion. REEDIFIE, EE, p. p. V. Réédifier.

adj. Reedificado.

RÉÉDIFIER, v. a. Reedificar.

REEL, ELLE, adj. Real, esectivo, verdadero. | (for. ) Actions reelles : pleitos contra los hienes de uno. || Saisies réelles: secuestro de bienes raices. | Offres réelles: osertas de dinero contante. Il Taille réelle: impuesto en razon de las fincas, y no de las personas.

REELLEMENT, adv. Realmente.

\* REEXPORTATION, s. f. (com.) Reexportacion: la accion de sacar géneros de un reino, que se habian introducido de antemano.

\* RÉEXPORTER, v. a. (com.) Reexportar : sacar de un pais 105 generos ya mero

ducidos.

\* REFACHER (SE), v. r. Enojarse de nuevo, volverse a irritar.

\* REFAÇONNER, v. a. Volver á la fra-

gua, al yunque, una cosa.

\* RÉFACTION, s. f. Destara del peso en los géneros húmedos, ó mojados.

REFAIRE, v. a. Volver a hacer, hacer

Volver a hacer, o a empezar, o empezar de nuevo. | Soasar, ó escaldar carne pasada : ó hacerle un adobo. || Volver à barajar :| en el juego.

REFAIRE (SE), v. r. Rebacerse, restablecerse, repararse; de alguna enfermedad,

ù otro monoscabo.

HEFAIT, AITE, p. p.V. Refaire. adj. Rehecho, restablecido, restaurado, recom-

puesto.

REFAIT, s. m. Tables : vos del juego de damas, etc. | Pitones: astas nuevas que apuntan al venado.

\* REFAUCHER, v. a. Dar segunda siega,

ó guadaña, al prado.

REFECTION, s. f. Reparo: reparacion de un edificio. Refeccion, o refaccion: la comiga, hablando de comunidades.

REFECTOIRE, s. m. Refectorio i pieza

en que come una comunidad.

\* REFECTORIER, ERE, subst. Refitolero: el que cuida del refectorio en las comunidades.

REFEND, s. m. Dicese: mur de refend: ( pared divisoria) la que no es maestra.

HEFENDRE, v. a. Volver á hender partir. || Aserrar á lo largo: un madero, ó

REFENDU, UE, p. p. V. Refendre. adj. Hendido, partido de arriba abajo, abierto en canal, o á lo largo.

\* REFERE, EE, p. p. V. Réfèrer.

REFERE, s. m. Relato, relacion, cuenta : que se da en un tribunal de un punto

en contestacion.

REFERENDAIRE, s. m. Refrendario, ó reserendario. || Grand réserendaire: en Poionia era el segundo canciller. || (for.) Tiers référendaire: el tercero en el pago de gastos de justicia á partes iguales. || Réserendaires de l'une et de l'autre signature : p.elados que en Roma relatan las causas de Gracia y Justicia.

RÉFÉRER, v. a. Referir, dirigir, ordenar hácia. | Atribuir : en este sentido es

poco usado en frances.

REFERER (SE) (à), v. r. Referirse, hacer, ó tener relacion una cosa á otra. | Referirse, remitirse: & lo dicho, propuesto, ó sentado antecedentemente.

REFERME, EE, p. p. V. Refermer.

Cerrado de nuevo, ó mas cerrado.

REFERMER, v. c. Volver & cerrar, CCT: OT MAS.

\* REFERRE, EB, p.p. V. Referrer. [adj.] Herrado de puevo, vuelto á hesrar.

\* REFERRER, v. a. Voiver a herrar, 6

berrar de nuevo : á una caballería.

un santoántes quitada.

\* REFUEILLER, v. a. ( carp. ) Rebajar las machetas, sea de puertas, ó ventanas.

vo, otra res.

\* REFEUILLURE, s. f. (carp.) Rebage de las mochetas.

\*REFICHER, v. a. Volver á fijar de nuevo. | Blanquear una pared,

\* REFIGER, y SE REFIGER. . a. y r. Coagular de nucyo.

\* REFIN, s. ... Refina : Jana especial.

\* REFIXER, ø. a. Fijar de nuevo.

\* REFLATTER, v. a. Lisonjear de nuevo: volver á adulaz.

RÉFLECHI, IE, p. p. V. Réstéchir. adj. Reflejo, reflejado. | Reflexionado, muy pensado.

REFLECHIR, v. a. Reflejar, rechazar,

repercutar.

REFLECHIR, v. n. Reflejar, reverberar: hablando de la luz. | Reflexionar, discurrir. | (fig.) Recaer, redundar: sobre, o contra.

REFLECHISSANT, ANTE, adj. Reflexivo, reverberanto : el cuerpo que refleja la luz. || Reflexivo, discursivo; hablando de personas.

REFLECHISSEMENT, s. m. Reflexion, rechazo, repercusion: y reverberacion, si

se habla de la luz.

REFLET, s. m. Reflejo, reverberacion: resalto de la luz, ó del color de un cuerpo en otro.

REFLETE, EE, pp. V. Reflèter. | adj. Reflejado. | Reflejo : hablando de la lus.

REFLÉTER, v. a. ( pint.) Hacer rechasar, ó reflejar la luz, ó color de un cuerpo en otro vecino.

\* REFLETS, s. m. pl. Reflejos, aguas, visos: que hacen las piedras preciosas.

REFLEURI, IE, p.p. V. Resleurir. \adj. Kellorecido.

REFLEURIR, v. n. Reflorecer, echar nuevas flores. | (fig.) Reflorecer, recobrar su pasada prosperidad, lustre, etc.

\* REFLEXE, adj. m. f. (fis.) Reslejo:

que se bace por rellexion.

RÉFLEXIBILITÉ, s. f. (sis.) Reflexibilidad : se entiende de la luz,

REFLEXIBLE, adj. m. f. Reflexible: se aplica en la física á los rayos de la lus.

RÉFLEXION, s. f. Reflexion : de los rayos de la luz, etc. | Reliexion, considerecion, meditacion.

REFLUER, v. n. Reverter, regolfar, retrodecer el agua contra su curso. || Refluir, hablando de humpres del cuerpo ani-

REFLUX, s. m. Reflujo: baja marea. (fig.) Vicisitud, alternativa, altos y ba-\* REFÉTER, v. a. Restablecer la fiesta de jos: La fortune a son flux el son reflux; le flux et le reflux des choses humaines.

REFONDRE, v, a. Refundir, fundir de nuevo. [ (fig. ) Fundir de nuevo, volver \* REFEUILLETER, v. a. Hojear de nue- à formar, o hater : una cosa para que soa perfecta, dimena

Refundido, da.

REFONTE, a. f. Refundicion de mons-

das, para fabricar otras nuevas.

\* REFORGE, EE, p. p. V. Reforger. Jadj. Reforjado, vuelto á forjar, forjado otra

\* REFORGER, v. c. Reforjar, volves à

forjar, ó forjar otra ves. RÉFORMABLE, adj. m. f. Reformable:

que se puede, o debe reformer.

REFORMATEUR., c. m. Reformador. REFORMATION, & f. Reformacion, y

RÉFORMATRICE, e. f. Reformadora. REFORME, s. f. Reforma : nueva forma, o mejor forma. || Reforma, nuevo arreglo, enmienda. || Reforma: despedimiento de tropas. || Reforma: de un orden o casa religiosa.

RÉFORMÉ, ÉE, p. p. V. Réformes.

adj. Reformado.

\* REFORME, e. m. Religioso de la estre-

cha observancia, o de la reforma.

REFORMER, v. c. Reformar : restituir una cosa á su antigua forma, darle nueva o mejor forma. || Keformar, corregir, enmendar. || Reformer, cercenar, suprimir: reducir lo que sobra, d es superfluo. || Resormar : licenciar, despedir parte de las tropes, de un egército, ó de un cuerpo.

\* REFOUETTE, EE, p. p. V Refouetter.

ladj. Azotado otra vez, o de nuevo.

\*REFOUETTER, v.a. Volver i ezotar,

o azotar otra vez.

REFOUILLE, ER, p.p. V. Refouiller. I adj. Registrado otra vez, ó vuelto á registrar.

\* REFOUILLER, v. a. Registrar, escu-

drifiar otra vez, volver á registrar.

REFOULE, EE, p. p. V. Resouler.

adj. Batanado otra vez.

"REFOULEMENT, s. m. La accion de navegar contra la marea o corriente. || La accion de atacar la polvora y bala en los cañones de artillería.

REFOULER, v. a. Volver á batanar, ó batanar otra vez. || (artill.) Atacar: el canon. | (naut.) Refouler la marée : navegar

contra la marea, ó corrienta. REFOULOIR, s. m. Atacador: de los

cañones de artilleria.

\*REFOURBI, IE, p. p. V. Resourbir. adj. Brunido, ecicalado, limpiado otra vez, ó de nuevo.

\*REFOURBIR, v. a. Volver & pulir, acicalar, brunir, limpiar: armas, o pieza

de acero.

\* REFOURNIR, v. a. Abastecer, d pro-

veer de nuevo.

REFRACTAIRE, adj. m. f. Refractario: el que desobedece y quebranta la ley ll Refractario : dicese en quimica de las subs- friar, entibiar : assojer el espiritu, el servor.

REFONDU, UE, p. p. V Refondre. [adj. | tancies que no son fundilles ó que se resisten mucho á ello.

REFRACTER, v. a. Refringir: produ-

cir la refraccion.

REFRACTION, s. f. (opt.) Refraccion : dicese de los rayos de la luz. (com.) Demanda de una suma equivocada en una cuența.

\* RÉFRACTOIRE, s. f. (geom.) Repecie

de curva.

REFRAIN, s.m. Estribillo: retornelo de una cancion, o cepla. [ (fig.) Estribillo: que brota el prado despues de segado: se dice de un dicho, ó palabra, que importunamente se repite.

REFRANCHIR (SE), v. r. (ndus.) Achicar, o achicarse el bagel del agua que habia

entrado en él.

REFRANGIBILITE, s. f. Refrangibilidad : voz de la física, hablando de la luz.

REFRANGIBLE, adj. m. f. Refrangible : voz de la física, hablando de la luz.

REFRAPPEH, v. a. Llamar: golpear otra vez. Acuñar segunda vez una moneda que no salió bien.

\* REPHAYER, p. a. Estregar: pulir con

el dedo la loza cuando se hace.

REFRENK, EE, p.p. V. Refrener. | adj. Keirenado.

HEFRENER, s. a. Refrenar : reprimir,

sujetar.

RÉFRIGERANT, ANTE, adj. Refrige-

rante, fresco: que refresca.

REFRIGERANT, s. m. (quim.) Refrigeratorio: vaso con agua para templar el calor

en las destilaciones, etc.

REFRIGERATIF, IVE, adj. Refrigerativo, refrescante: dicese en medicina. L Usase en el mismo sentido como substantivo: un réfrigératif: un restigerante, un retresco.

REFRIGERATION, s. f. (quim.) Helri-

geracion, enfriamiento.

RÉFRINGENT, ENTE, adj. (fls.) Refringente.

REFRIRE, v. q. Refreir, volver a freir. \* REFRISER, v. a. Volver á frisar: el

cabello. REFROGNE, RENFROGNÉ, ÉE, p. p. V. Refrogner y se Renfrogner. | adj. Co-

ñudo, encapotado. REFROGNEMENT, . m. Sobrecejo, ceño: semblante enfadado, o disgustado.

REFROGNER ('SE), SE RENFRO-GNER, v. r. Poner mal gesto, ponerse cenndo enfurrunarse. Se dice tambien se refrogner, d se renfrogner le visage: y entonces se toma como verbo activo.

REFROIDI, IE, p. p. V. Refroidir. || adj. Enfriado, restriado, frio. | (fig.) Restriado,

frio, Ilio: remiso, desmayado. .

REFROIDIR, v. a. Entriar, refrescar, jurada, o las ordenes del superior reconocido. poner fria una cosa. | (fig.) Enfriar, res-

REFROIDISSEMENT, s.m. Enfriamiento, resfriamiento. || (fig.) Tibicza, frialdad : | en el amor, en la amistad, etc.

\* REFROTTE, EE, p. p. V. Refrotter. adj. Restregado, refregado, bien frotado.

\* REFROTTER, v. a. Restregar, refregar: estregar bien, ó muchas veces.

REFUGE, s. m. Refugio, asilo: se dice de lugares. || (fig.) Refugio, amparo: se dice de personas.

REFUGES, s. m. pl. Hospederias, ciertos hospicios de frailes en las plazas de armas, etc.

RÉFUGIÉ, ÉB, p. p. V. Réfugier. adj. Refugiado. Usase tambien como subs-

REFUGIER (SE), v. r. Refugiarse, acogerse: retirarse à parte segura, o ponerse en

\* REFUIR, v. n. (mont.) Rehuir, hacer

regates la caza.

REFUITE, s. f. (mont.) Regate: rehuida violenta que hacen las reses. | Disugio: dilacion afectada en los negocios. || Muesca

demasiado profunda.

REFUS, s. m. Denegacion, repulsa: de lo que se pide, ó solicita. || Desecho, lo desechado: lo que otro ha dejado, o no ha querido admitir : Je ne veux pas des refus d'un autre. Avoir une chose au refus de quelqu'un : tener lo que otro no quiso aceptar, o desecho. || Cerf de refus: dicese en la monteria del ciervo de tres años. | (fam.) Cela n'est pas de refus: eso no es de desechar, o de despreciar.

REFUSÉ, EE, p. p. V. Refuser. | adj.

Rchusado, ó denegado.

REFUSER, v. a. Rehusar, desechar: no aceptar lo que se ofrece, o concede. || Negar, no conceder: lo que se pide. || ( naut. ) Escasear. | Se refuser aux plaisirs, etc.: huir los placeres, etc.: privarse, abstenerse, de ellos. || Se refuser le nécessaire: negarse lo necesario, por avaricia. || Refuser la porte à quelqu'un: negarle la entrada, cerrarle lus puertas. || (náut.) Le vent refuse: el viento está contrario.

REFUSION, s. f. (for.) Reintegro, reem-

bulso: de gastos, o costas.

REFUTATION, s. f. Refutacion: impugnacion: de un argumento, u opinion con razones sólidas.

RÉFUTÉ, ÉE, p. p. V. Réfuter. | adj.

Refujado.

con razones sólidas un argumento, ú opi-

REGAGNE, ER, p. p. V. Regagner.

adj. Recolmado, recuperado.

REGAGNER, v. a. Volver a ganar: 4 || Volver & tomar, & ocupar: el puesto, ol to &. lugar que se halria dejado, o perdido. Asi REGARDANT, adf. (fam.) Miron, t.1-

se dice, hablando de tropas, elles regagnirent leur camp: volviéron à su campo, llegáron otra vez á su campo, ó le ocupáron otra vez : y hablando de naves : le vaisseau regagna le port: el navio volvió á entrar en el puerto, se vino otra vez al puerto. Regagner le chemin: volver el camino, que se habi**a p**erdido: volver á entrar en él. 🛚 Regagner le logis: retirarse, recogerse une á su casa.

REGAILLARDI, IB, p. p. V. Regaillardir. || adj. (fam.) Resocilado: regocijado. \*REGAILLARDIR, o. a. (fam.) Refoci-

lar, regocijar.

REGAIN, s. m. Retoño: segunda yerha que brota el prado despues de segado. J Avoir un regain de jeunesse : remozarse.

REGAL, s. m. Festin, banquete. 1 (fig. y fam.) Holgorio, complacencia, regalo: C'est un régal, un grand régal pour moi de vous voir: me huelgomucho, tengo una gran complacencia de ver à vmd.

REGALADE, s. f. Boire à la régalade : (fam.) beher á chorro; esto es, haciendo caer un chorro de la hebi**da en la boca.** 

REGALE, s. f. Patronato regio: derecho de los reyes de Francia para nombrar los obispes y arzohispos, y gozar de las rentas de sedes y vacantes, y proveer los beneficios que dependen de ellas. || s. m. Uno de los registros del órgano.

REGALE, adj. Usase solo en esta frase:

eau régale : agua regia.

REGALE, EE, p. p. V. Régaler. | adj. Regalado. || Repartido. || Allanado : igualado.

RÉGALEMENT, s. m. Derrama : repartimiento de una contribucion. 🖟 Anivelacion

de un terreno, igualacion de él.

RÉMALER, v. a. Regalar, agasajar; hacer regalos, o agasajos. | Festejar, cortejar. || Repartir con igualdad una contribucion. || Igualar, anivelar: un terreno, un suelo.

\* REGALEUR, s. m. Allanador, nivelador: el que allana y pone a nivel un ter-

reno.

REGALIEN, adj. Llámase droit régalien ( derecho de regalia) ó simplemente regalia, los derechos afectos á la potestad soberana.

REGALISTE, s. m. El provisto de algun beneficio por el rey en sede vacante.

REGARD, s. m. Mirada, vista, el mirar: RÉFUTER, v. a. Refutar: impugnar la accion de mirar. || Atabe: abertura que dejan los fontaneros en las canerías para registrarlas. || Llamanse regards en la pintura dos cuadros ó retratos de un mismo tamaño; pintados de un modo que las dos figuras parece que se miran una à otra. gozar: à poseer: lo que se habia perdido, Au regard de, adv. (ant.) Por lo que misua dinero, crédito, favor, amistad, etc. ra, o respecto á, por lo tocante á, en cuan-

rador: el que mira, o está mirando. Usase en p

Trances en plural.

REGARDANT, adj. (fam.) Reparon, nimio, escrupuloso. [ (id.) Remirado, retenido : que anda muy cenido en el gastar.

REGARDE, EE, p. p. V. Regarder.

adj. Mirado.

REGARDER, v. a. Mirar: poner la vista en algun objeto. | Mirar á, estar de frente, ó de cara á tal parte. | Mirar á, considerar á, contemplar á. | Mirar á, tocar á, concerner 1. || Mirer: tener, reputar. || Regardez dans | vos livres s'il y a: busque, o mire vmd. en sus libros si hay. || Regarder de haut en bas, de la tête aux pieds : mirar de arriba abajo, de pies à cabeza. || (fig.) Regarder de haut en bas: mirar por cima del hombro, mirar con desprecio. || Regarder de travers, de mauvais osil: mirar & alguno con malos ojos, traerie sobre ojo.

REGARDER, v. n Poner cuidado, considerar. || Mirar, buscar. || Estar frente una

cosa de otra.

\* REGARDEZ-MOI-DES-JARDINLERS,

6. m. Escobilla morisca: planta.

\* REGARNI, IE, p. p. V. Regarnir. || *adj*. Guarnecido de nuevo.

\* REGARNIR, v. a. Volver á guarnecer, á

adornar, á colgar. V. Garnir.

\* REGAYER, v. a. Pasar el cáñamo por el peine para limpiarle.

\* REGAYOIR, s. m. Peine para pasar el

canamo despues de rastrillado.

\* REGAYURE, s. f. La estopa que queda

en el rastro y peine.

\* REGELER, v. n. Helar de nuevo, volver a belar.

REGENCE, s. f. Regencia: el cargo un gobernador, o gobernadora de un rei no en la menor edad, ó ausencia del principe: y tambien el tiempo que dura. TRegencia: en algunos estados de Europa es el cuerpo de magistrados que componen su gobierno. || El tiempo que lleva de enseñanza un catedrático ó maestro de colegio.

RÉGENERATEUR, s. m. Regenerador. REGENERATION, s. f. Regeneracion:

renacimiento en Jesucristo.

RÉGÉNÉRÉ, ÉE, p. p. V. Régénérer.

ll adj. Regenerado.

REGENERER, v. a. Regenerar, renacer. REGENERER (SE), v. r. Regenerarse.

REGENT, ENTE, s. y adj. Regente, gobernador : regenta , gobernadora : de un reino en la menor edad ó ausencia del sobe-

RÉGENT, s. m. Regente: catedrático en [

un colegio.

RÉGENTER, v. a. y n. Regenter: una catedra de estudios. | (fig.) Regentear, catedrear, hacer del meestro, querer dominar: afectar superioridad.

nuevo.

\* REGGE, (geog.) Regio, o Rijoles: cindad del reino de Nápoles.

REGI, IE, p. p. V. Régir. 1 adj. Re-

gido.

REGICIDE, s. m. Regicida : el que mata al rey, o soberano. || Regicidio : es el delito del regicida.

REGIE, s. f. Administracion: de un. renta, de unos bienes, de una comunidad:

\* REGIMBEMENT, . m. Respingo, coceamiento de una caballeria.

REGIMBER, v. n. Cocear, tirar coces: dicese de las caballerias cuando se les arrima la espuela, ó el látigo. [ (fig.) Rebelarse, resistirse: no querer obedecer, o convenir. | (prov. y fam.) Regimber contre L'éperon : tirar coces contra el aguijon.

REGIME, s. m. Régimen : arreglo en la comida y bebida para la conservacion de la salud. || Direccion, administracion: dícese en lo forense. || En algunas comunidades religiosas, vale lo mismo que gobierno, o los superiores. | Regencia : es voz de gramática. || Régimes des palmiers : tamaras , datiles en racimo.

REGIMENT, s. m. Regimiento: do soldados.||(fam. y fig.) Regimiento, legion, tur-

ba: por decir muchedumbre.

REGION, s. f. Region: lo mismo que grande extension. Dicese hablando de la tierra , del aire , y del cuerpo humano.

REGIONE, E REGIONE, adv. Tomado del latin. || (imp.) Enfrente, al frente.

REGIR, v. a. Regir: gobernar: y tapnbien administrar. || Regir : es voz de la gramática, hablando del verbo.

REGISSEUR, s. m. Administrador, director de haciendas, caudales, negocios, in-

tereses. "REGISTRAIRE, s. m. Archivero: de

protocolos. \* REGISTRATA, s. m: (lat. y for.) Mi-

nuia de una sentencia.

REGISTRATEUH, a. m. (for.) Registrador : el que en la curia romana toma el apunte, y sienta en los protocolos las bulas.

REGISTRE, s. m. Registro: libro de asientos, en que se anotan los acuerdos ó despachos de cada dia. 🏿 Registro : hablando de órganos. [[ Registro : hablando de imprenta. || Registro : hablando de reloges. || Registro: hablando de hornos de fundicion || Vaisseau de registre: navio de registro. prov. ) Tenir registre de tout : ser un libro verde. Dicese de la persona que anota y retiene por curiosidad lo que ve, y oye en otras.

REGISTRÉ, ÉE, p. p. V. Registrer.

adj. Registrado.

REGISTRER, v. a. Registrar: copiar y \* REGERMER, v. n. Retoñar, brotar de asentar á la letra en los protocolos, ó libros de acuerdos.

tirar lineas rectas. [ (fig.) Regla: pauta: norma : método : principio : ley. || (id. ) Regla, instituto: hablando de órdenes monásticos. [ (id.) Regla, arreglo, buen órden : de una casa, o familia, etc.

REGLE, EE, p. p. V. Régler. | adf. Reglado, regulado. | Decidido, determinado.

I Juzgado, concluido.

REGLEMENT, adv. Arregladamente,

con regia, con orden.

REGLEMENT, s. m. Reglamento: ordemauza, estatuto que debe servir de regla. La accion de arreglar : réglement des limites: arreglo, demarcación de limites.

REGLEMENTAIRE, adj. m. f. Concerniente à un reglamento. [] Lois règlementaires : ordenanzas, leyes de arregio.

REGLER, v. a. Reglar, pautar: papel para música, escribir, etc. || Regular, moderar, ajustar: su vida, sus acciones, sus deseos, sus gastos, poner regia en ellos. Arreglar, ordenar, determinar, señalar. Ajuster, poner en orden.

REGLES, s. f. pl. Regla: la menstrua-

cion de las mugeres.

REGLET, s. m. (imp.) Corondel: regleta de madera para la division de las columnas en las planas.

REGLETTE, s. f. (imp.) Regleta de madera para poner la letra al distribuirla.

\* REGLEUR, s. m Rayador del papel para

escribir, y de música.

REGLISSE, s. f. Orozuz, regalicia, regaliz, regaliza: planta cuya raiz es dulce. [] Réglisse d'Egypte: mate. || Réglisse sauvage : astrágalo con hoja de orozus.

\* REGLOIR, s. m. Pauta para rayar el papel. || Sello de cerería. || Costa : instrumen- \* REGREFFER, v. a. Volver á engertar.

to de zapalero.

REGNANT, ANTE, adj. Reinante: que reina, sea príncipe, ó princesa. | (fig.) Dominante, que reina, que priva: hablando de modas, gustos, usos, opiniones, etc.

REGNE, s. m. Reinado: todo el tiempo

que reina un soberano.

REGNER, v. n. Reinar: tener el gobierno o dominio de un reino, ú otro estado soberano. | (fig. ) Reinar : tener dominio o mando una cosa sobre otra. || (id.) Reinar, prevalecer, privar: estar muy valida, of muy extendida una cosa. || Correr, seguir. || Cette galerie règne tout au tour du bâtiment: esta galería, ó corredor, sigue todo al rededor del editicio.

REGNICOLE, adj. y s. m. f. Regnicola, nacional : el natural y habitante de un

reino.

REGONFLEMENT, s. m. Hinchamiento, subida : del agua corriente, si se la ataja, ó estorba.

REGONFLER, v. n. Hincharse, subir el agua por haberle détenido su corriente.

REGORGEMENT, s. m. Rebosadura,

REGLE, s. f. Regla: instrumento para | derrame: de un líquido por replacion, d

superabundancia.

REGORGER, v. n. Rebour, reverter. salirse, derramarse : un líquido, que no cabe en el espacio en que está contenido. ( fig. ) Tener gran abundancia de , abundar en, estar relieno, repleto de. | (fig. y fam.) Regorger de santé : vender salud, rebosarle à uno la salud. [ (medic.) Regurgitar : hablando de humores en los **78606.** 

REGOULE, ER, p. p. V. Regouler. | adj. (vulg.) Sopeteado, puesto como un trapo. (id.) Harto, ahito; saciado de una cosa.

REGOULER, v. a. (vulg.) Sopetear, poner como un trapo, poner de vuelta y

\* REGOUTER, v. a. Gustar y prober se-

gunda vez. || Volver á merendar.

REGRAT, s. m. Venta, ó desrecho de sal por menor. || Estanquillo : el parage en que se vende la sal por menor.

REGRATTER, v. a. Volver á rescar, á raspar, o raer. Il Repicar la sellería de un edificio. || Rascar una lámina con el rasca-

dor.

REGRATTER, v. n. (fig. y fam.) Espulgar , arañar : sacar jugo de una cosa que ha pasado por otras manos.

REGRATTERIE, s. f. Chalaneria: co-

mercio de chalanes y revendedores.

REGRATTIER, IERE, s. Regaton, revendedor de sal, como los habia ántes en Francia, que la compraban del almacen pa ra venderla por menor. || Regaton, chalan, chamarillero. || ( fig. y fam. ) Cicatero, que para en interes de poca monta, que no erdona una bianca.

engertar de nuevo.

REGRES, s. m. (for.) Regreso: la accion ó derecho de volver á obtener ó poder repetir el beneficio que se habia enagenado, resignado, o cedido por cualquier titulo.

REGRET, s. m. Pesar, pena, sentimiento: de haber perdido lo que se poseia, ó de no haber hecho lo que se debia. 🛭 🗛 👝 repentimiento: de haber cometido alguna falta, o culpa. | A regres, adv. Con sentimiento, con pesar.

REGRETS, s. m. pl. Duelos, llantos,

lastimas.

REGRETTABLE, adj. m. f. Digno de que su falta o pérdida se sienta.

REGRETTE, p. p. V. Regretter. | adj.

Echado ménos, sentido, llorado.

REGRETTER, v. a. Echar ménos, sentir : algun bien perdido, o deseado. | Equivale tambien á suspirar, ó llorar, por el mismo bien que poseemos, ó que deseamos poseer.

\* REGUINDER, v. a. (cetrer.) Guindar,

ó elevarse el haicon segunda vez.

REGULARISATION, s. f. Regularizacion

'" REGULKRISER, v. c. Regularizar, er-

regiar.

REGULARITE, s. f. Regularidad : la conformidad con las reglas, las leyes, con el órden de la naturaleza, ó con los preceptos del arte. || La vida reglar : hablando de algun cabildo de canónigos.

"REGULATEUR, s. m. (relog.) Hegula-

dor : el volante de los reloges.

REGULE, s. m. (quim.) Réguio, bo-

ton de metal fundido.

REGULIER, IERE, adj. Regular : couforme, ó ajustado á reglas del arte, ó al orden natural, o moral. [] Regular, ordinario. || Regular : lo mismo que religioso. Usase | muchas veces como substantivo.

REGULIEREMENT, adv. Regularmente, con regularidad, con regla. || Regular-

mente, ordinariamente.

RÉGULINE, adj. (quim.) Regulina: la parte puramente metálica de un semimetal. \* RÉGULUS, BASILIC, 6 COEUR DU LION, s. m. (astron.) Régulo: estrella de ha primera magnitud. REHABILITATION, s. f. Rehabilitacion.

REHABILITE, RE, p. p. V. Rihabi-

liter. | adj. Rehabilitado.

BEHABILITER, v. a. Rehabilitar: ha-

bilitar de nuevo. \* RÉHABITUER (à), v. a. Volver à habi-

tuar, o acustumbrar.

\* REHABITUER (SE), v. r. Volverse de muevo á una costumbre ó hábito ya dejado. REHACHER, v. c. Volver a picar una COBA.

REHANTER, v. a. Volver a trecuenter

una casa, o sitio.

REHAUSSE, EB, p. p. V. Rehausser. 🛮 *adj.* Levantando , subido. 🖟 Realzado. 🖟 Aumentado.

REHAUSSEMENT, s. m. Levantamiento, alzada: la mayor altura dada á una casa, á un techo, á una pared. [[ Alza, subida, aumento: en los precios, en las contri-

buciones, en la moneda.

REHAUSSER, v. a. Levantar, subir mas, poner mas alta una cosa. [ Alzar, subir : el precio de una cosa. [ (fig. ) Aumentar: el valor, el ánimo. | (id.) Realzar, aumentar, encarecer: dar nuevo lustre o valor à una cosa. Cachausser d'or et de soie, etc.: realzar con oro y seda un tegido.

REHAUTS, s. m. pl. (pint.) Resaltos: partes mas sobre dientes de un cuadro.

REHEURTER, v. c. Llamar repetidas

veces à una puerta.

\* REILLERE, s. f. Conducto de agua sobre la rueda del molino.

REIMPOSE, EE, p. p. V. Reimposer.

adj. Recargado, impuesto de nuevo.

RÉIMPOSER, v. a. Imponer, 6 cargar

muevos tribulos, o mas.

REIMPOSITION, s. f. Nueva imposicion, recargo de tributos.

REIMPRESSION, A & Reimpresion : impresion nueva ó repetida de un obra.

RÉIMPRIMÉ, EE, p. p. V. Réimpri-

mer. | adj. Reimpreso.

REIMPRIMER, v. a. Reimprimir: vol-

ver a imprimir una obra.

REIN, s. m. Rinon: del cuerpo bumano, | En plural les reins son los riñones, ó lomos. Así se dice, figurada y familiarmente: avoir les reins faibles : no sufrir ancas, eslo es, tener cortas facultades, ó pobre bolsa para gastar : avoir les reins forts : sufrir ancas, tener muchas facultades, o buena bolsa para gastar. Tambien se puede decir tener el riñon cubierto. 🛭 En la sagrada Escritura es lo interior del alma.

REINE, s. f. Reina : esposa del rey, 6 soberana que por si posee el reino. || (fig.) Reina: la cosa mas excelente en su género; como se dice de Roma la reine des cités, de la rosa la reine des fleurs, etc. || La segunda pieza del agedrez. || Reine de mai : maya. Reine des prés, o ulmaire: ulmaria, plauta. | Reine-marguerite : reina margarita :

flor extraña.

REINE-CLAUDE, & f. Claudia; especie

de ciruela muy sabrosa.

REINE-DES-PRÉS, V. Ulmaire.

REINETTE, s. f. Manzana de reine 3 fruts.

\* REINFECTER, v. &. Volver á infectar;

o inficionar.

\* RÉINSTALLER, . a. Volvar à insta-

RÉINTE, ÉE, adj. (mont.) Lomudo: el

perro alto de lomos.

REINTEGRANDE, s. f. (for.) Reintegracion, y posesion de unos bienes perdidos.

RÉINTEGRATION, s. f. Reintegra-

cion ; la accion de reintegrar.

RÉINTEGRÉ, RE, p. p. V. Réintégrer.

adj, Reintegrado.

RÉINTEGRER, v. a. (for.) Reintegrar. Roner á uno en posesion de una cosa perdida. [] Réintégrer dans les prisons : volver & encarcelar á uno.

\* RÉINTERROGER, . a. Interroger,

preguntar de nuevo.

\* REINVITER, . a. Convider de nuevo, volver á convidar.

REIS-EFFENDI, a. m. Reis-efendi: gose del despacho en Turquía.

REITERATION, s. f. Reiteracion.

REITERÉ, ÉE, p. p. V. Réitérer. Reiterado, repetido.

REITERER, v. a. Reiterar, repetir : vol-

ver á egeçular una cosa.

RÉITÉRATIF, IVE, adj. Reiterativo: que reitera.

REITRE, s. m. Raitre: nombre que se daba en otro tiempo al soldado aleman de calmileria. Il Hoy solo se usa en esta frate popular, y satirica: c'est un vieux reitre:

a un perro viejo, una liebre corrida, un p

gran matrero.

REJAILLIR, v. n. Saltar, salir con impetu: dicese de les liquidos. || Resaltar, relatar: dicese de un cuerpo sólido que choca contra otro. || (fig.) Resultar, recaer, relatar.

REJAILLISSEMENT, s. m. Salto, re-

chazo.

\* REJANNER, v. a. Remeder la vos de

otro por burla.

\* RÉJAUNIR, v. a. y n. Teñir de nuevo de amarillo. || Ponerse amarillo por enfer-

medad.

REJET, s. m. Separacion que se manda hacer de una partida, de una cuenta, ó de una pieza de autos. || Retoño, retallò: que echa una planta, un árbol.

REJETABLE, adj. m. f. Inadmisible,

que merece, reprobarse, que repugna.

REJETÉ, ÉE, p. p. V. Rejeter. [ adj.

Echado, y tambien desechado.

REJETER, v. a. Volver á echar, echar otra vez. || Rechazar, rebatir. || Volver una cosa al lugar de donde se babia sacado. || (fig.) Desechar, repugnar, despreciar, no admitir. || Retoñar: los árboles, y plantas. || Arrojar, echar fuera. || Echar la culpa, achacar.

REJETON, s. m. Renuevo, vástago:

tallo nuevo de un árbol, o planta.

REJETONNER, v.a. Escardar y limpiar las plantas del tabaco de las hojas malas y yerbas nocivas.

REJEUNISSEMENT, e. m. Remozadura,

remozamiento.

REJOINDRE, v. a. Volver á juntar., i unir: las partes que han sido separadas. Il Juntarse: con las personas de quienes uno se habia separado por haberse adelantado, ó atrasado: sicanzarse.

REJOINDRE (SE), v. r. Reunirse otra

vez. || Volverse a juntar.

RÉJOINT, OINTE, p. p. V. Rejoindre. | adj. Vuelto à juntar, à unir : reunido. ||
Alcanzado, juntado, junto.

\*REJOINTOYER, v. a. (arquit.) Rellenar con argamasa las junturas de los si-

llares.

\* REJOUER, v. a. y n. Volver á jugar,

jugar de nuevo.

RÉJOUI, IE, p. p. V. Réjouir. || adj. Alegre, gozoso. || (fam.) Gros réjoui, grosse réjouie: jacarero, chunguero, chacotero.

REJOUIR, v. a. Divertir, alegrar : dar

gozo y placer.

RÉJOUIR (SE) (de), v. r. Regocijarse, alegrarse, complacerse. || Congratular, dar el parabien. || Se réjouir aux dépens de quelqu'un : reir, ó divertirse à costa de alguno, esto es, burlarse dé él.

REJOUISSANCE, s. f. Gozo, alegria, regocijo. | Réjouissances publiques: siestas,

testejos, regocijos vúblicos.

RÉJOUISSANT, ANTE, adj. Divertido; alegre, gracioso.

REKIET, s. m. Requiet : salutacion re-

ligiosa de los Turcos.

RELACHANT, ANTE, adj. (medic.) Emoliente: dícese de los remedios que sirven para ablandar.

RELACHE, s. m. Descanso, parada: interrupcion, ó cesacion del trabajo. Intervalo, intermision, alivio: en el dolor, etc. Indus.) Puerto de arribada, escala. Solo en este sentido es famenino.

RELACHE, EE, p. p. V. Relacher.

adj. Relajado. || Remiso, flojo.

RELACHEMENT, s. m. Aflojamiento, flojedad: de lo que estaba tirante. || Relajamiento: de nervios, etc. || Blandura, templanza: en el tiempo, en el frio. || (fig.) Descaecimiento, tibieza: de fervor, de actividad, de celo, etc. || (id.) Relajacion: de costumbres. || (id.) Huelga, descauso, ocio.

RELACHER, v. a. Aflojar: poner floja una cosa tirante. || Ablandar: poner lacia, blanda, una cosa tiesa. || Soltar: un preso. || (fig.) Ceder, condonar, remitir: alguna duda, derecho, atc.

RELACHER, v. n. (ndut.) Arribar,

ocar, hacer escala : en algun puerto.

RELACHER (SE) (de), v. r. Ceder, desistirse. || Ceder, aflojar, ablandarse : el tiem-

po, el frio.

RELAIS, s. m. Parada, ó posta: tiro, ó tiros de caballos, apostados en ciertos sitios para correr en diligencia. Llámase tambien así la casa pública en que están prevenidos los caballos, y los carruages. || Parada de perros en la caza. || Etre de relais: esta de vagar, ocioso.

RELAISSE, adj. m. (caza) Cansada, rendida: se dice de la liebre que de puro fa-

tigada se para.

RELANCE, EE, p. p. V. Relancer.

adj. Acosado, hostigado, etc.

RELANCER, v. a. Echar los perros de nuevo al venado. || (fig.) Acosar, arrinco-nar, provocar. || (fig. y fam.) Dar un tapaboca, un remoquete: rechazarle á.uno sus palabras con desvergüenza.

RELAPS, APSE, adj. Relapso : dicese de la persona que reincide en una heregía despues de haberla abjurado. Usase tambien

como substantivo masculino.

\*RÉLARGI, IE, p. p. V. Rélargir. "
adj. Ensanchado de nuevo, mas ensanchado.

\* RÉLARGIR, v. a. Ensanchar de queve

ó ensanchar mas.

RELATÉ, ÉE, p. p. V. Relater. | ac.

RELATER, v. a. (ant.) Referir, expresar, mencionar.

RELATIF, IVE, adj. Relativo: lo que tiene relacion. ||( gram. ) Relativo.

concernencia: de una cosa con otra || Re-Incion, comunicacion, correspondencia: de una persona con otra, ó de un pais con otro. Relacion: narracion de un hecho, funcion, tiesta, etc.

REL

\* RELATIONNAIRE, s. m. Relator : el

que relata una cosa.

RELATIVEMENT, adv. Con relacion

á, con respecto á.

RELAVER, v. a. Volver á lavar una

RELAXATION, s. f. Relajamiento: de nervios, de músculos, etc. | Relajacion: dicese en el derecho canónico de la remision, o moderacion de las penas. | ( for. ) Relaxation d'un prisonnier : soltura, libertad de un preso.

RELAXE, EE, p. p. V. Relaxer. | adj.

Relaxado. || Suelto, libre.

RELAXER, v. a. (for.) Soltar: dar,

o poner en libertad.

RELAYE, EE, p. p. V. Relayer. ||adj.

Kemudado, alternado.

RELAYER, v. a. Remudar, alternar: emplear los trabajadores en alguna obra á tandas, ó uno despues de otro.

RELAYER, v. n. Hacer parada, mudar

caballos, parar : en la posta.

RELAYER (SE), v. r. Trabajar por tan-

das, remudarse los unos á los otros.

RELEGATION, s. f. (for.) Continacion, destierro: señalando al reo lugar determinado, del cual no pueda apartarse.

\*RKLEGUE, s. m. Retiro: la pension o paga que se daba á un hombre de armas, guardia de la casa real. V. Retraite.

RELEGUE, EE, p. p. V. Releguer.

adj. Desterrado, retirado, relegado.

RELEGUER, v. a. Desterrar, relegar.

Retirar a uno de su empleo.

RELEGUER (SE), v. r. Retirarse, apartarse. || Se reléguer dans un couvent : retirarse à un convento.

RELENT, s. m. Husmo: olor á esta-

RELEVAILLES, s. f. pl. Salida á misa de parida : ceremonia de la purificacion.

RELEVE, EE, p. p. V. Relever. || adj. Levantado, puesto en pié. | Muy levantado, realzado. || Relevado, mudado, etc.|| Homme de naissance relevée: hombre de alto nacimiento, de ilustre cuna; sentimens relevés: sentimientos hidalgos, o nobles; mine relevée : fisonomia, o semblante noble o seño- que paga el vasallo al señor directo de un ril; pensée relevée: pensamiento sublime, o muy alto.

\* RELEVE, s. m. La accion de levantar una herradura el herrador, y volverla a sentar. || Releve de compte : suma á parte de | todas las partidas de una cuenta relativas á un mismo objeto. || Segundo cubierto : en |

una comida.

RELATION, s. f. Relacion, conexion, dience de relevée: audiencia de tarde. Aux deux heures de relevée : à las dos de la tarde, ó despues de comer.

RELEVEMENT, s. m. Altura de una cosa respecto de otra. || Reédificacion de una tapia Caida. || ( *náut*.) Arrufo , ó arrufadura de un huque, considerado en popa y proa.

RELEVER, v. a. Poner en pié, levantar, lo que estaba caido, ó tendido. || Levantar de nuevo, reparar : lo que estaba arruinado. || Levantar, poner mas alto : un terreno, un piso, un techo, etc. | Alzar, coger: del suelo. || Relevar, mudar : la guardia, la centinela. | (fig.) Reparar, restablecer: una casa, una familia, un estado. || (id.) Reanimar, esforzar: hacer revivir el valor, las esperanzas. || (id.) Subir de punto : su estado, su condición, su forma, etc. || Realzar, dar realce à una cosa. | (id.) Exaltar, ponderar, celebrar : una accion laudable. | (id.) Notar, censurar, tachar: las faltas, yerros, equivocaciones de una obra, ó de un autor. || ( id. ) Rechazar, no dejar pasar : un dicho, una palabra que se oye. || (naut.) Marcar, sondar. || (prov.) Relever quelqu'un de sentinelle : echarle una peluca, una paulina, una buena reprebension. Relever un service, un potage : quitar ó mudar el primer cubierto, ó primeros platos: de una mesa. || Relever d'un contrat, d'un acte, de ses vœux, etc.: exonerar, absolver, dejar absuelto: de un contrato, de una escritura, de sus votos, etc.

RELEVER, v. n. Salir de, levantarse. Relever de maladie : salir ó levantarse de una ensermedad. || Elle ne fait que de relever, 6 bien relever de couches : acabar de salir de parida. (for. ) Depender : de un señorío , ó feudo.

RELEVER (SE), v. r. Levantarse del suelo despues de caido. || Reponerse de al-

guna pérdida, ó desgracia.

RELEVEUR, adj. y s. m. Erector: dase este nombre á los músculos que tienen la propiedad de levantar las partes à que se hallan ligados.

RELIAGE, s. m. Celladura de una cuba,

poniendole aros nuevos.

RELIE, EE, p. p. V. Relier. || adj. Religado. || Encuadernado.

RELIEF, s. m. Relieve, realce: en obras de escultura. || ( fig. ) Realce, lustre, esplendor. || Reconocimiento: cierto derecho feudo en cada mudanza de dueño. | Re!ief: habilitacion para el empleo y sueldo del oficial que excedió del tiempo de su licencia. Relief d'appel : despacho para seguir la apelacion de una sentencia. || Reliefs de la table: relieves, ó sobras de la mesa, ó comida: es voz anticuada en ainlas lenguas. | Broder en relief : bordar de realce. | Fi-RELEVEE, s. f. (for.) La tarde. Au- gure en relief: sigura de relieve, ó de hulto.

estar pasada por tamiz.

RELIER, v. a. Atar, liar otra vez. Encuadernar: hablando de libros. || Reher des tonneaux: cellar de nuevo las pipas y

RELIEUR, s. m. Encuadernador de libros.

\* RELIEURE, V. Reliure.

RELIGIEUSEMENT, adv. Religiosamente, fielmente: con toda exactitud.

RELIGIEUX, EUSE, adj. Religioso, pio: observante de la religion. || Religioso: todo lo que pertenece à la religion. || Religioso, fiel, exacto, en el cumplimiento de las leyes, de su palabra, etc.

RELIGIEUX, s. m. Religioso: esta vos general comprehende à los monges, frailes, y demas regulares. || Religieuse : religiosa ,

lo mismo que monja.

RELIGION, s. f. Religion; culto que se da á Dios. Religion: piedad: obra de religion. || Religion: orden religioso. Cuando se dice absolutamente la religion, se entiende la de S. Juan, ó de Malta. || Fe: tidelidad: mucha exactitud. | S: faire un point de religion d'une chose: hacer punto de conciencia tal cosa, hacerla obligacion indispensable. Surprendre la religion du prince, des juges: sorprehender, enganar la justicia del soberano, la rectitud de los jueces. || Violer la religion du serment: violar la fe del juramento, perjurar.

RELIGIONNAIRE, s. m. Religionario, religionista : el sectario de la religion lla-

mada reformada.

\* RELIMER, v. a. Relimar, ó volver à limar una cosa. || Ketocar, pulir : dar la ultima mano.

RELIQUAIRE, s. m. Relicario, en que

se guarda alguna reliquia sagrada.

RELIQUAT, s. m. Alcance, resto : de

RELIQUATAIRE, s. m. Alcanzado: deudor de un residuo : de un pico.

RELIQUE, s. f. Reliquia: lo que queda

de un santo despues de su muerte.

RELIQUES, s. f. pl. Reliquias, restos: de una cosa pasada. Dicese en estilo sublime, y casi siempre en sentido figurado.

RELIRE, v. a. Releer, volver á leer,

leer otra vez.

KELIURE, s. f. Encuadernacion: de los libros : dicese del trabajo de encuadernar, y tambien de la obra hecha.

\* RELOCATION, s. f. (for.) Subarrien-

do nuevo.

\* RELOGER, v. n. Volverse á alojar en una habitacion en que ya se habia vivido.

\* RELOUAGE, s. m. Desove de los arenques, y la estacion en que desovan.

RELOUE, EE, p. p. V. Relouer. || adj.

Realquilado, subarrendado.

\* RELIEN, s. m. Polvora en granos, sin | dar, alquilar á otro lo que uno ha alquilado. V. Sous-louer. || Volver á akjuilar , alquilar de nuevo.

RELU, UE, p.p. V. Relire. | adj. Lei-

do de nuevo.

RELUIRE, v. n. Relucir, relumbrar, brillar. # ( fig. ) Relucir, sobresalir, resaltar : alguna virtud.

RELUISANT, ANTE, adj. Reluciente:

resplandeciențe.

RELUQUE, EE, p. p. V. Reluquer. adj. (fam.) Guiñado, mirado por el rabo de! ojo.

KELUQUER, v. a. (fam.) Guiñar: mirar con curiosidad por el rabo del ojo.

\* RELUSTRER, v. a. (fam.) Volver & lustrar : lustrar ofra vez una cosa.

REMACHÉ, ÉE, p. p. V. Remdcher. udj. Rumiado: masticado segunda vez,

REMACHER, v. c. Volver à mascar, mascar otra vez || ( fig. y fam. ) Masticar, rumiar: dar muchas vueltas a un asunto, idea , pensamiento.

\* REMAÇONNER, v. a. Reedificar un

edificio , rep**ararle.** 

\* KEMANDER, v. a. Volver á enviar, ó á llamar á uno..

\*REMANGER, v. a. Volver à comer,

comer de nuevi).

REMANIÉ, ÉE, p. p. V. Remanier. adj. Retocado. | (imp.) Recorrido, repa-

REMANIEMENT, s. m. Recomposicion, recompostura : de una obra. | (imp.) Recorrido de las planus : repaso del papel, des-

pues de mojado.

REMANIER, v. a. Manosear, andar con las manos mucho en una cosa. Hetocar, recorrer : dar la : altima mano à una cosa. [ Componer de nu ivo, rehacer : hablando de ciertas obras. || ( imp.) Recorrer las planas: repasar el papel.

\* REMARCHAN DER, v. a. Regatear de

"REMARCHER ,: v. n. Volver d andar, a caminar, etc. || V. Aver al parage de donde se ha salido.

REMARIE, EB, p. p. V. Remarier. acy. Vuelto a casar, casado otra vez.

REMARIER, v. a. Revalidar un matriтопю.

REMARIER (SE), v. r. Volverse à casar, pasará segundas i uipcias.

REMARQUABLE, . idj. m. f. Notable,

muy señalado, digno de reparo.

REMARQUE, s. f. N ota: reparo: observacion: advertencia.

REMARQUÉ, ÉE, p., v. V. Remarquer.

|| adj. Notado, advertido.

REMARQUER, v. a. A. votar : reparar : observar : advertir : consider ar. || Atender. || Distinguir : singularizar.

\* REMARQUEUR, s. m. (, :asa) El que RELOUER, v. a. Realquilar, subarren-l'està en espera. A Observador, anotador, registrador: en este sentido es desprecia-

\* REMASQUER, v. a. Volver á enmascarar. Úsase regularmente como reciproco. \* REMBALLER, v. a. Volver á embalar,

ó á rehacer un fardo.

REMBARQUÉ, ÉE, p. p. V. Rembarquer. || adj. Reembarcado, ó vuelto á em-barcar.

REMBARQUEMENT, s. m. Reembarco, nuevo embarco: de lo que se habia desem-

. barcado.

REMBARQUER, v. a. Reembarcar, volver á embarcar: lo que se habia desembarcado. || (fig.) Se rembarquer: volverse á embarcar, á empeñar, á meter: en algun negocio, etc.

REMBARRE, EE, p. p. V. Rembarrer. adj. Rebatido, rechazado. [ (fig.) Ata-

rugado.

REMBARRER, v. a. Rempujar, rechazar al enemigo: es poco usado en este sentido. || (fig.) Atarugar, dar un tapaboca, tenérselas tiesas: á alguno.

REMBLAI, s. m. El acto de tegraplenar

un terreno.

\* REMBLAVER, v. a. Volver á sembrar de trigo una tierra.

REMBLAYER, v. a. Acarrear tierra y escombros para terraplenar un terreno.

REMBOITE, ÉE, p. p. V. Rembotter.

ll adj. Encajado: puesto en su lugar.

REMBOITEMENT, s. m. (cirug.) Encage: colocacion de un hueso dislocado en su lugar.

REMBOITER, v. a. Colocar, poner, encajar: un hueso dislocado en su lugar.

\* REMBOUGER, v. a. Volver á echar en una vasija ó tonel el licor sacado.

REMBOURRÉ, ÉE, p. p. V. Rembour-

rer. | adj. Rehenchido: relleno.

REMBOURREMENT, s. m. Rehenchidura: la accion de rehenchir.

REMBOURRER, v. a. Rehenchir, relienar: de pelo, horra: crin, ó cerda. || (fig. y fam.) Bien rembourrer son pourpoint: llenar el pancho, la audorga, atracarse.

\*REMBOURSABLE, adj. m. f. Reembolsable: lo que se ha de reembolsar.

REMBOURSÉ, ÉE, p. p. V. Rembourver. || adj. Reembolsado.

REMBOURSEMENT, s. m. Reembolso.

REMBOURSER, v. a. Reembolsar: resarcir, volver à uno el dinero que habia desembolsado. || Rembourser une rente, un contrat: redimir un tributo, un censo, un contrato. || (fig. y fam.) Rembourser un soufflet, un coup d'épée: recibir una bosetada, una estocada.

\* RÉMBRASER, v. a. Volver á abrasar,

à encender.

\*REMBRASSER; v.a. Volver á abrazar, abrazar de nuevo.

\* REMBROCHER, v. a. Poner ó espetar segunda vez la carne en el asador.

REMBRUNI, IE, p. p. V. Rembrunir. § adj. Mas obscuro, de un obscuro muy fuerte, y tambien denegrido. § (fig. y fam.) Muy sombrio: opaco: de humor tétrico.

REMBRUNIR, v. a. Poner mas obscuro, obscurecer mucho, cargar de obscuro: el fondo de una pintura: las figuras, etc.

REMBRUNISSEMENT, s. m. Lo denegrido, lo obscupo : de una pintura.

REMBUCHÉ, ÉE, p. p. V. Rembucher. || adj. Emboscado de nuevo.

RÉMBUCHEMENT, s. m. (mont.) Vuelta de una res á su querencia, ó madriguera.

REMBUCHER (SE), p. r. (mons.) Řeembocarse las reses buscando su querencia.

REMEDE, s. m. Remedio: el medio que se toma para reparar algun daño. || Remedio, enmienda, correccion. || Remedio: recurso, d refugio. || Remedio, medicamento: y generalmente se entiende por lavativa. || Suele decirse en plural les remèdes, por las unciones.

REMÉDIER, v. n. Remediar un daño.

Remediar una necesidad, ó urgencia.

\* REMEIL, s. m. (oaza) Regajo: arroyo de agua que no se yela, y donde acuden las chochas.

\* REMELE, p. p. V. Remeler. || adj. Re-

vuelto , enredado , barajado.

\* REMELER, v. a. Revolver, enredar, barajar.

REMEMBRANCE, s. f. (ant.) Remembranza, hoy conmemoracion, recordacion.

REMEMORATIF, IVE, adj. Rememorativo: lo que sirve para memoria, ó recuerdo de lo pasado.

REMEMORER, v. a. (nat.) Remembrar:

hoy conmemorar, recordar.

REMENEE, s. f. (arquit.) Medio punto: encima de una puerta, o ventana.

REMENÉ, ÉE, p. p. V. Remoner. ||adj.

Vuelto, llevado otra vez.

REMENER, v. a. Volver, Hevar: acompañar, á alguno al parage de donde se habia sacado.

REMERCIÉ, ÉE, p. p. V. Remercier. ||

adj. Agradecido.

REMERCIER, v. a. Agradecer, dar gracias: por un favor recibido. || Despedir, retirar: destituir á uno de un cargo, oficio, etc. || Dar muchas gracias, estimar mucho una cosa que se ofrece; pero que se rehusa aceptar, o recibir.

REMERCIMENT', s. m. Gracias, agradecimiento: demostracion-con palabras, que se

hace por un favor recibido!

RÉMÉRÉ, s. m. (for.) Pacto, contrato de retrovendendo.

\* REMESURÉ, ÉE, p. p. V. Remesurer. | adj. Vuelto á medir: medido de nuevo.

\* REMESURER, v. a. Medir de nuevo, volver à medir. REMETTRE, v. a. Volver una cosa á su lugar: ponerla donde estaba ántes. || Reponer, restablecer: en el primer estado, sea la salud, sea la fortuna. || Componer, encajar: lo que estaba dislocado. || Volver: á uno de un susto, de una afliccion. || Entregar: una cosa en manos de su dueño. || Diferir, dejar: para otro tiempo. || Hacer gracia, perdonar: alguna deuda. || Remitir, perdonar: culpas. || Remettre devant les yeux: representar, hacer presente, ó patente: un daño, un peligro, etc.

REMETTRE (SE), v. r. Reponerse, recobrarse, restablecerse: convalecer. ||Tranquilizarse, descansar. || Acordarse, traer à la memoria. ||Se remettre au beau: serenarse,

aclararse el tiempo.

REMEUBLER, v. a. Volver á amueblar, á alhajar : un cuarto, del cual se habian sa-cado los muebles.

RÉMINISCENCE, s. f. Reminiscen-

cia: recuerdo de las cosas pasadas.

REMIS, ISE, p. p. V. Remettre. || adj. Repuesto, etc. || Tranquilo, quieto, sose-

gado.

REMISE, s. f. Gracia, rebaja: remision de una parte de una deuda. || Dilacion, demora. || Remesa: de dinero. || El tanto por ciento: que se concede á un recaudador, ó administrador de impuestos, etc. || Cochera: sitio en que se encierran los coches. Tambien se toma por coche de alquiler, diciendo absolutamente un remise, ó un carrosse de remise. || Sotillo: adonde se recogen las perdices, y liebres. || Partie remise: tablas en el juego.

REMISER, v. a. Introducir un coche en la

cochera.

\* REMISES, s. f. pl. (agric.) Matorrales. REMISSIBLE, adj. m. f. Remisible: lo

que se puede entregar, o perdonar.

REMISSION, s. f. Remision, perdon, indulto. || Remision, misericordia, indulgencia: dicese de los particulares en sentido negativo: N'attendez aucune rémission de lui; il vous traitera sans rémission. || Remision, diminucion: dicese de la calentura.

REMISSIONNAIRE, s. m. (for.) El que ha obtenido letras de remision. || El correo,

o propio que las lleva.

RÉMITTENT, ENTE, adj. Dicese de las enfermedades (sobretodo de las calenturas) que tienen remisiones.

REMMAILLOTER, v. a. Volver á vestir

y sajar una criatura de pecho.

\* REMMANCHER, v. a. Poner, ó echar un mango, ó cabo roto a una herramienta.

REMMENÉ, p. p. V. Remmener. || adj. Llevado á uno consigo, sacado de donde está.

REMMENER, v. a. Llevarse à alguno al parage de donde se le sacó.

RÉMOLADE, o RÉMOULADE, s. f. Salsa picante, hecha con mostaza, aceite, vinagre, y chalotas.

\* REMOLAR, s. m. Remoller: oficial de galera, á cuyo cargo estaba la palamenta,

y cuidado de los remos.

\* REMOLAT, s. m. Remolar : et fabricante de remos. .

REMOLE, s. f. (náut.) Remolino de

\*RÉMOLLIENT, ENTE, V. Émollient.
\* RÉMOLLITIF, IVE, V. Émollient.

\* REMONTANT, s. m. Tiros de un ta-

REMONTE, s. f. Remonta, caballo de remonta, el nuevo caballo que se da al soldado.

REMONTE, EE, p. p. V. Remonter. []

adj. Vuelto á subir. || Remontado.

REMONTER, v. a. Remontar, dar nuevos caballos á los soldados, á una compañía. || Volver á levantar, armar de nuevo, pertrechar: á un artesano, á un labrador arruinado. || Encordar de nuevo, echar cuerdas nuevas: á un instrumento músico. || Remontar: unas botas. || Echar suelas: á unos zapatos viejos. || Armar, poner corriente: un relox descompuesto.

REMONTER, v. n. Subir, ó volver: al parage de donde se habia bajado. || Volver à montar, ó subir: à caballo, ó una escalera. || Refluir, volver hácia atras, contra la corriente, ó su curso: dícese de un rio, etc. || Rehacerse: volver à acreditarse. || (fig.) Subir, retroceder, ir à parar: à un origen, principio, época, etc. || (fig. y fam.) Remonter sur sa bête: pelechar, repararse, reponerse uno de alguna pérdida, ó ruina.

REMONTRANCE, s. f. Representacion: que hace el inferior al superior, suplicando, o manifestando alguna cosa. || Amonestacion, exhortacion, advertencia: del superior al

inferior.

REMONTRE, ÉE, p. p. V. Remontrer. Vuelto à enseñar, o mostrar.

REMONTRER, v. a. Volver á mostrat. á enseñar, á manifestar: una cosa. || Representar, hacer presente, advertir, amonestar.

RÉMORA, s. m. Rémora: pez pequeño del mar. || (fig.) Rémora: obstáculo, im-

pedimento.

REMORDRE, v. a. Remorder, volver à morder. || (fig. y fam.) Tirarse otra vez al enemigo. || (fig. y ant.) Remorder, roer, escarvar: la conciencia, un escrupulo, etc.

REMORDU, UE, p. p. V. Remordre.

adj. Remordido.

REMORDS, s. m. Remordimiento de conciencia. || Mordisco del diablo: planta.
\* RÉMORE, V. Rémora.

REMORQUE, s. f. (naut.) Remolque. REMORQUE, ÉE, p. p. V. Remorquer. || adj. Remolcado. car, llevar à remolque: à una embarcacion.

REMOTIS, A REMOTIS, adv. y fam. A un lado, à un rincon: dicese de una cosa que se desecha, o arrumba. || Mettre, laisser à rémotis un habit, un chapeau, etc.

\* REMOUCHER, v. a. Volver á quitar el moco, ó los mocos, á limpiar las narices, á sonarias. || Volver á despabilar : una luz.

REMOUDRE, v. a. Remoler, volver å moler, moler otra vez : colores, granos, etc. || Volver à amoiar, ó amoiar otra vez : instrumentos de corte.

\* REMOUILLE, p. p. V. Remouiller. ||

adj. Remojado, vuelto á mojar.

REMOUILLER, v. a. Remojar, volver à

\* ŘEMOULAGE, s. m. Segundo salvado.

\* REMOULEUR, V. Gagne-petit.

REMOUS, s. m. Remolino. | Ola de agua. REMPAILLER, v. a. Rehenchir con paja.

REMPAILLEUR, EUSE, substisillero, remendon, ó adoba sillas: el que echa la paja ó enea á las sillas viejas.

REMPAQUEMENT, s. m. Empaque, y

estiva de los arenques en las cubas.

\* REMPAQUETE, EE. p. p. V. Rempaqueter. | adj. Reempacado un fardo, vuelto à rehacer.

\* REMPAQUETER, v. a. Rehacer un far-

do, empacar de nuevo.

REMPARE, EE, p. p. V. Remparer.

adj. Reparado, desendido, cubierto.

\* REMPAREMENT, s. m. (milic.) Parapeto, reparo.

REMPARER (SE), v. n Cubrise, para-

petarse, fortificarse.

REMPART, s. m. Muralla: de una plaza fortificada. || (fig.) Antemural, defensa, escudo: amparo. || Coureuse de rempart: rodona, andorra: ramera.

\* REMPLAÇANT, s. m. Substituto militar: el que se obliga á servir por otro à quien le ha caido la suerte de la conscrip-

REMPLACÉ, ÉE, p. p. V. Remplacer. sadj. Reemplazado: ocupado: completado: substituido: suplido: sucedido. Tambien es emplicado, impuesto: hablando de herencia, ó caudal heredado, ó administrado.

REMPLACEMENT, s. m. Reemplazo, reintegro, substitucion, que se hace de alguna cosa: ocupación, completación, de lo

que se habi**a sacado.** 

REMPLACER, v. a. Reemplazar. || Emplear, poner, invertir lo que se ha sacado de una cosa, ó de una parte, en otra. | Llenar, una persona, ó una cosa, el hueco de otra: ocupar su lugar, sucederle. || Suplir, substituir: poner una cosa por otra.

REMPLAGE, s. m. La accion de rellenar una cuba, o tinaja. Remplage de muraille:

REMORQUER, v. a. (ndus.) Remol- | broma, ripio : piedra menuda que sirve para rellenar las obras de mampostería.

> **REMPLI**, s. m. Alforza: pliegue que se hace en una bata, manteq, etc., para disminuir su largo sin cortar la tefa.

REMPLI, IE, p. p. V. Remplir. || adj.

Relieno, ileno.

REMPLIER, v. a. Hacer una alforza.

REMPLIR, v. a. Llenar de nuevo una cosa vacia. || Rellenar : volver à llenar lo que se pierde, o se disminuye. || Llenar, ocupar: un puesto, ó empleo dignamente. || Llenar, acabar : un blanco ó vacío en unos núme~ ros, o rengion. || Remplir des bouts-rimés: versilicar con piez forzados. (fig.) Remplir l'attente, les espérances, etc. : satisfacer, cumplir lo que se esperaba, ó las esperanzas. [] (id.) Remplir les vœux, les désirs: llenar el deseo. || (id.)Remplir sa promesse, ses promesses: cumplir su palabra. || (id.) Remplir son devoir, ses obligations: cumplir con sus deberes, con su obligacion. || (id) Remplir bien son temps: emplear, ocupar bien su tiempo.

REMPLIR (SE), v. r. Llenarse, atibor-

rarse : de comida , y bebida.

REMPLISSAGE, s. m. V. Remplage. Zurcido, compostura de un encage roto, y tambien repasado. || Lleno de voces : en la música. | Partes de un discurso, ó de una comedia, que no son necesarias, que se llaman ripio.

REMPLISSEUSE, s. f. Costurera que

compone y lava encages.

REMPLOI, s. m. Nuevo empleo, inversion , ó destino útil : que se da al dinero que se saco de otra parte.

REMPLOYER, v. a. Volver à emplear :

emplear de nueyo.

REMPLUME, EE, p. p. V. Remplumer. adj. Vuelto a emplumar, emplumado de nuevo, con nuevas plumas, o con nueva

REMPLUMER, v. a. Volver á emplumar, echar plumas nuevas : á un clave, es-

pineta, monocordio, etc.

REMPLUMER (SE), v. r. Mudar, echar nueva pluma: las aves. || (fig. y fant.) Pelochar, medrar: recobrarse de lo perdido. "REMPOCHER, v. a. Volver algo en su faltrıquera.

\* REMPOISSONNEMENT, s. m. Pececillos menudos, que se vuelven al rio, ó es-

tanque, despues de pescados.

\* REMPOISSONNER, v. a. Recebar: echar pececillos en un estanque para cria.

REMPORTE, EE, p. p. V. Remporter. | adj. Llevado: sacado. | Conseguido, ga-

REMPORTER, v. a. Llevarse, ó sacar: lo que se habia traido. || Llevar, conseguir, ganar : un premio, una ventaja, una vio-toria, etc.

REMPRISONNER, v. a. Volver à algue

" REMPRUNTER, v.a. Volver á pedir, ó l

tomar prestado.

REMUAGE, e. m. Apaleo: hablando del trigo. || Trasiego: hablando del vino. || Billet, o congé de remuage : permiso para llevar de una bodega á otra su vino sin pegar derecho.

REMUANT, ANTE, adj. Ballicioso, travieso, inquieto. || Revoltoso, sediciose.

REMUE, BE, p. p. V. Remuer. | adj. Movido, removido. | Cousin remué de ger-

main: primo segundo.

REMUE-MENAGE, s. m. (fam.) Zafarancho, revuelto, mudanza, trastorno: de trastos, o ajuar de una casa. [[ (fig. y fam.) Tumulto, bullicio, trapisonda, confusion: en una familia, pueblo, estado, reino, cte.

REMUEMENT, s. m. Movimiento, trastorno. || (fig.) Revuelta, alteracion, con-

mocion.

REMUER, v. a. Remover, revolver, menear : una cosa de un lado á otro, etc. Apalear : el trigo. || Trasegar : el vino. || (fig.) Conmover: el corazon, el alma: las pasiones. Remuer la terre : sacar tierra para hacer reparce, atrincheramientos, etc. Remuer un enfant : entremeter à un niño, mudarle panales. || (fig.) Remuer les cendres des morts : desenterrar los muertos, menearles los huesos, mormurar de ellos. | (id.) Remuer ciel et terre: no dejar piedra por mover, andar afanado para conseguir alguna cosa.

REMUER, v. n. Moverse, menearse; mudar de lugar. || (fig. ) Conmover, levantar, tumultuar. A Ne pouvoir se remuer dans une foule, etc.: no poderse mover,

rebullir, menear en una apretura.

REMUER (SE), v.r. Menearse, moverse. || Patear: hacer diligencias para conseguir algun empleo, o intento.

\* REMUEUR, s. m. Apaleador : de trigo,

o cebada.

\* REMUEUSE, s. f. Muger, como ayuda de ama, que en las casas de señores cuida de limpiar y envolver las criaturas.

REMUGLE, s. f. Olor á guardado, á encerrado, que suele decirse á humedad.

REMUNERATEUR, s. m. Remunerador : dicese regularmente de Dios, y en estilo sublime de los principes.

REMUNERATION, s. f. Remuneracion. REMUNERATOIRE, adj. m. f. Remu-

neratorio.

RÉMUNÉRÉ, LE, p. p. V. Rémunérer. adj. Remunerado.

REMUNERER, v. a. Remunerar. Es poco usado en frances.

"REMY, s. m. (n. p.) Remigio. RENACLER, v. n. (vulg.) Refunfuñar, rezongar.

RENAISSANCE, c. f. Renacimiento: | que está de frente, y no de perfil.

no á la prision : ponerle otra vez preso. segundo nacimiento : renovacion. Dícese solo en lo figurado.

RENAISSANT, ANTE, adj. Renaciente,

que renace, que se produce.

RENAITRE, v. n. Renacer, volver a nacer, nacer otra vez: dicese en lo físico, y en lo moral. || Renacer, multiplicarse, reproducirse: hablando de insectos que no se

apuran matándolos.

RENARD, s. m. Zorro, y zorra: lo mismo que vulpeja, y raposa. [ (náut.) Pié de cabra. | (fig.) Zorro : hombre astuto , y engañoso. || Fin renard, vieux renard: zorrastron, sollastron, maulon: dicese del hombre muy astato, picaro, y disimulado. || Queue de renard des jardins. V. Lilas.

RENARDE, s. f. Zorra : la hembra del

\* RENARDE, EE, adj. Aventado, evaporizado, perdido el olor : hablando de aro-

RENARDEAU, s. m. Zorrillo : el cachorro de la zorra.

RENARDIER, s. m. Zerrero: el casador de zorras.

RENARDIERE, s. f. Zorrera: la cueva ó madriguera de la zorra. | Zorrera : la cocina ó chimenea que hace mucho humo.

RENASQUER, v. n. (vulg.) Refunfu-

nar. V. Rendeler.

\* RENCAISSER, v. a. Volver & encajo-

nar, encajonar de puevo.

\* RENCHAINE, EE, p. p. V. Renchainer. adj. Vuelto á atar á la cadena, atado otra vez a la cadena.

RENCHAÎNER, v.'a. Volver á atar á la

cadena, atar de nuevo á la cadena.

RENCHERI, IE, p. p. V. Rencheria. adj. Encarecido. | Faire le renchéri, la renchérie: hacer el desdeñoso, el menesteroso, estar muy pagado de su trabajo.

RENCHERIR, v. a. y n. Encarecer, subir, 'aumentar el precio, el valor. V. En-

cherir.

RENCHERISSEMENT, s. m. Encarecimiento, subida, aumento de precio.

RENCOGNER, v. a. Arrinconar: estrechar á una persona hasta meteria en un run-

RENCONTRE, s. f. Encuentro: el acto de encontrarse, ó hallarse dos individuos juntos casualmente. 🌡 Hallazgo : dícese del caso en que una persona se encuentra con una cosa. || Reencuentro, choque, refriega, entre dos tropas. || Encuentro, concurrencia: de dos cosas en un mismo punto, d parage. || Ocasion, ocurrencia. || Coyuntura, caso, lance. Ocurrencia, dicho: agudeza. Quimera, rina : de una persona contra otra, cuando no es desaño. || Roue de rencontre: rueda catalina de un relox. || Frialdad, insulsez, patochada.

RENCONTRE, s. m. (blas.) El animal

RENCONTRÉ, ÉE, p. p. V. Rencontrer. padj. Encontrado, hallado. || Valor en si mismo: en las letras de cambio.

RENCONTRER, v. a. Encontrar, hallar: lo que se necesita, ó se busca. || Encontrar,

acertar, con uno.

RENCONTRER, v. n. Decir una ocurrencia, o un dicho agudo, y al caso. || Satirizar con agudeza, y prontitud. || (caza)

Hallar la pista ó rastro de la res.

RENCONTRER (SE), v. r. Encontrarse: hallarse juntos, ó concurrir dos personas, ó dos cosas en un mismo parage casualmente. || (fig.) Encontrarse, tener un mismo pensamiento: dos ó mas personas sobre un mismo asunto.

RENCORSER, v. a. Echar un corpiño

nuevo á una camisa, ó bata.

\* RENCOURAGER, v. a. Alentar de nue-

vo : reanimar : dar vigor.

\*RENDAGE, s. m. (moned.) Rendimiento diario: producto de la labor de cada dia.

RENDANT, ANTE, adj. El que da ó

presenta una cuenta.

\* RENDETTER (SE), v. r. Adeudarse de

nuevo, contraer nuevas deudas.

RENDEZ-VOUS, s. m. Cita: para concurrir dos ó mas personas en lugar señalado, en dia, ú hora convenida. || Lugar, ó sitio señalado: al cual deben concurrir dos ó mas persouas ya convenidas.

da el ciervo para buscar el viento y partir. REN

RENDORMIR, v. a. Volver á bacer dor-

mir, ó hacer dormir otra vez. RENDORMIR (SE), v. r. Volverse á que-

dar dormido, quedarse dormido otra vez.

RENDOUBLER, v. a. Coger una alforza: á un vestido que está demasiado largo.

RENDRE, v. a. Volver: lo prestado, o cobrado. | Volver, restituir : lo robado, o tomado. || Devolver : lo recibido. || Rendir, entregar : las armas, una plasa. A Rendir, producir: dar fruto, utilidad. | Verter, traducir: volver de un idioma á otro.|| Volver, repetir: los sonidos, las palabras. || Volver, hacer: que una persona ó cosa sea mas ó ménos de lo que era, o que adquiera nueva calidad, ó naturaleza. || Representar : expresar, copiar : dicese de un traslado respecto del original. Tiene este verbo en frances otras muchisimas acepciones, cuyos egemplos se pueden leer en los artículos siguientes. | Rendre désert : yermar, desolar, despoblar. | Rendre justice : hacer, o administrar la justicia. || Rendre graces, gloire: dar ó tributar gracias, gloria. || Rendre honneur, hommage: bacer o prestar honor, homenage. || Rendre l'âme \_l'esprit, les derniers soupirs : dar, ó echar el alma, el espíritu, el último suspiro, o el postrer aliento. || Rendre la santé: dar ó | volver la salud. || Rendre plus petit: minorar, |

acchicar. || Rendre la pareille : dar las tornas; pagarle en la misma moneda. || Rendre raison, compte: dar razon, cuenta. || Rendre ses devoirs. ses respects: hacersu cumplido, su reverencia. | Rendre temoignage : dar lestimonio, atestiguar, testificar. || Rendre un arrét, une sentence: dar o proveer un auto, una sentencia. || Rendre illustre, sage, vigoureux: hacer ilustre, sabio, vigoroso. || Rendre un passage mot à mot : traducir un pasage palabra por palabra. || Cette copie ne rend pas bien l'original : esta copia no representa ó expresa bien el original. L'écho rend les sons, les paroles, etc.: el eco repite les sonidos, las voces. || ( vulg. ) *Rendre gorge :* volver, vomitar , arrojar lo comido. || (fig. y vulg.) Vomitar : soltar lo quitado, ó robado.

RENDRE,, v. n. Salir, desembocar, venir à parar. || Ce chemun rend à un tel village: este camino sale, ó va à parar à tal lugar. || Rue qui va rendre à lu place: calle que sale ó va à salir à la plaza

RENDRE (SE) (à), v. r. Ir, pasar à alguna parte, ponerse alli. || Rendirse, entregarse. || Rendirse, ceder, darse por vencido. || Rendirse, no poder mas : de cansado. || Hacerse, volverse : ridiculo, necesario, etc.

RENDU, UE, p. p. V. Rendre. || adj. Vuelto: de vuelta. || Rendido. || Tran portado, acarreado. || Cansado, fatigado. || Llegado. || Nous voilà rendus: ya hemos llegado.

RENDU, s. m. Desertor enemigo. Usase mas en plural. || (fam.) C'est un rendu, un prêté rendu: váyase una por otra:

pata.

RENDUIRE, v. a. Dar otra mano, capa, ó baño: con alguna materia desleida, ó líquida, etc. V. Enduire.

RENDURCI, IE, p. p. V. Rendurcir. A adj. Mas endurecido, mas duro: mas tieso.

RENDURCIR, v. a. Endurecer mas, poner mas dura: tiesa: una cosa.

RENDURCIA (SE), v. r. Endurecerse en la maldad : obstinarse.

RENE, s. f. Rienda: de una brida.

RENES, s. f. pl. (fig.) Riendas: del go-

bierno, del estado.

RÉNÉGAT, ATE, s. m. Renegado: el que renuncia la religion cristiana, y abraza la mahometana. Este es el verdadero sentido en ámbas lenguas.

\* RENEIGER, v. n. Volver a nevar : ne-

var otra vez.

RENETTER, s. f. Legron: de albeitar.
RENETTER, y. a. Legrar, raer. y des

RENETTER, v. a. Legrar, raer, y descubrir el casco de las caballerías con el légron.

\* RENETTOYER, v. a. Relimpiar, volver á limpiar.

RENFAITÉ, ÉE, p. p. V. Renfaiter. | adj. Retejado.

RENFAITER, v. a. Relejar, treoloja.

RENFERME, EE, p. p. V. Renfermer.

adj. Encerrado.

RENFERMER, v.a. Encerrar otra vez. [ Encerrar mas, estrechar el encierro : al preso. || Eucerrar, incluir, contener, comprehender. | Reducir, limitar: cenir à ciertos limites.

RENFERMER (SE), v. r. (fig.) Reducirse, cenirse : contenerse à no hacer sino tal cosa. || (id.) Se renfermer en soi-même: recogerse, meterse en si mismo: para pen-

sar, ó discurrir.

\*RENFILE, EE, p. p. V. Renfiler. || adj. Enhebrado de nuevo: vuelto á enhebrar.

\* RENFILER, v. a. Volver á enhehrar, á

ensartar, enfilar, y enlazar.

RENFLEMENT, s. m. (arquit.) El grueso mayor de la columna. || Substancia: relieve de husillo entre fundidores de campanas.

RENFLER, v. n. 'Crecer, ponerse hinchado: dicese de las legumbres que crecen.

RENFONCEMENT, s. m. El fondo: dicese solo del efecto de la perspectiva en un

RENFONCER, v. a. Reforzar las pipas y cubas echándoles duelas.

RENFONCER, v. n. Sumergirse de nue-

vo : volverse á hundir.

RENFORCE, ÉE, p. p. V. Renforcer. | adj. Reforzado. || Etoffe renforcée : tela doble, y buena. || Bidet renforce : haca de dos cuerpos. || (fig.) Bourgeois renforce: el que tiene el porte, ó los humos de caballero, sin serlo.

RENFORCEMENT, s. m. Refuerzo, reparo, para atirmar ó asegurar una cosa que amenaza ruina. || Fondo : entre dorado-

I.F2

RENFORCER, v.a. Reforzar, aumentar la suerza en cantidad, ó número. Dicese de cuerpos de tropa, guardias, destacamentos, etc.

"RENFORMIR, & RENFORMER, v. a. Rayocar o repellar una pared, o tapia vieja.

RENFORMIS, 4. m. (arquit.) Revoco, F"VOILUP.

\* RENFORMOIR, s. m. Horma: para en-

sanchar los guantes.

RENFORT, s.m. Refuerzo: aumento de tropas. || Refuerzo: que se echa en los hombros de un vestido, o camisa. || Diente : entre fundidores.

RENFROGNER (SE), V. se Refrogner. RENGAGE, ÉE, p. p. V. Rengager. adj. Vuelto á empeñar. || Reenganchado, vuelto á enganchar : vuelto á alistarse.

RENGAGEMENT, s.m. Nuevo empeño, ⇒gundo ú otro empeño: de prendas. || Nuevo empeño, reenganchamiento: hablando de soldados. || Reenganche : la gratificacion que se da al que se reengancha.

RENGAGER, v. a. Volver a empeñar,

en: peñar de nuevo, á otra vez.

RENGAGER (SE), v.r. Reengancharse: volverse à empeñar, alistarse de nuevo : el soldado cumplido.

RENGAINÉ, ÉE, p. p. V. Rengainer. l adj. Vuelto á la vaina, ó vuelto á envai-

nar.

RENGAÎNER, v. a. Volver á la vaina, ó volver á envainar. ∥ (fig. y fam.) Comerse, tragarse: lo que uno queria decir.

RENGORGE, EE, p. p. V. Rengorger.

adj. Engallado, soplado: erguido.

RENGORGER (SE), v.r. Engallarse, ponerse engaliado, sopiado : por parecer bien, ó para afectar gravedad.

RENGRAISSE, EE, p. p. V. Rengrais-

ser. || adj. Engordado, mas grueso.

RENGRAISSER, v. a. Volver á eugor-

dar, volver à poner gordo. RENGRAISSER (SE), v. r. Ponerse mas

grueso. || Restablecer su fortuna : reponerse.

RENGREGE, EE, p. p. V. Rengréger: adj. (ant.) Agravado, aumentado, empeorado.

RENGREGEMENT, s. m. (ant.) Agravacion, peoria : aumento de un mal, de un dolor, de una pena.

RENGREGER, v. a. (ant.) Agravar,

aumentar, empeorar : el mal.

RENGRENEMENT, s. m. El acto de volver á acuñar una moneda : y el de añadir grano á la tolva de un molino.

RENGRENER, v.a. Acunar de nuevo una moneda. || Añadir grano á la tolva.

RENIABLE, adj. m. f. Negable, que

se debe negar, que no se debe confesar.

RENIE, EE, p. p. V. Renier. | adj. Renegado. Usase tambien con la significacion activa. Moine renie: fraile aposlata.

RENIEMENT, s. m. Reniego, juramento, ó blasfemia. || El acto de negar á Dios, de no reconocerie, de renegar. [] Le reniement de saint Pierre : la negacion de San Pedro.

RENIER, v. a. Negar: declarar contra la verdad que uno no conoce tal persona, o tal cosa. || Negar : no reconocer su patria, sus parientes. || Renegar : renunciar , abandonar su religion, su fe : lo mismo que apostatar. 🛭 Renegar, jurar, blasfemar.

RENIEUR, s. m. Renegador, jurador. RENIFLEMENT, s. m. Sorbeton con las narices.

RENIFLER, v. n. Sorberse los mocos, resollando con fuerza. H Renister sur l'avoine: recalentar el pienso una caballería, no tener gana de comer. || Renister sur une affaire: rechinar, repugnar en un negocio: hacene à reganadientes.

RENIFLERIE, s. f. (vulg.) Sorbeton

con la naris.

RENIFLEUR, EUSE, subst. El que se sorbe los mocos.

RENIVELER, v. a. Volver & nivelar. RENNE, s. m. Rengifero: cuadrupedo

de la Noruega, parecido al ciervo.

\* RENOIRCIR, v. a. Volver à dar de negro, dar mas negro, ó poner mas negro.

RENOM, s. m. Renombre, nombre: nombradia.

RENOMME, EE, p. p. V. Renommer.

ll adj. Nombrado, famoso, celebre.

RENOMMEE, s. f. Fama : nombre : reputacion. || Fama: noticia, o voz pública, que corre de alguna cosa. | Fama, deidad ó |

personage alegórico de los poetas.

RENOMMER, v. a. Se antepone siempre el verbo faire. Así se dice : ses belles actions l'ont fait renommer par toute la terre: sus grandes acciones le han dado nombre, o nombradía por todo el mundo.

RENONCE, s. f. Fallo: carta falla: la

que no es del palo que se juega.

RENONCE, EE, p. p. V. Renoncer.

adj. Renunciado.

RENONCEMENT, s. m. Renunciacion, desprendimiento, dejacion voluntaria : en

sentido espiritual. || Renuncia.

RENONCER, v.n. Renunciar: á una herencia, á un derecho, etc. | Renunciar á, dejar, abandonar: la posesson, la pretension, el deseo de. Fallar : dicese en el juego carteado.

RENONCER, v. a. Renegar de, maldecir de. || No reconocer por. || Se renoncer soimême, o renoncer à soi-nième: separarse, despojarse de todo amor propio.

RENONCIATION, s. f. (for.) Renun-

cia: desistimiento, dimision.

RENONCULE, s. f. Ranúnculo, fran-

cesilla: planta, y flor.

RENOUE, EE, p. p. V. Renouer. adj. Vuelto á atar, á prender, ó coger.

RENOUEE, s. f. Correguela : centino-

dia : planta.

RENOUEMENT, s. m. Renovacion de algun tratado. || Reconciliacion : renovacion

de amistad.

RENOUER, v. a. Volver á atar, ó atar otra vez: le que se habia desatado, ó soltado. || (fig. ) Volver á hacer las amistades, las paces. | (fig.) Renovar; un tratado, una alianza.

RENOUEUR, s. m. (cirug.) Algebrista : el cirujano que posee el arte de concertar los

huesos dislocados.

RENOUVEAU, s, m. (ant.) Primavera. RENOUVELE, EE, p. p. V. Renou-

veler. | adj. Renovado.

RENOUVELER, v. a. Renovar, reponer: una cosa de lo que le falta, ó se le quita, como una viña, un rebaño, etc. || Renowar: un tratado, un ajuste, un voto, etc., Thacerle de nuevo, reiterarle. || Renovar : publicar de nuevo, ó repetir : una ley, edicto, bando, etc. | Hacer revivir : un estilo, una moda. | Empezar de nuevo, o volver i em-!tribunal. | En términos de caza se dice de

pezar: un pleito: una conversacion, sus oraciones. || Reiterar : sus cuidados, una prome**sa, su**s votos.

RENOUVELLEMENT, s. m. Renovacion, vuelta: del año, de la primavera, de la luna, o bien año nuevo, nueva primavera, luna nueva. || Henovacion : dé un tratado, de un arrendamiento.

RENOVATION, s. f. Renovacion: de

votos religiosos.

RENSEIGNEMENT, s.m. Indicio, noticia, luz.

RENSEIGNER, v. a. Volver á enseñar: enseñar de nuevo, y con mas cuidado.

\* RENSEMENCER, v. a. Volver á sem-

" RENTAMER, v. a. Volver á entablar un asunto. Continuar el hilo de un discurso cortado.

\* RENTASSÉ, ÉE, p. p. V. Rentasser.

adj. Cachigordete, achaparrado.

\* RENTASSER, v.a. Amontonar de nue-

vo, apretandolo uno con otro.

RENTE, s. f. Renta: rendimiento anual que da una finca, ú otra posesion. || Rente viagère : renta vitalicia. || Rente foncière : renta en bienes raices.

RENTE, EE, p. p. V. Renter. || adj. Rentado, dotado con renta. | C'est un homme bien renté : es un hombre de buenas rentas, muy acaudalado, muy rico.

RENTER, v. a. Dotar, señalar rentas.

RENTERRER, v. a. Enterrar: soterrar de nuevo.

RENTIER, IERE, subst. Censualista: el que percibe algun censo. || Censatario : el que le paga.

RENTÖILÉ, ÉE, p. p. V. Rentoiler. adj. Forrado de nuevo con lienzo : entrete-

RENTOLLER, v. a. Forrar de nuevo con lienzo: entretelar.

" RENTONNER , v. a. Rellenar una cuba. RENTORTILLER, v. a. Volver á envolver, ó arrollar una cosa.

\* RENTOU, ő RENTON, s. m. (carp.)

Juntura de dos piezas al hilo.

\* RENTRAINER, v. a. Volver á arras-

RENTRAIRE, v. a. Juntar, coser á zurcido, ó simplemente surcir: como hacen los

RENTRAIT, AITE, p. p. V. Rentraire. || adj. Zurcido.

RENTRAITURE, s. f. Zurcidura.

RENTRANT, adj. (for.) Dicese: angle rentrant: ángulo entrante: lo contrario á angle saillant : ángulo saliente.

RENTRAYEUR, EUSE, s. Cosedor á zurcido, zurcidor: el que sabe coser así.

RENTRÉ, ÉE, p. p. V. Rentrer. || adj. Entrado de nuevo: vuelto á entrar.

RENTREE, s.f. Nueva apertura: de un

la vuelta de los animales al monte al amanecer. || Robo : dicese en el juego de naipes de las cartas que se toman de la baceta, ó del monte.

RENTRER, v. n. Volver å entrar, entrar otra vez : en el lugar de donde se habia salido. [ (fig.) Rentrer en soi-même: volver á entrar en si mismo, volver á entrar dentro de si.

\* RÉNURE, V. Rainure.

"RENVAHIB, v. c. Volver á invadir.

\* RENVELOPPER, v. a. Envolver: cerrar de nuevo.

\* RENVENIMER, v. a. Volver á enconar, agriar, exasperar: dicese así en lo sisico, como en lo moral.

" RENVENIMER (SE), v. r. Ezasperarse, enconarse mas. | Corromperse, echarse à

perder.

RENVERSE, s. f. Usase solo en esta frase adverbial: à la renverse : boca arriba, de espaldas, como se dice de una caida, ó del modo de estar tendido.

RENVERSE, EE, p. p. V. Renverser. adj. Derribado, volcado, tumbado, y boca

arriba.

RENVERSEMENT, s. m. Trastorno,

RENVERSER, v. a. Volcar, voltear. Aterrar, derribar : echar en el suelo. Trastrocar: volver al reves: mudar lo de arriba abajo. || Hevolver, desordenar. || (fig.) Trastornar, arruinar, desbaratar. [ ( id. ) Trastornar, turbar.

RENVERSER (SE), v. r. Tumbarse, tor-

cerse, volverse hácia atras.

RENVI, s. m. Reenvite, retrueque, re-

truco: en el juego.

RENVIER, J. n. Pujar, adelantarse sobre lo que otro ha hecho : querer hacer mas que él. || Reenvidar, o retrucar : dicese de

ciertos julgos de naipes.

RENVOI, s. m. Vuelta: la accion de volver una cosa, ya enviada, á la misma persona, ó lugar. || Retorno: hablando de carruages, ó caballerías de viage. || Llamada: señal en un escrito para que el lector continue la lectura en la margen, o en otro lugar, de lo que se ha anadido, o corregido. Remision: nota, ó advertencia al lector, para que vea en otra parte de un libro, ó escrito, con mas extension lo que en él se insinúa, ó indica. || Sentencia que envía una causa á los jueces que deben conocer de ella.

RENVOYÉ, ÉE, p.p. V. Renvoyer. adj. Vuelto, enviado, devuelto: despedido.

RENVOYER, v. a. Volver á enviar, ó enviar otra vez. | Volver, devolver: no admitir un presente. | Despedir, despachar: hacer que se vuelvan las personas ó cosas que ya no se necesitan. || Despedir, cchar fuera, un criado. || Enviar, dirigir: & al- |

tomar informes. || Volver : lo prestado, perdido, clvidado, etc. || Remitir : á tal tiernpo, á tal autor. || Volver, despedir, rechazar: la pelota, la bala, la luz, el calor.

\* REOCCUPER, v. a. Ocupar de nuevo. RÉORDINATION, s. f. El acto de vol-

ver à conferir los órdenes sagrados.

RÉORDONNÉ, ÉE, p. p. V. Réordonner. | adj. Vuelto á ordenar, ordenado de nuevo: por haber sido nulo el primer órden sacro.

REORDONNER, v. a. Volver á ordener,

ó conferir nuevos órdenes sacros.

REORGANISATION, s. f. Nueva organi-

REPAIRE, s. m. Guarida, cueva, 6 madriguera : adonde se recogen los animales feroces, carniceros, ó daninos. [ ( fig. ) Madriguera, guarida: de ladrones, ó gentes de mal vivir.

\* REPAISSIR, v. a. y n. Espesar mas una

cosa. "Hacerse mas espeso.

REPAITRE, v. a. y n. Alimentar. § Tomar pienso, tomar alimento, comer: dicesa de las caballerías, y de las personas.

REPAITRE (SE), v. r. Llenarse, mantenerse, alimentarse: de vanas esperanzas,

de quimeras, de ilusiones, etc. \* REPAITRER , V. Repetrir.

REPANDRE, v. a. Derramar, verter: cosas liquidas. || Repartir, distribuir : dinero, gracias, beneficios, etc. | Esparcir, difundir: luz, olor, etc. [ (fig.) Extender, difundir, divulgar : doctrinas, noticias, etc. Se répandre en longs discours, en complimens: extenderse, dilatarse en largos discursos, en cumplimientos. [ (fig.) Se répandre sourdement dans le public : susurrarse, empezar á correr, á divuigarse alguna cosa secreta.

REPANDU, UE, p. p. V. Répandre. adj. Derramado, vertido. || Repartido. || Esparcido. || Extendido. || Etre fort répandu dans le monde : ser distraido, metido en el mundo, andar entre muchae gentes.

RÉPARABLE, adj. m. f. Reparable. REPARAGE, s. m. Reparo : segunda

tundiz que se le da al paño.

REPARAITRE, v. n. Volver a parecer. REPARATEUR, s. m. Reparador : dicese solo del Divino Redentor. [[ (fam. y joc. ] Desfacedor, enderezador: de tuertos, de agravios, etc.

REPARATION, s. 'f. Reparo, reparacion : hablando de un edificio. [] ( fig. ) Reparacion, satisfaccion: por una injuria:

ofensa, etc.

REPARE, EE, p. p. V. Réparer. | adj.

Reparado.

REPARER, v. a. Reparar, recomponer, retocar: una cosa por vieja, menoscabada, o maltratada. # (fig.) Reparar, enmendar, borrar: sus defectos, sus injusticias, etc. guno o tal persona para saber noticias, o Reparar, remediar los males, los perjuicios. | Réparer le temps perdu : recuperar el tiempo perdido. || Réparer l'honneur, la réputation: restituir, volver el honor, la reputacion.

RÉPARITION, s. f. (astron.) Salidu:

aparicion de un astro.

REPARLER, v. n. Volver d hablar, hablar otra vez : de un asunto ya tocado.

REPARTAGER, v. a. Volver á par-

tir.

REPARTI, IE, p. p. V. Repartir. V adj. Vuelto á partir : el que está de vuelta.

REPARTIE, s. f. Réplica, respuesta : dicho pronto, agudo, ó picante.

REPARTIR, v. a. Repartir, distribuir.

Replicar, responder.

REPARTIR, v. n. Volver á partir, volverse, volver atras : del lugar adonde uno habia ido.

RÉPARTITION, s. f. Reparticion, re-

partimiento.

REPAS, s. m. Comida: dicese de la ordinaria que se hace en las horas regladas: principalmente de la del medio dia, y de la noche. || Comida: dicese tambien por con-Vite à comer.

REPASSÉ, ÉE, p. p. V. Repasser. || adj.

Repasado, retocado. || Recapacitado.

REPASSER, v. n. Repasar, volver á pasar, pasar otra vez: por un mismo parage. Usase tambien como verbo activo. || Repasser des couteaux, des rasoirs, etc.: alilar los cuchillos, las navajas, etc. || Repasser des étoffes par la teinture : dar à las telas otro tinte, ú otro baño. || Repasser du linge: aplanchar la ropa blanca. || Repasser quelque chose dans son esprit, dans sa mémoire: recapacitarla, traerla à la memoria, darle vueltas. || (fig. y fam.) Dicese : repasser le bufle à quelqu'un : ajustarle el coleto, zurrarle la badana: maltratar á uno de obra, ó palabra. || Repasser les crasses : entre fundidores de letra es fundir la escoria. H Fer à repasser: plancha con que se aplancha ropa, etc.

\* REPASSEUSE, s. f. Aplanchadora: la

que aplancha ropa blancs. \* REPAVER, v. a. Volver á empedrar, á

solar.

\* REPAYER, v. a. Volver á pagar, pagar dos veces.

REPECHE, ÉE, p. p. V. Repécher. | adj. Sacado del agua. || Vuelto á pescar.

REPECHER, v. a. Sacar del agua lo cai-

de en ella : volver á pescar.

\* REPEIGNÉ, ÉE, p. p. V. Repeigner. adj. Traspeinado.

\* REPEIGNER, v. a. Traspeinar: volver á

REPEINDRE, v. a. Repintar, volver

à pintar.

REPEINT, EINTE, p. p. V. Repeindre. il adj. Pintado de nuevo.

REPENDRE, v. a. Volver & colgar : col-

g**ar de** nuevo.

\* REPENDU, UE, p.p. V. Rependre. adj. Colgado de nuevo: vuelto á colgar. \* REPENSER, v. n. Repensar: pensar mu-

cho en una cosa. REPENTANCE, s. f. Arrepentimiento.

Dicese misticamente de los pecados en fran-

REPENTANT, ANTE, adj. Arrepentido, pesaroso : de alguna culpa, crimen, etc.

REPENTI, IE, p. p. V. Repentir. | Ar-

repentido: es poco usado en frances.

\* REPENTIES, s. f. pl. Arrepontides: mugeres, antes de mala vida, retiradas despues en una casa de recogimiento.

REPENTIR (SE), v. r. Arrepentirse. REPENTIR, s. m. Arrepentimiento, pe-

sar : de haber dicho o hecho alguna cosa. \* REPERCÉ, ÉE, p p. V. Repercer. || adj. Horadado, agujereado de nuevo.

\* REPERCER, v. a. Volver á agujerear. REPERCUSSIF, IVE, adj. y s. Repercu-

51YO.

REPERCUSSION, a. f. Repercusion. RÉPERCUTER, v. a. Repercutir, recha-

zar , rellejar. \* REPERDRE, v. a. Volver & perder, per-

der otra vez.

\* REPERDU, UE, p. p. V. Reperdre. adj. Vuelto á perder, perdido otra ves.

REPERE, s. m. Señal, marca, número: de las diferentes piezas de que se compone una máquina, ó instrumento, para armarle otra yez.

REPERTOIRE, s. m. Repertorio: tabla ó indice de las cosas contenidas en una obra, o tratado.

REPESÉ., ÉE, p. p. V. Repeser. | adj.

Repesado.

REPESER, v.a. Repesar, pesar de nuevo. REPETAILLER, v. a. Machaquear : repetir una cosa hasta cansar, porrear en ella.

REPETE, EE, p. p. V. Repeter. REPETER, ø. a. Repetir : volver á decir, ó contar : decir ó contar otra vez, ó muchas veces, lo que ya se ha dicho, ó contado. | Repasar : recorrer lo que se ha estudiado. || Repasar, dar repasos, á los estudiantes, como hacen los pasantes de clase. || Ensayar, probar: una pieza de teatro, de música, etc. || Repetir : en lo forense es demandar en justicia, pidiendo lo que es suyo. || Repetir: en la marina se dice de las señales del navio comandante, que vuelven á bacer los demas para asegurar que las han entendido.

RÉPÉTITEUR, s.m. Repetidor, pasante

de estudiantes.

RÉPETITION, s. f. Repeticion. | Ensayo, prueba: de una pieza de teatro, de música, etc.

\* REPETRIR, v. a. Volver a amasar. REPEUPLE, EE, p. p. V. Repeupler. | adj. Repoblado, poblado de nuevo.

REPEUPLEMENT, . m. Repoblacion, nueva poblacion, nueva cria, nuevo plantio : hablando de un pais, de un estanque, de un bosque, etc., que habia quedado sin gentes, sin peces, sin árboles, etc.

REPEUPLER, v. a. Repoblar : volver á

poblar.

REPIC, s. m. Repique: en el juego de los cientos. || (fig. y fam.) Faire quelqu'un repic, le faire repic et capot: echar la pierna encima á alguno, darle quince y falta: aventajarle mucho en alguna cosa.

" REPILER , *v. r.* Volver á majar una co-

sa, machacar de nuevo.

\* REPIQUER, v. a. Volyer á picar, pun-

zar otra vez. | Repuntar.

REPIT, s. m. Plazo, espera: que se da à un deudor para que pague. Lettres de répit: moratoria, espera concedida en justicia para no apremiar á un deudor.

REPLACER, v. a. Reponer, colocar:

poner una cosa en su lugar.

\* REPLAIDER, v. n. Volver & pleitear,

pleitear de nuevo.

\* REPLANCHEIER, v. a. Volver á entablar: hacer de nuevo un tablado, ó suelo de madera.

\* REPLANTE, EE, p. p. V. Replanter.

adj. Replantado, plantado de nuevo.

\* REPLANTER, v.a. Replantar, volver

á plantar, plantar de nuevo.

REPLATRAGE, s. m. Remiendo: reparo, ó corrida con yeso ó mezcla que se da ligera y malamente á una obra maltratada. || (fig. y fam.) Soldadura, emplasto, remiendo: corte: ó medio término que se toma para enmendar, ó tapaç, un yerro.

REPLATRE, ÉE, p. p. V. Replatrer. || adj. Repellado, recorrido, repasado con yeso, o mezcla. \(\(\(\fig.\) y fam.\) Soldado, sola-

pado, sobresanado.

REPLATRER, v.a. Repellar, recorrer con yeso, dar unas paletadas, à alguna obra descascarada, ó darle un repaso. || (fig. y fam.) Sobresanar, solapar, soldar: encubrir una falta , ó yerro.

REPLET, ETTE, adj. Obeso, muy grue-

so : dicese de las personas.

REPLETION, s. f. Replecion, plenitud: gordura que resulta de la abundancia de

REPLI, s. f. Doblez: pliegue: arruga. I Respaldo, membrete: de un despacho, ó cédula || Vuelta, rosca, onda : del movimiento de las culebras. Usase regularmente en plural. | (fig.) Rincon, escondrijo: el anterior, lo massecreto del corazon, del alma. | (td.) Avoir beaucoup de replis : tener muchos entresijos, solapas, conchas.

REPLIÉ, ÉE, p. p. V. Replier. | adj. Vuelto á plegar, á doblar. || Enroscado, en-

cogido. il Vuelto, recogido.

REPLIER, v. a. Volver á plegar, ó do-

blar : lo que estaba desdoblado.

REPLIER (SE), v. r. Doblaise, enroscarse, retorcerse: como hacen las culebras. Recogerse, retirarse : dicese de un cuerpo de tropas perseguido, cortado, o expuesto, que hace un movimiento para ir á juntarse, ó incorporarse con otro , ó apostarse en otro sitio. || ( fig. ) Tomar nuevos sesgos, o amaños : para lograr su intento. Apelar á nuevos medios, asirse de otras aldalæs.

REPLIQUE, s. f. Réplica : respuesta argumentando contra lo que se ha dicho, ó escrito. || Respuesta, segunda contestacion: la que hace el abogado á la primera que dió

el de la parte contraria.

REPLIQUE, EE, p. p. V. Repliquer.

||adj. Replicado.

REPLIQUER, v. a. Replicar : instar , ó argüir contra otro. || Replicar : responder repugnando lo que se manda.

\* REPLISSER, v. a. Replegar, volver

á plegar: rehacer los pliegues de alguna ropa. \* REPLONGER, v. a. Volver à zabullir, á nieter en el agua. 🏿 (fig.) Volver á sumergir, osumergir otra vez : y tambien rehundir.

\* REPLONGER (SE), v. r. Recaer en sus mismos vicios, volver à encenagarse,

á sumergirse.

\* REPOLIR, v. a. Repulir, pulir mas, ó de nuevo.

REPOLON, s. m. (equit.) Vuelta en

torno, y en cinco tiempos.

REPONDANT, s. m. Sustentante que defiende teses, certamenes, etc., en un acto público. Fiador, abonador : el que responde por otro. Dicese en frances principalmente del que abona á otro ó responde de

su conducta. REPONDRE(à), v.a. Responder : à lo que se pregunta, o propone. Usase tambien como verbo neutro. || Replicar, ser respondon, como un criado respecto de su amo, un hijo respecto de sus padres. || Corresponder, repetir: dicese del eco. | Responder, contestar; á una carta. | Responder, al que llama. || Responder, replicar: a un pedimento, o alegato. || Sustentar: delender unas teses, conclusiones. | Corresponder, guardar proporcion, igualdad una cosa con otra. || Responder, salir por fiador: abonar a otro. || Corresponder una cosa á, caer á, in á parar á tal parage. || Corresponder : al saludo, á la cortesia, á la amistad, etc. : ser correspondido. || Responder : dicese de la parte del coro que canta despues de la otra.

REPONDU, UE, p. p. V. Répondre.

adj. Respondido, etc.

REPONS, s. m. Responsorio: ciertos versiculos en el rezo eclesiástico. || Responso: el responsorio que se dice por los difuntos.

RÉPONSE, s. f. Respuesta: á una pregunta, ó cuestion. || Respuesta: réplica, detensa. || Respuesta, contestacion: á una carta. Á veces se toma por la misma carta en que se responde.

\* REPORTAGE, s. m. Censo: carga anual

de la mitad de diezmo.

REPORTER, v. a. Volver á llevar. ¶ Se reporter dans un endroit : transportarse de nuevo á un parage. || (fig.) Transportarse mentalmente.

REPOS, s. m. Quietud: inmovilidad: privacion de movimiento. || Descanso: ce-sacion del trabajo. || Reposo, descanso: ce-sacion de fatiga, de afanes. || Tranquilidad: exencion de cuidados, de temores, etc. || Descanso, sueño: reposo del que duerme. || Descanso, meseta: de una escalera. || Descanso, el seguro: en las armas de fuego. || La pausa que se ha de hacer en las silabas de los versos y es lo mismo que cesura. || (fig.) Llámase repos public la tranquilidad pública.

REPOSÉ, ÉE, p. p. V. Reposer. | adj.

Reposado.

REPOSÉE, s. f. Cama, yacija: estacion donde descansan los animales monteses.

REPOSER, v. a. Poner á descansar, apoyar una cosa sobre otra para que esté

cómoda, y quieta.

REPOSER, v. n. Reposar, descansar, dormir. || Estar descansando, estar recostado. || Reposarse, asentarse: las cosas líquidas.

REPOSER (SE), v. r. Descansar : cesar en un trabajo, ó latiga. || Estar sosegado, recogido. || Se reposer sur quelqu'un : descuidar en alguno, fiarse de él, dejarlo á su cuidado.

REPOSOIR, s. m. Estacion, altar : que se levanta en la carrera de la procesion del Corpus para colocar el Santísimo.

REPOUS, s. m. (arquit.) Argamasa hecha de cal, teja, y ladrillo molido.

REPOUSSANT, ANTE, adj. Repelente: que hace retrodecer. || (fig.) Asqueroso: que inspira aversion.

REPOUSSEMENT, s. m. Repulso, rechazo. || Coz, culatada: que da una arma

de suego.

REPOUSSÉ, ÉE, p. p. V. Repousser.

adj. Rechazado, repelido, etc.

RRPOUSSER, v.a. Rechazar: rebatir, repeler: rempujar: hacer recular, cejar, o retroceder. || (fig.) Resistir, hacer rastro.

REPOUSSER, v. n. Echar renuevos, volver à brotar : hablando de árboles. || Dar coz, ó culatada : dicese de las armas de fuego al dispararlas.

REPOUSSOIR, s. m. Botador: taco é gar, etc.
cuña para echar fuera un tarugo. || Sacapúntas: instrumento de herrador para sacar clavoa. | RÉPRIMAI

RÉPRÉHENSIBLE, adj. m. f. Reprehensible.

REPRÉHENSION, s. f. Reprehension: amonestacion, correccion.

REPRENDRE, v. a. Volver á tomar, tomar otra vez, ó de nuevo. || Recuperar : recobrar lo perdido. || Volver á empezar; proseguir : lo que se habia interrumpido, ó suspendido. || Reprehender, condenar : en dicho ó hecho. || Reprendre haleine : tomar ó cobrar aliento, ó resuello.

REPRENDRE (SE), v. r. Cerrarse, encarnar : dicese de una herida, o cortadura. Corregirse, enmendarse : componer lo mal

dicho.

\* REPRENEUR, s. m. (fam.) Reprehendedor: criticon, mordaz.

REPRÉSAILLE, s. f. Represalia: patente de represalia. Úsase regularmente en plural.

REPRÉSENTANT, s. m. Representante : el que representa alguna persona ausente, cuerpo, ó comunidad.

REPRESENTATIF, IVE, adj. Repre-

sentatativo.

REPRESENTATION, s. f. Presentacion: de títulos, instrumentos, etc. || Representacion, descripcion, pintura: de una batalla, de una fiesta, etc. || Representacion: de una comedia, etc. || Representacion: el derecho de representar á otro, de hacer sus veces || Presencia, planta, estampa: hablando de la buena figura de una persona. || Tumba, ó túmulo que se pone en las iglesias para las exequias de los difuntos.

REPRESENTE, EE, p. p. V. Repré-

senter. || adj. Representado.

REPRÉSENTER, v. a. Presentar, hacer presente, poner à la vista, exhibir. ||Representar: hacer las veces de otro. || Representar; hacer las veces de otro. || Representar, figurar: presentar la idea ó imágen de alguna cosa. || Representar: expresar tal cosa ó hecho por medio de la pintura, la escultura, ó el grabado. || Representar: pintar, describir tal cosa ó hecho en metro, ó en prosa. || Representar: una pieza de teatro. || Representar, hacer el papel de, en un drama. || Representar: hacer las veces de otro. || Hacer presente, hacer ver, exponer: los motivos ó razones para que otro mude de opinion, ideas, ó conducta. || Representar, figurar, pintar.

REPRESENTER (SE), v. r. Presentarse en presencia de otro. || Representarse : figurarse alguna cosa en la mente. || Remedarse á si mismo en una comedia, ó sainete.

RÉPRESSIF. IVE adj. Lo oue reprime. RÉPRESSION, s. f. Repressop.

\* REPRETER, v. a. Volver á prestar.

\* REPRIER, v. a. Volver à convidar, rogar, etc.

REPRIMABLE, adj. m. f. Lo que debe ser reprimido.

REPRIMANDE, s. f. Reprehension:

del superior al inferior sobre alguna falta. || Forte réprimande: reprimenda, dura reprehension.

REPRIMANDE, ÉE, p. p. V. Répri-

mander. | adj. Reprehendido.

RÉPRIMANDER, v. a. Reprehender, con renir, corregir: el superior al inferior por alguna falta. || Réprimander vertement, pec durement: dar una fuerte repasata, una buena fraterna.

REPRIME, EE, p. p. V. Réprimer.

adj. Reprimido.

RÉPRIMER, v. a. Reprimir: contener,

alajar.

REPRIS, ISE, p. p.V. Reprendre. | adj. Vuelto á tomar, á coger. || Vuelto á empezar, a continuar, á seguir, etc. || Repris de

justice: apercibido por la justicia.

REPRISE, s. f. Continuacion de una cosa que se habia parado, ó interrumpido. ||
Segunda parte: de una aria, cancion, etc.||
Estribillo: de una copla.|| Juntura, surcido:
labor con que se pega una tela, un encage,
etc. que se habia rasgado. || Recalzo: la obra
de echar una zapata á una pared. || Represa: dícese de la embarcacion que se vuelve
à tomar despues de apresada por el enemigo.

\* REPRISER, v. a. Retasar, apreciar de

nuevo una cosa.

REPRISES, s. f. pl. Dote de una viuda, que se saca de los bienes del marido con antelacion á todo.

REPROBATION, s. f. Reprobacion.

REPROCHABLE, adj. m. f. Reprehen-

sible. || (for.) Recusable, tachable.

REPROCHE, s. m. Tacha, nota, infamia: de accion fea. || Reproches, pl. (for.) Tachas: para recusar los testigos. || Sans reproche: sin echar en cara, sin motejar. || Un homme sans reproche: hombre sin tacha, sin pero.

REPROCHE, EE, p. p. V. Reprocher. || adj. Reprehendido, afeado, tachado, repro-

bado.

REPROCHER, v. a. Echar en cara, vituperar, afear: una mala accion á alguno, ó hacerle cargo de ella: quejarse. || Reprocher des témoins: recusar, reprobar los testigos: ponerles tachas.

REPROCHER (SE), v. r. Acusarse, reprobarse á sí mismo una accion; motejár-

sela.

REPRODUCTIBILITÉ, s. f. La facul-

tad de reproducirse.

REPRODUCTIBLE, adj. m. f. Repro-

ductible: que puede reproducirse.

REPRODUCTION, s. f. Reproduccion. REPRODUIRE, v. a. Reproducir, producir de nuevo.

REPRODUIT, ITE, p. p. V. Reprodui-

re. f adj. Reproducido.

\* REPROMETTRE, v. a. Volver à prometer, prometer de nuevo.

RÉPROUVÉ, ÉE, p. p. V. Réprouver. adj. Reprobado, condenado, excluido.

REPROUVÉ, ÉE, s. Réprobe, precito:

condenado á las penas eternas.

REPROUVER, v. a. Reprobar, excluir, condenar: una doctrina: una opinion, etc. || Reprobar, condenar: décese de Dios respecto del pecador que muere en culpa mortal.

REPTILE, s. m. Réptil: todo animal que anda arrastrando. Usase algunas veces como

adjetivo.

REPU, UE, p. p. V. Repaitre. A adj. Mantenido, alimentado, nutrido.

REPUBLICAIN, AINE, adj. Republi-

RÉPUBLICAIN, s. m. Republicano: el afecto à este gobierno: y el mismo go-

\* REPUBLICANISME, s. m. Republicanismo: celo ardiente por el gobierno repu-

blicano.

RÉPUBLIQUE, s. f. República: el gobierno de muchos. || Se dice tambien por la extension de este gobierno.|| République des lettres: república literaria.

REPUDIATION, s. f. Repudio: la ac-

cion de repudiar.

REPUDIE, ÉE, p. p. V. Répudier.

adj. Repudiado.

RÉPUDIER, v. a. Repudiar : recusar, repeler la muger propia por medio del divorcio. || Repudiar : renunciar una herencia.

RÉPUGNANCE, s. f. Repugnancia: dis-

gusto, oposicion: especie de aversion.

RÉPUGNANT, ANTE, adj. Repug-

RÉPUGNER, v.'n. Repugnar: tener oposicion una cosa á otra. || Repugnar: implicar, no poderse averiguar una cosa. || Repugnar: hacer de mala gana una cosa: resistir.

REPULULER, v. n. Repulular: volver à pulular, à multiplicarse mucho. || Retaile-cer, retonar: en las plantas.

ŘÉPULSIF, IVE, adj. (fis.) Repulsivo:

lo que tiene accion o virtud de repeler

RÉPULSION, s. f. (fis.) Repulsion: la accion y el esecto de repeler.

\* REPURGER, v. a. Volver á purgar,

purgar de nuevo.

REPUTATION, s. f. Reputacion: crédito, concepto. || Avoir la réputation d'un brave: tener fama, pasar plaza de valiente, de guapo.

ŘÉPUTÉ, EE, p. p. V. Réputer. [ adj.

Reputado.

RÉPUTER, v. a. Reputar, considerar, creer, tener: por tal.

REQUART, s.m. (for.) La cuarta parte

del cuarto de una herencia.

REQUERABLE, adj. m. f. (for.) Lo que se debe requerir, pedir.

mandador, requeridor, actor: la parte que demanda en justicia.

REQUERIR, v. a. Requerir, pedir, sodicitar. Régularmente se usa en lo forense, y

es demandar, pedir en justicia.

REQUETE, s.f. Recuesta: pedimento, peticion, demanda: ante los jueces, ó tribunales. || Súplica, peticion : de viva voz, de un particular à otro. || Maltre des requêtes: uno de los magistrados de Paris, que hacia relacion de las peticiones de las partes en el consejo del rey, en donde tenian voto deliberativo. || (for.) Se pourvoir par requête civile: suplicar en revista. || Pâtes de requétes : cierto género de pastelillos.

" REQUETER, v. a. (mont.) Rastrear la

caza de nuevo, volver á la pista.

REQUIEM, s. m. (voz las.) Requiem: oracion por los difuntos. Messe de requiem: misa de requiem, misa de difun-

REQUIN, 6 CHIEN DE MER, s. m. Tiburon, marrajo : especie de cetáceo muy

REQUINQUER (SE), v. r. (fam. y joc.) Emperifollarse, repulirse: se dice por burla de las viejas, tambien de los viejos, que quieren componerse mas de lo que corresponde á su edad.

REQUINT, s. m. (for.) Requirto: quinto

del quinto.

\* RÉQUIPER, v. a. Volver à equipar, pertrechar, ó proveer de lo necesario en cualquiera cosa.

REQUIS, ISE, p. p. V. Requérir. | adj.

Requerido, pedido, exigido.

REQUIS, ISE, adj. Preciso, necesario, competente, conveniente: que se requiere, que se pide; como avoir l'age requis, les

qualités requises.

REQUISE, s. f. Usase solo en esta frase: être de requise : ser buscada, ó codiciada uno cosa, por su rareza, ó poca abundancia; como c'est une marchandise de requise; les bons vins seront de requise cette annee.

RÉQUISITION, s. f. Requerimiento. || Peticion: demanda en un tribunal. Jeunes gens de la réquisition : mozos quintados, quintos, requeridos para el servicio mili-

tar.

\* REQUISITIONNAIRE, s.m. Quinto, mozo quintado : á quien le ha caido la suerte de ir à servir al egército.

RÉQUISITOIRE, s. m. (for.) Pedimen-

to fiscal. || Exhorto: requisitoria.

\* RERE, V, Raire.

\* RESACRÉ, ÉE, p. p. V. Resacrer. || adj. Consagrado de nuevo.

\* RESACRER, v. a. Consagrar de nuevo,

volver à consagrar.

\* RESAIGNE, EE, p. p. V. Resaigner. adj. Vuelto a sangrar, sangrado otra yez.

REQUERANT, ANTE, adj. (for.) De- | \* RESAIGNER, v. a. Volver a sangrar. sangrar otra vez.

"RESALUER, v. a. Resaludar: volver el

saludo, ó la cortesia.

\* RESARCELÉ, ÉE, adj. (blas.) Dicese de las cruces embutidas de otra cruz de esmalte distinto.

\* RESCAMPIR, v. a. Retocar: entre pin-

tores , y doradores.

RESCINDANT, s.m. (for.) Pedimento de rescision, ó anulacion de un contrato,

RESCINDER, v. a. (for.) Rescindir, anular: un contracto, etc.

RESCISION, s. f. (for.) Rescision: dicese del acto de anular un contrato, etc.

RESCISOIRE, s. m. (for.) Rescisorio: el acto ó decreto que se trata de anular.

RESCRIPTION, s. f. Pagaré, libramiento, fibranza: orden por escrito que se despacha a favor de alguno contra una tesorería, caja, ó fondo, para entregarle cierta suma de dinero.

RESCRIT, s. m. Rescripto: dicese de las decisiones imperiales, y pontificas, que se daban en forma de respuestas sobre cuestio-

nes de derecho, y servian de ley.

RESEAU, s. m. Enrejado: labor a modo de red, becha de seda, ó hilo. || Randa: especie de encage de seda, ó hilo. || Redecilla, o cofia: para recoger el cabello.

\* RESEBA, s. m. Reseda, minoneta: plan-

ta olorosa.

" RESELLER, v. a. Volver á ensillar.

RESEMER, v. a. Resemblar, volver å sembrar, sembrar otra vez.

RESERVATION, s. f. Reserva, reserva-

cion ; úsase en el derecho canónico.

RESERVE, s. f. Reservacion, reserva: guarda que se hace de una cosa para otro tiempo, ú otro uso. || Lo reservado, lo separado: lo que se retiene de un total. || Reserva, reten : cuerpo de tropas reservado, y de prevencion, para ayudar al grueso del egército. Reserva, excepcion, restriccion: condicion en los contratos. || (fig.) Reserva : precaucion, cuidado. || (id.) Circunspeccion, disimulo, recato. A la réserve de, exp. adv. A excepcion de, excepto, exceptuando. En réserve : à parte, de reten, de prevencion. | Sans reserve: sin reserva, sin cautela, sin recelo, con confianza. | (for.) Réserves coutumières: bienes que se aseguran á los herederos ab intestato.

RESERVÉ, ÉE, p. p. V. Réserver. | adj. Reservado. !! Reservado, cauteloso: detenido. || Cas réservé: caso reservado, y que no todo

confesor puede absolver.

RESERVER, v. a. Reservar: guardar para mas adelante, ó para cuando sea oportuno, ó necesario. || Reservar: apartar y guardar para si, o para otro, parte de lo que se distribuye.

RESERVER (SE), v. r. Reservarse: guar-

dar, ó retener para si alguna cosa. || Reser-

guna cosa para otra ocasion.

RÉSERVOIR, s. m. Depósito: de aguas. Tambien se dice charca, estanque, arca: obra artificial: en que se reticne ó recoge el agua para varios usos. || Receptáculo, depósito, cavidad: dicese en la anatomía hablando de la bilis, ú otros humores.

RÉSIDANT, ANTE, adj. Residente: el que reside, ó habita de asiento en algun

pueblo.

RÉSIDENCE, s. f. Residencia: domicilio, habitacion de asiento que hace una
persona en un pueblo. || Residencia: el parage en que deben vivir los empleados y beneficiados para asistir á sus obligaciones. ||
Residencia: empleo de un residente cerca
de una corte extrangera. || (quim.) Asiento, suelo, poso: el que dejan las cosas líquidas.

RESIDENT, s. m. Residente : enviado de una corte con solo el carácter de minis-

tro.

RÉSIDER, v. n. Residir: habitar, vivir de asiento en un pueblo. || Residir: el eclesiástico en el lugar de su beneficio. || (fig.) Residir: estar despositada una cosa: Il croit que toute l'autorité réside en sa personne, que toute la science réside en lui.

RESIDU, s. m. Resto: de una cuenta de gastos. || Resta: de una cuenta de partido. || (quim.) Residuo: lo que queda de una substancia que ha pasado por una opera-

cion.

RÉSIGNANT, s. m. Resignante: el que

resigna un beneficio.

RESIGNATAIRE, s. m. Resignatario: el eclesiástico en cuyo favor otro ha resignado un beneficio.

un beneficio. RESIGNAT

RESIGNATION, s. f. Resigna, ó resignacion: la renuncia de un beneficio eclesiastico. || Resignacion: conformidad con la voluntad de Dios.

RESIGNE, EE, p. p. V. Résigner. || adj. Resignado, renunciado. || Resignado, conforme: sujeto, entregado á la voluntad de

D108.

RÉSIGNER, v. a. Resignar: renunciar un luneficio eclesiástico.

RESIGNER (SE), v. r. Resignarse, conformarse con la voluntad de otro.

RESILIATION, s. f. (for.) Casacion, abolicion, invalidacion de un acto.

RÉSILIE, ÉE, p. p. V. Résilier. || adj. Abolido, anulado.

\* RÉSILIER, v. a. Abolir, invalidar, anular un contrato.

RÉSILIER, v. n. (for.) Reclamar : contra

un contrato, vale, etc.

RESINE, s. f. Resina: materia pegajosa y espesa, que se saca de ciertos árholes y arbustos. || Résine sèche: pez griega.

RESINEUX, EUSE, adj. Resinoso.

\* RÉSINGLE, o RÉSINGUE, s. m. Desaboliador: instrumento de relogero.

RESIPISCENCE, s. f. Enmienda: de un

pecador que reconoce su culpa.

RÉSISTANCE, s. f. Resistencia.

RESISTER, v. n. Resistir: no ceder al golpe, ó impresion de un cuerpo. || Resistir: oponerse, hacer frente á cualquiera fuerza, ó violencia. || Resistir: aguantar fatigas, trabajos, molestias.

RESOLU, UE, p. p. V. Résoudre. [ acij. Resuelto: decidido. [ Resuelto, disuelto, desatado. [ Resuelto, disipado. [] Resuelto, arrestado, determinado: por arrojado, atre-

vido.

RESOLUBLE, adj. m. f. Resoluble, que se puede resolver: dicese ue un problema matemático.

RESOLUMENT, adv. Resueltamente, absolutamente. || Resueltamente, determinadamente: con animo resuelto, u osado.

RESOLUTIF, IVE, adj. Resolutivo, disolvente: dicese en la farmacia de ciertas medicinas. Usase tambien como substan-

tivo.

RÉSOLUTION, s. f. Resolucion, solucion de una cuestion, de una dificultad. Resolucion, determinacion: propósito, ánimo. Resolucion, arresto, valor. Resolucion: reduccion de un cuerpo á sus primeros principios, como se dice en la química. Résolution d'un bail, d'un contrat: rescision, anulacion de un arrendamiento, de un contrato. Résolution d'une tumeur, d'un cancer: resolucion de un tumor, de un cancer: resolucion de un tumor, de un cancer.

RÉSOLUTOIRE, adj. m. f. (for.) Reso-

lutorio.

RÉSOLVANT, ANTE, adj. Resolvente: lo que resuelve, ó disuelve. En lo didáctico se usa tambien como substantivo.

RESONNANCE, s. f. Resonancia, re-

tumbo.

RESONNANT, ANTE, adj. Resonante, retumbante: hablando de un parage que refleja bien, ó demasiado el sonido. || Sonoro, sonoroso: hablando de voces, ó de instrumentos.

RESONNEMENT, s. m. Resunancia, so-

noridad.

RÉSONNER, v. n. Resonar, retumbar. J Sonar, tener huen ó mal sonido: dicese de

las voces, instrumentos, ó campanas.

RESOUDRE, v a. Resolver, desatar: dar solucion à una dificultad, à una duda. Resolver, convertir, reducir: un todo à partes menudas deshaciendolo. Resolver: disipar, desvanecer humores, tumores. Anular, casar: dicese en lo forense de un contrato, etc.

RÉSOUDRE (de), v. n. Resolver : deter-

minar hacer una cosa.

RÉSOUDRE (SE) (à), v.·r. Resolverse, determinarse : à decir ó hacer alguna cosa.

Resolverse, reducirse, convertirse: un cuerpo en partes menudas deshaciéndose.

RESOUS, p. p. V. Résoudre, en la acepcion de disolver, reducir á. || Disuelto, reducido. Respelto, convertido. Brouillard résous en pluie: niebla convertida en lluvia.

RESPECT, s. m. Respeto, atencion: que se guarda á las cosas, y á las personas. Respecto, relacion, razon: de una cosa con otra. En este sentido es voz anticuada en frances. | Au respect de : respecto de, en comparacion de. || Sauf le respect : con respeto de, con perdon de, con licencia de.

RESPECTABLE, adj. m. f. Respetable:

digno de respecto.

RESPECTÉ, ÉE, p. p. V. Respecter.

adj. Respetado.

RESPECTER, v. a. Respetar: tener res-

peto: veuerar, honrar.

RESPECTER (SE), v. r. Darse à respetar, darse honra, darse estimacion: en el modo de portarse.

RESPECTIF, IVE, adj. Respectivo. RESPECTIVEMENT, adv. Respectivamente.

RESPECTUEUSEMENT, adv. Respetuosamente.

RESPECTUEUX, EUSE, adj. Respetoso: respetuoso, reverente.

RESPIRABLE, adj. m. f. Respirable:

que se puede respirar.

RESPIRATION, s. f. Respiracion.

RESPIRRR, v. n. Respirar, resollar: echar el aliento. | (fig.) Respirar, tomar aliento, descansar: aliviarse de alguna grande pena, o fatiga. || Respirer apres une chose: anhelaria, desearla con ansia, no pensar mas que en ella.

RESPIRER, v. a. Respirar: aire puro: sano, o mai sano. || (fig.) Mostrar, manifestar. || (id.) Anhelar, buscar, desear con

Ychemencia.

RESPLENDIR, v. n. Resplandecer: re-

lucir, brillar.

RESPLENDISSANT, ANTE, adj. Resplandeciente.

RESPLENDISSEMENT, s. m. Resplan-

RESPONSABILITE, s. f. Responsabi-

RESPONSABLE, adj. m. f. Responsable.

RESPONSIF, IVE, adj. (for.) Resp diente, responsivot

\* RESPONSION, s. J. Pension, o carga, que se paga en la órden de San Juan.

RESSAC, s. m. Resaca: dicese del retroceso de las olas del mar cuando se retiran de

la orilla. RESSAIGNER, v. a. Sangrar otra vez. ll Tambien se use como neutro, y significa

verter, derramer sangre de nuevo; de una herida, de un flujo, etc.

TOKE I

\* RESSAISI, IK, p. p. V. Ressaisir. 🛭 adj. Reembargado, vuelto á embargar. || Vuelto a coger, il ocupar.

\* RESSAISIR, v. a. Reembargar, volver å embargar. || Volver å coger. || Volver å

ocupar.

" RESSAISIR (SE) (de), v. r. Volver á apo-

RESSAISIR, v. a. Recobrar: apoderarsa de lo que antes se tenia.

RESSASSÉ, ÉE, p. p. V. Ressasser. adj. Vuelto a cerner: repasado. || (fig. y fam.) Especulado, apurado, rehuscado.

RESSASSER, v. a. Volver & cerner, repasar: la harina. || (fig. y fam.) Especular, rebuscar, alambicar: examinar menuda-

RESSAUT, s. m. (arquit.) Resalto: cualquiera parte de un édificio que sale fuera de la linea recta.

"RESSAUTER, v. a. Saltar de nuevo, volver å saltar.

\* RESSECHER, v. a. Resecar, volver á secar.

\* RESSEL, s. m. Sal que queda en los ne-

víos despues de descargados.

RESSEMBLANCE, s. f. Semejanza, simil, similitud. Lo primero solo se dice entre personas, ó entre cosas de una misma clase.

RESSEMBLANT, ANTE, adj. Semejante, parecido: la persona ó la cosa que se parece à otra.

RESSEMBLER (à), v. n. Asemejarse, parecerse: una persona ó una cosa á otra.

RESSEMELE, EE, p.p. V. Ressemeler. adj. Con suelas nuevas: hablando de zapatos. || Con soletas, ó plantillas : hablando de medias.

RESSEMELER, v. a. Echar suelas nuevas á unos zapatos viejos. Ji Echar soletas, ó plantillas, á unas medias viejas.

RESSEMER, v. n. Sembrar segunda

Ves.

RESSENTI, IE, p. p. V. Ressentir. adj. Resentido, enojado. | Sentido, experimentado.

RESSENTIMENT; s. m. Retoque: amago de un dolor, ó dolor que retienta, ó que se siente algo despues de haberse mitigado. || Resentimiento, enojo: causado por la memoria de una injuria, de una burla recibida. || Memoria, reconocimiento de los beneficios recibidos. En este sentido ya no se usa e frances.

RESSENTIR, v. a. Sentir, experimentar: no se dice sino de un dolor, o de un gusto.

RESSENTIR (SE) (de), v. r. Resentirse, sentirse, darse por sentido. || Resentirse; de algun mai pasado, sentir todavia algun resto. de él, conservar reliquias, o señales de él. \* RESEPAGE, RESEPRR, V. Recepage receper.

RESSERRE, ÉE, p. p. V. Resserrer. | | impresion : que se conserva de alguna cosa ag. Estrechado, estrecho. [ Cerrado, apretado. || Encogido, recogido, reducido. || Encerrado, may guardado. || Construido.

RESSERREMENT, s.m. Cerramiento: 68trechura, encogimiento: opresion: compresion: reduccion: acortamiento: estrenimiento. Tiene todos estos usos, conforme es la

cosa de que se mabla.

RESSERRER, v. a. Apretar, 6 ajfistar mas: una cosa. | ( fig.) Estrechar mas, centr mas: los lazos, o vínculos de la amistad, de la alianza. | (id.) Reducir, acortar, abreviar: un discurso, una materia, un asunto. || Encerrar, guardar bien : una cosa. || Estrechar : un preso, una plaza sitiada. || Cerrar, estrenir: el vientre. || Cerrar, constrenir, comprimir: los poros, el corazon.

RESSERRER (SE), v. r. Estrecharse, reducirse á ménos : hablando de un terreno, de un pais. | Reducirse, cenirse: en el modo

de vida, en los gastos, etc.

RESSIF, o RECIF, s. m. (naut.) Arricete, placer, arrecife: ringlera de escollos

cubiertos de agua.

RESSORI, s. m. Resorte, elasticidad, fuerza elástica. Empuje, fuerza: la que hace un cuerpo elástico cuando está comprimido. || Resorte, muelle ; cierta pieza templada que tienen algunas máquinas, ó artefactos de metal. || (fig.) Movil: juego: causa por que se obra una cosa. il (id.) Medio oculto: de que se vale uno para lograr su intento. En estilo familiar se puede decir registro, tecla. ||Distrito, jurisdiccion, territorio: 4 qué se extiende el conocimiento de un tribunal, o juez. Ne se remuer que par ressorts: moverse, menearse con afectacion. || Nagir que par ressorts: obrar con unpuiso ageno. | Cela n'est pas de mon ressort: no es de mi juzgado, o de mi inspeccion, o carzo. || Juger en dernier ressort: juzgar sin •pelacion.

RESSORTIR, v. n. Volver 4 salir. || Depender de un distrito, ó jurisdiccion.

RESSORTISSANT, ANTE, adj. Dependiente de tal jurisdiccion, ó distrito.

\* RESSOUDER, v. a. Volver a solder une

pieza.

RESSOURCE, s. f. Recurso, remedio, medio: para salir de trabajos, apuros, cuidados. || (fig.) Avoir des ressources dans l'esprit, être honime de ressource, homme plein de ressources : ser hombre de expediente, de industria : ser secundo en medios, recursos, salidas para lograr lo que inten s. [(fam.) Faire ressource : repararec, remediarse, restablecerse : de los menoscapos que padeció uno en sus negocios, etc.

RESSOUVENIR (SE) (de), v.r. Acordarse,

RESSOUVENIR, s. m. Memoria: idea, core à payer mille écus: le queda aun que

pasada.

RESSUAGE, s. m. Resumo, resudacion: el acto y efecto de rezumarse, ó resudar. A Separacion que se hace de la plata contenida en el cobre por medio del azogue.

RESSUER, v.n. Resudar, sudar: transpirar la humedad, resumarse. Dicese de las

paredes nuevas, del yeso fresco, etc.

BESSUI, s. m. La querencia ó cueva en que se recogen las reses de casa para enjuan se de la lluyia.

'RESSUCITE, EE, p. p. V. Ressuciter.

adj. Kesucitado.

HESSUCITER, v. a. Resucitar: volver la vida á un muerto.∥(fig.) Resucitar, renovar, hacer revivir: un pleito, úna querella, una doctrina, una moda antigua.

RESSUYE, EE, p. p. V. Ressuyer. adj.

Secado, seco. || Enjugado, enjuto.

RESSUYER, v. a. y n. Secar: lo húme-

do. || Enjugar : lo mojado.

RESTANT, ANTE, adj. Restante, que queda: de una suma, de una cantidad, de un fodo.

RESTANT, s. m. Lo restante, el resto, le que resta : hablando de pagos; ó de inte-

RESTAUR, s. m. (com.) Recurso que tienen los aseguradores uno contra otro segun la fecha de sus seguros, ó contra el maestre del buque.

RESTAURANT, s. m. Restaurativo.

Hosteria , fonda.

RESTAURATEUR, s.m.Restaurador, reparador : el que restaura, repara, ó restituya una cosa en el estado en que estuvo ántes. 🖡 Hosterero, o fondista: que da de comer á cualquiera hora.

RESTAURATION, s. f. Restauracion, reparacion: de una cosa que habia perdide

su anterior estado.

RESTAURE, EE, p. p. V. Restaurer.

Restaurado, reparado, restituido.

RESTAURER, v. a. Restaurar, reparar, restituir : volver una cosa al estado em que estuvo antes.

RESTE, e. m. Resto, remanente, lo que queda de un todo. || Desecho : lo que uno deja, o rehusa. || Resto, reliquia.|| Hesta, alcance, sobrante: de una cuenta. || Les resses d'un repas: las sobras, los relieves de una comida. | Au reste, du reste. ( exp. adv.) Por lo demas, suera de esto. Avoir l'argent de reste : tener dinero de sobra, de mas, o dinero sobrado. || Jouer de son reste: envidar el resto en el juego, y tigurada-mente es echar el resto, hacer el último esfuerzo.

RESTER, v. n. Quedar, sobrar. | Quehacer recuerdo, hacer memoria. Usase tam- darse, permanecer, estarse : despues que bien como verbo impersonal. || Acordarse, los demas se han ido. || Restar, quedar, considerar, tener presente, hacer reflexion. faltar que hacer alguna cosa. Il lui reste en-

pagar mil escudos. | Demorar : estar ajtuado. Dicese en términos de navegacion de una isla, puerto, etc. || Rester sur la place: quedar en el sitio, en el campo: quedar muerto en un desalio, o pelea, esto es, en la accion.

RESTITUABLE, adj. m. f. (for.) Ree-

tituible: lo que se puede restituir.

RESTITUE, EE, p. p. V. Restituer.

adj. Restituido.

\* RESTITUER, v. a. Restituir : volver lo robado, ó detenido, á su dueño. || Restituir, reparar, restablecer: una cosa falta, o menoscaliada, á su entero ser y estado. | Habiando de textos, pasages, lugares de autores, es enmendar, corregir.

RESTITUTEUR, s. m. Corrector de un texto, ó lugar. A Renovador de opiniones an-

tiguas.

RESTITUTION, s. f. Restitucion. | Medailles de restitutions: medallas acunadas con motivo de la reedificacion de algun monumento antiguo.

RESTREINDRE, v. a. Restrenir, estrenir. | ( fig. ) Restringir, reducir, limi-

RESTREINDRE(SE) (a), v.r. Encertarse

en , restrenirse A.

RESTREINT, EINTE, p. p. V. Restreindre. || adj. Restreñido, estreñido. || (fig.) Restringido, reducido, cenido. [(id.) Restrinto, limitado.

RESTRICTIF, IVE, adj. Restrictivo:

que restrine, o restringe.

RESTRICTION, s. f. Restriccion, limitacion, modificacion, condicion que limita ó

excluye.

RESTRINGENT, ENTE, adj. Astringente, restringente, dicese de los remedios, y de los alimentos. Usase tambien como substantivo.

RESULTANT, ANTE, adj. Procedente, dimanante, originado: lo que resulta, procede, dimana, nace. Usase regularmente en

to forense.

RESULTAT, s. m. Resulta: conclusion de una consulta, de una conferencia, etc. || Resultado de un cálculo matemático, ú operacion quimica. Resulta, efecto, consecuencia, fruto: que se saca de una em-

RESULTER, v. n. Resultar : nacer, origi-

marse, seguirse.

RÉSUMÉ, ÉE, p. p. V. Résumer. | adj.

Resumido.

RESUME, s. m. Resúmen, compendio,

RESUMER, v. a. Resumir: compendiar

alguna obra, ó escrito.

RESUMPTE, s. f. Resumpta: el último acto ó exámen en teología que se hacia en la universidad de Paris.

RESUMPTE, adj. m. Doctor en teología,

que podia presidir unas conclusiones.

RESUMPTION, s. f. Resunction, rest.

\* RESURE, s. f. Ceho pera la pesca de la sardina , hecho con huevas de merjuza sala-

RESURRECTION, s. f. Resurreccion. || Curacion maravillosa, || Cuadro ó estampa que representa la resurreccion del 8enor.

RETABLE, e. m. Retablo de altar.

RETABLI, IE, p. p. V. Rétablir. adj.

Restablecido.

RETABLIR, v. a. Restablecer, volver & establecer. | Rétablir un texte : corregir un texto.

RETABLIR (SE), v. r. Restablecerse: re-

cuperarse de una enfermad.

RETABLISSEMENT, s. m. Restableci-

RETAILLE, s. f. Retal, retaso: de tela, ù otra co:a.

\* RETAILLEMENT, c. m. Repoda: poda segunda de las viñas.

\* RETAILLER, v. a. Recortar, cortar de

nuevo. | Repodar.

RETAPE, EE, p. p. V. Retaper. || adj.

Armado: hablando de un sombrero.

RETAPER, v. a. Armer: un sombrero. RETARD, s. m. Retardo, retardacion, atraso.

\* RETARDATAIRE, s. m. f. Atradaso.|| Llamase conscrit retardataire, el joven que no se presenta para echar spertes.

\*RETARDATION, s. f. (for.) Dilacion,

demora.

RETARDÉ, ÉE, p. p. V. Retarder. Ladj. Reterdado.

RETARDEMENT, s.m. Tardanza, retardacidar, demora, dilacion.

RETARDER, v. a. Retardar: atrasar. detener, diferir, alargar.

RETARDEH, v. n. Atrasarse : el relox,

la luna, la terciana. ■ ETATÉ, ÉE, p. p. V. Retâter. || adj.

Tentado á menudo: vuelto á tentar. "RETATER, v. a. Ander tentando, tocando, palpando.|| Andar catando, ó proban-j

do: guisos, salsas, etc.

\* RETAXE, EE, p. p. V. Retaxer. 🛭 adj. Tasado de nuevo.

\* RETAXER, v. a. Poner nueva tasa, 6 nuevos precios á las cosas. Echar nuevos impuestos, & contribuciones.

\* RETÉINDRE, v. a. Reteñir : der nuevo

tinte á una tela vieja, ó descenida.

\* RÉTEINDRE, v. a. Volver á apagar, apagar de nuevo.

\* RETEINT, EINTE, p. p. V. Reteindre. adj, Retenido.

\* RÉTEINT, KINTE, p. p. V. Réteindre. adj. Vuelto a apagat.

\* RETENDEUR, s. m. Tendedor: oficial que extiende los paños despues del batan.

\* RETENDRB, v. a. Volver á tender : col-

- 52 🟲

\* RÉTENDU, UB, p. p. V. Résendre. adj. Vuelto à tender, d colgar. || Extendido de nuevo.

RETENIR, v. a. Tener otra vez, recoger: lo que se ha dado, gastado, ó soltado. [ Retener: quedarse con lo ageno. || Retener: guardar, reservar para si algo de lo que se tenia. | Retener, conservar : algo de lo pasado. || Retener, guardar : alguna cosa que se puede escapar. || Detener : no dejar ir, ó hacer quedar á alguno. || Detener, contener : la accion ó efecto de alguna cosa. Contener, reprimir: los movimientos de alguna pasion. || Retener, conservar : en la memoria lo que se lee, û oye.

**RETENIR**, v. n. Concebir las hembras de los animales. || Sujetar : bajando cuesta

abajo un carruage.

RETENIR (SE), v. r. Sostenerse, asirse,

agarrare : de alguna cosa.

RETENTE, EE, p. p. V. Retenter.

adj. Intentado, probado otra vez.

RETENTER, v. a. Intentar, probar otra ves : volver à probar.

\*RETENTIF, IVE, adj. Retentivo: lo

que retiene, o contiene.

RETENTION, s. f. Retencion, reserva. Rétention d'urine : retencion de orina.

RETENTIONNAIRE, s. m. (for.) De tentor, detentador: retenedor de lo ageno. RETENTIR, v. n. Retumbar, resonar.

RETENTISSANT, ANTE, adj. Retup-

bante, resonante.

RETENTISSEMENT, s. m. Retumbo retintin, rimbombo, eco, repercusion del sonido, ó sea estremecimiento.

RETENTUM, s. m. (for.) Reserve, res-

triccion, || Reserva, cautela.

RETENU, UE, adj. Recatado, conteni-

do, circunspecto.

RETENUE, s. f. Recato, moderación, comedimiento. En medicina se dice detencion de la regla en las mugeres.

RETIAIRES, s. m. pl. Reciarios, gladiatores, que peleaban con redes, en las que

enredaban á sus contrarios.

RETICENCE, s. f. Supresion à omision: de una cosa que se debia expresar en una escritura, y se calla maliciosamente. || Reticencia: figura de retórica, por la cual el orador hace entender una cosa sin decirla.

RETICULAIRE, adj. m. f. Reticular: en forma de red, o con el tegido de red.

Usase en la anatomia.

RETICULE, s. m. (astron.) Reticula: cierto enlace de hilos metálicos, que se ponen en el foco de un anteojo, para medir el diámetro de los astros.

RETIF, IVE, adj. Repropio: dicese de los caballos y mulos. | ( fig. y fam. ) Tambien se dice de las personas tercas y reacias.

gar, é entapisar de nuevo. I Extender de jeu el fondo del ojo por los filamentos del nervio optico.

> RETIRADE, s. f. Retirada, cortadura, retrincheramiento: que se hace por los sitiados en una plaza.

RETIRATION, s. f. Retiracion: entre los impresores es la accion de imprimir la

segunda cara de un pliego.

RETIRE, EE, p. p. V. Reirer. | adj. Retirado. | Homme retiré : hombre retirado, amante de la soledad.

RETIREMENT, s. m. (cirug.) Retraccion, contraccion: de los nervios e tendo-

nes, cuando han sido cortados.

RETIRER, v. a. Volver á tirar. A Sacar: una cosa ó persona de donde estaba metida. 🗓 Sacar, librar: de un peligro, de un tropiezo, de un apuro. | Apartar : del vicio, de las malas compañías, etc. || Sacar, recoger : lo que estalm empeñado, ó depositado. || Sacar, percibir: tanto o cuanto de un empico, de una casa, de una hacienda. A Recoger, acoger, dar asilo: a alguno en su casa. || Retirer sa parole: volver su palabra atras, retractarse. || Retirer une chasse: rehacer una chaza, en el juego de pelota. I Retirer un effet en gage: sacar, desempeñar una alhaja. | Retirer une obligation: recoger un vale, pagar la deuda.

RETIRER (SE), v. r. Retirarse: apartarse del bullicio y trato de las gentes. || Refugiarse: ponerse en seguridad. || Encogerse: el pergamino. || Contraerse : los nervios. || Retirer par-devant le juge : recurrir à un

juez para que haga justicia.

\*RETOISER, v. a. Volver á varear, d medir con la toesa.

RETOMBE, EE, p. p. V. Retomber. 1 adj. Recaido.

RETOMBEE, s. f. (arquit.) Recaida:

declive del arranque de una boveda.

RETOMBER, v. n. Volver a caer, caer otra vez, o muchas veces. || Recaer, reincidir : hablando en sentido moral. | fig. ) Recaer: dicese de un convaleciente, à quien vuelve la ensermedad, o accidente. || Retomber malade: recaer, ponerse otra ves malo, repetirle la ensermedad.

RETONDRE, v. a. Volver á esquilar,

o trasquilar.

RETONDU, UE, p. p. V. Retondre.

adi. Trasquilado.

RETORDEMENT, s. m. Retorcimiento, retorcedura : de la seda, cuando s vado o tenido.

\* RETORDEUR, s. m. Torcedor, y retor-

cedor: de sedas, ó hilos.

RETORDRE, v. a. Retorcer, torcer mucho, á torcer dos veces; ó simplemento torcer, hablando de seda, o bilo. || ( prov.) Donner bien du fil à retordre à quelqu'un: causarle o suscitarle disgustos á una persona, RÉTINE, s. f. Retina : tegido formado | darle bien que roer , mucho que rumiar.

RETORDU, UB, p. p. V. Retordre, || adj. Retorcido, engarabitado.

RÉTORQUE, EB, p. p. V. Rétorquer.

[] adj, Redarguido.

RÉTORQUER, v.a. Redarguir: retorcer

un argumento contra quien le pone.

RETORS, ORSE, adj. Retorcido, torcido. | (fig. y fam.) Redomado, camastron.

RETORSION, s. f. Retorsion: de un er-

gumento.

RETORSOIR, s. m. Rueda para torcer la calzadera, y cuerda de varios hilos que tambien llaman torno.

RETORTE, s. f. Retorta : especie de

alambique.

BETOUCHE, s. f. (pins.) Retoque: mu-

tacion, correccion.

RETOUCHE, EE, p. p. V. Retoucher.

adj. Retocado.

RETOUCHER, v. d. Retocar: recorrer,

dar la última mano.

\* RETOUPER, v. a. Rehacer una pieza

á que salta algo: es voz de alfarreros.

RETOUR, s.m. Revuelta, torno, rodeo: que hace el curso de un rio, ó un laberinto. || Vuelta, regreso: al lugar de donde se habia salido. || Vuelta: la demasía que hay que volver en las compras y trueques. || Retorno: el viage de vuelta de carruages, ó caballerías de alquiler. || (com.) Resaca. || (fig.) Paga, pago: reconocimiento de un beneficio. || (id.) Arrepentimiento, enmienda: de una culpa. || Au retour: à la vuelta. || Donner du retour: dar la vuelta, volver el trueque, en lo que se compra, o sjusta. || Entrer en retour: pasarse.

RETOURNE, s. f. Triunso en el juego

de cartas.

RETOURNÉ, ÉE, p. p. V. Resourner.

adj. Vuelto, trocado.

RÉTOURNER, v. a. Volver: mudar la haz de las cosas, mudarlas de cara. ||(fig. y fam.)| Volver, trocar: hacer mudar à uno

de dictamen.

RETOURNER, v. n. Volver, ir otra vez:
al parage donde uno ha estado ya. || Volver, empezar de nuevo: lo que se habia hecho. || Retourner à Dieu: volverse à Dios, convertirse, arrepentirse. || Retourner à la charge: repetir el ataque: volver à cargar contra el enemigo. || Retourner à ses fautes: volver à los mismos yerros, recaer en ellos. || (fam.) Volver à las andadas. || (fig.) Retourner à son vomissemens: volver al vómito, incurrir en las culpas ó vicios pasados. || Retourner sur ses pas: volver pies atras, retroceder, desandar el camino. Usame tambien en lo moral.

RETOURNER (SE), ». r. Mudar de bisiesto: variar de medios para lo que se

intenta.

RETOURNER (S'EN), on Volverse,

METRACÉ, ÉE, p. p. V. Retreter. A adj. Delineado, representado, descrito, etc.

RETRACER, v. a. Delinear, diseñar de nuevo. || (fig.) Traer, representar : á la memoria, á la imaginación alguna cosa pasada.

RETRACTATION, s. f. Retractacion.

RÉTRACTÉ, ÉB, p. p. V. Rétracter.

adj. Retractado.

RÉTRACTER, ». a. Retrectar: reformar el dictámen dado, ó proposicion, desdiciéndose de ello.

RETRACTER (SB), v. r. Retractarse:

desdecirse de lo dicho.

RÉTRACTION, s. f. (medic.) Contrac-

cion de alguna parte.

\*RETRAINDRE, v. a. Socavar la plata à suerza de golpe: batirla para formar vasos, platos, tazas, etc.

RETRAIRE, v. a. (for.) Retraer, tantear, recobrar: una posession por el tanto en

que se vendió.

RETRAIT, AITR, p. p. V. Retraire. ||
adj. Tunteado. || Retraido. || Vano: hablando de las semillas en que no cuaja el grano.
|| (blas.) Retirado: el palo ó barra que por
un lado no llega á la orla del escudo.

RETRAIT, s. m. (for ) Retracto, tan-

teo. || Secreta, retrete, necesaria.

RETRAITE, s. f. Retirada: accion de retirarse, o recogerse. || Retirada, retreta; toque de la milicia. || Retirada: marcha retrograda de las tropas en la guerra. || Retiro: estado del que se ha separado del munto, de la corte, de los negócios. || Retiro espiritual, que tambien se llama egercicios. || Morada, asilo: á donde uno se retira á una vida quieta. || Guarida, abrigo: de ladrones, de picaros. || Retiro: la pension ò empleo que se da al oficial que deja el servicio. || Relox: dícese en arquitectura de la diminucion del grueso de una pared á proporcion que sube.

\* RETRAITES, s. f. pl (ndut) Cabos

de gavia.

RETRANCHEMENT, s.m. Cercenamiento, rebaja, diminucion, supresion: de las partes de un todo. || Atrincheramiento, y tambien trinchera.

RETRANCHER, v. a. Cercenar, acortar: disminuir. || Separar, cortar: alguna parte de un todo. || Separar, excluir. || Atrincherar: fortificar con atrincheramientos. || Retrancher les branches aux arbres: esca-

mondar los árboles.

RETRANCHER (SE), v. r. (milic.)
Atrincherarse. || Reducirse, cenirse á sus
facultades.

\*RETRAVAILLER, v. a. Volver á tra-

bajar de nuevo.

RETRAYANT, ANTE, s. (for.) Recuperante, recuperador : de una hacienda. RETRE, s. ss. Retro : nombre que se daha en el siglo 16 á los caballeros ale-1 manes.

RETRECI, IB, p. p. V. Rétrécir. || adj.

Reducido, estrecho, corto.

RETRECIR, v. a. Estrechar, angostar: Io ancho. || Estrechar, encoger, apocar: limitar el ánimo, el entendimiento. || (picad.) Rétrécir un cheval : estrechar, trabajar un caballo en un corto circulo.

RETRECIR (SE), v. r. Estrecharse, car-

rarse,

RETRECISSEMENT, s. m. Acortamien-

to, encogimiento.

\* RETREINDRE, v. a. Fundir una pieza concava por un lado, y convexa por otro. Tambien se dice embouter.

\* RETREMPÉ, ÉE, p. p. V. Retremper.

I adj. Remojado.

\* RETREMPER, v. a. Remojar, volver a mojar.

\* RETRESSER, v. a. Volver a trenzar de

nuevo.

RÉTRIBUTION, s. f. Retribucion, remuneracion: de un trabajo, de un servicio. li Distribucion, asistencia: lo que cobra el eclesiástico por asistir al coro, y á los oficios de su iglesia.

·RÉTRILLER, v. a. Almohazar de nue-

RETROACTIF, IVE, adj. (for.) Retroactivo.

RÉTROACTION, s. f. (for.) Retroac-

RÉTROCEDER, v. a. (for.) Retroceder: volver a uno lo que tenia cedido.

RETROCESSION, s. f. Retrocesion.

RETROGRADATION, s. f.(astron.) Retrogradacion.

RETROGRADE, adj. m. f. Retrogrado:

Jo que anda hacia atras.

RETRUGRADER, v. n. Retrogradar, retroceder: se dice con especialidad de los

planelas.

RETROUSSE, p. p. V. Retrousser. adj. Arremangado: recogido: levantado. || Nez retroussé: nariz arremangada. || Bras retroussé jusqu'au coude : brazo desnudo hasta el codo.

RETROUSSEMENT, s. m. Arremango, remangadura, enfaldo: la accion de en-

faidarse.

RETROUSSER, v. a. Arremangar, recoger: las faldas, las mangas, esc. || Levantar, subir: el ala de un sombrero, el pelo, etc.

RETHOUSSIS, s. m. El ala levantada:

de un sombrero.

RETROUVÉ, ÉÉ, p. p. V. Retrouver.

adj. Haliado, encontrado.

RETROUVER, v. a. Volver a hallar,

hallar otra vez. || Hallar lo perdido.

RETS, s. m. pl. Redes: para pescar, y

\* RETS, o RETS, s. m. pl. (agric.) R. teva del arado.

\* RETUDIER, v. a Volver i estudiar.

tudiar de nuevo.

\* RETUVER, v. a. Curar de nuevo una herida, o liaga, lavándola, y limpiándola.

REUNION, s. f. Union, reunion.

REUNI, IE, p. p. V. Réunir. | edj.

Unido, juntado, junto.

REUNIR , v. a. Unir, juntar : lo que estaba esparcido, desunido, ó dividido. [ ( fig.) Reunir, conciliar : los ánimos, los partidos,

REUNIR (SE), v. r. Unirse, juntarse. H

Aunarse, unirse.

RÉUSSIR, v. n. Salir bien, tener buen éxito, tener scierto, ser feliz : en lo que se emprende : probař. || Lograr, conseguir : lo

que se pretende.

REUSSITE, s. f. Buena salida, buen éxito, byen suceso : en las cosas que se han ya experimentado. || Salida, éxito, fin: dicese indeterminadamente en las cosas que se ban de experimentar aun. || Hablando de libros, comedias, etc., es fortuna, despacho, aceptacion.

REVALOIR, v. a. Pagar en la misma moneda, desquitarse, volvérselas : á uno que ha ofendido, ó chasqueado á otro.: Il m'a fait peur, je le lui revaudrai. Il m'a fait un affront, je lui revaudrai au double: me injurió, pero me la pagará al doble.

REVANCHE, s. f. Desquite, desplque: desagravio, satisfaccion, defensa. || Pago, correspondencia: reconocimiento de un tavor. || Desquite : recobro de lo perdido en el juego. || Contra : la segunda partida que se juega, para que se desquite el que perdió. 🖁 Prendre sa revanche: desquitarse en el juego. | (fig.) No quedar á deber nada, corresponder. | En revanche, adv. En recompensa, en pago, en desquite: tomase en huena, y en mala parte : y así unas veces es, en satisfaccion, en pago, en descuentos; y otras, en desquite, en despique, en venganza.

REVANCHER, v. a. Defender, volver, salir à la défensa, sacar la cara por el que

está acometido, ó insultado.

REVANCHER(SE), v. r. Defenderse, volver por sí. || Despicarse, desquitarse: tomar satisfaccion de algun agravio, etc. (fam.) Se revancher d'un bienfait: pagar, reconocer, corresponder à un favor.

REVANCHEUR, s. m. Vengador, defensor, padrino: el que vuelve por otro. En

frances es voz de poco uso. RÉVASSER, v. n. (fam.) Desvariar: sonar mucho, o muchas extravagancias.

REVE, s. m. Sueño. || Desverio.

REVECHE, adj. m. f. Acerbo, acedo, aspero: dicese del sabor. | (fig. ) Aspero, indigesto: de mal humor, intratable.

REVECHE, s. f. Frisa, cierta estofa de lana.

RÉVEIL, s. m. Despertamiento: el acto, el punto, da hora de despertarse, de dejar de dormir. 

Bespertador: relox que señala la hora para despertar.

REVEILLE, EE, p. p. V. Réveiller.

adj. Despertado, despierto.

RÉVEILLE-MATIN, s. m. Despertador: relox destinado para despertar. || Quebrantasueño, música de madrugada: como es el ruido de los herreros, carpinteros, etc., al amanecer. || (id.) Buen dia, primer saludo, desayuno: buena ó mala noticia que recibe alguno temprano en la cama.

REVEILLER, v. a. Despertar : cortar of cuitar el sueño. || (fig. ) Despertar : abrir los ojos, hacer mas advertido, etc. || (id.) Despertar, renovar, remover, excitar : lo que estaba amostiguado, olvidado, o pa-

rado.

REVEILLER (SE), v. r. Despertarse, despertar: dejar el sueño, dejar de dormir. | (fig.) Despertarse, renovarse, encenderse: hablando de pasiones.

\* REVEILLEUR, s. m. Despertador: al re-

ligioso que despierta á los demas.

REVEILLON, s. m. Media noche: alimento que se toma à aquella hora, despues

de haber velado, bailado, o jugado.

RÉVÉLATION, s. f. Revelacion: de un secreto, de una cosa oculta. || Revelacion: inspiracion divina: como la de los profetas, y otros santos.

REVELE, EB., p. p. V. Révéler. | adj.

Hevelado.

REVELER, ». a. Revelar : descubrir, o manifestar : algun secreto. || Revelar Dios á sus siervos lo futuro, ú oculto.

REVENANT, ANTE, adj. Placentern,

apecible.

REVENANT, s. m. Aparecido, esto es, muerto aparecido, ó alma del otro mundo, ó alma en pena. En estilo noble y poético

se dice espectro, sembra.

REVENANT-HON, s. m. Provecho, ganancia, utilidad. Alcance, sobra: a favor del que da una cuenta. (fig. y irón.) Percance, gage: las molestias y descomodidades que trae un oficio, ó una comision; como cuando se dice: les revenans-bons du métier, esto es, los gages ó pensiones del oficio.

REVENDEUR, EUSE, s. Revende-

dor.

REVENDRUSE À LA TOILETTE, . f. Prendera que va por las casas vendiendo ropas, ó alhajas.

REVENDICATION, s. f. Reclamacion: demanda en justicia de la que nos pertenece., y nos ha sido quitado, ó tomado.

REVENDIQUÉ, ER, p. p. V. Revendiquer. | adj. Reclamado, pedido en jus-

REVENDIQUER, v. a. Reclamar, pedir en justicia: lo que nos pertenece, y nos suá quitado, ó tomado.

REVENDRE, v. a. Revender: sea por las casas, ó en la plaza. || (fig. y fam.) En avoir à revendre: tener para dar y vender, têner que sobra, tener para vender: esto es, tener mucha abundancia de alguna com.

REVENDU, UE, p. p. V. Revendre.

adj. Revendido.

REVENIR, v. n. Vanir otra vez, volver: d hacer o decir alguna cosa. || Volver : al parage de donde se habia salido, ó apartado. Diceso solo cuando el que habla está en dicho parage; porque cuando no está, se dice : retourner. Volver, venir a la boca : dicese del gusto, o vapor de los alimentos. || Parecer, aparecer: volver á manisestarse. || Volver à crecer, o crecer otra vez. || Volver al mismo estado que ántes se tenia, como á su juicio, á su salud, ó volver de un susto, de una cnfermedad : que todo es propiamente restablecerse. || Ceder : mudar de opinion, para seguir la de otro. Il Dejar: los errores, los estravios, las malas costumbres, etc., corregirse de ellos. || Provenir, resultar, redundar, tocar. Agradar, petar. Montar, importar tanto : habiando de varias cantidades. || Venir, decir, corresponder : una cosa con otra. Il Revenir a la charge: volver à cargar, à embestir, à atacar : al enemigo. \ Revenir sur une matière, sur une affaire: volver à tocar la materia, el asunto, venir á parar en ello. || Revenir à soi : volver en si, tomar mejor acuerdo. Revenir d'une maladie : salir de una enferniedad. || (fig. y fum.) Revenir sur Leau: levantar cabeza, recuperarse de las pérdidas. || Ce drap nie revient à tant l'aune : este paño me sale á tanto la vara. La jeunesse revient de loin : la mocedad. se corrige tarde. || Revenir une chose a l'esprit: ocurrir, ofrecerse una cosa à la imaginacion. || Ce bâtiment me revient à tant : esta casa ú obra me tiene tanto de costa. [] De ces écus il en revient deux a chacun: do estos escudos tocan dos á cada uno. || Cestrois sommes reviennent à tant : estastres cantidades suben à tanto, vienen à componer tanto. || Faire revenir la viande: aperdigar, las carnes que se han de comer.

REVENTE, e. f. Reventa, segunda

REVENU, UB, p. p. V. Revenir. || adj. Vuelto: en todos los sentidos de revenir.

REVENU, s. m. Renta: lo que riende anualmente una posesiou, un empleo, un beneficio, etc. || Revenus assuels: obvenciones, provechos: lo adventicio, que no hace parte de la renta.

REVENUE, s. f. Retoño, renuevo de

árbol.

REVER, v. n. Soffer: durmiendo. || Desvariar, revolver especies. || (fig.) Estar meditando, ó ideando, ó estar distraido, ó pensativo : decimos vulgarmente hacer calendarios.

REVERBERATION, s. f. Reverberacion: reflexion, rechazo de la luz: ó del

Calor,

REVERBERE, s. m. Reverbero : lámina ú hoja de metal que se pone detras de un farol, linterna, ó velon para aumentar la luz. | (quim. ) Feu de reverbère : suego de reveçbero.

REVERBERER, v. a. y n. Reverberar:

reflejar la luz/

REVERDI, IR, p. p.V. Reverdir. | adj.

Meverdecido, retonado.

REVERDIR, v. a. Volver á der de verde, pintar de verde otra vez: puertas, celo-

sias, bancos, etc.

HEVERDIR, v. n. Reverdecer, ponerse verde: las plantas. || Retonar, apuntar, empezar á salir : dicese de la sarna, y otros males cutanece. || (prov.) Planter la quelqu'un pour reverdir : darle un poste, hacerle aguardar, y no parecer.

\* HEVERDISSEMENT, s. m. La accion de

reverdecer.

REVERÉ, ÉE, p. p. V. Révèrer. & adj,

Venerado: reverenciado: acatado.

REVEREMMENT, adv. Con reverencia,

con respeto.

REVÉRENCE, s. f. Veneracion, reverencia. || Reverencia, tratamiento que se da á los religiosos sacerdotes. || Reverencia, acatamiento, cortesia: inclinación del cuerpo que se hace para saludar.

REVERENCIEL, ELLE, adj. (for.)

Meverencial, respetuoso.

REVERENCIEUX, EUSE, adj. (joc.)

Ceremoniatico, cumplimentero.

REVEREND, ENDE, adj. Reverendo. REVERENDISSIMB, odj. sup. m. f. Heverendisimo.

REVERER, v. a. Venerar, reverenciar. REVERIE, s. f. Desvario, delivio. || Imaginacion; ilusion, fantasía. H Idea, pensamiento, meditacion.

" REVERNI, IE, p. p. V. Revernir. [] adj.

Vuello à barnizar.

\*REVERNIR, v. o. Barnisar otra vez,

Tolver á barbisar.

REVERQUIER, s. m. Cierto juego de l

chaquete.

HEVERS, s. m. Enves de una estofa. Vuelta de la hoja de un libro, o segunda cuențas, etc. página. || Reves: golpe dado con la mano vuelta, otajo tirado con la espada de izquierda á derecha. L Reverso de una medalla, ó moneda. || Cotin : golpe que el jugador da á la pelota al volverla de reves. || (fig.) Reves: contratiempo, desgracia. || Revers de pavé: uno de los dos lados de la calle, desde la acera al arroyo.

Che\*\*~ 3, 4 + 4.

REVERSAL, ALE, adj. Relativo: lo

que se refiere á otra cosa.

REVERSAUX, s. m. pl. Reversales: ciertos decretos que dan los Emperadores de A lemania.

\* REVERSEAU, s. m. (carp.) Vierteaguas: batiente de una ventana para que no entre

el agua.

\* REVERSER, v. a. (néut.) Repuntar. REVERSI, s. m. Revesino: juego de nai-

pes. | Rompre le reversi : cortar el revesino.

REVERSIBLE, udj. m. f. (for.) Reversible : so que ha de volver à su primer poseedor.

REVERSION, s. f. (for.) Reversion.

REVERTIER, V. Reverquier.

REVESTIAIRE, s. m. Vestuario : el eitio donde se revisten los sacerdotes.

REVETEMENT, s. m. Revestimiento a

de una muralla, de una pared, etc.

REVETIR, v. a. Revestir: vestir al sacerdote para celebrar la misa. || Vestir, 6 dar vestido á los pobres. || Proveer : de un empleo, ó dignidad. || Autorisar : con po-

REVETU, UB, p. p. V. Revetir. I adj. Revestido. || Vestido: de gala, ó de ceremonia. || Provisto: de algan oficio, o dignidad. Autorizado: con poderes, comisiones, etc. Adornado: de virtudes, preudas, calidades. ||(fig. y sattr.) Gueux revêtu: piojo revivido o resucitado, como decimos en caste-

REVEUR, EUSE, subst. Pensativo, meditabundo. Usase tambien como substantivo.

|| Delirante, iluso, extravagante.

REVIRADE, s. f. Sacada: de una dama, para poneria en otra casa de mayor valor en el juego del agedrez.

\*REVIRE - MARION, s. m. (vulg.) Torniscon: golpe que se da en la cara con

el reves de la mano.

REVIREMENT, s. m. (naut.) Rebirada, egunda birada : de una embarcacion. || Rovirement des parties : giro del dipero o de letras de una parte á otra.

REVIRER, v. o. y n. Rebirar: cambiar la primera birada, o bordada, una embarcaoion. || (fig. y fam.) Revirer de bord : yolver casaca, mudar de partido.

\* RÉVISER, v. a. Revisar, rever, exa-

minar de nuevo.

REVISEUR, s. m. Revisor: el que reve ó examina lo que otro ha visto, sean autos,

RÉVISION, .. f. Revision: correccio,

nuevo exámen.

\*REVISITER, v. a. Visitar de nuevo: volver à visitar.

REVIVIFICATION, s. f. (quim.) Revivificacion. V. Reduction.

REVIVIFIE, EE, p. p. V. Revivifier. edi. Vivisicado de nuevo

REVIVIFIER, v. a. Vivilicar de nuevo. Il Reducir un metal á su estado natural.

REVIVRE, v. n. Revivir, volver & vivir : tener nueva vida. [ (fig.) Revivir, res-Tablecerse: lo que estaba olvidado, d acabado. | (id.) Avivarse: lo que estaba apagado, descaecido, ó amortiguado, como son colores, pasiones, etc.
REVOCABLE, adj. m. f. Revocable.

REVOCATION, s. f. Revocacion, anulacion: de algun acto. || Destitucion: de un apoderado, comisionado, etc.

REVOCATOIRE, adj. m. f. Revocatorio: dicese de un acto, o disposicion judi-

cial.

REVOICI, REVOILA, prep. Vele, ci-

tale, vetele otra vez.

REVOIR, v. a. Volver & ver, ver otra vez. | Rever, ver de nuevo, examinar, reconocer. || Revistar, conocer en revista: dicese de los pleitos en primera spelacion. (fam.) Adieu, jusqu'au revoir : à Dios, hasta mas ver: a Diot, y veamonos. || Jusqu'au revoir : à mas ver , hasta la vista.

\* REVOLER, v. n. Volar otra vez hácia alguna parte. Usase regularmente en lo si-

gurado.

REVOLER, v. a. Volver a robar, sobar de nuevo una cosa.

REVOLIN, s. m. (naut.) Derrame del viento de una vela cobre otra.

REVOLTANT, ANTE, adj. Irritante,

escandaloso, que causa indignaciou.

REVOLTE, s. f. Revuelta, sublevacion, Ievantamiento. | (fig.) Rebelion, rebeldia, resistencia: de los sentidos, de la carne, de las pasiones.

REVOLTE, EE, p. p. V. Révolter. [adj.

Dublevado, revoltoso, sedicioso.

,REVOLTER, v. a. Sublevar, levanter: excitar á una rebelion, ó sedicion. || (fig.) Chocar, indignar: irritar, escandalizar los animos.

REVOLTER (SE), v. r. Levantarse, sublevarse: amotinarse. || (fig.) Rebelarse, los sentidos, la carne, las pasiones contra la

REVOLU, UE, adj. Corrido, concluido, acabado: dícese del periodo de los astros,

del ano, etc.

REVOLUTION, s. f. Revolucion: la vuelta al mismo punto : dícese de los planetas, del tiempo, de las estaciones, de los siglos. Revolucion, alteracion, movimiento, de los humores en el cuerpo humano. (fig.) Revolucion, mudanza violenta en los negocios de un estado, ó en la forma de su

gobierno.
REVOLUTIONNAIRE, s. m. f. (voz nueva) Revolucionario: el partidario de una revolucion pública. [[ (adj.) Cosa del tiempo de una revolucion, ó conforme á las opiniones y principios que se han seguido

ella.

\* REVOLUTIONNER, v. a. Revolucionar: meitar á la revolucion : introducir los principios revolucionarios en algun estado.

REVOMI, IE, p.p. V. Revomir. | adj.

Revesado, trocado, vomitado.

REVOMIR, v. a. Revesar, trocar : vomitar, echar fuera lo que se acaba de comer, o beher.

RÉVOQUE, EE, p. p. V. Révoquer.

REVOQUER; v. a. Revocar, declarar nulo un contrato, un testamento, una concesion, un mandato, etc. || Llamar, esto es, despedir á un comisionado, administrador, apoderado, etc. || Révoquer en doute : volver, poner en duda.

\* REVOULOIR, v. a. Querer de nuevo una

COSA.

REVOYAGER, . n. Viajar de nuevo, emprender un segundo viage.

REVU, UE, p. p. V. Revoir. | adj. Re-

visto, reconocido.

REVUE, s. f. Revista, registro, reconocimiento. || (fig.) Examen : de sus acciones, de su vida pasada. | Revista, reseña; que se hace de la tropa.

REVULSIF, IVE, odj. (medic.) Revulsivo: remedio que, aplicado à una parte, hace pasar los humores á otra distinta.

REVULSION, s. f. Revulsion: la mudanza de humores de una parte á otra, causada por los remedios revulsivos.

REZ, prep. A raiz de, al ras de, al igual

REZ-DE-CHAUSSEE, . m. Ras o piso de la calle, suelo bajo, o cuarto bajo, en que uno habita: Cet homme est logé au rezde-chaussée: vive al ras, o al piso de la calle, en lo bajo.

RHABDOLOGIE, s. f. Rabdologia: cálculo hecho con ciertos palillos, en que hay

números escritos.

RHABILLAGE, s. m. (fam.) Compostura: remiendo, reparo de una cosa rota, ó descompuesta.

RHABILLE, EE, p. p. V. Rhabiller. 🏿 adj. Vuelto á vestir, remendado, enmen-

RHABILLER, v. a. Volver á vestir, vestir otra ves. || (fig. y fam.) Enmendar la plana, componer, remendar, corregir lo mal dicho, o mal becho.

"RHAGADIOLE, s. m. Ragadiola: plan-

ta para curar úlceras.

RHAMOIDES, s. m. Pino amarillo: árboi.

RHAPONTIC, s. m. RHUBARDE DES

MOINES, s. f. V. Rapontic.

RHETEUR, s. m. Retórico: en el sentido de preceptor, o autor de retórica, hablando de Griegos y Romanos.

RHETORICIEN, s. m. Retórico: al que

sabe ó estudia la retórica.

RHETORIQUE, s. f. Retorica : el arte de hablar bien. I Retórica: un tratedo de rericas : palabras, labia, razones para persua- | dir, alucipar, lograr, etc.

\*RHIN, s. m. (geog.) Reno, Rhin: rio

caudaloso de Alemania.

RHINGRAVE, s. m. Ringrave: conde del Rhin: titulo de dignidad. Tambien se daba este nombre á los jueces y gobernadores de las ciudades comarcanas del Keno.

RHINOCEROS, s. m. Rinoceronte: animai cuadrúpedo feroz, con un cuerno sobre la nariz. || Calao : ave de Indias : clase de insecto. | Nez de rhinocères: trompa de elefante : narigon , hombre de nariz monstruosa.

"RHISAGRE, s. m. Dental: gatillo para

sacar los raigones de las muelas. \* RHODES, (geog.) Rodas: isla del Medi-

terráneo. \* RHODOMEL, s. m. Rodomel, miel ro-

RHOMBE, s. m. (geom.) Rombo: figura que consta de cuatro lados iguales, y ángulos desiguales. Llamase tambien lisonja en el blason.

RHOMBOIDE, s. m. (geom.) Romboide: figura rectilinea con dos ángulos agudos, y dos obtusos.

\* RHONE, s. m. (geog.) Rodano: rio de

RHUBARBE, s. f. Ruibarho: planta medicinal. || Rhubarbe des moines. V. Rapon-

\*RHUMATISMAL, ALE, adj. Dicese douleur rhumatismale: dolor reumstico.

RHUMATISME, s. m. Reumatismo. RHUME, s. m. Reuma. | Romadizo. Fluxion.

RHUS, V. Sumac.

RHYTHME, s. m. Ritmo, número, cadencia.

RHYTHMIQUE, adj. m. Rítmico, cadencioso.

RIANT, ANTE, adj. Risueño, alegre. l'Acese del semblante, de los ojos, etc. : y metafóricamente del campo, de un huerto, de una habitación que respira alegría.

RIBAMBELLE, s. f. (fam. ) Caterva, detanía : multitud de cosas ó personas.

RIBAUD, AUDE, adj. (vulg.) Hombre ó muger de la vida airada, bribon, bribona, borrasquero, horrasquera.

RIBAUDERIE, s. f. (poc. us.) Regncijo licencioso: como quien dice broma, borrasca.

\* RIBAUDURE, . f. Pliegue o doblez que se hace en los paños al batanarlos.

RIBLETTE, s. f. Chuleta: que se asa en las parrillas. Es voz de poco uso en fran-

RIBLEUR, s. m. (ant. y vulg.) Bribon,

tuno, pilmstron.

tórica. | El aula de retórica. | (fam.) Retó- | cultierta desde la cinta hasta la quilla de un buque.

RIBORDAGE, s. m. (nduf.) Abordage: el daño que hace un buque á otro cua nido se chocan en un puerto , ó rada , el cual se 🛚 satisface.

\* RIBOT, s. m. Mano de mortero, ó pilon

para hacer la manteca de vacas.

"RIBOTE, s. f. (fam.) Francachela. \* RIBOTER, v. a. (fam.) Tener francache-

la : comer y beher alegremente.

RICANEMENT, s. m. Fisga, risa falsa: hurlándose de alguno, ó de alguna cosa.

RICANER, v. m. Fisgar sonriéndose. RICANEUR, EUSE, s. El que rie por

mola, etc., fisgon.

RIC-A-RIC, adv. (fam.) Hasta el último cuadrante, á todo rigor, hasta la última diferencia. Je le ferai payer ric-à-ric : le haré pagar hasta el último maravedi.

RICH, s. m. Ric: lobo cerval del norte de

Kuropa.

RICHARD, s. m. (fam.) Ricacho, ri-

RICHE, adj. m. f. Rico; en dinero, en hienes, en rentas. | Rico : se dice por extension de las tierras ó paises abundantes, y tambien de las lenguas. || Rico : dicese de las cosas de gran precio, o valor. | ( fig. ) Rico, dotado, lleno: de méritos, de virtudes. || Riche malaise : rico empeñado, atrasado, que tiene mucha hacienda, pero empenada, o enredada con pleitos. | Reche taille: talle eshelto y proporcionado. || Le mauvais riche: el rico avariento.

RICHEMENT, adv. Ricamente, con magnificencia. || Elle est richement laide :

es sea valientemente, en extremo.

RICHESSE, s. f. Riqueza: abundancia de bienes. || Riquesa : hablando de lenguas. HICHESSES, s. f. pl. Riquezas, cauda-

les, y haciendas.

RICIN, s. m. PALMB DE CHRIST, s. f.

Higuera infernal. RICOCHET, s. m. Rebote, recovico, tablilla : dícese de lo que se tira à un punto para que dé de rechazo á otro. 🎏 prov.) La chanson de ricoches: la misma cancion: el mismo estribillo, la misma copla: dicese de la machaqueria del que repite siempre unas mismas palabras, o conversacion. (fig.) Par ricochet: por tablilla, por rodeo, por otra mano : por segundo conducto.

\*RICOCHON, s. m. Aprendia de mone-

dero.

RIDE, s. f. Arruga: dicese del cútis de cara, frente, manos, etc. [] Onda: las que forma el viento en el agua. [] ( ndut. ) Acollador : cabo delgado para mantener tiesos los obenques, etc.

RIDE, EE, p. p. V. Rider. | adj. Arru-

gado.

RIDEAU, s. m. Cortina. I (fig.) Tirer \* RIBORD, s. m. (ndus.) Forro : segunde | le rideau : correr la cortina, correr un velo:

ocultar, pasar en silencio una cosa por fua, indecorosa, ó peligrosa.

\* RIDÉES, s. f. pl. (mons.) Estiércol de

ciervos viejos.

RIDELLES, s. f. pl. Adrales, laderas de carro: el enrejado de estacas y varas, ó esteras.

RIDER, v. a. Arrugar. || (naut.) Arri-

zar, ó coger rizos : á las velas.

RIDER, v. n. (caza) Seguir el perro la

· pista sin ladrar.

RIDER (SE), v.r. Arrugarse, rugarse.
RIDICULE, adj. m. f. Ridiculo, risible:
lo que es digno de risa, ó burla. || Ridiculo,
extravagante, y tambien nimio. Usase como
substantivo.

RIDICULEMENT, adv. Ridiculemente:

de un modo ridículo.

RIDICULISÉ, ÉE, p. p. V. Ridiculiser.

| a ij. Hecho ridículo, y ridiculizado.

RIDICULISER, v. a. Ridiculizar, volver ridiculo, hacer pasar à uno por ridiculo.

RIDICULISER (SE), v. r. Ridiculisa

se, hacerse ridiculo.

RIDICULITÉ, s. f. (fam.) Cosa ridicula : lo que tiene de ridiculo un hecho, ó dicho. [ (id.) Ridiculez : de genio, de humor.

RIEBLE, s. m. Amor de hortelano:

planta.

RIEN, s. m. Nada, ninguna cosa. | Ne le céder en rien à quelqu'un : no llevarle otra ventaja en nada, no irle en zaga. | Bn moins de rien : en nada de tiempo, en un instante, en un santiamen. || Il ne m'est rien : nada mio es, no me toca en nada, ningun parentesco tiene commigo. | Cela ne me fait rien : nada se me da, nada me importa. || Il ne tient à rien de : poco faltó, ó en nada estuvo que.

\*RIENS, s. m. pl. Nonadas, frioleras,

bagatelas.

RIEUR, EUSE, subst. El que rie. | Rejdor : que rie mucho, ó muy amigo de reir. || Zumbon, burlon.

\* RIFLARD, s. m. (carp.) Garlope; : cepillo grande. || Cincel dentado de cantero.

\* RIFLOIR, s. m. Lima, o mas bien escofina corva por la punta.

RIGAUDON, V. Rigodon.

RIGIDE, adj. m. j. Rigido, estrecho, austero.

RIGIDEMENT, adv. Con rigidez, con todo rigor, rigurosamente.

RIGIDITE, & f. Rigidez, rigor, auste-

RIGODON, s. m. Rigodon: contradanza de ocho cerrada.

RIGOLE, s. f. Reguera, tagea: canaliza

para conducir agua.

una moral muy estracha y extremada.

RIGORISTE, s. m. Rigorista: el que sigue una moral muy estrecha.

RIGOUREUSBMENT, adv. Rigoross-

mente, con rigor.

RIGOUREUX, EUSE, adj. Rigoroso,

severo. || Aspero, acre.

RIGUEUR, s. f. Rigor: severidad, dureza, austeridad. Rigor: exactitud en la justicia. Rigor: la aspereza del tiempo. Rigor: el último termino á que pueden llegar las cosas. A la rigueur, à toute rigueur: por último, en rigor, á todo rigor, etc.

\* ÉIMAILLE, s. m. Jácaras, coplas de ciego: dícese por desprecio de los malos versos,

é insulsos.

RIMAILLER, v. n. Coplear, hacer malos versos.

RIMAILLEUR, s. m. Poetastro, versista

chapucero, romancero.

HIMR, s. f. Rima, consonancia: dicese en la poesía de la uniformidad de sonido en la terminacion de las palabras con que acaba cada verso. || La contrainte de la rime: la fuerza del consonante. || Sans rime ni raipon: sin ton ni son.

RIMES, s. f. pl. Metros, versos, poesías. RIMER, v. n. Versificar, metrificar: hacer versos. || Consonar, ser consonante: una vos con otra en los finales de los versos.

RIMER, v. a. Poner en verso, en metro:

un esunto.

RIMEUR, s. m. Rimador, versists: tómase por mal poeta, cuando no se le añade en frances el adjetivo excellent, ó bon.

RINCE, EE, p.p. V. Rincer. | adj. En-

obagado

RINCEAU, s. m. (arq. y pins.) Follage:

adorno.

HINCEH, v. a. Enjuagar : lavar vasos, etc.

RINCURE, s. f. Enjuagadura: el licor con que se ha enjuagado alguna cosa. || Enjuagaduras: dícese tambien por desprecio del vino muy aguado.

"RINGARD, s. m. Barra de fierro para mover las piezas grandes cuando se fra-

guan.

\* RINGEOTS, s. m. pl. (ndut.) Pies de roda en la construccion de buques.

RINGRAVE, s. f. Zaragüelles: guarne-

cidos de cintas.

\* RINSTHUIRB, v. a. Volver á instruir, enseñar, etc.

RIOTER, v. m. (fam.) Sonreirse, reir

entre dientes.

RIOTEUR, EUSB, subst. El que siempre se está sonriendo.

RIPAILLE, s. f. (vulg.) Dicese: fuire ripaille: tener une francachele, un gaudeamus, une buene comide.

\* RIPE, s. f. Baedera: de albahil.

\* RIPBH, v. a. Raer: con la raedera, llana, ó alcotana. RIPOPE, e. m. o RIPOPER, s. f. (vulg.)
Zupia, purriela: vino malo. || Champurro:
mezcla de diferentes licores. || (fig. y fam.)
Baturrillo, mezcolanza: habiando de un
escrito o discurso lleno de cosas inconexas, y
mal ordenadas.

RIPOSTE, s. f. (fam.) Sacudida: respuesta pronta, y aguda. || (fig. y fam.) Las tornas, la respuesta: la accion con que se rebate una ofensa: Il lui donna un démensi: la riposte fut un soufflet, o un coup

L'épée.

RIPOSTER, v. n. (fam.) Responder, sacudirse: con prontitud y viveza. || (fig. y fam.) Yolver la pelota, pagar con la misma moneda, volvérsela al cuerpo. || En la esgrima es reparar, y dar la estocada á un mismo tiempo.

RIPUAIRE, adj.m. f. Ripuario, lo mismo que ribereño. Deciase de los antiguos pueblos de las orillas del Rhin, y del Mosa: y tam-

bien del código de sus leyes.

RIRE (de), v. n. Reir. || Reirse de, hacer burla de, cuando se dice: rire de quelqu'un. | (fam.) Reirse, por holgarse, divertirse. || Reir, chancear. || (fig.) Reirse: dicese de las cosas inanimadas por su amenidad y alegría. || (fig. y fam.) Reirse: di-, cese de cuando empieza a romperse o descoserse un vestido. || Rire à gorge déployée: resr á carcajadas, á carcajada tendida. || Rire aux anges: reir como bobo, sin que ni pera que: || (fig. y fam.) Rire du bout des dents: reir de dientes adentro, sin gana, o de mala gana. || (id.) Rire jaune: es lo mismo que reir de dientes afuera : reir como el conejo. || Pour rire, exp. adv. Por burla, por chanza.

RIRE (SE) (de), v. r. Reirse, burlarse.

RIRE, s. m. El reir, la risa: propiamenta es el modo de reir. Se junta con adjetives, y aunque suela usarse en plural, en castellano no sale de singular: des rires innocens: un reir inocente: le rire agréable: un reir, una risa halagüeña.

RIS, s. m. Risa, el reir. || Arroz: véase Riz. || Lechecilla, molleja : de ternera. || Riso : de las velas de una embarcacion. || (nánt.) Prendre des ris: coger rizos : las velas. \*\* RISAGAL, s. m. Rejalgar : polvos de

juanes, arsénico rojo. V. Réalgal.

RISBAN, s. m. (for.) Terraplen, o plataforma, con piezas de artillería para la defensa de algun puerto.

\* RISBERME, s. m. (fors.) Fortificacion

hecha con faginas y estacas.

BISDALE, s. f. Risdala ó risdale: momeda de plata en Alemania, que vale diez, reales poco mas ó ménos.

RISÉE, s. f. Risada, risotada: risa descompuesta, y estrepitosa. || Risa, irrision, burla en el sentido activo y pasivo.

RISIBILITE, s. f. (escol.) Risibilidad:

RISIBLE, adj. m. f (escol.) Risible: dotado de la facultad de reir, como lo es el animal racional. || Risible: que causa risa. || Risible: digno de risa, ó burla.

RISQUABLE, adj. m. f. Arricagable: que se puede arriesgar, é aventurar, como es un proyecto, un negocio, etc. || Arriesgado, expuesto, aventurado: que correriesgo. En este sentido es de poco uso en frances.

RISQUE, s. m. Riesgo, contingencia. § (prov.) A tout risque: á todo riesgo, á la ventura.

KISQUÉ, ÉE, p. p. V. Risquer. | adj. Arriesgado.

RISQUER, v. a. Arriesgar, aventurar,

exponer.

\*RISSER, v. a. (ndus.) Trincar, amarrar: hablando de la chalupa dentro del navio, baules, etc. || Tomar rizos. V. Arriser.

RISSOLE, s. f. Toston: pastelillos con carne picada, y fritos en manteca de puerco.

RISSOLE, EE, p. p. V. Rissoler. || adj: Tostado, dorado: bien frito, bien asado. || Trop rissola: achicharrado, retostado, refrito, pasado.

RISSOLER, v. a. Tostar, poner tostado, ó dorado: lo que se asa, ó frie. Si es con

exceso, corresponde á achicarrar.

\* RISSON, s. m. (ndus.) Reson: anclote con cuatro brazos para los navios de bajo berdo.

RIT, o RITE, s. m. Rito: orden y regla establecida en las ceremonias del culto.

RITOURNELLE, s. f. Retornelo, repeticion de la primera parte de una copla, aria, cancion, etc.

RITUALISTE, s. m. Ritualista : el autor que trata de los varios ritos de la iglesia.

RITUEL, s. m. Ritual : libro que enseña el órden de las ceremonias de la iglesia, y tambien las prácticas de la curia.

RIVAGE, s. m. Costa, marina, playa: hablando del mar. || Ribera, margen: ha-

blando de los rios.

RIVAL, ALE, subst. Rival, competidor: sea en amores, sea en houores, sea en mando, etc.

RIVALISER, v. n. Competir, entrar en

competencia: con alguno.

RIVALISER, v. n. Querer igualarse, competir, apostárselas: una persona á otra, ó una cosa á otra en sentido metafórico.

RIVALITE, c. f. Rivalidad : la compe-

tencia entre dos rivales.

RIVE, s. f. Ribera, orilla: sea del mar, de un rio, de una laguna, d de un lago. Ha Ror extensiou se dice: rives: por vegas, pais llano entre rios.

RIVE, RE, p. p. V. River. | Rema-

chago.

RIVER, v. o. Robrar, remachar un clavo: torcerle, y clavar la punta. Il (fig. y el resuello, ó las cabras en el corral.

RIVERAIN, s. m. Ribereño: el que ha-

bila junto á rio.

\* RIVESALTES, s. m. Vino de Ribes:

cierto vino moscatel del Rosellon.

RIVET, s. m. Remache: la vuelta de la punta de un clavo remachado. || Robradura, redoble: de los clavos de la herradura. || Moldura, rebajo : en los marcos de los cuadros, etc.

RIVIERE, s. f. Rio: dicese de los grandes y chicos, à diserencia de sleuve, que solo se dice de los rios caudalosos, o principales. | La rivière de Gênes : la ribera de Génova que es la costa del Genovesado.

\* RIVIEREUX, adj. (cetrer.) Halcon ri-

\* RIVURE, s. f. Rasador de una bisagra. RIXDALE, V. Risdale.

RIXE, s. f. Rija: pendencia, alboroto. RIZ, s. m. Arroz: grano alimenticio.

RIZE, s. m. Ris: moneda imaginaria en los estados del gran senor.

RIZIERE, s. f. Arrozal: campo sembrado

de arroz.

\* RIZOLITHES, s. f. ( hist. nat.) Raices de árboles petrificadas.

\* ROABLE, s. m. Paleta o badil grande

para sacar la brasa de un horno.

ROB, s. m. Rob: entre los hoticarios es ma jalea del zumo de frutas depuradas, ó

sea gelatina.

ROBE, s. f. Ropa: tómase por un vestido en general, esto es, lo que cubre las personas, y tambien algunos animales, y legumbres. || Ropa, ropage talar : de cualquier persona, y estado. | Toga : vestidura romana. || Toga, garnacha: ropage talar de los ministros y letrados de los tribunales. || La toga: tomase por la profesion, o dignidad de los tocados. || Robe d'enfant: vaquero de niño. || Robe de chambre : ropa de levantar, o ropa de casa, que es hata en los hombres. || Robe des fèves : vaina de las habas. | Robe du paon: la pluma, o plumageria del pavo real. || Gens de robe : los togados. || Robe d'andouille : la tripa o el pellejo de la morcilla, ó del chorizo.

\* ROBKE, adj. Dicese: garance robée:

rubia con corteza.

\*\* ROBER, v. a. Sacar el pelo á un som-

brero con la lija.

ROBIN, s. m. Golilla: en sentido de desprecio: C'est un robin; ce sont des robins.

ROBINET, s. m. Llave de fuente. || Ca-

nilla de tonel : espita.

\* ROBLE, ROBRE, & ROUVRE, s. m.

Roble : árbol.

ROBORATIF, IVE, adj. Roborativo, roborante: dicese de ciertos medicamentos que dan fuerza y vigor.

ROBUSTE, adj. m. f. Robusto, suerte: de la comida.

prov.) River le clou à quelqu'un : meterle | vigoroso : dices regularmente de los hombres.

ROBUSTEMENT . adv. Robustamente,

con robustez.

ROC, s. m. Roca, ó peña viva que nace de la tierra. || (fig. ) Se dice por firme, constante. || Roque : pieza del juego del agedrez, que se liama mas comunmente tour (torre). || Le roc de Gibraltar : el peñon de Gibraltar.

ROCAILLE, s. f. Rocalla, grutesco: piedrecitas y conchas para formar grutas.

Cuentas de vidrio de varios colores.

ROCAILLEUR, s. m. El que trabeja en obras de rocalia.

\* ROCAILLEUX, EUSE, adj. Cascajoso: sitio lleno de piedras menudas. || Style rocailleux: estilo duro, áspero.

ROCAMBOLE, s. f. Simiente del ajo: ajo fino. | (fam. y fam.) Salsilla, sainete: lo mas apetitoso ó gustoso de una cosa.

\* ROC-FORT, V. Roquefort. \* ROCH, s. m. (n. p.) Koque.

ROCHE, s. f. Roca: peña: canto grande. || (fig.) Homme de la vieille roche: hombre de calzas atacadas, hombre á la antigua: formal y entero. [ ( id. ) Noblesse de la vieille roche : nobleza rancia, de antigua alcurnia.

ROCHER, s. m. Peñasco, roca, peña: dicese de la tierra, y del mar. || Parler aux rochers: hablar á una roca, esto es, á una

persona inexorable.

ROCHET, s. m. Roquete: vestidura de. clérigo. || Carrete para devenar seda. || Rueda catalina en la relogeria.

ROCHETS, s. m. pl. Canones, husos:

en las fábricas de tegidos.

\* ROCHOIR, s. m. Caja donde está la soldadura para soldar.

ROCOU, s. m. Orellana, achiote. V. Rou-

ROCCTER, V. Roucouler.

\* RODL, s. f. (náut.) Roda: el madero corvo que sorma el remate de la porca.

RODER, v. n. Rodar, andorrear, corre-

tear : ir de una parte á otra.

RODEUR, s. m. Vagabundo, andorrero,

RODOMONT, s. m. Fanfarron, baladron, rompe esquinas.

RODOMONTADE, s. f. Baladronada,

fanfarronada, bravata. ROGATIONS, s. f. pl. Rogaciones, pro-

cesiones de rogativa. ROGATOINE, adj. m.f. (for.) Exhor-

to: requisitoria de un juez a otro.

ROGATON, s. m. (fam.) Papelucho, papel desechado, horron despreciable de algun escritor. || (id.) Escamocha : sobras de p!atos de la cocina, que se vuelven á calentar. || (id.) Mendrugo : pedazo de pan que queda lanar, y tambien sarna perruna.

ROGNE, EE, p. p. V. Rogner. I adj. Cor-

tado, cercenado.

ROGNE-PIED, s. m. Pujavante: instrumento de herradores para rebajar el casco de las calmilerias.

ROGNER, v. a. Recortar, cortar, cercenar : lo que sobresale ó sobra en las orillas de alguna cosa. || (fig. y fam.) Escatimar, morder, acortar, disminuir: el sueldo, el mando, los derechos, etc.

ROGNEUR, EUSE, s. Desgastador, re-

cortudor: de piezas de moneda.

ROGNEUX, EUSE, adj. Ronoso, sarnoso. Solo se dice de los perros, y del ga-

nado lanar en frances.

ROGNON, 's. m. Rinon. Dicese en frances de ciertas reses, como carnero, vaca, ternera; y tambien del hombre en estilo bajo. il Criadilla: hablando da ciertos animales, que se comen. | (vulg.) Tenir, mettre, avoir la main sur les rognons: ponerse en jartas.

ROGNONNER, v. n. (vulg.) Rezongar,

ROGNURE, s. f. Recortadura, retal: desperdicio de lo que se corta, o cercena.

ROGUE, adj. m. f. ( fam. y satir.) Arrogante, fiero. || Rogues de maquereuu et | de morue: huevas de caballas, y abadejo.

ROI, s. m. Rey: elsoberano que gobierna solo una monarquía, dun reino. || Rey: pieza principal del agedrez, y una figura de la haraja, | (fig.) Rey: tomase por el hombre seliz o independiente. | Roi d'armes: rey de armas, ó primer heraldo. Roi de la fève: rey de la haba, que se hace en la vispera de pascua de Reyes. || Roi des cailles: bitor, de codornices. Roi des violons: primer violin de la capilla real. Roi du bal: director del baile. || Les Rois, le jour des Rois: Reyes, pascua de Reyes: la Epifania. | Pain du roi: pan del rey, o pan de municion. | Poids du roi: peso del rey, o peso real. | (fam.) Traiter, regaler comme un roi: tratar, regalar como cuerpo de rey.

ROIDE ( ya permite, y aun exige, el uso que esta palabra se escriba y pronuncie raide, así como sus derivados), adj. m. f. Tieso, terco: que no se puede doblar. Tieso, arrecido: de frio. || Envarado, entorpecido: dicese de los miembros. | Rápido, pino, derecho: dícese de una cuesta, ó esca-

xible.

ROIDEUR, s. f. Tesura, rigidez: de lo que no se puede doblar. || Tirantez, violenta tension: de pervios, de fibras, etc. [ Rapidez, fuersa : de un cuerpo impelido. || Repecho: de una cuesta, lo pino de una es-

ROGNE, s. f. Hoña: sarna del ganado 12a, terquedad: de genio; de caracter, esc. (id.) Rigides, dureza: de costumbres.

ROIDI, IE, p. p. V. Roldir. || adj. Atiesado, ticso. || Tirante: envarado.

ROIDILLON, s.m. Terromentero, cerro,

ribazo: pequela altura de tierra.

ROIDIH, v. a. Atiesar, atesar, poner tieso, tirante, derecho: para que no se doble, o atloje. || Envarar, entorpecer: los miembros | Arrecir : de frio.

RQIDIR, v. n. SE ROIDIR, v. r. Atiesarse, ponerse tiesa : una cosa. || Envararse,

entorpecerse: los miembros.

ROIDIR (SE), v. r. Mantenerse tieso, o lirme, /resistir, arostrar, bregar: aplicase à las personas en sentido figurado; y en estilo comun es tenérselas tiesas.

ROIOC, s. m. FAUSSE RHUBARRE,

s. f. Raiz para tenir de amarillo.

ROITELET, s. m. Abadejo, reyezuelo, regaliolo : nombre de una ave. ||Reyezuelo, reyecillo, y régulo en estilo culto.

\* ROITELETTE, s. f. La hembra del reye-

zuelo : ave.

ROLE, s. m. Nomina, lista, matricula: en que están sentadas jas personas por sus nombres. || Foja: de un escrito, entre escribanos. || Registro : de los pleitos, que se han de llamar por su órden en un tribunal. || Papel : la parte que aprende cada actor en una pieza teatral. || Paper: se dice de la persona que representa cada actor. | (fig.) Jouer un *rôle* : hacer papel, ó ligura : tener representacion en el mundo.

HOLER, v. n. (fam.) Escribir en compulsa, llenar fojas, escribir ancho y tendido, como sucede entre escribanos y procu-

radores para causar mas derechos.

ROLET, e. m. (fam.) Pequeño, corto papel. # (fig. y fam.) Jouer bien son rôlet: hacer bien su papel, representarle bien, lucirlo. | (id.) Etre au bout de son rôlet: quedarso asperges, am saber que decir, ni que bacer.

"ROLLIER, s. m. Galgulo: ave, especie

de grajo.

\* ROMAGNE, s. f. (goog.) Romaña:

provincia de Italia.

ROMAIN, AINE, adj. Bomaro: lo perteneciente à Roma. || Beauté romaine : muger de bellas facciones, y porte magestuoso: matronaza. || Chiffre romain: número romano. | Laitue romaine: lechuga romana. ó de oreja de mulo. || Lettre romaine: letra ó carácter redondo, como se llama en la lera penada. || (fig. ) Rigido, duro, infle- imprenta: lo contrario á cursiva, que se llama lettre italique.

> ROMAINE, s. f. Romana: peso con pilon. || Papel : de á folio del pequeño. || Orejas de

mulo: ensalada.

ROMAN, s. m. Novela historia fabulosa: ROMANCE, s.f. Romance: relacion facalera. || Envarantiento, entorpecimiento: | bulosa puesta en verso. || Romance: lengua ·le miembros. \(\( \int\_{\text{fig.}}\) Inflexibilidad, dure- | formada de la mezcla del latin con ei céltico, de la cual han procedido las lenguas se : dos amigos, compañeros. || Rajarse, francesa y castellana, con todos sus alle- desgajares: se dice de los árboles, o de sus gadas. Tambien se llama en frances langue ramas con el peso de la fruta. romane.

bros de caballerias.

\* ROMANE, adj. f. V. Romance.

ROMANESQUE, adj. m. f. Fabuloso, fingido: de novela, de fábula. Se toma tam-. bien por caballeresco.

ROMANESQUEMENT, adv. Fabulosa-

mente: de un modo fabuloso.

" ROMANISER, v. n. Novelar: escribir, ó componer novelas, historias fahulosas.

\* ROMANISER, v. a. Dar aire de novela, o de cuento á una historia.

ROMANISTE, V. Romancier.

ROMANTIQUE, adj. m. f. Dicese de un sitio encantado, por su amena y rústica variedad.

ROMARIN, s.m. Romero: planta olorosa. || Lieu planté de romarins : romeral.

"ROMBAILLET, s. m. (náut.) Rumhito : pieza que se ajusta en una hendidura. \* ROMBALIERE, s. f. (ndut.) Arrumbadas : la handa exterior del castillo de proa en una galera.

\* ROMBE, s. f. Rombo: cierto marisco. ROME, s. f. (geog.) Roma: ciudad de

\* ROMES, s f. pl. Bastidor para teger ta-

pices de lizos bajos.

ROMESCOT, V. Denier de Saint-Pierre. \* ROMINAGROBIS, s. m. ( vulg.) Gatazo. | (fig. y vulg.) Fantasmonazo, figuron.

ROMPEMENT, s. m. Dicese soloen esta expresion figurada : rompement de tête : quebradero de cabeza, y tambien batahola.

ROMPRE, v. a. Romper: hacer trozos. Destruir, arruinar: los caminos, los paseos, los puentes, los vados. || Cortar, desviar : el viento, el hilo, la corriente del agua, de las olas. [Romper, desbaratar : un cuerpo de tropa. | Romper, cortar : el hilo de su discurso. || Romper, abrir: una pared, una cerca. Nomper vivo, enrodar: à un reo condenado á este género de suplicio. ( fig. ) Rompre la tête: romper, quebrar la cabeza : molestar mucho. [] ( id. ) Se dice : rompre les chiens: meterio à bulla, d à barato: mudar de conversacion. [ (id.) Kompre les mesures : desconcertar las medidas, desbaratar las tideas, o designios. | Rompre le de au trictrac, etc.: quebrar el dado, corfar la suerte. || Rompre un chevol : deshastar, trabajar un caballo, en el picadero. Rompre un marché, une convention : desharatar, deshacer un trato: un ajuste. || Rompre une navette: romper limpio, hablando de madera. | Rompre par éclats: hacer astillas, o rajas. || Rompre par filandres: Liacar tiras, o trizas.

ROMPRE, v. n. Quebrar, descomponer-

ROMPRE (SE), v. r. (fig.) Soltarse, agi-ROMANCIER, s.m. Romancero, nove-litarse: en algun oficio, o negocio. || (id.) lador: autor de novelas, de fábulas, de li- Se rompre la main: soltar la mano, adquirir soltura, manejo en algun egercicio. || A tout rompre, exp. adv. (fam.) A todo tirar, todo lo mas: y tambien, por mal que vaya, cuando todo turbio corra.

> ROMPU, UE, p. p. V. Rompre. || adj. Rompido, roto, quebrado. || Quebrantado: molido: de cansancio, de fatiga. || (fig.) Ducho, agil, muy cursado, muy versado, en alguna profesion, ó egercicio. || Nombre rompu: número quebrado, o simplemente quebrado, en la aritmética. A basons rompus, exp. A ratos, de muchas veces: á intervalos, sin ir seguido : sea el sueño, sea un trabajo.

> \* ROMPURE, s. f. Quebradura: el pedazo de metal que sebra de la letra despues de

fundida.

ROMPUS (A BATONS), adv. Con in-

terrupcion.

RONCE, s. f. Rapino, cambron, zarza. mata espinosa. | (fig.) Espina, escabrosidad, dificultad : úsase en ambas lenguas en plural.

RONCER, v. a. (náut.) Ronzar.

\* RONCEROI, s. m. RONCERAIRE, s.f. Zarzai, cambronal.

\* RONCEVAUX, s. f. (geog.) Ronces-

valles : valle del reino de Navarra.

ROND, ONDE, adj. Redendo : de figura circular, o estérica. | Compte rond: cuenta redonda, ó cabal: sin picos ni quebrados. Homme tout rond, o rond comme une boule: que está como una bola, ó como una bola de gordo. || Leure ronde : letra redonda, en contraposicion á la hastardilla, o cursiva. (fig. y fam.) Homme tout rond: hombre liso y llano, ingenuo, corriente. || Etre un peu rond: estar algo alumbrado, peneque.

ROND, s. m. Rueda, corro, circulo: que se forma de gente, ú otras cosas. | Rond d'eau: pilon de fuente, taza. § Rond de mer: orle. V. Lune. || Bn rond, exp. adv. Circularmente, en redondo.

RONDACHE, s. f. Rodela: escudo re-

dondo.

RONDE, e. f. Ronda: es voz de la milicia. || Ronda: la accion de dar vueltas por una calle, ó al rededor de una casa para ver d espiar, que se dice : faire la ronde : esto es rondar. A la ronde, exp. adv. En redondo, en circuito, en circunferencia: cuando se habla de extension, n'espacio por todos lados. | Boire à la ronde : beberen rue-Ja, nnos despues de-otros. | Chemin de ronde: la ronda, el camino que media entre la poblacion y la inuralla de una ciudad.

RONDEAU, s. m. Redondilla: composicion poética. || Rondo: composicion música, cuya primera parte se repite para concluir.

RONDELET, ETTE, adj. (fam.) Re-

gordete, regordetillo.

RONDELETTES, s. f. pl. Telas de Bretaña buenas para velos.

RONDELIN, s. m. (fam.) Bombo: hom-

bre gordo y de pequeña estatura.

RONDELLE, s. f. Rodela pequeña, que

en otro tiempo llevaba la caballeria.

RONDEMENT, adv. Igual, seguido, derecho: sin torcer, ni marrar. || (fig.) Redondamente, lisa y llanamente: sin embozo, ni rodeos.

\* RONDEUR, s. m. Redondes.

RONDIER, s. m. Palmito: planta con cuyas hojas hacen los Chinos abanicos.

RONDIN, s. m. Rodillo: palo redondo y liso. ¶ Rollo: tronco ó palo redondo de la leña, que tambien se llama cándalo.

RONDINER, v. a. A porrear : golpear con porra, ó palo ó dar de palos y porrazos.

RONDON, s. m. (cetrer.) Fondre en rondon: lanzarse como un rayo el halcon a la presa.

RONFLANT, ANTE, adj. Sonoro, ruidoso. || Hueco, pomposo, retumbante, hinchado: style ronflant, mots ronflans: estilo hinchado, palabras pomposas.

RONFLEMENT, s. m. Ronquido : el ruido que se hace roncando. || Rugido del mar : sumbido del aire. Dícese por exten-

cion.

mido.

RONFLER, v.n. Roncar, zumbar. || Faire ronfler les violons: tocar los violines, etc. || Le canon ronfle: la artillería suena, ó disparat

RONFLEUR, EUSE, subst. Honcador, que ronca mucho: esto es, durmiendo.

RONGE, s. m. (mont.) Rumia: la accion de rumiar el ciervo.

RONGÉ, ÉE, p. p. V. Ronger. || adj. Roido: corroido: carcomido: mordido: co-

RONGER, .v. a. Roer: con los dientes. ||
Roer, carcomer: hablando de la polilla; ó
carcoma. || Corroer, gastar, desgastar: ir
quitando poco á poco por la superficie las partecillas de un cuerpo sólido. || Robar: la corriente de un rio la tierra contigua. || Descarnar: las olas del mar alguna obra. || (fig.)
Roer, remorder, carcomer: la conciencia, la
memoria.

RONGEUR, adj. Roedor. Usase solo en esta frase figurada ver rongeur: gusano roedor, ó simplemente el gusano de la conciencia, esto es, el remordimiento de la conciencia.

\* RONSARDISER, v. a, Hablar griego y latin.

\*ROQUAMBOLE, s. f. Ajo de España,

ROQUEFORT, s. m. Queso muy sabroso, que tiene este nombre en Francia.

\*ROQUELAURE, s. f. Rocio: capote ajustado al cuerpo.

\* ROQUEMAURE, s. m. (geog.) Rocamora : lugar del Lenguadoc.

ROQUER, v. n. Enrocar en el juego del

agedrez.

ROQUET, s. m. Ropilla antigua muy corta. || Busquillo, ó gozquillo: perrito co-mun. || Lagarto de la Guadalupe.

ROQUETTE, s. f. Jaramago, raqueta: planta. || (naut.) Faire la roquette: disparar cohetes para hacer señales por la noche.

ROQUILLE, s. f. Copa: la medida me-

nor del vino.

\* RORQUAL, s. m. Ballena grande de la Groenlandia.

ROSACE, s. f. y ROSON, s. m. (arquit.) Roseton, floron, caseton : adorno que se echa en las bóvedas.

ROSAGE, s. f. o ROSAGINE, s. m. V.

Oléandre.

ROSAIRE, s. m. Rosario, corona: que se reza á la Virgen Santisima. || Vasija para destilar el agua rosada en las hoticas.

ROSAT, adj. m. f. Rosado: lo compuesto con rosas. || Miel rosat: miel rosada, ó ro-

domei.

ROSBIF, s. m. (voz inglesa) Rosbif:

cierto asado de vaca.

ROSE, s. f. Rosa: flor muy conocida. En las artes se da el nombre de rosa á diversas figuras, ó labores, parecidas á esta flor. || Rose des vents, ó compas de mer: rosa de los vientos, ó rosa náutica. || Rose d'une guitare, etc.: rosa de una guitarra, etc. || Rose de Cayenne: malva de Siria. || Rose d'Inde: clavelon de Indias.

ROSES, s. f. pl. (fig.) Flores, flores: lo que lisonjea y halaga en las con versaciones, ó escritos. [[ Eau rose: agua ro

sada.

ROSÉ, ÉE, p. p. V. Roser. | adj. Rosedo, de color de rosa. | Vin rose: vino

rojo.

ROSEAU, s. m. Caña: planta. No se entiende la caña dulce, porque esta se llama canne à sucre; y canne la caña ó junco de Indias para bastones. || (fig.) Caña, ó cañaheja se dice de todo lo que es entieble, y poco consistente. || Claie de roseaux: encañado, seto tegido de cañas. || Lieu plante de roseaux: cañaveral, cañar.

ROSE-CROIX, s. f. Nombre de una secta de empiricos, que pretendian saber todas las

ciencias.

ROSÉE, s. f. Rocio: la humedad cuajada sobre las yerbas en la madrugada. || (fig. y fam.) Cette viande c'est de la rosée, c'est tendre comme de la rosée: esta carne es tierna como el agua.

HOSEE DU SOLBIL, e. f. Parba del ro-

cio, ó de gotosos.

\*ROSELET, e. m. Armiño de pelo ama-

ROSERAIR, s. f. Campo de rosas, ó de

rosales.

\* ROSEREAUX, s. m. pl. Pieles para for-

ros, que se extraen de la Rusia.

ROSETTE, s. f. Rosa, roseta: lazo de cintas, etc., para adorno. || El encarnado: tinta encarnada que se usa en la imprenta. || Cobre, encarnado, que tambien se llama cobre roseta. || Pluma de lápiz encarnado.

\* ROSETTE, (geog.) Roseta: puerto y pue-

blo de Egipto.

ROSIER, s. m. Rosal: arbusto que cria

las rosas.

ROSIER SAUVAGE, V. Bglantier.

ROSIÈRE, s. f. Pescado de agua dulce. ||
Jóven nubil, á quien se premiaba por su virtud y aplicacion con una corona de rosas, y
un dote para casarse.

\* ROSON, V. Rosace.

\* ROSSANE, s f. Abridor, abridero, ó pavia de carne amarilla, como la del melocoton.

ROSSE, s. f. Rocin, matalon: el caballo viejo, y malo,

ROSSÉ, ÉE, p. p. V. Rosser. || adj. (vulg.) Vareado, aporreado.

ROSSER, v. a. (vulg.) Varear, aporrear:

apalear á uno.

ROSSER (SE), v. r. Apalearse: darse de

garrotazos.
\* ROSSETTE, s. f. Mugron de vid.

ROSSICLER, o ROSICLER, s. m. Rosicler: mina de plata, en que sale como cris-

talizado el mineral.

ROSSIGNOL, s. m. Ruiseñor: pajarillo. ||Ganzúa: instrumento para abrir toda suerte de cerraduras. || Cuña de madera. || Abertura de la muñeca á los que tiran en la imprenta. || Rossignol d'Arcadie: calandria de aguador. Dícese por burla del borrico.

ROSSIGNOLS, s. m. pl. (arquis.) Estrilios, ó puntales, que se ponen al árbol del torno para sacar las piedras de la cantera.

ROSSIGNOLER, v. n. Imitar al ruise-

nor: en el canto.

ROSSINANTE, s. f. Rocinante: caballo de Don Quijote. || Caballo muy flaco, y de

mala estampa.

ROSSOLIS, s. m. Rosoli: licor compuesto de aguardiente, azúcar, y canela.

Yerba de la gota, rocio del sol: planta.

\* ROSTRALE, adj. Llámase couronne rostrale la corona, ó rostrata que era la naval de los antiguos Romanos.

ROT, s. m. Regüeldo: lo mismo que eructo en estilo mas décente. || Peine de te-

gedor.

ROT, s. m. Asado: carne asada en asador. || (fam.) Étre à pot et à rôt dans une maison: estar à pan y mantel, ó à pan y cuchillo.

ROTATION, s.f. Rotacion: al movimiento circular de toda máquina.

ROT-DE-BIF, s.m. Pierna asada: de ternera, carnero, ó cordero. Es vos tomada del ingles. V. Rosbif.

ROTE, s. f. Rota: juzgado de la Curia

romana.

ROTER, v. n. Regoldar: lo mismo que eructar, que es voz mas decente.

ROTER, v. a. (náut.) Colchar, entorchar un cabo con meollar, y una calzadera con mucha igualdad.

\* ROTEUR, EUSE, s. Regoldador. Es vos

poco usada en ámbas lenguas.

ROTI, IE, p. p. V. Rôtir. || adj. Asado, costado.

ROTI, s. m. Asado: toda carne asada en

asadqr.

ROTIE, s. f. Tostada: rebanada de pan tostada. || Rôtie à la graisse: pringada. || Rôtie au beurre: tostada con manteca. || Rôtie au miel: torrija de miel.

ROTIN, 6 RATAN, s. m. Junquillo de

Indias para sillerías. 🧐

ROTIR, v. a. Asar: alguna cosa con asador. || Faire rôtir: es asar, soa á las parrillas, sea á las brasas, ó al rescoldo. || Tostar, quemar: dícese del efecto del demasiado ardor del sol. || (prov.) Rôtir le balai: no salir de capa de raja, perder el tiempo en un empleo ó egercicio sin medrar.

ROTIR, v. n. SE ROTIR, v. r. Abrasarse, tostarse, quemarse: del demasiado ardor del

luego.

ROTISSERIE, s. f. Tienda donde se venden asados, ó piezas mechadas para asar. En el primer caso puede decirse pastelería, y en segundo pollería, porque en España no hay tales tiendas.

ROTISSEUR, EUSE, subst. El que tiene tienda de asados, ó de piezas peladas y mechadas para asar. En el primer caso puede traducirse pastelero, y en el segundo pollero: porque en España no hay tal oficio.

\* ROTISSOIR , s. m. Asador : máquina pa-

ra hacer andar varios asadores.

ROTONDE, s. f. Rotunda: edificio circular. || Especie de golilla antigua.

ROTONDITE, s. f. Rotundidad. || (joc.)

Corpanchon.

ROTULE, s. f. Rótula, choquezuela: de bueso redondo que forma la rodilla.

ROTURE, s. f. El estado llano, o plebeyo: por contraposicion al estado noble.

ROTURIER, IERE, s. Plebeyo, pechero:

el que no es noble.

ROTURIER, IÈRE, adj. Plebeyo, pechero. || Dicese tambien por ordinario, grosero como es el semblante, las facciones, los modos, los estilos.

ROTURIEREMENT, adv. De un modo ordinario, o plebeyo, como la gente comun,

ú ordinaria.

. ROUAGE, s.m. Rodage : el juego de ruedas de una máquina, ó carruage. || Bois de de rouage: pinas y rayos para ruedas.

ROUAN, adj. Ruano, rodado: color del

caballo.

ROUANNE, s. f. Gubia: instrumento de cubero.

ROUANNER, v.a. Entre cuberos, y carpinteros, es señalar con una gubia.

ROUANNETTE, s. f. Gubia pequeña.

ROUANT, adj. (blas.) Rodado, ruante : dicese del pavo real con la cola extendida.

ROUBLE, s. m. Rublo: moneda de Rusia, su valor unos 18 reales de vellon.

ROUC, o ROCK, V. Condor.

ROUCHE, s. f. (ndut.) Rosca o casco de un navio sin palos ni aparejos, que se llama estar hecho una boya, despues de un combate, o temporal.

ROUCOU, s. m. Achiote: tierra orleana, u orellana: cierta pasta de color encarnado. que se usa en la medicina y en las artes, sacada de un árbol de Nueva España.

\* ROUCOUER, v. a. Pintar con achiote.

\* ROUCOULEMENT, s.m. Arrullo: de las palomas.

ROUCOULER, v. n. Arrollar: las palo-

\* ROUCOUYER, o ROUCOU, s. m. Achiete : el árbol de donde se saca la pasta del mismo nombre.

ROUDOU, s. m. Zumaque herbaceo.

ROUE, s. f. Rueda: de cualquier máquina. || Rodezno de molino. || Rueda: la que hace el pavo con la cola. || Rueda : suplicio antiguamente usado en Francia. || Roue à aubes: raeda con álabes, ó paletas. || Roue de cable : aduja, o vuelta de cable : voz nautich.

ROUE, EE, p. p. V. Rouer. | adj. Enrodudo: rompido vivo en suplicio. | (fig.) Roué de coups: aporreado, molido á paios, a golpes, etc. | (id.) Molido, quebrantado:

de cansancio, de fatiga.

ROUELLE, s. f. Rueda: la tajada cortada en redondo, de pescado, de salchichon, de ciertas frutas. | Tapa : hablando de ter-

\* ROUEN, ( geog. ) Ruan : ciudad de Fran-Cia.

\* ROUENNERIE, s. f. Voz nueva, que significa toda clase de tegidos hechos en Ruan, ciudad de Francia.

ROUER, v. a. Enrodar, romper vivo al delincuente: suplicio usado en Francia ántes de la revolucion. || (fig.) Moler, romper los huesos : a palos, etc. | Adujar : recoger un cable enroscandole.

ROUET, s. m. Torno: para hilar. || Cadena: la de madera que se fija en el fondo de un pozo, para sentar sobre ella la obra. | Tornillo: para hacer canillas, entre pasa- ocio, ó la falta de egercicio.

maneros. | Rouet d'arquebuse : rueda de arcabuz.

\* ROUETS DE POULIES, s. m. pl. (ndut.)

Roldanas.

\* ROUETTE, e.f. Mimbre retorcido, vencejo, tramojo. | Tranchete de hormero.

ROUGE, adj. m. f. Rojo: encarnado: colorado: vermejo. Se usa de estas voces segun la cosa a que se han de aplicar. || Boules rouge, fer rouge. V. Boulet y fer. || Borre à rouge bord : beber un vaso de vino lieno, que el vulgo dice sin corona.

ROUGE, s. m. El encarnado, el color encarnado. || Arrebol, colorete: afrite con que se aderezan la cara las mugeres. || Colores, o bochorno que sube á la cara. | Ave acuática parecida á ánade, que tiene tos pies colorados. || Rubio: especie de pescado.

ROUGEATRE, adj. m. f. Rojizo, encarnadino : que tira á rojo ó á encarnado.

ROUGEAUD, AUDE, adj. (fam.) Coloradote, coloradota: muy colorado, ó encendido de color. Dicese de las personas.

ROUGE-GORGE, s. m. Petirojo : ave. ROUGEOLE, s. f. Sarampion, alfombrilla: enfermedad.

ROUGET, s. m. Salmonète: pescado de mar.

ROUGE-TROGNE, s. f. Cara del borracho: roja por el exceso del vino.

ROUGETTE, s. f Pintarejo: pijaro

muy feo.

ROUGEUR, s. f. Lo colorado, el encarnado, lo encencido: sea del cielo, de los ojos, de los labios. || Rubor, bochorno: los colores que se pintan en la cara de verguenza. || Barros : granitos colorados que salen d la cara.

ROUGI, IE, p. p. V. Rougir. | adj. Enrojecido, rojo: colorado, tenido de encarnado. || Eau rougie : agua envinada, teñida.

ROUGIR, v. a. Dar de colorado, ó encar-

nado: esto es, teñir, ó pintar.

ROUGIR, v. n. Rojear: vermejear: ponerse colorada una cosa. || (fig. ) Abochornarse, correrse, ponerse colorado: tener empacho, o verguenza. || Paire rougir de honte: sonrojar, abochornar á alguno.

\* ROUGISSURE, s. f. Color de cobre. ROUI, IE, p. p. V. Rouir. A adj. Enria-

do, embalsado, curado, macerado.

ROUILLE, s. f. Robin, herrumbre, orin : el molio que toman los metales. || Afiablo, tizon : dafio que reciben las mieses.

ROUILLE, EE, p. p. V. Rowller. | adj. Herrumaroso, mohoso: tomado del orin, o moho. || Añublado, atizonado.

ROUILLER, v. a. Enmohecer, porier mo-

hoso, cubrir de orin : cosa de metal.

ROUILLER (SE), v.r. Enmohecerse, ponerse mohoso, cubrirse de orin. | (fig.) Enmohecerse, criar molio. Dicese del entendimiento, del valor, que se entorpece con el

ROUILLURE, V. Rouille.

ROUIR, v. a. Enriar, embalsar: poner

á curar el cánamo, ó lino.

ROULADE, s. f. (fam.) Trampazo, resbalon: caida rodando hácia bajo. || Trino, trinado: de la voz cantando.

ROULAGE, s. m. Rodadura : facilidad de rodar. || Acarreo, carreteo : transporte, o conduccion de los géneros de una parte á

otra.

ROULANT, ANTE, adj. Rodadero: que rueda con facilidad. || Carrosse bien roulant: coche ligero. || Chemin roulant ó bien roulant: camino corriente para ruedas, bueno para ruedas, ó para el carruage.

ROULE, EE, p. p. V. Rouler. | adj. Ro-

dado.

ROULEAU, s. m. Rollo de tabaco, de cinta, de papel, etc. || Rodillo: pieza redonda de madera para facilitar el acarreo de grandes pesos. || Rodillo: cilindro de piedra muy pesado para allanar las tierras. || Rouleaux, pl. Rollos, ó volúmenes: así se denominaban los libros de los antiguos por la forma que les daban.

ROULEMENT, s.m. Rodadura, ruedo: batidero de lo que rueda: Le roulement du carrosse fait grand mouvement sur le pavé. 
Gorgeo, garganteo: dicese en la música. 
Roulement d'yeux: movimiento de ojos, inquietud de ojos, volviéndolos á una parte y otra. 
Roulement du tambour: redoble del tambor, ó caja.

ROULER, v. a. Rodar, hacer rodar. ||
Rollar, arrollar: papel, cinta, tela, etc. ||
Sallar: en la corta de montes. || Rouler
carrosse: rodar, arrastrar coche: lo mismo
que mantenerle. || Rouler les yeux: menear
los ojos, mover los ojos á un lado y otro. ||
(fig.) Rouler de grands desseins dans sa
tête: revolver grandes proyectos en su imaginacion. || (id.) Rouler sa vie: ir pasando

la vida, tirar de ella.

ROULER, v. n. Rodar: dar vueltas, sohre el suelo, ó cualquier plano. || Bajar rodando: como caer por una cuesta, ó escalera.
|| Correr, circular: el dinero, las noticias por
un pueblo. || Rodar, turnar: alternar una
persona en algun servicio con otra. || Balancear, dar balances: el navío. || Rodar, divagar: ir de acá para allá, ó por muchas
partes. || Andar rodando, ó andar tirado:
dícese de cosas de valor por su gran abundancia, y poco caso que se hace de ellas. ||
(fig.) Se rouler sur l'or et sur l'argent: apalear el oro y la plata, andar á puntapies con
el oro y la plata.

\*ROULET, s. m. Vara: instrumento para enfurtir la lana, y formar el fieltro del som-

brero.

ROULETTE, s. f. Garrucha: rodaja, polea. || Carretilla, o carretoncillo: en que se enseñan á andar los niños. || Carriola: cama baja, o tarisma con ruedas. || Carreton:

el de una rueda, como el de los amoladores; y peones de obras. || Rueda para dorar, entre encuadernadores. || Ruleta: juego de suerte y ventura.

ROULEUR, s.m. Gorgojo de las viñas. ROULIER, s.m. Carretero, carromatero: cosario, ordinario que tragina con carro; á diferencia del que tragina con bestias, que se llama recuero.

ROULIS, s. m. (náut.) Balance, vai-

ven : de un navio.

ROULOIR, s. m. Rodillo, alisador: palo redondo para alisar, estirar, ó pulir; y sirve para los pasteleros, y otros oficios.

\* ROULON, s. m. Péidaño de escalera. || Balaustre de un pesamano. || Palos redondos del respaldo de una silla.

\* ROULURE, s. f. Colaña: entre carpinteros.

\* ROUMARE, s. m. Rosmaro: pescado.

\* ROUPEAU, s. m. Garza real.

\*ROUPIE, s. f. Cereza, moquita: que cac de las narices. || Rupía: nombre de una moneda del Indostan, que vale unos ocho reales de vellon.

ROUPIEUX, EUSE, adj. Que tiene, á que se le cae la moquita.

ROUPILLER, v. n. (fam.) Dormitar:

estar modorro, sonoliento.
ROUPILLEUR, EUSE, s. El que está
siempre con la moquita: un vieux roupil-

ROUPILLEUX, EUSE, adj. Modorro, tocado. tentado del sueño.

\* ROUQUET, s.m. Lebron: macho de la liebre.

\* ROUSSABLE, adj. Sacadero, y ahumadero de arenques.

ROUSSATRE, adj. m. f. Que tira á rojo o pajizo.

ROUSSEAU, s. m. Rojo, pelicofre : dícese de las personas.

ROUSSELET, s. m. Cermeña: clase de pera.

ROUSSETTE, s. f. Lize: pescado de mar.

Pintarojo: pajarito.

ROUSSEUR, s. f. Lo rojo: del cabello. || Peca: en el cútis, especialmente en la cara.

ROUSSI, IE, p. p. V. Roussir. || adj. Rojo, puesto rojo. || Sollamado, socarrado, chamuscado. Usase tambien como substanti-vo: cela sent le roussi: esto huele á socarrina, á chamusquina.

ROUSSI, s. m. Llamase Cuir de Roussi: cuero de Moscovia. | Vache de Roussi: va-

queta de Moscovia.

\* ROUSSILLON, (geog.) Rosellen: provincia de Francia.

ROUSSIN, s. m. Caballo de dos cuerpos.

ROUSSIR, v.a. Poner rojo, ó rubio, ó pajizo: alguna cosa, que pierde su blancura. Socarrar, sollancar: alguna vianda.

53 1

ROUSSIR, v. n. Ponerse rojo, o rubio, o p pajizo: lo que ántes era blanco.

ROUSTER, v.a. (naut.) Trincar, arrea-

tar.

ROUTAILLER, v. a. (mont.) Seguir la

res con el sabueso, que la ha venteado.

ROUTE, s. f. Ruta, rota, derrota: camino de viage. || Rumbo, carrera, viage á tal puerto: hablando de navíos. || (fig.) Via, curso: que llevan las cosas naturales. || (fig.) Camino, senda: que se toma como medio para llegar á un fin deseado. y (id.) Pisadas, huellas, pasos : por egemplo que se sigue imitando la conducta de otro. || A vau-deroute, faire à vau de route, adv. (ant.) Coger la rauta, tomar el portante.

ROUTER, v. a. Acostumbrar, habituar: alguno á alguna cosa. No tiene uso sino en

el participio pasado.

ROUTIER, s.m. (naut.) Derrotero: carta de marear. | ( fam.) Dicese: un vieux routier: gran piloto, práctico, experto, que sa-De bien la aguja de marear.

ROUTINE, s. f. Práctica, estilo, hábito: que se adquiere en algun arte o ciencia por el

mero uso.

ROUTINE, EE, p. p. V. Routiner. || adj. (fam.) Práctico, egercitado: hecho á una costumbre, o estilo.

ROUTINER, V. Router.

ROUTINIER, IERE, adj. Voto de reata, servil: que sigue los pasos y dictamen de otro. || Formulista.

ROUTOIR, s. m. Alberca, poza: balsa

para emporar y macerar el cáñamo. HOUVERIN, adj. Quehradizo: dícese del

hierro que se parte al forjarle.

ROUVERT, ERTE, p. p. V. Rouprir. adj. Vuelto á abrir. || Abierto de nuevo.

ROUVIEUX, & ROUX-VIEUX, s.m. Sarna perruna: que acomete à los perros y á los cabatlos.

\* ROUVRE, V. Roble.

ROUVRIR, v. a. Volver á abrir.

ROUVHIR (SE), v. r. Abrirse despues de cerrado.

ROUX, OUSSE, adj. Rojo, vermejo: hablando del pelo.

ROUX, s. m. El color rojo, el encarnado. ROYAL, ALE, adj. Real: cosa derey, o que pertenece à rey. Real : noble, generoso. | Regio: majestuoso, magnifico.

ROYALEMENT, adv. Regiamente, á lo

regio: magnificamente, noblemente.

ROYALASTE, adj. m. f. Realista : el que sigue el partido del rey en tiempos de l guerras civiles. Usase mas como substantivo.

ROYAUME, s. m. Reino : el estado sujeto á la suprema autoridad de un rey.[[(fig.)] Royaume des cieux : el reino de los cielos, la bienaventuranza, la gloria celestial. (fam.) Envoyer quelqu'un au royaume des saupes, o des morts: enviarle al otro barrio, esto es, á la otra vida.

ROYAUTE, s. f. La dignidad real, la magestad: y por metáfora el trono, el ce-

RU, s. m. Cacara: de un arroyo, o acc-

RUADE, s. f. Coz: de una caballería. RUBACELLE, ó RUBACE, s. m. Ruli bajo de color.

RUBAN, s. m. Cinta, colonia, liston, etc. Solitario: especie de lombriz muy larga y

estrecha. || Alpiste rayado: planta.

RUBANERIE, s. f. Cinteria: el comercio de cintas, que tambien se dice joyeria.

RUBANIER, ERE, s. Cintero: tegedor de cintas. RUBANTÉ, ÉE, adj. Encintado: guar-

necido de cintas. "RUBASSE, s. f. Cristal de color de rubi. RUBEOLE, s. f. Rubia: planta, que tambien se dice rubeola.

RUBIACEES, s. f. pl. (bot.) Rubiáceas:

plantas de la calidad de la rubia.

RUBICAN, adj. El caballo de pelo rojo y blanco. Usase tambien como substantivo.

RUBICOND, ONDE, adj. Rubicundo. Hablando de la cara, es voz burlesca: visage rubicond, nez rubicond, suce rubiconde: cara, nariz recolorada, encendida,

como un pimiento.

RUBIS, s. m. Rubi: piedra preciosa de color encarnado. || Granos, botones : que salen en la cara. || (quim.) Preparaciones de color rojo. || Rubis balais : balaja, ó rubi de coler de rosa. || Rubis cabachon: cabujo, o rubi en bruto, sin labrar. || Rubis espinel: espinela, o rubi muy subido. Il Vin rabis: ojo de gallo, color del vino. | (prov.) Boire, à faire rubis sur l'ongle : beber d apurar un vaso, sin dejar mas que una gota. || (fam. ) Faire payer rubis sur l'ongle: hacer soltar hasta la última gota, ó pagar has!a el último maravedi.

RUBRICAIRE, s. m. Rubriquista: el

práctico en las rúbricas de la iglesia. RUBRIQUE, s. f. Almagre: para señalar los carpinteros. | Vermellon: para im-

primir la letra encarnada. || Rúbrica : las reglas rituales que con letra colorada están senaladas al principio,, ó en el cuerpo del misal, y del breviario. || (fig. y fam.) Letra menuda, maulería, alicantinas, treta,

astucia.

RUCHE, s. f. Corcho de colmena: dentro del cual crian las abejas. [] Colmena : dícese tambien del enjambre y panales que hay dentro de la colmena. || Châtrer une ruche: castrar colmenas.

RUDANIEH, LERE, adj. (vulg.) Pravio, agreste, grosero: sin modo, ni cor-

tesia

RUDE, adj. m. f. Tosco, aspero: al tacto. || Aspero, acerbo, agrio : al gusto. || Bronco, ingrato: al oido. # Aspero, escabroso: hablando de taminos. || Duro, recio: hablando de algun trabajo ó egercicio penoso, : ó de choque, ó golpe fuerte y violento. | Rugir : de cólera, de enojo, etc. (fig.) Duro, cruel, crudo: de humor, o de entranas.

RUDEMENT, adv. Rudamente, con as-: - pereza. (prov.) Aller rudement en besogne : trabajar sin dejarlo, y con ahinco. || (fam.): do de una cosa arrugada. Manger et boire rudement : comer y beber barbaramente, con exceso.

RUDENTE, EE, adj. (arq.) Con junquillos: dicese de las columnas y pilastras.

RUDENTURE, s. f. (arquit.) Junquillos, molduras que se ponen dentro de las estrías de las columnas y pilastras hasta el tercio de ellas.

\* RUDEATION, s. f. (arquit.) Enfoscado, ó dado de mano: la primera capa de yeso que se da en las paredes y cielos **Г2505.** 

RUDESSE, s. f. Aspereza, dureza, bronquedad: calidad de lo que es áspero, duro, bronco al tacto, al oido. # (fig.) Aspereza, sequedad, despego, en el trato, etc.

RUDIMENT, s. m. Rudimento, o elemento: de cualquier arte, o ciencia. Usase regularmente en plural en ámbas lenguas.

RUDOYE, EE, p. p. V. Mudoyer. adj. Maltratado, tratado con aspereza.

RUDOYER, v. a. Tratar con rigor y as-

pereza.

.

RUE, s. f. Ruda: planta. | Calle: de una poblacion. | Rue de chèvre: gallega, o ruda cabruna. || Rue sauvage : armaga. || (fam.) Courir les rues : saberlo hasta los muchachos de la calle, ser muy comun, o publico. || Vieux comme les rues : viejo ó antiguo como la sarna.

RUE, EE, p. p. V. Ruer. | adj. Arro-

jado, tirado. | Acoceado.

\* RUEE, s. f. Almiar, monton, ó hacina

de burrajo.

RUELLE, s. f. Callejuela: calle pequeña, y angosta : calleja. || Paso : el espacio que hay entre una cama y la pared. || Passer la vie dans les ruelles, aller de ruelle en ruelle, briller dans les ruelles : frecuentar los estrados y tocadores de las damas, cortejáudolas.

RUELLER, v. a. Dicese: rueller les vignes: echar tierra á las cepas al tiempo de binarlas, dejando un sendero entre cepa y

RUER, v..a. Arrojar, tirar: piedras, etc. || So ruer sur quelqu'un : tirarse, abalan-

RUEH, v. n. Tirar coces: las caballerías. || Ruer en vache: tirar pernadas, cocear de

RUFIEN, s. m. (fam. Rufian : el majo que trata y abriga rameras.

RUGINE, s. f. Raspadera: de ciruja-

RUGINER, v. a. (cirug.) Raspar los nuesos.

RUGIR, v. n. Rugir: bramar el leon. #

RUGISSANT, ANTE, adj. Rugiente. RUGISSEMENT, s. m. Rugido: el bramido del leon,

RUGOSITE, s. f. (fis.) Rugosidad : esta-

\* RUILLEE, s. f. Argamasa que se pone en Francia en los tejados para que sienten las tejas, por ser cuadradas y planas.

RUINE, s. f. Ruina: de alguna fábrica, o edificio. || (fig.) Ruina, perdicion : de alguna persona, familia, etc. || Ruina : se toma por la causa de esta ruina, ó perdicion.

RUINES, s. f. pl. Ruinas, derribos, restos de una cosa demolida.

RUINER, v. a. Arruinar, asolar, demoler, derribar: úsase de estas voces segun la cosa de que se habla. || (fig.) Arruinar, destruir, perder: hacienda, honor, salud.

RUINER (SE), v. r. Arruinarse, perderse, destruirse: en la hacienda, ó sa-

RUINEUX, EUSE, adj. Ruinoso: que empieza á arruinarse , o que amenaza ruina. (fig.) Ruinoso, destructivo: que trae ruina, o detrimento.

\* RUINURE, s. f. Entalladura: muesca

en la madera.

RUISSEAU, c. m. Arroyo: corriente de agua. || Caño : por donde pasa el agua. || Arroyo, corriente: de las callos. || Petit ruisseau: arroyuelo. || Ruisseau à sec : baden. Nouvelle ramassée dans le ruisseau: noticia de calle, à la que no se debe dar crédito.

RUISSELANT, ANTE, adj. Que corre, que mana á chorros, que chorrea: hablando de sangre, ó de otros líquidos.

RUISSELER, v. n. Correr, manar, co-

mo arroyo.

RUM, s. m. Rom: aguardiente de caña dulce.

RUMB, s. m. Rumbo: una de las 32 par-

tes en que está dividida la brújula.

RUMEUR, s. f. Principio de tumulto, de alhoroto. || Voz , conmocion , clamor , ó queja pública.

RUMINANT, ANTE, adj. Rumiante. RUMINATION, s. f. Rumia: la accion de rumiar.

RUMINE, EE, p. p. V. Ruminer. | adj. Rumindo.

RUMINER, v. a. y n. Rumiar : dicese de ciertos animales. || (fig.) Rumiar : pensar despacio, meditar detenidamente.

RUNIQUE, adj. m. f. Rúnico: dícese de las letras, monumentos, y poesias de los antiguos Germanos.

RUPTOIRE, s. m. (cirug.) Ruptorio:

cauterio potencial.

RUPTURE, s. f. Rotura, fractura: ac-

cion y efecto-de romper una cosa cerrada. Quebradura: enfermedad en las ingles. || ( fig. ) Rompimiento: entre dos naciones, ó dos amigos.

RURAL, ALE, adj. Rural: lo perteneciente al campo. || Doyen rural: cura ó te-

niente de aldea.

\*RUREMONDE, (geog.) Ruremunda:

ciudad de los Paises-Bajos.

RUSE, s. f. Astucia, artificio, ardid, artería. || Regate, agachada: con que la zorra, la liebre, y otros animales se libran del que los acosa corriendo.

RUSE, EE, adj. y s. Astuto, artero.

RUSER, v. n. Usar de astucias, artes, ardides: fingir. || Hacer agachadas, regates: como la zorra, ó la liebre perseguida en su carrera.

\*RUSSE, adj. y s. Ruso: el hatural de |

RUSTAUD, AUDE, adj. y s. Rústico,

egreste, ganso, palurdo.
RUSTICITÉ, s. f. Rusticidad, rustiquez, tosquedad, groseria.

RUSTIQUE, adj. m. f. Rústico: campestre: campesino. | Rústico; inculto, silvestre, sin arte: hablando de vistas, pascos. y paisages. En este sentido se usa tambien como substantivo: il y a dans ce paysage un certain rustique qui platt fort : hay en este paisage cierto desaliño natural que agrada. || (fig. ) Rústico, grosero, descortes.

RUSTIQUEMENT, adv. Rústicamente:

toscamente, groseramente.

RUSTIQUER, v. a. Revocar, o cubris una pared al estilo rústico, figurando obra rústica: dicese en la arquitectura. | Rusti quer une pierre : cortar una piedra com la almadana , y labrarla solo á pico.

MUSTRE, adj. m. & Charro, palurdo,

zatio. Usase como substantivo.

MUT, s. m. Brama, celo: el ardor amo roso de los venados, y otros animales mon

RUTOIR, s. m. Pozo donde se enria canamo para curarie.

RYE, s. f. Ribera, ú orilla del mar. RYTHME, V. Rhythme.

## SAB

nona en el órden alfabético.

SA, pron. poses. fem. Su. Sa maison:

SU CASE.

SABBAT, s. m. Sábado: último dia de la semana. Se toma en frances por el sabado entre los Hebreos. || Conventículo, ó junta nocturna de brujos, ó brujas, segun la vana creencia popular, para adorar al diablo. (fig. y fam.) Gresca, algazara.

SABBATINE, s. f. Sabatina: acto de argumentos que los estudiantes de filosofia suelen tener en medio del primer ano de su

curso.

SABBATIQUE, adj. m. f. Sabático: perteneciente al sábado entre los Judios. | Année sabbatique : ano sabatico, el septimo entre ellos.

SABECH, s. m. Azor : ave de rapiña.

SABEISME, s. m. Sabeismo: la antigua religion de los adoradores del fuego.

SABINE, s. f. Sabina: cierta planta.

SABLE, s. m. Arena: sea del mar, de los rios, ó de otros parages. | Arenas : arenal. | Arenillas: que se engendran en la vegiga, y forman la piedra. || Relox de arena. [ (blas. ) Sable: lo mismo que negro, hablando del color. || Sable terreux : arena terriza.

SABLE, EE, p. p. V. Sabler. || adj. Enarenado, cubierto de arena. || (botán.) | Bembrada.

EABLER, v. c. Engrenar; cubrir de are- 1 po, como un liron.

SAB

S, s. m. Letra consonante, y la décima na : el suelo, o piso de una calle, patio, paseo, etc. || (fam.) Chiffarse, embocarse, echarse al coleto: un vaso ó hotella de vino. [] (encuad.) Chapucear.

> SABLEUX , EUSE, *adj*. Arenoso : dicese solo de la harina mezciada con arena.

SABLIKK, s. m. Ampolieia: reiox de arena.

SABLIERE, s. f. Mina de arena : que se saca para hacer argamasa.

SABLON, s. m. Arenilla, arena menuda

SABLONNE, EE, p. p. V. Sablonner. adj. Dado ó fregado con arena.

SABLONNER, v. a. Fregar, limpiar con arenilia: la espetera, el peltre, el cobre.

SABLONNEUX, EUSE, adj. Arenoso: cubierto ó lleno de arena : cascajal.

SABLONNIER, s. m. El que vende are-

nilla por las calles. SABLONNIERE, s. f. Parage abundante

de arenilla para limpiar, o fregar.

SABORD, s. m. (náut.) Porta: tronera para canones en los navios. || Faux-sabord : atandela, en las portas de los navios. [ Entre-sabords: chaza.

SABOT, s. m. Zueço, galocha: zapato de palo. || Casco, Tuña : del pié de las caballerias. || Zapatilla. || Pezuña: en los animales de pata hendida. || Peonza : cierto juego de muchachos. || Especie de concha. || Dormir comme un sabot : dormir como un trom(fam.) Taconear: hacer sonar mucho los

tacones, pisar fuerte.

SABOTIER, s. m. Almadreño: el oficial que hace zuecos, y tambien chanclos, almadreñas. Se dice alguna vez del que lleva este "calzado.

SABOULÉ, ÉE, p. p. V. Sabouler. ||adj.

(vulg.) Zamarreado.

SABOULER, v. a. (vulg.) Zamarrear: traer rodando, ó arrastrando: dar trompazos, bregando, jugando, y tumbándose al suelo.

SABRE, s. m. Sable: arma militar.

SABRE, EE, p. p. V. Sabrer. | adj.

Acuchillado.

SABRENAS, s. m. Fargallon, ó chafallon: artesano que trabaja tosca y puercamente.

SABRENAUDE, EE, p. p. V. Sabrenauder. | adj. (vulg.) Farfullado, chasa-

Ilado: mal hecho, y de prisa.

SABRENAUDER, v. a. (vulg.) Francollar: farfullar, chafallar: hacer mal y de

prisa una obra.

SABRER, v. a. Acuchillar, dar cuchilladas: sean de sable, espada, ó alfange. (fig. y fam.) Sabrer une affaire: estropear un negocio, sentenciar, juzgar á troche y

moche, de trompon.

SAC, s. m. Saco: costal: saca; talega: talego: bolsa. Usase de estas voces segun es la materia que se encierra. || Saco: el que se visten los penitentes, ó penitenciados. Saco, saqueo: dicese en la milicia del pillage que sufre un pueblo, ó campamento del enemigo. || Sac de blé, de farine, de charbon, de niz, etc.: saco, costal de trigo, de harina, de carbon, de arroz, etc. | Sac de laine, de coton, etc.: saca de lana, de algodon, etc. || Sac de procès: bolsa en que se meten los autos, y piezas de una causa. || Sac à terre: saco de tierra, o arena, de que se usa en la guerra para atrincherarse. || Sac de nuit: talego en que se lleva para los viages la ropa de dormir, ó la muda de ropa blanca. || Sac à ouvrage: bolsa ó talego de la labor entre las mugeres. || Sac aux heures: bolsa de las horas, 3 libros de devociones, que llevan las mugeres á la iglesia. 

§ Sac de tabac : coracha de tabaco. || Sac de matière, de pus: bolsa de materia, que se forma junto á una herida, ó un absceso. || (fig.) Sac-àvin: cuero, pellejo, de vino: dicese de un borracho. || (id.) Mettre au sac à quelqu'un: meterle en un zapato, meterle en un puño, sin tener que responder. || Homme de sac et de corde: hombre ahorcando, que huele á horca, de la vida airada. | (prov.) Juger sur l'étiquette du sac : sentenciar sin ver los autos, o sin verlos sino por el forro. || (id.) La dernière pièce du sac : la última sardina Consagraçio. de la banasta. || (fig. y fam.) Trousser, o prendre son sac et ses quilles: levantar el mas acepciones que en castellano. I Le sacré

SABOTER, v. n. Jugar à la peonza. Il campo, tomar el hato al hombro, coger las de villadiego. || Votre affaire est dans le sac : está en bolsa, ó en el despacho, se logrará su pretension de vmd. || Cul-de-sac. V. Cul, y umpasse.

SACCADE, s. f. Sobarbada, sofrenada: que se da à un caballo con las riendas. || Tiron: que se da á una persona. || (fig.) Sobarbada, sacudida: reprimenda, dura re-

prehension.

SACCADER, v. a. Sofrenar un caballo.

SACCAGE, o SACQUAGE, s. m. Maquila: cierto derecho sobre el trigo,

SACCAGÉ, ÉE, p. p. V. Saccager. |

*adj.* Saqueado.

SACCAGEMENT, s. m. Saqueo, pillage. SACCAGER, v. a. Saquear: una ciudad: un campo. || Destruir, asolar: hacer estrago.

\* SACCATIER, & SACQUATIER, s. m.

Carbonero de brezo para fraguas.

\* SACCHOLACTIQUE, adj. m. f. (quim.) Sacoláctico: décese principalmente del ácido formado del azucar de leche.

\* SACCHOLATE, s. m. (quim.) Sacolato: nombre genérico de las sales formadas con el ácido sacoláctico.

SACERDOCE, s. m. Sacerdocio: la dignidad , órden , y carácter de sacerdote.

SACERDOTAL, ALE, adj. Sacerdotal: cosa perteneciente al sacerdote.

SACHEE, s. f. Saco, costal: lo que cabe en un saco, un saco lieno.

**SACHET**, s. m. (dim.) Bolsita, coginillo:

en que se llevan, o remedios, u olores.

SACOCHE, s. f. Bizazas, bolsas: alforjillas de cuero atadas con sus hebillas, que llevan los que viajan à caballo.

\* SACOME, s. m. (arquit.) Antequinos,

anaglifos : ciertas molduras saledizas.

\*SACRAIRE, s. m. Templo pequeño antiguo.

\* SACRAMATON, e. m. Sacramaron: planta hortense de Indias: especie de legumbre.

SACRAMENTAIRE, s. m. Sacramentario: herege que niega el sacramento de la eucaristia.

SACRAMENTAL, ALE, & SACRAMEN-TEL, ELLE, adj. Sacramental. | Les mots sacramentaux : las palabras decisivas de un

tratado, convenio, etc. SACRAMENTALEMENT, 6 SACRA-MENTELLEMENT, adv. Sacramental-

mente. SACRE, s. m. Sacre: cierta ave de rapina, especie de halcon. || Sacre: nombre de una arma antigua de fuego. || Consagracion: de un rey, ó de un obispo.

SACRÉ, ÉÉ, p. p. V. Saorer. | adj.

SACRE, EE, adj. Sagrado: tiene las mis-

virtud de facultad concedida por el señor directo.

\* SAISINE DE BEAUPRÉ, 6 LIURE, s.

f.!(naut.) Trapa.

SAISIR, v. a. Asir, coger, agarrar : á una persona. || (fig.) Coger, comprehender fácilmente : lo que se dice, ó enseña. || Embargar, secuestrar : bienes, efectos. || Coger : dícese del frio, del dolor, de la calentura, etc.

SAISIR (SE) (de), v. r. Apoderarse, asegurarse: hacerse dueño de una cosa. Afianzar, echar la mano: á una persona.

SAISISSANT, ANTE, adj. Que pasma, ó corta : como el frio. || Ocupador, embargador : de algunos bienes ó efectos por justicia.

SAISISSEMENT, s. m. Suspension, encogimiento, pasmo: causado por sorpresa, ó

sobresalto.

SAISON, s. f. Estacion: cualquiera de los cuatro tiempos en que se divide el año. | Estacion, tiempo, ó temporada: en que se suelen hacer ciertos trabajos del campo, como la siembra, la siega, la recoleccion de frutos, la vendimia, etc. || (fig.) Sazon, buena ocasion: tiempo propio para hacer alguna cosa. || Hors de saison, exp. adv. Fuera de tiempo, intempestivamente.

SALADE, s. f. Ensalada: dícese de la hortalisa y yerbas ántes y despues de aderezadas. || Salpicon, ó sea fiambre: de otros manjares frios, y aderezados como ensalada. || Sopa en vino: que se da á las caballerías. || Celada: el yelmo de los caballeros armados. || Régiment de salades: regimiento compuesto de reclutas, y soldados bisoños.

SALADIER, s. m. Ensaladera: fuente, o plato hondo en que se sirve la ensalada

en la mesa.

SALAGE, s. m. Saladura, salazon : la

accion, y el efecto de salar.

SALAIRE, s. m. Salario: paga de un trabajo, ó servicio. || (fig.) Premio, pago: se toma por castigo de una mala accion, ú obra.

SALAISON, s. f. Salazon: tómase por el tiempo y el efecto de salar, mas que por la accion. || Salazon: dícese de la carne ó pesca salada.

SALAMALEC, s. m. (joc.) Zalema: humilde reverencia, ó cortesia. || Zalema: inclinacion profunda del cuerpo. || Faire un salamalec: hacer la zalema.

SALAMANDRE, s. f. Salamandra: es-

pecie de lagarto.

SALAMANDRES, a. f. pl. Nombre que dan los cabalistas á los espíritus fingidos del fuego.

SALANT, adj. Llamase: marais salant: el saladar, marisma, ó laguna que cria sal.

SALARIE, ÉE, p. p. V. Salarier. ||adj. des salières : abrir tanto ojo, e Asalariado, pagado : que toma sueldo, ó cjo tan largo : mirar con codicia. Paga. SALIFIABLE. adi. m. £ (

SALARIER, v. a. Asalariar: dar sesel-do. ó paga.

SALAUD, AUDE, adj. Puerco, cochino:

en el vestir, y comer. | (fig.) Vil, soez.

SALE, adj. m. f. Sucio, puerco. [(fig.) Sucio, obsceno, deshonesto: hablando de acciones, y palabras, || Côte sale: décendo los navegantes de las costas lienas de hajios, bancos, y escollos ocultos: es lo contrario de côte saine: costa limpia. || Gris sale: pardo obscuro, apagado, de poca vista. || Sale intérêt: sórdido interes. || (fig. y fam.) Son cas est sale: el caso es feo, es indigno, hablando de la persona que ha cometido algun delito.

SALE, EB, p. p. V. Saler. | adj. Sale-do. || Chair salée: carne salada. || Baux salées: aguas salobres. || Raillerie, épigramme salée: burla, dicho salado y agudo. || Les plaines salées: los campos salados, ó el mar,

poéticamente.

SALÉ, s. m. Tocino, puerco salado. ? Petit salé: saladillo, tocino fresco á media sal.

SALEMENT, adv. Puercamente, cochinamente.

SALEP, s. m. Salep: raiz seca de una es-

pecie de satirion.

SALER, v. a. Echar sal à una comida, sazonarla con sal. || Salar, echar en sal, curar con sal: carnes, o pescados para conservarlos. || (fig. y fam.) Subir de precio, vender caro.

\* SALERNE, (geog.) Salerno: ciudad del

remo de Nápoles.

SALERÓN, s. m. La taza del salero donde se pone la sal.

SALETÉ, s. f. Porquería, suciedad. [
(fig.) Obscenidad, deshonestidad: y tambien palabra o dicho obsceno, indecenta.

SALEUR, s. m. Salador : el que sala el

pescado.

SALI, IE, p. p. V. Salir. | adj. Ensuciado, emporcado.

SALICAIRE, s. f. Salicaria: planta.

SALICITE, s. f. Piedra figurada, que se parece á las hojas del sauce.

· SALICOQUE, s. f. Cangrejo marino.

SALICOT, V. Bacile.

\* SALICOTÉ, V. Pierre de soude.

SALLENS, s. m. pl. Salios: nombre que se dió en Roma á las sacerdotes de Marte, y á las poesías que cantaban en su honor.

SALIERE, s. f. Salero: vasija en que se sirve la sal en la mesa. || La orza de la sal que hay en las cocinas.

SALIÈRES, s. f. pl (fig.) Sulcos, hoyos: que se hacen en las carnés del que enflaquece, particularmente en el rostro y pecho. I (prov.) Ouvrir les yeux grands comme des salières: abrir tanto ojo, estar con el cjo tan largo: mirar con codicia.

SALIFIABLE, adj. m. f. (quim.) Sa-

lificable : dicese de las bases que pueden formar una sal, uniéndose con un ácido.

SALIGARIA, s. m. Silguero, o gilguero:

pajaro.

SALIGAUD, AUDE, adj. (fam.) Porcachon, cochinote, soez.

SALIGNON, s. m. Pan de sai blanca.

\* SALIN, s. m. Cubeto: donde está la sal que se vende por menor.

SALIN, INE, adj. Salino: que contiene

en si partes de sal.

SALINE, s. f. Pesca salada : y tambien carne salada, o cecina. || Salina: el sitio donde se hace, beneficia, ó cuaja la sal: y tambien, donde se cria.

SALIQUE, adj. Llámase loi salique: ley sálica, la primitiva y fundamental de la mo-

narquia francese.

SALIR, v. a. Ensuciar, emporcar. | (fig.) Manchar.

SALISSANT, ANTE, adj. Lo que se ensucia o empuerca con facilidad. || Le blanc ess salissant: lo blanco se ensucia mucho.

SALISSON, s. f. (vulg.) Fregoncilla,

puerquezuela.

SALISSURE, s. f. Mancha, porqueria. SALIVAIRE, adj. m. f. (anat.) Salin val : dicese de las glandulas que contienen la saliva, ó de los conductos por donde pasa.

SALIVATION, s. f. (medic.) Salivacion: la destilacion de la saliva provocada por al-

gun remedio.

SALIVB, s. f. Saliva.

SALIVER, . n. Salivar: echar mucha saliva.

SALLE, s. f. Sala: la pieza principal de la casa, ó la pieza de estrado. || Salle d'armes: sala ó escuela de esgrima. || Salle à danser : sala ó escuela de baile. (Salle à manger: pieza de comer, o comedor. || Salle de bal: salon de baile. || Salle d'audience : salon de audiencia, ó de embajadores, en los palacios reales. || Salle de spectacle: coliseo, teatro. || Salle d'hôpital : sala ó cuadra de hospital. | Salle d'ormes, de tilleuls, etc.: salon o plazuela de olmos, de tilos, etc., en un paseo, ó jardin. || Prevot de salle: portero de sala, ó de estrado. V. Prevôt.

SALMIGONDIS, s. m. Ropa vieja: guisado de la carne que ha quedado de la olla.

SALMIS, s. m. Salmorejo: de perdices,

y becadas.

SALOIR, s. m. Cubeto ú orza de la sal que se guarda en las casas. || Saladero : arteson, ó artesa, donde se sala el puerco, y oiras carnes.

SALON, s. m. Salon: sala grande.

\* SALONÉ, (geog.) Salona : ciudad de Gre-

SALONIQUE, (geog.) Salonica: ciudad

y puerto de Grecia.

SALOPE, adj. y s. m. f. (fam.) Porcation, asqueroso.

SALOPEMENT, adv. (vulg.) Porcallonamente, asquerosamente, acezmente.

SALOPERIE, s. f. (vulg.) Porqueria, **as**querosidad.

SALORGE, s. m. Pila de sal.

" SALPA, s. f. Truchuela : pescado de mar

parecido á la merluza.

SALPETRE, s. m. Salitre. | (fig.) Etre tout petri de salpêtre, o n'être que salpétre : ser una pimienta, ser una pólvora : vivo y fogoso de genio. I (id.) Faire peter le salpêtre : gastar pólvora, disparar mucho, andar é canonazos. A Mine de salpêtre : 5alitral, nitreria.

SALPETRIER, s. m. Salitrero : el que

hace el salitre.

SALPETRIERE, s. f. Salitreria: fábrica de salitre. Así se llama un hospicio y casa de correccion que hay en Paris.

SALSEPAREILLE, s. f. Zarzaparrilla:

planta de América.

SALSIFIS, s. m. Salailí: planta hortense. || Salsifis d'Espagne. V. Scorsonère.

\*SALSUGINEUX, EUSE, adj. (quim.) Lo que participa de la naturaleza de la sal.

SALTIMBANQUE, s. m. Saltimbanco: charlatan , ó curandero. || (fig.) Farsante , representante : dicese de un predicador de gestos y chistes afectados. || (id.) Truhan, buton : dicese del hombre chocarrero.

SALUADE, s. f. (joc.) Saludo, saluta-

cion: besamanos.

SALUBRE, adj. m. f. Salubre, salutilero: saludable.

SALUBRITE, s. 2. Salubridad, sanidad del aire, de los alimentos.

\* SALUCES, (geogr. ) Saluzo : ciudad del Plamonte.

SALUE, EE, p. p. V. Saluer. | adj. Saludado, acatado. || Proclamado: habiando de

principes.

SALUER, v. a. Saludar: hacer cortesia á alguno con alguna demostracion de obra, ó de palabre. | Der la bienvenida, ó cumplimentar. || Saludar, bacer el saludo, con tinus que disparan las plazas, y los navios. || Saludar, proclamar : á alguno por rey, ó emperador.

SALURE, s. f. Salumbre, sabor salado,

**ó salohre : de alguna c**osa.

SALUT, s. m. Salud, salvacion: el estado de la gracia en el alma. || Salud : conservacion del bien, o preservacion del mal del estado, del pueblo, de la patria. || Salutacion: la cortesia de persona á persona. Il Saludo: el que hace una plaza, o un navio disparando. || En plural significa ciertas oruciones que se cantan despues de los oficios con manifiesto.

SALUTAIRE, adj. m. f. Saludable:

provechoso, útil.

SALUTAIREMENT, adv. Saludablemente, provechosamente, útilmente.

SALUTATION, s. A Salutacion: el acto

angélique : salutacion angélica, ó el Avel Maria.

SALVAGE, s. m. (náut.) Droit de salvage : derecho que se cobra de las cosas salvadas del mar por naufragio.

SALVATIONS, a. f. pl. Alegato, o papel

en derecho.

SALVE, s. f. Salva: honor militar con disparo de cañones, ó de fusilería. || Descarga : que hace la tropa en un egercicio de fuego, ó en un combate.

SALVE, s. m. Salve: oracion para peder

á la Vírgen Santísima.

SAMEDI, s. m. Sábado.

SAMBENITO, s. m. Sambenito.

\* SAMOSATE, (geog.) Samesato: ciudad de Siria.

\* SAMOTHRACE, (geog.) Samotracia:

isla y ciudad de Grecia.

SANCIR, v. n. (náut.) Zozobrar, iree á pique una embarcacion.

\*SANCTIFIANT, ANTE, adj. Sentifi-

\* SANCTIFICATEUR, s. m. Santifica-

SANCTIFICATION, s. f. Santificacion:

el acto y el esecto de santificar.

SANCTIFIE, EE, p. p. V. Sanctifier.

| adj. Santificado.

SANCTIFIER, v. a. Santificar: declarar á uno por santo. || Santificar : alabar, bendecir. || Sanctifier les jours de fête : santilicar las fiestas.

SANCTION, s. f. Sancion: estatuto, reglamento, constitucion que tiene fuerza de ley. | Sancion: la fuerza y autoridad que se da á una ley, ó constitucion.

SANCTIONNER, v. a. Sancionar, aprobar, o confirmar con la última solemnidad:

un estatuto, ley, ordenanza, etc.

SANCTUAIRE, s. m. Santuario: el lugar mas retirado del templo entre los hebreos. || Santuario : el presbiterio en las iglesias de los católicos. || (fig.) Peser au poids du sanctuaire : pesar, examinar, con el mayor escúpulo, con toda conciencia.

SANDAL, s. m. Sándalo: palo de tinte

que viene de la India.

SANDALE, s. f. Sandalia : calzado de los religiosos descalzos.

SANDALIER, s. m. Zapatero de sanda-

SANDARAQUE, s. f. Sandaraca, grasilla: goma de enebro. || Oropimente: especie de arsénico.

SANG, s. m. Sangre: se toma materialmente por la del cuerpo animal. || (fig.) Sangre: linage, familia. || (id.) Sangre: lo que ha costado trabajo, sudor, ó sangre para adquirirlo. [ (id.) Sangre: hacienda ó caudal | que se chupa à alguno. || Mettre tout à feu et à sang : ponerlo todo à fuego y à sangre. Se battre ou premier song : renir hasta

de saludar una persona à otra. || Salutation | sacarse sangre. || Le sang lui monte au visage: se pone colorado, abochornado. || Prince du sang: principe de la sangre, como se llaman los hijos y descendientes de infantes reales de Francia. || C'est un homme de sang : es un hombre sanguinario, ó cruel. || Epargner le sang : evitar la muerte, conservar la vida de los hombres. Avoir du sang aux ongles: tener pelos en el corazon. Avoir le sang chaud: ser fogoso y colérico. || Le sang est beau en ce pays: la gente es bermose en esta tierra.

SANG-DE-DRAGON, s. m. Sangre de drago: planta. || Sangre de drago: goma de

la India.

SANG-FROID, s. m. Presencia de espíritu, serenidad de ánimo, tranquilidad. Battre, châtier, tuer de sang-froid : herir, castigar , matar á sangre íria.

\* SANG-GRIS, s. m. Sangría : bebida compuesta con vino de Madera, azúcar, li-

mon, elc.

SANGIAC, s. m. Sangiac: comandante

militar de Turquia.

SANGLADE, s. f. Cintarazo, correazo:

golpe dado con una cincha ó correa.

SANGLANT, ANTE, adj. Ensangrentado: teñido de sangre. || Sangriento: lo que causa derramiento de sangre, como una batallà , una guerra. || ( fig. ) Cruel , atros : hablando de injurias, ofensas.

SANGLARGAN, s. m. Sanglargen: dro-

ga medicinal para detener la sangre.

SANGLE, s. f. Cincha: de las caballerias. || Cincha : corres de que usan los agua dores, y silleteros. || Lit de sangle: cama de correas, o sea de cordeles, en lugar de tablas. || Sangles, pl. (náut.) Palletes.

SANGLER, v. a. Cinchar: apretar la cincha á una caballería. || (fig. y fam.) Zurriagar : cimbrar : dar un zurriagazo, ó cim-

bronazo

SANGLIER, s. m. Jabali: puerco montes. SANGLONS, o FOURCATS, s. m. pl. (ndut.) Piques, o varengas piques.

SANGLOT, s. m. Sollozo. SANGLOTER, v. n. Sollozar.

SANGSUE, s. f. Sanguijuela: insecto que chupa la sangre. || (fig. ) Sanguijuela : el que chupa, ó sonsaca á alguna el dinero poco a poco.

SANGSUES, s. f. pl: (agric.) Sangra-

dores en las tierras.

SANGUIFICATION, s. f. (medic.) Hematosa : sanguificacion : la conversion de los alimentos, ó del quilo en sangre.

\* SANGUIN, s. m. Sangüeño, sanguiñol,

cerezo silvestre: árhol.

SANGUIN, INB, adj. Sanguino: el que abunda en sangre. | Jaspe sanguin: jaspe sanguino, manchado de rojo.

SANGUINAIRE, adj. m. f. Sanguina-

rio: cruel, inhumano.

SANGUINE, s. f. Sanguinaria: piedra

de color rojo, parecida á la ágata. Albin: lápiz colorado. Mina de hierro de color vermejo.

SANGUINOLENT, ENTE, adj. San-

gumolento.

SANHEDRIN, s. m. Sanedrin: especie de concilio ó tribunal supremo entre los

SANICLE, s. f. Sanicula, yerba de san Lorenzo. || Sanicle femelle, o des montagnes : eléboro negro.

SANIE, s. f. Virus, pus: materia que

sale de las úlceras.

SANIEUX, EUSE, adj. Virulento, purulento.

\* SANITAIRE, adj. m. f. Dicese de lo que pertenece à la salud: Lois sanitaires, police sanitaire. Cordon sanitaire, es el cordon de tropas que se ponen de distancia en distancia, para cortar la comunicación de un territorio con otro que es infectado de alguna contagio.

SANNES, V. Sonnes.

SANS, prep. exclus. Sin. | Sans ordre: sin orden. || Sans que : sin que : especie de

conjunction.

SANS-CULOTTE, s. f. Nombre que tomaban algunos democratas exaltados, en la revolucion francesa. Se podria traducir por descamisado.

SANS-FLEUR, s. f. Manzanahigo: clase

de manzana que sale sin flor.

SANS-PEAU, s. f. Pera de estio. || Peral de estio.

SANS-PRENDRE, s. m. El que no roba, ó toma cartas: en el juego del hombre, tresillo, etc.

SANSONNET, s. m. Estornino: pájaro. [] Cagarrache : pescado de mar parecido á la alacha, ó caballa.

"SANTAL, s. m. Sándalo: árbol de In-

SANTE, s. f. Salud: sanidad del cuerpo. || En bonne santé, en parfaite santé: en sana salud. || Avec peu de santé : con poca salud : achacosamente. || Billet de santé : boleta, o se de sanidad. | A votre santé: a la salud de vmd. : brindo por vmd. Nous avons bu au moins vingt santés : hemos echado á lo ménos veinte brindis. | Boire à ] la santé de, porter la santé de: beber à la salud de.

SANTOLINE, s. f. Cipresillo, guarda-

ropa: planta.

SANTON, s. m. Santon: monge turco. \* SANUE BLANCHE, V. Lamsane.

SANVE, s. f. Mostaza silvestre: planta comun, que se cria entre las mieses.

\* SAONE, (geog.) Savana: ciudad y puerto de Génova. || Rio de Francia.

SAOUL, SAOULER, V. Soul, souler.

SAPA, V. Raisinė.

SAPAJOU, s. m. Titi: especie de mono muy pequeño.

SAPAN, s. m., Sapan: cierta madera de tintes que viene de la India.

SAPE, s. m. Zapa : accion de sapar. Mina, que se abre al pié de un muro pera derriberle.

SAPE, EE, p. p. V. Saper. | adj. Za-

pado, minado.

SAPER, v. a. Zapar, minar: una muralla, o fortificacion. | (fig.) Minar: los cimientos, los fundamentos de.

SAPEUR, s. m. Zapador, gastador, mi-

nador.

SAPHENE, s. f. Safina: vena en donde se hace la sangria del pié.

SAPHIQUE, adj. Sásico: verso griego, y latino.

SAPHIR, s. m. Záfiro: piedra preciosa.

SAPIENCE, s. f. (ans.) Sapiencia: hoy sabiduría.

SAPIENTIAUX, adj. pl. Sapienciales: dícese de los libros que escribió Salomon.

SAPIN, s. m. Abeto, pinabete: árbol.

SAPINE, s. f. ( arquit. ) Cuarton para techos, ó escaleras.

\* SAPINETTE, s. f. Escarmaujo: caracolillo, ó conchita, que se cria en el fondo de un navío que ha estado mucho tiempo en

SAPINIÈRE, s. f. Monte de abetos. ||

Barca de abeto.

SAPONAIRE, s. f. Saponaria: planta. SAPORIFIQUE, adj. m. f. Saporifico, lo que da sabor.

SAPOTE, V. Sapotille.

\* SAPOTILLE, s. f. Zapote : fruta de Indias.

\* SAPOTILLIER, s. f. Zapote: árbol.
\* SAQUEBUTE, s. f. Sacabuche: instrumento músico. || Sacabuche: lanza antigua.

SARABANDE, s. f. Zarabanda: cierta danza antigua.

\*SARAGOSSE, (geog.) Zaragoza: ciudad capital de Aragon.

SARBACANE, s. f. Cerbatana: canuto largo para disparar alguna cosa soplando. || Cerbatana, trompetilla: por donde se habla á los sordos, ó á los que están distantes. ||(fig. y fam.) Parler par sarbacane: hablar por boca de ganso.

SARCASME, s. m. Sarcasmo, sátira mor-

daz : dicterio.

SARCELLE, s. f. Cerceta: ave anfibia. SARCITE, s. f. Sarcite: piedra figurada que imita la carne de vaca , y cuyo color es obscuro.

SARCLÉ, ÉE, p. p. V. Sarcler. || adj.

Escardado.

SARCLER, v. a. Sachar, escardar: un sembrado, una huerta, etc.

SARCLEUR, s. m. Sachador; escardador.

SARCLOIR, s. f. Sacho, escardillo: sallo, sarcillo, almocatre.

blando de caballos. || Faucon saure: halcon soro, ú obscuro de plumage.

SAURE, EE, p. p. V. Saurer. | adj.

Curado al humo.

SAURER, v. a. Curar al humo : los arenques.

SAUSSAIE, s. f. Salceda, o saucedal:

el terreno poblado de sauces.

SAUT, s. m. Salto, brinco. || Salto, cascada: despeñadero de aguas. || (fig.) Salto: ascenso á puesto superior, sin pasar por los del medio. || (id.) Salto, tronco: las omisiones que se cometen de cláusulas, renglones, ú hojas, leyendo, ó escribiendo. || Saut de loup: salto de lobo, el foso ó zanja que se hace al rededor de un jardin, ó huerta, en lugar de cerca. || Au saut du lit: al salir de la cama. || Par saut: á trancos.

SAUTANT, ANTE, adj. (blas.) Saltante: el macho de cabrio, ó cabra en accion

de saltar.

SAUTÉ, ÉE, p. p. V. Sauter. | adj. Saltado.

SAUTELLE, s. f. (agric.) Vid trasplan-

tada con su rais.

SAUTER, v. a. Saltar, brincar: dar saltos, brincos. | Saltar, volar : con pólyora una obra, o navio. | (fig.) Saltar: ascender por encima de otros á un empleo. | Faire sauter l'escalier à quelqu'un : hacerle bajar la escalera de cabeza. || Faire sauter un bastion: volar, hacer saltar un baluarte, esto es, con mina de polvora. || Faire sauter son vaisseau, o se faire sauter: hacer volar su navio, o volarse. \(\((fig.)\) Sauter aux nues: tomar el cielo con las manos, brincar de cólera. || (1d.) Sauter aux yeux : saltar á los ojos: dar en los ojos, venirse á los ojos: una cosa por patente y clara. || Reculer pour mieux sauter : retroceder para lograr mejor lo que se medita.

SAUTER, v. n. Saltar, traspasar: pasar de un salto. || (fig.) Saltar: dejar alguna clausula, renglon, ú hoja escribiendo, ó

leyendo. Tambien se dice atrancar.

SAUTEREAU, s. m. Martinete: del clavicordio. || Sautereaux de Verberie: llámase así á los muchachos que por juego se echan á rodar por una cuesta abajo. || Pieza de artillería con poco refuerzo en la recámara. || Sautereaux de Brie: rodadas ó carriles muy hondos y estrechos, que causan gran traqueo á los carruages.

SAUTERELLE, s. f. Langosta: insecto volante. || Saltaregla: instrumento para to-

mar ángulos.

SAUTEUR, s. m. Saltador: el que salta. [] ( picad.) El cahallo que salta con escuela. SAUTILLEMENT, s. m. Saltillo: saltito.

SAUTILLER, v. n. Andar à saltitos, ó brinquitos. || Saltear, ó salpicar : pasar de repente de una materia à otra en un discurso.

SAUTOIR, s. m. Sotuer, aspa : vos del

SAUVAGE, adj. m. f. Salvage: silvestre: bravo: bravio montesino: montes: montaraz. Usase de estas voces segun es la cosa de que se habla, animales, frutos, plantas, etc. || (fig.) Agreste, cerril, huraño: retirado del trato. || Feu sauvage: usagre, enfermedad de los niños.

SAUVAGE, 6 SAUVEMENT, s. m. (náut.) Salvamento: la accion de salvar, y poner en seguridad los géneros despues de un

naufragio.

SAUVAGEON, s. m. Arbolito bravio

para engertar.

SAUVAGIN, INE, adj. (Úsase regularmente como substantivo masculino) Salvagina: dicese del sabor, ó del husmo á bravio de la carne de las aves acuáticas, y de los animales monteses: Cela sent le sausagin.

gin.
\* SAUVAGINE, s. f. Aves silvestres : las de carne bravía en el sabor, ú olor. Es vos

colectiva.

SAUVE, EE, p. p.V. Sauver. || adj. Sal-

vado: puesto en salvo.

SAUVE-GARDE, s. f. Salvaguardia: carta de amparo, ó de seguro. || Salvaguardia: guardia de soldados, ó un soldado solo, que se pone en una casa para librarla de un saqueo. || Salvaguardia: cartel con el escudo de armas del que ha concedido la salvaguardia.

SAUVER, v. a. Salvar, librar : sacar de un peligro. || Salvar : las almas, que es propio de Dios. || Salvar : evitar algun inconveniente, dificultad, obstáculo ó riesgo

SAUVER (SE), p. r. Salvarse: alcanzar la salvacion eterna. || Salvarse, escaparse, ponerse en salvo. || (fam.) Retirarse, recogerse, á su casa. || Refugiarse, buscar un asilo, acogerse á alguna parte. || Resarcirse, compensarse: de lo que se pierde por otra parte. || Il s'est sauvé de prison: escapóse, evadióse de la prision. || (fam.) Il va pleuvoir, je me sauve: va á llover, me retiro, á casa me fecit. || Il s'est sauvé dans les pays étrangers: se refugió, buscó un asilo en los paises extraños. || Il donne les marchandises à bon marché, mais il se sauve sur la quantité: da los géneros baratos, pero se resarce en la cantidad.

SAUVE-RABAN, s. m. (naut.) Guirnalda; ó roñada: cierto anillo de cuerda en los calos de las vergas.

\* SAUVETAGE, s.m.(ndut.) Salvamento: la accion de salvar los géneros naufragados, y su efecto. || Salvamento: estado fuera de peligro.

SAUVETE, s. f. No se dice ya sino en estas frases: être en sauveté, en lieu de sauveté: estar en salvo, ó en lugar seguro.

SAUVEUR, s. m. Salvador, libertador.

Diotse por excelencia de Jesucrito, salvador del mundo.

SAUVE-VIE, s. f. Culantrillo blanco. SAVAMMENT, adv. Cientificamente, doctamente. | Parler savamment d'une chose: hablar de ella con conocimiento, con inteligencia.

SAVANE, s. m. Sábana: prado grande

para ganados en Indias.

SAVANT, ANTE, adj. y . Sabio, docto, erudito: dicese de las personas, y de sus obras Usado como substantivo, es literato. | | Sabidor, inteligenciado: enterado, inspruido en algun asunto.

SAVANTASSE, s. m. (satir.) Erudicion, farraguista; ó, como se dice vulgarmente,

un hurro cargado de letras.

"SAVANTISSIME, adj. m. f. Muy sabio. SAVATE, s. f. Zapato viejo. || Estafetero : el que lleva las cartas de los lugares inmediatos á la caja.

SAVATERIE, s. f. Zapatería de viejo.

\*SAVE, (geog.) Sava: rio de Hungria. SAVETE, EE, p. p. V. Saveter. | adj. (vulg.) Chapuceado, chafallado: mal tra-Imjado.

SAVETER, v.a. (vulg.) Chapucear, cha-

fallar : trabajar sin primor.

SAVETIER, s. m. Zapatero de viejo, o remendon. || (vulg.) Chafallon, chapucero: mal oficial.

SAVEUR, s. f. Sabor, gusto : el que tienen los alimentos.

SAVOIE, s. f. (geog.) Saboya: ducado antigno, que hoy hace parte del reino de Cerdeña.

SAVOIR, v. a. Saber: tener inteligencia, ó conocimientos en algun arte, ó ciencia. || Saber, conocer : no ignorar. || Saber, esto es, de memoria, alguna cosa estudiada. || Saber : tener valor, poder, maña para alguna cosa. || Faire savoir : hacer saber, informar, noticiar. || Savoir bon gre: agradecer.

SAVOIR, v. n. Saber: instruido, erudito. Savoir, c'est à savoir, savoir: es à

saber, conviene saber.

"SAVOIR-FAIRE', s. m. Habilidad, des-

treza, maña.

\*SAVOIR VIVRE, s.m. Mundo: trato de mundo: conocimiento del mundo.

SAVON, s. m. Jahon.

SAVONIÈRE, V. Saponaire.

SAVONNAGE, s. m. Enjahonado, enjabonadura.

SAVONNÉ, ÉE, p. p. V. Savonner.

adj. Enjabonado.

SAVONNER, v. a. Enjabonar : la ropa. || (fig. y fam.) Dar un jabon, sopetear : reprehender asperamente.

SAVONNERIE, s. f. Jabonería, almo-

na : fábrica de jabon.

SAVONNETTE, s. f. Bola de jahon, ó laboncillo: para afeitar.

SAVONNEUX, EUSE, adj. Jahonoso, saponáceo: que tiene las calidades del jabon. \*SAVONNIERE, s. f. Saponaria, jalionera : yerba.

SAVOURE, EE, p. p. V. Savourer.

*||adj.* Saboreado.

SAVOUREMENT, s. m. Saboreo: pala-

deo: regodeo: regosto.

SAVOURER, v. a. Gustar, probar, catar alguna cosa con deleite, y detencion. | (fig.) Saberearse : regodearse : paladearse : con el gusto que causa alguna cosa.

SAVOURET, s. m. (vulg.) Saborete, cana de vaca : que la gente pobre pone en

la olla para darle sustancia.

SAVOUREUSEMENT, adv. Saboreandose, paladeándose, recreándose.

SAVOUREUX, EUSE, adj. Sabroso,

gustoso: al comer.

SAVOYARD, ARDE, adj. y s. Saboyano:

de Sahoya. || Persona sucia, grosera.

SAXATILE, adj. m. f. Saxatil, o vulgarmente roquero: dícese de ciertas plantas y pescados que se crian entre peñas.

\* SAXE, s. f. (geog.) Sejonia: circulo de Alemania , que hoy tiene titulo de reino.

SAXIFRAGE, s. f. Saxifraga, o quebrantapiédras : planta buena para el mal de orina.

\* SAXON, ONNE, adj. y s. Sajon : de

Sajonia.

\* SAYETTE, s. f. Sargueta, sarga delicada : tela de seda.

\* SAYETTERIE, s. J. Fabrica de sargas :

y los mismos tegidos.

SBIRE, s. m. Eslarro : nombre de los alguaciles del Papa. || Dicese por burla de los nuestros, en lugar de decir galfarro, corchete, agarrante, etc.

SCABELLON, s. m. (arquit.) Pedestal:

para poner bustos, estatuas.

SCABIEUSE, s. f. Escahiosa: planta.

SCABIEUX, EUSE, adj. (medic.) Escabioso, sarnoso: por erupcion de la saugre.

SCABREUX, EUSE, adj. Escabroso, ileno de, tropiezos. Usase muy poco en sentido propio. | (fig. ) Escabroso, espinoso, peligroso.

SCALENE, adj. (geom.) Escaleno: trián-

gulo de lados desiguales.
\* SCALME, s. m. (ndut.) Escalamo: la estaca redonda á que está sugeto el remo con al estroho.

\* SCALOINE, s. f. Calabaza: para llevar ATDO.

SCALPEL, s. m. (cirug.) Escalpelo: instrumento para sajar, disecar.

SCAMMONEE, s.f. Escamonea: planta purgante. || El jugo que se saca de la esqa-

monea. SCANDALE, s.m. Escándalo: lo que es ocasion de perjuicio en las costumbres. Escandalo: mal egemplo, | Escandalo: al-

boroto, ruido, etc.

TOME I.

SCANDALEUSEMENT, adv. Escandaiosamente, con escandalo.

SCANDALEUX, EUSE, adj. Escanda-

SCANDALISE, ÉE, p. p. V. Scandaliser. | adj. Escandalizado.

SCANDALISER, v. a. Escandelizar:

causar escandalo.

SCANDALISER (SE), v. r. Escandali-

SCANDE, EE, p.p. V. Scander. | Eseandido, medido.

\* SCANDEBEC, s. m. Especie de ostra que calienta la boca al comerla.

SCANDER, v. a. Escandir: medir los

versos por sus silabas.

SCAPULAIRE, s.m. Escapulario: parte del vestido de un religioso. || Escapulario: el que se trae por devociou à la Virgen.

SCARAREE, s. m. Escarabajo: insecto

asqueroso.

SCARAMOUCHE, s. m. Uno de los papeles de la comedia italiana, que equivale á nuestro vejete en los entremeses y sainetes.

SCARE, s. m. Escarro: pescado de mar. SCARIFICATEUR, s. m. (cirug.) Escarificado: instrumento para escarizar y sajar.

SCARIFICATION, s. f. (cirug) Escariticación: y vulgarmente sejadura o seja en

la carne.

SCARIFIÉ, ÉE, p. p. V. Scarifier.

adj. Escarizado, sajado.

SCARIFIER, v.a. Escarificar, ó escarizar : sajar y limpiar la escara de una llaga.

SCARLATINE (FIEVRE), s. f. Escarla-

tim: enfermedad.

SCASON, o SCAZON, s. m. Escason: verso de la poesía latina.

SCAVANT, SCAVOIR, V. Savant, savoir.

SCEAU, s. m. Sello: que se pone en los despechos del principe, y otros señores, y cuerpos públicos para autorizarlos. Scel. || Sceau de Salomon : sello de Salomon, ó grama nudosa: planta. || Sceau de Notre-Dame: raiz virgen, poliganato, nueza negra: planta. Sceau des sceaux: sello hermético. | Garde des sceaux: guardaséllos: el que tiene la dignidad y empleo de canciller en Francia. | (fig.) Mettre le sceau: · echar el sello á una cosa, coronaria, concluirla, ponerie fin.

SCEL, s. m. (voz cancilleresca) Sello. Se diserencia de sceau que es voz general.

SCÉLÉRAT, ATB, adj. Malvado, Cacineroso, desalmado: dicese de las personas. || Malvado, alruz, infame: dicese, de las cosa: || Cuando se toma como masculino, es tacineroso, malhechor.

SCELERATESSE, s. f. Maldad, atro-

citled infamia.

SCELITHE, s. f. Escélita: piedra que representa la pierna de un hombre.

SCELLE, EE, p. p. V. Sceller. [] adj. Sellado, embargado.

SCELLE, s. m. Sello: que se pone por la justicia á una puerta, á un despacho, esc. por via de embargo, o secuestro.

SCELLEMENT, s. m. ( arquit. ) La accion de recibir con yeso un madero en la pared, o un hierro con plomo en la piedra,

para asegurarie.

SCELLER, v.a. Sellar: poner el sello en algun despacho, cédula, etc. | Sellar: echar el sello en una cosa que se embarga, o secuestra por la justicia. || Sellar : cerrar con sello una carta, ó pliego. | Recibir, asegurar con yeso: cualquiera pieza de madera, o de liierro con plomo en una pared. || ( fig.) Sellar, afirmar, aflanzar.

SCELLEUR, s. m. Sellador : el que pone

el sello á una sentencia, ú orden.

SCENE, e. f. Escena, tablado: sitio del teatro, en donde representan los actores. Il Escena: el lugar donde se pone ó finge que sucedió el caso que se representa, v. gr. La scène est à Rome, dans un jardin, etc. 4 Escena: una de las divisiones de un poema dramático, que comprehende el tiempo que están en el tablado unas mismas personas. A Lance, acoutecimiento, caso, y tambien espectáculo.

SCENIQUE, adj. m. f. Escénico, teatral:

lo que pertenece al teatro.

SCENOGRAPHIE, s. J. Escenografia: representacion perspectiva de un objeto inclinado.

SCENOGRAPHIQUE, adj. m. f. Escenográfico: perteneciente a la escenografia.

SCENOPEGIES, s. f. pl. Escenopegias: nombre que dan los griegos à la fiesta de los tabernáculos entre los Judios.

SCEPTICISME, s. m. Septicismo: duda

universal por sistema.

SCEPTIQUE, adj. m. f. Septico, o septicista : el que duda de todo por sistema. Usase tambien como substantivo.

SCEPTRE, s. m. Cetro: insignia de la dignidad real. || (fig.) Yugo, imperio, do-

minacion.

\* SCHABRAQUE, s. f. Parte del jacz de un cahallo de búsar.

\* SCHAFFHOUSE, (geog.) Escafuza : ciudad y canton de Suiza.

\* SCHALL, s. m. Pañuelo de hombros para las mugeres.

\* SCHÉDULE, s. f. Cédula, cedulilla. SCHELLING, s. m. Eschelin, o chelin: moneda de plata de Inglaterra. Su valor es cinco reales de vellon.

SCHENE, s. m. Esqueno: medida itineraria de varios pueblos antiguos, de difeicute estension en diferentes tiempos y pai-

\* SCHIGRE, s. m. Queso de los Vosgas en Lauira.

SCHISMATIQUE, adj. m. f. Cismatico.

Usase tambien como substantivo.

SCHISME, s. m. Cisma: separacion de comunion entre los que profesan una religion.

SCHISTE, d SCHITE, s. m. (hist. nat.) Esquita: toda piedra que se divide en hojas, o louchas, como la pizarra, talco, etc.

SCHLICH, s.m. (voz alemans) Eslique:

mineral preparado para la fusion.

\* SCHORL, s. m. Chorlo: ciertas piedras

negras, cristalizadas.

SCIAGE, s. m. El trabajo ú obra del aserrador : sea de madera, ó de piedra. || Bois de sciage : madera aserradiza.

\* SCIAMACHIE, s. f. Esciamacia: eger-

cicio de armas.

\* SCIAMMENT, V. Sciemment.

SCIATÉRIQUE, adj. m. f. (astron.) Esciatérico: lo que señala las horas en cuadrante por medio de la sombra.

SCIATIQUE, s. f. Ciática: enfermedad

dolorosa.

SCIE, s. f. Sierra: instrumento para aserrar. Priste: nombre de un pescado cetáceo. Recura: sierra de que usan los peineros. Scie faite en feuilles: sierra trabada.

SCIE, EE, p. p. V. Scier. Adj. Aserra-

do, serrado.

SCIEMMENT, adv. A sabiendas, con co-

nocimiento, advertidamente.

SCIENCÉ, s. f. Ciencia : en general conocimiento de alguna cosa. || Ciencia : conocimiento fundado en principios.|| Ciencia, arte : el conocimiento práctico de aquello de que una persona está instruida.

SCIENTIFIQUE, adj. m. J. Científico. SCIENTIFIQUEMENT, adv. Científi-

camente.

SCIER, v. a. Serrar, aserrar : cortar con la sierra. || Segar : las meses. || (náut.) Ciar : remar hácia atras.

SCIEUR, s. m. Aserrador, serrador. || Scieur de long: chiquichaque: el aserrador de piezes grandes.

SCILLE, o SQUILLE, s. f. Escila, o ce-

bolla albarrana: planta.

SCILLITIQUE, adj. m. f. Vino compues-

to, preparado con la planta escila.

SCINC, SINQUE, STINC MARIN, s. m. Estinco: lagarto anfibio parecido al caiman, pero menor.

SCINTILLATION, s. f. Es voz de la astronomía, que expresa el cantelleo ó brillo de

los astros.

SCINTILLER, v. n. Centellear: brillar,

déspedir rayos de luz.

SCIOGRAPHIE, s. f. (arquit.) Esciograffa: la delineacion de lo interior de un edificio. || Tanteo de una figura.

SCION, s. m. Verduguillo, chupon, vástago tierno que arroja el árbol. || Verdugon : señal que levanta el azote, ó latigazo.

\* SCIOPTERIQUE, a. m. Esciopterico : velon solar horizontal.

SCISSILE, adj. m. f. Que se puede partir, o cortar. Es vos científica.

SCISSION, s. f. Division: separacion en les voluntedes, en les votes.

\* SCISSURE, s. f. Grieta: abertura en

las rocas, venas metálicas, etc.

\* SCITIB, s. f. (ndus.) Sactia : embar-

cacion de vela latina.

SCIURE, s. f. Aserraduras, serrin : las

belukk, s. f. Aserraduras, serrin : las partecillas que caen enando se sierra.

SCLÉROPHTALMIE, s. f. (cirug.) Esclerostalmia: especie de inflamacion en los ojos.

SCLEROTIQUE, s. f. (anat.) Esclerótica: la membrana mas externa que envuelve

todo el globo del ojo.

SCOLARITÉ, s. f. Dicese: droit de scelarité: fuero de universidad. || Lettres de scolarité: certificacion de matricula de los cursantes en universidad.

SCOLASTIQUE, adj. m. f. Escolástico

lo perteneciente á las escuelas.

SCOLASTIQUE, s. m. Escolástico: el escritor de teología escolástica.

\* SCOLASTIQUE, e. f. (n. p.) Escolástica.

SCOLASTIQUEMENT, adv. Escolásticamente.

SCOLIASTE, s. m. Escoliador : el que hace escolios.

SCOLIE, s. f. Escolio, anotacion: glosa ó interpretacion breve.

SCOLIE, a. f. (geom.) Escolio, observacion: nota que se refiere á una proposicion anterior.

SCOLOPENDRE, s. f. Escolopendra, cientopies: insecto. || Escolopendra, pescado de mar. || Escolopendra, ó lengua de ciervo: planta.

SCORBUT, s. m. Escorbuto: enfermedad que se caracteriza por una debilidad gene-

ral, é hinchason en las encías.

SCORBUTIQUE, adj. m. f. Escorbutico:

que tiene la naturaleza del escorbuto.

SCORBUTIQUE, s. m. f. Escorbútico: el que padece la enfermedad del escorbuto. \* SCORDIUM, s. m. Escordio: cierta planta.

SCORIE, s. f. Escoria : la hez de les me-

tales.

SCORIFICATION, s. f. Escorificacion : el acto de reducir á escorias.

SCORIFICATOIRE, s. m. Escorificatorio: vaso para reducir á escorias.

SCORIFIÉ, ÉE, p. p. V. Scorifier. Adj. Escorificado: reducido á escorias.

SCORIFIER, v. a. Escorificar: reducir á escorias.

SCORPIOIDES, s. f. Escorpioides:

SCORPIOJELLE, s. f. Accité de alacra-

insecto venenoso. || (astron.) Escorpion: signo de sodiaco. || Escorpion : máquina militar de los antiguos.

SCORSONERE, s. f. Escorzonera: plan-

ta medicinal.

\* SCOTOMIE, s. f. (med.) Escotomia: enfermedad de los ojos.

SCRIBE, s. m. Escribiente, amangense,

copiante.

SCRIBES, s. m. pl. Escribes: los doctores que enseñaban la ley al pueblo judio.

\* SCRIBOMANIB, s. f. Escribomanía: ma-· nía de escribir.

SCRIPTEUR, s. m. El amanuense que -escribe las bulas en la chanoillería romana.

SCROFULAIRE, . f. Escrofularia:

planta.

SCROFULES, s. f. pl. Escrofules, lam-

SCROFULEUX, EUSE, adj. (medic.) Escrofuloso.

SCROTUM, SCROTON, s. m. (anat.)

Escroto: las bolsas de los testículos.

SCRUPULE, s. m. Escrupulo: peso de 24 granos usado en las hoticas. || Escrúpulo: duda, inquietud del animo. || Escrupulo: cargo de conciencia. Escrupulocidad, nimiedad : excesiva exactitud.

SCRUPULEUSEMENT, adv. Eccrupu-

·losamente.

SCRUPULEUX, EUSE, adj. Escrupu-1060. Usase alguna vez como substantivo.

SCRUTATEUR, s. m. Escudriñador.

SCRUTATEURS, s. m. pl. Aquellos á cuyo cargo está el verificar un escrutimo.

SCRUTER, v. a. Escudrinar: sondear,

examinar á fondo.

SCRUTIN, s. m. Escrutinio: eleccion por votos secretos: y tambien se dice de la regulacion y combinacion de estos votos. Altramuz: cajita en que se recogen los votos en al escrutinio.

SCULPTE, EE, p. p.V. Sculpter of adj.

Esculpido, tallado.

SCULPTER, v. a. Esculpir : labrar en mármol ú otra materia eligies, ó bajos relie-

SCULPTEUR, s.m. Escultor: el que ha-

ce estaluas.

SCULPTURE, s. f. Escultura: el arte de esculpir. | Escultura : la obra hecha por un escultor.

SCURRILITE, s.f. Trubaneria, chocar-

reria, buloneria.

SCYTALE, s. f. Escital: cierta cifra mis-

teriosa en los Lacedemonios...

SE, pron. pers. de la tercera persona. Se il Se donner du mouvement : darse prisa, andar diligente, solicito. || Se retracter: retractarse, desdecirse.

SEANCE, s. f. Asiento: el derecho de | tener puesto en una junta, tribunal, etc. Besion, junta, todo el tiempo que está for- | cado, y seco. | Enjugado, y enjuto.

SCORPION, s. m. Escorpion, alacran: mada una junta, tribunal, etc. || Soance tonante: acto continuo.

> SEANT, ANTE, adj. Que está en junta, que está formado : dicese de un tribunal, congreso, etc. || Le roi seant en son lit de *justice* : el rey sentado en su solio, que cra cuando presidia, ó asistia al parlamento. I Decente, conveniente.

SEANT, s. m. Postura: situacion del que está sentado ó incorporado en la cama, por egemplo, de un enfermo. A Etre, ó se mettre en son séant, sur son séant : ponerse

sentado, sentarsa, incorporarse.

SEAU, s. m. Cubo, cántaro : para sacar agua. || Cubillo, jarron, garrafon: pare poner á refrescar vino , ú otro licor. Pleu*voir à seaux* : llover á cántaros.

\* SEAUNERON, s. m. Enfermedad de los

sauces.

SEBACEE, adj. (and.) Sebaceo: dicese de las glandulas de humor ó gluten como sebo.

" SEBACIQUE, adj. (quim.) Seliácico: dicese de un ácido que se saca de la grasa de los animales.

\* SEBASTIEN, s. m. (n. p.) Sebastian.

SEBATE, s.m. (quim.) Sebato: nombre genérico de las sales que forman el ácido sebácico.

SEBESTB, s. m, Selesta: fruta parecida

á la endrina.

\* SEBESTIER , s. m. Sebesto : árbol frutal parecido al endrino.

SEBILE, s. f. Arteson, gamella. | Hor-

tera grande.

SEC, ECHE, adj. Seco: sin humedad, sin jugo. | Seco, árido. | Seco, enjuto. | (fig.) Seco, aspero, duro: en el trato, y modales. || ( id. ) Arido , desnudo , descarnado, hablando de autores, y de su estito. # Argent sec : dinero contante, ó de contado.

SEC, s. m. Seco: una de las quatro primeras calidades: Le sec et l'hunnide, le froid

et le chaud. || Forrage seco : heno.

SEC, adv. Secamente, asperamente. || A sec: en seco. || La citerne est à sec: la cisterna está sin agua. || A sec, o a mats et à cordes: à palo seco, hablando de una embarcacion que navega. || (fig. y fam.) Rester à sec : quedar limpio, quedar sin blanca, sin dinero enteramente. || ( prov. ) Se dice : Employer le vert et le sec : no dejar piedra por mover, servirse de todos los medios para algun intento.

SECABLE, adj. m. f. Lo que se puede

dividir.

\* SECANCE, V. Sequence.

SECANTE, s. f. (geom.) Secante: cuatquiera linea que corta á una superficie.

SECHE, s. f. Gibia: pescado de mar. Os de seche: gibion, la concha de la gi-

SECHE, EE, p. p. V. Secher. | adj. 3e-

quedad, con aspereza.

SECHER, v. a. Secar, enjugar.

SECHER, v. n. Secarse, enjugarse: lo húmedo, o mojado. || Secarse, ponerse seco: dicese de los árboles, y plantas. | fig. ) Secarse, ponerse seco, o flaco; el animal. | (id.) Consumirse, earcomerse: de tristeza, de do-

lor, de envidia, etc.

SECHERESSE, s. f. Sequedad: falta de humedad, como de la tierra, del aire, de la lengua. || Seca, sequia : sequedad del tiempo, de la estacion per falta de lluvias. || (fig.) Aridez, esterilidad: de un asunto, de un discurso. || (id.) Sequedad : en la mística es falta de fervor y devocion.

\* SECHERON, s. m. Prado de secano.

SECHOIR, s. m. Enjugador, zahuma-

dor.

SECOND, s. m. Segundo, ayuda, ayudante, teniente: el auxiliar de un gefe. || On a sonné le second : hau dado el segundo toque, de misa, de visperas, etc. || On va servir le second : se va á servir el segundo plato, ó cubierto.

SECOND, ONDE, adj. num. ordin. Segundo. | L'eau seconde : agua fuerte de se-

SECONDAIRE, adj. m. f. Secundario, accesorio: que no es lo primero, ni lo principal, en una materia.

SECONDE, s. f. Segunda: en la música es la segunda voz. || Segundo: minuto se-

SECONDÉ, ÉE, p. p. V. Seconder. || adj.

Ayudado, favorecido.

SECONDEMENT, adv. En segundo lu-

SECONDA, v. a. Ayudar, auxiliar, fa-

vorecer.

SECONDICIER, s. m. El segundo de una

SECOUÉ, ÉE, p. p. V. Secouer. | adj.

Sacudido.

SECOUER, v. a. Sacudir: menear con fnerza. || Sacudir : quitar el povo. || (fig. )Secouer le joug : sacudir el yugo, hacerse li-Ine, independiente. || La maladie l'a bien secoué: la enfermedad le lia vareado, o estropeado.

SECOUER (SE), v. r. Moverse, agi-

SECOUMENT, s. m. Sacudimiento, me-

meo de cabeza, de orejas.

SECOURABLE, adj. m. f. Caritativo, compasivo, benéfico. || Remediable, que se puede remediar, o socorrer.

SECOURIR, v. a. Socorrer: asistir, ayu-

dar, favorecer.

SECOURIR (SE), v. r. Socorrerse, ayu-

darse: los unos á los otros.

SECOURS, s. m. Socorro: ayuda. asistencia, auxilio en la necesidad. ||Socorro: en la guerra es una remesa de tropas nuevas, ó l

SECHEMENT, adv. Secamente, con se- | de viveres, à un egército, ó plaza. | Ayuda: de parroquia.

SECOURU, UE, p. p. V. Secourir. ∥adj.

Socorrido.

SECOUSSE, s. f. Sacudimiento: estremecimiento: bamboueo: agitación, en lo físico, y en lo moral. || Traqueo, batuqueo: bablando del movimiento de carruages, ó caballerias.

SECRET, ETE, adj. Secreto: oculto, escondido. || Callado, silencioso, reservado. || Bn secret: en secreto, de secreto. || Mettre au secret, être au secret: incomunicar: es- 🦟 tar incomunic**ado.** 

SECRET, s.m. Secreta: en todas las acepciones del espanol. || (fig.) Secret de la comédie : secreto à voces, o secreto de anchuelo.

SECRETAIRE, s. m. Secretario: el que extiende las cartas, órdenes, despachos, etc. para su gefe, su comunidad, ó su amo.

SECRETAIRERIE, s. f. Secretaria: se entiende de estado, de embajada, de un virei-

nato.

SECRETARIAT, s. m. Secretaría : el empleo de secretario. | Secretaria: la oficina del secretario de un arzobispo, obispo, etc.

SECRETE, s. J. Secreta: oracion que se

dice en la misa despues del ofertorio.

SECRETEMENT, adv. Secretamente, SECRETER, v. a. Hacer secreciones.

SECRETION, s. f. (medic.) Secrecion. SÉCRÉTOIRE, adj. m. f. (medic.) Secretorio : dicese de los vasos por donde se

SECTAIRE, s. m. Sectario : el que sigue

una secta, o doctrina herética.

filtran los humores del cuerpo.

SECTATEUR, s. m. Secuaz, partidario: de la doctrina, ó escuela de algun filósofo.

SECTE, s. f. Secta: escuela, partido, que forman los que siguen la doctrina de algun filósofo célebre. [ Secta : la doctrina de un heresiarca que forma discipulos, y secua-

SECTEUR, s. m. ( geom.) Sector: parte del circulo comprehendida entre dos radios y un arco.

\* SECTILE, adj. m. f. Hendible, aserrable: lo que se puede partir o aserrar. || Ognons sectiles: cebolias de flores cortadas en rajas para plantarse.

SECTION, s. f. Seccion: division, particion. (geom.) Seccion : el corte de las li-neas, figuras, y cuerpos sólidos.

SECULAIRE, adj. m. f. Secular: dicese de las fiestas, conmemoraciones, y juegos públicos, que se celebran cada cien

SÉCULARISATION, s. f. Secularisa-

cion.

SÉCULARISÉ, ÉE, p.p. V. Séculariser. Badj. Secularizado.

SECULARISER, v. a. Secularizar: pasar

alestado d condicion secular lo que era del f rogujar.

SEG

SECULARITE, a. f. Secularidad : el estado ó condicion de secular, hablando de ecie-

siásticos, y comunidades.

SECULIER, IERE, adj. Secular : dicese del eclesiástico que no es regular. || Seglar laico, por oposicion á eclesiástico, sea del estado secular, sea del regular. Usase como rubstantivo.

SECULIER, s. m. Seglar, lego.

SECULIEREMENT, adv. A lo seglar,

como segiar. SECURITE, s. f. Tranquilidad, confian-

za : en lo que puede haber peligro.

SEDAN, s. m. Paño de Sedan, en Francia. SEDANOISE, s. S. Carácter de letra de imprenta como el non plus ultra, y que se llama sedaneso por haberse hecho la primera vez en Sedan.

SEDATIF, IVE, adj. Sedativo: dicese en medicina de los remedios calmantes. V.

Calmant.

SEI)ENTAIRE, adj. m. f. Sedentario: dícese del que hace poco egercicio, que vive sin salir de su silla, o trabajo. || Sedentario: fijo, permanente, establecido de asiento. Dicese de una junta, tribunal, empleo, etc., por contraposiciou à ambulante, ambulativo.

SEDIMENT, s. m. ( medic. ) Sedimento: el poso á asiento de los humores que expele

el cuerpo humano.

SEDITIEUSEMENT, adv. Sediciosa-

menie.

SEDITIEUX, EUSE, adj. Sedicloso:

usase tambien como substantivo.

SEDITION, s.f Sedicion, tumulto, albo-

roto, levantamiento.

SEDUCTEUR, TRICE, s. Seductor, ora. || Usase tambien como adjetivo, y corresponde à seductivo: discours, ton séducteur, etc. || L'esprit séducteur : el padre de la mentira, el diablo.

SEDUCTION, s. f. Seduccion.

SEDUIRE, v. a. Šeducir: engañar, pervertir con artificio en materia de religion, y de costumbres. || Seducir : halagar, atraer, persuadir, para cosa ilícita.

SEDUISANT, ANTE, adj. Atractivo,

halagüeño, persuasivo.

SEDUIT, ITE, p. p. V. Séduire. | adj.

Secucido.

SEGETAL, adj. Que crece en el campo. SEGMENT, s. m. (geom.) Segmento. SEGRAIRIE, s. f. Monte, o dehesa co-

munal.

monte que se corta ó parte como separado.

SEGREGATION, s. f. Segregacion, se-

paraçion.

SEGREGER, v. a. Segregar, separar. "SEGREGER, s. m. Señor de un colo en un monte comun. || Recaudador de los dere- | empaquetar. || Lio de diez y seis aros de chos de corta de montes.

\* BÉGRÉYAGE, 6 SÉGRÉAGE, . . Derecho de segregación en la corta de mon—

SEIGLE, s. m. Centenos semilla, y tambien la planta. || Champ semé de seigle; cen-

tenal , ó centenar.

SEIGNEUR, s. m. Señor: dicese del dueno y poseedor de un estado, feudo, ó lugar. Señor: absolutamente se dice solo de Dios. || (est. for.) Seigneur direct : el señor directo, o enfiténtico: y seigneur domanial : el señor útil de una tierra, ó feudo. 🌡 Vivre en seigneur, en grand seigneur: vivir á lo grande, á lo duque, á lo principe, esto es, magnificamente. || Seigneur souverain: principe soberano', ó simplemente soberano. || Le Grand Seigneur : el gran Señor, el Gran Turco A el Emperador de Turquia.

SEIGNEURIAGE , s. m. Señoreage : derecho del principe que le pertenece de la fábrica de la moneda y tambien de las mi-

SEIGNEURIAL, ALE, adj. Senorial,

dominical : perteneciente á señor de vasallos, ó de un scudo. | Terre seigneuriale : lugar de señorio.

SEIGNEURIE, s. f. Señorio: dominio, jurisdiccion sobre alguna tierra, castillo, ó pueblo. | Señorio : la misma tierra perteneciente al señor. | Señoría : dicese del gobierno soberano de ciertas repúblicas, y fambien de su senado; como la Seigneurie de Venise, de Génes. | (fam.) Seigneurie : senoria: el tratamiento que se da à ciertas personas.

\* SEILLE, s. f. Cubo. Y. Seau.

SEIME, s. f. (albeit.) Raza: hendidura en el casco de una caballeria.

SEIN, s. m. Seno: la para del cuerpo humano, que se llama pecho. Pecho: lo mismo que teta en las mugeres. || Seno el vientre materno en la prenez. || Seno, regazo. | Seno: concavidad, hueco. | (fig.) Seno, pecho: el interior del hombre. [(id.) Seno: hablando de las cosas espirituales, y morales. || Le sesn persique : el seno pérsico, ó golfo persico. | Le sein d'Abraham : el seuo de Abraham, el lugar donde estaban los escogidos. || Le sein de la gloire : la corte del cielo. | Le sein de l'église: el gremio de la iglesia, la comunion de los santos.

SEINE, (geog.) Sena: rio de Francia. SEINE, s. f. Buitron: red para pescar. SEING, s. m. Firma: el nombre que uno pone al fin de una carta, recibo, contrata, certificacion, etc. | Seing prive: firma en SEGRAIS, s. m. Terzon: pedazo de papel simple, ó comun. | Blanc-seing: tirma en blanco. | Contre-seing: porte franco, francatura para las cartas y pliegos en cl correo. || Seing en grand des notaires : signo de los escribanos.

\* SEIZAINE, s. f. Bramante grueso para

cuba.

SEIEE, adj. num. m. f. Diez y seis. || Li-

SEIZE, s. m. Dicese : le seize du mois : el dia diez y seis del mes. || Un seize : la décima sexta parte de la vara, ó cana.

SEIZIEME, s. m. Décima sexta parte : de un todo. || Diez y seiseno : una décima sexta parte en alguna acción, compañía, ó fondo de ganancias.

SEIZIEME, adj. m. f. Décimo sexto: diez y seis en orden. || Dans la seizième année: en el décimo sexto año, en el año diez y seis.

SÉJOUR, s. m. Mansion, estancia, parada: dicese del tiempo que uno se detiene ó reside en alguna parte. | Mansion, morada: dicese del sitio, ó parage en que uno se detiene, ó reside.

SEJOURNÉ, ÉE, adj. Reposado, descansado. || (fam.) Gras et sejourné (muy repantigado, ó arrellanado: en el sentido de tirado en un canapé, banco, etc., reposando por haberse cansado.

SEJOURNER, v. n. Quedarse, vivir, morar: hacer mansion algun tiempo en una

parte.

SEL, s. m. Sal: dícese de la del mar, y de la tierra. || (fig.) Sal: gracia, chiste. || Sel volatil, sel fixe: sal volatil, sal fija. || Sel gemme: sal gema, ó mineral. || Sel ammoniac: sal amoniaco. || (quim.) Sal: todo compuesto de un ácido y una base.

SÉLÉNITE, O PIERRE DE LUNE, s. f. Selénita: sal formada por la union de la

cal y el ácido vitriólico. || Espejuelo.

SELENITEUX, EUSE, adj. Selenitoso: lo perteneciente à las selenitas.

SELENOGRAPHIE, s. f. Selenografia:

descripcion de la luna.

SÉLÉNOGRAFHIQUE, adj. m. f. Selenográfico: lo que pertenece á la selenografia.

\* SELENOSTATE, s. m. Selenostate : ins-

trumento para observar la luna.

SELLE, s. f. Escabelillo: banquillo de tres pies. || Sillico: para hacer del cuerpo. || Evacuacion, curso: exoneracion del vientre. || Aller à la selle: ir à hacer del cuerpo. || Silla: de montar les caballeries. || (fig. y fam.) Selle à tous chevaux: horma de todos pies, vestido de municion: lugar comun de frases y palabras de N.

SELLE, EE, p. p. V. Seller. | adj. En-

sillado, con silla.

SELLER, v. a. Ensillar: poner la silla á una cahallería.

SELLERIE, s. f. Guarnes: pieza en los palacios, y casas de señores, donde se guardan las monturas, aderezos, y guarniciones.

SELLETTE, s. f. Banquillo . en que se sienta el reo ante los jueces. || Tenir quelqu'un sur la sellette : sonsacar à uno con preguntas.

Sellier-currossien: maestro de coches.

\*SELLISTERNE, s. f. Selisterne: ban-

quetes en honor de las diosas.

SELON QUE, conj. Segun lo que. | Il sera payé selon qu'il travaillera: se le pagará segun lo que trabaje, ó segun trabaje, ó conforme lo que trabaje. || (fam.) Selon, ó c'est selon: segun y conforme; ó segun suere, conforme sea, veugá, ú ocurra. || Es modo absoluto y enfático: por egemplo: réussira-t-il dans cette entreprise? — Selon, c'est selon.

SEMAILLE, s. f. Siembra: la obra de sembrar los granos. || Sementera: tiempo, estacion en que se siembra. || Sementera, sembrado: dicese de los granos ya sem-

brados.

SEMAINE, s. f. Semana: siete dias cumplidos, contados desde el domingo. || Semana: el jornal que gana un trabajador en la semana.

SEMAINIER, IERB, subst. Semanero: el que por turno y término de una semana egerce alguna funcion de su empleo.

\* SEMAQUE, s. m. (ndut.) Queche.

SEMBLABLE, adj. m. f. Semejante: en naturaleza, ó calidad. Usase tambien como substantivo juntándose al nombre posesivo: Nos semblables, ses semblables, etc.

SEMBLABLEMENT, adv. Asimismo,

del mismo modo.

SEMBLANT, s. m. Exterior, apariencia, ademan: demostracion de dar á entender, ó fingir alguna cosa. || Il fit semblant d'étre faché: fingió, aparentó que estaba sentido. || Ne faire semblant de rien: distinular, no darse por entendido.

SEMBLER, v. n. Parecer, parecerse.

Il me semble: me parece.

SEMÉ, ÉE, p. p. V. Semer. || ailj. Sembrado. || Lleno. || (mont.) Dicese: cerf mal semé: ciervo mal encornado, que tiene mas cercetas ó candiles en una cuerna que en otra.

SEMEIOLOGIE, & SEMEIOTIQUE, s. f. (medic.) Semeyotica: tratado de los sig-

nos de las enfermedades.

SEMELLE, s. f. Suela: de zapato. | Soleta, plantilla: que se ceha á las medias rotas. || (vulg.) Battre la semelle: ir matando hormigas, ó andar en el caballo de san Francisco: caminar á pié.

SEMELLES, plur. (ndut.) Panas, 6 panetas: tablas que forman el plan del bote,

ó laucha.

SEMENCE, s. f. Simiente: el grano que se siembra. || Semilla: los granitos de las plantas, con que se reproducen y propagan. || (fig.) Semilla: causa ú origen de discordias, guerras, disensiones, etc.

\* SEMENTINADE, s. f. Siembra: tiempo

en que se siembra.

mientes. En el sentido figurado tiene en ámbas lenguas las mismas significaciones y

SEMESTRE, adj. y s, m. Semestre: el tiempo de seis meses.

SEMESTRIER, s. m. Militar ausente de

su cuerpo, que goza de semestre.

SEMEUR, s. m. Bembrador: el que siembra grano. || (fig.) Semeur de zizanie: cizanero, que siembra cizanas. | (id.) Semeur de faux bruits : propagador de patrañas. (id.) Semeur de discorde: introductor de

discordias.

SEMI, (voz tomada del latin en ambas lenguas, lo mismo que medio) Semi. Usase solo en composicion de algunas voces, como en las siguientes : semi-double : seniidoble : semi-brève: semibreve: semi-ton: semitono: semi-preuve: semiprueha: semi-prébendier: medio racionero: semi-arrianos : semi-pélagiens : semi pelagianos. Luera de estos casos se dice démi (medio).

SEMI-DOUBLES, s. f. pl. Francesulas:

planta, y flor. | Alelies sencillos.

SEMI-PREUVE, s. f. Semiprueba · prueha imperfecta.

\* SEMIGALLE, s. f. (geog.) Simigalia:

parte del ducado de Curlandia.

SEMILLANT, ANTE, adj. ( /am.) Bu-Ilicioso, inquieto, vivaracho: dicese de los

SEMINAIRE, s. m. Seminario: colegio

para enseñar y formar clérigos.

SEMINAL, ALE, adj. (anat.) Seminal:

dicese de ciertos vasos del cuerpo.

SEMINARISTE, s. m. Seminarista: el que está en un seminario.

\* SEMINATION, s. m. Sembradura, siem.

bra : la accion de sembrar los granos. SEMIS, s. m. Semillero, vivero: donde

se siembran las plantas.

SEMOIR, s. m. Sementero: el saco ó costal en que se lleva el grano para sembrar.

SEMONCE, s. f. Esquela de convite : para alguna funcion. || Aviso, amonestacion: hecha con autoridad.

SEMONCER, v. a. Avisar, amonestar: con autoridad para ello.

\* SEMONCEUR, s. m. Convidador: el que convida, llama, o convoca.

SEMONDRE, v. a. (ant.) Convidar, Ila-

mar, avisar: para alguna funcion. SEMONNEUR, s. m. (ant.) Munidor, de convite para alguna funcion.

SEMOULE, s. f. Sémola: especie de pas-

ta en grano para sopa.

SEMPER-VIRENS, (voz lat.) Especie de madreselva, que en todo tiempo está verde, y echa flor.

gido de lana ingles.

SEMER, v. a. Sembrar : granos, ó si- pen sentido familiar en esta frase : une vicilla . sempiternelle: una vieja eterna, ó una vieja muy revieja.

> SENAT, s. m. Senado: el consejo compuesto de los senadores. || Corte suprema de

justiçia.

SENATEUR, s. m. Senador; miembro

de un senado.

SENATORERIE, s. f. Senatoria: territorio cuyo usufructo, está aplicado, á un senador.

SENATORIAL, ALE, adj. Senatorio: que pertenece à la dignidad ó persona del senador.

SENATORIEN, ENNE, adj. Senatorio: de familia, ó descendencia de senadores.

SENATRICE, s. f. Senadora: la muger del senador.

SÉNATUS-CONSULTE, s. m. Senado-

consulto: decision del senado romano.

SENAU, s. m. Cierta barca flamenca:

paquebole.

SENE, s. m. Sen: planta purgante. | Séné bâtard, ó émerus: emero, pianta, especie de coronilla. || Faux sene: espantalobos. A Sene de provençaux : hoja, cujarda, segullada.

SENECHAL, s. m. Senescal: titulo de

dignidad jurisdiccional.

SENECHALE, s. f. Senescala: la muger

del senescat.

SENECHAUSSEE, s. f. Senescalia: el distrito o territorio que comprehendia en Francia la jurisdiccion de un senescal. || Senescalla: la cabeza de este distrito, ó partido, donde residia el juzgado del senescalo

SENEÇON, s. m. Yerba cana, bonyaron:

planta.

SENEMBI, V. Iguano SENELLE, V. Cénecalle.

SENESTRE, adj. m. f. (blas.) Sinies-

tro , izquierdo.

SENESTRE, EE, adj. (blas.) Siniestrado : se dice de las piezas que tienen otra á la izgnierda.

SENESTROCHERE, s. m. (blas.) El brazo smiestro representado en el escudo.

SENEVE, s. m. Cenabe, o janable: si-

miente de la mostaza.

SENIEUR, s. m. Senior, antiquior, decano: el individuo mas antiguo en ciertos

euerpos literarios y civiles.

SENS, s. m. Sentido: cualquiera de los cinco corporales. | Sentido: la potencia ó faavisador: el que lleva las esquelas ó avisos cultad de sentir. | Sentido: discernimiento, juicio. || Sentir : parecer, entender. || Lado, parte, cara: hácia donde se pone una cosa, ó por donde se mira. || Sentido, inteligencia: la significacion perfecta de una proposicion, ó sentencia. | Sentido: significado, acepcion de las palabras, de las SEMPITERNE, s. f. Sempiterna : te- frases. || Prendre un homme, une affaire de zous les sens : tomar ó considerar un BEMPITERNEL, ELLE, adj. Usase solo hombre, un negocio, por todos sus aspectes, o à todas luces. Sens commun: razon o luz natural. || Sens dessus dessous: (adv.) to de arriba abajo. || Sens devant derrière: al reves.

SENSATION, s. f. Sensacion, impreaion : que recibe el alma de los objetos por medio de los sentidos.

SENSE, EE, adj. Sensato, juicioso,

cuerdo. SENSEMENT, adv. Cuerdamente, jui-Ciosamente.

SENSIBILITE, s. f. Sensibilidad: impresion que hacen los afectos en el corazon.

SENSIBLE, adj. m. f. Sensible, perceptible: lo que se imprime en los sentidos, o se percibe por ellos. || Sensible, doloroso: lo que mueve a sentimiento, dolor, pesar, etc. || Capaz de afectos, ó sentimientos, de corazon tierno, delicado, companivo, amoroso, agradecido : conforme es el objeto à que se aplica. || Perceptible, palpable, patente; como una verdad, un afecto, etc. || (fig.) Toucher dans l'endroit sensible : dar en lo vivo, dar en las maiaduras.

SENSIBLEMENT, adv. Sensiblemente, perceptiblemente. || Con pesar, con senti-

SENSITIF, IVE, adj. Sensitivo, sensible. SENSITIVE, s. f. Sensitiva: cierta planta.

SENSORIUM, s. m. (didasc.) Benso-

rio, sentido comun.

SENSUALISME, s. m. Sensualismo: 818tema de los que desdeñan la metafisica y no admiten sino los sentidos y su imperio.

SENSUALITE, s. f. Sensualidad: apego

al deleite de los sentidos.

SENSUEL, ELLE, adj. Sensual, voluptuoso: dado al deleite de los sentidos.

SENSUELLEMENT, adv. Sensualmente, voluptuosamente.

SENTE, s. f. Senda. V. Sentier.

SENTENCE, s. j. Sentencia, máxima: dicho grave, y notable. || Sentencia, condena: juicio dado por jueces inferiores.

SENTENCIE, EE, p. p. V. Sentencier. || adj. Sentenciado, en juicio criminal.

SENTENCIER, v. a. Sentenciar, condoner: un reo.

SENTENCIEUSEMENT, adv. De un modo sentencioso, en estilo sentencioso, con

SENTENCIEUX, EUSE, adj. Sentencioso, conceptuoso: lo que contiene sentencias, o conceptos. || Sentencioso: el que dice o escribe sentencias.

SENTENE, s. f. Cuenda: cabo de ma-

deja, cadejo, ú ovillo.

SENTEUR, s. f. Olor: que echan los cuerpos. De l'eau de senteur, de la poudre de senteur, des gants de senteur: agua de olor, polvos de olor, guantes de olor, ó los perros. adobados.

SENTI, IE, p. p.V. Sentir. fadj. Sentido. dirse, sogregarse.

SENTIER, s. m. Sendero, senda, vere-

da. | (fig.) Senda, via.

SENTIMENT, s. m. Sensacion, impresion: que los objetos hacen en el alma. || Afecto, pasion. | Sentimiento, pensamiento, juicio interior: opinion que formamos; de las cosas. || Sentimientos, afectos: impresion que sentimos en nuestro corazon, sea de alegría, de tristeza, de odio, etc.: Senument de joie, de tristesse, de haine, etc. Olfato: hablando de los perros. || Avoir des sentumens: pensar con honor, pensar bien. "SENTIMENTAL, ALE, adj. Sentimental, afectuoso, patético: lleno de afectos, o que los mueve.

SENTINE, s. f. Sentina: el fondo ó suelo de la nave. || (fig.) Sentina, albañal : de

los vicios.

SENTINELLE, s. f. Centinela: el soldado apostado para vela y guardia. || Centinela: la guardia que hace el soldado apostado. || (fig.) Guardia, acecho: en que se pone á

una persona.

SENTIR, v. a. Sentir: recibir alguna impresion por los sentidos. || Sentir, experimentar : haliar gusto, dolor, alegria en alguna cosa. || Oler : percibir con el olfato. || Sentir le danger : conocer, barruntar el peligro. Sentir son bien: tener aire, trazas de hombre bien nacido, ó de educacion. || Cette proposition sent l'hérésie: esta proposicion tiene salor ú olor de heregía, ó huele à herética. || Sentir bien : oler bien ; sentir mauvais: oler mal; sentir le brûlé: oler á quêmado, etc.

SENTIR (SE), v. r. Sentirse, hallarse: bien o mal. | Conocerse, reconocerse : por lo que uno es. || Acompaŭar, en los gustos o

penas á otros.

SEOIR, v. n. Sentarse, estar sentado. Usase solo en sus participios séant, y sis ( sentado ). || Sentar, estar bien, caer bien, decir bien : dicese de un vestido, y de una accion: Cet habit vous sied bien; il ne vous sted pas bien de me le reprocher.

SEOIR (SE), V. s'Asseoir.

\* SEP, V. Cep.

SEPARABLE, adj. m. f. Separable. \* SEPARATIF, adj. Separativo: que hace

o causa separacion.

SEPARATION, s. f. Separacion.

\* SÉPARATOIRE, s. m. (quim.) Separatorio : vasija para separar los licores. || Instrumento quirurgiço.

SÉPARÉ, ÉE, p. p. V. Séparer. [] adj.

Separado.

SEPAREMENT, edj. Separadamente.

SEPARER, v. a. Separar, dividir, partir, segregar: una cosa de otra. | Separar, divorciar, descasar. || (mont.) Séparer les quêtes: distribuir y apostar las paradas de

SÉPARER (SE), v. r. Separarse, divi-

\*SEPEAU, s. m. Tejo. || Caja inferior en-| prosa que se canta despues de la ej istola en tre monederos.

\* SÉPEE, V. Cépée.

SEPS, s. m. Sepedon: lagarto muy corto de patas.

SEPT, adj. num. Siete. Usase algunas veces como substantivo.

SEPT-ET-LE-VA, s. m. Sietelevar: en el juego de la banca se llama la tercera suerte, en que se gana siete tantos.

SEPTANTE, adj. num. Setenta: dicese mas comunmente, soixante et dix. | La version des septante: la version de los se-

SEPTEMBRE, s. m. Setiembre: el noveno mes del año.

\* SEPTEMVIR, s. m. Septemviro: magistrado romano.

SEPTENAIRE, adj. m. f. Septenario.

SEPTÉNAIRE, s. m. Septenio: el espacio de siete años. || Profesor ó catedrático que ha enseñado siete años en una universidad.

SEPTENNAL, ALE, adj. Sieteanal: lo que se hace o sucede de siete en siete años.

SEPTENTRION, s. m. Setentrion: nor-

te, y aquilon en poesia.

SEPTENTRIONAL, ALE, adj. Setentrional. Dicese en plural substantivado les septentrionaux: los setentrionales, los pueblos del Norte.

SEPTIEME, adj. m. f. Septimo, septi-

ma, o setena parte.

SEPTIÈMEMENT, adv. En séptimo lu-

SEPTIER, V. Setier.

\*\* SEPTIMETRE, s. m. Septimetro: espacio de siete meses.

SEPTIQUE, adj. m. f. (medic.) Séptico : cualquier topico que pudre la carne sin

SEPTUAGENAIRE, adj. m. f. Septuagenario : de edad de setenta años, que tamlien se liama vulgarmente setenton.

SEPTUAGESIME, s. f. Septuagésima: la tercera dominica antes de la primera de cuaresma.

SEPTUPLE, s. m. y adj. m. Séptuplo: lo que es siete veces mayor que lo sencillo.

SEPTUPLER, v.a. Septuplicar: multiplicar por siete.

SEPULCRAL, ALE, adj. Sepulcral: lo perteneciente al sepulcio.

SEPULCRE, s.m. Sepulcro, urna.

SEPULTURE, s. f. Sepultura, entierro: el acto de sepultar un difunto. | Sepultura, enterramiento: el lugar donde se entierra un difunto.

SEQUELLE, s. f. (voz de desprecio) Gurullada, pandilla: la comitiva de gentes que sigue á un gefe.

SEQUENCE, s. f. Runfla, flux : segui- | clavo.

SÉQUESTRATION, s. f. Secuestracion:

secuestro: el acto de secuestrar.

SEQUESTRE, s. m. Secuestro: depósito judicial de albajas, ó personas.

SEQUESTRE, EE, p. p. V. Sequestrer.

adj. Secuestrado.

SEQUESTRER, v. a. Secuestrar : poner en secuestro, embargar.

SEQUESTRER (SE), v. r. Apartarse : re-

tirarse del trato de las gentes.

SEQUIN, s.m. Zequi, o zequin: cierta moneda de oro. V Sequins, en plural, ce-

quies, o cequines.

SERAIL, s. m. Serallo: palacio del Gran Señor en Constantinopla. || Serallo: dicese impropiamente del apartamento en que el Sultan y los magnates tienen encerradas sus mugeres, y concubinas, que es el harem.

SÉRAN, 6 SÉRANS, s. m. Rastrillo para

rastrillar el cáñamo y lino.
\* SÉRANCE, ÉE, p. p. V. Sérancer. adj. Rastrillado, peinado.

SERANCER, v. a. Rastrillar y peinar

el cañamo y lino.

SERANCOLIN, s. m. Cierta especie de mármol.

SÉRAPHIN, s. m. Serafin : ángel de la Primera gerarquia.

SERAPHIQUE, adj. Seráfico: lo que pertenece, o se parece al scrafin. || Epiteto de S, Francisco de Asis.

SERASQUIER, s. m. Serasquier : gene-

ral de egército entre los Turcos.

SERDEAU, s. m. Sauseria: el oficio adonde se llevan los platos que sobran de la mesa del rey.

SEREIN, s. m. Sereno : vapor frio y malsano, que se levanta al ponerse el sul.

SEREIN, EINE, adj. Sereno: claro, despejado de nubes. || Sereno: apacible, sosegado. || Goutte sereine. V. Goutte. || Jours sereins: dias serenos, dichosos, selices, etc. en poesia.

SERENADE, s. f. Serenata: música de noche con concierto de instrumentos.

\* SERENADER, v. a: Hacer ó dar screnatas.

SÉRÉNISSIME, adj. m. f. Serenisimo:

titulo que se da a algunos principes.

SERENITE, s. f. Serenidad: claridad y despejo de nubes en el cielo: || (fig. ) Serenidad: sosiego, apacibilidad. || Serenidad: título y tratamiento que se da a algunos principes, etc.

\* SERENTE, s. m. Espècie de pinabete:

árbol.

SEREUX, EUSE, adj. (medic.) Seroso, acuoso: dicese de cierto humor.

SERF, SERVE, adj. y s. Siervo, es-

da de naipes de un mismo palo. || Secuencia: | \* SERFOUETTAGE, s. m. Salladura: la

accion de escardar la tierra con el almocafre, o sallo.

\* SERFOUETTE, s. f. Almocafre, sallo, escardillo: instrumento de hortelauos para escardar la tierra y plantas.

\* SERFOUETTER, V. Serfouir.

\* SERFOUIR, v. c. Escardar, sallar: limpiar la tierra y mullirla con el almocafre.

SERGE, s. f. Sarga: tela de lana del-

gada. [] Serge de soie : sarga de seda.

SERGENT, s. m. Alguacil: ministro: dependiente de justicia. A Sargento: empleo en la milicia entre el ulférez y el cabo de escuadra. || Cárcel : cierto instrumento de carpinteros.

SERGENTER, v. a. (fam.) Egecutar, apremiar: con alguaciles, porteros, o corcheles. [ (fig.) Egecutar, accear, impor-

SERGENTERIE, s. f. Alguacilazgo, vara de alguacil : dicese del empleo.

SERGER, s. m. Sarguero: el tegedor de

sargas.

\* ŠERGERIE, s. f. Fábrica de sargas. [] Comercio de sargas.

SERGETTE, s. f. Sargueta : sarga muy

delgada.

SÉRIE, s. f. (matem.) Serie: de eau

dades, magnitudes, etc.

SERIEUSEMENT, adv. Seriamente, formalmente, con formalidad. | Parler se*rieusement* : hablar de veras.

SERIEUX, BUSE, adv. Serio, grave, severo. || Serio, grave, importante. || Serio,

formal, real.

SERIEUX, s. m. Seriedad, gravedad en el semblante, en el hablar, en el mirar, etc. || Lo serio, lo formal. || Prendre son sérieux: ponerse serio, grave. || Affecter le grand sérieux : afectar gran gravedad.

SERIN, s. m. Canario : pajaro bien co-

nocido.

SERINE, s. f. Canaria: la hembra del

SERINETTE, s. f Organillo pera ensenar á cantar los canarios.

SERINGAT, s. m. Geringuilla: flor olorosa.

SERINGUE, a. f. Geringa, lavativa: instrumento para echar lavativas.

SERINGUER, v. a. Geringar: echar la-

Valivas.

SERMENT, s. m. Juramento: que se hace ó se toma á alguno. || Juramento, voto, que echa un jugador, un desesperado, etc.

SERMENTAIRE, V. Livèche.

SERMENTE, KE, adj. Jurado, juramen-

tado: que ha prestado juramento.

SERMON, s. m. Sermon: discurso cristiano hecho para el púlpito. || (fam.) Sermon, amonestacion, reprehension repetida, fastidiosa.

SERMONNAIRE, s. m. Sermouario: li-

bro con varios sermones.

SERMONNER, v. a. (fam.) Sermonear, predicar: reprehender pesadamente à alguno, que tambien se dice echarle un ser-

SERMONNEUR, s. m. (fam.) Sermonero, regañador: que echa sermones, repre-

hensiones pesadas á alguno.

SEROSITE, s. f. (medic.) Serosidad: parte acuosa de la sangre , y demas humores. SEROTINE, V. Chauve-souris.

SERPANT, s. m. Aguar que se da á

una doncella que se casa.

SERPE, s. f. Podon, podadera: instrumento para podar los árboles. || (fig. y fam.) Ouvrage fait à la serpe : obra hecha con los pies, o con la pezuña : esto es, chapuceramente hecha. (id.) Homme fait avec une serpe: hombre hecho con una hacha, mai configurado, que llamamos zambolotudo.

SERPES, plur. Honcejos, hocinos.

SERPENT, s. m. Serpiente: réptil que comprehende las culebras, las viboras, los aspides. | (fig. y fam.) Sierpe: malignante, dauino. [ (id.) Sierpe, serpiente, vibora: por maldiciente, mordaz. || Serpenton: instrumento músico. || Serpent à sonnette: culebra cascabel. || Langue de serpent, d de vipère. V. Langue. [ OEil de serpent : piedra preciosa encarnada.

SERPENTAIRE, s. f. Serpentaria, dragontea: planta. | Petite serpentaire: dra-

gontea menor, jarillo: planta.

\* SERPENTE, s. m. Dicese: papier ser*pente* : papel culebrilla , ó de seda , muy del-

SERPENTEAU, s. m. Sierpecilla, cule-

brilla. || Busca pies , tronera , cobetillo .

SERPENTER, v. n. Serpentear, o cule brear: dar vueltas y rodeos los caminos, rios, arroyos, etc.

SERPENTIN-, adj. m. Serpentin : mármol. | Serpentino: rastrillo de escopeta. || Culabrina: piesa de artilleria. | Serpentina:

cañon de alambique.

SERPENTINE, s. f. Serpentina: piedra manchada como la camisa de la culebra. [] Ofioglosa, ó lengua de vibora: planta.

SERPER, v. n. (ndut.) Zarpar: ievar

SERPETTE, s. f. Podadera; para podar

SERPILLIÈRE, s. f. Arpillera: tegido de estopa muy basto.

SERPOLET, s. m. Serpol, serpolio:

planta.

SERRE, s. f. Presa, garra: uña de las aves de rapiña. || luvernadero: piesa retirada del frio para conservar las plantas delicadas. Il Avoir la serre bonne : tener buena llave en la mano.

\* SERRE-BAUQUIÈRE, s. f. (ndus.)

I Contradurmiente.

\* SERRE-BAUQUIERS, s. f. (ndut.) Palmejar.

SERRES, plur. (ndut.) Trancaniles.

SERRÉ, ÉE, p. p. V. Serrer. | adj. Apretado: cerrado: ajustado: atado: es-

trechado: metido.

SERRÉ, ÉE, adj. Tapido, tupido: hablando de tegidos, y telas de punto. || Apretado, mezquino: mísero. || Avoir le cœur serré: tener el corazon oprimido. || Cheval serré: caballo cerrado, que tiene el anca e el pecho estrecho.

SERRE, adv. Fuertemente, fuerte. Apretado: espeso. | Mentir bien serré:

mentir sin suelo.

SERRE-FILE, s. m. Cabo de fila: el |

último soldado de una fila.

SERREMENT, s. m. Apretamiento, apretura. || Cervamiento. || Serrement de cœur: apretura ú opresion de corazon, angustia, congoja.

SERREMENT, adv. Mezquinamente:

con demasiada economía.

SERRE-PAPIERS, s. m. Armario, o

gabinete para guardar papeles.

SERRER, v. a. Aprelar, ajustar. || Cerrar, juntar, estrechar. || Encerrar, guardar. Serrer les files, serrer les rangs : cerrar, estrechar las filas. || Serrer la botte : atar el haz. [ (fig. y fam.) Serrer le bouton à quelqu'un: apretarle las clavijas, estrecharle, ponerle en el estrecho. || (fig. ) Serrer les nœuds de l'amitié: estrecharse con alguno. 1 (fig. y fam.) Serrer les pouces à quelqu'un: ajustarle las cuentas, ajustarle la go-

SERRER, v. n. (náut.) Cargar la vela. SERRE-TETE, s. m. Gorra de lienzo con cintas para dormic. || Cinta para apretarse la cabeza, llamada tambien medida.

SERRETTE, V. Sarrette.

SERRON, s. m. Caja, cajon: para transportar drogas de paises extrangeros.

SERRURE, s. f. Cerradura, cerraja.

SERRURERIE, s. f. Cerrajeria: dicese del arte. || Herrage : cuando se habla de las piezas trabajadas, clavadas, ó ajustadas en alguna obra.

SERRURIER, s. m. Cerrajero: herrero de obra prima, como cerrajas, llaves, gon-

ces, prcaportes, etc.

SERTI, IE, p. p. V. Sertir. | adj. En-

SERTIR, v. a. Engastar: piedras pre-C10585.

SERTISSURE, s. f. Engaste: el encage | hacer uso de alguna cosa. de una piedra preciosa.

SERUM, V. Serosité.

SERVAGE, s. m. (for.) Servidumbre. || (poes.) Servidumbre, cautiverio, cadena: hablando del amor.

\* SERVAL, s. m. Cerval: cuadrúpedo que participa de la naturaleza del gato y de la parlera:

SERVANT, adj. m. Sirviente. Va siem pre con los nombres gentilhomme, chevalier, frère, y fief. || Gentilhomme servant: gentilhombre de boca, en palacio. || Chevalier, o frère servant: caballero, o' hermano sirviente, en la órden de Malta. [] Fief servant: seudo dependiente, ó seuno-

SERVANTE, s. f. Criada, sirvienta, moza de servicio. | Servidora: término de cortesia entre las mugeres, como el de ser-

vidor entre los hombres.

SERVI, IE, p. p. V. Servir. 🕆 adj. Servido.

SERVIABLE, adj. m. f. Servicial, solicito, diligente: en servir. En estilo culto es

lo mismo que oficioso.

SERVICE, s. m. Culto divino, los divinos oficios: celebracion de los oficios. Officio, misa cantada: que se celebra por un difunto. | Servicio: el acto, y el tiempode servir como criado, ó como soldado, ó como dependiente, ó como empleado. || Servicio: el uso útil que hacemos de una cosa. Servicio, favor, asistencia: de una persona en obsequio de otra. || Servicio: dicho absolutamente, es el de la milicia. || Servicien cabierto: número de platos que se ponen juntos en la mesa, y se quitan ó mudantambien juntos.

SERVIETTE, s. f. Servilleta: pieza de

la manteleria.

SKRVILE, adj. m. f. Servil, esclavo: propio de la condicion de siervo, o esclavo. || Servil, abatido, bajo. || Crainte servile: temor servil. Métier, emploi servile: olicio servil, por mecánico, hajo. || Traduction servile: traduccion servil, material, demasiado literal.

SERVILEMENT, adv. Servilmente, de

un modo servil.

SERVILITÉ, s. f. Bajeza, vileza: de ánimo. || Exactitud servil de un traductor. \* SERVIOTE, s. f. (náut.) Serviola.

SERVIR, v. a. y n. Servir. Tiene unas mismas significaciones en ámbas lenguas. H Servir une table: cubrir una mesa, ponei los platos, la comida. || Servir le canon, l'artillerie: servir la artilleria, dispararla. Servir la balle: sacar la pelota. || Servir la messe : ayudar á misa.

SERVIR, v. n. Servir: aprovechar, ser bueno para algo. || Servir : estar en el servicio, sea como soldado, sea como criado.

SERVIR (SE), v. r. Servirse, valerse,

SERVITEUR, c. m. Servidor, cortejador, obsequiador. | Sirviente: el que sirve como criado. | Servidor, asecto, devoto: en términos de cortessa. | Serviteur du Seign eur: siervo del Señor, o de Dios. || (vulg.) Faire serviteur: hacer un besamanos, una cortesia : se usa hablando con los niños.

SERVITUDE, s. f. Servidumlne, escla-

vitud : sujecion. | (fig.) Yugo, esclavitud. | [ (for. ) Servidumbre vicinal.

SERVIVI, s. m. Certificado de servi-

cio.

SES, pron. pos. pl. de son, sa. Sus. SESAME, s. m. Sésamo, ajonjolí, ale-

gria : planta. SESAMOIDE, s. f. Lo mismo que sé-

\* SESBAN, s. m. Sésbano: arbusto de

Egipto.

SESELI, s. m. Seseli: planta, especie de hinojo. | Séséli de Montpellier: saxifraga inglesa, ó de prado.

SESQUIALTERE, adj. m. f. (matem.) Sesquiáltero, en razon sesquiáltera: como

\* SESSE, s. m. (naut.) Achicador: para sacar el agua de los barcos. || Caña o palo hueco para lo mismo.

SESSE, s. f. Banda, o apretador que usan los orientales para el gorro del tur-

· bante.

\* SESSILE, adj. m. f. (bot.) Sin pezon é cabillo. Dicese de las hojas y flores.

SESSION, s. f. Sesion: dicese de cada la que nace con seis dedos.

junta de un concilio.

SESTERCE, s. m. Sextercio: moneda

de plata de la antigua Roma.

SETJER, s. m. Sextario: medida de áridos que contiene dos eminas, y así 15 sextarios hacen 41 fanegas de Castilla. || Sextario: medida de líquidos de 8 pintas, que son 3 azumbres y 3 cuartillos. || Demisetier, i mi-setier: medio chopiu, o la cuarta parte de una pinta, que viene a ser medio cuartillo escaso de nuestra medida de vino. || Setier de terre : sextario de tierra, esto es, el terreno en que se puede sembrar un sextario de grano.

SETON, s. m. (cirug.) Sedal.

SEUIL, s. m. Umbral de puerta. Asiento de una compuerta.

\* SEUILLETS, s. m. pl. (ndut.) Bati-

SEUL, EULE, adj. Solo: el que está sin compañía. || Solo: lo que está sin otra cosa. || Solo, unico.

SEULEMENT, adv. Solamente: solo,

tan solo, únicamente.

SEULET, ETTE, adj. dim. de Seul. So-

lito.

SEVE, s. f. Savia: jugo nutricio de los árboles y plantas. || Fuerza y sabor agradable del vino. | Pleine sève : empuje de los árboles. || Sève de printemps : empuje.

SÉVERE, adj. m. f. Severo, rigonoso. || Rígido: muy, puntual, muy exacto.

SEVEREMENT, adv. Severamente. SEVERITE, s. f. Severidad, rigor, as-

SÉVERONDE, s. f. Socarren: alero de tejado.

SÉVICES, s. f. pl. (for.) Sevicia: el encono con que maltrala un marido a su

muger.

SEVIR, v. n. Dicese: sevir contre quelqu'un: tomar encono, airarse, encruelecerse contra alguno, hablando de los jueces, ó de las leyes : tratar con rigor. || Hablando del marido contra la muger, es maltralarla, aporrearia.

SEVRAGE, s. m. Destete: de las criatu-

ras, y el tiempo de destetarlas.

SEVRE, EE, p. p. V. Sevrer. | adj. Des-

telado.

SEVRER, o. a. Destetar : quitar el pecho, ó la teta á los que maman.  $\|(f:g.)\|$ 

Frustrar: privar de.

SEXAGENAIRE, adj m. f. Sexagenario : la persona de edad de sesenta años. En estilo comun se dice sesenton y sescutona hablando de la muger.

SEXAGESIME, s. f. Sexagesima: la

dominica segunda ántes de cuaresma.

\* SEXANGULAIRE, s. m. Sexangular: que tiene seis ángulos.

SEX-DIGITAIRE, s. m. f. El que ò

SEX - DIGITAL, ALE, adj. Dicese de los manos o de los pies que tienen seis dedos.

SEXE, s. m. Sexo: la diserencia que ha puesto la naturaleza en el macho y en la hembra, así en los racionales, como en los animales, y'aun en las plantas. ||'Le sexe: dicho así absolutamento, se toma por el sexo femenino, o por las nugeres generalmente, o colectivamente por el mugeriego. Le beaux sexe: dicho con mas cultura, es lo mismo que sexo femenino, ó las mugerer en general.

SEXTANT, s. m. Sextante: instrumento

astronómico.

SEXTE, s. f. Sexta: una de las horas canómicas que se dice despues de tercia.

SEXTE, s. m. Sexto: cierta coleccion de las decretales hecha por Bonifacio VIII.

SEXTE, adj. m. Llamabase registre sexte el libro de asiento para la cuenta y razon de los que tomaban la sal en las salina y alfelies.

SEXTIL, ILE, adj. (astron.) Sextil.

SEXTULE, s. m. Sextulo: pesa de 4 escrúpulos, que es la sexta parte de una

SEXTUPLE, adj. m. f. Séxtuplo : lo que incluye en si seis veces una cantidad. Usase tambien como substantivo : el séxtuplo, el seis tanto.

SEXTUPLER, v. a. Sextuplicar, multi-

plicar por seis.

SEXUEL, ELLE, adj. Sexual: lo que caracteriza el sexo de los animales y de las plantas.

SHÉRIF, s. m. Gerif: oficial público en Inglaterra para la egecucion de las leyes.

par égard pour vous : si no fuera por respeto | o fortaleza. de vmd. | Il doit y aller, s'il n'est pas malade: delse ir alla, a menos que este malo. Il viendra si vous le permettez : vendra como vmd. se lo permita.

SI, part. afirm. Si. | Vous dites que non, et je dis que si: decis que no, y yo

que si.

SI, part. comparat. Tanto, tan. Il n'est pas si riche que vous: no es tan rico como vmd. I Je ne connus jamais un homme si savant: no he conocido nunca hombre tan docto.

SIALISME, s. m. (med.) Sialismo: sa-

SIAMOISE, s, f. Siamesa; tela fina de algodon.

\* SIBARITE, s. f. Sibarita: persona dada

á la molicie y deleites.

SIBYLLE, 's. f. Sibila; muger & la que se le atribuyé el conocimiento de lo suturo, y el don de predecirlo. || Vicille sybille : doncellona, doncelli - dueña, y presumida de doctora.

SIBYLLIN, adj. m. Sibilino: lo perteneciente y propio de las aibilas.

SICAIRE, s. m. Asesino.

SICAMOR, s. m. (blas.) Cuna. || V. Berceau.

SICCITE, s. f. Sequedad.

SICILIQUE, s. m. Peso de seis escrúpulos.

\* SICILIEN, adj. m. f. Siciliano: de Si-

SICLE, s. m. Siclo: peso y moneda usada antiguamente entre los Helmeos.

SICOMORE, V. Sycomore.

SIDERAL, ALE, adj. (astron.) Sidé-

SIDERITIS, s. f. Sideritis, sideritide: planta. | Sideritis : clase de piedra man-

chada con pintas de herrumbre.

SIECLE, s. m. Siglo: el espacio de cien años. | Siglo: edad, espacio de tiempo indeterminado. | Siglo: el estado seglar, por oposicion al estado religioso ó monastico: y tambien la vida mundada por oposicion á la cristiana. || Renoncer au stècle : abrazar la vida religiosa. || Le siecle futur : la vida futura.

SIED, (tercera persona del verbo seoir) Sentar, estar, decir hien, ser decente a alguno una cosa. | Il sied mai au pauvre d'être glorieux : no està bien, o no parece bien gregular en un pobre el ser vano.

SIEGE, s. m. Silla : de cualquier género que sea. | Asiento : de piedra, de ladvillo, o de tierra, etc. | Pescante : donde se sienta el cochero. || Juzgado : sala de audiencia civil: si es eclesiastica se llama curia. Silla, sedo: la dignidad y jurisdiccion de l obispo, arzobispo, patriarca, y sumo ponti-

SI, conj. condic. Si. | Si ce n'était pas | fice. | Sitio, cerco, que se pone à una plaza

SIÉGER, v. n. Ocupar, tener la silla. Dicese de los papas por el tiempo que tienen el pontificado: un tel pape sienea tant d'années. || Tener la junta ó sesion en tal parte: dicese de un tribunal.

SIEN, SIENNE, pron. pos. de la tercera persona. Suyo, suya. Usase algunas veces como substantivo masculino. Suyo. | Il ne demande que le sien: no pide sino lo suyo, lo que le pertenece. || Dieu n'abandonne jamais les siens: Dios no desampara

a los suyos.

SIENS, s. m. pl. Suyos: esto es, parientes , descendientes , amigos , y familia de alguno. | A qui fera-t-on du bien si ce n'est aux siens? à quien hará uno bien sino á los suyos? || (fam.) Faire des siennes: hacer de la suyas : hacer locuras , desatinos , travesuins.

\* SIENNE, (geog.) Siena: ciudad de Tos-

\* SIENNOIS, adj. y s. m. f. Sienes: de Siena.

SIESTE, s. f. Slesta: el descanso despues de comer en la fuerza del calor. Tómase tambien por la fuerza del sol despues del medio dia. || Faire la sieste: sestear, dormir siesta.

SIEUR, s. m. Señor: tratamiento que se usa solo en estilo judicial, o por modestia. Le sieur un tel : el senor fulano : fuera de esto, se dice: monsieur. || Senor: titulo que denota señorio , habiando del que le posee. N. écuyer, sieur d'un tellieu: N. escudero, señor de tal lugar,

SIFFLANT, ANTE, adj. Silbante: que

silha, que da silbidos.

SIFFLE, EE, p. p. V. Siffler. | adj. Silhado.

SIFFLEMENT, s. m. Silbido, silbo: y tambien chillido.

SIFFLER, v. n. Silbar: dar silbidos. || Chiffar: dar chiffidos.

SIFFLER, v. a. Silbar, chifla, hacer burla o mosa con silbidos de lo que se desaprueba. || Cantar silbando, o con silbo. || Enseñar á cantar á un pájaro. [] (fig.) Soplar: sugerir à otro lo que ha de decir : instruirle antes. | (fam.) Siffler la linotte : chitlar, soplar, beher bien.

SIFFLET, s. m. Silbato y tambien chiflo. | (naut.) Pito. || (fam.) Gargauta, ganote : dicese de la voz del que canta ó chilla. || (fam.) Couper le sifflet: cortarle la garganta, el gaznate: deguitarle. || (fig. y fum.) Dejar sin respirar, meter el resuello: dejar cortado á uno, o confundido sin responder.

SIFFLEUR, EUSE, subst. Silbador, chillador : que silba ó chilla por hábito 1900-

modando.

SIGILLEE, adj. f. Dicese solo: terre

sigillée: tierra sigilada, o tierra lemnia por i que vous me faites ne signifient rien: las otto nombre, que se emplea en la medicina y en la pintura.

SIGISBÉ, s. m. Chichisbee: cortejo.

SIGMOIDE, adj. m. f. (anas.) Sigmoideo: dícese de ciertos huesos y válvulas que tienen la figura del sigma, letra griega.

SIGNAL, s. m. Senal: que se hace para avisar, llamar, convocar, sea con campana, cañon, tambor, bandera, fuego, aliumada, etc.

SIGNALE, EE, p. p. V. Signaler. adj.

Schalado, notado.

SIGNALE, EE, adj. Señalado, nota-

ble, distinguido.

SIGNALEMENT, s. m. Señas: nota de las señas, que constan en la filiacion de un soldado.

SIGNALER, v. a. Notar, asentar las senas : de una persona para ser conocida en cualquier tiempo. Hablando de soldados, es tomar la filiacion. || Señalar, hacer señal: cuando se descubren naves. || Señalar : hacer señalada ó notable una cosa.

SIGNALER (SE), v. r. Señalarse, distinguirse, hacerse memorable o famoso.

SIGNATURE, s. f. Firma: el nombre lifmado. || Signatura : señal de imprenta en

los pliegos para su coordinacion.

SIGNE, s. . Señal, nota, indicio. | Sena : demostracion exterior para manifestar nuestro pensamiento o voluntad. | Senal: lunar ó mancha natural en el rostro, u otra parte del cuerpo. | Senal, signo: prodigio, maravilla : en lenguage de la Escritura. Il Signo del zodiaco. || Registro : la cintita que se pone à los libros. || Le signe de la croix : per signum crucis, santiguo, la senal de la cruz. | Faire le signe de la croix : santiguarse, persignarse. | Se parler par signes: hablarse por señas.

SIGNES, s. m. pl. Señales, senómenos: que se observan en el cielo aigunas veces.

SIGNE, EE, p. p. V. Signer. | adj. Fir-

mado, rubricado.

SIGNER, v. a. Firmar: poner su firma a un escrito. || ( fig.) Sellar, rubricar: con su sangre.

SIGNER (SE), v. r. (ant.) Signarse:

hoy persignarse, santiguarse.

SIGNET (gn se pronuncia como n) s. m. Registro: la ciuta ó cordon que se poue en los libros.

SIGNIFIANT, ANTE, adj. Significante: lo que significa.

SIGNIFICATIF, IVE, adj. Significativo.

SIGNIFICATION, . f. Signification.

SIGNIFIE, EE, p. p. V. Signifier. || adj.

Significado.

SIGNIFIER, v. a. Significar: representar alguna cosa distinta de si. | Significar: dar á entender. || Significar: notificar, de-

ofertas que vmd. me hace son de poco valor.

SIGUETTE, s. f. Serreta: del cabezon del caballo.

SIL, s. m. Silicia: tierra con la que antiguamente se hacian los colores rojo y amarillo, que hoy viene à ser el ocre y almazarron, ámbos minerales.

SILENCE, s. m. Silencio: privacion voluntaria de hablar. 🏻 Silencio : la quietud y sosiego de los lugares solitaries. || Imposer silence: imponer silencio, hacer callar. Demeurer en silence : estar callado. || Passer sous silence: callar, omitir, no hacer mencion.

SILENCE! (especie de interjeccion, con la que se impone silencio ) Silencio! caliar! punto en hoca!

\* SILENCIAIRE, s. m. El que pone silencio y le hace observar. || Silencioso, callado.

SILENCIEUX, EUSE, adj. Silencioso: callado.

\* SILENE, s. m. Sileno : cuadrúpedo de oreja corta y redonda como el mono : llámase tambien perico ligero. || Sileno: especie de mariposa de dia.

SILENES, s. m. pl. Silenos: semidioses de la gentilidad. Daban tambien este nom-

bre á los sátiros.

\* SILESIEN, adj. m. f. Silesio: de la Silesia.

SILEX, s. m. Silex, o pedernal.

\* SILHOUETTE, s. f. Silueta: retrato de perfii, sacado por el contorno de la sombra. Es voz alemana.

\* SILICE, s. f. (quim.) Silice, o tierra silicea : tierra pura que forma la base principal del cristal de roca, del pedernal, etc. \* SILICULE, s. f. (botan.) Silicula o va.-

nilla.

\* SILIQUASTRE, V. Piment.

SILIQUE, s. f. (botán.) Silicua, vaina: de cualquiera semilia. 🏿 Baya de laurel ó

\* SILIQUEUX, s. m. Silicuoso, o de vai-

SILLAGE, s. m. (naut.) Estela: el surco o senal que deja en el agua la nave andando.

SILLER, v. n. (cetrer.) Cortar las pestañas á las aves de altanería.

SILLET, s. m. Ceja de varios instrumentes músicos entre el clavijero y el mástil. donde descansan las cuerdas.

SILLON, s. m. Sulco, surco: el que hace el arado en las tierras. | Surco : la señal que deja una cosa por encima de otra. || Un sillon de lumière: una vara, o un rayo de luz. || Dicese de cada arruga de las que tienen en el paladar los cabados.

SILLONNE, EE, p. r. V. Sillonner.

adj. Surcado á sulcos, con sulcos.

SILLONNER, v. a. Arar haciendo sulclarar, manifestar, hacer saler. | Les offres | cos. | Hacer sulcos, rayas, cortes, | Surcars

de las naves.

SILPHE, V. Sylphe.

\* SILVAINS, V. Sylvains.

SILVE, s. f. Silva : cierta composicion poética. | Silva : coleccion de piezas suel-

SIMAGREE, s. f. (fam.) Monada, dengue : cierto gesto en las mugeres presumi-

SIMAROUBA, s. m. Simaruba: arbol de ▲ mérica.

SIMARRE, s. f. Toga de ceremonia de los Cancilleres y Presidentes en Francia.

"SIMBLEAU, s. m. Cuerda: para trazar circulos grandes donde no alcanza el compas.

\*SIMBLOT, s. m. Especie de lizos para las telas labradas.

SIMILAIRE, adj. m. f. (didác.) Similar, homogéneo.

SIMILITUDE, s. f. Simil: similitud, comparacion.

SIMILOR, s. m. Similor: eierta composicion metalica.

SIMONIAQUE, adj. m. Simoniaco: lo que toca o pertenece á la simonia. Usase tambien como substautivo.

SIMONIE, s. / Simonia: tráfico interesal en los beneficios eclesiásticos.

SIMPLE, adj. m. f. Simple: lo que no es compuesto. | Mero: que es solo, único. | Simple, sencillo : sin adorno. | (fig.) Sencillo: cándido, sin malicia. H Sencillo: lo que no es doble. || Sencillo: lo que tiene ménos cuerpo o grueso que el comun. (fig.) Simple, tonto: facil de ser engañado. | Parier double contre simple : apostar dos contra uno, poner doble contra sencillo.,

SIMPLEMENT, adv. Meramente: solamente. || Sencillamente, lisamente; simple-

mente, buenamente.

SIMPLESSE, s. f. fam.) Inocencia, sanidad : de corazon. Usase solo hoy en esta frase: il ne demande qu'amour et sim-

plesse.

SIMPLICITE, s. f. Simplicidad, sencillez: ingenuidad, lisura. || Sencillez, llaneza : en el porte, trato y costumbres. Sencillez: en el estito, y en los obras del arte. | Simpleza, toutería, hoberia: tiene esta significacion cuando se usa sin régimen ni epiteto.

SIMPLIFICATION, s. f. Simplificacion: la accion de simplificar, y el estado de la

. cosa simplificada.

SIMPLIFIER, v. a. Simplificar: redu-1 cir un cálculo , un argumento, unaoperacion | á los términos mas precisos y sencillos.

\* SIMPUVION, s. m. Simpuvion: vaso

sagrado para las libaciones.

SIMULACRE, s. m. Simulaero : figura, [ imagen de las falsas deidades. || Fantasma : | ó batalla : duelo, desaño entre dos. .

las ondas, el piélago. Dicese poéticamente espectro, vestiglo. || (fig.) Simulacro: sombra, imágen vana é aérea de una cosa que fué real, y ya no existe.

SIMULATION, s f. Simulacion, Gingi-

SIMULÉ, ÉE, p. p. V. Simuler. | adj. Simulado.

SIMULER, v. a. Simular: contrahacer.

ungir una cosa que no es.

SIMULTANE, EE, adj. m. f. Simultáneo. Dicese de dos acciones que obran juntas, y á un mismo tiempo.

SIMULTANEITE, s. f. Simultado, o simultaneidad : existencia de varias cosas á un

mismo tiempo-

SIMULTANÉMENT, adv. Simultaneamente : al mismo tiempo, en el mismo ins-

"SINAPI, s..m. Mostaza: planta.

".SINAPISER , 🔑 a. Curar una magulladura ó contusion.

SINAPISME, s. m. Sinapismo: cierto medicamento topico, en que entra la mos-

SINCERE, adj. m. f. Sincero: ingenuo, franco.

· SINCEREMENT, adv. Sinceramente.

SINCERITE, s. f. Sinceridad.

SINCIPUT, s. m. (anat.) Sincipueio, vértice, ó coronilla : de la caleza.

\* SINDOC, s. m. Arbol de las islas de la

Sonda.

SINDON, s. m. (cirug.) Lechino, of clavo de bilas que se introduce en la abertura hecha con la legra. || La sabana santa, o el santo sudario · con que fué amortajado Jesucristo nuestro Señor.

SINECURE, s. f. Prebenda: bocado sin hueso: se aplica al oficioso lucroso y de peco trabajo, que tambien se dice beneficio sim-

SINGE, s. m. Mono o mona: animal cuadrúpedo. | (fig. ) Mono, arrendajo : el que remeda lo que hace otro, ó quiere imitar lo que ve hacer à otros. || Compas de proporcion para copiar planos y dibujos. || L'antografo. || ( naut. ) Molinete.

SINGER, v. a. Remedar, arrendar.

SINGERIE, s. f. Moneria : motheria : gesto y visage ridiculo. || Remedo ridiculo : adulacion servil : imitacion de lo que hace otro para congraciarse.

SINGULARISER (SE), v. r. Singularizarse : quererse diferenciar del comun por

alguna rareza, capricho, u opinion.

SINGULARITE, s. f. Singularidad: lo que hace que una cosa ó persona sea singu-

lar, o discrente de las demas. SINGULIER, IERE, adj. Singular, particular. || Singular : único. || Singular : raço, extravagante. || Singular : en la gramática se dice del número, del nombre, y del verho. || Combat singulier: singular combate.

SINGULIÈREMENT, adv. Singularenente : particularmente, especialmente. De un modo angular, extravagante, raro.

SINISTRE, adj. m. f. Sinistro: ed-

verso , fatsi , aciago.

SINISTREMENT, adv. Sinisstramente. SINON, adv. Si no: de otra suerte, de otro modo.

SINON, part. Sino, sino que.

SINOPLE, s. m. (blas.) Sinople: el color verde.

SINUEUX, EUSE, adj. m. f. Sinuoso: tortuoso: tercido: lo que hace rincomadas, o recovecos.

SINUOSITE, s. f. Las vueltas y revueltas .: los rincones y recoveces que hace una

cosa tortuosa.

SINUS, s. f. (matem.) Seno. || ( cirug. ) Seno: la pequeña cavidad que se forma por una Ilaga ó apostema.

\* SIPHILIS, s. f. ( medic.) Sililis, ó mal

renereo.

SIPHILITIQUE, adj. m. f. Sithtico:

concerniente al mai venéreo.

SIPHON, s. m. Cantimplora: cierta miquina hidráulica. [ (nást.) Tilos ; bomba maripa.

SIRE, s. m. Es palabra consegrada para el tratamiento de los reyes, que en castellano no tiene su equivalente de distincion, sino usando de la de soberano señor absolutamente, o de la expresion de señor.

SIRENE, s. f. Sirene: monstruo marino, ninfa fabulcea. | (fig.) Sirena: dicese de la muger que embelesa con su canto, ó en-

canta con su arte y gracias.

SIRERIE, s. f. ( titulo con que se nombran algunas tierras de dominio) Señorio. | La sirerie de l'Eparre , la sirerie de L'uns , esc.

\* SIRIASE, s. f. (med.) Insolacion: inflemacion del cerebro causada por el sol.

\*SIRINGA, 6 SYRINGA, V. Seringat. SIRIUS, s. m. Sirio: nombre de una estrella.

\* SIRMICH, ( geog. ) Sirmio: ciudad de

Esclavonia.

SIROC, ó SIROCO, s.m. Jaloque: viento entre levante y mediodia, en el Mediterraneo : y es el sudeste en el Océano.

SIROP, s. m. Jarabe. || Almibar. || Sirop

de capillaire : jarahe de culantrillo.

SIROPEUX, KUSE, adj. m. Meloso, almibarado.

SIROTER, v. n. Beborrotear: churrupear, beber à menudo.

SIRTES, s. f. pl. (naus.) Bailos.

SIRVENTE, s. m. Serventecio: poesía eatirica antigua en lengua provenzal.

818, ISE, p.p. V. Szoir. | adj. Sentado,

asentado, puesto.

SISON, s. m. Berraza: planta aperitiva. \*SISTER, v. a. (for.) Comparecur en juicio.

SISTRE, s. m. Sistro: instrumento muaico de la antigüedad.

SITE, s. m. (.pint.) Situacion, sitio.

"SITOI QUE, conj. Luego que, al ins-

tante que , al punto que , esi que.

SITUATION, s. f. Situacion: asiento, pianta. || Positura, postura: habiando de personas y animales. [ (fig.) Positura, disposicion , estado : en que se hallan las cessa del ánimo, de la fortuna, de las pretensiones, de los intereses.

SITUE, EE, p. p. V. Situer. | adj.

Situado.

SITUER, v. a. Situar, asentar, plantar : una com en cierto sitio ó terruno.

SIVADIERE, s. f. Cevadera : medida de

granos en la Provenza.

BIX, adj. num. m. f. Sexto. || Charles six, Urbain six, etc. Carlos sexto, Urbano sezio.

SLX, s. m. Seis. A Le six du mois: el seis del mes. Le six de trèfle, un six de care reau, etc. : un seis de bastos, un seis de oros: hablando de la baraja de naipes.

SIXAIN, s.m. Sextilla: composicion postica de seis versos. | Paquete de seis barajas

de naipes.

SIXIKME, adj.m. f. Sexto: número ordinal.

SIXIEME, s. m. Sexto, sexta parte, una

de las seis que componen un todo.

SIXIEME, s. f. Sexta : en la música. 🛊 Sexta : en el juego de los cientos : las seis cartas que bacen juego seguido. || Kn los colegios sexta class. Il Sixième major : sexta mayor.

SIXIEMEMENT, adv. En sexto lugar,

SIXTE, s. f. (mus.) Sexta. | Sixte majeure : saxta mayor, exacordo mayor. || Suste mineure: sexta menor, exacordo menor.

SLOOP, s. m. (voz inglesa) Buque de ménos de veinte cañoues, como chalupa, corvela, elc.

\* SMALCALDE, s. m. ( geog. ) Remalcal-

da 1 ciudad de Franconia.

SMARAGDIN, adj. Esmeraldino, de color de esmeralda.

\* SMARAGDOPRASE, s. f. Esmerelda de un bermoso **verde.** 

\* SMECTITE, s. f. Tierra gredom, con la que lavan las Janas en Inglaterra.

SMILAX, s. m. Zarzaparrilla: planta su-

dorifica.

SMILLE, s. m. Pico para labrar la piedra

SMILLER, v. c. Picar o labrar la piedra asperon.

\*SMOGLEUR, s. m. Berco ingles chico para bacer el contrabando.

SMYRNE, ( geog. ) Esmirna: ciudad y

puerto de Asia. SOBRE, adj. m. f. Sobrio: parcu: templach en et comer y beber. || (fig.) Sobre en

TOXE L

pareles, à soère à parler : comedido, escaso de palabras, contenido en habiar.

sobremente, parcamente, frugalmente. | (fig.) Con moderacion, con discrecion, con templanza.

80BRIETB, s. f. Sohriedad: templan-

sa, moderacion en comer y beber.

SOBRIQUET, s. m. Apodo, mote, soprenombre: nombre odioso ó ridiculo que se pone á una persona.

SOC, s. m. Brja de arado.

SUCIABILITÉ, s f. Sociabilidad: el genio o carácter de una persona amiga de la compañía y trato humano.

SOCIABLE, adj. m. f. Sociable: amigo del treto humano, ó hueno para la compa-

nia.

80CIABLEMENT, adv. Con sociabili-

dati, de un modo sociable.

SOCIAL, ALE, adj. Social: perteneciente à la sociedad ó compañía de los hombres bajo de un golderno civil. En la historia romana se llama guerra sociale, la guerra

de los aliados.

SOCIÉTÉ, s. f. Sociedad: union de los hombres entre si, formada por la naturaleza, ó por leyes. (Compañia: sea para el comercio, ó para otros negocios. (Sociedad: en el sentido de academia ó junta de literatos, ó de promotores de ciencias. (Compañía: trato civil y amistoso; y tambien tertulia ó visita en las casas.

SOCINIANISME, s. m. Socinianismo: heregia que niega todos los misterios de la religion, y en particular la divinidad del Mesías. \* SOCINIEN, s. m. Sociniano: herege.

SOCLE, s. m. ( arquit.) Zocalo, rodapié. SOCQUE, s.m. Zueco: especie de calzado de madera.

\* SOCRATIQUE, adj. m. f. Socrático: de Socrates. || Amour socratique: amor socrático.

SODOMIE, s. f. Sodomia: pecado contra natura.

SODOMFTE, s. m. Sodomita: el que co-

mete el pecado de sodomia.

SCEUR, s. f. Hermana: hija nacida del mismo padre y madre. || Sor, entre las religiosas. || Sœur converse: donada, beata. || Sœur ainée: hermana mayor. || Sœur cadette: hermana segunda, tercera, etc. || Sœur germaine: hermana carnal, esto es, de parte de padre y madre. || Sœur utérine: hermana uterina, esto es, solo de parte de madre. || Sœur consanguine: hermana de parte de padre, y no de madre. || Sœur de lais: hermana de leche. || Sœurs jumelles: germanas gemelas, o meltizas. || Belle-sœur: cuñada, o hermana política. || Les neufesœurs: las nueve hermanas, las musas.

SOFA, s. f. Solá: especie de canapé de comodidad y descauso para recostarse.

soffits, a. f. Artesonado : en la ar-

SOFI, d'SAPHI, e. m. Sofi : rey de Poria.

SOI, (pron. recip. de la tercera persona del singular, y de ambos génèros) Sí. Pero tiene relacion tambien al plural cuamdo se usa con una preposicion; como ces checes sons bonnes en sui, de soi : estes cues son buenas en sí, ó de myo. Avec soi : consigo. Chez soi : en su casa. Perler en sui mismo : hablar consigo mismo, hablar entre sí. Revenir à soi : volver en sí. Soi même : sí mismo. De soi même : de sí mismo.

SOI-DISANT, adj. m. f. (for.) Que se llama, que se intitula. Dicese del que tome un nombre ó título que no le corresponde, ó que no está reconocido por la ley, ó el público. || Un tel soi-disant héritier, ó marquis: uno que se llama, ó que dice ser he-

redero, o marques.

SOIÈ, s. f. Seda : materia conocida para la hilanza y tegidos. || Cerda : del cerdo, del jabali. Usase siempre en singular, porque en plural soiss se dica de las lanas del perro faldero, y de otros animales. || Espiga, espigon : la parte de la hoja de una espada que entra en el puño. || (fig.) Seda : se dice de las cosas snaves. || Sois grège: pelo de seda. || Sois sorse : sirgo, seda sin torcer. || Sois de rebus : ocal. || Sois en moche : seda cruda, ó en rama. || Bourse de sois : cadarso.

SOIES, s. f. pl. Sedas : lanas, el pelo largo y suavede los perros falderos, ó de agua. & Sedas : las cerdas del jabali. 
& Soies plates : seda floja.

SOIE-D'ORIENT, s. f. Seda oriental: la planta y la seda que produce en unas

Values que echa.

SOIERIE, s. f. Sederia : géneros o ropas de seda : es voz colectiva. || Fábrica de seda.

SOIF, s. f. Sed: necesidad, o gana de beber. # (fig.) Sed, ansia, codicia, ambicion. # (prov. y fam.) Garder une poire pour la soif: quien guarda halla: guardar algun dinero o provisiones para un caso de necesidad.

SOIGNÉ, ÉE, p. p. V. Soigner. | adj.

Cuidado , asistido.

SOIGNER, v. a. Cuidar de, tener cui-

dado de , mirar por.

SOIGNER, v. a. Cuidar, asistir: á los enfermos, á los miños. | (fig.) Corregir, pulir: el estilo.

SOIGNEUSEMENT, adv. Cuidadota-

mente, con cuidado.

80IGNRUX, EUSK, adj. Cuidedoto,

diligente, solicito.

SOIN, s. m. Cuidado, diligencia, aplicacion. || Cuidado, inquietud, temor. || Rendre des soins à quelqu'un: obsequier, cortejar, servir.

SOIR, s. m. La tarde, las últimas horas del dia: y tambien al principio de la nocha,

**de saludo)** : buenas tardes ; y tambien bue**na noche, siendo ántes de irse á acostar.** 

801REE, s. f. Noche, velada: el espacio de tiempo desde el anochecer hasta despues de cenar, ó de acostarse.

SOIT, adv. Sea, que sea así, bien está:

en hora buena. SOIT, conj. alternat. Sea, bien sea,

ora sea, ya eca.

SOLKANTAINE, s. f. Sesenta, unos sesenta, ó los sesenta: hablando de años.

SOIXANTE, adj. num. m. f. Sesenta.

Soixante et dix: setenta.

BOIXANTER, v. n. Guiaren el juego de los cientos: contar el que to mano sesenta puntos, cuando habia de coutar treinta.

SOIXANTIEME, adj. m. f. Sexagési-

mo : número de orden.

SOIXANTIEME, s. m. Sexagésima : una de las sesenta partes en que esta dividido un todo.

SOL, s. m. Suelo, terreno: considera-.do segun su calidad, sea para el cultivo, sea para edificar. || Sol: una de las notas de wile.

SOL, o SOR, adj. Pasas de sol.

SOLACIER, v. a. Consolar, aliviar.

Holgarse, divertirse.

SOLAIRE, adj. m. & Solar: lo que pertenece al sol. || Muscle solaire : múscuso soceo, músculo de la planta del pié.

SOEANDRES, s. f. pl. Grietas: cierta

enfermedad de las caballerías.

SOLANUM, s. m. o DOUCE-AMERE,

s. f. Dulzamara : solano, planta.

SOLBATU, UE, adj. Casquiabierto: dicese de las caballerias y de los animales de pezuña cerrada.

SOLBATURE, s. f. Cuarto : dicese de las rajas, ó grietas en el casco de las caballe-

rias.

SOLDANELLE, s. f. o CHOU DEMER;

s. m. Soldanela : plauta marina.

SOLDAT, s. m. Soldado. | Dicese en general de todo militar o guerrero sin distincion de grados. ||Soldado : el soldado de cabo | abajo. | Simple sold it : soldado raso.

SOLDATESQUE, s. f. Soldadesca : el |

conjunto de soldados.

SOLDATESQUE, adj. m. f. Soldades-

 $\infty$ , ca.

SOLDE, s. f. Sueldo, paga: que se da 4 los militares. s. m. Saldo: de una cuenta.

SOLDER, v. a. Saldar: una cuenta.

SOLE, s. f. Casco: de la uña de las caballerías. || Suela, ó lenguado: pescado de mar. || Hoja : una de las porciones en que se **Civide** una tierra labrantía.

SOLECISME, s. m. (gram.) Solecismo: yerro en la construccion, o concordancia.

SOLEIL, s. m. Sol: dicese del planeta. Wiril: un que se pont la Doitis en la cus- como las cahalterias.

que decimos prima noche. Il Bon soir ( esp. 1 todia. | Girasol : cierta flor. Il ( qulm. ) Sol : es el oro en la clase de los metales. || (fig.) Sol, lumbrera : todo lo que da luz fleica, ó moral. | (id.) Adorer le soleil levant : volverse al sol que nace : seguir y adular al qua empieza a tener valimiento, ó se espera que le tenga pronto. Soup de soleil. V. Comp.

> SULENNEL, ELLE, adj. Solenine: hischo con pompa y ceremonia pública. [ (for. ; Solemne: auténtico, con todas das formali-

dades de estilo.

SOLENNELLEMENT, adv. Solemonmonie.

SULENNISATION, s. & Solemnizacion, celebracion,

SOLENNISE, EE, p. p. V. Solemniser adj. Solemnizado.

SOLENNISER, v. a. Solemnizat : celebrar solemnemente.

SOLENNITE, s. f. Solemnidad, pompa,

magnificencia. Solemnidad, fiesta.

SOLENNITES, s. f. pl. Solemnidades formalidades : que piden las leyes en los contratos.

\* SOLETARD, 3. m. Tierra saponaria. V.

Smecutc.

SOLFEGE, s. m. (müs.) Solfeo: la socion y estudio de solfear.

SOLFIE, EE, p. p. V. Solfier. || adj. Sol-

SULFIER, v. a. Sollear, center solfeando.

SOLIDAIRE, adj. m. f. (for.) Solidario. Dicese de los deudores o fiadores in solidum, y de la obligación contraida por estos.

SOLIDAIREMENT, adv. (for.) In solidum. SOLIDARITE, s. f. Calidad de las obli-

gaciones in solidum.

SOLIDE, adj. m. f. Sólido: consistente. || Solido : fuerte , firme. || Solido : compacto, macizo. | (fig.) Sólido verdadero, real, esectivo, habiando de cosas. || (id.) Sólido: cabal, seguro, hablando de personas.

SULIDE, e. m. (mat.) Solido. Dicese de todo cuerpo considerado como teniendo las tres dimensiones, largo, alto, y profundo.

SOLIDEMENT, adv. Solidamente, con

solides.

SULIDIFIER, v. a. (quim.) Hacer sólido: l'oxigene se solidifie avec les substances oxy dales.

SOLIDITE, s. f. Solides: calidad de lo que es sólido, así en lo físico como en lo moral. || ( for.) Calidad de las obligaciones in sólidum.

SOLILOQUE, s. m. Soliloquio: conversacion de una persona consigo sola. V. Monolozue.

SOLINS, s. m. pl. Bovedillas, vanos: 🖦 pacios entre los tirantes que sustienen un piso ó techo,

SOLIPEDE, adj. m. f. Solipedo: se dice de las bestias de pezuña cerrada o entera.

gusta de soledad, ó que vive en ella. || Solitario, solo, desierto: hablando de sitios ó parages. Solitaria: lombriz larguísima y plana que se cria en los intestinos.

SOLITAIRE, a. m. Solitario : juego pare uno solo. | Solitario: dícese del que vive

en el yermo , o hace vida eremítica.

SOLITAIREMENT, adv. Solitariamente. SOLITUDE, s. f. Soledad : la falta de compuñía. | Soledad: desierto, yermo.

SOLIVE, s. f. (carp.) Carrera: viga

grande. | Petite solive : vigueta.

SOLIVEAU, s. m. (corp.) Alfagia. Barrate.

\* SOLLE-BATTU, UE, V. Sol-battu. SOLLICITATION, s. f. Solicitacion.

SOLLICITE, ER, p. p. V. Solliciter. 34. Solicitado: inducido. | Requirido, ins-

tado. L' Agenciado , ó diligenciado.

SOLLICITER, . a. Solicitar, inducir, incitar : á hacer alguna cosa. || Solicitar , requerir, instar: con promesas à alguna condescendencia amorosa. || Seguir : diligenciar un negocio, un pleito : cuidar de él , correr cou las diligencias. 🛭 Ir á visitar , á instar , á recomendar : un asunto ó pleito á un juez, relator, etc. | Solliciter ses juges, son rapporteur , etc.

SOLLICITEUR, e. m. Solicitador, o diligenciero, agente, ó procurador: de un ne-

gocio.

SOLLICITUDE, s. f. Solicitud : cuidado, afan. | La sollicitude pastorale: la solicitud, ó celo pastoral. La sollicitude des églises : la solicitud de las iglesias. 🖁 Les sollicitudes du siècle : los cuidados ó afanes del siglo.

SOLO, s. m. Solo. Dícese en la música de la composicion que canta ó toca uno solo.

SOLSTICE, s. m. (astron.) Solsticio: tiempo en que el sol está mas distante del ecuador.

SOLSTICIAL, ALE, adj. Solsticial.

SOLUBLE, adj. m. f. Soluble: lo que se puede desleir o liquidar. I Disoluble, y soluble: que se puede disolver ó resolver, como un argumento, ó un problema.

SOLUTION, s. f. Solucion: de un argumento ó dificultad. Il Resolucion: de un problema. || ( for. ) Solucion : pago. ||(quim.) Solucion: desleimiento de una cosa sólida

en el agus.

SOLVABILITE, s. f. Caudal : medios,

posibles, con que pagar : solvencia.

SOLVABLE, adj. m. f. Solvente: abonado para pagar.

\* SOMACHE, V. Saumache.

SOMATOLOGIE, s. f. Somatologia: tratado de las partes sólidas del cuerpo humano.

SOMBRE, adj. m. f. Sombrio obscuro, opaco, lobrego. Usase de estas voces segun las cosas de que se habla. I (fig.) Opaco,

SOLITAIRE, adj. m. f. Solitario: que striste, melancólico, lúgubre. Il Couleurs sombres : colores obscuros, apagados, sin brillo.

> SOMBRER, v. n. (naut.) Luzobrar : The embarcacion en un huracan navegande : Sombrer sous voiles.

> "SOMMAGE, s. m. Tributo que se paga-

ba por las calmilerías de carga.

SOMMAIRE, adj. m. f. Sumario: abreviado, eempeddioso. || Information sommaire: sumaria informacion.

SOMMAIREMENT, odv. Sumariamen-

te, en compendio.

SOMMATION, 4. f. (for.) Notificacion. 🛚 Requerimiento : para que alguno haga, 🍎 obedezca. Mintimacion: á un gobernador de una piaza enemiga para que la entregue. La operacion de sumar muchas cantidades : en matemática.

SOMME, s. f. Soma : en obras teológicas es el compendio de otra mas extensa ; como la Somme de Saint Thomas: la Suma de santo Tomas. || Carga : la que ileva o puede llevar una caballería. [[ Suma : cierta cantidad de dinero. || Bête de somme : acémila, caballeria de carga. || Somme d'argent : cantidad de dinero. || Somme sotale : la suma total, ó el total. 🖁 Une somme de blé : una carga de trigo. || Somme de clous : doce millares de clavos. | Poisson de somme: pescado fresco aporreado en el camino, ó traido en cargas. || En somme, adv. En suma, en conclusion.

SOMME TOUTE, adv. (fum.) En resu-

mides cuentas.

SOMME, s. m. Un sneño, una dormida, el acto de dormir, y el tiempo que se duerme. 🛮 Faire un lèger somme : echar un suenecito, descabezar el sueño.

SOMME, EE, p. p. V. Sommer. A adj. Sumado. [ (blas.) Pièce sommés : piese

superada , que tiene otra encinia.

SOMMEIL, s. m. Sueño: la gana de dormir, y el mismo dormir. | (fig.) Sueño, insolencia, descuido.

SOMMEILLER, v. n. Dormitar, Trabajar con galbana, de mala gana : con des-

cuido.

SOMMELIER, IERE, subst. Despensero, ó tamblen repostero : aquel ó aquella que en una comunidad o casa grande tiene el cargo de guardar la vagilla , ropa de mesa , el pan , el vino , y los licores. En varias oficinas y ministerios de palacio se llama Sumilier el que cuida de la paneteria , de la cava , elc.

SOMMELLERIE, s. f. Sumilleria : ha blando del oficio de despensero, ó repostero :

en una comunidad, o casa grande.

SONMER, v. a. Sumar: una cuenta. [ Notificar, requerir : por auto de juez. # Intimar : la rendicion à una plaza.

SOMMET, s. f. Cumbre, cima: remate, coronilla, copa: punta, lo mas alto de cual-

quier coea; y segun esta fuere se le aplican la tienta el cirujano. | (fig.) Sondear : estas voces. [ (fig.) Cumbre : apice : del favor, de la fortuna, de la gloria, etc. (geom.) Sommet d'une courbe : el vértice. Montagne au double sommet : el monte

SOMMETS, pl. (botdn.) Apices, bor-

lillas.

SOMMIER, s. m. Acémila, cabalgadura, bestia de carga. 🛭 Viga de prensa, ó de molino. || Colchon de cerda. || Secreto : cajon de los organos para recibir el viento de los fuelles. Director de carruages en la casa real. | ( arq. ) Sotabanco de arco; ó bóveda. N Sommier de pont-levis: asiento de un paente levadizo. | Sommier d'un ceintre: bolsones. 🖁 Libro de registro en rentas.

\* SOMMIÈRE, s. m. Paño de Somiers. SOMMITÉ, e. f. (botán.) Copa ó cima: de un árbol. || Los extremos ó puntas : de las

yerbas.

SOMNAMBULE , e. m. Somnámbulo : el que de noche estando dormido se levanta de la cama, y anda como si estuviera despierto.

\*SOMNAMBULISME, s. m. Somnembulismo: enfermedad del somnámbulo.

SUMNIFÈRE, adj. m. f. Soporifero,

narcótico : que adormece.

SOMNOLENCE, s. f. (medic.) Somnolencia: suspension de la accion de los sentidos, del entendimiento y de la locomocion.

SOMPTUAIRE, adj. m. f. Suntuario: concerniente al arreglo, ó supresion de

SOMPTURUSEMENT, adv. Suntuosa-

SOMPTUKUX, KUSK, adj. Suntucec. SOMPTUOSITE, s. f. Suntuosidad, apa-FRIO COSIOSO.

SON, SA, SES, pron. poses. m. f. Su, sus. || Son mari: su marido. || Sa femme:

ou muger. | Ses enfans: sus hijos.

SON, s. m. Salvado: del trigo molido. | Sonido: ruido que es objeto del oido. | Son des cloches : tañido de las campanas. [] Son des trompettes: son, o toque de las trompetas. || Son du violon, de la guisare, etc. : son del violin : son, ó tañido de ia guitarra, etc.

SONAT, s. m. Baldes: piel de carnero

curtida en blanco.

SONATE, s. f. Sonata: pieza de música

instrumental.

SONDE, s. f. Sonda, escandallo: de que usan los marinos. || Tienta, sonda: de que usan los cirujanos. [] Plomada de que usan los pescadores.

80NDE, EE, p. p. V. Sonder. A adj.

Sondado, y sondeado.

SONDER, v. a. Sonder, y sonderer: una sosta, un puerto, un rio. Il Tenta ve meter | clavar estacas.

querer penetrar con disimulo el secreto, é ánimo de otro. 🛘 Sonder le gué , le terrais : tentar el vado, el terreno.

SONDEUR, s. m. Sondador, ó sondas-

dor : el que sondea.

SONGE, s. m. Sueño, fantasia, imaginacion del que duerme. I (fig. ) Sueño : dicese de toda cosa vana, transitoria, ó ime<sub>t</sub> ginaria. | *En songe, adv*. En sueños, entre sueños. || Pas même en songe : ni por sueno, ni por pianso.

SONGE-CREUX, s. m. Pensativo: melancólico, que hace calendarios ó almanaques, que trae máquina en la cabeza.

SONGE-MALICE, s. m. f. Maligno, ma-

lo, perverso.

SONGER, 🛩. n. Sonar : durmiendo. 👖 Pensar, tener el pensamiento : en alguna cosa. A quoi songez-vous? ¿ en que piensa vmd. ? || Pensar : tener cuidado, no olvidar. || Tener ánimo, intencion : de hacer aiguna cosa.

SONGEUR, s. m. (fam.) Sonador: el que cuenta sueños, ó desvarios. Il (joc.) Pstranero : el que cuenta patranas, y se las cree. [] Cogita<u>lean</u>do, pensativo, distraido.

SONICA, adv. (fam.) A punto, justo. SONNAILLE, s. f. Cencerro, campanilia : que lievan las cabalierías.

SONNAILLER, v. a. (joc.) Cencerreu,

campanear, campanillear.

SONNANT, ANTE, adj. Sonante, sonoro, que suena, ó tiene un son claro. 🛭 Horloge, montre sonnante: relox, ó muestra, que da las horas. | A l'heure sonnante 🕾 á la hora horada, al dar la hora, á lahora, en punto. || Payer en espèces sonnantes: pagar en moneda efectiva, en dinero fisico.

SONNE, EE, p. p. V. Sonner. | adj. So-

nado : tocado : dado.

SONNER, v. a. Sonar : tocar, taner. Sonner les cloches: tocar las campanas, in repicar. Sonner pour les morts : clamorear, tañer á muerto; ó sonner le trépas :: doblar, que es lo mismo. || Sonner la thasge: tocar al ataque, 4 deguello. | Sonner la retraite: tocar la retirada, ó la retreta. Sonner la trompette: tocar el clarin. Sonner le bouteselle : tocar à hotasilla, à montar.

SONNER, v. n. Sonar : dar o hacer epnido. | (fig. y fam.) Faire sonner bien haut: subir de punto, poner eu las nubes, encarecer, ponderar: sus méritos, sus sesvicios, etc.

SONNERIE, s. f. Campaneo, o repique. I Juego de campanas de una torre.

SONNET, s. m. Suneto: composicion mis-

trica de catorce varsos.

SONNETTE, s. f. Campanilla, cimbelillo: y tambien cascabel. || Maza: Pafa

SOT

ca las campanas.

SONNEZ, 4. m. Senaș : las parejas de seis

en el juego de chaquete.

SONORE, adj. m. f. Sonoro; de huen eopido.

SOPEUR, s. f. Sopor: adormecimiento.

SOPHA, SOPHI, V. Sofa, sofi.

\* SOPHIE, s. f. (geog.) Solia: ciudad de la Bulgaria.

SOPHIE, s. f. Arnacho, sahiduria de los

cirujanos : planta.

SOPHIE, s. f. (n. p.) Sofia.

SOPHISME, a. m. Solisma: argumento

capcioso o falso.

SOPHISTE, s. m. Sofista: se llamaba asi antiguamente à los que profesaban la tilosofia y la retorica. Sofista: el que arguye con sofismas.

SOPHISTIQUE, adj. m. f. Solutico:

unpostor.

SOPHISTIQUE, EE, p. p. V. Sophistiquer. | adj. Adulterado: fassificado, sofisticado.

SOPHISTIQUER, v. a. Sofisticar : bacer sofismas. || Falsificar, alterar, adulterar al-

guna cosa.

SOPHISTIQUERIE, s. f. Sofisteria: aparente y fingida sutilexa de da razones. Adulteracion: de drogas, licores, etc.

SOPHISTIQUEUR, s. m. Falsificador, adulterador : el que vende géneros adulte-

SOPHONISTES, s. m. pl. Sofonistas: maghtrados de Aténas, especie de censores.

SOPORATIF, IVE, adj., Soportiero: narcótico, lo que causa sueño. Usase tambien como substantivo.

SOPOREUX, EUSK, edj. Soporoso, sa. soporifere, a soporifique, adj.

y s. Soporiuro.

SOR, adj. Soro: el halcon de un año. Raisin sor: pasas de sol. V. Sol.

SORBE, 4. f. Serba: cierta fruta.

SORBET, J. m. Sorbete: behida de uso

en Turquia.

SORBIER, s. m. Serbal cultivado. | Sorbier de chasseurs : serbal silvestre, o de

Cazadoi's SORBONIQUE, s. f. Sorbónica: una de las conclusiones que se defendian por los bachilleres en teología.

SORBONISTE, s. m. Doctor de la Sor-

SORBONNE, s. f. Sorbone: casa d colegie de la secultad de teología que hahia Paris.

SORCELLERIE, s. f. Hechiceria, brujeria. || Encanto: dicese en estilo festivo de

lo que perces sobrenstural.

SORCIER, ILBE, subst. Hechicero, brujo. | (prov.) N'esre pas grand sorcier: no ser un gran diablo, no ser gran sacristan, see muy habil ni satuto. [ (fig. y vulg.) | tantivo.

80NNEUR, s.m. Campanero: el que to- | Fieux screier, vieille sorcière: zorre viejo, zorra vieja, zorrastron, zorrastrona.

SORDIDE, adj. Sordido: indecente, val. hablando de los avaros, y de sus lucros, 🚁 operaciones.

SUNDIDEMENT, adv. Sórdidamente;

ruinmente, con tacañería.

SURDIDITE, a. f. Sordides: mesquindad.

SORER, V. Saurer.

SORET, s. m. Red de mallas muy peque-

\* SORGO, 4 SORGUE, s. m. Alcandia, planta.

\* SORI 6 SORY, V. Saury.

\* SORIE, s. f. Lana segoviana.

\* SURLINGUES, s. pl (geog.) Sorlingas: islas del mar de Bretaña.

SORNETTE, s. f. Patarata, chilindrina, fruslería, cuentecillo. Usase regularmente

en piural.

BORORIAL, ALB, adf. (for.) Derecho de hermandad, y mas bien lo que pertenece a la hermana.

\* SORORIANT, ANTE, adj. Que crece, se hincha y aumenta, como el pecho á las don-

cellas.

SORT, s. m. Suerte, fortuna: hablando de las personas. | Suerte, destino, hado: hablando de las cosas. Il Sortilegio, agüero. || Tirer au sort : echar suertes. || Le sort en est jeté : la suerte está echada. || Sort principal: la cantided principal en una heren-CIA.

SORTABLE, adj. m. f. Correspondiente,

SORTE, s. f. Suerte: especie, calaña, género. || Suerte : calidad , condicion. || De sorte que, en sorte que: de modo que. 🏾 Parler à quelqu'un de bonne sorte : decirle à uno cuantas son cinco.

SORTI, IB, p. p. V. Sortir. | adj. Salido. SORTIE, s. f. Salida : accion de salir. Salida: parage por donde es sale. || Salida, exportacion: de mercaderías, frutos, etc., a los paises extrangeros. || Salida : alaque : de los sitiados contra los sitiadores. Il (fig. y fam. ) Faire une soitie sur quelqu'un: echarse encima de alguno, echársele de repeso, decirle palabras duras.

SORTILEGE, s. m. Sortilegio, malelicio,

hechizo.

SORTIR, v. n. Salir: pasar de dentro a luera. Tiene unos mismos usos en ámbes lenguas.

SORTIR, s. m. Salida. | Au sortir de :

a la salida de.

SORTIR, v. a. (for.) Surtir efecto, efectuarse.

\* SORY, s. m. Sori : cuerpo metálico: tierra vitriólica.

SOT, OTTE, adj. Bobo, tonto, necio, mentecato. Usase algunas veces como subs-

SOTIE, s. f. Nombre de las primitivas farses del teatro francés : entre nosotros gangarilla.

SOT-L'Y-LAISSE, s. m. Pedazo regalado de las aves asadas, que está sobre la rabadilla.

EOTTEMENT, adv. Tontamente, necia-

SOTTISM, a. f. Tonteria, necedad, boberia. Dicese de la calidad del que es tonto, y de sus efectos por las acciones ó dichos. Indecencia: palabra ó accion libre contra el pudor.

SOTTISIER, s. m. (fam.) Coleccion de cuentos, canciones, letrillas, y chistes verdes, o colorados. || (id.) Decidor verde, de

cosas indecentes.

SOU, s. m. Sueldo: moneda. | Au sou la livre: à sueldo por libra, sueldo d libra, esto es, á prorata, proporcion guerdada. H Jusqu'au dernier sou : hasta el último cuerto, o maravedi. | (fam. ) N'evoir pas le sou: no tener un cuarto, celar sin blanca, ain crus.

\* SOUABE, c. f. (geog.) Suabea, ántes Suevia.

\* SOUBARBE, V. Sous-barbe.

SOUBASSEMENT, s. m. Basamento: ee voz de arquitectura. || Rodapié : de una

\*SOUBISK, (geog.) Subisa: villa de Francia.

SOUBRESAUT, e. m. Brinco: respingo que da un caballo. # (fig.) Sobresalto, re-

pullo, susto repentino.

SOUBRETTE, s. f. Criedita: por desprecio se dice de las doncellas de servir. Así se llama en los papeles de comedia à la que bace de confidenta, que es nuestra graciosa.

SOUBREVESTE, s. f. Sobrevesta: sayo

sin mangas.

\* SOUBUSE, e. f. Pigargo : ave de repiña. SOUCHE, s. f. Cepa, espigon : la parte del tronco de un árbol unida á las raices. || (fig.) Cepa, tronco : primero de una casa o linage. ∥(id.) Tronco, zoquete : estólido , tonto. || Souche de cheminée : el cañon de la chimenea que sale fuera del tejado.

SOUCHET', s. m. Piedra yusara, d solere : es la comun, que se saca de una cantera. ]] Juncia : junco oloroso, planta. [] Ave antibia parecida al pato. | Souches d'Inde : curcuma. | Souchet long : esquinanto o paja

de meca: planta.

SOUCHETAGE, s. m. Visita de talas y cortas de maderas en los montes.|| Marca que se pone á los árboles que se ban de cortar.

SOUCHETEUR, s. m. Perito en la cor-

ta de montes y maderas.

\* SOUCHEVER, v. a. Socayar : quiter en las canteras las piedras soleras que airven de base á las grandes.

\* SOUCHRVEUR, A. m. Bacador de pie

dre on les captemes.

SOUCI, a. m. Cuidado : sosobra : inquietud, desasosiego del ánimo. || Galéndula: flor de todos los meses.

SOUCIER (SE) (de) , . r. Tener cuidade. o pena: inquietarse, o fatigarse de, o por alguna cosa. || Estimar : hacer caso. Usase comunmente con la particula negativa. Il Il se soucie peu de votre estime : peco case hace de vuestro afecto.

SOUCIEUX, EUSE, adj. Receloso: inquie-

to: cuidadeso.

SOUCOUPB, s. f. Salvilla : en que se sirven los vasos de bebida. # Platillo : en que se pone la tesa, gicara, ó copa.

SOUDAIN, adv. De súbito, de repente,

al instructs.

SOUDAIN, AINB, adj. Súbito, subiténeo : pronto, repentino.

SOUDAINEMENT, ada, Repentinamen-

to, súlitemento.

SOUDAN, s. m. Soldan: título que se da

4 algunos principes mahometanos.

SOUDARD, s. m. (fam.) Soldadon, militaron. | Vieux soudard : soldado viejo. por seterano.

SOUDE, s. f. Som : planta, de cuyas conizas se seca la sal alcalina, llamada tambien som, con la cual sa hace el vidrio, y el jabon. 🎚 (quim.) Sosa : el álcali puro de la sel de sose, que ántes se llamaba álceli mineral.

SOUDE, EE, p. p. V. Souder. | adj.

Soldado.

SOUDER, v. a. Solder: peger y unir dos pedraos de metal.

SOUDIVISER, v. a. Subdividir.

\* SOUDOIR, s. m. Boldador. || Kacuadrador : para formar las hachas de cuatro pá-

SOUDOYE, ER, p. p. V. Soudoyer.

adj. Pagado a sueldo.

SOUDOYER, v. a. Pagar, mantener, toner á su sueldo : la tropa , ó soldados.

SOUDRE, v.a. (usado solo en infinitivo) Soltar : resolver una dificultad, un argumento. V. Résoudre.

SOUDRILLE, s. m. (voz.de desprecio) Soldado matrero.

SOUDURE, s. f. Soldadura. Dicese de la accion de soldar, y de la obra del que suelda, y del parage por donde se ha soldado.

SOUFFERT, ERTE, p. p. V. Souffrir.

adj. Padecido, sulrido.

SOUFFLAGE, s. m. El arte de soplar en las fábricas de cristal, y hornos de vidrio. Q Sopladura : la accion de soplar. 🛭 ( náus. ) Embon : aumento de forro para dar mas manga al navio.

SOUFFLE, s. m. Soplo: aira: impelido que se arroja por la boca. || Soplo: aliento, respiracion. | Souffle de sent: soplo, alien-

to, bocanada de aire.

SOUFFLE, RE, p. p. V. Souffer. 1 Hoplado.

BOUFFLER, v. a. y n. Soplar: con la souffre point de réplique: esta rason no adhoen. || Soplar con suelles. || Soplar : quitar | mite réplica. alguna com con el soplo. | (fig.) Soplar : apuntar á otro la especie que ha de decir. | (id.) Soplar: imbuir, sugerir. [ (fig. y fam.) Soplar: quitar, hurtar alguna cosa con ligereza y disimulo. Il Soplar la pieza en el juego de dames. || Embonar : der una recorride al casco de un navío maltratado. 🛭 Entonar : isvanter los fuelles del organo. || (fam.) Ne pas souffler: no resoliar: no respirar: no decir esta boca es mia. Souffler un canon: disparar un cañon con pólvora sola para limpiarle. (prov.) Souffler la froidet le chaud: bacer à dos palos, alabar y vituperar à une persona ó cosa.

SOUFFLERIE, a. f. Los fuelles del or-

gano , la accion de darles aire.

SOUFFLET, s. m. Fuelle: para hacer o dar aire. | Fuelle : toldo de una calesa que se dobla y recoge atras. || Bofetada, bofetou: y tambien un reves. || (fig. y fam. ) Bofetada : desaire , chasco.

SOUFFLETADE, a. f. Boseteo: abosetedura : imfetones dados unos tras otros.

SOUFFLETE, EE, p. p. V. Souffleter. edj. Abofeteado: dado de bofetadas.

SOUFFLETER, v. a. Aboletear : dar de pofetadas á uno.

SOUFFLEUR, RUSE, a Soplador : el

que sonia con los fuelles.

SOUFFLEUR, s. m. Apuntador : de alguno que habla en público, como en los teatros. Alquimista, ó el que busca la piedra filosofal. V. Physétère. | Souffleur d'orgues : entonador : el que da aire á los fuelles del órgano.

SOUFFLURE, a. f. Viento, rebollidura: , el hueco que se halla dentro de una pieza de metal por mel fundida. Venteadura : es de-

fecto en las maderas.

BOUFFRANCE, e. f. Dolor, tormento, pena, trabajo : del que padece. | (for.) Tolerancia: de no impedir que se haga una cosa leniendo derecho para impedirlo. || (id.) Espera, plaso: que da el señor al vasallo ó ensiteuta. Article en souffrance: partida reparada, la que se deja de abonar en una cuenta por no traer los documentos justificativos.

SOUFFRANT, ANTE, adj. Padeciente, doliente, paciente : el que padece ó está padeciendo males ó trabajos. || Paciente, sufrido : que aguanta , sufre , ó tolera.

SOUFFRE-DOULBUR, a. m. (fam.) El hurro, el macho: el que lleva todo el trabajo

de una casa, etc.

SOUFFRETEUX, EUSE, adj. (ant.) Lasdrado, lo mismo que lacerado: hoy pobre miserable.

SOUFFRIR, v. a. y n. Padecer: sufrir: aguantar. Base de estas voces conforme las cosas á que se aplican. || Sufrir : por permi-

SOUFRE, s. m. Azufre: mineral pajino,

y muy combustible.

SOUFRE, EE, p. p. V. Soufrer. 1 adf. Asufrado.

SOUFRER, v. a. Asufrar, sahumar con asufre. || Soufrer le vin : azufrar el vino : darie olor con el azulre.

SOUFRIERE, s. f. Se da este nombre d unes antiguas cráteras de volcanes en donde se sublima azufre, que se recoge para el co-

\* SOUFROIR , s. m. Asufredor : enjugador para azufrar medias.

SOUGARDE, s. f. Fiador: de una ar-

ma de fuego.

SOUGURGE, s. f. Abogadero : la correa del fremo que pasa por el pescueso del cale-

SOUHAIT, s. m. Desco, anhelo. A souhait, adj. A medida del desco: á pedir de boca. [ (prov.) Vin sur lait c'est un souhait : dijo la leche al vino: Bien venido seas, ami-

SOUHAITABLE, adj. m. f. Descable:

epetecible.

SOUHAITE, RE, p. p. V. Souhaiter.

ad). Descado.

SOUHAITER, v. a. Decer : apetecer; anhelar lo que no se posse. Il Souhaiter la bon jour, le bon soir, etc.: der los buenos dias, las buenas tardes, etc. Es formula de salutacion.

SOUHAITEUR, s. m. Apetecedor : el que apetece o desea.

SOUILLE, s. f. Bañil, baña, revolcadero:

el charco donde se revuelca el jabali. SOUILLE, RE, p. p. V. Souiller. | edj. Ensuciado: puerco, tiznado, sucio, man-

chado. SOUILLER, v. a. Manchar, ensuciar, marchitar, mancillar. Usase casi siempre en sentido moral : souiller la conscience,

SOUILLER (SE), v. r. Ensuciarse: mancharse, tiznarse.

SOUILLON, s. m. y f. (fam.) Porcallon, porcallona: lleno de manchas | Souillon de cuisire: fregona, y galopin.

SOUILLURE, s. f. Mancha: lunar. Dácese casi siempre en sentido moral: la souillure du péché; o'est une souillure à sa reputation.

SUUL, OULE, adj. Harto, saciado, Usase tambien en lo moral. || Borracho, beodo.

SOULAGE, EE, p. p.V. Soulager. | coj. Aliviado, secorrido.

SOULAGEMENT, s. m. Alivio: minoracion de trabajo, de dolor. I Alivio, consuelo: hablando de penas, aflicciones.

SOULAGEH, v. a. Aliviar, aligerar: et tir, y tambien por admitir. || Cette raison nel peso, la carga. || Aliviar : el dolor. || Aliviar, templer, les penes, les efficciones:

consolar.

SOULANT, ANTE, adj. (vulg.) Que sacia, harta, liena: dicese de los manjares suculentos.

SOULAS, a. m. (ant.) Solas: consuelo,

alivio.

SOULÉ, ER, p. p. V. Souler. # adj. Saciado: hartado, harto; y tambien harto, ó l'eno de vino.

SOULER, v. a. Hartar, seciar. || Seciar, setisfacer el ánimo. || Emborrachar, embria-

gar.

SOULER (SE), ø. r. Hartase, saciarse. [

Emborracharse, embriagarse.

SOULEUR, s. f. (fam.) Susto, sobresalto: miedo repentino.

SOULEVE, BE, p. p. V. Soulever. | adj.

Sublevado, levantado.

SOULEVEMENT, s. m. Sublevacion, levantamiento. | Soulevement de cœur : nau-

ecas, arcadas, ganas de vomitar.

SOULEVER, v.a. Levantar, solevantar: un peso. || Levantar en peso, indignar, ó excitar la indignación : del que oye, ó ve alguna com injusta, ó infame. || Levantar, resolver el estómago, dar ganas de vomitar. || Sublevar, levantar, tumultuar : gentes.

SOULEVER, v.n. Teper náuseas, levantarse el estómago, darle á uno arcadas.

· SOULEVER (SE), v. r. Sublevarse: rehelarse, levantarse.

SOULIER, s. m. Zapato, calsado. | Il ne gagne pas de quoi avoir des souliers: 110 gana para zapatos.

SOULIGNER, ... a. Rayar por debajo:

una palabra, o rengion.

SOULOIR, v.n. (ant.) Soler: lo mismo que acostumbrar.

SOUMETTRE, v. a. Someter; sujetar.

SOUMETTRE(SE) (à), r. r. Someterse: sujetarse, ponerse debajo. || (for.) Consentir: la sentencia, la condena.

SOUMIS, ISE, p. p. V. Soumettre. # adj. Sujetado: sujeto, sometido, sumiso.

SOUMISSION, s. f. Sumision: deserencia: obediencia: y en plural son respetos, rendimientos. || Faire de grandes soumissions: osrecerse á pagar cierta cantidad determinada: il a fait une soumission de vingt mille livres pour cette charge, etc.

SOUMISSIONNAIRE, s. m. El que hace la oferta de pagar cierta cantidad por una

obra, por un empleo, etc.

SOUMISSIONNER, v. c. Proponer, ofrecer: un pago, la provision de bastimentos ó municiones à tal precio, la adquisicion de una propiedad á tales condiciones, etc.

SOUPAPE, s. f. Sopapo: válvula, lengüeta de cuero que se pone en el cañon de las bombas, y otras máquinas de agua, y de viento tambien.

50UPÇON, s. m. Sospecha, recelo.||Conjetura. \* SOUPCONNÉ, ÉE, p. p. V. Soupponner. [] adj. Sospechado.

SOUPCONNER, . . . y n. Sospecher:

conjeturar, recelar.

SOUPÇONNEUX, EUSE, adj. Suspices,

desconfiado, receioso.

SOUPE, s. f. Sopa: de pan despues de mojado, d'antes de mojar. || Soupe au vin, d'au perroquet: sopa en vino. || Soupe à l'ivrogne: sopa borracha. || Ivre comme une soupe: borracho como una sopa. || Tremper la soupe: mojar la sopa. || (fig. y fam.) Trempé comme une soupe: mojado como una sopa, hecho una sopa de agua.

\* SOUPEAU, s. m. (agric.) Esteva del

arado.

SOUPENTE, s. f. Sobradillo, camaranchon: género de entresuelo de tablas suspendido. || Sopanda: correon de coche.

HOÜPER, 6SOUPÉ, s. m. Cena: la comida

ordinaria de la noche.

SOUPER, v. n. Cenar.

SOUPESE, EE, p. p. V. Soupeser. | adj. Sompesedo.

SOUPÉSER, v. a. Sompeser á uno para

ver lo que pesa.

SOUPEUR, e. m. Cenador: el que hace su principal comida de la cena.

\* SOUPIER, IERE, s. (fam.) Sopero:

aficionado á sopas.

SOUPIERE, s. f. Sopera: plato para ser-

vir la sopa. .

SOUPIR, s. m. Suspiro. || Aspiracion: pausa en la música. || Soupir de Bacchus: regüeldo. || Le dernier soupir: el último aliento de la vida.

SOUPIRS, s. m. pl. Amor | C'est l'objet de mes soupirs : es el blanco de mi amor, de

mis ansias,

SOUPIRAIL, s. m. Lumbrera, respiradero, cercera: para que se ventile ó recibaluz una hodega, calabozo, etc. || Soupirail
d'aqueduc: respiradero, atabe, ventesa.

SOUPIRANT, s. m. (fam.) Amador: dicese del que quiere à una muger, é intenta hacerse amar de ella: avoir beaucoup de

soupirans.

SOUPIRER, v. n. Suspirar: dar suspiras. || Suspirar por, anhelar por, ausiar alguna cosa: Soupirer après une charge, etc. || Soupirer pour une femme: penar, fallecer, morirse por una dama.

\* SOUP!REUR, s. m. Suspirador,: reque-

brador, enamorado.

SOUPLE, adj. m. f. Flexible, suave: manejable, que se deja doblar fácilmente. || (fig.) Flexible, dócil, obediente, deferente: que se amaña á las circunstancias, y al carácter de las gentes.

SOUPLEMENT, adv. Con humildad, con

agrado.

SOUPLESSE, s. f. Flexibilidad, agilidad. || (fig.) Flexibilidad, ó condescendencia. Tambien significa arts, manejo; en el

ficios, ardides, trampes, engaños disimulados.

SOUPOUDRE, EE, p. p. V. Soupendrer.

SOUPOUDRER, V. Saupoudrer.

SOUQUENILLE, a. f. Casacon, chamarreta : que llevan los cocheros, mosos de caballos, y arrieros para no emporcarse cuando dan pienso, cuando limpian, etc.

SOUQUER, p. a. (ndut.) Asocar, socar. SOUHCE, s. m. Manantial: fuente, na-

cimiento de agua. | (fig.) Origen, principio, rais : de donde proviene alguna cosa.

SOURCIL, s. m. Caja : las cejas. | Dentel de una puerta. || (fig.) Froncer le sourcil: tener entrecejo, ó ceño: mostrarsa descontento.

SOURCILLER, v. n. Mover: arquear y

fruncir las cejas.

SOURCILLEUX, EUSE, adj. (fig. y noct.) Dicese sourcilleux, ense: soberbio, hablando de los montes, riscos, y penascos

muy allos.

SOURD, OURDE, adj. Sordo: el que no puede oir por defecto natural, o accidental. (fig.) Sordo: el que no quiere our, o hacer to que se le pide. | (id.) Bordo, inexorable, inflexible, que no se deja mover por ruegos, súplicas, clamores, etc. || (id.) Sordo: apagado, que hace poco ruido, que no suena, o resuena. Brust sourd: ruido sordo, que suena poco. Voix sourde: voz apagada. || Lanterne sourde: farol de ronda. | Lime sourds: lima sorda. | Douleur sourde: dolor interior, oculto. | Sourdes pratiques, sourdes mendes: maniahras socretas, ocultos manejos.

SOURD, V. Salamandre.

SOURDAUD, AUDE, edj. (fam.) Sordastro, teniente de oido, un poco sordo-

SOURDEMENT, adv. Sordamente: 66-

cretamente.

SOURDINE, a. f. Sordina: instrumento músico. || Sordina : lo que se pone á los instrumentos de cuerda y de viento para apagarles la voz. A la sourdine, adv. (fam.) A la sordina : á cencerros tapados : secretamente, sin rumor.

SOURIJON, a. m. Especia de almeja con

dos conchas.

SOURDRE, v. n. Saltar, salir, brotar: nacer una fuente de la tierra.

\* SOURIE, s. f. (geog.) Suria: lo mismo que antiguamente Siria.

SOURICEAU, s. m. Ratoucillo.

SOURICIERE, s. f. Ratonera: trampa

para coger ratones.

\* SOURIQUOIS , OISE , adj. (joc.) Ratonesco: ratonero: perteneciente à los ratones.

SOURIRE, v. n. Sonreirse: reirse sin

raido, o con disimulo.

SOURIS, & SOURIRE, s. m. Sourisa. SOURIS, a . Raton i diome del macho, l

trate humano. | Tours de souplesse : arti- | y de la hembra. | Especie de marisco de una concha. | Músculo carnoso adhereste al hueso de la pierna de carnero. 🛭 Terzosta de la ventana de la nariz del caballo. 🛭 😘 me : la distancia que hay en la mane entre el dedo pulgar y el indice.

SOURNOIS, OISE, adi. Casurro : callado, disimulado. Como suletantivo se tosua regularmente en mala parto, y correspondo 4

socarron, solapedo.

80US, prep. Bajo: dehajo. / Fows qui est sous le ciel : todo lo que éstá debajo del ciclo. A Sous préses de : con pretexto de. Passer sous silence: pasar en silemcio. || Sous peine de: so pena de. || Saus telle et telle condition: mediante tal y tal condicion.

SOUS-AFFERMER, V. Sous-fermer.

SOUS-BAIL, s. m. Subarriendo, errendamiento que se bace á otro de lo que umo tiene arrendado.

SOUS-BANDB, s. f. (cirug.) Venda que

se pone en las fracturas, la primera.

SOUS-BARBE, s. f. Solarba: la correc del freno que abraza la barba y pino del caballo. || Sopapo : cachete debajo de la barba. || (ndut.) Solarbada: pié derecho pequeño, virotillo, que sostiene el pavio interin se construye.

" SOUS-BARQUE, s. f. Suelo de una barca

de rio.

\* SOUS-BERME, a.f Avenida de un rio por aguas , ó por deshacerse las nieves.

\* SOUS-BIBLIOTHECAIRE, s. m. Sotabibliotecario, ó bibliot**ecario s**egundo.

SOUS-BRIGADIER, a. m. Subrigadier. "SOUS-CAMERIER, a. m. Camareco segundo.

\*SOUS-CHANTRE, s. m. Sochantre:

dignidad eclesiástica.

"SOUS-CLERC, a. m. Criado o etrviente de una iglesia bajo las órdenes da un ciérigo.

\*SOUS-COMITE, s. m. Sotacomitre en

las gaicras.

\* SOUS-COMMIS, s. m. Katretenido en una oficina.

\* SOUSCRIPTEUR, e. m. Subscriptor: el que adelanta el precio para la edicion de un libro.

SOUSCRIPTION, s. f. Subscription: dicese de la firma de una carta, ú otro acto; y de la oferta por escrito de anticipar cierta

suma para una ohia.

SOUSCRIRE, v. a. Subscribir: firmer, poner su firma. || Subscribir: à una obra adelantando cierta cantidad. | (fig.) Aprohar, consentir: lo que dice algune. I Je souscris à ce que vous dites : lo apruebo, la consiento, cuanto ymd. dice.

SUISCRIT, ITE, p. p. V. Souscrire.

adj. Subscrite.

SOUS-DELEGUER, V. Subdéléguer. SOUS-DIACONAT, a m. Subdiaconato. SOUS-DIACRE, s. m. Subdiácoro: la percona ordenada de epistola.

SOUS-DOWINANTE, s. f. (mis.) Subdominante: la coarta de una modulación.

SOUS-DOUBLE, adj. m. f. Subdup'o la cantidad que tiene la razon de mitad con el todo.

SOUS-DOUBLÉ, ÉE, adj. (mat.) En raison sous-doublee: en rason de las raices cuadradas.

\* SOUS-DOYEN, s. m. Subdecano.

**SOUS-ENTENDRE**, . a. Suponer, sobretender: entender una palabra, d coudicion, que no se express.

derse: suponerse una cosa nunque no se

express.

SOUS-ENTENDU, UR, p. p. V. Sousentendre. || adj. Supuesto: entendido aun-

que se calle.

SOUS-ENTENTE, a. f. Sclapa, segunda intencion! en lo que se calla ú omite artificiosamente.

\* SOUS-FAITE, s. m. (carp.) Par: viga

alma.

SOUS-FERME, s. f. Subarriendo. SOUS-FERMER, v. a. Subarrendar.

SOUS-FERMIER, s. m. Subarrenda-

\* SOUS-FRÉTER, p. a. (ndut.) Fletar á otro el navio que se tenia fletado.

\* SOUS-GOUVERNANTE, 4. f. Tenienta

de ays.

\* SUUS-GOUVERNEUR, s. m. Teniente de ayo.

\*SOUS-LE-VENT, a. m. (naut.) Bota-

\* SOUS-LIEUTENANCE, e. f. Segunda

\* SOUS-LIEUTENANT, a. m. Tenieute

segundo.
SOUS-LOCATAIRE, s. m. f. Subinqui-

lino: el que arrienda de un inquilino.

SOUS-LOUER, v. a. Alquilar un cuarto

ó vivienda de una casa del inquilino principal.

\*SOUS-MAÎTRE, s. m. Maestro en segundo lugar: en muchos oficios le llaman sota.

SOUS-MULTIPLE, adj. m. f. (arit.) Sumultiplo: dicese de la parte alicuota que mide cabalmente á su todo.

SOUS-NORMALE, s. f. (geom.) Parte

del ege de una curva.

SOUS-ORDRE, s. m. Subordinado: con subordinación. | En sous ordre, adv. Bajo las órdenes de otro.

\*SOUS-PÉNITENCERIE, e. f. Vicepe-

nitenciaria.

\* SOUS PÉNITENCIER, s. m. Vicepenitenciario.

SOUS-PERPENDICULAIRE, V. Sous-normale.

\* SOUS-PRÉCEPTEUR, s. m. Subprecepfor: vicepreceptor. \* SOUS - PRIEUR, e. m. Suprior de une comunidad.

\* SOUS-PRINCIPAL, v. m. Vice-rector, de un colegio.

SOUS-RÉFECTORIER, s. m. Resitolero segundo, ayuda de resitolero.

\* SOUS-RENTE, s. f. Renta que se sace de un subarriendo.

\* SOUS-RENTIER, s. m. Subarrendador, o centero en segundo lugar.

\* SOUS-SACITISTAIN, s. m. Sote-secris-

tan, teniente de sacristan.

SOUS - SCAPULAIRE, adj. (anas.) Subscapular : el músculo que está debajo de la escápula.

\* SOUS-SECRETAIRE, s. m. Sota-secre-

tario, segundo secretario.

SOUSSIGNE, EE, adj. Infrascripto, el

abajo firmado.

SOUSSIGNER, v. n. Firmar, ó echar la firma, al pié de un escrito. Usase solo en el participo pasivo soussigné: el infrascripto, el abajo firmado.

SOUS-TANGENTE, a. f. (geom.) So-

tangente.

SOUS-TENDANTE, a. f. (geom.) Sub-

tensa, enerda.

SOUSTRACTION, s. f. Substraccion: regla de restar: la segunda de la aritmética. || Despojo, desfalco: de papeles, ó alhajas que se han quitado, ó hurtado.

SOUSTRAIRE, v. a. Restar: operacion de las cuentas. || Substracr, sacar, quitar:

con arte y disimulo.

SOUSTRAIRE (SE) (à), v. r. Substractse, librarse, salir : de una cosa incómoda, ó peligrosa.

SOUSTRAIT, AITE, p. p. V. Squs-

traire. | adj. Restado. | Substraido.

\* SOUS-TRAITANT, s. m. Subarrendador.

\* SOUS-TRAITE, s. m. Subarriendo. \* SOUS-TRAITER, v. a. Subarrendar.

SOUSTYLAIRE, s. f. Linea substilar : vos de la gnomónica.

SOUS-VENTRIERE, s. f. Cinche.
\* SOUS-VICAIRE, s. m. Teniente-vica-

rio.

SOUTANE, s. f. Sotans: vestidura clerical.

SOUTANBLLE, s. f. Sotanilla: la so-

tana mas corta que la regular.

SOUTE, s. f. Saldo: de una cuenta. [
(naut.) Pañon: cualquiera de los compartimientos en el entrepuente para encerrar la
pólvora, el hizcocho, etc. || (fer.) Hijuela
entre los coherederos, y perticipes, para las
partijas.

SOUTENABLE, adj. m. f. Que se puede sostemer, o desender. || Agnantable, resistible, soportable. || Desenvable, que puede ser desendido, o hacer resistencia. || Dicese de un reducto, atrincheramiento ú otro

l puesto de campaña.

defiende conclusiones.

SOUTENELLE, V. Pourpier de mer.

SOUTENEMENT, s. m. (arq.) Susten: sustentáculo. [] (for. ) Documentos justifica-

SOUTENEUR, s. m. Rullan, macareno: alcahuete, y defensor de casas públicas.

SOUTENIR, v. a. Sostener: un peso. Sostener: afirmar, asegurar. | Sostener: mantener, defender. | Sostener: apoyar, afianzar. [ Sosteniar, sustentar. [ (fig.) Sostener, ayudar, patrocinar.

SOUTENIR (SE), v. r. Sostenerse, te-

nerse firme o tieso, resistir.

SOUTENU, UK, p. p. V. Soutenir. adj. Sostenido. | Style soutenu: estilo elevado, grave, oratorio.

SOUTERRAIN, AINE, adj. Subter-

ranco.

SOUTERRAIN, e. m. Sótado, cueva subterranea. | (fig. ) Via secreta, o mina Aculta. Usase en plural, y sentido odioso regularmente.

SOUTEBRE, EE, adj. (botán.) Soterrado: dicese de los frutos que se crian debajo de tierra, como la batala, el cacabua-

ie, etc.

SOUTIEN, s. m. Entibo, estribo, de un arco, u ofta obra. ||(fig.) Apoyo: amparo: columna: báculo: conforme es la cosa de que se habla. [] (bot.) Consistencia.

SOUTIRAGE, s. m. Trasiego, de los vi-

nos, y otros licores.

SOUTIRE, EE, p. p. V. Soutirer. [adj. Trasegado.

SOUTIRER, v. a. Trasegar, el vino ú

otros licores. SUUVENANCE; s. f. (ant.) Records-

cion: lo mismo que hoy recuerdo.

SOUVENIR (SE) (de), v. r. Acordarse : hacer memoria. [] Acordarse : guardar en la memoria, tener presente, un beneficio, un

favor, una ofensa.

SOUVENIR, s. m. Memoria, recuerdo. ] Idea, pensamiento : de lo que no está presente. | Memoria, señal : efecto de lo que ha pasado. Usase en plural. Il Librito de memoria.

SOUVENT, adv. Frecuentemente: 4 me-

nudo: muchas veces.

SOUVERAIN, s. m. Soberano: principe soberano y tanshien dueno soberano, o su-

premo.

SOUVERAIN, AINE, adj. Soberano, sumo, supremo, superior á todo en su género, 8 clase. | Supremo, hablando de jueces, y tribunales superiores sin apelacion: Juges souverains ; cour souveraine ; conseil souverain.

SOUVERAINE, s. f. Castellar, toda bue-

na: planta.

SOUVERAINEMENT, adv. Sumamen-🗫, en sumo grado. 🖁 Indépendientemente : l

SOUTENANT, s. m. Sustentante : el que | sin apelacion : con autoridad suprema. Jager souverainement, commander souversinoment.

SOUVERAINETE, & J. Soberania.

SOYEUX, EUSR, adj. Suave como la seda. | Bien cargado de seda : dicese de una tela: Taffetas bien soyeux, etc.

SPACIEUSEMENT, adv. Especiosemente : anchamente, anchurosamente, con ac-

chure.

SPACIEUX, EUSE, adj. Especioso, ce-

pez, extenso.

'SPACIMENT , 6 SPACIEMENT , 2. ... Espacimiento: paseos de cartujos y otres monacales en sus huertas ó campos vecimos

SPADASSIN, s. m. Espadachin: penden-

CIETO.

SPADILLE, s. m. Espadilla, o la espada : el as de espadas en el juego **del hom**-

"SPAGIRIE, s. f. Espagiria : la ciencia

químics medical.

Spagirique, 6 spagyri**que . . . . . . . . . . . . . . . . . .** f. Espagírica, la parte de la quimica que trala de los metales.

SPAHI, s. m. Espay : soldado de caballe-

ria entre los Turcos.

\* SPALMER, V. Espaimer.

SPALT, SPATH & SPARR, s. m. Epato: piedra luciente parecida al espejuelo, y de uso en la fundicion de metales.

SPARADRAP, s. m. Espadrapo: pedazo de lieuso curado con varios ingre-

dientes

\*SPARR, V. Spale.

SPARSILLE, adj. f. (astron.) Estrellas indeterminadas , informes.

SPARTE, s. m. Esparto: cierta planta. SPARTERIE, s. f. Esparteria : la fibrica donde se vende y tege el esperto.

"SPARTON, s. m. Soga de esperto.

SPASME, s. m. Pasmo, espasmo, contraccion de los nervios.

SPASMODIQUE, adj. m. f. (medic.) Espasmódico, ó convulsivo.

SPASMOLOGIR, s. f. Reparaelogia:

tratado de los pasmos o convulsiones. \* SPATAGUE, 6 SPATANGUE, a. m. Espátago : marisco del género de 108 ca-

quinos.

SPATH, V. Spalt. SPATULE, s. f. Espátula: instrumento de boticario para sacar los ungüentos. EGiris, espátula fétida : planta.

SPE, s. m. Nombre que se da al infante de coro mas antiguo en la catedral de Pa-

\* SPECIA, a. f. (com.) Cuenta con fini-

SPECIAL, ALR, adj. Especial: parti-

cular, para cosa determinada.

SPECIALEMENT, adv. Repocielmente: particularmente.

SPECIEUSEMENT, adv. Especiosa- 1 to para tener el ojo abierto. Speculum atemente,

SPECIEUX, EUSE, adj. Especioso: que tiene apariencia ó viso de verdad y de justo.

SPECIFICATION, s. f. Especifica-

SPÉCIFIÉ, ÉE, p. p. V. Spécisier. adj. Especificado.

SPECIFIER , v. a. Especificar.

SPECIFIQUE, adj. m. f. Específico: lo que especifica. || Específico : lo que tiene virtud y eficacia especial para producir algun efecto. Usase tambien como substantivo.

SIECIFIQUEMENT, adv. Especificamente.

SPECTACLE, s. m. Espectáculo: toda diversion pública, particularmente la del teatro. || Fiestas , funciones , regocijos , festejos públicos, como el de la entrada, prociamacion o coronacion de un principe. | Kspectáculo , vista , objeto : que llama ó atrae la atención del público por lo admirable, y mas aun por lo lastimoso. Se donner en speciacle : ponerse en el tablero, á los ojos del mundo, 4 la censura pública. I Servir de spectacle: ser la risa, ó burla del público.

SPECTATEUR, TRICE, subs. Espectador : el que asiste à las representaciones teatrales, ú otros actos públicos. | Espectador, testigo : el que está presente, ó contemplando alguna accion extraordinaria, sin tomar parle en ella.

SPECTRE, s. m Espectro, fantasma, vision. (fig. y fam.) Estantigua, esqueleto , ánima en pena : la persona alta , flaca , y macilenta.

SPECULAIRE, s. f. Especulario dicese

de la ciencia que trata de los espejos.

SPECULAIRE, adj. f. Llamase: pierre epéculaire : el espejuelo : cierta clase de yeso,

SPECULATEUR, s. m. Especulador: el que hace cálculos, y tentativas en materia

de giro, comercio, asientos, etc.

SPECULATIF, IVE, adj. Especulativo, • teórico. Usase también como substantivo.

SPECULATION, a. f. Especulacion: Centativas del que medita y observa. | Espe-«ulaliva, teórica: por oposicion á la prác-Uca, en las artes y ciencias.

SPECULATOIRE, s. f. Ciencia para pecular los metépros y otros fenómenos.

SPÉCULE, ÉE, p. p. V. Spéculer.

**Especulado.** 

SPECULER, v. a. Especular, considerar, contemplar, avizorar. || Especular: medi-Sar, caicular, rellexionar.

SPECULUM, s. m. (cirug.) Nombre Intino que se da á vasita instrumentos en SPIC, ASPIC, NARD Combes lenguas. Specular oculi: instrumen Espliego, alucema: planta.

ni, ani, oris : para dilatar la vagina, el ano, la lioca.

SPEE, s. f. Tallar de dos aires sin cor-

SPERGULE, s. f. Espérgula : planta. SPERMATIQUE, adj. m. f. Esperante

tico: seminal.

SPEHMATOCELE, s. f. (cirug.) Espermatorela: tumor causado por un deposito de sémen.

SPERMATOLOGIE, s. f. Espermatolo-

gia . tratado sobre el sémen.

SPERME, s. m. (fis.) Esperma : sémen. | Sperme o blanc de baleine: esperma de ballena.

\* speronblle, •. f éperon de che-VALIER, s. m. Espuela de calallero : nombre de una flor. Llámuse tambien *consoude* roy ale.

" SPEZZE, (geog.) Espezia, villa y puerto

de Génova

SPHACELE, s. m. (cirug.) Esfacelo: corrupcion o mortificacion total de una parte del cuerpo.

SPHACELE, ER, adj. Esfacelado: parte

del cuerpo con estacelo.

\*SPHENOYDAL, ALE, adj. Essenoidal:

que pertenece al esfenoide.

SPHENOIDE, s. m. (anat.) Esfenoide: hueso de la cabeza, por otro nombre ba-

SPHERE, s. f. Esfera : globo. 🛭 Esfera : la celeste. 🖟 Esfera : se toma por el estudio de los rudimentos de la astronomia. § (fig.) Esfera: circulo, o extension de conocimientos científicos. Tambien se dice de la clase, estado, o condicion de las personas. || Sphère armillaire : esfera armillar : la que representa lus astros y sus movimientos. 🏻 Sortir de sa sphère: salir de su essera, salir de su estado.

SPHERICITE, s. f. Essericidad: rotundia

dad, globosidad.

SPHERIQUE, adj. m. f. Esserico: de forma de esfera ó globo.

SPHERIQUEMENT, adv. Esféricamente:

de figura esférica.

SPHERISTERE, s. f. Esferisteria: lugar en que los antiguos jugaban á la pelota.

SPHERISTIQUE, adj. m., f! Esseristico:

perteneciente á la esferisteria.

SPHEROIDE, & f. Esseroide: essera que

tiene un diámetro mayor que otro.

SPHINCTER, s. m. (anat.) Essinter: musculo que constriñe y cierra alguna abertura, como el ano, etc.

SPHINX, s. m. Esfinge: monstruo fabuloso, que dicen los poetas despedazaba al que no explicaba sus enigmas. || (esculs.) Essinge: la tigura de leon con cara y pechos de muger.

SPIC, ASPIC, NARD COMMUN, .. ..

6PICANARD, e. m. Espicanardi, despi-

que : planta.

SPICILEGE, s. m. (didáct.) Espicilegio: coleccion, recopilacion de diplomas, privilegios, etc.

SPINAL, ALB, adj. (anat.) Espinal: lo

perteneciente al espinaso.

SPINA-VENTOSA, s. m. (medic.) Espina ventosa: carie interna de un hueso.

SPINELLE, adj. Espinela: llamase rubis spinelle: rubi espinel: cierta piedra preciosa.

SPIRAL, ALB, adj. Espiral: lo perte-

neciente á la espira.

SPIRALE, s. f. Espiral: línea curva que va dando vuelta en forma de caracol.

SPIRATION, s. f. (teol.) Repiracion. SPIRE, s. f. Espira: voz de la geometria y arquitectura.

SPIRITUALISATION, s. f. (quim.)

Espiritualizacion.

SPIRITUALISE, EE, p. p. V. Spiri-

sualiser. | adj. Espiritualizado.

SPIRITUALISER, v. a. Espiritualisar: dar un sentido espiritual á alguna cosa. A (quim.) Espiritualisar: extraer los espíritus de algun cuerpo.

SPIRITUALITE, s. f. Espiritualidad:

vida interior, o mística.

FIRITUEL, ELLE, adj. Espiritual. Tiene unas mismas acepciones en ámbas lenguas. || Femme, fille spirituelle: tómase por viva, vivaracha. || Homme spirituel: hombre espiritual, místico, retirado del mundo. || Père spirituel: padre espiritual, el consesor.

SPIRITUELLEMENT, adv. Repiritual-

mente. || Ingeniosamente.

SPIRITUEUX, EUSE, adj. Espirituoso:

ingenioso, vivo.

SPLANCHNOLOGIE, s. f. (anat.) Es-

planologia : tratado de las Visceras.

SPLEEN, s. m. (voz inglesa) Esplin: estado de consuncion extrema.

\* SPLENALGIE, s. f. Esplenalgia · enfer-

medad del hazo.

SPLENDEUR, e. f. Resplandor: de un cuerpo luminoso. || (fig.) Esplendor: lustre: del nombre, prosapia, fama. || (id.) Esplendidez, lucimiento, magnificencia: en el porte, trato, tren, ó mesa.

BPLENDIDE, adj. m. f. Espléndido:

magnifico, ostentoso.

SPLENDIDEMENT, adv. Espléndidamente: con esplendidez.

SPLENIQUE, adj. m. f. (anat.) Esplé-

nico: lo que pertenece al hazo.

SPODE, s. f. Espodio: ceniza de las

hornazas del cobre.

\* SPOLETTE, (geog.) Espoleto: cindad

de Italia.

SPOLIATBUR, s. m. (fig.) Despojador:

desposeedor. || Kobedor, ladron.

SPOLIATION, e.f. (for.) Despuje : es poliacion de bjeues.

SPOLIE, EE, p. p. V. Spolier. & ed.

Despojado: desposeido.

SPOLLER, v. a. Despojar, desposar quitar de alguna posesion por fuerza, e violencia.

SPONDATQUE, adj. m. f. Repondates verso eximetro que consta solo de espán-

SPONDER, s. m. Espóndeo : pid de verso griego y latino, que consta de de silabas largas.

SPONDYLE, s. m. Espondilo: lo misso

que vértebra.

SPONGIBUX, EUSE, adj. Especies

lo que es de la calidad de la esponja.

SPONTANÉ, ÉE, adj. m. f. Repontineo: de propia voluntad, ó movimiento
del que obra. || Espontáneo, natural, de si
mismo: dicese de las operaciones indeliteradas, ó en que no tiene parte el alma. !
Espontáneo, natural, ó sin cultivo, diese
de los frutos y producciones que da la
tierra de suyo.

SPONTANÉITÉ, s. f. Espontaneidad:

voluntariedad.

SPONTANEMENT, adv. Espontiacemente: de sí mismo: indeliberadamente. Esis cultivo, sin arte.

SPORADE, V. Esponton. SPORADE, V. Sparsile.

SPORADIQUE, adj. m. f. (medic.)
Esporádico: cualquier mal ó enfermedad
que ataca á una persona al mismo tiempo
que otras se ballan atacadas por otras enfermedades, y todas diferentes; de modo
que siendo tiempo de muchos enfermos, no
es epidemia.

SPORTE, s. f. Esportilla : especie de

cesta de paja, para nadar.

\*SPORTULE, s. f. Esportilla. I Repak que los antiguos Romanos distribuian a pueblo; y consistia en algun dinero, par, y vino, que hos decimos caridad.

\* SPUMOSITE, s. f. Espumosidad: cali-

dad de lo lieno de espuma.

SPUTATION, s. f. (medic.) Salivacion SPUTER, s. m. Metal blanco: deleganble, o quebradizo.

\*SQUADRONISTE, 4. m. Cardenal es conclave, que no es de ningun partido.

\* SQUAJOTE, e. f. Una de las especies de

\* SQUALE, o CHIRN DE MER, s. m. Lija: pescado de mar. || Tollo, gato marino: pez parecido á la lija.

SQUAMMEUX, EUSE, adj. (anat.)
Escamoso: lo que representa una escama,

como la sutura de los parietales.

SQUELETTE, s. m. Esqueleto: la arme zon entera de los quesos de un cadava descarnado. || (fig. Esqueleto: dicase de la persona muy flaça. \* SQUILLACE, (geog.) Requileche: ciu-

ded del reino de Napoles.

\* SQUILLE, s. f. Esquila : pescado de mar pequeño. # Esquila: especie de cangrejo. # Cebolia albarrana : planta.

\* SQUILLITIQUE, adj. Remedio hecho

con la cebolia albarrana.

SQUINANCIE, V. Bequinancie.

SQUINE, ESQUINE, 6 CHINA, V. China.

SQUIRRE, s. m. (cirug.) Cirro: tumor

duro y sin dolor.

j

SQUIRREUX, EUSE, adj. Cirroso: de

la naturaleza del cirro.

ST, voz indectinable. Chito, silencio, punto en hoca.

STABILITE, s. f. Estabilidad: perma-

nencia, firmeza.

\*STABLAT, s. m. Tinglado hecho en los corrales de ganado para guarecerse dei frio.

STABLE, adj. m. f. Estable: firme,

permanente.

STACHIS, 6 EPI FLEURI, s. m. Esta-

quei : yerba de la perlesia.

STADE, s. m. Estadio: entre los Griegos, tarreno, en que se egecutaban las carreras la dignidad de estatúder. públicas. | Curso de una enfermedad.

STAGE, s. m. Tiempo de la residencia del planta medicinal.

ud canónigo en sa cate drai.

di que asiste al tribunal, pero non puede todavia abogar.

STAGIER, s. m. Prebendado con obligacion de residencia para ganar la gruesa.

STAGNANT, ANTE, adj. Estancado, ó detenido : dícese de las aguas, y humores que no corren ó circulan.

STAGNATION, s. f. Estagnacion: detencion de las aguas que no corren, d de los

humores que no circulan.

\* STAIMBOUC, s. m. Sarrio: especie de

rebezo.

STALACTITE, s. f. Establicativa: piedras producidas en lo alto de las cuevas, por la evaporacion de las aguas que destilan, formando columnas, estatuas, y otras figuras caprichosas.

STALAGMITE, s. f. Estakicmita: piedras formadas en el piso de las cavernas, del

mismo modo que las estaláctitas:

STAILE, s. f. Silla, o asiento de coro.

En plurat se toma por la silleria.

STAMATE, d STAMETE, e. f. Tela de grafia política. iana de Holanda.

\* STAMPE, s. f. Sello para marcar à los

negros.

STANCE, s. f. (poes.) Estancia: estrofa : de una cancion, o poema, | Stance de huit vers, etc.: estancia de ocho versos, octava : de tres, terceto : de cinco, quinti-Ila: de veis, séxtima, elc.

STANGUB, s. f. (blas.) In cane, 6

barra, del áncora.

\* STANISLAS, s. m. (n. p.) Estenislas. \* STANTE, adj. m. (pint.) Pintura 3 cuadro muy deletido.

STAPHILIN, s. m. Gorgojo: insecto que

dana los granos.

STAPHILOME, e. m. (cirug.) Kitafiloma : tumor de la cornea, parecido à ana

Staphisaigre, 6 herbe aux pou L s. f. Estafisagria, paparaz, fabarras, o yerba piojera.

STAROSTE, c. m. Esteroste: noble fe

Polonia, que tiene una estarostía.

STAROSTIE, s. f. Estarostía: seudoque concedia el rey de Polonia á un noble, para que le ayudase en las expediciones milita es.

STASE, s. f. (medic.) Estagnacios de

algun humor.

STATERE, a. m. Estater, o estate u:

nombre de una moneda antigua.

STATERE, s. f. Estatera : lo mimo que entre los modernos balanza, peso, o romana.

STATHOUDER, s. m. Estatuder : jefe

de la antigua república de Holanda

STATHOUDERAT, s. m. Estatudes to:

STATICE, 6 STATICEB, a. f. Esta &c.

STATION, s. f. Estacion: la que la men STAGIAIRE, adj. Avocat stagiaire : los fieles visitando las iglesias para ganu las indulgencias. || Estacion : es voz de la astronomía habiando de los planetas. || Apostadero : hablando de navios de guerra que navegan. | Faire des stations : andar la estaciones los fieles. || Faire une statio i en quelque endrois : hacer parada , pausa, & ale to en un parage.

STATIONNAIRE, adj. m. f. Est cior nario: dicese en la astronomia de los p'ante tas. || Apostado : dicese de un navío, co escuadra, que cruza sobre un punto deli rinje nado. | Fierres stationnaires : calenturas

estacionales.

STATIONNAL, adj. f. Donde se bace estacion.

STATIQUE, s. f. Estática : cienç la del peso, centro de gravedad, y equilit sio de los cuerpos sólidos,

\* STATISTIQUE, s. f. Estadística : ciencia que indaga ó da á conocer la pold scion, rentas, comercio, etc., de un pais; es le mismo que lo que hasta ahora se deci i Geo-

STATISTIQUE, adj. m. f. Estat istico:

lo que pertenece à la estadistica.

STATMEISTRE, s. m. Estas estre: nombre que se de en algunas ciudades de Alemania al noble que tiene parte (1) el gebierno, sin ser miembro municipal.

STATUAIRE, s. m. Estatuario : escui-

tor de estatuas.

\* STATUAIRE, a. f. Retatuarsa : arte de hadde splatuage

de humbre, de muger, de bruto, etc. (fig.) Ketatua: la persona frie, indolente, o caliada.

STATUR, RE, p. p. V. Statuer. | adj. Estatuido, ú ordenado, determinado: por

la ley, ciel jues.

STATUBE, v. a. (for.) Betatuir, orde-

par, is determinar : la ley, el juez.

STATURE, e. f. Estatura: altura de una je sone.

SIATUT, s. m. Estatuto: ordenansa:

para gulærnar un cuerpo.

\* SZEATITE, s. f. Galaxia: especie de greda que disuelta en agua forma espuma como el jabon.

STEATOCELE, s. m. (cirug.) Esteatocela : herma en el escroto, cuya materia

se marros al sebu.

STEATOME, s. m. (cirug.) Estestomo: tumor cuya materia se parece al sebo.

81EGANOGRAPHIE, s. f. Esteganografia : arte de escribir en cilras.

STELAGE, V. Stilage.

"STECHAS, s. m. Cantueso: planta aromática.

\*STELLAIRE, s. f. Grama estrellada: yerbs.

STELLION, s. m. Estelion : lagarto.

STELLIONAT, s. m. (for.) Estelionato. STELLIONATAIRE, s. m. El que comate un estelionato.

STENUGRAPHIE, s. f. Estenografia:

escritura abreviativa.

STENTE, adj. m. (pint.) Forzado, trabajoso : dicese de un cuadro en que se echa de ver el trabajo que ha costado al pintor.

STERE, s. m. Esterio: medida cúbica para la leña, segun el nuevo sistema. Es un metro cúbico, y por consiguiente equirale à 6 pies y cuarto cúbicos de Castilla.

STEREOGRAPHIE, s. f. Estereografia : arte de representar los sólidos sobre un

STEREOMETRIE, s. f. (geom.) Estereomet fa : medida de los cuerpos sólidos.

STÉRÉOTOMIE, s. f. Estercotomia: parte de la geometría, que trata de la seccion de los schidos.

STEREOTYPAGE, s. m. Estereotipado:

la accion de estereotipar.

\* STEREOTYPE, s. f. Estereolipia: la imprenta con moldes sólidos, y el arte de prepararlos en esta forma.

\* STEREOTYPE, adj. m. f. Estereotipo:

lo que pertenece à la estereutipia.

\* STEREOTYPER, v. a. Estereutipar: consolidar los moldes de imprenta: imprimir con estos moides.

STERILE, adj. m. f. Estéril: insecundo, infructisero. Dicese en seutido sisico, moral.

STÉRILITÉ, s. f. Esterilidad.

STERLING, s.m. Esterlina: moneda de l'bable.

STATUB, s. f. Estatua: figura de bulto | Inglaterra, de valor de seis pessos. Hay t kien saeldo y dinero esterlino.

STERNUM, s. m. (anas.) Estern el husso que forina la tabla del pocho-

STERNUTATOURE, adj. m. f. Estor tatorio : dicese del remedio para ba estornudar. Usase tambien como sistesta uvo.

STIBIE, EB, adj. (medic.) Establish dicese de lui medicamentos en crace entra

antimonio.

"STIGMATES, s.m. pl. Seña les , d is presion de las llagas de Jesucristo : y tam hien se dice de las llagas de S. Francisco. (fam.) Stigmates : marcas , ó señales, 🛭 de las viruelas.

\*STIGMATISE, EE, adj. Llegade: e! que lleva impresse las llagas de Jesucristo. (fam.) El que lleva la marca, ó 🚥 🗀 hablando de uno que sué marcado , y azotado.

"STIGMATISER , v. a. Sellar 4 web 🖝 la frente: ponerie el hierro como escievo.

\* STIGMITES, s. f. pl. Piedra con mas-

chitas como puntos.

STIL DE GRAIN, 6 DE GRUN. . .

Color amarillo para pintar.

"STILAGE, o STELAGE, s. m. Cierto derecho que cobraban los señores de los granos vendidos en los mercados de 😹 🗩 porio.

STIMULANT, ANTE, adj. ( medic. ) Estimulante, excitativo. Usase tambien como substantivo.

STIMULER, v. a. Estimular: excitar, así en lo físico como en lo moral.

\* Sting Narin , V. Scing.

\* Stinkerque, 6 Stinkerke, 4. 🗲 Panuelo muy fino y bordado para el cuello.

STIPENDIAIRE, adj. m. f. Estipeodiario : dicese de los soldados que están á sueldo, que viven de sueldo.

STIPENDIE, EE, p. p. V. Stipendier. l *adj.* Estipendiado, que toma sucido : di-

cese de la tropa.

STIPENDIER, v. a. Estipendiar, tomar á sueldo, ó pagar el sueldo de tropa.

STIPULANT, ANTE, adj. (for.) Estipulante : el que estipula.

STIPULATION, s. f. Estipulacion. STIPULE, EE, p. p. V. Stipuler. fad. Estipulado.

STIPULE, s. f. (for.) Estipula, ore-

juela.

STIPULER, v. a. (for.) Estipular: contratar muiuamente.

\* STOECAS, s. m. Cantueso: planta. STOICIEN, s. m. Estoico: filésofo de la

secta de Zenon. STOICIEN, ENNE, adj. Estoico: perteneciente à la secta, ó filosofía de los es-

toicos. | fig ) Estoico: dicese del bombre severo, firme, inflexible, é imperturSTORCISME, s. m. Estnicismo: la secta de los estnices, ó las máximas de su filoso-

STOIQUE, adj. m. f. Estóico: lo que pertenece à los estóicos.

STOTQUEMENT, adv. Estoicamente:

como estoico.

STOISME, s. m. Estoismo: calidad de lo estóico.

STOKFICHE, s. m. Pegepalo: especie de meriuza seca y salada. || Pescado cecial.

STOMACAL, ALE, adj. Estomacel, corroborante del estómago por virtud natural.

STOMACHIQUE, adj. m. f. Estomático: corroborante del estomago por virtud medicinal. Usase tambien como substantivo.

\* STOMOX, s. m. Mosca de otoño : insecto.

STORAX, 6 STYRAX, 2. m. Retoraque: cierta goma, y el árbol que la desti la.

STORE, s. m. Cortina de resorte: como

las de los coches, etc.

STRABISME, s. m. Estrabismo: debili-

dad de un ojo que hace mirar bizco.

STRAMONIUM, s. m. Estramonio: pianta venenosa.

STRANGULATION, V. Etrangle-

ment.

STRANGURIE, s. f. (medic.) Estrangu-

ria : enfermedad de la orina.

STRAPASSER, v. a. (ant. fam.) Estrapazar, sapatear : poner á uno como un estropajo : maitratarle de obra, ó de palabra

STRAPASSONNÉ, ÉE, p. p. V. Strapassonner. | adj. Pintorreado, pintarrajeado.

STRAPASSONNER, v. a. Pintorrear,

pinterrajear, chafarrinar.

STRAPONTIN, s. m. Empanadilla, bigotera: banquillo ó asiento de quita y pon
en los coches. || Coi: cama de marinero en
naves de guerra.

STRAS, s. m. Extras : pesta que pulida

imita á las piedras preciosas.

STRASSE, s. f. Borra y desecho de la

seda. || Estopeña. || Papel de estraza.

STRATAGENE, s. m. Estratagema: ardid de guerra. || (fig.) Estratagema, astucia, invencion.

STRATEGIE, s. f. Estrategia: ciencia

de los movimientos de un egército.

STRATÈGUE, 6 STRATÈGE, s. m.

Estrátego: general ateniense.

STRATIFICATION, s. f. (quim.) Estratificación: disposicion de varias substancias puestas por capas ó lechos en una yasija.

STRATIFIÉ, ÉE, p. p. V. Stratifier.

adj. Estratificado.

STRATIFIER, v. a. (quim.) Estratificar: poner por lechne o capas varias substangias. \* STRATIOTE, s. f. Estracjote: planta acuática.

STRATOCRATIB, e. f. Estratocracia:

gobierno militar.

STRATOGRAPHIE, s. f. Estratografia: descripcion de todo lo que compone un egército.

STRELITZ, s. m. pl. Antiguo cuerpo

de infanteria moscovita.

STRIBORD, s. m. (ndut.) Estribor: la banda derecha de una embarcacion: la opuesta à bahor que es la izquierda.

STRICT, ICTE, adj. Estricto, riguroso,

en sentido moral.

STRICTEMENT, adv. Estrictamento: rigurosamente, precisamente.

\*STRIDEUR, s. f. Estridor: ruido, grito

agudo,

STRIR, EE, adj. Estriado. | Formado de

cuerpos semejantes á agujas.

STRIES, s. f. pl. (arquit.) Estrias: las medias cañas que tienen las columnas y pilastras á lo largo.

STRIGES, V. Vampire.

STRIGILE, s. m. Estrigil escobilla : raedera : instrumento de los antiguos para raer y limpiar el cútis en el baño.

STRIURES, s. f. pl. Estrías de las columnas. | Rayas, ó surcos de ciertas conchas.

STRONGLE, s. m. Lombriz larga y redonda que se cria en las entrañas.

\*STRONTIANE, s. f. (quim.) Estronciana: tierra alcalina, descubierta poco

tiempo ha. STROPHE, s. f. Estrofa, estancia: en

las poesias líricas.

STRUCTURE, s. f. Estructura, o construccion: de un edificio, del cuerpo animal. (fig.) Formacion, composicion: de un discurso, o poema en sus partes.

\* STRUMES, s. f. pl. Lamparones: enfer-

nedad.

\* STRUMSTRUM, s. m. Guitarra mediana. STUC, s. m. Estuco: composicion, ó argamasa, hecha con cal y polvo de alabastro.

STUCATEUR, s. m. Estuquero, o estu-

quista : el que trabaja en estuco.

STUDIEUSEMENT, ado. Estudiosamen-

te: con cuidado.

STUDIEUX, EUSE, adj. Estudioso:

aplicado al estudio.

STUPÉFACTIF, IVE, adj. (medic.) Retupefactivo, ó narcótico: remedio que embota y enforpece las partes doloridas.

STUPEFACTION, s. f. (medic.) Estupefaccion, estupor, espasmo. || (fig.) Estupor, pasmo: grande admiracion.

STUPEFAIT, AITE, adj. Atonito: pas-

mado, atombrado.

\*STUPÉFIANT, ANTE, V. Stupéfactif STUPÉFIÉ, RE adj. (jac.) Estupefacto hecho una pieza, yerto, aturdido.

to, yerto, becho una pieza, dejar inmóvil

STEPEUR, s. f. Estupor : atortolamiento.

STUPIDE, adj. m. f. Estápido: estálido; bolo. Usase tambien como substantivo.

STUPIDEMENT, adv. Estápidamente: de un modo estúpido.

STUPIDITE, s. f. Estupides, estolidez. \*STURE, s. f. (geog.) Estura: rio del Piamonte.

\* STYGIENNE, adj. f. (quim.) Llámasc eau stygienne al agua fuerte.

STYGMATE, V. Stigmate.

STYGMATISER, V. Stigmatiser.

STYLE, s. m. Estilo: punzon de que se servian los antiguos para escribir. | Estilo : gnomon que señala las horas. || Estilo : modo y forma de escribir y de hablar. || Estilo : en lo legal es la fórmula de proceder judicialmente. Estilo : uso de contar los años

STYLE, EE, p.p. V. Styler. | adj.(fam.)

Hecho, formado, diestro.

STYLER, v. a. (fam.) Hacer, accetum-Drar, adiestrar á.

STYLET, s. m. Verduguillo : estoque pequeño, delgado y con tres cortes.

STYLOBATE, s. m. (arquit.) Pedestal

de columna.

STYPTIQUE, adj. m. f. (medic.) Estiptico : lo que tiene virtud de constreñir. Se usa tambien como substautivo.

STYRAX, V. Storax.

"STYX, s. m. Estigia, o laguna estigia,

el Averno segun los poetas.

SU, UE, p. p. V. Savoir. A adj. Sabido. Au vu et su de tout le monde: à vista y ciencia de todo el mundo.

SUAGE, s. m. Moldura: entre plateros. || Rosca : entre estaneros. || Yungue de calderero.

SUAIRE, s. m. Sudario, mortaja: con que se envuelve al difunto. || Le saint suaire : el-santo sudario , d la sabana santa.

SUANT, ANTE, adj. Sudoso: que suda. SUAVE, adj. m. f. Suave, apacible: regalado: habiando de olores.

SUAVITE, s. f. Suavidad, dulzura: ha-

blando de música, ó pintura.

SUAVITES, pl. (voz mistica) Dulzuras: consolaciones, en la oracion.

SUAVITEUX, EUSE, adj. y s. Que vive

deliciosamenta.

SUBALTERNE, adj. m. f. Subalterno fuserior respecto a su superior. || Dependiente : respecto á su gefe. Usase alguna vez como substantivo habiando de personas.

SUBDELEGATION, s. f. Subdelegacion,

SUBDÉLÉGUÉ, s. m. Subdelegado. SUBDÉLÉGUÉ, ÉE, p. p. V. Subdéléguer. | adj. Subdelegado.

SUBDÉLEGUER, v. a. Subdelegar : dar á uno la jurisdiccion de subdelegado.

SUBDIVISE, ER, p. p. V. Scholober. ij *adj.* Subdivi<del>dido.</del>

SUBDIVISER, v. a. Subdividir: dividir

alguna parte de las ya divididas.

SUBDIVISION, s. f. Subdivision.

\* SUBDUPLE, adj. m. f. (aritm.) Sub-

\* Subgrondr, 6 severondr, 2. 🗶

Tejaroz.

SUBHASTATION, c. f. (for.) Subhasia: venta publica al mayor postor.

\* SUBHASTER, v. a. Subhastar: vender por pregon at mayor postor.

SUBI, IE, p. p. V. Subir. | adj. Pade-

cido, sufrido.

SUBINTRANTE, adj. f. (medic.) Subintrante: fievre cuyo segundo acceso comienza antes que el primero acabe.

SUBIR , v. a. Sufrir , recib<del>ir</del> , llevar : fa pena, el castigo, la correccion impuesta por la ley o por el superior.

SUBIT, ITE, adj. Sabito: repentino,

improviso.

SUBITEMENT, adv. Súbitaniente.

SUBITO, V. Subitement.

\* SUBJECTION, s. f. Subjection: figure

de retórica.

SUBJONCTIF, 1vE, .m.y adj. Subjuntivo: uno de los modos en la conjugación de lós verbos.

"SUBJUGAL, ALE, adj. Sumiso: subordinado. 🛭 Cebido : en el canto llano.

\*SUBJUGUE, EE, p. p. V. Subjuguer.

adj. Bubyugado.

SUBJUGUER, v. a. Subyugar : sojuzgar: sujetar. || Dominar: manejar a alguno, tomar superioridad sobre él.

SUBLIMATION, s. f. (quim.) Subli-

macion.

SUBLIMATOIRE, s. m. (quim.) Subli-

matorio : vasija para sublimar.

SUBLIME, adj. m. f. Sublime: exceleo. Usase como substantivo aplicándole al estilo mny elevado.

SUBLIME, s. m. Sublimado, soliman. SUBLIME, EE, p. p. V. Sablimer. [ adj. Sublimado.

SUBLIMEMENT, adv. Sublimemente.

SUBLIMER, v. n. (quim.) Sublimar: extraer lo mas sublime por medio del fuego.

SUBLIMITE, s. f. Sublimided, altera, elevacion.

SUBLINGUAL , ALE, adj. (anas.) Seblingual : colocado dehajo de la lengua.

SUBLUNAIRE, adj.m. f. Sublurar: to que está bajo de la inna.

SUBMERGE, RE, p. p. V. Submerger. | adj. Sumergido, anegado, inqudado.

SUBMERGER, v. a. Sumergir, inundar. anegar. A Sumergir, zambullir, meter debajo del agua.

SUBORDINATION, s. f. Subordinacion,

macton.

SUBORDONNE, EB, p. p. V. Subordonner. # adj. Subordinado, bejo las órdenes, ó dependiente de otro.

\* SUBORDONNEMENT, adv. Bajo las ordenes de otro, con dependencia, como de-

pendiente, como subalterno.

SUBORDONNER, v. a. Suhordinar:sujetar á una persona bajo su órden, disposicion, o mandato. Hacer depender, parar en dependencia una cosa de otra.

SUBORNATEUR, s. m. (for.) Sobornador, y cohechador: de testigos, ó jueces.

SUBURNATION, & J. Soborno, y cohecho.

SUBORNÉ, ÉE, p. p. V. Suborner. aty. Sobornado.

SUBORNER, v. a. Soborner, corrom-

SUBORNEUR, a. m. Sobornador, cor-

ruptor.

SUBRECARGUE, s. m. (comerc.) Sobrecarga , encomendero : dicese del que se embarca en un navío como comisionado de la venta de todo el cargamento, ó de parte de el, por su respectivo dueño.

SUBRECOT, s. m. Sobre escote.

SUBREPTICE, adj. m. f. Subrepticio.

SUBREPTICEMENT, adv. Subrepticiamente, con subrepcion.

SUBREPTION, s. f. Subrepcion: ocultacion de algun hecho, o circunstancia en un hecho.

SUBROGATION, s. f. (for.) Subroga-

cion, substitucion.

\* SUBROGATIS, s. f. (for.) Especie de subrogacion por auto del presidente de un fribunal.

\*SUBROGATUR, s. m. (for.) El acto de subrogar à un relator por otro.

SUBROGE, EE, p. p. V. Subroger.

adi. Subrogado.

SUBROGER, v. a. Subroger: substituir, ó poner una persona en lugar de otra. Transferir su derecho.

\*SUBROGR-TUTEUR, s. m. Tutor en segundo lugar, nombrado por el jues y lus parientes.

SUBSEQUEMMENT, adv. (for.) Subse-

cuentemente, subsignientemente.

BUBSEQUENT, ENTE, adj. Subsection-

te, subsigniente.

SUBSIDE, e. m. Subsidio : tributo.|| Subsidio: socorro, ayuda, auxilio extraordi-Dario.

SUBSIDIAIRE, adj. m. f. (for.) Subsidiario.

SUBSIDIAIREMENT, adv. (for.) Subsidiariamente.

SUBSISTANCE, s. f. Sustento, comida, alimento. Usado en plural, subsistances son viveres, vitualias, mantenimientos.

SUBSISTER, v, n, Sybristic: existic. | 1

SUBORDINÉMENT, adv. Con subordi- Sabsistir, permanecer durar alguna cosa, ó conservarse. A Sustentarse : vivir de un modo conveniente á su estado y calidad.

SUBSTANCE, s. f. Substancia. Recibe las mismas significaciones en émbas lenguas en lo propio y en lo figurado. La substance, adv. En substancia, por último.

SUBSTANTIEL, ELLE, adj. Substancioso : hablando de alimentos. || ( /īg. ) Substancial: lo principal de un libro, dis-

curso , contrato.

SUBSTANTIELLEMENT, adv. (didac.) Substancialmente, de un modo substancial, en cuanto á la substancia.

SUBSTANTIF, adj. y s. m. (gram.) Subq-

tantıvo.

SUBSTANTIVEMENT, adv. Substantivamente: como substantivo.

SUBSTITUE, EE, p. p. V. Substituer.

il*adj.* Substituido.

SUBSTITUER, v. a. Substituir: poner á uno en lugar de otro, y una cosa por otra. | (for. ) Substituir: nombrar it uno heredero despues , ó a falta de otro. 🛭 Vincular.

SUESTITUT, s. m. Substituto: el que egerce un oficio ó emplemen lugar de otro.

SUBSTITUTION, s. f. Substitucion. SUBTERFUGE, z. m. Efugio: escapa-

toria.

SUBTIL, ILE, adj. Sutil, delgado, delicado. | Sutil agudo, perspicaz, ingen109**0.** 

SUBTILEMENT, adv. Sutilmente.

SUBTILISATION, s. f. (quim.) Satistizacion: el acto de sutilizar ciertas substancias por medio del fuego.

SUBTILISE, EE, p. p. V. Subtiliser.

adj. Sutitizado.

SUBTILISER, v. a. Sutilizar : adelgazar

aiguna cosa.

SUBTILISER, v. n. Sutilizar : discurrir ingeniosamente : se toma por lo regular en mala parte.

SUBTILITE, s. f. Sutilidad: astucia, .

agudeza, sutileza.

SUPTRIPLE, & SOUSTRIPLE, adj. m."

f. (matém.) Subtriplo: subtriplice.

SUBURBICAIRE, adj. m. f. Suhurbicario : se decia de las provincias de Italia que componian la diócesis de Roma.

SUBVENIR, v. n. Subvenir: socorrer

ayndar.

SUBVENTION, s. f. Subsidio extraordinario.

SUBVENU, UE, p. p. V. Subvenir. [adj. Socorrido.

SUBVERSIF, IVE, edj. Suversivo: lo

que es capaz de suvertir. SUBVERSION, s. f. Subversion: ruina

estrago , idestrucción, ó trastorno.

SUBVERTI, IE, p. p. V. Subvertir. adj. Suhvertido.

SUBVERTIR, v. a. Subvertir : destrui

arruinar, trastornar. Usase regularmente en lo moral.

SUC, s. m. Jugo: licor que se exprime de ciertas cosas. || (fig.) Substancia, o flor: de un discurso, etc. || Suc de réglisse: zu-tno de orozuz. || Suc nerveux: suco nérveo. || Suc pancréatique: suco pancreático.

\* SUCARIN, adj. Zucarino.

SUCCÉDER, v. n. Suceder: entrar en lugar de otro. || Suceder, ó heredar. || Suceder: salir bien ó mai de un asunto.

SUCCES, s. m. Suceso, éxito, salida, fin, efecto, despacho: bueno ó malo que tiene algun negocio, proyecto, ó pretension. Cuando se dica succès absolutamente, se toma por buen suceso, buen logro, fortuna, ventaja: y en la guerra es victoria, triunfo. || Oportunidad.

SUCCESSEUR, s. m. Sucesor: el que su-

cede á otro. | Heredero.

SUCCESSIF, IVE, adj. Sucesivo: lo que

sigue, á va despues de otra cosa.

SUCCESSION, s. f. Sucesion: la accion de suceder. || Sucesion, o herencia.

SUCCESSIVEMENT, adv. Sucesiva-

mente.

SUCCIN, s. m. Sucino: ámbar amarillo.

\*\*SUCCINATE, s. m. (quim.) Sucinato:
nombre genérico de las sales formadas con el
ácido sucínico.

SUCCINCT, INCTE, adj. Sucinto,

breve.

SUCCINCTEMENT, adv. Socintamente.

| Déjeuner, diner, souper succinctement:
almorzar, comer, cenar, ligeramente, ó una
cosa ligera.

\* SUCCINIQUE, adj. (quim.) Sucinico: dicese del ácido que se saca del sucino.

SUCCION, s. f. Succion : el acto de chu-

par.

SUCCOMBER,  $\nu$ . n. No poder llevar, of aguantar un trabajo, of cargo. || (fig.) Quedar debajo, rendido, of vencido, de otro.

monio, y es lo opuesto á incube: incube.

SUCCULENT, ENTE, adj. Suculento, sustancioso.

SUCCURSALE, adj. m. f. Ayuda de parroquia.

SUCÉ, ÉE, p. p. V. Sucer. | adj. Chu-

pado.

SUCEMENT, s. m. Chupadura: la accion

de chupar.

SUCER, v. a. Chupar. || Chupar, embeber: dicese de las plantas que recogen en sí el agua, ó la humedad. || (fig. y fam.) Chupar, ó ir consumiendo el caudal de otro con engaños, etc. || Sucer avec le lait: mamario en la leche, esto es, aprender alguna cosa en la niñez.

SUCEUR, s. m. Chupador: el que chupa

🤏 para curarias.

SUÇOIR, s. m. Chupedor : el juguete de los nines.

SUÇON, s. m. Chupon : señal que se deja en el cútis con la boca.

SUÇOTER, v. a. (fam.) Chupetear,

tirar chupetones. Es voz de poco uso.

SUCRE, s. m. Azúcar: el jugo que se saca de la caña dulce. || Sucre brus: azúcar terciado. || Sucre royal: azúcar de pilon. || Sucre candi: azúcar piedra, ó cande. || Sucre blanc: azúcar refinado. || Sucre, ó sel de saturne: azúcar de plomo.

SUCRE, EE, p. p. V. Sucrer. | adj. Azucarado: almibarado, y confitado. | Hecho un terron de azúcar, ó un almibar: dicese de las frutas muy dulces. | (prov.) Faire la sucrée: hacer la melindrosa, ó la

dengosa.

SUCRER, v. a. Asucarar, confitar, imnar de asúcar. # (fig.) Asucarar, endulsar, suavizar.

SUCRERIE, s. f. Ingenio, o trapiche : donde se fabrica el azúcar. Tambien significa el refino, ú oficina donde se refina. E Dícese en plural de toda especie de dulces, o confituras.

SUCRIER, s. m. Asucarero: vasija para tener el azúcar en la mesa.

SUCRIN, adj. m. Dulce como la miel, ó como un azúcar: dícese de los meiones.

\* SUCRION, s. m. Especie de cebada que suelta el zurron, ó vaina.

SUCTION, V. Succion.

SUD, s. m. Sud, ó sur: la parte meridional de la esfera, que en el uso comun se llama mediodia. Estos mismos nomhres tiene el viento que viene de aquella parte.

SUD-EST, s. m. Sudeste: viento entre

este y sur.

SUDORIFERE, adj. m. f. Sudorifero:

lo que provoca, ó excita el sudor.

SUDORIFIQUE, adj. m. f. Sudorifico: lo mismo que sudorifero. Tómase tambieu como substantivo.

SUD-OUEST, s. m. Sudoeste: viento en-

tre oeste y sur.

SUD-SUD-OUEST, s. m. Sud-sudoeste, viento.

\*SUÈDE, s. f. (geog.) Suecia: reino setentrional de Europa.

SUÉDOIS, OISE, adj. Sueco: el natural de Suecia, ó cosa perteneciente à este reino.

SUÉE, s. f. (vulg.) Tramojo, mai trago: tartago: chasco pesado. || On lui donna une terrible suée: le hiciéron pasar, ó mamar el tramojo, ó le diéron un mai trago. || Il eut une terrible suée: pasó ó mamó el tramojo, ó tomó un mai trago, ó un amargo trago.

SUER, v. n. Sudar: dicese del cuerpo animal. || Sudar, destilar: se dice de los àrboles y plantas. || Sudar, rezumarss: dicese de una pared, ó de una vasija porosa. L (fig.) Sudar: trabajar con afan para conseguir una cosa. || Faire suer: causar sudores, causandole à uno pena o disgusto.

SUER, v. a. Sudar. Usase solo en algunas frases samiliares. || Suer les grosses gouttes: sudar la gola tan gorda. | Suer sang et eau: sudar sangre, trabajar con des-

SUETTE, s. f. Cierta enfermedad contraida por un sudor excesivo.

SUEUR, s. f. Sudor: humedad que sale

por los poros. SUEURS, s. p. (fig.) Sudores: fatigas,

afanes, para conseguir alguna cosa.

SUFFIRE, v. n. Bastar: ser suficiente. Usase con frecuencia como impersonal. [ (fum ) Cela suffit, cela me suffit, 6 simplemente suffit : basta : no mas : está bien.

SUFFISAMMENT, adv. Bestentemente:

suficientemente.

SUFFISANCE, s. f. Lo suficiente, lo bastante, lo que es menester. || Suficencia, capacidad, idoneidad: para alguna cosa. || Presuncion, arrogancia: alto concepto de si mismo. || A suffisance, adv. (fam.) En suficiente cantidad, lo bastante, lo necesario.

SUFFISANT, ANTE, adj. Suficiente, . bastante , lo que es menester. 🛭 Suficiente , bastante, capaz: para alguna cosa. [] Presu-

mido, arrogante, pagado de si.

SUFFOCANT, ANIE, adj. Sulocente: lo qué sufoca.

SUFFOCATION, s. f. Sufocacion: abogo:

impedimento de la respiracion. SUFFOQUE, EE, p. p. V. Suffoquer.

adj. Sulocado.

SUFFOQUER, v. a. Sufocar: abogar: impedir el aliento, ó respiracion. Usase algunas veces como verbo neutro.

SUFFRAGANT, adj. y s. m. Sufregáneo : se dice de un obispo con respecto al metropolitano. Tambien se dice del obispo auxiliar.

SUFFRAGE, s. m. Voto: que uno da por escrito ó de palabra en una eleccion, ó deliberacion. || Voto, aprobacion: que se da à una obra. Vin de suffrage: vino de

SUFFRAGES, s. pl. Sufragios: para las almas del purgatorio. || Les suffrages de l'église, des saints : les oraciones de la iglesia, de los santos: las que dirigen á Dios los tieles.

SUFFUMIGATION, V. Fumigation.

SUFFUSION, s. f: (med.) Sufusion: efusion de los humores que se ve deliajo el cútis. | Suffusion de l'œil: catarata.

SUGGÉRÉ, ÉE, p. p. V. Suggérer. || adj.

Sugerido.

SUGGERER, v. a. Sugerir: apuntar al-Endy Cost.

SUGGESTION, s. f. Sugestion: instigacion. Se tema siempre en mala parte.

\* SUGILLATION, s. f. Verdugon, car-

denal : señal , en la piel.

SUICIDE, s. m. Suicida: el que se mata á sí mismo. || Suicidio : la accion de materse á sí mismo.

SUICIDER (SE), v. r. Quitarse la vida d

si mismo.

SUIR, s. f. Holin: que deja el humo en las chimeneas.

SUIF, s. m. Sebo : grasa dura que se saca de ciertos animales para varios usos. || Suif branche: sebo en rama, en pella, sin der-

SUINT, s. m. Suarda, churre: que cria en la piel de los animales el sudor. 🛭 Lena en sucio, ó sin lavar : conforme sale del esquileo.

SUINTEMENT, s. m. Rezumo, resudacion : de algun liquido que se sale por los

poros de alguna vasija.

SUINTER, v. a. Resudar, rezumarse, salirse un líquido por los poros, etc.

\* SUISSE, s. f. (geog.) Suiza : el pais de los trece cantomes.

SUISSE, adj. m. f. Suizo, sa: cosa de la Suiza.

SUISSE, s.m. Portero: de una casa principal. || Dardo , aguja : pescado. || Cuadrúpedo pequeño de Indias : especie de tu-

SUITE, s. f. Seguida, serie, sucesion: de unas cosas despues de otras. 🖟 Prosecucion, continuacion: de lo empezado. || Consecuencia , resuelta. || Comitiva , acompaña~ miento. | De suite, (adv.) De seguida, uno tras de otro, consecutivamente.

SUIVANT, ANTE, subst. Adherente, allegado. || Acompañante, cortejante. ||• Usanse solo estas voces en sentido festivo. 🖠 : Suivante : en las piesas dramáticas se dirade las criadas, ó doncellas que acompañan. la primera dona.

SUIVANT, ANTE, adj. Siguiente, que sigue, que viene despues : dícese solo de las

COSQS.

SUIVANT, prep. Segun: conforme. SUIVANT QUE, conj. Conforme.

SUIVANTE, s. f. Criada, doncella: que acompaña á una señora.

SUIVER, v. a. Ensebar : untar con sebo.

SUIVI, IE, p. p. V. Suivre. | adj. Se-

SUIVRE, v. a. Seguir: en las mismas

acepciones del español.

SUJET, ETTE, adj. Sujeto: el que esta bajo del mando ú obediencia de un superior. | Sujeto: expuesto á. | Sujeto: dominado de. | Atado, atareado : á algun trabajo, ó estudio. || Sujeto , propenso : á alguna pasion o vicio. | Sujeto, reducido, l atado : á cierto género de vida.

de un soberano.

SUJET, s. m. Motivo, ocasion, causa: pera bacer alguna cosa. Asunto, argumento, tema; de lo que se habla, o escribe. Materia, objeto: de alguna ciencia, 6 arte. | Tema: de una composición música. | Sujeto: en lógica es aquello de que so enuncia, i o se predica alguna cosa. [| Sujeto : persona , | cuando se trata de sus buenas, ó maias calidades. Mauvais sujet, vaurien: mal sujeto, picaron. || Sujet où l'on greffe: patron para engeriar.

SUJETION, a. f. Sujection, yugo: dependencia, servidumbre. Sujecion, cui-

dado, aplicacion.

\*SULFATE, s. f. (quim.) Sulfate: nombre genérico de las salus formadas con el acido sulfúrico.

\* SULFITE, s. m. (quim.) Sulfito: nombre génerico de las sales formadas con el

acido sulfuroso.

\* SULFURE, s. m. (quim.) Sulfuro: así se llama toda combinacion del azulre con un álcali, una tierra, ó metal. Algunos han traducido impropiamente sulfurato.

\* SULFURE, EE, adj. Sulfurado: combi-

nado con azuire.

SULFUREUX, EUSE, adj. Sulfúreo, azufroso: lo que participa de la naturalesa dei azufre. | Acide sulfureux : ácido sulfuroso, el que se forma de la combustion lenta e imperfecta del azufre.

\* SULFURIQUE, adj. m. (quim.) Sulfurico: dicese del ácido formado por la combustion rápida y completa del azufre.

SULTAN, s. m. Sultan: emperador de

Turquia.

SULTANE, s. f. Sultana: muger del sultan. SUMAC, 6 VINAIGRIER, s. m. Zumaque: arbusto.

SUPER, s. n. Taparse: una caherin, d

otro conducto pera líquidos.

SUPERBE, s. f. Scherbia. Es vos anticuada en frances; y solo se suele usar en es-

tilo mistico. V. Orgueil.

SUPERBE, adj. m. f. Soberbio, en-Soberbecido, arrogante : hablando de las personas. || Soberbio, magnutico, suntuoso: hablando de cosas. HA veces se usa como substantivo.

SUPERBEMENT, adv. Soberhiamente, bon soberina. Magnificamente, espléudi-

uamente.

\* SUPERCESSIONS, a f pl. (for.) Decretos del consejo de estado: tocante al descargo de cuentas.

SUPERCHERIE, s. f. Supercheria: em-

buste, fraude.

SUPERFETATION, s. f. Superfetacion: concepcion de un feto, despues de haber ya Otro en el vientre de la madre.

SUPERFICIE, s. f. Superficie : la parte exterior de los cuerpos. (fig.) Superficie : las partes de la conjugacion de un verbo.

SUJET, ETTE, s. Súbdito, vasallo; corteza: ligero conocimiento, ó examen de las cosas.

> SUPERFICIEL, ELLE, adj. Superficial: lo que está en la superficie. [(12g.) Superficial, ligero, insubstancial.

SUPERFICIELLEMENT, adv. Super-

ficialmente : por encima,

SUPERFIN, adj. m. Superior, de primera clase, florete : dicese de géneros y ropas. Usase como substantivo en esta frase : 🕳 🚓 du superfin: es de lo superior, de lo mas selecto, es la flor, lo mas fino.

SUPERFLU, UE, adj. Superfluo, lo sobrante. Usase tambien como substantivo.

SUPERFLUITE, .. f. Superfluided, de-

masia. [ Superfluided, lo superfluo.

SUPERIEUR, EURE, adj. Superior. Tiene las mismas acepciones que en castollano, de preeminente, de mas excelente, mas alto, mas eminente; sea persona, sea cosa, una respecto de otra.

SUPERIEUR, EURE, subst. Superior: persona que tiene autoridad, o mando sobre otras. Usase frecuentemente habitando

de comunidades religiosas.

SUPERIEUNEMENT, adv. Superior-

mente : soberanamente.

SUPERIORITE, s. f. Superioridad, auteridad, dominio: sobre otres. | Superioridad, excelencia, preeminencia: de una cosa respecto de otra. || Superiorato : el oficio de superior en una comunidad religiosa.

SUPERLATIF, IVE, adj. Superlativo: es término de gramática para expresar el mas alto grado de comparacion. Usase tambien como substantivo. || Chose bonne ou mauvaise au superlatif: cosa mala, ó buena, en grado superlativo, esto es, sumamente buena, ó maia.

SUPERLATIVEMENT, adv. (joc.) 5uperiativamente : extremadamente , sobre

SUPERPOSITION, s. f. Superposition: dicese en geometria cuando se pone una linea, superficie, etc. encima de otra.

SUPERPURGATION, a. f. Purgacion

excesiva.

SUPERSEDE, RE, p. p. V. Superséder. adj. Sobreseido: diferido, suspenso.

SUPERSEDER, v. n. (for.) Sobresser: diferir, suspender una instancia, ó procedimiento, hasta otro tiempo. V. Surseoir.

SUPERSTITIBUSEMENT, adv. Super-

ticiosamente.

SUPERSTITIEUX, EUSE, edj. Supersti-Cioso.

SUPERSTITION, s. f. Supersticion: mo-i do excesivo, indiscreto, o vano en las prácticas de piedad, o del culto religioso. # fig.) Supersticioso: nimia exactitud, y vano esmero en el cumplimiento y observancia de algunas cosas, sobre todo en lo morei.

SUPIN, s. f. (gram.) Supino: wal de

Vimiento con que se vuelve la mano bácia arribe.

SUPPLANTE, EE, p. p. V. Supplan-

ser. | adj. Suplantado.

SUPPLANTER, v. n. Suplantar: derribar á uno de su empleo, fortupa, ó valimiento, para ponerse en su lugar.

\*SUPPLANTEUR, s. m. Suplantador:

el que suplanta á otro.

SUPPLEANT, s. m. Substituto : el que está para substituir, ó suplir por otro. Entretenido: en una oficina. [] (fam.) Su-

plefaltas.

SUPPLEER, v.a. y n. Suplir: completar; ilenar lo que falta en alguna cosa. || Suplir: hacer las veces, ó reparar la falta de otro, poniéndese en lugar de él. Dicese de las personas; y tambien de las cosas.

SUPPLEMENT, s.m. Suplemento: la parte que se anade al todo. Il Suplemento:

lo que se da para suplir.

SUPPLIANT, ANTE, adj. Humilde, rendido, postrado; y tambien deprecatorio. SUPPLIANT, subst. Suplicante: en un pedimento, ó memorial.

SUPPLICATION, a. f. Súplica, ruego, peticion: que una persona hace à otra.

SUPPLICE, s. m. Suplicio: egecucion pública de la pena capital en un reo. || (fig.) Tormento , martirio : viva y larga pena del animo. || Supplice éternel : pena eterna : se dice del castigo de los condenados en la otra

SUPPLICIÉ, ÉE, p. p. V. Supplicier.

adj. Ajusticiado.

SUPPLICIER, v. a. Ajusticiar, castigar

un reo con pena de muerte.

SUPPLIE, RE, p. p. V. Supplier. I adj. Suplicado.

SUPPLIER, v.a. Suplicar, rogar, pedir. SUPPLIQUE, s. f. Suplication, preces: término usado, particularmente en la curia

romana, y en las universidades.

SUPPORT; s. m. Sostenimiento: austentáculo. || (fig. ) Apoyo, amparo, columna. (blus.) Soporte: dicese de las figuras de animales que sostienen el escudo : y se usa ( regularmente en plural.

8l:PPORTABLE, adj. m. f. Soportable : aguantable : llevadero : que se puelle soportar. || Soportable, telerable: pasadero:

que se puede dicimular, ó perdonar.

SUPPORTABLEMENT, adv. Tolera-

blemente : pasaderamente.

SUPPORTANT, ANTE, adj. (blas.) Cargada, somada: habiando de piezas del escudo, como banda, ó fija.

SUPPORTE, EE, p. p. V. Supporter.

adj. Sostenido, etc.

SUPPORTER, v.a. Sostener, mantener. un peso, mole, o carga. | Sufrir, aguan-

SUPINATION, s. f. Supinacion: mo- | tolerar, llevar con paciencia, o con caridad las injurias, o los defectos agenos.

> SUPPOSE, EE, p. p. V. Supposer. | adi. Inpuesto. A Supposé que : supuesto que.

> SUPPOSER, v. a. Suponer: tener por cierto. || Suponer, presuponer, fingir. || *Supposer un enfant : s*ubstituir, poner ana criatura en lugar de otra.

> SUPPOSER (SE), v. r. Suponerse: darse por norma. || Ponerse en lugar de otro-

> SUPPOSITION, s. f. Suposicion, supriesto : principio que se sienta como verdadero. Suposicion: proposicion, o alegacion laisa, o hecho fingido. [Supposition d'enfant, ou de part: substitucion de un miño, o de una parte por otra.

SUPPOSITOIRE, s. m. (medic.) Supo-

sitorio: cala.

SUPPOT, a. m. Dependiente, miembro subalterno, ayudante : de ciertos cuerpos, oficinas, etc. | Fautor, partidario, secuaz : de algun partido, ó pandilla de nota.

SUPPRESSION, s. f. Supresion: accion de suprimir. | Supresson, retencion: dicese de la orina. || Suppression de part : duda en el nacimiento de una criatura , ú obstáculo en reconoceria.

SUPPRIMÉ, ÉE, p. p. V. Supprimer.

adi. Suprimido.

SUPPRIMER, v. a. Suprimir, extinguir: empleos, oficios, establecimientos, etc. Suprimir, omitir: callar de propósito lo que se debis escribir, ó decir en alguna materia. || Retener, recoger: un libro, escrito, cartel etc. para que no se publique.

SUPPURATIF, IVE, adj. Supurativo: lo que hace supurar. Usase como substan-

tivo mascuiino.

SUPPURATION, 4. f. Supuracion. SUPPURER, v. n. Supurar : echar pus, o materia un tumor, una herida, etc.

SUPPURATION, .. & Cálculo, cóm-

SUPPUTÉ, ÉE, p. p. V. Supputer. Computado, calculado.

SUPPUTER, v. a. y n. Computar, calcular, contar: sacar el computo, la cuenta: del tiempo, del gasto, del número.

SUPREMATIE, s. f. Término que solo se usa habiando del derecho que los reyes y aun las reinas de Inglaterra se han atribuido de ser los gefes de la religion anglicana. ll Tambien se usa en el sentido de superioridad, o, como se decia antiguamente, supremidad.

SUPREME, adj. m. f. Supremo. | Ulti-

mo : en la poesía.

SUR. URE, adj. Acedo, 6 acido: dicese de las truins.

SUR, URB, adj. Seguro: cierto, indubitable : hablando de noticias, é heches. I tar trabajos, dolores, males. | Soporter, Seguro, infalible, efectivo: hablando de remedios, de recursos, etc. | Seguro, firme, sentado: hablando del pulos, de la mano, del pié, del paso, etc. | A coup sûr,

(adv.) Infaliblemente.

SUR, prep. Sobre. | Sur la table, le 48: sobre la mesa, la cama. || On se jeta sur lui : se arrojárou, o se echáron sobre él. En castellano corresponde à preposiciones discrentes en otros casos de lugar, de tiempo, y de modo. | En. La foire est sur le pont : la feria está en el puente. La Coucher sur la dure: dormir en el suelo. A. Maison qui a vue sur le jardin : casa que da vista à un jardin. | Junto. Les villes qui sont sur le Rhin: los pueblos de junto al Rhin, de orillas del Rhin. | Acerca. Sur cette mattere: acerca de esta materia, ó sobre esta materia. Con. Sur le bruit de sa venue: cou la noticia de su venida. Y à este egemplo son muchisimas las modificaciones de la preposicion sur: sobre. Sur et tant moins: á cuenta de una deuda.

SURABONDAM MENT, adv. Superabun-

dantemente, sobradamente.

SURABONDANCE, s. f. Superabundan-

cia.

SURABONDANT, ANTE, adj. Superatundante. || Sobrado, superfluo : mas de lo que es menester.

SURABONDER, v. n. Superabondar 6

abundar con exceso.

SURACHETER, v. a. Comprer, o pagar

una cosa mas de lo que vale.

SURAIGU, GUE, adj. (mús.) Sobreagudo : el tono, ó nots, dos octavas mas alto que el grave.

SUR - ALLER, v. n. (mont.) Pasar el perro sobre la pista, ó huella del ciervo sin

ledrar.

SUR-ANDOUILLER, s. m. (mont.) Cerceta: de la cuerua del ciervo, mas larga que

las regulares.

SURANNATION, s. f. (for.) Llúmanse: lettre de surannation: la sobrecédula real, ó sobrecarta, que se obtiena para revalidar, y dar nuevo vigor á las que estaban sin uso por antiguas.

SURANNÉ, ÉE, p. p. V. Suranner. ||
adj. Anticuada, añeja, fuera de uso: hablando de leyes, y voces. || Añejo, rancio,
pasado: hablando de modas, y costumbres.

SURANNER, v. n. Dejar que pase un

año por una cosa.

SUR-ARBITRE, s. m. Tercero en discordia: tercer árbitro, que se elige cuando los primeros no están acordes.

SURARD, adj. Llámase: vinaigre surard:

vinagre preparado con slor de saluco.

SURBAISSÉ, ÉE, adj. Rebajado, de medio punto: se dice en arquitectura del arco, ó bóveda, que no forma la curva del cárculo entero. il Abocinado.

SURBAISSEMENT, s. m. (arquit.) Re-

lajo de un arco total.

\*SURBANDE, s. f. (cirag.) Sollreven la: venda que se pous sobre otras en una fractura.

\* SURCASE, s. f. Casilla con tres ó cua-

tro damas en el juego de chaquete.

SURCENS, s. m. (for.) Sobrecanon: la primera renta dominical que se añade à un cánon antiténtico.

SURCHARGE, s. f. Sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga, mas carga. || (fig.) Sobrecarga, recorgo, nuevo gravamen, de pechos, de trabajos, de males, etc. || Enmienda.

SURCHARGE, EE, p. p. V. Surchar-

ger. | adj. Sobrecargado.

SURCHARGER, v. a. Sobrecargar : re-

SURCHAUFFURES, s. f. pl. Hojueles: pelos que se hallan en el bierro y acero.

\*SURCILIER, s. m. (anatom.) Superciliar: el primero de los diez y seis agujeres externos de la cabeza.

SURCOMPOSE, RE, adj. (grande.)
Tiempo de un verbo en el que se duplica el auxiliar: como j'aurais en fait, vons enriez en dit.

SURCOMPOSÉ, s. m. (quim.) Compuseto: el cuerpo que resulta de la combinacion de otros.

SURCROISSANCE, s. f. Excrecencia: bulto que crece suera del cuerpo, preternatural.

SURCROIT, s. m. Acrecentamiento: au-

mento, culmo.

SURCROITRE, v. n. Aumentarse: crecer un bulto ó tumos.

\*SURDEMANDE, s. f. (for.) Peticion: demanda fuera de lo regular.

SURDENT, s. f. Sobrediente, dieute que cavalga á otro.

SURDITÉ, s. f. Sorders: privacion del sentido del oido.

SURDORE, EE, p. p. V. Surdorer. § adj. Sobredorado.

SURDORER, v. a. Sobredorar.

SURDOS, s. m. Sobrecineho, corres que pasa por cima de los caballos, y sostiene los tirantes del coche.

SUREAU, s. m. Sahuco: arbusto. | Petit sureau, Jèble, ó hièble: sahuquillo, yezgo.

SUREMENT, adv. Seguramente, con seguridad, sin riesgo. I Seguramente, ciertamente.

\* SUHÉMINENT, ENTE, adj. Supremo: sumo: excelso: eminentísimo.

SURENCHÈRE, s. f. Puja: en una venta, arrendamiento, ó subhasta.

SURENCHÉRI, IB, p. p. V. Surenché-

rir. | Pujado.

SÜRENCHERIR, v. n. Pujar: la postura hecha sobre una venta, ó arriendo en subhasta.

SUREROGATION, s. f. Supereregacion.

rogatorio, cosa de supererogacion.

SORET, ETE, adj. dimin. de Sur, sure.

Agrillo.

SURETE, s. f. Seguridad: exencion de riesgo. | Seguridad : certeza. | Seguridad : sianza, responsabilidad de danos. | Bn sureté: en salvo: à salvo. || Mettre en sûreté: poner en cobro. || (milie.) Places de sareté: Plazas dadas hasta la conclusion y egecucion -.e un tratado.

SURFACE, s. f Haz, sobrehaz, superfi-- ie: lo exterior de los cuerpos lísicos. | Superficie : dicese en geometria. || (fig.) La ex-

terioridad, la corteza de las cosas.

SURFAIRE, v. a. Encarecer : pedir muy

caro, subir de precio las cosas.

SURFAIX, s. m. Sobrecincha: cincha que se echa sobre la jaluma, ó silla de una cebelgadure.

\* SURFEUILLE, s. f. Becama, o película

que cubre la yema de los árboles.

\* SURGARDE , .. m. Nuevo guarda : au-

mentado de nuevo.

\* SURGE, adj. Llamese laine surge : la lana sucia, ó con juarda, segun se corta ó

pela de la rus.

SURGEON, s. m. Sierpe Je la raiz: izarbado : vástago que echa el arbol. || { fig. } Vástago : descendiente de una casa ilustre. Es vos antigua en frances : hoy se dice rujeton. || Surgeon d'eau : grifo de agua, que brota de la tierra , ó de una pena.

SURGIR, v. n. Surgir : dar fondo la nave. Es vos anticuada, y solo se usa en m-

finitivo.

SURHAUSSE, KE, p. p. V. Surhausser. || adj. Levantado, alto, subido de precio: encarecido.

SURHAUSSEMENT, e. m. Sobreprecio,

alsa, aumento de precio.

SURHAUSSER, v. a. Alzar, levantar,

subir : el precio á las cosas.

SURHUMAIN, AINE, adj. Sobrehu-

mano: lo que excede á lo humano.

SURINTENDANCE, A. f. Superinten-

dencia. SURINTENDANT, s. m. Superinten-

dente. SURINTENDANTE, s. f. Superintendenta: la muger del superintendente. || Surintendante de la maison de la reine : camarera mayor.

SURJET, s. m. Repuigo : costura á pun-

to por cima.

SURJETÉ, ÉE, p. p. V. Surjeter. |adj.

Repulgado.

SURJETER, v. a. Repulgar : coser à

punto por cima. SURLENDEMAIN, s. m. El dia despues

de mañana. SURLIURE, s. f. (ndut.) Falcaceo. SURLONGE, s. f. Solomo de vaca.

SUREROGATOIRE, adj. m. f. Supere- | sobre sus pasos la res. || (fig.) Notar : criticars. censorar.

> SURMENER, . a. Reventar, rendir, estropear : una caballería, ó por lo largo del viage, o lo vivo del paso.

\*SURMESURE, s. f. Lo que sobra, &

está demas de la medida.

"SURMONTABLE, adj. m. f. Supera-

SURMONTE, EE, p. p. V. Surmonter. | adj. Superado. | (blas.) Superado.

SURMONTER, v. a. Sobrepujar, pasar por encima. || ( fig. ) Superar, vencer.

SURMONTER, v. n. Subir arriba, nadar encima : dicese del aceite, ù otro liquido que se echa en otro mas grave.

\*SURMONTER (SE), v. r. Vencerse á si

mismo. || Excederse à si propio.

SURMOUT, s. m. Mostillo: del vino.

SURMULET, s. m. Mulo, o barbo marino: pescado.

SURNAGER, v. n. Sobrenadar: nadar

\*SURNAITRE, v. n. Nacer sobre otra

cosa, como pianta, etc.

SURNATUREL, ELLE, adj. Sohrena-, tural : lo que excede, ó pasa los términos de ja naturaleza.

SURNATURBLLEMENT, acv. Sobre-

naturalmente,

SURNEIGEES adj. pl. (mons.) Huellas

de las reses sobre la nieve.

SURNOM, s. m. Sobrenombre, apellido: nombre de familia. || Renombre: epiteto que se añade al nombre de una persona pública por sus acciones, o fama adquirida.

SURNOMME, EE, p. p. V. Surnom-

mer. | adj. Apellidado.

SURNOMMER, v. a. Apellidar, nombrar, denominar : llamar con algun renombre ó título á alguno.

SURNUMERAIRE, adj. m. f. Super-

numerario.

\* SURON, s. m. Zurron, coracha: especie de saco de cuero para algunos géneros.

SUROS, s. m. Sobrehueso. || Sobrecaña: llaman así los albéitares à un tumor duro que se cria en el tercio de la caña del cahallo.

SURPASSE, EE, p. p. V. Surpasser.

adj. Sobrepujado.

SURPASSER, v. a. Sobrepujar: descollar: exceder. \ Se surpaster soi-même: excederse á sí mismo.

SURPATIENT, ENTE, adj. (arit.) Su-

perpaciente.

SURPAYE, EE, p. p. V. Surpayer. adj. Sobřepagado, pagado mas de lo que vale.

SURPAYER, v. a. Sobrepagar, pagar

mas de lo que vale.

SURPEAU, s. f. Sobrecutis: pellejo de .\* SURMARCHER, v. n (mont.) Volver | encima, o primer pellejo; como se dice ypigarmente por cuticula, o epidérmis. V. Epiderme.

SURPLIS, s. m. Sobrepelliz: trage clerical

SURPLOMB, s. m. Desplomo: desecto de

lo que no está a plomo. SURPLOMBER, v. n. Desplomarse: vancerse: perder una pared la rectitud perpen-

\*SURPLUEES, adj. pl. (mont.) Huellas de las reses en los barrisales, y parages llo

SURPLUS, s. m. Demasia, sobra, exceso: lo que hay, se da, ó se toma de mas en cualquiera linea. Au surplus, adv. . Ademas de esto: finalmente. || Pour le surplus, adv. Por lo demas.

SURPOINT, s. m. Raspa: la brosa de los

cueros, que se saca al religiarlos.

SURPRENANT, ANTE, adj. Maravi-

lloso, admirable, extraordinario.

SURPRENDRE, v.a. Sorprehender: sobrecoger : coger descuidado, ó de improviso. || Sorprehender : dejar admirado, maravillado. || Sorprehender : engañar , con arte. Coger, pillar: en el hecho. La nuit nous surprit: nos cogió la noche. La pluie nous a surpres: nos ha cogido la lluvia. | Btre surpris par le feu : arrebatarse : dicese de lo que se cuece o asa con demasiada lumbre.

SURPRIS, ISE, p. p. V. Surprendre.

adi. Sorprehendido.

SURPRISE, s. f. Sorpresa: accion de tomar una plaza, o coger al enemigo de improviso, o desprevenido. | Sorpresa: admiracion, maravilla. | Supercheria, ardid, engaño. || Error, alucinacion, descuido. || Rebato: acometimiento repentino, é inesperado.

SURSAUT, s. m. Sobresalto. Usase solo en esta frase : s'éveiller en sursaut : despertar sobresaltado, sobresaltadamente.

SURSEANCE, s. f. Sobreseimiento: ce-

sacion: interpreparation.

SURSEME, EE, p. p. V. Sursemer. || Bobresembrado: sembrado segunda ves.

SURSEMER, v. a. Sobresembrar; sam-

brar sobre lo ya sembrado.

SURSEOIR, v. a. Sobrescer: suspender el curso, ó los efectos de un litigio, ó pretension.

SURSIS, ISE, p. p. V. Surseoir. | adj.

Sobrescido: diferido, prorogado.

SURSIS, s.m. Prorogacion de término:

en los pleitos.

SURSOLIDE, adj. m. f. (élgeb.) Supersolido, aursolido.

SURTAUX, s. m. Recargo, agravacion: hablando de derechos, pechos, ó tasas.

SURTAXE, EE, p. p. V. Surtaxer. || adj. Sobrecargado, o gravado: en punto: impuestos, o contribuciones.

SURTAXE, a. f. Nuevo impuesto: gra-

ANTON DARAO!

SURTAXER, v. a. Gravar, cargar: echar

impuestos excesivos, ó arbitrarios.

\* SURTONDRE, v. a. Desmechar: recortar la lana mas basta del vellon i desprintarla.

SURTOUT, s. m. Sobretodo, sobrerepa: especie de casacon, que se pone encima del otro vestido. || Sortú : pieza para el deser que se coloca en medio de las mesas en los banquetes.

SURTOUT, adv. Sobre todo : general-

SURVEILLANCE, s. f. Vigilancia, cuidado : la accion de vigilar ó cuidar.

SURVEILLANT, ANTE, subst. Celedor : el que tiene á su cuidado y vigilancia algun encargo.

SURVEILLE, s. f. Antevispera.

SURVEILLER, p. m. Vigilar, celar: lo que pasa, lo que se haca. Usase tambien como activo: surveiller quelqu'un: observarie , no perderle de vista.

SURVENANCE, s. f (for.) Supervencion : la accion de sobrevenir nuevo dere-

SURVENANT, ANTR, adj. Bi que llegue, d'venga : viniere, d llegare, esto es, de nuevo, ó de mas, ó impensadamente.

SURVENDRE, v. a. Vender á mas del

usto valor, ó precio.

SURVENDU , UE , p. p. V. Survendze. 🛭

*adj.* Vendido á mas del justo precio.

SURVENIR, v. n. Sobrevenir: accepter, ó suceder alguna com de nuevo. || Subrevenir: veuir de repente, à improvisamente.

SURVENTE, s. f. Sobreprecio: exochitancia en el precio de lo que se vende.

SURVENU, UE, p. p. V. Survenir. adj. Sobrevenido.

SURVETIR, v. a. Poper un vestido sobre offo.

SURVIDER, v. n. Váciar de un vaso en otro, o de un saco en otro lo que hay de

SURVIE, s. f. Supervivencia : el acto de

sobrevivir una persona à otra.

SURVIVANCE, s. f. Futura: el privilegio de suceder à una persona en su empieo despues de su muerte.

SURVIVANCIER, s. m. Futurario: el que tiene la futura , ó la gracia de la futu-

ra de un empleo.

SURVIVANT, ANTE, adj. Sobreviviente, el que sobrevive à otro. Usase regularmente como substantivo.

SURVIVRE, v. n. Sobrevivir vivir despues de muerto el otro. [ (fig.) Survivre a son honneur, à son bien, à sa fortune, à son esprit: morir despues de haber perdido la honra, o la hacienda, el caudal, el juicio. Tambien se dice survivre 6 se survivre à soi-même : estar como un tronco, no ver ai oir. Dicese tambien figuradamente del que ha perdido los sentidos algun tiempo entes de morir.

SUS, adv. Encima. | La moitié en sus: y una mitad mas, o mas una mitad, é con una mitad encima.

SUS, prep. Sobre. | Courir sus à quelqu'un: pegar tras de él, andarle á los alcances.

SUS, interjec. vulg. (para animar, exhortar, etc.) Ea! sus! arriba! vamos! animo! || Or sus: ea pues.

\* 8USAIN, V. Susin.

SUSCEPTIBILITE, . f. Susceptibili-

dad : suma delicades.

SUSCEPTIBLE, adj. m. f. Susceptible: capaz de recibir en si: dicese de las cosas, y de las personas. || Sensible: sentido, delicado: expuesto á enojarse, á alterarse.

SUSCEPTION, s. f Suscepcion: el acto

de recibir los órdenes sagrados.

SUSCITATION, s. f. Sugestion: insti-

SUSCITÉ, ÉE, p.p.V. Susciter. | adj.

Suscitado.

SUSCITER, v.a. Suscitar: hacer salir.

Suscitar, mover : incitar : excitar.

SUSCRIPTION, s. f. Sobrescrito: de una carta. || Rótulo: de un sardo, ó paquete. || Título.

SUSDIT, ITE, adj. Sobredicho: suso-

dicho · arriba dicho.

\*SUSERAIN, SUSERAINETE, V. 8u-

Zerain, suzerainetė.

SUSIN, s. m. (náut.) Puente del alcázar: desde la entrada de la camara hasta el palo mayor.

SUSPECT, ECTE, adj. Sospechoso: de

ie dudosa.

SUSPECTER, v. a. Sospechar: tener sos-

pecha.

SUSPENDRE, v. a. Colgar: poner pendiente una cosa en el aire. || (fig.) Suspender: diferir, para la egecucion de alguna cosa. || (id.) Suspender: privar temporalmente à un eclesiástico del egercicio de su ministerio.

SUSPENDU, UE, p. p. V. Suspendre.

adj. Suspendido.

SUSPENS, adj. Suspenso: de algun egercicio, ó ministerio. # En suspens: en suspension, en una incertidumbre, ó en una indecision.

SUSPENSE, s. f. Suspension: privacion emónica de algun ministerio eclesiástico.

SUSPENSIF, IVE, adj. Suspensivo: lo que tiene virtud, o fuerza para suspender.

SUSPENSION, s. f. Suspension, detencion: parada, interrupcion de algun trabajo, u operacion, o curso de las cosas.

SUSPENSOIRE, s. m. Suspensorio: es-

Pecie de braguero.

SUSPICIÓN, a f (for.) Presunción,

\*SUSTENTATION, s. f. Sustentacion, sustento, alimento.

SUSTENTE, EE, p. p. V. Sustenter. adj. Sustentedo.

SUSTENTER, . a. Sustentar: alimen-

SUTURE, s. f. (anat.) Sutura: costura.
\* SUZE, (geog.) Suza: ciudad del Pia-

SUZERAIN, AINE, adj. Señor feudal:

el que tiene fendatarios, ó vasallos. SUZERAINETÉ, s. f. Dominio eminente: hablando de los feudos.

SVELTE, adj. m. f. (pint.) Esbelto:

cenceño, ligero, suelto.

\*SYBILLE, s. f. Sibila: profetisa entre los paganos. || (fig. y joc.) Doctora: la doncella jamona que presume de leida y discreta.

SYCOMORE, s. m. Sicomoro, d higue-

ra moral. || Arce blanco : planta.

SYCOPHANTE, s. m. Calumniador, delator, chismoso.

SYLLABAIRE, s. m. Cartilla: librillo de allabas en que los niños aprenden á lear.

SYLLABE, s. f. Silaba.

SYLLABIQUE, adj. Silábico: lo que tiene relacion á las silabas.

SYLLEPSE, s. f. Silépsis: figura reto-

rica.

SYLLOGISME, s. m. Silogismo: argumento con punto de tres proposiciones artificiosamente dispuestas.

SYLLOGISTIQUE, adj. m. f. Silogis-

tico.

SYLPHE, IDE, s. Silio, silida: nombre que los cabalistas dan á los duendes, o espíritus elementares del aire.

SYLVAINS, s. m. pl. Silvanos: semi-dioses que presidian en las selvas y bosques.

SYMBOLE, s. m. Símbolo: figara emblemática ó imágen significativa. || Símbolo : dicese del formulario de los artículos de la santa fe.

SYMBOLIQUE, adj. m. f. Simbólico.

SIMBOLISER .v. n. Simbolizar : ser muy parecida, guardar mucha semejanza, una cosa a otra.

SYMETRIE, s. f. Simetria: proporcion y correspondencia de unas partes con otras, y de estas con el todo. || (fig.) Simetria: la ordenada distribucion de las partes de un discurso.

SYMETRIQUE, adj. m. f. Simetrico. SYMETRIQUEMENT, adv. Simetrica-

mente': con simetria.

SYMETRISER,  $\nu$ . 70. Guardar simetria una cosa con otra.

SYMPATHIE, s. f. Simpatía : correspondencia natural, ó imaginada entre ciertes cuerpos. || Simpatía : conformidad de ganice é inclinaciones entre dos personas.

SYMPATHISER, A. Guardar, o to-

uncese solo de las personas.

SYMPHONIE, s. f. Sinfonia: concierto de música. Tómase tambien por los instrumentos colectivamente, ó como se dice de lo instrumental, ó la parta instrumental, comparada con la vocal.

SYMPHONISTE, s. m. Músico, en el sentido de instrumentista, que es como se

suele decir, y tambien de compositor de música instrumental.

SYMPHYSE, s. f. (anat.) Sintisis:

union de dos huesos entre sí.

"SYMPOSIARQUE, s. m. Simposiarca: rey de un banquele entre los Griegos. Los Romanos le l'amalian modimperator.

SYMPTOMATIQUE, adj. m. f. Sinto-

mático.

SYMPTOME, s. m. Sintoma: accidente procedido por alguna enfermedad, que sirve de presagio, o consecuencia. | (fig.) Stutoma: señal de lo que debe suceder, en lo malo, ó adverso.

SYNAGOGUE, s. f. Sinagoga: nombre que dan los Judíos á sus juntas de religion. || Sinagoga : el templo dolide se celebran estas juntas. || Bnterrer la synagogue avec honneur: acabar algun asunto con alguna accion sobresationte.

SYNALEPHE, s. f. (gram.) Sinalefa: ligura por la que se suprime, ó calla la úl-

tima vocal de una diccion.

SYNALLAGMATIQUE, adj. m. (for.) Contrato sinalagmático : en que se empeñan las dos partes.

SYNARTROSE, s. f. (anat.) Sinertrosis: la articulacion inmóvil de los huesos.

\*SYNAXE, s. f. Sinaxa : congregacion de los primeros cristianos para celebrar la cena.

SYNCHONDROSE, s. f. (anat.) Sincondrósis : la union de dos huesos por medio de cartilago.

SYNCHRONE, adj. m. f. (didasc.) bincrono: lo mismo que contemporáneo.

SYNCHRONISME, s. m. (didasc.) Sineronismo: lo mismo que contemporaneidad.

SYNCOPE, s. f. (medic.) Sincope: un gran desmayo. || (gram. ) Sincopa : la supresion de una letra, ó silaba en medio de diccion. || (mis.) Sincopa : la nota que toca al un de un tiempo, y al principio de olvo.

SYNCOPER, v. a. Sincopar : quitar alguna letra, ó sílaha de en medio de una diccion. (mús.) Sincopar: expresar toda nota que esté entre dos de menor valor : en l este caso es verbo neutro.

SYNCRETISME, s. m. (diddet.) Sincretismo : reconciliacion de diversas sectas de

comunion diferente.

SYNDERESE, s. f. Sinderesis: operacion '- conciencia para recordar al bombre la mente : de un modo cintático.

ner simpatia : ser muy conformes entre si : moralidad en sus obras. Es voz de la mistica en frances.

> SYNDIC, s. m. Síndico : el que tiene á su cargo los negocios y caudales de una religion observante. || Syndic de communeute, de conf.ene: prioste de una berman-

SYNDICAL, ALE, adj. Sindical: lo que

pertenece al sindico.

SYNDICAT, s. m. Sindicato : el olicio de sindico, y el tiempo que dura.

FSYNDIQUER, v. a. Sindicar: reprebeader las acciones de otros.

SYNECDOQUE, s. f. Sinécdoque : figura retorica.

SYNERESE, s. f (gram.) Sineresis: la contraccion de dos silabas en uno.

\* SYNERETISME, s. m. Sineretismo: con-

ciliacion de varias sectas de religion.

SYNEVROSE, s. f. (anat.) Sinevrosis : union de los huesos mediante un ligamento.

SYNODAL, ALE, adj. Sinodal: lo perteneciente al sinodo.

"SYNODALEMENT, adv. Sinodalmenta, en sinodo.

SYNODE, s. m. Sínodo : el concilio que congrega el obispo con los eclesiásticos da su diocesis.

SYNODIQUE, adj. m. f. (astron.), Sinódico : lo perteneciente á la conjuncion de los planetas. Sinódico: lo perteneciente al siuodo.

"SYNODIQUE, s. m. Sinodo : la colec-

cion de las actas de un sinodo.

SYNONYME, adj. m. f. Sinonimo: de igual , ó de equivalente significacion, hablando de palabras. Usase tambien como substantivo masculino.

SYNONYMIE, s. f. Sinonimia: cualidad de las palabras sinónimas.|| ( *hist. nat.* ) Colección de los diferentes nombres que se han dado á los mismos objetus:

SYNOPTIQUE, adj. m. f. Sinoptico: vi-

sible de un golpe, de una mirada.

SYNOQUE, adj. y s. f. (medic.) Sinocal: dicese de una especie de fiebre conti-

SYNOVIALES, adj. pl. (anat.) Sinoviales : las glandulas que sirven para separar la sinovia.

SYNOVIE, s. f. (medic.) Sinovia: Hquido viscoso que se balla en las articulaçiones de los nuesos.

SYNTAXE, s. s. Sintáxis: el modo de coordinar las oraciones. || Sintáxis : tratado de la gramática que enseña los casos que pide

cada verbo.
SYNTHESE, s. f. (diddc.) Sinteais: com-

posicion.

SYNTHÉTIQUE, adj. m. f. Sintético 4 lo perteneciente à la sintesis.

SYNTHETIQUEMENT, adv. Sintética

SYPHON, V. Siphon.

\*SYRACUSE, s. f. (geog.) Saragosa, y tambien Siracusa : ciudad y puerto de Sici-

\*SYRIEN, ENNE, 68YRIAC, AQUE, adj. Siro, 6 siriaco: perteneciente á Siria.

SYRINGA, s. m. Geringuilla: planta.

SYRINGOTOME, s. m. (cirug.) Siringo-!
tomo : especie de bisturi circular, para
cortar las fístulas.

SYROP, V. Simp. SYRTES, V. Sirtes.

SYSSARĆOSE, s. f. (anat.) Sisarcosis: sinfiais carnosa o musculosa.

SYSTALTIQUE, adj. m. f. (anat.) Bistáltico: dicese de los movimientos de contraccion.

SYSTÉMATIQUE, adj. m. f. Sistemá-

SYSTÉMATIQUEMENT, à de. Sistemáticamente, de un modo sistemático.

SYSTEME, s.m. Sistema: suposicion, 6

hipótesis.

SYSTOLE, s. f. (anat.) Sistole: movimiento del corazon y de las arterias, cuando se contraen y estrechan.

SIZYGIE, s. f. (astron.) Sicigia: la oposicion y conjuncion de la luna.

## TAB

TAB

I, s. m. Letra consonante, y la vigésima del alfabeto. I Un grand T, un petit t : una T mayúscula, y una t minúscula.

TA, (pron. poses. f. de la segunda persona) Tú. || Ta maison : tu casa. || Ta fille :

tu bija.

TABAC, s. m. o NICOTIANE, s. f. Ta-baco: dícese de la pianta, y de la hoja. || 2'a-bac à fumer: tabaco de humo, o sea de hoja. || Tabac en poudre: tabaco de polvo. || Une prise de tabac: un polvo de tabaco, o simplemente un polvo.

TABAGIE, s. f. Tabaquero: canuto, cajeta, ó botecillo en que lleva, ó guarda el tabaco el fumador. [ Fumadero: cuarto, ó sitio

Público en que se entra á fumar.

"TABALOSOS, s.m. Tabalosos: pueblo de Indios con título de marquesado, en la parte del Perú llamada la montaña.

TABARIN, s. m. Titiritero; moharrillo:

truhan : farsante.

TABARINAGE, s. m. Farsa, entremes: mogiganga. || Trulianería. || Cobertizo para la cria de gusanos de seda.

TABATIÈRE, s. f. Caja : de tabaco de

polvo.

TABELLION, s. m. Tabelion: escribano, cartulario. Solo se usa en estilo cancille-resco.

TABELLIONAGE, s. m. Notaria; escri-

banía : oficio de escribano.

TABERNACLE, s. m. Tabernáculo: tiene unas mismas significaciones en las dos lenguas. 

| Tabernacle de galers: chopeta de galera.

TABIDE, adj. m. f. (medic.) Tabido:

macilento: flaco, extenuado.

\* TABIFIQUE, adj. m. f. (medic.) Consumitivo: lo que hace morir de consumcion y languidez.

TABIS, s. m. Tabi, o tafetan de aguas. TABISÉ, ÉE, p. p. V. Tabiser. | adj. Con aguas, que hace agas: hablando de telas de seda.

TABISER, v. a. Der aguas, sacar aguas:

á una tela de seda.

TABLATURE, s. f. Pentágrama: papel notado de solfa. || (fig. y prov.) Donner de la tablature à quelqu'un: darie que roer,

darle con que enfretenerse.

TABLE, s. f. Mesa : mueble para el secvicio doméstico, ó para adorno. || Mesa: absoluta, y especialmente se dice de la mesa de comer. || Mesa : se toma por la comida , ó los manjares que se sirven en ella. 📱 Tabla: plancha: hoja plana y lisa de cualquier metal, ó piedra, para grahar, esculpir, ó pintar en ella. || Diapason en los instrumentos de cuerda. || Tablero : en el juego del chaquete, los lados de dicho juego. | Tenir table : tener mesa, dar mesa, dar de comer diariamente à cierto número de convidados. Tenir table ouverte: tener mesa franca: recibir á su mesa á los que se presentan. H Réformer sa table : reformar el gasto de la mesa, esto es, de la comida. || Tenir bonne table : tener buena mesa, ó buen ordinario: comer bien. | Courir à piquer les tables : andar de gorra, de pegote, correr de mesa en mesa. Il Manger à table d'hôte : comer á un tanto por cabeza, ó sua en mesa redonda, en las posadas, hosterías, etc. Table de nuit : velador : vasera. [ Table d'attente, o rase: tabla en blanco, o rasa, en la que aua no hay nada grabado; esculpido, delineado, etc. : si es de metal, es plancha lisa , ó en blanco ; si es de piedra . es lápida lisa para grabar en ella algun letrero. | Table d'un livre, des chapitres, etc. : tabla de un libro, de capitulos, etc. || Table d'autel : mesa de altar. || La sainte table: pan del cielo, ó celestial, pan de ángeles, el manjar sagrado, la sagrada comunion. | Courir les tables andar de gotra, de pegote. ] Diamant en table : dia-

mante tabia.

TABLBAU, s.m. Cuadro, pintura: sea en madera, metal, ó lienzo. Así se suele decir : una buena tabla, en el primer caso : una buena lámina en el segundo : y un buen lienzo, en el teroero. || Estado, descripcion : de las cosas. || Catalogo, lista : de las personas. || ( fig. ) Pintura , idea , descripcion viva y natural, de una cosa, sea de palabra, ó por escrito.

de paño ya \*TABLEE, a. f. Porcion

tenido.

TABLER, v. n. ( ans. ) Entablar: armar el tablero, ó las piezas, en el agedrez, las damas, el chaquete. | ( fig. ) Vous pouvez tabler là-dessus: puede vmd. contar con ello, ir bajo de esta seguro, caminar sobre este pie, etc.

TABLETIER, IERE, s. m. Torners cajero : que trabaja juegos de chaquete, de damas, de agedrez, cajas, y toda cosa de

TABLETTE, s. f. Tablilla : estante : para poner libros. || Anaquel, vasar : las divisiones en armario. Ladrillo ade chocolate.

TABLETTES, s. f. pl. Tablillas, pastillas : de compuestos medicinales || Labrato | zos para conseguir algune com || Tacher &:

de memoria.

TABLETTERIE, s. f. El oficio, y comercio de tornería y cajas. V. Tabletier.

TABLIER, s. m. Delantal : de las mugeres. | Mandil : de ciertos artífices para no ensuciarse. # Tablero : cualquiera de las dos hojas del chaquete. || Tablero: del agedrez, de las damas. Es voz anticuada en frances: y hoy se dice del primero échiquier, y del tegundo damier. | Tablero, neto: la haz, ó cara de un pedestal con alguna labor, ó escultura. Alero: de los coches. Lablier de timbale : funda de timbal.

TABLOIN, s. m. Esplanada: para colo-

car una bateria de canones.

TABQURET, s. m. Taburetillo, camoncillo: gitial de estrado sin brazos, ni respaldar. En palacio se decia droit de tabourei : tener la almohada, que es lo que corresponde en España á las grandes señoras que pueden sentarse en presencia de la reina, y corresponde à la cubertura en los grandes.

TABOURET, s. m. o BOURSE A-BER-GER o A-PASTEUR, s. m. Pan y quesi-

llo : plente.

\* TABOURIN, s.m. (ndus.) Tamboreta: el ospecio en las galeras para cargar la artillería.

TAC, a. m. Morriña: enfermedad con-

tagiosa del ganado lanar,

\*TACAMAQUE, s. f. Tacamaca: árbol

y goma medicinal.

TACET, s. m. Compases mudos : en la musica. | (fig. y fam.) Garder le tacet : coserse la bosa : no hablar , o responder palebra.

TACHE, s. m. (con la primera silehe breve) Mancha: que cae ó queda em la zopa. || Mancha : en la piel de los animales. || Lunar : señal que sale en la cara, o otra parte del cuerpo humano. | (fig. ) Manche, múcula : en la estimación , honra , sangra. (id.) Tacha: defecto en las calidades morales. || Tache de rousseur : peca.

TACHE, s. f. Tarea: en el trabejo material. || Tarea: la obra que señaban ke maestros á sus discipulos, etc. 🖁 Destajo : toda obra que no se hace á jornal, sino por un tanto ajustado al dejarla concluida. [] (fig. ) Prendre à tâche de : tomar de su cuenta, empenarse en hacer tal cosa. Il Travailler *à la tâche :* trabajar á destajo **en obras de** construccion, derribos, desmontes, atc., tra-Dajar 4 tarea, en obras de artefactos, ó de otro cualquier, egercicio manual.

TACHE, EE, p. p. V. Tacher. 1 adj.

Manchado

TACHEOGRAPHIE, o TACHYGRA-PHIE, s. f. Taquigrafia : arte de escribir con velocidad por medio de signos.

TACHER, v. q. Manchar: hacer, o echar

una mancha en alguna cosa.

TACHER, v. n. Procurar, hacer estrer-

tirar á, pretender, pensar en.

TACHETE, EE, p. p. V. Tacheter. l *adj.* Manchado: salpicado de manchas, remendado : habiando de la piel de los animales por la diversidad de colores.

TACHETER, v. a. Manchar, salpicer de manchas : de diverso color : hablando de

la piel de los animales.

TACHIGRAPHE , s. m. Taquigrafo : el

que egeros la taquigrafia.

TACHIGRAPHIQUE, adj.m. f. Taquigráfico : perteneciente á la taquigrafia.

TACITE, adj. m. f. Tácito: lo que, sin

expresarse, se supone, ó infiere.

TACITEMENT, adv. Técitamente: de un modo tácito.

TACITURNE, adj. m. f. Taciturno: callado : de pocas galabras : cazurro.

TACITURNITE, s. f. Taciturnidad. TACT, s. m. Tacto : uno de los sentidos corporales y tambien el acto de tocar, ó palpar. | (fig.) Tacto, tino: en las cosas de gusto, y en el juicio de ellas.

TAC-TAC, s. m. (voz que expresa el ruido de golpes repetidos ) Taque taque,

\* TACTICIEN, s.m. Tactico : el instruido en la táctica, sea militar, ó naval.

TACTILE, adj. m. f. (didec.) Tengi-

ble : tocable.

TACTION, s. f. (didác.) El acto de

palpar. TACTIQUE, s. f. Táctica : el arte de las formaciones y evoluciones de las tropes.
\*TADORNE, s. f. Tadorno: eve entible benedige at abade

TAEL, s. m. Tael : moneda de China, que vala como cosa de veinte reales.

TAFFETAS, s. m Tafetan : tela de seda

lies,

TAFIA, c.m. Aguardiente de azúcar : en las Indias se llama cachaza.

\* TAFILET, (geog.) Tafilete: ciudad y

remo de Africa.

\*TAGE, (geog.) Tajo: rio de España. TAIAUT, s.m. (mont.) Grito que da el cazador cuando percibe la res.

TAIE, s. f. Funda : de almohada. || Tela : nube : catarata en el gjo. || Zurron : te-

lilla que cubre el feto.

TAILLABLE, adj. m. f. Pechero: su-

jeto a impuestos.

TAILLADE, s. f. Tajo: sajadura, cortadura: hecha en las carnes. || Cuchillada, corte: hecho en una tela, ó vestido.

TAILLADÉ, EE, p. p. V. Taillader.

adj. Tajado, sajado, acuchillado.

TAILLADER, v. a. Tajar, sajar: hacer cortaduras en las carnes. || Acuchillar, hacer cortes: en una tela, ó vestido.

TAILLANDERIE, . f. Herretta de corte: tomase por el oficio, y por las herra-

mientas hechas, ó artefactos.

TAILLANDIER, s.m. Herrerode corte: el que trabaja herramientas gruesas cortantes, como hachas, cuñas, pujavantes, hoces, podaderas, guadañas, asadones, etc.

TAILLANT, s. m. Tajo, corte: filo de

espada, sable, cuchillo, etc.

TAILLE, s. f. Corte: el modo de cortar. || Corte, corta, poda: en los árboles. || Tajo : corte : el que se da á las plumas de escribir. || Talla : labor de escultura. || Talla, estatura: del cuerpo. [ Talle: parte del cuerpo de la cintura arriba, y tambien se dice de los vestidos. [ Corte, ó talla: operacion quirúrgica para extraer la piedra. Talla: pecho, tributo: repartido por cabezas á los plebeyos. || Tarja : palito en que se marca lo que se saca, o se compra fiado. ll Tenor: parte de la música en el canto. Il Monte o taliar nuevo que retoña. || Talia: en el juego de banca. || (mús.) Se llama basse-taille: el bajete, o bajo atenorado. Haute-mille: el tenoracontraltado, ó baritono || ( escult. ) Basse-taille : el bajo reiere. | (grab.) Se llama taille douce : el grabado endulce, ó de láminas y con las estampas grabadas con rayas, con relacion á taille de bois, que es la lamina, o estamna de madera. Frapper d'estoc et de taille: dar estucadas y cuchilladas, dar de punta y de corte. | (fig.) Dicese : frapper d'estoc et hacer, o mander callar. de taile: firar tajos y reveses.

TALLE, KE, p.p. V. Tailler. || adj. Tvado: cortado. || (blas.) Tajado: se dice del escudo partido de izquierda a derecha.

TAILLE-BOUCE, s. f. Dicese de una es-Preie deigrabado hecho con el burril solo, en una lamina de cobre gravure en taille-douce. I idolatra de Biam y del Pegú.

TAILLE-MECHE, s. m. Cercenedera, ó corta mechas : instrumento de cerero.

\*TAILLE-MER, s. m. (néut.) Tajamas :

de una embarcacion.

TAILLER, v. a. Tajar, o cortar: lo superfluo de una com. || Cortar, partir: en pedazos, como el pan, una tela, etc. || Hacer la operacion de la piedra. || (imp.) Tailler: cortar la frasqueta. || Tailler la vigne, les arbres : poder les copas, los árboles. | Tailler une plume pour écrire : cortar una pluma para escribir. || Tailler le soupe: cortar, o partir la sopa. | (fig.) Dicese: tailler en pièces une armée: hacer pedazos, destrozar, destruir enteramente un egército. || (fig. y fam.) Se dice : tailler des croupières à quelqu'un : darie en que entender, darle que rascar: huscarle cuidados. | (id.) Dicese : sailler les morceaux à quelqu'un : acortar, limitar el gasto, ó las facultades á alguno.

TAILLER, v. n. Taliar : llevar la baraja

en el juego.

TAILLERESSE, e. f. Tajadora. | Com-

tadora : en las casas de moneda.

TAILLEUR, s. m. Sastre : que corta vestidos. || Tallador, que talla : en el juego de la banca. || Rabiahorcado: cierta ave. || Tailleur de pierres: picapedrero, cantero. l Tailleur de diamans: abrillantador. Tailleur graveur: entailedor en les ceses de moneda.

TAILLEUSE, s. f. Sastra : muger que

corta, y trabaja vestidos.

TAILLIS, adj. Llamase: bois saillis: el monte tallar : soto. Usase tambien como substantivo. || Gagner le taillis: tomar las de villadiego. Hauss taillis : tallares altos.

TAILLOIR, s. m. Tajador: 10 mismo que tajo : en el cual se parte la carne. Es de poco uso en frances. Abaco: la parte superior del capitel de las columnas, sobre la que descansa el arquitrabe.

TAILLON, s. m. Aumento del pecho anual llamado talla , que se pagaba en Bran-

cia, y era el recargo de un tercio.

\*TAILLURE, s. f. Recamado de piesas

sueltas que juegan juntas.

TAIN, s. m. Alinde : hoja de estaño que se pone detras de las lunas de los espejos.

\* TAINS, & TINS, s. m. pl. (ndut.) Picaderos : maderos sobre que se coloca la quilla de un navio que se construye.

TAIRE, v. a. Caller: no decir, disimular, pasar en silencio, omitir. || Faire taire:

TAIRE (SE), v. r. Callar : estar callado no habiar. || (fig.) Caffar: sufrir, obedecer. || (id.) Callar: no hacer ruido.

TAISSON, s. m. Tejon: animalito eua-

drupedo.

TALAPOIN, e. m. Talapuino: sacerdote

Borgona.

TALC, s. m. Talco: especie de piedra

transparente, que se saca en hojas.

TALED, s. m. Taled: velo con que los Judíos e rubren la cabesa en la sinagoga.

TALLANT, s. m. Talento, cierto peso, o suma de monedas entre los antiguos. | (fig. ) Ta'ento, capacidad, prenda, o don matural para ciertas cosas. | (fig.) Faire valoir le tulent : servirse de su ingenin, o capacidad, aprovechavla. || Enfourt, o enterrer son talent, ses talens : tener enterrudas, tener ociosas, o hacer inutiles sus prendas, su talento, su capacidad.

TALER, & DALER, a. m. Taler: moneda de Alemania que vale unas tres pese-

\* TALINGUER, v. c. (náut.) Entalingar : aniarrar el cable al ancla para dar

TALION, s. m. Talion: dicese del cas-

tigo igual á la ofensa. TALISMAN, e. m. Talisman, figure adi-

vinatoria, y supersticiosa.

TALISMANIQUE, adj. m. f. Lo que toca al talisman: talismánico.

TALLE, s. f. Vástago, ó rama que un

urbol arroja por el pié.

TALLER, v. n. Brotar, o arrojar por el

pié : dicese de los árboles.

\*TALLEVANE, s. f. Orsa : tarro : en que llevan la manteca de Isiñi á Paris.

TALLIPOT, s. m. Talipot : especie de

palma de las Indias.

TALMOUSE, a. f. Quesadilla: pasta be-

che con harina, queso, y huevos.

TALMUD, a. m. Talmud : libro que contienada doctrina y tradiciones de los Ju-, alios.

TALMUDISTE, s. m. Talmudista: adicto

4 las opiniones del talmud.

TALUTHE, s. f. (vulg.) Tabelada : tahanazo . tantarantan : golpe dado con la

IBABO en la cabusa.

TALUN, s. m. Talon : calcañar : del pié. || Talon: del culzado. || Zancajo: dicese del calcañar descubierto por la rotura del calzaelo. || Recaton, birole: de una pica, asta, o lanza. | Baceta, o monte : los naipes que squedan despues de haber dado. | Talon de bois: tacon de madera. || (fig.) Etre sans cesse sur les salons de quelqu'un: ir pegado siempre à alguno, irle al rabo, o ir niempre tras de él. || (fig. y fam.) Avoir L'esprit aux salonsi: tener el seso en los calcanares. || (id.) Montrer le talon : voiver el hopo, tomar el portante. | Mettre son jeu sous le talon, prouitler les cartes: meterse en baraja, zambucarse.

TALONNÉ, ÉE, p. p. V. Talonner.

adj. (fam.) Acosado, perseguido.

TALONNER, v. a. (fam.) Ir á los alcances, perseguir de cerca al que va huyen- | | adj. Tapado.

\*TALAUCHE, s. m. Cierto droguete de 1 do. || (fig.) Hostigar : traer accesado : porseguir.

TALONNIER, s. m. Taconers : el que

bace tacones de madera.

TALONNIERES, s. f. pl. Talares de Mercurio: alas de su caliado. | Talonera: las de las sandalias de los religiosos descal-

TALUS, s. m. Escarpa : declive : carica que se da á un muro, pared, etc. 🛚 🗷 🛪 🌬 🜬 🚬 adv. En escarpa, en declive.

TALUTE, EE, p. p. V. Taluter. 🛊 edj.

Escarpado.

TALUTER, v. d. Construir en escarpe,

ó en declive.

\*TAMANDUA, TAMANOIR, s. m. Tsmandoa, oso hormiguero : cuadrúpedo ಟೇi Perú.

TAMARIN, s. m. Tamarindo: fruta de un árbol de la India.

\* TAMARINIER, s. m. Tamarindo : árbol de la India.

TAMARIS, o TAMARISC, s. m. Tamarisco, taray, tamariz: arlusto.

\*TAMBA, TAMBAC, 6 TAMBAQUE. V. Tembac.

TAMBOUR, s. m. Tambor: caja de guerra: para la infantería. || Tambor: dicese del soldado que toca. || Cancel : puesto delante de las puertas de los templos, y de los aposentos para cortar el aire. [ Tambour de basque : pandero, pandereta. Tambour major : tambor mayor : gefe de los tambores.

TAMBOURIN, s. m. Tamboril: especie de tambor para la dauxa. Il Tamborilero : el

que toca por oficio el tamboril.

TAMBOURINER, v. n. Tocar el tamboril. || Tamborilear : tocar mal el tamboril. || (fam.) Panderetear: tabalear: hacer ruido con los pies, ó manes, tecando mucho a una puerta.

TAMBOURINEUR, s. m. Tamborilero: dicese por desprecio del que toca el tambo-

ril , y tambien del que lo toca mal.

TAMIS, s. m. Tamiz : cedaso fiso para pasar las cosas pulverizadas, ó liquidas.

\*TAMISE, (geog.) Tamesis: rio de Inglaterra.

TAMISE, EE, p.p. V. Tomiser. | adj.

Pasado por tamiz.

TAMISER, v. a. Paser, o cerner per ta-

\*TAMISEUR, s. m. Cribador, el que en las fábricas de vidrio criba la ma que se hace.

TAMPON, s. m. Tapon, tarugo: para tapar. || Taco de escopeta. || Muñeca estre estampadores. | Sombrerillo: el que usan los grahadores para limpiar las láminas.

TAMPUNS, s. m. pl. (náut.) Rocados,

tapabalázos.

TAMPONNÉ, ÉE, p. p. V. Tamponner.

TAMPONNER, v. a. Tapar : cerrar herméticamente. || Dar tinta los estampadores. |

TAN, s. m. Casca : la corteza de roble molida, para el curtido de las pieles.

TANAISIE, s. f. Atanasia, tanaceto:

planta. TANCE, EE, p. p. V. Tancer. | adj.

(fam.) Zurrado: reprehendido.

TANCER, v. a. (fam.) Zurrar, dar una

zurra, dar una reprehension. TANCHE, s. f. Tenca : pez de agua dul-

ce, y estancada.

TANDIS QUE, prep. Miéntras que, entretanto : en tanto que.

\* TANDROLE, s. f. Sal, o crema que sobrenada en la primera fundicion del vidrio.

TANE, s. f. Casca: la corteza de eucina,

ó roble para el curtido de las pieles.

TANGAGE, s. m. (naut.) Cabezada: artada: balanceo de proa á popa de un navío.

TANGENTE, s. f. (geom.) Tangente. \* TANGER, (náut.) Tanger la côte. V.

Ranger la côte.

TANGEA, ó TANGUER, v. n. (náut.) Cabecear, arfar : dicese del movimiento del navío navegando.

TANG-TANG, s. m. Tambor de los

negros.

TANIERE , s. f. Cubil, cûeva , guarida : parage escondido adonde se recogen los animales monteses.

TANNE, s. f. Empeine, paño: en la cara, y especialmente en las narices, causado por el sol,

TANNE, EE, p. p. V. Tanner. || Cur-

tido , adobado.

TANNE, EE, adj. Atabacado, de color de atezano.

\* TANNEE, s. f. Cusca : corteza sacada del noque despues de haber servido.

TANNER, v. a. Curtir con corteza las

pieles. TANNERIE, s. f. Tenería: fábrica de

TANNEUR, s. m. Curtidor: el que curte y adoba cueros.

\* TANNIN , s. m. Curtiente.

TANQUEUR, s. m. (naut.) Ganapan: mozo que carga y descarga los navios y demas barcos.

TANT, adv. Tanto: tan. || Tant à tant: tantos a tantos. | Tant plus que moins: un si es no es, poco mas, o menos. Tant mieux: tanto incjor, mucho mejor. || Tant pis: tanto peor, mucho peor. || Tant s'en faut que : tanto dista que, tant léjos está: que. || Tant que : miéntras que, ó miéntras. || Je me souviendrai de ce bienfait tant que je vivrai : me acordaré de este lavor miéntras yo viva.

\* TANTALE, s. m. Tántalo : ave de América. | Supplice de Tantale : tormento que consiste en tener una cosa bajo los ojos, y

no poder gozarla.

TOME I.

TANTE, s. f. Tia: la hermana de padre, o de madre. | Grand'tante : la hermana del abuelo, ó de la abuela.

\* TANTIN, TANTINET, s. m. Tantico,

un poco.

TANTOT, adv. Luego, de aquí á poco. A tantót: hasta luego, hasta dentro de un rato , hasta la tarde.

TANTOT, conj. disy. Ya: una vez: ya esto, ya aquello : tan pronto. | Tantôt il fait chaud, tantot il fait froid: tan pronto hace calor como frio.

TAON, s. m. Tábano: mata buey: mos-

TAPABOR, s. m. Especie de montera cuyos bordes se bajan para abrigarse la cabeza, y la cara.

TAPAGE, s. m. (fam.) Camorra: ci-

pizape.

TAPAGEUR, s. m. (fam.) Camorrista: que arma camorras y ruidos.

TAPAGIMINI, s. m. (pop.) Algazara

festiva.

TAPE, s. f. (vulg.) Sopapo, manoton, o mogicon. || Tapa, o fondo de una cubeta de cerbeza. [[Corcha : tapa de un cañon de navio.

TAPE, EE, p. p. V. Taper. || Acacheteado. || Batido: hablando del peinado.

TAPECU, s. m. La viga que da movimiento à la báscula de un puente levadizo. || Bolsillo que llevan los religiosos descalzos en la túnica de detras de la espalda. || Carraca: coche de mal movimiento, de mucho traqueo.

TAPER, v. a. (vulg.) Acachetear, y abofetear.|| Taper du pied: patear, dar patadas. || Taper les cheveux : batir el cabello ó el pelo. 🕽 *Taper un canon :* tapar un canon para que no le entre el agua. || *Des* pommes, des poires tupées: manzanas; y peras aplastadas, y secas al horno.

TAPI, IE, p. p. V. Topir. || adj. Agazapado, acurrucado: para no dejarse ver.

\* TAPIERE, s. f. (náut.) Coston: pieza que se pone en los pantoques de un navio.

TAPINOIS (EN), adv. A escondidas : de

puntillas, con secreto, etc.

TAPIACA, TAPIOCA, s. m. Tapiaca, fécula de raiz de yuba.

\* TAPION, s. m. (náut.) Tablazo de mar liso, manchon, que es señal de calma.

TAPIR, SE TAPIR, v. r. Agazaparse: agacharse: esconder el cuerpo para no ser visto.

TAPIK, s. m. Cuadrúpedo de América, parecido al cerdo, y con trompa como el elefante.

TAPIS, s. m. Tapete, sobremesa. [] Tapete, alfombra para los pies. || Tapis vert, ó de gazon : la verde alfombra, habiando de céspedes en los huertos, ó jardines. [] (fig.) Amuser le tapis : gastar el tiempo : gastar saliva: proponiendo cosas útiles ó inútiles para entretener. (id.) Mettre une affaire

une question sur le tapis : passit un negocio, ó cuestion á exámen. [ (td.) Tenir un homme sur le tapis : traerle en bocas : estar habiando de él, en sentido de censurarte.

TAPISSE, RE, p. p. V. Tapisser. ||adj. Entapizado: colgado: de tapices, damascos, etc.

TAPISSER, v. a. Entapizar, colgar : de tapices, damascos, ú otras telas, las paredes.

TAPISSERIE, s. f. Tapiz: labor hecha á la aguja con estambre , seda , oro , etc. || Tapis : paño de corte : con que se cuelgan las paredes : dícese de toda colgadura con que se viste una sala, aposento, etc. || Tapisserie de cuir deré: arrimadillo, o friso de guadamacil. || (fig.) Figure de tapisserie: arrancado de tapis : la persona ridicula en su figure y vestido. || Tenture de tapis*seria :* tapicaría , <del>ce</del>to es , el juego entero , la colgadura completa de tapices, que compenen una historia, un pasage, etc.

TAPISSIER, s. m. Tapicero: el que trabaja tapioes, ó en muchles para vestir salas.

TAPISSIERE, s. f. Tapicera: la muger del tapicero, ó la oficiala que trabaja en tapices, o muebles.

TAPON, s. m. (vulg.) Tarugo: zorogu-

llo: tapon de trapos.

TAPOTE, EE, p. p. V. Tapoter. 🕻 adj.

(*fam.*) Aporraceado, zamarreado.

TAPOTER, v. a. (fam.) Aporracear, oascar, sacudir: estar cascando, ó sacudiendo.

\*TAPURE, s. f. Rizado del cabello:

encrespado.

TAQUER, v. a. (imp.) Tamborilear: una

Iorma para igualar las letras.

TAQUIN, INE, adj. (fam.) Tacano, ronoso, ruin. | (id.) Reacio, terco.

TAQUINEMENT, adv. (fam.) Ronosa-

mente, mezquinamente.

TAQUINER, v. a. Terquear: portiar cansadamente, sobre cosas de poca importancia.

TAQUINERIE , e. f. (fam.) Tacañería :

ronería. | (id.) Terquedad, dureza.

TAQUOIR, s. m. (imp.) Tamborilete: tablita de un dedo de grueso, sobre la cual se golpea para igualar las letras en la forma.

TAQUON, s. m. (imp.) Alza : el papel que se pone en el tímpano para que salga bien la impresion. || Taco: el que se pone debajo de una letra, o marmosete par iguale con la forma.

\* TARABE , s. m. Tarabé : papagayo verde

dei Brasil.

ARABUSTÉ, ÉE, p. p. V. Tarabuster. | adj. (fam.) Jorobado, amolado, importunado.

TARABUSTER, v. a. (fam.) Joiobar:

amolar, importunar.

TARAGAS, Y. Taruga.

\* TARANTAISE, s. f. (geog.) Taranteen : comarca de Sabuya.

\* TARANTE, o TARENTE, s. m. Tarando: animal cuadrúpedo del norte, parecido al alce.

TARARE, (interj. fam. y joc.) Tararira, mamola.

"TARASQUE, s. f. Tarasca : dragon figurado en las procesiones de Corpus.

"TARAUD, s. m. Taraja: macho que sirve para abrir la hembra de los torni-

TARAUDE, EE, p. p. V. Tarauder. adj. Taladrado: abierto.

TARAUDER, v. a. Taledrar : abrir las hembras de los tornillos con el macho.

TARD, s. m. Tarde.

TARD , *udv.* Tarde : pasado el tiempo, la sazon, ó la oportunidad. H Tôt ou tard : tarde ó temprano.

TARDER, v. n. Tardar: detenerse, atrasarse, no llegando à tiempo oportuno, ó

señalado.

TARDIF, IVE, adj. Tardio: To que tarda en madurar. || Tardio : lo que sucede despues del tiempo oportuno. [[Tardo: lento, torpe, pesado.

TARDIVEMENT, adv. Tardiamente,

ientamente.

TARDIVETE, s. f. Tardio en madurar.

Retardo : lentitud en moverse.

TARE, s. f. Tera: rebaja que se hace de un peso. || Desfalco, merma: en la calidad, o la cantidad. || Deterioro, averia. || (fig. ) Maca, tacha: vicio, defecto.

TARE, EE, adj. Averiado: deteriorado. Viciado, degenerado : hablando en sen-

tido moral.

\* TARENTE, ( geog. ) Tarento: ciudad del reino de Nápoles.

"TARENTIN, INE, adj. y s. Tarentino:

de Tarento.

TARENTISME, s. m. Tarantismo: tarantela : enfermedad causada por la mordedura de la tarántula.

TARENTULE, s. f. Tarántula : cierta araña venenosa. || Cierta lagartija de Proyenza.

TARER, v. a. Destarar: pesar un costal, pellejo, ó vasija, ántes de llenarie.

\* TARERONDE, V. Pastinaque.

TARGE, s. f. Tarja: tablachina: cierto broquel de los tiempos antiguos.

TARGETTE, s. f. Pestillo: pasador para

TARGUER (SE) (de), v. r. (fam.) Engreirse, prevalecerse : de alguna ventaja.

TARGUM, s. m. Targo, comentario cal-

dáico del Viejo Testamento.

TARI, s. m. Licor que se saca del coco: especie de aguardiente.

TARIE, IE, p. p. V. Tarir. | adj. Ago-

TARIER, s. m. Collaba: pajarito.

TARIERE, s. f. Taladra. || Barrena grande. || Broma: insecto que taladra la madera en los navios.

TARIF, s. m. Tarifa: arancel.

TARIFER, v. a. Tarifar: poner tarifa.

TARIN, s. m. Verderon: pajarillo parecido al canario.

TARIR, v. a. Agotar, apurar: secar, y consumir el agua. || (fig.) Apurar, agotar:

otra cualquier cosa.

TARIR,  $\nu$ , n. Secarse, quedar seco: agotarse los pozos, las fuentes, los arroyos. ||(fig.) Cesar, parar: de llorar, de hablar, etc. Usase comunmente con la negativa ne.

TARISSABLE, adj. m. f. Agotable: que se agota, ó se seca: que se suele, ó puede agotar, ó secar. Usase regularmente con la partícula negativa: il n'est pas tarissable, ó mejor, il est intarissable: lo mismo que es perenne, continuo, manantial.

TARISSEMENT, s. m. Agotamiento, se-

quia: de pozos, fuentes, etc.

TAROT, s. m. Piporro: bajon: instru-

mento músico. V. Basson.

TAROTÉ, ÉE, adj. Llamanse cartes tarotées, los naipes pintados, al modo de los

que llaman en Francia tarots.

TAROTS, s. m. pl. Unos naipes mas grandes que los de la baraja francesa, de figuras diferentes, y con pintas por el reves. Como tales se toman los de España, Alemania, etc.

TAROUPE, s. f. Pelo del entrecejo.

TARSE, s. m. (anat.) Tarso: la parte del pié antes de los dedos.

\* TARSE, (geog.) Tarso: ciudad de Na-

tolia.

\*TARSO, s. m. Mármol duro de Toscana que entra en la composicion del vidrio.

TARTANE , s. f. Tartaná : embarcacion |

menor de vela latina.

TARTARE, s. m. Tártaro: el infierno en sentido gentílico, y estilo poético. Nombre que se da á los mozos que sirven á las tropas de la casa real en campaña.

TARTAREUX, EUSE, adj. Tartáreo: que tiene calidades de tártaro (de vino). || Acide tartareux: ácido tartaroso: el que se

extrae del tártaro.

\*TARTARISER, v. a. Tartarizar: puri-

ficar con sal de tártaro.

TARTE, s. f. Tarta: cierta torta de pastelería.

\* TARTELETTE, s. f. Pastelillo.

\*TARTINE, s. f. (fam.) Rebanada de

pan con manteca, dulce, etc.

TARTRE, s. m. Tártaro: cierta sal que se cria dentro de las cubas del vino. || Sel de tartre: sal, ó crémor de tártaro. || Tartre stibié: tártaro emético.

TARTRITE, s. m. Tartrito: nombre genérico de las sales formadas con el ácido tartaroso.

TARTUFE, s. m. Gazmoño: hipócrita. TARTUFERIE, s. f. Gazmoñada, gazmoñería.

TARTUFIER, v. n. Gazmoñear : afec-

tar virtud, hacer el gazmoño.

\*TARUGA, TARÚCA, ó TARAGAS, s. m. Taruga: animal cuadrúpedo, especie de alpaca.

TAS, s. m. Pila, monton: amontonamiento, hecho de algunas cosas. || Tas: especie de bigorneta.|| Tas de fumier: estercolero. || (fig.) Tas de coquins, tas de canailles, etc.: hato de picaros, de canalla. || Tas de voleurs: gabilla de ladrones.

TASSE, s. f. Taza, vaso: para beber. ||
Tasse de café: taza, o tacilla de café. ||
Tasse de chocolat: gicara de chocolate.

TASSE, EE, p. p. V. Tasser. || Apila-

do: hecho monton.

TASSEAU, s. m. (carp.) Jácena: viga donde cargan las cabezas de las otras de un edificio. || Listoucillo de madera. || Cárcel: para unir las tablas, ó aros de una guitarra, violin, etc.

\*TASSÉE, s. f. Una taza, esto, una taza llena: lo que cabe en una taza, ó sea vaso,

ó gicara.

TASSER, v. a. Apilar, o amontonar: hacer un monton, o montones, de alguna cosa.

TASSER, v. n. Hacer, o formarmonton. ||
Amacollarse, crecer, multiplicar, haciendo macolla: dicese de las plantas.

TASSETTE, s. f. Escarcela: faldar de

una ermadura antigua.

\* TATE-POULE, s. m. ( (joc. ) Maricon : el hombre que se ocupa en las haciendas mas menudas de la casa, propias de las mugeres. Si son haciendas de la cocina, y del gasto de la comida, corresponde á cocine-ro, ó cazolero.

TATER, v. a. Tentar: tocar tentando. || Catar, gustar, probar. || (fig.) Tentar, dar un tiento, sondear: querer conocer el ánimo, ó saber de otro. || Tater le pouls: tomar el pulso. || Tater l'ennemi: explorar la intencion del enemigo. || (fig.). Tater le terrain: tentar el vado. || Cheval qui tâte le pavé: caballo que se siente de los cascos.

TATER (SE), v. r. (fig.) Probarse: experimentarse, experimentar sus fuerzas, ántes de entrar en un negocio, etc. || (id.) Cuidar demasiadamente de su salud.

TATEUR, EUSE, adj. y s. Tanteador: el que tantea, y considera las cosas antes

de hacerias.

TATE - VIN, s. m. Bomba para sacar el vino.

\*TATI, s. m. Tominejo: pájaro mosca: pajarito de Indias.

TATILLON, s. m. (fam.) Marica: hombre nimio, atado, apocado, un caco.

TATILLONAGE, s. m. (fam.) Repar

en pelillos, repulgos de empanada : ni-1 miedad.

TATILLONER, v. n. (fam.) Mariquear, reparar un hombre en pelulos, y minu-

TATONNEMENT, s. m. La accion de andar á tientas, ó á tiento. || Titulzo: la accion de titubear : de obrar con incerti-

dumbre, é irresolucion.

TATONNER, v. n. Buscar & tiento, por el tacto, palpando. Andar á tientas, á obscuras. | ( fig.) Titubear: obrar con timidez, con irresolucion : hacer probaturas, tentativas.

TATONNEUR, EUSE, s. El que anda átiento, á tientas, á obscuras. || El que anda tentando, titubeando: en lo que ha de ha-

cer. V. Tatonner.

TATONS (A), adv. A tientas, á obscuras. | (fig.) A tiento, titubeando: sin principios, sin seguridad.

TATOU, s. m. Tato, ó armadillo : cuadrúpedo pequeño de Indias cubierto de con-

TATOUAGE , s. m. La accion de pintarse el cuerpo los salvages.

TATOUER, v.a. Pintarse el cuerpo, los

salvages.

TAU, s. m. Tao, ó cruz de San Antonio

TAUDION, V. Taudis.

TAUDIS, s. m. (vulg.) Chiribitil, za-

quizami.

\* TAUGOURS, s.m. pl. Palariquetas para mantener el ege y varas de una carreta. \* TAULET, o TOLET, s. m. (naut.) Tole-

te, escálamo: á que se ata el remo.

\* TAUMALIN, s. m. Materia crasa que se halla en el cangrejo, y varios mariscos.

TAUPE, s. f. Topo: cierto animalejo. (fig. ) Topo : el cegato que ve muy poco. || Talparia : cierto tumor que se forma en la cabeza de las caballerías , y de los racionales. || Escobilla , ó cepillo hecho de tripe , para Impiar el sombrero. || (fig. y fam.) Aller au royaume des taupes : irse al otro barrio, morir. | Preneur de taupes: astuto,

TAUPE-GRILLON, s. m. Tope grillo. V. Courtillière.

TAUPIER, s. m. Cazador de topos.

TAUPIERE, s. f. Trampa para coger to-

pos.

TAUPINÉE, 6 TAUPINIÈRE, s.f. Topera, ó topinera: montoncillo de tierra qu levanta el topo hozando.

TAUPINS, s. m. pl. Nombre de un cuer-

po militar en tiempo de Cárlos VII.

TAURE, s. f. Novilla: vaquilla.

TAUREAU, s. m. Toro: el macho de la vaca. || Tauro: signo del zodiaco. || Taureau sauvage: toro bravo. | Taureau domestique: toro manso. || Taureau bannal: toro | de concejo, del señor del lugar : y tambien | de su tribú.

verraco de concejo, hablando del hombre vicioso y desbocado. | Jeune taureau: novillo. || Taureau cerf: toro ciervo. || Combat de taureaux : corrida de toros, o fiestade toros. || Troupeau de taureaux : torada. Voix de taureau : voz de hecerro, por gorda y bronca.

\* TAURILLON, s. m. Torete, torillo, no-

villo : el toro que no ha padreado.

\*TAUROBOLE, s. m. Tauróbolo: sacrificio de un toro á Cibéles.

\* TAUROYEUR, s. m. Totero. \*TAURUS, s. m. (geog.) Tauro : monte

célebre del Asia.

TAUTOGRAMME, s. m. Tautograma: poesia compuesta de palabras que comienzan con la misma letra.

TAUTOLOGIE , s. f. Tautologia : repeticion inútil de una misma idea en términos

diferentes.

TAUTOLOGIQUE, adj. m. f. Tautolo-

gico : lo que pertenece á la tautologia.

TAUTOMETRIE, s. f. Tautometria: repeticion exacta y servil de las mismas medidas en la poesia.

TAUX, s. m. Tasa: postura, arancel,

encabezamiento.

TAVAIOLLE, 's. f. Toalla grande:

guarnecida de encages, o randas.

\* TAVELE, & TEAVELLE, s. f. Espiguilia : encage estrecho.

TAVELE, EE ,.p. p. V. Taveler. | adj. Manchado, salpicado de manchas: dícese dela piel de los animales.

TAVELER, v. a. Manchar, salpicar de manchas: habiando de ciertos animales.

TAVELURE, s. f. Lo manchado, o salpicado de una piel : la variedad de colores.

TAVERNE, s. f. Taberna: tienda donde se vende el vino por menor. V. Cabaret.

TAVERNIER, IERE, s. Tabernero. Es voz ya de poco uso en frances.

TAXATEUR, s. m. (for.) Tasador de pleitos.

TAXATION, s. f. Repartimiento, & imposicion : de derechos , de contribuciones.

TAXE, s. f. Tasa: postura, precio senalado para la venta de los géneros. || Cuota, contingente : la parte que à cada uno toca pagar en las contribuciones. | Taxe de dépens: tasacion de las costas de unos au-

TAXE, EE, p. p. V. Taxer. || adj. Ta-

sado: apreciado.

v. a. Tasar: poner la tasa, 6 TAXĒ postura: á los géneros, y comestibles. || Imponer: un derecho, ó contribucion. || Tachar, acusar : de algun defecto, ó vicio.

TAXER (SE), v.r. Tasarse, imponerse uno á sí mismo lo que debe pagar de una can-

TAXIARQUE, s. m. Entre los Atenien ses, era un oficial que mandaba la infanteria.

**eeguņda** persona) Te.

TE, s. m. Mina para volar en figura de T. TECHNIQUE, adj. m. f. Técnico, facultativo, artístico, científico: dicese de los términos propios de cada arte, ó facultad.

TE DEUM, s. m. Te-deum: cántico eclesiástico que comienza por estas palabras.

TEGUMENT, s. m. (náut.) Tegumento: lo que cubre, ó envuelve alguna membrana, músculo, etc.

TEIGNASSE, s. f. (vulg. y sattr.) Za-Jea: peluca vieja y mal peinada, como quien

dice la tinosa. V. Tignasse.

TEIGNE, s. f. Polilla : que se cria en la ropa. || Tiña : enfermedad en el cutis de la cabeza. Especie de sarna que se pega a la corteza de los árboles.

TEIGNES, s. plur. Arestin: enfermedad que da à las caballerias, con tumor, o

TEIGNERIE, s. f. Hospital o sala de tinosus.

TEIGNEUX., EUSE, adj. y s. Tiñoso. | (imp.) Balle teigneuse : bala calva, cuyo casco por demasiado húmedo no tomaba Ia tinta.

\* TEILLAGE, s. m. La accion de agramar. TEILLE, s. f. Tasco: la arista que suelta el cáñamo, ó fino cuando se agrama.

TEILLE, EE, p. p. V. Teiller. | adj.

Agramado, quebrantado.

TEILLER, v. a. Agramar : quebrantar el

cánamo machacándole.

TEILLEUR, s. m. Agramador : el que

ngrania.

TEINDRE, v. a. Teñir: tintar. || (fig.) Teindre ses mains du sang unnocent : derramar la sangre inocente : hacer morir los mocentes.

TEINT, EINTE, p. p. V. Teindre. || adj.

Teñido : tintado : tinto.

TEINT, s. m. Tinte : tintura : el arte, o modo de teñir. || Tez, color : del rostro.

TEINTE, s. f. (pint.) Tinta: el grado de fuerza que dan los pintores á los colores.

|| Demi-teinte: media-tinta.

TEINTURE, s. f. Tinte: la accion de tenir, y tambien el licor con que se tine. || Tintura, tinte : el color que queda en la cosa tenida.  $\parallel$  (fig.) Tintura : conocimiento Ingero en alguna ciencia, ó arte. || Tintura : en la farmacia es el extracto liquido del color de uno, ó mas simples. \ Teinture de mars:

TEINTURERIE, s. f. Arte, oficio de l

tenir, y la casa donde se tine.

\*TEINTURIER, IERE, s. Tintorero: el que egerce el oficio, ó arte de teñir. || El autor que retoca las obras de alguna muger. Es voz nueva.

TEL, ELLE, adj. Tal, semejante, igual. Il n'y a pas de tels animaux : no bay tales, o semejantes animales. | Je ne vis jamais |

TE, (caso oblicuo de pronombre de la rien de tel: nunca he visto cosa semejante; o cosa igual, u otro tal. || Un tel : fulano, o cierto quidam. || Tel maître tel valet : tal amo, tal criado. || Tels et tels s'y trouvérent : fulano y zutano se halláron allí. 🛚 Tel quel, telle quelle: tal cual. | Sa capacité est telle quelle: su capacidad es tal cual, así así, mediana. || Un tel: uno, cierto sugeto, fulano. || Tel que: tal como o cual.

TELEGRAPHE, s. m. Telégrafo: máquina para hablar de léjos por ciertas señales

combinadas, y concertadas.

TELEGRAPHIE, s. f. Arte de habiar de

léjos por medio de los telégrafos.

TELEGRAPHIQUE, adj. m. f. Telegrá• fico: lo que pertenece á la telegrafía ó al telégrafo: dépêche télégraphique, ligne télégrapļiique.

TELEPHIUM, s. m. Telefio: planta pas

recida á la verdolaga.

TELESCOPE, s.m. Telescopio; instrumento óptico para observar los astros.

TELLEMENT, adv. De tal suerte, de tal

TELLEMENT QUE, conj. De modo que,

de manera que.

TEILEMENT QUELLEMENT, adv. (fam.) Tal cual, de un modo tal cual, así, pasaderamente , medianamente.

"TELLINES, s. f. pl. Telinas : almejas

muy salmosas.

\* TELLURE, s. m. Telurio: metal nueva-

mente descubierto.

TEMERAIRE, adj. y s. m. f. Temerario: osado: atrevido. | Temerario: lo que se dice, ó piensa sin fundamento.

TEMERAIREMENT, adv. Temerariamente: con temeridad, con arrojo. || Temera-

riamente: sin fundamento,

TEMERITE, s. f. Temeridad: arrojo. [ Temeridad: concepto formado sin funda-

"TEMIN, s. m. Nombre que dan en Levante á una moneda antigua de Francia,

liamada Louis de cinq sous.

TEMOIGNAGE, s. m. Testimonio: atestacion, testificacion, declaracion. 🖁 Autoridad : lugar de un autor. || Testimonio : argumento, prueba, muestra. || Porter un faux temoignage: levantar un falso testi-

TEMOIGNE, EE, p.p. V. Temoigner. |

adj. Testificado: testimoniado. -

TÉMOIGNER, v. a. Atestiguar : testificar, asegurar como testigos en justicia. H Manifestar, mostrar, descubrir. | Asegurar, aseverar.

TEMOIN, s. m. Testigo: la persona que declara ó afirma lo que ha visto, ú oido. || Testigo: el que está presente en algun acto como miron. | Testigo, testimonio: dícese tambien de las cosas inanimadas que son muestras ó señales de algun suceso. Il Hito I

entre los agrimensores es el mojon con que o sea secular, que tienen algunos prelados, o señalan los linderos de las heredades. || Témoin oculaire: testigo ocular, ó de vista. Témoin auriculaire : testigo auricular, o de oidas. || Dieu m'est témoin que : Dios sahe que, o bien sabe Dios que. | Faux témoin: testigo salso. || Bn témoin de quoi: ( sorm. for.) en testimonio de lo cual, o en cuyo testimonio, en fe de lo cual, ó en cuya fe.

TÉMOINS, s. m. pl. Hitos: señales que se dejan debajo de los mojones de término para conocer si los mudan. || Damas, mogotes de tierra, que dejan los trabajadores en

un terreno que se rebaja.

TEMPE, s. f. Sien: parte de la cabeza. TEMPERAMENT, s. m. Temperamento: complexion: de los humores en el cuerpo humano. || (fig. ) Temperamento, medio, arbitrio: para componer un negocio. || Proporcion: en la música. | Avoir du tempérament: ser algo enamorado ó rojo.

TEMPERANCE, s. & Templanza: una de las cuatro virtudes cardinales. Tambien se toma por la sobriedad, ó la templanza en

el comer y beber.

TEMPÉRANT, ANTE, adj. Sobrio,

templado ; en el comer y heber.

TEMPÉRATURE, s. f. Temple: tempe-

ratura : del aire , del clima.

TEMPERE, EE, p. p. V. Tempérer. adj. Temperado, templado: en lo físico, y en lo moral. || Style, genre tempéré: estilo mediano.

TEMPERER, v. a. Atemperar, templar:

dicese en lo físico, y en lo moral.

TEMPETE, s. /. Tempestad: tormenta: temporal. || (fig.) Tempestad: persecucion grande. | (id. ) Zambra, algazara, alboroto.

TEMPETER, v. n. (fam.) Echar tempestades, pestes, votos: alborotar el co-

TEMPETUEUX, EUSE, adj. Tempes-

TEMPLE, s. m. Templo: edificio públi-

co dedicado al culto religioso.

TEMPLET, s. m. (encuad.) Palo del telar de coser libros, que entra en la mor-

taja hecha en la tabla del telar.

TEMPLIER, s. m. Templario: caballero del Temple, erden militar extinguida en el concilio de Viena. || ( prov. vulg. ) Dicese: boire comme un templier: beber como un wallon, como un tudesco, beber con exceso.

\* TEMPORAIRE, adj. m. f. Tempora rio, temporal: lo que dura un tiempo limi-

\* TEMPORAIREMENT, adv. Temporalmente: por tiempo limitado.

TEMPORAL, ALE, adj. (anat.) Tempo-

ral, lo que perteneçe à las sienes.

TEMPORALITE, s. f. Lo temporal, lo secular : la jurisdiccion, o dominio temporal, l cabildos.

TEMPOREL, ELLE, adj. Temporal: transitorio: pasagero. || Temporal, secular: por oposicion á espiritual, ó eclesiástico, en punto á jurisdiccion.

TEMPOREL(LE), s. m. La potestad temporal de los soberanos: la autoridad civil: el poder económico de los principes y gobiernos. | Temporalidades: las rentas, ó frutos, que perciben los eclesiásticos de sus prebendas.

TEMPORELLEMENT, adv. Temporalmente, transitoriamente: con respecto à la vida presente. Dícese por oposicion à eterna-

mente, d à la vida eterna.

TEMPORISATION, V. Temporisement. TEMPORISEMENT, s. m. Dilacion, espacio: para ganar tiempo.

TEMPORISER, v. n. Temporizar, diferir, ganar tiempo: esperando mejor coyun-

tura, u ocasion.

TEMPORISEUR, s. m. Temporizador, entretenedor: que gana tiempo dilatándole.

TEMPS, s. m. Tiempo. Tiene las mismas acepciones que en español, de lugar, ocasion, sazon, estacion, edad, etc. | A temps: á tiempo: en ocasion, con oportunidad. De temps en temps, de temps à autre : de tiempo en tiempo, de cuando en cuando: á temporadas. || De tout temps: en todos tiempos. || Siempre: hablando de lo pasado. En même temps: en un, ó en el mismo tiempo. | Au même temps: á un mismo tiempo. || Tout d'un temps : al mismo tiempo, a la vez. || Les quatre temps : las cuatro témporas.

TENABLE, adj. m. f. Desensable, que puede desenderse, o resistir : dicese de un fuerte, plaza, o puesto militar. || Usado con la negacion; significa regularmente: desabrigado, incomodo, expuesto: y se dice de un sitio, ó parage en que no se puede parar, o mantenerse, sean tropas, sean naves: le feu, o le froid, est trop grand; la place n'est pas tenable: la lumbre, o el frio, es demasiado fuerte, y no se puede pa-

sar, ó aguantar, ó resistir aquí. TENACE, adj. m. f. Pegajoso, que agarra. || (fig.) Agarrado, apretado: dicese

del avaro. || (id.) Tenaz, terco.

TENACEMENT, adv. De un modo tenaz. TENACITE, s. f. Tenacidad: lo pegajoso de una cosa. | Mezquineria: calidad de ser agarrado, apretado, esto es, de ser misero. || (fig.) Tenacidad : terquedad , porfia.

TENAILLE, s. f. Tenaza: instrumento de hierro para asir, etc. Usase regularmente

en plural. || (carp.) Riostra.

TENAILLE, ÉE, p. p. V. Tenailler. adj. Atenaceado.

TENAILLER, v. a. Atchacear: sacar pedazos de carne con una tenaza caliente

TENAILLON, s. m. (fort.) Tenaza: te-

mallon: género de sortificacion.

TENANCIER, s. m. (for.) Señor útil de una posesion, ó sea entitéota. [ Terrate-

niente : propietario de tierras.

TENANT, adj. Mantenedor: el que en un torneo solia mantener la plaza contra los combatientes. || Tout en tenant, tout d'un tenant: (exp. adv.) todo unido, todo seguido: hablando de muchas heredades contiguas, ó seguidas en un mismo terreno, que no están separadas.

\* TENANS, s. · m. pl. (blas.) Tenanles: son las figuras con manos que sostienen el escudo. || (fig. ) Savoir tous les tenans et aboutissans d'une affaire: conocer todos Jos entresijos de un negocio. || Les tenans et aboutissans d'un héritage: los aledanos, los linderos y confines de una heredad.

TENARE, s. m. (poes.) Averno: lo mis-

mo que el infierno.

TENDANCE, s. f. Tendencia: en lo didascálico es lo mismo que direccion, ó inclinacion que llevan los cuerpos descenchendo.

TENDANT, ANTE, adj. Dirigido á, que se dirige, se encamina, ó tira á algun fin. \* TENDELET, s. m. ( náut. ) Tendal de

\*TENDERIE, s. f. (caza) Tendal de

lazos para coger pájaros.

\*TENDEUR, s. m. Tendedor: el que

tiende alguna cosa.

TENDINEUX, EUSE, adj. (anat.) Tendinoso: perteneciente al tendon, o que tiene su naturaleza.

TENDOIRES, s. f. pl. Tendederos: varas largas dondu se tienden los paños recien

tenidos.

TENDON, s. m. (anat.) Tendon.

TENDRE, adj. m. f. Tierno. Tiene las mismas acepciones que en español, de blando, delicado, fresco, afectuoso, etc.

TENDRE, s. m. Cariño, asecto: U a du tendre pour cette femme: està tierno

con ella.

TENDRE, v. a. Tender : estirar una cosa con | fuerza. || Colgar: tapices, cortinages, eic. || Tendre des pièges, des lacets, des filets: armar asechanzas: tender redes: poner lazos.

TENDRE, ν. n. Ir, ó venir á parar : dirigirse hácis. || ( fig.) Tirar á, aspirar á.

TENDREMENT,.adv. Tiernamente : carinosamente. || Peindre tendrement : pintar con delicadeza y gusto.

TENDRESSE, s. f. Ternura, cariño,

afecto, amor.

TENDRETE, s. f. Terneza, enavidad: lo tierno, lo suave, de las carnes, de las frutas.

TENDRON, s. m. Pimpollo: de un árhol, o planta. | Ternilla: huesecitos tiernos | de animales jovenes que se comen. || Ten- aux reins à quelqu'un : ponerle un punal a

dron de chou: breton, nuevo tallo de la berza. (fig. joc.) Jeune tendron: pinipollito, chaborra, chaborrita: una muchacha de quince à veinte años.

TENDU, UE, p. p. V. Tendre. | adj.

Tendido, firante.

"TENDUE, s. f. (caza) Luger en que se

hau armado asechanzas.

TENEBRES, s. f. pl. Tinieblas: dicese en el sentido recto y en el figurado. || Tinichles: maitines del miércoles, juéves, y viernes santo.

TENEBREUX, EUSE, adj. Tenebroso. (poes.) Le séjour ténébreux : el reino, ó la mansion de las tinieblas: el iufierno, || Les *temps ténébreux de l'histoire* : el tiempo obscuro de la historia. Il Homme sombre es téné preux : hombre opaco y triate.

TENEMENT, s. m. (for.) Posesion, o terrazgo en enfitéusis, esto es, de que solo se tiene el dominio útil pagando un cánon al

senor directo.

TENESME, s. m. (medic.) Tenesmo:

pujos: enfermedad.

TENETTE, s. f. Tenacilla: con que los cirujauos extraen la piedra de los rinones. TENEUR, s. f. Tenor: el contenido: lo

que contiene un escrito.

TENEUR, s. m. Dicese: teneur de livres: tenedor de libros, en una casa de comercio. Tercer: ave de rapiña que acomete á la garma, y le corta el vuelo.

\* TENGA, s. m. Tenga, o coco : árbol.

TENIA, s. m. Tenia: voz tomada de latin para decir el gusano , ó lombriz solittaria. "TENIE, s. f. (arquit.) Listel: del orden dorico.

TENIR, v. a. Tener: asida, o cogida con la mano, o en la mano, una cosa. Il Tener, poseer. || Tener ocupado, ocupar: un espacio, un sitio. || Tener, juntar, celebrar : congreso, consejo, cortes, etc. || Tener : tener guardada , ó puesta una cosa en alguna parte. || Tener, contener: tener tanto de cabida. Tener, contener: tener contenido, sujeto. || Tener, hacer estar, en cierta postura, ó situacion. || Detener, ocupar alguno , ó el tiempo á uno. 🛭 Tener per, juzgat por, creer por, á una cosa, ó persona. || Tenir la chambre: no salir de su cuarto. || Tenir le lit: guardar cama, haver cama. || Tenir compagnie: acompanar, hacer compañía. | Tenir court: tener, tirar la rienda. || Tenir en bride: tener entrenado, ó sujeto. || Tenir au collet: tener por los cabezones à alguno. || Tenir sa parole: cumplir su palabra. || Tenir ma.son: tener casa puesta. || Tenir table: tener mesu, esto es, dar mesa, dar de conier. Tenir table: tambien se dice por comer despacio. || Tenir un enfant (hablandose de hautizo): sacar un niño, ó una criatura de pila, ser su padrino. || (fig.) Tenir l'épés

los pechos, apremiarle, forzarle. || Tenir registre de quelque chose: llevar cuenta, o
asieuto de ella.

TENIR, v. n. Estar pegado, asido: dificii de arrancar, ó desagarrar. || Estar pegado, contiguo, tocándose dos cosas. || Mantenerse, durar, resistir. || Caber en algun espacio. || Tenir bon: mantenerse firme, resistir. || Tenir au jeu, faire bon: defender el juego, ó la mano. || Tenir de quelqu'un: parecerse á alguno, tener algo de él.

TENIR (SE), v. r. Tenerse, ponerse, sestarse en cierta postura firme. || Estar pegado, agarrado: ó agarrarse á alguna cosa. || Permanecer, hacer mansion: vivir por alguna tiempo en alguna parte. || Il faut se tenir à genoux: se debe estar de rodillas. || S'en tenir à: atenerse á, contentarse con.

TENON, s. m. Espiga: entre carpinteros. || Cruz: en la fundicion de campanas. ||
Trinquete: en la relogeria. || Tigeretas: en
la vid. || Planta de habas, o guisantes. ||
Punto: de una escopeta. || (carp.) Tenon
à dormant: ensamblage por esquina, o angulo.

TENOR, s. m. Tenor: voz entre con-

tralto y bajo.

TENSION, s. f. Tension: tirantez: estado de lo que está tirante. || (fig.) Tension d'esprit: aplicacion, ó atencion muy grande.

TENSON, s.m. Composicion métrica an-

tigua de Francia.

TENTACULES, s. m. pl. Palpos.

TENTANT, ANTE, adj. Lo que tienta, incita, convida, provoca: á desear, ó hacer alguna cosa.

TENTATEUR, s. m. Tentador.

\*TENTATIF, IVE, adj. Tentador, que da tentacion, que induce á tentacion.

TENTATION, s. f. Tentacion i movimiento interior que induce á lo malo; y tambien se dice del que provoca el deseo, aunque no sea á lo malo.

TÉNTATIVE, s. f. Tentativa: prueba, ensayo. || Tentativa: acto de conclusiones para obtener algun grado en teologia.

\* TENTATRICE, s. f. Tentadora.

TENTE, s. f. Tienda: de campaña. || Lechino: clavo de hilas que se pone en una llaga. || Red: de cazar pájaros.

TENTE, EE, p. p. V. Tenter. | adj.

Tentado.

\* TENTEMENT, s. m. (esgrima) Prueba: examen, tentando la espada del contra-

rio con la suya.

TENTER, v. a. Tentar, probar: aventurar. || Tentar, intentar: poner los medios para lograr alguna cosa. || Tentar: inducir á cosa mala. || Tentar: por incitar, provocar el deseo.

TENTURE, s. f. Tapiceria: colgadura: todo el juego entero de tapices, dama:cos, terciopelo, etc., para una sala, ó templo.

TENU, UE, p. p. V. Tenir. | adj. Tenido.

TÉNU, UE, adj. Ténue: delicado del-

gado.

TENUE, s. f. Permanencia, duracion, celebracion : todo el tiempo que dura un concilio, unas córtes, ú otro congreso. H Asiento , tirmeza : del que monta á caballo-( mús. ) Suspersion : continuacion de un mismo tono por algunos compases. [] ( fig. ) Asiento, subsistencia, permanencia. 🛭 La tenue : en las escuelas se dice del modo de tener ó tomar la pluma para escribir. 🏽 Etre de bonne, ó de mauvaise tenue : tener buen, ó mai anclage un puerto, rada, etc., ser de buen, ó mai tenedero. A *Le temps n'a* point de tenue : el tiempo no está sentado, no es estable, es inconstante. || (fig.) Ces homme n'a point de tenue: este hombre no tiene subsistencia, es veleidoso. 🛭 Son espris n'a point de tenue : su juicio no tiene asiento. Tout d'une tenue : todo seguido, de un tiro, sin interrupcion. V. Tout en tenant,

TENUITE, s. f. Tenuidad: delgades,

sutileza.

TENURE, s. f. Dependencia, enfitéusis: en distrito de un señor directo.

TEORBE, V. Tuorbe. TERCER, V. Terser.

TERCET, s. m. Terceto: composicion métrica.

TÉRÉBENTHINE, s. f. Trementina:

goma del terebinto.

TEREBINTHE, s. m. Terebinto, cornicabra: árbol resinoso.

TEREBRATION, s. f. El acto de horadar los árboles para sacar la goma, ó resina.

TERENIABAN, s. m. Maná de Persia. TERGIVERSATION, s. f. Tergiversacion.

TERGIVERSER, v. n. Tergiversar : ic con rodeos y trampas, buscando efugios.

TERME, s. m. Término: diccion, vocablo. || Término: fin, cabo, hablando de la extension de tiempo, y de lugar. || Término: plazo: tiempo determinado y prescrito. || Término: voz peculiar de una facultad ú oficio. || Hastial, poste: que tiene la figura de un busto, ó de una cabeza sola.

TERMES, s. m. pl. Términos: estado, disposicion en que se halla un negocio, ó una persona respecto de él. || Términos: en la lógica son las palabras que substancialmente componen un silogismo. || Términos: en la aritmética y álgebra son los que componen una comparación, ó proporción.

TERMINAISON, s. f. Terminacion:

de una voz, ó diccion.

\*TERMINAL, ALE, adj. Terminal: que termina, ó remata una cosa.

TERMINÉ, ÉE, p. p. V. Terminer. ¶adj. Terminado.

TERMINER, v. a. Terminar : poner tér.

témino, fin, ó remate de una cosa. || Terminar : componer una desavenencia, ó dis-

pula.

TERMINER (SE), v. r. Terminar: acabar: dicese del modo de finalizar la ultima, ó últimas silalas de las palabras. Rematarse, acabar: el curso de una cosa empezada. || Terminar : resolverse, acabarse : una enfermedad por su curso regular.

TERMINTHE, s. m. ( medic. ) Tubércu-

Jo inflamatorio.

TERNAIRE, adj. m. f. Ternario: nú-

mero compuesto de tres unidades.

TERNE, adj. m. f. Empañado: tomado, deslucido, sin lustre, ó con poco lustre, respecto de otra cosa que tiene mas.

TERNE, s. m. Terno: combinacion de

tres números á la lotería.

TERNES, s. m. pl. Ternas, o treses: parejas de tres puntos en los dados.

TERNI, IE, p. p. V. Ternir. || adj. Em-

panado.

TERNIR, v. a. Empañar: deslucir, deslustrar. || (fig.) Obscurecer, desdorar, manchar : su fama, su gloria, su memoria, etc.

TERNIR (SE), v. r. Empañarse, deslustrarse.

TERNISSURE, s. f. Empañadura : deslucimiento. | (fig.) Deslustre, desdoro.

TERRAGE, s. m. (for. ) Terrazgo : cier-

to derecho senorial.

\* TERRAGEAU, ó TERRAGEUR, s.m. Señor que gozaha del derecho de terrazgo.

\* TERRAGER, v. a. Cobrar el derecho de

terrazgo.

TERRAIN, o TERREIN, s. m. Terreno : sitio, ó espacio de tierra. || Terreno : la ralidad y propiedades de la tierra. | (fig. ) Tâter, à sonder le terrain: reconocer el terreno , tentar el vado : explorar , sondear á prevención el ánimo de las personas, ó el estado de las cosas.

TERRAL, s. m. (naut.) Terral: viento

que sopia de tierro.

TERRAQUE, EE, adj. Terrácueo: com-

puesto de tierra y agua.

TERRASSE, s. f. Terraplen: terreno. Terrado, azotea. || Bancal: de una huerta. | Terrazo : en la pintura. | Hornillo : entre tiradores de oro. || Parte endeble de una piedra preciosa que no se puede pulir. Terrasse de sculpture: parte superior del -plinto. || Terrasse de marbre : hoyo , ó raja- | plen. **d**ura ; en el mármol.

TERRASSER, v. a. Terraplenar. || Echar al suelo, derribar, tumbar: al contrario. (fig.) Aterrar: abatir; consternar.

TERRASSER (SE), v. r. Atrincherarse

con terraplenes.

TERRASSEUR, s. m. Albañil de tapias

TERRASSIER, s. m. El que trabaja en dicese de los soldados en campaña.

mino, límite, ó fin. || Terminar : ser el | hacer terraplenes, y levantar terrenos, ó

parapetos de tierra.

TERRE, s. f. Tierra: el barro, ya puro, ya mezclado, que produce las plantas. || Tierra : el orbe , el mundo. Tierra : por contraposicion á agua, ó mar. || Tierra: terreno: suelo: para el cultivo.||Tierra: pais, region. ||Tierra : dominio , ó distrito. || Tierra : hacienda, posesion campestre.||Tierra: la costa respecto del mar. || Terre à froment: tierra de pan llevar. || Terre à potier : harro de alfarero. || Terre de bon rapport : tierra pingüe, feraz. | Terre d'ombre : tierra de sombras, de que usan los pintores. || Terre en friche : tierra erial , inculta. 🛭 Terte en ja*chère :* barbechera, tierra de barbecho. 🛚 Terre légère : tierra ligera , liviana. || Terre forte: tierra suerte, tecia. || Terre sablonneuse: tierra arenisca. || Terre glaise: arcilla, tierra de arcilla. || Terre grasse : tierra pingüe, ó de miga. || Terre de houille : hornaguer**a.** || *Terres labourables :* tierras labrantias. || *Terre en valeur* : tierra benesiciada, cultivada. || Terre sainte: tierra santa, hablando de Palestina. || Terre sigillée: tierra sigilada. || Terre sigillée de Lemnos: rúbrica lemnia. || Terre et aire: en la corta de montes es à hecho. || Terre à terre, exp. adv. Tierra á tierra, costeando. Dícese del navegar arrimado á la costa, ó ú la vista de ella. [ (fig.) Con tiento, con cautela, à seguro : en los negocios. || (prov.) Chasser sur les terres d'autrui : usurpar los derechos de otro.

TERRE, EE, p. p. V. se Terrer. | adj.

Escondido.

TERREAU, s. m. Estiércol muy podrido llamado mantilló.

TERRE-FERME, s. f. Tierra firme, continente : se opone à isla en geografia. Cualquiera parte del orbe distinta de las aguas, sea continente, sea isla. 🛭 Se Ilama terre-ferme, la Castilla negra, gran pais de la América meridional, y se da el mismo nombre al gobierno de l'anama.

\*TERRE-NEUVE, (geogr.) Terra-Nova: isla grande de la América setentrional.

TEHRE-NEUVIER, s. m. Llámase así el pescador de bacalao en los bancos de Terra-Nova. || Usase tambien como adjetivo: Vaisseau terre-neuvier : navio de la pesca de Terra-Nova.

TERRE-NOIX, s. f. Castaña de tierra. TERRE-PLEIN; s. m. (fortif.) Terra-

TERRER, v. a. Dicese: terrer une étoffe: dar al paño con greda para batanarie. } Terrer du sucre : blanquear el azúcar con la arcilla. || Terrer les vignes : estercolar las Vides.

TERRER (SE), v. r. Soterrarse : esconderse debajo de tierra, como hacen los tepos. || Cubrirse, atrincherarse, parapetarse:

TERRESTRE, adj. m. f. Terrestre: que pertenece à la tierra, 6 viene de ella. N Terreno: lo que participa de la naturaleza de la tierra. || Terreno : terrenal : en lo moral lo mismo que mundano. Le paradis terrestre: el paraiso terrenal.

TERRESTREITES, s. f. pl. (quim.) Las partes térreas, ó las mas groseras, de una

substancia.

\* TERRETTE, s. f. Yedra terrestre.

TERREUR, s. f. Terror: miedo grande. Terreur panique: terror pánico: miedo sin molivo.

TERREUX, EUSE, adj. Terroso: que tiene mezcla de tierra. || Terroso: cubierto,

**p**uerco , de tierr**a** , o polvo.

TERRIBLE, adj. m. f. Terrible: que causa terror. || Terrible : 10 mismo que extremado, grandisimo, en lo malo, como en to bueno. ||Terrible: formidable, inexorable.

TERRIBLEMENT, adv. Terriblemente. TERRIEN, ENNE, s. Grande hacendado: poseedor de muchas tierras, ó estados.

TERRIER, adj. m. Se llaina papier terrier, un libro becerro , ó registro de apeos de las tierras de un señor. Usase como substantivo: Paire un nouveau terrier.

TERRIER, s. m. Madriguera, conejera, gazapera, huronera, etc., conforme es el

animalejo de que se habla.

\*TERRIERE, s. f. Cado. V. Terrier.

TERRIFIER, v. u. Amedrentar: poner es-

panto o terror.

TERRINE, s. f. Barreño, lebrillo, cuenco. En el primer caso se dice terrine non vernissée : y en el segundo terrine vernissée : cazuela, ó tartera, segun el manjar que se cucce, o se compone en ella.

TERRINGE, s. f. Una sopera, tartera, ó fuente llena, todo lo que contiene

dentro.

TERRIR, v. n. Salir las fortugas á poner sus huevos. || (náut.) Tomar tierra : al cabo de una navegacion.

TERRITOIRE, s. m. Territorio: exten-

sion de un señorio, ó jurisdiccion.

TERRITORIAL, ALE, adj. Territorial: lo que pertenece à un cierto territorio o distrito.

TERROIR, s. m. Terruño : la tierra, considerada, en su buena, ó mala calidad

para los frutos.

\* TERRORISME, s. m. Terromismo: sistema de terror en el gobierno, como el de Francia en 1793 y 1794.

\*TERRORISTE, s. m. Terrorista: agen-

Le ó partidario del terrorismo.

TERSER, v. a. Terciar las vinas: darles una tercera labor.

\* TERSET, V. Tercet.

TERTRE, s. m. Otero, terromontero,

pl. Tue. V. Zon.

TESSEAUX, s. m. pl. (ndut.) Cacholas de gavia.

TESSON, s. m. Tiesto: casco, pedazo,

de vasija de barro rota. V. Taisson.

TEST, o TET, s. m. La parte madura que forma el cuerpo de una concha.

TESTACE, EE, *adj.* Țestáceo : dice**se de** todo pescado de concha. Usase tambien como substantivo.

TESTAMENT s.m. Testamento, declaracion de la última voluntad. || *Ancien Tes*tament : el Viejo Testamento. || Nouveau Testament: el Nuevo Testamento.

TESTAMENTAIRE, adj. m. f. Testamentario: lo que pertenece al testamento. Bxecuteur testamentaire: testamentario, albecta.

TESTATEUR , TRICE, *subst.* Testador: el que ó la que hace testamento.

TESTER, v. n. Testar, becer testa-

mento.

TESTICULE, s. m. Testiculo: lo mismo que criadilla, ó turma. || Testicule de chien : testiculo de fraile : planta.

TESTIF, s. m. Pelo de camello.

TESTIMONIAL, ALE, adj. Testimo+ nial : lo que da testimonio.

TESTON, .. m. Testou: moneda de plata, que hubo antiguamente en Francia.

TESTUNNÉ, ÉE, p. p. V. Testonner. adj. (ant.) Con la cabesa compuesta, é rizada.

TESTONNER, v. a. (ant.) Componer,

ó rizar : la calæza , esto es : el pelo.

TET, s. m. Tiesto: casco: pedazo de vasija de hacro rota. || (ant.) Casco de cabeza, cránco. V. Cráne.

TETANOS, s. m. (medic.) Tétano: rigi-

dez espasmódica de todo el cuerpo.

TETARD, s. m. Zoquetillo: entre cuberos. || Renacuajo : animalejo que se cria en agua parada. | (agric.) Planton desmochado.

TETASSES, s. f. pl. Dicese por desprecio de los pechos flojos y caidos de una mu-

TETE, s. f. Calieza: del cuerpo animal. || Copa , de árboles. || Punta : ó cabo : de las plantas. || Cabeza : dicese por extension hablando de clavos, alfileres, etc. [[Cabeza : la vida. || Cabeza : persona, ó individuo, cuando se numeran, ó reparten. || Cabeza : por el pelo, o la cabellera de una persona. A Cabeza : el primero en cada cosa. E Cabeza : el superior que gobierna, o preside. || (fig. ) Cabeza, testa, entendimiento. || Il v va de sa tête : en esto le va la vida. || Aller tète levée: ir con la cara descuhierta, sin empacho, ni miedo. | A tue tête: à grito herido, aturdiendo d voces. Faire tête à l'emmemi : arrostrar, hacer cara al enenrigo. || Homme de tête : hombre de TES, pron. poses. de la seg. pers. m. f. testa, de cabeza. | Payer tant par tete: pagar á tanto por cabeza, por barba, ó por persona. | Porter, monter à la tête : subirse a predicar, subir el vino á la cabeza. Etre à la tete des affaires : gobernar, o dirigir los negocios. | fig. ) Avoir la tête dure: ser duro de mollera: ser rudo para aprender. | (id.) Donner dedans tête baissée: entrarse, meterse de hoz y de coz. || (id.) Rompre la tête : descalabrar, quebrar la cabeza, los cascos, esto es, molestar mucho á alguno. || (id. ) Se mettre quelque chose en tête: encajarse una cosa en la cabeza. || Mettre une tête à prix : poner talla á la cabeza de un delincuente. || Tete à monter des coiffes: fraustina. || Téte de mort: calavera. | Téte, o forme de chapeau: cabeza, ó copa de sombrero. || Tete sans cervelle. descahezado, tronera.

mano, silla á silla: hablando de dos per-

sonaș.

TÈTE À TÈTE, s. m. Conversacion, ó conferencia á solas, de una persona con otra.

TÉTÉ, ÉE, p. p. V. Têter. || adj. Ma-

mado.

\* TETE - CHEVRE, s. m. Chotacábras:

ave nocturna, especie de zumaya.

TETE-CORNUE, s. f. Cierta planta. TETE-MORTE, s. f. (quim.) Caput mortium.

TETER, v. a. Mamar.

TÉTIÈRE, s. f. Capillo: de niño recien nacido. || Cabezada: del freno del caballo.

TETIN, s. m. Pezon: de teta, ó pecho. TÉTINE, s. f. Teta, ó ubre: de vaca, de lechon, de carnero. || Aboliadura, bolia: el hueco que hace en una coraza una baia de arcaljuz que no la traspasa.

TETON, s. m. Teta, pecho: de muger. TÉTRACORDE, s. m. Tetracordio: ins-

trumento músico.

TETRADRACHME, s. f. Tetradragma: monedo griega, que valia cuatro dragmas.

TÉTRAEDRE, s. m. (geom.) Tetraedro: pirámide terminada por cuatro triángulos equiláteros.

TETRAGONE, adj. m. f. (geom.) Tetrágono: figura de cuatro lados y cuatro án-

gulos.

TÉTRARCHIE, s. f. Tetrarpuía: la dig-

nidad y jurisdiccion del tetrarca.

TETRARQUE, s. m. Tetrarca: schor de

la cuarta parte de un reino.

\* TÉTRASTIQUE, s. m. Composicion de cuatro versos, como la cuarteta, redondi-lla, etc.

TETTE, s. f. Teta: de las hembras de

los animales.

\* TETU, s. m. Piqueta de albañil para

derribar.

\* TETU, s. m. Cabezudo: cierto pez.

TETU, UE, adj. Cabezon: cabezudo, de mucha calca. || Testarudo: terco, tenaz, porfiado.

\* TEUCRIUM, s. m. Teucrio: planta.

\*TEUTONIQUE, adj. m. f. Lo que pertenece á los teutones, antiguo pueblo de Germania. || Ordre teutonique: órden militar y religioso establecido por los alemanes en el tiempo de las cruzadas.

TEXTÉ, s. m. Texto: las palabras propias de un autor. || Texto: lugar de la escritura que toma un predicador por tema de su sermon. || Gros texte: texto, un grado de letra en la imprenta. || Petit texte: glosilla, otro grado de letra.

TEXTILE, adj. m. f. Hilable: capaz de

hilarse, ó reducirse á hebras.

TEXTUAIRE, s. m. y adj. Textual: libro que contiene el texto, puro sin comeutarios. ||Textualista: el que se fija en el texto de las leyes, sin atender á comentarios, ni glosas.

TEXTUEL, ELLE, adj. Que está en el

texto.

TEXTUELLEMENT, adv. Textualmen-

te : con arregio y sujecion al texto.

TEXTURE, s. f. Textura, tegido: de las partes de una ropa, ú otro genero. # (fig.) Tegido, trama: composicion, disposicion de una obra intelectual, ó de ingenio.

THALICTRON, s. m. Talictro: planta.
THAUMATURGE, s. m. y adj. Taumaturgo: lo mismo que milagrero, ó hacedor

de milagros.

THÉ, s. m. Té : dicese del arbusto que da la hoja de este nombre, y de la bebida que se hace con dicha hoja. || Thé des Apa-luches ; apalachina.

\* THEATINS, s. m. pl. Teatinos: los reli-

giosos de San Cayctano.

THEATRAL, ALE, adj. Tentral: pro-

pio de testro, ó concerniente á él.

THEATRE, s. m. Tentro: tiene en el sentido recto y en el figurado unas mismas acepciones en ámbas lenguas. || Coup de théâtre: escenario imprevisto, mutacion de teatro; y tambien lance de comedia. || Roi de théâtre: rey de comedia, principe sin autoridad.

\* THEBES, (geog.) Tébas: ciudad anti-

gua de Egipto.

THÉIÈRE, s. f. Tetera: la vasija en que

se enece y se sirve el té.

\*THÉIFORME, adj. m. f. Teiforme: insusion hecha como el té.

THÉISME, s. m. Teismo: creencia de la existencia de Dios.

THÉISTE, s. m. Teista: deista: el que

solo cree la existencia de un Dios.

THÈME, s. m. Tema: asunto, materia que señala el maestro á sus discípulos. La Tema: texto: lugar que escoge un orador por asunto de su discurso. La (fam.) Preadre mal son theme: cometer un renuncio, irsele á uno la mula: decir algun desproposito.

THÉMIS, s. f. Témis: diosa de la justicia. THÉOCHATIE, s. f. Teocracia: gobiermo segun la voluntad de Dios.

THEOCRATIQUE, adj. m. f. Teocrá-

tico: perteneciente à la teocracia.

\* THEODOSE, s. m. (n.p.) Teodosio.

THÉOGONIE, s. f. Teogonia: nacimiento de los dioses de la gentilidad.

THEOLOGAL, s. m. Lectoral: canonigo

lectoral en los cabildos.

THÉOLOGALE, s. f. La lectoral: la camongía lectoral.

THEOLOGALE, adj. f. Teologal: ha-

blando de virtudes.

THÉOLOGIE, s. f. Teología : ciencia que trata de Dios, y de la religion.

THEOLOGIEN, s. m., Teólogo: el que

ensena y escribe de teologia.

THEOLOGIQUE, adj. m. f. Teológico: perteneciente á la tvología.

THEOLOGIQUEMENT, adv. Teológica-

\*THÉORBE, V. Tuorbe.

THEORÈMÉ, s. m. (matem.) Teorema: proposicion que anuncia y demuestra una verdad.

THEORICIEN, s. m. Téorico: el que no conoce mas que la teórica de un arte.

THÉORIE, s. f. Teoría: teórica, especulativa.

THÉORIQUE, adj. m. f. Teórico, especulativo.

THEORIQUEMENT, adv. Teórica-

mente.

THERAPEUTES, s. m. pl. Terapeutas: especie de monges que hubo antiguamente entre los Judios.

THÉRAPEUTIQUE, s. f. Terapéutica: curacion de las enfermedades. #adj. m. f. Terapéutico: lo perteneciente à los terapeutas. \*THÉRESE, s. f. (n. p.) Teresa.

THÉRIACAL, adj. Teriacal: que par-

ticipa de la triaca.

THERIAQUE, s. f. Teriaca y triaca:

composicion medicinal.

THERMAL, ALE, adj. Termal: se dice de las aguas minerales, ó haños calientes.

THERMANTIQUE, adj. m. f. (medic.) Termántico, calefaciente: medicamento que reanima el calor natural.

THERMES, s. m. pl. Termas: baños calientes: dícese comunmente del edificio público destinado para tomarlos entre los antiguos.

\*THERMIDOR, s. m. Termidor : undécimo mes del año republicano de Francia : que comenzalia en 19 de julio, y concluia en

17 de agosto.

THERMOMETRE, s. m. Termómetro: instrumento para medir la temperatura del culor y del frio.

THESAURISER, v.n. Atesorar.

THESAURISEUR, EUSE, adj. (fam.) | la pierna. Atesorador. TIBLAI

THÈSE, s. f. Tésis: conclusion: proposicion que se sienta, y se ofrece defender. || Cuestion: proposicion: hablando en conversacion particular. || Conclusiones, ó acto de conclusiones: de alguna facultad. || Conclusiones dícese del impreso de ellas.

THESMOTHETE, s. m. Tesmoteta: ma-

gistrado de Aténas.

THÉURGIE, s. f. Teurgin: comunicacion con los dioses benéficos.

\*THIONVILLE, (geog.) Tionvila: ciu-

dad de Francia en la Lorena.

THLASPI, s. m. Tlaspeos, o mostaza silvestre: se dice de la planta.

\*THLASPIDIUM, s. m. Pan y quesillo:

planta.

\* THOLUS, ó THOLE, s. m. (carp.) Carrera: donde cargan los arcos, ó curvas de una bóveda de madera.

\* THOMAS, s. m. (n. p.) Tomas.

\*THOMISME, s. m. Tomística: la doctrina, ó la escuela de Santo Tomas.

\* THOMISTE, s. m. Tomista : el que sigue la doctrina, ó escuela de Santo Tomas.

THON, s. m. Atun: pescado de mar. Petit thon: chicharro, o atun pequeño.

\* THONNAIRE, s. f. Atunera: gran an-

zuelo para pescar atunes.

\*THONNINE, s. f. Tonina: atun salado. THORACHIQUE, adj. m. f. (medic.) Torácico: lo perteneciente al pecho.

THORAX, s. m. (anat.) Torax: la cabi-

dad del pecho.

\* THRACE, s. f. (geog.) Tracia: pais de la Turquía Európea.

THROMBE, V. Trombe.

THRUMBUS, s. m. (birug.) Trumbo, o aporisma: tumor formado por la sangre derramada en la circunferencia de la abertura de una vena.

THURIFERAIRE, s. m. Turiserario:

el acolito que lleva el incensario.

THURINGE, s. f. (geog.) Turingia: provincia de Alemania.

\*THUYA, s. m. Tuya, ó árbol de la vida. THYM, s. m. Tomillo: planta olorosa. A Lieu plante de thym: tomillar.

\* THYMALLE, s. m. Timalo, o sombra:

nombre de cierto pescado.

THYMBRE, s. m. Sarrilla, mejorana silvestre : nombre de una planta.

THYMELEB, s. m. Torvisco: planta.
THYROIDE, adj. m. f. (anat.) Dicese de
un cartilago y de una glandula del laringe.

THYRSE, s. m. Tirso: vara cubierta de hojas de parra y yedra de que usaban los gentiles en los sacrificios de Bace.

TIARE, s. f. Tiara: turbante que usaban los antiguos Persas nobles. || Tiara: la mitra del Sumo Pontífice.

\* TIBÈRE, s. m. (n. p.) Tiberio.

TIBIA, s. m. (anat.) Canilla; hueso de la pierna.

TIBLAL, ALE, adj. Tibial, d sartorio:

va con la voz *muscle* , y significa el músculo ! para extender la pierna.

\* TIBRE, ( geog.) Tiber : rio de Italia.

\*TIBURCE, s.m. (n.p.) Tiburcio. \* TIBURON, s. f. Tiburon: marrajo: pes

grande, y voraz del Océano.

TIC, s. m. Tiro: enfermedad de los caballos, que les hace morder el pesebre. Vicio, o resabio: contraido por costumbre en gestos, movimientos, ademanes, etc.

TIEDE, adj. m. f. Tibio: dicese en lo

físico, y en lo moral.

TIEDEMENT, adv. Tibiamente: con po-

co ardor, o fervor, con poco celo. TIEDEUR, s. f. Tibieza: calorcito, algun calor. || (fig. ) Tibieza : poco ardor, fervor, ó actividad.

TIEDI, IE, p.p. V. Tuedir.\adj. Enti-

TIEDIR, v. n. Entibiarse: ponerse tibio.

TIEN, TIENNE, adj. pron. pos. de la segunda persona de singular. Tuyo, tuya.

TIEN, s. m. Tuyo. || Tu veux le tien, et moi je veux le mien: tu quieres lo tuyo: y yo lo mio. Les tiens : los tuyos : tus parientes.

TIERCE, s. f. Tercera: es voz de la música. || Tercera : en los juegos de los cientos son tres cartas del mismo palo. || Tercio: es cierta treta de esgrima. || Segundo: una de las sesenta partes en que se divide un minuto. || Tercia: una de las horas menores en el oficio divino. || La última prueba de un pliego de prensa, en la imprenta. || Fièvre tierce : terciana.

TIERCE, adj. (blas.) Tercisdo: se dice del escudo dividido en tres partes iguales.

TIERCE-FEUILLE, s. m. (blas.) Tré-

bol con cabillo.

TIERCELET, s.m. Sacre macho: ave de altaneria. || Un tiercelet de faucon: halcon terzuelo. || Un tiercelet d'autour : azor terzuelo. || Un tiercelet de lanier : alcotan terzuelo. || Tiercelet de gentilhomme, de docteur, etc. : hidalguillo, doctoreillo, etc.

\* TIERCELINE, & TIERSELINE, s. f. Tercera, o hermana, de la orden de San

Francisco.

\*TIERCE-MAJOR, s. f. Tercera mayor: en el juego de los cientos es la que empieza por el as. Es mejor decir Tierce mujeure.

TIERCEMENT, s. m. Puja del tercio en las subhastas : en España es cuarto. || Subida de asientos, que en Francia es de un tercio del precio ordinario en los teatros.

TIERCER, v. a. Terciar: pujar el tercio en el precio de una renta, ó venta, despues de rematada, que en España es cuartear | ó pujar el cuarto. Il Terciar en el juego de l pelota.

TIERCER, v. a. Terciar: dar tercera reja, ó labor a las tierras. || Subir los asientos, que en Francia es de un tercio del pre-

cio ordinario en los teatros.

Tiercerons, 6 tiercerets , s. 🖦 ( arquit.) Braguetones, ó fajas en las aristas de los cinchos y planos de las bóvedas goticas.

TIERCEUR, s. m. Pujador del tercio en una venta, o renta despues de rematada:

en España es pujador del cuarto.

TIERÇON, s. m. Medida de líquidos, que es la tercera parte de una medida entera, así como en español tenemos cuartillo, cuartilia y cuarta, que son cuartas partes. [Cajon

para llevar jabon.

TIERS, TIERCE, adj. Tercero: tercer: lo que está en tercer lugar. 🛭 Tercio, ó tercera parte de una cosa. [Tiers-état : estado llano: la clase del pueblo, con respecto al estado noble. || *Tiers-ordre* : órden tercera, como la de San Francisco, del Cármen,

TIERS, s.m. Tercio, tercera parte: com respecto á un todo. || Tercero : árbitro , que

media untre dos.

\*TIERS-POINT, a. m. Triángulo: tres puntos en forma de triángulo. || Punto que se elige en la perspectiva para la visual, y donde van á parar las diagonales. || Triángulo : cierta línea de esta figura. 🛭 Movimiento tercero en la mecánica. || Tiers*potecu* : cuarton , viga mediana, ó mas bien vigueta. || (fam.) Hanter le tiers et le quart : hacer á blancos y á negros, á toda casta de gentes, à todo el mundo.

TIGE, s. f. Tronco: pié de árboi: vivo-||Tallo, pié, troncho: de una planta ; y tambien la mata. [] Caña : de una bota. [] (fig.) Tronco, estirpe : origen de una familia. 🍍 Tige de chou : troncho de berza. || Tige de blé : caña de trigo. || Tige : árbol : virola

en la relogería.

TIGE, EE, adj. (blas.) Fustado: dicese del árbol, ó planta con el pié, ó tronco de esmalte distinto.

TIGNASSE, s. f. Peluca : vieja y su-

TIGNON, s. m. Moño, castaña: atado del pelo de las mugeres. || Madeja, mata de pelo : hablando de las mugeres del pueblo.

TIGNONE, EE, p. p. V. Tignoner. V adj. (joc.) Mal peinado, con el pelo euredado , ó enmarañado.

TIGNONER, v. a. (joc.) Enredar, en-

marañar el pelo : peinar mal.

TIGNONER (SE), v. r. (fam.) Escarmenarse, despeluzarse, mesarve: dos mugeres riñiendo.

TIGRE, s. m. Tigce: animal feroz. [Pulgon que roe las hojas de los árboles. 🏻 (fig. ) Tigre: cruef, flero, inhumano.

TIGRE, EE, adj. Atigrado: manchado

como piel de tigre.

TIGRESSE, s. f. Tigra, la tigre: la hembra del tigre. || (fig.) Tigre: cruel, fiel ra , inhumana , hablando de una muger.

TILLAC, s. m. (ndut.) Combes: cubierta de la nave. Franc-tillac: el entrepuéntes.

TILLE, s. f. Corteza de tilo nuevo.

TILLER, v. u. Escarmenar el canamo. TILLEUL, s. m. Tilo: tila : árbol. [[ Tilleul des bois : tilo silvestre.

TIMARIOT, s. m. Timariote: soldado turco, que goza de un beneficio llamado timar.

TIMBALE, s. f. Timbal: instrumento músico. || Tembladera : vaso ancho y delgado, en forma de copa con dos asas. ||(fun.)||Faire bouillir la timbale : hacer cocer el puchero, ó sea, hacer cocer la marmita, como dicen los soldados.

TIMBALES, s. f. pl. Palas cubiertas de **p**ergamino para jugar al volante.

TIMBALIER, s. m. Timbalero: el que

toca los timbales.

TIMBRE, s. m. Campana de martillo, campana de relox. | Sonido, voz : de la campana. || Metal, ó tono de la voz humana. || Casco, yelmo : el que se pone sobre el escudo de armas. || Sello : del papel que debe usarse en autos y escrituras publicas. h (fig. y fam.) Cholla, cascos: por meollo, o juicio.

TIMBRE, EE, p. p. V. Timbrer. || Papier timbre: papel sellado. (fig. y fam.) Avoir le cerveuu, la cervelle mal timbrée: tener los cascos à la gineta, ser un casquivano, ser un alocado, un desajuiciado.

TIMBRER, v. a. (blas.) Timbrar: poner por timbre en el escudo, o en el yelmo, una corona , mitra , ú otra señal de dignidad. Sel'ar papel, esto es, el que se llama papel sellado.

TIMBREUR, s. m. Sellador: el que se-

lla el papel.

TIMIDE, adj. m. f. Timido: corto, encogido.

TIMIDEMENT, adv. Timidamente.

TIMIDITE, s. f. Timidez: cortedad,

encogimiento.

TIMON, s. m. Lanza: de coche. [ Timon: de navio. || (fig.) Timon : el gobierno del estado, de los negocios, etc. | Tenir le timon: timonear, gobernar el timon.

TIMONIER, s. m. (naut.) Timonero: timonel : el que cuida y gobierna el timon. il Caballo, ó mula de tronco: en un carruage.

TIMORÉ, EE, adj. Timorato, escrupu-

loso : en punto de ofender á Dios.

TINCTORIAL, ALE, adj. Dicese de los

licores que suven para tenir.

TINE, s. f. Tina: cubeto, aportadera, ó cuévano de madera para llevar la vendimia ai lagar.

TINETTE, s. f. Cubeta : vasija de ma-

dera abierta.

\*TINKAL, s.m. Atincar: nombre que algunos dan al horax.

\*TINS, s. m. (naut.) Calzos.

TINTAMARRE, s.m. (fam.) Batahola ; zambra , gresca , bulla grande.

TINTAMARRER, v. n. (vulg.) Armar

zambra, barahunda, gresca.

TINTE, EE, p. p. V. Tinter. | adj. To-

cado, tañido.

TINTEMENT, s. m. Tañido : retintin : el sonido que queda de la campana tañida. P Zumbido : de los oidos.

TINTENAGUE, V. Tontenague.

TINTER, v. a. Taner, o tocar una campana á badajadas. A *Tinter la messe* : tocar á misa.

TINTER, v. n. Zumbar los oidos. I La cloche tinte, la messe tinte: toca, ó llama

la campana, tocan á misa.

TINTOIN, s. m. (fam.) Runrun, zumhido: de los oidos. || ( fam. y fig.) Cascabel : inquietud, cuidado que ocupa la imaginacion.

\* TIPHON , s. m. Torbellino : viento fuerte.

|| Manga: entre los mercantes.

TIQUE, s. f. Garrapata: que se agarra

en las orejas de los perros.

TIQUER, v. n. Tirar, tener tiro : vicio de algunas caballerías de morder el pesebre.

TIQUETE, EE, adj. Jaspeado: man-

chado, salpicado de colores.

TIR, s. m. Puntería: la línea que se mira para disparar el cañon, el fusil, etc.||Casa en que se aprende à tirar con punteria el fusil ó la pistola.

TIRADE, s. f. Trozo, relazo: una seguida de clausulas, ó frases, ó versos, sobre un asuuto. | ( fam. ) Sarta, o cafila : de disparates, de injurias, etc. \ Tout d'una tirade: de un tiron, de seguida, sin parar.

TIRAGE, s. m. Saca : de la piedra de una cantera. || Sirga: la accion de tirar una caballería á un barco por rio, ó canal. § Anden , senda de la sirga : el camino que se deja libre en las orillas de un rio para las caballerías que tiran los barcos. || Tirado: de un pliego de impresion, de una estampa. || Tiradó : de cualquier metal por la hilera del tirador de oro. [ Extraccion : de la lo-

TIRAILLE, ÉE, p. p. V. Tirailler. adj. Maltratado á tirones : estiraceado.

TIRAILLEMENT, s. m. Tiron: estiron, estivajon. | Tiraillemens d'estomac : ahilos de estómago, desfallecimiento.

TIRAILLER, v. a. Dar tirones, ó estirones : lo mismo que estiracear, que es voz vulgar. || (fig.) Moler, importunar : con

súplicas, instancias repetidas.

TIRAILLER, v. n. (fam.) Tiroteer: estar tirando, o echando tiros con una arma de fuego, sin objeto determinado, m punteria.

TIRAILLERIE, s. f. Tiroteo: la accion

de tirar, ó disparar siu puntería.

TIRAILLEUR, s. m. Mal tirador : dívese de los cazadores, y de los sóldados escaramuceadores, que fuera de formacion, y en desórden disparan à menudo contra el

enemigo.

TIRANT, s. m. Tirante: alfangia de madera. || Tirante, cordon: que sirve para tirar ó apretar. || Cabello de ángel, nervio que se halla en la carne de pescuezo de las reses. || Cordel : con que se atan las piezas de autos, ó escrituras en las escribanias. || (naut.) Calado: lo que cala un navio, ó el fondo que necesita en el agua.

TIRASSE, s.f. Red grande para codor-

nices, etc.

TIRASSER, v. a. y n. Cazar con redes. TIRE, s. f. Tiron : tirada : subida : vuelo, rapidez. | A tire d'ailes : de un tiro, de un vuelo. || Voler à tire d'ailes: volar con rapidez. || (fam.) Tout d'une tire : de un tiron, de una asentado, sin descansar.

TIRE, EE, p. p. V. Tirer. || adj. Tirado: sacado. || (prov.) En être aux couseaux tires: estar á matar, ser enemigo de muerte. | Visage tire : cara desmuriada,

oonsumida.

IRE-BALLE, s. m. (cirug.) Sacabálas:

instrumento quirúrgico.

TIRE-BOTTE, s. m. Tirante: la cinta que se cose por dentro á cada lado de la hota para ayudar á calzarla. || Calzador de botas : instrumento para calzarlas y descalzar-

TIRE-BOUCHON, s. m. Tirabuzon, o

mejor sacatapon.

TIRE-BOURRE, s. m. Sacatrápos: ha-

blando de arma de fuego.

\*TIRE-BOUTON, s. m. Abotonador: ins-

trumento para abotonar.

\*TIRE-CLOU, s.m. Martillo con orejas: pié de cabra para sacar clavos. || Desclavador.

TIRE-D'AILE , s. m. Vuelo rápido. || A-

TIRE-FOND, s.m. Saca-fondo, ó saca-

saelos: instrumento de cubero.

\*TIRE-LAINE, s. m. Capeador: Jadron

de noche en las calles.

TIRE-LAISSE, s.m. (fam.) Donner un sire-laisse : dejar à uno con un palmo de narices, ó tocando tabletas, esto es, sin lo que pretendia, ó esperaba.

TIRE-LARIGOT, adv. (vulg.) Boire à tire-larigot: beher à pote, esto es, sin me-

TIRE-LIGNE, s. m. Tirador de lineas:

instrumento matemático.

TIRELIRE, s. f. Alcancia, o hucha. Cepo de las ánimas.

TIRE-LIRER, v. a. Cantar como la a-

Jondra.

\* TIRE-LISSES, o CONTRE-LAMES, s.

f. Vara de lizos en los telares.

TIRE-MOELLE, s. m. Saca-tuétano, ó saca médula : instrumento para sacar la médula de los huesos despues de cocidos.

TIRE-PIED, s. m. Tirapié de zapateros correa con la que se asegura la horma sobre la rodilla.

\* TIRE-PLOMB, s. m. Tirador de plomo :

máquina de vidriero.

TIRER, v. a. Tirar: traer hácia sí. || Tirar, disparar, arrojar. Tirar, quitar: las botas, las medias, etc. | Tirar, echar: una linea, una raya. || Tirar, imprimir: un pliego, ó estampa. Sacar: un retrato, un modelo, un plano, etc. || Sacar la espada, la lengua, dinero, sangre, provecho. || Sacar: extraer, exprimir. || Sacar de una prision, de un peligro : de la miseria, etc. || Estirar ; extender. || Tirer de l'eau d'un bateau : achicar un barco. | Tirer son épée du fourreau: tirar de la espada, sacarla, desenvainarla. H Tirer une affaire en longueur: entretener, alargar un negocio, ir dando largas. || Tirer, y mejor, traire une vache : ordenar una vaca. || Tirer quelqu'un de l'étude, de dessus les livres : sacarle, quitarle del estudio, de encima de los libros. || Tirer le plan d'une maison : trazar el plano de una casa. || Tirer au sort : echar suertes, sortear. || Tirer à la courte-paille : echar pajas. || Tirer au billet: rifar, poner en rifa. || Tirer à quatre chevaux: tirar de cuatro caballos, descuartizar. || Tirer de but en blanc : tirar de punto en blanco. Tirer une lettre de change: librar, girar : una letra de cambio. 🛚 Tirer des armes : tirar, esgrimir. \ Tirer du sang: sacar sangre, sangrar. || (fam. ) Tirer de long, tirer pays: quitarse del medio, poner tierra en medio, escaparse. || (fig. y sam.) Tirer les vers du nez de N.: sonsacarle con maña. || Tirer de l'or, de l'argent: tirar oro, plata : sacarlos en hilos por la tiradera.

TIRER, v. n. Tirar, ir, encaminarse : hácia alguna parte : de quel côté tirez-vous ? la flotte tire vers l'Océan. || Tirer à sa fin: estar acabandose, ir de remate: una cosa. [[ Ce malade tire à la fin , à sa fin : este enfermo está acabando, se va á morir. || Tirer sur le vert, sur le jaune, etc.: tirar à verde, a pajizo, etc.

TIKER (SE), v. r. Salir. \ Se tirer d'affaire : salir de un negocio, ó cuidado. || Se tirer. de pair : superar à sus iguales. || Tirez, tirez : za : sal de aquí : voz que se da á los perros para echarlos de alguna parte.

TIRET, s. m. Tirita de pergamino retorcida. "Division: voz de la imprenta.

TIRE-TETE, s. m. (cirug.) Tiratete, & tira cabeza: instrumento para sacar la cabeza en un parto laborioso.

TIRETAINE, s. f. Tiritana : tela delgada

TIREUR, s. m. Librador, girante : de una letra de cambio. || Tirador : dicese por huen tirador de arma de suego. Il Tireur d'or: tirador de oro, artifice. || Tireur de laine:

voz anticuada en ámbas lenguas.

TIROIR, s. m. Gaveta, cajon, cajoncito. il lustrumento de cubero para apretar los aros. | Pièces à tiroir : folla, representacion compuesta de varias escenas inconexas.

TIRONIEN, ENNE, adj. Tironiano: se chee de las abreviaturas inventadas por Ti-

ron, liberto de Ciceron.

TISANE, s. f. Tisana: agua cocida con

grama y miel.

\* TISART, s. m. Bravera: boca de horno de vidrio para mantener siempre el fuego. TISEUR, s. m. Atizador : el que cuida

de los hornos en las fábricas de vidrio. TISON, s. m. Tizon: palo, ó tronco á medio quemar. | Tison d'enfer : dicese de

la persona muy mala.

TISONNE, adj. Llámase: gris tisonné, ó charbonné: tordillo tiznado, hablando de la piel de un caballo.

TISONNER , v. n. Atizar , hurgonear , revolver, menear la lumbre, sea de brasas,

ó de leña.

TISONNEUR, EUSE, s. Atizador : revolvedor, el que anda hurgoneando, ó meneando la lumbre de brasas, ó de leña.

\*TISONNIER, s. m. Atizador de fragua.

I Hurgon, o tenazas para la lumbre.

TISSAGE, s. m. Tegedura: la accion y

el efecto de teger.

TISSER, v. a. Teger: una tela en el telar.

TISSERAND, s. m. Tegedor: el oficial que tege telas, sean de seda, o lana.

TISSERANDERIE, s. f. Oficio de tegedor, y tambien la mercaderia de tegidos.

TISSU, UE, p. p. V. Tisser. ||adj. Tegido. \*TISSU, s. m. Tegido: tela. || (fig.) Tegido, cadena, serie. || Tissu de soie et or: alfolla.

TISSURE, s. f. Tegido, arte y modo de teger; y tambien la calidad de la obra. (fig.) Contextura, trabazon, trama : de una obra de ingenio.

TISSUTIER, s. m. Pasamanero.

TISTRE, v. a. Teger con lahores.

\*TITANE, s. m. Titadio: metal amarillo rojizo, nuevamente descubierto.

\* TITANITE, s. m. Titánito: chorlo rojo. TITHYMALE, s. m. Lechetrezna: planta que da un jugo lechoso y corrosivo.

TITILLANT, ANTE, adj. Titilante: , que experimenta un movimiento de titila-CIOII.

TITILLATION, s. f. Titilacion: irritacion o picazon suave y agradable.

TITILLER, v. a. y n. Titilar : causar ti-

tilacion: sentirla.

TITRE, s. m. Título: de un libro, de un capitulo, etc. || Tilde : señal para las abreviaturas, ó valor de las letras. || Título: nombre de dignidad, ó calidad honorifica. || Titulo: escritura, instrumento au-

capeador, ladron de noche por las calles. Es téntico para justificar algun derecho, d calidad. || Titulo, derecho: para pretender, 6 poseer. || Ley: que ha de tener la moneda. || Titulo , despacho, patente : de algun empleo, ú oficio. || A titre de : á titulo de 💂 en calidad de, con pretexto de, en razon de. || ( exp. adv. y prov. ) En titre d'office : lo mismo que notoriamente. || C'est un fripon en titre d'office : es un picaro de prosesion.

TITRÉ, ÉE, p. p. V. Titrer. | Titu-

TITRER, v. a. Titular : dar titulo de honor à una persona ó à una posesion.

TITRIER, s. m. Forjador, falsificador

de titulos.

TITUBATION, s. f. (astron.) Trepida-

TITULAIRE, adj. m. f. Tituler : es que tiene el titulo de una dignidad, ú oficio

sin la posesion.

TITULAIRE, s. m. Propietario : el que posee realmente una dignidad, ú olicio, respecto del que tiene la futura, ó substitucion, ó bien la egerce por comision.

\* TOBIE, s. m. (n. p.) Tobias.

TOCANE, s. f. Vino nuevo, hecho con

el vino de lágrima.

TOCSIN, s. m. Asonada, rebato, toque de alarma : a son de campana. [] ( fig. ) Sonner le tocsin sur quelqu'un : hacer gente, conmover el público contra alguno.

TOGE, s. f. Toga: trage talar de los Ro-

manos.

TOI, ( pron. personal de la segunda persona del singular) Tú: te: ti. 🛭 C'est toi: tú eres. || On parle de toi : se habla de tí. || Souviens-toi: acuerdate.

TOILE, s. f. Lienzo: tela de lino, o cánamo ; y tambien se dice de algodon. Il Toile à matelas: terlices, y cuties. || Toile cirée: encerado, hule. || Toile crue, ó écrue : lienzo crudo: sin curar, ni blanquear. Toile de coton : tela de algodon, ó simplemente, coton. | Toile peinte : indiana. | Toile de Rouen, de Troyes, de Hellande, etc.: son los ruanes, los trues, las holandas, como communente se dice. || Toile d'or, d'argent, etc.: la tela ó tisú de oro, de plata, etc. | Toile d'araignée : telaraña, tela de araña. | Toile d'emballage : arpillera. | canamazo. || Toile de shédire : telou de teatro. [ ( fam.) Se mettre dans les toiles, dans ses toiles: meterse entre dos sahanas, esto es, en la cama.

TOILE, s. m. Campo de encage, o punta. \* TOILERIE, s. f. Lencería : géneros de lienzo.

TOILETTE, s. f. Olandilla: lienzo encarnadino, ó verdoso con que los mercaderes envuelven sus telas. || Toalla: paño de lienzo, ó seda que se tiende sobre el tocador. || Compostura : adorno esmerado en !a persona, regularmente hablando de las muperes. || Cabinet de toilette: pieza de tocalor, en que se peinan y componen la caeza las señoras. || Table de toilette: tocaor: el cajon en que están puestos todos los víos de peinarse, arrebolarse, y adornarse la cabeza las señoras. || (prov.) Plier la toilette: cargar con las alhajas, ó vestidos de alguno: esto es, robárselos.

TOILIER, ERE, subst. Lencero: el que

vende lienzos, cotones, etc.

TOISE, s.f. Toesa: la vara, ó medida

de seis pies.

TOISÉ, ÉE, p. p. V. Toiser. || adj. Medido con toesa, como si digéramos con la vara. || (fig. y fam.) Affaire toisée: negocio concluido, perdido.

. TOISE, s. m. Cubicacion: medicion por toesas; ó sean varas, ó pies, al uso de Es-

paña, hablando de obras y edificios.

TOISER, v. a. Medir con la toesa: lo mismo que en España, medir con la vara, o con el pié una superficie. || (fig.) Apalear, medir á uno las costillas. || Toiser des yeux: mirar á uno de arriba abajo.

TOISEUR, s. m. Medidor de obras, ó

edificios: el que tiene este oficio.

TOISON, s. f. Vellon: toda la lana de la piel de una oveja, ó carnero. || La soison d'or: el vellocino de oro, de que habla la fábula: y el toison de oro, con el significado de orden de caballería.

TOIT, s. m. Techo: techado; y tambien es tejado tomándole por la cubierta exterior del edificio. || Techo: dícese figuradamente por casa, habitacion. || Capa: en las minas la parte que cubre la vena del mineral. || Servir un homme sur les deux toits: servirle á dos manos, facilitar á uno medios para conseguir lo que intenta. || Toit à porc: chiquero, ó pocilga.

porc: chiquero, ó pocilga.

\*TOITURE, s. f. (voz nueva) El arte
y acto de cubrir los tejados, y hacer los techos. || El conjunto de lo que cubre el techo.

TOLE, s. f. Palastro: plancha de hier-

ro batido.

\* TOLENTIN, (geog.) Tolentino: ciudad de Italia.

TOLÉRABLE, adj. m. f. Tolerable: pa-sadero, llevadero.

TOLERABLEMENT, adv. Tal cual, de

un modo que se puede tolerar.

TOLERANCE, s. f. Tolerancia: condescendencia, indulgencia. || Tolerancia: en punto á religion.

TOLERANT, ANTE, adj. Tolerante: se dice regularmente en materias de reli-

gion.

TOLÉRANTISME, s. m. Tolerantismo: es la tolerancia de creencias, ó de cultos religiosos.

TOLERÉ, ÉE, p. p. V. Tolerer. || adj.

Tolerado.

TOLERER, v. a. Tolerar, susir, pasar. \* TOLET, V. Taules.

TOLLE, (las.) Tolle tolle: expresion vulgar para significar la griteria tumultua-ria contra alguna persona.

TOMAN, s. m. Toman: moneda imagi-

naria de Persia, su valor 184 reales.

\*TOMATE, s. f. Tomatera: planta de hortaliza, cuya fruta es el tomate.

TOMBAC, s. m. Tumbaga, ó metal de tumbaga: cierto metal artificial y com-

puesto.

TOMBE, s. f. Tumba: lápida, ó losa sepulcral. Tambien se toma por sepultura, ó enterramiento. || Descendre dans la tombe: irse á la sepultura, morir, fallecer.

TOMBE, EE, p. p. V. Tomber. | adj.

Caido.

TOMBEAU, s. m. Sepulcro: túmulo, urna sepulcral. || Tumba: por sepultura ordinaria. || (fig.) Mettre, mener au tombeau: llevará la sepultura, causar la muerte. || Tirer du tombeau: sacar de la muerte: salvar la vida á alguno. || Fouiller dans le tombeau de quelqu'un: desenterrarie los huesos, murmurar de él.

TOMBELIER, s. m. Chirrionero: car-

retero, que guia el chirrion.

TOMBER, v. n. Caer. Tiene las mismas significaciones rectas y figuradas en ámbas lenguas. Il Tomber sur quelqu'un: echarse, tirarse á alguno, ó sobre alguno, abalanzarse á él. Il Tomber sur l'ennemi: acometer, ó asaltar de repente al enemigo. Il (fig.) Ne pas laisser tomber à terre: recogerla, no echarla en saco roto: una noticia, un dicho, una especie. Il Ses cheveux lui tombaient sur les épaules: sus cabellos le caian en los hombros, ó por la espalda abajo.

TOMBER, v. imp. Caer: Il tombe de la pluie: cae agua, está lloviendo, slueve.

TOMBEREAU, s. m. Chirrion: carro comun, cerrado como cajon, para acarrear tierra, arena, hasura. || Toda la carga que lleva, esto es, un carro lleno.

TOME, s. m. Tomo: volumen de una

obra impresa, o manuscrita.

TON, pron. poses. pers. Tu. || Usase solo para el masculino: Ton père, ton livre: tu padre, tu libro. Tambien para el femenino cuando este comienza por vocal, ó por una h muda: Ton audace: tu audacia; ton honneur: tu honor. En plurales tes (tus), así en femenino, como en masculino: Tes ayeux: tus abuelos; tas sœurs: tus hermanas: esto es, los tuyos, las tuyas.

TON, s.m. Tono: de la voz, del habla; y así se toma por la voz, ó el habla misma. || Tono, ton: en música es el modo de cantar, ó acordar los instrumentos; y el intervalo de segunda mayor. || (fig.) Tono, modo, aire, estilo: en las palabras y lenguage. || Parler d'un ton fier: hablar con altaneria, con arrogancia. || Parler d'un ton de mattre: hablar con magisterio, con dominio.

\* TON, o TENON, s. m. (naut.) Calces,

58

desde las cacholas hasta donde se sienta el taller de los toneleros. tamborete.

\* TONALCHILB, s. m. Pimienta de Gui-

TONDAILLE, s. f. Lana esquilada. TONDAISON, s. f. Requileo, esquilo: la accion de esquilar.

TONDEUR, s. m. Esquilador : de ganado

lanar. || Tundidor : de paños.

\* TONDIN, s. m. (arquit.) Tondino: moldura de la columna. || Rodillo : cilindro

grueso de madera. || Rollo.

TONDRE, v. a. Esquilar: la lana, o el pelo á animales. || Tundir : los paños. || Recortar, igualar; con la ligera las murtas, y boges de los jardines. || (fam.) Atusar, mofilar : cortar el pelo con tigeras. || ( prov. ) Il tondrait un œuf: es la miseria misma.

TONDU, UE, p. p. V. Tondre. || Esquilado. || Tundido. || Motilado : pelado. || Atu-

sado, recortado, igualado.

TONIQUE, adj. m. f. Tonico : es vos de la medicina. | Note tonique: voz tónica, en música. Usase mas bien como substantivo.

TON-LIEU, s. m. Derecho: por el puesto, o sitio que ocupa uno en una feria, o mercado.

\*TONNAGE, s. m. Derecho de tonelada

en Inglaterra.

TONNANT, ANTE, adj. Tronante, tronador: que truena. || (fig.) Atronadora, que atruena : dicese de la voz que por su fuerza atruena, ó aturde. || Jupiter tonnant: | Júpiter tonante : o simplemente el Tonante.

TONNE, s. f. Cuba: barrica:parameter caldos, o géneros. || Tonne: valiza, o boya hecha con una cuba. || Tonne d'or : en | Holanda es una suma de cien mil florines.

TONNEAU, s. m. Tonel: bota, pipa. || Tonelada : habiando de la carga de una em-

barcacion.

TONNELAGE, s. m. Todo lo perteneciente a la piperia.

TONNELE, EB, p. p. V. Tonneler. adj. Cazado, cogido con red, trampa, etc.

TONNELER, v. a. Cazar, ó coger con red, que forma manga. || (fig. y fam.) Meter en la red, en la huerta á alguno : .enga- | narie, aparentándole ventajas.

TONNELET, s. m. Tonelete: parte del

trage á la heróica.

TONNELEUR, s. m. Chuchero: casador Iorma manga.

TONNELIER, s. m. Cubero: tonelero:

pipero.

TONNELLE, s. f. Pabellon de emparrado, o de arboles en los jardines. || Red de cazar perdices, etc. || Especié de loga re-

TONNELLERIE, s. f. Toneleria, arte, úl rior.

espiga: el espacio del palo, ó mastelero, losscio de tonelero, ó cubero. Il Fábrica, ó

TONNER, v. n. Tronar: bacer, o sonar truenos. | (fig.) Tronar, dar estampidos, estallidos : sonar los tiros de la artillería. H (id.) Tempestear, stronar: afurdir á voces, vocear. | (id.) Tonner en chaire, tonner contre le vice : levantar la vos, ó el grito, hablar con vehemencia contra el vicio.

TONNERRE, s. m. Trueno: de tempestad, y tambien la misma tempestad de truenos. Se toma alguna vez por el rayo, ó centella que cae. || Recamara : de una arma de fuego. || (fig.) Estampido, estruendo : de los tiros de un cañon.

Tonnes, 6 conques spheriques, s. f. pl. Trompas: bocinas: conchas, ó caracoles grandes.

\* TONNITES, a. f. pl. Bocinas, o caraco-

les petrificados.

TONSURE, s. f. Tonsura : el primero de los grados ciericales. ¶ Corona de ciérigo. || (prov.) Bénéfice à simple tonsure : beneficio simple, el empleo de poco trabajo, y mucho provecho. || Docteur à simple tonsure: médico, ó abogado, de media tigera, de medio mogate, esto es, de poco taiento.

TONSURE, EE, p. p. V. Tonsurer.

adj. Tonsurado.

TONSURER , v. a. Tonsurar : dar el gra-

do de la prima tonsura.

TONTE, s. f. Esquila, esquileo: la obra, y el tiempo de esquilar las ovejas. § Tundo, tundido : de los paños.

TONTINE, s. f. Fondo vitalicio: en el que, à proporcion que mueren los capitalistas, se aumenta el situado de los que sobreviven.

TONTINIER, ERE, s. El capitalista que tiene impuesto en este fondo vitalicio.

TONTISSE, s. f. Tapices de pelusa: esto es, fabricados con el tondizno de los panos.

TONTURE, s. f. Tundizno: borrilla, pelusa que sale del paño carduzado. || Carda : la obra de carduzar los paños. || Escamonda, monda : de las ramas de los árboles, etc.

TOPAZE, s. f. Topacio: piedra precio-

sa de color pajizo. TOPE, (especie de interjeccion usada

en el juego) Topo quiero.

TOPER, v. a. Topar: admitir, consentir un jugador el invite del otro. Il (fig. y de alforja, cazador de perdices con red, que | fam.) Decir bien, decir amen : à lo que se propone, ú ofrece.

TOPINAMBOUR, s. m. Cotufa, o pata-

ta : raiz.

TOPIQUE, adj. m. f. (medic.) Topico: dicese de los remedios que solo ohran apticados à la parte enferma.

TOPIQUE, s. m. Apósito: remedio exte-

TOPIQUES (LES), s. m. pl. Los tópicos: son los tratados que escribiéron Aristoteles y Ciceron de los lugares comunes, de donde se sacan los argumentos.

TOPOGRAPHIE, s. f. Topografía: descripcion de un sitio, ó lugar particular.

TOPOGRAPHIQUE, adj. m. f. Topográfico: lo perteneciente á la topografía.

TOQUE, s. f. Gorra, honete cubierto de felpa, terciopelo. || Toca de monja. || Toque des Alpes: yerba de la celada. || Toque des marais: tercianaria.

TOQUER, v. a. (ant.) Tocar: herir. V.

Toucher, frapper.

TOQUET, s. m. Gorrito: de niño. || Co-fia: cierto tocado de niños, criadas, labradoras, etc.

\* TORAILLE, s. f. Coral en bruto que lle-

van del Cairo à Alejandria.

TORCHE, s. f. Autorcha, tea. || Hacha, d hachon: para alumbrar y acompañar de noche. || Torches d'osier: manojo de mimbres.

TORCHE, EB, p. p. V. Torcher. [] adj.

Limpiado.

TORCHE-CUL, s. m. Paño de bacin: trapo, papel para limpiarse el trasero. ||( fig. y vulg.) Dícese de cualquier cosa despreciable.

TORCHE-NEZ, s. m. Acial: de que usan

los berradores.

\* TORCHE-PINCEAU, s. m. Pañito para limpiar los pinceles.

\* TORCHE-POT, d GRIMPEREAU, s. m.

Especie de pico: ave.

TORCHER, v. a. Fregar, estregar: limpiar con estropajo, trapo, rodilla, paño. || Hacer de tapia, ó de adobe alguna obra.

TORCHERE, s. f. Blandon: blandonci-

Ilo, hachero.

\* TORCHETTE, s. f. Rodete en el medio

de un cesto, ó canastillo.

TORCHIŚ, s. m. Argamasa hecha de barro y paja: para tapiales. || Mur de torchis: tapia de tierra.

TORCHON, s. m. Rodilla: para limpiar. \* TORCOL, TERCOU, TURCOT, s. m.

Torcecuello: nombre de una ave.

\* TORDAGE, s. m. Torcido de la seda en la rueda.

\* TORDEUR, EUSE, s. Torcedor : el que tuerce estambre.

TORDILE, s. m. Séseli crético: planta.
TORDRE, v. a. Torcer: lana, seda, hilo,
la ropa blanca. || Tordre la bouche: torcer
la boca, o el rostro, hacer un gesto de desprecio. || (prov. y vulg.) Ne fuire que tordre et avaler: zampar, tragar sin mascar:

comer como un lobo.
TORDU, UE, p. p. V. Tordre. || adj.

Torcido.

TORE, s. m. Toro: moldura del pié de la columna.

\* TOREADOR, s. m. Toreador.

TORMENTILLE, s. f. Siete en rama a planta.

TORON, s. m. (náut.) Cordon: uno de los ramales de que se compone un cable, é cuerda.

TORON, o TOURON, s. m. Turron : género de consitura de España.

TORPEUR, s. f. Entorpecimiento.

TORPILLE, s. f. Torpedo: tremielga: pez de mar.

TORQUE, s. f. (blas.) Rodete, ó entorchado que se pone sobre el yelmo, ó casco.

TORQUET, s. m. Dicese en estilo figurado y vulgar: donner un torquet, donner le torquet: pillar, coger á uno, embromarle.

TORQUETTE, s. f. Torca, ó rollo: de pescado fresco, ó de marisco, envuelto en paja larga: Une torquette de poisson.

\* TORQUEUR, s. m. El que rolla el ta-

baco en las tábricas.

TORRÉFACTION, s. f. (quim.) Torrefaccion: tostadura.

TORREFIE, EE, p. p. V. Torrefier.

adj. Torrado.

TORREFIER, v. a. Torrar, tostar.

TORRENT, s. m. Torrente: avenida y corriente impetuosa de agua. || (fig.) Torrente: de palabras, de injurias, de lágrimas. || (id.) Torrente: del mundo, de la costumbre, de las pasiones. || (id.) Suivre le torrent: irse con la corriente, al amor del agua, ó con el viento que corre.

TORRIDE, adj. Dicese: zone torride:

zona torrida.

TORS, ORSE, adj. Torcido, tuerto. Vulgarmente se dice: torte, en femenino; como jambe torte: pata tuerta, pierna torcida. || Bouche torte: boca tuerta, o torcida.

TORSE, s. m. (escult.) Tronco: el cuerpo sin cabeza, piernas, ni brazos.

TORSE, s. f. Palo torneado: enire torne-

TORT, s. m. Injusticia, agravio, perjuicio: contra alguno. || Culpa, sinrazon: lo que es opuesto á lo justo; ó razonable. || A tort, adv. Sin razon, sin causa, injustamente. || A tort et à travers: á diestro y á siniestro, á troche y moche. || Parler à tort et à travers: hablar á tontas y á locas, ó echar por esos cerros: hablar sin comedimiento ni restexion.

TORTFLLE, s. f. Yerba de S. Alberto,

erisemo. V. Erysime.

TORTICOLIS, adv. Con la cabeza, ó el pescuezo torcido: per dolor, ó enfermedad. || (fig. y satir.) Cabiztuerto, cuellituerto, cabeza torcida: dícese, como substantivo, del hipócrita, ó falso devoto.

TORTICOLIS, s. m. Mal, ó dolor que no

deja poner derecha la calæza.

TORTIL, s. m. (blas.) Venda: diadez

ma que ciñe una cabeza de moro. V. Bourrelet.

TORTILLAGE, s. m. Rodeo, confusion:

en explicarse.

TORTILLANT, ANTE, adj. Enroscado: lo que tuerce en espiral. || (blas.) La culebra enroscada.

TORTILLE, EE, p. p. V. Tortiller.

adj. Torcido. || Envuelto, enredado.

TORTILLEMENT, s. m. Torcedura: accion de torcer. Il Torcido: el estado de la cosa torcida. Il (fig. y fam.) Callejuelas, vueltas, rodeos: subterfugios en los negocios y tratos.

TORTILLER, v. a. Entorchar, retorcer, dar muchas vueltas á una cosa.

TORTILLER, v. n. (fig. y fam.) Buscar callejuelas, o rodeos: huir del camino derecho.

TORTILLON, s. m. Rodete, moño: peinado de las mozas aldeanas. || Tómase tambien por una mozuela, ó criadita lugareña.

TORTIONNAIRE, adj. m. f. (for.) Violento: inicuo, contra derecho: tambien se llamó torticero en castellano antiguo.

TORTIS, s. m. Rosca, guirnalda: de flores. || Entorchado: conjunto de muchos hilos torcidos.

TORTU, UE, adj. Tuerto, torcido: no

derecho, no recto.

TORTUE, s. f. Tortuga, galápago. Dícese tambien del testudo de los antiguos, que formaban los soldados cubriéndose con sus escudos para hatir, ó asaltar los muros. § (fig. y fum.) A pas de tortue: á paso de buey, muy despacio.

TORTUE, EE, p. p. V. Tortuer. | adj.

Torcido.

TORTUER, v. a. Torcer, entorter: po-

ner tuerto lo que estaba derecho.

TORTUEUSEMENT, adv. Tortuosamente, torcidamente; con vueltas y revueltas.

TORTUEUX, EUSE, adj. Tortuoso:

TURTUOSITE, s. f. Tortuosidad : esta-

do de la cosa tortuosa.

TORTURE, s. f. Tortura, tormento: tómase por el apremio, ó cuestion de tormento en los reos. || (fig.) Tormento, martirio: fatiga y apretura en que se pone al ánimo, al discurso, etc.

TORTURER, v. a. Dar tormento. | For-

zar el sentido de las palabras.

TOSCAN, ANE, adj. (arquit.) Toscano: el primer orden de los cinco de la arquitectura. Usase algunas veces como substan-

TOSTE, s. m. (voz tomada del ingles) Briudis: à la salud de una persona ausente.

TOSTER, v. a. y n. (voz tomada del ingles) Brindar: á la salud de una persons ausents.

TOT, adv. Pronto, presto, luego. | Toto ou tard: tarde, o temprano. | Sinte que: desde que, luego que.

TOTAL, ALE, adj. Total: cntero, com-

pleto.

TOTAL, s. m. El total, el todo: el completo, ó la suma de muchas partes.

TOTALEMENT, adv. Totalmente: en-

teramente.

TOTALITÉ, s. f. El total, el todo: de una herencia, de unos bienes, rentas, etc.

TOTON, s. m. Perinola: juego de mu-

chaches.

TOUAGE, s. m. (ndut.) Atoage: hoy se dice espía: la maniobra de espiarse un navio. V. Touer.

TOUAILLE, s. f. Paño de manos, toalla. TOUCAN, s. m. Tucan: picasa del Brasil: ave. || Tucan: una de las doce constelaciones australes.

TOUCHANT, ANTE, adj. Tierno: sensible: patético: asectuoso: lastimero: atractivo: persuasivo. Dícese de todo lo que mueve en el ánimo las pasiones blandas.

TOUCHANT, prep. Tocante à, concerniente à, en cuanto à, en orden à, acer-

ca de.

\* TOUCHAU, s. m. Punta: el toque de oro en la piedra: barrita, ya aquilatada,

que sirve para comparar.

TOUCHE, s. f. Tecla: de organo, clave, etc. || Traste: de guitarra, etc. || Toque: en el oro, ó plata con la piedra. || Puntero: con que se señalan las letras à los niños. || Golpe: toque, zurribanda, ó zurra. || Critica: reprehension. || Taramazo: por enfermedad repentina. || Zaparrazo: por infortunio, ó reves inesperado. || Palo: por chasco inesperado. || Toque: en la pintura, y escultura.

TOUCHER, v. a. Tocar: palpar. || Tocar: poner la mano en alguna cosa. || Tocar: llegar, juntar una cosa à otra sin quedar espacio en medio. || Tomar, cobrar, recibir: dinero. || Tocar: pertenecer, concernir à una persona, ó por sangre, ó intereses. || Tocar: raudar, innovar algo en un escrito, ley, plan, etc. || Tocar: hablar, hacer mencion de alguna materia incidentemente. || Tocar: sacudir una cosa con otra. || Esferzar, expresar: los sentimientos. || (fig.) Mover, enternecer: imprimir en el corazon afectos de amor, piedad, etc. || Tocar: algun instrumento músico.

TOUCHER, v. n. Tocar. || Ne point toucher à une somme: no tocar nada, o no tomar nada de una cantidad. || Ne touchez pas à cela: no sellegue ymd. à eso, nada toque ymd. de eso. || Il ne veut pas toucher à cet article: nada quiere tocar, esto es, mudar, innovar en este punto. || Il touche au toil: toca, o llega al techo. || Cet orateur touche: este orador conmueve, mueve los afectos. || (náut.) Tocar, encallar un

navio. | Toucher de l'orgue : teclear. | Tou- cacion. | Torre : de iglesia, 6 campanario. cher de près à quelqu'un : tocar de cerca à [ | Roque, castillo : pieza del agedrez. algunc, ser pariente suyo.

TOUCHER (SE), v. r. Tocarse : estar

contigues dos cosas.

TOUCHER, s. m. Tacto: uno de los

cinco sentidos.

"TOUCHEUR, s. m. Se da este nombre en los pizarrales al oficial que guia el caballo que hace mover las máquinas ó ingenios.

TOUE, s. f. Barca chata para pasar rios y canales, que los marineros llaman hombo. TOUE, ER, p. p. V. Touer. |adj. Atoa-

do, espiado.

TOUER, v. a. (náus.) Atoar: hoy se vice espiar: halar, ó tirar á un navio por medio de un cabo que se tiende por la proa amarrado á un anciote, ó al muelle, para situarle en otro sitio del que tenia antes.

TOUFFE, s. f. Espesura: de una floresta. || Copa: de los árboles, y otras plantas. || Mazorca : de yerba : de flores, etc. || Copete: pelluzgon de cahellos, etc. || Copo, de lana, de lino, de pelo, etc.

TOUFFEUR, s. f. Tufo: vapor ó exhalacion ealiente que se levanta de cuerpos cálidos. || Olor activo y molesto que despide

de si alguna cosa.

TOUFFU, UE, adj. Espeso: cerrado, apiñado, copado, frondoso, poblado: conforme es la cosa de que se habla, si es bosque, floresta, árbol, cabello, barba, tlor,

TOUG, TOUC, s. m. Tue: especie de pendon formado de una cola de caballo atada à la punta de una alabarda, que los Turcos llevan delante de los visires, bajaes,

TOUJOURS, adv. Siempre: de continuo: en todos tiempos. || Se dice adieu pour toujours : separarse para siempre.

\* TOUL, s. m. (geog.) Tul: ciudad de Lo-

rena.

\* TOULON, s. m. (geog.) Tolon: ciudad

y puerto de Francia.

TOULOUSAIN, AINE, adj. y s. Tolosano: el natural de Tolosa, y lo perteneciente à ella.

TOULOUSE, (geog.) Tolosa: ciudad de

TOUPET, s. m. Mechon: de pelo, de barba. Tupé: dicese sur régimen, y mas particularmente del pelo levantado de la frente. || Copete : la crin que cae sobre la | frente de los caballos.

TOUPIE, s. f. Trompo, peon: juego de muchachos, y tambien el instrumento

para jugar.

TOUPILLER, v. n. (fam.) Ander como una devanadera : dar vueltas al rededor.

TOUPILLON, s. m. dim. de Toupet. Copetillo, mechoncillo: de pelo. || Dicese del ramage superfluo de los naranjos.

TOUR, a. m. Vuelta, giro: movimiento circular. | Vuelta : corto paseo, ó viage á sitio poco distante; y así se dice: faire un tour de promenade : dar una vuelta, ó un paseo, o simplemente: faire un tour. Turno: vez; tanda; en algun repartimiento, servicio, o goce. || Rueda : circunferencia. || Torno : hablando del tornero. || Torno: de monjas. || (fig. y fam.) Chasco: pieza: burla. | (id.) Tour du bâton: pié de altar, manos libres, provechos; lo que se saca de un oficio ademas de sueldo. 🏻 Tour de gorge : bobillo : cierto jarro. | Tour de lit : cortinage de cama. || Tour de guerre : ardid de guerra. | Tour de passe : juego de manos. || Tour de reins : derrengadura, deslomadura. || Tour de souplesse: vueltas de los volatineros. || Fermer à double tour: echar la doble, é segunda vuelta á la llave. || (id.) Jouer un sour: jugar una pieza. 🏿 ( id. ) Jour un mauvais tour : jugar una mala pasada. || Tour-à- , tour, adv. Uno despues de otro : sucesivamente.

\* TOUR AINE , s. f. ( geog. ) Turena : provincia de Francia.

\*TOURANGETTE, . f. Sarguilla: 6

sargueta de Uricans. TOURBE, s. f. Turba : cesped de tierra,

de que se hace carbon. || (ans.) Turbe, caterva : multitud de genfe.

\*TOURBEUX, EUSE, adj. Dicese: marais tourbeux : terreno hornaguero , de donde sa saca hornaguera, ó turba.

TOURBIERE, s. f. Hornaguero : terre-

no del que se saca hornaguera.

TOURBILLON, s. m. Torbellino, remolino : de viento. Il Remolino, olla, en los

TOURD, s. m. 6 TOURDELLE, s. f. Zorzal : ave, especie de tordo, del tamaño de là calandria; su color es negro, con pintas blancas.

\*TOURDILLE, adj. Dicese: gris tourdille (tordillo): color del pelo de ciertos caballos.

TOURELLE, s. f. Torreoncillo, torrecilla.

TOURET, s. m. Copa, ó tachon : en las, cabezas del freno del caballo. 🛭 Anillo de un 🏊 peso, ó balanza. | Esalanco, rueda pequeña, movida de otra grande. | Clavija : clavo redondo de cabeza.

TOURLERE, s. f. Tornera: monja destinada al torno. Mandadera: de un con-

vento.

TOURILLON, s. m. Gorron: quicio de una puerta de calle, de un puente levadizo, etc.

TOURILLONS, s. m. pl. Muñones: en los cañones de artillerla.

TOUR, s. & Torre, torreon: de fortisi- | \* TOURMALINE, s. & Turmalina: pre-

drecita cristalizada, que se electriza con el un abrir y cerrar de ojos, en un decir Je-

TOURMENT, s. m. Tormento, pena, dolor: del cuerpo. | (fig. ) Tormente, pena, trabajo: del ánimo.

TOURMENTANT, ANTE, adj. Penoso,

doloroso, pesado, importuno.

TOURMENTE, s. f. Tormenta, bor-

TOURMENTE, EE, p. p. V. Tourmen-

ter. || adj. Atormentado.

TOURMENTER, v. a. Atormentar: hacer padecer al cuerpo. || ( fig.) Afligir, mar-

tirizar, dar pena al ánimo.

TOURMENTER (SE), v. r. Atormentarse : inquietarse : desasosegarse. [ Se tourmenter: hablando de la madera: torcerse, alabearse.

TOURMENTEUX, EUSE, adj. Tormen-

toso, borrascoso.

TOURMENTIN, s. m. (naut.) Tormentin : el mástil que va sobre el baupres.

TOURNAILLE, EE, p. p. V. Tournailler. TOURNAILLER, v. a. Rodear : dar vueltas sin salir de un sitio.

TOURNANT, ANTE, adj. Lo que rue-

da, gira, ó da vuelta.

TOURNANT, s. m. Vuelta de una calle, de un camino, esto es, el parage donde tuercen. || Torno, vuella : de un rio. || Vuelta : espacio para hacer tomar la vuelta a un carruage. || Ce cocher a pris son tournant trop court: este cochero tomó la vuelta muy corta. || Tournant de mer: rebeza, el giro de las aguas en un cabo, ó costa desigual.

TOURNE, EE, p. p. V. Tourner. | adj. Vuelto, tornado, etc. | Homme bien tourné: de buena planta, ó airoso: hombre bien

hecho, bien formado.

\*TOURNE-BOUT, s. m. Torloroto: es-

pecie de flanta.

TOURNEBRIDE, s. m. Tabernilla: que se encuentra contigua á una quinta ó

casa de placer, en un despoblado.

TOURNE-BROCHE, s. m. Dicese de la rueda que hace volver el asador : del perrito que hace andar la rueda : y del galopin

que da vueltas al asador de mano.

TOURNÉE, s. f. Visita: viage que hacen los jueces, ó empleados por los pueblos de su jurisdiccion, o de su distrito. || Vuelta : viage que hace un comerciante por varios pueblos para sus negocios. || (fam. ) Callejeo: el andar de calle en calle, el calle-

\* TOURNE-FEUILLET , s. m. Registro :

de un libro, sea un cordon, o cintilla.

TOURNELLE, s. f. Nombre que se daba en Paris al tribunal criminal, que era una de las salas del parlamento : sala de alcaldes. | (ant.) Torrejon. V. Tourelle.

TOURNE-MAIN, s. m. Usase solo en

sus, en un saulianien. Altora se dice en un tour de main.

TOURNER, v. a. Volver : girar, dar vuelta, ó vueltas á una cosa. 🛛 Volver : inclinar á un lado. || Volver : mudar : trocar de un estado en otro. | Volver : convertir, dirigir. || Volver : manejar, mover á una persona como se quiera. || Tornear, trabajar al torno. || Interpretar, sea en buena ó mala parte. || Tourner casaque: mudarse, desdecirse. || Tourner le dos : volver las espaldas, huir. || ( fig.) Tourner l'esprit à quelqu'un: volverle el juicio : y tambien hacerse dueño de él , gobernarie.

TOURNER, v. n. Volver : girar : rodar : andar, ó moverse al rededor, ó en torno. || Volverse, torcerse : acedarse el vino. || Dar vueltas, andar rodando : andar de acá para allá. || ( fig. ) Tourner à tout vent : mudarse à cualquier aire, ser un ve-

TOURNESOL, s. m. Girasol: planta, y

\* TOURNETTE, s. f. Devanadera de rue-

da. || La estrella de la devanadera.

TOURNEUR, s. m. Tornero: artifice. Torneador : el que anda la rueda de un estanero : ó la de un cuchillero para atilar.

\*TOURNEVIRE, s. f. (naut.) Virador de combes, ó virador de cubierta : capon : cabo grueso, que con el cabrestante sirve para suspender el ancia de la lumbre del agua.

TOURNEVIS, s. m. Desarmador, destornillador, llave para armar, ó desarmar los

tornillos.

TOURNIQUET, s. m. Molinete: torne en forma de cruz horizontal para impedir la entrada á las caballerías en pascos, caminos, etc. || Palillo de barquillero. || Taravilla: de madera, ó hierro.||Torniquete:instrumento de cirugia para comprimir los vasos ántes de una amputacion.

TOURNOI, s. m. Torneo : egercicio y fiesta militar de los antiguos caballeros.

TOURNOIEMENT, s. m. Rodeo, vuelta, giro. || Hemolino : de agua. || Vértigo, vahido : de cabeza.

\* TOURNOIR, s. m. Volteador: el palo redondo que sirve en los alfares, para ha-

cer girar la rueda.

TOURNOIS, adj. m. f. Turones, o tornes : nombre de una moneda antigua 😘bricada en Turs, para diserenciarla de la acuñada en Paris, que era de mayor ley, y se l'amaba Parisis. || Livre tournois : libra tornesa; sou tournois: sueldo tornes. Estos nombres solo tienen uso entre los escribanos. y en los tribunales.

\* TOURNON, (geog.) Turnon: villa de

Lenguadoc.

TOURNOYER, v. n. Rodear : dar vuelesta frase familiar: en un tournemain: en j tas al rededor de una cosa. L' Rodar, andar

rage. || (fig. y fam.) Ander con rodeos, inmediatamente. || Tout du long, sous au Comar varios sesgos, andar con circunto-: Long: á lo largo, de un cabo á otro, desda

gracia, modo de decir, ó hacer las cosas. haute voix : alto, recio, en voz alta. || Giro, sesgo: que toman los negocios. || | Talante, disposicion : en que se halla una l persona.

\* TOURON, V. Toron.

\* TOURS, (geog.) Turs: ciudad de Fran-

TOURTE, s. f. Empanada; y tambien

TOURTEAU, s. m. (blas.) Roel: pieza redonda en el escudo, como tortero.

TOURTEREAU, s. m. Tortolillo; y com-

prehende á macho y hembra nuevos.

TOURTERELLE, s. f. Tórtola: pájaro. || Cuando se considera como un manjar, se llama tourtre ; así se dice : manger des tourtres, un plat de tourtres, y no de tourterelles.

"TOURTES, s. m. pl. Bagazo : el desecho, o heces de nueces, linaza, y nabina, despues de sacado el aceite.

TOURTIERE, s. f. Tortera, o tartera:

utensilio de pastelería.

\* TOURTOIRE, s. f. (mont.) Varapalo: para sacudir las matas en la caza.

\* TOURTOUSE, s. f. (ant.) Lazo: dogal: soga de ahorcado.

TOURTRE, V. Tourterelle.

TOUSELLE, s. f. Trigo chamorro, o toseta.

TOUSSAINT, s. f. Todos santos, dia de todos Santos: fiesta de todos los Santos. A ( n. p. ) Todos Santos.

TOUSSER, v. n. Toser: tener tos. || To-

ser para llamar, ó hacer seña.

\* TOUSSERIE, s. f. Tosedura : fuerza, ó tenacidad de tos.

\* TOUSSEUR, EUSE, . Molestado de la

tos, que padece tos.

TOUT, TOUTE, *adj.* Todo, da. [] A tout hasard: a todo riesgo. A toute heure, à tout moment: à cada instante, à cada momento. | Tout à vous: muy de vmd.

TOUT, s. m. Todo, una cosa entera. Todo: toda suerte de cosas. Après tout: despues de todo : finalmente; en tout et partout: en todo, y por todo: enteramente. || Partout: en todas partes.|| Surtout: sobre

todo: principalmente.

TOUT, adv. Todo: enteramente: sin excepcion. | Tout-à-coup : de golpe, de repente. | Tout au haut : à lo mas alto. | Tout au moins: à lo ménos, por lo ménos. || Tout au plus : todo lo mas, á lo mas, cuando mas. || Tout au plus : muy junto; muy cerca. | Tout bas: muy bajo, bajito, los ánimos. de quedo. | Tout beau: bonicamente, pacontre: muy arrimado, pegado. I Tout de l | Enredador, embrollon, chismoso.

Endando, o dando vueltas, por algun pa- bon : de veras. | Tous de suite : de seguida, quios : antes de decir, o de hacer una cosa. el principio hasta el fin. || Tout d'un coup : TOURNURE, s. f. (fam.) Talante, aire, de un golpe, de una vez. || Tout haut, à Tout nu: desnudo del todo, en cueros, en carnes.

TOUTE-BONNE, & f. Amaro; esclárea a

cierta planta.

TOUTE-EPICE, & f. Agenuz, neguilla:

planta.

TOUTEFOIS, adv. Todavia: con todo eso. TOUTENAGUE, a. f. Metal hecho con la mezcla del estaño y hismut.

\* TOUTE - PRÉSENCE, s. f. Inmensidad : la presencia de Dios en todo lugar.

TOUTE-SAINE, s. f. Castellar, toda buena : planta.

\* TOUTE-SCIENCE, s. f. ( teol. ) Omniciencia , infinita sabidurla.

TOUTE-PUISSANCE, s. f. Omnipotencia.

TOUT-PUISSANT, ANTE, adj. Todo poderoso, omnipotente. Usase tambien como substantivo hablando solo de Dios, y dicese : le Tout-Puissant.

TOU-TOU, s. m. Nombre que los niños

dan á los perros.

TOUX, s. f. Tos: movimiento convul-sivo del pecho. Toux de renard: tos perruna.

TOXICODENDRON, s. m. Tosiguero:

arbusto, especie de zumaque.

TOXIQUE, s. m. Tósigo: se dice de todo veneno en general.

TRABAN, s. m. Traban: soldado de la guardia imperial en Alemania.

\*TRABE, s. m. Vara de luz : metéoro inflamado. || (blas.) Palo; hasta de bandera,

o estandarte. TRABEE, s. f. Trábea: ropa talar que los generales romanos ilevaban en los triun-

TRAC, s. m. (ans.) Trapa, trape: el paso, ó andadura de las caballerías. V. Allure. (id.) Rastro, huella: de los animales. V. Piste.

TRACAS, s. m. Tráfago, barahunda, bu-

TRACASSE, EE, p. p. V. Tracasser.

adj. Molido, molestado, inquietado. TRACASSER, v. n. Atrafagar: afanar: andar atareado. | ( fam.) Revolver, enredar, chismear: mover camorras, desazones.

TRACASSER, v.a. Marear, importunar, atormentar: con negocios y embrollos.

TRACASSERIE, s. f. (fam.) Perrada, bastardia: mala pasada. || (id.) Enredo, chisme : cuento, para indisponer y desavenir

TRACASSIER, IERE, subst. Quisquillosito á pasito, poco á poco, quedito. I Tout so, pelilloso: que pone dificultades en todo.

TRACE, s. f. Huella, pisadas, restro. Vestigio: resto, señal. Traza: delineacion.  $/\!\!/ (fig.$  ) Paso ,  $\phi$  pisada : egemplo que otro/ sigue ó imita.

TRACE, BE, p. p. V. Tracer. | adj.

Trazado, delineado, diseñado.

TRACEMENT, s. m. Trazo, delinea-

cion, diseño.

TRACER, v. a. Trazar, delinear. [[ fig. ] Trazar, señalar, abrir: el camino, la conducta, las reglas que otro ha de seguir. (id.) Formar una idea de alguna cosa, o idearla.

TRACER, v. n. Arrojar las raices someras, ó rastreras: dícese de algunos árboles. \* TRACERET, s. m. (carp.) Gramil, instrumento para señalar y tirar lineas en la maders.

TRACHEE, s. f. (bot.) Tráquea : el va-

so, el pulmon de las plantas.

TRACHEE-ARTERE, s. f. (anal.) Tra-

quiarteria : la arteria del pulmon.

\* TRAÇOIR, s. m. Punta, o aguja, para trazar los grahadores. | Palo puntiagudo con que los jardineros trazan los cuadros.

TRACTION, s. f. Traccion, tiradura.

\* TRACTRICE, s. f. (geom.) Tractriz: curva que describe la cuerda con que se arroja un cuerpo pesado.

TRADITEUR, s. m. Traditor : el que en tiempo de las persecuciones contra los cristianos entregó los libros sagrados á los

gentiles.

TRADITION, s. f. (for.) Tradicion: lo mismo que entrega. || Tradicion: noticia antigua comunicada de boca en boca, de mano en mano, hasta los últimos.

TRADITIONNAIRE, s. m. Tradiciona rio : el judio que explica la escritura por tra-

dicion del Talmud.

TRADITIONNEL, ELLE, adj. Tradi-

cional : comunicado por tradicion.

\* TRADITIONNELLEMENT, adv. Tradicionalmente : segun la tradicion.

TRADUCTEUH, s. m. Traductor : el que fraslada, ó vierte, de una lengua á otra.

TRADUCTION, s. f. Traduccion: version de una lengua á otra de un escrito.

TRADUIRE, v. a. Trasladar, llevar, pasar á una persona de un lugar á otro. || Citar, ó hacer comparecer: ante la justicia. Traducir, verter de una lengua á otra. || (fig.) Traduire quelqu'un en ridicule: ridiculizarle, hacerle ridículo, risible.

TRADUISIBLE, adj. m. f. Traduci-

ble: que se puede traducir.

TRADUIT, ITE, p.p. V. Traduire. adj. Trasladado. || Traducido, vertido.

TRAFIC, s. m. Tráfico, negocio, trato. TRAFIQUANT, s. m. Traficante, tratante.

TRAFIQUÉ, EE, p. p. V. Trafiquer. adj. Traficado, negociado.

TRAFIQUER, 🤼 m. Traficar, tratar, i de una vez, de una via.

comerciar en alguna cosa. Usane alguna vez como activo, y vale negociar; como trafiquer des billets, une lettre de change : negociai vales, una letra.

TRAGACANTE, .. f. o ADAGRANT, s. m. Tragacanta, ó granévano: planta, y

TRAGEDIE, s. f. Tragedia : poema dramático. || Tragedia : suceso fatal , infausto , o desgraciado.

TRAGEDIEN, IENNE, subst. Actor, ó actriz, de la tragedia, ó sea actor trágico.

TRAGI - COMEDIE, s. f. Tragicomedia.

TRAGI-COMIQUE, adj. m. f. (fam.) Tragicómico : cosa entre lástima y risa.

TRAGIQUE, adj. m. f. Trágico: perteneciente a la tragedia. Il (fig.) Tragico, funesto. || Avoir, o faire une fin tragique : tener, ó hacer un fin trágico, parar em tragedia.

· TRAGIQUEMENT, adv. Tragicamente,

desgraciadamente.

\* TRAGIUM, s. f. Tragio: planta.

\*TRAGOPAN, s. m. Tragopana: tragopanado: ave de Indias.
\* TRAGORIGANUM, s. m. Tragorigano:

planta.

TRAHI, IE, p. p. V. Trahir. | adj. Vendido, descubierto, engañado alevosa-

TRAHIR, v. a. Vender: bacer traicion, ser traidor á alguno. || Descubrir, acusar : faltar al secreto, confianza, o amistad. N Faltar á la fe, á la palabra. [ (fig. ) Hablar, ú obrar : uno contra su conciencia.

TRAHIR (SE), v. r. Descubrirse: declarar involuntariamente su pecho, su se-

creto.

TRAHISON, s. f. Traicion, alevosia. Crime de haute trahison: alta traicion, o crimen de alta traicion, entre los Ingleses. Entre nosotros lo mismo que delito de lesa magestad.

TRAILLE, s. f. Ponton, barca grande para pasar los rios. Llamase tambien pont-

volant.

TRAIN, s. m. Paso, andadura, portante, de un carruage, ó caballería. || Juego ó rodage de un coche : se entiende por las varas y ruedas. || Juego, ó cuartos : de una caballería; y se divide en delantero y trasero. || Carril: rodada. || Tren, boato, séquito, o comitiva: de un señor. || Tren: de artilleria. || (fam.) Ráfila, gurullada: de tunos, de ladronzuelos, etc. || Balsa, zátara: para trasportar por los rios. || (fig. ) Curso, o rumbo que llevan los negocios. [ (id. ) Medio de vivir bueno, ó malo. || (fam.) Batahola, zambra. || Mettre en train: meter en bulla á otros. || Btre en train de ; estar con gana, con humor de. || Tout d'un train : de camino,

TRAINANT, ANTE, adj. Talar, rozagante, que arrastra, que llega al suelo. ||(fig.)|
Style trainant: estilo rastrero, caido, lánguido. || (id.) Voix trainante: voz arrastrada, tarda, pesada.

TRAINARD, V. Traineur, en su se-

gunda acepcion.

TRAÎNASSE, s. f. Centinodia, sangui-

naria mayor: planta. V. Renouée.

TRAÎNE, s. f. Usase solo en estas frases: perdreaux en traîne: perdigones que aun no vuelan. 

Bateau qui est à la traîne: barco que va al remolque de otro, ó barco de reata, en los rios.

TRAINE, EE, p. p. V. Trainer. | adj.

Arrastrado, tirado.

TRAÎNEAU, s. m. Rastra, narria: carreton sin ruedas. || Trineo: para andar sobre la nieve y los hielos.||Red para cazar per-

dices, codornices, etc.

TRAINÉE, s. f. Restro, rastra, reguero: de lo que se derrama en el suelo. || Trainés de poudre: reguero de pólvora. || Trainés de communication: traque, guia, de
que usan los polvoristas para disparar morteretes, y encender cohetes.

\*TRAÎNE-MALHEUR, s. m. Un pobre arrastrado, que trae la miseria consigo. || Hombre azaroso, astroso, que lleva mala

sombra.

\*TRAÎNE-POTENCE, s. m. El quelleva la soga arrastrando, hombre desgarrado, de la vida airada.

\*TRAINE-RAPIERE, s. m Espadachin: pendenciero, valenton. || Jaque: cl que no tiene mas oficio que llevar la espada.

TRAINER, v. a. Arrastrear: tirar: lleyar tras.si.||( fig.) Ir entreteniendo, alargar.

TRAINER (SE), v. r. Dejarse caer, o colarse á gatas hácia algun sitio con intencion. || Ir tirando, tirar: andar con trabajo

hasta tal parte.

TRAINER, v. n. Arrastrar: por el suelo. || Andar tirada, ó andar rodando, una
cosa, por no estar encerrada, ó recogida. ||
Ir tirando, ir siguiendo: un enfermo que
no se mejora. || Durar, seguir, dilatarse:
no ir adelante un negocio. || Discours qui
traine: discurso largo y frio.

TRAINEUR, s. m. El que caza con la red liamada traineau. || Rezagado: el soldado que en las marchas no puede seguir al cuerpo, y se queda detras. || (fam. y satir.) Traineur d'épée: paseante, rondante, tuno.

TRAIRE, v. a. Ordenar : la leche.
TRAIT, AITE, p. p. V. Traire.

TRAIT, AITE, p. p. V. Traire.
TRAIT, adj. Tirado. || Or trait, argent

zit: oro tirado, plata tirada.

TRAIT, s. m. Tira, tirante: de un carruage. || Flecha, saete, dardo: el tiro de toda arma arrojadiza. || Accion, pasada: buena, ó mala que se hace, á alguno. || Rasgo: de pluma. || Rasgo, accion, hecho, pensamiento: sea de valor, de amistad, de elo-

cuencia, etc. Trago: lo que se hebe de un tiron. || Tiro, trecho, distancia. || Rasgo, pasage selecto : de un libro, ó autor. || Trampazo, trazo de cuerda. 🛭 Faccion : del rostro. || Lineamiento : en la pintura. || Caida de la balanza saliendo el fiel del marco. Relacion: que tiene una cosa con otra./La mano, la ventaja de jugar primero, en el agedrez, y en las damas. || Tracto : los versiculos que se dicen en la misa. || Traitd'union : division : rayita con que se señala la particion de una palabra al fin de rengion. || Cheval de trait : calallo de tiro, o de coche. || Gens de trait : flecheros, soldados antiguos. || Avaler tout d'un trait : tragar, de un bocado, de una zampada, ó beber de una asentada, sin descansar.

TRAITABLE, adj. m. f. Tratable: afable, etc. || Docil, laborable, hablando de metales. || Transitable: hablando de ca-

minos.

TRAITANT, s. m. Arrendador : de rentas y contribuciones públicas.

TRAITE, s. f. Tirada: trecho de camino que se anda sin parar. || Trático, comercio: de negros, ó de esclavos. || Saca, extraccion: de frutos, ó géneros. || Traite foraine: derecho ó renta de sacas; y tambien de entradas. || Tout d'une traite: de una tirada, ó de un tiron.

\_ TRAITÉ, ÉE, p. p. V. Traiter- || adj.

Tratado.

TRAITÉ, s. m. Tratado: convenio entre soberanos. 

Contrata: ajuste de los asentistas con el gobierno. 

Tratado: obra en que se trata de algun arte, ó ciencia.

TRAITEMENT, s. m. Trato, acogida, que se hace á alguno. || Procedimiento: modo de portarse con alguno. || Sueldo, salario; y tambien gages, ó ayuda de costa. || Mesa de estado: costeada por la corte en el recibimiento de un embajador. || Cura, curacion, y tambien asistencia, de un médico, ó cirujano, á un enfermo.

TRAITER, v. a. Tratar: una materia, un asunto, una cuestion. "Tratar, negociar, ó ajustar: una paz, un matrimonio, una amistad, etc. "Tratar, dar el tratamiento á alguno de. "Tratar, calificar, á alguno de. "Tratar, portarse bien, ó mal con alguno. "Tratar: dar de comer bien, ó mal á la gente. "Curar, asistir, visitar: el facultativo á un herido, ó enfermo. "Regalar: dar de comer regularmente, ó con esplendidez. "Traiter quelqu'un de haut en bas: tratarle con vilipendio, con desprecio. "Traiter de turc à maure: tratar como á un perro, ó dar un trato de cuerda.

TRAITEUR, s. m. Hosterero: fondista: el que da de comer á mesa redonda, ó en particular.

TRAITEURS, s. m. pl. Traficantes: los

que trafican, y comercian con los Indios en Hibros: hacerles cierto cordoncillo en los La Larisiana.

\*RAITOIRE, s. f. Gato: saca fundo: instrumento con que los cuberos aseguran

TRAITRE, TRESSE, adj. y s. Traidor:

alevoso.

TRAITREUSEMENT, adv. Traidoramenta, à traicion.

TRAJECTOIRE, s. f. (geom.) Trayec-

toria, cier a curva.

TRAJET, s. m. Travesia, pasage: de una parte á ofra sobre agua. A Por tierra long trajet, es larga tirada, gran trecho, camino largo.

TRAMAIL, s. m. Trasquallo: red barredern. | (fig.) Garlito, red, lazo: ase-

Chanza.

TRAME, s. f. Trama de los tegidos. || (fig.) Trama: maquinacion contra alguno. # Trame moulée: gerga con su juarda, sin lintanar. || Défaire la trame : destramar. || (poét.) Trame de la vie : estambre, hilo, curso de la vida.

TRAME, EE, p. p. V. Tramer. | adj.

Tramado.

TRAMER, v. a. Tramar: el urdimbre de un tegido. || (fig.) Tramar : urdir, ma-

quinar.

TRAMONTANE, s. f. Tramontana: en el Mediterraneo es el viento norte, y tambien la estrella del norte. || (fig. y fam.) Perdre la tramontane: purder la tramon-

tana, la chaveta, el juicio. TRANCHANT, ANTE, adj. Cortante: que corta bien. | Couleurs tranchantes: colores que chillan, que por muy vivos son opuestos. || Couteau tranchant: cuchillo cortante, asilado. | Ecuyer tranchant: trinchaute, el que egerce el oficio de trinchar en la mesa de los principes, etc.

TRANCHANT, s. m. Tajo, corte, tilo:

de espada, cuchillo, etc.

TRANCHE, s. f. Tajada: de cosa de comer. || Tranche de melon: tajada de melon. \*\* Tranche de jambon : lonja de jamon. Tranche de poisson: tarazon, rueda de pescado. | Tranche de pain : rebanada de | pan. || Tranche d'un livre : los cortes de un libro, entre encuadernadores. || Tranche de | bois: troza.

TRANCHE, EE, p. p. V. Trancher. adj. Cortado, partido, trinchado. || (blas.) Partido en banda: dicese del escudo. || (carp.)

Vetisegado, hablando de maderas.

TRĂNCHÉE, s. f. Zanja: para varios usos. | (med.) Retortijon, dolor de tripas.

🛚 ( milic. ) Trincbera.

TRANCHEFILE, s. f. Cabezada: voz de encuadernador. || Barreta: entre zapateros. || Cadenilla de las camas del freno del cahallo. || Gamarra : correa para sujetar el | hocico de las caballerías.

"TRANCHEFILER, v. a. Cabecear los tar: copiar un escrito.

dos extremos del lomo.

TRANCHELARD, s. m. Cuchillo de cocina de hoja muy delgada y cortante.

\*TRANCHE-MONTAGNE, s. m. Mata

siete : fanfarron , perdona vidas.

TRANCHER, v. a. Cortar, partir, dividir: con instrumento cortante. || ( fig. ) Cortar : resolver de pronto ; y tambien quitar dificultades, reparos. || Trancher la *tete :* cortar la cabeza , decapitar por justicia.

TRANCHER, v. n. ( fig. ) Partir por medio, decidir. | (id.) Contraponerse, disonar , resaltar uno contra otro : hablando de colores. || ( pint. ) Recortar. || Trancher du grand seigneur : afectar señorio , hacer del personage.

TRANCHET, s. m. Tranchete: trinche-

te de zapatero.

"TRANCHIS, s. m. (arquit.) Pizarras, ó tejas cortadas diagonalmente, que vierten en las mismas hojas.

TRANCHOIR, s. m. Tajadero: plato de madera en que se parte la vianda en la co-

cina.

TRANGLES, s. f. pl. (blas.) Frangles, bureles : fajas angostas de un tercio del ancho ordinario, y de un número impar.

"TRANLER, v. a. (mont.) Rastrear la res sin haberla descubierto ni cercado.

TRANQUILLE, adj. m. f. Quieto, sosegado, pacífico. || ( fig.) Tranquilo, sereno: hablando del ánimo.

TRANQUILLEMENT, adv. Tranquila-

mente : con quietud.

TRANQUILLISANT, ANTE, adj. Lo que tranquiliza y aquieta.

TRANQUILLISÉ, ÉE, p. p. V. Tranquilliser. || adj. Tranquilizado, sosegado.

TRANQUILLISER, v. a. Tranquilizar:

sosegar , aquietar.

TRANQUILLISER (SE), v. r. Tranquilizarse, aquiclarse, sosegarse.

TRANQUILLITE, s. f. Tranquilidad: quietud, sosiego.

TRANS, prep. (tomada del latin) Mas allá : ultra.

TRANSACTION, s. f. Transaccion:

entre litigantes.

\*TRANSALPIN, INE, adj. y s. Transalpino: lo que está ó es de algun país at otro lado de los montes Alpes.

TRANSCENDANCE, s. f. Relevancia:

eminencia, superioridad.

TRANSCENDANT, ANTE, adj. Relevante, eminente: superior. || Excelente: eximio.

\* TRANSCENDENTAL, ALE, adj. Trascendental.

TRANSCRIPTION, s. f. Trasunto, traslado: copia.

TRANSCRIRE, v. a. Trasladar, trasus-

TRANSCRIT, ITE, p. p. V. Transcrire. adj. Trasladado: copiado.

TRANSE, s. f. Zozobra : ansia, angus-

Ca de miedo.

\*TRANSEAT, ( voz latina de escuela )
Transeat: pase: adelante: permiso de una
cosa que importa poco el concederla, ó negarla.

TRANSFÉRÉ, ÉE, p. p. V. Transsèrer. [] adj. Trasladado: transferido: traspasado.

TRANSFERER, v. a. Trasladar: de un parage, ó de un tiempo á otro. || Transferir, traspasar: á otro derecho, dominio, etc. \*TRANSFERT, s. m. Traspaso.

TRANSFIGURATION, s. f. Transfiguracion: dicese solo de la de nuestro Señor.

TRANSFIGURÉ, ÉE, p. p. V. Transfi-

gurer. | adj. Transfigurado.

TRANSFIGURER, v. a. Transfigurar. Usase como recíproco hablando de Jesu-cristo en el monte Thabor.

THANSFORMATION, s. f. Transforma-

cion: mutacion en otra forma.

TRANSFORME, EE, p. p. V. Transfor-

mer. || adj. Transformado.

TRANSFORMER, v. a. Transformar: convertir una cosa en otra mudándole la forma.

TRANSFORMER (SE), v. r. Transformarse: disfrazarse.

TRANSFUGE, s. m. Tránsfugo, desertor: el que se pasa á otro partido: tornadizo.

TRANSFUSÉ, ÉE, p. p. V: Transfuser.

# adj. Transfundido, trasegado.

THANSFUSER, v. a. Transfundir: pasar

la sangre arterial de un animal á otro. TRANSFUSION, s. f. Transfusion: de

la sangre. || Trasiego.

TRÄNSGRESSÉ, ÉE, p, p. V. Transgresser. || adj. Transgredido: quebrantado: violado.

TRANSGRESSER, v. a. Transgredir: quebrantar, violar: un precepto, una ley.

TRANSGRESSEUR, s.m. Transgresor: quebrantador, violador: el que quebranta una ley.

TRANSGRESSION, s. f. Transgression,

violacion, quebrautamiento.

TRANSI, IE, p. p. V. Transir. || adj. Transido, aterido, pasmado: de frio, y tambien de miedo. || (fum.) Amoureux transi: amante tímido, tibio galan.

TRANSIGER, v. n. Transigir: ajustarse

dos litigantes.

TRANSIR, v. a. Pasar: traspasar: pas-

mar: el frio, el dolor, el miedo.

TRANSIR, v. n. Estar aterido, yerto,

helado: de frio, de miedo.

TRANSISSEMENT, s. m. Aterimiento:

temblor : pasmo.

TRANSIT, s. m. Franquicia, ó guia de aduana. V. Passavant.

TRANSITIF, IVE, adj. Transitivo.

TRANSITION, s. f. Transicion: paso de un discurso à otro en una composicion.

TRANSITOIRE, adj. m. f. Transitorio, pasagero: lo que dura poco.

TRANSLATER, v. a. (ant.) Trasladar, volver: por traducir. V. Traduire.

TRANSLATEUH, s. m. (ant.) Traslada-

dor, intérprete : por traductor.

TRANSLATION, s. f. Translacion: la accion de mudar una cosa de un lado á otro.

TRANSMETTRE, v. a. Transmitir, traspasar: hacer pasar una cosa á otro.

TRANSMIGRATION, s. f. Transmi-

TRANSMISSIBILITÉ , s. f. Transmisibilidad.

TRANSMISSIBLE, adj. m. f. Transmi-

sible: lo que se puede transmitir.

TRANSMISSION, s. f. Transmission, traspaso.

TRANSMUABLE, adj. m. f. Transmu-

table: lo que se puede transmutar. THANSMUÉ, ÉE, p. p. V. Transmuer.

adj. Transmutado.

TRANSMUER, v. a. Transmutar: convertir, o mudar el ser de una cosa en otra.

TRANSMUTABILITÉ, s. f. Transmutabilidad: propiedad de lo que es transmutable.

TRANSMUTATION, s. f. Transmuta-

TRANSPARENCE, s. f. Transparencia: diafanidad.

TRANSPARENT, ENTE, adj. Transparente: diáfano.

TRANSPARENT, s. m. Regla, pauta: que se pone debajo del papel para escribir derecho. || Papel pintado para iluminaciones.

TRANSPERCÉ, ÉE, p. p.V. Transper-

cer. | adj. Traspasado.

TRANSPERCER, v. o. Traspasar, atravesar: con arma aguda. Casi no se usa en frances sino en sentido figurado: transpercer le cetur.

TRANSPIRABLE, adj. m. f. Tranpirasble: lo que puede salir por la transpiracion.

TRANSPIRATION, s. f. Transpiracion: expulsion insensible de los humores del cuerpo por sus partes porosas.

TRANSPIRER, v. n. Transpirar: los humores. [ (fig.) Transpirar, traslucirse: oirse, o esparcirse algo de una cosa secreta.

TRANSPLANTATION, s. f. Trasplan-

te : de las plantas y majas.

TRANSPLANTÉ, ÉE, p. p. V. Transplanter. | adj. Trasplantade.

TRANSPLANTER, v. a. Trasplantar: de una tierra en otra. || (fig.) Trasplantar:

mudar á las gentes de un pais á otro. TRANSPLANTER (SE), v. r. Trasplan-

tarse: pasar de un pais à otro para establecerse en él.

TRANSPORT, s. m. Transporte, conduccion, acarreo. || Traspaso: cesion juri-; dica de un derecho á fayor de otro. || (fig. Arrebatamiento, rapto, enagenamiento: dicese por el impetu de una pasion. Il Transport au cerveau: delirio, desvario de enfermo.

TRANSPORTÉ, ÉE, p. p. V. Transporter. | adj. Transportado. | Absorto.

TRANSPORTER, v. a. Transportar, conducir, llevar de un parage á otro. || Traspasar, ceder á favor de otro un derecho. || (fig.) Enagenar, arrebatar: poner á uno fuera de si el impetu de una pasion. || Trasladar, pasar, extender: una palabra de un sentido á otro.

TRANSPORTER (SE), v. r. (for.)
Transferirse: pasar, ir, ó hallarse el juez en
un lugar citado. || Dejarse llevar de la cólera, de la alegría, del amor.

TRANSPOSE, EE, p. p. V. Transposer.

adj. Traspuesto: trastrocado.

TRANSPOSER, v. a. Trasponer, trastrocar, invertir. (mús.) Transportar: mudar la clave para tocar, ó cantar.

TRANSPOSITION, s. f. Transposicion, inversion en el órden de las palabras.

TRANSSUBSTANTIATION, s. f. (teol.)
Transulstanciacion: conversion de una substancia en otra.

TRANSSUBSTANTIÉ, ÉE, p. p. V. Transsubstantier. | adj. Transubstantiado. TRANSSUBSTANTIER, v. a. (teol.)

Transubstanciar.

TRANSSUDATION, s. f. Trasudor. TRANSSUDER, v. n. Trasudar.

TRANSVASĖ, ĖE, p. p. V. Transvaser. || adj. Trasegado.

TRANSVASER, v. a. Trasegar: licores.
TRANSVERSAL, ALE, adj. Transver-

TRANSVERSALEMENT, adv. Transversalmente.

TRANSVERSE, adj. m. f. (anat.)
Transverso. || Muscle transverse: músculo
transversal, ú oblicuo.

TRANTRAN, s. m. (voz facticia y po pular) Endergue: monserga, el arte y manejo secreto que hay en los empleos, negocios, oficinas, y tribunales.

\*TRAPAN, s. m. Mesilla, meseta: des-

canso : de escalera.

\* TRAPANE, (geog.) Trápani, ó Trápana:

ciudad de Sicilia.

TRAPEZE, s. m. (geom.) Trapecio: figura en la que dos lados están paralelos, y dos no. [Cierto músculo de la parte superior de la espajda.

TRAPEZOIDE, s. m. (geom.) Trapezoide: cuadrilátero en que no hay ningun

lado paralelo á otro.

\*TRAPISTE, s. m. Religioso de la Trapa.
TRAPPE, s. f. Escotillon: trampa, ó
tapa cerradiza al nivel del suelo. || Trampa:
para coger animales. || Puerta, ventana corredera, que se sube y se haja. || Trapa: órden de religiosos, muy austera.

TRAPU, UE, adj. Rechoncho: de comest po doble y bajo.

TRAQUE, s. f. (mons.) Batida, ogeo.
TRAQUENARD, s. m. Pasitrote: anda—
dura de las caballerias, entre trote y pase
castellano. || Trampa: para coger lobos,
zorras, etc.

TRAQUER, v. a. (mont.) Batir un monte cercándole para que no se escape la res. || Traquer des voleurs: cercar á los la-

drones para cogerlos.

TRAQUET, s. m. Taravilla: citola: de molino harinero. || Cepo: trampa: para co-ger zorras, etc. || Taravilla: el que halda mucho. || Donner dans le traquet: dar en el lazo, dejarse engañar.

TRAQUET, 6 GROULARD, s. m. Collalha: pajarito. Llámase tambien tarier.

TRAQEUR, s. m. Batidor, ogeador: al que sirve en los ogeos ó hatidas de casa. TRASI, s. m. Juncia olorosa: planta.

TRAVADE, s. f. (náut.) Cubasco: especie de torbellino de viento, acompañado de

truenos y agua.

TRAVAIL, s. m. Trabajo: tarea: todo egercicio, estudio, aplicacion. || Trabajo: la obra que está por hacer, y tambien la hecha. || Trabajo: dolor: y especialmente dolores de parto. || Potro: para sujetar las caballerías.

TRAVAUX, s. m. pl. Trabajos. En frances se aplica á empresas, hazañas, hechos famosos, especialmente de los héroes. En castellano solo las hazañas de Hércules se llaman trabajos. || Trabajos: las obras de los sitiadores en el ataque de una plaza.

TRAVAILLE, EE, p. p. V. Travailler.

adj. Trabajado.

TRAVAILLER (à), v. n. Trabajar: ocuparse en algun egercicio. || Trabajar: hacer
esfuerzos: para egecutar alguna cosa. || Trabajar, padecer: resistiendo algun peso,
fuerza, empuje. || L'estomac travaille: el
estomago digiere mal. || Ce bois travaille:
esta madera se alabea. || Ce mur travaille:
esta pared se pandea. || Les liqueurs travaillent: los licores fermentan.

TRAVAILLER, v. a. Trabajar, labrar. || Trabajar: formar, componer con arregio y esmero obras de ingenio. || Atormentar, mortificar, aquejar. || Travailler un cheval: trabajarle, amaestrarle.

TRAVAILLER (SE), v. r. Atormentarse:

inquietarse.

TRAVAILLEUR, s. m. Trabajador: el mny aplicado, ó dado al trabajo, sea corporal, ó intelectual. || Trabajador, ó jornalero, en facuas del campo. || Trabajador, ó gastador: es voz de guerra, y úsase en plural.

\*TRAVAT, TRAVE, ENTRE-TRAVÉ, adj. Trabado: el caballo que tiene las manos

blancas.

\* TRAVATES, s. m. pl. (ndut.) Huracanes violentos en la costa de Guinea. aChu-

TRAVEE, s. f. Bovedilla: espacio entre viga y viga de un techo. || Travée de ba-Lustres: balaustrada: bilera de balaustres. Travée de grille: atravesanos, barrotes,

de una reja.

TRAVERS, s. m. El ancho: de un cuerpo largo. | Deux travers de doigts : el ancho de dos dedos, ó dos dedos de ancho. Sesgo: la irregularidad de los lados de un sitio ú obra. || (fig.) Extravagancia, capricho, desharauste : en la idea, en el genio. A travers, au travers, (exp. adv.) De medio a medio: por en medio. || Tout au travers des choux: echar por esos trigos, hablar sin consideracion. || En travers, (adv.) De parte à parte, de un lado al otro: por el ancho. | De travers: de traves, de medio lado, al sesgo. || Tout faire de travers: no hacer cosa á derechas. Regarder de travers. V. Regarder. (naut.) Par le travers : à la altura de , enfrente de.

TRAVERSE, s. f. Travesaño: madero que atraviesa de un lado á otro. || Traves: obra de defensa que se hace en las plazas sitiadas. || Trocha, camino que cruza. || Cerco travesero en puertas y ventanas. || (blas.) Traversa. || Antepecho en los telares. || Traverses de scie: codales de sierra. || Pari de traverse. V. Pari. || (fig.) Contratiempo, contrariedad, obstáculo. A la traverse, (exp. adv.) Poniendose de por medio, ó por delante, saliendo al encuentro, al atajo ; à cortarle los pasos. Así se dice de un competidor, o envidioso: Il s'est venu jeter à la traverse : es decir, para barrenarle, ó cortarle á su rival su fortuna, ó frus**trar**le sus ideas.

TRAVERSE, EE, p. p. V. Traverser.

ll *adj*. Atravesado.

TRAVERSÉE, s. f. (náut.) Travesia: viage de un puerto a otro opuesto, ó de

una handa a otra.

TRAVERSER, v. a. Atravesar, cruzar, pasar de una parte á otra. || Traspasar, calar, pasar de parte á parte. || (fig.) Mover obstáculos á, poner estorbos á, salirle al encuentro. [(picad.) Ce cheval se traverse: este caballo se vierte.

TRAVERSIER, IERE, adj. Travesero. || Flute traversière: flauta travesera. || Barque traversière: barco de pasage, o de vez. Vent traversier : viento de travesia.

TRAVERSIER, s. m. (ndut.) Travesero: viento contrario para salir de un puerto. Il

Falucho, barco de vez.

TRAVERSIN, s. m. Travesero, almohada de rollo que coge toda la cabecera de la cama. || (náut.) Codaste: parte de la quilla. ii Duelas largas para cubas.

TRAVESTI, IE, p. p. V. Travestir.

adj. Disfrazado.

otro vestido para engañar, ú ocultar. || (fig.) | TREILLISSE, ÉÉ, p. p. V. Treillisser.

basco: vientos suertes, con lluvia y truenos. | Dissrazar: vestir, dar otro color, o exterior! à las cosas. [ (id.) Travestir un auteur I trovar un autor : traducirle á lo burlesco.

TRAVESTIR (SE), v. r. (fig.) Encubrir disimular : el humor, el genio, el natural.

TRAVESTISSEMENT, s. m. Disfraz.

TRAYON, s. m. Pezon de la teta : de las hembras que se ordeñan, como vacas, cabras, ovejas, burras.

TŘÉBELLIANIQUE, adj. (for.) Trebeliànica: la parte que le pertenece al heredero

tideicomisario.

\* TREBIZONDE, (geog.) Trebizonda, 6

Trapizonda : ciudad de Natolia.

TREBUCHANT, ANTE, adj. Trabucante : lo que excede de su justo peso. Aplicase à las monedas de oro ó plata regularmente. | Toutes ces pistoles sont trebuchantes: todos estos doblones son corridos.

TREBUCHEMENT, s. m. (ant.) Time-

pie, caida, tropezon.

TREBUCHER, v. n. Tropezar, dar un traspié. || Caer tropezando : hocicar. || Caer : la balanza, ó correrse el peso. || La balance trebuche : se corre el peso.

TREBUCHET, s. m. Pesillo: para moneda, y otras cosas de poco peso. | Armadijo: para coger pájaros. || (fig.) Garlito, 1 ed,

lazo, asechanza.

\*TRECE, y TRECER, V. Tresse, y Tresser.

TRECHEUR, 6 TRESCHEUR, s. m. ( blas.) Trechor, ó contra-filete: orla de la mitad del ancho.

TREFLE, s. m. Trébol : planta. | Bastos : uno de los cuatro palos de la baraja. 🏾 Ornato de arquitectura. Il Hornillo de mina con tres camaras.

TRÉFLÉ, ÉE, adj. (blas.) Trebolada: dícese de las cruces, cuyos cuatro cabos rematan en tres hojas, como la de Calatrava, y la de Alcantara.

TREFONCIER, s. m. (for.) El señor directo de un bosque, ó monte que posee la

tierra y el derecho de la corta.

TREFOND, s. m. (for.) Propiedad de lo que está debajo de una heredad. || Savoir le fond et le tréfond d'une affaire : saber los entresijos de una cosa, saberla muy por menor.

TREILLAGE , s. m. Enrejado : encaña-

do : enverjado : en los jardines.

TREILLAGEUR, s. m. El que hace enrejados.

TREILLE, s. f. Parral, o emperrado. Reja de locutorio de monjas. || Red. V. Grille. || (fam.) Jus de la treille: zumo de parras, ó de cepas: por el vino.

TREILLIS, s. m. Enrejado; y tambien celosia. || Bocaci: lienzo claro engomado. || Arpillera: lienzo claro y basto. || I'reillis de fil d'archal, de laiton, etc.: red, rejilla, TRAVESTIR, v. a. Disfrazar: poner enrejado de alambre, de hilo de hierro. etc.

·adj. Enrejado: cubierto con una red de | n. y r. Zarandearse, menearse con viveza. wiambre

TREILLISSER, v. a. Enrejar: poner enrejado , ó celosía , en una ventana , clara-Doya, etc.

\*TREIZAIN, s. m. Terdenario: moneda antigua de Francia. || Trece gavillas de trigo que era en lo que se pagaba el diezmo.

TREIZE, s. num. Trece. Cuando es adje-

tivo, vale décimotercio.

TREIZIEME, adj. num. ord. Décimotercio, o treceno.

\*TREIZIEMEMENT, adv. XIII°, 6 13°:

lo mismo que en treceno lugar.

TREMA, adj. m. f. y s. m. Trema: en la ortografia son los dos puntos sobre la ü, la ë, y la i.

\* TREMBLAIE, s. f. Pobeda: arboleda

de pobos, ó alamos blaucos.

TREMBLANT, s. m. Tembleque: adorno de oro, ó pedreria, para el tocado de las muy eres.

TREMBLANT, ANTE, adj. Temblante:

tenúlioso, trémulo.

TREMBLE, s. m. Pobo, alamo blanco:

de hoja menuda.

TREMBLEMENT, s. m. Temblor: sea de ziedo: de frio, etc. || Trinado: en el que | canti, ó toca. | Tremor: temblor de respeto. | Tremblement de terre: terremoto, o temisor de tierra.

TREMBLER, v. n. Temblar: temblequear. | Tiritar. | Estremecerse. | Temer. Trambler le grelot : dentellar, temblar de frio. Trembler de froid : temblar de frio, tiritar. || Trembler de la fièvre: tener el Irio de la calentura. Trembler de faiblesse: temblar, ó temblarse de debilidad. || Faire trembier: espantar: asustar: dar miedo. Trinar, hacer trinos: con la voz, o con un instrumento.

TREMBLEUR, EUSE, subst. Temblon, tembloso: por vicio, o enfermedad. [ (fig.)

Tembion, medroso.

\*TREMBLEURS, s. m. pl. Cuaqueros:

secta de Inglaterra.

\* TREMBLIN, s. m. Trampolin: tabla en cuesta cobre la cual correu los volatineros para dar el salto mortal. V. Tremptin.

\* TREMBLOT, s. m. Temblon : cierts ave. TREMBLOTANT, ANTE, adj. (fam.) Tiritador, que tirita: de frio.

TREMBLOTER, v. n. (fam.) Tiritar:

temblar de frio : temblequear.

\* TREMEAU, s. m. (fort.) Merlon.

TREMIE, s. f. Tolva: del molino. | Cierta | hacer la operacion del trépano. medida para la sal.

TREMION, s. m. Armadura de la tolva. \* TREMOIS, s. m. Tremes, ó tremesino: dicese del trigo, centeno, y cebada que se sieinbra por Marzo.

TRÉMOUSSEMENT, s. m. Baudo, cer-

mdillo, aletco: de los pajaros.

TREMOUSSER, SE TREMOUSSER, v. | temente como substantivo masoulino.

TRÉMOUSSOIR, s. m. Bamba, tamba:

sillou para mecerse, o columpiarse.

TREMPE, s. f. Temple: que se da al hierro, y acero. || (fig.) Temple: tempera-meuto: calidad de la indole, humor, o ge-

uio, calaña. || Golpe de agua : aguacero.

TREMPÉ, ÉE, p. p. V. Tremper. || adj. Mojado. || (fig. y fam.) Trempé conume une soupe: mojado, calado como una sopa.

TREMPER, v. a. Mojar: empapar en algun líquido. | Templar : el hierro, el acero. || Tremper la soupe : mojar, o calar la sopa, echarle el caldo. || Tremper son vin: echar agua al vino, aguarle, beber vino aguado.

TREMPER, v. n. Estar en agua, o empapandose. | (fig.) Tremper dans un crime, etc.: ser complice, tener parte en un crimen. Corresponde en castellano familiar à mojar, o pringar, en alguna fechoria.

TREMPERIE, s. f. (impr.) Lugar donde

se moja el papel.

TREMPLIN, s. m. Trampolin: table algo elevada por un lado por la cual suben lus volteadores, ó volatines, para voltear.

'TREMPOIRE, s. f. La primera tina para

la preparacion del anil.

\* TREMPURE, s. f. Aliviadero: maquina para apretar, ó aflojar la piedra del molino. \* TRENASSE, s. f. Centinodia: planta.

TRENTAIN, s. m. Treinta á treinta, en

el jnego de pelota.

TRENTAINE, s. f. Treintena: 61 conjunto de treinta.

\*TRENTANEL, s. m. Torvisco tintorio: planta del Lenguadoc.

\*TRENTE, (geog.) Trento: ciudad de

TRENTE, adj. num. m. f. Treinta.

TRENTE, s. m. Treinta : el treinta del mes. || La mitad de los puntos del juego de pelota, que equivale à medio juego. [] Trente et quarante : la treinta y una : juego.

TRENTIEME, adj. num. ord. Trigė-

simo.

\* TREON, s. m. (naut.) Treo: vela cnadra que se arma en el trinquete en un temporal. Se entiende en las naves de vela latina:

TREPAN, s. m. Trépano: nustrumento de cirugia : tambien se dice de la accion de trepanar, y de la operacion hecha.

TREPANE, EE, p. p. V. Trepaner.

adj. Trepanado: legrado.

TREPANER, v. a. (cirug.) Trepanar, 6

TREPAS, s. m. Muerte: hablando de personas, y en estilo poético, ú ocatorio. 🛚 Donner le trépas : doblar : tocar à muerto. Aller de la vie au trépas: pasar de esta vida á la otra , morir.

TREPASSE, EE, p. p. V., Trépasser. adj. Muerto, finado, difunto. Usase frecuen-

por muerte. V. Trépas.

TREPASSER, v. n. Moric: fallecer.

TREPIDATION, s. f. (astron.) Trepidacion.

TREPIED, s. m. Trébedes: trasto de cocina. || Tripode : de los antiguos.

TREPIGNEMENT, s. m. Pataleo: patea-

miento.

TREPIGNER, v. n. Patalear: dar pata-

das en el suelo.

\* TREPOINT, s. m. 6 TREPOINTE, s. f. Vira del žapato: tira de badana sobre la que se cose la suela.

TRES, (part. que denota el superlativo absoluto; y solo se añade á los udverbios y adjetivos) Muy. || If est tres-eloquent: es elocuentisimo, o muy elocuente. Très-joliment: lindisimamente, o muy lindamente.

 \* TRESEAU, s. m. Adarme de onza. ||

Gavilla de tres manadas.

TRE-SEPT, s. m. Tres-sietes: juego de

TRES-HAUT, s. m. El Altísimo: dicese

de Dios solo.

\*TRESILLON, s. m. (naut.) Torton.

TRESOR, s. m. Tesoro: tiene las mismas acepciones que en español en el sentido recto y en el figurado. || Tesauro: titulo de algunas obras, o colecciones de antigüedades, ó de voces de alguna lengua. || Tresor royal: el real erario, la tesoreria real. Trésor public : el erario público, ó el caudal público.

TRÉSORERIE, s. f. Tesorería: dicese en frances de la casa y olicina del tesoro. Tesorería: la diguidad de tesorero en algu-

mas caledrales.

TRESORIER, s. m. Tesorero: el que tiene à su cargo este oficio. || Tesorero : el canónigo que tiene este título de dignidad.

TRESSAILLEMENT, s. m. Estremeci-

miento: temblor, agitacion repentina. TRESSAILLI, IE, p. p. V. Tressaillir. ¶ adj. Dicese: nerf tressailli: nervio que por algun esfuerzo se ha salido de su lugar.

TRESSAILLIR, v. n. Estremecerse: con-

moverse subitamente por alguna pasion. TRESSE, s. f. Trenza. || Ristra : de ajos, de cebollas, etc. || Tresse de jonc : pleita. || Tresse de cheyeux : trenza de pelo.

TRESSE, EE, p. p. V. Tresser. || adj.

Trenzado.

TRESSER, v. a. Trenzar. | Teger: en

el oficio de peluquero.

TRESSEUR, EUSE, subst. El que trenza los cahellos. || Peluquero que tege el pelo para las pelucas.

7 TRESSOIR, s. m. Telar de peluquero.

\*TRESTOIRE, s. f. Tenazas de palo que usan los cesteros.

TRETEAU, s. m. Asnilla : cahallete, tigera, los pies, ó hanquillos sobre que se civil, y tambien gese militar entre los Ro-

TREPASSEMENT, s.m. (ans.) Tránsito: | arma una mesa, un tablado, etc. Tómase por el mismo tablado, hablando de saltimbanquis. || Il a monté sur les trêteaux : ha salido al tublado, esto es, ha sido titerero, o saltimbanqui. || (prov.) Il dit des merveilles quand il est entre deux tréteaux : habla que es un portento cuando está alumbrado, esto es, achispado.

\* TRETOIRE, V. Trestoire.

\* TRETOIRES, s. m. pl. Tigera de aserra-

TREUIL, s. m. Cabria, trucha : para su-

bir peso.

TREVE, s. f. Tregua: suspension de guerra por tiempo determinado. | (fig.) Treguas, descanso, interrupcion de algun trabajo, || Trève marchande: permiso para comerciar dos naciones en guerra. A (exp. adv.) Trève de complimens, de cérémonies: fuera cumplimientos, ó ceremonias á un lado. \* TREVES, (geogr.) Tréveris: ciudad y electorado de Alemania.

TREVIER, s. m. ( naut. ant.) Gabiero:

lo mismo que hoy maestro de velas.

\*TREZALE, EE, *adj*. Resquebrajado, resquebrado: dícese de las pinturas, y de la porcelana.

TRI, s. m. Tresillo : juego de naipes.

TRIACLEUR, s. m. Curandero, charlatan : saltimbanqui.

\*TRIAGE, s. m. Escogimiento: apartado; de lo mejor que hay en un monton. || Lo escogido, lo florido. || Cuartel : separacion de un monte para la corta.

TRIAIRES, s. m. pl. Triarios: soldados

de infantería de los antiguos Romanos.

TRIANGLE, s. m. Triángulo. | Triángulo, constelacion austral. || Tenebrario; para las tinichlas de la semana santa.

TRIANGULAIRE, adj. m. f. Triangu-

TRIBADE, s. f. Muger que abusa de

\* TRIBOMETRE, s. f. (fls.) Tribometro: máquina para medir la fuerza del rozsmiento.

TRIBORD , V. Stribord.

TRIBORDAIS, s. m. (náut.) Equipage de estribor.

\*TRIBOULET, s. m. Lastra: bolo grueso de madera para redondear las piezas de piata.

\* TRIBRAQUE, s. m. Tribaquio : pié de la poesia latina, que consta de tres silabas

breves.

TRIBU, s. f. Tribu: una de las partes en que se dividia el pueblo entre los antiguos.

TRIBULATION, s. f. (mist.) Tribulacion, afficcion.

TRIBULE, s. m. Tribulo : abrojo : planta \* TRIBULLE, s. f. Torrezno ó magra de cerdo, frita en manteca.

TRIBUN, s. m. Tribuno: magistrade

maños. § En la constitucion de Francia del año 8, eran cien magistrados que examinaban las leyes propuestas por el gobierno, y dahan cuenta al senado de los actos inconstitucionales.

TRIBUNAL, s. m. Tribunal: asiento del

juez. || Juzgado.

TRIBUNAT, s. m. Tribunado : la dignidad, y la duración del oficio de tribuno civil.

TRIBUNE, s. f. Tribuna: para orar en un senado. || Tribuna: en las iglesias. || La tribune sacrée: la catedra sagrada, el púlpito.

TRIBUNITIEN, ENNE, adj. Tribunicio: respectivo á la dignidad de tribuno

civil.

TRIBUT, s. m. Tributo, parias: lo que paga un estado á otro por reconocimiento de señorio. || Tributo, pecho: en los vasallos. || (fig.) Tributo, deuda. || Payer le tribut à la nature: pagar la deuda à la naturaleza, ó morir. || Payer le tribut à la mer: marearse la primera vez que uno se embarca.

TRIBUTAIRE, adj. m. f. Tributario: el que paga el tributo. Usase tambien como

substantivo,

TRICHÉ, ÉE, p. p. V. Tricher. || adj. (fam.) Engañado, burlado, trampeado: en el juego.

TRICHER, v. a. (fam.) Entrampar, ha-

cer fullerias : en el juego.

TRICHERIE, s. f. (fam.) Tranfulla; triquiñuela, fullería: en el juego, ó en algun contrate.

TRICHEUR, EUSE, subst. Fullero, o

tramposo.

\*\*TRICHIASE, s. m. (cirug.) Triquiásis: enfermedad de los párpados. || Mai de riñones. || Pelo: en los pechos de las mugeres.

TRICOISES, s. m. pl. Tenazas de herra-

dor.

TRICOLOR, s. m. Amaranto de tres colores.

TRICOLORE, adj. m. f. Tricolor: de tres colores: dícese de flores, pieles, ó mariposas y banderas.

TRICON, s. m. Parejas en el juego: tres

cartas iguales.

TRICOT, s. m. ('fam.) Garrote, estaca: palo para sacudir. || Donner du tricot: dar unos garrotazos, ó estacazos. || Toda obra de punto de media.

TRICOTAGE, s. m. Punto de aguja, obra de punto de aguja: labor de calcetas, medias, ó gorros, etc. | Randage: punto de

randa, de encage.

TRICOTÉ, ÉE, p. p. V. Tricoter. | adj. Hecho, á punto de aguja, ó de malla, ó de rande

TRICOTER, v. a. Hacer media, calceta, red, faja: trabajar á punto de aguja. || Hacer randas, encages: con bolillos.

TRICOTETS, s. m. pl. Repecie de baile.
TRICOTEUR, EUSE, subst. El que hace
calcetas, gorros, redecillas, fajas, randas, y
otras obras á punto de aguja o con bolillos.

TRICTRAC, s. m. Chaquete. Dicese del

juego, y del tablero en que se juega.

TRIDE, adj. m. f. (picad.) Trido, menudo y vivo: dicese del paso del caballo.

TRIDENT, s. m. Arpon : asta de tres puntas para pescar. || Tridente : dicese del cetro con que se piuta á Neptuno.

\* TRIE, s. m. Bacalao terciado, de la ter-

cera especie, ó suerte.

TRIÉ, ÉE, p. p. V. Trier. | adj. Entresacado.

TRIENNAL, ALB, adj. Trienal: que dura tres sños, o se muda cada tercer año.

TRIENNALITÉ, s. f. Trienio: la duracion, o egercicio de ciertos empleos por tres años.

TRIENNAT, s. m. Trienio : el espacio de tiempo que componen tres años seguidos en un empleo.

TRIER, v. a. Entresacar, apartar, escoger. || ( prov.) Trier sur le volet. V. Volet.

TRIERARQUE, s. m. Trierarca: nombre de unos magistrados de Aténas, que cuidaban de la marina; y tambien el ciudadano que podia equipar una galera.

TRIGAUD, AUDE, adj Trapacero, em-

belecador.

TRIGAUDER, v. n. (fam.) Embelecar, trapacear, embrollar, enredar.

TRIGAUDERIE, s. f. (fam.) Trapace-

ría, embrollo, embeleco, enredo.

TRIGLYPHE, s. m. Triglifo: cierto ornato de la arquitectura.

\* TRIGONE, s. m. (astrol.) Trigono.

TRIGONOMÉTRIÈ, s. f. Trigonometría: parte de la geometría que enseña á resolver los triángulos.

TRIGONOMÉTRIQUE, adj.m. f. Trigo-

nométrico.

TRIGONOMÉTRIQUEMENT, adv. En trigonometria, en reglas de trigonometria.

TRILATERAL, ALE, adj. Trilitero:

el cuerpo de tres lados.

TRILLE, s. f. (mús.) Trinado, gorgeo:

cierto quiebro de la voz.

TRILLION, s. m. (aritm.) Trillon: un millon de cuento de cuentos.

\*TRIMER, v. n. ( vulg. ) Zancajear, patear: andar mucho.

TRIMESTRE, s. m. Trimestre: el espacio de tres meses.

\* TRIMÈTRE, adj. Trimetro : verso yambo de seis pies.

\* TRIMOUILLE, s. f. (geog.) Tramulla: villa de Francia.

TRIN, INE, adj. (astrol.) Trino.

TRINGLE, s. f. Varilla: de cortina. Regla larga de madera de que usan los carpinteros para tirar rayas. (encuad.) Reglas: sean para cortar, ó dorar.

TRINGLER, v. a. y n. (carp.) Trazar : una línea recta con una cuerda untada de al-

magre.

\*TRINGLETTE, s. f. Tringle: instrumento de hueso que usan los vidrieros para abrir los plomos de las vidrieras. || Remiendo: pieza de vidrio echada en algun panel.

\* TRINITAIRE, s. m. Trinitario: el reli-

gioso de la trinidad.

\* TRINITAIRE, s. f. Hepática noble:

TRINITÉ, s. f. Trinidad : misterio ine-

fable.

TRINOME, s. m. (alg.) Trinomio: can-

tidad compuesta de tres términos.

\* TRINQUART, s. m. Embarcacion peque-

ña para la pesca del arenque.

\* TRINQUENIN, s. m. (náut.) Postiza: obra muerta ó exterior en las bandas de la galera.

TRINQUER, v.n. (fam.) Chocar los va-

sos al echar una brindis.

NQUET, s. m. (ndut.) Trinquete: en los barcos de vela latina es el palo de proa.

\* TRINQUETIN, s. m. (náus.) Vela pe-

quena de trinquete.

TRINQUETTE, s. f. (naut.) Foque de trinquete, ó de proa : en los barcos de vela latina.

TRIO, s. m. Trio, terceto: composicion música á tres voces. || ( fig. y fam.) Trinca: junta de tres sugetos de un mismo modo de pensar, ú obrar.

TRIOLET, s. m. Género de poesía antigua en Francia, de ocho versos. || Trébol de pra

dos : yerba.

TRIOMPHAL, ALE, adj. Triunfal: lo

perteneciente al triunfo.

TRIOMPHALEMENT, adv Triunfante-

mente, en triunto.

TRIOMPHANT, ANTE, adj. Triunfante: victorioso. || Triunfante, glorioso, ensalzado.

TRIOMPHATEUR, s. m. Triunfador: el general romano que gozaba de los honores del triunfo.

TRIOMPHE, s. m. Triunfo: solemne acto entre los Romanos. || Triunfo: victoria en la guerra, y en cualquier otro contraste.

TRIOMPHE, s. f. Triunfo: juego de naipes, llamado el burro: || Triunfo: la carta del pelo que se ruelro

del palo que se vuelve.

TRIOMPHER, v. n. Triunfar: entrar en triunfo. | Triunfar: vencer en la guerra, ó tripol. en cualquier disputa.

TRIPAILLE, s.f. Mondongo, bandullo:

de las reses.

TRIPARTIBLE, adj. m. f. Tripartible:

que puede ser dividido en tres.

TRIPARTITE, adj. Tripartido: dividido en tres partes. || Histoire tripartito: historia tripartita, que es la abreviada de Rurecto, y en el figurado.

rebio, la de Sócrates, y la de Sozómeno.

TRIPE, s. f. Tripas : de una res. || Carllos, ó revoltidos : cuando son tripas guisadas.

TRIPE DE VELOURS, s. m. Tripe: tela que imita al terciopelo.

TRIPE-MADAME, s. f. Yerba puntera:

planta.

TRIPERIE, s. f. Triperia, calle, o barrio de triperas, donde se venden tripas y callos.

\* TRIPÉTALE, adj. m. f. (botán.) Tri-

pétala: flor con tres hojas, ó pétalos.

TRIPETTE, s. f. Tripita: tripilla: tripa pequeña. || Il ne vaut pas tripette: no vale un pito, un bledo.

TRIPHTONGUE, s. f. Triptongo: la

union de tres vocales en una silaba.

TRIPIER, adj. Tripera: el ave de altanería, arisca y que no se puede enseñar.

TRIPIERE, s. f. Tripera: tripicallera, mondonguera. || (fam.) Grosse tripière: morcona, muger muy gorda y panzona. || Couteau de tripière: cuchillo gifero: y, figuradamente, hombre de dos caras, que habla mal ó bien de todos, segun la ocasion.

TRIPLE, adj. m. f. Triple: compuesto de

tres; o, simplemente, de tres.

TRIPLE, s. m. Triplo: triplicado: tres

tantos, tres veces mas.

TRIPLÉ, ÉE, p. p. V. Tripler. || adj. Triplicado. || (mat.) Raison triplée: razon triplice: la que hay entre dos cubos.

TRIPLEMENT, adv. Triplicadamente:

de tres modos.

TRIPLEMENT, s. m. (real hacienda)
Triplo: el aumento de tres partes.

TRIPLER, v. a. Triplicar: multiplicar

por tres.

TRIPLER, v. n. (mat.) Hacerse tríplice.
\* TRIPLICATA, s. m. Triplicado: tercera
edicion ó copia.

TRIPLICITE, s. f. Triplicidad.

\*TRIPLIQUER, v.n. Triplicarse: aumentarse tres tantos mas.

\* TRIPLIQUES, s. m. pl. (for.) Tercera peticion, respondiendo á la segunda del contrario.

TRIPOLI, s. m. Tripol: género de greda para limpiar, y dar lustre à los metales, cristales, espoises etc.

cristales, espejos, etc.

TRIPOLI, IE, p. p. V. Tripolir. || adj. Limpio, pulimentado, lustrado con tripol. \*TRIPOLIR, v. a. Lustrar y limpiar con

TRIPOT, s. m. Trinquete: juego de pelota, ó de raqueta: esto es, la casa, ó sitio. [] Garito: casa pública de juego. [] Maître de

tripot: garitero.

TRIPOTAGE, s. m. (fam.) Baturrillo, revoltillo: mezcolanza de cosas diversas, inconexas, ó contrarias. Dícese en el sentido recto, y en el figurado.

TRIPOTER, v. a. y n. (fam.) Barajar,

trastear, revolver, confundir.

\* TRIPS, s. m. Insecto pequeño, que se cria entre las flores y cortesas de los árboles Viejos.

TRIQUE, s. f. (vulg.) Garrote, estaca,

naio grueso.

TRIQUE-BALE, a. f. Afuste, o carro,

para llevar cañones de artillería.

\*TRIQUE-MADAME, s. f. Siempreviva menor, uvas de gato : planta.

\* TRIQUER, v. a. Entresacar de la leña los palos mas gruesos para estacas.

TRIQUET, s. m. Pala de raqueta. || An-

damio para retejar.

TRIREGNE, s. m. La tiara del Sumo

Pontifice. TRIREME, s. f. Trireme: la galera de

los antiguos de tres órdenes de remos. "TRISAGIUM, s. m. Trisagio: himno, en que la voz santo se repite tres veces.

TRISAIEUL, s. m. Tercer abuelo, o ta-

tarabuelo en estilo comun.

TRISAIRULE, s. f. Tercer abuels, o tatarabuelo en estilo comun.

\*TRISANNUKL, ELLE, adj. (bot.) Que dura tres años.

TRISECTION, s. f. (geom.) Triseccion:

division en tres partes.

TRISMEGISTE, s. m. (imp.) Peticanon gordo : un grado de letra.

TRISSYLLABE, adj. m. f. y s. m. Tri-

sílabo : de tres sílabas.

TRISTE, adj. m. f. Triste. Tiene como en español todos los sentidos de melancólico, funesto, penoso, mísero.

TRISTEMENT, adv. Tristemente: des-

consoladamente.

TRISTESSE , c. f. Tristeza.

\*TRITHEISME, s. m. Triteismo: heregla que admite tres dioses diferentes en las tres personas de la Santísima Trinidad.

\*TRITHEISTE, 6 TRITHEITE, s. m.

Triteista : herege.

TRITICITE, s. f. ( hist. nat.) Triticites: piedra que figura la espiga de trigo.

TRITON, s. m. Triton: dios marino,

mitad de hombre y mitad de pez.

TRITURABLE, adj. m. f. Triturable: lo que se puede quebrantar y moler.

TRITURATION, s. f. Trituracion: el

acto de moler, ó quebrantar una cosa. TRITURER, v. a. Triturar : moler una

cosa, y reducirla á polvo.

TRIUMVIR, s. m. Triunviro: en la república romana.

TRIUMVIRAL, ALE, adj. Triunviral: perteneciente al poder y dignidad de los tri-

unviros. TRIUMVIRAT, s. m. Triunvirato: el gobierno de los triunviros, y el tiempo de

su duracion. \*TRIVELINADE, . . (fam.) Mueca: gesto ridiculo.

TRIVIAIRE, adj. Que pertenece al trivio : ó encrucijada de tres caminos.

TRIVIAL, ALE, adj. Trivial, vulgar,

comun.

TRIVIALEMENT, adv. Trivialmente.

TRIVIALITÉ, s. f. Trivialidad.
\*TROADE, s. f. (geog.) Troada: antigua comarca del Asia menor.

TROC, s. m. Trueque : cambio de géneros, y mercancias. || Troc pour troc: pelo à pelo, sin volver nada. || Défaire un troc: destrocar. | Troc ridicule: tracamundana.

TROCART, s. m. Trocar, o troicar:

instrumento quirúrgico.

TROCHAIQUE, adj. Trockico: verso de la poesia latina, que consta de siete pies.

TROCHANTER, s. m. (anat.) Trockn-

ter : dos eminencias del hueso fémur.

TROCHEE, s. m. Troqueo: pie de la poesia griega y latina que consta de una silaba larga y otra brevel

TROCHES, s. m. pl. (mont.) Frezas:

excremento de venados, etc.

TROCHET, s. m. Gajo, racimo, maco-Ila.|| Trochet de dattes: tamaras : racimo de

TROCHILE, s. m. ( arguit.) Troquito:

escocia, moldura.

TROCHISQUE, s. m. Usase en plural. ( farm,) Trocisco.

TROCHISTE, s. f. Troquites : piedra que figura al trompo, ó peon de los muchachos. | Pirámide de varios trozos.

\*TROCHOIDE, s. f. ( geog.) Trocoide. V.

Cy cloïde.

\*TROCHURE, s. f. (mont.) Asta de ciervo, con tres ó cuatro puntas.

\*TROCHUS, s. m. Trompa marina: con-

cha.

\*TROCLEATEUR, s. m. Trocleador: músculo del ojo.

TROENE, s. m. Ligustro, alhena: ar-

busto.

TROGLODYTES, s. m. pl. Trogloditas: pueblos antiguos de Africa.Hoy dia 🦇 dice de los que viven debajo de tierra en las minas.

TROGNE, s. f. ( joc.) Mascaron, carantamaula: cara gorda, ridicula, o fea. [] Rouge trogne, o trogne enluminée : cara de borracho.

TROGNON, s. m. Corazon : de una pera, manzana, etc. "Troncho: de una col, ó de una lechuga, etc. | (vulg.) Petit trognon: una muchacha , como si digéramos en castellano, una pichona, una chahorrita.

TROIS, adj. m. f. num. Tres: núme-

ro impar.

TROIS, s. m. Tres: el número que señals un tres. Tambien se toma en frances por tercero: Charles trois, Henri trois.

TROISIEME, adj. num. ord. Tercero. Usase tambien como substantivo: j'etais le troisième, la troisième. || Aula, o clase de menores en los colegios.

TROISIÈMEMENT, adv. Tercero, en

tercer lugar.

TRQIS-QUARTS, V. Trocart.

TRÔLER, v. a. (vulg. y joc.) Pasear, llevar á alguno de acá para allá, ir con él á varias partes, llevarle rodando.

TROLER, v. n. (vulg. y joc.) Traginar:

callejear, andar rodando.

TROLLB, s. f. (mont.) Zarzo hecho con ramas de árboles.

\* TROLLER, v. a. Hacer zarzos con ramas de árboles. !! Destraillar los perros.

TROMBE, s. f. Trompa marina: manga: torbellino, sifon. || Instrumento de percusion. |
\* TROMBONE, s. m. (mus.) Especie de

clarin grande.

TROMPE, s. f. Trompa, y tambien trompeta. || Trompa: del elefante. || Trompetilla: del mosquito, y otros insectos. || Pechina: en obras de arquitectura. || A son de trompe: con trompetas, por pregon.

TROMPÉ, ÉE, p. p. V. Tromper. [] adj.

Engañado.

TROMPE-L'ŒIL, s. m. (pint.) Cuadro de engañisa; esto es, el que imita un vidrio roto, etc.

TROMPER, v.a. Engañar, embudar.

Engafiar, burlar, chasquear.

TROMPER (SE), v. r. Engañarse : equivocarse.

TROMPERIE, s. f. Engaño: embuste,

fraude, dolo.

TROMPÉTÉ, ÉE, p. p. V. Trompèter.

| adj. Promulgado: publicado: pregonado.
TROMPÉTER, v. a. Pregonar, publicar con trompetas.

TROMPÉTEUR, V. Buccinateur.

TROMPETTE, s. m. Trompeta, ó clarinero: el que toca el clarin en algun

cuerpo.

TROMPETTE, s. f. Trompeta, clarin. || (fig. y fam.) Trompeta, pregonero: la persona que publica todo lo que sabe. || Trompette-marine: trompa marina: instrumento músico. || Trompette parlante: bocina para parlamentar de un navío á otro. || Bntonner, ó emboucher la trompette: hinchar, inflar el estilo: hablar con coturo.

TROMPEUR, EUSE, adj. Engañoso,

falas.

TROMPEUR, EUSE, subst. Embustero: engañador. !! A trompeur trompeur et de-mi: á un picaro picaro y medio: á la zorra candilazo.

\*TROMPILLON, s. m. (arquit.) Dovela circular que sirve de almohadon a las que

forman los cascarones de los nichos.

TRONC, s. m. Tronco: del árbol. || Tronco: el cuerpo humano, sin cabeza ni piernas. || Cepo: arquilla en iglesias en que se recogen las limosnas. || (fig.) Tronco: cepa: de donde desciende una familia.

\*TRONCHE, s. f. Troza: viga sin labrar. || Nochebueno: tronco que se pone en el hogar la noche buena. Usase mas bûche de Noël.

TRONCHET, s. m. Pilon, tajo: madera

sobre unos pies.

TRONÇON, s. m. Trozo: pedazo: de una pieza, mayor cortada, ó rota. || Troncon de poisson: tarazon, tajada: de pescado. || Troncon de lance: trozo, astilla de lanza.

TRONCONNÉ, ÉE, p. p. V. Tronconner. || adj. Tronzado: tronchado, partido.

TRONCONNER, v. a. Partir, cortar, á

trozos, á ruedas, ó pedazos.

TRONE, s. m. Trono, solio: de los reyes, y tambien se dice de los papas. [[ fig.) Trono, magestad, soberanía: la misma dignidad, y la potestad soberana. [[ Trône, siège épiscopal: silla episcopal, asiento superior en el coro para el prelado.

TRONES, s. m. pl. Tronos: el séptimo

coro de los áugeles.

\*TRONIÈRE, s. f. (art.) Tronera': la que se forma en las baterias.

TRONQUE, EE, p. p. V. Tronquer.

adj. Tronchado, truncado.

TRONQUER, v. a. Truncar, ó tronchar. || (fig.) Truncar: un texto, un pasage de un libro, ó autor. Tómase siempre en mal sentido.

TROP, adv. Demasiadamente, demasiado, en demasía, mas de lo que es menester. Tambien significa mucho, y con los negativos no mucho, esto, es poco. || Il n'a pas trop d'argent: no tiene mucho dinero, ó tiene poco. || Il n'est pas trop prudent: no es muy prudente, ó lo es poco. || Trop peu: muy poco, no lo bastante.

TROP, s. m. Demasía, exceso: lo de-

masiado, lo que hay, ó está demas.

TROPE, s. m. (res.) Tropo: figura.
TROPHÉE, s. m. Trofeo: despojos del enemigo vencido, entre los antiguos. ||Trofeo: monumento público para memoria del vencimiento. || (poés.) Trofeo, triunfo, victoria. || (fig.) Faire trophée: hacer gloria, gala: de cosa viciosa, ó vituperable.

TROPHÉES, s. m. pl. Trofecs: les armas é insignias militares que se pintan por ador-

no en los escudos.

TROPIQUE, s. m. Trópico: uno de los círculos menores de la esfera, paralelo al ecuador.

TROPOLOGIQUE, adj. m. f. (retor.

Tropológico , figurado , ó moral.

TROQUÉ, ÉE, p. p. V. Troquer. | adj. Trocado, cambalachado.

TROQUER, v. a. Hacer trueques, cam-

balachar: prendas, alhajas, etc.

TROQUER (SE), v. r. Trocarse: darse en cambio.

TROQUEUR, EUSE, subst. Cambala-chero, chalan: amigo de hacer trueques.

59 -

TROT, s. m. Trote: andadura de las caballerías.

TROTADE, s. f. (fam.) Carrerita: á

cahallo, o en coche.
TROTTE, s. f. (vulg.) Tirada, carrer

TROTTE, s. f. (vulg.) Tirada, carrera: espacio corto de camino.

TROTTE-MENU, adj. m. f. El que

trota como los ratones.

TROTTER, v. n. Trotar: andar á trote las caballerías. || (fig.) Trotar: corretear, andar mucho de una parte á otra.

TROTTEUR, s. m. Troton: hablando

del caballo. || (fig.) Azotacalles.

Thorrin, s.m. (voz de desprecio) Espolique: lacayuelo. Les pardons de S. Trottin: santa María la mas léjos es mas devota, ó bien la romería de San Alejo. Dicese por las mugeres, que, con pretexto de visitar iglesias, corretean todo el dia.

TROTTOIR, s. m. Andito, anden: la acera levantada en ámbas bandas de un puente, de una calle, etc. para la gente de á pié. || (fig. y fam.) Se dice de una muchacha casadera elle est sur le trottoir: está de

saca, ya pide novio.

TROU, s. m. Agujero: abertura redonda, ó semejante. || Agujero: hoyo: que hacen ciertos animales para retirarse. || Tronera: de la mesa de trucos. || (fig. y fam.) Agujero, tabuco: cuarto, vivienda muy reducida. || Trou d'aiguille: ojo de una aguja. || Trou de four à charbon: butarda. || Boire comme un trou: beber como un cesto: beber mucho. || N'avoir rien vu que par le trou d'une bouteille: no haber visto al mundo mas que por un agujero.

TROUBADOUR, s. m. Trobador: en la primitiva poesía vulgar significaba coplero.

TROUBLE, adj. m. f. Turbio: empanado: confuso: conforme es la cosa de que se habla.

TROUBLE, s. m. Turbacion, desorden, confusion. | Disension: en una casa, Tamilia, etc. | Perturbacion: del ánimo.

TROUBLE, ÉE, p. p. V. Troubler. || adj. Enturbiado, turbio. || Turbido, confuso. \* TROUBLE-EAU, s. m. Medio mundo: refuelle: rifol: instrumento para pescar.

TROUBLE-FÈTE, s. m. (fam.) Dicese del que descompone, o perturba una diver-

sion, funcion: destripa-meriendas.

TROUBLER, v. a. Enturbiar, poner turbio. || (fig.) Revolver: alborotar, alterar, descomponer. ||(id.) Desazonar, aguar el gusto á alguno. || (id.) Perturbar: confundir, dejar confuso, ó cortado á alguno. ||(id.) Perturbar: cortar: dejar parado de temor.

TROUBLER (SE), v. r. Turbarse, cortarse, perderse: el que predica, relata, ó

responde.

TROUBLES, s. m. pl. Turbaciones: turbulencias, revueltas: movimientos, en el sentido de tumultos populares, ó guerras civiles. TROUE, EE, p. p. V. Trouer. | adj.

Agujereado : horadado.

TROUÉE, s. f. Portillo, boquete: abertura hecha en una cerca. || Calle que se abre por medio de un monte, ó bosque.

TROUER, v. a. Agujerear, horadar.

THOU-MADAME, s. m. Boliche: juego. TROUPE, s. f. Cuadrilla: gente que anda junta. Tambien se toma por turba. || Tropa: trozo de soldados armados. || Compañía: hablando de cómicos. || En troupe, (exp. adv.) En tropel: en bandada, en manada, juntos.

TROUPEAU, s. m. Rebaño: grey: la congregacion de los fieles respecto del obisbo, ó del párroco. || Troupeau de brebis, de chèvres: manada, hato de ovejas, ó de cabras. || Troupeau de pourceaux: manada, piara de cerdos. || Troupeau de bœufs: bueyeda; y mas regularmente vacada. || Troupeau de taureaux: torada. || Troupeau de mules, ó de mulets: muletada. || Troupeau de mules, ó de mulets: muletada. || Troupeau de bourriques: piara de vacas. || Troupeau de bourriques: borricada. || Troupeau de moutons: carnerada, ó rebaño de carneros, etc. || Troupeau d'agneaux: corderada, borregada.

TROUPES, s. f. plur. Tropas: gente de

guerra.

TROUSSE, s. f. Lio, haz: atado de varias cosas juntas. || Aljaba, o carcax: para flechas. || Estuche de barbero, navajero.

TROUSSÉ, ÉE, p. p. V. Trousser. || adj. Arrenfengado, recogido, levan-tado. || Cheval bien troussé: caballo de buena anca. || Compliment bien troussé: cumplido hecho con gracia, con garbo.

TROUSSEAU, s. m. Ajuar: dones que se dan en casamiento. || Trousseau de clefs: manojo, atado: de llaves. || Trousseau de

TROUSSE-GALANT, s. m. Coleramor-

bo : enfermedad.

*flèches* : manojo de flechas.

TROUSSE-PETE, s. f. Equivale á mocosa, mocosilla. Se usa para notar á una niña de poco advertida, despreciando lo que hace ó dice.

TROUSSE-QUEUE, s. m. Atacola: ya sean correas, ú orillos, con que se tiene recogida la cola del caballo. Si es con bolsa de cuero, se llama codon.

TROUSSE-QUIN, s. m. Borren de la silla

de montar: fuste del arson de atras.

TROUSSER, v. a. Arremangar, recoger, levantar: lo que cuelga hablando del vestido, cortinas, etc. || (fig. y fam.) Trousser bagage: liar el hato, recoger velas, tomar las de villadiego. || (id.) Trousser une affaire: despavilar, despachar pronto un negocio. || (id.) Trousser un homme: despacharle pronto, matarle, hablando de una enfermedad aguda.

TROUSSES, s. f. pl. Foliados: género

TUD

de calzon afollado de tiempo antiguo. || Etre | la trueue: gusta mucho de edificar, de haaux trousses de : seguir el alcance de, ir a los alcances de, perseguir al que huye. || Perseguir : seguir à uno, o ir tras de él por obsequio, curiosidad, hasta importunar. || Avoir quelqu'un à ses trousses : llevar á uno á la cola, detras, siguiéndole. || Porter en trousses: llevar en gurupa, á

anças. TROUSSIS, s. m. Alforza: que se coge à una ropa para que no cuelgue tanto.

TROUVAILLE, s. f. (fam.) Hallazgo, ventura, o fortuna: la cosa buena que se encuentra de lance, ó impensadamente. || (id.) Ganga: lo que se adquiere sin trabajo, ó se compra por poco dinero.

TROUVÉ, ÉE, p. p. V. Trouver. ||adj. Hallado, encontrado. | Enfant trouvé:

niño expósito, inclusero.

TROUVER, v. a. Hallar: lo que no se busca. || Encontrar: lo que se busca. || Hallar, descubrir con el dicurso, ó ingenio. Hallar: juzgar, ser de sentir, parecerle á uno: acerca de una cosa, ó persona. Trouver à dire: echar ménos una cosa, ó sentir la falta de ella. || Trouver à redire : desaprobar, condenar. | Trouver bon: tener a bien, aprobar. || Trouver mauvais: tener à mal, reprobar. || Trouver le nœud d'une affaire: dar en el punto de la dificultad de un negocio. | Trouver quelqu'un en faute: pillar à uno en falta.

TROUVER (SE), v. r. Hallarse, juntarse, concurrir : ir, ó venir, juntarse en algun parage una persona, ó muchas, con otras. | Trouvez-vous à la place à telle heure: vaya, ó concurra vmd. á la plaza á tal hora. || Nous nous y trouverons: alli nos

verémos, ó nos juntarémos.

TROUVER, v. imp. Suceder. Il se trouva que : sucedió que.

TROUVERE, 6 TROUVEUR, V. Trou-

TRUAND, ANDE, subst. (vulg.) Pillo, guiton, tuno, vago.

TRUANDAILLE, s. f. (vulg.) Gente de

la tuna, ó de la briba: pillería.

TRUANDER, v. n. (vulg.) Guitonear,

andar á la briba, á la tuna.

TRUANDERIE; s. f. (vulg.) Tunantería, guitoneria.

TRUBLE, s. f. Buitron: red para pes-

tambien se dice trujaman, y en la Puerta otomana dragoman.

TRUCHER, v. n. (vulg.) Guitonear, gor-

ronear.

TRUCHEUR, EUSE, subst. (vulg.) Gor-

ron, bribon, guiton.

TRUELLE, s. f. Trulla, llana: de albanil. || Truelle brettée : raspadera : especie aleman. Dicese de la lengua tudesca, ó alede llana con dientes. || (fig. y fam.) Il aime | mana.

cer obras, o casas.

TRUELLEE, s. f. Paletada-, pellada : de

mezcla, ó de yeso.

TRUFFE, s. f. Criadilla de tierra. TRUFFER, v. a. (fam.) Engañar.

TRUIE, s. f. Marrana, puerca: la hembra del puerco. | Truie, grosse truie: la muger muy gruesa, que decimos moreon. ||(prov.)Tourner la truit au foin : mudar de registro, de conversacion.

TRUITE, s. f. Trueha: pescado de agua dulce. || Truite de mer : baila : trucha de mar. || Truite saumonée: trucha asalmona-

da, de carpe colorada.

TRUITE, EE, adj. Goteado, manchado: dicese del caballo, y del perro, por el color

de su piel.

TRUMEAU, s. m. Pierna de vaca: en la carnicería. || (arquit.) Entrepaño, ó entreventana. || Espejo grande, pegado al lienzo de pared de una saja , ó entre dos ventanas , ó sobre una chimenea, que se llama ya trumó.

\* TRUSQUIN, s. m. Gramil: instrumento

de carpinteria.

TU, pron. pers. de la segunda persona de singular. Tú || Qu'apportes - tu de nouveau? que traes de nuevo?

TU, UE, p. p. V. Taire. | adj. Callado. TUABLE, adj. m. f. Lo que se puede

matar, ó está bueno para matar.

\*TUAGE, s.m. Matanza: la accion de ma-

tar un puerco.

TUANT, ANTE, adj. Muy penoso, fatigoso, que mata : hablando de trabajo. || Majadero , pesado , que mata, que degüella : hablando de personas.

TU-AUTEM, s.m. (fam.) El quid: expresion en ámbas lenguas tomada del latin, para significar el punto esencial, la dificul-

tad, en un negocio.

TUBE, s. m. Tubo: cañon de pluma, hierro, etc.

\* TUBERAIRE, s. f. Tuberaria: planta. TUBERCULE, s.m. Cierta exerecencia

en las hojas, raices, etc. || Tubérculo : en el pulmon.

TUBEREUSE, s. f. Tuberosa, amiga de noche , yara de Jesé : cierta flor.

\* TUBEREUX, EUSE, adj. (botán.) Tuberoso : dicese de una planta, ó de una raiz

carnosa, y con excrecencias, como la patata. TUBÉROSITÉ, s. f. Tuberosidad: hin-TRUCHEMAN, s. m. Intérprete : que chazon ó bulto que se cria en alguna parte

del animal. \*TUBINGUE, (geog.) Tubinga: ciudad de Alemania.

TUBULE, EE, adj. (quim.) Con tubos, que lieva tubos.

\* TUBULURE, s. f. Vaso que lleva tubos. TUDESQUE, adj. y s. m. f. Tudesco, TUB, EE, p. p. V. Tuer. | adj. Mata-do, muerto.

TUE-CHIEN, s. m. Quita meriendas: cierta planta.

\* TUÈ-LOUP, o ACONIT, s. m. Aconito:

\*TUE-TETE (À) adv. (fig.) Brre que erre, tieso que tieso, aserradamente, atestadamente: acérrimamente.

TUER, v. a. Matar: quitar la vida violentamente. || (fig.) Matar, mortificar: con pesadez ó majadería al que escucha.

TUER (SE), v. r. (fig.) Matarse, quitarse

la vida : trabajar con exceso.

TUERIE, s. f. Matanza, carnicería; en una batalla, etc. || Matadero: lugar en que se matan las reses.

TUEUR, s. m. (fam.) Matador. || (fam.

y burl.) Maton, perdonavidas.

\* TUE-VENTS, s. m. pl. Chocil, abrigaño: para resguardarse de los vientos y ventiscas.

TUF, s. m. Toba : especie de piedra esponjosa, y blanda. [(fig.) Poco saber : ciencia superficial.

TUFIER, ERE, adj. Tierra de toba: y

lo que tiene naturaleza de toba.

\* TUFS, s. m. pl. Tufos, o tofos.

\*TUGE, ó TUQUE, s. m. (náut.) Chopa, ó chopeta: cubierta en la parte superior de la popa, junto al asta de la bandera.

TUILE, s. f. Teja : con que se cubren las

oasas.

TUILEAU, s. m. Casco, pedazo de teja. TUILERIE, s. f. Tejar: donde se fabrican tejas, y. ladrillos.

TUILERIES, s. f. pl. Tullerias: palacio y jardin suntuoso en Paris; es la residencia del rey. Eran tejares antiguamente.

TUILIER, s. m. Tejero : el que hace o

vende teja.

TULIPE, s. f. Tulipan: flor. || Petite tu-lipe: tulipa.

TULIPIER, s. m. Tulipero, tulipifero:

árbol grande de Canadá.

TUMÉFACTION, s. f. (medic.) Tumefaccion : elevacion de alguna parte del cuerpo.

TIMÉFIER, v. a. (medic.) Tumefacer: causar una elevacion en alguna parte del

cuerpo.

TUMÉFIER (SE), v. r. (joc.) Hincharse: ponerse gordo, engordar.

TUMEUR, s. f. Tumor: hinchazon.

TUMULAIRE, adj. De túmulo, hablando

de una lapida.

TUMULTE, s. m. Tumulto, alboroto, desórden, bullicio: conforme es la cosa de que se habla. || En tumults: en desórden: en confusion.

TUMUI/TUAIRE, adj. m. f. Tumultua-

rio.

TUMULTUAIREMENT, adv. Tumultuariamente, precipitadamente, desordenadamente.

TUMULTUEUSEMENT, adv. Tumultuosamente, amotinadamente: con alboroto.

TUMULTUEUX, EUSE, adj. Tumul-

tuoso, revoltoso.

\*TUNA, o FIGUIER DE MEXIQUE, s. m. Nopal, higuera de tuna, higuera chumba. El'fruto se llama tambien higo chumbo, o de tuna.

\*TUNGSTATE, s. m. (quim.) Tunstato, ó volfrato: nombre génerico de las sales formadas con el ácido túnstico, ó volfránico.

\*TUNGSTENE, s. m. Tunsteno: metal

blanco-gris, casi infusible.

\*TUNGSTIQE, adj. (quim.) Tunstico (ácido): el que se forma con la oxigenacion del tunsteno. Algunos le llaman volfránico, porque se extrae de un mineral llamado volfran, y la pronunciacion es ménos dura.

\* TUNICELLE, s. f. Tunicela: túnica

blanca que usan algunas religiones.

TUNIQUE, s. f. Túnica: ropa interior que llevaban los antiguos, y que sun llevan nuestros religiosos. || Tunicela: de los obispos, debajo de la casulla. || Dalmática: de diácono, y subdiácono. V. Dalmatique. || Túnica, película, telilla: membrana sutil que cubre ciertas partes del cuerpo, y de las plantas.

\* TUNIS, (geog.) Tunes: ciuded y puerto

de Africa.

TUORBE, THÉORBE, s. m. Tiorbe: cierto instrumento de cuerdas.

TURBAN, s. m. Turbante, gorro y tocado turco. || Prendre le turban: renegar, hacerse mahometano.

TURBE, s. f. (for.) Dicese: enquêtes par surbes: discusion de un punto de costumbre omitido por la ley municipal. || Sepulcro redondo entre los Turcos.

\* TURBINE, s. f. Púlpito: tribuna en que se juntaban los religiosos à cantar sin ser vistos.

TURBINÉ, ÉE, adj. (hist. nat.) Turbinado: nombre de varias conchas cónicas y espirales.

TURBINITE, s. f. (hist. nat.) Turbini-

ta : concha espiral, y de figura cónica.

TURBITH, s. m. Turbit: cierta raiz de la India oriental. || Turbith en poudre: turbino, el turbit en polyo. || Turbith minéral: preparacion del azogue en mineral. || Turbith bâtard: candileja, zumillo: planta.

TURBOT, s. m. Rombo, o rodaballo: pes-

cado.

e

TURBOTIN, s. m. Rodabello pequeño. TURBULEMMENT, adv. Turbulentamente.

TURBULENCE, s. f. Turbulencia, revuelta.

TURBULENT, ENTE, adj. Turbulento, revoltoso.

TURC, s. m. El turco: la lengua turca. Il Gusanillo que roe los árboles.

TURC, URQUE, s. y adj. Turco: el natu-

ral de Turquia: y lo perteneciente á los | teo, el tú : la accion y el estilo de tutear : Turcos. || Le Grand-Turc : el Gran Señor.|| Fort comme un turc : fuerte como un tadesco, como un roble. || (prov.) Traiter quelqu'un de turc à maure : tratarle como á un herege, esto es, con sumo rigor. \(\((fig.)\) C'ess \(\) un vrai turc: es un caribe, un Neron; esto es, un hombre cruel, inhumano.

TURCIE, s. f. Malecon, calsada: contra las avenidas, é inundaciones.

TURCOT, V. Torcol.

TURELURE, s. f. Tiroriro: cierto estribillo, o retornelo de cancion. || (fig.) Estribillo: la cantilena que se va repitiendo siempre en el discurso. | Vuelta al mismo son : repeticion del mal humor de una persona. || C'est toujours la même turelure : siempre el mismon son, siempre la misma cancion, ó el mismo cantar.

\* TURENNE, (geog.) Turena : ciudad de

Francia.

TURGESCENCE, V. Orgasme.

\* TURK, etc. V. Turc, etc.

TURLUPIN, s. m. Chocarrero, buson sin

TURLUPINADE, s.f. Chocarreria, bu-

fonada sin gracia.

TURLUPINER, v. n. (fam.) Busonearse , echar morisquetas , hacer burla. Algumas veces se usa como activo.

\* TURLURETTE, s. f. Guitarrilla : la que llevan algunos pordioseros de Francia.

\* TURLUT, s. m. Especie de cagujada.

\* TURLUTER, v. n. Reclamar, imitando el canto de la alondra.

\* TURNEPS, o CHOU DE LAPONIE, s.

m. Especie de nabo.\*

TURPITUDE, s. f. Fealdad, indecencia, bajeza, infamia : procedente de alguna accion vergonzosa.

\* TURQUET, s. m. Cierta casta de perro sin pelo, que llamamos chino. || Trigo morisco.

TURQUETTE, s. f. Yerba turca, mil en

grana.

TURQUIN, adj. Turqui: dicese del color

azul. || Bleu turquin : azul turqui. TURQUOISE, s.f. Turquesa: piedra pre-

CIOSA AZUI.

\*TURSITE, s. f. Cierta planta de terreno brenoso.

TUSSILAGE, s. m. Tusilago, fárfara, uña de caballo : planta medicinal.

TUTÉLAIRE, adj.m. f. Tutelar: lo que

ra y protege.

TUTELLE, e. f. Tutela, tutoria : el cargo de tutor. || (naut.) Escudo de armas en una nave.

TUTEUR, s.m. Tutor : el que cuida de un pupilo, ó menor. || Rodrigon, tentemozo. || (fig. y fam.) N'avoir pas besoin de tuteur: poder andar sin andadores : ó no necesitar de calabazas para nadar.

TUTIE, s. f. Atucia, tucia: óxido de zinc. TUTOLEMENT, s.m. Tuteamiento, tu-l vegetales y pescados.

ó tutearse.

TUTOYÉ, ÉE, p. p. V. Tutoyer. | adj.

Tutesdo, tratado de tú.

TUTOYER, v.a. Tutear i tratar á otro de tú, bablarle de tú.

TUTRICE, s. f. Tutriz, tutora: la que

cuida de algun pupilo, ó menor.

TUYAU, s.m. Cañon, cañuto: conducto por donde pasan los líquidos y fluidos. Tuyau de blé, de chanvre, etc.: cana de trigo, de cañamo, etc. [] Tuyau de cheminée: cañon de chimenea. || Tuyau d'orgues: canon de organo. Tuyau de plume : canon de pluma.

TUYERE, s. f. Tobera: cañon por don-

de sale el aire del suelle de la fragua.

TYMPAN, s. m. Timpano: del oido. Tímpano : en la prensa de imprenta.|| Tímpano: en la arquitectura.

TYMPANISE, EE, p. p. V. Tympan-

ser. | adj. (fam.) Disfamado.

TYMPANISER, v.a. (fam.) Disfamar: quitar el crédito à alguno públicamente.

TYMPANITE, s. f. (medic.) Timpanitis: hinchazon de vientre, causada por el aire encerrado en su cavidad.

TYMPANON, s. m. Timpano, salterio:

instrumento músico.

TYPE, s. m. Tipo: egemplar. [ (teol.) Tipo : símbolo , signo , figura.

TYPHON, s. m. Titon: torbellino, remo-

lino de viento.

TYPHUS, s. m. Especie de calentura continua y aguda.

TYPIQUE, adj. m. f. (didasc.) Simboli-

co, alegórico.

TYPOGRAPHE, s. m. Tipógrafo: el que sabe ja tipografia.

TYPOGRAPHIE , s. f. Tipografia : el ar-

te de la imprenta.

TYPOGRAPHIQUE , *adj. m. f.* Tipográ-

\*TYR, (geog.) Tiro: antigua ciudad de Fenicia.

TYRAN, s. m. Tirano. Tiene las mismas aplicaciones en ambas lenguas en el sentido recto y en el figurado.

TYRANNEAU, s. f. Tiranillo: tirano

subalterno. TYRANNIE, s. f. Tirania. Tiene las mis-

mas aplicaciones en ámbas lenguas.

TYRANNIQUE, adj. m. f. Tiránico, ti-

TYRANNIQUEMENT, adv. Tiránica**mente , tira**namente.

TYRANNISÉ, ÉE, p. p.V. Ty ranniser.

| adj. Tiranizado.

TYRANNISER, v. a. Tiranizar: gobernar, tratar con tirania. || Tiranizar : sujetar, atormentar.

\* TYROLITES, s. f. pl. (hist. nat.) Dendritas: piedras figuradas con estampas de U, s. m. Vigesima letra del abecedario, y quinta y última de las vocales.

\* UBERLINGUE, s.f. (geog.) Uberlinga:

ciudad imperial de Alemania.

"UBERTE, s.f. (ant.) Abondacia: lo mis-

mo que abundancia.

UBIQUISTE, s. m. Ubiquista: nombre qué se da á un teólogo, que no es de ningun colegio.||Hombre que vive contento en todas partes.

UBIQUITAIRE, s. m. Ubiquitario: homhre adicto à una de las sectas del protestan-

tismo.

\* UDOMETRE, s. m. Udómetro: instrumento para conocer la humedad y la cantidad de lluvi**a que ha c**aido.

UKASE, s. m. Ucase: edicto expedido

por el soberano de Rusia.

\* UKRANIEN, ENNE, adj. Ucranio: de. la Ucrania.

ULCERATION, s. f. (cirug.) Ulceracion: corrosion del humor que causa ulceras.

ULCERE, s. m. Ulcera : llaga en el cuerpo, causada de algun humor corrosivo.

ULCERE, EE, p. p. V. Ulcerer. || adj. Ulcerado. || (fig. ) Enconado, irritado. || Conscience ulcérée : conciencia roida, llena de remordimientos.

ULCERER, v. a. Ukcerar : causar una úlcera. || (fig.) Enconar, irritar : dicese de las

\* ULIGINAIRE, adj. Que crece en un lugar pantanoso.

\* ULIGINEUX, EUSE, adj. Pantanoso.

Putrido.

ULMAIRE, s. f. Ulmaria: planta sudori/ica.

ULTERIEUR, EURE, adj. Ulterior: lo que está á la otra handa. || Ulterior : lo que viene despues, ó se ha de tratar despues.

ULTERIEUREMENT, adv. Ulteriormente : de la otra banda. || Ulteriormente : despues de lo que se ha dicho o hecho.

\* ULTIMAT, V. Ultimatum.

ULTIMATUM, s. m. (dipl.) Ultimatum: últimas condiciones irrevocables de un tratado.

ULTRA, s. m. f. Se ha dado este nombre modernamențe á los realistas exagerados.

\* ULTRAMEDIAIRE, adj. De mas de la mitad del justo precio. Dícese de la lesion en compra o venta.

\* ULTRAMONDAIN, AINE, adj. (fis.)

Ultramundano: mas alla del mundo. ULTRAMONTAIN, AINE, adj. Ultramontano. Hombre adicto al partido del papa.

\* UMBILIC, s. m. Ombligo.

UMBLE, s. m. Pez de agua dulce : espe-

cje de trucha asalmonada.

UN, UNE, adj. num. Uno, una. Tambien significa uno, solo, único: Dieu est un, la vérité est une. || Uno : lo mismo que alguno indeterminadamente: pour bâtir une | Unico. singular, raro: en su línea. | Lu-

maison il faut: para fabricar una casa, e menester. || Uno: lo mismo que todo, 6 cualquiera: un chrétien doit faire cela - un cristiano, todo cristiano, cualquier cristiano lo debe hacer. | L'un portant l'autre, l'une portant l'autre: uno por otro, chico con grande, bueno con mediano, compensadamente. || Il m'en a donné d'une : me la ha pegado, me ha pegado un petardo.

UNANIME, adj. m. f. Unanime: de un

mismo parecer, ó voto.

UNANIMEMENT, adv. Uninimemente:

de conformidad , de acuerdo.

**UNANIMITE**, s. f Unanimidad : conformidad de pareceres, o de votos.

"UNCINE, EE, adj. (bot.) Con garfio. \* UNGUICULE, ÉE, adj. Que tiene uñas. UNGUIS, s. m Hueso lacrimal.

UNI, IE, p. p. V. Unir. || adj. Unido.

UNI, IE, adj. Igual, seguido, liso: como hilo, tela, papel, etc. | Igual, llano: dícese de una superficie. || Liso, sin adorno, ni cosa sobrepuesta. || (fig.) Liso, sencillo: sin doblez, ni disfraz. A l'uni, adv. A nivel, à un andar. || Mettre tout à l'uni : nivelar, allanar un terreno. | Igual, seguido, con igualdad.

\* UNICAPSULAIRE, adj. Unicapsular:

de una sola cápsula.

\* UNICITÉ, s. f. Calidad de lo que es único. \* UNICORNE, s. f. V. Licorns. | Unicorne mineral, o ivoire fossile: unicornio mineral , piedra pajiza.

UNIEME, adj. num. ord. m. f. Uno. Se dice siempre con decenas, centenas: vingt et unième : veinte y uno : cent et unieme :

ciento y uno.

UNIEMEMENT, adv. Usase como la voz precedente con el número veinte, treinta, etc. || Vingt et unièmement : en vigésimo primo lugar.

\* UNIFLORE, adj. Que no lleva sino una

flor.

UNIFORME, adj. m. f. Uniforme: conforme, semejante á otra cosa. || Uniforme: igual y correspondiente en todas sus partes. Habit uniforme: vestido de uniforme, o simplemente uniforme de los militares.

UNIFORMEMENT, adv. Unitorme-

mente.

\* UNIFORMISER, v. a. Uniformar: hacer unisorme.

UNIFORMITÉ, s. f. Uniformidad.

UNIMENT, adv. Igual, con igualdad, sin desigualdad. | (fig.) Lisamente: llanamente.

UNION, s. f. Union, junta : dicese en lo sisico, y en lo moral. || (fig.) Union, concordia, amistad. Union: perla semejante en tamaño, color, y figura á las demas. || (picad.) Estampa, el conjunto de un caballo.

UNIQUE, adj. m. f. Unico: solo. || (fig.)

nique nécessaire : lo que toca à la salvacion | arte de medir las distancias y movimientos

UNIQUEMENT, adv. Unicamente.

UNIR, v. a. Unir, juntar, agregar, incorporar : conforme es la cosa de que se habla. || Igualar, allanar : poner igual una superficie. || (fig.) Unir, concordar: las voluntades, los pareceres. || (encuad.) Unir le cuir : estirar la cubierta del libro al cubrirle.

UNIR (S'), v. r. Unirse, convenirse, con-

cordarse : para alguna obra.

UNISSON, s. m. (mus.) Unisono. || 8e mettre à l'unisson: hacer como los demas,

bailar al son que le tocan.

UNITAIRES, Lo mismo que Sociniens. UNITE, s. f. Unidad: lo que constituye el número uno como indivisible y absoluto. Tiene unas mismas aplicaciones en ámbas ienguas.

UNITIF, IVE, adj. (mist.) Unitivo.

Vie unitive: vida unitiva.

UNIVALVE, adj. m. f. (hist. nat.) Univalvo: dicese de los mariscos y conchas de una pieza. Usase tambien como substantivo masculino.

UNIVERS, s. m. Universo: el conjunto de todo lo criado. | Mundo: toda la tierra.

\* UNIVERSALISTE, s. m. Universalista: el que cree en la gracia universal.

UNIVERSALITE, s. f. Universalidad. UNIVERSAUX, s. m. pl. Cartas convo-

catorias en Polonia para las dietas.

UNIVERSEL, ELLE, adj. Universal: que se extiende à todo, o que lo comprehende todo.

UNIVERSEL, y en pl UNIVERSAUX, s. m. (log.) Universal: término o razon comun à muchos que convienen en ella.

UNIVERSELLEMENT, adv. Univer-

salmente, generalmente.

\* UNIVERSITAIRE, adj. m. f. De la Universidad.

UNIVERSITE, s. f. Universidad: establecimiento público de estudios y facultades mayores.

UNIVOCATION, s. f. ( log.) Univocacion : la conformidad de cosas distintas de-

bajo de una misma razon.

UNIVOQUE, adj. m. f. (log.) Univoco: lo que con una misma expresion significa cosas distintas. || Univoco : se dice en la gramática de las voces que tienen el mismo sonido, y significaciones diferentes.

\* UNZAINE, s. f. Barco de sal del rio

\* URANE, s. m. Uranio: metal de color gris. URANIE, s. f. Urania: una de las nueve musas, y es la de la astronomía.

URANOGRAPHIE, s. f. Uranografia:

descripcion del cielo.

\* URANOLOGIE, s. f. Uranologia : discurso sobre el cielo.

\* URANOMETRIE, s. f. Uranometria; ! Ursula.

de los astros.

URANOSCOPE, s. m. Uranoscopio: pescado del Mediterráneo así llamado por tener los ojos sobre la cabeza mirando hácia el cielo.

\* URANUS, s. m. Urano: planeta descubierto por Hérschel, por lo que algunos le dan su nombre.

"URATE, s. m. (quim.) Urato: nombre genérico de las sales formadas con el ácido úrico.

" URBAIN, s. m. (n. p.) Urbano.

URBANITE, s. f. Urbanidad, cortesania. \* URBIN, (geog.) Urbino : ciudad de Italia.

URE, o URUS, s. m. Uro: toro silvestre. \* UREBRE, s. m. Cuquillo, revolton: insecto, especie de pulgon. Llámase tambien urbère, y gribouri.

\* UREE, s. f. (quim.) Urea : parte de la orina humana, y de algunos animales, que es privativa y característica de este humor.

URETERES, s. m. pl. (anat.) Uréteres, vias de la orina, desde los rinones á la vegiga.

\* URETIQUE, adj. Uretico : de la uretra. URETRE, s. m. Uretra; el cuello de la vegiga. | Canal de l'urêtre : el que va desde la uretra á la glande.

URGENCE, s. f. Urgencia: instancia ó

precision que obliga á alguna cosa.

URGENT, ENTE, adj. Urgente: que insta, que no sufre dilacion.

"URILLES, s. f. pl. Zarcillos, tigeretas de las plantas, que son ciertos hilitos

delgados. \* URINAIRE, adj. m. f. Urinario; lo que

tiene conexion con la orina. URINAL, s. m. Orinal: vaso regularmente de vidrio en que orinan los enfermos. "URINATEUR, s. m. (náut.) Buzo, buzano, somormujador : pescador de perlas.

URINE, s. f. Orina : los meados de las personas. Los de los animales se llaman pis-

sat (orines).

URINER, V. Pisser.

URINEUX, EUSE, adj. Lo que huele á orina, ó participa de su naturaleza.

\* URIQUE, adj. (quim.) Urico (ácido): formado por la oxigenacion de la urea.

URNE, s. f. Urna: vaso en forma de cofre para varios usos entre los antiguos. Cántara: para sortear cedulillas, ó bolas. Jarron: adorno de arquitectura.

\* UROCRITERE, s. m. Urocriterio: jui-

cio de un médico de orina.

\* UROMANCE, s. f. Uromancia: arte de conocer las enfermedades por la orina.

\* UROMANTE, s. m. Médico de las orinas. \*URSON, s. m. Puerco espin del norte de América. del tamaño del castor.

\* URSULINES, s. f. pl. Monjas de santa

con ortiges.

US, s. m. pl. (for.) Usos. || Us et coutumes: usos y costumbres, Jiablando del derecho consuetudinario del mar.

USAGE, s. m. Uso: tiene las mismas acepciones en ámbas lenguas, de práctica, estilo, hábito, moda, costumbre, etc., goce, o desfrute, servicio, o empleo de una cosa, etc. | Avoir droit d'usage, avoir usage dans un bois, dans un pacage: tener el derecho de los aprovechamientos de la leña en los montes comunes, ó del rey, y de las yerbas y pastos en los baldios, o tierras concejiles.

USAGER, s. m. El que goza como vecino de los aprovechamientos de los montes, y

pastos comunales.

USAGES, s. m. pl. Libros del rezo : como

misales, hreviarios, etc.

USANCE, s. f. (ant.) Usanza: lo mismo que estilo, costumbre. | A usance : à uso, á estilo: entre cambistas al término de 50 dias.

USANTE, adj. Solo se dice en esta formula sorense: une fille majeure usante et jouissante de ses droits : una moza, mayor de edad, que ha entrado en uso y goce de sus derechos.

USE, EE, p. p. V. User. | adj. Usado: gastado, consumido. | Une passion uses:

pagion entibiada por el tiempo.

USER, v. n. Usar : servirse de las cosas.

n Corroerse : en las plantas.

USER, v. a. Usar, gastar : consumir la cosa de que uno se sirve. Usar : un vestido. || Adelgazar : el cristal con el asperon.

USER (S'), v. r. Usarse, gastarse.

USER, s. m. Uso, duracion: larga o corta. || Cette étoffe est de bon user : esta tela es de dura, ó de duracion. A Elle devint plus belle à l'user : se puso mas hermosa con el uso. || (fig. y fam. ) Trato, conversacion. || Cet homme est bon à l'user : este hombre es excelente tratándole, ó en el trato.

USINE, s. f. Ingenio, o máquina: fábrica para una ferreria, molino, ú horno de

vidrio, etc.

USITE, RE, adj. Usado, general, comun, que está en uso en un pais, ó entre ciertas gentes.

USNEE, s. m. Orchilla: especie de mus-

go para lintes.

USQUEBAC, s. m. Escubá: cierto licor,

cuyo principal ingrediente es el azatran. USTENSILE, s. m. Utensilio: trasto necesario. || Utensilios: la contribucion que da el patron al soldado alojado en su casa.

USTION, s. f. (farm. y quim.) Ustion:

la accion de quemar.

\* USTULATION, s. f. La accion de hacer tostar.

modo de adquirir la posesion de alguna S.-Lorenzo.

\* URTICATION, s. f. Urticacion: friegas 1 cosa, pasado el tiempo prescripto por la ley. USUEL, ELLE, adj. Usual: lo que sirve comunitiente.

USUELLEMENT, adv. Usualmente, co-, munmente.

USUFRUCTUAIRE, adj. m. f. (for.) Usufructuario.

USUFRUIT, s. m. Usufructo: desfrute ó goce de los frutos ó rentas de una cosa, sin tener su propiedad.

USUFRUITIER, ERE, subst. Usufructuario : el que goza del usufructo de una

herencia.

USURAIRE, adj. m. f. Usurario.

USURAIREMENT, adv. Usureriamente, con usura.

USURE, s. f. Usura: interes, o ganancia ilegitima. || Deterioro, desgaste : lo gastado, ó consumido de una cosa por el mucho uso. [] (fig. ) Usura , creces , aumento : paga mayor que el servicio. 
Rendre avec usure, payer avec usure: volver al doble de lo recibido.

"USURER, v. q. Tratar con usura.

USURIER, IERE, subst. Usurero, lo-

USURPATEUR, TRICE, subst. Usur-

pador.

USURPATION, s. f. Usurpacion.

USURPE, EE, p. p. V. Usurper. A adj. Usurpado.

USURPER, v. a. Usurpar : quitar á otro lo que es suyo. 🛭 Usurpar : arrogarse la dig-

nidad ó empleo de otro. UT, s. m. (mús.) Ut: primera nota del dispason. || (voz lat.) Ut, entre impresores, significa brindis: us tibi prosit meri potio.

UTENSILE, V. Ustensile.

UTERIN, INE, adj. Uterino: dicese de los hermanos hijos de una misma madre, y de padres distintos.

\* UTÉRUS, s. m. Úterg, matriz.

UTILE, adj. m. f. Util, provechoso. Util: lo que sirve, o puede servir.
UTILE, s. m. Util: utilidad.

UTILEMENT, adv. Utilmente.

\* UTILISATION, s. f. La accion de utilizar, de bacer útil.

\* UTILISER, p. a. Utilizar: hacer útil.

UTILITE, s. f. Utilidad: en el sentido de provecho, o conveniencia; y en el de servicio, ó uso á que puede destinarse una

\* UTINET, s. m. Macito de mango largo. UTOPIE, c. f. Utopia: gobierno imaginario, donde todo respira justicia y virtud. \* UTRICULE, s. m. Odrecillo, pellejito: pellejo pequeño para liquidos.

\* UVA-OVASSOURA, s. m. Especie de

peral de las Indias Occidentales.

\* UVA-PYRUP, s. m. Arbol espinoso de las Indias flocidentales.

USUCAPION, s. f. (for.) Usucapion: UVAURE, s. m. Vaca marina del golfo de

\* UVA-URSI, s. m. Gayuba: arbusto. UVEE, s. f. (anat.) Uven: segunda tú- | \* UZIFUH, s.m. (quim.) Cinabrio. nica del ojo.

\* UVULE, V. Luette.

#### VAC

VAG

UZI

V, s. m. Letra consonante, y la vigésima segunda del alæcedario frances. Es letra numeral que valc cinco, y con un tilde cin-

VA, adv. Bien está, bien va, en hora buena, pase: me conformo. || Va: sea. || Va, tope, je le veux bien: va, topo. | Septet-le-va. V. Sept. || Quinze-et-le-va : quince levá: en la banca, etc.: la cuarta suerte en que se va á ganar quince tantos.

VACANCE, s. f. Vacante, vacancia: el tiempo en que está sin proveerse un título,

ó empleo.

VACANCES, s. f. pl. Vacaciones: en los estudios, colegios, universidades, etc.

VACANT, ANTE, adj. Vacante: lo que vaca.

\* VACANT, s. m. Vacante: en la orden de Malta son las rentas de una encomienda.

VACARME, s. m. Batahola, zambra:

alboroto.

VACATION, e. f. Ocupacion, oficio. Dieta : el tiempo que emplea en un negocio el que le desempeña de oficio, y tambien la asignacion que gana.

VACATIONS, s. f. pl. Vacaciones, dias feriados: en los tribunales. || Dietas, salarios que ganan los que trabajan en algun ex-

pediente, o comision.

\* VACCIN, s. m. Vacuna: el pus de las viruelas del ubre de la vaca.

\* VACCINATEUR, s. m. Vacunador: el que inocula con la vacuna.

\* VACCINATION, s. f. Vacunacion: la

accion de vacunar.

VACCINE, s. f. Vacuna: viruela que sale á las vacas en la tetas.

\* VACCINER, v. a. Vacunar: inocular con la vacuna.

\* VACCINIQUE, adj. Vacúnico: pertene-

ciente á la vacuna.

VACHE, s. f. Vaca: la hembra del toro. || Vaca : el canasto forrado de cuero que se pone encima del cielo de un coche cuando se va de viage. | Vaqueta : el cuero de buey curtido. (fig. y fam.) Vache à last: hecertilla, ó cabra, ó chupamelona: la persona, o cosa, de que se saca algun provecho. | Poil de vache: pelo vermejo. || Manger de la vache enragée. V. Manger. Ruer en vache. V. Ruer. | (prov.) Il n'est rien tel que le plancher des vaches: mas s guro es ir por tierra que por agua.

VACHER, ERE, sabst. Vaquero, vaquerizo: el pastor de ganado vacuno. || Ga-

nan : rústico, grosero.

VACHERIE, s. f. Vaqueriza, corral de

\* VACHIN, s. f. Piel de una vaca de poca edad.

VACILLANT, ANTE, adj. Vacilante: mal seguro, que se tambalea. [],(fig.) Vacilante : perplejo, dudoso.

VACILLATION, s. f. Vacilation: bembaneo, tambaleo. | (fig. ) Vacilacion, titubeo : en lo que se babla, ó discurre.

\*VACILLATOIRE, adj. Vacilante, in-

cierto, dudoso.

VACILLER, v. n. Vacilar, tambelear: no estar firme, tropezar. | (fig.) Vacilar, titubear : en lo que se dice, o discurre.

\* VACUISME, s. m. Vacuismo: doctrina de los partidarios del vacío.

VACUISTE, s. m. Vacuista : el que admite el vacío en la naturaleza.

VACUITÉ, s. f. (s.) Vacuidad, va-

cuo, vacío.

VADE, s. f. Polla: la parte que cada uno pone en el juego. || Accion : suerte en el comercio, y el repartimiento.

VADEMANQUE, s. f. (com.) Diminu-

cion del caudal que habia en ceja.

VADE-MECUM, s. m. Vademecum: libro, ó cosa, que se lleva siempre consigo.

VADEMANQUE, s. f. Diminucion de

los caudales de una caja.

\* VADROUILLE, s. f. Lampazo : escoba de navío, hecha de cables viejos, y deshilados.

VAGABOND, ONDE, adj. y s. Vagamundo , vagabundo , vago. || Vagaroso : hablando del pensamiento, o imaginacion.

VAGABONDAGE, s. m. Vagancia, hol-

gazaneria.

VAGABONNER, v. n. (vulg.) Zanganear, vagamundear, andorrear.

\* VAGANT, s. m. Pirata que se deja ver

en las costas durante las tempestades. VAGIN, s. m. (anat.) Vagina: útero. VAGINAL, ALB, adj. Vaginal: ute-

rino. VAGIR, v. n. (poc. us.) Gemir: los niños. VAGISSEMENT, s. m. Vagido: el ge-

mido , ó llanto de niños. \*VAGISTAS, V. Vasistas.

VAGUE, s.f. Oleada, ola grande.

VAGUE, s. m. La region aérea, o del

aire. Usase en la poesía.

VAGUE, adj. m. f. Vago: indeterminado. || Vago: sin consistencia, ni estabilidad : vacilante. | Bruit vague : rumor, 6 voz vaga. [ Espaces vagues : espacios ima, ginarios. || Terres vagues: tierras baldias. || seau de guerre: navío ó nave de guerra. || Vaisseau marchand: navío marchante, ó

VAGUEMENT, adv. Vagamente: de una

manera vaga.

VAGUEMESTRE, s.m. Capitan de car-

ros : en campaña.

VAGUER, v. n. Vaguear: andar rodan-

do de una parte á otra.

\* VAIGRAGE, s. m. (náut.) Empañado.

\* VAIGRER, v. a. (naut.) Forrar un navio, mudarle los forros interiores.

\*VAIGRES, s. f. pl. (ndut.) Palmejares: tablas que forman el forro interior de un navio.

VAILLAMMENT, adv. Valientemente:

briosamente, con valor.

VAILLANCE, s. f Valentía : esfuerzo, brio marcial.

VAILLANT, ANTE, adj. Valiente: va-

leroso, guapo.

VAILLANT, part. irreg. indeclin. Dicese del valor de una cosa. N'avoir pas un sou vaillant: no tener el valor de un sueldo.

VAILLANT, s. m. Dicese del dinero que uno tiene delante, ó disponible : voilà tout mon vaillant : ahí está todo mi dinero, todo mi caudal, todo lo que tengo.

VAILLANTISE, s. f. (joc.) Guapeza,

valentonada.

VAILLE QUE VAILLE, adv. Valga lo

que valiere. || Salga lo que saliere.

VAIN, AINE, adj. Vano: tiene en ámhas lenguas las mismas significaciones de inútil, fútil, quimérico, vacio, instable, falaz: y de desvanecido, hablando de personas. || Vaine gloire: vanagloria, jactancia. || Vaines pâtures: pastizas, terreno sin yerbas ni cultura. || En vain, adv. En vano, en balde, sin utilidad.

VAINCRE, v. a. Vencer. Tiene las mismas significaciones en ámbas lenguas en el

sentido recto, y en el figurado.

VAINCRE (SE), v. r. Vencerse: reprimirse, sujetarse, contra el genio, las pasiones, etc.

VAINCU, UE, p. p. V. Vaincre. | adj. Vencido. Usase tambien como substantivo.

VAINEMENT, adv. Vanamente, inútilmente.

VAINQUEUR, s. m. Vencedor.

VAIR, s. m. (blas.) Veros: pieza honorable del escudo.

\*VAIRÉ, adj. (blas.) Verado: sembrado de veros.

VAIRÉ, s. m. Vaira: planta muy menuda. VAIRON, adj. Caballo ojizarco. || Varie-

gado de colores. || s. m. Vario : pez.

VAISSEAU, s. m. Vasija: vaso para contemer liquidos. || Vaso, nave, buque: capacidad de una iglesia, etc. || Vagel, navío. || (anat.) Vaso: hablando de venas, arterias, etc. || Vaisseau d'avis, ó aviso: aviso, embarcacion destinada para llevar órdenes. || Vais-

seau de guerre: navio o nave de guerra. I Vaisseau marchand: navio marchante, o mercante, bastimento de comercio. Il Vaisseau de registre: registro, el navio que lleva mercaderías registradas para el adeudo de derechos en el comercio español de las Indias.

VAISSELLE, s. f. Vagilla: los vasos, platos, y demas piezas para el servicio de la mesa. || Vaisselle d'étain: vagilla de estaño ó de peltre. || Vaisselle montée: vagilla hecha de varias piezas, como candeleros, aguaderas, etc.; y vaisselle plate: platos, fuentes, etc.

VAL, s. m. Val: lo mismo que valle. En ámbas lenguas se usa solo en la compesicion de nombres propios de terrenos, ó poblaciones. Le Par monts et par vaux: por montes y valles.

VALABLE, adj. m. f. Valedero, válido, legítimo: en justicia, en cuentas, en razon.

VALABLEMENT, adv. Válidamente, legitimamente, justamente.

\*VALACHIE, s. f. (geog.) Valaquia: pais de Europa.

\* VALAQUE, adj. y s. Valaco : de la Va-

\* VALAIS, s. m. (geog.) Valles: comarca de Suiza.

\*VALANT, adj. Que vale, que tiene cierto valor. || Lo que está en forma, en regla.

\*VALENCE, (geog.)-Valencia: nombre de muchos pueblos de España, Francia é Italia.

\* VALENCIENNES, (geog.) Valencienas : ciudad de Francia.

\* VALERE, s. m. (n. p.) Valerio.

VALÉRIANE, s. f. Valeriana : plantamedicinal.

\* VALERIANELLE, V. Mache.

\* VALÉSIENS, s. m. pl. Valesios: partidarios de la continencia.

VALET, s. m. Criado: sirviente, moso de servicio. || Sota: en el juego de naipes. || Barrilete: instrumento de hierro, de que usan los carpinteros para asegurar la madera encima de los bancos. || Pesa colgada detras de una puerta, para que se cierre por sí misma. || Valet de chambre: ayuda de cámara. || Valet de garde-robe: mozo de la guardaropa. || Valet de pied: lacayo en la casa real. || Zanca, pié: de espejo de tocador. || (fam.) Recevoir, traiter comme un valet de carreau: tratar á uno como á un esportillero, como á un drope, como á un trapero.

VALETAGE, s. m Servicio, servidumbre, hablando de sirvientes y criados.

VALETAILLE, s. f. (voz colectiva, y de desprecio) Chusma, turba de criados, y tambien la servidumbre de librea, como si digéramos la lacayería.

zas de charnela.

VALETER, v. n. Ser criado de otro, andarle al rededor, besarle las manos : por obsequio interesado.

VALETUDINAIRE, adj. m. f. Valetudinario, de poca salud: débil de salud.

\* VALETUDINITE, s. f. Estado del valetudinario.

- VALEUR, s. f. Valor: precio, ó estimacion de una cosa en sí. | Valor: aliento, brio.

VALEUREUSEMENT, adv. Valerosamente, animosamente.

VALEUREUX, EUSE, adj. Valeroso:

animoso, esforzado.

VALIDATION, s. f. Validacion: la accion de hacer válido y firme un acto, una escritura.

VALIDE, adj. m. f. Válido, legal. | Robusto: que tiene salud y fuerzas: que puede trabajar : Mendiant valide, etc.

VALIDEMENT, adv. Válidamente, le-

galmente.

VALIDER, v. a. Validar : dar fuerza y valor, ó hacer válida una cosa.

VALIDITÉ, s. f. Validez, valor: firme-

za de un acto, ó escritura. VALISE, s. f. Maleta, ó baulillo : de via-

jante. VALLAIRE, adj. (antic. ) Valar. || Couronne vallaire: corona valar, de los an-

tiguos Romanos.

VALLEE, s. f. Valle: llanura entre montañas, ó alturas. || Valle: hondonada de tierra al pie de una montaña. Cuesta, bajada : de una montaña. Usase solo en esta frase: iln'y a point de montagne sans vallee: no hay subida sin descendida, no hay atajo sin trabajo. || Vallée: en Paris, es el mercado donde se vende la volateria, y

VALLON, s. m. Valle, vallecito, cañada : tierra entre dos montañas. Los poetas

usan mas de esta voz que de vallée.

VALOIR, v. a. Valer. Tiene las mismas acepciones en ambas lenguas. || Autant vaut: tanto monta. | Vaille que vaille, tout coup vaille: valga lo que valiere.]| Valoir son pesant d'or : valer el oro que pesa. " VALOMBREUSE, s. f. Valumbrosa: ór-

den religioso. \* VALŠE, s. f. Valso, o valse: especie de

baile.

\* VALSER, v. a. Bailar el valso.

\* VALUABLE, adj. Valuable: de algun precio.

VALUE, s. f. (for.) Dicese plus value, moins value, para denotar un aumento ó diminucion de precio en una cosa.

VALVE, s. f. Pechina, concha. Entra en la composicion de estas voces usadas por los naturalistas tratando de marisco: univalve, bivalve, y multivalve.

VALET-À PANTIN, s. m. (cirug.) Pin- | \* VALVULAIRE, adj. m. f. De muchas válvulas.

> VALVULE, s. f. (anat.) Válvula : membrana que impide refluir los líquidos. || Válvula: lo mismo que ventalla en los instrumentos neumáticos.

> VAMPIRE, s. m. Vampiro, o estrige: nombre que dan en Alemania á los duendes. ó cadáveres, que el vulgo necio dice chupan la sangre á los tísicos. || Murciélago monstruoso de Indias. || (fig. ) Sanguijuela : el que engorda chupando la sangre à los pobres.

> VAN, s. m. Bieldo para aventar la paja, y limpiar el grano. Harnero : criba para

aechar el trigo, cebada, etc.

VANDALE, s. m. Vándalo: destructor

de las artes y ciencias.

\* VANDALISME, s. m. Vandalismo: sistema destructor de las artes y ciencias : aludiendo á los Vándalos.

VANDOISE, s. f. Gobio, albur, yáculo,

dardo : pez de agua dulce.

VANILLE, s. f. Vainilla : fruto de América que se echa en el chocolate para darle

VANITÉ, s. f. Vanidad : futilidad de las cosas. || Vanidad : inutilidad , insubsistencia de las cosas. || Vanidad : presuncion de las personas.

VANITEUX, EUSE, adj. (fam.) Va-

nidoso.

VANNE, s. f. Paradera, compuerta: del caz de un molino, acequia, etc.

VANNE, ÉE, p. p. V. Vanner. || adj.

Aechado, con harnero, ó criba.

VANNEAU, s. m. Ave fria, frailecillo: pajaro.

\* VANNEAUX, s. m. pl. Aguaderas: en las aves de altanería son las cuatro plumas anchas que están despues de los seis cuchillos.

VANNER, v. a. Aechar, o abalear: el

trigo , la cebada.

VANNERIE, s. f. Cesteria : oficio de ces-

\* VANNES, ( geog. ) Vánes : ciudad de Francia.

VANNET, s. m. (blas.) Concha, o ve-

nera que se presenta por su interior.

VANNETTE, s. f. Harnerito, zarandillo: para limpiar la cebada del pienso de las caballerias.

VANNEUR, s. m. Aechador, de trigo, cebada, etc.

VANNIER, s. m. Cestero: artesano.

VANTAIL, s. m. (en plural vanteaux) Puerta-ventana, la hoja de una ventana.

VANTARD, ARDE, s. y adj. (fam.) Alabancioso, hocon: jactancioso.

\* VANTAUX, s. m. pl. V. Volet.

VANTER, v. a. Alabar, en el sentido de ensalzar, ponderar.

VANTER (SE), v. r. Alabarse, jactarse. VANTERIE, s. f. Jactancia, vanagloria

\* VANTEUR, s. m. Jactancioso, vanaglorioso, copetudo.

\* VANTILLER, v. a. (carp.) Contener el agua por medio de tablones muy ajustados.

VAPEUR, s. f. Vapor: vaho: humo: que se levanta, ó sale de los cuerpos, segun su distinta naturaleza.

VAPEURS, s. f. pl. Flato: enfermedad. ( quim.) Bains de vapeurs : destilacion por medio del vapor del agua caliente.

\* VAPORANT, adj. Que exala perfumes. \* VAPORATION, s. J. Vaporacion: ac-

cion del vapor.

VAPOREUX, EUSE, adj. Vaporoso: lo que echa de si vapor. || El que padece de

" VAPORISATION, s. f. (fis.) Vaporizacion: la accion de reducirse à vapor una substancia.

VAQUER, v. n. Vacar, estar vacante: un empleo, un puesto. J Estar desocupada una habitacion. Estar en vacaciones : los tribunales, los colegios, las universidades. [] Vaquer à : estar ocupado en , aplicado á , dedicado á algun egercicio determinado.

VAQUETTES, s. f. pl. Vaquetas: pie-

les de buey curtidas.

\* VARAIGNE, s. f. Compuerta: ladron por donde entra el agua del mar en las salinas.

\*VARANDER, v. a. Secar los arenques

ántes de embanastarios.

VARANGUE, s. f. (ndus.) Varenga: coetilla de navío. || Varangues acculées : piques. || Varangues de porques : varengas de puercas.

VARE, s. f. Vara: medida de extension.

VARECH, V. Fucus.

VARENNE, s. f. Coto real para la caza. || Dehesa, baldio.

\* VARENNES, (geog.) Varénas: villa de Francia.

VARIABILITÉ, s. f. Variabilidad : disposicion habitual à variar.

VARIABLE, adj. m. f. Variable, vario:

mudable, inconstante.

VARIANT, ANTR, adj. Vario, veleidoso, voltario, mudable : hablando de ge-

VARIANTE, s. f. Variante: la diversa leccion de un mismo texto. Usase regularmente en plural.

VARIATION, s. f. Variacion: el acto de variar. | (náut.) Variacion: de la aguja.

VARIATIONS, s. f. pl. (mus.) Diferencias : glosas.

VARICE, s. f. (medic.) Variz: vena di-

VARICELLE, s. f. Viruelas locas. Es lo mismo que fausse variole y vérolette. La expresion mas ordinaria es petite vérole volante.

VARICOCELE, s. m. (cirug.) Varicocela : tumor del escroto, causado por algunas venas varicosas.

VARIE, EB, p. p. V. Varier. | adj. Variado.

VARIER, v. a. Variar, diferenciar.

VARIER, v. n. Variar: tener mudanzas, o mutaciones. || Discrepar, discordar.

VARIETE, s. f. Variedad, diversidad. VARIETUR (NE), adv. (for.) Vos de que se usa hablando de las precauciones tomadas para justificar el estado del documento.

VARIOLE, s. f. Viruelas. Es lo mismo

que petite-vérole.

\* VARIOLIQUE, adj. (medic.) Variolico: perteneciente à las viruelas.

VARIQUEUX, EUSE, adj. Varicoso:

el que padece varices.

VARLET, s. m. Escudero: en los tiempos de la caballeria.

VARLOPE, s. f. (carp.) Garlopa : ce-

pillo grande.

\* VARRE, s. f. Arpon para pescar tor-

" VARRER , v. n. Pescar tortugas con el arpon.

\*VARREUR, s. m. Pescador de tortugas con arpon.

\* VASART, adj. m. ( náut.) Fangoso. Dí-

cese del fondo del mar.

vasculaire, 6 vasculbux, eusk, adj. (anat.) Vascular, ó vasculoso: lleno de vasos.

VASE, s. f. Fango, limo, légamo : del

mar , de un estanque , etc.

VASE, s. m. Vaso, tazon para licores, ópara adorno. || Tiesto, jarron: de flores.

VASEUX EUSE, adj. Fangoso, cenag0**5**0.

VASISTAS, s. m. Postiguillo : de puerta ó de ventana.

VASSAL, ALE, subst. Vasallo : feudatario de un señor.

VASSELAGE, s. m. Vasallage : la condicion y estado de vasallo, y la servidumbre y homenage que este debe á su señor.

VASTE, adj. m. f. Vasto: extenso: dilatado. Usase también en lo figurado.

"VATE, s. m. Arroz con su vaina, o zurron. VATICAN, s.m. Vaticano: palacio pontificio. || (fig.) La curia romana.|| Les foudres du Vatican: las excomuniones, ó censuras del Papa.

VA-TOUT, s. m. ( voz del juego) Envi-

do todo, ó el resto.

VAU-DE-ROUTE (A), exp. adv. A rota batida, en derrota: dicese del enemigo ven-

cido que huye.

VAUDEVILLE, s. m. Cantardel pueblo, como entre nosostros las jácaras, ó romances, etc. || Sainete de música: especie de drama cómico, interpolado con coplas cantadas , pero de ménos duracion que nuestras zarzuelas.

VAU-L'EAU (A) V. Aval.

VAURIEN, s. m. Pillo, bribon, tuno.

VAUTOUR, s. m. Buitre: ave carnívora. Hombre cruel, duro, inhumano.

VAUTRAIT, s. m. Tren, para la caza

del jabali.

VAUTRÉ, ÉE, p. p. V. Vautrer.

VAUTRER (SE), v. r. Revolcarse, como hacen los cerdos en el cieno. || (fig.) Revolcarse, encunagarse: en el vicio.

VAYVODE, s. m. Vaivode: príncipe gobernador de la Valaquia, de la Moldavia, etc.

\* VÉABLE, adj. Agradable.

VEAU, s. m. Ternero, becerro. Becerro: dicese de la piel curtida. Veau de lais: ternerillo mamon. Veau marin: buey marino. (encuad.) Veau fauve: leonada, el color de la piel sin jaspear. (prov.) Faire le pied de veau à quelqu'un: lavarle los cascos, adular á uno bajamente. (id.) Tuer le veau gras: tener arroz y gallo muerto, echar el bodegon por la ventana.

VECTEUR, ady. (astron.) Dicese rayon

vecteur : radio vector.

VÉDASSE, 6 VAIDASSE, s. f. Potasa: ceniza.

\* VÉDELET, s. m. Pastor de novillos.

VEDETTE, s. f. Posta, centinela: de á cabello. || Garita: en los baluartes para recogerse la centinela. || Etre en vedette: estar de centinela. || Mettre en vedette: apostar de centinela.

VÉGETABLE, adj. m. f. Vegetable,

vegetal.

VÉGÉTAL, ALE, adj. Dicese sel végétal: sal sacada de las plantas. || Terre végétale, terre franche, ó terreau : tierra vegetal : la que está en la superficie.

VEGETAL, s. m. Vegetal: lo que vegeta.

V. Vegeteaux.

VEGETANT, ANTE, adj. Lo que vegeta.

VEGETATIF, IVE, adj. Vegetativo: lo

que tiene vigor para vegetar.

VÉGÉTATION, s. f. Vegetacion.

VEGETAUX, s. m. pl. Vegetales: los arboles, y plantas.

VEGETER, v. n. Vegetar: nutrirse y

crecer las plantas.

VÉHÉMENCE, s. f. Vehemencia, suerza, eticacia, viveza: de las razones, asectos, y deseos.

VEHEMENT, ENTE, adj. Vehemente: dícese del estilo, tono, accion, afectos, y deseos.

VÉHÉMENTEMENT, adv. (for.) Con

indicios, ó sospechas vehementes.

VÉHÍCULE, s. m. (fis. y med.) Vehículo: lo que sirve para hacer pasar, ó conducir una cosa mas fácilmente. Usase en lo figurado tambien.

\* VEILLAME, s. m. Quita meriendas, o

merendera : planta.

\* VEILLANT, adj. Que vela.

\* VEILLAQUE, s. m. Bellaco, hombre de mala fe.

VEILLE, s. f. Vigilia, desvelo: privacion del sueño. || Vigilia, vela: una de las cuatro partes en que los antignos dividian la noche. || Vispera: dia ántes de aquel de que se habla. || (fig.) Etre à la veille de: estar en visperas de, estar á punto de, ó próximo á. || Faire la veille des armes: velar las armas.

VEΠLLE, BE, p. p. V. Veiller. || adj.

Velado, vigilado.

VEILLÉE, s. f. Velada, vela: la parte de la noche que se occupa en algun trabajo antes de cenar. || Velada: vigilia, trasnochada.

VEILLER, v. a. Velar : enfermos, ó muertos. || (fig.) Velar, observar : no perder de vista á una persona, ó sus acciones.

VEILLER, v. n. Velar, estar desvelado, despierto: en la hora del sueño. || V.elar, hacer la vela: los artesanos en su tarea. || (fig.) Vigilar: cuidar de alguna persona ó cosa con atencion.

VEILLES, s. f. pl. (fig.) Vigilias, tareas: hablando de estudios, y letras. || (id.) Desvelos: diligencia y aplicacion del que tiene

un cargo.

VEILLEUR, s. m. Velador: trasnochador.

VEILLEUSE, s. f. Lamparilla : para conservar luz por la noche.

\* VEILLOIR, s. m. Velador: mesa para poner la luz para velar.

\* VEILLOTTE, s. f. Montoncito de

VEINE, s. f. Vena, vaso del cuerpo animal. || Venero: de agua. || Veta: de tierra, de metal. || Veta, o vena: dícese de las listas o rayas de varios colores que forman ciertas piedras, y maderas. || (fig.) Vena: el númen poético.

VEINES, s. f. pl. Venas, vetas: las listas o rayas de varios colores que se ven en las piedras, y maderas. || Ouvrir la veine:

picar la vena,: sangrar.

VEINE, EE, adj. Vetado, con vetas: dícese de ciertas maderas, y piedras.

VEINEUX, EUSE, adj. Venoso, ve-toso.

VÉLAR, s. m. Irion, jaramugo: planta. V. Érysime.

VELAUT, (mons.) Alli: voz con que se anima á los perros.

\* VELCOME, s. m. Gubilete.

VELER, v. n. Parir las vacas. VELIN, s. m. Vitela: el pergamino de piel de ternera. || Blondas de punto de garbeta. || Papier velin: papel vitela, ó avite-

VÉLITES, s. m. pl. Velites : soldados romanos armados ligeramente. Eran lo que llamamos ahora troupes légères : tropa ligera.

VELLEITE, s. f. Veleidad : voluntad | reales seguros de renta, o de renta segura impersecta, é ineficas.

VELLICATION, s. m. Velicacion: irri-

tacion de humores, fibras, etc.

VELOCE, adj. m. f. Veloz, rápido.

VELOCIFERE, s. m. Velocifero: coche muy ligero.

VÉLOCITÉ, s. f. Velocidad: ligereza del

movimiento.

VELOURS, s. m. Terciopelo: tegido de seda. | Velours ras: terciopelo rizo, ó simplemente rizo. || Velours en dorure : terciopelo fondo tisú. || Velours de coton : pana. || Ouvrier en velours: terciopelero, tegedor de terciopelo. || Chemin de velours : camino alfombrado, cubierto de césped. || Prado de yerba menuda. || Jouer sur le velours : jugar con ganancia. || Faire patte de velours. V. Patte. | Ventre de son, robe de velours. V. Ventre.

VELOUTÉ, EE, adj. Aterciopelado, o sea afelpado, ó felpudo: conforme es la cosa á que se aplica. Usase tambien como substantivo masculino.

VELOUTE, s. m. Cinta de terciopelo para

guarniciones.

VELOUTER, v. a. Afelpar.

\* VELTAGE, s. m. La accion de medir

con la velta.

VELTE, s. f. Velta: cierta medida holandesa para líquidos, usada en los puertos de Francia del Océano, y vale 6 pintas, que son dos azumbres y tres cuartillos.

\* VELTER, v. a. Medir con la velta.

\* VELTEUR, s. m. Medidor con la velta.

VELU, UE, adj. Velludo, velloso. Pierre velue: piedra en bruto, ó sin labrar,

\* VELUE, s. f. (mont.) Pellejo de la testuz

del ciervo, o gamo.

VELVOTE, 6 VÉRONIQUE FEMELLE,

s. f. Antirrino espurio: planta.

\* VENADE, s. m. Ciervo del Perú.

VENAISON, s. f. Carne de venado, de jabali, etc. || Carne de monte, o montesina. || Etre en venaison : estar en sebo, ó gordos, los venados ó jabalies.

\* VENAISSIN (COMTAT), s. m. (geog.) Condado Venesino: comarca de la Pro-

venzą.

VENAL, ALE, adj. Venal, que se vende, o se beneficia: dicese de ciertos empleos. | (fig. ) Venal, que se vende : dícese del sugeto que se deja corromper por el in-

VÉNALEMENT, adv. Sórdidamente, in-

teresadamente,

VÉNALITÉ, s. f. Venalidad, venta: be-

neficio de empleos.

VENANT, adj. Viniente: que viene, que

VENANT, adv. Seguro. || Il a dix mille | ivres de rente venant : tiene cuarenta mil Jasusarlas.

VENDABLE, adj. m. f. Vendible - qu

se puede vender.

VENDANGE, c. f. Vendimia: la cose cha del vino. || Précher sur la vendange hablar y charlar con el vaso en la mano sir pensar en beber.

\* VENDANGEOIR, s. m. Casa donde sa

vendimia.

\* VENDANGEOIRE, s. f. Cuébano para

vendimiar.

VENDANGER, v. a. Vendimiar: coger la uva. || ( fig. y fam.) Vendimiar, destruir, arruinar: las viñas, los panes, las frutas, las esperanzas.

VENDANGES, s. f. pl. Vendimias: temporada, ó estacion de la cosecha del

VENDANGEUR, EUSE, & Vendimia-

\* VENDÉE, s. f. (geog.) Vendia: rio de Francia que da nombre á un departe-

mento. \* VENDEMIAIRE, s. m. Vindemario: primer mes del año republicano de Francia, que comenzaba en 22 de setiembre, y concluia en 21 de octubre.

VENDERESSE, s. f. (for.) Vendedora: la que vende, respecto del que adquiere.

VENDEUR, EUSE, s. Vendedor, revendedor. | Vendeur d'orvietan : charlatan, cortillero, embustero.

VENDICATION, (for.) V. Revendi-

cation.

VENDIQUER, V. Revendiquer.

VENDITION, s. f. (for.) Venta de heredades.

\* VENDOME, (geog.) Vandoma: ciudad

de Francia.

VENDRE, v. a. Vender. || Tiene unas mismas significaciones en ámbas lenguas, en lo propio y en lo figurado. || (prov.) Vendre bien ses coquilles: vender bien sus aguje, tas. | A qui vendez-vous vos coquilles? A ceux qui reviennent de Saint-Michel: á mi que las vendo? A mi coleto gragea, y no le pasan punales? | Il est à vendre et à dependre: merece mi cariño: no habrá cosa que no haga por él.

VENDREDI, s. m. Viernes: el sexto dia

de la semana.

VENDU, UE, p. p. V. Vendre. | adj. Vendido.

VENE, EE, p. p. V. Vener. | adj. Corrido : hablando de reses. || Manido : hablando de carnes.

VENEFICE, s. m. (for.) Veneficio, ma-

leficio, hechizo.

\* VENEFIQUE, adj. m. f. (ant.) Venéfico, venenoso.

VENELLE, s. f. (ant.) Callejon. Solo se usa en esta frase proverbial y vulgar: enfiler la venelle: coger las de villadiego, ponzoñoso: dícese particularmente de las piantas en frances.

YEN

\* VENENIFIQUE, adj. Venenifico: que l

forma el veneno.

VENER, v. a. Correr, cansar, las reses: para comer tierna su carne. | Fuire vener la viande: manir, dejar manir la carne, guardándola de un dia para otro.

VENERABLE, adj. m. f. Venerable. \* VÉNÉRABLEMENT, adv. Venerable-

**VENERATION**, s. f. Veneracion: respeto, principalmente á las cosas santas, y sagradas,

VENERE, p. p. V. Vénérer. || adj. Ve-

nerado.

VENERER, v. a. Venerar: á las cosas

santas, y sagradas principalmente.

VENERIE, s.f. Montería, caza mayor; como de venados, jabalies, etc. || Monteria: se toma por el arte. || Monteria : el cuerpo de monteros, ogendores, mozos, etc.

VENERIEN, ENNE, adj. Venéreo: lo mismo que sensual, carnal: Acte vénérien, plaisir vénérien. Llamase mal vénérien, maladie vénérienne : el mal venéreo, o el galico.

VENETTE, s. f. Miedo, pavor, inquie-

tud.

VENEUR, s. m. Montero. || Grand-veneur: montero mayor: oficio en las cortes de los soberanos.

VENGE, EE, p. p. V. Venger. | adj.

Vengado.

VENGEANCE, s. f. Venganza: se toma por la accion, y el deseo de vengarse, ó de vengar una injusticia. | Tiver, o prendre vengeance: vengarse.

VENGER, v. a. Vengar: tomar satis-

faccion de un agravio.

VENGER (SE), v. r. Vengarse: tomar

vengansa de un agravio recibido.

VENGEUR, VENGERESSE, s. Venga-

dor. Usase tambien como adjetivo.

VENIAT, s. m. (for.) Mandamiento de comparecencia, o simplemente un comparendo.

VENIEL, ELLE, adj. Venial: dicese de los pecados y culpas, que no son morta-

VENIELLEMENT, adv. Venialmente. VENI-MECUM, V. Vade-mecum.

VENIMEUX, EUSE, adj. Ponzoñoso:

dicese de los animales en frances.

VENIN, s. m. Veneno. Tiene unas mismas significaciones en ámbas lenguas en lo

propio y figurado.

VENIR, v. n. Venir. Tiene como en español las significaciones de llegar, de acontecer, de ocurrir, de proceder, de dimanar, de provenir, etc. Tambien tiene otras, cuya correspondencia varía, como en los venta que se paga al señor directo al vender

VENENEUX, EUSE, adj. Venenoso, cette cloison: entra aire por este tabique. Il ne vient pas de ble dans ce pays : no se cria trigo en aquella tierra. || Cet habit-là vient bien à la taille : este vestido cae bien à su cuerpo. || Le sang, ò le vin vient goutte à goutte : la sangre ó el vino cae, ó sale gota á gota. 🖁 *Venir au secours de* : acudir a socorro de. | Venir de dire, de faire, etc. acabar de decir, de hacer, etc. | Bn ve nir aux mains: llegar à las manos: || Veq nir à rien : venir á poco, ó nada. | A venir : venidero. || Le siècle à venir : el siglo venidero. Dans les temps à venir : en los yenideros tiempos.

VENIR, s. m. Venida. [ L'aller et le ve-

nir: la ida y la venida.

\* VENISE, (geog.) Venecia: ciudad capital de la república del mismo nombre.

VENT, s. m. Viento: el aire agitado en la atmósfera. || Viento, aire : el que se mueve por artificio. || Ventosidad, flato. || Resuello: aliento, respiracion. || Viento, husmo : olor que viene de una cosa. || (fig.) Barrunto: noticia confusa de alguna cosa. || (1d.) Viento, ventolera, vanidad. | Vent coulis: aire colado, encallejonado. [ Vent d'aval: vendaval, como llaman los marinos al sudoeste. || Vent grec : gregal, lo mismo que sudeste, en el Mediterraneo. || Etre au-dessus du vent : estar á barlovento ; sous le vent : á sotavento. || Prendre le dessus du vent, o gagner le vent : ganar el barlovento. || Mettre sous le vent : sotaventar, poner à un navio à sotavento. Il Instrumens à vent : instrumentos de viento, ó de aire.]] Lacher un vent: soltar una ventosidad, un pedo. || Porter au vent : despapar, llevar el caballo la cabeza muy levantada. [] Prendre vent devant: venir al viento. [(fig.) Tourner à tout vent : ser veleta, moverse à todos vientos. || (fam.) Le vent mollit : el viento decae , alloja.

VENTAIL, s. m. (blas.) Ventalia : es la

abertura de la visera de la celada.

VENTE, s. f. Venta: el acto de vender. || El despacho: de los géneros.|| Acheter du min sur la vente : comprai vinos en la plaza, o mercado. | Il y a plusieurs ventes dans cette foret: hay muchas cortas en este monte. Acheter du bois dans la vente : comprar madera en la corta.

\* VENTELET, s. m. Vientecito.

VENTER, v. n. Ventear: hacer viento, soplar el aire. || Quelque vent qui vente: cuaktmer viento que sopie.

\* VENTEROLLES, s. f. pl. (for.) Alcabala que sacaba el señor de la venta de una

heredad.

VENTEUX, EUSE, adj. Ventoso, combatido de los ventos, ó sujeto á ellos. || Ventoso, flatulento: que causa ventosidad.

\* VENTES, s. f. pl. (fur.) Derecho de egemplos siguientes. | Il vient de l'air par | una tierra, o solar. Usase regularmente en

esta frase les lods es ventes : los laudemios. ¡ En frances ya no se usa sino para decir la ETranzones : cuarteles de corta. [Ventes par *èclaircissement* : entresaca.

" VENTIER, s. m. El que compra la parte de un monte, ó soto, para cortarie por su

cuenta.

VENTILATEUR, s. m. Ventilador : máquina para renovar el aire en los hospitales, carceles, etc.

VENTILATION, s. f. (for.) Tesection:

Valuacion.

VENTILE, EE, p. p. V. Ventiler. adj.

Tasado, valuado.

VENTILER, v. a. (for.) Tasar, valuar : hienes que se han de repartir.

\*VENTIMILLE, ( geog.) Ventimilla : ciu-

dad y puerto de Génova.

VENTOLIER, s. m. (cetter.) Pico al viento : el ave de altaneria que resiste al viento.

\* VENTOSE, s.m. Ventoso: sexto mes del año republicano de Francia, que comenzaha en 19 de sebrero, y concluia en 20 de marzo.

VENTOSITE, s. f. Ventosided, flatos.

VENTOUSE, s. f. Ventosa : vaso para echar ventosas. | Ventosa : respiradero que se deja en las cañerías á trechos.

VENTOUSE, EE, p. p. V. Ventouser. Il adj. La persona á quien se han echado ven-

VENTOUSER, v. a. Echar ventosas á uno. VENTRE, s.m. Vientre. Tiene en ámbas lenguas las mismas significaciones de barriga, estómago, buche, tripa. || En lo legal, ventre se toma por la madre, con excepcion del padre del pacido. [ Avoir mal au ventre : tener dolor de barriga, o de tripas. || Bas ventre : empeine. [ Faire ventre : hacer harriga : dicese de una pared. || ( prov.) Ventre de son, robe de velours : vanidad, y pobreza, todo en una pieza.

VENTREE, s. f. Ventregada, lechidada : los hijuelos que salen de un parto. Di-

cese de los animales.

VENTRICULE s. m. (anat.) Ventricu-10. || Ventrículo: el estómago de los anima les rumiantes.

VENTRIERE, s. f. Cincha : de las ca-

ballerias.

VENTRILOQUE, adj. m. y s. Ventrilocuo : se dice de la persona cuya voz profunda parece que sale del estómago.

VENTRILOQUIE, s. f. Ventriloquía:

arte o conformacion del ventrilocuo.

\* VENTRIPOTENT, adj. Ventrudo: que tiene mucho vientre.

VENTROUILLER (SE), v. r. (fam.) Re-

volcarse en el cieno.

VENTRU, UE, adj. Ventrudo, barrigu-

do, tripudo, panzen. VENU, UE, p. p. V. Venir. adj. Ve-Aido, llegado: el que ha llegado. VENUE, . f. Venida, llegada, arribo.

venida del Mesias (la venue du Messie), y las idas y renidas (les allées et venues). Arbre de belle venue: arbol de buen medro, de un tropco igual, descollado.

VENUS, s. f. Vénus: el tercer planeta. || Vénus : la diosa de la hermosura, en la mitología. || Vénus : se da este nombre á una muger hermosa. [[ (quim.) Vénus : el co-

bre.

\* VÉNUSTÉ, s. f. Venustidad : belleza aca-

bada,

VEPRE, s. m. (ant.) Visperas: tarde. Donner, souhaiter le bon vépre : dar o desear Jas buenas tardes. V. Soir.

VEPRES, s. f. pl. Visperas: parte delofi-

cio divino.

VER ; s. m. Gusano en general. [ Lombriz : que se cria en la tierra, ó se engendra en el cuerpo animal. || Polilla: que se cria en la ropa. # Carcoma : que se cria en la madera. || Gusano : que se cria en el queso, frutas, etc. | Coco : que se cria en las legumbres y semilias, y en los granos es gorgojo. (fig.) Gusano de la conciencia: el remordimiento. Ver à sois : gusano de seda. Vercoquin : pulgon en las viñas. Ver luisans : bicho de lus, luciérnaga. || Ver solitaire : Iombriz solitaria. || (prov.) Tirer les vers du nez a quelgu'un. V. Nez.

VERACITE, s. f. Veracidad : habito

constante en decir verdad.

\* VERATRUM, s. m. Veratro, vedegam-

bre : eléboro blanco.

VERBAL, ALE, adj. Verbal: que se deriva de un verbo. || Verbal: lo que se dice ó hace de palahra. || Procès-verbal : relacion, sumaria: la que extiende un escribano de justicia.

VERBALEMENT, adv. Verbalmente:

de palabra.

\* VERBALISEMENT, s. m. La accion de hacer una sumaria,

VERBALISER, v. n. Hacer ó formar una

sumaria. | (fig. y fam.) Chacharear. VERBE, s. m. Verbo : parte de la oracion gramatical. || Verbo: la segunda persona de la Sanțisima Trinidad.

VERBERATION, s. f. (fis.) Verbera-

cion.

VERBEUX, EUSE, adj. Verboso; abun-

dante de palabras.

VERBIAGE, s.m. (fam.) Prosa, chacharería, parleria: profusion de palabras para explicar un concepto, etc.

VERBIAGER, v. n. (fam.) Chachare-

ar : gastar prosa, gastar pelabras.

VËRBIAGEUR, EUSE, s. (fam.) Choi charon, partero.

VERBOSITE, s. f. Verbosidad: pro-

fusion de palabras. VERCEIL, (geog.) Verceli: ciuded de Piamonte.

YERD, Y. Fen.

VERDATRE, adj. m. f. Verdoso: que tira à verde.

VERDEE, s. f. Verdea : vino blanco de l

Florencia.

VERDELET, ETTE, adj. dim. Verdino, verdion : que sabe á verde, como el vino. | (fig. y fam. ) Alentadito, arriscadito: dicese de un viejo que se mantiene tieso.

VERDERIE, s. f. Jurisdiccion de un juzgudo de aguas y hosques.

VERDET, s. m. Verdete, cardenillo.

VERDEUR, s. f. Jugo, vigor en los árboles y plantas. || Gusto, sabor verde : del vino. || (fig. ) Verdor : vigor, lozanía de la

**VERDIER**, s. m. Verderol, d verderon: pájaro. || Rubeta, ó rana de sarzal. || Tambien es nombre de un alcalde de guardes de aguas y bosques.

'VERDILLON, s. m. Lengüeta entre m-

VERDIR, s. a. Das de verde: puntas de

verde alguna cosa-VERDIR, ν. n. Verdear, enverdecerse, ponerse verde una cosa.

\* VERDON, s. m. Curruca : pájaro.

VERDOYANT, ANTK, *adj.* Verde: que verdea. Usase mas en poesía que en prose : habiando de prados, arboledas, etc.

VERDOYER, v. n. (ant.) Verdeer, ver-

deguear.

\* VERDUNOIS, adj. Verdunes : de Ver-

VERDURE, s. f. Verdor, el verde, el color verde que tienes los campos, los árboles, etc. Yerbas: para ensaladas, y guisos, como peregil, yerbabuena, verdolagas, etc.

VERDURIER, s. m. Ensaladista, emplec de proveex de verduras y ensaladar la

mesa del rey.

\*VERECOND, adj Simple, timido, tonto.

VERBUX, EUSE, adj. Cocoso, agusanado: dicesa de las frutas. [ (fig. y fam.) Lo que tiene maca, o lacra: hablando de algun negocio. 🛭 Son cas est véreux : tieffe maia causa.

\*VERGADELLE, s. f. Meriuza moy

dura.

VERGE, s. f. Vara para sacudir. Vara, ó junco : de justicia. || Pértiga : para la agrimensura. [Astil : de romana. ] (anat.) Verga: miembro genital. || Anillo liso que da el novio á la novia al tiempo de despo-l sarse. Werge dorée, o verge d'or : virga aurea, vaso de oro: planta. || Verges, s. f. pl. Azotes: de mimbres, de esperto, etc., para castigar á los muchachos. || (fig.) Azotes, castigos : trabajos que Dios envía. 🛭 ( prov. ) Donner des verges pour se faire fouetter : dar armas á su enemigo.

VERGE, EE, adj. Acapillada: dicese de una tela con vetas por defecto del telar, ó

del tinte.

VERGEAGE, s. m. Varcage : medida de tegidos. || Acamilladura : defecto en lus tegidos, o por el teler, o por el tinte.

VERGENCE, s. f. Tendencia de los hu-

mores : hácia una parte.

VERGER, a. m. Vergel: huerto de fru-

VKRGBR, ø. a. Medir tierra con la pértiga. VERGERS, s. m. pl. (botán.) Pianteles.

VERGETE, RB, p. p. V. Vergeter. | adj. Limpiado, limpio: escobillado, sacudido el polvo. | (blas.) Vergeteado: el escudo pertido en palos angostos.

VKRGETER, v. a. Limpiar, quitar el

polvo : de la ropa , o muebles.

VERGETTE, s. f. Limpiadera, escobilla: para sacudir el pelvo á las ropas, y muebles. Aros para estirar las pieles, ó parches de los tambores.

VERGETTIER, s.m. Pincelero, brucero: el que trabaja y vende escobillas y ce-

VERGEURE, s. f. Corondeles: los hilos ó rayas que quedan en el papel al fabricarie, y los alembres rectos de los moldei.

\* VERGLACER, v. n. Cougelarse el agua

despues de caida.

VERGLAS, s. m. Aguanieve: nevisoa: Havis que cae helada, é que cuaja despues de caida. || Congelacion.

VERGNE, V. Aune.

VERGOGNE, s. f. (ans.) Vergena, boy vergüensa. Solo se usa en estilo jocoso. V. Honte.

\* VERGOGNEUSEMENT, adv. Vergon-

zosamente : cobardemente.

" VERGOGNEUX , EUSE , adj. Vergonzoso, tímido. || Casto, reservado.

VERGUE, s. f. (náut.) Verga, en la

arbojadura de un navio.

VERICLE, s. f. Piedra fal.a, piecra fingida ; de cristal.

VERIDICITE, s. f. Veracidad.

VERLINIQUE, adj. m. f. Veridico,

VÉRIFICATEUR, s. m. Examinador, perito nombrado por la justicia para comprobar la legitimidad de la letra de un escrito.

VERIFICATION, s. f. Verificacion: exá-

men, comprobacion.

VERIFIE, BE, p. p. V. Verifier. | adj.

Verificado.

VÉRIFIER, v. a. Verificar: probar la verdad de una cosa. || Verificar, examinar, comprobar.

VERIN, s. m. Gato: cierta máquina con au tornillo y tuerca para levantar pesos

grandes.

VERINE, s. f. Nombre del tabaco de superior calidad, como aqui decimos han bano.

\* VERISIMILITUDE, V. Vraisemblance

VÉRITABLE, adj. m. f.

cierto: real: que no admite falsedad, ni falsificacion. || Verdadero: puro: legítimo! sin falsificacion, ni engaño. || Verdadero: cumplido: como deber ser: C'est un véritable capitaine, un véritable crateur, etc.

VERITABLEMENT, adv. Verdadera-

mente, con toda verdad.

VÉRITÉ, s. f. Verdad. || Verdad: principio, axioma. || Vérité qui court les rues: verdad de Perogrullo. || A la vérité: verdad es que, ó es verdad que. || Dire à quelqu'un ses vérités: echar las temporalidades à uno, decirle cuantas con cinco. || Se dire ses vérités: decirse el nombre de las pascuas. || S'il faut dire la vérité: si se va á decir verdad.

VERJUS, s. m. Agras: la uva sin madurar. || Agraz: el sumo que se saca del

VERJUTÉ, ÉE, adj. Agraceño: algo

ácido.

VERMEIL, EILLE, adj. Encarnado: co-lorado subido.

VERMEIL, s. m. Plata sobredorada. || Gusanera, lombricero: sitio donde hay lombrices.

VERMEILLE, s. f. Granate: piedra preciosa.

VERMICELLE, s. m. Fideos: pasta para sopa. Algunos pronuncian vermichelle.

\* VERMICELLIER, s. m. Fabricante de sideos, y otras pastas análogas.

VERMICULAIRE, adj. m. f. Vermi-

cular.

VERMICULAIRE, s. f. Yerba puntera: planta.

\* VERMICULANT, adj. (med.) Formicante. Dicese del pulso.

» VERMICULE, ÉE, adj. Vermiculado: adornos: en la arquitectura dicese de los que representan rastras ó huellas de gusanos.

VERMIFORME, adj. m. f. (anat.)

Lombrizal.

VERMIFUGE, adj. m. f. (medic.)

Vermifugo: contra lombrices.

VERMILLER, v. n. (mont.) Hozar la tierra los jabalies para buscar los gusanos y lombrices.

VERMILLON, s. m. Vermellon : como mineral, y como color preparado. || Los colores ó el encarnado de las megillas, ó de los labios.

VERMILLONNER, p. n. Socavar los tejones la tierra buscando las lombrices.

VERMINE, s. f. Dicese colectivamente por los piojos, pulgas, chinches, y otras sabandijas asquerosas. || (fig.) Canalluza, gentuza, churriburri.

\* VERMINEUX, EUSE, adj. Verminoso:

gusaniento: lo que cria gusanos.

VERMISSEAU, s. m. Gusanillo, lombricilla. || Vermisseau de mer : gusano marino, especie de marisco, de los que hay de muchas clasea.

VERMOULER (SB), v. r. Carcomerse: la madera, el papel.

VERMOULU, UE, p. p. V. se Vermouler.

|| adj. Curcomido, apolillado.

"VERMOULURE, s. f. Lo carcomido, lo roido de la carcoma.

VERMOUT, s. m. Vino con agenjos.

VERNAL, ALE, adj. Vernal: lo perteneciente à la primavera.

VERNE, s. m. Aliso: árbol. V. Aune.

VERNI, IE, p. p. V. Vernir. | adj. Bar-

nizado, embarnizado.

VERNIR, v. a. Barnizar, embarnizar. VERNIS, s. m. Barniz: la goma del enebro. || Barniz: licor compuesto de gomas y espíritus. || Barniz: vidriado. || Vernis de la Chine: charol.

VERNISSE, p. p. V. Vernisser. || adj.

Embarnizado, vidriado.

VERNISSÉR, v. a. Embarnizar, vidriar : la loza.

VERNISSEUR, s. m. Barnizador, embarnizador: y tambien charolista.

VERNISSURE, s. f. Embarnizadura, charolado.

\* VERNIX, s. m. V. Sandaraque.

VEROLE, s. m. Viruela. Dicho absolutamente vérole, ó grosse vérole, se toma per bubas, ó mal venéreo: y dicho petite vérole, son viruelas. || Petite vérole volante: viruelas locas. || Grain de petite vérole: viruela, ó grano de viruela. || Marqué de petite vérole: señalado, picado de viruelas. || Creusé de petite vérole: hoyoso de viruelas.

VÉROLÉ, ÉE, adj. y s. Buboso, gali-

cado.

VÉROLIQUE, adj. m. f. Galicoso, venéreo: perteneciente al mal de bubas.

VÉRON, s. m. Vario: pez de rio.

\* VÉHONE, (geog.) Verona ciudad de Italia.

VERONIQUE, s. f. Verónica, betónica: planta. || Verónica: la santa faz. || Veronique femelle. V. Velvote.

\* VERRAILLE, V. Verrerie.

VERRAT, s. m. Verraco: el cerdo sin capar. || (prov.) Écumer comme un verras: tener berrinchin, estar emberrenchinado, bufar de cólera.

VERRE, c. m. Vidrio. || Vaso para beber, y todo lo que cabe en él. || Verre ardens: espejo ustorio. || Verre de lunette: lente. || Entre les verres es les pots: estando en medio de la comida. || (prov.) Qui casse les verres, les paie: quien rompe paga.

VERREE, s. f. (poc. us.) Todo un vaso,

un vaso lieno.

VERRERIE, a. f. Horno, ó fábrica de vidrio. || Dicese tembien del arte de hacerle, y de las obras de vidrio.

VERRIER, s. m. Vidriero: el que hace, ó vende obras de vidrio. || Vesera funda, ó canastillo, para guardar los vesos.

Vidrio, cristal: que se pone delante de una l pintura, estampa, relicario, etc.

VERROTERIE, s. f. Bugerias de vidrio:

como abalorios, cuentas, etc.

VERROU, s. m. Cerrojo, aldaba. || Tirer Les verroux sur soi: echar la aldaba tras si, encerrarse, quedarse solo.

VERROUILLE, EE, p. p. V. Verrouiller. | adj. Cerrado, echado el cerrojo, la

aldaha.

VERROUILLER, v. a. Cerrar con cerrojo, correr ó echar el cerrojo.

**VERROULLER** (SE), v. r. Encerrarse echando el cerrojo, ó la aldaha.

VERRUE, s. f. Verruga. VERS, s. m. Verso, metro. || Vers libres: verso blanco, o suelto. || Faire des vers à la louange de quelqu'un : murmurar, decir mal de una persona.

VERS, prep. Hácia: con direccion á la

parte.

\* VERSADE, s. f. Vuelco: que de un

\* VERSAILLES, (geog.) Versalles: ciudad de Francia.

VERSANT, ANTE, adj. Volcable, sujeto, expuesto á volcarse : hablando de car-

ruages.

VERSATILE, adj. m. f. Versatil, vo-Inble: pronto à volverse, y mudarse. Usase en lo moral : esprit versatile : genio veleidoso, variable.

\* VERSATILITÉ, & f. Versatilidad, vo-

lubilidad, veleidad.

VERSE (A), adv. Dicese: pleuvoir à

verse: diluviar, llover à cantaros.

\* VERSE, adj. (geom.) Dicese: sinus verse : seno verso.

VERSE, EE, p. p. V. Verser. || adj. Vertido, volcado. | Versado, práctico en una materia, ó-cosa.

VERSEAU, s. m. Acuario : signo undé-

cimo del zodiaco.

\* VERSELER, v. a. Cantar salmos verso por verso y à coros.

\* VERSEMENT, s. m. La accion de dar,

contar, entregar, pagar dinero.

VERSER, v. a. Echar, vaciar : líquidos, ó granos de una parte en otra. || Verter, derramar : sangre , lágrimas. || Volcar : à un carruage, y á les que van dentro. || Dar, contar, entregar, pagar dinero.

VERSER, v. n. Volcar, tumbar: dar un vuelco, ó caida un carruage, y los que van dentro. || Echarse, encamarse: los pa-

nes, ó sembrados.

VERSET, s. m. Versiculo: dicese bablando de los capítulos de la Biblia, y del rezo del oficio divino.

VERSIFICATEUR, s. m. Versificador,

versista: el que hace versos.

VERSIFICATION, s. f. Versificacion: metrificacion arte y modo de hacer versos. Coro de los espíritus celestiales.

YERRIERE, o VERRINE, e. f. (ant.). || La misma composicion, o calidad de los versos, que se llama el verso.

VERSIFIER, v. n. Versificar, componer

en verso, y hacer versos.

\* VERSIFIEUR, V. Versificateur.

VERSION, s. f. Version: la traduccion de una obra de una lengua á otra.

VERSO, s. m. Vuelta: de la página, ó

folio.

VERT, ERTE, adj. Verde: de color verde: | Verde: no maduro, sin sazon. [ (fig.) Verde, lozano, juvenil: hablando de la edud de los mozos. [] (id.) Avoir la tête verta: tener los cascos á la gineta. || Verte remontrance: reprehensión agria, dura.

VERT, s. m. Verde: el de las plantas, y campos. [] El sabor á verde del vino. [[Verde], alcacer, forrage : que se da à las caballerias. | Vert-gai: verdegay. | Vert-brun: verde obecuro. || Vert-de-pré: verde claro. || Vertde-gris: cardenillo, verdete || Vert-deterre: atincar, horrax. || (fig.) Prendre quelqu'un sans vert: coger à uno sin iglesia, esto es, desprevenidamente.

VERTEBRAL, ALE, adj. Vertebral:

que pertenece à las vértebras.

VERTEBRE, s. f. (anat.) Vértebra:

hueso del espinazo.

VERTEBRE, EE, adj. Dicese de los animales que tienen vértebras.

\* VERTEBRITES, s. f. pl. Vertebritas

vértebras fósiles.

" VERTELLE, s. f. Compuerta: para cerrar el ladra ó canal por donde entra el agua en las salinas.

VERTEMENT, adv. Reciamente, con

fuerza. [] ( fig. ) Con aire, con brio.

".VERTBNELLES, s. f. pl. (ndut.) Hembras : las visagras que sostienen el timon.,

"VERTEVELLES, s. f. pl. Cerradero: de una cerradura o cerrojo.

\* VERTEX, s. m. (anat.) Vértice. VERTICAL, ALE, adj. Vertical.

VERTICALEMENT, adv. Verticalmente. \* VERTICALITE, s. f. Situacion de una \ cosa vertical.

VERTICILLE, EE, adj. (botán.) Ver-

ticilado , anuloso : que forma anillos.

\* VERTICILLES., s. m. pl. (botán.) Verticilos : anillos que forman las plantas.

VERTIGE, s. m. Vértigo, vahido: de caheza. || (fig.) Desvario, desaliento, ó deslumbramiento.

VERTIGINEUX, EUSE, adj. Vertigi⊣ noso. || Vertigoso : el que padece vértigos.

VERTIGO, s. m. Enfermedad de los cahallos, que los aturde. || (fig. y fam.) Mania, locura, arrebato.

VERTU, s. f. Virtud. Tiene en ambas lenguas unas mismas significaciones en lo físico, y en lo moral. En vertu de: en virtud, en fuerza de.

VERTUS, s. f. pl. Virtudes: d quinto

VERTUEUX, BUSB, adj. Virtuoso: dicese de las personas, y de sus acciones.

VERTUGADIN, s. m. Verdugado: guardainfante. | (agric.) Anfiteatro hecho de ce-

pedes.

VERVE , J. J. Fantasia , munico : dicese del entusiasmo del compositor de música, del pintor, y principalmente del estro poetico. | (fam.) Humor, temple: capricho de una persona.

VERVEINE, s. f. Verbena : planta.

VERVELLE, s. f. (cetrer.) Anillo de la

pibuela.

VERVEUX, s. m. Garlito : cierta red en forma de nasa para pescar en los rice. || Cuévano, cesto: para fruta.

\* VESANIE, s. f. Delirio sin calentura. VESCE, s. f. Algarroba, arveja: semilia para palomas, y para el ganado vacuno despues de molida.

\*VESCERON, s. m. Alverja, ainca:

planta.

VESICATION, s. f. (cirug.) Vegigacion: la formacion de las vegigas. || La accion de los vegicatorios.

VESICATOIRE, adj. m. f. y s. Vegiga-

torio: Vésicatoire volant.

VESICULE, s. f. (anas.) Vesicula: vegi-

guilla como la de la biel, etc.

\* VESICULEUX, EUSE, adj. Avegigado: que hace á modo de vegiguillas.

\* VESON, s. m. Jugo de la cana de azú-

car antes de hacerse jarabe.

VESPERIE, s. f. (fam.) Hepasata, carda:

en sentido de reprehension.

VESPERISE, EE, p. p. V. Vespériser. ll adj. (fam.) Cardado, reprehendido.

VESPERISER, v. a. (fam.) Dar una carda, una repesata: en sentido de reprehension.

VESSE, e. f. Zullon: follon: pedo sin ruido. || Vesse-de-loup : pedo de lobo, que tambien se llama begin, especie de hongo que se deshace entre las manos.

VESSER, v. n. Zallarsa: foliarsa: peer

ain ruido.

VESSEUR, RUSE, subst. Zulion, su-

lienco: el que se ventosca sin ruido.

VESSIE, s. f. Vegiga : de la orina en el cuerpo animal. | Vegiga, ampolla: que se suele levantar en el cúlis.

VESSIGON, s. m. Vegigon: enfermedad

de las caballerías.

VESTALE, s. f. Vestal: nombre entre los Romanos de unas virgenes consagradas á la diosa Vesta. || (fig. ) Casta Lucrecia: dicese en sentido serio; y en el burlesco de la muger ó doncella que guarda la cestidad.

VESTE, s. f. Chupa: parte del vestido

que se pone debejo de la casaca.

VESTIAIRE, s. m. Vestuario: gasto de Thirds pera las religioses. Il Vestuario : pie- caser.

VERTUEUSEMENT, ade. Virtuose-1 za donde se guardan los bábitos en un com-

YKSTIBULE, s. m. Vestibulo : entrada,

portal, portico.

VESTIGE, s. m. Vestigio, huella: señal que queda. || (fig.) Pisada, huella: egemplo que se sigue, o imita. | Vestigio, resto, rastro : de lo que fué. Usase regularmente en plurai.

\* VESUVE, s. m. (geog.) Vesuvio: monte

volcánico del reino de Nápoles.

\* VESUVIENNE, s. f. Vesuviana: subtancia mineral amarilla.

VETEMENT, s. m. Vestidura : vestido :

ropage.

VETÉRAN , s. m. Jubilado : retir**ado de** su empleo con todas las preeminencias.

VETERANS, s. m. pl Veteranos: los soldados viejos, y exentes de ir á la guerra.

VETERANCE, s. f. Jubilecion: en un cargo con las preeminencias á él anexas. H Lettres de vétérance : cédula de preeminencias.

VÉTERINAIRE, adj. m. f. Veterinario:

de albeiteria.

VETERINAIRE , s. m. Veterinario : albéitar, herrador.

VETILLARD, ARDE, V. Vétilheur.

VETILLE, s. f. Frusieria, petareta. Nudo gordiano: máquina.||Anillo de torno para que pase el hilo. || Buscapies, tronera, carretilla, cohete rastrero.

VETILLER, v. z. Entretenerse con fruslerias, ó chilindrinas. || Disputar : zobre un

cabello, sobre una nada.

"VETILLERIE, s. f. Quisicosa, triquiñuela, chilindrina : juego de palabras, solis-

VETILLEUR, EUSE, subst. El que se

detiene en frusierías, en pateratas.

VETILLEUX, RUSK, adj. Quisquilloso: lo que está lleno de quisquillas, y el que se para en ellas.

VETIR, v. a. Vestir : cubrir, adornar el cuerpo. || Vestir : dar á otro con que se vista. VETIR (SE), v. r. Vestirse: ponerse el

vestido.

VETO, (voz latina que significa ma opougo ) Formula que empleaban los tribunos de la plebe rumana, para oponerse á los decretos del Sensdo. ¶ El rey de Inglaterra tiene tambien el derecho del véso.

VRTU, UE, p. p. V. Vetir. | adj. Vestido. || (blas.) Vestido: se dice del escudo ocupado

con una lisonja, o keange.

VETURE, s. f. Tome de hábito: hablendo de religiosos. Mongio: hablando de religiosar

VETUSTE, s. f. Vejez, ruina : estado ruinoso de un edificio por la injuria del

tiempo.

VEUF, s. m. Vindo: el hombre a quien se le ha muerto la moger, y no se ha vuelto à VRUF, EUVB, adj. Viudo.

VEULE, adj. m. f. (fam.) Liviano: soso, endeble: dicese de las tierras muy ligeres: y tambien de las ramas largas y delgadas, como hembrillas, o lambrijas. || Casžors veules: las pietes de los castores flacos, cazados en el estío.

VEUVAGE, s. m. Viudedad: estado de

viudo, ó de viuda.

VEUVE, s. f. Viuda : la muger á quiensele ha muerto el marido, y se mantient sin casar.

VRXATEUR, TRICE, s. El que veja, o

gusta de vejar.

VEXATION, s. f. Vejacion : hostigamiento.

VEXATOIRE, adj. m. f. Molesto, hostigoso: que tiene el cardeter de la vejacion.

VEXE, EE, p. p. V. Vexer. || adj. Ve-

jado, hostigado.

VEXER, a. Vejar: hostigar, perseguir, oprimir.

\* VEXILLAIRE. V. Porte-etendard.

VIABILITE, s. f. (med.) Posibilidad

de vivir, hablando de criaturas.

VIABLE, adj. m. f. (med. y for.) Que es de vida, que puede vivir : dicese de los sietemesinos, y otras criaturas de parto prematuro. || Transitable. || Non viable: intransitable, hablando de un camino.

VIAGER, ERE, adj. Vitalicio, de por vida: como pension, renta. Usase tambien como substantivo: il n'a que du viager.

\* VIALES, s. m. pl. Viales: divinidades de

los caminos.

VIANDE, s. f. Carne: la de los animales comestibles, ántes ó despues de guisada, etc. [ Comida , manjar. | Viande blanche: carne de volateria. || Viande noire : carne montesina. || (fig. y fam.) Viande creuse: golosinas, chucherias, apetitillos. | (fig.) Quimera, esperanza vana: cosa de poca substancia. || Viande de carême : pesca salada, y tambien frutas secas.

VIANDER, v. n. ( mont. ) Pacer los cier-

Yos y gamos.

VIANDIS, s. m. Cebo, pasto: que se etha á las reses mouteses en los cotos, ó cazaderos.

VIATIQUE, s. m. Viático: el avio que se da á un religioso para el camino. || Viático: la comunion que se administra à los enfermos.

VIBORD, s. m. (naut.) Pasameno.

VIBRANT, ANTE, adj. verb. Vibrante,

que vibra, que da vibraciones.

VIBRATION, s. f. Vibracion: dicese del vaiven de un cuerpo libre suspenso en el aire: y del movimiento trémulo de las cuerdas tirantes, y de los rayos de la luz.

VIBRER, v. n. Vibrar.

VICAIRE, s. m. Vicario: el que hace las veces de un superior. Comunmente se aplica à sunciones eclesiásticas; como le curé et son I todas estas significaciones. maire: el cura y su vicario, o teniente:

grand-vicaire d'un évêque : el vicario geno-

fal, o provisor de un obispo.

VICAIRIE, s. f. Vicaria : el empleo del vicario. 🏻 Curato servido por un vicario perpetuo.

VICARIAL, ALE, adj. Vicarial: lo per-

teneciente al vicario, y à su oficio.

VICARIAT, s. m. Vicariato: el empleo y egercicio de vicario, y tambien el distrito.

VICARIER, 🔑 n. Hacer de vicario, eger-

cer el oficio de tal.

VICE, s. m. Vicio: defecto, imperfeccion del cuerpo, ó del alma. || Vicio : las enfermedades de los animales, que mas hien son alisases. | Vicio: desecto de las cosas ınanimadas.

VICE, prep. que solo tiene uso en composicion con otra voz, como en las siguientes.

VICE-AMIRAL, s. m. Vicealmirante. VICE-AMIRAUTE, s. f. Vicenimirantazgo : el empleo , d dignidad de vicealmi-

rante. VICE-BAILLI, s. m. Vicebaile, d vice-

bailio : cierto empleo de judicatura criminal que habia en Francia.

VICE-CHANCELIER, s.m. Vicecanciller.

VICE-CONSUL, s. m. Viceconsul.

VICE-CONSULAT, s. m. Viceconsulado. VICE-GERENT, s. m. Teniente de vicario general, o de provisor.

VICE-LEGAT, s. m. Vicelegado.

VICE-LEGATION, s. f. Vicelegatura: el empleo y jurisdiccion del vicelegado.

VICENNAL, ALE, adj. (ant.) Veintenal: lo que dura veinte años, ó se hace de veinte en veinte años.

VICENCE, (geog.) Vicenza: ciudad del

Estado Veneciano.

.. VICE-PRESIDENT, s. m. Vicepresi-

" VICE-PROVINCIAL, s. m. Viceprovin-

VICE-REINE, s. f. Vireina: la muger del virey.

VICE-ROI, s. m. Virey : el gobernader de un reino o estado con autoridad real.

VICE-ROYAUTE, s. f. Vircinato, VICE-SENECHAL, s. m. Vicesenescal.

VICE-VERSA, voc. lat que significan lo mismo que, al contrario ó por lo contra-

VICIE, EE, p. p. V. Vicier. | adj. Viciado. VICIER, v. a. (medic.) Viciar: inficionar, corromper. | (for.) Invalidar, anular.

VICIEUSEMENT, adv. Viciosemente. VICIEUX, EUSE, adj. Vicioso, dicese de las cosas, y de las personas.

\* VICINAL, adj. Vecino, inmediato, de las

inmediaciones.

VICISSITUDE, s. f. Vicisitud: vuelta: alternativa: instabilidad: mudanza. Tiene

VICOMTH, s. en. Visconde: (Itulo de

tes tenia este nombre un Juez Real, bajo las ordenes del baile: Vicomte de Caen, de Gisors, etc.

VICOMTÉ, s. f. Viscondado: dícese

del título, y del territorio.

VICOMTESSE, s. f. Vizcondesa: la muger del vizconde, ó la que tiene por si el ti-

\* VICOMTIER, IERE, adj. De un vizcondado.

VICTIMAIRE, s. m. Victimario: el que proveia las victimas, ó disponia todos los

avios para el sacrificio.

VICTIMB, s. f. Victima: el animal vivo que se mataba, y se ofrecia en el ara. (fig.) Victima : el que padece trabajos, ó males de resultas de haber servido à otro,

VICTIMER, v. a. (joc.) Mortificar con

satiras alegres.

VICTOIRE, s. f. Victoria: vencimiento. Esta última voz se aplica mas á lo moral.

VICTOIRE! interf. Victoria! || Il ne faut pas chanter victoire avant le temps : al fin se canta la gloria : no hay que lisonjearse hasta conseguir.

\* VICTORIAL, adj. Perteneciente a la vic-

VICTORIEUSEMENT, adv. Victoriosamente.

VICTORIEUX, EUSE, adj. Victorioso. \* VICTORIN, s. m. Victorio: religioso de San Vitorio.

\* VICTORIOLE, s.\_f. Victorilla.

VICTUAILLE, s. f. Vitualla, matalotage, rancho: provision de viveres para una nave. Usase regularmente en plural, y entonces es raciones.

"VICTUAILLEUR, s. m. Proveedor, abastecedor. [ [ náut. ] Maestre de raciones.

VIDAME, s. m. Título de honor y de dominio seudal, usado solo en Francia; como Vidame de Chartres, vidame d'Amiens, etc.

VIDAME, s. m. o VIDAMIE, s. f. Antigua dignidad ó título de honor en Fran-

VIDANGE, s. f. La operacion de desocupar ó vaciar lo que está lleno ; como desmonte de un terreno, desague de un estanque, limpia de un pozo, entresaca de un bosque, etc. | El estado de un tonel, de que se está sacando vino.

VIDANGES, s. f. pl. Vaciaduras, basura, inmundic as: que se sacan de un pozo, zanja, letrina, etc. || Evacuacion, purga-

cion de las paridas, etc.

VIDANGEUR, s. m. Pocero, privade-

ro: limpialetrinas. V. Gadouard.

VIDE, adj. m. f Vacio, desocupado, hueco, vacuo, descargado : conforme es la cosa de que se habla.

lignided. | En Normandie, y en otras per- | de, (adv.) De vacio, sin carga: hablando de viage de caballerías, carruages, etc. 🖠 Toucher à vide: tocar ó herir la cuerda de un instrumentosin pisarla.

VIDE-BOUTEILLE, s. m. Casita de

campo con su huerta, cerca del pueblo.

\* VIDELLE, s. f. Rodaga de pastelero para cortar la masa.

VIDE, EE, p. p. V. Vider. | adj. Vacia-

do: desocupado, desalojado. [ Evacuado.

despachado.

VIDER, v. a. Vaciar, desocupar, evacuar : conforme es la cosa de que se habla. || (fig.) Evacuar, despachar, concluir: un asunto.

VIDIME, EE, p. p. V. Vidimer. | odj.

Cotejado, visto.

VIDIMER, v. a. (for.) Cotejar, revisar

una copia sin su original.

VIDIMUS, s. m. (lat. for.) Vidit, visto: esto es, concuerda con su original, hablando de un título ó acto que firma un

VIDRECOME, s. m. (voz tomada deš

aleman ) Vaso grande de azumbre.

VIDUITE, s. f. Viudez: el estado de viuda.

VIE, s. f. Vida: en ámbas lenguas tiene las mismas significaciones en lo propio, y en lo figurado. || (fam.) Faire la vie : comer, regalarse con sus amigos. || Gens de mauvais vie : gente de mal vivir. || Femme de mauvaise vie : muger de la vida airada, prostituta. || ( prov. ) Telle vie, telle fin: tal la yida, tal la muerte.

VIEDASE, s. m. ( voz injuriosa, e indecente) En su origen significaba cara de

burro.

VIEIL, V. Vieux.

VIEILLARD, s. m. Viejo, anciano: el hombre de mucha edad.

VIEILLE, s. f. Vieja, anciana: muger

de mucha edad.

\* VIEILLEMENT, adv. Como las viejas. De un modo antiguo.

VIEILLERIE, s. f. Vejestorio, trasto

viejo.

VIEILLESSE, s. f. Vejez. || La gente vieja, los viejos: cuando se toma en sentido colectivo.

VIEILLI, IE, p. p. V. Vieillir. \ adj. Envejecido, viejo. Aviejado, avejentado.

VIEILLIR, v. n. Envejecerse, o hacerse viejo. || Aviejarse, avejentarse : ponerse viejo sin serlo en la edad. Il a bien vieille depuis deux ans : se ha avejentado mucho de dos años á esta parte.

VIELLIR, v. a. Avejentar, poner viejo.||Les chagrins l'ont bien vieilli : las pesadumbres le han avejentado mucho.

VIEILLISSEMENT, s. m. Envejecimiento, vejez : estado del que envejece.

VIEILLOT, OTE, s. (fam.) Pollo VIDE, s. m. Vacio: especio vacio. | A vi- | con espolones: el hombre que empiesa à : ngallina, que va á villavieja.

VIELLE, s. f. Gaita zamorana : instru-

mento músico.

VIELLE, EB, p.p. V. Vieller. adj. Llamabase bœuf viellé el que los carniceros en Francia pasean adornado con cintas, y al son de gaitas, el juéves lardero. Ahora se dice Bosuf gras.

\*VIELLER, v. n. Tocar, taner la gaita. (fig. y fam.) Marear, zamponear, emprehar la gata : ser prolijo é insubstancial en la

conversacion.

VIELLEUR, EUSE, .. Gaitero: el que toca la gaita samorana. || (vulg.) Pistoles de vielleur: los menudos, ó calderilla menuda. \* VIENNE, (geog.) Viena: ciudad capital de Anstria. ||Otra ciudad del mismo nombre en Francia.

\* VIENNOIS, OISE, adj. y s. Vienės: de

Viena.

VIERGE, s. f. Virgen, doncella: muger que no ha conocido varon. Por excelencia se dice de María Santísima. || Virgo: el

sexto signo del zodíaco.

VIERGE, adj. m. f. Virgen: la persona que no ha tenido comercio carnal. || Virgen : se aplica à ciertas cosas que estan en su primitivo y natural ser, sin que el arte ni el uso las haya alterado; como or vierge; Herre vierge; cire vierge; huile vierge.

VIEUX , VIEILLE, adj. y s. Viejo , anciano: el que tiene mucha edad. || Viejo: por muy usado, traido, o desechado. || Vieux chapeau : un sombrero viejo; un vieil

habit: un vestido viejo.

\* VIEUX-OING, s. m. Unto de coche.

VIF, IVE, adj. Vivo: tiene unas mismas significaciones en ámbas lenguas en lo propio, y en lo figurado. || Paroles vives: palabras picantes, fuertes. | Forês vive: monte bien arbolado. || Atelier vif: taller lleno de gente, esto es, de trabajadores.

VIF, s. m. Vivo: fuerte: sólido. || (náut.) Le vif de l'eau: la estacion de las mareas altas. || (fig.) Piquer, o toucher au vif: dar ó tocar en lo vivo, llegarle á lo vivo á

alguno.

VIF-ARGENT, s. m. Azogue, mercurio:

cuando se aplica á remedios.

VIGIE, s. f. Vigia : centinela á bordo : Etre en vigie.

VIGILAMMENT, adv. Vigilantemente,

con vigilancia.

VIGILANCE, s. f. Vigilancia, euidado. VIGILANT, ANTE, adj. Vigilante, cuidadoso.

VIGILE, s. f. Vigilia: término de liturgia, lo mismo que vispera de alguna festividad de la Iglesia. || Vigiles des morts: la vigilia que se canta á los difuntos.

VIGNE, s. f. Vid: dicese de la cepa, y pas. La vigne du seigneur : la viña del acreditado.

vejecer. | Vieillote: muger jamona, polla- | Senor, o la Iglesia Catolica. | Vigne vierge 6 Vigne de Judée : dulzamara, solano trepadd planta. || Vigne sauvage : parriza : vid silvestre. || Vigne blanche: tuca, nueza blance. || Vigne folle : parra del Canada ó de Virginia.

VIGNERON , s. m. Viñador , viñero.

VIGNETTE, s. f. Cabecera , floron adorno grabado que se estampa en la cabeza de los libros, o capítulos de una obra im presa.

VIGNOBLE, s. m. Viñedo: el pago de

viñas.

\* VIGNOLETTE, s. f. Viñita.

VIGOGNE, s. f. Vicuna : cuadrúpedo del Perú, especie de corzo. || Un chapeau de vigogne : sombrero de vicuña.

VIGOGNE, s. f. Vicuña, ó lana de vicuña. \* VIGORTE, s. f. Plantilla de madera pa-

ra tomar el calibre de la artillería.

" VIGOTS, o BIGOTS, s.'m. pl. (ndut.) Vigotas : motones planos sin roldanas.

VIGOUREUSEMENT, adv. Vigorosa-

mente.

VIGOUREUX, EUSE, adj. Vigoroso:

lo que tiene fuerza.

VIGUERIE, s. f. Veguería : el oficio del veguer, y el distrito de su jurisdiccion. V. Viguier.

VIGUEUR, s. f. Vigor: actividad,

VIGUIER, s. m. Veguer : era en Lenguadoc y Provenza un Juez Real, igual al que llamalan Prevôt en otras provincias.

VIL, ILE, *adj*. Vil:bajo, ruin. || *Vil* 

*prix :* precio bajo , ínlimo valor.

VILAIN, AINE, adj. Feo: ruin, mezquino : de mala vista : Vilain jardin, vilaine maison. | Vilain chemin: camino incómodo, malo. 🖟 Miserable, mezquino, roñoso. ||(fig.) Feo, torpe, indecente: hablando de palabras y acciones.

VILAIN, s. m. (ant.) Villano: hoy ple-

beyo.

VILAINE, e. f. (vulg.) Peliforra, gan-

forra : muger de mala vida.

VILAINEMENT, adv. Vilmente, feamente, indignamente. || Miseramente, ruinmente, mezquinamente. | Puercamente, obscenamente.

VILEBREQUIN, s. m. Berbiquí : espe-

cie de barrena.

VILEMENT, adv. Vilmente.

VILENE, adj. (blas.) Dicese del leon al cual se le descubre el sexo.

VILENIE, s. f. Porquería, asquerosidad: || Ruindad, miseria, ronería. || Desvergüenza, y tambien obscenidad.

VILETE, s. f. Precio vil, bajo precio: envilecimiento de lo que se vende. || Futili-

dad : la poca monta de una cosa.

VILIPENDE, EE, p. p. V. Vilipender. tambien de la parra. || Viña: plantfo de ce- | || adj. (fana) Despreciado, rebajado, desdeprimir.

VILITÉ, s. f. Lo mismo que vilent

VILLACE, s. f. Poblachon, ciudadaza: ciudad grande, de corto vecindario, y de mal caserio.

VILLAGE, s. m. Lugar : poblacion que no llega à ser villa. | (prov. ) Il est bien de son village: vive en las Batuecas, está muy escaso de policias.

VILLAGEOIS, EOISE, adj. y s. Luga-

reno, y tambien aldeano.

"VILLAGIATURE, s. f. Estancia en el |

campo.

VILLANELLE, s. f. Villanesca: cierta poesia rústica. Il Villano : son de una dansa aldeana.

VILLE', s. f. Ciudad : dicese de la material poblaciou, y del vecindario de ella. I Cuando no determina nombre de ciudad, se toma por el pueblo ó la poblacion en que uno habita, aunque sea villa, o lugar.

VILLETTE, s. f. dim. de Ville. Ciuda-

dita, ciudad pequeña.

\* VILLONER, v. a. Engener. \* VILLOTIERE, s. f. Prostituida.

VIMAIRE, s. f. (for.) Daños causados en los montes y bosques por los huracanes.

"VIMINAL, ALE, adj. Viminal: nombre de una colina y valle de la antigua

Roma.

VIN, s. m. Vino : el zumo de las uvas dispuesto para beber. | Vin d'absinthe: vino de agenjos. | Vin de deux ou trois feuilles: vino de dos ó tres años. | Vin de liqueur: vino generoso. Vin piquant: vino de agujas, que frunce. || Vin paillé : vino de ojo de gallo. \ Vin trempé: vino aguado. || Vin pur: vino puro. || Vin baptisė: vino bautizado, o cristianado. || Vin tourné, éventé : vino apuntado, torcido. || *Vin du marché* : refresco, alberoque, agasajo entre los que han celebrado una venta. | Vin doux: mosto. || Pot de vin: propine, adehala. || (prov.) Mettre de l'eau dans son vin : refressarse, moderarse, bajar la colera.

VINAGE, s. f. (for.) Cierto tributo so-

bre el vino que cobraba el señor.

VINAIGRE, 4., m. Vinagre: vino agrio artificialmente. || (fig. y joc. ) Habit de vinaigre: vestido de tela de cebolia, de papel, per lo ligero y poco caliente en el invierno.

VINAIGRÉ, ÉE, p. p. V. Vinaigrer. adj. Aderezado con vinagre, que lieva vi-

nagre.

VINAIGRER, v. a. Echar vinagre á un guiso, ensalada, etc., aderezarla con vina-

\* VINAIGRERIE, s. f. Fábrica de vinagre. VINAIGRETTE, a. f. Salpicon : aderezo de sal. vinagre, accite, peregil y ce- | fuerza, o violencia.

VILIPENDER, v. a. Ajar, desacreditar: 1 holla picada, que se echa en un fiambre de vacha, etc. || Carretou : carretilla de dos ruedas tirada de un hombre.

> VINAIGRIER, s. m. Vinagrero: el que hace o vende vinagre. Vinagrera; ampolieta con que se sirve el vinagre en les mesas.

> VINDAS, s. m. Argüe : máquina para tirar grandes pesos. En la marina se llama cabrestante.

> VINDICATIF, IVE, adj. Vengativo. I (for.) Vindicativo.

> \* VINDICATION, s. f. Vindicacion, ven-

ganza. VINDICTE, s. f. (for.) Vindicta. | La sindicte publique : la vindicta pública.

VINEE, s. f. Coecha de vino.

VINBUX, EUSE, adj. Fuerte: hablando de un vino. || Vin vineux : vineso. || Vinces : de sabor ú olor de vinc. 🛚 Envinado, avinado : de color de vino.

VINGT, adj. nym. m. f. Veinte. || Veinteno, vigésimo. || In-vingt-quatre : en 24,

tamaño de un libro.

VINGTAINE, s. f. (vos coloctiva) Vein-

VINGTIEME, adj. m. f. Veinteno, vigécimo.

VINGTIBME, a. m. Un veintene, una

veintena parte.

VINIFICATION, s. f. Arte de hacer, de

conservar, ó de clarificar el vino.

\* VINULA, e. f. Oruga de color de vino-VIOL, s. m. Violencia, fuerza hecha a una muger para gosarla. Si es virgen, se llama estupro esta fuerza.

VIOLAT, adj. Violado. Va con las pala-

bras *miel , sirop :* miel , jarabe.

VIOLATEUR, TRICE, subst. Violadort el que viola las leyes.

\* VIOLATION, s. f. Violecion: la accien de violar. VIOLE, s. f. Viola: un violin grande

que tambjen se llama alto. VIOLE, KE, p. p. V. Violer. | adj. Vio-

lado.

VIOLEMENT, s. m. Violacion: quebrantamiento de las leyes, etc. || Profanacion de las cosas sagradas.

VIOLEMMENT, adv. Violentamente.

VIOLENCE, . f. Violencia: en ambas lenguas tiene unas mismas aplicaciones en lo propio, y en lo figurado. || Faire violence à la loi, o au sens d'un texte : violentar la ley, ó el sentido de un texto : darles una inteligencia forsada. || Faire violence à une fille : forzar, estuprar à una doncella.

VIOLENT, ENTE, adj. Violento. || Cou-

leur violents: color muy vivo.

VIOLENTE, ER, p. p. V. Violenter. adj. Violentado. VIOLENTER, v. a. Violenter: hecer-

VIOLER, p. a. Vielar, quebrantar: la ley, | que convieue el hombre en cuanto es ve al juramento, los derachos, etc. # Violar, profuner: les coses segrades. # Violer, forzar: una muger; y ai es virgen, se dice estuprar.

VIOLER (SE), v. r. Torceses; com-

barse, alabearse la madera.

VIOLET, ETTE, adj. Violedo: de color de violeta. Dicese tambien como substantivo le violet : el violado, é el color de violeta.

VIOLETTE, a f Viola, violeta: flor azulada , y de olor suavísimo.

violier, 6 Giroflier, 2. m. Albeli : flor olorosa.

"VIOLISTE, a.m. Violista: el que toca la viola.

VIOLON, s. m. Violin: instrumento músico de cuerdas. fl Violin: el sugeto que le toca. || Se donner les molons : jactares, alabarse. || Payer les violons : pagar la fiesta, pagar para que otros se diviertan.

VIOLONCELLE, s. m. Violon, violoncelo : el bajo de un concierto, y el que le toca.

VIORNE, BARDEAU, s. m. Viburdo,

piorno, sahuquillo: árbol.

VIPERE, s. f. Vibora : sierpecilla vene-nosa. || (fig.) Langue de vipere : lengue de vibora , ó viperina , y tambien lengua de escorpion : dicese del maldiciente.

VIPEREAU, s. m. Vihoresno: vibora

pequeña, de corta edad.

VIPERINE, s. f. (bot.) Lengua de vi-

bora, ó viborera : planta.

VIRAGO, s. f. (burl.) Marimacho: dicese de la muger hombruna en cuerpo y acciones,

VIRE, RE, p. p. V. Virer. 1 adj. Bi-

VIRELAI, s. m. Poesia antigua francesa. VIREMENT, s. m. Giro de les letres de una mano á otra en el comercio.

VIHER, v. a. Birar: dar vuelta al cabres-

tante. || Birar : dar vuelta la nave.

VIRER, v. n. Birar : birar de bordo, de ]

proa, de popa, etc.

VIRES, s. m. pl. (blas.) Biroles: anillos concentricos.

\*VIREVEAU, s. m. (náut.) Cigüeñal. Brazalete.

VIREVOLTE, s. f. Vuelta, y revuelta,

dada con prontitud.

VIREVOUSTE, s. f. (fam.) Carecoleo, escarceo. V. Virevolte.

\* VIRGILE, s. m., (n. p.) Virgilio.

VIRGINAL, ALE, adj. Virginal: lo perteneciente à las virgenes.

VIRGINITE, s. f. Virginidad : estado de

la persona virgen.

VIRGOULEUSE, s. f. Virgulosa: pera

de invierno,

VIRGULE, s. f. Coma, inciso: de la punidacion gramatical.

VIRIL, ILE, adj. Viril, reseculing. lo

ron. | (fig.) Varonil, avianoso, fuerte. ? Age viril: edad viril. | (for. ) Portions viriles : partes iguales.

VIRILEMENT, adv. Varonilmente,

animosamente.

VIRILITE, s. f. Virilidad, edad viril. I Viritidad: potencia viril, o generativa es el hombre.

VIROLE, s. f. Birola, rodaja de flerro;

VIROLE, ER, adj. (blas.) Dicese: cornets, trompes virolèes : cornetas, y trompas torneadas, cuya boquilla es de otre color.

\* VIROLET, s. m. (ndut.) Nuez de madera que se mete en el cigüeñal del timon.

\* VIROLEUR, s. m. El que hace biroles. \* VIRONNER, y. a. Dar vuelta ai rededor.

VIHTUALITE, s. f. (didasc.) Virtualidad.

\* VIRTUEL, BLI.E, odj. Virtual.

VIRTUELLEMENT, adv. Virtualmente VIRTUOSE, s. m. f. (vos tomada del italiano) Que tiene talento en las bellas artes.

VIRULENCE, s. f. (medic.) Virulencia: la podre é virus de una llaga é úlcera.

VIRULENT, ENTE, adj. ( medic. y a-

rag.) Virulento: con podre ó virus.

VIRUS, e. m. (medic. y cirug.) Virus : el humor maligno del mal venéreo, y otros.

VIS, s. f. Tornillo: espigon de rosca pa⊲ ra asegurar una pieza. || Rosca : maquina ci~ lindrica para levantar pesos. A Caracol. Bscalier à vis : escalera de caracol. || Vis de presse: husillo de la prensa de impresor. Vis de pressoir : husillo de la prensa de lagar, o de almazarra, etc.

VIS-A-VIS, adv. Enfrente: frente por frente: frontero à. || (fig. y fam.) Se trou-

*ver vis-à-vis* : hallarse aspérges.

VIS-A-VIS, s. m. Coche estrecho con dos asientos, uno á la testera, y otro al vidrio.

VISA, s. m. (for.) Visto bueno, aprobacion. | Testimoniales del Diocesano.

VISAGE, s. m. Cara, rostro: de las personas. || Cara, semblante : en cuanto á sus variaciones, en sentido físico, y moral. (prov.) Parattre au milieu du visage : ser una cosa muy visible: saltar, o dar en ojos.

VISCERAL, ALE, adj. (medic.) Visceral: que pertenece á las visceras, ó medicamento contra las enfermedades de las en-

trañas.

VISCERES, s. m. pl. (anat.) Visceras, entrañas : se dice en singular de alguna parte interior del cuerpo que modifica los humores.

VISCOSITE, s. f. Viscosidad: calidad

de lo que es viscoso.

VISE, EE, p. p. V. Viser. | adj. Aprohado, visto.

VISÉE, s. f. Vista : mira, punte in

l fig.) Intencion, designio. Changer de visée : mudar de parecer, de idea, de hisiesto.

VISER; v. n. Apuntar, asestar: hacer la punteria. | (fig.) Poner la mira, la puntería, aspirar : á algun empleo, ó fortuna.

VISER, v. a. Visar, rubricar, aprobar,

confirmar: un auto, o despacho.

VISIBILITE, s. f. Visibilidad : la capa-

cidad o aptitud de verse alguna cosa.

VISIBLE, adj. m. f. Visible: que se puede, o se deja ver. || Visible: patente, manifiesto. N'être pas visible: no recibir visitas, sea por ocupacion, ó por enfermedad. l Hablando de una eclípsis, no poderse ver.

VISIBLEMENT, adv. Visiblemente, pa-

tentemente.

VISIERE, . f. Visera: del morrion. Mira, punto: del cañon de escopeta. | (fig.) Rompre en visière à : chocar de frente cun alguno, insultarle à sus barbas. | (fig. y fam.) Donner dans la visière à : entrarle por el ojo derecho, petarle, caerle en gracia. \* VISIGOTH, s. m. Alarbe, bárbaro : hombre grosero, y descortes.

VISION, s. f. Vision: la accion de ver. || Vision : aparicion, revelacion en sentido teológico. [ (fig. y fam.) Vision, fantasma,

quimera.

VISIONNAIRE, adj. y s.m.f.Visionario: que tiene visiones, o revelaciones, 🛭 (fig. y fam.) Visionario: iluso, fanático.

VISIR, s. m. Visir: el primer empleo

del imperio de los Turcos. V. Vizir.

" VISITANDINES, s. f. pl. Salesas: religiosas de la Visitacion, ó de San Francisco de Sales.

VISITATION, s. f. Visitacion: fiesta de

auestra Señora.

VISITE, s. f. Visita. Rendre une visite: pagar la visitge

VISITE, EE, p. p. V. Visiter. 1 adj.

y isitado.

VISITER, v. a. Visitar : ir á cumplinentar à un personage, d à ver enfermos, encarcelados, etc., ó ir al templo.

VISITEUR, s. m. Visitador: el que visi-

ta con frecuencia.

\* VISON, s. m. Zorrillo: cuadrúpedo de

indias parecido al huron.

VISORIUM; s. m. (imp.) Divisorio: la fabilita con su mordante, donde se pone el original para componer.

VISQUEUX, EUSE, adj. Viscoso, glu-

inoso.

VISSÉ, ÉE, p.p. V. Visser. || adj. Cla-

vado, asegurado con tornillos.

VISSER, v. a. Clavar, asegurar con tortillos. V. Vis.

VISUEL, ELLE, adj. (fis.) Visual.

VITAL, ALE, adj. Vital: lo que es ne-

resario para conservar la vida.

VITALILÉ, s. f. Probalidad de vida. Vitalidad: actividad de las cosas percene-::entes à la vida.

VITCHOURA, s.m. Vichura: especie de balandran forrado de pieles, que se pose sobre el vestido cuando se sale en tiempo frio.

VITE, adj. m. f. Ligero, pronto, veloz. VITE, adv. De prisa, aceleradamente.

VITELOTTE, a. f. Especie de patata larga y roja.

VITEMENT, adv. (fam.) Ligero, cor-

riendo. \* VITERBE, (geog.) Viterbo: ciudad de Italia.

VITESSE, s. f. Ligereza, celeridad, velocidad : en el movimiento.

VITEX, s. m. Sauzgatillo ; arbusto. V. Agnus-costus,

\* VITILIGE, s. f. Lepra blanca.

\* VITIS-IDEA, s. m. Arandano : ar-

\* VITONNIÈRES , s. f. pl. (náut.) Grae-

ras de las varengas.

VITRAGE, s. m. (voz colectiva) Las vidrieras, ó los vidries: todos los que tiene una casa, ó templo.

VITRAUX, s. m. pl. Vidrieras de las

claraboyas, ó ventanas de una iglesia.

VITRE, s. f. Dicese de la vidriera de una puerta, á ventana; y de cada vidrio de los que se componen.

VITRE, RE, p. p. V. Vitrer. | adj. Con

vidrieras, guarnecido de vidrios.

VITRB, s. m. Cola niuy clara y transparente, que se hace en Vitrai en Francia.

"VITREE, o CUL-BLANC, s. m. Oenanta, cenate : pájaro mayor que el gor-

VITRER, s. a. Poner vidrieras, vidrios:

á una puerta, ventana, etc.

VITRERIE; s. f. Vidrieria: el arte y trato de vidriero.

\* VITRESCIBILITE, s. f. Vitrescibilidad : facultad de ser vitrificable.

VITRESCIBLE, V. Vitrifiable.

VITREUX, EUSE, adj. (quim.) Vitreo. VITRIER, s. m. Vidriero: el que trabaja en vidrios , ó pone vidrieras.

VITRIFIABLE, adj. m. f. Vitrilicable.

VITRIFICATION, s. f. Vitrisicacion. VITRIFIE, EB, p. p. V. Vitrisier. | atj. Vitrificado.

VITRIFIER, v.a. (fis.) Vitrificar: convertir en vidrio una materia por medio de la.

VITRIOL, s. m. Vitriolo: lo mismo que

caparrosa. VITRIOLE, EE, adj. Hecho con espíritu

de vitriolo.

VITRIOLIQUE, adj. m. f. Vitriólico: que tiene naturaleza de vitriolo.

VITRIOLISATION, s. f. Vitriolizacion: formacion del hierro sulfatado.

\* VITULICOLE, adj. Vitulicola: que adora un ternero ó toro.

VITUPERE, s. m. (ant.) Vituperio, beldon. V. Blame.

· VITUPERER, v. a. (ant.) Baldonar, de- plural : vivres : viveres , vitualias , comesti-

VIVACE, adj. m. f. De larga, o mucha vida: dicese de los cuerpos animales, y de los árboles. || Vivaz : en botánica se dice de las plantas.

VIVACITE, s. f. Vivacidad, viveza.

VIVACITES, s. f. pl. Vivezas: acciones y dichos poco mirados. || Repentes de có-

VIVANDIER, IERE, s. Vivandero: el

que sigue los egércitos con viveres.

VIVANT, ÄNTE, adj. Viviente, vivo:

lo que vive.

VIVANT, s. m. Vivo. | Dieu viendra juger les vivans et les morts: Dies vendra à juzgar a los vivos, y a los muertos. || Vida: el tiempo que uno vive. || Il herita du vivant de son père: heredo en vida de su, padre, o viviendo su padre. Il Je ne la verrai de mon vivant: no la veré en mi vida, o micutras yo viva. # ( fam.) Bon vivant : naturalote y alegre con todos, buen compañero. || (for.) Mal vivant : el hombre perdido, de mal vivir, mal entretenido.

VIVAT! interj. de alegría. (fam.) Vic-

tor, vitor!

VIVE! *exclam. de alegr*ia. Viva! VIVE, s. f. Araña, o dragon marino. VIVE-ARETE, s. f. Esquina viva.

\* VIVELLE, s. f. Enrejado: la labor hecha con aguja en forma de randa, en algun lienzo quemado ó roto, por no echar pieza.

VIVEMENT, adv. Vivamente, con vi-

VIVIER, s. m. Vivero: de pescado. VIVIFIANT, ANTE, adj. Vivilicante:

lo que vivilica. VIVIFICATION, . f. Vivificacion: la

accion de vivificar.

VIVIFIER, v. a. Vivificar : dar la vida. (fig.) Vivilicar: dar vigor y aliento.

VIVIFIQUE, V. Vivisiant.

VIVIPARE, adj. m. f. (fis.) Viviparo: dicese de los animales que paren sus hijos, à diferencia de los que ponen huevos.

VIVOTER, v. n. (fig.) Ir tirando, pasar pobremente, vivir con estrechez, y tam-

bien vivir enclenque.

VIVRE, v. n. Vivir. Tiene en ámbas lenguas las mismas acepciones. || Vivre de ménage: vivir con ahorro, y economia. || Vivre de la grace de Dieu: vivir de la providencia, por vivir sin renta, ni oficio: y tambien mantenerse del aire, por comer muy poco. | Savoir vivre: portarse hien, ser urbano y cortes con todos. || Qui vive? quien vive? | Il faut être sur le qui vive avec lui: se ha de ir con un ten con ten con él, ó se le han de guardar los aires, ó vivir sobre aviso, por ser enojadizo, ó quisquiilosa.

VIVRE, s. m. Comestible: manutencion,

bles, bastimentos.

" VIVRE, EL; adj. (blas.) Vibrado: tortuoso : sinuoso.

"VIVRIER, s. m. Empleado en los vive-

VIZIR, s.m. Visir: nombre de los priucipales ministros del consejo del Gran señor. Grand visir: grand visir: al primer ministro.

VIZIRAT, 6 VIZIRIAT, s. m. El empleo de visir, y el tiempo que le disfruta.

VOCABULAIRE, s. m. Vocabulario diccionario compendiado de un lengua.

VOCABULISTE, s.m. Vocabulista, diecionarista : autor de diccionarios. Es poco usada esta vozen una y otra lengua.

VOCAL, ALE, adj. Vocal: lo que se ex-

presa con la voz.

**VOCAL, s. m. Vočal: el que tiene dere**cho de votar en un capitulo, junta, etc.

\* VOCALEMENT, adv. Vocalmente, en voz : lo contrario de mentalmente.

VOCATIF, s. m. (gram.) Vocativo: el

quinto caso de la declinacion.

VOCATION, s. f. Vocacion: inspiracion divina con que Dios llama à algun estado de perfeccion. || Vocacion: la carrera, osicio, ó cargo á que uno se inclina.

\* VOCAUX, s. m. pl. Vocales de una jun-

la, etc.

\* VOCIFÉRATION, s. f. Vociferaciones palabras acompañadas de clamores.

\* VOCIFÉRER, v. a. Vociserar. V. Vo-

ciferation.

VOEU, s. m. Voto, promesa. || Ruego, súplica. || Deseo: úsase regularmente en plural. Combler mes væux: Henar, cumplir mis deseos. | Tous mes vœux sont de : todos mis deseos son de.

VOGLIE, V. Bonnevoglie.

VOGUE, s. f. (náut.) Boga : el andar al remo un bastimento. || (fig.) Despacho, crédito: estimacion: de las cosas (fig.) Avoir la vogue, être en vogue: despacho, hablando de cosas vendibles. (id.) Estar muy acreditada, andar muy valida, extenderse mucho el uro de una cosa.

VOGUE-AVANT, s. m. (náut.) Bogavante : el primer remero de banco de una

galera.

VOGUER, v. n. Bogar, remar. | Navegar : ir á la vela. || Bogar : conducir remando. Voguer contre le vent, contre un courant: proejar, remar contra el viento, ó contra la corriente. || Voguer à reculons : ciar: andar hácia atras. | Voguer l'étoffe: tundir, entre sombrereros.

VOGUEUR, s. m. Bogador, remero.

VOICI, adv. Ve aqui : aqui está : este es: ya. | Nous voici sous rassembles: aqui estamos, ó ya estamos todos juntos. || Voici la temps: este es el tiempo, la ocasion. | La Bastimento. Usase mas frecuentemente en lvoici: vele aqui, aqui está, este es. 🛚 🗸

lo que se puede responder.

VOLE, s. f. Via : camble : senda : conducto. Tiene todos estos usos, conforme es la com de que se babla. Il Par la voie d'un tel: por conducto, o medio de fulano. Prendre la voie de la poste : valerse del conducto del correo. | Seivre la voie du cerf: seguir la pista, o las huelles del venado. Il La vois des voitures : el camino de ruedes. | Snivre la voie : seguir el carril. La voie Appienne, Flaminienne, Aurélienne : la via Apia, Flaminia, Aurelia. [ Une voie d'eau: un viage de agua. | Une voie de bois, de pierre, etc.: una carretada de leña, de piedra, etc. (ndut.) Voie d'eau: via de agua, que hace un mavio. || Les premières voies, les secondes voies: las primeras, y las segundas vias, de las excreciones del cuerpo. || (ftg.) Les voies du Seigneur: las vias del Senor. || (id.) La voie du salut, du ciel, etc. : el camino de la salvacion, del cielo, etc. | (ascés.) Voie purgative, illuminative: via purgativa, iluminativa. || (fig.) Ouvrir la voie à quelqu'un: abrirle camino, datle luces. | Foie lactée : via l'actea. | Voies et moyens : arbitrios.

VOLLA, adv. Ve ahi, he alli, alli està: ese ó aquel es. | Lo voilà qui vient : allí viene, ya viene. | Le voilà qui court: mira como corre, alli va corriendo. Il Voilà le

fait : ese es el hecho, ó el caso.

VOILE, s. m. Velo, cualquier paño ó tela con que se cubre o tapa una cosa. [] Velo, toca: de las monjas. || Velillo, espumiilon: tela delgada de estambre. || (fig. ) Velo : capa , pretexto , apariencia. || (*poes.* ) Le voile des ténèbres : el tenebroso manto, el capuz de la noche. Avoir un voile devant les yeux : estar con una venda en los ojos, estar ciego por una pasion. | Dechirer le voile: rasgar el velo à una cosa, des-

|| *Voile carrée* : vela cuadra , ó redonda. || Voile latine: vela latina, ó triangular.|| Vela : tómase tambien por la misma embarcacion; como une flotte de cent voiles: una armada de cien velas, ó navios. [ A toute voile: á toda vela, á todo trapo. || Mettre à la voile : dar la vela, hacerse à la vela. | Faire voile vers : navegar, llevar el rum-

bo hácia.

VOILE, EE, adj. Cubierto, etc. V.

Voiler.

VOILER, v. a. Cubrir, tapar con un velo. | Dar el velo á una religiosa. || (fig.) Encubrir, ocultar, disfrazar, disimular.

VOILERIE, s. f. Fábrica de velas de navio, donde se cortan, cosen, y recompo-

VOILIER, s. m. Dicese de los navios por hurtado.

es qu'on peut repondre : né aqui, o esto es su andar. | Bon voilier : velero, que anda mucho. | Mauvais voilier: sorrero, porron; que anda poco-

VOILURB, s. f. Velámen : el conjunto

de velas en un navio.

VOIR, v. a. Ver. Tiene en ámbas len-

guas unas mismas acepciones.

.VOIRE, adv. (ant.) Aun: tout le monde fut de son avis, voire sa femme : todos suiron de su parecer, aun su muger. Usase en estilo jocoso, é irónico. V. Même.

\* VOIREMENT. V. Foire.

VOIRIE, s. £ Inspeccion de caminos y carreteras: oficio público. || La grande voieris: la superintendencia de caminos y carreteras. 🛭 Muladar : el sitio á donde se llevan las bestias muertas, inmundicias, etc.

VOISIN, INE, adj. Vecino: cercano, próximo, confinante. | Vecino: que vive junto á otro. Usase regularmente como substantivo. || Etre mauvais upisins: hacer mala

vecindad.

VOISINAGE, s. m. Vecindad, barriada : el conjunto de vecinos de una calle, ó barrio. || Vecindad, cercania, immedia-

\* VOISINANCE, s. f. Vecinage. VOISINER, v. n. (fan.) Vecinear, co-

madrear: andar visitando vecinos.

VOITURE, s. f. Carruage: sea carro, coche, o calesa. || Viage, carga: lo que lleva el carruagero: sean generos, sean personas, en un viage. || Porteo, acarreo,

VOITURE, EE, p. p. V. Voiturer. adj. Acarreado, conducido, porteado.

VOITURER, v. a. Portear, acarresr, conducir : carga de una parte á otra en carruage, o acémila. || Llevar, conducir gente en coche, calesa, etc.

**VOITURIER**, s. m. Carruagero: tragine-

ro : afficto.

\* VOITURIN, s. m. Alquilador de coches

y caleaus de camino en los Alpes.

VOIX, 3. f: Voz : el sonido que sale de la boca. || Voto: en juntas, ó elecciones. || Voz, clamor, grito. || Voto: opinion, juicio. || La voix publique: el voto, la opinion, é aprobacion del público. || Voix prèpondérante: voto de calidad. Son de voix: metal de voz. [La voix, le chant des oiseaux: el canto de las aves. || Aller qux voix: pasar à votar, o proceder à la votacion. || Tout d'une voix: con todos los votos, a una voz, unanimemente.

VOL, s. m. Vuelo: de las aves. | Volatería: la caza con aves de rapiña. || Vuelo: cierta tramoya en los teatros. (fig.) Vuelo. remonte, elevacion : en el estilo, en los pensamientos. [] Robo, hurto: la accion de robar, y la cosa robada. [[ (blos. ) Dos vuelos, o dos alas figuradas en el escudo. || Un demi-vol: un vuelo, o una ala sola.

VOLABLE, adj. m. f. Expuesto 4 ser -

tario, ligero, inconstante. | Feu volage: | hien guias : hablando de los caballos o maarestin, usagre : especie de sarpullido que 💃 sale á la cara á Jos niños.

VOLAILLE, s. f. (voz colect.) Aves: caseras, o de corral, como gallinas, capones, pavos, polios, etc. || Manger de la volaille: comer gallina, ave, o carne de ave. "VOLAILLER, s. m. Pollero: galimero:

el que vende gallinas, pollas, etc.

VOLANT, ANTE, adj. Volante, suelto, postizo, de quita y pon: aplicase á varias cosas que no deben estar fijas. || Camp volant: campo volaule, campamento sin atrincheramientos, y con tren ligero fácil de mudarse. || Pont volant: puente volante, o portstil. I Cerf volant: cometa de papel que hacen los muchachos. [[ Fusée volante : cohete volador. Il Cachet volant : sello postizo. || Feuille volonse: hoja suelta; y tambien hablando de un impreso, papel volandero, suelto, esto es, que no forma libro, ni cuaderno. | Passe-volant: plaza supuesta : el que pasa revista de soldado ain serlo. [ (fig.) Aventurero, gor-

VOLANT, s. m. Volante, rehilete: al que se juega con pala. || Volante : cierta pieza del relox. || Volante : especie de sohretodo sin forro, ni pliegues. | Aspa: de

molino de viento.

VOLATIL, ILE, adj. (quim.) Volatil. **VOLATILE**, s., m. Volátil: todo ammai que vuela. Usase regularmente en plural.

VOLATILISATION, s. f. (quim.) Volatilizacion: la accion de volatilizar. V. Vo-

latiliser.

VOLATILISE, ÉE, p. p. V. Volatiliser.

🛚 *adj*. Volatilizado.

VOLATILISER, v. n. (quim.) Volatilizar: sutilizar los cuerpos, reduciendolos à puntos volàtiles.

VOLATILITE, s. f. Volatilidad : la cali-

dad de los espiritus volátiles.

VOLATILLE, s. m.· (fam.) Volateria, carne de pluma : hablando de aves, pajaros que se maian para comer.

VOLCAN, s. m. Volcan, abertura, ó sima en las montañas, que vomita fuego, y ma-

terias derretidas, ó calcinadas.

" VOLCANISTES, s. m. pl. Volcanistas: maturalistas que atribuyen los basaltos, efc., á jos volcanes.

VOLE, s. f. Dicese: faire la vole: hacer

todas las basas, en el juego.

VOLE, EE . p. p. V. Voler. | adj. Hur-

tado, rojado. || Volado.

VOLBE, e. f. Vuelo, volada : el trecho que se vuela de una vez. || Bandada: de pájaros, ó aves. || Cria, nidada : de pichones, y otras aves semejantes. || Vuelo, toque á vuelo : de las campanas. || Andanada, descarga : de canones. | Volco : en el espontanco : lo que se hace de libre volun-

VOLAGE, adj. m. f. Velsidoso, vol- juego de la pelota. | Tiro delantera, y temlas de un coche. || Bolea, balancin : el travesaño, afianzado á la lanza, á que cután atadas las dos mulas ó caballos delanteros. || Une volée de coups de bâson : una tunda de palos, una paliza. || (exp. odv.) A la volée : al vuelo, en el aire. || (fig. ) De trompon, precipitadamente, sin reflexion, de volin de volan. || Tirer une boule da volte: tirar golpe en bola. | Sonner à toute volte : tocar ó echar á vuelo las campanas. || Prendre une balle à la volée : voleat una pelota.

VOLER, v. n. Volar : las aves. 🖞 Volar , revolatear : se dice por extension de cualquiera cosa que auda por el aire. § (fig.) Volar : ir muy de prisa. [] ( id.) Volar , cor-

rer : la fama. || Robar.

VOLER, v. a. Robar, hurtar. Echarse

el halcon sobre la caza.

VOLEREAU, s. m. dim. de Voleur. Ladronzuelo.

VOLERIE, s. f. Caza con halcones, etc. Llámase haute volerie la altaneria, y basse volerie la cetreria. | (fam.) Rapina, ladro-

nicio: robo.

VOLET, s. m. Palomera: palomarito casero. || Tabla corredera de un palomar, d de una pajarera. || Postigo , de una ventana. || Tablita, o harnero, sobre la que se limpian o escogen granos, como arroz, lentejas, etc. || (fig.) Trier sur le volet : escoger à mano, con mucha prolijidad y cuidado, uno por uno.

VOLETER, v. n. Voletear, revoletear: volar á trechos, ó á pingotadas, como hacem

las mariposas.

\* VOLETTES, s. f. pl. Mosquetero, mosquero : espanta muscas que se pone s los cabalins.

VOLEUR, EUSE, *subst.* Ladron : el que roba, o es inclinado á robar. | (fig.) Ladron : dicese del que hace extorsiones, ó exige injustaments derechos, etc. | Voleur de grand chemin: ladron de camino real, salteador de caminos. || Voleur de troupeaux: ladron de ganados, y tambien cuatrero. || Au voleur, arrête! Au voleur, au voleur! ( expresiones para pedir socorro contra los ladrones) ahí va él ladron , deténganle! Ladrones, ladrones!

\* VOLICE , s. f. Lata para empisarrar, al

doble mas ancha que las regulares.

**VOLIERE** , s. f. Pajarera : jaula grande : ó aposento para criar pájaros.

VOLIGE, s. f. Tabla del gada de madera blanca : tabla de chilla.

\* VOLIN, s. m. (agric.) Podon.

\* VOLIS, VOLINS, & ROMPIS, s. m. pl. Arboles desgajados por los vientos.

VOLITION, s. f. (escol.) Volicion. VOLONTAIRE, adj. m. f. Voluntario, tad. | Voluntarioso: amigo de hacer su vo-

luntad, ó gusto.

VOLONTAIRE, s. m. Voluntario: el que sirve en la tropa sin sueldo que tambien se llama aventurero. || Voluntario : el-militar que se ofrece á una facciou, ó fatiga, sin tocarle de obligacion.

VOLONTAIREMENT, adv. Volunta-

riamente.

VOLONTE, s. f. Voluntad. Tiene en ámbas lenguas unas mismas aplicaciones. [ Faire sa volonté: hacer su gusto, salirse con la suya. La volonte de Dieu soit faite! sirvase Dios con todo! hágase la voluntad de Dios!

VOLONTIERS, adv. De buena gana, con gusto, desde luego. | Volontiers; soit ; je le veux bien : me place ; pase ; lo concedo.

\* VOLTAIRIEN, ENNE, adj. Voltairiano:

de Voltaire, o perteneciente à él.

VOLTE, s. f. (picad.) Vhelta, que se hace dar al caballo. || (cetrer.) Grito, que se da al halcon al descubrir la caza. || Demivolte : media vuelta. || Faire volte-face : hacer cara al enemigo.

VOLTÉ, EE, adj. (blas.) Volteado, o

doble.

VOLTER, v. n. (esgr.) Volver el cuer-

po : parar.

VOLTIGEMENT, s. m. Revolteo, bationdeo: de una bandera, ó cortina agitada

del aire.

VOLTIGER, v. n. Revolotear : andar dando vueltas en el aire, como las mariposas, moscas, etc. || Caracolear, voltigear: dar carreras al rededor. || Voltear: dar vueltas en la maroma. || Saltar, salpicar: andar de una parte en otra sin fijarse en ninguna.

VOLTIGEUR, s. m. Picador que ensena en un caballo de madera. || Volatin, vol-

teador.

VOLUBILIS, s. m. (tomado del latin) ( botan. ) Planta enredadera, que se enreda

en cualquier cuerpo que halla.

VOLUBILITE, s. f. Volubilidad : la facilidad de moverse alguna cosa. || Volubilité de langue: volubilidad: expedicion de hablar.

\* VOLUE, s.f. Broca: entre tegedores es

el huso que entra en la lanzadera. VOLUME, s. m. Volúmen: libro encua-

dernado.

VOLUMINEUX, EUSE, adj. Voluminoso, muy abultado: y de muchos volúmenes, hablando de una obra, ó librería.

VOLUPTÉ, s. f. Deleite : placer. Tomase

absolutamente por el sensual.

VOLUPTUEUSEMENT, adv. Deleitosamente, regaladamente: y tambien sensualmente.

VOLUPTUEUX, EUSE, adj. Voluptuoso, sensual : amante de los deleites. || Delei-Loso, delicioso: dicese de lo que causa deleite.

VOLUTE, s. f. (arquit.) Voluta, roleo. Concha en forma espiral, y cónica.

VOLUTER, v. n. Hacer mazorcas, dhusadas.

\* VOLVA, s. f. Túnica de la seta.

\* VOLVULUS, s. m. Volvulo, volvo y miserere : enfermedad muy peligrosa en el intestino.

\* VOMBARE, s. m. Vombara: mariposa

de varios colores.

VOMER, s.m. Hueso que divide la naris

en dos partes.

VOMI, IE, p. p. V. Vomir. || Vomitado. VOMIQUE, adj. Dicese: noix vomique: nuez vómica, matacan, nuez venenosa para destruir los perros, y animales daninos.

VOMIR, v.a. Vomitar: dicese en lo pro-

pio, y en lo figurado.

VOMISSEMENT, s. m. Vómito: accion

de vomitar.

VOMITIF, IVE, adj. Vomitivo: lo que

excita á vomitar,

VOMITOIRE, s. m. Vomitorio. Son voces anticuadas en ámbas lenguas. V. Vomitif.

VOMITOIRES, s. m. pl. Vomitorios: así se llamaban en los teatros de los Romanos los boquetes por donde salia la gente.

VORACE, adj. m. f. Voraz: el hombre,

o animal muy, comedor.

VORACITE, s. f. Voracidad.

\* VORTICULE, s.m. Torbellino poco considerable.

VOTANT, s. m. Votante : el que vota. VOTATION, s. f. Votacion: accion de volar.

VOTE, s. m. Voto.

VOTER, v. n. Votar : dar su voto, 6 voz. VOTIF, IVE, adj. Votivo: lo ofrecido

por voto.

VOTRE, adj. pron. pos. de la seg. persona. Vuestro, vuestra. En plural vos: vuestros, vuestras. || Vos femmes, vos biens : vuestras mugeres , vuestros bienes. | Se escribe y pronuncia vôtre, cuando se emplea como substantivo y significa, lo que á vmd. o á vmds. les pertenece. || Il a pris les siens, et lesvôtre : ha tomado los suyos, y los vuestros.

VOUE, EE, p. p. V. Vouer. || adj. Vo-

tado, ofrecido.

\* VOUEDE, s. m. Especie de pastel, d

glasto, para teñir.

VOUER (a), v. a. Consegrar, dedicar, ú ofrecer : á Dios. il Votar : hacer voto, prometer con voto.

VOUER (SE) (à), v. r. Ofrecerse al servicio : de la patriz, del soberano. || Entregarse, dedicarse : al estudio, al trabajo, etc. \* VOUGE, s. m. (mont.) Venalilo con. la hoja ancha, y larga. | ( agric. ) Podadera con mango largo.

VOULOIR, v. a. Querer: tener la voluntad de hocer una cosa. || Querer, desear,

guatar. || Querer, requerir: exigir.

VOULOIR, s. m. El querer : la volun-

tad. " Un malin vouloir: una mala intencion, un ánimo dañado.

VRA

\* VOURCE, s. f. Coche de caza.

VOUS, pron. pers. de la segunda persona de plural. Vos, vosotros, vmds., vuesas mercedes. Úsase tambien en singular por urbanidad. || Taisez-vous: callad, ó callen ustedes.

VOUSSOIRS, ó VOUSSEAUX, s. m. pl. (arquit.) Las claves del os arcos, ó bóvedas. VOUSSURE, s. f. (arquit.) Arco avia-

jado.

VOUTE, s. f. Bóveda: la parte superior que cubre un edificio. || (poes.) La volte céleste; la volte azurés: el techo estrellado, la bóveda cerúlea, el cielo.

VOUTÉ, ÉE, p.p. V. Voûter. || adj. Abovedado, con bóveda. || Agobiado, cor-

covado.

VOUTER, v. a. Abovedar : hacer de bóveda, cubrir con bóveda, una obra.

VOUTER (SE), v. r. Corcoverse, agobier-

se : una persona.

VOYAGE, s. m. Viage: el camino que se anda para ir de un parage á otro distante. || Viage: el mandado de un mozo, ó caballería con carga, y tambien la misma carga que se lleva de una vez. || Jornada: dícese de la mausion que hace el rey y su corte en los sitios.

VOYAGER, v. n. Viajar, andar via-

iando.

VOYAGEUR, EUSE, c. Viagero, viajante.

\* VOYAGISTE, a. m. Viagero: el que

describe un viage.

VOYANT, ANTE, adj. Subido, sobresaliente, vivo: hablando de colores en los

vestidos, ó adornos.

VOYANT, ANTE, p. a. V. Voir. || adj. El que ve. || Vidente: antiguamente se to-maba por profeta. || Frères voyans, sœurs voyantes: en el hospicio de los Quinze-Vingts de Paris, los que están casados con mugeres ciegas; ó las mugeres casadas con ciegos.

VOYELLE, s. f. (gram.) Vocal: la le-

a que forma por si misma sonido.

VOYER, s. m. Director : de calles, empedrados, caminos, y obras públicas. || Grand voyer : intendente general de caminos.

\* VRAC, s. m. Arenque embanastado se-

gun spie del mar.

VRAI, AIE, adj. Verdadero, verídico: lo que contiene verdad. || Verdadero: real,

sin engaño. || Ingenuo, sincero.

VRAI, s. m. Verdad. || Voilà le vrai: esto es la verdad, ó la realidad. || Au vrai: á la verdad, ó de verdad, en realidad. || A dire vrai, a parler vrai: si he de decir la verdad, si va á decir verdad.

VRAIMENT, adv. Verdaderamente, cier-

tamente.

VRAISE ABLE, adj. m. f. Verisimil: lo que tiene apariencia, o viso de verdad.

VRAISEMBLABLEMENT, adv. Verosimilmente.

VRAISEMBLANCE, s. f. Verisimilitud, verosimilitud.

VREDER, v. n. (fam.) Andorrear: in y venir sin objeto.

YRILLE, s. f. Barrena : que se vuelve á una mano.

\*VRILLER, v. n. Encordar un cohete.
\*VRILLERIE, s. f. Arte de hacer bar-

YRILLES, s. f. pl. Tigeretas: zarcillos de las vides.

\* VRILLIER, s. m. Artifice de instrumentos de hierro, o acero: el que hace barrenas.

\* VRILLON, s. m. Barrenita.

\*VU, prep. Visto, respecto á, en atencion á, en consideracion á. ¶ La récompense est petite, vu son mérite: el premio es corto con respecto á su mérito.

\* VU, s. m. (for.) Vista: de autos, ú otras

piezas

VU, conj. Visto, á causa de, por razon de. || Vu que: visto que, puesto que, con motivo de.

VUE, s. f. Vista: el sentido ó facultad de ver. || Vista : el modo de ver. || Vista : los mismos ojos. || Vista: el ver, el mirar una cosa. || Vista : lo que se ve ó descubre desde un sitio, o edificio. | Vista, pintura, o estampa de una ciudad , etc., mirada de léjos. || Vista: conocimiento, penetracion. || Vista: ventana, o balcon de una casa: | Mira: designio : intento. || Lettre payable à vue : letra pagadera à la vista. [] Cette maison a des vues sur la rivière : esta casa tiene vistas ó ventanas al rio. || Il s'est derobe à ma vue : se la quitado de mi vista, de mi presencia. | A vue d'ail: á ojos visto, visiblemente. | (fig. ) A vue d'œil, à vue de pays: á ojo de buen cubero, á salga lo que saliere, à tiento. Avoir des vues sur quelque chose: poner la mira, ó los puntos en tal cosa. || Porter ses vues trop haut: tener los pensamientos muy altos, poner los puntos muy altos, rayar muy alto. || A perts *de vue :* cuanto alcanza la vista.

\* VUIDANGE, V. Vidange.

\* VUIDE, V. Vide.

\* VUIDER, V. Vider.

\* VULCAIN, s. m. Vulcano. || Especie de mariposa.

\*VULCANALES, s. f. pl. Vulcanales:

fiestas en honor de Vulcano.

\* VULCANISER, v. a. Hacer cornudo.

\* VULCANISME, s. m. Estado de cor-

VULGAIRE, adj. m. f. Vulgar: comun: trivial. || Les langues vulgaires: lenguas vulgares, los idiomas que se hablan hoy dia.

VULGAIRE, s. m. El vulgo: el comun

de las gentes.

VULGAIREMENT, adv. Vulgarmente. VULGATE, s. f. Vulgata: version de la Sagrada Escritura recibida en la Iglesia. Usase tambien como adjetivo.

VULNERABLE, adj. m. f. Vulnerable. Es ménos usado que su opuesto invulné-

rable.

VULNERAIRE, adj. m. f. Vulnerario, dicese de todo remedio para heridas. Usase tambien como substantivo.

VULNERAIRE, s. f. Vulneraria : cierta |

`planta.

fiestas de la antigua Roma.

VULPINE, c. f. Vulpina, color de zorro : planta de la especie de la grama.

\* VULVAIRE, a. f. Sardinera, mea perros:

planta.

VULVE, s. f. (anat.) Vulve: la matris de la muger.

\*WALLON, s. m. Valon : lengua de los Paises-Bajos , ó el flamenco.

WISK, s. m. Un juego de naipes de los Ingleses.

WISKI, s. m. Coche montado muyalto,

esto es, á la Inglesa.

\*WLANS, 6 UHLANS, s. m. pl. Ulanos: caballeria ligera, compuesta de polacos y tartaros.

\* WOLFRAN, s. m. Volfran: mineral \* VULPINADES, s. f. pl. Vulpinadas : que contiene ácido túnstico, que por esta razon le llaman algunos volfránico.

### XER

X, s. m. Vigésima tercera letra del abecedario frances, y décima octava de las consomantes. X. Es letra numeral, y vale diez.

XAGUA, s. m. Jagua: arbol y truta de la isla de Cuba.

XANTE, s. m. (geog.) Xanto : rio de la

Natolia. XANTHUM, s. m. Xanto: planta.

\* XANTOLINE, SEMENTINE, ... £ Xan-

solina : semilia contra las lombrices.

XENELASIE, s. f. Xenelasia: prohibicion à los extrangeros de permanecer en una ciudad, entre algunos pueblos antiguos.

\*XENIE, s. f. Regalo que los Griegos hacian á sus huéspedes para renovar la amistad; y el derecho de hospedage.

\* XENOMANE, s. m. El que tiene la ma-

nia de los viages.

\* XERANTHEME, s. m. Siempre viva selva de los Pirineos. encarnada.

# XYL

\* XEROPHAGE, s. m. El que no vive-sino de frutas.

XÉROPHAGIE, s. f. Xerofagia: el uso de pan y frutas secas durante la cuaresma , en la primitiva iglesia.

XEROPHTALMIE, s. f. (cirug.) Xerof-

talmia : inflamacion seca del ojo.

\*XILALOE , s. m. Madera del aloe.

\*XILOPHAGE, adj. Xilosago: que roe ia madera.

XIPHIAS, s. m. Xifias, dorada : una de las constelaciones del hemisferio austral.

XIPHOIDE, adj. (anat.) Xifoide: se dice de un cartilago.

XYLOBALSAME, s. m. Xilobalsamo.

XYLON, V. Cotonnier.

XYLOSTEUM, s. m. Xilosteo: madre-

### **YAC**

Y, s. m. (se llama i grec, i griega) Vigésima cuarta letra del abecedario frances.

Y, adv. relativo de lugar. Alli, alla, en aquel lugar. || Je n'y vais pas : no voy alli. || Allons-y de compagnie : vamos allá juntos. Es tambien relativo à la cosa de que se hablo: él, ella, ello. Cette raison est forte, je m'y rends : esta razon es suerte, me rindo á ella, ó me convence. || Qu'y peut-il faire? qué puede hacer a eso? Pense s-y bien: piensa en ello, o piensalo bien.

YACHT, s. m. Yate: embarcacion ligera

ringless.

## YVR

\* YEBLE, % HIEBLE, s. f. Yesgo: planta. YEUSB, s. f. Carrasca, encina pequeña, cuyas hojas están rodeadas de puntas: árbol.

YEUX, s. m. pl. de OEil. Ojos. | Yeux d'écrevisse: ojos de cangrejo: medicamento. || Yeux de peuple : yemas del alamo negro.

YOLITE, s. f. Yolita piedra de violeta. YPREAU, s. m. Olmo de Ipres, o álamo

de Flándes entre nosotros.

\* YTTRIA, s. f. (quim.) Ytria: tierra huevamente descubierta.

Z, s. m. Letra consonante, y última del cortecita de limen, o nerenja, para der ges-Abecedario.

\*ZABELLE, V. Zibeline.

\*ZACCON, s. m. Ciruelo de Jerico, cuya fruta da un aceite medicinal.

ZACHARIE, s. m. (n. p.) Zacarias.

\*ZACINTHE, s. f. Jacinto: planta cuyas bayas ó fruto es contra las verrugas.

ZAGUALE, s. f. Azagaya : dardo arro-

jadizo de los Moros.

"ZAGU, s. m. Zagú: árbol parecido á la

ZAIM, s. m. Zain : soldado turco.

\*ZAIN, adj. Zaino: caballo castaño obs-

ZAMBRE, s. m. Zambro: hijo de mulato y negra.

\*ZAMPOGNE, s.m. Zampoña: instrumen-

^to inúsico campestre. ZANI, s. m. Gracioso de las comedias ita-

·lianas.

ZEBRE, s. m. Cebra : cuadrúpedo parecido al ssno.

ZEDOAIRE, s. f. Cedoaria: planta.

\* ZÉLANDAIS, AISB, adj. y s. Zelandes:

. de Zelandia.

ZELATEUR, TRICE (de), s. Celador: muy amante de la religion, de la patria, - de la justicia, de la lengua, de las costumbres, etc.

ZELE, s.m. Celo: amor o fervor grande para la observancia, o conservacion de una

cosa.

ZELE, EE, adj. Celoso : el que cela, defiende, ó tiene celo por una cosa. Usase tambien como substantivo: c'est un zelé, une zėlėe.

'ZELOTOPIE, s. f. Celotopia: envidia

grande.

ZELOTYPIE, s. f. Celotipia : celo des-

mesurado.

ZENITH, s. m. Cenit: el punto que en · la esfera está perpendicular á nuestra cabeza,

ZENONIQUE, adj. m. f. Cenónico:

- conforme á la doctrina de Cenon.

ZENONISME, s. m. Cenonismo: doctride Cenon.

ZÉOLITE, s. f. Ceólita: cierta piedra volcánica, cristalizada.

ZEPHYR, s. m. Céliro, favonio: viento de poniente. || Céfiro : viento suave, blando.

ZERO, s. m. (aritm.) Cero.

ZEST, s. m. Úsase solo en esta frase familiar y proverbial : cela est entre le zist et le zest : ni huele ni hiede, ni es bueno ni cion de los animales.

\* ZEST, interj. Úsase familiarmente por burla, o desprecio. Il le vante de faire telle chose : zest ! șe jacta de bacer tai co-. sa : ya baja !

thay entre los cachos de la nuez. || Luquets : I mal.

to al vino que se bebe. L'Cela ne vaus pas ura zeste; je n'en donnerais pas un zeste : este no vale un comino, un bledo.

ZÉTÉTIQUE, adj. m. f. (didáct.) Ctético : dicese de cierto método de revolver problemas, buscando la razon y la natura-

leza de una cosa.

"ZEUGME, s. f. (ret.) Ceugma: especie de elipsis. || Conexion, union.

ZIBELINE, s. f. Cebellina: especie de

marta. Usase tambien como adjetivo.

ZIGZAG , s. m. Cigüeña , ginebra : instrumento de muchas piezas, que se alargan y cierran como quiere el que le empuja. 🏾 Broderie en zigzag: bordado haciendo zetas, ó á la greca. | Faire des zigzage : andar haciendo eses : dícese de los borrachos.

ZINC, s. m. Zinc: metal blanco en hojas , fácil de fundir y muy inflamable.

ZINZOLIN, s. m. Cinsolino: color morado, que tira a rojo. Usase tambien como adjetivo: taffetas zinzolin.

"ZIRARME, s. m. Alabarda, lansa.

"ZIRCON, s. m. Circon: piedrecita que imita al diamante, y á que ántes daban el nombre de jargon de Ceylan, de donde por corrupcion y poca inteligencia la han liamado algunos en español gergon.

ZIRCONE, s. f. (quim.) Circonia: tierra nuevamente descubierta en el circon y en

el jacinto.

\*ZISEL, s. m. Citelo: raton del norte; de color gris.
ZIST, V. Zess.

ZIZANIE, s. f. Cizaña. V. Ivrais. || Cizaña, discordia. | Semer la zizanie: sembra: cizaña.

\* ZOCLE, V. Socle.

ZODIACAL, ALE, *adj*. Zodiacal : lo perteneciente al zodíaco.

ZODIAQUE, s. m. Zodíaco : uno de los círculos máximos de la esfera, en forma de faja ó banda.

\* ZOGONES, s. m. pl. Zogones: dioses de

los griegos.

ZOILE, s. m. Zoilo: nombre de un injusto censor antiguo de Homero. Hoy se aplica á los críticos malignos.

"ZONAIRE, adj. Que tiene zonas ó lista

de facetas, hablando del cristal.

ZONE, s. f. (geog.) Zona.

\* ZOOGLYPHITE, ...f. Zooglista : piedra con imágenes de animales.

ZOOGRAPHIE, s. f. Zoografia: descrip-

ZOOLATRIB, s. f. Zociatria : culto da-

do á los hrutos.

ZOOLITE, s. m. Zoolita : parte de un fanimal convertida en piedra.

ZOOLOGIE, a. f. Zoologia: la parte de

ZESTE, s. m. Bizna: membranita que la historia natural que trata del reino ani-

\* ZOOLOGRAPHE, s. m. Zoológrafo: au-

tor que escribe sobre la zoologia.

ZOONATE, s. m. (quim.) Zoonato: nombre genérico de las sales formadas con el ácido zoónico.

\* ZOONIQUE, adj. (quim.) Zoonico: dicese del ácido que se forma en la destilacion de las materias animales.

ZOOPHORE, V. Frise.

ZOOPHYTE, s. m. Zoobta: cuerpo que participa de la naturaleza de planta y de animal.

\* ZOOTOMIE, s. f. Zootomia: prepara-cion anatómica de los animales.

ZOPISSA, s. f. Zopiza: la brea que se rae de los navios.

\* ZOUCET, 6 ZOUCHET, 4. m. Castansro: ave, especie de somormujo.

ZYGOMATIQUE, adj. m. f. Lo que pertenece al hueso de las megillas.

\* ZYMOLOGIE, s. f. Cimología: tratade sobre la fermentacion.

ZYMOSIMETRE, .s. m. Cimosimetro: instrumento para medir la fermentacion.

ZYMOTECHNIE, s. f. (quim.) Cimotecnia: tratado de la fermentacion.

\* ZYTHOGALA, s. m. Citogala : behida compuesta de leche y cerbesa.

ZYTHUM, a. m. Cito: bebida hecha con cebada.

FIN DAL TOMO PRIMERO.

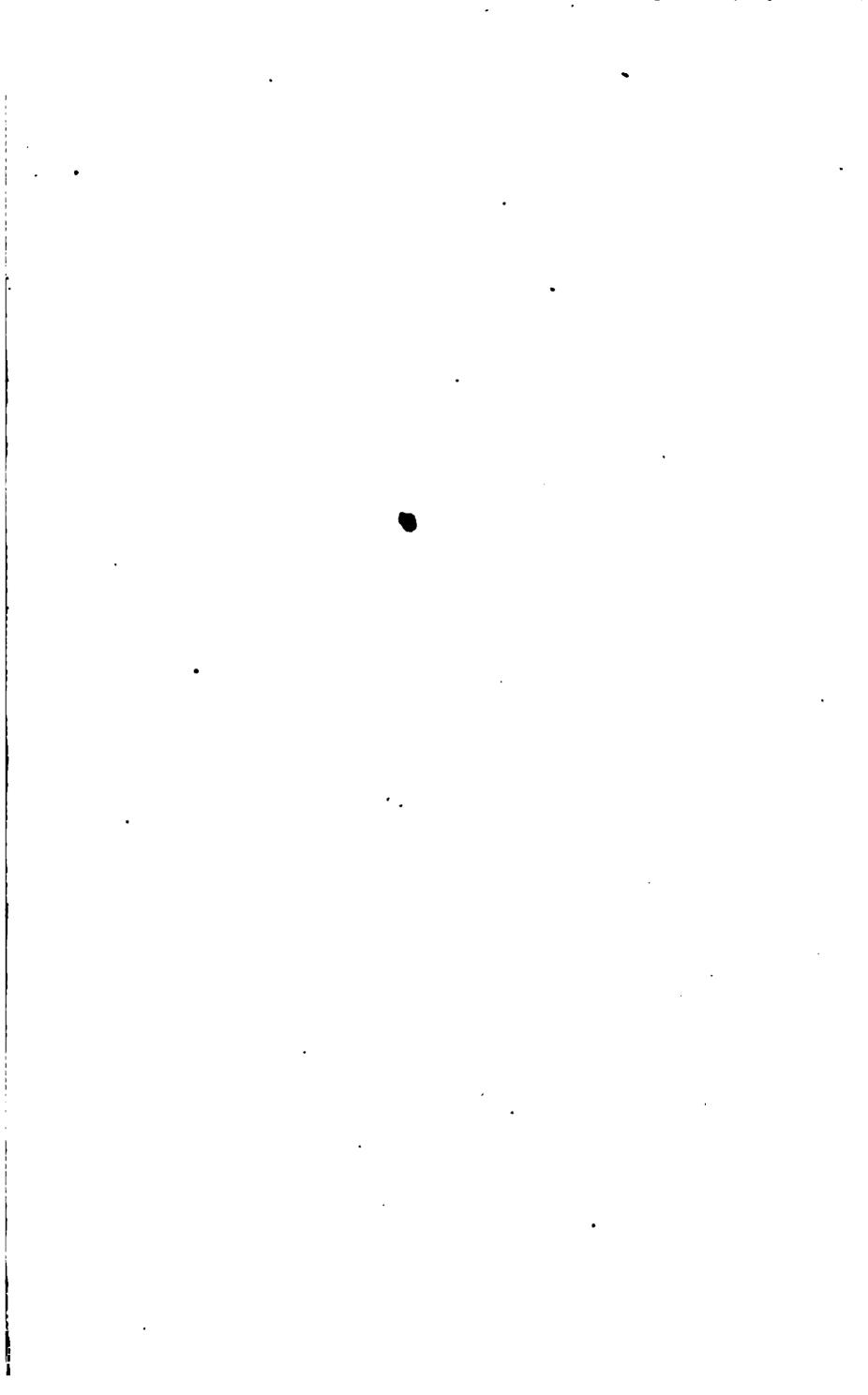

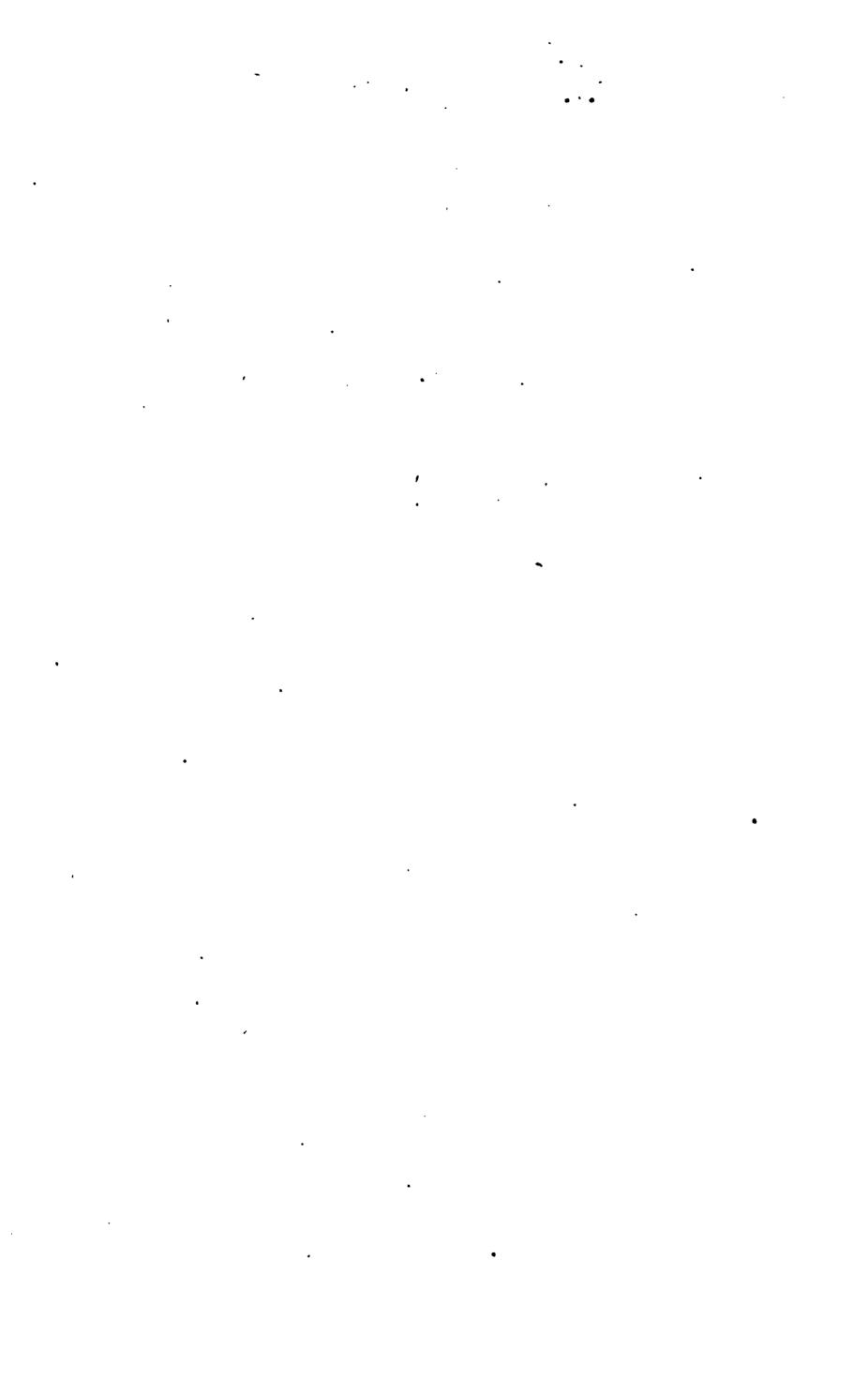

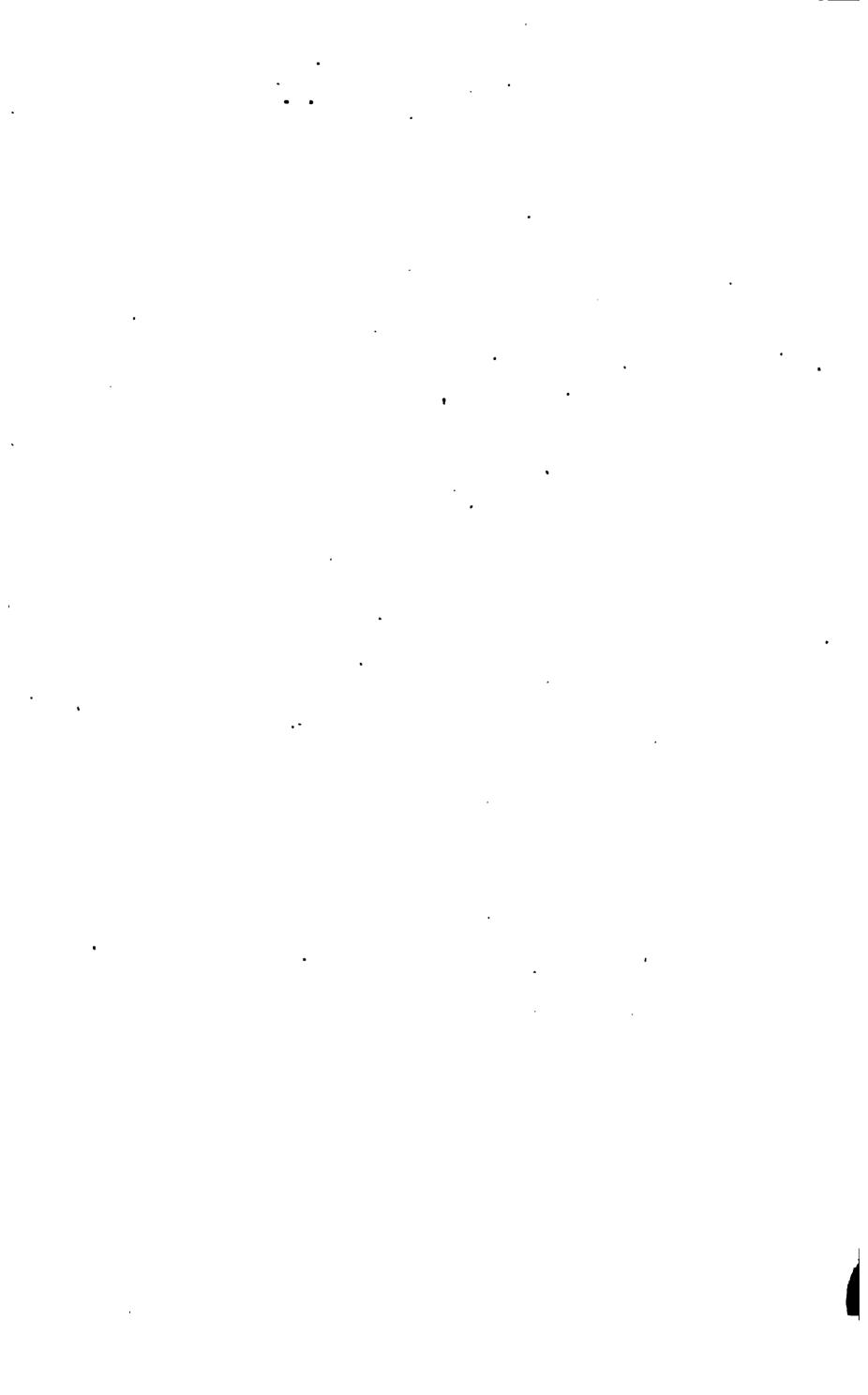

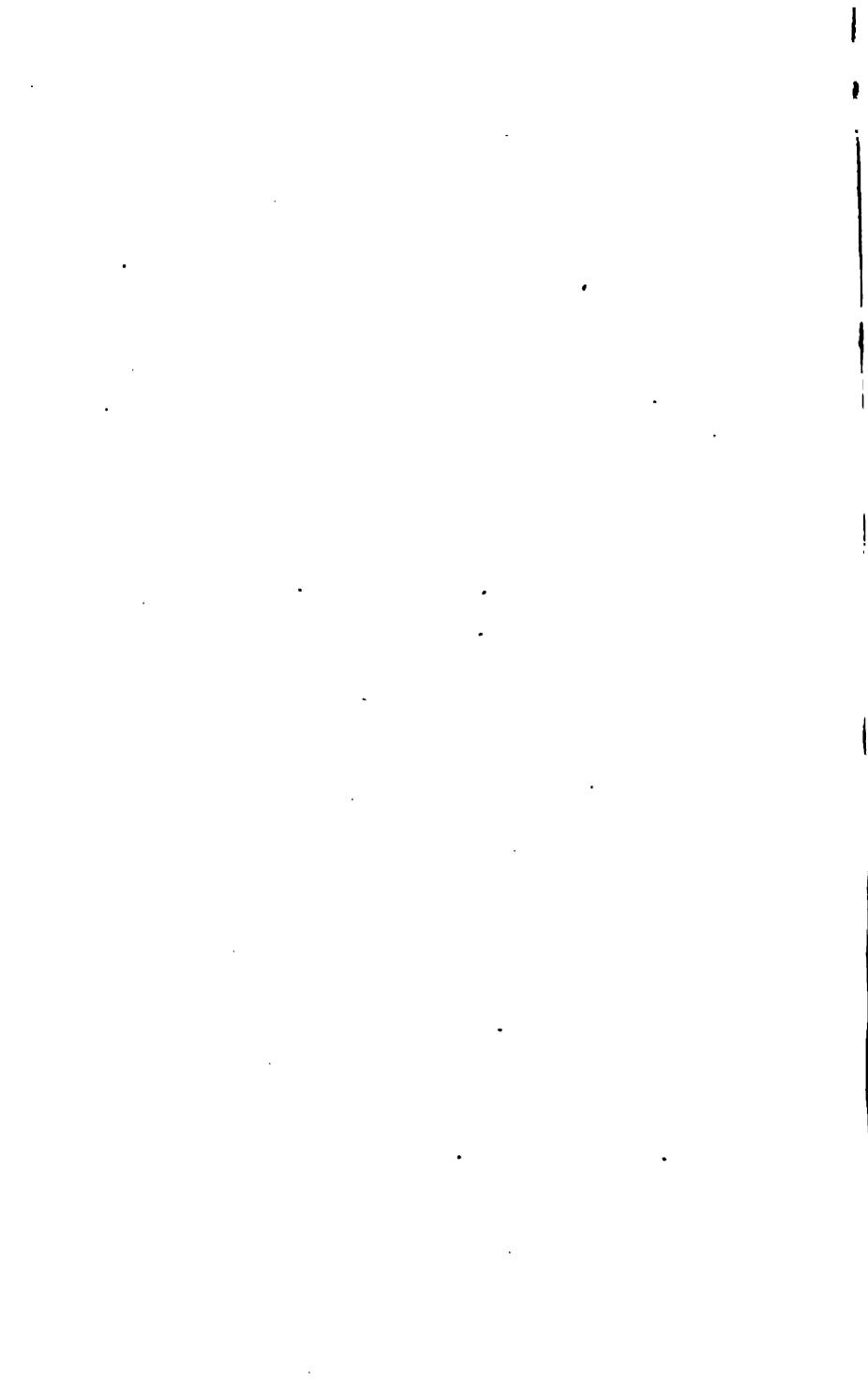

अस्त । । १६वह